

S47





### **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE ROLLIN.

TOME V.

IMPRIMERIE DE DUCESSOIS, QUAI DES AUGUSTINS, 55.

## **OEUVRES**

COMPLÉTES

# DE ROLLIN

AVEC

#### NOTES ET ECLAIRCISSEMENTS

SUR LES SCHENCES, LES ARTS. L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES ANCIENS,

PAR ÉMILE BÉRES,

ATLAS PAR A. R. DUFOUR ET ALBUM ANTIQUE PAR ALBERT LENOIS.

HISTOIRE ROMAINE.

ON SOUSCRIT A PARIS,

AU BUREAU CENTRAL, LIBRAIRIE CLASSIQUE DE A. POILLETX, QUAI DES AUGUSTINS, 55.

A. DESREZ, libraire-deliber du Partifor hyperature, and Louis Janet. libraire, que Siint-Jarques, 20. tre Neuve-des-Petits-Champs, 50. A. PAYEN, libraire, rue des France-Bourgeois-Saint-

Michel, 18. rne Laffitte, 33.

En province et à l'Étranger chez les principaux libraires.

1838

## HISTOIRE ROMAINE

DEPUIS LA FONDATION DE ROME

# JUSQU'A LA BATAILLE D'ACTIUM.

#### LIVRE XVIII.

Ce livre ne renferme que l'histoire de trois années, 582, 543, 544. Il contient principalement divers combais de Marcellus contre Annibal, la prise de Tarente par Fabius, les avantages remportés par Scipion en Espagne, la mort de Marcellus, le passage d'Asdrubal en Italie, l'entière définite de ce général par les deux consuis Livins et Neron.

- S I. MARCELLOS PREND QUELQUES VILLES DU SAMBION. FOLVIDS BAT BATTO BY TOE DARS ON COMBAT CONTRE ANNISAL, PRES D'HERDONÉE. COM-BATS ENTRE MARCELLUS ET ANNIRAL SANS AVAN-TABE BIEN DÉCIDÉ. CONJUBATION DES CAMPANIENS BÉCOUVRETS. ON BATITAILLE LA CITADELLE DE TARRETE. AMEASSADEURS DE SYPHAX A ROME, ET DES ROMAINS A STPHAX. AMEASSADE AU ROI D'E-STPER. LA PLOTTE ROMAINE RAVAGE L'APRIQUE. DISPUTE AU SUJET DU DICTATEUR. NOUVELLE DIS-PUTE ENTRE LE DICTATEDE ET LES TRISUNS, LÉLIUS ARRITE A ROME. DEPARTEMENT DES PROTINCES, VALÉRIUS FLACCUS, NOMME PRÉTER DE JUPITER , BÉFORME SES MORURS , ET BÉTABLIT UN PRIVILÉGE ATTACRE A SA CHARGE. PLAINTES ET MURMUEES DES COLONIES ROMAINES : DOUTE REPUSENT BE POURNIE LEUR CONTINGENT. Les CONSDLS LEUR FONT DE TIPS REPROCHES. Les DIX-HUIT AUTRES COLORIES PONT LEUE DEVOIE AVEC JOIR. OR TIRE DU TRÉSOR SECRET POUR LES PRESSANTS ERSOINS DE L'ÉTAT. ON NORME DES CENSEURS. ILS EXRECENT LEUR CHARGE ATEC UNE JUSTE SETÉRITÉ.
  - M. CLAUGIUS MARCELLUS. IV<sup>1</sup>.
    M. VALÉRIUS LÉVINUS. II.
  - Les affaires d'Espagne nous ont fail perdre
- An. R. 512; av. J. C. 210.

de vue pour quelque temps celles (Haile). Le consul Marcellus s'étant rendu mattre de Salapie par intelligence, comme nous l'avons dit, prit de force Marcellus et le l'étées sur les Sanniées. Il y défit environ trois mille hommes qu'Annibal y avuit laissés en garaison, et abandomas as es solaist tout le built, qui fut assex considérable. Il y trouva aussi deux cent qu'annet mille boisseaux de blé, et cent dix

mille boisseaux d'orge Ces avantages ne lui causèrent pas tant de joie qu'il ressentit de douleur pour la perte que fit quelques jours après la république auprès de la ville d'Herdonée\*, lieu malheureux ponr les Romains, qui y avalent déta été battos deux ans auparavant par Annibal, Le proconsul Cn. Fulvius, portant le même prénom et le même nom que le prétenr qui avait été vaincu dans l'action que je viens de rappeler . était campé auprès d'Herdonée, dans l'espérance de reprendre cette ville, qui, après la bataille de Cannes, avait quitté le parti des Romains. Annibal, informé que le proconsul se tenait peu sur ses gardes, marcha vers Herdonée avec tant de promptitude, que les Romains le virent arrivé avant qu'ils fussent informés de sa marche. Il lenr présenta la bataille, que Fulvius, plein d'audace et de bonne opinion de lui-même, accepta sans balancer.

\* Ou Erdopée , dans la Pouille.

<sup>1</sup> Liv. fib. 27, cap. 1. Liv. lbid.

Le combat fut vif. et les Romains se comportérent en braves gens. Dans le feu de l'action. Annibal détacha sa cavalerie, dont une partie alla fondre sor leur camp, et l'autre attaque par derrière cenz qui étaient aux mains avec les Carthaginois. Pour lors les Romaius, se voyant entre deux ennemis, furent mis en désordre. Les uns prirent la fuite ouvertement; les autres, après avoir fait de vains efforts pour se défendre, furent taillés en pièces, Cn. Fulvius lui-même resta sur la place, avec onze tribuns légionnaires : sent mille hommes selon quelques-uns, et treize mille selon d'autres, périrent dans cette action. Le valnqueur demeura mettre du camp et de tont le butin.

Marcellus!, sans être trop effraye de cette perte, écrivit au sénat pour lui apprendre le malheur du proconsul et de l'armée qui avaient péri apprès d'Herdonée. Il marqua a qu'il merchait contre Aunibel : et qu'avant « bien su , après la bataille de Cannes , rabat-« tre l'orgueil que lui donnait une victoire si « complète, il saurait bieu encore lui arra-« cher la joie que lui Inspirait ce dernier « avantage. » En effet, il va chercher Annihal, et lui présente la bataille, L'action fut vive et longue, et l'avantage à peu près égal. Annibal se retire de nuit, et est suivi par le cousul, qui le joignit dans l'Apulie auprès de Venouse. Là ils passèrent plusieurs jours à se harceler dana des actions où les Romains avaient presque toujours l'avantage, mais qui pouvaient plutôt passer pour de légères escarmouches que pour de véritables combats. Annibal décampait ordinairement pendant la nuit, et épiait l'occasion de tendre des piéges à son ennemi : mais Marcellus s'attachait à ne le suivre que de jour, et après avoir fait reconnaître soigneusement les lieux.

Cependant O. Fulvius Flaccus\*, qui commandait toujours dans Capoue avec le titre de proconsul, découvrit une nouvelle conspiration tramée par les Campanieus. Dans la crainte que le séjour trop délicieux de cette ville ne corrompit ses soldats comme il avait corrompu ceux d'Annibal , il en avait fait sortir ses troupes, et les avait obligées de se bâtir des casernes hors des portes et des murailles. Ces casernes étaient la plupart construites de claies, de planches ou de roseaux, et couvertes de chaume, toutes matières combustibles. Cent soixante et dix Campaniens, à la sollicitation de deux frères de la famille des Blosiena, l'une des plus considérables de la ville. avaient conjuré de brûler le tout dans l'e-pace d'une seule nuit. Le complot avant été déconvert par les esclaves des Blosieus mêmes, le procousul fit aussitôt fermer les portes de la ville; et , avant mis les soldats sous les armes. il arrêta tous les complices; et après qu'on leur eut donné la question avec beaucoup de rigueur, ils furent condamnés à la mort, et exécutés sur-le-champ. On donna la liberté aux dénoncialeurs, et à chacun d'eux dix mille as1.

Au milieu de divers événements henreux ou malheureux qui attiraient l'attention des Romains, on n'oubliait pas la citadelle de Tarente. On euvoya M. Ogulnius et P. Aquilius en Etrurie pour acheter des blés, et les faire transporter par mer à Tarente. Avec ces provisions partit un renfort pour la garnison de la citadelle, composé de mille soldats moitié romains, moitié alliés, tirés de l'armée qui gardait la ville de Rome

On était sur la fin de la campagne', et le temps de l'élection des magistrata approchait Mais Marcellus ayant écrit au sénat qu'il était . actuellement occupé à poursuivre Annibal qui fuyalt devant lui et refusait le combat, et qu'il était de la dernière importance de ne le pas perdre de vue.. les sénateurs se trouvérent dans l'embarras : car d'un côté ils ne jugenient pas qu'il fût à propos d'interrompre les opérations militaires du consul en le faisant revenir à Rome dans le temps qu'il était le plus nécessaire à l'armée; et do t'autre, ils craignaient que la république ne se trouvât sans consuls pour l'année prochaine. Ils crurent que le meilleur parti était de mander le consul Valère, quoiqu'il fût en Sicile, et qu'il lui fallût repasser la mer. Aiusi le préteur L. Manlius lui écrivit par ordre du sénat, et lui envova les lettres de Marcellus, afin qu'il con-

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, cap 2.

<sup>9</sup> Liv. lib. 97 , cap. 3

<sup>1 500</sup> livres, == 513 fr. E. B. \* Lit. lib. 27 . cap. 4.

nût, par la lecture qu'il en ferait, les raisons que les sénateurs avaient de le faire revenir plutôt que son collègue.

Ce fut à peu près dans ce temps qu'il vint à Rome des ambassadeurs de la part du roi Synhax pour apporter la nouvelle des avantages que ce prince avait remportés dans la guerre qu'il avait contre les Carthaginois. Ils assuraient one « Carthage n'avait nos de nins « grand ennemi que Syphax, ni les Romains « de meilleur ami : qu'il avait déjà envoyé des « ambassadenrs en Espagne aux deux Sci-« pions; que maintenant il envoyait à la « sonrce même et à la capitale de l'empire « demander l'amitié des Romains. » Le sénat ne se contenta pas de faire à Syphax nne réponse très-obligeante ; il nomma pour ambassadeurs auprès de lui. L. Génucius, P. Pétélins et P. Popilius, qui furent chargés, en accompagnant ceux de Syphax à leur retour . de lui porter pour présent une robe à la romaine, une tunique de pourpre, nne chaise curule et ane conpe d'or pesant cinq livres (sept marcs six onces et demie). Ils avalent ordre, par la même occasion, de voir les antres petits rois d'Afrique, et de leur offrir de la part du sénat des robes brodées de ponrpre et des conpes d'or du poids de trois livres (quatre marcs cinq onces et demie). On fit anssi partir M. Atilius et Manius Aci-

On fit ansis partir M. Atillus et Manius Acilus pour a renordre à Alexandric anprès de Piodeme (Philopator) et de Cilopatre, qui réginalent alors. Ils devisent lux d'emander le renouveillement de l'alliance et de l'amité qui varil été contractée entre la république et et les rois d'Egypte, et leur donner pour présents, au roi une robet une unispice de pournement le contracté entre la le reine un mandent brôdsise d'voire, et à la reine un mandent brôdsise d'voire, et à la reine un mandent production de l'acide de voile de posquers.

M. Valèrins\*, conformément anx lettres de son collègue et à l'ordre dn eheat, pariit de Sicile avec dir galères pour se rendre à Rome, après avoir remis le commandement de la province et de l'armée au préteur Cincins, et envoyé en Afrique M. Valérius Messala, général de la Dotte, avec e qui îni restait de vaisseanx, tant pour ravager le pays ennemi que pour examiner les mouvements et les desseins des Carthaginois. Le consul, étant arrivé à Rome, assembla aussitôt le sénat, et lui rendit compte de ce qu'il avait fait en Sicile, Il dit, « qu'après nue guerre de près de « soixante ans 1, pendant laquelle on avait « souvent essavé des pertes trés-considéra-« bles sur terre et sur mer, il avait enfin « achevé de soumettre cette île à la puissance « du peuple romain : qu'il n'y restait pas un a seul Carthaginois, et que tous les Siciliens « que la crainte avait chassés de leur patrie « étaient revenus dans leurs villes et dans « leurs campagnes, où ils s'occupaient à la-« bourer la terre et à l'ensemencer ; que cette « lle, si longtemps ravagée par la guerre, se « voyait heurensement repeuplée, et en état, « par le rétablissement de l'agriculture , none seulement de nourrir ses habitants, mais « encore de fournir des vivres en abondance « au peuple romain, tant en paix qu'en « guerre. »

Essaite on fit entere dans le sénat Mutinos, et ceux qui, comme lui, avaient bien mérité de la république. On leur accorda à tons des honneurs et des récompenses proportionnés à leurs services, selon la perole que leur cu avait donnée le consul: on donna même à Mutines la qualité de citoyen romain, en vertu d'une loi que proposa un tribun du penple autorisé par un arrêt du s'émi.

Perhat que en choses o passinció à Rome, M. Valérian Messalo, é anta arric en Afrique avant le jour avec cinquante visiseaux, de la mésencie sur les icerses d'Utique, dont les habitants ne s'attendaient point à une pareille houdille; et, apels avoir ravagé tout le pays, il rentra dans ses vaisonant avec un grand nombre de prisonaiers et un riche bolin, et retourne aussitôt en Siclie, où il aborda apor de fall pière, n'ispant employé que triess jours à cettle expedition. Alers il adiress de l'Afrique etti de l'entre compte an cossul, ell sats pur leur rapport qu'il a vanit à Carthage cinq mille Nomilée com-

Amiculum.
Liv. lib. 27, cap. 5.

Cinqueste-einq ans , depuis l'année de Rome 188.
 Liv. lib. 27, cap. 5.

mandès par Masinissa, fils de Gala, jeune prince d'une valeur extraordinaire, et qu'on

« levait dans toute l'Afrique d'autres soldats « mercenaires pour les envoyer à Asdrubal « eu Espagne : et que ce derujer avait ordre

en Espagne : et que ce dernier avait ordre
 de pa-serau plus tôt en Italie avec le plus de
 troupes qu'il pourrait pour se joindre à son

frère Annibal; que les Carthaginois fondaient
 toutes leurs espérances sur cette jonction :

du'outre cels ils équipaient une grande
 flotte pour rentrer en Sicile, et qu'on croysit

« qu'elle y passerait incessamment, »

Quand te consul M. Valérius eut lu les let-

tres de Messala, qui l'instruisaient de toutes ces particularités, les sénateurs furent si effrayés de ces préparatifs des enuemis, qu'ils crurent que le consul ne devait pas attendre te temps des élections, mais nommer un dictateur pour y présider, et retourner sur-lechamp dans sa province. Une difficulté les arrêtait. Le consul déclara que, quand il serait de retour en Sicile, il cholsirait pour dictateur M. Valérius Messata, qui y commandait actuellement la flotte. Or, les sénateurs prétendaient que le dictateur ne pouvait être nommé que sur les terres appelées romaines, et que ces terres étalent renfermées dans les bornes de l'Italie. Après plusieurs contestations, le peuple, de concert avec le sénat, ordonna que l'on crést dictateur O. Fulvius Flaccus, qui était pour lors à Capoue. Le consul prévint le jour de cette assemblée du peuple, en partant secrétement la nuit qui le précéda pour retourner en Sicile. Les sénateurs, déconcertés par cette retraite, écrivirent au consul Marcelins, pour le prier de secourir la république abandonnée par son collègue, et de nommer dictateur celui que le peuple avait désigné. Marcellus créa dictateur Q. Fulvius; et celui-ci nomma pour général de la cavalerie P. Licinius Crassus , grand-

Lorsqu'il sagit de procéder à l'élection des consuls, il survint une nouvelle difficulté 'La centurie des jeunes appelée Galeria, à laquelle il était échu par le sort de donner ls première son suffrage, nomma consul Q. Fubrius, actuellement dictateur, et Q. Fabius, èt les autres

centuries paraissaient déterminées à coufirmer ce choix. Deux tribuns s'y opposèrent, prétendant qu'il était contre l'ordre de créer consul celui qui était dictateur, et de le faire aiusi passer sans iutervalle d'une charge à une autre; et que d'ailleurs il n'était pas moins contre la bienséance d'élever au consulat celui-là même qui présidait à l'élection des consuls. Après de longues disputes, le dictateur et les tribuns convincent de s'en rapporter au sénat. Comme la chose n'était pas sons exemple, et que d'ailleurs il paraissait d'une grande importance qu'on mit à la tête des armées les généraux les plus habiles et les plus expérimentés dans le métier de la guerre, le senat fut d'avis qu'ou ne devait point apporter d'obstacte à la liberté des suffrages. Les tribuns s'étant rendus à ces raisons , l'assemblée suivit son plan : O. Fabius Maximus fut créé consul pour la cinquième fois, et Q. Fulvius Flaccus pour la quatrième. Ensuite l'on créa préteurs L. Veturius Philo. T. Quintius Crispinus, C. Hostilius Tubulus et C. Aurunculéius.

Sur la fin de cette campagne, ume dotte carthagiuose, composete de quarante vaisseaux, sous la conduite d'Amiter, passa en Sardiagne, et li ume desceute sur les terres des Olibiens; mais le préteur P. Manilus Vuisson étant ven a la rencontre des ennemis, ils se rembarquèrent; et, ayout tourné autour cartier de la composition de la com

Vers le même temps C. Lélius arriva à

Rome 1, trente-quatre jours après être part ille avec de l'arragene, il lentra dans la ville avec ses de l'arragene, il entra dans la ville avec ses concorars de peuple. Ils n'étient que quinze concorars de peuple. Ils n'étient que quinze mais, ayant été introduil dans le sénat, il erracent ce qu'avait fais Scipion eu Espage; « qu'il avait pris e un jour Carrhagène, la ve capitale de toute la province ; qu'il avait pris en un jour Carrhagène, la capitale de toute la province; qu'il avait ju « repris plusieum de yille qui étésiont sou« levèes, et en avait étité d'autres dans le versit plus leur de ville qui étésiont sou« levèes, et en avait étité d'autres dans le varié de la report des et report plusieurs.

<sup>4</sup> Liv. lib. 27, cap. 6.

<sup>1</sup> Liv. lib. 97, cap. 7

prisonniers se trouve conforme ous lettres que M. Valérius Messala avait écrites. Ce qui alarma davantage les sénateurs , fut le passage d'Asdrubal dans l'Italie, dans un temps ou elle avait bien de la piene à résister aux seeles forces d'Annibla. Lélius fut ensaite présente au peuple , à qui il rendit compte de toutes choses comme il avait fait au senait. Ou ordonna des actions de grâces pendint au propur les bieneurs succès que P. Scipion nor pour les bieneurs succès que P. Scipion nor pour les bieneurs succès que P. Scipion con pour les bieneurs succès que P. Scipion que propue avait su farme y devanguer ou Ecopagne avait su farme y devanguer auxent de la même valeneur qui l'avaient aurence.

- Q. FABIUS MAXIMUS. V.
- Q. FULVIUS PLACCUS. IV.

Les deux consuls entrérent dans l'exercice de leur charge, scelo la coutune, le jour des ides de mars, c'est-à-dire le quinzo". Ils enert l'une il ratire pour département Italie: Fabius du ctôté de Tarente, et l'Increus dans la mandement à Marcellus pour une année. Crispiuss fat envoy à Capone, C. Auruncu-less en Sardiege p. L. Veluris à Rimini. M. Valérius et L. Cincius furent continués en Section de la commandement à des commandement à Sejoin que de l'autorité de la commandement à Rimini. M. Valérius et L. Cincius furent continués en généraux ui dans les armées d'Espagne, sinon que fon continue à commandement à Sejoin que fon continue à commandement à Sejoin et à Silams, non pour un an, mais pour autor de temps que le résult le jegeratal propos.

C. Mamilius Vitulus parvient le premier d'entre les plébéiens à la dignité de grandcurion<sup>3</sup>.

Dans le même temps, P. Licinius, grandpoutife, obligea C. Valèrius Flaccus, malgrè lui, de se faire sacrer prêtre de Jupiter. Le fait est très-particulier. Ce Flaccus s'était de crié pendant sa jeunesse par son indolence et et dérèglement de ses mœurs. Ces deux

- An. R. 543; av. J. C. 209.
- \* Liv lib. 27, cap. 7.
- 2 Il yavaii trente curies à Rome, commo il e été expliqué allicers. Chaque curie avait son chef, nommé curion, qui était chargé de tout ce qui regardait les cérémonies de religion de se curie. Le premier d'entre eux s'appeleit le grand-curion.
  - 4 Liv. 11b. 27, cap. 8.

défants l'avaient rendu odieux à L. Flaceus, sou frère, et à tous ses autres pareuts. Licinius, ami sans doute de sa maison, ne perdit pas l'espérance de le rameuer à son devoir. Il lui représenta quel malheur c'était pour lui que d'affliger siusi et de déshonorer toute sa famille; et lui fit entendre qu'un moyen sûr de rétablir sa réputation, serait de prendre une charge de prêtre de Jupiter , et d'en remplir de telle sorte les fonctions, que la sagesse de sa conduite couvrtt et fit oublier toutes les fautes et tout le dérangement de sa vie passée. Le ieune homme le crut, et se livra à ses couseils. Occupé uniquement de l'étude des cérémouies sacrées, du soin des sacrifices et du eulte des dieux, il renonça si bien à ses anciennes habitudes, que parmi les jeunes Romains il n'y en avait aucun qui fût plus gênêralement estimé des premiers du sénat, ni plus considéré dans sa famille et dans toute la ville.

C'est une grande affliction pour des pères, il faut en convenir, et la plus sensible qui puisse leur arriver, que de voir leurs enfants s'écarter de leur devoir et s'abandonner au dérèglement, Mais ce qui arrive ici est pour eux une importante leçon, qui leur apprend à mettre de la différence | entre des fautes causées par la vivacité de l'âge qui laissent des ressources, et celles qui viennent d'un caractère endurci dans le mal et absolument lucorrigible : à ue point désespèrer du retour de leurs enfants; à les y préparer par des remontrances mêlées de bonté et de doucenr; à ne point employer à leur égard des menaces outrées et des voies de rigueur, qui ne sont propres qu'à aigrir et à irriter leurs passions; enfin, et ce moven ne se trouve que dans le christianisme, à mériter par leur propre conduite que celui qui a un pouvoir souverain sur les cœurs change celui de leurs enfants.

Le jeune homme dont nous parlons s'acquit avec le temps une si grante réputation de probité et de sagesse, qu'il se crut eu état d'entreprendre de rentrer en possession d'un privilége attaché autrefois à sa charge, et dont ceux qui l'avaient exercée avant lui étaien,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> a Adhibenda est moderetio, que sanablita ingenia a distinguere a deoloratis sciot. n (San. de Clem. lib. 1, cap 2.)

déchus depuis plusieurs années par leur indignité. Ce privitége consistatt à avoir droit d'entrer dans le sénat. En effet, pour faire revivre cette prérogative, il s'y présenta. Le préteur L. Licinius lui ayant ordonné de sortir, il demanda le seconts et l'appui des tribuns, Il soutenait que c'était un privilége accordé anciennement aux prêtres de Jupiter, avec la robe bordée de pourpre et la chaise curule. Le préteur, au contraire, prétendait qu'un pareil droit devait être fondé non sur des exemples surannés qu'on tirait des ténèbres d'une antiquité incounue, mais sur une possession constante et sur un usage récent ; et il assurait qu'aucun prêtre de Jupiter n'avait joui de ce droit depuis un temps immemorial. Les tribuns répliquèrent que la mauvaise conduite des prêtres avait pu faire tort à leurs personnes, non à leur sacerdoce. Le préteur ne persista point dans son opposition. Flaceus fut admis dans le sénat avec un consentement général des sénateurs et du peuple; et tout le monde jugea ou'il avait mérité cette distinction plutôt par la pureté de ses mœurs que par le

droit de sa charge Un soulévement inopiné causa, dans cette même année, beaucoup d'alarme à Rome; et il pouvait en effetavoir de trés-funestes suites1. Les Latins et les alliés murmuraient ouvertement dans leurs assemblées, et se plaignaient « que par les levées d'hommes et d'argent « qu'on faisait depais dix ans sur eux on avait « épuisé leurs familles et leur bourses : qu'il « n'y avait point de campagne qui ne fût si-« gnalée par quelque grande défaite : que « les batailles ou les maladies leur enlevaient « tous leurs citoyens : qu'its regardaient a comme perdus pour eux beaucoup plus ceux « qui avaient été enrôlés par les Romains que « ceux qui avaient été pris par les ennemis, « puisque Annibal les renvoyait sans rançon « dans leurs pays, au lieu que les Romains les « reléguaient loin de l'Italie, dans des con-« trées où ils vivaient en exilés bien plus qu'en « soldats; que ceux de Cannes souffraient de-« puis huit aus en Sicile un opprobre qui ne « finirait qu'avec leur vie, puisque les Cartha-« ginois, dont la retraite seule devait les dé« livrer, étaient plus forts et plus redoutables · que jamais; que si l'on ne leur envoyait « point les auciens soldats, et qu'on les obli-« geât toujours d'en fournir de nouveaux , il « ne leur resterait bientôt plus persouue : « qu'ainsi, avant que de se voir réduits à la « dernière disette d'hommes et d'argent, ils « étaient résolus de refuser au penple romain « des secours : qu'aussi bien la nécessité les « mettrait au premier jour hors d'état de les a lui accorder : que, si les Romains voyaient « tous les alliés dans la même disposition, ils « songeraient infailliblement à faire la paix « avec les Carthaginois; qu'autrement l'Italie « ne scrait jamais tranquille tant que vivrait « Annibal. » Voilà ce qui se passa dans les as-

Trente i d'entre les colonies romaines avaient

semblées des alliés.

actuellement à Rome leurs députés. De ces trente il v en eut douze qui déclarèrent nettement aux consuls qu'elles n'avaient ui argent ni soldats à leur donuer. Les consuls, frappés d'une déclaration aussi funeste qu'elle était nouvelle, crurent que, pour les détouruer d'un dessein si pernicieux , il était plus à propos d'employer les réprimandes qu'une donceur qui ne servirait qu'à les rendre plus fiers. Ils leur répondirent donc « qu'ils avaient été assez « liardis pour faire aux consuls une proposi-« tion que les consuls eux-mêmes n'oseraient « répéter dans le sénat : que le discours qu'ils « tenaient ne devait pas être regardé comme « un simple refus de contribuer à l'entretien « de la guerre, mais comme une véritable ré-« volte contre le peuple romain : qu'ils retour-« nassent done au plus tôt dans leurs colonies, « et qu'ils en délibérassent tout de nouveau « avec leurs concitovens, de manière que l'on « put penser qu'une propositiou si crimiuelle « avait été plutôt sur leurs levres que dans « leurs cœurs: qu'ils cussent soiu de leur « représenter qu'ils n'étaieut ni des Campa-« niens ni des Tarentieus, mais des Romains ; « que leurs pères, nés à Rome, eu avaient été

<sup>«</sup> détachés pour aller habiter les terres qu'on « avait prises sur les ennemis, et afin d'aug-« menter et d'étendre le nom romain; que ce 111 y en air jusqu'à ce tempa-ci, selon Ségonius, cinquantie-trois.

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, cap. 9.

« que des enfants devaient à leurs pères, ils « le devaient à Rome, et qu'ils ne pouvaient « pas penser autrement, à moins qu'ils n'eus-« sent étouffé dans leurs cœurs tous les sen-

« timents d'une juste reconnaissance; qu'en-« core un coup, ils remissent l'affaire en « délibération, et qu'ils fissent réflexion que « le discours qui venait de leur échapper n'ai-

« lait pas à moins qu'à détruire l'empire ro-« main, et à mettre la victoire entre les mains « d'Annibal. »

Les consuis, à différentes reprises, employècer la instillement bien des discons pour faire rent instillement bien des discons pour faire rentendre raison aux deputés. Intensibles à toutes leurs remontrance, ils réplianéerent equ'îls « n'avaient aucune représentation à faire de a part des Romaiss à ceux qui les avaient au envoyés, et qu'îl n'était pas nécessaire que envoyés, et qu'îl n'était pas nécessaire que en leurs peuples remissent en déliberation une a « affaire qui était toute décidée, puisqu'îl n'avaient ni argent ai soldats à fournir, »

a vaisent na regent a tooteau à tootrait. » Les consuls, voyant qu'il sécliaent inflexibles, firent leur rapport dans le sénat. Cette nonvelle jeta dans tous les esprist une telle constrnation, que la plupart s'écrièrent « que c'en c'etait fait de l'empire; que les autres colonies imiteraient un si pernicienx exemple, et que tous les alifes sans doute avaient « conspiré de livrer la ville de Rome à Annibal »

Las comsis exhorteren le sénateurs à perme dre connege, et les consolèrent per l'espérance de trouver plus de fidélit et de soumission de dans les autres colonies. Ils ajoulérent « que en « même celles qui étaient sorties de leur devoir pourraient y renter, et que, si on leur « envoyai des députés du sénat qui n'usessent point de prières, mais qui prissent un « tou d'autorité, ils réveilleraient dans lens cours les sentiments de crainte et de respect

« pour l'empire romain. » Le sénat s'en rapporta à lenr prudence, et leur donna pouvoir de faire tout ce qu'ils jugersient être le plus convenable au bien de la république . A près donc qu'ils eurent sondé la disposition des autres colonies , ils demandèrent à leurs députés s'ils étaient disposés à fournir à la république le contingent qu'îls devaient. M. Sextilius, député de Frégelles, répondit au nom de tous « que les soldats qu'ils « étaient obligés de fonrair étaient tout prêts.

« qu'ils en donneraient même nn plus grand « nombre s'il le fallait : et que dans tout le « reste ils exéculeraient avec zèle et avec em « pressement tout ce que le peuple romain « jugerait à propos de leur ordonner ; que les

« jugerait à propos de leur ordonner; que les « moyens de le faire ne leur manquaient pas, « et la volonté encore moins '. » Les consuls, après avoir beanconn loué leur

Les consuls, après avoir beanconp loue leur de ce leur divisité en teur désiré en terre de leur des oi« fres si génèreuses méritaleut des remerdents de le part du sent; retils les y introdusireut. Le sénal, non content de leur avoir répondu par un décret conqué dans les termes les plas honorables, charges encre les contents de les précette dans l'assembles de peuple, d'y faire valoir tous les services que coccasions, et survice de devier par lequel la metitaleut le combé à tous les autres.

cit que je viens de faire sans se sentir touché et attendri, encore tant de siècles après, par rapport à des peuples si fidèles et si généreux. Il n'est donc pas étonnant que Tite-Live, zélé comme Il l'était ponr la gloire de Rome, fasse éclater ici sa joie, son admiration et sa reconnaissance à l'égard de ces mêmes colonies. Il croirait\*, dit-il, les frustrer de la justice et de la gloire qui leur était due s'il laissait dans le silence une action si éclatante : et il se regarde comme chargépar sa double qualité de Romain et d'historien de transmettre à la postérité, de consacrer en anelque sorte les noms de ces dix-huit colonies, dont on peut dire que le zèle sauva pour lors l'empire romain : et il nous les a tous conservés dans l'endroit dont il s'agit.

Pour les douze sutres colonies qui refusèrent d'obéir, le sénat ordonne au consul de

Liv. 8b. 27 , cap. 10

<sup>1 «</sup> Ad id sibi neque opes deesse , animum etisun su-« peresse. » (Lav. )

<sup>&</sup>quot; « Ne nunc quidem post tot secula silentur, frau-« denturre stude suk, Signini fuere, et Norbani, etc. « Starum coloniarum subsidio tum imperium populi so-

a mant sictit. a (Lav.)

les laisser dans un parfait oubli, sans congé- [ dier leurs députés, ni les retenir à Rome, ni leur parler en aucune façon. Ce silence , par où l'on affectait de punir leur refus, parut plus convenable à la diguité du peuple romain que tout l'éclat qu'on aurait pu faire.

Entre les autres moyens que les consuls mirent en usage pour être en état de continuer la guerre, ils tirerent du trésor secret l'or au'ou y gardait avec soin, et que l'on tenait en réserve pour les besoins pressants de la république. Ou eu tira environ quatre mille livres pesant 1 ( six mille deux cent cinquante de nos marcs); et de cette somme on en douna aux deux consuls, aux proconsuls M. Marcellus et P. Sulpicius, et au préteur L. Véturius, à qui la Gaule était échne, à chacun cing cents livres 4 pesant (781 marcs et deux onces ). Le consul Fabiua en reçut de plus cent livres 5 (156 marcs et deux onces ), qui devaient être portées dans la citadelle de Tarente. Le reste fut employé à payer comptant les vêtements que l'ou faisait faire pour l'armée d'Espagne, dont le général et les soldats acquéraient tant

de gloire. Fulvius, après cela, tint les assemblées pour la nomination des censeurs. On éleva à cette charge M. Cornélius Céthégus et P. Sempronius Tuditanus, qui n'avaient pas encore été consuls\*, Le peuple, avec le concours de l'autorité du sénat, porte une loi qui donnait à ces censeurs la commission de louer au profit de la république les terres de Capoue.

Il s'èleva une contestation entre les deux censeurs touchant le choix du prince du sénat. On appelait ainsi celul dont le nom paraissait à la tête du tableau des sénateurs; et c'était un grand houneur à Rome. Le soin de

\* « Ea tecita castigatio maximé ex dignitate populi . romani visa est. » (LIV.)

<sup>9</sup> Cet or était appelé vicesimarium, parce qu'il provevanzit du elegtième du prix auquei était estimé un esriave affranchi par son maitre. Cet impôt fut établi l'an

da Rome 397. 1 4,000 livres pesant faisaient 1,300 kilogrammes, et velnient 4,978,000 fr. d'aujourd'hui, et, relativement a la valeur de l'or de cette époque, la somme ne montait qu'à 3,770,000 fr. E. B.

4 Aujourd'hul 536,000 fr. E. B.

Aujourd'bui 107,000 fr. E. B.

. Liv. bb 27, cap. 11.

dresser ce tableau était échu par sort à Sempronius; et, par conséquent, c'était à lui à nommer le prince du sénat. Il avait jeté la vue sur Q. Fabius Maximus. Cornelius, son collègue, s'opposait à ce choix. Il prétendait qu'on devait, à cet égard, observer la coutume des anciens, qui avaient toujours déféré cet honneur au plus ancien des censeurs qui vivait encore; et c'était alors Titus Manlius Torquatus. Sempronius répliqueit que les dieux, qui lui avaieut attribué ce choix par le sort, lui donnaient aussi une liberté entière : qu'en couséquence, il nommerait Fabius, qui était incontestablement le premier et le plus illustre citoyen de Rome, au jugement même d'Annibal. Cornélius, après avoir encore résisté quelque temps, se reudit enfin : et Sempronius donna pour prince et pour chef au senat O. Fabius Maximus, alors consul.

On fit ensuite lecture, selon l'usage du tableau des sénateurs. Il y en eut huit dont les noms furent passés; ce qui emportait la dégradation. De ce nombre était L. Cécilina Métellus, lequel, sprès la bataille de Cannes. avait donné à plusieurs officiers l'infâme conseil d'abandonner l'Italie. On en usa de même à l'égard des chevaliers qui se trouvaient dans le même cas: mais il v en avait très-peu. On priva de Jeurs chevaux, c'est-à-dire qu'on degrada du rang de chevalier tous ceux qui a'étajent trouvés à la bataille de Cannes parmi les légions, et qui servalent alors en Sicile : le nombre en était fort grand. A cette rigueur on en ajouta une autre, en déclarant qu'on ne leur tiendrait aucun compte des années qu'ils avaient servi jusque-là, et en les obligeant à faire dix campagnes montés à leurs dépens; ce qui était le temps de service prescrit aux cavaliers. On rechercha aussi ceux qui, avant dix-sept ans au commencement de la guerre, auraient dû entrer dans le service, et ne l'avaient pas fait. Ils furent réduits au dernier degré entre les citoyens, no conservant de tous les droits attachés à cette qualité que colui d'être employés dans les rôles pour porter les charges de l'état. Ensuite les censeurs fircut marché avec les entrepreneurs pour rétablir les édifices que le feu avait consumés,

# II. - PARICS SE PRÉPARE A ASSIÉGER TARENTE. MARCHLUS SE PRÉSENTE DEVANT ANNIBAL PRÈS DE CAROUSE, PREMIER COMBAT AVEC UN ÉGAL AVAN-TAGE DE PART ET D'AUTRE. SECONO COMSAT OF ANNUAL EST SCHEIGUR. VIVE REPERMANDE DE MARCELLUS A SON ARMÉE. TROSSIÈME COMBAT, OU ARRIBAL BET VAINCE ST MIS BE PETER. PLESIBERS PROPLES RENTRENT SOUS L'OREISSANCE DES RO-MAINS. FARIUS ASSISSE BY PREND TARENTE PAR INTELLIGENCE. IL N'EN EMPORTE QU'UNE SECLE STA-TUE. ANNIRAL TEND EN PIÈGE A FABRES. SA BUSE EST DÉCOUVERTS. JEUNESSE DE CATON, SCIPION PAIT MANTARA LES PREPLES O'ESPAGNE DANS LE PARTI DES ROMAINS, ASDRURAL ET SCIPION SONGENT A EN VENIR AUX MAIRS. INDISILIS RT MANGORIUS QUIT-TENT LES CARTHAGINOIS POUR SE JOINDER A SCI-PION. BELLE RÉPLEXION DE POLTRE SUR L'ESAGE QU'IL PAUT PAIRE DE LA VICTOIRE. CONRAT ENTRE SCIPION BY ASOREBAL. CHLUI-CI BAT VAINCE BY MIS EN PLITE. SCIPION REPCIA LE NOM DE ROI QUI LUI AST OFFERT PAR LES ESPAGNOLS. MASSIVA, JEUNE PRINCE NUMBER, RESTOTÉ PAR SCIPION A SES PA-BENTS SANS BANCON BY AVEC DES PRÉSENTS. JONG-TION DES TROIS GÉRÉBAUX CARTRAGEROIS. LEURS RÉSOLUTIONS.

Las coassals - spaat termine à Rome toutes te affaires qui se récession, partieres pour la guerre. Fuivies , le premier, se result à Capone. Fabius le suirit peu de jours après, syaut coujuré oux collègue e, no parient à luimente, et Marcollou per les letters qu'il ni écrivit , de faire un vigoureus guerre à Amnabl pour occupe toutes ses forces, pendant que lui-mene attaquemat Trancie arec challeur. Il leur représent l'importance duleur. Il leur représent l'importance duleur de leur de leur de l'acceptance du l'ambignés, que , n'aprat plus d'amis ou l'ambignés, que , n'aprat plus d'amis ou l'ambignés, que , n'aprat plus d'amis ou l'importance de l'acceptance de l'ambignés, que , n'aprat plus d'amis ou l'ambignés, que , n'aprat plus d'amis ou l'institute de l'acceptance de de l'acceptance de l'acceptance de de l'acceptance de partier de l'acceptance de de de l'acceptance de de l'acceptance de de l'acceptance de de de l'acceptance de de l'acceptance de de l'acceptance de

Il envoya en même temps uu courrier au gouverneur qui commoudait la garnison de Rhègo, lui ordonnaut premièrement d'aller avec ses troupes ravager les terres des Bratiens, et eusuite d'attaquer la ville de Caulonia\*. Ce commandant exécuta ces ordres avec rébe et empressement.

Marcellus, pour remptir les intentions du consul, et parce que d'ailleurs il était persuadé qu'accus ginéral romain tétrit plus capitaque lui d'enire lète à Annibal ; en sit en campagne des que la terre put fournir de fourrages, et alls se présenter devant les prés de Canoues'. Annibal tacheit alors d'engager les les habitants de cette étile à ne révolte. Mais, proprie à des mables c'est es qu'elles des camps. Le pay était lout découvert, et pou proprie à des mables c'est es qu'elles de de chercher ailleurs des lieux remplis de hois de déties et de coloceus. Marcellus le saivait de près, compait toujours à su ve, et il n'antide près, compait toujours à u ve, et il n'anti-

Annibal, conteut d'escarmoucher avec quelques petits détachements de cavalerie et de frondeurs, ne croyait pas qu'il fût de sou intérêt de hasarder une bataille générale. Cependaut, quelque précaution qu'il prit pour l'éviter, il se vit forcé d'en courir les risques; car Marcellus, qui ne le perdait pas de vae, l'ayant atteint, se mit à attaquer de toutes parts ses travailleurs, et l'empêche de se retrancher. Ainsi ils en vinrent aux mains, et combattirent avec toutes leurs forces, jusqu'à ce que la nuit, étant sur le point d'arriver, les sépara sans que la victoire se fût encore déclarée. Ils se retrancbérent fort à la hâte à cause du peu de jour qui leur restait, et passèrent la nuit assez près les uns des autres.

Le lendemain, dès la pointe du jour, Marcellus rangea son armée en bataille. Annibal accepta le défi, et, avant que de commencer la charge, il exhorta ses soldats à bieu faire : a qu'ils se souvinssent de Trasimène et de « Cannes, et rabattissent la fierté d'un ennemi a incommode, gul ne leur donnait pas un a moment de repos, qui les harcelait sans « relàche dans leurs marches et dans leurs « campements , et ue leur laissait pas le temps « de respirer; qu'il leur fallait voir tous les « jours eu même temps le lever du soleil, et « l'armée des Romains en bataille : que, pour « l'obliger à faire la guerre avec moins de vi-« vacité, il fallait lui faire éprouver de nou-« veau la valeur des Carthaginois. » Animés par ces remoutrances, et irrités d'ailleurs par l'acharnement d'un eunemi qui les tourmen-

<sup>1</sup> Liv. 10. 27 , cap. 12.

s Cartel vetere, dans la Celabre ulterieure.

<sup>5</sup> Liv lib. 27. cap. 12. - Ptot. in Marcello, pag. 313.

tait sans cesse, ils commencèrent le combat | « que vous fussiez capables de tomber encore avec une animosité extraordinaire. Après que l'action eut duré plus de deux heures, l'aile droite des alliés commence à plier du côté des Romains, Marcellus, qui s'en aperçut, fit aussitôt avancer la douzième légion à l'avantgarde. Mais, pendant que les uns lâchent pied sans se reconnaître, et que les autres ne se présentent pour les remplacer qu'avec beaucono de lenteur, tout le corps de bataille fut ébranlé et mis en désordre, et, la crainte l'emportant sur la honte, tous prireut ouvertement la fuite. Il fot tué dans le combat envirou deux mille sept cents tant citoyens qu'alliés; et parmi eux quatre centurions romains et deux tribuns légionuaires. On perdit quatre drapeaux de l'aile droite des alliés, qui la première avait fui, et deux de la légion qui avait

été envoyée pour prendre sa place. Quand les soldats furent reutrés dans le camp', Marcellus les réprimanda d'un ton si vif et si sévère, qu'ils fureut encore plus sensibles aux reproches de leur général irrité qu'à la douleur d'avoir combattu tout le jour avec désavantage. « Je rends grâces aux dieux « immortels , dit-il , autaut qu'ou le peut faire « après un si mauvais succès, de ce que l'en-« nemi vainqueur u'est pas venu attaquer a notre camp dans le temps que vous vous y « retiriez avec tant de précipitation : car asa surément la même terreur qui vous a fait « quitter le champ de bataille vous aurait fait « abandonner votre camp. D'où peut donc « venir cette frayeur et cette consternation? « Oui peut vous avoir fait oublier en si peu « de temps qui vous êtes et quels sont vos en-« nemis? Ne sont-ce pas les mêmes que vous « avez vaiucus et poursuivis taut de fois pen-« dant toute la campagne précédente, que « yous avez harcelés jour et auit tout récem-« ment, et que vous avez fatigués par des es-« carmouches continuelles? Mais j'ai tort « d'exiger de vous que vous souteulez la gloire « de vos précédents avantages : je ne vous reou vaincre ou mourir. a mettrai ici devant les yeux que l'égalité du « succès entre vous et vos eunemis dans le « combat d'hier. C'était une graude houte « pour vous que cette égalité. Qui eût cru

« plus bas, et de vous couvrir d'une ignomi-« nie encore plus grande? quel changement « peut-il être arrivé dans l'espace d'une nuit « et d'un jour? vos troupes ont elles diminué? « celles des ennemis ont-elles augmenté ? « Pour moi , il ne me paraît pas que je parle « à mes soldats, ou à des Romains, Je vois « bien les mêmes hommes et les mêmes ar-« mes; mais ce ne sont plus les mêmes cou-« rages. Si vous n'aviez pas dégénéré de vous-« mêmes, les Carthaginois vons anraient-ile « vus fuir ? auraient-ils eulevé les drapeaux « d'une seule compagnie ou d'une seule co-« horte? Ils pouvaient bien , insqu'à présent . « se vanter d'avoir taillé en pièces les légions a romaines; vous leur avez aujourd'hui pro-« curé la gloire d'avoir vu des Romains tour-

« ner le dos devant eux. » A ces paroles, ce ne fut qu'un cri de toute l'armée. Ils prièrent Marcellus d'oublier ce qui s'était passè ce jour-la, et de mettre dans la suite leur courage à telle épreuve qu'il vondrait. « Onl , dit-il , dés demain je vous met-« trai a l'epreuve eu vous menant an combat. « afin que vous obteniez la grâce que vous « demandez, victorieux plutôt que vaincus. » En attendant, il commanda que l'on donnat du pain d'orge aux cohortes qui avaient perdu leurs drapeaux, et que les centurions des compagnies à qui ce déshonneur était arrivé demeurassent, pendant un temps marque, dans la grande place du camp sens baudrier, leur épée que à la main; ce qui étalt un genre de peine militaire usité parmi les Romains : qu'au surplus ils fussent tous sous les armes dès le lendemain matin, tant la cavalerie que l'infanlerie. Alors il les congédia blen mortifiés , mais avouant qu'ils avaient bien mérité la réprimande qu'on venait de leur faire : que ce jour-là il n'y avait eu dans toute l'armée d'homme et de romain que leur général : et que, pour lui faire oublier leur faute, il fallait

Le leudemain , ils se trouvérent tous sons les armes ', suivant l'ordre de Marcellus, Ce général tous la contenance et la disposition où il les voyait, et déclara qu'il placerait aux

t Liv. lib. 27, cap. 13. - Plut. ip Marcello, pag. 313.

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, cap. 14. — Plut. in Marcello, pag. 313.

premiers rangs ceux qui avaient commencé à fuir et les cohortes qui avaient perdu leurs drapeaux : tous l'avaient demandé avec instance comme une grâce. Il les avertit, au reste, qu'il fallait combattre et vaincre, et faire en sorte que la nouvelle de leur victoire arrivât à Rome aussitôt que celle de leur défaite et de leur fuite. Il leur ordonna ensuite de prendre de la nourriture, afin d'avoir assez de vigueur pour soutenir le combat , s'il duralt longtemps. Après avoir dit et fait tout ce qui était capable d'animer le courage des soldats, il les mena au combat.

Quand Annibal vlt qu'ils venaient le chercher, ce Marcellus , dit-il , est un étrange homme l il ne peut supporter ni la bonne ni la mauvaise fortune . Vainqueur, il nous pousse l'épée dans le reins : vaincu , il revient au combat avec plus de fierté qu'auparavant. Après avoir dit ces paroles, il fit sonner la charge, et vint à la rencontre des Romains. Le combat fut bien plus opiniatre que la veille, les Carthaginois faisant tous leurs efforts pour conserver l'avantage du jour précédent, et les Romains pour effacer la honte de leur défaite.

Marcellus avait placé sur les deux aites de la première ligne les troppes qui avaient mal fait leur devoir le jour précédent : elles étaient commandées par L. Cornélins Lentulus et C. Clandins Néron, Pour lui, il s'était réservé le corps de bataille, afin d'être témoin de tout ce qui se passcrait, et en état d'animer ses tronnes. Annibal avait mis à la première ligne. les Espagnois, qui étalent l'élite de son armée et en faisaient la principale force, Mais, vovant que le combat demenrait trop longtemps donteux, il fit conduire les éléphants vers le front de la bataille, espérant qu'ils pourraient causer quelque désordre parmi les ennemis. En effet, ils portèrent le trouble parmi les enseignes et dans les premiers rangs, et ils écraserent ou mirent en fuite tous ceux qui se trouvèrent d'abord à leur rencontre. La déroute aurait été plus grande , si C. Décimlus Flavus, tribun légionnaire, ayant saisi l'étendard de

la première compagnic des hastaires, n'eût ordonné aux soldats de cette compagnie de le suivre. Il les mena dans l'endroit où ces bêtes énormes, ramassées en un peloton, causaient le plus de ravage, et leur commanda de laucer contre elles leurs javelots. Il n'y en ent pas un qui ne portât, étant jetés de si près contre de si grosses masses d'animaux pressés les uns contre les autres. Ils ne furent cependant pas tous blessés; mais ceux qui sentirent la pointe de ces traits enfoncés dans jeur corps, prenant la fuite, et, dans cet état, u'étant pas moins redoutables à leurs gens qu'aux ennemis, entralnèrent aussi ceux qui étaient sans blessures. Alors tous les soldats romains qui se trouvèrent à portée coururent, à l'exemple des premiers, après cette troupe fugitive, et accablèrent de traits tous les élèphants qu'ils purent joindre. Ces animaux se jetèrent donc sur les Carthaginois avec beaucoup de furie, et firent parmi eux plus de ravage qu'ils n'en avaient fait parmi les Romains, d'autant que la peur a bien plus de ponvoir sur eux, et les emporte avec bien plus de violence, que ne fait la voix ou la main de ceux qui les gouvernent. L'infanterie romeine s'avança aussitôt con-

tre les Carthaginois, dont les éléphants avaient rompu les rangs, et n'eut pas de peine à mettre en fuite des gens qui avaient perdu de vue leurs drapeaux et qui ne pouvaient plus se rallier. Alors Marcellus détacha après eux sa cavalerie, qui les poursuivit jusqu'aux portes de leur camp, où ils rentrèrent avec peine, pleins de frayeur et de consternation. Pour surcrott de malheur, deux éléphants étaient tombés morts au milien de la porte même; et, comme ils en fermaient l'entrée, les soldats étaient obligés de se jeter dans le fossé, et de sauter par-dessus la palissade, pour se senver. Aussi ce fut là qu'il s'en fit un plus grand carnage. Il y eut environ huit mille soldats et cinq éléphants de tués. Cette victoire coûta cher aux Romains. Les deux légions perdirent environ dix-sept cents hommes, et les alliés plus de treize cents, sans parler d'un grand nombre de blesses, tant des citoyeus que des allies; mais la terreur du nom d'Annibal était encore alors si grande parmi les Romains, que l'on pouvait regarder comme un exploit

s Cum eo nimiram, inquit, boste res est qui nec . bonam nec malam ferre fortunam potest. Seu vicit, « feroriter instat virtis : seu virtus est, instaurat cum « victoribus certamen. » ( Lav. )

éclatant d'avoir réduit ses troupes à prendre la fuite, quoique cet avantage fût acheté par une perte considérable.

Annibal décampa des la unit sulvante. Marcellus aurait bien voulu le poursuivre, mais la multitude de ses blessés l'eu empécha, Ceux qu'on avait envoyés pour observer la marche des enuemis rapportèrent le leudemain qu'Annibal se rettrait dans le Brutlum.

Dans le meme temps les Hirpiniens , les Lucaniens et les Volocentes se rendirent au consul Q. Fulvius \*, et lui livrèrent les garnions carthagionies qu'ils aveait dans leurs villex. Qu général les reçui serc beaucoup de leur reprochant légèrement leur fainte puesée. Les Bruitens firent aussi quelques démarches vers les Romaiss, mais sans beaucoup d'effet, apparemment parce que la présence d'Annibal et tentil en respect. Fablus, de son olde, prit de force la ville de Manduris, dans le pays de force la ville de Manduris, dans le pays de la ville de l'accompany de la ville de parcentage de la ville de l'accompany de de force la ville de Manduris, dans le pays de la ville de l'accompany de de l'orce la ville de Manduris, dans le pays de l'accompany de particular de l'accompany de particular de l'accompany de particular de l'accompany de particular de l'accompany de l'accompany de particular de particul

De là Fabius se rendit à Tarente 5, et campa à l'embouchure même du port, Caton , fort ieuue encore, servait sous lui dans cette campagne. Fabius prépara tout pour le siège. La mer était libre pour les Romains, la flotte des Carthaginois ayant été envoyée à Corcyre (Corfou), pour seconder le dessein de Philippe d'attaquer les Etoliens. Le basard fournit à Fabius une occasion de terminer promptement et sans peine une entreprise si importante. Annibal avait mis dans cette ville un corps de Brutiens pour aider à la défendre : celul qui le commandait almait éperdument une femme dont le frère servait dans l'armée de Fabius. Sur une lettre que cette femme écrivit à son frère, celui-ci se jeta, de concert avec son général , dans Tarente , comme déserteur. Aidé des caresses artificieuses de sa sœur, il gagna bientôt la confiance de cet officier, et il l'engagea enfin à livrer aux Romains le quartier de la ville dont la garde lui svait été coufiée. Lorsqu'ils eurent concerté

les moyens d'exécuter ce desseiu , le soldat sortit secrétement de la ville pendant la uuit , alla trouver Fabius, et l'instruisit des mesures qu'il avait prises avec le Brutien. Le géneral romain ue perdit point de temps. Après qu'il eut donné, au commencement de la nuit, le signal dont on était convenu à ceux qui défendaient la citadelle, et à ceux qui avaient la garde du port, et qu'il se fut placé lui-même vis-a-vis d'un certain endroit de la ville que le soldat lui avait indiqué, les trompettes commencèrent à se faire entendre tout à la fois de la citadelle , du port et des vaisseaux qui venaient de la haute mer vers la ville; et l'on affects de pousser de grands cris, et de faire un extrême fracas dans tous ces eudroits, dont la ville n'avait rieu à craindre. Fabius cependant tenait ses troupes bien cachées dans le poste qu'il avait occupé, et leur faisait observer un grand silence. L'officier général qui gardait le cauton de la ville vis-à-vis duquel Fablus s'était mis eu embuscade, voyant que tout était tranquille de ce côté-là, au lieu qu'il enteudait partout ailleurs un grand bruit, appréhenda que, tandis qu'il demeurerait les bras croisés dans son poste. Fabius ne donnât quelque assaut d'un autre côté. Ainsi il marche avec ce qu'il avait de monde vers la citadelle, où il entendait qu'il y avait le plus de mouvement et de tamulte. Fabius s'en apercut bientôt. Il fit porter aussitôt des échelles à la partie du mur où était postée la cohorte des Brutiens, comme il l'avait appris du soldat qui ménageait cette intelligence. Ce fut par là que l'on commença à gaguer la muraille , et à passer ensuite dans la ville avec le secours des Brutiens, qui recevaient les Romains à mesure qu'ils se présentaient. On enfonça ensuite la porte la plus prochaine, ce qui donna lieu aux soldats de Fabius d'eutrer en plus grand uombre. Alors, poussant de grands cris, vers le lever du soleil, ils s'avancèrent jusque dans la place publique sans trouver aucune résistance, et attirérent sur eux tous ceux qui combattaient du côté de la citadelle et du

port.

<sup>1</sup> Liv. 10. 27, cap. 15.

Dans la lerre d'Otrante.

<sup>5</sup> Liv. lib. 27, cap. 15, 16. - Plut. in Fab. pag. 187.

<sup>-</sup> App. to Bell. Annibat. pag. 342.

Le combat commença à l'entrée de la place avec assex de chateur, mais ne fut pas soutenu de même de la part des Terentins, bien Inférieurs aux Romains en courag;, en armes, en

expérience et en forces. Ainsi, dès que les Romains eurent lancé contre eux leurs javelines, avant presque que d'en venir aux mains, ils tournérent le dos, et se sauvèrent, par diffèrents détours , dans leurs maisons ou dans celles de leurs amis. Les Romains firent main basse spr tous ceux qu'ils rencontrèrent, sans distinction de soldats ou de bourgeois, de Carthaginois ou de Tarentins. Ils u'épargnèrent pas beaucoup les Brutiens, soit qu'ils les méconuussent, soit pour assouvir lenr ancienne haine, soit enfin pour faire croire que Tarente avait été prise par la force des armes. el non par trahison. Si c'était par l'ordre de Fabius même, comme le dit Plutarque, qu'ils en eussent usé de la sorte à l'égard des Brutiens, à qui ils étalent redevables de la prise de la ville, ce serait pour lui une puérile vauité et et une horrible perfidie; mals il me semble qu'un tel soupçou ne peut pas tomber sur un si grand homme.

Åprès que les sodats œurent verse bien da sang, its se disperèent par la lile pour la piller. On dit que l'on y fit trente mille prisonniers. On y trovav une grande quantité d'argent, tent en mennale qu'en vaisselle: qu'il nit cent trente-cinq mille neue focut trentesept marcs quatre onces, ou querante-trois millons ciu que en mille livres, sans compter l'argent. Cette somme paraît exorbitante. Platarque ne partie que de trois mille latents, qui font neuf millions, en unpousat que ce contre.

enorme. Tarente était presque aussi riche en statues et en labeleau que l'arsit été Syracue. Les datues représentain les dieux et l'arente de étatues représentain les dieux et l'arente de sur les datues représentaires de la libeleau la étatie propres, datue habeleau la étatie propres, datue habeleau la étatie propres, datue habeleau qu'il voulsi qu'on fit des étent de Trancisto, qu'il voulsi qu'on fit des étent de Trancisto, qu'il voulsi qu'on fit des étent de Trancisto, qui les out si mal servis, et qui sont fririle, qui les out si mal servis, et qui sont fririle, qui les out si mal servis, et qui sont fririle, qu'il excherge sepole pour cette d'lècroite, qui était d'une grander extraodriaire, et que l'areque espole pour cette raison le colosse d'Hercule. Strabon nous apprend qu'elle était d'airain, et de la main de Lysippe, le plus habile statuaire de l'antiquité. Fablus la plaça dans le Capitole, et mit tout apprès sa propre statue.

Pendant que ces choses se passaient à Tarente, Annibal força de se reudre à lui ceux qui avaient assiégé Cautonia : et, ayant appris que Tarente était aussi attaquée, il se mit en devoir de l'aller secourir, marchant jour et nuit, sans donner de repos à ses troupes. Mais, avant su en chemin que la ville était prise Les Romains, dit-il , ont aussi leur Annibal. Nous avions pris Tarente par ruse, ils l'ont reprise par la même voie. Il lui arriva pour la première fois d'avouer, dans cette occasion, à ses amis en particulier, « qu'il voyait denuis « longtemps qu'il lui serait très-difficile de se « rendre maître de l'Italie avec les forces qu'il a avait; mais qu'alors il le trouvait absolument « impossible. »

Annibal, pour ne paraltre pas avoir fui 1, ne retourna point d'abord sur ses pas, mais campa dans le meme endroit où il avait appris cette mauvaise nouvelle, environ à cinq milles de la ville. Après y être resté un petit nombre de jours, il se retira à Métaponte, dont il envoya deux habitants à Fabius, qui était encore à Tarente, avec des lettres supposées des premiers de la ville, qui promettaient à ce consul de lui livrer Métaponte avec la garnison carthaginoise, à condition qu'on oublierait et qu'ou leur pardonnerait tout le passé. Fabius n'usa pas en cette occasion de sa prudence accoutumée. Il ajouta foi trop légérement aux discours qu'on lul tenait, marqua aux députés le jour qu'il devait s'approcher de Métaponte. et les renvoya avec des lettres pour les premiers de cette ville, qui furent portées sur-lechamp à Annibel. Ce général, ravi de voir que sa ruse avait réussi jusqu'à tromper Fabius même, pisça une embuscade près de Métaponte. Mais le consul, avant trouve les auspices contraires, aussi bien que les entrailles de la victime qu'il avait immoiée, ne sortit point de Tareute. Les Métapontins, qui ne le virent point arriver au jour marqué, renvoyèrent vers lui les mêmes députés pour le presser de

<sup>187,</sup> COO livres d'or, ou 28,806 kilogrammes, sujourd'hul 93 millions de fr. E. B

Liv. lib. 27, cap. 16. - Plut. in Fab. peg. 185.

venir. Il les fit arrêter, et la crainte de la l question dont il les menaça leur fit tout avouer. J'ai dit auparavant que Catou servait sous

le consul Fabius Maximus lorsque celui-ci forma le siège de Tarente. Comme ce Romain paraltra dans la suite avec éclat dans la république, il n'est pas hors de propos de faire

connettre comment il avait passé sa jeuucsse. Catou était de Tusculum '. Avant que d'aller à la guerre, il passa ses premières années dans les terres que son père lui avait laissées près du pays des Sabins'. Un travail continuel, une vie sobre et réglée, lui avaient fait un tempérameut fort et robusie, et capable de soutenir les plus rudes fatigues.

Près de sa maison de campagne était la petite métalrie qui avait appartenu à Maulus Curius. Il allait souvent s'y promeser; et, considérant la petitesse du champ, la pauvreté et la simplicité de la maisou, il ne pouvait se lasser d'admirer ce grand homme, qui, étant devenu le plus illustre des Romaius, avant vaincu les nationa les plus belliquenses, et chassé Pyrrhus de l'Italie, cultivait lui-même ce petit champ, et, après tant de triomphes, habitait encore une si chétive maison. Il trouvait une véritable graudeur d'âme dans cette simplicité; et, nou couteut d'une stérile admiratiou, il la prit pour modèle, et se fit un

Il y avait en ce temps-là un homme des plus nobles et des plus puissants de Rome, qui, par son grand sens et par son bon esprit, était très-capable de démêler et de connaître une vertu naissante, et qui, par sa bonté, sa générosité, sa douceur, était très-propre à la nourrir et à l'aider à se produire au grand jour : c'était Valérius Flaccus 3, Il avait des terres contiguës à la petite métairie de Caton. Là, il entendait souvent parler ses esclaves de la manière de vivre de son jeune voisin, et du travail qu'il faisait aux champs. On lui ra-

devoir et un honneur de l'imiter.

contait que dès le matin il allait aux petites villes des environs plaider les causes de ceux qui s'adressaient à lui pour les défeudre : que de là il revenait dans son champ, où, ictant une mauvaise tunique sur ses épaules, il travaillait avec ses domestiques; et, qu'après le travail, assis avec eux à table, il mangealt du même pain, et buvait du même viu. On lul rapportait encore d'autres marques d'un caractère sage et modéré, et des discours pleins de sens et de raison. Il eut la curiosité de le voir et de l'entendre, et il l'invita à sonner. Depuis ce moment, avant fait une lisison particulière avec lui, il reconnut dans ce icune homme un caractère si sage et des talents si propres pour la ville, qu'il vit bieu que c'était comme une plante excellente qui méritait d'étre cultivée et tra splantée dans un meilleur terroir. Il lui couseilla donc et lui persuada d'aller à Rome pour se mettre en état d'entrer dans le maniement des affaires publiques.

Il n'y fut pas longtemps sans se faire des amis et des admirateurs, surtout par la force et l'éloquence de ses plaidovers : car. regardant le talent de la parole commo un instrument non-seulement utile, mais absolument nécessaire à quiconque ne voulait pas vivre dans l'obscurité, et qui songeait à se faire considérer dans la république, il l'avait cultivé avec un fort grand soin.

D'abord, parmi les plus ancieus sénateurs 1, il choisit O. Fabius Maximus pour s'attacher à lui, Ciceron fait parler ainsi Caton à ce sujet : « Encore tout jeune 1, j'aimai ce respecta-« ble vieillard, comme s'il ent été de mon age. « Il avait une gravité mélée de bonté et de « politesse, et sou grand age n'avait rien di-« minué de la douceur de son caractère tout « aimable.» De jeunes gens qui recherchent ainsi, dans quelque emploi que ce soit, la connaissance et l'amitié de ceux qui s'y distingnent par leur mérite et leur probité, donnent de grandes espérances pour l'avenir : car îl v a tout lieu de présumer que, se plaisant à leur conversation, étant témoins de leur conduite,

Ville du Latium , Frascati. 9 Plut. in Cat. pag. 336.

<sup>1</sup> Ce Valérius Flaccus ne devait pas être, ce semble, besucoup plus âgé que Caton, puisqu'il fut consul et tenseur avec fui. Plularque nésamolas en parle ici comme d'un bomme déjà assez important.

<sup>1</sup> Plut, in Cat. pag. 237.

s g Ego Q. Masimum ... adolescens ita dilesi senem . e ut sequalem. Erat enim in illo viro comitate condita « gravitas : nec senecius mores mutaverat, » : Cic. de Senect p. 10.)

et les regardant comme leurs modèles, lis se | que de se donner pour censeur et pour accupiqueront un jour de les imiter 4.

Caton était d'une famille très-ancienne, mais débéienne, et qui n'avait jamais été illustrée dans aucun de ses ancêtres par les charges curules, ce qui faisait à Rome la noblesse. Ceux qui, sortis de ces familles, commençaient à s'élever, étalent appelés les hommes nouveaux (homines novi), Caton , gul n'avait point l'avantage de la uaissance, songca à se rendre recommandable par un autre endroit, c'est-à-dire par le mérite et la vertu. et à devenir la source et le principe de la noblesse de sa famille. C'était dès lors une coutume à Rome que les jeunes gens de bonne volonté qui aspiraient aux charges se rendissent accusateurs de quelque illustre citoven quì aurait prévariqué contre sou devoir d'une manière criante, pour signaler leur entrée dans le monde par une si éclatante démarche. et pour se rendre le peuple favorable. Un jeune homme qui tenait cette conduite méritait en effet d'être loué de tous les gens de bieu : parce qu'en même temps qu'il travaillait à écarter de la république un méchant citoyen, il prenait un eugagement solennel d'étre vertueux , et ajoutait au devoir commun et général une obligation particulière et personnelle do mener une vie sage et irré-

prochablo; car, quand un homme a tant fait \* • Pacillimé et in optimem partem cognoscuntur ad s lescentes, qui se ad ciaros et sapientes viros , bené con-

a sulentes, relpublica contulerunt, quibuscum si frea quentes sint, opinionem afferunt populo, corum fore a se similes, quos sibi ipsi delegerint ad imitsadum, a ( De Offic. lib. 2, n. 26. ) \* Yenit mihi in mentem M. Catonis, hominis sapien-

" tissimi, qui quum se virtute, non genere , populo rea mano commendari putaret, quam ipse sui generis a initium ac nominis ab se gigni et propagari veilei , bue minum potentissimorum suscepit inimicities. s (In Verr. ult. n. 180. ) - a Hoc magis ab omnibus ejasmodi civis laudandus ac

e diligendus est, qui non solum a republică civem a improbum removet, verum etiam se insum einsa modi fore profitetur ac præstat, ut sibi non modò 'e communi vali Mate virtutis atque officit , sed etiam ut e quâdem magis necessarià ratione recté sit honesteque a vivendum..... Nam qui sibi buc sampsit, ut corrigat « mores aliorum ae peccata reprehendat , quis buie e ignoscat, si quà în re ipse ab religione officii deciia phrit? (In Verr. III. 1. 2.)

satenr des fautes d'autrui , lui pardonnerait-on s'il faisait le plus léger écart du sentier étroit de la justice et de la vertu? Telle fut la route que prit Caton pour parvonir aux dignités, et il ne craignit point, dans cetto vue, de s'attirer

l'inimitié des citoyens les plus puissants do Rome. Son zèle pouvait n'être pas toujonrs éclairé, mais il était fort louable en lui-même. Caton fit sa première campagne sous Fa-

bius ', consul alors pour la quatrième fois. Cinq ans après, sous son cinquièmo consulat, il le suivit à l'expédition de Tarente : il pouvait avoir dans ce temps environ vingt-quatre ans , et , l'année suivante , il servit en Sielle en qualité de tribun légionnaire.

Telle fut la jeunesse d'un homme qui jeuera bientôt un grand rôle dans la république.

P. Sciplon avait employé tout l'hiver précédent à faire rentrer les peuples d'Espagne dans le perti des Romains, en les gagnant, tantôt par des présents, tantot par la restitution gratulte de leurs otages et do leurs prisonniers. Dès le commencement du printemps, un des plus illustres d'entre les Espagnols, nommé Edescon, vint le trouver. Sa femme et ses enfants étaient au pouvoir des Romains, Mais, outre cette raison, il était comme eutrainé par une disposition générale de tous les esprits à préférer le parti des Romains à celui des Carthaginois. La même cause engagea Mandonins et Indibilis, qui étalent sans controdit les princes les plus considérables de l'Espagne. à se retirer avec tous leurs vassaux sur des collines qui commandaient lo camp des Carthaginois, et d'où, en continuant de tenir les hauteurs, ils pouvaient gaguer l'armée romaine sans rien appréheuder de la part d'Asdrubal qu'ils abandonnaient.

Ce général, voyant que les affaires des Romaina prenaient extremement lo dessus, pendant que celles des Carthaginois dépérissaient de jour en jour, et que le cours qu'avaient pris les choses ne pouvait être arrête que par quelque coup d'éclat , par quelque avantage marqué, résolut d'en venir incessamment

<sup>4</sup> Cic. de Sepect, cap. 10.

<sup>&</sup>quot; Liv. lib. 27, cap. 17 - Polyb, lib. 10, pag. 601. 5 Polyb. lib. 10, pag. 607. - Liv. lib. 27, cap. 17,

aux mains avec les equemis. Scipion souhaitait [ la bataille avec autaut d'ardeur qu'Asdrubal , nou-seulement parce que ses bons succès ini élevaient le courage, mais encore parce qu'il aimait mieux n'avoir à combattre qu'un ennemi que de les avoir tous à la fois sur les bras ce qui ne manquerait pas d'arriver s'il leur donnait le temps de se joindre. Après tout, supposé qu'il lui fallût en venir aux mains avec plus d'un eunemi , il avait , par une sage prévoyance, trouvé le moven d'augmenter son armée, en sorte qu'elle était en état de ne rieu craindre : car, comme il vit que le service de la flotte n'était plus nécessaire depuis que celle des Carthaginois avait abandonné toutes les côtes d'Espagne, it mit ses vaisseaux à convert dans le port de Tarragone, et joignit aux troupes de terre celles qui étaient destinées à servir sur mer. Il pouvait sans peine leur fouruir à tous des armes. parce qu'il en avait trouvé nn grand nombre parmi les dépouilles de Carthagène, et qu'il en avalt encore fait fabriquer une prodigieuse quautité par les ouvriers qu'il avait enfermés dans les arsenaux et les magasins de cette

Ce fut avec ces forces que Scipion, dès le commeucement du printemps, sortit de Tarragone, et alla chercher les ennemis avec Lélius, qui était revenu de Rome, et sans lequel il ne voulut tenter aucune entreprise importante. Il ne trouva dans son chemin que des amis et des alliés qui venaieut de toutes parts à sa rencontre, chacun à l'entrée de leur pays, et qui l'accompagnaient ensuite et grossissaient son armée. Ce fut dans cette marche que Mandonius et Indibilis vinrent se joindre avec leurs troupes ', Indibilis porta la parole , et son discours ne se ressentit en rien de la grossièreté d'un barbare. Il parla avec beaucoup de dignité et de retenue, prenaut à tâche d'excuser son changement de parti, comme fondé sur la nécessité, plutôt que de s'en faire honneur comme d'une résolution prise de gaîté de cœur, et exécutée à la première orcasion qui s'en était présentée. Il dit e qu'il savait bien que le nom de déserteur « était aussi suspect aux nouveaux alliés qu'il

« paraissait détestable aux anciens : qu'il ne a blamait point ce sentiment commun à tous « les hommes , pourvu qu'on ne considérat a pas le nom seul de transfuge, mais les rai-· sous que chacun pouvait avoir de le devenir. « Il étala ensuite les services importants que « son frère et lui avaient rendus aux généraux « carthaginois, auxquels il opposa l'avarice a insatiable et l'arrogance insupportable dont a toute la nation carthaginoise les avait pavés 1. « et enfin les mauvais traitements de toute « espèce qu'elle leur avait déjà souffrir à eux « et à leur sujets : qu'ainsi il y avait déjà long-« temps que lui et son frère n'étaient plus « unis que de corps et extérieurement avec « les Carthaginois, mais que leur cœur et « leur affection était du côté de ceux par a qui ils savaient que la justice et les lois « étaient religieusement observées : que les « dieux mêmes trouvaient bon qu'on recou-« rut à eux pour obtenir leur protection cou-« tre l'injustice et la violence des hommes : a que , pour eux , tout ce qu'ils demandaient « à Scipion, c'était de ne leur faire ni un

e mais de juger d'eux par la conduite qu'il leur versai garde à l'avenir. Scipion leur répondit a que c'était la sa disposition, et qu'ils ne taxeral point d'ins flaétité et de désertion des princes qui n'anient pas cru être oblighe à observer 
à l'allance avec un peuple qui meprisait égatementale lois d'aimes et les lois humaines. A lors on leur result issur femmes de lois certains, qu'ils represent en piernant de poincapital comme ses amis et ses holtes. Le londmais il fit un traité avec eux, et los remoya dans leur pays pour en tirer les secours qu'ils fe-engageaixet de lui fourriir.

« mérite ni un crime de leur changement

Polybe <sup>8</sup>, à l'occasion de ce qui vient d'être rapporté, fait une réflexion bien sensée, et d'une grande importance en matière de politique et de gouvernement. Il est beau, di-il, de conduire une guerre de façon qu'on remporte l'avantage sur les enne..is; mais il faut encere plus d'habilet et de pruda nce pour bien

<sup>4</sup> Liv. lib. 27, cap. 17.

On en verra blentôt une preuve.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pulyb. lib. 10 , pag. 606.

user de la victoire. Les Carthaginois ne savaient que vaincre. Après avoir défait les armées romaines et tué les deux généraux Publius et Cnéus Scipion , se flattant qu'on ne ponyait plus leur disputer l'Espagne, ils n'eurent plus aucna ménagement pour les peuples de cette contrée.

La manière dont Indibilis fut traité, et que Polybe rapporte dans un autre endroit, en est une preuve bien claire '. C'était un des princes les plus puissants d'Espagne et des plus affectionnés au service des Carthaginois. Sa fidélité fut mise à une rude épreuve, puisqu'elle lui coûta la perte de son royaume. Il v avait été rétabli depuis, en récompense de son attachement et de son zèle pour les intérêts de Carthage, Asdrubal, fils de Gisgon, devenu fier et insolent depuis l'avantage qu'il avait remporté sur les Romains, et abasant de son crédit pour satisfaire son avarice , exigea d'Indibilis une somme considérable : et comme ce prince ne se pressait point d'exècuter un ordre si injuste, Asdrubal, sous un faux prétexte et une calomnieuse accusation, l'obligea à lui donner sa fille en otage.

Quelle fut la suite des mauvais traitements que les Carthaginois firent aux peuples d'Espagne \*? Au lieu d'amis et d'alliés , ils en firent des ennemis. Et ils ne pouvaient pas éviter ce malheur, pensant, comme ils faisaient, que, pour contenir les alliés dans le devoir, il fallait les traiter avec hauteur et dureté, et ne sachant pas que la meilleure manière de conserver les empires est de suivre constamment les maximes qui ont servi à les conquérir. Or, il est évident que le vrai moyen des acquerir l'obéissance et la soumission d'un peuple, c'est de tui faire du bien actuellement, et de lui en faire espérer encore davantage dans la suite. Mais sì, après l'avoir conquis, on le maltraite et on le gouverne despotiquement, on ne doit pas être surpris que ce changement de maximes dans ceux qui gouvernent entraîne après lui le changement de conduite dans ceux qu'ils avaient soumis. La crainte et la terreur 3 sont de faibles

I liens pour contenir les peuples dans l'obèissance; elles ne retiennent que la main, et n'ont point de pouvoir sur le cœur. La preuse en est que, des qu'elles disparaissent, la hainn et la révolte éclatent,

Les Romains n'en usaient pas de la sorte. Dès les commencements de la république . où ils étaient encore très-faibles, teur grande maxime fut de traiter les vaincus avec bouté et douccur, et de leur faire sentir leur autorité par des bienfaits, non par la violence. Ils cherchaient à s'attacher des amis plutôt qu'à faire des esclaves, et ils ne croyaient nas qu'une domination pût être ferme et stable. si les sulets n'obéissaient que malgré eux, et non de cœur. Et c'est ce qui les a rendus si puissants,

La désertion d'Indibilis acheva de déterminer Asdrubal à donner le combat. Il comptait que la victoire , s'il la remportait , le mettrait en état de faire rentrer les peuples d'Espagne dans leur devoir; et que , s'il était vaincu , il se retirerait dans les Gaules avec les troupes qu'il aurait ramassées, et passerait en Italie pour secourir son frère Annibal\*.

L'armée d'Asdrubal était alors dans la campagne de Castulon, près de la ville de Bitule ou Bécule '. Averti de l'approche des Romains, il alla se poster sur un coteau, an haut duquel il y avait une plaine assez éleudue. Il était couvert par ses derrières d'une honne rivière : le reste , c'est-à-dire le devaut et les côtés, était défendu par une pente assez rude à monter. Un peu au-dessous de cette plaine, par une descente assez douce, on en trouvait une seconde qui allait un peu en peule.

« ubl removeris, qui limere desierint, odisse incipient. » (Tac. in Agric. cap. 32.)

e Populo romano jana a principio inopi, melius vi-« sum amicos, quam sersos, quærere; toilusque rati « volentibus, quam coartis, imperiture. » (SALLUST. in Bel. Jug. )

« to pace, benefic is magis, quam meto, imperium a agitare. » (Id. in Bel. Catil.)

\* Polyb, lib. 10, pag. 608-610. - Liv. lib. 27, cap. a Les géographes varient besuconp sur la situation

de Castulon el de Bétule on Bécule. Cellarius et La Martinière placent ces deux villes près de la source du Ratis, ou Guadalquivir ; Castulon , au

nord du fleuve. - Selon d'Auville Cazlona. E. B.

<sup>\*</sup> Poirb. lib. 10, pag. 606.

s a Metus et terror Infirma vincula caritatis : que

<sup>|</sup> Excerpt. e Polyb, apud Vales. pag. 29. II. HIST. ROM.

mais qui se terminait néanmoins à une espèce de rive d'un accès aussi difficile que la première. Le lendemain, Asdrubal, voyant que les Romains se tenaient en bataille devant leurs retranchements, fit descendre dans cette seconde plaine la cavalerie des Numides et les soldats armés à la légère , Baléares et Africains. Scinion parcourant à cheval les divers rangs de son armée, animait les trouves eu leur représentant « que l'ennemi, désespérant de leur e résister en rase campagne, et se défiant « de son propre courage, croyait trouver de « la sûreté dans la situation do lieu où il avait « établi son camp; mais que les soldats ro-« mains avaient blen escaladé les murailles de « Carthagène, encore plus hautes que le poste « qu'occupait Asdrubal. » Il n'en dit pas davautage, et se mit anssitôt en mouvement avec un détachement des plus légers et des plus braves de son armée, pour aller attaquer les Numides et les frondeurs qu'Asdrubal avait postes sur la seconde plaine. Outre la difficulté du chemin, qui était rude et escarpé, il fallut essuver une grêle de toute sorte de traits qu'on fit plenvoir sur eux. Mais, quand ils furent arrivés à un terrain uni, et qu'on en fut venu anx mains, les ennemis, dès le premier choc, furent renversés. Les Romains en firent un grand carnage et forcèrent ceux qui restaient à aller rejoindre le gros de l'armée sur la plus hante éminence.

Scipion, avant ordonné ensuite anx victorieux de suivre le chemiu qui les menaît directement an centre des ennemis, partagea ce ani lui restait de troupes avec Lélius, et lui commanda, en prenant sur la droite, de chercher autour de la colline une ronte par où il pût mouter avec plus de facilité. Pour lui, prenant à gauche, après nn circuit assez court, il alla attaquer les ennemis eu flanc. Le desordre se met d'abord parmi les Carthaginois, tandis on'ils venient faire face aux Romains qui s'avancent par différents endroits en poussant de grands cris. Ils étaient dans cet embarras lorsque Lélius arriva. Aussitôt ils reculèrent en arrière pour empêcher qu'on ne les prit à dos; et, la première ligue avant uussi plié pour snivre ce mouvement, ceux des Romains qui montalent par le milien gagnérent le haut : ce qu'ils n'auraient pu faire | « tis » ( Liv. )

tant que les Carthaginois auraient gardé leurs rangs, et que les éléphants auraient convert le front de leur bataille. La déroute fut générale, et le carnage fort grand. On leur tua dans cette action environ huit mille hommes.

Asdrubal, avant la bataille, avait pris la précaution de sauver le trèsor. Alors, avant fait partir les éléphants les premiers, et ramassé autant de fuyards qu'il put, il se retira vers le Tage pour gagner ensuite les Pyrénées et passer dans les Gaules.

Sciplon ne crut pas devoir le poursuivre, comme je le diraj bjentôt. Il abandonna le camp des ennemis au pillage, et on accorda tout le butin aux soldats, excepté les personnes libres, dont le nombre montait a dix mille hommes de pied, et deux mille cavaliers. Il fit vendre les Africains, et renvoya les Espagnols sans rancon. Ils furent si sensibles à cette générosité .

que, s'étant rassemblés autour de lui1, tant cenz qu'il avait pris la veille que ceux qui s'étrient rendus à lui apparavant, ils le saluérent du nom de roi avec une acclamation et nu consentement général. Scipion leur répondit, après avoir fait faire silence par un hérant , « qu'il ne connaissalt point de titre plus glo-« rieux que celui d'imperator qu'il avait recu « de ses soldats; que le nom de roi \*, estime « et respecté partout ailleurs , était insuppor-« table à Rome; que, s'ils crovaient remaraner « en lui les qualités royales, et s'ils les regar-« daient comme ce qu'il y a de plus grand « dans l'homme, ils pouvaient penser de lui « ce qu'il leur plairoit , mais qu'il les priait « de ne lui point donner ce nom. » Ces peuples, tout barbares qu'ils étaient, sentirent quelle grandeur d'âme il y avait de mépriser ainsi, comme du haut de sa vertu, nn nom qui fait l'obiet des vœux ou de l'admiration du reste des mortels. Il fit ensuite des présents à tous les seigneurs espagnols; et parmi nue

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, cap. 18, 19.

a Regium nomen, alibi magnum, Rome Intoleraa bile case. Regalem animum in se case, si id in bomit « lagenio amplissimum ducerent , tacité judicarent , voe cis usurpatione abaliperent. Sensère etiam barbari « magnitudinem animi , cujus miraculo nominis alli « mortales stuperent, id ex tam alto Eastigio aspernan-

grande multitude de chevaux qui faisaient partie du butin, il pria Indibilis d'en preudre trois cents à son choix.

Pendant que le questeur était occupé à vendre les prisonniers africains, seion l'ordre qu'il en avait reçu, on lui présenta un jeune enfant d'une beauté et d'une physionomie qui le faisait distinguer de tous les autres1. Avant appris qu'il était de race royale, il l'envoya à Scipion. Ce général lui demanda « qui et de « quei pays il était, et comment si jeune ene core, il s'était trouvé à la bataille, » Il répondit « qu'il était numide, et s'appelait Mas-« siva; qu'ayant eu le malheur de perdre son « père, il avait été élevé dans le palais de « Gala, roi des Numides, qui était son afeui « maternel; qu'il avait passé tout récemment e eu Espagne avec Massinissa son oncle. a lorsque ceiui-ci était venu avec sa cavalerie « pour secourir les Carthaginois; que Massi-« nissa , jusque-là ne jui avait pas voulu per-« mettre, à cause de sa jeunesse, de setrouver a à aucun combat, que, le jour que la betaille « s'était donnée entre les Carthaginois et les

« Romains, il avait pris secrètement un che-

« val et des armes, et s'était jeté dans la mé-

« lée à l'insu de son oncle, mais que, son « cheval s'étant abatty sous lni, il avait été

« renversé par terre et pris par les Romains, » Scipion charges quelqu'un de la garde de ce jeune prince : et avant terminé les affaires qui l'obligeaient à rester sur sou tribunal, il rentra dans sa tente; et, l'ayant fait venir, il jui demanda s'ii serait bien aise de retourner auprés de Massinissa. L'enfant lui répondit, en versant des larmes de joie, que c'était tout ce qu'il souhaitait le plus au monde. Alors Scipion lui donna un anneau d'or, une tunique appelée chez les Romains laticlare, une casaque militaire à l'espagnoie, avec une agrafe d'or, et un cheval richement équipé, après quoi ii le congédia, en iui donnant une escorte de cavaliers, qui avaient ordre de l'accompagner aussi loin qu'il voudrait.

Scipion<sup>2</sup>, ayant assemblé le couseil de guerre pour délibérer sur le parti qui restait à prendre contre les ennemis, quelques-uns

etistent d'avis qu'il poursainh Asdrahal sans perdre de temps. Mist i lie signe pa à propos de le faire, craignant que Magon et l'aupos de le faire, craignant que Magon et l'autre Asdrahal n'arrivassent assett (b, pour joindre leurs troupes à celles de leur collègne. C'est pourquoi, a coulentant d'avoyer quéques troupes pour garder le passage des Priteis, il employ ie reste de la camagone à recevoir les peuples d'Espagne qui revenaient dans l'alliance des Romains.

La criaite de Scipion était bien fondée: ert, quideque jours aprels ic combat de Bétule, il était à peine sorti des délités de Castulon est refourante à Tarragone, qu'il appril que Magon et Asdrudal, fils de Giagon, étalent venus derbale, fils d'Antière, trop tard portuit sauver une désite qu'il avait édig : esurge, mais auce 160 pour lui douner de bons coussils et d'utiles secours pour l'avenir. L'événement aurague combien Spion agit avec prodence, est de la combie de l'autiles de la combie de l'autiles comme il fit le combate; queden comme de l'autiles de la combie de l'autiles secours pour l'avenir. L'événement serve de l'autiles secours pour l'avenir. L'événement est prodence de l'autiles de la combie de l'autiles de l'autiles secours pour l'avenir.

Fabius", dans la suite, lai reprocher comme une faute d'avoir laissé cioniper de ses mains Aufralei, en ne le pouravisna point parès le gain de la baille, et de lui soir donné lieu de passer en Italie; ce qui pouvait causei la riune de lome, s'il avait joint son fère Annibal. Ces serait une grande en effe, ai suit de possible d'ompêcher ce passage : mais la munière faible dont Fabius, externement acharule pour lors contre Scipton, ind fait ce reproche, laise castrevair, ce ne semment acharule pour lors contre Scipton, in fait ce reproche, laise castrevair, ce ne semment acharule pour lors contre l'apier. In contra la comment de la contra la passible fait ce reproche, laise castrevair, ce ne semle fait saus apporter aucune raison qui en prouve l'impreduce :

Les trois généraux réunis ensemble tiurent conscil sur les diverses opérations de la campagne prochaine. Dans l'examen que l'on fit de la disposition des différents peuples de l'Espagne, le seul Asfurbai. Ilis de Gisgon, se fattait que ceux qui habitaient aux extrémités de la province, du côté de l'Océan et de Cadix, consuissant peu les Romains, étaieut encore dans les indirétés des Carthaginois, et que

<sup>1</sup> Liv. 11b. 27, cap. 18, 19. 2 Liv. 11b. 27, cap. 20.

l'on pouvait compter sur leur fidélité. Mais [ \$ 111. -- MARCELLES, ACCUSÉ PAR SES ENNEMIS , SE l'autre Asdrubal et Magon rendaient un témoignage bien différeut par rapport au reste de l'Espagne. Ils convenaient que Scipion, s par ses bienfaits, avait gagné tous les ess prits, tant en général qu'en particulier, et a que les troupes des Cartbaginois seraieut s exposées à des désertions continuelles , jusa qu'à ce qu'on cut fait passer tous les soldats « espagnols ou aux extremités de la province, a ou même dans la Gaule : que , pour ces rais sons , quand même le senat de Carthage ne « l'aurait pas ordonne, Asdrubal aurait du a passer eu Italie, où était le fort de la guerre, a et où la querelle des deux empires devait se « décider : que ce parti devenait nécessaire , a quand ce ne serait que pour tirer les Espaa gnols d'un pays où le nom de Sciplon était s en si grande vénération; qu'il devait donc a remplacer par des soldats espagnols toutes « les pertes que son armée avait faites , soit « par le mauvais succès du combat, soit par « les désertions : qu'il était aussi à propos que « Magon laissat le commaudement de sou ar-« mée à Asdrubal; fils de Gisgon, et passât a avec une bonne somme d'argent dans les s lles Baléares pour y faire des levées de sola dats, et que ce même Asdrubal, avec ses « troupes, se retirat au fond de la Lusitanie s (le Portugal), et évitat d'eu venir à un s combat avec les Romains; qu'on tirat de s toute la cavalerie ce qu'il y avait de meilleur s pour former un corps de trois mille chea vaux avec lequel Masinissa percourût l'Es-« pagne citérieure¹ pour secourir les alliés des « Carthaginois et ravager les campagnes des « ennemis. » Après avoir formé ces projets , ils se séparèrent pour aller les exécuter. C'est là tout ce qui se passa en Espagne cette année.

\* Ce sont des Carthaginois qui parlent ici. Il parsit naturel d'entendre par l'Espagne ellérieure ce que les Romains appelaient l'Espagna ultérisurs, c'est-a-dire depuis l'Ebre jusqu'à l'Octon.

JUSTIFIE AVEC SUCCES. LES NOUVEAUX CONSULS EN-TRENT EN CHARGE. JELY APOLLINAIRES BENEUS ANNUELS. LES BARITANTS D'ARRETIUM SONT DELIGER DE DONNER DES DTAGES, ON TRAITE L'APPAIRE DES TARENTINS DANS LE SÉNAT. APPAIRE DE LIVIUS. UN DÉTACHEMENT DE ROMAINS DONNE DANS UNE EM-BUSCADE D'ANNIBAL NOUVELLE EMBESCADE D'ANNE-BAL : MARCELLES Y EST TUE. CONTRASTE DE FAMILE. ET DE MARCELLUS. ANNIEAL EST PRIS LUI-MEMB DANS SES PIÈGES A SALAPIE. IL PAIT LEVEE LE SIÈGE DE LOCKES. LE CONSUL CRISPINUS ÉCRIT AU SÉNAT POUR LUI APPRENDRE LA MORY DE MARCELLOS, ET EN RECOIT DIFFÉRENTS ORDERS. LA PLOTTE EDMAINE BAY CHLER DES CARTHAGINDIS PERS DE CLUPER. AF-PAIRES DES GRECS. MORY DE CRISPINUS CONSUL. CLARD, NARDN RY M. LIVIUS DÉSIGNÉS CONSULS, ILE SE RÉCONCILIENT. DÉPARTEMENT DES DEUX CONSULS. DENOMBREMENT. LIEU DES ASSEMBLÉES COUVERT. LES CONSULS FONT LES LEVÉES AVEC UNE HOUVELLE SÉVÉRITE. ASDRURAL PASSE LES ALPES. IL ASSIÈGE PLAISANCE. RÉPONSE DURE DE LIVIUS A FARIUS, PEU VRAISEMELABLE. IL DEMPORTE UNE VICTOIRE SUR ANNIRAL: ET RIBSTOT APRÈS UNA SECONDE, LETTERS D'ASDRURAL A ANNIRAL INTERCEPTÈRS. DESSRIT MARDI QUE PORME NERON. IL PART POUR ALLER JOINDER LIVIES SON COLLEGER, ALARME DR ROME SUR LA ROUVELLE EU DÉPART DE NÉBON. IL DÉCLARE SON RESSELS A SES TROUPES. NÉRON ABRIVE AU CAMP DE LIVIUS. ET JOINT SES TEDUPES A CELLE ER SON COLLEGUE. COMEAT CONTRE ASDRUBAL, ENTIRE DÉPAITE SE SON ARMÉE : LUI-MÊME EST TUÉ. NÉBOR RETOURNE A SON ARMER. TETE E'ASDRUBAL JETER DANS LE CAMP E'ANNIRAL. IL SE RETIRE DANS LE POND DE BRUTIUM. TEIDMPHE DE LIVIUS ET DE NÉ-RON. RÉPLEXION SER L'ENTREPRISE DE NÉRON, RY SUR LA CONDUITE DE LIVIES.

Il semble que , dès que Scipiou paraît sur la scène, la gloire de tous les autres géneraux romains commence à s'éclipser. Celle de Fabius se soutenait néanmoins encore : et la prise de Tareute, quoique plutôt l'effet de la ruse que de la force, ue laissait pas de lul faire bonueur. Mais la réputation de Fulvius s'affaiblissait beaucoup, et Marcellus était même en mauvais renom depuis qu'il avait été battu par les Carthaginois; outre qu'on était mécontent de ce qu'il avait mis ses troupes à couvert dans Venouse sans attendre la fin de la campagne, pendant qu'Annibal merchait la tête levée dans toute une grande partie de l'Italie. C. Publicius Bibulus, tribuu du peuple, Atait son ennemi déclaré. Par les déclamations continuelles dont il faisait retentir toutes les assemblées depuis la journée où Marcellus avait été maltraité par Annibal, il l'avait déjà décrié dans l'esprit de la populsce ; et l'on se parlait pas mois que de le dépouliler de son emploi, lorsque ses amis obtinrent qu'il laissait un de ses lieutenants à Venouse pour y commander en sa place, pendant qu'il viendrait à Rome se justifier des accusations que l'on formait contre lui pendant son absence.

Par hasard Marcelins et Fulvins arrivèrent à Rome le même jour: le premier, pour repousser l'affront qu'on lui préparait; et l'autre, pour présider aux assemblées qui allaient se tenir pour la nomination des consuls.

L'affaire de Marcellus! se traita dans le cirque Flaminien avec un grand concours do peuple et de tons les ordres de la république. Le tribun du peuple attaqua non-seulement Marcellus, mais topt le corps des nobles, « Il leur « reprochait que c'était par leurs artifices et « leurs délais affectés qu'Annibal demeurait « depnis dix ans dans l'Italie, et semblait s'en « être mis en possession par un séjour plus « long qu'il n'en avait inmais fait à Carthage : « que le peuple romain était bien récompensé « d'avoir continné le commandement à Mar-« cellus, dont l'armée, deux fois battue par « l'ennemi, se donnait du bon temps, et vi-« vait à l'aise pendant tont l'été à l'ombre des « murs et des maisons de Venouse. » Marcellus répondit en peu de mots et avec beaucoup de noblesse, se contentant de rapporter modestement ses principales actions, dont le simple récit, sans réflexions et sans autres preuves , était pour lui une pleine apologie. Mais les premiers et les plus considérables d'entre les citoyens prirent hautement sa défense, et parlèrent en sa favenr avec beaucoup de force et de liberté. Ils exhortèrent le peuple à ne pas inger plus mai de Marcellus que leur ennemi même, en l'accusant de lâcheté, lui qui était le seul de leurs généraux qu'Annibal évitait avec soin, et contre lequel il persévérait à fair le combat avec autant d'empressement qu'il eu avait à le chercher contre tous les autres.

Le jugement ne fut pes donteux. Non-seulement la proposition que feisait le tribun d'ôter le commandement à Marcellus fut rejetée,

Liv. lib. 27 , cap. 21. - Plut, in Marcello, pag. 311.

mais de le Inodemnis toute le scrutireis en crévèren consul d'un commun consessionent. On ne peut s'empécher de sentir une indigent internation excréte contre la locare chiré du tribun qui oblige un aussi grand homme que Marcellus à companitre devant le peuple comme accusé, et à veuir rendre compte de sea actions. Mais c'est ette licence, toute ricleuse et bitmable qu'éle était, qu'à conserve un joutennée dans font la liberte, qu'on pouvrait appeler l'ame de la république, et courant le gréberna et les magnitaits dans le contière dépondance de l'autorité du peuple et de l'emmé de soit et l'emmé de pouple et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de la de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de l'emmé de soit et l'emmé de soit et de soit et l'emmé de soit et l'emmé de soit et de soit et l'emmé de soit et l

On donna à Marcellus pour collègue T. Quintius Crispinus, qui était actuellement préteur. Le lendemein on nomma à la préture P. Licinius Crassus Dives, qui était grand pontife, P. Licinius Varus, Sex. Julius Cæsar, O. Claudius Fiamen.

Dust le temps même qu'on tenait l'assemblée, les citoyens eurent quelque inquietude au sujet de l'Etrarie, dont on craignait le soulevement; et le préteur qui était sur les lieux avait mandé que ceux d'Arrétium paraissaient être à la tête de l'entreprise. Marcellus y fut envoyé sur-le-champ; et sa présence y arrêta tout d'un coup les mouvements qui commençaient à éclore.

M. CLAUDIUS MARCELLUS. V1. T. QUINTIUS CRISPINUS.

Ces deux consols énérent se charge la contième année de la guerre d'Annibla <sup>1</sup>. On leur donna à l'îon et à l'autre pour département l'Italie, avec les deux armesequi avaient servi sous les consuls de l'année précédente. On assigna suais à cheann des autres magistrate et généraux son emploi et se province. Tontes les forces de la républica de l'année précédente. Cest-à-dure, cent cinq mille hommes de pied et si mille trois sent forces.

La peste dont la ville fut alors affligée donna

<sup>1</sup> An. R. 541; av. C. J. 208 1 Liv. Ilb 27, cap. 22.

lien au peuple de vouer et d'établir pour tou- ! jours les jeux apollinaires , et d'en fixer le jour, qui fut le 5 juillet.

L'inquictude augmentant toos les jours au sujet de ceux d'Arrétium \*, le sénat écrivit au propréteur Tubulus qu'il cût à leur demander sur-le-champ des otages : et ils v envoyèrent C. Térentius Varron, avec pouvoir de recevoir ces otages et de les amener à Rome. Dès que celui-ci fut arrivé à Arrétium avec des troupes, il mit des corps de garde dans tous les postes convenables; et, ayant fait venir les sénateurs dans la place publique, il les somma de donner des otages. Et, sur ce qu'ils demandèrent deux jours pour en délibércr, il leur déclara que, s'ils n'obéissaient sur-le-champ, il enleverait des le leudemain tous les enfants des sénateurs. Aussitôt il commanda aux officiers de faire si bonne garde aux portes, que persoune ne pût sortir de la ville. La négligence dont on usa dans l'exécution de cet ordre donna lieu à sept des prineinaux sénateurs d'en sortir la nuit avec leurs enfants. Leurs biens furent confisqués et vendus le lendemain. On tira des autres sénateurs sixvingts otages, qui furent conduits à Rome, et l'on prit de justes mesures pour s'assurer de la ville.

L'affaire des Tarentius fut ensuite agitée dans le sénat avec beaucoup de chaleur en présence de Fabius\*. Ce général, qui avait employé la force des armes pour les réduire . employa alors son crédit pour les défendre. Tous les autres étaient déclarés contre eux. et soutenaient qu'étant aussi coupables que les Campanieus, ils devaient être punis avec autant de sévérité. Après bien des contestations, le sénat, conformément à l'avis de Manius Acilius, ordonna qu'on tiendrait une forte garnison daus la ville, que tous les habitants seraient contenus dans l'enceinte de leurs murailles, et que, dans la suite, quand l'Italic seralt devenue plus tranquille, on examinerait tout de nouveau leur affaire.

Oa ne fut pas moins partagé sur la manière dont on devait traiter M. Livius, gouverneur de la citadelle de Tarente. Les uns voulaient qu'il fût noté par un arrêt du sénat pour avoir livré par sa négligence la ville aux enuemis : les autres lui décernaient des récompenses pour avoir défendu le citadelle pendaut einq ans; et ils prétendaient que c'était à lui qu'on avait obligation de ce qu'ou avait repris Tarente. Il est vrai . dit Fabius en souriant : car si Livius n'avait point perdu cette ville, je ne l'aurais point reprise. L'affaire n'eut point de

Les deux cousuls s'étaient joints dans l'Aputie, et campaient séparément entre Venouse et Boutia, ne laissant entre eux qu'environ une lieue d'intervalle. Annibal, quittant le pays des Locriens, s'approcha de leur armée. Les consuls, d'uu caractère également vif et bouillant, mettaient presque tous les iours leurs troupes en bataille, uc doutant point qu'ils ne pussent terminer heureusement la guerre, si Annibal osait hasarder le combat contre les deux armées consulaires jointes ensemble. C'est de quol le général carthaginois était bien éloigné. Il se renfermait uniquement dans les roses qui avaient coutume de lui réussir, et il ne songea qu'à dresser des embûches à ses ennemis. Comme il ue se donnait que de légers com-

bats entre les deux armées, où les deux partis avaleut alternativement l'avantage ', les cousuls erurent que l'on pourrait, pendant cette espèce d'inaction, former le siège de Lorres; et pour cela ils ordonnèrent à une partie des troupes qui étaient en garnison dans Tarente d'aller investir Locres par terre. pendant que le préteur do Sieile, L. Cincius, l'assiégerait par mer. Aunibal, averti de ce qui se passait, détacha trois mille hommes de pied et deux mille cavaliers , à qui il ordonna d'aller se mettre en embuscade sur le chemin de Tarente à Locres, dans un vallon au-dessons de Pétilia. Les Romains, qui n'avait point envoyé à la découverte, donnérent dans ce piège. Les ennemis leur tuèreut sur la place environ deux mille hommes, et en firent deux cents prisonniers. Le reste avant pris la fuite. se dispersa dans la campagne et dans les bois. et regagna Tarente.

Il y avait eutre le camp des Carthaginois et

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, 23,

<sup>\* \$1.1</sup>b. cap. 24.

<sup>1</sup> Liv lib. 27, cap. 25. - Plut. in Fab. pag. 187.

<sup>1</sup> Liv. 5b. 27, cap. 26. - Plus. in Mercello pag. 315.

celui des Romains une éminence couverte de broussailles et do cavités. Les Romains s'ètonnaient comment Annibal, étant arrivé le premier à un endroit si commode, ne l'avait pas occupe; mais c'est cela meme qui surait du leur être suspect. Il v avait envoyé pendant la unit quelques escadrons numides, avec ordre de se tenir cachés le jour dans le milien du bols sans remuer en aucune façon, de peur que les Romains ne les apercussent, ou que la luenr de lenrs armes ne les trahtt, Dans le camp de Marcellus, on pensait et l'on parlait de la manière la plus capable de favoriser le dessein de l'ennemi. On disait hautement qu'il fallalt se saisir de cette colline et s'y fortifier, parce que, si Annibal les prèvenait, ils anraient l'ennemi au-dessus de leurs têtes. Le consul Marcellus fut frappé de ces discours : et s'adressant à son collègue . Que n'allons-nous nous-mêmes sur le lieu, dit-il, avec un petit nombre de cavaliers? Quand nous aurons examiné ce poste de nos propres yeux, nous serons plus surs du parti qu'il nous faudra prendre. Est-ce donc là une fonction de généraux et de consuls ? Crispinns y consentit, et sur-le-champ ils partirent avec deux cent vingt cavaliers, tons Etrasques, excepté quarante, qui étaient de Frégelles, M. Marcellus, fils du consul, et d'autres officiers, les accompagnérent, Les ennemis avaient place un soldat qui, sans être vu des Romains, découvrait tous les monvements qui se faisaient dans leur armée. Cette sentinelle avant donné son signal , ceux qui étaient en embuscade laissent approcher Marcellus insqu'au pled du tertre. Ils eurent même l'attention de ne point quitter leur poste que leurs camarades u'enssent fait un circuit, les uns à droite, les autres à gauche, pour enfermer les ennemis par derrière. Alors ils se levèrent, et tons ensemble, en poussant de grands cris , vinrent foudre sur le détachement des Romains. Les consuls, voyant qu'il leur était également impossible de gagner la hanteur dont les enuemis étaient maîtres, et de retourner en arrière, étant euveloppés de tous côtés, prirent le parti de se défendre conrageusement; et ils auraient plus longtemps disputé la victoire, si la fuite des Etrusques n'eut jeté la frayeur parmi les autres.

Cependant les Frégellans, abandonnés de leurs compagnons, ne cessèrent point de combattre taut que les consuls à leur tête les animèrent par leurs discours et par lenr exemple : mais lorsqu'ils virent qu'ils étaient blessés l'nn et l'antre, et que Marcellus même, après avoir été percé d'un coup do lance, était tombé mourant de dessus son cheval, alors le peu qui restait prit la fuite avec Crispinus. percè de deux javelots, et le jeune Marcellus, qui était blessé, Aulus Manlius, tribun légionnaire, et M. Aulius, l'un des commandants des alliés, furent tués dans l'action : l'autre . qui était L. Arennius, fut fait prisonnier. Des licteurs des consuls il y en cut cinq qui tombérent vivants entre les mains des ennemis : le reste fut tué ou s'enfuit avec le consul. Quarante-trois cavaliers périrent, ou dans le combat ou dans la fuite : dix-huit demeurèrent prisonniers. On commencait à faire quelque mouvement dans le camp pour aller au secours des consuls, lorsqu'on y vit revenir Crispinus et le fils de son collègne, tous deux blessés, avec les tristes restes d'une si malheurense expédition.

On ne peut refuser à Marcellus l'honneur d'avoir été un des plus grands capitaines romains. Fabius et lui contribuèrent également, apoique par des voies bien différentes!, à souver la république ; et c'est avec raison que l'un fut appelé le bouclier, et l'autre l'épée do Rome. Fabius, d'un caractère ferme et constaut, ne se départit jamais du plan qu'il forma d'abord absolument nécessaire au moins dans les commencements, pour rétablir les affaires et pour rendre peu à peu la confiance aux troupes découragées, et, semblable à une rivière qui coule sens bruit et qui gagne toujonrs du terrain , il s'applique et réussit à miner insensiblement les forces d'un ennemi fier des victoires qu'il avait remportées. Marcellus . au contraire . d'une valeur vive et brillante, fit succèder à la consternation dont les Romains étaient saisis depuis longtemps l'impatience de combattre, et leur éleva le courage jusqu'à les porter non-seulement à ne pas céder facilement la victoire, mais à la dispnter opiniatrément; cu sorte qu'Annibal ren-

f Plut, in Fab. p. 185. - Plut in Marcello

contrait à tous moments sur ses pas Marcellus, comme un torrent impétueux qui renversait tous ses desseins et ruinait toutes ses entreprises. Ainsi la fermeté et la constance de l'un à se tenir toujours sur la défensive, mêlée à l'andace et à la vivacité de l'autre , qui hasardait tout, fot le salut de Rome,

Mais il faut avouer que, si la gloire de leur vie a été à peu près égale, quoique par un geure de mérite tout différent ', la fin de Marcellus paratt donuer l'avantage à la sage lenteur de Fabius. Cette mort . déplorable par toutes sortes d'endroits. l'est surtout en ce qu'on peut lui reprocher d'avoir exposé au danger de périr sa personne, celle de son coilégue, et en même temps toute la république. par une vivacité qui ne convenait ni à son âge il avait plus de soixante ans), ni à la prudence qu'il devait avoir acquise depuis tant d'années qu'il faisait la guerre. Quand la présence du commandant est nécessaire ou d'un grand poids pour le succès d'une action importante rt décisive, il doit pour lors payer de sa personne; mais lorsque l'avantage qui reviendra de la victoire n'est que médlocre, ou qu'il hasarde tout en s'exposant, ce n'est plus bravoure, mais témérité et bravade. Il doit se souvenir qu'il y a que extrême différence entre un général et un simple soldat. Il ne s'exposera que comme il convient à un général, comme la tête, et non comme la main; comme celui qui doit denner les ordres, et non comme ceux qui doivent les exécuter. Euripide dit dans une de ses pièces, que, si un général doit mourir, ce doit être en laissant sa vie entre les mains de la vertu3; comme pour faire entendre qu'it n'y a point de véritable valeur sans sagesse et sans prudence, et que la vertu seule, non un vain désir de gloire, a droit sur la vie d'un général, parce que le premier devoir du courage est

de sauver celui qui sauve les autres. Aussi Appieu 1 remarque-t-il qu'Annibal le toua comme soldat, et le blama fort comme capitaine.

Annibal \*, pour profiter de la terreur qu'il savait bien que la mort de Marcellus et la bles sure de son collégue avaient répandue parmi les ennemis, alla aussitôt camper avec son armée sur l'éminence au bas de laquelle le combat s'était donné. Il y trouva le corps de Marcellus, et lui fit donner la sépulture. Pour Crispinus, effrayé de la mort de son collégue et de sa propre blessure, il se retira la nuit suivante sur les premières et les plus hautes montagnes qu'il rencontra, et y fortifia son camp de manière à ne pouvoir être attaqué par aucun chié.

Dans cette occasion les deux généraux firent paraître l'un et l'autre beaucoup d'adresse et de prudence, l'un pour tendre des pièges à son ennemi , l'autre pour les éviter, L'anueau de Marcellus était tombé au pouvoir d'Annibal avec son corps. Crispinus, craignant qu'il ne s'en servit pour tromper les alliés de la république, écrivit à toutes les villes voisines que son collègue avait été tué, qu'Annibal avait entre ses mains le cachet dont Marcellus se servait pendant sa vie; que, par conséquent, il ne fallait ajouter ancune foi aux lettres qui porteraient le nom de Marcellus et l'empreinte de son cachet. La précaution était sage, et ne fut pas inutile. A peine le courrier de Crispinus était-il arrivé à Salapie, qu'ou y reçut une lettre d'Annibal, mais écrite au nom de Marcellus, qui leur mandait qu'il viendrait à Salapie la unit suivante, que les soldats de la garnison se trouvassent prêts à exécuter ses ordres, supposé qu'il eût besoin d'eux 3. Ceux de Salapie s'apercurent aussitôt de la fraude, et, bien persuadés qu'Annibal, irrité de leur trahison, cherchait l'occasion de s'en venger, aussi bien que de la perte de ses cavaliers, ils renvoyèrent le messager d'Annibal, qui était un déserteur romain, afin de pouvoir, sans témoin , prendre de justes mesures contre la tromperio de leur enuemi.

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, cap. 27. - Piut. lu Marcello. 8 Mors Marcelli, quum afloqui miserabilis full, jum quod nec pro mtate major jam enim sexaginta annis erat), neque pro veteris prudentià duris, tans improvidé se collegamque, et prope totam tempublicam in præceps dederat. » Lav )

<sup>2</sup> Plut in compar. Pelop. et Marc., t. 2 , p. 176, ed. Brok.

App. in Bello Hannib, p. 342. Liv. lib. 27, cap. 28. — Applan. pag. 343.

<sup>5</sup> Yoyez er-devant, 10m. 2 , pag 812.

Les officiers disposèrent les habitants sur les murailles de la ville et dans tous les lieux qui avaient besoin d'être gardes, ordonnèrent aux sentinelles et aux corps de garde de veiller cette nuit avec plus d'attention que jamais, et placèrent les plus braves soldats de la garnison auprès de la porte par où ils jugeaient qu'Annibal devait arriver. Il s'en approcha en effet vers la fin de la nuit. Les déserteurs romains étaient à l'avant-garde, armés à la romaine; et, parlant tous latin, ils appellent les sentinelles, et leur ordonnent d'ouvrir la porte au consul, qui était près d'arriver. Les sentinelles, feignant de se mettre en mouvement à leur voix , s'agitent et se remuent beaucoup pour ouvrir la porte. Comme la herse était abattue, ils se servent en partie de leviers, en partie de cordes, pour la relever. Les déserteurs ne la virent pas plus tôt assez hante pour y pouvoir passer debout, qu'ils se présentérent en foule pour entrer ; mais lorsqu'il en fut passé environ six cents, les gardes, lachant la corde qui tenait la herse suspendue. to laissèrent retomber avec un grand fraças. Les habitants aussitôt se jetérent sur les transfuges qui étaient entrés, et qui portaient leurs armes négligemment attachées derrière leur dos, comme des gens qui marchent sans rien craindre parmi des amis et des alliés : d'autres assomment à coups de pierres, de bâtons et de traits, ceux des enuemis qui sont restés hors des portes. Ainsi Annibal, après avoir été pris lui-même dans les filets qu'il avait tendus, se retira bien confus, et s'en alla du côté de Locres, pour faire lever le siège de cette ville, que Cincins attaquait vigourensement avec les machines de tout geure qu'il avait amenées de Sicile.

Magou', qui défendait la place, ne compatia presque plus pouvrir la sauver, lorsque la nouvelle de la mort de Marcellus lui dona quelqueespérance. Elle ful biendit sugmentée par le courrier qui lui apprit qu' Annibal, après sorir fait prendre es devants à la cavalerie numide, venaît lui-même à son secours avec son infanterie, qu'il flissili marcelar avec toute la diligence possible. C'est pourquoi, dés qu'il rui averti de l'approche des Numides par le signal qu'en lui en donne de deuseu me haur, il Bi suissilé contri les protes de la tille, et vius fandre lui-nette son te entenne sur ten fente de une me fente et une régular qui écondrelle les suiségeants. Cette surprise, et onn l'égalité des suiségeants. Cette surprise, et on l'égalité des tentes de la commandant de la comma

Lorsque Crispinus apprit que le général carthaginois était parti pour le pays des Brutiens ', il ordonna à M. Marcellus, tribun légionnaire, qui apparemment n'avait été blessé que légérement, de conduire à Venouse l'armée que son collègue avait commandée. Pour lui, il partit avec ses légions pour se rendre à Capoue, porté dans une litière, dont il avait peine à supporter le mouvement à cause de ses blessures, qui étaient très-considérables. En partant il écrivit au sénat nour lui apprendre la nouvelle de la mort de son collègue, et le danger où il était tui-même. Il manda « qu'il ne pouvait se ren-« dre à Rome pour y présider à l'élection des « magistrats, parce qu'outre le fachenx état « où le mettaient ses blessures, il craignait « pour la ville de Tarente , sur laquelle Anni-« bal, étant dans le Brutium, pouvait faire « quelque entreprise ; qu'il prioit qu'on lui « envoyat quelques sénateurs, gens de tête « ct d'expérience, avec lesquels il pût con-« fèrer. »

La lecture de cette lettre causa, en malene temps, et beaucoup d'ouleur pour la mort de l'un des consuls, et beaucoup d'inquiètude de l'un des consuls, et beaucoup d'inquiètude pour la vie de l'autre. Ils europérent Q. Fabius le fils à l'armète de Venouse, et au consul tres députés, qui fureut Sext. Julius César, L. Licinius Polito, et L. Cincius Alimentus, cui était revenu de Sicilé depuis quelques jours. Ils eureut ordre de lui dire que, y'il ne pouvait par sevier l'ul-même à Rome pour presider sux élections, il créât un dictateur pour tenir les assemblées eu sa placque de l'un de l'autre de l'un de l'autre de l'autre

Pendant cette même campagne ', V. Valérius passa de Sicile en Afrique avec une flotte de cent vaisseaux : et avant fait une descente auprès de Clupée, il ravageait tout le pays d'alentour sans trouver aucune résistance. Mais il fut obligé de rentrer promptement dans ses vaisseaux, parce qu'il apprit que la flotte des Carthaginois, composée de quatre-vingt-trois bâtiments, était près d'arriver. Il lui donna bataille dans le voisinage de Clupée, et la battit; et, ayant pris dix-hult vaisseaux et mis tout le reste eu fuite, il reviut à Lilybée avec un graud butin.

Il y avait en ce même temps de grands mouvements en Grèce , suscités ou fomentés par les Romains pour donner de l'occupation à Philippe. Les Etoliens d'un côté, souteuus des Romains. Philippe et les Achéens de l'autre, y jouaient les principaux rôles. J'ai parlé de ces événements dans l'Histoire ancienne, à lequelle ils appartiennent plus particulièrement : je rapporterai dans la suite ce qui a plus de rapport à l'histoire romaine.

Sur la fin de cette année 3, le consul T. Quintius Crispinus, après avoir créé un dictateur pour tenir les assemblées , mourut de ses blessures. Ce dictateur fut T. Manlius Torquatus, qui nomma pour général de la cavalerle Cn. Servillus.

Comme les deux armées consulaires se trouvaient saus généraux si près des ennemisé. le premier soin des sénateurs, toute autre affaire cessante, fut de créer des consuls dont la prudence, jointe à la valeur, pût les mettre à couvert des ruses d'Annibal. Ils faisaient rèflexion « que toutes les pertes que l'on avait « souffertes dans cette guerre ne devaient être « imputées qu'au caractère impétueux et « bouillant des généraux qui avaient com-

- « mandé; et que , surtout dans cette dernière « année, les consuls, pour s'être trop aban-« donnés à l'ardeur qui les portait à en venir
- « aux mains avec Annibal , s'étaient jetés eux-« mêmes dans le précipice; mais que les « dieux , par un effet de leur bonté et de leur
  - 1 Liv. Ilb 27, cap. 29. 1 Liv. IIb, 17, cap. 30, 32.
  - 8 Liv. Ilb. 27, cap. 33. 4 Liv. lib 27, cap. 33, 34.

- « miséricorde , avaient épargné les armées . « qui n'avaient point de part à cette faute , et « n'avaient fait tomber que sur les consuls la
- « peine due à leur témérité, » Les sénateurs, en examinant sur qui ils

pouvaient jeter les yeux pour le consulat, iugenient que C. Claudius Néron méritait cet honneur préférablement à tout autre. Comme néanmoins, en couvenant de ses excellentes qualités, il leur paraissait d'un caractère un peu trop vif et trop entreprenant eu égard aux conjonctures présentes, et par rapport à un ennemi tel qu'Annibal , ils croyaient qu'il lui fallait donner un collègue dont la retenue et la prudence fussent capables de modérer son ardeur

M. Livius, plusieurs années auparavant, avait été condamné, comme nous l'avons rapporté . par un jugement du peuple au sortir de son consulat. Il avait ressenti si vivement cet affront, qu'il s'était retiré à la campagne ; et il avait été huit ans sans mettre le pied dans Rome, refusant d'avoir aucun commerce avec des citoyens injustes et ingrats. Au bout de ce temps, les consuls M. Marcellus et M. Valérius l'engagèrent enfin à revenir à la ville; mais, renfermé dans le secret de sa maison, il ne prit aucuno part aux affaires publiques, conservant toujours un extérieur triste et morne, et laissant croître sa barbe et ses cheveux. Les censeurs L. Véturius et P. Licinius l'obligèrent ensuite de guitter tontes ces marques d'une affliction si persévérante et de venir au sénat. Il céda à leur autorité; mais quelque affaire qu'on y traitât, il n'onvrait jamais la bouche que pour donner tout au plus son avis en un mot. Enfin il rompit ce silence obstiné pour défendre un de ses parents dans une affaire d'honneur : ce pouvait être ce M. Livius , gouverneur de Tarente , dont nous avons parlé au commencement de cette année. Cette nouveauté attira sur lui les yeux et l'attention de tout le sénat ; chacun fit ses réflexions. On disait « que le peuple l'avait « condamné injustement, et quo c'avait été « une perte très-considérable pour la répu-

<sup>«</sup> que l'unique moyen de réparer cette faute.

« était de lo donner pour collègue à Néron. » [ Le peuple se préta volontiers à cette pro-

position. Livius seul s'opposa au consentement général de toute la ville. Il leur reprochait lene juconstance. Vous ne vous éles point laisse toucher, leur disait-il, à mes tristes prières, ni à tout cet extérieur luqubre convenable à la misère d'un accusé ; et maintenant vous m'offrez la pourpre malgré moi. Vous accablez le même homme d'honneurs et d'ignominie. Si vous me croyez homme de bien, pourquoi m'avez-vous condamné? Si vous me juges coupable, pourquoi me confiez-rous un second consulat , après rous être si mal trouvés du premier? Les sénateurs tàchaient de le ramener en lui proposant « l'exemo ple de Camille, lequel, condamné à un exil « injuste, ne était revenu pour sauver Rome « des mains des Gaulois. Ils lui représentaient « qu'aux mauvais traitements de la patrie '. « comme à ceux d'un père ou d'une mère,

« on ne doit opposer que la douceur et la

« patience, » Enfin ils firent tant, qu'ils vain-

quirent sa résistance, et l'obligérent d'accepter

le consulat avec Néron. Trois iours après on procéda à l'élection des prétenrs \*, puis on fit le département des provinces, T. Manlins eut ordre de passer la mer avec le caractère d'ambassadeur, pour examiner ce qui se passait dans la Grèce : et comme on devait célèbrer, pendant cette campagne, les jeux olympiques 3, où l'on voyait ordinairement un grand concours de tous les peuples du nom grec, il était chargé, s'il ponvait passer en surcté à travers les ennemis, de se trouver à cette assemblée, et là de declarer aux Siciliens que la guerre avait obligés de quitter leur pays, et aux citoyens de Tarente qu'Annibal avait exilés, que lo peuple romain leur permettait de retourner dans leur patrie, et de rentrer en possession des biens qui leur avaient appartenu avant la guerre.

Comme l'année où l'ou allait entrer mena-

çait la république des plus grands dangers, et qu'il n'y avait point de consuls actuellement en charge, tous les veux étaient tournés sur cena que l'on venait de désigner; et l'on sonhaitait ardemment qu'ils tirassent an plus tôt au sort, afin que chacun d'eux sût de bonno heure quel serait son département, et connot l'eunemi auquel il devait avoir affaire.

On parla aussi de les remettre bien ensemble avant qu'ils partissent pour la guerre 1, et ce fut Fabius qui en fit la proposition. Le sujet de leur division était que Neron avait porté témoignage contre Livius dans le ingement où celui-ci fut condamné. Livius s'élait toujours montré le plus irréconciliable, parce qu'il croyait avoir été méprisé dans le temps de sa disgrace, et le mépris, dans de telles circonstances, est beaucoup plus piquant. Ainsi il résistait à toutes les instances qu'on lui faisait, préjendant même que leur division serait avantageuse à la république, en ce que chacun d'eux remplirait ses devoirs avec plus do zèle et d'application, et se tiendrait plus sur ses gardes pour ne point donner d'avantage à son ennemi. Enfin néanmoins il céda à l'autorité du sénat, et la réconciliation se fit sincèrement de part et d'autre, à ce qu'il pornt par la suite; grand éloge pour ces deux consuls, et surtout pour Livius l jamais sujet d'inimitié ne fut plus vif ni plus piquant '; cependant la vue du bieu public et le respect pour les prières de tant d'illustres sénateurs, non-seulement étoufférent en eux tout sonvenir et tout ressentiment du passé, mais établirent entre eux une union et nne concorde dignes d'une ancienne et constante amitié qui n'aurait jamais souffert d'althration.

On n'assigna pas aux consuls, comme ou avait fait les anuées précédentes, des provinces voisines, et où ils pussent agir l'un et l'antre ensemble et de concert : mais on les envoya aux deux extremités de l'Italie, en sorte que l'un avait pour son partage le pays

<sup>4 «</sup> Ut parentum sævitiam , sic patrim , patiendo ac

<sup>.</sup> ferende leniendam esse. » (Lav.) 1 Liv. lib. 27, cap. 35.

Dodwel prétend et prouve que ces jeux avaient été

celebrés l'été précèdent.

<sup>1</sup> Liv. Hb. 97 , cap. 35, - Val Max. Ilb. 4, cap. 2.

<sup>2 «</sup> Que forcat inimicitie graviores in civitate? quas e in viris fortissimis non solum exstinult reipublica die gnitas et ipsorum, sed etiem ad amicifiam consucti a dinemque tradualt a (Cac de Provinc, consul. 22.)

des Brutlens et la Lucanie, où il devait faire tete à Annibal, pendaut que l'autre, dans la Gaule cisalpine , Irait au devant d'Asdrubal ; car on apprenait que celui-ci était pres de passer les Alpes, et cette nouvelle donnait beau-

coup d'inquiétude aux Romains. Cette année les censenrs P. Sempronius

Tuditanus et M. Cornélius Céthégus achevérent le dénombrement , et cela pour la première fois depnis l'arrivée d'Annibal dans l'Italie. Dans ce dénombrement il se tronva cent trente-sept mille cent huit citoyens, c'està-dire près de la moitié moins' qu'il n'y en avait avant la guerre ' : car l'aunée d'avant l'entrée d'Annibal dans l'Italie le nombre des citovens se montait à deux cent soixante et

dix mille denx cent treize. Cette année aussi l'on couvrit d'un toit la partie de la place publique appelée comitium, où était la tribune aux harangues, dans le voisinage du lieu où s'assemblait le sénat,

curia.

C. CLAUDIUS NÉRO 4. M. LIVIUS, II.

Après qu'on eut satisfait à différents devoirs de religion, les consuls ne songèrent plus qu'à lever des soldats , ce qu'ils firent avec plus d'exactitnde et de sévérité qu'il ne s'était pratiqué les années précédentes, L'arrivée d'un nouvel ennemi dans l'Italie avait redoublé la crainte et l'inquiétude de ces généraux ; et le nombre des jeunes gens considérablement diminué rendait les nouvelles recrues beaucoup plus difficiles.

Tout le monde était d'avis que les consuls partissent incessamment pour la guerre : car on jugeait qu'il était nécessaire que l'un fût en état de s'opposer à Asdrubal lorsqu'il desceu-

1 Liv. ltb. 27 . cap. 36.

drait des Aloes , pour empêcher qu'il ne soulevat les habitants de la Gaule cisalpine et ceux d'Etrurie, qui n'attendaient que l'occasion de se déclarer contre les Romains ; et que l'autre donnat tant d'occupation à Annibal dans le pays des Brntiens, où il était, qu'il ne pût aller an-devant de son frère. Pour hâter leur départ et lever toutes les difficultés. le sénat leur donna une pleine et entière liberté de choisir entre tontes les armées celles qu'ils aimeraient le mieux, de faire tels échanges qu'il leur conviendrait, et de faire passer les officiers et les soldats d'une province dans une autre , selon qu'iis le jugeraient le plus à propos ponr le bien de la république, Les consuls usèrent de cette permission qu'on leur donnait, avec beaucono d'union et de concert.

Quelques autenrs marquent que Scipion envoya d'Espagne à Livius des seconrs très-considérables : savoir, huit mille , tant Espagnols que Gaulois, deux mille Romains qu'il avait detachés d'une légion, et environ dix-buit cents cavaliers, moltié Espagnols, moitié Numides; et que M. Locrétius fut chargé de condnire ce renfort en Italie par mer : que C. Mamilius lui envova aussi de Sicile des frondeurs et des archers, environ quatre mille,

Les lettres que l'on reçut alors à Rome de la part du préteur Porcius', qui était actuellement dans la Gaule cisalpine, augmenterent l'inquiétude qu'y causait le passage d'Asdrubal. Elles portaient qu'il était sorti de ses quartiers d'hiver, et qu'actuellement il passait les Alpes; que les Lignriens avaient formé un corps de liuit mille hommes, qui ne manqueraient pas de se joindre au général carthaginois des qu'il serait arrivé en Italie , à moins qu'on n'envoyât des tronpes pour occuper cette nation dans son pays : que, pour lui, il s'avancerait autant qu'il le pourrait, sans expeser pne armée aussi faible que la sienne. Ces lettres obligèrent les cousuls de hâter lenr levées, et de se rendre dans lenrs départements plus tot qu'ils n'avaient résolu, afin de contenir chacun son ennemi dans sa province. et d' mpêcher la jonction des denx frères.

Ce qui contribua le plus an succès de ce dessein , ce fut l'opinion d'Annibal même :

1 Liv 11b. 27, cap. 39. - Appien. pag 313.

<sup>1</sup> Minor aliquanto numerus. On roit lei qu'ali-

quantus signific quelquefois multus, comme aussi dans ce passage de Cicéron : auri navem evertat gubernator, an palea; in re attouantum, in gubernatoris inscitia nihil interest. » ( Parad. 111. 1. ) 5 Liv. epit. lib. 20.

<sup>4</sup> An. 8. 545; av. J. C. 207.

<sup>4</sup> Ltb. ltb. 27, cap. 38.

car, quojqvii esprit bien que son frère arriversi pendant celt campagne en Italie, ceversi pendant celt campagne en Italie, cequii avait souffert lui-même au passage du Rhône et des Alpes pendant cinq mois entierres qu'il avait cu a lotter contre les lieux autant que qu'il qu'il avait cu à lotter contre les lieux autant que qu'il coctre les hommes, il ne complait pas qu'A-rai fit. C'est ce qui le retint plus long temps dans ses quartiers d'hister.

Mais Asdruhal trouva beaucoup moins de difficultés et d'obstacles qu'on ne l'avait pensé généralement, et qu'il ne l'avait appréhendé lui-même · car non-seulement les Auvergnats et tout de suite les autres nations de la Gaule et des Alpes le reçurent, mais encore elles le suivirent à la guerre. Et outre que son frère avait frayé ces routes, qui auparavant étaient impraticables, les habitants du pays euxmêmes, à force de voir passer du monde au milieu d'eux depuis douze aus, étaient devenus plus traitables et moins farouches : car avant ce tomps-là, n'avant iamais vu d'étrangers sur leurs moutagnes, et n'en étant point sortis eux-mêmes pour aller visiter d'autres contrées, ils n'avaient aucun commerce avec tout le reste des humains. Et d'abord, ne connaissant pas le dessein d'Aunibal, ils s'étaient imaginés qu'il eu voulait à leurs cabanes et à leurs forts, et qu'il venait pour leur enlever leurs troupeaux et les emmener eux-mêmes prisonniers. Mais depuis douze ans que l'Italie était le théatre de la guerre, ils avaient eu le temps de comprendre que les Alpes n'étaient qu'un passage; que deux nations puissantes, séparées l'une de l'autre par un espace immense de terres et de mers, disputaient ensemble de l'empire et de la gloire. Voilà ce qui ouvrit et facilita le passage des Alpes à Asdrubal 1. Il amenait avec lui quarante-huit mille hommes d'infanterie, huit mille che-

Mais le siège qu'il forma de la ville de Plaisance lui fit perdre tout l'avantage qu'il aurait pu tirer de sa diligence. Il avait cru qu'il se rendrait aisément maître de cette ville située au milieu d'une plaine, et que par la ruine d'une colonie si illustre il jetterait la terreur

parmi foutes les autres. Et ce ne flu pas seiement à la lig occte visite tentaire fut préjudicialle, mais encore à Annibal : car celuici, vojant qu'Adambal , après ter arrivé en Illaire beaccoup plus tot qu'on n'avait lieu de l'espèrer, a'manusti autour de Plaisance, n'avait pas cru detoir sortir si promptement de se quartiers d'hirrer. Il savait combieu les es quartiers d'hirrer. Il savait combieu les bies, et quelles dilliculties il y avait d'prous-bea limi-même en blos d'une cocabo.

Les Romains, en voyant leurs consuls pren-

dre au sortir de Rome deux routes opposées, partagérent aussi leurs inquiétudes comme entre deux guerres qu'ils avaient à soutenis en même temps. « Ils se souvenaient des < maux qu'Annibal seul avait causés à l'Italie. « Pouvaient-ils espèrer que les dieux leur se- . « raient assez favorables pour leur accorder « la victoire sur deux ennemis tout à la fois? « Ils faisaient réflexion que jusqu'ici ils ne « a'étaient soutenus que par une alternative « de pertes et d'avantages qui s'étalent ba-« lancés mutuellement : que la république. « abattue par les défaites de Trasimène et de « Cannes . avait été comme relevée de sa « chute par les heureux succès qu'elle avait « eus en Espagne : que la perte des deux « Scipions, défaits et tués coup aur coup avec « leurs armées dans cette même Espagne, « avait été suivie de près de plusieurs avanta-« ges que Rome avait eus dans la Sicile et « dans l'Italie; outre que la distance qu'il y a « entre l'Italie et l'Espagne, où ce malheur « était arrivé, avait donné aux Romains le temps « de respirer : mais qu'actuellement ils avaient « deux guerres à souteuir en même temps dans « le sein de l'Italie ; qu'ils avaient sur les bras « deux armées formidables commandées par « les deux plus illustres généraux des Cartha-« ginois; et que le polds du danger, qui aupa-« ravant était séparé , venait maintenant fou-« dre tout eutier sur un seul et même lieu ; « que celui des deux frères qui aurait le « premier vaincu se joindrait aussitôt à l'au-« tre. » La mort toute récente des deux deruiers consuls augmentait encure leur consternation, et ne présentait à leurs esprits que de tristes présages pour l'avenir. Telles étaient les réflexions pleines de trouble et d'inquié-

vaux, et quinze éléphants.

<sup>1</sup> Appins.

tude que faisaient les Romains en accompagnant, selou la coutume, les consuls à leur départ.

Tite-Live rapporto que Fabius, toujeurs attentif au blen public, et no perdant jamais de vue le plan qu'il avait si heureusement suivi en faisant la guerre contre Annibal, crut devoir avertir le consul Livius 1, avant qu'il partit, de no rien hasarder jusqu'à ce qu'il connût le génie et les forces de cenx qu'il aurait à combattre. Je donnerai la bataille . reprit brusquement Livius, des que je verrai Tennemi, Et comme Fablus lut demandait quel pouvait être le motif do cette grande précipitation : Ou j'aurai, dit le consul, la gloire de vaincre les ennemis, ou je gouterai le plaisir bien doux, quoique peut-être peu légitime, de me venger de mes citoyens. De telles dispositions, si elles eussent été véritablement dans le cœur de Livius, auraient dù faire tout appréhender aux Romains, et donneralent une bien mauvalse idée de lui. Mais sa conduito ne ressemblera en rien à ce discours . et doit faire croire qu'il ne l'a point tenu. Et réellement Il semble que l'avertissement de Fablus aurait bien mieux convenu à Néron, dont lo caractéro était vif et bouillant, qu'à son collegue, qu'on avait choisi exprès pour tempérer la vivacité de l'autre.

Avant que Nérou arrivat dans sa province, le préteur C. Hostilius attaqua dans une rencoutre Annibal, ini tua près de quatre mille hommes, et lui enleva neuf drapeaux,

Hostilius, en allant vers Capoue, rencontra le consul Neron aupres de Venouse. La, ce général forma de l'élite des deux armées un corps de quarante mille hommes de pled et de deux mille eing cents chevaux, pour s'en servir à faire la guerre contre Annibal.

Celti-ci, avant tiré toutes ses troupes des quartiers d'hiver \*,et des villes du Brutlum où elles étaient en garnison, vint à Grumente en Lucanie3, dans l'espéranco de reprendre les villes de ce pays que la crainte avait obligées de rentrer dans le parti des Romains. Le consul s'y rendit aussi do Venouse, avant fait

reconnattre les lieux par où il passait, et campa à quinze cents pas des ennemis. Entre le camp des Romains et celui des Carthaginois il y avait une plaino dominée par une collino toute découverte, que les Romains avsient à leur droite, et les ennemis à lenr gauche. Cetto hauteur ne donus point d'ombrage ni aux uns ni aux autres, parce que, n'y ayant ni bois, ni enfoncement, elle n'ètait potnt propre à des embûches. Il se faisait des deux côtés quelques légères escarmouches au milieu de la plaine. Néron paraissait u'avoir d'autre but que de retenir Annibal, et d'empêcher qu'il ne lui échappat : Annibal , au contraire, cherchant à s'ouvrir un libre passage, faisait tous ses efforts pour attirer Néron au combat. Alors le consul, usant contre Annibal des ruses que cclui-ci avait employées tant de fois contre les Romains, détacha de son armée un corps d'infanterie composé de cinq cohortes et de dix compagnies ', et leur ordonna de mouter pendant la nuit sur lo coteau, de descendre dans le vallon qui était derrière, et de s'y tenir cachés; stratagème qu'il crut devoir réussir avec d'autant plus de facilité, qu'une colline si nue et si déconverte laissait moins craindre de surprise. Il convint avec les deux officiers qui devaient commander ce détachement, du

Pour lui, dès la pointe du jour, il rangea en bataille toutes ses troupes, taut infanterie que cavalerie. Dans le même moment. Annibal douna aussi aux siens le signal du combat. Sur-le-champ ils courent aux armes, ils sortent précipitamment hors de leurs retranchements, traversent la plaine pour aller anx ennemis. Neron , voyant qu'ils s'avançaient avec plus d'ardeur que d'ordre et de discipline. commanda à C. Auruncaléius de faire partir les cavaliers de la troisième légion, dont il était tribun, avec le plus d'impétuosité qu'il pourrait contre les Carthaginois, l'assurant

temps où ils sortiraient de leur embuscade et

viendraient attaquer les ennemis.

<sup>\*</sup> Liv., tib 27, cap. 40

<sup>4</sup> Liv. Nb. 27, cap. 41. 12.

Basilicata, et partie de la principauté citérieure.

<sup>1</sup> Additis quinque manipulis. Le manipule formali deux compagnies. La cohorte contenuit trois manipules. Chaque manipule étail de six-vingts hommes pour les hastatres et les princes, et de solzante scalement pour les trielres.

que, répandus pèle-mèle dans la plaine comme ils étaient, il serait aisé de les rompre et de les écraser avant qu'ils se misseut en bataille. Annibal n'était pas encore sorti de son

camp, qu'il entendit les cris des combattants. Aussitôt il mena toutes ses troupes contre l'ennemi. Les cavaliers que Néron avait fait agir dès le commencement avaient déjà répandu la terreur dans les premiers rangs des Carthaginois. La première légion et un corps à peu près égal d'infanterie des alliés commençaient aussi à combattre. Les Carthaginois, an désordre, en venaient aux mains uvec l'infanterie ou la cavalerie des ennemis, selon que le hasard les portait d'un ou d'autre côté. Les renforts qu'on envoie coup sur coup pour soutenir les plus avancés augmentent insensiblement la mélée et le désordre. Malgré le tumulte et l'effroi, Annibal, en vieux et expérimenté capitaine, aurait mis en bataille toutes ses troupes, capables ellesmêmes de seconder son habileté par le grand usage qu'elles avaient de la guerre, si les cris des cohortes et des compagnies romaines qui fondaient du haut de la colline sur les Carthaginois, et qui les attaquaient par derrière, ne lui eussent fait appréhender qu'on ne lui fermát le chemiu de son camp. Vollà ce qui acheva de déconcerter les soldats d'Annibal. et les obligea de prendre ouvertement la fuite.

Le carnage fut moins grand, parce que la proximité de leur camp leur offrit bientôt un asile contre la cavalerle des Romains, qui les poursuivait avec beaucoup de chaleur et leur marchalt sur les talons, pendant que les cobortes qui descendaient de la colline par un chemin découvert et d'une pente aisée les evaient pris en flanc. On leur tua cependant plus de huit mille hommes; ou fit plus de sept ceuts prisonniers; on enleva neuf drapeaux; et quoique les éléphants n'eussent été d'aucun mage dans un combat tumultunire comme celui-là, il y en eut pourtant quatre de tués et deux de pris. Les vainqueurs ne perdirent pas plus de-cinq cents hommes, taut citoyens qu'alliès.

Le lendemain, Annibal se tint en repos dans son camp. Néron rangea les siens eu bataille; mais, voyant que personne ne paraissait, il leur ordonna de ramasser les dépouil-

les des momenis, et de réusir les corps de leurs ciannafes en una spor lera forcauer le sépulture. Pendinst plusieurs jours consécurié, le consuls eprésents aux portes des Carchagines avec tunt de lierté, quil sembiai vontif y donner l'assait, liqueix et qu'enin Anleux et d'resser plusieurs feunes dans la partie de son camp qui donnais sur celui des ennemis, il en parist vers le milieu de la unit, shainant un petit nombre de Numièes, qui devisieut se montrer aux portes et aux retrannat de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux retrantation de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux retrantation de l'aux de l'

Des le matin l'armée romaine, à son ordiuaire, viut se présenter, Les Numides, avant paru pendant quelque temps sur les retranchements comme on le leur avait ordonné. pour amuser les Romaius, partirent à toute bride et allérent rejoiudre le gros de leur armée. Le consul, remarquant qu'il régnait un grand silence dans le camp des Carthaginois. et que ceux mêmes qu'il avait vus la matin aller et venir aux portes étajent aussi disparus. y fit entrer deux cavaliers, qui, en avaut examiné toutes les parties avec soiu, lui rapportérent qu'Annibal t'avait absolument abandouné. Alors le consul y entra avec ses troupes; et ne les y ayant laissées qu'autant de temps qu'il fallut pour le parcourir et le piller, il les fit rentrer dans la sien avant la nuit.

Le lendemain, dès le matin, il se mit en marche; et, suivant à grandes journées les traces de l'armée eunemie, il la joignit assez près de Venouse ', où il la combattit encore, et tua deux mille Carthaginois. Aunibal décampa de là, et, marchant toujours pendant la nuit et sur des hauteurs pour éviter d'en venir aux mains avec les ennemis, il gagna la villa de Métaponte. Aussitôt il fit par ir Hapnon, qui commandait dans la pays, avec un petit détachement pour aller faire de nouvelles lavées dans le pays des Brutiens; et, ayant iolut à son armée le reste des troupes de cet officier, il retourna sur ses pas à Venouse, et s'avança de là jusqu'à Canouse. Nérou u'avait point cessé de le poursuivre; et lorsqu'il avait marché vers Métsponte, il avait fait venir

1 Lav. lib. 27, cap. 42.

laisser ce pays sans défense.

Annibal fait maintenant un triste personnage, et bien différent de celul qu'il avait fait dans les premières années de la guerre. Il ne lui restait de ressource que dans l'arrivée de son frère, et il en attendait des nouvelles avec impatience.

Asdrubal, aprés avoir été obligé de lever le siège de Plaisance, avait falt partir quatre cavaliers gaulois et deux numides pour porter à Annibal les lettres qu'il lui écrivait 1. Ces cavaliers, avant traversé heureusement toute la longueur de l'Italie en passant toujours au milieu des ennemis, enfin, lorsqu'ils étaient près d'arriver, en cherchant à joindre Annibel qui se retiralt alors vers Métaponte, furent portés par des chemins qu'ils ne connaissaient pas, jusqu'à Tarente, Là, ils furent pris par des fourrageurs de l'armée romaine qui couraient la campagne, et menés au propréteur O. Claudius. Ils tâchérent d'abord d'éluder ses demandes par des réponses vagues; mais la crainte des tourments dont il étala l'appareil à leurs yenx les ayant bientôt forcés de dire la vérité, ils lui avouèrent qu'ils portaient des lettres à Annibal de la part d'Asdrubal son frère. Claudius, sur-le-champ, fit conduire avec une bonne escorte les cavaliers an consul Néron, et lui fit rendre les lettres cachetées comme elles l'étaient. Il apprit par la lecture de ces lettres qu'Asdrubal prétendait se joindre à son frère dans l'Ombrie; et il fut instruit encore plus à fond des desseins de ce général par les questions qu'il fit aux prisonniers, et par les réponses qu'il en tira. Alors il se persuada que, dans les conjonctures présentes. les cousuls ne devaient pas se contenter de faire la guerre suivant la méthode accoulumée, en se tenant renfermés chaeun dans les bornes de leur département, pour faire tête à l'ennemi que le senat leur avait destiné : qu'il fallait former quelque dessein grand. hardi , nouveau et imprévu , dont le projet ne jetăt pas moins de terreur parmi les Romains que parmi les Carthaginuis, mais dont l'exèeution heureuse changeat les alarmes des premiers en une joie aussi grande qu'inespérée.

Q. Fulvius dans la Lucanie, pour ne point | Ce dessein était de tromper Annibal en laissant auprès de lui son camp tonionra dans le même état, de manière qu'il pût croire que le consul était présent ; de traverser lui-même toute la longueur de l'Italie, d'aller se joindre à son cullègue pour accabler Asdrubal, et de revenir ensuite dans son camp avant qu'Annibal se fût aperçu de son absence,

Néron envoya les lettres d'Asdrubral aux sénaleurs, et les instruisit de ce qu'il avait résolu de faire. Il leur donna différents avis sur les précautions qu'il croyait qu'on devait prendre dans la conjoncture présente. En même temps, il dépêcha des cavaliers dans tous les pays par où il devait conduire son armée. pour ordonner, de sa part, à tous les habltants des villes et des campagnes, de tenir sur le chemin des vivres tout prêts ponr la nourriture des soldats, d'y faire conduire des chevaux et d'autres bêtes de somme pour porter ceux qui se trouveraient fatigués. Pour lui , il ehoisit dans toute armée ce qui s'y trouvait de meilleures troupes, dont il forma un corps de six mille hommes de pled et de mille cavaliers, à qui il fit entendre qu'il voulait attaquer une ville de Lucanie dans le voisinage de son camp, et surprendre la garnison earthaginoise qui la défendait : qu'ils fussent tout prêts à marcher quand il l'ordonnerait. Il partit de nuit, et prit sa route du côté du Picenum (Marche d'Ancone), ayant laisse Q. Catius, un de ses lieutenants, pour commander en son absence.

La nouvelle du dessein du consul et de son départ ne jeta pas moins de consternation dans Rome qu'il y eu avait eu quelques aunées auparavant lorsqu'Annibal était venu camper aux portes de la ville. On ne savait si l'on devait louer une résolution si hardie, ou la blamer. Il paraissait que l'on n'en jugerait que par l'événement; ce qui est une injustice visible, mais ordinaire aux hommes. « Ou « exagérait les périlleuses conséquences que « pourrait avoir un projet qui semblait livrer « en proie à Annibal un camp laissé sans chef « et sans forces; un projet qui ne pouvait « avoir de succès qu'autant que l'on réussi-« rait à tromper le général le plus attentif et

Liv lib. 27, cap. 13.

<sup>1</sup> Liv. 16. 27, cap. 14 - Applia. prg 313.

e prospérité. »

« le plus clairvoyant qui fut jamais. Qu'ar- [ « riverait-il si Anuibal venait à apprendre le « départ de Néron, et qu'il entreprit on de le « poursuivre avec toute son armée, ou de « fondre snr son camp, laissé en proje et sans a défense? Ils se rappelaient ces horribles « défaites qui avaient mis l'empire romain si « près de sa ruine, et cela dans un temps où « ils n'avaient en tête qu'nn seul général et « une seule armée : an lieu que maintenant « ils se vnyaient sur les bras deux guerres « paniques, deux grandes armées, et presque « denx Annibal: car ils égalaient Asdrubal à « son frère, et même s'étudiaient à tronver « des raisons ponr lui donner l'avantage. Et, « suivant les impressions de la crainte ', ton-« jours ingénieuse à faire euvisager les objets « dn mauvais côté, ils grossissaient à leurs « yeux tout ce qui était favorable à l'ennemi,

« et diminualent au contraire tout ce qui

pouvait leur donner à eux-mêmes quelque

« espérance, »

Cependant Néron était déjà en marche. Il n'avait point d'abord fait connaître à ses soldats où il les menait. Lorsqu'il ent fait assez de chemin pour pouvoir s'ouvrir à eux sans danger 3, il tenr exposa son desseln, ajoutant « que jamais entreprise n'avait été ni plus « hasardeuse en apparence , ni plus sûre en a effet : qu'il les menait à nne victoire cer-« taine, puisque, l'armée de son collègue étant « déià formidable par elle-même, pour peu « qu'ils y aiontassent de renfort ils ne pou-« vaient manquer de faire pencher la balance: « que la surprise senle que causerait parmi « les ennemis au moment du combat l'é-« trange nouvelle de l'arrivée d'un second « consul avec une armée suffisait pour leur a assurer la victoire; que, dans la guerre . « tout dépend de la renommée 3, et que les « plus légers motifs décident souvent de la « confiance ou de la crainte du soldat : qu'au « reste, ils auraient tout l'honneur d'un suc« cès que les hommes, snivant leur menière « ordinaire de juger, attribueraient certaineement tout entier à ceux qui seraient venna « les derniers au secours des autres ; qu'ils « voyaient usunémes a vec quelle mpressement « les peuples venaient au-devant d'eux; qu'ils « entendaient les étoges que l'on donnià leur « valeur et les voux que l'on faissit pour leur » valeur et les voux que l'on faissit pour leur

En effet, tous les chemins par où ils passaient étaient bordés d'une foute d'hommes et de femmes accourus des lieux voisins, qui mélaieut les louanges aux vœux et aux prières, relevant le couragé de l'entreprise, et en demandant any dieny l'henreny succès II v avait un combat de générosité entre les peuples et les soldats; ceux-là voulant donner avec abondance, et ceux-ci ne voulant rien recevoir au delà du nécessaire. Ainsi, le courage et l'ardeur des troupes de Néron croissant toujours, on arriva eufin, en six ou sept jours d'une marche forcée, près du camp de Lêvius 1. Néron avait envoyé des courriers devant, pour avertir Livius de sou arrivée,et Ini demander s'il voulait que leur jonction se fit le jour ou la uuit, et s'ils camperaieut ensemble ou séparément. Son collègue trouve plus à propos qu'il arrivat de nuit. Afin de mieux tromper l'ennemi, et de lui cacher la venue de ce nouveau renfort, il fut résolu que l'on ue donnerait point au camp de Livius plus d'étendue qu'il n'en avait auperavant , et que les officiers, les piétons, les cavaliers de Néron, seraient reçues et recueillis chacun par son semblable.

Les troupes de Névou entrivent dans le camp à la forur de findèrere de du lêtere. Le joie fat réciproque dans les deux armées, Be le indemais no linit un conseil de genere, au-quelle préteur L. Porcias sessiés. Li était campa dans le voisinge des coussis; et, avant même qu'is fussent arrivés, conduisant son armée qu'is fussent arrivés, conduisant son armée des lieux chéres, auntôt il l'éclair préseuté aux encemis dans des définés éroits pour en disputer le passage, auntôt il l'éc saivai attençais en finac ou par derrière, et avait mies en praige toutes les resources que fart militaire ingue toutes les resources que fart militaire inque toutes les resources que fart militaire.

 <sup>«</sup> Omnia majora etiam vero præsidia hostium, mi » nora sua, metu inerprete semper in deteriora in-li » nato, ducebant. » ( Liv. )

<sup>5</sup> Liv. lib. 27, esp. 45. 6 a Famam bellum conficere, et parva momenta in

spem metumque impeliere animos. » (Ltv.)

II. HIST. ROM.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 27, cap. 16

ennemi pius fort et pius prissant.

Dans le conseil la plupart étaient d'avis « que j'on différât de quelques jours le com-« bat, pour donner je temps à Néron et à ses a soldats de se reposer et de repreudre ha-« leine, Mais Néron non-seulement conseilla , « mais pria avec instance de ne point rendre « téméraire par le délai une entreprise que la a promotitude rendait infaiilible. Il représenta « qu'Annibal, retenu par une espèce de chai-« me qui ne pouvait pas durer iongtemps, ne « s'était avisé ni de le suivre, ni d'attaquer « son camp : que, si l'on faisait diligence, on « pouvait espérer qu'Asdrubal serait vaincu . « et jui retourné à son armée avant qu'Anni-« bal eût fait aucun mouvemeut : que d'ac-« corder du temps à l'ennemi, c'était livrer a à Annibai le camp qui jui était opposé , et « lui ouvrir le chemin pour se joindre à son « frère : qu'il fallait donc donner sur-ie-champ « ja bataille, et profiter de j'erreur des enne-« mis, tant absents que présents, qui igno-« raient également les uns et les autres ie « nombre et les forces de ceux qu'ils avaient « en tête, ceux ci les croyant plus grandes, et « ceux-ià les croyant moindres qu'elles n'é-« taient en effet, » Cet avis l'emporta, et l'on sortit du camp

eu ordre de bataille. Asdrubal se mit aussi d'abord en devoir de combattre : mais, en habile général attentif à tout, ayant remarqué de vieux bouciiers qu'il u'avait point encore vus 1, des chevaux pius fatigués et pius efflaugués que les autres, et jugeant même à l'œil que le nombre des ennemis était pius grand que de coutume, il fit sonner la retraite, et retourna dans son camp. Il n'oublia rien pour éclaireir ses soupçons; et, sur les rapports que lui firent ceux qu'il avait envoyés à la découverte, il connut à la vérité que le camp du consul n'avait pas plus de circuit qu'auparavant, non pius que ceiui du préteur Porcius, et c'est ce qui l'embarrassait, Mais apprenant qu'on u'avait donné qu'une fois je signal dans le camp de Porcius, et qu'on l'avait donné deux fois dans ceiui du consul, ce

peut fournir an plus faible pour fatiguer un | capitaine expérimenté, et accontumé à faire la guerre contre les Romains, ne douta plus que les deux consuls ne fussent réunis.

Il entra pour lors dans une terrible inquiètude sar ce qui était arrivé à son frère. Il ne pouvait s'imaginer, ce qui était pourtant trèsvéritable, qu'un capitaine comme Annibai se fût laissé faire illasion jusqu'au point de ne pas savoir où étaient le général de l'armée à qui il avait affaire. Il jugea qu'assurément il fallait que son frère eut reçu quelque échec considérable, et il craignit fort d'être venu trop tard à son secours.

Occupé de ces tristes pensées, il fit éteindre tous les feux qui étaient dans son camp, et ordonna à ses troupes de décamper. Dans le désordre d'une marche nocturne et précipitée . ses guides iui échappérent; de sorte que l'armée, qui ne connaissait pas le pays, erra d'abord à l'aventure au travers des champs ; et, bientôt après, la plupart des soldats, accablés de sommeil et de lassitude, abandonuérent jeurs drapeaux, et se couchérent de côté et d'autre le long du chemin. Asdruhal . eu atteudant que j'ou vit plus clair, ordonna à ses gens de continuer leur marche je jong du Métaure, et n'avauça pas beaucoup en suivant les bords obliques tortueux de ce fleuve, qu'il avait dessein de passer des qu'il le pourrait : mais il ne trouva poiut de gué, ce qui donna le temps aux ennemis de le joindre avec leurs trois armées.

Toutes jes troupes, étant réunies, se rangérent en bataille. Néron commandait à la droite, Livius à ja gauche, le préteur au coros de bataille. Asdrubal avait commence à s'emparer d'une hauteur assez voisine du fieuve. dans le dessein de s'y retrancher; mais, voyant qu'il lui était impossible d'éviter le combat. il fit tout ce que l'on pouvait attendre de la présence d'esprit et du courage d'un grand capitaine. Il prit tont d'un coup un poste avantageux et raugea ses troupes dans un terrain étroit . leur donnant pius de profondeur que de largeur. Il piaca les éléphauts à l'avantgarde, et mit les Gaulois, qui étaient la partie la plus faible de ses troupes, à la gauche, où ils étaieut appuyés à la hauteur dont i'ai parté. Il se chargea lui-même de l'aile droite avec les Espagnols, vicilles troupes en qui il avait le

t Liv. lib. 27, cap. 47-49.

plus de confiance. Enfin, il placa les Ligu- I prendre sans se mettre en peine de défendre riens dans le milieu, immédiatement après les éléphants.

Asdrubal commença: l'attaque, bien résolu de vaincre ou de mourir dans cette occasion . et il marcha contre l'aile gauche des Romains, commandée par Livius. La se donnérent les plus grands conps. De part et d'autre, des troppes aguerries et pleines de courage, animées encore par la présence des générans, combattaient avec nne opiniatreté invincible, sans que, pendant longtemps, la victoire se déclarát d'aucnn côté.

Les éléphants avaient mis d'abord quelque désordre dans les premiers rangs du centre des Romains; mais ensuite les cris an'on ponssait de part et d'autre lorsque le combat fut plus échauffé, les effrayèrent de telle sorte, qu'il ne fut plus possible de les gouverner, et qu'ils se tournèrent également contre les deux partis.

Néron ayant fait d'inutiles efforts pour monter sur la colline qu'il avait en face , et , voyant qu'il n'était pas possible d'aller aux ennemis par ce chemin : Quoi! s'écria-t-il. en s'adressant à ses troupes , et ne ponvant souffrir plus long temps cette inaction, sommesnous donc venus ici de si loin et avec tant de diligence pour demeurer les bras croisés et être simples spectateurs? Il part aussitôt avec la plus grande partie de l'aile droite, passe derrière la bataille, fait tout le tour de l'armée, et vient fondre obliquement sur l'aile droite des Carthaginois; et hientôt, s'étendant, il prend même l'enuemi par les derrières. Jusque-là le combat avait été douteux ; mais quand les Espagnols, et, bieutot après, les Liguriens, se virent altaqués en même temps de front, par les flancs et en queue, la déroute fut entière, et ils furent taillés en pièces. Le carnage passa bientôt jusqu'aux Gaulois, où l'on trouva encore moins de résistance. Vaincus par le sommeil, et accablés par la fatigue, à laquelle tous les anciens ont remarqué que cette nation succombait facilement, à peine ponvaient-ils sontenir le poids de leurs corps et de leurs armes ; et , comme on était sur le midi, brûlés tout à la fols de la chaleur et de la solf, lls se laissaient tuer ou

leur vie et leur liberté.

Il y eut plus d'éléphants tués par leurs gouverneurs mêmes que par les ennemis. Ces gouverneurs étaient munis d'une espèce de couteau pointu, et d'un maillet; et quand ils voyaient que leurs bêtes entraient en fureur , et qu'ils n'en étaient plus les maîtres, ils enfoncaient ce couteau avec le maillet entre les denz oreilles à l'endroit où le cou se joint à la tête. C'était là le moyen le plus sûr et le plus prompt qu'on pût employer pour les tuer apand on pe pouvait plus les gouverner : et l'inventiuu eu était due à Asdrubal.

Ce général mit dans cette journée le comble à la gloire qu'il s'était déjà acquise par un grand nombre de belles actions. Il mena ses soldats épouvantés et tremblants au combat contre un ennemi qui les surpassoit en nombre et en confiance. Il les anima par ses paroles, il les soutint par son exemple; il employa les priéres et les menaces pour ramener les fuyards, jusqu'à ce qu'enfin, voyant que la victoire se déclarait pour les Romains, et ue pouvant survivre à tant de milliers d'hommes qui avaieut quitté leur patrie pour le suivre, il se ieta au milieu d'une cohorte romaine, où il périt eu digne fils d'Amilcar, et en digne frère d'Appibal.

Ce combat fut le plus sanglant de toute cette guerre : et, soit par la mort du général, soit par le carnage qui fut fait des troupes carthaginoises, il servit comme de représailles pour la journée de Cannes. A ppien ' remarque que ce fut pour consoler et dédommager les Romains de cette terrible porte, que Dieu leur accorda ici un avantage si considérable. Il fut tué dans ce combat cinquante-six mille euncmis, et l'on en fit prisonniers cinq mille quatre cents. On retira des maius des Carthaginois plus de quatre mille citovens qui étaient prisonniers chez eux: ce qui fut une consolation pour la mort de ceux qui avaient été tués dans cette bataille; car cette victoire coûta assez cher aux Romains, puisqu'ils l'achelérent par la perte de buit mille des leurs, qui furent tués sor la place. Les vainqueurs étaient si las de tner et de répandre du sang, que le jen-

1 Applen. pag. 313.

demain on vint dire à Livius qu'il était aisé de tailler en pièces un gros d'enuemis qui s'entqualt: non, non répondit le général, si enbon qu'il en reste quelques-uns pour porter la nourelle de la défaite des ennemis et de notre victoire.

Nèton, dès la mait qui squivit le combat, partit pour récourner à son armée i; et, Eisant encore plus de diffigence à son rettour qu'il ren avait dit en venant, il rentru, après siz jours de marche, dans le camp qu'il avait laisse sa route, parce qu'il n'avait point etimop de monde sor sa route, parce qu'il n'avait point etimop de courriers dennut loi. Ceux qui siy rencontrèrent étaient transportés d'une joio qu'ils ne pouvaient contect de laient transportés d'une joio qu'ils ne pouvaient contectent.

Mais ce qu'il est difficile d'exprimer et de faire sentir, ce sont les divers mouvements qui agitérent les citoveus de Rome, soit pendant qu'ils furent dans l'incertitude de l'événement, soit quand ils eurent appris la nouvelle de la victoire. Depuis qu'on y avait su le départ de Néron, tous les jours les sénateurs entraient dès le matin dans le sénat avec les magistrats, et le peuple remplissait la place publique; et personne ne retournait dans sa maison que la nuit ne fût venue; tant ils étaient occupés du soin des affaires publiques! Les dames travaillaient pour le bien commun d'une autre manière, en se répondant en foule dans les temples, et y offrant continnellement aux dieux leurs prières et leurs vœux. Ces patens nous apprennent combien et comment nous devons nous intéresser au salut de l'état. Pendant que toute la ville était ainsi par-

bunal du préteur; et tout le monde courut avec tant d'empressement et d'ardeur aux portes de la salle où se tenait le séuat, que le courrier ne pouvait en approcher, chacun l'arrêtant pour lui faire des questions, et demandaot avec graods cris que la lettre fût luo dans la tribune aux harangues avant que d'être portée au séuat. Les magistrats curent de la peine à faire écarter la foule, et à faire céder l'avidité et l'empressement populaire à l'ordre et à la décence qu'il couvenait d'observer. La lettre fut lue d'abord dans le sénat, puis dans l'assemblée du peuple, et elle fit différentes Impressions sur les citovens, selon la différence de leur caractère : car les uns , sans rien attendre davantage, se livrèrent sur le champ à tous les transports d'une joie excessive; les autres refusaient d'y ajouter foi jusqu'à ce qu'ils eussent vu les députés des coosuls, ou eutendu la lecture de leurs lettres.

Eofin l'on apprit que ces députés arrivaient, Alors tous les citoyens, jeuoes et vieux, coururent au-devant d'eux avec uu égal empressement, chacun brûlant d'envie d'apprendre le premier une si agréable nouvelle3, et de s'en assurer sur le témoignage de ses yeux et de ses oreilles. Ils remplirent les chemins jusqu'au pont Milvius '. Les députés arrivèrent dans la place publique entourés d'une multitude infinie de toutes sortes de gens qui s'adressalent ou à cux, ou à ceux de leur suite. pour savoir ce qui s'était passé; et à mesure qu'ils apprenaient que le général des ennemis avait été tué, et toute son armée taillée en pièces; que les consuls vivaient, que leurs légions n'avaient souffert aucune perte considérable, ils allaient aussitôt faire part aux autres de la joie dont ils étaient remplis. Les députés arrivérent assex difficilement dans le sénal; et l'on eut encore plus de peine à empêcher que le pcuple n'y entrât avec eux, et ne se confondit avec les sénateurs. Les lettres ayant été lues devant eux, furent portées dans l'assemblée du peuple, à qui l'on en fit aussi la lecture. L. Véturius, l'uu des députés, ex-

Liv. lib. 27, cap. 50

<sup>1</sup> e Primus quisque auribus oculisque baurire tentum e gaudium cupientes. » (Liv.)

Aujourd bui Ponta-Mole, a la distance de près d'ene lieue de Rome.

pose ensuite plus en détail ce qui s'était passé; ( et son récit fut suivi de cris de joie et d'applaudissements de tout le peuple, qu'il serait diffi-

eile de bieu représenter,

Les citovens sortirent aussitôt de la place publique pour aller, les uns dans les temples remercier les dieux d'une si grande faveur, les autres dans leurs maisons pour apprendre à leurs femmes et à leurs enfants un succès si grand et si înespéré. Le sénat ordonna des actions de grâces publiques pour trois jours, en reconnaissance de la victoire signalée que les consuls Livius et Néron avaient remportée sur les Carthaginois. Le préteur C. Hostilius indigna dans l'assemblée du peuple ces processions, où se trouvérent les hommes et les femmes en très-grand nombre.

Cette victoire causa dans la république une révolution salutaire, et, depuis ce jour, les citoyens recommencèrent à contracter ensemble . à vendre . acheter, faire des emprunts et des paiements, comme on a coutume de faire quand ou jouit d'une paix tranquille. C'est dans cette même année, selon Pline ', que l'on commenca dans Rome à battre de la mon-

naie d'or

Pendaut tous ces mouvements, le consul Neron était arrivé dans son camp 4. La tête d'Asdrubal ietée dans celui des Carthaginois apprit à leur général le funeste sort de son frère. Deux des prisonniers que le consul fit passer dans son camp l'instruisirent en détail de ce qui s'était passé à la journée de Métaure, Annibal, consterné d'une nouvellé également funeste à sa patrie et à sa maison, s'écria qu'il reconnaissait à ce cruel coup la fortune de Carthage. Horace lui met dans la bouche des paroles qui expriment bien ses sentiments : C'en est fait : je n'enverrai plus à Carthage de superbes courriers . En perdant Asdrubal, je perds toute mon espérance et tout mon bonheur. Il décamps dans le moment, et se retira anx extrémités de l'Italie dans le Bru-

4 Pfim. Ilb. 33, cap. 3. . Liv. lib 97, cap. 5f. \* Carthagini jam non ego nuncios Mittam superbos. Occidit, occidit Spes omnis ei fortuna nostri Nominis, Asdrubale interempte ( HORAT. IIb. 4, od. 4.)

tium, où il ramassa lout ce qui lui restait de troupes , n'étant plus en état de les conserver séparées les unes des autres comme auparavant. Il ordonna en même lemps à tous les Métapontins de quitter leur ville, et à tous ceux de la Lucanie qui étaient dans son parti d'abandonner leur pays, et de le venir joindre chez les Brutiens.

Quoiqu'il y ait eu quelque intervalle entre la victoire et le triomphe des consuls ', je rapporterai ici tout de suite ce qui regarde ce triomphe, pour ne point interrompre le fil d'une histoire si intéressante, et que l'on sent bien que Tite-Live a travaillée avec un soin particulier, et, s'il est permis de parler ainsl, avec une sorte de complaisance.

Vers la fin de la campagne, les deux consuls eurent également permission de revenir à Rome; avec cette différence pourtant, quo Livius y ramena ses troupes, qui n'étaient plus nécessaires dans la Gaule, au lieu que celles de Néron eurent nrdre de rester dans la province pour s'opposer aux desseins d'Annibal. Les deux consuls, par les lettres qu'ils s'écrivirent, convincent que, pour garder jusqu'au bout cette bonne intelligence qu'ils avaient observée jusque-là entre eux, ils régleraient leur départ de deux provinces si éloignées, de facon qu'ils pussent arriver en même temps à Rome, et que celui qui serait le premier à Préneste 2 y attendrait son collègue. Le basard voulut qu'ils y vinssent le même jour. De là ils envoyèrent un courrier à Rome, avec un édit qui ordonnait au sénat de s'assembler trois jours après dans le temple de Bellono pour les recevoir.

Étant partis au jour marqué, ils trouvèrent, en approchant de la ville, que le peuple en était sorti en foule pour venir au-devant d'eux. lis s'avancèrent vers le temple de Bellone entourés do cette multitude influie, chacun, non content de les saluer, s'empressant d'approcher d'enx et de baiser leurs malns victorieuses. Les uns les félicitaient de leur victoire : d'autres les remerciaient du service imporlant qu'ils avaient rendu à la république eu la délivrant du péril extrême qui la menaçait. Aprés

<sup>1</sup> Liv. 1tb. 25, cap. 9. \* Maintenant Palestrine, ville de l'Etat de l'Eglise.

qu'ils eurent rendu compte au séuat de ieur conduite, seion la coutume de tous les généraux, ils demandérent premièrement que « l'on rendit aux dieux des actions de grâces « solennelles pour le courage qu'ils leur « avaient Inspiré dans cette guerre, et pour a l'heureux succès dont ils l'avaient couron-« né; et, en second lieu, qu'on ieur permit à « eux-mêmes d'entrer en triomphe dans la « ville. » Tons les sénateurs répondirent d'une commune voix « que c'était avec une extrême « joje qu'ils jeur accordaient leur demande. « étant pénétres de la plus vive reconnais-« sance pour un succès si éciatant, dont Rome « était redevable en premier lieu à la protec-« tion des dieux, et après enx au courage et à « la prudence des consuis, a

On va voir entre ces deux généraux un rare exemple d'union et de concorde. Comme ils avaient agi avec un concert parfait dans la bataille et la victoire, ils vouiurent aussi montrer le même concert dans le triomphe. Mals, parce que l'action s'était passée dans la province de Livlus, que c'était jul qui je jour de la bataille avait eu les auspices et le commandement, et que son armée était revenue à Rome avec lui , au lieu que Néron avait laissé la sienne dans la province, ils convinrent que le premier entrerait dans la ville porté sur un char attelé de quatre chevaux, accompagné de son armée, au lieu que Néron serait simplement a chevai sans aucune suite.

Le triomphe sinsi réglé augmenta encore la gloire des deux consuls, mais surtout de celui qui, supérieur en mérite, cédait si généreusement tous les honneurs à sou collègue. Aussi tous les éloges furent-ils pour Nérou. On disait « que celul qu'on voyait à cheval « sans pompe et sans suite avait traversé en « six jours toute la longueur de l'Italie, et « avait combattu en Ganle contre Asdrubal « dans ie même temps qu'Aunibal le crovait « campé près de lui dans l'Apulie; qu'ainsi « le même consul ', en un même jour et aux « deux extrémités de l'Italie, avait tenu tête

« aux deux plus redoutables ennemis de la e république, eu opposant à l'un sa pruden-« ce, et à l'autre sa personne : que d'un côté « le nom de Néron avait suffi nour contenir « Annibal: et qui poquait douter que, de « l'autre , la victoire remportée sur Asdrubal « ne dot être attribuée au renfort du même « Néron, qui, par sa prompte arrivée, avait « étourdi et accablé le général carthaginois? « que l'autre consul pouvait donc, tant qu'il « voudrait, se faire trainer sur un cher me-« gnifique, attelé d'un plus grand nombre en-« core de chevaux ; que c'était cet unique « chevai qui portait le vrai triomphateur; et « que Néron, quand même il irait à pied, se-« rait mémorable à jamais, soit par la gloire « qu'il avait acquise dans cette guerre, ou « par ceile qu'il avait méprisée dans le triom-« phe. » Tant qu'on fut en marche jusqu'au Capitole, le peuple tint de pareils discours au sujet de Néron, et ne cessa d'avoir les veux

attachés sur lui. L'argent qu'ou avait pris sur les ennemls, et aul montalt, selon Polybe, à pius de trois cents taients . ( neuf cent mille livres ), fut porté dans le trésor public. Livius distribua à chacun de ses soldats quatorze sesterces (trente-cing sous.) Néron en promit autant aux siens, quand il serait de retour à son armée.

On remarqua que, le jour du triomphe, les soldats, qui étaient ceux de Livius, célébrérent Neron dans teurs chansons beaucoup plus que feur propre général; que les cavaliers donnérent mille louanges à L. Véturius et à O. Cécilius, lieutenants des consuls, et exhortèrent le peuple à les nommer censuls pour l'année suivante. Les consuls eux-mêmes confirmèreut ce témoignage avantageux de la cavalerle en faisant valoir dans l'assemblée du peupie les services de ces deux officiers, dont le courage et le zèle avaient beaucoup contribué à la victoire.

<sup>1</sup> a Ha woom consulem pro utrăque parte Italia adver-« sós duos duces, duos imperatores, bioc consilium suum.

a hine corpus opposuinse : nomen Neronis satis fuisse ad continendum eastris Aunibalem : Aufrubalem vorô,

a que alià re, quem adventu eius, obrutum atoue exstin-

a ctum esse? Itaque tret alter consul sublimis curru « multijugis, si vellet, equis : uno equo per Urbem ve-« rum friumphum vehi ; Neronemque , etlamsi pedes tua cedat, vel partà co bello, vel spretà co triumpho gloa riå , memorabilem fore. » (Liv.)

<sup>1 300</sup> talents valent 1 156,000 fr. E. B.

<sup>2</sup> france. E. B.

Dans l'importante action que nous venons de rapporter, c'est-à-dire dans la défaite d'Asdrubel, qui eut de si grandes suites, et qui, à proprement parler, décida du sort de la seconde guerre punique, les consuls font tous deux uu beau et grand personnage ; et il me semble que, s'il fallait prendre parti pour l'un ou pour l'autre, on serait embarrassé auquel des deux on devrait donner la préférence. La hardiesse du desseiu que forma Néron, la singularité de l'eutreprise, jointe surtout à l'heureux succès dout elle fut suivie, iette un éclat qui frappe, qui étonne, et qui enlève les suffrages. Aussi voyons-nous que, dans leur triomphe, quoique Livius parût seul donné en spectacle, l'armée et le peuple se déclarérent pour Néron; tous les yeux étaient attachés sur sa personne, et ce fut en sa faveur principalement que les louanges et les applaudissements furent prodigués.

Mais ce hardi projet, qui excite si fort l'admiration, est-il donc véritablement louable en lui-même? et quel jugement en portera-t-on . si on le sépare de cet éclat éblouissant qui l'environne après l'événement ? Les alarmes des Romains, peudant que Néron était en marche pour aller joindre sou collègue, étaientelles mal foudées? et avaient-ils tort d'être disposés à accuser de témérité un général qui livrait en quelque sorte son armée et son camp en proje à l'ennemi en les laissaut sans chef et dénués de la meilleure partie de leurs forces? et était-il vraisemblable qu'un guerrier aussi actif et aussi vigilant que l'était Aunibal, dût demeurer pendant plus de douze jours endormi jusqu'au point de ne s'apercevoir en aucune sorte du départ des troupes et de l'absence du consul?

Il faut avouer que, s'il y avait eu eu cela de la témérité, le succès, quelque heureux qu'il ait été, ne pourrait ni couvrir ni excuser la faute du général; mais on ne peut pas porter ce jugement de l'entreprise de Néron. Il n'est pas ai étonnaut qu'Anuibal ait ignoré le départ des troupes du consul, ou n'en ait pas été fort touché. Ul général fait tous les jours des fort touché. Ul général fait tous les jours des détachements de son armée, plus ou moins grands, qui sont sans conséquence. Celui-ci u'était pas fort considérable. Sept mille hommes, ôtés d'une armée de plus de quarante mille, ne l'affaiblissaient pas assez pour la mettre hors d'état de défense. Il y laissait des officiers dont il connaissait l'habileté et le courage, et qu'il savait être très-capables de commander en chef : d'ailleurs, trois ou quatre corps d'armées romaines, qui euvironnaient de toutes parts Annibal, suffisaient pour l'empêcher de faire de grands progrès en l'absence du consul, quand même il s'en serait apercu. Ajoutous que ce général, qui voyait ses forces beaucoup diminuées par plusieurs échecs qu'il avait reçus, semblait être devenu moins vif et moins hardi pour attaquer. C'était donc avec raison que l'entreprise de Néron, qui contribua si fort à la victoire, fut généralement admirée. J'aurais grand tort si je prétendais justifier de même plusieurs actions de sa vie.

D'un autre côté, la conduite de Livius n'est pas moins digne d'admiration. On sait comblen les généraux romains, même les plus sages, étaicut jaloux de la gloire de terminer seuls et par eux-mêmes une entreprise ou une guerre qu'ils avaient commencée, et combieu ils craignaieut qu'un rival ne vint la leur enlever, ou même la partager avec eux. Livius ne fait rieu paraître de cette faiblesse ordinaire aux plus grands hommes, ou plutôt de cette délicatesse de gloire et d'honneur. Il était en état d'arrêter et de vaincre par luimême Asdrubal, ou du moins il pouvait s'en flatter: cepeudant il voit sans jalousie son collègue, peu de temps auparavant son ennemi déclaré, venir partager avec lui l'honneur de la victoire. Il fallait que sa réconciliatiou eut été bien sincère, et qu'il y eut en lul un amour de la patrie bien vif et bien dominaut, pour étouffer absolument dans son cœur une sensibilité si naturelle à l'homme, et surtout à l'homme de guerre. Ou voit aussi par là combien la réponse dure qu'on lui met dans la bouche à l'égard de Fabius a peu de vraisemblance.



## LIVRE XIX.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ce livre renferme l'histoire de quaire annèes, 545, 546, 547, 548. Il contient principalement les expéditions de Scipton en Espagne, la première guerro des Romains contre Philippe, roi de Macédoine, la nomination du même Scipton au consulat, et le dessein qu'il forme de porter la guerre en Afrique.

SI. - ETAT DES APPAIRES D'ESPAGNE. SILANUS DÉ PART DEUX CORPS D'ENNERS COUP SUB COUP. ET FAIT PRISONNIER HANNON, L'DN DES CHEFS, PRISE D'O-RINGIS DANS LA BÉTIQUE PAR L. SCIPION. P. SCIPION SE RETIRE A TARRAGONE. LA FLOTTE EDMAINE, APRÈS AVOIR RATAGÉ L'AFRIQUE, SAT CELLE DES CAR-THAGINGS. TRAITÉ CONCLUENTRE LES ROMAINS ET QUELQUES AUTRES PEUPLES CONTRE PEILIPPE. PAI-LIPPE REMPOSTS OURLOURS AVANTAGES CONTRE LES PURITERS SCIENCES THE DETANT OF PRINCE: 21 CRLUI-CI , A SON THUR, FUIT DEVANT SCLPICIUS. LES BOHAINS BY PRILIPPE SE METTENT EN CAMPAGNE. ATTALE BY SCLPICIOS ATTAQUENT BY PRENNESS ORER. SULPICIUS EST OBLIGÉ DE LEVER LE SIÈGE DE CHALCIS. DESCRIPTION OF L'ECRIPE. ATTALE EST PRESOUR SURPRIS PAR PHILIPPE. CE PRINCE ER-THURNE EN MACROCINE, LES ETOLIESS PONT LA PAIX AVEC PHILIPPE, LES ROBAINS PONT AUSSI LA PAIX AVEC CE PRINCE, ET LES ALLIÉS DE PART ET D'AUTRE T EDNT COMPRIS. DÉPARTEMENT DES NOU-VEAUX CONSULS. EXTINCTION OD FEU DANS LE TEM-PLF DE VESTA. CULTURE DES TREBES RÉTABLE EN ITALIE. ELOGE D'ANNIEAL, ELOGE DE SCIPION. RÉ-PLERION DE TITE-LITE SUE LES AFFAIRES D'ESPA-GNE. SCIPION ERMPORTE UNE GRANDE TICTORE SER LES CARTHAGINDIS, COMMANDES PAR ASDEURAL ET MAGON. SCIPION RETOURNE A TARRAGONE. MASS-NISSA SE JOINT AUX ROMAINS, SCIPIDN RECHERCHE L'AMITIE DE STREAT, TA LE TROCVES EN AFRIQUE, BT S'T RENCONTER ATEC ASDRUBAL. SCIPIDN ASSIÈGE BY PERMO ILLITURGIS, ET LA DÉTRUIT ENTIÈREMENT. CASTROM SE REND, ET SET TRAITIES ATTE HONE DE SÉTERTÉ. JEZ ET COMPATE DE CLADIATIES DE MOS DICCE, RÉMOUTION ROCRELLE DES RAFI-TANTS GÁLTAS. LES MOST TOUS POÉS. EXTREPERAIS SER CAST. MÁLLIME DE SCIPION, QUI DONNE LINE A THE SÉNTION. RÉVOLTE DES ROCRATS CASTRÀS SCEROS. SCIPION SES DONS ADERISES INFINITE POET APAISES ET FERRE LA SÉNTION.

M. LIVIUS, II.

Nous avons vu l'effet que la mort d'Addriabra en Epagne la situation des Romains et des Carchagnions'. Addrabal, Rid de Gispon, s'était retiré dans la Rélique. Les côtes de la les de la companya de la province, étaient occupies par les troupes de Sciplon, et soumises à la domination des Romains. Hannon, qui était venu d'Adfuge avec une nouvelle armée pour succéer à Addraba, lisi d'Amilier, s'étant joint à l'attour, estre étant Collèberte, qui est à l'attour, estre étan Collèberte, qui est de l'un puissente armée.

Scipion euvoya contre lui M. Silanus avec dix milie hommes de pied et cioq cents chevaux. Celui-ci fit tant de diligence, malgre la difficulté des chemins, qu'il arriva assez près des ennemis, avant qu'ils eussent eu aucune nouvelle de sa marche. Il n'en était étoigné

<sup>1</sup> Ap. R. 545; av. J. C. 207. 1 Liv. lib. 28. cap. 1,

que de dix mille pas lorsqu'il apprit 1, des transfoges celtibériens qui lui avaient servi de guides, qu'il y avait assez près du chemin par où il devait passer, deux armées ennemies: l'une sur la gauche, commandée par Magou, et composée de neuf mille Celtibériens nouvellement levés, qui n'observaient presque au cune discipline : l'autre, sur la droite, toute de Carthaginois aguerris et bien disciplinés, commandée par Hannon. Silanus u'bésita point. Il ordonna à ses troupes de prendre le plus qu'elles pourraient sur la ganche, évitant de se faire voir aux gardes avancées des ennemis. Elles n'en étaient plus qu'à mille pas, lorsque les Celtibériens les virent enfin, et commencerent à s'ébranier mais avec beaucoup de consternation et de désordre. Silenus avait fait prendre de la nourriture à son armée et l'avait rangée en bataille. Magou, aux premiers bruits qu'il entendit, accourut promptement, et disposa ses troupes dans le meilleur ordre qu'il lui fut possible. On en vint aux mains. Les Celtibériens ue firent pas une longue résistance, et furent taillés en pièces. Les Cartbaginois, qui, sur la nouvelle du combat, étaient venus de l'autre camp et s'étaient hâtés extrêmement pour arriver à leur secours, eurent le même sort. Hannon, leur général, fut pris avec ceux des Carthaginols qui étaient arrivés les derniers, et qui avaient trouvé leurs compagnons déjà défaits. Presque toute la cavalerie et ce qu'il y avait de vicilles troupes dans l'infanterie suivit Magon dans sa fuite, et, eu dix jours de marche, alla se ranger sous les drapeaux d'Asdrubal, dans la province de Cadix : mais les Celtibériens, nouvelles milices, se dispersèrent dans les forêts prochaines, et de là regagnèrent leurs maisons.

Par cette victoire, remportée fort à propos. Silmans étonifs des mouvements qui d'étaient pas fort considérables dans leur naissance, mais qui poussient devanir la source d'une guerre très-diangereuse, ai les Carthagianis, après avoir soulve les Cettibériess, avaient en le temps de faire prondre aussi les armes arra autions voitiens. C'est pourquis Scipion lui donna tous les éloges que sa diligence et sa valeur méritaient; et., pour ne point frustrer lui-même l'espérance que cet beureux succès donnaît de terminer bientôt la guerre, il partit sur-le-champ pour aller chercher aux extrémités de l'Espagne Asdrubal, le seul ennemi qui restait à vaincre.

Ce giorni cartinguiosi étali alora compe dans la Bétique, pour recinar dans le particles Cartinguiosi les pesples de cette coutrée qui étalemi leurs sillis missa, ayant appris le dessein de Scípion, il décemps avec une précipitation qui ressemblait plus à une fuite qu'à une retraite, et se réfugis sur les bords de 100-tean, du côte de Cadit; et, comme le dait persuade que tant qu'il inendrait ses troupes retraines en un seci oroga, il nerrit capoté sus maniferations de la compensation de la concipitation de la compensation de la compensation de en differente vittles, dont les muralités dénations leurs presentes, comme leurs des en défencient leurs pressones, comme leurs de en défencient leurs pressones, comme leurs de en défencient leurs pressones, comme leurs de confidencie leurs pressones, comme leurs de confidencie leurs pressones, comme leurs de décentraient leurs pressones, comme leurs de confidencie leurs pressones, comme leurs de décentraient leurs pressones, comme leurs de décentraient leurs pressones de la comcation de leurs de la comme de leurs de décentraient leurs pressones de la comcation de la compensation de la comleta de la compensation de la comcation de la compensation de la comcation de la compensation de la comleta de la compensati

mis s'étalent renfermés lui coûteraient, pour les prendre, peu de peine à la vérité, mais besucoup de temps, résolut de retourner sur ses pas dans l'Espagne citérieure ', c'est-àdire en decà de l'Ebre : cependant, pour ne pas laisser absolument ce pays à la discrétion des Carthaginois, il envoya son frère L. Scipion avec dix mille hommes de pied et mille chevaux pour assièger Oringis, ta ville la plus opulente de cette contrée. Elle ne fit pas une longue résistance. Les habitants , dans la crainte que l'ennemi, s'il les prenait d'assaut, n'égorgett tous ceux qui lui tomberaient sous la main, sans distinction on d'Espagnols ou de Carthaginois, ouvrirent les portes de la ville aux Romains. Tous les Carthaginois furent chargés de chalnes, aussi bien que trois cents des habitants our avaient fait tous teurs efforts pour faire avorter le dessein de leurs compatriotes. On rendit aux autres leur ville, leurs biens et la liberté. Il y eut à la prise de rette ville environ deux mille des ennemis de lués : les Romains ne perdirent par plus de

quatre-vingt dix hommes.

Cette conquête donna une grande joie à
L. Scipion et à ses troupes et ieur fit beau-

<sup>1</sup> Lev. lib. 28 , cap 1, 2

coup d'honneur lorsqu'ils allérent rejoludre leur général et son armée, conduisant devant eux une foule de prisonniers qu'ils avaient fails à cette expédition. P. Scipion donna à son frère toutes les louanges qu'il méritait, parlant dans les termes les plus honorables de la prise d'Oringis, dont il égalait la gloire à celle qu'il avait acquise lui-même en se rendant maître de Carthagéne. Mais, comme l'hiver approchait, et qu'il ne lui restait pas assez de temps pour tenter le slége de Cadir, cu pour aller attaquer les diverses parties de l'armée d'Asdrubal dispersée par la province, il repassa avec toutes ses troupes dans l'Espagne citérieure ; et, ayant mis ses légions en quartier d'hiver, et fait partir son frère nour Rome avec Hannon et les plus considérables des prisonniers carthaginois, il s'en alla luimême à Tarragone.

Cette même année la flotte romaine, commandée par le proconsul M. Valérins Lévirrus, passa de Sicile en Afrique, et lit de grands ravages sur les limites du territoire de Carthage, et même autour des muraîlles d'Utique '. Comme elle s'en retournait en Sicile, efle rencontra celle des Carthsginois, composée de solvante et dix vaisseaux de guerre. Elle l'attaqua, prit dix-sept galères, et en coula quatre à fond : tout le reste fut mis en déroute. Le général romain, ayant ainsi vaincu les ennemis par terre et par mer, s'en retourna à Lilybée avec un butin considérable de toute espèce; et, comme il ne paraissait plus de vaisseaux ennemis sur toute cettemer. on fit passer de Sicile à Rome des convois de blé très-considérable.

Il a été parlé, au livre seixiémes, S II, de irraité conclu entre les Romains et ceux d'Etoile contre Philippe, roi de Macédoine. On avail invité plaieurs autres peuples et plasieurs rois à y entrer. Il pantit qu'Attale, roi deux rois à premier dans la Timble, son deux rois, le promier dans la Timble, son deux rois, le promier dans la Timble, son dans l'Illyrie, profilèrent de cette invitation. Les Elolieus extorierent exus de Sparle à en faire autant. Leur député représents virement aux Lacedomonies tous les mant dont les aux Lacedomonies tous les mant dont les des la lacedomonies tous les mant de la lacedomonies de lacedomonies de la lacedomonies de lacedomonies de la lacedomonies de la lacedomonies de lacedomonies de la lacedomonies de lacedomonies de la lacedomonies de la lacedomonies de la lacedomonies de lacedomon

1 Liv. lib. 28, cap 4 2 Polyh. lib. 9, pag 561-571, rois de Macédoine les avaient accablés, surtout le dessein qu'ils avaient foujours cue t qu'ils avaient encore d'opprimer la liberté de la Grèce. Il conclut en demandant que les Lacédémoniens pers'écressent dans l'alliance qu'ils avaient anciennement fsite avec les Etoliens, qu'ils entrassent dans le traité conclu avec les Romains, ou que du moins ils domourssentent neutres.

Lyciscus, député des Acarnaniens, parle ensuite, et se déclara ouvertement pour les Macedoniens. Il fit valoir les services « que Phi-« lippe , père d'Alexandre , et Alexandre « lui-même, avaient rendus à la Grèce en « attaquant et ruinant les Perses, qui en « étaient les plus cruels ennemis, Il insista « sur la honte et le danger qu'il v avait de « donner entrée dans la Grèce à des barba-« res : il appelait ainsi les Romains. Il dit « qu'il était de la sagesse des Spartiates de « prévoir de loin l'orage qui commencait à se « former en Occident, et qui bientôt sans « doute éclaterait, d'abord sur la Macédoine, « puis sur la Grèce entière, dont il causerait « la ruine, »

Le fragment de Polybe, où cette délibération est rapportée, ne marque point quel en fut le succès. La suite de l'histoire fait connattre que Sparte se joigait aux Etoliens et accéda au traité. Elle était pour lors partagée en deux factions, dont les intrigues et les disputes, poussées jusqu'aux dernières violences, excitaient de grands troubles dans la ville. L'une portait avec chaleur les lutérêts de Philippe, l'autre était ouvertement déclarée contre lui. Celle-ci prévalut. Il paraît que Machanidas était à la tête de la dernière. et que, profitant des troubles qui agitaient pour lors la république, il s'en rendit maître, et en devint le tyran. Les alliés songèrent à faire au plus tot usage du sucrott de forces que leur donnaît le nouveeu traité par l'union de plusieurs peuples.

Attale l', roi de Pergame, rendit de granda services au peuple romain dans la guerre contre Philippe. Cette petite souveraineté avait été fondée, un peu plus de quarante ans avant le temps dont nous parlons, par Philètère, nificier fort estimé pour sa bravoure et as pruilence. L'ystimque, l'un des successeurs d'Alexandre, lui confia ses trésors, qu'il avait renfermés dans le château de Pergame. Après la mort de Lysimague, Philétère demeura mattre des trésors et de la ville. Il les laissa cu monrant à Eumène I'', son neveu, qui augmenta sa principauté de quelques villes qu'il prit sur les rois de Syrie. Attale I", sou cousin, dont il s'agit ici, lui succéda. Il prit le titre de rol après avoir vaincu les Galates, et le transmit à sa postérité, qui en jouit jusqu'à la troisième génération.

Je vais achever tout de suite l'histoire de cette guerre des Romains et de leurs alliés contre Philippe, en la reprenant depuis le consulat de Marcellus et de Crispinus, ou nous l'avons laissée, jusqu'a la paix conclue sous le consulat de Scipion et de Crassus. Movennant cet arrangement, je ne serai point obligé de couper, par des faits beaucoup moins importants, le fil de l'histoire de la guerre d'Annibal, qui est ici notre grand objet.

Machanidas fut des premiers à se mettre en campagne '. Il eutra avec ses troupes sur les terres des Achéens, dont il était tont voisin. Aussitot les Achéens et leurs alliés députent vers Philippe, et le pressent de venir en Grèce les défendre et les soutenir. Il ne tarda pas. Les Etoliens, sous la conduite de Pyrrhus. qui, cette année, avait été nommé leur général, conjointement avec le roi Attale 1, s'avancent à sa rencontre jusqu'à Lamia, Pyrrhias avait avec lui les troupes qu'Attale et Sulpicius lui avaient envoyées. Philippe te battit deux fols, et les Etoliens furent obligés de se renfermer dans les murs de Lamia. Philippe se retira à Phalére 5 avec sou armée.

Il en partit pour se reudre à Argos, où l'ou était près de donner les jeux néméens, dont il était bien aise d'augmenter la célébrité par sa présence. Pendant qu'il était occupé à la célébration de ces jeux, Sulpicins, étant parti de Naupacte \*, et ayant débarque entre Sicyone

et Corinthe ', ravagea tout le plat pays. Philippe, sur cette nouvelle, quitta les jeux, marcha promptement contre les ennemis; et, les trouvant chargés de butiu. Il les mit en fuite, et les poursuivit jusqu'à leurs vaisseaux. De retour aux jeux , il fut reçu avec un applaudissement général, d'autant plus, qu'avant quitté son diadème et sa pourpre royale , il s'égalait et se confondait avec les simples citoyens, speciacle bien agreable et bien fiatteur pour des villes libres. Mais autant que ses facons populaires l'avaient fait aimer, autant bientot ses débauches énormes le rendirent odieny.

Quelques jours aprés la célèbration des jenx. Philippe s'avance jusqu'à la ville d'Elis 3, qui avait reçu garnisou étolienne 5. Le premier jour il ravagea les terres volsines, puis il s'approcha de la ville en bataille rangée, et fit avancer quelques corps de cavalerie jusqu'aux portes, pour engager les Etoliens à faire une sortie. Ils sortirent en effet. Mais Philippe fut bien étonné de voir parmi eux des troupes romaines. Sulpicius étant parti de Naupacte avec quinze galères, et avant débarqué quatre mille hommes, était entré de nuit dans la ville d'Elis 1. Le combat fut rude. Démophante, général de la cavalerie des Eléens, avant apercu Philopémen, qui commandait celle des Achéens, s'avança hors des range, et courut impétueusement contre lui. Celui-ci l'attendit de pied ferme; et , le prévenant, il le renversa d'un coup de pique aux pieds de son cheval. Démophante tombé, sa cavalerie prit la fuite. D'un autre côté, l'infanterie éléenne combattait avec avantage. Le roi, voyant que les siens commençaient à plier, ponsse son cheval au milieu de l'infanterie romaine. Son cheval, percè d'un coup de javelot, le jette par terre. Alors le combat devient furieux, chacun de son côté faisant des efforts extraordinaires, les Romains pour se saisir de Philippe, les Macédoniens pout le sauver. Le roi signala sou courage en cette

<sup>4</sup> An. R. 544; av. J. C. 208.

<sup>8</sup> Liv. 8b. 27, cap. 30. - Polyb. 8b. 10, pag. 619.

<sup>\*</sup> Ville de Thessalie.

<sup>4</sup> Sur le golfe de Corinibe , maintenant Lépante.

<sup>1</sup> Liv. lib. 27, cap. 30, 31.

Ville de l'Elide dans le Péloponnèse.

<sup>1 1.1</sup>v. lib. 27, cap. 32.

<sup>4</sup> Piut, in Philop, pag 360.

occasion, avant été obligé de combattre longtemps à pied au milien de la cavalerie. Le carnage fut grand. Enflu Philippe, ayant été enlevé par les siens, et mis sur un autre cheval , se retira. Il alla emper à cinq milles de là; et , le lendemain , ayant attaque un château où s'était renfermée une grande multitude de paysans avec tous leurs troupeaux, il fit quatremille prisonniers, et prit vingt mille bêtes, tant de gros que de menu bétail ; faible avantage, et qui ue devait pas le consoler de l'affront qu'il venait de recevoir à Elis

Dans ce moment, il recut nouvelle que les barbares avaient fait une Irruption dans la Macrdoine. Il partit sur-le-champ pour aller défendre son pays, ayant laissé à ses alliés deux mille cinq cents hommes de son armée. Sulpicius avec sa flotte se retira à Egine 1, où il se joignit au roi Attale, et y passa l'hiver.

Des que le printemps fut venu \*, le proconsul Sulpicius et le roi Attale sortirent d'Egine. et se rendirent à Lemnos 5 avec leurs flottes. qui, jointes ensemble, faisalent soixante gatères 4. Philippe, de son côté, pour être en état de faire face à l'ennemi , soit par terre . soit par mer, s'avança vers Démétriades. Les ambassadeurs des alliés de la Macédoine y vinrent de tous côtés pour implorer son secours dans le danger pressant où ils se trouvaient. Il les écouta favorablement, et leur promit à tous de leur envoyer du secours seton que le temps et le besoin l'exigeraient. Il le fit en effet, et envoya différents corns de troupes en différent endroits pour les mettre en sûreté contre l'attague des ennemis ; après quoi il retourna à Démétriade, Et, afin de pouvoir courir à propos au secours des alliés qui seraient attaqués, Il établit, dans la Phocide, dans l'Eubée et dans la petite fle de Péparêthe , des signaux, ct placa de son côté sur le Tisée, montagne fort haute de Thessalie, des gens pour l'observer, afin d'être averti promptement de la marche des ennemis et

Attale assiégea Oponte, ville des Locriens. située assez près de la mer. Philippe fit une diligence extraordinaire pour la secourir, avant fait en un seul jour plus de soixante milles, c'est-à-dire plus de vingt lieues 3. La ville venait d'être prise quand il approcha; et il aurait pu surprendre Attale qui la ravageait. si celui-ci, averti de son arrivée, ne se fot retiré précipitamment. Philippe le poursuivit jusqu'au bord de la mer.

Attale, s'étant retiré à Orée, et ayant ap-

<sup>\*</sup> Petite lie dans le golfe Seronique. Engia.

<sup>\*</sup> An. R. 545; av. J. C. 207. 3 Stalimene, tle de l'Archipel,

<sup>4</sup> Liv. fib. 28, cap. 5.

<sup>5</sup> Ville de Thessalle dans la Mannésie.

<sup>4</sup> Petite lie de la mer Egée vers la Thessalte.

des endroits qu'ils auraient dessein d'atta-

J'ai expliqué ailleurs 1 avec étendue ce que Polybe a écrit sur les signaux par le feu. La malière est fort curieuse.

Le proconsul et le roi Attale s'avancèrent vers l'Eubée, et formèrent le siège d'Orée, qui en est une des principales vittes?. Elle avait deux citadelles très-bien fortifiées, et pouvait faire une longue résistance : mais Plator, qui y commandait pour Philippe, la livra par trahison aux assiègeants. Il avait donné exprès les signaux troptard, afin que le secours ne pût pas arriver à propos. Il n'en fut pas ainsi de Chalcis, que Sulpicius avait assiégée aussitôt après qu'Orée avait été prise. Les signaux y furent donnés à propos : et le commandant, sourd aux promesses du proconsul, se préparait à faire une bonne défense. Sulpicius vit bien qu'il avait fait une tentativo imprudente, et il eut la sagesse d'y renouces sur-le-champ. La ville était très-bien fortifiée par elle-même, et d'ailleurs située sur l'Euripe, ce détroit fameux, dans lequel le flux et le reflux n'arrivent pas sept fois par jour à des temps fixes et marqués, comme e'est, dit Tite-Live, le bruit commun , mais où ce mouvement alternatif est bien plus fréquent, et où les flots sont agités, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, avec tant de violence, qu'on dirait que ce sont des torrents qui se précipitent par bonds du haut des montagnes sans règle et sans mesure : de sorte que les vaisseaux ne peuvent, en sueun temps, y trouver ni repos ni sûreté.

<sup>1</sup> Tom II , pag. 511, de notre éditon.

Liv. ilb. 18, cap. 5, 14. 5 Les. 66 28, cap. 7.

pris que Prusias, roi de Bithyuie, était entré dans ses états, reprit le chemin de l'Asie, et Sulpicius retourna à l'île d'Egine. Philippe . après avoir pris plusieurs petites villes, et fait échouer le dessein de Machanidas, tyran de Sparte, qui songeait à attaquer les Eléens. occupés à préparer la célébration des jeux olympiques, se reudit à l'assemblée des Achéens, qui se tenait à Eglum', où il comptait trouver la flotte carthaginoise, et la joindre à la sienne : mais celui qui la commandait avant appris qu'Attale et les Romains étaient partis d'Orée, se retira, dans la craiute qu'ils ne vinssent l'attaquer.

Philippe avait une vraie donleur? de voir que, quelque diligence qu'il pôt faire, il n'arrivait jamais à temps pour exécuter ses projets, la fortune, disait-il, prenant plaisir à éluder tous ses efforts<sup>5</sup>, à lui enlever sous ses yeux toutes les occasions, et à lui ravir des mains tous ses avantages lorsqu'il était près de les saisir. Il dissimula ponrtant son chagrin dans l'assemblée, et y parla avec uu air de fermeté et de confiance, Ayant pris les dienx et les bommes à témoin qu'il n'avsit manqué aucune occasion de se mettre en marche pour chercher partout les ennemis. il ajouta qu'il était 4 difficile de décider s'il faisait parattre plus d'audace à les chercher, ou eux plus de promptitude à le fuir : que c'ètait déjà de lenr part uu aveu qu'ils se croyalent inférieurs à lui en forces; mais qu'il espéralt remporter bientôt sur eux nne victoire complète, qui en serait une prenve sensible. Ce discours rassura beaucoup les alliés. Après avoir donné les ordres nécessaires, et fait quelques légères expéditions, il retourna en Macédoine pour y porter la guerre contre les Dardanieus.

li se passa une année \* pendant laquelle les Romains, occupés de solus plus importants,

- 4 Ville de l'Achale proprement dite.
- \* « Philippus merebal et angebetur quum ad omnie
- a lose raptim isset, nulli tamen se rel in tempore occura risse, et rapientem omola ex oculis clusisses celerita-
- . tem suam fortunam, a (Ltv.) 1 Liv. lib. 28, cap. 8.
- 4 « Viz rationem iniri posse, utrum ab se audacius,
- an ingacius ab hostibus geratur bellum » (Lrv.) 4 Ap. R. 546; av. J. C. 206.

donnérent peu d'attention aux affaires de la Grèce. Les Etoliens se voyant négligés de ce côté-là ', qu'ils regardaient commeleur nnique ressource, firent lenr paix avec Philippe dans l'aunée où Scipion fut consul avec Crassus 1. A peine le traité était-il conclu, qu'on vit arriver P. Sempronius, proconsul, avec dix mille hommes d'infanterie, mille chevaux, et trente-cing vaisseaux de guerre : ce qui était un secours fort considérable. Il sut fort mayvais gré aux Etolicus d'avoir conclu cette paix sans le consentement des Romsins, coutre la teneur expresse du traité d'alliance. Cependant il ne s'opiniatra point à poursui-

vre la guerre3; et les Epiroles, qui en souhaitaient aussi la fin, s'étant assurés de ses dispositions, envoyèrent des députés vers Philippe, qui était retourné en Macédoine, pour le porter à conclure une paix générale, lui faisant entendre qu'ils- se tenaient comme assurés que, s'il consentait à avoir une entrevue avec Sempronius, ils conviendraient facilement des conditions. Le roi recut cette proposition avec joje, et se rendit en Épire. Comme de part et d'autre on souhaitait la paix, Philippe afin de mettre ordre aux affaires de son roysume, les Romains pour être en état de pousser plus vigoureusement la guerre contre Carthage, le traité fut bientôt conclu. On convint que trois ou quatre villes on petits peuples de l'Illyrie demeureraient aux Romains, et l'Atintanie 4 à Philippe, an cas que le sénat y consentit. Le roi fit compreudre dans le traité Prusias, roi de Bithynie, les Achéeus, les Béotiens, les Thessaliens, les Acarnaniens, les Epirotes: les Romains, de leur part, y comprirent ceux d'Ilium, le rol Attale. Pleurate, Nabis, tyran de Sparte, qui avait succedé à Machanidas, les Eléens, les Messéniens, les Athéniens. Le penple romain ratifia le traité, parce qu'on était bien aise que la république fût délivrée de tont autre embarras pour touruer toutes ses forces contre l'Afrique. Ainsi fut terminée cette guerre en Grèce par une paix qui ne fut pas de longue durée.

<sup>1</sup> Liv. 1th. 29, cap. 12. \* Ap. R. 517; av. J. C. 205.

<sup>3</sup> Liv. Ibid. · Dans la Macédoine, contre l'Epire.

Je reprends le fil de l'histoire de la guerre | action entre eux et Annibal : ear ce général, contre Anulbal, que j'ai un peu interrompu | après avoir vu tout récemment sa famille et sa pour raconter de suite ce qui regarde celle | contre Philippe. | mort d'Asdrobal son frère, et par l'entière |

L. VÉTURIUS'. Q. CÆGILIUS.

C'est ici la treizième anuée de la seconde guerre punique. Les deux consulte aurent pour province le Brutium (la Calabre ultérleure) \*, et furent chargés de tenir téte à Aunibal. On marqua leurs départements à tous ceux qui devaient commander.

Tous les prodiges qu'on aunonce pour lors en grand nombre ne causérent pas tant de crainte et tant d'alarmes que l'extinction du feu dans le temple de 'Vesta'. Lu svatale par la négligence de qui ce maiheur était arrivé fut frappée de verges par l'ordre du grandpontife P. Licinius; et l'en ordonna àce sujet des prières particulières pour apaiser la colère des dieux,

Avait que les consuls partissent pour la guerre, le évalte le avertif de prendre soin de rappéré dans les campagnes ceux qui les avaieut landonnées, et de réclatif à cutture avaieut landonnées, et de réclatif à cutture plupart des homes libres qui s'attechaient an labourage, qu'on ne trouvait pas asser d'exches pour les mismeres qu'a s'attechaient an labourage, qu'on ne trouvait pas asser d'exches pour les mismeres que s'attechaient au savaient été enherts, et les médiries ministre avaient été enherts, et les médiries ministre ou britées ne beaccoup d'endroisit. Majqu'e ce obstactes, l'autorité des consais resulti bublients.

Dès que le printemps fut venu, les consuls partirent pour aller se mettre à la tête de leura armées. Ils passèrent dans la Lucanie, qu'ils firent rentrer sous la puissance du peuple romain, saus être obligés d'employer la force des armes.

Cette aunée se passa saus qu'il y eût aucune

1 An. R. 546; av. J. C. 206. 2 Liv. lib. 28, cap. 11.

Liv. lib. 28, cap. 11.

après avoir vu tout récemment se famille et sa patrie frappées d'un si terrible coup par la mort d'Asdrobal son frère, et par l'entière défaite de son armée, ne crut pas qu'il lui convint d'aller attaquer des ennemis victorieux. Les Romains, de leur côté, voyant qu'il se tenait en repos, jugérent à propos de l'y laisser, tant son nom seul leur paraissait redoutable dans le temps même qu'autour de lui tout tombait en décadence ! Ici Polybe . et après lui Tite-Live, font une réflexion tout à fait capable de donner une grande idée d'Annibal. It semble, diseut-its, que ce grand homme se soit montré encore plus digne d'admiration dans la mauvaise fortune que dans la bonne. Eu effet, n'est-ce pas une chose qui tient du prodige, que depuis treixe ans qu'il foisait la guerre dans un pays étranger, fort loiu de sa patrie, avec des succès fort différents, à la tête d'une armée composée, non de citovens carthaginols, mais d'uu amas confns de plusieurs nations qui n'étaient unies entre elles ni par les mêmes lois, ni par le même langage, et dont les habits, les armes , les cérémonies , les sacrifices , et les dieux même, étaient différents, il ait su les lier ensemble, et serrer leur union par des nœuds si étroits, que pendant cette longue suite d'années It ne se soit jamais élevé ni aucune discorde entre ses troupes, nl aucune sédition contre leur chef, quoique souvent les vivres et l'argent leur eussent manque dans un pays ennemi? ce qui, dans la première guerre punique, avait causé tant de désordres entre les commandants et les soldats ! Mais depuis qu'il ent perdu son unique ressource par la mort d'Asdrubal et la défaite de son armée, et qu'il eut été obligé de se retirer dans un petit coin du Brutium en abandonnant tout le reste de l'Italie, à qui ne paraltra-t-Il pas surpreuant qu'il ue se soit exclté aucuu mouvement parmi ses soldats dans une conjoncture où tout lui manquait? car les Carthaginois, assez embarrassés à trouver des movens de se conserver daus l'Espagne, ne lui euvovaient pas plus de secours que s'il eût eu tout en abon-

<sup>1</sup> Liv. lib. 28. cap. 12. - Poirb. lib. 11, pag. 637

dance dans l'Italie. Voilà un de ces traits qui caractérisent un homme supérieur, et qui font voir jusqu'à quel point Aunibal avait porté l'habilelé dans le métier de la gnerre.

Celle de Scipion n'était pes moins admirable. La sage vinacité de ce général, escore fort jeune, rétabili entiférement les affaires des Bonatins en Espapee, comme la coursciait de la companyation de la coursciait de la companyation de la coursciait de la companyation de la companyaciait de la companyation de la companyala companyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompany

Tite-Live remarque ici que les affaires d'Espagne, par rapport aux Carthaginois, étaies t à peu près dans la même situation que celles d'Italie : car les Carthaginois, ayant été vaincus dans un combat où leur chef fut pris, avaient été obligés de se retirer aux extrémités de la province, et jusque sur les bords de l'Océan, Toute la différence qu'il y avait, c'est que l'Espagne, tant par le génie des habitants que par la nature et la situation des lieux, était beaucoup plus propre à renouveler la guerre, non-sculement que l'Italie, mais que toutes les autres parties de l'univers. Aus-i, quoique ce soit la première des provinces qui sont eu terre ferme où les Romains soient entrés, c'est cependant la dernière qui ait été tout à fait soumise : ce qui n'arriva que sous Auguste.

Dans le temps dont il s'agit, Scipion donna de grandes preuves de son babiled et de son courage. Asdrubal, fils de Gisgon, le plus silustre des généraux carthaginois après ceux de la familie barcleane, étant revenu de Cadix, passa dans l'Espagne ultérieure. Avec le secours de Magon, frère d'Annibal, il fit de grandes levées dans tout le pays , et mis sur pela une armée de cioquante mille hommes. d'infanterie<sup>1</sup>, et de quatre mille cinq cents chevaux. Les deux généraux carlhaginois campérent auprès de Silpia <sup>8</sup> dans une vaste plaine, à dessein d'accepter la bataille, si les

Romains la leur présentaient. Scipion jugea bien qu'il n'était pas en état de résister à de si grandes forces avec les seules légions romaines, et qu'il fallait absolument leur opposer, au moins pour la montre, des secours tirés de l'Espagne même, en évitant cependant de se confier à ces barbares, et d'en associer à son armée un si grand nombre, qu'en lui manquant de foi ils pussent causer sa perte, comme ils avaient causé celle de son père et de son oncle. Le détail du combat qui va suivre prouvera avec quelle sagesse il exécuta ce projet. Etant parti de Tarragone, et avant recu en chemin à Castulon quelques secours que Silanus lui amenait, il s'avança jusqu'à la ville de Bécula 3 avec toutes ses forces, qui montaient à quarante cinq mille

Quand les drux armées furent en présence, la donnée de légéres escarmonchées do part el d'autre. Après que les drux partis curent esse essayé lucro force dans plusieurs petits combats, Adribabl le premier mit ses troupes en baillié. Les Romains sussitée en farent autre. Les deux armées étérent rangées dévent in errenachements de beur camp, où elles demouraiset en repos, Tone attéchniq que l'autre commandals d'autre, Le soir étant seus commandals d'autre, Le soir étant seus commandals d'autre, Le soir étant seus des les deux des les deux des deux des deux des deux deux de l'autre de l'aut

hommes de pied, et trois mille chevaux.

Les deux armées demeuraient toujours rangées de la même sorte. D'un côtéles Romains, et de l'autre les Carthaginois, mêlés d'Africains, étaient au corps de bataille. Les Espagnols, également alliés des Romains et des Carthaginois, étaient sur les ailes daus les

<sup>4</sup> Liv. lib. 28, cap. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> On appelail Espagne citérieure celle qui était en decà de l'Ebre par rapport aux Romains, et ultérieure celle qui était au dels. Celle-et comprensit la Lustianie

Liv. lib. 28, cap. 12-16.

<sup>(</sup>le Portugul) et les pays voisins au midl.

<sup>1</sup> Polybe falt monter cette armée à 70 milla bommes d'infanterie.

d'infanterie.

1 Il paralt, par le récit qui va suivre, que cette ville doit avoir été située dans la Bétique.

<sup>3</sup> Ces deux villes étaient prés de la source du Bœtis, ou Guadalouivir: Castulon, su nord du Beuve.

deux armées. Trente-deux éléphants placés ! devant les premiers rangs des Carthaginols paraissaient de loin comme des châteaux ou comme des tours. On comptait dans les deux camps que les troupes combattraient dans l'ordre on elles avaient été rangées jusqu'alors : mais Scipion avait résolu da chauger toute cette disposition le jour qu'il livrerait véritablement la bataille. Dès le soir, il donna ordre qu'ou fit prendre de la nourriture aux hommes et aux chevaux avant le jour, et que la cavalerie se tlut prête à marcher au premier ordre.

A peine le ionr avait-il paru, qu'il détacha toute sa cavalcrie avec les soldats àrmés à la légère contre les corps de garde des Carthaginois. Un moment après il partit lui-même avec toute son infanterie, plaçant, contre l'opinton des enuemis et des siens, les soldats romains sur les ailes, et les Espagnols dans le milieu de la bataille, Asdrubal, éveillé au bruit de cette attaque imprévue, sortit promptement de sa tente. Il n'eut pas plus tôt apercu les Romains devant ses retranchements, les Carthaginois en désordre, et toute la plaine couverte d'enuemis, que de son côté il envoys toute sa cavalerie contre celle de Scipiou, sortit lui-même de son camp à la tête de son infanterie, saus rien changer à l'arrangement dont il avait usé jusque-là dans sa bataille. Le combat fut longtemps douteux entre les cavaliers; et il était difficile que de leur part il devint décisif, parce que ceux qui pliaient (ce qui arrivalt alternativement aux deux partis trouvaient une retraite assurée auprès de leur infanterie.

furent plus qu'à cinq cents pas l'un de l'autre, Scipion mit fiu à ce combat, ayant ordonné aux légions de s'ouvrir pour recevoir au milieu d'elles la cavalerie et les soldats légèrement armés, dont il fit deux troupes, qu'il plaça au corps de réserve derrière les deux ailes : et quand il fut sur le point de donner sur les eanemia, il commanda aux Espaguols, qui étaient dans le milieu de sa bataille, de marcher serrés et à petits pas. Pour lui, de l'aile droite où il commandait, il envova dire à Silanus et à Marcius d'étendre l'aile gauche qu'ils conduisaient comme ils lui verraient résister plus longtemps; et, malgré tons les

Mais, lorsque les deux corps de bataille ne

étendre la droite, et de faire marcher les plus alertes de leurs geus de pied et de cheval contre l'enuemi pour commencer la mélée avant que les betaillons du milieu fussent à nortée de se choquer. Ainsi, ayant allongé les deux ailes, ils marchaient à grands pas contre l'eunemi, menant chacun trois cohortes d'infanterie, trois escadrons de cavalerie, et les armés à la légère, tandis que le reste les suivait. formant une ligne oblique avec le corps de bataille pour aller attaquer les Carthaginois par les flancs.

Il restait un vide dans le milieu, parce que les Espagnols marchaient plus lentement, selon l'ordre qu'ils en avaient recu : et déià les ailes en étaient aux mains, que les Carthaginois et les Africains, qui faisaient la principale force des ennemis, n'étaient pas encore arrivés à la portée du trait. D'ailleurs, ils n'osaieut pas s'avancer sur les ailes nour seconrir ceux des leurs qui y combattaient, de peur de dégarnir leur centre, et de l'exposer à découvert à l'ennemi qui était près de l'attaquer. Ainsi leurs ailes avaient affaire à deux ennemis tout à la fois : à la cavalerie et aux soldats armés à la légère, qui avaient fait un circuit pour les prendre en flanc; et aux cohortes, qui les pressaient de front pour les séparer du corps de leur bataille. On voit dans tout ce qui vient d'être dit ca que pout l'habileté d'uu comman-

Les ailes se battirent pendant quelque temps avec courage : mais la chaleur étant devenue plus grande, les Espagnols, qui avaient été obligés de sortir du camp sans avoir pris de nourriture, étaient d'une faiblesse à ue nouvoir soutenir leurs armes, pendant que les Romains, pleins de force et de vigueur, avaient encore cel avantage sur eux, que, par la prudence de leur général, ce qu'il y avait de plus fort dans leur armée n'avait eu affaire qu'à ce qu'il y avait de plus faible dans celle des ennemis. Ceux-ci douc, épuisés de force et de courage, lacherent pied, gardaut cependant leurs rangs comma ai toute l'armée eut fait retraito par l'ordre de son général. Mais alors le vainqueur ayant commencé à les pousser de tous côtés avec d'autant plus de vigueur qu'il les voyait reculer, il ne leur fut pas possible de

efforts et toutes les remontrances d'Asdrabel, ils se débandèrent, prirent ouvertement la foite, et se debandèrent, prirent ouvertement la foite, et se retirèrent avec beuncop d'éffort dons leur entirèrent avec beuncop d'éffort dons leur et de la comp. Les Romains les y aursient pour avionne camp. Les Romains les y aursient pour avionne de la comp. Les Romains les y aursient pour avionne orage pendent, lequel il tomba une si grande et abondance de plaite, que les variagient, que les variagient de la peine à regagnez leur camb.

Asdrubal, vovant que les Turdétaus l'avaient abandonné, et que tous les autres alliés étaient près d'en faire autant, décampa la nuit suivante pour empêcher que le mai n'allât plus loin. A la pointe du jour. Scipion, averti de la retraite des ennemis, ordonna à sa cavalerie de les pousuivre. Quoique par l'erreur de ses guides sa marche eut été joutilement allongée, elle atteignit néaumoius les ennemis, et, les prenant tantôt en queue et tantôt en flanc, elle les fatiguait saus relâche; et elle retarda assez teur fuite pour donner aux légions le temps d'arriver. Depuis ce moment ce ne fut plus un combat, mais une véritable boucherie, jusqu'à ce que le général, exhortant lui-même ses soldats à fuir, se sanva sur les montagnes voisines avec un gros d'environ six mille hommes à moitié désarmés : tont le reste fut tué ou pris. Asdrubal, vovaut que ses troupes passaient de moment à autre dans le camp des ennemis, abandonna son armée, gagna le bord de la mer pendant la nuit, et se ieta dans des vaisseaux gul le portèrent à Cadix.

Cuisis. Scipion, ayant appris he fulte l'Andrabal. Scipion, ayant appris he fulte l'Andrabal. Laissa à Silanus dix mille hommes de piet et cructe de cette numée. Pour lui, nou mante et dix jours il retourna à Tarragnoe arce lu rierate de set irospae, examinant out de suite, et chemin fisiant, la conduite que les rilles et les petits princere du paya raisent lenne à l'égard dez Romains, et distribunt les récompense ou les priess solon leurs mettes.

Après son départ, Masinissa, ayant pris des mesures secrètes avec Silanus pour être admis dans l'alliance des Romains', passa en Afrique avec un petit nombre de ses sujets, dans le dessin d'éttier au même perti toute sa nation. Tite-Live n'essigne aucus moif de ce changement de Masinissa, et se conteute de dire que la constante fidelité avec laquelle il perséver dans l'ambité des Romsins juaqu'à la fils de se vie, qui fut trè-longue, fait juger qu'il ne le fit pas sans de bounes raisons.

Mais par le détait que nous terons silieurs des révolutions arrivées en et emps-et, meme dans la Numidie, il paraîtra que les Carthaginois prirent parti contre Massissa\*. Ce fat la vraisembablement ce qui engagea ce prince à se détacher de leur alliance; ensuite le mariage de Sophoniabe, qui lui avait été promise, et qui fut donnée à Syphax, acheva de le reuder irreconciliable à leur égard.

Magon suivil Adruhal à Cadia arec les vaisseaux que ce demier lai avait renovojes. La fuite ou la desertion disperaérent dans les vides voisseaux que cell en la desertion disperaérent dans les moisse qui filt commisse que filt commisse qui filt commisse se se cartagopioni de l'Espagne, sit aus après qu'il eut pris le commisse de cell province, et treian après que la guerre out commencé entre les deux nations.

Silenus, n'ayant plus d'eunemis à combattre, revint trouver Scipion à Tarragone, et lui apprit que la guerre était absolument terminée.

Quelque temps sprès, L. Sciplou arriva à Gome, où son free l'europait avec us grand nombre de prisonniers illustres pour y annocer la soumission de l'Espagne entière. Cette voivelle répassif dans la vilte une jois et la valeur dec jeune bêres. Lis sival, insetiable de gloire, ne regardait tout co qu'il avail, fait juequ'ilsor que comme un legère chenche des grandes entreprises qu'il méditait. Occepté un desseil de potert is guerre juequ'aux mars de Carlade, il juges nécesjuequ'aux mars de Carlade, il juequ'que touteligence et quelque appui,

<sup>1</sup> Liv. lib. 28, cap. 16. Liv. lib. 28, cap. 16.

<sup>1</sup> Liv. 10, 29, csp. 29.

Syphax régnait alors dans la meilleure partie de la Numidie , sur les peuples appelés cherché par deux généraux des deux plus Masasyli. C'était un prince pulssant, mais qui se piquait peu de bonne foi et de constance daus les engagements qu'il formait, comme il est assez ordinaire aux barbares, Il avait antrefois traité d'alliance et d'amitié avec les deux Scipion, père et oncle de celui dont il s'agit ici; et depuis il s'était rejoint au parti des Carthaginols, Scipion, gul crovait avoir besoin de lui pour réussir dans son grand dessein, entreprit de le regagner, et lui envoya Lélius avec des présents considérables, Syphax ne se fit pas beaucoup presser. Il vovait alors les affaires des Romains prospèrer de tous côtés; celles des Carthaginois, au contraire, affer toujours en empirant, solt en Espagne, soit en Italie. Il déclara néanmoins qu'il ne voulait rien conclute qu'avec le général romain en personne. Lélius s'en retourna, avant seulement tiré parole de Syphax pour la sûreté de Sciplon, s'il se déterminait à le venir trouver.

L'amitié de ce prince était de la dernière importance pour les vues que Scipion avait sur l'Afrique. C'était le roi le plus opulent de tout le pays : il avait délà été en guerre avec les Carthaginois. Ses états étaient dans une situation très-commode par rapport à l'Espàgne, dont ils n'étaient séparés que par un trajet de mer assez court. Scipion crut qu'un si grand avantage valait bien la peine qu'il s'exposat à un danger même considérable pour se le procurer; et sans balancer il part de Carthagène avec deux vaisseaux pour aller trouver Syphax. Dans le même temps. Asdrubal, fils de Gisgon, général carthaginols. qui venait d'être obligé d'abandonner l'Espagne, se retirait près du même prince avec sept vaisseoux. Il était déià dans le port lorsqu'il apercut les deux galères romaines qui étaient encore en pleine mer. Il fit quelques mouvements pour aller les attaquer; mais le vent, qui était assez fort, ayant amené en peu de temps Scip'on dans le port, Asdrubal n'osa plus entreprendre de l'insulter, et ne songea qu'à se reudre auprès de Syphax, où bientôt Scipion le suivit.

1 Liv. hb. 28, cap. 17, 18. - App. Bell. hisp. 271.

Syphax fut bien flatté de se voir ainsi repuissants peuples de l'univers, qui venaient en un même jour lui demander son secours et son amitié. Il les invita tous deux à joger dans son palais; il fit même des efforts pour les eugager à terminer par une entrevue tous leurs différends; mais Scipion s'en défendit en représentant qu'il n'avait point personnellement d'intérêts à démêter avec Asdrubal, ni de pouvoirs pour traiter d'affaires d'état avec un ennemi. Il voulut bieu néanmoins, à la prière du roi, manger avec Asdrubai, et même se mettre sur un même lit avec lui.

La conversation de Scipion avalt tant d'attraits, et sa dextérité à manier les esprits était si grande, qu'il charma, pendant le repas, non-seulement Syphax, prince barbare, et plus aisé à gagner par une politesse et une douceur qui lui étaient tout à fait nouvelles . mais même Asdrubal, cet ennemi si acharné contre les Romains, et contre Scipion en particulier. Ce Carthaginois avoua, depuis, que cet entretien lul avait donné une pius haute idée de Scipion que ses victoires et ses conquêtes, Il ajouta qu'il ne doutait point que Syphax et son royaume no fussent désormais entièrement dévoués aux Romains : tant Scipion avait un art merveilleux pour s'insinuer dans les esprits et pour gagner la contiance de tous ceux avec qui il traitait!

Mais une autre pensée occupait Asdrubal et lui causait de cruelles Inquiétudes, « li sentait « bien que ce n'était ni pour se procurer une « agréable promenade le long des côtes de la « mer, ni par une vaine curiosité, qu'un ca-« pitaine d'une si haute réputation avait passé « en Afrique avec deux galères, en abandoua nant ses troupes dans une province neuvel-« lement conquise, et s'était livré, en terre « ennemie, à la bonue foi d'un prince, sur « laquelle il n'avait pas fort lieu de compter ; « qu'assurément le but de Scipion, dans ce « voyage, était de se frayer un chemin pour attaquer l'Afrique. Il savait qu'il y avait « longtemps que ce général en méditait la « conquête, et demandait assez hautement « pourquoi, Annibal ayant bien eu l'eudace a de porter la guerre dans le cœur de l'Italie, « Sciplon n'irait pas la faire jusqu'aux portes  de Carthage. » Il conclusit de tous ces raiies Carthaginois aussitôt sprès la défaite des sonnements que les Carthaginois derraients Copions et de leurs armées. Coux d'Illidrogle docfenarant songer, non à recouvrer les Espagnes, mais à conserver l'Afrique; et il ne crasuté horrible, en égorgeant ceux des Ro-

se trompait pas.

On pourrait demander s'il y avait de la prudence à Scipion d'entreprendre le voyage dont il s'agit ici, et de s'exposer sans nécessité à tous les dangers qui en pourraient être la suite. Quelques moments plus tôt. Asdrubal pouvait se saisir de sa personne ; et quel malheur aurait-ce été pour Rome! Il ne courait guère moins de risque de la part de Syphax, prince qui n'était pas esclave de sa parole. actuellement allié des Carthaginois, et qui. se voyant mattre de la personne de leur plus redoutable ennemi, pouvait fort bien être tenté de le leur livrer. Nous verrons dans la suite Fabius lui reprocher cette action comme téméraire et contraire aux règles. Mais l'autorité de Fabius, prévenu extrémement contre Scipion, ne doit pas être lei d'un grand poids. Pour moi, ie n'ose entreprendre de résoudre un pareil doute, j'en laisse la décision aux lecteurs. Si l'événement était un bon juge en parcille matière. la réponse serait aisée : mais le sage Fabius marque que l'événement n'est le maître que des personnes peu sensées'. Eventus stultorum magister est. Quoi qu'il en soit, Scipion n'eut pas lleu de se repentir de son voyage, et il ne retourna en Espagne qu'après avoir fait une ligue offensive et défensive avec Syphax contre les Carthaginois, Etant remonté sur ses galères . il rentra au bout de quatre jours dans le port de Carthagène, et s'appliqua aussitôt aux affaires de la province.

Les Romains, à la striité, n'avaient plasrien à craindre de la part des Carthaginois dans l'Epagene; mais il y avait encore queidres l'independres de la babitants, se souremant de la baine qu'ils avaient témoignée contre les Romains, ne demenarient tranquilles que par crainte et non par attachement. Les pius grades, aussi bien que les plus compalies, et chaient Illiturgis et Castulon. La dernière, après avoir été amie des Romains dans le temps de leur prospérité, les avait quittés pour

les Carthagniosi aussiót après la défalte des Scipions et de leura armène. Cesa d'Illiargia avaient même signalé leur révolte par une consult horrible, on égorgent ceur des Romains qui, après la perte de la bateille, étisent venne chercher un saile parmi eur. Sépion, dés son eutrère dans l'Espague, savail bieu ce des son eutrère dans l'Espague, savail bieu ce gennen n'écla pas été pour lera à sa piace. Maintenant que l'Espague était tranquille, il

Ayant donc fait venir L. Marcius de Tarragone, il lui ordonna d'aller assièger Castulon avec la troisième partie de ses troupes; et luimême mena le reste de l'ârmée coutre Illiturgis, où il arriva après cinq jours de marche, accompagné de Lélius '. Les habitants, avertis de loin, par les reproches de leur conscience, de ce qu'ils avaient à craindre, avaient fait tous les préparatifs nécessaires pour se bien défendre. Convaincus qu'ils ne pouvaient éviter les supplices et la mort , ils étaient déterminés à vendre bien cher leur vie. Cette résolution avait été prise généralement dans la ville. Hommes et femmes , vicillards et enfants, tout était soldat. La fureur et le désespoir leur tennient lieu de courage et rendaient superfine toute exhortation. Les assiègés se défendirent avec tant d'ardeur, que cette armée, qui avait dompté l'Espagne, eut plus d'une fois la honte de se voir repoussée loin des murailles par la bourgeoisie d'une seule ville. Scipion, craignant que ce mauvais succès n'abattit le courage des siens, et n'augmentat encore l'audace des ennemis, crut devoir prendre part au péril. C'est pourquoi, après avoir reproché aux soldats leur peu de vigueur, il fit apporter des échelles, et déclara hautement qu'il allait monter lui-même à l'assaut si les autres refusaient de le faire. Il était déià au pied de la muraille, lorsque tous les soldats, effrayés du péril où ils voyaient leur général exposé, lui crièrent d'une commune voix qu'il se relirât ; et en même temps , ils plantèrent leurs échelles à plusieurs endroits tout à la fois, et montérent avec beaucoup d'intrépidité.

<sup>1</sup> Liv. lib. 22, cap. 39.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 28, cap. 10, 20. — App. Bell. bisp.

Létius, de son coté, ne poussait pas sous tatque aven mois árdeur. Ce ful alors que les assiégés commencérent à perdre courage; ce ceux qui défindaient le murs ayant été renereis, les Romaius s'en rendirent assaint matres. La cladelle, en même temps, à la faveur du tumulte qui s'excità dans la ville , du pries par le colo même par lequel on la cropal impressable, des d'extreurs afficiais grimpé avre beacoup de poles jusqu'an baut du roc par des routes qui paraissaient impraticables.

Le carangefat horrille, et for nt thenators of eque ponvincit la coller, at haine, in sengence, Personne ne songes à faire de prisonniere ou du buint, a quisque les biets des haite states de la companion de la collection de la

Scipion conduisit son armée de là à Custnlou, qui était défendue non-seulement par les Espagnols du lieu, mais encore par quelques troupes carthaginoises, restes de l'armée d'Asdrubal que la fuite y avait rassemblés. L'arrivée de Scipion avait été prévenue par la nouvelle de la prise et de la ruine d'Illiturgis, qui avait jeté dans les esprits la craînte et le désespoir. Comme la cause des Carthaginois qui s'y trouvaient renfermés était différente de celle des habitants, et que chacqu ne songenit qu'à ses intérêts sans se mettre en peine de ceux d'autrul , leur défiance mutuelle dégénéra bientôt en une discorde tonte ouverte. Les assiègés livrèrent Himilton, chef des Carthaginois, ses troupes et la ville à Scipion. Cette victoire fut moins sanglante que la précédente : aussi les habitants de Castulon étaient-ils moins coupables que ceux de Illiturgis, et leur reddition volontaire avait bien adouci la colére des Romains.

Après cette expédition, Marcias fut détaché pour aller réduire, sous la puissance des Romains, ceux des barbares qui n'étaient pas tout à fait domptés; et Scipion retourna à Carthagène \*, afin d'y remercier les dieux des avautages qu'il avait remportes par leurprotection, et d'y cétèbre les jeux et donner le combat de gladialeurs dont il avait fait faire les préparailfs, pour honorer la mémoire de son père et de son oucle.

Il u'employa dans ces combats ni esclaves. ni mercenaires accoutumés à trafiquer de leur sang, mais tous gens qui s'étaient présentés volontairement, et saus aucuu motif d'intérêt. Les uns avaient été euvoyés par les rois du pays, qui étaient bien aises de faire connaître la valeur de leurs sujets : quelques-uns étaient venus d'eux-mêmes pour faire leur cour à Scipion: d'autres, par bravade et par emulation, avaient fait ou accepté des défis, et conséquence desquels ils se battirent. Il y es eut enfiu qui s'engagerent à terminer par la voie des armes des querelles qu'ils n'avaient pu ou qu'ils u'avaient pas voulu finir autrement. On y vit même des personnes d'une condition illustre, tels que Corbis et Orsua, deux cousins germains, qui voulurent y décider, le fer à la main, à qui appartiendrait la principauté de la ville d'Ibis, qu'ils se disputaient entre eux. Corbis était le plus âgé; mais Orsua était le fils du dernier possesseur, à qui sou frére atné avait remis cette seigneurie en mourant. Scipiou tácha de les accommoder à l'amiable, et de les récoucilier : mais ils lui déclarérent que leurs plus proches parents leur avaient déjà fait cette proposition qu'ils n'avaient point voulu écouter, et que le dieu Mars était le seul qu'ils voulussent reconnaltre pour arbitre de leur différend. La fureur avec laquelle ils se battirent, préférant la mort à la nécessité de se voir soumis l'un à l'antre. fut tout à la fois et un spectacle intéressant pour l'armée, et uue leçon bien propre à faire sentir quel mal c'est parmi les hommes que la passion de régner, L'atué demeura victorieux et paisible possesseur de la ville. Le combat des gladiateurs fut suivi de jeux fuuèbres, autant magnifiques qu'ils pouvaient

l'être dans la province et dans un camp. Cependant les lieuteuants de Scipion agis-

t Liv. lib. 28, cap. 21

saient conformément à ses ordres dans les lieux où lis les avaient envoyés. Marcius, ayant passé le fleuve Bétis¹, recut à composition deux villes opulentes, saus avoir eu besoin d'employer la force des armes. Il n'en fut pas ainsi d'Astapa. L'armée romaine s'étant approchée de cette ville pour l'attoquer, les habitants , qui savaient que, par des brigandages et des meurtres commis de sang-froid, ils avaieut irrité les Romains contre eux au point de u'eu pouvoir espérer de pardon, et d'ailleurs comptant peu sur la bonté de leurs murailles, ou sur la force de leurs armes, forméreut coutre eux-mêmes uue résolutiou étrange et barbare. Ils entassèrent au milieu de la place publique leurs meubles les plus riches avec tout leur or et leur argent, firent asseoir sur ce mouceau précleux leurs femmes et leurs enfants, et entouréreut le tout de bois sec et propre à s'embraser en un moment. Ensuite ils ordonnèrent à cinquante leunes gens vigoureux et bien armés de garder en ce lieu . tant que lo surcès du combat serait douteux , et leurs trésors et les personnes qui leur étaient infiniment plus chères que leurs biens, et. quand ils s'spercevraient qu'il n'y aurait plus d'espérance, de mettre le feu au bûcher, et de ne rien laisser de ce qui était coufié à leur garde, sur quoi l'ennemi put exercer sa furenr: que, pour eux, s'ils ue pouvaient sauver la ville ni éviler d'être vaincua, ils periraient tous dans le combat. Ils ajoutérent des imprécations horribles contre ceux que le manque de courage, ou l'espérance de sauver lenr vie, empécheraient d'exécuter ce projet.

Après avoir pris ces meures, ils ourrieres util d'un coup le portes de la ville, et vinent fondre sur les Romains avec une extreur 
inferio. Onn e's detendit pas à une telle sortie. 
Quelques escadrons, avec les soldats armés 
du camp pour aller à leur reacourte; mais lis 
remet viennent responsés, et les Romains 
auraient dé obligés de combaitre près de 
eners retranchements, il le corps des figlons, 
réunir mis en battelle le ples promptement 
qu'il pat, ne fils al-«devaut des ennenss.

Alors même ceux d'Astapa, se précipitant comme des désespérés au milieu des armes et des blessures, jetèrent pendaut quelquo temps le désordre dans les premiers rangs de l'infanterie romaine. Mais ces vieux soldats. opposant uue valeur constante à l'audace et à la témérité de ces furieux, arrêtèrent, par le carnage des premiers, la fougue de ceux qui suivaient. Voyant uéanmoins qu'aucun ne pliait, et que, déterminés à mourir, ils se faisaient tuer sans quitter leur poste, ils ouvrirent leur bataillon, ce qui leur était aisé, . vu leur grand nombre, et, avant enfermé les ennemis au milieu, ils les obligèrent de se resserrer en rond, et les tuèrent tous depuis le premier jusqu'au dernier.

Le meurire qui se faisait en même temps dans la ville, échat bleu plus affeur; car c'étalent des concitoyens qui égorgesient une troupe de femmes et d'enfant incapables, atroupe de femmes et d'enfant incapables, aplant de la compartie de la compartie de la consideration de la compartie de la co

Tout était exécuté, lorsque les Romains eutrérent dans la ville. Et, d'abord, à un spectacle si atroce, ils s'arrétèrent étonnés et interdits. Mais, un moment après, lorsqu'ils eurent apercu l'or et l'argent qui brillaient à travers les autres choses que le feu dévorait, l'avidité naturelle fit son effet. Ils se jetèrent avec tant d'empressement au milieu de l'iucendie pour en tirer ces richesses, que plusieurs y périrent, d'autres furent endommagés par la vapeur des flammes, ceux qui s'étaient avancés les premiers n'ayant pas la liberté de reculer, parce qu'ils étaient pressés par les derniers, qui voulaient avoir part au butiu. Aiusi la ville d'Astapa fut entièrement consumée par le fer et par le feu, sans que le soldat put eu aucune sorte profiter du

Marcius n'eut plus besoin d'employer la force pour-soumettre tout le reste du pays;

<sup>1</sup> Lir. lib. 28, cap. 22, 23 .- App Bell, hisp.pag. 273.

ses armes, il ramena ses troupes victorieuses à Carthagène, où Scipion l'attendait.

Je ne sais si l'histoire fournit un plus terrible exemple de la fureur et de la rage où le désespoir peut porter les hommes. On ne eut pas en faire retember la haine sur les Romains, l'ennemi anquel ils avaient affaire étant opinistrément déterminé à mourir, et ne voulant ni demander ni recevoir de

quartier. Dans le même temps, il vint de Cadix des transfuges qui offrirent à Scipion de lui livrer cette ville, la garnison carthaginoise et le général qui le commandait '. Magon s'y était retiré après sa défaite ; et , ayant rassemblé des vaisseaux sur l'Océan, il avait tiré quelques secours des côtes d'Afrique, qui étaient au delà du détroit, et des quartiers d'Espagne les plus voisins, par le ministère d'Hanuon, officier carthaginois. Scipion recut la parole des déserteurs et leur douna la sienne ; et , les avant, renvoyés il fit partir Marcius avec un corps de troupes pour aller attaquer Cadix per terre, pendant que Lélius, de concert avec lui , presseralt -cette ville du côté de la mer avec sept galères à trois rangs et une à cing.

Cependant Scipion fut attaqué d'une maladie assex fâcheuse, et que la renommée faisait beaucoup plus dangereuse qu'elle n'était en effet, comme il arrive d'ordinaire par la pente qu'out naturellement les hommes à exagérer et à grossir toujours de quelque nouvelle circonstance les récits qu'on leur foit \*. Toute la province, et surtout les quartiers les plus éloignés, furent remplis de troubie et de confusiou par ces nouvelles mélées de vrai et de faux. Et l'ou vit quelles suites aurait eues la mort de ce général , si elle eut été réelle, puisque le bruit qui s'en répandit à faux en causa de si terribles. Les alliés deviurent infidéles, et les soldats séditieux, Mandonius et Indibilis, ayant soulevé leurs sujets et nombre de Celtibériens, vincent ravager les terres des altiés du peuple romaiu ;

et, avant tout pacifié par la seule terreur de | et, dans le camp de Sucrone, les soldats oublièrent ce qu'ils devaient à leur général et à leur patrie.

Près de Sucrone ! était un corps de huit mille Romains, qu'on avait fait camper eu ce lieu pour contenir dans le devoir les peuples voisins de l'Ébre. Ces troupes avaient déjà commence à se mutiner avant que la nouvelle de la maladie de Scipion se fût répandue. Le long repos, comme il arrive d'ordinaire, avait insensiblement produit la licence, Accoutumées pendant la guerre à vivre au large dans le pays ennemi, elles souffraient avec peine de se voir réduites à l'étroit en temps de paix. D'abord ce n'étaient que des murmures secreis. S'il y a encore des ennemis dans la province, disaient ces soldats, pourquoi nous retient-on dans un pays tranquille, où nous demeurons les bras crossés sans rien faire? Ou, si la guerre est terminée, pourquoi ne nous fait-on pas repasser en Italie? La nonvelle de la maladie de Scipion, snivie de près du bruit de sa mort, augmeute infiniment leurs mauvaises dispesitions. Ils demandèrent leur solde avec plus de hauteur et de fierté qu'il ne convenait à des soldats bien disciplinés. Dans les corps-de-garde, on porta l'insoleuce jusqu'à dire des injures aux tribuns opé faisaient la ronde, et plusieurs allèrent piller pendant la nuit les villages voisins dont les babitants étaient du nombre des alliés : enfin, en plein jour et tout ouvertement. Ils abandonuaient leurs drapeaux, et s'en allaient où ils jugesient à propes, sans demander congé à leurs officiers. On n'avait plus d'égard dans cocamp ui aux lois de la guerre, ni à l'autorité des commandants : le caprice et la fautaisie des soldats tenaient lieu de règle. Ils conservaient cependant encore une ap-

parence de camp romain, uniquemeut dans l'espérance que leurs tribuns se rendraient complices de leur sédition et de leur fureur. Dans cette pensée, ils souffraient que leurs officiers s'assemblassent eu conseil de guerre dans la principale place du camp : ils leur demandaient le signal, et faisaient la garde chacuu à leur tour, selon la coutume. Aiusi,

<sup>1</sup> Liv. lib. 28, cap. 23. 8 Lib. liv. 18, cap. 25-79. — Applan. Bell. his pag. 273-175.

<sup>\*</sup> Ville situes à l'ensbuchure du fleure Sucro, au d'bui Xuear

quoique dans le fond ils eussent absolument secoué le joug, néanmoius ils s'imposaient eux-mêmes la loi de garder tous les dehors de soldats sonmis et obéissants. Mais enfin, quand ils s'aperenrent que leurs tribuns désapprouvaient leur conduite, qu'ils la voulaient réformer, et refusaient de prendre part à leur révolte et d'entrer dans leur conspiration, ils ne gardérent plus de mesures, et la sédition éclats ouvertement. Ils chassèrent leurs officiers du camp, et d'une voix unanime déférèrent le commandement à deux simples soldats, auteurs de la sédition, nommés C. Albius, de Calès, et C. Atrius, d'Ombrie, Ces deux iusolents ne se contentèrent pas des ornements de tribuns des soldats : ils enrent l'impudence de prendre les marques du souveraiu pouvoir, et de faire porter devant eux les haches et les faisceaux, sans faire réflexion que cet appareil superbe, qu'ils employaient pour retenir les autres dans le respect et dans la crainte, serait bientôt l'instrument du supplice que leur crime avait mérité.

Les séditieux attendaient de momeut à autre des courriers qui leur apprissent les funérailles de Scipion : mais, plusieurs jours s'étant passés sans que le bruit de sa mort se confirmât, alors on commença à en rechercher les premiers auteurs, chacun s'en défendant et aimant micus paraître avoir cru trop légèrement une pareille nouvelle que l'svoir inventée. Ce fut alors que les chefs du soutévement, ne se voyant plus soutenus avec la même chaleur qui avait paru d'abord dans les esprits, commencèrent à envisager avec frayour les faisceaux qu'ils avaient follement usurpés, et à redouter les effets d'une puissance véritable et légitime, prête à faire tomber sur eux tout le poids d'une juste vengeance.

La sédition étalt déjà shon étonffee, du moins furt étoardie, lorsqu'on appirt par des courriers sur qui l'on pouvait compter, premèrement que Sépion vivait, et ensuite qu'il étalt absolument hors de danger. Bientot après, sept tribun Bégionaires, envoyés par Sépion même, arriverent dans le camp. La vue de ces officers agirt d'abord les sepris; mais leurs manières douces et familières, accompagnée d'uni air de bunté, frent bientot

rentrer tout le monde dans le calme. Se malant dans les cercles où ils voyalent plusieurs soldsts s'entretenir ensemble, ils prenaient part à la conversation, et, sans leur faire aucuu reproche sur leur conduite passée, ils paraissaient sculement curieux d'apprendre ce qui pouvait canser leur mécontentement et leurs alarmes. Les soldats se plaignaient de ce qu'on ne leur avait point pavé leur solde aux jours marqués. Ils ajoutaient que c'était eux qui, par leur courage, avaient sanvé la gloire du nom romain, et conservé la province que la mort des deux Scipions et la défaite de leurs armées avaient exposée au dernier danger. Les tribuns répondaient que ces plaintes étaient légitimes et leur demandes raisonnables, et qu'ils ne manqueraient pas d'en avertir le général : qu'ils étaient ravis qu'il ne fût rien arrivé de plus fâcbeux : qu'il était aisé de les satisfaire : que Scipion et la république étaient en état et avaient intention d'accorder à leurs services et à leur courage la récompense qu'ils avaient méritée.

Scipion n'était point embarrassé quand il s'agissait de faire la guerre, c'était son métier : mais, n'ayant point encore éprouvé de sédition, celle-cl l'inquiétait. Il craignait, de la part de son armée, des excès qui ne laissassent plus de lieu à la clémence : il craignait Inimême d'outrer la sévérité. Il résolut d'user de prudeuce et de modération, comme il avait déjà commencé. Pour cet effet, il envoya dans les villes tributaires ceux qui étaient chargés de lever les deniers de la république; et cette démarche fit espérer aux soldats qu'ils toucheraient incessamment la solde qui leur était due, Quelques jours après, il publia une ordonnance qui leur enjoignait de venir à Carthagène pour recevoir leur paye, séparément par compagnies, on tous ensemble s'ils l'aimaient mieux La sédition étalt déjà bien affaiblio : mais quand on snt que cenx des Espagnols qui s'étaient soulevés rentraient dans le calme, elle fut tont à fait éleinte; car Mandonins et Indibilis n'avaient pas plus tôt appris que Scinion jouissait d'une parfaite santé, qu'abaudonnant leur entreprise, ils étaient retournés dans leur pays: ainsi il n'y avait plus ni citoyeu ni étranger que les soldats de Sucrone pussent associer à leur révolte.

Après bien des réflexions, ils prirent l'uuique parti qui se presentait à eux : c'était de remetire leur sort entre les mains de leur général, soit qu'il voulût user à leur égard d'une juste rigueur, soit qu'il penchât vers la clémence, de quoi ils ne désespéraient pas entiérement, « Ils se représentaient qu'il avait « bieu pardonné à des ennemis vaincus par la

« force des armes : que dans leur sédition il « n'y avait pas eu une épée tirée, pas une

g goutte de sang répandue ; qu'étant demeu-« rés blen loin du dernier excès du crime, ils a ne méritaient pas non plus une excessive

a rigneur, a C'est ainsi qu'ils se flattaient euxmêmes, suivant la pente naturelle qu'ont les hommes à diminuer et à excuser leurs fautes. Ils étaient seulement en doute s'ils iraient chercher leur solde tous ensemble on en différentes bandes. Ils prirent le parti qui leur parut le plus sur : c'était de ne point se sé-

Scipion, de son côté, délibérait sur la conduite qu'il devait tenir à leur égard. Son conseil était partagé en deux sentiments : les uns voulaient que l'on se bornât au supplice des chefs, qui étaient environ trente-cing; les autres croyaient qu'une sédition si criminelle demandait une punition plus générale. L'avis le plus doux prévalut. Au sortir dn conseil on avertit les soldats qui étaient à Carthagène de se tenir prets à marcher contre les Espagnols révoltés, et de se munir de vivres pour plusieurs jours. On voulait donner lieu de croire que c'était sur cette expédition qu'on venait de délibérer.

Quand les séditieux approchèrent de Carthagène, ils apprirent que le lendemain toutes ies troupes que Scipion avait dans cette ville devaient partir sous la conduite de Silanus. Cette nouvelle ne les délivra pas seulement de la crainte et de l'inquiétude que leur laissait le souvenir de leur crime, mais encore leur causa une extreme joic. Ils s'imaginaient avec plaisir que leur général allait rester seul avec eux, et qu'ils scralent plus en état de lui donner la loi que de la recevoir de lui. Ils entrèrent dans la ville vers le coucher du soleil, et virent les troupes de Carthagène qui faisaient tous les préparatifs de leur départ.

faire tomber la punition furent arrêtés. On avait pris de bonues mesures pour se saisir d'eux saus bruit, Vers la fin de la nuit, les bagages de l'armée, qu'ou feignait de faire partir, commencèrent à se mettre en marche. A la pointe du jour, les troupes s'avancèrent jusque hors de la ville, mais s'arrê érent à la porte, et l'on mit des gardes à toutes les autres portes pour empêcher que qui aue ce fût ne sorttt.

Après ces précautions, ceux qui étaient arrivés la veille vinrent à l'assemblée, où ils étaient appelés, avec un air de fierté et d'arrogance, comme des gens qui, par leurs cris, allaient donner de la terreur à leur géuéral, loiu de rien craindre de sa part. Alors Scipion monta sur sou tribunal, et eu même temps les troupes qu'on avait fait sortir de la ville eu armes, étant rentrées, se répandireut autour des soldats qui étaient venus à l'assemblée sans armes comme c'était la coutume. Dans ce moment toute leur fierté les abandonna. comme ils l'avouèrent depuis; et ce qui les effraya davantage, fut la vigueur et l'embonpoint de Schoon, qu'ils s'étaient attendus de trouver abattu d'une longue maladie, et un visage plus allumé et plus en feu qu'ils ne lui avaient jamais remarqué, même aux jours de bataille. Il demeura quelque temps assis sans rien dire, jusqu'à ce qu'on vint l'avertir que les auteurs de la sédition avaient été conduits

dans la place publique, et que tout était prêt. Alors, avant fait faire silence par le héraut, il parla en ces termes : « Je u'eusse jamais cru « qu'ayant à parier à mes soldats je pusse être « embarrassé sur ce que l'aurais à leur dire : « cependant aujourd'hui et les pensées et les « expressions me manquent; je ne sais meme « quel nom je dois vous donuer. Vous appel-« lerai-je citoyeus? vous vous êtes révoltés « contre votre patrie; soldats? vous avez se-« coné le joug de l'autorité de votre général , « et violé la religiou du serment qui vous liait « à lul; ennemis? l'extérieur, les visages, « l'habillement, annonceut des citoyens; les « actions, les discours, les complots me mon-« trent en vous des enucmis. En effet; en a quoi vos intentions et vos espérances ontet plus inessesis qu'enz: car, après tont, ils ont suivi pour guide de leur foreur « Mandonius et Indibito, princes de ces regues et l'adibito, princes de ces regues de reconstitre pour vos ginéress tun Adries, un Albain, tous deza vi et inflame rebat de l'arrade. Niez que vous ayez tons trempé dans un desseis al déchatable et si extrangant; nutmers que çis été le projet d'un petit mombre dinsensés et des célémis; si pe vous croiral velontiers, et p'ai indérêtés de le croire.

« Pour moi , après avoir chassé les Cartha-« ginois de l'Espagne, je ne m'imaginais pas, « vu la conduite que j'avais gardée, qu'il y « eût dans toute la province un seul lieu où « ma vie fût odjeuse, un seul homme qui sou-« haitët ma mort. Combien me trompais-je « dans cette espérance | An moment que le « bruit de ma mort s'est répandn dans mon « camo, mes soldats, mes propres soldats, a non-seplement l'ont appris avec indiffé-« rence, mais ils en out même attendu la con-« firmation avec empressement. Je suis bier « éloigné de penser que toute l'armée ait été « dans ces sentiments.. Si je le croyais, je ne « ponrrais plus supporter une vie qui serait « devenue à charge à tous mes citorens et à « tous mes soldats, et j'en ferais ici le sacria fice à vos yeux.

« Cessons de parler de ce qui me regarde. « Supposons que vous ayez cru ma mort avec a plus de témérité que de joie, ou même que « je n'aje pas mérité autant que je me l'ima-« ginais votre attachement et votre fidélité. « Mais que vous avait fait la patrie, que vous « trahissiez en vous unissant avec Mandonius « et Indibilla? que vous avait fait le penple « romain pour tourner vos armes contre lui ? « quelle injure en aviez-vous reçue pour vou-« loir en tirer une pareille vengeance? Quoil a votre pare différée de quelques jours pen-« dant la maladie de votre général vous a a paru une raison assex forte pour violer tou-« tes les lois divines et humaines? Autrefois « une condamnation injuste et un exil mal-« heureux poussa Coriolan à assièger Rome ; « mais le respect seul qu'il devalt à sa mère « lui fit tomber les armes des mains, et l'o-« bligea de renoncer à son entreprise.

« Quel était, après tout, le but de la vôtre, « et quel fruit prétendiez-voustirer d'un com-« plot aussi insensé qu'il était criminel ? Es-« périez-vous ôter au peuple romain la pos-« session de l'Espagne, et vons en rendre « maîtres? Mais, quand je serais mort. la « république aurait-elle fini avec ma vie? « l'empire du peuple romain aurait-il été « détruit avec moi ? Aux dieux ne plaise que « la durée d'un état, fondé sous lenrs anspi-« ces pour subsister éternellement, devienne « égale et soit bornée à celle d'nn corps fra-« gile et périssable comme le mien ! Le peu-« ple romain a survêcu à la perte de Paul « Emile, de Marcellus, des deux Scipions . « mon père et mon oncle, et de tant d'illus-« tres généraux qui ont péri dans la même « guerre ; et il survivra à mille antres que le « fer ou la maladie pourront emporter. Vous « avez assurément perdu la raison et le bon « sens en perdant de vue votre devoir; et l'ou « ue peut vous regarder que comme des gens « tombés en fréuésie et possédés d'un esprit

« de vertige. « Mais que tout le passé demeure enseveli « dans un éternel oubli , s'il se peut, ou du e moins dans un profond silence. De mon « côté, je ue vous en ferai plus de reproches. « Puissiez-vous oublier aussi pleinement que « moi les excès auxquels vous vous êtes por-« tés l Ainsi , quant à ce qui vous regarde « tous en général , si vous vous repentez de « votre faute, ie suis cootent. Pour Albius « Atrius, et les autres scélérats qui vous a ont corrompus, ils laveront leur crime dens e leur sang. Si vous avez repris l'usage de « votre raison, lenr supplice non-seulement « ne vous fera point de peine, mais vous sera « même agréable : car il n'v a personne à « qui ils aient fait plus de tort qu'à vous, »

qui lisaient fisit plass de tort qu'à vous. a Stôté que Scipion cut cessé de parier, on présents de concert ans yeux et aux orreilles des compables tout exqui powrait porter la terreur dans itens ames. Les soldats de l'autre amables commenderent l'arquère de toutre de l'assambles commenderent l'arquère de toutre de l'asmandes commenderent l'arquère de toutre de l'asmandes commenderent l'arquère de toutre de l'asmandes commenderent l'arquère de toutre de l'arquère de monceret, on catendit la vois du hérrait qui citait ceux qu'on avait condamnés dans le conseil. Après les avoir dépositiés de lears habits, on les tratna au milieu de la place; et | par Sénèque, l'homme prudent ne punit pas sur-le-champ on fit paraltre les instruments de leur supplice. Pendant qu'on les attacha au poteau, qu'on les battit de verges, et qu'on leur trancha la tête, leurs complices demeurèrent immobiles, et tellement saisis de crainte, qu'il ne leur échappa ni sucune plainte ni même aucun gémissement.

On tira ensuite les corps des suppliciés du milieu de la place, qu'on eut soin de nettoyer; et les soldats, ayant tous été appelés i'un après l'autre, vinrent prêter un neuveau serment entre les mains des tribuns, au nom de Scipion , et dans le même moment en jeur paya tout ce qui leur était dù.

Il surait manqué quelque chose à la gloire de Scipion, si sa dextèrité à manier les esprits et son habileté à traiter les affaires les plus délicates, qualités absolument nécessaires à quiconque est charge du gouvernement, n'eussent été mises à l'épreuve. L'affaire dont je parle, c'est-à-dire la révolte ouverte d'un corps de troupes de huit mille hommes, était des plus embarrassantes. Ou ne pouvait point sévir contre une armée entière, et l'ou ne devait point laisser un tel crime impuni. Une rigueur outrée et une indulgence excessive étaient également dangereuses : aussi notre général prit-il un sage milieu entre ces deux extrémités, en ne faisant tomber la punition que sur un petit nombre des pius criminels, et accordant le pardon à tont le reste, mais après une réprimende d'autent plus vive et plus sensible, qu'elle était mêlée de plus de douceur et de bonté, et ne paraissait forte que par la raison et par la vérité. On a vu et admiré les précautions qu'il prit pour se mettre en état de faire sans risque et sans danger une si terrible execution. Elle coûta beaucoup sans doute au bon cœur de Scipion. Nous le verrons incessamment s'en s'expliquer lui-même. Un général ne se résout à retrancher et à faire périr quelques membres gangrenes que pour sauver le corps entier. Selon Platon 1, cité

\* a Rem, ut Plato alt, nemo prudens punit, quis . percatum est, sed ne peccetur. Revocari enim prae terita non possunt : futura prohibentur ; et quos volet « nequitie malé cedentia exempla fiert , palam occidet , « non tantum at percant tpst . sed at allos percundo d . terreat . ( Sun. de frd, Hb. 1. n. 16. )

simplement parce qu'on a péché, car le passé n'est plus susceptible de correction, mais afin qu'on ne peche plus à l'avenir : et c'est ce que produit la punition exemplaire qui empêche les autres de tomber dans un pareil malheur. Tout cela demande une grande sagesse ; et il faut avouer qu'elle paraît ici avec éclat dans la conduite de Scipion, Ainsi fut terminée la révoite de Sucrone.

\$ II. - TENTATIVE INUTILE DE LÉLIUS ET DE MARCIUS SUR LA VILLE DE CADIE. COMBAT NAVAL BRINE LÉ-LIUS ET ADSTRUCT DANS LE RÉTROIT MEME. Lé-LIUS ET MARCIUS RETOURNENT VERS SCIPION, CR GÉNÉRAL MARCHE CONTRE MANBONICS ET INDIRILIS. ET LES CÉPAIT ENTIREMENT. INSTRILIS ENVOIR SON PRÈRE MANDORIUS VERS SCIPION , QUI LEUR AC-COURS IN PARSON. ENTREVUE DE SCIPION ET RE MASINISSA. MAGOR RECOLT ORDER DE PASSER EN ITALIB, ET D'ALLER SE JOINURE A ANNIBAL. IL PATE UNR TENTATIVE INUTILS SUR CANTRASSES. IL RE-TOURNE A CADIX, DON'T ON LUI PERME LES PORTES. MAGON PASSE RANS LE SLES BALKARES. CADEX SE RENT AUX ROMAINS, SCIPION RETOURNE & ROME, IL EST CRÉÉ CONSCL. DÉPUTATION ER CEUX DE SACONTE AUX ROMAINS. DISPUTE AU SUIRT BU DESSRIN QU'A-VAIT SCIPION BE POSTER LA GUERRE SE APRIQUE. DISCOURS DE PARIUS CONTRA SCIPION. RÉPONER DE SCIPION A FARIUS, RÉPLEXIOR SUR LE DESCOURS RE FARIUS. SCIPIOR, APRES QUELQUE DOUTE, S'EN RAP-PORTE AU SÉNAT, QUI LUI PERMET RE PASSER ER APRIOUS. FARIUS TRAYERSS, AUTANT OU'IL LE PEUT. L'ENTREPRISE DE SCIPION. TELE MERVEILLECE DES ALLIÉS POUR CR CONSUL. IL PART POUR SE REN EN SECILE, ET SON COLLÈGEE RANS LE BRUTSUM. MA-COR ABORUR ER TVALIE, ET S'EMPARE DE GREES.

Bevenons à Lélius et à Marcius, qui étaient partis, comme nous l'avons dit, le premier avec une escadre de huit vaisseaux 1, et i'autre par terre, pour assièger de concert Cadix, dont ils comptaient se rendre facilement les maitres par une secrète intelligence que les Romains y avaient menagée. Ils furent trompés dans leur espérance. Magon, qui était alors à Cadix, ayant découvert la conspiration, avait fait arrêter tous les complices , et avait chargé le préteur Adherbai de les conduire à Carthage. Celui-ci, en conséquence, les avant embarqués sur une galère à cinq range de rames, iui fit prendre les devants,

1 Liv. lib 98, cap. 30.

parce qu'elle était plus pesante, et la sulvit de prés avec huit galères à trois rangs. Lorsque la gatère à cinq rangs entrait dans le dèdroit , Lélins , parti du port de Cartéia avec uno pareille galère et suivi de sept autres à trois rangs, fondit vivement sur Adherbal et sur ses galères. L'action s'engagea sur-lechamp, mais ne ressembla en rien à un combat naval. L'habileté de la manœuvre , les efforts des rameurs, les ordres des capitaines, tout était inutile. La rapidité des eaux serrées dans ce détroit gouvernait seule toutes les opérations du combat, et emportait les galéres tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Au milien pourtant de ce trouble et de cette confusion, la quinquérème des Romains coula à fond deux trirèmes des ennemis, et briss tontes les rames d'un des côtés d'une troisième, le long de laquelle elle passa avec violence. Elle aurait traité de même toutes les antres, si Adherbal, avec les cinq qui lui restaient, n'eût gagné la pleine mer à force de volles.

Lélius, retourné victorieux à Cartéia, apprit tout ce qui était arrivé à Cadix : que la conspiration avait été découverte 1, que les conjurés étaient envoyés à Carthage, et que l'affaire était manquée absolument. Voyant qu'il ne restait plus aucune espérance de la faire réussir, il écrivit à L. Marcius que le seul parti qu'ils avaient à prendre était de retourner vers lenr général : ce qu'ils firent tous deux quelques jours aprés, et allèrent rejoindre Scipion à Carthagène,

Leur départ délivra Magon d'une grande Inquiétude; et la nouvelle qu'il apprit du roulèvement des Illergêtes lui fit concevoir un grand dessein. Il envoya au sénat de Carthage des députés, lesquels, exagérant extrêmement la révolte des Illergêtes, et la sédition arrivée dans le camp des Romains, conclurent à ce qu'on envoyat à Magon des secours, faisant entendre que par ce moyen il se flattait de faire rentrer les Carthaginols dans la possession de l'empire d'Espagne, qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres.

Mandonius et Indibilis, étant retournés

dans leur pays, demeurèrent quelque temps en repos, attendant des nouvelles du parti que prendrait le général romain au sujet de la sédition, et ne désespérant point, si l'on accordalt le pardon aux citoyens, d'obtenir aussi la même grace 4. Mais, quand ils eurent appris avec quelle riguenr on avait punl les coupables, ils jugérent bien qu'ils ne seraient pas traités moins sévérement. C'est pourquoi. ayant fait reprendre les armes à leurs sujets . et ayant ramassé les troupes auxiliaires qu'lls avaient eues auparavant, ils passèrent avec une armée de vingt mille hommes de pled et de deux mille cinq cents chevaux dans les terres des Sédétans \*, où ils avalent campé au commencement de la sédition. Il paralt que bientôt après ils repassèrent l'Ebre, et retournèrent dans leur pays."

Scipion, avant facilement regagné l'affection de ses soldats, et par le paiement de la solde qu'il fit compter à tous sans distinction d'innocents ou de coupebles, et per des manières de bonté et de douceur qui annoncaient un parfait oubli du passé, crut devoir leur parier avant que de les mener contre l'ennemi. Il assembla donc l'armée : et après avoir témoigné un vil ressentiment contre la révolte et la perfidie des princes rebelles, il ajouta « qu'il partait pour aller tirer vengeance « de leur crime avec des dispositions bien « différentes de celles où il s'était trouvé « lorsqu'il lui avait fallu ramener à leur de-« voir des citoyens qui s'en étaient écartés : « que pour lors c'avait été pour lui comme « déchirer ses propres entrailles que de se « voir obligé d'expier par la mort de trente « misérables une faute , soit d'imprudence , « soit même de mauvaise volonté, qui enve-« loppait huit mille hommes; et que cette « exécution lui avait coûté bien des larmes et « des gémissements, Mais qu'à présent il al-« lett d'un grand cœur verser le sang cou-« pable d'une nation étrangére qui , par uno « perfidie détestable , venait de rompre les « seuls liens qui l'attachaient à lni, c'est-à-« dire ceux de l'amitié et de la bonne foi :

<sup>1</sup> Liv. 1tb. 28 . cap. 31, 34 \* Ces peuples habitaient dans la partie méridionale de l'Aragen, en deça de l'Ebre.

« u'était composée que de eitoyens et d'alliés a latins, il vovait avec plaisir qu'il ne s'y trou-« vait presque point de soldats qui n'eussent été a amenes d'Italie eu Espagne, ou par son père, « ou par lui-même.: qu'ils étaient tous attachés « au nom des Scipions ; qu'ils étaient accoua tumés à combattre sous leurs auspices : que a de sa part il comptait les ramener à Rome a pour avoir part au triomphe qu'ils lui aua raient mérité par leur courage; et qu'il se « flattait aussi que , quand il demanderait le a consulat, ils s'intéresseraient pour lui comme « s'il s'agissait de l'honneur de toute l'armée : « qu'à l'égard de l'expédition où il les cona duisait, il faudrait qu'ils eussent oublié « leurs propres exploits pour la regarder « comme une véritable guerre : que les Illera gétes, contre lesquels ils allaient marcher. a ne devaient être comptés que pour des bri-« gands, qui n'étaient propres qu'à piller les « terres, qu'à brûler les maisons et à enlever e les troupeaux de leurs voisins; que, quand « il s'agirait de combattre en bataille rangée , a ils mettraient toute leur ressource, uon dans « la force de leurs armes, mais dans la légé-« reté de leurs pleds : qu'ils le suivissent done e sous la protection des dieux pour punir des

« téméraires et des perfides. » Il les congédia après ce discours, en leur ordonnant de se tenir prêts pour marcher le lendemain. Il partit eu effet comme il l'avait dit, et eu dix jours de chemiu il arriva sur les bords de l'Ebre. Il passa ce fleuve sans perdre de temps, et, après quatre autres journées, il campa à la vue des ennemis. Les rebelles, attirés dans une embuscade, furent battns d'abord, et perdirent assez de monde, Cet échec ne fit que les irriter ; et , des le lendemaiu matin, ils parurent en bataille. Le combat se donna dans une vallée qui n'était pas fort spacieuse. Les Espagnols furent entièrement défaits : leur cavalerie et les deux tiers de leur infanterie furent taillés en piéces ; l'autre tiers , qui n'avait point eu de part au combat, parce que le lieu était trop étroit. échappa aux vainqueurs avec les deux princes auteurs de la révolte. Les Romains se rendirent maltres du camp des eunemis, où ils firent trois mille prisonniers, outre le butin de

• gai l'égard de son armée, outre qu'elle l'unite espèce qui tombe entre leurs mains. Il se l'était composée que de étiopens et d'allés perclier dans cette occasion douse cetait et latins, il vopait avez plaisir qu'il ne s'y trou-bommes, tant citopens qu'allés, et eurent et a menced Italier en Espage, ou par son pére, et au nom des Scipions ; qu'ils étaient acconse de l'espece qu'ils étaient acconse l'et plus sisée.
• un non des Scipions ; qu'ils étaient acconse l'et plus sisée.
• un port unitement rous leurs assignées ; que l'et plus sisée.

avait si mai réussi, crut que, dans le mauvais état de ses affaires, il n'avait point de ressource plus assurée que la clémence de Scipion, dont il avait déjà fait une heureuse épreuve. Il lui envoya donc son frère Mandonius ', qui, s'étant prosterné aux pieds du vainqueur, « rejcta tout ce qui s'était passé « sur une malheureuse fatalité qui avait « répandu partout un air empoisonné de ré-« volte, et avait entraîné comme malgré eux « non-seulement les Illergètes et les Lacé-« tans, mais les Romains même : qu'aprés « la faute qu'ils avaient faite , ils étaient ab-« solument déterminés , lui , son frère , et « tous leurs sujets, ou à rendre à Scipion, « s'il l'ordonnait, une vie qu'ils tenaient de sa « bonté, ou à lui en dévouer tout le reste, « s'il était assez généreux pour les couserver « une seconde fois; qu'ils remettaient leur « sort entre les mains du vainqueur, et n'at-« tendaient rien que de sa miséricorde. »

Scipiou, avant reproché vivement aux deux frères, tant absent que présent , leur perfidie, ajouta « que par leur crime ils avaient mérité « de perdre la vie, mais qu'ils la conserveraient « par sa bonté et celle du peuple romain : « qu'il ne leur ôterait point leurs armes « comme on avait coutume d'en user à l'égard « des peuples rebelles , n'ayant pas besoin de « se précautionner par cette voie contre une « révolte qu'il ne craignait point ; qu'il n'exi-« gerait pas d'eux non plus des otages pour « s'assurer de leur fidélité , parce que , s'ils y « manquaieut, ce serait contre eux-mêmes « qu'il sévirait, et uon coutre des iunoceuts : « qu'ayant éprouvé ce que pouvaient la bonté « et la colère du peuple romain , c'était à eux « de choisir entre l'une ou l'autre, et de voir « s'ils aimaient mieux l'avoir pour eunemi que « pour ami. »

1 Liv. lib. 98, cap. 34,

Après avoir ainsi parlè à Mandonius, il le i congédia, en exigeant de lui seulement une certaine somme qu'il destinait au paiement de ses troupes. Pour lui , après avoir ordonné à Marcius de l'aller attendre dans l'Espagne ultérieure, et renvoyé Silanus à Tarragone, il resta eucore quelques jours dans le même lieu, pour y recevoir des Illergètes l'argent qu'il leur avait demandé; après quoi il alla en grande diligence rejoindre Marcius assez près de l'Océan.

Différentes raisons avaient successivement différé la conclusion de la négociation entre Scipion et Masinissa, parce que ce prince ne voulait point traiter avec d'autres ou avec le général en personne 1. C'est ce qui obliges alors Scipion à entreprendre un voyage si long et qui l'écartait si fort de la province tarragonaise, où il prétendait s'embarquer pour retourner à Rome. Masinissa était à Cadix : dès qu'il fut informé per Marclus de l'arrivée de Scipion, pour avoir un prétexte de s'éloigner il fit entendre à Magon que ses chevaux dépérissaient en demeurant renfermés dans l'île, qu'ils étaient à charge aux habitants en même temps qu'ils souffraient eux-mêmes de la disette générale, outre qu'une inaction trop longue amoliissait le courage des cavaliers. Par ces remontrances il engages le général carthaginois à lui permettre de pesser dans le continent pour raveger les terres des Espagnols les plus voisines, De là il envoya trols des principaux d'entre les Numides vers Scipion, pour convenir avec lui du temps et du lieu de leur entrevue, avec et ses Numides faissient toute la force de la ordre à deux d'entre eux de rester auprès de lui en qualité d'otages. Le troisième fut renvoyê à Masinissa pour l'amener au lieu marqué par Scipion : et ils s'y rendirent de part et d'autre, accompagnés d'un petit pombre de persounes.

Le prince numide avait déjà conçu une haute Idée du mérite de Scipion sur le seul bruit de ses exploits ; et il s'était même formé de sa personue une image digne d'uu héros. Mais la vue enchérit encore sur l'imaginatiou, et augmenta de beaucoup l'estime et la véné-

1 Liv. lib. 28, cap. 35. - Apples. par. 275.

l'air de noblesse et de majesté que Scipion avait naturellement était encore relevé par la longueur et la beauté de sa chevelure et par la parure maie et militaire de ses vétements. qui n'avait rien d'affecté, ni qui ressentit le luxe ; d'ailleurs il était alors dans la force de l'âge, et l'emboupoint qu'il avait repris après une longue et dangereuse maladie avait comme renouvelé en lui une fleur de jeunesse qui lui donnait encore un plus grand écial. Masinissa, frappé d'étonnement au premier coup d'œil, commença par le remercier de la

ration dont il était déjà prévenu. En effet ,

benté qu'il avait eue de lui renvover son neveu sans rançou. Il l'assura « que depuis ce « jour-là il avait cherché avec empressement « l'occasion d'une entrevue, et qu'il l'avait s saisie avec joie dés le moment que la bonté « des dieux la lui avait fait naître ; qu'il sou-« haitait avec passion de lui rendre à lui

« et au peuple romain de tels services, que « jamais prince étranger ne leur en eût rendu « de pareils : que, quoiqu'il ent toujours en e ce désir jusqu'alora, il n'avait pu le mettre « à exécution dans l'Espagne , qui était pour « lui une terre inconnue et étrangère : mais a qu'il comptait bien l'accomplir dans sa terre a natale, en Afrique, où le droit de sa nais-« sance l'appelait au trône ; que, si les Row mains y faisaient passer Scipion à la tête

« d'une armée, il tenait pour certain qu'on « verrait bieutot la fin de l'empire de Carg thage. » Cette entrevue et ce discours causèrent une grande joie à Scipion. Il savait que Masinissa

cavalerie ennemie. D'ailleurs il croyait voir sur le visage et dans les yeux de ce jeune priuce, des marques d'un courage noble et élevé. Lui ayant donné sa parole et recu la sienne, il retourus à Tarragone, et Masinissa à Cadix, après avoir, de concert avec les Romains, enlevé quelque bulin de dessus les

1 « Preterquem quod sulpte natură muite maje « inerat, adornabet promissa casaries, habitusque cor-« ports non cultus munditlis, sed virtilis verè ec militaris; « et etas in medio virium robore, quod plenius nitidju: « que ex morbo velet renovatus flos juvente faciebat. » (Liv.)

terres voisines, afin qu'il ne parêt pas qu'il eût fait dans le continent up voyage inutile. Magon, voyant que l'espérance qu'il avait fondée, premièrement sur la addition des

fondée, premièrement sur la sédition des soldats romains, ensuite sur la révolte d'Indibilis, avait dispara, et que les affaires d'Espagne étaient absolument désespèrées, se preparait à repasser en Afrique, lorsqu'il recut ordre du sénat de Carthage de se rendre en Italie ave la flotte qu'il avait à Cadix , d'attirer à sa solde le plus grand nombre qu'il pourrait de Gaulois et de Liguriens, et d'aller se joindre à Anuibal, afin de ne pas laisser ralentir une guerre qui avait été commencée avec tant d'ardeur, et dont les premiers succès avaient été si heureux. Pour exécuter cet ordre, outre l'argent qui lui avait été envoyé de Carthage, il tira des sommes considérables de Cadix, ayant pillé nou-seulement le tresor public de cette ville, mais encore les temples des dieux, et forcé tous les particuliers de lui apporter tout ce qu'ils avaient d'or et d'argent.

Il se mit en mer avec ces secours 1 : et comme il côtoyait l'Espagne, ayant débarqué ses soldats assez près de Carthagène, il pilla les campagnes volsines, et fit ensuite approcher sa flotte de la ville même. Là, ayant tenu ses soldats dans leurs vaisseaux pendant le jour. il les en fit sortir pendant la nuit, et les conduisit à cette partie de la muraille par où les Romains avalent attaqué et pris la ville, croyant que la garnison qu'on y avait laissée n'était pas assez forte pour la défendre , et que les habitants peut-être, peu contents du gouvernement présent, feraient quelque mouvement dont il pourrait profiter. Il fut entièrement trompé dans son espérance. A la première approche des Carthaginois, les Romains, ayant ouvert la porte de la ville, fondirent sur eux en poussant de grands cris; et en ayant fait un grand carnage, ils les poursuivirent jusque sur le bord de la mer.

Magon, s'étant rembarqué, se présenta pour rentrer dans Cadix; mais, n'y ayant point été reçu, il aborda avec sa flotte à Cimbis, petit port assez volsin de Cadix même. De là il envoya des députés dans l'Ile pour se

plaindre aux habitants de ce qu'ils lui avaient fermé leurs portes , à lui qui était leur ami et leur allié. Les chefs en rejetèrent la faute sur la populace, qui s'était vouln venger par là. disaient-ils, de quelque pillage que ses soldats avaient fait avant que de s'embarquer. Il demanda à parler aux premiers magistrats. lis ne furent pas plus tot venus le trouver, qu'il les fit mettre en croix, après les avoir fait déchirer à coups de fouet. C'est ainsi qu'il traita les chefs d'une ville non-sculement alliée de Carthage, mais qui avait avec elle une origine commune, car Cadix était ausri une colonie de Tyr. De là il alla à l'île de Pityuse ', située à cent milles du continent. et habitée pour lors par des Phéniciens, Sa flotte y fut fort bien reque; et on lui fournit non-sculement des vivres en abondance, mais encore des hommes et des armes pour réparer la perte qu'il avait faite auprès de Carthagène.

Magon passa ensuite dans les lies Baléares, à cinquante milles de là. Il y a deux îles de ce nom , appelées maintenant Majorque et Minorque. La plus grande, qui était aussi la plus considérable par le nombre de ses habitants et de ses soldats a, avait un port où il espérait passer commodément l'hiver, dans lequel on était près d'entrer. Mais, des que les Carthaginois approchèrent, les Baleares firent pleuvoir sur eux une si effroyable grêle de pierres , que , bien loin d'oser entrer dans le port, ils regagnèrent bien vite la pleine mer 3. On sait que les Baléares étaient la nation de l'univers la plus babile à manier la fronde : co les formait à cet exercice des le plus bas age . et l'on ne donnait point de pain aux enfauts pour déjeuner qu'ils n'eussent frappé au but avec la fronde. Magon passa dans la plus petite de ces fles, assez fertile, mais mo peuplée et moins aguerrie que l'antre. Il y eut un succès plus heureux. Il y leva doux milles hommes de troupes auxiliaires , et , les avant envoyés à Carthage pour y passer l'hi-

<sup>1</sup> Liv. 16. 28, cap. 35.

ver, il tira les vaisseaux à sec. Il paralt que Les anciens comptalent deux lles Pitymes, que l'en appelle aujourd bel l'épa et Formentera. Liv. 18. 36, cap. 37.

<sup>\*</sup> Strab. lib. 3, pag. 168.

c'est de ce Magon que le port de Minorque a été appelé le port Mahon, portus Magonis, Dès que Magon eut abandouné les bords de l'Océan, ceux de Cadix se rendirent aux Romains.

Après que Sciplon eut achevé de chasser les Carthaginois de l'Espagne 1, il en partit avec dix vaisseaux ponr retourner en Italie, remettant le gouvernement de la province à L. Lentulus et à L. Mantius Acidinus, qui y avaient été envoyés pour commander en qualité de proconsul. Le sénat lui donne audience hors de la ville, dans le temple de Bellone. où il exposa tout ce qu'il avait fait en Espagne ; combieu de fois il avait combattu en bataille rangée, combien de villes il avait prises sur les ennemis, et combien il avait soumis de nations à l'empire du peuple romain. It dit qu'ayant trouvé en arrivant en Espagne quatre généraux à la tête de quatre armées victorieuses , il n'avait pas laissé , en la quittant , un Carthaginois dans tonte la province. Il témoigna quelque désir du triomphe, en récompense de tous ces services rendos à la république; mais il ne s'opiniatra point à le demander, sachant que jusqu'à ce jonr on u'avait accordé cette distinction à aucun commandaut qui eût agi sans être revêtu de quelque magiatrature. Or, Sciplon était allé en Espagne avec la simple qualité de proconsul, qui n'était pas une charge. Au sortir de l'audience du sénat , il entra dans la ville, faisant porter devant lui quatorze mille trois cent quarante-deux livres d'argent en masses, et une grande quantité d'argent monnavé, qu'il fit mettre dans le trésor public.

Ensuite I. Veturius Philon tind les assembles pour la creation des consults; et toutes les ceuturies. d'un consentement unanime et ser des marques entrondinaires d'estime et de faveur, nommèrent P. Scipion, et lui donnerent pour collègne P. Lichussi, grand pontife. On remarqua que cette assembléo fut plus nombreuse qu'aucuen a'avail jamais été depuis que cette guerre avail commencé. Les cityenes y daient venus de loutes parts, nonseulement pour donner leurs suffrages à Sciplon, mais ecorér pour soir le philist de le voir. Créais un concours étonnant de peuple sustour des maiors. Cette foule l'accompagna soutour des maiors. Cette foule l'accompagna lorsqu'il alla su Capitole offir à Jupiter le sent bousé qu'il avait fait veue et Espage de lui immoire après son retour. Il n'y avait internation de la comme de la comme de la première parent de Carthage. P. Scipion terminerail la seconde; cet classerait de l'Halie les Carthaguios comme il les avait chausés de l'Espagne. Dans cette veue, on lui destinai pour province l'Arfique, comme s'il n'y avait plus d'emensis de l'étetion de précess. Se contra s'il n'y avait plus d'emensis de précess.

P. CORNÉLIUS SCIPION .
P. LICINIUS CRASSUS.

Ce fut la quatorième année de la seconde gouver de Carthage que P. Seijon et P. Licinias Crassus prirent possession du consulst. Scipion propose d'abord au sénat et oblint qu'il lui fot permis de rélèbrer les jeux auxqués il s'était chagge par un veru dans le temps que les soldats s'étaieut révoltés en Espagne, et de tierr de l'argent qu'il assit porté dans le trésor public les sommes nécessaires pour celte dépense.

Alors il introduisit les députés des Sagontins dans le sénat, où le plus âgé d'entre eux commença en ces termes \*; « Quoiqu'il ne « soit pas possible, messieurs, de rien ajou-« ter aux maux que nous avons soufferts pour « vous conserver une fidélité juviolable , cee pendant, après les bienfaits que nous avons « recus de vous et de vos généraux, nous ne « saurions nous plaindre de notre sort. » Il fit ensuite un long dénombrement de tout ce qu'avaient fait pour eux, d'abord les deux Scipions, puis celui qui venait d'être nommé consul. « C'est pour vous rendre grâces de « ces bienfaits, si grands que nous n'aurions « osé les attendre des dieux mêmes, que le « séuat et le peuple de Sagonte uous ont en-« vovés vers vous, et en mêm · temps pour vous a féliciter de ce que vos armes ont eu depuis

<sup>1</sup> Liv. ltb. 28, cap. 38.

<sup>4</sup> An. R. 547; av. J. C. 205.

« quelques années des succès si avantageux « dans l'Espagne et dans l'Italie, que, dans « la première, vous avez poussé vos conquè-« tes non-seulement jusqu'à l'Ebre, qui ser-« vait autrefois de bornes à votre empire,

vait autrefois de bornes à votre empire, mais jusqu'aux bords de l'Océan, c'est-àdire jusqu'aux extrémités de la terre, et « que rous n'avez laissé à Annibal, dans l'autre, que l'espaca qu'il occupe avec son « camp, dans lequel vous le tenz comme assiégé. On nous a ordonné, non-seulement

 de rendre au grand Jupiter les actions de grâces que méritent de si singulières faveurs, mais encore de lui offrir, avec votre a grément, cette couronne d'or, et de la placer dans son temple en reconnaissance des victoires qu'il vous a accordées sur vos enuemis. Nous vous supplions de nous le

« permettre, et de ratifier par votre autorité « les bienfaits que nous avons reçus de vos « généraux. »

Le sénat répondit aux députés des Sagontins « que la ruine et le rétablissement de Sa-« gonte seraient pour toutes les nations une a preuve authentique de la fidélité inviolable « que les deux peuples s'étaient gardée l'un « à l'autre : que les généraux de la républi-« que, en rétablissant Sagonte, avaient agi « conformément aux désirs du sénat ; qu'il « confirmait avec joie tous les avantages qu'ils « leur avaient accordés, puisqu'en agissant « ainsi, ils n'avaient fait que suivre la volonté « et exécuter les ordres qu'ils avaient recus « de la compagnie : qu'il leur permettait « d'offrir à Jupiter le dou qu'ils avaient apa porté, » Ensuite on ordonna que les députés fussent nourris et logés aux dépens de la république tant qu'ils resteraient sur ses terres. et que , par forme de présent , on leur comptôt à chacun dix mille as '. Aussitôt après on fit entrer dans le sénat les ambassadeurs des autres nations, et on leur donna audience. Ceux de Sagonte avant demandé la permission de visiter les différentes parties de l'Italie. autant qu'ils le pourraient faire en sûreté, ou avec des lettres de recommandation pour tous les magistrats des villes où ils passeraient; à qui l'on ordonnait de les recevoir avec distinction.

Après qu'ou ent terminé ces affaires, qui étaient de moindre conséquence, on délibéra sur celles de la république, et principalement sur la levée de nouvelles troupes, et sur les départements qu'il fallait assigner anx généraux 1. Tous les citoyens destinaient assez ouvertemeut l'Afrique à Scipion ; et lui-même, pensant que s'attacher à suivre pas à pas Annibal en Italie c'était une occupation peu brillante, et qui convieudrait mieux à nu vieillard accablé d'années qu'à un jeune et vaillant guerrier comme il était, ne dissimulait pas qu'il croyait avoir été nommé consul, non pour continuer la guerre, mais pour la finir : ce qu'il ne pouvait exécuter à moins qu'il ne passat en Afrique, et n'allat porter la terreur des armes romaines jusqu'aux murs de Carthage. Il ue craignait pas même de faire connaître que, si le sénat s'opposait à ce dessein. il agirait hautement auprès du peuple pour en

obtenir la permission, Les premiers des sénateurs désapprouvaient ce projet; mais la plupart n'osalent pas s'expliquer ouvertement, soit qu'lls craignissent le consul, ou qu'ils cherchassent à lui faire leur cour 9. Fabius Maximus, se croyant au-dessus de ces timides ménagements, ouvrit le premier l'avis contraire aux désirs de Scinion. Voici le discours que Tite-Live lui met dans la bouche : . Je sais , messieurs , qu'il v en a « plusieurs entre vous qui croient que ce que « nous mettons aujourd'hui eu délibération « est une affaire déjà décidée, et que e'est « perdre le temps que de dire son avis sur le « projet de faire passer cette année nos ar-« mées en Afrique, Mais je ne vois pas com-« ment on peut avoir cette peusée, puisque ni « le sénat, ni le peuple, n'ont encore autorisé « ce dessein : ou, si le consul regarde le dé-« partement de l'Afrique comme lui étant as-« suré , je ne puis m'empêcher de dire que « c'est de sa part se jouer, non-seulement de

leur donna des guides pour les conduire ,

1 Dix mille as valens à peu près cinq cents francs =
513 fr. E. B.

II HIST. ROM.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. lib. 28, cap 40. — Plul Fab. pag. 188. <sup>5</sup> Liv. lib. 28, cap. 40-12.

 chaque sénateur eu particulier, mais même de tout le sénat, que de feindre de le cou sulter sur une matière déjà conclue et

« arrêtée. « Je sens bieu qu'en m'opposant à cet em-« pressement extraordinaire de passer en Afri-« que, je m'attirerai infailliblement deux re-« proches : ou dira . en premier lien . qu'uu « lel sentiment est l'effet de cette lenteur que « l'on prétend m'être naturelle, et que je per-« mets aux jeunes gens d'appeler timidité et « engourdissement , pourvu que les person-« ues sensées avoyent que, si les conseils des « autres ont paru d'abord plus spécieux , l'é-« vénement a fait voir jusqu'ici que les miens « étaient plus solides et plus salutaires : d'un « autre côté , l'ou m'accusera peut être de « porter envie à un consul pleiu de mérite, et « d'être jaloux de la gloire qu'il acquiert tous « les jours, et dont je ne puis souffrir l'ac-

« croissement. « Mais, s'il ne suffit pas, pour mettre à l'a-« bri d'un soupçon si injurieux, de considérer « soit ma vie et ma conduite passée, soit les « houneurs de la dictature et de cinq consua lats que j'ai exercés, soit enfin toute la « gloire que je me suis acquise tant en guerre « qu'en paix , et qui est au point de m'inspi-« rer plutôt le dégoût et la satiété que de lais-« ser place à de nouveaux désirs , mon àge , « au moins, devrait bien me justifier de ce « reproche; car enfin s'imaginera-t-ou que « je puisse être susceptible de jalousie à l'éa gard d'un jeune homme qui n'est pas même « de l'âge de mou fils ? Peudant ma dictature, « lorsque je jouissais encore de toutes mes « forces, et que je courais la plus importante « et la plus brillante carrière, je n'opposai que « la patience et la modération aux insultes de « mou général de la cavalerie; et l'ou ne me « vit poiut faire de résistance, ni dans le sé-« nat, ui devant le peuple, à l'égalité, aussi « injurieuse qu'inoute, que l'on voulait met-« tre et que l'ou mit en effet entre lui et « moi, J'aimal mieux employer les actions « que les paroles, pour obliger celui que tous « les citoveus m'avaient égalé à me mettre lui-« même au-dessus de lul. Est-il donc vraisem-« blable qu'aujourd'bui, comblé et rassasié

« en dispute avec un jeune homme qui , tous estimable qu'il est d'ailleurs, ne fait quo commence à s'ouvrir la route de l'homeur et de le la joint 5 s'imanigenz-ho que, las comme je le suis, uon-seulement des affisiers, cana de la vientenz, je songe a le superior de la superior del superior de la superior del superior de la superior del superior del superior de la superior del supe

« Mais vous devez me pardonner, Scipion. « si, u'ayant jamais fait plus de cas de l'estime « des bommes et de ma propre réputation que « de l'utilité publique, je ne préfère pas nou a plus votre gloire au bien de l'état. Quoique, « après tout, est-il bien vrai que je mette « obstacle à votre gloire? Saus doute, si uous « n'avions point de guerre lel, ou si nons « avions affaire à un ennemi qu'il ne fût pas o fort glorieux de valnere, vous retenir eu « Italie, même par la vue du bieu public, ce « scrait vous ôter avec la guerre les moyens « d'acquérir de l'houneur ; mais Annibal étant « actuellement en Italie à la tête d'une armée « considérable, a vec laquelle il la tient comme « assiégée depuis quatorze ans, aurez-vous « lieu d'être mécontent de vous-même, et « sera-ce un exploit peu glorieux pour vous, « ai vous veuez à bout, pendant votre cousu-« lat., de chasser de l'Italie un eupemi qui « nous y a causé tant de maux et tant de dé-« faites sauglantes, et si vous avez l'honneur « de terminer cette seconde guerre de Car-« thage comme Lutatius a eu celul de mettre « fin à la première?

« el la jula brilliante carrière, je n'opposal quo i
la platience el la modefation sun insultes de
la mos genéral de la cavalente; el Tou nen nes
mos genéral de la cavalente; el Tou nen le
via pionti farire de résistance, ni dons le
le
la mis derant le peuple, à l'égalité, aussi
et le
cute; que Tou mit en effet eutre lui et
et
le et que Tou mit en effet eutre lui et
et
et et que Tou mit en effet eutre lui et
et
le distributes de groune qu'il se le sera de déliet de cityens m'avaient égale à me mettre lui
e le cityens m'avaient égale à me mettre lui
e pour coupent de lui Est-il donc reinsemla platé qu'aujourd'hoi , combié et rassaséé
e ren Afrique que pour l'y attire et ly comel houseurs, pe cherche à eutre en uice et
e ren Afrique que pour l'y attire et ly comel douseurs, pe cherche à eutre en uice et e

e pourquoi n'aller pas directement l'attaquer où il est? L'ordre naturel ue demande--lie pas que vous mettliez votre pays en sureté a vant que d'attaquer cebui des enacemis? que de la paix soit dans l'Italies avant que de faire passer la guerre dans l'Afrique? et que nous soyons délivris nous-mêmes de toute craisite a vant que d'entrepressire de porter la terreur de uos armes chet les ennemis?

« Si vous pouvez rendre ce double service « à la patrie, à la bonue heure. Après avoir a valucu ici Annibal, allex attaquer Carthage. « Mais si l'un de ces denz avantages doit être « nécessairement réservé à de nouveaux con-« suls , faites réflexion que le premier , outre « qu'il est beaucoup plus considérable et plus « glorieux en Ini-même, conduit naturelle-« ment au second, ct en renferme tout l'hon-« neur comme en étant la cause et le principe. « Je ne parle point de l'impossibilité où a nous sommes de trouver des fonds suffisants « pour entretenir tout à la fois deux armées. « eu Italie et en Afrique, pour équiper des « flottes, et pour fournir les vivres et toutes « les autres provisions nécessaires aux troupes « de terre et de mer. Indépendamment de cet « embarras, qui n'est pas petit, il n'y a per-« sonne parmi nous qui ue compreune à quel e péril nous expose une pareille eutrenrise : e car enfin, si Annibal vainqueur faisait mar-« cher une seconde fois ses troupes contre « Rome (j'espère que les dieux détournerent « de dessus nos têtes un si grand malheur: « mais ce qui est arrivé une fois, on est force « de le regarder comme possible); si donc « nous nous trouvions dans un danger si presa sant, pourrions-nous alors vous appeler de « l'Afrique à notre secours comme uous avons « appelé Q. Fulvius de Capoue?

Mais étes -vous sor que la fortane vous sera favorable en Afrique? La mort funeste de votre père et de votre oncle défaits et lués avec leurs armées, dans l'espace de trente jours, après de si glorieux succès, « vous montre ce que vous pouvez et ce que « vous devez craindre.

« Je ne finirais point si je voulais compter « tous les rois et tous les généraux qui , pour « être passés témérairement dans le pays de « leurs ennemis, ont été entièrement défaits a wec les armées qu'ils y avaient conduites. Les Athéniess, ecte république si sage et « si prudente, hissaut la guerre qu'ils avaient dans luro pays, passèrent en Sciles avec uno « Botte uombreuse sous le conduité d'un youne guerrie, guierneut librair par sa youne guerrie, guierneut librair par sa suite d'une expédition si hardie? Un seul combat navai abatiti pour jamais la pais-« sance de cette république, la plus florissante « qui fât alors.

qui nut ators.
d J'ai tort de vous rapporter des esemples et al raigers et si anciens. Cette même Afrique, dont il s'agit maintenant, et le célèbre e Régulus, sont pour nous une triste mais se- lutaire leçon qui doit nous apprendre jusqu'où se l'inconstance de la fortune.

« Croyez-moi, Scipion, lorsque du haut de « vos vaisseaux vous apercevrex cette puis-« sante et belliqueuse contrée, vous avouerez « que vos Espagnes n'out été qu'un jeu en « comparaison de l'Afrique : car enfin qui ne « voit pas la différence infinie qu'il y a entre e ces deux expéditions? Après avoir traverse « sans aucuu danger, saus rencontrer un seul « vaisseau ennemi, la mer qui baigne les côtes « de l'Italie et de la Gaule, vous abordâtes à « Emporie 1, ville alliée de notre empire : « vous y débarquâtes tranquillement vos trou-« pes, que vous conduisites de là à Tarragone, « autre ville alliée, sans trouver sur la route « aucun obstacle ni aucun péril, passaut tou-« jours par des terres d'amis et d'alliés. Au sortie « de cette ville, vous fôtes reçu dans des pays « gardés et occupés par nos troupes. Vous e rencontrâtes vers les bords de l'Ébre les ar-« mées de votre père et de votre oncie, que « leur malheur même , et le désir de venger « la mort de leurs généraux, avalent rendues « plus formidables que jamais. Elles avaient à « leur tête L. Marcius, choisi à la vérité tu-« multuairement et par le suffrage des soldats e pour le commander, mais à qui il ne man-« quait que la naissance et l'avantage d'avoir « passé par les premières charges pour pou-« voir être mis en parallèle avec les plus « grands capitaines. Vous assiègeates Carthaa gène fort à votre aise, saus qu'aucune des

Ampurias, ville d'Espagne en Catalogne.

« trois armées carthaginoises se mit en état de l a la défendre. a Toutes ces actions, et celles qui sulvirent,

« dont je ne prétends point dimiguer le mé-« rite, ne sont en nnlie sorte comparables a ponr la difficulté aux obstacles et aux dan-« gers qui se rencontreront dans la gnerre « d'Afrique. Nous n'y avons aucun port où a notre flotte puisse aborder, aucun pays dis-« posé à nous recevoir, aucune ville qui nous « soit alliée, aucun roi qui nons soit ami, an-« cun endroit enfin où nous puissions ou cama per ou marcher sans avoir aussitôt les enne-« mis sur les bras. Ponvez-vous compter sur « Syphax et sur les Numides ? C'est bien

a assez pour vons de vous y être fié nne fois « impnnément. La témérité n'est pas tonjours a heureuse, et la fraude ordinairement cher-« che à s'attirer la confiance dans des choses « de peu de conséquence, pour se dédomma-« ger ensuite en trompant avec plus d'avan-« tage dans quelque occasion importante et « qui en vaille la peine. Votre père et votre « oncle ne furent accablés par les armes des

« ennemis qu'après avoir été abandonnés par « la trahison des Celtibériens leurs alliés; et « vous-même n'avez pas eu tant à craindre de « la part d'Asdrubal et de Magon, avec qui « vous étiez en guerre, que de celle de Mau-« donius et d'Indibilis avec qui vous aviez fait a amitié. Pouvez-vous compter sur la fidélité

« des Numides, vous qui avez éprouvé la ré-« voite de vos propres soldats?

« Il est vrai que Syphax et Masinissa aiment « mieux l'empire de l'Afrique pour eux-mêa mes que ponr les Carthaginois; maia ils ai-« ment mienx y voir dominer les Carthaginois « que toute antre nation. La jalousie mainte-« nant , et différentes vues d'intérêt , les ani-« ment les uns contre les autres , et les divi-« sent , parce qu'ils n'ont rien à craindre du a dehors. Montrez-lenr les armes des Romains « et des armées étrangères, ils se rénniront « dans le moment, et accourront de toutes « parts comme pour éteindre uu incendie qui a les menace tons également. Vous savez que e les Carthaginois ont défendu l'Espagne a vec « assez d'opiniâtreté, quoiqu'à la fin ils aient « snccombé, Ils montreront bien un autre « zéle et un autre courage quand il s'agira de | « qu'en Italie, où vons serez secondé de votre

« défendre les murailles de leur patrie , les « temples de leurs dieux, leurs antels et leurs « fovers : lorsqu'en allant au combat ils seront « anivis de lenrs femmes éplorées et de leurs « petits enfants, qui n'auront de ressource que « dans leur valeur.

« Il y a plus. Ne pent-il pas arriver que les « Carthaginois comptant assez snr la force et « la bonté de leurs murailles, sur l'nnion des e peuples d'Afrique, sur la fidélité des rois « lenrs alliés, envoient une nouvelle armée « d'Afrique en Italie dés qu'ils nous verront a privés de votre secours et de celni de vos « légions? Ne pent-il pas arriver que, sans « dégarnir l'Afrique, ils ordonnent à Magon, e qui , étant sorti des lles Baléares avec sa « flotte, côtoie actnellement la Ligurie , de se e joindre à Annibal? Nous nous trouverons « alors dans les mêmes alarmes où nons avons « été tout récemment lorsque Asdrubal est « passé en Italie; cet Asdrnbal que vous lais-« sâtes échapper de vos mains en Espague, « vous qui vous faites fort de fermer avec vos « troupes toutes les issues, non-seulement de « Carthage , mais de l'Afrique entière. Vous « me direz que vous l'avez vaincu; et c'est « par cette raison-là même que je suis fâché, « autant pour votre honneur one pour l'inté-« rêt de la république, que vous avez laissé le a chemin de l'Italie ouvert à nn général que « vous veniez de battre.

« Je ne pais yous faire un parti plus avan-« tageux one d'attribuer à votre bonne con-« duite tous les heurenx succès que vous aven « eus peudaut que vons avez commandé nos « armées , et de rejeter les disgrâces snr l'in-« constance de la fortune. Plus vons avez de « valeur et d'habileté dans la guerre, plus « Rome et toute l'Italie ont intérêt de se con-« server pour elles-mêmes nn si bon défen-« senr. Vons ne sanriez nier vous-même que « le fort de la guerre ne soit où est Annibal . « puisque vous déclarez que vons ne passez « en Afrique que dans le desselu de l'y attirer. « Par conséquent c'est contre lui que vous de-« vez faire la gnerre, ou dans ce pays-ici, ou e dans ceini où vous voulez passer. Aurez-« vous donc plus d'avantage sur lui en Afri-« que , où vous serez seul avec votre armée . « core toute récente des consuls Néron et Li-« vius ne nous apprend-elle pas de quelle « importance il est que les deut consuls agis-« seut de concert? Annibal ne sera-t-il pas « pins à craindre lorsqu'il combattra sons les e murailles de Carthage, souteuu des forces « de toute l'Afrique, que dans un petit coin « du Brutium, où il est aujourd'hni renfermé, « et où il attend en vain depnis si longtemps « de nouveaux renforts? Quel dessein, de « mieux aimer combattre daus un lien où vos « forces seront moiudres de la moitié, et celles « de l'enuemi beaucoup plus grandes, qu'ici, « où vous aurez deux armées à employer con-« tre une seule, déjà affaiblie par tant de coma bats, et fatiguée d'une guerre si longue et a si pénible!

« Voyes quelle différence il y a entre votre « conduite et celle de votre père. Après avoir « été nommé cousul, il partit ponr aller com-« mander en Espagne: mais, avant appris « qu'Anuibal passait les Alpes pour se rendre « en Italie, il revint sur ses pas pour aller le « combattre à la descente des Alpes. Et vous, « qui vovez Annibal en Italie, vous songez à « vous eu éloigner; non que vous trouviez « cette entreprise utile à la république, mais a parce que vous vous imaginez qu'elle vous « fera plus d'honneur : comme lorsque vous « abaudonnâtes votre province et votra ar-« mée saus être autorisé ni par un ordre du « peuple, ni par un décret du sénat; et qu'en « yous metlaut eu mer avec deux galéres « seulement, yous exposâtes avec votre per-« sonne le salut de la république et la ma-« jesté du peuple romain qui vous avait coufié « le commandement de ses armées.

« Pour moi, messieurs, je pense que P. « Scipion a été nommé cousul non pour lui, « mais pour nous et ponr la république; et « que les troupes qu'il commande ont été le-« vées pour défendre Rome et l'Italie, et non « afiu que nos consuls, usant d'une autorité « despotique comme s'ils étaient des rols, les « transportent partout où il leur plaire, et les « fassent servir à leurs desseins ambitieux. »

Fabius, par ce discours qu'il avait préparé avec soin, fit entrer dans son sentiment la plus grande partie des sénateurs. Les anciens . « à qui nous porterions envie, mais encore à

« collègue et de ses troupes? La victoire eu- | sartout étaieut entraînés par l'autorité de ce grand homme, et préféraient sans balancer se sagesse et son expérience consommée à la valeur Impétueuse d'un jeune général. Scipion était trop avancé pour reculer : et d'ailleurs . persuadé avec raison de la beauté et de l'utilité de son projet, plqué personnellement du peu de ménagement que Fabins avait gardé avec lui, il n'était pas sans doute disposé à lui sacrifier ses lumières. Il prit donc la parole à son tour, et s'expligna en ces termes ; « Fa-« bius lui-même a bien senti, messieurs, et « il en est d'abord conveuu , que son avis e pouvait être soupcouné de jalousie. Pour e moi, je n'oscrais pas former une telle accue sation coutre uu si grand homme : mais , « soit faute de s'être bieu explique, soit parce « qu'en effet il a la vérité contre lni , il me « paraît qu'il ne s'est pas tout à fait purge de « ce sonpçon : car, pour persuader que ce « n'est pas l'envie qui le fait agir, il a releve « en termes magnifiques les honuenrs par « lesquels il a passè et la réputation que ses « exploits ini ont acquise; comme si c'étale « aux gens du commun à se mesurer avec « moi, et que, si j'ai à appréhender la jalou-« sie de quelqu'uu, ce ue fût pas précisément « de la part de celui qui, étant arrivé au com-« ble de la gloire, où j'avoue que j'aspire « comme lui, serait fâché que je devinsse un « jonr son égal. Il a parlé-de sa vieillesse, et « m'a mis, du côté de l'âge, au-dessous de son « fils même; comme si le désir de la gloire se « bornait à cette vie mortelle, et ne s'étendait « pas jusqu'à la postérité la plus reculée. Je « suis persuadé que les grandes ames se com-· parent uon-seulement avec les hommes il-« lustres de leur temps, mais encore avec les « héros de tous les siècles. Ponr mol, je ne « vous dissimulerai pas, Fabius, que j'al con-« çu le desseiu, non-seulement de vous égaler, « mais même, si je le puis (permettez-mol « de le dire) de vous surpasser. Aux dieux ue « plaise que ui vous à mon égard, ui moi par « rapport à ceux qui me suivront , nous en-« trions dans une disposition de jalousie qui « nous fasse craindre que quelque citoyen ne « nous ressemble! Une tel'e façou de penser « serait préjudiciable non-seulement à ceux

· tout le genre humain.

« Fabius a fort exagéré les périls où je m'ex-« poserai si je passe en Afrique; de façou « même qu'il a semblé craindre pour moi « anssi bien que pour la république. Mais « d'où lui vient tont d'un conp cette inquié-« tude pour ma vie et pour ma réputatiou? « Après que mon père et mon oncle eurent « été tnés, que lours armées eureut été pres-« que absolument défaites, que les Espagnes « étaient perdues, que quatre généraux car-« thaginols à la tête de quatre armées tenaient « tout le pays sous lenr puissance; lors enfin « que , dans l'assemblée où il s'agissait de « nommer un chef pour aller commander « dans cette province, personne, excepté moi, « ne se présenta, do sorte que le peuple roa main fut obligé de me confier à l'âge de a vingt-quatre ans le soin d'une gnerre si « désespérée , pourquoi ne se trouva-t-il alors « personne qui représentat la faiblesse de mon « Age , les forces des ennemis , les difficultés « de la gnerre, et la mort encore récente de « mon père et de mon oncle? A-t-on fait aue jourd'hul en Afrique quelque perte plus « sanglante que celle que nous avions faite « alors en Espagne? Y a-t-il en Afrique des généranx plus habiles et des armées plus « nombreuses qu'il n'v en avait dans ce tempsa là en Espagne ?- Avais-je alors plus d'expé-« rience et de capacité pour faire la guerre « que je n'en puis avoir à l'henre qu'il est? « Les Carthaginois sont-ils des ennemis plus « redoutables ponr nous daus un pays que e dans un autre?

« Il est bien aisé , après que j'ai défait et « mis en fuite quatre armées carthaginoises; a après que j'ai pris nu si grand nombre de « villes ou par force, ou par composition; « après que j'ai dompté tant de princes, tant « de rois, tant de nations féroces et barbares, e et que j'ai ponssé mes conquetes insqu'aux « bords de l'Océan; en un mot, après que j'ai « reduit toute l'Espagne sous notre pouvoir, « de sorte qu'il n'y reste pas la moindre étiu-« celle de guerre, il est sans donte bien aisé « de rabaisser mes exploits. Il sera aussi faa cile, lorsque j'anrai vaincu et dompté l'A-« frique, de diminuer des objets qu'aujour-

« toute la république, ou, pour mieux dire, à [ « d'hui, pour me retenir en Italie, l'ou affecte e de grossir, et que, par des termes pleins a d'emphase et d'exagération, on représente « comme des monstres.

« Fabius prétend que nons n'avons aucun

« moyen d'aborder en Afrique, que nous n'a-« vons snr les côtes aucun port qui uous soit « onvert : et en même temps il nous parle de a la défaite et de la prison de Régulus ; comme « si ce général avait échoué des son entrée « dans cette province! Et il ne veut pas se « souvenir que ce Régulus, tout malheureux « qu'il a été dans la suite , trouva ponrtant le « moven d'entrer dans l'Afrique; que la pre-« mière année il remporta sur les ennemis des « avantages considérables, et qu'il fut toujours « invincible tant qu'il n'eut affaire qu'anx « Carthaginois. C'est douc en vain, Fabius, « que vous prétendez m'effrayer par sou « exemple. Quand ce malheur nous serait are rivé tout récemment, et dans la guerre prèe sente, ci non pas dans la première guerre « il y a cinquante ans, pourquoi la défaite et e la captivité de Régulus m'empêcheraient-« elles en ce cas de passer en Afrique, après « que la défaite et la mort des deux Scinions « ne m'ont point empêché de passer en Es-« pagne? Ponrquoi ne me piquerais-je pas « de rendre à ma patrie les services que le « Lacédémonieu Xanthippe a bien pu rendre « à Carthage? Son exemple ne peut servir « qu'à angmenter ma confiance en me mone trant qu'nn senl homme peut causer de si

« étonnantes révolutions. « Vous nous citez encore les Athéniens, « qui , laissant l'ennemi au milieu de leur « pays , passèrent témérairement en Sicile. « Mais puisque vous avez assez de loisir pour « nous conter ces fables grecques, que ne « nous parlez-vous plutôt d'Agathocle, roi « de Syracuse, qui, pour délivrer la Sicile « des ravages que les troupes carthaginoises « y exerçaient depuis longtemps, passa dans « cette même Afrique, et porta la gnerre « dans le sein du même pays d'où elle était a venue infester la Sicile ?

« Mais pourquoi chercher dans l'antiquité « et chez les étrangers des exemples qui e prouvent combien il v a d'avantage à se « rendre l'assaillant , à éloigner de son pays

e le danger, et à le porter dans celui de l'en- ! « nemi ? Anuibal ne nous en fournit-il pas la « preuve la plus présente et la plus forte ? il « y a bien de la différence entre désoler les « terres étrangères, et voir ravager les sien-« nes. Celui qui attaque a plus de courage « que celui qui se défend. D'ailleurs , les ob-« jets inconnus et qu'on ne considère que « dans l'éloignement paraissent toujonrs plus « redoutables, Ponr bien juger de ce que l'on « doit espérer ou craindre de son ennemi, il « faut entrer sur ses terres et le voir de près. « Annibal n'avait iamais espéré de faire sou-« lever contre les Romains dans l'Italie tons « les peuples qui prirent son parti après la « bataille de Cannes. Combien les Carthagi-« pois trouverout-ils moins de zèle et d'atta-« chement dans les peuples d'Afrique, eux « qui ne sont pas moins infidèles à l'égard de « leurs alliés que durs et cruels à l'égard de

« Il y a d'ailleurs une grande différence centre Rome et Carthage. Abandonnes de nos alliés, nous nous sommes soutenus par nos propres forces et par la valeur des soldats romains, au lieu que les Carthagnois n'emploient que des troupes mercenaires, des Africains et des Numides, nations les plus loconstautes et les plus perfides de l'annivers.

« lears sujets !

« Pourvu qu'on ne m'arrête point ici, vous « apprendrez dans un même temps et mon « arrivée en Afrique , et la désolation de tout « le pays, et la retraite précipitée d'Annibal, « et le siège de Carthage. Atteudez-vous à « recevoir d'Afrique des nonvelles et plus « agréables et plus fréquentes que vous n'eu « receviez d'Espagne. Je n'ai pas concu ces « espérances an hasard ; elles sont fondées « sur la fortune du peuple romaiu, sur la « protection que nons avons lieu d'attendre « des dieux témoins et vengenrs de la rupture « du traité par les Carthaginois, et sur l'al-« liance des rois Syphax et Masinissa, à l'a-« mitié desquels je me fierai de façon que je « me tiendrai bien en garde coutre leur in-« constance,

« Les circonstances des temps et des lieux e marailles, voie ane seconde fois l'armée e me découvriront bien des avantages que je ennemie campée à ses portes, faisons voir e aux Carthaginois, de dessus leurs rem-

homme sage et d'un habite général de sei« sir les occasions favorables qui se présen« tent, et de tourner les hasards à son profit
« par sa bouue conduite.

a J'aurià Annibel pour antagoniste, comme 

vous le soubsitez, Fabius : mais je l'en
trainerai dans sa patrie, plutôt qu'il ne me 

retienne dans la mienne, Je le forcerai de 
combattre dans son propre pays, et Car
et thage sera le prix du vainqueur plotôt que 
quelques forts à demi ruines du Brutium.

and the common to the devent of the common to the control of the common to the control of the common to the common the common to the common the common to the common the common to the common the common to the comm

« Après tout, quand le dessein que je pro-« pose ne serait pas le plus propre à terminer « promptement cette guerre , il serait cepen-« daut de notre honneur de faire connaître « aux rois et anx peuples étrangers, que « nous avons assez de courage uon-seulement « pour défendre l'Italie , mais encore pour « aller attaquer l'Afrique. Il serait honteux « pour le peuple romain qu'on publist qu'au-« cun de ses généraux n'ose former na projet a pareil à celul d'Annibal , et que l'Afrique , « ayaut été tant de fois attaqué et ravagée par « nos flottes et par nos armées pendant la « première guerre, qui n'avait ponr objet que « la Sicile, sujourd'bul qu'il s'agit do selut « de l'Italie, jouit d'une parfaite tranquillité. « Il est temps que l'Italie se repose après. « avoir essuyé tant de ravages et d'incendies : « il est temps que l'Afrique éprouve à son « tonr les fléaux que la guerre entraîne après « elle. Pintôt que Rome, du haut de ses a marailles, voie ane seconde fois l'armée

« parts, les légions romaines menaçant leur « patrie d'une ruine prochaine: que l'Afri-« que soit désormais le théâtre de la guerre; « rendous-lui tous les maux qu'elle nous a « faits, la terreur, la fuite, le ravage des

campagnes, la désertion des alliés, et tou tes les autres calamités que nous avous
 éprouvées pendaut quatorze aus.
 a Voilà ce que l'avais à dire des affaires de

a lo voia te que p'avais a dire use a maires ue la république et du projet de la campagne a prochaine. Je craindrais de vous ennuyer par des discours inutiles et déplacés, si, à « l'exemple de Fabius, qui s'est applique à rabaisser les succès que jai eux dans l'Espagne, j'entreprenais d'élèver ma réputation sur les ruines de la sienne. Je n'en tion sur les ruines de la sienne. Je n'en

a troi sur les raines de la sienne. Je n'en a ferai rien, messicurs ; et tout jeune que je « suis , j'aurai encore l'honneur de l'empore ter sur un homme de son âge par ma mo-« dération et ma retenue. Vous avez pu re-

« marquer dans toute ma conduite que, sans » chercher à me faire valoir, je me suis tou-« juurs contenté de l'estime que je vous aurais « donné lieu de concevoir de moi par mes

« actions plutôt que par mes paroles, » Voilà une dispute bien vive et une espéce de procès entre deux grands hommes, qui ont plaidé chacun leur cause avec beaucoup d'éloquence. J'en laisse aux lecteurs le jugement définitif. Tite-Live ne s'explique point sur le motif secret qui animait ici Fabius, mais il lui met dans la bouche un discours qui le fait assez connaître. Il ne serait point étonnant (et c'est ainsi qu'en juge Plutarque) que, du caractère dont était ce sage temporiseur, il cût improuvé une entreprise aussi hasardeuse que paraissait celle de transporter la guerre eu Afrique, et qu'ileût mis dans tout leur jour les dangereuses conséquences qu'il croyait y voir. Mais cette application à rabaisser en tout les heureux succès de Scipion, à diminuer la gloire de ses plus belles actions, à relever avec une malignité affectée ses prétendues fautes, ressemble beauconp au langage de la ialousie et de l'envie. L'acharnement que nous verrons bientôt qu'il fera paraître en toute occasion pour traverser l'entreprise de Scipion semble manifester les sentiments de son cœur. Fabius était-un grand homme certainement , mais il

était homme. Nous avons admiré sa modéra-

ration et a polience dans la dispute qu'il cui avec Minucias. Il desti dors souteurs par le sentiment et la conviction intérieure des asperiorité de métire au-dessus de son rival; mais lei la vue d'un inérite aubssud qu'il ne pout se dissimuter, et dont l'éclet, qui in tonjours ou croissant, peut obscurreir la réputation que tooignes metire d'amméer et de servicir la deputation qui ten louges suite d'amméer et de servicir la réputation de la captier, sui donne une inquiétaté dont il tranquille où le tenuit la possession d'une gloire que personne ue lui avait encore disputée.

Onoi qu'il en soit, le sénat ne fut pas content du discours de Scipion, parce que le bruit s'était répandu que, s'il n'obtenait pas de cette compagnie la permission de passer en Afrique, il la demanderait au peuple 1. C'est pourquoi O. Fulvius, qui avait été quatre fois consul et censeur, somma le consul de déclarer eu présence des sénateurs s'il s'en rapporterait à eux de la distribution des départements, ou s'il porterait l'affaire devant le peuple. Et comme il répondit qu'il ferait ce qu'il jugerait le plus . avantageux à la république : « Si je vous ai in-« terrogé, répliqua sur-le-champ Fulvius, ce « n'est pas que je ne susse déjà par avance « quelle serait votre réponse, et ce que vous « aviez dessein de faire : car vous faites assez « sentir vous-même que vous ne vous êtes « présenté au sénat que pour le sonder, et a non pour le consulter ; et l'on sait que , si « nous ne vous actordons pas sur-le-champ « le département que vous desirez, vous avez « une requête toute prête à présenter au peua ple : ainsi je me crois en droit de refuser de « dire mon avis, par la raison que, quand « même il serait suivi de tous, le consul « ne voudrait pas s'y conformer; et je prie « les tribuns de ne pas permettre qu'à ce su-« jet il me soit fait aucune violence. » Il s'èleva là-dessas une dispute, Scipion prétendant que les tribuns ne devaient pas autoriser un sénateur à refuser de dire son avis lorsqu'il était interrogé par le consul. Mais les tribuns. sans avoir égard à ses représentations, donnérent leur décret en ces termes : « Si le consul « s'en rapporte au sénat pour la distribution

1 Liv. lib. 28, cap. 45.

- « des départements, nous voulons qu'on s'en « tienne à ce qui aura été décidé, et nous ne
- permettrons pas que l'affaire soit portée devant le peuple : s'il ne s'en rapporte pas
- « au sénat, nous sommes prêts à secourir ceux « qui refuseront de s'expliquer sur cet arti-
- « cle. » Le consul demanda un jour pour en conférer avec son collègue.

Le lendemain Scipion déclara qu'il se soumettait au jugement du sénat. En conséquence, le sénat fit le département des provinces entre les deux consuls, sans les tirer au sort, parce que la dignité de grand-pontife ne permettait pas à Licinius Crassus do sortir de l'Italie. On décerna à Scipion la Sicile, avec les trente galères que C. Servilius avait commandées l'année précédente, et on lui permit de passer en Afrique, s'il jugeait que le bien de la république le demandât. Licinius fut chargé de faire la guerre contre Annibal, dans le Brutium, avec l'armée de l'un des deux consuls de l'année précèdente, à son choix. On régla aussi les autres départements : ensuite on célébra les jeux que Scipion avait fait vœu de donner. Le concours du peuple fut grand, et il assista à ces jeux avec une grande satisfaction. On envoya à Delphes des présents. pour faire part à Apollon du butin qu'on avait pris sur Asdrubel.

Fabius, n'ayant pu réussir à empêcher qu'or ne permit à Scipion de passer en Afrique, s'il le jugeait à propos, employa tout son crédit à le traverser dans l'exécution de ce projet 1. La permission de faire de nouvelles levées avant été refusée à Scipion par les intrigues secrètes de son adversaire, il se réduisit à demander qu'il lui fût permis au moins d'emmener avec lui tous les soldats volontaires qu'il pourrait attirer dans son armée. Fabius s'y opposa de tout son pouvoir. Il allait criani dans les assemblées, soit du sénat, soit du peuple, « qu'il ne suffisait pas à Scipiou de « fuir Annibal, s'il n'emmenait aussi toutes « les forces qui restaient en Italie, repaissant « la jeunesse de vaines espérances, et leur « persuadent d'abandonner leurs pères, leurs « femmes, leurs enfants et leur ville, aux por-

- « tes de laquelle on voyait un puissant enne-

  - 1 Liv. lib. 28, cap. 45. Plut. in Fab. pag. 188, 180.

« ml. jusque-là toujours invincible. » Malgré ces vives clameurs, Scipion obtint ce qu'il demandait, et sept mille volontaires se joignirent à lui.

Fabius avait empêché qu'ou ne lui assignat les fonds nécessaires pour son armement. Scipion, pour ne pas rebuter le sénat, n'insista nas beaucoup sur cel article : il se contenta de demander qu'il lui fût permis de recevoir des alliés les différents secours qu'ils voudraient bien lui fournir pour construire et équiper de nouvelles galères ; ce qu'on ne put lui refuser. On voit lei combieu il est important à un général de se faire aimer des peuples. Il s'agissait de mettre sur pied vingt galères à cinq rangs de rames, et dix à quatre. Le zèle des alliés fut si grand, que, se piquant à l'envi de secourir le consul, promptement et chacun scion ses facultés, quarante-cinq jours après que le bois cut été abattu, les vaisseaux furent mis en mer tout équipés et tout armés

Tout étant prêt , Scipion partit pour la Sicile, et Licinius pour le pays des Brutiens, Entre les deux armées que celui-ci trouva dans sa province, il choisit celle qui avait servi sous les ordres du consul L. Véturius 1. Métellus garda le commandement de l'autre. Les prèlours partirent aussi pour se rendre dans leurs départements.

Comme on manquait de l'argent nécessairo pour la continuation de la guerre, on ordonna aux questeurs de vendre une partie du territoire de Capoue qui avait été confisqué au profit de la république. Le préteur de la ville eut ordre de veiller à ce que les Campaniens n'habitassent point ailleurs qu'aux lieux qui leur avaient été assignés pour demeures, et de ounir les contrevenants.

Pendant cette même campagne, Magon, fils d'Amilcar, sortit de Minorque, où il était resté pendant l'hiver, et conduisit en Italie douze mille hommes de pied et environ deux mille cavaliers, toute jeunesse choisie 1, qu'il avait embarquée sur trente galères accompagnées d'un grand nombre de vaisseaux de charge : et, comme il n'y avait point de troupes pour garder les côtes, il s'empara d'abord

<sup>1</sup> Liv. lib. 28. cap. 46 1 Liv. 1b. 28, cap 46,

exciter quelque soulévement, il profita de l'occasion d'une guerre entre deux peuples de la Ligurie pour faire alliance avec l'uu des denx contre l'autre, et entrer ainsi en action. Mais Il fut obligé de diminuer considérablement ses forces de mer; et, ayant laisse son butin à Savone avec dix vaisseaux pour le garder, il envoya le reste de sa flotte à Carthage, pour défendre la côte maritime contre les entreprises de Scipion, qu'on disait devoir incessamment passer en Afrique, L'armée de Magon croissait de jour en jour, les Gaulois, que le bruit de son nom avait attirés, venant se ioindre à lui.

Ces nouvelles alarmèrent fort les sénateurs. Ils ordonnérent sur-le-champ au proconsul M. Livius de conduire à Rimini l'armée qu'il commandait en Etrurie, et au préteur Cn. Servilius de faire sortir de Rome, s'il crovait que le bien de la république le demandât, les légions de la ville. Il en donna le commandement à M. Valérius, qui les mena à Arrétium.

Dans le même temps, Cn. Octavius prit autour de la Sardaigne, dont il était préteur, environ quatre-vingts barques carthaginoises chargées du blé qu'on envoyait à Annibal.

Il ne se passa rien, cette année, dans le Brutium, qui mérite d'être rapporté. Des maladies contagieuses désolèrent également les troupes des Romains et celles des Carthaginois; et, pour surcroît de maiheur, ces dernières eurent beaucoup à souffrir de la famine. Annibal passa toute la campagne auprès du temple de Junon Lacinie, où il éleva un autel. dont it fit la dédicace, et sur lequel il fit graver en caractères grecs et pnniques, et en termes pompeux, un ample dénombrement de ses exploits guerriers,

de la ville de Gênes; et de là , cherchant à | 111 - Scipion annu trois curts cavaliers ac-MAINS AUX DÉPENS DE PAREIL NOMBRE SE SICHLIERS. IL CROSST DANS LES LÉRIONS LES PLUS ANCIENS SOLOATS ET LES PLUS EXPÉRIMENTÉS. IL PREMI TOUTES LES MESURES RÉCESSAIRES POUR SON ERANG ORSSEN; IL REGLE QUELQUES AFFAIRES OR SECILE. INDIBILIS RENOUVELLE LA OCCERE EN ESPAGNE. BA-TABLE DANS LAQUELLE INDIBILIS 25T TER ST SON ARMÉR OÉFAITE. MANDONIUS ET LES AUTEES AUTEUES BE LA RÉVOLTE SONT LIVEES AUX ROMAINS. LE-LUIS BAYAGE L'APRIOUR AVEC SA PLOTTE, ALARME OR CARTHAGE, MESCRES QUE PRENNENT LES CAR-THAOLNOIS POUR SE METTER EN RYAT OF DÉPENSE. MASINISSA TIRRY TROUVER LÉLIUS, ET SE PLAINT ER LA LENTEUR OR SCIPION, LELIUS RETOURNE EN SE-CILE. MARON RECOIT LES CONTOIS DE CARTHARE. LO-CRES EXPRISE SUE LES CARTHAGINDIS. AVARICE ET CEUAUTÉ OR PLÉMINIUS ET GES ROMAINS GANS LA VILLE DE LOCHES. COMBAY DANS CETTE VILLE BY-TRE LES ROBAINS MEMES, PLEMINIUS TRAITÉ CRUEL-LEMENT PAR REUX TEIRUNG. SCIPTON DONNE GAIN DE CAUSE A PLÉMINIOS. CELUI-CI PAIT MOURIE LES TRIBUNS ATRC UNE CRUAUTÉ INQUIE. MALADIE RÉ-PAROUE DANS L'ARMER OU CONSUL LICINIUS. LA MERE ORS OTHUR, APPELIE IS Mers Ides, gar AP-PORTÉE OK PESSINONTE A ROME. SCIPION NASICA RET OCCLARÉ LE PLUS HOMME DE RIEN DE TOUTE LA RÉPERLIQUE, ARRÊT OU SÉNAT CONTRE LES DOCTE COLONIES QUI ATAIENT REPUSÉ OR PATER LEUR CONTINGENT. ON ORDONNE LE PAIRMENT DES SON-MES PRÉTÈES À LA REPUBLIQUE PAR LES PARTICO-LIBES. DEPUTES OR ROME. PLAINTE DOULOU-REUSE DES LOCRIENS CONTRE PLÉMINIUS FABRUS PARLE CONTRE SCIPION ATEC REACCOUP D'AIGERUS. LE SENAT PORME OES COMMISSAIRES POUR EXAMI-HER L'APPAIRE OF PLÉMINIOS ET LES PLAINTES POR-MES CONTRE SCIPION. LES COMMISSAIRES PARTENT POUR LOCKES. PLEMINIUS EST CONOAMNÉ, ET EN-VOYE A ROME LES COMMISSAIRES ARRIVERT A STRA-CUSE, SCIPION EST PLEINEMENT JUSTIPIE. RETOUR ORS COMMISSAIRES A ROME. MORT OR PLEMINIUS. SCIPION COMMENT OR LOUANERS CANS LE SÉRAT. RÉ-

> P. CORNELIUS SCIPION 1. P. LICINIUS CRASSUS.

Science

Scipion ue fut pas plus tôt arrivé en Sicile, qu'il forma diverses compagnies des volontaires qui l'y avaient suivi. Mais il en réserva trois cents des plus beaux bommes, des plus jeunes, des plus vigoureux, qu'il tensit anprès de sa personne sans armes. Ils ne pouvaient

PLEZION SUR LA COPOUTTÉ OR FABIUS A L'ÉRARO OR

<sup>1</sup> Az. R. 517; sv. J. C. 205.

'deviner ce que voulait dire cette distinction ', ni à quoi on les destinalt. Cependant il choiait, parmi les Siciliens, les pius considérables par leur naissance et par leur fortune, trois cents cavaliers pour passer avec lui en Afrique, et leur indiqua un jour où ils devaient a'assembler et paraître devant lui montés et équipés comme il le leur avait ordonné. Cette guerre, qui allait les arracher du sein de leur patrie, et les exposer, tant par mer que par terre, à des travaux et à des périis auxquels ils n'étalent point accoutumés, leur causait une inquiétude mortelie, aussi bien qu'à leurs parents. Au jour marqué ils se présentérent devant Scipiou avec leurs armes et leurs chevaux. « J'apprends, leur dit alors ce général, « qu'il y en a parmi vous qui se font une peine e de m'accompagner en Afrique. Ceux qui « sout dans ces sentiments me feront plaisir « de me le déclarer dès à présent. Ils peuvent « compter que je ne leur en saurai point du « tout mauvais gré, aimant beaucoup mieux « qu'ils s'expliquent lel que d'attendre à se « plaindre quand nous serons sur les lleux . e où ils ue seraient que des soldats inutiles à « la république, » Il s'en trouva d'abord un plus hardi que les autres, qui ue fit point de difficulté d'avouer à Scipion qu'il resterait en Sicile, si on lui en laissait la liberté. « Jeune a homme, dit alors Scipion, puisque vous me « dites si ingénument votre pensée, je vais « vous fournir un soldat qui prendra votre « place, et à qui vous livrerez vos armes « votre cheval, et tout votre équipage de « guerre, Emmenez-le sur-le-champ dans vo-« tre maison, et avez soin qu'on lui fasse faire « l'exercice de façon qu'il apprenne à manier « un cheval et à se servir de ses armes. » Le jeune Skillien avant accepté cette condition avec joie, Scipion lui mit entre les mains un des trols cents à qui il n'avait point encore donne d'armes. Tous les autres, voyant leur camarade dégagé sans avoir dépiu au général , s'excuserent comme avait fait le premier. et cédérent leur place à celui qui leur fut présenté. Ainsi trois cents cavaliers romains furent équipés aux dépens des trois cents Sicl-

lieus, sans qu'il en coûtât rien à la république. Les Siciliens se chargérent de les faire instruire et exercer; et l'ou dit qu'ils dévirrent un excellent corps de cavalerie, et rendirent de grauds services à la république en plusieurs combats.

Combats.

Paisant ensuite la revue des légious, Il
Faisant ensuite la pius anciens sodiats, surtout ceux qui avaient servi sous M. Marcellus, parce qu'il les croyalt les mieux discipiulée et les plus propres aux séges des villes,
par la longue expérience qu'ils en avaient faite
à celui de Syracuse, qui avait duré si longtemps; car Scipion ne se proposait riem moiss
de lors que d'attagere de fe unier Carthage, c

oss lots, que o attagère e de r'ulmer carrinage.

L'hitre approchant, il distribus on armée dans les villes, ordonns aus d'ifférents peuples de Schie de la liforamir du hit pour d'parguer de Schie de la liforamir d'un hit pour d'parguer les anciens navires, et les envoys nous le condité de C. L'hits piller les coles de Palerme, parce que, ayant d'é fibriqués à la halte de bois encor exet, il était à propos qu'ils de-meurasent à les pendant l'hitre.

Ayant pris toutes les mesures uécessaires pour se mettre en état de bieu commencer la campague prochaine, il vint à Syracuse, qui n'était pas encore bleu remise des rudes secousses qu'elle avait essuyées pendant la guerre. Les habitants l'avant priè de teur faire rendre les effets que quelques-uns des vainqueurs leur avaient enlevés pendant la guerre. et qu'ils retenaient avec la même violence depuis même que le sénat en avait ordonné la restitution, il regarda comme un premier devoir de faire observer la foi publique. C'est pourquoi, premièrement par un édit, puis par des jugements rendus contre ceux qui s'opiniâtraient à garder leur proie, il remit les Syracusains en possession de leurs biens. Cet acte de justice fut infiniment agréable, nonseulement à ceux qui en profitérent, mais encore à tous les autres peuples de Sicile, qui, par reconnaissance, firent de pius grands efforts pour aider Scipiou dans cette guerre. C'est cette bonté et cette justice des généraux et des gouverneurs de provinces, qui faisaient aimer le gouvernement romain.

Pendant cette même campagne il s'éicva

<sup>1</sup> Liv. lib. 29, cap. 1.

une guerre dangereuse en Espagne, excitée [ par Indibilis, prince des Illergètes 1; et la cause de ce soulèvement ue fut autre que l'estime et l'admiration pour Scipion portées jusqu'an mépris pour tous les autres capitaines de la republique. Indibilis se persuadait « que « Scipion était le seul général qui restat aux « Romains, tous les autres ayant été tnés par « Annibal : que c'était ponr cela même qu'a-« près la défaite des denx Scipions en Espa-« gne , ils n'avaient trouve que lui qu'ils pusa seut envoyer en lenr place; et qu'ensnite, « se voyant extremement presses dans l'Italie, « ils avaient été obligés de le rappeler pour a l'opposer à Annibal : qu'outre que ceux qu' a commandaient actnellement en Espagne o n'étaient capitaines que de nom, on en avait « encore retiré toutes les vieilles troupes; « que les soldats que l'on y avait laissés n'é-« taient que des apprentis qui s'alarmaient à « la vue du moindre péril : que jamais on ne a trouverait ane occasion si favorable de dé-« livrer l'Espagne du joug des Romains : que « les Espagnols avaient été jusque-là esclaves « ou des Carthaginois, ou des Romains, et « quelquefols des deux nations ensemble : que « les Carthaginois avaient été chasses du pays a par les Romains; que, si les Espagnols voua laient s'unir et agir de coucert, il leur se-« rait aisé d'en chasser aussi les Romains, et « de reprendre les mœurs, les lois et la façon « de vivre de leurs pères, en se délivrant pour « jamais de toute domination êtrangère. » Par de pareils disconrs il souleva non-seulement ses vassanx, mais encore les Ansétans et les autres peoples circonvoisins. Il assembla en très-peu de jours trente mille hommes de pled et quatre mille cavaliers dans le pays des Sédétans, où il avait ordonné de se rendre.

D'un autre côté, L. Lentalnes et L. Manlies Acidinus, qui commandaient pour les Romains, ne crurent pas devoir négliger ces premiers mouvements, qui pouvaient avoir des sutles importantes. Ayant joint lenrs forces, ils entrèrent dans lo pays des Ansétans; et le traversant sans y faire ancun dégat, quoiqu'ils fussent loformés de leur révolte, ils ar-

rivieron i jusqu'à la vue des ennemis, dont ils viatenti étojens quo de trois milles. Ils tentérent d'abord les voies de la négociation pour les engager à rentere dans le devoir et à mettre bas les armes. Mais les Espagnols, ponr touto réponse, ayant envoys leur carabeire contre les fourrageurs des Romains, celle des Romains vint au secours; ce qui occasionas un combat de cavalerie, où il ne se passa pourtant rien de mémorable de part oi d'autre.

tant rien de mémorable de part oi d'astre. Le lendemain il se donna une bastaille dans tontes les formes. Des deux côtés on combatité avec beaucoup de courage. Le victoire fut longtemps dontesse, jusqu'à ce que, le roi indibité synarité de d'abord percé de pinsieurs reception de la companie de la companie

Les Espagnols qu' étaient restés se dispersèrent premiérement dans les campagnes, puis se retirérent chacun dans leurs villes. Ils furent ensuite convoqués par Mandonius pour tenir une assemblée, dans laquelle, las de la guerre, ils se plaignirent amérement de ceux qui les avaient engagés à la renouveler, et furent d'avis qu'on envoyat des ambassadeurs anx Romains pour leur livrer leurs armes et se remettre sous leur puissance. Lorsque ces députés furent arrives dans le camp des Romains, après avoir rejeté la révolte sur Indibilis et les autres grands, dont la plupart avaient été tués dans le combat, ils se soumirent eux et toute leur nation aux vainqueurs. Les généraux romains leur répondirent qu'ils n'accenteraient leurs offres qu'à condition qu'on leur livrerait Mandonius et les autres auteurs de la révolte : qu'autrement ils allaient faire entrer leurs armées dans le pays des Illergêtes, des Ausétans et des antres peuples rebelles.

Les députés ayant rapporté cette réponse dans l'assemblée, Mandonius et les autres

<sup>4</sup> Liv. lib. 29, cap. 2. - Appian. pag. 276.

chefi farrent arrêtés sur-le-champ, et livrés aux Romains. On rendit la paix sus Expagnols, mais on leur double les impots pour cette année; on leur double les impots pour cette année; on leur demande du ble pour la mois, des casques et des toges pour l'arrête, et il il y eut trente peuples qui furant obligés de donner des otages. Le soulivement de l'Expagne syrait de simil spaisée en tre-yen de forces de la république furent tournées contre l'Afrique.

C. Lélins1 s'étant approché d'Hippone pen-

dant la nuit. fit sortir, dès le point du jour. les soldats de la flotte, et les mena piller la campagne. Comme ils ne trouvérent aucune résistance de la part des habitants, anssi tranquilles que dans un temps de paix , ils y firent un graud dégât. La nouvelle qui en fut portée à Carthage remplit la ville d'effroi et de consternation. On publiait que la flotte des Romains, commandée par Scipiou, était arrivée, car on savait que ce général était déjà passé en Sicile. Comme dans ce premier abord ils n'avaient pu reconnaître exactement le nombre ui des vaisseaux dout la flotte eunemie était composée, ui des soldats qui ravageaient le pays, la crainte toujonrs ingénieuse à augmeuter le mal, leur grossissait le dauger, Ils se livrérent donc d'abord à la frayeur et à une espèce de désespoir, puis à des réflexions tristes et accablantes, en considérant « que la fortune avait tellement changé de « face à leur égard, qu'après avoir eu leurs « troupes victoriauses campées aux portes de « Rome, après avoir défait tant d'armées des « ennemis, et soumis tous les peuples de l'Ia talie de gré ou de force, ils étaient eux-« mêmes à la veille de voir, par un revers « des plus funestes , l'Afrique ravagée, et « Carthage assiégée par les Romains, avec « cette différence qu'ils avaient beaucoup « moins de ressources que les Romains pour « soutenir de pareilles calamités ; que le peu-« pie de Rome et le pays latin fournissaient « une jeunesse qui semblait renaître de ses a propres raines, et se multiplier en quelque « sorte après les plus grandes défaites; que, a pour eux, ni Carthage, ui la campagne,

« ne pouvaient leur donner des soldats : qu'il a n'employaient que des troupes mercenaires « tirées d'Afrique, toujours prêtes, sur la « moindre lueur d'uu gaiu plus graud, à chan-« ger de maîtres et à mauquer de fidélité; « que, de deux rois qu'ils avaient eus pour « alliés, Syphax n'avait plus le même atta-« chement pour eux depuis que Scipion s'é-« tait abouché avec lui , et que Masiulssa les « avait ouvertement abandonnés , et était de-« venu leur plus grand ennemi; qu'il ue leur « restait plus d'espérance ni de ressource; « que d'ailleurs Magon n'avait point réussi à « soulever les peuples de la Gaule contre les « Romains, et n'avait pu encore se joindre à « Annibai: qu'eufin la réputation d'Annibal « lui-même diminnait de jour à autre, aussi « bien que ses forces. »

La nobes terreur qui, sur la premibre noselle de Farrivée de la folte romisie, arait comme assoupi et abstits teur course, e les reveils assoulse, et ils commenciera d'echcher les noyeus de se détirere du périt qui teur de la commenciera de la commenciera de la teur de la commenciera de la commenciera de les campagness; qu'on enverrait des officiers en differents entoits de l'Afrique pour en uter des troupes auxiliaires; qu'on fertifiere ail à vitte; qu'on y fertit entrer des vivres et qu'on équiperait une folte pour l'enveyr à l'impose course codé de Romains.

Dans le temps qu'ils s'occupaient de ces préparatifs, ils apprirent eufin que c'était Lélius, et non pas Scipion, qui était arrivé, et qu'il u'avait amené de troupes que ce qu'il eu fallait pour faire des courses dans la campagne ; mais que le fort de la gnerre était encore dans la Sicile. Cette nouvelle leur donnale temps de respirer; ce qui n'empêcha pas qu'ils n'envoyassent sur-le-champ des ambassadeurs à Syphax et aux autres rois du pays, pour les faire souvenir de l'alliance qui les unissait avec les Carthaginois. Ils en dépêchèreut aussi vers le roi Philippe, avecordre de lui offrir deux ceuts taleuts d'argent' (deux cent mille écus) pour l'eugager à passer en Sicile ou dans l'Italie. Ils envoyèrent aussi

<sup>1</sup> Liv. 1tb. 29, cap 4

des ordres à leurs généraux en Italie , de faire | en conséquence des ordres qu'il recut. fit le les dernlers efforts pour y retenir Scipion, et de n'éparguer rieu de tout ce qui serait capable de jeter la terreur dans l'esprit des Romaius. Ils joignirent à ces ordres des renforts pour Magon : vingt-cinq vaisseaux deguerre, six mille hommes de pied, huit cents chevaux, sept éléphants, et des sommes d'argent considérables, qu'il devait employer à lever des troupes auxiliaires avec lesquelles il fût en état de s'approcher de Rome et de se joindre à Annibal. Telles étaient les mesnres que prenaient les Carthaginois pour se mettre en sû-

reté contre les desseins des ennemis. Cependant Lélius faisait un butin immense dans le pays, qu'il avait trouvé sans défense et sans troupes, lorsque Masinissa, qui avait appris l'arrivée d'une flotte romaine, vint à lui avec un petit nombre de cavaliers. Il se plaignit de la lenteur de Scipion, et représenta « qu'il aurait déjà dû être passé en « Afrique avec son armée, pendant que les « Carthaginois étaient consternés , et que Sv-« phax était occupé à faire la guerre contre « lui (Masinissa): que ce prince était actuel-· lement embarrassé et flottant entre l'alliance « romaine et celle des Carthaginois ; mais que, « si on lui donnait le temps de mettre ordre a à ses affaires, il ne tiendrait aux Romains « aucune des paroles qu'il leur avait don-« nées; qu'il fit donc à Scipion toutes les « instances possibles pour l'engager à se ren-« dre au plus tôt en Afrique; que, pour lui, « quoiqu'il eut été obligé d'abandonner ses « états, il ne laisserait pas de se joindre aux « Romains avec un secours considérable d'in-« fanterie et de cavalerie. Au reste, il exhor-« tait Lélius à s'éloigner de l'Afrique , ajou-« taut qu'il y avait grande apparence que « la flotte des eunemis était partie de Car-« thage, et qu'il ne lui conseillait pas de la « combattre eu l'absence de Scipion. » Après cet entretien. Masinissa prit congé de Lélius: et celui-cì, dès le lendemain, partit avec ses vaisseaux chargés de butin, et retourna en Sicile, où il fit part à Scipion des avis que Masinissa lui avait donnés.

A peu près dans le même temps, les vaisseaux qu'on avait envoyés de Carthage à Magon arrivèrent en Italie près de Gênes. Macon,

plus de levées qu'il lui fut possible. Les Gaulois n'osalent pas lui fournir ouvertement des troupes , parce que l'armée des Romains était actuellement sur leurs terres ou dans le volsinage. M. Livius fit passer d'Etrurie en Ganle l'armée qu'il commandait, et se joignit à Sp. Lucrétius, dans le dessein, ou d'aller audevant de Magon, en cas qu'il sortit de la Ligurie pour s'approcher de Rome, ou, si le Carthaginois demeuralt en repos dans un coin des Alpes, de rester dans le pays, aux environs de Rimini, pour couvrir de là l'Italie.

Quand Lélius fut retourné en Sicile, Scipion, anime par les remontrances de Masinissa, n'avait pas moins d'impatience de passer en Afrique que les soldats en avaient de l'y suivre lorsqu'ils voyaient tirer des vaisseaux le butin immense que Lélius y avait falt. Mais ce grand projet fut encore retardé par une entreprise moins importante dont l'occasion se présenta à la traverse. Il s'agissait de reprendre la ville de Locres, qui, dans le soulévement général de l'Italie, avait quitté les Romains pour sulvre le parti des Carthaginois.

Sur un avis que Scipion recut à Syracuse d'une intelligence secrétement ménagée pour remettre Locres sous le pouvoir des Bomains . il v fit conduire trois mille soldats de ceux qui étaient à Rhége, et charges le propréteur Q. Pléminius de cette entreprise. Lui-même s'avança à Messine pour être plus à portée d'apprendre des nouvelles de tout ce qui se passerait. Les trois mille hommes, étant arrivés de nuit à Locres, furent reçus dans la citadelle, d'où ils fondirent sur les sentinelles des Carthaginois qu'ils trouvérent endormies. Dans le trouble et la confusion d'une attaque si imprévune, les Carthaginois, frappès de terreur, et sans songer à se défendre, se réfugièrent dans la seconde citadelle: car il v en avait deux assez voisines l'une de l'autre. Les habitants étaient maîtres de la ville, qui, placée au milieu des deux partis, allaient devenir la proie de celui qui resterait vainqueur. Tous les jours il se livrait de petits combats entre ceux qui

<sup>1</sup> Liv. 8b. 99, cap. 5 2 Liv. 11b. 29, cap. 6-8.

faisaient des sorties des deux citadelles. Q. I Pléminius commandait les Romains, et Amilcar la garnison carthaginoise; et l'un et l'autre, tirant des secours des lieux voisins, augmentaient peu à peu le nombre de leurs soldats. Enfin Annibal lui-même marcha au secours des siens; et les Romains auraient succombé, si le peuple de Locres, indigné de l'orguell et de l'avarice des Carthagiuois, ne se fût déclaré pour ses anciens alliés.

Dès que Scipion eut appris ce qui se passait à Locres, et qu'il sut qu'Annibal en personne était près d'y arriver, pour ne pas laisser périr les troupes qu'il y avait envoyées, dans un péril d'où il ne leur était pas aisé de se tirer par elles-mêmes, il partit promptement de Messine, où il laissa son frère Lucius à sa place. Annibal était déjà arrivé sur les bords d'une rivière qui u'était pas éloignée de Locres, et de là il avait envoyé un courrier aux siens pour les avertir d'attirer au combat, des que le jour paraltrait, les Romaius et les Locriens, et de le continuer jusqu'à ce qu'il vint attaquer la ville d'un côté, taudis que tout le monde serait atteutif à ce qui se passerait de l'autre. La flotte romaine cependant arriva à Locres quelques heures avant la nuit, Scipiou débarqua ce qu'il avait amene de soldats, et avant le coucher du soleil il entra avec eux dans la ville. Dès le lendemaiu, les Carthaginois, étaut sortis de leur forteresse, commencèrent le combat; et Annibal, résolu d'escalader la ville, s'approchait déjà des murailles, lorsque tout d'un coup les Romains, ayant fait ouvrir les portes, firent sur lui une vigoureuse sortie, qui le surprit fort, car il ignorait que Scipion fût entré dans la place. Ils tuèrent deux cents hommes. Annibal fit rentrer les autres dans son camp aussitôt qu'il sut que le consul était à la tête des ennemis; et, ayant fait avertir ceux qui étaient dans la forteresse de souger eux-mêmes à lour sûreté, il décampa la nuit suivante. Les Carthaginois, se voyant abandonnés, prirent le parti, le lendemain, de mettre le feu aux maisons qui étaient en leur pouvoir, afin d'arrêter l'ennemi par le tumulte que causerait cet incendie; et, étant sortis de la citadelle, ils rejoignirent Annibal avant la unit.

abandonné leur citadelle et leur camp. fit assembler les Locriens; et leur ayant fait une sévère réprimande au sujet de leur révolte, il punit de mort ceux qui en étaieut les auteurs, et douna leurs biens aux chefs de la faction opposée, pour récompense de leur inviolable fidélité. Il ajouta, à l'égard des Locriens en général, « qu'il ne prendrait point sur lui de « leur accorder des grâces ou de leur imposer « des peines : qu'ils députassent vers le sénat,

« à qui seul il appartenait de décider de leur « sort ; qu'en attendant , ce qu'il pouvait leur « assurer, c'est que, malgré leur infidélité en-« vers le peuple romaiu, ils se trouveraient a mieux sous les Romains justement irrités

« qu'ils n'avaient été sons les Carthaginois « qu'ils avaient pour amis et pour alliés, » Ensuite, ayaut laisse Plémiulus comme son lieutenant pour garder la ville avec les troupes qui l'avaient prise, il retourna à Messine avec celles qu'il avait amenées avec lui. Pendant que les Locriens avaient été sous

la domination des Carthaginois, lls en avaient été traités avec tant de hauteur et de croanté. qu'ils pouvaient, ce semble, supporter des injustices médiocres, non-seulement avec natience, mais presque avec une sorte de joic. Cepeudant (qui le croirait?) Pléminius et les soldats romains qui gardaient la ville sous ses ordres surpasserent tellement Amilear et la garnison carthaginoise en toutes sortes d'excès d'avarice et d'inbumauité, qu'on eût dit qu'ils se proposaient moins de l'emporter sur leurs ennemis par la force des armes que par l'audace à commettre les plus grands crimes. Dans les mauvais traltements que les commaudants et les soldats fireut souffrir à ces malbeureux babitants, ils n'omireut rien de ce qui peut faire hair et détester aux petits et aux faibles le pouvoir des grands et des puissants. Il u'est point d'infamies et de cruautés qu'ils n'exercassent sur eux, sur leurs femmes, sur leurs enfants. Leur avarice u'épargna pas même les choses sacrées, et, saus parier du pillage des autres temples, elle se porta jusqu'à eulever les trésors de celui de Proserpine, sur lesquels, jusque-là, personne u'avait osé porter les mains, excepté le seul Pyrrhus, qui même eut ensuite horreur de son sacri-Scipion, voyant que les ennemis avaient lége, et, se croyant poursuivi par la vengeance qu'il en avait eulevés.

La tempête qu'éprouva Pyrrhus après son crime fut regardée comme une punition du ciel; et de même Tite-Live attribue ici à la colere des Dieux la fureur et la rage qui s'empara de tous ceux qui avaient eu part à ce dernier sacrilège, et qui arma les chefs contre les chefs, les soldats coutre les soldats, pour se détruire les uns les autres par une barbaric qui n'a point d'exemple.

Pléminius avait la principale autorité dans la ville, et avait sous lui les troupes qu'il avait amenées de Rhége1; et Scipion y avait fait venir de Sicile deux tribuns légionnalres, qui commandaient de même les soldats qu'il leur avait donués. Un jour qu'un des soldats de Pléminius s'enfuvait avec une coupe d'argent, poursuivi par ceux de la maison où il l'avait prise, il rencoutra par basard en son chemin les tribuns Sergius et Matiénus, qui lui arrachèrent la coupe dont il était saisi. Il commeuca à crier et à appeler ses camarades à son secours, qui accoururent dans le moment, aussi bien que les soldats des tribuns; en sorte que, le nombre croissant insensiblement de part et d'autre avec le tumulte, il se livra enfin un combat dans les formes entre la troupe de Pléminius et celle des tribuns. Les soldats de Pléminius avant été battus, cour urent vers leur chef, lui montrant leurs blessures et le sang dont ils étaient couverts, poussant de grands cris, exagérant la violence de leurs adversaires. et leur imputant même d'avoir chargé d'injures atroces Pléminius pendant le combat.

Alors ce commaudant, outré de colère, sortit brusquement de son logis; et, ayant appelé les tribuns, il commanda qu'après les avoir dépouillés on les battit de verges, Il se passa du temps avant qu'on pût exécuter cet ordre, parce que les tribuns se défendaient, et imploraient le secours de leurs soldats. En effet, ceux-ci ayant appris ce qui se passait, accoururent de tous les quartiers de la ville, comme si l'on eût donné le signal d'un combat contre l'ennemi. En arrivant; ils virent qu'ou commençait déjà à déchirer leurs officiers à coups de verges. Ce spectacle les

divine, reporta dans le temple tous les trésors | transporta d'une rage si violente, qu'oublisnt dans le moment, uon-seulement le respect qu'ils devaient à la maiesté du commandement, mais foulant aux pieds tout sentiment d'humanité, ils commencèrent par traiter avec la dernière crusuté les licteurs de Pléminius. Ensuite, avant écarté tous ceux qui auraient pu le défendre, ils se jettent sur Pléminius lui-même. l'accablent de mille coups; et, après lui avoir coupé le pez et les oreilles, ils le laissent sur la place presque sans vie.

Scipion, avant appris ces nouvelles à Messine, où il était encore, repassa à Locres sur une galère: et, avant pris connaissance de l'affaire , il donns gain de cause à Pléminius . lui conserva l'autorité qu'il avait dans la ville . déclara les tribuns coupables, et ordonna qu'on les conduistt à Rome au senat chargés de chaînes. Après quoi il retourna à Messine. et de là à Syracuse. Mais Pléminius, transporté de fureur et de

rage, se plaiguit que Scipion ne lui avait pas rendu pleine justice; et, se persuadant que personne n'était en état de juger sainement de la punition que méritait une telle injure que celui qui l'avait soufferte, il ordonna qu'on ameuat les tribuns en sa présence, les fit déchirer de mille coups, et, après leur avoir fait souffrir tous les supplices qu'il est possible d'imaginer, non content de les avoir vu expirer sous ses yeux, il fit jeter leurs corns à la voirie, et défendit ou on leur donnat la sépulture. Il traits avec la même cruauté les principaux de Locres, qui étaient allès se plaindre de ses violences et de ses injustices ; et depuis ce temps-là la colère et la vengeauce lui firent redoubler les excès auxquels il ne s'était porté auparavant que pour assouvir son avarice et sa brutalité. Par là non-seulement il devint lui-même l'objet de l'exécration publique, mais il ternit encore la réputation du général qui l'avait mis en place.

Le temps des assemblées pour l'élection des consuls approchait, lorsqu'ou reçut à Rome des lettres du consul Licinius qui mandait au sénat « que la maladie était dans son armée ; « que lui-même en était attaqué; et qu'il e n'aurait pas été possible de résister aux en-

<sup>1</sup> Liv. lib. 29, cap. 9.

 nemis, si la même contagion ne se fût ré pandue dans leur camp avec encore plus de violence: que, pour celle raison, ne pouvant
 pas se rendre lui-même à Rome, il nom-

« merait, si les sénateurs le trouvaient bon, « Q. Cécilins Métellus dictateur pour tenir les « assemblées en sa place : qu'il était à propos « de congédier l'armée de Métellus, parce

que, d'one part, elle n'était d'aucun usage depuis qu'Annibal avait mis ses troupes en quartier d'hiver, et que d'ailleurs la maladie y faisait de si horribles ravages, qn'il n'y resterait pas un soldat, si on ne la séparait

« au plus tôt. » Les sénateurs répondirent au consul qu'ils lui laissaient la liberté de faire là-dessas ce qu'il jagerait le plus convenable

au bien de la république.

Les esprits des Romains avaient été tont d'un coup frappés d'une inquiétude scrapuleuse à l'occasion des plnies de pierre (c'est-à-dire de grosse grêle) qui étaient tombées assez frèquemment pendant cette année; ce qui les avait obligés de consulter les livres de la sibylle ou sibyllins '. On y trouva nn oracle qui déclarait que, quand un ennemi étranger aurait porté la guerre dans l'Italie, le moven de le vaincre et de le chasser d'Italie était d'alter chercher la Mère Idée à Pessinonte, et de l'amener à Rome. Cette déesse était aussi appelée Rhéa, Ops, la mère des dieux; et le nom d'Idée lui vensit du mont Ida en Phrygie, où elle était honorée d'un culte particulier : son temple le plus respecté était dans la ville de Pessinonte. Les sénateurs avaient été d'autant plus touchés de cette prédiction trouvée par les décemvirs, que les députés qui avaient porté à Delphes l'offrande dont il a été parlé ci-dessus marquaient qu'Apollon Pythien, après avoir agréé le sacrifice, avait répondu que les Romains étaient sur le point de remporter sur leurs ennemis une vietoire beaucoup plus grande que celle qui avait donné lieu aux présents qu'on lui avait offerts. A ces deux motifs d'espérance ils ajoutaient la confiance extraordinaire qui avait porté Scipion à demander pour département l'Afrique; confiance que

l'on pouvait regarder comme un présage assuré qu'il terminerait cette guerre à l'avantage des Romains. Pour hâter donc l'accomplissement des destins, des présages, des oracles qui leur prometiaient la victoire, ils songérent aux mesures qu'il y avait à prendre pour transporter la décese à Rome.

Dans cette vue, ils envoyérent en ambassade vers Attale, rol de Pergame, avec lequel ils avaient été pais dans la guerre contre la Macédoine, M. Valérins Lévinns, qui avait été deux fois consul, persnadés que ce prince se porterait volontiers à faire plaisir au peuple romain en ce qu'il pourrait. Lévinus avait avec lni quatre collègues; on leur donna cinq galères à cinq rangs, afin qu'ils parussent avec dignité parmi des peuples à qui on vouloit donner une grande idée du peuple romain. En faisant route pour l'Asie, ils abordèrent à Delphes, dont ils consultèrent l'oracle pour savoir quel succès ils devaient espérer de l'entreprise qui faisait le sujet de leur voyage. Il leur fut répondu « que ce serait par l'entremise du roi « Attale qu'ils obtiendraient ce qu'ils venaient « chercher desi loin : que, quand ils auraient « conduit la déesse à Rome, ils enssent soin « de l'y faire recevoir par les mains du plus a honnête homme qui fût en cette ville, . Ils arrivèrent à Pergame, d'où Attale, après les avoir recus d'une manière fort gracieuse et fort honorable, le condulsit à Pessinonte en Phrygie. La, il lenr mit entre les mains une pierre que les habitants avaient en grande vénération, l'appelant la mère des dieux, et il leur donna pouvoir de la transporter à Rome. Lorsqu'ils furent près d'arriver, M. Valérius Falton, l'un des députés, prit les devants pour annoucer dans la ville l'arrivée prochaine de la déesse, et avertir qu'on cherchât le plus homme de bieu, et le plus digne de recevoir la déesse, comme l'oracle de Delphes l'avait ordonné. Ce fut an grand embarras pour le sénat de se voir obligé de décider quel était le plus homme de bien de la république, « Il n'y « avait point de citoyen ', dit Tite-Live, qui « n'eût préféré sans hésiter cette victoire

<sup>1</sup> Liv. lib. 29, cap. 10, 11 ct 14. — Appian. Bell, Annib. pag. 345.

s. HIST. ROM.

e Veram certé victoriam ejus rei sibi quisque mil-« let, quam uita imperia honoresve suffragto seu Patrum « seu plebis delatos. »

« remportée à juste titre , à tous les comman-« dements et à toutes les dignités qu'on pon-« vait obtenir par les suffrages dn sénat et du a peuple, » a Parcourez tous les fastes, dit un « autre autenr 1, et tous les triomphes qui y « sont rapportés, et vous reconnaîtrez qu'il « n'est point de gloire plus éclatante que « celle de tenir le premicr rang parmi les gens « de bien. » Il v a donc dans la vertu une grandeur bien réelle, pnisqu'elle doit être préférée à tout ce qu'il y a de plus brillant et de plus recherché; mais on sera bien étonné de voir que parmi tant de grands hommes d'une si haute réputation et d'un mérite si généralement reconnu qui étaient alors à Rome, une distinction si honorable tomba sur un jeune homme qui n'avait pas encore vingt-sept ans : c'était Publius Scipion, surnommé Nasica, fils de Cnéus, qui était mort en Espagne. Il est bien fâchenx que l'histoire ne nons apprenne point quelles qualités déterminérent le sénat à prononcer ce jugement.

Le jeune Scipion eut ordre d'aller jusqu'à Ostie an-devant de la déesse avec toutes les dames romaines, de la tirer du vaisseau qui la portait, et de la mettre entre les mains des dames. Quand le vaisseau fut entré dans le Tibre2, il arriva, s'il en faut croire les historiens . un accident qui cansa une grande surprise et une grande douleur : le vaisseau s'arreta tout d'un comp sans qu'il fût possible de le faire avancer. Alors une des dames romaines, nommée Claudia Quinta, dont la réputation avait été insque-là équivoque ( c'était so trop grande parure qui avait donné lleu à ces mauvais bruits), pria les dieus que, si les soupçons contre sa vertu étaient sans fondemont, le vaisseau, anquel elle avait attaché sa ceinture pour le tirer, la snivit : ce qui arriva dans le moment, Scipion prit la déesse des mains des prêtres, et la transporta sur le bord, où elle fut reçue par les dames romaines. Se succédant les unes aux autres pour partager un si glorieux fardeau, elles entrèrent dans la ville, dont tout le peuple était

sorti pour alier au-devant de la déesse; et, partout où elle passait, les portes des maisons étaient garnies de vases où fumait l'encens pour honorer son passage. En même temps tout retentissait des priéres qu'on lui adressait pour lui demander d'entrer dans Rome avec bonté, comme dans sou domicile, et d'y établir sa résidence. Enfin les dames la déposérent dans le temple de la Victoire sur le ment Palatin; et ce jour devint dans la suite un iour de fête pour les Romains. Il n'y eut point de si petit citoyen qui n'allat porter son offrande au mont Palatin. Les jours suivants on fit la cérémonie du lectisterne , et l'ou représenta les jeux qui furent appelés megalesia, c'est-à-dire les grands jeux, du nom de la déesse, grand mère des dieux. Au reste, comme nous l'avons dejà dit,

cette désse, recherchée avec tant de soin, apportée de si loin, attendea evec tant d'impatience, reque avec tant de joie et tant de marques de respect, n'était subtre chose qu'une pierre sans sculpture et sans forme. Peu-lon lire les honneem divins resudu à cette pierre brute par un peuple si sage d'aillours, et au la consensation de la consensation de ca son remercier avec une vive reconnaissance le Dieu mistricordieux qui nous en a présertés?

- M. CORNÉLIUS CÉTRIEGES\*.
  P. SEMPRONIUS TUDITANUS.
- Cétait is la quinzième nanée de la seconde guerre avec les Carthaginois. Prantat qu'on défiliérate les Carthaginos et panait qu'on défiliérate promotierant ques la faginar que familiera destateurs remonièreant ques la république dant cetaln, par la bonté des dienz, dènerée des fangers et des resintes qu'il ravient alarméne pendant tant d'années ", liétait temps de ne plas sodifir ce que de facheuses conjonctures avaient obligé de tolèrer. Cette proposition ayant excité a curointée et l'attention de séens, ils ajontéreux que les douze colonissis saisme qui, sous le conssiste de O. Fei-

<sup>4 «</sup> Explica totos fastos, constitue omnes currus trium-« phaies : nihil tamen morum principatu speriosias re-« peries. » (Vat., Max. lib. 8, cap. 15.)

Sueton. in Tib cap. 2. - Applan.

<sup>1</sup> Il a été parlé allieurs da cette cérémonle

<sup>\*</sup> An. R. 548; av. J. C. 201.

<sup>-</sup> Lav. ma. 20. cap. 10.

bius et de Q. Fulvius , avaient refusé de fournir leur contingent, jouissaient depuis près de six ans d'une exemption entière de toutes les charges de la guerre, comme d'un privilège honorable qu'on eut accordé à leurs bons services; pendant que les alliés soumis et obéissants, pour prix de leur fidélité, étaient épuisés par les levées que l'on faisait tous les ans dans leur pays,

Ce discours, en rappelant daus l'esprit des sénateurs le souvenir d'une sorte de rébelliou qu'ils avaient presque oubliée, renouvela en même temps le courroux et l'indignation qu'elle méritsit. Aiusi le sénat, ayant voulu que cette affaire fût réglée avant tonte autre, décerna que les consuls ordonneraient aux douze colouies dont il s'agissait d'envoyer à Rome leurs magistrats, avec dix des principaux citoyeus de chacune, et leur déclareraient « que chaque colonie ent à donner au « peuple romain une fois autant d'hommes « de pied qu'elle en eût jamais fournis depuis « que les ennemis étaient dans l'Italie, en se « réglant sur les années où les levées avaient « été les plus fortes, et, de plus, six-vingts « cavaliers : que, si quelqu'une n'avait pas « assez de cavaliers , il lui serait libre de don-« ner trois fantassius pour uu cavalier ; mais « qu'on eut soiu de choisir les hommes de « chaque espèce les plus à leur aise, et de les e euvoyer hors de l'Italie dans tous les lieux « où l'on avait besoiu de recrues : que, si « quelques-unes refusaient d'obéir, on retint « leurs magistrats et leurs députés sans les « admettre à l'audience du sénat quaud ils la « demanderaient , jusqu'à ce qu'ils eussent « satisfait : qu'outre cela les mêmes colonies. « sur chaque somme de mille as, en paie-« raient un de tribut annuel; et que l'on y « ferait le dénombrement des personnes et « des biens suivant la forme que les censeurs « romaius leur prescriraient, c'est-à-dire « snivant l'usage qui se pratiquait à l'égard « du peuple romain ; et que les censeurs des « colonies , avant que de sortir de charge , « apporteraient leur registre à Rome , où ils « feraient serment qu'il aurait été dressé cou-« formément à la loi, »

En vertu de cet arrêt , les magistrats et les principaux de ces colonies fureut appelés à | 4 Ltv. lib. 29, cap 16.

but. Ils se récrièreut tous à l'envi les uus des autres contre une exaction qui leur paraissait excessive. Ils représentèrent « qu'ils ne pou-« vaient point fournir un si grand nombre de « soldats ; qu'à peine étaient-ils en état de « douner le contingent exprimé dans le traité : « qu'ils demandaient eu grâce qu'on leur per-« mit de se présenter dans le sénat pour lui « faire des remoutrances : qu'ils n'avaient « pas mérité qu'ou les accablât de la sorte : « mais que , quand il faudrait périr , nl leur « faute, ni le courroux du sénat, ue pou-« vaient pas leur faire donner plus de soldats « qu'ils n'en avaient, » Les consuls, sans rien rabattre de ce qui avait été arrêté, retinrent les députés à Rome, et renvoyérent les magistrats dans leurs colonies pour y faire des levées, leur déclarant « qu'ils n'auraient point « d'audience qu'ils n'eussent amené les troua pes qu'ou exigenit d'eux. » Ainsi , u'avant plus d'espérance de paraître devant le sénat, ni d'obtenir aucun adoucissement, ils firent les levées prescrites dans les douze colonies. et trouvèrent aisément le nombre de soldats qu'ou leur demandait, parce que leur jeunesse avait eu le temps de se multiplier peudant plusieurs années qu'ils avaieut joui d'une totale exemption. Une autre affaire, qui avait été ensevelie

Rome, où les consuls leur notifiérent la vo-

lonté du séuat à l'égard des troupes et du tri-

dans un silence encore plus long que la précédente, fut ensuite proposée par M. Valérius Lévinus. Il dit qu'il était juste de rendre enfin à plusieurs particuliers les sommes qu'ils avaient bien voulu avancer à la république peudant qu'il était consul avec Marceilus; que personne ue devait être étouné qu'il prit un intérêt personnel à faire acquitter la foi publique, puisque non-sculement il avait été consul l'année que ces deniers avaient été prêtés, mais que de plus c'était lui qui avait proposé cette contribution voloutaire, le trésor public étant épuisé, et le peuple n'étant pas eu état de payer les tributs ordinaires. Cet avis fit plaisir à tout le sénat et les cousuls ayant été priés de mettre l'affaire en délibération , il fut ordonué que ces dettes se-

raient acquittées en trois paicments, dont le ; « cune part à la révolte, et que c'est non-seupremier se ferait sur-le-champ par les consuls de cette année, et les deux autres par ceux qui seraient en charge la troisième et la ciuquième année suivante.

L'arrivée des députés de Locres qui venaient porter leurs plaintes à Rome de tous les maux qu'ils souffraient ', et dout on u'avait point été informé jusqu'à ce jour, suspendit toute autre affaire, et attira scule l'attention de toute la ville. L'indignation publique éclata moins encore contre le crime et l'impiété de Pléminius, que contre la négligence inexcusable de Scipion dans une affsire si importante, et contre son indulgence aveugle à l'égard d'un officier généralement décrié; car c'étaient là les reproches que l'on faisait à ce genéral. La suite nous montrera s'ils étaieut fondés on non.

Les députés des Locriens, au nombre de dix, revêtus d'habits de deuil, portaient en leurs mains des branches d'olivier, suivant l'usage pratiqué par les Grecs lorsqu'ils demandaient des graces ; et , les présentant aux consuls qui étaient assis sur leur tribunal dans la place publique, ils se prosternèrent à leurs pieds eu poussant des cris et des gémissements lamentables. Les consuls leur ayant demandé qui ils étsient et ce qu'ils voulaient, ils répondirent qu'ils étaient Locriens, et qu'ils avaient essuyé de la part de Pléminius et des soldats romains des outrages que le peuple romsin n'aurait jamais fait souffrir même à des Carthaginois. Ils demandèrent permission de s'adresser au sénat pour y exposer leur

Lorsqu'ils eurent obtenu l'audience qu'ils désiraient, le plus âgé d'entre eux prit la parole et tint ce discours : « Je sais, messicurs, « que, pour vous mettre en état de bien iu-« ger de nos plaintes, il est important que « vous sachiez comment Locres a été livrée « à Annibal, et comment nous sommes ren-« trés sous votre domination après avoir a chassé la garuison carthaginoise : car, si « nous pouvons vous prouver évidemment « que le conseil public de Locres n'a eu au-

1 Liv. lib. 29, cap. 16. Liv. lib, 29, cap. 17, 18. « ment de notre consentement, mais encore « par uos efforts et par notre courage que « vous êtcs rentrés en possession de notre « ville , vous serez touchés plus vivement des « injustices atroces et éuormes dont votre « lieutenant et vos soldats ont accablé de bous

a et de fidèles alliès. « Mais je crois devoir remettre à uu antre « temps l'exposition des causes qui ont occa-« siouné cette double révolution , et cela pour « dcux raisons : premièrement, afin que cette « matière soit traitée en présence de Scipion « qui a repris notre ville, et qui est un té-« moin irréprochable de tout ce que nous « avons pu faire de bien et de mal ; en se-« cond lieu, parce que, de quelque façon « que nous nous soyons couduits à votre « égard, nous n'avons point certainement « mérité les maux qu'ou nous a fait souffrir.

« Nous ne pouvons nier, messieurs, que « tant qu'Amilcar a été dans notre ville avec a ses Numides et ses Africains, nous n'ayons « essuyé de leur part des traitements iudignes « et affreux : mais quelle comparaison avec « ce que nous éprouvons aujourd'hui ? Je « vous prie, messieurs, de prendre en « bonne part ce que je vais prendre la liberté « de vous dire ; je ne le fais qu'avec une exe trême répugnance. On peut dire qu'actuel-« lement tout le genre humain attend en sus-« pens, qui du peuple romain ou du peuple « carthsgiuois deviendra le msître de l'uni-« vers. Or, s'il fellait déterminer ce choix sur « les outrages que nous avous reçus des Car-« thaginais, et sur ceux que nous recevons « actuellement de votre garnison, il u'y s « personne qui ne préférat leur domination a à la vôtre. Et cependant vovez quels sont a les sentiments des Locriens à votre égard. « Lorsque uous éprouvions de la part des « Carthaginois un traitement beaucoup moins « dur, nous avons eu recours à votre général :

« et préseutement que nous souffrons de la

<sup>«</sup> part de votre garnison des injures qui pasa sent les hostilités les plus atroces, c'est à « vous seuls que nous adressons nos plaintes. « Ou vous aurez compassion de notre misère, « messieurs, ou nous n'avons rien à espèrer

<sup>«</sup> même des dieux immortels.

« O. Pléminius , votre lieutenant , a été | « levé les trésors de ce temple , qui jusque-là « envoyé à Locres pour la reprendre sur les « Carthaginois, et il v est demeuré avec les « mêmes troupes dont il s'était servi pour « cette expédition. Cet officier ( car l'excès de « nos maux nous donne le courage de par-« ler avec liberté), cet officier n'a rien ni « d'un homme, excepté la figure, ni d'uu « Romain, excepté l'habillement et le langage. « C'est un monstre horrible semblable à ceux « que la fable suppose s'être emparés du dé-« troit qui nous sépare de la Sicile, pour le « malheur de ceux qui naviguaient le long de « ces côtes. Encore s'il était le seul qui exer-« cât contre vos alliés son avarico, sa cruauté, « sa brutalité , peut-être pourrions-nous par « notre patience suffire à ce gouffre, quelque a profond et immense qu'il soit : mais il a « lellement laché la bride à la licence et au « désordre, que de tous vos centurions, de « tous vos soldats, il en a fait autant de Ple-« minius. Il n'y eu a pas nu qui ne pille , qui « ne dépouille, qui ue frappe, ue blesse et « ne tue; pas un qui ne déshonore les fem-« mes mariées et les jeunes personnes de l'un « et de l'autre sexe, après les avoir arrachées e par force des bras de leurs parents. Tous « les jours notre ville est prise d'assaut, tous « les jours elle est pillée; jour et nuit l'on « entend de toutes parts les cris douloureux « des femmes et des enfants qu'ou enlève et « qu'on emporte par violence. Pour tout dire, « en uu mot, je pose en fait qu'il n'est au-« cune famille à Locres, aucune personne « qui u'ait souffert sa part des maux dont je « parle; et que, d'un autre côté, il n'est au-« eune espèce d'injustice, de violence, d'in-« famie, qu'on n'y ait exercée sur quiconque

« Mais f'ai à vous parler d'un article qui « nous touche encore plus que tout le reste, « parce qu'il regarde les dieux, et dont il ne « vous est pas indifférent d'être instruits, « parce qu'il pourrait attirer leur colère sur « vous s'il demeuralt Impunt, Nous avons « chez nous un temple de Proserpine, de la « sainteté duquel vous avez sans doute en-« tendu parler dans le temps que vous sou-« teniez la guerre en Italie contre Pyrrhus. « Il en couta cher à ce prince pour avoir en- Fabius leur demanda s'ils avaient porté leurs

« a pu en être l'obiet.

« avaient été iuviolables. Sa flotte fut battue « d'une horrible tempéte, et tons les vais-« seaux qui portaient les trésors de la déesse « vinrent échouer sur nos côtes. Un si affreux « désastre ouvrit enfin les yeux à ce prince « malgré son orgueil et sa fierté : il reconnut « qu'il v avait des dieux ; et avant fait cher-« cher avec soin tout l'argent qu'il avait pris , « il le fit reporter dans le temple de Proser-« pine. Cette satisfaction n'empêcha pas qu'il « ne fût malheureux le reste de sa vic. Avant « été chassé d'Italie , il termina ses jours à « Argos par une mort également funeste et « indigne de sa gloire passée.

« Votre lieutenant et vos tribuns, quoique « bien informés de ce fait et de beaucoup d'au-« tres pareils , n'ont pas laissé de porter leurs « mains sacrilères sur ces trésors, et de se « souiller, eux, leurs maisons et vos soldats. « d'une proie si abominable. Je craindrais, « messleurs, si vous u'aviez soin d'expier leur « sacrilège par une réparation exemplaire, « que la déesse ne s'en vengeht sur votre répu-« blique, qui en est innocente, comme elle l'a « déjà fait sur les coupables. Il s'est formé « eutre eux deux partis. Pléminius comman-« dait l'un, et les tribuns légionnaires étaient « à la tête de l'autre. Ils en sont venus aux « maius plusieurs fois avec une animosité et un acharnement aussi grand que s'ils com-« battaieut contre les Carthaginois. Il s'est e commis de part et d'autre des cruautés: « inouïes. Voilà de quelle manière la décsse « punit les violateurs de son temple.

« Pour ce qui regarde les injures que nons « avons recues, nous n'avons et n'aurons in-« mais recours qu'à vous seuls pour en ob-« tenir la vengeance. Nous ne demandons pas « que vous ajoutiez foi sur-le-champ à nos « plaintes, et que vous condamniez Plé -« minius sans l'eutendre. Qu'il se présente « en personne, qu'il entende nos accusations. · qu'il les réfute. Si dans tout ce que nous « avons annoncé il se trouve la moindre exaa gération, nous ne refusons pas d'être livrés « par yous à toutes ses fureurs et à sa bru-« talité.»

Quand les députés eurent cessé de parler ,

palante à Suplem. Ils réponditues « qu'il buil « avaient morpé de députée, mais qu'il buil « occupé aux préparails de la guerre; et « qu'actellement, ou il était digé membrqué » pour l'Afrique, ou près de s'embarque ; » que d'allieras il assient é prouvé combie u le li eutenant avait de crédit sur l'esprit et comazisament de l'affire de ce d'illère vière comazisament de l'affire de ce d'illère et comazisament de l'affire de ce d'illère et comazisament de l'affire de ce d'illère et prison, alle qu'il avail laises dans se » piece ce officier , aussi compable ou même plus coupable qu'il evail laises dans se piece ce officier , aussi compable ou même plus coupable qu'il evail laises dans se piece ce officier , aussi compable ou même plus coupable qu'il evail laises dans se piece ce officier , aussi compable ou même plus coupable qu'il evail laise de la service de la comparaire de

Après cet éclaircissement, on congédia les Locriens', et l'on commença à délibèrer. Plusieurs du sénat attaquérent avec aigreur nonseulement Ptéminius, mais Scipiou lui-même, Q. Fabius fut celui qui parla avec le plus d'emportement, eu reprochaut à Scipion « qu'il « était né pour corrompre la discipline mili-« taire: que c'était ainsi qu'eu Espagne la « sédition de ses soldats avait fait plus de tort « à la république que les armes des Cartha-« ginois, que, par une licence inconnue ius-« qu'ici parmi les Romains , et purement ty-« ranuique, il usait à l'égard des troupes, « tautôt d'une iudulgence excessive, tantôt · d'une rigueur qui allait jusqu'à la cruanté. « Il concint à ce que Pléminius fût amené à « Rome, et teun en prison peudant qu'on « lui ferait son procès; et que, si les accu-« sations des Locriens se trouvaient bieu « fondées, il fût étranglé dans la prisou, et « tous ses biens coufisqués : qu'on rappelât « Scipion à Rome pour être sorti de sa « province saus la permission du sénat, et « qu'ou engageat les tribuns du peuple à le « faire dépouiller par le peuple de son com-« mandement : qu'ou répondit aux Locrieus « que le sénat et le peuple romain u'avaient « uulle part aux injustices dout ils se plai-« gnaieut, et en étaieut fort touches; qu'on « leur déclarat qu'ils étaient regardés à Rome « comme des geus de bieu et d'honneur. « comme de bous amis et de fidèles alliés : « qu'on leur restituat leurs enfants, leurs fem-« mes et leurs bieus : qu'on s'informat exac-« tement à quelle somme moutaient les tré« sors qui avaient été eulerés, et qu'on en ermit le double dans le temple; qu'on fit en na scritto d'explation a pret avoir préte lablement confriès rec le collège des pondients de la collège de pondient de la collège de la collège

La dispute qui s'alluma entre ceux qui favo-

risaient Scipiou et ceux qui lui étaient con-

traires fit qu'ou ne put recueillir les voix ni

terminer ce jour-il. Outre les atteutats de Héminise et la dévoltion des Locriens, on reprochait ecore à ce général une fispon de set létip set adens pour un homme des guerre', et surtout pour un Romain. On ajoutist e, qu'il y seasait sou temps à entendre les discours et les dissertations des rhéteurs et des philoses apples, et à juerg de fadrance et de la force des ulthétes ; que ses collècers et toute as parties et les discours de la force des ulthétes ; que ses collècers et toute as millen des déficie de Spracus mois millen des déficie de Spracus mois millen des déficie de Spracus mois se cours en armés, plongée dans la neule e cence qui swit corromps le soldats de Suce cent qui suit corromps le soldats de cent et de la corre, dans la jue redeu-

« tuble sur alliéd up peuple romain qu'à ses e onnemis. »

Quoique ces accusations, en partie vraise, 
Quoique ces accusations, en partie vraise, 
que rivisemblance, on s'eu lint rependant à 
rais de O. Médion qui conveniul rare l'ablus dans tous les autres chefs, hais his chait 
propriet de la commanda de la commanda de la commanda de 
sant et du peuple romain. «is, après avoir 
con chois l'exipon none jeune pour recourrer 
e les Diagness, ce qu'il avait exécute avec 
les diagness de la command de la com

1 Cétait d'user d'un manteau et de chaussures qui étalent propres aux Grees. Cum palito crapidisque énambulare in gymnasio.

<sup>1</sup> Liv. lib. 29, cap. 30.

<sup>1</sup> Liv. lib. 29, cap. 19.

« guerre de Carthage : si, dans le temps même « qu'il faisait espèrer à toute la république « qu'il arracherait Annibal du sein de l'Italie a et soumettrait l'Afrique, ils le rappelaient a tout d'un conp de sa province, et le forçaient « de revenir à Rome avec Pléminius, en le « condamnant en quelque sorte sans l'eutena dre? Que cette conduite serait d'autant plus « étrange, que les Locriens déclaraient que « c'était en son absence qu'on les avait accaa blés de tous les maux qu'ils avaient soufa ferts, et qu'ainsi ou ne pouvait ful reprocher tout au plus que d'avoir eu un peu trop a d'indulgence et de ménagement pour le « commandant qu'il avait établi dans leur ville. « Que son sentiment était que l'ou fit partir « dans trois jours pour la Sicile le préteur « M. Pompouius, à qui cette province était « échue ; que les cousuls envoyassent avec lui « dix commissaires tirés du sénat à leur cholx, a et deux tribuns du peuple, avec un édife : e et que le préteur, avec ce conseil, prit cona naissance de toute l'affaire : que, s'ils re-« connaissaieut que ce fût par l'ordre ou du « consentement de Scipion qu'on ent exercé « sur les Locriens les violences dont ils se « plaignalent, alors ils lui ordonnassent de sors tir de sa province : qu'en cas qu'il fût déià « passé en Afrique, les deux tribuus du peua ple et l'édife, avec deux commissaires au « choix du préteur, partissent aussitôt pour « l'Afrique; les tribuns et l'édile, pour ramea ner Scipion à Rome; les deux commissaires, e pour commander l'armée jnsqu'à ce qu'on « eut envoyé un nouveau général en sa place : « que si, au contraire, M. Pomponius et les « dix commissaires du sénat trouvaient que · Scipion n'eût eu aucune part au maiheur « des Locriens, il restat eu ce cas à la tête de « ses troupes, et continuât la guerre aiusi qu'il « l'avait projetée. »

L'arret du senat ayant été dressé sur ce plan, qui était fort sage et fort mesure, ou pria les tribuns du peuple de choisir parmi eux ou de tirer au sort les deux qui devaient partir avec le préteur et les commissaires <sup>1</sup>. Le collège des poutifes fut consulté sur ce

Liv. lib 29, cap. 20, 21.

» sprets Paroir créé consul pour ferminer la qu'il flaitis tière pour expier les volts et les saieures de Carthages ; dis anie lemps mente crifiques commés dans le temple de Prosceptine, qu'il finisit espirer à toute la république le qu'il arricheral haubil du sein de l'Italia commissiers fuera. M. Claudius Marcellus, e et sommettrait l'Afrique, ils le rappelatent e de revenir à Nome avez Prémissius, on le soit d'un compt de province, et le forçais délègliebles, qui destin, just nouverier, arrêter de d'un contra de l'acceptant de l'expire de l'acceptant de l'expire de l'acceptant de l'expire de l'acceptant de l'acceptant de l'expire de l'acceptant de l'ac

Ils commencèrent par faire clarager de chairuses cronduire à Rhighe Pléminius, et treutdeux de ses compilices. Après quoi leur premier soni fut, seoles so ordres dont ils éclaient chargés, de s'acquitter de tout ce que la reigion expensit pour la réperation de secrifice. A yant doce ransasé tout f'argent qui se trouva cher Pléminius et se solosta, in y joignirent edui vanier remie le tout dans le trêor de la décase, is la différent le soni dans le trêor de la décase, is la indifférent la socréfic d'exclusion.

Le préteur ensuite fit assembler la garnison, lui ordonna de sortir de la ville et de camper au milieu de la campagne, défendant à tout soldat, sous des peines très-rigoureuses, de rester dans la ville, ou d'emporter avec soi quoi que ce fût qui ne lui appartint pas. Il permit alors aux Locriens de reprendre leur bien où ils le trouveraient, et de répéter ce qui aurait disparu. Avant toutes choses, il voulut qu'on leur rendit sur-le-champ les personnes libres, menaçant des châtiments les plus rudes ceux qui retiendraient qui que ce pût être. Enfig. ayant assemblé les Locriens, il leur déclara a que le sénat et le peuple ro-« main leur rendaient leur liberté et seurs lois : « que, si quelqu'un d'entre eux voulait accu-« ser Pléminius, ou quelque autre, il n'avait « qu'à le suivre à Rhège : que, s'ils avaient « dessein d'accuser Scipion au nom de leur « ville comme ayant ordouné ou approuvé les « violences dont on avait usé envers eux, ils « euvoyassent leurs députés à Messine, et « qu'il y examinerait toute cette affaire avec

Les Locriens firent de grands remerclments au préteur et aux commissaires, au sénat et au

« son conseil, »

peuple romain, ajoutant qu'ils iraient accuser Pléminius : « qu'à l'égard de Scipion, quoi-« qu'il cât paru peu sensible à leurs maux , « c'était un personnage qu'ils aimalent mieux

c'était un personnage qu'ils aimaient mieux
 avoir pour ami que pour enuemi ; qu'ils
 étaient bieu persuadés que ce u'était ni par
 son ordre, ni de son cousentement un'on leur

a vait fait de si éuormes injustices; qu'il
a vait ou trop cru Pléminius, ou trop peu
éconté les Locriens: qu'il y avait des hommes qui naturellement étaient assez eune-

« mis du crime pour souhaiter qu'il ne se « commtt pas, mais qui u'avaient pas assex « de fermeté pour le punir quand ll avait été « commis.»

Ce discours, qui justifisti Scipion, th grand plaint au prétent ét aux commissiers, qui so trouvaient par là déchargés d'une commission oftr ordereus, la condamenterul Pileninius, rent à Bonne pieds et mains lês. Pour eux, lipriente le chemin de la Sielle pour examiner par ess-mêmes si les reproches que l'on faist à Scipion sur so conduite particulière, et sur le peu de discipline de son armée, avait aux plaint de la sielle pour caus la serie de la configuration de son armée, avait à Scipion sur le conducte de son armée, avait que de description de son armée, avait que de description de son armée, avait que des complex que de la configuration de la configura

Scipion' ayant appris qu'ils venaient à Syracuse, se mit eu état de se justifier par des effets, et non par des paroles. Il fit assembler ses troupes, et donna ordre que la flotte se trouvât toute prêté, comme si l'on eût dû combattre ce jour-là les Carthaginois par mer et par terre. Le jour qu'ils arrivérent il les recut chez lui avec beaucoup d'honnêteté et de politesse; et, dès le lendemain, il leur moutra les deux armées de terre et de mer. non-seulement en état de donner bataille aux cuuemis, mais représentaut en effet, chacune à sa manière, une image de combat. Ensuite il conduisit le préteur et les commissaires dans les magasins et dans les arsenaux, où ils trouvéreut en aboudance et dans le meilleur ordre qui fût possible, toutes les provisions, les armes et les machines dont on a besoin dans la guerre. La vue de ces préparatifs. taut en gros et en général que dans le détail et le particulier, les remplit d'une si grande

admiration, qu'ils demeurérent pleinement persuades que, si les Carthiquionis porssient être vaincus, ce devait être par ce général et par son armée. Ils exhortérent donc Scipion à passer en Afrique sons in protection des les peutres de la companie de la le jour que toutes les centuries l'avaient uommé consui, et ils partient de Sicile avec la même joie que s'îls étaient rétournée à Rome pour y apporter la souvelle de la viciotre, et son des préparatis magnifiques que Scipion avait Pléminiser è ses complices avant dé con-

retenimar et ses complices ayant des concités de la constitución de la constitución de la concitá abord, ayant de menede devant le peuple par les fribuns, ilis trouvèrent les esprits as prévenus par le souveair des injures qu'ils avaient faites aux Locriens, qu'il ne senbiti pes qu'ils puesent esperre aucue linsouvent dans la place publique. la difformité de Piennius A, force de frapper les yeux des citoyeus, fit insensiblement succèder la compasion à la haite et à la colerte outre quo passion à la haite et à la colerte outre que d'atti, contribunit bessoon, but a beset qu'il d'ait, contribunit bessoon, but a beset qu'il d'ait, contribunit bessoon, but a best qu'il d'ait, contribunit bessoon, but a best qu'il multitude formet de la colerte de la colerte de la un multitude formet de la colerte de la multitude formet de la multitude formet de la present la colerte de la present la

Il y de la directife entre les auteurs, sur la maiere dont ce miserable termina sa vic. Selon quelques-que, il mourut dans la prison avant que le peuple ent promonée son jugement. Selon d'autres, il resia en prison pluiseurs années, au bout despuelles ayant agané quelques scelérats pour faire mettre le fue ux différents entorités de la ville, afin de pouvoir se sauver à la faveur du tamatte, il fut découver et étrangé dans le caching de san le caching.

Pour ce qui regarde Scipion, son affaire ne fut jamais traitice que dans le senta, où toss les commissaires et les tribuns, d'une commune voix, parlèrent arec tant d'éloges de sa flotte, de son armée et de son merite personnel, que tous les sétauleurs décernérent unanimement qu'il passit a up lust 0.0 et na Afrique, tuitaissant la liberté de choisir parmi les troupes qui étient en Scilie, celles qu'il est roupes qui étient en Scilie, celles qu'il

la garde de la province. C'est ainsi que finit l'importante commis-

sion donnée à plusieurs des premiers magistrats de Rome pour une affaire dont le principal objet était Scipion. Elle se termina à son avantage, et, par conséquent, elle ne fit pas d'honneur à Fabius, le plus ardeut de ses adversaires. Quelque grande et juste estime qu'ait acquise à ce dernier un mérite supérieur, sa condulte à l'égard de Scipion fait naltre contre lui de violents soupcons de jalonsie et d'envie, vice capable de teruir seul la plus éclatante réputation. Il s'oppose au dessein que formait ce jeune général de passer en Afrique; et il le fait avec une aigreur et une malignité qui ressentent bien la passion, quoique couvertes et déguisées, peut-être, à ses propres yeux, d'un zèle apparent du bien public. Le dessein avant été approuvé dans le sénat contre son avis, il emploie tout son crédit à en traverser l'exécution, en empêchaut qu'on ne lui fournisse les fonds nécessaires et qu'on ne lui permette de faire de nouvelles levées. Scipion ayant surmonté tous ces obstacles, et étant passé en Sicile, Fabius saisit des bruits vagues répandus contre lui. et, sans antre examen, conclut à le rappeler et à lui ôter le commandement. Reconnaît-on dans un tel procédé la sagesse d'un vieillard, d'ailleurs si respectable? Voilà où conduit l'amour-propre nourri par de longs succès, et une grande estime de sa propre excellence1, qui ne souffre point de rival.

Digression sur les Repas des Romains.

Cette matière, dont j'ai promis de parler, demanderait beaucoup d'étendue, si l'on songeait à la traiter un peu à fond. Je me contenterai, selou ma coutume, d'en donner une légère idée.

Les Romains ne faisaient, à proprement parler, qu'un repas ; c'était le souper. Ils prenaieut bien quelque peu de nourriture vers le milieu du jour, pour se soutenir, et se mettre

mènerait avec lul, et celles qu'il laisserait pour | en état d'attendre le repas du soir. Pransus non avide, dit Horace! quantum interpellet inani ventre diem durare. Mais ce léger dincr ne peut s'appeler un repas, non plus que le déjeuner et le goûter, qui n'étalent que pour les enfants.

L'heure du souper était la neuvième ou la dixième heure du jour, c'est-à-dire trois heures, ou même deux heures avant le coucher du soleil. Jusque-là on s'était appliqué tout entier aux affaires sérieuses; mais pour lors on avait l'esprit libre de tout soiu, et l'on se trouvait alors en état de recevoir chez soi ses amis. Prévenir ce temps pour se mettre à table et pour souper, c'est ce qu'Horace appelle diem frangere .... partem solido demere de die; abrèger le jour, en couper et en retrancher une partie. Ils disaient aussi, pour signifier la même chose, epulari de die. C'était un air de débauche qu'évitaient les gens sages, de se mettre ainsi de bonne heure à table.

A Rome, le bain précédait toujours le souper : ce qui, d'un côté, était nécessaire pour entretenir la propreté, les Romains n'usant point de linge sur eux, et, de l'autre, pouvait servir à aiguiser l'appétit. Les riches et les gens accommodés avaient des bains domestiques. Pline le jeune, dans la description qu'il fait de ses maisons de campagne, nous marque quel soln l'ou prenait alors d'y construire des bains où l'on trouvât toutes les commodités nécessaires pour y prendre à son aise ce soulagement. Pour les gens du peuple, il y avait des bains publics, dont quelques-uns étaient même des édifices somptueux, et dans lesquels la magnificence des empereurs avait semblé prendre plaisir à se signaler.

Au sortir du bain , avant que de se mettro à table, on prenaît un habit plus ou moins léger, selon la saison, et le maître de la maison se piquait souvent d'en fournir de magnifiques à ses hôtes.

Le lieu où l'on prenait les repas s'appelalt triclinium parce que la table était environnée de trois lits. Les tables ont été de différentes figures, selon la différence des temps, carrées, rondes, en demi-cercle. Je ne parleral que

a Nimius sul suspectus, et insitum mortalitati viciu a se spagge mirandt, o ( Sun. de Benef. lib. 2. cap. 25.)

<sup>1</sup> Lib. 1. sat. 6.

des premières, qui ont été d'un plus fréquent | quittaient leurs souliers pour plus grande usage. L'un des quatre côtés demeurait vacant et libre pour servir les mets. Dans les premiers temps, les Romains

mangenient assis sur de simples bancs, à la manière des peuples de Crète et de Sparte. Dans la suite, la coutume d'être couchés en mangeant s'établit parmi eux ; on croit qu'elle leur vint de l'Asie et de la Grèce. Les dames conservèrent longtemps l'anclen usage d'être assises à table, plus conforme à la modestie et à la pudeur du sexe'. Valère Maxime rapporte qu'anx repas religienx que l'on donnait aux dieux , les déesses étaient assises pendant que les dienx étaient couches sur des lits.

On rangeait on lit autour de chacun des trois côtés de la table. Chaque lit tensit pour l'ordinaire trois personnes, quelquefois quatre et cinq, mais rarement. Les lits étaient couverts de tapis, et garnis de coussins pour les convives. Dans les commencements, et la matière et les couvertures des lits, tont était fort simple; mais le Inxe y introduisit dans la suite une magnificence extraordinaire. Ce luxe vint d'Asie'. Ce fut dans le triomphe de Cn. Manlius qu'on vit pour la première fois à Rome des lits d'airain, des tapis et des convertures d'étoffes les plus fines et les plus précieuses, des baffets travaillés avec un extrême soin et une grande dépense. Et ce n'étaient encore là que les premiers commencements, et comme les semences de ce prétenda bon gout, que, quelque temps apres, des hommes d'un génie inventif et d'une merveilleuse sagacité pour tous les raffinements do luxe 5, et en même temps d'one prodigalité sans bornes , portèrent à des excès qu'on a peine à croire.

Nous avons déjà dit que les convives commencaient par prendre le bain, après quoi ils se revêtaient d'habits destinés pour la table. Avant que de monter sur les lits, ils

1 Lib. 2, cap 1.

a « Luxuria pere e vecta in Urbem est. Il primim lectos arcos , ve

« stragutam pretiosam et abacos Romam advezer « Viz tamen life, oun tum er « feturm lexerie. » ( Lev. 116 20, cap. 6. )

a Prodigi el sagacia ad luxurim instr (PLIN. lib. 9, cap. 11.)

propreté. Dans les parties de plaisir ils usaient des essences et des parfams les plus exquis . et portaient des couronnes de fleurs sar la tête. Ils montaient en cet état sur leurs lits.

Le repas commençait toujours par des libations et des prières que l'on faisait aux dieux, en versant uu peu de vin sur la table, en leur bonnenr : contume de l'antiquité la plus recolée, comme on le voit dans Homère et dans Virgile, Didon, dans le premier repas qu'elle donne à Enée, adresse ses prières à Jupiter, et lui fait ensuite des libations.

Jupiter, hospitibus pam te dare jura log Dials, et in mensa laticum libavat honorem 1.

Cette cérémonie était généralement établie 9 : mensam adisti , est-ll dit dans une des déclamations attribuées à Quintilien, ad quam quum venire capimus, deos invocamus. Les anciens finissaient toujours les repas par où ils les avaient commencés, c'està-dire par les prières et les libations, comme en le voit en plusieurs endroits des Moralesde Plutarque. Je ne pais m'empêcher d'inserer ici la traduction d'un passage grec d'Héliodore3, qui est fort précis. Il est temps (y estil dit) de renvoyer les convives ; mais auparavant, souvenons-nous de Dieu, On porta ensuite la coupe des libations à tous les assistants, et le repas finit de la sorte. Cet acte de religion, par où commencaient et finissaient les repas, était comme une protestation publique que faisaient les patens qu'ils reconnaissaient tenir de la libéralité de Dien toutes les nourritures dont ils faisaient usage. Et c'est pour cela que les anteurs anciens parient tonjours de la table comme d'une chose sacrée\*. Tacite appelle les cérémonies employées any repas, sacra mensa,

C'est une chose bien triste, et qui marque un grand oubli de Dicu, de voir que la contume de consacrer en quelque sorte le

! Æneid. lib 1, v. 733-740.

Quiet. Declam. 301.
 Heliodor, Æthiop, lib 5, sub fine

4 Annal, lib. 15, cap. 52.

commencement et la fin des repos par la prière et par l'action de graces, observée de tout temps par les patens, soit maiutenant parmi nous abolie entièrement à la table de presque tous les grands seigneurs et de tous les riches, et n'ait plus lieu que parml les bourgeois; encore commence-t-elle à y être négligée, tant le mauvais exemple des grands a de force et devient contagieux !

Après qu'on avait satisfait aux devoirs de religion, on créait un rol du festin, qui prescrivait les lois qu'on devait y garder, et le nombre des coups qu'il fallait boire. C'était le sort ordinairement qui décidait de cette royauté.

· · · · · · · Quem Venus \* arbitrum \* Dicet bibendi ?. . . . . . . . . . Nec regna vini sortiere talis3.

Quelquefois, par exemple, on obligeait de boire autant de coups qu'il y avait de lettrea dans le nom de la personne dont ou buvait la santé. Cicéron observe que Verrès<sup>4</sup>, qui avait foulé aux pieds toutes les lois du peuple romain, obéissait ponctuellement aux lois de la table. Au reste, cette cérémonie de joie et de galté a'observait dans les repas les plus sages. Caton le censeur disait que cette royauté de table, et cette espèce de législation établie par une contume ancieune, lul faisait grand plaisir5.

Il est temps de faire servir les mets. Dans les repas d'appareil, des esclaves lestement vêtus 6, et ceints de serviettes blanches, apportaient eu cérémonie les plats. Ils étaient

\* Ce mot signifie tel le coup de dé le plus l comme serait parmi nous rafe de six.

\* Horst. Hb. 2, Od. 7. # Lib. 1, Od. 4.

· « Iste prætor severus se diligens, qui pop a legibus nunquam parulaset , lis diligenter legibus pare-

. bat, que in poculis ponebanter. » s « Ma verò et magisteria delectaut a majoribus is

e Inta, et is sermo qui more majorum a sun no adh bee tur in poculis, » ( Crc. de Senect, u. 46. ) a Agmen servorum nitentium, et tu

« natissimorum turba lintels succincts. » ( Sam. )

suivis par au écuyer tranchaut ', qui, d'une main légère et savante, dépecait les viandes avec art, et souvent en cadence. Il v avait d'autres esclaves préposés au buffet pour préseuter les coupes, verser du vin, changer les assiettes. Le buffet était l'endroit de la saile à manger où le maître du logis étalait avec le plus de pompe sa magnificence en y exposant on grand numbre des vases et des connes d'or et d'argent ciselés par la main des plus habiles ouvriers, et souveut enrichis de pierreries.

Leurs repas étaient à plusieurs services. comme parmi nous. Une singularité qui mérite de n'être pas oubliée, c'est qu'au premier service ou donnait toujours des œufs frais : ab ove usque ad mala, dit Horace, pour signifier, depuis le commencement du repas jusqu'à la fiu. Il paraît aussi qu'ils faisaient servir le fruit sur une autre table que celle qu'on avait employée pour le fond du repas. De là l'expression de Virgile, mensa grata secunda dona, pour marquer le dessert, fruits crus ou cuits, ou confits, pâtisseries légères, et autres choses semblables, qu'ils appelaient d'un nom commun dulciaria, on bellaria

Dans les beaux temps de la république, les repas, quoique simples, étaient préparés avec soin, mais sans délicatesse recherchée. La galté et la liberté qui y régnaient, jointes à l'agrément et à la solidité de la conversation, en faisaient le principal assaisonnement. Caton le censeur, tout austère qu'il était ailleurs, se déridait et quittait son sérieux à table. Il n'était point ennemi de la joie. Il buvait volontiers et souvent, mais toujours modérément; et il dit lui-même qu'il aimait les petits coups : me delectant pocula, sicut in symposio Xenophontis, minuta et rorantia . Quand il était à sa campagne, il priait tous les jours à souper quelques-uns de ses amis du voisinage, et il passait joyeusement le temps avec eux, en se montrant homme de très-bonne et trèsagréable compagnie, non-seulement à ceux de son age, mais encore aux jeunes gens, comme ayant une grande expérieuce du monde, et

a Allus pretiosas aves sciudit, et per p e frasta escutit. » (loca )

<sup>\*</sup> Cic. de Seneci n. 16. - Plut. in Cat. p. 351.

ayant vu par lui-même et enlendo des autres [ que Infinité de choses curieuses, que l'on écoutait avec plaisir. Il était persuadé que la table était un des moyens les plus propres à faire naître et à entretenir l'amitié. A la sienne. les propos les plus ordinaires étaient les éloges des bons et braves citoyens, et jamais on ne disait un mot des méchants ou de ceux qui étaient sans mérite. Caton ue souffrait pas qu'on eu pariât à sa table ni en bien ni en mai, et il était atlentif et adroit à en détourper l'occasion. C'était la douceur de l'entretien onl lui rendait agréables les renas oni duraient longtemps 1; et li savait bon gré. disait-il, à la vieillesse, qui, en diminuant en lni le besoin du boire et dn manger, lni avait en récompense augmenté le goût et le plaisir de la conversation \*. Il fait une remarque fort sensée sur la différence du nom que les Grecs et les Romains donnent au repas. Les premiers l'appellent evanious, compotatio, ce qui siunifie proprement une assemblée de personnes qui boivent et mangent ensemble; par où lls paraissent donner dans les repas la préférence à ce qui en fait le moindre mérite 3. Chez les Romains le repas est appelé convictum, une assemblée de personnes qui vivent ensemble. c'est-à-dire qui conversent entre eiles, qui s'entretieunent, qui tienuent des discours également spirituels et agréables: car c'est là proprement vivre. Apssi Caton disait-il que ce qui lni plaisait le plus dans les repas u'était point la bonne chère, mais la compagnie et ia conversation de ses amis 4. Y a-t-il parmi nous beaucoup de tabies où les repas se passent de la sorte? Il ne paralt pas que l'ou se pique d'y

faire grande dépense d'esprit. Le luxe d'Asie, quand on l'eut vaincue,

Ego propter sermonis delectationem tempestiv,s
 quoque convivitis delector, see caus aqualibus solum
 (qui pauci admodâm restamt), sed cum vestra atiam
 actate atque vobiscom: haboque senectuti magnam

« gratiam, que mibi sermonis aviditatem auxit , potionis « et cibi sustulit. » (Cic. de Senect . n. 46.)

Cic, de Senect. u. 45.
 Ul quod lu eo genere miulmum est, id maximé p
 bare videantur. ...

« Neque ipsorum conviviorum delectationem volu
 « tatibus magis, quam curtu amicorum et sermonibus m
 « tichar. »

passa blentôt à Rome, et infecta les tables comme tout le reste, Les bouffons, les farceurs, les joneuses d'instruments 1, les danseuses en firent l'accompagnement ordinaire. Les repas furent préparés avec plus de soin et de dépense. Ajors, dit Tite-Live, pp cuisinier, dont les anciens faisaieut peu de cas et peu d'usage, devint un homme de conséquence: et ce qui n'avait été jusque-là qu'nn bas et vil ministère fut regardé comme un emploi et un art important. Le mai alla toujours en croissant, et fut porté à des excès qui paraissent à peine crovables. Les repas de Lucuile sont connus de tont le monde. On en vint à cette perversité de goût, de n'estimer les mets que l'on servait dans un festin que par leur rareté, et par le prix énorme qu'ils coûtaient s, non par leur bonté et leur qualité réelle. Queiquefois il ne faut qu'nn homme pour gâter ainsi toute nne nation, comme on l'a dit du fameux Apicius \*, qui, s'étant donné pour mattre dans la science des bons morceaux, vint à bout de corrompre tout son siècle.

Sénêque tous peint avec des couleurs bien vives, dans le portrait qu'il fait de cet Apicius, l'image d'un homme sensuel et voluptenez, qui reçolt avidement et savoure come à iongs traits le plaisir par tous ses sens. Yoyez, dit-il, na Apicius apparé ser un coussin rempi de roses ', contemplaut la magnificance de

4 « Tum psaltrim , sambucistrimque , et conviralis lu-« diosem obiectamenta addita epails : epaita quoque lipate et curi et sampla majore apparari corpte. Tum « coques, villasimem antiquis mancipium et restinatione « et use, in prede ense ; et quod missiserium fueral , ars « haberi copta, » (Lr. lib. 30, esp. 6.)

haberi cupta, » (Liv. lib. 39, cap. 6.)
 \* Appositas dapes nou sapore, sed sumple estima bant, » (Parar. in Panepyr. Theod.)

O miserabilet, quorum palatom nid ad pretioso cie bos non excitator i pretiosos satem non eximas sapor,
sun aliqua haciam dalecto, so frattas et difficultas poe randi facit. » (Sær. de Consolat. ad Heiv. cap. %)

e a Apicias, sciendam popina professos, disciplials sul
e acessima indecti. » (d. 1846. cap. 10.)

a « Vide bos coadem (Nomeaissom et Apicium) a suggestu roen spectanies popinam suam , aures vocum « sono , spectaculis oculos, soporibus paistum suum de-» lectanies. Molilbus lecibusque fomenția totum lacessietar corpus; et. ne nares interim cessent, odoribus va-« rilu inficiur locus ipue, in que luxurin parentatur » (ld.

de Fitá Beeld, Ilb 11.)

sa table, satisfaisant son oute par les concerts les plus harmonieux, sa vue par les spectacles les plus charmants, son odorat par les parfums les plus exquis, et son palais par les viandes les plus délicates.

On fit, à diverses reprises, plusieurs sages règlements pour arrêter la dépense excessive des renas et des festins. Le premier parut l'an de Rome 571, sous le consulat de Q. Fabius et de M. Claudius, et fut appelé lex Orchia. Mais le luxe, plus fort que les lois, rompit toutes les barrières qu'on s'efforça de lui opposer en différents temps, et demeura presque toujours victorieux et triomphant. Tacite nous apprend que le luxe de la table, qui depuis plus de cent ans était excessif, s'amortit beaucoup sous Vespasien; et entre plusieurs autres raisons de ce changement, il en apporte une qui fait beaucoup d'honneur à cet empereur. Comme Vespasien, dit cet auteur, gardait dans sa table et dans toute sa manière de vivre l'ancienne simplicité ' des Romains, plusieurs, pour plaire au prince, se piquèrent de l'imiter. Ainsi son exemple, plus puissant que toutes les lois et toutes les peines dont elles menaçaient, vint à bout en peu de temps de réformer les désordres publics. Il eu sera ainsi dans tous les états quand celui qui est le mattre et le distributeur des récompenses se déclare pour la vertu : pour lors l'honneur, l'espérance, la protection et surtout l'exemple du prince, ont une force infinie sur l'esprit des sujets, et sont capables d'abolir ou du moins de faire disparaltre les vices les plus euracinés.

Je reviens à quelques circonstances du repas, dout j'ai différé de parler jusqu'ici. La table, dans les premiers temps, était nue; et, à mesure qu'on levait un service, on avait soin de l'essuver, et de la tenir dans une grande propreté. On la couvrit dans la suite d'une nappe, qui s'appelait mantile. Mais ce qui parait elonnaut, c'est que, longtemps meme après le siècle d'Auguste, ce n'était point la mode que l'on fournit des serviettes aux conviés, mappas : ils en apportaient de chez eux. Catulle se plaint d'un certain Asinius qui lul avait pris la sienne, et le menace de le diffamer par ses vers, s'il ne la lui renvoie promptement.

Marrocine Asini , manu sinistră Non belle uleris lu joco alque vino. Tollis lintes negligentlorum ... Ousre aut bendecasyllabos treceutos Exspects , aut mihl liuteum remitte.

Martial dit à peu près la même chose d'un Hermogéne.

Attuieral mappam pemo, dum furta timentur : Mantile e mensă sustulit Hermogenes.

Je ne m'arrête point à une coutume assez commune chez les auciens, mais fort basse et indigne, de se faire vomir exprès pour réveiller l'appétit, et pour se mettre en état de manger sur nouveaux frais, comme si l'on n'avait point encore commence à le faire. Ils prenaient pour cela d'un vin leger et fade, qui ne manquait pas de produire l'effet qu'ils voulaient. Quelle honte! « Ils vomissent pour « manger 1, dit Séuèque, et ils mangent pour « vomir; et ils ne se donnent pas le temps de « digérer des viandes qu'ils font venir à grands « frais du bout du monde, «

Je ne parle point non plus de la variété et de l'excellence des vins que les Romains employaient dans leurs repas. Horace en fait l'éloge en plns d'un endroit. Il était assez voluptueux et d'assez bon goût pour mériter d'en être cru sur sa parole.

Leur coutume de garder des vins pendant uu très-long temps est connue de tout le monde 9. Pline en cite un exemple qui étonne. On avait conserve jusqu'au siècle où il vivait des vins recueillis sous le consulat de L. Opimius, et qui avaient par conséquent duré près de deux cents ans.

<sup>· «</sup> Præcipuus adstricti moris auctor Vespasianus fuit ,

<sup>«</sup> antiquo Ipse cultu victuque. Obsequium indé la prin-« cipem, et æmulandi ardor, validior quam pæna ez legi-

a bus et melus. a ( Tac Annal. lib. 3, cap. 55. )

e Yomuni ni edant, edunt ut vemani; et epulas, « quas toto orbo conquiruni, nec concoquere dignantur.» (SER. de Consol, ad Helv. cap. 9.)

<sup>5</sup> Pilo, lib, 15 , cap. 4.

Je finiral cette digression par une difficulté ( qui laisse toujours du doute et de l'embarras dans l'esprit. L'habitude où nous sommes de manger assis fait que nous avons peine à comprendre que la posture des Romains, qui mangenient couchés sur des lits, pût être aussi commode. Il faut pourtaut bien que cela ait été aiusi, puis que les Romains, après avoir longtemps suivi le coutume de manger assis, la quittérent enfin pour adopter l'autre, qu'ils ont toujours observée depuis; en sorte que c'était chez eux une marque de douleur et de deuil que de manger assis. Plutarque rapporte que Calon ne mangea qu'assis depuis l'ouverture de la guerre entre César et Pompée. On ne sait pas l'époque précise de ce changemeut: mais il y a beaucoup d'apparence qu'il fut la suite et l'effet du commerce des Romains avec les Asiatiques. On sait que ces peuples, vaincus par les armes romaines, communiquèrent à leurs vainqueurs le goût du luxe et des délices, et l'attention à rechercher les alses et les commodités de la vie. Voyons donc comment dans cette situation, qui nous parait fort gènante, ils mangeaient, buvaient, et s'entretenaient avec les convives.

J'ai déjà dit qu'il y avait ordinairement trois personnes sur un lit. Ce lit était un peu plus bas que la table. Ils avaient la partie du corps

supérieure un peu élevée et soutenue per des coussins, et la partie inférieure étendue en long sur le lit derrière le dos de celui qui suivalt. S'appuvant sur le coude gauche, ils se servaient de la main droite, qu'ils avaient libre, pour boire et pour manger. Il arrivait ainsi que celul qui était le second avait la tête vis-a-vis de la poitrine du premier : et que . s'il voulait lui parler, principalement lorsquo la chose devait être secrète, il était obligé de se pencher sur son sein, en comprenant sous ce nom depuis le bas du visage jusqu'à la ceinture. Ce qui est dit ici peut servir à faire entendre quelle était la situation de saint Jean dans la cène | par rapport à Jésus-Christ , et commeut le femme pécheresse pouvait répendre ses parfums sur les pieds du Sauveur. Il v a beaucoup d'apparence que, dans la conversation, lorsqu'elle était longue, ce qui arrivait ordinairement, celui qui partait, pour se faire entendre des convives, se tenait presque à son scant, avant le dos soutenu par des coussins. C'est au lecteur à juger si cette posture était fort commode.

<sup>a</sup> Le tableau de la Cène, par le Poussin, dont il y a plusieurs copies, et dont les estampes sont fort multipliées, représente fort blen la disposition des lis et des couviés, et la situation particulière de saiul Jean.

## LIVRE XX.

Ce livre renferme l'histoire de près de cinq années, dequis 589 liquayir 552. Les principaux fais contenus dans ce livre sont l'arrivée de Sépion en Afrique, l'incendie des deux camps conemis, la défaite et la prisc de Syphax, l'histoire de Sophonisbe, la sortie d'Anubal de l'Italie, sa défaite au combat de Zama en Afrique, la paix accordée aux Carthagiuois, qui termiue la seconde guerre pusique.

\$ I. — STPHAX SPOUSE SOPHORISES, PILLE D'ASDRE-BAL STPHAT NENONCE A L'AMITIÈ EE SCIPION ET A L'ALLIANCE DES ROMAINS. SCIPION CACRE A SES SOLDATE L'INFIDÈLITÉ DE SYPRAX. SCIPPON SE REND A LILTBÉR, ET PRÉPARE TOUT POUR LE DÉPART DE LA PLOTTE, ELLE PART, LA PLOTTE ABORDE EN APRIQUE. LA TERREUN SE HÉPAND DANS LES CAM-PAGRES MT DANS LES TILLES. SCIPION BATAGE LES TERRES, APRÈS ATOIR DÉFAIT UN DÉVACIEMENT DE CAVALERIS CARTHAGINOISS. MASSNISSA TIENT OR ZOIN-ORE & SCIPION. ACTION DE CAVALERIE, HANNON EST BEFAIT PAN SCIPION, RT TUR. SCIPION RATAGE L'A-PRIOUS, IL ENTREPRENO LE SIÈGE D'UTIQUE, ET RAT OBLIGA DE L'INTERNOMPRE. CONTOIS ENTOYES A SCIPION. LE CONSUL SEMPRORIUS RET BATTU PAR ANNIBAL , PUIS LE BAT A SOR TOUR ATEC BRAUCOUP O'AVANTAGE, LE CORSUL CORRÉLIUS CONTIENT L'E-THURSE DANS LE ORVOIR. CONQUITE BITARNE ET INDÉCENTE DES CERSEURS LIVIUS ET NENON, LOI CINCIA.

M. CORNÉLIUS <sup>1</sup>.
P. SEMPRONIUS.

Pendaut que les Romains étaient occupés des affaires que je viens de rapporter, les Carthagiuois, de leur côté, prenaieut des mesures

An. R. 548; sv. J. C. 204.

contre les desseins de leurs enuemis 1. Ils avaient élevé des guérites et allumé des feux sur tous les promontoires; et, après avoir passé l'hiver dans des alarmes et des inquiétudes continuelles, s'luformant de tout, et tremblaut à chaque uouvelle qu'ils recevaieut. ils conclurent enfin avec le roi Syphax une alliance qui u'était pas peu importante pour leur défense et privèreut Scipion d'un des priucipaux appuis sur lesquels il avait compté pour former sou plau de passer en Afrique, Asdrubal, fils de Gisgon, u'était pas seulemeut uni avec Syphax par les liens de l'hospitalité qu'ils avaient contractée ensemble, lorsque, revenant d'Espagne, il s'était trouvé, comme uous l'avons dit, dans le palais de ce prince avec Scipiou; mais Il y avait entre eux un projet d'une alliance plus étroite, et le Carthaginois négocialt le mariage de sa fille Sophouisbe avec le prince numide. Il l'avait autrefois promise à Masinissa; mais les intérêts de sa patrie l'emportèreut aisémeut sur cet engagement. Il se hâta de consommer le traité avec Syphax : et, le voyaut transporté pour Sophonisbe d'un amour violent, il la fit veuir de Carthage, et la maria sans différer. Au milieu des fêtes et de la réjouissance des noces, Asdrubal pria Syphax de joindre à l'alliance particulière qu'ils veuaient de faire entre eux uue alliauce publique entre les Numides et les Carthaginois. Le roi accepta la propositiou; et tous deux firent serment que les deux nations auraient désormais les mêmes amis et les mêmes ennemis.

Au reste, Asdrubal n'ayant pas onblié l'al- [ liance que Syphax avait aussi jurée à Scipion, et connaissant le peu de fondement qu'il y avait à faire sur les promesses de ce prince barbare, il craignit que le mariage de sa fille ne fût nn lien trop faible pour l'arrêter quand Scipion seralt passé en Afrique. C'est pourquoi, profitant des premières ardeurs du prince numide, il l'engagea, par ses instances, anaquelles se joignirent les caresses de la jeune épouse, à envoyer des ambassadeurs à Scipion en Sicile, pour lui déclarer « que les « promesses qu'il lui avait faites lorsqu il l'a-« vait recu à sa conr ne devaient plus être un a motif pour lui de passer en Afrique; qu'il « avait épousé la fille d'Asdrubal fils de Gis-« gon , avec qui Scipion avait logé dans son « palais : et qu'en conséquence de cette union « particulière il avait fait une alliance publi-« que avec le peuple de Carthage : que ses « premiers vœux étalent que les Romains fis-« sent la guerre contre les Carthaginois lois a de l'Afrique, comme ils avaient fait jus-« qu'alors, afin qu'il ne se trouvât pas dans la « nécessité de prendre part à leur démêlé, et « de s'attacher à nn parti en se déclarant con-« tre l'autre : mais que, si les Romains ve-« naient à attaquer l'Afrique, et que leur « armée s'approchât de Carthage, il ne pour-« rait pas s'empêcher de combattre pour l'A-« frique, qui lui avait donné la naissance, et « pour la patrie de son épouse et de son beau-

Les ambassadeurs que Syphax avait chargés de cette rommission trouvèrent Scipion à Syracuse, Quoique l'inconstance de Syphax fit perdre à re général une ressource considérable, et sur laquelle il avait beaucoup compté pour faire réussir les desseins qu'il avait formés contre l'Afrique, il ne se rebuta point; mais, renvoyant promptement les ambassadeurs de ce prince avant que le suiet de leur voyage fût divulgué dans l'armée, il les chargea pour leur mattre d'une lettre par lagnelle il l'exhortait, en des termes très-forts, « à ne « point violer les lois de l'hospitalité qui les « nnissait l'un et l'autre ; à se souvenir de l'al-« liance qu'il avait faite avec le peuple ro-« main; à ne point trahir sa foi, son honnenr, « sa conscieuce; enfin, à respecter et à crain-

a père. »

« dre les dieux témoins et vengeurs des trai-« lés. » Au reste, comme il n'était pas possihie de cacher l'arrivée des Numides, qu'on avait vus en différents endroits de la ville ', et qu'il était à craindre, d'nn côlé, que le motif de leur voyage ne fût déconvert par le soin même qu'on prendrait de le céler, et, de l'autre, que le bruit de cette rupture, quand il viendrait à éclater, ne rebutât les tronpes, Scipion, pour détourner le mauvais effet que cette nouvelle pourrait causer, loi en substitua une fausse et tout opposée. Ayant donc fait assembler les soldats, il leur dit « qu'il n'y « avait plus de temps à perdre : que les rois « ses allies le pressaient de venir incessam-« ment à leur secours : que Masinissa aupa-« ravant était venu trouver Lélius pour se « plaindre à lui d'un si long retardement : « que maintenant Syphax lui faisait demander « par ses ambassadeurs quelle raison pouvait e le retenir si longtemps en Sicile qu'il le « prisit, ou de passer au plus tôt en Afrique. « on, si le plan était change, de l'en avertir « afin qu'il prit les mesnres qu'il jugerait né-« cessaires pour sa propre sûreté et pour celle « de son royaume : qu'ainsl, comme tout « était prét pour le départ, et qu'il n'était pas « possible de différer davantage , son dessein « était d'envoyer sa flotte à Lilybée , d'y asa sembler toutes ses troupes tant d'infant rie « que de cavalerie, et de s'embarquer pour « l'Afrique, sons la protection des dieux, an

« l'Altenge, sous la protection des dieux, an permeire vent lesconque et el hardi cospion en Le messonge et el hardi cospion en Le messonge et el hardi cospion en mienta à la Carladinioni et qu'a la Romaini et il est bien eloigne de la disposition que Iron a danirleé dans Epamisondas, aussi grand homme de guerre que Scipion, mais plus detion que lui un el enfolse de la verir le , pour laquelle di avail un la trepect, qu'il ne croyal par qu'il ul fila premis de mentir, même en rainsi et par maniere de filmrissement a doit en l'article de la companya de la companya par l'ul fila premis de mentir, même en rainsi et par maniere de filmrissement a doit professione mentirier.

Scipion, en conséqueuce, écrivit à M. Pomponius, pour le prier de venir le trouver à Li-

<sup>1</sup> Liv. lib. 29, cap 24. 2 Corn. Nep. in Epamin, cap. 3.

lybée, s'il le jugeait à propos, afin qu'ils examinassent de concert quelles légions et quelle quantité de troupes il conviendrait de conduire en Afrique 1. En même temps il envoya des ordres sur toute la côte pour assembler et amener à Lilybée tous les vaisseaux de charge qui s'y rencontreraient. Tout ce qu'il y avait de troupes et de vaisseaux en Sicile s'étant rendu à Lilybée, la ville ne pouvait contenir taut de soldata, ni le port tant de bâtiments ; et toute cette multitude avait une si grande ardeur de mettre à la voile et de passer la mer, qu'il semblait qu'on les menait en Afrique, non pour faire la guerre, mais pour recueillir les frui's d'une victoire déjà certaine. Surtout les soldats qui étaient restés de l'armée de Cannes étaient persuadés qu'il n'y avait que Scipion qui pût leur donner lieu de mériter par d'utiles et d'importants services la fin de leur honte et le rétablissement dans tous leurs droits. Scipion, de son côté, ne méprisait pas ce genre de troupes. Il était convaincu que ce n'était pas par leur lâcheté que la bataille de Cannes avait été perdue ; et il savait qu'il n'y avait point de plus vienx soldats dans toutes les armées romaines; et que d'ailleurs ceux-ci étaient expérimentée non-sculement dans les différents genres de combats, mais encore dans les sièges. Ces troupes composaient la cinquième et la sixième légion. Il en fit la revue, et en forma un corps d'élite, écartaut les soldats dont il n'espérait pas tirer un bon service, et les remplacaut de ceux qu'il avait amenés d'Italie. Il renforça même ces légions pour le nombre, et voulut qu'elles eusseut chacune six mille deux cents hommes de pied et trois cents cavaliers. Parmi les alliés du nom latin, cavalerie et infanterie, il préféra aussi ceux qui s'étaient trouvés à la bataille de Cannes. On no sait pas précisément à quoi montait le nombre des troupes qui s'embarquèrent : les historiens varient beaucoup sur ce sujet. La flotte était composée de cinquante gros vaisseaux, et de près de quatre centa barques.

Scipion eut grand soin qu'ello ne manquât de rien; et pour cela il entra par lui-même dans le dernier détail, pour voir si ses ordres

1 Liv. lib. 99 , cap. 24. II. BIST. BOM.

avaient été bien exécutés. M. Pomponius, qui avait été chargé des provisions de bouche, en fit mettre dans les vaisseaux pour quarantecinq jours, dont il v en avait de cuites pour quinze. On y mit aussi de l'cau, tant pour les hommes que pour les bêtes, pour un pareil nombre de jours. Les vaisseaux de charge étaient au centre, converts, à la droite, de vingt gros bâtiments commandés par le général lui-même, et par L. Scipion son frére, et à la gauche, d'autant de vaisseaux de même espèce, sous la conduite de C. Lélius, commandant de la flotte, et de M. Porcius Caton, questeur, Les gros vaisseaux avaient chacun un fanal; ceux de charge, deux: l'amiral en avait trois par distinction, et pour être plus aisément remarqué. Il commanda aux pilotes d'aborder au canton d'Empories . dont les habitants, peu belliqueux, et même amollis par les délices et la fortilité du terroir, paraissaient peu capables de faire résistance. Le départ fut fixé pour le lendemain,

On avait déja vu plusicurs flottes 2 romaines partir de Sicile et du même port de Lilybée. Mais ni pendant cette guerre, ni dans tout le cours de la première, il n'y en avait eu aucune dont le départ eût été célébré par un aussi grand concours de spectateurs, quoique cependant, si l'on jugeait d'une flotte par le nombre de ses bâtiments, on en avait vu qui avaient transporté au delà de la mer les deux consuls avec deux armées consulaires, composées de presque autant de vaisseaux de guerre que Scipion avait alors de barques de charge: mais l'importance de cette seconde guerre, infiniment supéricure à l'autre; le danger extrême où l'Italie s'était trouvée, et où elle se trouvait encore après tant de sanglantes défaites; la haute réputation de Scipion, fondée sur les glorieux exploits qu'il avait déjà exécutés, et sur ceux que l'on attendait de son courage et de son bonheur; le dessein hardi de passer en Afrique, qui n'etait point encore venu dans l'esprit d'aucun des généraux; le bruit qu'il avait répandu

Le canion d'Empories était sur la petite Syrte, appelfe maintenant golfe de Gobes, sur la côte du royaumo

de Tunis. 1 Liv. lib. 29, cap. 26.

avec un air et un tou de conflance, qu'il allait [ les vaisseaux pouvaient-ils éviter de s'entrearracher Annibal du sein de l'Italie et faire repasser la gnerre en Afrique, où elle serait enfin terminée; tout cela avait excité une curiosité avide dans l'esprit des peuples, et attiré une attention extraordinaire sur le départ de la flotte. Le port était rempli non-seulement de tous les habitauts de Lilybée, mais eucore d'un grand nombre de députés de tons les peuples de Sicile, que le désir de faire leur cour à Scipion on leurs affaires auprès du préteur Pomponius avaient amenés dans cette ville. De plus, les soldats des légions qui restaient en Sicile s'y étaieut rendus pour dire adieu à leurs camarades; et, si la flotte attirait les yeux de cette multitude Infinie aul couvrait le port et les parties du rivage d'où elle poquait être aperçue, cette multitude ellemême n'était pas uu spectacle moius brillant pour la flotte.

Dès qu'il fut jour , Scipiou parut sur le tillac du vaisseau amiral; et, ayant commande au héraut de faire silence: « Dieux et déesses de a la terre et de la mer, dit-il, je vous prie et « vous conjure de donner un beureux succès « à tous les desseins que j'ai formés et forme-« rai dans la suite, et de les faire tourner à a mou utilité et à ma gloire, aussi blen qu'à « celle du peuple romaiu , des alliés du uom a latin, et de tous ceux qui portent les armes « sous les auspices du peuple romain et les « miens , taut par terre que par mer ; de nous « accorder de jour en jour, et de nous cona tinuer saus cesse de plus eu plus votre proa tection; de nous procurer la victoire et le « triomphe sur nos ennemis; de nous rame-« uer dans notre patrie chargés de leurs déa pouilles et pleius de joie et de sauté : de « uous donner les moyens de uous venger de « nos enuemis publics et particuliers, et de « faire retomber sur la république des Car-« thagiuois tous les malheurs dout ils avaient « menacé le peuple romaiu. » Après cette prière ou égorgea la victime, dout il iela. selou la coutume, les entrailles crues dans la mer, et avec le sou de la trompette il fit douner le signal du départ.

Étaut partis avec un vent favorable , ils perdireut bientôt le rivage de vue. Mais sur le midi il s'éleva un brouillard si épais, qu'à peine choquer : quand ils furent avancés en pleine mer, le vent tomba; et le même brouillard ayaut continue pendant toute la nuit suivante, il se dissipa au lever du soleil, et le vent recommença à les pousser avec la même force. eu sorte qu'ils apercureut bientôt la terre. Un moment après, le pilote dit à Scipion qu'ils n'étaient pas à plus de cinq milles 1 de l'Afrique : qu'il apercevait le promoutoire de Mercure 5; et que, s'il lui ordonnait de tourner de ce côté-là, toute la flotte serait bientôt dans le port. Scipion pria aussitôt les dieux que ce fût pour sou bonheur et pour celui de la république qu'il ett vu la terre d'Afrique, et il ordouna au pilote d'aller aborder uu peu plus

Ils étaient poussés par le même veut; mais il s'éleva un brouillard semblable à celui de la veille, et à peu près dans le même temps, qui leur déroba la vue de la terre et fit tomber le vent. La nuit survint, qui les mit daus l'Impossibilité eutière de songer à aborder. Ils ietèreut l'ancre pour empêcher que les vaisseaux ne se heurtassent les uus contre les autres, ou u'allassent donner coutre le rivage. Dès que lo our parut, le veut recommença, et, le brouilard s'étaut dissipé, ou découvrit tous les bords de l'Afrique 3. Scipiou demanda ce que c'était que le promontoire le plus prochaiu; et sur ce qu'on lul dit qu'il s'appelait LE BEAU : Ce nom est d'un bon présage, dit-il, abordes à cet endroit. Aussitôt toutes les proues furent tournées de ce côté-là, et les troupes furent

mises à terre Après le débarquement, les Romains campèrent sur les hauteurs les plus voisines. Déjà, à la vue, premièrement de la flotte, puis des soldats qui sortaient eu foule de leurs vaisseaux \*, la terreur et la consternation s'étaient répaudues, uon-seulement dans les campagnes siues, mais dans les villes même. Une multitude confuse d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'enfuyaieut en poussaut leurs trou-

<sup>1</sup> Une lieue et demie.

<sup>1</sup> Le cap Bon , su royet ne de Tunis , prés de la ville appelée anciennement Clypes.

<sup>\$</sup> Liv. 8b. 29, cap. 27. 4 Liv. lib. 29 , cap. 28

peaux devant eux, avait rempli tous les ! chemins ; de sorte qu'on eût dit que l'Afrique était abandonnée do tous ses habitants. Mais les gens de la campagne apportaient encore dans les villes une terreur plus grande que celle dont ils étaient saisis eux-mêmes. Surtont il se répandit à Carthage une épouvante et une consternation presque aussi grande que ai la ville eût été prise d'assaut : car, depuis les consuls Régulus et Manlius, c'est-à-dire depuis plus de cinquante ans, les Carthaginois n'avaient point vu d'armée romaine dans leur pays : toutes les hostilités s'étaient bornées à quelques descentes qui n'avaient point eu de auites : c'est ce qui rendit alors la frayeur plus grande. En effet, ils n'avaient ni une armée assez.forte, ni un général assez expérimenté, pour les défendre contre les troupes et le général des Romains. Asdrubal, fils de Gisgon, avait beaucoup de réputation et de mérite : mais on se souveuait encore que ce même Scipion l'avait battu plusieurs fois en Espagne, et l'avait enfin chassé de la province; et ils ne le croyaient pas plus en état de tenir tête à Scipion, que leurs troupes levées à la hâte de résister aux vieilles bandes des ennemis. C'est pourquoi, comme si dans le moment Scipion eût dû venir attaquer Carthage, ils crièrent anx armes, fermérent leurs portes, disposérent des soldats armés sur les mura, et placèrent partout des corps-de-garde et des sentipelles, et l'on veilla toute la nuit,

Le lendemain cinq cents cavaliers qu'on avait envoyés du côté de la mer pour examiner les démarches des Romains et les tronbler dans leur débarquement, rencontrèrent les corps-de-garde des ennemis : car Scipion avait déjà envoyé sa flotte du côté d'Utique; et pour lui ', a'étant un peu éloigné de la mer, il s'était emparé des hauteurs voisines, et avait placé une partie de sa cavalerie dans des postes avantageux, tandis que le reste était allé piller la campagne. Il se livra donc un combat de cavalerie qui ne fut pas avantageux aux Carthaginois. Il y en cut quelques-una tnés dans le combat même, mais beaucoup davantage dans la fuite, du nombre desquels fnt un jeune officier Carthaginois, nommé Hannon, qui commandait ce parti. Scipion ne se contenta pas de ravager les campagnes d'alentour; il attaqua et prit une ville du voisinage, assez riche, dans laquelle, outre un butin considerable dont il chargea aussidot ses vaisseau; et qu'il envoya en Sicile, il fit huit mille prisonniers, leta l'ibres enviaches.

niers, tant libres qu'esclaves. Dans le commencement d'une expédition telle qu'était celle des Romains contre l'Afrique, les plus légers secours sont quelquefois d'nne grande importance ', et font tonjours un sensible plaisir. Ce fut done avec une grande joie que Scipion vit arriver dans son camp Masinissa. Ce prince, encore jeune pour lors, avait essnyé d'étranges malheurs, s'étant vu dépouillé de son royaume, obligé à fair de province en province, et près souvent de perdre la vie. Syphax, animé par Asdrubal, s'était déclaré contre lui et lni avait fait une cruelle guerre, Syphax était rol des Masésyliens, Masinissa des Masyliens: ces deux peuples portaient également le nom de Namides. Masinissa vint donc se joindre à Scipion, selon quelques-uns, avec deux mille chevaux; selon d'autres, avec deux cents seulement : l'état fâchenx de ses affaires rend ce dernier sentiment plus vraisemblable.

Les Carthagionis, ayant fait des levées, ment sur pielu nu nouveu corps de cavalerie no la plece de celui qui svati dei delia veve non la plece de celui qui svati dei delia veve del famon, fili d'almier. He envoyérent jettres sur leitres, députés sur desputés à Astriule de Syphan pour les presser d'agif. Il s'ordonnaieu à l'aru de venir défendre as patric presque assiège per les cenemis; ils codionaieu à l'aru de venir défendre as patric presra la commentation de la commentation de la contrater d'accourir au secours de Carthage et demitte pas de la ville d'Utique, doi II était venu camper après avoir resté quelques jours au bour de la met vis-ui-si de an folte.

Comme Hannon, avec la cavalerie qu'on lui avait donnée, bien loiu de ponvoir attaquer les ennemis, n'était pas même en état de les empécher de piller la campagne; son premier soin fut de faire des levées pour augmenter le nombre de ses cavaliers \*. Sans rejeter ceux

I Liv. lib. 29, cap 28, 29.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 29, cap. 29-33.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 29, cap. 34.

des autres nations, il enrôla le plus qu'il put | de Numides, qui étaient les meilleurs hommes de cheval qu'il y ent en Afrique. Il avait rassemblé environ quatre mille chevaux lorsqu'il s'enferma dans la ville de Saléra. Scipion, après avoir bien instruit Masinissa de la manœuvre qu'il devait observer, lui donna ordre d'aller caracoler jusqu'aux portes de cette ville ponr attirer les ennemis au combat. Ils ne manquèrent pas de sortir et de fondre sur Masinissa. Peu à peu le combat s'engagea, et fut longtemps douteux. Enfin ce prince, comme s'il se fût senti plus faible, commenca à tâcher picd, non par une fuite précipitée, mais en se battant en retraite, et il attira les ennemis iusqu'aux collines qui cachaient la cavalerie romaine. Alors les gens de Scipion, qui étaient frais aussi bien que leurs chevaux, parurent, et entourérent Hannon et ses Africains, qui s'étaient bien fatignés à force de combattre Masinissa ou de le poursuivre. Masinissa, de son côté, en faisant volte-face, revint au combal. Hannon, et environ mille cavaliers qui laisaient son avant garde, ayant été coupés par les Romains, et mis par là hors d'état de se sauver, furent tués sur la place. Tous les nutres, effrayés de la perte de leur chef, s'enfuirent à bride abattue. Mais les vainqueurs les poursuivirent pendant près de dix lieues, et en prirent ou tuèrent encore environ deux mille, parmi lesquels il se trouva deux cents cavaliers carthaginois des plus illustres par leurs richesses et par leur naissance.

Le jour même que ce combat se donna, les vaisseaux qui avaient porté en Sicile le premier butin dont on a parlé reviurent avec de nouvelles provisions.

Scripion fit des présents considérables aux climiters à proportion de leur valour : mais il traita Mainissa suce plus de distinction qu'un autre 1. Il mit une forte garnision dans Saltera : et étant parti avec le reste de ses trouves, con-seulement il ravaget toutes les campagnes par où il passe, mais il prii même, chemin faisant, un grand nombre de villes on de bourgs; et, ayant porté de tous colés la terreur de sea rames, il revint dians son camp

sept jours après en être sorti, tratnant après lui une grande multitude d'hommes et d'animaux, et un butin infini de toute espèc'anifit porter dans ses vaisseaux, et il les renvoya en Sielle chargés une seconde fois de riches dépouilles.

Le vainqueur, abandonnant le pillage et les autres expéditions de peu de conséquence, tourna toutes ses forces contre la ville d'Utique, dans le dessein, après l'avoir prise, d'en faire une place d'armes qui lui serait trèsavantageuse pour l'exécution de ses projets. Il l'attaqua en même temps par terre et par mer. étant abondamment fourni de toutes les machines nécessaires pour un siége. Carthage se donna autant de mouvement pour sauver cette place que si elle avait été elle-même attaquée. Asdrubal, par les levées qu'il fit avec toute la diligence possible, mit sur pied jusqu'à trente mille hommes d'infanterie et trois mille chevaux. Mais, avec des forces si considérables, il n'osa pas approcher des ennemis que Syphax ne fût yenu le joindre, Ce prince arriva enfin avec cinquante mille hommes de pied et dix mille chevaux ; aussitôt Asdrubal se mit en marche, et vint camper avec lui assez prés d'Utique et des retranchements des Romains. Tout le fruit que tirérent les Carthaginois d'un armement si considérable fut d'obliger Scipion à interrompre le siège d'Utique, après avoir fait inutilement pendant guarante jours tous les efforts imaginables pour s'en rendre mattre. Ainsi, comme l'hiver approchait, il alla camper sur un promontoire qui s'etendait assez avant dans la mer, et se joignait à la terre ferme par une espèce d'isthme assez étroit, enfermant dans les mêmes retranchements l'armée de terre et celle de mer. Outre les blés que Scipion avait enlevés des

campagnes qu'il avait pillées, et ceux qu'on lui avait amenés de Sicile et d'Italie', le propréteur Ga. Octavius lui en apporta encore une grande quantité, qui lui étaient envoyés de Sardaigne par Ti. Claudius, preteur de cette province: de sorte que non-seulement il remplit les greniers qu'il avait déjà, mais il fut obligé d'en faire encore bêtir de nouveaux.

<sup>4</sup> Liv. lib. 29, cap. 35.

Comme ses soldats manquaient d'habits, il renvoya le même Octavius eu Sardaigne pour en confierre avec le préteur de cette province. Octavius s'acquitta heureusement de cette commission; et en très-pen de temps il rapporta à Scipion douze ceuts robes (togas) et douze mille tuniques.

Dans la même campagne où ces choses se passèreut eu Afrique, le consul P. Semprouius, qui avait pour province le Brutium, fut attaqué dans sa marche par Annibal. Les deux partis combattirent par pelotons, plutôt qu'en bataille rangée. Le consul fut repoussé, et laissa sur la place douze cents des siens. Il regagna son camp avec assez de désordre. Cependant Annibal n'osa pas l'y attaquer. Ainsi le consul partit de ce licu la nuit suivante, après avoir fait avertir le proconsul P. Licinius de veuir le trouver avec ses légions. Dès que les deux généraux se furent joints, ils vinreut avec les deux armées chercher Annibal pour lui présenter le combat, qu'il accepta sans balancer. Il était encouragé par la victoire qu'il venait de remporter, et Sempronius par l'augmentation de ses forces. Le consul mit ses légions aux premiers rangs, et celles de Licinius au corps de réserve. It défit et mit en fuite les Carthaginois, leur tua plus de quatre mille hommes, en fit prisonniers prés de trois cents, et prit quarante chevaux avec onze drapeaux. Anuibal, abattu par cette défaite. mena son armée du côté de Crotone.

Pendant ce temps-hà le consul M. Cornélius, dautre partie de l'Italie, employait la rigueur des jugements plutôt que la force de ses armes pour conteair ou ramener dans le devoir les Étrusques, qui, aux approches de Ma gon, s'étaient presque tous laissé emporter à l'amour de la nouveauté et au désir de changer de mattres.

A Rome, les censeurs M. Lirlus et C. Clamdius firent la revue du selat, Q. Fabius Matimus fut nommé prince du selat pour la seconde fois. Ils mirest un nouvel impôt sur le sel, ou plutô l'augmentèrent : ¡en ai parté alliens. Le demohrement fut alcetér plus tard que de coutame, parce que les censeurs renyèrent dans les provinces pour savoir au juste le nombre des soldats dont chaque armée dati composée. Celui de tous les chorens, en

complant les soldats, se trouva mouter à deux cent quatorze mille hommes. Ce fut G. Claudius Néron qui ferma le lustre, c'est-à-dire qui fit la clôture du dénombrement.

On commença ensuite la revue des chevaliers; et les deux censeurs, par une circonstance qui paralt singulière, étaient de ce nombre. Quand on fut venu à la tribu Pollia . dans laquelle était M. Livius, comme le crieur hésitait à citer le censeur lui-même : Citez M. Livius, lui dit Néron'; et, soit qu'il conservât contre lui un reste d'inimitié, soit qu'il affectat mal à propos de faire parattre une austère sévérité, il obligea Livius de se défaire de son cheval . sous prétexte qu'it avait été condamné par le peuple. M.Livins à son tour, dans la revue de la tribu Narniensis, obligea Néron, qui en était, de vendre son cheval, pour deux raisous; premièrement, pour avoir porté contre lui un faux témoignage; et, en second lieu, parce qu'il ne s'était pas réconcilié de bonne foi avec lui. Ainsi tout le peuple romain fut témoin d'un démélé très-scandaleux entre deux censeurs qui s'acharnaient mutuellement à détruire chacun la réputation de son collègue aux dépens de la sienne propre. Lorsqu'il fut question de sortir de charge, C. Claudius jura, selon la coutume, qu'il n'avait rien fait qui ne fût conforme aux lois; et, étant monté dans le trésor public, il mit son collègue parmi le nombre de ceux à qui il laissait le nom flétrissant de tributaires . ERARIOS 5. M. Livius poussa encore plus loin la vengeance; car, étant venu après son collègue au trésor public, excepté la tribu Mécia, qui ne l'avait ni condamné, ni créé consul et censeur après sa condamnation, il flétrit de la même iguominie tout le reste du peuple romain, c'est-à-dire trente-quatre tribus entières, « en punition, aujouta-t-il, de ce qu'elles « l'avaient condamné injustement, puis l'a-« vaient nommé consul et censeur; ne pou-« vant nier qu'elles n'eussent pêché, ou une

> On appelait ainsi ceux à qui les censeurs étaient tout droit, toute marque de citoyen, excepté i obligation de payer le trabut.

Liv. lib. 29, cap. 37. — Val. Max. lib. 2 , cap. 9.
 Cétaix le dégrader de sa qualifé de chevaller.
 On appelait ainsi ceux à qui les censeurs étaient tout

## **⇔** 102 €

- « fois dans le jugement qu'elles avaieut porté a contre lui, ou deux fois dans les assemblées « où elles l'avaient élevé aux charges depuis
- « sa condamnation. Il dit que Claudius se
- o trouvait compris dans les trente-quatre triu bus : mais que , s'il y avait eu quelque exem-
- a ple qu'un citoyeu eut été eo même temps a condamné deox fois à une même peine , il
- « p'aurait pas manqué d'imprimer cette note a à C. Claudius nommément. 2

Le jugement que porte Tite-Live de cette conduite des censeurs est remarquable. Il approuve celle de Livius par rapport au peuple. le peuple, dit-il, méritait bien d'être noté pour son inconstance . et la leçon qui lui fut doonée à ce sujet convenait parfaitement à la sévérité d'un censeur et à la gravité des magistrats de ce temps-là 1 : mais l'animosité que ces deux censeurs firent paraître l'un contre l'autre était d'un fort mauvais exemple, et partait d'une bizarrerie d'esprit qui déshonorait la sage conduite qu'ils avaient gardée pendant leur consulat, et jetait une sorte de flétrissure sor leurs plus belles actions. Aussi ce travers les rendit-il odieux ; et dés qu'ils furent sortis de charge, C. Bébius, tribun, croyant avoir trouvé occasion de se faire valoir à leurs dépens, les accusa devant le peuple. Mais les sénateurs assoupirent cette affaire. pour ne point exposer dans la suite la ceosure

au caprice de la multitude. Cette même année fut portée, par M. Cincius Alimentus, tribun du peuple, une loi qui défendait aux avocats de recevoir des parties ni argent ni présent\*. Le motif de cette loi était de délivrer le people d'une espèce de concussion qu'exerçait sur lui l'ordre des sénateurs, duquel étaient presque tous ceux qui se chargeaient de plaider. Fabius Maximus, alors très-àgé, ne laissa de mouter à la tribune aux harangues pour appuyer la proposition du tribun. La loi passa, et elle est célèhre dans l'histoire; il est fait mention plus d'une fois de la loi Cincia jusque sous les empereurs.

a Pravum certamen notarum toter censores : casti « gatio locoostantim populi censoria , et gravitale tempo a runt illorom digna. a (Ltv.)

\* Cic. de Senect; n. 18. - Tacst. Ann. lib. 11, cap. 5.

-Liv. lib. 31, cap. 3.

Lorsque le temps des élections approcha, on fit revenir à Rome M. Cornélius, qui n'avait point de guerre dans l'Etrurie, plutôt que Semproujus, qui avait Annibal en tête. On créa consuls Cn. Servilius Cépion, et C. Servilius Géminius. On procéda ensuite à l'élection des autres magistrats.

\$ II. — PARTAGE ORS PROVINCES ENTER LES CONSULS. KLOGE DE LICINIUS. COMMANDEMENT PROTOGÉ A SCIPION. LES CONSOLS SE RENDENT A LEGES DÉPAR-TAMENTS. SCIPION FORME ON REAND DRISHIN, BY CEPENDANT AMUSE STPHAX PAR L'ESPÉRANCE D'UN ACCOMMODRMENT. SCIPION RESCUTE SON DRISSIN, BY RECLE LES DEUE CAMPS DES ENNEMIS, CONSTER-NATION GÉNÉRALE DANS CARTHAGE. LES CARTHA-GINOIS ET STRIAN LEVENT DE NOUVELLES TROU-PES POOR CONTINUER LA GORRER. ON DONNE ON COMEAT : SCIPION RESPONTS LA VICTOIRE, IL SOU-MET TOUTES LES VILLES QUI ÉTAIENT DE LA DÉPRIS-DANCE OF CARTHAGE, CONSTERNATION DES HASS-TARTS DE CETTE VILLE. ÀNNIBAL EST RAPPELE EN AFRIQUE. LES CARTHAGINOIS ATTAQUENT LA PLOTTE COMMENC, BY REMPORTENT ON LEGER AVANTAGE. MASINISSA RENTRE EN POSSESSION DE SON ROTAUME. SYPHAX REMET DE NOUVELLES TROUPES SUE PIED. IL EST VAINCO PAR LÉLIUS ET MASINISSA, ET FAIT PEI-SONNIRE. CIRTA, CAPITALE OES ÉTATS DE SVPHAX. SE DENO A MASINISSA. DISCOURS DE SOPRONISSE A MASINISSA. MASINISSA RPOUSE SOPHONISEE. SYPHAX EST AMENÉ GANS LE CAMP GES ROMAINS. IL TACHE DE SEJUSTIPIER DETART SCIPION, EN ACCOSANT SOURCE NISEE, REPROCUES DE SCIPION A MASINISSA, PLEINS DE OCCUPE ET DE MÉNAGEMENTS. MANINISSA EN-YOUR DU POISON A SOPHONISER. ELLE L'AVALE AVEC PERMETE, SCIPTON CONSOLE MASINISSA ET LE COMBLE OF LOUANGES. LÉLIUS CONDUIT A ROME SYPHAX BY LES PRIMORNIERS, LES CARTHAGINOIS ENVOIENT OR-MANDEE LA PAIX A SCIPION. CONDITIONS DE PAIX PROPOSÉES PAR SCIPION. LÉLIUS ABRIVE A ROME. JOIN QO'T CAOSE LA NOUVELLE RES VICTOIRES REM-PRETÉES EN APRIQUE. AMEASSAORGES DE MASS-NIMA BIEN RECOS DE SÉNAT, MAGON EST VAINCE. IL RECOIT ORDER OF REPASSES EN AFRIQUE. IL MEURT EN CHEMIN.

> CN. SERVILIUS CEPIO 1. C. SERVILIUS GÉMINUS.

Ces deux coosuls entrérent en charge la scizième aunée de la seconde guerre punique. Ils tirèrent les provinces au sort, qui fit

1 Ab. R. 519; av. J. C. 203.

Servilius Géminns. On régla ensuite le département des antres commandants.

P. Licinius, qui avait commandé l'année de son consulat et la suivante, fut rappelé. Tite-Live nous en fait icl un portrait qui le représente comme un homme accompli. Il avait tous les avantages extérieurs de la nature et de la fortune : la naissance , les richesses , la bonne mine, la force du corps. Il était homme éloquent dans tous les genres : également capable de plaider dans le barreau, d'opiner avec dignité dans le sénat, et de haranguer devant le peuple. Comme il était grand pontife, il avait fait une étude particulière des lois de la religion, et s'y était rendu trés-habile. Enfin, à tous les autres talents acquis et naturels qu'il possédait dans un degré aussi éminent qu'aucuu autre Romain de son temps, il joignait les qualités militaires, et son consulat lui avait donné occasion de les faire paraltre.

La durée du commandement était fixée pour tous les autres : on ordonna que P. Scipiou conserverait le sien jusqu'à ce que la guerre fût terminée, sans limiter aucun temps; et l'on indiqua des prières publiques pour demander aux dieux lenr faveur et leur protection sur l'entreprise que Scipion avait déjà henreusement commencée en passant en Afrique. Les forces de terre et de mer avec lesquelles les Romains firent la guerre cette année montaient à vingt légions, et cent soixante gros vaisseaux.

Quand les consul enrent satisfait à tous les devoirs de religion, ils partirent, aussi bien que les préleurs, chacun pour leurs départements . Mais tous étaient principalement occupés de l'Afrique, comme si le sort la leur eut donnée pour province, soit qu'ils crussent que le saint et la gloire de la république dépendaient des succès qu'on aurait de ce côtélà, soit qu'ils voulussent faire plaisir à Scipion, sur qui tous les citoyens avaient alors les yeux tournés. C'est ponrquoi on y transporta à l'envi. non-seulement de la Sardaigne, comme ie l'ai déià dit, mais encore de la Sicile et de

échoir le Brutium à Cépion, et l'Etrurle à l'Espagne, des vêtements, des blés, des armes, et toutes sortes de provisions.

Scipion, de son côté, agissait eu homme supérieur, embrassant tout à la fois, faisant face à tout. Il avait de quoi s'occuper ; car, outre le siège d'Utique qu'il continuait, il était obligé de se tenir en garde contre Asdrnbal, qui était campé à sa vue ; et les Carthaginois avaient mis eu mer nne flotte bien équipée, dans le dessein de lui couper les vivres.

Au milieu de tant de soins il n'avait pas tout à fait renoncé à l'espérance de regagner Syphax, se flattant que peut-être les premiers feux de sa passion pour Sophonisbe, qui l'avait entraîne du côté des Carthaginois, seraient ralentis, sachant d'ailleurs que les Numides ne se faisaient pas un scrupule de violer la foi des traités 1. Il profita donc du voisiunge des armées pour lier une négociation avec ce prince et pour sonder ce qu'il pensait, en lui laissant entrevoir quelque espérance d'accommodement entre les deux peuples; ce qui flatta agréablement l'ambition de Syphax, et l'engagea à faire une suspeusion d'armes.

Ouclaues-uns de ceux qu'il avait envoyés vers ce prince lui rapportèrent que les Carthagiuois étaient logés dans leur camp sous des huttes faites uniquement de bois et de branchages, sans aucun mélange de terre; et que celles des Numides, de joncs et de feuillages, étaient partie au dedans et partie hors du fossé et des retrauchements. Ce récit fit naltre à Scipion une pensée qu'il ronla beaucoup dans son esprit, mais qu'd tint d'abord fort secrète. Jusque-là il avait tonjours rejeté les propositions qu'on lui apportait de la part de Syphax , qui étaient qu'il fallait que les Carthaginois sortissent de l'Italie, et les Romains de l'Afrique, toutes choses demeurant an reste dans le même état où elles étaient avant la guerre. Scipion commença alors à se rendre moins difficile, faisant parattre qu'il ne crovait pas que ce qu'on lui proposait fût

impossible. Syphax, charmé de cette uouvelle, ne prit plus garde de si près à ceux qui allaient et

<sup>1</sup> Liv. lib. 30 , cap. 1. 1 Liv. lib. 30, cap. 3.

Polyb. lib. 14 , pag. 677-679. - Liv. lib. 30 , cap. 3 et 4. - App. de Bell. pun. pag. 10-15.

venaient. Scipion ne manqua pas de profiter de cette facilité. Il envoya dans le camp du prince et plus souvent, et plus de monde à la fois: on resta même pendant quelques jours dans le camp les uns des autres sans défiance et sans précaution. Pendant cet intervalle Scipion fit partir avec ses députés quelques personnes intelligentes, et des officiers déguisés en esclaves, pour observer les entrées et les issues des deux camps, et s'informer de la manière dont on y faisait la garde le jour et la nuit. Il v avait deux camps : celui d'Asdrubal, où l'on comptait trente mille hommes de pied, et trois mille chevanx; et celui des Numides, où il y avait dix mille chevaux et cinquante mille hommes d'infanterie. Ils n'étaient éloignés l'un de l'autre que de dix stades (une demi-lieue, ) On voit par là que! intérêt avait Scipion de trouver un moyen d'éviter le combat contre des ennemis si sunérieurs en nombre.

La manière dont l'affaire se traitait dans les entrevues donnait de jour en jour plus d'espérauce à Syphax, et par lui aux Carthaginois avec qui it agissait de concert, que la paix pourrait enfin se conclure. Quand Scipion eut pris toutes les mesnres nécessaires pour faire réussir son dessein , ses députés déclarèrent à Syphax que Scipion leur avait défendn de revenir sans lul rapporter une réponse positive, tronvant que l'affaire tralpait trop en longueur. Cette apparence d'empressement fit croire au prince que les Romains souhaitaient la paix avec ardenr, et le porta à sjouter au projet d'accommodement quelques nouvelles conditions plus dures que les premières. Elles fournirent à Scipion un prétexte plausible de rompre la trève. Il dit donc au courrier qui les lui apporta de la part du roi qu'il en délibérerait avec le conseil de guerre : et dès le lendemain il répondit « que, quelque désir a qu'il eût de faire réussir la négociation , les a conditions proposées par le roi n'avaient a pas parn supportables ; qu'il allat donc dé-« clarer à son maître que l'unique moyen qui « Ini restait de vivre en paix avec les Ro-« mains était de renoncer à l'alliance des « Carthaginois. » Aussitôt il rompit la tréve , afin de pouvoir exécuter son projet sans qu'on put l'accuser de mauvaise foi.

Pendant les conférences, Scipion, ayant mis sa flotte en mer, y avait embarque ses machines de guerre, il avait en même temps envoyé denx mille hommes pour s'emparer d'une éminence qui commandait la ville d'Utique, et qu'il avait déjà occupée. Ces mouvements avaient deux motifs: le premier, de détourner l'attention des ennemis du véritable dessein qu'il avait; le second, d'empêcher que les habitants d'Utique, pendant qu'il agirait contre Syphax et Asdrubal, ne fissent quelque sortie sur son camp, où il laissait peu de monde. Il vint à bout de tromper non-senlement les ennemis, mais ses troupes mêmes. qui, jusque-là, sor les préparatifs qu'il faisait, avaient cru qu'il songeait uniquement à surprendre Utique. Après avoir pris des mesures si justes.

Scipion tint conseil; et avant ordonné à ceux qu'il avait employés pour reconnaître l'état du camp des ennemis de rendre compte de ce qu'ils y avaient remarqué, et prié Masinissa , qui en avait une connaissance particulière, de dire ce qu'il pensait, il déclara enfia lui-même l'entreprise qu'il voulait exécuter la nuit suivante, qui était de brûter les deux camps des ennemis 1. Il ordonna aux tribnas de faire sortir les légions du camp au premier signal qu'on leur donnerait après que l'on serait sorti du conseil. Les troupes prirent de la nourriture, et partirent, selon l'ordre qu'elles en avaient recu, immédiatement après le coucher du soleil. Quelque temps après elles se mirent en ordre de bataille, et, marchant au petit pas, elles arrivèrent sur le minnit au camp des ennemis, distant du leur d'environ deux lieues : là , Scipion donnant une partie de ses troupes à Lélius, le charges d'alter, accompagné de Masinissa et de ses Numides, attaquer le camp de Syphax et d'y mettre le feu. Et en même temps, prenant Lélins et Masinissa à part, il les conjura de remédier par un redoublement de vigilance et d'attention au trouble que la nuit pouvait apporter dans l'exécution d'une telle entreprise : que . pour lui, il attagnerait Asdrubal et les Cartha-

i Polyh. Ilh. 11, peg. 679-682. -- Liv. lib. 30, cap. 3 et 1. -- App. de Bello pun. pag. 10, 12. ginois; mais qu'il ne commencerait que quand il aurait vu le feu au camp de Syphax.

Il n'attendit pas longtemps : car, dès que la flamme eut pris aux premières cabanes; elle se communiqua de proche en proche avec tant de promptitude, qu'en trés-peu de temps toutes les parties du camp furent embrasées. On peut juger de la consternation que jeta parmi les ennemis un incendie nocturne, si promptement et si universellement répandu. Mais les barbares, qui l'attribuaient au hasard, sans penser en aucune facon aux Romains, étant accourus sans armes et presque nus pour l'éteindre, tombérent entre les mains des ennemis bien armés, surtout des Numides, que Masinissa, par la connaissance qu'il avait des lieux, avait disposés dans tous les endroits par où l'on pouvait échapper. Le feu en étouffa plusieurs à moitié endormis dans leurs lits; plusieurs, se pressant les uns sur les autres, furent écrasés dans les portes mêmes, trop étroltes pour recevoir tous ceux qui s'y précipitaient pour se sauver.

L'éclat que jetait un si grand embrasement frappa d'abord les sentinelles des Carthaginois : ensuite d'autres, que le bruit et le fracus avaient réveillés, s'en étant aussi apercus. tombérent dans la même erreur que les troupes du roi. Ils crurent que ce feu n'était qu'un accident fortuit. Les cris que poussaicut les soldats blessés et égorgés par les Romains. pouvant être attribués à l'effroi que leur causait un incendie nocturne, les empêchaieut d'en deviner la véritable cause, Ainsi, tous s'empressant de courir au secours des Numides, sans porter avec eux autre chose que ce qui pouvait servir à éteindre le feu, parce qu'ils ne crovaient pas avoir rich à craindre de la part des ennemis, ils tombaient entre leurs mains sans armes et sans défense. Tous furent tués, non-seulement par un effet de la haine ordinaire aux ennemis, mais encore plus perce qu'on ne voulait pas qu'il en restât un seul qui pût porter aux autres la nouvelle de ce qui se passait. Scipion ensuite alla attaquer les portes du camp d'Asdrubal, qui étaient toutes abandonnées, comme il est naturel dans un pareil tumulte. Aussitöt il fit mettre le feu aux premières tentes : la flamme parut d'abord en plusieurs endroits séparés ;

puis, venant à se réunir, elle embrasa le camp tout entier, et dévors en un moment tout ce qui était combustible. Les hommes et les animaux à demi brûlés gagnaient les portes pour se sauver : mais elles furent bientôt fermées par la foule même de ceux qui, s'y jetant en confusion, tombaient tous ensemble, et demeuraient entassès les uns sur les nutres. Ceux que la flamme avait épargnés périrent par le fer. Presque en une seule heure, les deux camps de Syphax et d'Asdrubal furent détruits. Cependant les deux chefs échappèrent avec environ deux mille hommes de pied et cinq cents chevaux, la plupart sans armes, blessés ou endommagés par les flammes, reste déplorable de deux armées si nombreuses. Le fer ou le feu fireut périr euviron quarante mille bommes et huit éléphants. Plus de cinq mille hommes restérent prisonniers , parmi lesquels il y avait un grand nombre de Carthaginois des plus qualifiés, et onze sénateurs ; on prit aussi cent soixante-quatorze drapeaux, plus de deux mille sept cents chevaux numides, six éléphants, et nue quantité prodigieuse d'armes que le général brûla pour en faire un sacrifice à Vulcain, qui, selon les idées patennes, venait de lui rendreun si bon service.

Asdrubal . fort mal accompagné , s'était sauvé dans la ville la plus prochaine; et tous ceux qui avaient évité la mort s'y réfugièrent en suivant leur général à la piste. Mais bientôt après il en sortit, craignant que les habitants ne le livrassent à Scipon. Il ne se trompait pas : les Romains ne se présentèrent pas plus tôt devant les portes de cette ville, qu'elles leur furent ouvertes, Comme les Africains qui l'babitaieut s'étaient rendus volontuiremeut, on ne leur fit aucuu mal. Scipion prit de suite deux autres villes, dont il accorda le butin aux soldats, avec tout ce que l'on avait pu sauver de l'inceudie des deux camps. Syphax alla camper à huit lieues de là, dans un lieu bien fortifié, et Asdrubal se reudit à Carthage pour rassnrer les citoyens, et empêcher qu'ils ne prissent quelque parti faible et timide.

Tout ce qu'on a jamais vu, dit Polybe, d'événéments surprenants n'approche pas de celui-ci, et nous ne connaissous rien qui puisse nous en former l'image. Aussi, ajoute-t-il, c'est le plus bean el le plus hardi de lous les espois de Scipion, quoique su le n'alt été qu'une suite d'un grand nombre d'uctions éclassations. La cité, rien e manque i de ce qui est propre à faire réassir d'importants projets : une sapcié et une stencion mervielleuse à profiler des plus légéres ouvertures que le handr présente; une vire et active provipance qui prépars sans trouble et sans empressement toutels les mesures nécessaires, une conscitté de s'rupeleuse, qui decend dans les moindres détaits ; mais sontout un secret limportarble, par des conscituels de la conscitue de se moindres de la conscitue de la c

qui est l'âme des grandes entreprises. La première nouvelle de la ruine des deux armées jeta dans les esprits des Carthaginois tant de terrenr el de consternation, qu'ils ne doutèrent point que Scipion u'abandonnât sur-le-champ le siège d'Utique pour venir sttaquer Carthage'. C'est pourquoi les suffètes qui étaient à Carthage ce que les consuls étaient à Rome, assemblèrent le sénat, qui se trouva partagé entre trois avis différents : les uns voulaient que l'on envoyat des ambassadeurs à Scipion pour traiter avec ini de la paix : les autres, que l'on rappelêt Annibal pour défendre sa patrie contre des ennemis qui la menaçaient d'une ruine prochaine; d'antres enfin, imitant dans l'adversité la constance des Romains, soutenaient qu'il fallait mettre sur pied de nonvelles troupes, el prier Syphax de demeurer constamment attaché à ses alliés, et de ue point se décourager ponr nne première défaite. Ce sentiment, soutenu de la présence d'Asdrubal et du crédit de la faction barcine opposée à la paix, prévalut snr les dens autres.

On commença donc à hire des l'ertes alon la ville d'fans les campageres, el f'on envoya des ambassadeurs à Syphat's, qui, de son colé, sor pésagei à recommence le guerre de toutes ses forces : car se femme ne s'était pas conciteté d'employer comme suparaval les caresses, dejs asses puissantes sur l'espiri d'an mar sussi publica propriet sur l'espiri d'an un la commencia de l'espiri d'anni pressantes, le conjurrant, totte balgnée la plus pressantes, le conjurrant, totte balgnée de larmes, de ne point abandones rous pere et

sa patrie, et de ne point souffrir que Carthage fot dévorée par les mêmes flammes qui avaient consumé les deux camps. Les ambassadeurs ajoutaient, pour l'encourager, qu'ils avaient rencontré dans leur chemin quatre mille Celtibériens, tons jeunes et braves, que les officiers de Carthage avaient enrôlés en Espagne. et qu'Asdrubal viendrait bientôt le joindre avec des troupes considérables. Syphax, après avoir fait aux ambassadeurs une réponse trèsobligeante et très-favorable, leur montra une grande multitude de Numides qu'il avait levés dons la campagne, et à qui il avait donne depuis peu de jours des chevaux et des armes: et il les assura « que son dessein était de mettre « sur pied toute la jeunesse de son royaume : « qu'il savait bien que c'était par une surprise « et non dans un combat qu'ils avaient fait la « dernière perte, et qu'il fallait avoir été « vaincu par la force des armes pour s's vouer « inférieur à son ennemi dans la guerre, » Il congédia les ambassadeurs de Carthage avec cette réponse; et peu de jours après, Asdrubal et Syphax joignirent tont de nouveau leurs forces, qui montaient environ à trente mille

combattants. Scipion, regardant Syphax et les Carthaginois comme des ennemis hors de combat. ne songenit plus qu'à presser le siège d'Utique'; et déjà il faisait approcher ses machines des murailles de cette ville, lorsqu'il apprit que les ennemis s'étaient remis en campagne avec de nouvelles armées. Il fut donc obligé d'interrompre ses attaques; et laissant, pour conserver au moins les apparences d'un siège, la partie la moins considérable de l'armée dans ses lignes et sur ses vaisseaux, il partit lui-même avec l'élite et le plus grand nombre de ses troupes pour aller chercher les ennemis, Il se posta d'abord sur une éminence éloignée de quatre milles du camp de Syphax. Le lendemain il descendit avec sa cavalerie dans une large plaine qui est au-dessous de cette hauteur, et passa tout le jour à harceler les ennemis, et à les défier, en poussant les escarmonches jusqu'aux portes de leur camp. Pendant les deux jonrs suivants, les armées

<sup>1</sup> Polyb. lib. 14, pag. 689. — Liv. (ib. 20, cap 37. 2 Polyb. lib. 14, pag. 689. — Liv. lib. 30, cap. 37

<sup>4</sup> Polyb. lib. 14, pag. 683-685. - Liv. lib. 30, cap 8.

tirent réciproquement des courses l'une sur ! l'autre, ct se livrèrent de légers combats, dans lesquels il ne se passa rien de memorable.

Le quatrième jour, les deux partis se rangérent véritablement en bataille. Scipion, selon l'usage des Romains, placa les princes à la seconde ligne, derrière les hastaires, qui formaient l'avant-garde, et les triaires au corps de réserve. Il mit la cavalerie italienne à l'aile droite, Masinissa et les Numides à la gauche, Syphax et Asdrubal opposèrent leurs Numides à la cavalerie italienne, et les Carthaginois à Masinissa. Les Celtibériens étaient au coros de bataille, et devaient combattre contre les légions romaines rangées vis-à-vis d'enx. Ce fut en cet ordre qu'ils en vinrent aux mains. Dès la première charge, les denx ailes des ennemis pliérent : les Numides de Syphax. qui n'étaient la pinpart que des paysans, ne purent résister à la cavalerie romaine; nl les Carthaginois qui n'étaient non plus que de nouvelles milices, à Masinissa, qui joignait à sa valenr et à son expérience la fierté que donne une victoire toute récente. Les Celtibériens, quoique abandonnés et à découvert, par la fuite des denx ailes, restérent cependant dans leur poste. parce que, ne connaissant pas le pays, ils ne pouvaient espérer de trouver leur salut dans la fuite: et la perfidie qui leur avait fait prendre les armes contre les Romains, bienfaiteurs de leur nation, leur ôtait toute espérance d'en obtenir quartier. Cependant les ailes étant rompues. ils furent bientôt enveloppés par les princes et les triaires. On enfit un carnage horrible dont fort pen échappérent. Les Celtibériens ne laissérent pas d'être fort utiles aux Carthaginois; car non-seulement ils se battirent avec courage, mais ils favorisèrent encore beaucoup leur retraite. Si les Romains ne les eussent pas eus en tête, et qu'ils se fussent mis d'abord à la poursuite des fnyards, il ne s'en serait sauvé qu'un très-petit nombre. Leur longue résistance donna moyen à Syphax de se retirer chez lui avec sa cavalerie. et à Asdrubal de regagner Carthage avec ce qui s'était sauvé de la bataille.

Le lendemain, Scipion ' envoya à la pour-

suite des vaincus Lélius et Masinissa, avec toute la cavalerie romaine et numide, et un détachement d'infanterie. Pour lui, avec le gros de l'armée, il réduisit sous la puissance des Romains tontes les villes voisines qui étaient de la dépendance des Carthaginois, employant la crainte et la force contre celles qui refusaient de se rendre volontairement. Tout le pays, fatigué de la longueur de la guerre et des impôts qu'il avait fallu pour la soutenir, était depuis longtemps préparé à un soulévement général.

A Carthage, quoique l'incendie des deux camps eût beaucoup ébranlé les esprits, la confusion devint bien plus grande par la perte de la bataille. Ce second coup les consterna, et leur fit perdre toute espérance : ils ne douterent point que pour cette fois Scipion, après avoir soumis le pays d'alentour, ne tournât ses armes contre la capitale même. Cependant il se trouva de sages et générenx sénateurs qui s'appliquérent, dans un désastre si accablant, à relever le courage de leurs concitoyens et à leur faire prendre un parti vigoureux. Ils étaient d'avis qu'on allât par mer atlaquer les Romains qui étaient devant Utique; qu'on tâchat de leur faire lever le siège, et qu'on leur présentat un combat naval pendant qu'ils ne s'attendaient à rien moins, et qu'ils n'avaient rien de prêt pour soutenir une pareille attaque. D'autres ajoutaient qu'il fallait, sans perdre de temps, euvoyer des députés à Annibal en Italie, pour le rappeler en Afrique, parce que le saccés que l'on pouvait avoir contre la flotte ennemie, sonlagerait à la vérité la ville d'Utique, mais ne délivrerait pas de crainte celle de Carthage, qui ne pouvait être défendue que par Annibal et son armée. D'autres enfin représentaient que ce qu'il y avait de plus pressant était de fortifier Carthage, de la mettre hors d'insulte, et de se tenir prêts à en soutenir le siège. Ces trois avis farent réunis, et mis sur-le-champ à exécution. Dés le lendemain, la flotte se mit en mer; les députés partirent pour l'Italie, et l'on travailla aux fortifications de la ville avec une ardeur incroyable.

Scipion, n'ayant point trouvé de résistance co quelque lieu qu'il se présentat avec son armée victorieuse, avait fait un butin considé-

1 Polyb. lib. 14, pag. 685. - Liv. lib. 30, cap. 9.

rable. Il jugea à propos de le faire porter dans son premier camp devant Utique, d'aller avec ses troupes attaquer Tunis, et de camper à la vue de la ville même de Carthage, dans la peusée que son approche y jetterait l'éponvante, Les Carthaginols, avant mis en peu de jours snr leurs vaisseaux l'équipage et les vivres nécessaires, se disposaient à mettre à la voile poor exécuter leur projet, lorsque Scipion arriva à Tunis. Ceux qui gardaient cette place. dans la crainte d'être attagnés et forcés, se retirérent. Tunis était environ à cinq ou six

lienes ' de Carthage. Les Romains travaillaient déià à se retrancher eu cet endroit, lorsqu'ils apercurent la flotte des ennemis qui voguait de Carthage à Utique \*. C'est pourquoi Scipion leur ordonna aussitôt d'abandonner leur ouvrage, et de se mettre en marche, craignant que les vaisseaux qu'il avait laissés au siège d'Utique ne fussent snrpris et mis en désordre par ceux des Carthaginois, auxquels ils n'étaient pas en état de résister, parce que ceux-ci étaient agiles et munis de tout ce qui est nécessaire pour bien manœuvrer dans un combat ; au lieu que ceux des Romains, chargés de tout l'attirail d'un siège, n'étaient point du tout propres à livrer une bataille. Il ne se régla point jei sur l'osage que l'on a coulume de suivre dans ces sortes de combats. Avant placé à l'arrière garde et près de la terre les vaisseaux de guerre, qui sont destinés ordinairement à défendre les autres, il opposa aux ennemis, du côté de la mer. en forme de murailles, tous ces vaisseaux de charge, dout il avait fait quatre rangs. Et pour empêcher que dans le tumulte du combat ils ne se deplaçassent, il les attacha tous ensemble, en traversant les mâts et les antennes d'un bâtiment dans un autre, et liant le tout avec de gros câbles, ce qui formait un corps dont les parties étaient inséparables. Ensuite il les couvrit de planches, afin que les soldats pussent passer de l'un à l'autre : et, sous ces espèces de ponts formés par les planches, il laissa des intervalles, par où les esquifs de-

vaient passer entre les barques pour aller reconnaître les ennemis et se retirer en sûreté. Tout ceci ayant été exécuté à la hâto, il mit sur les vaisseaux de charge envirou mille hommes choisis, et y fit porter toutes sortes de traits, surtout de ceux qui se lancent de loin, en assez grande quantité pour n'en point manquer, quelque long que fût le combat. Avec ces préparatifs et dans cet ordre , ils attendaient l'arrivée de l'enuemi dans l'intention de le bien recevoir. Si les Carthaginois n'avaient point perdu

de temps, il auraient surpris les Romains dans le trouble et dans l'embarras, et les auraient accablés dés la première attaque, Mais, étant encore effrayés des pertes qu'ils avaient faites snr terre, et ne se fiant pas trop à la mer. quoiqu'ils y fussent de beaucoup les plus forts, ils employérent un jour entier à naviguer avec beaucoup de lenteur, et n'abordérent qu'après le coucher du soleil au port que les Africains nommaient Ruscinon. Le lendemain, quand le soleil fut levé, ils mirent leurs vaisseaux en état dans la haute mer, comme pour donner une bataille dans les formes, et supposant que les Romains viendraient les attaquer Ils demeurèrent assez longtemps dans cette situation: mais, voyant que les Romains ne faisaient aucun mouvement, ils vinrent fordre enfin sur leurs vaisseaux de charge, Cette action n'avait point l'air d'un combat naval; elle ressemblait plutôt à une attaque livrée par des vaisseaux à une muraille. Comme les vaisseaux do charge des Romains surpassaient de beaucoup en hauteur les galères ennemies, les traits des Carthaginois, jetés de bas en haut, devenaient la plupart inutiles ; au lieu que ceux des Romains, lancés de haut en bas, avaient toute leur force. Les Carthaginois, après avoir essuyé longtemps cette grêle de traits qui les incommodait beaucoup, commencèrent enfin à jeter de dessus leurs vaisseaux dans les barques de charge des crochets de fer (qu'ils appelaient harpagons); et comme les Romains ne pouvaient les couper, non plus que les chaînes auxquelles ils étaient suspendus, la galère à proue qui avait accroché un vaisseau de charge l'entrainait en se retirant en arrière, et avec lui toute la ligne dont il faisait partie, jusqu'à ce que les cordages qui le liaient avec les au-

A siz-vingts stades, selon Polybe, ou, ce oul revient au meme, à quinze milles, selon Tile-Live. 1 Liv. lib. 30, cap. 10 - Appian de Bello pun

pag. 13. - Polyb. lib 11, pag. 686.

tres vinssent à se rompre par la violence dont il était emporté. Cette rude secousse mit en pièces les planches dont les ponts étaient faits, en sorte que les soldats romains enrent à peine le temps de passer sur le second rang des barques. Six de ces bâtiments de charge, avant été tratnés par la poupe à Carthage, y causèrent beaucoup plus de réjouissance que le succès ne le méritait en lui-même . Mais après tant de sanglantes défaites reçues coup sur conp, après tant de larmes répandues sur les malheurs publics, le plus léger avantage était l'occasion d'une joje infinie, surtout parce qu'il arrivait contre toute espérance. D'ailleurs, c'était nne consolation ponr enx, et une idée qui les flattait, de penser que la flotte romaine aurait été entièrement détruite, si leurs capitaines avaient fait plus de diligence, et que Scipion ne fût pas venn à propos pour la secourir.

Pendant le même temps. Lélius et Masinissa arrivérent en Numidie aprés quinze jours de marche. Les Masyliens, sujets de Masinissa, se rendirent anssitôt avec beauconn de joie et d'empressement anprès de lenr roi \*, dont ila souhaitaient depnis longtemps le retour et le rétablissement, Quoique Syphax, dont on avait chassé de tout le pays les lieutenants et les garnisons, se ttnt enfermé dana les bornes de soo ancien royaume, son dessein n'était pas d'y demeurer longtemps. Sa femme, gn'il aimait éperdument, et Asdrubal, son bean-père, le sollicitaient sans relache à continuer la guerre; et les forces d'un état anssi puissant que le sien, qui abondait en hommes et en chevaux, auraient pu donner du conrage à un prince encore moins féroce et moins présomptueux que lui. Avant donc ramassé tout ce qu'il avait de gens capables de servir, il leur distribua des chevanz et des armes, et rangea la cavalerie par escadrons, et l'infanterle par cohortes, comme il l'avait antrefois appris des centurions romains que les Scipions lui avaient envoyés d'Espagne. A la tête d'une armée aussi nombreuse que celle qu'il avait ene quelque

temps auparavant, mais au reste composée de soldats enrôlés tout récemment et sans ancune connaissance de la discipline militaire, il se crut en état d'aller chercher les Romains.

Dès que Syphax se fut campé à la vue de l'ennemi, il v eut de fréquentes escarmonches qui engagèrent bientôt nn combat de cavalerie dans les formes. Tant qu'elle agit seule, les Romains eurent de la peine à résister anx Masésyliens, que Syphax envoyalt par gros détachements. Mais, des que les gens de pied, en passant par les intervalles que les escadrons laissaient entre eux, eurent rassuré les cavaliers. les barbares demeurèrent étonnés de so voir snr les bras un ennemi auguel ils ne s'attendaient pas : bientôt après ils s'arrétèrent , étant pen faits à ce genre de combat extraordinaire pour eux : et ils plièrent enfin tout à fait, la cavalerie romaine prenant sur eux, par le seconrs de ses fantassins, une supériorité qu'elle n'avait pas par elle-même. Déjà les légions approchaient. Les Masésyliens, loin d'être en état de leur résister, n'eu purent pas même soutenir la vue, tant ils furent abattus, on par le souvenir de lenrs défaites passées, ou par la crainte du danger présent. Là, pendant que Syphax se jette à travers les escadrons romains pour voir si la honte de l'abandonner seul au pouvoir des ennemis pourrait arrêter la fuite des siens, il tomba de son cheval, qui avait recn nne grande blessure, et, avant été fait prisonnier, fut mené à Lélius : spectacle bien doux ponr Masinissa, détrôné autrefola par ce prince! La plus grande partie des vaincus se réfugia à Cirta, capitale du royanme do Syphax. Le carnage fnt moins grand dans ce combat, où la cavalerie seule avait donné. Il y ent environ cinq mille des ennemis tués sur la place, et plus de deux mille faits prisonniers à l'attagne du camp, où les vaincus a'étaient jetés en foule après avoir perdu leur roi. Masinissa sut bien profiter de la victoire. Il

reprisenta à Lélius « que, s'il ne considérait « que ce qui lui serait le plus agréable, ries « ne pouvait lui être plus doux que d'aller se « faire reconnaître dans son royaume, où il « reait d'être rétabli. Mais il ajontait que, « dans la bonne fortune comme dans la man-« vaise, on ne devait jamais perdre un mo-« ment: que à Lélius in jerrettuit de prender ment: que à Lélius in jerrettuit de prender

<sup>\* «</sup> Major quam pro re lætida, sed eò gratior , quòd « Inter assiduas clades se lacrymas unum quantumcum-

<sup>«</sup> que ex insperato gaudium affulserat. » (Ltv.)

<sup>2</sup> Liv. lib. 30 , cap. 11. - Applen. pag. 13, 11

a les devants avec la cavalerie, il marcherait d droit à Ciria, et qu'infailliblemeut il s'en « rendrait maitre en montrant aux habitauts « effrayés leur roi prisonnier; que Léius le « pouvait suivre à petites journées avec l'iu-

« fanterle. »

Ce plan fut sulvi. Masinissa se rendit devant. Cirta, et aussitôt il demanda une entrevue aux principaux de cette ville. Comme ils ignoraient le malheur de Syphax, ni le récit de ce qui s'était passé dans la bataille 1, ni les promesses de Masinissa, ni ses menaces, ne purent rien gagner sur eux qu'il ne leur ent montré leur roi prisonnier et charge de chatnes. A un sl triste spectacle, ce ne fut ou un cri de douleur et de gémissement, qui passa bientôt dans toute la ville. Les uns, par crainte, abandonnèrent les murailles; les autres, pour gagner les bonnes gràces du vainqueur, ouvrirent les portes de la ville et se rendirent à lui. Masinissa, avant mis des corps-de-garde aux portes et autour des murailles pour empêcher que personne ne s'enfuit, courat au palais du roi

afin de s'en rendre maître. Sophonisbe, femme de Syphax et fille d'Asdrubal, vint le recevoir dans le vestibule, et, l'ayant reconnu au milieu de la foule dont il était accompagné à l'éclat de ses armes et de ses habits, elle se leta à ses pieds, et, après qu'il l'eut relevée, elle lui parla de la sorte : a Les dieny, votre conrage et votre fortune a vous ont rendu mattre de mon sort ; mais, « s'il est permis à une captive d'adresser une « prière timide à celul qui est l'arbitre de sa « vie et de sa mort, si vous daignez souffrir « que j'embrasse vos genoux et cette main « victorieuse, je vous conjure par la majesté e royale dout nous partagions il u'y a qu'un « moment avec vous le sacré caractère , par « le nom de Numide qui vous est commun « avec Syphax, par les dieux de ce palais, « que je prie de regarder votre arrivée d'un e ceil plus favorable qu'ils n'ont vu son triste « départ , je vous coujure de m'accorder cette « seule grace, de décider par vous-même du « sort de votre prisonnière, et de ne point a souffrir que je tombe sous la superbe et « cruelle domination d'aucuu Romain. Quand

je n'aurais été que la femme de Syphax,
c'en serait asses pour me faire préférer la
foi d'un prince numide, et ué dans l'Afrique comme moi, à celle d'un étranger.
Mais vous sentez ce qu'une Carthaginoise,

ce que la fille d'Asdrubal doit craindre de
 la part des Romains. Si vous ue pouvez me
 soustraire à leur puissance que par la mort,

soustraire à leur puissance que par la mort,
 je vous la demande comme la plus grande
 grâce que vous puissiez m'accorder.
 Souhonisbe était à la fleur de son âge, et

d'une rare beauté. Ses prières, qui ressemblaient plutôt à des caresses, réveillèrent aisément dans le cœur de Masinissa un feu mal éteint. Il ne put la voir, sans être attendri. tantôt embrasser ses genoux, tantôt lui baiser la main; et ce prince victorieux, vaincu à son tour par les charmes de sa prisonnière, lui promit, sans balaucer, ce qu'elle lui demandait . et s'engagea à ne la point livrer au pouvoir des Romains. Il commença par promettre, La réflexion vint après. Plus il examina la promesse qu'il veuait de faire, plus il trouva de difficulté à l'accomplir. Dans cet embarras. il suivit aveuglément le conseil Imprudent et téméraire que lul suggéra sa passion. Il prend le parti de l'épouser le jour même, afin que ni Lelius qui devait arriver dans peu, ni Scipion lui-même, ne prétendissent plus avoir droit de traiter comme leur prisonnière une

Dès que la cérémonie ful achevée et le mariage cousommé. Létius arrius 4, loin d'approuver ce qui s'était passé, il fut sur le point de faircenhers obponisée du lin upuist pour l'euvoyer à Scipion avec Syplax et les autres prisonniers. Mai il se laissa suincre aux prières de Basinius, et voulut bien remettre la choix su jugement du griers? Il se contenta donc su jugement du griers? Il se contenta choix su jugement du griers? Il se contenta prisonniers, et il partil avec. Mesinosa pour scherre la conquete de la Numidé.

princesse devenue femme de Masinissa.

Dès qu'ou eut appris dans le camp des Romais qu'ou y amenait Syphax, tous les soldats eu sortirent avec le même empressement qu'ils auraient eu pour ailer voir la pompe d'un triomphe '. Ce malheureux prince marchait le premier chargé de chales, et

<sup>1</sup> Liv. 11b. 30, cap. 12. - Applen. pag. 11, 15

<sup>1</sup> Liv. lib. 30, cap. 13.

était suivi d'une troupe de Numides les plus qualifiés. Les Romalos, pour relever leur victoire, exagérant à l'envi la grandeur et la puissance de Syphax et de sa nation, se disaient les uns aux autres « que c'était là ce roi « pour qui les Romains et les Cartharinois.

saient les uns aux sutres que c'était le cero pour qui les Romains et les Carthaginois. 
e les deux plus puissants peuples de la terre, 
avaient eu tant de considération et de décléreuce; que Scipion, leur général, u'avait 
pas fait difficulée, en abandonant sa proviuce et son armée, de passer en Afrique 
avec deux galéers pour lai verint demander 
son amitie; et qu'Astrubal; général des 
carthaginois, se était pas conneité de 
e veuir trouver en personne dans son paisis, 
más lai avait douné as litte en mariage; 
que ce qui montral encore plus jusqu'où 
avaient de los pouvoir et us forces, c'est

a avaient été son pouvoir et ses forces, c'est qu'après avoir chassé Masinissa de son r oyaume, il l'avait réduit à la triste nécessité de se cacher dans les forêts, et à ne pouvoir mettre sa vie en sûreté qu'en réa pandant le bruit de sa mort. » Syphax, arrivé dans le camp, fut conduit à

la tente de Scipiou. Le souvenir de l'ancienne grandeur de ce prince, comparée avec le triste état où il le voyait, les droits sacrés de l'hospitalité, l'amitié particulière et l'alliance publique qu'ils avaient contractée ensemble, touchérent vivement ce général, et il lui fit ôter ses chalues. Ces mêmes motifs donnérent de la confiance et du courage à Syphax lorsqu'il fut-question de répondre au vainqueur : car Scipiou lui avant demande à quoi il avait pensé lorsque nou-seulement il avait renoncé à l'alliance des Romains , mais leur avait même déclaré la guerre, il rejeta d'abord uniquement sur Sophonisbe la cause de sa rupture avec les Romains, reconnaissant « que la « première sonrce de sou malheur ' était d'ae voir reçu dans sa maisou et dans son lit « une femme carthaginoise; que les mêmes

« tales avaient embrasé son palais : que c'était « cette peste et cette furie qui , par ses char-« mes empoisonnes, lui avait ôté l'usage de « sa raison ; et qu'elle u'avait point cessé de « le tourmenter qu'elle ue lui eût mis elle-« même eutre les maius des armes criminel-« les contre son ami et sou hôte. Il ajouta « qu'au milieu de taut de maux il lui restait a néanmoius une consolation , puisqu'il voyait « passer dans la maison de son plus cruel « ennemi la même furie qui avait causé sa « ruine: que Masinissa n'était ui plus sage « ni plus coustant que lui ; que la jeunesse le « rendait même plus téméraire; qu'au moins a avait-il fait parattre dans sou mariage prè-« cipité plus de folie et de passiou qu'ou n'en « pouvait reprocher à Syphax. » Ce discours, dicté encore plus par la jalou-

« flambeaux qui avaient allumé ces noces fa-

sie que par la haire, di a saltre de grandes inquiettede dans l'esprid de Scipion. La précipitation avec lequelle Mainissa avait brusquice faisant passer en un monent Sophoniste en faisant passer en un monent Sophoniste publication de la companyation de la contaction de la companyation de la condute a la pose meutre choquast d'unitent plus publicatifie les reproduces des principats de la sessible a la beauté des principates de la sessible a la beauté des principats de la contaction de la beauté des principats de la faite en Éuropeu, cuolequ'il fits dans dans le fait comment il pourrait rameer Maninias à la rision; cei il se voulité pas l'alleul à la rision; cei il se voulité pas l'alleul à la rision; cei il se voulité pas l'alleul

Il était occupé de ces pensées lorsque Lélius et Masinissa arrivèrent. Il leur fit à tous deux un accueil également gracieux : Il leur douna à l'un et à l'aute, en préseuce des principux officiers de l'armée, toutes les lousages qui étaient dues à leurs exploits. Puis, timat Mássinisse en particulier, il lui parla en ces termes: « Je crois, prince, que c'est la « vue de quelques bouses qualités que vous et me de l'armée, d'aute de quelques bouses qualités que vous

<sup>3 «</sup> Tum se insanias.... quum caribaçiniennem matronam domum acceperii. Iliis nuptialibus facibes re-« giam condigrăsse sum: iliam furiam pestemque ommibus deliaimentis animum soum averlisse atque aliemasse, nec conquisses donce japa manibus sais nefaria « stòi arma adversos bospitem sique amicum inducrii. » (Lav.)

<sup>1</sup> Lt. ib. 30, cap. 44.
a Aliqua te existimo, Masinissa, ininentem in me e bosa, el principio in Rispanià ed jungendam mecum e amicitiam renisse, el posteà io Africà te ipsum, spesque conosis insa, in Bérn meam comonisiase. Atque enolia carum virtus est, propter quas appetendas sibilitativa del proper del pro

a avez cru remargner en moi qui vous a en- ) « gagé et à faire d'abord alliance avec moi en « Espagne, et, depuis mon arrivée en Afrio ane, à me confier votre personne et toutes « vos espérances. Or , de tontes les vertns qui « vous ont fait croire que je méritais d'être « recherché de vous, celle dont je me fais le « pins d'honnenr est la force à repousser les « traits des passions trop ordinaires à notre « Age. Je voudrais bien . Masinissa . qu'à tone tes les grandes qualités qui vous rendent e si estimable vous ajoutassiez encore celle « dont je parle. Non, prince, crovez-moi, « non certainement, nos ennemis les plus re-« dontables ne sont pas ceux qui nous atta-« quent les armes à la main ; ce sont les plai-« sirs, qui nous tendent des pièges de toutes g parts. Celui qui par sa vertu a su les domp-« ter et leur mettre un frein, peut se vanter « d'avoir remporté une victoire bien plus il-« Instre que n'est celle qui nous a rendus « maîtres des états et de la personne de Sy-« phax. Je me suis fait un vrai plaisir de « rendre témoignage en public aux grandes « actions que vous avez faites en mon absence, a et j'en conserve avec joie le souvenir. A « l'égard du reste, j'aime mieux l'abandonner « à vos réflexions que de vous en faire rougir « en vons le représentant. C'est par les forces « et sons le commandement des généraux du « penple romain que Syphax a été vaincn et « fait prisounier. De là il s'ensuit que lui, sa « femme, son royaume, ses sujets, ses villes, « ses campagnes , en un mot tont ce qu'il a « en en son pouvoir appartient au penple ro-« main ; et quand même Sophonisbe ne serait « pas Carthaginoise, et que nons ne verrions « pas son père à la tête des armées carthagi-« noises, il faudrait néanmoins l'envoyer à « Rome , afin que le sénat et le peuple romain

e nentià libidiuum gioriatus fuerim. Hanc te quoque ad a ceteras luas eximias virtutes adjecisse velim. Non est . a non (mihi crede) tautum ab hostibus armatis mtati nosa træ periculum, quantum ab circumfusis undique volune tatibus. Qui eas sua temperantia frenavit ac domuit, e muliò maius decus majoremque victorism sibi pepe-« pouse de deux rois. » a ril , quam nos Syphace victo habemus. Que me ab-« sente strenuc ac fortiter fecisti , libenter et commemo a ravi, el memiul. Catera te ipsum reputare tecum. g quem , me diceute, erubescere malo. » ( Ltv. )

« décidassent du sort d'uno princesse qui a « fait prendre contre nous les armes à un roi « allié de l'empire. Tâchez donc, prince, de « vous vaincre vous-même : prenez garde de « déshonorer tant de vertu par un senl vice . « et de perdre tout le mérite des services que « vous nous avez rendus par nne faute plns « grande que n'est l'intérêt qui vous l'a fait « commettre, »

Ce discours dut jeter Masinissa I dans un étrange embarras. Comment tenir à Sophonisbe la parole qu'il lui avait donnée? comment refuser Scipion, de qui il dépendait? comment se vaincre lui-même? car sans donte sa nassion, quoique confondue par les sages avis de Scipion, ne put pas s'éteindre en un moment. La rongeur sur le front et les larmes aux veux, il lui promit d'obéir, en le priant néanmoins d'avoir quelque égard à la parole par laquelle il s'était témérairement engagé envers Sophonisbe à ne la remettre an nouvoir de qui que ce fût ; mais lorsqu'il fut seul dans sa tente, il se livra un terrible combat dans son cœur entre sa passion et son devoir, On l'entendit peudant longtemps pousser des gémissements qui marquaient l'agitation violente où il était, Enfin , après un dernier soupir, il se détermina à une résolution bien etrange, mais par laquelle il crut s'acquitter en même temps de ce qu'il devait et à Sonhonisbe et à sa gloire. Il appela un officier fidèle. qui, selon l'usage pratiqué alors par les rois. gardait le poison dont ils faisaient lenr dernière ressource dans les extrémités imprévues. Il lui ordonna de le préparer, de le porter à Sophonisbe, et de lui dire de sa part « que a Masinissa n'aurait rien sonhaite davantage e one de pouvoir observer le premier enga-« gement qu'il avait contracté avec elle en « l'épousant: mais que, ceux de qui il dé-« pendait lul en ôtant la liberté, il lui tenait « du moins l'autre promesse qu'il lui avait « faite d'empêcher qu'elle ne tombât sons la « puissance des Romains; qu'elle prit donc « son parti avec tout le courage d'nne Car-· thaginoise, d'un fille d'Asdrubal, et de l'é-

4 Liv lib. 20, cap. 15,

L'officier alla trouver Sophonishe, et apprès dis-elle, ce présenté le poison J'accepte, et dis-elle, ce présent supital, et même aves re-comaziannes, s'il est vrai que Masinissa en n'ait pu faire davontage pour sa femme: distinguard pour sa femme: distinguard que gloire et de jois, si je ne l'eusse point des pour la certile de mo mort. Elle per le coustie le poison avec aniant de constance qu'il parsissai de fierté dans sa réponse.

Scipion, ayant été informé de tout, entra dans de noavelles craintes. Il crut avoir tout à appréhender des transports d'un jeune prince que la passion venait de potre à de telles extremités. Il le mande sur-le-champ; est tandbé il le console en lu parlant avec douceur et tendréese; tandbí il in fisit quelques reproches are la nouvelle fatte qu'il viensit de commettre, mais accompagnés d'un air de bonéé et d'amitié qui en momérait l'amertine de commettre, mais accompagnés d'un air de bonéé et d'amitié qui en momérait l'amertine par la commetta l'amertine par l'amertine par la commetta l'amertine par la commet

Le lendemain, pour faire diversion à la tristesse de ce prince, il assembla l'armée; et là, en présence de toutes les troupes, après l'avoir appelé et reconnu roi au nom du peuple romain, après l'avoir comblé des louanges les plus flatteuses, il lui fit présent d'une couronne et d'une coupe d'or, d'une chaise curule, d'un sceptre d'ivoire, d'une robe de pourpre brodée, et d'une tunique ornée de palmes aussi en broderie, en ajoutant que c'étaient là les superbes ornements des triomphateurs, et que Masinissa était le seul, entre tons les étrangers, quo le peuple romain jugeat digne de pareilles marques d'honneur. Il combla aussi de louanges Lélius, et lui donna une conronne d'or. Il récompensa ensuite tous les autres officiers, chacan à proportiou des services qu'il avait rendus. Ces honneurs accordés à Masinissa adoucirent beaucoup sa donleur, et lui firent espèrer qu'après la mort de Syphax il pourrait bien devenir mattre de toute la Namidie.

Scipion\*, a yant chargé Lélius de conduire à Rome Syphax et les autres prisonniers, et fait partir avec lui les ambasadeurs de Masinissa, alla nne seconde fois camper auprès de Tunis, et acheva les fortifications qu'il y avait commencées.

La joie qu'avait causée aux Cartnaginois le médiocre avantage remporté sur la flotte romaine fut d'une courte durée, et se changea bientôt en une consternation générale lorsqu'ils apprirent la défaite et la prise de Syphax, snr qui ils avaient compté presque plus que sur Asdrubal et son armée. Personne n'osant plus parler pour la continuation de la guerre, car il n'aurait pas été écouté, ils envoyèrent demander la paix à Scipion par trențe députés, qui étaient les principaux du sénat. formant un conseil étroit, dont les avis influaient beauconp sur les décisions du sénat en corps. Dès qu'ils furent arrives dans le camp des Romains, et de là à la tente de Scipion, ils se prosternèrent aux pieds de ce général, apparemment selon l'asage des Orientaux, d'où les Carthaginois tiraient leur origine. Leur discours fut aussi rampant que l'avait été cette première démarche. Sous eutreprendre de justifier leur conduite, ils rejetèrent la faute de tout ce qui s'était passé sur Annibal et sur la cabale violente de ceux qui favorisaient son ambition. Its demandaient grâce ponr leur république, qui avait mérité deux fois 1 de périr par la témérité de ses citoyens, et qui devrait une seconde fois son salut à la clémence de ses ennemis, ajoutant qu'ils savaient « que le peuple romain ne cher-« chait pas la perte de ses adversaires , mais « senlement la gloire de les vaincre et de les « sonmettre: que, pour eux, ils étaient dis-« posés à recevoir, comme d'humbles esclaves, « telles conditions qu'il plairait à Scipion de « leur imposer, »

Ca giorital leur répondit a qu'il était veau on Arique dans l'expérance du terminer la guotre par une victoire compléte, et une par une pais ; éta que cette espérance s'était à acress par les hourens succès que les diens avaient accordis josqu'il à ésa ermes ; que cependant , quoiqu'il ett la victoire presque entre les mailles à tout l'universe entre les mailles ; il ne leur réfissait pas la spait , pour faire comailtre à tout l'universe que le peuple romain se piquait d'entre-prendre et de terminer les guerres avec justice; qu'il leur accorderait donc la pais ;

<sup>11.</sup> Hist. Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> He entendent les deux guerres puniques. <sup>2</sup> Liv. iib 30, cap 15. — Appian. pag. 17.

· aux conditions suivantes: que les Cartha-« ginois rendraient tous les prisonniers, les « déserteurs , les esclaves fugitifs; qu'ils reti-« reraient leurs troupes de l'Italie et de la « Gaule , qu'ils renonceraient absolument à « l'Espagne et à toutes les îles qui étaient « entre l'Afrique et l'Italie; qu'ils livreraient « aux Romains tous leurs vaisseaux de guerre, « à l'exception de vingt , et leur fourniraient « cinq cent mille boisseaux de froment et « trois cent mille boisseaux d'orge. » Les auteurs ne conviennent pas de la somme d'argent qu'il exigen d'eux. Selon Tite-Live, quelques-uns assuraient qu'il lenr demanda cinq mille talents ' (quinze millions); d'autres, cinq mille livres d'argent pesant 9 (qui, en estimant le marc trente livres tournois, font seulement deux cent trente-quatre mille trois cent soixante-quinze livres); d'autres enfin disaient qu'il les obligea de fournir double paye à ses soldats. Il leur donna trois jours pour délibérer sur ces propositions; et, en cas que Carthage les acceptat, il convint d'accorder une trève pendant laquelle ils enverraient des ambassadeurs à Rome. Les conditions furent acceptées, parce que les Carthaginois ue songeaient qu'à gagner du temps jusqu'à ce qu'Annibal fût revenu en Afrique. Ainsi ils ordonnèrent deux ambassades : l'une vers Scipion pour conclure la trève, et l'autre à Rome pour demander la paix. Ils firent partir avee cette dernière un petit nombre de prisonniers et de transfuges, seulement pour la forme, et pour faire croire qu'ils désiraient véritablement la paix.

Öcpendant Lélius était arrivé à Rome. Il y avail déjà plusters jours, arcs Syphax et les plus considérables des prisonniers numides. Il plus considérables des prisonniers numides. Il exposa un séant tout ce qui s'était passé en Afrique'; ce qui caussa une grande joie pour le présent, et donne de grandes espérances pour l'arenir. Les sénateurs, ayant délibéré sur ce rapport, fuered n'ais que l'on enough Syphax à Albe pour y étre gardée nyrison, et que l'on tent Lélius à Rome jusqu'à l'arrivé des aun-tent Lélius à Rome jusqu'à l'arrivé des sun-

bassadeurs de Carthage. De plus, on ordonna des actions de grâces aux dicux, dont la solennité durerait quatre jours: et le préteur P. Elius, ayant congédié le sénat et convoqué l'assemblée du peuple, monta sur la tribune aux harangues avec Lélius. Dès que les eitoyens eurent appris, de la bouche même du lieutenant de Scipion, que les armées des Carthaginois avaient été défaites et mises en déroute, qu'un roi célèbre et puissant avait été fait prisonnier, et que toute la Numidie avait été soumise, ils s'abandonnérent à une joie démesurée, qu'ils témoignaient par des crisetautres mouvements impétueux, qui sont ordinaires à la multitude en pareilles occasions. C'est pourquoi le prèteur ordonna sur-le-champ que les temples fussent ouverts par toute la ville, et qu'on laissat au peuple la liberté de les visiter pendant tout le jour, et de rendre aux dieux les actions de graces que méritaient de si grands bienfaits. Cette vive reconnaissance narmi un peuple idolâtre est pour nous une grande leçon, et souvent un grand reproche.

Le lendemain, le même préteur introduisit dans le sénat les ambassadeurs de Masinissa . « qui commencéreut par féliciter les Romains « des victoires que Scipion avait remportées « en Afrique. Puis ils rendirent des actions « de grâces au nom de leur maltre, premié-« rement de ce que Scipion l'avait non-seu-« lement recounu, mais fait roi, en le réta-« blissant dans les états de son père . dans « lesquels, après la ruine de Syphax , il régne-« rait dorénavant, si le sénat le trouvait bon. « sans rival et sans compétiteur; eusuite, de « ee qu'après lut avoir donné de grands éloges « cu pleine assemblée, il lui avait eucore fait « des présents magnifiques, dont ee prince « avait déjà taché de se rendre digne, et qu'il « s'efforcerait de mériter encore davantage « dans la suite : qu'il conjurait les sénateurs « de ratifier par un décret tout ce que Scipion e avait fait en sa faveur, tant par rapport au « titre de roi que pour tous les autres dons et « bienfaits dont il l'avait honore: qu'il les « priait aussi de vouloir bien, s'ils n'y trou-« vaient point d'inconvenient, relacher tous « les prisonniers numides qui étaient dans les « prisons de Rome ; que cette grâce ferait « honneur à Masinissa parmi ses sujets. » On

<sup>19,000,000</sup> fr. E.B.

<sup>2 5000</sup> livres pesant d'argent, ou 1720 kilograms

<sup>3</sup> Liv. IIb. 30, cap. 17.

répondit aux ambassadeurs » que le roi devait | \$ III. -- Annie quette L'étalie avec pouleur , a partager avec les Romains les félicitations que n méritaient les heureux succès de l'Afrique; s que Scipion , en lui déférant le nom de roi , a et en lui donnant tous les autres témoignages a d'estime et de bienveillance, avait parfaite-« ment répoudu aux intentions du sénat, qui a approuvait et ratifialt le tout avec beaucoup « de plaisir, » Ils réglérent eusuite les présents que les ambassadeurs devaient porter à leur roi, savoir: deux casaques de pourpre avec des agrafes d'or, deux tuniques de sénateur appelées laticlaves, deux chevaux richement harnachés, deux cuirasses avec le reste de l'armure d'un cavalier, deux tentes accompagnées de tout l'attirail militaire que l'on a coutume de fournir aux consuls. Le préteur cut ordre de faire porter ces dons à Masinissa. Les ambassadeurs recurent, par forme de présent, chacun cinq mille pièces de monnaie avec deux habits, et ceux de leur suitc chacun mille piéces et un habit : on donna aussi un habit à chacun des Numides qu'on avait tirés des prisons, et que l'on rendait au roi. Les ambassadeurs furent logés et régalés aux dépens du peuple romain.

Dans la même campague où se passa tout ce que je viens de raconter, le préteur P. Quintilius Varus et le proconsul M. Cornélius combattireut en bataille rangéc, dans le pays des Gaulois Insubriens, contre Magon, général des Carthaginois, et frère d'Annibal, La victoire fut longtemps disputée, et tourna enfin du côté des Romains, mais elle leur coûta cher. Ce fut la dernière bataille qui se livra entre les Carthaginois et les Romains en Italie. Magon, qui avait été blessé dans le combat, se retira la nuit suivante vers les côtes de la mer, où il trouva des députés de Carthage, qui étaient abordés peu de jours auparavant dans le golfe de Gênes, et qui lui ordonnérent de repasser incessamment en Afrique, où son frère Annibal avait reçu ordre pareillement de se rendre au plus tôt. Il s'embarqua sur-lechamp avec ses troupes; mais il ne fut pas plus tôt au-delà de l'île de Sardaigne, qu'il mourut de sa blessure.

ET AVEC UNE REPÈCE DE BAGE. ÎNQUISTUDE DES ROMAINS AU SUJET DR SCIPION. AMBASSAOR DES SAGONTINS A ROME. SUR LA REMONTRANCE DE OURL-QUES SÉNATRUES, ON ORDONNE DES PRIÈRES PUBLI-QUES EN ACTIONS DE BRACES DU DÉPART D'ANNIBAL. LES ANNASSABBURS DE CAETHADE DEMANDENT LA PAIX AD SÉNAT. ILS SONT BENVOYÉS A SCIPION. LE CORSEL SERVILIUS EST RAPPELÉ DE SICHE ÉN ITA-LIE. LES CARTHAGINOIS VIOLENT LA TREVE PAR LA PRISE DE QUELQUES VAISSRAUX. LES AMBASSADRUES DE SCIPION SONT INSULTÉS A CARTHAGE. ANNIRAL ARRIVE EN APRIQUE. PLAINTES DES ALLIÉS DE GRECK CONTRE PHILIPPE. MORT DE GRAND FARIES. DÉPARTEMENT DES PROTINCES SOUS LES NOUVEAUX CONSULS. INOCIÉTUDE DES BOMAINS SUR LE DÉPART D'ANNIRAL, SCIPION RENYDIE A ANNIRAL SES RE-PIONS. ENTREVER DE SCIPION ET D'ANNIBAL. DIS-CDERS D'ANNIBAL TIRÉ DE POLTRE. RÉPONSE DE SCIPION, TIRER DU MEME POLTSE, DISCOURS D'AN-MBAL, TIRE DE TITE-LIVE RÉPONSE DE SCIPION . TIRRE OD MÊME TITE - LITE. PRÉPARATION AD COMBAT DÉCISIF. SCIPION BANDE SON ARMÉR EN BA-TABLE. ANNIBAL EN PAIT AUTANT, LES DECE GÉ-NÉBAUX EXHORTENT LEURS ARMÉRS, BATAILLE DE ZAMA ENTRE ANNIRAL BY SCIPION. VICTORES DES ROMAINS. ELDER D'ANNIRAL.

Nous avons marqué auparavant qu'ou avait envoyé des députés à Annibal pour lui donner ordre de repasser en Afrique avec ses troupes sans perdre de temps '. Il ne les écouta qu'en frémissant de colére et de rage, et eut bien de la peine à retenir ses larmes. Quand ils eurent cessé de parlé : » Ce n'est plus, dit-il, par des n voles indirectes, comme ou a fait jusqu'à a présent, en empêchant qu'on ne m'envoyât s des troupes et de l'argent, mais par des or-« dres bien clairs et bien positifs, que mes « ennemis me forcent de revenir en Afrique. « Voilà donc enfin Anuibal vaincu, uon par » les Romains qu'il a tant de fois mis en fuite a et tailtés en pièces, mais par la jalousie et » la mauvaise volouté des sénateurs de Car-« thage! La honte de mon retour causera n bien moins de joie à Scipiou, mon eunemi, a qu'à Hannon, mon concitoveu, qui, ne poun vant accabler ma famille par d'autres moyens, veut enfiu l'ensevelir sous les « ruines de Carthage. » Prévoyant depuis longtemps que les choses en viendraient là .

<sup>1</sup> Liv. lib 30 , cap. 20. - Appian. Bell. Annib. pag 346-318.

Il avait can soin de tenir des vaisseaux tout prets. Cest pourquoi, après avoir distribué dans un petit nombre de villes de Brutium qui tenainet necer pour lui, plas par craînte que par affection, tout ce qu'il avait de soldats incapables de servir, pour ne pas parditre abandomer toislement la partie, il emmens avec lui l'édite des set roupes, ayant eu la crassaté de laire égorger dans le temple même crassaté de laire égorger dans le temple même assite invisibable pour les mulbecente, un grand nombre de soldats qui, nets en Italie, refussient de le suivre en Africue.

It y avait dans ce temple une colonne d'or massif. L'historie o'Eluir aconair qu'Annibal prit la résolution de l'emporter avec lui, mais que la désese Jamon, lui ayant apparade nuit, en songe, et l'ayant menacé de lui faire pertre l'elui mique qui li restait, s'il ont commettre l'elui vinique qui li restait, s'il octionmettre un tel sacrilège, il avait laisée la colonne dans de temple. Je doute fort qu'Annibal, sur la foi d'un songe, ott ainsi remoncé à une si belle moisonge, ott ainsi remoncé à une si belle moisonge, ott ainsi remoncé à une si belle

Jamais exilé ne témoigna plus de regret en quittant son pays natal qu'Annibal en sortant d'une terre ésrangère et ennemie. Il tourna souvent les yeux vers les côtes de l'Italie, « accusant les dieux et les hommes de son « malheur, et prononcant contre lui-méme, « dit Tite-Live, mille imprécations de ce qu'au « sortir de la bataille de Cannes il n'avait pas « conduit à Rome ses soldats encore tout fu-« mants du sang des Romains \*: que Scipion. « qui, pendant son consulat, n'avait pas seu-« lement vu les Carthaginois dans l'Italie. « avait eu le courage et la hardiesse d'aller « attaquer Carthage, au lieu que lui, qui avait « tué plus de cent mille hommes à Trasimène « et à Cannes , avait malheureusement perdu « son temps autour de Casilin, de Cumes et « de Nole. » C'est avec de semblables plaintes mélées de reproches amers contre lui-même . qu'il s'arracha du sein de cette Italie dont il etait en possession depuis si longtemps.

Les Romains apprirent en même temps la

Cic. de Divinat. lib 1, n. 48.
Tile-Live suppose toujours que ce délai était une faute essentielle, dont Annibal lui-même se repentit dans lo

retraite d'Annibal et celle de Magon. La joie que leur d'eail causer une si heurcuse délivrance fut diminuée par l'inquiétude où ils entrérent au sujet de Scipion, sur qui seul tombait tout le poids de la guerre. En effet, ils avaient ordonné à leurs généraux d'Italie d'y reteir Annibal et Magon, et lis furent trèsmécontents de ce que leurs ordres avaient été des leurs de leurs ordres avaient été.

si mal exécutés. Dans ces jours-là même il arriva à Rome des ambassadeurs des Sagontins qui amenaient avec eux des officiers qu'on avait envoyés de Carthage en Espagne pour y lever des troupes, et qu'lls avaient faits prisonniers. Ils exposèrent dans le vestibule du sénat les sommes dont ces officiers s'étaient trouvés chargés. qui montaient à deux cent cinquante livres d'or pesant et huit cents livres d'argent. On accepta les prisonniers qu'ils amenaient , et qui furent sur-le-champ enfermés sous bonne garde; mais on les obligea de reprendre l'or et l'argent, et on les remercia de leur attention et de leur zèle. On leur fit, outre cela, des présents, et on leur donna des vaisseaux pour s'en retourner en Espagne.

Quoique l'on ent souhaité à Rome qu'Annibal n'ent pas eu la liberté de passer en Afri-

que, c'était néanmoins un grand bien pour

l'Italie d'être délivrée d'un si redoutable en-

nemi; et quelques sénateurs des plus anciens et des plus considérables, touchés de l'espèce d'indifférence avec laquelle on avait regardé à Rome cet événement, firent une réflexion bien sensée, et qui peut être d'un grand usage pour tous les temps. Ils firent observer, « que « les hommes étaient moins sensibles aux a biens qu'ils recevalent qu'aux maux dont ils « étaient affligés \*. Combien le passage d'An-« nibal en Italie avait-il répandu de terreur et « de consternation parmi les Romains ! Quels « malbeurs, quelles pertes, quelles défaites, « n'avaient-ils pas essuvés depuis ce temps-là. « qu'ils avaient vu les ennemis campés aux a portes de Romo I quels vœux u'avaient-ils « point faits pour être délivrés de ces calamia tés l combien de fois s'étaient-ils écriés dans

<sup>«</sup> leurs assemblées : Ne verrons-nous jamais

1 Liv. lib. 30, cap 21.
2 « Segoius bomines bons , quêm mais , scuire »

« cet heureux jour où l'Italie, délivrée de ses « cruels ennemis, jouira d'une paix heureuse « et tranquille ! que les dieux les avaient « exaucès, et lenr avaient enfin accordé cette « grâce après seize années de misères et « d'alarmes, et que personne ne proposait de « leur rendre pour un si grand bienfait les « actions de graces qui lenr étaient dues : « tant il était vrai que les hommes ', loin d'être reconnaissants des anciennes faveurs, « marquaient peu de sensibilité pour les grà-« ces même qu'ils recevaient actuellement ! » Après ce discours, on demanda avec empressement que le préteur Élius mlt la chose en délibération : et sur-le-champ il fut ordonné d'un commun consentement que pendant cinq jours on visiterait avec une piété reconnaissante tous les temples de la ville, et qu'on immolerait aux dieux six-vingts graudes victimes.

On avait déjà congédié Lélius et les ambassadeurs de Masinissa lorsqu'on apprit que ceux de Carthage, qui venalent demander la paix, étaient abordés à Pouzzoles, d'où ils devaient se rendre par terre à Rome 1. On ingea à propos de rappeler Lélius ponr traiter de la paix en sa présence. Les ambassadeurs ne furent point recus dans la ville. On les logea dans cette maison publique du champ de Mars dont il a été parlé ailleurs, et ils eurent audience dans le temple de Bellone. Ils y tiurent à peu près le même langage dout ils avaient usé en perlant à Scipion, imputant au seul Aunibal toute la cause de cette guerre : « que c'était « sans l'ordre du sénat qu'il avait passé l'Ebre. « puis les Alpes; et que c'était de sa propre « autorité qu'il avait déclaré la guerre d'abord « aux Sagontins, et depuis aux Romains eux-« mêmes : mais qu'à juger sainement des « choses, le traité d'aillance qui avait été fait « du temps et par l'entremise du consul Luta-« tius, n'avait encore souffert aucune atteinte « de la part du sénat et du peuple de Car-« thage; que, pour ces raisons, toutes leurs « instructions se bornaient à demander l'ob-

« servation de la paix qui avait été conclue « pour lors entre les Romains et les Cartha-« ginois. »

Alors le préteur, suivant l'ancien usage. ayant permis aux sénateurs de faire aux députés telles questions qu'ils jugeraient à propos, plusieurs des anciens qui avaient eu part aux traités les interrogèrent sur différents articles. Mais les députés qui étaient presque tous fort jeunes, ayant répondu qu'ils n'avaient aucune connaissance de ces choses, qui s'étaient passées dans leur enfance, on se récria de toutes parts contre la mauvaise foi ordinaire des Carthaginois, qui, à dessein, avaient choisi de jeunes ambassadeurs pour demander une ancienne paix, dont ils ne se souvenaient en ancune sorte, et dont ils n'avaient aucune connaissance. Alors on les fit sortir du sénat, et l'on re-

cueillit les voix. M. Livius voulait qu'on fit venir le consul C. Servilius, qui était le moins éloigné, pour délibérer de la paix en sa présence. Il représenta « que , l'affaire étant des « plus importantes, il ne paraissait pas qu'il « fût de la dignité du peuple romain qu'on la « décidat sans la participation des deux con-« suls, ou au moins de l'un d'entre enx.» O. Métellus, toujours favorable à Scipion , dit « que comme c'était Scipion qui, en taillant « en pièces les armées carthaginoises, et ra-« vageant leurs campagnes, les avait réduits a à la nécessité de demander humblement la « paix, personne ne ponvait mieux juger de « l'intention avec laquelle ils faisaient cette « démarche que celui qui menaçait actuel-« lement les murailles de Carthage ; qu'il « croyait donc que c'était uniquement sur ses « conseils qu'il fallait se régler pour leur « accorder la paix ou ponr la leur refuser. » M. Valérius Lévinus, qui avait été consul avec Marcellus, sontenait « que c'étaient des « espions, et uou des ambassadeurs, qui « étaient venus de Carthage; et il conclut « qu'il fallait leur ordonner de sortir inces-« samment de l'Italie , et leur donner des « gardes pour les conduire jusqu'à leurs vais-« seanx, et cependant écrire à Scipion qu'il « continuat la guerre sans relache, » Lélius et Fulvius ajoutaient « que Scipion n'avait « compté sur la paix qu'autant que Magon

I « Adeò , ne advenientem quidem gratiam homines « benignè accipere, nedum ut præseritæ satis memores

a sint to

<sup>\*</sup> Liv. lib. 30 , cap. 22

et Anuibal ne seraient point rappeles d'Italie; que les Carthaginois ne refuserient aucune condition tant qu'ils attendraient ces deux généraux et leurs armées; mais qu'ils ne les veraient pas plus tôt de refour, que, same soucier des traites ni des dieux « même, la reprendraient aussifol les armestons tient autorient, fon ser int a font de sons avoir rien obteou, et presque sans réposse.

Cependant le consul En. Servilius, s'attribuaut la gloire d'avoir reudu la paix à l'Italie. passa en Sicile dans le desseiu de poursuivre Annibal jusqu'en Afrique '. Il s'imaginalt, par une vanité ridicule, que c'était lui qui avait chassé d'Italie le général carthaginois, et, par conséquent, qu'il lui convenait de le poursulvre. Quand on eut appris cette nouvelle à Rome, les sénateurs d'abord furent d'avis que le préteur écrivit au consul que le sentiment du sénat était qu'il revint en Italie. Mais le préteur ayant remontré que le cousul n'aurait aucun égard à ses lettres, on créa dictateur P. Sulpicius, qui, en vertu d'une autorité supérieure à celte du consul , ayant obligé Servilius de revenir en Italie, passa le reste de l'anuée, avec M. Servilius, son général de cavalerie, à parcourir les villes d'Italie que la guerre avait détachées du service des Romains, et à examiner les différentes eirconstances de leur défection qui pouvaient rendre chacune d'elles plus ou moins coupables.

Pendani la trève, un grand convoi cavoya par Lentulas, préciur de Sardiagne, et composé de cent vaisseaus de charge, escortes de raiqui vaisseaus de genre, arriva en Afrique sons avoir couru socun risque de la part des somes avic les mer. \* Lo. Octavia se fut pas si heureau : car, étant sout de Sicile avec dur centa vaisseau de charge et trene vaisseaux de guerre, lorsqu'il était preque arrivé avec de l'Ariege sons accum print, le veat de la vee de L'Ariege sons accum print, le veat de la vee de L'Ariege sons accum print, le veat de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident par l'accident de l'ac

après avoir lutté un temps considérable contre les flots qui le repoussaient, il arriva à forco de rames au promontoire d'Apollon : mais les barques furent poussées la plupart contre l'ilo d'Egimure, qui ferme du côté de la haute mer le golfe dans lequel Carthage est bâtie, environ à trente milles de la ville. Le reste fut porté vis-à-vis la ville même, à l'eudroit appelé pour lors les bains chauds. Tout ceci se passait à la vue de Carthage. Le peuple donc courut à la place publique. Les magistrats assemblèrent aussitôt le sénat. La multitude, qui était dans le vestibule, pressait les séuateurs de donner les ordres nécessaires pour ne point laisser échapper une proie si considérable, qui venait d'elle-même se livrer entre leurs mains. Les plus modérés eurent beau représenter qu'on avait envoyé demander la paix, et que le temps de la trève n'était pas encore expiré, le peuple, confondu avec les sénateurs, fit de si grandes instances, qu'enfin il obligea le sénat de permettre à Asdrubal de passer avec une flotte de ciuquante vaisseaux dans l'Île d'Egimure, et de parcourir les rivages et les ports voisins, de ramasser les bàtiments des Romaius que la tempête avait écartés, et de les conduire à Carthage, On reconnaît ici le caractère des Carthaginois, avides du gain jusqu'à la furour, et peu délicats

sur la bonne foi. Sciplon fut d'autant plus indigné de cette insolence des Carthaginois, que la trève qu'il avait accordée à leurs instantes prières durait eucore, et qu'ils n'avaient pas même attendu le retour des ambassadeurs qui étaient allés à Rome. Il envoya trois députés à Carthage pour se plaindre do cette infraction, qui ôtait toute espérance de conclure la paix. Ils furent insultés à leur arrivée par la multitude, qui s'assembla autour d'eux; et ils l'auraient peutêtre encore été davautage à leur retour, si les magistrats, à leur prière, ne leur avaient donné une escorte qui les conduisit à peu de distance du camp des Romains. Encore, dans ce court intervalle, arriva-t-il que quatre galères détachées de la flotte carthaginoise, qui était à la rade d'Utique, vinrent attaquer la galère qui portait les ambassadeurs. Elle se

<sup>1</sup> Liv. lib. 30, cap. 23.

Liv. Rb. 30, cap. 24. — Appian. Bell. pnn 49, 49
 Polyb. lib. 15, psg. 689.

<sup>1</sup> Liv. lib 30 , cap 25 - Polyb, ilb, 15, pag. 659-69A

défendit longtemps avec vigueur; mais enfin, pour échapper aux ennemis, il fallut qu'elle se fit échouer coutre le rivage. Il u'y eut que le vaisseau de perdu.

C'est après cette double rupture de la trève que Lélius et Fulvius 1 arrivèrent de Rome dans le camp de Scipion avec les députés de Carthage. Ce général pouvait user de représailles; mais, ne songeant, pour toute vengeance, qu'à surpasser en vertu les Carthaginois, et à opposer sa généreuse probité à leur mauvaise foi, il les renvoya après leur avoir dit « qu'en-« core que les Carthaginois eussent non-seu-« lement rompu la trève en atlaquant ses « vaisseaux, mais même violé le droit des « gens en insultant ses ambassadeurs, cepena dant il ne se conduirait point à leur égard « d'une manière qui pût démentir ou la gra-« vité romaine ou sa propre générosité. » Dès qu'ils furent partis, il se mit en état de continuer la guerre comme il l'avait commencée.

Annibal était près d'aborder, lorsqu'un des matelots, à qui il avait ordonné de monter au haut du mât pour reconsibre la terre, lui dit que la proue du vaisseau amiral était fourtaée vers un tombeau ruiné. Ce prèsage lui syant déplu, il ordonna au pilote de passer outre. Ainsi il alla débarquer un peu plus loin, auprès de Leplis.

Sur la tin de l'année dont nous parlons, les villes de Grèce alliées du peuple romain envoverent des députés à Rome pour se plaindre que leurs terres avaient été ravagées par les troupes de Philippe, et que ce prince n'avait point voulu recevoir les ambassadeurs qu'on avait envoyés pour lui demander justice. Ils annoncèrent en même temps qu'il avait fait partir quatre mille hommes sous la conduite de Sopater, avec de grosses sommes d'argent, pour aller au secours d'Annibal en Afrique, Sur ces nouvelles, le sénat fut d'avis qu'on lui envoyat des ambassadeurs pour lui déclarer, de la part des Romains, qu'une semblable conduite leur paraissait une infraction au traité de paix qui avait été fait entre eux et lui. C. Térentius Varron, C. Mamilius, et M. Aurélins, que l'on chargea de cetto ambassade,

partirent sur trois galères à cinq rangs, qu ou leur donna pour ce voyage.

Cotte même année fut remarquable par la mort du grand Fabias. Il fut géneralment remort du grand Fabias. Il fut généralment regretté par fous les bons cioryens 's Les particullers, dans le desseit d'honorer sa mémoire, 
et de témolgner leur reconnaissance pour les 
ervices considérables qu'il avait readus à la 
patrie, contribuérent chacun à ses funérailles, 
comme à celles d'un père commun. Le peuple 
avait accordé le même honneur à son aicul 
Fabius Raflus.

Celui dont nous parlons ici mourut dans un âge extrêmement avancé 1, s'il faut en croire Valère-Maxime; car, selon cet auteur, il fut augure durant soixante-deux ans : et il était déjà sans doute homme formé quand il entra dans cette place, d'où Valére-Maxime conclut qu'il vécut presque un siècle entier. Mais cette opinion souffre quelque difficulté. Si sa vie fut fort longue, elle fut aussi fort illustrée par ses rares qualités et ses belles actions, qui lui anraient mérite le surnom de GRAND, MAXIMUS, quand il ne l'aurait pas trouvé déià établi dans sa famille. 11 surpassa 3, par rapport aux charges, la gloire de son père \*, et égala celle de son aieul Rullus, qui fut comme lui cinq fois consul, et fut le premier de cette maison surnommé Maximus. Il est vrai que Rullus livra plus de batailles que lui, et remporta plus de victoires : mais avoir su tenir tête à un ennemi tel qu'Anuibal, c'est un mérite et une gloire qui peut entrer en comparaison avec les plus grauds exploits. Il montra plus de prudence et de circonspection que d'ardeur et de vivacité. On ne peut dire précisément si cette conduite leute et mesurée vensit de sou propre fonds et de son caractère, ou si c'était la con-

us, que 1 on chargea de cetto ambassade

Lir, lib. 30, cap. 25. — Polyb, lib. 15, pag 683.

Liv. IIb. 30, cap. 98.

Val. Max. iib. 8, cap. 53, 3.

a Superavit paternos honores, asitos egustis. Usarishos victoris et emigrolus presiñ avus insignis Reinias: sed omnia requare nues hosta Amitisti potest. Consinte timeno quiam promptior hic habilita fidit: e1, a sieut doblica, sutrimi ingenio cunctator fenett; an quia sita bello propriel quad tum percelutur aptum erat; sie a fabli certius est, quam unum hominem mobile cunctusdo rem cratitutore, piete Emissu al.; e1, (Lxv.)

<sup>\*</sup> Fabius Gurgès n'a čić que trois fois consul , el Fabius Cunctator le fut conq fois

ioneture du temps et la nature de la guerre dont il fut chargé qui lui inspira cet esprit de précaution et de reteuue. Mais ce qui est certain, c'est que par là ce sage temporiseur sauva la république, comme Ennius le remarque daus un vers connu de tout ie monde :

l'nos bomo pobie cupciando

M. SERVILIUS 1. TI. CLAUDIUS.

Les nouveaux consuis désiraient avec un égale ardeur d'avoir l'Afrique pour département. L'affaire fut renvoyée au peuple ', qui continua le commandement à Scipion. Le sénat fut néanmoins obligé, sans doute par leurs instances importunes, d'ordonner que l'un des deux consuls passerait eu Afrique avec une flotte de cinquante galères, toutes à cinq rangs de rames, et aurait une autorité égale à celle de Scipion. Le sort fit échoir cet empioi à Ti. Claudius. L'autre consul eut pour département l'Etrurie. Pour s'attirer la protection du ciel, on ordonna aux cousuls, avant qu'ils partissent pour la guerre, de faire célébrer ies jeux et d'immoler les grandes victimes que le dictateur T. Manlius avait promises aux dieux 3, sous le consulat de M. Claudius Marcelius et de T. Quintius, en cas qu'au hout de cinq ans la république se trouvat dans le même état où eile était alors : ce qui fut

Cependant les esprits étaient partagés entre l'espérance et la crainte, et ces deux seutiments croissaient ensemble de jour en jour s. « On ne savait si l'on devait se réjouir de ce « qu'Annibal, après avoir été pendant seize

- « ans comme en possession de l'Italie, l'avait
- « enfin abandonnée, ou s'affliger de ce qu'il
- « était repassé en Afrique avec ses troupes. « On disait que la guerre, pour avoir changé
  - f An. B. 550; av. J. C. 202. 1.iv. lib. 30, cap. 27.

Ee yoru aurait dû être accompil t'année précé et l'ordre en avait été donné. Il survint apparem que obstacle.

4 Liv. lib. 30, cap. 28.

de théâtre, n'en était pas moins dangereuse : « que Q. Fabius, qui venait de mourir, icur « avait souvent prédit qu'Annibai serait beau-« coup plus redoutable lorsqu'il combattrait pour la défense de sa patrie qu'il ne l'avait e été en allaquant une terre étrangère : que « Scipion n'aurait pas affaire à un roi barbare « comme Syphax sans expérieuce de la « guerre, ni à son beau-père Asdrubai plus « disposé à fuir qu'à combattre, ul à une mui-

« titude de paysaus ramassés à la hâte et à « demi armés : mais à Anuibai, ce fameux « capitaine, qui était ué, pour ainsi dire, dans . a la tente de son père, et avait été élevé au milieu des armes; qui avait servi dès son « enfauce et commandé dès sa jeunesse ; qui, « toujours suivi de la victoire, avait rempli « du bruit de son nom les Espagnes, les Gau-

« les et l'Italie, et laissé dans toutes ces pro-« vinces de glorieux monuments de ses ex-« ploits : que ce général marchait à la tête de « soidats aussi anciens que lui dans le service, s endurcis dans des périis et des travaux qui « paraissaient au-dessus des forces humaines, « qui s'étaieut couverts mille fois du sang ro-« main, et portaieut avec eux les dépouilles « gagnées, non-seulement sur des soldats, « mais même sur des géuéraux : que Scipiou

« thaginois qui avaient tué de leur maiu des « préteurs, des généraux, et des consuis; qui « se faisaient remarquer par des couronnes et « d'autres récompenses militaires, témoins « assurés de leur bravoure; qui avaient pris « des villes, forcé des camps : que tous les « magistrats romains ensemble ne faisnicht « pas porter devant eux autaut de faisceaux « qu'Annibal en avait conquis sur les généraux

« resscontrerait dans la bataille plusieurs Car-

« tués en diverses batailles. » Par ces sortes de réflexions ils augmentaient eux-mêmes leurs frayeurs et ieurs inquiétudes. D'ailleurs, étant accouturrés depuis un bon nombre d'années à voir la guerre se faire, pour ainsi dire, sous leurs yeux en différentes parties de l'Italie, d'une mauière assez iente et sans espérance d'une sin prochaine, ils sentaient redoubler leur attention et ieurs alarmes iorsqu'ils voyalent Scipion et Annibai prêts à en venir aux mains pour terminer une si fameuse quereile. Ceux même qui avaient le plus de confiance eu Scipiou, et qui comptaient le plus sur la victoire, éprouvaient plus d'émotion et une inquiétude plus vive à mesure que l'heure fatale et décisive approchait.

Les Carthaginois étaient à peu près dans les mêmes dispositions. Tambid, vyoqua de près Annibal et considérant la grandeur de ses expensions militares, in ses repensiatend d'estrè distancia, faisant réflexion qu'ils avaient perdu deux batailles, que Syphas, leur ami et leur utilié, était prisonuier; qu'ils avaient été chasse de l'Expagre et de l'Italie, et que loutes ces dispréses étaient l'ouvrage de la prudeuce ces dispréses étaient l'ouvrage de la prudeuce vient s'empécher de termilaire, et de crisidare que les destins u'euscet list naître ce genéral pour la ruine et la destruction de Carthage.

Aunibal, étant arrivé à Adrumette ', douna quelques jours à ses soldats pour se remettre des fatigues de la navigation . Mais, étant pressé par les courriers qu'ou lui envoyait coup sur coup pour l'avertir que tous les envirous de Carthage étaleut pleins d'euuemis. il se rendit à Zams, en marchaut avec beaucoup de diligence. Ce lieu u'est éloigné de Carthage que de ciuq journées. Il euvoya de là trois espions pour examiner les mouvements de l'armée eunemie : mais ces espions furent arrêtés par les gardes avancées des Romains et conduits devant Scipion. Ce général, toujours plein de confiauce et de générosité, leur dit qu'ils n'avaient rieu à craindre de sa part. Il les mit même entre les mains d'un tribuu des soldats, à qui il ordouna de les conduire dans toutes les parties du camp, et de leur laisser tout voir et tout examiner à leur aise. Ensuite, leur ayant demandé s'ils avaient satisfait leur cariosité, il leur donne une escorte ct les renvoya à leur général.

Annibal n'apprit de ses espious que des nouvelles fâcheuses : entre autres, que Masinissa était arrivé ce jour-là même avec un corps de six mille hommes de pied et quatre mille chevaux. Mais ce qui le frappa davantage.

fut l'air de confiance et d'assurance que faisait paraltre Scipion, et qu'Annibal regardait comme une preuve trop bien fondée des forces de son enuemi. Aiusi, quoiqu'il fût l'anteur de la guerre, et que sou retour eût occasionné la rupture de la trève et des négociations, il se flatta que, s'il traitait de la paix avec toutes ses forces. Il obtiendrait des conditions plus favorables que s'il était vaincu. Il envoya donc d'abord vers Masinissa, le faisant ressouvenir du séjour qu'il avait fait à Carthage pendant son bas age, pour y recevoir une éducation qui répondit à sa naissance, et lui représentant qu'il devait, par cette raison, regarder cette ville comme une seconde patric'. Il lui demaudait pour toute grâce de lui obtenir une entrevue avec Scipion. Masinissa, qui conservait une vive reconuaissance pour les instructions qu'il avait reçues à Carthage, et qui avait eucore beaucoup d'amis dans cette ville, s'employa avec joie auprès de Scipion, et lui exposa la demande d'Annibal, que Scipion n'ent pas de peine à lui accorder.

Ces deux généraux, de concert, rapprochèrent leur camp l'un de l'autre, afin de pouvoir négocier de plus près\*. Scipion se campa assez près de Nadagare, dans un lieu qui, outre les autres avantages, n'était éloigne de l'eau que d'uu jet de trait. Aunibal se posta à quatre milles de la, sur une éminence assez avantageuse, si ce n'est qu'il lui fallait aller chercher de l'eau bien loin. Ils choisirent pour leur conférence un lieu placé entre les deux camps, et assez découvert pour ne faire craindre aucune surprise. Le jour d'après ils sortirent chacun de leur camp avec quelques cavaliers, qu'ils firent ensuite retirer, Alors ces deux généraux, non-seulement les plus illustres de leur temps, mais comparables aux plus fameux capitaiues et aux plus grands rois des siècles précédents, s'abouchérent, avant chacan un interpréte. Ils demeurérent quelque temps sans rien dire, se regardant l'un l'autre attentivement, et saisis d'une admiration re-

ciproque. Annibal parla le premier.

Nous avons dans Polybe et dans Tite-Live
les discours que se tinrent l'un à l'autre ces

Selon plusieurs, Hamamet sur la côte de Babarie.
 Polyb. lib. 15., pag 603. — Liv lib. 30, cap. 2

Polyb. lib. 15 , pag 603. — Liv lib. 30, cap.
 Appian. 21.

<sup>4</sup> Applen. 20.

<sup>\*</sup> Polyh. lib 15 pag. 694. - Lev lib. 3C, cap 29.

deux generaux. J'ai cru qu'on ne me saurait i point mauvais gré si je les insérais icl également. Je ne prendrai parti ni pour l'un ni pour l'autre, et ne préviendrai point le jugement du lecteur. Je me contente de le faire souvenir que Polybe a écrit le premier, et que c'était un militaire.

## I. DISCOURS D'ANNIRAL, TIRÉ DE POLYRE, lib 15, cap. 694.

« Je souhaiterais de tout mon cœur que les « Romains et les Carthaginois n'eussent ja-« mais pensé à étendre leurs conquêtes, ceux-« là au delà de l'Italie, ceux-ci au delà de « l'Afrique, et qu'ils se fussent renfermés les « nns et les autres dans ces beaux empires, « dont il semble que la nature avait elle-« même fixé les bornes et les limites. Il s'en « faut bien que de part ni d'autre nous nous « sovous conduits de la sorte. Nous avons « d'abord pris les armes pour la Sicile. Nous « nous sommes ensuite disputé la domination « de l'Espagne. Enfin , aveuglés par la for-« tune, nous avons été jusqu'à vouloir nous « détruire réciproquement. Vous avez été ré-« duits à défendre les murs de votre patrie « contre moi; et nous, à notre tour, nous « sommes dans le même danger. Il serait bien « temps qu'après avoir commencé par apaiser « la colère des dieux, vous et moi nous son-« geassions à terminer par nous-mêmes cette « jalousie opiniâtre qui a jusqu'à présent armé « les deux nations l'une contre l'autre. « Pour moi , instruit par l'expérience jus-

« qu'où va l'inconstance de la fortune , com-« bien il faut peu de chose pour causer les « plus terribles révolutions, enfin comment « elle semble prendre plaisir à se jouer des « hommes, je suis très-disposé à la paix ; mais « je crains fort, Scipion, que vous ne soyez « pas dans les mêmes dispositions : yous êtes « dans la fleur de votre âge ; tout vous a réussi a selon vos souhaits, en Espagne et en Afri-« que : rien, jusqu'à présent, n'a traversé le « cours de vos prospérités. Tout cela mo fait « appréhender que, quelque fortes que soient « mes raisons pour vous porter à la paix , « vous ne vous laissiez pas persuader,

« Cependant considérez, je vous prie, com-

« bien peu l'on doit compter sur la fortune. « Vous n'avez pas besoin pour cela de cher-« cher des exemples éloignés : jetez les yeux « sur moi. Je suis cet Annibal qui , devenu « par la bataille de Cannes maître de presque « toute l'Italie, allai quelque temps après à « Rome même, et, campé à quarante stades « de cette ville, me regardais déjà comme « l'arbitre absolu du sort des Romains et de « leur patrie. Et anjourd'hui, de retour en « Afrique, me voici obligé de venir traiter « avec un Romain des conditions auxquelles « il voudra bien m'accorder mon salut et celui « de Carthage. Oue cet exemple vous ap-l « prenne à ne pas vous élever d'orgueil, et « à faire réflexion que yous êtes homme. « Quand on délibère sur quelque affaire, la a sagesse demande qu'entre les biens on choi-« sisse le plus grand, et qu'entre les maux on « prenne le moindre. Or, qui est l'homme « sense qui voulût s'exposer de sang-froid à « un si grand péril que celui qui vous me- nace? Quand your remporteriez la victoire. « vous n'ajouteriez pas beaucoup ni à votro « gloire, ni à celle de votre patrie : au lien « que , si vous êtes vaincu , vous perdrez en « un moment tout ce que vous avez acquis « jusqu'à présent de gloire et d'honneur. « A quoi donc se réduit tout ce discours? « A vous faire convenir de ces articles : que « la Sicile, la Sardaigne et l'Espagne, qui ont « fait ci-devant le sujet de nos guerres, de-« meureront pour toujours aux Romains, et « que iamais les Carthaginois ne prendront « contre eux les armes pour leur disputer la « possession de tous ces pays-là; et que a pareillement toutes les autres lles entre l'I-« talie et l'Afrique appartiendront aux Ro-« mains, Ces conditions me paraissent de- voir convenir aux deux peuples : d'un côté, « elles mettent les Carthaginois en sureté « pour l'avenir, et de l'autre elles vous sont

« toute votre république. » Ainsi parla An-RÉPONSE DE SCIPION, TIBÉE DE MÉME lib. 15, pag. 695, 697.

Scipion répondit « que ce n'étaient pas les

« très-glorieuses, à vous en particulier, et à

nibal.

« Romains, mais les Carthaginois, qui avaient ; « dre à tromper dans la suite ceux qui les « été la cause de la guerre de Sicile et de « celle d'Espagne ; qu'il en prenait à témoin « Annibal lui-même, qui certainement ne « pouvait en disconvenir; mais que les dieux a avaient même décide la question, en se « déclarant par le succès, nou pour les « Carthaginois, auteurs d'une guerre in-« juste, mais pour les Romains, qui n'avaient « fait que se défendre : que cependant ces « heureux succès ne lui faisaient pas perdre « de vue l'incertitude des choses humaines, » Il ajouta : « Si avant que les Romaius pas-« sassent en Afrique vous fussiez sorti de l'I-« talie, et que vous eussiez proposé les con-« ditions que vous venez de nous offrir, je ne « crois pas qu'on cût refusé de les écouter ; « mais aujourd'hui que vous avez été obligé « de quitter l'Italie malgré vons, et que nous « sommes en Afrique les maltres de la cam-« pagne, l'état des affaires est bien changé-« Nous avons bien voulu, à la prière de vos « concitovens qui ont été vaineus, commencer « avec eux un traité, dont les articles ont été « mis par écrit. Outre ceux que vons pro-« posez, ce traité portait que les Carthaginois « nous rendraient nos prisonniers saus rançon, « qu'ils nous livreraient leurs vaisseaux de « guerre, qu'ils nous paieraient cinq mille ta-« lents, et qu'ils nous fourniraient pour tout « cela des otages. Telles sont les conditions « dont nous sommes convenus. Nous avons « envoyé à Rome, les uns et les autres, pour « les faire ratifier par le sénat et par le peuple. « nous . de notre côté , témoignant que nous « les approuvions, et les Carthaginois de-« mandant avec instance qu'elles leur fussent « accordées. Et après que le sénat 'et le peu-« ple romain ont donné leur consentement . « les Carthaginois manquent à leur parole et « nous trompent. Que faire après cela? pre-« nez ma place, je vous prie, et répondez-moi. « Faut-il les décharger des conditions les

« auraient obligés. Mais, direz-vous, s'ils ob-« tiennent ce qu'ils demandent, ils n'oublie-« ront jamais un si grand bienfait. On cu « peut juger par leur conduite encore toute « récente. Ce qu'ils nous ont demandé avec a d'humbles supplications, ils l'ont obtenu: « et cependant, sur la faible espérance que « votre retour leur a fait concevoir , ils ont « commence par nous traiter en ennemis. Si « aux conditions qui vous ont été proposées « on en ajoutait quelque autre encore plus « rigoureuse, en ce cas on ponrrait porter « une seconde fois notre traité devant le « peuple romain : mais, puisqu'au contraire « vous retranchez de celles dont on était « tombé d'accord, il n'y a plus de rapport à « lui en faire. Si vous me demandez donc à « mon tour à quoi je conclus, c'est, en un « mot, qu'il faut que vous vous rendiez, vous « et votre patrie, à discrétion, ou qu'une ba-« taille décide en votre faveur, »

## II DISCOURS D'ANNIBAL, TIEÉ DE TITE-LIVE. lib. 30, pag. 30.

« Puisqu'il était dans l'ordre des destins « qu'après avoir été la première cause de la « guerre présente, et ayaut eu tant de fois la « victoire entre les mains, je fusse réduit à « faire les premières démarches pour de-« mander la paix, je suis ravi qu'ils m'aient « adressé à un général tel que vous pour la « lui demander. Vous vous êtes signale par « plusieurs exploits célèbres ; mais ce ne sera « pas le trait de votre vie le moins glorieux, « qu'Annibal, à qui les dieux ont accordé taut de fois la victoire sur les capitaines romains, « sit été obligé de vous céder, et que vous « ayez terminê une guerre qui a été mêmo-« rable par vos défaites avant que de l'être par « les nôtres. Et ce qu'on pent encore regarder « comme un caprice et comme un jeu de « la fortune, c'est que votre père ait été le « premier des généraux romains à qui je me « suis présenté les armes à la main pour le a combattre, et qu'aujourd'hui je vienne sans « armes trouver son fils pour lui demander a la paix.

a plus onéreuses du traité? Certes, l'expé-

<sup>«</sup> dieut serait merveilleux pour leur appren-1 Il a été dit et-dessus , d'après Tite-Live , plus croyable en cette partie, que le sénat romain avait renvoyé les nmbassadeurs carthaginois presque sans réponse. Leurs demandes ne furent pas aneme proposées au peuple.

« eussent inspiré à nos pères nn esprit de « modération et de paix, et que nous nous e fussions renfermés, vous dans les bornes « de l'Italie, et nous dans celles de l'Afrique : « car enfin la Sicile et la Sardaigne, dont l'é-« vénement vous a rendus mattres , ne sont « que de faibles dédommagements pour tant « de flottes considérables, tant d'armées nom-« brenses et tant de grands capitaines que ces « deux provinces vous ont coûté ; mais lais-« sons là le passé, que l'on blame inutitement, « pulsqn'il n'est pas possible de le changer. « Nos succès ont été balancès jusqu'ici, et, en « attaquant les autres dans leur pays, nous « nous sommes exposés à périr dans le nôtre, « Rome a vn les armées carthaginoises cam-« pées à ses portes et au pied de ses murailles. e et nous entendons aniourd'hui de Car-« thage le bruit des armes et du camp des « Romains. « Maintenant nous traitons de la paix dans « le temps où tont vous réussit , c'est à-dire , « dans une conjoncture qui nous est anssi a contraire qu'elle vous est favorable. Vous « et moi, qui en traitons, nous sommes assu-« rément ceux qui avons et le plus d'intérêt « qu'elle soit bientôt terminée, et le plus d'au-« torité pour n'être pas désayonés par nos ré-« publiques, Nous n'avons besoin pour la con-« clure que d'une disposition d'esprit qui ne « cherche pas à l'éloigner. Pour moi, qui re-« viens en un age déjà avancé dans ma patrie. « après en être sorti presque dans mon en-« fance, pendant un si long intervalle i'ai « appris , par la variété des succès que l'ai

« éprouvés, à compter plus sur la raison et la

« prudence que sur le hasard et la fortune.

« Je crains qu'il n'en soit pas ainsi de vous .

« et que votre jeunesse et le bonheur qui vous

« a tonjours accompagné jusqu'ici ne vous

« inspirent certains sentiments de hautenr,

« ennemis de l'esprit de paix et de modéra-

« tion. On ne s'occupe guère de l'adversité « quand on n's jamais été malheureux. Vous « ètes aujonrd'hui ce que je fus antrefoia à

« Trasimène et à Cannes. Vous aviez à peine

« appris à obéir qu'on vous a confié le com-

« mandement des armées, et depuis ce temps-

« là vous avez réussi au delà de vos espé-

« Il aurait été à souhaiter que les dieux

« avez formées, quelque hardies qu'elles aient « été. Faisant servir à votre gloire les cala-« mités même de votre famille , vous avex « vengé la mort de votre père et de votre « oncle, et donué à tout l'univers un témoi-« gnage éclatant de votre courage et de votre « piété. Après avoir chassé des Espagnes « quatre armées carthaginoises, vous avez « reconvré ces provinces, que les Romains « venaient de perdre. On vous a fait consul; « et, dans des conjouctures où tous les autres « capitaines ne se sentalent pas assez de cou-« rage pour défendre l'Italie , vous avez été « assez hardi pour passer en Afrique, où vous e n'étes pas plus tôt arrivé, qu'après avoir « défait denx armées conp sur conp, après « avoir brûlé et pris deux camps dans une « même beure, après avoir défait et pris Sy-« phax , le plus pnissant roi de tout le pays , « et réduit sons votre obéissance un grand « nombre de villes, tant de son empire que « du nôtre, vous m'avez enfin arraché de cette « Italie dont j'étais en possession depnis seixe « ans. Il se peut donc faire que vous sovez « plus charmé de l'éclat de la victoire que des « douceurs de la paix 1. Je connais le carac-« tère des Romains: vous donnex dans le « britlant plus que dans le solide. Je me suis « vu autrefois, faites-v réflexion, dans un état « de prospérité pareil à celui dont vous jouis-« sez aujourd'hui. Si les dieux, avec la bonne « fortune, nous donnaient aussi le bon es-« prit, nous penserions à ce qui peut arriver

« rances dans tontes les entreprises que vous

« dans la sulte autant qu'à ce qui est arrivé par le passé, « Sans vons proposer l'exemple de tant « d'autres explaines, le mien seul peut vons « instruire des différentes révolutions de la fortune. Moi, que vous avez vu, il n'y a pas « longierms, campé entre Rome et la Tèrcron, prét à escalader les marishs de votre « capitale, vous me voyex maintenant, a près

1 « Potest victoriam malle, quam parem, animus, « Nest vobés spiritus magis magnos, quiem utiles. El mihi talis aliquando fortuna affolisi, Quod si na recuedia « rebus bonam quoque mentem dareni dii, non ca solom » qua erenissent, sed citam ca que evenire possoni, reputaremus. « avoir perdu deux frères illustres, tremblaut « pour Carthage, déjà presque assiègée, et « contraint de vous demander, par grâce, d'é-« pargner à ma patrie les alarmes que j'ai fait « sentir à la vôtre.

« Plus la fortune uous flatte, moins nous a devons nous y fier. Aujourd'hui que toot « vous prospère et que notre état est douteux, a la paix vous sera glorieuse à vous qui la « donnez, au lieu qu'à nous qui la deman-« dous elle sera plus nécessaire qu'honorable. « Une paix certaine vaut mieux qu'une vic-« toire en espérance. La première dépend de « vous, l'autre est au pouvoir des dieux. Ne « yous exposez pas à perdre en un moment « ce que vous avez gagné en taut d'années. « En faisant attention à vos forces, considérez a aussi l'inconstance de la fortune et l'incerti-« tude des combuts. Il y aura de côté et d'au-« tre des armes et des bras. C'est surtout dans « la guerre que l'événement répond le moins a aux espérauces dont on s'est flatté. La vic-« toire, supposé qu'elle se déclare pour vous, « n'ajoutera pas tant aux avantages que la paix « yous assure, qu'un mauvais succès en di-« minuera. Un momeot peut vous ôter et « tout ce que vous avez acquis par le passé et « tout ce que vous pouvez espérer pour l'a-« venir. Eu faisan: la paix, Scipiou, c'est vous « qui décidez de votre sort : si vous voulez a combattre, ce sont les dieux qui en dispo-« seront. Regulus cût été, dans ce pays même « où uous sommes actuellement, un exemple « des pins éclatants de bonheur et de courage. « si, après avoir vaincu nos péres, il leur ent « accorde la paix. Mais, pour s'être laissé « aveugler par la prospérité et n'avoir pas usé « modérément de son bonheur, il fit une chute « d'autant plus déplorable, que la fortune « l'avait élevé plus haut. « Je sais que c'est à celui qui donne la paix

« A le sais que Cest a ceita qui donne la pesudra prescrite les conditions; mais peut-être « ne somme-nous pas indignes de détermiser » nous-mêmes la peire que nous derons sabir. Nous consentons que vous demeurles « les maltres de tous les pays qui ont donné « occasion à la guerre: de la Sicile, de la Sardaigne, de TEspagne, et de toutes les Ties « qui sont entre l'Afrique e l'ITalie. Renfermés dans les bornes étroites de l'Afrique,

nous verrons, puisque les dieux le veulent
 ainsi, les Romains étendre leur domination,
 tant par terre que par mer, sur plusieurs
 nations étrangères,

« Je conviens qu'à cause du peu de sincérité « que l'on a fait paraître pendant la trève et « dans les démarches qui ont été faites poor « obtenir la paix, la boune foi des Carthagi-« nois peut vous être suspecte; mais l'obser-« vation de la paix dépend beaucoup de l'au-« torité de ceux qui l'ont négociée. J'apprends « que ce qui a principalement engagé vos « sénateurs à nous la refuser, est le défaut de « dignité dans les ambassadeurs qu'on leur « avait envoyés pour en traiter avec vous. « Aujourd'hui c'est Annibal qui la demande ; « et il la demande parce qu'il la croit avan-« tageuse. Les mêmes avautages qui me dé-« terminent à la demander m'engagent aussi « à la maintenir; et comme j'ai fait en sorte « que l'on ne pût se plaindre des suites d'une « guerre dont l'étais l'auteur, jusqu'à ce que « les dieux même aieut paru porter envie à « ma gloire, j'emploierat aussi tous mes soins « poor empêcher que l'ou ne puisse me faire « de reproches sur une paix que j'aural pro-« curée. »

## néponse de Scipion, tinée du même, lib. 30, cap. 31.

. Je savais bien , Annibal , que c'était l'es-« pérance de votre retour qui avait engage les « Carthaginois à rompre la trève qu'on venait « de faire, et à renoucer à la paix qui semblait « être sur le point de se conclure; et vous « u'en disconvenez pas vous-même, quand « vous retranchez des conditions proposées « tout ce qu'ou nous accordait d'abord, ex-« cepté ce qui est depuis longtemps eu notre e possession. Au reste, comme vous avez scin « de faire sentir à vos citoyens de quel far-« deau votre retour les délivre, c'est à moi « aussi d'empêcher que les avantages qu'ils « nous cédaient par le traité qu'on avait pro-« jeté, étaut aujourd'hui supprimés, ue de-« viennent la récompense de leur perfidie. « Vos Carthaginois ne méritent pas qu'on leur « accorde les premières conditions; et ils \* pretendrajent que leur fraude leur tournat [ « à profit? Ce n'est point le désir de s'empa-« rer de la Sicile qui a engagé nos pères à y « porter la guerre, ni l'ambition qui nous a a fait passer en Espagne. Autrefois le danger « pressant des Mamertins nos alliés, dans ces « derniers temps la ruine cruelle de Sagonte, « voilà les motifs qui nous ont mis en main « des armes justes et légitimes. Vous avouez « vous-même que vous avez été les agresseurs; « et les dieux l'ont attesté bien clairement, en a accordant dans la première guerre l'avana tage au parti qui avait pour lui le bon droit.

a comme ils le font et le feront encore dans « celle-ci. « Pour ce qui me regarde, je ne perds point « de vue ni la faiblesse humaine, ni l'incona constance de la fortune, et je sais que tous « nos projets sont exposés à mille revers. Au « surplus, si vous aviex volontairement aban-« donné l'Italie avant que je fusse passé en a Arique, et que vous fussiez venu me trou-« ver pour m'inviter à faire la paix , i'avoue « que dans de telles circonstances je n'eusse « pu rejeter vos propositions sans vous don-« ner lieu de m'accuser de hauteur et de vio-« lence. Mais comme c'est malgré vous et « après une longue résistance que je vous ai « force de quitter votre proje et de revenir en a Afrique, permettex-moi de le dire, il n'y a « point de raison de bienséance qui m'oblige « à me rendre à vos désirs. Ainsi, en cas que « l'ou ajoute aux premières conditions (vous « les connaissez) quelque nouvel article en a réparation de nos vaisseaux pris avec leur a charge, et de l'outrage fait à nos ambassa-« deurs pendant la trève, je pourrai en con-· ferer avec mon conseil de guerre; mais, si « même ces premières conditions vous pa-« raissent trop dures, préparez-vous à la a guerre, puisque vous n'avez pu souffrir la α paix. » Après ces discours, les deux généraux re-

tournèrent chacun vers le détachement qu'ils avaieut laissé à quelque distance ; et ils déclarérent que, l'entrevue ayant été inutile, il fallait nécessairement en venir aux mains,

Dès qu'ils fureut arrivés dans leur camp, « ils ordounèrent aux soldats de préparer leurs « armes et leurs courages pour une bataille « une victoire qui n'aurait point de retour ! : « qu'avant la fin du jour suivant on saurait a si ce serait Rome ou Carthage qui donne-« rait la loi, non à l'Afrique ou à l'Italie, mais « à tout l'univers : que le péril qui menacait les vaincus était égal à la récompense qui at-« tendait les vainqueurs.» En effet, les Romains, s'ils étaient malheureux, n'avaient aucun moven de se sauver d'une terre inconnue et ennemie : et les Carthaginois, après avoir employé en vain leur unique et dernière ressource, ne nonvaient manquer de périr, s'ils étaient vaineus,

« qui allait décider du sort des deux nations par

Le lendemain, les deux plus grands généraux des deux peuples les plus puissants du monde, et les deux armées les plus aguerries que l'on vit jamais, s'avancèrent en pieine campagne pour une action qui allait mettre le comble, de part ou d'autre, à la gloire acquise par tant d'exploits, ou l'effacer et la détruire pour touiours. Voici de quelle manière Scipion rangea ses

troupes en bataille \*. Il mit à la première ligne les hastaires, laissant des intervalles entre les cohortes : à la seconde les princes, placant leurs cohortes, non derrière les intervalles de la première ligne, comme c'était la coutume des Romains, mais derrière les cohortes de cette première ligne, afin de laisser des ouvertures aux éléphants de l'armée ennemie, qui étaient en très-grand nombre. Les triaires étaient à la troisième ligne dans le même ordre, et formaient le corps de réserve. Il plaça Lélius à l'aite gauche avec la cavalerie italienne, et Masinissa à la droite avec ses Numides. Il mit dans les intervalles de la première ligne des soldats armés à la légère, et leur donna ordre de commencer le combat : de manière que, s'ils ue pouvaient soutenir le choc des éléphants, ils se retirassent, ceux qui seraient les plus lègers à la course, derrière toute l'armée, par les intervalles qui la traversaient eu droite ligue : et ceux qui se verraient trop pressès, par les espaces qui traversaient les lignes à droite et à gauche, afin de laisser à ces animaux un passago dans le-

1 Liv. lib. 30, cap. 32. - Polyb. lib. 15, pag. 697, \* Polyb, lib, 45, rap. 607. - Liv. lib 30, rap. 33 --

Applan, 22

lancerait de tous côtés.

Annibal, voulant imprimer plus de terreur aux ennemis, posta à la tête de l'armée ses quatre-vingts éléphants, nombre qu'il n'avait point encore eu dans aueune bataille 1. Il mit à la première ligne les troupes auxiliaires des Liguriens et des Gaulois, avec les Baléares et les Maures, qui montaient en tout à près de douze milte hommes. La seconde ligne, qui faisait la principale force de l'armée, était composée d'Africains et de Carthaginois. Il placa à la troisième ligne les troupes qui étaient venues avec lui d'Italie, et il les éloigna de la seconde ligne de plus d'un stade \*. Il mit sur l'aile gauche la cavalerie des Numides, et sur la droite celle des Carthaginois.

Tel fut l'ordre de bataille des deux armées. J'aurais souhaité que Polybe ou Tite-Live cussent marqué précisément où montait le nombre des troupes de chaque côté. Appien donne eu tout cinquante mille hommes à Annibal, et quatre-vingts éléphants; à Scipion. environ vingt-trois mille hommes de pied, quinze cents hommes à cheval, tant Romains gn'Italiens, sans compter la cavalerie de Masinissa fort nombreuse, et quinze cents chevaux d'un autre prince numide.

Avant que de commencer le combat, les généraux de part et d'autre eurent soin d'animer leurs troupes \*. Annibal , outre le dénombrement qu'il faisait des victoires qu'il avait remportées sur les Romains 3, des chefs qu'il avait tués, des armées qu'il avait taillées en pièces, employait divers motifs pour exhorter à bien combattre une armée composée de nations différentes entre elles par leur langage, leurs coutumes, leurs lois, leurs habillements, leurs

quel ils fussent exposès aux traits qu'on leur parmes, et qui n'avaient pas le même intérêt de faire la guerre. « Il promettait aux troupes a auxiliaires, outre leur paye ordinaire, de « grandes récompenses à prendre sur les dé-« pouilles des ennemis : il réveillait la haine « que les Gaulois portaient naturellement au « nom romain : il offrait aux Liguriens les « fertiles campagnes de l'Italie, à la place des e moutagnes stériles qu'ils habitaient : il faie suit craindre aux Maures et aux Numides la « domination tyrannique de Masinissa, Pour « ce qui regarde les Carthaginois, il leur re-« présentait qu'il s'agissait de défendre les « murailles de leur patrie, leurs dieux péna-« tes, les tombeaux de leurs ancêtres, leurs « pères et leurs mères, leurs femmes et leurs « enfants : qu'il n'y avait pas de milieu ; qu'ils « atlaient ce jour-là ou perdre la liberté et la « vie par leur défaite, ou acquerir l'empire de « l'univers par leur vietoire, » Il se servait de truchements pour se faire entendre par les différentes nations.

Scipiou, de son côté, « faisait ressouvenir « ses Romains des victoires qu'ils avaient rem-« portées dans l'Espagne, et tout récemment « en Afrique : il leur faisait valoir l'aveu qu'Ane nibal lui-même avait fait malgre lui de sa « faiblesse en demandant la paix : Il les aver-.. « tissait qu'ils touchaient à la fin de la guerro « et de leurs travaux ; qu'ils avaient dans leurs « mains la ruine et les dépouilles de Carthage. « et le retour dans leur patrie, » et il disait tout cela d'un air et d'un ton de vaingneur !. Tout étant pret pour le combat, et les cavaliers numides ayant longtemps escarmouché de part et d'autre. Annibal donna ordre de mener les élèphants contre les cunemis 1 Les Romains aussitôt firent sonner les trompeties, et poussèrent en même temps de si grands cris, que les éléphants qui marchaient contre la droite des Romaius, retournérent en arrière, et mirent le désordre parmi les Maures et parmi les Numides qui formaient la gauche. Masinissa, les voyant ébranlés, acheva aisémeut de les mettre en déroute. Le reste des

<sup>4 «</sup> Polyb. lib. 15, pag. 699. — Liv. lib. 30, cap. 33. \* Tite-Live dit sculement qu'Annibal laissa uce m diocre distance entre ces deux lignes : modico inde intervallo relicto. Il ajnute que ces soldats d'Italie avaicut la plupert suivi Annibei per nécessité plutôt que per inctination : et dans la suite, il dit qu'il les placa a l'arrièregarde et dans quelque éloignement , parce qu'il ne savoit a'il devait les regarder comme amis ou comme ennemis. Italicos intervallo quoque diremptos, incertos socii an Aostes essent. Polybe ne dli rien de loui ceia.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Polyb. iib, 15, pag. 699, 699. — Liv. iib, 30 cap. 32 33. - Applan. 23.

e Celsus here corpore, vultuque ita iato, ut vicisso « jam crederes, dicebal, »

<sup>9</sup> Polyb. 8b. 15, pag 700-702. - Liv. 8b. 30, cap 33-35. - Applan. pag. 23-26.

éléphants s'avanca entre les deux armées dans la plaine, et fondit sur les armés à la légère des Romains, dont ils écrasèrent un grand nombre, malgré la grêle des traits dout ils étaient cux-mêmes accablés de tontes parts. Enfin épouvantés, les uns enfilèrent les intervalles que Scipion avait prudemment ménagés, les autres, en fuyant revinrent sur l'aile droite, toujours poursuivis par la cavalerie romaine, qui, à coups de traits, les chassa jusque hors le champ de bataille. Lélius prit ce moment pour charger la cavalerie carthaginoise, qui tourna le dos et s'enfuit à toute bride. Lélius la poursuivit avec ardeur pendant que Masinissa faisait la même chose de son côté. L'armée des Carthaginois était dénuée à

droite et à gauche du secours de sa cavalerie : alors l'infanterie de part et d'autre s'avanca à pas lents et en bon ordre, à l'exception de celle qu'Annibal avait amenée d'Italie, qui formait la troisième ligne, laquelle demeura dans le poste qui lui avait d'abord été donné. Quand on fut proche, les Romains, jetant de grands cris selon leur coutume, et frappant de les épées sur leurs boucliers, se laucent sur leurs enuemis. Du côté des Carthaginois, le corps des troupes étrangères qui formait la première ligne lette aussi de grands cris, mais confus et mal d'accord ensemble, parce que c'étaient toutes différentes nations. Comme on pe nouvait se servir ni des javelines, ui même des épees, et que l'on combattait main à maiu, les étrangers eurent d'abord quelque avantage sur les Romains, par leur agilité et par leur hardiesse, et en blessèrent un grand nombre. Cependant ceux-ci l'emportant par leur ordre et par la nature de leurs armes, gagnent du terrain, eucouragés par la seconde ligne qui les suivait et ne cessait de les animer à bieu combattre; au lieu que les étrangers, n'étant ni suivis ni secourus des Carthaginois, dont l'inaction au contraire les intimidait, perdeut courage, lachent pied; et, se croyant abandounés ouvertement par leurs propres troupes, tombeut, eu se retirant, sur leur secoude ligne, et l'attaquent pour se faire jour. Ceux-ci se trouvent contraints de défeudre courageusement leur vie : de sorte que les Carthagluois, attaqués par les étrangers, se virent, coutre leur atteute, deux eunemis à

combattre, leurs propres troupes et les Romains. Tout hors d'eux-mêmes, et comme transportés de fureur, ils firent un grand carnage des uns et des autres, et mirent le désordre parmi les hastaires, qui pourtant se rallièrent bientôt, parce que ceux qui commandaient les princes, c'est-à-dire la seconde ligne, firent alors avancer lours troupes, La plus grande partie des étrangers et des Carthaginois périrent en cet endroit, taillés en pièces, partie les uns par les autres, partie par les Romains, Annibal ne voulut pas souffrir que les fuyards se mélassent parmi ceux qui tenaient encore, dans la crainte que, remplis d'effroi comme ils étaieut, et couverts de blessures, ils n'y portassent le désordre. Il ordonna même au premier rang de leur présenter la pique, ce qui les obligea de se retirer le long des ailes dans la plaine.

L'espece entre les deux armées dant alors tout ouvert de sanc, de morts et de blessés, Scipion se trouve dans un siese grand demants : car, commen faire marcher ses troupes en bon ordre par dessus est amas comia d'armes et de cadaverse encre seniglais et enlassés les uns sur les autres? Il indouen que fon porte la blessés derirler l'armes : il rappelle les hastieres, qui poursuiviant la les proposes vis-s-hès le custre des enemeis, en ai-proposes vis-s-hès le custre des enemes, en ai-proposes vis-s-hès le custre des enemes, en ai-proposes vis-s-hès le custre des enemes en ai-proposes en ai-proposes de la custre de la cu

Quand ils furent sur le même front que les hastaires, alors il se commença eutre les deux partis un nouveau combat. L'infanterie de part et d'autre s'ébranle et charge avec beaucoup de courage et de vigueur. Comme des deux côtés le nombre, la résolution, les armes étalent égales, et que l'opiniatreté était si grande que l'on mourait sur la place où l'on combattait plutôt que de lâcher pied, le sort du combat demeura lougtemps douteux, sans qu'on put conjecturer qui demeurerait mattre du champ de bataille. Les choses étant dans cet état. Lélius et Masinissa, après avoir poursuivi assez longtemps la cavalerie eunemie, revinrent fort à propos pour attaquer l'infanterie carthaginoise par les derrières. Ce fut cette dernière charge qui décida la victoire. Un grand nombre de Carthaginois furent tués sur le champ de bataille, où ils se trouvérent investis presque de toutes parts. Planieurs, rédant dispercés dans les plaines d'alentour, y durent sceables pen le avaslerie des Romains qui teaut tout le pays. Les Carthaginois lais-secret sur la place plus de vinig mille morts, tant de leurs citoyens que de leurs alibes. Il y en eut à peu pres sutant de pris, avec cent trente-trois drapeaus ou d'endards, et onne: de le contrait de la comme de leurs not de le contrait de la comme de le contrait de la comme de le contrait de la comme de la contrait de la comme de la

Après la bataille, Scipion III poursaire ce qui s'éait chappé de Carthaginos, pila leur camp, et rentre ensuite dans le sien. 'Quant à anibal, il se réntre, sans perfet de lemps, avec us petil nombre de cavaliers, et se saurs à Admantiet, après avoir tenté avant le combat, et dans le combat inches, cous les moyens qui poursaient ui procurer la victoire N. Sur-touil 10 II puraître une adresse singuière et touil 10 II puraître une adresse singuière et cou il 10 II puraître une adresse singuière et cou il 10 II puraître une adresse singuière et personne de la companie de la contra de la

Polybe lui rend le même témoignage, et il s'ex prime en ces termes 3. On peut dire qu'Annibal fit dans cette occasion tout ce qu'il était possible de faire, et tout ce que l'on devait attendre d'un général qui avait une si longue expérience dans le métier de la guerre, et qui s'était acquis une si grande et si juste reputation de prudence et de bravoure. Premierement il entra en conference avec Scipion pour tacher de finir la guerre par lui-même. Ce n'était pas déshouorer ses premiers exploits : c'était se défier de la fortune, el se mettre en garde contre l'incertitude et la bizarrerie du sort des armes. Dans le combat. il se conduisit de façon qu'ayant à se servir des mêmes armes que les Romaius, il ne pouvait mieux s'y prendre, L'ordonnauce des Ro-

mains est très-difficile à rompre. Chez eux, l'armée en général, et chaque corps en particulier, combat de quelque côte que l'ennemi se présente, parce que leur ordre de bataille est tel, que les cohortes les plus proches du péril se toornent toujours toutes ensemble du côté qu'il faut. D'ailleurs leur armure leur donne beaucoup d'assurance et de hardiesse. la grandeur de leurs boucliers et la force de leurs épées contribuant beaucoup à les reudre fermes dans le combat, et difficiles à être vaincus. Cependant Annibal employa tout ce que la prudence et l'habileté pouvaient fournir de moyens pour vaincre tous ces obstacles. Il avait amassé grand nombre d'éléphants, et les avait mis à la tête de son armée pour troubler et rompre l'ordonnance des Romains. En postant à la première ligne les étrangers soudovés. et après eux les Carthaginois, il avait en vue de lasser d'abord les ennemis, et d'émousser leurs épèes à force de tuer. De plus, mettant les Carthaginois entre deux lignes, il les reduisait à la nécessité de combattre, suivant la maxime d'Homère 1. Enflu, il avait placé à une certaine distance les plus braves et les plus fermes, afin que, voyant de loin l'événement . et ayant toutes leura forces, ils pussent, quand le moment favorable serait venu, tomber avec valeur sur les ennemis. Si ce hèros, jusqu'alors iuvincible, après avoir fait pour vaincre tout ce qui se pouvait faire, n'a pas laissé d'être vaincu, on ne doit pas le lui reprocher. La fortune quelquefois s'oppose aux desseins des grands hommes; et d'ailleurs il arrive assez souvent qu'un habile général est vaiucu par un plus habile.

J'ai cru devoir rapporter celte réflexion de Polybe sur l'intelligence que fit prattre Annibal dans la disposition de son armée à la bataille de Zama. J'en laisse le jugement aux conquisseurs et aux gens de métier; car la chose n'est pas sans difficulté. Je rapporte le sentiment des auteurs sans m'en rendre

Liv. lib. 30, cap. 35.

a Omnia el in prællo, el ante aciem, priusquam ex-« cederel pugnà , experius , el confessione ellam Scipio-

<sup>«</sup> nis, omniumque peritorum militie, illem leudem adep-« tus singulari arte aciem illé die instruzion, » (Lav.)

<sup>3</sup> Polyb. ltb. 15, pag. 702.

II. HIST. ROM.

Hied. lib. 1 , v. 297.

\$ IV. - ANNIBAL RETOURNS A CARTHAGE. SCIPION SE PRÉPARE A ASSIÉGRE CARTHAGE. LES AMBASSA-OWERS OF CARTHAGE VIRNIEST LUI DEMANDER LA PAIX. NUMBURS DÉFAITS, CONSITIONS DE PAIX PRO-POSÉES PAR SCIPION AUX CARTHAGINOIS. GISGON S'Y OPPOSE. ANNIBAL LES IMPOSE SILENCE. LA PLOTTE OR TI. CLAUDICS EST BATTUR O'UNE BUOR TEMPRES. LA VICTOIRE DE SCIPION ANNONCÉE A ROME, T CAUSE UNE GRANOS JOIR. DISPUTE AU SCIET DU OÉ-PARTEMENT DES PROYINCES. LE SÉNAT DONNE AU-DIENCE D'ARDRO AUX AMBASSAORIES OR PHILIPPR PITS A CRUX DR CABTHAGE. PAIX ACCORDÉS AUX CARTHAGINOIS. PRISONNIERS BENOUS AUX CARTHA-GINOM SANS BANCON. LES AMBASSAORERS RETOUR-NENT & CARTHAGE. CINQ CENTS VAISSRAUX BRULÉS EN PLRINE MER. DÉSERTEURS PUNIS. ANNIRAL RIT DANS LE SÉNAT PENOANT QUE LES AUTRES PLEU-RENT. SCIPION DONNE A MASSNISSA LE BOTACHE OR STPHAL REPLEXION OR POLYER SUR LE COUVERNE-MRNT OR CARTHAGE RT DE ROME AU TEMPS DE LA SECONDS GUERRS PUNIQUE. SCIPION BEYDURNS A ROME, ET T RECOIT L'HONNETS OU TRIOMPHE. IL EST MONORE OU SURNOM D'Africain.

Annibal, après la perte de la bataille, s'écil rétiré, comme le l'ai dit, à Admunte. Le sénal l'ayant mandé, il se rendit à Carthage ', son di n'avait ja som le pied depair tende-sia ans qu'il en était sorti encore fort jeune <sup>3</sup>. Il avous en plein sénal qu'il avait det entière-ment vaineu, que la bataille qui vensit de se donner terminait absolu-rent la guerre, et que Carthage ne poussit plus maintenant espèrer de salut qu'en obtenant des Romanis la paix.

Pour Scipion, il fit porter dans ses vaisseaux le butin, qui était fort considérable; et. étant retourné lui-même au bord de la mer 3, il y apprit que P. Lentulus avait abordé au camp des Romains près d'Utique avec cinquante gros vaisseaux, et cent barques chargées de tootes sortes de provisions. Croyant qu'il ne fallait pas donner aux Carthaginois le temps de se remettre de leur consternation, mais jeter de tous les côtés en même temps la terreur dans le sein de la capitale, après avoir envoyé Lélius à Rome pour y porter la nouvelle de sa victoire . Il ordonna à Cn. Octavius de conduire par terre les légions jusqu'aux portes de Carthage; et lui-même, avec son ancienne flotte et celle que venait d'amener Lentulus, il par-

tit de son cemp devant Utique, et s'avauça vers le port de Carthage.

Il n'en était pas fort éloigné, lorsqu'il apercut une galère carthaginoise, parée de bandelettes et de branches d'olivier, qui venait à sa rencontre. Elle portait dix ambassadeurs, tous des premiers de la ville, lesquels, en conséquence de l'avis qu'avait doncé Annibal dans le sénat, avaient été envoyés pour demander. la paix. Ils s'approchèrent de la poupe du vaisseau que montait Scipion : et. loi présentant les rameaux d'olivier comme suppliants, ils implorèrent sa miséricorde et sa clémence. Il ne leur donna point d'autre réponse, sinon qu'ils vinssent le trouver à Tunis, où il allait camper. Pour lui, après avoir curieusement examiné la situation de Carthage, moins pour en faire usage dans la circonstance présente que pour humilier ses ennemis, il retourna à Utique, où il fit revenir aossi Octavius,

Eint parti de la pour alter à Tunns, il aport de nebre que portien e chemi que Normina. Bis de Syghax, venait au secours des Carthaginois avec une armée où il y avait pus de caracterie que d'infanterie. Aussisté il envoys contre ces Numi-eine partie de légions avec toute es caracteris. Ce détachement les statquas le premiter our des staturaites, et les defit estatement. Les cavaleurs romains, les ayant investis de cité de l'indice que d'indice qual considération deux d'indice de l'indice de l'indice de l'indice que l'indice qual me cents chemps qua militare deux d'indice de l'indice de l'indice de l'indice que l'indice qual me cents chemps qua militare deux d'indice de l'indice de

s'édit campé dans le même poste qu'il avait dépis crue, De fuit à que les dépois de Carthage le vincent trouver au nombre de treate, 
Quoign'is parassent devant lui dans un état ains sur état et let que l'exigent de l'exit puis luis sur mêtre présent de l'exit puis le let que l'exigent le ur misére présent et l'eu l'exigent le trainée présent et l'eur de l'exit puis l'exit présent et l'exit puis l'exit

Cependant Scipion étalt arrivé à Tunis, et

Liv. lib. 30, csp. 35,

Voyez is note 2, peg. 131

<sup>5</sup> Li; lib. 30, csp. 36.

<sup>1</sup> Liv. lib. 30, csp. 37. - Polyb. lib. 45, pag. 705

treprise, à la longueur du temps qu'entrainerait le siège d'une ville si grande et si bien fortiflée, et Scipion lui-mème craignant qu'un successeur ne lui vint enlever à peu de frais l'honneur de terminer une guerre qui lui avait coût lant de travaux et de périls, tous les avis inclinérent à la paix.

inclinérent à la paix. Le lendemain il fit rappeler les ambassadeurs; et, après leur avoir reproché en termes fort vifs leur mauvaise foi et leur perfidie, et les avoir exhortés à reconnaître enfin, après tant de défaites qui devaient être pour eux d'utiles leçons, qu'il y avait des dieux qui vengeaient les traités rompus et les serments violés, il leur déclara les conditions auxquelles on voulait bien leur donner la paix : « qu'ils « garderaient leurs lois et leur liberté : qu'ils « posséderaient dans l'Afrique les villes et les « campagnes, telles et dans la même étendue « qu'ils les avaient tenues avant la guerre : « qu'à compter de ce jonr-là il ne serait fait « contre cux aucun acte d'hostilité ; qu'ils « rendraient aux Romains tous les prisonniers « et tons les transfuges; qu'ils leur livreraient « tous leurs gros vaisseaux , excepté dix ga-« lères, et tout ce qu'ils avaient d'éléphants « domptés, et n'en dompteraient plus dans la « suite : qu'il ne leur serait pas permis de faire « la guerre ni dans l'Afrique , ni hors de l'A-« frique, sans le consentement du peuple ro-« main : qu'ils rendraient à Masinissa les mai-« sons, terres, villes, et autres biens qui lui a avaient appartenu, ou à ses ancêtres, dans « toute l'étendue du pays qu'on leur détermi-« nerait : qu'ils fourniraient de vivres l'armée « romaine pendant trois mols; qu'ils en paie-« raient la solde jusqu'à ce que leurs députés « fussent revenus de Rome : qu'ils paieralent « aux Romains, en cinquante années, dix mille « talents d'argent ', partagés en portions éga-« les, c'est-à-dire deux cents talents chaque année : que, pour assurance de leur fidélité, « ils donneraient cent olages que le général « romain choisirait dans leur jeunesse depuis « quatorze ans jusqu'à trente : qu'il leur ac-« corderait la trêve qu'ils demandaient, à con« dition que les barques qu'ils avaient sure prises pendant la première seraient rendues a un Romains avec tout ce qui était dedans « lors de leur prise; que, sans cette restitu-« tion, ils ne devaient espérer ni trève ni « pair. »

Les ambassadeurs, avant recu cette rénouse. partirent au plus tôt pour Carthago, et en firent part au sénat et au peuple. Pendant qu'il« parlaient dans l'assemblée du peuple 1, Gisgon, sénateur carthaginois, avant commenciun discours pour détourner ses concitovers d'accepter ces conditions, qui lui paraissaient fort onéreuses, et se faisant écouler d'une mu!titude également incapable de faire la guerre et de souffrir la paix. Annibal, indigné qu'en de pareilles coujonctures on tint de tels propos et qu'on y donnat attention, prit Gisgon par le bras, et le lit descendre a-sez brusquement de la tribune. Une démarche si violente, et bien éloignée du goût d'une ville libre comme était Carthage, excita un murmure universel. Annibal en fut troublé, et sur-le-champ il s'excusa. « Sorti de cette ville à l'âge de neuf aus \*, « leur dit-il, et n'y étant revenu qu'après « trente-six ans d'absence, j'ai eu tout le temps « de m'instruire dans le métier de la guerre, ct je me flatte d'y avoir assez bien reussi.

et apaise le murmure, il continua de la sorte:

C'est mon sels pour le bien public qui m' a

fait fomber dans la faute qui vous choque;

car jen peui asser m'étonner qu' no Carliaginolo instruit de tout ce qui s'est passé de
notre part à l'égard des Romanis, et les
voyant devenus par la victoire mattres absolus de notre sort, ne se trouve pas trop
henreux de ce qu'ils nous traitent si favorablement. Ne nous amusors donc point à

« Pour vos lois et vos coulumes, on ne doit

pas être surpris que je les Ignore; et c'est
 de vous que je veux les apprendre, » Cette

espèce de satisfaction ayant adouci les esprits

Polyb, ib, 13, pag. 706. — Liv. Ib. 30, cap. 37.
3 Tite-Live el Polybe s'espiment ainsi de concert Cependant Anniba écui à Cartibage, sebo Tite-Live, après in mori d'Amilier, lorsque Addribal, son beau-forte ainsi qu'il a éch apporte au Ili. 3, demandais synda el la cita propriet au Ili. 3, demandais synda el bassa de la convalte en Espagne. Il ne parali pas ainé de suiter cette contradit une.

Dix mille talents attiques feraient trente mitfous. Ceux-ci, qui étaient des telents euborques, faisaient un peu moins.

- « discourir ; hâtons-nous de nous réunir tous « dans le sentiment d'accepter avec actions de
- « graces des conditions plus favorables que « nous ne pouvions les espèrer ; et ne son-« geons qu'à offrir des sacrifices aux dieux ,
- geons qu'à offrir des sacritices aux dieux,
   et à leur demander que le peuple romain
   ratifie le proiet de son général, »

Cel avis parut très-sage et tout à fait convenable aux intérêts de la république, et à l'extrémité de maux et de dangers où elle se trouvait. On résolut unanimement d'accepter la paix aux conditions proposées, et sur-lechamp le sévant nomma des ambassadeurs pour

la conducte.

Ce qui embarrassit le plus, c'étai la resitution que les Romains demandateut préabenent : car on rasit usols maje des leblement : car on rasit usols la mais que les
blaitments mêmes qui leur avaiset de pris, et
qui se les édaient appropriel se tenau bies
concrets et exchés. Co conclut que l'on commenceralt par rendre les vaiseurs; qui on
concrets et exchés. Co conclut que l'on commenceralt par rendre les vaiseurs; qui or
chercherait exeq qui les evations montés, et
chercherait exeq qui les evations montés, et
autres cfiret, on en paierait le pris que Scihomi inscrità à conco d's metire.

Ouand les députés furent revenus trouver Scipion , les questeurs eurent ordre de fixer , par l'examen de leurs registres. la valeur de tout ce qui avait appartenu à la république sur ces vaisseaux, et les particuliers de déclarer le prix de leurs effets : et pour le tout, on fit payer comptant aux Carthaginois vingt-cinq mille livres pesant d'argent. Quand cela fut fait, on leur accorda une trève de trois mois. à condition que, tant qu'elle durerait, ils n'enverraient point d'ambassadeurs autre part qu'à Rome: et que, s'il leur en venait à eux-mêmes de quelque nation que co fût, ils no les congédieraient point qu'auparavant ils n'eussent informé le général romain, et des puissauces qui les avaient envoyés, et des demandes qu'ils étaient venus faire. Scipion fit partir pour Rome, avec les députés carthaginois, L. Véturius Philon, M. Marcius Ralla, et L. Scipion

Les convois qui vinrent ces jours-là de Sleile et de Sardaigne mirent les vivres à si bas priz, que les marchands laissaient leurs blés aux capitaines des galères pour le prix de la voiture,

On avait été alorme à Kome au premier bruit de la rupture des négociations avec les Carthaginois et du renouvellement de la guerre : et l'on avait ordonné à Tib. Claude Néron, l'un des cousuls, de passer promptement eu Sicile avec sa flotte, et de là en Afrique, et à son collègue M. Servilius de rester près de Rome jusqu'à ce qu'on sût au juste en quel état se trouvaient les affaires d'Afrique. Le consul Claude agit avec beaucoup de tenteur dans les préparatifs et dans le départ de la flotte, piqué de ce que les sénateurs avaient rendu Scipion, plutôt que lui, maître des conditions auxquelles on devait conclure la paix. Etant er fin parti avec sa flotte, il fut attaque d'une furicuse tempête qui brisa plusieurs de ses vaisseaux, et maltraita fort les autres. L'hiver l'ayant surpris à Caralis (aujourd'hui Cagliari) en Sardaigne, où il était occupé à les radouber, et le temps de sa magistrature étant écoulé, réduit à l'état de simple particulier, il ramena sans gloire sa flotte dans le Tibre.

Les députés que Scipion envoyait d'Afrique à Rome y étant arrivés avec ceux des Carthaginois, le sénat s'assembla dans le temple de Bellone \*. Alors L. Veturius Philon raconta. avec une extrême satisfaction de toute l'assemblée, comment les Carthaginois avaient perdu, près de leur capitale, une bataille qui ne leur laissait plus de ressource, et qui terminait enfin en faveur des Romains une guerre qui avait causé tant de maux. Quoique l'avantage remporté sur Vermina, fils de Syphax, ne fût qu'un lèger surcrolt de bonne fortune, il n'omit pas d'en faire mention. Alors on lui ordonna de monter sur la tribune aux harangues, et de faire part au peuple d'une uouvelle si agréable. Aussitôt les citoyens s'abandonnérent à la joie; et, après s'être félicités d'un si grand succès, ils se répandireut dans tous les temples pour en remercier les dieux, conformément au décret qui ordonnait des actions de graces publiques pendant trois jours,

Les députés des Carthaginois et ceux du roi Philippe, car il eu était aussi venu à Rome de la part de ce prince, ayant demandé au-

<sup>1</sup> Liv. lib. 30, cap. 38, 39, 9 Liv. lib 30, cap. 40.

raient les nouveaux consuls qui la leur donneraient. CN. CORNÉLIUS LENTULUS 1. P. ELIUS PÆTUS.

On attendait, pour régler le département des consuls, que les ambassadeurs de Macédoine et ceux de Carthage eusseut eu audience", et l'on prévoyait que, la guerre étant finte d'un côté, elle allait commencer d'un autre. Le cousul Lentulus brûlait du désir d'avoir l'Afrique pour son département. Il voyait bien que, si la guerre continuait encore, la victoire ne lui coûterait pas bien cher; et que, si l'on faisait la paix, il lul serait fort glorieux d'avoir mis fin pendant son consulat à une guerre si importante. Ainsi il déclara qu'il ne mettrait rien en délibération que préalablement ou ne lui eût donné le commandement en Afrique : car son collègue n'y prétendait rien, étant d'un naturel sage et modère ; outre qu'il lui semblait qu'il ne serait pas moins inutile qu'injuste de vouloir disputer

cet honneur à Scipion. Les tribuns du peuple Q. Minutius Thermus et Manius Acilius Glabrion représentérent « que Cn. Cornélius faisait une tentative dans « laquelle le cousul Tib. Claudius avait déjà « échoué l'année d'auparavaut , puisque , le « sénat ayant fait proposer au peuple de sta-« tuer sur une pareille demande formée par e ce consul, toutes les trente-cinq tribus lui « avaient préféré Scipion, » L'affaire ayant été débattue avec besucoup de chaleur, et dana le sénat, et devant le peuple, enfin la décision en fut remise au sénat. Les sénateurs donc, après avoir prété serment de statuer selon les règles de l'équité et du bien public (car c'était là une des conditions dont on était convenu), ordonnérent que l'un des deux consuls, selou l'arrangement qu'ils prendraient ensemble, ou qui serait réglé par le sort, resterait en Italie pendant que l'autre commanderait une flotte de cinquante vaisseaux : que

dience au sénat, ou leur repondit que ce se- | celui à qui la flotte serait échue passerait en Sicile, et de là en Afrique, si la paix ue se faisait pas avec les Carthaginois; qu'en ce cas le consul agirait par mer, et Scipion par terre avec la même autorité que devant : que, si les Carthaginois accceptaient les conditions de paix qu'on leur proposait, les tribuns feraient decider par le peuple si ce serait le consul ou Scipion qui leur donnerait la paix et ramènerait l'armée victorieuse en Italie, supposé qu'il fût à propos de la ramener; que, si cet honneur était déféré à Scipion , le cousul ne passerait point de Sicile en Afrique, On continua à P. Scipion le commandement des armées à

la tête desquelles il se trouvait en Afrique. Toutes ces résolutions du sénat, pleines de sagesse et d'équité, étaient pour le consul Leutulus une forte lecon et une tacite réprimande que sa ialousie lui avait justement attirée. Transporté d'un aveugle désir de gloire, il voulait enlever à Sciplon un honneur qu'il était évident que le peuple lui destinait à titre de justice et de reconnaissance pour tous les travaux et les dangers qu'il avait essuyés dans cette guerre. Le collègue de Lentulus avait agi bieu plus sagement en reconnaissant qu'une telle entreprise était contraire en même temps et à l'équité et à la prudence ', puisqu'elle ne pouvait réussir. La jalousie, vice bas et indigne d'un homme d'honneur, mérite d'être couverte de houte et exposée à un mépris général.

Après que le sénat eut règlé tout ce qui regardait les divers départements tant des consuls que des autres commandants, on songes à donner audience aux ambassadeurs de Philippe et à ceux des Carthaginois\*.

Ceux de Philippe furent introduits les premiers dans le sénat. Leur discours contenait trois chefs. Ils commencèrent par justifier leur maltre des hostilités que les ambassadeurs romains, revenus depuis peu de Macédoine, l'avaient accusé d'avoir exercées contre les alliés de la république. En second lieu, ils se plaignirent eux-mêmes des alliés du peuple

<sup>1</sup> Au. R. 551; av. J. C. 201.

<sup>9</sup> Liv. lib. 30, cap. 10.

<sup>1</sup> a Qui gioria certamen com Scipione, prati quid lalquum eiset , etiam Impar futurum en

<sup>4</sup> Liv. 11b. 30, cap. 42

romain , mais beaucoup plus aigrement de | « foi d'un traité n'avait pu les mettre à cou-M. Aurélius, l'un des trois ambassadeurs qu'on avait envoyés à Philippe : car lls lul reprochaient que, malgré son caractére, il était resté en Grèce pour y faire des levées de soldats: ou'il avait fait la guerre au roi de Macédoine contre le traité, et qu'il en était souvent venu anx maius avec ses lieutenants: enfin ils demandaient qu'ou rendit à Philippe, Sonater avec les soldats macédoniens qu'il avait commandés, et qui, étant dans l'armée et à la solde d'Annibal, avaient été faits pri-

sonniers par les Romains. M. Furius , qu'Aurélius avait envoyé de Macédoine exprès pour le défendre, répondit a ces accusations: « qu'Aurétius avait été « laissé dans le pays pour empêcher que les « alliés de la république, las des injures et « des ravages que Philippe exerçait contia nuellement sur eux, ne prissent enfin son « parti ; qu'au reste il n'était point sorti des « terres des alliés, et qu'il s'était borné à « empecher que les soldats du roi ne fissent « impunément des courses sur leurs terres: « que Sopater, l'un des principaux de la cour « du roi de Macédoine , et même son parent, « avait étéenvoyé en Afrique avec quatre mille a hommes et de l'argent pour secourir Annia bal et les Carthaginois, a Après que Furius eut cessé de parler, on

demanda aux Macédoniens ce qu'ils avaient à

répliquer : et comme leurs réponses parurent embarrassees, sans leur permettre d'en dire davantage, on leur déclara « qu'il était aisé de « voir que le rol cherchait la guerre ; et que, « s'il ne changeait de conduite, il la trouverait « bientôt : qu'il avait doublement violé le « traité, d'abord en maltraitant les alliés du « peuple romaiu et faisant piller leurs cam-« pagnes par ses soldats, puis en donnant des « secours d'hommes et d'argent aux ennemis « de la république : que Scipion n'avait rien a fait dont on put raisonnablement se plaindre « lorsqu'il avait mis dans les fers, et traité en e ennemis, des soldats qu'il avait faits prison-« niers dans le temps qu'ils combattaient cona tre le peuple romaiu: que, pour ce qui a regardait Aurélius, le séuat et le peuple « l'approuvaient fort d'avoir secouru par les « vert de la violence de Philippe, »

Les Macédonieus ayant été renvoyés avec une réponse si menacante, les Carthaginois furent appelés. Dès qu'on eut remarqué leur âge avancé, et que l'on sut qu'ils étaient les plus distingués de Carthage par leur naissance et leurs emplois, on commença à croire que c'était sérieusement que les Carthaginois songeaient à la paix. Le plus considérable d'entre eux était Asdrubal, surnommé Hadus, grave sénateur qui avait toujours conseillé la paix à ses concitoyens, et qui s'était en toute occasion déclaré fortement contre la faction barcine; c'est ce qui l'autorisa davantage à imputer la faute de cette guerre à la cupidité d'un petit nombre de particuliers, et à en décharger le conseil public de Carthage. Il fit un discours fort sensé, excusant les Carthaginois sur quelques articles, passant condamnation sur d'autres pour ne point aigrir et aliéner les esprits en niant sans pudeur des choses évidemment vraies, cufin exhortant les sénateurs à user modérément de leurs avantages. Il leur fit entendre « que, si les Cartha-« ginois avalent voulu suivre ses conseils et « reux d'Hannou , ils auraient eux-mêmes « dicté les conditions de la paix, au lieu que « maintenant ils étaient réduits à recevoir « celles qu'on leur imposait : qu'il était rare 4 « que les dieux donnassent aux hommes en « même temps la bonne fortune et le bou e esprit : que ce qui rendait le peuple romain « invincible, c'est que dans la pro-périté il « savait faire usage de la prudence et éconter « les conseils de la raison : qu'au reste il serait e étonnant qu'il en uset autrement; que ceux e pour qui les heureux succès étaient nou-« yeaux, n'étant plus maîtres alors d'eux-mêe mes, s'abandonnaient à une joie immodérée et insolente parce qu'ils n'y sont point ac-« coutumés; mais que les Romains avaient

\* « Rarò simul bominibus bonam fortunam, bonamque e mentem dari, Populum remanum eò invictum esse e quòd in secundis rebus sapere et consulere meminee rit. Et bereie mirandem feitse , si aliter facerent : ex « Insolentià , quibos nova bona fortuna sit , Impotentes « letitia insanire : popule romano usitala , ac propè jam e obsoleta ex victorià gaudia esse, ac pius pene parcen « armes les alliés de la république, puisque la « do victs, quam vincendo, imperium auxisse.»

« contracté une telle habitude de vaincre , « qu'ils étaient devenus presque insensibles a an plaisir que canse la victoire; et qu'ils a devaient l'accroissement de leur empire a beaucoup plus à la clémence dont ils usaient « envers les vaincus qu'à leurs victoires mé-« mes. » Les antres ambassadents parièrent d'un ton plus humilié et plus propre à exciter la compassion, « Ils déplorèrent le sort de « leur patrie en faisant sentir de quel degré de « grandenr et de puissance elle était tombée « dans un abtme de misère : qu'il ne restait « anx Carthaginois, après avoir porté si loin « leurs conquêtes , que les murailles de Car-« thage même: qu'enfermés dans leur en-« ceinte, ils ne voyaient plus rieu, ni sur mer « ni snr terre, qui lenr obétt; et que la posa session de leur ville même et de leurs dieux « pénates ne leur resterait qu'autant que le « peuple romain voudrait bien ne pas pousser « la riguenr jusqu'anx dernières extrémités,» Il paraissait que les sénateurs étaient touchés de compassion, lorsque l'uu d'entre eux, irrité de la perfidie dont les Carthaginois venaient de donner, dans la rupture de la trève, une preuve encore toute récente, « demanda aux ambassadeurs par quels dieux ils inversient « l'observation du traité de paix, aprés avoir « trompé cenx qui avaient été témoins de leur « premier serment. » Ce sera, lni répondit

Asdrubal, par ces mêmes dieux qui punissent Appien met dans la bouche de ce même Asdrubal Hædus une fort belle harangue . mais adressée à Scipion. Il rapporte aussi celle du consul Cn. Lentulus dans le sénat.

si sévérement les pariures.

Tous les sénateurs romains étaient portés à la paix \*. Mais le consul Cn. Lentulus , qui avait le commandement de la flotte, s'opposa au décret qu'ils étaient près de reudre dans cet esprit. Alors les tribuns Man. Acilius et Q. Minutins demandèrent au peuple assemblé s si sa volonté était qu'on fit la paix avec les · Carthaginois, et par qui il souhaitait qu'elle « se fit et que l'armée fot ramenée d'Afrique.» Toutes les tribus se déclarèrent pour la paix, et chargèrent Scipion du soin de la conclure

et de ramener les troupes en Italie. En conséquence de l'ordonnance du pcuple, le séuat décerna que Scipion, de l'avis de dix commissaires, ferait la paix avec les Carthaginois à telles conditions qu'il jugerait à propos. Les ambassadeurs de Carthage, après avoir

remercié le sénat , demandérent qu'il leur fût permis d'entrer dans la ville, et de s'entretenir avec lours concitoyens qui étaient retenus dans les prisons de la république. Ils représentérent « qu'il y en avait parmi eux des plus con-« sidérables de Carthage avec qui ils étaient « liés par le sang et l'amitiè : qu'il y en avait « d'antres que leurs parents les avaient char-« gés de voir. » Quand ils les eurent visités . ils demandèrent une uouvelle grace, c'était de pouvoir racheter ceux de ces prisonniers qu'ils voudraient. On leur en demanda les noms. Ils en désignérent environ deux cents. que le sénat fit conduire en Afrique par les commissaires romaios, à qui il ordonna de les remettre entre les maius de Scipion, en chargeant ce général de les rendre aux Carthaginois sans rançon dès que la paix serait conclue.

Les ambassadeurs de Carthage partirent de Rome, et, s'étant rendus auprès de Scipion. ils firent la paix aux conditions marquées ci-devant. Ils lui livrèrent leurs vaisseaux de guerre et leurs éléphants, lui rendireot les esclaves et les transfuges romains et quatre mille prisonniers, parmi lesquels se trouva un sénateur nommé Q. Terentius Culléon, Scipiou fit conduire les vaisseaux en pleine mer, où ils furent brûlés. Ils montaient, selon quelques auteurs, à cinq cents. La vue de cet embrasement allumé si près de Carthage causa autant de donleur à ses citoyens qu'aurait pu faire l'incendie de Carthage même. Les deserteurs furent punis plus sévèrement que les esclaves', car on trancha la tête à tous ceux qui étaient du pays latin , et ceux qui étaient Romains furent mis en croix.

Il y avait quarante ans que la dernière paix avait été fait avec les mêmes Carthaginois. sous le consulat de Q. Lutatius et d'Aulus Manlius. La guerre avait recommencé vingt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Appian. Bell. pun. 27-29, 33-35.

<sup>· \*</sup> Liv. lib. 30, cap. 18.

<sup>1</sup> Liv lib. 1, cap. 30, cap. 41,

trois aus après, sous celui de P. Cornélius et 1 « buer par tête à la tave publique, vous vous de Tib. Sempronius. Elle fut terminée la dix-septième année \*, pendant le consulat de Cn. Cornélius et de P. Ælius Pætus. On entendit souvent dire depuis à Scipion que, s'il n'avait pas fini cette guerre par la destruction entière de Carthage, on devait s'en prendre à la cupidité et à l'ambition, premièrement de Tib. Claudius, puis de Cn. Cornélius, qui avaient tous deux cabalé pour le supplanter et pour avoir l'honneur de terminer cette guerre.

Quand on procéda à l'imposition d'une taxe sur les particuliers pour le premier paiement des tributs règlé par le traité 2, comme cette contribution paraissait bien onéreuse aux Carthaginois épuisés par une si longue guerre, la tristesse fut grande, et plusieurs dans le sénat ne purent retenir leurs larmes. On dit qu'Annibal alors se mit à rire, Asdrubal Hædus lui faisant de vifs reproches de ce qu'il insultait ainsi à l'affliction publique, lui qui cu était la cause : « Si l'on pouvait, dit-il « alors , pénétrer dans le fond de mon cœur « et en démêler les dispositions comme on « voit ce qui se passe sur mon visage, on re-« connaîtrait bientôt que ce ris que l'on me « reproche n'est pas un ris de joie , mais l'ef-« fet du transport et du désespoir que me e causent les maux publics. Et ce ris, après « tout, est-il plus hors de saison que ces lar-« mes indécentes que je vous vois répandre ? « C'était lorsqu'on nous a ôté nos armes, qu'on « a brûlé nos vaisseaux, qu'on nous a inter-« dit toute guerre contre les étrangers , c'é-« tait alors qu'il fallait pleurer ; car c'est là le « coup et la plaie mortelle qui nous a abattus.

« désolez comme si tout était perdu. Ah! que « j'ai lieu de craindre que ce qui vous arrache

a aujourd'hul tant de larmes ne vous paraisse « bientot le moindre de vos malheurs! »

Cependant Scipion se préparait à partir. Il assembla ses troupes, et déclara publiquement qu'il ajoutait aux états que Masinissa tenait de ses pères, Cirta et les autres villes et terres de Syphax dont les Romains s'étaient rendus mattres, et qu'il lui en faisait présent en leur nom. Il ordonna à Cn. Octavius de conduire la flotte en Sicile, et d'en laisser le commandement au consul Cn. Cornélius, Enfin il envoya ordre aux Carthaginois de députer de nouveau à Rome alors pour y faire ratifier par le sénat et le peuple le traité qu'il venait de conclure avec eux, de l'avis des dix commis-

Je finirai ce qui regarde la seconde guerre punique par une réflexion de Polybe, qui caractérise bien la situation différente des deux républiques rivales dont nous parlons.

Au commencement de la seconde guerre punique et du temps d'Annibal ', ou peut dire en quelque sorte que Carthage était sur le retour. Sa jeunesse, sa fleur, sa vigueur, étaient déjà flétries. Elle avait commencé à déchoir de sa première élévation, et elle penchait vers sa ruine; au lieu que Rome alors était, pour ainsi dire, dans la force et la vigueur de l'age, et s'avançait à grauds pas vers la conquete de l'univers.

La raison que Polybe rend de la décadence de l'une et de l'accroissement de l'autre est tirée de la différente manière dont étaient gou-« Mais nous ne sentons les maux publics vernées alors ces deux républiques.

Chez les Carthaginois, le peuple s'était emparè de la principale autorité dans les affaires publiques. On n'écoutait plus les avis des vieillards et des magistrats : tout se conduisait par cabales et par intrigues. Sans parler de ce que la faction contraire à Annibal fit contre lui pendant tout le temps de son commandement, le seul fait des vaisseaux romains pillés pendant un temps de trève, perfidie à laquelle le peuple força le sénat de prendre part et de prêter son nom, est une preuve bien claire de ce que dit ici Polybe.

« qu'autant qu'ils nons intéressent personnel-

« lement; et ce qu'ils ont pour nous de plus « affligeant et de plus douleureux, est la

« perte de notre argent. C'est pourquoi, lors-

« qu'on enlevait à Carthage vaincue ses dé-

a pouilles, lorsqu'on la laissait sans armes et

<sup>«</sup> sans défense au milieu de tant de peuples « d'Afrique puissants et armés, personne de « vous n'a versé une larme ni poussé un sou-« pir ; et maintenant , parce qu'il faut contri-4 La dix-septième année accomplie, et la dix-hultième

<sup>9</sup> Liv. lib. 30, cap. 11.

<sup>1</sup> Point, 14, 6, pag 193-194.

Au contraire, c'était à Rume le temps où le sénal, cette compagnie d'hommes si sages, avait plus de crédit que jamais, où les anciens étaient écoutés et respectés comme des oracles. On sait combieu le peuple romaiu était jaloux de son autorité. Nous avons vu néanmoins qu'une centurie compusée des jeunes, à qui il était échu par le sort de donner la première son suffrage, qui entralnait ordinairement celui de toutes les autres, avant nommé deux consuls, elle se désista, sur la simple remontrance de Fabius, du choix qu'elle avait fait, et en nomma d'autres,

De cette différence de guuvernement Polybe conclut qu'il était nécessaire qu'un peuple conduit par la prudence des auciens l'emporl'At sur un état gouverué par les avis téméraires de la multitude. Rome, en effet, guidée par les sages conseils du sénat, eut enfin le dessus dans le gros de la guerre, quoiqu'en détail elle eut eu du désavantage dans plusieurs combats; et elle établit sa puissauce et sa grandeur sur les ruines de sa rivale,

C'est par ces muyens et d'autres pareils qu'un a pu remarquer, dans le cours de l'histoire, que la Providence, qui préside aux états et aux royaumes, qui en règle les évênements, qui en fixe la durée, et qui înspire à ccux qui les conduisent la prudence, le courage, et toutes les autres qualités nécessaires pour le guuvernement ; c'est ainsi, dis-je, que de loin, et par des accroissements suivis et continuels, elle préparait Rume à cette grandeur et à cette puissance qu'elle lui avait destinée de toute éternité. Rome seutait bieu qu'elle devait tous ses heureux sucrès à une cause supérieure ' qui la protégeait d'une maniere particulière ; et elle le témoigna en mille occasions : mais elle avait le malheur de ne la point conuaître, et de prodiguer les marques de sa reconnaissance à des divinités sourdes et impuissantes.

La présence de Scipion n'était plus nêcessaire dans l'Afrique. Après avoir procuré à sa patrie une paix si glorieuse, il embarqua ses iroupes, et passa à Lilybée en Sicile'. De là il fit partir la plus grandé partie de ses soldats sur les galères pour aller droit à Rome par mer. Pour lui, Tite-Live nous donne lieu de penser qu'il vint aborder à Rhége; car cet historien rapporte que Scipion traversa l'Italie entre deux haies de peuples qui accouraient de toutes parts pour avoir la satisfaction de voir leur libérateur, au courage et au bonheur duquel ils se croyaient redevables du repos. de la tranquillité, et de tous les biens dont la paix allait les faire jouir. Arrivé à Rome au milieu de cette joie publique, il y entra en triomphe avec plus de pompe et de magnificeuce que l'on n'en avait jamais vu. Le roi Syphax et plusieurs seigneurs de sa cour précédaient son char. Le sénateur Q. Térentius Culléon, qui avait été tiré des fers, suivait le même char, la tête couverte d'une espèce de chapeau qui était la marque de la liberté qu'il avait recouvrée, Syphax ne survécut pas longtemps à sa bonte, et il mourut dans la prison. Scipiou mit dans le trésor public plus de cina millions en argeut. Il fit donuer à chacun des soldats deux deuicrs et demi !vingt-cing sous du butiu fait sur les ennemis. Il fut bonuré du glorieux surnom d'Africain, qui lui resta pour toujours, et qui semblait renouveler à chaque momeut le souvenir de son triomphe. Scipion est le premier qui ait pris un surnom tiré de la natiou qu'il avait vaincue. Dans la suite, d'autres Romains, à son exemple, ont illustré leurs familles par des titres pareils ; mais qu'ils n'avaient pas mérités par des victoires aussi éclatautes.

<sup>4</sup> a Hujus beneficii gratiam , judices , fortuna populi a romani, et vestra felicitas, et dil immortales sibi dea bert putant. Nec verò quisquam aliter arbitratri poa test, nisi qui nuilsin majestatem esse ducit nume a divinum... En vis (divina) sæpê incredibiles huic urbi

a felicitates atque opes attuit. Non est humano consilio, a ne mediocri quidem, judices, deorum imme

a curà, res illa perfecta. » (Cic. pro Milone, n. 83 et 85.

<sup>1</sup> Liv. lib. 30, cap. 45.



## LIVRE XXI.

Ce livre renferme l'histoire de quatre années, 552, 553, 553, 553. Il contient principalement la seconde guerre contre Philippe, qui est terminée par la victoire que Quinêtus Flaminius remporte à Cynocèphales; et queiques expéditions en Espagne et dans la Gaule cisalpine.

\$ I. -- GURRER DE MACÉDOINE, EPOQUES ER LA GUERRE DES ROMAINS CONTRE PHILIPPE COMMEN-CREENT OR CRITE GURRER. DIVERSES PLAINTES POR-TRES ACX ROBAINS CONTRE PHILIPPE. LE PEUPLE COSPOSE D'ARORD A COVER DEPEND THE CORREST WATER BETENIE LE PRUPLE A L'ATIS DU SÉNAT, ET LA BUREES EST DÉCLARÉE A PRILIPPE, AMEASSADEURS DE PRO-LENEY. SOULTYRRENT DE LA GAULE SECITÉ PAR AMILCAM, AMBASSADEURS ENVOYES A CARTHADE BY A MASINISSA. AMBASSADECES DE VERRINA, PILS DE STPRAT, TRES LES ROMAINS. SUCCES DE L'AMBASSADE DES ROMAINS EN AVEIQUE. ARGENT ENLEVÉ DE TEMPLE DE PROSESPINE. REMONTEANCES DE PEU-SIRUSS PARTICULIRES AU SÉNAT, SUE CE QUI LEUR STAIT DU PAR LA RÉPUBLIQUE. LE CONSUL SULPICIUS ARRIVE EN MACREOINE. CENTRO BAVADE LA VILLE DE CHALCIS. PHILIPPE ATTAQUE INCTILEMENT LA VILLE D'ATRENES. IL L'ATTAQUE UNE SECONDE POIS AVEC AUSSI PEU DE SUCCES, ET DÉSOLE TOUTE L'ATTIQUE. Les ROMAINS MAYAGENT LES PRONTIÈRES DE LA MACEDOINE. DES ROIS, VOISINS DE LA MACEDOINE. SE JOSENENT AU CONSUL, PRÉPARATIFS DE PRILIPER. ASSENDAPE DES ETULIENS, OU PRILIPPE, LES ATRÉ-RIERS ET LES ROMAINS ENVOIENT LEURS AND DECES. L'ASSEMBLÉE SE SÉPARE SANS RIEN CON-CLUES, LE CONSEL ENTRE EN MACÉDOINE, RENCON-THE DES DECK PARTIS. DIVERSES ACTIONS PRO IN-POSTANTES ENTRE LES DECE ARMEES, PRILIPPE BEMPOSTS QUELQUE AVANTAGE SUE LES FOUREA-CRUES HOMAINS. POIS IL EST BATTU LET-MEME, MY URLIGE DE POUR. SULPICIUS RETOURNE A APOLLONIE. Les Boctess de Boclasser Foot de Roubes, Decembre de Boctes de Boc

La seconde guerre punique, qui vensi de se terminer d'une massière si glorieuse pour les Bomains, fut suivie presque immédiatement de celle qu'ille eure la soulceir contre les Macédoniens ?: celle-ci n'était en aucune sorte comparable à la première, ni par le mèrite du schef, ni par le courage des troopes, in par l'importance des évéenements et la grandeur des dinagers; mais cile était en quelque par l'entre de la president de la première, ni des de la comparable de la comparable des Mecédoire, per l'échi du nome la nation, et par la vaste étodue de son empre, qui avait attréfois embrassé une grandepartie de l'Europe et une plus grande partie encore de l'Europe.

Au reste, la guerre contre Philippe avait commencé à peu près dix ans auperavant, l'an de Rome 541, lorsque Rome fit alliance avec les Etoliens. On pourrait même en faire remouter le commencement trois ans plus haut,

f Liv. lib. 31. cap. 1.

Et cette même guerre avait été terminée trois ! ans avant la fin de la seconde guerre punique. Les Romains depuis avaient eu plusieurs snjets de mécontentement de la part de Philippe, roi de Macédoine, tant parce qu'il avait mal observé, à l'égard des Etoliens et des antres alliés de la république, les conditions de la paix, que parce qu'il avait envoyé tout récemment à Annibal, en Afrique, des secours d'hommes et d'argent. Lors donc qu'ils se virent libres et tranquilles après la paix qu'ils avaient faite avec les Carthaginois, diverses plaintes qu'on apporta à Rome de différents côtés contre Philippe les disposèrent à recommencer la guerre contre ce prince.

> P. SELPICIUS GALBA III. C. AURÉLIUS COTTA.

C'est sous ces consnis que commença la guerre contre la Macédoine. Plusieurs événements y avaient préparé de loin.

Ptolémée Philopator, roi d'Egypte, avait laissé en mourant un fils âgé seulement de cing ans, qui fut appelé Ptolémée Epiphane 1. Philippe, et Antiochus, roi de Syrie, firent entre enz une ligue criminelle pour envahir ses états. La conr d'Egypte, dans le danger où la mettait l'union de ces deux princes contre son roi pupille, avait eu recours aux Romains ponr implorer leur protection et leur offrir la tutelle du roi et la régence de ses états pendant sa minorité, assurant que le feu roi l'avait alnsi ordonné à sa mort.

Les troupes de Philippe ravageaient actuellement l'Attique 3, et y faisaient un butin considérable : ce qui donna lieu aux habitants d'avoir recours aux Romains, Les ambassadeurs des Rhodiens et du roi Attale se joignirent à ceux d'Athènes pour faire leurs plaintes aussi contre les entreprises des deux rois, et ponr donner avis aux Romains que Philippe, soit par lui-même, soit par ses députés, sollicitait plusieurs villes d'Asie à prendre les armes, et qu'il avait sans doute quelque grand dessein en tête.

Les Romains, sur la demande des ambassadeurs d'Egypte, n'hésitèrent point à accepter la tutelle du jeune prince; et en conségnence lls avaient nommé de leur côté trois ambassadeurs, qui furent chargés de notifier aux deux rois la délibération du sénat, et de leur faire savoir qu'ils enssent à cesser d'Inquiêter les états de lenr pupille ; qu'autrement les Romains seraient obligés de leur déclarer la guerre. Les autres plaintes que j'ai marqué qu'ils reçurent presque en même temps hâtèrent le départ des trois ambassadenrs. L'nu d'eux, M. Æmilius Lépidus, se transporta en Egypte, prit possession de la tutelle au nom du sénat et du peuple romain, et établit un premier ministre pour gouverner pendant le bas-age dn roi , comme il a été dit dans l'Histoire ancienne '. Il n'y a personne qui ne sente que c'est faire un digne usage de sa puissance que de se déclarer si généreusement ponr un roi et pour un pupille opprimé. Voilà ce qui faisait la gloire du peuple et du sénat de Rome, qui était le refuge des rois et des peuples . L'ambition des magistrats et des généraux d'armée était de se rendre, par leur équité et leur bonne foi, les défenseurs des provinces et des alliés. Aussi, dans ces heureux temps, l'empire romain était-il regardé comme le port et l'asile de tout l'univers, où les nations opprimées étaient sûres de trouver une prompte et puissante protection contre l'injustice et la violence. Les choses changerent bien dans la suite.

Le sénat, après avoir répondu favorablement à tous les ambassadeurs ', fit partir M. Valérius Lévinus, qui avait déjà fait la guerre contre Philippe, et le charges, en lui donnant la qualité de propréteur, de s'approcher de la Macédoine avec nne flotte pour

a « Regum , populorum , pationum portus eral el re-

« fugium sensius. Nostri autem magistratus Imperato-« resque ex bác uná re maximam laudem capere stude e bant, al provincias, si socios aquitate et fide defende-

e rent. Staque illud patrocinium orbis terre verius,

1 Tom. 11, pag. 557 el salv. de notre édition.

<sup>1</sup> Ap. R. 552; av. J. C. 200

<sup>\*</sup> Polyb. 8b. 16, pag. 6, et Legat. pag. 4 - Justin

lib. 30, cap. 2 et 3. - Val. Max. 8b. 6, cap. 6.

e quêm imperium, poterat nominari. a ( Cic. de Offic. lib, 2, p. 26, 27, 1 1 Liv. 16b. 31, cap 1, 2

<sup>1</sup> Lis. 11b. 3f. cap. 3.

examiner les choses de plus près, et pour être en état de secourir promptement les alliés. Cependant ou délibérait sérieusement à

Cependant ou délibersit sérieusement à Rome sur le pari qu'il flaita presider. Dans le temps même que le sénat était assemble pour examiner cette importante affaire, arriva une seconde ambassade de la part des Atheniens, qui marqua que Philippe était prés d'enter en personne dans l'Attique, et qu'inaltiliblement il re-endrait maitre d'Athene, de l'attitude de l'attitude de l'attitude reçui nausi des lettres de Lévinus, proprierce d'Aurellius son l'inettennel, par lesquelles on apprit qu'on avait tout à craindre de la part de Philippe, que le danger était trés-pressant, et qu'il n'y avait point de temps à perdre.

Sur ces nouvelles, le sénat crut que l'on ne pouvait se dispenser d'entreprendre la guerre contre Philippe. Le consul Sulpicius, à qui le département de la Macédoine était échu par le sort, en porta la proposition devant le peuple \*. Elle fut d'abord rejetée par presque toutes les centuries. Les citoyens, à peine sortis d'une guerre qui leur avait coûté tant de peines et de dangers, en avaient par euxmêmes un extrême éloignement, qui était encore beaucoup augmenté par les discours séditieux de O. Bébius. C'était un des tribuns du peuple, lequel, rappelant l'ancien usage où étaient autrefois ses prédécesseurs de se faire valoir auprès de la multitude en se déclarant contre les sénateurs, les accusait de faire nattre exprés guerre sur guerre pour teuir toujours le peuple dans l'oppression, et ne lui point laisser do repos. Les sénateurs souffrirent avec beaucoup de peine uu reproche si calomuieux et si injuste : ils chargérent d'opprobres dans le sénat même le tribun qui en était l'auteur, et exhortèrent fortement le consul de retouruer une seconde fois devant le peuple, de lui reprocher avec force son indolence pour le bien public, et de lui faire sentir de quelle honte il aliait se couvrir, et quel tort il ferait à l'état, si dans les circonstances présentes il différait de déclarer la guerre à Philippe.

Liv. 10. cap. 5.

Le consul, avant convoqué l'assemblée dans le champ-de-Mars, avant que d'envoyer les centuries aux suffrages, leur parla de la sorte\*, « Il paralt, messieurs, que vous ignorex qu'il « ne s'agit point ici de delibérer s'il faut avoir « la guerre ou la paix (car Philippe, en se « préparent à vous faire une rude guerre, ne « vous en laisse pas le choix libre), mais si vous « devez transporter vos légions en Macédoine « ou attendre que l'ennemi fasse passer ses « troupes en Italie, Quelle différence il y a « entre ces deux partis! vous avez dû certai-« nemeut le connaître par votre expérience « dans la dernière guerre contre les Cartha-« ginois ; car qui doute que, si, dès que les « Sagontins assiègés eurent recours à nous, « nous avions été prompts à leur porter du « secours, comme l'avaient fait nos pères à « l'égard des Mamertins, nous n'eussions fait « tomber sur l'Espagne tout le poids de la « guerre que notre uégligence a attirée dans « l'Italie, où peu s'eu faut qu'elle ne nous « ait accablés? Nous avons agi plus sagement s à l'égard de ce même Philippe lorsqu'il a s'engagea par un traité fait avec Annibal « de passer eu Italie; et il est clair que ce fut « en faisant partir sur-le-champ Lévinus avec « une flotte pour l'aller attaquer dans son a propre pays que nous le retinmes dans la « Macédoine. Ce que nous fimes pour lors a pendant que nous avions Anuibal dans le « cœur de l'Italie, nous hésitons à le faire « maintenant que ce redoutable eunemi est « chassé de l'Italie, et que les Carthaginois « sont vaiucus sans retour ! Souffrons que e Philippe, en se rendant maître d'Athènes . « fasse essai de notre lenteur comme Annibal « le fit en prenant de force Sagoute, nous le « verrons arriver eu Italie, nou au bout de « cinq mois, comme Annibal après la prise de « Segonte, mais au bout de cinq jours, depuis « qu'il aura fait partir sa flotte de Corinthe. « Souveuez-vous de l'alarme que jeta autre-« fois dans toute l'Italie Pyrrhus, roi d'Epire, a lorsque, fier de sa victoire, il vint presque « jusqu'aux portes de Rome, et cela dans un s temps où la république, plus florissante « qu'elle u'avait jamais été, ne manquait ni de

« troupes ni de généraux, et n'était point | a épuisée par de longues et de sanglantes « guerres. Pent-on comparer pour la puis-« sance Pyrrhus à Philippe, l'Epire à la Ma-« cédoine? Mais, pour ne vous point rappe-« ler à d'anciens temps, faites réflexion à ce a qui vient d'arriver tout récemment. Si vous « aviez refusé de passer en Afrique, vous « auriez encore lel Annibal et les Carthagi-« nois : que ta Macédoine, plutôt que l'Italie, « sente toutes les horreurs de la guerre par le « ravage de ses villes et de ses campagnes. « Nous avons éprouvé plus d'une fois que nos « armes sont plus heureuses au dehors que a dans notre propre pays. Retournez donc, a messieurs, aux suffrages, et rendez-vous à

« l'avis des sénateurs, auquel les dieux im-

« mortels, que j'al consultés par les auspices

« et les sacrifices, prometteut toutes sortes de « prospérités.» Quand le consul eut cessé de parler, l'affaire fut mise de nouveau en délibération, et la guerre fut ordonnée. Ou ludique des priéres publiques qui devaient être continuées pendaut trois jours, pour demander aux dieux qu'ils accordassent un heureux succès à la guerre contre Philippe, qui venait d'être ordonnée par le peuple. Sulpiclus consulta les féclaux pour savoir s'il fallait que la déclaration de guerre fût faite au roi Philippe en personne, ou simplement dans une place de son royaume la plus prochaine. Ils répondirent que la chose était indifférente, et que de manière ou d'autre elle serait légitime. Le sénat laissa au consul le choix de celul qui serait chargé d'aller déclarer la guerre au rol. On régla ensuite le département des provinces, le nombre des troupes qui devalent servir cette année, et le choix des généraux qui devaient

les commander.

On avail déjà satisfait aux priéres publiques qui avaient été ordonnées, et l'on avait visile avec les cérémoinés ordinaires lous les temples des dieux. Le peuple, qui était fort retipique et fort autentif à se rendre les dieux d'une nouvelle querre, ordonna encore que le consul à qui la porvince de Mecdoine était.

Échue prometirait aux dieux, des jeux et des savillées.

Pendant qu'on travaillait aux préparatifs de la guerre, il arriva des ambassadeurs de la part de Ptolémée ', roi d'Égypte, qui déclarèrent « que les Atbéniens avaient euvoyé de-« mander à leur maître du secours contre Phi « Ilppe ; mais que, quoiqu'ils fussent ses alliés aussi bien que du peuple romain, le roi ne « crovait nas devoir envoyer en Grèce ni ar-« mée ui flotte pour attaquer ou défendre qui « que ce fût sans le consentement du peuple « romain. » Le sénat, après avoir remercie le roi de son attention obligeante, répondit « que le dessein du peuple romain était de « défendre ses alllés : que si dans la suite il « se trouvait avoir besoin de quelques secours « pour cette guerre, il le ferait savoir au roi. « parce qu'il comptait entièrement sur sa « bonne volonté. » Ou renvoya les ambassadeurs, après leur avoir fait des présents et

rendu tous les honneurs possibles, Tous les esprits étaut uniquement attentifs à la guerre de Macédoine, ou reçut d'un autre côté des nouvelles auxquelles on n'avait pas lieu de s'attendre , c'est qu'Amilear, officier carthaginois, qui était resté de l'armre d'Asdrubal dans la Ligurie, avait soulevé les In-pbriens, les Cénomans, les Botens, et d'autres peuples de la Gaule cisalpine. Le préteur L. Furius, qui commandait dans cette province, ecrivait au sénat que les ennemis, après avoir ravagé et brûlé en partie Plaisance, marchaient actuellement contre Crémone ; qu'il était hors d'état de secourir ces deux colonies, n'ayant pour toutes troupes que cinq mille hommes, et que ce serait les exposer à la boucherie que de les envoyer contre une armée qui montait au moins à quarante mille hommes,

Après la lecture de ces lettres, le sénat commanda au commanda au cossel C. Aurelias de donier cordre sur-le-champ à son armée, à qui il avait marquée noju prou le rendez-vous en Erurie, de se rendre le même jour à Rimini. Il lui fut condonné à lui-même ou d'aller en personne au secours des colonies attaquées, si les affaires de la république lui permettaient de quitier Rome, ou de charger de cette commission le préteur L. Furies. Il prit ce deriner parti.

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, rap. 9.

Eu même temps le séuat ordouna qu'on enverrait trois ambassadeurs, d'abord à Carthage, puis eu Numidie vers le roi Masinissa 1. C. Terentius Varron, P. Lucrétius, et Cn. Octavius, furent nommés pour cette commission.

Ils avaieut ordre « de se plaindre au senat « de Carthage de ce que leur officier Amilcar « avait fait prendre les armes aux Gaulois et « aux Liguriens contre le traité, et de leur « déclarer que, s'ils voulaient conserver la « paix qu'on leur avait accordée, ils eussent « à rappeler leur citoyen, et à le remettre entre « les mains des Romains. Ils devaient aussi « leur marquer qu'on n'avait pas rendu aux « Romains tous les transfuges : qu'ou appre-« nait à Rome qu'il en était resté un grand « nombre à Carthage, où ils allaient et rea naient publiquement; qu'ils eussent soiu « d'en faire une recherche exacte pour les « leur rendre conformément au traité, »

Les mêmes ambassadeurs étaient charges « de « congratuler Masinissa, de la part du « peuple romain, de ce que uon-seulement « il avait recouvré le royaume de ses pères. « mais l'avait augmenté de la partie la plus « florissante des états de Syphax. » Ils devaient aussi lui apprendre « qu'on avait de-« clare la guerre au roi Philippe, parce qu'il a avait secouru les Carthaginois contre les « Romains ; et eu couségnence le prier d'en-« voyer aux Romains un secours de cavaliers « numides pour être employés dans cette guerre, » Ils étaient chargés de présents pour le roi, et avaient ordre de lui dire a qu'il trou-« versit dans la recouusissance du peuple ro-« main tous les secours dont il pourrait avoir · besoin, soit pour affermir son autorité, soit « pour augmenter ses états. »

Dans le même temps, les ambasssadeurs de Vermina, fils de Syphax, s'adressèrent au sénat\*, « excusant les hostilités de leur maltre « contre les Romains sur l'imprudeuce de « l'age, et rejetant toute la faute sur les con-« seils trompeurs des Carthaginois, Ils re-« présentèrent que Masinisssa, d'ennemi des « Romains, était devenu leur ami et leur allié : « que Vermina s'efforcerait par ses bons ser« vices de ne le cèder ni à Masiuissa , ni à e aucun autre prince, en zèle et en attache-« ment pour le peuple romain. » Le sénat répondit aux ambassadeurs e que c'était sans « aucune juste raison que Syphax, d'allié et « d'ami du peuple romain, en était deveuu « tout d'un coup ennemi; et que ce n'était a pas avec moins d'injustice que Vermina, son « fils, avait signalé ses premières années en « attaquant les Romains : qu'ainsi Il devait demander la paix au peuple romain avant « que de prétendre eu être reconnu roi, allié « et ami ; que c'était un honneur que le peu-« ple romain n'avait coutume d'accorder qu'à « ceux qui lui avaient rendu de grands ser-« vices : que les députés de Rome seraient a Incessamment en Afrique, et qu'ils marque-« raient à Vermina les conditions auxquelles « le peuple romain consentait de lui donner « la paix : que, s'il souhaitait qu'on y ajoutat « ou qu'on en retranchat quelque article, ou a qu'ou y fit quelque changement, il aurait « recours de nouveau au sénat. » Les députés romains partirent avec les justructions dont nous venons de parler. Ils avaient chacun une galère à cinq rangs. Quand ils furent arrivés en Afrique, les

Carthaginois leur répondirent que tout ce qu'ils pouvaient faire par rapport à Amilcar, était de prononcer contre lui la pelne de l'exil et de coufisquer ses bieus 1. Quant aux déserteurs et aux esclaves romains, qu'ils avaient rendu tous ceux qu'ils avaient pu découvrir : qu'au reste ils enverraient des ambassadeurs à Rome pour donner satisfaction au sénat sur ces deux articles. Eu même temps ils firent porter à Rome deux cent mille boisscaux de froment, et autant en Macédoine pour la subsistance des armees.

De Carthage les ambassa deurs romaius se rendirent auprès de Masinissa, qui les reçut parfaitement bien. Il offrit à la république deux mille numides. Les ambassadeurs n'en acceptèrent que mille : ce prince les fit embarquer luimême, et les envoya en Macédoine avec deux cent mille boisseaux de froment et autaut d'orge.

Quand Vermina sut que les ambassadeurs

1 Liv. lib 31, cap. 19

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, cap. 11. 2 Liv. lib. 31, cap. 11.

romains étaient eu chemin pour veuir dans ses | « donc que si la république voulait employer états, il alla au-devaut d'eux jusque sur les frontières de son royaume. Il se soumit par avance à toutes les conditions qu'il leur plairait de lui prescrire, ajoutant que toute paix avec lea Romains lui parattrait juste et avantageuse. Elle lui fut accordée. Les articles lui en furent marqués d'autorité, et il eut ordre d'envoyer des députés à Rome pour en rece-

voir la ratification. Cependaut le sénat romain avait recu avis d'un nouveau sacrilège commis à Locres dans le temple de Proserpine '. C'était le préteur O. Minucius, à qui le Brutium était échu pour département, qui avait donné cet avis, marquant en même temps qu'on n'avait pu découvrir les auteurs du crime. Le sénat vit avec indignation que les sacriléges se multipliaient. et que l'exemple encore tout récent du crime et de la punition de Pléminius n'avait pas été capable d'intimider et d'arrêter les impies. Le consul Aurélius fut charge d'écrire au préteur « que le sénat ordonnait qu'on fit des infor-« mations sur ce vol, comme on en avait fait « quelques anuées auparavant en pareil cas : « qu'ou remtt dans le trésor l'argent qui se « retrouverait : qu'on suppléat à ce qui pour-« rait y manquer; et qu'on fit, si on le ju-« geait à propos, des sacrifices expiatoires, « tels que les pontifes en avaient ordonné au-« paravaut en réparation d'un sacrilège ai cria minel. »

Aprés qu'on eut satisfait à tous les devoirs de religion au sujet de différents prodiges, des particuliers en fort grand nombre, à qui des trois paiements des sommes qu'ils avaient prétées à la république il y avait dix ans, sous le consulat de M. Valérius et de M. Claudius . il en était dû encore les deux derniers, présenterent requete au senat 1. Ils n'avaient pu obtenir satisfaction des consuls, qui leur a vaient répondu que le trésor n'était point en état d'acquitter actnellement cette dette à cause des grandes dépenses auxquelles la nouvelle guerre obligeait indispensablement pour entretenir de nombreuses troupes, et pour équiper des flottes considérables, « Ces particuliers représentaient

« pour la guerre de Macédoine les sommes « qui lui avaient été prétées pour celle de Car-« thage, des guerres nouvelles se succédant « toujours les unes aux autres, la récompense « de leur zéle pour la république serait de se « voir privés pour toujours de leur hien. » Le sénat trouvait ces remontrances fort ins-

tes ; et elles l'étaient en effet : mais la république était absolument hors d'état d'acquitter ees dettes. Une telle situation devait causer beaucoup de peine à des sénateurs qui respectaient la justice et aimaient véritablement le peuple. Ils trouvèrent un sage tempérament, que les intéressés mêmes leur fournirent : ce fut de céder à ces partieuliers les fonds de terre appartenant au public jusqu'à la distance de cinquante milles 1 de Rome, lesquels se trouvaient actuellement à vendre. Les consuls furent chargés de faire l'estimation de ces fonds de terre, et imposérent sur chaque arpent un as de redevance par année, pour servir de témoignage que ees fouds étaient de la censive de la république. Et quand l'état pourrait acquitter ces dettes, on laissait aux particuliers qui aimeraieut mieux avoir de l'argent comptant que de conserver ces fonds, la liberté de les rendre à l'état. Ils acceptèrent ers conditions avec joie. Il y a dans toute eette conduite un esprit d'équité et d'amour du bien public qui fait beaucoup d'honneur aux Romains, et qui devrait servir de modèle à tous ceux qui sont chargés du gouvernement, dont un des plus essentiels devoirs est de regarder la bonne foi dans les engagements publics comme une chose sacrée et inviolable, à laquelle on ne doit jamais donner atteinte. Cette persuasion établie fortement dans les esprits est la plus grande ressource des Etats\*.

Enfin le consul Sulpicius, après avoir fait dans le Capitole les prières et les vœux accoutumés, partit de Rome revêtu de sa cotte d'armes 8, et précédé de ses licteurs. Il passa de Brunduse en Macédoine en deux jours.

Oninze ou seize fleues environ.

<sup>1</sup> Liv. 110, 31, cap. 12 1 Liv. lib. 31, cap. 13.

<sup>1</sup> a Nalta res vehementiùs remp. commendat (on « continet ) quara fides : que nul a esse potest , nisi erit " necessarla solutio rezum creditarum. " ( Cic. de Offic.

lib. 2. n. 81.) 3 Paludatus.

A son arrivée, il y trouva les députés d'Athènes, qui le conjurèrent de les délivrer du siège que les troupes de Philippe avaient mis devant leur ville. Il envoya sur-le-champ C. Claudius Centho au secours d'Athènes avec vingt galères et quelques troupes.

Ceutho, étant entré dans le Pirée avec ses galères, rendit aux habitants le courage et la confiance. Il ne se contenta pas de mettre la ville et tout le pays voisin en sûreté! : mais avant appris que la garnison de Chalcis n'observait aucune règle ni aucune discipline, se regardant comme éloignée de tout danger, il partit avec sa flotte, arriva près de la ville avant le jour ; et , avant trouvé les sentinelles endormies, il y entra sans peine, mit le feu aux greniers publics remplis de blé, et à l'arsenal qui était plein de machines de guerre, et tailla en pièces tout ce qui se trouva de soldats dans la ville. S'il avait eu assez de troupes pour laisser une garnison dans Chalcis sans abandonner la défense d'Athènes, c'aurait été, au commencement de cette guerre, un coup de la dernière importance que d'enlever à Philippe la ville de Chalcis et l'Euripe ; car le détroit de l'Euripe ferme l'entrée de la Grèce par mer, comme le défilé des Thermopyles par terre. Mais il n'était pas en état de partager le peu de troupes qu'il avait. Ainsi, après avoir fait porter dans ses vaisseaux le butin qu'il avait fait, il retourna au Pirée, d'où il était parti

Philippe, qui était pour lors à Démétriade, à la première nouvelle qu'il reçut du désastre de cette ville alliée, accourut dans l'espérance de surprendre les Romains : mais ils n'y étaient plus, et il sembla n'être venu que pour être témoin du triste spectacle de cette ville encore fumante et demi ruinée 3. Substituant à la joie qu'il aurait eue de secourir ses alliés le plaisir de se venger de ses ennemis, il songea à rendre la pareille à Athènes, et à la surprendre comme les Romains avaient aurpris Chalcis. Il en serait venu à bout, si un de ces conreurs qu'on appelait hémérodromes 4, avant

aperçu de la hauteur où il était placé les tronpes du roi, n'en avait porté promptement la nouvelle à Athènes, où il arriva vers minnit, et où tont était endormi. Philippe y arriva anssi peu d'heures après, et avant le jour. Le prince, apercevant les lumières qu'on avait allumées en différents endroits, et entendant le tumulte et les cris des citoyens qui couraient partout où le péril et la nécessité les appelaient, se détermina à attaquer la ville de vive force, puisqu'il n'avait pu réussir à la surprendre.

Les Athéniens avaient rangé leurs troupes en bataille hors de l'enceinte des murs à la porte Dipyle. Philippe marcha à la tête de son armée, se jeta lui-même dans la mêlée; et ayant tué on blessé de sa main plusieurs des ennemis, il les repoussa dans la ville, où il no jugea pas à propos de les suivre. Il déchargen sa colère sur les maisons de plaisance et sur les lieux publics d'exercice, comme le lycée, mettant le fen partout, et ruinant tout ce qui se rencontrait sur ses pas, sans épargner ni les tombeaux, ni ce qu'il y avait de plus sacré. Il partit de la pour surprendre Eleusis, où il manqua aussi son coup.

Il revint peu de temps après devant Athènes, et livra une seconde attaque à cette ville avec aussi peu de succès qu'en avait eu la première. Repoussé honteusement par les Athéniens, il alla tout de nouveau ravager les campagnes'. Après la première tentative . il n'avait détruit que les tombeaux qu'il avait trouvés hors de la ville : maintenant, pour ne rien épargner de tout ce que la religion devait rendre inviolable, il fit brûler et démolir tons les temples des bourgs et villages de la contrée. Le marbre qui se trouvait en abondance dans l'Attique, travaillé par les excellents ouvriers qui savaient mettre cette matière en œuvre, avait orné tout le pays de ces édifices sacrès, que ce prince sacrifia pour lors à sa fureur et à sa vengeance. Nou content de raser les temples et de renverser les statues des dieux, il fit encore mettre en morccaux toutes les pierres qui étaient restées entières . afin qu'il ne restât aucun vestige de tant de beaux monuments, et qu'on n'en put nas

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, cap. 11. 1 Liv. lib. 31 , cap. 23.

<sup>4</sup> Liv. ltb. 31, cap. 24,

<sup>4</sup> On les appelait alosi parce qu'en un jour ils faisalent scoup de chemin à la course.

II. BIST. ROM.

<sup>1</sup> Liv. lib. 31 , cap. 26.

montrer même les ruiues. Après une si gio- | rieuse expédition, il se retira en Béotie. Un roi si peu maître de sa colero et qui se livre à de tels excès n'eu mérite guére le nom.

Le consul, qui campait entre Apolionie et Dyrrachium, euvoya en Macédoine un détachement assez cousidérable sous la couduite du lieutenaut Apustius, qui ravagea le plat pays 1 et se rendit maître de plusieurs petites villes.

Les Romains, ayaut commencé la guerre par ces expéditions assex heureuses, virent arriver dans leur camp plusieurs rois ou princes voisins de la Macédoine \*: entre autres Pieurate, fils de Scerdiléde, roi d'une partie de l'Hivrie : Amynandre , roi des Athamanes ; et Bato, fils de Longare, prince des Dardauiens. Longare avait été assez puissant pour faire la guerre en son nom contre Démétrius, pére de Philippe. Le consul répondit à ces princes, qui lui offraient leurs services contre le roi de Macédoine, que, quand il entrerait dans le pays ennemi avec son armée, il emploierait les troupes que les Dardaniens et Pieurate lui fourniraient. Pour Amynandre, il le chargea d'engager les Etoliens à entrer dans la ligue contre Philippe. Il fit dire à Attale, dont les ambassadeurs étaient aussi venus le trouver, qu'il attendit la flotte des Romains à Egine où il était en quartier d'hiver; et que, quand elie s'y serait rendue et jointe à lui, il continuât à faire la guerre aux Macédoniens par mer, comme il avait commencé. Il envoya aussi des ambassadeurs aux Rhodieus pour les exhorter à agir de concert avec les alliés contre Philippe.

Ce prince de sou côté, étant arrivé en Macédoine, se préparait fortement à la guerre, Il fit partir son fils Persée, qui était encore fort jeune, avec des licutenants capables de le conduire, et une partié de ses troupes, pour s'emparer des défilés qui sont à l'entrée de la Pélagonie 1. Il rasa Sciatho et Péparèthe, villes assez considérables, situées dans les lles de la mer Egée, de même nom, pour empêcher qu'elles ne devinssent la proje de la flotte eu-

1 Liv. lib. 31, cap. 27.

nemie. Il envoya des ambassadeurs aux Etoliens, dout il connaissait l'inquiétude et l'inconstance, pour les exhorter à demeurer unis avec lui contre les Romaius. Les Etoliens devaient tenir à un certain jour

marqué leur assemblée générale. Philippe, les Romains et les Athénieus y envoyèrent leurs ambassadeurs. Celui de Philippe prit le premier la parole, « Il se borna à demander que « les Etoliens s'en tinssent aux conditions de « la paix qu'ils avaient conclue quelques an-« nées auparavant avec Philippe , ayant « éprouvé aiors combien l'aillauce avec les « Romains était contraire à leurs intérêts. Il « leur cita l'exemple de Messine et de toute « la Sicile , dont les Romains s'étaient rendus a maîtres sous prétexte d'y porter du secours. « Il leur exagéra la rigueur avec laquelle les Romains traitaient les villes conquises, Sy-« racuse, Tarente, Capoue; cette dernière « surtout, qui n'était plus Capone 9, mais le « tombeau des Campaniens, un cadavre de « ville, sans sénat , saus peuple , sans magis-« trats, plus cruellement traitée par ceux qui « l'avaient laissé subsister en cet état que s'ils « l'eussent entièrement détruite. Si des êtran-« gers , dit-il , plus éloignés de nous par leur « langage, leurs mœurs, leurs coutumes et « leurs lois , que par les espaces de terre et « de mer qui nous en séparent, viennent à « s'emparer de ce pays, il y aurait de la folie « à espérer qu'ils nous veuillent traiter plus a humainement qu'ils n'ont fait leurs voisins. « Entre nous autres peuples du même pays . « et aui parions la même langue, Etoliens, « Acaruaniens, Macédoniens, il peut s'élever « de légers différends, qui n'ont poiut de sui-« tes ui de durée: mais avec des étrangers. « avec des barbares, tous tant que nous som-« mes de Grecs, nous sommes et serons con-« tinueliement en guerre ; car c'est la nature, « toujours invariable, et non queique cause « passagère, qui les arme contre nous, et nous « contre eux. Dans ce même lieu, il u'v a que

<sup>.</sup> Liv. lib. 31 , cap. 28.

s Province de Macédoine.

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, cap. 29-32,

<sup>\* «</sup> Capus quidem sepulerum ac monumentum Cama paul populi, elato et extorri ejecto ipso populo, supers est; urbs truncs, sine seustu, sine plebe, sine magis-« Iralibus, prodigiom ; relicta crudellús habitanda, quam

a al deleta foret. » (LIV.)

« peu d'années, vous fites la paix avec Phi- « direz-vous pour vous justifier que , nous « lippe. Les mêmes causes subsistent encore, | « voyant occupés à la guerre contre les Car-« et nous espérons que vous garderez aussi la « thaginois, forcés par la crainte vous avez « même conduite, »

Les députés d'Athènes, du consentement des Romains, parlérent ensuite, « Ils com-« mencèrent par exposer d'une manière tou-« chante l'acharnement impie et sacrilège de « Philippe contre les monuments les plus sa-« crés de l'Attique, contre les temples les plus « augustes, contre les tombeaux les plus res-« pectés; comme s'il eût déclaré la guerre « ron-seulement aux hommes et aux vivants, « mais encore plus aux mânes des morts et « à la majesté même des dieux : que l'Etolie « et toute la Grèce devaient s'attendre à un « pareil traitement si Philippe en trouvait « l'occasion, » Ils finirent en priant et eu conjurant les Etoliens « d'avoir compassion « d'Athènes, et d'entreprendre, sous la con-« duite des dieux et sous celle des Romains. « dont la puissance ne le cédait qu'à celle des « dieux, une guerre aussi juste que celle qu'on

« leur proposait. « Le député romain, après avoir réfuté fort « au long les reproches du Macédonien sur « le traitement que Rome avait fait souffrir « aux villes conquises, et avoir opposé l'exem-« ple de Carthage, à qui tout récemment on « venait d'accorder la paix et la liberté, son-« tint que, bien loin qu'on pût accuser les « Romains de cruauté, ce qu'ils avaient à « craindre c'était plutôt que, par l'excès éde « leur bonté et de leur douceur, ils n'invitas-« sent les peuples à se déclarer plus facilement « contre eux, parce que les vaincus avaient « toujours une ressource assurée dans leur « clèmence. Il représenta d'une manière « courte, mais vive, les actions criminelles « de Philippe, ses cruautés horribles et res « débauches encore plus détestées que ses « cruautés; tous faits d'autant plus connus de « ceux devant qui il parlait qu'ils étaient plus « voisins de la Macédoine et en relation per-« pétuelle avec Philippe. Mais, pour me ren-« fermer dans ce qui vous regarde (dit ce « député en s'adressant aux Etoliens), nous « avons entrepris la guerre contre Philippe « pour votre défense : vous avez fait la paix « avec lui sans notre participation. Peut-être « accepté des lois que vous imposait le plus « fort : et nous , de notre côté , appelés ail-« leurs par des soins plus importants, nous « avons négligé une guerre à laquelle vous

« aviez renoncé. Maintenant délivrés, grace « aux dieux , de la guerre de Carthage , nous « tournous toutes nos forces contre la Macé-« doine. C'est une occasion pour vous de « rentrer dans notre amitié et notre alliance, « que vous ne devez pas négliger, à moins que « vous m'aimiex mieux perir avec Philippe « que vaincre avec les Romains, »

Damocrite, préteur des Étoliens, sentit bien que ce dernier discours entraînerait tous les suffrages; on pretend que Philippe l'avait gagné par argent! Sans paraltre embrasser aucun parti, il représenta que l'affaire était trop importante pour être décidée sur-le-champ, et qu'il fallait prendre du temps pour y songer mûrement. Par là li éluda les projets et les espérances des Romains : et il se vantait d'avoir rendu uu service considérable à sa nation, qui attendrait l'événement pour se déterminer, et alors se déclarerait pour le

plus fort. Philippe cependant préparait vigoureusement la guerre par terre et par mer ; mais le consul la faisait actuellement\*. Il était entré en Macédoine, et s'était avancé vers les Dassarètes. Philippe se mit aussi en campagne. Ils ignoraieut encore tous deux quelle route l'ennemi avait prise. On fit de part et d'autre un détachement de cavalerie pour aller à la decouverte. Ces deux troupes se rencoutrérent : comme elles n'étaient composées que de gens d'élite, le combat fut rude et la victoire demeura douteuse. Il resta sur la place, du côté des Macédoniens, quarante maîtres, et trentecinq du côté des Romains,

Le rol, persuadé que le soiu qu'il prendrait d'ensevelir ceux qui étaient morts dans cette rencoutre contribuerait beaucoup à lui gaguer l'affection des troupes, et les animerait à combattre vaillamment pour lui, fit amener leurs

<sup>1</sup> Liv. 10, 31, cap. 32. 1 Liv. Mb. 31, cap. 33, 31.

corps dans le camp afin que toute l'srmée fût témoin des honneurs qu'il leur rendrait. Il n'y a rien sur quoi l'ou doive moins compter que les seutiments et les dispositions de la multitude 1. Ce spectacle, qu'on croyait devoir animer les soldats, ne servit qu'à ralentir leur courage. Ils n'avaient eu affaire jusque-là qu'avec les Grecs, qui n'employaient guère que des flèches, des demi piques et des lances, et, par cette raison, faisaient de moins grandes blessures. Mais quand ils virent les corps de leurs compagnons couverts de larges plaies faites par les sabres espagnols, des bras coupés, des épanles entières enlevées, des tétes séparées du tronc, cette vue les saisit de fraveur, et leur fit comprendre contre quels ennemis on les menait.

Le roi lui-même, qui n'avait point encore vu de près les Romains dans un combat en forme, en fut effrayé. Ayant su par des transfuges l'endroit où les ennemis s'étaient arrêtes, il s'y fit conduire par les guides avec son armée, qui était de vingt mille hommes de pied et de quatre mille chevaux; et il se posta à une distance d'un peu plus de deux cents pas de leur camp, près de la petite ville d'Athaque, sur une hauteur qu'il fit bien fortificr de bons fossés et de bons retranchements. Quand du haut de sa colline il considéra la disposition du camp romaiu, il s'écria que ce n'était pas là un camp de barbares 1.

Le consul et le roi demeurérent deux jours sans faire de mouvement, s'attendant l'un l'autre. Au troisième, Sulpicius sortit de son camp et rangea ses troupes en bataille 3. Philippe. qui craignait de hasarder une action générale, onvoya contre les ennemis un détachement de quatorze cents hommes, moitié infanterie et moitié cavalerie, auquel les Romains en opposèrent un de pareil nombre, qui eut l'avantage et mit l'autre en fuite. Le lendemain ils évitérent heureusement une embuscade que le roi leur avait préparée. Aiusi le soldat

romaiu, supérieur par la force, et luutilement attaqué par la ruse, se retira pleiu de joie et de confiance. Le consul voulut profiter de cette bonne disposition; et le jour suivant il alla présenter la bataille au roi, ayant placé au premier rang les éléphants que les Romains avaient pris sur les Carthaginois, et dont ils firent alors usage pour la première fois. Philippe ne juges pas à propos d'accepter le défi; et il demeura renfermé dans son camp, malgré les reproches insultants de Sulpicius, qui l'accusait de crainte et de lacheté.

Comme, dans un tel voisiusge des deux armées, les fourrages étaient fort dangereux, le consul s'éloigna d'environ huit milles (plus de deux lieues et demie), et s'avança vers un lieu nommé Octolophe, d'où les fourrageurs se répandirent dans tous les environs par pelotous séparés. Le roi se tint d'abord enfermé dans ses retranchements, comme si la peur l'y eût retenu, afin que l'ennemi, en devenant plus bardi, devint aussi moins précantionné. Celaue manqua pas d'arriver'. Quand Philippo les vit répandus en grand nomdre dans la campagne, il sortit brusquement de son camp avec toute sa cavalerie, que les Crétois suivirent autant que le pouvaient faire des gens de pied, et alla à toutes brides se poster entre le camp des Romains et les fourrageurs. Là, divisant ses troupes, il en envoya une partie contre les fourrageurs, avec ordre de faire main basse sur tout ce qui se présenterait; et lui, avec l'autre partle, il se saisit de tous les passages par où ils pourraient reveuir. La fuite et le carnage remplissaient la plaine, sans qu'on sût rien encore dans le camp romsin de ce qui se passait dehors, parce que les fuyards tombaient dans les troupes postées à toutes les avenues par le roi; et ceux qui gardaient les chemius en tuaient un bien plus grand nombre que ceux qui étaieut envoyés pour combattre.

Enfin, cette triste nouvelle arriva dans le camp. Le cousul donna ordre aux cavaliers d'aller, chacun psr où il pourrait, au secours des fourrageurs. Pour lui, il fit sortir les légious du camp, et les mena en bataillon carré

s a Nibil tam Incertum nec tam Inæstimabile est, q a animi multitudinis. Quod premotiores ad aubeu ø omnem dimicationem videbatur facturum , id mets e pigritizmque incussit. » (LIV.)

Le même mot est attribué à Pyrrhi

<sup>4</sup> Liv. lib. 31, rep. 35.

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 36-50.

contre les eusemis. Les cavaires, dispense decôte et d'autre, régarieres d'Abord, trompés par les cris qui renalent de divers enforits. Plausiars recoordireres les eusemens. Le combat s'engage en même temps de differents et les commandait en personne. Ce corps de contrage d'autre commandait en personne. Ce corps de commandait en personne. Ce corps de commendait en personne. Le commendait en personne de contra des contrages de con

Il est certain que, a'ils avalent su se modérer dans la poursuite des Romains, ils remportaient non-seulement un avantage présent, mais qui pouvait influer dans le succès de toute la guerre. Ils perdirent une si belle occasion pour s'être livrés témérairement à une ardeur inconsidérée, qui les porta au mllieu des cohortes romaines accourues en diligence avec leurs officiers. Alors les fuyards, ayaut aperçu les enseignes romaines, firent volte-face, et poussèrent leurs chevaux contre les ennemis, qui étaient tout en désordre. En un moment la face du combat changea, et ceux qui poursuivaient auparavant prirent la fuite. Beaucoup furent tués eu combattant de prés, beaucoup en s'enfayant; et ils ne périssaient pas sculement par le fer, mais plusieurs se précipitant dans des marais, s'enfoncerent tellement dans la boue, qu'ils y restérent avec leurs chevaux.

Le roi loi-même courst un grand risque; car apant de jetê à bas de son cheval, qui avait reçu une rude blessure, il allait étre percéde coups, s'un cavalier, readant promptement pied à terre, ne lui edit donné le sien. Mais ce cavalier loi-même, ne provonis plas memis après avoir suoré la vicà son rel. Philippe fit de longs circuits autour des marsis, et arriva enfie dans le camp, où l'on n'espérait plus de le voir.

Nous avous déjà vu plusieurs fois, et l'ou ne saurait trop le faire remarquer aux gens du métier, pour les mettre en état d'éviter une pareille faute, que la perte des batailles vient souvent de trop d'ardeur des officiers , qui, n'étant occupés que de la noursuite des

ennemis, oublient et négligent ce qui se passe dans le reste de l'armée, et se laissent enlever, par un désir de gloire mal entendu, une victoire qu'ils avaient entre les mains et qui leur était assurée.

Philippe u'avait pas perdu beaucoup de moude dans cette action, mais il en craignait une seconde; et pour l'éviter, il se proposa de se retirer, et de dérober sa retraite à l'ennemi. Dans ce dessein, il envova sur le soir un héraut au consul lui demander une suspension d'armes pour enterrer ses morts. Le consui. qui était au bain ou à table, fit dire à ce hérant que le lendemain matin il lui rendrait réponse. Philippe, pendant ce temps-là, ayant laissé dans son camp beaucoup de feux allumés pour tromper les Romains, en partit sans bruit des que la nuit fut venue. Comme il avait d'avance sur le consul la nuit entière et une partie du jour sulvant, il lui fit perdre l'espérance de pouvoir l'atteindre.

Sulpicius ne se mit en marche que quedques jours après. Le oi avait septe l'arrierte dans des défilés dont il fortifia l'enirée par des fossés, des retranchements, et de gross emas de pierres et d'arbres: mass la patience et lo courage des Bonaiss surmondrent et d'artirent toules ces difficultés. Le corder erroit mattre de plusieurs places importantes, ramena son armée à Apollonie, d'où il était parti su commencement de la canapage.

Les Bolleas<sup>4</sup>, qui n'attendaisot que l'étempes pour pennent pour prende leur paril, ne laterient pas alors àse déclarer en faveur des Romains, qui premaient le éssas. S'étant joints arcc Amynandre, roil des Athananes, lis firent quépeuse courses dans la Thessille qui leur réussirent auser mat. Philippe les synnt battus publicatures costants, et rédints à se reinter moisse de la commandaire de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la

Dans cette même campagne, la flotte romaine, jointe à celle d'Attale, s'approcha d'Athènes. La haine des Athéniens coutre Phi-

1 Liv. Ub. 31, cap. 10-43.

lippe\*, dont la crainte les avait forcés de | dans le dessein de renouveler son traité d'almonérer les effets, éclata alors sans mesure à la vue d'un secours si puissant. Dans une ville libre comme Athènes, où le lalent de la parole avait un pouvoir souverain, les orateurs avaient pris un tel ascendant sur le penple, qu'ils lui faisaient prendre telle résolution qu'ils vonlaient. Ici le peuple, sur lenr réquisition, ordonna « que toutes les statues et re-« présentations du roi Philippe et de tons ses « ancêtres, de l'uu et de l'autre sexe, seraient « absolument détruites : que leurs noms se-« raient effacés, avectous les titres et toutes les a inscriptions dont on aurait pu, par le passé, « les honorer : que les fêtes, les sacrifices, les « sacerdoces établis en leur honneur seraient « déclarés impurs, profancs et détestables : « que les prêtres, tontes les fois qu'ils offri-« raient aux dieux des prières pour les Athé-« niens, pour leurs alliés, pour leurs armées, « et pour leurs flottes, chargeraient en même « temps de toutes sortes d'anathèmes et d'exé-« crations Philippe, ses enfants, son royaume, « ses troupes de terre el de mer, en un mot « tous les Macédoniens en général, et tout « ce qui leur appartenait. » On ajouta à ce décret « que tont ce qui serait proposé dans « la suite propre à décrier et à déshonorer « Philippe serait agréé par le peuple; et que « quiconque oserait dire ou faire quelque « chose en faveur de Philippe, on contre les « décrets dont on venait de le flétrir, pour-« rait êlre tué sur-le-champ sans autre for-« malité. » Enfin, pour ne rien omblier, et renfermer tout dans une expression générale, le décret finissait par ordonner « que tout « ce qui avait été antrefois décerné contre les « enfants du tyran Pisistrate aurait lieu contre « Philippe. » Les Athéniens faisaient ainsi la guerre à Philippe par des décrets et des ordonnances, qui étaient pour lors leur unique force. Excessifs en tout, ils prodiguèrent à proportion les lonanges, les honprovince, demanda que pour récompense on neurs, et tontes sortes d'hommages, à l'égard d'Attalc et des Romains.

Quelque temps auparavant, lorsque ce même Attale\* était entré dans le Pirée avec sa flotte.

1 Liv. lib. 31, cap. 11, 15. 1 Liv. lib., 31, eap. 15 et 15.

e Ex dignitate magis visum, scribere eum de quibus « videretur, quam præsentem aut referendis suis in civi-« talem beneficits erubescere , aul significationibus ac-« clamationibusque multitudinis assentatione immodică e poderem operantis, » (Lav.)

1 Liv. lib. 31, rap. 45, 17. 1 Lis. lis. 31, rap. 20.

liance avec les Athéniens, tous les habitants de la villo, avec leurs femmes et leurs enfants, tous les prêtres revêtus de leurs habits sacerdotaux. et t'on pourrait presque dire les dieux mêmes, sortis en quelque sorte de leurs demeures étaient allés au-devant do lui, et l'avaient recu comme en triomphe. On convoqua l'assemblée pour entendre les propositions que cc prince avait à leur faire. Mais il jugea sagement' qu'il convenait mieux à sa dignité de leur déclarer ses intentions par un écrit, qui serait lu lui absent, que de s'exposer à rougir en rapportant lui-même de vive voix les services qu'il avait rendus à leur république, et en recevant de leur part des éloges outrès, qui feraient infiniment souffrir sa modestie. Ce fut pour lors que l'on proposa d'ajouter une onzième tribu aux dix anciennes qui formaient le corps de l'état, laquelle porterait le nom d'Attale.

On ne reconnaît point ici cette noblesse de sentiments, ce zéle vif et ardent pour la liberté, cet éloignement on plutôt cette haine comme naturelle de tonte flatterle ct de toute basse soumission, qui était le caractère le plus marqué de ces anciens républicains , et qui avait fait autrefois leur gloire.

La flotte des Romains et d'Attale 1, à laquelle s'étaient joints vingt vaisseaux rhodiens, conrut les côtes, et fit quelques expéditions, dont le détail n'a rien de fort intéressant: après quoi elle se sépara, et checnn alla prendre dans son pays des quartiers d'hiver.

Pour moins interrompre ce qui regarde la guerre contre Philippe, j'ai omis quelques faits que je rendrai ici. J'en nseral quelquefois de la sorte sans en avertir.

Le proconsul L. Cornélius Leutulus<sup>5</sup>, étant revenu d'Espagne, après avoir exposé au sénat les services qu'il avait rendus à la république pendant plusieurs années dans cette hal permit d'enter en triomphe dans la ville.

Les sénateurs se disconvenient pas qu'il n'est mérité cet honneur; mais il s'y svait n'est mérité cet honneur; mais il s'y svait pour d'exembre qu'un dirette et triomphe, à moisse qu'il n'est commandé en qualité de dicateur; de consist ou de préteur, et toutinn a'raint eu en Espagne que le titre de procossal. Céalai aur ce fondement qu'un erait rétait le triomphe à Solpén fais-même proprié le propriée le triomphe à Solpén fais-même prit il n'est températions, et l'en accorde à Lentains l'oration, c'est-à-dire le petit triomphe.

J'ai remarqué auparavant que le préteur L. Furins\*, en l'absence du consul, avait recu ordre de marcher promptement au secours de Crémone assiègée par les Gaulois. Il ne perdit point de temps, s'approcha des ennemis, et leur présenta la bataille. Furius donna de si bons ordres, et auima tellement ses tronpes, que les Ganlois, après une longue résistance, prirent la fuite et se retirèrent en désordre dans leur camp. La cavalerie des Romains les v poursuivit: et les légions v étant arrivées pen de temps après, l'attaquèrent et le prirent. Il se sauva à peine six mille des eunemis. Il en fut tué on pris plus de trente-cing mille. avec quatre-vingts drapeaux et plus de deux cents chariots remplis d'un riche butin. Amilcar, capitaine des Carthaginois, y fut tué, avec trois généraux gaulois des plus distingnés. Le vainqueur tira de leurs mains deux mille cito yens libres de Plaisance qu'ils avaieut faits prisonniers, et qu'il rétablit dans leur colonie. Une victoire si considérable causa une extrême joje aux Romaina. Dès qu'on en eut appris la nonvelle par les lettres du prêteur, le senat ordonna des actions de grâces aux dieux . dont la solennité durerait trois jours,

Quoique le prétenz ent presque terminé cette guerre, le consul Aurélins<sup>8</sup>, ayant fini les affaires qui le retensient à Rome, ne laisse pas de se rendre dans la Ganle, et de prendre le commandement de l'armée victorieuse que lui remit le préteur. A son arrivée, il ne put dissimuler le dépit et lo ressentiment dont il clait pénéré, de ce que le préteur avait agi pendant lou absence. Il y a dans la joinous un travers d'espirit et une bassence descriments qui devrait faire hat ret déteieur ce vice à tout le monde. C'était je consul luimbne qui avait ordonné à Fairei, «de la part de sent, d'agis rassi della. Vossil-sil-que, pour l'attendre, il demeuralt les bras croisse, r'equ'il liaissit prende Cettenne sous series de city il liaissit prende Cettenne sous series en de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme d

Le préteur Furius, voyant qu'il n'y avait rien à faire dans Eltrurie, et, persude d'ailleurs qu'en l'absence d'un consul irrité et jabon, il obtiendant juba ficilienne le triomphe anqueil il aspirait, et qu'il croyait avoir justement mérité par la débite des Gaulois, revint en diligence à Rome, où l'on ue l'aitendait point ! Le sénat lui donne audience dans le temple de Bellone. Aprés avoir rendu compté de sa conduite, et expoet les circonstances de sa victoire, il demanda qu'il lui foi permisi d'entrer triomphant dans lui lite.

Cette démarche avait quelque chose de peu régulier. Aussi les anciens du sénat opinaientils à lui refuser le triomphe, a parce que ce « n'était point avec sa propre armée, mais « avec celle du consul , qu'il avait vaincu les -« Gaulois; et surtout parce qu'il avait quitté « sa province, ce qui était sans exemple, par « l'avidité d'emporter le triomphe à la faveur « de l'absence du consul. » Les consulaires allaient plus loiu; et, comme ils étaient intéressés à souteuir la splendeur et la majesté du consplat, qui semblait avoir été peu ménagée par Furius, ils prétendaient « qu'il « avait été de son devoir d'attendre le consul « avant que de rien tenter : qu'il aurait pu . « en demeurant campé près de la ville, dé-« fendre la colonie, et tirer les choses en « longuenr sans donner bataille, jusqu'à ce « qu'Aurélins fût arrivé ; que le sénat ne de-« vait pas imiter sa témérité, mais attendre

Liv. Hb. 31, cap. 21, 22.
 Liv Hb. 31, cap. 47.

<sup>1</sup> Liv lib. 31, cap. 67. 2 Liv. lib. 31 cap. 48, 49.

e le retour du consul ; qu'alors, ayant entendu e les raisons de part et d'autre, il serait plus

en état de décider la question. » Le plus grand nombre, frappés de la gran-

deur de la victoire remportée par Furius, et sollicités vivement par ses amis et ses proches, soutenaient a que l'unique point de la diffi-« culté était de savoir si ce préteur avait agi · comme général en chef et sous la direction « de ses propres auspices, et si ses actions en « elles-mêmes étaient dignes du triomphe ou « non : que l'ordre du sénat au consul , ou de « partir lui-même pour aller défendre en per-« sonne une ville alliée, ou d'en donner la e commission au préteur, était pour ce der-« nier une apologie sans réplique; que d'ail-« leurs 1, en fait de guerre, les moindres déa lais faisaient perdre les occasions les plus « avantageuses, et que souvent un général « donne une betaille, non qu'il y soit porté « d'inclination , mais parce qu'il y est force « par l'ennemi : qu'il ne fallait envisager que « le combat en lui-même, et les suites qu'il a avait eues; que la victoire était compléte; « que les ennemis avaient été défaits et taillés « en pièces; que leur camp avait été pris et « pillé : que des deux colonies , l'une avait été « délivrée du péril qui la menaçait, et l'autre a avait recouvré ceux de ses citoyens que les « enuemis avaieut faits prisonniers : qu'enfin « une seule bataille avait terminé la guerre « avec autant de gloire que de bonheur ; que a non-seulement cette victoire avait réjoui les

« Furius, à la famille et au nom " daquel les dieus semblaient même avoir attaché le glorieux privilége de vaincre les Gaulois et de « triompher d'eux. » Ces discours de Furius et de ses amis, aiiles de la présence de ce préteur, l'emportérent sur les égards que plusieurs croyalent dus

« approbation authentique de la conduite de

au rang suprême du consul absent, et firent décerner au préteur l'honneur du triomphe. Il fit porter dans le trésor public 320,000 as 1. qui reviennent à seize mille livres de notre monusie, et 170,000 livres pesant d'argent . faisant deux cent soixante et cinq milfe six cent vingt-cinq de nos marcs : mais il ne fit conduire devant son char ni prisonniers, ni dépouilles, et ne fut point accompagné de soldats. Ou vovait que tout était au pouvoir du consul, et lui appartenail, excepté la victoire. Après ce triomphe, Scipion fit célèbrer avec beaucoup de magnificence les jeux auxquets il s'était engagé par un vœu, tandis qu'il commandait en Afrique en qualité de proconsul 3 : et l'on accorda aux soldats qui avaient servi sous lui deux arpents de terre pour chaque année qu'ils avaient porté les armes en Espagne ou en Afrique.

Cette même année C. Cornélius, Céthégus, qui commandait en Espague comme proconsul, défit une armée considérable dans le pays des Sédélans. Les Espagnols laissérent dans combat quine mille hommes sur la place, et soizante et dis-huit drapeaux entre les mains des vainqueurs.

e pillé que des deux colonies, l'une avail été!

Le consul C. Aurélius, étant reun à Rome de délivrée du peri qu'un la menaute, it d'autre pour préciser aux semmées of lon devait e avait recourre cous de ses citypens que les nommer des consuls, ne se plaignit point, ou me seule bataille avait lerminé la guerre :

une seule bataille avait lerminé la guerre ;

une canatin de gière que de bonbers ;

non-actinatine déprise que de bonbers ;

non-actination de la consultation qu'un le serie, de ca que ;

non-actination de la consultation de la c

e de ceux qui avaient en part à cette goerre comme lui. Il représents que la raison qui e avait porté leurs ancêtres à ordonner que le triomphateur serait accompagné des lieutenants-genéroux, des tribuns, des centurions e et des soldats, c'était afin que la vérité des faits fût attesée d'une manière suthentique. » A prês cette plainte assez modérée,

Non exspectare belli tempora moras et dilutiones importaturus: et pagnandum coes factorium, non quin expire et pagnandum coes factorium com coes factorium coes factor

1 16 400 fr. E. B. 1 55 000 kilog. E. B. 2 Liv. lib, 31, cap. 19.

Ils font affusion au grand Camille, de la maison de quel était issu le préteur dont il s'agit let.

jalousie contre Furius, il marqua le jour des assemblées, dans lesquelles furent créés consuls L. Cornélius Lentulus et P. Villius Tappulus.

Cette année, les vivres se donnérent à trèsvil prix '. Comme on avait apporté d'Afrique des quantités prodigieuses de blé, les édiles curules le distribuèrent au peuple à quinze deniers le boisseau.

Pablius Valerius, et Marcus, son frère, 5rent cléthere pendant quarre jours, en Thonneur de M. Valérius Lérinus, l'eur père, dès jeux funbères, qu'in furent suirsi et na spectacle de vingt-cimiq coupleis de gladiateurs. Ce Lérinus est cétul que nous avons vu consul avreun set cetul que nous avons vu consul avrement de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de Marcellus, et qui, après avoir bien servi la republique dans la guerre, se déstingua sossi per la sagesse de ses avis dans le sénat, en diffisrentes occasions dont nous avons parlé.

\$ II. - DEPARTEMENT DES CONSULS. PREMIER PAIS-MENT DUTRIBUT IMPOSÉ AOX CARTHAGINGS. SÉRE-TION SECTIÉE EN MACÉDOINE PAR DRUE MILLE SOL-DATS DES LÉGIONS, PRILIPPE REFOUENE EN MACÉ-DOINE. IL DRYIENT INQUEST SOR LES SCITES DE LA GURRRE. IL TRAVAILLE A S'ATTACHER SES ALLIÉS AN LEUR RELACHANT QUELQUES VILLES, ET & GA-GNER L'AFFECTION DE SES SUJETS EN DISGRACIANT I'M MINUTER OF THE STATE SENSON WATER SCIPION BY ÆLIOS CRÉÉS CENSEURS. CR. BÉRIOS EST DEFAIT DANS LES GAULES. CONTESTATION SUR LA DEMANDE QUE PAIT QUINTIES DE CONSELAT. CARAC-TREE DE CE JEUNE ROMAIN. DÉPARTEMENT DES PROVINCES, LES AMEASSADEURS DU EQUATTALE DE-MANDENT DU SECOURS AO SÉNAT CONTRE LES INVA-SIONS D'ANTIOCHUS, ROI DE SYRIE, JEDICIEUSE RÉ-PLEXION DE PLUTARQUE, QUINTIUS PART DE ROME . ET AREITR A L'ARMÉE EN ÉPIRE. IL PERNO LE PARTI D'ALLRE ATTACCES PHILIPPE DANS LES DÉFILÉS OU IL S'ETAIT BRIBANCHE. CONFERRNCE BYTER GOIN-THUS BY PHILIPPE. LE CONSUL ATTAQUE PHILIPPE DANS SES DÉFILÉS, LE DÉFAIT, ET L'ORLIGE DE FUIR. LE BOI PARCDURT LA THRISSALIE, ET SE RETIRE BE MACEDOINS, L'EPIRE ET LA TERSSAUR SE SOOMET-TRNT A QUINTIUS. PRISE O'ERRTRIR RT DE CARTETE. OGINTIOS ANSIÈGE ELATER, ASSEMBLÉE DES ACRÉEME A SICTORE. LES AMBASSADEURS DES ROMAINS ET DE LEURS ALLIÉS, ET CELUI DE PRILIPPE, Y SONT ÉCOC-TES. APRES OR LONGUES CONTRATATIONS, L'ASSEM-BLAR SE DÉCLARE POUR LES ROMAINS, LUCIUS, FRÈSE DE CONSOL, FORME LE SIÉGE DE CORINTHE, ET EST ORLIGE OF LE LEVER. LE CONSUL PREND ELATER. PHILOCOLES OR RENE MAITER D'ARGOS. AFFAIRE

1 Liv. lib. 31, cap 50.

DE GABLE. CONFURNTION D'ESCLATAS DÉCOUVERTE ET ÉTOUFFÉE. COURONNE O'OR ENVOYÉR A ROME PAR ATTALE.

L. CORNÉLIUS LENTULUS <sup>1</sup>. P. VILLIUS TAPPULUS.

L'Italie échut par sort à L. Cornélius Lentulus, et la Macédoine à P. Villius.

Cette aumée, les Carchagionis apporter promère paisement du tribuit qui leur avait été immère paisement du tribuit qui leur avait été impasé de bon aloi, et que, l'apart mis dans les pas de bon aloi, et que, l'apart mis dans les pas de bon aloi, et que, l'apart mis dans londe que suppléer à ce déchet. La foi punique en es adémand point, Après avoire sistilor de devoir. In poiremt le sénat de vouloir bien leurrendre leurs disease, Doi leur en remit un extende leurs sidese, Doi leur en remit un été entre les tie entre les mains, avec promese de leur de leurs de la demanda de

P. Villius, en arrivant en Macédoine, vit renaltre une violente sédition, qu'on n'avait pas assez pris soin d'éteindre dans sa naissance. Elle avait été excitée par deux mille soldats, de ceux qui, après avoir vaincu Annibal en Afrique 3, avaient été ramenés en Sicile, et de là transportés, sur le pied de volontaires, en Macédoine. Ils soutenaient a que ce trans-« port n'avait point été volontaire de leur a part, et que les tribuns des soldats les « avaient forcés de s'embarquer malgré toute « leur résistance : mais que, de quelque ma-« nière que la chose se fût passée, soit qu'ils « eussent accepté le service , solt qu'on leur a cut fait violence, le temps de leurs campaa gnes était fini : qu'il y avait un grand « nombre d'années qu'ils n'avaient vu l'Italie : « qu'ils avaient vieilli sous les armes en Sicile, « en Afrique, en Macédoine : qu'ils étaient a usés par les fatigues, et épuisés de sang et « de forces par les blessures qu'ils avaient rea cues. » Le consul répondait à ces plaintes a que la demande qu'ils faisalent du congé

An. R. 553; av. J. C. 190.
 Liv. lib. 32, cap. 1. — 14. lbid. cap. 3.
 Liv. lib. 32, cap. 3.

«dait raisonnable, si. pour fobtenir, sia avaient employé des voies justes et des prières modestes; mais que, ni la raison qu'ils alléquaient, ni quelque autre que ce flat, ne pouvait jameis justifier une sédition; qu'aniss, s'ils vousient rester sous leurs drapeaux et obérir à leurs officiers, il crisciat es destin, de servit le premier à solicit-restrict de service de la comme de la co

Philippe attaquait alors de toutes ses forces Thaumaques, ville de Thesalie, située fort avantageuscment. L'arrivée des Etoliens ', qui, sous la condulte d'Archidame, étaient entrés dans la place, obligea le roi d'abandonure le siège. Il remena ses troupes en Macédoine, pour y passer l'hiver qui approchaêt.

Le repos dont il jouissit alors, iui laissant le temps de fine des rifictions sur l'avenir, lui caussit de cruelles inquitudes sur les suites d'une querre "0 oil il vojati réunis contre lui tant d'ennemis qui lo pressaient par terre ot par mer : d'alleurs il reinjassit que l'espèrance de la protection romaine ne lui fit perdesa alités, et que les Macchdoniens, méconieuts du gouvernement présent, ne songessent à remuer, et nes elaissasent aller à lui manquer de tideité. Il mit toute son application à écarter ces dangers.

centre res singers.

Par rapport aux aliés, il relateu, ou plutôt
promi de relateur quoiquo villes sux Abento
pour se le attacher plus fortenent per cette
pour se le attacher plus fortenent per cette
cit con time de la consideration de la conside

Pour ce qui regarde les Macédoniens, il travailla à gagner leur affection aux dépens d'Héraclide, l'un de ses ministres et de ses confidents, qui était bai et détesté des peuples à cause de ses rapines et de ses concussions, et qui leur avait rendu le gouvernement fort odieux '. Il était d'une fort basse naissauce , originaire de Tarente, où il avait exercé les plus bas ministères, et d'où il avait été chassé pour avoir vould livrer la ville aux Romains, Il alla se jeter eutre leurs bras : mais bientôt il troma une nouvelle trahison contre ceux qui lui donnaient un asile, entretenant des intelligences avec les principaux de Tarente et avec Annibal. Son intrigue fut découverte, et il se réfugia chez Philippe, qui, ayant trouvé eu lui de l'esprit, de la vivacité, de la hardiesse, et avec cela une ambition demesurée que les plus grands crimes n'effrayaient point, se l'était attaché particulièrement, et lui avait donné toute sa confiance : digne instrument d'un prince qui était lui-même sans probité et sans houneur! Héraclide, dit Polybe, avait apporté en naissant toutes les dispositions imaginables pour devenir un grand scélérat. Dés sa plus tendre jeunesse, il s'était livre aux plus infàmes prostitutions. Fier et terrible à l'égard de ceux qui lui étaient inférieurs, il se montrait bas et rampant adulateur à l'égard de ceux qui étaieut au-dessus de lui. Il avait un si grand crédit auprès de Philippe, que, selon le même auteur, il fut presque la cause de la ruine entière d'un si puissant royaume, par le mécontentement général que ses injustices et ses violences y excitérent. Le roi le fit arrêter et mettre en prison, ce qui causa une joie universelle parmi les peuples. Comme il ne nous reste que quelques fragments de Polybe sur ce sujet. l'bistoire ne nous apprend point ce que devint Héraclide, ni s'il eut une fiu digne de tous ses crimes ; mais ce morceau seul nous instruit parfaitement au sujet de Philippe, dont nous aurous beaucoup à parler dans la suite, et nous montre ce que nous devons penser d'un prince capable de choisir pour

Il ne se passa rien de considérable dans cette campagne entre les Romains et Philippe \*, encore moins que dans la précédente. Les consuis n'entraient dans la Macédoine que sur l'arrière-saison, et tout le reste du temps se consumait en de légéres escarmouches, pour

mhistre un tel bomme.

<sup>1</sup> Liv. Hb. 39, cap. 1. 2 Lib. Hb. 32, cap. 5.

<sup>1</sup> Liv. Hb. 32, cap. 5. - Polyb. Hb. 13, pag. 672, 673.

<sup>5</sup> Liv. 16. 32 , cap. 5, 6.

convois. Cependaut à Rome le consul Lentulus, qui

v était resté, tint les assemblées pour la création des censeurs '. Parmi plusieurs personnages illustres qui demandaient cette charge, on choisit P. Cornélius Scipion l'Africain, et P. Ælius Pétus. Ces magistrala gardèrent ensemble une grande union; et dans la lecture qu'ils firent, selon la coutume, du rôle des sénateurs, ils n'en ôtèrent aucun.

Dans le même temps, L. Manlius Acidinus revint d'Espagne, Quoique le sénat lui eût accordé le petit triomphe, l'opposition du tribun M. Porcius Læca l'empêcha de jouir de cet honneur. Il fut obligé d'entrer dans la ville en simple particulier.

Le préteur Cn. Bébius Tamphilus, à qui C. Aurélius, consul de l'année précédente, avait remis la province de Gaule, étant entré témérairement sur les terres des Gaulois Insubriens, fut investi avec toutes ses troupes, et perdit plus de six mille cinq cents hommes, Une perte si considérable, reçue d'un enuemi que l'on ne craignait plus, obligea le consul de partir de Rome et de se rendre sur les lieux. En arrivant, il trouva la province remplie de trouble et d'alarme. Après svoir fait au prèteur tous les reproches que méritait son improdeuce, il lui ordonna de sortir de la proviuce et de s'eu retourner à Rome, Mais ini-même il ne fit rien de mémorable dans la Gaule, ayant été rappelé presque aussitôt à Rome au sujet des assemblées pour l'élection des consuls li y eut quelque trouble dans ces assemblées

par rapport à T. Quintius Flaminious ', qui demandait le consulat, Comme c'est lci la première fois que nous avons occasion de parler de ce jeune Romain, qui se reudit dans la suite fort illustre, nous commencerons par tracer son caractère d'après Plutarque. Il était fort prompt, soit à se mettre en colére, soit à rendre service 5 : avec cette différence pourtant. qu'il ue gardait pas longtemps sa colére et ue

forcer quelques passages ou pour eulever des [ se portait point aux dernières rigueurs ; au lieu qu'il ue faisait jamsis plaisir à demi, et se piquait de fermeté et de constance dans les graces qu'il avait accordées. Il conservait toujours pour ceux à qui il avait accordé quelque bienfait la même amitié ct la même bonne volouté que s'ils eusseut été ses bienfaiteurs, regardaut comme un grand avantage pour luimême de pouvoir couserver l'amitié de ceux qu'il avait une fois obligés. Naturellement avide d'honneur et de gloire, il voulsit ne devoir qu'à lui-même ses plus belles et ses plus grandes actions. C'est pourquoi il recherchait plus volontiers ceux qui avaient besoin de son aide que ceux qui pouvaient l'aider ; regardant les uns comme une ample matière à sa vertu . et les autres comme des rivaux prêts à lui enlever une partie de sa gloire,

Il acquit dans les différents postes qu'il occupa une grande réputation, uon-seulement de valeur, mais de probité et de justice : ce qui le fit choisir pour commissaire et pour chef des colonies que les Romains envoyerent dans les deux viltes de Narnia et de Cosse. Cette distinction lui éleva si fort le courage. que, passant par-dessus les autres charges qui étaient les premiers grades par lesquels les ieunes gens étaient obligés de passer, il osa aspirer tout d'un coup au consulat, quoiqu'il n'eût encore été que questeur, et se présenta pour le demander, appuyé de la faveur de ces deux colonies.

M. Fulvius, et Mauius Curius, tribuns du peuple, s'opposèrent à sa demande, disant que c'était une chose étrange et inoute qu'un ieune homme, encore novice et sans expérieuce, entreprit d'emporter tout d'un coup comme de vive force la première dignité de la république. Ils reprochaient aux nobles que depuis quelque temps ils méprisaient l'édilité et la préture, et qu'avant de donuer au peuple aucune preuve de leur babileté et de leur mérite par l'exercice des magistratures inférieures, ils aspiraient de plein vol au consulat. La contestation fut portée du Champ-de-Mars dans le sénat, Quand chacuu eut exposé ses raisons, les sénateurs décidèrent que le peuple devait être le mattre d'élever aux charges ceux des citovens qu'il lui plairait, pourvu qu'ils eussent les qualités requises par les lois. Il n'y en

<sup>1</sup> Liv. lib. 32, cap. 7.

Plutarque le nomme Flaminius, mais il se trompe c'étaient deux familles différentes

Plut. in Flamin. pag 369. — Liv lib. 32, cap. 7.

avail pout encore qui impossant la nécesité de passer par ces differents degrés <sup>1</sup>. Les tribus s'insustrent pas davantage, et seou-ment a la decion de senat. Ania le peuple nomma pour consuls Set. Ælius Pétus, et l'Quindus Flaminius, Coll-i-el visus petus, et cancer trente ans : ce qui est encore une singuinfei remarquales, muis non pas une qui marcha de la contraction nat lois ; cer les blos qui fixerent l'age competent pour possible rhismos demonstrate de la competent pour possible rhismos demonstrate de la competent pour possible rhismos demonstrate de la contraction Calon fut un des préteurs, et il qui pour d'abstrateure là Sardaigne.

## REX. ÆLIUS PÆTUS 1. T. QUINTIUS PLAMININUS.

Les nouveaux consuis, étant cutrès eu charge, tirérent au sort les provinces. L'Italie échut à Æiius, et la Macédoine à Quintius 3.

Au commencement de cette année, Antiochus, roi d'Asie, attaqua vivement Attalc par terre et par mer. Celui-ci envoya à Rome des ambassadeurs « qui représentérent au sénat le « danger extrême où se trouvait leur maltre. « Ils demandèrent en sou nom \*, ou qu'il plût « aux Romains de le défendre par eux-mêmes, « ou qu'ils lui permissent de rappeler sa flotte « et ses troupes. Le sénat répoudit que rien « n'était plus raisonnable que la demaude « d'Attale : qu'ils ne pouvaient lui donner du « secours contre Antiochus, qui était leur ami « et leur allié ; mais que le roi était le maître « de rappeler sa flotte et ses troupes : que « l'intention du peuple romain n'était point « d'être en aucune sorte à charge à ses alliés. « et qu'il ne manquerait pas de reconnaître « les services et l'attachement zélés d'Attale ; « qu'au reste il emploierait ses bons offices o pour lui procurer la paix avec Antiochus, » En effet, les Romains envoyèrent des ambassadeurs à Antiochus pour lui remontrer « qu'Attale leur avait prêté ses troupes et ses « vaisseaux dont îla se servaient contre Phi-« lippe, leur ennemi commun : qu'il leur fe-« rait plaisir s'il voulait bien le laisser en re-» pos : qu'il peraissait raisonnable que les rois « amis et alliés du peuple romain gerdassent

sans et anies tu peupler comma grassasse, entre cui pai, A Anticelan, su i leur reentre cui pai, A Anticelan, su i leur reentre de principal de l'activate d'activate de l'activate d'activate d'acti

lût tout emporter par les armes et par la force, mais plutôt qui sût empioyer, selon les conjonctures, la douceur et la persuasion. En effet, le roi Philippe tirait à la vérité de son seul royaume de Macédoine assez d'hommes pour fournir à quelques combats : mais c'était la Grèce principalement qui le mottait en état de soutenir longtemps une guerre en lui fourmissant l'argent, les vivres, les munitions, les retraites : en un mot, c'était l'arsenal et le magasin de son armée. Ainsi, pendant qu'on n'aurait point détaché les Greca de i'alliance de Philippe, cette guerre ne ponyait être terminée par un seul combat. Alors la Grèce n'était pas encore accontumée aux Romains, et elle ne faisait que commeucer à avoir queique iiaison avec eux. C'est pourquol, si le général des Romaina n'avait été homme doux et traitable, plus porté à terminer les différends par des conférences que par la force, assez insinuant pour persuader ceux à qui il parlait, et assez affable pour écouter leurs raisons avec bonté et douceur, et toujours prêt à relâcher même de ses droits les plus justes pour trouver des accommodements, la Grèce n'aurait pas facilement renoncé à un ancien engagement, auquel elle était accoutumée, pour embrasser une alliance étrangère. La suite des actions de Quintius fera mieux seutir sa solidité de cette reflexion.

Quintius, ayant remarqué que les généraux qui avaient été envoyés devant lui contre Philippe, c'est-à-dire Sulpicius et Villius, n'étaient entrés dans la Macédoine que sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sylla, dictateur, porta dans la sulte une loi qui défendait de demander la préture avant la questure, et le consulta avant la préture. » (APPIAN, Ballor. cécil. lb. 1.)

<sup>4</sup> An. R. 554; av. J. C. 118.

<sup>2</sup> Liv. lib. 29 , cap. 8.

<sup>4</sup> Id. Ibid.

<sup>1</sup> Plut in Flamic. pag. 369.

l'arrière-saison, et qu'ils n'y avaient fait la guerre qu'avec beaucoup de lenteur ', consumant le temps en de légères escarmouches pour forcer quelques passages ou pour enlever quelques convois, songea tout au contraire à mettre le temps à profit et à hâter son départ. Avant donc obtenu du séuat qu'on lui donnât son frère Lucius pour commander son armée de mer, il choisit parmi les soldats qui, sous la conduite de Scipion, avaient vaincu les Carthaginois, en Espagne et en Afrique, environ trois mille hommes, qui étaient encore eu état de servir et pleins de boune volonté pour le suivre. Il v en joignit encore cing mille; et avec un corps de huit mille hommes de pied et huit cents chevaux il passa eu Epire, et se rendit à grandes journées au camp des Romains. Il trouva Villius campé devant l'armée de Philippe, qui depuis longtemps gardait les passages et les défilés, et tenait l'armée romaine en échec.

Le consul, après avoir pris le commandement des troupes, et renvoyé Villius, commença par considérer avec soin l'assiette du pays. L'unique passage pour arriver aux ennemis était un petit chemin entre de hautes montagnes et le fleuve Aons \*, qui coule au pied de ces montagnes. Ce chemin, taillé dans le roc, était si étroit et si escarpé, qu'une armée ne pourrait y passer que très-difficilement quand il ne serait pas défendu ; et, pour peu qu'on le défendit, il paraissait impraticable. Quintius assembla le conseil de guerre pour savoir s'il marcheraît aux ennemis par le chemin le plus droit et le plus court pour les aller forcer dans leur camp; ou si, abandonnant un desseiu aussi pénible que dangereux, il ferait uu long circuit, mais sans danger, pour entrer dans la Macédoine par la Dassarétie. Les avis se trouvèrent partagés, Quintius aurait pris volontiers le dernier parti. Mais, outre que ce détour trainait les affaires en longueur, et laissait au roi le temps de lui échapper en s'enfoncant dans les déserts et les forêts, comme il avait déjà fait, il craignait de

s'éloigner de la mer, d'où il tirait ses vivres. Ainsi il résolut de forcer les passages, quoi qu'il dût lui en coûter. Il se prépara donc à cette hardie entreprise.

Cependant Philippe ayant demandé une entrevue par l'entremise des Epirotes pour tacher detrouver des moyens de conciliation et de paix. Quintins y consentit sans peine 1. La confèrence se tiut sur les bords du fleuve Aons. Le consul offrit au roi la paix et l'amitié des Romains, à condition qu'il laisserait les Grecs en liberté et soumis à leurs propres lois, et qu'il retirerait ses garnisons de leurs places. Après quelques discussions vagues, qui n'avancaicut pas beaucoup la conclusion, Philippe voulut savoir distinctement quels étaient les peuples à qui les Romains prétendaient rendre la liberté; et le cousul nomma les Thessaliens les premiers. La Thessalie, depuis Philippe, père d'Alexandre, avait toujours été soumise aux Macédoniens. Ainsi le roi fut si indigné de la proposition que lui faisait le consul, que, transporté de colère, il s'écria : Quelles lois plus dures m'imposeriez-vous done, Quintius, si vous m'aviez vaincu? Et sur-le-champ il rompit la conférence. On vit pour lors clairemeut, et les plus affectionnés au parti de Philippe furent forcés de le reconnaître, que les Romains étaieut veuus pour faire la guerre, non aux Grees, mais aux Macédouiens en faveur des Grecs ; ce qui leur gagna le cœur des

peuples.

La conférence n'ayant point réusa; il failuit en venir à la force ouverte. Dis le hendemais il yeut une examonabe fout vive engagée par les corps de garde avancés Y. El comme les les corps de garde avancés Y. El comme les meiss, animés par Tender du combat, par des sentiers rudes et escarpés, les Romains, animés par Tender du combat, Romains, animés par Tender du combat, par contre les pourseirre, exerent beaucoup à sonific, parceque le Misecholemen avient disposé sur ces rochers des calepultes et des baltiers, et contre les combatants. Tentes il yr veu beaucoup de blessés et d'autre, et la nuit sépara les combatants.

lorsqu'un pasteur envoyé par Charopus, l'un

Liv. lib. 32, cap. 9. — Plut. In Flamin. pag. 370.
 Plutarque nomme l'Apsus, rivière plus septentrio

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Plutarque nomme l'Apsus, rivière plus septentrionale que l'Aoûs. Mais toute la suite des faits nous détermine à préférer Tite-Live.

<sup>1</sup> Liv. lib. 32 ..cap. 10. 2 Liv. lib. 32 , cap. 11.

des principaux de la nation des Epirotes, qui | teur. Ceux-ci répondent du haut de la moutafavorisalt le parti des Romains, viut trouver le consul '. It lui dit qu'il faisait paître son troupeau dans le défilé où le roi était campé avec ses troupes : qu'il connaissait tous les détours et les sentiers écartés de ces montagnes : que, si le consul voulait envoyer avec lui quelque détachement de soldats, ii les conduirait par des chemins surs et faciles au-dessus de la tête des ennemis. Ouolque Ouintius ne fût pas absolument sans défiance, et que sa joie fot mélée de quelque crainte, cependant, frappé du nom et de l'autorité de Charocus . Il résolut de tenter l'entreprise.

Il fait donc partir un tribun des soldats avec quatre milie hommes de pied et trois cents chevaux. Le jour ils demeuraient cachés dans des fouds couverls de bois " : et dés que la nuit était venue, ils se remettaient en marche à la clarté de la lune , laqueile heureusement était alors dans son plein 3. Le pâtre, dont on s'était assuré en l'enchalnant, marquait la route qu'il faijait tenir. On était convenu que, lorsque les troupes du détachement seraient arrivées au-dessus de la tête des ennemis, on le ferait connaître au consul par le moyeu d'une fumée élevée en l'air; mais qu'elles ne pousscraient aucun cri, qu'il u'eût fait connaître, par un signal qu'il donnerait de son côté, que le combat contre Philippe était commencé.

Pour ôter aux ennemis tout soupçon, il continua de les harceler vivement, comme s'il eut prétendu les forcer dans icurs postes. Au troisième jour dès le matin , Quintius aperçut sur le haut des montagnes une fumée, d'abord assez médiocre, mais qui , grossissant de plus en plus, obscurcit bientôt l'air, et s'éleva par grands tourbillons. Alors, ayant donné au détachement le signal dont il était convenu. il marche droit contre la hauteur, toujours exposé aux traits des Macédoniens, et touiours combattant à coups de main contre ceux qui défendaient les passages. Les Romains jetaient de grands cris pour se faire entendre de leurs compagnous qui étaient sur la haugne à ces cris par un bruit épouvantable, et tombent en même temps sur les Macédonicus. qui , se voyant attaqués eu tête et en queue , perdent courage, et prennent tous la fuite. L'armée de Philippe aurait été entièrement défaite, si les vainqueurs eussent pu la poursuivre; mais la cavalerie fut arrêtée par la difficulté des lieux, et l'infanterie par la pesapteur de ses armes. Philippe s'enfuit d'abord avec précipitation et sans regarder derrière lul. Mais, après avoir fait plus d'une lieue et demie, jugeant, comme il était vrai, que la difficulté des chemins avait arrêté les enuemis . Il s'arrêta sur une éminence , et envoya des officiers dans tous les valions et sur tontes les montagnes voisines pour ramasser ceux des siens que la fuite avait dispersés. Les vainqueurs, trouvant le camp des Macédouiens abandonné, le pijlérent tout à leur aise, et rentrèrent dans le leur, où ils prirent du repos pendant la nuit.

Philippe d'abord prit la route de Thessalie1; et, parcourant rapidement les villes de cette province, li entralnait avec lui ceux des hahitants qui étaient en état de le suivre , mettait le feu dans les maisons; et, après avoir permis aux maîtres d'emporter avec eux les effets qu'ils pourraient, il livrait tout le reste aux soldats, faisant éprouver à ses aitiés des traitements qu'ils auraient à peine appréhendes de la part de leurs ennemis.

Quintius Flamininus n'eu usa pas de la sorie\*. Il passa par'l'Epire sans ravager le pays, quoiqu'il sût que les principaux, à l'exception de Charopus, avaient été contraires any Romains. Mais comme ils obéissaient de bonne grace, il eut plus d'égard à leur diposition présente qu'au ressentiment qu'il poquait avoir du passe ; ce qui lui gagna le cœur des Epirotes, et les lui attacha d'inciination. Il sentit bientôt combien cette conduite de douceur et de modération lui fut avantageuse; car il ne fut pos plus tôt arrivé sur les frontières de la Thessalie, que la plupart des villes s'empressèrent pour lui ouvrir

<sup>1</sup> Liv. ibid. - Plut. in Flamin, pag. 370.

<sup>1</sup> Liv. Ibid.

Plut in Flamin, pag. 371.

<sup>4</sup> Liv. lib. 32, cap. 19, 13, - Plut in Flamle. peg. 371.

<sup>\*</sup> Lir. lib. 39, cap. 11, 15.

leurs portes, Atrax fut presque la scule qui ne se rendit point'. Elle était très-bien fortifiée, et avait nne nombreuse garnison, tonte composée de Macédoniens. Elle fit une si longue et si vigoureuse résistance, que le consul se tronva enfin obligé de lever le siège.

tronva enfin obligé de lever le siège.

La flotte romaine cependant 3, soutenue de celles d'Attale et des Rhodiens, agissait de son coté. Elle prit deux des principales villes de l'Eubée, Erétrie et Caryste, qui étaient tenues aussi par des garnisons macédoniennes: après quoi les trois flottes s'avancérent vers Ceuchéré, port de Cornibus.

Le consul, étant passé dans la Phocide 3, emporta plusieurs petites places, qui ne lui firent pas grande résistance. Elatée l'arrêta, et il fut obligé de l'assièger dans les formes. Pendant qu'il étatí occupé à ce siège, il

forma na dessein important, qui état de detacher les Achéns du parti de Philippe, et de leur faire embrasser celui des Romains. Les trois flottes unies étalent prétes former le siège de Corinthe, dont actuellement Philippe était le maitre. Rien ne pouvait filire plus de plaisir aux Achéens que de leur rendre cette grande et importante ville. Le consui crut devoir les teuter par cette offret, et leur en la liviter les paroles par les ambasedurs de des Albeilens. Les Achéens donnérent lusdience à tous ces ambasedeurs dans une assemblee de la nation, qui se tint à Sicyone. Les Achéens et trouvèrent fort embarrassés

tyran de Laccidemone, ciuit un ficheux voisin qui es incommondie tetriementa. Ils redoutaient eccoré plus les armes romaines. Ils redoutaient eccoré plus les armes romaines. Ils redouencore, de grandes obligations aux Macedoniess: mais Pilippe leur était suspect à tous à cause de sa perificie et de sa crausté, et lis appréhendient que la donceur qu'il affectait, actuellement ne dégénérat en tyrannie lorsqu'il serait une fois au-dessus de ses flaires. Telle était la disposition des Achéens, flottant

snr le parti qu'ils devaient prendre, Nabis .

entre tons les partis, trouvant partont des inconvénients, et ne voyant rien à quoi ils pussent se déterminer avec sureté.

L. Calparnius, qui venait de la part des Romains, eut audience le premier. Après lui , on éconta les députés d'Attale et ceux des Rhodiens , ensuite ceux de Philippe, car ce prince avait aussi envoyé une ambassade à cette assemblée, dont le succès l'inquiétait. On réserva la dernière place aux Athèniens . afin qu'ils fusseut en état de réfuter ce qu'aurait avancé l'ambassadeur de Philippe. Ils parlèrent avec plus de force et de liberté que tous les antres contre le roi, parce que nul n'en avait été si maîtraité qu'enx, et ils dédnisirent fort au long toutes ses injustices et toutes ses cruautés. La conclusion de la harangue des Athèniens, aussi bien que des trois premières qui avaient été faites dans cette assemblée, fut d'exhorter les Achéens à se joindre aux Romains contre Philippe, Les ambassadeurs de ce prince, an contraire, sommaient les Achéens de respecter la sainteté du serment qu'ils avaient prêté en faisant alliance avec leur maître; ou, s'ils ne voulaient nas se déclarer ouvertement ponr lui, ils se réduisaient à leur demander qu'ils gardassent une exacte neutralité. Ces harangues remplirent le premier jour de l'assemblée topt entier. Ou remit la délibération au lendemain.

Quand tout le moude fut assemblée, le hérant, selon la coutume, exhorta, au nom des magistrats, ceux qui vondraient parler à le faire. Personne ne se leva. Tous, se regardant les uns les autres, gardérent un profond silence. Alors Aristène, premier magistrat des Achéens, pour ne pas renvoyer l'assemblée sans qu'on cut délibéré, prit la parole. Ou'est donc devenue, leur dit-il .. cette vivacité et cette chaleur avec laquelle vous disputez entre vous dans les repas et dans vos entretiens particuliers au sujet des Romains et de Philippe , presque jusqu'à en venir aux mains? Pourquoi donc maintenant. dans une assemblée indiquée uniquement pour ce sujet, après que vous avez entendu les haranques et les raisons de part et d'autre , demeurex-vous muets? Sera-t-il temps de parler quand une fois la résolution aura été prise et arrêtée?

<sup>1</sup> Liv. lib. 32 , cap. 17.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 32, cap. 16, 17.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 32 , exp. 18, \* Liv. lib. 32, cap. 19-23.

<sup>·</sup> LIV. IND. 32, Cop. 19-28.

Des reproches si sendes et si raisonnables, dits par le premier magistrat, non-seulement ne parent porter nacun des sasislants, à dire controlle de la companie de la controlle de la controll

déclara nettement pour les Romains, « La ma-

« nière , dit-il , dont les députés des deux

« partis opposés nous parlent suffit senie pour

a nous dicter l'avis que nous devons suivre.

« Les Romains, les Rhodiens, et Attale, « nous pressent de nous joindre à eux pour « faire la guerre à Philippe , et appuient leur « demande de fortes raisons, tirées de la « justice de leur cause et de notre propre îna térêt. L'ambassadeur de Philippe demande « aussi , mais faiblement , que nous demeu-« rions attachés à son maître, et il se contente « que nous gardions une exacte neutralité. « D'où pensez-vous, messieurs, que vienne « une manière d'agir si différente? Ce n'est a point certainement modestie du côté de Phi-« lippe , ni audace du côté des Romains. C'est « la connaissance de leurs forces, ou de leur « faiblesse, qui les fait parler diver-ement. « Nous ne voyons rien ici de la part de Phi-« lippe que son ambassadeur, ce qui n'est pas · fort propre à nous rassurer : au lieu que la « flotte des Romains mouille près de Cen-« chrée, et le consul avec ses légions n'est e pas fort loiu. « Ouel secours pouvons-nous attendre de « Philippe ? Ne voyons-nous pas comment il « défend ses alliés? Pourquoi a-t-il laissé pren-« dre Erétrie et Caryste? pourquoi a-t-il a abandonné tant de villes de Thessalie , aussi « bien que la Phocide et la Locride entières? a pourquoi actuellement souffre-t-il qu'on a assiège Elatée? Est-ce forcement, ou par a crainte, ou volontairement, qu'il a aban-« donné les défilés de l'Epire, et qu'il a livré

« à l'ennemi ces barrières impénétrables,

« pour aller se cacher dans le fond de son « royaume ? Si c'est volontairement qu'il a

« livré tant d'alliès à la merci des ennemis .

« doit-il les empêcher de ponryoir eux-mêmes

« à leur propre séreid 7 Si c'est per crainte, il doit nous précionner la même faiblèses. S'il y a été forcé, crorge-rous, Clécandico (c'était le nom de l'ambassadeur de Philippe), que les forces de la république con les compartes de l'ambassadeur de Philippe dans une les Macédonien ont été obligée de céder? Quintita synait trouve l'histippe dans un poute inaccessible. J'en a arrache, lui a pris son camp, l'a poursuit on l'est de l'ambassade de l'am

« nous défendre nous-mêmes ? « Le tempérament que l'on uous propose, « qui est de demeurer neutres, est un moyen « sur de nous rendre la proje du vainqueur. « qui ne manquera pas de tomber sur nous « comme sur de rusés politiques qui atten-« daient l'événement pour se déclarer. Croyez-« moi , messieurs, il n'y a point de milieu : il « faut que nous ayons les Romains pour amis « ou pour ennemis; ils viennent eux-mêmes e avec une flotte nombreuse nous offrir teur « amitié et leur secours. Nons refuser à un « tel avantage, et ne pas saiair avidement une e occasion si favorable qui ne reviendra plus, « c'est le dernier des aveuglements : c'est « vouloir se perdre de gatté de cœur et sans « ressource. »

Ce discours fut suivi d'ou grand bruit et d'ou grand murmer dans toute frasemblée, les uns y applaudissent avec joie, les unes y applaudissent avec joie, les utres sy et trouve entre les magistrats : on les appetait d'éniverges. De dit qu'ils faitent inni décharierges. De dit qu'ils faitent en délibérarier et de l'éniverges de l'énive

Ce jour se passa encore tout entier en disputes et en cris tumultueux. Il n'en restait plus qu'un; car la loi ordonnait de finir l'assemblée quand le troisième jour serait expiré. Les disputes s'allumèrent si violemment sur ce qui devait se décider le leudenniu, qu'à ce qui devait se décider le leudenniu, qu'à pcine les pères parent-les s'empecher de porrei lenar mains sur leurs enfants. Memmon de Pellène était un des ciuq magsistrat signi relasaient de laire le rapport. Son père le pria longtemps el sconjura de laisser aux Achesles parent de la relation de la relation de la les parents de la relation de la relation de la ministe, il jura qu'il le tuerait de sa propre main , s'il ne se rendait à son avis , le regardant, aon comme ou list, mais comme fennemi de sa partie. Memono ne pui résister à centa à l'autorité natermelle.

Le lendemain, la pluralité étant pour mettre l'affaire en délibération, et les peuples témoignant assez ouvertement ce qu'ils pensaient, les Dyméens, les Mégalopolitains et quelquesuns des Argiens, se retirérent de l'assemblée avant qu'on fit le décret. Personne n'en fut surpris, et ne leur en sut manvais gré, parce qu'ils avaient des obligations particulières à Philippe, qui, tont récemment encore, leur avait rendu des services considérables. La reconnaissance est une vertu de tous les temps, de tous les pays, et l'ingratitude est partout abhorrée. Tous les autres peuples, quand on en vint aux suffrages, confirmèrent sur-lechamp par nn décret un traité d'alliance avec Attale et les Rhodiens; et, quant à ce qui regardait l'alliance avec les Romains, comme elle ne pouvait pas se conclure sans l'autorité du sénat et du peuple romain, il fut résolu qu'on enverrait une ambassade à Rome pour terminer cette affaire.

se rendre auprès de L. Quintius, qui actuallement assiègais Ciorities parès rétre emparé de Cenchrèe; et en même temps on envoya l'armée des Achéens so joindre à la sienne pour presser le siège; l. D'abord l'attaque fut assec faible, parce qu'on espérait que la division se mettrait dans la ville entre la garnison et les habitants. Quand on vit que rien ne remuait, on fit approcher les machines de lous cotés; et l'on form diverses stategues, que les assiéges soutiment svec besucoup de vigueur, et ou les Romains fureut toipour repoussés.

En attendant on fit partir trois-députés pour

ILiv. Nb. 32, cap. 23.

Il y swit dans Coritube un grand combre de descrience silaines, qui, ariettedimit accum quartier de la part des Romains, s'ils tomplantes sues largo provir, se battaient en désespèrées. Pélicicles, capitaine de Philippe. Ville, et per la quartie de la partie de la quartie de la posvoir forcer, il failst blera quagennis de la posvoir forcer, il failst blera qui capitale de la posvoir forcer, il failst blera qui qui consolialit de levre lo siège. Les Achérea garant de rerovejs. Attile de las Romains remonateren sur leurs Bottes. Le premier se prandice provisce la presente sur leurs de la contra de la consolie de la consolie de la contra de la consolie de la consolie de la contra de la conlie de la con-

Pennant que les nottes attaquaient Cornilhe, le consul T. Quintius était occupé au siége d'Elatée, où il eut un succès plus heureux '; car, après une longue et vigoureuse résistance de la part des assiégés, il se rendit maltre, d'abord de la ville, puis de la citadelle

Dans le même temps ceux d'Argos, qui étaient tonjours attachés à Philippe, trouvérent le moyen de livrer leur ville à Philoclès?, cet officier dont nous venons de parler. Ainsi, malgré l'alliance que les Achiens venient de faire avec les Bomains, Philippe se trouvait maitre de deux de leurs plus fortes places, de Corinthe et d'Argos.

Le consul Sex. Ælius ne fit rieu de considérable dans la Gaule?. Il passa presque toute l'année à ramasser les habitants de Crémone et de Plaisance, que les malheurs de la guerre avaient dispersés, et à les rétablir dans leurs colonies.

Une conjuration, formée d'abord à Séia 4 par les escheve des jeunes seigneurs carthaginois qui y étaient gardes comme otages, et ensuite grossie d'un asser grand nombre d'autres esclaves qui s'étaient joints aux premiers, donna quelque alarme à Rome. Mais la conjuration fut découverte, et étouffée dans le moment même.

moment même.
Cette même aunée, les ambassadeurs du roi
Attale <sup>a</sup> apportèrent à Rome une couronne
d'or pesant deux cent quarante-six livres <sup>a</sup>

- 1 Liv. lib. 32, cap. 25. 2 Liv. lib. 32, cap. 25. 2 Liv. lib. 32, cap. 26.
- \* Ville du pays des Volsque Liv. lib. 32, cap. 27.
- 90 kilogrammes. E. U.

(c'était plus de 348 de uos marcs), qu'ils mirent dans le Capilole, et remercièrent le sénat de ce qu'il avait blen voulu envoyer à Antiochus des ambassadeurs, à la prière desquels ce prince était sorti des états d'Attale.

Caton était pour lors un des préteurs ; et il avait eu pour département la Sardaigne '. Il s'y conduisit d'une manière qui fit admirer son désintéressement, sa sobriété, sa patience dans les travaux les plus rudes, son éloignegnement incrovable de toute ombre de luxe et de faste, et sou amour pour la justice. Les préteurs qui l'avaient précédé ruinaient le pays en se faisant fournir des payillons, des lits, des habits, et foulaient le peuple par une suite nombreuse de domestiques et d'amis, et par des dépenses excessives eu jeux, eu festius, et autres pareilles somptuosités, Caton. au contraire, ne se distingua que par une simplicité sans exemple dans ses habits, sa table et ses équipages. Il ne prit jamais un seul denier du public. Quand il allait visiter les villes de sou gouvernement, il marchait à pled, sans aucune voiture, suivi seulement d'un officier public, qui lui portait une robe et un vase pour faire ses libations dans les sacrifices. Cet homme si simple, si modeste, et d'un extérieur si négligé, reprenait l'air grave et majestueux d'un magistrat romain, et se montrait d'une fermeté inexorable et d'une rigueur inflexible quand il s'agissait d'arrêter les désordres et de faire observer les règlements établis pour mainteuir la bonne discipline et les lois. Il réunissait en lui deux caractères, qui paraissent inalliables, la sévérité et la douceur : de sorte que jamais la puissance remaine n'avait paru à ces peuples ni si terrible. ni si aimable.

La Sardsigne était remplie d'usuriers qui, en parsissus dier les particuliers par les sommes d'argent qu'ils leur prétaient dans leurs besions, les rainaient de fond en comble. Caton leur fit une guerre ouverte, et les chassa tous de IIIe. Je ne vois pas pourquoi Tito-Live semble trouver qu'en cels Caton se montra tops sérber. M. Porcius Cato, sanctus et innocens, auperior famen in famore correndo habitus; juyatique ce insulé famera-

Plut. in Cat. pag. 339. - Liv. ibid.

toret. Peut-on traiter avec trop de rigueur des gens qui sont la peste et la ruine des états? Plût à Dieu que l'on écartât ainsi pour toujours de nos villes et du royaume cette foule criminelle d'usuriers qui entretiennent les jeunes gens de famille dérèglés dans leurs débordres et leurs débauches 1

ossorires et leurs debaucnes i Qu'il me soit permis, avant que de rapporter les événements de l'année suivante, d'acserer id quelque traits forts propres à nous faire consultre le caractère de Coto. Ces trais avant de la companie de l'acceptant de la concompanie de l'année de l'acceptant de l'acceptant de cessif; mais ils sout digne d'admiration dans le principe qui les prodissist, je veux dire l'amour de la simplicité, de la sobriété, et d'une rie dure et laborieuse.

a une vie durce et alsochesias, son geolegiu na dese ouvragen, "qu'il no perta junais de robe, qui est codré plus de ceut d'argame (ciaquante sur june) que la comme qu'il commandait les armées on qu'il était cossai, il bravit de memo viu que ses ochers e que pour son remeno viu que ses ochers e que pour son reminant junes de la commanda de la comme fainait junais rion acheter an marché qui prico nique forma de la commanda de la comme si la somme de trein es, c'est-d-eire sirven meant une vie durce et sobre, de forritier sa santé, et de se mettre en état de mieus sertre a partier de la exporter plus faciliement

Dan ses marches, Il allait topour a pied; Aungée des earnes, et suivi d'us seul esclare qui portait ses provisious; et l'on dit qu'il un lui arriva jumsié des flechre cotte cet es-clare, ou de be plaindre, quedque chose qu'il uservil pour ses respa; mais que souvent, quand il avail du loisir, après soui rempil ses cottons milistres; il le souige, etc. et lui ai-dai lui-mente a présente se souper. A farmé du loisir a près souir espoil se que de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de

## Plut. in Cat. pag. 338. Ibid. pag. 336.

<sup>3</sup> Le vinsigre est rafraichissant. Tous les soldats romains en portaient avec eux pour tempérer la crudité do l'eau, qu'ils étaient obligés de boire, queiquefois asses mauvaiss. Un jour qu'il blamait l'excessive dépense que dès lors quéques particuliers commençaient à faire pour la table ; il dit qu'il était bien difficile de sauver une ville dans laquelle un poisson se cendait plus cher qu'un bauf. On sait quelle était la fureur du luxe et de la dépense des Romains par rapport aux poissons en particulier.

Pendant qu'il commandait l'armée, il ne prit jamais du publie plus de trois médimnes de froment par mois pour lui et ponr toute sa maison, c'est-à-dire moins de treize de nos boisseaux de froment, et un peu moins de trois demi-médimnes d'orge ou d'avoine par jour pour ses cheraux et bêtes de voiture.

g III. - Lot Poucia. Six putrecus cuites pour LA PREMIRER POIS. LE COMMANDEMENT DANS LA MACÉDOINE EST CONTINCÉ A QUINTIES. ENTREVEE ENTER PHILIPPE ST QUINTIES SANS SECCES. PHILIPPE ARANDONNE ARGDO A NARIS, TIRAN DE SPARTE, AL-LIANCE DE NASIS AVEC LES ROMAINS. LES BÉOTIENS SE JOICNENT AUSSI & BUX. MORT D'ATTALE. ELOGE OR CE PRINCE. BATAILLE DE CTARCÉPHALES, DE PHILIPPE EST TAINCE PAR QUINTIES. VANITE INSOLENTE DES ETDLIERS. QUINTIES ACCDEDE A PRILIPPE UNE TRÈVE RY UNE ENTERVUE. IL OCLUBERS AVEC LES ALLESS AU SUJET DE LA PAIR. ENTREVUE DE PHILIPPE ET DE QUINTIES. LA PAIR Y EST CONCLUE. LA VICTOIRE REMPORTÉR SER PRILIPPE CAUSE A ROME ENE GRANDE JOIE. LE PROJET DE PAIR ENVOTÉ PAR OCINTICS A ROME T EST APPROUVE. ON DÉPUTE DES COMMISSAURS POUR RÉGURE LES AFFAIRES DE LA GRECE, CONDITIONS DE TRAITÉ DE PAIX. LES ETO-LIENS DÉCRIENT SPURDEMENT CE TRAITÉ. LES AR-TICLES EN SONT PUBLIÉS AUX JEUX ISTUMIQUES. LES GRECS ENTENDENT AVEC DER TEAMSPORTS DE JOIE INCEDTABLES LA VOIX OU HÉRAUT QUI LEUR ANNONCE LA LIBERTÉ. RÉFLEXIONS SUR CE GRAND ÉVÉNEMENT OUINTIES PARCDURT LES VILLES DE LA GRÈCE, COR-NÉLIUS, L'UN DES DIX COMMISSAIRES, SE RENG AU-PARS DE PHILIPPE, AT ENSCITE A L'ASSEMBLÉE DES ETDLIENS.

C. CORNÉLIUS CÉTHÉGUS<sup>®</sup>, O. MINUCIUS RUFUS.

Quelques savants rapportent à cette année 5 ta fameuse loi Porcia, qui défendait, sous des

Plut. in Cat. pag. 340.
 An. B. 555; sv. J. C. 197.
 Pigh, Annal.

Plet. In Cat. pag. 340.

peines très-sèvères, que l'on battit de verges accuracitopen romain. Ce n'était qu'un renouvellement des anciennes lois sur le droit d'appel au pueile; s'eulement celle-ci, comme je viens de le dire, ajoutal l'Imposition de gritpeines aux contrevenants. On peut voir ce que nous avens remarqué à ce sujet au tone I, l'evensante vien pas comu avec certifude. On croit, non sans vraisemblance, que c'est un tribun qui se nommait P, Porcias Larca.

tribun qui se nommail P. Porcius Larca. Cette même année o nomma pour la première fois six préteurs, à cause de l'augmentation des provinces et de l'acrossement de l'empire. De ces six départements deux avaient pour objet l'administration de la justice dans la ville : l'un entre citoques et citéce dans la ville : l'un entre citoques et citéce dans la ville : l'un entre citoques et citéce dans la ville : l'un entre citoques et de qualtra sature éticant des gouverneues. Les qualtra sature éticant des gouverneues.

Après que le sort eut réglé le département des préteurs, les consuls se disposaient aussi à tirer au sort l'Italie et la Macédoine, lorsque les tribuns du peuple L. Opius et Q. Fulvius s'y opposèrent " Ils remontraient « que, la « Macédoine étant une province éloignée de « Rome, rien n'avait été jusqu'à ce jour plus « contraire au succès de la guerre qu'on y a faisait que la révocation faite à contre-temps « du consul qui en était chargé, à qui l'on a envoyait un successeur lorsqu'il avait à « peine acquis sur les lieux les connaissances « dont il avait besoln pour réussir : que l'on « entrait dans la quatrième année depuis le « commencement de cette guerre : que Sul-« picius avait passé la plus grande partie de « son consulat à chercher Philippe et son ar-« mée : que Villius avait été contraint de par-« tir lorsqu'il commençait à joindre l'ennemi « de prés : que Quintius, après avoir été re-« tenu à Rome la plus grande partie de l'ana née pour les affaires de la religion, s'était « pourtant conduit de telle sorte, qu'il était « alsé de juger que, s'il fût arrivé plus tôt « dans la province, ou que l'hiver lui côt a laissé plus longtemps la liberté d'agir, il au-

Liv. lib. 32, cap. 27, Liv. lib. 32, cap. 28. a rait pu terminer entièrement la guerre; et
 qu'scuellement il se disposait à la recom mencer an printemps d'une manière à faire
 espèrer que, si on ne lui envoyait point de

successeur, il la finirait heureusement dans la campagne prochaine. Les uouveaux consuls, ayant entendu ces remontrances des tribuns, promirent qu'ils se soumettraient à la décision du sénat, pourru que les tribuns en fissent antant. Les tribuns y consentirent; et en conséquence les séraleurs donnérent

en fissent autant. Les tribuns y consentirent; et en conséquence les sénateurs donnérent aux deux consols l'Italie pour département, et prorogèrent à Quintius celui de Macédoine jusqu'à ce qu'on l'eavoyât relever. Voilà une disoute commencée et finie avec bien de la

sagesse et de la modération. Après la prise d'Elatée, Quintins avait déjà

distribué ses troupes dans la Phocide et dans la Locride pour y passer l'hiver, lorsque Philippe lui envoya un héraut d'armes pour lui demander une entrevue '. Il ne se rendit nas difficile, et la lui accorda, perce qu'il ne savait pas encore ce qu'on avait résoln à Rome à son sajet, et qu'une conférence le laissait maitre, ou de continuer la guerre, si on lul prorogeait le commandement, on de porter les choses à la paix, si ou lui envoyait un successeur. La conférence se tint sur le hord de la mer, près de Nicée, ville de Lecride. très-voisine des Thermopyles. Philippe, qui s'y était rendu de Démétriado par mer, ne quitts point son vaisseau. Il avait avec lui plusienrs seigneurs de Macédoine, et Cycliade. exilé achéen. Le général romain était sur le rivage, accompagné d'Amynandre, roi des Athamanes, et des députés de tous les alliés, Après quelques disputes sur le cérémonial. Quintius fit ses propositions : chacun des alliés fit anssi ses demandes. Philippe y répondit : et comme il commençait à s'emporter contre les Etoliens, Phénéas, leur magistrat, l'interrompant, lui dit : Il ne s'agit pas ici de paroles; il faut, ou vainere les armes à la main. ou ceder au plus fort. La chose est claire même pour un aveugle, reprit Philippe, cherchant à piquer Phénéas, qui était incom-

modé de la vue. Philippe était naturellement railleur i, et ne pouvait se contenir même en traitant des affaires les plus sérieuses; ce qui est un grand défant dans un prince.

Cette première entrevue s'étant passée en altercations, on se rassembla le lendemain. Philippe se rendit fort tard au lieu dont on était convenu. Toute la raison qu'il donna de son retardement, c'est « qu'il avait passé la e plus grande partie du jour à délibèrer sur la « dureté des lois qu'on lai imposait, sans « savoir à quol se déterminer, » Mais on conjectura, assez vraisemblablement, qu'il avait voulu par là ôter aux Etoliens et aux Achéens le temps de lui répondre ; et il confirma cette pensée en demandant que, pour ne point perdre le temps en de vaines disputes, la conférence se passat entre le général romain et lui. Ce ne fut point sans peine qu'on lui accorda cette demande, Quintius et Philippe s'abouchérent donc en particulier : ensuite de quoi Quintlus syant rapporté aux alliés les propositions que le roi lui faisait, nul d'eux ne les agrés : et on était près de rompre toute conférence lorsque Philippe demanda qu'on remit la décision au lendemain, promettant qu'il céderait à leurs raisons, s'il ne venait pas è bout de leur faire goûter les siennes. Quand on se fut rassemblé, il pria instamment Quintius et les alliés de ne pas s'opposer à la paix, et il se réduisit à demander du temps pour envoyer à Rome des ambassadeurs, s'engageant à accepter telles conditions qu'il plairait au sénat de lui imposer, si celles qu'il proposait n'étaient pss jugées suffisantes. On ne put lui refuser une demande si raisonnable : et l'on convint d'une trève de deux mois, à condition néanmoins que sur-le-champ il ferait sortir les garnisons qu'il avait dans les places de la Locride et de la Phocide. On envoya de part et d'autre des ambassadeurs à Rome,

Quand ils furent arrivés, on commença par entendre ceux des alliés. Ils s'emportèrent en invectives contre Philippe. Mais ce qui frappa le sénat, c'est qu'ils firent observer et prouvèrent évidemmeut, par le situation des lieux,

<sup>1</sup> Liv. 8b. 39, cap. 33-37. -- Polyb. 8b. 17, pag. 762-

Eral dicatior natura quan regem decel , et ne inter
 quidem risu salis temperans. » ( Liv. )

que, si le roi de Macédoine retenait Démétriade dans la Thessalie, Chalcis dans l'Eubée, et Coriuthe dans l'Achate, villes qu'il appelait lui-même, en terme non moins véritables qu'ininrienx, les entraves de la Grèce, la Grèce no pourrait jamais jouir de la liberté. On fit ensnite entrer les ambassadeurs du roi. Comme ils commencaient up grand discours , on leur coupa la parole en leur demandant s'ils céderaient ces trois villes ou non. Ayant répoudu qu'ils n'avaient point reçu d'ordre ni d'instruction sur cet article, ils furent congédiés sans avoir rien obtenu. On laissa Quintlus, à qui l'on avait prorogé le commandement dans la Macédoine, comme nous l'avons dit, maître de faire la paix ou de continuer la guerre. Il comprit bien par là que le sénat n'était pas fâché qu'on la continuât : et. de sou côté, il almaît bien mieux terminer la guerre par une victoire que par un traité de paix; ainsi il n'accorda plus d'entrevue à Philippe, et lui fit dire qu'il n'écouterait plus aucune proposition de sa part, s'il ne couvenait d'abord d'abandonner toute la Grèce.

Philippe tourna donc toutes ses pensées du côté de la guerre 1. Comme il ne pouvait pas aisément conserver les villes de l'Achate à cause de leur grand éloignement, il juges à propos de livrer Argos à Nabis, tyran de Sparte. mais comme un simple dépôt, qui lui serait rendu en cas qu'il remportat l'avantage dans cette guerre, et qui resterait à Nabis si les choses tournaient autrement. Nabis fut introduit de nuit dans la ville, et en traita les habitants en véritable tyran, exercant contre eux toutes sortes de violences et de cruautés.

Le tyran oublia bientôt de qui et à quelle condition il tenait la ville 9. Il envoya des députés à Quintius et à Attale pour leur faire savoir qu'il était maltre d'Argos, et pour les inviter à une entrevue dans laquelle il espérait qu'ils conviendraient aisément des conditions du traité d'alliance qu'il souhaitait faire avec eux. Sa proposition fut acceptée. En conséquence le proconsul et le rol de Pergame se rendirent près d'Argos; démarche peu convenable à l'un et à l'autre. L'eutrevue se fil. Les Romains voulaient que Nabis leur fournit des troupes et cessat de faire la guerre aux Achéens. Le tyran accorda le premier article ; mais il ne voulut avec les Achéens qu'une trève de quatre mois. Le traité fut conclu à ces conditions. Cette alliance avec un tyran aussi décrié pour sa perfidie et ses cruautés que l'était Nabis n'est pas fort glorieuse aux Romains : mais dans un temps de guerre on croit devoir prendre tous ses avantages aux dépens même de l'équité et de l'honneur.

Quand le printemps fut venu. Quintius et Atlale songérent à s'assurer de l'alliance des Béotiens, qui jusque-là avaient été incertains et flottants 1. Ils allèrent ensemble, avec quelques députés des alliés, à Thèbes, qui était la capitale du pays et le lieu de l'assemblée commune. Antiphile, le premier magistrat, leur était favorable et les soutenait sous main. Les Béotiens avaient cru d'abord qu'ils vensient sans troupes et sans escorte, parce qu'ils avaient laissé leur monde à quelque espace derrière eux : ils furent bien surpris quand ils virent que Oulutius s'était fait suivre d'un détachement assez considérable, et ils jugèrent dès lors qu'il n'y aurait point de liberté dans l'assemblée : elle fut indiquée pour le lendemain. Ils dissimulèrent leur surprise et leur douleur, qu'il aurait été inutile et même dangereux de faire paraître.

Attale parla le premier, et fit valoir les services que ses ancêtres et lui-même avaient rendus à toute la Grèce, et eu particulier à toute la république des Béotlens. Se laissant emporter à son zèle pour les Romains, et s'expliquant avec plus de véhémence que son age ne le comportait. Il tomba faible et comme à demi mort au milieu de sa harangne ( c'était une attaque de paralysie), et il fallut le transporter hors de l'assemblée, ce qui interrompit pour quelque temps la délibération. Aristène, préteur des Achéens, reprit la parole ; et son discours fut d'autant plus capable de faire impression, qu'il ne donnait point d'autre couseil aux Béotiens que celul qu'il avait donné aux Achéens mêmes. Après lui Quintius dit peu de choses, et fit plus valoir la justice et

<sup>1</sup> Llv. lib., 32, cap. 38.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 32, cap. 39.

<sup>1</sup> Liv. 16, 33, cap. 1, 9,

lenr puissance. On alla ensuite aux suffrages; et l'alliance avec les Romains fut concine tout d'une voix, personne n'osant s'y opposer, ni tenter une résistance inntile.

Quintius resta encore quelque temps à Thebes pour voir quel cours prendrait la maladie d'Attale. Quand Il vit que c'était une paralysie formée qui ne menaçait pas la vie de ce prince d'un danger présent, il s'en retourna à Elatée. Bien content de la double alliance qu'il avait conclue avec les Achéens et les Béotiens, par laquelle il avait mis en sureté ses derrières, il tourna tous ses soins

et tous ses efforts du côté de la Macédoine. Dès que l'état et les forces d'Attale le permirent, on le transporta à Pergame, où il mourut peu de temps après, agé de soixante et douze ans, dont il en avait régné quarantequatre . Polybe remarque qu'Attale n'imita pas la plupart des hommes, pour qui les grands biens sont ponr l'ordinaire nne occasion de vices et de dérèglements. L'usage générenx et magnifique qu'il fit de ses richesses, mais conduit et tempéré par la prodence, lui donna le moven d'augmenter ses états et de se décorer lui-même du titre de roi. Il comptait n'être riche que pour les antres, et il était persnadé que c'était placer son argent à nne grosse et légitime nanre que de l'employer en bienfaits et d'en acheter des amis. Il gouverna ses sujets avec une grande justice, et montra toujours une fidélité inviolable à l'égard de ses alliés. Ami généreux, mari tendre, père affectionné, il remplit tous les devoirs et de prince et de particulier. Il laissa quatre fils ; Eumène, Attale, Philetère et Athénée . Il avait pris un grand soin de leur éducation, et s'était appliqué surtout à établir entre eux une union tendre et sincère, qui est le plus ferme appni des maisons puissantes. Polybe remarque comme un bonhenr fort rare dans les familles des princes, que les frères d'Eumène, qui suecéda à Attale3, loin d'exciter aucun trouble pendant son régne, contribuèrent beaucoup à

la bonne foi des Romains que leurs armes ou | en assurer la paix et la tranquillité. Le goût des lettres et des sciences régnait dans la cour de Pergame '. Attale avait fait orner et embellir dans l'Académie d'Athènes, lieu célèbre. comme l'on sait, par les philosophes qui y ont enseigné avec éclat, le jardin où Lacyde, disciple et successeur d'Arcésilas, faisait ses lecons. Il invita ce philosophe à venir à sa conr; mais Lacyde Ini répondit, avec une franchise vraiment philosophique, qu'il en était des princes comme des tableaux, qui souvent. pour être estimés, demandent de n'être vus que de loin. J'ai parlé ailleurs de la fameuse bibliothèque de Pergame 1.

Les armées, des deux côtés, s'étaient mises en marche pour en venir aux mains et pour terminer la guerre par une bataille. Elles étaient à pen près égales en nombre, et composées chacune de vingt-cinq ou vingt-six mille hommes 3. Les officiers et les soldats, de part et d'autre, souhaitaient avec une égale ardeur d'en venir aux mains. Plus le temps du combat approchait, plus ils sentaient angmenter leur courage et crottre leur ambition. Les Romains pensaient que, s'ils étaient vainquenrs des Macédoniens, dont les victoires d'Alexandre avaient rendu le nom si fameux, il ne se pourrait rien ajouter à leur gloire; et les Macédoniens se flattaient que, s'ils battaient les Romains, si supérieurs aux Perses, ils rendraient le nom de Philippe plus célèbre et plus éclatant que celui d'Alexandre même. Quintins s'avanca en Thessalie, où il apprit que les ennemis étaient aussi arrivés; mais, ne sachant point encore au juste où ils étaient campés, il ordonna à ses troupes de conper des troncs et des branches d'arbre pour en faire des palissades, et pouvoir fortifier un camp partout où il en serait besoin. C'est lei que Polybe, et après lui Tite-Live, comparent les palissades des Romains avec celles des Grees. On trouve cette digression dans l'Histoire ancienne \*.

<sup>1</sup> Pclyb. in Excerpt. pag. 101, 102. - Liv. lib. 33 .

cap 21

<sup>3</sup> Polyb, In Excerpt. pag. 109.

Strab. ltb. 13, pag. 623-625.

Diog. Laert. In Lacyde. 1 Hist. Anc. , tom, 11 , pag 740, de untre édition. Polyb. lib. 17, par. 754-762, - Liv. lib. 33, cap. 3-11. - Plut. In Flamin. pag. 372, 373. - Justin. lib. 30,

<sup>\*</sup> Tom. 111 , pag. 312 , de notre é litson.

Quintius arriva bientôt près de l'armée ma- | renfort eut été ajouté au premier détachement. cédonienne, et marcha à sa rencontre à la tête de toutes ses troupes. Après quelques légéres escarmouches, où la cavalerie étolienne se distingua, et eut toujours l'avantage, les deux armées s'arrêtérent près de Scotusse . La nuit qui précéda le combat, il tomba une grosse pluie accompagnée de tonnerres, de sorte que le lendemain matin le temps était si convert et si sombre, qu'à peine voyait-on à deux pas de l'endroit où l'on était. Philippe détacha nn corps de troupes avec ordre de s'emparer des hauteurs appelées Cynocéphales, qui séparaient son camp de celui des Romains, Quintius détacha aussi dix compagnies de cavalerie, et environ mille soldats armés à la légère, pour aller reconnaître l'ennemi, en leur recommandant fort de prendre garde aux embnscades, à cause de l'obscurité du temps. Ce détachement rencontra celui des Macédoniens, qui s'étalt emparé des hauteurs. D'abord cette rencontre surprit; ensuite on se tâta les uns les autres. Des deux côtés on envoya avertir les généranx de ce qui se nassait. Les Romains, mal menés, dépêchérent à leur camp ponr demander du secours. Quintius envoya aussitôt Archédame et Eupolème, tous deux Etoliens, et les fit accompagner de deux tribuns qui commandaient chacun mille hommes, et de cinq cents chevaux, qui, joints aux prémiers, firent bientôt changer de face au combat. De la part des Macédoniens, on ne manquait pas de valeur ; mais, accablés sous le poids de leurs armes, qui n'étaient propres que pour combattre de pied ferme, ils se sauvèrent par la fuite sur les hauteurs, et de là envoyérent au roi demander du secours.

Philippe, quiavait détaché pour un fourrage une partie de son armée, instruit du danger où étaient ses premières troupes, et voyant que l'obsentité commençait à se dissiper, fit partir Héraclide, qui commandait la cavalerie thessalienne; Léon, sous les ordres duquel était celle de Macédoine; et Athénagore, qui avait sous lui tous les soldats étrangers et mercenaires, à l'exception des Thraces, Quand ce les Macédoniens reprirent courage, retournérent à la charge, et à lenr tour chassèrent les Romains des hauteurs. La victoire même ent été compléte, sans la résistance qu'ils rencontrèrent dans la cavalerie étolienne, qui combattit avec un courage et une hardiesse étonnante. C'était ce qu'il y avait de meilleure cavalerie chez les Grecs, surtout pour les rencontres et les combats particuliers. Elle soutint le choc et l'impétnosité des Macédoniens, de façon qu'elle empêcha que les Romains ne fussent mis en déroute. Ils abandonnérent les hauteurs, mais firent leur retraite sans désordre et sans confusion.

Il vensit à Philippe courrier sur courrier. qui crisient que les Romains épouvantés pronaient la fuite, et que le moment était venu de les défaire entièrement. Ni le temps ni le terrain ne plaisaient à Philippe. Les collines sur lesquelles on combattait étaient rudes, rompues en différents endroits, et fort élevées. Cependant il ne put se refuser à ces cris redoublés, ni aux instances de l'armée qui demandait à combattre, et il la fit sortir de ses retranchements. Le proconsul en fit autant de son côté, et mit son armée en ordre de hataille.

Chacun des généraux, dans ce moment décisif, anima ses troupes par les motifs les plus intéressants, « Philippe représentait aux sien-« nes les Perses, les Bactriens, les Indiens, « toute l'Asie et tout l'Orient domptés par les « armes victoricuses de la Macédoine , ajona tant qu'il fallait maintenant combattre avec « d'autant plus de courage, qu'il s'agissait ici. « non de l'empire, mais de la liberté, objet le « plus cher et le plus précieux pour des gens « de cœur. Le proconsul mettait devant les « yeux de ses soldats leurs propres victoires « encore toutes récentes : d'un côté, la Sicile « et Carthage : de l'autre l'Italie et l'Espagne a assujettics aux Romains; et, pour tout dire « en un mot, Annibal, le grand Annibal, « comparable certainement, et peut-être su-« périeur à Alexandre, chassé de l'Italic par « lenrs mains triomphantes ; et, ce qui devait « les encourager encore davantage, ce même « Philippe, contre lequel ils allaient combata tre, vaincu plus d'une fois par eux-mêmes .

<sup>&#</sup>x27; Ville de la Pélasgie, province de Thessalie , prés de Larisse.

« et obligé de prendre la fuite devant eux. » Animés par de tels discours 1, ces soldats.

qui se disaient, les uns vainqueurs de l'Orient, les autres vainqueurs de l'Occident, tout fiers, ceux-là de l'ancienne gloire de leurs ancêtres, ceux-ci de leurs propres trophées et des victoires nouvellement remportées, se préparent de part et d'autre au combat. Flamininus, avant commandé à son aile droite de ne pas branler de son poste, place les éléphants devant cette aile, et, marchant d'un pas fier et assuré, mène lui-même l'aile gauche aux ennemis. Dès que ceux des Romains qui avaient été obligés de quitter les hauteurs aperçurent, leur général et son armée, ils recommencérent à compattre, et, fondant sur les ennemis, les forcèrent une seconde fois à lâcher pied. Alors Philippe s'avança en diligence sur les

hauteurs avec les soldats armés de rondaches, et l'aile droite de sa phalange, et donna ordre à Nicanor, l'un des premiers de sa cour, de le snivre incessamment avec le reste de ses troupcs. Quand il fut arrivé au haut de l'éminence, il y apercut quelques corps morts et quelques armes que les Romains y avaient laissées; ce qui lui fit juger qu'on avait combattu dans ce licu, que les Romains y avaient été défaits, et qu'ou en était aux mains près de leur camp. Cet objet le transporta d'une joie extraordinaire. Mais, un momeut après, voyant les siens en fuite pur le changement qu'avait occasionné l'arrivée du proconsul, il douts un moment s'il ue devait pas faire rentrer les troupes dans le camp. Néanmoius, comme les Romains approchaient toujours, et que ceux des siens qui avaient les premiers combattu, obligés de prendre la fuite, et présentant le dos à l'ennemi qui les poursuivait, ne pouvaient manquer d'être taillés en pièces. s'il n'allait à leur secours, et qu'enfin il ne lui était pas aisé à lui-même de faire retraite sans s'exposer, il se trouva force d'en venir aux mains avant que le reste de son armée l'eût joint.

i n His adhortationibus utrinque concitati milites , « preilo concurrunt , alteri Orientis, alteri Occidentis « imperio glorianies, ferentesque in bellum, alii majorum « sucrum antiquam et obsoletam gloriam , alli virentem recentibus experimentis virtutis florem. # (Jestes-

lib. 30, cap. 4. /

Le roi, ayant ramassé ceux qui fuyaient, forma sa droite de ceux aul portaient des rondaches et d'une partie des soldats qui composaient la phalange; et, pour empêcher qu'on ne les pût enfoncer, il diminua de la moitié le front de la bataille pour doubler les rangs en dedans, lui donnant beaucoup plus de profondeur que de largeur; et en même temps il leur commauda de se serrer de facon que les hommes et les armes se touchassent, et de marcher contre l'ennemi piques balssées. Ouintius avait aussi en même temps recu dans ses intervalles coux qui avaient chargé d'abord les Macédoniens.

· Le combat étant engagé, ou poussa de côté et d'autre des cris épouvantables, L'aile droite de Philippe avait visiblement tout l'avantage. Le poste élevé d'où elle combattait en tombant impétueusement sur les Romaius. le poids de son ordonnance, l'excellence de ses armes, tout cela lui donnait une grande supériorité. Les Romains ne purent soutenir le choc de ces troupes serrées et couvertes de leurs boneliers, dont le front présentait une haie de piques. Ils fureut donc obligés de plier.

Il u'en fut pas de même de l'aile gauche de Philippe, qui ne faisait que d'arriver. Elle ne put presque pas se former en phalange, ses rangs étant rompus et séparés par les hauteurs et les inégalités qui remplissaient le terrain. Quintius, ne voyant point d'autre remêde au désavantage que les siens avaient à l'aile gauche, passa brusquement à son aile droite , poussa d'abord ses éléphants contre cette phalange mal assurée, et qui faisait une fort mauvaise contenance, puis foudit lui-même sur elle avec ses troupes toutes fraiches, persuadé que, s'il pouvait l'eufoncer et la mettre en désordre, elle entraînerait avec elle l'antre aile, quoique victorieuse. La chose arriva de la sorte. Cette aile u'ayant pu se maintenir en phalange, ni doubler ses rangs pour se donner de la profondeur, ce qui fait toute la force de l'ordonnance macédonienne, elle fut entièrement renversée.

En cette occasion, un tribun, qui n'avait pas avec lui plus de vingt compagnies, fit un mouvement qui contribua beaucoup à la victoire. Voyant que Philippe, fort éloigne du

## -64 169 de-

reste de la bataille, poussait vivement l'aile gauche des Romains, il quitte l'aile droite, qui déià était pleinement victorieuse, et , sans prendre conseil que de lui-même et de la disposition présente des armées, il marche vers la phalange de l'aile droite des eunemis. arrive sur leurs derrières, et les charge de toutes ses forces. Or tel est l'état de la phalange par la longueur excessive de ses piques et par le serrement de ses rangs, qu'on ne peut ni se tourner en arrière, ui combattre d'homme à homme. Le tribuu enfonce donc toniours en tuant à mesure qu'il avançait : et les Macédouiens, ne pouvant se défendre, jettent bas leurs armes et prennent la fuite. Le désordre fut d'autant plus grand, que ceux des Romains qui avaient plie, s'étant ralliés, étaient venus eu même temps attaquer en front la phalange.

Philippe, jngeant d'abord du reste de la bataille par l'avantage qu'il remportait de son côté, avait compté sur une pleine victoire. Lorsqu'il vit ses soldats jeter leurs armes, et les Romains fondre sur eux par les derrières. il s'éloigna un peu du champ de bataille avec un corps de troupes, et de là il considéra en quel état étaient toutes choses. Quand il vit que les Romains qui poursuivaient son aile gauche touchaient presque au sommet des montagnes, il rassembla ce qu'il put de Thraces et de Macédouiens, et chercha sou salut dans la fuite,

Après le combat, où de tous côtés la victoire s'était déclarée en faveur des Romains , Philippe se retira à Tempé, et il s'y arrêta pour attendre ceux qui s'étaient sauvés de la défaite. Il avait pris la sage précaution d'envoyer à Larisse brûler tous ses papiers , aflu que les Romains ne fussent point en état d'inquièter aucun de ses amis. Les Romains poursuivirent les fuyards pendant quelque temps. On accusa les Étoliens d'avoir été cause que Philippe se sauva ; car, au lieu de le poursuivre, ils s'amusèrent à piller son camp ; de sorte que les Romains, quand ils revinrent de la poursuite, ne trouvérent presque plus de butin à faire. Les reproches furent vifs de part et d'autre, et à cette occasion commenca à éclater l'aigreur entre les deux nations,

Le lendemain, après avoir ramasse les pri-

sonuiers et le reste des dépouilles, on prit le chemin de Larisse. La perte des Romains dans cette bataille ne fut que d'environ sept cents hommes. Les Macédonlens y perdirent treize mille hommes, dont huit mille restèrent sur le champ de bateille, et cinq mille forent faits prisonniers. Ainsi se termina la journée de Cynocéphales.

A l'occasion de ce combat , Polybe fait une digression sur la phalange macédonienue . dont il expose les avautages et les inconvénieuts. On la trouve dans l'Histoire Ancieuue, tome, pag. 145.

Les Etolieus s'étaient certainement distingués dans cette bataille, et n'avaient pas peu contribué à la victoire. Mais ils eurent la vanité, ou plutôt l'insolence, de s'attribuer à eux seuls cet heureux succès, au préjudice de Quintius et des Romains . Une inscription en vers, composée dans ce sens par un poête du temps, qui se nommait Alcée, répandit ce hruit dans toute la Grèce. Quintius, déia mècouteut de l'impatiente avidité avec laquelle les Etolieus s'étaient jetés sur le butin sans attendre les Romains, fut encore plus choqué de tous ces discours injurieux pour lui persounellement. Depuis ce temps-la il agit fort froidement à leur égard, et ne leur communiqua plus rien des affaires publiques, affectaut, en toute occasion , d'humilier leur orgueil.

Quelques jours après le combat, il vint des ambassadeurs de Philippe à Quintlus, qui était à Larisse, sous prétexte de demander une trève pour enterrer les morts, mais en effet pour obtenir de lui une entrevue \*. Le procousul accorda l'nne et l'autre, et ajoula des hounétetés pour le roi, en disant qu'il devait avoir bonne espérance. Ces paroles choquerent extremement les Étoliens. Comme lls counsisseient mal les Romains, et qu'ils en jugeaieut par leurs propres dispositions, ils s'imaginerent que Flamininus n'était devenu favorable à Philippe que parce que celui-ci l'avait corrompu à force de présents; et que

<sup>1</sup> Polyb. in Excerpt leg. pag. 789. - Liv. lib. 33 . cap. 11. - Piet in Flamin. pag. 373. Polyb. in Excerpt. leg. pag. 789 - Liv. lib 22, cap. 12.

ce général , le plus désintéressé qui fut jamais, et le moins capable de se laisser gagner par les attraits d'un gain sordide, avait dessein de s'enrichir des libéralités du roi.

sein de s'enfrair des interestats au 10. Le processal avait accordé au roi une tree de quine pour, cé état commerce en et de contra pour cé état commerce en et de la commerce del commerce de la commerce de la commerce del commerce de la commerce de la commerce de la commerce del commerc

« liberté par elle-même. »
Alexandre, Eloiten, prit ensuite la parole, et dit «que, » le proconsul pensait qu'en faissut « ut uristé » exe Philippe, il procurerait une « pais soide aux Romains, ou une liberté du-rable aux Gress, il se trompait « quel'uni-« que moyen de finir la guerre avec les Maccédueles, c'était de détrôce Philippe; « que la chose était a dont très-siète, pourre qu'on profidit de l'occasien que l'on avait il

« entre les mains, » Quintius, adressant la parole à Alexandre : « Vous ne connaissez , lui dit-il , ni le carac-« tère des Romains, ni mes vues, ni les in-« térêts des Grecs. Ce n'est pas l'usage des - Romains, quand ils font la guerre à une a puissance, et qu'ils l'ont vaiucue, de la dé-« truire entièrement : Annibai et les Carthaa ginois en sont une bonne preuve. Pour « moi , mon dessein n'a jamais été de faire à « Philippe une guerre irréconciliable. J'ai « toujours été disposé à lui accorder la paix « dès qu'il se soumettrait aux conditions qui « lui seraient imposées, Vous mêmes, Eto-« liens, dans les assemblées qu' se sont te-« nues à ce sujet, vous n'avez jamais parlé « d'ôter à Philippe son royaume. Serait-ce la « victoire qui nous inspirerait un tel desseiu? « quel indigne sentiment! Quand un ennemi « nous attaque les armes à la main, il convient « de le repousser avec fierté et hauteur; mais, « quand il est terrassé, le devoir du vainqueur « est de faire parattre de la modération, de « la douceur, de l'humanité. Quant aux Grecs, « il est de conséquence pour eux que le « royaume de Macèdoine soit moins puisseut « qu'autrefois, je l'avoue; mais il leur im-» porte également qu'il ue soit pas tout à fait « détruit, C'est pour eux uue barrière coutre « les Thraces, les lilyrieux et les Gaulois « « saus laquelle, comme il est déjà souvent « arrivé. lous ces barbares ne manquezaines

a faire, reprit le proconsul : je donnerai bon

a ordre qu'il ne puisse rien entreprendre

« contre nous. »

Le lendemain Philippe ' arriva au lieu de la conférence; et, irois jours après, Quintius, avec tous les dépottes des ailés, donne audience au roi, qui paria avec tant de sagesse de de prudence, qu'il adouct lous les espriss.

Il dit « qu'il acceptait et acécuterait tout ce que les Romains et les aillés tul avaient en presert dans la dernière entrevan; et que post le reade à les ne mentaits universement de la dernière entrevant de la conférence de la conférence

Au reste, ce qui engageait Flamininus à presser la conclusion de la paix, c'est que la uouvelle lui était reune qu' Antiochus songeait sérieusement à passer en Europe avec une armée. Il craignait que Philippe, dans l'espérance de recevoir un secours considérable de ce priuce, ne pril le parti de se borner à la défense de ses places, et par ce moyen ue

Plusieurs peuplades de Gaulois s'étaient établies dans les contrées volsines de la Throce.

Polyb. in Excerpt. leg. pag. 794. — Liv. lib. 33, pag. 13. — Piut. pag. 374.

trainat la guerre eu longueur. Il sentait d'ailleurs que, si un autre général venait prendre sa place, ou ne manquerait pas d'attribuer à ce nouveau venu tout l'honneur de cette guerre. C'est ponrquoi il accorda au roi quatre mois de trève, lui ordonna de payer sur-lechamp quatre cents talents', prit pour otages Démètrius son fils et quelques uns des grands de sa cour, et lui permit d'envoyer à Rome pour recevoir du sénat la décision de son sort. Ouintius donna sa parole au roi que, si la paix ne se faisait point, il lui rendrait sou argent et ses otages. Après cela, tous les intéressés envoyèrent des ambassadeurs à Rome, les uns pour sollieiter la paix, les autres pour y mettre obstrele.

- . ......
- L. FURIUS PURPUREO 3.
- M. CLAUDIUS MARCELLUS.

Ce fut sous ces nouveaux consuis qu'ou recut à Bome des lettres de Quintius qui appremaient le détail de la victoire remportée sur Philippe<sup>3</sup>. On en fit lecture, c'abord dans le cient, puis d'exant le peuple; et l'on ordonna des actions de grâces publiques pendant cinq jours, pour remercier les dieux de la protection qu'ils avaient accordée aux Romains dans la guerre de Macédoine.

Quelques jours agrels arriverent les missasseurs au uigle de jast que fon se proposit de faire avec le roi de Maccioleus. L'air faire avec le roi de Maccioleus. L'air faire fut aigleic dessi les sieux. Les missasseurs y treux de longs discours; cheam selon ses parties proposit de partie l'air de la long discours; cheam selon ses pasti l'emports. La même affinire classa freques de na peuple, le consul Marcellus, qui son-halici avec passion d'aller commundér les armées dissa la Grêce. Il tious ses efforts pour de projet fit d'erglet mais il ne pai tressuir, avail de le conditions. Le sécul comme essuite raidit les conditions. Le sécul comme dessuite des puis illistrates de sou corsp pour aller des pais illistrates de sou corsp pour aller

régler les affaires de la Grèce avec le proconsul et assurer la liberté aux Grecs.

Les Achéeus demandèrent, dans la même assemblée, à être regus au nombre des alliés du peaple romaiu. Cette affaire, qui souffrait quelques difficultés, fut reuvoyée aux dix commissaires.

Il s'était éleré parmi les Béotiens une émeute entre les partisans de Philippe et ceux des Romains, laquelle fut portée de part et d'autre à de violents excès. Mais elle u'eut pes de suite, ayant été apaisée par le proconsul, qui y apporta un prompt remède. Les dix commissaires partis de Rome! pour

régler les affaires de la Grèce ne furent pas longtemps sans y arriver. Voici quelles furent les principales conditions du traité de paix qu'ils réglèrent de coucert avec Onintius; « que toutes les autres villes grecques , tant a en Asie qu'eu Europe, seraient libres et se « gouverneraient sclon leurs lois; que celles « qui obéissaient à Philippe, ou dans lesquel-« les il avait garnison , ce prince les évaeuerait « avant la célébration des jeux isthmiques : « qu'il rendrait aux Romains les prisonniers « et les transfuges, et leur livrerait tous ses « vaisseaux pontés, ne gardant que cinq fe-« louques et sa galère à seize raugs de rames; « qu'il donnerait mille talents 3, moitié inces-« samment, et l'autre moitié en dix ans. « cinquante chaque année en forme de tribut.

a Parmi les otages qu'on exigea de lu était.

Démétrius, le plus jeune de ses deux filis,

qui fut envoyé à Rome.

Ce fut ainsi que Quintius termina la guerre
de Macédoine au grand coutentement des
Grecs, et fort beureusement pour Bome: car,
sans parier d'Ausibel, qui, Jout vaince qu'il

Gres, et fort heureusement pour Rome: cer, sans parler d'Ausibal, qui, tout vaincu qu'il étal, pouvait ceure susciter bien des affaires aux Romaius, Antiochus, voyant sa puissance considérablement accrue par ses glorieux expoists qui la avaieux fait dounnel e surnom de grand, songeait actuellement à porter ses

<sup>&#</sup>x27; Quetre cent mille écus. = 400 talents attiques v lent 2,300,000 fr. E. B.

<sup>1</sup> An. R. 556; av. J. C. 196.

<sup>1</sup> Liv. lib. 33, cap. 21.

Liv. lib. 33, cap. 21. — Polyb. in Excerpt. leg.

Polyb. in Escerpt leg. pag. 795. — Liv. lib. 33, cap. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot autres est mis lei parce que les Romains présendaient tentr garnison dans Chaicis, Bémétriade et Eorinibe 3 Trois millions, m. 1980 talents attiques vaient

<sup>3</sup> Trais millions. == 1900 talents attiques vaice 5,7:8,000 fr. E. B.

armes en Europe. Si donc Quintium n'avrili pes prirus par a grande praderace en qui pouvail arriver; que le guerre contre Auto-buss e fiti jointe, an milieur de la Grece, à la guerre que l'on avait contre Philippe; et que les deux plargrands et plas puissants rois qu'il y ett alors, unis de vues et d'intérêts, es fassent éléveis en même temps contre Rome, il est certain qu'elle se serait trouvée encore congagée dans des combates et des dangers aussi grande que com qu'elle suit cut à soulenir réduce particulière veillait sur Rome, et arrangeait les évenements d'une manière contragent des les conferences qu'elles vait sur cette forme aux dessens qu'elle vait sur cette

future capitale du monde. Ce traité de paix ', dés qu'on en eut gnelque connaissance, satisfit beaucoup tous les esprits raisounables. Les Etoliens seuls en parnrent mécontents. Ils le décriaient sonrdement parmi les ailiés, disant « qu'il ne conte-« nait que des paroles, et rien davantage : « qu'on amusait les Grecs par un vain titre « de liberté, et que sous ce beau nom les « Romains couvraient lenrs vues intéressées : | « qu'à la vérité ils laissaient libres les villes « sitnées dans l'Asie, mais qu'ils paraissaient « se réserver celles de l'Enrope, comme « Orée , Erétrie , Chalcis , Démétriade Co-« rinthe: qu'ainsi , à proprement parler , la « Grèce u'était point délivrée de ses chaines . « et que tout au plus elle avait changé de « maltre, »

Ges plaintes chaprinalent of autent plas is procossul qu'elle n'étaient peus tout à fait sans fondement. Les commissaires, seion les sans fondement Les commissaires, seion les instructions qu'ille avaient reçeas à Rome, conseillaient à Quintina de rendre la liberté du sois les Grecs, mais de retain les utilies de Craitable, de Chailcis et de Dientétiade, qui desiunel cet de la Gréce, et d'y mettre de homes garnisons pour s'en saurer contre Antichena. Il foliait dans le conseil que Condicional contre de la c

lement, et jusqu'à ce que l'on n'eût plus rien à craindre de la part du roi de Syrie.

Les jeux isthmiques,1, qu'on allait célébrer. attiraient toujours nne grande multitude de monde, taut à cause de l'inclination que les Grecs avaient naturellement pour ces spectacles, où l'on disputait le prix de la force du corps, de la légéreté à la conrse, et même de l'habileté en toutes sortes d'arts 2, qu'à cause de la facilité qu'ils avalent de se rendre en un lieu où l'on aborde également par les deux mers. Mais ils y acconrurent alors en plus grand nombre que jamais, pour être instruits par eux-mêmes des nouveaux arrangements qui allaient changer l'état de la Grèce, et pour apprendre an vral quelle serait leur destinée et leur fortune. Les conditions du traité de paix, qui n'étaient pas encore entièrement counues, faissient le sujet de toutes les conversations; et l'on en parlait différemment, la plupart ne pouvant se persuader que les Romains vouinssent se retirer de tontes les pla-

ces qu'ils avaient prises. Tont le monde était dans cette incertitude lorsque, les Romains ayant pris leurs piaces, le béraut s'avance au milien de l'arène. Un coup de trompette avant averti de faire silence, il prononce à haute voix ce qui suit : Le senat et le peuple romain, et T. Quintius Flamininus, général de leurs armées, après avoir vaincu Philippe et les Macedoniens, déclarent libres, exempts de recevoir garnison, ou de payer aucun tribut, maîtres de se gouverner par leurs lois et selon leurs usages, les Corinthiens, les Locriens, les Phocéens, les habitants de l'ile d'Eubée, les Achéens Phthiotes 5 , les Magnésiens , les Thessaliens et les Perrhébes. A ces paroles 4, que plusieurs n'avaient

<sup>1</sup> Liv lib. 33, cap. 31. -- Polyb in Excerpt. leg.

<sup>.....</sup> 

I il en est parié dans la tome I de l'Histoire Ancone, page 736, de notre édition.
Liv. itb. 33, cap. 32. — Piet. in Flamin. pag. 376. —

Polyb. Excerpt. leg. pag. 787.

P Peuple totalement distingué da la ligue achéenne.
Ceux qui la composalent n'avaient pas besoin d'être déclarés libres: ils l'étalent.

 <sup>«</sup> Audità voce praconts, majus gaudium fait , quòm
 « quod universum homines capereut. Vis satis credere
 » se quisque audisse. Atti allos intueri mirabundi velut

ouïes qu'à demi!, à cause du bruit qui les interrompit, tous les spectateurs, transportés hors d'eux-mêmes, ne furent plus maîtres de lenr joie; se regardant les uns les autres avec surprise, et s'interrogeant mntuellement sur les articles qui intéressaient chacun en particulier, ils n'en ponvaient croire ni leurs veux. ni leurs oreilles, tant ce qu'ils voyalent et entendaient leur paraissait semblable à un songe! Il falint que le héraut recommençat encore la même proclamation, qui fut écoutée avec uu profond silence, et l'on ne perdit pas un mot du décret. Alors , pleinement assurés de lenr bonheur, ils se livrèrent de nouveau sans mesure aux transports de leur joie avec des cris et des applaudissements si souvent et si fortement répétés, que la mer en retentit au loin, et que des corbeaux, qui dans ce moment volaient par hasard sur l'assemblée. tombèreut dans le stade : et on reconnut pour lors que de tous les biens homains il u'en est point de plus agréable à la multitude que la liberté. La célébration des teux s'acheva à la hate et fort rapidement, sans que ni les esprits, ni les venx, fusseut attentifs au spectacle, personne ne s'y intéressant plus . et un seul objet remplissant eutièrement l'âme , et n'v laissant point de place à tous les autres plaisirs.

Quand les jeux furent fluis, tous presque cournrent en foule vers le général romain, en sorte que chacun s'empressant d'approcher de son libérateur, de le saluer, de lni baiser la main, et de leter à ses pieds des conronnes et des festons de fleurs , il anrait couru quelque risque de sa personne, si la vigueur de l'âge (car il u'avait guère que treute-trois

ana) et la jole d'une journée si gloriense ne l'avaient sontenn et mis eu état de résister à toutes ces fatigues.

Je demande en effet s'il y ent jamais pour un mortel jonrnée plus agréable ou plus gloriense que celle-ci le fut pour Flamininus et pour tout le peuple romain. Que sout les triomphes du monde en comparaison de ces cris de joie d'une multitude innombrable, et de ces applaudissements qui partent du cœur et qui sont l'effet naturel d'une vive reconnaissance? Ou'on entasse ensemble tous les trophées, toutes les victoires, toutes les conquêtes d'Alexandre, que deviennent-elles rapprochées de cette unique action de bouté. d'humanité, de justice ? C'est un grand malheur que les princes ne soient pas sensibles comme ils devraient l'être, à nne ioie aussi pure et à une gloire anssi touchante que celle de faire du bien anx hommes.

Le souvenir d'une si belle journée et d'uu bienfait si tonchant se renouvelaient de jour en jour'; et pendant un fort long temps il n'était parlé d'autre chose dans les repas et dans les entretiens\*, On disait avec des transports d'admiration, et dans une sorte d'enthousiasme, « qu'il était donc au moude une « uation qui, à ses frais et à ses risques, en-« treprenait des guerres pour procurer aux « antres le repos et la liberté : et cela non en « faveur de peuples voisins ou joints du moins « par nue continnité de terres qui se tonchent, « mais que cette généreuse natiou passait les « mers pour empêcher qu'il u'v eût , quele que part que ce fût, une domination ininste. « et pour faire régner partout les lois, l'équité. « la justice i qu'à la seule voix d'un héraut le « liberté avait été rendue à toutes les villes

#### 1 Liv. lib. 33, cap. 33.

a somnii vanam speciem. Quod ad quemque pertineret , a suarum aurium fidei minimium ereden a interrogabant. Revocatus praco, quum unusquisque

a non audire , sed videre Abertatis som nuntlum averet , u Herûm pronuncias eadem. Tûm ab certo jam gaudio e tentus cum clamore plausus est orius, toliesque repe-« titus, ut factié appareret nihli omnium bonorum muia titudici gratius, quam libertatem, esse. Ludiers « deindé ita raptim paractum est, «i politus pec animi . « nec oculi spectaculo intenti esseni. Adeò unum gau-

e dium preoccapaverat omnium aliarum sensum voe iontainm. 5 Liv. lib. 93 , cap. 39. - Plutarch. et Polyb. at

suprà.

<sup>\* «</sup> Nec presens omnium medò affesa intitia esi , sed e per muitos dies gratis el cogitationibus el sermunibus n revocata. Esse aliquam in terris gentem que sua ima pensă, suo labore ac pericuin bella gererei pro libertate a altorum : nec hoc Sestimis, aut propinque civitatis boa minibus, aut terris continenti junctis prestet : maria « trajiciat, ne quod toto arbe terrarum injustum in « rium sit, et ubique jus, fes, lex, potentissima sint « Unit voce praconis liberatas omess Gracia atque Asia « urbes. Hoc spe concipere, auducis animi fnisse : ad « effectum adducere, virtatis ci fortune ingentis. »

de la Grèce et de l'Asie I qu'il y avait une « magnanimité digne d'admiration à former « seulement un tel desseiu : mais que de le « mettre à exécution , c'était l'effet d'un rare

« bonheur et d'une vertu consommée! » Ils rappelaient tous les grands combats que la Gréce avait entrepris pour la liberté 1. « Après avoir soutenu tant de guerres, di-« saient-ils, jamais sa valeur u'a reçu une si « douce récompense que lorsque des étrang gers sout venus combattre pour elle. C'est « alors que , sans avoir presque versé une « goutte de sang, ni répandu de larmes, « elle a remporté le plus beau de tous les prix « et le plus digne d'être recherché. La valeur « et la prudence sont rares à la vérité dans « tous les temps : mais de toutes les vertus . « la plus rare , c'est la justice. Les Agésilas , a les Lysandre, les Nicias, les Alcibiade, cont bien su conduire des guerres et gagner « des batailles par terre et par mer : mais « c'était pour eux et pour leur patrie, uon

« pour des étraugers. Cette gloire était réser-« vée anx Romains, » Voilà les réflexions que les Grecs faisaient sur un si heureux événement, et les effets répoudirent promptement à la glorieuse proclamation faite aux ieux isthmiques : car les commissaires se partagérent pour aller faire

exécuter leur décret dans toutes les villes, Quelque temps après, Flamininus, étant allé à Argos, fut fait président des jeux néméens. Il s'acquitta parfaltement de cet emploi, et n'oublis rien de tout ce qui pouvait augmenter la célébrité et la magnificence de la fête \*, et il fit publier encore dans ces jeux. comme il avait fait dans les lathmiques , la li-

berté des Grecs par la voix du héraut. En visitant toutes les villes, il y faisait de bonnes ordonnances, y réformait la justice, rêtatablissait l'amitié et la concorde eutre les citoyens, apaisait les séditions et les querelles, faisait revenir les bannis ; mille fois plus conteut de pouvoir, par les voies de la persuasion. porter les Grecs à se réconcilier les uus avec les autres et à vivre bien ensemble, qu'il ne l'avait été d'avoir vaincu les Macédoniens; de sorte que la liberté même leur parut le moindre des bienfaits qu'ils avaient recus de lui-A quoi , en effct , leur aurait elle servi , si la justice et la concorde n'eussent été rappelées au milieu d'eux? Quel modèle pour un gouverneur, pour un intendant de province! et quel bonheur pour les peuples qui en trouvent de tels !

On rapporte que le philosophe Xénocrate . avant été délivre un jour à Athènes, par l'orateur Lycurgue, des mains des fermiers qui le trainaient en prison pour lui faire payer une somme que les étrangers devaient au trésor public, et ayant rencontré, bientot après , les fils de son libérateur, il leur dit : Je paie avec usure à votre père le plaisir qu'il m'a fait, car je suis cause qu'il est loue de tout le monde. Mais la reconnaissance que les Greca témoignèrent à Flamininus et aux Romains n'aboutit pas seulement à les faire louer : elle servit encore infiniment à augmeuter leur puissance, en portant tout le monde à prendre confiance en eux, et à s'abandonner à leur bouue foi ; car on ne se contentalt pas de recevoir les magiatrats et les généraux qu'ils envoyaient dans les provinces : ou les appelait et l'ou se remettait avec joie entre leurs mains pour tous ses intérêts; et non-seulement les peuples et les villes, mais les priuces et les rois même, quand ils avaient quelque sujet de plainte coutre les rois voisins. avaient recours à eux, et se mettaieut comme sous leur sauvegarde : de sorte qu'en peu de tempa, par un effet de la protectiou divine 1 (c'est l'expression de Plutarque), toute la terre fut soumise à leur domination.

Cornélius, l'un des commissaires, s'était rendu auprés de Philippe; et après avoir terminé les autres affaires avec ce prince, avant que de le quitter, il lui demauda s'il était d'humeur à écouter un conseil utile et salntaire. Le roi lui ayant répondu que, bieu loin de le trouver mauvais, il lui serait même obligé de lui faire connaître ce qui convenait le plus à ses jutérêts , alors Coruclius l'exhorta fortemeut, puisqu'il avait couclu la palx avec lo peuple romain, à euvoyer des ambassadeurs

<sup>!</sup> Plut. in Flamin. pag. 375.

<sup>9</sup> Plut. in Flamin, pag. 375.

<sup>1</sup> Ocaŭ overpantopisov, 1 Liv. lib. 33, cap. 35.

à Rome pour convertir le traité de paix en un | carter jamais de l'amitié et de l'alliance qu'ils traité d'alliance et d'amitié. Il lui fit entendre que , comme Antiochus paraissait avoir des desseins, on pourrait le sonpçonner, s'il ne faisait pas cette démarche, d'avoir attendu l'arrivée de ce prince pour se joindre à lui , et recommencer la guerre. Philippe trouva paravant : d'autres se portérent à des reprol'avis fort sage, et promit de faire partir incessamment ses ambassadenrs pour Rome. les Etoliens, non-seulement les Romains

Alors Cornélius, de Tempé, où it avait trouvé le roi, se rendit à Thermes , où les même ils n'anraient pas pn meltre le pied dans Etoliens tenaient régulièrement en certain la Grèce. Cornélius, pour ne point donner temps une assemblée générale. Il y fit un long lieu à des disputes et à des altercations qui ont discours pour les exhorter à demeurer fermes tonionrs un mauvais effet, se contenta sagedans le parti qu'ils avaient pris, et à ne s'é- ment de les renvoyer au sénat, en leur pro-

1 Tite-Live dit que ce fut aux The

des principaux d'Étolie se plaignirent, mais avaient faite avec les Romains. Quelques-uns d'un ton modeste, que les Romains, depuis la victoire, ne paraissaient pas aussi bien disposés pour leur nation qu'ils l'avaient été auches dars et injurieux, prétendant que, sans n'anraient point vaincu Philippe, mais que mettant qu'on lenr rendrait bonne justice. C'est le parti qu'ils prirent. Aiusi finit la guerre contre Philippe.



## LIVRE XXII.

Ce livre renferme environ l'espace de six nas, depuis 556 de Rome jusqué 364, il contient principalement la guerre contre Nabis, tyrna de Sparte, le soin que prend Quintins de règler les affaires de la Gréce, la guerre contre les Gaudois, les exploits guerriers de Caton en Espagne, la dispute excitée à Rome au sujet de la 10 (pps), les perspartifs et les commencements de la guerre contre Antiochus.

S L -- SUR LE MAPPORT QUE LES DIX COMMISSAIRES . REVENOS DE GERCE, FONT DANS LE SÉNAT AU SUJET DE NAMES, ON LAISSE QUINTIUS MAÎTER DE PRENDRE TEL PARTI OF IL JUGERA A PROPOS. LA GUERER CON-THE NAMES BUT RÉSOLUE DANS L'ASSEMBLÉE DES AL-LIÉS, CONVOQUÉR A CORINTHE PAR QUINTIUS. IL S'APPROCHE DE SPARTE POUR EN PORMER LE SIÈGE. PRISE DE GYTHICH PAR LE PRÈRE DE QUINTIUS. ENTRETUE DE NARIS ET DE QUINTIUS CELOI-CI AMBRE LES ALLIÉS A SON AVIS , OU STAIT D'ACCOR-DER LA PAIX A NABIS. CONDITIONS PROPOSÈES A CE TYPAN, L'ENTREVOR M'ATANT POINT ES D'EPPET. QUINTIUS PRESSE VIVEMENT LE SIÈGE DE SPARTE. NARIS SE SOUMET. LA PAIX LUI EST ACCOUDÉE. AU-GOS RECOUVRE SA LIEBERTÉ. QUINTIOS T PRÉSIDE AUX JEUX NEMERNS. MÉCONTENTRHENT DES ALLIÉS AU SCIET DU TRAITÉ CONCLU AVEC LE TIEAN, OUN-TICS, PENDANT L'HIVER, REOLE LES AFFAIRES DE LA GRECE. BEAU DISCOURS DE QUINTIOS DANS L'AS-SEMBLÉE DES ALLIÉS A CORINTHE, LES ESCLAVES ROMAINS RÉPANDES DANS LA GRECE SONT RENDES A QUINTIES. IL PAIT SORTIR LES GARNISONS ROMAI-MES DE LA CITADELLE DE CORINTRE, DE CHALCIS ET DE DÉMÉTRIADE. IL REGLE LES APPAIRES DE TERS-SALIE. COINTIUS RETOURNE A ROME ET Y RECOIL L'HONNEUR DU TRIDMPHE. Affaires de lo Goule. HEUREUX SUCCES DES DEUX CONSULE. LE TRIOMPHE EST ACCORDS A L'UN D'REX ST REPUSE A L'AOTRE. NOUVELLES DÉPAITES DES GAULOIS. NOUVELLE IL BIST, ROM.

COMER CONTRE OR PROPER. LE CONSCI. MINOCIOS DELIVERA D'ON ESTIMA DANGER DA LA COMPANIONE DEL CONTRE DEL CONTRE

- L. VALÉRIUS FLACCUS 1. M. PORCIUS CATO.
- On peut regarder la guerre de Nabis comme une suite de celle contre Philippe qui venait d'être terminée. Je la place ici pour

acherte toud é suite ce qui regarde Quinisiu.

Les dix commissiers qui aviante été euoyés dans la Gréce, étant de retour à Rome,
rendirent compte a saêta de ce qui concernait la paix coudue arec Philippe. Après quoi
la revillent ésvoir à soutenir une autre guerre
son moiss importante courte Anticchus,
com mois importante courte Anticchus,
com mois importante courte Anticchus,
quiéte at plaine de manurais volunt courte
a quiéte at plaine de manurais volunte courte
e la Romains, étanti dans la disposition de
a presdre les armes courte eux, et de se joindre à Anticolaw à . De différe à parfer des

An. R. 557; av. J. C. 195.
Liv lib. 33, cap. 41, 45.

monvements qui ameuérent cette guerre, pour rénnir ensemble tous les événements qui la regardent, et les montrer sons un même point de vue. Les commissaires ajoutèreut « que la « Grèce nourrissait elle-même dans son sein « un dangerenx enuemi dans la persoune de « Nabis, actuellement tyran de Sparte, et qui « le deviendrait bientôt de toute la Grèce, « s'il le pouvait; tyran infâme par son avarice « et par sa cruauté, qui égalaient tout ce que « l'antiquité avait vu de plus affrenx en ce « genre. » Après que l'on eut longtemps discuté s'il y avait assez de fondement pour lui déclarer sur-le-champ la guerre, ou si l'on se contenterait de laisser à Onintius la liberté de faire sur cet article ce qu'il jugerait le plus convenable à la république, on s'en tint à ce dernier parti, et l'on abandonna le tont à sa prudence.

Tous les peuples de la Grèce goûtaient dans un tranquille repos les douceurs de la paix et de la liberté, et ils n'admiraient pas moins alors la tempérance, la justice et la modération du vainqueur romaiu, qu'ils avaleut admiré auparavant son coursge et sou intrépidité dans la guerre 1. Les choses étaient dans cette situation lorsque Ouintius recut de Rome le décret qui lui permettait de déclarer la guerre à Nabis. Sur cela, il convoque l'assemblée des alliés à Corinthe; et après leur avoir explique de quoi il s'agissait : Vous voyez , leur dit-1 , que le sujet de la présente délibération vous regarde uniquement. Il s'agit de décider si Argos, ville également ancienne et illustre, située au milieu de la Gréce, jouira de la liberté comme les autres villes, ou si nous la laisserons entre les mains du turan de Sparte. qui s'en est emparé. Cette affaire n'intéresse en rien les Romains, si ce n'est que l'esclavage d'une seule ville ne leur laisserait pas la gloire pleine et entière d'avoir délivré toute la Gréce. Délibérez donc sur ee qu'il y a à faire : vos resolutions decideront de ma con-

Les sentiments n'étaient pas douteux. Il u'y eut que les Etolieus qui ne parent s'empêcher de faire éclater leur mécontentement coutre les Romaius, et qui allèrent jusqu'à les accu-

ser de mauvaise foi, parce qu'ils retenaient Chalcis et Démétriade dans le temps même qu'ils se vantaient d'avoir rendu la liberté à toute la Grèce. Ils ne s'emportèrent pas moins contre tous les antres alliés, surtont contre les Athéniens, à qui ils reprochaient d'être devenus, de zélés défenseurs de la liberté qu'ils avaient été autrefois, de lâches adulateurs de la puissance romaine. Les alliés, indignés d'entendre de tels discours, demandaient qu'on les délivrat aussi du brigandage des Etoliens, aul n'étaient Grecs que par le langage. mais qui, par les mœurs et par le caractère, étaient de vrais barbares. Comme la dispute s'échauffait . Quintius les réduisit à ne parler que sur l'affaire proposée. Il fut résolu d'nn consentement unanime qu'ou déclarerait la guerre à Nabis , tyran de Sparte , s'il refusait de laisser Argos dans son ancienne liberté; et chacuu proposa d'envoyer de prompts secours. ce qui s'exécuta fidèlement.

to que a excela tulocentamo. Abbeen. Joint le Joint de Choixes 4 rece de Joint le Joint le grande de Choixes 4 rece de la Joint le Joint le Choixes 4 rece de la Joint le grande de la Choixe de La Les Thessaliers quatre ceuts chevaux. Le fréte de quarante gaires, à laquelle les Rhodiens et de quarante gaires, à laquelle les Rhodiens et en 12 Eunées joignisse ilse leurs. It est partie partie. Il se misent à leur tête courrer les partie. Il se misent à leur tête courrer le partie. Il se misent à leur tête courrer le partie. Il se misent à leur tête courrer le partie. Il se misent à leur tête leurs de choixe de la courrer le courrer le partie. Il se misent à leur tête leurs de choix leurs en des leurs de leurs de choix leurs en sont de Chomètes.

On avait souge d'abord à commencer la campagne par le siège d'Argos; mais Quintius jugea plus à propos de marcher droit au tyran. Celui ci avait eu soin de bien fortifier Sparte, entourant la ville d'un fouse ", d'anne paissade ci d'un rempart, et il avait fait venir de Crète mille soidats d'étite qu'il joigni aux mille autres qui claint d'ôj dans se troupes. Me d'avait de l'avait d'appende se troupes, gers, et outre cela dix mille bommes du paysseus compte les ilotes.

<sup>4</sup> Liv. 11b. 34, cap. 22-24,

Ville de l'Argolide dans le Péloponnèse.
 Liv. lib. 31, cap. 26-29.

Nabis prit en même temps des mesures | pour se précautionner contre les mouvements intérieurs et domestiques. Avant fait venir le peuple sans armes à l'assemblée, et ayant posté à l'entour ses satellites armés, il déclara « que la conjoncture présente l'obligeant de « prendre des précautions extraordinaires « pour sa propre sureté, il allait faire arrêter « et enfermer un certain nombre de citoyens : « qu'il aimait mieux empêcher ceux qui lui « étaieut suspects de le trahir que de punir « leur trahison : que, dès qu'on aurait rea poussé les eunemis du dehors, de la part « desquels il u'y avait pas beaucoup à crain-« dre si le dedans était trauquille, il relâche-« rait ses prisouniers, » Il en nomma environ quatre-vingts, qui étaient les principaux de la jeunesse, les enferma en lieu sûr, et la nuit suivante les fit tous égorger. Il fit aussi mourir dans les villages plusieurs llotes soupconnes d'avoir voulu passer chez les ennemis. Ayant ainsi jeté la terreur dans les esprits, il songeait à se défeudre courageusement, bieu résolu de ne point sortir de la ville dans le

supérieures en nombre. Quintius s'étant avancé jusqu'à l'Eurotas. qui coule presque sous les murs de la ville, et travaillant à y établir son camp, Nabis détacha contre les eunemis ses troupes étrangères. Comme les Romains ne s'attendaient pas à cette sortie, parce que jusque-là personne ne les avait inquiétes dans leur marche, ils furent mia d'abord un peu en désordre : mais , soutenua par le secours qui surviut dans le moment, ils se rétablirent bientôt et repoussèrent l'ennemi jusque daua la ville.

Le lendemain, Quintins ayant couduit ses troupes eu ordre de bataille le long de la rivière et de la ville, quand l'arrière-garde fut passée Nabis la fit attaquer par ses étrangers. Alors les Romains, ayant fait volte-face, le choc fut très-rude de part et d'autre : mais enfin les étrangers furent enfoncés et mis en fuite. Les Achéens, qui connaissaient le pays, les poursuivirent vivement dans la campagne. et en firent un grand carnage. Quintius se campa près d'Amycles, et, après avoir ravagé toutes les belles campagues qui étaient aux environs de la ville, il retourna camper sur les bords de l'Eurotas, et de là fit le dégât dans les vallons situés au pied du mont Taygète et dans les terres voisines de la mer.

Dans le même temps, le frère du proconsul, qui commandait la flotte romaine, forma le slége de Gythium 1, place alors très-forte et très-importante \*. Les flottes d'Eumène et des Rhodiens survinrent fort à propos, car les assiégés se défendaient avec un grand conrage. Le proconsul amena aussi quatre mille bommes d'élite. Enfin, après une lougue et vive résistance, la ville se rendit. La prise de Gythium alarma le tyran. Il en-

voya un héraut à Quintius pour lui demander

une entrevue, qui lui fut accordée 3, « Outre a plusieurs autres raisons que Nabls faisait va-« loir en sa faveur, il insista fortement sur « l'alliance presque encore toute récente quo « les Romains, et Quintius lui-même, avaient a faite avec lui dans la guerre contre Philippe ; « alliance sur laquelle il devait d'autant plus « compter, que les Romains se faisaient pas-« ser pour de fidèles et religieux observateurs mouvement où elle était, et de ne point hasar-« des traités, auxquels ils se vantaient de ne der une bataille contre des troupes beaucoup « donner jamais atteinte ; que de sa part il n'y « avait rien de chaugé depuis le traité; qu'il « était le même qu'il avait toujours été aupa-« ravant, et qu'il n'avait donné aux Romains « aucun sujet de plainte et de reprocbe, » Ce raisonnement était concluant ; et, pour dire le vral, Quintius u'avait rien de solide à y opposer. Aussi, en lui répondant, ne fit-il que se répandre en plaintes vagues, et que lui reprocher son avarice, sa cruauté, sa tyrannie. Mais lors du traité était-il moins avare, moins cruel, moins tyran? Il ne fut rieu conclu dans cette première entrevue.

Le lendemaiu Nabis convint d'abandonner la ville d'Argos, puisque les Romains l'exigenient : comme aussi de leur rendre les prisonuiers et les transfuges. Il pria Quintlus, s'il avait quelques autres demaudes à lui faire, de les mettre par écrit, afin qu'il en pût délibérer avec ses amis. Quintius, en étant convenu, tint conseil avec les alliés, « La plunart élaient

<sup>1</sup> Cette ville était le port des Lacédémoglens. 1 Liv. lib. 31, cap. 29.

<sup>5</sup> Liv. lib. 35, cap. 30-32,

d'avis de continuer la guerre contre Nabis1, « laquelle ne pouvait être glorieusement finic « qu'en exterminant le tyran, ou du moins de « la tyrannie : qu'antrement on ne pouvait a compter que la liberté eût été rendue à la « Grèce : que les Romains ne pouvaient a point faire d'accord avec Nabis sans le re-« connaître solennellement, et sans autoriser « son usurpation. » Quintius inclinait ponr la paix, « Il craignait que le siège de Sparte ne « trainat en longueur ; pendant ce temps-là la « guerre d'Antiochus pouvait éclater tont à « coup : et n'aurait-on pas alors besoin de « toutes les forces et des Romains et des alliés « pour les opposer à un ennemi si puissant?» Telles étaient les raisons qu'il alléguait pour déterminer à un accommodement. Pent-être que des vues particulières se joignaient à celles du bien public. Il craignait qu'nn nouveau consul n'eût pour département la Grèce, et ne vint ini enlever la gloire de terminer, par une victoire compléte, une entreprise qu'il avait si fort avancée.

Voyant que ses raisons faisaient peu d'impression sur l'esprit des alliés, il feignit de se rendre à leur avis, et par ce détour il les amena tous dans le sien. « A la bonne heure , « dit-il, assiègeons Sparte, puisque vous le « jugez à propos, et n'épargnons rien pour « faire rénssir noire entreprise. Comme vous « savez que souvent les sièges trainent plns « en longueur qu'on ne voudrait, arrangeonsa nous pour prendre ici uos quartiers d'hiver, « s'il le faut; ce parti est digne de votre cou-« rage. J'ai suffisamment de troupes pour ve-« nir à bout du siège; mais plus le nombre « eu est grand, plus nous avons besoiu de « vivres et de convois. L'hiver qui approche a ne nous offre qu'une terre toute nue , et « nons laisse sans fourrage. Vous voyez de « quelle étendue est la ville, et combien par « conséquent il nous faut de béliers, de cata-« pultes, et d'autres machines de toutes sortes. a Ecrivez chacun à vos villes, afin qu'elles a nous fournissent abondamment et promp-« tement tout ce qui nous sera necessaire. Il « est de notre honneur de pousser vigoureu-« semeut ce siège ; et il uous scrait honteux, 4 Liv. lib 34 cap 33, 34.

a pries l'avoir commencé, d'être obligés de le quitter. a Chacun alors, faisant se s'éfentions sur le parti que fon propossi, aperçut bien des difficultés qu'il n'avail à pe prévues, le le le des difficultés qu'il n'avail à perfevues, l'avail le le le comment de la comment de la comment les particultes se verraient obligés de comtebuer di heur au frais de la guerre. Ainsi, changeant fout d'un comp de sentiment, les insérent su général romain in libert de la insérent su général romain in libert de la rec qu'il jugerait le plas utle pour le bien de sa république et pour cetid des sillés.

Alors Quintius, ayant tenu un conseil auquel il n'appela que les premiers officiers de l'armée, conviut avec eux des conditions de paix qu'on pouvait offrir au tyran '. Les principales étaient « qu'avant dix jours Nabis éva-« cuerait Argos, aussi bieu que les antres « villes de l'Argolide où il avait des garnisons; « qu'il restituerait aux villes maritimes toutes « les galères qu'il leur avait prises, et ne con-« serverait pour lui que deux felouques à « seize rames; qu'il rendrait aux villes alliées « du peuple romain tous leurs prisonniers, « leurs transfuges et leurs esclaves; qu'il « rendrait aussi aux Lacédémonieus bannis « leurs femmes et leurs enfants qui voudraient « les suivre , sans pourtant les y contraindre ; « qu'il donnerait cinq otages au grè du géné-« ral romain, du nombre desquels serait son a fils ; qu'il paierait actuellement cent talents « d'argent " (ceut mille écus), et dans la « suite cinquante chaque année pendant le « cours de huit ans : on lui accordait une trève « de six mois pour envoyer de part et d'autre. « des ambassadeurs à Rome, et v faire ratifier « le traité, »

Accun de ces articles ne plaisit au tyran, mais il fut surpris et se trowati heureus qu'on n'est point parté de faire revenir les bannis, con traite, quand on en sut le détail dans la ville, excita us soulèvement général. Ceza qui avient épouble se femmes des bannis, les exclaves mis en liberté par le tyran, les soldats mene, s'en plaigueint dux shatement. Ainsi il ne fut plus mention de paix, et la guerre recommença tout de nouveau.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. lib. 34, cap. 35 <sup>2</sup> 575, 000 francs. E. B.

Outstius alors songea à pousser vivement le siège, et commeuça par examiuer la situation et l'état de la ville. Sparte avait été longtemps saus murailles, et n'avait point voulu avoir d'autre fortification que le courage de ses citoyens '. Ce u'était que depuis que les tyrans y dominaient qu'ou y avait bâti des murs \*, et cela seulement dans les endroits qui étaient ouverts et d'un facile accès ; tout le reste n'était défendu que par sa situation naturelle, et par des corps de troupes qu'on y plaçait. Comme l'armée de Quintius était fort nombreuse (elle montait à plus de cinquante mille hommes, parce qu'il avait fait venir toutes les troupes de terre et de mer), il résolut de s'étendre tout au our de la ville, et de l'attaquer eu même temps de tous côtés pour y jeter la terreur, et pour mettre les assiègés hors d'état de se reconnaître. En effet, tout étant attaqué dans le même moment, et le danger étant égal de toutes parts , le tyran ne savait quel parti preudre, ni quels ordres donner, ni où il fallait envoyer du secours ; et il était tout hors de lui.

Les Lacédémoniens soutinrent quelque temps l'attaque des assiégeants qui étaient entrés dans la ville, tant que l'on combattit dans des défilés et dans des lieux étroits. Leurs traits cependant et leurs javelots avaieut peu d'effet, parce qu'étant fort serrés ils n'avaient pas les bras libres pour les lancer fortemeut. Les Romains, gagnant toujours du terrain, se sentirent tout d'un coup accablés de pierres et de tuiles qu'on jetait sur eux du haut des tolts. Mais, avant mis leurs boucliers aur leurs têtes, ils s'avaucèreut ainsi en tortue, sans que ni les traits, ui les tuiles, pussent leur uuire en aucune façon. Quand ils furent arrivés dans des rues plus larges, alors les Lacédémoniens, ne pouvant plus soutenir leur effort, ni tenir devant eux, prirent la fuite, et se retirèrent dans les lieux les plus élevés

et les plus escarpés. Nabis . crovant la ville prise, cherchait avec grande inquiétude comment et de quel côté il pourrait s'échapper. Pythagore, son gendre et son beau-frère eu même temps, sauva la ville. Il fit mettre le feu aux édifices qui étaient proches du mur. Les maisons furent bientôt enflammées; l'incendie gagna en peu de temps, et la fumée seule était capable d'arrêter les ennemis en les aveuglant et les mettant hors d'état d'agir. Les Romaius étaient accablés non-seulement d'une grêle de tuiles et de pierres, mais encore de la chute des solives et de poutres brûlantes qui se détachaient de moment à autre. C'est pourquoi ceux qui étaieut encore hors de la ville, et qui se préparaient à y entrer, s'éloignèrent promptement des murailles; et ceux qui vétaient entrés les premiers, craignant que les flammes qu'ils apercevaient derrière eux ue leur fermassent toute issue, en sortirent au plus vite. Quintius, dans ce désordre inopiné, fit sonner la retraite, et, après s'être vu presque maître de la place, il fut contraint de remener ses troupes dans le camp.

Les trois jours suivants il profita de la terreur qu'il avait jetée dans la ville , tantôt en entreprenant de nouvelles attaques, tantôt en faisant fermer différents endroits, pour ôter aux assiégés toute issue et toute espérance de se sauver. Nabis, se voyant sans ressource, députa Pythagore vers Quiutius pour ménager uu accommodement. Le proconsul refusa d'abord de l'écouter, et lui ordonna de sortir du camp. Mais le suppliant, s'étant jeté à ses genoux, et remettant le sort de Nabis à la discrétion des Romains ', obtint enfin pour son maître la trève aux mémcs conditions qui lui avaient auparavant été prescrites. L'argent fut compté sur-le-champ, et les otages remis entre les mains de Ouintius.

Pendant lous ces mouvements, les Argiens, qui, sar les nouvelles qu'ils recevaient l'une sur l'autre, comptaient déjà Lacèdemonc prise, se rélablirent eux-mêmes en liberté et chassèrent leur garnison. Quintius, a près avoir accordé la paix à Nabis ', et pris congé d'Eumène, des Rhodiens, et de son frère, qui remêne, des Rhodiens, et de son frère, qui re-

<sup>1</sup> Liv. 11b. 31, cap. 36-39.

Il y avail un peu plus de cent ans que Sparte avail commencé à se forifiér de mors , premièrement lorique Cassandra , 10m des successeus d'Alexandre, attaqua plusiears villes dans la Grèce ; ensuite lorsqu'elle fut attaquée par Démetrius, puis par Pyribus. Enfin Nabley ajoute de nouvelles fortifications (1957ST, PAGESA).

Liv. lib. 34, cap. 40.

tournérent à leurs flottes , se rendit à Argos , | contenter de ce que l'ou peut exécuter avec qu'il trouva dans des transports de joie incrovables. La célébration des jeux néméens, qui n'avait pu se faire au temps marqué à cause du trouble des guerres, avait été différée jusqu'à l'arrivée du général romain et de sou armee, Ce fut lui, comme nous l'avons déjà rapporté, qui eu fit les honneurs, et qui y distribua les prix; ou plutôt ce fut lui qui fut le spectacle. Les Argiens surtout ne pouvaient lever les veux de dessus celui qui avait entrepris cette guerre exprès pour eux, qui les avait délivrés d'une durc et honteuse servitude, et qui venait de les faire rentrer dans leur ancienne liberté, dont ils goutaient toute la douceur avec un sentiment d'autant plus vif qu'ils en avaient été longtemps privés.

Les Achèens voyaient avec un sensible plaisir la ville d'Argos réunie à leur lique et rétablie dans tous ses privilèges . Mais un tyran maintenu au milieu de la Gréce, et la servitude qui s'était comme retranchée dans Lacédémone, d'où elle était toujours en état de se faire craindre, laissaient dans les esprits une inquiétude qui troublait la joie commune.

Pour les Etoliens, on peut dire que la paix accordée à Nabis était leur triomphe. Depuis ce honteux et indigne traité, car ils l'appelaient ainsi, ils décriaient partout les Romains. Ils faisaient remarquer que dans la guerre contre Philippe on n'avait mis bas les armes et cessé de poursuivre à toute outrauce ce prince qu'aprés l'avoir obligé de sortir de toutes les villes de la Grèce : qu'ici l'usurpateur était conservé dans la possession tranquille de Sparte, pendant que le roi légitime (ils entendaient Agésipolis), qui avait servi sous le proconsul, et tant d'illustres citoyens de Sparte, étaient coudannés à passer le reste de leur vie dans un triste exil : en un mot, que le peuple romain s'était reudu le protecteur et le satellite du tyran.

Les Etoliens, dans ces plaintes, qui n'étaient point sans fondement, bornaient leurs vues aux seuls avantages de la liberté: mais dans les grandes affaires il faut tout envisager, et se succès, sans vouloir tout embrasser à la fois. C'était la disposition de Ouiutius, comme luimême le fera observer dans la suite.

Quintius retourna d'Argos à Elatée, d'où il était parti pour cette guerre contre Sparte '. Nous avons raconté d'avance, dans le livre précédent, qu'il employa tout l'hiver à rendre la justice aux peuples, à récoucilier entre elles les villes, à apaiser les inimitiés entre les premiers citoyens, et à rétablir partout le bou ordre; ce qui était le véritable fruit de la paix. la plus glorieuse occupation du vainqueur, et une preuve certaine que la guerre n'avait été entreprise que par des motifs justes et raisonnables.

Au commencement du printemps, Quintius se rendit à Corinthe, où il avait convoqué une assemblée générale des députés de toutes les villes \*. Là il leur représenta commeut Rome s'était prêtée avec joie et empressement aux prières de la Grèce qui avait imploré son secours, et avait fait avec elle une alliance dont il espérait que l'ou n'aurait pas lieu de se repentir. Il parcourut eu peu de mots les actions et les entreprises des généraux romains qui l'avaient précédé, et rapporta les siennes avec une modestie qui en relevait le mérite. Il fut écouté avec un applaudissement général, excepté lorsqu'il vint à parler de Nabis, où l'assemblée, par un murmore modeste, fit sentir sa surprise et sa douleur de ce que le libérateur de la Grèce avait laissé dans le sein d'une ville aussi illustre que Sparte un tyrau nonsculement jusupportable à sa patrie, mais redoutable à toutes les autres villes.

Quintius, qui n'ignorait pas la disposition des esprits à sou égard sur ce sujet, crut devoir rendre compte de sa couduite en neu de mots. Il avoua « qu'il n'aurait point fallu en-« tendre à aucune condition de paix avec le « tyran, si cela avait pu se faire sans risquer « la perte eutière de Sparte : mais il observa « que, comme il était à craindre que la ruiue « de Nabis n'entraînat celle d'une ville si con-« sidérable, il avait paru plus sage de laisser

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, pag. 40.

t Lib. liv. 34, cap. 48. - Plut. in Quint. pag. 375. 1 Liv. 11b. 34, cap. 48-50.

« le tyrau affaibli et hors d'état de nuire, que « de hasarder de voir peut-être la ville périr a par des remédes trop violents, et par les e efforts memes que l'on ferait pour la « sauver. »

Il ajouta à ce qu'il avait dit du passé « qu'il « se préparait à partir pour l'Italie et à y faire « retourner toute l'armée : qu'avant dix jours « ils entendraient dire qu'on aurait retiré les « garnisons de Démétriade et de Chalcis ; et « qu'il allait, à leurs yeux, rendre aux Achéens « la citadelle de Corinthe : qu'on verrait par « là lesquels étaient plus dignes de foi des « Romains ou des Etoliens; et si ces derniers « avaient eu raison de répandre partout que

« l'on ne pouvait plus mal faire que de confier « sa liberté au peuple romain, et que l'on n'a-« vait fait que changer de joug en recevant « les Romains pour maltres au lieu des Ma-« cédonieus : mais que l'on savait que les Eto-« lieus ue se piquaient pas de discrétion et de « sagesse, ui dans leurs discours, ni dans « leurs actions : que, pour ce qui regardait « les autres peuples, il leur recommandait de « juger de leurs amis par les actions, et non « par les paroles; et de bien discerner à qui « ils devaient se fier, et contre qui ils devaient « se tenir en garde. Il les exhorta à user mo-« dérêment de la liberté, en leur représentant « que, retenue dans de justes bornes, elle " était saintaire aux particuliers anssi bien « qu'aux villes; que, saus ce tempérament, « elle devenait à charge aux autres, et perni-« cieuse à ceux qui en abusaient ; que les

« contre elles : que la discorde et la sédition « ouvraient la porte à tous les dangers et à « tons les maux, parce que le parti qui se sent « le plus faible au dedans cherche de l'appui an dehors, et aime mieux appeler l'étranger à « son secours que de céder à ses concitoyens. » Il termina son discours en les conjurant

« principaux des villes, que les différents or-

« dres qui les composent, que les villes elles-

avec bonté et tendresse a d'entretenir et de « conserver par leur sage conduite la liberté « dont ils étaient redevables à des armes étran« géres, et de faire connaître au peuple romain « qu'en les rendant libres il n'avait pas mal « placé sa protection et ses bienfaits, »

Ces avis furent recus comme les avis d'un père. Tous, en l'eutendant parler ainsi, pleuraient de joie, et Quintius lui-même ne put retenir ses larmes. Un doux murmure marquait les sentiments de toute l'assemblée. Ils se regardaient les uns les autres attendris et pleins de reconnaissance, et ils s'exhortaient à graver profondément dans leur mémoire et dans leur cœur des conseils qu'ils devaient respecter comme des oracles.

Ensuite Quintius, ayant fait faire silence. les pria de s'informer exactement de ce qui pouvait rester dans la Gréce de citovens romains esclaves, et de les lui envoyer eu Thessalie dans l'espace de deux mois '. Il leur représenta qu'il ne serait pas hounête pour eux-mêmes de laisser eu esclavage ceux à qui ils devaient jeur liberté. Tous se recriérent avec applaudissement, et regardérent comme un nouveau bienfait de Ouintius l'attention qu'il avait eue de les avertir d'un devoir si juste et si indispensable. Le nombre de ces esclaves était fort grand. Ils avaient été pris par Annibal dans la guerre punique; et, comme les Romains n'avaient pas voulu les racheter. il les avait vendus. Il en coûta à l'Achaie seule cent talents, c'est-à-dire cent mille écus, pour rembourser aux maîtres le prix des esclaves, pour chacun desquels on payait cinq cents deniers, c'est-à-dire deux cent cinquante livres. Le nombre, par conséquent, moutait ici à douze cents. Qu'on juge par proportiou de tout le reste. L'assemblée n'était pas encore fiule qu'on « mêmes, en général, s'appliquassent avec

« soin à garder mutuellement une parfaite vit la garnison descendre de la citadelle, puis « union: que, tant qu'elles demeureraient sortir de la ville. Quiutins la suivit de près, et « unies, ni roi, ni tyran, ne pourraient rien se retira au milieu des acclamations des peuples, and l'appelaient leur sauveur et leur libérateur, et faisaient mille vœux au ciel pour lui 9.

Il tira pareillement les garnisons de Chalcis et de Démétriade, et y fut reçu avec les mêmes applaudissements. De là il passa en Thessalie,

<sup>4</sup> Liv. 1tb. 34, cap. 48-50 1 Liv. lib 34, cap. 48-50

dans le dessein non-seulement de reudre la liberté aux villes de cette contrée 1, mais d'y rétablir une forme de gouvernement supportable, aprés la confusion et le désordre qui y avalent regné jusque-là : car ce u'étaient pas seulement les malheurs des temps, ou la tyrannie des rois, qui avalent causé parmi eux ces troubles, mais encore leur caractère naturellement inquiet et remnant, u'y ayant jamais eu parmi eux, depuis leur origine jusqu'au temps dont yous parlous, et même jusqu'à celui où écrivait Tite-Live, ni assemblée particulière dans chaque ville, ni états-généraux de toute la nation, qui n'eussent été troublés par le tumulte des partis et des séditions. Il se règla priucipalement sur le revenu des citovens pour choisir des juges et pour former un sénat, persuadé qu'un des moyens les plus efficaces pour rétablir le bon ordre parmi ce peuple était de mettre le crédit et la puissance entre les msins de ceux qui, par la situation de leur fortune, avaient le plus d'intérêt à maintenir la paix et la trauquillité dans la nation.

Onintius, avant réglé les affaires de la Thessalie, passa par l'Epire, vint à Orique. s'embarqua pour l'Italie, et arriva à Rome, où toutes ses troupes se reudirent aussi. Le sénat lui donne audieuce hors de la ville \*, comme c'était la coutume ; et après qu'il eut rendu un compte exact de tout ce qu'il avait fait, les sénateurs lui décernèreut d'un consentement unanime l'honneur du triomphe, qu'il avait si bien mérité. La cérémonie dura trois jours. pendant lesquels il fit passer en revue devant le peuple les précieuses dépouilles qu'il avait amassées dans la guerre coutre le roi de Macédoine. Démétrius, fils de Philippe, et Armène, fils de Nabis, étalent parmi les otages, et ornaient le triomphe du vainqueur : mais ce qui en faisait le plus bel ornement, étaient les citovens romains délivrés d'esclavage. qui suivaient le char la tête rase en signe de la liberté qui venait de leur être renduc. Il fit distribuer à chacun de ses soldats vingtcing deniers \* (douze livres dix sous), le

double aux centurions, le triple aux cava-

J'ai déjà averti que je me donnais la liberté de différer ou d'anticiper certains faits sans m'astreiudre à racouter année par auuée ce qui s'est passé, pour ne point trop couper la suite d'une même histoire, et pour en exposer les divers évégements sous un même point de vue. Les dates, qui sont toujours à la marge pour chaque consulat, faciliteut le moyen de rapprocher les uns des autres, quaud on le voudra, les faits qui ont concouru pour le temps. Je reviens donc sur mes pas,

- C. CORNÉLIUS CÉTHÉGUS 1.
- Q. MINUCIUS BUFUS.

Ces deux consuls avaient eu pour département la Gaule. Après avoir rempli les devoirs ordinaires de religion, ils partirent tous deux pour leur province 8. Cornélius marcha par le plus droit chemin coutre les Insubriens, qui étaient actuellement sons les armes avec les Cénomans leurs alliés. Bresse (Brixia) était la capitale de ceux-ci, et Milan des Insubriens. O. Minucius, prepant sur la gauche, tourna vers la mer, et, s'avançant du côté de Génes, attaqua d'abord les Liguriens. Tout lui réussit parfaitement. Déjà il avait réduit sous la puissance romaine toutes les nations qui sont en decà du Pô, excepté les Botens et les Ilvates, dont les premiers étaient Gaulois, et les antres Liguriens. Ou faisait mouter à quinze le nombre des bourgades qui s'étaient rendues, et à viugt mille celui de leurs habitants. De là le consul mena ses légions sur les terres des Botens 5.

Peu avant son arrivée, les Botens avaient passé le Pô avec leur armée, et s'étaient joints aux Cénomans et aux Insubriens pour opposer toutes leurs forces réunies aux ennemis, qu'ils croyaient aussi devoir se joindre pour les attaquer. Mais, quand ils apprirent que l'un des deux consuls ravageait leurs terres, ils y retournèrent pour les désendre. Cepeudant les

<sup>1</sup> Liv. lib. 34, cap. 48-50.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 31 , rap 52 5 20 fr 50 cent. E. B.

<sup>4</sup> An. R. 555; av. J. C. 197. 1 Liv. lib. 32, cap. 29-31.

<sup>2</sup> Leur expitale était Bononia (Bologne.)

Insubriens et les Cénomans se campèrent sur | l'exemple de quelques autres généraux qui les rives du fleuve Mincio, et le consul Corné : s'étalent trouvés dans le même cas que lui. lius environ à cinq mille pas au-dessous d'enx. Celui-ci, ayant gagné les Cénomans, les engagea à demeurer dans l'inaction pendant que l'on en serait aux mains. Le combat se donna. Les Insubriens furent pleinement défaits. On prétend qu'ils laissèrent sur la place trentecinq mille hommes; et qu'il y en cut près de six mille de pris, avec cent trente drapeaux et plus de denx cents chariots. Les villes des Cénomans qui s'étaient engagées dans la révolte des Insubriens se soumirent aux vainqueurs.

Les Bolens, qui étaient retournés chez enx, avant appris la pleine défaite des Insubriens. n'osèrent point hasarder un combat contre Minucius, et se répandirent dans les places de leur pays. Sur ces nouvelles, les Ilvates, penple de Lignrie, se rendirent sans tenter une inutile résistance. Les consuls luformèrent le sénat de ces heureux succès. On ordonna que les temples seraient ouverts pendant quatre jonrs, et que, peudant ce temps-là, on rendrait any dieux des actions de grâces pour tous ces avantages, qu'ils regardalent comme un effet sensible de leur protection.

Quand les deux consuls furent de retonr à Rome, le sénat lenr donna audience dans le temple de Bellone. Ils demandèrent tous deux ensemble que le sénat leur accordat le triomphe pour les avantages qu'ils avaient remportés sur les ennemis de la république 1. Pour lors denx tribuns du penple déclarèrent qu'ils ne permettraient pas qu'ils fissent leur demande en commun, n'étant pas raisonnable que la même récompense fût accordée à des scrvices qui ne la méritaient pas également. Quelque bon témoignage que Cornélius rendtt à Minucius, ne craignant point de diminuer sa gloire en la partageant avec son collégne, il falint, sorès de longues contestations. faire la demande séparément. Le triomphe fut accorde à Cornélius pour avoir vaincu les Insubriens et les Cénomans. Quant à Minucius, il ne put obtenir du sénut le même honneur. Mais il s'en dédommagea en triomphant de son autorité privée sur le mont Albain, à

L. FURIUS PURPUREO 1. M. CLAUDIUS MARCPLLUS.

Il s'en fallait blen que les Gaulois, si l'on en excepte les Cénomans, fossent pleinement soumis, et se regardsssent comme entlérement vaincus 1. Ils donnérent encore de l'exercice aux nouveaux consuls. Dans un premier combat, Marcellas, attaqué par les Boiens, perdit trois mille hommes. Il répara bientôt cette perte. Ayant passè le Po, il mena ses troupes dans le territoire de ceux de Come, qui, soulevés par les Insubriens, s'étaient joints à eux avec tontes leurs forces. Il se donna nu combat dans lequel, si l'ou en croit un historien (Valérius Antias), Marcellus tua anz ennemis plus de quarante mille hommes, leur prit cinq cents drapeaux, gnatre cent trente-deux chariots, et un grand nombre de colliers d'or. dont il eu offrit un d'une pesanteur extraordinaire à Jupiter Capitolin. Ce jonr même, le camp des vaincus fut forcé et pillé. Quelques jours après, la ville de Come fut prise, et vingthuit châteaux se rendirent tout de suite

Les deux consuls, avant réuni leurs troupes, passèrent dans le pays des Liguriens, où les Boiens les suivirent. Il s'y livra un second combat, où il parut bien, dit Tite-Live, que la colère peut beauconp pour animer la valeur; car les Romains, indignés que les Gaulois ne cessassent point de les fatigner par leurs révoltes, et songeant beaucoup moins à vaincrc qu'à se venger, s'abandonnérent de telle sorte à leur ressentiment, qu'à peine laissèrent-ils échapper un scul des enuemis qui pût annoncer la défaite de ses compagnons.

Quand on ent reçu à Rome les lettres des consals, qui contenzient la nonvelle de ces heureux succès, le sénat ordonna que pendant trois jours on rendit aux dieux des actions de grav ces dans tous les temples. Peu de jours après, Marcellus revint à Rome , où le triomphe lui fut décerné sur les Insubriens et sur les ha-

<sup>1</sup> Liv. lib. 33, cap. 22, 23

An. R. 556; av. J. C. 196. 1 Liv. lib. 33, cap. 36, 37.

bitants de Come. Il laissa à son collègue l'espérauce de triompher des Botens.

L'aunée suivante, le consul Valérius Flaccus remporta aussi une victoire sur les Roiens

Scipion l'Africain fut cousul pour la seconde fois en Tambe 538. Il semble avoir dédaigné de se mesurer avec des suuembs peu dipase de lui. Il hissa à son collègue T. Sempronits la gloire trop aiste de vaincre les Insabriens et les Boens : del lui costa pourtant fort cher. Attaque d'abord tré-vivement dans on camp, il perdit beaucoup de monde pour les repousser : mais cuffu il les mit en fuite, et les força de regagner leur camp en désordre. Il demeurs sur le champ de bataille unez mille Gaulost et cinq mille Romains.

La guerre des Gaulois et des Liguriens<sup>9</sup> était devenue, par rapport aux Romaius. comme une guerre anuiversaire : mais elle éclata avec plus de violence, et causa plus de terreur daus l'année où nous entrous, qui est la 559° de Rome, qu'elle n'avait fait auparavant. Sur la nouvelle que l'on reçut, que quinze mille Liguriens étaient entrés sur les terres de Plaisance, et avaient mis tout le pays à feu et à saug, s'étant avancés jusqu'aux murailles mêmes de la colonie et aux rives du Po, et qu'à leur exemple les Botens étaient sur le point de se soulever, le sénat déclara qu'il y avait TUMULTE. C'était une formule qui marquait l'importance de la guerre, et qui avait lleu particulièrement dans celle contre les Gaulois, comme je l'ai déjà observé ailleurs. Alors toute exemption cessait, et l'on avait droit de faire preudre les armes aux citovens même qui avaient un privilège pour eu être exempts dans les guerres ordinaires.

L'espérance du butin attirait tous les jours de uouvelles troupes aux Gaulois), et déjà il s'était assemblé autour de Pise plus de quarante mille hommes. L'arrivée du consul Minucius avec son armée sauva la ville. Les enfemis aussitôt alléreut camper au dels du fleuve Arno. Le consul les y suivit dès le lendemain, et campa à mille pas d'eux. De son

poste il défendait les têrres des aliès, en tombaut sur les troupes que les ennemis envoyaient pour les ravager : mais il évitait de leur donner bataille comme ils le soubsitaient, ne comptant pas assex sur ses troupes, qui étaient levées nouvellement, et ramassées de différenta endroits.

L'autre consul , L. Cornélius Mérula , en passant sur les confins de la Ligurie, avait conduit son armée dans le pays des Botens . où il faisait la guerre coutre ces peuples tout autrement que son cotlègue ne la faisait contre les Liguriens. C'était lui qui présentait la bataille aux Borens; et ceux-ci u'osaient l'accepter, aimant mieux voir leurs terres ravagées que de s'exposer aux risques d'une action générale. Le consul ayant désolé tout le pays par le fer et par le feu, eu sortit et marcha vers Modène. Les Boiens le suivirent sans bruit; et. peudaut la nuit, s'étant avancés au delà du camp du consul, ils s'emparèrent d'un défilé par où il lui fallait nécessairement passer, et où ils comptaient le surpreudre. . Mais le consul, ayant découvert leur dessein, et évité les embûches qu'on lui préparait, marcha contre eux, et les obligen d'en venir à un combat. Il fut long et sangiaut. Eufin les Boieus furent mis en déroute et taillés en pièces : quatorze mille demeurèrent sur la place; près de onze ceuts furent faits prisouniers; ou prit deux cent douze drapeaux et solvante-trois chariots. Les Romains achetèrent assez cher cette victoire. Ils perdirent cinq mille hommes, tant de leurs citoyens que des allies, parmi lesquels se trouvèrent plusieurs officiers de marque.

Sur la lin de l'année, les troupes de la republique so virent deux fois exposées à un grand danger daus la Ligurie. Premitrement, les ennemis attaignérent 1: camp de Romains, et firrent sur le point de s'en rendre mattres, peu de jours apprès, le coensit s'étant engagé dans un délité. La distillat sortir. Minuclus, vypant le chemin fermé par d'enut, se mit en deroir de retourner sur ess pes ; mais une partie de l'eurs troupes avait usus bouche la

<sup>1</sup> Liv. lib. 34, cap. 46, 47.

<sup>.</sup> Liv. lib. 31, cap. 56.

<sup>3</sup> Liv. lib. 35, cap. 3, 5.

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 11

gorge par où il était entré; ce qui rappela dans l'esprit des troupes le souvenir des embûches de Caudium, et en retraça à leurs yeux l'image. Le cousul avait parmi les troupes auxiliaires de son armée euvirou huit cents Numides, Celui qui les commandait vint le trouver, et offrit de s'ouvrir un passage à travers les enuemis, et de délivrer l'armée, ajoutaut qu'il en avait un moyen sûr. Minucius le combla de louauges, et lui promit de bien récompenser un service si important, Aussitôt les Numides mouteut à cheval, et se mettent à caracoler jusqu'aux corps de garde des Liguriens, sans cependant faire aucune attaque. Au simple coup d'œil rieu n'était plus méprisable que cette cavalerie. Taut hommes que chevaux, ils étaient petits et maigres : les cavaliers étaient sans ceiutures, et n'avaient pour armes que de simples javelots. Les chevaux sans mors couraient d'une façon difforme, ayant l'encoiure roide, la tête basse et allougée. Pour augmenter ce mépris, ils se laissaient tomber à dessein de dessus leurs chevaux, se dounant en spectacle, et s'exposant à la risée de l'ennemi. Les Liguriens, qui d'abord se tenaient sur leurs gardes dans leurs postes, prêts à se défendre si on les cut attaquès, se déchargèrent la plupart de leurs armes, et se mirent à regarder, les bras croisés. un spectacle qui les faisait rire. Cependant les Numides caracolaient de côté et d'autre, puis s'enfuyaient et revenaient sur leurs pas, s'avançant toujours peu à peu vers le sortie du défiié, comme s'ils étaient emportés malgré eux, et qu'iis n'eussent pu retenir leurs chevaux. Eufiu, piquant des deux, ils forcèrent les Liguriens de s'ouvrir et de les laisser passer. D'abord ils mireut le feu aux premières maisons qu'ils rencoutrérent, et ensuite au premier bourg qui se trouva sur leur route, et à piusienrs autres de même, tuant tous ceux qui leur tombaient sous la main. Les Ligurieus, du lieu où ils étaient campés, apercurent premièrement la fumée de ces incendies; uu moment après ils entendirent les cris des malheureux qu'ou brûlait et qu'ou massacrait dans les bourgs et dans les villages; et enfin les vieillards et les eufants qui avaient pu échapper à la fureur des Numides, vinrent jeter l'alarme et l'épouvante dans tout le

camp. Alors la plupart des Liguriens, sans preudre conseil ni attendre l'ordre de personne, courent chacun de leur côté pour defendre leurs proches et leurs biens. En peu d'heures, le camp se trouva sbandonné, et le consul, délivré du péril, continus sou chemin, ta striva où il avait dessein de se rendre.

L'anuce suivante (560) le même Minuclus' remporte une victoire assez importante sur les Ligurieus; et leurs terres furent bieutot après ravagées par le consul Quintius', pesdant que d'un autre côté Domitius, sou collèque, soumit une partie des Botens.

L'acharnement des peuples de Liguries contre les Romains tenait quelque chose de la fureur. Ils avaient mis sur pied (an 561) une armée, en faisant usage de ce qu'ils appelaient la loi sacrée, par laquelle les soldats s'engageaient, avec les plus terribles serments, à ue sortir du combat que vainqueurs. Ils vinrent tout d'un coup, pendant la nuit, fondre sur le camp du proconsul Minucius. Ce général tint ses soldats sous les armes jusqu'au jour, fort attentif à empêcher que l'ennemi ne forcat par quelque eudroit ses retranchements, où il se tint reufermé. Dès que le jour parut, il sortit sur eux par deux portes en meme temps; mais il ue repoussa pas les Liguriens par ce premier effort, comme il l'avait espéré. Ils disputèrent la victoire pendant plus de deux heures. Enfiu, épuisés des fatigues du combat et d'une longue veille, ils ne purent résister plus longtemps à des troupes toutes fraiches, qui se succédaient continuellement les unes aux autres; et la crainte étouffant en eux le souvenir de leurs serments. Ils tournèrent enfin le dos. Il v eut de leur part quatre milie hommes de tués, et les Romains n'en perdirent pas trois cents.

Environ deux mois après, le consul P. Cornélius Scipion, surrommé Nasica, agana une grande batallle contre l'armée des Boiens, et demeura mattre de leur camp. Ils se soumirent sur-le-champ. Le consul les obliges de lui douner des otages, et leur ôta la moitié de

<sup>1</sup> Liv. 11b. 35, cap. 3f. 4 Id. 1bid. cap. 40. 3 Liv. 11b. 36, cap. 38.

gédié son armée et lul avoir marque un jour pour se rendre auprès de la ville, et triompher ensuite avec lui : car il ne doutait point qu'on ne lui accordat le triomphe; ce qui souffrit pourtant plus de difficulté qu'il ne pensait. Le lendemain donc de son arrivée, il convoqua le sénat dans le temple de Bellone; et. après avoir fait le récit de la victoire qu'il avait remportée, il demanda qu'on lui permit d'entrer triomphant dans la ville, P. Sempronius Blésus, tribun du peuple, « reconnaissant qu'il a était fort digne de cet honneur, dit qu'il « n'était pas d'avts qu'on le lui accordat sur-« le-champ : qu'il s'était un peu trop bâté de « congédier son armée et de revenir lui-même « à Rome; qu'ils auraient pu rendre de grands « services à la république en passant dans la « Ligurie, et qu'il serait fort à propos d'y reu-« vover le consul et ses légions, afin qu'ils « achevassent de dompter les Liguriens; que « ce serait alors le temps de lui accorder le « triomphe. » Le consul répondit « que le sort ne lui avait · pas donné la Ligurie pour province, mais le « pays des Botens; qu'il avait vaincu ces peu-« ples en bataille rangée, avait pris leur camp, « et forcé, deux jours aprés, toute la nation à « se rendre; que c'était d'eux qu'il demandait « à triompher, et nou des Liguriens; qu'au « reste, ou ne devait pas s'étonner que l'armée « victorieuse , ue tronvant plus d'ennemis « dans la province, fût revenue à Rome pour « v honorer le triomphe de son général ; que « de la renvoyer, comme le tribun le propoa sait, ce serait pour elle une honte et une « flétrissure qu'elle n'avait point certainement

« qui le regardait personnellement, il se trou-

« vait trop honoré pour toute sa vie du glo-

« rieux témoignage que le sénat lui avait

« reudu en le choisissant comme le plus

homme de bien de la république pour re-

« cevoir la mère des Dieux ; que ce seul titre,

« quand on n'y ajouterait pas celui de cousul « et de triomphateur, suffirait pour rendre

« son nom célébre dans tous les siécles. »

Des remontrances si raisonnables non-seule-

leurs terres, afin que le peuple romain y en-

voyat des colouies, s'il le jugeait à propos. Il

partit aussitot pour Rome, après avoir con-

ment mirent tous les sénateurs dans ses intérêts, mais engagèrent même le tribuu à se désister de sou oppositiou. Ainsi il triompha des Botens d'une manière plus bonorable eucore pour lui que s'il n'y avait trouvé aucune difficulté.

Après avoir parcouru les affaires de la Ganle et de la Ligurie, je passe maintenant à celles de l'Espagne. On ne peut pas dire qu'elle ait été absolument sans guerre pendant les quatre anuées que Philippe occupa principalement les armes romaines, puisque Cn. Cornėlius, qui v avait ėtė envoyė en 5521, remporta dans l'année 556, dont nous allons parler, le petit triomphe pour les heureux succes qu'il avait eus en Espagne. Mais ces guerres avaient été peu considérables, comme on le peut conjecturer par le silence de Tite-Live.

Peu de temps après que le traité de paix avec Philippe avait été conclu, la jole que causait cet beureux événement fut un peu troublée par les tristes nouvelles que l'on recut d'Espagne \*. Elle formait deux provinces : l'Espagne citérieure, qui était en decà de l'Ebre; et l'Espagne ultérieure, qui était nu delà. On apprit « que le préteur C. Sem-« pronius Tuditanus avait été défait dans la « province citérieure ; que son armée avait « été battue et mise en fuite, et que dans cette « action il avait été tué plusieurs personnes de « marque; que Tuditanus lui-même, ayant été « enlevé de dessus le champ de bataille dan-« gereusement blessé, était mort peu de jours « après. »

> L. VALÉRIUS FLACCUS3. M. PORCIUS CATO.

« méritée, non plus que lui ; que , pour ce Caton eut pour département l'Espagne citérieure. Avant qu'il partit pour s'y rendre, il s'éleva à Rome une célébre contestation au sujet de la loi Oppia, à laquelle il euf grande part. J'en parlerai dans la suite, après que l'aurai rapporté ses expéditions guerrières.

Après que cette dispute eut été terminée,

- <sup>1</sup> Liv lib. 31, cap. 50 ; et lib. 33, cap. 27. 9 Liv. lib. 33, cap. 25
- 4 An. R. 557: av. J. C. 195.

Catou partit avec vingt-cing galeres ', dont les , alliès en avaient fourni cinq, et vint au port de la Lune s, où il avait ordonné à son armée de se rendre. Avaut fait ramasser le long de la côte tous les bâtiments qui s'y trouvèrent de quelque espèce qu'ils fussent, il y embarqua ses soldats et leur commanda de le suivre au port de Pyrénée 5, d'où sou desseiu était d'aller aux eunemis avec toute sa flotte. Il arriva à Empories \*, où il mit tous ses soldats à terre, excepté ceux qui devaient servir sur mer.

Il y avait à Empories deux villes séparées par un mur, dont l'une était occupée par des Grecs originaires de Phocée, comme les Marseillais, et l'autre était babituée par des Espagnols 5. Il est étouuant que des étrangers : exposés d'uu côté aux incursions maritimes, et de l'autre aux attaques des Espagnols, nation féroce et belliqueuse, aieut pu se maintenir si longtemps le long de cette côte, et conserver leur liberté. On ne peut attribuer cet effet merveilleux qu'à la vigilaoce et à la discipline, que rien n'entretient davatange parmi les faibles que la crainte qu'ils ont d'être surpris par des voisins plus puissants qu'eux. La partie du mur qui donuait sur la campagoe était très-bien fortifiée, n'avant qu'une seule porte, dont la garde était confiée à quelqu'un des magistrats qui ne l'abandonnait jamais. Pendaut la nuit il y avait toujours un tiers des citoyens postés sur les murailles pour les garder, et ils s'acquittaient de ce devoir, dans lequel lla se succèdaient les uns aux autres, uou par forme et pour obeir à la loi, mais avec autant de soin, de vigilance et d'exactitude que si les ennemis eussent été à leurs portes. Ils ne recevaient aucun Espagnol dans leur ville, et ue s'eu éloignaieut eux-mêmes que raremeut et avec précaution ; mais ils avaient pleine liberté de sortir du côté de la mer. A l'égard de la porte qui donnait sur la ville des Espagnols, ils ne sortaient ja-

mais par là qu'en grand nombre, et c'était ordinairement ce tiers des habitants qui avaient gardé les murs pendant la nuit. Voici les raisons qui les engageaient à sortir. Les Espagnols, peu faits à la navigation, étaient ravis de commercer avec cette uatiou en achetaut d'elle les marchandises étrangères qu'elle apportait dans ses vaisseaux, et eu lui vendant à son tour ce que les récoltes leur fournissaient au delà de leur uécessoire. Ce besoin mutuel qu'ils avaient les uns des autres ouvrait aux Grecs l'eutrée de la ville espagnole. Ce qui contribuait encore à leur sureté, c'était la protection des Romains, dout ils cultivaient l'amitié avec autant de zéle et de fidélité que les Marseillais, ne différant d'eux que pour la puissauce. Aussi recurent-ils le consul et son armée avec beaucoup d'empressement et de joie.

M. Helvius, qui avait défait les Celtibériens dans l'Espagne ultérieure , et pris la ville d'Illiturgis\*, étant retouroé à Rome, recut l'honueur du petit triomphe : et O. Minneins. qui avait commandé dans l'Espagne citérieure, fut honoré du grand triomphe,

Pendant que le consul était campé assez près d'Empories, des ambassadeurs du prince des Illergètes vinreut le trouver, accompagnés de son fils3, « pour lui demander du secours « coutre les rebelles, sans quoi ils n'étaient « pas en état de leur résister. Ils lui repré-« sentèrent que cinq mille hommes suffiraient « pour défeudre le pays, et que l'ennemi ne « les verrait pas plus tôt paraltre qu'il se re-« tirerait. Caton répondit qu'il était touché « du péril et des inquiétudes de ce prince; « mais qu'ayant dans son voisinage un si a grand nombre d'enuemis avec lesquels il « était tous les jours à la veille d'eu venir aux e mains, il ue pouvait, sans s'exposer à un « danger manifeste , affaiblir sou armée en la « partageaut. » Les députés, ayant entendu ce discours, se prosternérent aux picds du consul, « le conjurant de ne pas abandonner « leur pays dans le triste état où il se trouvait

<sup>1</sup> Liv. lib. 34, cap. 18.

Au goife de Spezzia sur la côte de Gênes.

<sup>\*</sup> Ce port parali être le Port-Vandra dans le Rous

<sup>4</sup> Ampurias, ville d'Espagne en Catalogne.

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, cap. 18.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 31, cap. 10.

On distingue deux villes de ce nom , l'une dans la Tarraconaise, l'antre dans la Bétique.

<sup>1</sup> Liv. lib. 31, cap. 11-13. - Frontin, lib. 1 , cap. 7.

« réduit : car que deviendraient-ils, s'ils étaient : seule idée d'un secours que l'on n'a point en-« rejetés par les Romains? qu'ils n'avaient e point d'autres alliés qu'enx, point d'autre a ressource dans tout l'univers ; qu'ils an-« raient pu se mettre à couvert du malheur « qui allait les accabler, s'ils avaient vouln « mangner de fidélité et se soulever avec les « autres; mais qu'ils avaient méprisé toutes « les menaces de leurs voisins, dans l'espé-« rance que les Romains seraient assez puisa sants pont les défendre; que si, contre leur « attente, ils se voyaient abandonnés, et que « le consul fût inexorable à leurs prières, ils « prenaient les dieux et les hommes à témoin « que c'était malgré eux qu'ils entreraient « dans la révolte des autres peuples d'Espaa gne, et que, si c'était une nécessité pour « eux de périr, du moins ils ne périraient pas « seuls, »

Catou les renvoya ce jour-là sans aucune réponse. Il se trouva agité tonte la nuit de deux pensées également inquiétantes. Il aurait bien voulu ne pas abandonner ses alliés, et en même temps il aurait souhaité ne point parlager ses troupes. Il vovait de part et d'autre de grands inconvénients. Enfin il prit un parti peu conforme à la sincérité, mais utile pour ses vues. Il répondit le lendemain aux députés que, quoiqu'il craignit de s'affaiblir en prétant aux autres une partie de ses trnupes, cependant il avait plus d'égard au péril qui les menacait qu'à la situation où il se trouvait lui-même. Il fait avertir le tiers des soldats de chaque cohorte de faire cuire des vivres et de les porter dans les vaisseanx, et les capitaines des vaisseaux de se tenir prets à partir trois jours après, Avant donné ces ordres, il renvova denz des ambassadenrs pour en avertir le roi des Illergètes, et retint auprès de lui le fils de ce prince, en le comblant d'amitié et de présents. Il ue laissa point partir les ambassadeurs qu'ils n'eussent vu les soldats embarqués.

Tout cela n'était qu'nne feinte et une ruse. Caton, ne ponyant fournir actnellement aux alliés le renfort de troupes qu'ils demandaient, avait imaginé ce moyen de lenr en donner au moins l'espérance. Il savait que souvent, surtont dans la guerre, l'apparence produit ·le même effet que la réalité même; et que la

core, mais sur lequel nn croit devoir compter surement, suffit pour inspirer des sentiments de confiance et de bardiesse . En effet, cette nouvelle, annoncée dans le pays comme indnbitable, persuada non-seulement aux Illergêtes, mais encore aux enuemis, que le secours des Romains était prés d'arriver, et les rebelles se retirèrent sur-le-champ.

Comme la saison permettait de se mettre en campagne et d'agir, Caton alla camper à mille pas d'Empories : et de là, en laissant toujours une partie de ses soldats dans son camp pour le garder, il envoyait le reste piller les terres des ennemis, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre 2. Ils firent si boune guerre, que les Espagnols n'osaient plus sortir de leurs forteresses. Quand il se fut suffisamment assaré de la disposition de ses soldats et de celle des ennemis, il assembla ses troupes, et leur dit « que « jusque-là elles s'étaient contentées de piller e les ennemis, qu'il s'agissait maintenant de « les combattre, et de s'enrichir, non plus « des fruits de lenrs campagnes, mais des « dépouilles de leurs villes : qu'il était hone teux aux Romains qu'on lenr disputât la a possession d'un pays dont ils s'étaient vus « tout récemment les maltres; qu'il fallait le « recouvrer les armes à la main , et forcer ees a peuples, qui savaient mieux se soulever avec « témérité que soutenir la guerre avec con-« stance, à reprendre le joug qu'ils avaient « secoué, » Les voyant tous pleius d'ardeur, il leur déclara que, dès la nuit suivante, il les conduirait au camp des ennemis. En attendant, il lenr ordonna de prendre de la nourriture et du repos.

Après avoir consulté les auspices, il partit au milieu de la nuit pour s'emparer du poste qu'il avait en vue avant que les ennemis s'en aperçussent, et fit passer ses troupes au delà et derrière le camp des ennemis. Son dessein était, comme il le déclara à ses soldats, de les mettre dans la nécessité de vaincre, ne

s e Soells spem pro re osientandam censet. Sepè vana « pro veris, maximé in bello, valuisse; et credentem se e aliquid auxilti habere , perindé atque haberet , ips& e fiducia, et sperando atque audendo servatum, » (Liv. ) \* Liv. lib. 31, cap. 13-16.

leur laissant d'autre ressource que se conrage. | porte qui était à sa gauche, y court à la tête Quand le jour parnt, après avoir mis ses troupes en bataille, il envoya trois cohortes insqu'an pied des retranchements de l'ennemi. Ces barbares, étonnés de voir l'armée romaine à lenr dos, courent aux armes. Les trois cohortes se retirèrent promptement comme elles en avaient reçu l'ordre, ponr engager les Espagnols, par cette fuite simulée , à sortir de leurs retranchements , et cela arriva en effet. Pendant qu'ils s'agitent et se donnent beancoup de monvement pour se mettre en bataille, Caton, qui avait eu le temps de ranger les siens dans le meilleur ordre, fond sur enx avant qu'ils aient pu prendre leurs postes. Il fit d'abord avancer contre eux la cavalerie des deux ailes; mais celle de la droite ayant été sur-le-champ repoussée, et s'enfayant, commençait à jeter le désordre dans l'infanterie même. Alors le consul ordonna à deux cohortes choisies de passer derrière l'aile droite des ennemis, et de se montrer à lenr dos avant que l'infanterie en vint aux mains de part et d'autre. Ce monvement jeta d'abord la terreur parmi les Espagnols, qui se voyalent en même temps attaqués de front et par derrière ; mais néanmoins ils firent une vigonrense résistance. Après avoir épulsé leurs traits et leurs javelots, ils en vinrent aux mains, et le combat recommença avec une nouvelle ardenr. Caton. s'apercevant que les siens commençaient à se lasser. fit avancer quelques cohortes de réserve pour les soutenir et les ranimer. Comme c'étaient dessoldats encore tout frais, et qui attendaient le signal avec impatience, ils avaient un grand avantage sur des troupes épnisées de fatigne par un combat qui avait déjà doré longtemps. Ainsi rangés en pointe, ils enfoncent les Espagnols, les font plier, et enfin les mettent entièrement en déroute ; en sorte que, s'étant dispersés dans la campagne, ils tâchaient de regagner leur camp,

Caton, les voyant dans un tel désordre, donne ordre à la seconde légion, qu'il avait laissée an corps de réserve, de marcher de pied ferme au camp des ennemis pour y donner l'assaut. Les vainquenrs en avaient déjà commence l'attaque. Le consul, qui était attentif à tout, voyant moins d'ennemis à la pag 277.

des princes et des hastaires de la seconde légion. Cenx qui défendajent cette porte ne parent résister à la vigueur avec Jaquelle elle fot attaquée: et les antres, voyant que les Romains étaient entrès dans leurs lignes, et qu'ils allaient être mattres de leur camp, commencèrent à jeter par terre leurs drapeaux et leurs armes, et coururent aux portes opposées pour se sauver. Mais , comme elles étaient trop étroites pour recevoir la foule de ceux qui s'y jetaient, les soldats de la seconde légion tombent sur eux et en font un grand carnage, tandis que les autres pillent le camp. Tite-Live dit qu'nn historien (c'est Valérius Antias) assurait qu'il était resté ce jour-là gnarante mille Eopagnols sur la place; mais le même Tite-Live, en plus d'un endroit, accuse cet écrivain d'être sujet à exagérer, et même à mentir : et Caton ', qui certainement n'était pas sonpçonné d'affaiblir ses avantages , s'était contenté de dire qu'il y avait en beauconp d'ennemis de tués, sans en marquer le nombre.

Les peuples, après cette victoire, vinrent de plusieurs côtés reconnaître la pnissance des Romains; et lorsque Caton arriva à Tarragone, tonte la partie de l'Espagne sitnée en deçà de l'Ebre, et appelée pour cette raison citérieure, paraissait entièrement domptée.

Les corps l'étaient , mais non les cœurs; ce qui parut par les révoltes réitérées de certains peuples, lesquels, après s'être sonmis, reprenaient les armes dès que le consul était éloigné. Caton, craignant que les autres n'en fissent antant, prit le parti de désarmer tous les Espagnols qui habitaient en decà de l'Ebre. Ces nations féroces, ponr qui ce n'était pas vivre que de vivre sans manier les armes, furent si sensibles à cet affront, que plusieurs se donnérent volontairement la mort. Le consul, averti de cette résolution désespérée, fit appeler les sénateurs de toutes les villes, et, les avant assemblés : « Il est plus de votre « intérêt que du nôtre, leur dit-il, que vous

<sup>\* «</sup> Cato ipse, haud sand detrectator laudum suas rum, selc.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 34, cap. 17, 18, - Appian. de Belt. bisp.

« demeurlez paisibles et soumis, puisque toutes | « vos révoltes ont toujours cause plus de mai-« heurs à vos peuples que de peine à nos a armées. Le seul moyeu que je trouve d'ar-« rêter vos soulèvements, c'est de vous mettre « dans l'impossibilité de vous soulever. Mon « dessein est d'employer la voie la plus douce « pour vons réduire à cette henreuse néces-« sité. C'est à vous de m'aider en cela de vos « conseils. Je suis disposé à suivre celui que « vous me dounerez, préférablement à tout « autre. » Voyant qu'ils demeuraieut dans le silence: « Je vous doune, dit-il, quelques « jours pour faire là-dessus vos réflexions, a Comme à une seconde assemblée ils ne lui donnaient pas plus de réponse , il prit son parti par lul-même; et, les retenant, selon toute apparence auprés de lui, il envoya dans toutes les villes du pays des courriers qui devaient, dans un même jour et à une même heure. remettre entre les mains des anciens des lettres de la part du cousul. Elles portaient ordre de détruire dans le jour même toutes lenrs fortifications, avec menaces de réduire eu captivité ceux qui u'obéiraient pas snr-lechamp. Dans l'incertitude où chaque ville était si de pareils ordres avaient été signifiés aux autres, on s'ils u'étaient que pour elle seule, et dans l'impossibilité où elles se trouvaient toutes de prendre conseil et de concerlui que sept cohortes, avec lesquelles il reter ensemble, elles se déterminérent à obéir : et l'ordre fut exécuté en un même jour par la plupart des peuples. Dés que Caton en ent été informé, il partit pour soumettre ce qui restait des rebelles, et en vint facilement à bout.

Dans la disposition à la révolte où étaient presque tous les peuples , parce qu'après avoir goûté la douceur de la liberté, tout joug leur était devenu insupportable, Caton se crut obligé, pour le bien même de la province, de lenr ôter toute ressource et tout moyen de résistauce. On reconnut en effet que, pour peu que l'on eût tardé, le soulévement serait devenu général; et l'on vit dans cette occasion de quel prix est l'habileté d'un général. Le cousul ', eu qui les lumières de l'esprit

e In consule ca vis animi atque ingenii fuit , nt om-« pla maxima minimaqua per se adiret atque ageret : examinait tout par ses yeux, et donnait une atteution entière aux entreprises importantes, sans negliger les moindres affaires. Il ne se conteutait pas de prévoir ce qu'il convenait de faire, et de donner ensuite ses ordres anx officiers subalternes, il exécutait la plus grande partie de ses projets par lui-même. Il n'y avait personne, dans tonte l'armée, de qui il exigeat plus de peine et de fatigue qu'il ne s'eu imposait à lui-même, prenant toujours pour son partage ce qu'il y avait de plus pénible. Il se piquait de ne le point céder au moindre des soldats, pour la frugalité, le travail, les veilles. Enfin il n'avait rien daus l'armée qui lni fût particulier et le distiuguât des antres, que l'honneur du commandement. Le préteur P. Manlius 4, qui avait été donné à Caton pour second et pour aide, faisait la guerre contre les Turdétans, qui, soutenus de dix mille Celtibériens, lui donnaient bieu des affaires. Il en écrivit au consol, et lui demanda du secours. Caton y marcha aussitôt. Ne pouvant attirer les ennemis au combat, il

égalaient la fermeté du courage, voyait et

tourna du côté de l'Ebre, où il soumit de nouveau quelques penples qui s'étaient soulevés en son absence. Caton 1, étant retourné à Rome, y recut l'honneur du triomphe. C'était l'année de Rome 558.

s'avança dans un pays qui n'avait point encore

ressenti les malheurs de la guerre, et il y mit

tout à feu et à sang. Après quelques autres

expéditions, ayaut laissé au préteur la plus

grande partie de sou armée, il ue retint avec

Il y eut encore, les années suivantes, quelques mouvements dans l'Espagne, mais il ne s'y passa rieu de considérable.

« nec cogitarei modò imperareigne que in rem essent . a sed pleraque ipse per se transigeret; nec in queme quam omnium gravius severiusque, quim in semetipa sum , imperium exerceret : parcimonià, el vigilis , et a labore, cum ultimis militum certaret; nec quidquam « in exercitu suo praciput, prater honorem atque im-

« perium haberet, » 1 Liv. 15b. 34, cap. 19, 20.

a Liv. 11b. 34, cap. 46.

\$ 11. -- CONTESTATIONS DANS ROME AU SUSET DE LA LOI OPPIA. DISCOURS DE CONSEL CATON EN FA-VEUR DE CETTE LOI, DISCOURS DU TRIBUN VALLERS CONTRE LA LOI. ELLE EST ARROGÉE, PRINTEMPS BACRÉ. PLACES DISTINGUÉES POUR LES SÉNATEURS DANS LES JEUX. RUMEUR QU'EXCITE LA DISTINCTION DES PLACES ACCORDÉES AUX SÉNATEURS DANS LES SPECTACLES. REGIEMENT CONTRE L'ESCEE. ANEAS-SADE DES ROODIENS VERS ANTIQUEES, ROUDE STEIR. REPORSE DES COMMISSAIRES DE ROME AUX AMEASSA-DECRE D'ANTIQUIES AMPASSABL DES ROMAINS VERS OR PRINCE, RETOUR DES DIX COMMISSAIRES A ROME. ILA MARQUENT OC'IL PAUT SEPRÉPARER À LA GUERRE CONTRE ANTIOCHUS, ANNIBAL DEVIENT SUSPECT AUX ROMAINS, AMBASSADEUES ENVOYES DE ROME A CAE-THAGE. ANNIEAL SORT DE CARTHAGE ET SE SAUVE. IL VA TROUVER ANTIOCDUS A EPIRESE. DISCOURS D'UN PHILOSOPHE EN PERSENCE D'ANNIEAL. CONFR-MINCE ENTRE QUINTIUS ET LES AMBASSADEUES D'ANTIOCHUR NAME REFRE, ANTIOCHUS PARMO DES MESCRES AVEC ANNIBAL FOUR PAIRS UTILEMENT LA SCREEK AUX ROMAINS. CONTESTATION ENTRE MA-SINISSA RT LES CARTHAGINOIS LAISSÉE INDÉCISE PAR LES DÉPUTÉS DE ROME, CLÔTURE DU LUSTEE, FORTE BRIGGE POUR LE CONSCLAT. LE CRÉDIT DE QUINTIES L'EMPORTE SUN CELUI DE SCIPION L'APRICAIN.

L. VALÉRIUS FLACCUS 1. M. PORCIUS CATO.

l'ai différé jusqu'ici à parler de la célèbre contestation qui s'éleva, sous le consulat de Caton, au sujet des bijoux et de la parure des dames romaiues, à laquelle ce consul eut une grande part.

Dans l'intervalle entre deux guerres importantes3, dont l'une (contre Philippe) était à peine terminée, et l'autre (contre Antiochus) était sur le point d'éclater, survint à Rome une querelle sur un objet peu considérable en soi , mais qui ue laissa pas d'échauffer beaucoup les esprits. M. Fuudanius et L. Valérius, tribuns du peuple, proposèrent la cassation de la loi Oppia. Elle avait été établie sous le consulat de O. Fabius et de Ti. Sempronius . dans le plus grand seu de la guerre d'Annibal. et peu après la bataille de Cannes, si funeste à la république. Cette loi défendait aux dames romaines « d'employer plus d'une demi-once a d'or à leur usage, de porter des habits de « diverses couleurs, et do se faire voiturer à Rome, ou à mille pas à la ronde, dans un cabra taltel de chevaux, ai ce n'était à l'oc- casiou des sacrifices publics. » Deux autres tribuns du peuple, de la famille des Junius Bratus, prenaient la défense de la loi, et de-claraient qu'ils ne souffriraient pas qu'elle fût abrogée.

ll est bon, pour l'honneur des dames, par rapport à la question dont il s'agit ici , de se souvenir que dès les premiers temps elles avaient un grand zèle pour le bien public et peu d'attachement à leurs bijoux, puisqu'elles portérent tout leur or et tous leurs ornemeuts au trésor pour servir à l'accomplissement d'un vœu fait par Camille à l'occasion de la prise de Véies. Le sénat ne laissa point une si pieuse et si généreuse libéralité sans récompense, et accorda aux dames de se faire conduire aux sacrifices dans un char distingué et plus honorable, pilento; et en toute occasion. jour de fête ou non fête, dans un char plus commun, carpento. Il est étonnant que dans les discours qui vont suivre on n'ait point rappelé le souvenir de ce fait, qui y a tant de rapport.

ÎÎ y a besucoup d'apparence que la loi Oppia, dont ÎÎ'nc-Live în point repportê l'e-tablissement dans son licu, éstă demeurle assa exécution quant au premier article qui regarde l'or, patique, queiques années après de l'espablique, manquant absolument de fonde, fil porter au trèsor public tout l'or et l'argent des citiquess, on laissa suu dames une once d'or pour employer à leur parune. Elle actient des pas sons réduites à leur unique demi-sone que la fol Oppia leur permetati, nois cau sobrerettion, previenus etcht de libre, ces observations, previenus etcht de libre, ces observations, previenus etcht de libre, ces observations, previenus etcht de libre de l'espatic de l'e

Plusieurs des principaut de la ville se joiguirent aux tribuns dans cette dispute, les uus en faveur de la loi, les autres contre. Le Capitole était remplt d'une foule de gens du peuple, partagés de sentiments aussi bien quo les riches. Les dames, persuadées qu'elles ne devaient point s'astreindre aux règles ordinaires de la bienséauce dans une affaire oùnières de la bienséauce dans une affaire où-

<sup>\*</sup> Ap R. 557; av. J. C. 195.

\* Liv. lib. 31, cap. 1

11. S1ST ROM.

<sup>1</sup> Liv. No. 5, cap. 25. 1 Liv. No. 26, cap. 36

<sup>10</sup> 

clies táticut personuellement et si virement intressets, se répondient dans les rees, et saiégacien tous les passages qui conduissient à la place publique, prisait tous ceux qui descendaient pour s'y rendre, de vouloir bien, dans un tempso à la république rentrait dans son premier état de prospérité, et où la formune des particuliers angementà de jour en jour, permettre aux dants de reprendre sussi une said consumenta. Elles afferent jusqu'à s'adresser aux consuls, aux précurs et aux autres magistaries, pour les conquiere de aux autres magistaries, pour les conquiere de

leur être favorables. M. Porcius Caton, l'an des consuls, Inexorable et sourd à toutes leurs prières, parla ainsi en faveur de la loi dont ou proposait la cassation '. « Si chacun de nous , messieurs, « avait su conserver son autorité dans sa « maison et se faire rendre par sa femme l'o-« béissauce qui lul est due, nous serions moins e embarrassés aujourd'bui à les contenir toua tes dans le devoir. Mais, parce que nous « nous sommes laissé donner la loi chez nous, « ce sexe Impérieux veut nous l'imposer jus-« que dans la place publique; et, après nous « avoir vaincus chacun en particulier, elles « espérent nous dompter tous ensemble et de « compagnie, Ignorons-nous qu'il n'y a rien « de plus dangereux que de permettre aux « dames de tenir des assemblées particulières et de former entre elles des brigues et des « cabales? Ou'est donc devenue cette an-« cieuue modestie et retenue qui régnait a parmi le sexe? Pour moi, je vous avoue que e ce n'a pas été sans rougir que j'ai passé à « travers cette foule de femmes nonr arriver « dans la place publique. Si je n'avais pas été « arrêté par le respect que j'ai pour chacune « eu particulier plus que pour toutes en gé-« néral, et que je n'eusse pas voulu leur épar-« gner la honte de se voir apostrophées par « un consul, je leur aurais assurément adressé « la parole : N'avez-vous point de honte . a mesdames, leur aurais-je dit, de courir « ainsi de rue en rue , d'assiéger les chemins a et les passages, d'adresser vos priéres et « de faire la cour à des hommes qui ne sont « point vos maris? Cette grâce même dont il

« s'agit, ue pouviez-vous pas la demander à « vos maris dans le secret de vos maisons? « Étes-vous donc plus libérales de caresses « en public qu'eu particulier, et envers des « étrangers qu'à l'égard de ceux à qui seuls « vous devez et votre amour et les marques « qui le témoignent ? Mais, pour mieux dire, « vous seriez-vous seulement informées chez « vous de ce qui se passe ici, et quelles sont « les lois que l'on casse ou que l'on établit, « si vous vous étiez renfermées dans les bor-« nes que la pudeur prescrit à votre sexe? Nos ancétres n'ont pas permis aux femmes « de traiter aucune affaire, même particu-« lière, sans être autorisées, et les ont tou-« jours tenues sous le pouvoir de leurs pères, « de leurs frères , ou de leurs maris. Et bien-« tôt, si les dieux u'v mettent ordre, nous

« de l'état. « Ne croyez pas, messieurs, que leur uni-« que but soit de recouvrer les avantages que « la loi Oppia leur a retranchés. Elles aspi-« rent à une liberté, ou , pour parler plus « juste, à une licence sans bornes. Vous sa-« vez par comblen de lois , comme par autant « de freins , nos ancètres les ont soumises à « leurs maris, et combien nous avons de peine « encore, malgré tous ces liens, à les rete-« uir dans le devoir et dans l'obéissance. Si e elles viennent à bout de rompre ces liens « les uns après les autres, il ne vous sera plus « possible de les supporter. Dès qu'elles yous « seront devenues égales , elles se croiront « en droit de vous dominer. « Mais, dira-t-on, tout ce qu'elles deman-

a les verrons prendre part au gouvernement

« dent., c'est que l'on ne leur impose point une nouvelle servinde; ce net point à la justice qu'elles précedant se soustraire, mais à un eschase qu'elles précedant se soustraire, mais à un eschase qu'en leur impose inspectation de l'est production en ceu point à le leurs précentaires : en ous react point à le leurs précentaires : en ous react point à le leurs précentaires : en ceu point à le leurs précentaires : en ceu point à l'est précentaire : en ceu point à l'est précentaire de la ceu point l'est précentaire de la coute les autres. Il n'en est point qui soit deglemente commode pour tous ; ce tout ce deglemente commode pour tous ; ce tout ce

5 a Nulls lex satts commode omenbus est: ld modé a queritur, si majort parti, et in saumann prodest. »

<sup>1</sup> Liv. 116. 34 , cap. 2-4.

« quelqu'une, c'est qu'elle soit utile au plus « grand nombre des citoyeus et à la républi-« que en général. Si ceux à qui une loi dé-« plaira out la liberté de la faire abolir, à quoi a servira que le peuple fasse des réglements « pour être cassés par ceux contre qui ils au-« ront été faits?

« Mais, après tont, quel est donc l'impor-« taut objet qui alarme si fort anjourd'hui les « dames , et qui les fait conrir dans les places « tout éperdues , et se mêler presque dans les « assemblées du peuple romain? Viennent-« elles demander qu'on rachète leurs pères , « lenrs maris, leurs enfants ou leurs fréres, « devenus prisouniers d'Annibal? Grâces aux « dieux . la république est à couvert de ces « calamités, et nous espérons qu'elle le sera « tonjours. Mais cependant, quand le cas est « arrivé , vous avez été sourds à de pareilles « prières, anelque légitimes qu'elles fussent. « Si ce n'est pas la teudresse pour leurs pro-« ches, c'est peut-être un motif de religiou « qui les assemble, pour aller recevoir la « mère des dieux tout fraichement arrivée de « Pessinonte en Phrygie? Car enflu je soua haiterais qu'elles pussent donner quelque « raison spéciense de leur soulévement. « Ecoutons-les parler elles - mêmes , mes-« sieurs. Nous demaudons, disent-elles, qu'il « nous soit libre de paraître à vos yeux tout « éclatantes d'or et de pourpre ; de passer par a la ville, jours de fête et antres, portées sur « nos chars, comme triomphantes, et foulant a aux pieds la loi qui genait notre orguell; « enfin qu'ou pe mette plus de bornes à nos a dépeuses ni à votre luxe. Voilà, à propre-« ment parler, à quoi tendent leurs requêtes. « Je me suis souvent plaint devaut vous '. « messieurs, du laxe des femmes et de celui

\* «Supè me querentem de feminerum, supè de viro-« rum, nec de privatorum modò, sed etiam megistratunm a sumptibus audiriis ; diversisque duobus vitile , avariilà e et fuxurié, civitatem laborare : que pestes connia mas gna imperia everterunt. Hac ego , quò mellor lattora que la dies fortuna relpublica est, imperiumque « crescit, at jam in Graciam Asiamque transcendimus . e ometbus libidinum illecebris repletes, et regles etiem e attrectamus gazas ; eò plus horreo , ne lile magis res a nos ceperint, quem nos tiles, e

« que l'on se propose quand on en établit | « des hommes , aulaut des magistrats que des « particuliers. Vous m'avez souvent entendu « dire que la république était attaquée de « deux maladies contraires, l'avarice et le « luxe , deux fléanx qui ont renversé les plus « grands empires. L'état devient plus floris-« sant de jour eu jour ; il fait continuellement « de nouveaux progrés : il a déià étendu sa « domination dans la Grèce et dans l'Asie, a contrées opulentes et remplies de tous les « attraits qui peuvent réveiller les passions; « nous avons délà porté nos maius jusque « sur les trésors des rois : mais c'est préciséa ment cette opulence qui m'alarme et me « fait trembler pour la république. Je crains « que les dépouilles des vaincus ne nous soient « funestes, et que, de ravisseurs de tant de « richesses, nous n'eu devenions les esclaves, « Croyez-moi, messieurs, Marcellus, en ap-« portant dans cette ville les précieuses sta-« tues de Syracuse, y a introduit de dange-« renx ennemis. Je u'entends plus que gens « qui admirent les ornements de Corinthe et « d'Athènes , et qui se moquent des statues « de terre de nos dieux , placées sur le fron-« tispice des temples de Rome. Pour moi, jo « préfère ces dienx tels qu'ils sont à ceux des e nations étrangères : car ils nous ont été « jusqu'ici favorables, et j'espère qu'ils le e seront toujours taut que nous les laisserons « dans leurs places, et que nous ne penserons « point à leur en substituer d'autres-« Du temps de nos percs, le roi Pyrrhus

« chargea Cinéas, son ambassadeur à Rome, « d'offrir des présents non-sculement aux « hommes, mais aux dames aussi, pour les « engager dans ses intérêts. La loi Oppia n'è-« tait poiut encore établie contre le luxe et la « cupidité des femmes; cependant aucune « d'elles n'accepta les dons qu'on lenr présen-« tait. Quelle raison peut-on apporter d'un si « généreux refus? La même qu'avaient ene « nos ancêtres de ne point faire de loi sur « cette matière, c'est qu'il n'y avait point de a luxe que l'on fût obligé de réprimer. « Comme les maladies doivent être connues « avant qu'on cherche les remèdes qui v con-« viennent, de même les passions naissent « avant les lois qui sont faites pour les e dompter. Dans un temps où les dames re• jetaient la pourpre et l'or qu'on leur offrail,

« il n'était pas besoin de lois pour en arrêter

l'abus. Les choses sont bien changées. Si

« aujourd'hui Cinéas revenait avec ses pré« seats, il trouverait les femmes dans la place

toutes prétes à les recevoir.

« Pour moi, il v des passions dont je ne « comprends pas bien quelle peut être la « cause; car, comme je ne trouverais pas « étrange qu'une dame se fit une espèce de « honte et ressentit quelque indignation si elle « voyait qu'on lui défendit ce que l'on per-« mettrait aux autres , aussi je ne vois pas ce « qui peut faire de la peine à aucune en parti-« culier dans une loi qui ne met nulle diffé-« rence contre elles à l'égard de la parure et « de l'ajustement. C'est une honte vicieuse et a blamable que de rougir d'une sage écono-« mie, ou même de la pauvreté. Mais la loi « vous met à couvert de cette honte, en pre-« nant sur elle, par l'égalité qu'elle met entre « les riches et les pauvres, la privation des or-« nements et du faste qui vous manquent à

a toutes indistinctement. « C'est précisément cette égalité que le ne « puis souffrir, dit une dame riche. Pourquoi « ne suis-je pas distinguée des autres par l'or « et par la pourpre que je suis en état de faire « briller dans mon habillement? Pourquoi la « pauvreté des autres est-elle cachée à l'ombre « de cette loi, en sorte que l'on peut attribuer a à sa défeuse et non au défaut de moveus la « simplicité dans laquelle elles paraissent? « Voulez-vous, messieurs, exciter entre vos « femmes une émulation de luxe qui porte « les riches à se donner des joyaux et des ora nements où les autres ne puissent atteindre, « et les pauvres à faire des efforts au -dessus « de leur fortune pour éviter le mépris que « leur attirerait une différence si marquée? « cestes, dès qu'une fois elles auront com-« mencé à regarder comme honteux ce qui « ne l'est pas, le vice, qui seul doit les faire « rougir, cessera de leur donner de la confu-« sion. Celle qui aura assez d'argent pour « elle-même se parera à ses dépens ; celle qui « n'en aura pas, en demandera à son mari. « Malheureux ce mari, soit qu'il accorde à sa « femme ce qu'elle lui demandera , soit qu'il « le lui refuse, lorsqu'il la verra recevoir d'uu

« autre ce qu'il n'aura pas voulu qui donner « lui-même! Ne les voit-on pas déjà adresser « publiquement et sans scrupule leurs priéres « à des hommes qui ne sont point leurs « époux, et solliciter vivement des suffrages « favorables, qu'elles obtiennent même de « quelques-uns, pendant qu'elles-mêmes sont « Inexorables sur ce qui regarde leurs maris. « leurs enfants et la fortune de leur famille ? · Faites-v bien réflexion; sitot que la loi ne « mettra plus de bornes aux dépenses de vos « femmes, il ne vous sera pas possible d'y en « mettre jamais vous-mêmes. Et ne vous ima-« ginez pas, Romains, que les choses demeua reront sur le même pied où elles étaient « avant l'établissement de la loi. Ou un crimi-« nel ne soit point accusé ', ou qu'il soit ren-« vové absous , la différence est grande , et le « mat est bien plus considérable dans le se-« cond cas. On peut dire aussi que le luxe, si « on ne lui avoit livré aucune attaque , serait « bien plus tolérable et moins violent qu'il ne « le sera désormais, semblable en quelque « sorte à une bête féroce que les chaines n'ont « fait qu'irriter, et qui, étant lachée, n'en de-« vient que plus furieuse. Mon sentiment est, « messieurs, que vous laissiez subsister la loi « Oppia sans lui donner aucune atteinte, « Quelque parti que vous preniez, je souhaite « que les dieux le fassent tourner au bien et à « la gloire de la république. »

a la gioire de la république, »
Alors les tribuns "qui avaient déclaré qu'ils
s'opposeraient à l'entreprise de teurs colèquelques misons à peu près sembhalles, L.
Valerius répondit à teurs objections par col
discours: «Sil ne s'était présenté que des
particullers, soit pour attaquer, soit pour
déclauré la proposition que nous faions
defentre la proposition que nous faions
et deriure la matière m'aurait para suffiamment étaires par les discours de part et
d'autre, je me sensis eru obligé d'attendre
tranquillement vos suffages; miss, nous

i E1 hominem improbum non accusari tulius est, α quam absolvi : et iu1uvia non moia iolerabilior esset, α quam crit nuuc, ipsis viuculis, sicut fera bestla, irriuta, deinde emissa.

tata, deindè emissa.

\* Liv. fib. 31, cap 5-7.

voyaut attaques par uu consal , homme d'aileleurs iufiniment respectable par lui-même ,
e et qui , pour nous combattre, a non-seulement employè son autorité, qui scule aurait
été déjà d'un assez grand poids , mais encore un discours travaillé et assez loug , je

« me trouve obligé de lui répondre. « A près tout, sa véhémeuce s'est exercée « beaucoup plus à ceusurer la conduite des « dames qu'à réfuter notre proposition. Il « s'est servi des termes odieux d'intrigue, de « cabale, de soulévement, eu parlant de la « collicitation et des prières que les dames « emploient pour vous engager à abolir, au-

« jourd'hui que nous sommes en pleine paix . « et que la république est heureuse et floris-« sante, une loi qu'on a établie contre elles dans « les conjonctures les plus tristes d'une guerre « dangereuse et sanglante. L'exagération est « forte et outrée : mais nous connaissons tous « Caton pour un orateur non-seulement plein « de force , mais quelquefois même dur et « outre dans ses expressions , quoique dans le « fond il ait l'esprit et le cœur doux et hu-« msin. Car enfin qu'est-ce que les dames ont a fait d'étonnaut et d'extraordinaire lorsque, « dans que cause qui les regarde, elles ont « paru en public pour solliciter leurs juges ? « Est-ce donc aujourd'hui pour la première « fois qu'on les y a vues paraltre eu graud

u uombre? Yos livres des Origines "nous fournissent la preuve du coutrisire. Yous nous y apprenez vous-même qu'elles l'ont fait plusieurs fois, et toujours pour le bien de la république. Yous me direz qu'aujour-d'hui leurs moits sont differents, Je le sais: mais is me suffit de montrer que la demarte une chose nouvelle. Et qu'on-clies fait, apprès tou? Il faut certainement que nous voyons hier défettes et bien désigneux ?

f = Ei M. Catonem orstorem non solum gravem, sed e interdum etiam trucem esse scimns omnes, quam ine genio sit mitis, a g. Clest pure histoire composée par Caton, dont les

 Cesi une histoire composée par Caton, dont les premiers livres traitaient de l'origine et de la fondation de chaque ville d'Italie.

a Superbas, medius fidtus, anres habemus, si, quum
 domini servorum non fastidiani preces, nos rogari ab
 homestis feminia indignamnr.

« si nous nous trouvons offensés des prières, a des dames les plus distinguées de la ville, a pendant que les maltres écoutent patiema ment celles de leurs esclaves.

« Je vieus mainteuant au point précis de la questiou, sur quoi le consul a prétendu, « premièrement qu'on ue devait abolir aucune « lot; et, en second lieu, que la loi Oppia, « établie contre le luxe des femmes, était celle « de toutes à laquelle on devait le moins « donner d'atteinte.

« Pour raisonner juste ici, il faut distin-« guer deux sortes de lois. Il y en a qui ont « été établies, non pour un temps, mais pour a toujours, et pour une utilité perpétuelle « et générale. Celles-là ne doivent jamais « être abrogées à moins que l'expérience « n'ait fait connaître qu'elles étaient dee fectueuses, ou que quelque changement « arrivé dans l'état ne les ait rendues inutiles. « Il y en a d'autres auxquelles on n'a eu re-« cours que dans de certaines conjonctures et « dans des besoins particuliers : ces dernières « sont, pour ainsi dire, mortelles et pasagè-« res, et doivent cesser dés que les raisons « qui les ont exigées ne subsistent plus. Sou-« vent la guerre abolit les lois qui syaient été « faites pendant la paix, et la paix annule « celles à qui le guerre avait donné usissance. « comme on gouverne différemment un vais-« seau dans le calme et dans la tempête.

« La date de la loi Oppia est trop récente « pour n'être pas couuue de tout le monde . a et l'on sait qu'elle n'a que viugt ans d'an-« tiquité. Si, avant cette loi , les dames ont « vécu un si grand nombre d'années sans « s'être attiré aucun reproche, doit-on appré-« hender qu'après qu'elle sera abrogée, elles a ne se jettent dans la licence et le dérèglea ment? Je conviens que, si cette loi avait n été instituée pour réprimer le luxe des da-« mes, ou pourrait craindre qu'après qu'elle « sers cassée , elles ne s'y livrassent avec « moins de retenue encore qu'auparavant, « Mais les circonstances mêmes daus lesa quelles on la porta fout counaltre évidem-« ment ce qui y donna lieu. Anuibal était « dans le cœur de l'Italie : vainqueur à Can-« nes, il avait déjà réduit sous sa puissance « Tarente, Arpi et Capoue; il menaçait Rome « de l'assièger avec son armée victorleuse. « Nos alliés nous avaient abandonnés : nous « n'avions ni soldats pour recruter nos ar-« mées, ui matelots pour équiper notre flotte, « ni argent pour payer la solde à nos troupes; « en un mot , tout uous manquait, Tous les « citovens portaient dans le trésor public leur « or et leur argent : celui des veuves et des « pupilles était de même employé aux né-« cessités de l'état. Peut-on s'imaginer que . « dans des conjonctures si tristes, les dames « se plongeassent dans un luxe qu'on fût « obligé de réformer par une loi? Qui ne voit « pas que ce fut la disette et la misère publi-« que qui, obligeant tous les particuliers à « consacrer leurs biens anx besoins pressants « de l'état, établit cette loi pour n'être obser-« vée qu'autant de temps que le demande-« raient les raisons qui l'avalent fait établir.

a Quoi I toutes les compagnies, tous les « ordres, tous les particuliers même, se res-« sentirout des prospérités de l'empire, et nos « femmes seront les seules qui ne goûteront « point le fruit de la paix et de la tranquillité « publique | Nous porterons la ponrpre dans « les magistratures et dans les sacerdoces, » nos enfants en feront leur ornement , nous « en permettrons l'usage aux magistrats des « colonies et des villes municipales , et à a beaucoup d'autres officiers d'un rang en-« core plus bas : les dames romaines seront « les seules à qui la pourpre sera juterdite l « Nous pourrons uous en faire des ameuble-« ments, et nos femmes ne pourront pas « en avoir un mantelet!

« Encore, par rapport à la pourpre, qui « s'altére et se consume par l'usage , je con-« cois un prétexte, injuste sans doute, mais « néanmoins coloré de quelque apparence, « dont vous pouvez couvrir la durcté de vo-« tre refus. Mais ce prétexte même vous « manque à l'égard de l'or, sur lequel, à la « façon près, il n'y a rien à perdre. Bien loin « que l'usage de ce précieux métal , permis « aux dames, soit ruineux, c'est une res-« source pour les besoins des familles et « même de l'état , comme vous l'avez déjà « éprouve en un graud nombre d'occasions. « Caton disait qu'aucune dame en particu-« liter n'avait lieu d'être jalouse tant que les [ « ville. Ne vondrait-il point nous faire crain-

« autres n'étaient pas vétues plus superbe-« ment qu'elle. J'en conviens : mais toutes « ensemble sont pénétrées d'indignation et a convertes de honte quand elles voient les « femmes des Latins parées de ces ornements « qu'on leur refuse : quand elles les voient e tontes brillantes de pourpre et d'or, por-« tées pompeusement par la ville sur leurs « chars, tandis qu'elles les snivent à pied , « comme si c'était dans les villes du Latium « et non pas à Rome que résidat la supério-« rité de la puissance et de l'empire ! Si une « distinction si humiliante est capable de mor-« tifier les hommes, quelle impression croyex-« vous qu'elle doive faire sur des femmes, qui a ont moins de force d'esprit, et qui sont ex-« trêmement sensibles aux plus légers sujets a de chagrin!

« Elles ne peuveut exercer les magistratu-« res ni les sacerdoces ; l'avantage de vain-« cre. de triompher, et d'étaler aux yeux « des citovens les dépouilles des ennemis « n'est point pour leur sexe. La propreté, la « parure, les ajustements sont leur partage : « voilà ce qui fait lenr joie et leur gloire : ce « sont là lenrs richesses et lenr trésor, et, si « i'ose le dire, leur petit règne domestique, « Pourquoi leur envier cette faible satis-« faction? « Mais, après tont, que craignez-vous de

e leur part? Quand la loi Oppia sera abolie . « ne serez-vous pas toujours les maltres de « leur retrancher ce que vous jugerez à pro-« pos ? Dépendront-elles moins de vous en « qualité de femmes , de filles et de sœurs ? « Tant que leurs proches vivent, elles sont « toujonrs dans la sujétion, et elles détestent « elles-mêmes la liberté que leur procure la « mort de leurs maris et de leurs pères. Elles a aiment beaucoup micux one lears orne-« ments dépendent de vous que de la loi ; et , « de votre côté, vous devez les traiter comme « des compagnes , et non comme des escla-« ves. et souhaiter qu'elles vous regardent a comme des pères ou des époux affectionnés « plutôt que comme des maltres impérienx.

« Je n'ai point oublié les noms odienx de « sédition et de révolte dont a usé le consul « en parlant du concours des dames dans la

- « dre que , comme fit autrefois le peuple ir-« rité, elles n'alllent anjourd'hui se saisir du
- « mont Sacré ou du mont Aventiu? Les « femmes sont nées pour la soumission, et « elles ne cherchent point à secouer le joug.
- « C'est pour vous une reison de travailler à
- « l'adoucir et de les traiter avec d'autant plus « de modération, qu'elles sont moins en état
  - « de modération, qu'elles sont moins en état « de résister à votre puissance. »

Après que l'on eut ainst parte ce jour-ba pour et courte la loi, on vit le lendemain une foule de dames encore plus grande se répandre dans le public. Toutes ensemble clies allérent assièger les maisons des tribuns qui roppossient au clangement qu'elle soubaitaient si fort, et ue leur donnérent point de repos qu'il n'euseur promie des désister; et en consequence la loi Oppia fut abrogaces sus success d'éticulel, par le suffrage de tous sous success d'éticulel, par le suffrage de tous vons déla dit , il regit au après qu'elle eut été etablie.

Caton, des que cette affaire fut concine, partit pour l'Espagne, et y fit la guerre avec les succès que nous avons rapportés cl-de-

Je devrals passer maintenant à la guerre des Romains contre Antiochus, laquelle fera désormais notre grand objet, et qui mérite certainement toute notre attention. Máis auparavant je rapporteral quelques faits détaches du reste de l'histoire, et que j'ài rèservés jusqu'ici pour ne point interrompre le fil de la marration.

> P. CORNÉLIUS SCIPIO AFRICANUS. II <sup>4</sup>. TI SEMPRONIUS LONGUS.

On avait acquitté, sous les consuls M. Porcius et L. Valérius, l'an de Rome 557 %, le vœu du printemps sacré fait vingt-deux ans auperavant, après la bataille de Trasiméne. Il se trouva quelques défauts dans la manière dont les choses s'étalett passées : on le rocommença l'anuée suivante, 558. On déclara

4 An. R. 558; av. J. C. 194. Liv. lib. 31, cap. 44. que le vœu du printemps sacré comprenait tous les bestiaux nes cette année pendant les deux mois de mars et d'avril.

Les enseurs Sex. Ælius Petus et C. Concitius Céthègus nomment pour prince du sénat le consul P. Scipion, qui avait déjà obtem et honneur sous les censeurs précédents \*, Ces censeurs se firent aussi un grand mérite auprès du senta par l'ordre qu'ils donnérent aux édies curules d'assigner aux sénateurs des places distinguées dans les specacles, auxquels ils varient assisté jusque-là coufondus avec le peuils

dus avec le peuple. Ce fut dans les jeux romains célébres l'an de Rome 558 que le sénat assista pour la première fois à ces spectacles , separe d'avec le peuple<sup>2</sup>. Cette nouveauté donna lieu, comme il arrive d'ordinaire, à bien des discours, et fut approuvée ou blamée à Rome, selon les différents intérêts que chacun y prenait. Les uns disaient « qu'enfin l'on avait accordé à a l'ordre de la république le plus auguste « une distinction qui lui était dne depuis long-« temps. Les antres , au contraire, publisient « que l'on faisait bonneur au senat aux dee pens du peuple ; que toutes ces différences « que l'ou mettait eutre les ordres de la réa publique étaient autant d'atteintes que l'on « donnait à l'union et à la liberté : que pena dant cinq cent cinquante-huit ans tous les e citoveus avaient assisté aux spectacles. a confondus les uns avec les antres; quelle « nouvelle raison pouvaient avoir, on les sé-« nateurs d'éviter la compagnie des simples a citovens, on les riches de ne vouloir plus « s'asseoir à côté des pauvres ? que c'était pp « nonvean genre de fierté et d'orgueil dont a on ne trouvait point d'exemple dans aucune « autre république, » Enfin l'on ajonte que Scipion l'Africain lui-même se repentit d'avoir appuyé ce changement de l'autorité du consulat : tant il est vrai que dans nn état tous les changements sont odieux 3, et que l'on aime mieux s'eu tenir aux anciens usages, à moins

1 I.iv. lib. 31, cap. 51.

Liv. lib. 34, cap. 51.

a Adeò ulbli motum ex antiquo probabile est : ve-

« teribus, nisi que usus evidenter arguli, Mari maluni. » ( Ltv.) que l'on n'en ait évidemment recounu l'abus! Cicéron remarque anssi que non-seulement les citoyens de Rome les plus sages et les mieux intentionnés désapprouvèrent cette démarche de Scipion , mais que lui-même se la reprocha souvent1; et il y a grande apparence qu'elle contribua beaucoup à aliéner de lui les esprits, et à changer en une espèce d'aversion et de haine cette faveur du peuple qui jusque-là s'était déclarée à son égard d'une manière si flatteuse et si brillante.

Un désordre devenu fort criant attira dans le même temps l'attention du public3. L'usure avait multiplié à l'infini les dettes des citoyens, On avait fait des lois en différents temps pour en arrêter l'excès 3; mais l'avarice avait trouvé le secret de les éluder en forcant ceux qui avaient besoin d'argent de passer les obligations des sommes qu'on leur prétait. sous le nom de quelqu'un des alliés du nom latin, qui n'étaient pas soumis aux lois de Rome. L'usure, devenue libre par cette fraude, accablait impunément les débiteurs. Après qu'on eut examiné quels remèdes on pouvait apporter à ce mal, enfin l'on crut qu'il fallait ordonner aux alliés de venir déclarer les sommes qu'ils auraient prétées depuis un certain jour, qui fut fixé, avec permission aux débiteurs de faire juger selon le droit romain ou selon le droit latin , à leur choix , les coutestations qu'ils anraient avec leurs créanciers. Les lois romaines étaient plus rigoureuses que celles des Latins, contre l'usure. Mais ces déclarations ayant fait connaître à quel excès la fraude avait porté les dettes des citovens. M. Sempronius, l'un des tribuns du peuple, proposa et fit recevoir une loi qui ordonnait aux alliés de se conformer, en matière de prêts faits à des Romains , à la jurisprudence qui se pratiquait à Rome.

Tacite a eu raison de dire que, malgré les sévères règlements que l'on opposait de

s « lile, ut dicitur, non solum a sapientissimis bo-« minibus qui lum eraut , verum etiam à se ipso accue salus est quod, quom consul esset cum Ti. Longo

e passus esse Iùm primum a populari consessu senatoria e subsellia separari. Fragm. orat. pro C. Cornel.

\* Liv. lib. 31, cap. 7. 3 Ces lois sont rapportées ailleurs.

4 a Multis plebiscitts obviam itum fraudibus : que-

temps en temps à l'usure , l'avarice , merveilleusement feconde en ressources, trouvait toujours de nouveaux movens de se soustraire à la rigueur des lois. En effet, l'année qui suivit le règlement dont nous venons de parler 1, il y eut plusieurs usuriers condamnés à de très-grosses amendes.

Nous avons remarqué, sous le consulat de C. Marcius et de Cn. Manlius 11 , l'an de Rome 398 , que l'intérêt de l'argent prêté fut fixe à un pour cent par an . unciarium fanus : dix ans après, à la moitié, semunciarium fanus. Cela paraît difficile à croire : cependant tel est le sens de ces expressions latines, selon les plus habiles interprètes.

Je viens maintenant au grand objet qui va nous occuper pendant longtemps, je veux dire la guerre contre Antiochus. Celle de Macédoine avait fini fort à propos pour les Romains, qui, sans cela, auraient en sur les bras en même temps deux puissants ennemis. Philippe et Antiochus ; car il était évident que bientôt Rome scrait obligée d'entrer en guerre avec le roi de Syrie, qui avançait tous les jours ses conquêtes de plus en plus dans l'Asie, et se préparait à passer en Europe, résolu de secourir Philippe qui se défendait encore, et de l'empêcher d'être écrasé par les Romains,

> C. CORNÉLIUS?. O. MINUCIUS.

Les Rhodiens, dans cette occasiou, donnérent une preuve éclatante de leur fidélité au peuple romain et de leur zèle pour le bieu général de la Grèce 3 : car , sans être effrayès de la guerre formidable qu'une démarche si hardie pouvait leur attirer, ils envoyèrent des ambassadeurs à Antiochus jusqu'à Néphélide. promontoire de la Cilicie, pour lui déclarer que, s'il passait plus avant, ils marcheraient à sa rencontre avec leur flotte; non qu'ils eussent aucun sujet de haine contre lui , mais

<sup>«</sup> totiens represse, miras per artes rursom oriebantur, a (TACIT. ANNAL. lib. 6, cap. 16.)

f Liv. lib. 35, cap. 11.

<sup>2</sup> An. R. 555; av. J. C. 197.

<sup>5</sup> Liv. ltb. 33, cap. 20.

pour empêcher qu'il ne se joignit à Philippe, et qu'il ne troublat les Romains dans le dessein qu'ils avaient de mettre la Grèce en liberté. Quoique la commission dont étaient chargés ces ambassadeurs fût de nature à fort irriter un monarque aussi puissant qu'était Antiochus, il retint cependant les mouvements de sa colère, et leur répondit « qu'il enverrait ses ambassadeurs à Rhodes « avec ordre de renouveler les alliances que · lui et ses ancêtres avaient faites avec cette « république, et de l'assurer que ni elle ni « ses alliés n'avaient rien à appréhender d'un a prince qui n'avait aucun dessein de leur a nuire : et qu'à l'égard des Romains , ce qui a prouvait qu'il n'avait point envie de rompre « avec eux, c'etait l'ambassade qu'il leur avait « envoyée tout récemment, et les réponses « gracieuses et honorables que le sénat lui a avait faites. » Car en effet les ambassadeurs dont il parlait étaient depuis peu arrivés de Rome où ils avalent reçu l'accueil le plus favorable, et avaient été comblés, à leur départ, de toutes les marques possibles d'amitié et de bienveillance. En quoi les Romains, selon les règles ordinaires de la politique, s'étaient accommodés à l'état présent de leurs affaires: car ils étaient encore incertains du succès qu'aurait la guerre de Macédoine.

- L. FURIUS PURPUREO 4.
- M. CLAUDIUS MARCELLUS.

Quand cette guerre fut terminée, les Braufience que Quisitius et les dis commissiers du sénat maiss prirent us autre lon. Dans l'aussiers du des l'autre de la commissier du sénat des rois et des républiques, ceux du roi Azuticohen farent introduit les premiers. Par ce qu'il les ne donnérent, comme ils avairent les de Bonne, que des procés en l'air sans sacture réalité, au leur déclars, non plas en termes mitiga comme auparrant, lorsque Philippe était encore à crainfure, mais de la manière la plus adirec et la ples soitiere, e qu'il olà à la plus adirec et la ples positier, e qu'il olà à

An R. 556; av. J.C. 196.
Liv. lib. 33, cap. 34, 35,

abandonner la possession des villes de Grèce
 et d'Asie qui avaient été soumises à Philippe
 ou à Ptolèmée, et qu'il laissat en repos tou tes celles qui étaient libres : que surtout il
 ne passat point en Europe, ni lui ni ses ar mées. D. L'assemblée ayant été congédiée,
 trois de ces commissaires partirent pour se
 rendre auprès d'Antichus.

Ce prince avait toujours continué ses projets. Les trois commissaires et un député envoyés de Rome le trouvérent à Lysimachie ', ville de la Chersonèse de Thrace 2, occupé à la rebâtir.

Ils étaient accompagnés de quelques députés des villes grecques d'Asie. Dans les premiers entretiens qu'eut le roi avec les Romains. tout se passa en civilités et en témoignages d'amitié réciproque; mais, quand on commenca à traiter d'affaires, les choses changèrent bien de face, L. Cornélius, qui portait la parole, demanda « qu'Antiochus rendit à Pto-« lémée toutes les villes de l'Asie qu'il avait « usurpées sur lui ; qu'il évacuat toutes celles « qui avaient appartenu à Philippe, et dont il « s'était saisi par surprise pendant que le roi « de Macédoine était occupé contre les Ros mains, n'étant pas juste qu'il recueillit les « fruits d'une guerre qui avait coûté à ceux-ci a tant de peines et de dangers; qu'il laissat en « paix les villes grecques de l'Asie qui ioniss saient de leur liberté. Il ajouta que les Ro-« mains étaient fort surpris qu'Antiochus ent « passé en Europe avec deux armées nom-« breuses de terre et de mer, et qu'il rétablit a la ville de Lysimachie, entreprise qui no « ponyait avoir d'autre but que de les attaa quer. n

article, « premièrement, que Ptolèmee aliait devenir son gendre, et qu'il aurait satisfaction quand le mariage qui était déjà arrate 
à accomplirait; que, pour les villes greques 
qui demandaient à conserver leur liberté, 
c était de lui qu'elles devaient la tenir, et 
uon des Romains. A l'égard de Lysimachie,

Antiochus répondit à tout cela article par

Liv. lib. 33, cap. 39, 40. — Polyb. lib. 17, pag. 769,
 T70. — App. de Bell. Syr. pag. 86-89.
 Presqu'ilé de la Romanie dans la Turquie d'Eu-

« il dit qu'il la rebâtissait pour servir de rési- | dence à son fils Séleucus; que la Thrace. « et la Chersonèse qui en faisait partie, étaient

a lni : qu'elles avaient été conquises sur Ly-« simaque par Séleucus Nicator, un de ses

« ancêtres, et qu'il y venait comme dans son « heritage. Pour l'Asie et les villes qu'il avait

a prises sur Philippe, qu'il ne savait pas sur « quel titre les Romains prétendaient lui en « disputer la possession; qu'il les priait de ne

a pas plus se meler des affaires de l'Asie que « lul ne se mélait de celles de l'Italie, »

Les Romains, avant demandé qu'on fit entrer les députés de Smyrne et de Lampsagne, on le leur permit. Ils tinrent des discours dont la liberté échauffa tellement Antiochus, qu'il s'emporta violemment, et s'ècria qu'il ne s'en rapportait point sur ces affaires à l'arhitrage des Romains, mais qu'il acceptait les Rhodiens pour juges. L'assemblée se sépara en désordre : aucan des partis n'ent satisfaction, et tout prit le train d'une rupture onverte.

#### L. VALÉRIUS FLACCUS 1. M. PORCIUS.

Quand les dix commissaires envoyés ponr règler les affaires de Philippe et de la Grèce furent de retour à Rome, et qu'ils eurent rendu compte de lenr commission<sup>9</sup>, ils avertirent le senat « qu'il fallait s'attendre et se préparer à « une nouvelle gnerre plus dangereuse encore « que celle qui venait d'être terminée ; qu'An-« tiochus était entré en Enrope avec une forte « armée de terre et de mer; que, sur un « faux bruit de la mort de Ptolémée, il s'était « mis en chemin pour aller s'emparer de l'Ea gypte, sans quol la Grèce serait délà le théà-« tre de la guerre : que les Étoliens, penple « naturellement inquiet et remuant, et malin-« tentionné contre Rome, ne demeureraient « pas longtemps en repos. »

Une autre affaire non moins sérieuse occupa les Romains et leur donna de justes craintes : elle regardait Annibal. Il avait été tranquille six ans à Carthage depnis la paix concine avec

4 An. R. 557; av. C. J. 196. 1 Liv. 11b. 33, cap. 44.

les Romains ', et il y avait rempli les premières places. Pendant ce temps il avait entrepris et était venu à bont de réformer la instice et les finances. La paix et les affaires civiles étaient devennes pour lui un nouvean théâtre où il avait fait paraltre d'anssi grandes qualités que celles qui nous l'ont fait admirer jusqu'icl dans la guerre, se montrant ainsi un de ces génies supérieurs nés pour exceller en tout. On pent voir le détail de ces faits dans le premier tome de l'Histoire Ancienne.

La donble réforme introduite dans le gonvernement fit beaucoup crier contre Annibal. Ses ennemis ne cessaient d'écrire à Rome aux premiers de la ville et à leurs amis « qu'il avait « de secrètes intelligences avec Antiochus, roi « de Syrie; qu'il en recevait souvent des conr-« riers, et que ce prince lui avait envoyé sous « main des personnes affidées pour prendre « avec ini de justes mesures sur la guerre

« qu'il méditait : que c'était un caractère fé-« roce et indomptable \*, comme ces animaux e qu'il n'est pas possible d'apprivolser; qu'il « se plaignait que Carthage s'amollissait dans « l'oisiveté et s'endormait ponr ainsi dire dans « l'inaction, et qu'il prétendait que le seul « hruit des armes pouvait la réveiller de son « assoupissement et lui rendre son ancienne

« vignenr. » Ces discours étaient écontés à Rome: et ce qui s'était passé dans la guerre précédente, dont il avait été presque seul l'auteur et le promoteur, y donnait une grande vraisemblance. Scipion s'opposa toujours fortement aux

violentes résolutions que l'on voulait prendre sur ce sujet, en représentant qu'il n'était point de la dignité du peuple romain de prêter son nom à la haine et aux accusations des ennemis d'Annibal 3, d'appuyer de son autorité leurs injustes passions, et de s'acharner à le poursuivre jusque dans le sein de sa patrie, comme si c'eut été trop peu pour les Romains de l'a-

# 1 Liv. lib. 33 . cap. 45.

\* « Ut foras quasdam nunquam mitescere , sie from a tem, implacabilem ejus viri animum esse. Marcescere e otio situque civitatem, quert eum, et inertià sopiri (ce e mot a été substitué à operis, qui ne faisait aucun a sens), nec sine armorum sonitu excitari posse. s (Liv.)

4 Liv lib. 33, cap. 47.

volr valucu dans la guerre les armes à la main. Malgré des remontrances si sages et si pleines d'humanité, le sénat nomma trois députés, et il les charges de porter leurs plaintes à Carthage, et de demander qu'on leur livrât Annibal. Quand ils y furent arrivés, quoiqu'ils convrissent leur voyage d'un autre prétexte. Annibal sentit bien que c'était à lui seul que l'on en voulait. Il avait coutume de dire que les Romains avaient donné la paix aux Carthaginois ponr lui faire à lui seul nne guerre qui ne finirait on'avec sa vie. Il se résolut donc de céder au temps; et, après avoir pris tontes les mesures nécessaires ponr sa retraite, il parnt une grande partie du jour dans la place publique, pour ne donner ancun soupcon. Sur le soir il sortit de la ville avec deux domestiques qui ne savaient rien de son dessein, arriva sur les bords da la mer, et se sauva dans un vaissean qu'il avait fait préparer secrétement, déplorant le sort de sa patrie encore plus que le sien 4.

Les ambassadeurs romains, étant introduits dans le sénat de Carthage, représentérent « qu'on était blen informé à Rome que c'était « surrout à la sollicitation d'Annibal que Phi-« lippe avait fait la guerre au peuple romain : « qu'actnellement le même Annibal ne cessait « d'envoyer à Antiochus tantôt des lettres et « tantôt des courriers dans la même vue, et « qu'il ne se tiendrait jamais en repos qu'il « n'eût alinmé le feu de la guerre dans tout a l'univers. Ils aiontérent que , si les Carthaa ginois voulaient persnader an peuple romain

« que le conseil public n'avait aucune part à « toutes ces intrigues, ils ne devaient pas les « laisser impunies. » Les Carthaginois répondirent, sans balancer, qu'ils étaient disposés à faire tout ce que les Romains trouveraient juste et raisonnable.

Mais Annibal n'était plus en leur pouvoir. Il aborda à Tyr, métropole et fondatrice de Carthage, où il fut recu comme dans une autre patrie \*. Après s'y être arrêté quelques jours, il partit pour Antioche, d'où le roi venait de sortir : il alla le trouver à Éphèse. L'arrivée d'un capitaine de ce mérite et de cette réputation lui fit grand plaisir, et ne contribus pas peu à le déterminer à la guerre contre les Romains; car jusque-là il avait toujours paru incertain et flottant sur le parti qu'il devait prendre.

C'est dans cette ville qu'un philosophe, qui passait pour le plus beau parleur de l'Asie (il s'appelait Phormiou), eut l'imprudence de faire un long discours, en présence d'Annibal 1, sur les devoirs d'un général d'armée et sur les règles de l'art militaire. Tont l'auditoire fut charmé de son éloquence. Comme on pressa le Carthaginois de dire ce qu'il en pensait. choqué de la présomption d'un philosophe qui avait prétendu donner des leçons sur la guerre. à Annibal : Fai bien vu 3, dit-il, des radoteurs en ma vie, mais je n'en ai jamais vu qui égalåt ce fade et importun babillard.

> L. CORNÉLIUS 3. O. MINUCIUS.

Du côté d'Autiochus et des Romains tout se préparait à une gnerre prochaine. Il était venu à Rome des smbassadeurs de tons les peuples de la Grèce, d'une grande partie de l'Asic Mineure et de plusieurs rois. Ils eurent une prompte et favorable audience du sénat : mais , comme l'affaire d'Antiochus était d'une longue discussion, elle fnt renvoyée à Quintius et aux dix commissaires, dont quelquesuns avaient déià conféré avec le rei dans l'Asie, ou dans la ville de Lysimachie.

La dispute fut vive de part et d'autre. Les ambassadeurs du roi, sur les propositions qua leur fit Quintius, marquèrent « qu'ils étaient « étrangement surpris que, leur maltre les « ayant envoyés simplement pour faire al-« liance et amitié avec les Romsins, ceux-cl « s'ingérassent de lui donner la loi, et de lui

« prescrire quelles villes il pouvait garder, et « quelles villes il devait abandonner : qu'ila 1 Cic. de Orai, n. 75. \* a Respondisse fertur, multos se deliros senes ser « vidine; sed qui magis quam Phormio deliraret, vidine

\* Ap. B. 559 : av. J. C. 193.

1 Liv. 11b. 34, cap. 57.

<sup>1</sup> a Smpiùs patrim , quam suos eventus miseratus » (Liv.) Gronove a substitué suos a suon

<sup>1</sup> Liv. lib. 33, cap. 48.

« pouvaient en user ainsi avec Philippe, à « qui ila accordaient la paix après l'avoir « valucu ; et non avec Antiochus, qui u'avait

« jamais été eu guerre avec eux. » Quintius, loin de rien rabattre de ses pre-

Quintius, Join de rien rabattre de est permières propositions, d'expliqua encore plus mètres propositions, d'expliqua encore plus précisiennes, et dit e qu'il avait deux paris à é leur proposer, assa l'un desquels sis pouvaient décharer au roi qu'il ne devait point compter sur l'amilié des Romains. Le prenier, die-il, c'est que, ş'il ne devait point en met a l'Enzape. Le second, que si l'erment à l'Enzape. Le second, que si l'erle de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de la compte des l'est de l'est de l'est de l'est de la cette de l'est de l'est de l'est de l'est de la cette de l'est de l'e

a de nouveau. »
Hégésinax. qui portait la parole pour le
roi , répondit « qu'il y avait une énorme dif« fièrence entre ôter à Antolechus les villes de
Thrace et de Chersonése, que ses ancères
« avaient possèdiés à titre de conquête, et
fermer aux Romains Fentrée de l'Asle, où
« ils n'avaient jamais posséde un pouce de
« terre : que le roi leur mattire voulait fiair

« déià dans l'Asie, et même de s'y en faire

« terre : que le roi leur maître voulait faire « avec les Romains uue amitié qui lui fit « honueur , et non un traité qui le couvrtt de « confusion. »

« containo. » Quintius, de concert avec ses collègues, après beaucoup de discours et de répiques, après beaucoup de discours et de répiques, de discours de répetit de la containe au ambassadeurs du roi « que les Romains perse sistiente dans la résolution qu'ils avaient a prise de mettre en liberé les vills grace de l'Europe; qu'ils sesset si ette condisce contresait à Astúciclus. » Ils répondirent « d'accepter ancune condition qui tendit à priper Astúciclos d'une partié de ses éstas, » La conférence finit sans que l'ou y ett rien conclu.

Dès le lendemain Quintius Introduisit dans le sénat tous les ambassadeurs de la Crèce et de l'Asie, et, après leur avoir exposé ce qui avait été dit et agité de part et d'autre dans la

chacun à ceux quiles avaient envoyés, « que « le peuple romain était déterminé à défen-« dre leur liberté contre Antiochus avec le « même zêle et le même courage qu'il avait « témoigné contre Philippe, et qu'il espérait « le faire avec te même succès. » Les ambassadeurs d'Antiochus conjurérent le sénat « de « ne rien précipiter dans une affaire de cette « importance : de laisser au roi le temps de « faire ses réflexions, et d'en faire eux-mê-« mes de leur côté avant que de prendre une « résolution qui allait troubler le repos de « l'univers. » Il ne fut encore rien décidé : et l'on députa vers le roi les mêmes ambassadeurs qui avaient déjà conféré avec lui à Lysimachie, savoir, Sulpicius, Villius, Ælius, A peine furent-ils partis que des ambassadeurs carthaginois arrivèrent à Rome, et donnérent avis au sénat qu'Antiochus, excité ar Annibal, se préparait certainement à faire la guerre. Cette nouvelle donna de l'inquiétude aux Romains, et leur fit craindre que les Carthaginois aussi, entralpés par l'exemple de leur premier citoyen, ne reprissent les armes. Annibal, comme on l'a déjà dit, s'était retiré auprès d'Antiochus. Ce prince le recut avec beaucoup de bienveillance et de distinction , lui témoigna toute l'estime et lui fit tous les honneurs possibles, comme à un capitaine d'un rare mérite, qui pouvait, par ses conseils et par la réputation seule de son nom, lui être d'un grand secours dans le dessein qu'il projetait. L'avis d'Annibal dès lors, et il persista toujours dans le même sentiment, fut « qu'il fallait porter la guerre dans « l'Italie : que par ce moyen le pays ennemi « leur fournirait des troupes et des vivres ; « que si ce pays demeurait tranquille, et « qu'on laissât aux Romains la tiberté de faire « la guerre au dehors , il n'y avait point de « peuple , ni de roi qui fût capable de leur « résister ; en un mot , que Rome ne pouvait « être vaincue que dans Rome même, » Il ne demandait que cent galères, dix mil e hommes de pied et mille chevaux. Il assurait « qu'avec « cette flotte il Irait d'abord en Afrique où i

conférence, il les charges de faire savoir.

4 Lib. lib. 31, cap. 60.

### **∞€\$** 205 ∰

« espérait engager les Carthaginois à se join- ! « dre à lui ; et que, s'il n'y réussissait pas, « il irait droit en Italie , où il trouverait le

e moven de susciter bien des affaires aux « Romains : qu'il fallait que le roi passat « en Europe avec le reste de ses troupes,

« et qu'il s'arrêtat dans quelque endroit de « la Grèce sans se transporter encore dans « l'Italie , mais se tenant toujours prét à y a passer, et donnant ainsi aux Romains des

« alarmes continuelles. » Le roi d'abord goûta extremement ce projet; et c'était, sans contestation, le meilleur parti que l'on put pren-

dre.

Annibal crut devoir prévenir et préparer les amis qu'il avait à Carthage pour les mieux faire entrer dans ses desseins. Outre que des lettres sont peu sûres, elles ue peuvent s'expliquer suffisamment, ni entrer dans un assez grand détail. Il envoie donc un homme de confiauce, et lui donue ses instructions. Il s'appelait Ariston, et était de Tyr . A peine est-il arrivé à Carthage qu'on se doute du suiet qui l'y amène. On l'épie, on le fait suivre, enfin l'ou prend des mesures pour l'arrêter. Mais il les prévient et se sauve de nuit, après avoir fait afficher, an-dessus du tribunal meme sur lequel le magistrat venait tous les jours s'asseoir, un placardoù étaient écrites en gros caractères ces paroles: Les ordres dont on a chargé Ariston ne s'adressent à aucun citoyen en particulier, mais à tous les sénateurs en général. Le sénat jugea à propos d'envoyer des ambassadeurs à Rome pour informer les cousuls et le sénat de ce qui s'était passé à cette occasion, et en même temps pour se plaindre des injures que la république de Carthage recevait de Masinissa.

Ce prince avait aussi envoyé ses ambassadeurs à Rome. Aiusi le sénat, aprés avoir enteudu les raisons des parties, nomma des députés, à la téte desquels était Scipion l'Africain, pour aller terminer l'affaire sur les lieux3. Il s'agissait d'un pays nommé Empories, qui est situé autour de la petite Syrte. Cette contrée était extrémement fertile: la

1 Liv. 115. 31, cap. 61. 1 Liv. lib. 31 , cap. 62.

scule ville de Leptis payait aux Carthaginois un talent de tribut par jour (mille écus). Les députés revincent sans avoir rien proponcé. regardant sans doute cette indécision comme plus convenable à la situation présente des affaires, qu'un jugement qui u'aurait pas manqué de mécontenter les uns ou les autres, Pourquoi done le sénat s'était-il rendu arbitre du différend, et pourquoi avait-il pris la qualité de juge? Une telle politique ne lui fait pas d'honneur. Cette respectable compagnie commençait à tenir peu sincérement aux règles d'une exacte justice quand l'intérêt de l'état s'y opposait; et elle s'accoutumait à n'être plus aussi scrupuleuse sur ce point qu'elle avait été dans les commencements.

C. Cornélius Céthégus, l'un des deux censeurs, ferma le lustre '. Le nombre des citovens se trouva monter à denx cent quarante-trois mille sept cent quatre 9.

Cette même année les mouvements entre les candidats pour parvenir au consulat fureut plos vifs et plus animés que jamais : les personnages les plus distingués et les plus puissants dans les deux ordres se mirent sur les rangs. Mais ceux qui attiraient le plus les yeux et l'attention des citoyens, étaient L. Quintius Flamininus 3, qui avait commandé la flotte dans la Grèce, et P. Cornélius Scipion Nasica, fils de ce Cnéus qui avait fait de si grandes actions en Espagne. Ils étaient tous deux de race patricienne. Ce qui partageait le plus entre eux les suffrages, c'était le crédit! et la faveur de leurs frères (fratres) 4, les deux plus grands généraux de leur temps, Scipion l'Africain avait acquis une gloire plus brillante, mais par cette raison même il était plus exposé à l'envie : la réputation de Quintius était plus récente, il avait triomphé cette même année. A quoi l'on peut ajouter que le premier avait toujours été sous les yeux des

par les lustres précédent et suivant, que c'est une faute 4 Liv. 11b. 35, cap. 10.

4 Scipion n'était que consin germain du candidat de

ce nom. Les cousins-germains étaient appelés en latin fratres patrueles, et les frères propees fratres ger-

<sup>4</sup> Liv. lib. 35, esp. 9. 2 Le teste de Tite-Live porte cent ; mais il est visible,

citoyens depuis dix aus, assiduité qui affaiblit I ordinairement la considération que l'on a pour les grands hommes, comme Cicéron le fait remarquer en plaidant pour Muréna '. D'ailleurs, depuis qu'il avait vaincu Annibal, le peuple lui avait déféré un second consulat et la censure. Une dernière raison, que Tite-Live ne touche pas néanmoins, pouvait avoir beaucoup aliéné de lui les plébéiens ; c'était le nonvel usage introdnit sous son second consulat. et autorisé par lui , de donner aux sénateurs des places distinguées dans les spectacles. La faveur, le crédit de Ouintius, avait encore toute la force de la nouveauté; le temps n'eu avait point flétri, pour ainsi dire, la fleur et l'éclat. Depuis son triomphe il n'avait rien demandé, ni recu aucune récompense. Il faisait remarquer au peuple, qu'il sollicitait. non pour un cousin , mais pour un frère , qui avait été son lieuteuant et son second dans la guerre qu'il avait si glorieusement termiuée, et qui avait agi contre les ennemis de la république per mer , pendant que lui-même les pressait de son côté par terre. Voilà les ralsons qui donnérent à un indigne sujet, comme il parattra par la suite , la préférence sur un compétiteur qui était présenté par Scipion l'Africain . son cousin-germain , par toute la famille des Scipions, dans une assemblée tenue par un consul de la maison Cornélia, dont la famille des Scipions était une branche, qui d'ailleurs avait pour lui le préjugé glorieux de tout le sénat, qui, en le chargeant de recevoir la mère des dieux dans la ville , l'avait déclaré le plus homme de bien qu'il y eût dans la république. Scipion l'Africain ne put pas même obtenir la place de consul plébéien pour C. Lélius, qu'il appuyait aussi de sa recommandation. On donna à Quintius pour collègue Cn. Domitius Abénoberbua.

\$ 111. LES ETOLIENS ENVOIENT DES AMBARGAGEURS A NABIS, A PRILIPPE RT A ANTIOCHUS, POUR LES EN-GAGER A PRENDER LES ARMES CONTRE LES ROMAINS. NAMES COMMENCE LA GUERRE, AMRASSADEURS EO-MAINS VERS ARTIOCHUS. CONVERSATION ENTER SCIPION ET ANNIBAL. ENTREVUE OR VILLIUS AVEC LE ROL, PUIS AVEC SON MINISTER. ANTIOCRUS TIENT UN GRAND CONSEIL SUR LA GUERRE DES ROBAINS. ANNIRAL ENTER BY ECLAPHOMATHEM AVEC AVEC CHUS, ET EN EST PAVORABLEMENT ÉCOUTÉ. RETOUR DES AMBASSACRURS A ROMB. DÉPUTÉS ENVOYES DANS LA GRECE. EXPÉDITION DE PRILOPÉMEN CONTRE NAMIS. THOMS, DÉPUTÉ PAR LES ÉTOLIENS VERS AN-TIOCHUR, LE PRESSE DE PASSEE GANS LA GERCE. OUNTIES DÉTROMPS LES MACNÈTES; ILS DEMEC-BENT ATTACHÉS PLES QUE JAMAIS AUX ROMAINS. ASSEMBLÉS GÉNÉRALE ORS ÉTOLISMS, OU, MALGRÉ LES REMONTHANCES DE OCINTIES, ON APPELLE AN-TIOCHES POUR VENIR DÉLIVERE LA GRECE, ENTRE-PRISE PREFIDE ORS ETOLIENS CONTRE TROIS VILLES. MECRYBE DU TIRAN NARIS. ANTIOCRUS SONGE A PASSER DANS LA GRECE. THOAS LUI INSPIRE DE LA JALOUSIE CONTRE ANNIHAL. ANTIOCHES PASSE EN ECROPE. DISCOURS DU PRINCE DANS L'ASSEMBLÉE DES ETOLIENS. IL BET DÉCLARÉ GÉNÉRALISSIME, IL FAIT UNB TENTATIVE INSTILE SUR CHALCIS, ASSEMBLER ORS ACHERNS. DISCOURS DE L'AMBASSADEUR O'AN-TIOCHUS. DISCOURS DE L'ANDASSAORUR DES ETO-LIENS. RÉPONSE DE OUINTIUS. LES ACHÉENS SE DÉ-CLAREST CONTRE ANTIOCRUS. CE PRINCE SE BEND MATTER OR CHALCIS ET DE TOUTE L'ECRÉE.

Rome n'avait point alors de plus grands ennemis que les Etollens. Thoss, actuellement leur sonverain magistrat, ne cessait de les animer en leur représentant avec chaleur et emportement le mépris où ils étalent chez les Romains depuis la victoire remportée sur Philippe, à laquelle pourtant les Étoliens avaient eu la plus grande part. Ses remontrances eurent l'effet qu'il en avait espéré. Dans une assemblée générale qui se tint à Naupacte, on députa Damocrite vers Nabis, Nicandre à Philippe, et Dicearque, frère de Thoas, à Antiochus, avec des instructions particulières pour chacun de ces princes, mais tendant toutes à un même but , c'est-à-dire à les engager également, quoique par différents motifs, à se déclarer contre les Romalus.

Le premier représenta au tyrau de Sparte « que les Romains avaient entièrement énervé « sa puissance en lui ôtant les villes mariti-

<sup>6 «</sup> Isin nostra assiduitas, Servi, nescis quantúm ina terdúm afferai hominibus fastidit, quantúm sailetae tra... Utrique mostrúm desiderium nihii obfaisset. « (Pao. Men. esp. 21.)

<sup>1</sup> Liv. 11b. 35, csp 12.

« mes, puisque c'était de là qu'il tirait ses ga- ! « lères, ses troupes, ses matelots, qu'en-« fermé presque dans ses murs il avait la « donleur de voir les Achéens dominer dans « le Phélopounèse : qu'il n'aurait jamais une « occasion pareille à celle qui se présentait « actuellement de recouvrer son ancien pou-« voir : one les Romains n'avaient point d'ar-« mée dans la Grèce : qu'il pouvait s'emparer « facilement de Gythium, qui était fort à sa « hienséance; et que la prise d'une ville « comme celle-là ne paraltrait pas aux Ro-« mains un sujet qui méritat de faire passer

« de nouveau leurs légions dans la Grèce. » Nicandre avait des motifs encore plus forts pour animer Philippe, qui avait été dégradé d'un rang beaucoup plus élevé, et à qui l'on avait ôté heaucoup plus de choses qu'au tyran. « Il faisait valoir, outre cela, l'ancienne « réputation des rois de Macédoine , et l'uni-« vers conquis par leurs armes. Il ajoutait « que le parti qu'il lui proposait n'avait au-« cun risque pour lui ; qu'il ne lui demandait « point de se déclarer avant qu'Antiochus fût « passé en Grèce avec son armée. Et si vous « seul, ajoutait-il, sans être secouru par « Autiochus , avez soutenu si longtemps avec « vos seules forces la guerre contre les Ro-« mains et les Etoliens unis ensemble , com-« ment les Romains vons résisteraient-ils « maintenant que vous aurez pour alliés An-« tiochus et les Etoliens? Il n'ouhliait pas la « circonstance d'Anuibal , eunemi ué des Ro-« mains, et qui lenr avait tué plus de géné-« raux et do soldats qu'il ne leur en res-« tait. »

Dicearque prit Antiochus par d'autres eudroits. « Avant tout il lui fit sentir que , dans « la guerre contre Philippe, les Romains « avaient profité de la défaite de ce prince , « mais que l'honneur de la victoire appartea nait tout entier aux Etoliens; qu'eux seuls « leur avaient ouvert l'entrée dans la Grèce , « et qu'ils les avaient mis en état de vaincre « l'enuemi en leur prêtant leurs forces. Il fai-« sait un long dénombrement des troupes « d'infanterie et de cavalerie qu'ils fourni-« raient au roi, anssi bien que des places for-« tres. A l'égard de Philippe et de Nabis , qui | Liv. lib. 15, cap. 13.

« tes et des ports de mer dont ils étaient mal-

« n'étaient pas là pour le démentir . il avan-« çait, aussi hardiment que s'il en eût été « chargé de leur part, qu'ils étaient résolus « de se joiudre à lui, et de saisir la première « occasion qui se présenterait de recouvrer « ce qu'ils avaient perdu dans la guerre prè-« cédente, »

Voilà quels mouvements se donnaient les Etoliens pour susciter à Rome des ennemis de tous côtés. Les deux rois néanmoins ne s'ébraulèrent point alors; et celui même qui prit dans la suite le parti qu'ils souhaitaient ne s'y determinait que lentement.

Nabis se hata davantage, et il envova surle-champ dans toutes les places maritimes pour les porter à la révolte . Il gagna par présents plusieurs des principaux, et il se defit sous maiu de ceux qu'il trouvait attachés opiniâtrément au parti des Romains, Quintins, en partant de Grèce, avait chargé les Achéens de veiller à la défense des villes maritimes. Ils députèrent aussitôt au tyran pour le faire souvenir du traité qu'il avait fait avec les Romains, et pour l'exborter à ne pas rompre une paix qu'il avait désirée et demandée avec taut d'ardeur. Ils envoyèreut en même temps du secours à Gythium que le tyran avait déjà assiégé, et des ambassadenrs à Rome pour y donner avis de tout ce qui se passait,

Antiochus ne se déclarait pas encore, mais il prenait des mesures secrétes pour le grand dessein qu'il roulait dans son esprit. J'ai dit auparayant que les Romains avaient envoyé Sulpiclus , Ælius et Villius en qualité d'ambassadeurs vers ce prince. Ils avaient eu ordre de passer d'abord chez Eumène. Ils se rendirent donc à Pergame, la capitale de son royaume. Ils le trouvérent dans un grand désir que l'ou déclarat la guerre à Antiochus . parce que, comptant sa défaite assurée, il espérait eu tirer de grands avantages.

Sulpicius étant demeuré malade à Pergame, Villius, qui avait appris qu'Antiochus était occupé à la guerre de Pisidie, se rendit à Ephèse, où il trouva Annibal. Il cut plusieurs entretiens avec lui, dans lesquels il tâcha, mais inutilement, de lui persuader qu'il n'a-

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 13.

Mais il réussit mieux , supposé qu'il en ait en le dessein, à le rendre supect au roi. En faisant au Carthaginois de fréquentes visites, en lui témoignant beaucoup d'amitié, il fit naltre dans l'esprit d'Antiochus de la défiance contre lui, comme nous aurous bientôt occasion de le voir.

Tite-Live cite des historiens qui avaient écrit que Scipion l'Africain était de cette ambassade, et que ce fut lui qui eut avec Annihal les conversations dont je viens de parler! Il en rapporte même une, d'après eux, avec un assez grand détait, et marque que Scipion avant demandé à Annibal qui il jugeait qu'on dut regarder comme le plus grand des généraux, le Carthaginois lui répoudit, que c'était Alexandre-le-Grand , parce qu'avec un petit nombre de Macédoniens il avait défait des armées innombrables, et avait conduit ses troupes victorieuses jusqu'au bout de l'univers avec plus de sacilité que s'il n'avait rongoé simplement que pour son plaisir. Qui mellez vous apres Alexandre-le Grand? continua Scipion, Purrhus, dit Annibal, C'est lui qui le premier a enseigné l'art de bien camper. de bien prendre ses postes, de placer ses corps de troupes à portée de se soutenir mutuellement. D'ailleurs jamais homme n'eut taut de dexterité que ce prince pour se concilier les esprits ; et il posséda ce talent dans un degré si parfait, que, tout étranger qu'il était, les nations d'Italie préférèrent son empire à celui des Romains, qui depuis si longtemps tenaient le premier rang dans le pays. Enfin, reprit Scipion, je voudrais savoir à qui vous donnez la troisième place. Je la prends pour moi-même saus balancer, reprit Annibal. Vous! répliqua Scipion en souriant; et que direz-vous done si vous m'aviez vaincu? En ce cas , reprit Annibal , je me mettrais hardiment au-dessus d'Alexandre et de Pyrrhus, et de tout ce que nous connaissons de grands conitaines. Scipion fut frappé de cette réponse adroite 1, assaisonnée d'une louange fine à la-

vait rien à craiudre de la part des Romains. [ quelle il ne s'attendait pas ; car il semblait qu'Aunibal le préférait à tous les autres en le mettant à part comme un général avec qui nul autre ne devait entrer en comparaison, Tite-Live ne donne pas cette conversation pour certaine; et il y a des raisons de la sus-

pecter. Villius s'étant avancé d'Ephèse à Apamée , Antiochus s'y rendit après avoir terminé la guerre contre les Pisidiens. Leur entrevue se passa en contestations à peu près semblables à celle qu'avaient eue à Rome les ambassadeurs du roi avec Quintius 1. Elle fut troublée par la nouvelle que recut alors ce prince de la mort de son fils alné, qui fut regretté généralement, Villius, pour ue point se rendre importuu dans un temps de deuil et de tristesse, était retourné à Pergame, où il trouva Sulpicius parfaitement rétabli. Le roi les demanda peu après. Ils eurent un entretien avec son ministre, qui se termina à des plaintes récipro-

ques de part et d'autre, aprés quoi ils retournérent à Rome sans avoir rien conclu. Dès qu'ils furent partis, Antiochus tint uu grand conseil sur les affaires présentes, où chacun à l'envi s'emporta contre les Romains, sachant que c'était un moyen sûr de faire sa cour au prince\*. « Les uns relevaient la fierté « de leurs demandes et trouvaient étrange « qu'ils entreprissent d'imposer des lois au « plus grand rol de l'Asie, comme s'ils avaient a affaire à un Nahis vaincu : encore avaient-« ils traité celui-ci avec plus de ménagement, « l'avant laissé maître et souverain dans Laa cédémone, sa patrie, pendant qu'il leur paa raissait indigne que Smyrne et Lampsaque a obéissent à Antiochus. D'autres avouaient « que ces villes étaient, pour uu si grand « monarque, un objet peu important, et mé-« ritaient à peine qu'il prit les armes pour les conserver : mais que l'injustice couvrait a toujours, dans les commencements, ses « prétentions ambitieuses sous des demandee a simples et modestes qu'elle portait bientôt a aux plus eriants exces, » Alexandre d'Acarnauje, à qui l'espérance d'une meilleure for-

<sup>4</sup> Liv. lib. 35, cap. 14.

a Et perplexum punico astu responsum, et impre

e visum assentationis genus Sciptonem movisse , quod e e grege se imperatorum velut inmstimabilem secre-

a vissel, a

t Lir, lib. 35 , cap. 15, 17. 1 Liv. lib. 35 , cap. 17, 18,

une avait fait quitter la cour de Philippe ! depuis les disgraces de ce prince, pour passer dans celle d'Antiochus, sur l'esprit duanel il avait pris un entier ascendant, était de ce conseil. Comme s'il s'v était agi de délibérer, non pas s'il fallait faire la guerre on non, mais où et comment il la fallait faire, « il mon-« trait an roi une victoire assurée, s'il passait e en Europe, et s'il allait s'établir dans quel-« que partie de la Grèce. Il disait d'un ton a affirmatif que les Etoliens, qui en occu-« paient le centre, se déclareraient les pre-« miers contre les Romains : qu'anx deux « extrémités, Nabis d'un côté, ponr recouvrer « ce qu'il avait perdu , souléverait contre eux « tont le Péloponnèse ; et que de l'autre, Phi-« linge, encore plus mécontent, et semblable « à ces animaux que les chaînes dont on les « tient liés rendent plus furieux , ne manque-« rait pas, au premier signal de guerre, de « prendre anssi les armes : qu'il n'y avait « point de temps à perdre, et que le point

« décisif était de s'emparer des postes favo-

· rables, et de s'assurer des alliés. Il sjoutait

« qu'il fallait envoyer sans délai Annibal à

« Carthage pour donner de l'inquiétude et de

« l'occupation aux Romains,» Annibal, que ses entretiens avec Villius avaient rendu supect au roi, ne fut point appelé à ce conseil. Il s'était déjà aperçu en plusieurs occasions que le roi était refroidi à sou égard et ne lui marquait plus la même confiance '. Il eut une explication avec lui , dans laquelle il lui ouvrit son cœnr. Rappeiant les premières années de son enfance où il avait juré sur les autels d'être l'ennemi eternel des Romains : « C'est ce serment , dits Il. c'est cette haine qui m'a mis les armes « à la main pendant trente-six ans, qui m'a « fait chasser de ma patrie pendant la paix , « et qui m'a oblige de venir chercher un a sile dans vos états. Si vous frustrez mes « espérances, guidé par cette même haine « qui ne mourra qu'avec moi , j'irsi partout « où je saurai qu'il y a des forces et des ar-« mes susciter des ennemis aux Romains. « C'est ponrquoi je conseille à ceux de vos « amis qui vous fout la cour à mes dépens de « chercher quelque autre matière à lenrs ca-« lomnies. Je hais les Romains, et suis haî « d'enz. J'en prends à témoin les mânes de « mon père Amilcar et les dieux; tant que

« vons songere à leur faire la gaerre, vons pouver metre Annibel au nombre et à la « Lête de vos amis. Si quelque raison vous « fait pencher vers la paix, prenez d'autres « conseila que les miens. » Anliochus, touché de ce discours, parat rendre à Annibal toute son amilié et toule sa conflance. »

L. QUINTIUS 1. CN. DOMITIUS.

Les ambassadeurs, qu'on avait envoyés vers les rois étant de retour à Rome, on compritie les rois étant de retour à Rome, on comprision, par le rapport qu'ils firent de leur commission qu'ill fallait s'attendre à la guerre contre a Antiochns \*: mais on ne jugen pas qu'il y det necron ausse de sujet d'armer contre lui. Il n'en fut pas ainsi de Nabs, tyran de qu'il y det norse nous rete lui. Il n'en fut pas ainsi de Nabs, tyran de maritimes de la Leonie. On envoya en Gréco et qui attaquait actuellement toutes les villes. maritimes de la Leonie. On envoya en Gréco le prétenr Alliins avec une folte pour prendre la défense des alliés.

Comme Antiochus ne s'était point encore déclaré, les deux consuls enrent ordre de partir pour leur province, et se rendirent dans le pays des Botens qu'ils ravagérent chacun de leur côté. Les préteurs eurent aussi d'heureux succès dans l'Espagne.

Les sparres qui occupient dors les sruse de la république donnaient moins d'inquiétudes ans sénateurs que celle qu'on vojai se a préparer de la part d'Anticonta. Sur les divers bruits qui couraient de ses dessiens, sis prient différentes précautions pour mêtre la république en sâreté dans tous les endroits par où si pourrait l'attaquer. Il sujec'ent aussi à propos d'envoyer en Grèco quatre deputés pour observer sur les ilous mimes l'état

14

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An. R. 560; av. J. C. 92. <sup>2</sup> Liv. lib. 35, cap. 21.

<sup>1</sup> Id. Ibid. 1 Liv Hb. 35, cap. 23

o. 50, cep. 25

des choses, veiller a l'intérêt des alliés, et les conserver toujonrs dans l'amitié et l'attachement pour les Romains. T. Quintius était à la tete de cette députation.

Nabis cependant attaquait Gythinm avec tontes ses forces, et, irrité contre les Achéens de ce qu'ils avaient envoyé do secours aux assiègès, il ravageait leurs campagnes pour s'en venger '. Ils avaient a'ors pour général le célébre Philopémen, dont il est parlé avec plus d'étendne dans l'Histoire Ancienne<sup>9</sup>. Ils l'envoyèrent contre Nabis, qu'il attaqua d'abord avec sa flotte : mais comme il n'avait point d'expérience dans la marine, it fut vaincu. Il ent bientôt sa revanche sur terre, et remporta une victoire sur Nabis, qui ne l'empêcha pas neanmoins de se rendre maître de Gythium. Philopémen, dans la vne de forcer Nabis à quitter son entreprise sur Gythium, qu'il ne savait pas que le tyran avait dejà prise, s'approcha de Sparte même, comme pour en former le slége. Nabis accourut sur-le-champ au secours de sa patrie. Il se donna un second combat bien plus sanglant que le premier. Il y ent nn si grand nombre de Lacédémoniens ou tués, ou faits prisonniers, qu'à peine resta-t-il au tyran la quatrième partie de son armée. Il s'était retiré, pendant le combat, dans la ville. Philopémen, voyant qu'il s'v-tenait renfermé, et ne se crovant pas en état de l'assièger dans les formes, passa les trente jours suivants à ravager les campagnes de la Laconie. L'avant ainsi réduit à la dernière extrémité, il se retira comblé de gloire et comme en triomphe. Pendant cette expédition des Achéens con-

tre Nabis, les Etoliens avaient envoyé une ambassade à Antiochns pour t'exhorter à passer en Grèce.. Thoas, le chef de cette ambassade, lui représenta « que les Romains , « ayant retiré leurs légions de Grèce, l'avaient « laissée sans défense : que l'occasion ne pou-« vait être plus favorable pour s'en saisir : a qu'il trouverait tout disposé à le recevoir, « et qu'il n'aurait qu'à se montrer pour se ren-» dre le maître du pays. » Ce portrait flatté qu'ou lui fit de l'état des affaires de la Grèce, le frappa extramement, et ne lui laissa presque plus aucun doute sur le parti qu'il avait à

prendre. Quintius, en parcourant la Grèce avec les

autres députés, avait trouvé tons les peuples fort bien disposés, exceptè les Magnètes, que l'on avait aliénés des Romains en répandant le bruit qu'ils étaient déterminés à livrer à Philippe la ville de Démètriade, qui appartenait aux Magnètes '. Quintius eut besoin de toute son éloquence et de tonte son adresse pour les détromper des fansses préventions qu'on leur avait données; et il en vint heureusement à bont. Eurylogne, autenr de tous ces bruits séditieux, ne se croyant plus en sureté dans le pays, se réfingia chez les Eto-

Thoss, qui tenait le premier rang dans l'Etolle, et qui avait été envoyé vers Antiochns, était revenn , et eu avait amené avec lui Ménippe, que le roi envoyait aux Etoliens en qualité d'ambassadeur. Avant que l'assemblée générale fut convoquée, ces denz hommes avaient travaillé de concert à préparer et à prévenir les esprits en exsgérant avec emphase les armées de terre et de mer qu'avait le roi 9, ses nombreuses troupes d'infanterie et de cavalerie , les éléphants qu'il avait fait vegir des Indes, surtout ( motif paissant pour la mulitude) l'or immense que le roi apporterait suffisant pour acheter les Romains mêmes

Quintius était informé régulièrement de tout ce qui se disait et se passait en Etolie. Quoique tout îni parût désespéré de ce côtélà . cependant . voulant n'avoir rien à se reprocher, et mettre encore plus les Etoliens dans leur tort, il jngea à propos d'envoyer dans l'assemblée quelques députés des alliés pour faire ressouvenir les Etoliens de leur alliance avec les Romains, et pour être en état de répondre librement à ce que pourrait avancer l'ambasssadenr d'Antiochns: Il chargea de cette commission les Athéniens, que la dignité de leur ville et leur ancienne liai-

<sup>\*</sup> Tom, II.

Liv. lib 35 . cap. 21, 32.

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 33

que tous les antres.

Thoas ouvrit l'assemblée en annonçant qu'il était venu un ambassadeur de la part du rol Antiochus. On le fit entrer. Il commença par dire « qu'il aurait été à sonhaiter pour les « peuples de la Grèce et de l'Asie qu'Antio-« chus fût intervenu plus tôt dans leurs af-« faires, et pendaut que celles de Philippe se « soutenaient encore : que par ce moven « chacuu aurait conservé ses droits, et que « tout ne serait pas tombé sous le ponvoir « des Romains. Mais à présent encore, dit-il, « si vous mettez à exécutiou les desseins « que vous avez formés. Antiochus pourra. a avec l'aide des dieux et votre secours, ré-« tablir dans leur ancienne splendeur les af-« faires de la Grèce, en quelque mauvais « état qu'elles soient, »

Les Athéniens, à qui l'on donna ensuite audience, sans dire un mot du roi, se contentérent a de rappeler aux Etoliens le sou-« venir de leur alliance avec les Romains, et « des services que Quintius avait rendus à « toute la Grèce, les conjurant de ne rien « précipiter dans une affaire aussi impor-« taute que celle dont il a'agissait actuelle-« meut '; que les résolutions hardies, prises « avec chaleur et vivarité, pouvaient avoir « d'abord uu premier coup d'œil flatteur ; « qu'on en sentalt ensuite les difficultés dans « l'exécution, et que rarement elles avaient « uu heureux succès ; que les ambassadeurs « romains, et parmi eux Quintius, n'étaient « pas éloignés : que pendant que tout était « encore indécis, il paraltrait plus sage de « prendre la voie d'une conférence paisible « avec d'anciens alliés, pour se faire rendre « ce qu'ils crovaient leur être dû, que d'en-« gager précipitamment l'Europe et l'Asie « dans une guerre dont les suites ne pour-« raient être que fune-tes. »

La multitude, toujours avide de nouveauté. était entièrement pour Antiochus, et ne voulait pas meme qu'on admit les Romains dans l'assemblée. Les anciens et les plus sages eu-

1 « Ne temeré eam (Græriam) celeritate nimit con-« siliorum everterent. Consilia calida et audacia primă e specie læta, tractatu dura, eventu fristia esse. »

son avec les Etoliens y rendaient pl s prop es | rent besoin de tout leur crédit pour obtenir qu'ou les invitât. Quintius s'y rendit, moins dans l'espérance de faire aucune impression aur des esprits si fort préveuus, que pour convaincre tous les peuples que les Etoliens seuls étaient les auteurs de la guerre qui allait s'allumer, et que les Romains ne a'y engageaieut que malgré eux, et forces par la uécessité, « Il commenca par rappeler le souve-« nir des temps où les Etolieus étaient entrés « en alliance avec les Romains, parcourut lé-« gérement les différentes occasions où ils « avaient manqué à leurs engagements; et, « après avoir dit peu de chose sur cc qui « faisait actuellement l'objet ou le prétexte « des contestations, il se réduisit à marquer « que, s'ils croyaieut avoir quelque juste su-« jet de plaintes, il paraissait bien plus raia sonuable pour cux de faire leurs remona trauces au sénat, qui serait toujours prêt à « les écouter, que de susciter de galté de a cœur, entre les Romains et Antiochus, une a guerre qui allait troubler l'univers, et qui « causerait infailliblement la ruine de ceny « qui en auraient été les promoteurs, » L'événement justifia ses représentations ;

mais elles fureut vaines alors. Thoas et ceux de sa faction furent écoutés favorablement, et obtinrent que, sans délai , et en présence même des Romains, on ferait un decret par lequel on appellerait Antiochus pour venir délivrer la Gréce, et pour se rendre l'arbitre des différends entre les Etoliens et les Romains. Quintius avant demandé qu'on lui donnât conie de ce décret. Damocrite, qui était alors en charge, s'oublia jusqu'au point de répondre Insolemment à un homme d'un caractère si respectable « qu'il avait bien d'autres affai-« res pour le présent , et que dans peu il irait « lui-même en personne lui porter ce décret a en Italic en campant sur les bords du Tia bre. » Taut un esprit de vertige et d'emportement avait alors saisi toute la nation, ct même les premiers magistrats des Etoliens ! Quintius et les autres ambassadeurs retournérent à Coriuthe.

Les Etoliens, en attendant qu'Antiochus arrivat, et aussi pour ne pos parattre compter uniquement sur son secours, prenaient de leur côté toutes les mesures possibles pour

changer la situation présente de la Grèce '. Tout le monde convenait que dans chaque république les principaux, et ceux d'entreeux qui étaient les plus gens de bien, étaient attachès aux Romains, et se tenaient heureux de leur être alliés; mais que la multitude et ceux qui n'étaient pas contents de leur fortune soupiraient après le changement. Les Etoliens donc, ne comptant point réussir par la voie de persussion, résolurent de recourir à la ruse et à la surprise; et ils furent assez hardis pour former en un même jour trois entreprises étonnantes : c'était de s'emparer en même temps de Démétriade, de Chalcis et de Lacedémone. Trois des principaux citoyens furent charges chacun de l'une de ces trois ditions.

Dioclès partit pour Démétriade; et, par le secours de la faction d'Enryloque, qui était actuellement en exil, et qui parut alors à la tête des troupes que Dioclès avait amenées, il se rendit maltre de la ville.

Thoas n'ent pas le même succès à Chalcis. Ceux qui étaient à tête de la faction romaine et de la ville en même temps, ayant pressenti le dessein des Etoliens, se tinrent si bien sur leurs gardes, qu'il fut impossible de les surprendre.

L'enfreprise contre Sparte était bien plus délicate. Il s'agissait de surprendre le plus deflant de tous les hommes. Nabla depuis longtemps sollicitait le secours des Etoliens\*. Alexamène fut chargé d'y conduire mille hommes de pied. On y joignit trente cavaliers, qui étaient l'élite de la jennesse, auxquels les magistrats commandèrent d'exécuter ponctuellement les ordres de leur commandant, quels qu'ila fussent. Alexamène fut reçu par le tyran avec grande joie. Quelques jours après, étant sortis tous deux en pleine campagne , les cavaliers, en conséquence de l'ordre qu'ils avaient recu, se jettent sur Nabis et le massacrent. Ainsi perit Nabis par la main d'un traltre. La Providence emploie souvent un scélérat pour en punir un autre. Le crime d'Alexamène ne demoura pas longtemps im-

puui. Sa première attention fut de regagner promptement la ville pour s'emparer du palais et des richesses du tyran. Pendant qu'il s'occupe uniquement de ce soin, aussi bien que ses tronpes, il est tué lui-même par les bourgeois, qui , dans ce tumulte, avaient pris les

armes pour se défendre. Pendant que les Etoliens se donnaient tous ces monvements, Antiochus se préparait à passer dans la Grèce. Il était embarrassé à prendre son parti par rapport à Annibal'. Après l'éclaircissement dont nous avons parlé, qui avait, ce semble, dissipé tons ses soupcons, il avait paru déterminé à lui donner le commandement d'une partie de sa flotte pour passer en Afrique et y ramasser des troupes. Mais quels ravages ne fait point la flatterie dans la cour et dans l'esprit des princes! L'Etolien Thoas employa ce moyen pour écarter Annibai, dont le crédit auprès du roi lui faisait ombrage. Premièrement il fit beaucoup valoir la puissance des Etoliens, qui s'étaient rendus mattres de Démétriade; et, après avoir ébloui et trompé un nombre de Grecs par les hyperboles outrées dont il avait usé en parlant des forces d'Antiochus, il employa les mêmes artifices et les mêmes mensonges pour enfler les espérances et le courage du roi. Il lui faisait entendre qu'il était appelé dans la Grèce par les vœux de tous les peuples, et que, des qu'ils apercevraient sa flotte en mer, ils courraient tous avec empressement pour le recevoir.

Ensuite il entreprit de détourner ce prince du desseiu qu'il avait d'envoyer Annibal en Afrique en lui représentant « qu'il n'était a pas de sa prudence de diviser sa flotte, et « encore moins d'en donner le commande-« ment à Annibal : que c'était un exilé et un « Carthaginois à qui sa fortune on son génle « pouvaient auggérer dans un même jour « mille projets différents : que d'ailleurs cette « réputation même qu'il avait acquise dans « la guerre, et qui faisait comme son apae nage, était trop éclatante pour un simple « lleutenant : que le roi devait paraître seul « chef, seul général, et attirer seul les yeux

Liv. tib. 35, cap. 34 et 37. .

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 35.

<sup>1</sup> Liv. lib. 35, cap. 42 et 43.

« et l'atteution de l'armée; au lieu que, si « Annibal était employé, cet étrauger seul

« aurait la gloire de tous les henreux succès. » Il n'y a point 1, dit Tite-Live, d'esprits plus susceptibles de jalousie que cenx qui n'ont point nne grandeur d'ame égale à leur naissance et à leur rang, parce qu'alors tont mérite lenr devieut odieux, comme un bien étrauger anquel lis n'ont point de part. C'est ce qui parut bien clairement dans l'occasion présente. On avait su prendre ce prince par son faible. Un sentiment de ialousie, qui est la marque et le défaut des petits esprits, étouffa en lui toute autre pensée et toute autre réflexion. Il ne fit plus aucun ces ni ancun usage d'Annibal. Le succès vengea bien celui-ci, et moutra quel malhenr c'est ponr nn prince d'ouvrir son cœnr aux basses suggestions de l'envie, et ses orellles aux discours empoison-

nés des flatteurs. Antiochus enfin s'embarqua avec quarante vaisseaux pontés, soixante qui ne l'étaient pas. et denx cents barques chargées de toutes sortes de provisions et de machines de guerre\*. Il arriva d'abord à Démétriade, où il débarqua dix mille hommes de pled, cinq cents chevaux, et six éléphants. Ces forces auraient à peine suffi quand il ne se serait agi que de s'emparer d'un pays sans défense, loin qu'elles pusseut sontenir le choc de la puissance romaine. Des que que les Etoliens eurent appris l'arrivée d'Antiochus, ils assemblérent la nation, et firent un décret par lequel lis l'invitalent à se rendre à leur assemblée. Le roi . l'avant recu, vint à Lamia, où elle se tenait. Il y fut reçue par une multitude infinie de peuple qui remplissait l'air de cris, battait des mains, et se livrait à tous les transports par lesquels on a coutume de témoigner une joie extraordinaire.

Introduit dans l'assemblée avec assez de peine, tant la foule était grande, « if com-« mença par s'excuser de ce qu'il venait avec « beancoup moins de tronpes qu'ou ne l'avait « espéré ', faisant entendre que cet empresse-« ment était une preuve de son zèle pour leurs a intérêts, puisqu'au premier signal qu'ils lui « en avaient donné, il était parti malgré la a mauvaise saison, et sans attendre que tout « fût prêt : mais que bientôt leur attente sea rait remplie ; que , des que le temps serait « propre à la navigation , ils verraient toute « la Grèce couvertes d'armes , d'hommes , de a chevaux, et toutes les côtes de la mer bor-« dées de galères : qu'il n'éporgneraient ni « dépense , ni peine , ui danger pour délivrer « réellement la Grèce, et pour y procurer le a premier rang aux Etoliens : qu'avec ses « nombreuses armées il arriverait aussi d'A-« sie des couvois de tontes sortes : qu'ils eus-« sent soin senlement de fournir pour le pré-« seut à son armée tout ce qui lui serait « pécessaire, » Ce discours était plus propre à éblouir par une grandeur fastueuse qu'à persuader par nn air de vérité 1. Après avoir ainsi parlé, le roi se retira.

Un lei début ne dut pas plaire boucoup; et en effet les plasses viente hier qu'àntion et en effet les plasses les viente hier qu'àntiochus, au lieu d'un secon» effectif et pénsition de la comme l'avait promis, e leur de fonier de la comme l'avait promis, le une vient per experience élogiènes, et encore plus douteurses. Il y est donc partage de sentiemens. Phéches, actellement p fetter, voolait qu'on prit seulement Anliches pour médiatur et pour lement Anliches pour médiatur et pour lement Anliches pour médiatur et pour lement anniches pour médiatur et pour le partier de la partier partier le proserve de la partier le protier partier le prole partier le protier partier le partier le protier partier le prolière partier le protier partier le prolière partier le prop

Le premier sujet de délibération entre le roi et les Etoliens fut de savoir par quelle expédition il faliait commencer\*. On jugea à propos de faire une nouvelle tentative sur Chaicis; et l'on comptait que , pour réduire cette place, il n'était pas besoin de faire de grands préparaitis et de grands efforts, et qu'il suffi-

<sup>\* «</sup> Nalia ingenia tam prona ad invidiam sunt , quòm « corum qui genus ac fortunam suom animis non æquant:

<sup>«</sup> quia virtutem et ( ou piutôt ut ), bonum alienum ode-« runi, »

<sup>\*</sup> Liv. lib. 35, cap. 43.

Lis. St. 35, csp. 44.

a Plus in oratione dignitatis quam fidel erat. s
(Tactr. Annal, lib. 1, cap. 11.

<sup>1</sup> Liv. lib. 35 , cap 45.

<sup>4</sup> Lav. lib. 35, cap. 46, Ve

sait de se hâter. On se mit donc eu mouvement sans perdre de temps, mais sans beaucoup de troupes. Le roi ignorait-il que dans la guerre les premiers succés décident de la réputation pour la suite 1º Quand on fut près de la ville, Il laissa les principoux des Etoleins s'aboucher avec les magistrats de Chalcis, qui co téaient sortis à leur arrivée.

« Les Elolieus les enhoritent virement à fire alliance et amitié avec Anticchus, mais sans renocer à celle des Romaiss. Ils diffent que ce prince était passé dans la Gréce, non pour y porter la guerre, mais pour la differr recilement et de fait, et non en simples parol s comme avaient fait et les Romaiss ; qu'il ne pouvait y avoir rice de l'est et le Romaiss ; qu'il ne pouvait y avoir rice que d'étre amis en même temps des deux que d'étre amis en même temps des deux puissances, parce que l'une le défendrais

« toujours coutre l'autre, et que par là elles se tiendraient mutuellement en respect : « qu'ils vissent, s'ils ne prenaient pas ce parti, « à quoi ils s'expossient, le secours des Romains étant ébigné, et le roi présent et à « leurs portes. Miction, l'un des principaux de Chalcis.

répondit « qu'il ne poursi deviner pour la délivirance de qui Antichna suvile quité son « royaume, et était passé en Gréce : qu'il n'y savait aucune ville qui ett requ garnison « romaine, on qui paylt quelque tribut à l'ome, on qui paylt quelque tribut à l'ome, on qui paylt quelque tribut à l'ome, on qui se palsight d'étre opprimée: « que , pour les Chalcidens, ils n'avaient besoin ni de théreture, puisqu'ilà étaient « three , ni de défenseur, puisqu'ilà v'ainent » three , ni de défenseur, puisqu'ilà v'ainent annulls en c'elette qua sc'amité de maine.

« en pars sous na procection des Romains ; « qu'ils ue rejetaient pas l'amitié du roi ni des « Etoliens, mais que ce prince et eux ne « pouvaient leur donner un témoignage plus « certain de leur amitié que de sortir de leur « lle et de se retirer ; qu'ils étaient bien dé-

« tle et de se retirer ; qu'ils étaient bien déterminés, non-senlement à ne les pas recevoir dans leur ville, mais à ue faire avec « eux aucune alliance que de concert avec les

« Romains. »

Quand on eut rapporté cette réponse au
roi , qui était resté sur le rivage près de ses

vaisseaux, il pril le parti de s'en retourner pour le prisent à Démétriade, n'ayant pas amené avec lui des troupes assez considérables pour attaquer la ville par la force. Une première démarche si peu sage et si mai concertée ne lui fit pas d'honneur, et ne fut pas d'un bon augure pour l'avenir.

On se tourns d'un autre côlé, et l'on essaya de gagner quelques peuples de la Grèce, et surtout les Achèens'. Ceux-ci donnérent audieuce aux ambassadeurs d'Anticchus et des Elubiens, à Ege, où se tenait leur assemblée, en présence de Quintius, ambassadeur des Romeins.

L'ambassadeur d'Antiochus parla le premier. C'était un homme vain 's, comme le sont d'ordinaire cenz qui vivent à la cour des princes, et qui subsistent par leurs bienfaits'. Prenant donc un ton emphatique et imposant, il dit « qu'une cavalerie innombrable passait

« l'Hellespont pour venir en Europe, composée partie de culrassiers, partie d'archers qui de dessus leurs chevaux, dans la fuite « même, lauçaient à coup sûr leurs flèches « en se retournant. A cette cavalerie, capable d'écraser sœule toutes les forces de

ble d'ecraser seule toutes les forces de l'Europe réunies ensemble, il ajoutait une infanterie eucore plus nombreuse et plus e formidable : les Dahes, les Médes, les Ely« méens, les Cadusiens, noms luconus et effravants. Il soutenait qu'il n'v avait point

« de ports dans la Grèce qui pussent contenir « sa flotte, dont la droite était composée des « Tyriens et des Sidoniens, la gauche des Arcadiens et des Sidétes de Pamphylle, na-

« tions les plus habiles incontestablement et « les plus expérimentées dans la marine : « qu'il était inutile de faire un dénombre-« ment des sommes immenses que le roi était

en état de fournir pour cette guerre, tout
 le monde sechant que les royaumes d'Asie
 avaient toujours abondé en or : qu'il fallait
 juger de la même sorte des autres prépara tifs de guerre : qu'ainsi les Romains n'au-

Liv. ltb. 35. cap. 48.
<sup>2</sup> « Is. ut plerique quos opes regie alunt, vanlloquus, « maris terrasque ituni sonitu verborum compleverat. » (Lav.)

\* Liv, Ibid.

Ut int sa hell provenissent, famaza in cæirra fore.»
 ( TACIT. Hist lib 2, cap. 26. )

<sup>,</sup> 

« raient point ici affaire à un Philippe, ou à un « Annibal, celui-ci simple citoyen de Carthage, « l'autre renfermé dans les bornes étroites de « son royanme de Macédoine, mais au puis-« sant monarque de tonte l'Asie et d'une para tie de l'Europe : que cependant, quoiqu'il « vint des extremités de l'Orient pour délivrer a la Gréce, il n'exigeait rien des Achéens « qui fût contraire à la fidélité qu'ils croyaient « devoir aux Romains, leurs premiers amis « et alliés : qu'il ne demandait point qu'ils a joignissent leurs armes aux siennes contre « eux , mais seulement qu'ils demeurassent « neutres , saus se déclarer ni pour les uns « pi pour les antres. »

Archidamus, ambassadeur des Etoliens. parla en conformité 1, ajoutant « que le parti « le plus sûr et le plus sage pour les Achéens « était de demeurer simples spectateurs de la « guerre, et d'en attendre en paix l'événe-« ment, sans y prendre part et sans courir « aucun risque. » Puis s'échauffant peu à peu. il se répandit en reproches et en injures contre les Romains en général, et personnellement contre Quintius, « Il les traitait d'ingrats, qui « avaient onblié qu'ils devaient au courage « des Etoliens non-seulement la victoire rem-« portée sur Pbilippe, mais encore le salut de « leur armée et de leur général : car enfin « quelle fonction de capitaine Quintius avaita il faite dans la bataille ? qu'il ne l'avait vu e occupé dans cette action qu'à consulter les a auspices, qu'à immoler des victimes, qu'à « faire des vœnx, comme s'il eût été là en quaa lité d'augure et de prêtre, pendant que lui il a exposait sa personne et sa vie aux traits des « enpemis pour le défendre et le conserver. » A cele Quintius répondit « qu'on voyait « bien à qui Archidamus avait cherché à

« plaire par son discours : que, convaincu « de la parfaite connaissance qu'avaient les « Achéens du caractère des peuples d'Etolie, « qui faisaient consister tonte leur bravonre eu « paroles et non en actions , il s'était peu mis « en peine de ménager leur estime, mais « n'avait songé qu'à se faire valoir auprès des « ambassadeurs du roi, et , par leur moyen , « ignorer jusqu'ici ce qui avait formé l'alliance « d'Antiochus et des Etoliens , le discours de « lenrs ambassadenrs le faisait connattre sen-« siblement : que de part et d'autre ce n'a-« valent été que mensonges et vanteries : que, « faisant montre et parade de forces qu'ils « n'avaient point, ils se séduisaient et s'en-« flaient mutuellement par de fausses promes-« ses et de vaines espérances : les Étoliens. « d'un côté , avançant hardiment , comme on « venait de l'entendre, que ce sont eux qui « seuls out vaincu Philippe et ont sauvé les « Romains , et qu'ils attireraient à leur parti « toutes les villes de la Grèce : et le roi , d'un « autre côté . assurant qu'il allait mettre en « marche des troupes innombrables d'infan-« terie et de cavalerie, et couvrir la mer de « ses flottes. Ceci, dit Quintins, me rappelle « un repas que m'a donné à Chalcis un ami « fort honnéte homme et fort entendu à trai-« ter ses hôtes. Surpris de la quantité et de la « variété des mets qui nous furent servis, nous lui demandâmes comment, au mois « de juiu, il avait pu amasser tant de gibier. « Cet homme, qui n'était pas glorieux et vain « comme ces gens-ci, se mettant à rire , nous « avona de bonne foi que tout ce gibier pré-« tendu n'était que du pore assaisonné diver-« sement, et mis à différentes sauces. Il en « est de même des troupes do roi, ap'on « nops a tant fait valoir, et dont on a cher-« chè à enfler le nombre par de grands noms : « Dahes, Mèdes, Cadnsiens, Elyméens, tout « cela n'est qu'un même peuple , c'est-à-dire « des Syriens ; peuple d'esclaves pintôt que « de soldats , tant ils ont l'âme basse et ser-« vile. Que ue pnis-je, Achéens, vous re-« présenter tons les mouvements et toutes « les courses de ce grand roi, qui tantôt se « rend à l'assemblée des Etoliens pour y men-« dier un secours de vivres et d'argent; et « tantôt se présente en vain aux portes de « Chalcis, d'où il est obligé de se retirer « honteusement , après avoir considéré le port « d'Aulide et l'Euripe pour tout fruit de cette a rare expédition! Antiochns a compté mal à « propos sur les vaines promesses des Eto-« liens; et ccux-ci à leur tour se sont laisse e éblouir par les forfanteries d'Antiochus et

« auprès du roi même : que , si l'on avait pu

<sup>1</sup> Liv. lib. 35 . cap. 48.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 35, cap. 49.

## **∞**€\$ 216 \$\$\$

a de ses ministres. C'est ce qui dolt vous apprendre, Achéens, à ne vous laisser pas surprendre à leurs artifices, et à vous fier a pleinement à la bonne foi des Romains, dont vous avez fait épreuve tant de fois. Je

« dont vous avez fait épreuve tant de fois. Je « m'étonne qu'on ose vous dire que le parti le « pius sûr pour vous est de vous conserver « neutres. Ce moyen est sûr, mais pour de-

« neutres. Ce moyen est sûr, mais pour de-« venir la proje du vainqueur. »

La délibération de l'assemblée des Achéens

ne fut ni longue ni douteuse. Le résultat fut qu'on déclarerait la guerre à Antiochas et aux Etoliens 1. Ils firent partir sur-le-champ, suivant le conseil de Quintius, cinq cents hommes de troupes auxiliaires pour Chalcis, et autant pour le Pirée.

4 Liv. 11b 35, cap. 50.

Antichus appris per son ambassadeur in amusais succe qu'il avait es dans l'assemblée des Achèens. Pour s'eu dédommager, il dit un nouvel effort coutre Chaleis, et l'en approcha avec un bien plus grand nombre de troune de l'en approcha s'eu no bien plus grand nombre de troune Romains l'emperent, et le ville in cerrir ses portes '. Les autres villes de l'île eu firent ses portes '. Les autres villes de l'île eu firent bencht satant, et lis e rendit maitre de toute l'Eubée (île de Négrepout.) Il compta pour beacoup d'avoit commencé la première campague par la conquête et la réduction d'une les considérable. Mais qu'et-les qu'une conquête oil fon ne reucontre point d'ensemis à combatter?

1 Liv. iib. 35, cap. 54.

## LIVRE XXIII.

**+ ++++** 

Ce livre renferme l'espace de trois aunées, 561, 562, 563. Il contient la guerre des Romains contre Antiochus, terminée par la conquête de l'Asie Mineure, qui mérita à L. Scipion le surnom d'Aniatique.

# 1. - PREPARATIPS POUR LA GUERRE CONTRE AN-TIOCHUS, BU CÔTÉ OR LA BRLIGION. PRÉPARATIPE ED COTS DES SOINS HUMAINS. DÉPART DU CONSUL. ACILIUS POUR LA GRECE. RÉPONSE DE SÉNAT AUX AMBASIADEURS DE PHILIPPE, DE PTOLÉMÈE, DE MA-SINISSA BY ORS CARTHAGINOIS, QUI VENAIRNT OFFRIR DES SECOURS AUX ROMAINS. ANTIOCHES TIRRY DE CONSRIL DE GUERRE A DÉMÉTRIADE. BEAU OSSCOPES D'ANNIBAL, DON'T LES CONSEILS ME SONT SCIVIS EN BIEN. ANTIOCHUS PREND QUELQUES VILLES DE THES-SALIR, IL SPOOSE UNE JEUNE FILLE OR CHALCIS ET PASSE TOUT L'HIVER BY PRITING. LE CONSUL ACILIOS ARRIVE DAYS LA GRECE. BRAUCOUP DE VILLES SE RENORST & LUI. ANTIQUEUS, DESTITUÉ OR TOUT SE-CODES, SE RETIRE DANS LE OÈPILE DES THERMO-PTLES. VICTORE CONSIGÈNABLE REMPORTÉE PAR LE CONSEL ACILIUS SEE LE BOI ANTIQUEES AU PAS DES THERMOPPLES, CATON BUT GRANDE PART A CETTE VICTORE. ANTIOCHUS SE RETIRE A CHALCIS, ET ORLA A EPHRSE. CATON PORTE A ROME LA NOCVELLE DE LA VICTOIRE, ACILIES TACHE EN VAIN DE GAGNER PAR LA BOUCEUR LES ETOLIENS, IL ASSIÉSE HÉRACLÉE, ET LA PORCE APRÈS PLUS D'UN MOIS DE RÉSISTANCE. PRILIPPE ASSISGA LAVILLE ER LAMIA : LE CONSUL LUI ORDORRIRE O'BN LEVER LE SIÈGE. LES ETOLIERS PRESERT AN-TIOCHUS DE CONTINUER LA GUERRE. LA PRISE D'Hé-RACLÉR DÉTRRBINE LES ÉTOLISMS À ERMANDER LA PAIR. LES DURES CONDITIONS QUE LEUR IMPOSE LE CONSUL LES RESUTENT. ACILIES FORME LE SIÈGE DE NAUPACER. QUINTIDS SADVE CETTE VILLE, QUI STAIT SUR LE POINT O'ÈTER PORCÉE. AMBAMADEURS DE PRILIPPE A ROME. ANNISAL TIME ANTIOCHES DE LA SECURITE OF IL STAIT & EPERSE. VICTOIRE NAVALE REMPORTER PAR LIVIUS, AMERAL ER LA PLOTTE ROMAINE. SUR CELLE D'ANTIOCHUS, L. CORNÉLIUS SCIPION ET C. LÉLIUS SONT NOMMÉS CONSUIS.

P. CORNÉLIUS SCIPIO NASICA<sup>1</sup>. MANIUS ACILIUS GLABRIO.

Dès que les consuls eureut pris possession de leur charge, le séuat leur ordonna d'immoler des victimes de la grande espèce dans les principeux temples, et de prier les dieux d'accorder au sénat et au peuple romain leur protection dans la nouvelle guerre qu'ils étaient sur le point d'entreprendre. Les aruspices assurèrent que les entrailles de ces victimes n'annonçaient que d'heureux présages ; que cette guerre se terminerait par la vlotoire, et étendralt les bornes de l'empire plus loin qu'elles n'avaient encore été portées. En conséquence la guerre fut ordonnée contre Autiochus par le sénat et par le peuple. Les consuls avant tire au sort leurs départements, la Grèce échut à Acilius, l'Italie à Cornélius ; et, parmi les préteurs, l'Espagne ultérieure échut à L. Æmilius Paulus, dout nous parlerons dans la suite avec plus d'étendue 3. Il v commanda en qualité de proconsul ; c'est pourquoi Plutarque observe qu'il avait douse licteurs. On ordonns des prières publiques

<sup>1</sup> At. R. 561; av. J. C. 191.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 36, cap. 1. \* Plut. in Æmit. Paul.

pendant deux jours 1. On s'engagea, par des vœux solennels, de célébrer les grands ieux en l'honneur de Jupiter pendant dix jours, si le succès de la guerre était favorable, et d'offrir des présents dans tous les temples des dienx. Onelle honte un paganisme si religieux, quoique aveugle, ne ferait-il point à des généraux chrétiens, s'ils rougissaient de la plété et de la religion!

On n'omit rien non plus du côté des soins humains \*. Le préteur C. Livius, à qui le commandement de la flotte était échu, eut ordre de passer au plus tôt dans la Grèce avec trente vaisseaux, et d'y joindre ceux qu'il recevrait d'Atilius. On envoya six députés en Afrique. trois à Carthage, et trois dans la Numidie . pour y amasser des blés qui seraient portés en Grèce, dont le penple romain devait payer le prix. On avait pris les mêmes précautions dans la Sicile et dans la Sardaigne. On était tellement occupé des soins et des préparatifs de cette guerre, que le consul P. Cornélius défendit, par un décret, à tous les sénateurs et aux magistrats du second ordre 3 de s'éloigner de Rome de plus d'une journée. Il défendit aussi qu'il se trouvât en même temps plus de quatre sénateurs absents de la ville. Le consul Acilius, pour ue manquer en rien aux cérémonles prescrites, s'adressa aux féciaux, par ordre du sénat, pour savoir s'il fallait déclarer la guerre en parlant à Antiochus en personne, ou s'il suffisait de s'adresser à quelqu'une de ses places; et s'il la fallait déclarer séparément aux Etoliens. La réponse fut, sur le premier point, que la chose était indifférente; sur le second, que les Etoliens avaient eux-mêmes fait la déclaration de la guerre par les actes d'hostilité qu'ils avaient exercés.

Le consul Acilius, après avoir ainsi pourvu à tout, et avoir marqué le rendez-vous de ses troupes à Brunduse pour le quinze de mai , partit lui-même de Rome quelques jours auparayant.

- 4 Liv. lib. 36, cap. 1.
- 1 Liv. lib. 36, cap 2.
- Les megistrats du premier ordre étalent les cere les consuls , les préteurs : ceux du secone, les édites, les questeurs, les tribuns.

Dans le même temps, les ambassadeurs de Philippe, roi de Macédoine, et ceux de Ptolémée, roi d'Egypte, arrivérent à Rome, où ils venaient offrir aux Romains des troupes . de l'argent et des vivres pour la guerre qu'ils allaient commencer. Ceux de Ptolémée apportaient d'avance mille livres pesant d'or. qui équivalent à quinze cent soixante-deux marcs quatre onces de notre poids, et vingt mille livres pesant d'argent 1, c'est-à-dire trente et un mille deux cent cinquante marcs. On remercia ces denx princes de leur générosité et de leur attention, mais on n'accepta point leurs présents. Et sur ce qu'ils offraient l'un et l'autre de venir dans l'Etolie avec tontes leurs forces, et d'y faire la guerre pour la république, le sénat en marqua à Ptolémée sa reconnaissance, mais le dispensa de ce soin. Pour Philippe, on répondit à ses ambassadeurs que le sénat et le penple romain lui seraient obligés s'il voulait bien seconder le consul Acilius,

Il vint aussi des ambassadeurs des Carthaginois et du rol Masinissa. Les premiers promirent que leur république ferait porter à l'armée du consul cinq cent mille boisseaux d'orge, et un nombre de boisseaux de blé encore plus grand vraisemblablement, mais aul manque dans le texte de Tite-Live. Ils offraient aussi d'envoyer à Rome uu nombre de boisseaux de ces deux espèces de grains, qui égalerait la moitié de ce qu'ils destinaient pour l'armée. Ils prinient le sénat de vouloir bien accepter ces provisions à titre de présents. Ils ajoutaient que Carthage équiperait une flotte et la garnirait de troupes soudoyées à ses dépens, et paierait comptant au penple romain toutes les sommes qu'elle devait acquitter en différents termes et pendant plusieurs aunées. Les ambassadenrs de Mosinissa déclaraient que leur maître ferait voiturer dans l'armée de Grèce cinq cent mille boisseaux de froment et trois cent mille d'orge, et à Rome trois cent mille boisseaux de froment et deux cent cinquante mille d'orge, et qu'il enverrait au consul Acilius cinq cents cavaliers et vingt éléphants. A

<sup>4</sup> Liv. lib. 35, cap. 4

l'égard des grains, on répondit aux uns et aux autres que les Romains ue les accepteraient qu'à condition d'en payer le prix. On remercia les Carthaginois de leur flotte, sans rien accepter que les vaisseaux qu'ils pouveient devoir en vertu du traité, et on leur déclara qu'on ne recevrail les sommes dont ils étaient ;redevables qu'à l'échéance de chaque paisment.

Antiochus cependant, après avoir sollicité plusieurs villes ou par ses envoyes, ou par lui-même, à entrer dans sou alliance, se rendit à Démétriade, où il voulait tenir un grand conseil pour y délibérer sur les opérations de la campagne que l'on était près de commencer!. Annibel, qui depuis longtemps n'avalt point été admis au conseil, fut appelé à celui-ci. Le premier point que l'on mit en délibération regardait les Thessaliens. Il s'agissait de savoir quelle voie l'on devait prendre pour les soumettre, la douceur ou la force. Comme les sentiments étaient fort partages, Annibel, que l'on pria de dire son avis, fit un discours par lequel il ramena le roi et tous ceux qui assistaient à ce conseil, de cet article particulier, qui seul les occupait, au plan

gênéral de la guerre. « Si, depuis que uous sommes passés dans « la Grèce, dit-il, on m'avait consulté quand « il a été question de l'Eubée , des Achéens « et de la Béotie, je vous aurais donné le « même conseil, à l'égard de ces peuples, que « je vous donne aujourd'hui à l'égard des « Thessaliens\*. Ce conseil est que, préulable-« meut à tout , il faut travailler à attirer dans « notre parti Philippe et les Lacédémoniens, « de quelque manière que ce soit ; car, pour « ce qui regarde ces autres peuples, faibles « comme ils sont par eux-mêmes, qui doute, « quand ils se seraient donnés à nous, qu'ils « ne se rejoignent aux Romains des qu'ils « verront leur armée dans la Grèce ? Com-« bien donc est-il plus avantageux pour nous « d'engager dans notre alliance Philippe . « 'qui , s'étant une fois déclaré , ne pourra « plus reculer ?

« D'ailleurs, si Philippe se joint à nous, « les Romains seront-ils en état de nous ré-« sister, tandis que nous leur opposerons les « mêmes forces qui leur ont donné la victoire « sur ce prince, j'enteuds les Etoliens et les « Athamanes, au courage desquels tout le « monde sait qu'ila ont été redevables de « tous leurs heureux succès coutre Philippe? « Ce prince soutenait alors seul tout le poids « de la guerre ; au lieu qu'aujourd'hui les « deux plus grands rois de l'univers, avec « toutes les forces de l'Asie et de l'Europe , « combattront contre un seul peuple, qui, du « temps de uos pères, était à peine en état » de tenir tête au seul roi d'Epire ; et vous « savez ce que c'était que la puissance de e Pyrrhus comparce à la vôtre! car le ue a parle point des divers succès de la guerre « que je leur ai faite ; ils ue vous sont point « inconnus.

« Mais, me dira-t-ou, y a-t-il quelque ap-« parence que Philippe veuille entrer dans « notre ligue? Deux choses me le font espè-« rer : premièrement l'union de nos intérêts, « qui sont les mêmes de part et d'autre , et « réellement inséparables ; ce qui est le plus « ferme lien des traités et des alliances : en « second lieu , vos discours , messieurs les « Etoliens; car vous n'ignorez pas que Thoas, « votre ambassadeur, qui est ici présent, a « toujours avancé comme un fait certain , à « quiconque a voulu l'entendre, que Philippe « frémissait de courronx de ce que les Ro-« mains, sous l'apparence d'une fausse paix , « lui avaient imposé le joug d'une véritable « servitude.

Que si, pour des raisons qui nous sont cinconneus, ses dispositions sont changées, et que nous ne puissions pes lui persuader de se joindre à nous, prenous au moins des précaulions pour l'empécher de s'unir avec nos emenchs. Voir dis Sédeuxes, dit Anni-cu et de la comment de la com

<sup>1</sup> Liv. lib. 36, cap. 8. 2 Liv. lib. 36, cap. 7.

<sup>1</sup> Ville de la Chersonèse de Thrace

a lippe de marcher au secours des Romains. a Voilà, grand rol, ce que je pense à l'é-« gard de Philippe, Pour ce qui coucerne le « plan général de la guerre, vous savez quels « ont toujours été mes sentiments. Si j'avais « été cru d'abord, les Romains n'appren-« draient pas aujourd'hui, de loin, la prise a de Chalcis et du fort de l'Euripe, mais ils « verraient la Toscane et la Ligurie en feu, a et. ce qui est plus terrible pour eux que . toute autre chose, ils verraient Anuibal « dans le cœur de l'Italie. Je suis donc en-« core d'avis que vous fassiez venir toutes vos « troupes, tant de terre que de mer, et que « votre flotte soit suivie d'un grand nombre « de barques chargées de vivres : car, quoi-« que uons soyons ici eu petit nombre par « rapport à la guerre que pous entreprenous . « nous sommes encore trop pour le peu de a provisions que le pays peut fournir. Quand « yous aurez réuni toutes vos forces, vous « enverrez une partie de votre flotte à Cor-« cyre (Corfou), afiu que de là elle empêche « les Romaius de passer librement la mer, « Yous en ferez passer une autre sur les côtes « de l'Italie qui regardent la Sardaigne et « l'Afrique. Vous vous avancerez vous-même « jusque sur la côte maritime d'Illyrie près de « l'Epire, d'où vous serez à portée, soit de « défendre la Grèce, soit même de passer en « Italie, si le besoin de vos affaires le de-« maude. Voilà ce que je pense. Je puis a n'être pas fort habile pour toute autre

« quel qu'il locit. »
On ne put pas s'empécher, dans le moment, d'approuver l'avis d'Auubal; et c'était se néte l'onige qu'on pât donner à Autiochus dans l'état où étaient les choses. Il ne le
sparit Polyacteides peus aller en Asic, et ces
partir Polyacteides peus d'Annibel, les courtisens et
les flatteurs du roi l'en détournèrent encore,
comme ils l'avisent délà fait suparvant, en

« guerre : mais j'ai dû certainement appren-

« dre, par mes bous et mauvais succès, com-

« ment il faut la faire aux Romains. Je ne

a puis que vous douner mes conseils, et vous

a offrir mes services. Qu'il plaise aux dieux

« de faire réussir le parti que vous preudrez,

lui représentant « que la victoire ne pouvait « lui manquer : que, s'il suivait le plan d'An-« nibal, ce capitaine en aurait tout l'houneur, « perce que c'était lui qui l'avait formé : qu'il « failait que le roi ent toute la gioire des suc-

a fallalt que le rol etá toute la glorie de suscés, et pour ceis qu'il se fil lui-indene un « autre plan, sans s'arretèr r colui du Caripub par rece qu'il vient d'un autre l'Cest le travent de l'arce d'un autre l'Cest le travent de principal de l'actie reproche à un lieutnant de Néron, qu'i, pour ne paraltre point avoir besoin de conseil , saivait toigianz le april condraire à chai qu'o proposail, au risque de presure le pire. Voil comment des réventent intuites les melleurs sis, et conréventent intuites les melleurs sis, et conréventent intuites les melleurs sis, et conrépies. Dieu n'is béoin por côta que de laiser dominer un méchaut coussiel dans les laiser dominer un méchaut coussiel dans les

Le rol, ayant joint les troupes des alliés aux siennes, se rendit maltre de Phères et de quelques autres villes de Thessalie. Il fut obligé de lever le sège de devant Larisse, Bébius, préteur des Romains, y ayant euvoyé promptement du secours. Autiochus se retira

délibérations des princes.

à Démétriade. De là il passa à Chalcis, où il devint éperdument amoureux de la fille de sou hôte. Quoique ce prince ent près de cinquante ans, la passion qu'il eut pour cette jeune fille, qui n'en avait pas vingt, fut si forte, qu'il résolut de l'épouser. D'abord il fit parler, puis parla lui-même au pere 5, du desseiu qu'il avait de devenir sou gendre. Ce particulier avait de la peine à contracter une alliance qui était si fort au-dessus de sa condition; mais il se rendit enfin aux instances réitérées de ce prince. Alors Autiochus fit la cérémonie de ses noces avec le même appareil et la même profusion que s'il eût été eu pleine paix. Oubliant les deux grandes entreprises qu'il avait formées, la guerre contre les Romains, et la délivrance de la Grèce, il employa tout le reste de l'hiver eu divertissements et en fêtes

<sup>4</sup> a Ne alienz senientiz indigens videretur, in diversa e ac deteriora transibat.» (Tactr. Annal. lib. 15,

cap 10.) • Liv, lib. 36, cap. 8-10

<sup>-</sup> Liv. lib. 36, cap. 11.

à l'occasion de ses noces. Ce goût pour les plaisirs passa aisément du rol à tous les officiers et à toute l'armée, et fit partout négliger la discipline militaire. Il ne revint de l'assoupissement où cette mollesse l'avait jeté que quand il apprit que le cousul Acilius marchait à grandes journées contre lui dans la Thessalie.

Le consul avait passé la mer avec vingt mille hommes de pied, deux mille chevaux et quinze éléphants 4. Il chargea des tribuns légionaires dont il connaissait la capacité, de couduire l'infanterie à Larisse, pendant que lui-même il alla avec sa cavalerie joindre Philippe, qui était déià en action, et, après avoir forcé divers postes de Thessalie de concert avec le préteur romain Bébius, assiègeait actuellement Limnée. A sou arrivée la ville se rendit. Le cousul alla ensuite à Larisse, pour y délibérer sur les opérations de la campagne. Pendant le séjour qu'il y fit, Philippe soumit toute l'Athamanie.

Acilius resta pendant quelques jours à Larisse, principalement pour remettre sa cavalerie des fatigues de la navigation, et de la longue marche qu'elle avait faite en sortant des vaisseaux 9. Quaud il vit que ce peu de repos avait rendu à son armée toute sa vigueur et tout sou courage, il se mit en marche. A mesure qu'il avança, Pharsale, Scotusse, Phères, et plusieurs autres villes de Thessalie, se rendirent à lui avec les garuisous qu'Autiochus y avait laissées, Pendant ces expéditions, Antiochus était à

Chalcis. La, s'apercevant que de tons les avantages qu'il avait espéré tirer des Grecs il ne lui restait que le souvenir d'un quartier d'hiver passé agréablement, et les noces qu'il v avait contractées avec si peu de décence ', il commença à se plaindre, d'un côté, des vaines promesses des Etoliens et de l'impudente mauvaise foi de Thoas; et de l'autre à admirer Annibal, nou-seulement comme uu grand général, mais comme un homme d'une prudence consommée, et qui prévoyait sûrement tout ce qui devait arriver. En effet, il voyait

clairement de ses yeux l'accomplissement de tout ce qu'Annibal lui avait prédit en l'avertissant qu'il ne devait compter ni sur les promesses des Etoliens, ul sur la fidélité des peuples qui, en l'absence des Romains, se rendraient à lui. Cependant, pour ne pas ruiner entièrement par une indolence volontaire uu projet où il s'était engagé témérairement, il envoya avertir les Etoliens ses alliés de faire prendre les armes à toute la jeunesse de leur pays. Il conduisit au rendez-vous dix mille hommes de pied et cinq cents chevaux. Il y trouva les Etoliens en moindre nombre que jamais. Quand il s'en plaignit aux principaux du pays, qui u'étaient venus qu'avec une polgnée de leurs clients, ils répondirent qu'ils avaient fait tous leurs efforts pour amener avec eux le plus de monde qu'ils pourraient; mais qu'ils n'avaient rien gagne ni par leur autorité, ni par leurs promesses, sur l'esprit d'une jeunesse qui avait opiniatrément refusé de s'enrôler.

Alors, destitué et du secours de ses sujets, qui ne se hâtaient point de sortir de l'Asie, et de celul qu'il avait cru trouver en Grèce sur la parole de ses alliés, il se retira dans le défilé des Thermopyles, C'est une chaîne de montagnes qui partage la Grèce par le milieu . comme l'Apennin partage l'Italie d'occident en orient. A l'extrémité de ces montagnes, vers l'orient, est le mont OEta, dont le sommet le plus élevé était appelé Callidrome, au bas duquel, dans la vallée qui aboutit au golfe Maliague 1, est un chemin qui u'a pas plus de soixante pas de large. C'est la seule route par où une armée puisse passer, supposé qu'elle ne trouve aucun obstacle. C'est la raison pour laquelle ces défilés sont appelés Pules, c'està-dire portes; et par d'autres Thermopyles, à cause des bains chauds qui s'y trouvent. Ce lieu est célèbre par le courage avec lequel les Lacédémoniens le défendirent ou plutôt s'y firent tuer en combattant généreusement cou tre les Perses.

Antiochus se campa au même lieu, mais non pas avec la même intrépidité et la même résolution. Il fortifia encore le défile par di-

<sup>1</sup> Liv. lib 36, cap. 14. 2 Liv. Ibid

<sup>5</sup> Liv. lib. 36, cap. 15.

<sup>2</sup> Aujourd'bui le golfe de Zeitown

vers ouvrages, et en ferma l'entrée d'un double fossé, d'une double palissade, et même, eu quelques endroits, d'un mur, que la quantité de pierres qu'il trouvait sous sa main lui donna la facilité d'élever '. Antiochus croyait d'abord s'être bien mis en sûreté en se saisissant dn pas-des Thermopyles, et l'ayant fortifié comme il avait fait, Comptant donc que les Romains ne pourraient jamais l'y forcer, il envoya quatre mille Etoliens (c'était tout ce que l'Etolie lui avait fourni de tronpes), moitié pour garder Héraclée, située tout pres de l'entrée du défilé, moitié à Hypate, qui n'en était pas fort éloignée. Ces quatre mille hommes, peu après, s'étant réunis tous ensemble. s'enfermèrent dans Héraclée. Mais le roi ne vit pas plus tôt les Romains s'approcher, que la frayeur le saisit. Il savait que les Perses avaient trouvé dans ces montagnes mêmes des sentiers aui les avaient conduits au-dessus des têtes des Lacédémoniens, et que tout récemment Philippe avait aussi été enveloppé par les Romaius dans de semblables défilés auprès du flenve Aous. Il envoya donc un courrier aux quatre mille Etoliens leur donner ordre de s'emparer des sommels des montagnes pour empecher les Romains d'y trouver aucun passage. Deux mille seulement obéirent et s'emparèrent des hanteurs, se partageant en trois corps. Le consul, avant le combat, crut devoir exhorter ses troupes. Les officiers et les soldats de son armée étaient presque les mémes qui avaient combattu contre Philippe. Il les anima en peu de mots par le souvenir de la cèlèbre victoire qu'ils avaient remportée sur ce roi, tout autrement guerrier et exercé dans les combats qu'Antiochus, qui, nouvel époux amolli par les délices et par les festins, s'imaginait que l'ou faisait la guerre comme on célébre des noces. Il leur ordonna ensuite de prendre de la nourriture et du repos.

Acilius avait pris une précaution qui fut la principale cause de sa victoire. Sachant que les Etoliens avaient gagné le haut des montagues, il détacha M. Porcius Caton et L. Valérius Flaccus, lieutenents consulaires ', chacun avec deux mille hommes d'élite, pour aller attaquer les Etoliens et les chasser de leur poste. Le lendemain, dès que le jour parut, il donna le signal et rangea ses troupes en bataille, donnant fort peu de front à son avantgarde, selon la nature du lieu. Antiochus eu fit autant des qu'il vit parattre les enseignes des Romains. D'abord ses soldats, placés devant et autour des ouvrages, soulenaient facilement l'ennemi, qui faisait toutes sortes d'efforts pour les enfoncer de quelque côté, d'antant plus qu'ils étaient secondés fort à propos par ceux qui d'en haut faisaient pleuvoir sur les Romains avec leurs frondes une gréle de pierres et de balles de plomb, et lançaient sur eux eu même temps des flèches et des javelots. Mais ensuite, se voyant pressés d'un grand nombre de Romains, qui s'avancaient toujours, et auxquels ils ne pouvaient plus résister, ils rentrèrent en dedans de leurs retranchements; et, soutenus de lenr rempart qu'ils avaient alors devant eux, ils en formaient un second avec leurs lances qu'ils présentaient à l'ennemi. Plusieurs Romains, pour s'être avancés avec trop de têmèrité, furent percés et demcurérent sur la place. Le consul, ou se serait vu obligé d'abandonner l'entreprise, on aurait perdu beaucono de monde, si Caton. après avoir chasse les Etoliens de la cime appelée Callidrome, et en avoir tué la plus grande partie qu'il avait trouves endormis, ne se fot montré avec sa troupe sur la partie de la colline qui commandait le camp des enuemis. Il avait essuvé des peines et des dangers inexprimables pour arriver au sommet de cette montagne, passant au travers de rochers impraticables, et dans des rontes bordées d'affreux précipices. Flaccus n'eut pas le même succès; et quelques efforts qu'il eut faits, il ne put jamsis arriver au poste auguel il tendait . et qui était gardé par un autre corps d'Eto-

liens.
Les soldats d'Antiochus, n'apercevant encore que de loin les gens que Caton amenait avec lui, s'imaginérent que c'étaient les Eto-

Liv Hb. 36, cap. 16-21. — Plot. in Cat. pag. 318,
 341. — Applan. in Syr. pag. 96-98,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutarque, Applen et Cicéron disent que Caton servait alors comme simple jribun légionnaire.

liens qui , ayant vu les deux partis aux mains. venaient au secours de leurs allies. Mais quand ils reconnurent de près les drapeaux et les armes des Romains, ils furent tous saisis de frayeur, et la plupart jetèrent leurs armes et s'enfuireut. Antiochus, blesse à la bouche d'un coup de pierre qui lui fracassa les dents, fut obligé par la douleur à tourner bride. Après sa retraite, aucune partie de son armée n'osa attendre les Romains. Ce ne fut plus qu'une déroute ; mais la fuite devenait extrêmement difficile aux vaincus, parce que d'un côté ce n'étaient que marais profonds, et de l'autre que roches escarpées, qui empéchaient qu'on qu'Acilius parut devant Chalcis, les portes ne put s'écarter presque ni à droite ni à gau- | lui en furent ouvertes. Toutes les autres che. Les Romains, qui s'étaient mis en devoir villes de l'Eubée se rendirent sans attende les poursuivre, se trouvérent aussi fort dre qu'on les sommât; et le consul avant, en embarrassés, d'abord par les fossés et les pa- très-peu de jours, reconquis toute l'île sans lissades, puis par la difficulté du vallon étroit user de violence à l'égard de qui que ce fût, on'il leur fallait traverser, mais surtout par les ramena son armée aux Thermopyles; beauéléphants qu'Antiochus avait placés à son ar- coup plus estimable par la modération qu'il rière-garde, et qui arrêtaient tout court les fit paraltre après la victoire que par la vicgens de pied, et encore davantage les chevaux, 1 toire même 3. plus effrayés à la vue de ces masses énormes perdirent aussi du temps à piller le camp des vaincus. Cependant ils pousserent ce jour-là jusqu'à Scarphie ', et, ayant tué ou pris un grand nombre non-seulement d'hommes et de chevaux, mais même d'éléphants, ils revin-

temps embrassé Caton encore tout échauffé et hors d'haleine, et, en présence de l'armée, il s'ecria, dans les transports de sa joie , que ni lui ni le peuple romaiu ne pourralent jamais récompenser dignement ses services. Caton, qui combattait ici comme lieutenant, ou , plus vraisemblablement , comme simple tribun légionnaire, avait été consul et à la tête des armées en Espagne, où il s'était fort distingué, comme nous l'avons raconté ci-devant; mais il ne croyait pas se dégrader en acceptant un emploi subalterne pour le service de l'état, et cela était ordinaire chez les Romains.

Au sortir de cette action, le consultint long-

rent dans leur camp.

pyles.

Le consul avait fait partir vers la fin de la nuit sa cavalerie pour aller après l'ennemi. Il se mit lui-même eu marche avec les légions dès que le jour parut. Antiochus, qui avait beaucoup d'avance sur lui, n'avant point cessé de fuir avec précipitation qu'il ne fût arrivé à Elatée 1, ramassa dans cette ville les débris de la bataille et de la fuite, d'où il se retira à Chalcis, ne ramenant avec lui de toute son armée que cinq cents hommes tout au plus. Il n'v attendit pas le consul : mais . en étant parti promptement, il mouilla l'ancre au port de Têne , et passa à Ephèse. Des

De là il euvoya Caton porter lui-même à que par tout le fracas de la bataille même. Ils Rome la nouvelle de cette victoire, marquant dans ses dépêches, en termes énergiques, la part considerable qu'il y avait eue. Il est beau pour un général de rendre ainsi justice au mérite d'autrul, et de ne point donner d'accès dans son cœur à la jalousie. L'arrivée de Caton à Rome remplit la ville d'une joie d'autant plus vive, que l'on avait plus appréhendé les sultes d'une guerre contre un rol si puissant et d'une si grande réputation. On ordonna des prières publiques et des sacrifices en actions de graces pendant trois jours.

Dans le temps même que se donnait la bataille, dix galères d'un côté et trois d'nn autre, qui venaient an secours du roi, et étaient arrivées en Gréce, ayant appris sa défaite, s'en retonrnérent à Ephèse. D'autres vaisseaux chargés de convois considérables pour Antiochus avaient déjà passé le détroit qui est près de l'île d'Andros. Atilius, qui commandait la flotte romaine, les ayant attaqués, en coula

<sup>1</sup> Ville de Locride dans le vois

<sup>1</sup> Ville considérable de la Phocide. Petite lie parmi les Cyclades.

<sup>1 «</sup> Multó modestia post victori e laudabillor. » ( Liv.

une partie à fond et prit tout le reste, à l'ex- | qu'ils se battaient en désespérés. Ils brûlaient ception de ceux qui étaient à l'arrière-garde. qui rebroussérent chemin et s'en retournérent en Asie.

Ouoique les Etoliens, par leurs procédés violents et pleins d'insolence, se fussent rendus indignes de tout ménagement, Acilius tâcha uéanmoins de les rappeler à leur devoir par la douceur 1. Avant que de former le sièce d'Héraclée, il fit représenter à cenx qui s'y étaient renfermés « que l'expérience au moins « devait leur apprendre le peu de foud qu'ils « pouvaient faire sur Antiochus : qu'il était « encore temps d'avoir recours à la clémence « du peuple romain : qu'ils n'étaient pas les « seuls penples de la Grèce qui eusseut man-« qué de fidélité à des alliés dont ils avaient « reçu tant de bienfaits; mais qu'au moins les « autres avaient condamné leur avenglement « et leur ingratitude aussitôt après la défaite « et la fuite du roi, dont les sollicitations et « les promesses les avaient séduits : qu'eucoro « que les Etoliens fussent les plus coupables, « puisqu'ils n'avaient pas suivi ce prince, mais « l'avaient attiré dans la Grèce, qu'ils n'a-« vaient pas seulement pris part à la guerre « comme alliés d'Antiochus, mais en devaient « être regardés comme les chefs et les au-« teurs, cependant, s'ils pouvaient se résou-« dre à se repentir eu livrant aux Romains « Héclarée, ils ue devaient pas désespérer de « leur grace et de leur salut. »

Ces remontrances furent iuutiles; et le cousul, voyant qu'il en fallait venir à la force, forma le siège de cette ville avec toutes ses troupes. Héraclée était une place très-forte. d'une grande étendue, et en état de faire une longue et vigonreuse défense '. Le consul ayant mis en usage les balistes, les catapultes et tontes les autres machines de guerre dont il avait amassé un grand nombre, fit attaquer la ville en même temps par quatre endroits. Les assiègés se défendaient avec un courage, ou, pour mienx dire, avec une fureur qui ne se peut exprimer. Ils rétablissaient sur-le-champ les pans de murs qui avaient été abattus; ils faisaient de fréquentes sorties avec une violence qu'il était difficile de souteulr, parce 1 Liv 11b. 26, cap 22

en un moment la plus grande partie des machines que l'on employait contre eux. L'attaque fat continuée ainsi pendant vingt-quatre jours de suite, sans interruption ui jour ni nnit. Il est aisé de juger que les forces de la garnisou, qui n'était pas fort nombreuse en com-

paraison des Romains, devaient être épuisées par un travail si violent et si continu. Le consul forme un nouveau plau. Il faisait cesser l'attaque sur le minuit, et ue la faisait recommeucer que le lendemain matin vers les neul heures. Les Etoliens, ne doutant point que cela ue vint de lassitude, et que les assiégeants ue fussent autant accablés de fatigue qu'euxmêmes, profitaient du repos qu'ou leur laissait el se retiraient en même temps que les Romains. Cette pratique dura quelque temps ; mais le consul, ayant fait retirer ses troupes à l'ordinaire sur le minuit, trois heures après fit attaquer la ville par trois endroits seulement, placant à un quatrième côlé un corps de troupes qui avait ordre de demenrer tranquille jusqu'au moment où on leur donnerait le signal pour agir. A cette attaque, ceux des Etoliens gul dormaient eureut bien de la peine à se réveiller, et ceux qui veillaient coururent de tous côtés où le bruit les appelait. Au point du jour, sur le signal du consul, on donne l'assaut à l'endroit de la ville qui jusqu'alors n'avait point été attaqué, et que les assiégés, par cette raison, avaient dégarni, La place fut emportée dans le moment, et les Etoliens se réfugiérent précipitamment dans la citadelle. La ville fut livrée au pillage, moins par esprit de haine et de vengeance que pour dédommager le soldat, à qui jusque-là on u'avait point permis de piller aucune des villes que l'on avait prises. La citadelle, qui manquait de vivres, ne put pas tenir longtemps, et, à la première attaque, la garnison se rendit. Entre les prisonniers était Damocrite, l'un des principaux de la uation, qui, au commencement de la guerre, avait répondu à Quintius qu'il lui porterait en personne dans l'Italie le décret par lequel les Étoliens venaient d'appeler Antiochus. Les Romains, qui se souvenaient de cette réponse insolente, en ressentirent davantage la ioie de leur victoire.

<sup>1</sup> Liv. lib. 36, cap. 21-24.

Dans le même temps que le consul avait

commence le siège d'Héraclèe, le roi Philippe, de concert avec lui, avait entrepris celui de Lamia, qui n'était éloignée d'Héraclée que de sept milles, c'est-à-dire un peu plus de deux lienes!. Ce voisinage de deux villes assiégées, l'une par les Romains, l'autre par les Macédoniens, forma une vive émulation entre les deux peuples, chacun s'efforçant de soutenir l'honneur de sa nation. Philippe trouva beaucoup plus de difficultés devant Lamia qu'il ne s'v était attendu. Les Macédoniens poussaient une mine avec des peines infinies dans un terrain rude et pierreux , on ils rencontraient des roches si dures. que leurs outils s'émoussaient sans les pouvoir entamer. Le roi, voyant que cet ouvrage avançait si peu, tâcha d'engager les habitants, par les conférences qu'il eut avec les principaux à lui remettre la ville entre les mains. Il était persuadé que, si Héraclée était prise la première, ils aimeraient mieux se rendre aux Romains qu'à lui, et que le consul voudrait se faire honneur de la conquête de cette place, et un mérite auprès des habitants d'en avoir fait lever le siège aux Macédoniens. Il avait raisonné juste : car , aussitôt que le consul fut maître d'Héraclée, il envoya dire à Philippe de lever le siège, prétendant « qu'il « était juste que les Romaius, qui avaient la a neine de combattre les Etoliens, recueillis-« sent les fruits de la victoire. » Il fallut obéir. Un prince peut-il n'être pas infiniment sensible à un tel affront ? La ville se reudit quelque temps après aux Romains.

Eloliens, assemblés à l'Ippaire, eurogérent à Authoria des ambassedurers, du nombre desquels édisent Xicandre et Timos \*I. Sa avaient ordre de pier ce prince, premiterment de reveuir lei-nême en Gréce avec une nouvello fonte et une nouvelle arrafect ; secondement, si quelque raison l'en empéchait, de leur enveyer des troupes et de l'argent, list lui en prover des troupes et de l'argent, list lui ensembrent « qu'il était de son homeur et de sembrent « qu'il était de son homeur et de sembrent » qu'il était de son homeur et de sembrent » de l'argent propriés de sembrent propriés de sembrent de l'argent propriés de sembrent propriés de sem

Quelque jours avant la prise d'Héraclée, les

« occupit les Romains dans la Gréce de telle spon qu'ils resseus et il e temps in des bert de détraire entièrement les Etoles, pour passer ensité dans l'Asie avec les et e leurs forces. » Ces raisons, qui étalent sans e leurs forces. » Ces raisons, qui étalent sans régleux, farcel majerende sur l'espris du roi. l'argent dont ils ausient besois pour souteirs la guerre, et leur promit de leur emoyer incossamment les troupes de terre et de mir qu'ils demunidant. Il retiral auprès de lui l'argent qu'il resai volonières pour solicitére qu'ils demunidant, qu'i resai volonières pour solicitére perferr.

Mais la perte d'Héraclée acheva d'abattre le courage et de ruiner les espérances des Etoliens; et, peu de jours après le départ des ambassadeurs dont nous venons de parler, renonçant absolument à la guerre, ils en envoyerent d'autres au consul pour lui demander la paix '. Ils commençaient à le haranguer, lorsque ce général les arrêta tout court, leur dit qu'il avait autre chose à faire que de les entendre : et, leur accordant une trève de dix jours, il les renvoya à Hypate avec L. Valérius Flaceus, à qui il leur ordonna d'exposer leurs raisons comme ils auraient fait à luimême. Lorsqu'ils y furent arrivés, les principaux de la nation tinrent couseil chez Flaccus pour examiner avec lui de quelle manière il devaient traiter avec avec le consul. Ils paraissaient disposés à lui rappeler dans la mémoire les alliances qu'ils avaient contractées avec le peuple romain, et les services qu'ils avaient rendus à la république, « Flaccus leur « conseilla de ne point faire mention de trai-« tés qu'eux-mêmes avaient rompus. Il ajouta « que leur salut dépendant , non de la bouté « de leur cause, mais de la clémence du peu-« ple romain, le meilleur parti qu'ils eussent « à prendre, c'était d'avouer leur faute et « d'en demander pardon : que, s'ils agissaient « en suppliants, il leur servirait de médiateur « auprès du cousul et dans le sénat à Rome . a où il serait nécessaire qu'ils envoyassent « aussi des ambassadeurs. Suivant l'avis de « Flaccus, ils conclurent tous que l'unique « moven de se sauver était de s'abandonner

Liv. lib. 35, cap. 25.
 Liv. lib. 35, cap. 26.

<sup>11.</sup> HIST. ROM.

<sup>1</sup> Liv. lib. 36, cap. 27-29.

a à la bonne foi des Romaius; ils se flattaient a que cette confiance les piquernit d'honneur et leur oterait la volonté de maltraiter des suppliants, et ils se réservaient au fond du cœur le dessein et l'espérance de profiler des occasions favorables que la fortune pourrait

« leur présenter, » Quand ils furent devant le consul, Phénéas, chef de l'ambassade, fit une harangue longue et pathétique, dans l'espérance d'adoucir la colère du vainqueur, et finit en disaut « que les Etoliens abandonnaient leurs personnes et tout ce qui leur appartenait à la bonne foi des Romains, » Les Etoliens ne comprenaient pas touto la force que les Romains attribuaient à cette expression, s'abandonner à la bonne foi de quelqu'un. Ils répétaient vraisemblablement ce que Valérius leur avait dicté : en quoi il y aurait de la part de celui-ci une fraude tout à fait condamnable. Cette expression signifiait, dans le sens des Romains, s'abandonner à la bonne foi de celui à qui l'on parle, sans réserve, sans exception, et si absolument, qu'il peut après cela , sans aucune autre formalité, disposer des biens, de la personne et de la vie même de ceux qui se sout ainsi soumis. En un mot, c'était se rendre à discrétion. Quand Phénéas eut prononcé ces paroles : Pensez-y murement, dit le consul aux Etoliens, et voyez si votre résolution est bien prise de vous soumettre en cette façon. Phênêas lui montra le décret où ses termes étaient écrits

mot pour mot, tels qu'il les avait prononcés. Puisque ceta est ainsi , reprit le consul, je vous somme de me livrer sans délai votre citoyen Dicearque et Menetas d'Épire (cet homme étant eutré dans Naupaete avec des troupes, en avait soulevé les habitants), et Amunandre avec les principaux des Athamanes, par le conseil desquels vous vous étes révoltés contre nous. Phénéas attendit à peine que le cousul cût achevé de parler. Alors prenant la parole avec vivacité : Nous nous sommes livrés à vous, dit-il, comme amis, non . comme esclaves ; et je suis persuadé que c'est faute de faire reflexion aux usages des Grecs, que vous exigez de nous des choses qui u sont absolument contraires. Je me mets peu en peine, repliqua le consul, qu'il amble aux Étoliens que j'agisse contre les usages des Grecs;

il më suffit que, conformément aux usages des Romains, j'use de mon autorité sur des peuples qui viennent de 2 y soumeltre par leur propre décret, et que j'avais dijá soumis par les armes. C'est pourquoi, si rous n'obéissez dans le moment, je vais vous faire mettre en prison. El sur-le-chanp il fit apporter des chaines, et les fit entourer de ses licteurs.

A ces menaces, touto la fierté de Phénéas et des autres Etoliens tomba; ils commencèrent à sentir leur état. Phénéas dit que lui et les autres Étoliens voyaient bien qu'il fallait obéir aux ordres du consul : mais qu'il était nécessaire d'assembler la nation pour en faire un décret; qu'il demandait pour cet effet une trève de dix jours. Le consul la leur accorda, à la prière de Flaccus; et les députés retournèrent à Hypate, La, Phéneas ayant exposé à eeux qui formaient le conseil les demandes du consul, et le péril auquel lui et ses collègues s'étaient vus exposés, ces conseillers ne purent s'empêcher de gémir sur la triste situation des Etoliens ; mais ils n'en eonelurent pas moins pour l'obéissance, et sur-le-champ ils firent convoquer

toute la nation. Quand tout le peuple assemblé sut de quoi il s'agissait, il fut tellement aigri de la hauteur et de la dureté du consul, que , s'ils eussent été en paix , la colère qui les transportait cût été capable de leur faire prendre les armes, A l'indignation que eausait la rigueur de ces ordres, se joignait la difficulté de les exécuter. Comment pouvaient-ils livrer aux Romaina, surtout la personne du roi Amynaudre? Les esprits étaient dans cette disposition, lorsque Nicandre, revenu de son ambassade de Syrie, flatta la multitude d'une vaine espérance. en lui faisant entendre qu'Antiochus se préparait à continuer la guerre, tant par mer que par terre, avec plus de vivacité que jamais; et les sommes dont ce prince l'avait chargé semblaient en être de bons garants. Ainsi la négociation commencée avec les Romains n'eut point de suite.

On ne peut nier que l'insolence et la perfidie des Etolieus, et leur baine acharnée contre Rome, ne méritassent les plus durs traitements; mais la conduite du consul, pleine d'une fierté insultante, et fondée sur un prétendu consentement et sur des paroles dont les Etoliens n'entendaient point la force, est bien étrange, et paraît extrémement éloignée du caractère romain.

Acilius, apprenant que l'assemblée d'Hypate réussit in pais, et que les Etoliens s'étalent réusis à Naupacie pour souteuir dans cete place tout l'Effort de la garer, se détermina à les y suivre! Après avoir essuyé des faigues increyables dans les délités des montagnes qu'il his faillat traverser, où un petit no mombre de tropes aurait pu l'arrêret tout court, il arriva cefin devant la ville, et en forma le siège, qui ue cootia pas moins de peine, de travaux et d'outrages quo celui d'Hersèlee.

Dans le même temps, Philippe<sup>1</sup>, par la permission du consul, faisait la guerre de son côté, et la faisait avec avantage. Il se rendit maître de Démétriade, de la Dolopie, de l'Apérantie, et de guelgues villes de la Perrhèbic.

Quintins, qui s'était trouvé à l'assemblée des Achéens, et les avait engagés à rendre aux Romains Zacynthe, passa ensuite à Naupartes, qui se trouvait réduite à la dernière extrémité. Il y avait deux mois que les Romains la battaient avec beaucoup de vigueur; et, s'ils l'eussent prise de force, sa ruine aurait infailliblement entraîné celle de l'Etolie entière. Quintius avait toutes sortes de raisons d'être mécontent des Etoliens, qui seuls avaient voulu lui ôter le titre glorieux de libérateur de la Grèce, et qui avaient méprisé ses conseils, lorsque, prévoyant tout ce qui venait de leur arriver. Il avait tâché de les détourner d'une entreprise si insensée. Cependant, persuadé qu'il était de son honneur de ne laisser périr aucune des nations d'un pays qu'il avait remis en liberté, il commenca à se promener autour des murailles pour se faire remarquer aux Etoliens. Le bruit se répandit aussitot dans la ville que Quintius paraissait. Dans le moment même on accourut de toutes parts sur les murs. Ces infortunés citoyens, tendant les mains vers Quintlus, et l'appelant par son nom, se mirent tous à pleurer et à implorer

son secours avec de grands cris. Quintius, touché de leur état jusqu'à verser des larmes, leur fit signe de la main qu'il n'était pas en son pouvoir de les tirer du péril qui les menaçait,

Il alla ensuite trouver le consul, et enfra eu conversation avec lul. Manius, lui dit-il . est-ce que vous ne voyez pas les suites de tout ceci? ou, les prévoyant, croyez-vous qu'elles soient indifférentes pour le bien de la république? Le consul, surpris de cette question dont il ne comprenait pas le sens , le pria de s'expliquer plus clairement, Quoi! reprit Quintlus, vous ne vous apercevez pas'qu'après avoir vaincu Antiochus, vous perdez le temps à assièger deux villes, sur le point de voir expirer celui de votre consulat ; au lieu que Philippe, qui ne s'est point trouvé à la bataille, a déjà conquis non-seulement des villes, mais encore des provinces, telles que sont l'Athamanie, la Perrhébie, l'Apérantie et la Dolopie. Et cependant il nous importe bien moins d'affaiblir les Etoliens que d'empécher les accroissements extraordinaires de Philippe.

Le consul convenait de la solidité de ces réflexions, mais il avait honte de lever le siége d'une ville qu'il battait depuis deux mois, Il laissa Quintius mattre de faire tout ce qu'il vondrait. Celui-ci s'étant approché des murs une seconde fois, les cris recommencèrent, et ou le supplia de nouveau avec instance d'avoir pitié de la nation. Il demanda qu'ou lui envoyat quelques députés. Phénéas et les principaux sortirent, et vinrent se jeter à ses pieds. Les voyant en cet état : Votre malheur . leur dit-il . étouffe en moi tout sentiment de colère et de vengeance. Vous voyez l'accomplissemeut de tout ce que je vous avais prédit : et vous n'avez pas la consolation de pouvoir dire que vous ne méritez pas ce que vous souffrez. Mais, destiné comme je le suis, à désendre et à conserver la Grèce, l'ingratitude n'arretera point mon inclination à faire du bien. Députez au consul pour obtenir de lui une trève qui vous donne le temps d'envoyer des ambassadeurs à Rome, pour faire vos soumissions au sénat. Je vous servirai d'intercesseur et d'avocat auprès du consul. Ils suivirent en tout le conseil de Quin-

<sup>1</sup> Liv. Nb. 36, cap. 30.

<sup>\*</sup> Id. ibid. cap. 32, 33.

<sup>1</sup> Liv. lib. 36, cap.\*31, 23

<sup>-</sup> Could

tius. Le consul leur accorda une trève, leva | le siège, et fit passer son armée dans la Phocide.

Quelle différence entre la conduite d'Acilius et celle de Ouintius! Ce contraste frappant entre deux généraux, par rapport au même peuple, fait sentir combien la bonté, la douceur, la clémence, à l'égard même de ceux qui s'en sont rendus le plus indignes, sont utiles à la conduite des grandes affaires.

Le roi Philippe envoya des ambassadeurs à Rome pour féliciter les Romains sur l'heureux succès de cette campagne, et pour offrir des présents et des sacrifices aux dieux dans le Capitole. Ils y furent reçus avec de grandes marques de considération , et l'on remit entre leurs mains Démètrius, fils de Philippe, qui était rețenu à Rome en qualité d'otage. Ainsi finit en Grèce la guerre qu'y fit contre le roi de Syrie le consul Manius Acilius.

Nous avons parlé ailleurs de la victoire de Scipion Nasica 2, collègue d'Acilius, remportée sur les Borens, et du triomphe de ce

consul Antiochus3 depuis sa défaite, demeurait tranquille à Epbèse, s'assurant, sur la parole de ses courtisans et de ses flatteurs, qu'il n'avait rieu à craindre de la part des Romains, et au'ils ne songeaient point du tout à passer en Asie. C'est ainsi que la providence divine abandonue à leur propre indolence les princes qu'elle a résolu d'humilier et d'abattre. Annibal, qui pour lors avait assez de crédit auprès de lui, fut seul capable de le tirer de cet assoupissement léthargique. Il lui déclara nettement « qu'il avait grand tort de se flatter « de vaines espérances comme il faisait, et de « se laisser endormir par des discours desti-« tués de toute raison et de toute vraisema blance: qu'il savait, par des voies surcs, « que Rome avait fait partir, depuis peu, de « ses ports une nouvelle flotte et un nouveau « général; qu'il leur en coûterait moins pour « passer de Grèce en Asie que d'Italie en « Grèce: qu'il devait s'attendre qu'au premier o jour il aurait à combattre par terre et par

« mer contre les Romains dans l'Asie , et pour « l'Asie , et qu'il fallait se résoudre ou à re-« noucer à l'empire, ou à le défendre les ar-« mes à la main contre des ennemis qui n'as-« piraient à rien moins qu'à se rendre mattres « de l'univers. » Le roi comprit alors tout le danger où il était. Il envoya des ordres pour faire hâter la marche des troupes d'Orient qui n'étaient pas encore arrivées. Il fit équiper sa flotte, s'y embarqua, et alla dans la Chersonèse, Il fortifia Lysimachie, Seste, Abyde, et les autres places des environs, pour empécher les Romains de passer en Asie par l'Hellespont.

C. Livius 1 commandant de la flotte romaine, était parti de Rome avec cinquante gros vaisseaux. Quand il fut arrivé à Corfou, il apprit que le consul et Antiochus étaient campés autour des Thermopyles (car la bataitle alors u'était pas encore donnée ). Il se hâta donc do venir au Pirée, où était la flotte romaine commandée par Atilius. Elle consistait en vingt-cinq gros bâtiments, auxquels ajoutant les six que les Carthaginois avaient fournis aux Romains, la flotte de Livius se trouva composée de quatre-vingt-un gros vaisseaux de guerre, sans compter un très-grand nombre de moindres bâtiments. Il partit sans perdre de temps, et arriva à Délos, où les vents contraires le retinrent quelques jours. Pendant cet intervalle, Antiochus avait èté

chassé de la Grèce par le consul, et il était actuellement dans l'Hellespont, lorsque la flotte romaine était à la rade de Délos. Polysénidas, amiral de la flotte de ce prince, lui en ayant donné avis, aussitôt Antiochus revint à Enhèse, et, sans différer, tint conseil pour délibérer s'il était à propos de tenter la fortune d'un combat naval. Polyxéuidas opina « qu'il fallait attaquer les ennemis avant « que la flotte d'Eumène et les galères des « Rhodiens les eussent joints : que par ce « moven ils seraient à peu près égaux aux « Romains par le nombre, mais beaucoup « supérieurs par la vitesse des vaisseaux et la « variété des secours : que les bâtiments des « Romains, par la façon grossière dont il-

<sup>1</sup> Liv. lib, 36 cap. 35, 2 ld. ibid. cap. 38-40.

<sup>3</sup> M. Ibid cap \$1.

<sup>1</sup> Liv. 10.36, cap. 12-15.

diacet construits, avaient peine à se remuer, outre que, venant de si loin dans un
pays ennemi, ils étaient chargés de provisions; au lieu que ceax du roi ne portaient
que des soldats et des armes; que d'ailleurs

« ils tireraient un grand avantage de la con-« naissance des mers, des terres et de vents, « dont l'ignorance seule était capable de jeter beaucoup de désordre parmi les enne-» mis, » Polyxénidas, en donnant ce consei,

lit d'autant plus d'impression sur les esprits , que c'était à lui à l'exécuter.

Ils employèrent deux jours en préparatifs; et des le troisieme Polyrénials partit avec cent vaisseaux, dont il y en avait soiannte et did de couverts, le reste sans ponds, et vini à Phocée. Comme le roi ne devait pass e trouver a cette action, quand il eut appris que la flotte ennemie approchiil il se retira à Magnésie, per sa une sur soiant propris que la flotte ennemie approchiil il se retira à Magnésie, per sou mott Spiple, pour mettre ses troupes de terre en citat d'agir. La flotte s'avança juqu's Cyssonte, qui est un port des Erythreens, comme dans un poste où elle utellardait l'ennemi avec plus d'avantage.

Ouand les vents du nord, qui avaient retenu les Romains à Délos pendant plusieurs jours, furent tombés, ils continuèrent leur route, et arriverent devant Phocee, qui se soumit sur-le-champ. Euméne, avec vingtquatre vaisseaux pontés et un peu plus de batiments découverts, vint y joindre la flotte des Romains, qui se préparait à donner combat aux ennemis. De là étant partis avec cent cinq navires couverts, et environ cinquante sans ponts, ils furent d'abord repoussés du côté de la terre par les aquilons qui leur donnalent en flanc ; de sorte que , pour éviter de s'y aller briser, ils furent obligés de se mettre à la queue les uns des autres, et de se ranger sur une longue file. Quand la violence de ces vents se fut un peu apaisée, ils firent effort pour gagner le port de Coryce, au-dessus de Cyssonte.

Polyxénidas, qui ne cherchait que l'occasion de combattre, apprit avec joie que les Romains venaient au-devant de lui. Ainsi il mit sa flotte en bataille, etendil l'aile gauche vers la pleine mer, ordonna à ses licutenants de ranger la droite vers la terre : et en cet état il s'avançait de front contre les ennemis. Le Romain, s'étant aperçu de sa manœuvre, fit plier les voiles, abaisser les mâts; et en même temps qu'il mettait ses vaisseaux en état de combattre, il attendait ceux qui venaient après lui. Il en avait déjà rangé environ trente de front, dont il composa son alle droite : et pour donner moyen à la gauche de se former, haussant les petites voiles, il s'avança dans la pleine mer, ordonnant à ceux qui le suivaient de tourner leurs proues contre l'aile droite des ennemis rangée le long du rivage. Eumène étnit à l'arrière-garde. Mais dès qu'il juges par le bruit qu'il entendait, que les deux flottes étaient près de se heurter, il poussa ses vaisseaux avec le plus de vitesse qu'il put,

Lorsqu'ils furrat tous à portée des voir, trois sinseaux sédestrèred de la flotte du roi, et vinerat à la remonêre de deux bâtimonis carthaginos qui précédenic celle des Romains. Comme la partie d'ait pas égalecut des bâtiments d'Aulechus entoire la deux carthaginosis; et d'abord la bristurierant doutes ser sumes, pais sauterieu de deux carthaginosis; et d'abord la bristriera galer autre rames, qui sauterieu deus l'épèc à la main, et s'en rendrent maitres après autre rendre du tule ceux qui le tres après autre rendre de un de ceux qui le voyant l'autre pris pur les rennens, alse trois Syriens vinssent l'envelopper. L'ivis, querit de cière à celte vue, s'arance.

contre les enuemis avec la galère amirale qu'il montait. En même temps, les deux qui avaient pris le vaisseau carthaginois viennent à sa rencontre dans l'espérance de remporter sur lui le même avantage. Livius, pour rendre sa gaiere plus stable, ordonne aux matelots d'abaisser les rames des deux côtés dans la mer, d'accrocher avec leurs corbeaux les galères ennemies qui approchaient, et de se jeter sur leur bord pour combattre de près et main à main. Il les exhorte à se souvenir qu'ils sont Romains, et à ne pas regarder comme des hommes ces vils esclaves des rois orientaux. Alors on vit un seul bâtiment en attaquer et en prendre deux avec plus de facilité que deux n'en avaient pris un quelques moments auparavant.

Dejà les deux floites se choquaient de toutes

<sup>5</sup> Ville de l'Asie Mineure ( Natolie. )

parts, et tous les vaisseaux, s'étant mélés, avaient rendu le combat général. Eumées, qui était arrivé le dernier et après le commencement de l'action, ayant remarqué le désordre que Livius avait mis à l'aile gauche des enuemis, alts foudre sur leur aile droite, qui se défendait encore avec un avantage égal.

La défaite des Syriens commença par l'aile gauche. Quand Polyxènidas vit la supériorité qu'avaient les soldats romains sur les siens par la valeur, il fit lever ses petites voiles et s'enfuit avec précipitation. L'aile droite, après avoir soutenu quelque temps l'effort d'Eumène, ne tarda pas à suivre l'amiral. Les Romaius, secondés d'Eumène, les poursuivirent vivement à force de rames, dans l'espérance d'atteindre leur arrière-garde, Mais à la fin , voyant que les vaisseaux des vaincus, beaucoup plus lègers, avaient trop d'avaulage sur les leurs chargés de provisions et de machines, ils s'arrêtérent ayant pris treize galères avec les soldats et les matelots, et en ayant coulé dix à fond. Les Romains ne perdirent que celle qui avait été prise au commencement du combat par les deux qui l'avaient investie. Polyxénidas ne discontinua de fuir que quand il se vit dans le port d'Ephèse. Les Romains restèrent ce jour-là à Cyssonte, d'où la flotte d'Antiochus était sortie pour aller à leur rencontre; et dès le lendemain ils se remirent en mer pour aller chercher les ennemis. Au milieu de leur course ils rencontrèrent vingt-cinq galères des Rhodiens commandées par Pausistrate.

andotene communicacy are "accisionated." Transistante, and the property of the

Sur la fin de l'année on tint à Rome l'as-

semblée, dans laquelle furent créés consuls L. Coruélius Scipion et C. Lélius, dans l'espérance qu'ils termineraient la guerre de Syrie, qui était alors le grand objet de l'attention des Romains <sup>1</sup>.

\$ II. - LES AMEASSAUTTES ÉTOLIENS SONT REN-TOYÉS SANS AVOIR DETENT LA PAIR. SCIPION L'A-PRICAIN PAIT DONNER A SON PRÈSE LA GRÈCE POUR DÉPARTEMENT. LE SÉNAT LAISSE AU CONSUL LA LI-ESETÉ DE PASSER EN ASSE, S'IL LE JUGE A PROPOS. COUNTLIES PART OF ROME. LE SÉNAT PAIT CON-STRURE UNE NOUVELLE PLOTTE, INOCIÉTUOS, DES ETOLIENS. RETOUR DE LEURS AMEASSADEUES. LE NOUVEAU CONSUL ARRIVE EN GRECE. APRÈS RIEN DES REPUS, ENSIN IL ACCORDE AUX ETOLIENS UNE THEYE DE SIX MOIS POUR ENVOYER DES AMEAS-SADEUES A ROME, LE CONSUL PRENO LE CHEMIN DE L'ASIE, APRÈS AVOIR PEESSENTI LES DISPOSI-TIONS OF PRILIPPE. CE PRINCE LE RECOIT, LUI ET SON ARMER, AVEC THE MAGNIFICENCE BOTALS. GRANDS PRÉPARATIPS D'ANTIOCHOS, SUNTOUT POUR SOCIPER UNE NOUVELLE PLOTTE, LIVIUS SE MET EN MEE, PASSE DANS L'HELLESPONT ET SE REND MAÎTE DE SESTE, POLITRENIOAS, AVANT TROMPÉ PAOSIS-TRATE, OF PAST ENTIREMENT LA PLOTTE EMORIENNE. LIVIES ARANDONNE LE SIÈGE D'ARVOR. LES RIGO-DIENS ÉCCIPENT UNE NOUVELLE PLOTTE. LES ERUX POTTES UNIES S'APPROCHENT O'EPHESE, ET ME PEUVENT ATTIERS LES ENNEMIS AU CONEAT. EMI-LIES RÉCILLOS PEEND LE COMMANDEMENT DE LA PLOTTE A LA PLACE DE LIVIES. SÉLEUCES ASSIÈGE PERGAME, ECHENE, ET. BIENTOT APRÈS LUI, LES ROBAINS ET LES RHODIENS VIENNENT AU RECOURS DE CETTE VILLE. ANTIQUEUS ENVOIE PROPOSEM LA PAIX AS PRÉTEUR EMILIUS, MAIS INSTILUMENT. LES ACRÉENS, COMMANDÉS PAR DIOPRIANE, PONT LEVER LESIÈGE DE PERGAME. LA FLOTTE O'ANTIOCHOS, COM-MANDÉE EN PARTIE PAR ANNIEAL, EST OFFAITE PAR LES RHOOSENS. ANTIOCHUS TACHE D'ENGAGER PEU-SIAS DANS SON PARTI. LES LETTRES DES SCIPIONS LE OÉTERMINENT A SE TOURNER DU CÔTÉ DES ROMAINE. COMSAT NAVAL ENTRE LE PRÉTEUR EMILIES ET PO-

> L. CORNELIUS SCIPIO 9. C. L.ELIUS.

SONT VAINCES.

Les nouveaux consuls étant entrés en charge, le premier soin du sénat, après avoir satisfait aux devoirs de la religion, fut d'examiner l'af-

LYXÉRIDAR, PERS DE MIONNESE, OU LES SYRIENE

1 Liv. lib. 36, cap. 45. 2 An. R. 562; sv. J. C 190.

faire des Etoliens 3. Leurs ambassadenrs demandaient avec instanco qu'on la terminat avant que le temps de la trève qu'on leur avait accordée fût expiré : en quoi ils étaient appuyés du crédit de Quintius, qui était alors revenu de la Grèce à Rome. Comme ils comotaient beaucoup plus sur la clémence du sénat que sur la bonté de leur cause, ils prirent le parti de demander grace pour leurs fautes récentes en considération de leurs services passés. Au reste, tant qu'ils restèrent dans la salle où le senat était assemblé, ils eurent beaucoup à souffrir des questions pressantes que leur faisaient les sénateurs , à l'envi les uns dés autres, ponr leur arracher l'aveu de leur incoustance et de leur infidélité, plutôt que pour entendre leurs excuses et leurs apologies. Quand ils en furent sortis, les sentiments se trouvèrent fort partagés sur la manière dont on devait les traiter. Le sonvenir de leur couduite injurieuse et violente avait presque éteint dans les cœurs tout sentiment de compassion. On les regardait, nou comme des ennemis ordinaires, mais comme des animaux féroces et intraitables. Enfin, après que l'affaire eut été débattue pendant plusieurs jours avec beaucoup de chaleur, le résultat de la délibération fut que , sans leur accorder la paix ni la leur refuser, on leur donnait l'optiou, ou de s'abandonuer à la discrétion du sénat, ou de payer au peuple romain mille talents \*, et de s'engager à n'avoir point d'autres amis nl d'autres ennemis que les siens. Ils fireut de grandes instances pour apprendre sur quels articles le sénat souhaitait qu'ils s'en rapportassent à sa discrétiou. On ne leur douna point de réponse positive. Ainsi ils furent congédiés sans avoir obtenu la paix qu'ils étaient venus demander; et ils eurent ordre de sortir dès ce jour-là de la ville, et, dans l'espace de quinze jours, de l'Italie.

Alors on commença à délibèrer sur les provinces qui devaient être assignées aux consuls 3. Tous deux désiraient la Grèce; et, le sénat leur ayant ordonné de tirer au sort, ou de convenir entre ens , Lélius , qui avait un

grand crédit dans cette compagnie, dit qu'il était plus honnéte de laisser ce choix à la prudence des sénateurs que d'en remettre la décision au caprice du sort. L. Scipion répondit qu'il ferait là-dessus ses reflexions; et, avant conféré avec son frère, qui lui dit qu'il pouvait s'en rapporter hardiment an senat , il déelara qu'il acceptait le parti proposè par Lélius. Le cas était nouveau, ou du moins le temps en avait fait entièrement oublier les exemples; et les sénateurs s'attendaient à une longue contestation, lorsque Scipion l'Africain, se levant, dit « que , s'ils accordaient le « département de la Grèce à son frère, il irait « servir sons lui en qualité de lieutenant, » Cette déclaration fut reçue avec l'applaudissement de toute l'assemblée, et termina dans le moment la dispute. La Grèce fut décernée à Scipion, et l'Italie à Lélius, d'un consentement presque général. On était ravi d'éprouver si les conseils d'Annibal vaincu seraient plus salutaires à Antiochus que ceux de Scipion son valnqueur au consul et à ses légions. Les préteurs ensuite tirérent an sort lenrs départements, et le commandement de la flotte échut à L. Æmilius Régillus.

On laissa à Cornélius, qui devait commander en Grèce, la liberté de passer de la dans l'Asie, s'il jugeait que le bien de la république le demandat 9. On donna au préteur Régillus vingt vaisseaux de guerre avec tout leur équipago, auxquels il eut ordre de joindre mille matelots et deux mille hommes de pied qu'il lèverait lui-même, et avec ses forces de passer en Asie, où C. Livius lui remettrait le commandement de la flotte.

Le consul Cornélius, après avoir terminé les affaires qui le retenaient a Rome s, et avoir fait tous les préparatifs nécessailes, sortit de la ville en habit de guerre, selon l'usage, emmenant avec lni, outre huit mille hommes qu'il avait levés par ordre du sénat, environ cinq mille volontaires, qui, ayant fini leur temps de service sous Scipion l'Africain, prirent alors avec joie un nouvel engagement sous les enseignes de son frère.

Le sénat donna à L. Aurunculéius la com-

<sup>1</sup> Liv. lib 37, cap. 1.

<sup>\*</sup> Trois militons, = 5750000 fr. E. B.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 37, cap. 1.

<sup>!</sup> Liv lib 37, cap. %. 9 Liv. lib. 37, cap. 4.

mission de faire construire treute galères à cinq rangs, et vingt à trois, parce que le bruit s'était répandu qu'Antiochus, après la bataille navale qu'il avait perdue, équipait une flotte beaucoup plus considérable que la première.

An commencement de cette année arrivèrent à Rome quarante-trois prisonniers de guerro étoliens des principaux de la nation, du nombre desquels étaient Damocrite et son frère, conduits par deux cohortes, que Manius Acilius avait détachées exprés; et, en arrivant, ils furent ietés en prison.

Cependant les Etoliens attendaient avec grande inquiétude le retour de leurs ambassadeurs 1. La réponse qu'ils rapportèrent, et qui ôtait toute espérance de paix, jeta la nation étolienne dans la dernière consternation. Justement effravés du périt qui les menacait de la part des Romains, ils s'emparèrent du mont Corax pour fermer le passage à leur armée; car ils ne doutaient point que, dès le commencement du printemps. Acilius no vint tout de nouveau assièger Nanpacte. Mais il les surprit par nn projet auquel ils ne s'attendaient point, et alla attaquer Lamia \*, qui apparemment s'était révoltée. Ello fit d'abord une défense fort vigoureuse, mais enfin elle fut obligée de se rendre. De là il alla attaquer Amphisse 3. dont les habitants montrèrent beaucoun de

On avait déià fait brêche en plusieurs endroits 4, quand Acilius apprit que son successeur avait débarqué à Apollonie , et qu'il traversait l'Epire et la Thessalie pour le venir ioindre. Il amenait avec lui treizo mille hommes de pied et cinq cents chevaux. Quand le consul fut au golfe Maliaque 6, il envoya sommer cenx d'If pate de lui livrer leur villo. Ils répondirent qu'ils ne pouvaient rien faire que par un décret de l'assemblée générale des Etoliens, Alors, pour ne pas s'arrêter au siège d'Hypate avant qu'Amphisse fût rendue, il tourna du côté de cette dernière ville, ayant fait partir devant lui Scipion l'Africain, son frère. A leur approche, les habitants s'étaient retirés dans la citadelle, qui passait pour imprenable.

Le consul s'était campé à six milles de là. lorsque tes ambassadeurs des Athéniens, après s'être adressés à son frère, le vinrent trouver pour implorer sa clémence en faveur des Etoliens. L'Africain leur avait fait une réponse assez favorable. Cet homme d'un génie sapérieur, qui tonjours visait an grand, ne cherchaut qu'un prétexte honnéte d'abandonner la guerre d'Etolie afin de tourner toutes les forces de la république contre Antiochus et l'Asie, avait ordonné aux Athéniens non-seulement de tâcher de flèchir les Romains, mais d'amener les Étoliens eux-mêmes à préfèrer ia paix à la guerre. Et sur-le-champ les Etoliens avaient envoyé d'Hypate une ambassade nombreuse pour demander la paix. L'Africain, par son discours, augmenta l'espérance qu'ils avaient de l'obteuir. Il leur dit « que lorsqu'il « avait commandé, premièrement en Espa-« gne , et ensuite en Afrique , de plusienrs a nations qu'il avait soumises au peuple ro-« main il n'y en avait aucune à qui il n'eût « donné des preuves de clémence et de bonté, « plus encore que de bravoure et d'habileté « dans le métier des armes, » L'affaire paraissait en bon train; mais les ambassadeurs des Etoliens s'étant présentés au consul , il leur

leur commission à ceux qui les avaient envoyés. Quand ils furent de retour à Ilypate , les chefs de la nation se trouvèrent fort embarrassès : car ils n'étaient pas en état de fournir les mille talents qu'on exigeait; et ils craignaient, s'ils se rendaient à discrétion, quo les Romains ne se crussent en droit de les maltraiter dans leurs personnes. Ils renvoyérent donc les mêmes ambassadeurs au consul et à son frère l'Africain, pour les prier, s'ils

fit, sans doute conformément à ses ordres.

cette même réponse que le sénat leur avait

faito à Rome, et qui les avait mis en fuite. Les Etoliens, frappès d'une rigueur à laquelle l'in-

tercession des Athéniens et l'accueil favorable

de l'Africain, ne les avaient point préparés,

répondirent qu'ils allaient rendre compte de

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 3, 4. \* Ville de Thessalie dans la Phiblotide.

s Ville de la Locride.

<sup>4</sup> Liv. lib. 37. cap. 6. 7.

<sup>.</sup> Ville maritime de Macédoine.

e Malia, qui donne le nom au golfe Maliaque , étail dans la Phibioude, qui falt partie de la Thessalie.

avaient sincèrement dessein de leur donner la paix et non de les tromper par de vaines espérances, ou de leur remettre une partie de la somme qu'ils demandaient, ou de souffrir qu'en se rendant its ajoutassent une exception qui mit leurs personnes à couvert. Le consul fut inexorable. Ils étaient réduits au désespoir. Echédème, le plus considérable des ambassadeurs athéniens, ne perdit pas toute espérance comme eux. Il leur conseilla de demander une trêve de six mois pour envoyer de nouveaux ambassadeurs à Rome, en leur faisant entendre que le bénéfice du temps pouvait apporter de grands changements dans les affaires. La trève leur fut accordée. Peut-être qu'Echédème lenr avait donné ce conseil de concert avec le consul et son frère l'Africain, à qui il importait infiniment de n'être point retenus en Grèce par la guerre d'Etolie. Ausaitot le siège d'Amphisse fut levé : et Acilius, ayant remis son armée au consul, reprit le chemin de Rome,

Il ne restait plus d'obstacle aux desseins et aux désirs du consul. Il songea aussitôt à se rendre en Thessalie pour traverser ensuite la Macédoine et la Thrace, et passer de là en Asie'. Mais son frère lui fit faire une réflexion : « J'appronve fort, lui dit-il, la route que « vous voulez prendre : mais toute votre so-« reté dépend des dispositions du roi Phi-« lippe ; car, s'il nous demeure fidèle, il nous « ouvrira lui-même les chemins, et fournira « à notre armée les vivres et toutes les pro-« visions dont elle a besoin nour une si lon-« gue marche : mais , s'il venait à nous aban-« donner , vous seriez exposé à de grands « dangers en passant par la Thrace, C'est « pourquoi je vons conseille, avant que de « vous engager, de sonder l'esprit de ce « prince. Le moyeu le plus sûr de s'assurer « de ses véritables sentiments, e'est de lui « envoyer uu courrier qui le surprenne sans « qu'il s'v attende, »

On chargea de cette commission Ti. Sempronius Gracchus, jeune Romain plein d'ardeur et de vivacité. Il partit d'Amphisse; et avec les chevaux qu'il trouva disposés sur sa

route, il fit une si prodigieuse diligence, qu'il arriva à Pella le troisième jour. Le roi était à table, et même en pointe de vin, quand Gracchus lui fut présenté. Ce fut déià pour le courrier une marque qu'il n'avait point en tête de desseins qui dussent donner de l'inquiétude aux Romains. Ce prince le recut fort graciensement; et, dès le lendemain, il lui montra les convois qu'il tenait tout prêts pour l'armée romaine, et lui donna toutes les assurances possibles que les ponts étaient dressés sur les rivières et les chemins rendus faciles et praticables. Le courrier s'en retourna, avec la même diligence qu'il était venu, porter cette henreuse nouvelle au consul, qu'il rencontra à Thaumaces 1,

Aussitôt l'armée, remplie de confiance et de joie, entra dans la Macédoine, où elle trouva tout à souhait 9. Philippe reçut les Romains avec toutes les marques de bonne volonté que l'on pouvait attendre de l'allié le plus fidèle et le plus zèlé. Il leur fournit avec uno générosité véritablement royale tous les rafratchissements et les secours nécessaires, Dans les repas qu'il donna au consul, à son frère, et aux principaux officiers de l'armée. il montra un air aisé et gracieux , et une politesse qui n'étaient pas sans mérite auprès de Scipion l'Africain: car ce grand homme qui excellait en tout, n'était point ennemi d'une certaine élégance de mœurs , ni même de la magnificence, pourvu qu'elle ne dégénérât point en luxe.

nerdt point en late.

L'éloge que donne ici Tite-Live à Scipion
TAfrician en est un grand aussi pour Philippe.
Ce prince recevisit chet lat ice qu'il y avait
pour lors de plus l'iliatrie dans le monde: un
temps de ses armées, et, ce qui c'idat (motre
plus grand, Scipion l'Africain, frère du consul. La profusion est ordinaire, et paratt pardonnable, dans ces occasions. Il n'y en eu
point dans la réception que Philippe fit à ses

Ville de Thessalie.
Liv. lib. 37, cap. 7.

<sup>3 «</sup> Molta în co et dezteritas, et humanitas visa, quæ « commendabida apud Africanum erant, virum, sieut « de cetera egregium, ilia a comitate, quæ sine luxurià « esset, non allenum. « ( Liv. )

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 7.

hôtes. Il les traita en grand rol, et avec une magnificence qui convensit à leur dignité et à la sienne, mais qui n'avait rien d'excessif ni d'outré, ui qui ressentit le faste et l'ostentation; et qui était infiniment relevée par des mauières prévenantes, et par une attention à placer avec goût et à propos tout ce qui pouvait faire plaisir à ses hôtes. Multa in co et dexteritas et humanitas visa, Ces qualités personuelles lui firent plus d'honneur dans l'esprit de Scipion, et le lui rendirent plus estimable, que n'auralent pu faire les profusions les plus somptueuses. Ce bon goût de part et d'autre, rare dans les princes et dans les grands seigneurs, est pour eux un beau modèle. Mais il faut avoir bieu du courage et de la force d'esprit, un sentiment de la vraie grandeur bien épuré, et un mérite bien supérieur en tout, pour ne se point laisser entraîner par le torrent de l'exemple, et pour se mettre au-dessus d'une mode deveuue universelle. Un roi pourtant devrait sentir que c'est à lui à donner la loi, et uon à la recevoir; et Pline a raison de dire que la conduite des princes devient infailliblement la règle des sujets ', qui, pour faire le bieu, n'out pas besoin d'édits et de réglements, mais de bons exemples.

Le consul et sou frère, en reconusissance de la manière noble et génèreuse dout Philippe avait requ l'armée, lui remireut au uom du peuple romaiu, selon le pouvoir qu'ils eu avaient reçu, le reste de la somme qu'il devait payer en vertu du traité.

Philippe parut se faire un devoir et un plais et decompagner l'arméer romine, et de lui fournir tout ce qui lui était nécessaire, uon-seulement dans la Macédoine, mais jusque dans la Tarnec. L'expérience qu'il avait faite et le compagner de la compagner

faire de bouue grâce ce qui était devenu pour lui d'une nécessité indispensable : car , pour le fond , il était difficile qu'il ne conservat pas contre les Romains un vif ressentiment de l'état où ils l'avaient réduit. Les rois ne s'accoutament point à dépendre des autres et à leur être soumis.

Antiochus, depuis la bataille navale qu'il avait perdue près de Corvee, avant en tont l'hiver pour se préparer à soutenir l'effort des Romains tant sur terre que sur mer, s'était surtout appliqué à équiper une nouvelle flotte. de peur de perdre entièrement la possession de la mer '. Il avait besoin d'nu nombre extraordinaire de vaisseaux pour être eu état de tenir tête aux ennemis. C'est pourquoi il avait envoyé Annibal en Syrie pour en faire venir les vaisseaux des Phénicieus; et il avait ordonné à Polyxénidas de radouber les anciens qu'il avait dejà, et d'en faire construire de nouveaux, persuadé que le souvenir de sa défaite le rendrait plus soigneux et plus attentif à bien s'acquitter de cette commission. Pour lui, il passa l'hiver dans la Phrygie, envoyant ses ordres de toutes parts pour rossembler toutes ses forces. Il avait laissé sou fils Séleucus dans l'Eolide, avec une armée pour contenir les villes maritimes dans le devoir : car elles étaient sollicitées, et par Eumène, qui régnait à Pergame, et par les Romains, qui teuaient Phocée et Erythrée.

Les Rhodiens, pour réparer la faute qu'ils avaient faite la campagne précèdente en arrivant trop tard, envoyérent, dés l'équinoxe du printemps, le même Pausistrate au secours des Romains, à la tête d'une flotte composée de treute-six bâtiments". Dejà Livius, qui avait hiverné à Canes, comme nous l'avous dit, en était parti avec trente vaisseaux et les sept galères à quatre rangs qu'Eumène lui avait ameuées, et il s'avançait vers l'Hellespont pour favoriser le passage des troupes du consul en Asic. Avant laissé devaut Abyde dix vaisseaux, il alla, avec le reste de la flotte, assièger Seste, qui est vis-à-vis dans l'Europe. Les soldats , les armes à la main, attaquaient déjà les murailles, lorsque les prêtres de Cybèle, la mère

<sup>1 «</sup> Vita principis censura est, esque perpetua. Ad hanc « dirigiman; ad hanc convertinur : nec tam imperio nohis opus est ,. quam czemplo » ( PLIN. in Panegyr. Traj. )

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 8,

des dieux, revêtus de leurs habits sucerdoteux, s'agiant comme des fuireux, s'eon leur contume, se présentèrent aux portes, criant qu'is étaient les ministres de Cyble, et qu'ils remainent, par ordire de cette fléesse, prése de sa protection. On suspendif l'Atlaque; et a. un moment après, le séaux, à la tête de tous les magistrats, vint rendre la ville à Livius. La loute passa de là a hybe. Livius d'abord fui souder l'esprit des labitants, Létennt de les voyant déterminés à se défendre, il résolut d'employe la fordire.

Peudaut que ces choses se passaient dans l'Hellespont, Polyxénidas, amiral de la flotte royale, qui était un exilé de Rhodes, apprit que celle de ses compatriotes était partie de l'tle, et que Pausistrate, qui la commandait, en haranguant le peuple, avait parlé de lui avec beaucoup de hauteur et de suépris '. Piqué de cette injure, et auimé du désir de la vengeance, il résolut defaire repentir Pausistrate de ses bravades. Il lui envoya un homme qu'il savait être connu de cet amiral, avec ordre de lul dire que Polyxéuidas était en état de lui reudre, s'il y conseutait, un grand service à lui et aux Rhodiens , et que Pausistrate , à son tour, pourrait rétablir Polyxéuidas dans sa patrie. Il promettait de ne faire aucun des préparatifs nécessaires, et de livrer à Pausistrate la flotte du roi tout eutière, au moius la plus grande partie; et, pour un service si important, il ue demandait d'autre récompense que la permission de reveuir à Bhodes, Pausistrate jugea l'affaire trop importante pour la rejeter avec mépris ou la croire avec légèreté. Les courriers allaient et veuaient de l'un à l'autre sans que Pausistrate se laissat persuader, jusqu'à ce que Polyxénidas, en présence du messager de l'amiral rhodien, eut écrit, signé et cacheté de son sceau une lettre qu'il lui coufia, par laquelle il assurait Pausistrate qu'il exécuterait ce qu'il avait promis. Un eugagement si formel dissipa tous les doutes. La négligence simulée que fit paraître Polyxémidas dans les préparatifs de sa flotte acheva

de couvaincre Pausistrate, et le fit tomber lul-même dans une négligence réelle. Polyxénidas sut bien en profiter. Pour dérober sa marche aux ennemis, il mit à la voile après le coucher du soleil, avec soixante et dix gros bâtiments, et, secondé d'un vent favorable, arriva au port de Pygèle vers la fin de la nuit. Il s'y tint en repos tout le jour pour la même raison, et il s'approcha, pendant la nuit, des côtes de Panorme. La flotte rhodienne était dans le port de cette ville. Il y entra avec le jour, et l'attaqua dans un temps ou Pausistrate ne s'atteudait à rien moins. Celui-ci, qui était un vieux guerrier fort expérimenté, ne prit point l'alarme, rangea ses vaisseaux en ordre de bataille le mieux qu'il put dans un trouble si subit, combattit avec un courago extraordinaire, et fut tué dans l'action. Sa flotte fut entièrement défaite. Il v eut vingtneuf vaisseaux coulés à fond ou brûlés; il ne s'en sauva que sept, qui s'ouvrirent courageusement un chemiu à travers les ennemis, et allèrent joindre la flotte romaine dans l'Hellespont.

Daus le temps même Séleucus reprit Phocée par la trahison de ceux qui étaient chargés de garder les portes, et qui les lui ouvrirent.

Les lashisats d'Anylée, perfe avoir soutent les dégre pendant plusteurs jours, traiderent, avec les Bonasins, de la reddition de la placet. Les est article qui la sur clar expandit les soit-les entre la comment de la comment d

mer.

La défaite de la flotte des Rhodiens leur
causa une graude douleur et les jeta dans une
grande alarme : car , outre leurs vaisseaux et
leurs soldats , ils avaient perdu l'élite et la
fleur de la jeunesser hodienne . la plunart des

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 10, 11.

nobles avant suivi Pausistrate, qui était fort | aimé et considéré des siens à cause de son rare mérite '. Mais bientôt, faisant réflexion qu'ils avaient été vaincus par la fraude et non par la valeur des ennemis, ils revinrent de leur abattement. L'indignation et le désir de se venger d'un compatriote qui les avait attirés dans ce piège, se joignant à l'espérance qui renaissait dans leur cœur, ils équipèrent sur-le-champ dix galères, et, quelques jours après, dix autres. Ils en donnérent le commandement à Eudamus, persuades que, s'il n'avait pas les autres qualités d'un général au même degré que Pausistrate, au moins serait-il plus circonspect, précisément par la raison qu'il avait moins de feu et moins de brillant.

Quand il eut joint sa flotte à celle de Livius, ils allèrent de concert à Ephèse pour donner bataille aux ennemis, ou pour leur arracher l'ayou de leur lacheté, s'ils refusaient de combattre : ce qui ferait un bon effet sur l'esprit des alliès. Livius, amiral de la flotte , rangea ses vaisseaux de front vis-à-vis l'embouchure du port; mais, voyant que personne ne se présentait ni n'acceptait le défi, il laissa une partie de sa flotte à l'ancre près de l'eutrée du port, pendant que l'autre débarqua les soldats pour aller piller les campagnes voisines de la côte. Ils emmenaient déia un grand butin, et s'approchaient des murailles de la ville, lorsque Andronic, qui était en garnison à Ephèse, fit une sortie sur eux, et, après leur avoir enlevé la plus grande partie de leur butin , les forca de rentrer dans leurs vaisseaux, et de regagner la mer. Les deux flottes s'en retournèrent à Samos 3, d'où elles étaient venues.

L. Æmilius Régillus\*, étant arrivé à Samos, prit le commandement de la flotte des mains de Livius. Celui-ci, quelque temps après, se rendit en Grèce pour conférer avec les Scinions, qui étaient alors aux environs de la Thessalie, et de là repasser en Italie. Séleucus, fils d'Antiochus, pour profiter

de l'absence d'Eumène, roi de Pergame, qui

avait quitté ses états, et avait joint ses troupes à celles des Romains, forma le dessein d'aller attaquer Pergame, la capitale de tout le royaume. Attale, frère du roi, se posta d'abord devant les murailles avec un corps de cavalerie et de soldats armés à la légère, et par de fréquentes escarmouches il harcelait les ennemis plutôt qu'il ne les combattait. Mais l'expérience de quelques jours lui ayant fait connaître qu'il n'était en aucune facon capable de leur tenir tête, il se renferma dans la ville, et aussitôt Séleucus en forma le siège. A peu près dans le même temps, Antiochus, étant parti d'Apamée , campa premièrement à Sardes, puis assez près du camp de Séleucus, à la source du fleuve Caïcus, avec une grande armée, composée d'un amas de plusieurs nations.

Quand la nouvelle du siège de Pergame eut été portée à Samos, Eumène partit surle-champ pour aller défendre sou pays, et vint avec sa flotte à Elée. Y ayant trouvé des troupes de cavalerie et d'infanterie prêtes à le snivre, il s'avanca avec cette escorte au secours de Pergame, et il y arriva avant que les ennemis se fussent apercus de sa marche, et qu'ils eussent fait aucun mouvement pour l'arrêter. Aussitôt les escarmouches recommencèrent, sans qu'Eumène osat hasarder un combat général; mais, peu de jours après, . la flotte romaine et celle des Rhodiens vinrent de Samos à Elée!, pour tirer ce prince de danger.

En effet, dès qu'Antiochus\* sut qu'ils avaient débarque leurs troupes à Elée, et qu'un si grand nombre de vaisseaux s'étaient rassemblés dans ce seul port, apprenant d'ailleurs que le consul était déjà arrivé dans la Macédoines, et qu'il se disposait à passer l'Hellespont, il crut ne devoir pas attendre à demander la paix qu'il se vit pressé par terre et par mer. Il alla donc se camper sur une éminence vis-àvis d'Elée. Il y laissa toute son infanterie; et étant descendu avec sa cavalerie, qui se montait à six mille hommes, dans une plaine si-

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 42.

<sup>5</sup> Liv. lib. 37 , cap 13.

<sup>5</sup> He de l'Archipel.

<sup>4</sup> Liv. lib. 37, cap 18

<sup>·</sup> Elée était l'arsenal de mar'ne des rois de Pergame , à cinq lieues de cette ville.

<sup>\*</sup> Liv. lib 37 cap. 19.

tuée au-dessous des murailles mêmes d'Elée. I it euvoya un trompette à Æmilius, avec ordre de lui dire que le roi était venu pour lui faire des propositions de paix.

Æmilius, avant que de lui répondre, fit venir Eumène de Pergame, et tint avec lui un conseil où il admit aussi les Rhodiens. Ceuxci n'étaient pas opposés à la paix; mais Eumène soutint que dans les conjonctures présentes ils ne traiteraient ni avec honneur ni avec autorité. Pouvons-nous honnétement, dit-il, enfermés comme nous sommes dans une ville où l'on nous tient assiégés, recevoir les conditions qui nous seront proposées? D'ailleurs, quelle force aura un traité que nous aurons négocié en l'absence du consul, et sans l'autorité du sénat et du peuple romain? Il ajouta plusieurs autres raisons, et conclut à ne point entrer en conférence au sujet de la paix. On s'en tint au sentiment d'Eumène. et l'on répondit à Antiochus qu'avant l'arrivée du consul on ne pouvait écouter aucune proposition.

Ce prince, voyant qu'il n'y avait point de paix à espèrer, ravagea tout le pays autour d'Elée et de Pergame; puis y laissant son fils Séleucus, il exerca les mêmes hostilités, en chemin faisant, sur les terres d'Adramytte 1. et passa ensuite dans les plaines de Thêbes, cette ville dont Homère a rendu le nom célèbre par la mention qu'il en a faite dans son Hiade. Comme ces plaines étaient très-fertiles et très-riches, les soldats d'Antiochus y firent un plus grand butin qu'en aucun autre canton. Æmilius et Eumène, avant fait le tour de la côte avec lenrs vaisscaux, vinrent au secours de la ville d'Adramytte.

En ce même temps, mille hommes de pied et cent cavaliers, partis de l'Achate sous la conduite de Diophane\*, vinrent aborder à Elée, où ils furent reçus, au sortir de leurs vaisseaux, par des officiers que leur envoya Attale, qui les introduisirent dans Pergamo pendant la nuit. C'étaient tous soldats vétérans et accoutumés à faire la guerre ; celui qui les commandait avait appris son métier en servant Philippe sous Philopémen, le plus

grand capitaine qu'il y eût alors dans la Grèce. Cet officier ne demanda que deux jours, tant pour faire reposer ses hommes et ses chevaux que pour examiner les troupes des ennemis et étudier toutes leur démarches.

Depuis que la crainte avait obligé Attale et les siens de se renfermer dans leur ville, le mépris que les Syrieus concurent pour les assiègés les jeta dans la sécurité et la négligence. La plupart ne se mettaient pas en peine de tenir leurs chevaux sellés et bridés. Il n'en restait qu'un petit nombre sous les armes : tout le reste était dispersé dans la campagne, où les uns passaient le temps à se divertir, pendant que les autres cherchaient le frais et l'ombre pour boire et manger, ou pour dormir plus à leur aise. Diophane ; avant observé du haut des murailles l'état où étaient les ennemis, fit armer ses gens, et leur commanda de se tenir, à la porte de la ville, prêts à exécuter les ordres qu'il leur donnerait. Pendant ce temps il alla trouver Attale, et lui dit qu'il avait dessein de faire une sortie sur les ennemis. Attale eut assez de peine à y consentir, voyant qu'il allait se hasarder avec mille hommes de pied contre quatre mille, et avec cent chevaux contre trois cents. Diophane sortit et se posta assez près de ccs assiègeants, en attendant l'occasion de fondre sur eux avec avantage. Ceux qui étaient dans la ville regardaient l'entreprise de Diophane comme une folie, et non comme un effet de courage et de hardiesse; et les ennemis eux-mêmes. avant jeté les yeux sur sa troupe avec assez d'indifférence, et voyant qu'elle ne se donnait aucun mouvement, ne rebattirent rien de leur indolence accoutumée, se moquant même de cette poignée d'hommes qu'ils voysient paraître. Diophane tint les siens tranquilles pendant quelque temps, comme s'ils n'étaient sortis de la ville que par curiosité, et pour examiner ce qui se passait hors des murailles. Mais quand il s'apercut que les ennemis ne gardaient point leurs rangs, il partit comme un éclair à la tête de sa cavalerie, après avoir ordonné aux gens de pied de le suivre promptement en jetant tous ensemble de grands cris; et il alla fondre avec une impétuosité extraordinaire sur le corps-de-garde des enucmis, qui ne s'attendaient à rien moins,

<sup>4</sup> Ville de Mysie. \* Liv Hb. 37, cap. 20, 21.

Une attaque si brusque, accompagnée de tant | lui, et chargé de préparer tous les seconrs de cris menaçants, effraya non-seulement les hommes, mais encore les chevaux, qui, rompaut leurs licous, augmentérent encore par leur fuite le désordre et la confusion des assiègeauts. Il ne leur était pas même aisé de seller, de brider et de monter ceux que la peur u'avait pas emportés, les cavaliers acbéens causant parmi eux un tumulte qu'on n'eût jamais atteudu d'un si petit nombre. L'infanterie s'étant jetée à sou tour sur les cupemis, épars de côté et d'autre et à moitié endormis, en fit un grand carnage, et mit en déroute ceux qui pureut échapper à leurs coups. Diophane, les ayant poursuivis tant qu'il le put sans s'exposer, reutra triomphant dans la ville, après avoir signalé la valeur de la nation achéenne, et mérité l'estime de tous les habitants de Pergame, qui, tant hommes que femmes, avaient vu son action de leurs murailles.

Cet événement fait bien sentir et toucher au doigt ta différence qu'il y a entre des officiers braves, expérimentés, vigilants, occupés de leur devoir, tel qu'était Diophane, digne élève de Philopémen, et des guerriers qui n'en ont que le nom, amollis par les délices. ne songeant qu'à faire boune chère et à se divertir, incapables de soutenir les moindres fatigues, peu touchés des sentiments d'honneur, et encore moins du bien du service.

Le lendemain de cette première sortie, après que les deux partis furent demeurés en présence presque tout le jour sans agir, les Syriens s'étant retirés un peu avant le coucher du soleil, Diophane tomba encore brusquement sur eux, comme il avait fait la veille, les mit tous en fuite, et maltraita fort l'arrièregarde, sans qu'aucun se retonrnat pour faire tête aux ennemis. Cette audace des Achéens força eufin Séleucus de renoncer au siège de Pergame et d'abandonner le pays.

Antiochus , ayant appris que les Romains étaient arrivés avec Eumène pour secourir Adramytte, s'éloigna de cette ville, mais ravages tout le pays d'aleutour. Après avoir pris quelques places peu importantes, il se retira à Sardes.

La flotte romaine retourna à Elée, d'où elle était partie. Alors Eumène fut renvoyé chez Liv. 18h. 37, cap. 25.

et toutes les commodités nécessaires pour traverser l'Hellespont<sup>1</sup>. Les Rhodiens allèrent se mettre à la rade, auprès de Rhodes, ponr empêcher le passage de la flotte ennemie, qu'ou disait être partie de Syrie. Une seconde escadre, envoyée de Rhodes contre la même flotte, et commandée par Pamphilidas, se joignit à la première, qui avait pour amiral Eudamns. Ces deux escadres, jointes ensemble. formaient une flotte de treute-six galères . trente-deux à quatre rangs, et quatre à trois, Dans celle d'Antiochus il v avait trente-sept gros bâtiments, dont trois étaient à sept rangs, quatre à six, et, de plus, dix trirèmes ou vaisseaux à trois rangs. Les deux flottes se rencontrérent vers les côtes de Pamphylie. Dès que les Rhodiens eurent double le promontoire qui s'avance de Sida dans la mer. ils apercurent les ennemis, et furent apercus d'eux. Annibal commandait l'aile gauche de la flotte royale, du côté de la haute mer : Apollonius. l'un des principaux officiers d'Antiochus, commandait la droite. Le combat se donna. Les Rhodiens, qui étaient seuls dans celle action, en enrent tout l'honneur. Par la bonté de leurs galères et l'adresse de leurs matelots, ils battirent les enuemis. Ils vinrent même à bout de pousser Annibal dans le port de Mégiste, voisin de la ville de Patare, et ils l'y bloquèrent si bien, qu'il lui fut impossible d'agir et de rendre aucun service au roi.

Antiochus reçut la nouvelle de cette défaite à peu près en même temps qu'il eut avis que le consul romain s'avançait à grandes journées dans la Macédoine, et qu'il se préparait à passer par l'Hellespont. Il vit bien alors que le danger était sérieux, et il se hâta de prendre toutes les mesures possibles pour

le prévenir. Il envoya des ambassadeurs à Prusiasa, roi de Bithynie, ponr lui apprendre que les Ro-

mains se disposaient à entrer en Asie. Ils étaient chargés de lui faire sentir les suites de cette entreprise, et de lui représenter vivement « que les Romains n'avaient point

4 Liv. lib. 37. cap. 22-21 - Appian. in Beil. Syr.

« d'autre dessein que d'abolir partout la [ « royauté ponr dominer seuls dans l'uni-« vers : qu'aprés avoir vaincu et subjugué « Nabis et Philippe, c'était maintenaut à lai « (Autiochns) qu'ils en voulaient : que , s'il « avait le malheur de succomber, l'incendie,

« gagnant de proche en proche, passerait « bientot en Bithynie : que , pour Euméne , « il n'en était pas question, puisqu'il s'était « ieté lui-même dans les fers et soumis vo-« lontairement à la servitude, »

Ces motifs avaient fait impression sur l'esprit de Prusias : mais les lettres qu'il reçut en même temps du consul Scipion et de son frère, dissipèrent tous ses soupcons et toutes ses craintes, « Ce dernier lui représentait la « contame perpétuelle du peuple romain, de

« combler d'honueurs et de bienfaits les rois « qui recherchaient son alliauce, et il en ci-« tait des exemples, auxquels lui-même il « avait eu grande part. Il marquait qu'en « Espagne plusicurs, de petits princes qu'ils « étaient anparavant , étaient devenus de « grands rois depuis qu'ils s'étaient mis sous « la protection des Romains : qu'il ne s'était « pas contenté de rendre à Masinissa le

« royaume de ses pères, mais qu'il y avait « encore ajouté les états de Syphax, par qui a ce prince avait été dépouillé des siens; en « sorte qu'il était non-seulement le plus riche « et le plus puissant des rois de l'Afrique, « mais qu'il n'y en avait point dans le reste « de l'univers à qui on ne pût le comparer , « pour la grandeur, les forces et la maiesté : « que Philippe et Nabis, aprés avoir été vain-« cas dans la guerre par Quintius, avaient été « laissés sur le trône : que l'année précédente « on avait remis à Philippe le tribut qu'il s'était « engagé de payer , et qu'on lui avait renvoyé « son fils, qui était retenu à Rome en otage :

« et que ce prince lui-même avait conquis e plusieurs villes hors de la Macédoine , sans « que les généraux romains s'y fussent op-« posés : que Nabis serait encore sur le trône, « si sa propre fureur et la perfidie des Eto-« liens ne le lui avaient fait perdre avec la

L'arrivée de Livius, qui avait auparavant commandé la flotte, et que le peaple romain avait envoyé vers Prusias en qualité d'ambas-

sadeur, acheva de fixer son esprit. Il lui fit sentir de quel côté on devait raisonnablement présumer que tournerait la victoire, et combien il était plus sur pour lui de se fier à l'amitié des Romains qu'à celle d'Antiochus.

Antiochus, frustré de l'espérance qu'il avait eue d'attirer Prusias dans son parti, ne songea plus qu'à s'opposer au passage des Romains dans l'Asie, pour empêcher qu'elle ne devint le theatre de la guerre'. Il crut que le meilleur moyen d'y réussir était de recouvrer l'empire de la mer, qu'il avait presque perdu par la perte des deux batailles dont j'ai parlé : an'alors il serait en état d'employer ses flottes ou il lui plairait, et qu'il serait impossible aux ennemis de traverser le détroit de l'Hellespont, et de transporter leur armée en Asie. quand ses flottes n'auraient autre chose à faire qu'à l'empêcher. Il résolut donc de hasarder encore une bataille, et pour cela il se reudit de Sardes à Ephése, où était la flotte. Il en fit la revue, la mit dans le meilleur état qu'il fut possible, l'équipa abondamment de tout ce qui était nécessaire pour une nouvelle action, et l'envoya encore unc fois, sous le comman-dement de Polyxéuidas, chercher les ennemis et les combattre. Ce qui le détermina principalement à ce parti , c'est qu'il avait appris qu'une grande partie de la flotte des Rhodiens était demeurée près de Patare pour l'assiéger, et que le roi Euméne était allé au-devant du consul dans l'Ilellespont avec tous ses vaisscany.

Polyxénidas trouva Æmilius et la flotte romaine prés de Myonnèse , ville maritime d'Ionie. Les Romains avaient quatre-vingts galéres, en comptant les vingt-deux des Rhodiens. La flotte d'Antiochus était composée de quatre-vingt-neuf bâtiments, dont il y en avait trois à six rangs et deux à sept. Les Romains l'emportaient sur les Syrieus par la force de lenrs vaisseaux et par la valeur de lenrs soldats; les Rhodiens, par la vitesse de lenrs galéres, l'expérience de leurs pilotes et la dextérité de leurs rameurs. Mais ce qui causa le plus de fraveur aux ennemis, ce furent les feux que leur présentaient les vaisseaux des Rhodiens : invention des aupara-

1 Liv. lib. 37, cap. 20, 30,

vant pratiquée avec succès par ceux-ci, et qui leur procura encore en cette occasion la victoire; car les galères du roi n'osant présenter leurs proues à celles des ennemis, qui étaient armées de feux, se détournaient pour les éviter, et par là recevaient dans le flanc les coups d'éperon qu'elles n'étaient pas en état de rendre : et. si quelqu'une s'offrait par le côté de la proue, elle était remplie de ces flammes, qu'elle redoutait beaucoup plus que les armes des ennemis. Mais la valeur des soldats contribua plus que tout le reste à la victoire des Romains ; car le préteur, ayant enfoncé le corps de bataitle des Syriens, alla fondre nar derrière, en faisant un circuit, sur ceux qui étaient attachés aux Rhodiens ; et en un moment les galères d'Antiochus , investies au centre et à l'aile gauche, furent prises ou coulées à fond. Ceux qui étaient à l'aite droite se soutenaient encore, plus effravés du malheur de leurs compagnons, que d'aucune perte qu'ils eussent faite eux-memes. Mais quand ils virent que la plus grande partie de la flotte était enveloppée, et que la galère amirale de Polyxénidas prenait le large en laissant les autres dans le péril, ils leverent aussitôt leurs petites voiles , et s'enfuirent à Ephèse , où le vent les portait. Polyxenidas perdit dans cette journée quarante-deux bâtiments, dont les Romains en prirent treize, et brûlerent ou submergèrent les autres. Du côté des Romains il y en eut deux de brisées, et quelques autres un peu moltraites. Une seule galere rhodienne fut prise. Telle fut l'issue du combat qui se donna à Myonnèse.

STATEMENT ANTONOMY TRANSPORT AND CONTROL PRINTED OF CONTRATANCE, AND ANTONOMY AND TRANSPORT AND TRAN

TRE, CHARIOTS ARNÉS ORFATA, LE COMEAT SE HOUSE PRES DE MAGNÉSIE, L'ARMÉE DU ROI LET VAINCES ET TAILLÉE EN PIÈCES LES VILLES DE L'ASIE MINEURE SE BENDENT AUX ROMAINS. ANTIOCHUS DEMANDE LA PAIX. DISCUIRS DE SES AMBASSADEURS, RÉPON-E DE SCIPION L'AFRICAIN, CONDITIONS OF PAIX IMPO-POSÉES AU ROI. EOMENE PART POOR ROUE AVEC LES AMBASSAGEUES, COLTA REND COMPTE AO SÉNAT BY AU PEOPLE ROMAIN DE LA VICTOIRE REMPORTÉE BUB ANTIOCHUS. AUDIENCE DONNÉE & EUMENE, PUIS AUX RHODIENS. AUDIENCE DONNÉE AUX AMBASSA-DEURS D'ANTIOCHUS. LE TRAITÉ OF PAIX EST BA-TIPIÉ DIX COMMISSAIRES NOMMES POUR RÉGLER LES APPAIRES O'ASIE, CONOCTIENS PRINCIPALES OF TRAP-TE. TRIOMPHE NAVAL DE RÉGILLES, L. SCIPION, DE RETOUR A ROME, PREND LE SORNOM D'Asiatique, ET RECOIT L'HONNEOR DU TRIOMPIRE. LA CONQUETE D'ASIE INTEODOIT LE LUXE DANS ROME. RÉPLEXIONS SOR LA CONOUTE DES ROMAINS A L'IGARE OES EE-PUBLIQUES GRECQUES ET DES ROIS TANT DE L'EU-COPE QUE DE L'ASIE, ET EN MENE TEMPS SUR LES BAPPORTS QUE TOUS CES ÉVÉNEMENTS ONT A L'ÉTA-BLISSEMENT DE L'EGLISE CHRÉTIENNE.

La perte du combat navai près de Myonnèse frança tellement Antiochus, qu'il en parut totalement déconcerté. Comme si lo bon sens l'cût abandonné tout à coup, il fit sur-le-champ des démarches visiblement contraires à ses intérêts. Dans la consternation où il était, il envoya des ordres pour faire retirer ses troupes de Lysimachie et des autres villes de la Chersonèse, de peur qu'elles pe tombassent entre les mains des ennemis, qui marchaient de ce côté-là pour passer en Asie 1: au lieu qu'il aurait fallu envoyer en ces lieux des forces, s'il n'y en eût point eu anparavant, parce que c'était le seul moyen d'empécher ce passage, ou du moins de le fetarder; car Lysimachie, qui était une place très-bien fortifiée, aurait pu soutenir un long siège et le faire durer peut-être jusque bien avant dans l'hiver, ce qui aurait extrêmement incommodé les ennemis par la disette de vivres et de fourrages; et cependant il aurait pu songer à s'accommoder avec les Romains, sans parler de tons les avantages imprévus que le bénéfice du temps peut procurer.

Non-scalement il commit une grande faute

Liv. lib. 37, cap. 31. – Appien. in Bell. Syr.

en retiant de la res troupes dans le temps qu'elles y délatte le plus nécessires, mais il e fit avec lant de précipitation, qu'en y labss toutes les munitions de guerre de bouche, dont il avait fait des magasins considerbles. Aussi, quand les Romains s'on rendirent mattres, ils y trouvérent les provisions dont ils avaient besoip tour leur armée avec autant d'abondance que si elles cussent été préparées exprès pour cur; et le passage de l'Hellespont fut si libre et si facile, qu'ilstransportèrent leur armée sans la noidere opposiportèrent leur armée sans la noidere opposi-

On voit ici sensiblement ce qui est marqué si souvent dans les Ecritures, que, quand Dieu veut perdre et punir un royaume, il ôle au roi, ou aux commandants, ou aux ministres, le conseil, la prudence, le courage. C'est la menace qu'il fait à son peuple par Isale'. Le Dominateur, le Seigneur des armées va ôter de Jérusalem et de Juda le courace et la viqueur ... tous les gens de cœur et tous les hommes de guerre, tous les juges et les vieillards... les hommes d'autorité, et ceux qui peuvent donner conseil. Mais ce qui est bien remarquable, c'est que l'historieu palen\* dit ici dit eu termes formels, et le répète deux fois, que Dieu ôta l'esprit au roi et lui renversa le raisonnement 3; punition , dit-il , qui arrive toujours quand les hommes sont près de tomber dans quelque grand malheur. Il lui ôta, c'est-à-dire qu'il refusa le bon sens. la prudeuce, le jugement; il écarta de son esprit toute pensée salutaire , il le rendit distrait. et même opposé à tous les bons conseils qu'on pouvait lui donner.

C'est ce que David demandait à Dieu à l'égard d'Achitophel, ministre d'Absalom : Seigneur\*, renversez, je vous prie, les conseils d'Achitophel, Le terme original est bien plus énergi-

\* Isal, cop. 3, v. 1-3.

\* Apppian. In Bello syr, pag. 10t,

que, infatua: quelque sages que soient ses avis, faite-les paraltre foue et insensés à Absolom. Et c'est ce qui arrivo. Ce fut par l'ordre du Seigneur que le conseil d'Achicophet, qui était le plus uitle, fut ainsi détruit; procelle selenteur pit tomber absalom dans Le malhete dont il était digne.

Il n'est point de siècle où il n'arrive de pareils événements, marqués si visiblement au doigt de Dieu, que les hommes les plus grossiers et les moins religieux ne peuveut s'empécher d'y reconnaître la Providence.

Après le combat naval, Antiochus se retira à Sardes <sup>1</sup>, d'où il envoya des ambassadeurs en Cappadoce au roi Arlardhi pour lui demander du secours, et dans tous les autres endrolls d'où il espéra en pouvoir tirer, n'étant plus occupé que du dessein de combattre les Romains par letree.

Le précue Æmilius di voile verc Chies (or Sco)e è apper soir radouble cus de ses navires qui avaient été maltruités, llemopa L. Eme pières, pour passer l'armée du consul en akie. Il sièse aux Bhodies la liberté de s'en retourner dans leur lle, après avoir paragie avec cus le buint qu'ou avait fist sur les enacements par mer et par terre. Alisis, avant que d'ure d'ure qu'en qu'en present par le prelate de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de voil cert de confèr qu'en present par le voilerent encorer credit e service aux Ropos en Asie; et ce ne flui qu'en per set routémolgange de leur zèle qu'ils s'un rotarraiscient dinni par le contraire de l'entre de l'

Cependant Æmilius avait formé le siège de Phocée. La ville, après s'être longtemps défeudue, ouvril enfin ses portes aux Romains, à condition qu'on ue traiterait point les habitants comme enuemis<sup>3</sup>. Mais la colère et l'avarice des soldats l'emportérent sur l'autorité du préteur, et malgré sa défense la ville fut pitiée.

Enflu le consul arriva à Lysimachie, qu'il trouva abandonnée par les ennemis, et remplie de toutes sortes de provisions. Il y séjourna peodant quelques jours<sup>3</sup>, pour attendro

δ Θιού βλάπτοντος κότα τούς λογισμούς, όπερ απασε, προσιόντων άτυχρμάτων, έπεγέγνεται... ού μόν ούτε τόν δεάπλουν έφύλαξεν ύπό δεοθλαθείας. (Αρφ.)

<sup>4</sup> Infatua, queso, Domine, consillum Achitaphel...,

a Domini autem nutu dissipatum esa consillum Achitophel utile, ut induceret Dominus super Abralom ma-

w phot utile, at induceret Dominus super Absolom w lum. = (2 Reg. cop. 15 v. 31; et cap. 17, v. 11.;

II. HIST, BOM.

<sup>1</sup> Liv. 8b 37, cap. 31.

Liv. lib. 37, cap. 31, 32.
 Liv. lib. 37, cap. 33

l'arrivée des bagages et des malades qu'il avait ; que , si le roi de Syrie avait été en paix avec le été obligé de laisser en divers châteaux de la Thrace. Lorsque tout fut rassemblé, ils se remirent en chemin, et arrivérent aux bords de l'Hellespont; et aidés d'Eumène, qui avait fait les préparatifs nécessaires, ils passèrent de l'antre côté sans tumulte et sans confusion. comme s'il se fût agi d'entrer dans un pays ami, et sans trouver aucune résistance. Ce fut un grand sujet de joje et de confiance pour les Romains, de trouver ainsi libre le passage de l'Asie, où ils s'étaient attendus qu'ils auraient beaucoup plus de difficultés et de périls

lis restèrent pendant quelque temps sur les bords de l'Hellespont, parce que c'étaient les jours où les Saliens promenaient dans Rome les boucliers sacrés, jours où il n'était pas permis de se mettre en chemin. Cette raison, qui regardalt encore Scipion l'Africain d'une manière plus particulière, parce que lui-même était du nombre des Saliens , l'avait empêché de suivre l'armée, et l'on ne voulait pas partir qu'il n'eût rejoint.

à essuyer.

Quand Antiochus sut que les Romains étaient passés, il commença à se croire perdu. Il souhaitait alors de se délivrer d'une guerre où il s'était engagé mal à propos, et sans en avoir examiné murement toutes les suites. Il songea donc à envoyer une ambassade aux Romains pour leur proposer des conditions de paix!. Tout ce que ce prince avait entendu dire du caractère de Scipion l'Africain. de sa grandeur d'ame, de sa générosité, de sa clémence à l'égard des vaincus tant en Espagne an'en Afrique, lui faisait espérer que ce grand homme, rassasié de gloire, ne se montrerait pas difficile pour un accommodement, d'autant plus qu'il avait un présent à lui faire, auquel un pére ne pouvait point n'être pas infiniment sensible. Antiochus avait entre ses mains le fils de Scipion , eucore tout jeune , qui avait été pris au commencement de la gnerre, et il était dans la disposition de le lui renvoyer. On ne sait point précisément ni le temps ni l'occasion où le jeune Scipion avait été fait prisounier. Ce qui est certain, c'est

peuple romain, et que les Scipions eussent été unis avec lui par les lieus particuliers de l'amitié et de l'hospitalité, le fils de Scipion n'aurait pu être traité à sa cour avec plus de politesse, de blenveillance et de distinction.

Ce fut pendaut ce séjour des troupes qu'Héraclide de Byzance, ambassadeur d'Antiochus. arriva dans le camp des Romains. Avant appris que Scipion l'Africain était absent, il ne voulut point se présenter au consul. Dès que celui qu'il attendait fut arrivé, il demanda audience, qui lui fut accordée sur-le-champ, Il commença par dire « que ce qui avait rendu « luutiles les autres négociations de paix en-« tre son maître et les Romains était ce qui « lui faisait espérer un heureux succès de « celle-ci; parce que toutes les difficultés aui « les avaient pour lors arrêtés étaient mainte-« nant levées : que le roi , pour ne point lais-« ser lieu de se plaindre qu'il voulût retenir « quelque chose en Europe, avait abandonné « Lysimachie; qu'en Asie même il était prêt « à renoncer à toutes ses prétentions sur « Smyrue, Lampsaque, Alexandrie de Troade, « et sur toute autre ville que les Romains re-« vendiqueraient comme alliée avec leur ré-« publique : qu'il consentait de payer au peu-« ple romain la moitié des frais de la guerre. Il finit en les exhortant à se souvenir de « l'inconstance des choses humaines, et à ne « pas trop compter sur leur prospérité pré-« sente : qu'il devait bien leur suffire de don-« ner pour bornes à leur empire l'Europe, qui « était d'une étendue immense; que, s'ils vou-« laient absolument y ajouter encore quelque « partie de l'Asie, le rol aurait assez de moa dération pour y consentir, pourvu que les

« limites en fussent marquées et fixées bien « clairement, » L'ambassadeur s'imaginait que des propositions selon lui si avantageuses ne pourraient étre refusées : mais les Romains n'en jugeaient pas ainsi, « Au regard des frais de la guerre , « comme c'était le roi qui l'avait suscitée mal « à propos, ils trouvaient qu'il était juste de « les lui faire paver en entier. Ils ne se con-« tentaient pas non plus qu'il fit sortir ses « garnisons de l'Ionie et de l'Eolide : ils pré-

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 31 . 35. - Polyb. in Excerpt. les cap. 23. - Appian. in Bell. syr. pag. 105-110.

« tendaient rendre la libertè à toute l'Asie, [ « comme ils l'avaient rendue à toute la Grèce;

« ce qui ne ponvait se faire, si le roi n'aban-« donnait toute l'Asie en dech du mont Tau-

o rus, p Héraclide, fort mécontent de cette audience

publique et ne pouvant consentir à des conditions qui passaient de beaucoup ses pouvoirs, essava, selon les ordres qu'il en avait recus, de gagner en particulier Scipion l'Africain. Il lui déclara avant tout que le roi lui rendrait son fils sans rançon 1. Puis, connaissant peu la grandeur d'âme de Scipion et le caractère des Romains, il l'assura que, s'il pouvait faire obtenir la paix à Antiochus, ce prince lui donnerait telle somme qu'il voudrait, et partagerait avec lui l'autorité dans le gouvernement de ses états, ne se réservant que le nom de roi; ou, si nous nous en tenons à Polybe, qui s'exprime plus modestement, qu'il partagerait avec lui toutes les richesses de son royaume. Scipion répondit en ces termes : « Je ne

« pion et les Romains en général, paisque « vous ne connaissez pas même l'état où se « trouve le prince qui vous a envoyé vers « nous. Si vous prétendicz que l'incertitude « du succés nous portât à vous accorder plus facilement la paix, il fallait que votre maître « se maintint dans la possession de Lysima-« chie pour nous empêcher de passer dans la « Chersonèse, ou qu'il vint à notre rencontro « dans l'Hellespont pour pous disputer le pas-

« m'étonne pas que vous connaisslez peu Sci-

« sage en Asie : mais, dés qu'il nous l'a abana donnée, c'est avoir recu le frein et le joug. « Entre les offres qu'il me fait , celle de me « rendre mon fils me touche sensiblement : à

« l'égard des autres , je prie les dienx que l'é-« tat de ma fortune puisse s'en passer ; au « moins mou cœur ne les regardera-t-il ja-« mais comme nécessaires, et j'espère qu'elles « ne sernnt point capables de me tenter. Si

a Antiochus, pour une grâce particulière, a n'exige de moi qu'une reconnaissance de o particulier, je lui ferai connaltre que je ne

1 Liv. lib. 37, cap. 36, \* « Ege ex monificentià regià maximum donum fillum

« suis point ingrat : mais, comme homme pu-« blic, qu'il n'attende rien de moi, comme je « ne dois rien recevoir de lui. Tout ce que je « puis faire maintenant, c'est de lui donner,

« en bon et fidèle ami , un conseil salutaire : « allez donc lui dire de ma part, que, s'il m'en « croit, il mettra bas les armes, et ne refu-

« sera aucune des conditions de paix qu'on lui « propose, »

Antiochus ne put goûter de telles propositions, et il crut ne courir aucun risque en hasardant une bataille, puisqu'il ne serait pas possible, après qu'il l'aurait perdue, qu'on lui imposat des conditions plus dures. Ainsi, renoncant à l'idée d'un accommodement, il ne songea plus qu'à se préparer à la guerre.

Le consul, ne voyant plus rien qui dot l'arrêter, se mit en marche, et arriva à llion. Les Romains regardaient cette ville comme le berceau de leur origine, et comme leur patrie primitive, d'où Enée était parti pour aller s'établir en Italie. Le consul offrit des sacrifices à Minerve, qui présidait à la citadelle '. La joie fut égale de part et d'autre, presque comme entre des pères et des enfants qui se revoient après une longue séparation. Les habitants de cette ville, voyant leurs petits-fils, vainqueurs de l'Occident et de l'Afrique, revendiquer l'Asie comme uu royaume qui avait appartenu à leurs aïeux, s'imaginaient voir Ilion sortir de ses cendres, et renaltre plus illustre que jamais. Les Romains de leur côté sentaient une joie infinie de se voir dans la demeure ancienne de leurs pères, qui avait donné la naissance à Rome, et d'y contempler les temples et les statues des divinités qui leur étaient communes avec cette ville.

Etant partis de là , ils arrivèrent en six jours de marche à la source du fleuve Caïcus. Le roi était campé dans le voisinage de Thyatires \*; il y apprit que P. Scipion s'était fait porter malade à Elée; il lui renvova son fils. La vue d'un objet si cher fit impression sur le corps aussi bien que sur l'esprit, en rendant à ce père affligé et malade la joie et la santé. Après avoir tenu longtemps son fils embrassé. et satisfait aux premiers transports de la ten-

a habebo : ali is deos precor ne unquasu fortuna egcal mes,

a aulmus certé uon egeblt. . (Ltv.)

<sup>1</sup> Justin. lib. 31, cap 8. - Liv. lib. 37, cap. 37. · Liv. ibid.

dresse pairrealles. Alles, diteil aux ambassedeurs, altee assurer te roit que je unit extrémement sensible du se princeuse attention; et diteile que puis, pour le présent, lui dobner d'autre marque de ma reconnaissance qu'en lui conseillant de ne point songer de combattre avant qu'il me sache arrivel au many. Peut-etre séption experial qu'un délait de quelques jours donnersit lieu au roi de la fille par le service de la conseille qu'un délait de quelques jours donnersit lieu au roi de partielle de la conseille qu'un des pour le conseille qu'un des la conseille qu'un désolide pair : cer de quel secours se présence pouris-leit être au roi dans un combat?

Quoique la supériorité des troupes d'Antiochus, Jeancoup plus nombreuses que celles des Romains, fut pour lui un motif puissant de hasarder sans dédai la batallu (expendant l'autorité d'un homme comme Scipion, sur qui il avait toujours compté en cas de quelque fàcheux secident, l'emporta dans son cepril. Il passa la rivière de Phrygie (I'I)llys, selon S'rabon), alla se poster près de Magnésie au piel du mont Siyle, et y forfilla son camp de

mauière qu'il le mit hors d'insulte. Le consul l'y suivit de près, Les armées furent plusieurs jours en présence sans qu'Autiochus fit sortir la sienne du camp. Il avait soixante-dix mille hommes de pied ', douze mille chevaux, et cinquante-quatre éléphants. Les Romains n'avaient en tout que trente mille hommes et seize éléphants. Le consul, voyant que le roi ne faisait point de mouvement, assembla sou conseil pour délibérer sur le parti qu'il fallait prendre, en cas qu'il refusat'toujours d'en venir aux mains. Il représenta « que, l'hiver étant proche, il faudrait. « malgré la rigueur de la saison, tenir les sol-« dats sous des tentes ; ou , si l'on prenait des « quartiers d'hiver, différer à l'année suivante « la décision de la guerre, » Jamais les Romains ne marquérent de mépris pour un ennemi comme dans cette occasion. Tous s'éerièrent qu'il fallait sur-le-champ marcher contre Antiochus, et profiter de l'ardeur des soldats, qui étaient tout prêts à forcer les palissades et à franchir les fosses pour aller l'attaquer jusque dans son camp, s'il n'en sortait

point. Peut-être que le consul souhaitait préveuir l'arrivée de son frère, dont la présence aurait beaucoup diminué de sa gloire.

Le l'endemain, après que l'on eut reconnu la situation du camp, le consul en fit approcher son armée rangée en bataille. Le roi, craignant qu'un plus long délai n'abutit le courage des siens 1, et n'augmentat la confiance des ennemis, fit enfin sortir ses troupes. Aiusi, de part et d'autre, tout se prépara à une action qui devait être décisive.

Dans l'armée du consul tout était assez uniforme et pour les hommes et pour les armes. Il y avait deux légions romaines, composées chacune de eing mille quatre cents hommes, et deux corps pareils de troupes latines. Les Romains occupaient le centre: les Latins étaient aux deux ailes, dont la gauche était appuyée au fleuve. La première ligne du centre était composée des hastaires 2, hastati ; la seconde, des princes, principes; la troisième, des triaires, triarii. Voilà ce qui formait, à proprement parler, le corps de bataille. A côté de l'aile droite, pour la couvrir et la soutenir, le consul avait placé sur une même ligne à peu près trois mille hommes d'infanterie, soit Achéens, soit troupes auxiliaires d'Eumène, et, tout de suite, un peu moins de trois mille chevaux, dont huit cents étaient des troupes d'Eumene, et le reste Romains ou Latins. Il mit à l'extrémité de cette aile cing cents armés à la légére, Tralliens ou Crétois. L'aile ganche ne parut pas avoir besoiu d'un pareil renfort, parce qu'on jugeait que le fleuve, et les bords qui étaient fort escarpés, la défendaient suffisamment. Il y plaça cependant quatre compagnies de cavalerie. On laissa nour la garde du camp deux mille soldats. tant Macédoniens que Thraces, qui avaient suivi volontairement l'armée. Les seize éléplants furent laissés derrière les triaires, pour servir comme de corps de réserve et d'arriéregarde. On ne songea point à les opposer à ceux des ennemis, non-seulement parce que ceuxei étaient en bien plus grand nombre (cinquante-quatre contre scize), mais encore

<sup>4</sup> Liv. lib. 37, cap. 38.

Liv. lib. 37, cap. 39, 40.
 Ce sont les noms des trois corps qu' formalent l'infanterie des léxicos romaiure.

parce que les éléphants d'Afrique, les seuls qu'eussent les Romaius, étaient beaucoup inférieurs, et pour la grandeur et pour la force, à ceux des Indes, et ne pouvaient soutenir leur choc.

L'armée du roi était plus variée par la diversité des nations et par la différence des armes. Seize mille hommes de nied, armés à la macédonienne, faisaient le corps de bataille. Cette phalange était divisée en dix petits corps. dont chacun présentait un front de cinquante hommes sur trente-denx de profondeur : et. dans chacun des intervalles qui les séparaient, on avait place denx éléphants. Elle faisait la principale force de l'armée. La vue seule des éléphants inspirait de la terreur. Ils étaient fort grands, et, de plus, rehaussés encore par leurs ornements de tête et leurs aigrettes, où brillaient l'or , l'argent , la pourpre , l'ivoire ; vaines parures qui invitent l'ennemi par l'espérance du butin, et ne défendent point une armée. Ces éléphants portaient sur leurs dos des tours montées par quatre hommes qui combattaient, sans compter le conducteur, Au côté droit de cette phalange était rangée de suite, et sur une même ligne, une partie de la cavalerie, savoir : quinze cents Gaulois d'Asie (appelés Gallo-Graci par les Romains, et Galates par les Grecs): trois mille cuirassiers armés de toutes pièces (cataphracti); mille autres cavaliers, qui étaient l'élite des Mèdes et des autres peuples voisins. On plaça de suite, à quelque distance d'eux, une troupe de seize éléphants pour les soutenir. Du même côté, en prolongeant toujours la même aile, était placé le régiment du roi, composé des argyraspides, aiusi appelés parce qu'ils avaient des bouctiers d'argent. Après eux, donze cents archers à cheval des Dahes, auxquels on en avait joint deux mille eing cents autres des Mysiens; puis trois mille armés à la légère. partie Crétois, partie Tralliens, Toute cette aile était fermée par quatre mille, tant frondeurs qu'archers, moitié Cyrtéens, et moitié Elyméens, L'aile gauche étuit disposée et garnie à peu près comme la droite, si ce n'est que devant uno partie de la cavalerie on avait placé les chariots ar. r.és de faux, et les chameaux appelés dromadaires, montés par des archers arabes, qui avaient des épées minces

et longues de six pieds, pour pouvoir atteindre l'enneml du haut de ces animaux. Le roi commandait la droite; Séleucus, son fils, et Antipater, son neveu, la gauche; et trois lieulenants généraux le corros de bataille.

tenants généraux le corps de bataille. Un brouillard, qui s'était élevé le matin, couvrit les deux armées d'épaisses ténèbres ; puis un vent du midi amena une humidité qui se répandit sur tonte la plaine. Ces deux inconvénients ne nuisirent pas beauconp aux Romains, mais furent très-incommodes et trèscontraires aux troupes du roi : car les premiers, n'occupant qu'une médiocre étendne de pays, ne laissaient pas de se voir les uns les autres; et leurs armes, la plupart solides et pesantes, ne furent nullement endommagées par l'humidité. Mais les différentes parties de l'armée d'Antiochus étaient si éloignées les unes des autres, que, bien loin que les deux extrémités se passent entrevoir, ceux du centre ne pouvaient pas même distinguer ce qui se passait aux deux ailes, et l'humidité amollit tellement les cordes de leurs arcs et de leurs frondes, et les courroies de leurs javelots. qu'il ne lear fut pas possible d'en faire usage.

D'ailleurs les chars armés de faux, par le moyen desquels Antiochus avait espéré de jeter la terreur et le désordre parmi les troppes ennemies, commencèrent la déroute des sieunes '. Voici quelle était la forme de ces chars . du milieu du timon sortaient dix pointes de fer, longues d'une coudée (d'un pied et deml). destinées à enfoncer tout ce qui se présenterait de front. A chaque côté du joug, ou du siège, il y avait deux faux, l'une do niveau avec le joug même, et l'autre tournée vers la terre ; la première pour trancher obliquement, l'autre pour couper de haut en bas ceux qui seraient tombés, ou qui voudraient se glisser par dessous. Enfin, à chaque roue, denz autres faux étaient attachées à l'essieu, dans la même situstion et pour le même effet. Antiochus, concevant que s'il plaçait ces chars à l'arrièregarde on au centre, ceux qui devaient les conduire seraient obligés de les faire passer à travers ses troupes, les avait mis au premier rang, comme on l'a déià dit.

1 Liv. Nb. 37, cap 41.

Eunien, qui connaissait ce genre de combai, et qui savait combien ce secours était équivoque, si l'on prenait soin d'effrayer les cheaux qui condusient les chars, piloti que de les attaquer de prés, ordonna aux archers de Créte, aux frondeurs, et à ceur des cavaliers qui ctaient ormés de javelots, de ne pas alter contre ces chars tous ensemble, mais partigles par petits pelotous, et de les accalleur de même tennes de grande cris.

Sas orders farent exécusis, et current tout les succès qu'il en attenduit. Des qu'on est làché ces chars', et ce fut la comme le préndu du combat, les cheurs qu'il est trainaient, effrèyés des cris horribles qu'on justit de toutes parts, et accoblès é poirers, de traits, de jarelois, prement le mors sus dens, ne grandent parts d'artis, sont emports de côte et d'autre dans l'espace qui était side entre les deux armés, sans que l'érin piusse les arrêter, et mois, sans que l'érin piusse les arrêter, et mois, sans que les champes de l'artis de pour les champes de l'artis d'artis d'artis de pour les champes de l'artis d'artis d

Más cette première terreur causa bienció, per de de toule farmé du roi ; ar el le troupe qui étaient près de ces charitos, effrayés de desortre et de la consternation des ciuvaux, prirent cleis-mêmes la fuile, et lisisqu'aux cuirassiers. Ceux ci, statquels par la envulère romaine, n'on purent soutenir les choe, valvier comaine, n'olive, purent que les pesanteur de leva armes ne lerur permit pas de se le comment sur la piece, puren que la pesanteur de leva armes ne lerur permit pas de se le me de la commenta de la commenta de la comte de la commenta de la commenta de la comte de la commenta de la commenta de la comte de la commenta de la commenta de la comte de la commenta de la commenta de la comlarime jusque dans le corps de batalile forme per la plasiança.

Alors les légions romaines l'attaquérent avec avantage, les phalangites ne pouvant faire usage de leurs longues piques, parce que les fuyards se replaient sur eux et les empédialent d'agri, pendant que les Romains lanquient de tous côtés contre eux leurs javelines. Les éléphants, rangés dans les intervalles de la phalange, ne lui firent d'aucun secons. Les

soldats romains, accoutumes dans les guerres d'Afrique à combattre contre ces bêtes, avaient appris comment il en falbit éviter l'impétucsité, ou en les perçant de leurs javelines par les flancs, ou, s'ils en pouvaient approcher, en leur coupant les jarrets avec leurs épées. Les premiers rangs de les phalange furent done sien désordre; et déjà l'on commençait à metire en pièces l'arrière-garde que l'on avait enveloppée, longue fon apprit que faile gauenveloppée, longue fon apprit que faile gau-

che des Romains était en grand danger. Le consul, persuadé que sa gauche serait assez défendue par les bords escarpés du fleuve, ne l'avait appuyée d'aucun secours, sinon de quatre compagnies de cavalerie, qui même s'étaient éloignées du fleuve pour se joindre au reste de l'armée. Anthiochus, de la droite où il commandait, aperçut ce vide, et viot attaquer par là les ennemis avec ses troupes auxiliaires et sa cavalerie pesamment armée; et non-sculement il pressait les Romains de front, mais, passant à côté de la rivière. il commencait à les battre en flanc. La cavalerie romaine, avant été mise en désordre et pris la fuite, l'infanterie la suivit bientôt, et elles ne s'arrêterent point qu'elles ne fussent arrivées à la vue de leur camp.

M. Æmilius, tribun des soldats, était demenré pour la garde du camp. Lorsqu'il vit les Romains y venir en fuyant, il sortit avec tonies ses troupes au-devant d'eux , lenr reprochant leur lacheté et leur fuite hontense. Il fit plus, il ordonna aux siens de tuer impitoyablement les premiers des fuyards qu'ils rencontreraient et qui refuseraient de tourner visage. Cet ordre, donné à propos et exécuté ponctnellement, cut tout son effet. Una plus grande crainte en surmonta une moiodre. Les fuvards s'arrêtérent d'abord, puis ils retournèrent au combat. Æmilius, avec son corps de troupes, qui était de deux mille hommes. tous braves et aguerris, s'oppose au roi qui poursuivait vivement les fuyards, Attale, frère d'Eumène, sur l'avis qu'il reçut de la déronte de l'aile gauche, ayant quitté la droite . v accourut, et v arriva à propos avec deux cents chevaux. Antiochus, voyant que ceux qu'il ponrsuivait auparavant revenaient à la charge, et que les troupes qui arrivaient, les unes du camp, et les autres de la bataille, al-

Liv. lib. 37, cap. 41 44,

laient le presser de tous côtés, tourna le dos à son tour, et se retira avec précipitation. Ainsi les Romains, vainqueurs à l'aile droite et à la gauche, passant sur les corps morts

et à la gauche, passant sur les corps morts qu'ils avaient accumulés, surtout an centre, où ils avaient trouvé plus de résistance à cause de la bravoure des troupes, et où la fuite avait été plus embarrassée à cause de la pesanteur des armes, coururent vers le camp des vaincus pour le piller. Les cavaliers d'Eumène les premiers, et ensuite tous ceux du consul, se mirent à poursuivre l'ennemi dans la plaine, tnant tons ceux qui tombaient sous leurs mains. Mais ce qu'il y eut de plus pernicieux pour les fuvards, ce fut la rencontre des charjots, des éléphants et des chameanx; car étant épars de tous côtés, et se renversant les uns sur les autres par l'empressement qu'ils avaient d'échapper au vainqueur, ils étaient écrasés sons les rones des chars et sous les pieds des animaux. Il en fut tué dans le camp encore plus que dans la bataille. Ce fut là que la fuite emporta le plus grand nombre des vaincus, et qu'ils combattirent avec le plus d'opiniatreté devant le retranchement, dans l'espérance d'être soutenus de ceux qu'on avait laissés dans le camp pour le garder. Aussi les Bomains, qui s'étaient attendus à l'emporter du premier assaut, irrités d'avoir été arrêtés si longtemps aux portes, repaudirent le sang à flots, quand une fois ils y furent entres.

Antiochus perdit, dans cette journée, cinquade mille hommes de pied et quater mille chevaux. Le nombre des prisonniers ne se monta qu'à quatorre cents hommes. On prit aussi quinte disphants avec leurs conducterns. Il y mais lis ne laisserent sur la place que trois cents hommes de pied et vingt-quatre caraniers. Eumène ne perdit pas plus de vingtcinq des siens. Le lendemain its depoullèrent les morts et assemblerent leurs pissonniers.

On remarqua qu'une des causes de la perte de cette bataille fut la manière dont le roi avait rangé sa plalange. Elle faisait la principale force de son armée, et jusque-là elle avait passé pour invincible. Cétaient tous vieux soldats, agnerris, robustes, pleins de vigneur et de courage. Il fallait donc, pour les mettre en état de lui rendre plus de service, leur

donner moiss de profundeur et plus de frontau lite que, les ayant rangés sur feundeur de profundeur, il en renduit la moitié muite, el plaçait sur le resie du front des troupes de nouvelle levie, sans courage et sans esperience, sur lesquiels in de crait point pour ter. Authichais, en cela, n'avait pontent aire que suivre la métallor dos berre les Prilippe que suivre la métallor dos berre les Prilippe que suivre la métallor dos berre les Prilippe la regie de la companya de la companya de la la réalissa de la companya de la companya de la la réalissa de la companya de la companya de la la réalissa de la companya de la companya de la companya de la la réalissa de la companya de la companya de la companya de la la réalissa de la companya de la c

Le fruit de la victoire remportée à Magnésie, près de Sipple, fut la reddition de toutes les villes de l'Asie Mineure, qui vincent ou surle-champ, ou peu après, se soumettre aux Romains 1. Annibal et Scipion ne se trouvèrent ni l'un ni l'antre à cette bataille. Le premier ciatit bloqué par les Rhodiens dans la Pamphylie, et l'autre était resté malade à Elée.

pujur, et suure euit rete finiside a Elec. Antiochas, ayani pris la fuite are quelques-uns des siens, arriva vers minuit à Sares a recept production de la composition de est avec up etit combo de la composition de ramanches en chemin. La, apprenant que son est controlle est de la composition de la composition de la nuit pour s'y render a neca formme et as Bile. Bientoid sprés, la passérant en diigence le mont Taurus pour gagner la Svrice.

Le comul élait déjà à Sardes, où P. Sejoin, on free, viait le trouver, é élant mis en chemin dès que sa santé le lui avait permis. \*Ce fui la la qu'an trompette d'Auticheus vint permis \*Ce fui la gue ce prince pel lui envoyer des ambassadeurs ; ce qui lui fut accoréé. Quedques jours perje, lorei envoye Zeuis, qui avait été gouverneur de Lydie, et Autipate; son neveu. Ils s'éderschert d'hobbe d'a Eunémet, qu'its 
cropiacit le plus apposé, le tous la paix, a Auticheus. Mais, l'ayant frouve plus traitable que ni eux ni le roi ne l'autient espéré, site que ni eux ni le roi ne l'autient espéré, site allérent trouver. P. Sejoine, qu'il se présenta

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 45.
2 Liv. ibid.

au consul. Ce général assembla tout sou conseil pour leur donner audience; et lorsqu'or les eut introduits : « Romains , dit Zeuxis , « sans chercher à nous excuser, uous vous a demandons simplement ce que uous devons « faire ponr expier l'imprudence où est tombé « Antiochus, et pour vous engager à l'oublier « et à lui donner la paix. Vous avez toujours « pardouné avec générosité et grandeur d'à-« me aux rols et aux peunles que vous avez « vaiucus. Combieu devez-vous être mainte-« uant plus portés à le faire après une victoire « qui vous rend les maltres de l'univers « Mettant bas toute animosité contre les mor-« tels 1, yous ne devez plus songer désormais. « à l'exemple des dieux, qu'à pardonner et « à faire du bieu au geure hymain, »

Avant que les ambassadeurs arrivassent, la réponse des Romains était toute prête. P. Scipion, qui fut chargé de la faire, lenr parla en cette sorte 4; « De toutes les choses « qui sont de nature à être soumises au pou-« voir des dieux 3, nous n'en possédons que « ce qu'il leur a plu de nous donner. A l'é-« gard de notre courage , qui ne dépend que u de uous, il a toujours été le même, en quel-« que situation que nous nous soyons trouvés: « comme la mauvaise fortune u'a jamais pu « l'abattre , la prospérité u'est pas capable « de l'enster. Pour prouver ce que je dis, sans a parler de taut d'autres peuples ou rois, je « vous apporterais l'exemple de votre Annibal. si je u'avais le vôtre même à vous proposer. « Onaud uous cumes passé l'Hellespont . « avant que d'avoir vu votre camp et votre « armée, lorsque l'événement de la guerre a était encore incertain, vous vintes pour « traiter avec nous de paix. Or les mêmes « conditions que nous vous proposimes alors

« que les choses étaient égales de part et d'aua tre, nous vous les proposons encore au-« jourd'hui que vous êtes vaincus et uous « vainqueurs. Vous abandounerez tout ce que « yous avez en Europe et tout ce que yous « possédez dans l'Asie eu decà du mout Tau-« rus. Vons nous donnerez pour les frais de la « guerre quinze mille talents euboiques 1 : cinq « cents comptant, et deux mille cinq cents « quand le sénat et le peuple romain auront « ratifié la paix; vous paicrez les douze mille « autres , en douze paiements égaux d'année « en année. Il est juste que vous rendiez aussi « à Euméue quatre cents talents \*, et le reste « du blé qui était dû à son pére. Quaud ces « conditions auront été acceptées de votre « part . afin que nous puissions compter sur « leur exécution , vous uous donnerez viugt « otages à notre choix. Mais le peuple romaiu « ne sera jamais assuré d'être en paix avec

« un prince qui garderait Annibal à sa cour.

Avant tout, nous demandons que vous nous

« le livriez, aussi bien que Thoas l'Etolien,

« qui a le plus contribué à allumer cette

« guerre. Le roi, pour avoir trop attendu.

« fera la paix dans un temps où sa fortune

« est dereune plus chancelante. S'il différe « nencre, qu'il sache qu'il est just difficile « de fiire descendre la majesté des rois su « file au milleu, que de la précipiter du mi-» lieu jusqu'en bas? » . Le discours de Scipion commence par une maxime graude en apparence, mais qui ne rest récliement que par l'orguell, Cette distinction entre les hieus estririeurs, soumis à la providence divine, et les bieus de l'ame, dépendants uniquement de la volouté humaine, est l'opiniou constatute et presque uni-

<sup>1</sup> « Positis Jam adversús omnes mortales certamini-» bus, haud secús quam deus, comulere et parcere vos « geueri humano oporiet. » (Liv.)

Liv. lib. 37, cap. 45.
 Romani, ex lis quar in deum immortalium potentate

bien plus fortement eucore par la bouche de

1 Les quiaze mille taients attiques feralent quarantecioq millions : ceux d'Eubée valuient un pen moins. >Quinze mille taients cuboiques valent prés de 58 millions
de ferance. E. B.

verselle du paganisme. Cicéren 4 s'eu explique

<sup>«</sup> eraul, en habemus, que dil dederunt. Animus, qui « nosira menils sunt, cosdem in amai forinnà gessimes, « gerinusque: neque eos secunda res exiulerun), nec « adverse minuerunt. » (Lrv.)

<sup>4</sup> Oustre ceut mille écus.

<sup>\* «</sup> Scial regum majestalem difficiliús a summo fastie gin ad medium detrabl, quâm medits ad ima pracie petarl. » (Liv.)

<sup>4</sup> De Nat. deur. lib. 2, n. 86, 87.

## **∞€\$ 249 43**0

Cotta, qui était comme lui de la secte des | qu'on négociait un traité, jugeant bien qu'ils académiciens, a Tous les hommes . dit-il . « sont persuadés qu'ils tiennent des dieux « tous les biens fortuits et extérieurs, et toua testes commodités de la vie, mais nou pas

« la vertu. Y a-t-il jamais eu quelqu'un qui « ait remerciéles dieux de cequ'il était homme « de bieu? Non , certes : mais bien de ce qu'il a avait des richesses et des honneurs, et de « ce qu'il jouissait d'une bonue santé. On

a appelle Jupiter très-bon et très-puissant, a non parce qu'il nous rend justes, sages, « tempérants, mais parce qu'il nous procure « les biens , l'opulence , la santé, » C'est ce que pensait Horace aussi<sup>9</sup>, et ce qu'il exprime en peu de mots par ces deux vers :

Sed sails est orare Jovem, quæ dunat et aufert, Det vitam, det upes : æquum mt animum ipse parabo.

Voilà les sentiments que tirent les hommes du fond de leur nature corrompue, qui ne peut souffrir la juste dépendance où est la créature à l'égard de Dieu, en tout généralement et sans exception.

Les ambassadeurs d'Antiochus avaient ordre d'accepter toutes les conditions qu'il plairait aux Romains de leur prescrire, Ainsi il ne fut plus question pour le roi que d'envoyer des ambassadeurs à Rome3. Le consul distribua ses troupes dans les villes de Magnésie sur le Méandre, de Trailes, et d'Ephèse, pour y passer l'hiver. Quelques jours après on lui amena dans cette dernière les otages qu'il avait demandés au roi. Eumène partit pour Rome en même temps que les ambassadeurs de ce priuce, et ils y furent suivis par tous ceux des différents peuples de l'Asie.

Dès qu'Auuibal et Thoas eurent appris 1 « Hoe quidem unues mortales sie habent, externas

scraient sacrifiés, ils pourvurent l'un et l'autre à leur sûreté avant qu'il fût conclu.

M. FULVIUS NOBILIOR'. CN. MANLIUS VULSO.

Je passe quelques faits de l'année précédente, auxquels je reviendrai,

Sous ces nouveaux consuls arrivérent à Rome M. Aurélius Cotta , lieutenant de L. Scipion, avec les ambassadeurs d'Antiochus, le roi Eumène, et les ambassadeurs des Romains.

Cotta exposa a, premièrement dans le sénat, puis dans l'assemblée du peuple, tout ce qui s'était passé eu Asie. On ordonna trois jours de processions et d'actions de grâces publiques pour de si heureux succès, et l'on immola quarante grandes victimes.

Alors on donna audience à Eumène 3 avant tous les autres, « Il commença par remercier « en peu de mots le sénat de la protection « éclatante qu'il lui avait accordée en le déti-« vrant lui et son frère du siège mis devant

« Pergame, la capitale de ses états, et en « mettant son royaume en sûreté contre les u entreprises injustes d'Autiochus. Puis il « félicita les Romains sur l'heureux succès de « leurs armes par terre et par mer, et sur

« la glorieuse victoire qu'ils venaient de rem-« porter, par laquelle ils avaient chassé An-« tiochus de l'Europe et de toute la partie de « l'Asie située en decà du mont Taurus, II

« ajouta que, pour ce qui regardait sa per-« sonne et les services qu'il avait tâché de « rendre à la république, il aimait micux que u le sénat en fût informé par le rapport des « généraux romains que par sa propre bou-« che. »

Une retenue si modeste fut généralement approuvée; mais on le pria de vouloir bien marquer expressément en quoi le sénat et le peuple romain pouvaient lui faire plaisir, et

<sup>«</sup> commodifates... à dis se babere : virtulem autem ne-« mo unquam acceptam Deo retutit ..... Num quis quod « bonus vir esset, gratias dris egit unquem ? at , quod dia ves, qued honoratus, qued incolumis. Juvemque opti-

<sup>«</sup> mum, maximum, ab eas res appeilant , non qued nos a justos, temperantes, sapientes efficial , sed quid salvos, nes, opulentos, copiosos. »

<sup>4</sup> Lib. 1, epist. 18. [ v. 111. ] 1 Liv. 8b. 37. cap. 15.

<sup>1</sup> An. R. 563; av. J. C. 189. 2 Liv. 10b. 37, eap. 502.

<sup>3</sup> Liv. lib. 37, cap, 52, 53, - Polyb.

vait compter sur leur bonne volonté. Il répondit « que, si le choix d'une récompense lui « était proposé par d'autres, et qu'on lui « permît de consulter le sénat, il prendrait « la liberté de demander conseil à une com-« pagnie si respectable sur la réponse qu'il « devrait rendre, pour ne point s'exposer à « faire des demandes peu modestes et peu · mesurées : mais que , comme c'était du sénat « même qu'il attendait tout ce qu'il pouvait a espérer, il croyait devoir s'en rapporter « uniquement à sa générosité, » Ou le pressa de nouveau de vouloir bien s'expliquer clairement et sans ambiguité. Dans ce combat mutuel d'honnétetés et de déférences. Euméne . ne pouvant gagner sur lui de céder, sortit de l'assemblée. Le sénat persista toujours dans son sentiment; et sa raison était que le roi seul connaissait ce qui pouvait lui convenir. et ce qui était à sa bienséance. On le fit donc

rentrer, et on l'obligea de s'expliquer. Euméne fit alors un très-bean discours, dont le but était de demander au people romain, pour récompense de ses services, une graude partie de l'Asie Mineure, qui avait été enlevée à Antiochus; mais, comme il savait que les Rhodiens devaient s'opposer à sa demande sous des prétextes fort spécieux, il réfuta par avance tout ce qu'ils devaient dire de contraire à ses intérêts. En effet les Rhodiens, avant été admis à l'audience, après avoir parlé modestement de leurs services . représentèrent vivement qu'il était de l'honneur du peuple romain de rendre la liberté à toutes les villes de l'Asie, comme il l'avait rendue à celles de la Grèce.

Ces deux discours, dont Tite-Live a pris le fond et un grand nombre de traits dans Polybe, sout fort éloquents; mais comme lis regardent plus les intérêts des peuples de l'Asie que ceux des Romains, et que je les ai rasportés assez au long dans l'Histoire Ancienne.', Jai cru devoir les omettre ici.

On fit entrer les ambassadeurs d'Antiochus après ceux des Rhodiens. Ils se bornèrent à

ce qu'il stienhait d'eau, l'assurant qu'il pout - démander qu'il plût au sénait de raither la vait compier sur teur home volonde. Il Propo pais que L. Scipion leur avait accorde. Il le de chit proposé per d'autre, et qu'on in intillée dans la sessable de paugle. Le traité per la de consulter le étant, il prendrait, le pais fuit conclu solemellement dans le chai libreté de demander conseil à moment compiel, entre le sénait et le peuple romain a papin si respectable sur la réponse qu'il d'une part, et Antipatre, chet de l'ambassade de levrill treuler. Donne no dois évenorse à cla neuer d'afficience, de fautre le sons et le peuple romain de levrill treuler.

On donna ensuite audience aux autres députés de l'Asie, auxquels on répondit en général que les sénateurs, selon l'usage ancien. enverralent dix commissaires en Asie pour y faire les règlements qui conviendraient .. dont telle scrait à peu près la substance ; qu'Eumène seruit mis en possession de tous les pays qui avaient été soumis à Antiochus en dec't du mont Taurus , excepté la Lycie et la Carie ; ces pays renfermaient la Lycaonie entière, les deux Phrygies, la Mysie, les villes de la Lydie et de l'Ionie, excepté celles qui étaient libres le jour qu'on avait combattu contre Antiochus: que toutes les villes de l'Asie qui avaient payé tribut à Attale, roi de Pergame. le paieraient aussi à Euméne son fils ; que celles qui avaient été tributaires d'Antiochus seraient libres et exemptes de toute imposition : que, pour ce qui regardait les Rhodiens, on lenr accordait la Lycie et cette partie de la Carie qui est dans le voisinage de leur lle, au delà du Méandre, avec les villes, les bourgs. les châteaux et les terres qui s'étendent vers la Pisidie, à l'exception des places qui avaient été libres la veille de la bataille que l'on avait gagnée sur Antiochus, Eumène et les Rhodiens parurent tout à fait contents de ce réglement, qui leur était effectivement trèsavantageux. La guerre contre Antiochus donna lleu à

trois triomphes dans Rome: le premier fut celui de Man. Acilius, qui triompha d'Antiochus et des Elcilons; le second fut accorde à L. Æmilius Regillus<sup>8</sup>, qui avait batta sur mer Polyzaholas, amiral de la foltae d'Antiochus; le troisième est celui de Scipion, qui, pour s'égaler à son frère par un surnom glorieux, se fit appeter l'Asiatique.

Tome II

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 55, 2 Liv. lib. 37, cap. 49 et 56.

En arrivant à Rome ', il exposa au sénat les I avantages qu'il avait remportés en Asie. Les Romains rendirent aux dieux des actions de graces solennelles pour une victoire si considérable, et accordèrent à leur général l'honneur du triomphe, qu'il avait si instement mérité. Ce triomphe, par le spectacle estérieur, surpassa celul de Scipion l'Africain; mais, du côté du péril et de la difficulté de la guerre et de l'importance des actions, il lui était autant inférieur que L. Scipion l'était à son frère, ou Antiochus à Annibol. Il fit passer sous les yeux du peuple deux cent-trentequatre drapeaux, les images de cent-trentequatre villes, douze cent vingt dents d'éléphant, deux cent vingt-quatre couronnes d'or, une quantité considérable d'or et d'argent, ou en lingots, ou monnayés, ou travaillés en vases de toute espèce. De plus, il fit conduire devant son char trente-deux, soit généraux d'armée ou gonverneurs de provinces, ou seigneurs de la cour d'Antiochus. Il fit distribuer à chaque soldat vingt-cinq deniers \* (douze livres dix sous), le donble aux centorions , le triple aux cavaliers. Après son triomphe, il fit donner aux tronpes le double de la paye et de la ration de blé ordinaires, comme il avait déjà fait en Asie aussitôt après la défaite d'Antiochus. Il y avait près d'un an qu'il était sorti du consulat lorsqu'il remporta le triom-

Ainsi fut terminée la guerre contre Antiochus, qui ne fut pas de longne dorée, conta peu de sang aux Romains, et contribua pourtant beaucoup à l'agrandissement de lenr empire. Mais en même temps cette victoire contribua aussi d'une autre manière au dépérissement et à la ruine de ce meme empire en introduisant à Rome, par les richesses qu'elle y fit entrer, le goût du luxe, de la mollesse et des délices; car c'est à cette victoire remportée sar Antiochus, et à cette conquête de l'Asie, que Pline3 attache l'époque de la corruption des mœnrs dans la république romaine, ct du funeste changement qui y arriva.

L'Asie<sup>4</sup>, vaincue par les armes de Rome, vainquit Rome à son tour par ses vices. Les richesses étrangères y étouffèrent l'amour de la pauvreté et la simplicité ancienne, qui en avait fait l'honneur et la force. Le luxe , qui entra comme en triomphe à Rome avec les superbes dépouilles de l'Asie, trainant à sa suite tous les désordres et tous les crimes , y fit plus de ravage que n'auraient pu faire les armées les plus nombreuses, et vengea ainsi l'univers vainen.

RÉPLEXIONS SUR LA CONDUITE DES ROMAINS A L'ÉGABO DES BÉPUBLIQUES GRECQUES, ET DES ROIS, TANT DE L'ECROPE QUE UE L'AME, ET EN MÊME TEMPS SUB LES RAPPORTS QUE TOUS CES ÉVÉNEMENTS ONT A L'ÉTABLISSEMENT DE L'EGLISE CURÉTILANE

On commence à démêler dans les faits que j'ai rapportés jusqu'ici un des principaux caractères des Romains, qui décidera bientôt du sort de tous les états de la Grèce, et qui causera dans l'univers un changement presque général : je veux dire l'esprit de domination. Ce caractère ne se montre pas d'abord en entier et dans toute son étendue : il ne se développe que peu à peu et comme par degrés : et ce n'est que par des accroissements insensibles, mais cependant assez rapides, qu'il est enfin porté à son comble.

Il faut l'avouer, ce peuple, dans de certaines occasions, fait parattre une modération et un désintéressement qui, à n'en considérer que les dehors, sont au-dessus de tout ce qu'on lit dans les autres histoires, et qui semblent mériter toute notre admiration. Fut il iamais une journée plus belle et plus glorieuse que celle où le peuple romain, après avoir

<sup>1</sup> Liv. lib. 37 , cap. 50.

Plip. 13, 3,

<sup>\* 20</sup> fr. 50 ccpl.

Armis vicit, vitiis victus est.

Sange, de Alexandro. Prima peregrinos obsecent pecunia mores Intelit, et lorpi fregerunt secululuxu

Divitise molles. Nullom crimeo abest facinosque libidiols, ex quo Paupertas romana perit... Service armis

Luxuria lucubult, victum me uleiseltur orb-m. JUNEAU. Satir. 6.

essuyé une longue et périlleuse guerre, avoir | passé les mers et s'être consumé eu frais, fait déclarer, par la voix d'un héraut, dans uno assemblée générale, qu'il rend la liberté à toutes les républiques et à toutes les villes de la Grèce, et ne veut d'autre fruit de sa victoire que le doux plaisir de faire du bien à des peuples que le seul souvenir de leur ancienne réputation pouvait lui rendre chers? On ne peut lire le récit de ce qui se passa dans cette célèbre journée sans en être attendri presque jusqu'aux larmes, et sans entrer dans une espèce d'enthousiasme d'estime et d'admira-

tion pour un peuple si généreux. Si cette délivrance des villes grecques avait été pleinement gratuite, qu'elle n'eût eu d'autre principe qu'une inclination bienfaisante, et que la conduite des Romains n'eût jamais démenti des sentiments si louables, rien certainement ne serait plus grand ni plus glorieux, Mais, pour peu qu'on perce ces dehors éclatants, on entrevoit aisément que cette prêtendue modération des Romains avait ses racines dans une profonde politique, sage à la vérité, et prudente selon les maximes des ambitieux, mais bien éloignée de ce noble désintéressement que les historiens ont fait lant valoir dans l'occasion dont il s'agit. On peut dire que les Grecs alors se livrérent à une joie bien peu fondée, eroyant être libres en effet, parce que les Romains les déclaraient tels,

Deux puissances, dans le temps dont nous parlous, partageaient la Grèce : les républiques grecques, et la Macédoine; et elles étaient toujours en guerre, les unes pour conserver les débris de Jeur ancienne liberté. l'autre pour achever de les soumettre et de se les asservir, Les Romains, parfaitement instruits de cette situation de la Grèce, sentaient bien qu'ils n'avaient rien à craindre de ces petites républiques , affaiblies par le temps, par leurs divisions intestines, par des jalousies réciproques, et par les guerres qu'elles avaient eues à soutenir au dehors. Mais la Macédoine, qui avait des troupes aguerries, qui ne perdait point de vue la gloire de ses anciens rois, qui avait porté autrefois ses conquétes jusqu'au bout du monde, qui conservait toujours un vif désir, quoique chimérique, de la mo- | blissait de jour eu jour et préparait les peunarchie universelle, et qui avait une alliance ples à une entière soumission.

comme naturelle avec ses ross u grypte et de Syrie, sortis de la même origine, et réunis par les intérêts communs de la royauté; la Macédoine, dis-ie, donnait de justes alarmes à Rome, qui, depuis la défaite de Cartbage, ne pouvait plus trouver d'obstacles à ses desseins ambitieux que dans ces puissants royaumes qui partageaient entre eus le reste de l'univers, et en particulier da s celul de Macédoine,

plus voisin de l'Italie que tous les autres, Rome songea done à mettre un contre-poids à la puissance macédonienne, et à enlever à Philippe le secours qu'il se flattait de tirer de la Grèce. Ce secours aurail peut-être été capable en effet de le rendre invincible aux Romaius, si toute la Grèce s'était réunie avec la Macédoine contre l'ennemi commun. Pour empêcher ce concert funeste à leurs vues , les Romains se déclarent hautement pour ces républiques, font gloire de les prendre sous leur protection, sans autre dessein, ce semble, que de les défendre contre leurs oppresseurs. Et afin de se les attacher par un lien plus ferme, ils affecteut de leur montrer pour récompense de la fidélité qu'elles leur garderont, la liberté, dont toutes ces républiques étaient jalouses au delà de tout ce que l'on peut dire, et que les rois de Macédoine leur avaieut toujours disputée. L'appât était habilement préparé, et il fut

avidement saisi par les Grecs, dont le plus grand nombre ne portait pas ses vues plus loin. Mais les plus sensés et les plus clairvoyants découvrirent le péril caché sous cette amorre, et ils avertirent de temps en temps les peuples, dans les assemblées publiques. de se défier de ce nuage qui se formait en Occident, et qui bientôt, changé en un terrible orage, les submergerait tous.

Rieu ne fut plus doux ni plus equitable d'abord que la conduite des Romains. Ils traitaient avec bonté les villes et les peuples qui s'étaient mis sous leur protection ; ils leur donnaient du secours contre leurs ennemis; ils s'appliquaient à pacifier leurs différends, et à faire cesser les troubles qui s'excitaient entre eux, et n'exigeaient rien de leurs alliés pour tous ces services. Par là leur autorité s'éta-

En effet, sous prétexte de leur offrir leurs | et les Romains n'avaient rien à y opposer que bons offices, d'entrer dans leurs intérêts, de les réconcilier ensemble, ils se rendirent les arbitres souverains de ceux à qui ils avaient rendu la liberté, et qu'ils regardaient en quelque sorte comme leurs affranchis. Ils envoyaient chez eux des commissaires pour entendre leurs plaintes, pour examiner les raisons de part et d'autre, et pour terminer leurs querelles. Par rapport aux articles où ils ne ponyaient pas les accorder sur la lieu, ils les invitaient à envoyer à Rome leurs députés, Ensuite ils y citèrent, de plein droit, ceux qui refusaient de s'accommoder, les obligeaient d'y plaider leurs causes devant le sénat, et même d'y comparaître en personne. D'arbitres et de médiateurs devenus juges, ils prirent bientôt le ton de maîtres, regardérent leurs arrêts comme des décisions irrévocables. trouvèrent fort mauvais que l'on ne s'y soumit pas d'avance, et traitèrent de rébellion

Ainsi le sénat de Rome s'érigea en tribunal suprême de l'univers, jugeant en dernier ressort tous les peuples et tous les rois, A la fin de chaque guerre il décidait des peines et des récompenses que chacun avait méritées, Il Otait au peuple vaincu une partie de ses terres pour en gratifier les alliés de la république : eu quoi il trouvait un double avantage : il attachait à Rome des rois dont elle avait peu à craindre et beaucoup à espèrer, et en affaiblissait d'autres dont Rome n'avait rien à espéet tout à craindre.

une seconde résistance.

Nous verrous un des premiers magistrats de la république des Achéens « se plaindre forte-« meut, dans une assemblée publique, de cette « injuste usurpation d'une autorité souve-« raine : demander de quel droit les Romains « prenaient un si fier ascendant sur eux : si « leur république n'était pas aussi libre et « aussi indépendante que celle de Rome; sur « quel titre celle-ci prétendait assujettir les « Achéens à lui rendre compte de leur con-« duite ; si elle trouverait bon que les Achéens, « à leur tour, s'ingérassent d'entrer dans « l'examen de ses affaires ; et sl, de part et « d'autre, les choses ne devaient pas être « égales, » Toutes ces réflexions étaient de bon sens, fondées en raison, sans réplique: la loi du plus fort.

Rome en usa de même et garda la même politique à l'égard des rois. Elle s'attacha d'abord ceux qui étaient les plus faibles et qui pouvaient moins lui résister. Elle leur donna le titre d'alliés, qui les rendait en quelque sorte sacrès et inviolables, et qui était à leur égard comme une sauvegarde contre d'autres rois plus puissants. Elle s'appliqua à augmenter leurs revenus, ct à étendre leur domaine, pour faire voir ce que l'on pouvait attendre de sa protection. C'est ce qui porta le royaume de Pergame à un si haut point de grandeur.

Dans la suite les Romains, sous divers prétextes, attaquèrent ces grands potentats, qui étaient les mattres de l'Europe et de l'Asie. Et avec quelle hauteur ne les traitérent-ils pas, même avant la victoire! Un puissant roi enferme dans un cercle étroit par un simple particulier de Rome, et obligé de donner sa réponse avant que d'en sortir , quelle fierté! Mais, après les avoir vaineus, comment en usent-ils à leur égard? Ils les contraignent de leur donner leurs enfants et les héritiers de leur couronne pour otages et nour garants de leur bonne conduite, leur font mettre bas les armes, leur defendent de faire ni guerre, ni alliance, que sous leur bon plaisir; les reléguent au delà des monts, et ne leur laisseut, à proprement parler, qu'un vain titre et un fantôme de royauté dépouillée de ses droits et de ses avantages.

On ne peut pas douter que la Providence n'eut destiné les Romains à devenir les maltres du monde, puisque leur future grandeur avait été prédite dans les Ecritures. Mais ces divins oracles leur étaient inconnus; et d'ailleurs la prédiction de leurs conquétes ne justifiait point leur ambition, dont Dieu se servait pour l'exécution dea desseins qu'il avait formés de toute éternité. Quoiqu'il soit difficile d'assurer, et encore plus de prouver, qu'ils aient formé d'abord le plau de tout soumettre, on ne peut cependant discouvenir, en examiuant avec attention toutes leurs démarches, qu'ils agissaient comme s'ils eussent eu ce pressentiment, et qu'une espèce d'instinct les eut portes à s'y conformer en tout

Quei qu'il en soit, tous voyens, par l'édenement, n'air du reminée cette rare moiernit, n'air du reminée cette rare métition des Romains que leurs purigirisées au si fort vantel: Ennemis de la literé de tous les peuples, pleins de mépris pour les roise de pour le ryoqué, recardant tout l'univers comme leur proie, ils out embassés par une multion installate la compété du monde entier : ils out enlevé sans distinction toutes les provinces et dous les royaumes, et out reafermé sons leur domination tous les peuples; on un met, ils n'out mis de bornes à leurs untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les untes projets que celles que les décett et les unes les descentres de la compartie de la leur de la compartie de leur de la compartie de la leur de la celle de la leur de la

Jusqu'ici nous avons vu les beaux siècles de la république. L'ambition, qui a toujours été l'âme de toutes les entreprises des Romains, a été accompagnée de tant de belles actions, de rares qualités, d'éclatantes vertus, qu'elle a pu, relevée surtout par tant d'heureux succès, ne paratire pas fort choquante, et même être regardée comme la marque de grands et nobles sentiments qui s'élèvent au-dessus des ames vulgaires, et qui seuls peuvent contribuer à la gloire et à l'accroissement d'un état : du moins c'est l'idée qu'en avaient les païens. Cette ambition ne sera pas toujours si modeste et si retenue. Elle se produira bientôt sans volle et sans déguisement; et , dans les derniers temps de la république, elle se portera à des excès qui en causeront la ruine et changeront la forme du gouvernement.

J'ai dit que la Providence destinait les Romains à devenir les maltres de l'univers. Cette vérité, qui est fondée sur la révélation, et par conséquent incontestable, devient de plus en plus sensible; et, pour peu que l'ou soit attentif à la suite et à l'ordre des évenements que l'histoire nous présente, on reconnaît que tout se rapporte et se dispose au grand et éternel dessein de Dieu sur l'établissement de son Eglise, A mesure que les temps de l'incarnation approchent, les conquêtes des Romains deviennent plus rapides et tiennent plus visiblement du prodige. Ils se hâtent de préparer l'empire où le règne divin du Fils de Dieu devait s'établir. Ils rendent la prédication de l'Evangile plus facile et plus prompte en réunissant toutes les nations si différentes de

mœurs, de coutumes, de langue, d'intérêts, sous un même gouvernement, qui aura mêmes lois, même commerce, même morale, et où réguera la jurisprudence la plus raisonnable que l'on ait encore vue dans le paganisme , ennemie de la polygamie, des mariages incestueux, des divorces arbitraires et licencieux. tous désordres si communs et si autorisés en Svrie, en Egypte, en Orient, Il semble que le troisième empire, formé par Alexandre, et divisé en quatre principales monarchies, aent que la fin de sa durée est proche, et se presse de céder la place au quatrième empire, prédit par le prophète Daniel, et qui doit engloutir tous les autres empires et états de l'univers pour se les incorporer, et pour les soumettre ensuite à Jésus-Christ, le rol des rois et le roi de tous les siècles.

## PETIT TRAITÉ SUR LES TRIOMPHES

Comme il est parlé très-souvent de triomide dans l'histoire romaine, j'ai cru qu'il était à propos de ramasser dans un même endroit ce qu'il y a de plus essentiel à savoir sur cette matière, et de plus propre à en donner aux lecteurs une juste et suffisante idée.

L'honneur du triomphe était chez les Romaiss la récompesse du mérite guerrier la plus éclatate et la plus glorieuse, comme la description de ce qui s'p assait les fers bientét consiltre. Aussi était-ce la l'objet le plus vid es l'ambién des généraus, etc en mémo temps un motif puissant de se signaler daus le commandement des armées par des actions de commandement des armées par des actions de commandement plus armées par de le crouperter le les conemis des vicloires de les conemis des vicloires de les descensis des vicloires de la competent de les conder diseas de ce chonneur.

Romulus, foudateur de Rome, prince no pour les grandes actions', et qui avail le talent de les faire valoir, fut le premier qui, après avoir vaincu quelques peuples voisins, rentra dans la ville en triomphe avec son armée victoricuse, au milieu des cris de joie et des upplaudissements de tout le peuple.

Il y avait différentes sortes de triomphe : le grand, appelé proprement triumphus; le petit,

\* a Ipse quam factis vir magnificus , iam factorum oaa tentator haud minor, a ( Liv. 1, cap. 10 ) nommé ovatio. On croit que ce dernier était | aiusi appelé parce qu'on y immolait une brebis, au lieu que, dans le grand triomphe, la victime était un taureau. L'ovation s'accordait ou quand la victoire n'était pas fort considérable, ou quand elle avait été remportée dans un département étranger, ou par un général qui avait commandé sans être revêtu des charges de préteur ou de consul, ou enfin quand les conomis étaient d'une condition méprisable, tels que les esclaves révoltés.

La différence qu'il y avait entre le grand triomphe et le petit, c'est que, dans celui-ci. le triomphateur n'élait point monté sur un char, mais entrait dans la ville, à pied ', sans être revêtu de l'habit triomphal, ayant une couronne, non de laurier, mais de myrte; non ou son des trompettes, mais seulement des flates. En un mot, ce triomphe était beaucoup moins solennel que le grand. Le consul Postumius Tubertus\*fut le premier qui remporta cette sorte de triomphe, l'an de Rome 251, Le grand triomphe n'était accordé que pour

des victoires considérables; et il fallait, selon une loi rapportée par Valère-Maxime3, qu'il y cut au moins cinq mille hommes des ennemis tués dans un même combat, et un nombre beaucoup moiudre de citoyens. Ce qui avait donné lieu à cette loi était l'ambition outrée de quelques généraux, lesquels, pour des expéditions et pour des combats de peu d'importance, demandaient qu'il teur fût permis d'entrer en triomphe dans Rome. Et afin que cette loi ne fût point rendue inutile par la fraude et le mensonge, on en porta une seconde qui obligeait les généraux de jurer, entre les mains du questeur de la ville, que le nombre des ennemis et des citoyens tués dans le combat, qu'ils avaient indiqué dans les lettres écrites au sénat, était conforme à la vérilé, et qu'ils n'avaient ni augmenté l'un, ni diminué l'autre. On n'accordait l'houneur du triomphe que

pour avoir étendu el augmenté les limites de l'étal, et non pour avoir simplement recouvré, par la force des armes, ce qui lui appartenait auparavant. C'est pour cette raison qu'on refusa le triomphe à Q. Fulvius, qui avait repris Capone, et à L. Opimius, qui avait obligé les Frégellans de rentrer sous l'obeissance du peuple romain. Quelque heureus succès qui ent suivi les

entreprises d'un général dans une guerre civile, le sénat n'ordonnait point des actions de grâces aux dieux, comme c'était la coutume dans les autres guerres, et n'accordait point le triomphe pour une victoire qui pouvait être utile à la république, mais qui était toujours regardée comme lugubre et funesle, avant été remportée sur des citoyens, et méritant plutôt des larmes et des gémissements que des marques de joie.

Le triomphe, dans la rigueur, ne devait êtro accordé qu'à celui qui avait commandé en chef, cum imperio, et sous les auspices duquel se faisait la guerre. Ainsi le préteur ne pouvait aspirer à cet avantage quand le consul, à qui il était subordonné, et qui avait seul la plénitude du pouvoir, s'était trouvé présent à l'action1, C'est sur ce principe que, dans la dispute qui s'éleva entre le consul Lutatius et Valérius Falto, préteur, Atilius Calatinus, qui avait été nommé pour arbitre, donna gain de cause à Lutatius, Cependant, comme la maladie avait empéché le consul d'agir, et que l'honneur de la victoire appartenait tout entier au préteur, ou crut devoir le récompenser par le triomphe.

D'abord c'était le sénat seul qui accordait le triomphe3. Denys d'Halicarnasse marque quo P. Servilius Priscus fut le premier qui triompha par l'autorité du peuple et malgré le sénat. Il était consul l'an de Rome 259, Tite-Live, qui ne parle poiut de ce triomphe, recule de plus de quarante-cinq aus l'époque de cette nouveauté. Ce fut, selon lui, l'au 306 de Rome que les consuls L. Valérius et M. Horatius 4, avant vaincu les Volsques et les Sabins, et ne

<sup>1</sup> Ou bien a cheval. (Dro Cass. lib. 4, cap. 8). E. B. a Triumphans de Sabinis Postumius Tubertus, qui ,

<sup>«</sup> primus omnium ovans , ingressus Urbem est , quonism « rem leviter sine cruore gesserat , myrto Veneris Vic-

<sup>«</sup> Iricis coronalus incessit..... Hec postca ovantium fuit » corona » (PLIN. lib. 15, cap 20. )

<sup>\* (</sup>Lib. 2, cap. 8, 1

<sup>\*</sup> Val. Max. lib. 2, cap. 2. Ce fait est rapporté dans le tome I.

<sup>\*</sup> Dionys. Halle. lib. 6.

<sup>·</sup> Liv. lib 3, cap 63.

pouvant engager le sénat, à qui lls étaient odieux, à leur rendre justice, introduisirent l'exemple de recourir au peuple en pareille matière, et triomphèrent en vertu d'un ordre du peuple. Le sénateur C. Claudius, dans le discours qu'il fit pour s'opposer à cette innovation, dit, en termes exprès, que jamais, jusque-là, on ne s'était adresse au peuple pour obtenir le triomphe 1, et qu'on avait toujours laissé au sénat le pouvoir d'accorder cet hon-

neur à ceux qu'il en jugeait dignes. Lorsque les généraux ne pouvaient obtenir le triomphe ni du senat ni du peuple, et qu'ils croyaient néaumoins l'avoir mérité, ils se dédommageaient en triomphant, de leur autorité privée, sur le mout Albain, éloigne de Rome de douze milles, c'est-à-dire d'environ quatre lieues. Papirius Naso, l'an de Rome 521, fut le premier qui introduisit cet usage. Marcellus, après la prise de Syracuse, n'ayant pu obtenir du sénat que l'ovation, fit la cérémonie du grand triomphe sur le mont Albain.

L'un et l'autre triomphe s'accordait pour les victoires navales, aussi bien que pour celles remportées sur terre. Le consul Duilius fut le premier qui remporta le triomphe naval.

Le général qui aspirait au triomphe devait, pour l'obteuir, rendre compte auparavant au sénat de ses exploits et de la victoire qu'il avait remportée. Le sénat, pour cet effet, s'assemblait dans le temple de Bellone, hors de la ville. Si l'année de son consulat, ou de sa préture, était expirée, et qu'il n'eût par conséquent que la qualité de proconsal ou de propréteur, comme ces titres s'anéantissaient par l'entrée dans la ville, et que cependant le triomphateur devait être revêtu du droit de commandement, esse cum imperio, il fallait qu'un tribun proposat au peuple de dispenser le général de la loi commune, et de lui accorder le pouvoir du commandement pour le jour où il devait entrer en triomphe dans la ville. Quand tous les préparatifs du triomphe

étaieut achevés, et que le jour pris était venu,

on partait du Champ-de-Mars, et l'on se mettait en marche. Ou entrait ordinairement dans la ville par la porte Capène. Cette pompe était magnifique; j'en donneral bientôt une description étendue et détaillée : ici je ne souge au'à en tracer une légère image. La pompe commençait par un grand nombre de chariots chargés de différentes dépouilles et de toutes les richesses conquises sur l'enneml. Le triomphateur était monté sur un char attelé de quatre chevaux. Immédiatement avant lui marchaient à pied les officiers, les généraux, souvent même des princes et des rois qu'on avait faits prisonniers. Les enfauts du vainqueur, s'il en avait, partageaient avec lui l'honneur du triomphe, ou assis à ses côtés, ou moutés à cheval, et le suivant de près avec les principaux officiers de l'armée et toutes les froupes victorieuses, qui étaient en possession de chanter des chansons, tantôt à la louange de leur général, et tantôt même contre lui. Le concours du peuple était infini. La pompe traversait la place publique et les plus grandes rues de Rome. Quand elle approchait du Capitole ', on conduisait les prisonniers dans la prison, où souvent, le jour même, on ôtait la vie aux chefs des ennemis. Après que le triomphateur avait satisfait aux devoirs de la religion dans le Capitole, il donnait différentes marques d'honneur à ceux qui s'étaleut distingués par leur courage dans le combat, et faisait distribuce certaines sommes d'argent à tous les soldats de l'armée. La cérémonie finissait par un repas qu'il donnait aux principaux des sénateurs et aux premiers officiers de l'armée : après quoi il était reconduit en grand cortége dans son logis, au bruit des clairons,

des trompettes et de tonte sorte d'instruments. Plutarque, dans la ville de Paul Emile. a décrit fort au long, et d'un style également vif et éclatant, la marche et l'ordonnance du triomphe que ce général obtint après avoir vaincu et pris Persée, dernier rol de Macédoine. Ce triomphe est l'un des plus magnifi-

s e Nunquam antè de triumpho per populum actum. « Semper æstimationem arbitriumque ejus bonoris pensê

s senatum fuisse... Tum primum, sine auctoritate sena-« tus, populi jussu triumphatum est. » (Lav.)

e Quum de foro in Capitolium currum Bectere ine cipient , illos (duces hostium) duel in execerem jubent: e idemque dies et victoribus Imperii, et victis vitæ finem

e farit, s ( Ctc. l'err. u't. n. 77. )

pierai ici la description presque entière; elle donnera une juste idéc de cette glorieuse cérémonie.

DescRIPTION DU TRIONPHE DE PAUL ENILE, TIBES DE PLUTABOUS.

Voici quelle fut l'ordonnance de ce triomphe. Dans tous les cirques, dans toutes les places et dans toutes les rues par où devait passer la pompe, on dressa des échafauds. Tons les citoyens, vetus de robes blanches, s'empressèrent pour y prendre place. Tons les temples furent ouverts, on orna les statues des dieux de couronnes et de guirlandes, et l'encens fumait sur leurs autels. Quantité de licteurs et d'autres officiers publics marchaient de côté et d'autre, une verge à la main, pour écarter la foule et tenir les rues libres.

La marche fut partagée de manière qu'elle dura trois jours entiers. Le premier jour suffit à peine à faire passer eu revue, sous les veux dn peuple, les statues et les tableaux que l'on avait chargés sur deux cent cinquante chariots : spectacle si plein de charmes, que les yeux ne pouvaient s'en rassasier.

Le second jour on vit passer les plus magnifigues et les plus belles armes des Macédoniens, dont l'airain et l'acier, nouvellement fourbis, jetaient un éclat qui éblonissait la vnc. Elles étaient portées sur un nombre infini de chariots, et on les avait disposées avec un tel soin, qu'étant arrangées avec beauconp d'ordre et de symétrie, il semblait pourtant qu'on les avait jetées là an hasard; et cette confusion apparente, mais étudiée et pleine d'art, faisait une illusion agréable aux seus, et causait un sensible plaisir. On voyait des casques avec des boucliers, des cuirasses avec des bottines, des pavois de Crête avec ceux de Thrace, des carquois pele-mêle avec des mors et des brides : d'un côté, des épèes nues, et, de l'autre, les longues sarisses, debordant à droite et à gauche, présentaient leurs pointes aigues et menacantes. Tous ces divers monceaux étaient liés. sans être ui trop serrés ni trop laches, de manière que, le mouvement du chariot faisant heurter et froisser eusemble, dans le transport, fait monter cette somme à quinze mil ions (vingt-quatre

ques que l'on ait jamais vus à Rome. J'en co- | tant de différentes pièces , clles rendaient un son guerrier et terrible : et ces armes quoique vaincues et captives inspiraient même aux vainqueurs, une sorte d'horreur et de saisissement.

Après tous ces chariots pleins d'armes, marchaient trois mille hommes portant l'argent monnavé dans sept cent cinquante vases. contenant chacun le poids de trois talents 4 et soutenus par quatre hommes. Ces trois mille hommes étaient suivis d'un grand nombre d'autres, qui portaient les urnes et les cuvettes d'argent, les gobelets faits en guiso de cornes, les coupes et les flacons; le tout artistement arrangé, et chaque pièce remarquable en soi par la grandeur, par le poids, et par les ornements en relief dont elle était chargée.

Le troisième jour les trompettes commencérent des le matin à marcher à la tête de tout le cortège, jouant non les airs ordinaires aux jours de fêtes solennelles, mais ceux dont on se sert pour animer le courage des soldats lorsqu'on les mène au combat. Ils étaient suivis de six-vingts taureaux gras, dont les cornes étaient dorées et ornées de bandelettes et de gnirlandes, conduits par des jeunes gens ccints de tabliers bordés de pourpre, qui devaient les immoler. Des enfants marchaient après eux , portant les vascs d'or et d'argent nécessaires pour le sacrifice.

On voyait ensuite passer la monnaie d'or . portée dans soixante et dix-sept vases 2, dont

1 M. Dacier évalue ainsi , dans sa l'aduction des Vies de Plutarque, les semmes, soit d'argent, soit d'or, ici men-

Dans chaque vase il y avaii trois talents d'argeut, qui valaient dis-huit mille drachmes , c'est-à-dire neuf mille livres de notre mennale. Dans ces 750 vases il y avait done sis militons sept cent cinquante milio tivres. .... Le poids de trois talents est de 81 kilog. E. B.

Les 77 vases contensioni chacun treis talents d'or : et comme dans ces semps l'or était estimé seniement dis feis plus que l'argent, les trois taleuts d'or en va'uient trente d'argent. Ainsi , dans chaque vase , il y avait quatre-vingt-dis mille livres, et , per conséquent . dans les 77, il y avail en toul six millions neuf cent trente mille livres. A ce compte, tout l'or et l'argent monnayé montalt à treize millions six cent quatro-vingt mille livres. Valérius Anties, cité per Tite-Live , lib. 45, cap. 10, chacun contenait trois lalents, et était souteuu par quatre hommes. Ces vases étaientsuivis de ceux qui portaient

Ces sese ciaentisauris ac ecut qui potunent no cope sercé of musul, que l'aul Emile no cape sercé of musul, que l'aul Emile qu'il carichit de pierres précieuses. Après cette coupe marchiant ceu qui portaient les coupes appelées les antigonides, les séleucides (du mon d'Auligoune de Sélencus, anciens rois macédoniens qui s'en étaient est present les coupes appelées les antigonides, les servis), et les frieritets (du nom d' Théri-ciels, excelhant ouvrier qui cu seaul majorite dels, excelhant ouvrier qui cu seaul majorite dels, excelhant ouvrier qui cu seaul majorite dels, excelhant ouvrier qui cu seaul majorite dels presents de l'activités de l'

Immédiatement après, l'on voyait le char de ce prince avec ses armes, et sur ses armes son bandeau royal. A quelque petite distance sulvaient ses enfants avec leurs gonverneurs, leurs précepteurs et tous les officiers de leur maison, qui, fondant tous en larmes, tendaient leurs mains au peuple, et enseignaient à leurs illustres mais infortunés élèves à implorer humblement la miséricorde des vainqueurs. Ces enfants étaient au nombre de trois, deux princes et une princesse, dont la condition semblait d'autant plus digne de pitié, qu'ils sentaieut moins, dans le bas âge où ils étaient, tout le poids de leur misère. Un spectaele si triste, et capable d'attendrir ies cœurs les plus durs, tira des larmes des yeux de presque tous les assistants, et leur fit oublier pour un moment la joie de la victoire.

blier pour un moment la Joie de la victoire. Le roi marchait après ses enfants et toute lenr suite, enveloppé d'un manteau noir, tout troublé et interdit, comme nn homme à qui la grandeur de ses maux a ôté tout senti-

ment et aliènd l'esprit. La reine, sa femme, l'accompagnait, selon Zonare. Il était suivi d'une troupe de ses amis et de ses courtisans, qui, marchant la tête baissée, et les regards toujuras attachés sur lui, faissient assez connaître aux spectateurs que, peu touchés de leur propre infortune, ils ne sentaient que les maiheurs de leur roi.

malheurs de leur roi.

Après cette foule d'officiers et de domestiques de Persèe, on voyait passer quatre cents
couronnes d'or, que les villes avaient envoyées
à Paul Emile par des ambassadeurs, comme
le pris de sa victoire.

Enfin Paul Emile paraissait, monté sur un char superbe et magnifiquement orné. Quand il n'y aurait eu que sa personne, il aurait été très-digne d'attirer tous les regards sans toute cette majesté et cette pompe qui l'environnaient. Mais sa bonne mine était encore rehaussée par la robe de pourpre brochée d'or : et il portait à la main droite une branche de laurier. Entre les autres personnes illustres qui étaient à sa suite on remarquait ses deux fils, O. Maximus et P. Scipion, Toute son armée suivait son char par compagnies rangées en bon ordre, portant aussi des branches de laurier, chantant tantôt des chansons pleines de brocards contre leur général, licence usuee et permise dans cette occasion, et tantot des chants de triomphe remplis de louanges sur ses grands et glorieux exploits.

ges sur ses grands et ¿ glorieux explois.

Il flust sover qu'in 'y avait rien de plus
flactur pour des commandants qui avaient.

Il flust sover qu'in 'y avait rien de plus
flactur pour des commandants qui avaient
si majestavent parceir avait Rome avec un
si majestavent appercil an milieu des acclamations et des appulaissements d'un prupie
innombrable, et suivis de toutes leurs troupes
innombrable, et suivis de toutes
innombr

particuliers les ornements de triomphateurs.

Mais si, par la pompe du triomphe, le mérite guerrier était dignement et glorieusement récompensé, combien croit-on qu'nn tel spec-

millione cinq cred quarant- sent mille fance; ): Veileius Pletteralus, Ils., 1-49, 9, 4 vinjeria millione done cred cinquaine mille livras (quarante-deux millions neuf cons steinus million fanta): Pilion, Ili, 33, cap., 3, 4 vinje-ita, millions spei cret ciequaine mille livres (quarante-form silicon spei cred ciequaine mille livres (quarante-form silicon spei cred scianarte-roli million spei cred scianarte-roli million fance). Il faliali spei les sommes, apportées de Mancéolois par Paul Rmille, finance liber considérables, politique, ación Cletros, Offic. Ilb. 2, cap. 78, elles suffrens pour abelies telibrios que spail le peuple romapatile propier formation.

5 C'est-à-dire do poids de six cents livres; car le talent pasait soixante livres. Ainsi à cette compe il y avait de l'or pour cent mille écus. Yolik une compe bien magnifiquo: mais que n'y ajoutalent point encore les pierres précleuses dont elle était enrichie?

## -66 259 -

tacle mapirait d'orgueil et de flerté aux citorges romais, lecquels, accoutants de leur enfance à voir traîner ignominieusement, devant le char d'un vainqueur suprhe, des généroux d'armées, des princes, des rois, so regardaient comme les maîtres et les arbitres souverains du sort de ce qu'il y a de plus grand et de plus respectéparmis les arbitres en prantes de la comment de la commentation de proposition de la commentation de des de la commentation de la commentation de la commentation de des la commentation de la commentation de la commentation de des la commentation de la

d'hamilier de la sorte des princes dont tout le crime source tétait d'avoir été à vaiscus? Le malheur des rois 'n's-l-il pas contume, a un contraire, d'acciter la compassion? et leur nom, toujours respectable et sacré, ne devaitle pas les mettre à l'abrid d'un traisement si indigne? Je ne sain pas comment Rome porsuit justifier un tecé rinhumanité si contraire avis justifier un tecé rinhumanité outraire au l'elle se piquait de moutre en coule autre occasion.

i « Hoc jam ferè sic fieri solere accipimus, ui regum « afflicts foriana mellorum opes alliciant ad misericer-« diam..., quod regale ils nomen magnum el sanctum « esse videatur.» (Crc. pro leg. Mon. 24.)



## LIVRE XXIV.

\_\_\_\_\_

Ce livre renferme l'espace de onne ans, 858-373. Il contient principalement la fin de la guerre des Etoliens, les victoires de Manissar les Gaudolis d'Asie, l'accussion de Scipion l'Africain et sa retraite à Literne, le maissane des Bachanales découvert et puni , les mécontentements de Philippe, roi de Macchoine, contre les Romains, la consure de Caton, et la mort funeste de Démétrius, fils de Philippe.

S I. - MANUS ACILIES TRIOMPRE DES ETOLIENS, DÉ-BAITE DES ROMAINS EN ESPAGNE SOUS PAUL EMILE. PRUNESSE DE PAUL EMILE. FAMILLE DU MÊME GÉNÉRAL. LES AMEASSADEURS ÉTOLIENS SONT CHASSES DE ROME ET DE L'ITALIE SANS AVOIE ORTENU LA PAIX. MORT DU PRÉTEUR BÉRICA. PAUL EMILE SAGNE UNE GRANDE SATAILLE SUE LES LUSITANIENS EN ESPARNE. VIVE DISPUTE AU SUJET DE LA CENSURE, AMYNANDRE EST BÉTASLE DANSSON ROYAUME PAR LES ÉTOLIENS. LA NOUVELLE DE L'ARRIVÉE PROCHAINE DO CONSUL JETTE LES ÉTO-LIENS DANS UN GRAND TROUBLE. LE CONSCL FULTIUS ARRIVE DAYS LA GERCE. IL PORME LE SIÉGE D'AM-BRACIE, QUI SE DÉPEND VIOQUEEUSEMENT. LES E10-LIENS DEMANDENT BY OSTIENNENT ENDIN LA PAIX. AMBRACIE SE BEND. LES AMBASSADEURS DES ETO-LIENS PARTENT POUR ROME. LE TRAITÉ DE PAIX Y ESTENPIN RATIPIÉ. LE CONSCL MANLIUS ENTERPRENO LA QUERRE CONTER LES GALLO-GRECS. ORIGINE DE CE PRUPLE. MANLIUS MARCHE CONTRE LES GALLO-GRECS. IL ARRIVE SUR LEURS TERRES, RT RESORTE SES SOLDATS A SIEN PAIRE LECE DEVOIE. DEUX DES TROIS CORPS DES GAULOIS SE ERTIEENT SUR LE MONT OLIMPE. ILS T SONT ATTAQUÉS PAR LES ROMAINS, ET VAINCES. LE CONSUL S'APPROCHE D'ANCYRE POUR ATTAQUEE LE TROISIÈME COEPS DES GAULOIS. ACTION EXTRAOROUNAIRE D'UNE PRISONNIRER GAULOISE, SE-COMDR VICTOIRE REMPORTÉE SUR LES GAULOIS. MANLIUS RETOURNE A EPIRESE, CRNSURE EXRECÉR AVEC SEATCOUP DE DOUCEUR. LE CONSUL FULVIOS PARNO D'ALBAUT SARÉ, NI RÉDUIT NOTTE L'ÎLE DE CÉPHALLÉRIE. NOVEVAR CONCINE. ÉCLIPSE IN SOLIL. ABBASADO DES PECTES DE L'ABIE VIES MANICIO. AUTRES AMBASADOS DE AVAITOCION. DE GATOIS ET D'ABILBATHE. CONDITION DE TEATH CONCEL ENTEL DE PETPLE ROMAN ET AVITOCIES. REPLIZIONS SER ANTIOCIES. MOST PUTESTE DE CE PRINCE. D'ÉCRES ET OPROPRIACE AU SEGUE DE 2015 ET VILLES DE L'AIR. MARICIS REPLAISE EN ECROPE, ET CONDICTION AUBBIS DANS LÉ GERCE.

L. CORNÉLIUS SCIPIO 1 C. LÆLIUS.

Pour ne point interrompre la suito de ce qui regarde la guerre contro Antiochus, j'ai omis quelques faits, auxquels je reviens main-

Pendant que les choses dont j'ai parlé dans le livre précédent se passient en Asie ", les deux proconsuls, Q. Minuclus et Manies Acilius, revincent à Rome à peu près dans le même temps; tous deux dans l'espérance de timopher, le premier des Ligariens, et l'autre des Etoliens, qu'ils avaient vainceus. Minucius lut refests Aclius, comme je l'ai déjà rapporté, triompha d'Antiochia et des Eto-Gence.

La joie que causa ce spectacle fut bientôt troublée par la fâcheuse nouvelle que l'on reçut d'Espagne. Le proconsul L. Æmilius,

An. R. 562; sv. J. C. 190.
 Liv. lib. 37, cap. \$6.

ayant été défait par les Lusitaniens, avait ! laissé six mille hommes sur la place et ramenò les autres tout tremblants dans leur camp, qu'ils avaient eu beaucoup de peine à défendre, et où même ils n'osèrent rester . mais se retiréreut, marchant à grandes journées, eu pays ami, C'est ce même Paul Emile qui se rendit depuis très-célèbre, et qui vainquit Persée, roi de Macédoine, Une défaite ne doit pas décrier un capitaine, à qui elle peut devenir fort ntile, en l'engageant à faire de généreux efforts pour la réparer; et c'est en effet ce que fit Paul Emile l'année suivante. Comme il jouera un grand rôle dans la république, j'insérerai ici quelques traits de sa vie, que Plutarque nous a conservés.

L. Æmilius Paulus, son pére, qui commandait et fut tué à la bataille de Cannes ', eut une fille nommée Emilie, qui fut mariée au grand Scipion, et un fils appelé comme lni Paul Emile, c'est celui dont Il s'agit ici. Il commença à entrer dans le monde dans un temps où florissaient un très-grand nombre de personnages illustres par lenrs vertus et par leurs exploits; et il s'y distingua d'une manière particulière, quoique par une voie différeute de celle que prenaient alors les jeunes gens pour s'illustrer. Il ne s'exerça poiut à l'éloqueuce du barrean; et il reuouca aussi aux brigues, aux so!licitations, anx caresses, et à d'antres pareilles voles dont la plupart se servaient pour gagner la faveur du peuple, en a'iusiuuant dans ses bonnes graces par un empressement marqué à lui plaire. Il ue songea à s'en faire counaltre et estimer que par la valeur, par la justice, et par uu ferme attachement à ses devoirs; en quoi il surpassa tous les ieunes gens de son âge.

La première c'harge considérable qu'il demanda fat l'éditié; et il fut préfèré à doure concurrents, tous d'une si grande naissance et d'nn si grand mérite, qu'il n'y en eut pas un qui, dans la suite, ne parvint au consulat.

Ayant été associé an collége des augures, qui était un certain nombre de prêtres auxquels les Romains commettaine le soin et l'incient des obseaux et de tous les aignes et prodiges colest, il donne use application extraordinaire la l'étable des rits anciens et des crémonies de l'etable des rits anciens de soi crémonies de la religion. Comme la vati grant soin de s' particulaire de l'etable sur les petites choes, cette ne-l'apples de l'etable de l'etable sur les petites choes, cette ne-l'apples de l'etable de l'etable

Il es ful ul moine cant, oi moins sévère, à rétablir et à faire observer tous les anciens régiments de la discipline militaire. Jameis peudant qu'il commanda les armées, ou se le vit ni flatter ni caresser ses soldats, pour gaper leur amilit par de faibles, pour gaper leur amilit par de faibles, pour pare leur amilitaire de faibles et liches compaissances, comme faissient plusieurs géneraux. Il expliquant à set troupes jasqu'aux moladres dévoirs de leur profession, se mon-traut terrible et inescrable à cera qui désobléssation, et tenant pour maxime que vaincre se ennemis n'est presque que vaincre de soin que l'on a pris de bien d'rasser et discipliner ses citopens.

Il avait éponsé, en premières poces, Paniria, fille de Papirius Naso, qui avait été consul 1. Après avoir vécu longtemps avec elle, et en avoir en deux fils, il la répudia, sans que l'on puisse assignar, au inste, le motif qui le détermina à ce divorce. Mais, ajoute lei Plutarque, en fait de séparation de mariage, il me semble qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'un Romaiu qui venait de répudier sa femme dit à ses amia qui lul en faisaient des reproches et qui lui demandaient : Votre femme n'estelle pas sage? N'est-elle pas belle? Ne vous g-t-elle pas donné de beaux enfants? Pour toute réponse à ces questions il leur montra sou soulier, et, les questionnant à son tour : Ce soulier, leur dit-il, n'est-il pas beau? n'estil pas bien fait? Mais aucun de vous ne sait où il me blesse.

Liv. lib 37, cap. 16.
 Piut. in Æm. Paulo.

Plut. in .Em. Paulo.

Le divorce était permis à Rome par la loi des Douze-Tables : cependant on n'y en avait point vn d'exemple avant l'an 520. Jésus-Christ, en condamnant absolament le divorce, a rappelè le mariage à son institution priemitive, et l'a rétabil dans sa première pureté.

A la place de Papiria, Paul Emile épousa une autre femme dont le nom ne nous est pas connu. Ii en eut deux enfants males qu'il garda dans sa maison; et les deux autres, qu'il avait de sa première femme, il les fit passer, par adoption, dans les premières et les plus illustres maisons de Rome. Son ainé fut adopté par le fils de Fabius Maximus, cinq fois consul et dictateur; et le second, par le fils de Scipion l'Africain, qui se trouva ainsi son père adoptif et son cousin en même temps. C'est ce second fils de Paul Emile qui est si connu dans l'histoire sous le nom de second Africain. Des deux filles de Paul Emile, l'une fut mariée au fils de Caton, le censeur, et l'autre à Tubéron, personnage très-vénérable par sa vertu, et celni de tous les Romains qui se maintint dans sa panyreté avec le plus de magnanimité et de constance, comme nous le verrons dans la suite.

Cette distinction des enfants de Paul Emile sera nécessaire pour l'intelligence de plusieurs faits que nous rapporterons dans leur temps.

Tite-Live ', après avoir marqué, en peu de mots, la défaite de ce général, dit que l'en repeupla les colonies de Plaisance et de Crémone en y envoyant six mille hommes, et que l'on en établit deux nouvelles dans le pays qui avait été conquis sur les Bofens.

Dans l'assemblée qui se tint pour créer des consuls, M. Fulvins Nobilior fut nommé seul, parce qu'aucnn des autres candidats n'avait le nombre compétent de suffrages, c'est-à-dire plus de la molti des centaries. Le lendemain Fulvius se donna pour collègue Ca. Manlins Vulso. M. FULVIUS NOBILIOR 1. CN. MANLIUS VULSO.

Les ambassadeurs des Etoliens ayant été introduits dans le sénat, anraient dû être engagés, par le sonvenir de leur conduite passée et par l'état malheureux où ils se trouvaient actuellement, à avouer leur faute ou leur imprudence et à en demander humblement le pardon\*. Mais, suivant lenr caractère arrogant et intraitable, ils se mirent à vanter les services qu'ils prétendaient avoir rendus an peuple romain, et, lui reprochant presque que c'était à leur valeur qu'il était redevable de la vietoire qu'il avait remportée sur Philippe, ils choquèrent les orcilles de tons leurs auditeurs par un discours si insolent, et, en rappelant des faits anciens et onbliès, ils firent si bien, qu'ils réveillèrent dans l'esprit des sénateurs la mémoire d'un plus grand nombre de traits désavantageux à leur gration qu'ils ne pouvaient en citer de favorables. Ainsi, au lieu d'exciter les sentiments de compassion qui pouvaient les sauver ils ne firent qu'allumer le conroux et la haine qui causèrent leur perte. Un sénateur leur avant demandé s'ils s'abandonnaient absolument à la bonne foi du peuple romain, et un autre, s'ils étaient résolus à n'avoir plus d'autres alliés et d'autres ennemis que ceux de Rome, ils ne répondirent rien de satisfaisant à ces questions, ce qui fit qu'on lenr ordonna de sortir de la salle. Alors tons les sénateurs s'écrièrent, d'une commune voix, « que les « Etoliens étaient encore attachés à Antiochus « plus que jamais (le rol Antiochus n'avait « pas encore été vaincu par Scipion ), et que « c'était là ce qui entretenait en enx l'esprit « de révolte : qu'ainsi il fallait lenr faire la « guerre à toute eutrance , jusqu'à ce qu'on « fût venu à bont de dompter lenr fierté et « leur arrogance. » Ce qui mit le comble à l'indignation des Romains, e'est qu'on sui que, dans le temps qu'ils demandaient la pais an sénat, ils faisaient eux-mêmes la guerre any Dolopes et aux Athamanes, peuples voisins de l'Epire, et attagnaient par conséquent

<sup>1</sup> Liv. IIb. 37, cap. 66.

<sup>1</sup> An. R. 563; av J. C. 190. 1 Liv. lib. 37, cap. 49.

Philippe, alors ami de Rome. Le sénat rendît ? donc un décret qui leur ordonnait de sortir ce jour-là de la ville, et, dans l'espace de quinze jours, de toute l'Italie. A. Térentius Varron eut ordre de les accompaguer jusqu'à la mer; et on leur déclara, avant qu'ils partissent, qu'on traiterait dans la suite comme ennemis tous les ambassadeurs qui viendraient de leur part, à moins qu'ils n'en eusseut obtenu la permission du général romain qui commanderait dans la Grèce, et qu'ils ne fussent accompagnés d'un officier romain. C'est ainsi qu'ils furent congédiés.

Alors on traita dans le sénat i des départements des généraux. L'Etolie échut par le sort a M. Fulvius, et l'Asie à Cn. Manlius,

C'est pour lors que Cotta apporta à Rome la nouvelle de la victoire remportée sur Antiochus\*, et que l'on y donna audience aux ambassadeurs d'Eumène, des Rhodiens et d'An-

tiochus.

Peu de temps après, il y vint des ambassadeurs de la part des Marseillais, qui apprirent au senat que L. Bebius, en partant pour aller en son département d'Espagne 3, avait été investi par les Liguriens, qui avaient tué la plus grande partie de ceux qui l'accompagnaient. et l'avaient blessé lui-même; que ce général. s'étant fait porter à Marseille sans licteurs , avec un petit nombre de personnes, y était mort au bout de trois jours. P. Junius Brutus. qui commandait en Toscane, fut envoyé en sa place, et chargé du commandement dans l'Espagne ultérieure.

On apprit en même temps que L. Æmilius Paulus ', qui , l'année précédente , avait été battu dans cette province, ayant ramassé une arm(e à la hâte, longtemps avant que son successeur vint le relever, avait donné bataille aux Lusitaniens, leur avait tué dix-huit mille hommes, fait treize cents prisonniers, et s'était emparé de leur camp.

La nomination des censeurs a excita dans Rome une dispute hien vive, parce que plu-

sieurs des plus illustres citoyens demandalent cette charge avec beaucoup de chaleur. M. Porcius Caton était de ce nombre. Elle fut donnée à T. Quintius Flamininus et à M. Claudius Marcellus.

Pendant qu'on avait fait la guerre en Asie. l'Etolie 1 n'était pas demeurée tranquille, L'Athamanie avait occasionné de nouveaux troubles. Depuis qu'Amynandre avait été chassé de ses états, ils avaient été gouvernés par les lieutenants de Philippe, qui, par leur avarice, leur orgueil, leur cruauté, irritérent si fort les peuples, qu'ils résolurent de rappeler leur ancien mattre, dont ils regrettaient la douceur et la modération. Amynandre, soutenu par les Etoliens, rentra dans la possession de son royaume. Philippe n'eut pas plus tôt appris la révolte des Athamanes, qu'il partit avec six mille hommes et entra dans l'Athamanie. Mais ayant fait de vaius efforts pour réduire les peuples, il fut obligé de retourner en Macédoine. Amynandre envoya des ambassadeurs à Rome au sénat, et dans l'Asie, aux deux Scinions. qui s'étaient arrêtés à Ephèse pour s'y reposer après la défaite d'Antiochus. Il demandait la paix, et s'excusait d'avoir employé les armes des Etoliens pour rentrer en possession de ses états. Il se plaignait sur; out des injustices de Philippe.

Les Etoliens , ayant soumis les Dolopes et les Amphilochiens, et ayant rétabli Amynandre dans l'Athamanie, commençaient à triompher de joie pour ces beurcux succès, lorsqu'ils apprirent que les Romains avaient vaincu Antiochus dans l'Asie. Quelques jours après, les ambassadeurs qu'ils avaient envoyés à Rome revinrent sans rapporter la paix qu'ils étalent allès demander, et leur apprirent que le consul Fulvius avait déià passé la mer avec son armée. Effrayés de ces nouvelles, ils résolurent d'envover à Rome de nouveaux ambassadeurs qu'ils choisirent parmi les premiers de leur nation, après avoir engagé les Rhodiens et les Athéniens à y joindre les leurs. Ils espéraient que l'autorité de ces deux républiques ferait agréer au sénat les prières qu'il avait d'abord rejetées.

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 50

<sup>1</sup> Liv. lib. 37, cap. 52-55.

<sup>1</sup> Llv. lib 37, cap. 57.

<sup>4</sup> Liv. lib. 30, cap. 57,

<sup>8</sup> Lo. lib. 37, cap.18.

<sup>1</sup> Liv. lib. 28, cap 1.

<sup>4</sup> Liv. lib. 38, cap. 3

Fulvius cependant aborda à Apollonie. La première chose qu'il fit fut de délibérer avec les principaux des Epirotes par quel côté il entamerait la guerre contre les Etoliens . Ils lui conseillérent de commencer par le siège d'Ambracie, qui pour lors s'était donnée aux Etoliens. Cette ville, outre qu'elle était défendue, d'un côlé par la rivière Aréthoo, et de l'autre par une montagne fort escarpée, était entourée d'un mor très-solide qui avait trois milles de circuit, c'est-à-dire prés d'une lieue. Le consul employa tous les moyens que l'art de la guerre fonrnissait alors pour les sièges. Il lui importait extrémement, pour sa propre réputation et pour le succés de toute la campagoe, de réussir dans sa première entreprise. L'attaque fut des plus vives, et la defense ne le fut pas moins. Un renfort de cinq cents hommes d'élite, que les Etoliens trouvérent moyen de faire entrer dans la place, malgre la vigilance des Romains, augmenta beauconn le conrage et la confiance des assiégés. Ils employaient tous les jours de nonvelles inventions pour brûler les machines des ennemis. Ils faisaient de fréquentes sorties, où ils avaient presque toujours l'avantage. Leur résistance fut si vigoureuse et si opiniatre, que le consul se repentait presque de s'être engagé dans ce siége, dont le succés commeuçait à lui paraltre douteux.

Les Etoliens\*, de leur côté, étaient dans des inquiétudes encore plus grandes. D'une part, Ambracie était vivement pressée; de l'autre, leurs côtes maritimes étaient ravagées par la flotte romaine : enfin l'Amphilochie et la Dolopie étaient en proie aux Macédoniens. Il lens était absolument impossible de soutenir la guerre en même temps dans trois endroits différents. Les choses étant en cet état, le préteur assembla les principaux de la nation pour savoir ce qu'ils lui conseillaient de faire. Tous furent d'avis a qu'il fallait demander la paix, « et la conclure à des conditions avantageuses, « s'il était possible, ou du moins tolérables,

- « si l'on ne pouvait faire autrement; qu'ils « avaient entrepris la guerre dans l'espérance
- « d'être appuyés des forces d'Antiochus : mais

1 Liv. lib. 37, cap. 4, 7.

« comment la pourraient-ils continuer après « que ce prince avait été valucu par mer et « par terre, et chassé presque hors des bornes « de l'univers au delà des sommets du mont » Taurus? Oue Phénées et Damotéle, revêtus « de pleins pouvoirs, fissent, suivant leurs lu-« mières et leur zéle, tout ce que, dans les « conjonctures présentes, ils jugeraient le « plus convenable à la petrie, pnisque la for-« Inne avait rédnit les Étoliens à la nécessité « de recevoir la loi d'autrui, »

Les ambassadenrs, étant arrivés avec ces pouvoirs, prièrent le consol « d'épargner « Ambracie et d'avoir pitié d'une nation au-« trefois alliée, et qui depuis avait été portée « à de folles entreprises , sinon par les injus-« tices qu'ou lui avait faites, au moins par les « calamités auxquelles on l'avait réduite : que « les Romains n'avaient pas plus à se plaindre « des injures qu'ils avaient reçues des Etoe liens dans la guerre d'Antiochus, qu'à se « louer des services qu'ils en avaient tirés « dans celle de Philippe; et que, comme « dans celle-ci la récompense de la part des « Romains avait été médiocre, dans l'autre ils « ne devaient pas pousser la punition à la « dernière rigueur. »

Le consul leur répliqua « que les Etoliens « avaient souvent recours aux prières pour « obtenir la fin de la guerre, mais toujours « avec peu de bonne foi ct de sincérité ; « qu'en demandant la paix ils imitassent « Antiochus qu'ils avaient entraîné dans « la guerre; que ce prince n'avait pas sen-« lement renoncé à un petit nombre de e villes que l'on voulait mettre en liberté. « mais à toute la partie de l'Asie située en « deçà du mont Taurus, c'est-à-dire à une « étendue de pays qui pouvait former un « royaume opulent ct considérable ; que, pour « lui, il n'éconterait point les Étoliens qu'ils « n'eusseut mis bas les armes; qu'il fallait « commencer per les livrer aux Romains avec « tous leurs chevaux; que, de plus, ils paie-« raient aux Romains mille talents (trois mil-« lions), moitié comptant, et s'engageraient, « par le traité, à n'avoir point d'autres amis « ni d'autres ennemis que ceux de Rome. »

Les ambassadeurs, trouvant ces conditions extrêmement dures, et se défiant du caractère

<sup>\*</sup> e Liv. lib. 38, cap. 8, 9

inconstant et indomptable de ceux qui les avaient envoyés, s'en retournèrent sans faire aucune réponse au cousul, pour consulter de nouveau le préteur et les chefs de la nation. Ils furent fort mal regus. On leur reprocha qu'avant eu ordre de rapporter la paix. à quelque condition que ce fût, ils exposaient l'Etolie à un traitement plus dur par lenr lenteur et leur retardement. Ils se remirent donc en chemin pour retourner à Ambracie; mais ils tombérent dans une embuscade que leur avaient dressée sur la route les Acarnaniens, avec qui les Etoliens étaient en gnerre, et furent conduits à Thyrium, où on les relint prisonniers. Voità ce qui éloigna la conclusion

Les ambassadeurs des Rhodiens et des Athéniens étaient déjà dans le camp du consul, à qui ils étaient venus demander grâce pour les Etoliens, quand Amynandre, roi des Athamones, après s'être muni d'un sanf-conduit, s'y rendit anssi, afin d'intercèder, moins pour les Etoliens en général, qu'en particulier pour la ville d'Ambracie, où il avait passé la plus grande partie de son exil. Le consul, avant appris d'eux l'accident des ambassadeurs, ordouna qu'on les lui amenat de Thyrium; et quand ils furent arrivés, on recommença à parler de paix. Amynandre sollicitait vivement les Ambraciens à se reudre, car c'était ce qu'il avait le plus à cœur; et, comme il avait peine à persuader leurs magistrats dans les confèrences ou'il avait avec eux au pied des murailles, il entra dans la ville par la permission du consul; et, ajoutant les prières aux conseils, il les engagea enfin à ouvrir leurs portes aux Romains, après avoir tiré parole du consol. que la garnison étoliéune pourrait sortir et se retirer en liberté.

La reddition d'Ambracie fut nn grand scheminement à la paix. C. Valérius, fils de Lévinus, qui le premier des Romains avait fait amitié avec la nation étolienne, et frère utérin du consul, leur fut d'un grand secours en cette occasion pour leur faire obtenir des conditions plus supportables. « Falvius n'exigen « d'eux que cinq cents talents eubotques (un

- « peu moins d'un million et demi ), dont ils en
- e paieraient deux cents comptant, et le rește
- u en six paiements égaux de six mois en six : Liv. lib. 38, cap. 10, 11.

« mois : qu'ils rendralent aux Romains leurs e prisonniers et lenrs transfuges : qu'ils ne « retiendraient dans leur dépendance aucune e des villes qui , depuis l'arrivée de T. Onin-« tius dans la Grèce, eût été prise de force par « les Romains, ou qui se serait rendue volon-« tairement à eux : que l'île de Céphallénie « ne serait point comprise dans le traité, » Quoique les ambassadeurs n'eusseot pas lieu de s'attendre à un traitement si doux, ils demandérent cependant et obtiurent la permission d'aller encore consulter la nation. Les conditions de paix furent acceptées d'un consentement général.

Les Ambraciens firent présent au consul d'une couronne d'or pesant cent einquante livres (un peu plus de deux cent trente-quatre de nos marcs); et ce général fit enlever toutes les statues de marbre et d'airain et tous les tableaux qui se tronvaient à Ambracie en plus grand nombre et d'un plus grand prix qu'en aucune autre ville du pays, parce que Pyrrhus y avait eu autrefois son palais; mais c'est à quoi il borna fout le butin qu'il fit en cette ville. Il aurait mieux fait encore de ne point transporter ces statues et ces tableaux à Rome. où ce goût, dont les snites forent si pernicienses, commençait à s'établir; et l'on sait quel ravage il v fit.

Le consul, étant parti d'Ambracie, entra dans le cœur de l'Etolie. Les ambassadeurs des Etoliens vinrent l'y trouver 1. Ayant appris d'eux que les conditions de la paix avalent été acceptées dans une assemblée générale. il leur ordonna d'alter à Rome, leur permit d'emmener avec eux les députés de Rhodes et d'Athènes, pour être leurs intercesseurs auprés du sénat ; et , avant aussi consenti que son frère C. Valerins les accompagnat, il passa dans la Céphallénie.

Les Etolicus, étant arrivés à Rome, y trouvèrent les esprits fort prévenus contre eux. par les lettres et les ambassadeurs que Philippe avait eu soin d'y envoyer. Les plaintes réitérées de ce prince avaient fermé les oreilles des sénateurs aux prières des Etoliens. Cependant le sénat écouta avec beaucoup d'at-

teution les ambassadeurs de Rodes et d'Athèues. Léon , qui parlait au nom des Athénieus, usa d'une similitude qui les frappa, quoique assez commune. « Aprés avoir comparé l'E-« tolie à une mer tranquille quand les veuts « ne l'agitent point 1, il ajouta que, lorsque « ces peuples étaient restés dans l'alfiance et « l'amitié des Romains, c'avait été par une « suite de la tranquillité qui faisait leur si-« tuation naturelle : mais que , Thoas et Di-« céarque, Ménétas et Damocrite, eu souf-« flaut , comme des vents impétueux , les deux « premiers du côté de l'Asic, et les deux « autres du côté de l'Europe, avaient excité « cette tempête, qui les avait poussés vers a Antiochus comme contre un écueil où ils « s'étaient brisés, a Après bien des difficultés et des traverses, les Étoliens obtinrent enfiu que le traité de paix serait ratifié, tel, à peu de chose près, qu'il avait été dicté par Fulvius. On leur laissa la liberté de donuer de l'or au lieu d'argent, s'ils l'aimaient mieux, pourvu

que de dix à un 3. Pendant que le consul Fulvius faisait ainsi la guerre et ensuite la paix avec les Etoliens. Manlius, son collègue, entreprit aussi de son côté une guerre daus une région de l'Asie assez éloignée, contre les Gaulois établis dans ces contrées, et appelés par les Romains Gallo-Grecs. J'expliquerai bientôt pourquoi on les nommait ainsi, et où ils étaient situés.

Le consul était venu à Enhése dès le commencement du printemps, et avait pris le commaudement des troupes, que lui remit L. Scipion 5. Aprés en avoir fait la revue, il assembla les soldats : « et ayant loué la valeur « avec laquelle ils avaient domoté Autiochus

« dans un seul combat , il les exhorts à « l'employer eucore contre les Gaulois qui « avaient donué du secours à ce prince, et « dont le caractère était si féroce et si in-« domptable, que c'était eu vain qu'ils avaieut « repoussé Antiochus au delà du mont Tau-« rns., s'ils laissaient en deçà une nation sl « fière et si puissante. Il paria de lui-même « en peu de mots et avec modestie, sans rien « dire dont tout le monde ne reconnût la vé-« rité. » Aussi son discours fut généralement applaudi. Les soldats n'appréhendaient pas beaucoup les Gaulois, qui, avant été vaincus lorsqu'ils étaieut joints à la nombreuse armée d'Antiochus, seraient encore moins en état de résister seuls aux Romains.

Ce peuple, environ quatre-vingt-dix ans avant le temps où nous sommes, sortant en foule de la Gaule sa patrie ', ou parce qu'il s'y trouvait trop serré, ou attiré par l'espérance du butin, persuadé d'ailleurs qu'il ne trouverait sur sa route aucune nation qui lui que la différence d'une espèce à l'autre ne fûi fût égale en valeur, arriva, sons la conduite de Brennus, jusque dans le pays des Dardanieus. Alors il s'éleva une sédition qui partagea la nation en deux corps. Les uns restèrent avec Brennus, leur premier chef; ce sont ceux dont le désastre devant Delphes est si célèbre dans l'histoire : les autres au nombre de vingt mille, avant choisi Léonorius et Lutarius pour les commander, passérent avec eux dans la Thrace. Là, en combattant avec bravonre ceux qui voulaient les arrêter, et mêttant à contribution ceux qui leur demandaient la paix, ils poussèrent jusqu'à Byzauce, et. pendant un long temps, firent payer tribut à toute la côte de la Propontide, dont ils s'étaient rendus mattres. Dans la suite, apprenant de près combien les terres de l'Asie étaient fertiles, il leur prit envie d'aller s'y établir. S'étant donc emparés par fraude de Lysimachie, et avant soumis toute la Chersonèse par la force des armes, ils descendirent jusqu'aux bords de l'Hellespont, Apercevant de là ce riche pays, qui n'était séparé d'eux que par un bras de mer fort étroit, ils concurent un désir encore plus violent d'y passer. Ils

e Vulgată similiudiue mari tranquillo, quod veutis « concitaretur, equiparando multitudinem Ætolorum , « usus, quum in fide romane societatis mansissent, in-« sità gentis tranqui litate quiesse eos aiebat : postenquam « flare ab Asia Thoas et Dicmarchus, ab Europh Mene-« tas et Damocritus corpissent , lum Illam tempestatem . coortam, que ad Autiochum cos, sicut ad scopulum, « Intulisset. » ( Lrv. )

<sup>\*</sup> La différence de l'or à l'argent était superavaut de quinze à un. L'or , en se muitipliant , avail perdu le liers de sa valeur

<sup>.</sup> Liv. 11b. 38, cap. 12,

<sup>1</sup> Liv. 11b. 38, rap 16

envoyérent donc des ambassadeurs à Antipater, gouverneur de cette côte, pour lui en demander la liberté. Mais comme ils les amusaient de promesses sans rien terminer. Lutarius passa le détroit, et entra en Asie, où Léonorius le suivit de près. Réunis ensemble, ils donnèrent du secours à Nicoméde, rol de Bithynle, qui, par leur moyen, devint mattre de tout le pays qui porte ce nom, dont Zybète occupait une partie. De Bithynie ils s'avancércut dans l'Asie. De vingt mille hommes qu'ils étaient d'abord, il n'en restait pas plus de dix mille. Cependant ils imprimérent tant de terreur à tous les peuples qui habitaient en decà du mont Taurus, qu'il n'y en eut aucun qui ue se soumit à leur payer tribut, les plus éloignés comme les plus voisins, ceux qui n'avaient point encore éprouvé leur valeur comme ceux qu'ils avaient vaincus. Enfin, comme la troupe qui restait était composée originairement de trois peuples joints en un, les Tolistoboteus, les Trocmes et les Tectosages, ils divisèrent aussi l'Asie Mineure en trois parties, dont chacune paierait tribut à l'une des trois nations. Les Trocmes eurent pour leur part la côte de l'Hellespont : l'Eolide et l'Ionie échurent aux Tolistobofens, et le milieu du pays aux Tectosages : en sorte qu'ils avaient rendu tributaire toute cette portiou de l'Asie qui est en decà du mont Taurus. Pour eux . ils établirent leur demeure aux environs du fleuve Halvs, et c'est là proprement le pays qui s'appelait Gallo-Grèce, Comme la plupart des auciens habitants étaient des colonics venues de Grèce, ces Gaulois, mélés avec eux, furent appelés par cette raison Gallo-Grecs. Par succession de temps ils se multipliérent si fort et se rendirent si redoutables, qu'à la fin les rois mêmes de Syrie ne refusèrent pas de leur payer tribut. Attale, pere d'Aumène, fut le premier de ceux qui habitaient alors dans l'Asie, qui osa le leur refuser; et, leur ayant livré bataille, il remporta sur eux, contre l'attente de tout le monde, une victoire considérable: mais elle n'abattit pas tellement leur courage, qu'ils renonçassent à l'empire du pays, ils conservérent leur domination jusqu'au temps de la guerre d'Autiochus et des Romains, Aprés même que ce prince cut été défait et chassé. ils comptaient bieu qu'étant aussi éloignés de la mer qu'ils l'étaient, l'armée romaine n'entrepreudrait pas de venir jusqu'à cux.

Ils se trompatent. Le consul forma le decessen de les allera et l'a ciult fleché de l'absence d'Eumène, qui clait encore à Rome, parce que ce prince consissist parfailement le pays et l'ennemi, et qu'il tiasit de son indirection de la consultat de voltas assai incomcondest pour la ciur de roisia susa incomdest pour la contra de la contra des il fit venir son frère Atlaie de Pergame, et, l'ayant chorde à se joindre à lic contre des ennemis communs, il le remvoya préparer les secours qu'il clât en état de fourne.

Quelques jours après, étant allé d'Ephése à Magnésie, il y rencontra Attale qui venait audevant de lui avec mille hommes de pied et deux cents chevaux, et qui avait ordonné à son frère Athénée de le suivre avec le reste des troupes, se reposant de la garde de Pergame sur des ministres dont il connaissait le xèle et la fidélité. Manlius donna à ce jeune prince les louanges que méritait son attachement aux intérêts du peuple romain, et alla camper avec lui sur les bords du Méandre en attendant qu'on eut ramassé les barques dont il avait besoln pour transporter ses troupes à l'autre côté de ce fleuve, qu'elles ne pouvaient passer à gué à cause de sa profondeur. Atbénée vint le trouver peu de temps après, lui amenant mille hommes de pied de différentes nations et trois cents chevaux. Quand le consul fut arrivé à Antioche, située sur le Méandre . Séleucus . fils d'Antiochus . vint le trouver dans sou camp, faisant apporter le blé que son pére, par le traité conclu avec Scipion. s'était obligé de fournir à l'armée romaine,

section object to control as a some constant of the gré ou de force four equ'il reacontra sur sa route. Il trouve en certains endroits quel resistance; mais, étant infairment su-périeur par le nombre et le courage de ses roupes, il n'est pas de peine 4 reduire les opinialtres, et il mit tout le pays à contribution. Les sommes qu'il en tim, sans compier le blé qu'il es finisti fournir, mondrent le blé qu'il es finisti formir, mondrent de difficie deux cent vingé-cine mille écus.

1 Liv. lib. 38 , cap. 12-15.

Après une marche fort lougue, il arriva enfin sur les terres des Tolistoboiens. La réputation des Gaulois était grande dans toute cette contrée, qu'ils avaient subjuguée par les armes, et où tout avait été obligé de plier sous leurs efforts. Il crut devoir prévenir ses troupes et détruire ce préjugé avant que de les mettre en action : « Je ne m'étonne pas , leur « dit-il, que les Gaulois aient répaudu la ter-« reur de leur nom parmi des peuples aussi « mous et aussi efféminés que le sont ceux de « l'Asie. Leur hante taille, leur chevelure « blonde et qui desceud jusqu'aux reins, leurs « boucliers d'une énorme grandeur, leurs « longues épées : outre cela les chants , les « cris et les hurlements qu'ils poussent en « commençant le combat , le bruit éponyan-« table qu'ils font avec leurs armes et leurs « boueliers , tout cela peut être uu épouvan-« tail pour des hommes qui u'y sont point « accoutumés, non pour vous, Romaius, qui « avez tant de fois triomphé de cette nation. « D'ailleurs , vous savez par votre expérience « qu'après que les Gaulois ont jeté leur pre-« mier feu, une résistance persévérante de la « part des ennemis émousse la pointe de leur « coprage, aussi bien que la force de leurs « corps, et qu'incapables de soutenir les ar-« deurs du soleil : les fatigues : la poussière : « la soif, ils laissent tomber leurs armes de « leurs mains , et cédent par lassitude et par « épuisement. Ne vous imaginez point que ce « soient ces auciens Gaulois endureis à la fa-« tigue et aux dangers, et à qui une certaine « férocité naturelle tenait lieu de courage : « l'abondance du pays qu'ils ont envahi, la « douce température de l'air qu'ils y respirent, « la mollesse et les délices des peuples avec « qui ils habitent , les ont entièrement éner-« vés ; car il en est des hommes comme des « plantes \* : celles qui croissent dans leur sol

« longtemps sans dégénérer. C'est avec justice qu'on appelle ces peuples Gallo-Grees. « Ce ne sont plus que des Phrygiens couverts « d'armes gauloises; et tout ce que je crains, « c'est que la défaite d'ennemis si peu dignes « de vous ne vous fosse pas beaucoup d'honneur. »

Après le discoura de Manilas, l'armée le romigna par ses ri-l'impatience où elle était qu'on la menti contre l'ensemi. Lorsqu'ille ucuert passè le fieuve Sangarius, les pretres guilois de Cybèle vincent de Pessionnet au consul, revettu de leurs habilis sa-deurat du cossul, revettu de leurs habilis sa-deurat de l'autorità de l'estat de l'autorità de l'estat de l'esta

Enfin, étant arrivé sur les terres des ennemis, il apprit que les Tolistobolens s'étaient réfugiés sur le mout Olympe, les Tectosages, à quelque distance de là , sur une autre montagne; et que les Trocmes, ayaut mis leurs fenimes et leurs enfants en dépôt dans le camp des derniers, avaient résolu d'aller secourir les Tolistoborens . Ce qui les avait déterminés à prendre ce parti, c'est l'espérance où ils étaient que les Romains n'iraient pas les chercher sur des sommets inaccessibles, et que, s'ils étaient assez téméraires pour l'entreprendre, il ne fallait qu'une poignée de monde pour les renverser et les défaire, et qu'enfin ils ne s'exposeraient pas à mourir de froid et de misère au pied de ces montagues en s'obstinant à y rester. Quoiqu'ils se crus-seut déjà assez défendus par la hauteur des rochers et des montagnes, pour plus de sûreté ils tirèrent encore, autour des sommets où ils s'étaieut retranchés, uu fossé qu'ils fortiflérent d'une bonne palissade.

tuterent a une nonne paissaue.

Le consul, qui s'était bien attendu qu'il lui faudrait combattre de loin, et bien plus contre la difficulté des lieux que contre les armes des ennemis, avaient fait une ample provisions de javelots, de flèches, de balles

« natal conservent toute leur vigueur et toute

« leur vertu ; au lieu que celles que l'on trans-

<sup>«</sup> plante dons un terroir étranger ue sont pas \* Liv. lib. 38, cap. 17, 28. \* « Bil Jam degeneres sunt : misti, et Gallogræci veré « quod appellauler : sicui la frugious, non ianium se-

quod appellantur: sicul in frugibus, non tanium se mina ad servandam indolem valeni, quantum terra
 proprietas collque, sub quo aluntur, mutat. » (Ltv.)

<sup>1</sup> Llv. lib. 38, cap. 19-23.

voir être laucées avec la fronde; et, en cet état, il alla à camper ciuq milles (une lieue et demie) du mont Olympe. Il arriva bientôt aux ennemis, non sans avoir essuyé beaucoup de dangers et de fatigues. Les deux partis engagérent d'abord l'action de loin , les Gaulois ayant l'avantage du lieu, mais les Romains leur étant supérieurs par l'abondance et la variété des traits. On ne se bottit pas longtemps avec égalité : car les boucliers des Gaulois, qui étaient longs sans beaucoup de largeur , ne couvraient qu'une partie de leurs vastes corps, et ils n'avaient point d'autres armes que leurs épées, dont ils ne pouvaieut faire usage tant qu'on se battait de loin. Ils n'avaient pas eu de soin de faire amas de pierres, qui seules les pouvalent aider dans cette sorte d'attaque, et elles leur manquerent bieutôt. Les Romains, au contraire, les blessaient de toutes parts à coups de fléches, de javelots et de balles de plomb , sans qu'ils pussent les éviter. Lorsque les Gaulois se sentaient blessés, tâchant d'arracher le trait de leur corps, sans en pouvoir venir à bout, ils ne faisaient qu'augmeuter la douleur dont ils étaient déchirés, et se roulaient par terre comme des furieux et des désespérés. Ceux qui prenaient le parti de fondre sur les eunemis u'en étalent que plus tôt et plus dangereusement percés, et, des qu'ils étaient à portée, les vélites, c'est-à-dire les armés à la légère . les tuaient à coups d'épèe. Ces sortes de soldats portaient des boucliers de trois pleds daus leur main gauche, et dans la droite une demi-pique ( hasta ) dont ils se servaient de loin; et, s'il fallait combattre de pied ferme main à main, ils passaient leur pique dans la gauche, et prenaient de la droite l'épée espagnole qui pendait à leur ceinture. Le peu qui restait de Gaulois , voyant qu'ils ne pouvaieut résister aux soldats armés à la légère . et qu'ils allaient avoir les légions sur les bras, s'enfuirent en désordre dans leur camp.

de plomb, et de pierres d'une grosseur à pou-

La tête des légions étaut arrivée sur les hauteurs, le consul ordonna aux soldats de faire haite pour reprendre haleiue; et, leur montrant la colline jonchée des cadavres des Ganlois, « si des gens armés de fléches et de « frondes, leur dit-il, ont fait uu tel carnage, « que ne doit-on pas attendre de légions ar-« mées de toutes pièces? Les armés à la lègère « out repoussé les Gaulois jusque dans leur « camp; c'est à vous de les y forcer et d'ache-« ver leur défaite, » Les Gaulois ne soutinreut pas longtemps le choc d'une infanterie si terrible. Voyant que ceux qui gardaient les portes de leur camp avaient tous été taillés en pièces, ils n'attendent pas que les vainqueurs y entrent, mais s'enfuient de toutes parts. Ils se précipitent en aveugles à travers les rochers les plus escarpés. Ils tombent la plupart dans des ablmes et y perdent la vie dans le moment ou y demeurent estropiés. Rien ue les arrête, l'ennemi est l'unique objet de la frayeur qui les emporte. Le consul poursuivit les fuvards daus tous les endroits qui étaient praticables, et eu fit un grand carnage. Ou ue sut pas précisément le nombre de ceux aul furent tués : celui des prisonniers allait à guarante mille personnes, en comptant les femmes, les enfants, et autre troupe faible et inutile que les Gaulois avaieut entraînée avec eux.

Le consul, à son retour, fit mettre en un tas et brûler les armes des Gaulois; et, ayaut ordonné à ceux qui s'étaient emparés du butin. malgré sa défense, de le rapporter, il eu vendit une partie au profit du trésor public, et partagea le reste entre les soldats, veillant avec grand soin à faire observer l'égalité. Alors, avaut assemble l'armée, il douna publiquement à chacun les éloges et les récompenses convenables. Il loua surtout Attale; en quoi il fat généralement applaudi des officiers et des soldats, témoins et juges sincères du mérite des généraux. En effet, ce jeune prince ayant fait paraître dans les travaux et dans les périls une activité et une valeur extraordiuaires, avait témoigné, après la victoire, une retenue et une modestie encore plus estimables.

Restait une seconde guerre coutre les Tectossages ', qui n'avalent point eu de part à la défaite de leurs compatriotes. Le consul, après avoir laissé prendre quelque repos à ses troupes, partit pour les aller chercher, et, le troisième jour, arriva à Ançre, ville célèbre du

1 Liv. lib. 38 , cap. 21.

de dix milles (environ trois lieues). Pendant le séjour qu'il y fit, une de ses prisonnières fit une action bien mémorable !. C'était une femme d'un haut rang, d'une rare

beauté, et plus recommandable encore par sa vertu. Elle s'appelait Chiomare, et était épouse d'Ortiagon, l'un des chefs ou princes gaulois. Ayant été prise, avec plusieurs autres, à la déronte du mont Olympe, elle était gardée par un centurion, aussi passionné pour l'argent que pour les femmes, D'abord il tâcha de l'engager à consentir à ses infâmes désirs; mais, ne ponvant vaincre sa résistance et sa fermeté, il erut pouvoir employer la violence sur une femme que son malheur avait réduite à l'esclavage. Ensuite, pour lui faire oublier cet outrage, il lui offrit de la renvoyer en liberté, non cependant sans raucon. Il convint avec elle d'une certaine somme; et pour cacher ce complot aux autres Romains, il lui permit d'envoyer à ses parents tel des prisonuiers qu'elle voudrait elioisir, et marqua près du fleuve le lieu où se ferait l'échange de la dame et de l'or. Par hasard elle avait un de sea esclaves parmi les prisonniers. Ce fut lui sur qui elle ieta les yeux; et aussitôt le centurion le conduisit hors des corps de garde à la faveur des ténèbres. Dès la nuit suivante, des parents ou amis de la princesse se trouvérent au rendez-vous, où le centurion amena aussi sa prisonnière. Quand ils lui eurent présenté le talent attique qu'ils avaient apporté, c'était la somme dont on était convenu, la dame dit en sa langue à ceux qui étaient venus pour la recevoir de tirer leurs épèes et de tuer le centurion qui s'amusait à peser cet or, Alors cette femme, charmée d'avoir lavé par son courage l'injure faite à sa chasteté, prit la tête de cet officier qu'elle-même avait coupée, et. la eachant sous sa robe, elle alla retrouver son mari Ortiagon, qui s'en était retourné chez lui après la défaite des siens au mont Olympe. Avant que de l'embrasser, elle jeta à ses pieds la tête du centurion. Etrangement surpris d'un tel spectacle, il lui demanda de qui était cette tête, et ce qui l'avait portée à faire une action

pays, dont les eunemis n'étaient éloignés que , si peu ordinaire à son sexe. Le visage couvert d'une subite rougeur, et enflammé en même temps d'une fière indignation, elle avous l'outrage qu'elle avait recu, et la vengeance qu'elle en avait tirée. Pendant tout le reste de sa vie. elle conserva toujours le même attachement pour la pureté de vie et de mœurs, qui fait la principale gloire du sexe, et soutint merveilleusement l'honneur d'une action si mâle et si généreuse. Plutarque raconte le même fait dans le Traité des vertus et des belles actions des dames; et c'est lui qui nons a appris le nom de celle-ci, bien digne d'être transmis à la postérité,

Les Teetosages, ayant appris l'arrivée du consul, lui envoyèrent des députés pour lui demander une entrevue et pour traiter de paix ": mais leur véritable dessein était de le surprendre dans des embûches qu'ils lui avaient préparées, et où réellement il courut un grand risque. L'armée des Gaulois était composée de soixante-quatorze mille hommes. Celle des Romains, beaucoup inférieure pour le nombre , l'emportait infiniment pour le courage, auquel la perfidie des ennemis avait ajouté une nouvelle pointe et une nouvelle force. Aussi, déià vaineus et abattus par la défaite de leurs compatriotes, ils ne soutinrent pas le premier choc des Romains et prirent la fuite. Les vainqueurs les poursuivirent vivement sans avoir pu cependant en tuer plus de huit mille, tous les autres ayant passé le fleuve Halvs avant qu'ou put les joindre, La plupart des vainqueurs passérent cette nuit-là dans le camp des Gaulois. Le consul ramena les autres dans le sien. Le lendemain il fit la revue des prisonniers et du butin, qui se trouva immenso, comme ayant été accumulé par la plus avide de toutes les nations, qui, depuis un grand nombre d'années, avait soumis par les armes et pillé ces riches contrées qui sont en decà du mont Taurus.

Les Gaulois, s'étant rassemblés de tous les lieux où la fuite les avait dispersés, la plupart blessés, sans armes et sans équipages, envoyérent des ambassadeurs au consul pour lui demander la paix. Manlius leur ordonna de le

<sup>1</sup> Liv. lib 35, cap. 21.

venir trouver à Ephèse '; car, comme on était ? au milieu de l'automne, il s'éloigna le plus promptement qu'il put de ces cantons, où la proximité du mont Taurus commençait à faire sentir la rigueur du froid ; et il ramena son armée hiverner le long des côtes maritimes.

Pendant que ces choses se passaient dans l'Asie, tout était tranquille dans les autres provinces . A Rome les censeurs T. Quintius Flamininus et M. Claudius Marcellus firent la revue des sénateurs, et remplirent les places qui vaquaient. Ils donnérent pour la troisième fois à P. Scipion l'Africain le nom et la qualité de prince du sénat. Ils n'en exclurent que quatre, dont aucuu n'avait exercé de charge curule. Ils uséreut de la même indulgence dans la revue des chevaliers. Par le dénombrement qu'ils firent, le nombre des citovens montait à deux cent ciuquante-huit mille trois cents.

Toutes les villes de l'île de Céphallénie s'étaient remises au pouvoir du consul Fulvius 3. Une seule refusa de se soumettre : c'était Samé. Il fut obligé d'en former le siège. Les habitants se défendirent avec beaucoup de vigueur, faisant de fréquentes sorties sur les assiégeants, où ils avaient presque toujours l'avantage, leur tuaient beaucoup de monde, et mettaient le feu à tous leurs ouvrages, Le consul ne out venir à bout de réprimer leur audace que par le secours d'une centaine de frondeurs qu'il fit venir de quelques villes des Achéens. On les appliquait des l'enfance à cet exercice, eu les accoutument à tirer de loin dans un rond de médiocre graudeur. Ils s'y rendaieut si habiles, qu'ils étaieut sûrs de frapper les eunemis uon-seulement à la tête, mais à telle partie du visage qu'il leur plaisait. Ils se servaient de frondes différentes de celles des Baléares, et les surpassaient beaucoup en adresse. Ils firent beaucoup souffrir les Saméens. Ceux-ci soutinrent le siége pendant quatre mois entiers. Enfiu ils fureut obligés de se rendre à discrétion. La ville fut livrée au pillage, et les habitants vendus comme esclaves.

Il s'éleva en ce même temps une violente querelle entre les Achéens et les Lacédémoniens, et qui eut de tristes suites pour ceux-ci. Les deux partis envoyèrent leurs députés à Rome. Cette affaire, qui regarde proprement les Grecs, est traitée au long dans l'Histoire Ancienne 1.

> M. VALERIUS MESSALA 2. C. LIVIUS SALINATOR.

Les nouveaux consuls ayant tiré au sort les provinces 3, la Ligurie échut à Messala, et la Gaule à Salinator. On continua aux deux consuis de l'année précédente le commandement dans l'Etolie et l'Asie, sous la qualité de proconsuls

On ordonna des prières publiques pendant trois jours, pour une éclipse de soleil qui fut prise pour un prodige, tant l'astronomie était alors peu connue des Romains. Peudant l'hiver où ces choses se passéreut à Rome 4, les ambassadeurs de tous les peu-

ples qui habitent en decà du mont Taurus se rendaient auprès de Manlius pour le féliciter, et se féliciter eux-mêmes de la victoire qu'il venait de remporter. En effet, si la défaite d'Antiochus avait plus d'éclat et était plus glorieuse pour les Romains que celle des Gaulois, d'un autre côté la dernière avait causé plus de joie à leurs alliés que la première : car la servitude sous les rois de Syrie leur paraissait plus supportable que la férocité de ces barbares, qui, toujours prêts à fondre comme un orage impétueux tautôt sur une contrée, tantôt sur une autre, les tenaieut dans des inquiétudes et des alarmes perpétuelles Aiusi, comme la défaite d'Antiochus leur avait procuré la liberté, celle des Gaulois leur avait rendu la paix. Ces peuples ne venaient donc pas simplement par devoir féliciter les Romains de ces glorieux avantages, mais its leur apportaient par reconnaissance des couronues d'or, chacun suivant leur pouvoir.

Manlius reçut encore des ambassadeurs de

<sup>1</sup> Liv. lib. 38, cap. 27.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 38, cap. 28 \* Liv. 8b. 38, cab. 28, 29.

<sup>1</sup> Tom. II. 1 Au. R. 561; av. J. C. 138. Liv. lib. 38, cap. 35, 36. 4 Liv. lib. 38, cap. 37.

la part d'Antiochus et de celle des Gaulois ; « en Europe. Il abandonnera toutes les villes , même, qui lui envoyaient demander les couditions auxquelles le peuple romain voulait leur donner la paix. Ariarathe, roi de Cappadoce, lui envoya aussi les siens pour lui faire des excuses et lui offrir de satisfaire en argent pour la faute qu'il avait commise contre les Romains en donnant du secours à Antiochus contre eux. Ce prince fut taxé à deux cents talents d'argent (deux cent mille écus). Pour les Gaulois. Maulins lenr répondit qu'ils seraient instruits de leur sort quand le roi Eumène serait de retour en Asie. Il fit aux ambassadeurs des peuples alliés des réponses très-obligeantes, et les renvoya beaucoup plus joyeux encore qu'ils n'étaient venus. Il ordonna à ceux d'Antiochus de faire porter dans la Pamphylie, où il devait se rendre avec son armée, de l'argent et du blé, conformément au traité fait entre L. Scipion et leur maître. Et en effet, au commencement du printemps, avant fait la revue de ses troupes, il vint en huit jours à Apamée, où il séjourna trois jours; puis, en trois autres jours de marche, il arriva dans la Pamphylie, Là, il distribua à son armée le blé qu'il avait ordonné qu'on y voiturat, et fit porter à Apamée les deux mille cing cents talents qu'il avait recus (sept millions cing cent mille livres).

Quand Manlius eut appris qu'Eumène et les dix commissaires étaient arrivés de Rome à Ephèse, il remena son armée à Apamée, où il ordonna aux ambassadeurs d'Antiochus de le venir joindre 1. Ce fut là que, de l'avis des dix commissaires du sénat, il mit la dernière main au traité commencé avec Antiochus, et le conclut aux conditions suivantes. « Le roi ne donnera passage sur ses terres, ni « sur celles de ses vassaux , à aucnne nation « qui soit en guerre avec le peuple romain, « ou avec les alliés des Romains; et il ne don-« nera à leurs ennemis aucun secours de vi-« vres ou d'argent, ni aucun autre support, « de quelque façon que ce soit. Les Romains « et leurs alliés en useront de même à l'égard « d'Antiochus. Le roi ne fera point la guerre « aux habitants des lles, et ne passera point

« les campagnes, les bourgs et les châteaux « qui sont en decà du mont Taurus iusqu'à la « rivière d'Halys 1, et depuis la vallée du Tau-« rus jusqu'aux sommets qui regardent la Lv-« caonie. Rien ne sera emporté des villes. « bourgs, campagnes cédées aux Romains, a sinon les armes que les soldats portent avec « eux; et, si l'on a enlevé quelque autre chose, a il faudra remettre le tout en état. Le roi ne « recevra dans les pays de son obéissance ni les soldats ni les autres sujets du roi Eumène. « Si quelques citoyens des villes et pays qu'il « abandonne sont ou à sa cour, ou dans quel-« que autre partie de son royaume, ils auront a soin de revenir à Apamée avant un certain a jour qui sera fixé. Ceux des sujets d'Antio-« chus qui se trouvent parmi les Romains ou « leurs alliés auront la liberté d'y rester ou de « retourner dans leur patrie, à leur choix. Le « roi rendra aux Romains et à leurs alliés les « esclaves, les prisonniers et les transfuges « qu'il aura à eux. Il livrera Annibal, fils a d'Amilear, Mnasiloque d'Acarnanie, Thoas a d'Etolie, Eubulidas et Philon de Chalcis, a et tous ceux qui ont exercé des charges en « Etolie, s'ils sont dans ses états et en son « pouvoir. Il livrera tous les éléphants qu'il a, e et ne leur en substituera point d'autre. It a livrera tous ses vaisseaux de guerre avec a tous leurs agrès, et ne conservera que dix « petits bàtiments sans pont, dont aucun « n'aura plus de trente rames. Le roi ne na-« viguera point au delà des promontoires de e Calycadne ou de Sarpedon, si ce n'est pour « transporter plus loin l'argent, le tribut, ou a les otages qu'il devra fournir, ou les ambas-« sadeurs qu'il aura envoyès. Il ne lèvera point a de soldats parmi les nations qui seront son-. « mises au peuple romain, et ne recevra point « ceux qui se présenteront volontairement « nour servir dans ses armées. Les Rhodiens « et leurs allies conserveront les maisons et a antres édifices qu'ils out dans les états d'An-« tiochus, sur le même pied qu'ils les possé-« daient avant la guerre. Ils auront la liberté

<sup>1</sup> Liv. lib. 38, cap. 38. - Polyb. Excerpt. legal.

Polybe et Tite-Live metteat le Tanais au lieu de l'Halys. C'est visiblement une faute de copiste. Le Taanes est bien éloigné du pays dont il s'agit ici.

II. HIST. ROM.

« de poursuivre le paiement des sommes qui a se trouveront leur être dues, comme de re-« chercher et de reconnaître les effets dont ils « auront été dépouillés, et d'en demander la e restitution. Si quelqu'une des villes qu'Ane tiochus doit rendre se tronyc entre les mains « de gens à qui il les ait données, il aura soin « d'en faire sortir les garnisons et de remettre « ces places à ceux à qui elles doivent appar-« tenir. Il paiera au peuple romain, en douze « ans et en douze paiements égaux, douze « mille talents attiques ' d'argent de bon aloi a (trente-six millions), dont chacun pesera « quatre-vingts livres an poids des Romains, « et einq cent quarante mille boisseaux de « froment: et au roi Eumène, dans l'espace « de cinq ans, trois ceut cinquante taleuts « (un million cinquante mille livres), et cent « vingt-sept autres (trois cent quatre-vingt-« un mille livres) pour le blé qu'il lui doit, « suivant l'estimation que le roi Antiochus « lui-même en a faite. Il donnera aux Romains a vingt otages, qu'il changera tous les trois ans, et qui ne pourront être au-dessous de a dix-buit aus, ni au-dessus de quarante-cinq. « Si anelques alliés du peuple romain décla-« rent les premiers la guerre à Antiochus, il « aura la liberté de se défendre et de repous-« ser la force par la force, à condition cenen-« dant de n'augmenter ses états d'aucune ville, « ni par droit de conquête, ni par alliance. « S'il naît des démélés entre les alliés des « Romains et Antiochus, ils les termineront « à l'amiable, ou, s'ils l'aiment mieux, par la « voie des armes. Si l'on trouve à propos de « retrancher on d'ajouter quelque chose aux « conditions de ce traité, il sera libre de le « le faire, pourvu que ce soit du consente-· a ment des deux parties, » Le consul ratifia ce traité par serment au

Le consul ratifia ce traité par serment au nom des Romains, et il euvoya Q. Minecius Thermas et L. Manlius à Antiochus, pour recevoir pareillement son serment. En même temps l'abius, commandant de la flotte, partit par ordre du proconsul, et, étant entré du se port de Patares, il y mit en pièces ou brâla cinquante vaisseaux de guerre qui appartentensieut au roi.

Dans le traité de L. Sciplon, c'étaient des talents cuhoissues, dont la valeur était un peu moigure.

Un prince aussi orgueilleux qu'Antiochus, qui avait vu jusque-là toutes ses entreprises suivies d'un succès éclatant, et à qui ses conquêtes avaient fait prendre le surnom fastueux de Grand, dut être bien mortifié quand il vit sa prétendue grandeur humiliée, anéantie et converte d'opprobre par un traité tel que celui dont nous venons de rapporter les conditions. Peut-on croire qu'un tel événement ait été l'effet du hasard? Ouinze ou vingt ans auparavant, ce prince, après la mort de Ptolémée Philopator, son allie et son ami, avait fait une ligue avec Philippe, roi de Macédoine, pour dépouiller de tous ses états le fils du roi d'Egypte, encore enfant, et agé à peine de cinq aus '. On serait teuté, dit Polybe, en voyant un violement si ouvert des lois de la société les plus sacrées, suivi, du moins pour ce qui regarde Antiochus, d'une longue et brillaute prospérité, d'accuser la Providence comme indifférente et insensible aux crimes les plus criants et les plus horribles. Mais elle se justifia pleinement en punissant ces deux rois comme ils le méritaient, et elle en fit un exemple qui devait servir, dans les siècles suivants, à contenir dans le devoir ceux qui voudraient les lmiter : ear, pendant qu'ils ne songeaient qu'à déchirer par morceaux le royaume d'un enfant faible et abandonné, elle suscita contre eux les Romains, qui renversèrent de fond en comble les royaumes de Philippe et d'Antiochus, et qui firent sentir à leurs eufants et à leurs successeurs des maux aussi grands que ceux dont ces deux princes avaient voulu accabler le jeune pupille.

Voilà ce qu'un paten nous fait remerquer. Mais la Proviècen en se contente pas, à l'cgard d'Antiochus \*, des châtiments marquès par Polybe dans l'endroit que p'ens de citer : elle voulut le puuir dans sa personne. Or prince, après sa dédiate, de la troure de Anprience, lientid après, fort embarrasse de couver l'argent qu'it fallsi payer aux Ronains, il alia en Orient, dans la province d'Elymatie, entre de nuit dans le temple de

Polyb. lib. 15.

<sup>&</sup>quot; Biod. in Excerpt. pag. 296. —Justin, lib. 32, cap. 2, — Hieron. in Dan. , cap. 9.

Jupiter Bélus, et en enleva toutes les richesses qui y étaient gardées religieusement depuis un fort long temps. Le peuple, irrité de ce sacrilège, se souleva coutre lui, et l'assomma avec toute sa suite. Le prophéte Daniel, qui a prédit dans un détail étonnant toutes les entreprises d'Antiochus, comme ou le peut voir daus le tome u de l'Histoire Ancienne 1. marque aiusi sa mort : Il reviendra dans les fortifications, ou dans les terres de son empire. Il y trouvera un piége, il tombera enfin, et il disparaitra pour jamais. Cela arriva l'anuée même que son traité avec les Romaius fut entièrement conclu.

Le proconsul Manlius, ayant reçu les éléphants qu'Antiochus lul devait remettre, et en ayant fait présent à Eumène , s'appliqua à connattre l'état des villes dans lesquelles les derniers troubles avaient apporté beaucoup de changement \*. Le roi Ariarathe fut déchargé d'une partie de la somme à laquelle il avait été taxè, et reçu dans l'amitié du peuple romain, eu faveur du mariage qu'Eumène venait de contracter avec sa fille. A l'égard des villes, lorsque chacun eut exposé ses raisons, les dix commissaires de Rome les traitérent différemment. Celles qui avaient payé tribut à Antiochus et qui s'étaient déclarées pour les Romains furent mises en liberté et exemptées de toute imposition. Celles qui avaicut suivi le parti d'Antiochus ou payé tribut au roi Attale furent toutes soumises à la domination d'Eumène. Ils gratifièrent plusieurs villes eu particulier. Ils confirmèreut aux Rhodiens la donation qui leur avait été faite, par le premier décret, de la Lycle et de la Carie jusqu'au fleuve Méandre. Ils ajoutèrent au royaume d'Eumène la Chersonèse en Europe, et Lysimachie avec toutes ses dépendances, telles que les avait possédées Antiochus; et en Asie, les deux Phrygies, l'une prés de l'Hellespont, et l'autre qu'ou appelait la grande Phrugie, lis lui restituérent la Mysie , que le roi Prusias lui avait enlevée. Enfiu ils lui firent encore présent de la Lycaonie, de la Myliade et de la Lydie; et nommément des villes de Tralles, d'Ephèse et de Telmisse. La Pamphylie, dont

une partie était eu deçà et l'autre au delà du mont Taurus, avait occasionné entre Eumène et les ambassadeurs d'Antiochus une dispute dont la décision fut entièrement renvoyée au séuat.

Manlius, après avoir conclu les traités et fait les ordonnances dont nons venons de parler , partit avec toute son armée pour se rendre dans le voisinage de l'Hellespont ; et ayant appelé les princes gallo-grecs, il leur marqua les conditions suivant lesquelles il leur ordonnait de garder la paix avec Euméne, et leur déclara expressément qu'ils eussent à se teuir renfermés dans leur pays, saus plus courir eu armes sur les terres de leurs voisins. Ensuite, ayant ramassé tous les vaisseaux de la côte, il y joignit la flotte qu'Athénèe, frère d'Eumene, lui avait amenée d'Elée, et repassa en Europe avec toutes ses troupes. Puis, conduisant à petites journées par la Chersonèse sou armée chargée d'un butin immense de toute espèce, il sciourna quelque temps à Lysimachie, pour y faire reposer ses bêtes de charge, et entrer ensuite dans la Thrace, dont le chemin était extrêmement difficile et fort redouté des soldats. Ce u'était point sans raison. Peudant toute cette marche, qui fut fort longue, ils eurent beaucoup à souffrir de la part des Thraces, qui ne cessérent de les allaquer dans des défilés et dans des passages dangereux, et leur enlevérent même une partie de leur butin. Il y eut particulièrement deux combats dont le succès fut désavantageux aux Romains, et dans l'un desquels fut tué O. Minneins Thermus, personnage consulaire, et l'un des dix commissaires envoyés en Asie par le séuat. On soupçonus le roi Philippe d'avoir ameuté sourdement les Thraces pour attaquer les Romaius. Enfin le proconsul, après avoir surmouté une infinité d'obstacles, sortit de la Thrace, et mena son armée par la Macédoine dans la Thessalie. De là, étaut venu par l'Epire à Apollonie, il y passa l'hiver, la mer ne lui paraissant pas assez sure pour s'embarquer.

4 Liv. lib. 38, cmp. 40, 41,

Dan. cb. 9. v. 19. 1 Liv. lib. 38 , cap. 39

\$ 11 - DEUX ROMAINS LIVRÉS AUX CARTHAGINOIS. LA LIGURIE BONNÉE POUR DÉPARTIMENT AUX DEUX CONSDES. FULVIOS ACCUSÉ PAR LES AMERACIENS, A LA SOLLICITATION DE CONSUL ÆMILIUS. ARBET DU SÉRAT EN PAYEUR DES AMBRACIEYS. DÉPART DIS CONSULS. MANLIUS DEMANDS LE TRIOMPER, QUI EDI DET CONTESTÉ PAR LES COMMISSAIRES DE SÉNAT. DISCOURS DES COMMISSAIRES CONTRE MANLIUS. RÉ-PONSE DE MAXLICS. LE TRIOMPHE EST DÉCERNÉ A MANLICS. SCIPION L'AFRICAIN EST APPELÉ EN 20-GEMENT, GRIEFS DES TRIRENS CONTRE SCIPION L'A-FRICAIN. SCIPION, AU LIED DE LEER RÉPONDRE, ENTRAINS AVEC LUI AU CAPITOLE TOUTS L'ASSEM-BLÉR PODE REMERCIER LES OIECE DE SES VIC-TOIRES IL AR RETURE & LATERNE. TL SEMPRONIES GRACCHUS, ENNEMS DE SCIPSON, SE DÉCLARE POUR LUI CONTRE SES COLLÉGEES. RÉPLEXIONS OF TITE-LIVE SUR P. SCIPION. VARIATIONS DES HISTORIENS BUR CE OUI BRUABDE SCIPION. FILLE DE SCIPION MA-RIÉR A GRACCHUS. LOS PROPOSÉR SUR LES SOMMES D'ARGENT RECUES D'ANTIOCHUS, L. SCIPTON CON-DAMNÉ COMME COUPABLE DE PECULAT. ON VEUT LE MRNER EN PRIMON. DISCOURS DE SCIPION NASICA EN BA FAVRUR. GRACCHUS EMPRCHE QUE L. SCIPION NE SOIT MENÈ EN PRISON. LA VENTE ET LA MODICITÉ DES RIBES DE L. SCIPION LE JUSTIFIENT.

M. ÆMILIUS LÉPIDUS ...

Sur lo fin de l'année précédente, L. Minucius Myrilius et L. Manlius, accusés d'avoir porté la main sur des ombassèdeurs carthaginois, leur furent livrés par ordre de M. Claudius's, préteur de la ville, et conduits à Carthage.

Sur le bruit qui se répandit qu'il se faisait de grands préparatifs de guerre dans la Liqurie, le sénat la destina pour département aux deux consuls. Lépidus, mécontent de cette destination, se plaignit amérement « de ce qu'on a renfermait les deux consuls dans les valiées de la Liquiet, pendant que dépuis deux aus

M. Fulvius et Cn. Manlius régnaient, l'un
dans l'Europe et l'autre dans l'Asie, en la
place de Philippeet d'Antiochus, portant par
tout la terreur des armes romaines, et yen-

« dant au poids de l'or la paix à des peuples

4 Au. R. 565; re. J C. 187. 4 Liv. lib. 38, cap. 12. « à qui l'on n'avait point déclaré la guerre. » Le sénat ne changea rien dans son décret : il ordonna sculement que Manlius et Fulvius quitteraient leurs provinces et raméneraient leurs légions à Rome. M. Fulvius et M. Æmilius étaient ennemis depuis longtemps \* Lee consul suscita à Fulvius

pour accusaleurs les députés d'Ambracés, et, pagrès leur avoir fait leur leçon, il les introdusit dans le sénat. Ils accusérent l'avivier a de leur avoir déchère la guerre dans le 1 mmp agrifis étaient en pair, quoderil senasent acciuell pour tentement une tot et que et les consuls précédents leur aviacit ordenne, et qu'ils lai offisent à lui-même une ne, et qu'ils lai offisent à lui-même une ne, et qu'ils lai offisent à lui-même une ne, et qu'ils lai offisent à lui-même une le la avait assiégés, et qu'avie que la vitil et la avait assiégés, et qu'avie que la vitil et les avait assiégés, et qu'avie que la vitil et les avait assiégés, et qu'avie que la vitil et les avait assiégés d'amaginer dans le plus cruels au d'act spossible d'amaginer dans la guerre,

s que, non content d'avoir saccagé, brûlé et a abattu les maisons, confisqué les biens des « citoyens, et inondé les villes de leur sang. « Il avait réduit les femmes et les enfants en « servitude ; et, ce qui leur était eucore plus « sensible que tout le reste, enlevé tous les a ornements de leurs temples , n'epargnaut a ni les statues des dieux . ni les dieux eux-« mêmes : en sorte que les malheureux Am-« bracieus ne savaient plus à qui adresser leurs « prières et rendre leurs hommages, si ce « n'était aux murailles , qu'ils avaient laissées « nues et défigurées. » Le consul, après avoir entendu ces invectives. St aux députés plusieurs questions dont il avait concerté les réponses avec eux, et par là il leur donna lieu d'en dire beaucoup davantage, comme si c'eût

Les sénateurs paraissant louchés de ces plaintes, le coast C. Faminius se eru obligé de prendre la défense de Pulvius en son absence. « Il fli des reproches au shant de ce qu'il souffiait qu'on exposit encore comme a sutrefois les généraux romains à des accusitions frivoles et sans fondement. Il die qu'il était fort étonné qu'on fit un crime à Palvisis d'actions qui deriaent lui procurer

été sans dessein formé de leur part.

1 Liv. 11b. 38, cap, 43,

l'hanceur du trousphe ; qu'Ambracle avait approuve les mabuers ordinaires nux villes prisse de force; que les Ambracleus affectuelles prisse de force; que les Ambracleus affectuelles qui de séparer leur cause d'avec celle des Etoliens; qu'il n'y avait aucune différence entre l'une et l'autre. Après plusieurs autres raisons qu'il fit vabir, il de-clarq u'il ne souffrait pas que fon décident qu'il ne souffrait pas que fon décident sur l'abelieur su l'abelieur de Ambracleur de l'autre l'une sur l'affaire des Ambracleurs de l'autre les l'autre l'au

L'opposition de Flaminius suspendait tout; mais, malheureusement pour la cause de Fulvius, il tomba malade. Æmilius profita de cet accident, et remit l'affaire sur le tapis 1. « Le « sénat donna un arrêt qui restituait aux Amα braciens les biens qu'ils se plaignaient qu'on « leur avait ôtés, leur rendait leur liberté et « leurs lois, et leur permettait d'établir des « entrées et des péages partout où ils vou-« draient tant par mer que par terre , à con-« dition cependant que les Romains et leurs a alliés du nom latin en seraient exempts. A a l'egard des statues de teurs dieux, et des a autres ornements qu'ils se plaignaient qu'on a avait enlevés de leurs temples, ils voulue rent qu'on attendit le retour de Fulvius a pour traiter de cette affaire, et ils en lais-« sèrent la décision au collége des pontifes. » Æmilius ne se contenta pas d'un jugement si defavorable à son ennemi; mais un jour qu'il se trouva peu de sénateurs à l'assemblée, il fit ajouter dans l'arrêt qu'Ambracie n'avait point été prise par la force des armes. De telles surprises, qu'on appelle ordinairement des coups fourrés, marquent-elles beaucoup de bonne foi, et sont-elles bien digues de la gravité d'un consul romain?

On célébra alors les féries latines; et les consuls, s'étant acquittés de tous les devoirs de la religion, partirent pour leurs départements.

Immédiatement après, le proconsul Cn. Manlius arriva à Rome, et le préteur Ser. Sulpicins assembla le sénat dans le temple de Bellone pour lui donner audience. Là, après avoir raconté tout ce qu'il avait fait en Asie

pour l'avantage et la gloire du peuple romain!, il demanda, premièrement que l'on rendit aux dieux immortels les actions de graces qui leur citatent dues, et secondemen qui on lui secondit à lai-menne l'honneur du triomphe. Mais la plapart des dir commissires du sensi qui s'étaient trouvés avec lui dans ces provinces designées s'y opporérent, et, plus que tous les nutres, L. Furius Purpurco et L. Æmilius Panlus 8.

les autres. L. Farius Purparso et L. Zennius Purparso et Leinius et Leini

« Que, trouvant des obstacles insurmontae bles à cette entreprise, il avait tourné ses « vues et ses pas d'un autre côté, et avait « déclaré la guerre aux Gallo-Grecs , sans être « autorisé par le sénat ni par le peuple, et a sans pouvoir citer l'exemple d'un seul ge-« néral qui cut eu l'audace de former de pa-« reils projets de son chef; que la coutume « du peuple romain , avant que de commeu-« mencer les premières hostilités, était d'en -« vover des ambassadeurs pour demander réa paration à ceux de qui on avait lieu de se a plaindre; qu'il n'avait observé aucune des « formalités ordinaires qui pût le mettre en « droit de dire qu'il avait fait la guerre au « nom du peuple romain, et non pas exercé « un brigandage particulier.

a Mais puisqu'il était déterminé à cette ena treprise, pourquoi ne pas marcher directea ment contre ces prétendus ennemis? pourquoi se détourner à droite et à gauche, et a fureter tous les coins et recoins de la Pisi-

Liv. lib. 38, cap. 41.

<sup>1</sup> Liv. lib. 33, cap. 45. 1 Ce Paulus ci n'est pas le célèbre Paul Emile, vain-

queur de Persée.
5 Liv. lib 38. cap 45, 46

a die, de la Lycaonie, de la Phrygie, pour « rançonuer avidement tons les seigneurs ou « tyrans des châteaux situés dans ces contrées? « Ou'avait-il à démêler avec ces penples, qui « ne nous avaient jamais fait aucun mai , et « dont nous n'avions aucun sujet de nous a plaindre?

« Ils ajoutaient qu'à l'égard des ennemis « dont Manifus prétendait que la défaite mé-« ritait le triomphe, les avantages qu'il avait « remportés sur eux ne devaient pas assuré-« meut lui faire beaucoup d'honneur; qu'ou-« tre que ces Gaujoia, amollis par les délices « de l'Asie, n'étaient plus les mêmes pour le « courage que ceux contre qui les Romains « avaient combattu tant de fois dans l'Italie. « la chute récente d'Annibal, de Philippe et « d'Antiochus, les avait rendus tellement in-« terdits, que les Romains n'avaient eu besoiu « que des fléches et des frondes de leurs tron-« pes légères pour abattre ces masses énor-« mes, et que dans toute cette guerre ils n'a-« vaient point rougi leurs épées du saug des

« Qu'au reste, Manlius avait grande raisou

« de demander que l'on rendit des actions de « graces publiques aux dieux immortels : qu'en « effet, sans une protection particulière des « dieux, l'armée romaine, étant campée dans « une vallée profonde et ayant les ennemis « au-dessus de sa tête, les Gaulois, sans se « servir de leurs armes, pouvaient l'accabler « et la défaire eutièrement, en roulant sur « elle les grosses pierres que la montagne leur « fournissait en abondance ; que dans la suite. « comme si les dienx avaient voulu faire sen-« tir aux Romains ce qui leur serait arrivé a dans la Gallo-Grèce, s'iis avaient eu affaire « à des ennemis qui méritassent ce nom , « leurs troupes avaient été défaites, mises en « fuite, et dépouillées de leurs bagages par « quelques brigands de Thrace qui les atten-« daieut au passage : que c'étaient là les ex-« ploits pour lesquels Manlius demandait le « triomphe, « Les commissaires finirent par où ils

« pour déclarer la guerre , et demandant anx « senateurs s'ils voulaient violer des règles si

« avaient commencé, eu Insistant fortement « sur les précautions prises de tout temps « sages, abolir des formalités qui apparte-« uaient à la religion, ôter au sénat et au « peuple le privilège dont ces deux ordres « avaient toujours joui, d'ordonner de la « guerre ou de la paix, et abandonner au ca-« price et à l'ambition des généraux le pou-« voir d'attaquer les peuples qu'il leur plai-« rait. »

Quand ils eureut cessé de parler, Mantius leur répondit de la sorte ' : « Jusqu'ici , mes-« sieurs, on a quelquefois vu les tribuns du « peuple s'opposer anx triomphe s qui vous « ont été demandés par vos généraux. C'est « ce qui m'oblige à rendre graces à ceux « d'aujourd'hui de ce que, par considératiou « ou pour ma personne, ou pour mes actions, « non-seulement ils ont consenti tacitement « à mon triomphe, mais encore ont paru dans « la disposition de le proposer enx-mêmes, « s'il en était besoin. J'ai la douleur de trou-« ver mes adversaires parmi ces commissaires « que nos ancêtres donnaient à lenrs géné-

a raux pour honorer leur victoire, et eu ré-« gier les dépendances avec prodence et avec « justice. « Leur accusation a deux chefs, messieurs, « comme vous avez pu le remarquer. Ils pré-« tendent que je u'ai point eu droit de faire la « guerre aux Gaulois, et que je l'ai faite avec « témérité et imprudence.

« Les Gantois, disent-ils, n'exerçaient con-« tre uous aucun acte d'hostilité; vous les « avez trouvés paisibles et tranquilles, et n'a-« vez pas laissé de les attaquer. Plût aux dieux « que le roi Eumène fût ici présent avec les « magistrats de toutes les villes de l'Asiel « Vons entendriez leurs plaintes, et je serais a dispensé d'accuser les Gallo-Grecs, Envoyez « des ambassadeurs dans toutes les parties de « l'Asie pour examiner la vérité sur les lieux, « et vous apprendrez d'eux que la servitude « dont vous avez délivré cette contrée en oblia geant Antiochus de se retirer au delà du « mont Taurus, u'était pas plus dure que « celle dont elle a été tirée par la réduction « des Gaulois. Tous ces peuples vous feront « connaître combien de fois cette nation féa roce a ravagé leurs campagnes, combien de

1 Liv. lib. 38, cap. 47-19.

« fois elle leur a ensevé tout ce qu'ils avaient ! « de plus précieux et de plus uécessaire , comblen elle a fait sur eux de prisonniers, « sans leur laisser la liberté de les racheter. « enfin combien de fois elle a immolé leurs « enfants à ses dieux aussi barbares qu'elle. « Quoi l si Antiochus n'avait pas retiré ses « garnisons des citadelles où elles demeu-« raient fort tranguilles, yous ne croiriez pas « avoir rendu la liberté à l'Asie; et vous vous « imaginez qu'Eumène jouirait paisiblement « des dons que vons lui avez faits, et les « autres villes de la liberté qu'elles ont reçue « de vous, pendant que les Ganlois anraient « nne pleine licence de porter partout où ils « voudraient la terreur et la désolation ?

« Mais pourquoi raisouner plus longtemps « sur une fausse supposition, comme si je « n'avais pas trouvé les Gaulois actuellement « eu guerre avec uous, et que le les eusse « forces de nons la faire? Je vous prends à « témoin L. Scipion, vous à qui j'ai succédé « dans le commandement des trouves: et « vous, P. Scipion, qui, avec la simple qua-« lité de lieutenant, étiez respecté par l'ar-« mée et par votre frère comme son collègue, « dites-nous si vous ne savez pas que les lé-« gions des Gaulois ont servi dans l'armée « d'Antiochns, et si vous ne les avez pas vus « combattre aux ailes, où ils faisaient toute la « force de sou armée? Les Romains vous « avaieut chargé de faire la gnerre non-seu-« lement à Antiochus, mais à tous cenx qui « se seraient joints à lui contre nous. Les « Gaulois étaient incontestablement de ce « nombre, aussi bien que quelques petits rois « et tyrans du pays. J'ai donc eu droit de les « traiter eu eunemis. Cependant j'al usé à leur « égard de toute la modération possible : j'ai « donné la paix à ces derniers en les forçant « de faire une satisfaction convenable à la dignité de votre empire qu'ils avaient blessée. · D'un autre côté, j'ai fait tous mes efforts « pour amencr les Gaulois à la raison, si leur « férocité naturelle avait pu s'adoucir ; et ce « n'a été qu'après plusieurs tentatives que, « les trouvant toujours intraitables, j'ai cru « qu'il était de notre honneur d'employer la « force pour les réduire.

« Après avoir justifié les motifs qui m'ont

« déterminé à entreprendre la guerre, il faut « maintenant parler de la manière dont le « l'ai faite; et, dans cette seconde partie, le « serais bieu assuré de gagner ma cause, « quand même je la plaiderais devant le sénat « de Carthage, lequel, si ce que l'on dit est « vral , punit du dernier supplice ses géné-« ranx quand ils ont formé des entreprises « téméraires, quelque heureux qu'en ait été « l'événement. Mais quelle confrance ne dois-« je point concevoir, ayant affaire à une ré-« publique qui n'a jamais fait un crime aux « commandants des entrepriscs auxquelles « les dieux ont donné une heureuse issue , « parce qu'elle la regarde comme l'effet des « prières et des vœux qui ont précédé ces « entreprises ; et qui, en décernant ou des « actions de graces aux dieux ou des triom-« pbes aux généraux, emploie tonjours ces « termes remarquables, pour avoir bien et « heureusement servi la république'! Quand « donc, de peur de provoquer l'envie, je « m'abstiendrais d'attribuer à mon courage « et à ma bonne conduite les succès que j'ai « eus, si je mc contentais de demander qu'a-« près que j'ai vaincu une si puissante nation « sans avoir fait aucune perte, on rendit aux « dieux immortels, pour le bonbeur dont ils « ont voulu que fussent accompagnées vos « armes sous mon-commandement, les actions « de graces qui leur sont dues, et qu'on m'ac-« cordât à moi-même la permission de ren-« trer triomphant dans le capitole, d'où ie « suis parti après avoir fait les vœnx accou-« tumés pour la prospérité de la république, « refuseriez-vous cet houneur aux dieux aussi « bien qu'à moi? « On m'objecte que je, n'ai pas choisl un

• On m'objecte que je, n'ai pas choisi un elien lavorable pour donner batille. Cela el dependali-il de mol? Les ennemis étant les mantiers de la montagne, et ne voulant a pas en descendre, il falisit bien que j'allasse les y attaquers, si je voulais vaincre. On a pourrait faire le même reproche à nos melleurs généraux, qui, surrout dans les deranitères guerres, n'ont pas toujours choisi en poste la voitable pour attaquer l'ennemi, et aprace que la chose n'était point en leur Could bable a beliefer membrais de l'accept de la chose n'était point en leur could belle au faithfuire membrais de l'accept de la chose n'était point en leur de l'accept de la chose n'était point en leur de l'accept de la chose n'était point en leur de l'accept de la chose n'était point en leur de l'accept de la chose n'était point en leur de l'accept de la chose n'était point en leur de l'accept de l'accep

i Quòd benè ac fellciter rempublicam administra-

a pouvoir. Je ne comprends pas encore quelle été privé de l'honneur du triomphe, et fût est l'idée qu'ils veulent vous donner et « qu'ils se forgent à eux-mêmes de l'ennemi. « S'il a si fort dégénéré qu'ils le disent, et « s'il est amolli par les délices de l'Asie, quel « danger v avait-il de l'aller chercher sur la « montagne? et s'il a conservé le courage et « la force de ses ancètres, pourquoi refusenta ils le triomphe à ceux qui ont vaincu un

« ennemi si redoutable? L'envic est aveugle '. « messieurs; elle ne s'attacho qu'à décrier la « vertu pour lui faire perdre les honneurs et a les récompenses qu'elle mérite.

« Le même esprit d'envie et de jalousie a paralt encore dans ce qu'ils m'objectent « touchant la Thrace. Ils insistent beaucoup « sur l'enlèvement d'une partic de nos baa gages par ces brigands, et sur la perte de e quelques soldats; et ils se donnent bien de « garde d'ajouter que le jour même que cel « inconvénient arriva , nos troupes défirent « un grand nombre de ces voleurs, et que les a jours suivants elles en tuérent ou en prirent « encore dayantage. Mais que gagnent-ils par « ce silence affecté? Toute l'armée est prête a à rendre témoignage de ces deux combats, « qui seuls pourraient mériter l'honneur du a triomphe-« Je vous prie de me pardonner, messieurs. « si la nécessité d'une juste défense, et non

« le désir de me faire valoir, m'a engagé dans a un si loug discours. u L'accusation l'aurait emporté ce jour-là sur l'apologie, si la dispute n'avait consumé le jour entier sans être décidée ; car les senateurs se retirèrent dans le sentiment de refuser le triomphe à Manlius\*. Mais le lendemain les parents et les amis de ce général firent tant, qu'ils engagérent dans leurs intérets les plus anciens de l'ordre, dont l'autorité fit pencher la balance en faveur de Manlius. Ils représentèrent qu'il n'y avait point d'exemple qu'un général, après avoir vaincu les ennemis, laissé sa province en paix, et ramené ses troupes victorieuses à Rome, cût rentré dans la ville comme un simple particulier, sans aucune distinction, Enfin, la maligne jalousle de ses ennemis cèda à des remontrances si sages ; ils eurent honte de faire un affront si injurieux à un homme de mérite, et tous les sénateurs lui décernérent le triomphe d'un consentement presque unanime. Il y avait pourtant quelque chose à dire sur la conduite de ce général, lequel, comme nous le verrons plus bas, avait laissé affaiblir la discipline et corrompre les mœurs de ses troupes; et il est étoppant que ses eupemis

n'aient point employé contre lui ce moyen. Une accusation beaucoup plus intéressante, et qui attaquait un personnage bien plus illustre et plus considérable , fit oublier le démélé dont on vient de parler. Deux tribuns du peuple, nommés l'un et l'autre O. Pétilius, appelerent en jugement P. Scipion l'Africain, On doit trouver cet événement bien étrange en le comparant avec les sentiments de reconnaissance, de respect, d'admiration, dont tous les Romains avaient été autrefois prévenus avec tant de justice et d'unanimité en faveur de Scipion®. Ils avaient voulu lui ériger des statues dans la place publique, dans la tribane aux harangues, dans le sénat, dans le temple même, et dans la chapelle du grand Jupiter; et leur zéle pour sa gloire avait été si loin, qu'ils l'avaient égalé en quelque sorte aux dieux, en ordonnant que sa statue, revêtne des ornements du triomphe, serait placée sur des conssins comme celles des dienx dans la cérémonie appelée lectisternium, ils avaient même songé à le créer consul et dictateur perpétuel. Mais Scipion 3, moins empressé à recevoir des honneurs qu'à les mériter, ne sonffrit point qu'on lui en décernat qui fussent au-dessus de la condition d'un citoyen; et par cette modération qui l'empêcha de se livrer

1 Liv. lib. 28, cap. 50.

<sup>· «</sup> Ceca invidia est, patres conscripti , nec quidquam a aliad scit , quim detrectare virtutes , corrumpere bo-

o nores ac præmia enrum. » (Lav. )

<sup>4</sup> Lav. fib. 38, cap. 50

<sup>\*</sup> Liv. lib. 38, cap. 56. - Val. Max. lib. 4, cap. 1. s « Quorum sibi unitum neque pichiscito dari, neque e senatua consulto decerni patiendo, penè tantum in e recusandis honoribus se gessit, quantum gesserat in

s emerendis. s (VAL. MAX.) « Hæc... ingentem magnitudinem animi moderandis a ad civilem babitum honoribus (significabant ). » (Ltv.)

à des transports si excessifs, il montra autant de sagesse que de grandeur d'âme. En effet, ce premier feu s'étant amorti in

sensiblement; comme c'est l'ordinaire, quelques années après , le crédit de Scipion commença à déchoir. Lo peuple, le voyant touiours sous ses veux, diminua peu à peu de son admiration. Le consentement et l'approbation qu'il avait donnés pendant son consulat à la nouveauté introduite pour les places de sénateurs dans les jeux lui nuisirent auprès du peuple, et il fit une épreuve de ce déchet de son autorité lorsqu'il échoua vis-à-vis de Quintius par rapport au consulat qu'il demandait pour Nasica , son cousin.

C'est ainsi que s'était préparé peu à peu l'événement dont nous allons rendre compte. Ses envieux, voyant son crédit affaibli, crurent pouvoir l'attaquer. Leur accusation roulait sur un crime prétendu de péculat dans la guerre d'Antiochus; ils soutenaient qu'il avait recu de ce prince de grandes sommes d'argent pour lui accorder la paix.

Chacun jugea de cette démarche suivant son caractère ou son inclination. Les uns s'élevaient non-seulement contre l'audace des accusateurs, mais encore contre la lâcheté des Romains en général, qui ne s'opposaient pas à une entreprise si indigne, « Les deux plus grandes villes « de l'univers, disaient-ils, ont témoigné dans « le même temps une ingratitude extrême à « l'égard de leurs premiers citoyens, mais « Rome d'une manière plus criante et moins « excusable : car enfin Carthage vaincue a « exilé Annibal vaincu et l'auteur de tous ses a maux : mais Rome victorieuse maltraite « Scipion à qui elle est redevable de sa vic-« toire, Ouelques-uns, au contraire, soute-« naient qu'aucun citoveu ne devait être telle-« ment élevé au-dessus des autres, qu'il ne « fût point permis de lui demander raison de « sa conduite; que le moven de conserver la « liberté dans une république, c'était de ré-« duire les plus puissants à la nécessité de pa-« rattre en jugement, et de se défendre quand « on le jugerait à propos. Quelle sûreté y au-

« rait-il à confier à qui que ce puisse être les « plus petits intérêts, et à plus forte raison « ceux de toute la république, si l'administra-« teur n'était pas tenu de rendre compte de | « gestis esorsus est , ut satis constarct neminem unquam

« sa gestion? qu'il n'étalt polut injuste d'ema ployer la force contre quiconque ne pouvait « souffrir l'égalité, » Tels furent les entretiens du peuple en attendant le jour de la citation.

Jamais aucun citoyen, sans excepter Scipion lni-même pendant qu'il était consul ou censeur, ne vint dans la place publique escorté d'une plus grande multitude de citoyens de tous les ordres, qu'il y parut ce jour là comme accusé.

Les tribuns du peuple, pour préparer les esprits à l'accusation présente, firent revivre les vieilles calomnies que l'on avait débitées contre lui à l'occasion du luxe et de la mollesse prétendue de son séjour à Syracuse , et des mouvements excités à Locres par rapport à Pléminius. Mais quand ils vinrent au crime de péculat, dont ils le chargeaient alors, ils ne purent l'appuyer que sur des soupçons et des conjectures, saus produire aucune preuve solide. e Its disaient qu'Antiochus lui avait « renvoyé son fils sans rançon, et qu'il avait « eu pour lui les mêmes déférences que s'il eût « été le seul arbitre dans Rome de la guerre

« et de la paix ; que, dans la province, il avait « agi avec le consul en dictateur, et non en « simple lieutenant; qu'il ne l'y avait ac-« compagné que pour apprendre à la Grèce, « à l'Asic, et à tous les rois et tous les peuples

« de l'Orient, ce qu'il avait persuadé depuis « longtemps à l'Espagne, à la Gaule, à la Si-« cile et à l'Afrique, qu'un seul homme était « l'appui et la colonne de l'empire romain : « que Rome, cette maîtresse de l'univers, pe « subsistait qu'à l'ombre du nom de Scipion; « que le moindre signe de sa volonté avait « toute l'autorité des arrêts du sénat et des « ordonnances du peuple. » Enfin, ne pouvant venir à bout de le faire paraltre criminel, ils

tachaient de le rendre odieux. Quand on eut ordonné à Scipion de répondre , sans dire un seul mot des crimes qu'on lui objectait, il parla de ses exploits avec tant d'élévation et de noblesse, que tous

<sup>1</sup> Liv. lib. 38, cap. 51.

<sup>\* «</sup> Justus dicere causam, sine ullă eriminu « tione, orationem adeò magnificato de rebus ab se

ses auditeurs avouèrent que personne n'avait | jamais été loué ni avec plus de magnificence, ni avec plus de vérité; car il régnait dans son discours ce même esprit et ce même courage qui avait animé toutes ses actions ', et les oreilles les plus déticates ne pouvaient être choquées d'une liberté dont il n'usuit que ponr se défendre et non ponr se glorifier. Les disconre avant duré jusqu'à la nuit, on remit

l'affaire à un autre jour. Quand il fat arrivé, les tribuns du peuple montèrent , dès le matin , dans la tribune aux harangues. L'accusé, étant appelé, perça la foulc, et se présenta accompagné d'une grande multitude de clients et d'amis; et, des qu'on eut fait silence pour l'entendre : « Tribuns du « peuple, dit-il, et vous, citoyens, c'est à « pareil jour qu'aujourd'hul que j'ai vaincu « Annibal et les Carthaginois en Afrique, Un « si heureux jour ne doit point se passer en « disputes, en discussions et en procès. Aiusi, a ie m'en vais de ce pas au Capitole rendre mes hommages an grand Jupiter, a Junon, « à Minerve et à tons les autres dieux qui pré-« sident dans ce temple et dans cette citadelle, « et les remercier \* de ce qu'ils m'ont donné en « ce jour-ci même et en plusienrs autres le « désir et la faculté de servir utilement et glo-« rieusement la république. Suivez-moi, Ro-« mains, tous tant que vous êtes qui en avez « le temps et qui aimez la patrie, et priez ces « dienz de vous donner toujours des géné-« raux et des magistrats qui me ressemblent, « Je pnis parler avec cette confiance, s'il est o vrai que, depnis l'age de dix-sept ans jus-« qu'à la vieillesse où je suis parvenu, vous « avez toujours prévenu mon âge par vos

« neque melius, neque verius laudatum cese. Dicebantur e enim ab codem animo ingenioque, a quo gesta crant;

« et aurium fastidinm aberat , quie pro periculo , uon e in gloriam , referebantur. » (Liv.)

1 Liv. lib. 38 . cap. 51. \* e Hisque gratias agam, quod mibl, et boc ipso die et a sapé aliàs, egreglé reipublica gerenda mentem facul-« dum est, He mecum , Quirites ; et neste deos ut mel « principes similes habeatis : Its si ab aunis septemde-

« elm ad senectulem semper vos miatem meam vestris a bonoribus anteistis, ego vestros honores rebus gerendis

a præcessi. a (Liv.)

« tatemque dederunt. Vestrûm quoque quibus commo-

ville après avoir défait Syphax et les Carthaginois.

« honneurs, ct mol vos nonneurs par mes

Après avoir tenu ce discours, il sortit de la place et marcha au Capitole. Dans le moment toute l'assemblée l'y suivit, jusqu'aux greffiers et aux huissiers des tribuns, qui restèrent sculs avec leurs esclaves et le crieur qu'ils avaient amené pour citer l'accusé devant eux. Scipion alla du Capitole dans tous les temples de la ville, toujours accompagné du penple romain. A juger sainement de la véritable grandcur1, ce jour fit plus d'honneur à Scipion , par l'estime et la vénération du public, que celui où il rentra triomphant dans la

Ce fut là le dernier de ses beaux jours : car, prévoyant les démêtes qu'il lui faudrait avoir avec les tribuns du penple \*, il profita du délai du jugement pour se retirer à Literne, bien résolu de ne plus comparaître pour se défendre. Il avait l'âme trop fière et de trop hauts sentiments3, et d'ailleurs il avait passé sa vie dans nue trop grande élevation pour s'abaisser à la qualité de suppliant, et apprendre à faire l'humble personnage d'accusé.

Quand le jour où devait se continner l'affaire fut venu , et qu'on eut cité l'accusé, L. Scipion , son frère , dit que la maladie l'avait empêche de comparattre. Mais les tribuns ne recurent pas cette excuse. Ils prétendaient an'il s'était absenté pour ne pas répondre. par un effet du même orgueil qui l'avait porté à quitter le jugement, les tribuns et l'assemblée, pour entraîner avec lui comme en triomphe dans le Capitole ses juges mêmes, et pour leur ôter le droit et la liberté de porter lenrs suffrages. Puis, s'adressant à la multitude : « Vous recevez, continuaient-ils, la « inste récompense de votre facilité à souffrir

\* « Celebratior is propé dies favore hominum , et e estimatione vere magnitudinis cius fult, outen quo « triumphens de Syphace rege et Carthaginiensibus Ure bem est invectus. e (LIV.)

1 Liv. lib. 38, cap. 52 4 a Major animus et natură erai , ac majori fortunze a assuetus, quam ut reus esse sciret, et summittere se a in hamilitatem causam direntium, a ( Lav. )

« une entreprise si téméraire. Vous nous avez ! « abandonnés pour le suivre; et voltà qu'il « vous abandonne aujourd'hui vous-mêmes. « Nous nous laissons tellement affaiblir tous « les jours, que celui vers qui, il y a dix-sept « ans , vous euvovates en Sicile des tribuns « du peuple accompagnés d'un édile ponr le « saisir au corps et le ramener à Rome , quoi-« qu'il fût actuellement à la tête de l'armée et « de la flotte, aujourd'hui qu'il n'est qu'un simple particulier, nous n'osons l'envoyer « prendre à sa maisou de campagne pour « l'obliger à subir le jugement qu'on doit « reudre icl coutre lui, » L. Scipion avant imploré le secours des autres tribuns, ils rendirent un décret par lequel, acceptant l'excuse de maladie qu'on alléguait, ils déclaraient que leur intention était que l'ou donnat du temps à l'accusé, et que le jugement fût différé.

Tibérius Sempronius Gracchus<sup>4</sup>, enuemi particulier de Sciplon, était du nombre des tribuns du peuple. Ce magistrat, ayant défendu que l'on mit son nom au décret de ses collègues, on s'attendait qu'il allait se déclarer contre Scipion de la manière la plus durc. Volci comme il parla : « Puisque L. Scipion apporte la ma-« ladie de son frère pour excuse de sou ab-« sence, cela doit nous suffire. Je ne souf-« friral pas que l'on procède contre lui avant « son retour; et alors même , s'il a recours à « moi , je le sontiendrai de mon autorité pour « le dispenser de répondre. Scipion, par la « graudeur de ses exploits, et par les hon-« neurs où vous l'avez tant de fois élevé, est « parvenu, de l'aveu des hommes et des « dieux , à uu si haut degré de gloire , qu'il a est plus honteux pour le peuple romain que « pour lui qu'ou le voie au bas de la tribune « aux harangues en butte aux accusations et « aux invectives d'une icunesse indiscrète, « Onoil continua-t-il en s'adressant aux tri-« buns avec un ton et uu air d'Indignation . « quol ! vous verrex sous vos pieds ce Scipion « vainqueur de l'Afrique? N'a-t-il donc défait « et mis en fuite, en Espagne, quatre des « plus célébres généraux carthaginois et leurs

« quatre armées: n'a-t-il fait Syphax prison-« nicr. n'a-t-il valncu Annibal, n'a-t-il rendu « Carthage tributaire de Rome; n'a-t-il en-« fin force Antiochus, par une victoire dont « L. Scipion son frére consent de partager la « gloire avec lui, à se retircrau delà du mont « Taurus , que pour succomber à l'animosité « des Pétilius et les voir triomoher de lul? « Ogoi ! iamais la vertu des grands hommes « ne trouvera-t-elle ', ni dans son propre mé-« rite, ni dans les honneurs où vous l'élevez. « uu asile et comme un sanctuaire où leur « vieillesse, si elle ne recoit pas les respects et « les hommages qui lui sont dus, soit du « moins à couvert de l'outrage et de l'injus-« tice! »

Le décret de Gracchus et le discours qu'il y ajouta fireot impression sur toute l'assemblée et sur les accusateurs mêmes. Ils dirent qu'ils feraient leurs réficxions sur cette affaire, et verraient ce qui convicndrait à leur devoir et à leur autorité. Dès que le peuple se fut retiré, les sénateurs s'assemblérent ; et toute la compagnie, surtout les auciens et les consulaires, rendirent à Gracchus de vives actions de graces de ce qu'il avait fait céder ses ressentiments particuliers à l'honneur de la republique. Les Pétilius, au contraire, furent accablés de reproches : on ne pouvait leur pardonner d'avoir voulu écraser la vertu pour reudre leur nom célébre s, et d'avoir cherché, en triomphant de Scipion l'Africain, à se décorer de ses dépouilles. Cette affaire fut assoupie, et l'on n'en parla plus.

Quoique ce grand homme se soit rendu recommandable dans toutes les parties qui font les héros<sup>2</sup>, expendant il recclid dans la guerre plus que dans la pais. La première, partie de sa vie fut plus mémorable que la dernière, parcè qu'il passa tout le temps de sa jeunesse dans les camps ci dans les armées; au lieu que pendant le reste de sa vie il eut peu d'occasiona

<sup>1</sup> Liv. 11b. 38, cap. 53.

Nullisme meritis suis, uuilis vestris honoribus unquam lu arcem totam, et velui sanctam, clari viri pervenient, ubi, si non venerabilis, toviolata saltem senectius cerum considat? (Lev.)

Quòd spiendere alienă iuvidiă voluisseut, et spolia
 ex Africani triumpho peterent. » (Lev.)

<sup>5</sup> Liv. Hb. 38, cap. 53.

de mettre en œuvre les rares talents qu'il avait recus de la nature. Ou'est-ce que son second consulat, en y joignant même sa censure, ajouta à la gloire qu'il avait acquise dans le premier? Ou'ajouta à l'éclat de ses premiers exploits sa lieutenance d'Asie, rendue inutile par sa maladie, triste à son égard par la prise de son fils, et par la nécessité où il se trouva à son retour, ou de subir un jugement injuste, ou de l'éviter en abandonnant pour jamais des citoyens ingrats? Lo point de vue de sa grandeur et de sa gloire, c'est la seconde guerre punique heureusement terminée; guerre la plus grande et la plus dangereuse que les Romains alent eue sur les bras.

Scipion passa le peu de temps qu'il vécut encore dans une retraite obscure, si on la compare à l'éclat de ses exploits guerriers; mais non moius estimable ni moins glorieuse pour lui, si l'on considère la constance et l'égalité d'âme avec laquelle il soutint cette disgrace. Souveut de pareils renversements de fortune deviennent, même pour les plus grands hommes, une occasion de tristesse, d'abattement, d'ennui. Le tumulte et l'agitation où il« ont toujours vécu leur rend le repos et la solitude insupportables. Scipion soutint la sieune avec le même courage qui l'avait rendu inviucible aux fatigues et aux dangers. Il se réduisit à la vie des anciens Romains, c'est-à-dire à une vie simple et laborieuse, se faisant, à leur exemple, un honneur et un plaisir de cultiver la terre de ses mains victorieuses. Sénéque, dans une lettre qu'il date du lieu même où Sciplon s'était retiré, s'écrie, à la vuo du tonibeau qui renfermait ses cendres, qu'il ne doute point que l'âme de ce grand homme ne soit retournée au ciel, sa véritable patrie, non parce qu'il a commandé de grandes armées, car on en peut dire autant de Cambyse, ce roi insensé et furieux, mais à cause de la modération et de la patience qu'il témoigna en quittant Rome. « J'ai uu grand plaisir 1, dit-il, « lorsque je compare les mœurs de Scipion « avec les nôtres. Ce grand homme, la terreur

« de Carthage et l'appui de Rome, après avoir « cultivé son champ de ses propres mains, ve-« nait prendre le bain dans cet obscur réduit « (balneolum angustum, tenebricosum ex « consuctudine antiqua), habitait sous ce u petit toit, se contentait d'une salte pavée si « grossièrement! A qui maintenant une telle « médiocrité suffirait elle? »

Je ne doute point qu'un petit nombre de bons amis ne le visitassent dans sa retraite, et ne lui tiussent lieu de Rome entière, Mais l'histoire n'en fait point mention; et il ne faut pas lui appliquer ce qui est dit de l'intime liaison du second Scipion l'Africaiu avec Lélius, et des divertissements qu'ils prepalent ensemble. Il est aisé, si l'on n'y fait une attention particulière, de confondre les deux Scipions et les deux Lélius, à cause de l'extrême ressemblance qui se trouve entre eux en plusieurs choses. Je suis bien persuade que le célèbre poëte Ennius, pour qui notre Scipion 1. dont il avait célébre les victoires, avait une amitié particulière, n'aura pas manqué de rendre à cet illustre exilé pendant sa retraite tous les devoirs d'un bon ami, Il n'est pas étonnant que S iplon ait donné à ce poëte de grandes marques d'estime et de considération. Il était bien persuadé que, tant que Rome subsisterait et que l'Afrique serait soumise à l'Italie, la mémoire de ses grandes actiona pepourrait être abolie : mais il crut aussi que les écrits d'Ennius étaient fort capables d'en illustrer l'éclat et d'en perpétuer le souvenir .

Tite-Live dit que les historiens 3 variaient beaucoup sur plusieurs circonstances du jugement et de la mort de Scipion l'Africaiu. Je

t « Magna me voluptas subit contemplantem me « Scipionis ac nestros. In boc angato lile Carthegials

<sup>«</sup> borror, eui Roma debet quôd tantúm semel capta est ,

a abluebai corpus laboribus rusticis fessum ; exercebat

<sup>«</sup> enim opere se , terramque (ut mos fult priscis) ipse e subigebat. Sub hoc life tecto tam sordido stetil ; boc « Illum tam viie pavimentum sustinuit l Ai nanc quis est « qui sie lavari sustineat? ( San. Epist. ) e Carus fuit Africano superiori noster Ennius. Ita-« que etiam in sepuicro Scipionum putatur is esse cona stitutus, a ( Ctc. pro Arch. n. 22.)

Non incendia Carthaginis impia, Eius, gul demită nomen ab Africa Lucratus reditt, clarius Indicant Landes, quam Calabræ Pierides.

<sup>(</sup> Honat, Od. 8, (ib. 4, )

<sup>3</sup> Liv. lib. 38, cap. 56,

rapporterai seulement deux exemples de ces [

Les nos disent que ce fot à Rome, d'antres à Literne, qu'il finit ses jours et qu'il fut enterré. On montrait dans l'un et l'autre lieu son tombcan et sa stalne. Tite-Live atteste qu'il avait vu à Literne son tombean et sa statue qui nvait été posée dessns, mais qu'nne tempête avait renversée. Nous venons de voir que Sénèque croyait aussi que le tombeau de Scipion était à Literne. D'nn autre côté, il v avait encore à Rome, du temps de Tite-Live, hors de la porte Capene, à l'endroit où était la sépulture des Scipions, trois statues, dont on disait que l'une était de P. Scipion, l'autre de L. Scipion, et la troisième du poëte Ennius. Il paraît assez vraisemblable que le second Scipion l'Africain nyait fait ériger ces statues.

Scipion avait deux filles. Il maria lui-même l'alnée à P. Cornélius Nasica. On convient que la plus joune fut mariée à Ti. Sempronius Gracchus: mais on n'est pas assuré si ce ne fut an'après la mort de Scipion l'Africain que Gracchns la fianca et l'éponsa, ou si cette alliance fut contractée entre les deux familles de la manière qui suit, et qui semble supposer que P. Scipion n'avait point été appelé en justice. On racontait que, comme on conduisait L. Scipion en prison, Gracchus jara qu'il était encore ennemi des Scipions, et qu'il n'avait nulle envie de regagner leurs bonnes grâces : mais qu'il ne sonffrirait pas qu'on jetat L. Scipion dans la même prison où Publius, son frère, nvait fait enfermer les rois et les généraux des ennemis. On aioutait que les sénateurs, soupant par hasard ce jour-là dans le Capitole, se levèrent tous de concert, et demandérent à Scipion l'Africain sa fille en mariage pour Ti. Gracchus, et le pressèrent de la lui promettre au milicu de cc festin solennel; que Scipion, s'étant rendu à leurs instances, dit à Emilie, sa femme, quand il fut de retour dans sa maison, qu'il avait promis en mariage leur cadette; que cette dame, fachée qu'il ne lui en cût pas demandé son avis, ajouta que, quand ce serait Tibérius Gracchas qu'il aurait choisi pour gendre, il n'aurait pas dû en faire un secret à nne mère; qu'alors Scipion, voyant que sa femme pensalt comme lui de Gracchus, et charmé de trouver en elle un lei rapport de sentiments avec ce qu'il venait de faire, lui répondit que c'était à Gracchus lui-même qu'il l'avait accordée, C'était la célébre Cornélie, mère des Gracques, dont il sera beauconp parlé dans la suite.

Au reste, je crois que, par rapport à l'acensation de P. Scipion, on doit s'en tenir à ce qui a été dit auparavant, et qui est tiré mot-àmot de Tite-Live.

L'exil volontaire, ou, comme le dit Tite-Live, la mort de Scipion l'Africain releva le courage de ses ennemis, dont le plus considérable fut M. Porcius Caton, qui, du vivant même de ce grand homme ', par un acharnement qui ne lui fait pas d'honneur 4, n'avait point cessé de le harceler, et de tâcher de rendre odieuses une puissance et une gloire si justement méritées. L'inimitié de Caton, fondée sur une différence de caractère assez marquée, avait éclaté, dès le temps qu'il fut gnestenr sous Scipion, à la guerre d'Afrique. C'était chez les Romains ane coutame, et en quelque facon une loi3, que le questeur respectat le commandant sous qui il servait comme son propre père. Caton n'en usa pas de la sorte. Choqué de la manière poble et grande dont vivait ce général, il le quitta dès la Sicile, si nous en croyons Plutarque , retourna à Rome, et cria sans cesse dans le sénat. avec Fabius, que Scipion faisait des dépenses immenses et inntiles. Cette inimitié fut portée aux derniers excès dans le temps dont nous parlons. On croit que ce fut à la sollicitation de Caton que les Pétilius entreprirent de l'accuser pendant sa vie, et qu'ils renouvelèrent l'affaire après sa mort, en proposant au peuple d'ordonner par une loi que l'on fit les informations nécessaires pour savoir ce qu'était devenu l'argent qui nyait été tiré d'Antiochus et

<sup>4 «</sup> Qui vivo quoque co alizirare ejus magnitud'ne a solitus erai. » (Liv.) Comment rendre en notre langua la force de ce mot, allatrare?

Liv. lib. 38, cap. 51. s « Sie a majoribus nostris accepimus, e questori suo parenils loco esse oportere. » (Devix. in

Ferr. p. 61.) 4 Selon Tite-Live, Itb. 29, cap. 25, Calon arcompa. gna Scipton en Afrique. Meis le fuit de la mésintelli

gence entre eux ne perd rien pour cela de sa vraisem-

de ses sujets, et qui n'avait point été porté dans le trésor public. L. Farias Bruparco, homme consulaire, l'un des dix commissistre que l'on avait envoyée en Asé, voulait que l'on comprit dans cette information les autres rois et peuples de ces contress, afin d'avoir lieu de mettre en cause Co. Manllus, son enment. L. Sejoin, qui était inféresse plus que tout autre dans l'information que l'on demandait avec antaut de chaleur, ne parissant sensible qu'à l'honneur de son frère, se plaignit a qu'on ett proposé cette loi précisément

a après la mort de ce grand homme ; qu'on ne a s'était pas contenté de le priver de l'oraison « funèbre dont sa mort aurait dû être honorée, qu'on attaquait encore sa vie par des

« accusations calomnienses; que les Carthae ginois, satisfaits par l'exil d'Annibal, ne « poussaient pas plus loin leur ressentiment; « mais que le peuple romain portait sa haine

« contre Scipion jusqu'à déchirer sa réputación après su mort, et à voloir immoder son « frère à l'envire de ses ennemis. « Caton parla pour appuyer la loi proposée par les tribuns. Le disconsa qu'il prosone; sur ce sujet subsistait encere de tempo de Tite-Live. L'entorité d'un homme si accrédité obliges les Mummiss, tribuns du peupé, à se destire de l'opposition qu'ils avsient formée; après quoi totate les tribus donnérent less; suffrages

conformément à l'intention des Pétilins, et la loi passa. Le sénat nomma Q. Térentins Culléon , alors préteur, pour conuaître de cette affaire, ordonner les informations, et juger en conséquence. Aussitôt L. Scipion fut accusé devant lui avec ses deux lientenants Anlus et Lucins Hostilins, portant le surnom de Caton, et son questeur C. Furius Aculéon; et, ponr insigner que tous ceux qui l'approchaient avaient part au péculat, on implique dans l'accusation deux grefflers et un huissier qui avaient exercé leur office sons ses ordres. Mais Lucius Hostilius et les bas officiers furent renvoyés absous avant que Scipion fût jugé, L. Scipion, son licutenant A. Hostilius, et son questeur C. Furius, furent condamnés, sous prétexte qu'Antiochus, pour obtenir des conditions de paix plus favorables, avait donné à L. Scipion quatre cent quatre-vingts livres

pesant d'or ' et six mille livres pesant d'argent, de plus que le général romain n'en avait remis dans le trésor; et à A. Hostillius quatre-vingts livres d'or ' et quatre cent trois d'argeut ; enfin, au questeur Furius, cent trente livres d'or ' et deux rents d'argent.

Le préseur Q Térculius syant terminé ce memer procès, flostilient e l'aruis busurient des cautions pour les sommes narquelles ils assient déc cautions. Pour L. Selpian, seient déc cautions. Pour L. Selpian, seient déc cautions. Pour L. Selpian, seient de caution de l'argent qu'il avec le triéon public tout l'or et l'argent qu'il avec qua sanc nier necesion pour tait , on se mit en devoir de le conduire en préson. Alors une de contre cette violence, ci prononça un divours dans leujul il il un delse varia en de la maison Carrolle en général, mais en préciedir de la maison Carrolle en général, mais en préciedir de la maison Carrolle en général, mais en préciedir de la maison Carrolle en général, mais en

Il dit « que les deux Scipions, savoir Pu-« blins et Lucius son frère, qui était menacé « de la prison, et lui, qui pariait actuellement,

« avaient en ponr pères Chèns et Publins, ces « deux illustres généranx qui avaient fait la « guerre pendant tant d'années en Espagne

« contre les généranx et les armées des Car-« thaginois et des Espagnols, et qui, aprés « avoir augmenté la réputation du nom ro-

« main, non-seulement par leurs vertus guer-« rières , mais encore par les exemples de « tempérance , de justice et de bonne foi qu'is

« avaient donnés à ces peuples, avaient enfin « été tués l'un et l'autre en combattant pour « la gloire de la nation; que c'anrait été beau-

« coup pour leurs enfauts de soutenir la répu-« tation de leurs pères; mais que Scipion « l'Africain avait tellement surpassé la gloire

« l'Africain avait tellement surpassé la gloire « du sien, et s'était si fort élevé au-dessus de la « condition des autres mortels , que les Ro-

« condition des autres mortets, que les no-« mains s'étaient persuadé qu'il était issu du « sang des dieux ; qu'à l'égard de L. Scipion,

1 L'or forme la somme de deux cent quarante mille livres tournois.

L'argeni troia ceni mille livres.

L'or, quarante mille livres.

L'argeni, vinat mille cent cinquante livres

 L'argent, vingt mille cent cinquante itvres
 L'or, solvante et dix mille livres. L'argent, dix mille livres.

4 Lly ||b 38, cap. 58, 59.

« dont il s'agissait alors , quand on voudrait « oublier tout ce qu'il avait fait en Espagne « et en Afrique, comme lieutenant de son « frère, le sénat, après qu'il eut été nommé « consul, avait conçu une si haute idée de sa « capacité, qu'il lui avait accordé extraor-« dinairement la province d'Asic, et l'avait « chargé de faire la guerre contre Autiochus; « et que son frère l'avait assez estimé pour « aller y scryir sous lui en qualité de lieute-« nant, lui qui avait été deux fois consul et « censeur, et qui avait triomphé d'Annibal et a des Carthaginois; que dans cette guerre, « comme si la fortune cût vonlu empêcher « que la gloire du lieutenant n'effaçat celle du « consul , P. Scipion était resté malade à Elée « le jonr que son frère avait combattu et dé-« fait Antiochus auprès de Magnésie; que, « pour trouver dans la paix un sujet d'accuser « le vainqueur, on supposait qu'il l'avait ven-« due; qu'on ne voyait pas que le même re-« proche tombait sur les dix commissaires, de · l'avis desquels Scipion l'avait conclue; que « même parmi ces dix commissaires , il s'en « était trouvé qui avaient accusé Cn. Manlins, « non - seulement sans obtenir une pleine « créance, mais sans pouvoir apporter le « moindre retardement à son triomphe.

« Mais on prétend que les conditions de « paix que Scipion a accordées à Antiochus « rendent ce général suspect d'avoir favorisé « un prince eunemi aux dépens de la répo-« blique. On ose avancer que son royaume « lui a été laissé en entier, sans qu'il ait rieu « perdn de ce qu'il avait avant sa défaite, « Enfin on ne craint point de dire que de tout « l'or et l'argent qui a été tiré de ce prince il « n'en est rich entré dans le trésor, et que « tout a tourné au profit des particuliers. « Ouelle calomnie 1 N'avait-ou pas exposé « aux yeux de tous les citoyens, le jour du a triomphe de Scipion , une si grande quan-« tité d'or et d'argent, que toutes les dé-« pouilles de dix autres triomphes, tels qu'on « voudrait les choisir, jointes ensemble, ne « pourraient l'égaler ? Ou'était-il besoin de « parler des bornes que l'on avait mises aux « états du vaincu, devant tout un peuple qui « savait qu'avant la bataille Antiochus était a maître de toute l'Asie et des contrées de

« l'Europe qui en sont voisines? que per-« sonue n'ignorait quo cet espace qui s'étend « depuis le mont Tanrus jusqu'à la mer Egée « composait une grande portion de l'univers « et contenait un grand nombre non-seule-« meut de villes, mais de provinces et de na-« tions; que toute cette région, qui avait plus « de trente journées de chemin dans sa lon-« gueur, et plus de dix dans sa largeur entre e les deux mers, avait été ôtée à Antiochus, « et qu'on l'avait relégué à l'extrémité du « monde; et dans la supposition que la paix, « comme il est vrai , ne lui ai point été vena due, pouvait-on lui retrancher une plus « grande partie de ses états? qu'après avoir « vaincu Philippe et Nabis, on avait laissé au « premier la Macédoine, et à l'autre Lacédé-« mone; et qu'on u'eu avait point fait un « crime à Quintius, sans doute parce qu'il « n'avait pas eu un frère comme Scipion l'Aa fricain, dout la gloire lui attirât l'envie au « lieu de le mettre à l'abri de la calomnie : a que, que quand ou vendrait tous les biens « de L. Scipion, en y comprenant un grand « nombre de successions qui lui étaient échnes, « à peine en retirerait-on la somme qu'il était a déclaré convaincu d'avoir diverti à son pro-« fit. Commeut pouvait-on done se persuader a qu'il eût recu tant d'or d'Antiochus? ane « dans une telle maison, que le luxe n'avait a point épuisée, on devrait trouver une aug-« mentation considérable de richesses , si « l'accusation formée contre Scipion avait « quelque foudcment ; que les ennemis de ce « général , ne pouvant pas trouver la somme « à laquelle ils l'avaient fait condamner par « la vente de ses biens , allaient assouvir leur e envie et leur haine sur sa personne, en « chargeant de chaînes un homme si illustre. « en le jetant dans un cachot où il serait con-« foudu avec les voleurs de nuit et les assasa sins, et où il expirerait misérablement, a pour être ensuite jeté hors des portes de la e prison : qu'un traitement si indigne couvria rait la ville de Rome de honte encore plus « que la maison Cornélia. » Le préteur Térentius se contenta d'opposer à Nasica la loi Pétilia , l'arrêt du sénat, et le

1 Liv. Hb 38, cap 60

jugament rendu contre Scipion, dont ill fit la iceture; sjoutant que, s'il ne faissit puter au trésor la somme à laquelle il avait eté condamné fi ne pouvait se dispesser de le faire metre en prison. Les tribuns du geuple s'étant retires pour délibèrer, un moment pour se rollèques, excepte Gracchas, que les tribuns en é yopossient point à l'ercétuol du juge-

Alors Ti. Gracchus dit « qu'il n'empechait a pas que l'on prit sur les biens de Scipion « les sommes qu'il était condamné de remet-« tre dans le trésor : mais qu'il ne souffrirait a jamais qu'on mit en prison avec les eune-« mis du peuple romain un général qui avait « vaincu le roi le plus opulent de la terre ; a qui avait reculé les bornes de l'empire jusu qu'aux extrémités de l'univers ; qui avait at-« taché aux intérêts de la république Eumène, a les Rhodieus et tant d'autres villes et états « de l'Asie, par des bienfaits dont il les avait « comblés au nom du peuple romain; enfin. « qu'il avait fait enfermer dans les prisons a plusieurs généraux des enuemis, et qu'il « ordonnait qu'on le laissat en liberté, » Le décret de Gracchus fut reçu avec tant d'applaudissements, et la liberté de Scinion causa tant de joie à tout le peuple, qu'on cût dit que e'était ailleurs qu'à Rome qu'il avait été condamné. Le préteur ordonna ensuite aux questeurs

de confisquer et de faire vendre les biens de L. Scipion<sup>1</sup>. Non-seitement on n'y trouva aucus indice qui fil juger qu'il austi requé de l'argent d'Alloches, mois la vente ne produitt pas mêmo les cinq ceut quaranto milio tirre qu'on lui demandal. Sei pareuts, ses amis, ses cients, se colèstrera, et lui offrirent inverse qu'on lui demandal. Sei pareuts, ses amis, ses cients, se colèstrera, et lui offrirent coeptes, il ett été besucoup plus riche qu'il ne control l'argent de l'argent de l'argent de l'argent ceutre il souffis soulement que ses proches permats lui rachestant les mealeble les plas uécassières pour vivre avec décence; et la haire publique dout les Scipions avaient dés

fit la les victimes retomba tout entière sur le préorter teur, sur les juges et sur les accusateurs. con-En considérant les accusations formées coufuire tre est deux grands hommes, on pent bien

s'écrier avec Ciceron : a O que les citoyens les aplus zélés pour l'honneur de la république ; et qui lui ont rendu les services les plus a importants, sont souvent à plaindre, pnisque que non-seulement on oublie leurs plus e belles actions, mais qu'on va jusqu'à leur a imputer les plus grands erimes! »

S 111. - DESCRIPTION DU PAYS DES LIGURIERS . RENR-MIS PERPÉTUELS DES ROMAINS. LES LIGURIENS DOMP-TÉS PAR LES DEUX CONSELS. JESTIFE RENOUR AUX GAULOIS CENOMANS, REGLEMENT PAR RAPPORT AUX ALLIÉS LATINS. M. FULVICS DEMANOR LE TRIOMPHE, ET L'OSTIENT MALGRÉ LES DIFFICULTÉS QUE LUI SUS-CITE LR CONSUL ÆMILIUS. TRIOMPHR DR CN. MAN-LIUS. ETRANGE ET AROMINABLE FANATISME DES BACCHANALES OÉCOUVERT A ROME, ET PUNI, Q. MARCIES EST SURPRIS. BATTU BY MIS EN FUITE PAR LES LIGURIEUS. SUCCES PLUS BEUGEUX EN ESPAGNE. COMBAT D'ATHLETES. ORIGINE DE LA GUERRE CONTRE Pensén, Griefs de Philippe contre les Romains. IL SE MET EN ÉTAT DE RECOMMENCER LA GLERRE, SUR LES PLAINTES DE DIVERS PROPLES CONTRE PRI-LIPPE . ROME EXVOIR TROIS COMMISSAIRES SUR LES LIEUX , QUI. APRÈS AVOIR ÉCOUTÉ LES PARTIES , PRONONCENT. HIPBERN SUCCES EN ESPAGNE ET EN LIGERIE, RETOUR DIS COMMISSAIRES DE GRECE A ROME. LE SÉNAT T ENVOIR UNE HOUVELLE COMMIS-SION. PHILIPPE FAIT ÉCORGER LES PREMIERS DE MARONÉR, 14. EXVOIR DÉBUTRIES, SON JEUNE FILS. A BOM B.

Pendant que se passait une partie des choses dont on vient de parfer, les deux consuls faissient la guerre dans la Ligurie \*V. Cette nation semblait étre desinée à excrete les armes des Romains et à certerer les disciplien militaire des la certerer le disciplien militaire des la constitution de la

<sup>·</sup> Liv. lib. 35, cap. 60.

t σ Miscros interdúm elves optimé de republicà meria tot i in quibus homines con modò res practarissimas a obliviscantur, sed etiam nefarias suspicantur » ( Pro

Mil. 63.)

\* Liv Hb. 59, cap. 1.

toutes les délices que lui fournissaient à l'envi | dégoûtantes par elles-mêmes , mais en même la terre et la mer, par la mollesse des ennemis qu'elle leur opposait, et par l'opulence de ses rois, renvoyait les armées romaines plus riches, mais ne les rendait pas plus belliqueuses. C'est ce que l'on éprouva surtout sous le commandement de Cn. Manlius, qui, pour avoir abandonné dans ce pays là ses troupes à une trop grande licence, reçut une perte très-considérable dans la Thrace, où il trouva des chemins plus difficiles et des ennemis plus sguerris. Dans la Ligurie, au contraire, tout contribuait à tenir les soldats alertes et attentifs à leur devoir; un pays rude et plein de montagnes, des routes escarpées, étroites, toujours remplies d'embuscades; des ennemis agiles et prompts, qui leur tombaient sur les bras quand ils s'y attendaient le moins ; des châteaux fortifiés par la nature et par l'art, qu'ils étaient obligés d'attaquer en s'exposant à des travaux et à des dangers continuels; enfin un pays psuvre et stérile, où il fallait de toute nécessité vivre sobrement, sans espoir d'un riche butin.

Le consul C. Flaminius battit plusieurs fois aur leurs terres les Liguriens Frinjates, les forca de se soumettre à la puissance des Romains, et leur ôta leurs armes 1, Mais, comme ils en avaient caché la meilleure partie, ils les reprirent bientôt, abandonnèrent leurs bourgs, se dispersèrent dans des routes inaccessibles et sur des rochers escarpés; et, ne s'y croyant pas encore assez en súreté, ils passèrent au delà du mont Apennin. Le général les y poursuivit, et, après qu'ils se furent défendus quelque temps sur les hauteurs où ils s'étaient retirés, il les força à se rendre. Pour lors il fit une recherche plus exacte de leurs armes, et les leur ôta toutes. Ensuite il porta les siennes contre les Ligurieus Apuans, qui avaient fait si souvent des courses sur les territoires de Pise et de Bologne, qu'il n'avait pas été possible aux habitants de les ensemencer. Ayant dompté aussi ce peuple, il assura la paix et la tranquillité de tous ceux du voisinage, qui le comblérent de louanges et d'actions de gràces. Ces sortes d'expéditions, très-pénibles et

temps très-utiles, rendent un général qui v donne tous ses soins, sans se laisser rebuter, d'autaut plus estimable, qu'elles n'ont rieu d'éclatant au dehors et qui flatte l'ambition. Il se croit dignement récompensé par le plaisir de faire du bien aux hommes et de leur procurer du repos. Nous voyons de notre temps quelque chose de pareil

Flaminius, ue pouvant plus exercer les soldats à la guerre dans un pays où il n'svait point laissé d'ennemis, les occupa à conduire un chemin 'depuis Bologne jusqu'à Arrezzo; coutume admirable des Romains, qui, regardant l'oisiveté et l'inaction comme une source funeste de mollesse, de relacbement, de désordre, tenaient leurs soldats toujours en action, toujours occupés ou aux travaux de la guerre. ou à des ouvrages publics ! C'est ce qui conservait dans leurs troupes une discipline si exacte et si sévère, et qui les rendait en même temps infatigables et invincibles.

Le consul M. Æmilius attaqua d'autres Liguriens avec la même vivacité et le même succès. Il leur ôta à tous leurs armes, et les fit descendre des montagnes dans les plaines. Avant pacifié la Ligurie, il mena ses troupes sur les terres des Gaulois, condulsit un grand chemin depuis Plaisance jusqu'à Rimini, et le joignit à la voie Flaminienne.

Furius, préteur de la Gaule, cherchant dans la paix un prétexte de faire la guerre aux Cénomans 3, qui étaient parfaitement tranquilles, les avait attaqués et leur avait ôté leurs armes. Ces peuples, étant veuus à Rome se plaindre de cette injustice, furent renvoyés par-devant le consul Æmilius; et, ayant plaidé leur cause devant ce général, que le sénat en avait rendu l'arbitre, ils furent déclarés innocents, et Furius eut ordre de sortir de la province.

Le senat donna ensuite audience aux députés des alliés, qui, de toutes les parties du Latium, étaient venus faire leurs représenta-

1 Il ne faul pas confondre le grand chemin dont il est question ici avec celul qui porte le nom de vois Flami-nia, el qui fut fait sous l'antorité du père de ce conssi dont nons parlons maintenant, c'est-a-dire de Piaminius tué à la bassille de Trasimène.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 39, cap. 3.

<sup>1</sup> Liv. 10. 39 . cap. 6. II. HIST, ROM,

tions sur ce qu'une grande partie de leurs citopens d'ablissient à Rôme, et so fissient comprendre dans le décondrement avec ceux de la ville. Le précier Q. Térentius Collèon fut chargé d'en faire la recherche, et de renyer dans leur pays tous ceux que les dépattes prouversient y avoir été enregistrés, cur ou leurs pières, pendant la cessure de C. Clandina et de M. Livius, ou celle de leurs aucresseurs. Cetto prequisition craviny dans le Lade la multitude d'étrangers qui commoçqui à la lêtre chêmes.

Avant que les consuls revinssent à Rome, le proconsul M. Fulvius y arriva de l'Etolic a. Après qu'il cut exposé au sénat, dans le temple d'Apollon, ce qu'il avait fait dans l'Étolie et la Céphallénie, il pria les sénateurs, aclon la formule accoutumée, d'ordonner que, pour les heureux succès de ses armes, on rendit aux dicux les actions de graces convenables, ct qu'on lui permit à lui-même d'entrer en triomphe dans la ville. Le tribun du peuplo M. Aburius déclara qu'il s'opposait à tout cc qui pourrait être décide là-dessus avant l'arrivée du consul Æmilius. Il ajouta « que cc « magistrat avait des raisons à alléguer contre « la demande de Fulvius, et qu'en partant « pour sa province il l'avait chargé d'empês cher qu'on ne prit aucun parti sur cette « affaire jusqu'à sou rctour : que ce délai ne e portait aucun préjudico à Fulvius, et que « le sénat aerait toujours le maître, en pré-« seuce même du consul, d'ordonner ce qu'il « jugerait à propos. » M. Fulvius réplique « que, quand le public

s jugernia popojos.

A De la popojos e que, quand le public de la la porte de l'institute que lui sportat. Arnillos, de l'animosité et de la luazione de l'institute que lui sportat. Arnillos, de l'animosité et de la luazione de la presente l'institute de la luazione de l'institute de la luazione de la luazione de l'institute de la luazione de la luazione de l'institute de la luazione de l'institute de l'inst

« pouilles dont clie était chargée , jusqu'à ce « qu'il plut au consul, qui s'arrétait exprés en « chemin, de revenir dans la villo. Mais quelle a justice pouvait-il atteudre d'un magistrat « qui s'était laissé dominer par la passion et « par la haine jusqu'au point de faire rendre « furtivement par un petit nombre de séna-« teurs un arrêt qui déclarait qu'Ambracie « n'avait point été prise de force, pendant a qu'il était constant qu'il avait fallu employer a les mantelets, les tours et les béliers pour a en abattre les murailles; qu'on avait été e oblige de faire de nouvelles batteries en la « place de celles que les assiégés avaient brûe lées et détruites; qu'on avait combattu « pendant quinze jours autour des murs sur « terre et sous terre; que les soldats . déià e maîtres des murailles, avaient eu encore à « combattre depuis le matin jusqu'à la nuit; « enfin , que dans le siege il avait peri plus a de trois mille des enuemis : qu'il avait porté « l'aigreur jusqu'à l'accuser devant les ponti-« fes d'avoir pillé les ornements des temples « dans une ville prise de force, comme s'il a avait été permis d'enlever les dépouilles de « Syracuse et des autres villes pour en orner « celle de Rome, et qu'Ambracie fut une ville a privilégiée et la seule dont on ne pût rien « emporter sans commettre un sacrilége | qu'il « suppliait les sénateurs et le tribuu lui-même « de ne le pas exposer aux outrages que lui e préparait un enuemi plein de houteur et

« d'orgoell.)

Aussidôt les séualeurs commencèrent, les uns à pricre le tribun de se désister de son opposition, les autres à luie nâire des reproches. Mais ce qui servit le plus à l'abrisus, ce 
tot le discours de Ti. Grechus, l'an des collègues d'Aburian. Il de qu'il était odieux 
« d'user du pouvoir de sa charge pour naire 
« plus honteux ni plus indigne d'un tribun d'un 
plus honteux ni plus indigne d'un tribun d'un 
plus honteux ni plus indigne d'un tribun d'un 
plus donnelle les lois services, pour servit la 
donnelent les lois services, pour servit la 
passion d'autrui; que c'était l'aprels sontji-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Suo quemque Judicio el homines odisse aut ditt-« gere, et res probare aut imprubare debrre, non pendere ex alterius vultu ao nutu, nec atical momentia « animi circumagi » (L.tv.)

<sup>4</sup> Liv. lib. 39, cap. 1.

meuts de sou cœur qu'ou devait aimer ou
 haïr, et par les lumières de son esprit qu'il
 fallait approuver on blàmer, et non sur le

« fallait approuver on blamer, et non sur le « caprice des autres, eu le suivant comme sa « règle, et s'y livrant aveuglement sans faire

usage de se reison : que le tribuu avait tort
 d'appuyer le haine injuste du consul, de se
 souveuir des ordres particuliers qu'il lui avait

dounés, et d'oublier que le peuple romain lui
 avait coufié la puissance tribunilienue pour
 secourir les citoyeus dans le besoin, et les
 maintenir dans la possessiou de leur liberté,

« et non pour favoriser la tyrauuie des cou-« suls : qu'il ue faisait pas même réflexiou que « la postérité apprendrait , à sa confusiou , « que, de deux tribuns du peuple de la même

« année, l'un avait sacrifié ses inimitiés par-« ticulières au bien général de la république, « et que l'autre avait vengé celle d'autrui sans

« et que l'autre avait vengé celle d'autrui sans « autre motif que d'obéir bassement à celui « qui le lui avait commandé. »

Le tribun se rendit à ces remoutrances; et lorsqu'il fut sorti de l'assemblée, on décerna le triomphe à M. Fulvius. Celui-cl, ayaut appris qu'Æmilius, à qui le tribun avait mandé qu'il s'était désiste, après être parti pour vouir en personnu s'opposer à cette cérémonie, était resté malade en chemin, avança le jour de son triomphe pour prévenir le retour du cousul et les nouvelles contestations qu'il aurait enes à essuyer du la part d'un ennemi si acharné contre lui. Outre les sommes fort considérables en or et en argent; outre les armes, les machines de guerre, et autres dépouilles des ennemis; outre vingt-sept officiers considérables faits prisonniers de guerre, qui décoraient la pompe de ce triomphe, on v fit porter deux cent quatre-vingt-cinq statues de bronze, et deux cent trente de marbre, funeste aliment du goût pour ces ouvrages de l'art, qui commençait à prévaloir dans Rome, et qui y fit bientôt après de si grands ravages. Le triomphateur fit distribuer à chacun des soldats vingt-ciuq deniers (douze livres dix

sons), le double aux centurions, le triple aux cavaliers. La mémoire de ce général doit être chère aux gens de lettres. Dans un siècle qui ne

Cic. pro Archia, n. 27.

faisai que sortir de la barbarie i il aima la poèsie et les poétes, et il mena dans son expédition contre les Etoliens le celèbre Ennius, qui avec plus de verve et de génie que de goût, commençait alors à dégrossir les muses laines. Ennius s'acquitta euvers lui eu chantant sa victoire 1.

Ge mehre Fulvius, à l'imilation de ce qu'il vai vit up raitique en Gréce, consocra dans Rome un temple à l'Iercuite, chet protecteur des muses, etil 1 papa les statutes des nord muses qu'il avait en leur de des nord muses qu'il avait en leur unit ensemble les genriers et le, gens de lettres ; et que, si la traqualité des muses a besein de la protection d'Ilercuite, les travaux d'iercuite demandation de la protection d'Ilercuite, l'est travaux d'iercuite demandation de l'autre de Gaussian de Ga

Ce qui lui avait fait différer son triomphe, c'était la crainte qu'il avait euc d'être appelé en jugement en vertu de la loi Pétilia pendant la préture de Q. Térentius Culléon, et d'être la victime de l'envie sous laquelle L. Scipion avait succombé. Il savait que les juges serajent encore plus inexorables à son égard qu'ils ue l'avaient été daus l'affaire de son prédécesseur, parce qu'il avait laissé vivre les soldats dans une licence générale, qui avait absolument ruine la discipliue militaire, que Scipion leur avait fait observer avec beaucoup de sévérité. Et ce n'était pas seulement le récit des excès auxquels ils s'étaient portés dans la province . et loin des yeux des citoyens, qui les rendalt odieux, mais encore plus ceux auxquels ils s'abandounaient tous les jours à la vue du peuple romain : car ce fut Manlius et ceux qui avaient servi sous lui qui introduisirent à Rome le luxe et les délices de l'Asie 3. Ce furent eux qui y apportèrent des lits garnis d'airain, des tapis précieux, des rideaux de lits et de litière. et d'autres ouvrages travaillés avec art; et . ce qui était regardé alors comme un grand

#### 4 Auct de Vir. iliust.

 a Quia moiais operis el premiis juvari ornarique e debereot, musarum quies defensione Herculis, virtus « Herculis voce musarum, » ( Ecwax. Schol. instit. )
 a Luzuria peregrina origo ab exercitu sisilico tuvecta la Urbem cett... Tum publiris aumberistriaque, luxe, des tables soutenues sur un seul pied et des buffets. Ce furent eux qui ajoutérent au plaisir de la bonne chère celui de la musique. avant à leurs gages des joueuses de harpe et

l'autres instruments, des farceurs, des coméies, et parcilles gens dont le métier est de divertir les couvives pendant qu'ils sont à table. On commença aussi dans ce temps-là à préparer les mets avec plus de soin et de délicatesse. Et, en consequence, un cuisinier, qui anciennement était le plus vil de tous les esclaves, fut regardé comme l'officier de la maison le plus nécessaire et le plus estimé; et ce qui n'était d'abord qu'nn ministère bas et méprisable devint un emploi considérable et important Mais ces excès, qui étonnaient alors par leur nonveaulé, n'étaient qu'une légère chauche du luxe effroyable dans lequel les Romains se sont plonges depnis.

Le triomphe de Maulius fut très-riche et très-magnifique. Toute l'armée en général, dans les chausons militaires qui accompagnaient ordinairement cette pompe, lui donnait des éloges qu'on jugeait aisément qu'il s'était attirés par sa facilité et son indulgence; ce qui fit que son triomphe fut plus applaudi des soldats que da peuple.

> SP. POSTUMBUS ALBINUS1. O. MARCIUS PHILIPPUS.

Une espèce de conjuration intestine, couverte du prétexte de la religion, retint cette année les denx consuls à Rome, et ne leur permit pas de s'occuper des soins de la guerre<sup>9</sup>. Un certain Grec sans naissance et saus nom vint d'abord en Toscane, et y apporta de nouveaux sacrifices, ou, pour mieux dire, de follea et criminelles superstitions. Il n'était pas de ceux qui, pour subsister, font profession publique de quelque culto religieux, et enseignent onvertement au peuple des rits et des cérémonies qui n'ont rien de contraire anx intérêts et aux lois de la société. Ses mystères, qu'il appelait bacehanales, étaient inconnus et se célébraient dans le secret. Il n'y initia d'abord qu'un petit nombre de personnes, mais bientôt il y admit indifféremment tous ceux qui se présentèrent de l'un et de l'autre sexe; et ponr y attirer un plus grand monde, il les assaisonna des plaisirs du vin et de la bonne chère. Les ténèbres de la nuit donnant lieu à nne liceuce effrénée, il a'v commettait tontes sortes de crimes et d'ahominations. Un libertinage si affreux n'était pas le seul vice de ces assemblées nocturnes. Il sortait de la mêmo source une foule d'autres crimes, tels que sont les faux témoignages, les suppositions de testaments et autres actes pareils , les accusations inventées contre des innocents, les empoisonnements, et enfin les menrtres, exécutés si secrètement, que l'on ne tronvait pas même les corps des malheureux pour lenr donner la sépulture.

Ces abominations passèrent de la Toscane à Rome, comme nne maladie qui se communique de proche en proche. La grandeur de la ville les tint quelque temps cachées, comme il arrive d'ordinaire. Mais enfin le consul Postumins en eut connaissance de la manière qui snit, P. Ebutius, fils d'un chevalier romain, avant perdn son père, et sa mère (elle se nommait Duronia) s'étant remariée, était tombé entre les mains et sons la tutelle de Sempronius, son beau-père. Celui-ci, qui avait administré les biens de son papille de facon à n'en ponyoir rendre compte, songen à se défaire de ce ieune homme. Le moven qui lui parut le plus propre pour arriver à son but, fnt de faire initier Ebutius dans cette secte de bacchanales. Sa femue, à qu'il avait fait part de son dessein . le proposa au jenne homme , et lui dit que , pendant qu'il avait été malade , elle avait promis aux dieux qu'elle l'initierait parmi les bacchanales aussitôt qu'il aurait recouvré sa santé. Il consentit volontiers à accomplir un vœu auquel il se croyait redevable de la vic, et il s'y disposa par certains préparatifs prescrits, dont un des principaux consistail à s'abstenir des femmes pendant dix

<sup>«</sup> et convivalia iudicaum oblectamenta addisa epulis. « Epuim quoque lpsæ et curà et sumptu majore apparari « corpta. Tum coquus, vilissimum antiquis mancipium . « el astimatione et usu in preilo esse , el quod ministe-« rium fuerat, ars haberi corpta. Vix tamen lila, que « tom conspiciobantur, semina erant futuræ luxuriæ, » (Ltv.)

<sup>\*</sup> Ap. R. 566 : av. J. C. 186

<sup>1</sup> Liv. Rb. 39, cap. 8-19,

jours. Ce jeune homme avait lié commerce | uocturnes. Ce magistrat, après l'avoir enavec une courtisaue qui demeurait dans son voisinage, uommée Hispala Fécénia. Elle était née avec des sentiments peu ordinaires aux personnes de sa profession, et s'était attachée au jeune Ebutius par estime et par affection, et point du tout par Intérêt, C'était elle qui . par sa libéralité, le mettait en état de faire une dépense honnète que lui refusalt l'avarice de son beau-père et de sa mère même, qui était devenue à son égard une véritable maràire.

Comme le jeune homme n'avait rien de caché pour elle , il lui déclara qu'il songeait à se faire iuitier aux mystères du dieu Baechus . et lui eu expliqua la raison. Que les dieux vous en préservent ! s'écria Hispala , effrayée de ce discours, et qu'ils nous envoient plutôt la mort à vous et à moi que de permettre que vous exécutiez un dessein si funeste! Ebutius, surpris du discours, et eucore plus du trouble d'Hispala, la pria de s'expliquer. Elle lui avoua qu'étant esclave, elle avait accompagné sa maltresse à ces mystères, où elle ne a'était jamais trouvée depuis qu'elle était libre ; mais qu'elle en avait assez vu pour assurer qu'il n'y avait sorte d'infamies à laquelle on ne se livrât dans ces assemblées nocturnes, Elle ne le quitta point qu'il ne lui eût juré qu'il renoncait absolument à des mystères si détestables.

Après cet entretien, il vint chez sa mère; et comme elle prétendit lui expliquer ce qu'il devalt faire ce jour-là et les suivants pour se préparer à la cérémonie dont elle lui avait parlé, il lui déclara en présence de sou beaupère qu'il ue voulait point se faire initier. Ausaitôt Duronia , indignée , s'écria que c'étaient la les couseils que lui donnait Hispala ; qu'enchanté par les attraits empoisonnés de cette Circé, il ne respectait ni son beau-père, ni sa mère, ni les dieux. La dispute s'étant échauffée peu à peu, Sempronius et Duronia le mirent hors de la maison. Le jeune homme se retira du même pas chez Ebutia, sa tante paternelle, et lui dit la raison qu'avait eue sa mère de le chasser de chez elle. Dès le leudemaiu, par le conseil de cette dame, il alla trouver le consul Postumius, à qui il exposa eu secret tout ce qu'il savait de ces mystères | « ils le méritaieut, » Effrayée de ces mena-

tendu, le congédia, avec ordre de reveuir trois jours après. Il employa ce temps à fair. les informations nécessaires. Il commença par Ebutia, tante du jeune homme, qu'il fit prier de vouloir bien se rendre chez Sulpicia, sa belle-mère, dame d'une grande considération. Aux premières questions qu'il lui fit, elle se mit à pleurer, plaignaut le malheur de so neveu, qui, dépouillé de son bien par ceuxlà mêmes qui auraient dù le protèger, étai. alors dans sa maison, ayant été chassé de celle de sa mère, par la seule raison qu'il avait trop de pudeur et de modestie pour vouloir participer à des mystères qu'on disait être remplis d'horreurs et d'obseénités.

Enfin il fit venir Hispala , laquelle pouvalt mieux que tout autre le mettre au fait ... toutes ces noires intrigues. Dés qu'elle aperc: le consul, elle tomba eu faiblesse, et eut bie de la peine à revenir de sa frayeur. Postumi l'ayant rassurée, la conduisit dans l'endrle plus secret de la maison, et là, en pr sence de Sulpicia, il lui dit a qu'elle n'ava « rien à craindre, si elle pouvait se résond: « à dire la vérité ; que lui-même , ou Sul; a cia, si elle l'aimoit mieux, lui en donner ...! « parole et entière assurance : qu'elle lui a; a prit donc sons aucun déguisement ee q-« avait coutume de se passer aux sacrific-« nocturnes que faisaient les bacehantes da. a le bocage de Stimula. » (C'était le nom a, paremment d'une déesse qu'on invoquait da: ces cérémonies.) A ces mots, l'affranchie ! agitée d'une si grandeur frayeur et d'un : tremblement dans tout son corps, qu'e: demeura longtemps sans pouvoir ouvrir bouche. Lorsqu'elle eut repris ses esprit. elle avoua qu'étant encore esclave et fort jeu . elle avait accompagné sa maltresse à ces :. erifices; mais que, depuis plusieurs auno. qu'on l'avait mise eu liberté, elle n'avait r.c. appris de ce qui s'y passait. Comme elle p: . sistait à nier qu'elle en sut davantage, le cosul, prenant le ton de souverain magistr... lui déclara « que , parfaitement instruit ( « tout, il n'avait pas besoin de son témoigna; « mais qu'il saurait bien punir son silene eriminel et ses mensonges effrontés com:--

ces, et eu même temps un peu rassurée par l les discours pleins de bouté de Sulpicia, elle commença par déclarer qu'elle craignait beaucoup les dieux dont elle allait révêler les mystères cachés, et encore plus les hommes, qui instruits de ce qu'elle aurait dit contre eux, la déchireraient et la mettraieut eu pièces. Le consul lui avant promis toute sa protection, elle lui découvrit tout, en reprenant les choses dès la première origine. Elle dit « que « d'abord ces mystères avaient été célébrés « par des femmes, sans qu'on y admit aucuu « homme : qu'il y avait eu trois jours dans « l'année destinés à l'initiation de celles qui « se présentaient pour être admises dans l'as-« sociation : que les dames parvenaient à la prê-« trise chacune à leur tour : mais que Paculla « Minia de Capoue avant été élevée à cette « dignité , avait introduit dans ces cérémonies « des changements et des nouveautés qu'elle « prétendait lui avoir été inspirés par les dieux : « que c'était elle qui y avait admis les pre-« miers hommes, savoir ses denx fils Minius « ct Héreunius : qu'elle avait voulu que ces « sacrifices se eélébrassent la nuit, et non le « jour : et qu'au lieu des trois jours consacrés « chaque année aux initiations , elle en avait « établi cinq par mois : que depuis que les « hommes y avaient été admis , et que les té-« nébres de la nuit avaient permis une licence « que la lumière du jour en avait bannie aua paravant, il n'y avait sortes de crimes, « d'infamies , d'abominations , auxquelles on « ne se fût abondonné sans scrupule : que « ceux qui refusaient d'y prendre part étaient « égorgés inhumainement comme des victi-« mes pour apaiser la colère des dieux. » Après avoir rapporté d'autres cérémonies moins criminelles, elle ajouta « que la troupe « des initiés était déjà si nombreuse, qu'elle a composait à Rome un second peuple, dont « plusieurs personnes illustres de l'un et de

« l'autre sexe faisaient partie, » Elle finit en se proslemant aux pieds du eonsul et le conjurant de vouloir par pitié la faire transporter loin de l'Italie, dans quelque lieu où elle fût en sûreté contre la vengeance de ceux dont elle veuait de lui découvrir les forfaits. Postumius l'assura qu'elle n'avait rien à craiudre, et qu'il pourvoirait à sa sureté incendies, ou douna la commission à un dou-

sans la faire sortir de Rome. En atiendant, Sulpicia la logea tout au haut de sa maison, dans un appartement séparé. Pour Ebutius, il eut ordre d'aller loger chez uu des clients du consul. Postumius, s'étant ainsi assuré des deux dénouciateurs, informa le sénat de tout ce qu'il avait appris.

Quand il eut fait son rapport, les sénateurs furent frappés d'une double crainte. Ils appréheudérent pour la république les suites d'un si pernicieux complot, et chacun en particulier craignit que quelqu'un qui lui appartint ne s'y trouvât engagé. Il fut ordonné que le consul serait remercié des soins qu'il avait pris de découvrir le tout sans tumulte et sans bruit. Par le même décret, les sénateurs le chargérent lui et son collègue d'informer extraordinairement contre les ministres de ces cérémonies nocturnes, et contre leurs complices et adhéreuts, prenant grand soin de mettre à couvert de leur cruauté Ebutius et Hispala, et promettant des récompenses à quiconque se joiudrait à eux pour les aider à approfondir ce mystère d'iniquité. Ils ordonnèrent qu'on arrêtat, non-seutement à Rome, mais encore dans tous les bourgs et dans toutes les autres villes circonvoisines, les prêtres ou prêtresses qui présidaient à ces sacrifices, et qu'on les mit au nonvoir des consuls : qu'on défendit à Rome par un édit. qui serait aussi envoyé dans toute l'Italie, à tous ceux ou celles qui s'étaient fait initier parmi les bacchantes, de s'assembler pour raison de ces sortes de sacrifices, ou pour autre cérémonie qui y eût rapport. Surtout l'arrêt portait qu'on décrétât tous ceux qui auraient couspiré contre l'houveur ou coutre la vie de quelque personne que ce pût être.

Les consuls commandérent aux édites curules de rechercher tous les prêtres de ces sacrifices, de les faire arrêter, et de les tenir renfermés, afin qu'on pût les interroger en temps et lieu; et aux édiles du peuple de veiller à ce qu'il ne se fit aucun sacrifice secret. On chargea les triumvirs capitaux (officiers de justice employés dans les affaires criminelles ) de disposer des sentinelles dans les différents quartiers de la ville, et d'empêcher les assemblées nocturnes : et afin de prévenir les ble collège de cinq officiers de police, les uns | en decà , les autres au delà du Tibre , de velller, de concert avec les trinmvirs et sous leurs ordres , à la conservation des édifices , chacan dans leur quartier.

Dès que ces arrangements eurent été pris, les consuls convoquèrent l'assemblée du penple. Postumius porta la parole, et commença par la priére solennelle que les magistrats prononcaient avant que de haranguer la multitude. Cette contume est remarquable, et montre que les Romains imploraient le seconrs de la Divinité dans toutes les occasions importantes. Le consul aionta « que iamais « cette prière n'avait été plus nécessaire que « dans l'affaire dont il avait à leur parler , la-« quelle concernait également et le culte des « dieux, et le salut de la république : qu'il « s'était établi depuis quelques années non-« seulement dans les provinces, mais dans « Rome même , une nouvelle religion sous le « nom de bacchanales, et qu'il s'y tenait des « assemblées nocturnes où les hommes se « tronvaient péle-mêle avec les femmes, et « où il se commettait tontes sortes de crimes « et d'infamies : que tout ce qu'il y avait eu « depuis quelques années de libertinage, de « frandes, de violences , d'impiètés, était sorti « de cette infâme société : que le nombre des « initiés dans ce culte impie croissait de jour « en jour, et pouvait devenir formidable à l'é-« lat même, si l'on n'en arrêtait le progrès : « que plusienrs s'étaient laissé surprendre à « l'erreur par faiblesse et par ignorance . « parce que rien n'est plus capable de séduire « qu'une superstition criminelle qui se couvre « du manteau respectable de la religion : « qu'il se pouvait faire que quelques-uns de « leurs proches ou de leurs amis se fussent « engagés par libertinage dans cette jufame « société : mais qu'en ce cas ils ne devaient « plus les reconnattre pour parents ni pour a amis : que le scrupule ne devait point ici « les alarmer, ni leur faire craindre de bles-« ser la religion en approuvant et secondant « la sévérité du sénat et des consuls contre « des infamies dont on tâchait de cacher l'hor-« reur sous le voile de la piété envers les dieux : « que les dienx eux-mémes, ne pouvant « souffrir que l'ou commit sous leur nom tant monter à plus de sept mille le nombre des

« de crimes et de sacrilèges , avaient tiré ces « attentats du milieu des ténèbres pour les « exposer au grand jour , non dans le dessein « qu'ils demeurassent impunis, mais afin « qu'on vengeât , par la punition exemplaire « des conpables , leur majesté offensée : que « pendant que les magistrats s'occuperaient à « arrêter ee mal par leurs soins et leur vigi-« lance , eux , de leur côlé , s'acquittassent « exactement des ordres dout chacun en par-« ticulier pourrait être chargé par rapport à « la même fin. »

Ensuite les consuls firent faire lecture de l'arrêt du sénat, et proposèrent une récompense à quiconque aménerait devant eux on leur dénoncerait quelqu'un des complices. « Ils déclarereut en même temps que, si quel-« qu'un de ceux qui auraient été dénoncés a prenait la fuite, ils lui marqueraient pour « se représenter un certain temps, passé le-« quel il serait condamné par coutamace : « que, si on lenr uommait quelqu'un qui fût « actuellement hors de l'Italie, ils lui accorde-« raient un plus long termo pour venir com-« paroir et se défendre. Ils défendirent de « plus, par un édit, à toute personné, de « quelque condition qu'elle fût, de rien veu-« dre ou acheter dans le desseiu de favoriser « la fuite des accusés, on de les retirer dans « sa maison, do les y tenir cachés, ou de leur « donner support en quelque manière que o-« pùt être, »

Aussitôt que l'assemblée du peuple eut été congédiée, la terreur se répandit par toute la ville, et passa bientôt dans le territoire de Rome, et de là dans toute l'Italie, à mesure que les citoyens écrivaient à leurs hôtes et à leurs amis pour leur apprendre l'arrêt du sénat, le discours des consuls an peuple, et l'édit qu'ils avaient fait publier. La nuit qui suivit immédiatement l'assemblée du peuple, quelques-uns des complices s'étant présentés aux portes de la ville pour se sauver, furent arrêtès par ceux à qui i'on en avait confié la garde et livrés aux triumvirs. On eu ramena un grand nombre qui étaient déjà sortis. On en dénonca plusieurs tant hommes que femmes. parmi lesquels il y en eut qui prévinrent le supplice par une mort volontaire. On faisait initió de l'un et de l'autre sexe. Quatre surtout, dont deux étaient de la populace do Bome, et les deux autres de deux villes voisines, Atienir regardés comme les chrés de cette cabale imple, les souvenins ponilés et les fondatens de ces sacrifices, esfon les sutenrs de tous les crimes et de tous les déorrées qui s'y commetialent. On prit des mesures si justes qu'ils furent bientit arrêtés. Des qu'ils parurent devant les consuls, ils souvérent leur crime, et d'apportèrent sucun délai su jagement.

Comme plusieurs de ceux qui avaient été dénoncés ne se tronvaient pas à Rome pour comparaître devant les consuls et se défendre, ces magistrats, dans la vue de terminer cette affaire le plus promptement qu'il serait possible, se transportèrent dans les villes volsines pour y continuer les Informations, et ils y prononcérent leurs jagements. Cenx qui ne furent convaincus que de s'être fait Initier et d'avoir prononcé la formulo de sermeut que le prêtre leur avalt dictée, mais qui u'avaient commis aucun des excès auxquels ils s'étaient obligés par leur serment, restaient prisonniers. Mais on punissait de mort les corrupteurs, les meurtriers, les faux témolus, les faussaires, ceux qui avaient coutrefait des testaments ou présenté en justice d'autres actes fanx et supposés. Le plus grand nombre fut do ceux qui se trouvérent mériter la mort. Les femmes que les consuls avaient condomnées étaient remises entre les mains de leurs parents ou de leurs tuteurs afin qu'ils les fissent exécnter. S'il ne se trouvait personne à qui ils pussent a'en rapporter de leur supplice, ils les faisaient mourir publiquement.

La sénat rendit ensuite un arrêt i qui ordonnatt de détruire et d'abolir, premièrement à Rome, puis dans tout le reste de l'Italie, ces lieux abomulables où se célèbrient les bacchanales; que si quelqu'un se crozzit obligé en conscience de faire quelque acte pareil de religion, et ne pouvait s'en dispenser sans crime. il en doumat sa déclaration su préteur de la ville, qu'ul en fenti son rapport au sénat; que

1 Cet arrêi s'esi conservé, el des savants l'on; douné el commenté tel qu'il a été trouvé sur une plancha de culvre qui a survécu à tant de siècles. al l'assemblée, composée au moias de cent séuateurs, le lui permettait, il pourrait offiri sou sacrifice, à condition néanmoins qu'il u'y appellerait que cinq personues au plus, qu'il n'y aurait point de bonres commune, et qu'aueuu n'y prendrait la qualité de prêtre ou de maitre des sacrifices.

Ou jugea à propos d'envoyer Minius Cerrinius, Campauien, l'un des quatre priucipaux chefs de l'association, dans les prisons d'Ardée, avec ordre aux magistrals de cette ville de le faire soigneusement garder, pour lui ôter tous les moyens nou-seulement de s'eufuir, mais eucore de se donner la mort.

Postumius, étant retourné à Rome après avoir achevé ses informations, et avant proposé au sénat de pourvoir à la récompense de P. Ebutius et d'Hispala, il fut ordonné, par un arrêt, aux questeurs de la villa, de leur compter à chacun cent mille as, c'est-à-dire cinq mille livres. On leur accordait à l'un et à l'autre des priviléges singuliers. Eutre autres choses, ou permettait à Hispala, qui était une affranchie, comme uous l'avons dit, d'épouser un mari de condition libre, saus que celul qui l'aurait epousée fût censé s'être mésallié. On chargeait les cousuls et les préteurs, présents et à venir, de la protéger et de la mettre à l'abri de toute insulte. Toutes ces dispositions et autres, de l'arrêt du sénat, furent confirmées par une ordonnance du penple. Les consuls eureut ordre aussi de récompenser les autres dénonciateurs comme ils le jugeraient à propos. "

L'évêncment que nous venons de rapporter marque de quels excés l'homme est capable quand il est abandonné à lui-même et à sa propre corruptiou. S'engager par serment, c'est-à-dire par ce que la religion a de plus secré, à commettre les crimes les plus abominables, quel aveuglement; d'uelle horreuri-

Les deux cousuls eurent pour département le même province: savoir, la Ligurie. L'affairo des bacchausles étant terminée, ils songérent à s'y rendre. Marcius partit le premier, et arriva chez les Ligurieus Apuans '. Là, pendant qu'il les poursuivait jusque dans le fond de

1 Liv. 1th. 39, cap. 20.

leurs forêts, asile ordinaire de ces peuples contre les armées romaines, il tomba dans des embûches qu'ou lui avait préparées, où il perdit quatre mille hommes, plusienrs drapeaux et grand uombre d'armes.

On apprit à Rome, presque en même temps, que C. Atinius, qui, deux ans auparavant, était allé en Espagne en qualité de prétenr '. y avait remporté un avantage assez considérable. Ayant donné un combat contre les Lusitanieus, dans le territoire d'Asta, il leur tua six mille hommes, mit tout le reste en déroute, et s'empara de lenr camp. Il alla aussitôt assièger la ville d'Asta avec les légions victorieuses, et il s'en rendit maltre aussi facilement qu'il avait pris le camp des vaincus. Mais, s'étant approché des murailles avec un peu trop d'imprudence (faule considérable dans un général), il avait reçu une blessure dont il monrut neu de jours après,

Dans l'Espagne en decà de l'Ebre, les Celtibériens livrèrent un combat à Manlius Acidinns apprés de Calagurris. Les Romains leur tuérent douze mille bommes sur la place, firent plus de deux mille prisonniers et forcèrent leur camp. Si l'ardeur du vaingueur n'avait été arrêtée par l'arrivée de son successeur, les Celtibériens auraient été entièrement domptés. Cette mutation des généraux était un inconvéuleut considérable attaché à la forme du gouvernement des Romains, mais compensé d'ailleurs par de grands avantages.

M. Fulvins, ponr accomplir un vœu qu'il avait fait daus la guerre d'Etolie 1, donna des jeux à Rome où l'on vit, pour la première fois, des combats d'athlètes et des chasses de lions et de panthères.

> AP. CLAUDIUS PULCHER 3. M. SEMPRONIUS TUDITANUS.

La guerre que les Romains soutinrent quelque temps après contre Persée et les Macédoniens .cut. selon Tite-Live ', une autre ori-

gine que celle que lui donnaient communément les bistoriens romains avant lui. Et ce ne fut pas Persée qui en conçut le desseiu, mais son père Philippe, qui l'aurait commencée luimême, si la mort ne l'eût prévenu.

De tontes les lois que ce prince avait été obligé de recevoir comme vaincu, celle qui lui faisait le plus de peine, c'est que le sénat lui avait ôté le droit de punir ceux des Macédoniens qui avaient quitté son parti pendant la guerre, quoique Quintius, en remettant à un autre temps la décision de cet article. Ini eût fait espérer qu'il aurait là-dessus satisfaction. Il avait encore d'autres sujets de plaintes, tels que celui-ci. Après la défaite d'Antiochus aux Thermopyles, le consul Acilius et Philippe s'étaient séparés ponr aller en même temps assièger, l'un Héraclée, et l'autre Lamie. Or Acilius, après avoir réduit Héraclée, avait défendu à Philippe de continuer le siège de Lamie, qui se rendit ensuite aux Romains. Il est vrai que le consul, pour le consoler et l'adoucir, le laissa profiter de l'occasion de remporter quelques avantages, et même d'augmenter un peu ses domaines. Mais un roi ne digère et n'oublie pas facilement des manières si hautes et si dures, qui semblaient le rédnire à une sorte d'esclavage.

Ainsi, quoique ces ménagements du consul semblassent avoir no nen calmé l'indignation que Philippe avait conçue contre la hauteur des Romains 1, ce prince ne cessa point de travailler peudant la paix à mettre sur pied de uouvelles forces pour être en état de faire la guerre dés qu'il s'en présentcrait une occasion favorable. Non-seulement il augmenta les impôts qui étaient déjà établis sur les biens de la campagne et sur les marchandises qui entraient dans les ports de ses villes maritimes, mais encore il remit en valeur les ancieunes mines qui avaient été abandonnées, et fit travailler à d'autres mines nouvellement découverles. Et pour repeupler ses états, dont les malheurs de la guerre avaient emporté la plus grande partie des habitants, il ne s'en tint pas aux mesures qu'il avait déjà prises, en obligeant ses sujets à se marier et à élever des enfants : il

<sup>1</sup> Liv. lib. 39, cap. 21, 1 Liv. lib. 39, cap. 22

<sup>8</sup> An. R. 567; av. J. C. 185.

<sup>4</sup> Liv. lib. 39, cap. 23,

<sup>1</sup> Liv. lib. 39 , cap. 21,

transporta, de plus, dans la Macédoine, une grande multitude de Thraces, et, pendani tout le temps qu'il n'eut point d'ennemis sur les bras, il mit tous ses soins à augmenter les richesses et les forces de son royaume.

Les Romains lui fournirent bientôt de nouveaux sujets de mécontentement : car les Thessaliens, les Perrhèbes, et le roi Eumène, avant porté contre lui des plaintes à Bome par lenrs ambassadeurs, le sénat écouta les nns et les antres de façon à faire juger qu'il était disposé à prendre le parti des complaignants. D'autres peuples étaient encore venus à la charge '. Philippe ne mangua pas d'envoyer de sou côté des ambassadenrs à Rome pour se justifier, soulenant qu'il n'avait rien fait que de concert avec les généraux de la république et avec leur permission. Le sénat, ne crovant pas devoir rien décider en l'absence du roi, envoya trois commissaires pour terminer ces contestations sur les lieux.

Quand ils furent arrivés à Tempé de Thessalie, on y convoqua une assemblée où comparurent, d'un côté, les ambassadeurs des Thessaliens, des Perrhèbes, des Athamanes, et, de l'autre, le roi Philippe en personne: démarche fort mortifiante déjà en soi-même ponr un prince aussi puissant que lul. Les ambassadeurs exposèrent les divers sujets de plaintes qu'ils avaient contre Philippe, plus ou moins fortement, chacun selon son caractère et son génie. . Les uns 1, conjurant le a roi de Macédoine de ne point s'offenser de « plaintes qui ne partaient que de l'amour « cune mesure, de la bonté et de l'indulgence a que les hommes ont naturellement pour la « liberté, le supplisient de vouloir bien quit-« du peuple romain : qu'en cela ils ressem-« blaient à des esclaves qui, dans les premiers e ter la rigueur insupportable de mattre ponr

« prendre à leur égard la bienveillance d'ami « et d'allié; et d'imiter la conduite du peuple « romain, qui aimait mieux s'attacher les peu-

« ples par l'amitié que par la crainte. Les u antres, et surtout les Thessaliens, moins « retenus et moins mesurés , lui reprochaient

 Liv. 5b. 39, cap. 21-28. a « Petentes ut ignosceret pro libertate loquentibus ;

« et ut, deposità domini acerbitate, assuesceret socium « alque amicum sese præstare; et imitaretur populum a romanum, qui caritate, quam metu, adjungere sibl so-

a clos mallet. a ( LIV.)

« usurpations : que par là il avait jeté une si grande terreur dans l'esprit de tous les Thessaliens; qu'il n'y en avait aucun qui a osat ouvrir la bouche ni dans sa ville, ni « dans l'assemblée générale de la nation les « Romains, qui pouvaient les maintenir en « liberté, étant éloignés ; au lieu qu'ils avaient « à lenrs côtés un maître Impérieux , qui ne « leur permettait pas de jouir des bienfalts du « peuple romain. Or, qu'v avait-il dans les « hommes de libre, si la voix ne l'était point? « qu'actnellement , s'ils osaient gémir pintôt « que de parier , c'était à la présence et à la « protection des commissaires de Rome qu'ils e en étaient redevables; que si les Romains « ne trouvaient pas quelque moven de faire « cesser l'asservissement des nations voisines « de la Macédoine, et de réprimer l'audace « de l'bilippe, c'était bien en vain qu'ils au-« raient vaincu Philippe et rendu la liberté « anx Grees; que ce prince, comme un che-« val fougueux ', ne ponvait être retenu que « par un mors dur et serré. » Philippe, afin de paratire accusatent plutôt qu'accusé, fit de son côté anelques plaintes sur des places qu'il prétendait qu'on avait nsurpées sur lui. Puis. après avoir répondn à sa façon aux reproches et aux demandes de ces différents peuples, il ajouta « que les Thessaliens ", se livrant avec « avidité à la doucenr d'une liberté entière et « sans bornes, dont ils avaient souffert Impaa tiemment la soif pendant un fort long temps, a abusaient insolemment, et sans garder au-

« en face ses injustices, ses violences, ses

## a par une licence effrénée, et tiendraient à a gloire de se répandre contre leurs mottres I e Ul equum sternacem, freuis asperteribus castigan-« dum esse. »

« moments d'une liberté obtenue contre leur

« espérance, commenceraient à en faire usage

« en reproches et en injures. »

a s Insolenter et immodicé abuti Thessalos indulgene tià populi romani, velut ex diuturnà siti vinti avidè « meram baurientes libertalem. Ita, servorum modo, « præter spem repenté manumissorum , licentiam vocis a et lingue experiel, el jactare sese insectatione et cone vicils dominorum. » ( Liv. )

Les commissaires, après avoir entendu les accusations et les réponses, dont j'ai era devoir supprimer le détail, peu lutéressant pour nous, firent quelques règlements particuliers au désavantage de Philippe, et différérent à prononcer sar le surplus des demandes respectives de part et d'autre.

Ils passèrent de là à Thessalonique pour examiner ce qui regardait les villes de Thrace: et le roi, fort mécontent, les v suivit. Les ambassadeurs d'Eumène représentèrent aux commissaires « que , si Rome avait résoln de ren-« dre la liberté aux villes d'Ene et de Maro-« uée, le roi leur maltre était bien éloigné de « s'y opposer; mais que si elle ne s'intéres-« sait point à l'état de ces villes conquises sur « Antiochus, les services d'Eumène et ceux « d'Attale, son père, semblaient demander « qu'on les abandonnât plutôt à leur maltre « qu'à Philippe, qui n'y avait aucun droit « par lui-même, et qui les avait nsurpées par « une violence onverte : que d'ailleurs Eu-« mène avait pour lni le ingement des dix « commissaires, qui, en lui accordant la Cher-« sonèse et la ville de Lysimachie, îni avaient « sans doute accorde Ene et Maronée, que « lenr situation devait faire regarder comme « l'accessoire d'un don plus considérable, » Les Maronites, qu'on entendit après, se plaignirent amèrement des injustices et des violences que la garnison de Philippe exercait dans lenr ville.

Ici Philippe ne parla plus comme il avait fait auparavant; mais, adressant son discours personnellement anx Romains, il déclara a que, depuis longtemps, il s'apercevait au'ils « étaient déterminés à ne lui rendre justice « en rien. Il fit uu long dénombrement et des a torts considérables qu'il prétendait avoir « recus, et des services qu'il avait rendus aux « romains en différentes occasions , faisant « beaucoup valoir l'attachement inviolable « qu'il avait témolgné pour eux , jusqu'à rea fuser trois mille talents (neuf millions), cin-« quante vaisseaux armés en guerre, et un « grand nombre de villes qu'Antiochus lui « avait offertes pour entrer en alliance avec « lni; que cependant il avait la douleur de « voir qu'on lui préférait en tont Enmène, « avcc qui il ne daignait pas même se com« pare; et que les Romains, loi d'ajouter que que ches de son domaine, comme il « crysal! l'avoir bien mérité, lui estevaint de villes qu'il lus partenaient de droit, on « dont enz-mèmes l'avaient gratifie. « Cet avoir sur quel pété oux evoiler que page de l'avaient gratifie » Cet en comme de de me pousser d'about, vous sràvez qu'à consinuer comme vous avez comment. Mais, it vous repeters avoir ce di qualité d'un roi emit et allié, expressement, d'adité un roi emit et allié, expressement, d'adité d'un roi emit et allié, expressement, d'adité expressement point.

Ce discours du roi fit quelque impression sur les commissaires. Ils ne voulurent donc pas le condamner absolument, mais firent une réponse qui ponyait lui laisser quelque espérance. Ils déclarèrent « que si les villes « en question avaient été adjugées à Eumène « par les dix commissaires, comme il le pré-« tendait, ils ne ponvaient rien changer à co a décret; que si Philippe les avait acquises « par droit de conquête, il était juste qu'elles « lui demeurassent; que si ni l'un ni l'autre « n'était prouvé, il fallait réserver au sénat « la connaissance de cette affaire, et cepen-« dant retirer les garnisons des villes, le droit « des parties demeurant en son entier de côté e et d'autre, p

Ce règlement, qui, par provision, ordonnait à publippe de retirer des villes les garnisons qu'il y avait, loin de satisbire ce prince, laissa dans le fond de son cœur un mécontentement et une aigreur qui aurainent infailliblement éclaté par une guerre ouverte, si une plus lonque vie lin en eût laissé le temps.

Les deux préteurs d'Espagne, qui avaient joint ensemble leurs troupes, reçurent d'abord un léger chec, mais bientot après lis remportèrent une victoire considérable prés du Tage. Les canemis y perdirent plus de trente mille hommes. On leur prit plus de cent trente drapeaux. La perte des Romains fut très-mèdiocre.

Les deux consuls eurenl aussi d'heureux succès en Ligurie \*.

Liv. lib. 39, cap. 30, 31
 Ibid. cap. 33.

Il y eut une dispute bien vive au sujet du consulat pour l'année snivaute, surtout entre les patriciens, qui sollicitaient, an nombre de quatre, l'unique place qu'ils pussent avoir ; car il y en avait une réservée aux plébéiens. De ces quatre, trois avaient déià demandé cette charge inutilement : P. Claudius était seul nouveau candidat. Le consul Appius Claudius, son frère, onbliant sa dignité en cette occasion, parcourut avec lui la place publique sans se faire suivre de ses licteurs, et comme un simple particulier. Les compétiteurs de P. Claudius, et la plus grande partie des sénateurs, lui représentérent qu'il devait avoir plus d'égard à la qualité de consul du peuple romain qu'à celle de frère de l'nn des candidats, et demenrer sur son tribunal pour être ou l'arbitre on le spectateur tranquille de la nomination des consuls. Il n'en continua pas sa sollicitation avec moius de vivacité, et enfin il vint à bout de faire nommer son frère consul. On lui donna pour collègue L. Porcius Liciuns, de l'ordre des plébéiens-

P. CLAUDIUS PULCHER 1.

Les commissaires , au sortir de Macédoine, s'étaient rendus en Achaie, d'où ils sortirent fort mécontents des Achéens, qui avaient refusé de convoquer une assemblée générale pour leur dunner audience\*. A leur retour à Rome, ils rendirent compte au sénat de leur commission, et en même temps ils y introduisirent les ambassadeurs de Philippe et d'Eumèue, et ceux des antres peuples. On ne fit qu'y répêter, de part et d'autres, les mêmes plaintes et les mêmes réponses qu'on avait déjà faites dans la Grèce. Les sénateurs ordonnèreut une nouvelle commission, dont Appius Claudius fut le chef, pour aller dans la Macédoine et dans la Grèco examiner si l'on avait remis les Thessaliens et les Perrhèbes en possession des villes dont Philippe avait promis de se retirer, et pour lui ordonner d'évacuer Ene et Maronée, et, en un mot, de sortir de tous les châteaux, terres et villes qu'il occapait sur la côte maritime de la Thrace.

Quand Philippe eut appris de ses ambassadeurs, qui étaient revenus de Rome, qu'il fallait absolument qu'il évacuat les villes de la Thrace, irrité jusqu'à la fureur de voir sa domination resserrée de tous les côtés, il déchargea sa colère sur les habitants de Maronée 1. Il ordonna à Onomaste, qui commandait le long de la côte maritime, de faire tuer les chefs de la faction qui lui était opposée. Cet officier se servit du ministère d'un certain Cassandre, l'un des partisans du roi, établi depuis longtemps à Maronée, pour exéculer la barbare ordonnance du prince. Il y fit entrer de nuit un corps de Thraces, qui égorgérent ceux dont on demandait la mort, avec la même inhumanité que si c'eût été dans une ville prise d'assaut. Philippe, ainsi vengé de ceux qui n'étaient pas de sa faction, attendait trangnillement l'arrivée des commissaires, persuadé que personne n'aprait la hardiesse de se déclarer son accusateur

Les commissaires arrivèrent bientôt après, et, informés de ce qui s'était passé à Maronée, reprochèrent vivement à Philippe cette exécution sanglante, aussi injuste à l'égard des Maronites innocents qu'insultante pour le peuple romain, dont la protection avait attiré nne mort si cruelle à ceux à qui le sénat avait voulu procurer la liberté. Ce prince sontint que ni lui ni ses officiers n'avaient eu aucune part à ce massacre ; qu'il était la suite d'une émeute qui s'était excitée entre les partisans d'Eumène et les siens. Il porta la confiance jusqu'à proposer aux commissaires d'interroger les Maronites. Mais qui aurait osé accuser ce prince, après le terrible exemple de vengeance que le roi venait do donner? Il est inutile, lui dit Appius, le chef de la commission, que rous vous excusiez; je sais ce qui s'est passé, et qui en est l'auteur. Ce mot jeta Philippe dans de grandes inquiétudes. On ne poussa pas cepcudant la chose plus loin dans cette première entrevue.

<sup>1</sup> An. B. 568; av. J. C. 181. 2 Liv. lib. 39, cop. 33.

<sup>1</sup> Liv lib. 39, cap. 34.

Mais le lendemain . Appius lui commanda d'envoyer sans délai Onomaste et Cassandre à Rome, pour être interrogés par le sénat sur le fait en question, ajoutant que c'était pour lui l'unique moven de s'en justifier. A cet ordre, Philippe changea de couleur, chancela, hésita longtemps à répondre; enfin il dit qu'il enverrait Cassandre, qui s'était trouvé à Maronée dans le temps de l'action; mais il s'obstina à retenir auprès de soi Onomaste, contre lequel, disait-il, on ne pouvait former aucun soupçon, puisque, dans le temps de ce meurtre, il était fort éloigné du pays. Sa véritable raison, c'est qu'il craignait qu'un homme qui avait sa confiance, et qu'il avait souvent employé à des commissions très-délicates, ne rèvélàt au sénat bien des secrets, outre ce qui regardait les Maronites. Pour Cassandre, des que les commissaires furent sortis de la Macédoine, il le fit embarquer : mais il envoya des gens à sa suite qui l'empoisonnèrent en Enire. Et voilà souvent la récompense de ceux qui se prétent aux volontés injustes et tyranniques des mauvais princes.

Après le départ des commissaires, qui s'en allèrent bien convaincus que Philippe avait ordonné le massacre de Maronée, et qu'il était près de rompre avec les Romains \*, le rol de Macédoine vit bien tout ce qu'il avait à craindre. Faisant réflexion, seul et avec ses amis. que sa haine contre les Romains et le désir de s'en venger commençaient à éclater, il aurait bien voulu prendre incessamment les armes et leur faire ouvertement la guerre; mais comme ses préparatifs n'étaient pas encore achevés, il imagina un expedient pour gagner du temps. Il prit le desseiu d'envoyer son jeune fils Démétrius à Rome, qui, avant été longtemps en olage dans cette ville, et s'y étant acquis de l'estime, lui parut plus propre que personne, soit à faire recevoir ses justifications, soit même à lui obtenir grace pour ce qu'il ne serait pas aisé d'excuser. Il disposa donc tout ce qui était nécessaire pour cette ambassade, et choisit des personnes de confiance entre les premiers de sa cour, dont il voulut que son fils fût accompagné.

Il promit en même temps aux Byzaniisa de les seconir contre les Tiraces qui les inquiétaient, non qu'il prit beaucoup d'inferêt à leur défense, mais parce qu'allant à leur seconrs, il jetterait la terreur parmi les petits ouvereins de Theroc voisins de la Propondessein qu'il avait de faire la guerre aux Bomaiss. En effet, ayant viniou ces petits rois dans un combat et pris leur chef, il les mil lors d'état de ului mire, et récouran en Missentin de la commanda del la commanda de la

cédoine.

J'omets la dispute qui s'éleva entre les Achéens et les Lacédémoniens, de laquelle prirent connaissance les mêmes commissaires qui avaient été envoyés par les Romains vers Philippe, parce que cette affaire a plus de rapport à l'histoire des Grese quù celle des Romains, Elle est traitée assez au long dans le tone II de l'Histoire Ancienne.

\$ IV. - DISPUTE PORT VIVE AU SUJET BELA CENSURY. CATONEST ÉLUCENSEUR MALGRÉ LA VIOLENTE BRIGUE ORS NORLES; IL A POUR COLLÉGUE L. VALÉRIUS. CATON NOMER PRINCE OF SENAT SON COLLEGER. IL DEGRADE L. QUINTIUS FLAMININUS, EFFORTS OF CATON CON-THE LE LUXE, GACLOIS QUI VIRNERT S'ÉTABLIR EN ITALIE, ILS ENTREPRENNENT OF RATIE UNE PLACE. PLAINTES CONTRE PRILIPPE PORTÉES A ROME, DE-MÉTRICS, SON PILS, QUI Y STAIT, EST RENVOTÉ EN MACCOUNE AVEC ORS AMBASSAURCES. MORT DETROIS BLUSTERS CAPITAINES, GAULOIS CHASSES D'ITALIE. OU ILS YOULGIEST S'ETABLIS, NOUVELLES COLONIES. DIVERS RECITS SUE LE RETOUR OF DÉMÉTRICS EX MACROCINE. IL CAUSE BEAUCOUP O'INQUIRTURE A SON PRÈRE ET OF JALOUSIE A SON PÈRE. DÉWAR-CHES VIOLENTES ETCRUBLLES DE PHILIPPE PAR RAP-PORT A SIS PEUPLES. PUBLIPPE, NUE LA DÉLATION OR PAUX TÉMOINS SUBORNÉS PAR PERSÉE, FAIT MOU-RIE DÉMÉTRIUS, IL MECRY LUI-MÊME OR CHAGRIN. PERSER LUI SUCCEOF. DISPUTE ENTER LAS CARTHA-GINGIS ET MASINISSA. HEUREUSE REPÉDITION COX-THE LES LIGURIENS. DÉPAITE CONSIGÉRABLE DES CELTIBÉRIENS. LE TOMBEAU DE NUMA TROUVÉ DANS LA TERRE. PERMIÈRE STATCE DORÉE A ROME, LES LIGURIEUS DEMANORRY LA PAIX. OTAGES RENDUS ACX CARTRAGINOIS, LES LIGURIERS APPLANS SONT TRANSPORTÉS DANS LE SAMNIUM . LES CELTIRÉRIENS SONT DÉPARTS PAR FULVIUS DANS LES EMBUCHES MEMES QU'ILS LUI, AVAIENT ORRESÉES. FELVIUS, COMBLÉ OR GLOIDE, RETOURNE A ROME. EXPEDITION OES CONSULS DANK LA LIGURIE. PLAINTES CONTRE GENTIUS, ROL D'ILLYRIE. GRAVO NOMBRE O'EM-POISONNEUES CONDAMNÉS. PCLVIUS TRIOMPILE DES CELTIZERIENS ET LET NOMME CON-EL. PREMIÈRE

<sup>!</sup> Liv. lib. 39, cap. 34.

LOI ANNALS. JEUX CÉLÉSSÉS PABLE CORSUL PULVIUS. RÉCENCILIATION DES DEUX CENSEURS, QUI DEPUIS LUNGTEMPS ÉTAIENT ENNEMIS DÉCLADÉS.

### P. CLAUDIUS PULCHER'.

# I.. PORCIUS LICINUS.

Cette année, l'élection des censeurs donna lieu à des mouvements bien vifs et bien animés<sup>a</sup>. La censure était le comble des honneurs. et, pour ainsi dire, le couronnement de toutes les dignités où pouvait aspirer l'ambition d'on citoyen romain. Outre les grands pouvoirs qu'elle donnait par rapport à différentes sortes d'affaires publiques, elle mettait en droit ceux qui en étalent revêtus de s'enquérir des vies et mœurs des particuliers ; car les Romains estimaient que l'on ne devait pas laissser à chacun la liberté de se conduire à sa fantaisie et de vivre au grê de ses passions et de ses désirs, et qu'il ne suffisait pas que les crimes qui attaquent directement la société fussent punis par les lois, si les vices et les traits de mauvaise conduite qui blessent la probité et l'honneur n'étaient soumis à l'animadversion publique de magistrats libres et affranchis des formalités ordinaires de la justice. Cette autorité presque sans bornes tennit en respect. nou-sculement les gens du peuple, mais les premiers de l'état, qui pouvaient, après les actions les plus éclatantes, être flétris par le censeur d'une note infamante, s'ils avaient manque contre la probité et coutre les bonnes mœurs. C'était dans cette vue que les Romains avaient établi les censeurs, pour être comme gardiens, inspecteurs et reformateurs des mœurs, pour empêcher que l'on ne quittat le chemin de la vertu, et qu'on ne se jetât dans celui de la volupté et du vice. Nous avons expliqué ailleurs quelles étaient les différentes fonctions des censeurs.

Un grand nombre de compétiteurs des premières familles de Rome, cinq patriciens, quatre plébéiens, prétendaient à la ceusure, Mais, quelque illustre que fût la naissance

des uns et des autres, il n'y en avait aucun que n'effacât M. Porcius Caton. Il avait une telle grandeur d'âme et de génie, qu'en quelque rang que la fortune l'eut fait naltre, dit Tite-Live, il se serait infailliblement élevé par son propre mérite. Il ne lui manquait aucun des talents qui sont nécssaires pour réussir dans les affaires, soit publiques ou particulières. Il était également au fait de ce qui appartient à la ville et de ce qui regarde la campagne. On a vu des citoyens parvenir aux plus grandes charges , les uns par l'éloquence, les autres par la science du droit, d'autres enfin par celle de l'art militaire. Pour lul! il avait un naturel si heureux et tellement propre à tout, un génie si universel, qu'à quelque objet qu'il s'occupât, on eût dit que c'était le seul pour lequel il fût ué. Il était brave de sa personne, et il y avait peu d'officiers qui se fussent plus signalés que lui par des actions de valeur personnelle; et depuis qu'il fut parvenu aux grandes charges, il fut regardé comme un des plus grands et des plus habiles généraux. Pendant la paix, si on le consultait sur les matières de droit, on trouvait en lui un très-savant jurisconsulte : s'il s'agissait de plaider une cause, un orateur très-éloquent. Et il n'est pas du nombre de ceux qui se sont fait estimer pendant leur vie par le talent de la parole, mais qui n'ont laissé après eux aucuu monument de leur éloquence. La sienne, après avoir brillé de son vivant par sa voix, a été après sa mort comme consignée à la postérité par des écrits de tout genre qui l'out falt admirer. Il a laissé plusieurs discours composés ou pour luimême, ou pour ses amis, ou contre ses adversaires; ear Il eut toujours les armes à la main, soit pour attaquer, soit pour se défendre. Ses ennemis, qui étaient en grand nombre\*, lui donnérent bien de l'exercice.

<sup>1</sup> An. R. 568; av. J. C. 181.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 39, cap. 40.

<sup>\* «</sup> Huic versatile ingenium sie pariter ad omnia fuit, « ut nature and id unum diceres, quodfumque ageret, » a Simultates nimió piures et exercuerunt eum, et ipse, « exercult cas. Nec facilé dixeris utrûm magis presserit « eum nobilitas, an lile agitaverit anbilitatem. Asperi pro-« cul dubin animi, el lingue acerba et immodicé liberm

<sup>«</sup> fuit : sed inviett a eupiditatibus animi , et rigidæ inno-

a centia; contemptor gratte, divitiarum; in parciano-

et de son côté il ne leur eu douna pas moins. Dans la guerre qui fut continuelle entre la noblesse et lui , l'on ue peut pas dire si elle le fatigua plus qu'il ne la fit souffrir. Il faut avouer qu'il était d'un caractère austère, et même dur, et qu'il porta la liberté dans ses iuvectives iusqu'à une aigreur outrée. Mais eu récompense il était supérieur à toutes les passions qui dominent les bommes : d'une innocence de mœurs rigide et fualtérable; méprisant également et la faveur, et les richesses; ennemi de toute dépense superflue; si intrépide dans les périls, et si infatigable dans les travaux, qu'on pourrait presque dire qu'il avait un courage et un corps de fer. dout le temps, qui affaiblit tout, ne fut pas capable d'abattre ni d'altèrer la vigueur; car à quatre-vingt-six ans, avant été appelé en iugement, il plaida lui-même sa cause, et donna ensuite son plaidoyer par écrit; et à l'âge de quatre-vingt-dix ans, il accusa Servius Galba devant le peuple.

Lorsque Caton se présenta pour demander la censure, les nobles, qui s'étaient déclarés contre lui dans toutes les occasions de sa vie. ne manquérent pas alors de se réunir pour l'en écarter. Ils regardaient comme une flétrissure pour la noblesse de souffrir que des geus d'une naissance médiocre, et comme ils les appetaient, des hommes nouveaux, fussent élevés au plus haut degré d'honneur et au comble des dignités. Indépendamment de cette jalousie qui leur était deveuue comme naturelle, tous les compétiteurs de Catou qui demandaient cette charge conjointement avec lui faisaient les derniers efforts pour l'en exclure, afin de l'obtenir pour eux-mêmes. Il faut pourtant excepter de ce nombre L. Flaccus, qui avait été consul avec lui, et qui u'avait garde de lui être contraire, puisque c'était lni, comme nous l'avons marque ailleurs, qui avait fait connaître Caton au peuple, et qui lui avait ouvert l'entrée aux houueurs. Enfin, et ceux-ci u'élaient pas le moins à craindre, plusieurs qui avaient pris à tache d'offenser Caton en toute rencontre .

« vit omnia fregerit. » ,Lav.)

et qui use le croyaient pas homme à oublier les offenses; d'autres qui viviaent dans l'éclat et la magnificence, et dont plusieurs avaient às reprochet une vie dérâglée et des mœurs corrompues; tous les vicieux, en un mot, redutaient l'aussérité d'un censur déclaré de tout temps contre tout fissée et tout lune, enemai irfecoulishée des méchants, et iuflectible dans tout ce qui était du deroir de sa charge.

Au milieu d'intrigues si violentes, Caton, loin de recourir à la flatterie ou aux bassesses. comme c'était assez la coutume des candidats. paraissait dans la place publique d'un air presque menaçant, et reprochait à ses ennemis « qu'ils ne s'opposaient à lui que parce qu'ils « apprébendaient un censeur libre, ferme et « courageux. Il représentait eu même temps « aux citoyens que , les désordres allant tou-« jours en croissant, et menacant la repu-« blique d'une ruine prochaine, il ne fallait « pas se flatter de les pouvoir guérir par des « remédes anodins, et qu'il était de leur sa-« gesse de choisir pour une opération si im-« portante, non les plus doux et les plus gra-« cieux des médecins, mais les plus fermes a et les plus vigoureux. Et il ne feignalt pas « de dire que ces médecins intrépides, qui « leur étaient nécessaires , n'étaient autres « que lui-même, ct, parmi les patriclens, « le seul Valérius Flaccus ; que ce n'était « qu'avec un tel collègue qu'il pouvait es-« perer de réformer les nouveaux abus, de « couper jusqu'à la racine le luxe et la mol-« lesse qui avaient déjà gagné toutes les par-« ties de l'état, et de rappeler l'austérité de « l'ancienne discipline. »

Infanite que ceu la Rece une grande idée Infanite que ceu la Rece une grande idée Infanite que ceu la Rece une ceu ceu ceu ceu la ceu de la ceu transferie de la ceu la ceu la ceu peuple romain edit lei même un grand fond, de sagesse et une grande élévision de sentiments, pour pecche partiqu'il prist. Maigri la cabale, non-seulement l'état tout d'une voir Caton pour ceuseur, mais il air voir Caton pour ceuseur, mais il air voir Caton pour ceuseur, mais il air vair demande, pour ceitigne l. Valerius qu'il avait demande, per peuple ceiga. Le verte, asses couvent méprisée, s'ouvre quedquédis un chemin à travers les plus grande obstates.

L'ouverture de l'exercice de la censure

<sup>«</sup> nià, în patientià laboris periculique, ferrei propè cor-« poris animique : quem ne senectus quidem, que sol-

excita une grande attente , mélée de crainte pour plusieurs. La première chose que fit Caton, ce fut de nommer prince du sénat son collègue et son ami , L. Valérius Flaccus, Ils privérent de leur dignité sept des sénateurs, dont il v en avait up nou moius illustre par sa naissance que par les charges honorables qu'il avait exercées: c'était L. Quintius Flamininus, homme consulaire, et frère de celui qui avait vaincu Philippe. Sur la requête de ce dernier, Caton exposa la raison qu'il avait eue d'user d'une telle sévérité. Cette raison était fort grave, L. Quintius, pendant qu'il commandait dans la Gaule avec l'autorité de consul, pour faire plaisir à une courtisane qui avait témoigné uue grande euvie de voir mettre à mort un homme, fit ameuer de la prison un criminel, et lui fit trancher la tête en prêsence de cette conrtisane pendant qu'ils étaieut à table. Les circonstances de cette action sont racontées diversement, mais le fond est le même. Le conpable nia le fait. Catou lui défèra le serment. Il n'osa passer outre, tant la religion du sermeut était respectée chez les

Sa condulte à l'égard de Scipion l'Asiatique " ne lui fit pas tant d'honneur. En faisant la revue des chevaliers romains, il lui ôta le cheval que loi entreteuait la république, c'est-à dire qu'il le dégrada du raug de chevalier. Cette rigueur ue fut pas approuvée, et parnt être une suite de sa jalousie et de sa mauvaise volonté à l'égard de Scipion l'Africain.

Le grand dessein de Caton, et il était bien digne de lui, s'il avait pu y réussir, c'était d'extirper entièrement le luxe, qu'il regardait comme devant un jour causer la ruine de la république. Il ne pouvait pas l'altaquer de front et de vive force : le mai commencait à devenir general, et avait dejà gagne presque tous les ordres de l'état. Sa ressource unique était de lui porter des coups indirects, et d'essaver de le faire tomber en le minant peu à peu. Une des principales fonctions des ceuseurs était d'exiger de tous les citoyens un

élat de leurs biens, pour être à portée d'y proportionner la taxe qu'on devait leur imposer. Ils avaient le droit de fixer l'estimation du bien des particuliers au prix qu'il leur plaisait. On faisait prêter serment aux citoyeus avant qu'ils donnassent leur déclaration, et l'on a observé que jamais aucun n'avait énoucé faux : fidélité bieu admirable, surtout dans la matière dout il s'agit, où l'ou croit pour l'ordinaire que l'ou peut tromper innocemment. pourvu qu'on le fasse impunément.

Avant Catou, les meubles, les équipages, les habits , la toilette des femmes , n'entraient point dans l'estimation des biens que les citoyens étaient obligés de fournir aux censeurs. Cependant c'est en quoi le luxe a graude occasion de se déployer. Caton les y comprit de la manière qui va être explignée. Si les effets qui viennent d'être énoncés coûtaient d'achat plus de quinze mille as, ou, comme Plutarque l'exprime, plus de quinze ceuts dragmes, c'est-à-dire plus de sept cent cinquante de nos livres, alors ces effets entraient dans l'estimatiou. Après cela on les faisait estimer dix fois autant qu'ils avaient coûté d'argent, et l'on imposait trois as de taxe pour chaque mille de l'estimation : de sorte qu'une chose qui était , par exemple , do prix de seize mille as , ou de huit cents livres , il la faisait estimer cent soixante mille as, on huit mille livres, et imposait vingt-quatre livres pour la taille. Ainsi l'on payait de taxe viugt quatre livres pour un effet qui n'avait coûté et ue valait réellement que huit cents livres. Les esclaves, avant Caton, étaient compria

dans l'estimation des biens; et eu effet ils en faisaieut quelquefois une grande partie. Mais Catou ordonna que ceux qui, étaut au-dessous de l'age de vingt ans, auraient été achetés, depuis le deruier cens, dix mitle as ou plus, seraient estimés dix fois autant qu'ils avaient coûté, et, par conséquent, cent mille as pour dix mille; et il imposa, comme sur les effets dont on a parlé auparavant, trois pour mille,

Je ue sais pas si ces nouvelles impositions étaient un remède bieu efficace contre le luxe, parce qu'il faudrait pour cela connaître jusqu'où atlaient ces dépenses ; et elles pouvaient aller fort loin. Mais il me paralt que le principe de Caton était excellent en lui-même, et

anciens!

<sup>1</sup> Liv. lib. 39 . can. 42

<sup>2</sup> Liv. lib. 39, cap. 11.

que, si l'on pouvait charger de grosses latres tout eç qui fili li matière du luse, ce semit peut-être un moyen, sinon de le détraire, du moins de l'affaiblir et de le diminer considérablement. Ne serait-ce pas rendre un grand serice à la nation entière, et surtout à notre noblesse, si digne d'estime et de considération par son courage, encore plus par son réle et son dévouement pour le prince, que d'aboit dans les armés es dépensés folles et insensées dont personne n'ignore les inconvéuients et les saites funestes?

Ces réformes qu'introduisit Catou, et quelques autres eucore que j'omets, firent beaucoup erier contre lui. Mais comme c'était la vue senle du bien public qui le faisait agir. Il ne fut point sensible à toutes ces clameurs , et demeura toujours ferme et inébranlable dans le parti qu'il avait pris '. Il paraît que le peuple, malgré toutes les contradictions des grands et des riches, applaudit généralement à la manière dont Caton s'acquitta de sa censure : car il lui érigea nne statue dans le temple de la Santé, et mit au bas, pour inscription, non ses combats ni ses victoires , ni son triomplic , mais ce qui suit : A l'honneur de Caton . parce que, ayant trouvé la république romaine dans un état de décadence pour les mœurs, il l'a rétablie et redressée pendant sa censure par de saintes ordonnances, par de sages établissements, et par de salutaires instructions.

Le peuple, jusque-là, ne lui avait point encore fait un parell honneur. Et comme plusieurs lui témoignaisent leur étonnement de ce que beaucoup de gens sans mérite et sans nom avaient des statues, et que lui n'en avait point: Jaime beaucoup mieux, leur dissil-il, que l'en demande pourquoi l'en n'a point érigé de statue à Caton, que pourquoi en lui en a érigé.

Les deux censeurs s'appliquérent aussi a différents ouvrages pour la commodité du public. Ils firent paver de pierres plusieurs abreuvoirs, nettoyer les égouts dans les endroits qui avaient besoin de cette réparation, et ils ordonnèrent qu'on en fit de nouveaux dans le mont Aventin, ci dans d'autres ondroits de la ville oil it il; en avant piont encore. Calon, en particulter, entrepet d'éterer une bosilique ou pains aux depens du public, and palex, a-decises de litera de servicione de dans cette entreprise. L'edifects de poetruju dans cette entreprise. L'edifects de poetruju entre cette entreprise. L'edifect de poetruju entre cette entreprise. L'edifect de poetruju Porteinus; preuve que Calon, selon le grant principe da prople romain, simiai suant la magnificance publique qu'il était ennent da particular de l'edit entre de la principe de prople in delle ennent da particular principe de prople de l'edit ennent da particular de l'edit pour l'edit pour la principe de prople in principe de prople in delle ennent de particular son magnificantum d'iligit.

Les consuls de cette année ne firent rien de remarquable.

- M. CLAUDIUS MARCELLUS .
- Q. FABIUS LABÉO.

Les deux nouveaux consuls curent pour département la Ligurie.

Quelques troupes de Gaulois 5 avant passé les Alpes, et étant entrès en Italic vers la fin de l'année 566 par des défilés inconnus jusqu'alors, s'étaient avancés dans le pays des Vénétes, et, sans y faire aucun ravage ni aucune hostilité, ils avaient choisi, assez près du lieu où fut bâtie, peu de temps après, Aquilée, une place propre pour s'y établir. Les Romains avaient envoyé sur-le-champ des ambassadeurs au delà des Alpes pour demander raison de cette démarche. Il leur fut répondu que cette entreprise n'avait point été faite de l'antorité ni du consentement de la nation, et qu'on ne savait pas ce qu'étaient allés faire en Italie ceux dont Rome se plaignait. Ils étaient actuellement occupés à la construction de leur place. Le préteur eut ordre d'empêcher cette entreprise, sans employer la force des armes autant qu'il le pourrait : que , s'il était contraint de leur déclarer la guerre, il devait en avertir les consuls, l'intention du sénat étant que l'un des deux meuat ses légions coutre ces barbares.

Plutarch. Cal. maj.

<sup>\*</sup> Clc. pro Mur. lib. 78, \* An. R. 569; av. J. C. 183.

An. R. 569; av. J. C. 1 Liv. lib. 39, cap. 22.

<sup>4</sup> Liv. Hb. 39, cap. 45.

Depuis que le bruit s'était répandu chez les f peuples voisins de la Macédoine que ceux qui allaient à Rome porter des plaintes contre Philippe y étaient écoutés, et que plusieurs s'étaient bien trouvés de l'avoir fait, grand nombre de villes, et même de particuliers, y vinrent proposer leurs griefs contre un prince dont le voisinage leur était fort à charge à tons, dans l'espérance ou d'être effectivement soulagés des torts qu'ils prétendaient avoir recus, ou du moins de s'en consoler en quelque sorte par la liberté qu'ils anraient de les pouvoir déplorer. Le roi Euméne entre autres, à qui, par l'ordre des commissaires romains et du sénat, les places de Thrace devaient être remises, envoya des ambassadeurs, à la tête desquels était son frére Athénée . pour donner avis au sénat que Philippe ne retirait point ses garnisons de la Thrace, comme il avait promis de le faire, et pour se plaindre de ce qu'il avait envoyé du secours en Bithynie à Prusias, qui faisait la guerre à Enmène.

Démétrius, fils de Philippe, était actuellement à Rome, où nous avons vu que son pére l'avait envoyé pour veiller à ses intérêts II avait à répondre à un grand nombre de chefs d'accusation formés contre son père, dont le détail devenait fatigant et la discussion immense. Le sénat, voyant donc que ce jeune prince, peu accoutumé à parler en public, s'embarrassait et se déconcertait, lui fit demander, pour le tirer de cette peine, si le roi son père ne lui avait point donné quelques mémoires, et se contenta de lui en entendre faire la lecture. Philippe s'y justifiait le mieux qu'il lui était possible sur la plupart des faits qu'on lui objectait : mais il faisait sentir surtout combien il était mécontent des décrets portés à son sujet par les commissaires que Rome avait nommés, et de la manière dont il avait été traité. Le sénat comprit aisément où tout cela tendait: et, comme le jeune prince tachait d'excuser certaines choses, et, par rapport à d'autres, assurait que tout se ferait selon le bon plaisir de Rome, le sénat lui répondit « que Philippe n'avait pu rien faire de

« plus sage et qui fût pins agréable au sénat « que d'envoyer Demetrius son fils à Rome « pour apaiser les plaintes qui s'étaient élevées « contre lui : qu'à l'égard du passé. le sénat « pouvait dissimuler, oublier, souffrir beau-« coup de choses; que pour l'avenir il se fiait « aux paroles que donnait Demetrius : que . « quoiqu'il fût près de quitter Rome pour re-« tourner en Macédoine, il y laissait pour « otage de ses dispositions son bon cœur et « son attachement pour Rome, qu'il saurait « conserver inviolablement sans donner in-« mais atteinte au respect qu'il devait à son « père: que, par considération ponr lui, on « enverrait des ambassadeurs en Macédoine . « pour rectifier sans bruit et sans éclat ce qui « jusque-là aurait pu être fait contre les règles : « qu'au reste, le sénat était bien aise que Phi-« lippe sentit qu'il était redevable à son fils « Démêtrius de la manière dont le peuple « romain agissait à son égard. » Après cette audience, le jeune prince partit pour la Macédoine. Ces marques de considération que lui donnait le sénat pour relever son crédit auprès de son père ne servirent qu'à exciter l'envie contre lui, et causérent dans la suite sa perte.

Tite-Live', en rapportant la triste fin de l'Illistre Philogèmen, que l'on trovera décrite daus l'Illistoire Ancienne, fait observer que plusieurs auteur; grees et latins outer devoir averir la postérité que cette année avait été célère par la mort de trois pius grands espitaines de leur temps, Philogèmen, Aunibal et P. Scippon, observation qui ferguier, mista de niveau avec les généraux des deux plus puissentés villes du morde.

Nous avons perdu de vue Annibal' depuis la pair honleuse qu'Aniochuis conclut avec les Romains, dont une des conditions était qu'il teur livrenit ce grand homme. Annibal ne lui en lisise pas le temps, et se retira d'abord dans l'ûle de Crête, puis chez Pruslas, roi de Bithyule, à qu'il il reulid de bous services dans la guerre que ce prince entreprit bientôl après contre Eumène, roi. de Per-

Liv. lib. 39, cap. 16, 17.

Liv. lib 39, cap. 50. — Blst Arc. tom H.
 Liv. lib 39, cap. 51. — Corn. Nep. in Annib. cap. 9-11. — Justin. lib 33, cap. 1

game, aml et allié des Romains. Ceux-ci ne l l'y laissèrent pas longtemps eu repos, et firent porter des plaintes à Prusias de ce qu'il donnait chez lui un asile à l'eunemi déclaré des Romaius. Prusias, pour leur faire sa cour, ne eraiguit point de trahir son hôte, Annibal, avant trouvé fermées toutes les issues par lesquelles il essaya de se sauver, se fit apporter le polsou qu'il gardait depuis longtemps pour s'en servir dans l'occasion, et, le tenaut entre ses mains : Délivrons . dit-il . le peuple romain d'une inquiétude qui le tourmente depuis longtemps , puisqu'il n'a pas la patience d'attendre la mort d'un vieillard. La victoire qu'il remporte aujourd'hui contre un homme désarmé et trahi ne lui fera pas beaucoup d'honneur dans la postérité. Après avoir fait des imprécations coutre Prusias, et invoqué contre lui les dieux protecteurs et vengeurs des droits sacrés de l'hospitalité, il avala le poison, et mourut âgé de soixante-cinq ans.

poison, et mourait age de soixante-cinq ans.

Pour ne poiut interrompre la suite de l'histoire, je remets à un autre temps les réflexions sur le caractère d'Annibal et sur celui de Scipion, dont ce serait lel la place naturelle.

Il a été rapporté ci-dessus que les Gaulois avaient passé les Alpes pour s'établir en Italie, et qu'actuellement ils étaient occupés à y bâtir une ville dans le pays des Vénètes!. Dés que le consul Marcellus parut, ces barbares se rendirent à lui. Ils étaient au nombre de douze mille, n'ayant la plupart d'autres armes que celles qu'ils avaient enlevées dans les campagnes. Ils curent beaucoup de peiue à se résondre de les lui livrer, aussi bien que les autres effets qu'ils avaient pillés dans le pays, ou qu'ils avaient apportés avec eux. Aussi envovérent-ils des ambassadeurs à Rome pour se plaindre. Quand ils eurent été introduits dans le sénat par le préteur C. Valérius, ils représentérent « qu'avant été obligés d'aban-« donner la Gaule, leur patrie, incapable de « nourrir la multitude d'habitants dont elle « était surchargée, ils avaient passé les Alpes « ponr chercher ailleurs quelque établisse-« ment : qu'ils s'étaient arrêtés dans le pre-« mier lieu qu'ils avaient trouvé inculte et « inhabité, où ils avaient commencé à se bâtir « qu'ils n'étaient pas venus dans le dessein de « nuire à personne, ni d'usurper les villes on « les campagnes des autres peuples : qu'ils « étaient dans cette situation lorsque Marcel-« lus lés avait envoyé sommer de se rendre, « ou de se préparer à la guerre : que, pour « eux, préférant une paix certaine, quoique « peu honorable, à la gnerre dont on les me-« nacait , ils s'étaient d'abord confiés à la « bonne fol du neuple romain plus véritable-« ment encore qu'ils ne s'étaient soumis à sa « puissance; que peu de jours après on leur « avait ordonné d'abandonner leur ville et leurs a terres, et que, dans le temps qu'ils songeaient « à se retirer sans faire bruit, et à aller cher-« cher une demeure dans quelque autre con-« trée où l'on voudrait bien les souffrir, on « leur avait ôté leurs armes et tous les autres a effets qu'ils pouvaient emporter ou faire « marcher devant eux : qu'ils priaient le sénat « et le peuple romain de ne les pas traiter. « eux qui s'étaient rendus sans avoir commis « aucune hostilité, plus durement que des « ennemis qu'ils auraient vaincus par la force

« des maisons, ce qui marquait clairement

« des armes. » Le sénat leur fit répondre « que, quoiqu'ils « eussent eu tort de passer en Italie, et de bå-« tir une ville dans un pays qui ne leur appare tenait point, sans la permission des magis-« trats romains qui commandaient dans la « province, cependant il n'approuvait pas la « rigueur dont on avait usé à l'égard d'un « peuple qui s'était soumis : qu'ainsi il enver-« rait avec eux des ambassadeurs au consul « pour lui ordonner de leur restituer tout ce e qu'on leur avait pris, à condition qu'ils s'en « retourneraient dans leur pays : que les mê-« mes ambassadeurs passeraient les Alpes, « pour déclarer aux chefs des peuples qui ba-« bitent au delà qu'ils eussent à contenir leurs « sujets dans le pays : que les montagnes qui « les séparaient étaient des bornes que la na-« ture elle-même semblait avoir placées à « dessein et rendues presque impraticables « pour séparer les deux régions, et que ceux « qui entreprendraient de les franchir dans la « suite s'en trouveraient mal. »

Les peuples qui habitaient au delà des Alpes firent aux ambassadeurs une réponse pleine d'honuêtetés et de raison. « Leurs an-« ciens se plaignirent même de la trop grande e douceur dont le peuple romain avait usé « avec une troupe de gens qui, étant sortis « de leur patrie sans l'ordre de la nation, « avaient entrepris de bâtir une ville dans un « pays etranger sans la permission des maîtres « du pays : que leur témérité méritait d'être « punie sévèrement, pour ôter à d'autres l'en-

« vie d'en faire autant, » Après ce discours, ils firent des présents aux Romains, et les accompagnèrent par honneur jusqu'aux coufins de leur pays. Marcellus, ayant ainsi chassé les étrangers

de sa province, passa, avec la permission du senat, en Istrie. Son unique exploit fut d'y fonder, à Aquilée, une colonie de Latins. On en établit aussi deux de Romains, l'une à Modene (Mutine), et l'autre à Parme; enfin une dernière de Romains aussi, à Saturnia, dans le territoire appelé Caletran, en Etrurie.

> CN. BERRYS TAMPHILES 1. L. ÆMILIUS PAULUS.

Paul Emile ne parvint au consulat qu'après avoir essuyé plusieurs refus, ce qui arrivait assez souvent aux plus gens de bieu, et à ceux qui avaient le plus de mérite. Ces refus étaient apparemment une suite de son caractère froid, grave, sérieux, et ne sachant pas se plier ni prendre des manières insinuantes pour caresser et flatter le peuple.

Nous avons marqué auparavant que Démétrius, fils de Philippe, était retourné de Rome en Macédoine. Le retour de ce prince y produisit différents effets, selon la différente disposition des esprits. Le peuple, qui craignait extremement les suites de la rupture avec les Romains et de la guerre qui se préparait, vovait d'un bon œil Démétrius, dans l'esnérance qu'il serait le conciliateur et l'auteur de la paix. D'aitleurs, il le regardait comme celui qui devait monter sur le trône après la mort de son père; car, quoique pour l'âge il fût le endet, il avait sur son frère l'avantage d'être incontestablement légitime ; au lieu que Persée, reconnu pour tel par Philippe, passait, ou pour être né d'une concubine, ou même pour avoir été supposé. On ne doutait point non plus que les Romains ne dussent placer Démétrius sur le trône de son père, Persée n'ayant aucun crédit auprès d'eux. C'étaient là les bruits communs.

Aussi, d'un côlé, Persée avait beaucoup d'inquiétude, eraignant que l'avantage de l'age ne fut pour lui un faible titre, sou frère lui étant supérieur dans tout le reste; et de l'autre, Philippe, jugeant bien qu'il ue serait pas mattre de disposer du trône à son gré, regardait d'un œil ialoux et redoutait le trop grand crédit de son ieune fils. Il vovait aussi avec peine se former de son vivant même et sous ses yeux comme une seconde cour, par l'affluence et le concours des Macédoniens chez Démétrius. Il faut avouer que le ieune prince lui-même n'était pas assez atteutif à prévenir ou à guérir l'indisposition des esprits. Au lieu de tacher d'amortir l'envie par des manières douces, modestes, complaisantes, il ne faisait que l'aigrir et l'irriter par un certain air de flerté qu'il avait rapporté de Rome, faisant valoir les marques de distinction qu'il y avait reçues, et ne dissimulant point que le sénat lui avait accorde plusieurs choses qu'il avait auparavant refusées à son père. Voità ce que produisent la vanité et l'aveugle complaisance en son propre mérite, vrai ou supposé : défaut assez ordinaire aux jeunes princes et aux jeunes seigneurs, et qui leur reud juutlles et souvent même pernicieuses leurs meilleures qualités!

Le mécontentement de Philippe augments encore beaucoup à l'arrivée des nouveaux amdassadeurs, auxquels Démétrius faisait presque plus régulièrement sa cour qu'à son père même; surtout lorsqu'il se vit obligé d'abaudonner la Thrace, d'eu tirer ses garnisons, et de subir d'autres désagréments conformément aux décrets des premiers commissaires, ou sur les nouveaux ordres qui lui étaient venus de Rome. Il n'obcissait qu'avec répugnance et frémissant en lui-même de colére; mais il obéissait néanmoins, pour ne pas s'attirer sur les bras une guerre à laquelle il ne s'était pas encore assez préparé. Pour ôter même tout soupcon qu'il y songeat, il porta ses armes jus-

Aa. R. 570; av. J. C. 192.

Liv. lib. 39, cap. 53.

que dans le milicu de la Thrace, contre des [ peuples pour lesquels les Romains ne s'intéressaient en aucune sorte.

Mais ses dispositions n'étaient pas inconnues à Rome, Marcius, l'un des commissaires qui avait signifié à Philippe les ordres du sénat, rapportait que tous les discours et toutes les démarches du roi anuoncaient une guerre prochaine 4. Pour s'assurer davantage des villes maritimes, ce prince en fit sortir tous les liabitants avec leurs familles, les transporta dans la partie de la Macédoine la plus septentrionale, et mit à leur place des Thraces et d'autres penples barbares, sur lesquels il croyait pouvoir compter dayantage. Tout le pays retentissait de plaintes, de gémissements, d'exécrations contre Philippe. Il n'en devint que plus furieux, et exerça des cruautés inouïes contre ses peuples. On en peut voir la description dans l'Histoire Ancieune, et surtout la déplorable aventure de toute une illustre famille réduite au désespoir.

L'horreur de ce tragique événement alluma encore de nouveau la baine contre Philippe. On le détestait publiquement comme un tyran cruel; et l'on faisait partout, contre lui et contre ses enfants, des imprécations horribles, qui eurent bientot leur effet ', dit Tite-Live, les dieux l'ayant livré à une furenr aveugle qui le porta à sévir contre son propre sang,

Persée voyait avec une peine et une donleur infinie que la considération de son frère Démétrius dans la Macédoine et son crédit chez les Romains angmentaient de jonr en jonr's. Nous avons rapporté fort au long dans l'Histoire Ancienne<sup>5</sup> le complot secret de ce prince scélérat contre Démétrius pour s'assurer le trône à son préjudice : le procès qu'il lui intenta devant Philippe; les plaidoyers de l'un et de l'autre ; l'arrêt de mort que prononça le roi contre Démétrius sur la déposition des témoins subornés par Persée, et l'exécution cruelle de cet arrêt par la voie du poison.

Il se passa près de deux ans sans qu'on dé-

Liv. 11b. 40, cap. 3, 4.

couvrit rien du complot formé par Persée contre son frère'. Cependant Philippe, devoré de chagrin et de remords, pleurait sans cesse la mort de son fils, et se reprochait à lui-même sa cruauté. Le fils qui lui restait, qui se comptait déjà pour roi, et à qui les courtisans commençaient à s'attacher, le regardant comme devant être bientôt leur maître, ne lui causait pas moins d'amertume. Il était outré de voir sa vieillesse méprisée, les uns attendant sa mort avec impatience, et les autres même ne l'attendant pas. La découverte entière du complot formé contre son fils Démétrius mit le comble à sa douleur. Tonrmenté d'insomnies continuelles, il s'imaginait voir presque toutes les nuits l'ombre de ce fils innocent qui lui reprochait sa mort et le chargeait de malédictions. Il prenait des mesures pour empêcher que Persée, outre l'impunité, ne pût encore jouir du fruit de son crime; mais le temps lui manqua, Il rendit l'âme en pleurant l'un de ses fils, et prononcant des exécrations contre l'autre. Il avait régné quarante-deux ans. Persée monta sur le trône. Je reprends le fil de l'histoire, que j'ai in-

terrompu pour mettre tout de suite ce que j'avais à dire sur Philippe. Il ne se passa rien de considérable pendant

l'année de Rome 570, ni dans la Ligurie, qui était le département des deux consuls, ui dans les deux Espagnes, L'événement le plus remarquable de cette

année fut un jugement rendu par les commissaires romains entre le penple carthaginois et le roi Masinissa 9, 11 s'agissait de la possession d'un territoire que Gala, père de Mesinissa, avait conquis snr les Carthaginois. Syphax en avait depuis chassé Gala, et dans la suite l'avait rendu aux Carthaginois, en considération d'Asdrubal, son beau-père. Enfin, cette anuée meme. Masinissa venalt de s'en emparer de nouveau. L'affaire fut débattue par les parties devant les commissaires de Rome envoyés sur les lieux, avec la même chaleur qu'elle avait été auparavant disputée les armes à la main. « Les Carthaginois se « croyaient bien fondés à revendiquer un bien

<sup>\* «</sup> Que dire brevi ab omnibus dils esnudlier, ut se-« viret lose in suum sanguinem, effecerunt. » (Liv.) 2 Liv. Nv. 40, cap. 5-15.

<sup>1</sup> Tome II.

<sup>1</sup> Liv. lib. 10, cap. 51 56. 1 Liv lib 10, cap 17.

- « qui avait d'abord appartenu à leurs ancè- | laissèrent aux Romains ni le moven de faire « tres, et que Syphax leur avait restitué. C'é-
- a tait pour eux un double titre qu'ils faisaient « fort valoir, Masinissa, de son côté, disait qu'il
- « avait repris un canton qui avait fait partie
- « du royaume de son père, et qui lui appar-
- « tensit par droit de succession, et même par a droit de conquête : qu'outre la bonté de sa
- « cause, il avait pour lni la possession, » Les députés la lui laissérent sans prononcer sur le fond, dont ils renvoyèrent la connaissance au sénat.
  - P. CORNÉLIUS CÉTHÉGUS'. M. BÉBIUS TAMPHILUS.

Des que L. Æmilius Paulus, auquel, après son consulat, ou avait continué le commandement dans la Ligurie, vit le retonr du printemps, il fit passer son armée dans le pays des Liguriens Ingaunes', Les ennemis, le voyant campé sur leurs terres, lui envoyérent des ambassadeurs, en apparence pour lui demander la paix, mais en effet pour reconnaître ses forces et la situation de son camp. Æmilius. avant refusé d'entendre à ancun accommodement que premièrement ils ne se fussent rendus, ils parurent disposés à se soumettre, mais demandérent du temps pour faire entrer dans les mêmes dispositions une nation, disaientils, indocile et barbare. Le consul leur donna une trève de dix jours, à laquelle ils le prièrent d'ajouter une autre grâce, c'était qu'il n'envoyat point ses soldats chercher du bois et des fourrages au delà des montagnes voisines. parce que c'était le seul endroit de leur contrée qui fût cultivé. Dès qu'ils eurent obtenu ce point, ils rassemblérent tontes leurs troupes au delà de ces mêmes montagnes dont ils avaient eu l'adresse d'écarter l'ennemi. Quand elles furent en état d'agir, ils vinrent avec une multitude infinie de soldats fondre sur le camp du proconsul, qui ne s'attendait à rien moins, ct l'attaquèrent en même temps par toutes les portes. Ils continuèrent cet assaut pendant tout le jour avec tant de vigueur, qu'ils ne

4 An. R. 531; av. J. C. 181. Liv. lib. 40, cap 25-28.

sortir leurs troupes, ni l'espace nécessaire pour les étendre. Tout ce que pouvaient faire les Romains, c'était de s'amasser autour des portes, où ils arretaient l'ennemi, moins en combattant qu'en les lui fermant avec leurs

Après le coucher du soleil, lorsque les ennemis se furent retirés, Æmilius envoya deux cavaliers à Pise avec des lettres adressées au proconsul Cn. Bébius, par lesquelles il le priait de venir le tirer d'un danger où l'avait jeté l'ennemi par une surprise frauduleuse à l'occasion d'une trève. Malhenreusement Bébius avait envoyé ailleurs ses troupes. Tont ce qu'il put faire fut d'écrire au sénat, pour lui apprendre le péril d'Æmilius. Les Liguriens revinrent à la charge dès le lendemain. Le proconsul aurait bien pu prévenir leur retour et sortir hors de ses lignes; mais il crut qu'il valait mieux tenir les soldats renfermés dans les retranchements, et trainer les choses en lougueur, jusqu'à ce qu'il lui pût arriver des troupes de Pisc.

Les lettres de Bébius causérent une grande consternation dans la ville, d'autant plus qu'il ne paraissait pas qu'aucun secours pût arriver à temps. On fit néanmoins partir les consuls. Æmilius, n'apprenant aucune nouvelle de Bébius, crut que ses cavaliers avaient été arrêtés, et prit le parti de ne compter que sur luimême. Les assauts des ennemis étaient beaucoup moins vifs que dans les premiers jours. Ils ne prenaient plus leurs armes qu'après s'être remplis de vin et de viandes. An sortir de leurs retranchements, ils se dispersalent et ne gardaient aucun rang, se tenant assnrés que les Romains n'oscraient s'avancer hors de leur camp pour les recevoir. Ils venaient en cet état, lorsque les Romains, qu'Æmilius avait rangés en bataille, et qu'il avait vivement exhortés à bien faire leur devoir, secondés des cris de tons ceux qui restaient dans le camp, soldats, valets, vivandiers, sortirent par tontes les portes, et se jetérent sur les Lignrieus, Cenx-ci, autant effravés à cette attaque imprévue que s'ils étaient tombés dans quelque embuscade, demeurérent d'abord tout interdits; puis, ayant soutenu à peine pendaut quelques moments le combat ils s'enfuirent avec précipiation. Emilius ordonna la sec availera de les poursuivre, et de ne faire acue quarter à ceux qui leur tombenient sous la main. Le carrage fut horrible. Les Liquirens, yétant rélugiée na désordre dans leur camp, ne purent de défendre contre les vainaqueurs. Il en fut tut de ci pon-là plus de quiuxe mille, et il y en cut de pris caviren deur mille cinq cents. Trais jours après, toute la nation des Lignress inguaues er centil un processai, et lai respectation de la contra de la contra private. Les contra la contra sensi la privater. C. Maténna pri un cent dans en même lement restructure.

Æmilius envoya ces nouvelles à Rome, ct fit demander qu'il lui fot permis de sortir d'une province où il ne lui restait plus rien à faire, d'en ramener ses troupes avec lui, et de les congédier. Il obtint tout ce qu'il demandait du sénat, qui, de plus, à se considération, ordonna trois jours de fêtes et d'actions de grâces dans tous les temples.

Les Romains remportèrent ausst un trèsgrand avantage dans l'Espagne citérieure'. Q. Fulvius, qui y commandait en qualité de préteur, donna bataille aux Celtibériens, près de la ville d'Ebora 9. Il s'y conduisit avec autant de courage que de prudence. Les ennemls laissèrent sur la place vingt-trois mille hommes : on en fit quatre mille huit cents prisonniers. On leur prit plus de cinq cents chevaux et quatre-vingt-dix-huit drapeaux. Cette victoire fut suivie de la prise de Contrébie, et d'une nouvelle défaite des ennemis, qui y perdirent encore douze mille hommes, quatre cents chevaux, avec soixante et deux drapeaux. Le nombre des prisonniers monta à plus de cing mille.

C'est dans la présente année qu'en fouillant dans la terre on y trouva le tombeau du roi Numa Pompilius avec ses livres\*. Il en a été parlé ailleurs.

Manius Acillus Glabrion, en dédiant le temple de la Piété, fit élever, à l'honneur deson père Glabrion, la première statue dorée qu'on eut vue en Italie.

1 Liv. 11b. 40 , cap. 31-33.

Le proconsul L. Æmilius Paulus triompha des Liguriens Ingaunes 4. Ce qui contribua à rendre ce triomphe plus célébre, car on n'y porta ni or ui argent, ce fut une ambassade que les Liguriens avaient envoyée à Rome demander la paix pour toujours, et assurer le senat que les Liguriens avaient bien résolu de ne prendre jamais les armes, si ce n'était par l'ordre et pour le service des Romains, Le préteur Q. Fabius leur répondit de la part du sénat « que ce langage des Liguriens n'était « pas nouveau, mais qu'il leur importait plus « qu'à personne qu'ils prissent une façon de a penser et d'agir nouvelle et conforme à leurs a paroles : qu'ils allassent trouver les consuls, « et qu'ils exécutassent pouctuellement ce qui

a Liguriens. »
Le peuple romain rendit cette année aux Carthaginois cent de leurs otages; et de plus il leur procure la paix avec Masinissa, en empechant qu'il fussent atlaudes par ce prince, qui était armé, et qui occupait avec des troupes le canton contesté entre lui et les Carthaginois.

« leur serait ordonné; que ces magistrats

« étaient les sculs à qui le sénat voulût s'en

rapporter de la sincérité des intentions des

A. POSTUMIUS ALBINUS LUSCUS®, C. CALPURNIUS PISO.

La mort du dernier de ces deux consulterated un peu le départ des troupes?. Cependant P. Cornélius et M. Bébios, qui n'avaient rien fait de mémorable dans leur consulat, passèrent avec leur armée dans leur de la comparie de la consulat, passèrent avec leur armée dans leur authorités de la comparie de la consulation de authorités de la comparie de la comparie de la qui ne attendant pas qu'on les dui attaquer authorités de souveaux consuls, se rendirerat su nombre de doute mille. Les deux avois son avis de souveaux consuls, se rendirerat su nombre de doute mille. Les deux avois son avis dans les plaines, et de les diogrars if fort de bur pays, qu'il perdissent l'espériment d'y relourner; iamis. Ils étalent l'espériment d'y relourner; iamis. Ils étalent persudés que étatil vinique mogne de ter-

Selon quelques-uns, Talavera, sur le Lord septentrional du Tage, dans la Nouvelle-Castille.

<sup>3</sup> Liv. lib. 10, cap. 29.

Liv. lib. 40, cap. 24. Ap. R. 572, av. J. C. 180

<sup>1</sup> Liv. lib. 10, cap. 38-10.

miner la guerre de ce côté-là. Ils commandèrent donc à tons les Liguriens Apuans de desrendre des hantenrs qu'ils occupaient avec leurs femmes, leurs enfants, et tous leurs effets, pour être transplantés dans le Samninm. Les Liguriens envoyèrent d'abord des députés aux généraux romains pour les conjurer de ne les point contraindre d'abandonner le pays qui leur avait donné la uaissance, leurs dieux pénates, et les sépulcres de leurs ancêtres, offrant au reste de livrer leurs armes et de donner des otages. Mais trouvant les proconsuls inexorables, et ne se sentant pas assez forts pour soutenir la guerre, ils se déterminéreut à obéir. On les fit donc passer aux dépens de la république dans la demeure qu'on leur avait destinée, au nombre de quarante mille hommes libres avec leurs femmes et leurs enfants. On leur donna une somme d'argent pour acheter les choses dont ils auraient besoin dans leur nouvel établissement 1. Les deux proconsuls furent charges de la distribution du nouveau terrain, et de tont ce qui y avait quelque rapport. Quand le tout fut terminé, ils ramenèrent à Rome l'armée qu'ils avaient commandée, et obtinreut l'houneur du triomphe. Ils furent les premiers commandants qui triomphèrent sans avoir fait la

Cette même année les Celtibérieus<sup>3</sup>, sachant que le propréteur Fulvius Flaccus devait passer par un certain défilé, lui dressérent des embuches; et dés que les Romains y furent entrés, ils vinrent tout d'un coup les charger en même temps par deux endroits. Flaccus, ayant ordonne aux soldats de s'arrêter tout court, fait mettre tous les bagages en un tas; et sans faire paraître aucune crainte ni aucun embarras, il range ses troupes en bataille, en représentant aux soldats « qu'ils avaient affaire « à un ennemi qu'ils avaient déjà forcé denx « fois à se rendre : que ce qu'il avait de plus « qu'auparavant , ce n'était point la force ni « le courage, mais le crime et la perfidie : « qu'ils lui auraient l'obligation d'un retour « illustre et gloricux dans lenr patrie; au lieu

guerre.

« qu'ils se préparaient à v rentrer senlement « avec la gloire de leurs anciens exploits : « qu'en arrivant à Rome ils y porteraient leurs « épées presque encore fumantes d'un sang « récemment versé, et décoreraient leur « triomphe de dépouilles fraichement ensan-

Il u'en dit pas davantage. Les ennemis tombaient sur les Romains; et le combat, déià engagé anx extrémités, passa bientôt à toutes les parties de l'armée. On se battait partout avec une égale animosité. Mais bientôt les Espagnols, voyant qu'ils ue ponvaient résister any légions romaines en les combattant de front, tachérent de les enfoncer en les attaquaut en pointe. C'est un genre de combat dans lequel ils avaient taut d'avantage, qu'en quelque endroit qu'ils attaquassent Il n'était pas possible de les soutenir. Ils mireut en effet quelque désordre parmi les légions, et peu s'en fallut qu'ils n'ouvrissent le corpa de bataille; mais Flaccus, poussant son cheval vers les cavaliers des légions : « Si vous n'arrêtez « pas l'effort des ennemis, leur dit-il, notre « infanterie sera bientôt en déroute. Donblez « vos rangs, en réunissant la cavalerie des « deux légions ; et afin de tomber sur les en-« nemls avec plus de force , débridez vos che-« vaux et les ponssez à toute outrance. » Cette pratique singulière était ordinaire aux Romains. Ils exécutérent sur-le-champ ce qui leur était commandé, fondirent sur les Espagnols, rompirent toutes leurs lances, les repoussérent fort loin, et en firent un graud carnage. La cavalerie des alliès, à l'exemple de celle des Romains, se jeta aussi sur ce bataillon à demi vaiucu, et acheva de le reuverser. Comme ce corps faisait tonte l'espérance des ennemis, sa défaite entraîna celle de toute l'armée. Le carnage fut grand ; il resta anr la place dix-sept mille Celtibériens : il y en eut plus de trois mille de pris avec deux cont soixante et dix-sept drapeaux, et près de onze cents chevaux. Cette victoire coûta cher à Fulvins. Il perdit quatre cent soixante et douze citovens, mille dix-neuf alliés du nom latin. et trois mille Espagnols des troupes auxiliaires. Les Romains, après cet avantage qui les com-

blait d'une nouvelle gloire, s'en retournèrent

à Tarragone.

Le texte lei est vicieux, et l'on ne peut en conclure

Lev. lib. 40, cap. 39.

Le préteur Ti. Semprouist, qui y délt arnie dent jours apparant, vint au-devant de Fuivius, et le fisicia des grands avanlages qu'i avait remportes sur les euments de la république. Ces deux généraux convincent aisment des troupes qui seraient congédiées, et de celles qui resteraient dans la province. Après qu'ils eurent régle le out avec un parfait concert, Fuivins embarqua les soddats qui avaient leur conduisit

ses troupes dans la Celtibérie. Les deux consuls avaient en pour département la Ligurie 1. Ils y menèrent leurs légions par des chemins différents, Postumius, avec la première et la troisième, s'empara des montagnes de Baliste et de Suismont : et . en fermant les passages étroits par où les ennemis recevaient leurs provisions, il les affama, et, par la disette de toutes les choses nécessaires à la vie , les réduisit à la nécessité de se soumettre. Fulvius, qui avait été nommé en la place de Calpurnius, avant attaque du côté de Pise, avec la seconde et la quatrième légion , les Apuans qui habitaient aux environs dn fleuve Macra, les força à se rendre, et, en ayaut embarqué jusqu'à sept mille, il les transporta à Naples en côtoyant la Toscane. De là il les fit passer dans le Sampium, et les Incorpora avec leurs compatriotes, leur donnant aussi quelques terres à cultiver. A l'égard des Ligurieus qui habitaient les montagnes . Postumius fit arracher leurs vignes . brûler lenrs moissons, et à force de leur faire souffrir toutes les calamités de la guerre, il les contraignit à se rendre et à lui livrer leurs armes.

Cette même année, L. Daronius\*, préceur de l'année précédente, qui avait été chargé de réprimer les courses que faissient les piracis ill'griens sur les toots de l'Italie, revint à Rome, Après avoir exposé dans le sénat ce qu'il avait fait dous sa province, illassuras « que « le roi Gentius sétait l'auteur de tous les briggandages qui s'excryatent par mer : que « tous les vaisseaux qui avaient pillé les côtes de la mer supérieure lui appartensient :

« qu'il avait envoyé des ambassadeurs à ce « prince pour se plaindre de ces hostilités, « mais qu'ils u'avaient pu pervenir jusqu'à « lui. » D'un autre côté Gentius avait envoyé les siens à Rome , pour représenter au sénat « que précisément dans le temps que les am-« bassadeurs de Rome étaient venus à sa cour « pour lui faire leurs remontrances, il était « à l'extrémité de son royaume, dangereuse-« ment malade : qu'il priait le sénat de ne « pas ajonter foi à de fausses accusations que « ses eunemis avaient imaginées pour lui « nnire. » Cependant Duronius ajoutait à ce qu'il avait dit que plusieurs citovens romains ou alliés du nom latin avaient été maltraités dans ses états ; que l'on disait même qu'il retenait à Corfou plusieurs Romains prisonniers. Le sénat ordonna que tous cenx qui se plaignaient de pareilles violences seraient amenés à Rome, et que le préteur C. Claudius prendrait connaissance de cette affaire avant que l'on rendit réponse à Gentius et à ses ambassadeurs.

C. Menius¹, préteur de Sardaigne, à qui l'on avait douné la commission d'informer coutre les empoisonneurs dans l'Italie à la distance de dir milles de Rome (plus de trois lieues), manda alors su sent qu'il avait déjà condamné trois mille personnes couvaincnes de ce crime; mais que le nombre des coups-bles croissait à mesure qu'il faisait des re-cherches.

Ou accorda à ceux de Cnmes qui étaient Grecs d'origine, la permission de se servir de la langue latine dans les actes publics, et de faire annoucer par les crieurs dans la même langue les marchandises qu'ils vendaient à l'encau.

En ce même temps, Q. Fulvius Flaccas revint d'Espagne à Rome, combié de gloire; et dans le temps qu'il séjournait hors de Rome en attendant le jour de son triomphe, il flut créé cousul avec L. Manlius Acidinus son férer. C'est le seul exemple de deux frêres collègues dans le consulat, comme le remarque Velleius

1 Liv. ltb. 40, cap. 43.

<sup>1</sup> Liv. lib. 40, cap. 41.

Ce Mantius était propre frère de Fuivius, mais il était passé, par adoption , dans la familie des Mantius.

Paterculus, II. 8. Pcu de jours après il triompha des Celtibériens.

Le tribun du peuple L. Villius porta alors la première loi, qui déterminal fage nécessaire pour possèler chaque magistrature : ce qui di donner aux Villius le suramouf. Amolis. Nous avons dèja remarqué aliteurs que l'age requis pour la questure celát vinjete-pet nes; pour l'éditiée curule, trente-sept; pour la préture, quarantie; pour le coroulat, quarantie-l'oui, parsant : cette loi ne fit que le confirmer ci le fiter.

Q. FULVIUS PLACEUS!.

Le consul Fulvius <sup>1</sup>, dans son dernler combat contre les Cellibériens, s'était engagé par vœu à faire célébrer des jeux en l'honneur de Jupiter, et à faire bâtir un temple à la Fortune équestre. Les jeux furent célébrés pendant dis jours avec une grande magnificence. Ou tint aussitót aprés les assemblées pour

nommet ies ceuseurs? I.e. doist da pequie tomba sur M. Emilias Lépléas, qui peu unparavant avait été dere à la dignité de grandouffe, et sur M. Favius Nobilor, qui avait triomphé des Eulénes. Il y avait entre cui me inimité récipeure, qui avait étable par des cantestations violentes et dans le sénar, de denna I e peagle. Alors donc les nouveux cemeurs étant venus, seion la coutume, se paper sur leurs chieses curales dans les Champde-Mirs, suprés de l'avei de cé des, les tratt serce une grando multitude de clégrens; et Q. Cécilius Métellus leur parla en ces termes:

« Nous savons bien, censeurs, que le peuple romain vieut de vous rendre les arbitres « et les juges de notre conduite, et qu'en cette « qualité, c'est nous qui devons recevoir vos « avis et vos remontrances, et non pas vous « les notres. Permettez-nous cependant de « vous indiquer ce qui choque eu vous tous e les gens de bien, ou du moins co qu'ils « souhaiteraient que vous voulussiez bien ré-« former. Quand nous vous considérons cha-« cun séparément, Æmilius, et vous Fuivins. « nous ne connaissons personne dans Rome « que nous voulussious vous préférer, si l'on e nous renvoyait aux suffrages. Mais quand « nous your envisageons tous deux ensemble. « nous ne pouvous pas nous empêcher d'ana préhender que vous ne sovez mai assortis. « et qu'avant le cœur ulcèré l'un contre l'au-« tre , inutilement avez-yous et l'estime et « l'affection de tout le reste des citovens. a Depuis longtemps vous vous faites une « guerre qui ne peut manquer de vous être à a charge. Mais il est bien à craindre que de « ce jour elle ne le devienne infiniment plus a pour nous et pour la république qu'elle ne « l'est pour vous, Nous pourrions vous rape porter plusieurs raisons qui justifieraient « notre crainte, si ce n'était vous faire une « sorte d'injure que de regarder votre disa sension et votre haine comme irréconcilioa ble. Nous venons tous ensemble your con-« jurer de mettre fin aujourd'hui à vos inimi-« tiés dans ce lleu saint et respectable. Après « que le peuple romain vous a unis par l'asa sociation à une même charge, donnez nous a la joie de pouvoir nous flatter que de notre « côté nous vous aurons réunis par une sin-« cère et parfaite réconciliation : vous avez à « dresser le tableau des sénateurs, à faire la « revue des chevaliers, à travailler au dénom-« brement des citoyens, à clore la cérémonie « du lustre : dans ces fonctions, et dans pres-« que toutes celles de votre charge, vous ema plojerez cette formule de prière : Fassent a les dieux que l'affaire que nous traitons a tourne à l'utilité de mon collègue et à la a mienne. Faites ce qui est en vous pour e persuador le public que vous avez dans le « cœur, ausssi bieu que dans la bouche, ces « vœux solennels, ct que vous désirez avec « sincérité l'accomplissement des prières que e vous adresserez aux dieux. T. Tatius et « Romuins, après avoir combattu les armes « à la maiu au milieu de Rome, regnérent « ensuite dans cette même ville en paix et en « union : non-sculement les dissensions par-

<sup>1</sup> Liv. lib. 40, cap 44.

<sup>\*</sup> An. R. 573; av. J. C. 179.

<sup>1</sup> Liv. 1ib. 40, cap. 45, 46 et 51, 52.

Liv. 110. 40, cap. 10, 16 et 31, 32.

« ticulières, mais les guerres mèmes se ter-« minent par un accord pacifique; et l'on a « vu souvent des peuples, d'ennemis qu'ils

vu souvent des peuples, d'ennemis qu'ils
 étaient, devenir des alliés fidèles, et quel quefois les coucitoyens d'une même patrie.

« Les Albains, après la ruine de lenr ville, » passèrent à Rome, et furent incorporés avec « ses habitauts. Des Latins, des Sabins, ont

a été associés au penple romain. Cette maxi-« me : Les amitiés doivent être immortelles, a et les inimitiés mortelles, n'est devenue un

« proverbe que parce qu'elle est d'une vérité « qui a frappé tons les esprits. »

Un mnrmure d'applaudissement interrompit le discours de Métellus, et tous les assistants joignirent leurs prières anx siennes, et exhortèrent avec instance les censeurs à vouloir bien se réconcilier ensemble. Après quelques plaintes mutuelles de part et d'autre, chacun d'eux témoigna en son particulier que, si son collègne y consentait, il se rendrait à l'empressement de tant d'illustres citoyens. Sur les instances redonblées de tous les assistants, ils s'embrassèrent avec teudresse, et protestèrent qu'ils oubliaient de bon cœur tout le passé, et qu'ils renoncaient à tout ressentiment. La joie fut générale, et alla jusqu'à faire verser des larmes : on ne se lassait point de les louer, de les admirer : toute l'assemblée les suivit au Capitole, où Ils se rendirent dans le moment même. Le sénat appronva beaucoup et le soin que les premiers de la ville avaient pris de réconcilier les deux censeurs, et la facilité de ces magistrats à se rendre à leurs désirs. Il parut, par la manière dont ils se conduisirent pendant toute lenr magistrature, que c'était du cœur et sincèrement qu'ils s'étaient réconciliés : M. Æmilius Lépidus, l'un des deux censeurs, fut nommé par son collègue prince du sénat : ils firent plusieurs ouvrages, plusicurs bâtiments publics fort utiles et fort considérables.

De tels exemples sont d'un grand poids dans un état, et produisent de merveilleux effets sur les esprits, même dans les siècles postérieurs <sup>1</sup>. Je vois avec joie que Cleeron, longtemps après, cile le fait dont nous venons de parler, pour justifier sa démarche à l'égard de César, avec qui il avait cru devoir renouer l'amitié qui les avait liés longtemps emsemble, et qui depuis avait été interrompue. « Si, dit-

« il, je sacrifie mes ressentiments à la répu « blique, qui pent m'en savoir mauvais gré,
 « surtout me piquant, comme je le fais, de
 « régler ma conduite sur celle des grands
 « hommes de l'antiquité? L'histoire ne nous

a apprend-elle pas que M. Lépidus, qui fut
 devé deux fois an consulat, et grand-pon tife, le jour même qu'ou le nomma censeur,
 se réconcilia dans le Champ-de-Mars avec

« M. Fuhrins, son collègne, qui jusque-là avail eté son entem déclare, sifin de remplir.
« d'un commun accord , los fonctions d'une charge qui leur cisit commune? Et cette embre histoire ne nous apprend-elle pas encore, aussi blen que les vers d'un grand e poète ', que cette action fut généralement applaudie par tous les ordres de l'état "....
« J'ai toujours senti", vons les saver, messeurs, un ziels increyable pour la républi-

« que. C'est ce zele qui me réunit aujour-« d'hui, qui me réconcille, qui me remet en » bonne intelligence avec C. Cèsar. On en « portera tel jugement que l'ou voudra : mais je ne puls pas ne point être ami de « quiconque rend service à cette république, « notre commune mère. »

### § V. — CAGACTEGES ET CONPAGAISON D'ANNIBAL ET DE SCIPION L'APRICAIN.

Annibal et Scipion ayant joué un rôle éclataut dans l'histoire romaine, et méritant l'ant et l'autre d'être étudiés attentivement et connus à fond, j'ai cru devoir placer ici ce que j'en ai dit ailleurs 3, et réunir sous un même

t De Prov. Caus. n. 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apparemment Ennius, qui était ettaché à M. Fulvius Noblitor, et l'avait accompagné à la guerre d'Etolie.

a d'Ardeo, mihi crediic, Paires conscripti... incredide bill quodam amore pairie.... Hic me meus in rempabilicam animus prisilinos a eperconis cum C. Cinsare e roducti, reconciliat, restitoti lo gratiam. Quod voleni a denique homines existiment; nemiul ego possum essa a bend de republicà morenii non amicus. »

Dans le Traité des Etudes.

point de vue les grandes qualités qui leur sont communes, et les différences qui se rencontrent entre enx. Je m'imagine, en comparant ainsi leurs caractères, les mettre encore en quelque sorte anx prises ensemble : mais je laisserai anx lecteurs le soin de donner la préférence et d'adjuger la victoire à celui des den x heros qu'ils en jugeront le plus digne. Je n'entreprends pas néanmoins d'en faire une comparaison exacte, mais senlement d'en marquer les principaux traits. J'examineral dans ce parallèle les vertus militaires, et les vertus morales et civiles : ce qui fait le grand capitaine. et ce qui fait l'honnête homme,

### VERTOS MILITAIRES.

1. Etendue d'esprit pour former et exécuter de grands desselns.

Je commence par cette qualité, parce que c'est, à proprement parler, celle qui fait les grands hommes, et qui a plus de part au succès des affaires : c'est ce que Polybe appelle σύν νω πράττειν τὸ προτεθέν. Elle consiste à avoir de grandes vues; à se former de loin un plan; à se proposer un but et un desseiu dont on ne s'écarte jamais : à prendre toutes les mesures, et à préparer tous les moyens nécessaires pour le faire réussir, à savoir saisir les momeuts favorables de l'occasiou, qui passent rapidement et ne se remontrent plus; à faire rentrer dans son plan les accidents même subits et imprévus; eu uu mot, à prévoir tout, et à veiller à tout, sans se troubler ni se déconcerter par aucun événement ; car, comme le remarque le même Polybe 1, à peine le concours de toutes les mesnres le plus sagement concertées et exécutées est-il suffisant pour faire réussir un dessein : au lieu que sonvent l'omission d'une seule, quelque légère qu'elle paraisse, suffit pour en empêcher le succès.

Tel fut le caractère d'Annibal et de Scipion, Tons deux formèrent un projet grand, hardi, singulier, d'une vaste étendue, d'une longue suite, capable d'exercer les plus fortes têtes,

maia seul salutaire, et seul décisif. Aunibal, dès le commeucement de la guerre.

· ( Pag. 552.

comprit que le seul moven de vaincre les Romains était de les aller attagner dans leur propre pays. Il disposa tont de loin ponr ce grand dessein. Il prévit toutes les difficultés et tous les obstacles. Le passage des Alpes ne l'arrêta point '. Un capitaine si sage, comme l'observe Polybe, n'aurait eu garde de s'y engager, si auparavant il ne s'était assuré que ces montagnes n'étaient point impraticables. Le sucrès répondit à ses vues. On sait queile fut la rapidité de ses victoires, et combien Rome se vit près de sa perte.

Scipion forma un dessein qui ne paraissait guère moins hardi, mais qui eut un succès plus heureux; ce fut d'attagner l'Afrique dans l'Afrique meme. Que d'obstacles sembiaient s'opposer à ce dessein | N'était-il pas naturel . disait-ou, de défendre son pays avant que d'attaquer celui de l'ennemi, et d'assurer la paix dans l'Italie avant que de porter la guerre en Afrique? Quelle ressource resterait-il à l'empire, si Annibal vainqueur marchait contre Rome? Serait-il temps pour lors de rappeler à son secours le consul ? Oue deviendrait Scipion et son armée, s'il venait à perdre une bataille? et que ne devait-on pas craindre des Carthagiuois et de leurs aliiés réunis tous ensemble et combattant pour leur liberté et pour lenr vie, sous les yenz de leurs femmes, de leurs enfants et de lenr patrie ? C'étaient les réflexions de Fabius, qui paraissaient fort plausibles, mais qui n'arrêtérent point Scipion ; le succès de l'entreprise fit assez voir avec quelle sagesse elle avait été formée, et avec quelle habiteté elle fut conduite: et l'on recognut que dans les actions de ce grand homme rien ne venait du hasard, mais que tout était l'effet d'un solide raisonnement et d'une prudence consommée : ce qui fait le capitaine, au lieu que les coups de main ne font que le soldat.

## 2. Profond secret.

Un des moyens les plus nécessaires pour faire réussir une entreprise, est le secret 1,

1 Pag. 201, 202,

2 Pag. 55th.

et Polybe reut qu'un général soit tellement impénérable sur ca ricle, que nou-eulemeut l'amité ni la familiarité la plus intime ne puisse jamais arracher de lui une seule parole indiscrète, mais qu'il ne soit pas possible, même à la plus subtile curiosité, de rien découvrir sur sou visage ni dans son air de ce qu'il a dans l'esprit.

Le siège de Caribagène fut la première enterprise de Sojion en Epagae, « i comme le premier degré à toutes ses autres conquêtes. Il ne s'en ouvrir qu'à Lélius seu, et il ne le mit dans sa confidence que parce que cela cital absolument nécessire. Ce ne put étre aussi que par le silence et par un profond secret que ressis une autre entreprise encore plus importante, et qui entraina la conquête de l'Afrique, lorsque Sépion brità de nuit les deux camps et tailla en pièces les deux armées des ennemis.

Les frequents succès qu'ent Annibal à dresser des embascades aux Romains, el à faire périr tant de généraux avec leurs meilleures troupes; à leur dévobre ses marches, à les surprendre par des attaques imprérues, à se surprendre par des attaques imprérues, à les surprendre par des attaques imprérues, à les surprendre par des attaques imprérues, à les surprendre potent de l'attage à l'autre sans y trouver d'obstacles de la part des ennement obsentue par les des l'aux de l'aux des de l'aux des l'aux des l'aux des des l'aux des l'aux des l'aux des des l'aux de l'aux des des l'aux des des l'aux des des l'aux des des l'aux des des l'aux des des l'aux des des des l'aux des

 Bien connaître le caractère des chefs contre qui l'on a à combattre.

C'est une grande habileté, et une partiet importante de la science militaire, de bien consultre le caractére des généraus qui comment l'armée connenie, et de savoir profiter de leurs débuits : car, dit Polybe, c'est l'ignorance on la ubelgience des cheés qui fait coloner la plupart des entrepries. Asfre de l'armée de la une de l'armée de l'armée

camp ennemi ', comme ce qui se passail dans les ien. Quand on eut croyée contre lul Paul Emile et Varron, il fut bientot informé du different craractère de ces deux chefs et de leurs divisions, distimilles discordezque imperiare; et il ne manqua pas de profier du caractère vif et bouillant de Varron, en jetant un appat et une amore à sa témérité par quelques légers avantages qu'il lui laisse remorer, qu'il renas duisse de l'incresse débite opporter, qui l'arres duissès de la fameuse débite opporter, qui l'arres duissès de la fameuse débite opporter, qui l'arres duissès de la fameuse débite

de Cannes.

Ce que Scipion apprit du peu de discipline
que les généraux des ennemis faisaient garder
dans deurs camps, fut ce qui lui donna la pensée d'y mettre le feu pendaut la nuit : entreprise dont le succès lui valut, comme je l'ai
dit, la conquéte de l'Afrique. 'Hare relata Scipioni spem fecerant, castra hostium per occasionem incendendi.

6 Entretenir dans les troupes une discipline exacte

La discipline militaire est comme l'âme de l'armée, qui en lie et unit ensemble toutes les perties, qui les met en mouvement ou les tient en repos selou le besoin, qui marque et distribue à chacune ses fonctions, et qui les contient toutes dans le devoir.

On convient que nos deux généraux excellèrent dans cette partie; mais il faut avoucr que, dans ce genre, le mérite d'Anuibal doit paraltre fort supéricur à celui de Scipion. Aussi l'ou a toujours regardé comme le dernier effort, et comme le chef-d'œuvre de l'habileté militaire, qu'Annibal, pendant seize ans qu'il fit la guerre dans une terre étrangère, si loin de sa patrie, avec des succès si différents, à la tête d'une armée composée, non de citoyens carthaginois, mais d'uu amas confus de plusieurs natious, qui n'avaient rien de commun ui pour les coutumes, ni pour le langage : dout les habits, les armes , les cérémonies, les sacrifices, les dieux même étaient différents : qu'Annibal , dis-je , les ait tellement liés eusemble, qu'il ne se soit jamais

<sup>\*</sup> e Omnia el hosilom hand secúa, quim sua, nota e erant. (Liv. 22, 41.) Nec quidquam corom que apud e hostes agebaniur, eum fallebat. » (Ibid. 28.) s Liv. lib. 30 cap. 3

élevé de sédition, ni entre elles, ni contre lui, quoique souvent les vivres leur eussent manqué, et que le paiement de leur solde eut été longtemps différé, Combien fallait-il pour cela que la discipline fut solidement établie et inviolablement observée parmi les troupes.

5. Vivre d'une manière simple, modeste, frugale,

C'est un bien mauvais goût, et qui marque peu d'élévation d'esprit et peu de noblesse d'âme, que de faire consister la grandeur d'un officier ou d'un général dans la magnificence des équipages, des meubles, des habits, de la table. Comment des choses si frivoles ontelles pu devenir des vertus militaires? Que supposent-elles, sinon de grandes richesses ? et ces richesses sont-elles toujours la preuve d'un mérite solide et le fruit de la vertu? C'est la honte de la raison et du bon sens, c'est la dégradation d'un peuple aussi belliqueux que le nôtre, que de nous réduire aux mœurs et aux coutumes des Perses, en introduisant le luxe des villes dans le camp et dans les armées. Le temps, les soins, les dépenses que tout cet attirail entraîne nécessairement après soi, un officier, un commandant, ne trouvent-ils point à quoi les mieux employer? et ne les doivent-ils point à leur patric? Les anciens capitaines pensaient et agissaient bien autrement.

Tite-Live fait d'Annibal un éloge que nous avons déjà rapporté, dont je ne sais si plusieurs de nos officiers ne croiraient pas devoir rougir. « Il n'y avait point de travail, dit-il. « qui pût lasser son corps ou abattre son

- « esprit. Il supportait également le froid et le « chaud. C'était la nécessité et le besoin , non « le plaisir, qui réglaient son boire et son mau-
- a ger. Il n'avait point d'heure marquée pour « dormir ; il donnait au sommeil le temps que
- a lui laissaicut les affaires, et il ne se le pro-« curait point par le silence ni par la mollesse
- « de son lit. On le trouvait souvent couché par « terre, dans une casaque de soldat, parmi
- « les sentinelles et les corps de garde. Il se « distingualt de ses egaux , non par la ma-
- « gnificence de ses habits, mais par la bonté
- « de ses chevaux et de ses armes »

Polybe, après avoir loué Scipion sur les vertus éclatantes qu'on admirait en lui , sa libéralité, sa magnificence, sa grandeur d'ame, sjoute que ceux qui le connaissaient de près n'admiraient pas moins en lui ' la vie sobre et frugale qu'il menait, qui le mettait en état de donner toute son application aux affaires publiques. Il n'était pas fort occupé de sa parure; elle était mâle et militaire, fort convenable à sa taille, qui était grande et majestueuse. Praterquam quod suapte natura multa majestas inerat\*, adornabat promissa casaries habitusque corporis, non cultus munditiis, sed virilis vere ac militaris. Ce que Sénèque 3 nous dit de la simplicité de ses bains et de sa maison de campagne nous laisse à juger de ce qu'il était dans le camp et à la tête des troupes.

C'est en menant de la sorte une vie sobre et frugale que les géneraux peuvent remplir cette partie de leur devoir que Cambyse recommande à son fils Cyrus avec tant de soin 4, commo extrêmement propre à animer les troupes et à leur faire aimer leurs chefs, qui est de donner l'exemple du travail aux soldats, en supportant comme eux, et même plus qu'eux , le froid , le chaud et la fatigue. En quoi 5, dit il . la différence sera toujours fort grande entre le général et le soldat, parce que cetui-ci, dans le travail, n'y sent que le travail et la peine : au lieu que l'autre, exposé en speciacle aux veux de toute l'armée, y trouve l'honneur et la gloire; motifs qui diminuent beaucoup du poids de la fatigue, et qui la rendent plus légère.

Ce n'est pas que Scipion fût ennemi d'ane joie sage et modérée. Tite-Live, en parlant de la réception honorable que lui fit le roi Phl-

Ayzivoue nai vintue, nai tặ diaveia nepe to moorably syreraminor, (Pouva. pag. 577.)

- 2 Liv. lib. 28, cap. 35.
- 8 Seneca, epist. 86. 4 Xenoph. in Cyrop. lib. 1.
- \* e Itaque semper Africanus (c'est le second Scipton) « socraticum Xenophontem to manibus babebat : eujus « imprimis isudabat illud, quod diceret, cosdem jabores « non esse æquè graves imperatori et militi , quôd ipse . honos inborem levigrem faceret imperatorum. » ( Cac.
- iib. 2, Turc. Quart. n. 62.) a Venientes regio apparatu accepit et prosecutus est e rez. Multa in co el desteritas el humanatas visa; qua

lippe lorsqu'il passo, avec son frère, par ses elasts, pour marcher contre Antichon, remarque que Scipion y fut très-sensible, et qu'il admira, dans le roi de Marédoine, l'esprit, la politisse, les grâces, doui il sut assaisonner les repas qu'il tui donna; qualités, ajoute Tite-Live, que cet illustre Romain, si grand dans tout le reste, truvait estimables, pour ru qu'elles ne dégénérassent point en luxe et en faste

# Savoir également employer la force et la ruse. Ce que dit Polybe est bieu vrai, qu'en fait

de guerre, la ruse et la finesse peuvent beaucoup plus que la force ouverte et les desseins déclarés. C'est ici qu'excelle Annibal. Dans toutes

Cest ici qu'excelle Annibal. Dans toutes ses actions, dans toutes ses entrepries, dans toutes les batailles qu'il donns, la ruse et le source les batailles qu'il donns, la ruse et le batailles qu'il donns, la ruse et le la manière dont il rompa le plus avisé et le plus prudent de tous les chefs '; en faisant aimer de la paille oux corres de deux mille bouds pour se tirer d'un mauvais pas où il distinct de la comme de la paille oux corres de eux mille bouds pour se tirer d'un mauvais pas où il distinct de series de la comme plus in-cest de la comme de l

## 7. Ne hasarder jamais sa personne sans nécessité.

Polybe établil<sup>3</sup>, comme une maxime essentielle et capitale pour un commaudon, que jamais il ne doit exposer sa personne quand l'action n'est point générale et décisive, et qu'alors même il doit s'éloigner du danger le plus qu'il lui est possible. Il fortifie cette maxime par l'exemple contraire de Marcellus, dont la bravoure téméraire, peu convenable à un chef de son due et de son expérieuce, lui ou chef de son due et de son expérieuce, lui cotata la vie et pensa ruiner l'empire. Cest à cette occasion qu'il remarque qu'Annibal, qu'en ne soupconnera pas sans donse de timidite et d'un trop grand amour de la vie, dans tous les combats qu'il donna, cut toujuers soin de mettre sa personne en sofreté. Et il fait la meme remarque au sujet de Scipion qui, dans le siège de Carthagène, fut obligé de payer de su personne et de s'exposer au danger, mais qui le filt avec sagesse et cir-

conspection.

Platarque, dans la comparaison qu'il fait de Pélopidas et de Marcellus, ditupe la blessare ou la mort d'un giérain e du la paé tres simples anne de la commanda de la commanda de la comparaison del

## 8. Art et habiieté dans les combats.

Il faudrait être du métier, pour faire remarquer, dans les différents combats qu'ont donnés Annibal et Scipion, leur habileté, leur adresse, leur présence d'esprit, leur attention à profiter de tous les mouvements de l'ennemi, de toutes les occasions subites que le hasard présente, de toutes les circonstanees du temps et du lieu ; en un mot , de tout ce qui peut contribuer à la vietoire. Je comprends bien qu'un homme de guerre doit prendre un grand plaisir à lire dans les bons auteurs la description de ces fameuses batailles qui ont décide du sort de l'univers , aussi bien que de la réputation des anciens capitaines, et que c'est un grand moyen de se perfectionner dans la science militaire, que d'etudier sous de tels maltres et de se niettre en état de profiter aujant de leurs fautes que de leurs bounes qualités. Mais de telles réflexions passent mes forces, et ue me convienneut point.

commendabilia apud Africanum erant, virum, sicul
 ad extera egregium, lia a comitate, que sina luaurià

ad extera egregium, lla a comitate, que sina luau
 esset, non aversum. » (Liv. 37, 7.)

<sup>1</sup> Liv. iib. 22, cap. 16 el 17

<sup>\* 1</sup>d. lib. 30, cap. 2-6.

<sup>5</sup> Pag. 603.

<sup>1</sup> Pag. 587.

 Avoir le talent de la parole, et savoir manier adroitement les esprits.

Je mets cette qualité parrai les rerius guerrieres, parce qui ngémet doit l'être en tout, et que, pour en rempir les fonctions, la lonque, aussi bien que la tête et la main, est sonvent pour lui en instrument nécessaire. C'est une des choess qu'Anuilale stimait le et (C'est une des choess qu'Anuilale stimait le et l'étanciez mirran Anbuisse ; et il metait sité homitez mirran Anbuisse ; et il metait et laient de pair avec la parfaite connaissance de l'art militaire, par laquelle Pyrrhus se distinguait éminement.

A juger de nos deux capitaines par les harangues que les historiens nons en ont laissées, ils excellaient tous deux dans le talent de la parole: mais je ne sais si ces historiens ne leur ont pas un peu prêté de leur éloquence. Quelanes reparties fort ingénieuses d'Annibal. que l'histoire nons a conservées, montrent qu'il avait un fonds d'esprit excellent , et que la nature senie aurait pu faire en lui ce que l'art et l'étude font dans les autres. Mais Cornélius Népos nous apprend qu'il avait des lettres 1, et qu'il avait même composé des ouvreges en grec. Pour Scipion , il avait l'esprit plus cultivé ; et quoique son siècle ne fût pas encore aussi poli que celui du second Scipion, surnommė l'Africain comme lul , son intime llaison avec le poête Ennius, avec qui il vouint avoir un tombeau commun 3, fait juger an'il ne manquait pas de goût pour les belleslettres. Quoi qu'il en soit, Tite-Live remarque que, lorsqu'il fut arrivé en Espagne pour y commander les troupes, dans la première audience qu'il donna aux députés de la province il parla avec un certain air de grandeur qui attire le respect, et en même temps avec un air simple et naturel qui persnade et qui inspire la confiance ; de sorte que , sans laisser échapper aucune parole qui ressentit le moins du monde la hauteur, il gagna d'abord

tous les esprits 1, et s'acquit une estime et une admiration universelles. Dans une autre occasion, où Scipion se trouva avec Asdrubal chez Syphax pour traiter d'affaires, le même historien observe que Scipion savait manier les esprits , et les tourner comme il lui plaisait avec tant de dextérité, qu'il charma également son hôte ct son ennemi par la force et par les attraits de son éloquence : et le Carthaginois avona depuis que cet entretien particulier lui avait donné une plus hante idée de Sciplon que ses victoires et ses conanêtes, et qu'il ne dontait point que Syphax et son royaume ne fussent déjà an pouvoir des Romains, tant Scipion avait d'art et d'habileté pour gagner les esprits l'Un seul fait comme celui-ci marque assez combien il importe aux personnes destinées à la profession des armes. de cultiver avec soin le talent de la parole : et il est difficile de comprendre comment des officiers, qui d'ailleurs peuvent avoir de grands talents pour la guerre, paraissent quelquefois avoir honte de savoir quelque chose an delà de leur metier.

#### CONCLUSION.

Il s'agirait maintenant de décider entre Annibal et Scipion pour ce qui regarde les qualités militaires : mais une telle décision n'est pas de mon ressort. J'entends dire qu'au iugement des bons connaisseurs Annibal est le capitaine le plus consommé qu'on ait vu dans la science de la guerre. C'est à son école en effet que les Romains se sont perfectionnés. après avoir fait leur premier apprentissage contre Pyrrhus. Jamais général, il faut l'avouer, ne sut mieux ni profiter de l'avantage du terrain pour ranger une armée en bataille . ni mettre ses troupes à l'usage où elles étaient le plus propres, ni dresser une embuscade, ni trouver des ressources dans ses disgrâces . ni maintenir la discipline parmi tant de nations différentes. Il tirait de lui seul la subsistance et la solde de ses troupes, la remonte de sa cavalerie, les recrues de son infanterie, et tontes les munitions nécessaires pour soutouir une grosse guerre dans un pays éloigné.

<sup>1</sup> Liv. 10. 35, cap. 14.

<sup>\*</sup> a Atque bic tantus vir, tantisque brilis districtus,
\* nonnibil temporis tribuit jitteris : namque aliquot ejus
\* hbri sani graco sermone confectl. » (Conπ. Nap. In
Annib. cao. 33.)

<sup>3</sup> Liv. lib. 26, 91,

<sup>1</sup> Liv. 28, p. 18,

contre de puissants ennems, pendant l'espace de seite années consécutives, et malgré une puissante faction domestique qui lui refussit tout et le traversait en tout. Voilà certainement ce qu'ou appelle un grand général.

J'avoue aussi qu'à faire une juste comparaison du dessein d'Annibal et de celui de Scipion , on doit convenir que le dessein d'Annibal était plus hardi, plus hasardeux, plus difficile, plus destitué de ressources. Il lui fallalt traverser les Gaules, qu'il devait regarder comme ennemies; passer les Alpes, qui auraient paru insurmontables à tout autre ; établir le théatre de la guerre au milieu du pays ennemi, et dans le sein même de l'Italie. où il n'avait ni places, ni magasina, ni secours assurés, ni espérance de retraite. Ajoutez à cela qu'il attaquait les Romains dans le temps de leur plus grande vigueur, lorsque leurs troupes, toutes fraichea, encore fières et animées par le succès de la guerre précédente, étaient pleines de courage et de conflance. Pour Scipion, il n'avait qu'un court trajet à faire de Sicile en Afrique. Il avait une puissante flotte, et il était mattre de la mer. Il conservait une communication libre avec la Sicile, d'où il tirait à point nommé toutes les munitions de guerre et de bouche. Il attaquait les Carthaginois sur la fin d'une guerre où ils avaient fait de grandes pertes, dans un temps où leur puissance penchait déjà vers son déclin, et où ils commençaient à être épuiséa d'argent, d'hommes et de courage, L'Espagne, la Sardaigne, la Sicile, leur avaient été enlevées, et ils n'y pouvaient plus faire de diversions contre les Romains, L'armée d'Asdrubal venait d'être taillée en pièces : celle d'Annibal était extrémement affaiblie par plusieurs écheca, et par une disette presque générale de toutes choses. Toutes ces circonstances paraissent donner un grand avantage à Annibal au-dessus de Scipion.

Mais deux difficultés m'arrêtent : l'une tirée des chefs qu'il a vaincus, l'autre des fautes qu'il a commises. Ne peut-on pas dire que ces famenses vic-

Ne peut-on pas dire que ces fameuses victoires qui ont rendu si célèbre le nom d'Annibal, il les a dues autant à l'imprudence et à la témérité des généraux romains, qu'à sa valeur et à sa sagesse? Quand on lui ent op-

posé un Fabius, puis un Scipion, le premier l'arrêta tout court, et l'autre le vainquit.

On prétend que les deux fautes que commit Annibla, la première en ne marchant pas droit à flome sussitió après la batilide de Canne, supposé pourtant que c'en soit une, la vénerve à Capone, doivent beaucoup dimiuner de sa réputation; car ces fautes paraisent à quolque-tuns essentiétes, décisives, risperables, et clutte deux opposées à la principale qualité d'un généra, qui est la tele principale qualité d'un généra, qui est la tele principale qualité d'un généra, qui est la tele pont que, dans total elempa qu'il a combande los armées romaines, on lui ait reproché rien de semblable.

de sembibile.

Je ne m'étonne donc pas de ce qu'Annibal, 
Je ne m'étonne donc pas de ce qu'Annibal, 
Je ne pu'étonne donc pas de ce qu'Annibal, 
Je ne pu'étonne par le principal 
L'annibal de l'annibal 
L'annibal l'annibal 
L'annibal l'annibal 
L'annibal l'annibal 
L'annibal l'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal 
L'annibal

## VIRTUS MORALES ET CIVILES.

C'est ici le triomphe de Scipion, dont on vante avec raison la bonté, la douceur, la modération, la générosité, la justice, la chasteté même, et la religion : e'est ici, dis-ie. son triomphe, ou plutôt celui de la vertu. infiniment préférable à toutes les victoires, les conquêtes, les dignités les plus éclatantes. C'est la belle pensée que nous avons vue dans Tite-Live 1, lorsqu'il parle de la délibération du sénat assemblé pour décider qui de tous les Romains était le plus homme de bien, Haud parvæ rei judicium senatum tenebat , qui vir optimus in civitate esset, Veram certé victoriam eius rei sibi quisque mallet, quam ulla imperia honoresve suffragio seu Patrum seu plebis delatos.

1 Liv. lib. 27, cap. 11.

Le lecteur ne balancera pas beaucoup ici en faveur de qui il doit se déclarer, surtout s'il consulte l'affreux portrait que Tite-Live nons n laissé d'Aunibal ', « De grands vices, dit cet a historien après avoir fait son èloge, éga-« laient de si grandes vertus : une cruauté « inhumaine , une perfidie plus que cartha-« ginoise, uul égard pour la vérité ni pour ce « qu'il y a de plus saint , nulle crainte des « dieux, uul respect pour les serments, nulle « religion. » Has tantas viri virtutes ingentia vitia aruabant: inhumana crudelitas, perfidia plusquam punica, nihil veri, nihil sancti; nullus deum metus, nullum jusjurandum, nulla religio.

Voilà un étrange portrait. Je ne sais s'il est fidèlement tiré d'après nature, et si la prévention n'eu a point beaucoup noirci les couleurs ; car, en général, ou peut soupçonner les Romains de n'avoir pas rendu assez de justice à Anuibal, et d'en avoir dit beaucoup de mal, parce qu'il leur en a beaucoup fait. Ni Polybe, ni Plutarque, qui a souvent occasion de parler d'Annibal, ne lui donnent les vices horribles que Tite-Live lui impute. Les faits mêmes rapportés par Tite-Live démeutent son portrait. Pour ue parler que de ce seul défaut, nullus deum metus, nulla religios, il y a preuve du contraire. Avant que de partir d'Espague, il se trausporte jusqu'a Cadix pour s'acquitter des vœux qu'il a faits à Hercule; et il lui eu fait de nouveaux, si ce dieu favorise cette entreprise. Annibal Gades profectus, Herculi vota exsolvit, novisque se obligat votis, si catera prosperé evenissent3. Est-ce là la démarche d'un homme sans religion et sans dien? Ou'est-ce qui l'obligeait de quitter son armée pour entreprendre un si long pélerinage? Si c'était hypocrisie pour imposer à des peuples superstitieux, il y aurait eu plus de gain pour lui à prendre ce masque de religiou à la vue de toutes ses troupes assemblées, et à imiter les cérémouies religieuses que pratiquaient les Romains dans les lustrations de leurs armécs. Bientôt après, Annibal a une vision qu'il croit lui venir de la part des dieux

qui lui anuoncent l'avenir et le succès de son entreprise. Il passa plusieurs années près du riche temple de Junon Lacinia: et non-seulement il n'en enleva rien dans les plus pressants besoins de son armée, mais, quoique ce temple fût hors de la ville, il le garantit de toute insulte, et empêcha que jamais aucun de ses soldats n'en tirât rien furtivement 1; et lui-même, avant que de partir d'Italie, y laissa un superbe monument. C'était reconnaître bien clairement la puissance de la Divinité que de déclarer, comme il fit, que les dieux lui ôtaient tantôt la pensée, tantôt le pouvoir de prendre Rome 2. Dans le traité qu'il fait avec Philippe 3, après avoir attesté ses dieux 1, il marque clairement que c'est de leur protection qu'il attend tout le succès de ses armes s. Et enfin, en mourant, il invoque les dieux vengeurs de l'hospitalité. Tous ces faits, et plusieurs autres détruisent absolument le crime d'irréligion dont Tite-Live le charge. Il en est de même de ses pariures et de ses jufidélités dans les traités. Je ue sache pas qu'il en ait violé aucuu, quoique cela soit arrivé aux Carthaginois, mais sans sa participation. Quoi qu'il en soit, je ne ferai point ici le parallèle de ces deux capitaines, par rapport aux vertus civiles et morsles. Je me contenterai de rapporter quelques-unes de celles qui ont le plus brillé dans Scipion.

## 1. Générosité , libéralité.

C'est là la vertu des grandes âmes, comme l'amour de l'argent est le vice des ames basses et sans houneur, Scipion connaissait le véritable prix de l'argent, qui est de s'en faire des amis, et d'acheter des hommes. Les largesses qu'il sut faire à propos, les rançous qu'il rendit généreusement à ceux qui venaient racheter leurs eufants ou leurs proches. lui gagnèreut presque autant de peuples que ses victoires. Il entrait par là dans les vues et dans le caractère du peuple romain, qui aimait

<sup>1 1</sup>d. lib. 21, cap. 4.

<sup>1</sup> Nulle crainte des dieux, nulle religior

<sup>\*</sup> Liv. lib, 20, cap. 21.

<sup>1</sup> Liv. 1th, 28 , cap. 45. \* 1d. Hb. 26 , cap. 11.

<sup>14,</sup> lib. 23, cap. 33.

Polybe rapporte cette circonstance.

<sup>\* 1</sup>b. lib. 39, cap 51.

micux, comme Scipion le dit lui-meme, s'attacher les hommes par les bienfaits que par la crainte! : qui beneficio quam metu obligare homines malit.

## 2. Bonté, douceur.

On ne peut pas faire du bien à tous, mais on peut témoigner de la bonté à tous. C'est une monnais dont plusieurs se contentent, et qui n'épuise point les trésors du général.

Scipion avait un talent merveillenz pour se concilier les esprits et pour gagner les cœurs, par des manières douces, honnétes, prévenentes

Il trialal les officiers avec potieses, faisai voir leurs services, relevail leurs belles actions, les combibit de présents ou de lounges, et na saist laissi avec coux même qui auraient pu exciter en lui quelque mouvement de jourse, s'il en cett de capable. Il fait not le diporte suprès de lui avec homeur Marcius, et de son onte, avait maisteure les affires d'Esteve officier qui, après la mort de son précitée son de cette de son onte, avait maisteure les affires d'Esteve officier qui appear de conder que quelqu'un se lui fit ombrage! un foutile apparert sindi

Il savait assionner les ciprimandes mems d'una ride bonde de corduilaté qui les rendait aimables \*. Celle qu'il fut obligé de faire d'assinaise, qui, avenigle par sa psasion, avait épousé Soplonishe . Fennemin déclarée du peuple romain, et un modéle acheré de la manière dont on doit se conduire et partie produire de l'action de la voit employée bondes les finences de l'écquence, coutes les précustions de la presience de les aspesses, tous les ménagements de l'amisté, coute la dignité et la noblesse du l'amisté, coute la dignité et la noblesse du Cammandément sans actua nir de Bertel.

Sa bonté éclatait jusque dans les châtiments : il ne les employa qu'une fois et bien malgré lui; ce fut dans la sédition de Sucrone, qui demandait uécessairement qu'on eu fit un exemple.

- Liv. lib. 26, cap. 50.
- 1 Liv. lib. 26, cap. 20.
- 1 l.iv. l.b. 30, cap. 11

« Il vavi cru", dii-il, s'arracher à lui-même » ses propres cantillies, forsqu'il se vi obligé « d'expier par la mort de trente hommes la cante de hait mille. » Il est remarquable que Scipion ici ne se ser pas de ces mots, estius, crimen, facinur, mais dum tinoza, qui est beancoup plus donz, et signifie une facilitation de la companio de la companio de l'activa de la companio de la companio de na cetta qu'une imprudence et une legèrete; a cos millium sur simprudentium, eur nozam.

Il estimait infiniment plus de contribuer à la conservation d'un seul citoyen que de faire monrir mille ennemis. Capitolin remarque que l'empereur Antoninns Plus \* répétait souvent cette maxime de Scipion et la mettait en pratique.

#### 3. Justice.

L'exercice de cette vertu est propremeut la fouction de ceux qui sont constitués en dignité et en antorité. C'est par elle que Scipion rendit la domination romaine si douce et si agréable aux alliés et aux nations conquises . et qu'il se fit lui-même aimer si tendrement par les peuples qui le regardaient comme leur protectour et leur père. Il fallait qu'il eût pa grand zéle pour la justice, pulsqu'il se pique de la rendre aux ennemis mêmes, aprés une action qui les en rendait tout à fait indignes. Les Carthaginois, pendaut uue trève qu'on avait accordée à leurs instantes priéres, prirent et pillèrent, au su et par l'ordre de la république, quelques vaissesux romains qui s'étaient mis en mer; et, pour mettre le comble à l'insulte, les ambassadeurs qu'on avait envoyés à Carthage pour en porter les plaintes, forent attaqués à leur retour et presque pris par Asdrubal, Les ambassadents de Carthage, qui revenaient de Rome, étaient tombés entre les mains de Scipion. On le pressait d'user du droit de représailles : « Non 3, dit-il : quoique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tum se haud secus quam viscera secuniem sua, cum e genitu et lacrymis, i riginia hominum capitibus exe pilsse ocio millium seu imprudentiam, seu nuxam, s (Lav. lib. 28. cap. 32.)

<sup>\* «</sup> Antonius Flus Scipionis sententiam frequentabat « quà ille dicebat, maile se nonm cirem servare, quàm « mille hostes occidere. » ( CAPITEL. cap. 9.)

<sup>\* «</sup> Est non inducisrum modò fides a Carthaginien-

- « les Carthaginois aient violé non-seulement « la foi de la trève, mais encore le droit des
- « gens dans la personne de nos ambassadeurs.
- « je ne traiterai point les leurs d'une manière
- « qui soit indigne ou des principes de la gran-« deur romaine, ou des règles de la modéra-
- « tiou que j'ai toujours suivies jusqu'ici. »

## 4. Grandeur d'ame.

Elle éclatait dans toutes les actions et presque dans toutes les paroles de Scipion; mais les peuples d'Espagne en furent surtout frappés lorsqu'il refusa le nom de roi qu'ils lui offraient, charmés de sa valeur et de sa génèrosité. Ils sentirent4, dit Tite-Live, quelle grandeur d'ame il y avait à regarder ainsi avec mépris et dédain un titre qui est l'objet de l'admiration et des désirs du reste des mortels:

C'est avec ce même air de grandeur qu'étant obligé de se défendre devant le peuple ", il parla si noblement de ses services et de ses exploits, et qu'au lieu de faire une timide apologie de sa conduite, il marcha vers le Capitole, suivi de tout le peuple, pour y remercier les dieux des victoires qu'ils lui avaient fait remporter.

# 5. Chasteté.

A peine pouvons-nous comprendre qu'un paien ait porté l'amour de cette vertu aussi loin que l'a fait Scipion. L'histoire de cette jeune princesse d'une si rare beauté, qui fut gardée chez lui comme elle l'aurait été dans la maison de son père, est connue de tout le monde. Je l'ai rapportée assez au long, aussibien que le beau discours qu'il tint à Masinissa sur la même matière.

- « sibus, sed etism jus genilum in legatis violatum esset , tamen se nibil nec institutis populi remant, nec suis · moribus indignum la lis facturum esse, » ( Lav. lib., 30, csp. 25.)
- 4 . Sensére etism barbari magnitudinem animi, rujus e miraculo nominis alli mortales stuperent , id ex tam
- e alto fastigio aspernantis, o (Liv. lib. 27, cap., 19.
- \* Liv. lib. 38.

## 6. Religion-

J'ai souvent cité le célèbre entretien de Cambyse, roi de Perse, avec son fils Cyrus, que l'on regarde avec raison comme un abrègé des plus utiles leçons qu'on puisse donner à quiconque doit commander les armées, ou être employé au gouvernement. Cet excellent discours commence et finit par ce qui regarde la religion, comme si tous les autres avis, sans celui-là, devaient être inutiles. Cambyse reeommande à sou fils, avant tout et surtout, de s'acquitter religieusement de tous les devoirs que la Divinité exige des hommes; de ne former iamais aucune entreprise, petite ou grande, sans consulter les dieux; de commencer toules ses actions par implorer leur secours, et de les faire suivre par des actions de grâces, tout bon succès venant de leur protection, qui n'est due à personne, et devant par consequent leur être rapporté. C'est eu effet ce que Cyrus pratiqua toujours trèsexactement; et il avone lui-même, dans l'entretien dont ceci est tiré, qu'il part pour sa première campagne, plein de confiance dans la bonté des dieux , parce qu'il peut se rendre à lui-même ce témoignage, qu'il n'a jamais négligé leur culte.

Je ne sais si notre Scipion avait lu la Cyropédie, comme cela est certain du second, qui en faisait son étude ordinaire; mais il est visible qu'il a imité en tout Cyrus, et surtout dans le culte religieux. Depuis qu'il eut pris la robe virile, c'est-à-dire depuis l'âge de dix-sept ans', il ne commença jamais aucune affaire, soit publique, soit particulière, sans avoir auparavant été au Capitole pour implorer le secours de Jupiter. On voit dans Tite-Live la prière solennelie qu'il fit aux dieux en partant de Sicile pour l'Afrique9; et le même historien ne manque pas de faire remarquer qu'aussitôt après la prise de Carthagène il remercia publiquement les dieux de l'heureux succès de cette entreprise : postero die, militibus navalibusque sociis convocatis, primum diis immortalibus laudesque et grates egit3.

- 4 Liv. 11b. 26, csp. 19.
- 1 Liv. Ilb. 29, cap. 27.
- s 1d. lib 26, cep. 68.

Il no r'agit pas is d'examiner quelle étion i cette religion, ou de Cruss ou de Schoi con sait bien qu'elle ne pourait être que susses. Mais l'exemple qu'ils donnest à tous les commandants et à tous les hommes de commencer et de terminer touse les momens commencer et de terminer touse les commencers de terminer touse les rines et que plus fort; car que n'auranen-lès poits dit et fait, fif ha swisch et considire le chaires des la mires de la vraie religion, et fils avincir et le boubert est considire le chaires de la commence de la la commence de la commence de fils avincir et le boubert est hombe serait-co pour des généraux chried de n'ouer paraller susir religious que ces aucieus establisses de la commence de la commence de la commence de la la commence de la

S VI. - Affoirse d'Espagne, Creriminiens pomprés. ILS SONT VAINCES DE NOUVEAU. TROUBLES APAISÉS CHEZ LES CELTISÉRIENS .- Guerre d'Istrie. L'ARMER DU CONSUL MANLIUS, APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉPAITE PAR LES ISTRIENS, BEMPORTE SCR ECK UNE VICTOIRE CONSIDÉRABLE. PROCÉDÉ VIOLENT DU NOUVEAU CON-SUL A L'AGARD DES PROCONSULS, CLAUDIUS ATTAQUE NESABTIE, DONT LES HASITANTS SE PORTENT A UN RÉSESPOIR FURIEUX. L'ISTRIE EST ENTIREMENT SOU-MISE. - Expéditions en Liguris. Lieumans vain-CES PAR FELVIES, PUIS PAR CLAUDIUS. ILS SONT VAINCES UNE SECONDE POIS PAR CR CONSUL. DÉPARTE DES LIGUEIENS PAR LE CONSCL POPILLIES, QUI LES TRAITE PORT DURBMENT. LE SÉNAT CONDAMNE LA CONDUITE DU CONSUL. LA CONTRATATION AU SUJET DESTRUCTEDES SE EFROUVELLE LIN NOMME COMMIS-SAIRE LE PRÉTECE LICINIUS POUR INFORMER CONTRE POPILLIUS ET POUR JUGER SON APPAIRE, POPILLIUS. DE RETOUR A ROMB, ÉCHAPPE AU JUGEMENT PAR LA PACILITÉ DE PRÉTEUR LICINIUS, RÉPLEXION SUR LE PROCEDÉ DE CE PRÉTECE. - Affoires de Sordaigns el de Corse. Affaires orricées o Rome. VESTALE PENIR. PLAINTES DES ALLIÉS LATINS ET DE QUEL-QUES AUTRES. CHOIX D'UN SILS DU GRAND SCIPION POUR PRÉTRUE. GRANDE PESTE A ROME. BEAUX OU-VENGES PAITS PAR LES CENSEURS. LOI VOCONIA CONTRE LES PERMES AU SUJET DES SUCCESSIONS. LES TURES DE MARSHE ENLEVÉES DU TEMPLE DE JUNON LACINIENNE Y SONT REPORTÉES PAR ORDER EU SÉ-NAT. DÉNORSEEMENT. NUÉES DE SAUTEBELLES. LES AMBASSADEURS DES CARTHAGINOIS SE PLAIGNENT DANS LE SÉNAT DES USURPATIONS DE MASINISSA. GUlussa dépend son peue. Réponse de sénat. Mort FUNESTE DE FULVIES. COLONIE DE CARTÉIA EN Es-PAGNE. GETTERA ETTES AMBASSADEURS CARTHAGE. NOIS REVIENNENT A ROME. LE CONSUL POSTUMIUS COMMENCE A VEXEBLES ALLIÉS. VEXATIONS QUE LES PRÉTRURS EXERCENT EN ESPAGNE. PLAINTES CONTRE LE CONSUL CASSIUS, CONTRE LICINIUS SON COLLÈGUE. CONTRE LES PRÉTEURS LUCRÉTICS ET HORTENSIUS. RÉPLEXION SUE LE CHANGEMENT ABRIVÉ DANS LES MOEURS ET LE GOUVERNEMENT A ROME.

Le grand objet qui occupera notre histoire pendant les dix ou douze années suivantes. c'est la guerre des Romaius contre Persée, dernier roi de Macédoine, laquelle se termine par la ruine de ce royaume et la fin de la puissance macédonienne. Cet événement est mêlé dans Tite-Live de quelques légères expéditions dans l'Espagne, t'Istrie , la Ligurie, la Sardaigne, la Corse, et quelques autres provinces. Je traiteral d'abord de ces expéditions séparément et de la manière la plus succincte qu'il me sera possible, sans pourtant rien omettre de ce qui me paraîtra digne d'atteution. J'en userai de même à l'égard des affaires qui concernent en particulier l'intérieur et la police de Rome, De cette sorte, la guerre de Macédoine, n'étant point interrompue par des événements étrangers, pourra être exposée avec plus d'ordre et de clarté.

# Affaires d'Espagne.

L. Postumius et Ti. Sempronius, proprieturs, paragreco entre cut is Cellibrire i, et c. checun de leur côté, lis gagnérent plusieurs batallies et priestu na grand nombre de villes. Ils requeste dans la saite fun et fautre l'inoneur du triomphe. Sempronius, en particulier, méritait les plus grands honeurs, non-seulement par ses expolist, mais par la sagesse des lois qu'il donna aux peuples vaincus.

Ces nations vivaient alors dans toute la simplicité de la nature, et Tite-Live nons en a conservé un trait que je ne crois pas devoir omettre ici.

Sempronius assiégenit uno rille considèrable du pays, nommée Certime. Lorsqu'il commençait à pousser ses ouvrages, les habilants lui envoyérent des députés, qui lui parlérent avec une franchise parfaite; car lis ne dissimulèrent point qu'ils soutiendraient la guerre s'ils avaient des forces suffisantes, et ils demandèrent la permission d'aller dans le camp

4 An. R. 573; sv. J. C. 179 .- Liv. 115. 10, cap 17-50.

des Celtibériens assemblés en corps d'armée à peu de distance, et de tâcher d'en obtenir du secours. Sempronius le lenr ayant permis, ils partirent, et revinrent peu de jours après avec dix antres ambassadeurs, C'était l'heure de midi : et, avant tout, ils prièrent le préteur de leur faire donner à boire : après qu'ils eurent bu un premier coup, ils en demandèrent un second, ce qui appreta beaucoup à rire à toute l'assistance, étonnée d'une telle grossiéreté de mœurs. Alors le plus âgé des ambassadeurs interrogea Sempronius, et lui demanda ce qui lui donnait la conflance de venir leur faire la guerre. Le préteur leur répondit qu'il comptait sur de bonnes troupes, sur une excellente armée, et qu'il leur dounerait la satisfaction de s'eu convaincre par leurs yeux afin qu'ils pussent en parler savamment à ceux qui les avaient envoyés. En même temps il donna ses ordres pour que toute l'armée se mit sous les armes et se préparât à faire l'exercice. Les ambassadeurs, après avoir bien examiné toutes choses, retouruèrent au camp des Celtibériens, et les dissuadèrent de tenter

le secours; et la place se rendit.
Ginq ans après ', les Celtibériers, que Sempronius paraissait avoireutièrement domptés ,
se révoltèrent avec beaucoup d'insolence, et 
ouèrent même attaquer le camp des Romains,
où ils jetérent d'abord le trouble; mais ils furent bientôt reponsées vigouressement. Il y et 
de leur part dans le combat quinze mille hommes triés, on dist prisonniers.

Un mouvement de révolte excité parmi les Celtibériens par un soldat fanstique qui prétendait avoir reçu du ciel une javeline d'argent et qui roulait assassiner le préteur, fut apaie par la mort du coupable, qui fut tué sur-le-champ, et par la sage modération qu'employa le préteur pour rameuer les peuples à leur deroir. Guerre d'Istrie.

M. JUNIUS BRUTUS 1.
A. MANLIUS VULSO.

L'Istrie est une province d'Italie dans l'état de Venise, dont les villes principales sont : Polla, appelée aussi Pietas Julia: Paren-TILM, Parenzo; Terreste, qui en faisaient anciennément partie.

Le consul Manlius avait eu pour son département la Gaule \*. Ne trouvant point dans cette province de matière à mériter le triomphe auquel Il aspirait, Il saisit avec joie l'occasion qui se présenta de faire la guerre aux Istriens. Outre le secours qu'ils avaient autrefois accordé aux Floliens contre les armées de la république, ils veuaient tout récemment de faire sur les alliés de Rome quelques courses, qui avaient aboutl au pillage, dont cette nation était très-avide, Manlius , sans avoir pris ordre du sénat, partit d'Aquilée, où il était, pour aller attaquer ces peuples. La république avait sur cette mer une escadre pour en défendre les côtes : le consul en envoya une partie dans le port le plus proche des confins de l'Istrie, avec des barques chargées de provisions. Il se rendit lui-même par terre au même endroit, et campa à cinq milles de la mer. Pour assurer les convols et soutenir les fourrageurs, il plaça plusieurs corps de troupes autour de son camp. Un de ces corps regardait l'Istrie, placé eutre le camp et la mer; et il était composé d'une cohorte levée à la hate dans la colonnie de Plaisance, et de quatre compagnies de la seconde légion,

Les Istriems avaient suit l'armée enneme par des chemins de traverse sans en être vas, seignin l'occasion de l'attaquer avec avantage. Apant recousque que les corps de garde qui environnement le camp étalent peu nombreux, et doubervaient peu d'ordre, le sivraient fondre sur la coborte de Phisauce. Un brouillard qui c'était être le matir couvril leur marche; em si s'étant à motité dissipé sur premiers pravons du soleil, il lisses partier une lu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An. R. 578; av. J. C. 178. — Liv. lib. 41, cap. 26.

<sup>2</sup> An. R. 582; av. J. C. 170. — Flor. lib. 2, cap. 17.—
Liv. lib. 43, cap. 4.

<sup>4</sup> An. R. 574; av. J. C. 178. 4 Liv. lib. 41, cap. 1-6.

mière sombre, qui, grossissant les objets presentait aux yeux des Romains l'apparence d'une armée beaucoup plus nombreuse que n'était réellement celle des ennemis. Les soldats effrayés s'enfuirent dans le camp, où ils causèrent encore plus de terreur qu'ils n'en avaient eux-mêmes apporté. Les cris que l'on jette aux portes, l'obsenrité qui augmente encore le tnmulte, l'agitation des soldats, qui, en courant chacun de lenr côté, s'embarrassent et tombent les nns sur les autres, tout cela fait craindre anx plus éloignés que les ennemis ue soient entrés dans les retranchements. Une voix poussée au hasard exhorte les troupes à courir du côté de la mer. Comme si c'eût été le signal du départ, d'abord quelques soldats, la plupart sans armes, prennent le chemin da port, un plus grand nombre les imite, et enfin toutes les troupes les snivent. jusqu'au consul lui-même , qui avait inutilement employé ponr les retenir son autorité , ses ordres, et même ses prières. Il ne resta que le seul M. Licinius Strabon, tribun légionnaire, avec environ cinq ou six cents hommes.

Les ennemis, étant entrés dans les lignes. se ictèrent sur cet officier, qui rangeait ses gens en bataille. Le combat fut sanglant, et ne finit que quand le tribun eut été tué avec tous les siens. Les Istriens, ayant trouvé dans le camp une grande abondance de tontes sortes de provisions, lenr roi, nommé Epulon. se mit à table, et commença à faire bonne chère. Tous cenx qui l'accompagnaient, quittant leurs armes, en firent autant, sans songer aux ennemis. Comme ils n'avaient pas coutume de trouver des mets ni si choisis, ni si abondants, ils se remplirent de vin et de viandes avec une extrême avidité.

Les Romains étaient alors dans une situation bien différente. La consternation régnait parmi eux sur mer et sur terre. Les marins détendent leurs tentes, et portent au plus vite dans leurs vaisseanx les vivres et autres munitions qui avaient été débarqués sur le rivage. Les soldats de terre, pleins d'effroi , se jettent dans les esquifs, et tâchent de gagner la mer. Les pilotes et matelots, craignant que leurs bâtiments ne soient trop chargés, s'em- l'année précédente, Manlius et Junius, firent pressent les uns à repousser la foule qui se l présente pour s'y réfugier, les autres à éloi-

gner les vaisseaux du rivage, et à les faire avancer en pleine mer. De là naît entre les soldats et la chiourme un combat qui ne se passe pas sans blessnres et sans effusion do sang; jusqu'à ce qu'enfin, par l'ordre du consul , la flotte s'éloigne du bord, et gagne le large.

L'armée romaine entière serait devenue la proje des ennemis, s'ils avaient su ce que c'etait que faire la guerre. Le consul, mettant à profit leur ignorance, rassembla re qui lui restait de troupes, après les avoir fait revenir des diffèrents lienx où la fuite les avait dispersées. Sans perdre de temps, il les mêne au camp. Le pen d'Istriens qui n'étaient pas encore ivres prennent la fuite : les autres passent du sommeil à la mort. Les Romains recouvrèrent tout ce qu'ils avaient laissé dans leur camp, à l'exception du vin et des viandes que les barbares avaient consumés. Il fut tué environ huit mille Istriens. Leur roi s'enfuit plus qu'à moitié ivre, à l'aide d'un cheval sur lequel les siens le jetèrent, après l'avoir tiré de table à la hâte. La perte des Romains ne

fut pas considérable. La nouvelle de la déronte de l'armée consulaire étant parvenue jusqu'à Rome, y causa une grande alarme. Comme la renommée grossit toujours les objets, surtout en mal, on crut l'armée entièrement défaite. On leva de nouvelles troupes avec ano promptitude extraordinaire. On donna différents ordres pour envoyer de différents côtés des secours au consul. Junius, son collègue, passa de la Ligurie dans la Gaula ; mais il apprit en chemin que l'armée romaine était en sûreté, et que les Istriens s'étaient retirés. Il dépêcba sur-le-champ un courrier à Rome pour v porter cette bonne nouvelle, qui délivra les esprits d'une grande inquiétude. Les deux consuls retonraèrent à Aquilée pour y mettre ! les troupes en quartier d'hiver.

C. CLAUBIUS PULCHER 1. TI. SEMPRONIUS GRACCHUS.

Dès que l'hiver fut fini , les deux consuls de

1 An. R. 579; 4v. J. C. 177.

enter leurs troupes dans le pays des Istriens, et y mirent tout à feu et à sang. Ceu--ei, ayant armé toute leur jeunesse, hasardérent un combat où il en fut tué environ quatre mille. Ils se relirérent dans leurs villes et dans leurs bourgs, d'où ils envoyérent demander la pais aux généraux romains, puis leur fournirent les olages qu'on avait etzigés d'eux.

Lorsque ces nouvelles eurent été annoncées à Rome par les lettres des proconsuls, le consul C. Claudins, à qui l'Istrie était échne pour son département, craignit que ces bons succès ne lui ôtassent l'occasion de se signaler 1. Il partit donc brusquement de Rome pendant la nnit, sans avoir fait dans le Capitole les vœux accoutumés, sans se faire accompagner de ses licteurs, et n'avant averti de son dessein que son collègue. Arrivé avec précipitation dans sa province, il s'y conduisit avec encore plus de témérité qu'il n'y était venu; car, après avoir assemblé l'armée, il commenca par déclamer en termes violents contre la lâcheté avec laquelle Manlius avait abandonné son camp : en quoi il choqua tons les soldats, qui les premiers avaient pris la fuite. Il reprocha ensuite à Junius de s'être rendu complice de la mauvaise conduite de son collègue en se joignant à lui. Eufin il termina ses invectives par les ordres qu'il leur donna à l'un et à

l'autre de sortir sur-le-champ de la province. Ils lui répondirent que s'il avait prononcé dans le Capitole les vœux solennels pour le salut de l'empire, s'il était sorti de la ville revêtu de sa cotte d'armes et précédé de ses licteurs, comme la coutume et les lois l'exigeaient, ils ne feraient point de difficulté de lui obeir; mais que jusqu'à ce qu'il eut satisfait à ces obligations, il ne pouvaient reconnaltre en lui l'autorité consulaire. Cette réponse mit le consul en fnreur. Il fit appeler le questeur de Manlius, et lui commanda de lui apporter des chaînes, menaçant Junius et Manlius de les envoyer à Rome pieds et mains liés, s'ils n'obéissaient. Cet officier ne respecta pas davantage ses ordres. Toute l'armée entonrant ses généraux , dont elle prenait hautement la défense, et ne séparant point leurs intérêts des siens, donnait le confiance et le

courage de mépriser le commandement et les menaces d'un consul si violent et si déraisonnable.

Claudius, ne pouvant supporter la résistance qu'on ini opposait, et les railleries des soldats (car on ajoutait l'insulte à la désobéissance). s'en retourna à Aquilée dans le même vaisseau qui l'avait amené. De là il écrivit à son collègue d'ordonner aux troupes que l'on avait destinées pour l'Istrie de se rendre à Aquilée. afin que, quand il serait arrive à Rome, et qu'il aurait prononcé dans le Capitole les vœux accontamés, rien ne le retint dans la ville, et qu'il pût sur-le-champ en sortir revêtu des marques du commandement, Son collégue exécuta le tout ponctuellement, et ordonna aux légions qui devaient servir sous Claudius de se rendre incessamment à Aquilée. Claudins suivit de près ses lettres, et ne fut pas plus tôt arrivé à Rome, qu'avant assemblé le penple pour l'instruire de ce qui s'était passé entre lui et les proconsuls Manlius et Junius, il fit sans différer la cérémonie du Capitole; et, dés le troisiéme jour, revêtu de la cotte d'armes, et accompagné de ses licteurs, il s'en retonrna dans sa province, avec la même précipitation dont il avait usé aupauravant.

Il y avait déjà quelques jours que Junius et Manlius attaquaient vigourensement la ville de Nésartie, où les principaux des Istriens et leur roi Epulon Ini-même s'étaient enfermés. Mais des que Claudius fut arrivé avec denx nouvelles légions, il les congédia eux et les vieilles troupes; et, continuant le siège de cette ville, il entreprit de s'en rendre maître par le moven des ouvrages et des machines. Pour cet effet, ayant, par un travail de plusieurs jours, fait passer dans un nouveau lit le fleuve, qui, coulant le long des murailles. était un obstacle à sès assauts et fournissait aux assiégés l'eau dont ils avaient besoin, il jeta autant de terreur que de sarprise dans l'esprit des barbares, qui se voyaient privés d'un seconts absolument nécessaire. Mais par cette extremité à laquelle il les avait réduits, il ne put les engager à demander la paix. Plutôt que de se rendre, ces furieux prirent le parti de tuer leurs femmes et leurs enfants,

<sup>1</sup> Liv. lib. 41 , cap. 10.

<sup>1</sup> Liv. lib. 44, cap. 41.

et, affectant de présenter aux assiègeants un spectacle si affreux , ils égorgeaient ces infortunées victimes sur leurs murailles, et ensuite les jetaient dans le fossé. Pendant que les barbares étaient occupés à ces horribles exècutions, sans que les cris des femmes et des enfants fissent aucune impression sur leurs cœurs, les Romains escaladérent la muraille . jet eutrérent dans la ville. Dès que le roi jugen par les cris de ceux qui favaient que la place était au pouvoir des enuemis, pour ne point tomber vivant entre les mains des vainqueurs, il se perca de son épée. Tout le reste fot tué ou pris. Le consul prit encore de force deux villes, et les rasa, Il trouva plus de butin qu'il n'en avait espéré d'une nation si pauvre, et l'abandouna tout entier aux soldats '. Il vendit à l'encan cinq mille prisonuiers, fit battre de verges et décapiter les auteurs de la guerre. L'Istrie, par la mort de son roi et la ruine de trois villes, rentra dans sa première tranquillité, et tous les peuples, donnant des otages aux Romains, se soumircut à leur domination, On ordonna des actions de grâces à Rome pour ces heureux succès.

## Espéditions en Ligarie

Deux aus avant ce que nous veuons de rapporter, la Ligurie avait été donnée pour departement aux deux consuls, Q. Fulvius et L. Manlius \*. Le premier, ayant vaincu les ennemis, les fit descendre daus les plaines pour s'y établir, et mit des troupes sur les montagnes pour s'assurer de ces postes. Son collègue, L. Manlius, ne fit rien de considérable. Trois mille Gaulois, ayant passè les Alpes sans commettre aucune hostilité, demandèrent au consul et au senat une portion de terre en Italie où ils pussent s'établir, et vivre en paix sous la protection et dans la dépendance du peuple romain. Le sénat ordonna aux Gaulois de sortir d'Italie, et au cousul O. Fulvius de rechercher ceux qui avaient engagé cet essaim à passer les Alpes, et de les punir.

L'aunée suivante se passa saus qu'il fût ques-

<sup>4</sup> Liv. Ub. 41, cap. 11.

<sup>1</sup> Lib. liv. 40 , cap. 53.

tion des Liguriens 1. Mais l'an 575, Claudius n'eut pas plus tôt subjugné les Istriens, qu'il reçut ordre du sénat de conduire ses légions dans la Ligurie. Il livra nn combat aux ennemis, leur tua quinze mille hommes, en prit plus de sept cents, et leur enleva cinquante-un drapeaux. De retour à Rome, il triompha de l'Istrie et de la Ligurie.

Les Liguriens ne demeurérent pas longtemps tranquilles \*. Claudius recut ordre de nouveau de marcher contre eux. Il les vainquit une seconde fois. Ils se retirérent sur leurs montagnes.

Le consul Pétilius les y attaqua 3. Il fut tué dans un combat. Les ennemis ne s'en apercurent point, et ils furent encore défaits. Ils perdirent cinq mille homm s. Trois ans après, le consul M. Popillius combattit les Liguriens près de Caryste, dans le

territoire des Statiellates, où leurs troupes s'etaient assemblées à l'arrivée des Romains \*. D'abord ils se tinreut renfermés dans les murailles de cette ville; mais, s'apercevant que le consul se disposait à l'assièger, ils se rangérent en bataille devant les portes. C'est ce que demandait Popillius. Le combat dura trois heures, et fut fort sanglant. Les Liguriens laisserent sur la place dix mille hommes : les Romains, victorieux, en perdirent plus de trois mille. Après cette défaite, les Liguriens se rendirent à discrétiou, espérant que le consul ne les traiterait pas plus rigoureusement qu'avaient fait les généraux précédents. Mais il leur ôta à tous leurs armes, leur défendit sans doute d'en fabriquer de uouvelles, rasa leur ville, les vendit à l'encan eux et leurs effets. et écrivit au sénat tout ce qui s'était passé dans sa province.

Quand le préteur A. Atilius eut fait lecture de la lettre de Popillius dans le sénat, il u'y eut point de sénateur à qui le procédé du consul ne parût atroce et judigne5. On disait « que « les Statiellates, les seuls peuples de la Ligu-« rie qui n'avaient point porté les armes contre

<sup>1</sup> An. R. 575; av. J. C. 177,-Liv. lib. 41, cap 12, 13. 1 Liv. lib. 41 , cap. 11-16.

An. R. 576; av. J. C. 176. - Liv. lib. 41 , cap 18.

<sup>4</sup> An. R. 579; av. J. C. 173. - Liv. lib. 42, cap. 7. 1 Liv lib. 2, cap. 58, 9.

## **∞€%** 350 ∰

- « la république, qui même, en cette dernière i tourna à son armée saus avoir rien obtenu de « occasion, n'avaient point été les agresseurs. « et n'avaient fait que se défendre contre le « consulgul les attaquait, méritaient sans doute
- « quelque ménagement; que néanmoins, après « qu'ils s'étalent soumis et abandonnés à la
- « bonne foi du peuple romain, il avait exercé « sur eux toutes les cruautés imaginables : « qu'en vendant comme esclaves tant de mil-
- « liers d'innocents qui imploraient la justice « du peuple romain, il avait laissé un exemple
  - a pernicieux, qui ferait que, dans la suite, il « n'y aurait point d'ennemis qui n'aimassent
  - « mieux combattre insqu'à la dernière extré-
  - « mité que de se rendre, » Il fut donc ordonné « que le consul Popil-« lius remettrait les Liguriens en liberté, en « faisant reprendre à ceux qui les avaient ache-« tés l'argent qu'il avait recu d'eux ; qu'il auo rait soin de leur restituer tout ce qui pour-« rait se retrouver de leurs biens; qu'il leur « serait permis de fabriquer des armes; et « qu'enfin le consul sortirait de la province des « qu'il aurait rétabli les Liguriens dans leur « premier état. » La maxime du sénat était que ce qui reud une victoire illustre, c'est de dompter par la force des armes ceux qui résistent 1. et non de traiter cruellement ceux aui se soumettent.

Le cousul ne se pressa pas d'exécuter des ordres si mortifiants pour lui. Il mit snr-lechamp ses légious en quartier d'hiver à Pise, et revint à Rome plein de colère et d'indignation. Avant assemblé le sénat dans le temple de Bellone, il fit des plaintes amères sur le décret qui avait été rendu contre lui, anquel il ne manquait, disait-II, que de l'avoir livré aux vaincus : il demanda qu'il fût casse, et condamna à une amende le prétent qui l'avait proposé et prononcé. Il Insista beaucoup sur les actions de graces publiques qu'il prétendait être dues aux Dieux pour l'heureux succès de ses armes. Il ne recut pour réponse que des reproches aussi vifs qu'il les méritait, et re-

4 « Claram victoriam vincendo pognaotes, noo saa viendo la afflictos fieri.» ( Liv. ) C'est ce que marque également l'érgéle par ce beau vers connu de tout le

Pascere subjectio, et debellare superbos.

ce qu'il demandait.

C PODITITIES I BYAS 1. P. ÆLIUS LIGUR.

Au commencement de cette année, les contestations de l'année précédente se réveillérent \*. Les sénateurs voulaient qu'on remtt en délibération l'affaire des Liguriens, et qu'on renouvelât l'arrêt du sénat qui avait été rendu en leur faveur ; et c'était le consul Ælius qui en faisait la proposition. D'un autre côté, Popillius intercédait pour son frère auprès de son collègue et du sénat, déclarant qu'il s'opposerait à tout ce qui serait décerné contre lui. Il n'eut pas de peine à gagner son collégue ; mais les sénateurs n'en furent que plus portés à persister dans leur sentiment \*. Les consuls ne partaient point pour leurs provinces, parce qu'ils ne voulaient pas permettre an sénat, qui le demandait avec instance, de délibérer sur l'affaire de M. Popillius; et que, de son côté. le sénat voulait la décider avant qu'il fût question d'aucune autre.

Cependant M. Popillius se rendit encore plus odleux qu'auparavant, en écrivant au sénat qu'en qualité de proconsul, il avait livré contre les Liguriens Statiellates un second combat, dans lequel il leur avait tué dix mille hommes. Une guerre si injuste avait engagé tous les autres peuples de la Ligurie à reprendre les armes. Alors les sénateurs s'élevèrent avec force, non-sculement contre Popillius absent, qui, au mépris de la justice et du droit des gens, avait déclaré la guerre à un peuple soumis, et engagé à la révolte une nation qui se tenait en repos, mais encore contre les consuls, qui négligeaient de se rendre dans leur département.

Deux tribuns du peuple, auimés par ce consentement unanime des sénateurs, déclarérent qu'ils condamneraient les consuls à l'amende. s'ils n'allaient pas prendre le commandemeut des armées; et en même temps ils firent lecture, dans le sénat, de la loi qu'ils avaient

4 An. R. 500; av. J. C. 172.

1 Liv. lib. 42, cap. 10.

3 Liv. lib. 42, cap. 21.

dessein de proposer, au suiet des Liguriens qui s'étaient reudus à la boune foi du consul Popillius '. Cette loi portait que, s'il se trouvait quelqu'un des Liguriens Staticliates que Popillius avait veudus depuis qu'ils s'étaient rendus à lni, qui n'eût pas été remis en liberté avant les caleudes prochaines (le premier jour) du mois d'août, le sénat, assemblé sous le serment, nommerait un commissaire pour informer contre celni qui se trouverait coupable de les avoir fraudulcusement réduits eu servitude, et pour lui faire porter la peine de son injustice. Ils proposèrent en effet cette loi, avec l'autorité du sénat. Le peuple l'accepta avec joie; et. en conséquence, le préteur C. Licinius demanda aux sénateurs qui ils voulaieut charger de faire les informations qu'elle ordonnait; et ils en donuèrent la commission à ce préteur lui-même.

Les consuls partirent enfin pour leur département, où ils prirent le commandement de l'armée, que leur remit M. Popillius. Mais ce général n'osait encore revenir à Rome, pour n'être pas obligé, odieux comme il était actuellement et au sénat et cucore plus au peuple, de répondre de sa conduite devant un préteur qui avait mis en délibération dans le sénat la loi portée pour lui faire son procès. A cette désertion de l'accusé, les tribuns du peuple opposèrent les meusces d'une autre lol, qui portait que, s'il u'était pas revenu dans la ville avant les ides (le 13) de novembre, le préteur C. Licinius le jugerait par coutumace.

Il fallut pour lors nécessairement obéir. Il revint donc à Rome. Dès qu'il parut dans le sénal, le mécontentement général de la compagnie, rallumé tout de nouveau par sa présence , ini attira mille reproches sangiants 1. suivis d'un arrêt qui portait que ceux des Liguriens qui u'avaieut point été ennemis de la république depuis le cousulat de O. Fulvins et de L. Mantius seraient remis en liberté par les soius des préteurs C. Liciulus et Cn. Sicinius, et que le consul C. Popillius, frère de l'accusé, les établirait au delà du Pô. Ce réglement rendit la liberté à plusieurs milliers

d'hommes, à qui on fit passer le Pô pour y cultiver les terres qu'on leur assigna.

M. Popillius, en vertu de la loi portée par les tribuns en faveur des Liguriens, fut obligé de comparaître comme accusé devant le préteur, et de se défendre en deux audiences. Son affaire n'avant point été jugée, elle fut appelée une troisième fois. Mais alors le préteur, gagné par la considération pour le consul C. Popillius absent, et par les prières de toute la famille de ces deux frères, remit le jugement aux ides (au 15) de mars, jour où les nouveaux magistrats devaient entrer en charge, et lui sortir de la sienne pour rentrer dans l'état de particulier : par là, n'étant plus eu place pour juger, il laissait l'affaire indécise. Tel fut le détour artificieux qui fut pris pour éinder la loi et procurer l'impunité à

## Popillius.

Mais est-il donc permis à un juge d'éluder ainsi l'autorité des lois, et de soustraire à leur juste sévérité un accusé aussi coupable que celul-ci? Sans parler du mépris insolent qu'il fait d'une compagnie respectable comme l'était le sénat romain, peut-on envisager de sang-froid le malheur d'une infinité de personnes libres condamnées sans raison à un dur esclavage; et, ce qui est bien plus horrible, le meurtre de vingt mille bommes innocents, tués dans deux batailles que donne ce consul, malgré la défense du sénat? Quoi! dans un tel cas, la recommandation, l'amitié. le crédit l'emportent sur les vues du bien public 11 N'est-ce pas une grande prévarication de renvoyer absous un coupable, que de condamner un innocent, puisque c'est ouvrir la porte à la licence que de laisser le crime lmpuni? Un magistrat, dans ses fonctions, se croit-il maltre de faire tout ce qu'il voudra? Que devient douc cet admirable principe inculqué si fortement par un païen, que la république, en établissant un juge \*, ue lui livre

<sup>\*</sup> Its booum publicum, ut in pierisque negotils soa let, privată gratiă devicium. » ( SALLUST. in B. Jugurth.

a Est sapientis judicis cogliare, tantúm sibi a populo « romano esse permissum , quantum commissum et cre-« ditum sit, et non solum sibi potestatem datam, verum « etiam fidem habitam eme meminisse.... Turn verò illud a est hominis magni atque saprentis, quum illam, judi-

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 92 1 Liv. lib. 12, cap. 22.

pas absolument son pouvoir, mais le lul confie comme un dépôt dont elle le rend responsable : qu'il doit consulter, dans l'exercice de sa charge, non sa propre inclination, mais la règle inviolable de son devoir; que, quand même il n'aurait ni associés ni témoins, il ne doit point se considérer comme seul , mais envisager autour de lui la loi , la religion, l'èquité, la bonne foi, comme autant d'assesseurs qui jugent avec lui, et qui le jugeront luimême; et surtout écouter et respecter la voix secréte de la conscience, que l'on ne peut jamais entièrement étouffer. Licinius viole ici toutes ees règles. Je trouve bien faible l'expression de Tite-Live, qui qualifie simplement son procédé d'une adresse trompeuse : Ita rogatio de Liguribus arte fallaci elusa est.

#### APPAIRES DE SARDAIGNE ET DE CORSE.

Ce qui se passa dans ces îles est de peu de conséquence. Deux peuples de Sardaigne troublérent la tranquillité qui y régnait 1. Le consul Ti. Sempronips fit marcher ses troupes contre eux, et les défit dans une bataille où ils perdirent douze mille hommes2. It leur livra encore plusieurs combats, et leur tua plus de quinze mille hommes en différentes actions. Ils se soumirent aux Romains , et leur donnèrent des otages. De cette sorte l'tle fut pa-

Le prétenr Cicéréins vainquit ceux de Corse dans une bataille où il v cut, de leur part, sept mille hommes de tués et plus de dix sept cents faits prisonniers\*. On leur secorda la paix, qu'ils demandèrent avec instance, et l'on exigea de ces insulaires deux cent mille livres pesant de cire, qui équivalent à cent cinquante-six mille deux cent einquante de nos livres de Paris. Cette victoire procura à Cieéréius l'honneur du triomphe.

« candi causă, tabellam sumpserit, non se patare esse « solum , sed habere in consilio legem , religionem , e gequitatem, fidem ..... maximlque gestimare consciena tiam menits sam, quam ab dila immortalibus accepi-

« mus, que a nobis diveilt non potest. » (Cic. in orat. pro Cluent. p. 159. ) 1 An. R. 575 : av. J. C. 177. - Liv. 11b. 41 , cap. 6

et 12.

. Liv. lib 41, cap. 17.

\* An. R. 779; av. J. C. 173 .- Liv. lib. 43, capt 7et 21.

AFFAIRES ARRIVÉES & ROME.

M. JUNIUS BRUTUS!. A. MANLIUS VULSO.

Une vestale, qui avait laissé éteindre le feu de Vesta, fut punie du fouet, selon l'usage.

Dans la cloture du denombrement fait par les censeurs M. Æmilius Lépidus et M. Fulvius Nobilior, il se trouva deux cent soixante et treize mille deux cent quarant-equatre citoyens.

C. CLAUDIUS PULCHER . TI SEMPRONUS GRACCIUS.

Les alliés latins portèrent leurs plaintes au sénat sar un abus qui devenait commun parmi eux. La loi permettait à ceux qui avaient famille, et qui laissaient quelque enfant dans leur patrie, d'aller s'établir à Rome, et de s'y faire inscrire dans le rôle des citoyens. Plusieurs, en éludant la loi par différentes fraudes, abaudonnaient leur patrie sans y laisser d'enfants qui pussent les représenter. Les Latins remontrérent que, si cet abus continuait, dans peu d'aunées leurs villes et leurs campagnes demeureraient désertes, et qu'ils ne pourraient pas fournir à la république le nombre ordinaire de soldats. Les Samnites et les Péligniens représentérent aussi que quatre mille familles d'entre eux étaient allées s'établir à Frégelles, et que cependant on n'exigeait pas d'eux un moindre nombre de soldats. Le sénat trouva les plaintes des-alliés justes et raisonnables, et v remêdia en faisant observer avec exactitude la loi portée anciennement sur ce sujet.

en, cornélius scipio hispalus4. Il mou-

rut, et on lui substitua C. VALÉRIUS LEVINUS.

O. PETILIUS SPURINUS. P. MUCIUS SCEVOLAS.

M. ÆMILIUS LEPIDUS. II.

Dans l'élection des préteurs pour l'année suivante, il arriva une chose digne d'être re-

4 An. R 574; av. J. C. 178.

1 Liv. Epit. (tb. 41. 3 An. R. 579; av. J. C. 177

4 An. R. 575; av. J. C. 176.

\* An. R. 577 ; av. J. C. 173.

nommes. La sixième place était disputée, d'un côté, par Lucius, ou, selon Valère-Maxime, Cn. Cornélius Scipion, fils du grand Scipion l'Africain, et, de l'autre, par C. Cicéréius, qui avalt été greffier du même Scipion. Croiraitou que le peuple pût hésiter un moment à donner la préférence au fils de Scipion? Cependant celui-ci, par sa mauvaise couduite, avait tellement effacé l'impression que devait faire sur les esprits le souveuir de sou père, que toutes les centuries se déclaraient pour Cicéréius. Mais il fut assez généreux pour ne pouvoir souffrir qu'on fit cet affront au fils de son patron; et, quittaut la robe de candidat, il lui laissa la place vide, et lui prêta même son crédit. La charge fut donnée à Scipiou, mais Cicéréius en eut tout l'honneur,

La gloire des pères est un poids pour les enfants quand ils n'y répondent point par leur mérite; et elle ue sert qu'à mettre leurs vices daus un plus grand jour, et à les rendre, par cet éclat même, plus méprisables. C'est ce qu'éprouva le Scipion dont il s'agit ici, et qui est le même qui, dans la guerre contre Antiochus, avait été fait prisonnier, et ensuite renyoyé par ce prince à son père. Il dégénéra tellement de la vertu de son père et de ses ancetres, que ses proches furent obligés, selon Valère-Maxime, d'employer leur crédit pour lui faire défendre d'exercer les fonctions de la préture, et lui ôtérent l'anueau, gravé du portrait de son père, qu'il portait au doigt, comme déshonorant, par sa conduite, la mémoire et le nom de ce grand homme.

Scipion eut un autre fils, par qui fut adopté le second Scipion l'Africain. Catou, dans le livre que Cicéron a composé sur la vieillesse, lui rend un témoignage bieu avantageux. Il dit 9 que, sans la faiblesse de sa santé, qui était extrême, il aurait pu être une seconde lumière de Rome, et qu'il ajoutait à la grandeur d'ame de son père l'avantage de l'érudi-

marquee 4. Ciuq préteurs avaient déjà été | tion et du goût pour les belles-lettres. En effet, Cicéron dit1, dans un autre livre, que quelques discours qu'on avait de lui, et une histoire écrite en grec d'un style fort agréable. montrent que, si la force du corps eût répondu en lui à celle de l'esprit, il aurait pu être mis au nombre des orateurs les plus diserts.

> SP. POSTUMIUS ALBINUS \*. O. MUCIUS SCEVOLA.

Il y eut cette année à Rome une peste trèsviolente 3, qui emporta un grand nombre de citovens, même des plus illustres. Ou eut recours aux dieux, suivant la religieuse coutume observée de tout temps à Rome. On leur fit des vœux, et on leur offrit un grand nombre de victimes.

La censure de O. Fulvius Flaccus et d'A. Postumius Albinus \* fut remarquable par la sévérité qu'ils exercèrcut sur ueuf sénateurs qui furent effacés du rôle de cette compaguie, et dont l'un était frère du censeur Floccus. Le Scipion dont nous venons de parler était aussi de ce nombre. Cette punition ne lui faisait pas perdre la charge de préteur; mais il ne convenait pas qu'un homme déshonoré publiquement par une note flétrissante eut sous sa main l'administration de la justice; et c'est vraisemblablement ce qui mit ses proches en état d'obtenir que l'exercice de cette charge lui fût interdit. Plusieurs, parmi les chevaliers, furent aussi dégradés et effacés du tableau.

Ces mêmes censeurs se rendirent ausal fort célébres par un grand nombre d'ouvrages publics qu'ils entreprirent et achevérent. Entre autres, Tite-Live \* marque qu'ils furent les premiers qui firent payer les rues de Rome de grès, qui firent mettre sous les pierres qui formaient les grands chemins hors de Rome du tuf et de la terre graveleuse, et qui bor-

<sup>4</sup> Val. Max. lib. 4, cap, 5, et lib 3, cap. 5,

<sup>\* «</sup> Quam fult imbecillus P. Africani fillus is, qui te adop-

<sup>«</sup> tavil (il parle au second Scipion l'Africain ) ! quim a tenul aut nuită potius valetudine! Quod ni ita fuisset,

a alternm ille exstitisset lumen civitatis. Ad paternam

<sup>«</sup> eulm magnitudinem animi doetrina uberior accessea rsl. \* ( De Sencet, p. 35 )

<sup>\* «</sup> Si corpore valnisset, lu primis habijus esset diser-« Ius : Indicant gnum oratiunculæ, tum bistoria guædam « græca scripta dulcissimė. » ( Iu Bruto, n. 77. ) 4 An. R. 578; av. J. C. 171.

<sup>5</sup> Liv. lib. 41 , cap. 21.

<sup>4</sup> Liv. lib. 41 , cap. 27.

<sup>5 «</sup> Ceusores vias sternendas silire in Urbe, gleren exe tra Urbem aubsternendas, marginandasque, primi

e omnium locaverunt. » ( Lev.)

dérent ces grands chemins de petites banquettes pour la commodité des gens de pied. Ce que Tite-Live décrit ici en peu de mots

Ce que Tite-Live décrit ici en peu de mois est assez obscur peut être éclairci, ce me semble, par ce que j'ai rapporté dans le second tome de cette bistoire, en parlant de l'édilité, et que j'ai tiré mot à mot du R. P. Moutfaucon.

On peut consulter l'endroit. La fin de cette année fat célèbre par une nouvelle et importante loi qui regardait les femmes ', et qui excita beaucoup de bruit et de mouvement dans la ville. Jusqu'ici elles avaient été admises à toutes sortes de successions comme les bommes. Il arrivait de là que souvent le bien des familles les plus illustres passait dans des maisons étrangères; ce qui causait uu grand dommage à la république, à qui il importe que des revenus considérables se conservent et se perpétuent dans les grandes familles, pour mettre ceux qui en sont les chefs en état de soutenir avec honnenr l'éclat de leur nom et les dépenses attachées aux grands emplois. Outre cette première raison, il y avait lieu de craindre que , le bien des particuliers croissant tous les jours à proportion que la puissauce de l'état s'augmentait, si les dames venaient à s'enrichir considérablement, comme le sexe est naturellement porté à l'ornement et à la parure, ces richesses ne fussent pour elles une occasion de donner dans le luxe et la dépense, et de s'éloigner de l'ancienne pureté de mœurs en s'écartant de l'ancienne simplicité de vie. Pour obvier à ces inconvénients, Q. Vocoulus Saxa, tribuu du peuple, proposa une loi qui defendait à quiconque aurait fait inscrire son nom dans le rôle des citoyens de Rome, depuis la censure d'Aul, Postumius et de Q. Fulvius, d'instituer pour héritière aucune fille ou femme, et qui défendait aussi qu'aucune fille ou femme put jamais recevoir d'aucune succession au delà de cent mille sesterces (douze mille cinq cents livres). Il ajoutait encore un autre article, qui ne regardait pas particuliérement les femmes. Le premier, qui les excluait généralement de la succession de tout citoven romaiu, souffrit de grandes difficultés. Caton, toujours déclaré contre les

dames, âgé pour lors de soixante et cinq ans, parla contre elles, en faveur de la loi, avec une grande force de voix et une grande vivacité d'actiou, et il vint à bout de faire passer la loi

Le ceuseur O. Fulvius Flaccus faisait bătir à Rome le temple de la Fortune équestre, pour accomplir le vœu qu'il avait formé en Espagne dans un combat contre les Celtibériens, Comme Il avait l'ambition de le rendre l'édifice de la ville le plus superbe et le plus magnifique, il crut que des tuiles 1 de marbre ne contribueraient pas peu à l'embellir. Dans ce dessein, il s'en alla dans le Brutium, et fit enlever la moitié des tuiles qui couvraient le temple de Junon Lacinienne, Cette quantité lui parut suffisaute pour couvrir celui qu'il construisait. Il avait des vaisseaux tout prêts pour enlever ces matériaux et les transporter à Rome; et les alliés, par respect pour sa dignité de censeur, n'osèrent s'opposer à ce sacrilège, Flaccus, étant de retour à Rome, fit tirer les tuiles des barques, et ordonna qu'on les portat au temple de la Fortune. Quoiqu'il n'eût point dit où il les avait prises , on le sut bientôt à Rome. Le sénat en murmnra hautement, et chacun demanda que l'affaire fût mise en délibération. Le censeur y fut appelé. Des qu'il parut, on commenca à s'élever contre lui avec encore plus de force qu'auparavant, Chaque sénateur en particulier, et tous en général, lui faisaient les reproches les plus sanglants: « que, non content de manquer « de respect à la divinité la plus honorée « dans tout ce pays, que Pyrrhus et Annibal « même avaient toujours respectée , il avait « découvert son temple, et l'avait presque « ruiné ; qu'il en avait enlevé la couverture, « et l'avait exposé à toutes les injures du « temps : qu'un censeur, chargé par son em-« ploi de veiller sur la conduite des citoyens, « et dont une des principales fonctions était « de prendre soin des temples, courait de « ville en ville , parmi les alliés,renversant les « temples des dieux, et les dépouillant de leurs « plus beaux ornements : qu'une pareille vio-

« lence, excreée sur des édifices profancs et par-

<sup>\*</sup> Cic. in Verr. 1, 107; et de Sen. 14. - Dio, lib. 56.

<sup>1</sup> Liv. lib 42 , cap. 3.

- « ticuliers, paraltrait indigne à tout le monde; « mais qu'elle était, à l'égard des temples des « dieux. Un sacrilère abominable, dont les
- « dieux , un sacrilège abominable, dont les « suites étaient à craindre pour tout le peuple
- « romain. Pouvait il s'imaginer qu'il fut per-« mis d'orner un temple des ruines d'un au-
- « tre? comme si les dieux n'étaient pas par-« tout les mêmes, et que l'on pût outrager « celui-ci pour honorer celui-là. »

Ameti qu'on aillé en voir, tous les étencers avisient dégli fait connaître viridemment ce qu'ils penssient. Ainsi, d'un commun consentement, il fui decide qu'on reporterait les tuiles dans le temple d'où on les avait tirées, et qu'on apsisenti le colère de Junon par des socialess. C'est ce qui fut ponctuellement excité. Mais les gens qui s'éssient chargès de reportre les tuiles déclarèrent au sénat qu'on les avait laisées en has dans la cour du temple, parce qu'il ne s'était point trouvé d'ouvriers asser habiles pour les rentre en leur

Les censeurs Q. Fulvius Flaccus et A. Postumina Albinas Fernéerael le lustre <sup>1</sup>- Ce fut le dernier, qui en fit la cérémonie. Il se trous a dans le dénombrement deux cent solsante et neuf mille quinze citoyens, nombre inférieur su précédent, parce que le consui L. Postumius svait ordonné, en pleine sesemblée, à cons les alliés du onn bain, de se firei instrirer dans leur pays, et défenda qu'on les comprit dans leur pays, et défenda qu'on les comprit ou tout conformément qui se fit R Rome, le tout conformément à l'édit du consul C. Claudius.

Un vent impétiteux, venant de la mer, porta tout d'un coup dans l'Apullei une si prodigieuse nuée de sauterelles, que toute la terre de cette contrée on fut couverte. C. Sicinius, l'an des préteurs désignés, fut envoyé dans l'Apulle pour détruire cette peute faicle aux productions de la terre. Avez un grand dans l'apulle pour détruire cette peut faicle aux productions de la terre. Avez un grand ramasser ces aimass, il est encore bien de la peine, et employa beaucoup de temps à en detirrer le pays. C. POPILLIUS LÆNAS ?.

P. ÆLIUS LIGUR.

Ces consuls étaient tous deux plébéiens, ce qui jusque-là n'était arrivé qu'une seule fois : mais les exemples endevinrent fréquents dans la suite. Les ambassadeurs des Carthaginois, qui

étaient alors à Rome, eurent dans le sénat de graudes contestations avec Gulussa, fils de Masinissa. Les premiers se plaignaient « qu'ou-« tre le territoire à l'occasion duquel le sénat « avait déjà envoyé des commissaires en Afri-« que pour examiner sur les lieux à qui il ap-« partenait 3, Masinissa, depuis deux ans, « s'était encore emparé, par la force des ar-« mes, de plus de soixante-dix villes ou châ-« teaux de la dépendance des Carthaginois : « que de pareilles usurpations étaient aisées à « un prince qui ne comptait pour rien la jus-« tice et les lois : que les Carthaginois cepen-« dant demeuraient dans le silence et dans « l'inaction, liés pour ainsi dire par les clau-« ses du traité qui leur défendait de sortir en « corps d'armée hors de leurs frontières : qu'il « était vrai que, s'ils entreprenaient de chas-« ser ce prince numide des terres dont il s'é-« tait emparé, on ne pourrait pas les accuser « d'avoir fait la guerre hors de chez eux : mais « qu'ils étaient retenus par une autre clause « qui n'était point équivoque, et qui leur dé-« fendait expressement de faire la guerre aux « alliés du peuple romain ; qu'ils auraient « donc encore pris patience, s'il leur avait été « possible; mais que, ue pouvant supporter « plus longtemps l'orgueil, l'avidité et la « cruanté de Masinissa, ils étaient venus pour « prier les Romains de leur accorder l'une de « ces trois graces, ou de vouloir bien enten-« dre dans un esprit d'équité les raisons de « deux parties, dout ils étaient également al-« liés; ou de permettre aux Carthaginois d'op-« poser des armes justes et légitimes à la vio-« lence dont ou usait pour les accabler; ou

<sup>1</sup> Liv. 18b. 42, cap. 10.

<sup>\*</sup> Id. Ibid .

L. POSTUMIUS ALBINUS '. M. POPILLIUS LENAS.

An. R. 579; av. J. C. 173.

<sup>\*</sup> An. R. 580; av. J. C. 172, \* Liv. Ub. 12, cap. 23.

« enfin, si la faveur avait plus de pouvoir sur « eux que la raison et la justice, de leur déclarer, une fois pour toutes, en quoi précie sément et jusqu'à quel point ils voulaient a gratifier Masinissa du bien d'autrui : ou'au « moins le sénat serait modéré dans sa libéra-« lité, et s'en tiendrait à ce qu'il aurait or-« donné; au lien que le roi numide ne suivait a d'autre règle dans ses usurpations que celle « que lui prescrivaient son avidité et son am-« bition : que, s'ils u'obtenaient aucun de ces « trois points, et qu'ils eussent fait, depuis « la paix que Scipion leur avait donnée, quel-« que faute qui leur eût attiré l'indignation « du peuple romain, il ordonnât lui-même de

« la punition qu'ils méritaient : qu'ils aimaient « mieux être esclaves sous des mattres qui les « mettraient au moins en sûreté, que de con-« server une liberté qui serait continuellement « en butte aux invasions luiustes de Masinissa : « qu'enfin il leur était plus avantageux de pé-« rir une bonne fois que de languir dans une « vie malheureuse et toujours exposés à la « cruauté du ptus violent des tyrans, » Après avoir ainsi parlé, ils se prosternèrent par terre les larmes aux yeux, et, par leur abattement et leur douleur, ils excitérent autant d'indignation contre le roi que de compassion pour eux-mêmes.

On demanda ensuste à Gulussa ce ou'il avait à répondre aux objections des Carthaginois 1. à moins qu'il n'aimat mieux informer auparavant le sénat des raisons qui l'avaient amené à Rome. Ce jeune prince répondit « qu'il ne lui « était pas aisé de s'expliquer sur des affaires « au suiet desquelles son père ne lui avait « donné aucune instruction ni aucun pou-« voir, et n'avait pas même pu lui en donner, « puisqu'il ne savait point ce qui amenait les « Carthaginois à Rome, et n'était pas même « assure qu'ils eussent intention d'y venir :

« que son père l'avait envoyé pour supplier le « senat de ne point ajouter foi aux accusa-« tions d'un peuple qui était autant l'ennemi « des Romains que de Masinissa, et qui ne le naissait qu'à cause de sa fidélité constante et

« de son attachement inviolable aux intérêts e du peuple romain, »

1 Liv. lib. \$2, cap. 24.

Après que les sénateurs eurent entendu les disconrs de part et d'autre, et délibéré sur les demandes des Carthaginois, ils répondirent « que lenr intention était que Gulussa retour-« nát sur-le-champ dans la Numidie pour « avertir son père d'envoyer incessamment des « ambassadeurs à Rome qui répondissent anx « plaintes que ceux des Carthaginois avaient « portées au sénat contre lui ; qu'ils feraient à « sa considération tout ce qui leur paraltrait « raisonnable, comme ils avaient fait jusque-« là; mais qu'ils n'accorderaient rien à la fa-

« year contre la justice : qu'ils voulaient ane « chacun fut conservé en possession de ce ani « lui appartenait dans le pays qu'ils disputaient « entre eux, et qu'on s'en thit aux anciennes « limites sans en établir de nouvelles : que le « peuple romain, après avoir vaincu les Cara thaginois, ne leur avait pas rendu leurs villes « et leurs campagnes pour leur arracher injustement, en temps de paix, ce qu'il ne « leur avait pos ôté, comme il le pouvait, par a le droit de la guerre. » Voilà de belles pa-

roles, mais qui demeureront saus effet, Le sénat renvoya le prince numide et les ambassadeurs de Carthage avec les présents accoutumés, et après leur avoir donné tous les témoignages d'amitié et de bienveillauce que des amis et des hôtes ont lien d'attendre. Fulvius Flaceus, qui, étant censeur, avait enlevé les tuiles du temple de Junon, mourut d'une mort bien funeste '. De deux fils qu'il avait, il apprit que l'un était mort, et l'autre attaqué d'une très-dangereuse maladie. Il succomba à la donleur et à la crainte que lui causèrent ces deux tristes nouvelles. Ses domestiques le trouvérent mort dans sa chambre, où il s'était étrangle. L'opinion commune était que depuis sa censore il avait eu l'esprit troublé : et l'on regarda sa mort comme un effet de la colère de Junon, et une punition du sacrilège qu'il avait commis en dépouillant son temple,

P. LICINIUS CRASSUS 9. C. CASSIUS LONGINUS.

Sous ces consuls il vint d'Espagne à Rome

<sup>1</sup> Liv. lib. 42 cap. 28. 1 Ap. R. 381; av. J. C. 171.

une députation d'une espèce singulière. Plus de quatre mille hommes 1, qui se disaient nés de soldats romains et de femmes de ce pays, demandaient qu'on leur assignât quelque ville où ils pussent s'établir. Le sénat leur ordonna de se présenter au préteur Canuléius, et de lui donner leurs noms, avec pouvoir à ce magistrat d'affranchir ceux d'entre eux qu'il voudrait, et de les faire conduire à Cartéia sur les bords de l'Océan. On laissait aux habitants de cette ville la faculté de rester chez eux, à condition d'y former une colonie avec ces nouveaux venus, et de partager avec eux les terres qu'on leur désignerait. On donna à cette colonie le droit du Latium, et ello fut appelée la colonie des Affranchis.

A peu près dans le même temps arrivérent d'Afrique Gulussa, fils du roi Mosinissa, et des ambassadeurs envoyés par les Carthaginois. Le prince numide ayant été introduit le premier dans le sénat, y exposa les secours que son père avait déià envoyés pour la guerre de Macédoine \*, et offrit, par son ordre, de fournir encore au peuple romain, par reconnaissance pour ses bienfaits, tous ceux on'on lui demanderait. Au reste, e il avertit les sé-« nateurs de ne se laisser pas surprendre par « les artifices des Carthaginois : qu'ils avaient e résolu d'équiper une flotte considérable, « sous prétexte d'en aider les Romains contre « les Macédoniens; mais que, quand une fois « ils l'auraient mise en état d'agir, ils seraient a les mattres de choisir leurs ennemis et leurs a alliés. »

Apris ces préliminaires, il en vist sans doute à ce qui fissil es seja de la contestation eurre Manimisse et les Carthapionis, Une busque qui se rencontre le class Tiles-Live filia que ni genore ce qui fist dit de part et d'autre, et ce qui fist dit de part et d'autre, et esten. Il paratt seulement que cette contestation demeure assoupie pontra propriet de la meritaire. Le contestation demeure assoupie pontra propriet de la meritaire de la me

Pour achever ce qui me reste à recueillir des faits détachés et épars avant que d'entreprendre le récit de la guerre contre Persée, je vais ici rassembler pluséurs traits qui feront sentir combien Rome commença à dégénèrer d'elle-même, des que les richesses et les délices de la Grèce et de l'Asie s'y furent introduites.

Dans les temps passés, les magistrais romains envoyés dans les prorisces évisient conduits avec beaucoup d'equité et de modération, et il était are qu'is abussessed de leur autorité. Mais depuis quelques aunées les choses avaien bien changé, et de tous cûtés l'on portait des plaintes sus sénat, contre la durée, l'impissée et les malverastions des magistrais.

579 \*, recut ordre du senat d'aller dans la Campanie pour y arrêter les usurpations des particuliers, qui, possédant des terres voisines de celles qui appartenaient à la république. s'agrandissaient peu à peu aux dépens de l'état, et gagnaient toujours du terrain. Ce magistrat était indigné contre les Prénestins de ce qu'un jour, étant allé simple particulier dans leur ville pour y offrir un sacrifice dans le temple de la Fortune, il n'y avait recu aucun honneur ni du corps de ville, ni d'aucun particulier. Pour se venger de cette prétendue injure, il écrivit à leur premier magistrat avant que de partir de Rome, et lui ordonna de venir au-devant de lui, de lui préparer un hôtel dans la ville où il pût loger pendant tout le séjour qu'il y ferait, et de lui tenir des chevaux prêts, et autres bêtes de charge, afin qu'il pût s'en servir à son départ. C'est le premier des magistrats romains qui ait été à charge aux alliés; et c'était pour leur épargner ces sortes de dépenses et de corvées que la république fournissait à ses généraux les mulets, les tentes, et tous les antres natenailes dont ils avaient besoin pour faire la guerre. Dans leurs routes, ils logeaient chez les particuliers avec qui ils étalent en liaison d'bospitalité, et à qui ils rendaient à leur tour les mêmes offices à Rome, S'il fallait dépêcher subitement des députés pour quelque affaire publique, les

Liv. lib. 13, cap. 3.

II. BIST. ROM.

<sup>4</sup> An. R. 579; av. J. C. 173. — Liv. tib. 42, cap. f.

villes qui le tronvient sur leur roule étaient obligées de leur formir un chevrie; et c'éstit là toute la dépense à laquelle les alliés étaient les tenses. Le ressentiment de Postumiss, juste peut-être et légitime, dit l'îte-Live, mais peu sent dans un magistrat, Joint au slience trop modeste ou trop timiée des Prénessins, laisse un eremple qui, a'vapra plotat été condamné, donna sur généraux une espéce de droit d'imporer aux alliés des fardeaux qui sont devenus

plus pesants de jour en jour. L'Espagne se sentit des maux que cette imsunité causa ', mais par une autre sorte d'abus. Les députés de cette provinco portérent leurs plaintes au sénat, et, prosternés en terre, ils le supplièrent de ne pas souffrir qu'avant l'honneur d'être alliés du neuple romain, ils fussent traités par ses magistrats avec plus de dureté que les ennemis mêmes, Entre autres vexations, les préteurs ou proconsuls romains en exercaient une à l'occasion du blé. Les peuples des provinces étaient obligés de fournir gratuitement du blé aux magistrats pour leur propre usage et pour leur maison, et d'en fournir aussi au peuple romain pour les armées une certaine quantité au'on leur marquait et dont on leur payait le prix. L'avarice des préteurs trouva dans ces deux impositions de blê une double occasion de vexer et de piller les allies, mais par une vole toute différente. Au lieu de recevoir pour leur usage le blé en nature et en espèce, ils le recevaient en argent, en y mettaut euxmêmes le prix, qu'ils faisaient monter trèshaut: ce ble s'appelait frumentum æstimatum. Au contraire, pour l'autre blé, appelé frumentum emptum, ils le mettaient à un trés-bas prix, et le faisaient paver toute sa valeur au peuple romain.

Le sénat reçat très-favorablement les plaintes des Espagnols, nomma des commissaires pour en faire l'examen, et donna aux complaignants la liberté de choixir parm le ep jus illustres citoyens de Rome des avocats pour plaider leur cause. Le plas estimés pour leur naissance et pour leur mérite se préterent voloniters à un ministère si louable. L'un des accusés, après un long examen rétiéré plus d'une fois, fut renvoyé absous; deux autres, qui se sentaient trop coupables pour pouvoir espèrer un pareil sort, se condamnèrent eux-; toèmes à un exil volontaire.

Tite-Live donne à enteudre que les Espagols aurient encer pu en accuser d'autres; mois ugon leur ferma la bouche, parce que c'étaient des citopens puissants, et quo le passe fut oublié. Le sénat, pour empécher a l'avenir de sembablies dévorters, ordonas, sur la requête des Espagnois, que les magistats recervaient en nature le b'équi leur était do pour leur usage domestique, ou que, s'isi amisent mieux le recevoir en argent, il serait estimé sur le pris courant dans les marches; et que, par rapport aux blés achete pour le pa-

blic, ils seraient aussi payés sur le prix courant.
De tous côtés le sénat recevait des plaintes contre les généraux et les magistrats qui étaient envoyés dans les provinces.

Cassius et Licinius ' avaient été consuls l'année de Rome 581. Cincibilus, rol d'une nation gauloise, au delà des Alpes, qui n'est point autrement désignée par Tite-Live, envoya son frère à Rome à la tête d'une ambassade pour accuser Cassius d'avoir pillé quelques peuples des Alpes, alliés de ce roi, d'en avoir enlevé un grand nombre, et de les avoir réduits en servitude. D'un autre côté, les Istriens et d'autres nations voisines représentérent que le même consul Cassius avait mis tout leur pays à feu et à sang, et enlevé tout ce qu'il avait trouvé dans son chemin, sans qu'ils pussent deviner la raison qu'il avait eue de les traiter ainsi en ennemis. Le senat répondit aux uns et aux autres qu'il n'avait pas prévu ces hostilités, et que, si elles avaient été commises, il les désapprouvait : qu'il n'etait pas juste de condamner un homme consulaire sans l'entendre; mais que, si à sou retour de Macédoine, où il servait actuellement comme tribun légionnaire, ils pouvaient le convaincre en personne des injustices qu'ils lui reprochaient, le sénat ne manquerait pas de leur donner satisfaction. Il envoya même des ambassadeurs au roi gaulois, et aux autres peuples, pour leur faire connaître sa disposttion à leur rendre justice.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 53, cap. 2.

An. R. 581; av. J. C. 171. - Liv. lib. 43, cap. 2.

Licinius , collègue de Cassius, comme s'il avait été envoyé pour faire la guerre, nou à Persée, mais aux Grecs, alliés du peuple romain, fit souffrir aux habitants de Béotie, où il hivernait, et surtout aux Coronéens, toutes sortes de vexations. Cenx-ci s'eu plaignirent uu sénat, qui ordonna qu'on rétablit en iiberté tous ceux qui avaient été vendus comme esclavea.

On s'imagiue blen que les préteurs u'étaient pas plus modérés que leura consuls, dont l'exemple les autorisalt et semblait les assurer de l'impunité. Le préteur Lucrétius . qui commaudait la flotte peudant le consulat de Licinius, avait fait sentir aux alliés de tristes effets de sa cruauté et de son avarice. Les tribuns du peuple ue cessaicut de déclamer coutre lui avec beaucoup de véhêmence dans toutes les assemblées. Ses amis demandaient un délai, alléguant qu'il était absent pour le service de la république; mals alors on ignorait si fort ce qui se passait dans le voisinage même de Rome, que ce même homme que les discours de ses défeuseurs plaçaient en Grèce était actuellement dans la terre qu'il avait aux envirous d'Antium, et employait une partie des sommes qu'il avait rapportées de Grèce à faire conduire dans cette ville les eaux de la rivière de Loracine, ouvrage qui coûta cent trente mille as (4062 liv. 10 s.). Ii orna aussi le tempie d'Esculape de tableaux qui faisaient partie de son butin.

La ville de Chalcis envoya contre lui à Rome des députés, Leur seui abord fit juger de l'extrémité des maux que cette ville avait soufferts. Miction, ic chef des députés (c'étail un ancieu et fidèle allié des Romains), tourmenté d'une goutte qui ne lui permettait pas de marcher, se fit porter au sénat en chaise; preuve parlante d'une nécessité indispensable, puisque, malgré l'état où il était, il n'avait pas pu obtenir qu'on le dispensat de ce voyage, ou n'avait pas cru devoir le demander. Il commença par dire que, de toutes les parties de son corps, la maladie ne lui laissait que la langue de libre pour déplorer les calamités de sa patrie, « Puis li exposa les « services, tant auciens que récents, que sa « république avait rendus aux généraux et aux « armées des Romains, soit dans les guerres « précédentes, soit dans celle qui se faisait « alors contre Persée, Eusuite il viut aux « excès d'avarice et de cruauté auxquels le « préteur C. Lucrétius s'était porté coutre les « habitants de Chalcis, et enfin à ceux qu'ils « souffraieut actuellemeut de la part de L. Hor-« tensius, qui iul avait succédé; ajoutant « qu'après tont . dût-ou les traiter eucore « avec plus d'inhumanité, ils étaient résolus à « tout souffrir plutôt que de se joiudre au « parti du roi de Macédoine : qu'à l'égard de « Lucrétius et d'Hortensius, il aurait été hien « plus avantageux pour ceux de Chaicis de « leur fermer les portes que de les recevoir « dans la ville; que les habitants des villes « qui avaient pris ce premier parti avaient « conservé leur liberté et leurs biens; au lieu « que Lucrètins, par un sacrifège horrible, a avait pillé ieurs temples, et en avait fait « porter à Antium tous les ornements : qu'a-« près avoir privé de leurs blens des alliés du « peuple romaiu, il avait réduit leurs pers sonnes dans la servitude: et que, a'il était « échappé quelque chose à son avarice. Hor-« teusius, en marchant sur ses traces, achea vait de ic ieur eniever : que , l'hiver comme « l'été, il remplissait leurs maisons de ses « soldats et de ses mateiots : de sorte que ces « infortunés citovens avaient la douleur de a voir au milieu d'eux, de leurs femmes, et a de ieurs enfauts, des gens saus pudeur, « sans humanité, et sans foi. »

Le sénat crut qu'il était à propos de mander Lucrétius, afin qu'il enteudit iui-même tout ce qu'on avançait contre lni, et qu'ii le réfutât, s'il pouvait. Les reproches qu'ou iui fit en face étaient encore plus sangiants que tout ce qu'on avait dit en son absence; et il eut à soutenir deux accusateurs beaucoup plus puissants et plus redoutables dans la personne de deux tribuns du peuple, qui, non contents de le déchirer en plein senat, le tradulsirent devant le peuple, et, après l'avoir accablé de reproches. l'assignérent eu forme à comparattre au tribunal souveraiu du peuple pour répondre à leurs accusations. Quant aux députés de Chalcis, le préteur Q. Ménius fut

<sup>!</sup> Liv. Epit, lib. 43 \* Liv. lib. 43, cap. 4.

chargé de lenr témoigner « que le sénat cou-« naissait qu'ils n'avaient rien avaucé que de « vrai en parlaut des services qu'ils avaient « rendus au penple romain dans la guerre « présente et dans les précèdentes , et qu'il « en avait toute la reconnaissance qui leur en « était due. A l'égard des ontrages qu'ils « avaient reçus de C. Locrétins, et qu'ils re-« cevalent encore de L. Hortensius, ou ne « pouvait pas soupconner que le sénat les « appronvât, pour peu qu'on fit réflexion « que le peuple romaiu avait déclaré la guerre « à Persèc, et apparavant à Philippe, son « père, pour délivrer les Grecs de la tyrannie « de ces princes, et non certainement pour « leur attirer ces manyais traitements de la « part des Romains eux-mêmes; que le sénat a écrirait à L. Hortensius pour lui marquer « qu'il désappronvait la conduite que cenx de « Chalcis l'accusaient d'avoir tenue à leur « égard : Ini ordonner de faire chercher les « persounes libres de cette ville qui avaient « été réduites en servitude, et de leur rendre « au plus tôt la liberté; et lui défeudre de lo-« ger chez les habitants aucun soldat ou offi-« cier de la flotte, excepté les capitaines de a vaisseaux. » Telle fut la substance des lettres qui furent écrites à Hortensius de la part du sénat. On fit les présents ordinaires aux députés, et l'on fournit anx dépens du public les voitures et les commodités nécessaires à Miction pour le conduire doucement jusqu'à Brindes

Lorsque le jour où C. Locrètius était assigné à comparaître fut venu , les tribuns l'accusèreut devant le peuple, et conclurent contre lui à une amende d'un million d'as (cinquaute mille livres), Toutes les tribus, d'une commune voix, le condamnérent à paver cette somme.

Quelle différence entre les magistrats dout uous venons de rapporter les injustices, les rapines, les violences, et les grands hommes dont l'équité, la sagesse, le désintéressement, on fait tant d'bonneur an penple romaiu, et ont plus contribué à ses conquêtes que la e majores nostri in sociorum alque amicorum tectis essa force des armes et le courage des troupes! Nous avons vu les deux Scipions qui périrent en Espagne antant et plus regrettes par les Espagnols que par les Romains mêmes. Leur

successent. fils de l'nu. neveu de l'autre. était regardé par les mêmes Espagnols comme un homme envoyé du ciel pour faire le bouhenr des peuples. Loin que les campements d'armées, les quartiers d'hiver et le séjour des généraux dans les villes parussent à charge aux alliés, ils se croyaient d'autant plus heureux qu'ils les conservaient plus de temps chez eux ': tant les Romains alors faisaient paraître de tempérance, de douceur, d'humanité! On pourrait appliquer à plusieurs commandants, et surtout au grand Scipion, ce que Cicéron dit de Pompée , que sous lui uon-seulement on ne contraignait point les peuples de faire de la dépense pour le soldat , mais que même on ne leur permettait pas quand its le souhaitaient, car, ajoute le même orateur, nos ancetres ont voulu que les guartiers d'biver que l'on passe dans les maisons et sous le toit des alliés servissent de retraite contre les rigueurs de la saison, et non d'occasion d'avarice.

Telles étaient les maximes des bons temps de la république : mais elles commencent depuis quelques années à s'affaiblir beaucoup; et uous les verrons dans la suite disparaître entièrement. En effet, les divers exemples de malversation que nous avons réunis ensemble montrent que l'on envoyait dans les provinces avec autorité des commandants \*, dont l'entrée dans les terres et villes des alliés ne différait guère d'une irruption d'ennemis, et n'y faisait pas moins de ravages.

Il est remarquable que ce changement dans les mœurs et dans le gouvernement, ces vexations des penples, inoutes presque jus qu'ici, et qui commencent depuis quelque temps a devenir fort communes, cette licence effrénée de s'enrichir par les dépouilles des

- 4 a Hope andiebant anies, none presentem vident, e tantă temperantiă , tantă mansuctudine , tantă homee nitate, ut li beatissimi esse videantur, apud quos ille
- a diutissimé commoratur. » ( Csc. de lege Man. n. 13.) 1 e Non modò, ut sumptum faciat in militem, ne-« mini vià affertor, sed ne cupienti quidem cuiqu e permittitur. Hiemts enim, non avaritim, perfugium
- . volucrust. » ( 1bld. 39. ) a Ejusmodi în provinciam homines cum imperio « miltimus, ut..... tpsorum adventus in orbes sociorum « non multum ab hostill impugnatione differant.» ( Esc

# -66 341 gpm

nous l'avons déjà observé, est de même date que l'introduction du luxe dans Rome, et en est certainement l'effet. Ces désordres croissent peu à peu ', et d'une manière qui d'abord se fait peu sentir. On y oppose des règlements; on fait de temps en temps, mais faiblement,

u Hac primé paulatim crescere, interdům vindicari. " Post, ubi contagio, quasi pestilentim, invasit, civitas | Catil.)

dienx et des hommes ; que tont cela , comme | quelques exemples. Cependant le mai gagne et saisit toute une nation. Alors la face de l'etat change; et le gouvernement, de juste et sage qu'il était, devient tyrannique et insupportable. C'est ce que la suite de l'histoire nous rendra sensible.

> e immutata; imperium , ex justissumo atque optumo , e crudele intolerandumque factum. » (SALLUST. Bell.

# LIVRE XXV.

Ce livre contient l'histoire de Persée, roi de Macédoine, depuis l'an de Rome 573 qu'il monta sur le trône, jusqu'à l'an 585 qu'il fut mené en triomphe par Paul Émile.

S I. - DRABIN OU'AVAIT FORMÉ PHILIPPE DE TRANS-PORTER LES BASTARNES DANS LE PAYS DES DAE-DANIENS, VOLUM-DE LA MACCODERS. AMBAGGADECES UR PRRIÉR AUX ROMAINS, CRUX-CI ACCORDANT A CR. PRINCE LA CONFIRMATION DU TRAITÉ PAIT AVEC PUI-LIPPE, SON PERE, BRAUX COMMENCEMENTS BY OF ALI-TES VERTURES DE PERSER, AMBARADACES DES DARGANIENS A ROME AU SUJET DES BASTABNES, AMBASSADRURS DR PRESÉE A CARTHAGR. RAPPORT DES AMBASSADRURS ROMAINS REVENUS DE MACÉ-DOING, ECHÈNE VIENT A ROME POUR EXHORTER LE MENAT A LA SCRERE CONTRE PERSEE, AMBASSAURCES DR PERSER MAL BRCCS. CR PRINCE APOSTS UES MEUR-TRIBER POUR TURR EUMRNE. LE SENAT, APRÈSAVOIR AVÉRÉ LES CRIMES DE PARSÉE, SE PRÉPARE A LA GURRER, RT LA LUI PAIT DÉCLARRE PAR UNS AMBAS-SADEURS. GENTIES BENOU SUSPECT AUX ROMAINS. DISPOSITIONS DES ROIS ET DES PEUPLES LIRES A L'É-GARU DES ROMAINS RT DE PRESÉE DANS LA GURRER DE MACÉDOINE. LA GUERRE BAT UECLARER DANS LES FORMES A PRESER, LES LEVÉES SE FONT AVEC UN SOIN EXTRAORDINAIRS. DISPUTES AU SUJET URS CENTURIONS. DISCOURS D'UN ANCIEN CENTURION AU PREPLE. AMBASSADRERS OR PRESER RENVOYES AU CONSUL. OUI DEVAIT BIENTOT ABBIVER EN MACE-DOINE. AMEASSAUEURS DES ROMAINS VERS LEURS ALLIÉS. ENTREVUE DE PRESÉR ET DES AMBASSADECES ROMAINS. TREVE ACCORDER A PRESER POUR EX-VOYER A ROME OF NOUVEAUX AMBASSAUEURS. MOU-VAMENTS EN BEOTIE. ELLE SE DÉCLARE PRESQUE ENTIRER POUR LES ROMAINS. SECOURS QUE FOURNIT LA LIBER ACHÉENNE. LES RESCHENS ÉQUIPENT UNE PLOTTE CONSTORBABLE POUR LES ROMAINS. AMBAS-SADE DE PRESER A RHODES. RUSE DES DÉPUTÉS CON- uamnés par les anciens sénateurs. Les ambases deurs ur Persée reçolvent oruns de sortie de Romr et de l'Italië.

J'en suis resté, dans le livre précédent, à la mort de Philippe, à qui perse, son fils, succèda dans le royaume de Maccèdine. J'ai consuire rèuni ensomble, sous differents titres, tous les événements qui se trouvent mélés, produit l'espace de ours années, avec l'inscipent de la commanda del la commanda de la commanda del commanda de la commanda de l

Q. FULVIUS 1. L. MANLIUS.

La mort de Philippe était arrivée fort à propos pour différer la guerre qui menaçait les Romains ', et pour leur laisser le temps de sy préparer, les prince avait formé un étrange dessein, et avait déjà commencé à le mettre a écutulon : Cétait de faire venir du pays des Bastarnes, peuple d'origine gauloise ou germaique, transplantes près des embouchures du Borysthène, un nombre considérable de toupues, tant d'infinitérie que de cavalerin. Après qu'ils auraient passe le Damube, il devait les établis à la place des Dardaniens,

<sup>1</sup> An. R. 573 ; nv. J. C. 179. <sup>2</sup> Liv. lib. 40, esp. 57. - Oros. lib. 4, cap. 20. qu'il avait résolu de détruire absolument. parce que, comme ils étaient très-voisins de la Macédoine, ils ne manquaient pas d'y faire des irruptions des qu'ils en trouvaient l'occasion favorable. Les Bastarnes, laissant leurs femmes et leurs enfants dans ce nouvel établissement, devaient passer en Italie pour s'enrichir du butin opulent qu'ils espéraient y faire. Quel que dut être le succès, Philippe comutait y trouver de grands avantages, S'il arrivait que les Bastarnes fussent vaincus par les Romains, il se consolerait facilement de leur défaite en se voyant délivré par leur moven du voisinage dangereux des Dardaniens : et si leur irruption dans l'Italie réussissait, pendant que les Romains seraient occupés à repousser ces nouveaux ennemis, il aurait le temps de recouvrer tout ce qu'il avait perdu dans la Grèce. Les Bastarnes s'étaient déjà mis en marche, et étaient assez avancés lorsqu'ils apprirent la mort de Philippe. Cette nouvelle, et divers accidents qui leur arrivèrent, suspendirent l'exécution de leur dessein, et plusieurs même y renoncèrent absolument, et s'en retournérent en leur

pays.

Persée, dans la vue de se mieux affermir sur le trône, envoya des ambassadeurs aux Romains leur demauder qu'ils renouvelassent avec lui l'alliance qu'ils avaient faite avec son père, et que le sénat le reconnût pour roi '. Il ne cherchait qu'à gagner du temps.

- M. JUNIUS BRUTUS 4.
- A. MANLIUS VULSO.

Ce fut sous ces consuls qu'arrièrent à Rome les ambassedurs de Persée. Les Romains n'ainsient pas ce prince. Ils sedédisient de lui, et ne douiset pas qu'à la première occasion favorable qu'il en trouversit, et lorsque ses forces le lui persetturisent, il ne feur déchard la surre des les préparetts, quelqu'il carrière de la legislation de la constitución de cardia significación de la constitución de cardia significación de la constitución de cardia significación de la constitución de la sorte de querelle pendant qu'il delui avoir cherche querelle pendant qu'il de-

5 Liv. 11b. 40, cap. 50. 2 An. R. 574; av. J. C. 178. meureralt en paix , ils lui accordérent tout ce qu'il leur demandait.

Persée', croyant, par le renouvellement du traité, sa puissance solidement établie. ne songea plus qu'à se ménager des amis parmi les Grecs. Pour cet effet, il rappela dans la Macédoine tous ceux qui s'en étaient bannis pour éviter le paiement de leurs dettes, ou qui avaient été condamnés à cette peine par les juges. Il fit afficher en plusieurs villes de la Gréce les édits de leur rappel, qui leur promettaient non-seulement l'impunité, mais la restitution de leurs biens avec les fruits. À compter du jour que chacun s'était absenté. Il remit aux habitants de la Macédoine tout ce qu'ils pouvaient devoir au fisc, et il mit en liberté tous ceux qui étaient retenus dans les prisons pour affaires d'état. Par cette indulgence, il rendit la confiance à une infinité de personnes, gagna l'affection de tous les Grees, et les remplit des espérances les plus flattenses. D'aitleurs toute sa conduite, toute sa personne semblalt annoncer un prince digne de régner. Sa taille était avantageuse, sa physionomie noble et prévenante : et . comme il ciait dans la force de l'âge . Il se trouvait en état de soutenir et les fatigues de la guerre et le travail des affaires et du gouvernement, Ajoutez qu'il ne se livrait point à ces excès de débauches et de dissolutions par lesquels son père s'était si souvent déshonoré. Ce fut par ces apparences de vertus que ce prince donna, au commencement de son règne, des espérances auxquelles il aurait été à souhaiter que

CN. CORNELIUS SCIPIO EISPALUS 9.

Une partie des Bastarnes dont nous avons parfé auparavant avait poursuivi sa route, et était actuellement en guerre avec les Bardaniens<sup>5</sup>. Ceux-ci envoyèrent des ambassadeurs à Rome, pour informer le sénat « que leur e province était inondée d'une multitude de

la fin eut répondu.

Polyb. apud Vales. lib. 26.
An. R. 576; av. J. C. 176.
Dolyb. log. cas. 62

s Polyb. leg. pag. 62.

- a parbares d'une grandeur gigautesque et | « d'une valeur extraordinaire, avec lesquels « Persée avait fait un traité d'alliance : qu'on
- « y craignait encore plus ce prince que les « Bastarnes : qu'ils venaient implorer le se-
- « cours de la république contre tant d'enne-« mis. » Le sénat envoya sur les lieux nne députation , dont A. Postumius était le chef. pour examiner si ces plaintes étaient fondées.
  - P. MUCIUS 1. M. ÆMILIUS LÉPIDUS, II

Ces députés \*, ayant trouvé que les choses étaient teiles que les Dardaniens les avaient exposées, fireut sur ce pied lenr rapport au sénat. Persee s'excusa par ses ambassadeurs, et fit entendre que ce n'était point lui qui avait mandé ces barbares, et qu'il n'avait influé en rien dans lenr entreprise. Le sénat, sans approfondir davantage la chose, se contenta de le faire avertir qu'il eut soiu d'observer inviolablement les conditions du traité fait avec les Romains. Les Bastarnes, après avoir remporté d'abord quelques avantages, furent enfin obligés, du moins pour la plupart, de retourner dans leur pays. On dit qu'ayant tronvé le Danube glacé3, et ayant entrepris de le passer, la giace s'ouvrit sons lenrs pieds, et qu'ils furent presque tous engioutis dans le fleuve. Ce fait , qui n'a qu'Orose pour anteur, demanderait peut-être un plus sûr garant,

- SP. POSTUMIUS ALBINUS \*.
- O. MUCIUS SCATVOLA.

Des ambassadenrs envoyés par les Romains en Afrique, après s'être abonchés avec le roi Masinissa<sup>5</sup>, et avoir passé de sa conr à Carthage, revinrent à Rome, lis avaient appris de ce prince ce qui s'était passé à Carthage, beancoup mienz que des Carthaginois

- An R. 577; av. J. C. 175. . Liv. lib. 41, cap. 19.
- # Oros. lib. 4, cap. 20.
- 4 An. R. 578; av. J. C. 174.
- 1 Liv. Hb. 41, cap. 92.

eux-mêmes. Cependant, maigré toute la dissimulation dont on avait use à leur égard, ils avaient découvert avec certitude qu'il était venu dans cette ville des ambassadeurs de la part de Persée, et que le sénat de Carthage leur avait donné audience la nuit dans le tempie d'Esculape, Masinissa, de plus, lenr avait assuré que les Carthaginois, de leur côté, en avaient envoyé dans la Macédoine; et les Carthaginois ne le niaient que faiblement. On iugea à propos de faire passer des ambassadeurs en Macédoine pour veiller sur la conduite du roi.

- L. POSTUMIUS ALBINUS 1.
- M. POPILLIUS LENAS.

Ces ambassadeurs marquèrent 1, à leur retour, qu'ils n'avaient pu approcher de la personne du roi , qui s'était soigneusement tenn caché, sous des prétextes toujours également faux, ou d'incommodité ou d'absence : qu'au reste, il leur avait paru clairement que tout se préparait à la guerre, et qu'il fallait s'attendre qu'elle écialerait au premier jonr. Eu effet, l'on s'v disposa à Rome, et l'ou commença par les cérémonies de la religiou, qui, chez les Romains, précédaient toujours les déclarations de guerre; c'est-à-dire, par l'expiation des prodiges, et par divers sacrifices qu'ou offrait aux Dieux.

- C. POPILLIUS LENAS 5.
- P. ÆLIUS LIGUB.

Sous ces consuls, Eumène, roi de Pergame, vint à Rome 4. On l'y reçut avec toutes les marques de distinction possibles. Ayant été introduit dans le sénat, il déclara « qu'ontre « le désir de venir rendre ses hommages anx « dieux et aux hommes, à qui il était redevaa ble d'nu puissant et glorieux établissement « qui ne lui laissait rien à désirer, il avait

e exprès entrepris ce voyage pour avertir le

- 1 An. R. 579; av. J. C. 178.
- \* Liv. Ub. 42, cap. 2, . An. R. 580; av. J. C. 182.
- + Liv. lib. 12, cap. 11-13.

« sénat d'aller au-devant des entreprises do ; « Persée : que ce prince avait hérité de la « haine de Philippe son père contre les Ro-« mains aussi bien que de son sceptre, et qu'il « ne négligeait rien pour se préparer à une « guerre qu'il crovait lui être échue comme « par droit de auccession : que la longue paix « dont la Macédoine avait joui lui fournissait « de nombreuses troupes et en très-bon état : « qu'il avait un riche et puissant royaume : « qu'il était lui-même dans la fleur de l'âge , « plein d'ardeur ponr les expéditions guer-« rières, dont il avait fait l'apprentissage sous « les yeux et sous la conduite de son père, et « où il s'était depuis fort exercé en diverses « entreprises contre ses voisins ; qu'il était « extrêmement considéré dans les villes de « la Gréce et de l'Asie, sans qu'ou pût bien « dire par quelle sorte de mérite il avait acquis « ce crédit, si ce n'est que sa haine pour les « Romains lui en tenalt lieu : que les plus « puissants rois recherchaient son alliance ; « qu'il avait éponsé la fille de Séleucus, et « donné sa sœur en mariage à Prusias : qu'il « avait su s'attacher les Béotiens, nation fort « belliquense, que son pére n'avait jamais pu a gagner; et que sans l'opposition de quelques « particuliers affectionnés aux Romains, il a serait venu à bout de renouer commerce « avec la ligue achéenne : que c'était à Per-« sée que les Étoliens, dans leurs troubles « domestiques, s'étaient adressés pour lui dea mander du secours, et non aux Romains :

« des virves pour dix aus ; qu'ontre les revenus immenses qu'il farit chaque année des mines. Il avait en réserve de quoi stipencier, pendant un perell uombre d'années, « dix mille hommes de troupes étrangéres, « aus compter colles du pays ; qu'il avait equiper de la compte de la compte de la compte qu'il avait actuellement; et que, quand la « Macédoine serait bors d'état de lui fourrir des troupes, il avait à se signostion la Trance , « qui était auné phinière d'hommes inépuiss-

« ble. » Eumène ajouts « qui l'avenapit inci el aru de simple conjectares, mais sur le consissance certaine qu'il avait prise des chis par d'eastes informations. Au reste, « dit-il en finissant, après m'être acquitté d'un dévoir que mon respect et ma reconnaise sance pour le peuple romain a l'impossion, et avoir, s'un est peunis de partier ainsi, « délired ma conscieuce, il no me reste qu'à pric le dieux des tremis de partier ainsi, « délired ma conscieuce, il no me reste qu'à pric le dieux des tremis de partier de sind, et de voir singère les penates et de voir s, s'un évent le penates et de voir singère le de voir en de voir

este, on ne sut point pour le présent ce qui vétait passé dans le sénat, sion que le roi. Enmène y avait parié, et rieu ne transpira au déhors; tant on gerdait un secret inviolable dans cetto sage compagnie, od il ne se trousi pas moins de trois cents hommes. Ce ne fut qu'après la fin de la guerre que l'on divuju que le discours de ce prince, et à réponse qu'on lui vait faite; grand et rare exemple. On donna audience quelques jours après aux ambasséders du criè Perès l'ils trouvèrent le sénat fort prévens contre leur maitre, et à pêne daignair-on les écouter. Le

chef de l'amhassado, il s'appelait Harpale, algrit encore les esprits par la fierté de son discours. Il dit « que Persée souhaitait qu'on « que, souteuu par de si puissants alliés, il « le crût sur sa parole lorsqu'il déclarait n'a-« faisait encore par lui-même des préparatifs « voir rien dit ni fait qui pût le faire regarder « de guerre qui le mettaient en état de se pas-« comme ennemi ; qu'au reste, s'il s'aperce-« ser de secours étrangers : qu'il avait trente « vait qu'on cherchat contre lni un anjet de « mille hommes de pied, cinq mille chevaux, « guerre, il saurait bien se défendre avec cou-« rago : que le sort des armes est tonjours « hasardeux, et l'événement de la guerre in-« certain, a

> Les rilles de la Gréce et de l'Asie, Inquiétes de l'effet que ces ambassades produiraient à Rome, y avaient aussi envoyé des députés sous divers prétectes; les Rhodiens surtout, qui se doutaient bien qu'Eumène les surait métés dans les accusations qu'il avait formées contre Persée; et ils no se trompsient pas.

1 Liv. lib. 42, cap. 14.

Dans nos sudience qui leur fut accordec, sisrémportèrent are violence contre Emmène, en lui reprochant qu'il avait sonlevé la Lycie contre les Rhodiens, et qu'il s'était renda plas insupportable à l'Asie qu' Antiochus même. Ce diccours fiata les peuples de l'Asie, qui favorriasient sons main Persée, mais déput fort au sent, et n'eut d'autre fruit que de rendre les Rhodiens suspects, et de faire considerer davantage Emmèn par cette erpée de complisation de la contre la contre de la contre de de contre la contre la contre la contre la contre la still'atti contre lui. On le renveya combié d'honneurs et de présents.

Harpele, étant retoprné en Macédoine avec le plus de diligence qu'il lul fut possible, rapporta à Persée qu'il avait laissé les Romains dans la disposition de ne pas tarder longtemps à lui faire la guerre. Le roi n'en était pas fâché, se croyant en état, avec les grands préparatifs qu'il avait faits, de la sontenir avec succès. Il en vonlait surtout à Enmène, par qui il sonoconnait que Rome avait été instruite de toutes ses démarches les pius secrètes 1; et ce fut contre lul qu'il commença à agir, non par la voie des armes, mais par cette du crime et de la trahison. Il aposta Evandre de Crète. général de ses troupes auxiliaires, et trois Macédoniens qui lut avaient déjà prêté leur ministère en sembiables occasions, ponr assassiner ce prince. Persée savait qu'il se préparait à faire un voyage à Deiphes. Les assassins, le voyant engagé dans un défilé fort étroit au mitieu des montagnes, ronlèrent sur ini, de la hanteur où lis s'étaient placés, denx grosses pierres, et jui en jetérent encore d'autres plus petites, comme une grêle dont ils cherchaient à l'accabier : puis, l'ayant laissé pour mort, ils prireut la fuite. Lorsque le roi, qui fnt longtemps sans monvement et presque sans vie. fut un peu revenu à lui, ses officiers le transportèrent tout couvert de sang à Corinthe, et de là dans l'île d'Egine, où l'on travaille à le panser de ses biessures : et quand sa santé iui permit de se remettre en mer, il retonras à Pergame. Une femme chez qui les assassins avaient loge à Deiphes fat menée à Rome, et déconvrit au sénat tont ce noir complet. On fut averti en même temps d'un antre projet

non moins odieux formé par Persée : c'élait d'empoisonner les généraux et les ambases deur romains, qui logacient tous à Brindes chez le premier ciloyen de cette ville, uommé L. Rammiss. Le roi de Macédoine avait voulu engager ce Rammius à lui rendre un si crinainel service; mais celui-ci, ayant eu borreur d'un pareil dessein, en informa les Romains. Sur ces avis, le sémat ne délbira plus '.

Spr ces avis, le sénat ne délibéra plus', après des traits si horribles, s'il faliait déclarer la guerre à un prince qui emptoyait les assassinats et le poison pour se délivrer de ses ennemis. Le reste de cette année fut destiné aux préparatifs nécessaires pour rénssir dans cette importante entreprise. On commença par envoyer des ambassadeurs vers Persée pour lui porter les plaintes de la république et lui demander satisfaction. Voyant que pendant pinsienrs jonrs its ne pouvaient obtenir audience, ils partirent ponr retourner à Rome. Le roi les fit rappeier. Ils ini représentèrent que le traité conclu avec Philippe son père . et renouvelé depuis avec lui-même, portait en termes exprès qu'il ne pourrait faire la gnerre hors de son royaume, ni attaquer les ailiés du penple romain. Ils lui citérent ensuite toutes ses contraventions à ce traité, et ie sommèrent de restituer aux alliés de la répoblique tout ce qu'il leur avait enlevé de force. Le roi ne lenr répondit que par des emportements et des injures, se plaignant de l'avarice et de l'orgueil des Romains, qui traitaient les rois avec une hauteur insupportable, et se croyaient en droit de faire la loi comme à des esclaves. Les ambassadeurs ini demandant une réponse positive, li les remit au lendemain, voulant la lenr donner par écrit. Elie portait « que le traité conclu avec « son pére ne le regardait point : que, s'il l'a-« vait accepté , ce n'était point qu'il l'approu-« vât , mais parce qu'il n'avait pas pu faire « antrement , n'étant pas encore bien affermi « sur son trône : que, si les Romains vou-« laient songer à un nouveau traité, et pro-« poser des conditions raisonnables, it déli-« bérerait sur ce qu'il aurait à faire. » Le roi, après leur avoir remis cet écrit, se retira brusquement. Les ambassadeurs lui déclarè-

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 15.

<sup>4</sup> Liv. lib. 42, cap. 25.

rent que le peuple romaiu renospait à son ailiance et a son amité. Il excelorar splein de colère, et leur dénonça d'un ton menaçant qu'ils ensend à sortir de son royamne avanttrois jours. De retour à Bome, ils rendirent compte de tout ce qui étaits passe dans leur ambassade, et ils ajoutèrent qu'ils avaient remarqué dans toutes les villes de Medéolone par où ils avaient passé qu'on travaillait fortement aux prévaraillés de la suerre au an révaraillés de

Le rapport des députées d'usa ; qui se présentécreta doir au sénat, doma lieu de crainére aussi que Gentius, roi des Illyriens, ne se déclarit contre Rome, car, après étre plaints que ce prince avait ravagé leurs terres, lis avaient ajoute qu'il t'avit dans une parfaite « uniou avec le roi de Macédolne: que tous « deux de concer ills se préparisent faire la « guerre aux Romains; et que les Illyriens, « qu'étaient venus à Rome « ree la qualité apparente d'ambasséeire, n'étaient et deux » parente d'ambasséeire, n'étaient eu deux » parente d'ambasséeire, n'étaient eu faire » par contrait d'ambasséeire n'était de la litte de la litte » par contrait d'ambasséeire n'était de la litte de la litte » par contrait d'ambasséeire de la litte d'autorité de la litte » par la litte d'autorité de la litte d'autorité de la litte de la litte » par la litte de la litte d'autorité de la litte de la litt

On pensa en même temps à commencer tout de bou la guerre contre Persée : e, en attendant que l'on pôt assembler de plus grandes forces, et les faire partir sous le conduite d'un consul, le préteur Ca. Sicinius fut envoyé en Macdeloine arec quelques troupes de terre et de mer, suffisantes pour tenir le rol en inquiétude et pour catamer l'eutreorise.

et le sénat nomma des députés pour aller se

plaindre eu sou nom des griefs dont les alliés

P. LICINIUS CRASSUS 5.

chargeaient Geutius.

C. CASSIUS LONGINUS.

Tous les rois et toutes les villes ', tant de l'Enrope que de l'Asie, avaient les yeux tournes sur les deux graudes puissances qui allaient entrer en guerre.

- 1 Petite lle dans la mer Adriatique
- 5 Liv. 11b. 43, cap. 26 et 27.
- 5 An. R. 581; av. J. C. 171.
- 4 Liv. Ub. 43, cap. 29, 30.

- Euméne était animé par une ancienne haine coutre Persée, et encore plus par l'attentat récemment commis sur sa personne dans son voyage à Delphes.
- Prusias, roi de Bithynle, avait résolu de ne point prendre de parti, et d'attendre l'événemeut. Il se fialtait que les Romains u'exigeraient pas qu'il prit les armes en leur faveur contre le frère de sa femme; et il espérait, si Persée était vainqueur, que ce prince se lais-
- serati aisėment fléchir aus prières de sa sour...
  Ariarathe, rol de Cappadoce, outre qu'il
  avait promis en son nom du secoura aux Romains, seteusitinviolablement attaché, soit pour
  la guerre, soit pour la paix, au perti que suivait
  Eumène, depuis qu'il avait contracté avec lui
  affinité en lui donnaut sa fille eu mariaser.
- Antischus songesit à s'emparer de ITcryte, competat sur la faiblesse de roi pupille, et sur l'indodence et la licheté de ses tuteurs. Il s'inaginait soir trouvé un préteter plausible de faire la guerre à ce prince eu lui disputant la Célègric; et il le fattait que les Bonaises, occupés à la guerre de Macédolne, n'apportenient point d'obstaché à ses desselha ambiteux. Capendant il avait offiert un séena, par ses ambassedeurs, duties ses forces et tonpar ses ambassedeurs, duties ses forces et tonque, et il avait répéké la même promesse aux sumbassedeurs que Rome la la vaite croytés.
- Ptolémée, à cause de la faiblesse de son âge, n'était pas en état de disposer de lui-même. Ses tuteurs se préparaient à la guerre contre Antiochus pour s'assurer la possession de la Célésyrie, et ils promettaient tout aux Romains pour la guerre de Macdédoire.

Masinisse aidati les Romains de blé, de troupes, d'éléphanis; et il songeait à europer à cette guerre son ills Misageine; et roici quel deut son plus et ser vues politique, selon les différents succès que pourait roir cette guerre. de Carthage, Si les Romains et seine trainqueurs, il compiait demœurer dans l'état où il se trouvait actuellement sons aller plus loin, parce que les Romains us souffriestent jamais qu'il pousat à bout les Carthagoio. Si au politique, l'empéchait d'étendre ses coupeirs, et que les Romains us souffriestent jamais par le politique, l'empéchait d'étendre ses coupeirs, et qu'il pousat à ce de l'étendre ses coupeirs, et qu'il pousat à ce contrait de l'étendre ses coupeirs, et qu'il pousat à ce contrait de l'étendre ses coupeirs, et qu'il pousat à ce contrait de l'étendre ses coupeirs, et qu'il pous de l'étendre ses coupeirs de l'étendre se coupeir et de l'étendre de l'étendre se coupeir et de l'étendre se coupeir et de l'étendre de l'étendre se coupeir et de l'étendre de l'étendre se coupeir et de l'étendre

tonte l'Afrique.

Gentins, roi d'Illyrie, n'avait réussi qu'à se rendre tres-suspect aux Romains, sans savoir néanmoins lui-même encore quel parti il devalt suivre ; et il paraissait que ce serait l'occasiou plutôt qu'un plan fixe et un dessein suivi, qui le déterminerait à s'attacher aux uns ou any antres.

Enfin Cotys de Thrace, roi des Odryses, s'était déclaré ouvertement pour les Macédoniens.

Telle était la disposition des rois à l'égard de la guerre entre Persée et les Romains.

Pour ce qui regarde les peuples et les villes libres, presque partoul la multitude, qui prend pour l'ordinaire le plus manvais parti, penchait du côté du roi et des Macédoniens. Les sentiments des principaux citoyens de ces penples et de ces villes étaient partagés comme en trois classes.

Quelques-uns se livraient si bassement aux Romains, que, par un dévouement si aveugle et une partialité si déclarée, ils perdaient parmi leurs citoyens tout crédit et tonte autorité; et de ceux-là peu étaient touchés de la justice du gouvernement romain, le grand nombre n'envisageaient que leur propre intérêt, persuadés qu'ils auraient du crédit dans leurs villes à proportion des services qu'ils rendraient aux Romains.

La seconde classe était de ceux qui étaient absolument livrés au roi : les uns parce que leurs dettes et le manyais état de leurs affaires leur faisaient souhaiter du changement, ne croyant pas pouvoir subsister sans quelque révolution; les antres, parce que leur caractère vain et avide de bruit et d'ostentation les déterminait à se ranger du côté de la multitude, dont le penchant était déclaré en faveur de Persée.

Une troisième classe, et c'était la plus sensée et la plus prudente, s'il eut failu prendre nécessairement parti, et qu'on lui eût laissé le choix d'un maître, aurait préféré les Romains an roi : mais elle aurait encore mieux aimé. s'il eut été possible, qu'aucune des deux puissances n'accrût excessivement ses forces en opprimant l'autre, et que, conservant une sorte d'égalité et d'équilibre, elles demeurassent fou-

succomber, il comptait se rendre maître de j jours entre elles en paix; parce qu'alors l'une des deux prenant la protection des villes faibles que l'autre voudrait envahir, rendrait leur conditiou blen plus tranquille et plus assurée. Dans cette espèce de neutralité Indécise, ils regardaient comme d'un lieu sur les combats et les dangers de ceux qui avaient pris parti pour les uns ou pour les autres. Nous verrons, après la fin de la guerre, qu'ils se trompaient beaucoup en se croyant en sûreté par cette conduite.

Les Romaius 1, après avoir satisfait, selon leur louable coutume, à tous les devoirs de la religion, avoir offert aux dieux des prières publiques et des sacrifices, et leur avoir fait des vœux pour l'heureux succès de l'entreprise à laquelle ils se préparalent depuis longtemps, déclarérent en forme la guerre à Persée, roi de Macédoine, s'il ne donnait une prompte satisfaction sur divers griefs qu'on lui avait déjà expliqués plus d'une fois. Les levées se firent avec plus de soiu que jamais. Les deux légions qui devaient servir en Macédoine étaient de six mille homme de pied, et de trois cents chevaux, au lieu que les légions ordinaires n'étalent que de cina mille deux cents hommes de pied; pour le nombre des cavaliers, il était toujours le même. On permit aussi au consul qui serait chargé de cette guerre d'incorporer dans son armée tous les centurions et les soldats vétérans qu'il voudrait choisir jusqu'à l'age de cinquante ans. Enfin le peuple, en conséquence d'un arrêt du sénat, ordonna que cetto année les tribuns légionnaires seraient choisis, non par les suffrages des citovens, selon la contume ordinaire, mais par les consuls et les préteurs. Toutes ces précautions donnaient beaucoup d'avantages anx légions destinées pour la Macédoine, et montraient combien cette guerre paraissait importante.

Les consuls avant tiré au sort, la Macédoine échut à Licinius, et Cassius son collègue resta en Italie.

Ce qui venait d'étre statué au sujet des centurions donna lieu à une dispute assez considérable 2. J'ai marqué ailleurs 3 que dans chaque manipule il y avait deux centuries, et par conséquent deux centurions. Celui qui comman-

<sup>4</sup> Liv. lib. 49. cap. 30, 31. 1 Liv. lib. 42, cap. 32-35.

<sup>1</sup> Hist. Anc. tom 111, pag. 291, le notre édition.

dai la première centure da premièr manipule de froirs "é talle lip lus considèrable de tous les centuriess, et avait pluc dans le conseil de guerre avec les premières difeires: on l'appelait primipitus ou primipiti centurie. Les autres centurions ou capisines étalent aussi distingués par le rang de leur compagnie dans les differents ordres de la légion, et é désient de belles places que celles de premièr capitude de hair de la compagnie dans confraires de la légion, et é désient de belles places que celles de premièr capitude de hair de la confraire de haitaires ou des princes. Ils passaient d'un ordre inférieur à un ordre supérieur, non simplement par la méquite de la fait par le mé-

Cette distinction de degrés et de places d'honneur, qui ne s'accordait qu'à la bravoure et à des services réels et consus, jetait parmi et la des services réels et consus, jetait parmi consideration de la consus del la consus de la consus de la consus de la consus del la consus de la consus del la consus de la consu

Jusqu'ici nous n'avons aucun exemple que les officiers romains se piquassent de conserver toujours le rang qu'ils avaient eu une fois. Il parait au contraire constant qu'ils roulaient entre différentes places, tantôt plus élevées, tantôt inférieures, selon le bon plaisir des généraux, chacun se trouvant honoré de rendre service à la patrie, en quelque rang que ce fût. La délicatesse sur ce point d'honneur se fit sentir pour la première fois dans l'occasion dont il s'agit ici. Pendant que le consul Licinius. à qui le sénat avait donné le pouvoir de rappeler au service autant de centurions et de soldats vétérans qu'il lui plairait du nombre de ceux qui n'auraient pas cinquante ans passés, était occupé de ce soin, vingt-trois centurions qui avaient été primipiles refusèrent de servir, à moins qu'on ne leur accordat le même rang qu'ils avaient eu dans les campagnes précédentes.

L'affaire fut portée devant les tribuns du peuple. M. Popilius, qui avait été cossul deux ans auparavant, presant la parole en faveur des centurions, représenta « que ces vieux « guerrier», outre qu'ils étaient émérites, e avaient le corpis tout ué de vieillesse et des travaux qu'ils avaient cesuyés sans relâche « avaient les corpis tout ué de vieillesse et des travaux qu'ils avaient essuyés sans relâche « de leur vie à la république, pourvu que leur « de leur vie à la république, pourvu que leur condition ne fût pas pier qu'elle avail éte, ni « leur rang inférieur à celui qu'ils avaient en dans leur dernier service. »

Le consul représenta de son côté « que la « demande des centurions n'était fondée sur « aucun titre, et qu'elle était contraire au « droit qu'il avait par sa charge de distribuer « les places d'honneur selon le mérite ; et, « pour preuve, il fit faire la lecture de l'arrêt « du sénat qui ordonnait d'enrôler le plus « grand nombre de centurions vétéréans qu'il « se pourrait, et qu'aucun ne serait exempt « du service, à moins qu'il n'eût plus de cin-« quante ans : arrêt qui ne disait pas un mot « de la prétention nouvelle des centurions, » Il conclut, en priant les tribuns du peuple « de ne point troubler les tribuns des soldats « dans les levées dont ils étaient chargés, et « de ne point s'opposer au consul lorsqu'il « assigneralt à chaque officier le rang et l'em-« ploi qu'il croirait lui convenir pour le bien

« de la république. » Après que le consul eut parlé. Spurius Ligustinus, l'un des centurions qui avaient imploré le secours des tribuns du peuple, pria le consul et ces mêmes tribuns de lui permettre de s'expliquer devant le peuple ; et, ayant obtenu la permission qu'il demandait, il parla de la sorte : « Messleurs, je « m'appelle Spurius Ligustinus. Je suis de la « tribu Crustumine, du pays des Sabins. Mon « pére m'a laissé un arpent de terre et une a petite cabane, où je suis né, et où j'al été « élevé ; et j'y habite actuellement. Dès que « je fus en åge de me marier, il me donna « pour femme la fille de son frère. Elle no « m'a apporté pour dot que la liberté, la « chasteté, et une fécondité suffisante pour « les plus riches maisons. Nous avons six fils « et deux filles, mariées toutes deux. De

<sup>4</sup> Les hastaires, les princes et les triaires étaient trois corps de troupes dont chaque légion était composée, et qui, dans uo combat, était ni rangés sor trois lignes.

w mes six fils, quatre out pris la robe virile, « et deux portent eucore la robe de l'enfance s « J'ai commencé à porter les armes sous le « consulat de P. Sulpicius et de C. Aurélius. « J'ai scrvi deux ans en qualité de simple sol-« dat dans l'armée qui fut employée en Ma-« cédoine contre le roi Philippe. La troisiéme anuée, T. Quintius Flaminious, pour me « récompenser de mon courage, me fit capi-« taine de centurie dans le dernier manipule « des hastaires. Je servis eusuite comme vo-« loutaire eu Espagne sous le consul M. Por-« cius Caton; et ce général, si juste estima-« teur du mérite, me jugea digne d'être mis « à la tête du premier manipule des hastaires, « Je redevins encore une fois soldat volon-« taire dans l'armée qu'on envoya contre An-« tiochus et les Etoliens, et ce fut en cette « guerre que Manius Acilius me fit premier « centurion du premier manipule des princes. « J'ai fait encore depuis, plusieurs campa-« gnes; et daos un assez petit nombre d'ana nées j'ai été quatre fois primipile, j'ai été « récompense trente-quatre fois par les géné-« raux. J'ai recu six couronnes civiques 9, i'ai « fait vingt-deux campagnes, et je passe cin-« quante ans. Quaud je n'aurais pas rempli « toutes mes années de service , quand mou « âge nc me donnerait pas mon congé, pou-« vant substituer quatre de mes enfants en ma « place, je méritorais bien d'être exempté de « la nécessité de servir ; mais dans tout ce que « i'ai dit je n'ai prétendu que faire voir la tus-« tice de ma cause. Du reste, tant que ceux « qui font des levées me jugeront en état de a porter les armes, je ne refuserai point le s service. Les tribuns des soldats me mettront a au rang qu'il leur plaira, c'est leur affaire; « la mienne est de faire en sorte que personne « n'ait le rang au-dessus de moi pour le cou-« rage, comme J'en suis en possession, ne « craignant point de prendre ici à témoin et « tous les généraux sous qui l'ai servi, et tous « mes camarades. Pour vous, centurions, qui

1 Prætezta, robe bordéo de pourpre, que les enfants portalent jusqu'a l'âge de dix-sept ans, où ils prensient la robe virile.

1 Cétaient des couronnes de feuilles de chéne, données pour avoir sacré la vie à un citayen dans le combat. e étes dans le même cas où je me trouve, quoique vous ayer aussi hien que moi imploré le secours des tribuns du peuple, comme uséamoins pendant votre junesses vous n'avez jamais résisté à l'autorité des vous n'avez jamais résisté à l'autorité des l'age où vous kées il conviènt que vous vous monirier soumis au séna et aux consuls, et que vous trouire honorable loute place qui vous mettra en étal de reudre service à la cripublique. 3

republique. Se consideration en fini, le cossal, aprè-Quand Lipschius en fini, le cossal, aprèlation combié de louages derait le peuple. In constitue la sessibilité de la conduité dans lo constitue la companie de la constitue de la constitue de gritica sa nom de cette auguste compagnie; et les tribus militaires lo assigheres, pour marque et pour pris de son courage et de sonsie, le primigire, 'cei-l-d-irie la première place de centurion dans la première place de centurion dans la première place de centurion dans la première la cette centurion, suivant son cette. Se désistèrent de leur demande, et ne firent plus de difficulté d'obtir.

Rien n'est plus propre que de pareils faits à nous donner une juste tdée du caractère romain. Quel fonds de bon sens, d'équité, do noblesse même et de grandeur d'âme dans ce soldat i il parle de sa pauvreté sans honte, et de ses glorieux services sans vanité; il ue s'entête pojur mal à propos sur un faux point d'honneur; il défeud modestement ses droits, et y renonce; il apprend à tous les siècles à ne point disputer contre la patrie, à faire céder ses intérêts particuliers au bieu public; et il est assex heureux pour entraîner dans son sentiment tous ceux qui se trouvaient dans le même cas, et qui s'étaient associés à lui. Do quelle force est l'exemple! Il ne faut quelquefois qu'un bon esprit dans une compagnie pour ramener tous les autres à la raison.

ramener tous les autres à la raison.

A peu près dans le temps dont nous parlons arrivèrent des ambassadeurs de la part de Persée, qui dirent que le roi leur mattro était fort étonné qu'on eot fait passer des troupse en Macédoine, et qu'il était pret à donner au sénat toutes les satisfactions que l'on exigerait de lui 1. Comme on savait que Persée ne cherchail qu'à agairer du temps, on

4 Liv. 8b. 12, cap. 36.

leur répondit que le consul Licuius arriverait | mier la parole « commeuca par s'excuser sur bientot avec son armée en Macédoine, et que, si le rol demandait la paix de bonne foi, il pourrait lui faire ses propositions : mais au'il ne songeât point à envoyer de nouveaux ambassadeurs en Italie, où ils ne seraient plus recus; el pour ceux-ci, ils eurent ordre d'en sortir avant douze jours.

Les Romains n'omettaient rien de tout ce qui pouvait contribuer au succès de leurs entreprises. Ils envoyèrent de tous côtés des ambassadeurs dans toutes les parties de la Grèce, pour animer et fortifier ceux des alliés qui leur étaient constamment attachés , pour déterminer ceux qui étaient flottants et incertains, et pour intimider ceux qui paraissaient mal disposés.

Pendant que deux de ces ambassadeurs, Marcius et Atilius, étaient à Larisse, en Thessalie, il y arriva des envoyés de Persée, qui avaient ordre de s'adresser porticulièrement à Marcius, de le faire souvenir de l'ancienne llaisou et amitié que le père de ce Romain avait eue avec le roi Philippe, et de lui demander une entrevue avec leur mattre, Marcius répondit qu'effectivement son père lui avait souvent parlé de l'amitié et de l'hospitalité qui le liait avec Philippe, et il marque pour l'entrevue un endroit près du fleuve Pénée. Ils s'y rendirent peu de jours après. Le roi avait un grand cortége, et était environné d'une foule de grands seigneurs et de gardes. Les ambassadeurs u'étaient pas moins bien accompagnés, plusieurs des citoyens de Larisse et des députés des villes de Grèce, qui a'y étaient rendns, s'étant fait un devoir de les suivre, d'autant plus qu'ils étaient bien aises de rapporter chez eux ce qu'ils auraient vu et entendu. On était curieux d'assister à cette entrevue d'un grand roi et des ambassadeurs du plus puissant peuple de la terre.

Après quelques difficultés qui intervinrent aur le céremonial, et qui furent bientôt levées à l'avantage du Romain, ils s'abouchérent, L'abord fut très-gracieux de part et d'autre. Ils ne se traitèrent poiut comme ennemis, mais plutôt comme des amis liès par le droit sacrè de l'hospitalité. Marcius, qui prit le pre-

« la triste nécessité où il se trouvait de faire « des reproches à un prince pour qui il avail « une grande considération, Il déduisit en-« suite fort au long tous les sujets de plainte « que le peuple romain formait contre lui, et « les différentes atteintes que Persée avait « données aux traités. Il insista beaucoup sur « l'attentat commis contre Eumène; et fluit e en témoignant qu'il désirait que le roi pôt « lui fournir de bonnes raisons, et le mettre « eu état de plaider sa cause et de le justifier « pleinement devant le sénat, »

Persée, après avoir coulé légèrement sur le fait d'Eumène, qu'il paraissait étonné qu'on osût lul imputer, sans aucune preuve, plutôt qu'a tant d'autres ennemis qu'avait ce prince, descendit sur le reste dans un grand détail, et répondit le mieux qu'il lui fut possible à tous les chefs d'accusation formés contre lui '. « Ce « que je puis assurer, dit-il en finissant, c'est « que je n'ai point à me reprocher d'avoir « fait sciemment et de propos délibéré au-« cune faute contre les Romains; et, si j'en « ai commis quelqu'une per inattention. « averti comme je viens de l'être, je puis m'en « corriger. Je u'ai rien fait certainement qui « mérite qu'on me poursuive avec une haine « opinialre comme vous faites, en me sups posant, ce semble, coupable de crimes « énormes et atroces, qui ne peuvent s'expier « ni se pardonner, C'est bien sans fondement « qu'on vante partout la clémence et la bonté « du peuple romain, sl, pour de si légers su-« jets, qui à peine méritent une explication. e vous prenez les armes et portez la guerre « contre des rois qui sont vos alliés, »

Le résultat de la conférence înt que Persée enverrait de nouveaux ambassadeurs à Rome, afin de tenter toutes les voies possibles pour n'en point venir à une rupture et à une guerre ouverte, C'était uu piège que l'ambassadeur tendait au roi pour gagner du temps. Il seignit d'abord de trouver de grandes disticultés à la trève que demandait Persée pour envoyer à Rome ses ambassadeurs, et il ne parut enfin s'y rendre que par considération pour le roi. Il la désirait néanmoins, et l'in-

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 37, 38.

térêt des Romains l'exigeait. Ils n'avaient encore ni troupes, ni général en état d'agir; au lieu que du côté de Persée tout était prêt, et que, s'il n'eut point été aveuglé par une vaine espérance de paix, il aurait dû saisir ce moment, qui lui était si favorable et si contraire aux ennemis, et se mettre d'abord en campagne.

Après cette entrevue, les ambassadeurs romains s'avancérent vers la Béotie, où il y avait eu de grands mouvements, les uns s'y déclarant pour Persée, les autres pour les Romains 1, mais enfin ce dernier parti l'emporta, Les Thébains, et, à leur exemple, presque tons les autres peuples de la Béotie, fireut alliance avec le peuple romain, chacun par leurs députés particuliers (car les Romains le voulaient ainsi), et non par le consentement du corps entier de la nation, scion l'ancien usage. C'est ainsi que les Béotiens, pour avoir pris témérairement le parti de Persée, aprés avoir formé pendant longtemps une république, qui, en différentes occasions, s'était heureusement délivrée des plus grands périls. virent leur état pour ainsi dire mis en pièces, et gouverné par autant de conseils qu'il y avait do villes dans la Béotie : car elles demeurèrent toutes dans la suite indépendantes les unes des autres, et ue formèrent plus comme auparavant une seule ligne. Et ce fut un effet de la politique romaine, qui les divisa pour les affaiblir, sachant qu'il était bien plus aisé par là de les gagner et de les asservir, que si elles fussent demeurées toujours unies toutes ensemble.

De la Béotie les députés passèrent dans le Péloponuèse, L'assemblée de la ligue achéenne fut convoquée à Argos\*. Ils demandèrent mille hommes seulement pour les mettre en garnison dans Chalcis, jusqu'à ce que l'armée romaine passat dans la Gréce; et ces mille hommes y furent envoyés sur-le-champ. Marcius et Atilius, avant terminé les affaires de la Grèce, retournérent à Rome au commencement de l'hiver.

Vers le même temps Rome envoya encore de nouveaux députés dans les iles de l'Asie les

plus considérables, pour les exhorter à lui donner un puissant secours dans la guerre contre Persée . Les Rhodiens se signalérent dans cette occasion. Hégésilogue, qui pour lors était prytaue (on appelait ainsi le premier magistrat), avait préparé les esprits, et avait représenté qu'il fallait effacer par des actions. et non simplement par des paroles, toutes les mauvaises impressions qu'Eumene avait taché d'inspirer aux Romains sur leur fidélité. Ainsi, à l'arrivée des ambassadeurs, ils leur montrèrent une flotte de quarante galéres tout équipée, et prête à se mettre en mer au premier ordre. Une surprise si agreable fit un grand plaisir aux Romains; et ils s'en retournérent extrémement contents d'un zèle si marqué, qui avait même prévenu leurs de-

Persée, en conséquence de son entrevue

avec Marcius, envoya des ambassadeurs à Rome pour y négocier lo traité de paix qu'il supposait avoir ébauché dans cette conférence. En même temps il écrivit à différents neuples . leur faisant le récit de ce qui s'était passé dans l'entrevue, et tournant les choses de manière que l'avantage paraissait lui être resté. Il fit plus pour les Rhodiens; il leur dépêcha une ambassade pour les exhorter à demeurer en repos®, et à attendre en simples spectateurs quel tour les affaires prendraient. « Si, malgré les traités, les Romains m'at-« taquent, vous serez, leur disait-il, média-« teurs entre eux et moi. Ce personnage ne « convient à aucun peuple mieux qu'aux « Rhodiens 5. Défenseurs non-seulement de a votre liberté, mais de celle de toute la « Gréce, plus vous l'emportez en gloire et en « puissance sur tous les autres, plus vous « avez d'intérêt à maintenir la balance, Vous « sentez assez que c'est réduire les Grecs « dans une véritable servitude que de les faire a dépendre d'un seul peuple, sans leur laisser « d'autre recours. » On reçut poliment les ambassadeurs : mais la réponse fut « qu'en

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 43, 41. - Polyb. leg. pag. 68. 2 Liv. lib. 42, cap. 43, 41,

II. HIST. ROM

t Liv. lib. 42, cap. 45. - Polyb. leg. pag. 61.

Liv. lib. 42, cap. 46. — Polyb. leg. pag. 65. s « Quum cæterorum id Interesse, tum præcipué Rho-

<sup>«</sup> diorum , quò plus inter alias civitates dignitate atque a opibus axcellant : que serva atque obnoxia fore , si « nullus alió sit quam ad Romanos respectus. » (Lav. )

· cas de guerre, ce qu'on souhaitait qui n'arz rivat pas, on priait le roi de ne point compter sur les Rhodiens, et de ne leur

rien demander qui fût contraire à l'amitié « qu'ils avaient vouée aux Romains, » Les

mêmes ambassadeurs passèrent en Béotie, où ils n'eurent pas beaucoup plus de contentement, si ce n'est de la part de quelques petites villes', qui se séparèrent des Thébains pour embrasser le parti du roi.

Marcius et Atilius étant de retour à Rome, rendireut compte au sénat de leur commission. Ce qu'ils firent valoir, surtout, fut la ruse et l'adresse avec lesquelles ils avaient trompé Persée\*, en conclusut avec lui une trève qui le mettait hors d'état de commencer dès lors la guerre à son avantge comme il le pouvait, et qui donnait aux Romains le temps d'achever entièrement leurs préparatifs et de se mettre en campagne. Ils n'oublièrent pas de se vanter aussi d'avoir dissipé habilement le corps de république que formalent les Béotiens, et mis ces peuples dans l'impossibilité de se reunir pour faire alliance avec les Macédoniens.

La plus grande partie du sénat leur sut bon gré d'une conduite si prudente, qui marquait une profonde politique et une dextérité non commune à manier les affaires. Mais les anciens, imbus d'autres principes, et qui s'en tenaient aux maximes des vieux temps, dirent « qu'ils ne reconnaissaient point ici le carac-« tère romain : que leurs ancêtres, comptant « plus sur le vrai courage que sur la ruse . « avaient coutume de faire la guerre ouverte-« ment, et non par des souterrains : qu'il « fallait laisser ces laches et indignes arti-« fices aux Carthaginois et aux Grecs, chez « qui il était plus glorieux de tromper l'en-« uemi que de le vaincre les armes à la main : « qu'à la vérité quelquefois la ruse, dans le a moment même, paraissait mieux réussir « que le courage ; mais qu'une victoire rem-· portée hautement dans un combat où l'on « mesurait de près ses forces, et que l'ena nemi ne pouvait attribuer ni au hasard, ni

« à la tromperie, était d'une durée beaucoun

· plus stable, parce qu'elle laissuit dans les « esprits une conviction intime de supério-« rité de force et de courage de la part du

« vaingueur. » Malgré les remontrances des unciens, qui ne pouvaient goûter ces nouvelles maximes de politique, la partie du sénat qui préférait l'utile à l'honnête eut assez de crédit pour

faire passer à la pluralité des voix que l'ambassade de Marcius serait approuvée, et qu'il serait renvoyé dans la Grèce avec pouvoir d'achever ce qu'il avait commencé, et de faire tout ce qu'il jugerait convenable au bien de la république.

Aulus Atilius fut aussi envoyé dans la Thessalie, pour s'assurer de Larisse, dans la crainte qu'à l'échéance de la trève. Persée no se rendit maltre de cette importante place, qui était la capitale du pays. On envoya en même temps Lentulus a Thèbes pour veiller sur la Béotie.

Quoiqu'à Rome on fût déterminé à faire la guerre contre Persée, le sénat donna audience à ses ambassadeurs '. Ils répétéreut à peu près les mêmes raisons que ce prince avait employées dans la conférence avec Marcius; et ils tachèrent de justifier leur maître, principalement par rapport à l'attentat qu'on l'accusait d'avoir commis sur la personne d'Eumèue, mais sans pouvoir convaincre les sénateurs de son innocence, le fait étant trop notoire pour être pallié. Le reste de leur discours se réduisait à des prières fort humbles : mais les esprits étaient tellement indisposés à leur égard, que, bien loin de se laisser fléchir à leurs supplications, à peine pouvait-on les écouter. On leur ordonna de sortir de la ville sur-le-champ, et de toute l'Italie daus l'espace

de trente jours. Le consul Licinius, qui devait commander en Macédoire, eut ordre de se préparer à partir au plus tôt avec son armée. Le préteur C. Lucrétius, qui avait le commandement de la flotte, partit avec quarante-cinq galères, et en cing jours passa de Naples dans la Céphallénie, où il attendit que les troupes de terre fussent arrivées en Grèce, et commeuçassent à se mettre en action.

Coronée et Hallarte.

<sup>\*</sup> Liv 16b. 42, rap. 17.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 12, cap. 16

\$11. - DEPART DE CONSUL LICINIES, PERSÉE TIENT UN CONSEIL OU LA CUERDE EST BÉSOLUE. ÎL ASSEM-BLESES TROUPES, BY LES HARANGUE. IL SE MET EN CAMPAGNE, ET S'ARRÈTE EN THESSALIE, LE CONSUL S'T RENO AUSSI. EUMENE SE JOINT AU CONSUL LÉ-GREE ESCARMOUCHE. ACTION DE CAVALERIE OU PER-SÉE REMPORTE L'AVANTAGE. LE CONSUL PAIT PAS-SER DE NUIT LE FLEUVE PÉNÉE A SES TROUPES POUR LES METTRE EN SCRETÉ. PRESÉE RECONNAÎT LES PAUTES OU'IL A COMMISSS. DOUGLEER BY HONTE OF ROBALYS. JOIR BY TRIOMPHE DE PRESÉE ET DE SON ARMÉE. ÎL ENVOIR DEMANDER LA PAIX AU CONSUL. SUR SA RÉPONSE, IL SE PRÉPARE DE NOUVEAU A LA GERRRE DEFAUT DE PREDRUCE DANS PERSÉE. LES GRECS APPLAUDISSENT A LA VICTOIRE DE CE PRINCE. PRISE D'HALIABTE. LES DEUX ARMÉRS, APRÈS QUEL-QUES LÉGÈRES EXPÉDITIONS, SE RETIRENT EN QUAR-TIRR D'HIVER. L'ÉPIRE SE DÉCLARE CONTRE LES RO-MAINS. SENTIMENT DE TITE-LIVE SUR LES PRODICES. EXPÉRITION DE PRESÉR CONTRE L'ILLYRIZ. BASSE AVABICE DE CE PRINCE. LES ROMAINS SONT RECES DANS STRATUS AU LIRU DE PRESÉR. LE CONSUL MAR-CIUS S'AVANCE VERS LA MACÉDOINE. SECOURS PRÉ-PARÉ PAR LES ACRÉRYS POUR LE CONSUL. PERSÉE PLACE ORS CORPS DE T DOUPES DANS LES PASSAGES DES MONTAGNES. MARCIUS PASSE PAR DES CHEMINS D'UNE DIFFICULTÉ INCROVABLE. MANIÈRE DONT ON PIT DESCRNORE LES ÉLÉPHANTS SUB LA PRITE ESCARPÉR DR LA MONTAGNE. POLVER EXPOSE AU CONSUL LES OPFRES DES ACHÉENS. IL PADT POUR RETOURNER EN ACMAIR. EXTRÊME PRAYEUR OU ROS A L'APPROCHE DES RNERMIS. LE CONSUL ENTRE EN MACÉDOINE. DIVERSES EXPÉDITIONS. RETOUR DE POLYRE DANS L'ACHAIE. PRESIAS ET LES BHODIENS ENVOIRNT DES AMBASSABREDS A ROME EN PAVRER DE PERSÉR. RÉ-PONSE DE SÉNAT AU DISCOURS INSOLENT DES REG-DIENS. LETTRE DU CONSUL MARCIUS AU SÉNAT, ONÉ-SIME, MACÉDONIRY , PASSE DANS LE PARTI DES HO-MAINS.

Le consul Licinia, après avoir offert se vous aux dieux dans le Capitole, pretit de la ville revêtu d'une colte-d'armes solon la counte. Cette céremine du départ des consuls, dit l'in-Live, se fait toujons rave beaux que de la consecurat régrand, que de consultat de la concerur tiet-grand, que consultat de la concerur tiet-grand, que control que présent de la principa de la goire du consul qui part, les cirrer product à la goire du consul qui part, les cirrer son attirés de se petache par la carin-cité de la révenir de la réveni

est toujours douteux et incertain. On se représente les défaites arrivées par l'ignorance ct la témérité des généraux, et au contraire les victoires que l'on a dnes à leur prudence et à leur courage. Qui des mortels, dit-on, peut savoir quel sera le sort du consul qui est pres de son depart, el si on le verra de retour avec son armée victorieuse monter eu triomphe à ce même Capitole d'où il est parti après y avoir offert ses prières aux dieux. ou si peut-être cette joie ne sera point pour les ennemis? La gioire ancienne des Macédoniens, celle de Philippe, qui s'était rendu célèbre par la gnerre surtout qu'il avait faite contre les Romains, augmentaient beaucoup la réputation de Perséc; et l'on se rappelait que. depuis qu'il était monté sur le trône, son nom n'avait point cessé d'occuper les esprits par l'attente d'une guerre prochaine. Pieins de ces pensées, les citoyens couduisirent en foule le consul hors de la ville, C. Claudins et O. Mucius, qui tons deux avaient été consuls, et par conséqueut avaient commandé des armées, ne crurent pas se dégrader en servant sons lui en qualité de tribuns des soldats (comme qui dirait en qualité de colonels ou de brigadiers), et partirent avec le consul. On remarquait encore parmi les tribuns militaires trois jeunes Romains illustres, P. Lentuius et deux Maulius Acidinus. Licinius se rendit avec eux à Brunduse, où était le rendez-vous de l'armée; et , ayant passé la mer avec toutes ses troupes, il arriva à Nymphée sur les terres des Apolioniates.

res des Apolionates.
Peu de jours suparanat, Persée, sur le rapport des ambassadeurs recenus de Rome, du assuriaent qu'il ne restait just aucune expérance de pais, tint un grand conseil.

"On le la comparation de la conseil de

<sup>1</sup> Liv. 11b. 42, csp. 19.

tures favorables, qui le mettraient en état, non-seulement de recouvrer tout ce qu'il aurait perdu, mais de se rendre formidable à ceux qui maintenant faisaient trembler la Macédoine.

Le plus graud nombre était d'un sentiment ditérent. Ils soulenaient « que , pour

« pen qu'il cédât, il fallait se résoudre à per-

e dre tout son royaume; que ce n'étnit pas

« l'argent ni les terres qui piquaient l'ambi-« tion des Romains; qu'ils aspiraient à la sou-« veraincté et à la domination universelle : « qu'ils savaient que les plus grands royau-« mes et les plus puissants états étaient sujets à bien des révolutions : qu'its avaieut abattu « l'empire des Carthaginois, et élevé sur leurs « têtes et dans leur voisinage un roi puissant « et beltiqueux : qu'ils avaient relégué An-« tiochus et sa postérité au delà du mout . Taurus : qu'il n'y avait plus que le royaume « de Macédoine capable de faire ombrage aux « Romains, parce qu'étant placé dans leur « voisinage, il pouvait, au premier échec « qu'ils recevraient , reprendre sa première « vigueur, et rendre à ses rois la fierté et l'am-« bition de leurs prédécesseurs : que c'était a à lui de voir, pendant qu'il en était encore « temps, s'il voulait, en cédant diverses par-« ties de ses états l'une aprés l'autre , se voir « à la fin dépouillé de toute sa puissance , « chassé du royaume de ses pères, et obligé « de demander, comme par grace, aux Ro-« mains, la permission d'aller se confiner « dans la Samothrace, ou dans quelque au-« tre fle, pour y passer le reste de ses jours « dans le mépris et la misère, avec la douleur « de survivre à sa gloire et à son empire ; ou, e s'il u'aimait pas mieux, en prenant les ar-« mes pour défendre sa fortune et son hon-« neur, s'exposer courageusement à tout ce « qu'il plairait aux dieux d'ordonner de son « sort; et, en cas qu'il fût vainqueur, avoir « la gloire de délivrer l'univers du joug des « Romains : qu'il pouvait les chasser de la « Grèce comme eux-mêmes avaient chassé « Annibal de l'Italie; que ce serait la plus

« grande des indignités à Persée, après avoir

« défendu avec eourage son royaume contre

« un frère , qui le lui disputait injustement ,

« de le céder lâchement à des étrangers qui l

« voulaient l'en dépouiller : qu'enfin, quoique « la paix fût préférable à la guerre, tout le a monde convensit qu'il n'y avait rien de plus « honteux que de cèder l'empire sans résis-« tance, et rien de plus glorieux que d'avoir « mis tout en œuvre pour s' maintenir. »

Ce conseil se tenait à Pella, dans l'aucien palais des rols de Macédoine. Persée, se déclarant saus hésiter pour le dernier avis : Puisque vous en jugez ainsi , dit-il , faisons donc la querre, et prions les dieux de nous être favorables. Il donna ordre en même temps à tous ses généraux d'assembler leurs troupes à Citium, ville de Macédoine, et il s'y rendit, bientôt après, lui-même avec tous les seigneurs de sa cour et toute sa garde. Il v trouva l'armée déjà assemblée. Elle moutait, en comptant les troupes étrangères et celles du pays, à trente-neuf mille hommes de pied, dont à peu près la moitié composait la phalange ', et à quatre mille chevaux. On conveuait \*, dit Tite-Live, que, depuis l'armée qu'Alexandre-le-Graud avait meuée en Asie, uul roi de Macédoine n'en avait eu une si nombreuse. Il y avait vingt-six ans que Philippe avait

fait la paix avec les Romains; et comme pendant toute cemps la Macédoine avait été trauquille et sans guerre considérable, ells et trouvait une nombreuse jeunesse en âge de porter les armes. Persée l'avait tenue en laicine par de légéres expéditions contre les Threcce du voisinage, plus propres à l'exerce qu' la faigleur. D'allieurs, Philippe en premier leus, et., aprêe lui. Persée, avakent veler la guerre contre les Romains. Ainsi tout était prêt pour la commencer avantageusement.

Persée, avant que de se mettre en campagne, crut devoir haranguer ses troupes 3. Il monta done sur un tribunal, qui lui avait été élevé au milieu du camp; et de là, ayant ses deux fils à ses cotés. il parla d'une manière

Oo peut voir une description exacte de la phalange dans l'Histoire Auclenne, tom. II, pag. 185.
 Solon tous les auteurs , l'armée d'Alexandre n'était

pas tout à fait si nombreuse que celle de Persée.

2 Liv. lib. 42, cap. 52.

tout à fait propre à animer les soldats, « Il « commença par faire un long dénombrement « de tontes les injustices que les Romains « avaient commises à l'égard de son père , « lesquelles l'avaient engagé à prendre le « parti de leur faire la guerre, si la mort ne « l'eût empêché de mettre son dessein à exé-« cution. Il ajouta que lui-même il n'avait « pas de moindres sujets de plaintes, et que « les Romains l'avaient amusé par des entre-« vues trompeuses et par une trève simulée , « sous prétexte de travailler à une réconci-« liation. Il comparait l'armée du consul, qui « était actuellement en marche, avec celle « des Macédoniens; et it donnait à celle-ci « une grande supériorité, et pour le nombre « et pour la valeur. Il ne vous reste donc , « Macédoniens, leur dit-il en finissant , que « de montrer maintenant le même courage « quefirent paraltre vos ancetres lorson avant « dompté toute l'Europe, ils passérent en « Asie, ne mettant d'autres bornes à leurs « conquêtes que celles de l'univers. Aujour-« d'hui il ne s'agit pas de porter vos armes « jusqu'au fond des Indes, mais de vous con-« server yous-mêmes dans la possession de la « Macédoine contre les Romains ; ce peuple « ambitieux ne peut souffrir d'avoir ponr « voisin ancun rol, ni laisser des armes entre « les mains d'ancune nation belliqueuse : car. « u'en doutez point, si vous ne soutenez la « guerre avec vigueur, si vous étiez capables de « vouloir vous soumettre aux ordres de ces « mattres orgneilleux, il fandrait vous rés soudre à leur livrer vos armes avec votre

A ces mots, toute l'armée, qui l'avait déjà interrompu plus d'une fois par des applaudissements, se livra plus vivement encore aux différents mouvements qui la transportaient, et ieta des cris de colère et d'indignation, exhortant le roi à concevoir d'heureuses espérances, et demandant avec instance

a roi et son royaume. »

qu'on la menat contre les ennemis. Persée ensuite donna audience aux ambassadeurs des villes de Macédoine, qui venaient lui offrir de l'argent et des vivres pour les besoins de l'armée. Le roi les remercio avec bonté, mais n'accepta point leurs offres, disant que son armée était abondamment

fournio de toul ce qui lui était nécessaire. Il leur demanda seulement des voitures pour transporter les béliers, les catapultes, et les autres machines de guerre,

Il partit ensuite avec toutes ses forces , et , marchant vers l'Eordée, il arriva le lendemain dans l'Elimée sur les bords du fleuve Haliacmon'; et, avant passé les monts Cambuniens, il s'empara du pays appelé Pélagonie ou Tripolis. Il assiègea ensuite Cyréties et Myle, qu'il prit de vive force. N'ayant pas ose attaquer Gyrton, qu'il trouva trop bien défendu, il se saisit d'Elatée et de Gonne, villes situées à l'entrée du défilé qui conduit à Tempé, et enfin il s'arrêta à Sycurie, au pied du mont Ossa, résolu d'y attendre l'ennemi.

Pendant le même temps le consul Licinius sortit des terres d'Apollonie, et, pour conduire son armée dans la Thessalie, il traversa l'Epire\*, où il tronva d'abord des chemins assez aisés; mais quand il fut passé dans l'Athamanie, le terrain raboteux et presquo impraticable nelui permit pas de faire de grandes journées, et ce pe fut qu'avec de grandes difficultés, et après bien du temps, qu'il arriva à Gomphes en Thessalie. Et si Persée eut pris son temps pour venir avec ses troupes rangées en bataille à la rencontre d'une armée nouvellement levée, et dont les hommes et les chevaux étaient épuisés de fatigue, les Romains eux-mêmes convenaient qu'ils n'auraient pu le combattre sans s'exposer à une defaite certaine. Quand Licinius vit qu'il avait gagné Gomphes sans aucun obstacle de la part des Macédoniens, la joie de s'être tiré d'un passage si dangereux ne lui laissa que du mépris pour un ennemi qui connaissait si peu ou qui savait si mai prendre ses avantages. Ayant appris que les Macédoniens couraient la Thessalie, et piltaient les terres des alliés de la république, comme il voyait ses soldats suffisamment remis de leurs travaux, il les conduisit du côté de Larisse, et campa sur les rives dn fleuve Pénée.

Pour lors Eumène arriva à Chalcis avec ses frères Attale et Athénée : le quatrième, uommé Philétère, était resté à Pergame pour la

<sup>1</sup> Lis. Hb. 42, cap. 53, 54.

<sup>1</sup> Liv. lib. 12, cap. 55.

defense du pays. Eumène et Attale se jolgnirent au consul avec quatre mille hommes de pied et mille cheraux. Ils avaient bissé à Chalris deux mille hommes de pied sous la conduite d'Athénée pour fortiller la garnison de cette importante place. Il vint aussi de la part des antres allés quedques troupes, mais dont le nombre était peu considérable, et quelques palves.

Persée cependant envoys plusieurs détachements pour ravager le pays voisin de Phères, espérant que, si le consul quitinit son camp pour venir au secours des alliés de la république, il pourrait le surprendre et l'attaquer à son avantage. Mais son espèrance fut vaine: il fit seulement quelque butin, particulièrement de bestiaux de toute espèce, qu'il distribus à ses soldats.

Le consul et le roi tinrent conseil dans le même temps, chacun de leur côté, pour décider par où ils devaient commencer la guerre'. Le rol, tout fier de ce qu'on lui avait laisse ravager impunément les terres des Phérèens, était d'avis d'aller, sans perdre de temps, attaquer les Romains dans leur camp. Les Romains sentaient bien que leur lenteur et leurs retardements les décriaient dans l'esprit des alliés, et ils se reprochaient à eux-mêmes de n'avoir point porté de secours à ceux de Phères. Pendant que le consul, avec les principaux officiers et avec Eumène et Attale, tenait conseil sur le parti qu'il convensit de prendre, on vient tout d'un coup leur annoncer que Persée approche avec toute son armée. Sur-le-champ on donne le signal pour faire prendre les armes aux soldais, et l'on détache pour aller à ia déconverte cent chevanx, et autant de fantassins, gens de trait. Persée, sur les dix beures du matin, ne se trouvant éloigné du camp des Romains que d'une petite demilieue, fait faire halte à son infanterie, et s'avance avec sa cavalerie et les soldats armés à la légère. A peine avait-il fait un quart de lieue, qu'il aperçoit le détachement romain. Il détacha de son côté un petit corps de cavalerie, soutenu de quelque infanterie légère, Comme le nombre était à peu près égal, et que ni de part ni d'autre on n'envoya point de nouvelles troupes à leur secours, le combat finit sans qu'on pôt dire de quel côté était la victoire, Persée retourna à son camp de Sy-

curie. Le lendemain, à la même heure, il fait avancer de nouveau toutes ses troupes vers le camp des Romains'. Elles étaient suivies de chariots chargés de vaisseaux remplis d'eau : car pendant près de quatre lieues le pays était aride, et le chemin plein de poussière. Ainsi il aurait pu arriver que les troupes se fussent trouvées épuisées par la soif lorsqu'il aurait fallu combattre, ce qui les aurait fort incommodées. Les Romains s'étant tenus en repos. et ayant même fait rentrer les corps de garde dans les retranchements, les troupes du roi s'en retournèrent dans leur camp. Elles firent la même chose pendant quelques jours. dans l'espérance que la cavalerie romaine se détacherait pour venir attaquer leur arrièregarde ; et que pour lors, tournant tête tout à coup, ils l'engageraient au combat à une distance considérable de son camp. Et comme la cavalerie du rol l'emportait de beaucoup sur celle des Romains, aussi bien que ses troupes armées à la légère, ils comptaient qu'ils en viendraient aisément à bout.

Ce premier desseln ne réussissant pas, le roi alla camper plus près de l'ennemi, n'en étant guère plus éloigné que d'une lieue et demie. Dès la pointe du jour, ayant rangé son infanterie dans le même lieu où il avait coutume de le faire les jours précédents. c'est-à-dire à mille pas de l'ennemi, il mêne toute sa cavalerie et ses troupes armées à la légére vers le camp des Romains. La poussière qui paraissait et plus proche que de coutume, et excitée par un plus grand nombre de troupes, y jeta l'alarme; et à peine le premier qui en apporta la nouvelle put-il faire croire que l'ennemi fut si près, parce qu'auparavant plusieurs jours de suite, il n'avait para que sur les dix heures, et que pour lors le soleil ne commençait qu'à se lever. Mais les cris réitérés de plusieurs qui annonçaient la meme chose ne laissant plus lieu d'en douter, le trouble fut fort grand dans le camp. Les officiers se rendent de toutes paris à la

<sup>1</sup> Liv. lib. 42 , cap. 57.

<sup>1</sup> Liv. 11b. 42 , cap. 58, 59.

mer précipitamment. La négligence du consul, si mal instruit des monvements d'un ennemi qui était tont prêt de lui, et qu' devait jonr et nuit le tenir en haleine, ne donne pas grande idée de son mérite.

Persée avait rangé ses troupes à moins de cinq cents pas des retranchements du consul. Cotys, roi des Odryses dans la Thrace, commandait la gauche avec la cavelerie de sa nation : les armés à la légère étaient distribués d'espace en espace dans les premiers rangs. La cavalerie macédonienne, mélée de même de Crétois, formait l'aile droite. A côté et en dedans des deux ailes étaient distribuées des troupes de cavalerie que Tite-Live appelle royales (parce qu'elles faisaient peut-être partie de la maison du roi), et quelques anxiliaires de différentes nations. Le roi occupa le centre avec le corps de cavalerie qui accompagnait toujonrs sa personne, et il placa devant lui les frondenrs et les gens de trait, qui pouvaient être au nombre de qua-

tre cents. Le consul, ayant rangé en balaille son infanterie dans le camp même, en fit sortir la cavalerie seule et les troppes armées à la légère, qu'il rangea devant les retranchements. L'aile droite, composée de tonte la cavalerie d'Italie, était commandée par C. Licinius Crassus, frère du consul; la ganche, composée de la cavalerie des Grecs alliés, par M. Valérius Lévipus : l'une et l'antre étaient entremélées de leurs tronpes armées à la légère. Q. Murcius était placé an centre avec un corps choisi de cavalerie ; il avait devant lui deux cents cavaliers ganlois, et trois cents tirés des troupes d'Eumène. Ocatre cents cavaliers de Thessalie étaient placés un peu au-dessus de l'aile gauche, comme un corps de réserve. Le roi Eumène et Attale , son frère, avec leurs tronpes, occupaient l'espace entre les retranchements et les derniers rangs.

Ce ne fut ici qu'un combat de cavalerle, laquelle, de part et d'autre, était à peu près égale pour le nombre, et pouvait monter de chaque côté à quatre mille hommes, sans compter les urmés à la légère. L'action commenço par les frondeurs et les gens de trait, ci était assurée.

tente du général, et les soldats courent s'ar- | qui étaient placés à la tête. Mais après ce prélude, les Thraces, comme des bêtes que l'on a tenues longtemps enfermées, et qui n'en deviennent que plus féroces, se jetèrent les premiers avec fureur contre la cavalerie d'Italie qui formait l'aile droite, et qui, malgré sa bravoure et son intrépidité, ne put soutenir un choc si rude et si violent. Les armés à la légère que les Thraces avaient parmi eux abattaient avec leurs épées les lances des eunemis, et tantôt ils coupaient les iarrets de leurs chevoux , tantôt ils les percaient dans le flanc. Persée lui-même, attaquant les Greca avec vigueur, les mit en désordre des le premier choc, et les poursuivit vivement. La cavalerie thessalienne, laquelle, séparée de l'aile gauche par un médiocre intervalle, comme nous l'avons dit auparavant, formait un corps de réserve, et qui, dans le commeucement de l'action , n'avait été que spectatrice et témoin du combat, fut d'un grand secours à l'aile gauche quand elle eut commencé à plier : car cette cavalerie, se retirant devant le roi à petits pas et en bon ordre, après qu'elle se fut jointe aux troupes auxiliaires d'Eumène, donne aux fuverds, aussi bien que ce prince, une retraite assurée dans ses rangs: ct, voyant que l'ennemi ne les poursuivait plus si vivement, elle osa même aller en avant pour les soutenir et les rassurer. Et les Macédoniens, qui ena-mêmes s'étaient débandés dans leur poprsuite, n'osèrent pas tenter un nouveau combat avec des gens qui marchaient en bonne disposition et de pied ferme.

Hippias et Léonat, qui étaient restés derrière avec l'infanterie de Persée, avunt appris l'avantage que sa cavalerie avait remporté, pour ne pas faire manquer au roi une occasion si favorable de mettre le comble à la gloire de cette journée, en poussant vivement les ennemis et allant les attaquer dans leurs retranchements, lui amenèrent, de leur propre mouvement et sans ordre, la phalange macédonienne. Il paraissait en effet que, pour peu d'efforts qu'eût fait le roi, il pouvait rendre sa victoire complète, et que, dans l'ardeur où étaient ses troupes, et dans l'effroi qu'elles avaient jeté parmi les Romains, la pleine défaite de ceux-

Pendant que ce prince, partagé entre l'espérance et la crainte, hésitait sur le parti qu'il devait prendre dans ane conjoncture si delicate, Evandre de Crète, en qui il avait beaucoup de confiance, ayant vu la phalange en marche, accourut promptement vers Persée, « et l'exhorta, dans les termes les plus forts. « à ne se pas livrer à la joie aveugle d'nn lé-« ger avantage, et à ne pas engager témérai-« rement une nonvelle action, qui n'était point « nécessaire, et où il risquait tout. Il lui re-« présenta que ce premier succès, s'il se tenait « en repos, le mettrait en état, ou de conclure « la paix avec honneur, ou d'attirer dans ses « intérets un plus grand nombre d'alliés, pour « faire ensemble la guerre aux Romains. » Le roi penchalt dejà par lui-même vers cet avis. C'est pourquoi, avant loué les voes et le zèle d'Evandre, il rappela sa cavalerie du combat, et donna ordre qu'on rameuat l'infanterie dans le camp.

Il périt ce jour-là, du côté des Romains, deux cents cavaliers et plus de deux mille hommes de pied; an lieu que Persée ne perdit pas plus de vingt cavaliers et le double de fantassins.

Les vainqueurs rentrèrent dans leur camp pleins de joie, les Thraces surtout, qui portaient an haut de lenrs piques, en chantant et comme en triomphe, les têtes des ennemis qu'ils avaient tnès. Les Romains , an contraire, plongés dans une profonde tristesse, gardaient un morne silence 1, et, frappès de terreur, s'attendaient à tout moment que l'ennemi alluit venir les attaquer dans leur camp. Eumène était d'avis qu'on transportat le camp de l'autre côté du fleuve Pénée, afin que ce fleuve servit comme de rempart à leurs troupes, jusqu'à ce qu'elles fussent revenues de leur frayeur. Le consul avait quelque peine à prendre ce parti, qui, par un aveu si public de crainte, était tout à fait déshonorant pour lui et ponr son armée; mais cependant, vaincu par la raison et cédant à la nécessité, il fit passer ses troupes sans bruit pendant la nnit, et alla camper sur l'autre rive du fleuve.

Persée, le lendemain, s'avança pour attaquer les ennemis et leur livrer combat; mais il n'en déait plus temps, et il rovus leur camp abandomé. Quand il le su'i retranchés de l'autre côté de la rivière, il recommit l'avoire tonte qu'il avair commés la veille, de se pas les pourauire vivement assoit d'après leur definie; mais il avous que c'en diati encore que plus grande d'être demenre tranquille et sans action pedada la unit car, sais metire per le de l'armée en meverennent, sil suait grèce contre les ennemis pendant qu'ils passaient la rivière avec précipitation, il aurait put son princ déficir une partie de leur armée.

Cette double faute, et surrout la dernière, a queque chose de s'erinnee, qu'il rei difficile de n'y pas reconnaitre un esprit d'avenge, qui est est entre en caver p'en r'orde de Dieu ment enver p'en r'orde de Dieu ment en experient en reine et est entre per est est en reine et est entre per est est en reine et en reine et en reine de remembre. Un tel en regourdissement ne peut d'arc compart, ce sensible, qu'à l'arc une pur entre de l'enueme. Un tel en regourdissement ne peut d'arc compart, ce sensible, qu'à l'arc propriée en ces termes s'-2 l'ul y en ent pas en reil qu'il d'arc l'en, qu'i a d'apresti de rien, qu'e l'assigners de soit en reil en de l'arc l'en pro-fonde parte de s'enjereur les est est assequit d'un pro-fonde amment.

Les Romains, à la vérité, ayant mis une rivière entre eux et l'ennemi, ne se voyaient plus dans le danger prochain d'être attaqués et mis en déroute ; mais l'êchec qu'ils venaient de recevoir, et l'atteinte qu'ils avaient donnée à la gloire du nom romain, les pénétraient de la plas vive douleur. Tous, dans le conseil de guerre qu'avait assemblé le consul, en rejetèrent la faute sur les Etoliens. On disait que c'étaient eux qui avaient pris l'alarme, que le reste des Greca avait été entrainé par leur exemple, et qu'on avait vu cinq des principaux de lear nation prendre les premiers la fuite. Les Thessaliens au contraire furent loués pour lear courage, et leurs chess gratifiés de plasienrs marques d'honneur.

Les dépouilles remportées sur les Romains étaient considérables \*. On comptait plus de

Liv. lib. 12, cap. 60.

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 60. 1 Reg. cap. 26, v. 12.

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 61

quienc cents boucliers, plus de mille cuirasses, el un bien plas grand nombre de casques, d'épèes et de traits de toute sorte. Le roi en fit des récompenses d'honneur pour tous les Officiers qui s'étaient le plus distingués; et, ayant assemblé l'armée, il commença par dire que ce qui venit d'arriver était à leur égard un présage leureux et un gage assuré de ce qu'ils devaient espèrer pour l'avenir. Il dit qu'ils devaient espèrer pour l'avenir. Il dit l'avenir d'arriver de l'avenir d'arriver de l'avenir l'avenir

« un présage leureux et un gage assuré de ce qu'ils devaient espèrer pour l'avenir. Il fit d'léloge des troupes qui venaient de combat-« tre, rehaussa en termes magnifiques la victoire remportée sur la cavalerie des Romains, « qui faisait la principale force de leur armée,

qui taisait la principale force de leur armée,
 et qu'ils avaient crne jusque-là invincible.
 Il s'en promit une encore plus considérable
 sur leur infanterie, qui n'avait échappé de
 leurs mains que par une faite honteuse pendent la nuit, mais au'il serait aisé de forcer

« dans les retranchements où la crainte la te-« nait renfermée. »

Les soldats victorienx, qui portaient sur leurs épaules les dépouilles des ennemis ap'ils avaient tués, écoutèrent ce discours avec un sensible plaisir, et se promettaient tout de leur courage, jugeant de l'avenir par le passé. L'infanterie, de son côté, surtont celle qui composait la phalange macédonienne, piquée d'une louable jalousie, prétendait bien égaler à la première occasion et même passer la gloire de leurs compagnons. Tous en un mot demandaient, avec une ardeur et un empressement incrovable, qu'on les mtt seulement aux mains avec les ennemis. Le roi, après avoir renvoyé l'assemblée , se mit en marche le lendemain. et vint camper auprès de Mopsie : c'était une hauteur située entre Tempé et Larisse,

Les Romains, sans s'éloigner des bords du Pénée, allèrent s'établir un camp dans un poste plus sûr, où Misagène, ûls de Masinissa, vint joindre le consul avec mille chevanx, autant de gens de pied, et vingt-deux éléphants,

unit es gene ai prier, a ringi-etaix e respansa; La Joie du sucets heureur d'une si importante basulle s'ésit fait senir d'abord à Perseé dans touts eson étender. Il se regardait comme supérieur à nn peuple qui l'ul-même l'Estal à l'Egrad de tous les princes et do toutes les autres nutiens. Cen f'ésit point une victoire suprisse et comme dérobée par russe et pardureuse, mais enlière à force ouverte par la bravoure et le courage de sest reoppes, et cela sous ses yeux et par ses ordres. Il avait vu la ilerté romaine piler devant lui jusqu'à trois fois dans une journée : d'abord en se tenant renfermée par craine dans son comp; puis, dés qu'elle avait oué en soriir, en prenant nonteusement la tuite, et enfine un fuyant de nouveau pendant l'obscurrité de la nuit, en prenant en trouvant de sarcée que dans l'autre, et de la latchet et. Ces pensées étairent bien flactues, et capables de faire Illusion à un prince déjà trop rempit de son propre mérité.

Mais quand ces premiers transport se s'éu-

rent un peu rassis, et que cette vapeur eni-

vrante d'une joie subite se fut dissipée et eut fait place à la réflexion, Persée alors, rendu à lui-même et envisageant do sang-froid tontes les suites de sa victoire, commença à en être en quelque sorte effrayé 1. Ce qu'il v avait de sages courtisans auprès de lui, profitant de ces heurenses dispositions, hasardèrent de lui donner un conseil dont elles le rendaient capable : c'était de se servir de l'avantage qu'il venait de remporter, pour obtenir des Romains une paix honorable. Ils lui représentérent « que la marque d'un prince prudent « et heureux à juste titre était de na point « compter sur les faveurs présentes de la for-« tune, et de ne se point livrer à l'éclat d'une « prospérité éblouissante : qu'ainsi il ferait a bien d'envoyer au consul pour renouveler « avec lui le traité aux mêmes conditions que « T. Quintius vainqueur avait imposées à Phi-« lippe son pére : qu'il ne pouvait pas finir la « guerre plus glorieusement pour lui qu'après « unc bataille si mémorable, ni espérer ja-« mais une occasion plus favorable de con-« clure une paix stable et assurée, que dans « une conjoncture où l'échec que venaient de « recevoir les Romains les rendrait plus trai-« tables et mieux disposés à lui accorder de

raient visiblement en tort, et qu'autant qu'ils
 auraient à craindre la juste colère des dieux
 ennemis de l'orgueil, autant la modération
 Liv. Ilb 42, cap. 62. — Polyb. leg. pag. 69.

« bonnes conditions : que, si, malgré cet

« échec, les Romains, par une fierté qui ne

« leur était que trop naturelle, rejetaient un

« accommodement juste et équitable, ils se-

« de Persée lui reudrait-elle et les dieux et | celles des Romains, puisqu'il se crovait heu-

« les hommes favorables. » Le roi se rendit à ces sages remontrances.

et les conseils qui tendaient à la paix le trouvaient toujours disposé à s'y prêter. Le plus grand nombre aussi dans le couseil y applaudit. On envoya donc des ambassadeurs au consul, qui assembla un conseil nombreux pour leur donner audience. Ils dirent « qu'ils ve-« nalent demander la paix : que Persée paie-

« rait aux Romains le même tribut que Phi-« lippe lepr avait pavé, et qu'il abandonnerait

« les villes, les terres, et tons les postes que « Philippe avait abandonnés, »

Quand ils furent sortis, le conseil délibéra sur la réponse qu'il convensit de leur faire. La fermeté romaine parut ici avec éclat. C'était alors la coutume ' de montrer dans l'adversité toute l'assurance et la flerté de la bonne fortane, et de faire parattre de la modération dans la prospérité. La réponse fut « qu'il n'y a avait point d'espérance de paix pour Per-

« sée, s'il ne laissait au pouvoir du sénat de « disposer de sa persoune et de son royaume

« comme il lui plairait. » Cette réponse avaut été rapportée an rol.

ceux qui composeient son conseil furent étrangement frappés d'un orgueil si extraordinaire, et, selon eux, si mai placé; et la plupart crurent qu'il ne fallait plus parler de paix, et que bientot les Romains seraient obligés de venir demander eux-mêmes ce qu'ils refusaient maintenant. Persée ne pensa pas de même. Il vit bien que Rome n'était si fière que parce qu'elle sentait sa supériorité; et c'est ce qui lni inspira une extreme crainte. Il envoya de nonveau au consul, et offrit un tribut plus considérable que celui dout Philippe avait été charge. Quand il vit que le consul ne rabattait rien de la hau enr de ses demandes, n'ayant plus de paix à attendre il retourna à son camp de Sycurie, d'où il était parti, déterminé à tenter de nouveau les hasards de la guerre.

Toute cette conduite de Persée donne lieu à penser qu'il fallait qu'il cût entrepris cette guerre bien imprudemment, et sans avoir comparé ses forces et ses ressources avec

reux, après une victoire signalée, de pouvoir demander la paix, et de se soumettre aux conditions, si onéreuses, auxquelles son père Philippe ne s'était soumis gn'après une sanglante défaite. Il paraît clair qu'il n'avait guère bien pris ses mesures, ni bien concerté les moyens de réussir, lorsqu'on le voit, après une première action, dont tout l'avantage est pour lni, commencer par sentir toute sa faiblesse et son infériorité, et pencher en quelque sorte vers le desespoir. Pourquoi donc rompre le premier la paix? pourquoi se rendre l'agressenr sans nécessité ? pourquoi se presser si fort pour s'arrêter au premier pas? pourquoi attendre à connaître sa faiblesse jusqu'à ce que sa propre victoire l'en eût instruit? Ce ne sont pas là les marques d'un prince sage et avisé.

répandue dans la Grèce!, fit connaître ce qu'on y pensail, et découvrit à nu la disposition des esprits : car non-seulement les partisans des Macédoniens, mais un grand nombre de ceux qui avaient recu des Romains les bienfaits les plus considérables, ceux même qui avaient éprouvé la violence et l'orgueil des rois de Macédoine, firent éclater leur joie à cette uonvelle; la plupart u'en ayant poiut d'autre raison qu'un caprice bizarre, mais assez commun, qui, dans les spectacles même, dit Tite Live, où des combattants s'excreent pour le plaisir de la multitude, fait qu'on se déclare volontiers pour le plus faible contre le plus fort.

La nouvelle du combat de cavalerie s'étant

Le préteur Lucrétius assiégeait dans ce même temps Haliarte cu Béotie?, Après nne longue et vigoureuse résistance, cette ville fut prise enfin d'assaut, livrée au pillage, puis ruinée de fond en comble. Persée cependant, qui n'était pas loin du

camp des Romains, les incommodait fort, harcelant leurs troupes, et tombant sur leurs fourragenrs pour peu qu'il s'écartassent 5. Il prit un jour jusqu'à mille chariots, remplis la plupart de blé que les Romains venaient de

<sup>\* «</sup> Ita tum mos erat , in adversis vultum secondæ

a fortuna gerere, moderari animos in secundis. » ( Ltv.)

<sup>1</sup> Liv. lib. 42, cap. 63. 1 Liv. Ibid.

<sup>1</sup> Liv. 8b. 12. can 61-67

moissonner, et fit six cents prisonniers. Il alla | de l'amitié d'un grand nombre de Romains eusuite attaquer un petit corps de troupes qui était dans le voisinage, dont il espérait se reudre maître sans peine; mais il y trouva plus de résistance qu'il n'avait cru, et, le consul étaut survenu avec toute son armée, Persée se retira, non sans quelque perte. Ayant laissé une forte garnison à Gonne, il remena ses troupes cu Macédoine. Le consul. après avoir soumis la Perrhébie, retourns à Larisse. De là il reuvoya tous les alliés, excepté les Achéens, répandit ses troupes dans la Thessalie, où il les laissa en quartier d'hiver, et passa dans la Béotie à la prière des Thébains, que ceux de Coronée iuquiétaient.

Persée de sou côté ne demeurait pas oisif : Il remporta quelques avantages, soit sur la flotte romaine auprés d'Oréum, ville de l'Eubée, soit en Thrace, contre les enuemis de Cotys son allié.

Dans le même temps la natiou des Epirotes passa dans son parti, déterminée par l'autorité surtout de Céphale, l'un des principaux de l'Epire, qui fut néanmoins plutôt forcé par la nécessité à se jeter entre les bras de Persée . qu'il ue s'y porta d'inclination ; car ce Céphale était un homme sage et judicleux, et sa façou de penser avait été celle des plus honnêtes gens de la Grèce. Il avait souhaité que la rupture n'éclatat point entre les Romains et Persée, sentant bien que la Grèce serait la proie du vainqueur. Depuis que, coutre ses vœux, la guerre avait été déclarée, il avait résolu d'agir en bou et fidèle allié des Romains, et de faire pour eux tout ce qui était du , mais sans bassesse, et sans courir au-devaut de la servitude.

Il ne lui fut pss possible de suivre un plan si bieu concerté. Il y avait alors en Enire uu certain Charopus, petit-fils d'un autre Charopus qui avait autrefois rendu uu service signalé aux Romains en fournissant au consul Quintius le moyen de forcer le défilé où Philippe s'était retranché sur les bords du fleuve Aous, Le jenne Charopus fut envoyé à Rome par son afeul pour y apprendre la langue et les lettres romaines. De retour en Epire, fier

et d'ailleurs étant d'un caractère brouillou et malfaisant, il attaquait et harcelait sans cesse les chefs de la untion, soit par des déclamations et des invectives en public, soit par des délations secrétes, dans lesquelles, mélant un peu de vrai à beaucoup de faux, il donnait un mauvais tour à toutes leurs actions, et travaillait non sans succès à les rendre suspects et odieux aux Romaius. Céphale, et ceux qui pensaient comme lui, méprisaient d'abord ce jeune factieux, comptant sur la netteté de leur conduite, et se rendant ce témoignage, que s'ils avaient eu autrefois des liaisons avec la maison royale de Macédoine, c'avait été sans préjudice de l'amitié des Romaius, à qui ils avaient gardé une fidélité inviolable. Mais lorsqu'ils virent que les Romains prétaieut l'oreille aux discours de Charopus, frappés surtout de l'exemple de quelques Etoliens des plus illustres, qui sur des accusations vagues avaient été transportés à Rome, ils crurent devoir prévenir une pareille disgrâce : et. ne trouvant point d'autre ressource que l'amitié de Persée, ils furent contraiuts d'y avoir recours, et de faire entrer leur natiou dans son alliance

Nous verrous dans la suite quel malheur attira sur l'Epire cette fatale démarche, dont la cause ne doit être imputée qu'aux calomuies de Charopus: et c'est ainsi qu'un misérsble délateur peut causer la ruine de toute une uation.

- A. HOSTILIUS MANCINUS .
  - A. ATILIUS SERRANUS.

Le consul Hostilius, à qui la Macédoine était échue par le sort pour département, se hataut d'aller joindre son armée dans la Thessalie, passa par l'Epire. Il ne savait pas le changement qui y était arrivé, parce qu'elle ne s'était pas encore déclarée ouvertement contre les Romains. Peu s'eu fallut qu'il u'y füt surpris et arrêté par une trahison coucertée avec le roi de Macédoine. Etant passé en Thessalie, Persée le vainquit dans un combat.

Polyb. et Diod. apud Vales

<sup>4</sup> An. R. 182; av. J. C. 170.

et l'obligea de prendre la fuite. Sa conduite ne fut pas plus sage ni plus heureuse pendant tout le reste de la campagne.

O. MARCIES PHILIPPES II 1.

CN. SERVILIUS C.EPIO.

Le soin de la guerre de Macédoine occupait fort les Romains. Le consul O. Marcius en fut chargé.

Tile-Live, avant que de rapporter, selon sa coutume, les prodiges, fait une réflexion qui nous fait connaître en lui une façon de penser religieuse en même temps et sensée, exempte de superstition, mais sans affectation d'esprit fort\*. «Je sais, dit-il, qu'aujourd'hui l'on n'an-« nonce plus guère de prodiges, et que les a historiens ne daignent pas en parler dans « leurs écrits. Cette négligence est un effet « de la même irréligion qui porte maintenant « bien des gens à assurer que les dieux ne se « mélent point de ce qui se passe ici-bas, et « n'avertissent point les hommes de ce qui « doit leur arriver. Pour moi, en rapportant « les actions des anciens, je prends aussi le « goût antique; j'adopte les sentiments et les « maximes de nos péres, et je me ferais une « espèce de scrupule de juger indignes d'en-« trer dans mes Appales des faits auxquels ces « personnages, les plus sages de leur temps, « ont cru que la république et la religion de-« vaient faire une attention si sérieuse, »

Persée avait cru devoir profiter du temps de l'hiver pour faire une expédition contre l'Illyrie, qui était le seul endroit dont la Macédoine eût à craindre des irruptions pendant que le roi serail occupé contre les Romains's. Cette entreprise lui réussit fort heureusement et presque sans aucune perte de sa part. Il commença par le siège de la ville d'Uscana. qui était tombée au pouvoir des Romains, et il la prit après une assez longue résistance. Il se rendit maltre ensuite de toutes les places fortes du pays, dont la plupart avaient garnison romaine, et il fit un grand nombre de prisonniers.

An. R. 583; av. C. J. 169. 1 Liv. lib. 43, cap. 13.

Il envoya dans le même temps des ambassadeurs à Gentius, un des rois d'Illyrie, pour l'engager à faire alliance avec lui '. Ces ambassadeurs, avant franchi le sommet du mont Scordus, traversèrent la partie de l'Illyrie dont les Macédoniens avaient fait exprès une horrible solitude en y ravageant toute la campagne, pour ôter aux Dardaniens les movens de passer dans l'Illyrie ou dans la Macédoine : . et enfin, après des peines infinies, ils arrivérent à Scodra. Le roi Gentius était alors à Lisse.

Ce fut là qu'il leur donna audience, et les recut d'une manière fort obligeante. Après avoir entendu les propositions qu'ils lui firent de la part de leur maître, il leur répondit qu'il était fort disposé par lui-même à faire alliance avec Persée : mais que, n'avant ni préparatifs de guerre ni argent, il ne se trouvait point en état de se déclarer contre les Romains. C'était s'expliquer assez clairement. Persée, qui était avare, n'entendit point ou plutôt fit semblant de ne point entendre sa demande. Il lui envoya une seconde ambassade, sans parler d'argent : et il en recut la même réponse.

Polybe observe que cette crainte de faire de la dépense dans des conjonctures importantes et décisives comme était celle dont il s'agit ici, crainte qui marque une âme basse et des sentiments indignes d'un prince, fit manquer à Persée plusieurs belles occasions, et que, s'il eût voulu sacrifier quelques sommes assez peu considérables, il aurait engagé dans son parti plusieurs républiques et plusieurs souverains. Il ne comprend pas comment un roi, pour conserver des richesses, qui ne sont estimables que par le bon usage que l'on en fait, peut s'exposer à se perdre lui-même et son royaume, et il regarde cet aveuglement comme une terrible punition de la part des

Persée, quelque temps après ce que nous venons de rapporter, fit marcher une partie de ses troupes vers Stratus, ville très-forte des Etoliens, à peu de distance du golfe d'Ambracie\*.On lui avait fait espèrer qu'elle se rendrait aussitot qu'il paraîtrait devant ses murailles :

<sup>3</sup> Liv. lib. 43, cap. 18.

Liv. lib. 43, cap. 10, 20. - Polyb. Leg. 17, pag. 87, 76 . 77.

<sup>1</sup> Liv. lib. 13 cap 31, 22.

mais les Romains le prévinrent, et y firent entrer du secours. Il se retira dans la Macédoine, regrettant fort la peine inutile qu'il avait prise de fatiguer ses troppes par une marche précipitée dans des chemins très-difficiles, pour se voir fermer les portes d'une ville où il s'était flatté d'entrer sans résistance. Tout ce que nous venons de raconter s'était passé pendant l'hiver.

Des que le printemps fut venu, le consul Marcius pertit de Rome ', se rendit en Thessalie, et de là, sans perdre de temps, s'avança vers la Macédoine, persuadé que c'était dans le cœur de ses états qu'il fallait attaquer Persée. Le préteur C. Marcius Figulus, commandant de la flotte, ne fit pas moins de ditigence.

Sur le bruit que les armées romaines étaient prêtes à se mettre en campagne, Archon, premier magistrat des Achéens, pour justifier par des faits sa république des soupçons et des manvais bruits que l'on avait répandus contre elle, conseilla aux Achéens de dresser un décret par lequel il serait ordonné qu'on ménerait nne armée dans la Thessalie, et qu'on partagerait avec les Bomains tous les périls de la guerre\*. Le décret avant passé, l'ou donna ordre à Archon de lever des troupes et de faire tous les préparatifs nécessaires. On résolut eusuite d'envoyer des ambassadeurs au consul pour l'informer de la résolution que la république avait prise, et ponr savoir de lui où et quand il jugerait à propos que l'armée achéenne joignit la sienne. Polybe, notre historien, fut choisi pour cette ambassade avec quelques antres. Ils trouvércut en arrivant les Romains bors de la Thessalie, campés dans la Perrhebie entre Azore et Doliche, et fort embarrassés sur le chemin qu'ils devaient tenir. Ils les suivirent, pour attendre une occasion favorable de parler au consul, et partagérent avec lui tous les dangers qu'il courut pour entrer dans la Macédoine.

Persée 3, qui ignorait quelle route prendrait le consul, avait placé des troupes assez considérables dans deux endroits par lesquels il était vraisemblable qu'il teuterait le passage.

Il fit camper le reste de son armée près de Dium, parconrant lui-même avec un petit corps de cavalerie les rivages voisins, et marchant tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, sans beaucoup de dessein,

Marcius ', après une longue délibération, se détermina à passer les montagnes près d'un lieu qui se trouve nommé Octolophe dans le texte de Tite-Live, tel que nous l'avons aujourd'hui. On peut douter s'il n'y a point de faute dans ce nom 1. Mais ce qui est constaut. c'est qu'il ne faut point confondre le lieu dont il s'agit ici, avec Octolophe dans le pays des Dassarétiens, vers la partie occidentale de la Macédoine; et que notre historien a voulu parler d'un lieu situé à peu de distance du mont Olympe, de Dium, et de Phila. Quoi qu'il en soit, le consul eut des peines incroyables à sormonter, tant les chemins étalent escarpés et impraticables. Il avait eu la précaption de s'emparer d'une hauteur qui favorisait son passage, et d'où l'on découvrait le camp des ennemis, qui n'était pas éloigné de plus de mille pas, et les environs de Dium et de Phila; ce qui anima beaucoup les soldats, qui avaient sous les veux des contrées si opulentes où ils espéraient s'enrichir. Hippins. que le roi avait placé dans ce passage pour le défendre avec un corps de douze mille hommes, voyant la hauteur occupée par un détachement de Romains, marcha à la rencontre du consul, qui s'avançait avec toute son armée, harcela ses troupes pendant deux jours, et les incommoda fort par les fréquentes attaques qu'il lenr livrait.

Marcius était fort inquiet, ne pouvant ni avancer avec sûreté, ni reculer sans honte. et même sans beaucoup de danger. Il ne lui restait d'antre parti que de pousser vivement une entreprise formée peut-être trop hardiment ct trop témérairement, mais qui pouvait réussir par une constance opiniatre, seule ressource on pareil cas, et souvent heureuse. Il est certain que , si le consul avait eu affaire à un ennemi semblable aux anciens rois de Macédoine, dans le défilé étroit où ses troupes se trouvaient enfermées, il auralt infailli-

<sup>1</sup> Liv. lib. 41, cap. 1, 2.

<sup>2</sup> Polyb. Leg. pag. 78. 4 Lir. lib. 11, cap. 2.

<sup>4</sup> Liv. Ilb. 44 cap 83, 35. Polyb. Leg. pag. 78.

blement recu un grand échec. Mais Persée, au lieu d'envoyer des troupes fraiches pour soutenir celles d'Hippias, dont il était si voisin, que de son camp il entendait les cris qu'elles jetaient en combattant, au lien d'aller ini-même attaquer les ennemis, continuait ses courses inutiles avec sa cavalerie aux environs de Dinm; et par cette négligence il donna lieu aux Romains de se tirer du mauvais pas où ils s'étaient engagés. Ce ne fut point sans des peines infinies, les chevaux chargés du bagage succombant sous le poids dans la descente de la montagne, et tombant presque à chaque pas qu'ils faisaient. Les éléphants surtout leur causèrent un grand embarras. Il fallut trouver un nouvean moyen de les faire descendre dans ces endroits extrêmement escarpes; et voici comme ils s'y prirent. Ils étendaient dans le penchant de la montagne deux longues poutres, soutennes par le hant sur la terre même, et à leur extrémité inférieure sur des étais enfoncés en terre, qui élevaient ce bont d'en bas à une hauteur telle , que la pente devint douce et aisée. Ces pontres étaient distantes l'ane de l'autre an pen plus que de la largear do corps d'un éléphant. Ensuite ils traversaient ces deux poutres, qui étaient parallèles, de plusieurs solives de trente pieds de long qui formaient une espèce de pont, et on les couvrait de terre. Au bout de ce premier pont , mais à quelque distance, on en construisait un second tout semblable, puis un troisième, et ainsi de suite, partout où la pente était trop roide pour être descendue sans secours. L'éléphant passait de la terre ferme sur le pont; et avant qu'il fût arrivé au bout , on coupait les étais : le pont tombait . l'animal était obligé de glisser doucement, et avançait jusqu'à ce qu'il rencontrât le commencement d'un autre pont, où, trouvant un terrain égal et uni, il se remettait et marchait tranquillement comme il avait fait sur le premier pont ; et l'on recommencait alors la même manœuvre. Il faut supposer, ce que ne dit point Tite-Live, que chaque pont était capable de contenir tout ce qu'il y avait d'éléphants dans l'armée romaine : et le nombre ne devait pas en être grand. La manière dont Annibal s'y prit pour faire passer le Rhônc à ses éléphants a quelque rapport avec ce que pratiquent ici les Ro-

maint; mais l'embarras fui beancoup moindre. Il est difficile d'exprimer les faigues quo les Romains eurent à essuyer dans ce passage, les oddats étant sovent obligée de se glisser aussi par terre avec leurs armes, parce qu'ils ne pouvaient pas y soutenier namerhant sur leurs piels. Un convesait qu'avec une poligée de gens les ennenis aurairel put défaire entièrement toute l'armet constitue. Enfincette de la comment de la contract de l

arriva dans la plaine, et se trouva en sureté. Comme le consul semblait alors avoir heureusement terminé ce qu'il y avait de plus difficile dans son entreprise, Polybe prit ce moment pour lui présenter le décret des Achéens 3, et pour l'assurer de la résolution où ils étaient de venir avec toutes leurs forces partager avec lui tous les travaux et tous les périls de cette guerre. Marcius, après avoir remercié gracieusement les Achèens de leur bonne volonté, leur dit qu'ils pouvaient s'épargner la peine et la dépense où cette guerre les engagerait : que dans l'état où il voyait les affaires, il ne croyait point avoir besoin du secours des alliés. Après ce discours, les collègues de Polybe retournèrent dans l'Achate.

Polybe resta seul dans l'armée romaine, jusqu'à ce que le consul, ayant appris qu' Appius, surnommé Centon, avait demandé aux Achéens un secours de cinq mille hommes pour agir est Epire, le renvoye dans son pays en l'exhortant de ne pas souffir que sa république donnât ces troupes, et s'engagedi dans des frais qui claient tout à fait inutiles.

des Frais que esten vide a lan intance-Frendant que le roi était au barriera lui apprendre que le camends approchaient, le comment de la comment de prochaient, comment de pris qu'il devait practique, et de moment à autre changeant de résolution, il platid des cris, et platiguil sin sont de se voir vainct sans comba. Il fit revenir les deux officire à qui il avait conféle agrade des passages, fit transporter sur sa flotte les statues doctes qui étaite à blima 'd, esper un'elles

Polyb Leg pag. 78,

<sup>2</sup> Cétalent les statues des cavaliers qui avalent été lués au passage du Granique, qu'Alexandre avail fait faire par Lysippe et qu'il avait placées à Dium. Il sera encore parlé ailleurs da ces statues.

ne tombassent entre les mains des Romains; donna ordre qu'on jetăt dans la mer les tréors qu'il avait à Pella, et qu'on brulăt à Thessalonique tontes ses galères. Pour lui, il se retria à Pydna. La frayeur et le trouble à la vue d'un danger subit décèlent le fond du cour d'un prince, et le font paraître tel qu'il est.

L'armée romaine dut son salut à l'imprudente et stapide crainte de Persée, laquelle fit regarder comme une hardiesse lonable la témérité qu'avait eue le consul de s'engager dans un pays d'où il ne se serait jamais tiré, si la tête n'avait pas tourné à ses canemis. Il n'avait que deux chemins pour sortir de ce mauvais pas : l'un en percant les vallons de Tempé pour entrer en Thessalie, l'autre en passant le long de Dium pour pénêtrer dans la Macédoine. Or ces deux postes importants étaient occupés par de bons corps de troupes que le roi y avait placés. Si donc Persée eut eu un peu plus de résolution, et qu'il eut resisté seulement dix jours à la fraveur qui l'emporta à l'approche des Romains, le consul n'aurait pu ni se retirer par Tempé dans la Thessalie, ui faire arriver des provisions dans les défilés où il s'était avancé : car les chemins par Tempé sont bordés de précipices si profonds, que l'œil n'en saurait soutenir la vue sans éblouissement. Les troupes du roi gardaient ce passage en quatre endroits différents, dont le dernier était si étroit, que dix hommes seulement bien armés pouvaient en défendre l'entrée. Ainsi, les Romains ne pouvant ni recevoir des vivres par les défilés étroits de Tempé, ni passer eux-mêmes, il aurait fallu regagner les montagnes par où ils étaient descendus; ce qui leur serait devenu impraticable, si les ennemis avaient continué d'en occuper les hauteurs. Il ne leur serait donc resté d'autre ressource que de pénétrer dans la Macédoine du côté de Dium, en passaut à travers les ennemis : ce qui ne leur anrait pas été moins difficile, si les dieux, dit Tite-Live , n'eussent ôté à Persée le conseil et la prudence ; car , en faisant un fossé et des retranchements au défilé fort étroit qui se trouve au pied du mont Olympe, il leur en fermait absolument l'entrée et les arrétait tout conrt. Mais , dans l'aveuglement où la terreur avait jeté le roi . il ne vit rien et ne fit rien de

tout ce qui pouvait le saurer, laissa toutes te entrées de son royaume ouveries et libres à l'eunemi, et se réfugia avec précipitation à Pydan. Les expressions de Tite-Live sout iri fort remarquables, et nous epilquent quest moyens Dieu emploie pour détruire les plus grands empires. Nisi d'il mentem regi admisseu.... Quorum nihit quum dispexisset cocata mens subto terrore.

Le consul, voyant qu'il pouvait tout espérer de la frayeur et de l'imprudence des ennamis, donna ordre au préteur Lucrétius 1. qui était à Larisse, de s'emparer des postes voisins de Tempe, que Persee avait abandonnés, afin de préparer à ses troupes une issoe en cas de besoin, et il envoya Popillius pour examiner les passages près de Dium. Quand il sut que les chemins étaient ouverts et libres. il avança; et, étant arrivé à Dium le second jour, il fit camper son armée près d'un temple de Jupiter qui était dans le voisinage, pour en empêcher le pillage. Étant entré dans la ville, qui était remplie d'édifices magnifiques et très-bien fortifiée, il fut dans le dernier étonnement de voir que le roi l'eat si facilement abandonnée. Il coutinua sa marche, et se rendit maltre de plusieurs places sans éprouver presque aucune résistance. Mais plus il avançait, plus les vivres devenaient rares, plus la disette augmentait; ce qui le força de revenir à Dium. Il fut même obligé de quitter cette ville pour se retirer à Phila. où le préteur Lucrétius lui avait marqué qu'il trouverait des vivres en abondance. Cette dernière démarche fut mal recue de l'armée , et donna lieu à des discours peu favorables au consul. En effet, son départ de Dium avertit Persée qu'il devait maintenant reconvrer par son courage ce qu'il avait perdn par son excessive timidité. Il se remit donc en possession de cette ville, et répara promptement le dégàt que les Romains y avaient fuit,

Popillius, de son côté, assiéga et prit Héraciée, qui n'était éloignée de Phila que d'un quart de lieue. Le coisul alla camper près de cette ville, comme s'il eot cu dessein de chasser Persée de Dium, et de passer de là dans la Piérie. Mais, songeaut des lors à prendre

1 Liv tib 11, cap 7.

ses quartiers d'hiver, il envoya quelques corps de froupes pour s'assurer des chemins par où ses provisions tul viendraient de la Thessalle, et pour choisir des lieux où l'on phi établir des greniers et construire des logements de passage paur ceux qui conduiraient les convois.

Persée, revenu de sa frayeur, et ayant repris ses esprits, sophaitait fort qu'on n'eût pas exécuté les ordres qu'il avait donnés de jeter dans la mer les trésors qu'il avait à Pella, et de brûler à Thessalonique toutes ses galéres. Andronic, chargé de ce dernier ordre, avait traîné en longueur, pour laisser lieu au repentir qui poarrait suivre de près ce commandement, comme en effet cela arriva. Nicias, moins précautionné, avait jeté dans la mer ce qu'il avait trouvé d'argent à Pella. Sa faute fut bientôt réparée, des plongeurs avant retiré du fond de la mer presque tout cet argent. Pour récompense, le roi les fit tous mourir en secret, aussi bien qu'Andronic et Nicias; tant il avait honte de l'indigne frayeur à laquelle il s'était livré, dont il ne voulait laisser aucun témoin ni aucune trace! Mais une faute légère en un certain sens, puisqu'au moins elle ne faisait tort qu'à celui qui l'avait commise, devait-elle donc être couverte par une cruauté plus que barbare et tyrannique? Etait-ce même un bon moyen pour y réussir? et quand il aurait pu venir à bout d'arrêter pour quelque temps les plaintes de ses su ets sur une action aussi noire . esperait-il pouvoir aussi en étouffer le sou-

Il se fit de part et d'autre plusicurs expéditions tant par mer que par terre, qui n'eutent pas beaucoup de suites, et ue furent pas fort importantes '. Le preteur C. Marcius forma quelques sièges, qu'il fut obligé de lever.

Quand Polybe revint dans le Pélaponnése après son ambassade, la lettre d'Appius<sup>3</sup>, par laquelle il demandait cinq mille hommes, y avait déjà été portèe. Peu de temps aprés, le conscil assemblé à Sicyane pour délibèrer sur cette affaire, jeta Polybe dans un graud

embarras. Ne point exécuter l'ordre qu'il avait reçu du consul Q. Marcius, c'eût été une faute inexcusable : d'un autre côté, il était dangereux de refuser des troupes qui pouvaient être utiles aux Romains, et dont les Achèeus n'avaient pas besoiu. Pour se tirer d'une conioncture si délicate, il eut recours à un décret du sénat romain, qui défeudait qu'on eût égard aux lettres des généranx. à moins qu'elles ne fussent accompagnées d'un ordre du sénat, et Appius n'eu avait pas joint aux siennes. Il dit donc qu'avant de rieu envoyer à Appins, il fallait informer le consul de sa demande et attendre ce qu'il en déciderait. Par là Polybe épargna aux Achéens une dépense qui scrait montée à plus de sixvingt mille écus.

Cependant il arriva à Rome des ambassadeurs de la part de Prusias ', roi de Bithynie. et de celle des Rhodiens en faveur de Persée. Le discours des premiers n'avait rien que de modeste par rapport aux Ramains, mais marquait peu de droiture à l'égard de celui pour lequel Prusias feignait de s'intéresser, Ils déclarèrent « que leur maître avait tou-« jours été attaché au parti des Romains, et « ne cesserait point de l'être tant que durerait « la guerre : mais qu'ayant promis à Persée « d'employer pour lui ses bons offices auprès « des Romains pour en obtenir la paix , il les « priait, s'ils pouvaient se résoudre à mettre « bas leur ressentiment, de danner à en-« teudre qu'ils le faisaient à sa considération. « en sorte qu'il pût s'en faire un merite au-« près du roi de Macédoine, » Les Rhodiens tinrent un langage bien différent, « Après « avoir étalé d'un style fastueux les services « qu'ils avaient rendus au peuple romain, et « s'être attribué la plus grande part dans les « victoires remportées avec leur secours sur « les ennemis de Rome, et particulièrement « sur Antiochus , ils ajonterent quo , pendant « que la paix subsistait entre les Macédoniens « et les Romains, ils avaient commencé à « entrer en alliance avec Persée; qu'ils avaient « interrampu cette alliance malgré eux, et « sans aucun sujet de plainte contre le roi , a perce qu'il avait plu aux Romains de les en-

<sup>1</sup> Liv. lib 41, cap. 18-13. 2 Polyb. Leg. pag. 78.

<sup>1</sup> Liv. lib. 45, cap. 45, 45.

« gager dans la guerre : que depuis trois ans « que cette guerre durait ils en suuffraient « beaucoup d'incommodités : que, le com-« merce de la mer était juterrompu. l'île « sentait une grande disette par le retranche-« ment des revenus et des émoluments qu'ils « en retiraient : que, ne pouvant plus sup-« porter des pertes si considérables , ils avaient « envoyé des ambassadeurs en Macédoine « au roi Persée, pour lui déclarer que les « Rhodiens jugeaient nécessaire, qu'il fit la « paix avec les Romains : qu'on les avait aussi « envoyés à Rome pour y faire la même dé-« claration : que , si l'une ou l'autre des deux « puissances refusait de se rendre à une pro-« position si raisonnable et de mettre fin à la « guerre, les Rhodiens verraient ce qu'ils au-« raient à faire. »

On juge aisément do quelle manière fut

recu un discours si follement vain et si présomptueux. Il y a des historieus qui out dit que, pour toute réponse, on fit lire en leur présence une ordonnaneo du sénat, qui déclarait les Cariens et les Lyciens libres, C'était les piquer au vif et les mortifier par l'endroit le plus sensible; car ils regardaient comme leurs sujets ces deux peuples, qui leur avaient été soumis par un décret du sénat après la guerre contre Antiochus, Scion d'autres, le sénat répondit, eu peu de mots. « qu'on connaissait depuis longtemps à Rome « la disposition des Rhodiens et leurs intelli-« gences secrètes avec Persée : que, quand « Rome l'aurait vaincu, ce quo l'on espérait « qui arriverait au premier jour, elle verrait à « son tour ce qu'elle aurait à faire , et traite-« rait alors chaque peuple selou la conduite « qu'il aurait tenue dans cette guerre, » On offrit pourtant à leurs ambassadeurs les présents ordinaires; mais ils ne les acceptérent point.

On fit ensuite lecture de la lettre du consul Q. Marcius ', dans laquelle il rendait compte de la manière dont il etait entré dans la Macédoine, après avoir essuyé des peines incroyables dans le passage d'un défilé furt étroit. Il ajoutait que le préteur lui avait ramassé de tous les pays vuisins des vivres pour

l'hiver, et qu'en particulier il avait regu des Epiroles ' vingt mille mesures de froment et dix mille d'orge, dont le prix devait être pavé à leurs ambassadeurs, qui étaient à Rome : mais qu'il fallait lui envoyer d'Italie des habits pour les soldats, et qu'il avait besoin de deux cents chevaux numides, s'il se pouvait : que le pays où il était ne lui fournissant rien de ce qui est nécessaire à une armée. Tous ces articles furent exécutés promptement et exactement.

On donna après cela audience à un seigneur de Macédoine, appelé Onésime". Il avait touiours porté le roi à la paix; et , le faisant souvenir que Philippe, sun pere, jusqu'au dernier jour de sa vie s'était toujours fait lire. régulièrement deux fois chaque jour, le traité qu'il avait conclu avec les Romains, il l'avait exhorté d'en faire autant, sinon avec la même régularité, du moins de temps en temps. Ne pouvant le détourner de la guerre, il avait commencé par se retirer des conscils sous différents prétextes, pour ne point être témoin des résolutions que l'on y prenait, et qu'il ne pouvoit point approuver. Enfin. voyant qu'il était devenu suspect, et regardé tacitement comme un trattre, il se refugia chez les Romains, et fut d'un grand secours au consul. Ayant exposé au sénat tout ce que je viens de dire, il en fut très-bien reçu, et te sénat lui donna un établissement honnête à Tarente: savoir, une belle maison dans la ville, et deux cents arpents de terre à la campagne.

S III. - INQUIÉTUDE GÉNÉRALE A ROME SUR LE CROIX PROCHAIN DES CONSULS. PAUL EMILE EST NOMMÉ CONSUL AVEC LICINICS CRASSUS. SAGES PRÉCAUTIONS DE PAUL ÉMILE. AMBASSADE D'ÉGYPTE A ROME. LES COMMISSAIRES BEVENUS DE MACÉDOINE BENDENT COMPLEDES ARMÉES DE TERRE ET DE MER. ON HATE LE DÉPART DES GÉNÉRAUX. DÉNOMBREMENT DE LEURS TROUPES. ATTENTION SUE LE CHOIX DES TRI-BENS LÉGIONNAIRES. DISCOURS DE PAUL EMILE AU PEUPLE AVANT RON DÉPART. PRÉPARATIFS DE PRE-SÉE CONTRE LES ROMAINS. DIFPÉRENTES AMEASSA-

Il a été dit pips bout que les Epirotes étaient entrés dans le parti de Persée. De deux choses l'une, ou il y s faute lei dans le texte de Tite-Live, ou une partie de la nation des Epirotes était demeurée fidèle sux Romains. 1 Liv. 11b. 11, cap. 16.

<sup>1</sup> Liv. itb. 44, cap. 16.

IL. H.ST. BOM.

DES DE CE PRINCE VRES GENTICS, LES REDDIETS. EUMENR ET ANTIDORUS. PERSÉE SE PRIVE, PARSON AVARICE, DE PUBSANT SECDERS DES BASTARNES. AVARICE ET PERFIDIR DE PERSÉE A L'ÉGARD DE GEN-TIES. CONQUÊTE HAPIDE DE L'ÎLLTRIE PAR LE PRÉ-TRUE ANICHUS. PERSÉE SE CAMPE AVANTAGRUSE-MENT, PAUL ÉMILE RÉTABLIT LA DISCIPLINE DANS SON ARMÉR. IL DÉCOUVER DES EAUX DANS UN LIBE OUI EN MANOCAIT. ON APPREND LA NOUVELLE DE LA VICTOIRE REMPORTER EN ILLYRIE, LES AMBASSA-DECES DES REDDIENS AUDIVENT DANS LE CAMP. PAGE ÉMILE DÉLIBÉRE SER LA MANIÈRE D'ATTAOCRE PERSÉE. IL RAVOIE SCIPIDA NASICA AVEC UN GROS DETACHEMENT POUR S'EMPARER DE PYTHICH. LE AMUSE PERSÉE PAR DE LÉGÈRES ESCARMOUCHES SUR LES BORDS DE L'ÉNIPÉE. SCIPION S'EMPARE DE PT-THICH, BY DENECHE MAITUR DU PASSAGE. PERSÉE OCITTR L'EXIPÉR, RT S'AVANCE VERS PYDNA, RÉSO-LU D'Y HASARDER LE COMPAT. PAUL ÉMILE DIFFERE SAGEMENT DE LE BONNES. SULPICIUS GALLES PRÉ-DIT ACK ROMAINS UNE ÉCLIPSE DE LUNE. PAUL ÉMILE EXPOSE LES RAISONS QU'IL A EUES DE DIFFÉ-RER LE COMRAT. ENPIN LA BATAILLE SE DONNE. Presér est dépait et mis en déroute.

Q. MARCIUS. II 1. CN. SERVILIUS.

Le temps des assemblées pour l'élection des consuls approchant, tout le monde attendait avec inquiétude sur qui tomberait un choix si important, et l'on ne parlait d'autre chose dans toutes les conversations \*. On n'était point content des consuls qui depuis trois ans avaient été employés contre Persée, et qui avaient assez mal soutenu l'honneur du nom romain. On se rappelait dans l'esprit les éclatantes victoires remportées sur Philippe son père, ce puissant roi de Macédoine qui avait été obligé de demander par grâce la paix ; sur Antiochus, prince célébre par ses exploits, jusqu'à mériter le surnom de grand, qui avait été relégué au delà du mont Taurus, et forcé de payer un gros tribut; enfin sur un ennemi plus redoutable qu'aucun roi du monde, c'està-dire sur Annibal, contraint, quelques années auparavant, de quitter l'Italie après plus de seize ans de guerre, et vaincu dans sa patrie presque aupied des murailles de Carthage. On trouvait qu'il y avait pour Rome une espèce de honte que ses consuls fussent si long-

<sup>1</sup> An. R. 583; nr. J. C. 109. <sup>4</sup> Plut. In Æmil. pag. 250, , 250. temps aux prises avec le roi Persée, lors même qu'il ne combattait contre eux qu'avec les misérables restes de la défaite de son père. Ils ne savaient pas que Philippe avait laissé la Macédoine plus puissante à sa mort qu'elle ne l'avait été avant sa défaite.

ne vavare del s'annas denate.

On scatial bies, sartout depuis les dernières nouvelles reçues de Maccdoine, qu'il n'édit juts temps de donner le commandement dede s'annes à la brique ou à la fivere, et que 
de s'annes à la brique ou à la fivere, et que 
des annes à la brique ou à la fivere, et que 
ches in manuel de la commande de 
l'espérience de du courage; en un mote 
l'expérience et de l'expérience 
l'expérience et de l'expérience 
l'expérience et de 
l'expérience et de 
l'expérience et de 
l'expérience et de 
l'expérience et 
l'expérience 
l'expérien

Tout le monde jetait les yeux sur Paul Emile. Il y a des occasions du um brite singulier réenit tous les suffrages ; et rieu à cei puils fattera qu'un tel jugement f, fondé, non sur la noissance ou le crédit, mais aur le con-cut de constant de la constant de la

Il avait été nommé consul pour la première fois il y avait quatorze ans; et , s'étant fait estimer généralement par sa bonne conduite . il avait terminé son consulat par une glorieuse victoire, qui lui avait mérité l'honneur du triomphe. Comme il se scatait encore en état de servir la patrie , il avait désiré un second consulat, et même il se mit une fois au rang de ceux qui demandaient cette charge. Le peuple se refusa à ses désirs ; et Paul Emile , déchu de eette espérance, substitua la donceur du repos à l'éclat des emplois. Comme augure, il s'appliqua uniquement aux choses de la religion, et, comme père, à l'éducation de ses enfants. Fort réserve et économe pour tout ce qui n'a trait qu'au luxe et au faste . mais noble et magnifique pour les dépeuses d'honneur et de devoir, il n'épargna rien pour leur procurer une éducation digne de leur naissance : grammairieus , rhéteurs ,

philosophes, sculpteurs, peintres, écuyers | bonne volouté et tout l'empressement du habiles à dompter et à dresser des chevaux . veneurs destinés à instruire les jeunes gens aux exercices de la chasse , il donna à ses fils tous les secours et tous les maîtres propres à leur former l'esprit et le corps. Lui-même, lorsqu'il n'était point occupé aux affaires publiques, il assistait à leurs études et à leurs exercices, témoignant par ces soius assidus que, de tous les Romains, il était le père qui avait pour ses enfants le plus d'amour et de tendresse 1.

Il serait à souhaiter que cet exemple fot suivi par toutes les personnes constituées en dignité, qui sont à la vérité redevables de leur temps au public, mais qui ne sont pas par là déchargées du soin qu'elles dolvent à leurs enfants par un droit naturel et imprescriptible; d'autant plus que travailler à leur

instruction, c'est travailler pour le public. Tous les parents et tous les amis de Paul Emile le pressaient de se rendre aux voux du peuple qui l'appelait au consulat. Pour lui, il ne songeait qu'à se dérober aux vifs empressements de ce peuple, comme ne se souciant point de commander, et aimant mieux se renfermer dans la vie tranquille qu'il menait depuis un temps, Cependant, quand il vit que tous les matins on s'assemblait en foule à sa porte, qu'on l'appelait à la place, et qu'on se plaignait hautement de son refus opiniatre. il ne put résister plus longtemps à de si fortes instances, et il se joignit à ceux qui aspiraient à cette dignité. Ce fut une grande joie et une espéce de triomphe pour le peuple romain, qui regarda comme un présage assuré de la victoire sur les ennemis celle qu'il venait de remporter sur Paul Emile en le forçant d'accepter le consulat. Cet honneur lui fut déféré d'un consentement unanime. On lui donna pour coltègue C. Licinius Crassus. Le peuple ne voulut point abandonner au caprice du sort le département des provinces, et décerna à Paul Emile le commandement des armées de Macèdoine. Licinius commanda en Italie. Tite-Live dit pourtant qu'ils tirèrent au sort : mais le récit de Plutarque paratt plus vraisemblable : car le sort aurait pu rendre inutile toute la

peuple.

On dit que Paul Emile, rentrant chez lui accompagné de la multitude qui le suivait en foule pour lui faire honneur, trouva sa fille Tertia, encore eufant, qui pleurait. Il l'embrasse, et lui demande le sujet de ses larmes. Tertia, le serrant avec ses petits bras et le baisant : Vous ne savez donc pas, mon père, lui dit-elle, que notre Persée est mort? Elle parlait d'un petit chien qu'elle élevait, et qui avait nom Persée. Paul Emile, frappe de ce mot , lui dit : A la bonne heure , ma chère enfant; j'accepte de bon cœur cet augure. Les anciens portaient fort loin la superstition sur ces sortes de rencontres fortuites.

La manière dont Paul Emile s'y prit pour se préparer à la guerre dout ou l'avait chargé . fit juger du succès qu'on devait attendre '. Avant même que d'entrer en charge , il demanda au sénat qu'on envoyat des commissaires en Macédoine pour visiter les armées et les flottes, et pour faire ensuite leur rapport, après une exacte enquête, de ce qu'ils auraient appris, et de ce qu'il faudrait ajouter de troupes , soit par terre , soit par mer. Ils devaient aussi s'informer, autant que cela serait possible, à quel nombre montaient les troupes du roi, où elles étaient actuellement. aussi bieu que celles des Romains ; si ceux-ci avaient leur camp dans les gorges des moutagnes, ou s'ils les avaient entièrement passecs et étaient dans la plaine : sur quels alliés on pouvait certainement compter; qui étaient ceux dont la fidélité paraissait douteuse et chancelante, et quels peuples l'on devait regarder comme ennemis déclarés : pour combien de temps on avait do vivres, et d'où il fallait en faire transporter, soit par des voitures de terre, soit dans des vaisseaux : enfin ce qui s'était passé dans la dernière campagne, tant sur terre que sur mer. En géuéral habile et expérimenté, il voulait qu'on descendit dans ce détail, persuadé qu'on ne pouvait former le plan de la campagne où it allait entrer, ni en bien régler les opérations, que sur toutes ces connaissances. Les militaires savent de quel prix est cet esprit de prévoyance et

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Фідотичетато, Развіне угоби, код.

<sup>4</sup> Liv lib. 45, cap 18.

ce caractère d'exactitude qu'on ne peut porter frop loin. Le sénat approuva fort de si sages mesures, et nomma des commissaires au gré de Paul Emile, qui partirent deux jours après.

- L. JEMILIES PAPERS, II 1. C. LIGINIUS CRASSUS.
- Paul Emile et son collègue entrèrent en charge avant que les commissires fussent de retour. Dans l'intervalle on donna audience aux ambassadeurs de Ptolémée et Cléopatre , roi (t reine d'Egypte, qui portaient des plaintes à Rome contre les entreprises injustes d'Anticehus, roi de Syric. On envoya en Egypte trois députés. L'affaire est racontée au long dans l'Illstoire Ancienne.

Les commissaires avaient fait une grande diligence 3. Etaut de retour à Rome , ils dirent que « Marcius avait forcé les passages « de la Macédoine , mais avec plus de périt « que d'utilité : que le roi était maître de la Pièrie, où l'armée romaine s'était eugagée : « que les deux camps étaient fort voisins l'un « de l'autre, n'étant séparés que par le fleuve « Enipée : que le roi évitait le combat, et « que l'armée romaine n'était point en état « de l'y contraindre, »i de le forcer dans ses « lignes: qu'aux autres incommodités était a survenu un hiver fort rude, qui se faisait « sentir vivement dans un pays de montagnes. « et qui empéchait absolument d'agir ; et qu'il « ne restait de vivres que pour peu de temps : « qu'on faisait monter l'armée des Macédo-« niens à trente mille hommes ; que si Ap-« pius Claudius avait eu aux environs de Ly-« chaide , dans l'Illyrie , où il était campé . « des forces assez considérables , il aurait pu « fairo une diversion embarrassante pour « Persée , mais qu'actuellement ce général et « ce qu'il avait avec lui de troupes était en « graud danger, si on ne lui envoyait au plus « tôt un renfort considérable , ou si l'on ne « lui faisait quitter le poste qu'il occupait : « qu'après avoir visité le camp, ils s'étaient » rendus à la flotte; qu'ils avaient appris « qu'une partie de l'équipage avait péri de « maladie, que ce qui en était échappé, sur-« tout les Siciliens, étaient retournés chez » eux, et que la flotte manquait absolument

de mateiots et de soldats; que ceux qui
étaient restés n'avaient point reçu leur paye,
et manquaient d'habits : qu'Eumène et sa

« et manquaient d'habits : qu'Euméne et sa « flotte, après s'être un pen montrés, avaient « disparu presque aussitôt sans qu'on en pût

« disparu presque aussitot sans qu'on en put dire de bonnes raisons, et qu'il ne parais-« sait pas qu'on pôl ni qu'on dôt compter sur « ses dispositions; mais que, pour Atlale, « son frère, sa bonue volonté n'était pas doutense.»

Sur ce rapport des commissaires, le sénat ordonna que le consul partirait incessamment pour la Macédoine', aussi bien que le préteur Cn. Octavius, qui avait le commandement de la flotte, et L. Anicius, autre préteur qui devait succéder à Appins Claudius, aux environs de Lychnide, dans l'Illyrie, Le nombre des troupes que chacun d'eux devait commander fut réglé de la manière qui suit, Les troupes qui composaient l'armée de Paul Emile montaient à vingt-cing mille huit cents hommes : savoir, deux légions romaines, chacune de six mille hommes de pied et de trois cents chevaux, ce qui faisait douze mille six cents hommes; plus, autant d'infanterie, et le double de cavalerie des alliés du pays latin. On lui assignait encore d'autres troupes, dont la destination était de remplir les garnisons. L'armée du préteur Anicius, qui devait commander en Illyrie, moutait à vingt et un mille huit cents hommes; savoir, deux tégions

préteir Octavius, amiral de la flotte, cinquille soldats qui y devaient sevris sons lui.
Comme l'on se propossit de fluir cette année la guerre de Macédoine, on prit toutes les précautions que l'on put imaginer pour le bien du service. Les tribuns des soldats étaient les premiers officiers de la légion, et la com-

romaines, composées chacune de cinq mille

deux cents hommes de pied, et de trois cents

chevaux : dix mille hommes d'infanterie la-

tine, et huit cents chevaux. On assigna au

An. R. 581; av. J. C. 168.

 <sup>£1</sup>v. lib. 45, cap. 19.
 Liv. lib. 11, cap. 20.

<sup>4</sup> Liv. IIb. 55, can 21.

mandaient tour à tour. Il fut dit qu'on ne choi- I sirait pour cet emploi que des hommes qui cussent été en charge; et sur les quarantehuit tribuns qu'il s'agissait de nommer pour huit légions que la république avait actuellement sur pied, on donna à Paul Emile la liberté de choisir ceux qu'il lui plairait, au nombre de douze pour les deux légions qu'il devait avoir sous ses ordres.

Il faut avouer que Rome se conduisit ici avec une grande sagesse. Elle avait, comme on l'a vu, nommé d'un consectement uuanime pour consul et pour général celui des Romains qui était incontestablement le plus habile guerrier de son temps. Elle veut qu'on élève à la charge de tribuns les officiers qui ont le plus de mérite, le plus d'expérience, le plus d'habileté reconnue par des services réels, avantages que ne donnent pas toujours ni la naissance ni l'ancienneté, auxquelles aussi les Romains n'étaient point du tout astreints. Rome fait plus; et par une exception singulière, compatible avec le gouvernement républicain , elle laisse Paul Emile maltre absolu de choisir parmi les tribans ceux qu'il lui plaira, sachant de quelle importance il est qu'il y ait une parfaite union entre le général et les efficiers subalternes qui servent sous lui, afin que les ordres que donne le premier, qui est comme l'âme de toute l'armée , et qui en doit régler les mouvements, soient exécutés avec la derniére exactitude; ce qui ne peut se faire, s'il ne régne entre eux une parfaite intelligence, fondée sur l'amour du bien public, et que ni l'intérét, ni la jalousie, ni l'ambi-

Après que tous ces règlements eurent été faits, le cousul Paul Emile passa du sérat à l'assemblée du peuple, et il y tint ce discours : a Il me semble, Romains, qu'en me char-« geaut du soin de la guerre de Macédoine « d'un cousentement si unanime , vous avez « paru concevoir une espérance presque as-

tion, ne soient capables de troubler.

« surée que ce sera sous mes auspices que « l'on verra finir à la gloire du peuple romain « cette guerre qui traine beaucoup en lon-

« gueur. J'espère de la protection des dieux « qu'elle me soutiendra dans une si grande

1 Liv. leb \$1, cap. 21.

« entreprise, et remplira vos désirs : mais « de quoi je puis vous répondre avec assu-« rance, c'est ce que je ferai tous mes efforts « pour ne point tromper votre attente.

« Le sénat a réglé sagement tout ce qui « est nécessaire pour l'expédition dont le suis « chargé; et comme il m'a ordonné de par-« tir incessamment, si je laisse quelque chose « à faire par rapport à la levée et au départ

« des troupes qui me sont destinées, je sais « que C. Licinius, mon collègue, plein de « zèle pour le bien public et d'affection pour « moi , y travaillera avec la même ardeur et « la même promptitude que si c'était pour « lui-nième.

« J'aurai soin de vous mander exactement « tout ce qui arrivera, et vous pouvez comp-« ter sur la certitude et la vérité des nouvelles « que j'enverrai, soit au sénat, soit à vous « Mais je vous demande en grâce de ne point « ajouter foi ni donoer du poids par votro « crédulité à des bruits vagues et sans auteur « certain; car, de la manière dont les choses « se passent parmi vous , surtout depuis cette « guerre , il n'y a point de général , quelque « fermeté d'âme qu'il ait, que les discours « que l'on tient lei ne soient capables d'ébran-« ler et de décourager.

« Il y a des gens qui dans les cercles, et les « conversations, et même au milieu des re-« pas, conduisent les armées, règlent les dé-« marches du consul, et prescrivent toutes · les opérations de la campagne. Ils savent « mieux que le général qui est sur les lieux, « où il faut camper, et de quels postes il faut « so saisir; où il est à propos d'établir des « greniers et des magasins; par où , soit par « terre, soit par mer, on peut faire venir des « vivres : quand il faut en venir aux mains « avec l'ennemi, et quand il faut se tenir en re-« pos : et non-sculement ils prescriveut ce qu'il

« va de meilleur à faire, mais, pour peu qu'on « s'écarte de leur plan , ils en font un crime « au consul, et le citent à leur tribunal. « Sachez, Romains, que cette licence qu'on « se donne à Rome apporte un grand obstacle « au succès de vos armes et au bien public.

« Tous vos généraux n'out pas la fermeté et « la constance de Fabius, qui aima mieux « voir son autorité insultée par la témérité

« d'une multitude indiscrète et imprudente : confié le commandement des armées a un « que de ruiner les affaires de la république e en se piquant à contre-temps de brayoure · pour faire cesser les bruits populaires.

« Je suis bien éloigné de croire que les gé-« néraux n'aient pas besoin de recevoir des « avis; je pense, au contraire, que quicou-« que veut tout conduire par ses seules lu-« mières et sans consulter, marque plus de « présomption que de sagesse. Que peut-on « donc exiger raisonnablement? C'est que « personne ne s'ingère de douner des avis à « vos généraux , que ceux premièrement qui « sont babiles dans le metier de la guerre. « et à qui l'expérience a appris ce que c'est « que de commander ; et secondement , ceux « qui sont sur les lieux , qui connaissent l'en-« uemi, qui sont en état de juger des diffé-« rentes conjonctures, et qui, se trouvant « comme embarques dans un même vaisseau. « partagent avec nous les dangers. Si donc « quelqu'un se flatte de pouvoir m'aider do « ses conseils dans la guerre dont vous m'a-« vez chargè, qu'il ne refuse point de rendre « ce service à la république, et qu'il vienne a avec mol en Macédoine : galère, chevaux . a tentes, vivres, je le défraierai de tout. « Mais si on ue veut pas prendre cette peine , e et qu'on préfère lo doux loisir de la ville « aux daugers et aux fatigues du camp, qu'on « ue s'avise pas de vouloir tenir le gouvernail « eu demeurant trangnille dans le port, S'ils « ont une si grande démangeaison de parler, « la ville, par elle-même, leur fournit assez « d'autres matières : celle-ci n'est point de a leur compétence. En un mot, qu'ils sacbent

Il n'est pas imaginable combien ce discours. où Paul Emile parlait à ses maîtres avec une noble mais sage fierté, exigeant d'eux qu'il ne s'amusassent point, comme ils avaient coutume de le faire, à contrôler les actions de leur général, lui attira d'estime et de respect, Chaque citoyen, en particulier, s'applaudissait d'avoir cu le courage de mépriser, dans le choix d'un consul, la flatterie de ceux qui briguaient bassement ses suffrages, et d'avoir

1 Plut lo Æmil, Paul.

« que nous ne ferons cas que des conseils qui

« se donneront dans le camp même, »

homme plein de noblesse et de franchise, qui le refusait : tant, dit Piutarque, le peuple romain, pour dominer sur tous les autres peuples, se rendait esclave de la vertu et du vrai mérite !

Au reste, l'abus dont sc plaint Paul Emile dans ce discours, dicté par le bon sens et la raisou, nous montre que les bommes dans tous les temps so retrouvent les mêmes. On se fait un plaisir secret et comme un mérite d'examiner, de critiquer, de condamner la conduite des genéraux; et l'on ne s'apercoit pas qu'en cela l'on pèche visiblement et contre le bon sens, et contre l'équité : contre le bon sens ; car quoi de plus absurde et de plus ridicule que de voir des gens sans aucune connaissance de la guerre et sans aucune expérience, s'ériger en censeurs des plus habiles généraux, et prononcer d'un ton de maîtres sur leurs actions? contre l'équité; car les plus experts même n'en peuvent jnger sainement, s'ils ne sont sur les lieux, la moindre circonstance du temps, du lieu, de la disposition des troupes, des ordres même secrets qui ne sont pas con nus, pouvant changer absolument les règles ordinaires. Mais it ne faut pas espérer que l'on se corrige de ce défaut, qui a sa source dans la curiosité et dans la vanité naturelles à l'homme; et les généraux, à l'exemple de Paul Emile, font sagement de mépriser ces bruits de villes et ces rumeurs de gens oisifs. sans occupation, et souvent même sans jugement.

Paul Emile 1, après avoir satisfait aux devoirs de religion, partit pour la Macédoine avec le préteur Cn. Octavius, destiné à commander la flotte. Jamais consul, partant pour sa province, ne fut accompagné d'une si grande multitude de citoyens. Dès ce jour-là, tous les Romains conçurent une espérance ferme qu'il terminerait la guerre de Macédoine, et reviendrait bientot à Rome victorieux et triom-

Pendant qu'on avait travaillé à Rome aux préparatifs de la guerre, Persée \*, de son côté, ne s'était pas endormi. La crainte du

<sup>1</sup> Liv. lib. 44, cap. 22. \* Liv. lib. 44 , cap. 23-25. - Polyb Leg pag. 85.

danger prochain dont Il était meuacé l'avant I enfin emporté sur son avarice, il convint de douner à Gentius, roi d'Illyrie, trois cents talents d'argent ', (trois cent mille écus), et d'acheter à ce prix son alliance.

Il envoya en même temps des ambassadeurs à Rhodes, persuadé que, si cette île, trèspuissante alors sur mer, prenait son parti. Rome serait fort embarrassée. Il en députa aussi vers Eumène et Antiochus, les deux plus grands rois de l'Asie, et qui étaient fort en état de le secourir. C'était sagesse à Persée de recourir à ces moyens, et de chercher à se fortifier par de tels appuis; mais il s'en avise trop tsrd. Il anrait fallu commencer par là, et en faire le premier foudement de son entreprise. Il ne songe sérieusement à remuer ces puissances éloignées que lorsque le péril le menace déjà de près. C'était appeler plutôt des spectateurs et des associés de sa ruine que des soutiens et des appuis. Les instructions qu'il donne à ses ambassadeurs sont très-solides et trés-capables de persuader, comme on va le voir; mais il les fallait employer trois aus plus tôt, et en attendre l'effet avaut que de s'embarquer seul dans la guerre contre un peuple si puissant, et qui avait tant de ressources dans ses malheurs.

Les ambassadeurs avaient les mêmes instructions pour Eumène et Antiochus. Ils leur représentèrent « qu'il y avait une inimitié natu-« relle entre les républiques et les monarchies; « que le peuple romain attaquait les rois l'un « après l'autre, et, ce qui était le comble de « l'indignité, qu'il employait les forces des « rois mêmes pour les ruiner successivement : « qu'ils avaient accablé Philippe son père par « le secours d'Attale ; que par celui d'Euméno, « et en partie aussi de Philippe, Antiochus « avait été subjugué ; qu'actuellement ils « avaient armé Eumène et Prusias contre lui « (Persée) : qu'après que le royanme de Ma-« cédoine aurait été détruit, viendrait le tour « de l'Asie, dont ils avaient déjà envahi une « partie sous le spécieux prétexte de rétablir « les villes dans leur ancienue liberté; et que « la Syrie suivrait de près ; qu'on commen-« çait dėjà à mettre Prusias au-dessus d'Eu-« mêne par des distinctions d'honneur partta culières, et qu'on obligeait Autiochus de au commencement du livre salvant,

« renoncer au fruit de ses victoires eu Egyp-« te . Persée les exhortait, ou à porter les « Romains à laisser la Macédoine en paix, ou, « s'ils persévéralent dans l'injuste dessein de « lui faire la guerre, à les regarder comma « les ennemis communs de tous les rois, » Les ambassadeurs agireut ouvertement et sans détour avec Antiochus,

Pour ce qui regarde Eumène, ils convrirent leur voyage du prétexte de racheter les prisonniers, et ne traitèrent qu'eu secret ce qui en était la véritable cause. Il y avait déjà eu sur le même sujet plusieurs pourparlers en différents temps et en différents lieux, qui avaient commencé à rendre ce prince fort suspect aux Romains. Ce n'est pas qu'Eumène, dans le fond, souhaitat que Persée pût remporter la victoire snr les Romains; l'énorme pouvoir qu'il aurait eu ponr lors lui aurait fait ombrage, et aurait vivement piqué sa jalousie. Il ne voulait pas non plus se déclarer ouvertement contre lui, ni lui faire la guerre. Mals, croyant voir les deux partis également disposés à la paix. Persée par la crainte des maux qui pouvaient lui arriver, les Romains par l'enugi d'une guerre qui trainait fort en longueur, il cherchait à se rendre le médiateur de cette paix, et à vendre chèrement à Persée sa médiation, ou dn moins son inaction et sa neutralité. On étoit déjà convenu da prix, qui était mille talents (trois millions) pour pe point donuer de secours aux Romains ni par terre ni per mer; et quinze cent talents (quatre millious cinq cent mille livres) pour obtenir d'eux qu'ils laissassent Persee en paix. Il n'y avait plus de dispute que sur le temps du paiement. Persée voulait attendre que le service fût rendu, et cependant mettre l'argent en dépôt dans la Samothrace. Eumène ne eroyait pas que par là la somme lui fût assurée, parce que la Samothrace dépendait de Persée, et il exigenit que des lors on lui en payât nne partie. C'est ce qui rompit le traité. Il n'était guère houorable ni pour l'un ni pour l'antre.

Persée en manqua encore un autre qui ne îni aurait pas été moins avantageux. Il avait

. Le fait auquel ces paroles font allusion pera raconté

fait venir des pays au delà du Danube un [ corps de troupes gauloises composé de dix mille cavaliers et d'autant de fantassins'; et il était convenu de donner dix pièces d'or à chaque cavalier, cinq à chaque fantassin, et mille a leur général. Ces Gaulois étoient cenx dont nous avons déjà parlé sous le nom de Bastarnes, colonie gauloise établie sur les bords du Borysthène, appelè maintenant le Niéper. Cette nation n'était accoutumée ni à labourer la terre, ni à nourrir des troupeaux, ni à faire le commerce : elle vivait de guerre, et vendait ses services aux peuples qui voulaient l'employer. Quand il les sut arrivés sur les frontières de ces états, il alla au-devant d'eux avec la moitié de ses troupes, et donna ordre que dans les villes ou les villages par où ils devaient passer on tint des vivres préparés en abondance, du blé, du vin et des bestiaux. Il avait quelques présents pour les principaux offic ers. des chevaux, des harnais, des casaques. Il y joignit aussi quelque argent, qui devait être distribué entre un petit nombre. Et pour ce qui est de la multitude, il croyait que l'espérance suffirait pour les attirer. Le roi s'arrêta auprès du fleuve Axius , et y campa avec ses troupes.

Il députa Antigone, l'un des premiers de sa cour, vers les Gaulois, qui étaient environ à vingt-cinq lieues do là. Antigone fut étonné quand il vit des hommes d'une taille extraordinaire, adroits à tous les exercices du corns. habiles à manier les armes, fiers et audacieux en paroles pleines de bravades et de menaces. Il leur fit beaucoup valoir les ordres que son mattre avait donnés pour qu'ils fussent bien recus par où ils passeraient, et les présents qu'il leur préparait ; ensuite il les invita à s'avancer jusqu'à un certain lieu qu'il leur marquait, et à euroyer les principaux d'entre eux vers le roi. Les Gaulois n'étaient pas gens à se payer de paroles. Clondicus, le chef et le roi de ces ctrangers, alla droit au fait, et demanda si l'on apportait la somme dont on était convenu. Comme on ne lui donnait point de ré-

posse positive: Allet, dicil., dicilarerà votre prince qu'avant qu'il ali encoy les olagas et les sommes conceuers, les Gaulois ne sortiront pas d'ici. Le roi, an retour de son deputé, assembla son conseil. Il presentit on insaelt les avis; et, comme il cist mellour gardien de son argent que de son royaument pour colorer son avarice il s'étentili fort sur la perfide et la ferecité des Gaulois, sjoutant qu'il serait dangereun de donne entrée dans de qui l'on aurait tout à crindre, et que cinq mille cavailes sui suffinient. On sestabl bien qu'il ec raignait que pour son argent, mais personne r'ons le controlire.

Antigone retourna vers les Gaulois, et leur dit que son maltre n'avait besoin que de cinq mille cavaliers. A cette parole, il s'éleva un frémissement et un murmure général contre Persée, qui les avait fait venir de si loin pour leur insulter. Clondicus, ayant encore demandé à Antigone s'il apportait de l'argent pour les cinq mille cavaliers, comme celui-ci cherchait des détours et ne répondait point nettement, les Gaulois entrèrent en fureur, et neu s'en fallut qu'ils ne se jetassent sur Ini pour le mettre en pièces, et lui-même l'appréhendait fort. Cependant ils respectèrent la qualité de député, et le renvoyèrent sans lui avoir fait aucun mauvais traitement. Les Gaulois partirent sur-le-champ, reprirent le chemin du Danube, et ravagèrent la Thrace, qui se trouvait sur lenr passage.

Persée, avec un rendert si cousidérable, aurait fort emborrassée les Romians. Il pouvait faire passer ces Ganlois dans la Thessalle, où les glusses de les plat pays et prés les places les gluss fortes. Par là, dementant tranquille floration box états et de péndèrer dans la Macédolose dont il leur formait l'entrée par dans le pays, parce qu'ils n'auraisent plus tirée, comme susparevait, leurs vivres de la Thesvaire qui le dominist. l'empécha de proditer d'un si grand svantage.

Elle le priva encore du fruit qu'il aurait pu tirer d'une autre alliance qui devait lui être précieuse. Pressé par l'état de ses affaires.

Liv. lib. 44, cap. 26, 27. — Plut. in Æmil. Paul. pog. 260, 261.

<sup>\*</sup> Aujourd'hul Vardari. C'est sur ce fleure qu'étalt stude Palla , capitale de la Macédoine.

et par l'extrème danger dont il se voyait me- | croyant engagé suffisamment et sans retour nacé<sup>4</sup>, il avait cufin consenti de donner à Gentius les trois cents talents qu'il lui avait demandés depuis plus d'un an pour lever des troupes et équiper une flotte. Pantauchus avait ménagé ce traité de la part du roi de Macédoine, et avait commencé par faire toucher au prince illyrien dix talents (dix mille 'écus ) sur la somme qui lui était promise. Gentius fit partir ses ambassadeurs, et avec eux des gens sûrs pour transporter la reste de l'argent. Il leur douna ordre aussi, quand tout aurait été terminé, de se joindre aux ambassadeurs de Persée, et d'aller ensemble à Rhodes pour porter cette république à faire alliance avec eux. Panthaucus lui avait représenté que, si les Rhodiens y consentaient, Rome ne pourrait tenir contre ces trois puissances réunies. Persée recut ces ambassadeurs avec toutes les marques de distinction possibles. Après que de part et d'autre on eut livré les otages et prété les serments, il ne restait plus qu'à fournir les deux cent quatrevingt-dix talents. Les ambassadeurs et les agents de l'Illyrian se rendirent à Pella, où l'argent leur fut compté, et mis dans des caisses scellées du cachet des ambassadeurs pour être transporté en Illyrie. Le voilà, ce semble, bien en sûreté pour Gentius. Persée avait fait dire sous main à ses gens chargés de ce trausport de marcher lentement et à petites journées; et, quand ils seraient arrivés aux frontières de Macédoine, de s'y arrêter et d'attendre ses ordres. Pendant tout ce tempslà, Panthaucus, qui était demeuré à la cour d'Illyrie, pressait fort le roi de se déclarer contre les Romains par quelque acte d'hostilité. Gentius avait déjà touché dix talents. comme des arrhes; et ayant reçu nouvella que la somme entière était en chemin, il la comptait dans ses coffres. Sur les instances réitérées de Pantauchus, violant tous les droits divins et humains, il fit emprisonner deux ambassadeurs romains, qu'il avait actuellement auprès de lui , sous prétexte que c'étaient des espious.

Dès que Persée en eut reçu la nouvelle, le

1 Liv. 1th. 65, cap. 27. - Plut. in Emil. Paulo, pag 201

coutre les Romains par ce coup d'éclat, il fit revenir ceux qui portaient les deux cent quatre-vingt-dix talents, se félicitant lui-même en secret de l'heureux succès de sa perfidie qui lui avait sauvé son argent. Mais il ne faisait que le garder et le mettre en réserve pour l'ennemi, au lieu qu'il aurait dû s'en servir pour se défendre contre lui et pour le vaincre. Il devait savoir que c'était la maxime de Philippe et d'Alexandre, les plus illustres de ses prédécesseurs, que l'on doit acheter la victoire par l'argent, et non pas conserver l'argent aux dépens de la victoire.

Les ambassadeurs de Persée et de Gentius étant arrivés à Rhodes, y furent reçus d'une manièra fort gracieuse. On leur fit part du décret par lequel la république avait résolu d'employer tout son crédit et toutes ses forces pour obliger les deux partis à faire la paix. et de se déclarer contre celui qui refuserait d'entrer dans des propositions d'accommodement.

Dés le commeucement du printemps, les généraux romains s'étaient rendus chacun à leurs départements : le consul eu Macédoine, Octavius à Orée avec la flotte, Anicius dans l'Illyrie

Ce dernier eut un succès aussi rapide qu'heureux. Il avait à faire la guerre contre Gentius : il la termina avant qu'on sût à Rome qu'elle était commencée; elle ne dura que trente jours '. Dés qu'il fût entré dans l'Illyrie, toutes les villes se soumireut à lui avec d'autant plus de facilité, qu'il montrait beaucoup de clémeuca et da justice envers les vaincus. Gentius se renferma dans Scodra, sa capitale; et, ayant tenté une sortie qui lui réussit mal, il perdit courage, et vint se jeter aux pieds d'Anicius, implorant sa miséricorde, et avouant, les larmes aux yeux, sa faute ou plutôt sa folie, d'avoir pris les armes contre les Romains. Le préteur le traita humainement. Sou premier soin fut de tirer de prison les deux ambassadeurs. Il envoya l'uu d'eux, uommė Perpenna, à Rome, pour y porter la nouvelle de sa victoire; et, peu de jours après. il v fit couduire Gentius, sa mère, sa femme,

<sup>1</sup> Liv. lib. \$1, cap. 30, 32.

ses enfants, son frère, avec les principaux cégneurs de sou pays. La vue de prisouniers si illustres augmenta fort la joie du peuple. On rendit des actions de grâces publiques aux dieux, et il se fit aux temples un grand coucours de personnes de tout âge et de tout seze.

Paul Emile, de son côté, ue demeurait pas dans l'inaction. Quand il se fut approché des ennemis, il trouva Persée campé avautageusement près de la mer au pied du mont Olympe, dans des lieux qui paraissaient inaccessibles 1. Il avait devant lui l'Enipée, qu'on pouvait passer à gué, mais dont les bords étaieut fort élevés; et sur la rive qui était de sou côté il avait construit de bons retrauchements, avec des tours d'espace eu espace, où il avait placé des balistes et d'autres machines pour laucer des traits et des pierres contre les ennemis, s'ils osaient eu approcher. Persée s'y était fortifié de telle sorte, qu'il se crovait dans une entière sureté, et qu'il espérait consumer et rebuter enfin Paul Emile par la longueur du temps, et par les difficultés qu'il aurait à faire subsister ses troupes dans un pays ennemi et à s'y maintenir.

Il ne savait pas quel adversaire on lui avait

mis en tête. Paul Emile n'était occupé que du

soiu de tout préparer pour une action, et cherchait continuellement dans sou esprit toutes sortes d'expédients et de moyeus pour rendre inutiles toutes les précautions de l'enuemi 1. It commença par établir une exacte et sévère discipline dans sou armée, qu'il avait trouvée corrompue par la licence où on l'avait laissée vivre. Il réforma plusieurs choses, soit pour la manière dont les ordres du général devaient se distribuer dans l'armée, soit par rapport aux sentinelles et aux gardes. Les soldais étaient accoutumés à critiquer leur géuéral, à examiner entre eux toutes ses aotions, à lui prescrire ses devoirs, et à marquer ce qu'il devait faire ou ue pas faire. Il leur parla avec fermeté et dignité, comme il avait fait aux citoveus à Rome. Il leur fit entendre « que ces discours convenaient mal au soldat ; « que trois choses seulement devaient l'oc-

1 Plut, in Æmil. Prolo. - Liv. lib. 41, cap. 32.

cuper: le sois de son corps, pour le reader rerobaste et algire; le sois de sea arme, afin 
qu'elles fusscut toujours propres et en hon 
dat; le sois droit toujours de sivres 
cuits, afin d'être prêts à partir au premier 
cuits, afin d'être prêts à partir au premier 
ordre ; que du rest il d'estait 'èven reposer 
sur la houté des direx immortés et sur la 
veijance du générai; que, pour la vijance 
un ettrait rein de tout ce qui senti atessesire pour level demon occasion de mouter 
aire pour level demon occasion de mouter 
aire pour level que present le 
sire pour level que 
et 
un partir de la 
partir de 
partir de la 
partir de 
partir de la 
partir de 
partir de la 
partir

Quand les choses sont raisounables per elles-mêmes, et qu'elles sont dites avec un air de dignité et d'autorité, elles fout toujours impression sur les esprits. On ue peut dire combien ce discours, quoique mélé d'une sorte de réprimande, plut anx troupes et les anima. Les vieux soldats avouaient que ce n'était que de ce jour qu'ils avaient appris leurs devoirs. Ou apercut tout d'un coup un changement merveilleux dans le camp. Personne n'y demeurait oisif. Ou voyait les soldats niguiser leurs épées, polir leurs casques, leurs cuirasses, leurs boucliers; s'essayer à se mouvoir aisément sons leurs armes; agiter avec bruit leurs javelots, et faire briller leurs épées nues; enfiu, se rompre et s'endurcir dans tous les exercices militaires : de sorto qu'il était aisé de juger qu'à la première occasion qu'ils auraient d'en venir aux mains avec les ennemis, ils étaient déterminés à vaincre ou à mourir.

Le comp étail placé dans un endorit transemble d'alliers, mais qui annquait des semble d'alliers, mais qui annquait qui et était une graude incommodité pour l'armée. Paul Ernie, qui sensit profiler de tout, voyant desent hai le most Olympe trè-baux, de l'arment de la compart de la compart de la congrait par la compart de la compart de la comqu'il y avis toc'essairement dans les creux de et donne norte en méme temps de faire des ouvertures as pied et de creuxer de post les le aché. A peire en eut-on efficuré is sufrex, vertures as pied et de creuxer de post les le aché. A peire en eut-on efficuré is sufrex, comparties par les de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la compartie de la compartie de la comtra de la compartie de la c

Plut in Æmil. Proto. — Liv. 10. 41, cap. 32.
 Liv. lib. 41, cap. 33, 33. — Plutarch.

<sup>1</sup> Liv. lib 11, cap 33. - Plut.

bientôt après très claires et très abondantes. Cet événement, qui était tout naturel, fut regardé par les soldats comme une faveur singulière des dieux, qui avaient pris Paul Emile sous leur protection; ce qui le leur rendit encore plus cher et plus respectable.

rendit encore pius chier et pius respectable. Quand Perse vit ce qui es passait dens le camp des Romains, l'ardeur des soldats, les movements qu'ils se donnient, les divers cuercices par lesquels lis se préparaient au combat, il entre dans une vraie lenguétudicie, un flouillis, un Marcian, et que dans l'armère romaine tout éait changé avec le ginéral. Il redoubla ses soins et son attention de son côté, anima ses soldats, à appliqua nussi à les former par différents exercices, ajouta de nouvean rétranchements au anciens, et traviilla à mettre son camp hors d'insulte.

Cependant arrive la nouvelle de la victoire remportées nie ell liyiens), « te de la prise du roi avec tonte sa famille. Elle causa dans Trambe des Monaissa une joie Increpable, et el remporte de la companio del la

Ce flui alors que les ambassadeurs rhodiens vintera faire , houchan la pair, a Paul Emile la même proposition qui avait extité à Rome me si grande indignation dans le sérant, Il ext airé de juger comment telle fut reçue dans le camp. Quedque-uns, transportés de colère, voulsient qu'on les renvoyal avec insulte. Lo consul cruit leur marquer mieus son mépris en leur répondant froidement qu'il leur rendrait réponse dans quinné jours.

Pour montrer le peu de cas qu'il faisait de la médiation pacifique des Rhodiens, il assembla le conseil de guerre ponr délibèrer sur les

moyens d'entrer en action 1. Quelques-nns voulaient qu'on entreprit de forcer les retranchements des ennemis sur les bords de l'Enipéo : ils prétendaient que les Marédoniens. qui l'année précédente avaient été chassés d'endroits plus élevés et plus fortifiés, ne ponrraient sontenir le choc des légions romaines. D'autres étaient d'avis qu'Octavius, avec la flotte, allåt vers Thessalonique ravager les côtes maritimes, afin d'obliger le roi, par cette diversion, à retirer une partie de ses troupes des bords de l'Enipée pour la défense de son pays, et à laisser ainsi quelque passage ouvert. It est bien important qu'un général habile et espérimenté soit maître de prendre le parti qui lui plaît davantage. Paul Emile avait des vues toutes différentes. Il voyait que la rive de l'Enipée, tant par sa situation naturelle que par les fortifications qu'on y avait ajoutées, était inaccessible. D'ailleurs il savait, sans parter des machines disposées de toutes parts, que les troupes ennemies étaient beanconp plus habiles que les siennes à lancer des javelots et des traits. Entreprendre de forcer des lignes aussi impénétrables que celles-là, c'ent été exposer les troupes à la boucherie; et un bon géuéral épargne le sang des soldats. parce qu'il s'en regarde comme le père, et qu'il croit devoir les ménager comme ses enfants.

Il se tint donc quelques jonrs en repos sans faire le moindre mouvement. En tout autre temps, le soldat, plein d'ardeur et d'impatience, aurait murmure; mais Pant Emile lui avait appris à se laisser conduire. Enfin. à force de chercher et de s'informer, il apprit de deux marchands perrhébiens, dont la prudence et la fidélité lui étaient connues, qu'il y avait un chemin qui conduisait à Pythium, ville située au plus haut du mont Olympe; que ce chemin n'élait pas d'un difficile accès, mais qu'il était bien gardé ; Persée y avait envoyé un détachement de cinq mille hommes. Paul Emile concut que, si l'on pouvait surprendre ce corps de troupes par une attaque subite et imprévue, il serait peut être aisé de les chasser

de ce poste et de s'en emparer. Il s'agissait de tromper l'ennemi, et de lui

t Liv. lib. 41, cap. 31, 35.

<sup>2</sup> Liv. ltb. 44, cap. 35.

<sup>1</sup> Liv. lib. 41, cap. 35.

cacher son dessein. Il fait venir le préteur | ne se doutait en aucune manière du danger Octavius ; et s'étant ouvert à lui, il lui ordonne d'aller à Héraclée avec sa flotte, et de prendre assez de vivres pour mille hommes pendant dix jours, afin de faire croire à Persée qu'on se proposait de ravager la côte maritime. En même temps il fait partir Scipion Nasica, gendre de Scipion l'Africain, et Fabius Maximus, son fils, alors fort jeune, leur donne un détachement de cino mille hommes de troupes choisies, et leur fait prendre le chemin de la mer vers Héraclée, comme s'ils devaient s'y embarquer, selon ce qui avait été proposé dans le conseil de guerre. Quand ils furent arrivés, Nasica découvrit aux principaux officiers les ordres dont il était chargé. Dès que la nuit fut venue, quittant le chemin de la mer, ils s'avancèrent, saus s'arrêter, vers Pytium, à travers les montagnes et les rochers, conduits par les deux guides de Perrhébie. On était convenu qu'ils y arriveraient le troisième jour, et qu'ils attaqueraient le fort vers la fin

de la nuit. Cependant Paul Emile, pour amuser l'ennemi, et l'occuper tellement des obiets prèsents qu'il ne pensat à rien autre chose, le lendemain, dés le matin, détache ses troupes armées à la légère pour attaquer les Macèdoniens qui gardaient l'entrée de la rivière, dont la rive avait dans sa pente de chaque côté. depuis le haut jusqu'en bas, trois cents pas d'étendne, et le lit en avait plus de mille de largeur. Ce fut dans cet espace que l'action se passa à la vue du roi et du consul, qui étaient, chacun avec leurs troupes, à la tête de leur camp. Le consul fit sonner la retraite vers le midi. La perte fut à peu près égale de part et d'antre. Le jour suivant le combet commença encoro de la même sorte, et à peu près à la même heure; mais il fut plus vif et dura plus longtemps. Les Romains n'avaient pas affaire sculement à cenx avec qui ils en venaient aux mains : ils étaient encore accablés de traits et de pierres que lançaient contre eux les ennemis du haut des tours disposées le long du rivage. Le consul perdit beaucoup plus de monde ce jour-là, et fit retirer ses troupes plus tard. Le troisième jonr, Paul Emile se tint en repos, et parut avoir dessein de tenter un autre passage plus près de la mer. Persée qui le menaçait.

Scipion était arrivé la nuit du troisième jour près de Pythium 1. Ses troupes étaleat fort fatiguées : il les fit reposer pendant le reste de la nuit. Les officiers macédoniens qui gardaient le passage à Pythium étaient si négligents, que personne ne s'apercut de l'approche des Romains, Scipion, selon Polybe, les trouva endormis, et n'eut pas de peine à les déloger de ce poste. La plupart furent tués:

le reste se sauva par la fuite, et porta la ter-

reur dans le camp.

Persée, saisi de frayeur, et craignant que les Romains, après s'être ouvert ce passage. ne vinssent l'attaquer par ses derrières, dècampa sur-le-champ, pour se mettre en sûreté 9. Ensuite il tint un grand conseil sur le parti qu'il fallait prendre. Il s'agissait de savoir s'il devait s'arrêter devant les murailles de Pydna, ville voisine et bien fortifiée, pour tenter le hasard d'une bataille; ou perlager ses troupes dans ses places, et y attendre les ennemis, qui ne ponrraient pas subsister longtemps dans un pays qu'il aurait pris soin de ravager, et qui ne fournirait ni fourrages pour les chevaux, ni vivres pour les hommes, Co dernier parti avait de grands inconvénients, et marquait un prince réduit à la dernière extrémité, et à qui il ne restait ni ressource ni espérance, sans parler de la haine qu'exciterait contre lui le ravage des terres, commandé ct exécuté par le roi même. Aussi les principaux officiers lui représentent que son armée est fort supérieure à celle des Romains : que les troupes sont résolues de bien faire leur devoir, combattant pour la défense de leurs femmes et de leurs enfants : ou avant leur roi lui-même pour témoin de toutes leurs actions. et le voyant combattre à leur tête, elles redoubleront de conrage, et donneront à l'envi des marques de leur valeur. Ces raisons raniment le prince. Il se retire sous les murs de Pydna. y établit son camp, se prépare à donuer bataille, n'oublie rien pour profiter de l'avantage des lieux, assigne à chacun son poste, et donne tous les ordres nécessaires, résolu d'attaquer a les Romains dés qu'il paraltront.

<sup>1</sup> Plut, in Æmil. Paulo. 1 Plut. ibid

Cependant Paul Emile, ayant rejoint le détachement de Scípiou, marchait eu ordre de bataille vers l'ennemi, en côtoyant toujours la mer, d'où la flotte romaine lui envoyait des vivres sur des barques, Quand il flut arrivé à la vue des Macédoniens, et qu'il eut considéré la bonne disposition de leur armée et le uombre de leurs troupes, il fit halte pour penser à ce qu'il avait à faire.

Le lieu où campait Persée était une campair persée était une campa era sect unic, très propre à metir en lataille un corps nombreux de gens de pied en pesamment armés, lelle qu'était la phalange. A droite et à gauche il y avait des cotosux, adui, louchant les uns aux autres, dournissaisent une retraite sûre à l'infanterie lègère et aux gens de trait, et leur donnaiset aussi moyen de dérober leur marche, et d'aller envelopper l'ennemie in l'attouant ou rels fauts.

On était dans le fort de l'été. Il était près de midl. Ses gens avaient fait une assex longue marche dans un chemin rempli de poussière et brolé par le soleil. La chaleur et la lassitude se faisaient déjà sentir, et, à cette heure du jour . Il était visible qu'elles augmenteraient encore. Il résolut donc, pour toutes ces considérations, de ne les pas mettre aux mains avec un ennemi frais et reposé.

Mais l'envie de combattre était si vive dans les deux armées, que le consul n'eut pas moins de peine à éluder l'ardeur de ses soldats qu'à réprimer la fougue des ennemis. Comme ils n'étaieut pas encore tous rangés en bataille. il affectait de presser les tribuns de se mettre chacun dans son poste. Il parcourait lui-même les rangs, exhortant les soldats à se moutrer gens de cœur. Et d'abord ils lui demandaient. le signal avec empressement; mais insensiblement, et à mesure que le soleil devenait plus ardent, l'air de leur visage paraissait moins animé, le tou de leur voix s'affaiblissait, et quelques-uns même, déjà fatigues, s'appuyaient sur leurs boucliers ou sur leurs javelines. Alors il commanda ouvertement aux premiers capitaines des légions de prendre l'alignement du camp, et de placer les bagages. Les soldats reconnurent avec joie que leur général n'avait pas voulu les mener au

combet las et fatigués comme ils étaient. Le cousul avait sutour de lui ses lieutenants et les commandants des troupes étrangères. du nombre desquels était Attale, qui tous approuvaient le dessein de combattre qu'ils lui supposaient; car ils ne savaient pas encore sa pensée. Quand ils virent les arrangements changés, tous demeurérent dans le silence. Scipiou, dont le courage et la hardiesse étaient fort augmentés par le succès qu'il venait d'avoir sur le mont Olympe, osa seul preudre la parole et lui faire de vives instances. Il lui représenta « que les généraux qui l'avaient pré-· cédé avaient douné lieu à l'ennemi, par leurs « délais, de s'échapper de leurs mains : qu'il « était à craindre que Persée ne s'enfult pen-« dant la nuit, et qu'on ne fût obligé de le « poursuivre avec grande peine et grand dan-« ger à travers les défilés impénétrables des « montagnes de la Macédoine, comme il était « arrivé les dernières années. Il lui conseillait « donc, pendant que l'ennemi était dans une « plaine campagne, de l'attaquer sur-le-« champ, et de ne pas perdre une si belle e occasion de le vaincre. »

Antrifois, ripondis le consul, adressant la parole à Naisa, Jai eu la même, Jai eu la même façon de praner que vous ares aujourd'hni, et un jour vous peueres comme je peue présentement. Je vous rendrai compte de ma conduite dans un autre temps : repoue-rous-en monitement sur la prudence d'un ancién général. Le jeuno officier se tut, bien persuade que le consul avail de bonnes raisons pour se déterminer au pard qu'il préférail.

Das le nomest Paul Emile commanda que les troupes qui étalent à la 16te de l'armée expoées à la vue de l'enemeis se misseut ne baislie, et présentaissent un front comme pour combattre. Elles étalent rangées, sedin touteme des Romains, sur trois lignes \*. En même temps des pionaires, couvrets jars circupes, travallelentes à former le camp. Comme is étalent en grand combre, l'ouvrage par le par le baislines « n'en commepont par la dernières qui étaient les plus voisins des vauilleurs, et crient toule son armée dans un des comme de la campilleur, et crient toule son armée dans

<sup>4</sup> Liv. 11b. 41, cap. 36.

<sup>4</sup> Hostati, Peloripes Triarit.

ses retranchements, sans confusion, sans désordre, et sans que l'ennemi pût y mettre obstacle. Le roi, de son côté, après avoir été dans la disposition de combattre ce jonr-là, fit aussi rentrer ses soldats dans leur camp, ne manquant pas de leur faire observer que c'était l'ennemi qui avait reculé.

C'était chez les Romains une loi inviolable ', n'eussent-ils eu qu'un jour ou une nait à séjonrner dans an eudroit, de s'enfermer dans un camp, et de s'y blen fortifier. Par là ils se mettaient hors d'insulte, et évitaient toute surprise. Les aoldats regardaient cette demeure militaire comme leur ville : les retranchements leur tensient lieu de murailles; et les tentes, de maisons. En cas de bataille, si l'armée était vaincue, le camp lui servait de retraite et d'asile; et si elle était victoriense. elle y tronvait on repos tranquille.

Quand les Romains se furent mis en sureté dans lenrs retranchements, C. Sulpicius Gallus, tribun des soldats de la seconde légion, qui avait été préteur l'année précédente, assembla les soldats avec la permission du consul \*, et les avertit « que la nuit suivante « il y aurait éclipse de lune depnis la seconde « heure de la nuit jusqu'à la quatrième, afin « qu'ils ne fussent point effrayés d'un phéno-« mêne qui arrivait en certains temps fixés « par des causes tont à fait naturelles, et « qu'il était aisé, par cette raison, de prévoir » et d'annoncer d'avance : qu'ainsi, comme « ils n'étaient point surpris du lever ni du « concher du soleil et de la lune, parce que e l'nn et l'autre arrivaient à certaines heures « marquées, non plus que des inégalités qu'ils « avaient coutume de voir dans le disque de « la lune, tantôt plus grand, tantôt plus petit. de même ils ne devaient pas regarder comme « un événement prodigieux l'obscurcissement « de cet astre, qui n'était occasionné que par « l'ombre de la terre qui la cachait à nos « yeux. » Cette éclipse, arrivée la nuit du

trois au quatre du mois d'août 1, fit regarder Sulpicius comme na homme inspiré des dienx, par tons les soldats de l'armée romaine, et remplit les Macédonlens de fraveur, comme si c'eût été na pronostic de la ruine da royaume et de tonte la uatlou. Ou n'entendit dans lenr camp que des cris et des hurlements, insqu'à ce que la Inne ent repris son éclat ordinaire. Le lendemain au point du jour, Paul Emile, ani était fort religieux observateur de toutes les cérémonies prescrites pour les sacrifices, ou plutôt and était fort superstitieux, se mit à immoler des bœufs à Hercnle. Il en immola jusqu'à vingt de sulte sans pouvoir trouver dans ces victimes aucun signe favorable. Enfin , an vingt et unième, Il crut en voir qui lui promettaieut la victoire, s'il ne faisait que se défendre sans attagner. En même temps il fait vœu d'offrir à ce dieu un sacrifice de cent bænfs,

et de célébrer des jeux publics en son honneur. Ayant achevé toutes ces cérémonies de religion vers les neuf heures, il assembla le couseil de guerre. Il avait entendu les plaintes qu'on faisait de sa lentenr à attaquer les ennemis . Il voulut bien, dans cette assemblée, rendre compte de sa conduite, surtout par rapport à Sciplon à qui il l'avait promis, « Les « principales raisons qu'il avait eues de ne pas « donner le combat la veille étaient , prensiè-« rement, parce que l'armée ennemie était « beaucoup supérieure en nombre à la sienne. « qu'il avait été obligé d'affaiblir encore con-« sidérablement par le gros détachement des-« tine à garder les bagages; en second lieu, y « aurait-il eu de la prudence de mettre aux « mains avec des troupes toutes fraiches les « siennes qui étaient épuisées par une longue a et pénible marche, par le poids excessif de « leurs armes, par l'ardeur brûlante du soleil, « et par une soif qui les tourmentait violem-« ment? » En dernier lieu, il insista fortement sur la nécessité indispensable pour un bon général, de ne point donner la bataille avant que d'avoir derrière lai un camp bien retranché. qui pût, en cas d'accident, servir de retraite

<sup>4 «</sup> Majures vestri castra munita portum ad omnes e casus exercitus ducebant esse ..... Patria est militaria \* hæc seden; vallumque pro mænibus, et tenturtum e soum culque militi domus ac peustes suut .... Castra e sunt victori receptaculum, victo perfugium. » ( Liv. IIb. 41, cap. 9. 3

<sup>\*</sup> Liv. lib. 41, cap 37. - Plut, jo Æm. Paulu.

<sup>1</sup> On peut consulter la note de M. Crevier sur les nu-

méros 30 et 37 du tivre 41 de Tite-Live. 1 Liv. lib 41, cap. 38, 39. - Plutarch.

à l'armée. La conclusion de son discours fut l de se préparer au combat pour ce jour-là. On voit ici qu'antre est le devoir des soldats

et des officiers subalternes 1, autre celui du général. Les premiers ne doivent s'occuper que du soin et du désir de combattre. C'est au général, qui a dû tout prévoir, tout peser, tout comparer, à prendre son parti après une mûre délibération. Et souvent, par un sage délai de quelques jours, ou même de quelques heures, il sauve une armée qu'un empressement inconaidéré aurait exposée au danger de périr.

Ouoigne des deux côtés la résolution de combattre fût prise, cependant ce fut plutôt i une espèce de hasard qui engagea la bataille que l'ordre des généraux, qui de part ni d'autre ne se pressaient pas beaucoup 1. Des soldats thraces chargérent quelques Romains qui revenaient du fourrage, Sept ceuts Liguriens coururent au secours de ces fourrageurs. Les Macédoniens firent avancer des troupes pour soutenir les Thraces; et les renforts qu'ou envoyait aux uns et aux autres grossissant toujours, enfiu la bataille se trouva engagée. Il est fâcheux que nous ayons perdu l'en-

droit où Pulybe, et après lui Tite-Live, décrivaient l'ordre et les circonstances de cette bataille. C'est ce qui met hors d'état d'en donner une juste idée, ce que nous en dit Plutarque étant tout différent du peu qui en reste dans Tite-Live.

La charge étant commencée, la phalange macédonienne se distingua parmi toutes les troupes du roi d'une manière particulière. Paul Emile alors s'avance aux premiers rangs, et trouve que les Macédoniens, qui formaient la tête de la phalange, enfonçaient le fer de leurs piques dans les boucliers de ses soldats, de sorte que ceux-ci, quelque effort qu'ils fissent, ne pouvaient les atteindre avec leurs épees; et il voit en même temps toute la première ligne des ennemis joindre ensemble leurs boucliers et présenter leurs piques. Ce rempart d'airain et cette forêt de piques impénétrables à ses légious le remplirent d'éton-

s a Divisa inter exercitum duresque munia. Militibus e capidinem pugnaudi couvenire : duces providendo ,

nement et de crainte. Il parlait souvent, depuis, de l'impression dont l'avait frappé ce terrible spectacle jusqu'à le faire douter de la victoire. Mais, pour ue pas décourager ses troupes, il leur cacha son inquiétude; et. leur montraut un visage gai et serein, il parcourut à cheval tous les rangs sans casque et saus cuirasse, les animant par ses discours, et encore plus par son exemple. On vovait le général, agé de plus de soixante ans, s'exposer au danger et à la fatigue comme un jeune officier.

Les Péligniens 1, qui avaient atlaqué la phalange macédonienne, ne pouvant la rompre avec tous leurs efforts, un de leurs officiers prit l'enseigne de sa compagnie et la jeta au milieu des ennemis. Les soldats s'élancent donc à corps perdu pour éviter la honte de perdre leur drapeau. Il se fait là des exploits inouis de part et d'autre. Les Péligniens tachent de couper avec leurs épées les piques des Macédoniens, ou de les repousser avec leurs boucliers; ou ils essaient avec leurs mains de les arracher, ou de les détourner pour s'ouvrir une entrée. Mais les Macédoniens se serrant toujours, et tenant à deux mains leurs piques, présentent ce rempart de fer, et donuent de si grands coups à ceux qui s'avaucent sur eux, que, perçant boucliers et cuirasses, ils jettent morts à la renverse les plus hardis de ces Péligniens, qui sans aucun ménagement allaient comme des bêtes féroces s'enferrer eux-mêmes et se précipiter dans une mort qu'il voyaient devant leurs yeux.

Toute cette première tigne étant donc mise eu désordre, la seconde, découragée, commenca à se ralentir. Paul Emile vit avec une extreme douleur que les Romains rebutés n'osaient attaquer la phalange. Elle présentait un front redoutable, couvert de longues piqui s serrées les unes contre les autres ; et l'on ne voyait aucun moyen de la rompre ni de l'entamer. Mais enfin l'inégalité du terrain et la grande étendue du front de la bataille ne permettant pas à l'ennemi de continuer partout cette haie de bouclierset de piques, Paul Emile remarqua que la phalange des Macédouiens

<sup>«</sup> consultando cunctatione seplús quam temeritate pro-« desse » ( TACIT. Hist. 111, 20. )

<sup>2</sup> Liv. lib. 44, cap. 40, 41. - Plutarch.

<sup>!</sup> C'est un peuple d'Italie qui fournissalt, comme allié,

des troupes aux Roumlus.

était forcée de laisser des ouvertures et des intervalles, et qu'elle demeurait en arrière d'un côté pendant qu'elle avançait de l'autre. Le consul, en habile capitaine qui observe tout, et aul sait prendre son parti sor-le-champ. séparant ses troupes par pelotons, leur ordonne de se jeter dans les espaces vides de la bataille des ennemis, et de ne plus attaquer tous ensemble de front el d'un commun effort, mais par troupes détachées, et par différents endroits tout à la fois.

Cet ordre, donné si à propos, fut cause du gain de la bataille. Les Romains s'insinueut d'abord dans les intervalles, et mettent par là l'ennemi hors d'état de se servir de ses longues piques. Ils le prennent en flanc et en queue, par où il était découvert. En un moment cette phalange est rompue, et toute sa force, qui ne consistait que dans son union et l'impression qu'elle faisait toute ensemble, s'évanouit et disparaît. Quand on en vint à combattre d'homme à homme, ou par pelotons séparés, les Macédoniens avec leurs petites épées ne frappaient que des coups faibles sur les boucliers des Romains, qui étaient forts ct solides, et qui les couvraient presque depuis la tête jusqu'aux pieds ; et au contraire ils n'opposaient que de petits pavois aux épées des Romains qui étaient lourdes et massives, et maniées avec tant de force et de roideur, qu'elles ne portaient et ne déchargenient point de coup qui ne perçat ou ne fit voler en éclats et bouclier et cuirasse, et qu'on ne vit couler le sang. Ainsi les phalangites, tirés de leur avantage et pris par leur faible, ne résistèrent qu'avec beaucoup de peine, et furent enfin renversés.

Le roi de Macédoine, se laissant emporter à sa frayeur, s'était sauvé à toute bride dès le commencement du combat, et s'était retiré dans la ville de Pydna, sous prétexte d'aller faire un sacrifice à Hercule : comme si . dit Plutarque, Hercule était un dien à recevoir les timides sacrifices des lâches et à exaucer des vœux inju-tes, car il n'est pas juste que celui qui n'ose attendre l'ennemi remporte la victoire: au lieu que ce dien recevait favorablement les prières de Paul Emile, parce qu'il lui demandait la victoire les armes à la maiu, et qu'en combattant avec courage il s'en rendail digne. | flambeaux dans leurs tentes , où l'on avait fait

Ce fut à l'attaque de la phalange que se fil le plus grand effort, et où les Romains tronvèrent le plus de résistance. Et ce fut là aussi que le fils de Caton, gendre de Paul Emile, après avoir fait des prodiges de valeur, perdit malheureusement son épée, qui lui échappa de la main. A cel accident , hors de lui-meme et inconsolable, il parcourt les rangs, et ramassant antour de lui une tronpe de jeunes gens hardis et déterminés, il se jette avec eux tête baissée et à corps perdu sur les Macédoniens. Après des efforts extraordinaires et une boucherie horrible, ils les poussent, et, demeurés maîtres du terrain, ils se mettent à chercher cette épée, qu'ils trouvent enfin, à grande peine, ensevelie sous des monceaux d'armes et de morts. Ravis de cette bonne fortune, et poussant des cris de victoire, ils se jettent sur ceux des ennemis qui font encore ferme; de sorte qu'eofio un corps de trois mille Macédoniens d'élite, qui étaient la fleur de la nation pour la force et pour le courage, fut entièrement taillé en pièces, sans qu'aucun quittât son rang et cessât de combattre jusqu'au dernier soupir.

Après cette défaite tout le reste prit la fuite; et on en tua un si grand nombre, que toute la plaine jusqu'au pied de la montagne était couverte de morts. On dit qu'il périt dans ce combat, du côté des Macédonicos, plus de vingt-cing mille hommes : les Romains n'en perdirent que cent (cela paraît bien difficile à croire ; il pourrait bien y avoir quelque erreur dans les chiffres). Ils firent onze ou douze mille prisonniers.

La cavalerie, qui n'avait point eu de part au combat, voyant la déroute de l'infanterie, s'était retirée; et les Romains, acharnés sur les phalangites, ne songèrent point pour lors à la poursuivre.

Cette grande bataille fut décidée si promptement, qu'avant commencé vers les trois heures après midl, la victoire se déclara avaot quatre heures. Le reste du jour fut employé à conrir après les fuyards, que l'on poursuivit fort loin, de sorte que l'on ne revint que bien avant dans la nuit. Tons les valets de l'armée coururent au-devant de leurs maîtres avec de grands cris de joie, et les ramenérent aux

des illuminations, et que l'on avait couvertes de festons de llerre ' et de couronnes de laurier.

Mais, au milieu de cette joies, le général était plongé dans une extrême affliction. De deux fils qu'il avait à ce combat , le plus ieuue qui n'avait que dix-sept ans, et qu'il aimait le plus tendrement, parce qu'il donnait des lors une grande espérance, ne paraissait point. On eraignit qu'il u'eût été tué. L'alarme fut générale dans le camp, et changea les cris de jole en un morne silence. On le cherche avec des flambeaux parmi les morts, mais inutilement. Eufin, comme la nuit était déià fort avancée, et qu'ou désespérait de le retrouver, il revint de la poursuite des fuyards, accompagné seulement de deux ou trois de ses camarades, tout couvert du sang des enuemis. Paul Emile crut le recouvrer d'entre les morts, et ue commença à sentir la joie de sa victoire que dans ce moment. Il était réservé à d'autres larmes et à d'autres pertes non moius sensibles. Le jeune Romain dout uous parlons ici est le second Scipiou, qui dans la suite fut surnommé l'Africain et le Numantin pour avoir ruine Carthage et Numance. Il avait été adopté par le fils de Scipion vainqueur d'Aunibal. Le consul fit partir sur-le-champ trois couriers distingués (Fabius, sou fils alné, en était un) pour porter à Rome la nouvelle de cette victoire.

\$ IV. — Persée s'enfoit de Pella a Ampuipolis, et de la days l'Ilede Sanotibbace. Le cossol masche a la polestife do ce peisce. Lettee de Persée a Paul Emile. La flotte nomaine aborde a Sanotibbace. Evandre de Centre et accordité.

HAR A PARTEMIEL LA FLOTTE BOWARTS ARROWN A SAMOTBRACE. PATAGORS OR CARE PART TERM. IN CITÉ DURANT LES FORSE. LE ROI LE PAIT TERM. IN SONGE A S'ANDITE LE REST TABLE PART CONSCILE A REST CONSCILE A REST CONSCILE PAIR CONSCILE PA

NORMES POUR LA MACEDOINE ET POUR L'ILLTRIE. REGLEMENTS POUR CES DEUX NOUVELLES CONQUÈTES. ANICIUS, APRÈS AVOIR PACIFIÉ L'EPIRE, RETOURNE EN ILLYRIS. PROMULGATION DES NOUVEAUX RÉGLE-MENTS POUR L'ILLYRIE. PAUL EMILE VISITE LES TILLES DE LA GRECE. IL RETOURNE EN MACÉ-DOINE. DR CONCERT AVEC LES COMMISSAIRES, IL EN REGLE LES AFFAIRES. LE JEUNE SCIPION S'OCCUPE AUX EXERCICES DE LA CHASSE, PAUL ENILE DONNE DRS JECK MAGNIFIQUES A AMPHIPOLIS. SON NORLE DÉSINTÉRESSEMENT. L'EPIRE ARANDONNÉE AU PIL-LAGE. PAUL EMILE ARRRIVE A ROME, ET APRÈS LUI ANICICS ET OCTAVICS. LE SÉNAT LEUR DÉCRANA LE TRIOMPER, LES SOLDATS DE PAUL EMILE, ANIMÉS PAR GALSA, COMPLOTENT POUR EMPÉCHER SON TRIOMPHE. DISCOURS OF SERVILIUS BY PAYRUR DR PAUL EMILE. LE TRIOMPER LUI EST ACCORDÉ D'UN CONSENTEMENT GÉNÉRAL. IL PERD DEUX DE SES EN-FANTS, L'UN DEVANT, L'AUTRE APRÈS SON TRIOMPRE. SON DISCOURS AU PRUPIE. PERSÉR EST GARDE A ALER AVEC SON FILS ALEXANDER. TRIOMPER D'OCTAVIUS ET S'ANGICS. LE PILS DE COTTS LUI EST ERN-TOTÉ.

Perside 'a garles sa délinite, na persiti poule de traps, Cacilianesta foite, de Pyla pil a de traps, Localismants foite, de Pyla pil a de triss sur le minuit à Pella. Altrarel per la desercition presenge disenta de ses contrisons, il ne s'y crut pas en strette à Amphipolis , emportant avec lui la plus gamela perside es ser triescen, Quand il y fui arrier, il notices des retieres, Quand il y fui arrier, il notices des retieres, quand il y fui arrier, il notices des retieres, quand il y fui preside de l'acces propositions. D'Amphipolis il passa dans I'lle de Samothrace, et se refigia dans le temple de Castor et Politar. Tottes les villes de Macchoine convircue lucra. Totte si villes de Macchoine convircue lucra protes au villagence, et dirent les roomis-

Le cossul, étant parti de Pydua, arriva le hendensia à Pella, dout il admira l'heureuse situation. Le trésor du roi avait été dans cette ville; mais on riy trouva alors que les trois cents talents (trois cent mille écus) que Persée avait fait partir pour Gentius, roi d'illivrie ", et qu'ensuite il avait fait revenir. Paul Emile, syant appris que Persée était dans la Samothrace, se readit à Amphipolis pour passer de it dans cette les. Il s'avança dans la con-

s Cétali la çaniume des Romalos. César mireçue, dans le troisième livre de la Guerre civille, qu'il trours dans le camp de Pompel es teotes de Leotalus et de quelques nûtres couvertes de literre, L. atéam Lentuis et nonnuilorum tobernacuie protecta haderé.

<sup>1</sup> Liv. lib. 41, cap. 24. - Plui.

II. BIST. ROM.

<sup>5</sup> An. R. 584; sv. J. C. 168. - Liv. lib. 44 , csp. 44 , 45. - Piotarch.

<sup>9</sup> Liv. lib. 49, csp. 46. - Plut.

trée Odomantique, au delà du Strymon, et | campa à Sires 1.

Ce fut là qu'il recut une lettre de Persée 2, qui lui fut présentée par trois députés d'une condition et d'un rang fort médiocres. It ne put s'empêcher de verser des larmes en faisant réflexion à l'inconstance des choses humaines, dont l'état présent de Persée, comparé à ce qu'il était un moment auparavant, lui donnait uu exemple bien sensible. Mais quand il vit que la lettre avait pour inscription et pour titre. Le roi Persée au consul Paul Emile, salut, l'ignorance stupide, dit Tite-Live, où étail ce prince par rapport à son étal . étouffs en lui tout sentiment de compassion : et. quoique la teneur de la lettre fût d'un style humble et suppliaut, et qui couvenait peu à la dignité royale, il renvoya les députés sans faire de réponse. Quelle hauteur dans ces fiers républicains, qui dégradent et déposent ainsi sur-le-champ un roi malheureux l Persée sentit alors quel nom désormais il devait oublier. Il écrivit une seconde lettre, où il ne mit que son nom simple sans qualité. Il demandait qu'on lui envoyât des commissaires avec qui il pôt traiter ; ce qui lui fot accordé. Cette négociation fut sans effet, parce que, d'un côté, Persée ne voulait point renoncer au titre de roi , et que , de l'autre , Paul Emile exigeait qu'il remlt son sort absolument à la disposition du peuple romain.

Pendant ce temps-là 1, le préteur Octavius, qui commandait la flotte, était abordé à Sumothrace. Il n'arracha pas Persée de cet asile. par respect pour les dieux qui y présidaient : mais il tâcha, mélant les menaces aux promesses, de l'engager à sortir du temple et à se livrer aux Romains. Ses efforts farent inntiles

Un jenne Romaiu (il s'appelait Atilius), soit de sou mouvement propre, soit de concert avec le préteur, prit un autre tour pour tirer le roi de l'asile. Etaut eutre dans l'assemblée des Samothraciens qui se tenait actuellement : « Est-ce avec vérité, leur dit-ll . « ou sans foudement, qu'on dit que votre île « est sacrée, et qu'elle est dans toute son « étendue une terre sainte et luviolable? » Tout le monde ayant rendu témoiguage à la sainteté de l'île ; « Pourquoi douc, continna-« (-il, uu homicide, souillé du sang du roi

« Eumène, a-t-il violé uu séjour si auguste et « si sacré? et, pendant que l'on commence « toutes les cérémonies de religion par en « exclure ceux qui n'ont pas les mains pures . « comment pouvez-yous souffrir one votre « temple même soit souillé et profané par la « présence d'un infame assassin? » Cette accusation regardait Evandre, que tout le monde savait avoir été le ministre de l'assassinat d'Enmène

Les Samothraciens déclarèrent donc au roi qu'Evandre était accusé d'assassinat : qu'il vint, selon les lois établies pour leur asile, se justifier devant les juges; ou, s'il craignait de le faire, qu'il prit ses suretés et sortit du temple. Le roi ayant fait venir Evandre, lui conseilla fort de ne point subir un tel ingement. Il avait ses raisons pour lui donner ce conseil. craignant qu'il ne déclarât que c'était par son ordre qu'il avait entrepris cet assassinat. Persée lui fit donc entendre qu'il ne lui restait d'autre parti que de se donner à lui-même la mort. Evaudre parut y consentir; et, témoignant qu'il aimait micux employer pour cela le poison que le fer, il songea à se dérober par la fuite. Le roi l'ayant appris, et craignant que les Samothraciens ne fissent retomber sur lui leur colère, comme ayant soustrait le coupable au supplice qu'il méritait, il le fit tuer. C'était souiller la sainteté de l'aslle par un nouveau crime; mais il corrompit à force d'argent le premier magistrat, qui déclara dans l'assemblée qu'Evandre s'était donué à lpi-même la mort.

Le préteur , n'avant pu persuader a Persée de gnitter son asile, s'était réduit à lot ôter tous les moyens de s'embarquer et de s'enfuir, Cependaul, malgré toutes ses précautions. Persée gagna secrètement nu certain Oroandés de Crète, qui avait un vaisseau marchaud. el lui persuada de le recevoir sur son bord avec tontes ses richesses; elles montaient à

Ville obscure et Inconnue, à l'extrémité orientale de la Macédoine.

<sup>2</sup> Liv. lib. 45, cap. 4.

<sup>1</sup> Liv 11b. 45, cap. 6.

Liv. Sh. 45, cap. 6. - Plut. tu .Em. Paulo.

deux mille talents, c'est-d-ire à six millions. Mais, souponoure comme il étalt, il no se dessaisit pas du tout, n'en envoya qu'une partie, et réserra à faire porter le rajes avec lui. Le Crécios, suivant en cette rencontre le génie de sa nation, fourbe et trompeur, embarqua aux le soit four for de l'argest qu'on la savaiant le soit four for de l'argest qu'on la savaine se rendre vers le minuit sur le port avec ses enfants et les gens qui loi étalent absolument decessaires pour le service de sa personne.

L'heure du rendez-vous approchant, Persée ae glissa avec des peines Infinies par une fenêtre très-étroite, traversa un jardin, et sortit par une vieille masure avec sa femme et ses enfants. Le reste de son trésor le suivait. On ne saurait exprimer sa douleur et son désespoir lorsqu'il apprit qu'Oroandés avec sa riche charge était en pleine mer. Il fallut qu'il retournat à son asile, lui et Philippe, son fils alué. Il confia ses autres eufants à lon de Thessalonique, qui avait été son favori, et qui le trahit dans sa mauvaise fortune : car il les livra à Octavins : ce qui fut la principale cause qui obligea Persée à se remettre îni-même au pouvoir de ceux qui avaieut ses enfants entre leurs mains.

, Dès qu'Octavius ' fut maltre de la personne du roi , il le fit embarquer pour l'envoyer an consul, à qui auparavant il en avait donné avis, Paul Emile, regardant avec raison cet événement comme une seconde victoire, offrit aussitôt un sacrifice aux dieux : et . avant assemblé le conseil , après y avoir fait la fecture des lettres d'Octavius, il envoya Q. Elius Tubéron, son gendre, au-devant du roi, ordonnant à tous les autres de rester avec lui dans sa tente, et de l'y attendre. Jamais snectacle n'attira tant de monde. Syphax, plusieurs annees auparavant, avait été amené prisonnier dans le camp des Romaius: mals, outre qu'il n'était pas comparable à Persée ni par lui-même, ni par la gloire de sa nation. il n'était alors qu'un accessoire de la guerre de Carthage, comme Gentius de celie de Macédoine ; au lieu que Persée était l'objet capital de la présente guerre, et qu'il était recommandable par lui-même, par le souvenir de son père, de son ateul, et de tant de rois qu'il comptait parmi ses ancêtres ou ses prédècesseurs, entre lesquels brillaient, pardessus tous les autres, Philippe et Alexandre, qui avaient soumis l'univers aux Macédoniens.

Dennies arriva dans lo camp, vito de noi, concupaçõe sedement de son fills. Il no pravento para de la campa de la campa de la campa de que la campa de la campa de la campa de la campa de que pele consul cavorça ses licteura pour que la cepa le consul cavorça ses licteura pour campa de la campa de la campa de la campa de la tous les audres de demouerra sais, fil alla quetar de la campa de la campa de la campa de la tous les audres de demouerra sais, fil alla quecue pas sea -de-ente de lai, et las présenta la main. Ce prince voolus se jeter aux pieds de valunqueur et embarser ses genous; más le cousal de le soudiff pas, et, y sant releve, à l'accessible.

Il commença par lui demander « quel suiet « de mécontentement l'avait porté à entre-« prendre avec tant d'animosité contre le peu-« ple romain une guerre qui l'exposait lui et « son royaume à une perte inévitable. » Comme, au lieu de la réponse que tout le monde attendait, le roi, tenant les yeux baissés en terre et versant des larmes, gardait le silence, Paul Emile continua de la sorte: « Si vous e étiez monté encore jeune sur le trône, je « m'étonnerais moins que vous eussiez ignoré « de quel poids était l'amitié ou l'inimitié du « peuple romain. Mais, ayant vous même eu « part à la guerre que votre père a faite contre « nous, et vous souvenant du traité de paix « dont elle a été suivie, et dont nous avons de « notre part observé les conditions avec une e entière exactitude, comment avez-vous pu « mieux aimer être en guerre qu'en paix avec « un peuple dont vous aviez éprouvé et la va-« leur dans la guerre , et la fidélité dans la « paix? » Persee, ne répondant pas plus à ce reproche qu'à la première question; « De « quelque manière cependant, reprit le con-« sul, que ces choses soient arrivées, soit par « une erreur dont tout homme est capa-« ble , soit par un effet du hasard, soit par « l'ordre inévitable de la fatale destinée, pre-

<sup>1</sup> Liv. lib. 43, cap. 6, 7. - Plus.

<sup>1</sup> Liv. lib. 41 , cap. 7, 8, - Plut.

« nez courage. La clémence dont le peuple « romain a usé à l'égard de beaucoup de rois « et de peuples doit vous inspirer, je ne dis a pas seulement quelque espérance, mais une

« confiance presque assurée, qu'il vous trai-« tera d'une façon dont vous aurez lieu de

· vons louer, » La suite fera juger de ce qu'il faut penser de cette flatteuse promesse. Il parla ainsi en grec à Persée; pnis se tonrnant vers les Romains, et reprenant la langue

latine, « Vous voyez, leur dit-il, un grand « exemple de l'inconstance des choses hu-« maines. C'est à vous principalement, jeunes « guerriers, que j'adresse ce disconrs. L'in-« certitude de ce qui peut nous arriver d'un

« jour à pn antre doit nous apprendre à n'n-· ser jamais daus la prospérité de fierté ni de

« violence à l'égard de qui que ce soit, et à ne point compter sur le bonhenr présent. La

a preuve d'un vrai mérite et d'un vrai cou-« rage, c'est de ne se laisser ni élever par les « bons succès , ni abattre par les mauvais. » Paul Emile, ayant renvoyé l'assemblée, chargea Tubéron de prendre soin du roi. Il le fit manger ce jour-là avec lui, et ordonna qu'on lui rendit tous les honneurs qu'on ponvait lui rendre dans l'état où il se trouvait. Ensuite il distribuases troupes dans les quartiers d'hiver, la plus grande partie à Amphipolis, le reste

Ainsi fut terminée la guerre entre les Romains et Persée, après avoir duré quatre ans! : ainsi finit un royaume qui s'était rendu si cèlèbre, tant dans l'Europe que dans l'Asie. Persée avait régné onze ans. On le comptait pour le trente-nenvième \* roi depuis Caranus, qui, le premier , avait régné en Macédoine. Une conquête si importante ne couta à Paul Emile que quinze jours.

dans les villes voisines.

Le royaume de Macédoine avait été fort obscur jusqu'à Philippe, fils d'Amyntas. Sous ce prince, et par ses grands exploits, il prit des accroissements considérables, sans pourtant sortir des bornes de l'Enrope : Il embrassa une partie de la Thrace et de l'Illyrie, et acquit nne sorte de domination sur toute la Grèce. Ce même royaume s'éteudit ensuite dans l'Asie; et pendant les treize années du règne d'Alexandre, il se soumit toutes les provinces qui faissient partie du vaste empire des Perses; il se porta d'un côlé jusqu'à l'Arabie, et de l'autre jusqu'aux Indes, qui étaient regardées pour lors comme l'extrémité du monde. Cet empire, le plus grand qui fût sur la terre, partagé ou plutôt déchiré en différents royaumes, après la mort d'Alexandre, par ses successeurs, qui en tirèrent chacnn à soi un morceau . subsista dans la Macédoine pendant l'espace d'un peu plus de cent cinquante ans, iusgn'à ce qu'il fût entièrement détruit par les armes des Romaius. Voilà où se terminèrent les exploits si vantés de ce fameux conquérant, la terreur et l'admiration de l'univers, ou, pour parler plus juste, l'exemple de l'ambition

la plus vaine et la plus insensée qui fut jamais. Paul Emile, aussitôt après la bataille où Persée avait été vaincu, avait envoyé à Rome trois députés pour y porter l'heureuse nouvelle de cette victoire. Longtemps avant leur arrivée, et le quatrième jour seulement depuis la bataille, rendant qu'on célébrait les jeux dans le Cirque, il s'était répandu un bruit vague qu'on avait donné un combat dans la Macédoine, et que Persée avait été vaincu. Cette nouvelle causa dans tout le Cirque des battements de mains et des cris de victoire. Mais . quand les magistrats, après d'exactes enquêtes, eurent reconnu que ce bruit était sans auteurs et sans fondement, cette fausse et courte ioie se dissipa, et laissa sculement pne secréte espérance que c'était peut-être un pressentiment de la victoire, ou déja remportée, ou qui le serait bientôt.

L'arrivée des députés, quelques jours après, tira Rome d'inquiétude. On apprit que Persée avait été entièrement défait, qu'il était en fuite, et qu'il ne ponvait échapper aux mains du vainqueur. Alors la joie du peuple, qui jusquelà avait été suspendue, éclata sans bornes et sans mesure. Les députés lurent d'abord dans le sénat, puis dans l'assemblée du peuple, le détail circonstancié de la bataille. On ordonna des prières publiques et des sacrifices en action de graces, et tous les temples se trouverent

<sup>\*</sup> Liv. lib. 45, cap. 9. - Id. lbid. cap. 41.

<sup>\*</sup> Tite-Live , tel que nous l'avens , dit le vingilé Mais il y a sans doute faute dans le chiffre. La chronique d'Busèbe porte 30.

remplis dans le momeut d'une foule jufiuje de personnes de tout âge et de tout sexe, qui allaient remercier les dienx de l'éclatante victoire qu'ils avaient accordée à la république. On apprit, quelque temps après, la prise de Persee; ce qui mit le comble à la joie publique. On ordonna de nouvelles actions de gràces et de nouveaux sacrifices.

- O. ÆLIUS PÆTUS 1
- M. DINITE BENNE

Pour ne point interrompre ce qui regarde la Macédoine et Paul Emile, j'omets quelques faits anxquels ie reviendrai.

Après la nomination des nouveaux consuls à Rome, on prorogea le commandement des armées, dans la Macédoine à Paul Emile, et dans l'Illyrie à L. Anicius : puis on nomma dix commissaires pour aller terminer les affaires de la Macédoine, et cinq pour celles de l'Illyrie : le tout de concert avec les généraux. Quoiqu'on eut choisi pour cette commission des personnes sur la prudence desquelles on pouvait surement compter, on crut que l'importance de l'affaire demandait qu'elle fût mûrement discutée dans le sénat, afin que le plan fût tracé aux généraux, et qu'ils n'eussent qu'à y mettre la dernière main.

Avant toutes choses, il fut ordonné « que « les Macédoniens et les Illyriens demeure-« rajent libres, pour faire connaître à toutes « les nations que le but des armes du peuple « romain n'était point d'asservir les penples « libres, mais de délivrer ceux qui étaient en a servitade; en sorte que les uns pussent, sous « la protection du nom romain, conserver « pour toujours leur liberté; et que les autres, « soumis à la domination des rois, en fussent « traités avec plus de donceur et d'équité. « par considération pour les Romains : ou · que , si jamais la guerre s'élevait entre ces a rois et le peuple romain, les nations sussent « que l'issue de ces guerres serait la victoire « pour les Romains, et la liberté pour elles, « Le sénat abolit aussi les impôts sur les

a mines et sur les revenus de certaines terres. « parce que ces impôts ne ponvaient se tirer « que par le ministère des fermiers appelés « communément publicains, et que partont « où il v a de ces sortes de fermiers il arrive « nécessairement de deux choses l'une : si on « leur commande de traiter les peuples avec « douceur, ces impôts se réduisent presque à « rien; si on leur permet d'employer la ri-« gueur et la dureté, c'est permettre on plu-« tôt commander la ruine et l'oppression des « peuples. On aurait pu les faire lever par les « Macédoniens mêmes : mais ou crut que le « maniement des deniers publics enrichissant a toujours ceux qui les touchent, ce serait « une occasion d'envie et de haine entre « eux, et une mattère perpétuelle de sédition. a Ainsi le plus sur parul de les supprimer absolument et ponr toujours.

« nation, de peur que la multitude insolente « ne fit dégénérer en une funeste licence la a liberté que le sénat lui anrait donnée, laa quelle ne pouvait être salutaire qu'autant « qu'on en userait modérément. La Macéa doine fut donc partagée en quatre régions, a dont chacune aurait son conseil particulier. « et paierait aux Romains la moitié des tria buts qu'elle avait coutume de payer à ses « rois, » En effet, ce partage d'un état unique en quatre parties en affaiblissait beancoup la puissance, et paraît une sulte, mais ici sage et équitable, de ce grand principe de gouvernement, qu'il faut diviser pour régner : divide, ut reones.

« On ne voulut point qu'il v eût dans la

« Macédoine un conseil commun à toute la

On prit les mêmes mesurea, et l'on donna les mêmes ordres pour l'Illyrie. Le reste fut abandonné à la prudence des généraux et des commissaires, qui, étant sur les lieux, verraient encore mieux que le sénat ce qu'il conviendrait d'ajonter à ces règlements.

Ceux qui étaient nommés pour l'Illyrie partirent les premiers, et s'y rendirent incessamment. Le proprétenr Anicius était passé en Epire avec une partie de son armée '. Cette contrée, comme nous l'avons rapporté plus haut, avait embrassé le parti de Persée, et il

An. R. 585; av. J. C. 167.

Liv Hb. 15, cap. 17, 18.

<sup>4</sup> Liv. 10, 55, cap 26

s'agissalt de la soumettre aux Romains. La saccordaient la liberté aux Illyriens, et qu'au ville de Phanote se rendit d'abord à Anicius , et la plupart des autres en firent de même, Celle de Passaron refusa d'abord d'ouvrir ses portes. Deux des principaux citoyens de cette ville, qui, de concert avec Céphale, avaient fait soulever toute la natiou contre les Romains, voyant bien qu'il n'y avait point de pardon à espèrer pour eux, et résolus de s'ensevelir sous les ruines de leur patrie, engagérent les habitants à se mettre en défense contre Anicius; les exhortant à préférer la mort à la servitude. Personne n'osait ouvrir la bouche contre denx hommes dont le pouvoir était absolu. Théodote, jeune citoyen, d'une naissance et d'un rang illustre, eut le courage de prendre la parole contre eux, les craignant moins que les Romains, « Quelle « rage vous possède, dit-il à ses compatriotes, « et vous porte à envelopper tant d'innocents « dans la punition de deux coupables? J'ai « bien oui dire qu'il s'était trouve des parti-

« culiers qui étaient mort généreusement « pour leur patrie : ceux-cl sont les seuls, « jusqu'à ce jonr, qui aient cru que leur pa-« trie devait périr pour eux et avec eux. Oue vrons plutôt nos portes aux Romains, et « soumettons-nous à une puissance à qui tout « l'univers est soumis. » Les deux auteurs de la révolte, voyant que la multitude suivait ce leune citoven, fondirent sur le corps de garde des ennemis le plus voisin, et, s'offrant euxmêmes à leurs coups, ils y trouverent la mort qu'ils cherchaient. La ville aussitôt se rendit aux Romains, Céphale, dans celle de Tecmon, tint à pen près la même conduite, et eut le même sort que ceux dont je viens de parler : après quoi les Romains ne trouvèrent plus aucune résistance, Anicius, avant pacifié l'Epire, et mis scs troupes en quartier d'hiver dans les villes les plus commodes, retourna dans l'Illyrie.

Il v trouva les commissaires de Rome à Scodra, capitale du pays, qui lui communiquerent les ordres du sénat '. Après qu'Anicius eut pris leur avis, il convoqua l'assemblée des Illyriens, et, étant monté sur son tribanal, il déclars que le sénat et le peuple romain

1 Liv. lib 45, cap. 26.

moitié de ceux qu'ils payaient auparavant au roi Gentius. L'Illyrie fut divisée en trois règions ou parties, qui avaient chacune leur conseil public et leurs magistrats. Après v avoir établi cette forme de gouvernement, il retourna à son quartier d'hiver de Passarou . dans l'Epire. Avant que les commissaires pour la Macédoine y fussent arrives, Paul Emile, qui était de loisir, résolut de visiter pendant l'automne les plus célèbres villes de la Grèce 1, pour voir de ses propres yeux bien des choses dont tout

le monde parlait sans les connaître. Ayant laissé le commandement du camp à Sulpicius Gallus, il partit avec un cortége peu nombreux, accompagné du jeune Scipion, son fils, et d'Athénée, frère du roi Eumène. Il traversa la Thessalie pour aller à Delphes.

premier jour on retirerait les garnisons de

toutes les villes et de tontes les citadelles du pays. A l'égard de quelques peuples qui avant

la guerre s'étaient déclarés pour les Romains,

on ajoutait à la liberté l'exemption de tont

tribut : les autres étaient déchargés de la

l'oracle le plus célèbre de l'univers. La multitude et la richesse des présents, des statues, des vases, des trépleds, dont ce temple était rempli . le surprit extrêmement. Il v offrit un sacrifice à Apollou. Avant vu une grande colonne carrée de pierres blanches où l'on devait poser une statue d'or de Persée, il ordonna qu'on y mit la sieune, disant que les vaincus devaient ceder la place au vainqueur.

Il vit à Lébadie le temple de Jupiter, surnommé Trophonius, et l'entrée de la caverne où descendaient ceux qui consultaient l'oracle\*. Il offrit un sacrifice à Jupiter et à la déesse Hercynna. On croit qu'elle était fille de Trophonius.

A Chalcis, il fut curieux d'y voir l'Euripe, el d'examiner par ses yeux les singularités du flux et reflux de cette mer, dont les retours sont bien plus fréquents qu'ailleurs, et tout à fait irréguliers.

De là il passa à la ville d'Aulide, du port de

<sup>1</sup> Liv. Sb. 27, 28, cap. 28. - Plut. in Æm. Paul. Il est parie de cet oracle dans l'Histoire Ancienne . tom. I, pag 729

laquelle partit autrefois pour Troie la célèbre flotte d'Agamemon. Il visita le temple de Diane, sur l'autel de qui ce roi des rois immola sa fille Iphigénie pour obtenir de la déesse une beureuse navigation.

Après avoir passé par Orope, dann l'Attique, oi le devis Amphiloque était hounré comme un dieu, il se rendit à Athènes, ville debbre par son acienne réputation, et qui présenta à sa vue beaucoup d'objets capables de piquer la contosité : la disdelle, les ports, les murs qui joignaient le Pirée à la ville; les armenaux, les monuments des grands capitalnes; enfin les statues des dieux et des héros, dans lesquelles l'art l'emportate incorres sur la richesse et la variété des matières. Il n'oublis au d'offrir un sectifice à Miserre, désesse tis-

télaire de la citadelle. Pendant que Paul Emile était dans cette ville, il demanda aux Athèniens un excellent philosophe ponr achever d'instruire ses enfants, et un habile peintre pour diriger les ornements de son triomphe. Ils ietérent aussitot les yeux sur Métrodore, qui excellait en même temps, et dans la philosophie, et dans la peinture. On voit ici quelle attention les grands hommes de l'antiquité donnaient à l'éducation de leurs enfants. Les fils de ce général romain étaient sortis de l'enfance, puisque le plus jeune, connu depuis sous le nom du second Scipion l'Africain , avait alors dix-sept ans. Cependaut il songe encore à mettre auprès d'eux un philosophe capable de leur former l'esprit par l'étude des sciences, et le cœur par celle de la morale, qui est de tontes les études la plus importante, et cependant la plus negligée. Paul Emile, après avoir trouve dans la personne de Métrodore le trésor qu'il cherchait, sortit d'Athènes bien content.

Il arriva en deux jours à Corinthe. La citadelle et l'ishme lui fournirent un spectacle curieux: la cliadelle, élevée à une hauteur prodigieuse, et abondanie en eaux qui sortaient d'une infinité de sources; l'ishme, qui séparait par une langue de terre fort étroite deux mers voisines, l'une au couchant, l'autre au levant.

Sicyone, et Argos, deux villes fort illustres, se rencontrèrent ensuite sur son passage; puis Epidaure, moins opulente que les

deux autres, mais fort connue per le fameux temple d'Esculape, où l'ou voyait alors une multitude infinie de riches présents offerts par les malades en reconnaissance de la guérison qu'ils prétendaient avoir reçue de ce dieu. Sparte ne se distinguait point per la magni-

floorne de res diffices, mais par la sagose de sestolo, de sea coulteme et de sa discipline. Ayant passé par Mégalopolis, il arrivà de forma de la companio de la companio de la companio de d'être admirées; mais quand il eut jrée les versa sur la statue de la pulpet c'étant le chefd'aware de Phidais Ji, il en lot étan de frage de di Tille-lier, comme s'il avait vu car de de Tille-lier, comme s'il avait vu car de la Phidas a faith le vériable hapiter d'Ilomére's. Aussi rempii de vériention que s'il contre de la Phidas a faith de vériable hapiter d'Ilomére's. Aussi rempii de vériention que s'il

crifice plus solennel que partout ailleurs.

Ayant ainsi parcouru la Gréce, sans s'in-

former en aucune sorte de ce que chacun avait pensé par rapport à Persée, ponr ne point laisser d'inquiétude dans l'esprit des alliés, il retourna à Démétriade. Il avait trouvé en chemin une troupe d'Etoliens qui vensient l'informer d'une horrible violence exercée sur les principaux de la nation. Il leur donna rendezvous à Amphipolis. Ayant appris que les dix commissaires avaient déià passé la mer. il quitta toutes les autres affaires, et alla à leur rencontre à Apollonie , distante d'Amphipolis d'une journée seulement. Il fut fort surpris d'y rencontrer Persée, que ses gardes laissaient aller de côté et d'autre avec beaucoup de liberté. Il en fit de vifs reproches à Sulpicius, aux soins de qui il avait confié la garde de cet important prisonnier. Il le remit entre les mains de Postumius, aussi bien que Philippe, son fils, avec ordre de le mieux garder. Pour ce qui est de sa fille et de son second fils, il les fit venir de Samothrace à Amphipolis, où il ordonna que l'on en prit tout le soin que demandaient leur naissance et lcur état.

Lorsque le jourfut arrivé où il avait mandé

1 Voltà une grande locango pour Phidias, d'avoir si bien exprimé l'idée d'Homère, mais elle est encore plus grande pour Homère, d'avoir si bien rouge toute la maresté d'on dies.

à Amphipolis les dix principaux de chaque : ville1, et ordonné qu'on y apportat tous les registres publics, en anelque lieu qu'ils fassent déposés, avec tout l'argent du roi, il se placa snr son tribunal au milieu des dix commissaires; et quoique la multitude des Macédoniens qui s'était répandue autour d'enx fût accontumée à l'éclat de la majesté royale, cependant ces huissiers qui écartaient le peuple, ce héraut qui annonçait les ordres du souverain magistrat, ces licteurs avec leurs haches et leurs faisceaux, tous obiets nouveaux pour leurs yeux et pour leurs oreilles, et capables d'intimider non-seulement des ennemis vaincus, mais même des alliés de la république. remplirent d'abord leurs esprits d'étonnement et de frayeur, Paul Emile, avant fait faire silence, prononça en latin ce que le senat, et ce que lui-même avec les commissaires avait réglé au suict de la Macédoine : et le préteur Octavins, qui était présent, expliquait le tont

à l'assemblée en langue grecque. Les principaux articles étaient: « que les « Macédoniens scraient libres, conserveraient « leurs villes , leurs campagnes , leurs lois , et « qu'ils seraient gouvernés par des magistrats « qu'ils choisiraient enx-mêmes tons les ans : « qu'ils paieraient aux Romains la moitié des « tributs qu'ils avaient pavés à leurs rois (Plu-« tarque fait monter cette moitié à cent talents, a c'est-à-dire à cent mille écus) : que la Macé-« doine serait désormais divisée en quatre ré-« glons, quatre cantons, qui auraient chacun « leur conseil, où ressortiraient toutes les af-« faires. Les villes capitales où se devaient lenir « les assemblées de chaque canton étaient, pour · le premier, Amphipolis; pour le second. « Thessalonique; pour le troisième, Pella; a pour le quatrième, Pélagonie. Ce fut dans « ces quatre villes que les penples de chaque « cauton avaient ordre de s'assembler par « leurs députés, de porter leurs tributs, et « de créer leurs magistrats. Il n'était permis « à personne de contracter des mariages, ui d'acheter des terres ou des maisons, hors « de son canton. Il leur était défendu de traa vailler aux mines, soit d'or, soit d'argent : « on n'abandonna à leur industrie que celle

« de cahvres de fer, el fon ne tasa ceux qui « s'en chargesient qu'à la moili des drois « qu'ils avaient payés an rol. On leur défencif usust de sesvirie des détraiger, et de « couper eux-mémes ou de permettre à d'autres de couper des bois propres à construire « des navires. On permit aux réglous qui et aleiant visilent des nations barbars et toue test l'étaient, à l'exception de la troisième ) de tenir des troupes armées aux leurs fronde l'entre des troupes armées aux leurs fron-

e tières ». Ces réglements, publiés en pleine assemblée de la nation, firent differentes impressions ar les spris. L'article de la liberte et celui de la diminution des tribuls causirem un extrême plais aux Macdolonies, qui s'y attendaient peu. Mais ils reparaiants ha decidine, partagée en diverses régions qui n'arriène plus sucun commerce entre elles, est mattiere, plais que un commerce entre elles, est mattiere, qui s'y attendaient plus sucun commerce entre elles, est mattiere, qui en outre vinaux est en destinations en mattiere, qui en control en contr

Le proconsul 'ensuite donna l'audience qu'il

avait promise aux Etoliens; j'en parlerai ailleurs. Après un intervalle qui fut rempli par d'autres affaires, il tint une seconde assemblée générale des Macédoniens, pour mettre le nouveau gouvernement en train. Puis il fit lire publiquement les noms des principaux de la Macédoine, qu'on avait résolu de faire passer en Italie avec cenx de leurs enfants qui auraient plus de quinze ans. Cet ordre, qui parut d'abord dur et cruel, fut reconnu ensuite nécessaire à la liberté des peuples : car on ne nomma dans cette liste que les grands seigneurs\*, les généraux d'armées, les capitaines de vaisseaux, tous ceux qui avaient en quelque charge, ou qui avaient été employés dans les ambassades; en un mot, tous les officiers considérables ou non, mais également accontumés à faire bassement leur cour au roi , et à commander aux autres avec fierté et 1 Liv. 11b. 45, cap. 31, 33.

(Liv.)

<sup>\*</sup> a Numinoni soni coim regis amici purporatique , dees saercitums, prafecti assium , aut prasidiorum ,
servire regi bamiliter, alii supertei imperari assuet ;
pradirites alii ; alii , quos fortuna non aquarent , his
sumpibus pares : regis menibus victus, veciliusque ;
nulli civilis animus, necque libertaiis requi pairens.

<sup>4</sup> Liv. lib. 45, cap. 20, 30. - Pinterch.

Insolence, Daus ce nombre il y en avaide fort poissants et de fort riches par esa-mêmes; d'autres qui, leur étant beancoup inférieurs en naissance et en bieus, s'efforcésient de les digaler et taméme de les surpsser par le lux et la dépense, bus vivant presque comme des rois et pour la table et pour les équipages. Det les houmens es seraient pas facilement réduis à un geure de vie tout différent, de la monde est soumit aux tois sans éditaction. Its eurreut tous ordre de sortir de Macédoine, et de passer en llatie sous peine de monte.

Les réglements que Paul Emilie donna à la Macédoüe dieinet si sages et si judiciensement concertés, qu'ils paraisseient faits, non pour des ennemis vaincas par la force des armes, mais pour de fidèles alliés dout on aurait et a récompser les services, cil 'usage, qui seul fait sentir ce qu'il peut y avoir de faitble et de décleuceu dans les lois, ne trouva rieu, peudant un fort long temps, à corriger dans celles que ce soge magistrat avait établies.

Pendant que Paul Emile était occupé de ces soins importants. Scipion son fils 1, a qui l'âge ue permettait pes encore d'y prendre part, s'amusait aux exercices de la chasse, qu'il aimait fort. La Macédoine lui fournissait aboudamment de quoi satisfaire son Inclination, parce que la chasse, qui y faisait le divertissement ordinaire des rols, avant été suspeudue depuis quelques anuées à cause de la guerre, il y trouvait une grande quautité de gibier de toute espèce. Paul Emile, atteutif à procurer à sou fils d'hounétes plaisirs pour le détourner de ceux que la raison lui interdisait, lui laissa goûter avec une pleine liberté celui de la chasse pendant tout le temps que les troupes romaines demeurèrent dans le pays depuis la victoire qu'il avait remportée sur Persée. Le jeune Romain employa son loisir à cet exercice si convenable à son âge ; et il n'eut pas moins de succès dans cette guerre iunocente qu'il déclara aux bêtes de Macédoine, que son père en avait eu dans celle qu'il avait faite contre les habitants de ce pays.

Paul Emile lui-même fit succéder à ses

auxquels il avait eu soin d'inviter tout ce qu'il y avait de personnes plus considérables dans les villes de l'Asie et de la Grèce. Il fit de magnifiques sacrifices aux dieux, ct douna des fêtes superbes, tirant abondamment des trésors du roi de quoi fournir à cette grande dépense, mais ne tirant que de lui-même le bon ordre et le bon goût qui y régnaient: car. ayant à recevoir tant de milliers d'hommes. il témolgna un si juste discernement et une connaissance si exacte de ce qui était dù à tous, que chacun y fut logé, placé, et traité selou sou rang et son merite, et qu'il n'y eut personue qui n'eût à se louer de sa politesse et de son hounéteté. Les Grecs ne pouvaient sc lasser d'admirer que dans les jeux même , chose iuconnue jusque-là aux Romains, il portât tant d'exactitude et d'intelligence, et qu'un homme occupé des plus grandes affaires ne négligeat pas la moiudre bienséauce dans les petites. Il avait rassemblé en un mouceau toutes

occupations sérieuses des jeux et des specta-

cles qu'il avait préparés de longue main 1, et

Il avait rassemblé en un monceau toutes les déponilles qu'în le voulist point transporter à Rome, des arcs, de carquois, des flèches, des javelines, enfin desarmes de toutes sortes, et il les avait rangées comme en trophées. La flambeau à la maiu il y mit le premier le feu, et les principaux officiers après lui.

Il exposa ensulta aux yeux des spectaleurs, dans un lieu dievé c préparé pour cela , tout ce qu'il y avait de plus riche et de plus magilique dans le buin qu'il avait fist en Macédoine, et qui derait être porté à Romer, des meubles précieux, des states et des tableaux de la main des plus grands mattres, des vases d'or, d'argent, d'aireiu, d'ivoire, qui surpassieun et un magnificence tont ce qui se voyait d'Asenadrie. Que gene dans le palais même.

Mais la plus graude satisfaction que Paul Emile reput de sa magnificence, et qui flattait le plus l'amour-propre, ce fut de voir qu'au milieu de tant de choses rares, et de taut de spectacles si capables d'attirer les yeux, on ue trouvait rien de si merreilleux et de si dique d'attention et d'admiration que lui-même.

Polyb. in Excerpt. pog. 161,..

<sup>\*</sup> Pint. in Æm. pog. 270. - Liv. iib. 45, cap. 39.

Et comme ou était surpris de la belle ordounance qui régnait à sa table, il disait agréablement que c'était le même esprit qui servait à régler l'ordonnance d'une bataille et celle d'un festin'; à rendre l'une formidable aux ennemis, et l'autre agréable aux conviés.

En louant sa magnificence et sa politesse on ne louait pas moins son désintéressement et sa magnanimité; car tout l'or et l'argent qu'on avait trouvé dans les trésors du roi , et qui montait à de très-grandes sommes, il ne daigna pas seulement le voir, mais il le fit remettre entre les mains des trésoriers pour le porter dans l'épargne. Il permit seulement à ses fils, qui aimaient l'étude, de retenir pour eny les livres de la bibliothèque de Persée. Les jonnes seignenrs pour lors, et ceux qui étaient destinés à commander un jonr les armées, ne témoignaient donc pas de mépris pour l'étude, et ne la croyaient pas ou indigne de lenr naissance, ou luutile à la profession des armes.

Paul Emile, en distribuant les prix de la valeur, ne donna à son gendre Tubéron qu'nne coupe d'argent du poids de cinq livres, C'est ce même Tubéron qui occupait, lui seizième de son nom et de sa famille, une seule maison dans Rome, et vivait du revenn d'une petite terre avec tonte sa nombreuse parenté. Cette coupe fut la première pièce de vaisselle d'argent qui entra dans la famille des Elius : encore fallut-il que ce fussent la vertu et l'honneur qui l'introdulsissent daus cette petite et panvre maisou, digne veritablement d'être appelée le palais et le temple de la pauvreté. Si Paul Emile, maître des trésors immenses de Persée, en avait détourné une partie pour s'enrichir, pourrait-on dire de même que ce seraient la vertu et l'honneur qui auraient introduit ces richesses dans sa maison? Il était bien éloigne d'un si honteux et si Infâme procédé. Je l'appelle ainsi après Cicéron, qui déclare que l'avarice est le plus honteux de tous les vices 2, surtout dans ceux

qui sout chargés du gouvernement de la république : et que de faire d'un si poble emploi un trafic et un moven de s'enrichir, c'est la chose du monde non-seulement la plus hontense, mais la plus noire et la plus criminelle. Il avait dit auparavant en parlant de Paul Emile, que de tous les trésors de Persée il n'en était rien entré dans la maison de ce général qu'nne gloire immortelle pour son nom et pour sa vertu. At hie nihil domum suam præter memo-

riam nominis sempiternam detulit. Quand Paul Emile out fait embargner toutes les précieuses dépouilles de Persée pour être transportées à Rome par les soins de Cn. Octavius 1, il prit congé des Grecs, et, après avoir exhorté les Macédoniens à ne pas abuser de la liberté que les Romains leur avaient accordée, et à la conserver par le bon gonveruement et par l'nnion , il partit pour l'Epire, avec un décret du sénat qui lui ordonnait d'abaudonuer à ses troupes le pillage de toutes les villes de cette contrée qui s'étalent révoltées contre les Romains pour embrasser le parti du roi Il avait aussi envoyé Scipion Nasica et Fabius sou fils avec une partie de ses troupes pour ravager le pays des Illyriens, qui avaient donné du secours à ce prince.

Le géuéral romalu, arrivé eu Epire, crut devoir s'y prendre prudemment pour exécuter sa commission, de sorte que l'on ne pût pas prévoir son dessein. Il envoya dans tontes les villes des officiers sous prétexte d'en tirer les garnisons, afin que les Epirotes jouissent de la liberté comme les Macédoniens, Voilà ce qu'on appelle prudence ! En même temps il fit signifier à dix des principanx citoyens de chaque ville qu'ils eussent à apporter dans les places publiques à certain jour tout l'or et l'argent qui étaient dans tontes les maisons et dans les temples; et il distribua ses cohortes dans toutes les villes , comme pour s'emparer de ces sommes et les conduire surement. Le jour marqué étant venu , l'or et l'argent fut apporté dès le matiu dans les places, et livré aux officiers romains ; et à dix heures , le signal ayant été donué, tout le reste fut pillé

<sup>1 .</sup> Vulgo dictum ipelus ferebant, et convivium in « struere, et ludos parare ejusdem esse qui vincere bei e sciret. » (Lrv.)

<sup>\* .</sup> Nullum vitium tetrius quam avaritia , præsertim in « principibus rempublicam gubernantibus : habere enlor

<sup>«</sup> quastul rempublicam , non modé turpe est , sed scelee ratum etlam et nefarlum.» (De Offic. lib. 2 n. 77.)

<sup>1</sup> Liv. 11b. 45. cap. 34

par le soluta. Il y cut cent cinquante mille hommes falis escleva. Après avroir pillé les villes au nombre de soissate et dix, on en ras les murailles. On vendit tout le builo, et de la somme qu'on en recueilli il en revini a chaque fantaisni pour sa part cent france (deux cents desines<sup>1</sup>), et à chaque craviller deux cents france. Cett violente exécution fait bien voir que les Romains consolisation fait bien voir que les Romains consolisation fait principal de la consolisation de la s'agui d'établir les domination, sant à la faire goûter ensatie par la segesse et la doucear de leur couvernement.

Après que Paul Emile, contre son naturel, qui était doux et humain, eut fait accenter ce décret, il descendit vers la mer à la ville d'Orique, fil emberquer toute son armée, et repassa en Italie. Quelques jours après, Anicus ayant rassemblé ce qui restait d'Epirotes et d'Actarnaiens, ordonas aux principaux, dont la cause avait été réservée au jugement do sénat, de le suivre en Italie.

Paul Emile étant arrivé à l'embonchure du l'îmbe, 'montau celte rivites sur la galère du rol Persée, qui était à seize ranga de rames, cut oli on avait étalé, uon-sediement les arcet oli on avait étalé, uon-sediement les artetions et les plus besux tapis de pourpre étoffes et les plus besux tapis de pourpre trouves parmi le bulin. Tous les citéyens, sortis au-dèsant de cette galère, l'accompaguainent en foule de dessus le rivage, et semblaient rendre par avance au proconsul les homeneus du tromphe qu'il avait à leie mé-

plus distingué. Anicius et Octavius ne trouvèrent ancun obstacle à leur triomphe : Paul Emile, à qui ils auraient eu honte eux-mêmes de se comparer, fut seul arrêté 1. Ce général avait fait observer à ses soldats la discipline austère des premiers Romains. La part du butin qu'il leur avait accordée était infiniment an-dessous de leur espérance : pour satisfaire pleinement leur avidité, il aurait fallu abandonner tous les trésors du roi. Ainsi l'armée de Macédoine était peu disposée à s'intéresser en faveur de son général dans l'assemblée qui allait se tenir pour faire passer la loi. Mais Servius Galba, qui avait servi dans la Macédoine en qualité de tribun des soldats de la seconde légion, et qui était personnellement ennemi de Paul Emile, avait aigri sa légion contre lui , et , par son moyen , engagé toute l'armée à se trouver à l'assemblée, et à se venger d'un général dur et avare, en rejetant la loi que l'on proposait pour son triomphe, Il appelait dureté l'exactitude avec laquelle Paul Emile avait fait observer la discipline, et avarice son attention à réserver au trésor ppblic les richesses du pays vaincu. Ces discours faisaient néanmoins grande impression sur les soldats; et leur mécontentement, fondé sur leur insatiable avidité, jetalt un voile sur les excellentes qualités de leur général, à qui pourtant ils étaient tous forcés de rendre justice en eux-mêmes, en reconnaissant la supériorité de son mérite en tout genre.

Le jour de l'assemblée, comme le triomphe lui allait être décerné tont d'une voix, Galba, voyant que personne ne se présentait pour s'opposer à une loi qui ne paraissait souffrir aucune difficulté, s'avanca, et dit que les particuliers étant en droit de parler pour ou contre les lois proposées , il demandait que l'affaire fût remise au lendemain, parce qu'il était déjà deux heures après midi, et que les quatre heures qui restaient ne lui suffisaient pas pour déduire tons les moyens qu'il avait à opposer an triomphe de Paul Emile. Les tribuns lni ayant ordonné de parler sur l'heure même, s'il avait quelque chose à dire, il entama un long discours tout rempli d'injures et de reproches, dont le but était d'animer et d'irri-

<sup>1 164</sup> fr. E. B.

<sup>\*</sup> Liv. lib. 45, cap. 35.

<sup>9 «</sup> Intacta învidia media sunt : ad summa fermé « tendit.»

<sup>1</sup> Liv. lib 45, cap 36, 33.

ter les soldats en exagérant la durcié des généraux à leur égard, et leur faisant entendre que, si tous de coucert lis rejetaient la loi, lis apprendraient aux grands de Rome, par ectte fermeté, à mênager les troupes plus qu'ils ne faissient. Il consuma ainsi le reste du iour.

Le lendemain, les soldats se tronvérent en si grand nombre à l'assemblée, qu'il n'était presque pas possible aux antres citoyens d'y aborder pour donner leurs suffrages. Les premières tribus rejetèrent absolument la proposition du triomphe, Alors les sénateurs, outrès d'indignation que l'on refusat à Paul Emile un honneur qu'il avait si bien mérité, et d'ailleurs alarmés par une conspiration qui allait à soumettre les généranz anx soldats, et à les rendre les victimes de leur licence et de leur avarice, firent grand bruit dans l'assemsemblée. Après que le tumulte eut été apaisé, M. Servilins, qui avait été consul, et qui était sorti vainqueur de vingt-trois combats singuliers contre des ennemis unt lui en avaient porté le défi , pria les tribuns de recommencer la délibération, et de lui permettre de parler au peuple. Ce qui lui ayant été accordé, il s'expliqua de la sorte :

a Il me semble . Romains', que nous poue vons aujonrd'hui , plus que jamais , connat-« tre jnsqn'où va l'habileté de Paul Emile dans « le métier de la guerre, puisque, ayant à « conduire une armée si portée à la licence et « à la révolte, il a su la contenir dans l'ordre, « ct faire avec elle de si grands et de si beaux « exploits. Mais ce que je ne puis concevoir , e c'est qu'après avoir témoigné une joie si « vive et si générale, et reudu même des ac-« tions de grâces aux dieux sur la simple noua velle de la victoire remportée en Macé-« doine, maintenant que cette victoire vous « est en quelque manière mise sous les veux « ct rendue présente par la présence du géné-« ral à qui nous en sommes redevables , vous « y paraissiez indifférents, et disposés à refu-« ser à ces mêmes dieux les houseurs et la « reconnaissance que vous leur devez pour « une protection si éclatante.

« Aurait-ou cru qu'il se fût trouvé quelqu'un

1 Liv. lib. 45, cap. 37-39. - Plut. in .Emil.

« à Rome qui pût être fâché qu'on y triom-« phât des Macédoniens , et que ce fussent les « propres soldats de Paul Emile qui cherchas-« sent à obscurcir l'éclat de leur victoire? « Mais quelles plaintes font-ils donc de leur « général? Il nous a obligés, disent-ils, à « garder nos postes, avec nne sévérité extrême; « il nous a fait faire les sentinelles et les ron-« des avec plus de rigueur qu'aucun de ceux « qui ont commandé avant lui; il a exigé de « nous plus d'assiduité au travail qu'on n'en « avait demandé auparavant, se tronvant par-« tout en personne, et ne nous donnant an-« cun relâche; enfin, pouvaut nous enrichir « du butin que nous avions fait, il a mienx « aimé garder les trésors du roi pour les expo-« ser dans son triomphe, et les faire ensuite « porter dans le trésor public. Vous aurien e honte, soldats, de vous exprimer en ces « termes. Voilà pourtant les seuls reproches « que vous pnissiez faire à votre comman-« dant, et les seules raisons que vous ayez de e vous opposer à l'honneur dont on veut le

« Mais ne vous y trompez point, soldats; « ce n'est point à Paul Emile que votre refus « fera du tort. Le triomphe ue peut rien ajou-« ter à sa gloire, reconnne généralement « comme elle l'est, et attestée par des faits si « éclataots. C'est au peuple romain même, « c'est à la république entière, que vous faites e injure. Il ne faut pas s'imaginer que le « triomphe soit une cérémonie particulière et « privée. C'est un honoeur commun à toute « la uation. Quol! taut de triomphes rempor-« tés sur les Gaulois, sur les Espagnols, sur « les Carthaginois, n'ont-ils rendu illustres « que les généraux qui avaient vaincu ces peu-« ples? La plus grande partie de leur éclat « u'a-t-elle pas rejailli sur le nom du peuple « romain?

« récompenser.

« Y 4--il pour lai un spectacle plus agrésble et plus flatteur que de voir un mombre « considérable de genéraux d'armées, de « grands seignenrs, et Persée lui-même avoc « ses enfants, ce roi le plus illustire et le plus « opaient de l'Europe, chargés tous de chaines, marcher devant le char et presque « sons les pieds du triomphaieur? Vuil» le « doux et sensible plaisir, voils l'éclataule

## -64 597 db-

paroles.

a priver la nation.

« Au lieu de cet honneur , vous préparer « au people romain une honte et une infamiè « qui ternira ponr toujours sa réputation, en « le faisant regarder comme un peuple en-

« nemi du vrai mérite. Et vous faites en « même temps un tort irréparable à la répu-« blique. Car, quel est le Romain qui s'ef-« forcera d'imiter ou Sciplon ou Paul Emile,

« dans une ville qui ne paie que d'ingratitude « les plus importants services de ses géné-« ranx?

« Mais j'ai tort, soldats, de vous imputer « à tous des sentiments si éloignés de votre « caractère, et de la conduite que vous avez « gardée jusqu'ici. Une conspiration si noire « et si criminelle ne peut être l'effet que de « la haine et de la fureur de quelques parti-

« culiers personnellement ennemis de Paul « Emile, Les suffrages que vous allez portes « dans ee moment, et que je suis persuadé

« ne pouvoir manquer de lui être favorables, « vous justifieront pleinement. »

Ce discours fit tant d'impression sur l'esprit des gens de guerre', que les tribus, avant été rappelées, opinèrent toutes pour le triomphe de Paul Emile. Ainsi le mérite de ce général l'avant emporté sor la mauvaise volonté et la jalonsie de ses ennemis, il triompha de Persée et des Macédoniens pendant trois jours consécutifs.

Le triomphe dont nous parlons a l'emporta de beaucoup sur tous ceux qu'on avait vus jusque-là à Rome, soit par la grandeur du roi vaince, soit par le nombre et l'excellence des statues et des tableaux qu'on y exposa en spectacle, soit par les sommes immenses qui furent portées dans le trésor public. On peut voir la description détaillée de cette pompe dans le petit Traité sur les triomphes inséré au livre xxiir. Ces sommes étaient si considérables, que les citoyens ne payèrent plus aucun tribut jusqu'au temps d'Hirtius et Pansa, qui furent consuls l'année qui suivit la mort de César,

Il est aisé de comprendre combien la vue d'un roi aussi puissant que Persée réduit à un

1 Liv. lib. 45, cap. 39.

. Liv. ilb 45, cap. 60. -- Plut.

« gloire, dont une maligne envie travaille à | état si humiliant, accompagné de la reine sa femme, et suivi de ses enfants baignés de larmes, devait exciter la compassion des spectateurs. Ce prince avait fait prier Paul Emile de ne pas le donner en spectacle au peuple romain, et de lui épargner l'affront d'être mené en triomphe. Paul Emile répondit froidement : La grace qu'il me demande est en son pouvoir, et il peut lui-même se la procurer. On entend bien ce qu'il voulait lui dire par ces

> Quand la pompe fut arrivée au bas du Capitole, les prisonniers farent conduits, selon la coutume, dans la prison publique,

Paul Emile donna à chaque fantassin cent deniers (cinquante francs), le double aux centurions, et le triple aux cavaliers.

Au reste Persée, chargé de chalnes et conduit par la ville devant le char de son vainqueur, ne fut pas le seul qui donna dans ces jours-là un grand exemple de l'inconstance des choses humaines. Paul Emile, au milieu de son triomphe 4, tout éclatant d'or et de pourpre, en donna aussi une preuve non moins triste ni moins touchante. De quatre fils qu'il avait, les deux du premier lit, Fabius et Scipion, étaient passés dans deux familles étrangères. Des deux autres qu'il avait eus de sa seconde femme, et qu'il avait retenus dans sa maison pour être les héritiers de son nom, de ses biens et de sa gloire, le plus jeune mourut à l'âge de douze ans, cinq jours avant son triomphe, et l'autre, qui en avait quatorze. lui fut enlevé trois jours après. Il n'y eut personne qui ne fût vivement touché de l'affliction de ce père infortuné, dont les prospérités et la jole étaient mélées d'une si sensible perte et d'une si amère douleur.

rendit à l'assemblée du peuple pour exposer ses services \*, selon la coutume ordinaire, et il v tint ce discours digne d'un vrai Romain : « Quoique mon triomphe et les funérailles de « mes enfants, qui vous ont servi alternative-« ment de spectacles, n'aient pu vous per-« mettre d'ignorer ni les heureux succès de « mon consulat, ni le triste sort d'une famille

Ayant laissé passer quelques jours, il se

Liv. lib. 45, cep. 40. - Plut. in Æmil. 1 Liv. Ub. 45, cap. 41. - Plut.

« frappée deux fois de la foudre en si peu de f a jours, souffrez cependant, Romains, que je « vons expose en peu de mots le bonheur de « la république et l'infortune de ma maison. « Etant parti de Brunduse an lever du soleil, « l'arrivai à trois heures après midi à Corevre a avec toute ma flotte. Cing jours après j'offris « à Delphes un sacrifice à Apollou pour moi « et pour mes armées de terre et de mer. De « Delphes j'arrivai en cinq antres jours au « camo: je pris le commandement de l'armée. « ct. après avoir réformé quelques abus qui « étaient un grand obstacle à la victoire, je « m'avançal jusqu'à la vue des ennemis. Mais « voyant qu'il n'était pas possible ni de forcer « le rol dans ses retranchements , ni de l'en-« gager à combattre, je m'emparai de la for-« teresse et des défilés de Pythium, malgré « les troupes qui les gardaient, descendis par « là dans les plaines, forçai Persée d'accepter « la bataille, la gagnai, réduisis tout son « royaume sous la puissance du peuple ro-« main, et enfin terminai en quinze jours une « guerre qui avait déjà duré trois ans, et que « les consuls précédents avaient conduite de « facon que le dernier la remettait toujours à « son successeur plus difficile et plus dange-« reuse qu'il ne l'avait reçne. La suite des événements n'a pas été moins fortunée. Toutes les villes qui avaient été sous la puis-« sance de Persée se sont rendues. Je me suis « saisi de tous les trésors de ce prince. Je l'ai « fait ensuite prisonnier dans le temple de Sa-« mothrace, où les dienx semblent avoir pris « soin de me le livrer avec ses enfants. Ce fut « alors que, jugeant moi-même que la for-« tune m'était trop favorable, je commençai « à me défier de son inconstance. Je craignis « qu'elle ne me tendit quelque piège sur mer « lorsque je me scrais embarqué pour trans-« porter en Italie les riches dépouilles de la « Macédoine avec mon armée victorieuse : car c'est snr mer que la fortune semble exercer « sa domination avec le plus d'empire. Mais « la navigation a été parfaitement henreuse; « mes trésors et mes troupes sont arrivés à

« bon port en Italie. Il paraissait que je n'a-

« vajs plus rien à demander aux dicux. Cepen-

« dant, persuadé que c'est sonvent après ses

a favours les plus signalées que la fortune se

« plaît à faire sentir sa malignité, je priai les « dieux de faire tomber sur moi plutôt que sur « la république les disgrâces que de si grandes « prospéritès semblaient annoncer. Mainte-« nant donc que les funérailles de mes en-« fants ', comme pour insulter à la prospérité « humaine, sont venues se placer avant et « après mon triomphe, j'ai lieu d'espèrer que « le désastre si marqué de ma famille a ac-« quitté la république envers les dieux , et no « lui laisse plus rien à craindre de leur part, « Persée et moi nous sommes également don-« nés en spectacle au genre humain pour ap-« prendre à tous les mortels combieu peu ils « doivent compter sur leur bonheur. Il v u « cependant une grande différence entre nous. « Rédnit en captivité anssi bien que ses en-« fants, il les a vus trainés devant lui en « triomphe; mais enfin il a la consolation de « les voir pleins de vie. Et moi , qui ai triom-« phé de Persée, père encore plus infortuné « que lui, j'ai passé des funérailles de l'un de « mes fils sur mon char pour monter au Caa pitole, et n'en suis descendu que pour voir « l'autre tout près d'expirer sous mes yeux. « Ainsi, de quatre fils dont j'étais environné, a il ne m'en reste aucun qui porte mon nom, « les deux premiers étant passés par l'adoption « dans des familles étrangères. Mais votre a bonheur et la félicité publique me consolent « de mes pertes et de la solitade à laquelle ma a maison est réduite aujonrd'hui. » Ce discours, plein de fermeté et de courage, toucha plus ses auditeurs que s'il eût entrepris d'exciter leur compassion en déplorant son infor-

tune d'un ton lugabre et plaintif. Quelque sensible que fût Paul Emile aux malheurs de Persée, il ne put autre chose pour lui que de le faire transférer de la prison publique dans un licu plus commode 1. Il fut mene par ordre du senat à Albe, où il fut gardé, et où on lui fournit de l'argent, des meubles, et des gens pour le servir. La plupart des auteurs prétendent qu'il se fit mourir

s a Haque defunctam esse fortunam publicam mel « tam Insigni calamitate spero ; quod triumphus meus, e vetal ad ludibrium casuum humanorum, duobus fu-« neribus liberorum meorum est interpositus. » (L.v.)

<sup>9</sup> e Liv. IIb. 45, cap. 43. - Plut-

lui-même en s'abstenant de manger. Il avait régné onze ans, Des trois enfants de Persée, deux, savoir

Des trois enfints de Persée, deux, savoir sa file et son fils ante, qui se nommail Philippe, et qui était son fils seulement par adopne, et son libre pai e naissance, no récurrent nommail. Alexandre, par un reters plut trise que le capitirite de la mort meme, se via réduit à travailler des maius pour gapere av rece munie, comme il avait appris la lanque tatine, il devini greffler son les magistras d'un des plus capable d'humiller l'orgueil bamain!

Le triomphe fut aussi accordé à Cn. Octavius et à L. Anicius ': au premier, pour les

avantages qu'il avoit remportés sur mer; à l'autre, pour la conquête de l'illyrie. Dans ce dernier triomphe, le roi Gentius fin conduit devant le char du vainqueur avec sa femme, ses enfants, son frère, et plusieurs des premiers de la nation

Colys, route de Tratee, entoya redenander son fils, qu'on article tendre des prisons aprèl l'avoir maré en triumphe. Il é recursit de non altachement au intérêts de Persée, et offinait une mapon considérable pour le rechat de gune prince. Le sonit, sans reversir ses excuse, répondit que, plus attentif à ses services ancieres qu'à a Saleu récente, il lui renversit son fils, mais sans accepter de rançour que les hienfaits du peuple étainet gratuits, et qu'il aimait mieux en laiser le prinche et cauret d'ans la reconnissance de ceux qu'il oblégealt, que d'en exiger un salaire qui les déchonorat.

<sup>1</sup> Liv. 1b. 45, cap. 62, 43.

## LIVRE XXVI.

Ce livre conlient un espace de plus de vingt ans. Il renferme principalement une suite d'affaires qui naquirent de la guerre des Romains contre Persée, les commencements du second Scipion l'Africain, la troisième guerre punique, et la ruine de Corinthe.

& I. - AMBAMAGECES ENVOYÉS PAR LE SÉNAT EN EGYPTE. ILS SE DÉTOURNEST POOR ALLER A RHOBES. En conségornez de LEURS DISCOURS, ON CON-DAMNE A MORT TOOS CRUX QUI S'ÉTAIENT OÈCLABÉS POOR PRESER CONTRELES ROMAINS. FIRETE OF PO-PILLIUS : RÉPONSE DU ROS ANTIOCRUS, RETOUR DES AMBASSADEURS A ROME, AMBASSAGE ORS BOIL DE STRIR ET D'EGYPTE A ROME. MASOARA, FILS DE MASINISSA, VIENT EN AMEASSADE A ROME. IL Y EST BECO FORT HONORAGERMENT. HONNEORS BENDOS A SON PERSE MISAGENE. LES AFFRANCHISSONT BEJE-TES DANS UNE SEULE TRIEG. AMEASSADE D'ATTALE A ROME. IL PROFITE DES SAGES REMONTRANCES QUE LOI PAIT LE MÉDECIN STRATICS. LES RECOMENS SONT MAL RECUS A ROME. HARANGUE DE LEURS AMBAS-SABRURS, CATON SE DÉCLARE EN PAYEUR DES RISS. DIENS, RÉPONSE DE SÉNAT, ENFIN L'ALLIANCE AVEC ROME SAT ACCORDING ACK RHODISMS, PLAINTES LA-MENTABLES DES RHODIENS A PAUL EMILE. ILS N'ORTIGNNENT POINT JUSTICE. LE CRÉDIT ET LA PIRETÉ DES PARTISANS DE ROME AGGMENTENT EX-TRRMEMENT. INJUSTE ET CRIANTE POLITIQUE DES ROMAINS. LES ACRÉENS, SOUPCONNÉS D'ATOIR FA-VORISÉ PRESÉE, SONT ENVOYÉS A ROME, EANNISET DISPERSÉS EN DIFFÉRENTES VILLES. LES ACHÉENS FORT PLUSIEURS DEPUTATIONS A ROME EX PAVECE ORS RANNIS, MAIS TOUJOURS INUTILEMENT. ENFIN LES EANNIS SONT RENVOTÉS DANS LEUR PATRIE. EYROTTE LIAISON OF JECUE SCIPION AVEC POLYEE. BASSESSE D'AME OF PRUSIAS, FIX OF L'HISTOIRE DE TITE-LIVE.

EMILIUS PAULUS, II <sup>1</sup>.
 LICINIUS CRASSUS.

Nous avons vu ci-dessus que Ptolémée Evergéte 1, roi d'Egypte, et Cléopatre sa sœur, vivement pressés par Antiochus-l'Illustre, roi de Syrie, avaient député vers les Romains pour implorer leur secours. Le sénat, touché de l'extrême danger où se trouvait l'Egypte, et persuadé d'ailleurs qu'il n'était pas de l'intérêt de Rome de laisser Antiochus s'agrandir si fort, résolut d'envoyer une ambassade pour mettre fin à la guerre. C. Popilius Lénas, C. Décimius et C. Hostilius furent chargés de cette importante affaire. Leurs instructions portaient qu'ils iraient trouver premièrement Antiochus, et ensuite Ptolèlémée : qu'ils leur déclareraient de la part du sénat qu'ils eussent à suspendre toutes les hostilités et à terminer la guerre; et que, si l'un des denx refusait de le faire, le peuple romain ne le regarderait plus comme son allié. Sachant que le danger était pressant, trois jours après la résolution prise dans le sénat, ils partirent de Rome avec les ambassadeurs d'E-

Après s'être arrêtés quelque temps dans Ille de Dêlos, ils reprirent leur routo'. Lorsqu'il furent arrivés au port de Loryme, situé dans la Carie, vis-à-vis de Rhodes, les prin-

An. R. 581; av. J. C. 108.
 Liv. lib. 41, csp. 19. — Polyb. Leg. pag 90.
 Liv lib. 45, csp. 10.

II. BIST. ROM.

cipata des Rhodicas les viarent trouver, et les prérent instamment de venir à Rhodes, leur représentant qu'il était important, pour le salut et l'honour de leur répulique, qu'ils connussent par cun mêmes ce qui s'était passé jusque-la, et ce qui se passait corone actual-lement à Rhodes, afin qu'ils en informassent le sents, et le détrompassent des faut bruits qu'on pouvoit avoir répandus contre eux à Rome. Les ambassadeurs refuérent long-temps de s'arrêter; mais les Rhodiess les représerent si fortement, qu'ils consentirent represèrent si fortement, qu'ils consentirent

enfin à ce qu'on leur demandait. Ils vinrent donc à Rhodes, où il fallut leur faire encore de nouvelles instances pour les engager à venir dans l'assemblée. Mais la manière dont ils v parlèrent, surtout Popillius, augmenta encore les alarmes de ce peuple, déjà tremblant, bien loin de les diminuer. Popillius leur reprocha tout ce que leur république ', ou même chocun d'eux en particulier, avait dit ou fait contre les intéréts des Romains, depuis la guerre déclarée au roi de Macédoine : le tout avec un visage enflammé de colère, et d'un ton d'accusateur qui lui était uaturel, et leur faisait sentir davantage leur tort et le mécontentement des Romains : car ils ingegient par l'aigreur d'un seul sénateur, qui n'avait aucune raison personnelle d'être irrité contre eux, de la disposition de tout l'ordre à leur égard, C. Décimius, le second des ambassadeurs, leur parla avec plus de modération. Sans diminuer les fautes qui leur avaicut été reprochées par Popillius . il dit « qu'elles devaient être attribuées, non au « peuple de Rhodes en géuéral, mais à quel-« ques brouillons qui l'avaient animé contre « les Romains; que ces adulateurs, qui avaient « une langue vénale, avaient dicté des décrets « remplis d'éloges outres pour le roi de Ma-« cédoine, et chargé leurs ambassadeurs d'or-« dres insensés, qui causeraient toujours aux « Rhodiens autant de repentir que de coufu-« sion, et dout la peine retomberait sans « doute sur les coupables, » Il fut écouté avec beaucoup d'applaudissements : et, en conséquence de l'ouverture qu'il avait donnée, on fit sur-le-champ un décret qui condamnait à

1 Liv. 8b, 45, cap. 10.

In mort tous ceux qui seraient convaincus d'avoir dit ou fait quelque chose en faveur de Persée. Mais la plupart de ceux qui se trouvaient dans le cas, ou étaient sortis de la ville dans le temps que les Romaitus y entraient, ou s'étaient douné volontairement la mort. Les ambassadeurs ne restèrent à Rhodes que cinq Jours, et en sortirent aussitôt pour se rendre à Alexandrie.

Ils v arrivèrent lorsque Antiochus se préparait à en former le siège. Ils allèrent à sa rencontre à Eleusis, bourg situé à un petit quart de lieue de la ville. Le roi voyant Popillius, qu'il avait connu très-particulièrement à Rome pendant qu'il y était cu otage, lui tendit la main comme à un ancien ami 1. Le Romain, qui ne se regardait plus en ce moment comme particulier, mais comme homme public, voulut savoir, avant que de recevoir sa civilité, s'il parlait à un ami ou à un enuemi de Rome. Il lui présenta le décret du sénat et lui demanda de le lire. Antiochus, après l'avoir lu, dit qu'il en délibérerait avec son conseil et lui rendrait sa reponse, Popillius, Indigné que le roi parlat de délai, traça sur le sable un cercle autour de ce prince avec une baguette qu'il avait à la maiu; et prenaut cet air fier et ce ton sévère qui lui étaient naturels, Avant que de sortir de ce cercle, lui ditli, rendez-moi la réponse que je dois rapporter de votre part au senat. Le rol , interdit d'un procédé si hautain, après un moment de réflexion, répondit humblement : Je ferai ce que demande le sénat. Alors Popillius lui offrit la main , comme à un prince ami et allié de la république. Quelle hauteur d'ame 1 : quelle fierté de langage ! Ce Romain , d'un seul mot. iette dans l'effroi le roi de Syrie et sauve celui d'Egypte.

d'Egypte. Ce qui inspirait à l'un tant de hardiesse, à l'autra taut de docifité, était la nouvetle qu'on avait reçue tout récemment de la grande victoire que les Romains avaient remportée sur Persée, roi de Macédoine. Depuis ce temps-là tout plia devant eux, et le uom romain de-

t Liv. lib. 45, cap. 33.
a Quam efficax est animi sermonisque abscissa grae vitas i Eodem momento Syrlæ regnum terruit, Ægjpli e teali. a (Yaz. Max. 6, 14.)

vint redoutable à tous les princes et à toutes « heureuse , et qu'il tâcherait de leur faire les nations.

Antiochus dant sorti d'Egypte dans le jour marqué, Popilitis, avec ses collègnes, entre à Alexandrie, où il mil te sean et la dernière main au traité d'accommodement entre les deux féres 1, qui n'était encore qu'ébauché, De là Il passa dans l'îté de Cypte, d'out Antiochus avait déjà presque fait la conquête, la fit rendre aux rois d'Egypte, à qui elle appartenait de droit, et revin à Rome rendre comple disservicé de son ambassade.

Il y arriva aussi presque ca même temps des ambassadeurs de la part d'Anfochus, et de celle des deux Ptolémèses et de Cléopaire, deu seur. Es premiers direit a que la paix qu'il arait plu au sénat d'établir entre leur antire et les rois d'Egypto lai pratissait e préferable a louites les victoires qu'il avanit de la uce dres de sa maissadeurs romains comme à ceux en des ambassadeurs romains comme à ceux basse et imple l'amulie à ficilitéroit le pende romain au sujei de la victoire qu'il venait de remportes un Persée.

Les anhassadeurs égyptiens, non moins excessifs dans leurs expressions flatteures que ceux de Syrie, déclarérent e que les deux e frères Polómènes et Gléopatres, et opaient el nu peuple nomain qui leurs propres parents, et qu'aux e dieux mémes, ayaut été délivrés par la procession de la comment de leurs anétéries de leurs anétéries de leurs anétéries de leurs anétéries de leurs anéterne de leurs anéterne de de leurs anéternent de chus se leurs de leurs procession de leurs anéternent de chus a chus en leurs anéternent de leurs

Le s'ant répondit « qu'Antiochus avait foit a sagement d'obér aux ambassieurs; que « le s'ant et le peuple romain lui en savaient a bon gré.» Ne d'inizia-on pas qu'il y a lei un combat, d'une part, d'abulation et de bassesse, et, de l'autre, de lauteur et d'Arragance? Quant aux Flokkmés et à Ckiephre, on-dpondit « que le s'ant était fort aise d'avoir « contribus à rendre leur situation plus « heureuse, et qu'il tâcherait de leur faire « connaître qu'ils devaient regarder l'amité « et la protection du peuple romain comme « le plus ferme appui do leur royaume. » Le prêteur eut ordre de faire aux ambassadeurs

les présents ordinaires. Cet Antiochus, que nous voyons iel si bas et si rampant, était pourtant surnommé Eniphane, c'est-à-dire, illustre et glorieux. A son retour d'Egypte, outré de s'être vu arracher par les Romains une couronne sur laquelle il avait compté, et dont il était presque en possession, il fit tomber tout le poids de sa colère sur les Juifs, contre qui il exerça les dernières cruautés. Le dieu d'Israel, dont if avait entrepris d'abolir le culte à Jérusalem . appesantit sa main sur ce roi impie, et le fit mourir au milieu des plus vives douleurs. Tous les événements du règne de ce prince, et sa mort funeste, avalent été prédits par le prophète Daniel. Il vint à Rome, de plusleurs côtés, des am-

bassades au sujet de la défaite de Persée, Masgaba, fils de Maslnissa, ayant débarqué à Pouzzoles, y trouva le questeur L. Manlius, que le sénat, averti de son arrivée, avait envové au-devant de lui, pour le conduire de là à Rome aux dépens de la république 1. Il y fut racu d'une manière fort honorable, et eut d'abord audience. Les choses qu'il avait à dire au sénat, fort agréables déià par elles-mêmes, le parurent encore davantage par les expressions respectueuses et soumises dont il les accompagna. « Après avoir dit un mot des troupes « de cavalerie et d'infanterie, des éléphants et « du blé que son père avait envoyés depuis « quatre ans aux armées du peuple romain, il « ajouta que deux choses lui avaient fait de la « peine et causé de la confusion : la première, « de ce que le sénat l'avait prié au lleu de ful « ordonner de fournir ces secours au peuple' « romain : la seconde , de ce qu'il lul avait a envoyé de l'argent pour le prix du blé; que « Masinissa n'avait pas oublié que c'était au « peuple romain qu'il était redevable de son « royaume et de tous les accroissements qu'il « avait recus; qu'ainsi, se regardant comme « le simple usufruitier de ses états, il comptait

1 Liv. lib, 45, cap. 13, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les deux Prolémée, Philométor et Évergère. Ces faits qui pe sont lei traités qu'incidemment , ont été racontés plus au long dans l'Histoire Ancienne [ tom. II de cette édition ]

« que la propriété en appartenait à ceux qui « les lui avaient donnés: qu'ils devaient donc « user avec lul de commandement, et non de « prières, et disposer comme de leur bien des « fruits que produisaient les terres qu'il te-« nait de leur libéralité; que Masinissa serait « toujours content de la portion que les Ro-« mains lui laisseraient après avoir pris celle « dont ils auraient besoin : que tels étaient les « ordres que son père lni avait donnés à son « départ; mais que depuis, avant appris la « défaite de Persee, il lui avait envoyé de « nouveaux ordres, qui le chargeaient d'en « féliciter de sa part le sénat, et de lui pro-« tester que cette nouvelle lui avait causé tant « de joie, qu'il désirait de venir à Rome ponr « offrir un sacrifice à Jupiter dans son tem-« ple du Capitole, en recounaissance d'un si « grand bienfait, et qu'il priait le sénat de lui « permettre de faire ce voyage, »

Le sénat fit réponse à ce jeune prince, « que « le roi son père portait la reconnaissance « trop loin lorsqu'il paraissait si sensible à un « bienfait qui n'était que la juste récompense « de ses services : que dans la guerre de Car-« thage il avait secouru la république avec au-« tant de fidélité que de courage, et que les « Romains se savaient bon gré d'avoir secondé « sa valeur dans la conquéie des états dont il « était en possession : que dans la suite il avait « aidé les Romains avec le mêmo zèle et le « même attachement dans les guerres qu'ils « avaient eues à soutenir contre trois rois. « l'un après l'autre, sans jamais se démentir : « qu'il n'était pas étonnant qu'il prit part à la « victoire des Romains, lui qui avait attaché « son sort au leur, et avait résolu de parta-« ger avec eux la bonne et la mauvaise for-« tune : qu'il devait se contenter de remercier « les dieux de la victoire de ses alliés dans son « palais; que son fils le feralt à Rome en son a nom: qu'il était inutile pour lui d'entre-« prendre nn si long voyage, et que l'Intérêt « même du peuple romain demandait qu'il ne « sorttt point de son royaume et ne s'éloignât « point de l'Afrique, »

Quelque temps après son départ , le sénat reçut des lettres qui lui apprenaient qu'un autre fils de Masinissa, nommé Misagène, ayant été congédié par l'au Emile, et rameannt sa (De trat. lib. 1, s. 28.)

cavalerie en Afrique, avait êté attaqué sur la mer Adristique d'une tempéte qui avait dispersé sa flotte et l'avait porté lui-même, avec trois de ses visseaux, à Brandaue, oû il était reaté maiste. On lui envoya le questenr Le Sécritions, qui fact foragé de la louer un hétel tous les secours dont il aurait besoin, et de lui préparer des visseaux pour le conduire strement en Afrique lorsqu'il aurait recouvré sa santé.

lui préparer des vaisseaux pour le conduire strement en Afrique lorsqu'il aurait recouvré sa santé. Cette même année, les censeurs Ti. Sempronius Gracchns et Claudius Pulcher réglérent ensemble de concert une affaire sur laquelle ils avaient longtemps disputé sans pouvoir s'accorder entre eux. Elle regardait les affranchis, qui, après avoir été par deux fois rangés à part dans quatre tribus qu'on appelait les tribus de la ville, s'étaient une troisième fois répandus dans les autres tribus, Ces tribus de la ville, urbana, étaient les moins bonorables, ne contensnt que les gens de métier et les ouvriers de Rome : au lieu que celles de la campagne, rustica, étaient composées de citoyens plus considérables, qui possédaient des fonds à la campagne, où plusieurs étaient établis, et où d'autres allaient souvent. Après de longues contestations, les censeurs convincent de rejeter tous les affranchis dans une des quatre tribus de la ville, nommée Esquiline, ordonnant que désormais ils ne porteraient leurs suffrages que dans cette unique tribu. Cet arrangement fit beaucoup d'honneur aux ceuseurs dans le sénat. Cicéron l'attribue à Gracchus seul , qui réellement y eut la plus grande part; et il nous donne une grande idée de la sagesse et de l'importance de ce règlement. « Nous avons ac-« tuellement bien de la peine\*, fait-il dire à « Scévola, à maintenir notre gouvernement « dans un état tolérable. Mais, si Gracchus « n'avait pas renfermé les affrauchis dans les « seules tribus de la ville, il y a longtemps « que la république serait entiérement per-« due. »

<sup>1</sup> « Atque is (Ti. Gracchus )..... libertinos in urbanas « Iribus Iransinii: quod nisi Tecissel, rempublicam, « quam nunc vis lenemus, jamdiù nullem baberemus. » ( De Crat. lib. 1, n. 28.). Q. ÆLIUS PÆTUS 1. M. JUNIUS PENNUS.

Entre les diverses ambassades des rois et des peuples, qui venaient à Rome depuis la victoire remportée sur Persée, Attale attira sur lui, plus que tous les autres, les regards et l'attention des Romaius\*. Il venait, au nom de sou frère Eumène, les féliciter sur leur victoire récente, et de plus implorer leurs secours contre les Gaulois de l'Asie, qui avaient fait de grands rayages dons les états du roi de Pergame, Il fut recu à Rome avec toutes les marques de distinction et d'amitié que devait attendre un prince qui avait fait preuve, dans la guerre de Macédoine, d'un attachement constant et d'une fidélité au-dessus de tout soupçon.

Les honneurs extraordinaires que l'on rendit à Attale3, dont il ne pénétrait pas la véritable raison, le flattérent extrêmement: et en conséquence il ouvrit les oreilles à des propositions qui, dans d'autres eireonstances, lui auraient tout d'un coup fait horreur.

La plupart des Romains n'avaient plus ni estime ni affection pour Eumène. Ses négociations scerètes avec Persée, dont ils avaient été avertis, leur faisaient croire que ce prince n'avait pas été de bonne foi dans leur parti, et qu'il ne s'était abstenu de se déclarer contre eux que faute d'occasion. Pleins de ces préventions, quelques Romaius des plus distingués, dans les entretiens particuliers qu'ils eurent avec Attale, lui firent entendre a que « les jugements que l'on faisait à Rome de « lui et de son frère étaient bien différents : « que, pour lui , il y était regardé comme le « véritable ami des Romains, et Eumène au « contraire comme un allié qui n'avait été « fidèle ni à eux ni à Persée ; qu'il était èga-« lement assuré d'obtenir ce qu'il demanderait « pour lui-même, et ce qu'il demanderait « coutre Eumène, tous les sénateurs étant

« disposés à lui aecorder au moins la moitié du royaume de son frère ; qu'il devait done, « quand il paraîtrait devant le sénat, s'arrê-

4 An. R. 585; av. J. C. 167. \$ Liv. lib. 65, cap. 19, 20. - Polyb. Leg. pag. 93.

a Liv. lib. 45, cap. 19, 10.

« ter uniquement sur cette demande, et no « parier que de ses propres intérêts, sans « faire mention du sujet pour lequel son frère « l'avait envoyé, » Quelle proposition faite à un frère contre son frère et son roi! Ces traits d'une politique intéressée, qui prenait alors le dessus chez les Romains, doivent nous servir de elef pour expliquer leur conduite en d'autres occasions où ils se cachent avec plus de soin.

La tentation était délicale pour un prince qui ne manquait point sans doute d'ambition, età qui l'oceasion de la satisfaire se présentait sans qu'il l'eût recherchée. Il écouta donc ees mauvais conseils, d'autant plus qu'ils lui étaient donnés par quelques-uns des principaux de Rome qui étaieut en réputation de sagesse et de probité. Il leur promit qu'il demanderait dans le sénat qu'on lui donnat une partie du royaume de son frère.

Attale avait auprès de lui un médeciu, nommé Stratius, qu'Eumène avait envoyé avec lui à Rome pour éclairer sa conduite, et pour le rappeler par de sages avis à son devoir, s'il venait à s'en écarter. Stratius avait de l'esprit, de la pénétration, et des maniéres insiauantes et propres à persuader. Ayant ou pressenti ou connu par Attale même le dessein qu'on lui avait inspiré, il profita de quelques moments favorables pour lui faire de judicieuses remontrances. Il lui représenta « que le royaume de Pergame, faible par « lui-même, et tout récemment établi, n'a-« vait subsisté et ne s'était accru que par « l'union et la bonne intelligence des frères « qui en étaient possesseurs : qu'un seul d'en-« tre eux à la vérité avait le nom de roi et « portait le diadème, mais que tous régnaient « véritablement: qu'Eumène n'ayant point « d'enfaats mâles ( car on ne connaissait point « encore un fils qu'il avait, et qui régna dans « la suite), il ne pourrait laisser soa trôue « qu'à celui de ses frères qui le suivait immé-

« nelle ce qui devait bientôt lui arriver par

<sup>«</sup> diatement: qu'ainsi le droit d'Attale à la « succession du royaume était incontestable ; « et que, vu l'âge et les infirmités de son « frère, le temps de lui succéder ne pouvait « pas être fort éloigné. Pourquoi prévenir et « håter par une eutreprise injuste et crimi-

une voie naturelle et légitime? Songerait-il
 à parlager le royaume avec son frère, ou à le lui ravir entièrement? que s'il n'en avoit
 qu'une partie, tous deux, affaiblis par ce
 narlage, et exposés aux insultes de leurs

« qu uno partie, tous deux, anianns par ce partage, et exposés aux insulles de leurs « voisins, pourraient bientôt en être également dépouillés. S'il prétendait régner « seul, que deviendrait son frère alué? Le « rédulrait-il à vivre en homme privé? ou « l'enverrait-len ex sil a son âge, et malgré

« l'enverrait-il en exil à son âge, et malgré « ses infirmités? ou enfin lo ferait-il mourir; « qu'il ne doutait point que de telles pensées « ne lul fissent horreur : que, pour ne point « parler de ce qu'on lit dans les fables de la « fin tragique des discordes fraternelles,

« l'exemple tont récent de Persée devait bien « le frapper ; que ce malheureux prince , qui « avait répandu lo sang de son frère pour « s'assurer le sceptre, poursuivi par la ven-« geauce divine , venait de déposer ce même

« sceptre aux pieds de son vainqueur dans le « temple de Samothrace, comme sous les « yeux et par l'ordre des dieux qui y prési-« dent: témoins et vengeurs de son erime : « que ceux-là même qui sollicitaient l'ambi-

« tion d'Attale, plus par haiue pour Eumène « que par amilié pour lui, loueraient sa mo-« dération et son bon cœur, s'il demeurait « fidèle à son frère jusqu'au bout. »

De quel prix, dans une occasion pareille. doit paraître un ami sincère, prudent et désintéressé! quel bonheur a un prince de donner à ceux qui l'approchent la liberté de lui parler avec force, et d'être connu d'eux sur ce pied! Les sages représentations de Stratius firent leur effet sur l'esprit d'Attale. Ce princo. ayant été introduit dans le sénat, sans parler contre son frère, et sans demander qu'on partageat le royaume de Pergame, se contenta de féliciter le sénat au nom d'Eumène et de ses frères sur la victoire qui venait de terminer la guerre de Macédoine. Il exposa modestement les services qu'il avait rendus dans cette guerre. Il pria qu'on envoyat des ambassadeurs ponr réprimer l'insolence des Gaulois qui ravageaient les terres dépendantes de

Pergame, et pour faire cesser les hostilités

de ces barbares. Il finit par demander pour

lui en particulier l'investiture d'Enus et de

Maronée, villes de Thrace, qui avaient été

conquises par Philippe, père de Persé, et lui avaient été contestées par Eumène.

Le sénat, s'imaginant qu'Attale demanderait une seconde audience pour parler en particulier de ses prétentions sur une partie du royanme de son frère, promit qu'il enverrait des ambassadeurs, et fit au prince les présents accoutumés. Il lui promit encore de le mettre en possession des deux villes qu'il avait demandées. Mais, quand on sut qu'il était parti de Rome, le sénat, piqué de voir qu'il n'avait rien fait de ce qu'on attendait de lui, et ne pouvant s'en venger d'une autre manière, révoqua la promesse qui le regardait personnellement, et, avant que le prince fut hors d'Italie, déclara Enus et Maronée villes libres et indépendantes. On envoya cependant vers les Gaulois une ambassade: on ne sait point de quels ordres elle fut chargée. La politique romaine se dévoile encore ici

pleinement, et cela d'une manière qui couvre de honte, non quelques particuliers, mais le sénat entier, à qui Polybe attribue la basse et indigne vengeance dont il punit la louable fidélité d'Attale à l'égard de son frère, et le refus qu'il fit de le trahir par une aussi noire perfidie que celle qu'on lui conscillait. Tite-Live, admirateur outre des Romains, ne fait aucune mention de cette dernière circonstance, capable en effet de les décrier dans l'esprit de tout-lecteur impartial; et il finit ce récit en disant : « Attale recut à Rome , tant a qu'il v fut, et lorsqu'il en sortit, tous les « présents et tous les honneurs que le sénat « et le peuple romain ont coutume d'accorder « à ceux qu'ils estiment le plus, » Une telle omission n'est pas une petite faute pour un historien1, dont le principal devoir est, premièrement, de n'oser jamais rien avancer de faux, et, en second lien, d'oser dire tout ce

qui est vrai; en un mot d'éviler jusqu'au soupçon de rien donner, soit à la faveur do personne, soit à la haine. Les Rhodlens parurent ensuite sur la scène \*.

<sup>1 «</sup> Prima est historiæ lex , ne quid faist dicere au-« dest , deinde, ne quid veri non sudest : ne qua suspicio « gratie ali in scribendo , ne qua simultatis. » ( Csc. de

Orat. lib. 2, n. 02. )

\* Liv. lib. 45, cap. 20-25. — Polyb. Leg., pag. 93, 99, 100 ct 104.

Pleius d'inquiétudes, ils avaient envoyé coup sur coup deux ambassades à Rome, Mais le senat refusa d'abord de les entendre, comme s'étant rendus par leur conduite indigues de cet honneur, et l'on parlait même de leur déclarer la guerre. Enfin, après de grandes inatances, ayant obteuu d'être admis à l'audience du sénat, ils y parurent comme suppliants, revêtus d'habits lugubres, et le visage baigné de larmes. Astimède porta la parole, et, avec tout l'apoarcil de la plus vive et la plus humble douleur, prit la défense de sa patrie infortunée, « Il se donna bieu de garde de paraltre « d'abord la vouloir justifier . Il reconunt « qu'elle s'était justement attiré le colère du « penple romain : il avoua les fautes qu'elle « avait commises; il ne dissimula pas le tort « que leur ponvait faire cette indiscrète am-« bassade, que l'insolente fierté de l'orateur « qui portait la parole avait rendue encore « plus criminelle. Mais il pria le sénat de « mettre de la différence entre le corps entier « de la nation, et quelques particuliers désa-« voués qu'elle était prête à leur livrer. Il « représenta qu'il n'y avait point de républi-« que, point de ville qui ne renfermât dans « son sein quelques citovens insensés et « furieux : qu'après tout on ne lui objectsit « d'autres crimes que des paroles, folles à la « vérité, téméraires, extravagantes (il avousit « que c'était le carartère et le défaut de sa nation), mais dont les personnes sages font a ordinairement peu de cas, et qu'elles ne pu-« nissent pas avec la dernièro rigueur, non « plus que Jupiter no lance point sa foudre « contre tous ceux qui parlent de lui peu res-« pectneusement. On regarde, ajouta-t-il, la « neutralité que nous avons gardée dans la « dernière guerre comme une prenve certaine « de notre mauvaise volonté à votre égard. « Y a-t-ll quelque tribunal au monde où « l'intention <sup>2</sup>, quand elle est sans effet, soit « punie comme l'action même? Mais je veux

« cette intention, et le grand nombre parmi « uous en est innocent. En supposant même « que cette neutralité et cette inaction nous « reudent tous coupables, nos services reels « dans les deux guerres précédentes ne doi-« vent-ils être comptés pour rien, et ne peu-« vent-ils pas convrir l'omission qu'on nous « impute par rapport à la dernière? Que Phi-« lippe, Antiochus et Persée soient comptés « dans notre cause pour trois suffrages : les « dcux premiers seront certainement pour « nous, et nous donneront gain de cause; et « le troisième, tout au plus et à la rigueur, « paraîtra douteux et incertain, Pouvez-vous, « dans cet état, porter un arrêt de mort con-« tre Rhodes? car votre sentence va décider α si elle subsistera encore, ou si elle sera en-« tièrement détruite. Vous êtes les maîtres « de nous déclarer la guerre, mais vous ne « pourrez pas nous la faire; car aucun des « Rhodiens ne prendra les armes pour se dé-« fendre. Si vous per évèrez dans votre colère. « nous vous demanderons le temps d'aller « rendre compte à Rhodes de notre funeste « ambassade : et dans le moment même, tout « ce qu'il y a dans la ville d'hommes, de fem-« mes, en général de personnes libres, nous a nous embarquerons avec tous nos biens et « tous nos effets : abandonmant nos dieux « pénates, publics et particuliers, nous vien-« drons à Rome; et, après avoir jeté à vos « pieds tout notre or et tout notre argent. « nous sommes résolus de nous livrer tous à votre discrétion. Nons souffrirons ici sous vos « yeux tout ce que vous nous ordonnerez de « souffrir. Si Rhodes est condamnée au pillage « et au feu, du moins le spectacle de son dés-« astre nous sera épargué. Vous pouvez par « votre sentence nous déclarer ennemis ; mais « une voix secrète, sortie du fond de notre a cœur, porte un jugement tout contraire; et a quelque hostilité que vous exerciez contre « les Rhodiens, yous ne trouverez en eux que « des amis et des serviteurs, » Après ce discours les députés se prosterné-

« excés : au moius le châtiment no peut tom-

« ber avec justice que sur ceux qui ont eu

1 Liv. lib. 45, cap 20, 25.

rent tons par terre, et, tenant des branchea d'oliviers, ils tendaient les mains vers les sénateurs pour leur demander la paix, Quand

<sup>«</sup> que vous poussiex la sévérité jusqu'à cet \* a Neque moribus, neque legibus ullius civitatis ita a comparatum esse, ut , si quis vellet inimicum perire, si a nibil fecerit quo ld fiat, capitis damnetur. » ( Ltv. )

<sup>3</sup> Liv. lib. 45, cap. 30-25.

on les eut fait sortir du sénat, on alla aux suffrages. Tous eeux qui avaient servi dans la Macédoine en qualité de consuls, ou de préteurs, ou de lieutenants généraux, et qui avaient vu de près leur sot orgueil et leur mauvaise volonté pour les Romains, leur furent très-contraires. Caton, si connu par la sévérité de son caractère, qui allait souvent iusqu'à la dureté, s'adoucit ici en faveur des Rhodiens, et parla pour eux d'une manière fort vive et fort éloquente . Tite-Live ne rapporte point son discours, parce qu'on le trouvait alors dans un ouvrage de Caton même, Intitulé des Origines, où il avait inséré ses harangues sur les affaires publiques, Nous avons parlé de cet ouvrage dans le volume précédent.

Auls-Gelle nous a conservé quelques fingments du discours de Calon, par lesquels il parali qu'il employs à peu près les mêmesticient en bain on la bas de la page ce qui m's paru le plus remarquable, pour présenter au tectur des exempse du style malle et énergique qui était le caractère de l'éloquence romaine dans ces temps anciers, o d'on était plus siteent à la force et à la roblité des profèces, à l'élègence et à l'aprefirment des profèces, à l'élègence et à l'aprefirment des

Caton commence son discours par représenter aux Romains qu'ils ne doivent pas, en conséquence de la victoire remportée snr le. roi de Macédoine, s'abandonner aux transporis d'une joie excessive. « Je sais <sup>a</sup>, dit-il, que la

« prospérité, pour l'ordinaire, inspire de l'or-« gueil et de l'insolence. C'est pourquoi le « crains que dans la délibération présente on « ne prenne une mauvaise résolution, qui at-« tire sur Rome quelque malheur, et fasse « évanouir la joie frivole à laquelle on se sera « livré. L'adversité, en domptant l'esprit, nous « rappelle à nous-mêmes et nous apprend ec « qu'il convient de faire; la prospérité, au « coutraire, nous jette comme à l'écart par la « joie qu'elle nous cause, et nous fait perdre « de vue le parti qu'une assiette d'âme tran-« quille nous laisserait apercevolr et suivre. « C'est pourquoi, messieurs, je suis absolu-« ment d'avis que nous différions de quelques « jours la décision de cette affaire, jusqu'à ce « que, revenus de l'émotion violente de notre « joie, nous nous possédions nous-mêmes, et « puissions délibérer plus mûrement... Je « crois bien que les Rhodieus auront souhaité « que les Romains n'eussent pas vaincu Per-« sée : mais ce sentiment leur est commun a avec tous les autres peuples; et ce n'a point « été l'effet de leur haine contre les Romains. « mais de l'amour de leur propre liberté. « pour laquelle ils ont un juste suiet de « craindre, s'll ne reste plus de puissance qui « soit en état de balancer la nôtre et de nous « empêcher de faire tout ce que nous vou-« drons... Au reste, les Bhodiens n'ont point « donné de secours à Persée. Tout leur crime « est. de l'aveu même de leurs plus violents « accusateurs, d'avoir songé à devenir nos « ennemis, et à se déclarer contre nous, Mais « depuis quand la seule volonté, la seule in-« tention est-elle devenue criminelle? Y a t-il

1 Liv. 11b. 45 . cap. 20 25. a Scio solere pierisque bominibus, rebus secundis « atque prolixia, animum excellere, superblam sique fero-« clam augescere alque crescere: quod mihi nune magne e cura est, quia hær res tam secunde processit, ne quie « in consulendo adversi eveniat, quod nostras secundas « res confutet ; neve hæc lætitia nimia luxuriosè evenist. « Adversa res se doment et docent quid opus sit facto ; « secundæ res fætitik transversum trudere soleni a recté « consulendo atque intelligendo. Quó majore opera edico e sundeoque, uti hae res aliquot dies proferatur, dum er « janto gaudio in potestatem nostram redeamus... Atque « ego quidem arbitror Rhodfenses noluisse uns Ita depu-« gnare uti depugnatum est , neque regem Persen vicisse. « Non Rhodtenses id modé voluére, sed multos populos ae a multas uationes idem voluluse arbitror. Atque haud scio « au pertimeorum fuerfat, qui non nostra contumelia

e cantà id sobseriat ceratire. Sed coim Id metaere, al sumo neutromo que verzennem, et quidquel laberet in decremuns, en adu hauperis notre la revintar quaincermuns, en adu hauperis notre la revintar quadratte de la revintar de la revintar de la revintar quarespectation de la revintar de la revintar de la revintar quarevintar de la revintar de la revintar de la revintar qualcia de det. hostes veloines fiert. Et quis tasefen est onc'elle qui que de los estituets, quene revent queracere voluines Tétems, opiore; sam que, qued el me
entre de la revintar de la

- « quelqu'un do nous qui voulut qu'on l'assu-« jettit à cette règle? pour moi, je ne voudrais « pas m'y soumettre !... Les Rhodiens sont
- « ficrs, dit-on. Que nous importe? Nous sied-
- « il bien de leur faire un crime d'être plus
- « flers que nous? »

Le sentiment d'un sénateur aussi grave et aussi respecté que l'était Caton empêcha qu'on ne fit la guerre contre les Rhodiens. La réponse qu'on leur rendit ne les déclarait point ennemis, mais aussi ne les traitait point en alliès, et laissait encore les choses en suspens. On leur ordonna de faire sortir les commandants qu'ils tenaient dans les villes de Lycie et de Carie. Ces provinces leur avaient été abaudonuées après la défaite d'Antiochus, et elles leurfurent ôtées dans l'occasion présente, en punition de leur infidélité. On leur ordonna aussi quelque temps après d'évacuer les villes de Caune et de Stratonicée. Ils avaient acheté la première deux cents (alents des généraux de Ptolémée, et la seconde leur avait été donnée par Antlochus et Séleucus. Lis tiraient de ces deux villes six-vingts (alents chaque année.

La réponse du sénat syant dissipé à Rhocela trainte que les Romains ne priseurles armes contre la république, fit paraitro légers tous les autres max; et c'est froriaire que l'attende de grands malhears dont on se voit d'autre de la considera de la considera de la faction de la considera de la considera de la considera de la ter-considera les Quelque durs 'que fusc-in les ordres du soital, les Rhodiens y sommirent, et les exécutièrent prompiement. Surcienda pour la présenter Jamida Théochello de la valeur de du mille pièces d'or, et de la valeur de la mille pièces d'or, et de la valeur de la présenter Jamida Thèodole.

Il cut ordro de solliciter l'alliance avec les Romains 3 : des raisons de politique avaient empèché les Rhodiens jusque-là de la demander. Cette grâce ne leur fut point alors accordée. Ils ne l'obtinrent que l'année suivante, après de longues et de vives Instances. Thérius Graccius, qui elait tout récemment rereuu d'Asie, où il avait été corvey é, en qualité de commissaire, pour en examiner l'état, leur fut d'un grand secours. Il alteta que les Rhodiens avaient ponctuellement obés aux ordres du sénat, et qu'ils avaient condamné à mort les partisans de Peraée. Après un Lémoignage si favorable, on accorda aux Rhodiens l'alliance avec la république ro-

maino. J'ai marqué dans le livre précédent que les Etoliens s'étaient présentés à Paul Emile revêtus d'habits de deuil à son retour du voyage qu'il avait fait en Grèco 1. Le suiet de leurs plaintes était que Licisque et Tisippe, toutpuissants en Etolio par le crédit des Romains, à qui ils étaient livrés, avaient environné lo senat étolien de soldats que leur avait prêtés Bébius qui commandait dans le pays pour les Romains; qu'ils avaient massacré cinq cent cinquante des principaux de la nation, dont tout le crime était d'avoir paru favorables à Persée; qu'un grand nombre d'autres avaient été envoyés en exil, et que les biens des uns et des autres avaient été donnés à leurs délateurs.

Si Paul Emile cut été seul juge dans cette affaire", il est à croire qu'il aurait rendu justicc aux Etoliens. Dans toutes les occasions où il agit de son propre mouvement, on reconnaît en lui une âme généreuse et pleine de sentiments d'humanité. Mais le conseil des commissaires se conduisait par d'autres principes. Toutes les informations qui furent faites se réduisirent à savoir, non qui avait commis l'injustice ou l'avait soufferte, mais si l'on avait été pour Persée ou pour les Romains. Les meurtriers furent renvoyés absous. Les exilés n'obtinrent pas plus de justice que les morts. Bébius seul fut condamné, pour avoir prété son ministère à cette sanglante exécution. Mais pourquoi le condamner, si elle était juste? et si elle ne l'était pas, pourquoi renvoyer absous ceux qui en étaient les principaux auteurs?

Ce jugement répandit la terreur parmi tous ceux qui avaient témolgné quelque attache-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. lib. 45, cap. 25,

Deux cent mille écus. » 200 talents (sans doute eubolques) font 770,000 fr. E. B.

Polyb. Leg. pag. 104.

<sup>1</sup> Liv. lib. 45, cap. 28.

ment pour Persée ', et augmenta extraordinairement la flerté et l'insolence des partisans de Rome. Entro les principaux de chaque ville, il y en avait de trois sortes : les uns étaient entièrement dévoués aux Romains: les autres s'attachaient à l'amitié des rois : les uns et les autres, faisant leur cour par de basses flatteries à leurs protecteurs, se rendaient puissants dans leurs villes, qu'ils tennient dans l'oppression : une troisième sorte de citoyens, opposée aux deux autres, gardait une espéce de milieu, ne prenant le parti ni des Romains ni des rots, mais dévouée à la défense des lois et de la liberté. Ces derniers . dans le fond . étaient fort estimés et aimés chacun dans leur ville; mais ils n'y avaient aucun crédit. Toutes les charges, toutes les ambassades, les distinetions et les récompenses étaient, depuis la défalte de Persée, pour ceux qui avaient snivi le parti des Romains ; et ils employaient leur crédit à perdre sans ressource ceux qui peusaigntautrement qu'eux.

Dans cette vue, its se rendirent en grand nombre de toutes les parties de la Grèco auprès des dix enmmissaires nommés par le sénat pour en régler les affaires. Ils leur firent entendre qu'outre ceux qui s'étaient déclarés ouvertement pour Persée, il v cu avait beaucoup d'autres secrètement ennemis des Romains, et qui, sous prétexte de maintenir la liberté, révoltaient contre Rome tous les esprits, et que jamais la Grêce ne demeurerait tranquillo et parfaitement soumise aux Romains, à moins qu'après avoir abattu le parti contraire, on y établit fortement l'autorité de ceux qui n'avaient à cœur que les intérêts de la république romaine. Les dix commissaires goûtérent parfaitement toutes ces réflexions, et en firent la règle de leur conduite.

Quelle jastice peut-on attendre 1 d'an tribunal où l'on est déterminé à regarder et atraiter comme crimincis tous ceux qui ne sont pas du parti romain, et à combier de toutes sortes de faveurs et de grâces ceux qui se déclareront leurs détateurs et leurs ennemhs? Voilà où conduit l'amblion de dominer : elle aveugle sur tous les devoirs et sur toutes les bienséan-

ces; et la justice quand ello devicut un obstrace aux projets que l'on a formés, est ellomen socrillèe comme tout le reste. Plus nous avançons dans l'histoire des Romains, pius nous les voyons se corrompre, et abandonner les sentiments ancients de genérosité et d'equité pour se livrer à une politique contraire à toutes te règles de la vertu. Les conséquences de ces nouvelles maximes vont se manifeater par la plus liquite et la plus criatue persecution

qu'il soit possible d'imaginer.
Le général romain, sur des ordres qu'il napprouvait pas, mais qu'il se croyait obigé d'accuter, squar reça la liste des noms de ceux qui étaient suspects. Les mands de l'Etione, de l'Acernain, de l'Epère etde la Béotie, et leur ordonns de le suivre à Rome pour s'y défendre sur les ches qui leur c'alessi insparits. On envoya sussi dans l'Asie des commissaires, pour faire des informations coutre ceux qui avaient favorisé Persée ou publiquoment on en serve.

De tous les petits états de la Grèce nul ne faisait tant d'ombrage à la république romaine que la ligue des Achéens, qui s'était jusquelà fait respecter par le nombre et la valeur de ses troupes, par l'habileté de ses généraux, et surtout par l'union qui régnait entre les villes dont elle étalt composée. Les Romains , dès longtemps jaloux d'une puissance qui pouvalt mettre obstacle à leurs desseins ambitieux. surtout si elle s'était jointe au roi de Macédoine ou à celui de Syrie, avaient travaillé eu différentes occasions à l'affaiblir eu y mettant la division; mais c'est dans la conjecture dont nous parlons ici qu'ils commencerent à agir avec une violence ouverte, et à fouler aux pieds les droits et la liberté de la république achéenne.

Après la défaite de Perrée, Callicrate, pour achever de ruiner auprès des Romains, à qui il était vendu, les partisans de la liberie, qu'il regardait comme ses ennemis, déféra nommément aut dis commissiers lous oeux qu'il soupeponnait avoir eu des liaisons avec Persee, ils ne crurent pas devoir se contenter d'écrire aux Achéens, comme lis avaient

Liv. lib. 45, cap. 31. — Pausan. in Achaic, pag. 416, 517.

<sup>1</sup> Liv. lib. 15, cap. 31.

fait aus autres peuples, pour leur ordonner d'envoyer à Rome ceus de leurs citopens qui étaient secusés d'avoir favorisé Persée, mais is députérent deux d'entre eus pour alter en personne déclarer cet outroir à la lique. Deux raisons portirent de nu ser aissi: la première était la crainte que les Achéens, qui étisent for jaioux de leur libert et pétens de courage, ne refussassent d'oblér à de simples lettres qui et au aureient décrine, et que California et deur vie dons l'assemblée; la seconde, c'est leur vie dons l'assemblée; la seconde, c'est que dans les papiers de Prasée on a'vait rien trouvé de convaincant contre les Achéens detenur les constituents de la perdre.

Les deux commissaires envoyés en Achate étaient C. Claudins et Cn. Domitius Alienobarbus. L'un d'eux , plus vendu à l'injustice que l'autre (Pausanias, qui nous a conservé ce détail, ne le nomme point), se plaignit dans l'assemblée que plusieurs des plus puissants de la ligue avaient soutenu Persée contre les Romains, et demanda qu'on les condamnât à mort ; après quoi il les nommerait, Cette proposition révolta toute l'assemblee. On se récria de toutes parts qu'il était inoui qu'on eût jamais condamné des personnes avant qu'elles eussent été dénoncées, et on le pressa de désigner les coupables. Forcé ainsi de s'expliquer, il répondit, à la suggestion de Callicrate, que tous ceux qui avaicat été en charge et avaient commandé les armées, s'étaient rendus coupables de ce erime. Alors Xénon, qui était fort considéré parmi les Achéens , s'étant levé , parla ainsi : Je suis du nombre de ceux qui ont été préteurs, et j'ai commandé les armées. Je proteste que je n'ai jamais agi en rien contre les intérets des Romains, et je m'offre à le prouver, soit ici dans l'assemblée des Achéens, soit à Rome devant le senat. Le Romain saisit cette dernière parole comme favorable à ses desseins, et ordonna que tous ceux que Callicrate lui avait dénoncés en particulier, et il les nomma, seraient envoyés à Rome pour s'y justifier.

Ce fut une désolation extrême dans toute l'assenblée. Jamais on n'avait rien vu de pareil, non pas même sous Philippe, ni sous Alexandre son fils. Quoique tout puissants, ils ne s'avisaient point de faire veuir en Ma-

cédoine ceux qui leur étaient contraires. Il y avait dans la Grèce des tribunoux réglés, où les affaires des Grecs se décidaient sulvant toutes les formalités prescrites par les lois. Ces princes laissaient le jugement de pareilles affaires au eouseil des amphietyons, leurs juges naturels. Les Romains n'en usèrent pas de la sorte Par une entreprise qu'on peut appoler tyraunique, ils firent enlever et conduire à Rome plus de mille citovens des plus considérables de la ligue achéenne. Callicrate dovint plus que jamais un objet d'horreur et d'exécration à tous les Achéens On fuyait sa présence et sa rencoutre comme d'un lufàme traltre, et personne ne se baignait dans les bains publics après lui qu'on a'en cut fait vider topte l'eau.

Polybe , le célébre historien , était-du nombre de ces accusés. Quand ils furent arrivés à Rome, le sénat, sans les entendre, sans examiner leur cause, sans observer nucane formalité de justice, supposant sans aucun fondement, et contre la notoriété publique, qu'ils avaient été ouis et condamnés dans l'assemblée des Achéens , les relègus dans l'Etrurie , où ils demeurèrent dispersés dans différentes villes. Polybe fut traité avec moins de rigueur. Les deux fils de Paul Emile, Fabius et Scipion, obtinrent pour lui la permission de demeurer à Rome, Ce service qu'ils rendaient à Polybe leur fut bien utile à eux-mêmes, comme je le marquerai bientôt; mais je creis devoir raconter tout de suite ce qui regarde le triste état de ces baunis.

Les Acheus, extrémement surpris et affisés du sort de fours comparioles, éépudérent à Bome pour demander qu'il pils au séant d'entrer eu conneissance de leur cause. On leur réponsit qu'elle était finie, et que étaient eu-mêmes qui l'avaient jugée!. Sur cette réponse, les Achéens remoyérent les mêmes que peut les mêmes que le l'était à la ur téte) pour protesier encore devant les séniteurs que jamais les accusés n'avaient dés entendes dans le pays, et que jamais les accusés n'avaient d'en interded dans le pays, et que jamais les accusés n'avaient d'en interded dans le pays, et que jamais les accusés n'avaient d'en site de l'entendes dans le pays, et que jamais leur de jamais les accusés n'avaient d'un sel returne de les autres députés qui l'assur que galactif. Il espons les ordres qu'il a sait reçus,

1 Polyb. Leg. pag. 105.

et prie qu'on prenne enfin connaissance de l'affaire, et qu'on ne laisse pas périr des accusés sans avoir prononcé sur le crime dont on les chargeait : qu'il était à souhaiter que le sénat examinat l'affaire par lui-même et fit connattre les coupables; mais que, si ses grandes occupations ne lui laissaient pas ce loisir, il n'avait qu'à renvoyer l'affaire aux Achéens, qui en feraient justice de manière à faire sentir combien ils avaient d'aversion pour les méchants.

Rien n'était plus équitable que cette demande; aussi le sénat lut-il fort embarrassé comment il y répondrait. D'une part, il ne croyait pas qu'il lui convint de juger, car l'accusation était sans fondement ; de l'autre, renvoyer les exilés sans avoir porté de jugement, c'était condamner sa première conduite, et d'ailleurs perdre sans ressource les amis que Rome avait dans l'Achare, Le senat, pour ôter aux Grees toute espérance de recouvrer leurs exilés, et les rendre par là plus dépendants et plus soumis à ses ordres, écrivit dans l'Achaie à Callicrate, et dans les autres états aux partisans des Romains, qu'il ne lui paraissait pas qu'il fût de leur intérêt, ou de celui des peuples mêmes, que les exilés retournassent dans leur patrie. Cette réponse consterna non-sculement les exiles, mais encore tous les peuples de la Grèce, Ce fut un deuil universel. On se persuada qu'il n'y avait plus rien à espérer pour les Achéens accusés, et que leur bannissement était sans retour.

Cependant la république achéenne, après quelque intervalle, envoya de nouveaux députés, qu'elle charges de demander le retour des exilés, et surtout de Polybe et de Stratius : car la plupart des autres, et notamment les principeux, étaient morts pendant leur exil. Ces députés avaient ordre de demander cette grace en suppliants, de peur qu'en insistant sur l'innocence des bannis, ils ne parussent reprocher au sénat sou injustice. Il ne leur échappa rien dans leur harangue qui ne fût très-mesuré. Malgré cela, le sénat demeura inflexible, et prouonça qu'il s'en tenait à ce qui avait été règlé. Reconnatt-on danaune telle conduite l'ancieu séuat de Rome ?

Les Achéens, sans se rebuter, ordonnérent en différents temps plusieurs députations, qui n'eurent pas plus de succès\*. Ils avaient raison de s'adresser ainsi persévéramment au sénat en faveur de leurs compatriotes. Quand leurs instances réltérées n'auraient eu d'autre effet que de mettre l'injustice des Romains dans un plus grand jour, on ne pourrait pas les regarder comme inutiles. Mais plusieurs des sénateurs en avaient été touchés, et avaient appuvé de leur suffrage que si juste

demande. Les Achéens, en avant eu avis, crurent devoir profiter de cette favorable disposition des esprits, et ordonnèrent une dernière députstious. Il y avait déjà dix-sept ans que les Achéens étaieut bannis, et il en était mort un grand nombre. Les contestations furent vives dans le sénat, les uns voulant que ces baunis fussent renvoyés dans leur patrie et rétablis dans leurs biens, et les autres s'y opposant. Scipion Emilien, à la prière de Polybe, avait sollicité Caton en faveur des exilés. Ce grave senateur se levant pour parler à son tour : « A nous voir, dit-il, disputer tout un jour a pour savoir si quelques pauvres vieil'ards de a Grèce seront plutôt enterrés par nos fos-« soyeurs que par ceux de leur pays, ne dirait-« on pas que nous n'avons rien à faire, et que « nous cherchons à tuer le temps?» Peut être cette plaisanterie eut-elle son effet \*, ct fit-elle honte au sénat de sa longue opiniêtreté. Peutêtre aussi la politique eut-elle plus de part que la considération de la justice dans le parti que prirent les sénateurs de se-bisser enfin fiéchir. Ce fut lorsqu'ils étaient près d'entreprendre la guerre contre Carthage, qu'ils renvoyèrent ces exités. Il y a de l'apparence qu'ils étaient bien aises de donner quelque satisfaction aux Acheens dans le temps qu'ils se mettaient sur les bras d'aussi puissanta ennemis que les Carthaginois,

Polybe aurait encore souhaité qu'on les ré-

<sup>1</sup> Polyb. Leg. pag. 122.

<sup>4</sup> Polyb. Leg. pag. 129, 130.

tabilt dans les honueurs et les dignités qu'ils 8 Plut. in Cat. pag. 341. ...... Ridiculum acri

<sup>·</sup>Fortiùs ac mellus magnas pierumque secal re (HORAT.)

avaient avant leur bannissement; mais, avant | put, et l'assura « que, s'il adressait ordinaique de présenter sa requête au sénat, il crut « rement la parole à son frère, ce n'était point devoir pressentir Caton, qui lui dit en souriant : « Yous n'imitez pas , Polybe , la sa-« gesse d'Ulysse. Vous voulez rentrer dans « l'ainé, et que d'ailleura, sachant que les « l'antre du Cyclope pour quelques méchantes « deux frères pensaient de même et étaient « hardes que vous y avez laissées, » Les exilés retournérent donc dans leur patrie : mais de mille qu'ils étaient venus il-n'en restait alors qu'environ trois cents. Polybe n'usa pas de cette permission; ou, s'il s'en servit. il ne tarda pas à rejoindre Scipion, puisque, trois ans

après, il était au siège de Carthage avec lui, Scipion1, n'avant pas encore plus de dixhuit ans, s'était lié étroitement avec Polybe à son retour de Macédoine. Il y avait déjà entre eux quelque commencement de connaissance. Mais ce fut sans doute à l'occasion du service important rendu à Polybe, comme nous l'avons dit ci-dessus, par les fils de Paul Emile, que Scipion forma avec lui cette amitié, qui devint si utile à ce jeune Romain, et qui ue lul a guére moins fait d'honneur dans la postérité que toutes ses victoires. Il paratt que Polybe demeurait et mangeait avec les deux frères. Un jour que Scipion se trouva seul avec lui, il lui ouvrit son cœur avec une pleine effusion, et se plaignit, mais d'une manière douce et tendre, de ce que Polybe, dans les conversatious qu'on avait à table, adressait toujours la parole à son frère Fabius. |« Je « sens bien , lui dit-il , que cette Indifférence « pour moi vient de la pensée où vous étes, a comme tous nos citoyens, que je suis un

« jeune homme inappliqué, et qui u'al rien « du goût qui règne aujourd'hui dans Romel, « parce qu'on ne voit pas que je m'attache « aux exercices du barreau et que 10 cultive

« le talent de la parole, Mais comment le fe-« ral-je? (In me dit perpétuellement que ce « n'est point un erateur que l'on attend de « la maison des Scipions, mais un général

« d'armée. Je vous avoue , pardounez-moi la « franchise avec laquelle je vous parle, que « votre ludifférence pour moi me touche et

a m'afflige sensiblement, » Polybe, surpris de ce discours, auquel il ne s'attendait point, le cousola du mieux qu'il

1 Polyb, apad, Vales, pag. 149, 150.

« fort unis, il avait cru que parler à l'un « c'était parler à l'autre. Au reste, ajouta-« 1-il, je m'offre de tout mon cœur à votre ser-« vice, et vous pouvez disposer absolument « de moi. Par rapport aux sciences, de l'étude « desquelles on vous occupe actuellement, « yous trouverez assez de secours dans ce « grand nombre de savants qui viennent tous « les tours de Grèce à Rome : mais pour le « métier de la guerre, qui est propiement « votre profession aussi bien que votre pas-« sion, je ponrrai vous être de quelque utilité». Alors Scipion, lui prenant les mains et les serrant avec les siennes ; « Oh ! dit-il , quand « verrai-je cet heureux jour où , libre de tout « autre engagement, et vivant avec moi, vous « voudrez bien vous appliquer à me former « l'esprit et le cœur ? C'est alors que je me « croirai véritablement digne de mes ancêa tres. » Depuis ce temps-là, Polybe, charmé et attendri de voir dans un jeune homme de si nobles seutiments, s'attacha particulièrement à lui. Scipion, de son côté, ne pouvait le auitter : son grand plaisir était de s'entretenir avec lui : il le respectait comme un père, et Polybe le chérissait comme son fila. La suite nous montrera combien Scipion profita des conversations et des avis d'un si précieux ami; trésor inestimable pour de jeunes seigneurs, quand ils sout assez heureux pour trouver à l'acquérir, et assez sensés pour ett connaître tout le prix !

« du tout faute d'estime ou d'affection pour

« lui, mais uniquement parce que Fabius était

Prusias, roi de Bithynie, étant venu à Rome pour faire au sénat et au peuple des compliments de conjouissance sur l'heureux succès de la guerre enntre Persée, y déshonora la majesté royale par ses basses flatterics, qui allérent jusqu'à l'impiété. De longue main il était fait à ce style : et lorsque des ambassadeurs romains lui avaient été envoyés, il avait été au-devant d'eux, la tête rasée, et avec le bonnet d'affranchi, habillé et chaussé à la romaine; puis, saluant les députés; « Vous « vovez , leur avait-il dit , un de vos affrana chis, prêt à faire tout ce qu'il vous plaira. « et à se conformer entièrement à tout ce qui a se pratique chez vous. a Il ne démentit pas cette lassesse de sentiments lorsqu'il vint luimême à Rome. A son entrée dans le sénat, il se tiut près de la porte , les mains abattues . vis-à-vis les sénateurs, qui demeurèrent assis: il se prosterna et baisa le scuil. Ensuite, s'adressant à l'assemblée , il s'écria : Je vous salue, dieux sauveurs. Le reste de son discours répondit à ce prélude. Polybe dit au'il aurait honte de le rapporter. Prusias finit en demandant a que le peuple romain renouvea lât avec lui l'alliance, et qu'il lui accordat a certain territoire conquis sur Antiochus, a dont les Gaulois s'étaient emparés sans que a personne le leur cut donné. Enfin il re-« commanda au sénat son fils Nicoméde. » Tont lui fut accordé : on nomma seulement des commissaires pour examiner l'état du territoire en question, et s'assurer s'il avait appartenu à Antiochus, auquel cas le peuple ro-

Tite-Live, dans le récil qu'il fait de cette audience, omet les bassesses rampantes de Prusias, dont Il dit que les historiens romains ne parlaient point. Il se contente d'indiquer à la fin une partie de ce qu'en avait dit Polybe. Il avait quelque raison : car ces basses-ses, si elles sont réciles, déshonorent du moins autant le sénat qui les souffrait que le prince qui

main le donnait volontiers à Prusias,

les faisait. Ici finit ce qui nous reste de Tite-Live. Son histoire romaine, contenue en cent quarante ou cent quarante-deux livres, s'étendait depuis la fondation de Rome jusqu'à la mort et aux funérailles de Drusus, qui tombe en l'an de Rome 743, et renfermait par conséquent ce même nombre d'années. De ces cent quarante-deux livres il n'en est parvenu jusqu'à nous, comme je l'ai déjà observé ailleurs, que trente-cinq, dont quelques-uns même ne sont point eutiers. Ce n'est pas la quatrième partie de l'ouvrage. Quelle perte pour la république littéraire! Mon histoire. dans la suite, s'en sentira bieu. Je ne dois pas m'étonner que jusqu'icl elle n'ait pas tout à fait déplu au public. Les beautés de Tite-Live, qui ont fait l'admiration de Rome dans uu temps où le bon goût avait été porlé à une souverine perfection, et qui depuis ont éde généralement admirés dans tous les sécles généralement admirés dans tous les sécles suivants; ces mêmes beautés, quolque beaucomp affishibles dans une langue étrangère, ont da avoir quelque succès, surtout dans un sécle comme le nôtre, qui a eu et qui conserve encore tant de rapport avec celni d'Auguels. Plustraque, qui sera maintenant mon principal guile, me consolera un peu de la perte que je fast de tite-Live.

Je ferai dans la suite beaucoup d'usage des suppléments de Freinshemius. On peut voir ce que j'ai dit ailleurs de cet excellent ouvrage.

rengois, malgré l secours que pourroit me foutir el lea noteces el ten modernes, il so trouvera de l'emps en temps des années stériles, et qui fourriorot peu de maifere, il se trouvera des faits dout il ne sera pas aisé d'assigner la date précise. Aisas i, en pourrai pas toujours ranger mon histoire par années avecsigner la date précise. Aisas i, en pourrai pas toujours ranger mon histoire par années avecdents. Je ferai pourtant en sorte d'éviter la même caractifue que dans les ilverse précèdents. Je ferai pourtant en sorte d'éviter la confusion et s'ans décreminée toujours, paischaque fait s'est passé, je lierai ensemble ceur qui auroit du rapport les uns aux autres.

SIL - DIVERSES AMBASSADES A ROME LE SÉNAT IMAGINE UN DÉTOUR POUR EMPÉCHER EUMENS DE VENIR A HOME. PRUSIAS, PAR SES AMBASSADRUES, ACCUSE ECHENE DEVANT LE SÉNAT. ATTALE ET ATHÉNÉE JUSTIFIENT LEUR FRERE EUMENE. CON-DESTE IMPREDENTE DE SCLPICIES EN ASIE CONTRE EUMENE. ALLIANCE RENOUVELÉE AVEC ÁRIABATHE PHILOPATON. CENSURE DE PAUL EMPLE ET DE MAR-CIUS PHILIPPUS. HORLOGE, TROUBLES EN STRIE APRÈS LA MORT D'ANTIQUEUS EPRIPHANE. DÉMÉ-TRIUS DEMANDS INUTIESMENT AU SÉNAT LA PERMIS-SIDN OR RETOURNER BY SYRIE. MECETER D'OCTA-VIUS. DÉMÉTRIUS SE SAUVE DE ROME, ABBIVE EX STRIE, ET EST GÉNÉRALEMENT RECONNU POUR ROS. MALADIE ET MORT DE PAUL EMILE : SES FUNÉBAIL-LES : SON ÉLOGE. AMOUR RY ESTIMB DE LA PAUVREYÉ DANS TURERON BY DANS SA PERME, PILLE DE PAUL EMILE, GÉNÉREUX ET NOBLE USAGE QUE SCIPION EMILIEN, PLS DE PAUL EMILE, PAIT DE SES RICHESSES EN PLUSIEURS OCCASIONS. TURÉRON COMPARÉ AVRO SCIPION EMILIEN. NASICA ORTIENT DU PEUPLE LA DÉMOLITION D'UN THÉATRE DÉJA RIEN AVANCÉ. Affaires de Rome. Décant pour Chassen on Rome Les PHILOSOPHES ET LES BUÉTEURS. AMBASSADES DE CARNEADE A ROME, DEUX CONSULS SE DÉMETTENT

FOUR EN DÉVACT DE FORMALITÉ ESLIGISCESE DANS LECE ÉLECTION. TRIBES DE PECPLE PUSI POCE ATOIE MANQUE DE RESPECT AU GRAND PONTIFE. GUEFFES CONTRE LES BALMATES ET CONTRE QUELQUES PEU-PLES LIGURIENS. LES DALMATES SONT VAINCES PAR FIGURES BY PAR NASICA. LES MARSERLAIS SONT VEN-GÉS PARLES ROMAINS DES CRISIENS ET DES DÉCÉA-TES. Affaires de Macédoine. Anduiscus, qui se bi-SAIT FILS DE PERSÉE, S'REPARE DE LA MACÉDOINE. ENPIN IL EST VAINCE, PERS ET ENVOYÉ A ROME. BETT ROUVEAUX IMPOSTRUES S'ÉLÉVENT EN MACÉDOINE, BY SONT VALVOUS

M. CLAUDIUS 4. C. SULPICIES.

Nous avons déjà observé que depuis la défaite de Persée il venait tous les jours à Rome de nouvelles ambassades, soit pour féliciter les Romains sur cette victoire, soit pour se justifier ou s'excuser sur l'attachement que l'on avait paru avoir pour ce prince, soit enfin pour porter quelques plaintes devant le sénal.

A peine Prusias était-il partl, qu'on apprit qu'Eumène était sur le point d'arriver en Italie '. Cette nouvelle jeta le sénat dans l'embarras. Ce prince, dans la guerre contre Persée, s'était conduit de sorte qu'on ne pouvait le regarder ni comme ami, ni comme enucmi. On avait contre lui de violents soupcons, non des preuves certaines. L'admettre à l'audience, c'était le déclarer innocent; le condamner comme coupable, c'était se mettre dans la nécessité de lui faire la guerre, et annoncer comme à haute voix qu'ils avaient manqué de prudence en comblant de biens et d'honneurs un prince dout ils avaient peu connu le caractère. Pour éviter ces inconvénients, le sénat rendit une ordonnance par Inquelle il défendit à tous les rois de venir à Rome; et il fit signifier cette or l'onnance an roi de Pergame, qui n'eut pas de peinc à en comprendre le sens. Il retourna donc dans ses états.

Cet affront donna du courage à ses ennemis, et refroidit l'affection de ses alliés3. Prusias envoya contre lui un ambassadeur à Rome,

pour se plaindre des irruptions qu'il faisait dans la Bithynie. Il ajoutait que ce prince avait des intelligences secrètes avec Antiochus, qu'il maltraitait tous ceux qui paraissaient favorables aux Romains, et qu'en particulier if vexait les Gallo-Grees ses voisins, n'observant point à ieur égard les ordonnances du sénat. Cenx-ci avaient aussi envoyé à Rome des députés pour y porter leurs plaintes, qu'ils réitérèrent dans la suite plusieurs fois. aussi bien que Prusias. Le sénat ne se déclara point encore. Il se contenta d'aider et de sontenir sous main les Gallo-Grecs en tout ce qu'il put, sans faire d'injustice manifeste à Eumène.

Le roi de Pergame ', à qui l'entrée dans Rome était interdite, y envoya Attale et Athénée, ses frères, pour répondre aux accasations dont on le chargeait. L'apologie qu'ils firent parut réfuter solidement toutes les plaintes qu'on avait portées contre le roi : et l'on en fut si sati-fait, qu'on les renvova en Asie comblés d'honneurs et de présents, Cependant ils n'effacèrent pas entièrement les préjugés où l'on était contre leur frère. On ne ponvait se persuader qu'il n'y eût point d'intelligence et de complot formé entre lui et le roi de Syrie, Et quoique Ti. Gracchus, envoyé neu auparavant en Asie pour reconnaître les dispositions des rols et des peuples à l'égant de Rome, eut rendu un compte favorable de la conduite de ces denx princes, qui l'avaient accablé de témoignages de politesse et de respect, le sénat dépêcha de nonveau Sulpicius Gallus, qui n'était plus consul déjà depuis plus d'une année, et Manius Sergius, avec ordre d'approfondir les choses et d'examiner enrieusement les démarches d'Eumène et d'Antiochus.

Sulpicius se conduisit dans cette commission d'une manière très-imprudente . C'était un esprit vain, qui aimait le bruit, et qui cherchait à faire de l'éclat en bravant Eumène. Ogand il fut arrivé en Asie, ii fit afficher dans toutes les villes que ceux qui auraient à se plaindre de ee prince vinssent le tropver à Sardes, Et là, pendant dix jours, il écouta

<sup>4</sup> An. R. 586; av. J. C. 166 2 Polyb, Leg. pag. 97.

<sup>3</sup> Polyb. Leg. peg. 104,

Polyb. Leg. pag. 106.

<sup>\*</sup> Polyb. in Excerpt. Vales. 115.

tranquillement toutes les accusations qu'on voulut former contre Eumène : liberté qui réveilla tous les mécontents, et uuvrit la porte à toutes sortes de calomnies.

Vers ce même temps-là mourut Ariarathe, roi de Cappadoce, dont Eumène avait épousé la sœur. Son lils Ariarathe, surnummé Philopator, lui succéda 4. Le père avait projeté, quand son fils fut en age, de lui céder son royaume; mais le jenne prince ne voulut jamais y consentir : c'est ce qui lui fit donner le surnom de Philopator, c'est à-dire amateur de son pere. Action bien louable dans un siècle où c'était une chose commune de s'élever au trône par des parricides! Dès que le jeune Ariarathe fut devenu roi , il envova des députés à Rome pour demander le renouvellement de l'alliance que son père avait eue avec les Romains : ce qui lui fot accordé avec de grands témoignago d'estime et de bicuveillance. Le sénat était prévenu favorablement pour ces princes, en consequence du rapport que Ti. Gracchus avait fait de leurs disposttions, à son retour de l'ambassade dont nous avons parlé plus haut.

Je passe plusieurs plaintes respectives des rois de Pergame, de Bithynie, de Cappadoce, aussi bien que diverses ambassades de part et d'autre à Rome. J'en ai parlé dans le tome 11 de l'Histoire Ancienne. Dans la clôture qui se fit du dénombrement.

l'an de Rome 588, par les censeurs Paul Emile et Marcius Philippus, il se trouva trois cent trente-sept mille quatre cent cinquante-deux cituyens 1.

On substitua à Rome un nouveau cadran solaire en la place de l'ancien, qui avait été mis près de la tribune aux harangues cent ans auparavant'. J'en ai parlé tome I. page 577.

Je réserve à indiquer ailleurs quelques lois portées vers ce temps-ci contre le luxe de la

Les faits que nous venons de rapporter remplissent trois auuées, 586, 587, 588, et partie de 589.

- ! Polyb, leg. pag. 109.
- Plut, in Fmit. Paul.
- 4 Plin. jab. 7, cap. 60.

- TI. SEMPRONIUS GRACCHUS, III. M. JUVENCIUS THALNA.
- La mort d'Antiochus Epiphane\*, arrivée l'année précédente, donna lieu à de grands troubles en Syrie. Antiochus Eupator, son

fils, âgé seulement de neuf ans, lui avait succédé sous la tutelle de Lysias. Mais Démètrius, fils de Sélencus Philopator, qui était actuellement en otage à Rome, prétendait que la couronne lui appartenait. H demanda donc an sénat de lui laisser la liberté de retourner en Syrie, et le pria instamment de vouloir bien l'aider à monter sur le trône dont il était légitime héritier, comme fils de Séleucus, frère alné d'Epiphane, et qui avait régné avant lui. Pour engagner le sénat à lui être favorable. il représenta qu'ayant été élevé à Rome depuis l'âge de douze ans (il en avait alors vingttrois), il regarderait toujours cette ville comme sa patrie, les sénateurs comme ses pères, et leurs fils comme ses frères. Le sénat 5 eut plus d'égard aux intérèls de la république qu'au droit de Démétrius, et jugea qu'il serait plus avantageux aux Romains qu'il y eût un roi mineur sur le trône de Syrie qu'un prince comme Demétrius, qui pourrait dans la suite leur devenir formidable. On voit de jour en jour dans le sénat un dénérissement sensible par rapport à l'équité et à bonne foi, Les sénateurs firent un décret pour confirmer Eupator, et envoyèrent en Syrie Cn. Oclavius, So. Lucrétius et L. Aurélius, avec le caraclère d'ambassadeurs, pour y régler toutes choses conformément aux articles du traité

d'affaiblir ce royaume autant qu'ils le pour-P. CORNELIUS SCIPIO NASICA 4. C. MASCIUS FIGULUS.

Quand les ambassadeurs furent arrivés a. ils

4 An. R. 589; av. J. C. 163.

fait avec Antiochus-le Grand. Leur vue était

- \* Polyb. Leg. pag. 107. Justin, 11b. 35 cap. 3. -Appian, la Syr.
- a « Senatu, tecito judicio, tuttus apud pupilium, quam a apud eum ( Demetrium), regnum futurum arbitrante. s
- 4 An. R. 590 ; av. J. C. 103.

raient.

Cic, Philip. lib. 9, cop. 4.

trouvérent que le roi avait plus de vaisseaux | et d'éléphants que le traité ne portait. Ils firent brûler les vaisseaux et tuer les éléphants qui se trouvèrent passer le nombre stipulé dans le traité, et dans tout le reste ils prirent les arrangements les plus avantageux aux Romains, Ce traitement parut insupportable et souleva l'esprit du peuple contre eux. Un nommé Leptine en fut si indigné, que de rage il se jeta sur Octavius ' pendant qu'il était au bain, et le tua. On soupconna Lysias, régent du royaume, d'avoir trempé sous main dans cet assassinat. On envoya des ambassadeurs à Rome pour justifier le roi, et protester qu'il n'avait eu aucune part à cet attentat. Le sénat les renvoya sans leur donner aucune réponse. n'avant point de preuves certaines contre Lysias, et d'un autre côté ne croyant pas qu'il fût de la dignité du nom romain d'accepter une satisfaction légère pour un tel outrage de la part d'un homme légitimement suspect. Par son silence il se réservait l'examen et la vengeance du crime.

Démétrius erut que le mécontenlement des Romains contre Eupator était pour lui une conjoneture favorable dont il fallait profiter . et il s'adressa une seconde fois au sénat pour en obtenir la permission de retourner en Syrie. Il fit cette démarche contre l'avis de la plupart de ses amis, qui lui conseillaient de se sauver sans rich dire. L'événement lui fit connaître qu'ils pensaient juste. Comme les mêmes raisons d'intérêt qu'avait eues d'abord le sénat de le retenir à Rome subsistaient toujours, il en reçut la même réponse, et eut la douleur d'essuyer un second refus. Alors il revint au premier conseil de ses amis : et Polybe l'historien, qui était alors à Rome, fut un de eeux qui le pressèrent davantage de l'exécuter secrétement, mais promptement : il le crut. Après avoir pris toutes ses mesures, il sortit de Rome sous prétexte d'une partie de chasse, se rendit à Ostie, et s'embarqua

<sup>1</sup> Cri Octavina avail det consul quebpo: kmps anparavani, et il était le premier de sa famille qui fit parrenu a cet honneur. (Cir. Philipp. 1X, 4). Octavina César, qui devinà empereur, ai connu sons le nom d'Augusta, était de la méme maison que cet Octavins, mais me autre branche, dans laquelle jamais le consulat n'était cet. (Su'trav.).

II. H.ST. BOM.

avec uno petite saite dans un vaisseau carthaginois qui allait à Tyr. Tou ce que put faire le sénat fut de députer, quelques jours après, Ti. Gracchus, L. Lentulus et Servilius Glauria en Syrie, pour observer quel effet y produirait le retour de Démétrius.

produtrias e renour de tremerius.

Demicrius, symit debarqué à Tripoli en Syrie, ils écquarde le bruis que était le seuta de Syrie, ils écquarde le bruis que était le seuta des estas, et qu'il cait bleur coposition de ses étas, et qu'il cait bleur coposition de ses étas, et qu'il cait bleur comme rainé autre de la compartie de la comme raine au ser sessurer, et deut le monde l'abandouns pour proudre le parti de Demicrius. Eupaire et Lysia, arrêtés per leurs propres conte et Lysia, service se reurs propres content de l'arbeit furent livrés à leur enneuit, qui les fit mour.

Três de l'arbeit de l'arbe

Je parlerai peu dans la suite des affaires d'Orient et d'Egypte, sinon lorsqu'il se présentera des traits étroitements liés avec l'histoire romaiue. Pour le reste, on me permettra de renvoyer à l'histoire ancienne.

- M. VALÉRIUS MESSALA 2.
- G. FANNIUS STRABO.
- L. ANICIUS GALLUS<sup>3</sup>. M. CORNÉLIUS CÉTRÉGUS,

J'ai dit un mot, auparavant, de la cessure de Paul Emile, oi il afequit, comme dans toutes les autres places qu'il avait emplies, une grande réputation. Au sortir de cette cut d'aberd fort d'angercue, mais qui dans la saite parut devri trainer en longueur. Les médecins lui ayant conseillé de changer d'aire, il rembarqua por 19tic, ouil d'emenur des longueurs près de la mer, dans une maison longueurs près de la mer, dans une maison placification de la marche de la mer, dans une maison placification de la me decent, et il sid-médique por la des notablemes, et il sid-médigueur, en plus d'une cossolo, par leurs regrets, l'impatience où lis étaient de le re-regrets, l'impatience où lis étaient de le re-

<sup>4</sup> Ce valssean allalt porter à Tyr, selon la contume les , prémices des fruits at des revenus de Carthage.

<sup>\*</sup> An. R. 591; av. J. C. 161. \* An. R. 592; av. J. C. 160.

<sup>\*</sup> An. R. 502; av. J. C. 5 \* Pint, in Æmil. Paul.

voir. Il ne put résister à des sentiments si flatteurs pour lui et revint à Rome. On n'y joult pas longtemps du bonlieur de le posséder, et il mourut généralement regretté de tous les citovens.

Ses funérailles se firent avec une pompe véritablement digne du mérite et du caractère de ce grand homme. Elle ne consistait point dans la somptueuse magnificence qui accompagne ordinairement ces sortes de cérémonies. mais dans l'affection trés-sincère, dans les véritables regrets, et dans la vive reconnaissance que témoignaient non-seulement les citoyens, mais les ennemis même. Les ambassadeurs de Macédoine, qui étalent pour lors à Rome, demandérent par grâce qu'il leur fût permis de porter sur leurs épaules le lit funébre de Paul Emile. Sur quoi Valére-Maxime fait cette réflexion : « Cette marque « d'estime parattra encore plus extraordi-« naire, si l'on considére que le devant de ce « lit était orné de tableaux où étaient reprè-« sentés les triomphes que celui dont ils ho-« noraient la mémoire avait remportés sur la « Macédoine, En effet ', quelle vénération et « quel respect ne marquèrent pas à Paul « Émile des hommes qui, pour l'amour de « lui, n'eurent pas horreur de porter eux-« mêmes au travers de tout un peuple les « témoignages des défaites de leur nation | Ce a spectacle fit que ses funérailles parurent « moins une pompe funebre qu'uno espèce de « second triomphe. »

Mais ce qui fait le plus parfait éloge de Paul Emile, et cqui est a pioni croyable, c'est la modicité du bien qu'il laisse en mount. La somme qu'il fiporter dans le trésor public le jour de son triompte sur la Mocchedine montait a l'uni de visit millions ; cu il faint en oftet qu'elle fui bien considerable, puisqu'elle suffit pour faire abolir les tributs que payaient les cloyens romains. Se croyant trop heureux d'avoir pu enchèir la république, il ne fil pas entrer dans sa maison¹, comme je l'al déjà observé, la moindre partie de ces immenses depouilles, mais it se contenta d'y laisser un souveriel de son nom et une gloire qui ne devait jamais périr. Pour que sa succession fit en état de paper la del ess femme ¹, qui montalt à solianile et quinze mille livres, il fatilut vendre une partie de ses esclaves, de ses membles, et quelques mille livres, il fatilut vendre une partie de ses esclaves, de ses membles, et quelques mille livres, il fatilut vendre une partie de ses esclaves, de ses membles, et quelque motarites, après quoi il ne resta pour fost bien que cent quatre-vingt-sept mille cinq cents livres.

Que Paul Emile, issu d'une des plus nobles et des plus anciennes maisons de Reme, illustrée par les plus grandes charges et les plus grands emplois, n'ait hérité de ses pères qu'un bien si médiocre, cela fait honneur à cette longue suite d'aicux; mais qu'au milira de tant d'occasions de s'enrichir par des voies légitimes, et dans un siècle où les anciennes maximes étaient presque généralement méprisées, il se soit constamment renfermé dans les bornes d'un modique patrimoine, c'est une gloire qui lui est propre. Il fallait assurément qu'il eût une force d'âme et une supériorité de courage extraordinaires pour ne point céder au torrent, et pour se mettre audessus des exemples et des discours.

L'ancien goût d'estime et d'annour pour la simplicité, et même pour la pourreit, se consernait encore dans quelques familles per les bons exemples domestiques, et, poir l'atréme soin qu'on avait de ne point s'aliert de des personnes qui essent des principes opposes. Cest dans ect esprit que Paul Emil hobitot pour gende L'alies Tuberton, graal hobitot, pour personnes de la companyant et qui soircessement que mai unitre Bormain. Ils étalent seite proches parents, (tous du même nons et de la famille. Zilis, qui d'availent qu'une pe-

<sup>. • «</sup> Quantum enim Paulo tribuerant , propter quem « gentis sus cladium indicia per ora vuigi ferre non au-

<sup>«</sup> gents sue ciacium inocia per ora vuigi ierre non at-« horrucrunt! Quod spectaculum funeri speciem alterius a triumphi adjecii. »

<sup>\*</sup> Cle. de Offic 115. 2, n, 76.

<sup>1 «</sup> A) hie nihil domum suom preier memoriam no-« minis sempiternam detulit, » (Csc. )

<sup>«</sup> Penates suos pullà exparte locupletiores fecil ; yez-« clarè secum actum existimans, quod ex illa victorià sili « pecuniam, ipse giorism occupasset. » ( Val. Max lib. !

Polyb et Diod, apud Vales,

δ Ανέρ άριστος και μεγαλοπρεπέστατος Γ΄ ωμαίαν τενία χουσκικερος.

tite maison à la ville, et autant à la campagne, où ils vivaient tous ensemble avec leurs femmes, et un grand nombre de petits enfants. J'ai fait mention auparavant de ce même Tubéron au sujet de la coupe d'argent dont Paul Emile son beau-pére lui fit présent , laquelle fut la première pièce de vaisselle d'argent qui entra dans la famille des Ælius. Elle fut la seule que posséda jamais celui à qui elle avait été donnée en récompense de sa vertu '. Devenn consul<sup>3</sup>, il mangenit dans de la vaisselle de terro; et des ambassadeurs étoliens, qui furent témoins de cette étonnante simplicité . lui avant offert de l'argenterie, il renouvela l'exemple du désintéressement de Man. Curius, et refusa leur présent.

L'épouse de cet illustre amateur de la pauvreté ne dégénérait point de la noblesse de ses sentiments. Plutarque rapporte qu'Emilie, fille d'un pèro deux fois consul, et deux fois triomphateur, ne rougissait point de la pauvreté de son mari, mais admirait en lui la vertu qui le faisait consentir à rester pauvre; c'est-à-dire le motif qui le retenait dans sa pauvreté, en lui interdisant les moyens de s'enrichir, qui sont d'ordinaire peu honnêtes, et mêlés d'Injustice; car les voies légitimes d'amasser du bien étaient très-rarcs pour un noble romain, à qui colles du négoce et des manufactures étaient fermées, et qui ne pouvait attendre, pour récompenses des services qu'il rendait à l'état, ni gratification, mi pension, ni aucun de ces bienfaits que les officiers ont coutume aujourd'hui de recevoir de la libéralité de nos rois. Il ne pouvait guère devenir riche qu'en pillant les provinces, comme le faisaient depuis quelque temps la plupart des magistrats et des generaux. Et c'est cette grandeur d'âme, ce désintéressement , ces sentiments d'honneur. cette préférence donnée hautement à la vertu sur les richesses, que cette damo admirait dans son mari, et avec grande raison. Influiment

étenée au dessus de la façon de penser commune et ordinaire, leil démellé il travers les voiles de la pauvrede et de la simplicife la vertu qui en était la cause, et e croyai collègée de le respecter encoro davantage par l'endroit de d'autres. Avoyai couve vio épres à l'extrave à l' cet dans la maion de l'au Emile que de cet dans la maion de l'au Emile que de peni, et avoi et lors et de l'autre par pen; et avoi allon vuir que cet et conseinquence de ces menses principes que Seigion Emilien son frére fit des richeses le plus nobeu suage qu'il soit possible d'imagine.

Il est plus d'un lieu où la grandeur d'âme peut parattre avec éclat, et elle ne renferme pas ses opérations dans les bornes du camp et des armées. Avant que de produire notre Scipion sur ce thétte, 'j'ai cru qu'il était à propos de lemontrer dans l'intérieur de sa famille et de son domestique, principalement par rapport à l'asage des richesses.

J'ai déjà marqué que Sciplon, âgê à peine de dis-luiti ans, Vétail livit out euite à Po-lybe, et qu'il regardait comme le plus grand bonheur de sa vie de pouvoir être formé par les conseils d'un tel ami, dont il préferait l'entretien à tous les vains amusements qui ont ordinairement lant d'altraits pour les jeunes gens. Que ne promet point pour l'arenir une telle disposition.

Polybe commença par lal inspirer une aversion extrême pour ces plaisire significant dangereur et honteur, auxquels s'abandomait la jumesse romaine, dajs presque giorichiement. Que par la sirichease, et les nouvelles conquées avalent introduits à Rome. Seipoin, pendant les cinq premières années qu'il fut à use si excellente école, sui blem profiler des leçons qu'il y recevait. Auxsi, ayant eu le ouy-rage des mettre au-dessu de mannés e cemples des jonnes gens, il fut regarde des trest man et de saucse, name un modére de reternant et de saucse, name un modére de reter-

Toujours guldé par les sages conseils de Polybe, il joignit à l'innocence des mours la générosité, le noble désintéressement, le bel usage des richesses, vertos si nécessaires aux personnes d'une grande naissance, et que Scipion porta au suprême degré, comme ou peut

<sup>1</sup> Plin. lib. 33, cap. 11; et Val. Max.

<sup>4</sup> Pitte et Vaière Manime, qui reconient e fail, no donnen joelin la date du consultat de et hommes irrecommandable. Date la liste des conseils, depuis la défaite de Persés, je ne trouve poist d'autre Ellisa que Q. Ellis de Fautu, qui secrèta immédiatement à Paul Emile. Rien n'empéche de croire que e soit la Tubéron dont il sagit Il pouvait avoir plusivers surroms.

le voir par quelques faits que Polybe en rapporte, et qui sont bien dignes d'admiration. Emilie ', femme da premier Scipion l'Afri-

Emilie', femme da premier Scipion l'Africain, et mère de celui qui avait adopté le Scipion dont parle ici Polybe, avait laissé à son petit-fils, en mourant, une riche succession. Cette dame, outre les diamants, les pierreries, et les autres bijoux qui composent la parure des personnes de son sexe et de son rang, avait une grande quantité de vases d'or et d'argent destinés pour les sacrifices, un train magnifique, des chars, des équipages, un nombre considérable d'esclaves de l'un et de l'autre sexe, le tout proportionné à l'opulence de la maison où elle était entrée. Quand elle fut morte, Scipion abandonna tout ce riche appareil à sa mère Papiria, qui, ayant été répudiée depuis plusieurs années par Paul Emile. et n'ayant pas de quol soutenir la splendeur de sa naissance, menait une vie obscure, et ne paraissait plus ni dans les assemblées, ni dans les cérémonies publiques. Quand on l'y vit repurultre avec cet éclat, une si magnifique IIbéralité fit beaucoup d'honneur à Scipion, surtout parmi les dames, qui ne s'en turent pas, et dans une ville ou, dit Polybe, on ue se depouillait pas volontiers de son bien,

Il ne se fit pas moins admirer dans une autre occasion. Il était obligé, en conséquence de la succession qui lui était échue par la mort de sa grand'mère, de payer en trois termes différents aux deux filles de Scipion son grandpère adoptif la moitié de leur dot ; c'étaient vingt-cing talents pour chacune (vingt-cing mille écus ). A l'échéance du premier terme, Scipion fit remettre entre les mains du banquier la somme entière. Tibérius Gracchus et Scipion Nasica, qui avaient épousé ces deux sœurs, crovant que Scipion s'était trompé, allérent le trouver, et lui représentèrent que les lois, qui peutêtre lul étaient inconnues, lui laissaient l'espace de trois ans pour fournir cette somme en trois différents paiements. Le jeune Scipion répondit qu'il n'ignorait pas la disposition des lois, qu'on eu pouvait suivre la rigueur avec des étrangers, mais qu'avec des proches et des amis il convenait d'en user avec plus de simplicité et de noblesse, et il les pris

d'agréer que la somme entière leur fix renies. Ils s'en relusarient pleins d'admiration pour la générosité de leur parent, et se reprochas à eux-mêmes la bassesse de leurs sentiments par rapport à l'intéret', quoiqu'ils fussent les premiers de la ville et les plus estimés. Cette libératite leur parsissait d'autant plus adminable, d'il Polybe, qu'à Rome, loin de voularchéance de terme, personne n'aurait voula en payer mille avant le jour préfix.

payer mile avant le jour prélix. Ce fut par le même esprit que, deux ans après, Paul Emile son père étant mori, il césà à son frère Fabius, qui était moiss riche que lui, tout ce qui lui revenait de la saccession de leur pére, laquelle montait à plus de soitante talents (soitante mille écus), afin de corrigrainsi l'inégalité de bien qui se trouvait entre les deux frères.

Ce même frère, ayant dessein de donner un spectacle de gladiateurs après la mort de leur père pour houorer sa mémoire, comme c'étail la coutume, et ne pouvant pas soutenir facilement cette dépeuse, qui allait fort loin, Seipion donna quinze talents (quinze mille écus) pour eu porter du moins la moitié.

Les présents magnifiques que Scipion svai luits à sa mére lui rentrient de plein droit après la mort de cette danc et ses sœurs, setou l'usage de ces temps, n's pouvaient ries préceudre. Mais il aurait cru se deshonorer et rétracte ses dons, s'ill es uvait repris. Il laissa donc à ses sœurs tout ce qu'il avait dome à terr mêre, ce qui montait à une somme fort considérable; et il s'attira de nouveau seplandissements par cette præve qu'il domn de su grandeur d'âme et de sa tendre amitié pour se famille.

pour satisfaction de la companya de

<sup>\*</sup> Elle était sœur de Paul Emile.

<sup>1</sup> Κατεγνωνότις τος αύτών μικρολόγίας.

une façon de penser presque générale, et que l'on regardait en quelque sorte comme nécessaire.

Les faits que ie viens de citer sont si éloignés de nos mœurs, qu'il y aurait lieu de craindre qu'on ne les prit pour une easgération outrée d'un historien prévenu, comme il arrive assez souvent, en faveur de son heros, si l'on ne savait que le caractère dominant de Polybe, qui les rapporte, était un grand amour de la vérité et un extrême éloignement de toute flatterie. Dans l'endroit même d'où j'ai tiré ce récit, il a cru devoir prendre quelques précautions pour eu être cru dans ce qu'il dit des actions vertueuses et des rares qualités de Scipion; et il fait observer que ses écrits, devant être lus par les Romains, qui étaient parfaitement instruits de ce qui regarde ce grand homme, il ne manquerait pas d'être démenti par eux, s'il osait avancer queique chose qui fût contraire à la vérité : affront auguel il n'est pss vrsisemblable qu'un auteur qui a quelque soin de sa réputation voulût s'exposer gratuitement.

Au milieu du dépérissement des mœurs romaines, uous venons de voir deux hommes illustres montrer une grandeur d'âme extraordinaire, mais par des voies toutes différentes: Tubéron, dans la médiocrité d'une vie simple et pauvre, embrassée par choix et par godt; et Scipion Emilien, dans une opulence qui ne se signsle que par des bienfaits : l'un par le mépris généreux des richesses; l'autre, par le sage et noble usage qu'il en a su faire. De quel côté y a-t-il plus de mérite et de gloire? Faut-il plus de force d'esprit, plus de courage pour se roidir contre le torrent de la coutume et de l'exemple, qui semble autoriser tout moyen d'amasser ', légitime ou non; pour ne point s'inquiéter sur les besoins d'une famille nombreuse comme était celle de Tubéron, pour mépriser une sorte d'opprobre et de mépris que l'opinion des hommes attache à la pauvreté, que pour ne point se laisser corrompre l'esprit ni le cœur par le secret poison des richesses, pour s'y couserver pur

> Si possis, rectè ; si non, quocumque modo rem ( Honar. )

et exempl de fout reproche, pour n'y trouver d'autre avantage que le pouvir géviles donnent de faire du hien aux sutres; en un moi, pour fiire servir à la libéraile, à la gérénosite, à la véritable magnificeuce, et à l'exercice des plus grandes verus, ce qui est pour l'ordinaire l'aliment comme naturel du luxe, du faise, de folkes dépenses, d'une estime riliciale de soin-même, et d'un mi-pris orgacificant de qui-conque n'est point riche in opietuit, quelque mérite qu'il puisse a soir d'aliteurs? Cotte conque n'est point riche in opietuit, quelque mérite qu'il puisse a soir d'aliteurs? Cotte estation de philitopolepse; mais elle nous écarterial de philitopolepse; mais elle nous écarterial de philitopolepse; mais elle, nous écarterial de noire but dans une histoire.

sent, comme ceux que je viens de rapporter. l'esprit de simplicité, de sévérité et de sagesse qui régnait anciennement à Rome. Scipion Nasica, fils de celui qui avait été jugé le plus homme de bien de Rome, se moutra dique d'un tel père dés les premières années de sa vie par une probité et une innocence de mœurs singulière, et se rendit encore recommandable psr la connaissance profonde du droit public et particulier, et par le talent de la parole 1. Il fit usage de son éloquence dans une occasion importante, où il avait de grandes difficultés à vaincre, et où le succès qu'il eut montra combien sa vertu lui avait donné d'autorité sur les esprits. Les censeurs sortis récemment de charge (c'étaient M. Vstérius Messala, et C. Cassius Longinus), entre autres ouvrages publics, avaient ordonné la construction d'un théâtre dans l'enceinte de la ville, et l'édifice était déjà fort avancé. Auparavant les citovens assistaient tout debout aux jeux et aux pièces que l'on représentait à Rome. Nasica prévovait que la commodité d'y être assis à son aise augmenterait l'ardeur du penple pour les spectacles, qui n'était déjà que trop grande, et que la licence des pièces de théâtre, dans le dépérissement des mœurs, qui croissait de jour en jour, ne manquerait pas d'iufecter toute la ville, et d'éteindre dans ls jeunesse tout sentiment d'honnété et de pudeur.

Freiusbets. lib. 48, cap. 27.

Plein de zèle pour le bieu public, il représenta

au sénat les inconvénieuts et les suites funestes de ce nouvel établissement avec taut de orce et de vivacité, que sur-le-champ la demilition de l'édite fu ordonnée et acéuatée; et le séant fit un décret pour défendre que desormais dans la ville, ou plus pré-qu'à mille pas de la ville, ou plus pré-qu'à mille pas de la ville, ou plus pré-qu'à mille pas de la ville, ou plus prébance pour être assis la représent tion des bances pour être assis la représent tion des que débout, sin qu'au milleu mêma de leurs plaisirs et de leurs diversitées des mêmes de leurs vassent toujours quedque close de mille et une viguour qui caractérist let semeur somaines ', l'autre qu'au resident de l'autre de l'autre de l'autre de viguour qui caractérist let semeur somaines ', l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de viguour qui caractérist let semeur somaine de just de l'autre de la l'autre de l'au

Arant que de passer aus guerres imporintes que l'ûme a cue à sotueir orotte les Carthaginois, contre les Achéens, contre Viráliuset contre les Numentins en Espagne, et pour n'être point obligé d'en interrompre la suite par le mélange de faits étrangers et souvent peu intérvesants, je vais d'abord deux guerres peu importantes contre les Dalmates et contre quelques peuples liguriens : culti j'anticiperal i erét de divers mouvements arrivés en Macédoine, et les réunirai jons sous un même point de vue.

## APPAIRES DE ROME.

Toute nouveauté est suspecte. Les arts des Grees, qui commençalent, principalement depuis la défaite de Persée, à s'introduiredans Rome ', y furent d'abord fort mai reçus.

- <sup>1</sup> \* Ut sefficet remissioni animorum juncta standi vi-« rilitas, propria romanæ gentis nota esset.» (VAL. MAX. iib. 2, cap. 4.)
- \* « Cai ( Cassio theatrum facienti ) eximia civitatis se« veritas et consul' Sciplo resilière. Quod ego inter cla« rissima publica voluntatis " argumenta posuerim. »
  [ Vell. Paper. lib. 1, cap. 5. )
  - 3 An R. 591.
  - \* Nation of this plus consult
    " Co may parally fire post units granular conventral post-formost.

L'an 591 ji fut rendu par le sénat un décret pour banuir de la villo les philosophes et les rigieurs.

Jai paré allieurs de la fameuse embassele en Altrànicus 5, composé de trois illustre philosophes, dont Carriede est le plas estiente. Jai dit que als serieité de Calon fut alarmée du concours de la jeuneses romains autour de ces trise grands matters, et le finamée du concours de la jeuneses romains autour de ces trise grands matters, et le finamée du concours de la grands de la discours. Heut soin de preser la concrision de l'altrier pour l'appecile ils étailes tesus à llome, et de leur faire donne promptement en andience decongé, « de peur, dissil-el, « que notre jounese, corrompune par le salur autour de l'appecie de l'

Le respect pour la religion se conservait soigneusement dans Rome<sup>5</sup>; et j'en trouve deux beaux exemples dans les termes dont il s'agit ici.

Gracelius, étant consul l'an 589 pour la secoude fois , présida aux assemblées pour l'élection des consuls de l'année suivante, qui furent P. Cornélius Scipion Nasica et C. Marcius Figulus. Ces nouveaux consuls entréreat en charge, tirérent au sort leurs départements; et ils étaient déjà l'un en Corse, l'autre en Gaule, lorsqu'il vint un scrupule à Gracchus sur une cérémonie à laquelle il avait manqué, et dont le défaut rendait leur élection vicieuse. Il était alors en Sardaigne. Il écrivit donc au collège des augures pour l'iastruire de ce fait : et les augures en rendirent compte au sénat. L'affaire parut très-sérieuse : sur-le-champ on expédia des ordres pour rappeler les deux consuls. Ceux-ci, qui étaient l'un et l'autre gens sages et modérés, obéirent avec une soumission parfaite : et. de retour à Rome, ils abdiquèreut le consulat, et on leur nomma des successeurs. « Ainsi, dit Cicéron, « Gracchus aima mieux avouer uue faute f

<sup>1</sup> Voy. l'Histoire Ancienne. 10m, II.

<sup>8</sup> An R. 597.

An. R. 589. — Cie. de Nat. Beor lib. 2.
 a Gracchus peccatum suum quod celari possei confi-

<sup>«</sup> teri msluit, quim hærere in republirà religionem: con-« sules summum imperium statim deponere , quim id

<sup>«</sup> sules summum imperium statim deponere, quam i « tenere puncium temporis contra religionem »

« qu'il pouvait cacher, que de laisser la ré-· publique responsable envers la religion d'une négligence punissable peut-être par les « dieux; et les consuls ne firent pas difficulté « de se dépouiller à l'heure même de la pre-« mière dignité de l'état, plutôt que de la « garder un instant contre les règles de la « religion, » On ne souffrit pas que la modé-

ration de ces deux illustres citovens lenr portat préjudice, et on rendit à l'un et à l'autre le consulat quelques années après.

Nous ne sommes instruits de l'autre fait qui me reste à rapporter que par l'épitome du \$7° livre de Tite-Live 1, apl ne nous donne aucun détail. Il nous apprend seulement que Cn. Trémellius, tribun du peuple, avant eu pne prise avec M. Æmilius Lépidus, grand pontife, dans laquelle il s'était servi de termes injurieux, fut condamné à une amende. On sait quelle était la puissance énorme des tribuns du penple, qui reudait même leur personne sacrée et i violable. Cependant le respect dù à la religion l'emporta sur cette magistrature . redontable souvent aux consuls même, et à tout le sénat.

GUERRES CONTRE LES BALMATES ET CONTRE OUELOURS PECPLES LIGCRIERS. APPAIRES DE MACÉDOINE.

Les Dalmates, qui avaient autrefois obéi à Gentius, s'étant rendus incommodes à leurs voisins par leurs courses, les Lissiens 2, qui souffraient beaucoup de ces incursions, et qui étaient alliés des Romains, en portèrent leurs plaintes an sénat. Aussitôt on fit partir des ambassadeurs, qui furent mai recus des Dalmates. La guerre avant donc été déclarée, deux consuls furent envoyés successivement contre ces peuples. Le premier fut C. Marcins Figulus 5, alors consul pour la seconde fois, qui avança tellement les choses, que son successour Scipion Nasica\*, a gui l'on avait aussi donné un second consulat, n'eut ponr terminer la guerre qu'à assléger Delminium .

\* Une des principales villes des Lissieus était Tragu-

temps. 4 Auctor de Vir. Iflust.

rium, aujourd'hul Trau en Dalmatle. 6 An. R. 596.

s n. R. 502. 4 An. B. 507.

la capitale du pays. Il prit cette ville et la rasa; et elle ne s'est point relevée depuis. Ce n'est aujourd'hui qu'une assez manyaise bourgade. qui conserve encore le même nom . Delminio sur le Drin, dans la Bosnie. Ce qui mérite le plus d'être remarqué dans toute cette guerre, d'ailleurs peu importante, c'est la modestie du vainqueur!, qui refusa le titre d'imperator que lui donnaient ses soldats par acclamation. et qui eut bien de la peine à se résoudre à accepter le triomphe que le sénat lui décerna. Il se rendait justice, car ses exploits n'étaient pas fort considérables. Mais qui est-ce qui se

L'année suivante les Romains passèrent pour

rend justice en pareille occasion?

la première fois les Alpes en armes \*, non pas encore pour faire la guerre aux Gaulois, mais contre des penples ligurieus d'origine, quoique établis dans les Gaules, Polybe les nomme Oxybiens et Décéates; et ils habitaient au delà du Var, le long des côtes de la mer, aux environs des villes de Nice, d'Antibes et de Fréjus 3. Ces barbares attaquaient Nice et Antibes, colonies des Marseillais, et se rendaient même redoutables à Marseille. Une ambassade envoyée par le sénat de Rome sur les plaintes des Marseillais ne fut pas mieux recue des Liguriens que celle dont nous venons de parler ne l'avait été des Dalmates. Ainsi il fallut que le consul Q. Opimius marchât contre enx avec une armée pour les ranger à la raison. L'entreprise n'était pas difficile à la puissance romaine. Opimius mit le siège devant la ville où l'insulte avait été faite aux ambassadeurs, la prit de force, en réduisit les habitants en esclavage, et cuvoya liés et garrottés à Rome les principanx auteurs do l'insulte pour y subir la peine de leur crime. Les Liguriens furent battus plus d'une fois et taillés en pièces. Le consul, pour assurer la tranquillité des Marseillais à l'avenir, leur donna une partie des terres conquises sur les vaincus, et ordonna que dans la suite ces barbares enverraient à Marscille des otages que l'on changerait de temps en

<sup>1</sup> An. R. 598. 3 Fréjus ne subsistait pas encore, au moins comme colonie romaine, el sous le nom de Forum Julii, Mais j'al voult déterminer clairement le pays dont je parle.

Je viens maintenant à ce qui regarde la Ma- | Nasica pour aller, avec la qualité d'ambassacédoine.

Oujuze ou seize aus après la défaite et la mort de Persée, un certain Andriscus d'Adramytte, ville de Mysic, dans l'Asie Mineure, homme de la plus basse naissauce, se donna pour fils de Persée, prit le nom de Philippe, ct entra en Macédoine, dans l'espérance de s'y faire reconnaître roi par les habitants du pays. Il avait composé sur sa naissance une fable qu'il débitait partout où il passait ', prétendant qu'il était né d'une concubine de Persée. Il s'était flatté ou on le croirait sur sa parole, et qu'il se ferait dans la Macédoine un grand mouvement en sa faveur. Ouand il vit que tout y demeurait tranquille, il se retira en Syrie chez le roi Démètrius Soter, dont la sœur avait épousé Persée. Ce prince, qui connut tout d'un coup la fourbe, le fit arrêter, et l'envoya à Rome, voulant par ce service s'attirer la protection des Romains, dont il avalt pour lors un besoin particulier.

Les Romains ne firent pas grande attention à cet imposteur, qui ne leur parut digne que de mepris; de sorte qu'on ne se mit point en peine de le garder exactement, ni de le tenir resserré de fort près. Il profita de la négligence de ses gardes \*, et s'échappa de Rome, Avant trouvé le moyen de lever une assez grosse armée chez les Thraces, qu'il sut faire entrer dans ses vues, il se rendit maître de la Macédoine, soit de gré, soit de force, et prit les marques de la dignité royale,

> SD. POSTUMBUS ALBINUS 3. L. CALPURNIES PISO.

Andriscus, homme de néant, qui avait été élevé et avait vécu jusque-là dans la bassesse. ct qui un moment auparavant était sans fortune, eucouragé par la rapidité de ses premiers succès, et se trouvant trop resserré dans les bornes de la Macédoine, attaqua la Thessalie, et en soumit une partie à ses lois,

L'affaire pour lors commença à paraître plus sérieuse aux Romains. Ils nommérent Scipion

tres de Scipion, qu'il ne fallait pas diffèrer davantage d'envoyer un général et des forces contre cet ennemi. Le préteur P. Juventius Thaina eut ordie de passer la mer au plus tôt avec une armée. Il partit sans tarder. Mais, ne regardant Andriscus que comme un roi de théâtre, il ne crut pas devoir prendre de grandes précautions contre lui, et il s'engagea témérairement dans un combat où il perdit la vie avec une partie de son armée : le reste ne se sauva qu'à la faveur de la nuit.

courage,

Le vainqueur, enorqueilli par cet beureux succès, et croyant sa puissance solidement établie, s'abandonna à tous ses mauvais penchants sans mesure et sans retenue, comme si être véritablement roi c'était ne reconnattre d'autre loi ni d'autre règle que sa passion et son caprice, Il était avare, fier, crucl : on ne voyait partout que violences, que confiscations de biens, que meurtres. Profitant de la terreur que la défaite des Romaius avait ietée dans les esprits, il recouvra bientot tont ce qu'il avait perdu en Thessalie. Une ambassade que les Carthaginois, actuellement attaqués par les Romains, lui envoyéreut avec promesse d'un prompt secours, lui cnfla extrêmement le

deur ou de commissaire, apaiser ce tumulte

dans sa naissance, le jugeant très-propre pour

cet emploi. En effet, il possédait parfaitement l'art de manier les esprits et de les amener à

son point par la persuasion; et, s'il était be-

soin d'employer la voie des armes, il était très-capable de former un projet avec sagesse,

ct de l'exécuter avec courage. Des qu'il fut

arrivé en Grèce, et qu'il se fut exactement in-

struit de l'état des affaires de la Macédoine, il

en donna avis au sénat, et, sans perdre de

temps, il parcourut les villes des alliés, afin

de lever promptement des troupes pour la dé-

fense de la Thessalie. Les Achéens, qui for-

maient encore pour lors l'état le plus puissant

de la Grèce, furent ceux qui lui en fournirent

le plus grand nombre, oubliant leurs mécou-

tentements passés. Il cnleva bientôt au faux

Philippe toutes les villes qu'il avait prises dans

la Thessalie, en chassa ses garnisons, et le re-

Cependant à Rome on vit bien, sur les let-

poussa lui-même dans la Macédoine.

<sup>\*</sup> Freinshem. XLIX et L. - Au. R. 600.

<sup>\*</sup> Ap. R. 605.

<sup>\*</sup> Ap. R. 604 : av. J. C. 148.

O. Cécillus Métellus 1, nomme récemment préteur, avait pris la place de Juventius, et était déjà près de l'ennemi. Andriscus avait résolu d'aller à sa rencontre : mais il ne crut pas devoir beaucoup s'éloigner de la mer, et il s'arrêta à Pydna, où il fortifia son camp. Le préteur romain l'y suivit bientôt. Les deux armées étaient en présence. Il se donnait tous les jours des escarmouches. Andriscus remporta un avantage assez considérable dans un petit combat de cavalerie. Le succès aveugle ordinairement ceux qui ont peu d'expérience. et leur devient funeste. Andriscus, se crovant supérieur aux Romains, fit un gros détachement pour défendre ses conquêtes en Thessalie. Ce fut une faute grossière; et Métellus, qui était attentif à tout, ne manqua pas d'en profiter. L'armée restée en Macédoine fut battue, et Andriscus obligé de prendre la fuite. Il s'était retiré chez les Thraces, d'où il revint bientôt avec une nouvelle armée. Il eut la témérité de hasarder une seconde bataille, qui fut aussi malheureuse pour lul que la première. Il y eut dans ces deux combats plus de vingt-cinq mille hommes de tués.

Il ne manquait à la gloire du Romain que de se saisir d'Andriscus : il s'était réfugié chez un petit roi de Thrace, à la bonne foi duquel il se confiait. Mais les Thraces ne se piquaient pas trop de bonne foi , et la faisaient ai-ément céder à leur intérêt, Celui-ci remit son hôte et son suppliant entre les mains de Métellus, pour ne point s'attirer la colère et les armes des Romains. Audriscus fut envoyé à Rome,

Un autre aventurier, qui se disait aussi fils de Persée, et qui se faisait nommer Alexandre, eut le même sort que le premier, si ce n'est que Métellus ne put l'arrêter : il s'était retiré dans la Dardanie, où il se tint caché \*.

Ce fut pour lors que la Macédoine, qui avait si mal usé de la liberté à elle accordée par les Romains, fut réduite en province, c'est-à-dire traitée en pays de conquête.

Un troisième imposteur 5, quelques années après, parut eucore sur les rangs, et se donna pour fils de Persée, sous le nom de Philippe. Sa prétendue royauté fut de peu de durée. Il fut vaince et tué en Macédoine par Trèmellins, qui recut en cette occasion le surnom de Scrofa ', parce qu'en encourageant ses soldats à bien faire, il les avait assurés qu'il dissiperait les ennemis, ut serofa porcos.

## TROISIÈME GUERRE PUNIQUE.

\$ III. - Origine et occasion de la troisième guerre PUNIQUE. ROME OR MONTER POU PAYORABLE AUX CARTHAGINOIS DANS LEURS DÉMÉLÉS AVEC WASH NISSA. GUERRE ENTRE LES CARTHAGINOIS ET MASI-NISSA. INQUIÉTUDE ET VIVE CRAINTE DES CARTHAGE. NOIS PAR RAPPORT AUX ROMAINS. ON DÉLIRERS A ROMOSIL'ONDÉCLABERA LA GERRER A CARTUAGE DE EST RÉSOLU DE LA LUI DÉCLARER. ALARME DES CAR-TRAGENOIS. LES DÉPUTENT A ROME. DURES CONDITIONS QU'ON LEUR PROPOSE. ILS LES ACCEPTENT, ILS EN-VOIENT TROIS CONTS CITOTENS DES PLUS QU'ALIFIÈS EN OTAGE. ILS LIVEENT TODTES LEURS ARMES. ENPINON LEUR OÉCLABOQU'ILS AIRNT A SORTIR DE CARTHAGE, QUI SERA DETRUITE. HORRIELE DOULEUR DES DÉPU-TÉS. DÉSESPOIR ET PUREUR DE CARTHAGE QUAND ON T APPREND CETTE NOUVELLE. RÉPLEXION SUR LA CONDUITO DES ROMAINS. EPPORTS GÉNÉREUX DE CARTHAGE POUR SE PRÉPARER AU SIÉGE. ÉVOCATION DES DIVINITÉS TUTÉLAIRES DE CARTHAGE, ET DÉ-VOLUMENT DE CETTE VILLE. CABTHAGE ASSIÉGÉE PAD LES GEUX CONSULS. SCIPION SE DISTINGUE PARMI TOUS LES OFFICIERS. MORT DE MASINESA. LE NOU-YOAR CONSULCONTINUE LE SIÉGO AVEC BEAUCOUR DE LANGUEUR, SCIPION , QUI NE DEMANDAIT QUE L'ÉGI-LITÉ, EST NOMMÉ CONSUL, ET CHARGÉ DE LA GUERRE D'AFOIQUE. IL ARRIVE EN APRIQUE ET DÉLIVER MANCINUS D'UN GRAND DANGER. IL DÉTARLIT LA DISCIPLINE GANS LES TROUPES. IL POUSSE LE SIÈGE AVEC VIGUEUR. DESCRIPTION DE CARTHAGE, BAR-RABE CRUAUTÉ D'ASDRURAL. COMBAT NAVAL. SCI-MON, PENDANT L'HIVER, ATTAQUE ET PREND NEPHE-RIS. PLACE VOISINE DR CARTHAGE. CONTINUATION DE SIRGE. LA VILLE ENFIN DE REND. ASDRURAL SE REND AUSSI, SA PRIMER ÉGORGE DES ENPANTS ET SE JETTE AVECUUX DANS LE PEU. COMPASSION DE SCI-PION SUR LA RUINE DE CARTHAGE. BEL USAGE QU'IL PAIT DES DÉFOUILLES DE CETTE VILLE. JOIR QUE RÉ-PANO A HOME LA NOUVELLE DE LA PRISE DE CAR-THAGE. DIX COMMISSAIRES ENVOYES EN APRIOUR. DESTRUCTION OR CARTHAGE. SCIPPON RETOURNE A ROME, BY RECOTY L'HONNEUR DE TRIOMPRE. CAR-THAGE ESTABLIS.

La troisième guerre punique, moins considérable que les deux premières par le nombre

<sup>4</sup> An. R. 605 \* Freinshem.

<sup>5</sup> Ap. R. 610.

<sup>!</sup> Macrobe rapporte une autre origine de ce surnom. (Saturn. lib. 1 , cap. 6. )

et la grandeur des combats, et par sa durée, qui se borna à quatre ans, le fut beaucoup plus par le succès et l'événement, puisqu'elle se termine par la ruine et la destruction entière de Carthage.

Cette ville, depuis sa dernière défaite et le traité de paix qui en fut la suite, senit bien ce qu'elle avait à craindre des Romains, en qui elle remarqua toujours beaucoup de mauvaise volonté toutes les fois qu'elle s'adressa à eux dans ses démétés avec Masinissa.

Jai rapporté dans les intensaspositions pour la companya de la companya de la plusicura sépaintaines faites de part et d'autre, plusicurs commissions établics par les Romains, qui erroyaient sur les lleur des sénéturs paur prendre connaissance de ces discurs paur prendre connaissance de ces discursiva de la companya del la companya de la companya del companya del companya de la companya d

Sur de nouvelles plaintes faites par les Carthaginois, on ordonna à Rome une députation pour aller sur les lieux faire de nouvelles enquêtes \*. Caton était du nombre des commissaires. Quand ils furent arrivés, ils demandèrent aux parties si elles voulaient s'en rapporter à leur arbitrage. Masinissa y consentit volontiers, Les Carthaginois répondirent qu'ils avaient une règle fixe à laquelle ils s'en tenaient, qui était le traité conclu par Scipion. et demandèrent à être jugés en rigueur. Cette réponse fut un prétexte pour les députés de ne rien décider. Ils visiterent tout le pays, qu'ils trouvèrent en fort bon état, surtout le ville de Carthage; et ils furent étonnés de la voir presque rétablie au même point de graudeur et de puissance où elle était avant sa dernière défaite. A leur retour ils ne manquèrent pas d'en rendre compte au sénat, déclarant que Rome ne sarait jamais en sureté tant que Carthage subsisterait.

Dès lors les esprits des sénateurs s'aigrirent

entrémement contre Cardhage; et si la guerre ne fut déclarée qu'assez longtemps après, on peut croire que l'occasion et les prétectes manquèrent plutôt aux Romains que la volonté. Enfin Masinisse leur procura et un motif plausible d'attaquer Carthage, et l'espérance d'une victoire aisée, Voici comment la chose arriva.

La division s'était mise dans Carthage, et le roi numide y avait un parti puissant. Les zélés républicaios, ayant trouvé un moment favorable, chassèrent de la ville les chefs de ce parti au nombre de quarante, et firent prêter serment au peuple que jamais il ne souffrirait qu'on parlat de rappeler les exités. Ceux-ci se retirerent chez Masinissa, qui envoya à Carthage deux de ses fils , Gulussa et Micipsa , pour solliciter leur rétablissement. On leur ferma les portes de la ville, et même Gulussa fut vivement poursuivi par Amilear, l'un des généraux de la république. Nouveau suiet de guerre : on lève une armée do part et d'autre. La bataille se donne. Ce fut sous le consulat de Quintius et d'Acilius.

- T. QUINTIUS FLAMINIUS 1.
  M. ACILIUS BALBUS.
- Scipion le jeune, qui depuis ruina Carthage, fut spectateur de cette bataille. Il était venu vers Masinissa de la part de Luculle, qui faisait la guerre en Espagne, et sous qui il servait, pour lui demander des éléphants. Peudant tout le combat il se tint sur le haut d'une colline, qui était tout près du lieu où il se donnait. Il fut étonné de voir Masinissa, agé pour lors de plus de quatre-vingts ans, monté à cru sur uu cheval, selon la coutume du pays, donner partout les ordres, et soutonir comme un icune officier les fatigues les plus dures, Le combat fut très-opiniatre, et dura depuis le matin jusqu'à la nuit; mais enfin les Carthaginois plièrent. Scipion disait dans la suite qu'il avait assisté à bien des batailles, mais que nulle ne lui avait fait taot de plaisir que celle-ci, où, tranquille et de sang-froid, il avait vu plus de cent mille hommes eu venir

<sup>1</sup> Polyb. Leg. 118.

Au. R. 596; av. J. C. 157. — Applan. de Bell, Pon. pag. 37.

<sup>1</sup> Au. R. 602; av. J. C. 150.

ensemble aux mains, el se disputer longtemps la victoire. Et, comme il était fort versé dans la lecture d'Homère, il ajoutait qu'avant lui il n'y avait jamais eu que Jupiter et Neptune à qui il côt été donné de jouir d'un pareil spectacle ', lorsque l'un du haut du mont Ida, l'autre du sommet le plus éle é de l'île de Samothrace, avaient eu le plaisir de voir un combat entre les Grecs et les Troyens. Je ne sais si la vue de cent mille hommes qui s'entre-coupent la gorge cause uno joie bien pure, ni si cette joie peut subsister avec le senti-

ment d'humanité qui nous est naturel. Les Carthaginois, après le combat, prièrent Scipion de vouloir bien terminer leurs disputes avec Masinissa\*. Il écouta les deux parties. Les premiers consentaient à cèder le territoire d'Empories, qui avait été le premier sujet de la querelle, à payer actuellement à Masinissa deux cents talents d'argent, et à v en ajouter dans la suite huit cents en différents termes dont on conviendrait. Mais, comme Masinissa demandait lo rétablissement des exilés, les Carthaginois n'ayant point youln écouter cette proposition, on se sépara sans rien conclure. Scipion, après avoir fait ses compliments et ses remerclments à Masinissa. partit avec les éléphants qu'il était venu chercher.

Le roi, depuis le combat, tenait le camp des ennemis enfermé sur une colline où il ne pouvait lenr arriver ni vivres i ni troupes. Sur ces entrefaites arrivent des députés de Rome. Ils avaient ordre, en cas que Masinissa eût eu du dessous, de terminer l'affaire; autrement de ne rien décider et de donner de bonnes espérances au roi ; et c'est ce dernier parti auguel ils s'en tinrent. Cependant la famine augmentait tous les jours dans lo camp des Carthaginois; et pour surcroft de malheur la peste s'y joignit, et fit un horrible ravage. Rédults à la dernière extremité, ils se rendirent, avec promesse de livrer à Masinissa les transfuges, de lui payer cinq mille talents d'argent 4 dans l'espace de cinquante aunées,

et de rétablir les exilés malgré le serment qu'ils avaient fait an contraire. Ils furent tous passés sous le joug, et renvoyés chacun avec un habit sculement. Gulussa, pour se venger du mauvais traitement que nous avons dit auparavant qu'il avait recu, envoya contre eux un corps de cavalerio, dont ils ne purent ni éviter l'attaque ni soutenir le choc dans l'état de faiblesse où ils étaient. Aiusi de cinquantehuit mille hommes il en retourna fort peu à Carthage.

Une défaite si considérable y répandit uno grande alarme. On craignit surtout que les Romains, sous prétexte que les Carthaginois, au préjudice d'un des articles du traité, avaient pris les armes contre un roi allié do Romo, ne leur déclarassent la guerre ; car ils ne pouvaient douter de la mauvaise volonté du sénat romain à leur égard. Pour en prévenir l'effet, les Carthaginois déclarèrent, par un décret du sénat, Asdrubal et Carthalon, qui avaient été, l'un général de l'armée, l'autre commandant des troupes auxiliaires ', coupables de crime d'état, comme étant les auteurs de la guerre contre le roi de Numidie. Puis ils dénutèrent à Rome pour savoir ce qu'on pensait et ce qu'on souhaitait d'eux. On leur répoudit froidement que c'était au sénat et au peuple de Carthage à voir quelle . satisfaction ils devaient aux Romains. N'ayant pu tirer d'autre réponse ni d'autre éclaircissement par une seconde députation, ils entrerent dans une grande inquietude; et, saisis d'une vive crainte par le souvenir des maux passés, ils croyaient déjà voir l'ennemi à leurs portes, et se représentaient toutes les suites funestes d'un long siège et d'une ville prise d'assant.

Cependant à Rome on délibérait dans le senat sur le parti que devait prendre la république; et les disputes entre Caton et Scipiou Nasica, qui pensaient tont différemment sur ce sujet, se renouvelèrent . Le premier, à son retour d'Afrique, avait déjà représenté vivement qu'il avait trouvé Carthage, non ·

<sup>1</sup> Hom. Blad, var, 51; et x111, 12. 2 Appian. de Bell. Pun. pag. 40.

<sup>2</sup> Ibid.

Ouinze millions. == 5 000 talents carthaginois valent 1 925 000 fr. E. B.

<sup>1</sup> Les troupes étrangères avaient chacune des chefs de leur nation, qui tous ensemble étalent commandés par un officier caribaginola, qu'Appien appelle Caifinages.

<sup>\*</sup> Plut. lu Vitá Cat. pag. 352.

dons l'étal où les Romains la croyaient, épuisée d'hommes et de richesses, affaiblie et humiliée, mais au contraire remplie d'une florissante jeunesse, d'une quantité immense d'or et d'argent, d'un prodigieux amas de toutes sortes d'armes et d'un puissant appareil de guerre, et si fière et si pleine de confiance dans tous ces grands préparatifs, qu'il n'y avait rien de si haut à quoi elle ne portât son ambition et ses espérances. On dit même qu'après avoir tenu ce discours il jeta au milieu du sénat des figues d'Afrique qu'il avait dans le pan de sa robe : et que, comme les sénateurs en admiraient la brauté et la grosseur, il leur dit 1 : Sachez qu'il n'y a que trois jours que ces fruits ont été cueillis. Telle est la distance qui nous sépare de l'ennemi. Et depuis ce temps, sur quelque affaire qu'on déliberat dans le sénat. Caton ajoutait toujours : Et je conclus de plus qu'il faut détruire Carthage. Nasica au contraire vouloit qu'on la laissât subsister.

Ils avaient tous deux leurs raisons pour

opiner comme ils faisaient9. Nasica, voyant que le peuple était d'une insolence qui lui falsait commettro toules sortes d'excès : qu'enflé d'orgueil par ses prospérités, il ne pouvait plus être retenu par le senat même, et que sa puissance était parvenue à un tel point, qu'il était en état d'entraîner par force la république dans tous les partis qu'il voudrait embrasser, Nasica, dis-je, dans une pareille situation, se proposait de lui laisser la crainte de Carthage comme un frein, pour modérer et réprimer son audace ; car il pensait que les Carthaginois étaient trop faibles pour subjuguer les Romains, et qu'ils étaient aussi trop forts pour en être méprisés. Caton, de son côté, trouvait que, par rapport à un peuple devenu fier et insolent par ses victoires, et qu'une licence sans bornes précipitaient dans toutes sorles d'égarements, il n'y avait rieu de plus dangereux que de lui laisser pour rivale et-pour ennemie une ville jusque-là toujours puissante, mais devenue par ses malheurs mêmes plus sage et plus précautionnée que jamais, et de ne pas lui ôter entièrement

toute crainte du dehors, lorsqu'il avait au dedans tous les moyens de se porter aux densiers

Mettant à part pour un moment les lois de l'équité, je laisse au lecteur à décider qui de ces deux grands hommes pensait plus juste, selon les régles d'une politique éclairée, et par rapport aux véritables intérêts de l'état. Ce qui est certain, c'est que tous les historiens out remarqué que depuis la destruction de Carthage le changement de conduite et de gouvernement fut sensible à Rome'; que ce ue fut plus timidement et comme à la dérobée que le vice s'y glissa, mais qu'il leva la téte, et saisit avec une rapidité étonnante tous les ordres de la république; et qu'on se livra, sans réserve et sans plus garder de mesures, au luxe et aux délices, qui ne manquérent pas, comme cela est inévitable, d'entrainer la ruine de l'état, « Le premier « Scipion \*, dit Paterculus en parlant des « Romains, avait jeté les fondements de leur « grandeur future : le dernier, par ses con-« quétes, ouvrit la porte à toutes sortes de « dérèglements et de dissolutions. Depuis que « Carthage, qui tenait Rome en halaine en « lui disputant l'empire, cut été entièrement « détruite, la décadence des mœurs n'alla « plus lentement, ni par degrés, mais fut

« prompte et précipitée, » L. MARCH'S CENSORINGS . M MANUELDS

Ouol ou'il en soit, il fut résolu dans le senat qu'on déclarerait la guerre aux Cartha-

<sup>1</sup> Plin, 10, 15, cap, 18,

<sup>9</sup> Pint. in Vità Cat. pag. 352.

<sup>1</sup> Uti Carthoon, emula imperii romani, ab stirpe in-« Jerlit ... fortuna sevire ac miscore omnia copit, » (SAL-LUAT. in Bello Cat.)

<sup>«</sup> Ante Carthagipem deletam populus et senatus rom « placidé modestèque Inter se remp. tractabant,.. Metus « bostiils in bonis artibus elvitatem retinebat. Sed ubl « formién ille mentibus decessit , ilicet en que secundos e resament, lascivia alque superbla incessère. » (Id. in

Belin Jugurth. ) \* « Potentia Romanorum prinr Scipiu viam aperue-« rat, luxuriæ posterinr aperuit. Quippe, remote Cartha-« ginis metu, sublatăque imperti muută, non gradu, sed « præcipisi cursu a virtute descitum, ad vitia transcur-

e sum. a (VELL. PATERC. lib. 2, cap. 1.) a An. R. 603 ; av. J. C. 149.

ginois; et les raisons, ou les prétettes, qu'on na apporta, forent que, contre la teneur du traité<sup>1</sup>, ils avaient conservé des vaisseaux, et conduit une armée hors de leurs terres contre un prince allié de Rome, dont ils avaient moltraité le fils dans le temps même qu'il avait avec lui un ambassadeur romain.

Un événement tout à fait heureux, qui concourut avec le temps où l'on délibérait sur l'affaire de Carthage, contribua sans doute beaucoup à faire prendre cette résolution. Ce fut l'arrivée des députés d'Utique, qui venaient se mettre eux, leurs biens, leurs terres, et leur ville, entre les maius des Romains. Rien ne pouvait arriver plus à propos. Utique était la seconde place d'Afrique, fort riche et fort opulente, qui avait un port également spacieux et commode, qui n'était éloignée de Carthage que de soixante stades \*, et qui pouvait servir de place d'armes pour l'attaquer. On n'hésita plus pour lors, et la guerre fut déclarée dans les formes. On pressa les deux consuls de partir le plus promptement qu'il seralt possible, et on leur donna un ordre secret de ne terminer la guerre que par la destruction de Carthage. Ils partirent aussitot, et s'arretèrent à Lilybée en Sicile. La flotte était considérable; elle portait quatre-vingt mille hommes d'infanterie et environ quatre mille de cavalerie.

Carthage3 ne savait point encore ce qui avait été résolu à Rome. La réponse que les députés en avaient rapportée n'avait servi qu'à y augmenter le trouble et l'inquiétude. C'était aux Carthaginois, leur avait-on dit, à voir par où ils pouvaient satisfaire les Romains. Ils ne savaient quel parti prendre. Enfin ils envoient encore de nouveaux députés, mais avec plein pouvoir de faire tout ce qu'ils jugeront à propos, et même, si les circonstances leur semblaient l'exiger, de déclarer que les Carthaginois s'abandonnaient eux et tout ce qui leur appartenait à la discrétion des Romains. C'était, selon la force de cette formule, se suaque corum arbitrio permittere, les rendre maltres absolus de leur sort, et se re-

connaître pour leurs vassaux. Ils n'avaient jamais pu se résoudre, dans les guerres precédentes, à une si humiliante démarche; et néanmoins ils n'en attendaient pas un grand surcès, parce que ceux d'Utique, les ayant prévenus, leur avaient enlevé le mérite d'une prompte et volontaire soumission.

En arrivant à Rome, les députés apprirent que la guerre était déclarée et que l'année était partie. Ils n'eurent donc pas à délibérer, et ils se remirent eux et tout ce qui leur appartenait entro les mains des Romains. En eonséquence de cette démarche, il leur fut répondu que, puisque enfin ils avaient pris le bon parti , le sénat leur accordait la liberté , l'usage de leurs lois, toutes leurs terres, et tous les autres biens que possédaient, soit les particuliers, soit la république; à condition que dans l'espace de trente jours ils enverraient en otage à Lilybée trois cents des jeunes gens les plus qualifiés de la ville, et qu'ils feraient ce que leur ordonneraient les consuls. Ce dernier mot les ieta dans une étrange inquiétude; mais le trouble où ils étaient ne leur permit pas de rien répliquer, nl de demander aucune explication; et c'aurait été bien inutilement. Ils partirent donc pour Carthage, et y reudirent compte de leur députation.

tation. Jes articles du trillé téairet affiires ; mais se lairce grode nu les villes, dont la Véait point fait mention dans le de-nombrement de ce que Rome voulit bien leur laisser, les inquiéts enrêmement. Ce-pendant în le leur laisser, les inquiéts enrêmement. Ce-pendant în le leur restais autre chose à faire que d'obéir. Après les pertes anciennes et récentes qu'il sausient faites, les n'étaient pas en était de tenir tête à un tel enneml, eun qui vasient par sister d'Assinisses i roupes, cui vasient par étaite de la lair de la leur de la courage motive plus que tout le resice.

Ils ne crurent pas devoir atteudre l'expiration du terme de trente jours qui l'eur avait été accordé; mais, pour tleber de fléchle l'ennemi par la promptitude de leur obcissance, quoique pourtant ils o'osassent pas s'en flatter, ils firent partir sur-le-champ les olages. C'é-

<sup>1</sup> Applan. pag. 42. Trois lieues.

<sup>8</sup> Polyb. Excerpt. leg. pag. 972.

<sup>2</sup> Polyb. Excerpt. Lcg. pag. 972.

tait l'élite et toute l'espérance des plus nobles | familles de Carthage. Jamais spectacle ne fut plus touchant. On n'entendait que cris lugubres, on ne voyait que pleurs. Tout retentissait de gémissements et de lamentations : surtout les mères éplorées, tontes baignées do larmes, s'arrachaient les cheveux, se frappaient la poitrine, et, comme forcenées par la douleur et le désespoir, jetaient des hurlements capables de toucher les cœurs les plus durs. Ce fut encore tout autre chose dans le moment fatal de la séparation , lorsque , après avoir conduit leurs enfants jusqu'au bord du vaisseau , elles leur falsaient les derniers adieux, ne comptant plus les revoir jamais, les baignaient de leurs larmes, ne se lassaient point de les embrasser, les tenaient étroitement serrés entre leurs bras sans pouvoir consentir à leur départ, en sorte qu'il failut les leur arracher par force; ce qui était plus dur pour elles que si on leur eût arraché leurs propres entrailles. Quand ils furent arrivés en Sicile, on fit passer les otages à Rome; et les consuls dirent aux députés que, quand its seraient à Utique, ils leur feraient savoir les ordres de la république.

Dans de pareilles conjonctures il n'y a rien de plus cruel qu'une affreuse incertitude, qui, sans rien montrer en détail, laisse envisager tous les maux. Dès qu'on sut que la flotte étnit arrivée à Utique, les députés se rendirent au camp des Romains , marquant qu'ils venaient au nom de l'état pour recevoir leurs ordres, auxquels on était prêt à obéir eu tout. Le consul Censorinus, qui portait la parole, après avoir loué leur bonne disposition et leur obéissance, leur ordonna de lui livrer sans fraude et sans délai généralement toutes leurs armes. Ils y consentirent, mais ils le prièrent de faire réflexion à quel état il les réduisait dans un temps où Asdrubal, qui n'était devenu leur enneml qu'à 'cause de leur parfaite soumission aux ordres des Romains, était presque à leurs portes avec une armée de vingt mille hommes. On leur répondit que Rome y pourvoirait.

Cet ordre fut exécuté sur-le-champ. On vit

1 Polyb. neg. 975. - Applen. pag 41-16.

\* Applan. pag. 46.

arriver dans le camp une longue file de chariots chargés de tous les préparatifs de guerre qui étalent dans Carthage : deux cent mille armures complètes, un nombre infini de traits et de javelots, deux mille machines propres à lancer des pierres et des dards. Suivaient les députés de Carthage, accompagnés de ce que le senat avait de plus respectables vicillards. et la religion de prêtres plus vénérables, pour tâcher d'exciter à compassion les Romains dans ce moment critique où l'on allait prononcer leur sentence et décider en dernier lieu de leur sort. Le consul se leva un moment à leur arrivée avec quelque lémoignage de bonté et de douceur; puis, reprenant tout à coup un air grave et sevère ; « Je ne puis pas, leur « dit-II, ne point louer votre promptitude à « exécuter les ordres du sénat. Il m'ordonne « de vous déclarer que sa dernière volonté est « que vous sortiez de Carthage, qu'il a résolu « de détruire, et que vous transportiez votre « demeure dans tel endroit qu'il vous plaira de « votre domaine, pourvu que ce soit à quatre-« vingts stades (quatre lienes) de la mer. » Quand le consul eut prononcé cet arrêt fondroyant 1, ce ne fut qu'un cri lamentable parmi les Carthaginois, Frappés comme d'un coup de tonnerre qui les étourdit sur le champ. its ne savaient ni où ils étaient, ni ce qu'ils faisaient. Ils se roulaient dans la poussière, déchirant leurs habits, et ne s'expliquant que par des gémissements et des sanglots entrecoupés. Puis, revenus un peu à eux, ils tendaient leurs mains suppliantes tantôt vers les dieux, tantôt vers les Romaius, et Imploraient leur miséricorde et leur justice pour un peuple qui allait être réduit au désespoir. Mais comme tout était sourd à leurs prières, ils les convertirent bientôt en reproches et en imprécations, les faisant ressouvenir qu'il y avait des dieux vengeurs aussi bien que témoins des crimes et de la perfidie. Les Romains ne purent refuser des larmes à un speciacle si touchant, mais leur parti était pris. Les députés même n'obtinrent pas qu'on sursit l'exécutiou de l'ordre jusqu'à ce qu'ils se fussent

encore présentés au sénat romain pour tâcher

<sup>1</sup> Applen. 40 53.

d'en oblenir la révocation. Il fallut partir et porter la réponse à Carthage.

On les y attendall avec une impatience et un termbiement qui ne se peuvant exprimer?. Ils curent bien de la peine à percer la foul de representation de la peine à percer la foul expressait autour d'eux pour savoir la reposse, qu'il n'était que trop siede de lieur siègnes. Quand la fartent arrivés dans le curs viagnes. Quand la fartent arrivés dans le qu'ils avaient revu, un cri général appril au prils avaient revu, un cri général appril au pruis qu'ils avaient revu, un cri général appril au centre de la comment en ce ne fut plus dans toute la ville que lutréments, que désepoir, que rage et que farters.

Ou'il me soit permis de m'arrêter ici un moment pour faire quelque attention sur la conduite des Romnius. Je ne puis a-sez regretter que le fragment de Polybe, on cette députation est rapportée, finisse précisément dans l'endroit de cette histoire le plus intéressant; et l'estimerals beaucoup plus une courte réflexion d'un auteur si judicieux que les longues harangues qu'Appien met dans la bouche des députés et dans celle du consul. Or je ne puis croire que Polybe, plein de bon sens, de raison et d'équité comme il était, cut ou nuprouver, dans l'occasion dont il s'agit, le procéde des Romains. On n'y reconnaît point, ce me semble, leur ancien caractère: cette grandeur d'ame, cette noblesse, celle droiture. cet éloignement déclaré des petites ruses, des déguisements, des fourberies, qui ne sont point, comme il est dit quelque part, du génie romain: minimė romanis artibus, Pourquoi ne point attaquer les Carthaginois à force ouverte? pourquoi leur déclarer nettement nar un traité, qui est une chose sacrée, qu'on leur accorde la liberté et l'usage de leurs lois, en sous-entendant des conditions qui en sont la ruine entière? pourquoi cacher, sous la honteuse réticence du mot de ville dans ce traité le perfide dessein de détruire Carthage, comme si, à l'ombre de cette équivoque, ils le pouvalent faire avec justice? pourquol enfin ne leur faire la dernière déclaration qu'après avoir tiré d'eux, à différentes reprises, leurs otages et leurs armes, c'est-à-dire après les avoir mis absolument hors d'état de leur rien refuser? N'est-il pas visible que Carthage.

1 Applan. pag 53, 54,

après tant de peries, lant de déhiles, toet affaibles et épuise qu'elle «si, fait encore trembler les Romains, et qu'ils ne croient pas la pouvoir d'ompler par la voie des s'mer's III est bien dangerva u'être sesse puissant pour commettre impuement l'injustice et pour en expèrer même de grauds vanalages I. Espèrence de lous les empires nous apprendiqu'on ne manque guêre de la commettre quand on la croit uils.

L'éloge magnifique que Polybe fait des Achéens est bien éloigné de ce que nous voyons ici, Ces peuples, dit-II, loin d'employer des ruses et des tromperies à l'égard de leurs alliés pour augmenter leur puissance, ne eroyaient pas même qu'il leur fût permis d'en user contre leurs ennemis, et ne comptaient pour solide et glorieuse victoire que celle qui se remnorte les armes à la main par le courage et la bravoure. Il avoue dans le même endroit, qu'il ne reste plus chez les Romains que de légéres tracès de l'ancienne générosité de leurs pères; et il se croit obligé, dit-Il, de faire cette remarque contre un principe devenu fort commun de son temps parmi ceux qui étaient chargés du gouvernement, qui crovalent que la bonno foi n'est point compatible avec la bonne politique, et qu'il est impossible de réussir dans l'administration des affaires publiques, soit en guerre, soit en palx, sans employer quelquefois la fraude et la tromperie.

Le reviens à mon sujet. Les consuls ne se habiterent pas de marcher confer Carhage, no s'imaginant pas qu'ils eussent rien à craindre d'une ville dèsameré. On y profita de ce désis pour se metire en état de défeuse; car il list résolu d'un common accord de ne pint abandonner la ville. On nomma pour général au debres Aschule, qui était à la tété de vingt mille hommes, vers qui l'on députs pour le prier d'aublier en heurs de la pair le l'injustice (L'on nomme le la pair l'injustice de la ville a la marche de la pair l'illi de l'on marche de la prier de la ville de l'an la ville a lun saire Adribal, pell'illi de Masisies; puis on fabrique des armes sere une prompitude incroyale. Les temples, les pas-

<sup>1</sup> Polyb. lib. 13, pag. 671 , 672. 2 App. pag. 55.—Strab. lib. 17, pag. 830.

lais, les places publiques furent changées en autant d'ateliers. Hommes et femmes y travaillaient jour et nuit. On faisait chaque jour cent quarante boucliers, trois cents évées, cinq cents piques ou javelots, mille traits, et un grand nombre de machines propres à les lancer; et parce qu'on manquait de matière pour faire des cordes, les femmes connérent leurs eheveux, et en fournirent abondamment,

Masini-sa était mécontent de ce qu'après qu'il avait extrêmement affaibli la puissance des Carthaginois 1, les Romains venaient profiter de sa victoire, sans même qu'ils lui eussent fait part en aucune sorte de leur dessein : ee qui causa entre eux quelque refroidissement.

Cependant les consuls s'avancent vers la ville pour en former le siège. On peut eroire que c'est alors que fut faite par les Romains la double cérémonie de l'évocation des divinités tutélaires de Carthage, et du dévouement ile cette ville. Macrobe nous apprend que c'était une coutume ancienne chez les Romains 2. mais que l'on tenait fort secrète, lorsqu'ils assiégeaient une ville eunemic, d'en évoquer les dieux qui y faisaieut leur habitation, soit qu'ils crussent ne pouvoir pas sans cela prendre la ville, soit qu'il leur parût irréligieux de faire des dieux prisonniers. Ils avaient une formule pour cette évocation, et une autre dont ils faisaient usage ensuite pour dévouer la même ville à la colére des dieux des enfers. Macrobe. qui nous a conservé ces deux formules, assure qu'on les employa à l'égard de Carthage, Je vais les rapporter l'une et l'autre, comme des monuments eurieux et respectables de la persuasion où a été toute l'antiquité touchant le pouvoir que la Divinité exerce sur les choses humaines. Voici la première.

O vous, dieu ou déesse, sous la protection de qui est le peuple et l'état de Carthoge, et vous surtout qui avez pris sous votre sauvegarde cette ville et son peuple, je vous prie, je vous conjure, je vous demande en grace d'abandonner le peuple et l'état de Carthage . d'en quitter tous les lieux, les temples, les sacrifices et la ville, de vous en éloioner, de ré-

pandre sur ce peuple et sur cet état la terreur, la crainte et l'aveuglement. Abandonnés par vos anciens serviteurs, venez à Rome au milieu de mon peuple; que tout ce qui nous appartient, lieux, temples, sacrifices, ville, vous soit plus agréable et vous plaise davantage que votre ancienne demeure; soyez nos défenseurs, de moi, du peuple romain, de mes soldats, de facon que nous sentions et que nous reconnaissions les effets de votre protection. Si vous exaucez ma prière, je fais vœu de vous ériger des temples, et de célébrer des jeux en votre honneur.

Après avoir ainsi évoqué les dieux protecteurs de la ville ennemie, les Romains la dévouaient aux divinités de l'enfer par cette seconde formule, qui devait être, comme la première, prononcée par le général,

Dieu Pluton, Jupiter malfaisant, dieux manes, ou de quelque autre nom qu'il faille vous appeler, je demande que vous remplissiez de desordre et de fuite, d'effroi, de terreur, toute cette ville de Carthage, et l'armée que je conçois et que j'entends; que vous entrainiez et priviez de la lumière du jour ceux qui porteront des armes défensives ou offensives contre nos légions et notre grmée : que vous fassiez périr cette armée et ces ennemis que nous attaquons , hommes, villes, terres, et tous ceux qui habitent dans les lieux, régions, terres et villes qui appartiennent à nos ennemis : que vous regardiez comme vous étant dévouée et consacrée, selon toute la riqueur des dévouements les plus solennels. l'armée des ennemis, leurs villes, leurs terres, que je conçois et que j'entends , leurs têtes, et toutes les différences d'ages qui se trouvent parmi eux. Je vous les donne et vous les devoue pour être substitués en la place de moi. de tout ce qui m'est confié, de ma magistrature, du peuple romain, de nos armées et de nos légions. Je vous demande enfin que vous permettiez que moi, tout ce qui m'est confié. mon commandement, nos légions, et notre armée actuellement occupée à cette guerre, nous n'éprouvions aucune disgrâce. Si vous faites ces choses, de manière que je sache, que je sente, que je reconnaisse que ma prière ait été exaucée; alors, qui que ce soit qui exécute ce vœu, et de quelque manière qu'il l'exé-

<sup>1</sup> Applan, pag. 55. \* Marrob, Sat. 111, 9.

cute, en vous immolant trois brebis noires, qu'il soit ceusé bien exécuté. Je vous prie et vous atteste, terre qui étes la mère dés humains: et vous aussi. Juniter.

La superstition respire de toute part dans ces formules. On y remarque qu'ils reconnaissaient deux sortes de divinités : les unes bienfaisantes, qu'ils évoquent de la ville ennemie, qu'ils invitent à venir habiter et protéger Rome; les autres malfaisantes, à la colère desquelles ils dévouent les ennemis, et à qui ils ne demandent pour eux-mêmes que de n'eu recevoir aucun mal. Ces répétitions fatigantes des mêmes mots, ces dénombrements ennuveux. cette attention scrupuleuse à ne laisser aucune ambiguité, jusqu'à ajouter cette clause, que je conçois et que j'entends, pour lever par là l'obscurité qui pourrait se trouver malgré eux dans leurs paroles, tout cela est assurément bien misérable. Mais à travers ces nuages brillent néanmoins la connaissance de la Divinité. et l'aveu solennel de sa puissance sur tous les évènements humains. C'est un bon or, auquel l'alliage de la superstition ne saurait ôter son

prix. Toutes ces imprécations furent donc lancées contre Carthage 1: après quoi les consuls l'attaquèreut par la force des armes. Il ne s'attendaieut à rien moins qu'à y trouver une vigoureuse résistance, et la bardiesse incroyable des assiégés les jeta dans un grand étonnemeut, Ce n'étaieut que sorties fréquentes et vives pour repousser les assiégeants, pour brûler les machines, pour harceler les fourrageurs. Censorinus attaquait la ville d'un côté, et Manilius de l'autre. Scipion . dès lors la terrenr de Carthage, servait alors en qualité de tribun, et se distinguait parmi tous les officiers antant par sa prudence que par sa bravoure. Les consuls firent plusieurs fautes pour n'avoir pas voulu suivre ses avis. Ce jeune officier tira les troupes de plusieurs mauvais pas où l'imprudence des chefs les avait engagées. Un illustre Carthaginois, nommé Himilcon Phaméas, chef de la cavalerie ennemie, qui harcelait sans cesse et incommodait beaucoup les fourrageurs, n'osait paraltre en campagne quand le tour de Scipion était venu pour les

soutenir, tant il savait contenir ses troupes dans l'ordre et se poster avantageusement, Une »i grando et si générale réputation lui attira d'abord de l'envie : mais comme il se conduisait eu tout avec beaucoup de modestie et de retenue, elle se changea bientôt en admiration : de sorte que , quand le sénat envoya des députés dans le camp pour s'informer de l'état du siège , toute l'armée se réunit pour lui rendre un témoignage favorable, soldats, officiers, généraux même, et ce ne fut qu'une voix pour relever le mérite du jeune Scipion : tant il est important d'amortir, pour parler ainsi , l'éclat d'une gloire naissante , par des manières douces et modestes; et de ne pas irriter la jalousie par des airs de hauteur et de suffisance, dont l'effet naturel est de réveiller dans les autres l'amour-propre, et de rendre la vertu même odicuse!

SP. POSTUMIUS ALBINUS 1. L. CALPURNIUS PISO.

Masinica, se voyant près de monir, pris Scipion de vouloit bies ne rendre augret de lui, pour l'aider à prendre les arrangements convenables par rapport à sa unecession, et au partige qu'il serait à propos d'en faire enrivant. Ce prince leur avait commande en mourant de s'en rapporter pour toutes choses à ce que réglerait Scipion, qu'il leur laissait pour pêrer et pour taur. Je differe à parler ailleurs avec plus d'étendue de la famille et de la postérit de Masinissa, pour ne point inter-

rompre trop longtemps l'histoire de Carthage. L'estlme que Phaméas avait conque pour Scipion l'engagea à quitter le parti des Carthaginois pour embrasser celui des Romains<sup>1</sup>. Il vint se rendre à lui avec plus de deux mille cavaliers, et il fut dans la suite d'un grand secours aux assiégeants.

Calpurnius Pison, consul, et Mancinus, son lleutenant, arrivèrent en Afrique au commencement du printemps 3. La campagne se passa

An. R. 601; av. J. C. 118 Applan. pag. 62.

<sup>1</sup> App. pag. 66.

Applan. pag. 55-58.

sans qu'ils fissent riem de considérable. Ils cereat même de dessous se plusieurs occasions, et ils ne poussérent que lentement le siège de Carthèe, Les saiségis, au contraire, avaient repris courage. Leors troupes augmentaient considérablement; ils travaillaient à intéresser les peuples et les rois dans leur querelle. Ils enroyèrent figues desse la Macédoine vers le faux Philippe <sup>1</sup> qui se donnait pour fils de Persèe, et qui flissit pour firs la guerre sux Romains, l'exhortant de la preservierment, et lu promettant de la four-ser vivement, et lu promettant de lu fournit

de l'argent et des valsseaux. Ces nonvelles causérent de l'Inquiétude à Rome. On commenca à craindre le soccès d'une guerre qui devenait de jour en jour plos donteusc et plus importante qu'on ne se l'était d'abord imagioé 9. Autant qu'on était mécontent de la leuteur des généraux, et qu'on parlait mal d'eux, autant chacun s'empressait à dire du bien du ienne Scipion, et à vanter ses rares vertus : et Caton même, qui ne louait pas volontiers, lni appliquait ce que dit Homère3 de Tirésias comparé aux autres morts : « Seul il a du sens et de la tête : les autres ne « soot que des ombres, » Ofor minyotas voi di σκικί κίσσουσι. Il était venu à Rome poor demander l'édilité. Dès qu'il parut dans l'assemblée, son nom, son visage, sa réputation, la crovance commune que les dieux le destinaient pour terminer la troisième guerre punique, comme le premier Sciplon, son grand-pére adoptif, avait terminé la seconde, tont cela frappa extrêmement le peuple; et quoique la chose fut contre les lois, et que par cette raison les anciens s'y opposassent, au lien do l'édilité qu'il demandait, le peuple lui donna le consulat, laissant dormir les lois pour cette année, et voulot qu'il eut l'Afrique pour departement, sans tirer les provinces au sort. comme c'était la contume, et comme Drosus son collégue demandait qu'on le fit,

Dès que Scipion est achevé ses recrues, il partit pour la Sicile, et arriva bientôt après à Utique. Ce fut fort à propes pour Mancinus, lieutenant de Pison, qui s'était engagé témérairement dans un poste où les ennemis le tensient enfermé\*, et où ils allaient le tailler en pièces le maitn même, si le nouveau consul, qui apprit en arrivant le danger où il était, rebet fait remonier de mit ses frouses.

dans ses vaisseaux, et n'eût volé à son se-

coars.

Le premier soin de Scipion, à son arrivée, fut de rétablir parmi les troupes la discipine, qu'il y trous a enlettrement ruinée; rain ordre, nulle subordination, nulle coleissance : on se conçacit qu'à plier, qu'à faire home chère, et qu'à so divertir. Il chasse de camp tontes les bouches inutiles, régla la qualié des viendes que les vivandiers pourraient apporter, cl. rem voult point d'autres que de simples et de mi-litaires, écartant avec soin tout ce qui sentalt le luxe et les définers.

Quand il eut bien établi cette réforme, qui ne lui coûta pas beauconp de temps ni de pelae, parce qu'il donnait l'exemple aux autres, il compta pour lors avoir des soldats, et songea sérieusement à pousser le siège. Ayant fait prendre à ses troupes des haches, des leviers, des échelles, il les conduisit de nuit en grand silence vers une partie de la ville, appelee Megare, et, avant fait jeter tout d'un coup de grands cris, il l'attaqua fort vivement. Les ennemis, qui ne s'attendaient pas à être attaqués de nuit, furent d'abord fort effrayés. Néanmoins ils se défendirent avec heaucoup de courage, et Sciplon oe put point escalader les murailles. Mais ayant aperçu une tour qu'on avait abandonnée, qui était hors de la ville fort près des murs, il y envoya un nombre de soldats hardis et déterminés, qui, par le moyen des pontons, passèrent de la tour sur les murs, nénétrèrent dans Mégare, et en brisèrent les portes. Scipion y entra dans le moment, chassa

<sup>. . . . .</sup> 

<sup>4</sup> Andriscus.

Appian. pag. 68.
 Hom. Od. jib. 10, v. 695.

P. CORNELIUS SCIPIO !.

<sup>\*</sup> An. R. 605; av. J. C. 147, \* Applen. pag. 69.

<sup>\*</sup> Ibid. pag. 70.

de ce poste les ennemis, qui, troublés par cette attaque imprévue, et croyant que toute la ville avait été prise, s'eufuirent dans la citadelle, et y furent suivis par les troupes mêmes qui campaient hors de la ville. Elles abandonnérent leur camp aux Romaius, et pensérent devoir aussi se mettre en sorteté.

Avant que de passer outre, ja dois donner iel quelque idée de la situation et de la grandeur de Carthage 1, qui contensit au commencement de la guerre contre les Romains sept cent mille habitants. Elle était située dans le fond d'un golfe, environnée de la mer, en forme d'une presqu'ile, dout le col, c'est-àdire l'isthme qui la joignait au continent , était large d'une lieue et un quart (vingt-einq stades). La presqu'tle avait de circuit dix-buit lieues (trois cent soixante stades). Du côté de l'occident il en sortait une longue pointe de terre, large à peu près de cinquante-deux toises (un demi-stade), qui, s'avançant dans la mer, la séparait d'avec les marais, et était fermée de tous côtés de rochers et d'une simple muraille. Du côté du midi et du continent. où était la citadelle, appelée Byrsa, la ville était close d'une triple muraille haute de trente condées, sans les parapets et les tours qui la fianquaient tout alentour par égales distances, éloignées l'une de l'autre de quatre-vingts toises. Chaque tour avait quatre étages ; les murailles n'en avaient que deux ; elles étaient voûtées, et dans le bas il y avait des étables pour mettre trois cents éléphants avèc les choses nécessaires pour leur subsistance, et des écuries au-dessus pour quatre mille chevoux, et les greniers pour leur nourriture. Il s'y trouvait aussi de quol loger vingt mille fantassins et quatra mille cavaliers. Enfin tout cet appareil de guerre était renfermé dans les seules murailles. Il n'y avait qu'un endroit de la ville dont les murs fussent faibles et bas : c'étoit un angle négligé qui commeneait à la pointe de terre dont nous avons parlé, et continuait jusqu'oux ports, qui étalent du côté du couchant. Il y en avait deux gul se communiquaient l'un à l'autre, mais qui n'avaient qu'une seule entrée, large de solvante et dix pleds, et fermée avec des

chaines. Le premier était pour les marchands, où l'on trouvait plusteurs et diverses demeures pour les matelots. L'autre était le port intérieur pour les navires de guerre, au milieu duquel on voyait une lle nommée Cothon . bordée, aussi bien que le port, de grands quais, où il y avait des loges séparées pour mettre à couvert deux cent vingt navires, et des magasins au-dessus, où l'on gardait tout ce qui était nécessaire à l'armement et à l'équipement des vaisseaux. L'entrée de chacune de ces loges destinées à retirer les vaisseaux était ornée de deux colonnes de marbre d'onvrage ionique : de sorte que tant le port que l'île représentaient des deux côtes deux magnifiques galeries. Dans cette tie était le palais de l'amiral; et comme elle était vis-à-vis de l'entrée du port, il pouvait de là découvrir tout ce qui se passait dans la mer, sans que de la mer on pût rien voir de ee qui se faisalt dans l'intérieur du port. Les marchands de même n'avaient aucune vue sur les valsseaux da guerre, les deux ports étant séparés par une double muraille: et tl y avait dans chacun une porte particulière pour entrer dans la ville sans passer par l'autre port. On peut done distinguer trois parties dans Carthage 2: le port, qui était double, appelé quelquefois Cothon, à cause de la petite lle de ce nom : la citadelle, appelée Byrsa; la ville proprement dite, où demeuraient les habitants, qui environnalt la citadelle, et était nommée Mégara.

Mégara.

Asdrabal<sup>3</sup>, genéral des Carthaginois, un poist du jour, voyant la honteuse déroute de ses troupes, pour se venger des Romaine et en mêma temps pour êter aux habitants toute expérance d'accommodement et de pardon, forma et exécute un projet digne de lui. Cêden et de la commodement de la pardon, forma et exécute un projet digne de lui. Ceden et de la commodement de la ville, pendant qu'un autre Asdrabal, pelli-fils de Mastinisa per sa mête, commoderait des Carthage. Ce premier Asdrabal, homme

Applan, pag. 66 et 57. - Strab. Hb. 17, pag. 839.

<sup>†</sup> Seion Samuel Brochart, le Cothon n'était point une lie, mais le port même, creusé de main d'homme,

\* Both, in Phal. pag. 512,

<sup>\*</sup> App. peg. 72,

ambiticus et violent, endé d'ailleurs de quelques succés qu'il avait eur d'abord contre les leurs Romains, n'avait pu souffiri que l'autorité d'il partagée entre lui et un célèque; et, pour la réunir fout entière en sa personne, et et se délivrer d'un rival incommode, il avait suscié des délateurs pour l'accuser d'intellisassonmer dans la place publique, il était reté ainsi seu en possession du commandement, tant su dedans qu'au d'chors de Carthage.

Dans l'occasion dont nous parlons, par une barbare et lâche vengeance, il fit avancer sur le mur tout ce qu'il avait en son pouvoir de prisonniers romains, en sorte qu'ils fussent à portée d'être vus de toute l'armée. Là, il n'y eut point de supplice qu'il ne leur fit souffrir. On leur crevait les veux : on leur coupait le nez , les oreilles , les doigts ; on leur arrachait toute la peau de dessus le corps avec des peignes de fer; et, après les avoir ainsi tourmentés, on les précipitait du haut des murs eu bas. Un traitement si cruel fit horreur aux Carthaginois, bieu loin d'augmenter leur courage; mais il ne les épargnait pas euxmêmes, et il fit égorger plusieurs des séuateurs, qui osèrent s'opposer à sa tyrannie,

Scipion 1, se voyant maltre absolu de l'isthme, brûla le camp que les ennemis avaient abandonné, et en construisit un nouveau pour ses troupes. Il était de forme carrée, environné de grands et de profonds retranchements armés de bonnes palissades. Du côté des Carthagiuois il éleva un mur haut de douze pieds. flanqué d'espace en espace de tours et de redoutes, et sur la tour qui était uu milieu s'eu élevait une autre de bois fort haute, d'où l'on découvrait tout ce qui se passait dans la ville. Ce mur occupait toute la largeur de l'isthme, c'est-a-dire vingt-cinq stades 3. Les ennemis, qui étaient à portée du trait, fireut tous leurs efforts pour empêcher cet ouvrage; mais comme toute l'armée y travaillait sans relache jour et nuit, il fut achevé en vingt jours. Scipion en tira un double avaulage : premièrement, parce que ses troppes diairei logées plus obrement et plus commodément; en second leu, aprec qu'i coupe par ce moyen les vivres aux sasiégés, à qui l'on n'eu pouvait plus porter que par mer; ce qui souffrait de très-grandes difficultés, tant à cause que la mer de ce côté-la est souvent orageuse, que par la garde exacte que faisail la flotte romaine; e ce fait la une des princisentir dans la tille. D'allieurs Adrebal ne distribunit le bé qui lui arrivait qu'aux trente mille hommes de troupes qui servaient sous lui, se mettant peu en peine du treste de la sui, se mettant peu en peine du treste de la

multitude. Pour leur couper encore davantage les vivres ', Scipion eutreprit de fermer l'entrée du port par une levée qui commençait à cette langue de terre dont nous avons parlé, laquelle était assez près du port. L'entreprise d'abord parut folle aux assiégés, et ils insultaient aux travailleurs. Mais quand ils virent que l'ouvrage avançait extraordinairement chaque jour, ils commencèrent véritablement à craindre, et songèrent à prendre des mesures pour le rendre inutile. Femmes et eufauts, tout le monde se mit à travailler, mais avec un tel secret, que Scipion ne put jamais rien apprendre par les prisonniers de guerre, qui rapportaient seulement qu'on enteudait beaucoup de bruit dans le port, mais sans qu'on sût ce qui s'y faisait, Enfin, tout étant prêt, les Carthaginois ouvrirent tout d'un coup une nouvelle entrée d'un autre côté du port, et parurent eu mer avec une flotte assez nombreuse, qu'ils venaient tout récemment de construire des vieux matériaux qui se trouvèrent dans les magasins. On convient que, s'ils avaient été sur le champ attaquer la flotte romaine, ils s'en seraieut infailliblement rendus maltres. parce que, comme on ne s'attendalt à rien de tel, et que tout le monde était occupé ailleurs, ils l'auraient trouvée sans rameurs, sans soldats, sans officiers. Mais, dit l'historien, il était arrêté que Carthage scrait détruite. Ils se contentérent donc de faire comme une jusulte et une bravade aux Romains, et rentrèrent dans le port.

Deux jours après ils firent avaucer leurs

Appian. pag. 73.

<sup>\*</sup> Une lieue et un quart.

Appies, pag 71.

vaisseaux pour se battre tout do bon, et ils trouvérent l'ennemi bien disposé. Cette bataille devait décider du sort des deux partis : elle fut longue et opiniatre, les troupes de côté et d'autre faisant des efforts extraordinaires, celles-là pour sauver leur patrie réduite aux abois, celles-cl pour achever leur victoire. Dans le combat, les brigantins des Carthaginois, se coulant par-dessous le bord des grands vaisseaux des Romains, leur rompaient tantét la poupe, tautôt le gouvernail, et tantôt les rames; et s'ils se trouvaient pressés, lls se retiraient avec une promptitude merveilleuse pour revenir incontinent à la rharge. Enflu les deux armées ayant combattu avec égal avantage jusqu'an soleil couchaut, les Carthaginois jugérent à propos de se retirer. non qu'ils se comptassent vaincus, mals pour recommencer le lendemain. Une partie de leurs vaisseaux ne pouvaut entrer assez promptement dans le port, parce que l'eutrée en était trop étroite, se retira devant une terrasse fort spacieuse qu'on avait faite contre les murailles pour y descendre les marchandises, sur le bord de laquelle on avait élevé un petit rempart durant cette guerre, de peur que les enuemis ne s'en saisissent. Là le combat recommenea encore plus vivement que iamais, et dura bien avant dans la nuit. Les Carthaginois y souffrirent beaucoup, et ce qui leur resta de vaisseaux se réfugia dans la ville. Le matiu étaut venu, Scipion attaqua la terrasse, et, a'en étant rendu maître avec beaucoup de peine, il s'y logea, s'y fortifia, et y fit faire une muraille de brique du côté de la ville, fort proche des niurs, et de pareille hauteur. Quand elle fut achevée, il y fit monter quatre mille hommes, avec ordre de lancer sans cesse des traits et des dards sur les ennemis, qui en étaient fort incommodés, à cause que, les deux murs étant d'une hauteur égale, ils ne jetajent presque aucun trait înutilement. Ainsi fut terminée cette campagne.

Pendant les quartiers d'hiver ", Scipion s'appliqua à se débarrasser des troupes de deliors qui incommodaient fort ses convois, et facilitaient ceux qu'on eurovait aux assiézés.

Pour cels il attaqua une place voisine, nommet Néphéria, qui leur servait die retraite. Dans une dernière action il périt du côté des cenemis plus des sousaite-dis millé hommes, tente plus des des sousaite-dis millé hommes, tant soldats que paysans ramassés; cel le place du tut emportée arre beaucoup de piene, après supire de la reddition de presque sustre de la reddition de presque sustre de la reddition de presque putes des places d'Afrique, et contribus beaucoup à la prise même de Carthage, 00, depois ce tempsprise même de Carthage, 00, depois ce tempsli, il a véait presque plus possible de faire entrer des virex.

CN. CORNÉLIUS LENTULUS 1. L. MUMMIUS.

Au commencement du printemps\*, Scipion attaqua en même temps le port attaqué Cothon, et la citadelle. S'étant rendu maltre de la muraille qui environnait ce port, il se jeta dans la grande place de la ville, qui en était proche . d'où l'ou montait à la citadelle par trois rues en pente bordées de côté et d'autre d'un graud nombre de maisons, du haut desquelles on lançait une grêle de dards sur les Romains : en sorte qu'ils furent contraints, avant que de passer outre , de forcer les premières maisons et de s'y poster, pour pouvoir de là chasser ceux qui combattaient des maisons voisines Le combat au haut et au bas des maisons dura pendant six jours et le carnage fut horrible. Pour nettoyer les rues et en faciliter le passage aux troupes, on tirait avec des crocs les corps des habitants qu'on avait tués ou précipités du haut des maisons, et on les jetait dans des fosses, la plupart encore vivants et palpitants. Dans ce travail. qui dura six jours et six nuits, les soldats étaient relevés de temps en temps par d'autres tout frais, sans quoi ils auraient succombé à la fatigue. Il n'y eut que Scipion qui, pendant tout ce temps-là, ne dormit point, donnent pertout les ordres, et s'accordant à peine le temps de prendre quelque pourriture.

Les assiégés étaieut aux abois<sup>3</sup>; et le sep-

Applan. pag 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Applan. pag. 78

<sup>4</sup> Ao. R. 606; av. J. C. 146.

<sup>1</sup> App. pag. 79.

<sup>5</sup> Applets. pag. 81.

tième jour on vit parattre des hommes en ha- | bits de suppliants, qui demandaient pour toute composition qu'il plût aux Romains de donner la vie à tous eeux qui voudraient sortir de la citadelle, ce qui leur fut accordé, à la réserve seulement des transfuges. Il sortit cinquante mille tant hommes que femmes, qu'on fit passer vers les champs avec bonne garde, Les trausfuges, qui étaient environ neuf cents. voyant qu'il n'y avait point de quartler à espérer pour eux, se retranchèrent dans le temple d'Esculape avec Asdrubal, sa femme et ses deux enfants, où, quoiqu'ils fussent en petit nombre, ils ne laissérent pas de se défendre pendant quelque temps, parce que le lieu était fort élevé, assis sur des rochers, et qu'on y montait par soixante degrés. Mais enfin, pressés de la faim, accablés de lassitude, il fallut succomber; et. abandonnant l'enceinte du temple, ils s'enfermèrent dans le temple même, résolus de ne le quitter qu'avec la vie.

Cependant Asdrubal, songeant à sauver la sienne, descendit secrètement vers Scipion, portant en main une branche d'olivier, et se jeta à ses pieds. Scipion le fit voir aussitôt aux transfuges, qui, transportés de fureur et de rage , vomirent contre lui mille injures , et mirent le feu au temple. Pendant qu'on l'allumait, on dit que la femme d'Asdrubal se para le mieux qu'elle put, et, se mettant à la vue de Sciplon avec ses deux enfants, lui parla à haute voix en cette sorte : Je n'invoque point contre toi , 6 Romain, la vengeance des dieux : car tu ne fais qu'user des droits de la guerre, Mais puissent les dieux de Carthage . et toi de concert avec eux, punir comme il le mérite ce perfide qui a trahi sa patrie, ses dieux, sa femme et ses enfants! Puis adressant la parole à Asdrubal : Scélérat, dit-elle , perfide, le plus lache de tous les hommes , ce feu va nous ensevelir moi et mes enfants; pour toi, indigne capitaine de Carthage , va orner le triomphe de ton vainqueur, et subir à la vue de Rome le supplice dù à tes crimes, Après ces reproches, elle égorga ses enfants, les jeta dans le feu, puis s'y précipita elle-même ; tous les transfuges en firent autant-

Scipion , voyant cette ville qui avait été si florissante pendant sept cents aus, compa-

rable aux plus grands empires par l'étendue de sa domination sur mer et sur terre ', par ses armees nombreuses, par ses flottes, par ses éléphants, par ses richesses; supérieure même aux autres nations par le courage et la grandeur d'âme ; qui , toute dépouillée qu'elle était d'armes et de vaisseaux, lui avait fait soutenir pendant trois années entières toutes les misères d'un long siège : voyant , dis-je , alors cette ville absolument ruinée, on dit qu'il ne put refuser des larmes à la matheureuse destinée de Carthage. Il considérait que les villes, les peuples, les empires, sont suiets aux révolutions aussi bieu que les hommes en particulier; que la même disgrâce était arrivée à Trole . iadis puissante , et depuis aux Assyriens, aux Mèdes, aux Perses, dont la domination s'étendait si loin, et tout récemment encore aux Macédoniens, dont l'empire avait jeté un si graud éclat. Plein de ces tristes idées, il prononça deux vers d'Homère\*, dont le sens est : Il viendra un temps où la ville sacrée de Troie et le belliqueux Priam et son peuple périront'; désignant par ces vers le sort futur de Rome, comme il l'avoua à Po-

lybe, qui le pria de lui expliquer sa pensée. S'il avait été éclairé des lumières de la vérité, il aurait su ce que nous appreud l'Eeriture ', « qu'un royaume est transféré d'un « peuple à un autre à cause des injustices . « des violences, des outrages, qui s'y com-« mettent , et de la mauvaise foi qui y règne « en différentes manières, » Carthage est detruite, parce que l'avarice, la perfidio, la crusuté, y étaient montées à leur comble. Rome aura le même sort, lorsque son luxe, son ambition, sou orgueil, ses injustes usurpations, palliées sous le faux dehors de vertu et de justice, aurout forcé le souverain mattre et distributeur des empires à donuer par sa

chute une grande leçon à l'univers. Carthage ayaut été prise de la sorte 5, Scipiou en abandonna le pillage aux soldats pen-

<sup>4</sup> Applen. pag. 82.

<sup>\*</sup> Illad. lib. 6, [418.] 3 Elegerat gunp er eldig Thee ini .

<sup>4</sup> Kui Heinung, nai duig jūnus im Heikung. 5 Eccl. X. 8.

<sup>8</sup> App. pag. 83.

dant quelques jours . à la réserve de l'or . de l l'argent, des statues et des autres offrandes qui se trouveraient dans les tempies. Ensuite il leur distribua plusieurs récompenses militaires, aussi bien qu'aux officiers, parmi lesquels deux s'étalent surtout distingués, Ti. Gracehus et C. Fannius, qui les premiers étaient montés sur le mur. Il fit parer des dépouilies des ennemis un navire fort leger, et l'envoya à Rome porter la nouvelle de la victoire.

En même temps il fit savoir aux différents peuples de la Sicile qu'ils eussent chacun à venir reconnaltre et reprendre les tableaux et les statues que les Carthaginois avaient enievés de leurs villes dans les guerres précèdentes. Et. en rendant à cenx d'Agrigente le fameux taureau de Phaiaris', il leur dit que ce taurean, qui était en même lemps un monument de la cruauté de leurs anciens rois et de la bonté de leurs nouveaux mattres, devait ieur apprendre s'il lenr serait plus avantageux d'être sous le joug des Siciliens que sous le gouvernement du peuple romain.

Plusieurs autres villes de Sicile recouvrérent pareillement, par la libéralité de Scipion, leurs anciens ornements, ou les objets de ieur culte. Diane fut rendue aux Ségestains, Mercure aux Tyndaritains, et ainsi du reste.

Ayant mis en vente une partie des dépoullles qu'on avait trouvées à Carthage \*, Scinion fit de sévères défenses à tous ceux qui lui étaient attachés de rien prendre ni même de rien acheter de ces dépouilles, taut il élait attentif à écarter de sa personne et de sa malson jusqu'au plus léger soupcon d'intérêt.

Quand la nouveile de la prise de Carthage fut arrivée à Rome, on s'y livra sans mesure anx sentiments de la joie la plus vive , comme si ce n'ent été que de ce moment que le repos public fût assuré. On repassait dans son esprit tous les maux qu'on avait soufferts autre-

1 a Quem taurum Scipio quem re ideret Agrigentinis. a dixisse dicitur, equum esse lilos cogitare utrum esset « Sicults utilins, suisne servire, an populo R. obtempe-« rare, quum idem monumentum et domestice crudelia tatis et mostræ mansmetudinis haberent, a (Crc. in Verr. fols de la part des Carthaginois en Sicile, en Espagne et même en Italie, pendant seize ans consécutifs, durant lesquels Annibal avait saccagé quatre cents villes, fait périr en diverses rencontres trois cent mille hommes, et réduit Rome même à la dernière extrémité. Dans le souvenir de ces maux, on se demandalt l'un à l'autre s'il était donc bien vrai que Carthage fut ruinée. Tous les ordres témoignérent à l'envi leur reconnaissance envers les dieux, et la viile pendant plusieurs jours ne fut occupée que de sacrifices solennels, de prières publiques, de jeux et de spectacles.

Après qu'on eut satisfait aux devoirs de la religion, le sénat envoya dix commissaires en Afrique pour en régler l'état et le sort à l'avenir, conjointement avec Scipion '. Le premier de leurs soins fut de faire démolir tout ce qui restait de Carthage. Rome s, déjà mattresse du monde presque entier, ne crut pas pouvoir être en sureté tandis que le nom de Carthage subsisterait : tant une haine Invétérée et nourries par de longues et de cruelles guerres dure au delà même du temps où l'ou a à craindre, et ne cesse de subsister que lorsque l'objet qui l'excite a cessé d'être | Défenses furent faites au nom du peuple romain d'y habiter désormais, avec d'horribles imprécations contre ceux qui, au préjudice de cet Interdit, entreprendraient d'y rebâtir quelque édifice, et principalement Byrza et Mégare. Ils exceptaient apparemment le port, comme pouvant leur être utile. Au reste on n'en défendait l'entrée à personne, Scipion n'étant pas fâché qu'on vit les tristes débris d'une viile qui avait osé disputer de l'empire avec Rome 3. Ils arrêtérent encore que les villes qui dans cette guerre avaient tenu le parti des ennemis seraient toutes rasées, et ils en donnèrent le territoire aux alliés du peuple ro-

## 1 Applan. pag. 81.

Flut, Apophtheg. rom.

lib. 4. p. 78. 1

s «Neque se Roms, jam terrarum orbe supersto, sec-« ram speravit fore , sl nomeu usquam maneret Carthagi-

e uls. Adeò odium certeminibus ortum, ultra metum e durat, el ne in victis quidem depoultur, neque anté a invisum esse desinit, quam esse desitt. » (VELL. PA-TROC. lib. 1, cap. 12.)

s e Utipse locus, eorum qui cum hác urbe de las e certărunt . vestigia calamitatis ostenderet. » ( Cie. Agrar. lib. 9, p. 50. )

main: ils gratifièrent en particulier ceux d'Utique de tout le pays qui est entre Carthage et Hippone. Ils rendirent tout le reste tributaire, et en firent une province de l'empire romain. où l'ou enverrait tous les ans un préteur. C'est ce qui qui appelé la province d'Afrique.

Quand tous fui régle, Scipion retournà a Rome, où II entre en trimphe. 'On n'en avait jamais va de si éclatonit car ce n'était que statues, que rettes, que jiéces curieuses et d'un prix inestimable, que les Carthaginos, pendant le cours d'un grand nombre d'un rede, savient apportées en Afrique, sans compter l'argent qui fui profé dans le trée profé dans le trèe qui montait à de trèe-grandes sommes. Par cette importante comptele, Scipion se rendifiu propre le surnom d'Africain, qu'il portait déjà ner droit de succession.

Quelques précautions qu'on ent prises pour empêcher que jamais on ne pût songer à rétablir Carthage \*; moins de trente ans après, l'un des Gracques, pour faire sa cour au peuple, entreprit de la repeupler, et y conduisit une colonie composée de six mille citovens. Le sénat, avant appris que plusieurs signes funestea avaient repandu la terreur parmi les onvriers lorsqu'on désignait l'enceinte et qu'on jetait les fondements de la nouvelle ville, voulnt empêcher qu'on ne passât outre : mais le tribun, peu délicat sur la religion et peu scrupuleux, pressa l'ouvrage malgré tous ces présages sinistres, et le finit en peu de jours, Ce fut la première colonie romaine envoyée hors de l'Italie.

Le malheureux sort du fondaleur de cette colonie empêcha qu'elle ne pût se souteuir. Il fallait qu'il il n'y elt encore que des espèces de cabanes lorsque Marius?, dans sa fuite en Afrique, n'y reira; car il est dit qu'il menaiu uue vie pauvre sur les ruines el les débris de Carthage, se consolant par la vue d'un spectacle aussi étoumant, et pouvaut aussi en

quelque sorte, par son état, servir de cousolation à cette ville infortunée.

Appieu rapporte que Jules Clear, après la mort de Pompée, chani passé en Afrique, vit en songe une grande armée qui l'appelait en reverant des larmés et que touché de ce songe, reverant des larmés et que touché de ce songe, contraite missi qu'ayant été ute bienté après, il n'eut pas le temps d'exécuter son projet, et que César Auguste, son fils adoptif, qui trouva co mémoire parma les papies, fit rétablir à de centre par les parties qu'en avait fui ministe par le centre par le contraite par le contraite par les contraites et exérations qu'on avait fui minées, lorsqu'elle fut démolle, contre quiconque coersil la rebâtic

Strabon et Plutarque attribuent uéanmoins le rétablissement de Carthage et de Corinthe à Jules César'; et Plutarque même remarque comme une singularité, par rapport à ces deux villes, que, comme il leur était arrivé auparavant d'être prises et détruites en même temps, il leur arriva aussi à toutes deux d'être en même temps rebâties et repeuplées. Apparemment le rétablissement de Carthage fut commencé par Jules César; maia sa mort et les guerres civiles qui la suivirent ayant retardé l'exécution, Auguste mit la dernière main à l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, Strabon assure que de son temps Carthage était aussi peuplée qu'aucune autre ville d'Afrique; et elle fut toujours sous les empereurs suivants la capitale de tout le pays. Elle a encore subsisté avec éclat pendant environ sept cents ans : mais elle a été enfin entièrement détruite par les Sarrasins, sur la fin du septième siècle. Tunis, par droit de voisinage, a profité de ses ruines. La presqu'lle qu'elle occupait est encore aujourd'hui nommée par les gens de mer. le cap de Carthage.

Je parlerai daus la suite du caractère et des grandea qualités du second Scipion l'Africaia, Je erois devoir maintenant traiter de la guerre d'Achate, et de la ruiue de Corinthe, qui concourt pour le temps avec celle de Carthage.

<sup>4</sup> Strab. lib. 17, pag. 833. - Plut. In Cas., pag. 738.

Applen. peg. 84.

Applen. peg. 85. - Plut. In Vit. Gracch. peg. 839.

<sup>\* «</sup> Marius cursum în Africam direxit, inopenque vi-

<sup>«</sup> lam lo lugario ruinarum carthaginiensium toleravii; « quum Marius aspiciens Carthaginem, illa intuens Maa rium, alter alteri possoni esse solatio.» (VR.L. PAT. lib. 2, cap. 19.)

\$ IV. - TROUBLES EXCITES DANS L'ACHAIR. LA LE GUE ACRÉBANE DÉCLARE LA GUERRE A LACÉDÉ-MONE. LA BÉDTIE SE JOINT AUX ACHÉENS, MÉTELLUS DÉPAIT L'ADMÉS DES ACHÉENS, IL SE BEND MAÎTRE DE TERRESET DE MÉGARE. LE CONSUL MUMBIUS ARRIVE DEVANT COBINTER. LES ASSIÉGÉS LITERAT TÉMÉRAIREMENT UNE RATAILLE ET LA PRODENT, LA VILLE DE COSINTHE EST PEINE, ESULÉE ET ENTIRER-MENT DÉTRUITE. L'ACHAÎN EST RÉDUITE RY PROTINCE BOHAIRE. GEARD BUTIN FAIT DANS COUNTRE. TA-BLEAUX D'UN ERAND PRIX. DÉSINTÉRESSEMENT DE MUMMIUR. SIMPLICITÉ DE MÊME CONSCL. ZELE DE POLTEE POUR L'HONNEUR DE PHILOPÉREN. DÉSIN-TREESSEMENT DU MEME POLTER. IL STABLIT L'OR-DRE ET LA TRANQUILLITÉ DANS L'ACHAIR. TRIOM-PHES DE MÉTRILLUS ET DE MUMMIUS.

## P. CORNELIUS SCIPIO 1. C. LIVIUS DRUSCS.

Il s'était élevé dans la ligue des Achéens de violents troubles excités par la témérité et l'avarice de ceux qui y occupalent les premiéres places . Ce n'était plus la raison, la prudence, l'équité, qui formaient les résolutions des assemblées, mais l'intérêt et la passion des magistrats, et le caprice aveugle d'une multitude intraitable. La ligne achéenne et Sparte avaient envoyé des ambassadeurs à Rome sur une affaire qui les partageait. Damocrite cependant (c'était le premier magistrat des Achéens ) avait fait déclarer la guerre contre Sparte. Métellus, qui, après avoir vaincu le faux Philippe. Andriscus, arrangeast actuellement les affaires de Macédoine, fit prier Damocrite de surseoir les hostilités, et d'attendre l'arrivée des commissaires que Rome avait nommés pour terminer leurs querelles. Il n'en fit rien , nou plus que Diæus qui lui avait succédé. L'un et l'antre entrérent à main armée dans la Laconie, et la ravagèrent.

Les commissaires étant arrivés, l'assemblée fut convoquée à Corinthe (Aurélius Orreste était à la tête de la commission). Le sénat leur avait donné ordre d'affaiblir le corps de la ligue, et pour cela d'eu séparer le plus de villes qu'ils pourraieu. Oreste notifia à issemble le dérect du seixat, qui tristi de la ligue Sparte, Corinthe, Argos, Mêracke près du mont Olka, Ortomème d'Arcadie, sous préceste que ces villes n'amient, point fait d'hord paried ou corps des Archeess, Quand les députes qui composient issemblée entre dont compte de celerat la multiurie, elle entre en fureur, so jeta sur tous les Lacettomoises qui se remonstérent à Corinchedomoises qui se remonstérent à Corindera commissière ceux qui s'y étaient réligiés, et le caurait en-memes maltraités, s'et des aurait en-memes maltraités, s'et des le étaient dérobbé à sa violence par la faite.

exposèrent ce qui leur était arrivé. Le sénat en fut très-indigné, et députa sur-le-champ Julius dans l'Achate avec quelques autres commissaires: mais il les chargea de se plaindre modérément, et d'exhorter simplement les Achéens à ne pas prêter l'oreille à de mauvais conseils, de peur que par imprudence ils n'encourussent la disgrace des Romains. malheur qu'ils pouvaient éviter en punissant eux-memes ceux qui les y avaient exposés, Carthage u'était pas encore prise, et l'on avait intérêt de ménager des alliés aussi puissants que les Achéens, Les commissaires trouvèrent en chemin un député que les séditieux envoyaient à Rome : ils le ramencrent avec eux à Égium, où la diète de la uation avait été convoquée. Ils y parlèrent avec beaucoup de modération et de douceur. Dans leur discours ils ne se plaignirent point du mauvais traitement fait aux commissaires, ou ils l'excusérent mieux que les Achéens eux-mêmes n'auraient fait. Ils ne firent point mention non plus des villes qu'on voulait soustraire à la ligne. Ils se bornérent à exhorter le conseil à ne pas aggraver leur première faute , à ne pas irriter davantage les Romains, et à laisser Lacédémone en paix. Des remontrances si modérées furent extrêmement agréables à tout ce qu'il y avait de gens sensés. Mais Diaus, Critolaus, et ceux deleur faction. tous choisis dans chaque ville entre ce qu'il y avait de geus les plus scélérats, les plus impies, et les plus pernicieux, soufflaieut dans les esprits le feu de la discorde, faisant entendre que la douceur des Romains ne ve-

An. R. 005: av. J. C. 147.
 Pausan. in Achsic. pag. 421-428.—Polyb. Leg. 143,
 ilk: id., in Excerpt. de Viri. et Vit. pag. 181-180. — Justin. ilb. 31, cap 1. — Flor. ilb. 2, cap. 16.

pait que du mauvais état de leurs affaires ! en Afrique, où ils avaient eu du dessous en plusieurs rencontres, et de la crainte qu'ils avaient que la ligue achéenne no se declarât contre eux.

Cependant ou prit avec les commissaires des manières assez polles. On leur dit qu'on enverrait Théaridas à Rome, et on les pria cux-mêmes de se transporter à Têgée 1, pour v traiter avec les Lacédémoniens, et les disposer à la paix. Ils s'y rendirent en effet, et amenérent ceux de Lacédémone à consentir à un accommodement avec les Achéens, et à suspendre toute bostilité, jusqu'à ce que de nouveaux commissaires vinssent de Rome pour pacifier tous leurs différends. Msls, du côté des Achéens . Critolaus seul se rendit au congrès, et même il n'y arriva que fort lard, et lorsqu'on ne l'attendait presque plus. Le reste de sa conduite répondit à ce début. Il ne voulut se relacher sur rien : il dit qu'il ne lui était pas permis de rien décider sans l'aveu de la nation, et qu'il rapporterait l'affaire dans la diète générale, qui ne pourrait être convoquée que dans six mois, Cette mauvaise ruse, on plutôt cette manyaise foi choona vivement Julius. Après avoir congédié les Laeèdémouiens, il partit pour Rome, où li dépeignit Critolaus comme un bomme extra-

Les commissaires ne furent pas plus tôt sortis du Péloponnèso, que Critolaus courut de ville en ville pendant tout l'hiver, et convoqua des assemblées sous prétexte de faire connattre ce qui avait été dit aux Lacédémoniens dans les conférences tenues à Tégée, mais dans le foud pour invectiver coatre les Romains, et pour donner un tour odieux à toute leur conduite, afin d'inspirer contre eux la baiue et l'aversion dont il était animé luimême, et il u'y réussit que trop. Il défendit de plus aux juges de poursuivre aucuu Achéen et de l'emprisonner pour dettes jusqu'à la eonclusion de l'affaire commeucée eutre la diète et Lacédémone. Par là il se concilia les esprits de la multitude, et la disposa à recevoir tous les ordres qu'il voudrait lui donner. lucapable de faire des réflexions sur l'avenir,

députa quatre Romains d'une naissance disdistinguée, qui arrivérent à Corinthe dans le tant les Achéens à ne pas s'attirer par une légèreté imprudente et téméraire la colère des Romains. Ils furent moqués et chasses ignominieusement de l'assemblée. Il s'assembla une troupe innombrable d'ouvriers et d'artisons autour d'eux pour les insulter. Toutes les villes d'Achate étaient alors comme en délire; mais Corinthe l'emportait sur toutes les autres , et était livrée à une espèce de fureur. On lour avait persuadé que Rome voulait les asservir toutes, et détruire absolument la ligue achéenne. Critolaus, voyant avec complaisance que tout réussissait à son gré, haraugue la mul-

prits contre Rome, et fait entendre que ce n'est point sans avoir pris de bonnes mesures qu'il avait cutrepris de faire tête aux Romains; qu'il avait des rois dans son parti, et que des vagaut et furieux. républiques aussi étaient prêtes à s'y joindre. Par ces discours séditieux il vint à bout de faire déclarer la guerre aux Lacédémoniens. et par contre-coup aux Romains. Alors les ambassadeurs se séparèrent. Un d'eux se rendit à Lacédémone pour observer de là les dé-Critolaus, entra dans ses vues, et engagea les Béotiens à joindre leurs armes à celles des

> leur parti. Les Achéens, avec de si faibles secours, se crurent en état de soutenir tout le poids de la puissance romaine, tant leur fureur les aveuglait t Les Romains avaient choisi pour l'un des

marches de l'ennemi; un autre partit pour Naupacie, et deux restèrent à Athènes, jusqu'à ce que Métellus y fot arrivé. Le magistrat des Béotiens (il s'appelait Pythéas), aussi téméraire et aussi violent que

Achéens; ils étaient mécontents d'un juge-

ment que Rome avait rendu contre eux. La

ville de Chalcis se laissa aussi entraluer dans

titude, l'irrite contre ceux des magistrats qui

u'entraient pas dans ses vues , s'emporte con-

tre les ambassadeurs mêmes, soulève les es-

elle se laissa prendre aux amorces du premier

troubles dont le Pélopounèse était agité, y

avantage qu'il lui proposa, Métellus, ayant appris en Macédoine les

temps que le conseil y était assemblé. Ils y parlèrent avec beaucoup de modération, exhor-

<sup>1</sup> Ville située sur les bords de l'Eurotas.

cousuls Mummius 1, et l'avaient chargé de la guerre d'Achaïe, Métellus, qui désirait le prévenir et lui entever la gloire d'avoir terminé cette guerre, envoya de nouveaux ambassadeurs aux Achéens, et leur promit que le peuple romain oublierait tout le passé et leur pardonnerait leur faute, s'ils rentraient dans leur devoir, et s'ils consentaient que certaines villes qu'on avait désignées auparavant fussent démembrées de la ligue. Cette proposition fut rejetée avec hauteur. Alors Métellus fit avancer ses troupes contre les Achéeus. Il les atteignit près de Scarphèe, viile de la Locride, et remporta sur eux une victoire considérable, où il fit plus de mille prisonniers. Critolans disparut dans la bataille, sans qu'on ait su depuis ce qu'il était devenu. On croit qu'en luyant il tomba dans des marais, où il fut noyé. Diæus prit le commandement à sa place, accorda la liberté aux esclaves, et arma tout ce qui se trouva d'hommes chez les Achéens et les Arcadiens, capabies de porter les armes. Ce corps de troupes moutait à quatorze mille hommes do pled et six cents chevaux, il ordonna encore à chaque ville d'autres levées. Les villes épuisées étalent dans la dernière désolation. Plusieurs particuliers. réduits au désespoir se donnaient la mort, d'autres abandounaient une patrie malheureuse, où ils ne voyaient pour eux qu'une perte assurée. Malgré l'extrémité de ces maux, ils ne songeaient point à prendre l'unique parti qui pouvait les en délivrer. Ils détestaient la témérité de leurs chefs, et cependant lis la sulvaient.

Métélus, après le combat dont il a été parlet, rencontra mille Aradieus dans la Béotie près de Chèronée, qui cherchalent à retourner dans leur pays : lis furent tous passés au fil de l'épée. De là il marcha avec son armée victorieuse vers Thébes, qu'il touva presque entièrement déserte. Touché du triste dat de cette ville, il défendit qu'ou touchât aux temples ou aux maisons, et qu'on tuat ou qu'on fit prisonnéer aœune des habitats qu'on trouverait dans la ville ou dans la campagne.

tous leurs maux, qui lui fat ameué et mis à

De Thèbes, après avoir pris Mégare, dont la garnison s'était retirée à son approche, il fit marcher ses troupes vers Corinthe, où Diæus s'était enfermé. Il v envoya trois des principaux de la tigue qui s'étalent réfugiés vers lui, pour exhorter les Achéens à revenir à eux, et à accepter les conditions de paix qu'on leur offrait. Métellus souhaitait passionnément de terminer l'affaire avant l'arrivée de Mummius. Les habitants, de leur côté, désiraient avec ardeur de voir finir ieurs maux : mais ils n'étaient pas leurs maîtres, et la faction de Diæus disposait de tout. Les députés furent jetés en prison, et ils auraient été mis à mort. si Diseus n'eût yn la multitude extremement irritée du supplice qu'il avait fait souffrir à Sosicrate, qui parlait de se rendre aux Romains. Ainsi les prisonniers furent retachés.

Les choses étaient dans cet état lorsque Mammius arriva. L'avit hatés amarche dans la crainte de trouver tout fini à son arrivée, et de se voir entéerer par un autre l'houneur de la victoire. Métélus lul haisse le commandement, et redourne an Macédoine. Quand Mammius eut rassemblé toutes ses troupes, l'un corps de garde nancée se troupes, l'un corps de garde nancée se trous tagétigemment dans son poste, les assiégés firent pusteurs, et poursuivirent le reste jusque prés ders retranchements.

Ce petit avantage enfla le courage des Achéens, et par la leur devint Innetes, Dissus offirit la batilile au consul. Celui-ci, pour augmenter sa tienérité, reitent ses troupes dans le camp, comme si la crainte l'arréniat. La polit qui ne peut s'exprimer. Ils vianacent fièrement avec toutes leurs troupes, ayant palec leurs femmes et leurs enfants sur des hauteurs voisines pour être témoins du combat, et se faisant sulver d'un grand nombre de charbots destinés à pouter le butin qu'on but de la companie de la companie de la charbots destinés à pouter le butin qu'on me victoire assurés dus tils complaient sur me victoire assurés dus tils complaient sur me

Jamais confiance ne fut plus téméraire ni plus mai fondée. Les factieux avaient écarté du service et des conseils tout ce qu'il y avait

<sup>1</sup> An. R. 606; av. J. C. 116.

de gens capables de commander les troupes et | de conduire les affaires : et ils leur en avaient substitué d'autres sans talents et sans habileté, afin d'être plus maltres du gouvernement et de dominer sans résistance. Les chefs, sans connaissance de l'art militaire, sans courage, sans expérience, n'avaient pour tout mérite qu'une fureur aveugle et frénétique. C'était déià la dernière des folies de hasarder sans nécessité une bataille qui devait décider de leur sort, au lieu de songer à se défendre longtemps et bravement dans nne place aussi forte qu'était Corinthe, et à obtenir de bonnes conditions par une vigoureuse résistance. Le combat se donna près de Loucopétra 1, à l'entrée même de l'isthme. Le consul avait placé une partie de sa cavalerie dans une embuscade, d'où elle sortit à propos pour attaquer en flanc celle des Achéens, qui, sarprise par une attaque imprévue, plia dans le momont. L'infanterie fit un peu plus de résistance : mais, comme elle n'était plus ni couverte ni soutenuc par la cavalerie, elle fut bientôt rompue et mise en fuite. Si Diæns s'était retiré dans la place, il aurait pu y tenir encore du temps, et obtenir une capitulation honorable de Mummins, qui ne cherchait qu'à terminer cette guerre. Mais, livré au désespoir, il courut à toute bride vers Mégalopolis sa patrie, et, étant entré dans sa maison, il y mit le feu , tua sa femme pour l'empêcher de tomber entre les maius des ennemis, avala du poison, et mit ainsi lui-même à sa vic une fin digne de tons les crimes qu'il avait commis.

Après la déroute, les hablants perdirest. Enepérance des définêre. Comme lis se trouvaient sans conseil, sans chés, sans courage, sans courcir, personne es songes à railler les débris de la défaite pour faire encore quelque reissance, et pour obligre le vaiqueur à leur accorder quelque condition supportable. Ainsi tous ceux des Achémes qui s'étaient retirés à Corinthe, et la plupart des ciuyens, en sortreul a nait suivante et es sanvérest où lis parent. Le consul, étant carté dans l'util Tabandonna su poité d'hommes : les femmes et les enfinis furent vendes : apréa svoir placé et les enfinis furent vendes : apréa svoir placé

à l'érart les statues, les talcieux, les moubles les plus précieux, pour les crouyer à Rome, on mit le feu à toutes les maisons, et le ville seultre net lui pag du ni necnodie actérnit qui durs plusieux jours. On prétend, muis set durs plusieux jours. On prétend, muis aven des ensemble dance et lincendie, formèrent au métal nouveau et précieux. Ensaite on abstiti en murilles, et on les détraits il saque dans les fondements. Tout cels s'exécutait par orer de sénat, pour puint l'insolette des Coer de sénat, pour puint l'insolette des Coen malitratient les ambassadeurs que Rome leur avait envoya.

Ainsi périt Corinthe, la même année que Carthage fut prise et détruite par les Romains. Il ne paraît point, ni qu'on songrât à lever de nouvelles troupes pour la défense du pays, ni qu'on convoquât aucune assemblée pour délibérer sur le parti qu'il fallait prendre, ni que personne se mit en devoir de proposer quelque remêde aux maux publics, si enfin qu'on cherchat à anaiser les Romains per quelques députés qui auraient imploré leur clémence. On aurait dit, à voir cette Inaction, que la ligue achéenne entière avait été ensevelle sous les ruines de Corinthe, tant l'affreuse destruction de cette ville avait jeté l'alarme dans tous les esprits, et abattu généralement les courages!

On punit aussi les villes qui avaient pris part à la révolte des Achéens, en abattant leurs murailles et en leur ôtant les armes. Les dix commissaires, envoyés par le sénat pour régler, conjointement avec le consul, les affaires de la Gréce, abolirent dans tontes les villes le gouvernement populaire, et v établirent des magistrats, choisis entre les plus riches citovens. Du reste its leur laissèrent leurs lois et leur liberté. On abolit aussi toutes les assemblées communes qui se tenaient chez les Achéens, les Béotiens, les Phocéens, et autres peuples : mais elles furent rétablies peu de temps après. Depnis ce temps-là la Grece fut réduite en province romaine, sous le nom de province d'Achaie, parce que, lors de le prise de Corinthe, les Achéens étaient le peuple le plus puissant de la Grèce : le peuplo romain y envoyait tous les ans un préteur pont la gouverner.

Rome, cu détruisant sinsi Corinthe, cratidevoir douner cet esemplé de sérvité pour jeter la terreur parmi les peuples que sa trop grade étémeure entails hardie et émérires, par l'espérance qu'ils avaient d'obtenir du peuple romais lo pardon de leurs fautes. D'ailleurs, la situation avantageuse de crasitive l', où des peuples révoltes auraleure pa se caritonner et en faire une place d'armes contra vive l'un de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'innest. Cièren, qu'il improvatiga poist qu'on etit traité de la sorte Carlange et Numance, carais soubaile d'on ent d'éserarde Coriolhe.

On vendit le butin pris dans Corinthe, et l'on en tira des sommes considérables. Parmi les tableaux il y en avait un de la main d'un grand maître 3, qui représentait Bacchus 3. Les Romains n'en consurent poiut le mérite : ils ignoraient alors tout ce qui regarde les beaux-arts. Polybe, qui étsit venu dans le pays pour soulsger les maux de sa patrie, comme je le dirai bientôt, eut la douleur de voir ce tableau servir de table aux soldats pour jouer aux dés. Il fut adjugé à Attale, dans la vente qu'on fit du butin, pour six cent mille sesterces, c'est-à-dire soixante-quinze mille livres. Pline parle d'un autre tableau du même peintre, que le même Atlale acheta cent talents, ou cent mille écus. Les richesses de ce prince étaient immenses et avaient passé en proverbe : Attalicis conditionibus. Ces sommes néanmoins paraissent hors de vraisemblance. Quoi qu'il eu soit, le consul, surpris qu'on cût fait monter à un si haut prix le tableau dont il s'agit, usa d'autorité, et le retint contre la foi publique, et malgré les plaintes d'Attale, parce qu'il s'imagina qu'il y avait dans cette pièce quelque vertu cachée qu'il ne connaissait pas.

Ce n'était point pour sou intérêt particuller

9 « Majores nostri... Caribaginem el Nomantiam fune ditús sustoierunt. Nollem Corioshum. Sed credo aliquid « aceutos, opportunitatem loci maximé, no posset aliaquando ed belium factendum locus ipse adbortari. » (C.tc., de Offic. Ilb. J., n. 35.)

a C'était Aristice. Le tableau dont il est lei parlé, était st estimé, qu'on disait communément : Tous les tableaux na sont rian en comparaison de Bacchus.

3 Strab. lib. 8 , pag. 381. — Plin. lib. 7, cap. 38; el lib. 35, cap. 4 at 10.

qu'il agissait ainsi 1, ni dans le dessein de se l'approprier, puisqu'il l'envoya à Rome pour y servir d'ornement à la ville. Par où, dit Cicéron, il orna et embellit sa maison bien nins réellement que s'il y avait placé ce tableau. La prisc de la ville la plus riche et la plus opulente qui fût dans la Grèce ne l'enrichit pas d'une obole. Les exemples de ce noble désintéressement n'étaient pas encore devenus absolument rares dans Rome; et d'illustres personnages y perpétuaient la tradition des anciennes maximes, selon lesquelles, profiter du commandement pour s'enrichir, c'était non-seulement une honte et une infamle . mais une prévarication criminelle. Le tableau dont je parle fut placé dans le temple de Cérès, où les connaisseurs l'allaient voir par curiosité comme un chef-d'œuvre de l'art, et il v demeura jusqu'à ce qu'il périt dans l'incendie de ce temple.

Memmins this in graul homme de guverch an grand homme de thee, mais sans littlerature, and conneissance de arts, sans goot pour les ouvrages de pointure de de cupie. Les dont little de la conneissance de arts, sans goot pour les ouvrages de pointure de cupie. Les dont little de la conneissance de la conneissance bless et tableau, sistue et statue, ni que le bless et tableau, sistue et statue, ni que le la suite de la conneissance de la conneissance la la sant la conneissance de la conneissance la suite de la conneissance se la conneissance de la marcel deport de la conneissance de la conneissance de la marcel deport de la conneissance de la conneissance de la marcel de la conneissance de la conneissance de la conneissance de la marcel deport de la conneissance de la conneissance de la marcel deport de la conneissance de la conneissan

\* « Numquid L. Mummius copiosior, quam copiosissi s mem urbem funditus sustalisset? Italiam ornare, quem « domum suam, maluit. Quanquam, Italià ornetà, do-« mus ipsa mibi videtur ornatior... Laus abstinentiæ, non « hominis est solum, sed ettem temporum.,... Habere e questal remp. non modò turpe est, sed sceleratum a etlam et nefarium » (Crc. de Offic. lib. 2, n. 76 ct 77.) 2 « Mummius tem rudis fuil , nt , captà Corintho , e guum maximorum artificum perfectus manibus labulas e ac statuas in Italiam portandas locaret, juberet prædici « conducentibus, si cas perdidisseni, novas cos redditue ros. Non tamen puto dublies , Vinici , quin magis pro s republick fuerit, manere adbuc rudem Corinthiorum a intellecium, quam in tantum ca Intelligi, et quin bác e prudentià tila imprudentia decori publico fuerit convee nientior. ( Valt. PATERC. lib. 1, n. 13. )

de ces artisans rares qui contribuent presque autant que les grands capitaines à rendre leur siècle respectable à la postérité. Cependant Mummilas, en recommandant le soin de cet amas précieux à cent à qui il le confait, les mensça très-séricusement, si les statues, les talbienx et les choses dont il les chargeait de répondre venaient à se perdre ou à se gâter en chernin, de les obliger à en formir d'autres à

leurs frais et dépens.

Ne serai-il-i pas souhaiter, dit un historien
qui nous a conservé ce fait, que cette heureuse
ignorance subsidaté encor; et une telle grossiéret en serai-celle pas infinirant prétérable,
par rapport au bien public, à etele extréme
délifatesse où noire siècle a porté le gott pour
ces sortes de rarctés? Il pariai dans an temps
où ce goût pour les beaux ouvrages de l'art noire
était aux magistrais une occasion d'exercer
dans les proviaces toutes sortes de vols et de
brigundages.

J'ai dit que Polybe, en revenant dans le Péloponnées, cut la donleur de voir la destruction et l'incendie de Corintio, et se patrie réduite en province de l'empire romain '. Si quelque chose fut capable de le consoler dans une conjoncture si faneste, ce fut l'occasion qu'il eut de défendre la mémoire de Philopémen son mattre dans la science de la guerre.

Un Romain, s'étant mis en tête de faire abattre les statues qu'on avait dressées à ce héros, eut la hardiesse de le poursuivre criminellement comme a'il eût été en vie, et do l'accuser devant Mummius d'avoir été l'ennemi des Romains, et d'avoir toujours traversé leurs desselns autant qu'il avait pu. Cette accusation était outrée; mais elle avait quelque couleur, et n'était pas tout à fait sans fondement. Polybe prit hautement sa défense. Il représenta Philopémen comme le plus grand capitaine que la Grèce ett produit dans ces derniers temps; qui ponvalt avoir quelquefois porté un peu trop loin son zèle pour la liberté de sa patrie; mais qui, en plusieurs occasions, avait rendu des services considérables au neunle romain, comme dans les guerres contre Antiochus et contre les Etoliens. Les commissaires devant qui il plaidait une si belle cause.

touches de ser raisons, et curore plas de ser reconsissance pour son maltre, decidérent qu'on ne toucherait point aux statues de Philopetme, en quedque uille qu'elles se trouvaisent. Polybe, profitant de la tonce volonit de Monamens, int de monande encore les statues de Aratina et d'Aratina et d'Aratina

statue de marbre. Dans le même temps il donna une preuve de son désintéressement, qui lui fit antant d'honneur parmi ses eltovens que son courage à défendre la mémoire de Philopémen, Après la destruction de Corinthe, on songea à punir les auteurs de l'insulte faite aux ambassadeurs romains, et l'on mit leurs biens à l'encan, Lorsqu'on en vint à ceux de Diæus; qui y avait eu le plus de part, les dix commissaires ordonnérent au questeur qui les mettait on vente, do laisser prendre à Polybe parmi ces biens tont ce qu'il y trouverait à sa bienséance, sans rien exiger de lni, et sans en rien recevoir. Il refusa cette offre, queique avantageuse qu'elle parût, et il aurait eru se rendre complice en quelque sorte des crimes de ce scélérat, s'il avait pris quelque partie de ses biens : outre qu'il regardait comme honteux de s'enrichir des dépouilles de son concitoven. Non-seuiement il ne voulnt rien accepter : il exhorta encore ses amis de ne rien souhaiter do ce qui avait appartenu à Diæus; et tous ceux qui suivirent son exemple furent extrêmemont loués.

Toute cette conduite de Polybe fit concevoir aux cominsisters une si grande estime pour lui, qu'en sortant de la Grèce iis le prérent de pracorni toutes les villes qui renaient d'être conquises 1, et d'accommoder leurs différents jasqu'à ce que fin so fit accoulumé au changement qui s'y était fait, et su nouvelles lois qui leur vasient été données. Polybe s'acquitta d'une commission si honorable arrot tant de douceur, de instité et da

<sup>(</sup> Polyb. apud Vales, pag. 190-190,

prudence, que, soit par rapport su gouvernemont général, soit par rapport sur querelles particolières, tout se calma, tout reutra dans une parfaite tranquillité. En reconnaissance d'un si grand bienfait on lui érigen des statussdont le particolières, que entre autres dont le base portait cette inscription que la Gréce de n'aurair pas fait de fautes si, de's le commenement, elle ciù été docite aux conseils de Polybe; et qu'après us foutes elle arait trouré en lui seul une ressource à sa disorrice.

grace.
Polybe, après avoir ainsi établi l'ordre et la
Tranquillité dans sa patrie, retourna joindre
Scipion à Rome, d'où il le suivit à Numance,
comme il l'avuit accomoagné devant Carthage.

comme il I avitt accompagne devant Cartinage.
Métellus, de retour à Rome, fut honoré du
triomphie, comme vainqueur de la Macédoine
et de l'Achaie, et il prit le surnom de Macedonicus. L'imposteur Andriscus était traîné

devant son char. Eñtre les déposilles parul co qu'on appelait l'encadron d'Attendré-la-Grand. Ce prince, à la bataille du Granique, auxil perdu vingi-chiq baves exaculiers de la compagnie d'étile, que l'on appelait la rompopule des auxils d'uro. Il lieur il faire à chacun, par Lysippe, le plus habile ouvrier en ce gener, une sistent equestie, et il p signit la ville de Macédoine. Métellus les fil transporter à Bome, et en décors son trimmbe.

ter a Rome, et en accora son triomphe. Munmius obtain assil Thooner du friomphe; et, en conséquence de la conquête qu'il avail faite de l'Achânie, il prit le surnom d'Achâricas. Il fil porter dans son triomphe un grand i unabre de statues et de tableaux, qui firent depuis l'ornement des édifices publics de Rome et de plusierus autres villes d'Italie; mais aucune de ces précieses dépouilles n'entra dars la maison du triomphateur tra dars la maison du triomphateur tra dars la maison du triomphateur.

## LIVRE XXVII.

Ce livre renferme un espace d'environ vingt ans. Il contient principalement la guerre contre Viriathus, et celle de Numance, puis plusieurs faits détachés jusqu'aux mouvements des Gracques.

# L -- L'ESPAGNE CAUSE REAUCOUP DE PRINE ET D'IN-QUIÉTUDE AUX ROMAINS. LES ROMAINS FONT PLU-SIRURS PERTES DANS LA CELTIRÉRIE. DIVERS PEC-PLES D'ESPACHE ENVOIENT DES DÉPUTÉS A ROME POUR DEMANDER LA PAIX, DISCOURS DES DÉPUTÉS. LE SÉNAT LES ERNYOIR A MARCELLUS, MAIS ORDONNE SECRÉTEMENT LA SCERRE. LA JEUNESSE EGNAIRE REFUSE D'ALLER SERVIR EN ESPAGNE. LE JEUNE SCIPION OFFER SES SERVICES . BY ENTEAINE APERS LUI TOUTE LA JEUNESSE. MARCELLUS CONCLUT LA PAIX AVEC LES CELTIERRIENS. CRUELLE ATARICE DU CONSUL LUCULLUS, SIEGE ST PRISE D'INTERCATIE. COMEAT SINGULIER ET VICTOIER DE SCIPION. LU-COLLE FORME ET LEVE LE SIÈGE DE PALLANTIA. LE PRÉTEUR GALBA EST BÉFAIT EN LUSITANIE. DÉTES-TARLE PERFIDIE DE CEPRÉTRUS. VIRIATRUS ÉCRAPPE DU MECRERE. DE SIMPLE RERGER IL DEVIENT UN TERRIBLE GUERRIER. FÉCOND EN RUSES, IL RAT LES ROMAINS EN PLUSIEURS RENCONTRES. LE CONSUL FABRUS EMILIANUS MARCHE CONTRE VIRIATHUS, UN MOT BE SCIPION EXCLUTIONS DEUX CONSULS DU COM-MANDEMENT DES ARMÉES, PARIUS REMPORTE PLU-SIEURS AT ANTAGES SUR VIRIATRES. MÉTELLUS FAIT PENDANT DEUX ANS LA GUERRE CONTRE LES CRUTI-BÉRIENS. SA FERMRTÉ : SON RUMANITÉ. MOT DE LUI RUR LE SECRET. ÉLOGE ET CARACTER DE VIRIA-THUS. APERS ATOIR DÉPAIT LE CONSUL FABIUR, IL SE RETIEE DANS LA LUSITANIE. Q. POMPÉRUS PAR-VIENT AU CONSULAT PAR UNE MAUVAINS BUSE. EX-CES AUXQUELS MÉTELLUS SE PORTE LORSQU'IL AP-PREND QUE POMPÉRES DOIT LUI SUCCÉDER. DITRESES EXPÉDITIONS ER POMPÉIUS, PRU CONSIDÉRABLES. DÉBORE PAR RUSE A LA POURSUITE DE CÉPION. IL LUI DEMANDE LA PAIX INCTILEMENT. CÉPION, DE-VENU ODIEUX A TOUTE L'ARMÉE, COURT UN GRAND RISOUR, IL PAIT TURE VIRIATHUS PAR TRABISON. COMBIEN CE CEEP EST REGESTTÉ. SES OBSÉQUES : SON MÉRITE. POMPÉR EUINE SES TROUPES EN CONTI-NUANT LE SIÈGE DE NUMANCE PENDANT L'HITER. IL CONCLUT UN TRAITÉ DE PAIX AVEC LES NUMAN-TINS. POMPÉE ENSUITE NIE ATOIE PAIT CE TRAITÉ, ET IL ALB LE CRÉDIT DE SE PAIRE ABSOUDER A ROME. Exemple of advisory contracts parameters Lea DELY CONSELS MIS BY PRISON PAR LES TRIBENS DU PRUPLE. FREMETÉ DU CONSUL NASICA A L'EGARD DU PEUPLE. BEUTES RATIT VALENCE. IL PURGRIA PRO-VINCE ER REIRANDS. POPILLIUS, DÉFAIT PAR RUSE DEVANT NUMANCE, MANCINER ARRIVE DETANT CETTE TILLE. IL SE RETIRE DE NUIT ET RET POUR-SCIVI PAR LES NEMANTINS, IL PAIT AVEC SUN UN INDIGNE TRAITÉ PAR LE MINISTÈRE DE TIRÉRIUS GRACCHUS, IL EST MANDE A ROME, MANCINUS ET LES DÉPUTÉS DE NUMANCE SONT ÉCOUTÉS DANS LE SÉNAT. TI. GRACCHUS APPEIR PORTRERNT LA CAUSE DE MANCINUS, LE CONSUL ÆMILIUS ATTAQUE LES VAC-CÉSNS, ASSSIÉGE PALLANTIA, ET EST ENFIN GELIGÉ DE S'ENFUIR PRÉCIPITAMMENT. HEUREUX SUCCÈS DE RECTES DANS L'ESPAGNE, PASSAGE DE PLECYS DE L'OUBLI. ON ORDONNE A ROME OUR MANCINUS SOIT LEVRÉ AUX NUMANTINS. CRUX-CI REPUSENT DE LE RECETORS. IL REVIENT A ROME. NOBLE CONFIANCE BU CONSUL FURIUS RN SA TRRIU. SCIPION EMILIEN EST NORMÉ CONSUL. L'ESPAGNE LUI EST BONNÉS POUR DÉPARTEMENT. ÎL TRAVAILLE ST RÉCISIT A RÉPOSMER SON ARMÉE. ELLE CHANGE ENTIR-REMENT DE PACE. JUGUSTHA TIENT TROUVER SCI-PION. MARIUS SEET SOCS LUI. SCIPION PERSISTE A REPUSER LE COMBAT CONTRE LES NUMAN-TINE IL TIRE DES LIGNES DE CONTERTALLATION

EXPÉRITIONS DE PARIUS DANS L'ESPAGNE ULTÉ-

RIBURE. PAIX CONCLUB ENTER VIRIATEUS ET LES

ROMAINS, CETTE PAIX EST ROMPUR, VIRIATRUS SE

II. HIST, BOM.

THE OFFICIAL PROPERTY DETERMINATION OF THE STATE AND ASSOCIATED ASSOCIATED AND ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED ASSOCIATED AND ASSOCIATED ASSOCIATE

Peudant que les armes romaines prospéraient dans l'Afrique et dans l'Achate , où elles ruinèrent eutièrement Carthage et Corinthe . elles n'eurent pas de si heureux succès dans l'Espagne, laquelle, bien que vaincne plusieurs fois, ne fut jamais domptée ni parfaitement sonmise avant Auguste. Nous avons dejà remarqué ailleurs que, de toutes les provinces de l'empire, ce fut celle qui eut le plus de peiue à subir le joug de l'obeissance, et qui, toujours prête à se révolter, fit une résistance et plus longue et plus opiniatre. C'est le caractère qu'Horace ini donne en plus d'un endroit , en relevant les victoires qu'Auguste remporta sur les peuples de l'Espagne par lui-même ou par sea licutenants, et la gloire qu'il eut enfin de la soumettre. Dans le temps dont nous allons parler, l'Espagne donna bien de l'exercice aux Romains. Virlathus d'une part, et les Numantins de l'autre, défirent souvent leurs armées, et couvrirent leurs géneraux de houte et d'opprobre. Je ne ferai point deux titres différents de la guerre de Viriathus et de celle de Numance. Comme la durée de la première est renfermée dans celle de la seconde, et que les événements en sont mělės jusqu'à un certain point, je comprendral le tout sous le nom de guerre d'Espagne. Elle se fit de différents côtés pendant l'espace de vingt ans, avec quelque interruption,

Cantabrum indoclum juga ferre postra.
(Lib. 2, od. 6.)
Cantaber serà domitus estenà.
(Lib. 3, od. 8.)
..... Cantaber pon suite domnblis.

(Lib. 1, od. 11. )

mais toujours avec uue animosité et un acharnement extrêmes ; et elle ne finit que par la destraction entière de Numance.

Q. OPIMIUS\*.
L. POSTUMIUS.

Une victoire remportée par les Lusitaniens sur le préteur Calpurnius Pison donna du courage aux peuples voisins, les et traîna tous dans la révolte, et leur fit prendre les armes contre les Romains.

La crainte que ce soulévement n'ent des suites fâcheuses fit avancer la nomination des consuls et leur départ.

Q. FULVIUS NOBILIOR \*. T. ANNIUS LUSCUS.

Les consuls de cette année entrérent en charge, non plus le 15 mars, comme c'était f'usage depuis longtemps, mais le 1" janvier. Et cet exemple passa en règle.

Fulvius 3, ayant eu pour département l'Espagne, marcha contre les Celtibériens, surnommés Belli. Ces peuples occupaient Ségéda, ville fort grande et puissante, et ils la fortifiaient extrêmement malgre les défenses expresses du sénat. Quand ils apprirent l'approche du cousul, qui venait à la tête d'une armée de trente mille hommes, n'ayant pas eu le temps d'achever leurs fortifications. Ils se retirèrent avec leurs femmes et leurs enfants chez les Arvaques, dont la principale ville était Numauce, implorant leur secours contre l'enuemi commun. Ceux-ci mirent à la tête de leurs troupes Carus, citoyen de Segeda, l'un des plus habiles capitaines du pays. Ayant dressé des embûch:s aux Romains, il les attaqua avec vingt mille hommes de pied et einq mille chevaux. L'action fut fort vive, et le succès douteux. Il périt de chaque côté six mille hommes. Les Arvaques se retirèrent la nuit suivante dans Numance. Le consul les y suivit le lendemaiu, et alla

<sup>1</sup> An R. 598; sv. J. C. 151. 2 An. R. 509; sv. J. C. 153.

S Appian. in Belo Ili-p. pag. 279-281.

camper à trois milles de la ville. Il s'y donna [ un second combat. Les Romains eurent d'abord l'avantage, et noursuivirent les vaincus jusqu'aux portes de Numance, Mais les éléphants que Masinissa leur avait envoyés s'étant tournés contre eux-mêmes, les Numantins, qui virent que le désordre s'était mls dans les troupes ennemies, sortirent de leur ville . les attaquèrent vivement , et leur tuérent plus de quatre mille hommes. Ils en perdirent aussi, de leur côté, près de la moiilé. Les Romains enrent encore quelques autres mauvais succès. Ocitis, ville célèbre dans le pays, où le consul avait mis en dépôt son argent et ses vivres, se rendit aux Celtlbériens.

Le précur L. Mummius <sup>1</sup>, dans l'Espagne ultérieure, reçut d'abord un écheé considérable. Mais ensuite, ayant profité de sa disgrace, il remporta plusieurs avantages, qui, sans étre décisifs. Jul méritérent néamoniss l'uonneur du triomplue. C'est le même Mummius qui, dans son consulat, dont nous avons délà parté, prit et détruistis Coriuthe.

- M. CLAUDIUS MARCELLUS, III 2. L. VALÉRIUS FLACCUS.
- Le consul Marcellus n'eut pas de grands succès soutre les Chilbériers. Il repri pour-tant la ville d'Ocillé, de qui il exiges des oisses, et treuet lestens d'argent 4 (rente mille cons.) Comme il se préparait à mettre le siège devant Nergobrit, et habilitants députérent vers lui pour lui demander la paix, à siège devant Nergobrit, et habilitants députérent vers lui pour lui demander la paix, à sepèrer. à moisse que les Arvaques et les Codibléries s, garronnes Pétif, ne se joignée de la comme de la comme de la consenie de la comme de la consenie de la comme de la comme de la consenie de la comme de la consenie de la consenie de la consenie de la comme de la consenie de la c
  - Appian. in Bello Hisp. pag. 279-281.
     An. R. 600: av. J. C. 152.
  - An. R. 600 : av. J. G. 15
  - a Applan, ibid.
- 4 30 talents d'argent (eubolques sans doute) font 115000 fr. E. B.

D'autres peuples, alliés des Romains, envoyèrent aussi à Rome leurs députés pour s'opposer à la demande des premiers, ne croyant pouvoir être en sûreté qu'à l'abri des armes romaines.

Marcellus passa les quartiers d'hiver dans un lieu appelé Corduba, situé sur le fleuve Bétis, en un pays extrêmment fertile. Il agrandit la place, la fortifia, de sorte qu'il en a été regardé comme le fondateur. Et telle est l'origine de la colonie de Cordoue.

Mummiss ayant quité la Lostanie pour aller demander le triomphe à Rome, le prèteur M. Atilius pri le gouvernement de cette province en sa place. Le nouveau général, après quedques lègers succès, étéant reitér avec ses troupes dans les quartiers d'hiver, la révolte devint presque générale parmi ess geuples, et lis attaquèrent quelques villes qui étalein déclardes pour les Romains.

- A. POSTUMIUS ALUINUS 1.
- L. LICINIUS LUCULLUS.

Cependant les députés dont nous avons parlé arrivérent à Rome a. Ceux qui étaient amis du peuple romain furent recus dans la ville: pour les Arvaques, que l'on regardalt comme eunemis , on leur ordonna de rester au delà du Tibre jusqu'à ce qu'on les mandât. Le causul introduisit, bientôt après, les premiers à l'audience du sénat. Tout barbares qu'ils étaient, ils firent un exposé très-net et très-sensé des différentes factions de leur eoutrée, « Ils représentèrent que, si l'ou ne pu-« uissait pas avec sévérité ceux qui avaient « pris les armes contre les Romains, ils ne « manqueraient pas , dès que l'armée consu-« laire serait sortie du pays , de fondre sur « les amis des Romains, et de les traiter « comme des traitres à leur patrie ; et qu'au

- e premier avantage qu'ils auraient, il leur « serait aisé d'entraîner dans leur parti toute « l'Espagne. Ils demandèrent en conséquence, « ou qu'il restât toun cousul (bit envoyé cha-« l'Espagne, et qu'in cousul (bit envoyé cha-
- 4 An R. 601; av. J. C. 151. 4 Polyb, Log. 151. - Applan.

« que année pour protéger les alliés et les « mettre à couver des insultes des Arvaques; « ou qu'avant que d'en rappeler les l'égions « on tirât de la rébellion des Arvaques une « rengeance si éclatante, qu'elle inspirât de « la terreur à quiconque serait tenté de sui-

« vre leur exemple. » On donna ensuite audience aux Arvagues. Ouoique dans leurs paroles ils affectassent une espèce d'hamiliation, il ne fut pas difficile d'apercevoir qu'ils ne se croyaient pas vaincus, et que le fond de leur cœur ne répondait pas à ces dehors de soumission, « Ils « relevaient les avantages qu'ils avaient rem-« portés en plusicurs enmbats, et faisaient « ressouvenir les Romains de l'incnnstance de « la fortune. Ils déclarèreut ecpendant que , « si on leur imposait quelque peine, ils la « subiraient volontlers, pourvu qu'après avoir « par là expié la faute qu'ils avaient pu com-« mettre par inadvertance, on les rétablit « aux mêmes droits que Ti. Gracchus leur « avait accordés par le traité qu'il avait fait « avec eux. »

Quand le sénat cut entendu les députés de Marcellas, consaisant, par l'exist sénours et par les lettres mêmes du général, qu'il inclination d'une rément pour la pais, in e jugea pas à propos de s'expliquer avec les ambassadeurs de Espagnos), et il se contenta de leur répondre que Marcellus leur ferait connaître en instations du sénat. Mais en même temps, persuade que l'intérêt des allés et la gloire de la république demandaisent que l'on agit avec la république demandaisent que l'on agit avec de la république demandaisent que l'on agit avec de la déclarer qu'il cet à faire du nom mais-

Comme on comptait pen sur le courage de Marcellus, on songeait à lui envoyer su plus tôt un successeur avec de nouvelles troupes. Les coasuls ne manquaient point de zêle et d'ardeur; mais quand il s'agit de faire des levées, on y trous des difficultés qui surprirent d'autant plus qu'on s'y stiendait moins. On avait appris à Rome, par Q. Fulvius et par les soldists qui s'auent servi sous lait en par les soldists qui s'auent servi sous lait en

Espagne, qu'ils avaient été obligés d'avoir presque toujours les armes à la main ; qu'ils avaient eu des combats sans nombre à livrer et à soutenir : qu'une infinité de Romains y avaient péri; que le courage des Celtibériens était invincible ; que Marcellus tremblait qu'on ne lui ordonnât de leur faire plus longtemps la guerre. Ces nouvelles jetérent la jeunesse dans une si grande consternation, qu'à entendre parler les plus vieux Romains, on n'en avait iamais vu une semblable. Au lieu qu'autrefois on trouvait plus de tribuns que l'on n'en demandait, il ne se présenta personne pour cet emploi. Ceux que le consul chargé de la guerre d'Espagne désigna pour ses lieutenants généraux refusèrent de le suivre. Ce qu'il y eut de plus déplorable, c'est que la jeunesse même, quoique citée sclou l'usage, ne voulut pas s'enrôler.

Le sénat et les consuls, effrayés d'un événement si étrange et si pen attendu, ne savaicnt quel parti prendre, trouvant, dans une telle conjoncture, et la sévérité et la douceur également dangereuses. Scipion l'Africain, qui ne passait guére alors trente aus , seul intrépide et soumis au milieu de cette ieunesse également timide et indocile, fit paraître en cette occasion son courage, et se montra dès lors né pour soutenir la gloire nu effacer la houte du nom romain. Il se leva, et dit « qu'il « irait servir la république en Espagne, soit « comme tribuu, soit dans quelque autre « grade qu'on voulût lui assigner : qu'il était « invité d'aller en Macédoine pour une fonc-« tion où il aurait eu mnius de risques à cou-« rir (en effet, les Macédoniens l'avaient demandé nommément pour pacifier quelques troubles qui s'étaient élevés dans le pays); « mais qu'il ne pouvait abandonner la répu-« blique daus de si pressantes conjouctures, « qui appelaient en Espagne tous ceux qui « avaient quelque amour pour la belle gloire. » Ce discours surprit et cherme. On reconuut avec joie, dans cette généreuse résolution, l'héritier des Scipions et des Emiles. On courut sur-le-champ l'embrasser. Le lendemain les applaudissements redoublèrent. On vit pour lors combien le bon exemple est efficace. Coux qui auparavant avaient eu peur d'être enrôlés, maintenant, dans la crainte que la

Polsb Applan.

comparaison, qu'on ne manquerait pas de faire, dn conrage de Scipiou avec lenr lâcheté, ne les perdit d'honneur, s'empressèrent ou à briguer les emplois militaires, ou à se faire inscrire sur les rôles.

Ce zèle généreux du jeune Scipion rappelle bien naturellement le souvenir de celui que fit paraltre son ateul adoptif, le premier Scipion l'Africain, dans une semblable conjoneture, et par rapport à la même Espagne.

Pendant que lout cela se passi à Rome, personal a More, personal Marcellas, plus fia que brave, deltrant extrêmement de terminer la querre avant la rivirée de son successeur, pour se dé-harmeur des péris et s'aumer en même august les Cellièreiss, par douceur et par empages les Cellièreiss, par douceur et par cresses, à faire la pair. Le trais fait condu. et fon convint es que les Cellièreires, après qu'ils auralent donné des oleges et fournir et s'en somme de sit cents idents (sit ceut s'unites et s'en somme de sit ceuts idents (sit ceut s'en somme de sit ceuts idents (sit ceut s'en somme de sit ceuts idents de la ceut s'en somme de sit ceuts idents de la ceut s'en somme de sit ceuts idents de la ceut s'en somme de sit ceut idents de peuple ceut de la peuple ceut mais la cellié de peuple commission.

Le consul Lucullus était chargé de la gnerre d'Espagne, et il y venait dans le dessein de profiter des dépouilles d'unesiriche province 2. En arrivant il vit avec douleur que la paix était conclue avec les Celtibériens. Il n'osa pas donner atteinte à un traité tout récent, et tonrna ses vues d'un autre côté. Il résolut d'attaquer les Vaccéens, voisins des Arvaques, quoiqu'il n'eût ni ordre du sénat, ni aucun suiet légitime de leur faire la guerre. Il ne lsissa pas de venir mettre le siège devant Cauca . une de leurs villes principales, Après uoe légère et courte résistance, les habitants se rendirent. Il exigea d'eux des otages et cent talents, et voulut que leur cavalerie entrat au service des Romains: il introduisit aussi dans la ville une garnison de deux mille hommes. Les Caucéens ne se refusèrent à rien. Aussitôt la garnison onvre les portes à l'armée entière, qui fait main basse sur toute la jeunesse capable de porter les armes : il y en ent vingt mille de tués. Les vieillards, les femmes, les enfants furent vendus et réduits en captivité, et presque personue ne put se sauver. Le bruit d'une si barbare exécution répandit l'effroi dans tout le pays, et fit abborrer et détester partout le nom romain.

De là Luculius passa à Intercatie, autre ville des Vaccéens très-forte, où les Espagnols avaient vingt mille hommes de pied et deux mille chevaux. Le consul les exhortant à se rendre à des conditions raisonnables : R faudrait donc ignorer, repliquerent-ils en lui insultant, la bonne foi dont vous avez fait preuve à Cauca. Les assiégés faisaient de fréqueutes escarmouches, mais évitaient d'en venir à nn combat dans les formes. Un Esnagnol, l'un des principaux du pays, d'une taille extraordinaire, et couvert d'armes brillantes, se présenta devant l'armée des Romains, défiant le plus brave d'entre eux de venir sé mesurer avec lui ; et comme personne n'osait accepter le défi, il insultait d'un air insolent et moqueur à toute l'armée. Le jeune Scipiou, qui servait sous Lucullus en qualité de tribun, ne pouvant souffrir un opprobre si outrageant, s'avance hardiment, et, en étant venu anx mains, perce son enneml et le renverse mort par terre. Après cette glorieuse victoire, on ne songea plus qu'à presser le siège. Sclpion donna encore ici des preuves de son courage intrép de , étant monté te premier sur le mur quand on donna l'assaut à la ville. Elle ne fut pourtant pas emportée. Le siège ensuite trainant en longueur, et la maladie se mettant dans les troupes de part et d'autre, on parla d'accommodement. Les assiégés ne voulurent se fier qu'à la parole de Scipion : l'accord fut fait. Les habitants fournirent au consul dix mille casagues de soldats, certain nombre de gros et menu bétail, avec cinquante otages; c'était de quoi l'on était convenu : car d'or et d'argent , unique objet que cherchait Lucullus dans ce pays, il ne s'en trouva point. Il rendit à Scipion tout l'honnenr qui lui était dû en présence de l'armée, et le décora d'une couronne murale. C'est par ces degrés qu'ou arrive enfin au premier rang, et c'est ainsi que se forment les grands hommes.

Luculle, dout l'espérance avait été trom-

<sup>4</sup> Appian.

<sup>1</sup> Applan. de Bello Hisp. 283.

<sup>1</sup> Applan. Ibid.

peè à la price l'Intercatie : chercha à exidedomanger en dispansa Blainfais ; ville trèscolle et très-quients; (a) ni represent se roit que cette entreprise, dans la saison où l'on déais, pouvait devenir fart dangerene : l'avarien à vicuni point de sage conseils. Il en reconnut enfin la vérilé, mais à sa honde; a leant obligé, faute de vivres, de lever le sièçe. Les assiègés le poursaivirent et le harcérete dans sa marce, jusqu'à e qu'il fut arrivé au fleure Durius ou Duvro. Le s'apropulos'étate retirés, le cosous all als prendre pagnoss'etate retirés, le cosous all als prendre

ses quartiers d'hiver dans la Turdétanie. Du côté de l'Espague ultérieure, c'est-àdire dans la Lusitanie, le préteur Ser. Sulpicius Galba, qui succeda à M. Atilius, ayant fait une marche forcée pour aller secourir des alliés qui étaient fort pressés, arriva fort à propos près de l'ennemi, l'attaqua, et le mit en fuite. Néanmoins ses troupes, extrêmement fatiguées , n'ayant pas eu un moment de repos, ne poursuivirent les fuyards qu'avec beaucoup de langueur, et en s'arrêtant de temps en temps. L'ennemi s'en aperçut, revint sur ses pas, attaqua vivement les Romains, qui pouvaient à peine sontenir teurs armes, et leur tua environ sept mille hommes. Gatba n'osa plus rien entreprendre depuis, et mit ses troupes en quartiers d'hiver, jusqu'à ce que Luculius vint le seconder,

Nous svons dit que Lincillus possit les quartiers dhivre dins la Turkiciani. S'étant apercit que les troujes des Lastianiers, qui claimi dissi le voltage, de gardient aucune discipline, il envoya contre elles un asses fort discipline, il en il priett quince conto, pousse les coltat, il en il priett quince conto, pousse les coltat, il en il priett quince conto, pousse les coltat, il en il priett quince conto, pousse les coltat, il en il priett quince conto, pousse les relativas de la coltat, il en il priett quince conto il en il envolve più de resistance dans la la la transitationi apprès ces heureux succès, et ravagea tout le pays imponèment.

Cet exemple donna du conrage à Galba', et il eu fit autant de son côté, portant partout le fer et le feu, ce qui fit rentrer les peuples révoltés dans leur devoir, du moins à l'extérieur. Ils demaudérent à Galba d'etre admis à

l'amitié du peuple romain anx mêmes conditions que leur avait prescrites M. Atilius l'année précédente. Galba, cachant un noir et détestable dessein sons un dehors gracienx et obligeant , leur témoigna « avoir compassion « de leur état, et être faché de voir que, « plutôt par nécessité que par mauvaise vo-« lonté , ils fussent réduits à exercer des vols, « des brigandages, des pilleries : qu'il ser tait « bien que c'était le besoin et la pauvreté « causés par la stérilité de leurs terres, qui « les forcaient à embrasser ce genre de vie : « qu'il pourrait, si cela leur paraissait conve-« nable, et qu'ils voulussent véritablement « devenir amis du peunle romain , les placer « dans un meilleur terrain, et les établir plus a avantageusement, en les partageant néau-« moins en trois bandes, parce qu'il n'avait « pas en sa disposition un espace de bonne « terre assez étendu pour les réunir tous en-« semble, » L'air de bonté et de bonne foi avec lequel il leur parlait les persuada. Ils acceptérent sa proposition, se transportèrent dans les trois endroits qu'il leur indiqua, écartés l'un de l'autre, et la ils attendirent, selon ses ordres, qu'il fût de retuur. Après cela , il va trouver les premiers , et , feignant de les regarder désormais comme des amis . il les engage à lui remettre leurs armes, dont ils n'ont plus de besoin; ce qu'ils font sans neine. Après les avoir ainsi désarmés, il les environne de retranchements, et les fait tous egorger, peudant qu'ils imploraient vainement contre une telle perfidie la colère et la vengeance des dieux. Il en usa de même à l'égard des seconds, puis des troisièmes. Peu échappèrent au carnage, du nombre desquels se trouva Viriathus, réservé sans doute par un ordro exprès do la Providence pour ne pas laisser impuni, meme aur la terre, un crime si contraire à toutes les lois divines et humaines. Les auteurs ne conviennent point entre eux sur le nombre de ceux qui périrent dans cette occasion, les uns le faisant monter seulement à neuf mille, d'autres à trente mille, Apparemment que les derniers ont réuni ensemble et ceux qui furent égorgés et ceux qui furent vendus. Galba distribua nne part trèsmédiocre du butin à l'arméo : son avarice insatiable absorba tout le reste.

Appian, in Bello Hisp. pag. 288.

A son retour à Rome, il fut accusé devant | le peuple pour cet horrible massacre. Caton fut sa plus forte et plus redoutable partie. Je rapporteraj dans la suite tout ce qui regarde ce jugement.

- L. MARCIUS 1.
- M. MANILIUS.

L'exécution sanglante de Galba ne termina nas la guerre en Lusitanie. Les Romains payèrent bientôt de leur sang et de leurs défailes la perfidie dont ils s'étalent rendus coupables 2. Croirait-on qu'un homme de néant. sorti de la poussière et de la plus basse condition, pût jamais avoir la pensée et former le dessein de faire la guerre au plus puissant peuple du monde? C'est pourtant ce que fit Viriathus, cet Espagnol échappé à la cruauté de Galba. Tout justrument est bon et suffisant entre les mains de Dieu, quand il veut châtier les hommes et faire éclater sa justice. Viriathus, de berger devenu chasseur, et de chasseur brigand, s'était longtemps exercé dans les forêts à une vie dure et pénible avec d'autres montagnards, tous gens de main et hardis comme lui, sans bien et sans espérance, ne vivant que de la pointe de leur épéc, accoutumés à tomber brusquement du haut de leurs montagnes sur les passants et à disparaltre dans le moment même, enfin endurcis aux plus grands dangers et aux plus rudes fatigues. Sa troupe insensiblement, sur la réputation du chef, qui augmentalt de jour en jour, s'accrut à tel point, qu'elle devint une armée. avec laquelle il osa tenir tête aux généraux du peuple romain, comme nous allons le voir. L'armée des Lusitaniens, composée de dix

mille hommes, ravageait la Turdétanie 3. Le préteur C. Vétilius arriva à propos, et les attaqua si vivement, qu'il en tua un grand nombre, et poussa les autres dans un endroit où il paraissuit qu'ils ne pouvaient demeurer sans périr de faim, ni en sortir sans être taillés en pièces par les ennemis. Dans cette extrémité, ils envoient des députés vers le préteur, pour

- 4 An. R. 603 ; av. J. C. 149.
- Applan. in Hisp. 189.
- "Applan.

lui demander par grace « qu'il leur accordat « des terres qu'ils pussent cultiver, et où ils « pussent s'établir : qu'en reconnaissance ils « emploieraient leurs bras et leurs armes au « service du peuple romain, dont ils devien-« draient les plus zélès et les plus fidèles al-« liés. » Vétilius goûta fort cette proposition, et l'on était près de conclure le traité, lorsque Viriathus, a adressant à ses camarades : « Igno-« rez-vous done, leur dit-il, avec quels hom-« mes vous allez traiter? Avez-vous oublié que « les Romains ne sont jamais plus à craindre « que quand ils témoigneut quelque bonté? « et voulez-vous, par une aveugle et impru-« dente crédulité, vous exposer vous-mêmes a à une sanglante boucherie comme celle qui « nous a enlevé sous Galba tant de braves « compagnons? Si vous voulez me croire et « m'obéir, je saurai bien vous tirer du danger « qui vous jette dans le desespoir, » Il n'en fallut pas dire davantage; tous lui jurérent sur-le-champ obéissance.

Il range aussitôt ses troupes, comme pour donner combat. Il choisit mille hommes de cheval pour demeurer auprès de lui. Il donne ordre aux autres, dès qu'ils le verront monter à cheval, de fuir le plus promptement qu'ils pourront en se répandant de différents côtés. et d'alice l'attendre à la ville de Tribola Le préteur, surpris et déconcerté, n'osa pas les poursuivre, dans la crainte que les troupes qui restaient ne vinssent tomber sur ses derrières. Il tourna done toutes ses forces contre Viriathus. Mais celui-ci, par la vitesse de ses chevaux, éluda toutes ses attaques, tantôt faisant semblant de fuir, tantôt s'arrêtant tout à coup, quelquefois même paraissant vouloir s'avancer contre lui. Par ce manège, il retint les Romains ce four-là et le suivant dans le même endroit. Quand Il ernt le reste des troupes arrivé en lieu de sureté, il se déroba de nuit par des sentiers inconnus aux autres, mais qui lui étaient trés-familiers, et il échappa aux Romains, que l'ignorance des lieux, la pesanteur de leurs armes et le peu de légèreté des chevaux empéchèrent de le poursuivre longtemps et vivement. L'heureux succès de cette ruso lui attira une grande réputation et lui donna une grande autorité. Il vint de tous côtés des troupes se ranger sous ses étendards.

Le préteur, sachant que Viriathus était à Tribola, marcha contre lui, il fallut traverser une forêt. Le nouveau général espagnol y cacha une embuscade, et, s'étant montre avec un petit nombre de troupes, il prit la fuite précipitamment comme effrayé, et attira le préteur dans des lieux marécageux. Viriathus n'eut pas de peine à en sortir par des sentiers détournés qu'il connaissait ; mais il n'en était pas de même des Romains, sur qui les troupes embusquées vinrent fondre en ce moment, les prenant par les flancs et par les derrières. Vétilius perdit la vie. Quatre mille Romains furent tues avec lul, ou faits prisonniers. Six mille se retirérent à Carpessus ' avec le questeur, qui, comptant peu aur ces troupes abattues et découragées par leur défaite, eut recours aux peuples volsins qui étaient alliés de Rome, Ceux-ci lui envoyerent eing mille hommes, que Viriathus tailla entièrement en pièces, sans qu'il en restât presque aucuu.

SP. POSTUMIUS \*.
L. CALPURNIUS PISO.

C. Plautits, qui succéda à Vétilius, et qui vavid anche di rimile hommes de pied et trèixe cents chersus, ne fut pas plus heurus. 'Dans une première action, où Viriatus lui svait dressé une embdche, il pertit quatre mile hommes, et presque toul e reste dans une seconde. A son refour à Rome, il tra accusé dennule peuple commes ayant donné lieu à ses disgrâces par sa mauvaise conduite, et envoyé e neil.

Les habitants de Ségobrige se laissérent tromper deux fols par les ruses de Viriahus <sup>4</sup>. Voyast un petit nombre de soldats qui emmenaient des troupeaux, ils euroyèrent contre eux un assez gros détachement, qui tomba dans une embuscade, et fut entièrement défait. Quelque temps aprés, Viriathus s'étant éloigné de Ségobrige d'une marche de trois

juurs ', et ayant par là inspiré aux habitants une fausse sécurité, revint brusquement en une seule journée, et surprit la ville, qui ne s'attendait pas à un si prompt retour.

Il aut plasteurs autes wiechs et outre les deux préteurs dont nous venous de faire mencleux préteurs dont nous venous de faire mention. I histoire momme encore Claudius Unimenus, et Nigdius Figulus, dont la défaite illustre les armes de Viriathus. Le sénat comprite cnîn qu'il s'agissait d'ure gerre sérieuxe, et qu'il claît uécessaire d'envoyer dans ces provinces un consul avec des forces considérables pour réduire un ennemi qui d'abord n'extl part diga que de mépris.

Q. FABIUS ÆMILIANUS <sup>9</sup>. L. HOSTILIUS MANGINUS.

Le département de l'Espagne échut à Fabius, qui était fils de Paul Emile, et frère ainé du second Scipion l'Africain, Il n'emmeua avec lui que de nouvelles levées, parce qu'on jugea raisonnable de laisser les soldats qui avaient servi en Afrique, eu Grèce ou eu Macédoine, jouir du repos qu'ils avaient mérité à si bon titre. Le nombre des troupes qui le suivirent en Espagne se montait à quinze mille hommes de pied, et près de deux mille chevaux. Quand il lut arrive, il en confia le soin à ses lientenants pour les former par des exercices continucls à toutes les fonctions de la milice, pendant qu'il irait à Cadix offrir un sacrifice à Hercule, qui était regardé comme le chef et l'auteur de la famille des Fabius; religion mal cutendue! Il aurait mieux fait de ue pas quitter son armée, où son devoir le demandait. Pendant son absence, les ennemis battirent un de ses lieutenants, et firent sur lui un grand butin. Cette uouvelle hata son retour. Viriathus, fier de la victoire qu'il venait de remporter, offrait chaque jour le combat à Fabius. Mais celui-ci, ferme et Inébranlable dans la résolution qu'il avait prise de ne point hasarder d'action générale, se contenta de quelques lègères escarmouclies, pour former et rassurer peu à peu ses troupes, qui étaient sans expérience, et que leur défaite avait fort inti-

Applen croit que c'est la même ville que Tartessus où régna Arganthonius, à qui l'on donne ceni cinquante années de vie.

<sup>\*</sup> An. 601; av. J. C. 148. 3 Diog. spod. Vales. 346.

<sup>\*</sup> Front. Strat. 3, 10.

<sup>4 1</sup>bid. 11.

<sup>\*</sup> An. R. 607; av. J. C. 115.

midées. Il les accompagnait lui-même dans les fourrages, ponr ne point donner lieu aux surprises d'un ennemi fécond en ruses et en stratagèmes, et à la vigilance duquel rieu n'échappait.

> SER. SULPICIUS GALBA 1. L. AURÉLIUS COTTA.

Les nonveaux consuls avaient tons deny nne extrême, envie d'aller commander en Espagne, et leurs débats sur ce point partageaient tout le sénat. On attendait avec impatience l'avis de Scipion, à qui la gloire toute récente d'avoir détruit Carthage 8 donnait une grande autorité. Je pense, dit-il, qu'ils doivent tous deux être exclus, parce que l'un n'a rien, et qu'à l'autre rien ne sussit. Si Cotta, consul aujourd'hui, était, comme il est très-vraisemblable, celul qui, dix ans auparavant, avait voulu2, à l'abri de la puissance du tribunat dont il était revêtu alors, se dispenser de payer ses dettes, la censure de Scipion se trouve parfaitement bien placée, Pour Galba, e'était celui qui avait égorgé par perfidie les malhenreux Lusitaniens.

Le commandement fut done prorogé à Fabius, qui recueillit cette année le fruit de la sage conduite qu'il avait tenue précédemment\*, et de l'exactitude avec laquelle il avait fait observer la discipline dans son armée. Les soldats formés par ses soins, et animés encore plus par son exemple que par ses discours. étaient devenus tout autres. Ils ne craignaient plus l'ennemi; ils ne fuyaient plus le combat, Virlathus le sentit bien : il lui fallut rabattre de sa fierté et de sa hardiesse, et il fut défait en plusieurs rencontres. Cette campagne fut aussi glorieuse pour les Romains que les précédentes leur avaient été ignominieuses, et elle rétablit leur réputation. Fabius mena ses troupes en quartiers d'hiver à Corduba, que l'appellerai dans la suite Cordoue.

Viristhus, instruit par ses défaites, no se fia plus sur ses armes seules, mais chercha du secours dans ses voisins. Il envoya des députés aux Arvaques, aux Tithes et aux Belliens, qui. depuis la paix faite huit ans auparayant avec Marcellus, ne paraissalent point avoir remué; et il les engagea à se soulever contre les Romains, et à se joindre à lui. Le plan de Viriathus lui réussit à merveille. Il se trouva déchargé de la plus grande partie du poids de la guerre. On n'envoya contre lui qu'un simple préteur, pendant que le consul Métellus marchait contre les Celtibériens, C'est ici que la plupart des historiens font commencer la querre de Numance, la principale ville du pays des Arvaques, comme nous l'avons déjà dit.

Métellus fit pendant deux ans la guerre en Espagne avec de grands succès, mais dont le détail n'est pas venu jusqu'à nous . Au défaut du récit circonstancié de ses exploits, les auteurs nous ont conservé, ce qui ne vaut pas moins, des traits qui le esractérisent, et nous donuent lieu de le regarder comme un homme supérieur.

C'était un esprit ferme et sévère dans lo commandement. Lursqu'il assiègeait Contrébie, ville importante du pays des Celtibériens, eing cohnries romaines lächèrent pied dans une occasion, et abandonnèrent le poste où il les avait piscées. Métellus leur commanda d'y retourner sur-le-chanip, donnant ordre en même temps au reste de l'armée de traiter en ennemi et de tuer quiconque reviendrait chercher par la fuite sa súreté dans le camp. Un ordre si rigoureux alarma extrêmement les soldats de ces cohortes, et tous faisaient leur testament comme allaut à une mort certaine. Le général demeura inflexible; et sa fermeté lui réussit 5. Les soldats, qui étaient allés au

<sup>1</sup> An. R. 608; av. J. C. 141.

<sup>\*</sup> Val. Max. lib. 36 , cap. 4.

<sup>\*</sup> Il sera parlé ci-dessous de ce fait, § 11,

<sup>4</sup> Applan. pag. 291.

AP. CLAUDIES PULCHER . O. CECILIES METELLES MACEDONICES.

<sup>4</sup> Ap B. 609 : av. J. C. 143.

<sup>9</sup> Val. Max. ltb. 2, cap. 7.

<sup>\* «</sup> Perseverantia ducis quem moriturum miserat mili-« lem victorem recepit. Tantum effecti mixtus timori pua dor , spesque desperatione quasita i » ( VELL. lib. 9,

cap. 5.)

combat pour y chercher la mort, eu retournèrent vainqueurs; tant un sentiment de gloire réveillé par la crainte a de pouvoir! tant le sentiment donne quelquefois de cou-

rage! La fermeté de Métellus ne dégénérait pas néanmoins en rigueur et en eruauté; et il était sensible à l'humanité jusqu'au point de la préférer à l'espérance de la victoire. Il avait fait brêche aux murailles de Nergobrige; et les a siègés se vovant près d'ètre forcès , s'avisèrent de mettre sur la brèche les enfants de Rhétogène, illustre Celtibérien qui avait quitté ses compatrioles pour s'attacher aux Romains. Le père n'était point arrêté par la vue du danger et de la mort de ses enfants; et it pressait le général de donner l'assaut, Mètellus le refusa, et aima mieux renoncerà une conquête assurée que de faire périr d'innoeentes victimes. Il abandonna donc le siège de Nergobrige. Mais, s'il manqua la prise d'une ville, il trouva de quoi se dédommager dans la soumission volontaire de plusieurs autres, qui ouvrirent avec joie leurs portes à un ennemi si plein de elémence et de générosité.

Il avait encore une autre qualité bien imnortante nour la conduite des grandes affaires; le secret\*. Un jour qu'un de ses amis lui demandait ce qu'il aliait entreprendre, Je brûlerais, lui répondit-il, ma tunique si je croyais qu'elle sût mon dessein.

Avec ces talents et par rette conduite, Métellus remporta de grands avantages sur les Celtibériens. Mais le prêteur Quintius, qui une réputation exemptes de tout reproche. avait succédé dans le commandement en Lusitanie à Fabius, n'eut pas les mêmes succès. Il avait néanmoins réussi dans les commencements, mis en fuite Viriathus, et obligé l'entiemi vaincu de se retirer sur une montagne, où il le tenait fort serré et fort à l'étroit. Mais ce rusé Espagnol, étant tombé brusquement sur lui dans un moment où il le vit peu attentif à se tenir sur ses gardes, lui tua beaucoup de monde, prit plusieurs drapeaux, et poursuivit les Romains jusque dans leur camp.

On est étonné avec raison de voir un homme sans naissance, sans éducation, comme nous

- 1 Val. Max. lib. 5, cap. 1.
- 2 Auctor. deVir. Mustr.

l'avons déjà remarqué 1, sans appui ni protection, qui se trouve à la tête des troupes par une voic tout extraordinaire, et sans élection faite dans les règles, soutenir avec honneur pendant plusieurs années l'effort des armes romaines. Sou mérite naturel suppléa à tout ce qui lui manquait d'ailleurs. Il avait un courage infrépide, une sagacité merveilleuse, une connaissance parfaite de l'art militaire, une habileté extraordinaire pour les ruses de guerre, et une patience à l'épreuve des plus grandes fatigues, auxquelles le mettaient en état de résister un corps robuste, et une longue habitude de vivre durement. It avait aionté à ees qualités beaucoup d'humanité, de modération et de justice 2. Il partageait également entre ceux qui s'attachaient à loi tout le butin qu'il gagnait par la voie des armes. De quelques richesses qu'il se soit vu maître, jamais it ne songea à s'eurichir. Après avoir remporté tant de victoires, ii demeura toujours tel qu'il avait été dés ses premières campagnes : mêmes armes, même habitlement, même extérieur en tout. Nulle fête, nulle rèjouissance, pas même celle des noces, si légitime et si permise, ne lul fit rien changer dans son train de vie ordinaire. Il se tenait toujours debout à table, ne mangeait que du pain et de grosses viandes, laissant les mets plus délicats pour ses convives. Par cette vie régiée et tempérante, il se conserva jusqu'à la finun corps sain et vigoureux, un esprit toujours capable de vaquer aux affaires, une vertu et

> L. MÉTELLES CALVUS<sup>3</sup>. O. FABIUS MAXIMUS SERVILIANUS.

Fabius cut pour département l'Espagne ultérieure. Son armée montait à dix-huit mille hommes de pied et seize cents chevaux. Comme il se hàtait d'arriver à Ituque dans la Bétique 4, avec une partie de ses troupes, Viriathus s'avança à sa rencontre avec six mille

- Freinsbem. LIII, II.
- 2 De Offic 11h. 2, n. 40, 5 An. R. 610; av. J. C. 132.
- 4 Applan. 280.

hommes des siennes, tous soldats aguerris et accoutumés à vaincre. Les Romains eurent de la peine à soutenir le premier choc : cependant ils tinrent ferme, et le consul poursuivit sa marche. Le reste de l'armée l'avant atteint avec dix éléphants et trois cents chevaux, que Micipsa, roi de Numidie, lui avait envoyés, il attaqua Viriathus, le vainquit et le mit en fuite. Mais l'Espagnol, à l'attention de qui rien n'échappait, syant aperçu du désordre parmi les troupes qui le poursuivaient, retourne contre elles, les défait, en tue trois mille, et poursuit le reste jusqu'aux portes du camp, où les Romains se renfermèrent, sans que ni le consul ni les autres officiers pu-sent obtenir d'eux qu'ils marchassent contre l'ennemi. La nuit termina le combat. Viriathus après avoir harcelé longtemus le consul; tantôt de nuit, tantôt dans la grande chaleur du jour, et l'avoir fait beaucoup souffrir, se retira dans la Lusitanie.

Q. POMPEIUS 1. CN. SERVILIUS GEPIO.

Pompéius est le premier de son nom et de sa famille qui se soit élevé aux grandes charges.\* La maison des Pompées, qui bientôt deviendra si puissante, et liendra le premier rang dans Rome, n'est pas d'une plus anrienne noblesse.

La manière dont celui de qui nous partons partons au consulta e fait pas grand homeur à sa probité et à su droiture. Létius demandit cette charge, soutenu de tout le crédit de Scipium. Pompélus, qu'ils computient au mombre de teurs amis, leur ceta de dessein nombre de teurs amis, leur ceta de dessein même leur premit de soliciter avec sout pour l'entre premit de soliciter avec sout pour leur premit de soliciter avec sout pour des leur premit de soliciter avec sout pour feui fuil par le l'autre de l'au

sulat, surtout acquis par une perfidie.

Il réussit encore à se faire donner le com-

<sup>1</sup> An. R. 611. av. J. C. 241, <sup>2</sup> Freinsheim, L111, 35.

mandement des armées dans l'Espagne citérieure, en la place de Q. Métellus, qui était son ennemi particulier. Métellus en fut outre, et il se porta à des excès qui déparent beaucoup les éloges dont l'histoire jusqu'ici l'a comblé 1. Pour empêcher son ennemi de profiler de ses travaux, il ne craignit point de nuire au bien des affaires et au service de la république. Il diminua son armée en donnant des congés à tous ceux qui lui en demandèrent : il dissipa les magasins qu'il avait faits de munitions de guerre et de bouche; il fit briser et leter dans la rivière les arcs et les flèches des Crétois, qui servaient comme auxiliaires dans ses troupes; il défendit que l'on donnât de la nourriture aux éléphants : déplorable exemple de la faiblesse des vertus humaines! elles tiennent bon contre les dangers ordinaires, et par là semblent longtemps pures et irrépréhensibles; mais des que la passion favorite est mise en jeu, des que l'endroit faible de l'âme est attaque, elles rendent les armes, tout se dérange, tout se renverse, et il parait bien clairement alors que ce n'etait nas à la vertu que l'on tenait, mais à l'éclat et anx agréments qui en accompagnaient la

pratique.
Métellus, en voulant faire tortàson ennemi,
s'en fit beaucoup à lui-même : il ternit la
gloire de ses exploits en Espagne, qui étaient
gronds, et se priva du triomphe qui en devait
être la récompense.

Q. Pompéius rédait pas sussi habile à conduire une guerre qu'à manier une intrigue. En arrivant dans sa province, il se trouva, natgrà toute la mauraise violont de Metellus, à la tête d'une armée forte de trentemite la mammes d'indinctrie et de deux mille chevaux. Sans doute il avait amené serce lui de Rome un renfort considérable; mais il s'en faltut bien qu'il ilrat de cette armée tout le service qu'on possult en attendre.

Les Arvaques <sup>3</sup>, effrayés apparemment du nombre de ces troupes, avaient député rers le consul pour traiter de paix avec lui, et l'on était convenu de toutes les conditions, dont les principales étaient qu'ils mettraient au pouvoir

Val. Max. lib. 9, cap. 3.
 Diod. apad. Fuiv. Ursiu.

fortes places du pays, et qu'ils livreraient toutes leurs armes. Mais ce dernier article, quand ou en vint à l'exécution, leur parut si indigne et si honteux, que, se regardant les uns les autres, ils se demandaieut mutuellement a'ila pourraient douc vivre saus armes et sans houneur. Leurs femmes même et leurs enfants outrés de douleur et d'indignation, leur faisaient les reproches les plus sanglants, et déclarajent qu'ils ne leur serait plus possible de les reconnaître ui pour maris ni pour pères, s'ils étaient cauables d'une telle lacheté. Le traité fut donc rompu, Alors Pompée forma le siège de Numance; mais, rebuté des difficultés qu'il y trouva . contre son attente, il le leva bientôt après, et fit passer son armée devaut Termance 1, comptant qu'il en viendrait plus facilement à bout. Le succès ne répondit pas mieux à son espé-

rance. Il fut plus heureux dans l'expéditon qu'il entreprit contre plusieurs brigands qui

ravagenient la Sédétanie, dont il purgea tout

des Romains Termeste et Numance, les plus |

le pays. Ensuite il mit le siège devant Lanci 2. Les Numantins envoyèrent quatre ceuts jeunes gens au secours de cette ville voisine et amie. Les assiégés les recurent avec toutes les marques de joie possible, comme leurs sauveurs et leurs libéraleurs. Quelque temps après, se sentant fort pressés, ils offrirent de se rendre, demandant pour toute condition la vie sauve. Les Romains refusérent d'abord constamment d'écouter cette proposition, exigeant que les Numantins leur fussent livrès, Mais enfin manquant de tout, et se persuadant qu'il n'y avait pas de loi contre la nécessité, lls firent savoir secrétement aux Romains qu'ils étaient déterminés à faire ce qu'on exigeait d'eux. Les Numantins l'apprirent. Ne voulant pas que cette honteuse trahison demeurât impunie, ils atlaquent de nuit les habitants, et font main basse sur eux : le combat fut rude et sanglant. Le consul, averti par le bruit que ce tumulte excite, en profite pour faire escalader les murs, et se reud maître de la ville. Tous les babitants furent passés au fil de l'épée. Il laissa

aux Nomantins, qui étaient restés au oombre de deux cents, la liberté de retourner chez eux : soit qu'il fait touché de compassion pour le sort malheureux de ces braves geus, dont le service et le zèle u'avait été payé que d'ingratitude; soit qu'il vouldt par cet acte de clémence disposer les habitants de Numance à se soumettre aux Romains.

Dans l'Espagne uliérieure, le proconsul Fabus Servilianus, qui auti été couloné dans le commandement, prit quéques places leunes par des garsiones de Visiahus, et se rendit maître d'un fameux che de brigands', oommé Connobez, qui se livra à lui avez toute se troupe. Le chef seuf fut épargné: Fabius út couper la main droite à tous ses sodaist; traitement qui parut injuste et cruel, parce qu'ils éstéates litres à la bonne foi du proconsul.

Il mena ensuite son armée devant Erisane, dout il forma le sièges. Viriathus, ayant trouvé le moven de s'y glisser de nuit sans que les Romains s'en apercussent, fit le leudemain matin une rude sortie contre eux, où il leur tua beaucoup de monde, et les poussa dans uu poste d'où il était difficile à l'armée de se sauver. Viriathus 3 ne s'oublia point dans la bonue fortune : il ne se laissa point éblouir par un avantage si flatteur, mais le regarda comme une occasion favorable de faire une bonne paix avec les Romains, En effet, il fut conclu un traité qui portait qu'il y aurait paix et amitié entre le peuple romain et Viriathus, et que de part d'autre on conserverait ce que l'on possédait actuellement. Ce traité, quoique peu honorable au uom romain, fut ratifié par le peuple : tant la guerre d'Espagne lui était devenue à charge !

C. LELIUS SAPIENS 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cotie ville paraît être la même que celle qui a été appelée plus baut Termaste.

Diod. apud. Vales. 358.

Q. SERVILIUS CÆPIO.

L'Espagne ultérieure échul à Cépion, qui

Applan. pag. 293.
 Id. pag. 294.

<sup>3</sup> Tév cúruyiav eúy üspestv. A la letire, ne brava poemi la bonne fortune. C'est braver la bonne fortune que de la regarder comme obligée de nous accompagner toujours, comme étani en queique firon a nos gagns.

<sup>4</sup> An. R. 612; av. J. C. 140.

était frère de Fabius Servilianus, et le commandement dans l'Espagne citérieure fut prorogé à Q. Pompéins.

Dès que Cépion fut arrivé dansa province, il écrité au seux que le traité concil par son fêtre avec Virialhus déshonorail le peuple ramail. Le sétain la permit par sa réponse de molester Virialhus déshonorail le peuple ramail. Le sétain le permit par sa réponse de molester Virialhus atutant qu'il pourrait, mais sa faire d'écla. Pue content de cette permission taclle, il revint à le charge, et insista sis sourent et le viriement a, qu'enfin le sénat consentit qu'on fit ouvertement la guerre à Virialhus. Ches les politiques les traités et les serments sont comptés pour rien quand l'is devennent incommodes.

Viriathus, hors d'état de résister à l'armée du consul, sortit d'Arsa, où il était quand il apprit le renouvellement de la guerre, et marcha en avant à grandes journées, ravageant tons les lieux par où il passait, pour retarder la poursuite de Cépion. Celui-ci ne put l'atteindre que sur les frontières de la Carpétanie. L'Espagnol eut recours à ses ruses ordinaires. Ayant choisi ce qu'il avait de cavaliers plus alertes, il les range en bataille sur une hautenr, comme s'il se préparait à donner le combat, et cependant il fait défiler, par un valion obscur et tortueux, les restes de ses troupes, dont le détachement qu'il arrangenit couvrait la retraite. Quand il jugea qu'elles avaient pris assez d'avance, il partit lui-même à toute bride, bien sûr que la vitesse de ses chevaux mettrait les ennemis, quelque proches qu'ils fussent actuellement de lui , hors d'état de l'atteindre. Effectivement, ils ne purent pas même découvrir quelle route il avait prise. Le consul fit tomber sa colère sur les Vectons et les Gallèces, en ravageant absolument leur pays, pourôter à l'ennemi toute espérance de pouvoir tirer d'eux aucun secours.

Virialhus, voyant que la guerre lui devenait de jour en jour plus difficile à soutenir, et que plusieurs de ses alliés, les uns par nécessité, les autres volontairement, quittaient son parti, crut qu'il était de sa sagesse de teuter des voies d'accommodement avent qu'il et reçu

4 Applan. pag. 294.

\* Id. Ibid.

quelque échec. Pour cet effet, il envoya des députés au consul, qui lui représentérent « que, depuis quatorze ans que durait la « guerre, les avantages et les pertes avaient « beaucoup varié de part et d'autre ; que « leur chef , dans un temps où l'on ne pou-« pait pas dire que ses affaires fussent en « mauvais état, avait saisi la première occa-« sion qui s'était présentée de faire la paix « avec les Romains; que le frère même du « consul la lui avait accordée, et qu'elle avait « été ratifiée par le peuple romain : qu'il ne « croyait pas avoir donné aucun sujet de « plainte depuis la conclusion de ce traité ; « mais que , sans vouloir entrer aucunement « en discussion sur ce sujet, il priait le con-« sul de considérer qu'il était toujours de sa « part dans les mêmes sentiments de paix . « disposé même à accepter toute nouvelle « condition raisonnable qu'il plairait au pen-« ple romain de lui imposer. »

Le consul lui répondit en peu de mots avec hauteur et fierté : « Ce n'est pas d'au-« jourd'hui, Lusitaniens, leur dit-il, que « vous tenez un pareil langage, Depuis plu-« sieurs années vous demandez la paix avec « un empressement qui ferait croire que la « guerre vous paralt à charge; et cependant « yous recommencez toujours la guerre avec « un acharnement qui montre que vous ne « pouvez souffrir la paix. Il est inutile de « parler d'un traité qui ne aubsiste plus, « puisque le peuple romain l'a cassé. Il s'agit « de savoir si Viriathus est sincèrement dans « la disposition de se soumettre aux ordres « du sénat. Or, ce que nous exigeous prin-« cipalement de lui, c'est qu'avant détourné « du parti des Romains plusieurs villes d'Es-« pagne, dont il tient auprès de lui en hon-« neur les principaux citoyens, il nous livre « ces rebelles. C'est à cette marque que nous « connaîtrons qu'il se repent véritablement « de sa conduite passée, »

Viriathus distrait passionnément la pair. Il résolut d'obéir, fit tuer une partie de ceux qu' on lui demaudait, entre autres sou beau-père, et remit les autres en la puissance du consai, qui leur fit couper les mains. Ensuite Cépion proposa une nouvelle condition, qui était que Viriathus et les Lustiationies lui livrassent leurs

armes. Pour cet article, ni le chef ni les soldats espagnols ne purent y consentir, et la guerre recommença.

Il parali que Viriathus était prêt à tout sercifier pour la paix, excepte à silberté et cello de son pays. Il n'avait que trop fait et coulo de son pays. Il n'avait que trop fait à mort ou livré au consul les principaux de se ailleis; et de touts les actions que l'histoire rapporte de lui, écet la seule qui ne de livre les mandais quand fait question de livre les mandais quand fait question de livre les montes de la meri de Romains, il ne put s'y résoudre. Avail-il lort, ayant devant les yeux les cremples de la perfidie et de la crumé d'un Lucullus et d'un Galla?

Céplon, à qui il avait affaire aeluellement, n'était guère plus homme de bien : et il avait do plus une hauteur et une dureté qui le rendait odieux à toute l'armée, principalement à la cavalerio, de qui il se eroyait plus meprisé ', et qu'il traitait par cette raison avec encore moins de ménagement que le reste des troupes. Pour réduire ce corps et le mater. il ordonna anx six cents cavaliers des deux légions d'aller avec leurs valets seulement couper du bois vers les montagnes occupées par les conemis. C'élait les envoyer ouvertement à la boucherie. Les lientenants et les tribuns le représentérent au consul. Il ne les écouta point, et demeura ferme dans sa résolution. Son but était de mortifier ees cavaliers, en les obligeaut de venir eux-mêmes lui demander grace et s'humilier devant lui. Ils aimérent mieux s'exposer à une mort certaine que de lui procurer cet injuste et malin plaisir. Ils partirent donc sur-le-champ. La cavalerie des alliés, et plusieurs autres sotdats et officiers, qui ne pouvaient souffrir que tant de braves gens fussent ainsi sacrifiès à la bizarre humeur du consul, les accompagnèrent volontairement. Le détachement étant beauconn fortifié par cette union des troupes, ils amassèrent du bois sans courir de risque,

Ce ne fut au retour que murmures, que plaintes, qu'imprécations contre le consul. Il échappa à quelqu'un, dans l'emportement où ils étaient, de dire qu'il mériterait bien que ce bois qu'ils rapportaient fât emphoyé pour le briber lui-même. Tous relevêment et saisirent cette parole dans le moment; et dès qu'ils furent rentrés dans le camp, lis se mirent à ramger le bois sutour de la tonto de Cépion. S'il no se fût dérobé à leur fureur par la fuite, on sursit vu, ce qui était sans exemple, un consul du peuple romain, brûlé dans sa tente, nar ses pronses soldais.

par ses propres soldats. Le danger où il s'était trouvé, et qui ne le laissait point sans crainte, lui fit désirer plus que iamais de voir la fin de cette guerre '. Mais, comme il ue comptait pas la pouvoir terminer par les voies d'honneur, il eut recours au crime et à la trahison. Il corromnit par argent et par promesses deux officiers dont Viriathus s'était servi pour traiter avec lui de paix, et il les engagea à égorger leur général. Ils le tuèrent en effet sans bruit, et sans qu'on s'en apercut, étant entrés de nuit dans sa tente, où ils le trouvèrent endormi : et ils allèrent aussitôt en porter la nouvelle au consul, lui demandant la récompense qu'il leur avait promise. Il les renvoya au sénat, à qui seul, disait-il, appartenait de statuer si l'on devait récompenser des officiers qui avaient tué leur général. Quel monstre !

Ouand la nouvelle de la mort de Viriathus se fut répandue dans son armée, tout le camp retentit de eris et de gémissements 8. Ils déploraient le triste sort de leur général et leur propre malheur, se trouvant sans chef, sans forces, sans conseil. C'était pour eux un nouveau surcrolt de douleur, de ne point connattre les auteurs du crime, et de pe point se consoler en exercant sur eux une juste et légitime vengeanee. Le visage couvert de larmes, ils lui rendirent les derniers devoirs avec toute la magnificence dont il étaient capables. Ils placèrent son corps sur un haut bûcher, où ils le brûlêrent après avoir immolé un grand nombre de vietimes. Les troupes. tant infauterie que cavalerie tournèrent plusieurs fois, rangées par bataillons et par escadrons, autour du bûcher, et chantant . à la manière des barbares, les louanges du mort. Quand le feu fut éleint, on recueillit

<sup>1</sup> Diod. apud Vales, pag. 618,

Applan pag. 198, Applan ibid,

ses cendres, et on les enferma dans un tombesu. La cérémonie finit par un combat de deux cents couples de gladiateurs.

Viriathus était également bon soldat et bon géaérsi, homme de main et de tête, plein de courage et en même temps de prudence. Uniquement occupé du bien de ses troupes, et indifférent sur ses propres besoins, il en fut toujours aimé comme un bon père l'est de ses enfants. Il savait les contenir dans le devoir par une discipline exacte, mais assaisonnée de douceur et toujours conduite par la raison. Aussi, pendant plus de dix ans de commandement, il ne s'eleva ismais dans son armée aucun mouvement, ni aucune sédition : rare talent dans un commandant, qui est sans naissance, de savoir se faire respecter! Mais un mérite supérieur lui tenait licu de noblesse.

La guerre contre Viriathus finit par sa mort, mais non celle d'Espagne, qui cause eccore, pendant que'ques nanées, de vives inquiétues des aux Romains. Pompée assigéra de nouveau Numance, qui se défendit vigoureus-neuel. Les sorties des assigés de inou-neuel. Les sorties des assigés de inou si vivacité tantot les fourqueres, pandot ceux qui étaient occupés aux travaux, que les Romains nosaient presup plus sortir de leury retranchements. Il en périt beaucoup dans ces diverses atlanones.

ll arriva de Rome de nonvelles troupes, que le sénat envoyait eu Espagne pour relever ceux des soldats qui , y ayant servi pendant six ans, avaient mérité leur congé 1. Quoique Pompée ne comptât pas beaucoup sur ces troupes, qui étaient de nouvelle levée et sans expérience, cependant, pour les endurcir aux fatigues de la guerre, et aussi pour rétablir sa propre réputation, qui était presque ruinée, il résolut de continuer le siège même pendant l'hiver. La rigueur du froid, l'air et les eaux du pays, aux quels cessoldsts n'étaient point accoutumés, causèrent bien des maladics, et particulièrement des coliques fort douloureuses, qui firent un grand ravage dans l'armée. Pour surcroit de malheur, les assiègés, sachant que les Romains avaient fait sortir du camp un gros

detachement pour aller au-devant d'un couvoit considérable . Lucièreut nu cou-luve de voit considérable . Lucièreut nu cou-luve pris du camp, et l'éract cousie altaquer les coppe de garde aunces per qu'esque traupse de soldats. Les Romains, ne pouvant soutifre cette insuite, sortient en assex grand nombre de leurs retranchements. Les assièges en ferna natinet, et il s'espagne entre eux une petite action, pendant laquelle les Numannius, étant levès l'aruquement de leur la contra de l'aruque de l'aruque

Pompée, reconnaissant qu'il avait pris un mauvais parti, se retira de devant Numance, et fit passer le reste de l'hiver à ses troupes en différentes villes où il les distribua . Mais. comme il attendait un successeur an printemps, et qu'à son retour à Rome il craignait d'être accusé devant le peuple, il crut devoir prendre quelques mesures pour éviter ce danger. Dans cette vue il envoya secrètement quelques personnes de confiance aux Numantins pour les engager à demander la paix, en leur faisant esperer qu'on leur accorderait des conditions très-favorables. Quoiqu'ils eussent beaucoup d'avantages sur Pompée, cependant, fatigués eux-mêmes de la longueur de la guerre, et sans doute aussi parce qu'ils sentaient la disproportion de leurs forces à celles de l'empire romain, ils se prétérent voloutiers à l'ouverture qu'on leur donnait. Quand leurs ambassadeurs parurent, Pompée, prenant un ton fier, leur déclara dans l'assemblée qu'il n'avait point d'autres conditions à leur proposer, sinon qu'ils s'abandonnassent cux et tout ce qu'ils possédaient à la discrétion du peuple romaiu; mais sons main il leur fit dire ce qu'il entendait par ce laugage. Le traité fut conclu : ils firent leur soumission en présence de l'assemblée : mais on n'exigea d'eux autre chose sinon qu'ils rendraient les prisonniers avec les transfuges, et qu'ils donucraient des otages. On convint aussi qu'ils paieraient treute talents 8, une partie

<sup>1</sup> Applan. pag 296.

<sup>1</sup> Applan, 299, 2 30 talents ( cubolques sans doute ) valent 116 000 fr,

terme assez court.

M. POPILLIES LENAS 1. CN. CALPURNIES PISO.

Dès que Popillius, qui avait été donné pour successeur à Pompée dans l'Espagne ritérieure, y fut arrivé, les Numantins vinrent offrir de payer ce qui restait de la somme qu'on leur avait imposée. Pompée, qui se voyait déchargé du soin de la guerre, nie qu'il ait fait aucun traité avec eux. Les Numantins, surpris au delà de tout ce qu'on peut dire, et s'imaginant presque que tout ce qui se passait était un songe, se récrient sur la mauvaise foi du proconsul, et prennent à témoin les dieux et les hommes : car des sénateurs et plusieurs officiers avaient été préseuts à la conclusion du traité. Le consul les renyoya au sénat pour discuter cette affaire : et, en attendant la décision, il se jeta sur les Lusons, peuples voisins de Numance, contre lesquels il ne fit rien de considérable.

Les deputés des Numantins plaidèrent leur cause à Rome, et la mirent dans une telle évidence, qu'il n'était pas possible de se dissimaler les marusales dois de Pompée. Il ne se démonda pas néamoiris, et s'appayant sur son crédit, qui était former, el presista toquiers à nice le fait avec la dernière impudence; et il fut juég qu'il n'y avait point es de traité. A mesure que nous avançons dans l'histoire, nous nous apercerons clairement du progrès que la corruption des mœurs en tout genre fait dans Rome.

Elle cétate eucore dans le même temps à 'égard du même Pompée. Il fut acressé de coacussion; et quatre personnages consulaires, les deux Céptons et les deux Métellus, déposérent coutre lui \*. Cicéron dit que l'autorité de ces graves témois n'eut pas son effet, parce qu'on les regardait comme ennemis de fecuesé. Mais, à jugre de ce fait particulier par le reste de la conduite de Q. Pompéius, il est bien vraisembable que le crédit de cet de bien vraisembable que le crédit de cet

sur-le-champ, et le reste dans un certain homme intrigant et factieux l'emporta encore terme assez court.

- P. CORNÉLIUS SCIPIO NASICA 1.
  - D. JUNIUS BRUTUS.

Je ne puis m'empécher, avant de continuer le récit de ce qui regarde l'Espagne, de rapporter ici quelques traits remarquables de ce qui se passa cette année dans Rome.

Les tribuse du peuple donnèrent un exemple de sécrétiq qui était bien capable de maintenir la discipline militaire <sup>5</sup>. C. Matiénus, nom conou d'ailleurs dans l'histoire romaine, s'était rélier de l'armée d'Espagne sans congé, et, par leur jugement, condamné à être batto de verges, syant la fourche au cou, et à être cessuite vendu au plus vil pris <sup>3</sup>, comme étant de moindre valeur que le plus vill de tous les esclaves. Ce jugement fut exécuté en présence des novenus resoluts que l'accident actuelledes novenus resoluts que l'accident actuelle-

ment les consuls. Cette action de sévérité, nécessaire dans un temps où la gloire des armes romaines s'avilissait de jour en jour, fit beaucoup d'honneur aux tribuns. Mais ils en perdirent biento: le mérite par l'insolence de leur conduite à l'égard des consuls. Ils prétendirent s'attribuer le droit d'exempter dix cltoyens, à leur choix, de la nécessité de s'enrôler et d'aller à la guerre. C'était une vieille querelle, qui avait déià été poussée fort loin eutre les tribuns et les consuls treize ans auperavant. Les consuls de l'année dont nous parlons résistèrent courageusement à cette entreprise : et les tribuns. poussés à bout, et animés surtout par l'un d'entre eux qui se nommait Curatins, homme de la plus busse origine, eurent l'audace de faire mettre en prison les deux consuls. C'est le premier exemple 1, mais ce ne sera nas le

<sup>4</sup> An. R. 613; av. J. C 139.

<sup>\*</sup> Cir. pro Font. n. 13.

<sup>4</sup> Au. R. 614; av. J. C. 138.

<sup>1</sup> Au. R. 614; 87. J. C. 12 1 Liv. Epil.

Sestertio nummo, deux sous et demi.
 Cicéron, de Leg. tib. 3, n. 20, le dit en propres ter-

mes. Cependau l'épliome du quarante-haitième livre de Tite-Live rapporte que les consuls Luculius et Albinus avaient déja été mis prison par les tribuns pour la même querelle.

dernier, d'une pareille insolence des tribuns. Le privilège qu'ils avaient d'être des personnes sacrèrs et inviolables les mettait en état de tout oser, sans qu'il foi possible de leur résister lorsqu'ils étaient tons d'accord. Nots verrous duas peu cette même puissance du tribuaul se porter à des excès encore plus funestes à la république.

Ces deux consuls, traités si indignement, outre le respect dù à leur dignité suprême et à leur naissance, étalent recommandables personnellement par leur mérite. Scipion Nasica fit preuve d'une fermeté admirable, nonseulement dans l'occasion dont je viens de parler, mais encore en résistant et imposant silence à tout le peuple assemblé. Les vivres étaient chers dans Rome : et ce même Curatius, tribun du peuple, voulait forcer les consuls à preudre ecrtains arrangements par rapport aux blés. Nasica s'y opposa; et comme son discours était mal reçu du peuple, et qu'on l'interrompait par des murmures et par des cris . Romains . dit-il en haussant la voix . faites silence. Je sais mieux que vous ce qui est utile à la république. A ce mol 1 toute l'assemblée se tut avec respect; et l'autorité d'un seul homme fit plus d'impression sur la multitude qu'un intérêt aussi vif et aussi puissant que celui des vivres et du pain.

Pour ce qui est de Brutus, il acquit beauconp de gloire dans l'Espagne ultérieure, où il fut envoyé pour achever de pacifier le pays.

Après la mort de Viriabbus, un grand nomme de ceux qui avient servi sous lui s'étaient soumis volontairement. Cépion leur dus leurs armes; mais il comprit que, pour les retirer de la vie de brigands qu'ils avaient menée jusqu'alors, il falla lite transplanter dans un sutre pays, où on leur doondt un établissement de sterres à retiliver. Il n'eu pas le temps d'achever l'exécution de ce projet; Brutus y mit la deraifer emain, et leur li batir la ville de Valence, les dabbissant ainsi dans un lieu, comme l'on voit, bien tédigate de la Lustanie.

A l'exemple et sous la sauvegarde de Viriathus, plusieurs tronpes de brigands s'étaient

1 « Quà voce audità omnes , pieno venerationis silene tio, majorem ejus auctoritatis, quam suorum alimentoe rum curam egerunt. » ( VAL. MAX. lib. 3, csp. 7. )

II. HIST. ROM.

mises à courir la Lustinnie, et continuation corrod opais son me corrod opais so met. Bruttus entreprié de lura domner la chasse, et en e fui pa sans peine qu'il en purse la province. Accoutames à soit de la commandation d

Le consul n'imagina point d'autre moyen d'arrêter leurs courses que d'attaquer les villes ou villages qui leur appartenaient et où ils étaient nés, espérant qu'ils viendraient peutêtre au secours de leur patrie, comptant du moins au'il abandonnerait ces villages à ses soldats pour les piller, et pour se dédommager, par le butin qu'ils y feraient, de toutes leurs prines et de toutes leurs fatigues. Il v trouva plus de résistance qu'il ne s'y était attendu; non-seulement les hommes, mais les femmes même prensient les armes pour défendre leurs maisons et leurs biens. Ces femmes lusitaniennes atlaient au combat comme les hommes, et supportaient, avec le même courage, et les blessures et la mort. Il fallut pourtant cèder à la force; et les habitants de ces villages, voyant qu'ils ne ponvaient pas résister au nombre des ennemis, qui leur était influiment supérieur, emportèrent sur les hauteurs tous leurs effets dont ils pouvaient se charger, ct mirent ainsi leurs biens et leurs personnes en sûreté. Mais enfin, voulant prévenir la ruine totale de leur patrie, lla envoyèrent des députés au consul pour lui faire leurs soumissions. Il leur accorda volontiers le pardon et la paix.

D'un autre côté, Popillius, à qui l'on avait continué le commandement dans l'Espagne citérieure, recommença, snivant l'intention du sénat, le siège de Numance \*. Les habitants n'allèrent point, comme ils avaient coutume de faire auparavant, à la rencontre des Romains, et ne firent point de sortie sur enx,

<sup>1</sup> Strat. 111, :7.

se tenant renfermés dans leur ville sans parattre et sans faire aucun mouvement. Cela dura ainsi quelques jours; ee qui fit eroire au proconsul que les assiégés, las et rebutés de tontes les pertes qu'ils avaient faites auparavant, étaient absolument découragés. Il ordonna donc à ses troupes d'appliquer les échelles aux murailles pour escalader la ville ; ce qu'elles firent sans délai, et avec une grande ardeur. La tranquillité qui était toujours la même dans la ville, sans qu'on vît paraître aucun soldat sur les murailles, fit naltre du soupcon à Popillius; et sur-le-champ il donna ordre de sonner la retraite. Les soldats, qui s'étaient flattés d'emporter la ville d'assaut, et de s'enrichir du butin qu'ils y trouveraient en abondance, n'obéirent que lentement et avec neine. C'est dans ce moment que les assiégés sortirent par plusieurs portes, renverserent tons ceux qui étaient montés sur les échelles, attaquérent vivement les autres, qui n'eurent pas le temps de se mettre en ordre, et défirent une partie de l'armée.

M. ÆMILIUS LÉPIDUS 1. C. HOSTILIUS MANCINUS.

Mancinus vint mettre le comble à l'ignominie des Romains devant Numance<sup>3</sup>. On a dit one . lorsqu'il partit de l'Italie , plusieurs presages sinistres lui annoncerent le malheur qui l'attendait. Mais le vrai présage était son incapacité et son défaut de courage. Un auteur, qui n'est pas d'un grand poids . lui fait pourtant l'honneur de supposer qu'il résolut de rétablir la discipline parmi ses troupes avant que de les exposer au combat 5. Mais ce qui est constant par le témoignage de tous les historiens, c'est qu'il n'y eut pas une rencontre, il ne se donna pas une escarmouche, où les Numantins n'eussent l'avantage, ce qui augmentait sensiblement leur fierté, et abattait le courage des Romains. Enfin la chose en vint au point que les soldats romains ne

4 An. R. 615; av. J. C. 137.

. Liv. Epit, -- App. pag. 300. -- Auctor. de Vir. illustr.

a Applen. - Liv. Epit. - Plut, in Graech,

ponvaient plus soutenir ni la voix ni la vue d'un Numantin.

Mancinus . dans de si tristes conjonctures'. crut ne pouvoir mieux faire que de quitter son camp de nuit, et d'éloigner pour quelque temps ses troupes de Numance, dans la vue de dissiper peu à peu leur frayeur, et de leur laisser le loisir de reprendre les sentiments de courage et do hardiesse naturels aux Romains. Appien dit qu'un faux bruit qui se répandit que les Cantabres et les Vaccéens venaient au secours de leurs compatriotes lui fit prendre cette résolution. Quoi qu'il en soit, il se retira de nuit dons un grand silence. Les Numautins 1, avertis de sa retraite, partirent au nombre seulement de quatre mille, coururent, sans perdre de temps, après les fuvards, donnérent sur la queue, en firent un grand carnage, poussèreut le reste dans des lieux fort difficiles et qui étaient presque sans issue 9; et, quoique l'armée des Romains fût de plus de vingt mille bommes, ils l'envelopperent de telle sorte, qu'il ne lui fut pas possible de se tirer de ce mauvais pas. A peine cela se peut-il concevoir.

Mancinus, désespérant de s'ouvrir un chemin par la force, envoya un héraut aux Numantins pour demander quelque composition. Ils répondirent qu'ils n'auraient créauce qu'en Tibérius Graechus seul, et demandérent qu'on le leur envoyat : il servait alors sous Mancinus en qualité de questeur, c'est-à-dire de trésorier 3. Cette grande confiance qu'ils témoignaient pour lui était fondée en partie sur son mérite personnel; car toute l'armée retentissait du bruit de son nom et de ses vertus. Elie vensit aussi du souvenir qu'ils conservaient de son père, qui, ayant fait autrefois la guerre en Espagne, et subjugué plusieurs nations, avait accordé la paix aux Numantins, et les en avait fait jouir. Tibérius fut donc envoyé. Il s'aboucha avec les principaux officiers des ennemis. Le traité fut conclu. On n'eu sait point les articles particuliers ; mais les conditions fureut égales entre les deux

peuples. Les Numantins, instruits par l'exem-

1 Plotacch

2 Liv. Eoit.

3 Plutarch.

ple de la perfidie de Pompée, prirent une précaullon qui ne leur fut pas néanmoins d'une grande utilité; ce fait d'exiger que le consul, le questeur, et les principaus officiers, s'empâgressent par serment à faire observe le traité qui vennit d'étro arrêté. Lorsque tout cut été ainsi règlé, les Romains partient, laissant au pouvoir des Numantins toutes les richesses de leur camp.

Parmi le butin se trouvèrent les registres de Tibérius, où étaient tous les comptes de la recette et de la dépense qu'il avait faites en qualité de questeur. Comme c'était pour lui une affaire très-importante de les recouvrer. il quitta l'armée, qut était déjà en marche, et alla à Numauce, accompagné seulement de trois ou quatre de ses amis. Les Numantins le reçurent parfaitement bien , lui donnèrent toutes jes marques de l'amitié la plus tendre, et le forcèrent de manger avec eux : après quoi ils lui rendirent ses registres, et le pressérent de prendre tout ce qu'il voudrait dans le butin. Il n'accepta que l'encens, qu'il employait pour les sacrifices publics, et reprit le chen iu de l'armée, bien content de toutes les honnêtetés qu'il avait reçues de la part des Numautins.

Dès que la nouvelle de ce traité fut arrivée à Rome , le sénat commença par révoquer Manciuus, et lui ordonna de revenir à la ville pour y reudre compte de sa conduite; et en même temps on fit partir M. Æmilius, son collègue, pour alter prendre sa place.

L'affaire de Mancions\*, dés qu'il fut reven à Rome, fut caminée dans le sénail. Il y justilla moiestement sa conduite, impatant en partie tous les malheurs qui lui diseint arrivés au mauvals étato ûi il avalt trouvé l'armère; insinuosat qu'il serait peut-être permis de les attribuer aussi à la colère des dieux, irride de ce qu'on avait déchar le guerre aux Nomanius sons qu'il eu parti accum juste sojet; ceusant le traité sur la nécessité indispensable d'y conseniir pour souver la vie à plus de vingt mille etdopress e qu'au reste, content d'avoir readu ce service à la république, il attendrait en paix qu'elle décidat le von ort, prêt à sacrifier de bon cœur sa liberté et sa vie à l'utilité et à l'honneur de la patrie. Le sénat entendit aussi les députés de Numance. Mais le meilleur appui de toute cette cause était Ti. Gracchus, qui trouvait fort étrange qu'on lui fit un crime d'avoir conservé à la république un si grand nombre de citoyens. Il était soutenu de tous les parents et amis de ceux qui avaient servi dans cette guerre, c'est-à-dire de la plus grande partie du peuple. Tous vantaient la grandeur du service que Tibérius avait rendu à l'état ; et quoiqu'ils abandonuassent volontiers Mancinus, sur qui seul ils rejetaient toute l'infamie de ce traité . les intérêts du questeur étaient si étroitement liés avec ceux du général, qu'il n'était pas possible que la protection que Tibérius tronvait parmi le peuple ne fit aussi quelque effet en faveur de Mancinus. L'affaire ne fut décidée que l'année suivante.

Pendant que tout cela se passait à Rome, le consul M. Æmilius', étant arrivé en Espagne, et cherchant à se signaler par quelque entreprise, porta la guerre contre les Vaccéens, qui étalent fort tranquilles, et forma le siégo de Pallance, la plus forte place du pays. Il s'associa dans ce projet D. Brutus, qui commandait dans l'E-pagne ultérieure en qualité de proconsul. Ils avaient dejà uni leurs troupes, lorsque deux députés du sénat arrivèrent de Rome, apportant un décret qui défendait expressément au consul de rien entreprendre contre les Vaccéens. Il leur exposa les ratsons qu'il avait eues d'attaquer ces peuples; et, comptant que l'heureux succès de son entreprise, qu'il regardait comme assuré, le justifierait pleinement auprès du sénat, il persista opiniatrément dans son proiet, qui ne lui réussit pas comme il l'avait ospéré.

Le siège trainait en longueur, et les vivres commençaient à manquer aux assiègeants. Un convol considérable était près d'arriver sous les ordres d'un officier général qui se nommait. Placeus, lorsque malheureusement les ennemis, sorits tout à coup d'une embuscade où lis l'attendaient au passage, l'enveloppérent de tous côtés. Flaceus y serait péri avec tout

Applen.

<sup>2</sup> Applen. pag. 302.

<sup>1</sup> Applan. pag. 300-302.

son détachement, sans une ruse qui lat vini tout à coup dans l'espri. Il répondit parmi ses troupes la nouvelle que le consul s'était enfin rendu matire de Pallance. Elles jetérent de grands cris de joie, qui portèrent la désonablement de comment et de l'acceptance par l'acceptance de grands cris de joie, qui portèrent la désonablement de l'acceptance par l'acc

Mais ce secours ne dura pas longtemps, et la famine se fit sentir de nouveau si violemment, que chaque jour il périssait grand nombre de bétes et d'hommes. Le consul, réduit au désespoir, fait partir de nuit ses troupes. On conçoit aisément quel désordre et quelle confusion devaient régner dans un départ si subit et si précipité. Les cris des malades et des blessés qui imploraient inutilement le secours de leurs compagnons, et les chargeaient d'imprécations en se voyant abandonnés inhumainement à la merci des ennemis, avertirent bientôt les assiégés de la fuite nocturne du consul. Ils sortirent en foule de la ville, et, avant atteint les fuvards vers le lever du solcil, ils ne cessèrent pendant tout le jour de les harceler, les attaquant, tantôt en queue, tantôt par les flancs. Ils auraient pu détruire toute l'armée, s'ils avaient continué de la poursnivre; mais l'approche de la nuit les obligea de retourner chez cux. Les troupes romaines se sauvèrent comme elles purent. en se dispersant de côté et d'autre. Six mille hommes périrent dans cette déroute.

ces tristes nowelles par les heureus succès qu'il continua d'avoir dans l'Espagne ullorieure. Il rédnisit en son pouvoir plus de trente places, et porta ses armes victorieuses jusqu'à l'Océan du coté du couchant 1. Ce qui ulls ille plus d'honomeur dans l'esprit des soldats, fut le passage du fleuve de l'Oublit, Ce onn, que protial tassi un fleuve des enfers, et dont les Romains jusque-là n'avaient point encetodu parfer, les effreys à un point qu'aucun à fossil en approcher. Brutus, sans se dicoccerter, arrache de mains d'am porte-en-

It n'y eut que Brutus qui consola Rome de

seigne son drapeau , et , s'écriant , Bientôt ce drapeau et votre général seront sur l'autre bord, il passa la rivière, et fut suivi de toute l'armée. Il passa ensuite le Minho (Minius), l'un des plus grands fleuves de la Lusitanie. Il trouva des peuples déterminés à se bien défendre. Les femmes même combattaient avec un courage mâle ; et , quand elles étaient faites prisonnières, elles se tnaient elles et leurs enfants, préférant la mort à la servitude. Il vint pourtant à bout de les soumettre 1. On prétend que, les ayant fait tomber dans des embûches où leur audace téméraire les précipita, il leur tua cinquante mille hommes et en prit six mille. Ces heureux succès lui méritérent le surnom de Gallæcus on Gallaïcus. vainqueur des peuples de la Galice,

P. FURIUS PHILUS S. SEX. ATILIUS SERRANUS.

Dès que les nouveaux consuls furent entrés en charge, le séant prit enfis on parti sur en charge, le séant prit enfis on parti sur Mancinus et sur le traité qu'il avait conclu. Le traité fut casée, comme fais sons l'autorité du séant et du peuple romain ; et il fut ornone que tous ceut qu'i l'avainei, juré et s'en donné que tous ceut qu'i l'avainei, juré et s'en étaient rendus garants seraient l'irrés aux Munantius. Deux tribuus se chargérent de proposer au peuple d'autoriser par ses suffraces ce décret du seint.

Mancinusso Bi kisiadmirer per son couraça, et se montra sussi bon et générou. Citopen qu'il avait été limide général. Lorsque la loi cut été prospèse par les irbiuns conformément au décret du sénat, il harangus lai-même le peuple pour appuyer une loi qui derait lui étre si flueste; et il renouvela sinsi l'excemple qu'avait donné sutréols Sp. Postumius, en pareillo occasion, aprés le traifé des Fourches Caudines.

Tibérius ne se piqua point d'une semblable générosité. Il sépara sa cause de celle de son général; et il fit si bien par son crédit, et par ses sollicitations et celles de ses amis,

P Oros. v. S.

<sup>\*</sup> An. R. 616; av. J. C. 136. \* Appian, 302. — Cic. de Offic, lib. 3, p. 169.

<sup>1</sup> Freinslam

que le peuple n'autorisa qu'en partie le décret du senat, et ne condamna que le seul Mancinus à être livré aux Numanties. Tibérius poussa la chose blen plus loin : il ne put pardonner au sénat l'injure qu'il prétendait en avoir recue; et le désir de se venger ne contribua pas peu à le porter à ces entreprises turbulentes et hasardeuses, qui causèrent tant de maux à la république, et à lui-même une mort funeste et déplorable.

Eu conséquence de l'ordre du penple. Mancinus fut remis entre les mains du consul P. Furius pour être mené en Espagne, et livré aux Numantins par un des féciaux qui avait le titre de pater patratus '. Il fut donc présenté aux portes de Numance, nu-pieds ct mains liées. Mais , les Numantins refusant de le recevoir, les Romains ne voulaient point le reprendre; de sorte que cet homme, qui s'était vu consul l'année précédente et à la tête d'une grande armée, passa le jour entier entre le camp et la ville abandonné des siens , rebuté par les ennemis ; jusqu'à ce qu'enfin, la nuit étant venue, les Romains lui permirent de rentrer dans le camp. Il retourna à Rome, et voulut entrer, comme il avait coutume auparavant, dans l'assemblée du sénat. Il y trouva de l'opposition. P. Rutilius, l'un des tribuns du peuple, prétendait qu'il n'était plus citoyen. Ce n'était point par mauvaise volonté que ce tribun agissait, mais parce qu'il crovait la chose contraire à l'esprit des lois. A la vérité, ceux qui, ayant été pris par les ennemis, revenaient ensuite dans leur patrie, rentraient dans tous les droits que la captivité leur avait fait perdre ; et c'est ce qu'on appelait jus postliminii. Mais le tribun représentait que c'était une tradition immémoriales, que quiconque avait été vendu par son père ou par le peuple, ou livré aux ennemis par le fécial, n'avait point de part au privilège et au droit de retour. Il failut que l'autorité du peuple interviut, qui réhabilita

Mancinus, et déclara qu'il serait toujours regardé comme citoyen, et jouirait de tous les droits que cette qualité lui donnait. Il parvint même dans la suite à la préture 1. Mancinus, pour conserver la mémoire de cet événement, se fit ériger une statue qui le représentait dans le même état et la même attitude où il était lorsqu'il fut livré aux Numantins,

Les monuments historiques qui nous restent ne nous apprennent rien touchant ce que fit ou tenta le consul P. Furius coutre les Numantins. Ce que nous savons, c'est qu'il était homme sage et modéré 9; et il en donna une preuve en choisissant pour ses lieutenants généraux O. Métellus et O. Pompéius, qui étaient ses ennemis, et ennemis réciproquement l'un de l'autre. Ils lui avaient reproché qu'il avait recherché le commandement des armées. Il les mena avec lui, bien sûr de sa vertu, puisqu'il ne craignait pas d'être éclairé par des témoins que la haine devait rendre bien attentifs à observer tout ce qui pourrait être censurable dans sa conduite.

## SER, PULVIUS PLACEUS 3. O. CALPURNIUS PISO.

Il ne se passa encore rien de considérable sous ces consuls en Espagne. La guerre qui v durait depuis si longtemps, affligeait extrêmement le peuple romain et le déshonorait. Vainqueur de tant de peuples puissants, il avait la douleur et la honte de voir depuis plusieurs années tous ses efforts échouer devant une ville, et ses armées presque toujours battues par des ennemis qui d'eux-mêmes étaient trèsfaibles, et que la seule incapacité des généraux avait rendus insque-là formidables. Pour remédier à de si grands maux, on songea sérieusement à mettre en place un homme d'un mérite connu et éprouvé \*, et qui fût capable de rétablir l'honneur de la république. Il ne fut pas besoin de délibérer beaucoup sur ce choix. Le destructeur de Carthage parut le seul en

<sup>1</sup> Cle. de Orat. Ilb. 1 . n. 181. - Appleu. 302

a P. Rutllius, tribunus pichis, desenatu jussiteduci,

<sup>«</sup> quòd cum elvem negaret esse ; quia memorià sic esses e proditum, quem pater suus aut populus vendidisset, a aut pater paratus dedidisset , el mullum esse postlimi-

e ulum. » (Cic.)

<sup>1</sup> Plin. 11b. 34, cap. 15 1 Val. Mar. lib. 3, cap. 7.

<sup>8</sup> An. R. 617; av. J. C. 135.

<sup>4</sup> Cic. de Amicit. n. 11.-Vei, Mea, lib. 8, cep. 15.

état de terminer la guerre de Numance, Ainsl. lorsqu'il s'agit d'élire les magistrats de l'année suivante, Scipion étant venu dans le Champde-Mars pour solliciter en faveur de Fabius Butéon, fils de son frère, qui demandait le questure, le neun!e romain le nomma luimême consul. Le voilà done deux fols élevé au consulat 1, toujours saus l'avoir demandé; ce qui était contre l'usage et très-rare ; la première fois, avant le temps, eu égard à son age: la seconde dans son temps, mais presque trop tard pour la république, qui, dans les années précédentes, aurait eu grand besoin d'un tel général. Il était destiné à détruire les deux villes que l'on peut regarder comme les plus grandes ennemics de Rome, et à s'acquérir ainsi la gloire, non-seulement d'éteindre les guerres présentes, mais encore de prévenir celles qui pouvaient naltre.

> P. CORNÉLIUS SCIPIO. II 5. C. FULVIUS FLACCUS.

On n'abandonna pas au sort les départements des consuls ; celui de l'Espagne fut donné par le sénat à Scipion, Beaucoup de citoyens s'offraient volontairement pour aller servir sous lui 3; le sénat ne le leur permit point, apportant pour raison que c'était le moven de déserter l'Italie, et que Rome avait plusieurs guerres à soutenir en même temps, Actuellement les esclaves révoltés en Sieile donnaient bien de l'exercice anx Romains; d'ailleurs l'Espagne paraissait avoir plus besoin d'un général que de troupes, les légions commandées par les consuls précédents y étant toujours restées. On permit seulement à Scipion de tirer les secours qu'il pourrait des villes et des peuples avec qui il avait des liaisons particulières. Il amassa de cette sorte environ quatre mille hommes, en comptant un esca-

dron de cinq cents maltres qu'il forma de gens d'élite et attachés à sa personne, et gu'il appelait l'escadron des amis. On ne lui fournit point d'argent comptant; on lui donna sculement des assignations sur les revenus de la république, dont l'échéance n'était pas encore arrivée. Il se consola plus facilement de ce dernier article, disant qu'il pouvait tirer de sa bourse et de celle de ses amis de quoi y suppléer; mais le refus de lever de nouvelles troupes le toucha plus vivement, celles qu'il devait frouver en Espagne avant été battues plusieurs fois; et soit que ce fût par le courage des enuemis qu'elles eussent été valnenes, ou par leur propre làcheté, dans l'un et dans l'autre cas la difficulté était grande pour lui d'en tirer un bon service.

Quand Scipion fut arrivé en Espagne, il trouva les troupes dans un pitovable état, sans ordre, sans discipline, sans respect pour les officiers, et livrées entièrement au luxe ', à l'oisiveté, à la licence. Il comprit d'abord qu'avant que de songer à attaquer et à vaincre les eunemis, il fallait travailler à la réforme de son armée : et c'est à quoi il donna tous ses soins et toute son application.

Il commença par écarter du camp tout ce qui ne servait qu'à entretenir le luxe, les marchands et les valets surnuméraires, surtout les femmes de débauche, qui se trouvêrent au nombre de deux mille. Il fit vendre un grand nombre de chariots et de bêtes de somme, dont les soldats so servaient pour porter leur bagage, et n'en réserva que ce qui était d'une absolue nécessité. Il ne leur laissa pour leur ménage qu'une brocho, une marmite, un pot; et pour leur nourriture, que de la chair bouillie ou rôtie. Il retrancha les lits pour les repas, et ordonna qu'on mangeât sur des espèces de paillasses \*, leur en donnant lui-même l'exemplo. Il leur faisait faire de longues marches, chargés de leur bagage, de la provision de blé pour quinze ou vingt jours, et de sept pieux. Il leur faisait creuser des fossés, élever des palissades, construire des murs, et ruinait le tout un moment après, ne

<sup>\*</sup> e'Consulatum petivit nunquam, factus est consul e bis : primum, apre tempus : Herum sibi suo tempore. « relpublica pené seró : qui , duabus urbibus eversis ini-« micissimis buic imperio , nou modo præseulia , verum

<sup>«</sup> etiem futura bella delevil. » ( Cac. ) An. R. 618: av. J C. 131.

Applan. 312, 363. — Plut. in Apophth. 201.

Applet. 303. - Frontin. Strat. sv. 1. Le mot grec signifie proprement un amas de feuiti

ges et de to-caux enveloppés dans une toile.

se proposant d'autre but que de les endureir à la fatigue. « Ou'ils se couvrent de boue ' . e disait-il, pulsqu'ils craignent d'être couverts « de sang. » Il était lui-même présent à tous ces exercices, et exigenit le travail et l'ol éissance avec une grande sévérité. Il avait coutume de dire « que les généraux austères et « rigides se rendaient utiles à leurs armées : e et les indulgents, aux ennemis. Car, ajou-« tait-il , le camp de ces deruiers respire la « gatté, mais on y méprise les ordres du gé-« néral : et celui des autres a un air trisle ,

« mais on v est obélssant et prêt à tout. » En peu de temps l'armée changea entièrement de face, et devint tout autre. Pour lors il s'approcha de Numance \*: mais il ne voulut point encore attaquer ces redoutables ennemis avant qu'il eût aguerri ses troupes par diverses expeditions qu'il leur fit faire contre les peuples voisins. C'est à quol se passa presque toute la campagne; et il ne crut pes avoir perdu son temps, ayant dissipé le mépris que les ennemis faisaient de son armée, et l'ayant mise en état de leur faire vigoureusement la guerre quand le temps en serait venu.

Après cela il revint près de Numance pour passer ses quartiers d'hiver. C'est là quo Jugurtha, petit-fils de Masinissa, vint le trouver 5. Micipsa, envoyant en Espague un secours d'éléphants, et d'un bon nombre d'archers et de frondeurs, mit Jugurtha à leur tête. non par considération pour ce jeune prince , mais au contraire pour s'en délivrer en l'exposant aux dangers d'une guerre aussi vive qu'était celle d'Espagne, d'où il comptait qu'il ne reviendrait point. La chose tourna tout autrement qu'il ne l'avait espéré, comme nous le verrons dans la suite. Marius, qui devait un jour vaincre Jugurtha 4, servait alors avec lui sous les ordres de Scipion , qui leur donna à l'un et à l'autre de grands témoignages d'estime. Il aimait à favoriser et à cultiver le mérite naissant. Les récompenses, les louanges, les marques d'une amitié particullère, tout

était mis en œuvre pour encourager les ieunes guerriers et les faire entrer dans la route de la gloire.

- P. MUCIUS SCEVOLA 1.
- L. CALPURNIES PISO FRUGI.

Cette année fut célèbre par les mouvements que Ti. Gracchus excita dans la ville d'une part, et de l'autre par la prise de Numance. qui termina une longue et dangereuse guerre. Nous ne nous occuperons pour te prèsent que de ce dernier événement.

Le but et le plan suivi de Scipion par rapport aux Numantins pendant la campagne précédente, et dans celle que nous commençons, avait été et était encore de ne point hasarder de combat contre eux 9, pour amortir la vivacité de leur courage, et de les dompter par la famine, en ravageant leurs terres, et tachant de leur enlever tous leurs convois. Une scule fois il en vint aux mains avec eux, parce que ses fourrageurs, sur qui les Numantins avaient fait une sortie, se trouvaient en danger. Il les forca de prendre la fuite, mais il ne les poursuivit pas, content d'être parvenu à faire voir à ses soldals, ce qui paraissait presque un prodige, les Numantins fuyant devant eux. Les assiégés, ayant fait demander la paix à diverses reprises, mais toujours inutilement. sentirent bien qu'ils ne pouvaient l'obtenir qu'à la pointe de l'épée; et réduits presque au désespoir ils présentèrent plusieurs fois la bataille à Scipion, qui demeura loujours constamment attaché à son plan, sans être touché des reproches de crainte et de lâcheté qu'ils lui faisaient. Il répétait souvent avec éloge le mot de son père Paul Emile 5, « qu'il ne fallait point « donner bataille, à moins que l'on u'y fut « déterminé ou par une grande nécessité, ou « par une très-favorable occasion, »

· Luto inquitari , qui sauguine nolleut , jubebantur. » (Fron )

Pour ôter aux Numantins toute espérance

et toute ressource, il travailla à conduire une

ligne de contrevallation autour de leur ville,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Applan. 304-306.

<sup>3</sup> Sallust, in Bell, Jugurt. - Applan. 306

<sup>4</sup> Vell. 11, 9.

i A. R. 619; av. J. C. 133.

<sup>\*</sup> Applea.

<sup># «</sup> Negabat (Paulus) bouum imperatorem signis col-« latis decertare , nisi summa necessitudo , aut summa

Hawlit (dabii deux camps, ct avait donné de l'un', s'élant réservic céuls de l'autre pour lui-même. Une partie de Tamer de trempley ce à van-cer l'ouvrage, et l'autre à défendre les travaillers. Numane étail située sur une collina, et avait de circuit traje-quatre stades, c'est-d-dire à peu près une l'ence. La ligne de contrevaliblem en est le double. Les travaillement de l'autre de

secours. Quand es premier ouvrage fat schevé, non bin de là on travaillà au second. On recessa un facet qui fut recevit de pieux, et l'on consumer de la con

Restait le fleuve Durius (Duero on Douro). lequel, passant le long des murs, était d'un grand secours pour la ville, et donnait moyen d'y faire entrer des vivres et des troupes. Les hommes y entraient sans être aperçus, ou en plongeant, ou dans de petites barques qui les y portaient rapidement à force de voiles ou de rames. Appien dit que le fleuve était trop large et trop violent pour y jeter un pout; ee qui n'est pas aisé à comprendre, vu que Numance était siture assez près de la source du Douro. Quoi qu'il en soit, voici l'expédient qu'employa, selon lui, Scipion, pour fermer cette rivière. Il bâtit sur les deux rives deux forts, d'où il jeta sur toute la largeur du fleuve de longues et fortes poutres attachées des deux côtes à de gros etbles. Ces poutres étaient armées de longues pointes de ferqui, étant perpétuellement agitées par le mouvement des eaux, fermaient le passage et aux nageurs et aux plongeurs, et à eeux qui auraient voulu passer dans des barques.

Par tous res ouvrages Scipion mit les assiégés hors d'état de recevoir ni vivres, ni secours, ni conseil, et il les tenait dans une entière ignorance de tout ce qui se passait au dehors.

Quand tout fat hien préparé, qu'il eutplicé dans les tours inotes service de machines, geni la muraille de pierres, de traits, de japetoles, pacé dans les deux forts des archers ct des frondeurs, il établis sur toute l'étendue des retranchements, des soldats asser près les uns des autres, qui jour et nuit devaient donner avis chaem à son voini de tout ce qui se passait et de tout ce qu'il apprenait. Chaque tour avait ordre, dès qu'elle serait attagée, de donner le signal convenu, et Atmis le signal de la tour avertissait qu'il se faissit quelque mouvement, et les donneurs d'avis en apprenneuls la cause et de détail.

L'armés, en comptant les troupes auxiliaires que Sejoin avait ramassées des peuples d'Espagne alliés de l'empire, était composée de soisante mille hommes. La moité était destinée à garder les murs; vingt mille à combatre, quand cels serait nécessière; et dit mille à relever ceux-ci et à les soutenir. Chacun avaits aplace et son deroir marqués; et les onires qu'on recevait étaient exécutés sur-le-change.

Les Numantins attaquaient fréquemment par différents endroits reux qui gardaient les murs: mais le secours était aussi prompt que l'attaque; ear les signaux se donnaient de tous côtés, les donneurs d'avis se mettaient aussitôt en mouvement, les soldats destinés pour le combat marchaient, dans le moment même, vers l'endroit du mur qui était attaqué, et les trompettes de dessus toutes les tours animaient les combattants. Ainsi toute cette étendue des lignes, qui était de cinquante stades (plus de deux lieues), répandait la terreur par tout ce mouvement et tout ce bruit; et Scipion ne manquait point de la parcourir entière chaque jour et chaque nuit. Il complait bien que les ennemis, cufermés de la sorte, ne pourraient teuir longtemps con-

<sup>4</sup> Applag, 986-308.

tre lui : et il se tenait si assuré de les réduire | par la famine, qu'ayant eu occasion de tailler en pièces un corps de Numantins qui étaient sortis pour aller au fourrage, il voulnt qu'on les laissât rentrer dans la ville, disant que plus il y en aurait, et plus tôt leurs provisions seraient consumées.

Malgré tous ces soins et toutes ces précautions', un Numantin, homme de tête et de courage (il s'appelait Rethogenes Caraunius), profitant de l'obscurité d'une nuit sombre et nébuleuse, trouva le moyen, avec quelques amis, de passer sur les murs par le moven d'échelles qu'ils avaient apportées avec eux. et de se transporter dans les différentes villes des Arvaques, pour implorer leur secours en faveur des Numantins, leurs proches et leurs frères, réduits à la dernière extrémité et meparés des malheurs les plus affreux. Mais la terreur était si grande dans tous le pays, que I'on ne voulut pas même écouter Réthogène. et que partout où il se présenta on lui donna ordre de se retirer sur-le-champ.

Il ne fut reçu favorablement qu'à Lutia<sup>2</sup>, ville considérable, située à douze lieues de Numance. La jeunesse, s'intéressant vivement pour les Numantins, leur fit promettre du secours. Les anciens, qui avaient été d'un avis contraire, en donnérent avis à Scipion sous main sans perdre de temps. Le Romain n'en perdit pas, non plus, de son côté. Il était deux heures après midi quand il recut cette nouvelle; et le lendemain il se trouva devant la ville avant le lever du soleil avec un gros corps de troupes. Il demanda qu'on lui livrât les principaux de la jeunesse. Sur la réponse qu'on lui fit qu'ils s'étaient sauvés, il menaça do saccager la ville. Il fallut obéir. On lui en livra quatre cents, à qui il fit couper les mains. Il repartit sur-le-champ et rentra le lendemain dans son camp au lever de l'aurore.

Je ne dois pas omettre ici un nouveau trait do la générosité et du désintéressement de Scipion', quoiqu'il n'ait d'autre rapport à la guerre des Numantins que d'avoir concouru avec elle pour le temps. Pendant que ce gé-

1 Applan. 308. \* Applan Ibid.

4 Liv. Epit. 57 .- Cic. pro Dei, n. 11.

néral était campé devant Numanco, il lui vint des présents considérables de la part d'Autiochus Sidète, selon l'épitome de Tite-Live, ou d'Attale, roi de Pergame, selon Ciréron. C'était alors l'usago des généraux de tenir secrets ces sortes de présents, et d'en faire leur profit. Mais Scipion, bien élevé au-dessus de cette basse avidité, voulut les recevoir en présence de toute l'armée : il les fit coucher sur les registres du questeur, et déclara qu'il s'en servirait pour récompenser ceux qui se distingueraient par leur bravoure.

Cependant la famine réduisait à l'extrémité

les Numantins '. Ils députérent six de leurs citoyens vers Scipion pour tâcher d'obtenir de lui des couditions favorables. Abarus était à leur tête, et porta la parole, « Il commenca « par relever beaucoup le courage et la gran-« deur d'ame des Numantins, dont il donna « pour preuves tous les maux qu'ils avaient « soufferts jusqu'ici pour défendre leur lia berté. Il ajouta qu'un général plein de gé-« nérosité et de nobles sentiments, comme « Scipion, ue pouvait manquer d'houorer la « vertu partout où elle se trouvait, et ména-« gerait un peuple qui méritait certainement « son estime : que la grace qu'il venait lui « demander pour ce peuple prêt à se rendre « aux Romains, était de le traiter humaine-« ment, ou de lui permettre de périr glorieu-« sement dans le combat les armes à la « main, » Un discours si fier n'était pas propre à exciter la compassion. Scipion répondit en peu de mots « que l'unique condition à la-« quelle on pouvait les recevoir, était qu'ils « s'abandonnassent absolument à la discréa crétion des Romains, et qu'ils livrassent « toutes leurs armes, »

Les Numantins\*, accoutumés à une liberté sauvage et féroce, qui les rendait incapables de souffrir aucun joug, étaient déjà par eux-mêmes fort violents et emportés; et l'extrémité des maux qu'ils souffraient depuis longtemps avait encore aigri leurs esprits. La réponse de Scipton, quand elle leur fut portée, les mit en fureur, et les jeta dans une espèce de rage, qui fit qu'ils ne se possé-

<sup>4</sup> Applen. 309.

<sup>1</sup> Appian. 309.

daient plus cux-mèmes. Outrés de désespoir, ils se jettent sur Abarus, le porteur d'inne ai triste réponse; et, s'imaginant que peuiêtre, pour ménager ses propres intrêtés auprès de Scipion, il avait négligé et trahi ceux de la ville, ils le massacrèrent avec les autres députés.

considered planicurs foi de firir de successive de la constitución de

lovens. Ce n'étaient plus des hommes, mais des spectres, tant la misère, la faim, la maladie, et tous les maux réunis ensemble, avaient desséché leur visage\*, et jeté sur tout leur extérieur un air hagard et furieux! Enfin ils se rendirent à Scipion, qui leur ordonna d'apporter, ce jour-là même, tontes leurs armes. Ils demandérent par grâce quelque délai, pluajeurs ne nouvant se résondre à faire le sacrifice de leur liberté, et voulant mourir libres dons leur patrie encore libre, en se donnant à eux-mêmes la mort. Scipion leur accorda deux jours. Rhétogène, de qui nous avons déià parlé, le plus riche et le plus puissant des citovens, occupait le plus beau quartier de la ville. Il v mit le feu, et, avant amassé tous ceux qui comme lui étaient jaloux de leur liberté, il leur mit l'épée en main, pour s'entretuer les uns les autres, en combattant seul à seul, et mourir ainsi en gens de cœur. Il ferma cette barbare cérémonie, en se tuaut lui-même, et se ietant dans les flammes. Le troisième jour, ceux qui restaient se rendirent au lieu qui leur avait été marqué. Scipion

en riserva cinquanie seulement ', pour son triomphe, rendit teus les autres, renvers à do fond en comble la ville, et distribua aux voisius les terres de Numance. Cette ville infortunée fu incamories rétable dans la suite, puisqu'il en est fait mention dans les géographes des temps posiérieurs. On en montrait eurore les ruions, du temps de Mariana.

La nouvelle de la prise de Numence répondit une grande pied dans Rome, On rendit un afleut les actions de grâces ordinaires, et le sévala noma dis députés pour aller règler les affaires de l'Espague, de oncert avec Brause et Scipion. Ces deux genéraux, étant retournès à Rome, l'année suivante, triompièrent, le premier des Gallètes et des Lusitanieux, pueples de l'Espague ultérieure; le Bruise prite les surroms de Gallèteux : Scipion ajouta su surnom de Gallèteux : Scipion ajouta su surnom d'Africoin, qu'il portait dégà à double tirre, celui de Numantin.

Les Numantins sont un bel exemple de ce que peut la fierté de courage soulenuo par un amour violent de la liberté. Il n'y avait en tout, au commencement de la guerre, dans la ville, que huit mille hommes qui porlassent les armes. Cependant, avec ce petit nombre, pendant combien d'années ont-ils tenu tête aux Romains! combien de fois ont-ila battu leurs généraux! quel maux! quelle honte ne leur ont-ils pas fait souffrir! Dans cette dernière année même, Scipion, à la tête de solvente mille hommes, semblait encore les craindre en quelque sorte, et ue voulut jamais accepter le combat, qu'ils lui présentérent plus d'une fois. C'était sagesse de sa port, Ce grand homme, sûr de remporter sur eux. par le bénéfice seul du temps, une pleine victoire, ne voulut point l'avancer de quelques iours en l'achetant au prix du sang de ses soldats, qu'il se croyait obligé de ménager comme uu père ménage ses enfants. Mais c'était aussi une grande preuve du courage des Numantins, que cette circonspection dont useit Scipion à leur égard avec une telle supériorité de forces.

Il u'est personne, je pense, qui ne soit touché de compassion sur le sort déplorable

<sup>1</sup> Applan. 310.

<sup>1</sup> Appian 310.

<sup>4</sup> Apples, 311.

de ces braves peuples, dont tout le crime semble avoir été de n'avoir pas voulu fléchir sous la domination d'une république ambitieuse, qui prétendait donner des lois à l'univers. Florus décide nettement que jamais les Romains n'ont fait de guerre plus injuste que celle contre Numance. Mais si le témoignage de cet écrivain, Espagnol d'origine, et dominé por une imagination échanffée, est récusable, au moins est-il constant que les Numautins, durant le cours de la guerre, firent plusieurs fois des propositions de paix raisonnables, et qu'ils montrèrent plus de franchise et de droiture que les Romains. Il ne me paralt donc pas aisé de justifier la ruine totale de cette ville. Que Rome sit détruit Carthage, je ne m'en étonne point ; c'était une rivale qui s'était rendue redoutable, et qui pouvait le devenir encore, si on la laissait subsister. Mais les Numantins n'étaient point dans le cas de faire eraindre aux Romains la ruine de leur empire, et je ne vois pas que Cicéron ait eu un legitime fondement de les comparer aux Cimbres ', qui venaient pour envahir l'Italie. Le dépit, l'esprit de vengeance, paraissaient avoir conduit les Romains dans le parti qu'ils prirent de détruire Numance, ou peut-être une politique de conquérants. Ils voulaient montrer, par un exemple signalé, que toute ville on peuple qui leur résisterait opiniâtrément ne devait s'attendre qu'à une entière rnine.

### VIR PRIVER OF SCIPION L'APRICAIN.

La prise de Numance, qui termina une guerre honteuse pour le nour romais, mil le comble aux exploits militaires de Scipion. Miss, pour sovir une idee plus complete de son metite et de son carrectere, il me sembre de son metite et de son carrectere, il me sembre de triomptes de termite de cenombas et dans in pompe des triomptes, il ne sera pas inutile de le considerer dans le repos d'une vie tranquiller et pri-vée, au milieu de ses annis et de sa famille, de son domes-lique. L'homme véritablement

\* a Sic cum Celtiberia, cum Cimbris bellam, at cum a intentes, gerebatar, uter esset, non uter imperaret. s { Cic. de Offic, lib. 1, n. 38. } grand doil l'étre pariont. Le majairat, le général d'armée, le prince, peuveni se contraindre pendant qu'ils so donnent comme en spectucle au public, et paraître tout sutres qu'ils ne sont effectivement. Rendus à euxmente, et délirrée de tremis qui les forcent dese masquer, souvent tout leur éctal, comme ne laisor toir en eux que bassene et petiteuse.

n'était point semblable à certains tableaux. qui ne veulent être vus que de loin : il ne pouvait que gagner à être considéré de près. Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit auparavant de la manière généreuse dont, encore tout jeune, il se conduisit dans sa famille; do ce noble désintéressement qui lui attira une si grande réputation; et, ce qui ne me paraît pas moias estimable, de ce respect sincère et constant pour un frère atné ', qui lui était de beaucoup inférieur en mérite. L'éducation excellente qu'il avait eue par les soins de Paul Emile son père, qui lui avait donné ce qu'il y avait alors de plus habiles maltres, tant pour les belles-lettres que pour les sciences, et les instructions qu'il avait reçues de Polybe, l'avaient mis en état de remplir ntilement les vides que lui lai-saient les affaires publiques . et de soutenir avec dignité et agrèment le loisir de la vie privée. C'est le glorieux témoignage que lui rend un historien, a Personne's « ne savait mieux que lui entremèler le repos « et l'action , ni mettre à profit avec plus de « délicatesse et de goût les vides que lui lais-« saient les affaires. Partagé entre les armes e et les livres, entro les travaux militaires « du camp et les occupations paisibles du a cabinet, ou il fortifiait son corps par les « exercices do la guerre, ou il cultivait son « esprit par l'étude des sciences. »

Le premier Scipion l'Africain avait coutume

- <sup>3</sup> « Scipio Q. Maximum fratrem, omainò sibi nequa-« quam parem, quòd is anteibal ziale, tanquam supe-« riorem colebal.» (Cac. de Amic. n. 60.)
- a riocem colebal. a (Cac. de Amic. n. (9).)

  3 « Neque caim quisquam hor Scipione eleganifici ina terralia negolorum ulto dispaniti : semperque aut
  a belli sut pacis serviti artibus : semper later arma ao
  s situlia versalus, aut corpus periculis, aoi animum discipiluis cuerculi. a ( VELL, PAZEAC. Ilb. 1, cap. 53.)

de dire qu'il n'était jamais moins oisif que quand il se trouvait de loisir ', nl moins seul que quand il était seul. Belle parole, s'écrie Cicéron, et bien digne de ce grand homme ! Elle marque, en effct, que, dans l'inaction même, il était toujours occupé, et que, lorsqu'il était seul, il savait converser avec luimeme: disposition bien rare dans les personnes accontemées au mouvement et à l'agitation \*, que le loisir et la solitude, lorsqu'elles s'y trouvent réduites , plonge dans un ennui et un dégoût universel , et remplit d'une noire tristesse : en sorte qu'elles se déplaisent en tout à elles-mêmes, et succombent sous le pénible fardeau de n'avoir rien à faire 1. Il me semble que cette parcle du premier Scipion convient encore micux au second, qui, ayant sur l'autre l'avantage d'avoir été élevé dans le goût des belies lettres et des sciences, y trouvait une puissante ressource contre l'inconvénient dont nous venons de parler. D'ailleurs, accoutumé à avoir toujours auprès de lui , même pendant ses campagnes, Polybe et Panétins, il est aisé de juger qu'en temps de paix sa maison était ouverte à tous les savants. Tout le monde sait qu'on lui attribuait, aussi bien qu'à Lélius, dont nous parlerons bieutôt , les comédies de Térence, ouvrage le plus accompli que Rome ait iamais produit pour l'élégance et les graces naturelles. C'était un bruit assez public . qu'ils aidaient ce poête dans la composition de ses pièces; et Térence s'en fait honneur lui-même dans le prologue des Adelphes. Je n'exhorterai sans doute personne, el encore moins des hommes du rang de Scipion, à travailler à des comédies. Mais ne considérons ici que le goût général des lettres. Est-il un plaisir plus honnête, plus intéressant, plus digne d'un homme sage et vertueux, je pourrais peut-être ajouter plus nécessaire à un homme de guerre, que celui que l'on trouve dans la lecture d'ouvrages d'esprit, et dans la conversation des savants? La Providence a roudu, selon la remarque d'un paten', qu'il flui infiniment supérieur à ces fides plaisirs anaquels sont obligées de se livrer les personnes sans lettres, sans comaissances, sans curiosité, sans goût pour la lecture.

cultone, sans goin jour in accuse; cultone, sans goin jour in accuse; cultone, sans goin jour in accuse; plus intime na core, plus intime na core, plus intime na core de la sonsida donardo cesta le lien de la société le plus donar y el le potre Ennius a reison de dire que ce n'est pas sivre que de vivre sans amis "a. Selpion en avail sans doute un grand ombre, et de fort 'llustres; mais je ne parteral ici que de Lélius, à qui sa problèt et as prudence mériterent le sarromo de sogo.

Jamais peut-être amis ne furent micux assortis que ces deux grands hommes; même âge à peu près, mêmes inclinations, même douceur de caractère, même goût pour les lettres et pour les sciences, mêmes principes pour le gouvernement, même zéle pour le bien public. Scipion l'emportait sans donte pour la gloire des prmes; mais Lélius n'était pas sans mérite même de ce côté-là, et Cicéron nous apprend qu'il se signala beaucoup dans la guerre contre Viriathus, Pour les talents de l'esprit 5, il paratt que l'on donnait à Lélius la supériorité dans l'éloquence, quoique Cicéron ne convienne pas qu'elle lui fût due, et assure que le style de Lélius sentait plus le vieux et avait quelque chose de moins agréable que celui de Scipion.

sus; nec minus solum quam quum solus caset. » ( De

Offic. lib 3, u. 1. )

\* « Itaque due res, que languorem efferunt exteri

<sup>«</sup> illum acuebant , etlum et solitudu. » (Id. ibid.)

<sup>3</sup> a Hiuc illud est tædium, et displicentis sal, et nus« quem residentis animi volutatio, et otii sui tristis aique
« ægra patieutia. » (San. de Trong. animi, cap. 2.)

<sup>4</sup> Boileau.

 <sup>«</sup> Quantó plus delectationis habiturus, quòm ex Illis
 « inerudujis vuluptajibus! Dedit eulm boc Providentia
 « musus hominibus, ut honesia magis juvareul »

<sup>(</sup>QUINTIL. lib. 1, cap. 11.

sa Cui potest vita esse vitalis, qui non in amici mutuă

e benevolentă conquiescal ? » (Ds Amieit. 22.)

<sup>8</sup> De ipsius Levii et Scipionis ingenio, quanquam es

e jam est opinio, ut plurimum tribustur ambebus, die cendi lamen lans est in Lelio illustriur.... sed multó e velustior el herridior ille quam Scipio.» (In Bruto, n. 83.)

Il faut entendre Lélius Ini-même (c'est-àdire les paroles que Cicéron 1 lui met dans la bouche) sur la parfaite union qui régnait entre Scipion et lui. « Pour moi, dit Lélius, de « tous les présents de la nature et de tous « ccux de la fortune \*, je n'en trouve aucun « que je puisse mettre en comparaison avec · le bonheur que i'ai en d'avoir Scipion pour « ami. Je trouvais dans notre amitié une par-« faite conformité de sentiments sur les affaires publiques, un fonds inépuisable de « conseils et de secours dans les affaires par-« ticulières; un repos, une paix, une dou-« ceur, qui ne se peuvent exprimer. Jamais je « n'ai blessé Scipion dans la moindre chose « dont j'ale pu m'apercevoir : jamais il ne lui

« est échappé une seule parole que l'eusse « voulu ne point entendre. Nous n'avions « qu'une même maison et une même table à « frais communs, dont la frugalité était éga-« lement du goût de tous deux. A la guerre, « en voyage, à la campagne, nous avons tou-« jours été ensemble. Je ne parle point de nos « études, et du soin que nous avions l'un et « l'autre d'apprendre toujours quelque chose :

« c'est à quoi nous passions toutes les heures « de notre loisir, loin des yeux et du com-« merce des hommes, » Y a-t-il quelque chose de comparable à la douceur d'une amitié pareille à celle dont Lé-

lius vient de nous tracer le tableau? « Quelle « consolation de trouver un second soi-« même 5, pour qui l'on n'ait rieu de secret

<sup>4</sup> Clc. de Amieit. 103, 104.

a « Equidem ex omnibus rebus quas mihi ant fortuna « ant natura tribuit, nihii babeo quod enm amieltià Sci-« piouis possim comparare. In hác mihi de rep. conseu-« sus; in hac rerum privatarum consillum; in cadem « requies plena oblectationis fuit. Nunquam illum ne mi-« nimå quidem re offendi, quòd quidem senserim : nihji « andivi ex eo ipse quod nollem. Una domus erzi, idem « victus, Isque communis. Neque solum militia, sed etiam a peregrinationes rusticationesque communes. Nam quid « ego de studiis dicam cognoscendi semper alliquid es e discendi, in quibus, remoti ab oculis populi, emne « otiosum tempus contrivimus ?« ( Da Amieit. ) a « Quid dutelus, quam habere quicum andeas sic lo-

« qui, ut tocum? Quis esset tantas fructus in prosperis « rebus, nisi baberes qui illis, æqué ac tu ipse, gauderel? « Adversas verò ferre difficile esset sine en qui lifas etiam « gravitis, quam tu, ferret. « (De Amicil. n. 22.)

« dans le cœur duquel on puisse répandre le « sien avec une pleine effusion! La prospérité « se ferait-elle si vivement sentir, si nous n'a-« vious persoane qui en partageat la joie avec « nous? Et quel soulagement n'est-ce point « dans les disgrâces et les accidents de la vie, « que d'avoir un ami qui en soit encore plus « touché que nous-mêmes! » Ce qui relève extrêmement le prix de l'amitié dont nous parlons, c'est qu'elle n'était en aucune sorte fondée sur l'intérêt, mais uniquement sur l'estime qu'ils faisaient mutuellement de la vertu l'un de l'autre, « Ouel besoin Scinion ! « pouvait-il avoir de moi? dit Lélius. Nul « sans doute, ni moi de lui. Mais je me suis « attaché à lui par la haute estime et par « l'admiration que me donnait sa vertu; et « lui à moi , par l'idée favorable qu'il s'était « faite de mon caractère et de mes mœurs. « Cette amitié s'est ensuite augmentée de part « et d'autre par le commerce et par l'habi-« tude. Il est vrai que nous en avons tiré lui « et moi de grandes utilités : mais nous n'a-« vous eu en vne aucun de ces avantages « quand nous avons commencé de nous ai-« mer. » Il semble qu'une amitié fondée sur de tels

principes, surtout dans des hommes chargés des plus importantes affaires de l'état, devait être fort grave et fort sérieuse. Elle l'était sans doute, quand les occasions le demandaient; mais, dans d'autres temps, elle était accompagnée d'une galté et d'un innocent badinage qu'on a peine à concevoir. Lorsque, échapnés de la ville \*, comme d'une prison, ils allaient respirer en liberté à la campagne, c'est pne chose élonnante comment ces grands hommes ne dédaignaient pas de redevenir enfants. On

s « Quid enim Africanus Indigens mei ? minimé her-« elc : ac ne ego quidem illius. Sed ego admiratione « quâdam viriutis ejus : tile vicissim, opinione fortassè « nonnullà quam de mels moribus habebat, me dilealt. « Auxit benevolentiam consuctude. Sed, quanquam « utilitates multer et maguer consecuter sunt, non sout « tumen ab earum spe cause diligendt profecta. « ( Ibid.

a e Sapè ex socero meo audivi (C'est Crassus qui « parle), quam is diceret socerum saum Lallum sema per feré cum Scipione solltum rusticari , eosque incre-« dibiliter repuerascere esse solltos, gnum rus ex urbe . les voyait sur le bord de la mer ramasser à l'envi des coquillages et de petites pierres rondes et plates, et se rabaisser aux jeux les plus simples; sans autre pensée que celle de se délasser. De parcils amusements montrent dans des personnes de ce mérite une candeur, une simplicité, une innocence de mœurs qu'on ne peut trop estimer.

Je ne puis micux placer an'ici cette célèbre ambassade de Scipion l'Africaln en Orient et en Egypte, où nous verrons briller le même goût de simplicité et de modestie que nous venons de représenter dans sa vie privée 1, C'était une maxime des Romains d'envoyer souvent des ambassadeurs chez leurs alliés pour prendre connais-ance de leurs affaires et accommoder leurs différends \*. Ce fut dans cette vue que l'on fit partir pour l'Egypte 5 , où régnalt Ptolémée Physcon, le plus cruel tyran dont il soit parlé dans l'histoire, trois illustres personnages, P. Scipion l'Africain, Sp. Mummius et L. Métellus. Ils avalent ordre aussi de passer dans le royaume de Syrle, que la nonchalance, et ensuite la cantivité de Démétrius Nicator chez les Parthes, livraient en proje aux troubles, aux factions et aux révoltes. Ils devaient encore visiter l'Asie, la Grèce, voir en quel état se trouvaient toutes ces contrérs, examiner comment on y observait les traités faits avec les Romains, et remédier autant qu'il serait possible à tous les désordres qu'ils y remaraneraient. Ils s'acquittèrent de leur commission avec tant d'équité, de sagesse et d'habileté, et rendirent de si grands services à ceux vera qui on les avait envoyés, en remettant l'ordre parmi eux, et en accommodant leurs différends, que, dès qu'ils furent de retour à Rome, on y vit arriver des ambassadeurs de tous les endroits où ils avaient passé, qui venaient remercier le sénat de leur avoir euvoyé des personnes d'un si grand mé-

rite, et dont ils ne pouvalent trop louer la sagesse et la bonté.

Le premier endroit où lis allèrent, suivant leurs instructions, fut Alexandrie. Le roi les y reçul avec une grande magnificence. Pour eux, ils en affecterent si peu, qu'à leur entrée, Scipion, qui était le plus riche et le plus puissant seigneur de Rome, n'avait avec lui qu'un ami (c'était le célèbre philosophe Panétius), et cinq domestiques. On comptait, dit un écrivain ancien, non ses domestiques. mais ses victoires; et l'on estimalt en lui, non l'éclat de l'or et de l'argent, mais ses vertus

et ses qualités personnelles ', Quoique pendant tout le séjour qu'ils firent en Egypte le roi leur fit servir à table tout ce qu'il y avait de plus délicat et de plus recherché, ils ne touchaient jamais qu'aux mets les plus simples et les plus communs, méprisant tout le reste, qui ne sert qu'à amollir le courage aussi bien qu'à affaiblir le corps. Mais n'est-ce pas dans de pareilles occasions que les ambassadeurs d'un état aussi puissant que celui de Rome doivent, pour en soutenir la réputation et la majeste chez les nations étrangéres, paraître en public avec un nombreux cortège et de magnifiques équipages ? Ce n'était point le goût des Romains, c'est-à-dire du peuple le plus juste estimateur, qui fût sur la terre, de la solide gloire et de la véritable grandeur.

Quand les ambassadeurs eurent bieu vu Alexandrie et réglé les affaires qui les y ameuaient, ils remontèrent le Nil pour visiter Memphis et les autres parties de l'Égypte. Ils virent de leurs propres yeux, ou connurent par d'exactes informations faites sur les lieux mêmes, le grand nombre de villes et la multitude prodigiense d'habitants que coutenait cet état, la force que lui donnait sou heureuse situation, la fertilité de son terroir, et tous les autres avantages dout il jouissait. Ils trouvéreut qu'il u'y manquait rien, pour le rendre puissant et formidable, qu'un prince qui eût de la capacité et de l'application : car Physcon.

e tanquam e vinculis, evoluvissent. Non audeo dicere d a talibus viris; sed tamen its solet narrare Scavola, cona chas cos et ambilicos ad Caletam et ad Laurentam le-

a gere consuesse, et ad omnem animi remissionem iu-# dumque descendere. » ( De Orat. Wb 3, n. 22. )

<sup>1</sup> Freinshem, Suppl. LIII. 19. \* An. R. 600.

<sup>3</sup> Voy. Hist. Ancienne [ tom. 11 de cette édition. )

e Non mancipia ejas, sed victorie numerabantur: e nec quantim auri et arganil, sed quentum amp a nie pondus secam ferret, mstimebatur, » ( VAL. MAX. 11b. 4, cap. 34. )

qui y régnaît alors, n'élait rien moins qu'un roi. J'en ai fait le portrait d'après Justin dans l'Histoire Ancienne, Son ventre était d'une si énorme grosseur, qu'il ne pouvait porter cette pesante masse de chair, qui était le fruit de son intempérance, et ne paraissait jamais en public que sur un char. Il fit pourtant un effort pour accompagner Scipion, Celul-ci, se tournant vers Panétius, lui dit en sonriant : Les Alexandrins nous ont l'obligation de voir marcher à pied leur roi. Quelle comparaison de ce prince livré à tous les vices, et de Scipion, rare modèle de sagesse et de vertu! Aussi Justin dit-il qu'au lieu que Physcon était un obiet de mépris pour ses suiets. Scipion, pendant qu'il visitait avec curiosité et considérait tout ce qu'il y avait de beau dans Alexandrie, était lui-même le spectacle de toute la ville : dum inspicit urbem, spectaculo

Alexandrinis fuit.

8 II. - Affaires arrivées à Rome. CENSEURS. GENÉ-BECSE PERMETÉ DES TRIBUNS DU PEUPLE CONTRE UN E LEURS COLLEGUES, DENOMBREMENT, MORT DE GALFA, ACCESÉ PAR CATON, EST RENYOYÉ ARSOUS. CONDAMNATION DE TUBULUS. JUGNEST SÉVERE DE MANLIUS TORQUATUS CONTRE SON FILS. SCIPION L'AFRICAIN ACCESS. IL ACCESS COTTA, QUI EST AB-SOUS, FAIT SURGELIER OF LITTLE BANKENE PLAN RIE. CHANGEMENT DANS LE GOUVERNEMENT PAR RAPPORT AUX PRÉTEURS. CENSURE DE SCIPION, NOI VELLES SUPERSTITIONS PROSCRITES, LOS CAPURNIA CONTRE LES CONCESSIONS, LOIS SOMPTUA DÉPENSES DE LA TABLE, PORTÉES EN DIFFÉRENTS TEMPS, ARUS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE SALTATION. LOI LICINIA ACSCIET DE LA ROMINATION DES PON TIPES. SCRUTIN INTRODUIT A ROME DANS L'ÉLECTION DES MAGISTRATS. LA VOIR DE SCRUTIN EST INTRO-DUITE ACSSI DANS LES JUGEMENTS ; PUIS DANS L'É TABLUSEMENT DES LOIS : ENFIN DANS LES JEGEMENTS DES CRIMES D'ÉTAT. Guerres au debors. Aprilis CLAUDIUS PAIT LA GURBRE AUX SALAISES, ET TRIO PHE PAR LE SECOURS DE SA PILLE, VESTALE. AR-DYRNS VAINCES BY SOUMIS AND ROMAINS. GUERN ORS ESCLAVES EN SIGHE. GERRRE CONTRE ARIS-

J'al omis plusieurs faits détachés du gros de l'histoire, qui sont arrivés pendant la troisième guerre punique et pendant celle de Nu-

mance. Je vais les reprendre avant que de passer outre.

AFFAIRES ARRIVÉES A ROME.

On créa censeurs, l'année de Rome 598, M. Valérius Messala, et C. Cassius Longinus '. Le premier avait été flétri par les censeurs quelques années auparavant. Mais il profito si bien de cette peine humiliante, qu'il se rendit digue d'exercer lui-même la censure.

Pendant que Messala effaçait ainsi son ancienne ignominie par les nouveaux honneurs qui furent rendus à sa vertu , L. Cotta, tribun du peuple, déshonora la place qu'il occupait par une conduite bien indigne d'un magistrat 1. Abusant de l'autorité du tribunat 3, gul le mettait à l'abri des poursuites de ses créanciers, il refusait opiniatrément de les payer. Ses collègues, indignés que d une place respectable et sacrée il en fit un asile à son avarice et à son injustice, s'élevèrent tous contre lul, et lui déclarèrent que, s'il ne payait ses dettes ou ne donnait une caution valable, ils se joindraient à ses créanciers pour le réduire à la raison. Ne scrait-ce pas un déni de tice criant qu'aucun huissier n'osat signifi un exploit à un magistrat qui occuperait une lace considérable?

Le lustre qui fut fermé sous les censeurs dont nous venons de parler, fut le cinquantecinquième 1. Il se trouva par le dénombrement

treds cent vinge-quatre mile clayers. Cake perili Tamele salvande son fils, qui dais etcellement prétere \*1.0 fils let class fils des lettes et le comme deablement le père, puisque, entre la sei, qui avait deme l'échetation, dont le 16 mile voule se déclarger sur personne, lui ayant voule se déclarger sur personne, lui ayant deme l'échetation, dont le letter, pour l'étade des lois, et même pour les cureyable dans sons meurs; mais l'unterpue sautre circe du corps. Le donc est presque houte des lois positiones que ce fut l'Chion qui sport à la comme de la chief de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

<sup>4</sup> An. R. 508. - Val. Mex, Hb. 2, csp. 9.

Val. Max. lib. 6. cap. 5.
Vovez ci-dessus, pag. 177.

Voyez cl-dessus, pag. 17.
 An. R. 509.

<sup>5</sup> An. B. 600. - Piut. in Cet.

son fils à lancer un javelot, à faire des armes, à monter à cheval . à francer adroitement de la main. a supporter le froid et le chaud, à passer la rivière à la nage dans les endroits les plus rapides. Il s'était donné la peine d'écrire nour lui des histoires de sa propre main et en gros caractères, jalous de procurer lui-même à son fils un aussi grand secours qu'est la connaissance des anciens faits de ses compatrioles. Il évitait en sa présence toute parole qui anrait pu blesser le plus légèrement la pureté des mœurs, comme il l'aurait évité devant les vestales. Tant de soirs et tant de peines réussirent parfaitement; et Plutarque observe que Caton parlait de son fils. dans ses onvrages, comme d'un excellent sujet, et également distingué par les vertus civiles et militaires. Le jeune homme fit une très-belle alliance, qu'il dut autant à son mérite qu'à la réputation de son père. Il épousa Tertia, fille de Paul Emile, et sœur du second Scipion l'Africain, et il en laissa, en mourant, des enfants. Son père fut fort sensible à sa mort; mais cependant il supporta ce malheur avec toute la fermeté d'un philosophe, et il n'en perdit pas un seul moment de son application aux affaires de la république. Il lui fit des funérailles modignes, toujours ennemi d'une vaine pompe et des dépenses fastueuses, qui n'out aucune utilité.

La même année mourut aussi le grand pontife M. Æmilius Lépidus. Il avait défendu dans son testament qu'on lui flu des obséques magnifiques, méprisant, aussi bien que Caton, une vaine osteniation de dépense dans les funérailles des grands hommes. P. Cornélius Scipion Nasica fut nommé grand pontife en sa place.

Dans l'intervalle que je parcours ici, je trouve plusieurs jugements mémorables, que je vais rapporter tout de suite.

Le premier qui se présente est celui de Galba\*, accusé devant le peuple pour l'borrible boucherie qu'il avait faite des Lustaniens avec autant de perfulie que de cruauté. L. Scribonius Libo, tribun du peuple, était son

necussieur. Mais un adversaire plus redoutieble. Caton, qui depais son consullat, qu'il avait passé en Espagne, s'en clait déclare le défenseur et la patron, se joignit au tribun, et l'appear de tout son crédit et de son ééoquence. Il était alors selon Tile-Live, dans se quatre-vingt-distème année! mais son quatre-vingt-distème année! mais son années et le letter et peur la jostice annies as vic. et l'est et peur la jostice son passimes son de le crime impuni.

Galba était l'un des plus célébres orateurs de son temus : nous en citerons bientôt nne preuve. Il excellait surtout dans l'art d'émouvoir les passions, qui est l'endroit par où l'éloquence paralt avec le plus d'éclat, et exerce sur les esprits un empire plus absolu. Son crime était notoire et excitait une indignation générale; mais il avait pour juge une multitude, qui pas-e aisément d'une extrémité à l'autre, et chez qui le sentiment l'emporte souveut sur la raison. Il profita de cet avantage, et mit tout en œuvre pour attendrir le peuple et le toucher de compassion. Il tâcha donc, dans sa défense, de déguiser le fait le mieux qu'il lui fut possible. Meis sa principale ressource fut un spectacle touchant qu'il présenta aux yeux de ses juges, C. Sulpicius Gallus3, son proche parent, sénateur généralement estimé, l'avait institué par son testament tuteur d'un fils qu'il laissait en bas âge. Il fit paraltre dans la place publique son jeune pupille, le portant presque lui-même sur ses

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seion Cicéron, il n'e vécu que quairc-ringi-cinq eas.
<sup>a</sup> Car. de Orat, 1, 227, 228; et Brat. 80, 90. — Vel. Met. lib. 8, cap. 1.

<sup>\*</sup> a Reprehendent Gelbum Ruttime, qued in C. Sai. pe pai Galli, projetoje nil. Q. popillem Rimin jue pene in la municario suos etasinest, qui patric datriandi recon-disease e memora flessus pegina societa; et disease di memora flessus pegina societa; et disease di memora flessus pegina societa; et disease di seguina della pedicario della sociata della

<sup>«</sup> Eo foeto mitigotà conciono, qui omniam consensu « periturus erat, penè nultum triste suffragium habult. » ( Yat. Max. )

<sup>1</sup> Liv. Epit.

<sup>\*</sup> An. B. 603.

a Voyez el-dessus page 451.

épaules, et il y amena en même temps ses deux fils, qui étaient aussi dans l'âge le plus tendre. Alors, après avoir exposé dans les termes les plus touchants, et les yeux baignés de larmes, le pitoyable état de toute cette famille infortunée, se regardant comme près de périr, il se comparait aux soldats qui faisaient leur testament avant le combat, et recommandait ces tendres enfants au peuple romain, les laissant sous sa tutelle et sous sa protection. Ce spectacle, accompagné du discours et des larmes du véhément orateur, attendrit et chaogea les esprits. De la juste indignation dont ils avaient été saisis au simple récit de la cruelle perfidie de Galba contre les Espagnols, ils passèrent tout d'un coup à la compassion et à l'indulgence, et celui que chacun en soi-même avait jugé indigne de grace, fut renvoyé absous sans qu'il y eût presque aucun suffrage contre lui : tant l'éloquence a de force et d'empire sur les hommes.

Un autre criminel, quelques années après1, ne fut pas si heureux. C'était L. Hostilius Tubulus, homme sans honneur, sans pudeur, qui, pendant l'année de sa préture, ayant été chargé de présider aux jugements qui regardaient les assassinats, avait vendu ouvertement la justice sans garder aucune mesure à. Dès qu'il fut sorti de charge, P. Scévola, tribun du peuple, l'attaqua; et l'instruction du procès fut renvoyée par-devant Cn. Servilius Cépion, l'un des consuls. Tubulus n'attendit pas le jour du jugement, et disparut. On avait coutume assez ordinairement à Rome de se contenter de cet exil volontaire. auquel les coupables se condamnaient cuxmêmes. Mais on crut qu'un scélérat tel que celui-ci ne devait pas en être quitte pour une peine si légère. Tubulus fut sommé de comparattre. Prévoyant bien que son sort serait d'être étranglé dans la prison, il aima mieux

s'empoisonner lui-même. L'année suivante3 nous présente un exemple de sévérité paternelle capable de faire trembler. Les députés de Macédoine portèrent leurs plaintes devant le sénat contre D. Silanus. qui, pendaot qu'il commandait dans cette province, y avait exercé beaucoup de concussions. Manlius Torquatus, père de l'accusé! sénateur d'un rare mérite, demanda par grâce qu'on ne prononçât rien contre son fils, qu'il n'eût examiné lui-même l'affaire : ce qui lui fut accordé sans peine, vu la confiance que l'on avait en ses lumières et en sa probité. Il écouta les parties pendant deux jours, et le troisième il déclara son fils coupable, et lui défendit en conséquence d'oser jamais paraître devant lui. Silanus, après une si triste sentence, ne put pas soulenir davantage la lumière du jour, et se pendit de désespoir. Le père, par une rigueur qu'il est difficile de louer, n'assista pas même à ses funérailles : et, comme il était juriscoosolte, il demeura tranquillement ehez lui, répondant selon sa coutume à ceux qui venaient le consulter. C'est bien là l'héritier et le descendant de ce Torquatus qui avait fait trancher la tête à son fils victorieux. Le zèle de la justice lui avait dicté la condamnation qu'il avait prononcée eontre son fils. Mais ce zèle devait-il aller iusqu'à étouffer les sentiments de la nature?

Nulle gloire, nuls services rendus à l'état, ne mettaient un eitoyen romain à l'abri des vexations des tribuns. Nous en avons vu un éclatant exemple en la personne du premier Scipion l'Africain. Le second fut exposé à la même épreuve, mais il s'en tira plus heureusement. Il avait été censeur<sup>a</sup>, et dans cette magistrature il avait voulu noter et dégrader du rang de chevalier romain un eertain Claudius Asellus, qui n'avait été garanti de cette flétrissure que par l'opposition de l'autre censeur Mummius. Ce Claudius conserva un vif ressentiment contre Scipion, et, étant devenu tribun il l'accusa devant le peuple 3. Sous quel prétexte, et de quel crime, c'est ce que les monuments qui nous restent ne nous appreunent point. Scipion soutint à merveille dans cette occasion son caractère de magnanimité. Il ne prit point le deuil, il ne parut point suppliant, et même il se joua de son adversaire avec un

Freinshem, Suppl. LIII, 38. 9 An. B. 611.

<sup>5</sup> An. R. 612. - Val. Max. lib. 5, csp. 8.

H. HIST. ROM.

<sup>1</sup> Le fils de Manlius avait été adopté per un Silenes. 5 Freinshem. Suppl. Ltv. 32.

<sup>5</sup> An. R. 613 , on 615,

air de supériorité qui convensit bien à un si grand homme, Cette [affaire n'eut point do suite.

Scipion lui-même, plusieurs années aprèsi, et lorsqu'il avait ajouté la destruction de Numance à celie de Carthage, se rendit accusateur de L. Cotta. Les auteurs qui parient de cette accusation n'en marquent point l'objet : mais ils supposent que Cotta était indubitabiement coupable. L'affaire fut plaidée jusqu'à sept fois avant que de parvenir à un jugement : car les Romains na connaissaient point les procès par écrit; et lorsqu'une cause, après avoir été piaidée da part et d'autre, ne paraissait pas suffisamment éclaircie, ils ordonnsient que i'on recommençăt sur nonveaux frais. Enfin, la huitième fois que l'affaire de Colta fut piaides, il fut renvoyé absous. On prétend que le trop grande puissance de l'accusateur sauva l'accusé, les juges ayaut appréhendé que l'on n'attribuât au crèdit de Scipion la condamnation de Cotta. Faibla prétexte! Ce serait sans doute une horrible iniquité que la puissance de la partie adverse fit condamner un innocent : mais elle n'est pas une raison légitime d'absoudre un coupable.

Je na puis mieux finir ce qui regarde les jugements<sup>2</sup>, que par un fait très-honorable. ce me sembie, au barreau romain, ct encore plus à Létius, l'ami de Scipion. Il s'était chargé de plaider une affaire crimineile, dans laqueile étaient impliqués quelques publicains ou fermiera da revenus publics, et dont le sénat avait renvoyé la connaissance aux consuls. Ii la piaida avec son exactitude et son élégance ordinaires. Mais les consuls ne furent point persuadés, et ils ordonnèrent que l'affaire serait pisidéa une seconde fois. Nouveau piaidoyer de Lélius, encora plus travaillé et plus précis qua le premier : nouveau renvoi du ingement, et ordre de procéder à une troisième plaidoirie. Les fermiers reconduisirent Létins à son logis, en lui marquant une vive reconnaissance, et le priant de ne point se rebuter. Il leur répondit : « qu'il était piein de con-

« sidération pour eux, et qu'il le icur avait a prouvé en se chargeant de cette affaire : « qu'il y avait donné tout le soin et tout le « travail dont il était capable; mais qu'ils « feraient mieux de s'adresser à Galba, qui ; « étant orateur pius véhément, mettrait pius « de feu, pius de force dans la manière dont a ii plaiderait feur cause, et emporterait vrai-« semblablement l'affaire. » Ils prirent ce parti, et recoururent à Gaiba, qui, ayant à remplacer un homme d'un si grand mérite. refusa iongtemps de s'en charger, et ne céda qu'avec peine à jeurs vives sollicitations. Il employa le lendemain tout entier à étudier la cause, à s'en instruire à fond, à préparer et à arranger ses preuves. Le troisième jour, qui était ceiui où elle devait se piaider, it s'enferma dans un cabinet voûté qui était à l'écart, avec des esclaves lettrés qui lui servaient de secrétaires. Quand on lui eut annoncé que ies consuls étaient en place, it sortit de son cabinet ie visage et ies yeux tout en feu, comme s'il venait de prononcer son piaidover. Ou remarqua même que ses esciaves avaient été rudement traités; preuve qu'il était aussi violent maitre que véhément orateur. L'auditoire était fort nombreux, et dans une grande attente, et Lélius présent, Galba commenca à parler avec tant de vivacité et d'éloquence, que presque à chaque partie de son piaidoyer il était interrompu par des applaudissements; et ii employa si à propos et la force des preuves et la véhémence des passions, que les fermiers gagnèrent absolument

leur cause et furent renorgés absons.

Un succés i fuereux dans de pareilles circonstances fit beaucoup d'honneur à Galla; r
mais on n'admin pas moins le canceler modesta et équitable de Léius, qui fit consultre
qu'àsr's dans le barreau cura qui lenalent les
premiers rangs, ébojgnés de toute basse jacousés, se rendaient matuellement justice l'un
à l'autre, et lousient avec joie le mérite et les
telents dans autril. On it laussi dans cette
rencontre qu'il n'y a nulle égalité enire les
deux geners d'édoquence, dont fin se borne à
deux geners d'édoquence, dont fin se borne à

Cic, Divin. in Cac. n. 60 , et pro Mur. n. 58, --- Val. Max. lib. 8, cap 1.
 Brut. 85 89.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  a Eraj omnino (um mos, ui in reliquis rebus mellor, a sic in hoc ipso humanior, aj feciles essens in suum cui-a que tribuendo. (In Bruto.)

instruire les juges avec nelteté et précision1, et l'autre travaille à eniever leur consentement par une espèce de violenço; et que le dernier l'emporte infiniment sur le premier.

J'al dit que Tubulus, qui fut condamné l'sn 611, avait présidé comme préteur, l'année précédente, aux jugements en matière d'assassinat. C'est donc avant ce temps qu'il s'étalt fait dans la police du gouvernement de Rome et dans l'administration de la justice, un changement qui regarde les préteurs. Il consiste en ce qu'au lieu que ci-devant de six préteurs, deux seulement demeuraient dans Rome, chargés de présider aux jugements en matière civile, et que les quatre antres allaient gouverner les provinces de l'empire, ou commander des armées , il fut ordonné dans le temps dont nous parions, que tous passeraient l'année entière de leur préture dans la ville, deux avec les fonctions ordinalres, et les quatre autres chargés de connaître de certsins crimes. C'est ainsi que furent établies les questions perpétuelles, c'est-à-dire des tribunaux ordinaires pour juger des crimes de briguo, de péculat, etc. Après l'année de la préture passée dans ces fonctions. on les envoyait tous six gouverner les provinces avec la qualité de propréteurs. Tout cela a été expliqué plus au long dans une dissertation à la tête du second volume de l'Histoire Romaine.

Deux motifs vraisemblablement déterminèrent à faire ce changement ; l'un, que l'empire étant accru considérablement par la conquete de l'Afrique, de la Macédoine, de l'Achaïe, quatre préteurs ne suffisaient pas pour le nombre des provinces; le second, c'est que, la licence et les désordres augmentant, on sentit le besoin de tribunaux ordinaires pour arrêter les crimes et punir les crimineis,

Sciplon, dans sa censure<sup>a</sup>, lutta conire les mauvaises mœurs, et contre les abus de toute espèce qui s'introduisalent dans Rome, Mais

s « Ex hae rutiliană narrașiune suspicari licet, qunea

e dute summe stat in gratere landes, una mbtiliter dise putandi ad docendum, altera graviter ageadi ad snimes e audicatium permovendos; multique plus proficiat is

a qui inflammet judicem, quim llie qui doceat : elegan-

a tlam in Lelio, vim in Gaiba fuisse, » ( Ibid. )

2 An. R. 610.

tont son zèle fut rendu inutile par la trop grande facilité de son coilègue L. Mummius, homme recommandable par bien des endroits, mais simple, aisé à tromper, et de co earactère de bonté qui dégènère en faiblesse. Ainsl, peudant que Scipion examinait avec sévérité la conduite des sénateurs 1, des chevaliers, des gens du peuple, et usait de toute l'autorité de sa charge pour réprimer les vices, Mummius ne notait personne, ou même dechargeait ceux qu'it pouvait des notes à cux imposées par son collégue. Scipion ne put s'empêcher de s'en plaindre 4, et il dit un jour en pleine assemblée au peuple, « qu'il aurait « exercé la censure d'une manière digne de « la majesté de la république, si ou ne lni « avait point donné de collègue, ou si on lui

« en avait donné un. » Scipion, néanmoins, n'outrait pas la sévérit/5: et nous en avons une preuve dans la manière dont ll se conduisit à l'égard d'un chevalier romain qui se nommait C. Lichius Sacerdos, Dans la revue des chevaliers, lorsque le tour de celui-ci fut venu, de se présenter devant les censeurs , Scipion dit à haute voix : Je sais que C. Licinius s'est parjuré; et si quelqu'un veut l'accuser, je servirai de témoin. Personne ne se présenta. Alors Scipion, adressant la parole à Licinius, lui ordonna de passer, Je ne vous noterai point, lui dit il, afin qu'il ne soit pas dit que j'aie fait à votre égard les fonctions d'accusateur, de juge et de témoin. Sur quol Cicéron fait cette belle réflexion : « Ainsl, ce grand homme, au jua gement duquel s'en rapportait le peuple « romain, et même les nations étrangères,

s ne crut pas devoir s'en rapporter à jui seul « lorsqu'il s'agissait de flétrir un citoyen . » Je rapporterai encore un trait mémorable de la censure de Scipion 5. Dans la clôture du justre, il était d'usage de faire une prière aux dieux par laquelle on leur demandait d'aug-

1 Diod. appd. Vales. \* Val. Max. fib. 6, cap. 4.

3 Idem, lib. 4, cap. 1.

a « Itaque is cujus arbitrio et populus romanus el et-« term gentes contents esse consueverant , ipse sul con e seientià ad ignominism alterius contenius non fuit. a (Cic. pro Civent. n. 131.)

4 An. R. 613. - Val. Max. lib. 1, cap. 3.

menter la puissance du peuple romain. Lorsque le greffier, selon l'usage, lut cette formule , Notre puissance , dit Scipion, est assez grande. Tout ce que nous devons demander aux dieux, c'est qu'ils la conservent dans le même état. Et sur-le-champ il fit réformer la formule : et elle resta depuis telle qu'il l'avait dictée.

Par le dénombrement que firent les censeurs Scipion et Mummius, il se trouva trois cent vingt-huit mille trois cent quarante-deux citovens.

Je ne crois pas devoir omettre ici la sage précaution que prit le sénat de bannir de Rome les astrologues, et d'y interdire un culte nouveau de Jupiter Sabazius, qui s'y introduisait. Dans tous les temps nous avons vu des exemples de cette attention des Romains à éloigner les superstitions nouvelles et étrangères : heureux si les anciennes , souvent aussi absurdes et aussi honteuses que celles qu'ils proscrivaient, n'avaient pas pris plus de crédit sur leurs esprits!

Tite-Live dit quelque part que ', de même que les maladies ont été connues avant les remêdes qui les guérissent, aussi ce sont les vices qui occasionnent les lois 2. Ainsi l'avarice et l'injustice des magistrats romains, qui allaient toujours croissant, donnérent lieu à une loi très-sage, qui autorisait les peuples sur qui les gouverneurs de provinces avaient exercé des concussions à s'adresser aux juges pour se faire restituer ce qui leur avait été enlevé injustement, Lex Capurnia de pecuniis repetundis. Elle fut proposée par L. Calpurnius Piso Frugi, tribun du peuple, au commencement de la troisième guerre punique, sous le consulat de L. Marcius Censorinus et de M. Manilius. Peut-être est-ce cette loi qui valut à ce tribun l'honorable surnom de Faugt. homme de bien.

Les dépenses excessives que l'on faisait à Rome pour les repas furent aussi une occasion de porter différentes lois pour arrêter le luxe de la table.

- 4 Ap. R. 603, Brut, 106.
- a «Sicut ante morbos pecesse est cognitos esse, quim a remedia corum; sie enpiditales priùs nate sunt, quam « Jeges que ils modum facerent » (Liv. Rb. 25, cap. 3, )

- La loi Orchia fut la première, ainsi appelée du nom de C. Orchius', tribun du peuple, qui la proposa l'an de Rome 569, sous le consulat de O. Fabius Labéon et de M. Claudius Marcellus. Elle prescrivait seulement le nombre des convives. Caton se plaignait souvent dans ses harangues qu'elle u'était point observée.
- Vingt-deux ans après, c'est-à-dire l'an de Rome 591, parut la loi Fannia . La précédente , loin de guérir le mal , n'avait fait que l'irriter, en laissant la liberté de faire telle dépense qu'on voulait , pourvu qu'on n'excédat pas le nombre de convivres qu'elle avait marqué : celle-ci alla à la racine du mal , en fixant la dépense même. Elle fut précèdée d'un décret du sénat par lequel il était ordonné que les principaux citoyens de la ville, qui dans les jours des jeux en l'honneur de la mère des dieux feraient entre eux des repas, s'engageraient par serment entre les mains des consuls à ne dépenser dans chaque repas que six-vingts as ou trente sesterces , c'est-àdire trois livres gninze sous de notre monnaie 3, sans compter les légumes, la pâtisserie et le vin ; qu'ils n'useraient que du vin du pays, et n'auraient point en vaisselle d'argent plus de cent livres pesant, c'est-à-dire cent cinquante-six mares de notre poids 4. La loi Fannia, qui fut portée en conséquence de ce sénatus-consulte, entrait dans un plus grand détail sur la distinction des jonrs, permettant cent as par repas en certains jours de fête, trente as dix fois par mois, et les autres jours sculement dix as, qui ne font qu'un peu plus de six sous de notre monnaie. Cette loi fut appelée Fannia, du nom du consul Fannius, par qui elle fut proposée. La loi Didia fut établie dix-huit ans après.

l'an de Rome 6095, On y déclarait que nonseulement la ville de Rome , mais toute l'Italie . et tous les convives , aussi bien que celui qui donnait le repas, étaient soumis aux peines portées par la loi Fannia.

<sup>1</sup> Macrob. lib. 2, cap. 13.

<sup>2</sup> Id. Ibid. Aul. Gell, lib. 2, cap. 24. 3 6 france 16 centimes. E. B.

<sup>4 32</sup> kilogrammes. E. B.

<sup>1</sup> Macrob.

La loi Licinia est rapportée par plusieurs savants à l'an de Rome 652 1. Elle avait pour auteur P. Licinius Crassus Divès, alors tribun. L'empressement de la mettre à exécution fut si grand, que le sénat ordonna qu'eile serait observée aussitôt que proposée, sans attendre qu'elle eut recu toute son autorité par les suffrages du peuple : ce qui ne se pouvait faire. selon l'usage, qu'après l'intervalle de trois jours de marché, c'est-à-dire après vingtsept jours écoulés depuis la proposition, Elle différait peu de la loi Fannia, et n'en était qu'une espèce de confirmation. Elle ordonnait que les jours des calendes, des nones et de marchés, les citovens ne pourraient dépenser par repas que trente as, c'est-à-dire moins de dix-neuf sous de notre monnaie; et que les autres jours qui n'étaient point exceptés, on ne pourrait employer que trois livres de viande sèche et une livre de saline, sons compter les fruits.

On fit encore dans la suite quelques autres règlements; mais le luxe, plus fort que toutes les lois, rompit toujours les barrières qu'on s'efforçait de lui opposer.

Je m'étonue que ces législateurs 1, si sévéres contre le luxe de la table, n'aient pas porté leurs vues sur un autre abus contre lequel Scipion invective avec véhémence dans un discours dont Macrobe nous a conservé un fragment. Cet abus consistait en ce qu'il y avait à Rome des écoles publiques tenues par des comédiens, où l'on envoyait les jeunes gens de l'un et l'autre sexe pour apprendre l'art du geste et de la déclamation . l'art d'accompagner la récitation des vers par les mouvements du corps. Ces maîtres, peu réglés dans leurs mœurs, enseignaient souvent à leurs élèves à exécuter des mouvements lascifs et tout à fait propres à éteindre tout sentiment de pudeur. C'est de quoi Scipion se plaint amèrement. « Nos jeunes geus\*, dit-il.

« vont dans l'école des comédieus apprendre « à déclamer des vers comme sur le théâtre . « exercice que nos ancêtres traitaient de pro-« fession d'esclaves. De jeunes garçons, des

« filles de condition fréquentent ces écoles, « En quelle compagnie s'y trouvent-ils! J'ai « vu moi-même , ajoute-t-il , dans une de ces

« écoles un jeune enfant ( et cette vue m'a « attendri sur le sort de la république ) , i'ai « vu un jeune enfant, fils d'un homme qui « demandait actuellement une charge, exè-« cutant au son d'une espèce de tambour de « basque une déclamation ou une danse ca-« pable de faire rougir même un esclave sans « pudeur, » Il n'est pas douteux qu'une pareille éducation pouvait beaucoup influer dans

la corruption des mœurs. Une jeunesse ainsi instruite, à quelles dissolutions ne devait-ello pas naturellement se norter! Les lois dont il me reste à parier ont un autre objet que les précèdentes : elles tendent à agrandir le pouvoir du peuple, ou à l'affranchir de la dépendance des grands,

Le tribun C. Licinius Crassus 1, pour faire sa cour au peuple, et mortifier le sénat, proposa de faire un changement dans la création des pontifes, et d'en transporter le choix au peuple, au lieu que jusque-là il s'était toujours fait par le collège des pontifes même. Lélius, alors préteur, parla fortement contre cette proposition, en montrant combien il était dangereux de faire des changements dans tout ce qui touche la religion. Ce motif, auquel la multitude est fort sensible, fit rejeter par les suffrages du peuple une proposition tout à fait populaire.

Suivant les lois sur le secret des suffrages\*, au sujet desquelles les gens de bien paraissent avoir été partagés de sentiments. Jusqu'à l'an de Rome 613, les suffrages avaient été donnés de vive voix dans le choix des magistats ; et

<sup>5</sup> Aul. Gel. lib. 2, cap. 24, - Macrob. <sup>1</sup> Saturn. lib. 2, cap. 10.

<sup>3 «</sup> Eupt in Indom histrionum; discant eantare ; que

a majores postri ingenuis probro dueler voluerunt. Eunt, e inquam, la ludum saliatorium inter ciuados virgines

a paerique ingenul... In his (vidi) unum, ausd me rei-

e publicæ maximé misertum est , puerum bullatum, pe-

e titoris fillum, non missrem annis duedecim eum eroe talis saltare, quam saltationem impudicus servuius a honeste saltare non posset. » (Scipio apud Macrob.) Fai sulvi, dans l'interprétation de ce morceau . le svi-

teur de M. l'abbé Dubes sur le saltation. Voy. Réflexions sur la peloturo et la poésie, tom. 3, sert. 13.

<sup>1</sup> An. H. 666. - Cie. de Amielt n 95. An. R. 803. — Cle de Leg. lib. 3, n. 31.

il ne paraît point quo cette manière do procèder à leur élection eut aucun inconvénient . puisquo l'on n'avait jamais parlé d'y apporter de changements. Elle avait même un avantage', en ce que, lorsque quelque particulier proposait pour les charges des personnes sans mérite, les citoyens bien intentionnés pouvaiont lui en faire sentir les conséquences, et le rappeler à un meilleur sentiment. Nous avons vu souvent que le peuple, surtout dans les occasions importantes, so rendait assez volontiers aux avis et aux remontrances des eitoyens affectionnés pour le bien public.

Mais, lorsque les grands et les puissants commencérent à abuser ouvertement de leur autorité pour se rendre maître des élections, employant non-seulement les promesses, mais les menaces et la viotence, lo peuple songea à mettre sa liberté à l'abri de leurs entreprises en dounant ses suffrages, non plus de vive voix, mais par scrutin, de manière que chaque citoyen jetat dans une capse, dans une boîte fermée, qui avait une ouverture au-dessus, un billet qui portait le nom de celui qu'il choisissait. Ciceron définit élégamment cette voie de procéder aux élections, tabellam vindicem tacita libertatis 1 : « Une « voie sûre de conserver la liberté des suffra-« gos par le silence et le secret du scrutin, » Mais d'un autre côté cette pratique n'eu est que plus exposée à la corruption, délivrant ceux qui font mai de la honte d'avoir des témoins. Telles sont les choses humaines : elles ont toujours deux faces.

Quoi qu'il en soit, cette loi qui mit en usage la voie du scrutin pour l'étection des magistrats fut appelée Gabinia, du nom de Gabinius, tribun du peuple, qui la proposa, Cétait un homme sans naissance et sans mérite.

Deux aus après, la même voie du scrutiu fut introduite aussi dans les jugements par L. Cassius2, tribun du peuple, et de son nom la loi fut appelée Cassia. Le consul Æmilius, célébre par son étoquence, en employa en vain tonte la force pour conserver l'ancien usage. Un des collègues de Cassius y avait fait aussi oppositiou, mais eufin il la leva, et l'ou crut qu'en se désistant il suivit le couseil de Scipion l'Africain. Ainsi, la loi fut acceptée.

Carbon, citoyen fort séditieux 1, l'étendit aux assemblées du peuple où il s'agirait de

l'établissement des lois. Il ne restait qu'une sorto d'affaire où lo scrutin ne fût pas admis : c'était dans les jugements rendus par le peuple en matière do crimes de haute trahison. Cassius avait expressément excepté ce cas unique. Cœlius y

introduisit aussi le scrutin; et, si l'on en croit Cicéron, il s'en repentit toute sa vie. GUERRES AU DEBORS

Pour achever le récit de tout ce que i'ai laissé en arrière , il me reste à parler de deux guerres peu importantes, et de celle des esclaves en Sicile, qui douna bien de l'occupation aux Romains.

Ap. Claudius \*, étant consul avec (), Métellus Macédonicus, cut pour département la Gaule. Les Salasses, qui habitaient le pays que l'on nomme aujourd'hui le Val d'Aoste, avaient une querelle avec leurs voisins au sujet d'une rivière nécessaire pour l'exploitalion de mines d'or que l'on faisait valoir alors dans ee pays. Appius fut chargé de terminer cette contestation3. Mais, fier et hautain comme tous ceux de sa famille, et d'ailleurs jaloux de la gloire de son collègue, il voulait à toute force remporter l'honneur du triomphe. Il prit donc fait et cause pour le voisin des Salasses, qu'il forca ainsi à prendre tes armes, Il fut défait dans un premier combat, et perdit cing mille hommes. Mais ensuite il cut sa revanche, et tua cinq mille hommes aux Salasses eux-mêmes. C'était une grande perle pour ees peuples, lls se soumirent donc; et Appius revint à Rome, si persuadé que le triomphe lui était dù, qu'il ne daigna pas même le demander, mais seulement une ordonnance qui lui permit de prendre dans le trésor public l'argent nécessaire pour en faire les frais. Ce qui lui avant été refusé, il prit sur lui la dépense, et entreprit de triompher,

De Leg. Agr. ad pop. n. 4.

Dc Leg. lib. 3, n. 34, 35. — Brut. 9547.

<sup>1</sup> De Leg. 1th. 3. n. 31, - Ibid. n. 36

<sup>9</sup> Ap. B. 608.

<sup>3</sup> Suppl. Lttl, 6-8.

Untribun du peuple s'y opposait, et menacait même de le faire arracher de dessus son char. Claudia, fille d'Appius, qui était vestale, sauva cet affront à son père. Elle se mit à côté de lui dans son char; et le tribun, respectant en elle le sacré caractère dont elle élait revêtue, n'osa exécuter sa menace, Ainsi triompha Applus, avoc plus de gloire pour sa fille one pour lui.

Les Ardyens ', peuple de l'Illyrie , avaient ravagé les terres de quelques alliés des Romains, et même la partie de l'Italie qui étalt dans leur voisinage. Le sénat, leur avant fait porter inutilement ses plaintes par des députés, euvoya contre eux un corps de dix mille bommes de pied et einq eents chevaux. A la vue de cette armée , les barbares se soumirent à toutes les conditions qu'on voulut leur imposer. Ils oublièrent bientôt leurs promesses, et recommencèrent leurs ravages\*. On donna la commission de marcher contre eux au eonsul Serv. Fulvius Flaceus, qui les mit en peu de temps à la raison. Et, pour couper à iamais la racine à leurs brigandages, il les transporta du volsinage de la mer dans le milien des terres. Là, forcés de s'occuper de l'agriculture pour trouver leur subsistance, ils devincent aussi pacifiques qu'ils avaient été auparavant turbulents et inquiets.

#### GUERRE DES ESCLAVES EN SICILE.

Depuis la fin de la seconde guerre punique3, c'est-à-diro depuis plus de soixante ans, la Sicile jouissait d'une profonde tranquillité, et, à l'ombre de la paix , elle s'appliquait uniquement à la culture des terres et au commerce des blès, aul falsait toute sa richesse, Aussi le sage Caton ' l'appelait-il le grenier de la république et la mère nourrice du peuple romain. Ce commerce enrichissait non-seulement les habitants de l'île, mais encore un

\* Freinshem. - Suppl. Liv, 19-91.

4 An. R. 617.

3 Diod. spud. Phot. et apud Vales.

e minavit » ( Cic. in Verr. lib. 2, cap. 5. )

. a Itaque ille M. Calo sapiens celsam penariam rela publica nostra, nuiricem piebit rotasna Siliciam ao-

grand nombre de citovens romains 1, lesquels. invités par le voisinage, allaient régulièrement tous les ans y faire des achats considérables de blés, ou s'y établissaient avec leurs familles, et faisaient valoir les terres qu'ils y avaient acquises.

On comprend aisément que, pour cultiver un terrain d'une aussi grande élendue et d'une aussi grande fertillté qu'était celui de la Sicile, où l'on ne laissait aucun espace inculte et inutile, il fellait un grand nombre d'esclaves. Nous verrons que le nombre de eeux qui prirent les armes se montait à prés de deux cent mille. Cette multitude d'esclaves aurait été très-avantageuse à la Sicile, si les mattres les avaient traités avec humanité, s'ils avaient eu quelque chose du caractère de celui à qui Sénèque écrit en ces termes : « J'apprends avec joie \*, de eeux qui viennent « de chez vous, que vous vivez familièrement « avec vos esclaves. Cela convient fort à un « homme de votre prudence, et dout l'esprit est « aussi cultivé. Mais, dit-on, ce sont des es-« claves. Il faudrait plutôt dire : Ce sont des a hommes, des commensaux, des amis d'un « ordre inférieur.... Continuez de vous faire « aimer et respecter par vos esclaves , plutôt « que de vous en faire eraindre. C'est ainsi « que vivalent les anciens Romains. Nos pè-« res appelaient le maître de la maison le « père do famille : ses serviteurs et ses escla-« yes , sa famille, » La corruption des mœurs a changé ce bel ordre.

Ouand le luxe, suite naturelle des grandes richesses, se fut introduit parmi les habitants de cette tle , il éteignit dans les esprits tout sentiment d'équité et d'humanité ; et les es-

t a Multis locupletioribus civibus utimur, quod haa beut propinquam, fidelem, fructuosamque provina clam... quos illa partim mercibus suppeditandis cum a quiestu componilloque dimitiit; partim retiuet, ut « arare, ut pascere, ut negotiari libeat , ut deulque sedes

a ac domicilium collocare. » ( Id. Ibid. cap. 6.) \* « Libeuier ex his qui a te veulunt cognori , familiari-

<sup>«</sup> Jer te cum servis tuis rivere. Hoe prudeutlam tuam , « hoc eruditionem decet. Servi sunt? Imó homines. Ser-« vi sunt? Imò contubernales. Servi sunt? Imò humiles a amici... Coloul pollus te, qu'am timesnt... Majores uosa tri dominum patrem familia appellavernat; servos,

e familiares. » (San. epist. 47.)

claves firent traités 1, une comme des hommes, mais comme des bêtes et avec plus de durcié que des hêtes car enfin l'on a soin de nourrir les chevaux et les benis pour en tiertout le service qu'ils peuvent rendre ; au lieu que ess ricles inhumains refrasaires suvent à l'eurs esclaves les besoins de la vie les plus nécessières et les plus indispessables, anns parier des coups et des mauvais traitements stout lès ex-nechlaires.

Ces malheureux, poussés à bout et forrés par la nécessité, se mireut à voler; et comme le crédit des mattres empêchait les préteurs de faire justice de ces brigands, bientot il n'y cut plus de sureté dans toute la Sicile, qui devint un affreux coupe-gorge. Ce métier de brigandage était pour les esclaves un exercice qui les préparait à la guerre en les accoutumant à la rapine et aux violences, en endurcissant leurs corps aux fatigues, en rendant leurs courages plus farouches et plus brutaux. Dans leurs attroupements ils se reprochaient à eux-mêmes qu'une nombreuse et florissante iennesse comme ils étaient ne fût employée qu'à nourrir le faste et le luxe d'un petit nombre de voluptueux. Tout se préparait à une révolte générale.

Un certain Eunus, natif de Syrie, actuellement esclave d'un citoyen d'Enna appelé Antigéne, servit beaucoup à fomeuter ces dispositions. Il se piquait de magie , se vantait de connaître l'avenir, et prétendait avoir commerce avec les dieux, qui l'avaient assuré qu'un jour il deviendrait roi. En débitant ses prétendus oracles il jelait des flammes par la bouche, où il teuait une noix percée par les deux bouts, et remplie d'une matière combustible qu'il avait allumée. Son maître prenait plaisir à lui voir faire ces prestiges : et loin de s'y opposer, il le menait lui-même dans les maisons où il allait manger, pour divertir la compagnie. La on l'interrogait sur sa royauté future : les convives le priaient en plaisantant de leur êtro favorable quand il serait roi; et sur les assurances qu'il leur donnait d'un traitement doux et humain, ils le

gratifiaient de quelque bon morceau pris sur la table. Tout ce badinage devint bientôt une affaire extrémement sérieuse; et la courtoisie de ceux qui s'étaient alusi familiarisés avec cet esclave fut récompensée par des services bien effectifs et bien essentiels.

La conjuration éclata par la maison de Damophile. C'était un des plus riches habitants d'Enna, maître d'un nombre prodigieux d'esclaves, qu'il traitait avec une barbarie et une crusulé inoule : hommo fier, insolent . brutal, qui avait un train et un équipage de prince, et dounait des repas qui passaient tout ce que l'on dit de la magnificence de ceux des Perses, Sa femme Mégallis, digne épouse d'un tel mari, imitait en tout sa hauteur et sa cruauté, Ce furent leurs esclaves qui, au nombre de quatre cents, levérent les premiers l'étendard de la révolte. Après avoir consulté Eunus, qui leur promit de la part des dieux un heureux succès, ils le mirent à leur tête, et, s'étant armés le mieux qu'ils purent de bâtons, de pieux, de broches, et de tout ce qu'ils purent trouver, ils entrérent en bon ordre dans Enna; et, tous les esclaves de la ville s'étant joints à eux, ils pillèrent les maisons, et y commirent toutes sortes d'excès et de cruautés. Sachant que Damophile et sa femme étaient dans leur maison de campagne, qui était tout proche, ils les en firent arracher, les trainèrent dans la ville les mains chargées de chaînes, et, les ayant conduits sur le théâtre, qui était le lieu de l'assemblée, ils les accusèrent dans les formes, leur firent leur procès , massacrèrent sur-le-champ Damophile, et livrérent Mégallis aux femmes esclaves, qui, après lui avoir fait souffrir mille indignités, la précipitérent du haut d'une tour ou de quelque rocher.

Le sort de la fille de ces impito; ables maitres est out à fait remarquable. Elle était d'un canactère entiérement opposé à celui de ses père et mère, piene de douceur, de bonté, de compassion pour ceux qui sonfiraient. Elle consolait ces malhureurs exchess lorsqu'ils avaient été outragés et battus crustlement. La compassion pour ceux qui sonfiraient. Elle sui de la nouriture. En un mot, elle les sonlagenit en tout ce qui pouvait dépendre d'élle. Per cette conduite celle avait asamé leurs ceux; se

<sup>\* «</sup> Alia interim crudella el inhumana pretecco, quid nec tanquam hominibus quidem, sed tanquam jumentis abutimur. » (San. epist. 47.)

sente. Cette multitude insolente et brutale, dans ses plus grandes fureurs, se souvint néanmoins des bontés qu'elle leur avait témoignées. Ils la respectérent, ils lui rendirent toute sorte d'honneurs, et la firent conduire en sureté chez des parents qu'elle avait à Catane.

Eunus tint aussi parole à ceux des habitants d'Euna à qui il avait promis sa protection. Il les sauvs du carnage, dans lequel fut enveloppé tout le reste de la ville.

Comme il s'était acquis une grande autorité par ses prestiges et par son fanatisme, les esclaves révoltés le déclarèrent leur roi. Il ne fallut pus lui faire violence pour l'obliger à se rendre à leur choix. Il prit aussitôt le sceptre, le diadéme, et les autres marques de la royauté. Il se nomma des officiers, donna le nom de reine à sa compagne 1, qui était do Syrie comme lui, se fit appeler Antiochus, et voulut que ses nouveaux suiets prissent le nom de Suriens. En moins de trois jours six mille hommes se joignirent à lui, qui s'armérent comme ils purent. Il parcourut les villes et les bourgades, ouvrit tous les endroits où l'on tenait les esclaves renfermés, et grossit tellement ses forces, qu'il osa en venir aux mains avec les troupes romaines qu'on lui opposa, et lea défit à plusieurs reprises.

A l'imitation d'Eunus, Cléon, d'un autre côté, s'étant mis à la tête d'une bande d'esclaves, commença à ravager les terres d'Agrigente; et dans l'espace de trente jours il ramassa autour do lui cing mille hommes. On erut d'abord que ces deux corps d'esclaves. partagés d'intérêts, se détruiraient l'un l'autre. On se trompa. Au premier ordre que Cleon reent d'Eunus, il se rangea auprès de lui, et vint se soumettre avec ses troupes aux commandements du nouveau roi.

Il est aisé de juger quels ravages, quelles cruautés horribles exerça dans toute la Sicile cette multitude d'ennemis domestiques qui ne connaissaient ni lois, ni pudeur, ui sentiments d'bumanité. Diodore de Sicile rapporte qu'ils traitaient avec barbarie les prisonniers de guerre, leur coupant les mains, et même les

et elle s'en tronva bien dans l'occasiou prè- | bras en entier. Le même auteur nous a conscryé la mémoire d'une aventure déplorable. et qu'il n'est pas possible de lire sans être attendri. Un certain Gorgus, l'un des plus illustres et des plus riches citoyens de Murgantia, étant sorti pour aller à la chasse, aperçut une tronpe de ces brigands qui venait à lui. Aussitôt il se met à fuir vers la ville; mais comme il était à pied, il ne pouvait guère espérer d'échapper au danger. Dans ce moment arrive sou père, qui, étant à cheval, en descend sur-le-champ et veut y faire monter son fils. Le fils ne peut se résoudre à sauver sa vio en livrant son père à la mort : le père était dans les mêmes sentiments par rapport à son fils. Ils se combattent, ils se pressent avec larmes, sans ponvoir rien gagner l'un sur l'autre. Cette tendresse mutuelle leur fut funeste à tous deux. Les brigands arrivent, et massacrent ensemble le père et le fils.

Les combats contro les Romains ne réussissaient pas moins aux rebelles que les courses et les brigandages. Florus nomme jusqu'à quatre préteurs qui furent battus par eux. Manilius, Leutulus, Pison, Hypsæus, Tant de victoires augmentérent beaucoup l'armée d'Eunus, qui monta jusqu'à soixante et dix mille hommes; et l'on croit qu'en réunissant tous ceux qui s'étaient révoltés en différents endroits de l'Ilc, ils formaient le nombre de deux cent mille. Les Romains comprirent alors que ces mouvements méritaient une grande attention, et ils envoyèrent en Sicilo le consul C. Fulvius 1, collègue de Scipion l'Africain. Il ne parsit pas que ce géuéral ait remporté de grands avantages.

Cet esprit de révolte, comme une maladie contagieuse, se répandit dans l'Italie, et même jusque dans la ville de Rome. On y découvrit une conjuration formée par cent cinquante esclaves. Ils furent arrêtés et mis à mort. On eonnut, par l'aveu qu'ils en fireut, que les esclaves de plusienrs villes d'Italie étalent engagés dans la conjuration. On chargea de cette affaire O. Métellus, et Cn. Servilius Céplon. Ils surprirent et dissipérent quatre mille esclaves à Sinuesse : ils en firent pendre quatro cent ciuquante à Minturnes.

<sup>1</sup> Je me sers de ce nom, parce qu'entre les esclaves il n'y avait point de mariage reconnu par les lois.

Ce mal se fit seutir en plusieurs provinces; mais c'est en Sielle surtout qu'il continuait de faire d'étranges ravages '. Le consul L. Calpurnius Pison, qui avait succédé à Fulvius, en arrêta le cours par le bon ordre qu'il remit dans les troupes et par la sévérité de la discipline qu'il rétablit C. Titius 2, qui commandait un corps de cavalerie, s'étant laissé envelopper par les esclaves, s'était rendu à eux, et leur avait livré ses armes à condition d'avoir la vio sauve. Pison le condamna à demeurer pendant tout le temps qu'il servirait, depuis le matin jusqu'au soir, pieds uus dans la principale place du camp, avec une toge coupée ignominieusement, et une tunique sans celoture; toutes notes d'infamies. Il lui fut défendu d'user des bains, ni de se trouver à oucun repas; et tous ses cavaliers furent démontés et obligés de servir dans les compagnies de frondeurs, qui étaient regardées comme les derniers corps de l'armée. Une punition si marquée retint toutes les troupes et tous les officiers dans le devoir, et fut suivie d'heureux succès. Les rebelles, indigués contre les Mamertius, qui seuls avaient contenu leurs esclaves dans l'obéissance et la soumission, parce qu'ils les avaient toujours traités avec bonté et douceur, assiégeaient actuellement leur ville, c'est-à-dire Messine, avec de nombreuses troupes. Pison fit marcher son armée contre eux, et leur donna bataille 4. Huit mille restèrent sur la place, et tous ceux qu'on fit prisonniers expirérent sur la croix. Dons la distribution des récompenses dues à ceux qui s'étaient signalés dans le combat, il déclara quo son fils méritait une couronne d'or du poids de trois livres; mais que, comme il ne convensit pas qu'un magistrat Ot faire à la république les frais d'un présent gul devait entrer dans sa maison, il distinguerait l'honneur du prix d'avec la valeur de la matière; que, comme son général 3, il lui en accordalt actuellement l'hoooeur, et, comme son père, lui en assurerait la valeur par son

testament. Une telle délicatesse vérifie bien le surnom de Frugi que portait Pison, et est digne de celui qui, le premier, établit la loi

contre les concussions. Ce fut le consul P. Rupilius 1 qui eut l'honneur d'avoir terminé la guerre des esclaves en Sicile. Ils étaient mattres do plusieurs places : mais deux villes surtout faisaient leur force Enna et Tauroménium: et Rupilius concut que, s'il pouvait les leur enlever, c'était un moyen sûr d'en purger la Sicile et de les exterminer entièrement. Il commença par Tauroménium, ville très-bien fortifiée, et qui fit une longue et vigoureuse défense. Comme le consul était maître de la mer, elle ne put recevoir de vivres de ce côté-là, et tous les convois par terre étaient enlevés. La famine dovint si horrible, qu'ils mangèrent leurs propresenfaots et leurs femmes. Enfin la ville fut prise; et tout ce qui y restalt d'esclaves. après avoir souffert les plus cruels supplices. fut mis à mort.

Le consul passa à Enns. Cette ville était regardée comme impreoablo, et avait une nombreuse garnison; mais elle manqua bientôt de visres. Cléon, qui y commandait, avant fait une sortio avec ce qu'il avait de meilleures troupes, après avoir combattu longtemps en désespéré qui n'attendait aucun quartier de la part des ennemis, fut pris enfin, et mourut quelques jours après de ses blessures, Son codavre, que l'ou exposa en spectacle à la vue des assiègés, leur fit perdre courogo. Quelques-uns, pour avoir la vie sauve, livrérent la ville aux Romaios par trahison. Il périt dans ces deux places vingt millo esclaves.

Eunus, ce roi imaginaire, se sauva dans des lieux escorpés et presque inaccessibles. avec six cents hommes qui composaient so garde. Rupilius les y poursuivit et les attaqua vivement. Bientôt il les réduisit au désespoir, et ils se tuèrent tous les uns les autres, pour se dérober à la bonte et à la cruauté des tourments qui leur étaient préparés. Eunus aimait trop la vie pour suivre leur exomple : il se cacha dans des cavernes obscures et profoudes, d'où il fut tiré n'ayant plus avec lui que qua-

<sup>1</sup> An. B. 619.

<sup>\*</sup> Val. Max. lib. 2, cap. 7. - Frontin. lib. 4, a. 1. 8 Val. Max. 11b. 4, cap. 3.

Ul honorem publicé a duce, pretium a patre pri-

vatine acciperet, a

<sup>4</sup> An. R. 630.

tre compagnons do sa fortune, qui étaient (la chose est remarquable et propre à faire connaître la mollesse de ce roi de théâtre) son cuisinier, son boulanger, son baigneur, et je fou qui le divertissait à table. Il fut jeté dans un cachot, où bientôt après d périt de la maladie pédiculaire.

Rupilius, pour ue laisser dans la Sicile aucun reste ni aucun soupcon de trouble et do révolte, pareourut toute l'île avec un détachement de troupes choisies; et après l'avoir entièrement pacifiée, il s'appliqua, de concert avec les dix commissaires que le sénat y avait envoyés pour cet effet, à établir de sages réglements, qui furent fort approuvés des peuples, ot regardés comme les fondements de la tranquillité publique, C'était, comme on le voit, un homme do tête et de mérite que ce Rupilius : il n'avait point de naissance. Les Sicitions étaient sans doute fort étonnés d'avoir à respecter 1, comme consul et comme législateur, celui qu'ils avaient vu dans leur lle commis dans les fermes. La protection de Scipion l'Africain, qui se connaissait en hommes, avait beaucoup contribué à l'élever au consulat.

Après qu'il eut réglé les affaires de la Sicile. il retourna à Rome avec son arméo. Il avait fait des actions qui méritaient bien certainement le triomphe. Mais on erut que la bassesse des ennemis qu'il avait vaincus avilirait en quelque façon un honneur si éclatant. On se contenta de lui déférer le petit triomphe, appelė ovatio.

J'anticiperai ici le récit de la guerre contre Aristonic, afin de pouvoir après cela suivre sans interruption le fil de l'histoire des Gracques.

Attale, roi de Pergame, mourut vers l'an de Rome 614. Son neveu, qui portait le même nom, et qui fut sarnommé Philométor, lui succèda dans son royaume 2, mais non dans ses vertus; car, comme s'il eût cherché à le faire regretter de plus eu plus par ses sujets, il s'abandonna à toutes sortes d'excès et de déréglements. Heureusement pour eux son règne fut court, et ne dura que cing ans.

N'ayant point d'enfants, il avait fait un testament par lequel il instituati le peuple romain son héritier. Eudème de Pergame le porta à Bome.

Mais Aristonie, qui so disait de la famillo rovale, travailla à s'emparer des états d'Attale. En effet, il était fils d'Eumène, mais nou légitime.

Il eut bientôt formé un parti considérable, tant par la favenr des peuples, accoutumés à être gouvernés par des rois, qu'à l'aide des esclaves, qui se révoltèrent alors en Asie contre lenrs maltres, comme avaient fait ceux do Sicile, et par les mêmes raisons. Ni la résistance de plusieurs villes qui refusèrent de le reconnaître, ni les secours envoyés à ces villes par les rois de Bithynie et de Cappadoce no purent arrêter ses progrès, Le sénat de Rome députa einq ambassadeurs ou commissaires, dont l'autorité désarmée ne produisit aucun effet. Enfin les Romains firent partir une armée sous la conduite du consul P. Licinius Crassus, homme très-riche, d'une haute naissance, éloquent, habile jurisconsulte, grandpontife, mais qui ne paraît pas avoir eu lo mérite de guerrier . C'est le premier grandpontife à qui l'on ait donné un commandement hors de l'Italie

Ses exploits en Asic se rédulsirent à peu de ehose. L'histoire ne raconte de lui rien de plus mémorable qu'un acte de sévérité, que l'on pourrait même qualifier de rigueur outrée. Voici le fait : Comme il assiègeait une ville d'Asie, il envoya demander dans une autre ville, alliée des Romains, le plus grand des deux mats qu'il y avait vus. Il voulait en fairo un bélier. L'ingénieur en chef de cette ville crut que le plus petit serait plus convenablo pour le dessein du consul, et l'envoya. Sur quoi Licinius ayant mandé cet ingénieur, sans vouloir entendre ses raisons, il le fit dépouiller et battre de verges, disant qu'il lui demandait obéissance, et non pas couscil.

Il périt malheureusement, et même si l'on en eroit Justin, par sa faute, ayant eu moins d'attention à bien conduire la guerre qu'à ramasser et à conserver les richesses des rois de

<sup>1</sup> Val. Max. lib. 6 , cap. 9, 8 Freinshem. Suppl, LIX,

<sup>4</sup> An. B. 621.

Pergame 1. Son armée fut mise en déroute, et lui-même fait prisonuier. Il évita uéanmoins la honte d'être livré au vainqueur en se faisant tuer par un barbare, dans l'œil duquel il poussa exprés, pour l'irriter, une baguette qu'il avait à la main.

Le consul Perperna, qui succéda à Crassus, vengea bientôt sa mort. Etant accouru en Asie, il livra un combat à Aristonic, détit entièrement son armée, l'assiègea pen après lui-même dans Stratonicée, et enflu le fit prisonnier.

Aussitôt Il le fit partir pour Rome sur la flotte 3, qu'il chargea de tous les trésors d'Attale. Mauius Aquillius, qui venait d'être nommé consul, se hâta d'aller preudre sa place pour terminer la guerre, et lui ravir l'honneur du triomphe. Il trouva Aristonic parti; et, peu de temps après, Perperna, qui s'était mis en chemin, mourut de maladie à Pergame. Aquillius n'eut pas de peine à achever les restes d'une guerre que Perperna avait portée si près d'une heureuse fin : encore déshonorat-il, par un crime horrible et que toutes les nations détestent, les avantages qu'il remporla. Pour forcer quelques villes à se rendre, il empoisonna les sources d'où elles tiraient leurs eaux. Le fruit de cette guerre pour les Romaius fut que la Lydie, la Carie, l'Hellespont, la Phrygie, en un mot tout ce qui composait le royaume d'Attale, fut réduit en province de l'empire sous le nom commun d'Asie.

Le sénat avait ordonué qu'on détruisit la ville de Phocée, qui s'était déclarée contre les

Romains, et dans la guerre dont on vient de parler, et auparavant dans celle contre Antiochus. Les habitants de Marseille, qui était une colonie de Phocée, touchés du danger de leurs fondateurs, comme s'il se fût agi de leur propre ville, députèrent à Rome pour implorer la clémence du sénat et du peuple. Quelque juste que fut l'indignation des Romains contre Phocée, ils ne purent refuser sa grâce aux vives sollicitations d'un peuple pour lequel ils avaieut dés longtemps que extrême considération, et qui s'en rendait eucore plus digne par la tendre reconnaissance qu'il témoignait pour ses

pères et ses fondateurs. Manius Aquillius, de retour à Rome, recut l'honneur du triomphe, au lieu de la juste peine qu'il aurait méritée pour les voies indignes et criminelles auxquelles il devait ses victoires. Et bieutôt après, ayant été accusé de concussion, il obtint une absolution qui ne répara pas son honneur, mais qui déshonora ses juges. Pour ce qui est d'Aristonic, après avoir été douné en spectacle au peuple dans le triomphe d'Aquillius, il fut conduit dans la prison, où on l'étrangla, Telles furent les suites du testament d'Attale.

Mithridate, daus la lettre qu'il écrivit, lougtemps après, à Arsace, roi des Parthes, accuse les Romaius d'avoir supposé un faux testament d'Attale pour frustrer Aristonic ', fils d'Eumêne, du royaume de son père, qui lui appartenait do droit : mais c'est un enuemi déclaré qui les charge de ce crime, et par conséqueut son témoignage u'est pas ici d'un graud poids.

<sup>\* «</sup> Intentior attalica prædæ quam beilo. » ( Justin. lib. 36, cap. 4. )

An. R. 629.

<sup>4</sup> An. R. 623.

<sup>\* «</sup> Simulato Impio testamento, filium ejus ( Eumenis) « Aristonicum, quia patrium regnum petiverat , hostium « more per triumphum dusére, (Apud Sallust, in frag.)

# LIVRE XXVIII.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ce livre renferme l'espace d'environ vingt ans, depuis l'an de Rome 619, jusqu'en 638 et un peu an delà. Il contient principalement l'histoire des Gracques, quelques guerres au dehors, dont la plus importante est celle par laquelle les Romains se formèrent une proinice dans les Gaules; et diverses affaires de la ville.

## HISTOIRE DES GRACQUES.

SI. — Tr. Gracchus et Cornèlie , père et mère des GRACQUES. MERVEILLEOX SOIN DUE CORNÈLIE PRIT DE L'ÉDUCATION DE SES DEUX PILS. RESSEMBLANCE RT DIFFÉRENCE OF CARACTÈRE ENTRE LES DEUX PRÈ-RES. TIBÉRIUS, ENCORE TOUT JEUNE, EST NOMMÉ AU-GURE. IL SERT EN AFRIQUE SOUS SCIPION : PUIS EN ESPAGNE SOUS MANCINUS, COMMR'QUESTEUR, TRAITÉ DE NUMANCE, CAUSE ET ORIGINE DE SES MALHEURS. TISÉRIUS S'ATTACHE AO PARTI DE PREPLE, DEVEND TRIBUN, IL RENOUVELLE LES LOIS AGRAIRES, PLAIN-TES DES RICHES CONTRE TIDÉRICS, OCTAVICS, EN DE SESCOLLEGUES, S'OPPOSE A SA LOS. TIMENUS TACHE DE GAGNER SON COLLÈGEE PAR LA BOECRER, MAIS INCTILEMENT. IL ENTREPREND DE PAIRE DÉPOSER OCTATIOS, ET EN VIENT A BOOT. RÉPLEXION SUR CRITE VIOLENTE ENTREPRISE DE TIBÉRIUS. LA LOI DO PARTAGE DES TERRES EST REÇOR. ON NOMME TROIS COMMISSAIRES POUR L'EXÉCUTER. MUCIUS EST SUBSTITUÉ A OCTAVICS. TIBÉRIUS PRESUADE AU PEU-PLE OU'ON EN VECT A SA VIR. IL PAIT ORDONNER OUR LES RIENS D'ATTALE SERONT DISTRIBUÉS AUX PAU-TRES CITOTENS. IL ENTERPREND DE JUSTIPER LA DÉPOSITION D'OCTAVIOS, ET DE SE PAIRE CONTINUES TRIBUR. IL EST TUÉ DANS LE CAPITOLE. RÉPLEXION SOR CET ÉVÉNEMENT. COMPLICES DE TIBÉRIOS CON-DAMNÉS. RÉPONSE SÉDITIEOSE DE BLOSIOS. P. CRAS-SUS EST NOMMÉ TRIUMVIR A LA PLACE DE TIBÉRIOS. ONENVOIR SCIPION NASICA EN ASIR POUR LE DÉRO-

BER A LA PUREUR DU PROPLE, CATUS SE RETIRE, RÉ-PONSE DE SCIPION L'APRICAIN SUR LA MORT DE TE-RÉRIUS. DÉNOMBREMENT. DISCOURS DE MÉTRALUS, CENSEUR , POUR EXHORTER LES CITOVENS A SE MA-RIRR. FUREUR DU TRIBUN ATINICS CONTRE MÉTEL-LOS. DIPPICULTÉS DU PARTAGE DES TERRES. SCIPION SE DÉCLARE EN PAYEUR DE CEUX OUI ÉTAIRNE DE POSSESSION DES TRURES. ON LE TROOVE MORT DANS SON LIT. SES OBSÉQUES. EPARONE DÉPLACÉE DE TUBÉRON. ELOIGNEMENT DU PASTE DANS SCI-PION. ELOGE DE CE GRAND ROMME. CATOS S'EXERCE DANS L'ÉLOQUENCE. ÎL PASSE EN SARDAIGNE EN QUA-LITÉ DE QUESTEUR. SONGE DE CAIUS. SAGE CONDUITE QO'IL TIENT EN SARDAIGNE. SA GRANDE RÉPUTATION ALARMELE SÉNAT. DESSEINS TURBULENTS DE FUL-TIUS. CONJURATION ÉTOOPPÉE A FRÉORILES. CAIOS REVIEST A ROME. IL SE JUSTIPIE PLEINEMENT DE-TANT LES CENSEURS. IL EST NOMMÉ TRIBEN MALGRÉ L'OPPOSITION DES NOBLES. SON ÉLOGE. IL PROPOSE PLUSIEURS LOIS, IL ENTREPREND ET ENÉCUTE PLUS SIEUES OUVRAGES PUBLICS IMPORTANTS C. FAN. NICS EST NOMMÉ CONSUL PAR LE CRÉDIT DE CATUS. CAIUS EST NORMÉ TRIBUN POUR LA SECONDE POIS, IL TRANSPORTE LES JUGEMENTS DU SÉNAT AUX CHE-VALIERS. LE SÉNAT, POUR RUINER LE CRÉDIT DE CAIUS, LOI OPPOSE DRUSUS, UN DE SES COLÈGUES, ET DEVIENT LOI-MÊME POPULAIRE. CATUS CONDUIT ONE COLONIE & CARTHAGE, DRUSTS PROPITE DE SON AB-SENCE CARD REVIENT A ROME, IL CHANGE D'HAM-TATION. ORDONNANCE BU CONSUL FARRIOS CON-TRAIRE AUX INTÉRÊTS DE CAIOS. CAIUS SE REQUILLE AVRC SES COLLEGES. ON EMPRCEE QU'IL NE SOIT NORMÉ TRIBUN POCE LA TROISIÈME POIS, TOUT SE PRÉPARE A SA PERTE. LE CONSUL OPIMUS PAIT PREN-DRE LES ARMES AOX SÉNATEURS. LICINIA EXHORTE CAUCS, SON MARI, A POURYOIR A SA SURETÉ. IL TRYTE INCTILEMENT DES VOIES D'ACCOMMODEMENT. FUL-VICS RST TOR SUR LE MONT AVENTIN, BY SATROOPE MISE EN DÉROCTE. TRISTE FIN DE CAIOS. SA TÊTE, QUI AVAIT ÉTÉ MISE A PRIX , EST PORTÉE A OPINIUS. SON CORPS EST JETÉ DANS LE TIBER. TEMPLE ÉRIGÉ A LA CONCORDE. HONNEURS RENDUS AOX GRACQUES DAR LE PROPER. LOIS AGRAIRES DES GRACQUES ANÉANTIES. RETRAITE DE CORNÉLIE A MISÈNE. SORT D'OPINIUS. RÉFLEXION SUB LES GRACQUES.

Les mouvements des Gracques sont une triste époque dans l'histoire romaine. Ce sont les premières querelles qui se solent viblées par la vibence et par les mouriers, et où le sang des Romains ait été versé par les Romains : exemple muste, qui int bienoit renouvele et multiplié, qui amena les guerres civiles, les proscriptions, et etind le changement du gouvernement, et le chate d'une liberté qui ne servait plus qu'à douner des tyrans à la république, sous le nom de défenseurs.

Les deux frères Tibérius et Caius Gracchus, que j'appelleral ordinairement, pour abrèger, l'un Tibérlus et l'autre Caius, étaient fils de Tibérius Gracchus, qui, avant été censeur et deux fois ronsul, et ayant eu deux fois l'honneur du triompho, tirait encore plus de splendeur et d'éclat de sa vertu seule, que de toutes ses dignités. Son mérite, qui brilla de bonne heure, lui procura une alliance ll'ustre, Il épousa Cornélie, fille du grand Scipion, vainqueur d'Annibal. Nous avous vu comment se fit co mariage, qui fut le fruit do la générosité avec laquelle Ti. Gracchus, malgré une înimitié ancienne, se déclara hautement en faveur des Scipions, dans la persécution quo leur suscitérent les tribans du peuple. Cornélie, après la mort do son mari, qui

lui laissa douze enfauts, s'appliqua à la con-

duite de sa maison avec une sagesse et une

prudence qui la firent beaucoup estimer. Platarque dit que Plotéme, roi d'Espete (ex ne pouvati être que Plotéme Plyscon), voulut lu fire part de son diadéme, et aerosa la demandre en mariage, mais qu'elle le refusa. Curait étu une femme si accomplé. Le fait agres assurément d'une femme si accomplé. Le fait agres sarrement d'une femme si accomplé. Le fait accomplé. Le fait agres ses enfants. Il ure lut resia qu'une scule fille, Sempronia, qu'elle maria un second Sejoin l'Afracia, et deur fils, Tibérius et Caius, qu'elle élers avec lant de soin, que, quòqu'el l'assurt généralement reconus

pour être nés avec le plus heureux naturel et les meilleures dispositions du monde, on jugeait qu'ils devaient encore plus à l'éducation qu'à la nature. La réponse qu'elle fit à leur sujet à une dame campanienne, est fort célèbre. Cette dame, qui était trés-riche, et encore plus fastueuse, après avoir étalé aux yeux de Cornélie , dans une visite qu'elle lui rendit, ses diamants, ses perles et ses bijoux les plus précieux, la pria avec instance de lui montrer aussi les sieus, Cornélie fit tomber adroitement la conversation sur une autre matière, pour attendre le retour de ses fils, qui étalent allés aux écoles publiques. Quand ils en furent revenus, et qu'ils entrérent dans la chambre de leur mère, voilà, dit-elle à la dame campanienne, en les lui montrant de la main, voilà mes bijoux et mes ornements : parole bien mémorable, et qui renferme de grandes instructious pour les dames et pour les méres!

Les Gracques se distinguèrent beaucoup parmi les jeunes Romaius de leur temps, par le talent de la parole; et l'on a remarqué qu'ils en furent redevables au soin particulier que prit Cornélie leur mére', de tenir auprès d'eux les plus habiles maltres qui fusseut alors à Rome, pour leur enseigner la langue grecque, les belles-lettres, et toutes les sciences. Elle parlait elle-même sa langue trés-purement<sup>2</sup>, et le langage de ses enfants s'eu ressentait, et faisait houneur à celle dont les soins maternels avaient, co semble, moins eu pour objet de former leurs corps que leur style. Ses lettres sont citées avec éloge par Cicéron et par Quintilien. C'est une iustice que l'on rend aux dames, qu'elles excellent dans le style épistolaire, qui doit avoir un air simple, intelligible, naturel, accompagné d'élégance et de délicalesse.

Cornélie avait beaucoup d'autres grandes

- <sup>1</sup> Gracchus diligențiă Cornelie matris a puero docius, a et grzeis litteris eruditus. Nam semper habult exquia sitos e Grzeiă magistros. » (Csc. în Brut. n. 191.)
- \* « Legimus episiolis Cornelie: mairis Gracchorum.
  « Apparet filios non tam in granio educatos, quatu in
  « sermone mairis. » (1dem. lib. n. 211.)
- e Graceboram eloquentia multium contalisse accepte mus Cornelism matrem, cujus doctissimu- sermo in e posteros quoque est epistolis traditus, » (QCIXT IIb. 1.)

<sup>1</sup> Pigt, in Grach.

qualités qu'il a rendaient Irès-respectable. Jaivein lui stribue un air de hauteur et de flerté, qui, selon lui, diminuait besuccep de son mérito, lorrapii dit à que dans le choix e d'une épouse ou derrait préférer une simple et clorpenue de Venouse à Cornélie, mère des « Gracques, si celleci, avec ses rares vertus, sopporatiu în front sourcilleur, et si elle » préfendait que les triomphes de son père « dussent étre comméé dans sa dot : »

Maio Vennsinam, quim te, Cornello, mater Graceborum, si enm magnia virtutibus affora Grande supercilium, et numeras in dote triumphos.

Il faut revenir à ses enfants. A travers la ressemblance de ces deux fréres pour tout ce qui regardait le courage , la tempérauce, la libéralité, la magnanimité, on ne laissait pas d'apercevoir en eux des différences très-marquées '. Premièrement, pour ce qui est des traits du visage, du regard, de la démarche et de tous les mouvements. Tibérius étalt plus doux et plus posé, Caius plus vif et plus véhément : de sorte que , quand ils parlaient en public, le premier se tenalt loujours dans la même place avec une contenance sage et rassise, et l'autre fut le premier des Romains qui commença à se donner du mouvement ans la tribune, allant et revenant d'un côté à un autre, et se servant de gestes forts et violents. Cette diversité s'observalt aussi dans le enractère de leur éloquence, véhémente et enflammée dans Cajus, douce et plus propre à émouvoir la compassion, dans Tibérius, La diction de celul-ci était pure et extrêmement travaillée; celle de Coïus, libre et hardie. La même différence se trouvait encore dans leur table et dans leur dépense ordinaire. Tibérius était simple et frugal; Caïus, comparé aux autres Romains, était sobre et tempérant : mais, en comparaison de son frère, il paraissait donner dans le goût nouveau de faste et de somptuositė. Leurs mœurs n'élaient pas moins diffèren-

tes dans tout le reste. Tibérius était doux, modéré et poll; Catus, rude, violent, emporté, s'abandonnant, dans ses harangues,

à des mouvements excessifs de colère dont II n'était plus mattre, et à des termes et des tons de voix qui y répondalent. Pour remédier à cet inconvenient ', toutes les fois qu'il parlait eu public, un joueur de flageolet se tenatt loujours derrière lui; et quand le mnsicien sentait, à l'éclat de la voix de Catus, qu'il s'emportait et se laissait dominer par son feu. Il prenait sur son Instrument un tou doux, qui ramenait l'orateur à une prononcation plus modérée. Quand au contraire II tombait dans la langueur, ce qui était bien plus rare, ce même musicien, prenant un ton plus haut et plus vif, lo réveillait pour ainsi dire et le ranimait. C'était une chose bien extraordinaire a, que dans une assemblée publique, au milieu de ces actions turbulentes où Caius jetait la terreur parml les nobles, et où il avait tout à craindre pour lui-même. il prétat une oreille docile à ce joueur de flageolet, haussant ou baissant la voix, seion le ton gul lui étalt donné.

Tibérius était plus âgé que son frère, de neuf ans 'De là vint que leur entrée dans la conduite des affaires fut séparce par un intervalle considérable. Et c'est , comme l'observe l'Putarque, ce qui contribua le pius à rainer toutes leurs entreprises et tous leurs desseins, parce qu'ils ne purent unir leur puissance, qui serait devenue très-grande et peut-étre même invincible par cette union.

Tibérius, presque au sortir de l'enfance, se rendit si célèbre et si recommandablo, qu'on le jugea digne d'être associé au collége de source, bien plus à cause de sa vertu qu'à cause de sa grande naissance. Et Ap. Claudius, qui avait été consul et cerseur, et qui était actueliement prince du sénat, s'em-

<sup>4</sup> c. Gracchas... queides pará populous concionaises esta pertura habota, qui excesile étornes finites de pertura habota, qui excesile étornes finites personantes (pas modes formatas, aut minis reminos exclando, aut plus junto concitaise revocando: quit lysus endre el Impetio concitaise revocando: quist lysus endre el Impetio exclusios revocando: quist lysus endre el Impetio en concional sinitestam halpiene lemperamental instituatione e asse non patiebatar. » (VAL. M.X. IID. 8, cap. 10 — Vide Cit., ed Orac, IID. 3, n. 205.).

<sup>\* «</sup> Huc ei cura inter turbidissimas actiones, vel ter-« renil optimates vel timenti fuit. » (Quanta, lib. 1, cap. 8.)

s Piutsreb.

pressa do l'unir à sa famille en lui donnant sa litie en marisge. Il servit en Afrigue sous Scipion, qui avait épousés a seur; et, vivant avec lui; il eut luie d'étudire de pries og grand modéle, si capable d'enflammer son énulamon. Il en profisie, et fil preuve de bonne conduite et de bravoure, Il eut la gloire de moner, le premier de tous, sur le mur de Carthage. Sa douceur et ses manières prévanantes le fiera timer des troupes; et, quand il quitta l'armée, il hissa un très-grand regret dans les course.

Deven questeur, il eut pour departement. Elspagne, et pour geheral l'infortue Mancinus, dont les disgraces donnéent cozsoin a l'Inférius d'augmentent cozsoin a l'Inférius d'augmenter sa réputation, en montrant non-seulement son activité et son intelligence dans les albaires, amis un respect qui ne lui permi jamais d'oublier ce qu'il devait à on cossoil, produit que Stanchiss l'une des l'augments de l'augment de l'augm

Ce traité fut reçu et interprété diversement à Rome, selon la diversité des intérêts. Les parent et les an is de ceux qui avaient servi dans cette guerre, lorsque Tibérius fut de retour à Rome, s'assemblérent en foule autour de lui , criant que c'était à lui seul qu'on avait l'obligation de la vie de vingt mille citoyens, et rejetant sur le général tout ce qu'il y avait de honteux dans ce traité. D'un autre côté, ceux qui regardaient la paix qu'il avait faite comme indigne et honteuse pour les Romains (et c'étaient les plus puissants et les plus autorisés du sénat), voulaient qu'en cette occasion on imitat leurs ancêtres, lesquels. en pareil cas, renvoyérent aux Samuites nonseulement les généraux, mais encore tous ceux qui avaient eu part au traité de Caudium et qui l'avaient garanti, les questeurs, les tribuns et autres officiers, faisant tomber ainsi sur leurs têtes toute la haine des serments violés et de la paix rompne. Ici il n'en fut pas de même. Le peuple ordonna que le consul Mancinus serait livré seul aux Numan-

tins, et excepta tous les autres de la peine en faveur de Tibérius.

Fire de cette espèce de victoire remportee un le séant, el pisquè de ce que cette compaguis était déclarée contre lai, il quitie la son père avait toujours été attache, et se son père avait toujours été attache, et se partie des mandes de la comparation de autre de la comparation de la comparation de paradit comme ses enemis. Il imagina pour ceiu un moyen, qui, lois d'avoir ries d'ocieux, paraissait rier l'effet que de son atéle deux, paraissait rier l'effet que de son atéle deux, paraissait rier l'effet que de son atéle deux, paraissait rier l'effet que de son atéle paradit comme ses paradit et pour le l'article de l'article de l'article de l'article paradit l'article de l'article de l'article paradit l'article de l'article de l'article paradit l'article de l'article l'article de l'article paradit l'article l'article de l'article l'a

J'ai dit, la première fois que j'ai eu occasion de parler des lois agraires, que les Romains, des les premiers temps, étaient dans l'usage, lorsqu'ils avaient vaincu un peuple, de confisquer une partie des terres et de les réunir au domaine de la république. On vendait quelques unes de ces terres ; ou en distritribuait d'autres aux pauvres citoyens que l'on envoyait en colonies ; d'autres étaient données à ceus. Par cet ordre, la république pourvovait à la subsistance et à la multiplication de ses citoyens. Mais dans la suite des temps les grands et les riches s'emparèrent de presque toutes ces terres, originairement domaniales, soit en arhetant, soit en se faisant adjuger, movement une plus forte redevance, celles qui n'avaient été chargées que d'un cens modique, soit enfin par la violence. On fit plusieurs règlements pour arrêter le cours de ces usurpations. Une loi fut portée par les tribuns Sextius et Licinius, qui défendait do posséder plus de cinq cents arpents de terre ; mais la cupidité, industrieuse à inventer de nouveaux prétextes pour éluder la force des lois avait toujours franchi ces faibles barrières, Les riches d'abord faisaient cultiver ces terres

\* « Ti. Gracebo invistia numantini feederis, cul ferica-« do, questor C. Manchi Cos., quam esset, interfacera, « et inco feedere improbando consults severiats dolori et « timori foit : istaque res illum fortem et clarum virum à « gravitate patrum desciscere coegit.» (De Harusp. 133p. n. 43.)

« Ad quem (tribunajum) ex invidià forderis numan-« tini bonis iratus accesserat. » (In Bruto, n. 103) par des gens du pays qui étaient libres; mais comme ces métayers de condition libre étaient souvent obligés, en temps de gurere, de porter les armes et d'interrompre la culture des terres, au lieu des naturels du pays ils employèrent des esclaves, qui leur rendaient plns de service, et le nombre s'en angmenta infiniment; mais celui des sujets de la république diminuait à proportion, et l'on compreud aisément quel malheur c'était pour l'état.

Tibérius en avait été témoin par lui-même 1, et vivement touché, lorsque, traversant la Toscane pour aller à Numanee, il vit les terres désertes, et ne trouva d'autres laboureurs ni d'autres pâtres que des esclaves venus des pays étrangers, que leur condition exemptait d'aller à la guerre.

- P. MUCIUS SCEVOLA 2.
- L. CALPURNIUS PISO FRUGI.

Lorsque Tibérius înt devenu tribun du peuple, il entreprit de remédier à ce désordre, et de rétablir les pauvres citovens dans la possession des terres qui leur avaient été enlevées, en faisant revivre la loi Licinia dont je viens de parler. Cornélie, sa mère, qui ne cessait point de reprocher à ses deux fils qu'ils languissaient dans l'obscurité sans se distinguer par auenne action d'éclat, et que les Romains ne l'appelaient que la belle-mère de Scipion, et non la mère des Gracques, l'engagea fortement à proposer cette loi. Ce qui l'y détermina encore plus, ce fnt le peuple, qui par des écriteaux affichés sur les portiques, sur les murailles, et sur les tombeaux, l'exhortait tons les jours à prendre sa défense contre ces riches impitovables. Il ne erut pas pourtant devoir s'y déterminer sans prendre conseil. Il communiqua son dessein à quelques-uns de ceux qui étaient regardés comme les premiers de Rome en réputation et en vertu. De ce nombre étaient Crassus; qui devint peu après souverain-pontife, le jurisconsulte Mueius Scévola, alors consul, et Appius Claudius, le beau-père de Tibérius.

Il semble, dit Plutarque, que jamais loi plus douce et plus humaine ne fut donnée contre une si grande injustice et contre une usurpation si énorme : car, au lieu que ces avides possesseurs du bien d'autrui devaient être chassés avec honte des terres dont ils jouissaient contre les lois, et condamnés à restituer tous les fruits qu'ils en avaient perçus injustement, il se contenta d'ordonner qu'ils en sortiraient après avoir recu du public le prix de ces terres qu'ils retenaient, et que les eitovens qui avaient besoin d'être soulagés y entreraient en leur place. Il paraissait au peuple que les riches devaient être bien contents qu'on ne leur imposat aueune peine pour le passé, et qu'on exigeât d'eux seulement qu'ils laissassent rentrer dans leurs biens ceux qu'ils avaient dépouillés. Mais les riches eux-mêmes étaient bien éloignés de penser ainsi. Ils représentaient que ces terres étaient des biens qui étaient d'un temps immémorial dans leurs familles '; qu'ils y avaient bâti; qu'ils les avaient plantées : qu'ils y avaient les tombeaux de leurs pères. C'étaient des partages entre frères; ou bien ils avaient employé la dot de leurs femmes pour les acquérir, ils les avaient données eu mariage à leurs enfants : ou enfin ils avaient emprunté sur ces fonds, qui se trouvaient hypothéqués pour le paiement de leurs dettes. Grandes difficultés sans doute, et qui nous donnent lieu de penser que c'est avec raison que Lélius, dans son tribunat, avant eu la même idée que Tibérius, l'abandonna, et. mérita par cette circonspection le surnom de sage, qui lui a fait tant d'honneur dans la postérité. Les riches donc, justement alarmés, s'èlevaient contre la loi, et passaient même jusqu'à attaquer la personne du législateur. entreprenant de persuader au peuple que Tibérius ne proposait ce nouveau partage des terres que pour susciter de grands troubles dans la république, et pour la mettre en combustion.

Ils ne gagnèrent rien par tous leurs eris et toutes leurs plaintes. Tibérius les battait en ruine; et soutenant une cause dont le coup

t Plutarch. \* An. R. 619 ; av. J. C. 133.

II. HIST. ROM.

<sup>1</sup> Applen, Civil, Ilb. p.

nne éloquence qui aurait pu en faire passer une injuste et mauvaise. Il se rendait terrible à ses adversaires, lorsque, tout le peuple étant assemblé antonr de la tribune aux harangues, il venait à faire valoir en faveur des pauvres des raisons spécieuses et populaires, qui ne pogyaient manguer d'être applaudies par un auditoire intéressé à les trouver bonnes, « Les « bêtes sauvages qui sont répandues dans les « montagnes et dans les forêts d'Italie, disait-« il , ont chacune leurs forts et leurs tanières « ponr s'v retirer; mals ces braves Romains « qui combattent et qui s'exposent à la mort « pour la défense de l'Italie ne jouissent que « de la lumière et de l'air qu'on ne peut leur « ravir, et ils ne possèdent ni toit ni chan-« mière qui puissent les mettre à couvert de a l'Injure du temps. Saus maison, saus re-« traite . ils errent dans le sein même de leur e patrie avec leurs femmes et leurs enfants « comme des malbeurenx bannis. Lenrs géné-« raux, dans les combats, les exhortent à a combattre pour leurs tombeaux et pour leurs « dieux domestiques; et parmi tout ce grand « nombre de Romains il n'y en a pas un seul « qui ait ni autel paternel, ni tombeau de ses « ancêtres. Ils ne font la guerre et ne meu-« rent que pour entretenir le luxe et pour « augmenter les richesses des autres; et l'on « ne rougit point de les appeler les maîtres de « l'univers , lorsque effectivement ils n'ont « pas un seul pouce de terre qui leur appar-« tienne. »

a consideration of the protocopial street uses some d'enfonsissmen, qui marqueil qu'elle partaient da cœur 1, et qu'il était vite mont touché des malleurs du pesple, il n'y atrait aucun de ses adversaires qui cost trien opposer. Les incovérionies de renversement des fortunes et de la ruine des premières familles de Rome et de l'Illaie pouvalent ansa doute frapper des esprits capables de raisonner et de relibeit; rais sue multitude amercée par l'espérance d'établissements commodes et gral'espérance d'établissements commodes et gral'espérance d'établissements commodes et gravouns de la voir étable par l'esquerat le vouns de la voir étable par l'esquerat le vouns de la voir étable par l'esquerat de l'annuel de l'establissements de voir de l'espérance d'etablissements commodes et graban, était absoluncit fernée à fout et qu'on

d'œil était tout à fait honnéle et juste, avec | aurait pu lui représenter de plus fort au contraire. Ainsi les riches, abandonnant le parti de répondre à Tibèrius, s'adressèrent à M. Octavius. l'un des tribuis, jeune homme grave dans ses mœurs, plein de modération et de sagesse, et d'ailleurs ami particulier de Tibérius, Aussi Octavins, par considération pour lui, refusa-t-ll d'abord de s'opposer à son ordonnance. Mals la plupart des grands de Rome le pressant et le confurant de les seconder; enfin, comme entrainé par cette violence, il s'éleva contre Tibérins, et s'opposa à sa lol. Or l'opposition d'un seul tribun arrétalt tout, et tant qu'elle subsistait on ne pouvait passer outre. Tibérius , irrité de cet obstacle, rellra cette

> marqué, il avail gardé des inénagements, el con proposa me autre plus séréen contre les proposa. Les contre les contre les propies. Elle ordonnal que tous creu; qui ponsédaint plus de terres que les ancientes i doi ne le permetiates, les quitteralent sur-lechamp, seus parler d'aucen dédoimnagement. Tous les jors il se lirrait des combats entre lui et Octavins dans la tribune. Mais, monce, la ne se dirent jamais fun à l'eutre ind d'élèment, et dans la coère il ne leurchappe pas un mot que l'on pôt tacer d'indécence : tant la bonne élémetion a de frote un les speirs, pour les contenir dans le un les speirs, pour les contenir dans le un les speirs, pour les contenir dans le

lol, dans laquelle, comme nous l'avons re-

bornes de la sagesse et de la modération l Tibérius, craignant qu'une vue particulière d'intérêt ne fit agir Octavius, parce qu'il possédait lui-même une assez grande quantité de ces terres qui relevaient de la république, pour l'engager à se relâcher de son opposition, lui offrit de le dédommager de ses propres deniers, quolqu'il ne fût pas des plus riches, Octavius n'accepta point cette offre. Alors Tibèrins, pour ébranler la constance de ses adversaires, rendit une ordonnance par laqueile il défendalt à tons les magistrats de faire aueun exercice de leurs charges insou'à ce que le penple ent délibéré aur la loi. Il ferma même les portes du temple de Saturne. où était le trèsor public, et mit son cachet sur les serrures, afin que les questeurs ou trèsoriers n'en pussent rien tirer, ni rien y porter;

s Scias sentire cum que dicit. » (Quanta.)

et l'Erondamia à de grossés amendes ceux des précurs dui refinerarient de se connettre à cette ordonance. Ainsi lous les magistrats, sans exception, craignant d'encourir cette peine, abandonnérent leur ministère, et cesérent toutes leurs fonctions, quoile énorme pulssance, dans un état républicain, que celle qui, etirte les maiss d'un jeune homme de trente ans, peut ainsi laterdire d'un seul mot toutes les autres magistratures des not toutes les autres magistratures d'un seul mot toutes les autres magistratures.

Cependant le jour marqué pour l'assemblée arriva. Mais lorsque Tibérius voulut envoyer le peuple aux suffrages, il se trouva que les riches avaient enievé les nrnes qui conténaient les bulletins nécessaires pour voter. Cet iucldent causa une grande confusion, qui pouvait avoir des suites très-funestes. Manlius et Fulvius, hommes consulaires, se jetèrent aux pieds de Tibérius, le conjurérent de prévenir les affreux incor vénients où il allait se jeter, et l'engagèrent à venir prendre conseil du sénat. Il s'y rendit sur-le-champ; mais, voyant que cette auguste compagnie ne déterminalt rien à cause des riches qui y avaient le plus de crédit et autorité, il prit un parti qui fut généralement désapprouvé par tous les gens de bien, et il résolut de déposer Octavins de sa charge de tribun, désespérant de pouvoir lamais patvenir autrement à faire autoriser en loi.

Avant néanmoins que de se porter à cette extrémité, il tenta les voies de douceur. Il le pria donc, en présence de toute l'assemblée. et employa les paroles les plus touchantes dont il put s'aviser, lui serrant les mains, et le conjurant « de se départir de son opposition, « et d'accorder cette grace au peuple, qui ne a demandalt que des choses justes, et qui, « en les obtenant, ne recevrait qu'une le-« gère récompense de tant de peines, de tra-« vant et de dangers qu'il essuyait ponr la « république. » Octavius persista toujours dans sou refus. Alors Tibérius manifesta son desseln. v Nous sommes, dit-il, deux collèa gues perpétuellement et diamétralement « opposés sur ure affaire de la plus grande « conséquence. Je ne vois qu'un seul moyen « de terminer la guerelle, c'est que l'un des « deux soit privé de sa charge. Je m'y soua mets le premier, Octavius peut mettre en

n'avant eu garde d'accepter une pareille proposition : « Eh bien , reprit Tibérius, demain « je proposerai an penple de délibérer sur la « destitution d'Octavius. Le peuple décidera « si un tribun qui s'oppose opiniâtrement à « ses Intérêts doit demenrer revêtu d'une a charge qu'il n'a reçue que pour le protéger, » Le lendemain, le peuple s'étant rassemblé, Tibérius monta sur la tribune, et tâcha encore, par les discours les plus tendres, de gagner Octavius. Mais, voyant qu'il était inflexible, il proposa l'ordonnance qui le destituait de sa charge, et envoya le peuple aux suffrages. Il v avalt trente-cing tribus. Dixsept avaient déjà donné leur voix contre Octavius, et il n'en fallait plus qu'nne, après laquelle, la pluralité étant formée, le tribun était déposé. Tibérius avant ordonné qu'on s'arrêtat, recommença à le prier, l'embrassa devant tout le peuple, et lui fit toutes sortea de caresses et d'instances, « Ne vous exposez

« délibération ce qui me regarde. Si le peuple

« l'ordonne, je descendral simple particulier

« de la tribune aux harangues, » Octavius .

Octavius ne put entendre cus prières sans etre emu et altendri, Quedques inmes coulèrent : il garda le silence pendant un assez long temps, comme dilibérant sur le parti qu'il devait prendre. Mais cufin, ayant jeté un rogard sur les riches et sur les possesurs des terres, qui étaient en grand nombre autour de la il, il parat qu'il eut houte de manquer à la parole qu'il feur avait donnée; et se tournant vers Thé-tius, il his déclara d'un ton ferme qu'il pourait faire tout ce qu'il voudrait.

« pas, je vous en conjure, lui disait-ii, à

« l'affront d'être dépouillé de votre charge

« par le peuple ; et épargnez à un ancien ami

« le reproche d'avoir été l'auteur d'une façon

« de procéder si rigoureuse, »

Sa déposition ayant donc passé, l'ibérius ordonna à un de ses affranchis de l'arrachet de la tribune: car il se servait de ses nifranchis pour huissiers. Cette circonstance augmentait encore l'iudignité du traitement que souffrait Octavius. Cependant le peuple, bien loin d'en etre touché, commençait déjà à se jeter sur lui, si les riches n'eussent coura à son secours, et ne se fussent opposés à la fut.

reur de la multitude. Octavius se sauva à grande pelne; mais un de ses esclaves des plus fidétes, qui s'était toujours tenu au-devant de lui pour le garantir et pour parer les coups, y eut les deux yeux crevés. Tibérius, ayani entendu le tumulte et appris ce qui venait d'arriver, en eut une grande douleur, et il y courrel pour en empécher les suites.

Tout ce qu'avait fait jusque-là Tibérius avait au moins une apparence de justice. Mais , par une entreprise inouie et sans exemple, déposer, précisément ponr avoir fait usage d'un droit attaché à sa charge, nn magistrat dont la personne était sacrée et inviolable, c'est une action qui révolte tout d'un coup les esprits. On sent aisément que par là Tibérius énervait entièrement l'autorité du tribunat, et privait la république d'une ressource infiniment utile dans les temps de trouble et division ; car, comme l'observe Cicéron 1. pouvait-il arriver souvent que le collège entier des tribuns fût tellement corrompu et désespéré, que, de dix qu'ils étaient, il ne s'en trouvât pas un seul qui pensât sensément, et qui fut bien intentionne? Or l'opposition d'un seul arrêtait la mauvaise volonté des neuf autres. Ce droit d'opposition était donc la sauvegarde de la république, et Tibérius en l'anéantissant portait un coup mortel à l'état. Mais de plus il se fit aussi un grand tort à luimême. Il donna prise à ses enucinis; il refroidit l'affection et le zèle de ceux même de son parti qui étaient remplis de respect et de vénération pour la puissance du tribunat . et qui ne pouvaient sans douleur la voir avilie et dégradée. Aussi attribua-t-on à ce violent procédé de Tibérius la principale cause de sa perte<sup>®</sup>. Nous verrons bientôt ce qu'il dira pour sa justification; mais tes faits, aussi bien que la raison et la justice, parlent coutre lui.

Après la destitution d'Octavius, il ne restait plus d'obstacle qui pût empêcher la loi de passer. Elle fut reçue, le partage des terres ordonne, et l'on nomma trois commissaires ou trimunirs pour en faire la recherche et la distribution; savoir, Tibérius tui-même, son beu-père Appius Claudius, et son frère Catus, agé seulement pour lors d'un peu plas de vingd nas, et qui serrul at cuellement au siège de Numance sous Schjoön. La peuple crut ne devoir, choisir pour l'exécution d'une loi qui l'intéressait si fort que des hommes dont il fût bien sor.

dont il tut bien son.

Tout ceci se passa assez tranquillement,
personne n'osant plus s'opposer à l'ibèrius. Il

tut aussi le maltre de l'élection du tribun que
l'on substitua à Octavius. Il ne prit point uu
nomme de nom, mais un de ses clients, qui
se nommai! Mucius, et à qui sa recommandation tint lieu de mérite.

Les nobles cependant, nourrissant un vifressentiente contre lui, et redoutent l'accroissement de sa puissance, lui firent dans le sesement de sa puissance, lui firent dans le selemant lous les afforsis insigniables. Sur ce qu'il demanda qu'on lui fourrit aux dépens du pable une tente, comme c'était la contume, afin qu'il s'en servit à camper pendant qu'il vaquerit à la repartition des terres, ils lui réfurent et le la compartition de la resident de la gress même qui allaient pour de moindres commissions.

Ils frent plus encore, ils ne lui ordonnèrent pour sa dèpense que neuf oboles par jour, c'est-a-dire un denier et demi, ou quinze sous de notre monnaie. Ces mauvais traitements lui étaient suscités par P. Nasica '1 qui se declara son ennemi sans aucna ménagement. Il possédait beaucoup de terres du public, et supportait avec peine d'être forcé à les aban-

Toutes ces difficultés ne faissient qu'irriée le peuple de plus en plus. On lui faissit cu-tendre que ses défenseurs avaient tout à crain-tendre que ses défenseurs avaient tout à crain-tendre que ses défenseurs avaient tout à crain-fie de sa partissas, qu'e l'on soupponna avoir été empoissoné, ou frignit de craindre, ou craindiment de l'entre de l'en

<sup>1 «</sup> Quod enim est tam desperatum collegium, in quo « nemo e decem sant mente sit ! » ( Do Leg. lib. 3. p. 24. )

<sup>\* «</sup> Quid illum aliud perculit, nisi quod potestaten u intercedendi college abrogasit? » ( Ibid. )

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il avait été consul en 614. Nous avons parlé de lui sous cett: année,

conjura d'avoir soin de ces jeunes infortunés et de leur mère, comme désespérant de ponpoir sauver sa vie et n'attendant que la mort. On conçoit aisément combien un tel spectacle était capable d'émouvoir la multitude.

Dana ce temps-là, Atala Philométor, deri ori de Perspane, dant mort, on apporta à Bome son lestament, par lequel il institual to be pupit romais son hietine. Quand ou en le pupit romais son hietine. Quand ou en son, et proposa une loi qui portait que tout l'argent compiant de la succession de carriera distribut aux paureres citogens, afin qu'ils assurate de quoi s'immétagre d'aux pour monurelles postensions, et se pourvoir des ou principals de la constitució de la vecesaria de la greendarra. Il ajout de securitar se la graendarra. Il ajout de securitar se la graendarra. Il ajout necessitar se la domination et Atalat, il vi appartendar par aux strad d'en ordenare, maio su a pura constituir par aux strad d'en ordenare, maio su apprendarra l'apanen.

C'est ainsi que Tibérius ne gardait aucun ménagement avec le sénat, attaquant l'autorité du corps entier, après avoir ébranlé les fortunes de presque tous les membres qui le composalent. Aussi fut-il exposé à mille invectives, mille reproches, de la part des grands et de ceux qui leur étaient attachés. Mais il n'eut point de plus rude assaut à soutenir que celui que lui livra un certain Annius, homme qui ne lui était nullement comparable, ni pour la naissance, ni pour les talents, ni pour les mœurs, mais qui, dans les altercations, avait un art singulier pour embarrasser ses adversaires par des questions captieuses, ou par de fines et adroites reparties. Cet Annius ent l'audace de sommer Tibérius de convenir qu'il avait outragé un magistrat dont la personne était sacrée. Le tribun, offensé, convoque sur-le-champ l'assemblée du peuple, y traduit Annius, et se prépare à l'accuser. Mais celuici, sentant combien la partie serait inégale. eut recours à ce qui faisait sa force. Il demanda à Tibérius la permission de lui faire une question. Tibérius y consentit, et tout le peuple demeura en silence. Alors Anuius dit ce peu de paroles : Vous voulez vous venger de moi. Je suppose que j'implore le secours d'un de vos collègues ; s'il me prend sous sa protection, et qu'en conséquence vous vous mettiez en colère, le dépouillerez-vous du tribunat? Tibérins, à cette demande, fut telle-

ment déconcerté, que, quoiqu'il fai l'homme du monde le plus en état de parler sans préparation, et le barangueur le plus hardi et le plus déterminé, il demeura muet, ne répondit pas une seule parole, et congédia l'assemblée sur-le-champ.

Il serdit bien que, de tout en qu'il aveit dista dons se charge, la déposition d'Octavita Stata e qui le rendait le pius olieux, et que le peuple même en était blesse. Il fit à ce sajet un grand discours, dont l'Intarque rapporte queleux traits, pour faire voir quelle était la force de son étoquence, et onn adresse à présenter te objets sous des concluers favorables. Il seruif à soubaiter que nous eussions ces morceus dans la langue originale de Centeur, cour dans la langue originale de Centeur, a lais service et inviolable que parce qu'il était. I hômeme du peuple conserte par c'età à sa

« tait sacrée et inviolable que parce qu'il était « l'homme du peuple consacré par état à sa « protection et à sa défense. Mais, ajoutait-« il, si le tribun, venant à changer sa desti-« nation, fait tort au peuple, au lieu de le « protéger , qu'il affaiblisse sa puissance , et « qu'il l'empèche de donner ses suffrages, « alors il se prive lui-même des droits et des « priviléges qui lui ont été accordés, parce « qu'il ne fait pas les choses pour lesquelles « seules il les a reçus ; car autrement il fau-« drait souffrir qu'un tribun détruisit le Capi-« tole, et qu'il brûlât nos arsenaux ; encore « même pour lors sérait-il tribun, mauvais « sans doute, mais toujours tribun; au lieu « que , quand il détruit et renverse l'autorité « et la puissance du peuple, il n'est plus tria bun.

a bun.

a Et n'est-ce pas une chose bien étrange
a qu'un tribun ait le droit, quand-bon lui
a semble, de tratacer en prison un consul, et
a que le peuple n'ait pas celui d'ôter à un tribun sa magistrature, quand il ne s'en sert
a que contre ceux qui la lui ont donné? car
a c'est le peuple qui choisit également et le
consul et le tribun.

« La royauté même, outre qu'elle renferme « en soi tonte l'autorité et toute la puissance « des autres magistratures qui émanent d'elle, « était encore consacrée aux dieux par les cé-« rémonies les plus saintes et par la sacrifica-« tre la plus auguste. Cependant Rome ne « laissa pas de chasser Tarquin à rause de son injustice. L'insolence d'un seul homme fut
 cause que cette puissance, la plus ancienue
 de cet empire, et cello qui avait donné la
 unissance à Rome, fut entièrement abolie.

« Qu'y a-t-il de plus sacré et de plus véné-« rable dans Rome que les vierges qui veillent « incessamment à conserver le feu sacré? « Mais si quelqu'une d'elles vlent à tomber eu « faute, elle est enterrée toute vive sans mi-« séricorde; car, en péchant contre les dieux, « elles ne conservent plus ce caractère invio-« lable qu'elles n'ont qu'à cause des dieux. De « même, quand un tribun pêche contre le « peuple, il n'est plus juste qu'il conserve un « caractère qu'il n'a reçu qu'à canse du peu-« ple : ear il détruit lui-même la puissance à « aui il doit toute sa force et toute son autoe rité. En effet, s'il a été justement élu triban « quand le plus grand nombre des tribus lui « ont donné leurs suffrages, comment ne « sera-t-il pas encore plus justement privé de « sa charge quand toutes les tribus auront

« donné leurs suffrages pour le déposer? « Il n'y a rien de si saint di de si laviolae ble que les choses qui ont été consacrées aux « dieux. Cependant janais personne u'a empeché le peuple de s'en servir, de les changer de place, et de les transporter à son gré. El l'ui est donc permis de faire du tribunat « ce qu'il fait des choses les plus saintes, et « de le transfèrer à qui il veu.

a Enfin, une prenve certaine que celte « charge n'est ni inviolable, absolument parlant, ni immuable, c'est que très-souvent « ceux qui en ont été pour vus s'en sont démis « d'enx-mèmes, et out prie qu'on les en dechargedt. »

Tels sont les raisonnements spécieux dont Tibérius tâchait de couvrir sa violence; faibles préteites, armes à deux tranchants, qui tendent à ramener tout à la loi du plus fort; puisque celui des deux tribuns qui sera le plus accrédité et le plus puissant ne manquera jamais de raisons plausibles pour persuader que son adversaire attaque les droits du penipe.

Le temps de nommer de nouveaux tribuns approchant, les denx partis se donnèrent de grands mouvements, les uns pour eu faire mettre en place qui fussent favorables aux riches, les autres pour faire coutinuer Tibérius. Celui-ci songeait de plus à se donner son frère Calus pour collègue 1, et à porter au consulat Appius, son beau-père, croyant que c'était là le seul moyen de réussir dans ses entreprises. Il travailla donc à se coucilier de plus en plus la fayenr du peuple par de nouvelles lois ?, et à rabaisser en tontes manières l'autorité du sénat, plutôt par un esprit de contention et de vengeance que par aucun égard à la justice et au bieu du gouvernement. Il proposa d'abréger le temps du service des soldats, d'établir le droit d'appeler au peuple de tous les jugements des différents tribunaux, de mêler parmi les inges, qui alors étaient tous pris dans le corps des sénateurs, nu pareil nombre de chevaliers 3, et même de donner à tous les peuples d'Italie le droit de bourgeoisie romaine.

Cependant le jour marqué pour procéder à l'élection des tribuus arriva \*. Tibérius et tout son parti, voyant qu'ils n'étaieut pas les plus forts, parce que plusieurs citoyens du peuple. occupés aux ouvrages de la campagne, étaient absents, commencerent d'abord à s'emporter et à faire des querelles aux autres tribuns pour gagner du temps, en leur reprochant que pour leurs intérêts particuliers ils trahissaient ceux du peuple ; et enfin Tibérius congédia l'assemblée, en ordonnant qu'on se rassemblat le lendemain. Puis, s'étant rendu sur la place en robe de deuil dans l'état de la plus grande humiliation, et le visage baigné de larmes, il conjura le peuple de le prendre sous sa protection, disant qu'il craignait que ses conemis ne vinsseut la nuit l'attaquer par violence, et le poignarder. Par ce discours il émut tellement le peuple, qu'il y en eut plusieurs qui allérent camper et faire la garde à sa porte pendant toute la nuit.

Le lendemaiu il sortit au point du jour pour se rendre au Capitole. A son arrivé tout parut très-l'avonblement disposé pour lui : du plus loin qu'on le sit, le peuple jeta un grand cri de joie pour marque de son effection; et quand il fuu monté, on le requi avec de grands

- 4 Biod. apud Vales.
- s Plutarch.
- \* Yell. 11 . 2.
- 4 Plutarch.

honneurs, el l'on pris soin que personne ne l'approcht qui ne fit connu. l'omets plasieurs funciste prèsages, dont les historiens ne manquent pas d'accompagner les événements extraordinaires, et dont ils maquent qui l'inberius stat effassé, jusqu'au point de délibèrer n'il ne retournerait point en arrière, et s'à ne remoucrait point à son enterprise. Miss C. remoucrait point à son enterprise. Miss C. que le poute ce serait pour lui de cécler ainsi à ses ennemis git de tromper l'attente publique.

Dans le même temps que le peuple était assemblé au Capitole, le sénat l'était aussi dans un temple voisin. Mais ni dans l'une ni dans l'autre de ces assemblées ne régnaient l'ordre et la tranquillité. Ce n'étaieat que cris, qu'emportements, et que tumulie.

Muclus, ce tribun qui avait été substitué à Octavius, ayant commencé à appeler les tribus pour donner leurs suffrages, jamais il ne fut possible de parvenir à délibérer, tant le bruit et le vacarme étaient extrêmes. Dans ce désordre, Fulvius Flaccus, un des sénateurs, montant sur un lieu élevé pour être vu de toute l'assemblée, mais ne pouvant néanmoins, à cause du bruit, réussir à se faire entendre, fit signe de la maiu qu'il avait quelque chose à dire en particulier à Tibérius. Celui-ci ordonna en même temps au peuple de s'ouvrir pour lui donner passage; et Fulvius, s'étant approché avec peine, l'avertit que , le sénat étant assemblé , les nobles et les riches avaient fait tous leurs efforts pour attirer le consul Scévola dans leur parti; que, n'avant nu en venir à bout. Ils avaient résolu de le tuer eux mêmes; et que, pour cet effet, ils avaient déià amassé grand nombre de leurs amis et de leurs esclaves, tous armés,

Sur cet avis, ceux qui étalent autour de Tibérius songérent à se mettre en défense. Ils cégnirent leurs robes, et, brisant les bâtons doat les huissiers se servaient pour écarter la foule devant le magistrat, ils cu prirent les troncons. n'avant point d'autres armes.

En meme temps Tibérius, qui ne pouvait faire entendre sa voix au loin, à cause du grand bruit qui continuait, porta la main à sa tête pour faire connaître par ce geste à la multitade le danger doni il claim menser 1, et que l'one routait à so vic. Ses entemis, donnant à ce geste innocent une noire et calomineux interprétation, s'écrirèrent qu'il démandait ouvertement le dissème. Il y avait étijé and courertement le dissème. Il y avait étijé an emps que, O rempiss avait préparé les voies à cette catomnie, en avançant que cetui qui avait apporté à Rome le testament d'Attale avait remis entre les mains de Tibérius la pourpre et le disoléme, et que le tribun avait requ ces ornements de la royauté comme dis-vant lui-mente hemolt régore dans Rome.

La fausseté de cette accusation était visible. Mais de quoi pe profite-t-oa pas pour pendre un ennemi? Scipion Nasica, qui s'était mis à la tête des plus violents adversaires de Tibérius, saisit l'occasion dans le moment dont nous parlons, et somma lo consul Scévola de secoprir la patrie, et de faire périr le tyran, Le consul, homme prudent et modéré, répondit avec douceur « que jamais il ne don-« nerait l'exemple des voies de fait, ni n'ôte-« rait la vie à un citoyen sans que son procès « lui eût été fait dans les formes : mais que . « si le peuple, à la persuasion de Tibérius, « prenait quelque délibération contraire aux « lois , il n'y aurait aucun égard. » Alors Nasica, se levant avec emportement, s'écria : Puisque le consul, par un attachement scrupuleux aux formalités des lois, expose la république et les lois mêmes à une perte certaine . tout particulier que je suis , je me mettrai à votre tête. En même temps, enveloppant sa main gauche dans le pan de sa robe. et levant la droite : Suivez-moi, dit-il, vous tous qui vous intéressez à la conservation de la république. Presque tout te sénat s'ébranle. et se met à la suite de Nasica, qui marche droit au Capitole.

aroit au Capitone.

Peu de gress osaieut s'opposer au passage
d'une troupe composée de tout ce qu'il y avait
de plus illustre dans la ville. Ceux qui accompagnaient les sénateurs avaient apporté de
leurs maisons de gros bâtous et des leviers; et
eux-mêmes, assissant les pieds et les débris
des siéces que la foule du peuple avait romnus

<sup>1</sup> s Quum pichem ad defensionem saintis sum, manu « caput tangens, hortareinr, prabuit speciem regnum « sibi et diadema poscentis.» (FLOR. III). 3, cap. 4.)

en fuvant, ils se faisaient jour pour joindre Tibérius, et frappaient à droite et à gauche tous ceux qui étaient devant lui, sans épargner personne. Tout prend la fuite, et il y en eut plusieurs de tués. Comme Tibérius lui-même s'enfuyait, quelqu'un le retint par sa robe. Il la laissa entre les mains de celui qui avait voulu l'arrêter, et continua à fuir en tunique. Mais étant tombé en courant ; dans le moment qu'il se relevait, P. Saturéius, un de ses collègues, le frappa le premier, et lui donna un grand coup sur la tête avec le pied d'un banc; le second coup lui fut donné par L. Rubrius. autre tribun, qui s'en glorifiait comme d'une action qui lui faisait beaucoup d'houneur. Tibérius, lorsqu'il fut tué, n'avait que trente ans. Il y eut plus de trois cents personnes assommées à coups de bâtons et de pierres : personne ue périt par l'épée.

C'est ici, comme je l'ai déjà observé, la première sédition où depuis qu'on eut chassé de Rome les rois, le sang des citoyens ait été versé. Nous avons vu dans les meilleurs temps de la république des contestations trèsvives et très-échauffées entre le sénat et le peuple: mais enfin, le sénat cédant par condescendance, ou le peupte par respect, tout se calmait, et les querelles se terminaient par des voies de conciliation. Peut-être n'auraitil pas été difficile, dans l'occasion présente. aux sénateurs d'imiter la modération de leurs ancêtres, et de ramener Tibérius par la douceur : ou quand bien même il aurait fallu employer la force, il n'était pas nécessaire de pousser les choses jusqu'à de si cruels excès. Ce tribun n'avait pas autour de lui plus de trois mille hommes, qui n'avaient pour armes que des bâtons.

Les grands avaient sans doute le bon droit de leur ofté. Cientréprise de îl Hérius était condamable en soi. Jamais il ne flut permis de déposible les posseisseus actuels et foute la plus illustre moitié d'un état, pour faire passer les biens dans les mains de l'auter. Et quand, dans l'origine, il y aurait en quedque riquisce, elle cut couverte par la longue possession; et ce n'est pas sans raison que la prescription a été appéde la patronne du genre humain. D'ailleurs quel moyen d'espèrre que cou les coltrojes les plus poissausts et uisses-

sent tranquillement enlever toute leur fortune? La loi de Tibérius armait donc une partie de ta-ville contre l'autre, et par consequent ne peut être regardée que comme pernicieuse.

Ces réflexions sont de Cicéron 1, qui oppose à la conduite des Gracques et de lenrs semblables celle d'Aratus, fondateur de la ligue achéenne. Sicyone, sa patrie, avait été pendant cinquante ans opprimée par des tyrans. Aratus en avant exterminé la tyraunie, et ayant ramené avec soi six cents bannis, se trouva fort embarrassé, parce que d'une part la justice semblait demander que l'on rétablit ces bannis dans leurs biens, ct que de l'autre il ne paraissait guére équitable de dépouiller des possesseurs de cinquante ans. (Combien plus aurait-il respecté une possession de plusieurs siécles?) Oue fit Aratus? Il obtint de Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, une somme considérable, moyennant laquelle il concilia tous les intérêts. « O le graud homme 9, « s'écrie Cicéron , et digne d'être ué romain ! « C'est ainsi qu'il faut agir avec des citoveus,

« C'est ainsi qu'il faut agir avec des citoyens. La saine politique, la sagesse d'un véritable bomme d'état doit avoir pour objet de ue point diviser les intérêts des citoyens, mais de les embrasser et les réunir tous par uue équité salutaire. » Ces principes, à l'évidence desquels il n'est

pas possible de se refuser, sout la condamnation de Tibérius. La cause des grands et des riches était donc la meilleure. Mais ils la désbonorèrent par la crunuté, et dounérent un exemple funeste, dont les suites le fureut encore davantage.

• Qui agrariam rem irastata, al possessares suis secidios pribatares. In lischectant fundamenta relpublica e concordiam primama, que cues non poiest quum alia e dimuntare, alia condonatura pressuis, deinde equelsatem, que teilibur omais el habere sume culque non lette. Al esten est propriam ciriata daque utris, utlette. Al esten est propriam ciriata daque utris, uta stil thera el non settictas nas ret estaper estudia... « Quam habet equidates, a la signa metità mania anche el cupit antem habeta, amittat 1 = 20 of (per. 10.3. 4).

2 e O virum magnam, dignumque qui in nostră ree publică aatus essel! Sic par est agere eum civibus... e caqua bumana raile ei sapientia boni ciriă, commode e civium non diveliere; atque omnes explistic côdem e continere. » ( Da Offic. lib. 2, m. 83. ) Il est visible que la passion et la furcar se mélérent dats leur procéde. Car le meurire de Tibérius, et son sang répandu si inhumalment, ne fut pas capable d'éclarde leur haine contre lui. Ils exercéent sur son corps une crauset qui vi asseya la habraire. Ils refusérent à d'aisse son frére, malgré ses ardentes proposities, la permission de Fenteres et due la rendre les derniters homeurs produit in mit, rendre des draiters homeurs produit in mit, and la rendre les draiters homeurs produit in mit, and sur le la rendre les draiters homeurs produit in mit, and la rendre la rendre les draiters homeurs produit in mit, and la rendre l

- P. POPILLIUS LENAS 1.
- P. RUPILIUS.

Les consuls furent chargés par le senat de poursuivre les complices de Tibérius, Mais Rupilius, ayant eu pour département la Sicile, où nous avons vu qu'il termina heureusement la guerre contre les esclaves, laissa bientôt le soin des affaires de la ville à son collègue, qui exerça sa commission avec beaucoup de sévérité, ou plutôt de dureté. Plusieurs amis de l'infortune tribun fureut bannis sans aucune forme de procès, plusieurs mis à mort : du nombre de ces derniers fut Diophane le rhéteur. Plutarque ajoute qu'un certain C. Billius ou Villius fut enfermé dans un tonneau avec des serpents et des vipéres, genre de supplice tout à fait étrange, et qui paraît peu vraisemblable; à moins qu'il u'aient voulu le traiter comme coupable de parricide envers la patrie.

Avant le départ de Rupilius pour le Sicile, Lélius, qui était l'un des assesseurs des consuls et membre de la commission, raconte, dans Ciréron, que Blouius<sup>2</sup>, qui avalt eu grande part aux entreprises séditicases de Tibérius, vint impiorer sou secours, le priant instamment de lui accorder son pardon. Il ne uiait pas qu'il u'elt sidé et soutenu le tribun en tout ce qui avait dépendu de lui, et apporne tout ce qui avait dépendu de lui, et apportait pour unique excuse qu'il avait eu tant d'estime et d'attachement pour Tibérius, qu'il s'était cru obligé de faire tout ce qu'un tel ami avait voulu. Mais, lui dit Lélius, s'il rous avait ordonné de mettre le feu au Capitole, l'auriez-vous fait? Oh! répondit Blosius, il n'était pas capable de me donner un tel ordre. Mais, répliqua Lélius, insistant toujours sur la même question, s'il vous l'avait commandé? - Je lui aurais obéi. Parole atroce et crimiuelle I s'écrie Lélius, qui prend de là ocrasion d'établir cet excellent principe, que nous ne devons jamais demander à nos amis des choses injustes et illicites 1, ni les faire quand ils nous les demandent : l'amicié ne pouvant en aucune oceasion être une bonne excuse ni une légitime raison de commettre quelque crime que ce soit, et encore moins de trakir les intérets de sa patrie. Aussi Lélius remarque-t-il dans le même endroit que les amis de Tibérius\*, et entre autres Q. Tubéron, l'abaudonnérent quaud ils virent qu'il formait des desseins contre l'état. Il dit clairement qu'il avait entrepris de se faire roi 3, ou plutôt qu'il avait régné pendant quelques mois. Ces termes sont bien forts, mais no marquent sans doute que la puissance exorbitante que Tibérius s'attribuait dans la république, et nou le dessein formel de prendre le nom de roi avec le sceptre et le diadéme. Lélius était trop judicieux pour adopter des bruits populaires aussi dénués de vraisemblance.

Cependant le sénat, royant bien qu'il fallait douner quelque satisfaction au peuple, conseulit que la loi pour le partage des terres fut exécutée, et trouva bon que l'on substituat un commissaire ou trimmir à la place de Tibérius. Le choix tombs sur P. Crassus, dont la fille Licitui étatin mariée à Catus.

Cette démarche du sénat ne calma pas néan-

An. R. 600: av. J. C. 139.

De Amicit. n. 37.

<sup>1 «</sup> Hec igitur prima lex in amicitià sapciator, ut noe que regemes res turpes, nec faciames rogati. Turpis e esim excusatio est, e minibo accipienda quem to e casseris peccatis, tum si quis contra remp. se amici e cassi fecise biantar. » (De Amicir. B. 40.)

<sup>\* «</sup> Tib. quidem Gracchum remp. vezautem a Q. Tu-« berone zequalibusque amicis derelletum videbamus. » ( 1bid. n. 37. )

<sup>5 «</sup> Ti. Gracchus reguem occupare constus est : vel « regnavit is quidem paucos menses.» (Ibid. n. 40.)

moins les esprits, et l'on voyait clairement | l'avoir massacré inhamainement, c'est une que le peuple n'attendait qu'une occasion de venger la mort de Tibérius. Plusieurs menacaient ouvertement Scipion Nasica de le poursuivre en justice; et dès qu'il persissait, la multitude s'attroupait autour de lui, l'appelant impie, tyran, scélérat, qui avait souillé du sang d'un magistrat sacré et inviolable, le plus saint, le plus auguste, et le plus respectable des temples de Rome. Le sénat, ajarmé au sujet d'un homme qui lui était si cher, se vit obligé, pour l'éloigner du péril et le mettre en sûreté, de le faire sortir de l'Italie, quoiqu'il fût revêtu du plus grand des sacerdoces ; car il était souverain pontife. On l'envoya donc en Asie, avec une commission apparente qui cachait un véritable exil. Les troubles qu'excita dans ce pays Aristonicus après la mort d'Attale Philométor, dernier roi de Pergame, fournirent au sénat un prétexte plansible de l'y envoyer. Il n'y vécut pas longtemps. Accablé de chagrin de mener une vie errante hors de sa patrie, à peine fut-il arrivé près de Pergame, qu'il y mourut. Lélius ne pouvait songer au triste sort d'un personnage si recommandable, sans en être attendri et sans répandre des larmes 4. Cicéron en parle partout avec éloge. Dans le plaidoyer pour Milon, il le compare à Ahala, qui tua Sp. Méliua, et dit que l'un et l'autre, en faisant périr de pernicieux citovens, ont rempli l'univers de leur gloire?. Ailleurs il exalte son courage3, sa sagesse, sa grandeur d'âme, et assure que les meilleurs citoyens l'ont regardé comme le libérateur de la république. Qui ne reconnalt dans ces louanges excessives données à l'auteur d'une violence si criminelle, l'esprit de parti, qui outre tout, et ne permet jamais de demeurer dans les justes bornes? Nasica avait eu raison de s'opposer à Tibérins : mais

action inexcusable, bien loin qu'elle mérite des éloges.

- P. LICINIUS CRASSUS 1.
- L. VALÉRIUS FLACCES.

Le premier de ces denx consuls est celui qui venait d'être créé triumvir pour le partage des terres, au lieu de Tibérius. Il fut envoyé en Asie contre Aristonicus, et il y périt comme ie l'ai rapporté. Caius Gracchus, dans les temps qui suivirent immédiatement la mort de son frère,

soit qu'il craignit ses ennemis, ou qu'il voulût attirer sur enx la haine publique par une crainte affectée, prit le parti de se retirer des assemblées, et de vivre tranquille dans son particulier. Mais cette retraite ne fut pas de longue durée; et il vint, cette année-ci même, à l'appni de Carbon, qui travaillait à réchauffer le parti de Tibérios.

C. Papirius Carbo actuellement tribun du peuple, était l'un des plus grands orateurs de son temps, et il faisait sonvent usage de son talent pour déplorer la mort de Tibérius, II proposa deux lois, toutes deux contraires aux désirs et à la puissance des grands. La première introduisait la voie du scrutin dans les délibérations sur les nouvelles lois. J'en ai parlé plus haut. La seconde souffrit de grandes difficultés, quoique appuyée par Calua, et enfin fut rejetée. Elle ordonnait que le peuple ent la liberté de continuer ses tribans aussi longtemps qu'il lui plairait. Lélius, et surtout Scipion l'Africain, revenu récemment de Numance, s'y opposérent fortement. A cette occasion Scipion eut des prises très-vives avec le tribun, et même perdit l'amitié du peuple, qui lui avait été jusqu'alors extrémement attaché. Yoici comment la chose arriva.

Carbon revenait toujours sur le meurtre de Tibérius: et dans une contestation avec Scipion, il lui demanda ce qu'il pensait de cette mort3. Il espérait tirer de lui une réponse favorable à ses yues, dit Valère Maxime, parce

<sup>4</sup> e Quid in P. Nasicam efforerint, sine lacrymis no a queo dicere. » (De Amieil. u. 41.)

<sup>\* «</sup> Sp. Matium..., Ti. Gracchum.... quorum interfece tores implerent orbem terrarum sul nominis glorià. » (Pro Milone, n. 72 )

<sup>\* «</sup> Peter tous (Cicéron parle à Fugus Calenus), a home severus et prudens, primes emalum civium P. a Nasice, qui T. Gracchum interfecit, dare solebat. Ejus

e enim virtule, consilio, magnitudine animi, liberalam e rempublicam arbitrabatur. » (Philipp. 8, n. 13.)

<sup>4</sup> An. R. 621; av. J. C. 184.

<sup>\*</sup> Val. Max. lib. 6, cap. 2.

que Scipion était beau-frère des Gracques, | dont il avait épousé la sœur ; on pent-être, sachant bieu ce qu'il répoudrait, il cherchait à le rendre odieux à la multitude. Quoi qu'il en soit, Scipion était bien au-dessus de l'une on de l'autre de ces considérations. Lorsqu'il était encore devant Numance, il s'était déjà déclaré onvertement sur ce sujet; car, ayant appris la nouvelle de la mort de Tibérius, il prononça à hante voix un vers d'Homère 1, dont le sens est. Périsse comme lui quiconque imitera ses actions. Dans l'occasion dont il s'agit il soutint son premier jugement, et dit on'il crovait que Tibérius avait bien mérité la mort qu'il avait soufferte. Le peuple fut irrité de cette réponse : et Sciplon, ce qui ue lul était jamais arrivé, fut interrompu par des cris d'indignation et de murmure. Mais ce grand homme, avec cette autorité que donne la supériorité du mérite, et que seule elle peut donner, leur imposa silence d'un ton de maître; et comme le bruit venait sans donte d'un amas de la plus vile canaille, mêlée même apparemment d'étrangers et d'esclaves, Taisez-vous, leur ditil, vous dont l'Italie est la maratre, el non la mére9. Ce ton impérienx, ces termes si forts. excitérent de nouveaux cris parmi la multitude\*. Mais Scipion, loin de leur céder, Insista plus vivement encore sur ces premiers reproches. Je vous ai , dit-il , amenés charaés de chaines; et parce que maintenant vous n'en portez plus, vous prétendez m'intimider ! N'espérez pas y réussir! Ce dernier mot fit son effet, et réduisit toute l'assemblée au silence. Mais de ce moment la faveur de Scipion auprès du peuple commença à diminuer, et ue

Cette aunée se fit la cérémonie de la clô-

- f de amáloiro unt altos, éris coinvit ya pizoi.
- ( Odyrs. 11, 57. )

  \* « Taccani quibus Italia neverca est.
- Veil. 11, 4. Yai. Max. lib. 6, cap. 9.
  a Non efficietis ut soluios verear quos alligatos ad-
- e duri. »
- 5 Ap. R. 822; av. J. C. 130.

ture du lustre. Par le dénombrement qui fut fait des citoyens romains, il s'en trouva trois cent treize mille huit cent vingt-trois.

Les censeurs étaient Q. Métélius Mecédonicus, et Q. Pompéius, cuis deur plébélens. Dans l'origine, les censeurs étaient pris l'un et faute de l'ordre des patriciens. Ca Marcius Ruillus fut le premier plébélen qui possebla cette charge, et pendant deux ceut vingt ansla pratique subsista d'associer un patricien et un plébélen pour la censure. Cette année, pour la première fois, les deux censeurs furent pris de l'ordre du peugle.

pris de l'ordre di peuple.

Métellas pendant a souver charce promote in Métellas pendant souver charce t leuitoyrea de marier. Le célènt, inhorombre et silique de lounge dans de christianisme, n'était chez ces paices gu'une occasion de se tièrre à la débanche avec une licence plus efférènce, et de se décharger des souls de fraducation des endants, odjet si important pour la république. L'est abus commerçait djab en tierre à la débance, aut les mavaines mœurs y avaitent fait de progrès en peu de ment à dais-Cele nous a conservé deux morceux du discours que li Métélus à cu siglet.

Il parall que dons ce qui précède, et que nous a'avons point, Mécillas se piagoni de la corruption des mœurs, et vouisil faire appréhender au peuple d'aitlere en conséquence surs sei la colère des dieux : et pour leur faire sentir qu'inutifiement complerail. - il sur la bonété céleste, « Les direux immortels », di-el, a en sont pas obligés de nous vouisir plus de « bien que nos propres pères. Or les prointiples « désherient leurs enfants incorrigibles :

- « que devons-nous donc attendre de la part e des dieux immortels, si nous ne mettons « fin à nos désordre ? Ceux-là seuls ont droit de se propositio la favour des dieux qui pa de se propositio la favour des dieux qui pa
- « de se promettre la faveur des dieux, qui ne 1 A. Gell 1, 6.

« e Di immortales... non plus veile debeni nobis , quinn pareninc... Al parente, si, perpunt liberi errare, » bonis eaheredant. Quid ergo nos a diis immortalibus « distriba empectamus, nois immir rativenbus finem facie mus? His demons does propolico esse aquam est, qui « sibi adversarii non sunt. Dii immortales viriutem aperpobare, non adbibere debeni. « se nuiséut point à eux-mêmes. » Il finit par co principe si cher à l'orgueil humain : car les dieux doivent récompenser, mais non donner la vertu.

ner la vertu.

L'autre morceau est peu obligeant'pour les
dames. Je le donne eu simple historien, sans
approuver ce qu'il a de satirque. «Si la soc ciété humaine, dit le sévère censeur, pouvait subsister sans les femmes' nous nous
e (parquerions tous tant que nous sommes
e les désagréments el l'embarras qu'elles nous
c causent, Mais comme la nature a voulue

« causent. Mais comme la nature a voulu « qu'on ne puisse ui vivre avec elles fort à « son aise, ni aussi vivre absolument sans « elles, il vaut mieux se déterminer en faveur « de la propagation du genre humain que de

« ne songer qu'à se reudre plus commode « une vie qui dure si peu, »

Oui croirait qu'uu homme du rang de Métellus, et actuellement censeur, ue fût pas eu sûreté de sa vie daus Rome, et cût été exposé au danger de périr en plein jour par le supplice des plus grands criminels? Cet odieux excès fut encore le fruit des fureurs du tribunat. Métellus avait exclu du sénat C. Atinius. tribun du peuple. Celui-ci, rempli d'un désir forcené de vengeauce, ayant observé le censeur qui revensit du Champ-de-Mars à midi, par la plus grande chalcur du jour, pendant que la place publique était déserte, aussi bien que le Capitole, le fit saisir pour le mener au haut du roc Tarpéien, et de là le précipiter. Les fils de Métellus (il en avait quatre, tous des premiers du sénat), ayant appris le péril où était leur père, volent à sou secours. Mais que pouvaient-ils contre un magistrat dont la personne était sacrée et inviolable? Il fallut que le censeur se sit trainer pour gagner du temps par cette résistance. Il lui en coûta do mauvais traitements qui allérent jusqu'à lui faire sortir le sang par les oreilles. Mais enfin ou trouva un tribun qui vint le prendre sous sa protection, et le sauver des fureurs de sou collégue, « Est-ce un éloge pour les

s « Si sine uzore possemus , Quirites, esse , omnes ch α molestià careremus. Sed quoniam ita natura tradidit,

« mœurs de ces temps ? ? dit Pline, qui nous « a conservé le détail de cet événement; ou « bien n'est-ce pas un nouveau sujet d'indi-« gnation, qu'au milieu de tant de Métellus « l'audece criminelle d'Atinius soit toulous

« l'audace criminelle d'Atinius soit toujours « demeurée impunie? »

## C. SEMPRONIUS TUDITANUS 1.

M. AQUILLIUS.

Les trois commissaires nommés pour le partage des terres, savoir, C. Gracchus, C. Carbon, et M. Fulvius Flaccus (ces deux derniers avaient succédé, l'un à Appius Claudius, et l'autre à P. Crassus), commençaient à exciter de grands troubles dans Rome. La discussion dont ils étaient chargés était la plus difficile, la plus compliquée et la plus embarrassante qu'on puisse imaginer. Les divers changements arrives dans les terres dont il s'agissait, par le transport des limites, par des mariages qui les avaient fait passer d'une famille dans une autre, par des ventes ou réelles et faites de boune foi, ou simulées et couvertes par une longue et paisible possession, ne permettaient pas de discerner lesquelles de ces terres appartenaient au public ou aux particuliers, lesquelles étaieut possédées par leurs maîtres sur des titres légitimes, ou eu conséquence d'une injuste quoique ancienne usurpation. C'étaient ces difficultés, devenues insurmoutables par la longueur du temps, qui, comme nous l'avons délà observé, avaient toujours fait improuver aux plus sages et aux plus gens de bieu de la république ces nouveaux partages de terres qui auraient causé daus la plupart des familles un bouleversement étrange et inévitable, quand même on en aurait chargé les personnes les plus intelligentes et les plus impartiales : que devait-ou donc a tendre des commissaires nommés pour cet exameu, qui n'agi-saient que par passion, par haine, ou par intérêt?

Aussi, de toutes les contrées d'Italie, alliés

« Quod superest, nescio morumes siorie, an indi-

<sup>«</sup> ut nec cum illis satis commodé, nec sine illis nilo modo « viri possii, sainii perpetum potius quam brevi voluptati

<sup>«</sup> consulendum, »

 <sup>«</sup> Quod superest, nescio morumne gioriæ, an Indi-« gantionis dolori accedat, inter tot Metellos tem seciera-« tem C. Atinti audaciam semper fuisse inuliam.» (P.IN.

lib. 7, cap. 44. )

An. R. 623; av. J. C. 129.

et citoyens, consternés et réduits au déses- | ce remède demeura sans effet, parce que le poir par ces recherches, venaient en foule à Rome représenter au sénat le danger et l'extrême malheur dont ils étaieut menacès. Ils s'adressaient principalement à Scipion l'Africain, sous qui la plupart avaient longtemps servi , comme à celui qu'ils croyaient avoir le plus de crédit dans l'état, et le plus de zèle pour le bien public. C'est ce qui est si bien marqué dans le songe de Scipiou. A votre retour de Numance 1, dit le premier Scipion l'Africain à celui dont nous parlons ici , vous trouverez la république dans un trouble affreux, causé par mon petit-fils [ Tibérius Gracchus ]. C'est là, mon cher Africain, qu'il faudra faire usage de vos lumières, de votre prudence, de votre courage pour la défense de votre patrie. Rome n'attendra de secours que de vous. Le sénat, tous les gens de bien , les alliés , les Latins , ne jetteront les yeux que sur vous. Vous serez regardé comme l'unique appui de la ville. En un mot, si vous pouvez vous dérober aux mains impies de vos proches, il faut que, revétu de la souveraine autorité de dictateur, vous rétablissiez le bon ordre dans la république.

fuser aux plaintes de tant de gens de bien, et il parla fortement en leur faveur dans le sénat, non en condamnant directement et en ellemême la loi de Tibérius , pour ne point irriter le peuple ; mais se contentant de mettre dans tout leur jour les difficultés que l'on trouvait dans l'exécution de cette loi. Il se réduisit à demander que le jugement des contestations qui naissaient à ce sujet ne fût point laissè aux trois commissaires, qui étaient trop suspects aux parties intéressées. Le sénat suivit cet avis, et attribua la conuaissance de toutes les affaires contentieuses qui regarderaient le partage de terres au consul Sempronius, Mais

consul, qui sentit d'abord la difficulté de la commission qu'on lui avait donnée, ou plutôt l'impossibilité de la conduire à une bonne fin, partit pour l'Illyrie, qui était sou dépar-Le peuple, voyant que ses espérances s'éloignaient, et qu'nne affaire qui le touchait

si vivement commençait à languir, s'emporta avec violence coutre Scipion ', lui reprochaut que, malgré toutes les faveurs dout il l'avait comblé, l'ayant choisi deux fois consul sans qu'il eût jamais demandé le consulat , il abandonnait les intérêts de ses citovens. Les trois commissaires profitérent de ces dispositions du peuple, et répandirent le bruit que l'on se préparait à abroger la loi par la force et par la voie des armes. Catus alla jusqu'à dire, en parlant de Scipion dans l'assemblée a, qu'il fallait se défaire du tyran. Les ennemis de la patrie, réplique ce grand homme, ont raison de souhaiter ma mort : car ils savent bien que Rome ne peut pas périr tant que Scipion vivra, ni Scipion vivre si Rome venait à périr. La veille de sa mort, il fut attaqué par Fulvius, le plus insolent des triumvirs, qui in-C'était bien son dessein. Il ne put se revectiva contre lui dans l'assemblée du pcuple sans garder aucune mesure. Scipion, inquiet des desseins qu'il savait que l'on tramait contre sa vie, ne put s'empêcher de s'en plaiudre, et de dire « qu'il était bien mal récom-« pensé de ses services par des citoyens « méchants et ingrats, » Le zèle des bons croissait pour lui dans la même proportion que la haine des séditieux : et l'on peut dire que ce jour fut pour lui le plus beau et le plus glorieux de tous les jours. Au sortir de l'assemblée, les sénateurs, les alliés du peuple romain, les Latins le reconduisirent eu foulc ct comme en triomphe jusqu'à son logis. Ils ne savaient pas que c'étaient comme des honneurs funèbres qu'ils lui rendaient par avance. On le trouva mort le lendemain 'dans son lit. Il était agé de cinquante-six ans, Ouclie fut la douleur 3 de tout ce qu'il y avait

<sup>. \* «</sup> Ouum eris curru Capitolium Invectus , offendes « rempublicam perturbatam consillis nepotis mei. Hie tu.

<sup>«</sup> Africane, ostendas oportebit patriæ lumen animi, in-

<sup>«</sup> gentl , consiliique lui.... In te nnum stque tuum no-« men se tota convertet civitas. Te senaius , te omnes

<sup>«</sup> boni, le socii , te Latini intuebuntur. Tu eris unus in

<sup>«</sup> quo nitatur elvitatis saluz. Ae , ne multa, dictator rem-

<sup>«</sup> publicam constituas oportet, ai împias propinqu

e manus effugeris. » ( Somn. Scip. in fragm. Cic. )

l Appiau. 9 Plutarch, Apophth.

s « Quis tum non gemuit? quis non arsit dolore?

e Quem immortalem, si fieri posset, omnes esse cupe-

de gens de bien à Rome !! Quels gémissements ne poussèrent-ils pas en voyant que les ennemis de Scipion n'avaient pu attendre je terme naturei de sa vie, et que par un crime horrible ils avaient avancé ia mort d'un citoyen qu'on eût souhaité pouvoir rendre lmmortel!

On ne peut pas douter que cet attentat n'alt été l'ouvrage de la faction des Gracques, et il est difficile de croire que Calus n'y ait point eu de part, vu que tous ceux qui étalent le plus étroitement liés avec lui en ont été violemment sonpçonnés. Plutarque le dit expressément de Fulvius\*. Pompée en regardait Carbon comme certainement coupable. Sempronia, sœur des Gracques et femme de Scipion, est chargée par l'Epitome de Tite-Live et par Orose, et Appien lui associe Cornélie feur mère. En ramassant les témoignages de ces différents aujeurs, il résuite que Sempronia, qui n'almait point son mari, et n'en était point aimée, parce qu'elle était laide et stérlle, s'étant prêtée sans peine aux instances de Cornélie et des triumvirs, ou donna du poison à Scipion, ou fit enirer de nuit dans sa maison des assassins qui l'étrangièrent. Paterculus ajoute qu'on trouva à sa gorge des marques de la violence qu'on lui avait faile : et la précaution inusitée que l'on prit de le porter au tombeau in tête voijée sembie marquer que l'on craignait les regards des curieux3. Ce qui augmenta beaucoup les soupcons, et excita les plaintes de tous les gens de bien, c'est qu'on ne fit aucune information sur ia mort d'un si grand homme : et Piutarque ne nous a point laissé ignorer la raison d'une omission si étonnante. « C'est. « dit-il, que le peuple craignait que, si l'on « venait à approfondir l'affaire. Caius ne se « trouvât coupable. »

Voilà donc à quelles horreurs l'ambition est capable de porter les hommes! Caius était né avec un très-beau génic et de très-henrenses dispositions à la veriu : et le désir effréné de s'agrandir à quelque prix que ce put être le conduit à prendre part à l'assassinat le pius détestable, dans toutes ses circonstances, qui ait jamais été commis, au meurtre d'un allié, d'un parent, du premier cijoyen de Romé.

On ne rendit poini à Scipion un honneur qui était néanmoins d'usage pour les personnes iliustres. On ne fit point de funérailles publiques, c'est-à-dire ordonnées par antorlié publique, et aux frais de l'état. Mais les regrets vifs et siucères des citoyens les plus distingués dans ions jes ordres qui accompagnéreni son convoi lui en tinreut lieu. O. Métellus Macédonicus 1, qui avait ioujours été opposé à Scipiou, voulut néanmoins que ses flis aliassent lui rendre les derniers devoirs. Allez , leur dit-il , mes enfants : vous ne verrez jamajs d'obsèques d'un plus grand homme, ni d'un meilleur citoyen. O. Fabius Maximus, son neven, fit son oraison funèbre, dont Cicéron nous a conservé un trait mémorable. « Il remercia les dieux de ce qu'ils « avaient fait naltré Sciplon dans Romes, » Car, aiouta-t-il . Cétait une nécessité infaillible que l'empire du monde suivit la destinés de ce grand homme, et appartint à toute ville dont il aurait été citouen.

Le même O. Fabius, donnani, selon la coutume, un repas au peuple en l'honneur de Scipion l'Africain son oncle paternel, pria Q. Tubéron \*, neveu du même Scipion, mois du côlé maternei, de se charger d'une table, Tubéron poussait l'éloignement du luxe insqu'à la simplicité antique, et même jusqu'à l'amour de la pauvreté. Ce zèle, d'ailleurs si iouabie, fut ici mai place. Comme s'il se fût agi d'honorer la mort d'un philosophe cynique, et non du grand Scipion, il se contenta des iits de tabie ies pius simples et ies plus grosslers, qu'il couvrit de peaux de boucs; et au ileu de vaisselle d'argent, ii fit servir les mets dans des plats de terres. On fut si choqué de cette indécence, que quelque temps

e rent, hojus necessari « mortem ( » (Cic. )

<sup>1</sup> Cle. pro MH. n. 16.

<sup>\*</sup> Clc. ad O. fr. lib. 2. cap. 3.

Actor. de Vir. Hustr.

<sup>#</sup> Plin. lib. 7, cap. 44.

<sup>\* «</sup> Gratias egit dits immortalibus, quòd life vir in bié « republică potissimum natus esset : necesse enim fulsse, s ibi esse terrarum imperium, ubi ilic esset. » ( Pro

Mur. n. 75. )

<sup>\*</sup> Cic. pro Muren, n. 75, 76 .- Val. Max. lib.7, cap. 5.

Sports Neitrical destinated in Petture, malarycost melling learness et l'evident d'une interiorie de l'existe d'une interiorie consonie de l'existe d'une interiorie missance, ser peans de houre lui stitrère, tot un tentre de l'existe de l'exist

Scipion l'Africain était riche, mais infiniment éloigée du god de dépense et de faite qui accompagne ordinairement les richesses, Du n'emarqué qui painais il n'acheta rien, Jamais il ne vendit, Jamais il n'ebeta rien, Jamais il ne vendit, Jamais il n'ebit. A sa mort tout ce qu'on tourus che in il d'argenterie ne se montait qu'à trend-deux invespenant (90 mars) et d'ouvrages en or, il rien avait que le polis de deux ilvres et demie, pou quater mars; perure évidente que ceta qui out un mérite personnet et qui sont qui out un mérite personnet et qui sont l'homener des pis huntes places et des pius grandes dignités sans l'éclat de la pompe et le la magnificeure.

Il était, comme nous l'avons déjà dit, flistiti fameux Paul Emile, qui vainquit Persèe, dernier roi de Macédoine. Il fut adopté par le flis du premier Scipion l'Africain, et nonmé P. Cornetius Scipio Africanus Æmilianus, réunissant<sup>3</sup>, selon l'usage des adoptions, les homs des deux familles. Il en soutint et même en augmenta le gloire par lontes les grandes

· « Itaque home integerrimes , civis optimus , quum

qualités qui peuvent illustrer la robe et l'épée, Pendant tout le conrs de sa vie, dit un historien, on ne vit rien en lui que de louable; actions, discours, sentiments.

En effet il peut être regardé comme le héros ie pius accompii que jamais Rome att porté. Dans la guerre, soidat et capitaine, il se distingua également et dans les emplois subalternes, et dans le commandement en chef. Au conrage intrépide, à la grandeur des vnes il loignit une fermeté à maintenir la discipline qui contribua plus à ses victoires que la force même des armes. Il sut et combattre et vaincre sans tirer l'épée. Le premier Africain son aïeui a gagné un pius grand nombre de batailles; mais sans vouloir entrer ici dans une comparaison qui est au-dessus de mes forces. il est certain que ce sont de grands et d'admirables exploits de guerre que la prise de Carthage et celle de Numance.

Dans le maniement des affaires civiles, notre Scipion ne se montra pas moins héros, Penétré de l'amour de la patrie, loujours attaché au bien public, il fil céder à cet annique objet toute autre considération. Il yfi preuve de lumières supérieures, de constance, de grandeur d'ame, et de mépris des plus grands dangers; et enfin il y rouva la mort, qui l'avait épargué dans les hasards de la guerre.

Que dira-je de sa conduite domestique et privée! Quelle générosité! quelle soblese do sentiments! quelle simplicité, réunie avec la plus grande élévation de fortune et de génie! Il fut libéral, bienfaisant, bon filis, bon parent, bon ami, doux sans faiblesse, et ferme sans austérité.

L'u trait qui nous avait échappé vient ici assez à propos \*. Lorsqu'il partait pour l'Afrique, un homme qui lui était attaché depuis longtemps, et lui fissisit très-assidument sa cour, lui demandait la place de commandant des pionniers <sup>3</sup> dans son armée : c'était un emploi lucrait fenke las Romains : et comme Sciplon le lui refusait, cet homme était de fort mauvaise humeur. Ne cous ténneze par se

a esset L. Pauli nepos. P. Abricaul aveste filles, his headlish peliticulli prattark dejectus est. Odit populas romans privatena jeuurians, pubdicam magadiremilans oliliqiti. Non amai professa epolas, sordes et imbomanistene muello minka. Distingali rationem officiorum e ac temperum. a (Citc.) Pint. Apophine; — Piln. lib. 33; cap. ii) —

Auctor. de Vir. illust.

\* « Scipio Æmilianus , vir avilis P. Africaul pater-

it slique L. Pauli virtuillus similimus, omnibus belli ac a toge dolibus, ingentique ac studiorum, eminentissia mus seculi sui : qui nibil in vità nisi innisadomi aut à ficil, act dixii, aut sensit, b (Veil. Parenc, lib. 1, cap. 12.)

France Company Company

<sup>\* «</sup> Noll, inquit , mirari , si tu a me hoe non impee tras. Byo jampridem ab so, sui meam existimatio-

lui di Scipion avec une tranquillité et un sensi odimirables, ai vous réolence par de moi l'emploi que vous désirez. Il y a longtemps que per perse d'accepter cette même charge un homme qui, je peut, et val pe cancer obsenie vous peut, et val pe cancer obsenie con consessione de la consession de la conlocation de la consession de la conlocation de la consession de la conbies de la conduite de ceta qu'il statchent à leur personne; et par conséquent que, s'ils sont curieux de laur républion, c'est à œu à prièr des amis gens de bien d'accepter ces emcounte de la bient de la conduite de la concomme des bients, ton pas à les accorder comme des bients, ton pas à les accorder

· Scipion aima les lettres, et, né avec une ame béroique, il cultiva les dons de la nature par l'étude des belles connaissances. Esprit solide, il en recueillit tout le fruit; il y chercha moins l'agréable que l'utile, moins ce qui n'est que pour l'ornement que ce qui tend à perfectionner les mœnrs. Sentant combien il devait aux lettres, il leur fut fidèlement attaché; et après s'y être livré avec ardeur dès sa ieunesse, il entretint toniours commerce avec elles, même dans le temps de ses plus grandes occupations. On peut voir ce que j'ai dit sur ce sujet en parlant de la vie privée de ce grand homme. J'ajouterai ici que Xénophon fut son auteur favori 4. Il v trouvait tout ce qu'il pouvait désirer : délassement agréable, instructions solides, et pour la morale, et même pour la guerre, qu'il ne perdait jamais de vue.

tira de l'étude des beaux-arts, ajontos qu'il se forma aussi par la même voie au talent de la parole, si nécessaire dans une république où les affaires de l'univers se décidaient par les délibérations du sénat et du peuple. J'ai déjà observé que Cicéron ne faisait pas moins de cas de l'étoquence de Scipion que de celle de Léllus; et il la caractérise par des traits tout à fott convenbles à un aussi grand homme. la

A tous ces avantages inestimables qu'il re-

majesté 1, l'antorité, la force des pensées, la noblesse et l'élévation des sentiments. Ou y sentait un chef qui donnait le ton au peuple, bien loin de le prendre de lui.

Scipion rassemblait done en lui seul toutes les vertus qui font l'homme de guerre, l'bomme d'état et l'homme de bien. Mais ce qui est unique, c'est que sur une si belle vie l'histoire ne remarque aucune tache, elle le loue sans exception, et toute sa conduite n'offre rien qui ait besoin d'apologie.

L'autorité et les conseils de Potybe lui furent très-utiles, comme je l'ai déjà dit, pour parrenir à ce hant degré de gloire. Grand exemple pour les jeunes seigneurs. Ils trouveraient encore des Potybes, s'ils en cherchaient, et ils pourraient eux-mêmes deveuir des Scipions.

Pendant les deux années qui suivirent la mort de Scipion l'Africain, l'histoire ne nous fournit rien touchant les contestations auxquelles donnait lieu la distribution des terres. Nous apprenons seulement de Plutarque que Calus tenait toujours la poblesse en inquiétude par les vertus et les talents qu'il faisait paraftre en sa personne. On le voyait infiniment éloigné de l'oisiveté et de la mollesse, ne se livrant ni à la débauche ni au soin de s'enrichir, et de plus s'exerçant à l'éloquence, qui lui fournissait des armes propres à soutenir les combats de la place publique. On sait qu'à Rome il u'y avait que den voies pour arriver aux premières dignités a, le mérite de bou général, et celni d'babile oratenr. On mettait presque de nivenu ces deux talents, dont l'un défendait l'état contre les ennemis du dehors. et l'autre secourait au dedans les citovens et

la république même.
Catus donna des preuves du progrès qu'il
avait fait par rapport à l'éloquence, dans une
cause qu'il plaida pour pu de ses amis, nommé

e nem caram fore arbitror, pelo ut mecum profectus e profesicabur, et adhae impetrare non pozzum. Ele anton reres multó magis es petendam ab bomisibus, e si salvi el bonesti esse volumus, at enni nobiscom in e provinciam, quaim hoe lills in beneficii loco deferendam, p. (Ca.)

<sup>1 «</sup> Africanus semper Socraticum Xenophontem i « manibus habebat, » (Ture, Ouerst. lib. 2, n. 63.)

 <sup>«</sup> Quanta illa, dii limmoriales 1 fuli gravitas ? ( C'est
 « Lélius qui parle d'un discours de Scipion.) quanta
 in oralione majestas I ut facilé ducem populi romani,

<sup>«</sup> in oralione majestas I ut facilé ducem populi romani ,
« non comitem diceres. » ( De Amérit. n. 96. )

a « Dun sunt aries que possunt locare homines in

<sup>«</sup> ampliasimo gradu dignitatis : una imperatoris, altera « neatoris boni. Ab hoc enim pacis ornamenta retinen« iur : ab illo belli pericula repelluntur. » (Pro Mur. n. 30.)

Vettius. Le peuple fut si ravi et si transporté du plaisir de l'esteudre, qu'il up un' s'empècher d'eu témolgner publiquement sa joi. Il 
reru voir realité en sa personne un second 
Tibérius, et un nouveau protecteur des lois 
agraires. Aussi, dit Plustrape. Cissu fii juger 
eu cette occasion que les autres orateurs n'étieute que des enfants auprès de lui. Ce grand 
succès la rendit de plus en plus suspect et retieut que des enfants auprès de lui. Ce grand 
doublabe aux obles, et dels hors ils convinents 
qu'il fallait prendre toutes sortes de mesures 
qu'il fallait prendre toutes sortes de mesures 
pour l'empécher de parveuir au tribunat.

MAM. ÆMILIUS LEPIDUS 1.

Caïus ayant été élu questeur, le sort lui donna pour département la Sardaigue, sous les ordres du consul Oreste. La questure était le premier degré qui meuait ensuite aux autres dignités. Ses enuemis furent très-contents de le voir obligé par sa charge de s'éloigner de la ville et des assemblées du neunle : et lui, de son côté, n'en eut pas moins de joie qu'eux. parce qu'il aimait naturellement la guerre, et qu'il ne s'était pas moins exercé aux armes qu'à l'éloquence. D'ailleurs, redoutant encore la tribune, qui avait été ai funeste à son frère, et ue se seutaut pas assez de force pour résister au peuple et à ses amis gul l'y appelaieut. il saisit avidement l'occasion de cette absence. qui lui était devenue nécessaire, et qui était fort selon sou goût.

Si cela est, il paraltanti que ce fut plutót par notessité que par chois qu'il se jeta dans les affaires du gouvernement. Il est certain us moins que Catus voulist qu'on le cret 1º; car, un rapport de Cicèrou, il motostait lui-même, à quicosque voulist l'entendre, un songe qui suppose en lui une répagnance vaincue par la excele fatalié. Il dissit que, dans le tempa qu'il demandait la questure, son frère Tibérius hi paparut en songe, el tud dit : Caiux, tras desus fuir, les destins te préparent uns sort sembleble au mien.

An. R. 696; av. J. C. 496.
 Cic. de Divin. lib. 1, n. 56. — Phularch. — V. Maz. lib. 1, cap. 7.

II. HIST. ROM.

Catus, citant arrivé en Sardaigne, y donna toutes sortes de preuvas d'un area mérite. Il se distingua au-diessus de tous les jeunes gens par, as valeur contre les nomenis, par un carsolère d'équité et de justice envers ceux qui dépeudient de lui, par son affection et ou respect pour son général. Mais en ce qui regarde la briée et l'amour pour le travail, il surpassa même tous ceux qui étaient au-dessus de son âc.

Il arriva que cette année-là l'hiver fut trèsrude et trés-malsaiu en Sardaigne. Le général envoya demander aux villes des habits pour ses soldats. Les villes députéreut eu même temps au sénat pour le prier de les décharger de cette imposition trop ouéreuse, et qui passait leurs forces. Le sénat reçut favorablement leur requéte, et ordonna au consul de chercher ailleurs de quoi habiller ses troupes. Cet ordre le jeta dans un embarras considérable. parce qu'il ne trouvait aucun moven de fournir à cette dépense et de soulager les soldats qu'il voyait avec peine souffrir beaucoup de la rigueur du froid. Catus, qui était fort estimé et fort aimé dans toute l'île, alla de ville en ville, et fit ai bien par son éloquence, qu'il leur persuada à toutes d'envoyer d'elles-mêmes des habits et de secourir les Romains dans un besoin si pressant. Il paralt par cet exemple de quelle importance il est de bien traiter les peuples et de s'en faire aimer.

La nouvelle en dans portice à Rome, ce La nouvelle en dans portice à Rome, ce La nouvelle en dans portice à presentation de la compact ce que Claus saurait formate en appere l'antice de la compact de la compact de la compact partice de la compact de la compact de la compact son puede la compact de la compact de la compact partice de la part du roi Micigar, partice de la part du roi Micigar, partice de la part du roi Micigar, partice de la partice de la compact de la partice de la partice de la compact de la compact partice de la compact de la compact de la compact partice de la compact de la com M. PLAUTIUS HUPS.EUS 1.
M. FULVIUS FLACUS.

Fulvius, consul de cette annee, ciail Iru des tosis commissires pour l'exécution de la loi agraire, homme turbulent et linquiet \* qui, pour consoler le allès de la perte desire qu'on leur enlevait appayait de toute l'auto-ried consultair projet mis en avant par Ti-bérius, comme je l'ai dit ci-déseass, de donner aux peuples d'altai le droit de hourgesier conaine. Heureusement pour la tranquillé de publique, les habitains de Marseille vintent à lois, leurs voites, qui les fringuister. Le soit decette guerre, dont l'avities se charges vo-louiters, dans l'espérance du triomphe, dell'en l'aire de l'aire

Than a resport on talenga ne e tectulent.

Than a resport on talenga ne e tectulent.

Qui se termal tectule longuame conjuration qui se termal tectulent longuame qui se termal tectulent longuame con participat. Anno in terma de la responsa del la responsa del la responsa de la responsa de la responsa de la responsa de la defection general des alliés, qui depuis mit en grand péril la république. Ce préciser, qui était enument déclarde de la famille des Gracques, dans le compte de la famille des Gracques dans le compte de la famille des mandres à le faire regarder comme le chef ment de l'entre regarder comme le chef

C. CASSIUS LONGINUS 4. C. SEXTUS CALVINUS.

Il y avait déjà deux ans que L. Aurélius était en Sardaigne. Néammoins on lui continua encore cette année le commandement de cette même province, et on lui envoya de nouvelles troupes à la place de celles qui jusque-la avaient utilement servi sous lui. Le principal dessein du sénat, en cootinuant le commandement à Aurélius dans la Sardaigne, avait

4 An. R. 627; av. J. C. 125,

\* Appian. da Bell. Civil.

· 4 An. R. 628; av. J. C. 121.

été d'y retair aussi Caus, en qualité de proquestar, et de françheire, souse préterte, de paratire à Rome, où se présecce étair redouter: mis Catra et dona pas dans le piége, et, s'étant embarqué, il se renoit à Rome, où il parier tout d'un coup dans le temps qu'on le creyait encore en Sarialique, en temps qu'on le creyait encore en Sarialique, en mangerent pas de traite par le consciou pueur de la compartie de la consideration de la creation de la cre

Obligé de comparaître devant les censeurs pour leur rendre compte de sa conduite, il se défendit avec beaucoup de modestie. Il leur représenta « qu'il avait servi dans les troupes e douze ans, quoique les lois n'en exigeassent « que dix ; qu'il était demeuré deux ans en-« tiers auprès de son général en faisant les « fonctions de la questure, quolque la loi « permit au questeur de se retirer après un « an de service ; que pendant tout ce temps-« là il n'avait pas recu des allies une obole « en présent , et qu'il n'avait pas souffert a qu'ils fissent aucune dépense pour lui; e que, si l'on pouvait lui reprocher que ia-« mais femme de débauche fût entrée chez « lui, il consentait à être regardé comme le « dernier et le plus méprisable des mortels. « Il ajonta qu'il était le seul de cette armée « qui avait emporté sa bourse pleine d'argent a et qui la rapportait vide; au lieu que tous « les autres avaient bu le vin qu'ils avaient a emporté dans des cruches, et qu'ils rappora taient ces mêmes cruches pleines d'or et « d'argent, » Il plaida si bien sa cause, qu'il changea les dispositions de tous ses auditeurs.

i « Ha veratus soni in provincia, si nomo posit verè dicere nasem aut co plus in monoribas me accepiase : au mi meà operà (quempassa naspuna fecisea... Si lai con au mercajerit domano means inatoristi... omnalom anterem positivamistamo nonquintamonque acchimente. Laqueprovincia del provincia del provincia del provincia del pienes argento existi. Provincia cui presenta al presenta argento existi. Provincia que presenta pienes argento existi. Provincia que pienes alcurras, petas pienes argento existi. Provincia que pienes alcurras, petas pienes argento existi. Provincia que pienes alcurras, petas pienes argento existi. Provincia del provincia del pienes argento existi. Provincia del provin qu'il fut absous honorablement, et que ses l juges demeurèrent persuadés qu'on iui avait fait une grande injustice.

Après cette affaire, on iui en suscita plusieurs autres, et on forma contre lui divers chefs d'accusations encore pius graves ; car on l'accusait d'avoir soilicité les aillés à se révoiter contre jes Romains, et d'avoir eu part au souiévement qui était arrivé à Frégelies; mais it répondit si bien aux différents griefs dont on le chargeait, qu'il détruisit tous les soupcons qu'on avait fait naître contre lui. Quand il s'en fut iavé, il songea à demander je tribunat.

Tous ies nobles et les riches généralement s'opposèrent à lui dans cette demande . dont ils craignaient extrêmement les suites. Mais ie penpie ie favorisa teilement, que de toute l'Italie il vint comme une inondation de gens qui se jetérent dans la ville pour prendre part à son élection. La foule y fut si grande . qu'une infinité ne purent avoir de logement , et que, je champ de Mars s'étant trouvé trop petit pour contenir toute cette muititude, ils donnérent ieur suffrage à haute voix de dessus les toits et les tuiles des maisons. Tout le fruit que jes nobles tirérent des grands mouvements qu'ils s'étaient donnés, fut la petite mortification qu'ils causèrent à Calus de n'étre nommé que le quatrième, au lieu qu'il avait espéré être nommé je premier. Mais ils n'y gagnèrent pas beaucoup, car il ne fut pas plus tôt instailé dans cette charge, qu'il devint le premier par la supériorité de son mérite au-dessus de tous ses coilégues.

Ciceron ne fait pas difficulté de dire que Catus avait de quoi égaler', s'il cût vécu plus longtemps, son pére Gracchus, et son afeui Scipion l'Africain. Il regretteamérement qu'il ait mieux aimé faire preuve de sou zèie pour ia mémoire de sou frère que de piété euvers ia patrie; et il reconnalt que l'état et les lettres ont également perdu à sa mort. Pour ce qui est de son éloquence, il en fait les plus grands éloges. Il loue en lui une expression nobie, des pensées solides, une riche aboudance, une force et une gravité majestucuse, qui l'avaient mis beaucoup au-dessus de tent ce qui avait paru jusque-ià d'orateurs à Rome. et qui étaient capables de le porter à un degré de perfection où it n'aurait point eu à craindre d'avoir jamais de supérieur.

Ce qui faisait éclater surtout son éjoquence ', c'est la force que lui inspirait son respect et sa tendresse pour son frère, le souvenir de sa funeste mort qui lui était toujours présent et le pénétrait d'une vive douleur. cufin un violeut désir de le venger. Car, quelque matière qu'il traitât, il trouvait toujours occasion de déplorer la mort de son frère, et ramenait sans cesse le peuple sur cette idée . qui iui fournisseit les pensées et les expressions ies pius touchantes. « Où me retireraia je ? disait-ii \*; où chercherai-je un asije ? « Sera-ce au Capitole? Mais ce temple si « saint est inondé du sang de mon frère, Iraie je me cacher dans ma maison? Mais j'y « trouverai une mère éplorée et réduite à la « dernière désolation. » A un discours si pathétique il joignait une déclamation animée. un ton de voix, des gestes, des regards qui tiraicut les larmes des yeux, même de ses ennemis.

Queiquefois il opposait à la violence sauguinaire exercée contre Tibérius, la conduite bien différente des anciens Romains, « Vos « ancêtres, jeur disait-ii , déclarèrent autre : « fois la guerro aux Faiisques pour venger « Génucius, tribun du peuple, qui avait été « maltraité en parojes seulement : ils con-« damnérent à la mort C. Véturius, parce a que, un des tribuns passant par la place, il a avait été le seul qui eut refusé de se retirer

...

s « Noll putare, Brute , quemquam pleulorem et ubea riorem ad dicendum fulsse... Damnnm iffins immae luro interito res romane latineque littere fecerunt. « Ulinam non tam fratri pietatem quam patriz przestare

g vojuissel ! Quam ille facile tali ingenio, diutius și vizis-« set, vel paternam esset vel avitsm gloriam consecutus!

a Eloquentia quidem nescio an habulssel parem nemia nem. Grandle est verbis, sepiens sententile, genere toto a gravis, a (In Bruto, p. 125, 126, )

<sup>\*</sup> a C. Gracchum mors fraierna, picias, dolor, magn a tudo animi, nd axpetendas domestici sangulnis prensa a excitavit. s (Ctc. de Harusp. resp. n. 43. ) \* « Quò me miser conferam ? quò vertam ? In Capitoe liumne? at fratris sanguine redundat. An domnu t « matremne nt miseram lamentantemque videam , et a abjectam? a (C. Gracchus spud Cic. de Oraf. lib. 3 , n. 214.)

peuple.

a pour lui laiscer le passage libre. Au lieu que ces gens (en montrant la soubre) ent a susommé devant vos yeux, à coups de ladons, mon frère libréin : charles sur son e corps, lui font frame. There pour le priver des homenes de la sépaliture. Ils out mis à mort, saus ancune forme de justice, tous es est anis qui sont fombée catre leurs mains. « Cependant, a joutait-il, y éest une coutume observée de tout temps à florar, que, lors- qu'un homme est pouraviril reimitellier de la contra de tout en la fair de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra d

« l'appeler à son de trompe, et jamais avant que cette cérémonie ait été faite, les juges en e procèdent à sa condamnation : tant nos « ancetres avaient de retenue et de précauet tion dans leurs jugements quand il s'agissait de la vie d'un citoyen l »

## TRIBUNAT DE CAIUS

Q. CECILIUS METELLUS 1. T. QUINTIUS FLAMININUS.

Catus, après avoir échauffé les esprits du peupte par de semblables discours, proposa deux lois, qui tendaient l'une et l'autre à attagper les ennemis de Tibérius : l'une portait « que tout magistrat que le peuple aurait dé-« posé ne pourrait plus aspirer à nucine « charge; » l'autre ordonnait « que le magis-« trat qui anrait banni un citoyen sans Ini a avoir fait son procès dans les formes, se-« rait cité et poursnivi devant le peuple, » La première de ces lois regardait directement Octavins, que Tibérius avait fuit déposer ; et l'autre tombait sur Popillius, qui, étant consul avait banni les amis de Tibérius, sans observer fort exactement les formes de justice. Popillius n'attendit point le jugement du peuple, et s'exila volontairement de l'Italie. Son exil ne fut pas long. A peine Caius ent-il été tnė, que le tribun Calpuruins Bestia fit rappeler Popillius par le suffrage du peuple même.

4 An. R. 620 ; av. J. C. 123.

Pour ce qui est de l'autre loi , Catus la retira da la prière de sa mèrce, qui s'interessait pour Octavius. Le peuple y consentit volontiers ; car il honorait fort Cornélie, autant en considération de ses dent fils que par rapport à son père : ce qui parut clairement quelque temps après par nes statue de bronze qu' on lai élera, et sur laquelle on mit cette inscription : Cornélie, mère des Graques.

Ces deux premières lois ne furent que le prélude de besucoup d'antres qui suivirent; et Catus n'omit rien de ce qui pouvait rabaisser l'autorité du sénat et relever celle du

Il renouvela la loi de son frère pour le partage des terres, et se fit établir ou confirmer triumvir pour cette distribution avec M. Fulvins et C. Crassus.

Il ordona qu'on fournirait aux soldats des habits, sans rien retrancher pour cela de leur solde, et qu'on u'enrôlerait aucun citoyeu qu'il n'eût dix-sept ans accomplis. Il n'oublia pas la multitude qui habitait à

Rome, et il ordonna qu'on distribuerait par mois, aux dépens du peuple, aux pauvres citoyens, une certaine quantité de blé sur le pied de moins de six deniers de notre monnaie par boisseau. Cette loi ' fit un plaisir lufini au peuple, qui se trouvait par là à son aise et dispensé de travailler. Mais tous les gens de bien généralement s'y opposaient, tant parce qu'elle épuisait le trésor que surtout parce que, s'il est d'un gouvernement sage de soulager ceux qui sont vraiment pauvres et hors d'état de se procurer le nécessaire, il n'est pas moins certain qu'en tirant indistinctement les gens du peuple de l'habitude et de la nécessité du travail on fait un tort infini à la république, que l'on surcharge d'une multitude de fainéants qui se livient à tontes les espèces de désordres et d'excès a. Ces sortes de largesses sont donc lonables, comme le remarque Cicéron, lorsqu'elles sont

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> « Frumentariam legem C. Gracchus ferebat. Jucuada « res piebi romana: ; victus enim auppeditabator largò « sine labore. Repugnabani boni, quod et ab industrià « piebem ad desidiam avocari putabani, el mrarium exlauriri videbani. » ( Cr. pro Segt. n. 103.)

t hauriri videbani. » ( Cic. pro Sept. n. 103. ) \* ( Cic. de Offic. lib. 2, n. 70. )

modérées et réglées sur les vrais besoins : excessives et indéfinies, comme celles de Catus, elles ne peuvent être jugées que très-pernicieuses.

Les distributions de blé ordonnées par Catus étaient vralment indéfinies; car il paraît qu'elles comprenaient les riches aussi bien que les pauvres. Le fait que je vais rapporter en est une preuve. L. Pisou ', snrnommè Frugi, c'est-à-dire homme de bien, personnage alors consulaire, mais plus recommandable encore par sa probité généralement reconnue, avait été un de ceux qui s'étaient opposés le plus fortement à la loi de Catus dont nous parlons.Quand cette loi eut vaincu tous les obstacles, et qu'elle commença à s'exécuter, Catus, le voyant parmi ceux qui se présentaient pour la distribution, l'apostropha devant tout le peuple, et lui réprocha qu'il était en contradiction avec lui-même, demandant sa part de blé en conséquence d'une loi dont il avait combattu l'établissement. Je ne voudrais pas lui répliqua Pison, que vous distribuassiez mon bien aux citoyens. Mais. si vous le faisiez, je viendrais au moins en demander ma part. Parler ainsi , c'était condamner ouvertement la loi de Carus, comme ruinant le trèsor et épuisant le patrimoine public, dont ponrtant Calus se vantait, dans tous ses discours, d'être le défenseur et le conservateur : mais scs actions prouvaient tout le contraire.

Il fit aussi des ordonnances pour établir des colonies, pour faire de grands chemins, pour bâtir des greniers publics; et il se charges lui-même de l'intendance et de la conduite de ces importants ouvrages, sans jamais succomber sous le travail, et sans paraltre ni accablé.

t « Piso illo Frugi semper contra legem frumentariom

ni embarrassé de tant et de si grandes entreprises, mais an contraire les exécutant toutes avec autant de promptitude et de soin que si chacune cut été la seule dont il fut chargé. Le peuple était ravi de le rencontrer partout, et de le voir toujours suivi d'une fonle d'entrepreneurs, d'ouvriers, d'ambassadeurs, d'officiers, de soldats, de gens de lettres, avec lesquels il s'entretenait familièrement d'un air de bonté, conservant toniours sa gravité et sa dignité an milien de ces manières douces et polies, s'accommodant au génie des uns et des antres, et disant à chacun ce qui lui convenait; talent rare, mais absolument nécessaire à ceux qui sont dans les grandes places. L'ouvrage qu'il prit le plus à cœur, et au-

quel il s'appliqua avec le plus de soin, ce furent les grands chemins, dans lesquels il s'attacha particulièrement à la commodité, sons pourtant négliger la beanté, ni la grace. Il ponssa ces chemins en droite ligne au travers des terres, les paya de belles pierres de taille partont où il en était besoin, on employa la pierraille et le sable pour former des chemins ferrés. Toutes les fondrières et tous les ravius que les torrents ou les eaux croupies avaient crensés, il les faisait combler, ou en loignait les denx côtés par des ponts solides. De plus, il partagea tous ces chemins par des espaces égaux, chacun de mille pas, et il fit construire des espéces de colonnes de pierres où le nombre de ces milles était marqué, en commencant à compter de Rome. Et de là viennent ces expressions, si ordinaires dans les auteurs latins, tertio, quarto ab Urbe lapide. Il fit aussi planter d'espace en espace des pierres de côté et d'autre, afin qu'elles aldassent les voyageurs à monter à cheval : car pour lors on ne connaissait pas l'usage des étriers.

Le crédit de Catus augmentait de jonr en jour parmi le peuple, qui le combinit de louanges, et témoignait être prêt à lui donner les marques les plus essentielles de son affection. Calus profita de cette bonne volonté pour éloigner du consulat Opimius, son ennemi mortel, qui avait autrefois voulu le faire regarder comme aufeur de la conjuration de Frègelles, et pour mettre en place Fannius, de qui il espérait apparemment plus d'appui qu'il n'en recut réellement. Il dit donc un jour au

<sup>«</sup> dizerat. Is , lege latà , consularis ad framentum acci-« piendum venerat. Animadvertit Gracchus in concione « Pisonem stantem. Querit audiente populo romano, qui « sibi constet , quum că lege frumentum petat , quam a dissusseral ? Nolim , inquit, mea bona, Gracche, tibi a viritim dividere liceat ; sed si facias, partempetam. « Parùmne declaravit vir gravis et sapiens, lege Sempronià a patrimonium publicum dissipari?... C. Gracchus, quum « largitiones maximas fecisset, et effudisset grarium, « verbis tamen defendebat ærarium. Quid verba andiom,

e quum facta videam? (Tuse. Quest. lib. 3, n. 48.)

peuple, en le haranguant, qu'il avait une seule grace à lui demander le jour de l'élection des consuls, qui lui tiendrait lieu de toutes les récompenses, s'il l'obtenuit, mais du refus de laquelle pourtant il ne se plaindrait jamais. Cette déclaration jeta les esprits dans une grande inquiétude, et causa, surfout parmi les sénateurs, de vives alarmes. Chacun interprétait à sa mode l'intention de Catus. Le jour de l'élection étant venu, et tout le monde étant dans l'attente de ce qu'il allait demander, on le vit arriver au Champ-de-Mars, menant par la main C. Fannius, et sollicitant pour lui avec tous ses amis. Le peuple n'hésita pas, et créa consul Fannins, lui donnant pour collègne Cn. Domitius, Il fit plus, et continua à Calus Ini-même le tribunat, quoiqu'il n'en eut point fait la demande et ne se fût donné aucnn mouvement pour l'obtenir. Ses actions briguaient assez pour lui.

C. FANNIUS1.

Coïus, toujours occupé du soin d'affaiblir l'autorité du sénat, et voyant que le privilége d'exercer seuls le justice donnait un grand ponyoir aux sénaleurs, ne se contenta pas d'associer les chevaliers au sénat, pour le jugement des procès, comme le dit Plularque, en quoi le savant Manuce mentre qu'il s'est trompé, mais il l'ôla entlèrement au sénat, et le donna aux chevaliers. Il se fit sur cela de fréquents changements dans la suite\*. Les injustices criantes commises dans les jugements, où les coupables les plus décriés pour leurs vols et leurs concussions trouvaient une protection assurée en corrompant les juges à force de présents, servirent de prétextes spécieux à Caius pour proposer sa loi, et au peu-

4 An. R. 639; av. J. C. 122.

Les cheraliers jouirent du pouvoir que l'eux avait accordé Caius peudou estre ou divença au jusqu'un consoit de Servilles Ceplo, qui lour associa les sénaires. Les cheraliers firent en maitre établié dans la judication possesion de la judicature, qui fet encore partagée quelque temps après entre les cheraliers et les attacters, jusqu'il Splu, qui au print actiférement les cheraliers.

ple pour l'autoriser par ses suffrages. Cette même raison fit que le sénat eut honte d'y résister.

Lorsque Cains cut fait passer cette loi 1, il se vanta publiquement d'avoir ruiné de fond en comble la puissance du sénat : il ne se trompalt pas. Les chevaliers, seuls maltres des jugements, se rendirent redoutables aux sénateurs. Bientôt ils imitérent et surpassèrent même la corruption et l'iniquité de ceux qu'ils avalent remplacés. Comme les fermiers des revenus publics étaient tirés de leur ordre, leur nouvelle puissance leur donna moyen d'exercer hardiment le péculat, et de piller la république avéc une entière impunité. Ils ne se contentérent pas de recevoir des présents pour absoudre des coupables, ils allèrent jusqu'à perdre des innocents. Nons en verrons des trails qui prouveront que , ponr corriger les abus, il ne s'agissait pas de transférer les jugements d'un ordre à un antre ordre, mais de réformer tont l'état universellement corrompu, et de faire revivre, s'il eût été possible, les sentiments d'honneur et de probité des anciens Romains.

Un autre changement qu'il introduisit ou renouvela\*, quoique léger en apparence, découvre blen les Intentions de Caïus, et fait voir que son plan était de changer totalement la face du gouvernement de Rome, et de le faire dégénèrer en pure démocratie , privant le sénat du premier rang et de la première autorité. C'était l'usage que ceux qui harangualent dans la tribune se tournalent toujours vers le senat et vers le lieu qu'on appelait Comice. Caius, en haranguant, affecta de se tonmer vers l'autre bout, qui était la place publique; et depuis qu'il eut commence, il suivit constamment cette méthode, pour faire voir que c'était dans le peuple que résidait la souveraine puissance, et que c'était le peuple, et non pas le sénat, que devalent envisager ceux qui avaient à parler des affaires publiques.

1 App. Ciril, Ilb. 1.

a Cicérou el Varrou nomment pour auteur de celle pratique ou certain Liciulus, tribun, l'un de Rome 607. Pour conciller Piutarque avec eux, on peut conjecturer que l'exemplé de Liciulus uvaist point été suivi par ses successeux, et que Calsus le renouvels.

Caius, voyant que le consul Faunins, malgré les obligations qu'il lui avait, était extrêmement refroidi à son égard, travailla à s'attacher de plus en plus le peuple par de nouvelles lois. Il proposa donc de conduire des colonies à Tarente et à Capoue, et il entreprit de faire accorder le droit de bourgeoisie et de suffrage à tous les peuples d'Italie, presque jusqu'aux Alpes; ce qui l'aurait mis eu état de faire passer dans les assemblées tout ce qu'il aurait voulu.

Le sénat, effrayé du pouvoir de Caïas, qui de jour en jour devenait plus exorbitant, et craignant qu'il ne fût enfin porté à un point où il ne scrait plus possible d'y mettre aueun obstacle, s'avisa d'un moyen tout nouveau, et jusque-là ittouï, ponr ruiner ou du moins pour affaiblir beaucoup sou crédit dans l'esprit du peuple, Ce fut de se rendre plus populaire que Caïus même, et d'accorder au peuple, sans trop s'embarrasser de l'honuête, toui ce qui pouvait îni être agréable.

Parmi les collègues de Caïus il y en avait un bien capable de devenir son rival. C'était Livius Drusus, dont les heureuses dispositions naturelles avaient été cultivées par la plus excellente éducation, riche, éloquent, l'uu des premiers citovens de la ville, en tout genre. Les grands s'adressent à jui, et le pressent de s'opposer à Caius et de se liguer avec eux, non en s'élevant avec violence contre le peuple, et eu résistant à ses volontés, mais au contraire, en s'étudient à lui plaire en tout . même dans les choses pour lesquelles il ent été plus gloricux de mériter sa haine. Ce n'était plus le temps où un consul disait au peuple : Je souhaiterais fort, Romains, de vous plaire; mais j'aime encore mieux vous sauver, de quelque manière que vous deviez être disposés à mon égard. Cette fermeté paraissait n'être plus de saison; et il en avait coûté la vic à Scipion l'Africaiu pour avoir voulu suivre ces anciennes maximes. Le sénat plie donc ici, ct par là arrive à ses fins; mais, il faut l'avouer, c'est aux dépens de sa gloire,

Un sentiment de jalousie, assex ordinaire et comme naturel à ceux qui voient queiqu'un de leurs collègues s'élever au-dessus de tous les autres, soit par son mérite, soit par son crédit, et vouloir en quelque sorte les mai-

triser, était un motif suffisant pour déterminer Drusus à se prêter à la proposition qu'on lui faisait. L'utilité publique, qu'on lui présentait, l'honneur de pacifier l'état et de réunir les deux partis, lui semblérent même des raisons dignes d'un bon citoyen. Il se livra donc au sénat : il proposa et fit passer des lois qui n'avaient rien d'hounête ni de véritablement utile, mais dont le seul but était de faire pour le peuple encore plus que ne faisait Caius, et de lui dérober ainsi l'affection de la multitude. L'approbation que le sénat donnait à toutes les entreprises de Drusus, fit bien voir, dit Plutarone, que ce n'etaient pas tant les lois de Caius qui lui avaient déplu, que sa personne même, et sa trop grande autorité.

En effet, lorsque Caïus ordonnait l'établissement de deux colonics, pour lesquelles il voulait que l'on choisit les plus honnêtes gens des eitoyens, le sénat s'élevait contre lui et le traitait de flatteur du peuple ; et quand Drusus en établit douze, et euvoya dans chacune trois mille des plus pauvres citoyens, il le favorisa de tout son pouvoir. Il en était ainsi de tout ; et Drusus ne manquait jamais, en proposant ses lois, de déclarer qu'il se conduisait par l'avis du sénat, ce qui adoucit beaucoup le peuple à l'égard des principaux de cette compaguie, et éteignit presque entièrement l'animosité que les Gracques avaient fomentée entre les deux ordres.

Tei fut l'effet, saiutaire sans doute, de la politique du sénat et des lois de Drusus; effet qui donne bien clairement la supériorité à la cause des grands sur celle des Gracques, puisque toutes les entreprises des deux frères ne tendaient qu'à semer la division, au lieu que les mesures que prensit le sénat rétablissaient la concorde. Ajoutons que, s'il était du bien de l'état, comme ou ne peut le contester, que la principale autorité dans le gouvernement restat entre les mains de catte auguste compagnie, piutôt que d'être livrée aux caprices de la multitude, la fin que se proposait le sénat dans les lois de Drusus était bonne et lonable, quoique les moyens qu'il employait ne fussent pas dignes de sa gravité.

Caius devait seutir que son crédit diminuait. Une démarche qu'il fit dans ce temps-là laisse lieu de douter qu'il s'en fût apercu 1. O. Rubrins, l'un des tribuns, pour ne pas demeurer oisif pendant que ses collègues se donnaient tant de mouvement, et, pour se distinguer aussi par quelque action d'éclat, fit ordonner par le penple que Carthage, détruite tout récemment par Scipion, serait rebâtie, et qu'on v enverrait une colonie. Lors de sa destruction, défenses avaient été faites, au nom du peuple romain, d'y habiter désormais, avec d'horribles imprécations contre ceux ani, au préjudice de cet interdit, entreprendraient de la rétablir. Caïus n'en fut point effrayé, et pour faire sa cour au peuple, peut-être aussi pour faire disparaître les trophées de Scipion, il entreprit de la repeupler, et y conduisit une colonie composée de six mille citovens. S'éloigner de Rome dans l'état où étaient les affaires, et y laisser son rival, n'était pas d'un

bon politique. Aussi Drusus, profitant de son absence, travailla de plus en plus à gagner le peuple, et à se concilier sa faveur; en quoi il était mcryeilleusement aidé par la mauvaise condnite de Fnivins. C'était l'ami particulier de Caïus, et il était avec lui commissaire pour le partage des terres: esprit séditieux et turbulent, hai de tout le sénat, et suspect à tous les bons citovens, comme soulevant les alliés, et excitant secrètement les peuples d'Italie à se révolter. Ce n'étaient que des bruits qui n'étaient appuyés d'aucune preuve certaine et évidente : mais il les rendait vraisemblables par ses travers, en ne prenant jamais un parti sage, et en se déclarant toujours contre celui de la paix. C'est ce qui contribua le plus à la ruine de Cains ; car toute la haine qu'on avait pour Fulvius retomba sur lui.

Caïus cependant était occupé à rebâtir et à repeupler Carthage, dont il changea le nom, et qu'il appela Junonia, c'oest-à-drie la ville de Junon, divinité tutelaire de l'ancienne Carthage, comme Virgile l'a marqué près de cent ans depuis\*. Le tribun trouva des obstacles à son projet, comme je l'ai rapporté au livre précédent. Il persista néanmoins, et ayant régé et ordonate fouties choses dans l'espace de soitante-dit jours, il ser embarqua et revial à Rome. Entre autre motifs qui le pressient de hilter son retour, un des principaux était la crainte du constati d'Opimius, qu'il avait écarté l'année précédente, mais qu'il avait écarté l'année précédente, mais qu'il ser mentellia catuellément sur les rangs, et qui récliment fut nommé consul pour l'année suivante.

Caius trouva du changement à Rome dans tes esprits : ce qui dut lui faire connaître la faute qu'il avait faite de r'en éloigner. Pour ne rien omettre de ce qui pouvait lui regagner la faveur du peuple, il crut devoir changer d'abbitation. Au lien qu'il demenrait sur le mont Palatin, il alla loger au-dessous de la place, demeure beaucoup plus populaire, parce que c'était là le quariter des petites gons et des plus paurres citopres.

Il songea à un autre moven plus efficace : c'était la promulgation de plusieurs nouvelles lois. Il est très-vraisemblable que les lois qu'il proposa, dans l'occasion présente, étaient celles qui avaient pour objet de communiquer le droit de bourgeoisie romsine et de suffrage aux Latins et aux autres peuples d'Italie. Les alliès, accourant donc de toutes parts à Rome, et se rangeant autour de Carus , le sénat persnada au consul Fannius de chasser tout ce peuple qui u'était point habitant de Rome, et de ne laisser dans la ville que les seuls citovens. On publia à son de trompe une ordonnance presque inoute jusqu'alors, et qui parut bien étrange, portant défense à quiconque n'était point citoyen, de rester dons la ville, ou d'en approcher plus près de cinq milles, pendant tout le temps qu'il s'agirait de délibérer sur les nouvelles lois. Calus, de son côté, fit mettre partout des affichés pour se plaindre de cette proclamation si injuste du consul, et pour promettre main forte à tous les alliés qui resteraient dans Rome, Il no tint pourtant pas sa parole : car voyant un de ses amis et de ses hôtes maltraité pour raison de contravention à cette défense par les officiers du consul , il passa outre , et pe lui donna aucun secours, soit que, seutant son crédit diminué, il craignit de se commettre, soit, comme il le disait lui-même, qu'il ne

Plutarch. — App. pag. 85.

Quam Juou fertur terris magis of

Posthabità coluisse Samo.

voulût pås donner à ses ennemis le prétexle qu'ils cherchaient d'en venir aux mains et d'engager quelque combat.

Il arriva en même temps qu'il se brouilla avec ses collègues à l'occasion que je vais dire. Le peuple devait assister à un combat de gladiateurs qu'on lui préparait dans la place publique. La plupart des magistrats firent dresser tout autour de la place des échafands pour les louer. Caius leur fit eommandement de les abattre, afin que les pauvres pussent jouir librement et gratuitement du spectacle. Comme personne n'obéissait à son commandement, il attendit la nuit qui précèda immédiatement les joux, et preuant avec lui tous les charpentiers et tous les ouvriers qu'il avait en sa disposition, il fit abattre lui-même tous ces échafauds, et rendit ainsi la place libre pour tous les eiloyens indifféremment. Cette action le fit regarder de la multitude comme un homme de résolution et de conrage; mais ses collègues en furent mécontents, et le taxèrent d'audace et de violence,

Q. PABIUS MAXIMUS.

Opimius avait manqué le consulat l'année précédente, comme je l'ai déjà observé, par le crédit de Catus, qui pour lors fit nommer consul Fannius. Il en fut vengé cette année, et Catus à sou tour, qui comptait être nommé tribun pour la troisième fois, fut exelu de la charge qu'il espérait. Il avait pourtant, selou quelques auteurs, la pluralité des suffrages; mais ses collègues, de concert peut-être avec Opimius, par un esprit de jalousie et de vengeance, prévariquèrent très-injustement dans le rapport qu'ils en firent. Ce fait ne fut pas avéré dans le temps, et demeura douteux. L'inimitié entre Catus et Opimius, qui avait déjà paru auparavant, éclata pour lors avec plus de violeuce que jamais, et fut portée aux derniers excès.

Opimius ue se vtt pas plus tôt cousul, qu'il entreprit de faire easser plusieurs lois de Caus. Il insistait particulièrement sur celle

1 An. R 631; av. J. C. 121.

qui regardait le rétablissement de Carthage . reprochant fortement à Catus d'avoir formé et exéculé cette entreprise malgré les anciennes défenses de relever les murs de cette rivale de Rome, et malgré la volonté des dieux, qui s'était déclarée manifestement par des prodiges et des augures funestes qui auraient dù sur-le-champ faire abandonner lo projet. Un tribun, soutenu de l'autorilé du sénat et du consul, proposa done l'abolition de la loi qui regardait la colonie de Carthage, et peut-être encore de quelques autres lois de Catus. L'assemblée fut indiquée, et le jour pris pour procéder à la délibération. Catus supporta d'abord tous ces affronts avec patience, et il paraissait disposé à n'employer contre scs adversaires que les voies de douceur et de justice, soit qu'il se déflât de son crédit auprès du peuple, soit que, par sagesse, il évitat de donner au consul l'occasion qu'il cherchalt d'exciter du trouble et de l'opprimer par la violence. Mais ses amis, et surtout Fulvius, l'animérent si fortement, qu'il rassembla ses partisans pour s'opposer au cousul. Par là il commença à se mettre dans son tort; puisque, n'étant plus qu'uu particulier . il résistait par la force à la puissance publique.

Le jour que devait se tenir l'assemblée, Opinius d'un Octè et Catus de l'autre, y'emparèend du Capitole des le matin. Le consul gant fait son serifice, un de ses officiers nommé Q. Antylius, qui emportait les entrailles des victimes, di à l'autre et à ceu qui étaient en grand nombre autour do lui, Méchants ciologras, faites place, iet aissez passer les gran de bien. Cette parole injutresse les irris à la point, qu'ils s'electent coup de peinçons de lablettes, qu'ils avaien, di-ou, fait faire exprès plus grands que de coulture pour s'en servir comme d'armes dans le besoin.

Ce meurire excita un grand tumulte. Catus en fut très-affligé, et s'emporta contre ses gens, leur reprochant qu'ils avaient donué prise sur eux à leurs ennemis, qui ne cherchaieut depuis longtemps qu'un prélecte pour répandre le sang. Opimius, au coutraire, regardaut cet événemeut comme favorable à

ses desseins, se prépara à en profiler, et excita le peuple à la vengeance. Mais il survint une grosse pluie qui les obligea de se séparer.

Le lendemain le consul assembla le sénat. et pendant qu'il parlait, des gens apostés par lui, ayant mis le corps d'Antyllus sur un lit. le portèrent an travers de la place jusqu'au sénat en poussant de grands gémissements. Opimius, à ces cris plaintifs, feignit d'être étonné; et tous les sénateurs sortirent pour voir ce que ce pouvait être. Le lit, avant été posé au milieu de la place, ils l'environnent, lls se lamentent sur ce meurtre comme sur un grand désastre; misérable comédie qui exclta avec raison l'indignation du peuple. « Ils e ont massacré dans le Capitole, disait-on, « Ti. Gracchus, tribun du peuple, et ont e jeté son corps dans le Tibre ; et maintenant « qu'un huissier, qui pent-être n'avait pas « mérité son malheur, mais qui du moins se e l'est attiré par son imprudence, est exposé « sur la place, le sénat romain entoure son e lit, pousse des plaintes lamentables sur sa « mort, et escorte en pompe le convoi de

« cet homme de néant pour parvenir à faire a périr le dernier défenseur qui reste encore an peuple romain. » Le sénat, étant rentré ensuite, fit un décret par lequel il ordonna an consul de pourvoir à la sûreté de la république : ETI L. OPI-MIUS CONSUL REMPUBLICAM DEFENDERET. Celle formule lui donnait un pouvoir illimité. Alors

le consul ordonna à tous les sénateurs do prendre les armes, et à tous les chevaliers de ae rendre le lendemain matin auprès de lui . chacun avec deux domestiques bien armés . En même temps il fit citer Cafus et Fulvius à venir en personne rendre compte au sénat de fenr conduite.

Ils n'avaient garde de répondre à cette citation, c'est-à-dire de se livrer enx-mêmes entre les mains de leurs ennemis, Fulvius rassembla et arma le plus de monde qu'il put, Catus ne parnissait point penser à sa défense; mais, en s'en retournant de la place, il s'arrela pres de la statue de son père , la regardant longtemps sans dire une seule parole, et ne put s'empêcher de verser quelques larmes et de pousser quelques soupirs, regrettant peut-être, mais trop tard, de n'avoir pas suivi l'exemple d'un père si illustre, qui avait toujours été attaché an parti de l'aristocratie, et qui s'en était si bien trouvé. Le peuple, qui vit Carus en cet état, fut touché de compassion. Tous ensemble, se reprochant leur lâchelé de ce qu'ils abandonnaient et trahissaient un tel protecteur, le suivent chez lui et passent la nuit devant la porte de sa maison. Ils y firent la garde, mais tristement, dans un morne silence, occupés des manx publics et de ceux gul les menaçaient en partlculier. Chez Fulvius', an contraire, ce no furent que festins et que bombances : il s'enlvra lui-même le premier; et, échanffe par le vin , ll n'y eut point de rodomontades, soit en actions, soit en paroles, par lesquelles il ne cherchât à se signaler.

Le lendemain au matin on eut bien de la peine à l'éveiller. Il se leva néanmoins encore tout étourdi des fumées du vin ; et ses gens s'étant armés, ils se mirent lous en marche avec de grands cris, avec des menaces pleines de ficrté, et allérent se soistr du mont Aventin. Catus au contraire refusa de prendre des armes, et sortit en robe, comme s'il allait à une assemblée ordinaire, s'étant seulement muni d'un petit poignard. Comme il sortait, Licinia sa femme l'arréta, et se jeta à ses genoux sur le seuil de la porte, le prepant d'une main . et tenant son fils de l'autre. « Elle lui « représenta d'une voix entrecoupée de sane glots le péril certain où il s'exposait en al-« lant, dans l'éclat où il était, au-devant des « meurtriers de Tibérius son frère. Elle lous « sa générosité do ne vonloir point prendre e les armes contre ses concitovens, mais elle « l'exhorta à mettre an moins sa vie en sû-« reté. Enfin , s'il était insensible à sa propre « mort , qui laissait la république sans défone seur, elle le conjurait au nom des dieux a d'avoir pitié d'une épouse infortanée el « d'un faible enfant, qui perdraient tout en a le perdant, et qui allaient etre exposés à « toutes les judignités qu'on devait attendre « d'ennemis aussi acharnés et aussi inhu-« mains que l'étaient ceux qui persécutaient « sa famille, » Catos se débarrassa doucement d'entre ses bras, et marcha dans un profond

Applan. Civ. pag. 365.

silence environné de ses amis. Sa femme, voiant s'avancer et le suivre pour le retenir par sa robe, tomba sur le pavé, où elle demeura sans voix et sans sentiment, jusqu'à ce que ses domestiques, la voyant éranouie, l'enlevèrent et la portérent chez sou frère Crassus.

Quand les gens de Catus et de Fulvius furent assemblés sur l'Aventin , Catus, pour n'avoir rien à se reprocher, engagea Fulvius à envoyer à la place le second de ses fils avec un caducée à la main. C'était un jeune homme d'une beauté singulière; et les grâces de son visage étaient encore relevées par l'air humble et modeste avec lequel il se présenta, et par les larmes qu'il répaudait en faisant au consul et au sénat les propositions d'accommodement dont il était chargé. La plapart des sénateurs ne s'éloignaient pas de mettre l'affaire en négociation. Mais le consul Opimius ne voulut rien entendre. Ce n'est point, dit-il, par des hérauts que ces rebelles doivent s'expliquer. Qu'ils viennent en personne subir le jugement comme des criminels', demander grâce en cet état, et désarmer la colère du sénat justement irrité de leur révolte. En même temps il ordonna à ce jeune homme de s'en retourner, et lul défendit expressément de revenir, s'il n'apportait la soumission de Catus et de Fulvius aux ordres du sénat. Le jeune homme avant fait son rapport, Carus voulait obeir, et se présenter au sénat pour se justifier; mais tous les autres s'y étaut opposés, Fulvius renvova encore son fils pour faire une seconde fois les mêmes propositions. Opimius, qui ne demandalt qu'à terminer l'affaire par la voie des armes, impatient d'en venir aux mains, fit prendre le jeune Fulvius, et, l'ayant donné en garde à des gens sûrs. Il marcha contre la petite armée de Fulvius avec une bonne infanterle et des archers crétois, qui, tirant sur cette troupe et en blessant plusieurs, la mirent blentôt en désordre. Dans un moment la déroute fut générale. Fulvius se retira dans un bain public qui était abondonné, où il fut découvert peu de temps après et égorgé avec l'aine de ses enfants. Dans ce combat, et dans la fuite. Il périt deux cent cinquante hommes du côté de Fulvius. L'histoire ne nous apprend point s'll y eut de la perte dans

l'autre parti. Nous savous seulement que P. L'entulus, prince du sénat, y recut une blessure considérable.

Pour Caïus ', personne ne lo vit combattre ni tirer l'épée. Très-affligé do tout ce qui se passeit, il se retira dans le temple de Diane. Là il voulut se servir de son poignard pour se tuer lui-même, mais il en fut empêché par les plus fidèles de ses amis . Pomponius et Licinius, qui lui ôtérent le poignard, et le portèrent à prendre la fuite. Casus, avant que de sortir du temple, se feta à genoux et levant les mains vers la déesse, il la prin que le peuple romain, en punition de son ingratitude et de sa noire trahison (car la plupart l'avaient abandonné sur la première publication de l'amnistie qu'on leur promit), ne sortit famais de la dure servitude à laquelle il courait volontsirement. Ceux qui poursuivaient Catus l'atteignirent auprès du pont de bois. Ses deux amis , qui ne l'avaient point abandonné, tinrent ferme à la tête du pont pour lui donner le temps de se sauver, et combattirent avec courage jusqu'à ce qu'ils eussent été tues sur la place. Mais ce qui est tout à fait étrange. c'est ce que toute cette multitude qui était présente, ces milliers de gens du peuple qui avaient tant d'obligation à Catus, se comportèrent ici eu simples spectateurs, l'encourageant et l'exhortant à prendre les devants, comme s'il se fût agi d'une course ordinaire, sans qu'il s'en trouvât un seul qui osat, je ue dis pas prendre sa défense, mais lui donner un cheval pour l'aider à fuir plus promptement : exemple éclatant de l'infidélité et de la lacheté de la multitude, et qui doit apprendre à tout homme sense que la faveur populaire est un appui bien fragile, et qui fond sons la main de celul qui s'y est confié, des que le danger devient sérieux! Caïus cependant s'était retire dans un bois consacré anx Furies. Ses ennemis étaient près d'y entrer : un de ses esclaves, nommé Philocrate, qui seull'avait suivl, lui ôta la vie, et ensuite se tua lui-même. Le sénat n'avait point eu honte de mettre à prix les têtes de Caïus et de Fulvius, et de promettre par une praclamation publique, à quiconque les apporterait, une récompeuse

1 Cic. Philip tib. 8, n. 11.

en or, poids pour poids. Un des amis d'Opimius, nommé Septimulejus, avant arraché la tête de Cafus au soldat qui l'avait coupée , la porta au consul au bout d'une pique; il eut même la lacheté et la barbarie d'en ôter toute la cervelle, et d'y mettre du plomb foudu en place. Elle se trouva peser dix-sept livres huit onces (environ quatorze livres de notre poids), qui lui furent données sur-le-champ en or. Cette action lui fut reprochée quelque temps après par un trait de plaisanterie, qui n'est pas indigne d'être rapporté icl. Il demandait à Scévola, nommé proconsul d'Asle. un emploi dans sa province. Vous n'y pensez pas ', lui dit Scévola : il y a tant de mauvais citoyens à Rome, que je vous assure qu'en y demeurant vous ne pouvez pas manquer de faire bientôt une grande fortune. Ceux qui apportèrent la tête de Fulvius ne recurent rien, parce que c'étaient des gens de néant.

Les corps de Catus et de Fulvius, et ceux de tous les autres qui avaient été tués dans le combat ou exécutés dans la prison par ordre du consul, furent ictés dans le Tibre an nombre de trois mille. Tous leurs biens furent confisqués. On fit défense à leurs femmes de prendre le deuif. Licinla, femme de Catus, fut privée de sa dot. Le second des fils de Fulvius, celui qui avait été arrêté par ordre du consul lorsqu'il venait proposer des conditions d'accommodement, jeune homme âgé seulement de dix-huit ans, très-innocent de tout ce que l'on reprochait à son père, qui n'avait ni combattu , ni même pu combattre . puisqu'il était prisonnier dans le temps que l'on en venait aux mains, fut néanmoins inhumainement mis à mort. On lui avait par grâce laissé la liberté de choisir tel genre de mort qu'il voudrait. Mais comme il ne pouvait se résoudre, il fut, malgré ses prières et ses larmes, étranglé dans la prison.

5 Ce qui choqua et affligea plus sensiblement le peuple, fut l'insolence qu'eut Onimius de bâtir, en mémoire de cet événement, un temple à la Coucorde; car il paraissait par là qu'il se faisait gloire de ses cruautés, et regardait comme un sujet de triomphe le meurtre de tant de citoyens. C'est pourquoi, au-dessous de l'inscription mise sur le frontispice du temple, quelqu'un grava pendant la nuit uu vers dont le sens est tel : Ce temple de la Concorde est l'ouvrage de la fureur. On ne peut pas conserver dans le français l'allusion et l'élégance, soit du latiu, soit du grec, Vecordia opus adem facit concordia. Egyov anovoine νπόν δμονοίας ποιεί.

Le peuple, qui avait abandonné si lâchement les Gracques à la fureur de leurs ennemis . leur rendit après leur mort des regrets tardifs et de stériles honneurs. On leur dressa des atatues en public : on consacra les lieux où Ils avaient été tués, et on y portait les premices des fruits dans chaque saison. Plusieurs même y offraient tous les jours des sacrifices, et y faisaient leurs priéres prosternés à genoux comme dans les temples des dieux.

Les grands ne s'opposèrent pas à ces vaines démonstrations d'honneur et de respect, qui n'aboutissaient à rieu. Mais ils s'attachèrent à anéantir les lois agraires, qui leur faisaient un tort réel. Ils v procédérent par degrés. D'aberd ils firent lever par un tribun la défense que Tibérius avait faite à ceux à qui l'ou avait distribué des terres publiques, de les vendre; ce qui donna moyen aux riches de les acheter des pauvres , et même quelquefois de s'en emparer par violence. Un autre tribun fit ordonner que toute recherche, tout partage des terres publiques cesseralt, et qu'elles demeureraient à ceux qui en étaient en possession, moyennant une redevance qui serait payée en argent pour être distribuée aux pauvres citovens. C'était une consolation au moins et un soulagement pour les pauvres. Mais, peu de temps après, il se trouva un troisième tribun qui délivra ces terres de la redevance qui venaît de seur être imposée. Ainsi le grand projet des Gracques fut réduit au néant ; et cette entreprise, si funeste à ses auteurs, ne laissa plus aucune trace d'utilité ui pour les particuliers , ni pour la république,

Il me reste à dire un mot de Cornélie et d'Opimlus. Le corps de Calus ayant été retiré du Tibre, apparemment par quelque ami zélé des Gracques, fut porté à Misène, où

<sup>1</sup> e Quid tibi vis , insane? Tanta maiorum est muitie judo civium, ut jihi hoc ego confirmem, si Romm e manserls, te pencis annis ad musimas pecunias esse

e venturum. » ( Cic. de Orat. lib. 2, p. 266.)

Cornélie s'était confiée depuis la mort de Tibérius. Elle y passa le reste de ses jours dans uue maison de campagne, sans rien changer à sa manière de vivre. Son rare mérite lui procura toniours une bonue compagnie, soit de gens de lettres et de savants, soit des premiers personnages de la republique. Elle charmait tous cenx qui venaient la voir, lorsqu'ils lui entendaient raconter les particularités de la vie de son père Scipion l'Africain, et la conduite domestique de ce grand homme. Mais elle les remplissait d'admiration , lorsque, sans donner aucune marque de douleur et sans verser une seule larme, elle faisait l'histoire de tont ce que ses enfants avaient fait et souffert, comme si elle eût parlé de personnes qui lui auraient été iudifférentes. Elle avait même contume de dire, en parlant des lieux sacrés où ils avaient été tués, que c'étaient des tombeanx dignes des Gracques. Cette fermeté parut si extraordinaire à quelques-uns, qu'ils crurent que la vieillesse et la grandeur de ses disgraces lui avaient affaibli l'esprit et le seutiment. Insensés ! dit Plutarque, qui ne savaient pas combien un excellent naturel et une heureuse éducation peuvent élever l'âme au-dessus de la fortune, et la mettre en état de triompher de la dou-

Pour ce qui est d'Opimins, dès qu'il fut sorti du consulat, le tribun P. Décius l'accusa devant le peuple pour avoir fait mourir des citoyens qui n'avaient point été jugés ni coudamnés dans les formes de la justice, Carbon, alors consul, celui-là même qui avait été uni si intimement à Catas, qui avait été avec lui commissaire pour le partage des terres, qui avait poussé la fureur pour ce parti jusqu'à tremper ses mains dans le sang de Scipion l'Africain, ce même Carbon fut le défenseur d'Opimius. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'un accusé si légitimement odieux à ses juges évita la condamnation. Carbon était l'un des plus éloquents orateurs de ce temps. Mais enfin tout ce qu'il avait à dire, et tont ce qu'il alléguait réellement ponr la justification d'Opimins, se réduisait à insister sur ce qu'il n'avait rieu fait que par l'ordre du sénat, en sorte que sa cause était la cause du sévat même. C'était, ce semble, une raison au peu-

ple pour le condamner; cependant il fut renvoyé absous. Peut-être la multitude n'étaitelle pas encore revenue de la terreur que lui avaient imprimée les exemples récents de la redoutable vengeance des sénateurs.

Mais si Opimius se tira de ce danger, ce ne fut que pour succomber, quelques années après, à une accusation plus flétrissante. Avant été envoyé commissaire à la cour de Numidie, il se laissa corrompre par l'argent do Jugurtha, et, à son retour, il fut condamné juridiquement. Il vicillit dans l'obscurité, également hai et méprisé du peuple. Cicéron lui donne partout de grandes louanges '. Cela n'est pas étonnant. Outre l'intérêt général du parti de l'aristocratie. Cicérou eu avait un personnel dans la cause d'Opimius. Il avait été exilé lui-même pour avoir fait mourir, sans observer les formes de la justice, les complices de Catilina. Le cas d'Opimins avait trop de ressemblance avec celui où il se trouvait pour ne pas l'intéresser vivement. D'ailleurs , les juges qui condamnérent Opimius étaient ces chevaliers romains établia dans la judicature par Caius Gracchus; et la haine qu'ils avaient pour le meurtrier de Caïus cut une grande part à la condamnation du commissaire infidèle et avare. C'est ce qui a autorisé Cicéron à taxer ce jugement d'iniustice.

In e puis terminer l'histoire des Gracques ma jeter encorse un un regard en arrière, et sans parcourir d'une vue générale leurs différentes qualific. Véologence, douce s'indimunet dans l'un , vive et enflammée dans l'acture, et portée dans lous les vieux au plus haut dieper, en let que la mondre partie de une merite. Il is firent prouve de valeur et de conduite dans les gard un plus grande de l'acture de l'actu

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> « Hane (Opimium) flagrantem invidià propter ineteritum C. Grzechi semper Ipse populus romanus peericnio liberavit. Alia quasdam cirem egregium iniqui e judicii procella percettit. (Pro Szz., n. 140.)]

diminat rien du respect que leur attiraient leur nisisance et la supériorité de leurs islents. Lu gloire de leur famille ne servait qu'à leur inspirer des sentiments de noblesse et de grandeur, et un vif désir d'en soutenir Pétal par leur conducie. Ils avaient coutes les quallités nécessires pour le gouvernement : un air d'autorité mêlé de douceur, une heureuse vues et de desseins, une application infaitgable aux nifaires, un généreux désinéressment qui fit qu'ayant été dans les emplois les plus considérables îls conservérent tonjours leurs mains pares, eufin un grand amour du bien public, et une halou écherée contre

toute injustice. Il faut même convenir, et leurs plus grands ennemis l'ont avouè, qu'entre tant d'établissements qu'ils entreprirent ', tant de lois qu'ils portèrent, il y en eut de véritablement utiles à la republique. Quelques traîts que je n'ai pu commodément Insérer dans leur histoire fourniront la preuve de ce que l'avance. Qui peut ne pas louer, par exemple, la construction des greniers publics, moyennant lesquels la ville de Rome auralt toujours une provision suffisante de blè, et ne serait jamais exposée à la disctte? La loi que porta Cafus pour mettre en sûreté la personne des citoyens contre la violence des magistrats, et pour soumettre aux plus grandes peines ccux qui les feraient battre de verges, ou qui leur ôteraient la vie, cette loi était la sauvegarde des faibles : et nous voyons dans les Actes des Apôtres l'usage qu'en fit plus d'une fois S. Paul 3, et la frayeur qu'elle inspirait à ceux qui l'avaient violée. Il fut encore l'auteur d'une autre lol très-sage contre ceux qui, par leurs cabales et leurs intrigues, feraient condamner un innocent. Le sénat même lui eut obligation d'une lol qui attribuait à cette compagnie seule l'arrangement et la distribution des départements des généraux et des magistrats, et qui défendait que l'opposition des tribuns pût être ad-

i « (Gracchorum) consillis, sapienzià, legibus, mula tas esse video relpublica partes constitutas. » ( Ctc. in Rulf. llb. 2, n. 10. )

\* Act. Apost. xvr, 37, 38; et xxsr, 25, 26. — Cic. pro Cluent. 111; id. pro Domo, 21, et de Prov. cons. 3 et 17.

mise lorsqu'il s'aginait des départements des cossess. Pulsarque rapporté que le même Cattes ouvrit souvent d'excellents avis dans le sésant, et il en cien en cemple. Fabius, propréteur en Espagne, ayant euroyé à Rome des blés qu'il avait levis dans sa province, Cattes persuada au sénat de vendre ces blés, et d'en reusoyer l'argent aux villes d'Espagne qui les avaient fournis, faisant en même temps une forte réprisande au propréteur, qui rendait le gouvernement romain odieux aux sujets de l'empire.

aux suiets de l'empire. Quel dommage que tant de belles qualités, tant de belles actions, aieut été déshonorées par un seul vice ! L'ambition rendit les Gracques, non pas inutiles, mais funestes à leur patrie. « Une soif démesurée de gloire ', et le « désir effréné de s'élever et de dominer sur « les autres, est, dit Cicéron, le grand dau-« ger de ceux qui se piquent de noblesse et « de grandeur d'ame; et c'est ce qui leur fait « commettre souvent de grandes injustices, » A quels excès ue se portérent point les Gracques! Quand même un motif d'équité aurait conduit Tibérius dans le projet de sa tol agraire, comment excuser son acharnement et celui de son frère à abaisser le sénat, qui était l'âme de la république, et à priver cette auguste compagnie de ses droits les plus précieux et les plus légitimes? Le meurtre de Scipion l'Africaiu, qui fut le fruit de ces aucrelles, et dont il n'est pas à présumer que Catus fût Innocent, ne doit-il pas Inspirer de l'horreur pour le parti qui se reudit coupable d'un si noir attentat? Aussi tout ce qu'il y a cu de têtes plus sages et plus sensées out prodigué aux Gracques les titres de facticux, de séditicux, de méchants citovens, et leur mort a été traitée de supplice justement mérité, Coucluons qu'il ue peut rester aucuu doute ni sur le mérite de ces deux frères, ni sur l'abus qu'ils en ont fait,

Ce n'est pas que j'approuve en tout la con-

<sup>5 «</sup> Illud odiosum est, quòd in hic ciatione el maguie todine azieni facilitmo percinecio, es imais capitale e principalea innancitur... Pacilitmò autem ad resinjustas « impelitur, us quinque est altisaieno autono, et giorim « cupido qui locus est sanè lubricus.» ( Circ. de Offic. Ibb. 1, n, 08, 02.

duite de lenrs adversaires. Le sénat dégénère ici d'une facon étrange de la donceur et de la sage condescendance qui lui avait fait autrefois tant d'honneur dans les dissensions eiviles. C'est de ce côté que se trouve une vielence sanguinaire, une eruauté détestable, à laquelle les Gracques, et surtont Calus, n'opposent qu'une modération qui ne pent être assez louée. Ces deux fréres, si braves contre les ennemis, n'ont point de courage ponr verser le sang de leurs concitoyens. Les Gracques défendent une mauvaise cause par les voies par lesquelles le sénat aurait dû défendre la bonne.

\$ 11. - VINE DU COMSULAT D'OPERIES. L'AFRIQUE RA-VAGÉR PAR LES SAUTERBLLES, BT ENSUITE PAR LA PESTE QUE CAUSENT LEUES CAGAVEES. SEMPRONIUS THIOMPHE OR JAPOOES, BT METELTED ORS DALMA-TES. GUERRE CONTRE LES BALÉARES ET CONTRE QUELOURS PRUPLES OR LA GAULE TRANSALPINE. FULVIUS TRIOMPHE LE PREMIER UNS GAULOIS TRANS-ALPINS. SEXTIUS DOMPTE LES SALLEVIERS, ET BA-TIT LA VILLE O'AIX. LES ALLOSSOGES ET LES AB-VERNIENS ATTIERNT CONTRE RUX LES ARMES BO-MAINES. OPPLIENCE OF CES DERNIERS. AMBASSAGE DE BOT DES ARVERNIENS A DOMITICS. LES ALLORSOSES ET LES ARVERNIENS SONT VAINCES PAR DOMITICS. GRANDE VICTOIRE REMPORTÉR PAR FARIUS SUR LES MEMOS PRUPUS. PREFICIR BE BOMITICS AL'SCARE DE BITUITUS. PROVINCE ROMAINE DANS LES GAULES. TROPHÉES ÉLEVÉS PAR LES VAINQUELES. LEUES TRIOMPHES. GURRE CONTRELES SCOROSQUES. LÉPS-DES NOTÉ PAR LES CENSEUES POUR ÉTRE LOGÉ A TROP HAUT PRIT. TRENTS-OFFE SENATREES OF CRANCE PAR LES CHUSEURS; ENTER AUTRES CASSIUS SARA-CON. AMI OR MARIUS. COMMENCEMENTS BE SCAU-RUS. CARACTERS DE SON ÉLOQUENCE. SA PROSITÉ DOUTE USE SUR LE RAIT DE L'ARGENT. ÎL AVAIT SCRIT SA VIB. SON CONSULAT. IL EST ÂLE PRINCE DE SÉ-NAT. BONHEUR OR MÉTELLUS MACÉDONICUS, ILLUS-TRATION ÉCLATANTE OR LA MAISON ORS MÉTELLUS-TROIS VESTALES SE LAISSENT CORROMPRE. ELLES SONT CORDAMNÉES. L'ORATEUR MARC-ANTOINE EST IMPLIQUÉ DANS CRITE AFFAIRE, ET RENVOYE ABSOUS. TEMPLE SRIGS A VENUS Ferticordia. Vic-TIMES MUMAINES CARBON ACCUSÉ PAR L. CRASSUS. GÉNÉROSITÉ OR CRASSUS. SA TIMIDITÉ. OCCASION UNIQUE OU CHASSUS PRENO PARTI CONTRE LE SÉNAT. C. CATON CONDAMNÉ POUR CONCUSSIONS. EXACTI-TWOM SCREPULRUSE DE PISON SUR LE PAIT D'UNE BAGUE D'OR.

Le désir de mettre sous un seul point de vue tout ce qui regarde les Gracques a obligé

de laisser en arrière plusieurs faits qu'il est à propos de reprendre maintenant 1. J'y joindral les événements des années qui se sont éconlées depuis la mort de C. Gracchus jusqu'à la guerre de Jugurtha : ce qui fait un espace de neuf ans. Le tout ensemble ne nons offrira qu'une matière assez sèche et assez stérile. Les monuments qui nous restent sur les faits que je vais rapporter se réduisent, ou à des écrivains de si peu de valenr, que lenrs ouvrages méritent plutôt le nom de gazettes que d'histoires; ou à quelques parcelles détachées d'auteurs plus dignes de notre estime. Freinshémius a rassemblé dans ses Suppléments de Tite-Live tous ces morceaux épars pour en former un tissu et une suite d'histoire. C'est un grand service qu'il a rendu à la littérature. et c'est pour moi un secours dont je me sers utilement.

Avant que d'entrer dans l'exposition des guerres que firent les Romains pendant l'espace de temps que je me propose de parcourir, je vais placer ici deux singularités qui pe tiennent à rien, et qui penvent être regardées comme des faits d'histoire naturelle.

La première, c'est que l'année où Opimius fut consul fut une année unique pour les vins. qui, dans toutes les espéces, parvinrent au plus parfait degré de maturité et de bonté. On sait que les Romains gardaient leurs vins peudant un grand nombre d'années : mais ceux du consulat d'Opimius darèrent des siécles. Il en restait encore du temps de Pline 9, près de deux cents ans depnis qu'ils avaient été recueillis: mais ils avaient acquis la consistance du miel, et une amertume si forte, qu'il u'ètait pas possible d'en boire, si on ne les domptait par une très-grande quantité d'eau. Aussi n'en buyait-on guère. On ne les employait qu'à donner de la qualité aux autres vins, avec lesquels on les mélait en trés-petite dose. On pent bien inger que le prix en était devenu excessif. Le P. Hardouin, déduit du texte de Pline (qui me paralt fort obscur), que, cent soixante ans après le consulat d'Opimius, l'once de ce vin

<sup>1</sup> Tout ce morceau, jusqo'à la guerre de Jagurtha, est de l'éditeor, M. Rollin sysit omis les faits qui y sont centeous, sans doute dans le dessein d'y revenir.

<sup>1</sup> Pfin. jib, 14, cap. 4.

s'était vendue quatre-vingt-seize livres de notre monuaie.

L'antre événement est antérieur de quelques a unées, et d'une espèce toute différente. Sous le consulat de M. Fulvius Flaccus, l'an de Rome 627, une affreuse quantité de sauterelles se répandit dans toute l'Afrique, c'est-à-dire dans ce que nous appelons aujourd'hui les côtes de Barbarie, et y ronges non-senlement les épis naissants, les herbes et les fcuilles des arbres, mais les écorces mêmes, et le bois. Et ce ne fut encorc là one la moindre partie du mal que le pays en souffrit. Un veut violent, s'étant élevé, les emporta toutes dans la mer, où clles furent submergées; mais les flots repoussant leurs cadavres sur les rivages, il s'en forma des monceaux immenses, qui infectérent et corrompirent tellement l'air, que la maladie se mit et parmi les bestiaux et parmi les hommes. Je no sais s'il faut en croire Orose1; mais cet écrivain assure qu'il périt huit cent mille hommes dans le royaume de Micipsa, c'est-à-dire dans la Numidie, et deux cent mille dans la province de Carthage. Il ajoute qu'une armée de trente mille hommes, que les Romains tenaient dans Utique pour la défense de la proviuce, fut exterminée par le mai contagieux, sans qu'il en restât un seul homme, et qu'il v ent tel jour où, par une scule porte de cette ville, on emporta quinze cents corps morts. Je crains qu'il n'y ait de l'exagération dans ces nombres9; mais le fait de la peste occasionnée par les cadavres des sautcrelles est constant, et suffit pour faire sentir que dans la main de Dieu, lorsqu'il vent punir les hommes, les plus vils et les plus netits insectes pouvent devenir d'épouvantables fléaux. Tite-Live parle 5, dans quelques endroits de son histoire, de dégâts causés par des nuées de sauterelles; et il rapporte même, sous l'an 579, qu'un préteur fut envoyé dans l'Apulie avec ordre de ramasser des gens de la campagne ponr faire la guerre à cette nouvelle espèce d'ennemis. Mais l'exemple que je viens de rapporter ici est, je crois, le plus étrange que l'histoire de tous les temps nous fournisse.

Parmi les guerres dont j'ai à rendre compte, celles contre les Japodes et contre les Dalmates furent peu considérables.

Les Japodes étaient une nation mêlée d'Illyriens et de Gaulois, qui occupaient à peu près le pays que nous appelons maintenant Croatie, entre la Save et la mer Adriatique. Ces peuples, ayant irrité les Romains par les rapines et les pillages qu'ils exerçaient sur les terres de l'empire dont ils étaient voisins ' furent attaqués et vaincus en une campagne par le cousul C. Sempronius Tuditanus, l'an de Rome 623. On accorda au vainqueur l'honneur du triomphe.

Cet honneur coûta encore moins à acquérir à L. Cacilius Métellus, s'il est vrai, comme le dit Appien, que les exploits de ce Métellus se réduisent à être entré avec une armée dans le pays des Dalmates, auxquels il avait fait déclarer la guerre sans aucune cause légitime, et avoir passé tranquillement l'hiver à Salone? où il avait été reçu comme ami. L'Epitome exit de Tite-Live porte péanmoins qu'il subjugua les Dalmates. Quoi qu'il en soit, L. Cæcilius Métellus, ayaut été consul en 633, triompha des Dalmates en 634, et prit même le surnom de Dalmaticus.

Quintus Métellus, son proche parent, lni avait donné, quelques années auparavant, l'exemple de chercher des conquêtes aisées. par lesquelles on se fit un nom sans beauconp de péril, et sans s'embarrasser aussi beauconp de la instice. Il avait attaque les Baléares; peuples jusqu'alors presque sauvages, et qui n'avaient para dans les guerres que comme auxiliaires des Carthaginois.

Les Baléares 3 habitaient les deux fles que nous nommons maintenant Majorque et Minorque. Vivant presque dans toute la simplicité de la grossière nature, ils n'avaient pas assurément l'ambition de faire la guerre aux Romains, Les antres sous les rochers, on des souterrains qu'ils se creusaieut eux-mêmes,

<sup>1</sup> Ores. v., 11.

Liv. Epil. Lx. — Jul. Obs. 3 Liv. xxx, 2, 10; xt.ir, et 10.

t App. Hiyr.

<sup>\*</sup> Ville ruinée aujourd'hui. On en montre les ruines à quatro milles de Spalatro.

<sup>5</sup> Diod. Sie. lib. 5: et Strag. lib. 3.

leur servaient de demeures. Ils étaient presque nus, si ce n'est que pendant les froids de l'biver ils se couvraient des peaux de leurs brebis. Ils trouvaient dans le pays, dont le terroir est fertile, les besoins de la vie, à l'exception néanmoins du vin , dont ils étaient très-avides. Aussi ceux d'entre eux qui avaient servi dans les armées carthaginoises ne manquaient pas d'employer en vin, lorsqu'ils s'en retournaient, tout l'argent qui pouvait leur rester: eur il ue leur était pas permis de rapporter cet argent dans leur pays. L'usage en était interdit dans les deux lles. Ils dispient au rapport de Diodore, que les trésors de Géryon autrefois lui avaient été funestes, en lui attirant Hercule pour ennemi; et qu'instruits par cet exemple, ils avaient, depuis l'antiquité la plus reculée, toujours appréhende d'introduire parmi eux un métal capable d'irriter la cupidité des autres nations, et par là nuisible à leur repos.

babilet à se servir de la fronde. Leur s'arcesse en ce point diais ans égale; aussi prenaieutis un evoie stire pour l'ecquérir. On les y accountains il de l'échiance; el les mières ne mel-containni de l'échiance; el les mières ne mel-containni de l'échiance; el les sires en mel-condainni de l'échiance; el les sires en la finate, mais le leur fisissient abattre avec le enfants, mais le leur fisissient abattre avec le nefants, mais le leur fisissient abattre avec le neighe de l'échience li sojicient le roideur; el les armes de la moilleure trempe avaient peine à résister aux pierers qu'il avaient la roideur; el les armes de la moilleure trempe avaient à varient fissis frondes de fonqueur riegate, scion tres frondes de fonqueur riegate, escion calle de l'entre de l'estate de l'entre de l'estate, de l'entre de l'entre

Ils sout particulièrement célèbres par leur

Ces peuples étaient pecífiques, comme nous ravons dit. Nammoirs, quelques particuliers s'étant ligués avec les pirates qui courrient les mers, il rein failt pas davantage pour donner préteate à 0. Métellus, qui fut consul lar de Rome 680, d'aller porter la guerre dans leur pays. Ils voulurent s'opposer à la descente de larmer ornaine. Mais le consul leur rendit leurs frondes inutiles, et despeats, qui en amotissient le comp. Lorsque peut vigit en amotissient le comp. Lorsque les troupes romaines furent une fois à terre, la prirent la fuile, et de dispertent de tous côtés dans le pays, de sorte qu'il en coûts 15. 1817, 1904.

plus de peine pour les trouver que pour les

vainere. Afin d'assurer sa conquête, Métellus établit dans l'île de Majorque deux colonies, Palma et Pollentia. l'une à l'orient et l'autre à l'occident. Il triompha en 631, et il prit le surnom de Balearicus. Il paralt que dans la famille des Métellus on était avide de ces surnoms ambitieux. Le père de celui dont je viens de parler s'était fait surnommer Macedonicus . quoique ce qu'il avait fait en Macédoine ne fût pas comparable à la conquête de ce royaume par Paul Emile, qui cependant n'en avait pris aucun nouveau surnom. Voilà le fils et le neveu du Macédonique qui se décorent des titres de Balearicus et de Dalmaticus. Nous verrons bientôt dans la même famille ceux de Numidicus et de Creticus<sup>9</sup>, etc. Un reconnaît par là la vérité de ce qu'a observé Tite-Live, que l'exemple du premier Scipion l'Africain donna lieu à la vanité de ceux qui le suivirent de se parer de titres semblables. saus les avoir aussi bien mérités que lui.

La guerre contre quelques peuples de la Gaule transalpine fut plus considérable que celles dout j'al parlé jusqu'ici, et ameuée par des causes plus légitimes.

Les Romains n'avaient point encore fait de conquetes dans la Gaule au delà des Alpes. Ils avaient déjà passé ces montagnes l'an de Rome 598; mais cette expédition, dont il a été fait mention en son lieu, n'ext accune suito que d'assurer la tranquillité des Marseillais, à la prière desqués elle avait été entreprise contre les courses et les insultes de leurs voisins.

Ce fut encore à la prière des mêmes Marseillais que les Romains, dans les temps dont nous parlons, passèrent les Alpes. Mais ils ne se contentèrent pas d'avoir secoura leurs alliés; ils se firent un élablissement durable dans les Gaules, et commeucèrent à y former une province ou pays de conquête.

1 Liv. lib. 30, n. ult.

Les Salluviens \*, peuples gaulois 5, dans le territoire desquels Marseille avait été bâtle, n'avaient jamais vu que d'un œil jaloux l'accroissement de cette colonie étrangère. Les Marseillais fatigués et harcelés par eux, eurent recours à la protection des Romains, l'an de Rome 627, sous le consulat de C. Fulvius, ami de Caïus, homme séditieux et turbulent, dont nons avons rapporté la fin malheureuse. Le sanat était bien aise de se débarrasser d'un consul factieux : Fulvius ne l'était pas moins de se procurer l'occasion de remporter le triomphe. Ainsi ses vœux et œux du sénat furent également satisfaits par la commission qu'il recut d'aller faire la guerre aux Salluviens.

> C. CASSIUS LONGINUS \*. C. SEXTIUS CALVINUS.

Les exploits de Fabrius en Gaule ne furrent pas bien considérables. Il obient nésamoins l'homeur du triomphe, soit par la fiverent du prophe, soit que le séant même regardat comme un heureux présage un premier triomphe un les Gauleis transsibliss. C. Sestius, consul en 628, fut envoyé pour le réberre de la comme de la fin de son consulat, ou même au commencement de fannée suivands, avec la qualité de proconsul.

- Q. CÆCILIUS METELLUSS.
- T. QUINTIUS FLAMININUS.

Sextius, ayant trouvé la guerre contre les Salluviens plutôt entamée que bien avancée par Fulvius, la poussa avec vigueur. Il remporta sur eux divers petits avantages, et enfin

An. R. 627; av. J. C. 125.

- Ces peuples sont nommés Salvé, Salvéi, Sallvéii,
   Quelques auteurs font ces peuples Liguriens d'origine : mots ils étaient établis dans la Gaule.
- 4 An. R. 628; av. J. C. 1 4.
- a An. R. 1929 ; av. J. C. 123.

une victoire considérable auprès du lieu on est maintenant la ville d'Aix. Ce général, par un sage tempérament bien nécessaire dans les nouvelles conquêtes, sut mêler la douceur à la force et à la terreur des armes. Diodore rapporte que 6, comme il faisalt vendre les habitauts d'une ville des ennemis, dont il s'était rendu maître, un certain Crato, que l'on menait enchaîné avec les autres, se présenta à lui, et lui dit qu'il avait toujours été smi des Romains, et que, pour cause de son attachement à leurs intérêts, il avait eu à souffrir beaucoup de mauvais traitements de la part de ses compatrioles. Sextius s'étant assuré de la vérité du fait, non-seulement fit mettre en liberté Crato et toute sa pareuté, mais lui permit même de délivrer de la servitude neuf cents prisonniers à son choix.

Le proconsul prit ses quartiers d'hivre dans le lieu où il avail livre la bataille. Ex comme le pays était beau, et même abondant en sources, dont quelques-unes donnaient des caux chaudes, il y bhit une rolle, qui, à caus de ces eaux et du nom de son fondataieur, fut appelée Aques Zeite n c'est la ville d'Aix, capitale de la Provence.

Il nettoya aussi toutes les côtes depuis Marseille jusqu'à l'Italie, en ayant chassé les barbares, qu'il reculs à mille et à quinze cents pos de la mer : et il donna toute cette étendue de côtes aux Marscillais. Il revint à Rome l'année suivante, et triompha, ayant en pour successur Cn. Domitius, dont uous allons parfer.

C. FANNIUS \*. CN, DOMITIUS AHÉNOBARBUS.

Les Salluviens étalent domptés, mais la guerre u'était pas finie. Leur infortune, et saus doute la crainte d'éprouver un pareit sort, intéressèrent dans leur querelle des peuples voisins et puisants : et Domitius, en arrivant dans les Gaules, troura plus d'ennemis que Seatius n'en avait vaineux. Teutomalius, roi des Salluviens, s'était retiré chez les Ailobroges, qui entreprirent hautement sa de-

Biod. spud Vales, pog. 877.
 An. R. 630; av. J. C. 128

fense; et Bituitus, roi des Arverniens, qui avait donné asile dans ses états à plusieurs des chefs de la nation vaincue, envoya même une ambassade à Domitius pour lui demander leur rétablissement.

Ces deux peuples réunis formaient une puissance très-considérable. Les Allobroges occupaient tout le pays entre le Rhône et l'Isère jusqu'au lac de Genève : et les Arverniens. non-seulement possédaient l'Auvergne, mais, si nous en croyons Strabon 1, ils dominaient presque dans toute la partie méridionale des Gaules, denuis le Rhône insou aux Pyrénées, et mêmo jusqu'à l'Océan. L'opulence de ces derniers répondait à l'étendue de leur domination : et l'on a rapporté de Luérius leur roi, père de Bituitus actuellement régnant, que, pour faire parade de ses richesses et se gagner la faveur de la multitude, il semait en traversant uue plaine, monté sur un char, les pièces d'or et d'argent que ramassaient les milliers de Gaulois qui le suivaient. On ajoute que, voulant donner una fête, il forma une enceinte de quinze cents pas en carré, dans laquelle il fit placer des cuves pleines d'une liqueur précieuse, et une si prodigieuse quantité de viandes de toute espèce, que, pendant plusieurs jours ceux qui voulurent trouvèrent de quoi manger, sans que jamais le service manquât d'un seul instant.

Nous avons dit que Bisitius entoga à Domitius une ambassede. Elle était magnifique, mais d'un goût singuiler, et qui étonne les Romaisn's. L'ambassadeur, superhement vêtu et accompagné d'un nombreux cortége, ment de plus une grande meuté de chiens; et il avait avec lui un de ces poetes gaulois qu'in avait avec lui un de ces poetes gaulois qu'in avait avec lui un de ces poetes gaulois qu'in avait avec lui un de ces poetes gaulois qu'in avait avec lui un de ces poetes gaulois qu'in avait en cert en de la commande de la commande

Un nouveau sujet de guerre fut fourni par les Éduens, qui habitaient le pays entre la Saône et la Loire, et dont les principales villes étaient celles que nous nommons aujourd'hui Autun, Chalons, Macon, Nevers. Ces peuples sont les premiers de la Gaule transalpine qui aient recherché l'amitié des Romains. Ils se faisaient un grand honneur d'être nommés leurs frères, titre qui leur a été donné souvent dans les décrets du sénat. De tout temps il y avait eu entreeux et les Arverniens une rivalité très-vive : ils se disputaient le premier rang et la principale puissance dans les Gaules, Dans les temps dont nous parlons, les Eduens, attaqués d'un côté par les Allobroges, et de l'autre par les Arverniens, eurent recours à Domitius, qui les écouta favorablement. Tout se prépara done à la guerre, qui se fit vivement l'année suivante.

Q. FABIUS MAXIMUS.

Les Allobroges et les Arremiens épargnéret au général romais la peine de venir les chercher: ils marchèrent eux-mémes à lui, et virinent se: camper au confluend de la Sorgue et du Ribbie, un peu su-dessus d'Avignon. La batilités edonne en cet endroit. Les Romains remportèrent la victoire. Mais ils en fureut principalement redevables à leurs éléplants, dont la formé étrange et insuitée effique et les chevaux et les cavaliers. L'odeur des éléplants, chevaux et les cavaliers. L'odeur des éléplants, que Tite-Live es plus d'un endroit, contribus aussi sans doute à ce désorder. Il resta, dit Orose, vingt mille Gaulois sur la place : trois mille farent hists prisoneiers.

Une si grande défaite n'alatiti point le conrage des deux peuples allés. Ils firm de nouveuux efforts; et, lorsque le consul Q. Fabius auarrius en Gaule, les Allobrages et les Arrerniens, soutenus des Rhutchiens (peuples du Rouergue), alferent an-devant de lui nive en me armée de deux cent mille hommes. Le consul n' n'en avait que treute mille et distuitus méries avait que treute mille et distuitus méries avait que treute mille et distuitus méguif distiq qu'ils ne pourriaent par résister en guif distiq qu'ils ne pourriaent par résister en met. Le snecès fit voir en etcte occasion.

Strab. lib. 2, pag. 191.

Posidonius, spud Athen 16b. 5, cap. 13.

<sup>3</sup> Appian. ap. Fuly, Unin.

<sup>4</sup> An. R. 631 ; sv. J. C. 191.

comme en bien d'autres, quel avantage a le bon ordre et la discipline sur la multitude.

Ce fut vers le confluent de l'Isère et du Rhône que les armées se rencontrérent. Les mémoires qui nous restent nous instruisent peu sur le détail de cette grande action. Il faut que les Gaulois n'aient pas souteuu le premier choc des Romains, s'il est vrai, comme nous le trouvons dans les monuments historiques. qu'ils y perdirent au moins six-vingt mille des leurs, et que du côté des Romains il n'v eut que quinze hommes de tués. Le consul remplit merveilleusement les fonctions de général dans ce combat, quoiqu'il fût actuellement malade de la fièvre quarte, ou selon d'autres, encore faible d'une blessure qu'il avait recue quelque temps auparavant. It se fit porter en chaise de rang en rang; ou, quand il était plus à propos qu'il mit pied à terre, soutenu par-dessous les bras, il dounait ses ordres, et animait ses soldats à bien faire. Il est à présumer qu'il attaqua les ennemis lorsqu'ils possaient le Rhône ou venaient de le passer, sans leur donner le temps de se former et de s'étendre. Une charge vigoureuse mit bientôt le trouble parmi les Gaulois, que leur multitude embarrassait. bien loin qu'ils en pussent tirer avantage. Mais la fuite était étrangement difficile. Il fallait repasser le Rhône sur deux ponts, dont l'un avait été fait de bnteaux, à la hâte, et peu solidement. Il rompit sous le poids et la multitude des fuyards, et causa ainsi la perte d'un nombre infini de Gaulois, qui furent noyés dans ce fieuve, dont la rapidité, comme personne ne l'ignore, est extrême. Sans doute il y en eut d'autres qui furent acculés par les Romains, et poussés à force dans la rivière. Les eaux eu firent beaucoup plus périr que le fer des vainqueurs. Cette grande victoire fut remportée par les Romains le 10 d'août 1 : le consul y gagna même, selon Pline, le rétablissement de sa santé; et du jour de la bataille il fut délivré de sa fièvre.

Les Gaulois, accablés d'un si rude coup, se résolurent à demander la paix. Il ne s'agissait que de savoir anquel des deux généraux romains ils s'adresseraient; car Domitius était

encore dans la province . La raison voulait qu'ils préférassent Fabius, qui était consul, et dont la victoire était plus éclataute que celle de Domitius. Ils le firent : mais Domitius . homme fier et hautain, s'eu vengea sur Bituitus par une noire perfidie. Il engagea ce priuce à venir dans son camp, sous prétexte d'une entrevue : et lorsqu'il l'eut en sou pouvoir, il le fit charger de chaînes, et l'euvoya à Rome. Le sénat ne put approuver une action si condamnable; mais il ne voulut pas se priver du fruit d'une perfidie utile : tant ce que les politiques appellent raison d'état prévalait alors dans le sénat romain sur les lois de l'honneur et de la justice l Bituitus fut retenu. li fut même ordonné que son fils Cogentiatus serait pris et amené à Rome. On rendit uéanmoins une demi-justice à ce jeune prince. Après qu'ou l'eut fait élever et instruire soigneusement, on le renvoya dans le royaume de ses pères, où il cultiva fidèlement l'amitié qu'il avait vouée aux Romains,

Il parait que les penples vaincus furent diversement traités par les Romains. Les Allobroges \* furent mis au nombre des sujets de l'empire. Pour ce qui est des Arverniens et des Rhuténieus, César assure que le peuple romain leur pardonna, ue les rédui-it point en province, et ne leur imposa point de tributs, Ainsi il y a apparence que la province romaine dans les Gaules ne comprit d'abord que le pays des Salluviens et celui des Allobroges, Les années suivantes ne nous fournissent plus d'événements considérables, quolqu'il soit vraisemblable que les consuls de ces années ont été envoyés en Gaule, et y ont peut-être étendu la province romaine le long de la mer jusqu'aux Pyréuées. Ce qui est constant, e'est que, trois ans après les victoires que nons venous de rapporter, le consul O. Marcius fonda la coionie de Narbonne, à laquelle il donna son nom, Narbo Marcius. Nous ne pouvons mieux marquer le dessein de cet établissement que par les termes de Cicéron, qui appelle Narbonne la sentiuelle du peuple romain 3, et le boulevard opposé aux nations gauloises.

PEn. 4b. 7 . cap. 50.

Val. Max. lib. 9, cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diod. apud Vales. 386. — Cas. de Belio Gall. lib. 1.
<sup>5</sup> « Narbo Marcius colonia nostrorum civium, specula

Je reviens à Domicius et à Fabius, qui passèrent encore dans la Gaule une partie de l'année 632. Ils élevèrent l'un et l'autre des trophées ornés des dépouilles des ennemis, chacun sur le champ de bataille où il avait vaincu. C'était une nouveauté pour les Romains, qui, comme le remarque un historien, u'ont jamais insulté par de semblables monuments aux peuples qu'ils avaient soumis '. Pompée érigea aussi un trophée dans les Pvrénées, après avoir pacifié l'Espagne, et en fut blâmé. Ou a remarqué eucore comme un trait de faste et d'arrogance dans Domitius, qu'il parcourut la province mouté sur un éléphant. Ces sortes de traits, qui décèlent le caractère, ne doivent point être omis dans une histoire destinée à faire counsitre les hommes.

Fabius et Domitius, de retour à Rome, obtinrent tous deux le triomphe. Celui de Fabius fut et le premier, et le plus éclatant. Bituitus en fut le principal ornement. Il y parut monté sur le char d'argent dont il s'était servi le jour de la bataille, avec ses armes bigarrées de diverses couleurs. Fabius, en conséquence de la victoire qu'il avait remportée, prit le surnom d'Allobrogicus, et il augmenta ainsi la gloire de la maison Fabia, dont il avait été l'opprobre par sa mauvaise conduite dans sa jeunesse: exemple rare, mais qui prouve néanmoins que, si les premières années passées dans la débauche donnent grand lieu de craindre pour tout le reste de la vic, elles ne forcent pas absolument d'en désespérer. Fabius Allobrogicus était fils de Q. Fabius, frère atné de Scipion, et par conséquent petit-fils de Paul Emile.

Il me reste à parler de la guerre contre les Scordisques, nation gauloise d'origine \*, mais transplantée sur les bords du Danube<sup>3</sup>. Leurs pères avaient autrefois accompagne Brennus au pillage du temple de Delphes. Après l'horrible désastre qui dissipa cette armée, et qui a été ranporté ailleurs, les débris s'en séparé-

e populi romani, ac propugnaculum istis nationibus

e Nunquem populus romanus hostibus domitis vic-

a oppositum et objectum. » ( Pro Font. n. 3.)

« torism suam exprobravit. » FLOR. III. 2.)

rent en diverses contrées. Une partie vint s'établir vers le confluent du Danube et de la Save, c'est-à-dire dans le pays où est aujourd'hui Belgrade, et prit le nom de Scordisques. Leur férocité naturelle, augmentée par la rigueur du climat qu'ils linbitaient, et par le commerce avec les nations barbores dont ils étaient environnés, les porta à des excès de cruanté dont les historiens romains ne parlent qu'avec horreur '. Ils les décrivent immolant des victimes humaines à Bellone et à Mars. buvant dans le crane de leurs ennemis (cette pratique étaitusitée chez les Gaulois), faisant perir leurs prisonniers par le feu, ou les étouffant par la fumée : enfin se portant à cet excès. dont le seul récit fait frémir, d'éventrer les femmes grosses, et d'arracher la vie tout à la fois aux mères et à leurs fruits.

On no suit pas quello occasion alluma la guerre entre les Romains et ces harbars. Mais C. Caton, le premier consul qui eu tifaire aux G. Caton, le premier consul qui eu tifaire aux Goordisques, et la entièrement défait, l'an de Rome 6:8. Il s'ébit laisée enagager par les enmenis, qui joignaient la ruse à la force, dans des forêts et dans des montagues, où l'armée des forêts et dans des montagues, où l'armée les provinces de l'empire, et vinreur jusqu'à la Plantatie et à la mer Adriatique. Cett barrière les arrêts : mais de dépit et de rage, s'il en lat croire l'Enors, ils lancérent leurs traits contre les eux de la mer, qui oppossient un obstacle invincible à leurs course.

Les généraux romains qui suivirent Caton réussirent plus heureusement; et l'histoire en nomme trois, T. Didius, M. Livius Drusus, M. Minucius, qui remportèrent différentes victoires sur les Scordisques: après quoi il n'est plus guère parlè de cette nation.

AFFAIRES DE LA VILLE, ET AUTRES PAITS DÉTACRÉS.

Deux censures nous offrent d'abord de grands exemples de sévérité <sup>5</sup>.

Les censeurs Cn. Servilius Cépion et L. Cassius Longinus citérent à leur tribunal M. Æmi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je sals Justin, sans me rendre garant de ce qu'il èvance.
<sup>3</sup> Just. lib. 32, cap. 2.

<sup>1</sup> Flor. 1, 4.

lius Lépidus, comme coupable de luxe et de faste, parce qu'il louait six mille sesterces (750 liv.) la malson qu'il occupait. Vellèius Paterculus, qui rapporte le fait, ajoute cette réflexion : « Aujourd'hui 1, si quelqu'un de « nous se logeait à si bas prix , à peine le « reconnaitrait-on pour sénateur ; tant la chute « est prompte de la vertu au vice, du vice au « goût faux et pervers , et du goût faux aux « nlus grands excès! » Le même Lépidus cut aussi dans ce même temps, ou avait eu quelque temps auparavant, une autro affaire aussi singulière. Il fut accusé devant le peuple, et condamné à une amende, pour avoir élevé tron haut une maison de campagne qu'il bătissait à quelque distance de Rome.

Tous les remêdes étaient trop faibles contre la dépravation des mœurs 4, qui gagnait de plus en plus : et, dix ans après ce que je viens de rapporter, Métellus Dalmaticus et Domitius Ahénobarbus, étant censeurs, dégradérent trente-deux sénateurs : chose sans exemple, que dans cet illustre corps il se trouvat un si grand nombre de sujets dignes de censure! Parmi ces sénateurs dégradés était un consulaire, C. Licinius Géta, qui luimême devint censeur quelque temps après, soit que, par un changement do conduite, il ent rétabli sa réputation, soit que peut-être les mêmes vices qui lui avaient attiré cette Détrissure lui servissent de recommandation auprès d'un grand nombre de citoyens, qui pouvaient avoir de bonnes raisons pour souhaiter de mettre en place un censeur intèressé personnellement à ne pas pousser trop loiu la sévérité.

Une autre note infligée par les mêmes eenseurs Métellus et Domitius retombait sur Marius, qui était actuellement préteur, mais encore bieu loin de la gloire à laquelle it parvint dans la suite. Ou prétendait que, pour Sélever à la prêture, il avait corrompu les

1 1 202 fr. E.B.

suffrages; et ce qui autorisalt ces souprons, c'est que l'on avait vu se méler prami ceux qui donnaient leurs voix un esclave de Cassius Salaccon, qui detta imi lintime de Marius. Le préteur designé fut accusé en forme, et es juges interropperent Cassius, qui répondit qu'eyant une trés-grande soif, il s'était fait paporter un verre d'esu par son esclave, qui sur-le-champ s'était retire. La chose n'est point d'autres suites de la part des juges. Mais les censeurs crurent que Cassius médiait d'étre note, soit par pour son parjure t'il avait meuti; et ils le dégradèrent du rang de séntateur.

Cette même année, M. Scaurus était con-

sul, homme illustre, et dont il y aura lieu de faire souvent mention dans la suite. C'est pourquoi je saisis l'occasion qui se présente de le faire counaltre. Il était patricien , de la maison des Emlles, mais d'une branche tombée dans que si grande pauvreté, que son père avait été réduit à se soutenir par le commerce du charbon. Lui-même il douta quelque temps s'il n'embrasseralt point la profession de banquier. Mais, se sentant du mérite, il prit la route des honneurs, résolu de travailler avec courage à vaincre la mauvaise fortune, et à renouveler la gloire presque éteinte de son nom. Il s'appliqua à l'éloquence, et plaida beaucoup. Le caractère de son éloquence était conforme à celui de ses mœurs : grave, austère, sans aucuu ornement. Eu voici le portrait de la main de Cicérou: « Scaurus<sup>9</sup>, homme sage et amateur de la « droiture et de la simplicité, mettait dans « son discours une gravité singulière et une « certaine autorité qui lui était naturelle ; de « façou que , lorsqu'il défendait un accusé , « vous l'eussiez pris, uon pour un avocat qui « plaidait , mais pour un témoiu qui faisait sa

<sup>2</sup> a At nanc si quis tanti habitat, viz nt sensior agnoe scitor. Adeò maturè a rectis in vitis, a vitiis in prava, a a pravis in pracipitia pervenitur. » (YELL, lib. 2, cap. 10.)

a Val. Max. lib. 8, cap. 1.

<sup>4</sup> Ap. R. 637.

<sup>•</sup> In Scard certines, supentis bominis et recil, egratian prumas, et naturais quedam inerai auctoria tas: non ut enaum, sed ai testimonium dicrer patica exc, quam por roo dicerel. Hoe dicreali genus ad patencials mediciner aptima videbier: a de senatoriam e verò senatostiam, culto erai illi princepa, yel matinet. e Significable senim no professione toden. sed, quid e massiné em concinebat, fidem.» (Que la Braio, 10b. 5, n. 412.).

- « déposition. Ce goût paraissait peu propre à « la plaidolrle ; mais pour opiner dans le sé-« nat, où Scaurus a tenu longtemps le pre-
- a mier rang, et s'était mis en possession de
- « donner le ton, il convenait à merveille; car « il marquait non-seulement de la prudence.
- « mais, ce qui est le plus important, un air « de vérité tout à fait propre à attirer la con-
- « fiance. » Il parait qu'il acquit de bonne heure cette grande autorité dans le sénat', dont parle Cicéron, puisque, plusieurs années avant qu'il fût consul, il est dit que ce fut sur son avis que fut rendu le décret qui

arma Opimius contre C. Gracchus, Pour ce qui est de la probité, il est constant qu'il en avait les dehors au suprême degré. Ciceron le loue partout comme un homme vraiment vertueux; mals il faut convenir que d'autres anteurs, Salluste, Pline, ne lui sont pas aussi favorables sur cet article, et l'accusent de n'avoir pas été délicat sur les moyens de s'enrichir. Sa réputation ne fut pas nette spécialement par rapport à l'or de Jugurtha. Il en sera parlé dans la suite. On pourrait encore regarder comme une tache dans sa vie d'avoir éte accusé de brigue par le plus homme de bien qu'il y cût alors dans Rome, P Rutilius, si l'intérêt personnel que Rutilins avait dans cette poursuite ne diminuait le poids et l'autorité de son accusation, Ils avaient demandé ensemble le consulat, et, Scaurus ayant été préféré, on peut croire que l'animosité et la vengeance grossirent les obiets aux veux de Rutilius. Ce qu'il v eut de singulier, c'est que Scaurus, ayant été absons, accusa du même crime de brigue Rutilius à son tour. Ce qu'on peut penser de plus honorable pour tous les denx, et peut-être de plus vrai, c'est qu'ils avaient tort l'un et l'autre dans leur accusation.

Du reste, Scaurus, picin d'une noble confiance en lui-même, et n'étant, aussi bien que Caton l'ancien, avec le caractère dequel il a de grands rapports, nullement porté à diminuer les éloges qu'il poursit mériter s' écrivit sa propra vie en trois livres; et Tacite Scaurus ne négligea point le métier des armes, et fit quelques campagnes dans su jeunesse. Lorsqu'il fut édile, il se livra tout entier aus fonctions de sa charge, qui regardaient la police de la ville, et ne so piqua point, dans les jeux qu'il lui fallul donner au peuple, d'une folte magnificence, dont la modicité de sa fortune et son caractère l'éoliguaient également. Se prêture est lotalement ignorte. Sur son consulat nous n'avons que

quelques traits détachés, que je vais rapporter. Il soutint avec hauteur les droits de sa dignité; et P. Décins, qui était préteur, étant demeuré assis pendant qu'il passait, Scaurus lui ordonna de se leter, lui fit déchier sa robe prétexte, fit mettre en pièces sa chaise curule, et défendit que qui que ce soit se présentit à son tribunal.

Il cut pour département is Gaule, et remports sur des peules put commus quelques avantages, qui lui valurent néammoins l'honneur du triomple. Mais ce qui et b'oucoup plus estimable, c'est la discipline exacte qu'il comme il l'arait rapporfé lui-même, un arbre ruitier qui se trous renfermé dans son ramp fut respecté par les soldats, et que le lendemain, lorsque l'armée décamps, il n'arait pas perdu un seul des fruits dont il était chargé is veille.

Comme la guerre ne l'occupa pas pendant toute la campagne, il employa le loisir de se troupes à des travats utiles, et il fil dessécher des marsis que formaient les inondations du Pò dans le Plaisantin et le Parmeun. Pour cet effet il fil des soignées, et tira des canaux assex profonds pour être navigables; ce qui déchargea les terres des cans qui y séjour-naient suparavant.

Scaurus, pendant qu'il était consul, fut étu prince du sénat par les censeurs Métellus

remarque | qu'il ne trouva sur ce point, non plus que Rutilius, qui en fit autant, ni censeurs, ni incrédules.

<sup>1</sup> Auctor. de Vir. Illust.

Hend sané detrectator leudum suarum. » (Liv. lib. 34, cap. 15.)

<sup>\* «</sup> Pierique suam ipsi vitam narrare, fiduciam politis « morum, quiam arrogantiam arbitrati sunt: neque id « Rutilio el Scauro altra fidem, aut obtrectationi foit.» ( Tac. Agric. n. 1. )

<sup>\*</sup> Frontin. Strat. 111 , 4,

et Domitius, eu la place de Q. Métellus Marédonicus, qui venait de mourir.

Un grand nombre d'écrivains ont céléhré à l'envi le bonheur de ce Métellus Macédonieus1. Que l'on parcoure, dit Velletus Paterculus, toutes les nations, tous les âges, toutes les conditions humaines, à peine trouvera-ton un seul homme que l'on puisse comparer pour le bonheur à Métellus. Si on le considère comme personne publique, on le verra décoré du triompbe et des plus hautes dignités ; on le verra jouir pendant une longue vie du premier rang entre les citovens, et sontenir des querelles vives par rapport aux affaires publiques, sans que sa réputation en ait souffert d'atteinte. Comme particulier, jamais pèro de famille ne fut plus heureux. Il eut quatre fils, qu'il vit tous parvenir à un âge mûr, et qu'il cut la consolation en mourant de laisser tons en vie et comblés d'houneurs. Son lit funèbre fut porté par ses quatre fils, dout l'un était consulaire et actuellement censeur, le second aussi consulaire, le troisième consul, et le quatrième avait été préteur, et fut élevé au consulat deux aus après. Aioutez ses gendres (car il avait trois filles , toutes mariées honorablement, et qui toutes lui donnérent des potits fils); ajoutez donc ses gendres, dont deux devinrent consuls dans la suite. Est-ce là mourir , s'écrie l'historien , ou sortir heureusement de la vie? Ponsée peu solide, distinction frivole, chez des hommes qui, n'avant point de certitude d'une autre vie, ne pouvaient voir dans la mort que l'anéantissement de toute félicité! C'est pour ceux ani envisagent une gloire éternelle que la mort est véritablement un heureux passage, selon la force du mot migrare, qu'emploie Paterculus: Hoc est nimirim magis feliciter de vità migrare. quam mori.

Ce bonheur même dont Mêtellus jouit pendant sa vie ne l'ut pas aussi complet que le représente Velletus; et Pline \*, dont la missanthropie est quelquefois poussée trop loiu, n'a pas fort de remarquer, sur le sujet dont nous parlons, que deux choses font une brêche considérable à cette prétendue rélicité: l'une est l'antigne et cruelle a reulture qui pensa le hière périr par la furere du tribma Alinius; l'astre, c'est d'avoir été ennemi du grand Scipior l'Africian, Que sera-ce, à nous ajoutons le chagrin cuisant qu'il éprouva lorsqu'on lui donns pour successeur Q. Pompélus, son enuemi, et la petitesse et l'ripisatée du ressectiment qu'il témoigne an cette occasion? Ce dernier fait prouve également et que sa féticle n'a point été san nuege, et

que sa vertu n'a point été sans toche. On peut néanmoins dire que le bonheur de Métellus Macédouicus a été récliement singulier, et il semble même que co bonheur se soit répandu sur toute sa familie; ear, dans l'espace de douze ans, on trouve plus de douze consulats ou censures ou triomphes des Métellus; et l'an 639, deux Métellus frères, et tous deux fils de Macédonieus, triomphèrent en un même jour, l'un de la Macédoine, et l'autre de la Sardaigne. Ce nombre étouuant de consulats accumulés dans une même maison donna lieu au mot du poëte Névius: Fato Metelli Roma funt consules: « C'est le des-« tin, c'est la fatalité qui fait les Métellus « consuls à Rome : » mot qui piqua beaucoup les Métellus; comme si relever leur bonne fortune, e'eût été diminuer leur mérite.

L'au de Rome 638 fouruit un exemple 9. inout jusqu'alors, de corruption parmi les vestales. Dans les temps précédents il était arrivé assez rarement qu'une vestale eût été trouvée en faute, et le jour de son supplice était un jour de tristesse pour toute la ville de Rome ; mais cette année-ci, de six qu'elles étaient en tout, trois se trouvérent coupables, deux desquelles avaient même donné dans uno dissolution presque publique. On crut que ce făcheux événement avait été présagé par le malheur arrivé à une jeune fille, qui, étant à eheval avec son père dans la campagne, fut tuée du tonnerre, et jetée une d'un côté et le cheval de l'autre. Les devins, ayant été consultés sur cet accident, répondirent, dit-on, que ce prodige prétendu meuscait les vestales et l'ordre des chevaliers d'une graude infamie. Peut-être ces devins avaient-ils quelque soup-

<sup>4</sup> Vell. lib. 1, cap. 11.

Piln. lib. 7, cap. 41.

<sup>4</sup> Ap. B. 638

con de ce qui devint public peu après. Quoi qu'il en soit de la prédiction , voici le fait.

Un certain L. Butétius Barrus, chevalier romain, débauché de profession, las des conquêtes trop aisées, voulut rendre plus piquants ses infâmes plaisirs par l'attrait de la difficulté et du dauger. Il attaqua donc une vestale qui se nommait Emilie; et lorsqu'il fut venu à bout de la corrompre, bientôt la contagion gagna, et deux autres vestales, Licinia et Marcia, suivirent l'exemple de leur compagne. Il y eut uéanmoins cette différence, que Marcia ne lia commerce qu'avec un seul; au lieu qu'Emilie et Licinia admirent une foule de débauchés, parce qu'avant commence que fois à étendre leurs intrigues criminelles, lorsqu'elles virent que le secret s'éventait, tous ceux qu'elles craignirent pour témoins elles les engagèrent au silence en les rendant complices.

Tout ce mystère d'infamie, après avoir été longtemps cache, fut enfin mis au jour par un esclave, dont le maître était du nombre des coupables. Cet esclave était dans la confidence, et on lui avait promis la liberté et bien d'autres récompenses. Comme il vit qu'on ne lui tenalt point parole, il alla tout découvrir. Le collége des pontifes, qui, par l'institution de Numa, était juge de ces sortes d'affaires, montra beaucoup d'indulgence, Emilie seule fut coudamnée ; Marcia et Licinia obtinrent une sentence favorable, dont elles furent apparemment redevables, l'une à ce qu'elle était réellemment moins criminelle, l'autre à l'éloquence du célèbre L. Crassus, son parent, qui, pour lors âgé de vingt-sept ans, la défendit par un plaidoyer dont Cicéron parle avec éloge.

Mais Inflaire n'en demeura pas là. Tout le pouple se souleve contre cette mollesse des positifes dans une occasion où le crime était, deplament notionet et olieux, et le tribus Sex. Péducets, s'étant mis à la tête de ceux qui espaignaient du jagement, lit étriepr par le peuple une commission extraordinaire pour revoir le procés de Marcia et de Liciula, et fit mettre à la tête de la commission L. Cassius, qui fut créé a cet effet préseur une seconde fois, après avoir étéconsul et censeur, homme d'une verter rigite et d'une viallettile ségérité,

et qui, suivaut la remarque de Cicéron, s'éctait rendu agràdie nu peuple', non par la douceur et par les qualities aimables, comme la plapar des autres, mais par une austicité de mours qui lui attirait le respect. Il répondit bin à l'atteue de ceux qui l'avaient mis en place; car il ne condomna pas seulement en deux vestales, mais encore un ai grand nomes de la comme de la comme de la comme par le comme de la comme de la comme de la comme par la comme de la comme de la comme de la comme par la comme de la comme de la comme de la comme de la comme par la comme de la comme

Il n'est pourtant pas à croire qu'us bomme dont la verte a regue taut de lousages ait confondu l'innocence ance le crine!; et que, aton l'expression de l'ibon. Ton ait excuyé au 
cont qui farent convinces, mais tous cœu 
qui farent convinces, mais tous cœu 
qui farent convinces, mais tous cœu 
qui exerule le milleur d'être accusés. L'exemple de Marc-Antoine, cet onneur illustre, 
de control dons la surfer souveut dans la 
suile, est une preuve qu'il ne sufficial tal
d'être accusé pour far rejuel coupaghi et 
d'etre accusé pour d'etre rejuel coupaghi et 
fermeté qui étaient de grands préjugé, en 
bveur de son insocration.

pour être appliqué à la question, un jeune esclave qu'ils précindaient avoir porté davant lui le fismbeu lorsqu'il allait pendant la utit à de criminels reudez vous. Cet esclave était extrémment jeune, et Antoine craignait beaucoup et de la faiblesse de l'âge et de la violence des tourments. Mais l'esclave exhorta

<sup>\*</sup> Homo, non, Bheralitate, ut alii, sed ipsk tristitik et e severitate popularis. » (Cac, in Bruto, n. 97.)
\* Val. Maz. lib. 3, cap. 7:

<sup>3</sup> Dio. apud Yales. pag 626.

lui-même son maître à le livrer sans craînte, l'assurant que sa fidélité était au dessas des douleurs les plus cruelles. Il tint parole; et la question, qui était très-riquerese chez les Romains, les fouets, le chevalet, les lames arduelses, ne purent vaincre se constance, ni le l'arte parler d'une manière qui naisit à l'accusé. Exemple qui proven que la rerte, to par conlement de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte de l'arte l'arte par l'arte d'une manière qui naisit à l'accusé. Anticine du divoluire que la rerte, se de tous le content avec transmillié d'essert et apre honneur.

Le sénat regarda le débordement des mœurs comme une calamité publique, et eut recours, comme il était déià arrivé en quelques occasions semblables, à la religion. On consulta les livres sibyllins, et, en conséquence de la réponse que l'on ciui y trouver, on résolut d'élever un temple à Vénus sous le nouveau surnom de Verticordia, qui marquait qu'elle était invoquée pour changer les cœurs. Il fut dit aussi que la statue de Vénus serait placée et dédiée dans ce temple par la femme la plus vertueuse de Rome '; disposition singulière en une matière aussi délicate. Pour faire ce choix, les danies en nommérent cent d'entre elles : entre ces cent, dix furent tirées au sort, par le suffrage desquelles fut élue Sulpicia. fille de Sulpicius Paierculus, ct femme de Q. Fulvius Faccus. Ce fait rappelle sans doute au lecteur celui de Scipion Nasica, déclaré par tout le sénat le plus homme de bien de tous les citovens, et député, à ce titre si glorieux. pour recevoir la mère des dieux, qui arrivait de Pessinonte, ville de Phrygie.

Une autre supersition fui encore mise en curve, dans la miner use d'apsiers la colère des dieux; mais une supersition crucile et des dieux; mais une supersition crucile et blein indigne de Home, suriout dans un temps où la philosophie et les arts des Grees commaines et à adourci les moures. Ils estechrefens tout virsuits dans une des places de la viille un Gaulois et une Greeque. Et ce qu'il y a de tout à hait bizarre, c'est que, pendand qu'ils préliques et ces se-crifices abominables, ils les interdissient des se-crifices abominables, ils les interdissient des so-coutunes et la pile santéroisseul.

Je vais maintenant rendre comple de deux jugements célèbres, où succombérent deux hommes illustres et revêtus des premières dignités.

hommes illustres et revêtus des premières dignités. Nous avons vu C. Carbon faire des personnages blen différents. Aml de C. Gracchus iusou à la fureur, il était ensulte devenu le défenseur de son meurtrier. Au sortir du consulat, c'està-dire l'an de Rome 6331, il fut accusé, on ne dit pas de quel crime, par L. Crassus, qui n'était alors âgé que de vingt-uu ans, et qui fit de cette accusation son coup d'essal : car son plaidover pour la vestale Lichia dont i'ai parlé plus haut fut postérieur de six ans. C'était assez l'usage des jeunes gens qui aspiraient à la gloire de l'éloquence a, de travailler à se faire connaître par quelque accusation d'éclat qui leur dounat occasion de faire briller leurs talents, et en même temps de prouver leur zèle pour la justice et leur haine contre les méchauts citoyens. Carbon, auquel s'attaqua Crassus, était assurément bien en état de se défendre. Il joignaît au crédit, à la puissance, aux honneurs, une grande éloquence. qui le faisait regarder comme le premier orateur de son temps. Mais Il lui était arrivé apparemment ce qui arrive aux transfoges qui se rendent odieux à ceux qu'ils quittent's, et suspects à ceux dans le parti desquels ils passent. Il ne fut pas sans doute soutenu par la

Il le poussa si vivement, que Carbon prevint une condamnation inévitable, en s'empoisonnant, à ce que l'ou crut, avec des cantherides. Crassus se fit beaucoup d'honneur dans cette affaire. On trouve fort beau que ', dans

faction populaire qu'il avait abandonnée, et

les partisans de l'aristocratie ne se flaient point à lui. Le jeune accusateur n'omettait

rlen pour diminuer le mérite de son retour au

parti des gens de bien , en rappelant aux juges

les excès dont il s'était rendu coupable lorsqu'il était attaché à la faction des Gracques.

<sup>1</sup> Val. Max. lib. 8, cap. 15.

<sup>1</sup> Ap. R. 683.

<sup>3</sup> Auct de Caus. corr. eleq. n. 33. 5 « Transfuaz nomen, exerrabile veteribus soci's, no-

ris suspectum. » (Lev. lib. 27, c, 17.)

\* « Quà miate qui exercentur laude affici solent... el

mtate L. Crassus osicudit id se in foro optime jam facere.

un âge où ceux qui s'exercent méritent des louanges, ce jeune orateur pratiquât déjà excellemment dans le barreau ce qu'il pouvait encore étudier dans le cabinet avec honneur. Mais ce ne fût pas seulement son éloquence qui lni attira des applaudissements : on admira davantage, et avec raison, un trait de justice et de générosité à l'égard de son ennemi. Un esclave de Carbon vint trouver Crassus, lui apportant des papiers de son maltre qui pouvaient servir à le convaincre. Crassus eut horreur de cette trahison, et renvoya à l'accusé son esclave chargé de chaînes, avec le portefeuille, qu'il ne voulut pas même ouvrir. Il savait que dans cette espèce de guerre, anssi bien que dans celle qui se fait par la force des armes, il y a des lois qui doivent s'observer même entre ennemis.

Mais sa trop grande timidité pensa lui faire perdre le fruit de tous ses travaux et sauver l'accusé. Lorsqu'il commença à parler, il se déconcerta, ses idées se confondirent. C'aurait été pour lui une nécessité de se retirer avec honte, si le président du tribunal ne fût venu à son secours. Q. Maximus ( c'était le nom de ce président) eut compassion de l'état où il voyait ce jeune oraieur, qui promettait infiniment. Il rompit l'audience, et remit la cause à un autre jonr. Crassus eut ainsi le temps de reprendre courage; et non-seulement il termina l'affaire entreprise contre Carbon , mais dans la suite il plaida, il parla devant le peuple, il parla devant le sénat, avec toute la fermeté nécessaire, ne conservant de sa timidité ancienne qu'une aimable modestie 1, qui non-senlement ne nuisait point à son discours. mais qui y servait de recommandation, par l'idée avantageuse qu'elle donnait de la probité de l'orateur. Cette modestie alla toujours jusqu'à une sorte de crainte ; et tout à la fin de sa carrière, Cicéron l'introduit encore déclarant que jamais il ne parle eu public sans changer de couleur, surtout dans les commencements.

et sans trembler de tout le corps. Plus on a de goût et d'intelligence', plus on sent la grandeur de l'art de la parole et la difficulté d'y réussir.

L. Crassus, l'année d'après qu'il eut fait condamner Carbon, sembla vouloir essaver du parti populaire dans l'affaire de la colonie de Narbonne, dont il prétendait être, comme il le fut en effet, l'un des foudateurs \*. Il paraît que le sénat s'opposait à l'établissement de cette colonie; et Crassus, dans un discours qu'il fit à ce sujet, et que Cicéron loue comme étant d'une maturité au-dessus de l'âge de " l'orateur 3, attaqua vivement l'autorité du sénat, et mit tout en usage pour la rabaisser. C'est la seule démarche de cette nature qu'on puisse lui reprocher. Dans tout le reste de sa vie il fut un des zélés défenseurs du parti aristocratique, et mourut, comme nous le verrons, en le défendant.

L. Crassus, et Marc-Antoine, qui fut accusé dans l'allaire des vestales, sout les deux premiers orateurs romains que Cicéron eroie pouvoir mettre en parallèle avec les Grers. On peut voir ce qui en a été dit à la fin de l'Histoire Ancienne.

Nous n'avons pas un si grand detail à donne sur la condamnation de C. Caton. Nous l'avons vu défail honteuseneut par les Sornéaux de la longueuseneut par les Sornéaux et de la Macédoine sa grovince, et, à son relouir à Rome Fan 650 n°, il fut accusé et condamné pour cause de concussion. Les donnaiges qu'il suit faits ence genre aux aujets de l'empire étaient pourtain tien peu de chose, de l'empire étaient pourtain tien peu de chose, que le valeur de d'et-huit gaillaire. Il procédour le valeur de d'et-huit gaillaire peur de chose, intres de sotre mousse l'. Cet un grand intres de sotre mousse l'. Cet un grand intres de sotre mousse l'.

quod poterat domi eum laude meditari. » (Cac. de Of 6c. , lib. 2, n. 47.)

<sup>\* «</sup> Fait mirificas quidam la Crasso pador , qui ta-« men nou modò non obesset ejas orationi , ard etiam « probistais commendatione prodessel. » (Cac. de Orat. 18. 1, n. 132.)

<sup>1 «</sup> Ut quisque optimé dicit ita maximé diceudi diffi-« cultatem, variosque eventus oratioois, exspectationem-« que hominum pertimescit. » (1d. ibid. n. 120.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C'était l'usage des Romains, quand ils fondasent « une colonie, de nommer trois personnes de marque « pour présider à son établissement. Ils étaient appeiés triumeiri colonies déducende.

s e Scolor, ut ita dicam, quam fila mtas ferebaj, e oratio. » (Carr in Bruso, u. 160.) 4 An. R. 639.

<sup>5 3 700</sup> francs, E. B.

exemple de sévérité, qu'an personnage consulire, petit élis de Caton le cesseur et de Paul Emile, et nevez de Scipion l'Africian, si été condame pour uns jeut logle. Mais alors <sup>1</sup>, dit Yelfettus, on pesait la volocéé de alors <sup>1</sup>, dit Yelfettus, on pesait la volocéé de ce l'on casamiant la qualité de l'aisposité commise, et non pas jusqu'o de libit le tort que ce l'on casamiant la qualité de l'aisposité commise, et non pas jusqu'o de libit le tort que mauvaise conduite de C. Caton dens la gazrre, et sa défaite, auront été le véritable moif de juscement prosoncé contre la la

Finisons tout ce merceu par un trait plus capable de stidistire le lectura qui rindresse à la glaire des meurs. Vers le commencement de la garret de Jugartia L. Pièro, fils de celui qui avait le premier porté la loi contre conscissions, tale corpe avec l'autorité de préteur on Espagne, où il était têtré quelles mouvements. La pendant qu'il exert pait à faire des armes, il arriva que la baque d'or qu'il portait au obdigt se rompit. Il s'agissist d'en faire une autre. Pison, jaloux de se montre direct une sutre. Pison, jaloux de se morte dispu de la sertu de son pêter, et de l'habite pre de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la

f α Adeò lift vizi magis voluntatem peccandi intecbantur, quàm modum , factaque ad consillum dirigede bant; et quid, non in quantum , admissum foret mulnubbant, e (Yella, lib. 2, etp. 8.)

norable surnom de Frugi, ou homme de probité, qu'il avait hérité de lui, et ne voulant point que personne pût soupconner que la bague dont il se servirait fot un présent qu'il cût reçu dans sa province, prit une précaution bien singulière. Il fit venir un orfèvre dans la place publique de la ville de Cordoue, où il était actuellement : il lui donna et lui pesa l'or à la vue de tous ceux qui étaient dans la place. et lui commanda de le faconner et de lui en faire une bague sur le lieu même, en présence de tout le monde. Ainsi, dit Cicéron, qui nous a conservé ce fait, « quoiqu'il ne fût question « que d'nne demi-once d'or , Pison voulut « en constater l'origine, et que toute l'Espa-« gne sot qu'il l'avait fournie du sien et ne la « tenait de personne.» Cette délicatesse, que peut être bien des gens parmi nous regarderaleut comme excessive, ne pent déplaire aux justes estimateurs de la vertu. S'il y a de l'excés, que cet excès est lonable I et qu'il serait à souhaiter que les hommes péchassent par avoir trop de respect pour les lois, et trop de soin de conserver pure leur réputation | Co Pison fut tué en Espagne, ou ue sait pas comment, ni à quelle occasion.

a Ilic in auri semancia totam Hispaniam scire voteit,
 a unde prætori amunius ficret, a ( Cac. in Ferr. oraf. 4,
 n. 57.)

## LIVRE XXIX.

Ce livre, à commencer depuis l'avénement de Jugurtha au trône, contient l'espace d'enriron quatorze ans, depnis l'an de Rome 635 jusqu'en 647. Il renferme la guerre de Jugurtha, et un petit nombre de faits détachés.

## GUERRE DE JUGURTHA.

& I. -- PRÉAMEULE, ARRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE MASI-MISSA. ÉLOGE DE CE PRINCE. PARTAGE DE SA SUCCES-BION. CARACTERS ST GRANDES QUALITÉS DE JU-GURTHA. MICIPSA, PILS DE MASINISSA, ENVOIE JUGUSTHA SERVIR AU SIÈGE DE NUMANCE. IL S'T PAIT UNE GRANDE RÉPUTATION. SCIPION BENVOIS JUGUETHA EN SON PATS AVEC UNE LETTEE POUR MICIPIA PLEINE DE LOCANGES, MICIPIA, A SON RE-TOUR, L'ADOPTE, PERS DE MOURIE, IL EXHOUTE SES TROIS PILS A TIVER DANS UNE GRANDE UNION. MORT DE MICIPSA. HIEMPSAL, CADET DE SES FILS, SE REQUILLE ATEC JEGURTHA . QUI LE FAIT TURE. AD-HEREAL, L'AINÉ, TAINCUDANS EN COMEAT PAR JU-GURTEA, SE RÉPUBLE A ROME. JUGUETHA ENVOIR DES DÉPUTÉS A ROME, ET CORBOMPT PAR ARGENT LES PRINCIPAUR DES SÉNATEURS. LE SÉNAT ENTOIR DES COMMISSAIRES EN NUMIDIE POUR PAIRE UN NOU-VEAU PARTAGE DU BOTAUME ENTRE JUGUSTHA ET ADHEREAL, JUGUSTHA ATTAQUE ADBERBAL ET L'ORLIGE DE PRENDRE LES ARMES. ÎL DÉPAIT L'AR-WAR DE SON PRESE ET L'ASSIÈGE DANS CIETRE. LE SÉNAT LEUR ORDONNE, PAR SES DÉPUTÉS, DE METTRE BAS LES ARMES. JUGUSTHA, MALGRÉ COS OBDERS, CONTINUE ET PRESSE LE SIÈGE. ADMEREAL ÉCRIT UNK LETTRE AU SÉNAT POUR IMPLORER SON SECOURS. ON ENVOIR DES DÉPUTÉS TRES JUGUETHA , QUI BE-VIENNENT SANS AVOIR BIEN CONCLU. ADMERBAL SE REND ET EST ÉGORGÉ. LA GUERRE EST DÉCLARÉE A JUSTATHA. LE PILS DE JUSTET HA, ENVOYE COMME

dépeté a Rome, reçoit ordet de soutir de l'Îta-TALIE. LE CONSCL CALPGENICS ABRIVE EN NUMBER A LA TÊTE DE L'ARMÉE. SCEURTHALE GAGNE, AUSSI MEN OUR SCAURDS, BY PAIT AVEC BUX EN TRAITÉ SINCLÉ. CALPURNIOS RETOURNE A ROME, ET EST GÉNÉRALEMENT BLAMÉ. LE TRIBUN MEMMIUS ANIME LE PEUPLE PAR SES HARANGUES CONTER JUGUE-THA RT SES COMPLICES. L. CASSIUS EST DÉPUTÉ TERS JUSTINA, ET L'ENGAGE A TENIR A BONE BENDRE COMPTE DE SA CONDUITE, JUGUETHA, ARRIVÉ A ROME, EAGNE LE TRIBEN C. BESICS. MEMBICS IN-TERROGE PUBLISHOUSEMENT JUEUBTHA DETANT LE PROPLE. BÉRIOS, TRIRON, LOI DÉFEND DE RÉPONORS ET BOMPT L'ASSEMBLÉE. JUGUETHA PAIT ÉGORGES DANS ROME MASSIVA. IL RECOST ORDRE DE SORTIE OF ROME OF BE L'Tratte

### PRÉAMBULE.

La guerre de Jagurtha, dont je commence n récii, et que je continerci à mon ordinaire, jasqu'à la fin, sans en interrompre la suite par des érenments étrangers, ne dura que si tam, mais donna beaucoup d'occupation et l'inquiécide aux Romain, dont les tenses. Ce qui la reud encore fort considerable, c'est que ce fut comme dans le sin de cette guerre que prirent naissance les dissenrosso critice antre Marins et S'pli, qui coûtérent tant de sang à la république, et qui porterent la désolation dans toute l'Italie.

C'est sans doule un grand avantage pour moi d'avoir pour guide, dans cette histoire, un écrivain tel que Salluste. Son mérite, uuiversellement admiré depuis tant de siècles, n'a pas besoin de mes éloges. Mais je ne puis ometre le jugement de Quistillier, qui, dans cet excellent chapitre où il peint avec des conleurs si vives et si antarelles le caractère de tous les anteurs anciens, croil faire assez pour Tite-Live que de dire que! par les différents genres de beauté qu'il a su réunir, il est term d'a bout d'atteindre à la gloire immortille qu'a méritée à Salluste la briveret de son style, et est dreems une cal, sans luit tres ambielle.

Si la brièreté et la concision du style de Salluste\*, qui renferme presque saisant de pensées que de mots, comme on l'a dit de pensées que de mots, comme on l'a dit de Inneydide son modèle, doit plairaire beuscup à un lecteur intelligent, elle est aussi bien capable de devenir le désespoir de c'ent qui précend en faire passer its beautré dans un autre langue. Qu'on ne s'étonne donc pas de trouver souvent la copie infiniment étoignée hont de la comparaison, supprierre le latin, mais je n'ai garde de priver mes lecteurs d'un si grand plaisir.

Avant que d'entrer dans la guerre de Jugurtha, je dois reprendre les choses de plus haut, et donuer une idée abrégée de l'histoire de Masinissa, de qui il descendait.

HISTOIRE ABRÉGÉE DE MASINISSA.

Deux princes, Sphax et Gala, père de Missinisa, régiment en même temps dans la Numidie, mais sur differents peuples. Ceux qui obéssisent an premier 'appelisent Mataruti', et occupaient la partie occidentale que de la Mariabec. Las nutres es nommiers, et occidentales. La comparation de la comparation de la constanta de la répuleix de Carbane. Le nom de Numidra, qui était common aux uns et aus autres, est plus cons. La principale force de leurs armées consistait dans la cavalerie. Ils se tenulent à eru sur leurs cheavaut, plusienra môme les

\* « Ideòqua immorialem illam Sailustili velocitalem a diyersis virtutibus consecutus est. Nam mihi egregiè a datase videtur Servitius Nonianus, pares, magis quam a dmihe » (Oranym ib) 10. ess. 1

s similes » (QUINTIL. lib. 10, cap. 1. )

s « Illa sallustiana brevitas, qua nibit apud aures va-

s cuas atque eruditas potest esse perfectius. . » (Ibid.)

condulsaient sans bride, d'où vient qu'ils sont appelés dans Virgile Numidæ infreni.

La sitéme année de la seconde guerre punique, syphas s'était attaché su part des Romains. Gala, pour prévenir les progrès d'un voisin déjà trop paissant, erut devoir s'appuyer de l'alliance des Carthaghois, et euvoyacourte la in aerade nombreuse sous la conduite de son fils Maninsa, des enhement alors dei-sept ans. Syphax, valucu dans ne bataille, où l'on dit qu'il y est treute mille homment de tucks, se sauva en Mauritanie. Mais dans la suite les chooses changérent bien de

Masinissa, avant perdu son père\*, épronya toutes les vicissitudes et toutes les rigueurs de la fortune, privé de son royanme, rétabli, détrôné de nouveau, poursulvi vivement par Syphax, près à chaque moment de tomber entre les mains des ennemis, sans troupes. sans armes, sans asile assuré. Dans ces trisles conjonctures, son courage et l'amitié des Romains furent ses ressources, S'étant attaché au premier Scipion l'Africain, il eut part à ses victoires sur les Carthaginois et sur Syphax. Depuis ce temps sa vie ne fut plus qu'nne suite de prospérités, qui ne fut interrompue par aucun aceident facheux. Non-seulement il recouvra son royaume, mais il y ajouta celui de Syphax son ennemi, et devint le prince le plus puissant de toute l'Afrique.

Comme il devait tout aux Bonnains, il demoura aistach è actie honorable alliance avec un zelle et une fidelité qui ne se démentirent jumis. Il concern jusqu'à li fin de sa vie une la companie de l'extreme sobrité dont il la récompense de l'extreme sobrité dont il una toujours pour le hoire et le manger, et du soin qu'il cut de s'endurcir sans relache au travait et à la fidigue. Public fui tremarquer (c'est Plustrques qui nous a conservé stribur la companie sur les Carlagions, on l'avait trouvé devant sa tente faissant son repes d'un soncesso de pint bis.

Scipion le jeune, qui depuis ruine Carthage

<sup>5</sup> Liv. lib. 24, cap. 48-19. <sup>6</sup> Liv. lib. 29, cap. 29 31,

3 An seni garenda si) respubl. pag. 791.

et Numance, fut envoyé vers Masinissa par Luculle, sous qui il servait en Espagne, pour lui demander des éléphants. Il arriva précisément dans le temps que ce prince allait donper une bataille contre les Carthaginois, Il en fut spectateur du haut d'une colline qui était près du lieu où elle se douna. J'al déjà observé ailleurs qu'il fut fort étonné de voir Masinissa, age pour lors de plus de quatrevingts ana, monté à cru sur un cheval selon la coutume du pays, donner partout les ordres, et soutenir, comme un jeune officier, les fatigues les plus durca. It fit une amitié particulière avec ce prince, qui fut charmé de l'avoir en ponr témoin de sa victoire, et qui lui rendit tous les honneurs dus à un si digne héritier de son bienfaiteur.

Peu d'années après', Masinissa étant tombé malade et se voyant près de mourir , écrivit au procousul sous qui servait alors Scipiou au siège de Carthage, pour le prier de vouloir bien lui envoyer cet illnstre ami, ajoutant qu'il mourrait content, s'il ponyait expirer entre ses bras, après l'avoir rendu le dépositaire de ses dernières volontés. Mais, sentant que sa lin approchait avant qu'il pût avoir cette consolation, il fit venir ses enfants, et leur dit « qu'il ne connaissait dans « toute la terre que le seul peuple romain, et « parmi ce peuple que la seule famille des « Scipiona : qu'il laissait en mourant un poua voir suprême à Scipion Emilien, de dis-« poser de ses biens et de partager son a royaume entre ses enfants; qu'il voulait a que tout ce que ce jeune Romain aurait dé-« cidé fût exécuté pouctuellement, comme si « iui-même l'avait arrêté par son testament, » Après leur avoir aiusi parlé, il mourut dans une grande vicillesse\*, avaut conservé insqu'à la fin toute la vigueur de sa tête et de son corps. Cicéron rapporte que's, même dans les dernières aunées de savie, s'il avait commence

t Val. Maz. ilb. 5, cap. 2. — Applan. pag. 63.

2. La plupart des anteuers , lorsqu'ils parient de az mort , lui dement an moles quatre-ringt-dis ans. Mets si la sixième année de la seconde guerre pomique, li la visuil que dix-sept ans, comme moss i facos di di d'aprèr Tite-Lire, lorsqu'il mourut il ne pouvail être que dans sa qualter-ringal-riodique année.

A marcher à pied, il ne moutait point à cheviz, que, s'il dat à cheral, il n'en descendait point pour se mettre à pied; qu'il n'y avais ul froids ul piules qu'il Dispessent à se couvrir la tête; en un mot, qu'il jouissait d'une santé robusé; en sorte qu'il rempissait toutes les fonctions et tous les devoirs de la royauté. Il aissa un nombre prodigieux d'enfants (quelques-une disent quarante-quatre), dont un n'avait que quatre ans, et trois senlement étaient nés en marige l'égitimo, Micipsa, Gulussa, Mansatabel.

Ce prince1 pout passer pour un des plus grands rols dont l'histoire nous ait conservé le souvenir. Guerrier, habile politique, il sut et acquérir et conserver un état puissant', qu'il gouverna pendant près de soixante ans avec une grande sagesse. Respecté de sa nombreuse famille, il y maintint toujours la paix et la bonne intelligence, et sa maison fut exempte de toutes ces jalousies, de toutes ces haines sanglantes, de toutes ces horreurs dont les cours des rois ses contemporains ont été remplies. Génie supérieur, il s'éleva audessus de la barbarie de sa nation, et travailla même à policer et à civiliser ses penples, qui jnsqn'à lui avaient été presque sauvages, ne vivant que de la chasse et du lait de leurs bestiaux. Il les disciplina, et de brigands qu'ils étaient auparavant il en fit des soldats. Il fit fleurir, ou plutôt il introduisit dans ses états l'agriculture. La Numidie était inculte avant lui, et passait même pour un pays ingrat et stérile. Mais ce n'était pas la terre qui se refusait aux habitants; c'était les habitants qui negligaient une terre fertile, et qui la laissaient en proie aux bêtes, aimant mieux s'occuper à se piller les ans les autres. Masinissa reconnut la bonté du terroir, il le fit cultiver : et la Numidie se trouva par ses soins aussi riche en grains et en fruits qu'aucuu autre pays du monde.

Sa succession fut réglée et partagée par Scipion, qu'il en avait laissé le maltre et l'arbitre. Scipion voulut que le nom et l'antorité royale appartinssent en commun aux trois priuces légitimes, et donna aux autres des reveuss considérables. Selon Diodore. Ila eurent

<sup>3</sup> Cic. de Sen. n. 31.

<sup>1</sup> Polyb. apud Vales. pag. 175.

chacun mille arpents de terre avec tout ce qui était nécessaire pour les faire valoir. Dans le partage des fonctions de la royauté entre les trois priuces, il eut égard au caractère et au génie de chacun. Micipsa, qui était l'atné, aimait la paix et les lettres ; il lui donna la ville rovale et les finauces. Gulussa, qui était guerrier, cut pour sa part tout ce qui regardait la guerre et les troupes. Manastabal, grand justicier, fut chargé du soin de rendre la justice aux peuples. Mais bientôt Micipsa réunit en sa personne toute l'autorité par la mort de ses deux frères 1. Il régna trente ans, toujours en paix, faisant ses délices de l'étude des lettres et de la philosophie, et se plaisant beaucoup dans la conversation des savants qu'il appelait de Grèce à sa cour, et qu'il attachait à sa per-

#### COMMENCEMENT DE JUGURTHA.

Micipsa eut deux fils, Adherbal et Hiempsal, et il fit élever avec eux dans sou palais Jugurtha sou neveu, que Manastabal avait eu d'une concubine, et il en prit autaut de soin que de ses propres cufants. Ce dernier avait des qualités excellentes, qui lui attirèrent une estime générale. Bien fait de sa personne, beau de visage, plein d'esprit et de sens, Il ne donna point, comme c'est l'ordinaire des jeunes gens, dans le luxe et le plaisir. Il s'exerçait avec ceux de son âge à la course, à lancer le javelot, à monter à cheval. La chasse était son unique amusement, mais la chasse des lions, et d'autres bêtes farouches. Supérieur en tout à ses compagnons \*, il savait s'en faire aimer; plus attentif à mériter les louanges qu'à les rechercher; faisant beaucoup, et parlant peu de lui-meme.

Un mérite si éclatant et si généralement approuvé commenca à donner de l'inquiétude à Micipsa. Il se voyait âgé 3, et ses enfants

4 Diod, annd Vales, 386. a « Quum omnes glorià anteiret , omnibus tamen ca-« rus esse. Plur mum facere, et minumum îpse de se

« loqui. » (SALLUST. ) a « Terrebat cum natura mortalium avida Imperil, a et præceps ad expleudam animi cupidinem : præterea « opportunitas sue liberorumque etalls, que etiam me a diocres viros spe præda transversos agit, a (Idem.)

fort jeunes. Il savait de quoi l'ambition est capable quand il s'agit d'un trône; et qu'avec beaucoup moins de talents et plus de modération que n'en avait Jugurtha, il est aisé de se laisser entralner à une tentation si délicate, surtout quand elle est aidée de circonstances tout à fait favorables. Il s'apercut avec douleur qu'il avait élevé dans sa maison un ennemi secret, et qui en serait peut-être le destructeur.

Afin d'éloigner un rival si dangereux pour ses enfants, il lui donna le commandement des troupes qu'il envoyait au secours des Romains, occupés alors au siége de Numance sous la conduite de Scipion Emilien. Il se flattait que Jugurtha, brave comme il était, pourrait bien s'engager mal à propos dans quelque action périlleuse, et y laisser la vie ; mais il se trompa. Ce jeune prince acquit tant de réputation par son assiduité au service, par son exacte obéissance, par l'ardeur au'il avait de se signaler en cherchant les occasions les plus dangereuses, qu'on ne pouvait dire s'il était plus estimé des Romains que redouté des ennemis. Il joignait ', ce qui est fort rare à cet âge, à un courage intrépide dans l'action, une maturité extraordinaire de prudeuce pour le conseil: également éloigné, soit d'une prévoyance timide, soit d'une hardiesse téméraire. Aussi le général, ayant reconnu tout son mérite. le considéra toujours de plus en plus, et lui témoignant uue amitié et une confiance particulière, il le chargeait ordinairement des commissions les plus difficiles et les plus hasardeuses. D'ailleurs Jugurtha était libéral et magnifique, avait des manières prévenantes, et possédait parfaitement l'art de s'insinuer dans les esprits; de sorte qu'il gagna le cœur d'un grand nombre de Romains, qui firent avec lui une liaison étroite et familière,

Il y en avait alors plu-ieurs dans l'armée. tant de la noblesse que d'autres familles moins considérées, qui préféraient de beaucoup les richesses à l'honneur et à la probité; d'un caractère factieux et turbulent ; qui s'étaient fait par leurs intrigues du crédit à Rome et chez

s a Ac sane, quod difficillumum imprimis est, et a prelio strengus erat, et bonus consilia : quorum alte-

<sup>«</sup> rum ex providentia timorem, aiserum ex andarià teme-« ritatem adferre plerumque solet, » ( Idem.)

les alliés, mais qui avaient une réputation plus éteudue qu'avantageuse. Ces dangereux esprits, pour allumer l'ambilion de Jugurtha, qui n'était déjà que trop vive, lui faisient entendre que, Micipsa venant à mourir, il pourrait seul avoir le royaume de Namidie; qu'il en était digne par sa valeur, et qu'au reste tout se venaité à Rome.

Scipion, aprés la prise de Numance, songeant à renvoyer les troupes auxiliaires, et à retourner lui-même en Italie, donna de grandes louanges à Jugurtha, et l'honora de récompenses militaires en présence de toule l'armée, Eusuite II le mena seul dans sa teute; et, comme il u'ignorait pas les liaisons dangereuses qu'il avait faites, et les pernicieux conseils de ces ieunes Romaius dont i'ai parlé. il lui donna de salutaires avis pour sa conduite, bien dignes de cette sagesse et de cette vertu qui reudaient Scipion encore plus admirable que la gloire des armes. il lui dit « qu'il a fallait cultiver l'amitié du peuple romaiu « plutôt par des voies d'honneur que par do « sourdes pratiques, et en s'attachant moins « aux particuliers qu'au corps de l'état même : « qu'il y avait du danger de vouloir acheter de « quelques citoyens par des largesses ce qui « appartenait au public ; que, s'il se soutenait « dans la route de vertu qu'il avait suivie jus-« que-là, la gloire et la dignité royale ne a pouvaient lui manquer, et viendraient en « quelque sorte le chercher; au lieu que, si, a par uu empressement précipité, il prétena dait y parvenir à force de présents, son ar-« gent même deviendrait la cause de sa

Après lui avoir donné ces avis, suxqués l' mells beaucorp de manques d'estine et d'amitité, il te renvoya en sup ya sec une letter pour Micipa, conque ne cu terme : Appur par son courage et par sa supesse dans le puerre de Numane. Le saisi que cette nouvelle vous fera un extréme plaitir. So maritie me l'a reului net est est le deberai de faire en sorte qu'il soit siné aussi du strattie de peuple round. Le corricti manquer d' et pueple round. Le corricti manquer d' et pueple round. Le corricti manquer d' et pueple round le presonne de l'auverthe un nece voir dans la personne de l'auverthe un nece d'âgne de vous et le son nicel Mantinesse.

HIST. ROM. IR.

« ruine, »

Quand le roi vit que tout le bieu qui lui était revenu de Jagurtha par le briui, public était confirmé par la lettre du général romain, touché d'un témoignage si authentique, il résolut de changer de conduite à sou égard, et il ne songea plus qu'à le vaincre et à le agancr à force de biendiss. Il commença par l'adopter, et par son testament il le uomma héritier avec ses deux fluit.

M. PORCIUS CATO 1.

Q. MARCIUS REX.

Micipsa, se voyaut prés de mourir, manda les trois princes ensemble, et les fit approcher de son lit. Là, en présence des principanx de sa cour, il parla ainsi : « Vous vous souvenez, « Jugurtha, qu'ayant perdu votre père dans a un âge fort tendre, vous vous trouviez sans « espérance et sans appui, lorsque je vous a reçus dans ma maison, persuadé que par « mes bienfaits je ne vous deviendrais pas « moins cher que si je vous avais donné la « vie, et que vous feriez beaucoup d'honneur a à ma famille. Je n'ai point été trompé dans « mon attente : car, pour ne point parler ici a de beaucoup d'autres de vos actions, dera niérement, par la conduite que vous avez « tenue dans la guerre de Numance, vous « m'avez comblé de gloire moi et mon « royaume : d'amis déclarés qu'étaient déjà les « Romains à notre égard, vous les avez enga-« gés par votre mérite à le devenir encore « davantage : vous avez fait revivre en Espaa gne le nom et le souvenir de notre maison : « enfin, ce qui est très-rare et très-difficile a parmi les hommes, vous avez surmouté a l'envie par l'éclat de votre gloire. Mainte-« nant s que je me vois près de finir mes e jours, ic yous somme et yous conjure par

1 An. R. 631 : av. J. C. 118. a Nunc , geonium mihi naturā finem vita facit , per

a hanc detteram, per regal fidem moneo obsettorque, cui hos, qui tibi genere propiagoji, heneficio meo fratres sant, carco habos: neu malis altenos adjongere, equim sangulor conjunctos retinere. Non esercitus, enque thesauri, pra-sibla regal sunt; verúm smét; quos noque amos copere, neque aure parare queas e efficio et fide parlentur. Quis antem smétor, quam fairaret aut quem altenom fidem invente, at inis horfariret aut quem altenom fidem invente, at inis hora cette main qui vous a adopté, et qui vous α a associé à la royauté avec mes fils, de chée rir sincèrement ces deux princes, qui sont « vos proches par la naissance, et qui sont a devenus vos frères par mon bienfait, et de e ne leur pas faire l'injure d'aimer mieux e vous attacher des étrangers que de vous « conserver l'affection de ceux qui vous sont a liés par le sang. Ce ne sont ni les armées e ni les trésors qui sont les appuis d'un royaue me, mais les amis, qui ne s'acquièrent ni « par les armes, ni par l'or, mais par des sera vices réels, et par une fidélité inviolable.Or. a neut-on trouver de meilleurs amis que des « frères? et quel fond peut faire sur des étran-« gers quiconque devient ennemi de ses pro-« ches? Je vous laisse un royaume, puissant e si vous êtes gens de bien, mais faible si « yous devenez méchauts ; car les plus petits e élats croissent par l'union, et les plus « grands se détruiseut par la discorde. Au « reste, Jugurtha, comme yous avez plus « d'âge et plus de lumières que mes deux aue tres fils, c'est à vous principalement de faire « eu sorte que tout se passe dans les règles. « Souvenez-vous que, dans toute dispute, celui « qui est le puissant est toujours soupconné « d'avoir fait l'injure, lors même qu'il l'a ree cue, par cette raison même qu'il a plus de a pouvoir et d'occasion de la faire. Quant à e vous, Adherbal et Hiempsal, ayez soin de a menager et do respecter un prince d'un « aussi grand mérite que Jugurtha : imitez « sa vertu, et'conduisez-vous de telle manière, « qu'on ne puisse pas dire que l'adoption « m'ait plus avantageusement partagé eu en-« fants que la nature, » Miciosa finit en leur recommandant à tous de demeurer fidèlement attachés au peuple romain, et de le regarder

e de funció Equidem quo regum vede trato, formam e al botterito i amá , inhecilitar N. Xan caucendi are a parva cercena, discerció massume disbasator. Casterias sate hos t. Appurha, qui atta de ta spientà prior es, ue albre quid crestat, providere decet. Nan, tu como cercamior, qui opiuralier es, cilma a accepti e highram, tames, quia plas poteri, faces videtar, e highram, tames, quia plas poteri, faces videtar, e bien man transcri. Initiarial vitame, e cellinhola e e de hen hans transcri. Initiarial vitame, et cellinhola e e go meticre literos isampiase videtar, quim genulue a g

toujours comme leur bienfaiteur, leur patron, leur maître.

Jugurtha, qui sentait bien que le roi n'avalt point parlè selon ses sentiments, et qu'il y avait eu dans la conduite de ce prince à son égard plus de crainte que de bonne volonté, lui rendit feinte pour feinte; et, couvrant ses pensées d'une dissimulation profonde, il répondit avec des témoignages apparents d'amitié et de reconnaissaure, comme la conjoneture du temps le demandait. Peu de jours après, Micipsa mourut, Aussitôt qu'on lui eut rendu les derniers devoirs avec une magnificence royale, selon la coutumo du pays, les princes s'assemblèrent pour délibèrer sur l'état présent des affaires. Hiempsal, le cadet des deux frères, prince d'un caractère sier et hautain, et qui avait toujours témoigné un grand mépris pour Jugurtha, à cause de la bassesse de sa naissance du côté maternel. dans cette occasion prit séance à la droite de son frère pour empêcher Jugurtha d'occuper au milieu la place d'honneur. Ce ne fut point sans grande peine qu'Adherbal l'engagea à passer à la gauche, en lui représentant qu'il fallait avoir quelque considération pour l'âge.

Après ce début, qui ne promettait pas beaucoup de concert, on agita plusieurs choses touchaut l'administration de l'état ; et , entre autres propositions que fit Juguriha, il dit qu'il était à propos de casser toutes les ordonnances que le feu roi avait faites dans les cinq dernières années de son règne, parce qu'étant usé de vicillesse, son esprit se ressentait de l'infirmité de son corps. Hiempsal, prenant la parole, répondit qu'il était tout à fait de cet avis, parce que son père n'avait adopté Jugurtha que trois années avant sa mort. Ce mot, dont Jugurtha sentil toute la force, ne tomba point par terre, et fit dans son cœur une plaie profonde. Depuis ce temps-là , livré aux monvements d'une violente colère et d'une eruelle inquiétude, il ne s'occupait plus jour et nuit que des moyens de perdre Hiempsol, et il essayait par diverses voies de le faire tomber dans le piège. Hiempsal, de son côté, ne le ménageait pas, et, semblait prendre soin de nourrir sa haine. La chose ne tralna pas longtemps; et dès l'année suivante, Jugurtha trouva le moyen de le faire égorger,

#### mes 547 430

L. CECILIES METELLUS 1.

Le bruit du meurtre d'Hiempsal se répandit bientol dans toute l'Afrique. Adherbal vil parlà ce qu'il avait à craindre pour lui-même. La Numidie se divise, et prend parti entre les deux frères. On lève de part et d'autre de sombreuses troupes. Adherbal, après avoir perdu la plupart de ses places, est viareu dans un combat, et obligé de se réfugier à Rome.

Jugurtha, étant venu à bout de ses desseins, se voyait maltre de toute la Numidie; mais il avait à craindre de la part de Rome. Le souvenir de ce qu'on lui avait dit de l'avarice des nobles, prets à faire tout pour de l'argent , le rassura. Il fit partir sur-le-champ des députés chargés de grosses sommes, avec ordre de ne rien épargner, et de corrompre à force de présents les principaux des sénateurs. Ils reconnurent véritablement que tout était vénal à Rome. Ils s'acquittèrent sans délai de leur commission, et il se fit dans le moment uu chagement entier dans les esprits. La cause de Jugurtha, si odieuse et si criante par ellemême, et qui d'abord avait révolté tout le monde, devint tout à coup favorable.

Le sénat, ayant donné audience aux deux parties. Adherbal exposa « le malheureux « état où it se trouvait réduit, les injustices et « les violences de Jugartha, le meurtre de « son frère, la perte de presque toutes ses a places, et la triste nécessité où il avait été a d'abandonner son royaume, et de veuir « chercher un asile dans une ville qui s'était « toujours piquée de donner sa protection « aux princes injustement opprimés. Il iu-· sista principalement sur les derniers or-« dres que son père, en mourant, lui avait « donnés, de mettre uniquement sa con-« fianco dans le peuple romaiu, dont l'amitié « serait pour lui et pour sou royaume un ap-« pui plus ferme et plus sur que toutes les « troupes et tous les trésors du moude.» Sou discours fut long et pathétique.

Les députés de Jugurtha répondirent, en peu

de mots, « qu'Hiempsal avait été toé par les « Numides à cause de sa crauait e qu'Adierbal avait été l'agresseur, et qu'après avoir eté vaince, il vensis se plaindr de travoir « pas fait tout le mal qu'il aurait souhaité; « que leur maitre prait le s'eaut de juger de « sa conduite en Afrique par celle qu'il avait « gradée à Numance, et d'avoir jusa d'égard « à sea schons qu'aux discours de ses enuemits. »

lis avalent employè en secret, comme jo l'ai dit, une élognence plus efficace que celle des paroles; et elle eut tout son effet. A l'exception d'un petit nombre de sénateurs qui conservaient encore quelques sentiments d'honneur et n'étaient pas vendus à l'injustice, tout le reste pencha du côté de Jugurtha. Les délibérations du sénat se terminèrent à nommer dix commissaires pour atter sur les lieux faire un nouveau partage du royaume de Micipsa entre Jugurtha et Adherbal. Le chef de la commission fut L. Opimius, dont l'autorité alors était grande dans te sénat . depuis le service signalé qu'il avait rendu à cet ordre par le mourtre de Gracchas et de M. Fulvius, et par toutes les violences qu'il avait ensuite exercées sur les gens du peuple. Jugurtha lui fit une réception des plus honoporables; et, connaissant combien il était avide, il l'attaqua par son faible, lui fit de grands présents et des promesses encore plus considérables. Enfin, il réussit tellement à te gagner, qu'il l'engagea à préfèrer les intérêts do ce princo à sa foi , à sa réputation , à son honneur. Il en usa de même à l'égard des autres commissaires, parmi lesquels il en trouva peu qui fissent plus de cas de leur devoir que de l'argent. Le partage se fit comme Jugurtha le souhaitait, en gardant néanmoins quelque apparence d'équité. On lui donna les provinces voisines de la Mauritanie, peuplés des meilleurs hommes, mieux cultivées, plus fertiles. Adherbal eut celles qui, étant plus ornées de bâtiments et plus abondantes en ports de mer, avaient moins d'avantages solides que d'apparence.

Jugurtha, qui n'avait pas laissé d'être frappé d'abord de quelque crainte, se voyant récompensé de son crime, et ayant ainsi vérifié ce queses amis lui avaient dit à Numance,

4 An. R 635; av. J. C. 117.

que l'argent pouvait tout dans Rome, en devint sans doute plus hardi pour achever ce qu'il avait si heureusement commencé. Cependant il demeura cing ans en repos, par quelque raison que ce puisse être. Mais enfin. las de cette contrainte, il résolut d'envahir le royaume d'Adherbal. La chose lui paraissalt aisée. Il était vif1, entreprenant, et fort versé dans le métier de la guerre : Adherbal , au contraire, était un princo doux , tranquille , pacifique, sans gout pour la guerre commo sans expérionce, exposé par toutes ces raisons à l'insulte, et plus capable de craindre les autres que de s'en faire craindre. Jugurtha entro donc tout à coup sur les terres de son frère avec un assez gros coras de troupes, enlève beaucoup d'habitants et do troupeaux, brûle les maisons, et, après avoir exercé dans le pays toutes sortes d'hostilités, il retourne dans son royaume avec un butin considérable. Ceci se passa sous le consulat de Drusus et de Pison.

- M. LIVIUS DRUSUS 8.
- L. CALPURNIUS PISO.

Jugurtha avait espéré qu'Adherbal, si vivement attaque, userait de représailles, et lui donnerait par là occasion de pousser la guerre avec vigueur, et même de la justifier à Rome. s'il en était besoin. Mais ce prince , quoique fort irrité d'une telle conduite, se sentant le plus faible, et comptant plus sur l'amitié des Romains quo sur la fidélité de ses spiets , se contenta d'envoyer faire des plaintes à son frère par des ambassadeurs, qui n'en rapportérent qu'une réconse désobligeante, Malgré ce nouvel affront, Adherbal résolut de souffrir tout plutôt que d'entreprendre une guerre dont le premier essai lui avait trop mal réussi. Sa timidité, marquée si clairement, ne fit qu'allumer encore davantage l'audace de Jugurtha. Il entre en campagne, non plus avec un simple camp volant, mais avec une armée nombreuse. Il ravage tous les endroits par où il passe, et porte partout le fer et le feu, pour jeter la terreur parmi les ennemis et pour encourager ses troupes. Adherbal, forcé par la nécessité, et n'ayant plus d'autre parti à prendre que d'abandonner son royaume ou de faire la guerre, l'ève des troupes, et va sadevant de Jugurths.

Les deux armées se rencontrèrent près de Cirte, non loin de la mer ; mais elles n'en vinrent pas d'abord aux mains, parce quo le jour était sur son déclin. Quand la nuit fut avancée, avant que la lumière du jour parôt, les soldats de Jugurtha, au premier signal qui leur en est donné, attaquant lo camp des ennemis, et les trouvant les uns encore à demi endormis, les autres qui prenaient leurs armes, ils les metteut en fuite et en désordre. Adherbal se sauva dans Cirte avec quelque cavalerie : et si les Romains et Italiens !, qui se trouvaient dans cette ville en grand nombre, n'eusseut arrêté la poursuite des vainqueurs, c'en était fait. Cirte était prise, et la guerro entre deux princes puissants aprait été commencée et finie eu un seul jour.

Jugurilla, sans perdire de Lemps, met lesiépe devant la piace, et lair sanner toutes les machines pour l'attaquer dans les formes. Il se haiti de prévenir l'effet de l'ambassade qu'il savait qu'Alberbal s'avit coroyée à Roma avant le combat. D'as que le s'aut est apprès its nouvelle de la guerre entre les deux frères, on deposit trois jeunes sentaters pour ailer leur décharer, an nom du sénat et de peuplemain, qu'ils eussell Tue et l'autre que l'honneur main, qu'ils eussell Tue et l'autre que l'honneur les mains sur-le-champ, que l'honneur les la mains sur-le-champ.

Ces dépatés firent diligence, d'autant plus que, lorsqu'ils étaient sur le point de partir, il s'était répandu un bruit sourd à Rome du combat et du slége de Cirte. Jugurthe, après les avoir outs, leur répondit qu'il avait uno « grande considération et un grand respect e pour l'autorité du sénat ; quo dés as plus

<sup>5 «</sup> Ipse acer, bellicosus : ai is quem petebal , quietus, « imbellis, placido ingenio, opportunus injuriæ , metuens « magis quam metuendos. »

<sup>\*</sup> An. R. 610; at. J. C. 112

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Toutes les villes de commerce, sujettes ou alliées de l'empire, étaient remplies de Romalus et d'Italiens que le négoce y atsirair, et qui y formaleus des établissements.

« lendre jeunesse, il s'était appliqué à mériter « l'estime des plus gens de bien de la répu-« blique : que ce ne pouvait être que par des « actions vertueuses qu'il avait eu le bonheur

« de plaire à un aussi grand homme que Sci-« pion : que c'était le même motif qui avait « porté Micipsa à l'adopter, puisqu'il ne man-« quait point d'enfants : qu'au reste, plus ll « s'était conduit avec sagesso et générosité, « moins il était disposé à souffrir l'injure :

« qu'Adherbal avait tenté les voies les plus « odieuses pour le faire périr : que c'était un « danger si pressant qui l'avait obligé de « prendre les armes : que le peuple romain « était trop sage et trop équitable pour vou-« loir lui lier les mains dans une telle conjonc-

« ture, et l'empêcher de prendre de justes « précautions pour mettre sa vie en sûreté; ce « qui serait contre le droit des gens : enfin « qu'il enverrait au premier jour des ambas-

« sadeurs à Rome pour instruire le sénat et le « peuple du véritable état des choses, » Après ce discours. Ils se séparérent sans que les ambassadeurs eussent pu oblenir la permission de voir Adherbal.

Dès que Jugurtha crut qu'ils pouvaient être hors d'Afrique, voyant que Cirte, à cause de sa situation, se défendait aisément contre toutes ses attaques, il fit une circonvallation, qu'il garnit de tours, avec ce qu'il fallait de monde pour les garder. Il ne cessait d'agir jour et nuit, soit à force ouverte, soit par stratagème, Tantôt il tâche de gagner la garnison par promesse, tautôt de l'intimider par menace. Il anime les siens continuellement, et, donnant ordre à tout, il est lui seul l'âme de son entreprise.

Adherbal, réduit à l'extrémité, ayant en tète un ennemi de qui il n'avait aucun quartier à attendre, se trouvant sans espérance de secours, et la disette de vivres ne lui permettant pas de traîner le siège en longueur, ne voit plus d'autres ressources que du côté des Romains. Il engage, par de grandes promesses, quelques Numides à traverser de nuit les quartiers des ennemis, pour gagner le bord de la mer, et aller porter à Rome une lettre de sa part. Elle fut lue en pleine assembtée du sénat : voicl cc qu'elle contenait :

« me reuds importun à voire égard en implo-« rant si souvent votre secours : c'est l'inius-« tice et la violence de Jugurtha qui me force « de le faire. Il est tellement acharné à ma « perte, qu'il ne compte pour rieu ni vous, ni « les dieux immortels; il n'y a que mon sang « qui puisse satisfaire sa cruelle ambition. It « me tient assiégé depuis cinq mois au mépris « de l'alliance et de l'amitié qui m'unit avec « le'peuple remain. Ni les bienfaits dont mon « père Micipsa l'a comblé, ni vos dècreis ne « me sont d'aucun secours. Je ne puis vous « marquer si je suis plus pressé par les armes. « ou par la famine. L'état présent de ma for-« tune m'empêche d'en dire davantage au su-« jet de Jugurtha; j'ai déjà éprouvé que l'on « ajoute peu de foi aux plaintes des malheu-« reux. Ce que je vois clairement, c'est qu'il « n'en veut pas à ma seule personne : il porte « ses vues et ses projets plus haut. Il n'espèro « point pouvoir conserver en même temps « votre amitié et mon royaume; mais il n'est « point douteux lequel de ces deux avantages « lui tient le plus au cœur. Il a commencé « par tuer Hiempsel mon frère, ensuite il m'a « chassé de mes élais, Soyez insensibles, j'y « cousens, aux maux qui me sont personnels : « mais ici c'est un royaume relevant de vous, « dont il s'est emparé par les armes; c'est ce-« lui que vous avez établi roi des Numides « qu'il tient maintenant assiégé. La situation « où je me trouve marque le cas qu'il a fait de « vos ordres, qui lui out été signifiés par vos « ambassadeurs. Que reste-t-il qui puisse le « faire rentrer dans le devoir, sinon la force « de vos armes ? Car, pour ce qui est de moi, « j'aimerais bien mieux que les plaintes que e je porte devant vous actuellement, et celles « que je vous ai faites auparavant en plein sé-« nat, fussent sans fondement, que de vous « persuader par mes malheurs qu'elles no « sont que trop véritables. Mais, puisque jo « suis né pour mettre en évidence les crimes « de Jugurtha, je ne vous demande plus de « m'affranchir de la misère on de la mort. « mais seulement d'empêcher que je ne tombe « entre les mains d'un si cruel ennemi, et « qu'il ne soumette mou corps à toutes sortes « de tortures et de supplices. Disposez comme « Ce n'est point ma faute, messieurs, si je | « il yous plaira du royaume de Numidie, il est

« à vous : mais tirez-moi des mains de cet lm-« pie. Je vous en conjure au nom de la ma-« jesté de l'empire, par les droits sacrés de « l'amitié. Si vous conservez encore quelque « souvenir de Masinissa, faitez-le voir en sau-

« vant son petit-fils. »

Après qu'on cut fait la lecture de cette lettre, quelques sénateurs dirent qu'il fallait promptement envoyer une armée en Afrique, et ne point différer de secourir Adherbal : que l'on délibérerait après de la peine que méritait Jugurtha pour n'avoir pas obéi aux ordres qui lui avaient été signifiés. Ses amis empêchèrent que cette opinion ne passat; et l'intérêt particulier. ', comme il arrive dans la plupart des affaires, prévalut sur le bien public. On nomme cependant pour aller en Afrique des personnes d'age et de naissauce qui avaient passé par les plus grandes charges. De ce nombre était Scaurus, alors consulaire et prince du sénat. Salluste, qui ne lui est nullement favorable. comme nous l'avous observé plus haut, en fait ainsi le portrait : « C'était un homme de « grande naissance 2, d'un caractère ardent, « entreprenant, factieux; qui désirait avec « une égale avidité le crédit, les honneurs, les « richesses, mais qui cachait habitement ses « vices sous une apparence de vertu. » Comme l'affaire était criante, et que les Numides représentaient qu'il n'y avait pas un moment à perdre, les députés partirent trois jours après avoir été nommes, arrivèrent en peu de temps à Utique, et de la mandérent à Jugurtha de les y venir trouver au plustôt. Cet ordre le jeta d'abord dans un grand embarras, d'autant plus au'il savait que ces députés étaient des personnages illustres et d'une grande autorité. D'un côté, il craignait d'irriter le sénat s'il refusait d'obéir ; de l'autre, il ne ponyait se résoudre à quitter son entreprise. Après bien des réflexions, il se détermine à donner subitement nn assaut général à la ville, dans l'espérance de l'emporter, et de déterminer ainsi l'affaire avant que les nouvelles défenses

du sénat lui en eussent été notifiées. Mais n'ayant pas réussi, et craignant que Scaurus, qu'il redoutait principalement, ne se tint offensé de ses délais affectés, il prit enfin le parti de se rendre, avec une suite de peu de gens à cheval, au lieu qui lui avait été marqué par les députés. Ils lui firent de vifs reproches, et de grandes menaces de la part du sénat, de ce qu'il n'avait pas encore levé le siège. On ne comprend pas quelles raisons il put apporter pour se justifier : l'histoire n'en parle point. Elle nous apprend seulement qu'après bien des discours de part et d'autre, les ambassadeurs s'en retournèrent sans avoir rien conclu : conduite extrêmement suspecte, et qui donne lieu de penser que dès lors Scaurus ne se maintiut pas inaccessible aux présents de Jugurtha : car rien n'est plus contraire au caractère de hauteur et d'austérité inflexible qu'il faisait paraltre en toute occasion, que cette mollesse avec loquelle il souffre qu'un prince numide méprise des ordres du sénat dant il est porteur. Florus assure positivement ce que nous donnons ici pour conjecture.

Quoi qu'il en soit, ce fut là le coup mortel porté à Adherbal. Les Romains établis dans Cirte, qui avaient eu la principale part à la défense de la place, voyant qu'ils n'avaient plus à attendre de secours de Rome, et ne craignant pas beaucoup pour eux-mêmes, parce qu'ils complaient que la majesté du nom romain leur servirait de sauve-garde, engagèrent Adherbal à capituler, en stipulant seulement qu'il aurait la vie sauve. Ce malheureux prince sentait bien que c'était se livrer lui-même à la mort : mais, forcé par la nécessité, il se rendit, et sur-le-champ Jugurtha le fit périr dans les

plus cruels tourments. Malgré l'horreur que cette nouvelle excita à Rome, l'argent do Jugurtha lui fit encore trouver des défenseurs dans le sénat, et l'affaire, par les délais, par les obstacles, par les faux prétextes dont on cherchait à la couyrir et à l'embarrasser, prenait un train qui faisait craindre que le coupable n'échappat encore à la juste punition de ses crimes. Mais C. Memmius, désigné tribun, homme vif et déclaré contre la noblesse, avertit le peuple qu'il y avait une cabale puissante qui employait tout son crédit pour sauver Jugurthe; et il lui re-

<sup>¢</sup> α Ita bonum publicum , ut in picrisque negotiis so-

e let, privată gratiă devictum. n a « Emilius Scaurus, homo nobilis, impiger, factiosus e avidus potentia, honorum, divitiarum : caterum villa

e sua caltide occultans, a

présenta vivement quelle honte ce serait si l'on sonfirait que tant d'attentats, connus de tout le mondo, demeurassent impunis. Le sénat craignit les suites de la juste indignation du peuplo. La guerre fut déclarée à Jugurths.

- P. SCIPIO NASICA'.
- L. CALPURNIUS BESTIA.

Le consul Calpurnius fut chargé de cette guerre. Quand Jugurtha vit que c'était tout de bon que Rome se préparait à l'attaquer, il demoura élrangement surpris ; car il avait compté que l'argent le tirerait d'affaire. Il no perdit pas néanmoins courage, et ne se laissa point déconcerter. Il fit partir sur-le-champ son fils et denx de ses plus intimes amis, avec ordre de répaudre l'argent à picines mains pour gagner les principaux des sénateurs. Comme ils approchaient de Rome, le consul Calpurnius demanda au sénat s'il jugeait à propos de les y recevoir. La réponse fut que, s'ils ne venaient pour livrer aux Romains et le roi et le royaume de Numidie, ils eussent à sortir de l'Italie dans l'espace de dix jours. Cette réponse leur fut signifiée, et ils s'en retournérent sans avoir rien fait.

Cependant le consul faisait tons les prèparatifs de la guerre. Mais comme il se proposait plutôt de s'enrichir que de vaincre, il se choisit nour lientenants généraux des hommes accrédités, puissants, dont l'autorité pût lui servir d'abri et de gage de l'impunité. De ce nombre fut Scaurus, qui retourna ainsi en Numidie pour achever d'y perdre sa répulation. Calpurnius ne manquait pas de mérite". Il était laborieux, avait beaucoup de pénétration d'esprit et de prévoyance. Il n'ignorait pas le métier de la guerre, et il n'y avait ni périls ni embûches capables de l'étonner. Mais l'amour de l'argent gâtait toutes ces bonnes qualités et les rendait inutiles. Quand il fut arrivé en Numidie, il fit d'abord la guerre avec

visacié, emporta plusients places, et li Lu grand nombre de prisonients. Le premier soin de Jugartha flut de bien consaître le génie et le caractére du général auquel il avait à faire. Il lui envoya des députés, qui le sondérent de des députés, qui le sondérent de des des députés, qui le sondérent de la compte de la conseint de la con

Scaurus entra dans cette indigne negociation, dont il devait avoir d'antant plus d'éloignement, que dans les commencements, après le meurtre d'Hiempsal, il s'était montré un des plus ardents adversaires de Jugurlha. Mais Salluste ne fait point difficulté de dire que dès lors son zèle n'était qu'hypocrisie; qu'il craignait l'éclat, et non l'injustice; et que dans l'occasion présente la grandeur do la somme qui lui fut offerte démasqua sa fausse vertu. Florus, convenant du fait avec Salluste, s'exprime néanmoins d'une façon moins désobligeante pour Scaurus, et qui marque même qu'il en avait une haute idée: « Jue gurtha, dit-il , triompha de la vertu romaine « eu la personne de Scaurus. » Quum in Schuro ipsos romani imperii mores expuanasset.

Le Numbé d'abord à s'util songé qu'à gague du temps pour donner le loisir à ses mis d'agir cos a fisera 'à Rome, et d'y fortifer son part. Mais quand il se fut assert des dispositions de Scutrus, et qu'il Teut ins dans se indetts, it eport noblemi la pist, et pour y parveni il demands une confèrence. On ia il maccorda, et native on lai donna un otago pour as street. Cen fina de la confèrence de la pour sa street. Le fina de la confèrence de la pour sa street. Le fina de la confèrence de la pour sa street. Le fina de la confèrence de la pour sa street. Le fina de la confèrence de la pour sa street. Le fina de la confèrence de la confèrence de pour sa street de la confèrence de la confèrence de la confèrence pour la confèrence de la confèrence de la confèrence de pour la confèrence de la conf

Ce prince vint doue dans le camp du consul. On assembla le conseil de guerre. Il s'y pré-

<sup>4</sup> An. R. 641; av. J. C. 111.

a a In consule postro multer bonarque artes animi el

<sup>«</sup> corporis erant : quas omnes avarilla prapedichat. Pa-

<sup>«</sup> tiens laborum, acri ingenio , satis providens, beili « haud ignarus, firmissumus contra pericula ej incellas »

<sup>4 «</sup> Animus æger ayaritik facilië conversus est. »

senta, et, après avoir fait une courte apolologie de sa conduite, il finit en protestant qu'Il se remettait entre les mains du sénat et du peuple romain. Le reste do la négociation se trama secrétement avec Calpurnius et Scaurus : et le lendemain, le conseil avant été assemblé, le consul, après une image de délibération, conclut que l'offre que faisait Jugurtha de se livrer aux Romains serait recue. Aussitôt Jugurtha, comme pour entrer en exécution du traité, fit délivrer au questeur trente éléphants, quantité de bestiaux et de chevaux, et une assez petite somme d'argent. Ainsi fut couclue la paix en Numidie, sans l'autorité du sénat et du peuple; et le consul s'en retourna à Rome pour la création des magistrats. Son collègue P. Nasica ' mourut pendant l'année de son consulat, aussi estimé que Calpurnius s'était fait mépriser et hatr. Nasica , sorti d'une maison où la vertu semblait héréditaire, soutint l'honneur de son nom par une intégrité parfaite, et qui se maintint toniours à l'épreuve de la corruption. Son esprit était cultivé par la philosophie; mais dans l'étude qu'il fit de cette science, il cut pour premier objet le soin de se former le cœur; de sorte qu'il fut plus philosophe par ses mœurs que par ses connaissances. Au restc. sa philosophie n'avait rieu de dur ni d'austère; il était même gracieux et enjoué. C'est cc qui paraisseit et dans sa couversation familière, et dans ses discours publics, dans lesquels, au rapport de Cicéron , il joignait à la pureté du langage le sel de la bonne plaisanterie". Je reviens à son collègue, qui lui ressemblait si peu pour la conduite et pour les sentiments.

Quand on cut appris à Bome de quelle manière les choses véténient passère en Numidie, la conduite du consul fut bilamé grântalement, et cut la le sujet commun des entretiens dans toute la ville. Le peuple timoignait hautement sa colère et tou indignation. Les éraiteurs étaient embarrassés, craition. Les éraiteurs étaient embarrassés, craiganat de se déshoncer «18 raditionet une paix si honteuse, et, d'un autre côté, ne so portant pas volonières à caser un traité conclu par un consul qui était cher au parti des

grands; car c'était ce Calpurnius qui, étant tribun du peuple, avait fait rétablir P. Popillius, enié par la faction de C. Gracchus'. De plus, l'autorité de Scaurus, par les avis duquel on savait que le consul s'était conduit dans toute cette affaire, arrêtait les mieux intentionnés, et empéchait qu'on ne prit une résolution vigourcuse.

Cependant le tribun C. Memmius, déclaré de tout temps contre la noblesse, haranguait fortement le pcuple, et l'exhortait à ne pas laisser anéantir et la gloire de la république et sa propre liberté, lui remettant de vant les veux une infinité d'actions superbes et cruelles des nobles, pour auimer son zèle et lui inspirer des sentiments courageux dans l'importante affaire dont il s'agissait. Salluste Insère ici une harangue qu'il dit avoir choisie entre plusieurs autres de cet orateur 2 fort célèbre en son temps, surtout pour les accusations: ce qui donne lieu de croire qu'elle est effectivement de Memmius. Elle devient par là précieuse et digne d'une particulière attention.

« Bien des raisons, Romains, m'empêche-« raient de me présenter devant vous, si mon « zéle pour le bien public ne l'emportait sur « tout autre motif : le crédit de la faction qui « règne icl., l'excès de votre indolence, le « violement ouvert des lois et de la justice, et. « ce qui me touche le plus, la douleur de voir « que l'innocence, loin d'être honorée comme « clle le mérite, n'attire que des dangers, « J'ai honte de rapporter comment depuis « quinze ou vingt ans vous avez été le jouct « de l'orgueil d'un petit nombre de puissants : « a vec quelle lâcheté vous avez laissé périr vos « défenseurs sans venger leur mort ; jusqu'à « quel point l'indifférence et l'insensibilité « s'est établie parmi vous, et a abâtardi votre « ancien courage; enfin comment, actuelle-« ment encore que vos enuemis donnent priso « sur eux, vous ne profilez pas de leur abat-« tement pour vous relever, et vous ne ces-« sez de craindre ceux à qui vous devriez « vous rendre vous-mêmes formidables, Quoi-« qu'il semble que toutes ces considérations

<sup>1</sup> Diod. apud Vales.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. in Bruto, n. 128.

<sup>\*</sup> Cic. ibid. \* Cic. in Brut, n. 136.

« de courage et de zèle pour le bien public » me presse de m'opposer à cette puissante « cabale. J'essaierai encore de faire usage de « la liberté que mon père m'a laissée, Que « mes efforts soient efficaces ou sans fruit. « cela dépend de vous. « Je ne vous exhorte point, Romains, à « repousser par les armes l'injustice et la vio-« leuce de vos adversaires, comme souvent « vos pères l'ont fait. Il n'est pas besoin « d'employer la force, ni d'abandonner la « ville. C'est d'eux-mêmes que viendra leur « ruine, Après que Tibérius Gracches, qui « voulait, selon eux, se faire roi, eut été tué, « on fit de cruelles recherches contre le peu-« ple. Le meurtre de Catus Gracchus et de « M. Fulvius fut suivi de l'emprisonnement « et de la mort de plusieurs d'entre vous. Ce « n'est point l'autorité des lois , mais le simple « caprice de vos adversaires qui a mis fin à « ces deux sanglantes crécutions. Je veux a qu'entreprendre de vons rétablir dans vos « droits c'ait été un dessein formé de se faire « roi; je yeux encore que, ne pouvant em-« pêcher ce coup sans répandre beaucoup de « soug , ils l'aient fait légitimement : mais de « quel prétexte pourront-ils colorer leurs dé-« prédations et leurs rapines? Souvenez-vous « avec quelle secrète indignation vous avez « vu. les années précédentes, vos finances « dissipées , les rois et les peuples libres payer « tribut à un petit nombre de nobles, les « mêmes hommes réunir sur leurs têtes et les « richesses et l'éclat des dignités. Ils ne s'en « sont pas tenus là: l'impunité les a rendus « encore plus hardis et plus entreprenants. « En un mot, les lois, la maiesté de l'empire, « et le sacré et le profane, tout a été livré « aux ennemis. Et les auteurs de tous ces e excès n'en out ni houte ni repentirl Ils « marchent devant vous la tête levée, avec « un train pompeux et magnifique, faisant « parade de leurs sacerdoces, de leurs con-« sulats, et quelques-uns de leurs triomphes, « comme si tout cela marquait un vrai mé-« rite, et non une insatiable ambition. Des « esclaves achetés à prix d'argent ne peuvent

« souffrir l'injuste domination de leurs mal-

« tres: et vous, Romains, ués pour com-

« devraient me rebuter, un sentiment intérieur

« clavage! Mais qui sont donc ceux qui ont « ainsi envahi la république? Des scélérats, « des meurtricrs, en qui une énorme avidité « nour l'argent le dispute à la cruauté et à « la barbarie, et qui, avec tout ccla, sont « pleins d'orgueil et de fierté; enfin, des « hommes sans foi, sans probité, sans hon-« nenr, qui font trafic de tout, et des devoirs « même les plus sacrès. Les uns ont tué vos « tribuns, les autres vous ont persécutés par « d'injustes et impitovables recherches; la « plupart ont les mains souillées de votre « sang, et ils considèrent leurs crimes comme « leur rempart et leur sauvegarde. Les plus « coupables d'entre cux sont ceux qui, par « cette raison même, se croient le plus en « sûreté. Au lieu que leurs crimes auraient dû « les tenir dans une crainte continuelle, votre « mollesse leur a donné lien de faire passer la « terreur de votre côté. Tous réunis dans les « mêmes désirs, les mêmes haines, les mêmes « craintes, ils se tiennent étroitement liés « ensemble, Mais ce qui est amitié entre les « bons doit être appelé conspiration entre les « méchants 1. Si vous avicz autant de zéle ponr « conserver votre liberté ap'ils en ont pour « établir leur domination , la république cer-« tainement ne serait point livrée au pillage « comme elle l'est, et vos bienfaits seraient « la récompense du vrai mérite, non la proje « des audacieux. Vos ancêtres se sont retirés « deux fois en armes sur le mont Aventiu « pour établir leurs droits et assurer la dignité « de leur ordre : et vous, à leur exemple , ue « ferez-vons point d'efforts pour conserver z la liberté qu'ils vous ont transmise? Vous « v êtes d'autant plus obligés, qu'il v a plus « de honte à perdre ce qu'on possède qu'à ne « l'avoir jamais possédé. « Quelqu'un me demandera ce que je pense « donc qu'il y ait à faire. C'est de punir sévé-« rement ceux qui ont trahi la république, non

« mander, vous souffrez tranquillement l'es-

« en employant contre eux la violence, ils le « mériteraient bien ; mais les voies de fait ne « conviennent point au penple romain. Il y a « des tribunaux et des lois. Ordonnez des infora mations pour vous assurer de la vérité par des prouves certaines, et par le témoignage de Jagurita même. Sil s'est soumis de l'oune foi, il obêtin à vos ordres; s'il les mépries, ous accomaîtrier par la ce que vous mépries, ous accomaîtrier par la ce que vous excette soumission, qui récindue pais, et ex cette soumission, qui récindue pais, et ex cette soumission, qui resident pais, et ex cette soumission, qui resident pais, et ex cette soumission, qui resident pais, et surce à l'ugarith l'impuissible de sa crimes, a conchièr considérablement un petit nombre de nobles, et, sans parler des dommages infinis qui en servoit la suite, à courrir de houte et d'oporter la résublission houte et d'oporter la résublission.

a mine, et a dispirative na repussabile.

Less de leur nijeut doministion. Y vous avez

« uu pendant planieurs années les reysuments, la

» is partieur, la guerre, la pais, enfit toutes le

« sones pendant que vous, invincible pia
» sones pendant que vous invincible que

» toute les nations (car c'est Fride qu'on na

» tout les nations (car c'est Fride qu'on na

» vous hissist trainer une vie obserue el seni
» vous hissist trainer une vie obserue el seni
» vous hissist trainer une vie obserue el seni
» vous hissist trainer une vie obserue el seni
» vous hissist trainer une vie obserue el seni
» vous hissist trainer une vie obserue el seni-

« Au reste, quoique je sois persuadé que « c'est une honte extrême pour un homme « de cœur de souffrir qu'on l'offense impuné-« ment, ie consentirais volontiers que vous « pardonnassiez à ces méchants narce on'ils « sont citoyens, si je ne prévoyais que votre « clémence vous deviendrait funeste. L'amour « du crime est trop enraciné dans leur esprit. a Ils ne se contenteront pas de l'impunité « pour le passé, et si vous ne leur ôtez la « puissance de mal faire à l'avenir, vous vivrez a dans une éternelle inquiétude, toujours en-« tre deux extrémités cruelles, et réduits on « à souffrir un bonteux esclavage, ou à em-« ployer la force et les armes pour défendre a votre liberté.

Car ne pensez pas que vous puissiez jamais e compter sur leur bonne foi , ni qu'll puisse a jamais y avoir entre eux et vous une sinc écre et solide union. Ils veulent dominer, et vous voulez étre libres. Ils précendent e exercer toutes sortes d'injustice, et vous étes déterminés à vous y oppoer. Eufin ils traice teut vos alliés en eunemis, et vos eunemis et teut vos alliés en eunemis, et vos eunemis

e en elliés. Est-il possible qu'avec une telle opposition de sentiments vous vivier ene semble en paix et en bonne intelligence? « Je vous Invite donc, et je vous exhorte à ue point laisser impuni un attentat aussi « odienx que celui qui vient d'être commis « dans l'effaire de Numidie

« Il ne s'agit point lei de péculat ni de con-« cussion, crimes certainement très-grands, « mais devenus si ordinaires qu'on ne les « compte plus pour rien. On a prostitué à un « ennemi audacieux l'autorité du sénat et la « majesté du peuple romain. Le bieu et l'hon-« neur de l'état ont été vendus à prix d'ar-« gent dans votre armée, et au milieu de « Rome même. Si l'on n'établit point une « commission ponr informer de toute cette « intrigue, si l'on ne punit point les coupa-« bles , quel parti nous restera-t-il , sinon de « nous soumettre à la tyrannie? car com-« mettre impunément tous les crimes que « l'on veut, c'est être tyran. Ce n'est pas « que, pour avoir le plaisir de la vengeance.

« yous devicz souhaiter que vos concitoyens « se trouvent plutôt coupables qu'innocents : « mais craignez que, pour vouloir sauver des « méchants, vous ne perdicz les gens de bien, « D'ailleurs , l'oubli des bonnes actions n'est « pas d'une si dangercuse consèquence dans « un état que l'oubli des mauvaises. L'hon-« nête homme, quand il se voit neglige, de-« vient seulement moins vif et moins actif « pour le bien : mais le scélérat en devieut « plus hardi et plus déterminé pour le mai. « Rien n'est plus important que d'arrêter les « crimes par la sévérité. S'il ne se commet « point d'injustices et de violences, on n'a pas « pas besoin du seconrs d'autrui pour vivre « en paix, »

Memmius, en réliérant sonvent au peuple de pareilles représentations, obtint qu'on enverrait en Numidie L. Cassius, actuellement préteur, avec ordre d'amener Jugurtha en Italie sous la grantie du peuple romain, afin qu'il pût être interrogé, et que, sur ses réponses, ou s'échierit. de la vérité des faits dont Scaurus et les autres étaient soupçounés.

Pendant que ces choses se passaient à Rome, ceux que le consul avait laissés dans l'armée pour la commander eu son absence, imitant la conduite et l'exemple de leur général, commettaient tontes sortes de concussions et d'Indignités. Les uns corrompus par l'or de Jugurtha, lui livrèrent ses éléphants ; d'autres lui rendirent les fransfuges, en les lui faisant bieu acheter; plusieurs s'enrichissaient du pillage des peuples avec qui l'on n'était point en guerre : tant l'avarice ', comme une nialheureuse gangrène, avait saisi et infecté les esprits!

L'ordonnance du peuple qui commettait Cassius pour amener Jugurtha à Rome avait jeté la consternation parmi la noblesse. Ce commissaire arriva bientôt en Numidie , et il v trouva Jugurtha lui-même fort aiarmé. Ii lui persuada néanmoins sans beaucoup de peine de mieux aimer, puisqu'il s'était soumis aux Romains, faire épreuve de leur clémence que de s'attirer leurs armes. Il promit toute sùreté à ce prince en son propre et privé nom 2, assurance dont Jugurtha ne faisait pas moins de cas que de la foi publique. Telle était , dit Salinste, l'opinion que l'on avait de la probité de Cassius. Ajoutons : et c'est ainsi que le vice et le crime ne peuvent s'empêcher de rendre hommage à la vertu. La manière dont notre historien parle de ce Cassius donne lieu de

penser que c'était le même qui avait été

chargé de revoir le procès des vestales, dont

il a été parlé ci-dessus, quoiqu'il y ait de la

difficulté sur ces prétures tant de fois réi-

térées. Jugartha arriva à Rome, non avec la magnificence d'un roi, mais dans le triste équipage d'un accusé. Quelque intrépidité qu'il eût par lui-même, et queiques protestations de service que pusseut lui faire ses amis et ses protecteurs, il ne pouvait pas s'empêcher de sentir quelque inquiétude sur le succès de son affaire. Mais étant venu à bont de gagner à force d'argent le tribun C. Bébius, qui était d'une impudence propre à le soutenir contre l'évidence de la vérité et de la justice, il se rassura pleinement.

Memmius assemble le peuple, qui frémis-

- a Tania vis avaritie in animos corum
- \* « Privatim præteres fidem susm interponit . or
- « lile non mineris, quam publicam , ducebat, »

sait d'indignation contre le roi. Les uns voulaient qu'on le menât en prison; d'autres demandaient, s'il ne découvrait ses complices, qu'on le punit, seion les lois, comme ennemi de l'état. Le tribun, loin de se livrer à ces mouvements impétueux d'un peuple enflammé de colère, tint une conduite pleine de dignité. calmant les esprits, arrêtant les emportements, enfin protestant qu'il ne souffrirait jamais que

la foi publique fût violée.

Quand on cut fait silence, et qu'on cut mandé Jugurtha, aiors le tribuu rapporte les crimes que ce prince avait commis, soit à Rome, soit en Numidie, soit contre son père adoptif, soit contre ses frères : et lui adressant la parole, il ajoute qu'encore que les Romains n'ignorent pas ses complices, ils sont bien aises de s'en assurer encore davantage par sa bouche : que , s'il déclare la vérité , il peut tout espérer de la bonne foi et de la clémence du peuple romain; mais que, s'il la cache, il ne sauvera pas ses complices et se perdra luimême. Quand Memmius cut fini son discours, il ordonna à Jugurtha de répondre. Bébius, d'un autre côté (c'est ce tribun que nous avons dit auparavant avoir été gagné par Jugurtha), lui fit défense de parier. Le peuple, extrêmement irrité, témoignait par des clameurs tumultucuses, par des gestes et des regards menaçants, et par toutes les autres marques de colère combien il souffrait impatiemment le procédé de ce tribun. Bébius persista effrontément dans le parti qu'il avait pris. Ainsi le peuple, insulté par son propre magistrat, et devenu le jouet d'une impudence dont il n'y a point d'exemple, vit rompre l'assemblée sans conclusion. Ce fut un triomphe pour le roi . pour Calpurnius, et pour tons les autres qui appréhendaient extrémement les suites de cette information. On s'aperçut bieutôt de l'audace que ce succès avait inspirée à Jugurtha.

- M. MINUCIUS RUFUS'. SP. POSTUMIUS ALBINUS.
- Il y avait pour lors à Rome uu prince numide nommé Massiva, fils de Gulussa, et petit-
- 1 A. R. 612; av. J. C. 110.

fils de Masinissa, qui s'était déclaré ouvertement contre Jugurtha dans la querelle des rois, et qui, pour cette raison, après la prise de Cirte et le meurtre d'Adherbal, avait pris la fulte, et était sorti d'Afrique. Le consul Albinus, à qui le département de la Numidie était échu, et qui par cette raison souhaitait que la guerre s'y rallumât, conseilla à ce prince de demander le royaume de Jugurtha. Celui-ci, le sut, et fit égorger Massiva au milieu de Rome. Le meurtrier fut arrêté, et mis entre les mains de la justice. Il confesse tout au consul Albinus, et marque que c'était Bomikar, proche pareut de Jugurtha et son homme de confiance, qui l'avait engagé à ce meurtre. Comme Bomilcar était venu à Rome avec Jugurtha, le droit des gens semblait le mettre à couvert des procédures : on ne laissa pas d'intenter une accusation contre lui, et l'on crut que les droits de la justice devaient ici l'emporter sur toute autre considération. Cinquante des amis du rei voulurent bien lui servir de caution, s'cbligeant de le représenter quand il en serait besoin, Jugurtha, convaincu d'une action si noire, osa néanmoins tenir ferme encore quelque temps, comptant toujours tirer Bomilear d'embarras par le moyen de ses amis, Mais il sentit que l'énormité criante d'un tel meurtre était au-dessus de tout son crédit, et de tout son or et son argent. Il fit évader Bomilear, et le suivit de près, le sénat lui avant fait signifier qu'il cût à sortir incessamment de l'Italic. Il partit done; et ce fut pour lors que, tournant à plusieurs reprises ses regards vers la ville, il dit que Rome n'attendait pour se vendre qu'un acheteur . et qu'elle périrait bientot s'il s'en trouvait un.

3 II. — JOCUETHA ÉLEDH LES ATTAQUES DE CONSEL ALBINEN, RÉFLEION DE SALLOPTE DE L'ÉTAT AC-TOLL DE ROSE. MÉTILLES DE CLIBAGÉ DE LA GERBE DE N'ENIDEL. IL CHOMET MARICE PODE EN DE SELLETTAIN L'ABREIT EL APROÇC. IL CÂN-PLIQUE D'ADDRO A RÉTARIET LA DOMINIAND DANS L'ABRÉ. JOCCUTTAI ENTON DES DÉPUTÉS A MÉ-TRILLES, QUE LES NEMAGEA LE L'ELVER LIER BAITE. MÉTALLES, CONCETT DOS ABBIES BLIER.

s com inveneril.

REAUCOUP MM PRÉCAUTION. JUGUETRA, VOTANT QU'ON LE JOUAIT . PREND LE PARTI DE SE DÉFENDRE PARLES ARMES, RATAILLE OF JUSTICITIES EST VAIN-CO. In this one norvelle armée, Métellus RA-VACE TOUT IN PLAY PAYS, JUGUSTHA SURPRISO UNE PARTIE DE L'ARNÉE ROMAINE. GRANDE JOIE A Rome pour la victoire remportée sur Jugur-THA, NOUVELLE ATTENTION DU CONSUL A RESE PAS LABORER NUMPRENDRY, JUGUSTHA CONTINUE SES ES-CARMOUCHES. MÉTELLUS MET LE SIÉGN DEVANT ZAMA, JUGUSTHA ATTAQUE LE CAMP DES ROMAINS. LE CONSTIL LEVE LE SIÈGE DU ZAMA, PENDANT LES QUANTIERS D'HIVER IL TRAVAILLE A GAGNER LES CONPIDENTS DE JUCUNTHA. LE ROI, TRAMI PAR BOWILCAR . CONSENT A SE LIVERE A LA DISCRÉTION DES ROMAINS, DÉPOUILLÉ DE TOUT, IL REPREND LES ARMES, MÉTELLES EST CONTINUÉ DANS LE COMMAN-DEMENT. JUGURTHA SE PRÉPARE A LA CUNREE. LES HABITANTS DE VACCA MASSACRENT LA GARNISON ROMAINE CRYPS YOUR EST MINE A PRU ET A SANG PAR MÉTELLOS. ORIGINE DE L'INIMITIÉ ENTRE MA-RIUS BY MÉTELLUS. COMMENCEMENTS DE MARIUS. SA RASSANCE. SON ÉDUCATION BY SON CANACTERE. IL PAIT SES PREMIÈRES CAMPAGNES SOUS SCIPION L'A-PRICAIN, ET S'EN PAIT ESTIMEN. IL EST CRÉÉTRISC? DES SOLDATS, ENSUITE TRIBER DE PEUPLE. ÎL PART PASSER UNE LOI MALGRÉ LN SÉNAT. ÎL EMPÉCBE UNE LARGESTE QU'UN DE SES COLLÈGUES VOULAIT PAIRE AU PECPLE. IL ESSUIN DRUX REPUS EN UN SECL JOER. IL EST NOMMÉ PRÉTEUR A GRANDA PRINE, RT ACCUSÉ DE BRIGUE. IL ÉPOUSE JULIE. SON COURAGE CONTRE LA BOULEUR. IL EST CHOISI PAR MÉTRICIE PUID SON SINCIPIANT GÉNÉRAL. SA CONDUITE DANS CET EMPLOY. MÉTELLUS LUI REPUSI LA PERMISSION D'ALLER A ROME DRMANDER LE CON-SULAY, MARIUS LE DÉCRIE. CONJURATION DE BOMIL-CAR CONTRE JUGURTHA DÉCOUVERTE. IL EST MIS MORT. AFPRRUX TROUNIS DE JUSTISTHA. MÉTELLUS ACCORDE A MARIUS SON CONGÉ. MARIUS EST NOMBÉ CONSTR. IN SOLVED IN CHEST CONTRE INCHEST LUI EST CONFIÉ. JUGEMENT DE CICÉRON SUR LES VOICE OUR PRIT MARIES POCK SE PAINE NOMMER CONSUL. PERPLEXITÉS DE JUGURTHA, COMBAT OU IL EST VAINCU. IL SE BETIRE A THALA. ET EN SORT NIENTOT APRÈS. LA VILLE EST ASSIÉGÉE ET PRISE PAR LES ROMAINS, JUGURTHA ARMS LES GÉTULES, IL ENGAGE BOCCHUS A SE DÉCLARRE CONTRE LES ROMAINS. LES DEUX ROIS MARCHENT YERS CIRTE MÉTELLUS S'Y NEND AUSSI. DOULEUR DE MÉTRILUS QUAND IL APPREND DUN MARICS EST NORMÉ POTE LUI SUCCÉDER. IL ENTRE UN CONFÉRENCE PAR 96-PETÉS AVEC BOCCRUS.

La guerre recommença de nouveau. Le consul Albinus, qui devait revenir à Rome présider à l'élection des magistrats de l'année suivante, se hâta de passer en Afrique pour terminer promptement la guerre ou par la vivie des armes, ou par un traité, ou de quelque autre manière; mais Jugurtha, de son 
ché, atendant tout de benétice du temps, ne 
cherchait qu'à la trainer en de une conscionant 
de défance. Il lavajir quel quelès de vantiere 
la défance. Il lavajir quel quelès de vantiere 
Bomains; une autre fois, pour ne point décourager 
on armée, ille pressaivirement. Auti par les 
délais et cette lente alternative de négociation 
et que grant, il possible consulte étobalt tous 
et que l'appart de l'appart 
ou de parter, il possible consulte étobalt 
cas il l'en fut soupçousé, Albinus réussit fort 
mis.

L'approche du temps des élections l'obligeant de retourner à Rome, il laissa pour commander l'armée son frère Aulus, eu qualité de propréteur. Jugurtha en eut encore meilleur marché que du consul. Aulus était sans mérite, et sa présomption lul cachait son incapacité. Le désir aveugle de s'enrichir le porta à former au milieu de l'hiver le siège du Suthul, place très-forte, située sur la croupe d'une montagne escarpée et envirounée d'un marais. dans laquelle le rol tenait une partie de ses trésors. La crainte simulée de ce prince, qui tantôt lui faisait faire des propositions d'accommodement, tantôt prenait la fuite devant lui, augmenta encore son aveuglement. Jugurtha, accoutumé de longue maiu à employer la ruse et l'artifice, joua si bien son personnage, qu'il l'engagen à quitter le siège du Suthul pour le suivre dans une région écartée , où il lui faisait espérer de transiger secrètement avec lui. Et, ce qui est presque incroyable, il gagna par des émissaires non-seulement une partie des troupes auxiliaires du propréteur, mais jusqu'à des Romains même, qui promireut de le servir dans l'occasion. Eu effet, Jugurtha élant veuu attaquer le camp d'Aulus pendant la unit, quelques compagnies de Liguriens et de Thraces passèrent de son côté: et un officier romain, premier capitaine d'une légion, ouvrit aux ennemis l'entrée des retranchements qu'il était chargé de défendre. Le camp fut pris et pillé: et tout ce que put faire Aulus, ce fut de se retirer avec une partle de ses troupes sur une hauteur voisine. Le lendemain il fallut en venir à une composition. Jugurtha, non content d'avoir valneu, voulut

encor insulter: et, dans une confèrence qu'il cuitercui ave le proprièteur, employant une feinio moderation, il lui dit qu'encore qu'il leitineferné, et qu'il li les nos pouvoir de le faire pêrir avec toute son armée ou par la fain, on par l'égé, nâmonis se ressouvenant que les armes sont journaifères, et les choses humaines signites à les respectations et les sont parties de la constitución de la constitución de sont est de la constitución de la constitución de et a condition qu'ils sortirestant de Numidia et a condition qu'ils sortirestant de Numidia qu'ils sortirestant de Numidia

Quand cette nouvelle fut arrivée à Rome, elle v causa une grande consternation. Les uns plaignaient le nom romain déshonoré par une si honteuse paix : les autres craignaient même les suites de l'avantage remporté par le Numide. Tous généralement, et surtout les gens de guerre, blamaient Aulus avec mépris et avec indignation de ce que, ayant les armes à la main . Il avait mieux aimé devoir son salut à sa lacheté qu'à son courage. Le consul Albinus, craignant qu'on ne le reudtt responsable de la conduite de son frère, proposa au sénat de délibérer sur le traité qui venait d'être conclu. Il fut déclaré nul, comme ayant été fait sans l'autorité du sénat et du peuple. Le consul, n'avant pu emmener avec lui les levées qu'il avait faites, parce que les tribuns s'y opposèrent, ne laissa pas de partir pour l'Afrique. Son armée, en exécution du traité, était sortie de Numidie; il la trouva dans un tel désordre et un tel dérangement, causé par la licence qui y regnait, qu'il n'osa la mener contre Jugurtha, quoiqu'il le désirât fort pour

reparer la honie du traité conclu par son frère.

A Rome, expendant, le tribum Mamilius Limétanus propose au peuple d'établir une commission pour informer contre ceux qui avaient
enhardi Jugurtha à mépriser les arrêts du sènat, qui avaient requ le lui de l'argent dans
les ambassades ou daus le commandement ales
armées, qui lui avaient rendu es délphants et
ses transfuges, et qui enfin avaient fait des
conventions avec l'ennemia us ajet de la guerre
et de la paix. Bien des gens, qui craignaient
pour cui-mêmes ou pour leurs amis, s'oppopour cui-mêmes ou pour leurs amis, s'oppopour cui-mêmes ou pour leurs amis, s'oppo-

saient soits main et sourdement à cette loi ; car le faire ouvertement, c'edt été s'avoier coupable. Mais le peuple montra une ferméel extraordinarie dans cette corsision, moins par zêle et par affection pour le bien public, que par haine contre les nobles, qui rodoutiaire dette loi ; tunt la dissension des écus ordres écital alor violente? Il fut donc ordonné qu'on nommerait tots commissiers pour présider à l'instruction du procés de lous ceut qu'en l'instruction du procés de lous ceut qu'en trouversient dans les cas meuticonnés par la trouversient dans les cas meuticonnés par la

loi, et pour procèder à leur jugement. Scaurus eut le crédit de se faire mettre du nombre de ces commissaires, quoiqu'il lui convint mieux de paraître au rang des accusés que des juges; mais l'affaire n'en fut pas poussée avec moins de vigueur. Quatre consulaires furent condamnés, Calpurnius, Albinus, Opinius et C. Catou, Ni Salluste, ni aucun autre auteur ne nous apprend quelle part avait eue ce dernier dans les manéges de Jugurtha. Nous l'avons vu déjà condamné pour cause de concussion ; mais il en avait été quitte pour de légers dommages et intérêts. Ici il fut exilé, aussi bien que les trois que j'ai nommés avant lui. Il y en eut encore plusicurs autres d'un rang moins illustre, mais méanmoins personnages distingués : et en particulier C. Galba, qui fut le premier citoyen revêtu d'un sarerdoce public qui eût succombé dans un jugement en matière criminelle. Ce furent icl comme des représailles que prit sur la noblesse l'ordre du peuple, qui depuis la mort des Gracques n'avait pu se relever de l'oppression. Il n'est pas étonnant que Cicéron réclame contre ces condamnations, et les traite d'iniques ', puisque Salluste, toujours favorable à la cause du peuple contre les nobles, convient que les bruits populaires et les caprices de la multitude influèrent dans les fugements qui furent rendus en cette occasion. Ce n'est pas à dire que tous ceux qui furent condamnés aient été innocents, il nous a détaillé lui-même les mauvaises manœuvres de plusieurs. Mais en général ce fut l'esprit de porti qui dirigea les juges plus que l'amour de la justice. On peut voir ce que nous avons

observé à la fin de l'histoire des Gracques touchant la condamnation d'Opimius.

Cet événement donne lieu à une digression que fait ici Salluste sur l'origine de ces animosités furieuses entre le sénat et le peuple, et qui devinrent enfin des guerres sanglantes, Il faut observer d'abord, comme cet historier l'a fait ailleurs, que les dissensions civiles sont aussi anciennes dans Rome que la liberté. Mais, outre que les guerelles des premiers temps se terminalent toujours avec modération et avec douceur, il y avait eu un calme fort long, où les deux ordres se concertaient parfaitement pour travailler au bien commun. Ce temps, que l'on peut bien appeler l'ave d'or de la république romaine, dure depuis la seconde guerre punique jusqu'à la prise de Carthage. Alors non-seulement les factions commencérent à renaltre, mais devinrent plus violentes que iamais. C'est cette date que Salluste envisage dans la réflexion que le vais let mettre sous les veux du lecteur.

« Ce n'est, dit-il, que depuis quelques an-« nées qu'on voit à Rome des divisions at roces « entre le sénat et le peuple, et des fections « portées de part et d'autre aux derniers ex-« cès : et ces maux n'ont point d'autre origine « que la douceur de la paix et l'abondance de « tout ce que les hommes regardent comme « les plus grands des biens. Avant la destruc-« tion de Carthage, les deux corps de l'état. « traitant l'un avec l'autre sans violence et « sans passion, étaient de bonne intelligence « dans le maniement des affaires, L'amour de « la gloire, ni le désir de la domination, n'ar-« maient point les citoyens les uns coutre les « autres. La crainte des ennemis tenait tout « dans l'ordre. Quand Rome ne fut plus ar-« rêtée par ce frein , aussitôt la licence et l'or-« gueil, effets ordinaires de la prospérité, « s'introduisirent dans la ville. Ainsi le repos « et le loisir, que l'adversité lui avait fait dé-« sirer avec tant d'ardeur, lorsqu'elle l'eut « obtenu, lui devint plus funeste que tous les « maux de la guerre. La noblesse d'une part . « et le peuple de l'autre, ont fait servir de « prêtextes à leurs injustes prétentions, l'une « sa prééminence, l'autre sa liberté. Aiusi, « pendant que chacun veut être maltre, que charun tire tout à soi, la république, qui se

I Cir. to Bruto, n. 127, 129.

« Irouvai comme au milieu entre les deux a facions, a été delirée par ce partige. Au « reste, le parti de la noblesse, se tenant uni, a vait plus de force; au lieu que cetai du a peuple, divisé en une infinité de tétes, et u'uyant point de lieu comman, c'atal beun-coup moins puissant. Soit en guerre, soit en paix, tout passait par les mains d'un pec tit nombre de nobles. Ils dispossient des deniers publics, des gouvernements de pro-vinces, des charges, des récompesses ho-norables, des trimpiets. Pendant que les

« généraux partageaient avec peu de person-« nes le butin pris sur les ennemis, le peuple a demeurait accablé par les fatigues de la mi-« lice et par les misères de la pauvreté; et il a arrivait souvent que les pères ou les enfants « des soldats, s'ils avaient le malheur de se a trouver dans le voisinage des grands et des « nobles, élaient chassés de leurs maisons, et « dépouillés du peu de terres qu'ils avaient, « Ainsi l'avidité, croissant toujours avec la « puissance, ne gardait plus de bornes ni de « mesures. Tout devenait la proie du plus a fort. La noblesse violait les rècles les nins « saintes, et sacrifiait tout à l'envie de se sa-« tisfaire, jusqu'à ce que, par ses excès, elle « s'attira des vengeurs qui sortirent de son

e propre sein, »

C'est ainsi que Salluste désigne les Gracques, du projet desquels il parle avec beaucoup d'estime : et après avoir rapporté leur fin funeste, il ajoute: « On doit convenir que le dé-« sir de l'emporter sur leurs adversaires les « porta trop loiu, et qu'ils ne firent point pa-« raître assez de modération : car il vaut mieux e être vaincu en s'attachant aux règles que de « vaincre l'injustice par de mauvaises voies 1. « La noblesse, de son côté, abusant tyranni-« quement de sa victoire sur les Gracques, fit e périr par le fer , ou éloigna par l'exil un a grand nombre de citovens; el, par ces vio-« lences, elle se fit plus craindre qu'elle n'aug-« menta son pouvoir. C'est ce qui cause la « ruine des états les plus puissants, lorsqu'on « yeut vaincre absolument ses adversaires à « quelque prix que ce soit, et exercer sur eux.

1 « Sed bono vinci satius esi , quàm maio more inju-« rism vincere, »

a après les avoir vaincus, une pleine et en tière vengeance, »

Il est remarquable que les historiers, comme de concert, altribuent la ruine des meurs et de la discipline dans Rome à sa trop grande puissnce, à l'augmentation de ses richesses, et au ture qui en est une soile inévitable. Ils insent l'époque de ce financie clampement à la destruction de Cartinge. J'ài rapporté dans passage de Vellettas Patereules tont à fait conferme à ce que Sallaste observe ici. Je reviens à mon sujet.

- Q. CECILIUS METELLUS!.
- M. JUNIUS SILANUS.

On commença à concevoir de bonnes espérances pour la guerre de Numidie quand le soiu en eut été confié à Métellus 2. Ce consul avait tout ce qui peut rendre un homme estimable, mais particulièrement un désintéressement parfait et absolument incorruptible : qualité la plus essentielle alors contre un ennemi tel que Jugurtha, qui, jusque-là, pour vaincre, avait molus employé l'énée que l'argent. Le choix que fit Métellus de deux excellents lieutenants généraux, Marius et Rutilius, confirma l'idée avantageuse que l'on avait de lui, et les heureux présages que l'on se formait de ses succès. En effet, souvent les desseins les mieux concertés échouent par le mauvais cholx des officiers, quand il se fait par brigue et par cabale. Nous donnerons bientôt quelque détait sur ce qui regarde Marius. Maintenant nous allons suivre le fil de de notre histoire.

Lorsque Métellus fut arrivé en Afrique, il trouva l'armée dans un état déplorable; plongée dans la paresse, mal aguerrie, craignant et le péril et le travail, plus brave en paroles qu'en effets, redoutable aux alliés, méprisable aux ennemis, euûn sans discipliue, sans règle,

An. R. 613; av. J. C. 100.

2 « In Numidiam proficiseitor, magnă ape civiom, « quum propier artes bonas, tum maximé quod advere saima divitias invicium animum gerebat : el avarită « magistratuum ante id tempus in Numidiă nostra opes

e contuse, bortlumque aucie erant. »

sans soumission. Cette disposition de Farmée donn plus d'impilitéde an nouvez général que le nombre des troupes ne lui inspira de confance. Quoingui sal que Roma estendait avec impatience des nouvelles de ce qui se passait cu Afrique, il prit denninons la résolution de ne point commencer les opérations de la guerre qu'il n'est réformée sou ermée sur le pied de l'ancienne discipline, il s'y prit en homme supérieur", grafant us sage milieu entre une rigueur outrée et une indulgence ambilleuse.

Les premiers ordres qu'il donna curent pour objet de retrancher ce qui entretenait l'intempérance et la mollesse. Il fit défense aux soldats d'avoir avec eux daus la marche ni esclaves, ni chevaux de bagage; aux goujats, de suivre l'armée; et à qui que ce fût, de vendre du pain a, ni de la viande cuite dans l'enceinte du camp. Pour tout le reste, il réduisit chaque chose, autant qu'il put, au simple nécessaire. Il ne tenait pas longlemps ses troupes en un même lieu. Il les menait par des chemins de traverse, et les faisait incessamment camper et décamper. Il les obligeait de se retrancher avec autant de soin que s'ils eussent toujours été à la vue d'une armée ennemie. On relevait souvent la ganle qu'il allait visiter en personne avec les principaux officiers, pour tenir tout le monde dans le devoir. Dans la marche, on le voyait partout, à la tête, au milieu, à la queue, prenant soln que le soldat ne sortit iamais de son rang, qu'il marchât toujours sous le drapeau, et qu'il portat en même temps sur lui ses armes et ses vivres. Par ce moyen3, il rétablit bientôt la discipline, mettant en usago un principe admirable, qui est de prévenir les fautes plutôt que de les punir.

Quand Jugurtha fut informé de quelle façon se conduisait Métellus, il entra dans une grande inquiétude, D'ailleurs ou lui avait mandé de Rome que les présents ne pouvaient

rien contre ce général. Au défaut de cette ressource, qui jusque-là lui avait si bien réussi. il lui fallut tenter d'autres voies. Il envoie des députés à Métellus, qui, pour toutes conditions, demandent qu'on laisse la vie à ce prince et à ses enfants, ajoutant qu'il abandonne tout le reste au peuple romain. Le consul avait déià connu par expérience qu'on ne pouvait pas se fier aux Numides, naturellement légers, inconstants et sans foi. Il crut, avec un prince trompeur et perfide, pouvoir employer la ruse et l'artifice. Il sonda ses députés, en les entretenant chacun en particulier; et, les tronvant assez disposés à ce qu'il souhaitait d'eux. il leur proposa et vint à bout de leur persuader de s'engager à lui livrer Jugurtha vif ou mort: conduite peu généreuse, et qui prouve que même les plus gens de bien du temps où nous en sommes se ressentaient du dépérissement des mœurs. Métellus, pour mieux couvrir son jeu, fait en public à ces députés une réponse favorable, et leur donne lieu d'entretenir leur maître dans de bonnes espérances.

Peu de jours après il partit de la province romaine, c'est-à-dire de la partie de l'Afrique qui était soumise aux Romains, et conduisit son armée en Numidie. On y trouve toutes choses dans le même état que si l'on n'eût pas été eu guerre : point de maisons désertes , les troupeaux avec leurs bergers, les laboureurs au milieu des champs, et les officiers du prince sortant des villes et des villages pour offrir du blé et des provisions, et faire tout ce qui leur serait commandé, Métellus, pour tout cela, ne diminue rien de sou atteution. Il marche en aussi bon ordre, et ne se tient pas moins sur ses gardes que s'il eût été eu présence de l'ennemi. En un mot, il prend toutes les précautions possibles, sachant que ces apparences de paix peuvent couvrir des artifices et des embûches. Aussi Jugurtha était si habile, si rusé, qu'on ne pouvait dire s'il fallait plus se défier de lui quand il était loin ou quand il était proche, lorsqu'il faisait ouvertement la guerre ou

qu'il paraissait vouloir la paix, Métellus, continuant sa marche, arriva près d'une ville appelée Vacca. C'était la plus marchande de toutes celles de Numidie. Il y mit garnison, soit pour profiter de l'avantage du

<sup>4 «</sup> Sed in eå difficultate Metellum non minůs, quêm « în rebus hostilibus, magnum et sapfentem virum « fuisse comperior; tantă temperantiă înter ambitionem

 <sup>«</sup> fuisse comperior ; tantă temperantă înter ambisione
 « sevițiamque moderatum. »
 \* Chaque soldat portalt du bié pour douse ou quin:

jours. It is broyats lui-même, et en faisalt du pain.

3 « Ita probibendo a delletis magis, quâm vindicardi

a exercitum brevi confirmayit. s

en quelles dispositions était Jugurtha.

Cependant il venait tonjours de nouveaux envoyés de ce prince qui demandaient instamment la paix, et offraient, comme auparavant, d'abandonner tout aux Romains, pourvu qu'ils lni laissassent la vie à lui et à ses enfants. Le consul les recevait comme il avait recu les premiers, c'est-à-dire en les sollicitant de trahir leur maltre : après quoi il les renvoyait à Jugurtha, sans lui promettre ni lui refuser la paix; et, dans cet intervalle, il attendait le succès de ce qu'il avait négocié avec ses envoyés,

L'artificieux Jugurtha reconnut qu'on profitait contre lui de son exemple, et qu'en l'attaquait par ses propres armes, c'est-à-dire par la ruse et la tromperie, puisqu'en effet les paroles de Métellus ne s'accordaient point avec ses actions, et qu'en même temps qu'on lui donnait des espérances de paix on lui foisait une cruelle guerre. Il se détermina donc, paisqu'il ne lui restait point d'autre ressource, à se défendre par les armes.

Il assemble des troupes nombreuses, et, observant la marche des Romains, il se poste de manière à pouvoir les attaquer a son avantage. Le combat s'étant engagé, les Numides d'abord eurent la supériorité par la situation favorable du lieu où ils s'étaient mis en embuscade; mais les Romains reprirent bientôt courage. Le roi et le consul firent paraître toute la bravoure et toute l'habileté qu'on pouvait attendre de deux des plus grands capitaines qui fussent alors, Métellus avait pour lui la valeur des soldats, mais le désavantage du lieu. Tout était favorable à Jugurtha, excepté la nature de ses troupes, bien inférieures aux légions romaines. Eufin la valeur l'emporta. et le champ de bataille resta au consul, Dans le même temps, et à peu de distance, il y eut aussi une autre action entre Bomilcar et Rutilius, et le succès en fut le même. Ainsi la victoire fut entière du côté des Romains.

Métellus campa quatre jours à l'endroit où la bataille s'était donnée. Il prit soin des blessés, honora de présents ceux qui s'étaient distingués dans le combat, combla de louanges toute l'armée, et l'exhorta à finir la campagne avec le même courage, ajoutant qu'elle en avait assez fait pour la victoire, qu'il ne s'a-

lieu , soit pour connaître par cette démarche | gissait plus que de recueillir le butin , qui en était la juste récompense.

Cependant il envoya des espions pour savoir où était Jugurtha, quel dessein il pouvait avoir, ce qui lui restait de troupes, et quelle était sa contenance après sa déroute. On apprit qu'il s'était retiré dans des lieux couverts de bois et d'un accès difficile, et que là il levait une armée plus nombreuse que la première, mais peu aguerrie, et composée pour la plus grande partie de laboureurs et de bergers. Il n'est pas étonnant qu'il fût réduit à faire de nouvelles levées : chez les Numides il n'y avait que ceux qui formaient la garde du roi qui le suivissent dans une défaite ; tous les autres se dispersaient où il leur plaisait, sans qu'on leur en fit un crime; telle était la coutume de la nation.

Lorsque Métellus vit qu'il allait être obligé de recommencer une guerre où il fallait combattre des ennemis qui prenaient toujours leurs avantages par la connaissance qu'ils avaient du pays, et qui, lors même qu'ils étaient vaineus, perdaient moins que les vainqueurs, il conçut qu'il lui fallait changer de plan, et ne plus donner de bataille. Mais il entra dans les provinces les plus riches de Numidie; il y ravagea tout le plat pays, y prit et brûla beaucoup de villes et de châteaux peu fortifiés ou sans garnison, fit main basse sur tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, du reste abandonnant tout au pillage du soldat. La terreur qu'il répandit par ces hostilités fit qu'on vint de toutes parts lui donner ces otages. On lui apportait du blé et toutes sortes de munitions en aboudance, selon qu'il l'ordonnait, et l'on recevait partout garnison romaine.

Jugurtha, plus effrayé de cette nouvelle manière de faire la guerre que de la défaite qui avait précédé, ne perdit pas néanmoins courage, et eut recours à ses ruscs ordinaires. Il aissa dans son camp la plus grande partie de son armée, et avec l'élite de sa cavalerie il se mit à la suite de Métellus. Pour le mieux surprendro, il avait marché de nuit, et pris des chemins détournés, tellement que, pendant que les Romains le croyaient fort éloigné, et s'étaient répandus en grand nombre dans la campagne, il vint tout à coup fondre sur cux, et les atlaqua virement. La plupart claient sus armes. Il en tue beaucoup, en fait d'autres prisonniers. Puis, aussi circonspect que courageux, avant qu'on ett le loisir de soriir du camp pour venir au secours de ceux qu'il avait surpris, il se retire sur les colinnes prochaines avec ses Numdes, selou les mesures qu'il avait priées et les ordres qu'il avai

Pendant que tout cela se passità, la nouvelle des premiers succès du coust arrisa à Rome. On y apprit avec une grande joie que Mécillas vauit rétabil dans son armée l'ancienne discipline, qu'en un lieu désavantaque vi à avait remporte la sictoire, qu'il était en possession du pays ennemi, et que Jugurita, ai fier auguravant de héditair d'aules, se voyait maintenant cautraint de chercher ordomig par le svient qu'en rendant lau dieru de solomelles actions de graces, et toute la lile louità i l'eruit le mérite de Mécillus.

Le consul en était d'autant plus appliqué à son devoir : il savait que la gloire traîne après soi l'envie. Plus il acquerait de réputation . plus il travaillait à la soutenir. Il se hâtait d'achever cette guerre : mais il ne prenait pourtant pas de fausses mesures par impatience, et ne donnait point de prise à l'ennemi. Depuis la dernière embuscade que Jugurtha lui avait dressée, il ne permettait poiut à ses soldats de s'écarter. Quand il fallait faire provision de vivres ou de fourrages . ceux que l'on y envoyait étaient toujours soutenus par un bon corps d'infanterie avec toute la cavalerie. Il avait partagú ses troupes : il en commandait une partie, et avait donné la conduite de l'autre à Marius. Ainsi il y avait toujours deux corps d'armée, peu éloignés l'un de l'autre. Ils se joignaient eusemble quand il fallait combattre : mais hors de là ils tenaient des routes différentes, afin de porter la terreur et le ravage dans une plus grande étendue de pays. Du reste, ou brûlait tout dans la campagne, et l'ou ne s'y amusait guère à y faire du butin.

Juguriha suivait les Romains par les collines, et cherchait le lieu et l'heure de les combattre à son avantage. Il faisait le dégât partout où il prévoyait que l'ennemi devait

passer. Il Irdiali les fourrages et corrompil Feun des fontaines, qui sont trè-ares dans ces régions. Il tenait en inquiétude, tankl Mécillas, andot Marias. Il donanti de temps cu temps sur l'arrière-garde, et un moment après il regagnait es coillies. Il faisait mine de vouluir attaquer tantol un corps, fando no untre. Ainsi, sons basarde de combat en forme, il ne laissait réaumoins aucun repos aux creannis, les hurcelant aun cesse et ron-

pant tous leurs projets. Le consul, se trouvant fatigué par les ruses du Numide, fut contraint d'en revenir à désirer une bataille. Mais Jugurtha l'évitait avec soin, Pour l'y forcer, Métellus prend le parti d'attaquer Zama, place très-forte, située dans la partie occidentale de la Numidie, esperant que Jugurtha voudrait, à quelque prix que ce fût, empêcher la prise d'une ville aussi importante : ce qui pourrait engager une action. Ce prince, ayant découvert le dessein du consul par les transfuges, fit une marche si diligente, qu'il le prévint. Il alla exhorter les habitants de Zama à se bien défendre : et. pour renforcer leur garnison, il leur laissa tout ce qu'il avait de déserteurs romains dans son armée, comptant pleinement sur leur fidélité, parce qu'ils n'avaient aucun quartier à attendre de Métellus, Il promit d'ailleurs au peuple de cette grande ville que, dans le temps ou'il faudrait, il ne manquerait pas de venir à leur secours avec de puissantes forces,

Après avoir ainsi donné ses ordres, il se retira dans des lieux écartés, épisul la marche des cuments. Il tul avertí que Maries s'étail détaché du gros de l'armée avec quelques cobortes pour aller chercher des blés et les amener au camp. Il vint londre brusquement sur lui; rasils valuer des troupes romaines et la bonne couduité de leur commandant prévinrent le désorrie, et lucurit hamanquasson cou,

Marius arrive devant Zama. C'était une ville située dans la plaine, moins fortifiée par la nature que par l'art, mais bien munie de toutes les choses nécessaires pour soutenir un siège. Mététulas la fait investir, et, ayant distribue les postes à chacun des licutenants généraux, il donne l'assaut à la place. L'aronée romaine, selon la coutume, commença par pousser de grands cris, tout d'un coup et de toutes parts, Les Numides n'en sont pas épournais; lis pratissent en boune posture. L'étaque commence. Les Romains lancent un grand unbre de traite de épierres. Tambul été de l'entre l'autorité de l'entre l'autorité de l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre l'entre les souleites de jointer l'entre mid d'en renir entre l'entre l'entr

Pendant que l'on combattat ainst autour des unurs de la ville, Jugurtha, bien accomquené, vient attaquer sublicment le camp des Romains, où ron ne s'attendait à rein moins; et, ayant poussé la garde, il en force les portes, to désordres net dans les troupes; plusieurs sont tude ou blessés; le plus grand nombre prend la fuite. Micélieus, qui pressi? I'assaut arec ardeur, entendand derrière lui le bruit d'un combal, cloume bride assistic, et aperçut des trouges qui fuguient des on côté. Il envoie des trouges qui fuguient des on côté. Il envoie et y fait marcher Main des d'une parté en camp, et y fait marcher Main des d'une parté en c'infanterie latine. Jurgartha, le sur approche; se retira.

Le lendemsin Métellus, avant que de livrer un nonvel assaut à la place, posta toute sa cavalerie autour des lignes; puis il s'avanca vers Zama. Jugurtha revient à la charge, Mais, comme on s'était préparé à le bien recevoir, son attaque n'interrompit point l'assaut que les Romains donnaient a la villo, et l'on se battit en mêmo temps des deux côlés avec vigueur. Les assiégés, du haut des murs, voyaient tout ce qui sc passait autour des ligues, et examinalent avec inquiétude les avantages et les désavantages de Jugurtha, Marius, qui le remarqua du côté où il commandait. voulant tourner entièrement lenr attention vers l'objet sur lequel elle se portait déjà en partie, ralentit pendant quelque temps les efforts de ses soldats, comme desesperant de réassir. Pols, tout d'un coup. Il fuit plante les échelles et altaquer le mur avec plus de vinocité que jamis. Les Romains avaient presque gande le parquet, lorque les labitants font pleuvoir sur eux un orage de pierres, de feux et de dard. Ce n'est past tout encore. de marche de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de la companya de la companya de la companya de delicitation de la companya de delicitation de la companya de la comp

Metellus, considerant que l'été tirait vers sa fin, que la ville paraissait en état des édfendre encore longtemps, que Jugurtha ne combattait que par escarmouches et par embuscades, résolut de lever le siège. Il mit des garnisons dans les villes qui vavient quitté le parti du roi : après quoi il prit ses quartiers d'hiver dans la province romaine à portée de la Numidie.

il ne donna pas ce temps-là à l'oisiveté et aux délices, comme faisaient souvent les autres généraux; et, ne perdant point de vue Jugurtha, Il dressa de nouvelles batteries pour parvenir à finir la guerre. Il serait vraiment louable, s'il n'eût employé que des voies d'honneur; mais nous avons vu qu'il n'était pas scrupuleux sur cet article. Tout moyen lul était bon pour rénssir. Il se proposa donc de surprendre un ennemi qu'il ne pouvait réduire par la force, et pour cela de gagner ceux en qui il avait plus de confiance, et de les engager à le trahlr. Bomilear, qui était le confident intime du roi, parut à Métellus plus capable qu'aucun autre de le servir dans son dessein. Il lui fit faire des propositions : il eut même avec lui unc entrevue secrète; et comme ce Numide était actuellement dans les liens de la justice à Rome, ayant été poursuivi eriminellement, selon qu'il a été rapporté plus haut, pour le meurtre de Massiva, et s'élant dérobé par la fuite, le consul lui promit que, a'il livrait Jugurtha vif ou mort, le sénat nonseulement lui accorderait l'abolition de son erime, mais lui assurerait la possession de tous ses biens. Bomilcar se laissa aisément persuader, soit parce que c'était un esprit naturellement porté à la perfidie, soit qu'il eraignit que, la paix venant à se faire, son supplice ne fut une des conditions,

<sup>\* \*</sup> Parique periculo , sed famil impari , boni atque

Il ne laissa donc pas échapper la première occasion qui s'offrit. Un jour qu'il aperçut Jugurtha inquiet sur l'état présent de ses affaires, il l'aborde, « ct le conjure , les larmes aux « yeux, d'avoir pitié de lui-même, de ses ena fants, de la nation des Numides qui l'avait « si bien servi. Il lui représente que l'issue de « tous leors combats leur a été funeste, que « la campagne est désolée, qu'il y a eu un « grand nombre d'hommes ou tués, ou faits « prisonniers; que tout le royaume est ap-« pauvri ou ruiné; qu'il a assez mis à l'épreuve « la valeur des siens, et assez tenté la fortune; « qu'enfin il est à craindre que, pendant qu'il « délibère, les Numides ne prennent leur parti « et nc fassent leur accommodement. »

Jugurtha n'hésite plus. Il envoie des dèputés, qui déclarent que le roi était disposé à tout, et qu'il se remettait, sans condition, et lui et son royaume sous la foi de Métellus, Aussitôt le consul assembla tous ceux de l'ordre des sénateurs qui se trouvaient alors auprès de lui : et dans le conseil qu'il tint avec eux, seloo la coutume, et avec quelques autres personnes qu'il jugeait propres pour cette délibération, il fut ordonné que Jugurtha donnerait deux eent mille livres d'argent pesant, qui font dix millions de notre monoaie, qu'il livrerait tous ses éléphants et une certaine quantité d'armes et de chevaux. Quand cela fut exécuté, Métellus lui ordonne encore de lui envoyer tous les transfuges chargés de chaines. La plupart furent effectivement livrés; les autres, des qu'ils avaient appris que Jugurtha songeait à se rendre, s'étaient sauvés en Mauritanie auprés do roi Bocchus. Ils avaient sagement fait : car Métellus enchérit eneore sur la rigueur que les Romains avaient eoutume d'exercer contre les déserteurs. Il y en eut plusieurs, au rapport d'Appien1, qu'il fit enterrer jusqu'au milieu du corps, et en cet état servir de but aux flèches et aux traits. et enfin entourer de feux pendant qu'ils respiraient encore.

Lorsque Jugurtha eut été ainsi dépouillé d'argent, d'hommes et d'armes, le consul lui fit dire de venir recevoir en personne les ordres qu'on aurait à lui donner. Dans ce moment, toute l'horreur de ses crimes passès se présentant à son esprit, il commença à craindre que les Romains ne voulussent lui faire souffrir les supplices qu'il méritait. Occupé de ces tristes pensées, il tomba dans de terribles agitations et dans un trouble affreux. Nolle Issue pour sortir de la détresse où il se vovait réduit. Reprendre les armes après tous les échecs qu'il avait essuyés, et dans le dénuement général où il se trouvait, lui paraissait de tous les partis le moins soutenable. La seule peusée de l'état où il allait être rédoit. en tombant du trône dans la servitude, le faisait frémir. Après avoir passé quelques joors dans ees cruelles incertitudes, eufin il se détermina à recommencer la guerre.

#### SER. SULPICIUS GALBA .

Q. MORTENSIUS, designe consul, ne prit point possession de sa charge. On lui substitua

# M. AURÉLIUS SCAURUS.

Métellus fut continué dans le commandement de l'armée de Numidie sous le nom de proconsul. Jugurtha se préparait à la guerre avec un

grand soin, sans perdre un moment de temps, Il assemblai ses troupes, thehât, ou par la crainto ou par l'espérance, de ramener dans son parti les villes qui l'avaient quilté, mettait en état de défense celles qoi lui restaient encre, faisait raccommoder les vieilles armes, en achetait de nouvelles, sollicitait par argent les esclares des Romains et les soldats curmêmes, et mettait tout en œovre pour se bien défendre.

Nous avons vu que Métellos, au commencemeot de la campagne précédente, mit garnison dans Vacca. Les principaux habitants, pressès par les prières du roi, et d'aillens ayant toujours été bien disposés à son égard, formeut une conspiration contre les Romaius. Elle cètate un jour de fête s'édeunel où toute la ville était en réjouissance, et où les bourgeois avaient invilé à des repas tous les officiers de

Appian, apud Vales.

<sup>1</sup> An. R. 651; av. J. C. 108,

### **46%** 565 **430**€

la garnison. Le massacre fut général; et les officiers et tout ce qu'il y avait de soldats romains dans la ville furent égorgés. Turpilius, gouverneur de la place, trouva moyen de se sauver.

La nouvelle de ce massacre affligea extrêmement Métellus. Il partit au soleil couchant avec la lègion qui était avec lui dans les quartiers d'hiver, et ce qu'il avait de cavalerie numide. Le désir de venger une si cruelle perfidie, et l'espérance du butin, leur font supporter généreusement la fatigue d'une marche forcée. Ils arrivent un peu après la troisième heure du jour devant la ville, qui ne a'attendait à rien moins. La peine suivit de près le crime. On mit tout à feu et à sang. La ville, 'qui était très-riche, fut abandonnée au pillage, Turpilius alors fut cité devant le conseil de guerre, comme suspect de trahison, et d'intelligence avec les habitants de Vacca, qui l'avaient épargné. Le cas où il se trouvait n'était pas favorable, et il se défendit mal. Ainsi, quoiqu'il fut hôte et ami de Métellus, qui fit tout ce qu'il put pour le sauver, il fut condamné à être battu de verges et à perdre la tête.

Ce futen cette oceasion qu'éciata la méaincelligience entre Marius et Méclius, Marius la s'acharna à la condamación de Tarpillias, s'acharna à la condamación de Tarpillias, précidentes parces que le géneral la protégosil. El quelque temps après, l'innoceace de em alheureux odificier ayant été reconsule, pendant que tous les autres témoignaisent prender part à la obuleur du procosasi, Marius se fit un plaisir maini de lui insuiter, et de se vanter d'avoir attife sur la tête de Métellus la colère des dieux sengeurs des droits de l'inospitalité voléré.

L'origine de cette animosité venait de plus loin . Marius, qui se seriait un mérite supérieur, aquel il joignat une ambition effénée, lorsqu'il eut été chois par Métellus pour un de ses sienteaunts généraux, ne se regarda pas comme redevable au consul d'un empioi important, mais comme pake per la fortune sur un grand thésire, ou ses talents pourraient builde pour partieur de la consul d'un empioi builde de la comme pake per la fortune sur un grand thésire, ou ses talents pourraient builde qu'il avait de la consul d'un empio de la consul de la co

plas hast. Il suivit ce plan dans se conduite: an lice que les suives officers travaillièrent pour la joire de leur général, il travaillièrent pour la joire de leur général, il travaillière pour la sième province, cherchant à s'attiere l'estime, et à tourner les regards de l'ammée de la comme de la comme

Marius stait, comme tout le monde sait, un soldat de fortuen, else de parents très-peuvres et très-obscurs '. Le lieu de sa naissance fat Arpinum, on quelque village dépendant de cette ville. Il passe dans l'histoire pour Arpiuste; et Ciéron', qui était de ceméme lieu, se fait en plas d'un endroit grand houseur d'un let compartioc, et vante la gloir de sa ville natsle, qui a douné deux libérateurs à l'empire, Marius et lui.

L'éducation de Marius répondit à la fortune de ses parents. Ils travaillaient de leurs mains: et lui-même aussi 3, pendant les premières années de sa jeunesse, gagna sa vie en travaillant à la terre comme homme de journée. Il est aisé de juger par là qu'il ne fut pas instruit dans les lettres grecques; et lorsque dans la suite, établi dans Romo, il fut à la source des belles connaissances, il affecta de mépriser ce qu'il ignorait, Possédé de l'ambition de dominer, il trouvait même ridicule d'étudier les sciences et les arts d'un peuple qui était actuellement soumis à une domination étrangère. Il aurait pourtant eu besolo, dit Plutarque, de sacrifier aux grâces et aux muses grecques; et s'il cût appris, par l'étude de la philosophie et des beaux-arts, à adoucir la violence de son caractère et à modèrer

Cet exposé des commencements de Marius est de l'éditeur

s Plut la Mario.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Velléius est le seul, que je sache, qui fasse descendre Marlus de chevaliers romains (ilb 2, cap. 11); encore no as soutiens-il pas, et lui doone-1-il ailleurs (ilb. 2, cap. 128; une origine obscure et inconune.

S Clc de Leg. lib. 2 , n. 6, Arpines alies Volscoren la meete solchet

Poscere mercedes alieno losous arairo.

<sup>(</sup>Juran, Set. S.)

ses passions, il n'aurait pas déshonoré les plus grands exploits militaires, et les plus importants services rendus à la patrie, par des cruautés et des barbaries qui font de son nom un obiet d'horreur. Mais dans les temps même les plus brillants et les plus glorieux de sa vie. on remarque toujours en lui quelque chose d'agreste et de féroce. Il eut tout le bon et tout le mauvais d'une éducation rustique. Ses mœurs furent toujours grossières; mais il fut sobre ', austère endurci au travail et à la fatigue, méprisant les richesses et les plaisirs. uniquement avide de gloire. Pour ce qui est de la probité que Salluste lui attribue, il ne peut avoir mérité cet éloge que par le règlement de ses mœurs ; ear il ne connut jamais les lois do la droitnro, de la franchise, de la reconnaissance, dés que sa fartune ou l'exèeution de ses projets s'y trouva intéressée. C'est un homme qui u'eut qu'une passion , l'envie de s'agrandir: mais qui ne se fit jamais un scrupule d'y tout sacrifier.

Ce fut cette ambition qui le tira de la charrue pour lui faire prendre la profession des armes, par laquelle il espéra pouvoir s'élever. Il eut le banheur d'être forme per un grand homme. Il fit ses premières campagnes au siège de Numance sous Scipion l'Africain, Ce grand homme, qui s'appliquait avec un extrême soin à connaître ses soldats, et qui avait la vue percante et le jugement sûr, démêla le jeune Marius parmi les autres. Il remarqua qu'il se prétait pius volontiers qu'aucun à toutes les réformes qu'il faisait dans son camp. et au rétablissement de la discipline. Il reconnut sa bravoure dans une occasion où Marius tua un ennemi sous ses yeux. En conséquence il se l'attacha par des louanges, par des récompenses d'honneur; et l'on rapporte même qu'un jour que Scipion avait soupé avec plusieurs officiers, comme on vint à parier des généraux, et que quelqu'un de la compagnie, soit pour lui faire sa cour, soit tout do bog et sincèrement, lui eût demande qui scrait celni qui pourrait le rempiacer, Scipion , frappant doncement sur l'épaule de Marius, dit : Ce sera peut-être celui-ci. Si ce

° « Industria, probitas... animus tibòdinis et divitiaa rum victor, tantummodò gloriæ avidus. » (SALLUSI.)

falt est vrai, il prouve assurément, comme l'observe Plutarque, une grande supériolité de génie, et dans celui qui tout jeuue paraissait déjà si grand, et dans celui qui, sur de premiers commencements, jugeait sì bien de l'avenir. L'historien ajoute que et mot de Scipion fut recueilli par Matius comme un oracle qui lui éleva le cotrage, et l'enhardit à entrer dans la route des homeurs.

Il fut d'abord tribun des soldats; et Solluste remarque que, iorsqu'il fut nommé par ie peuple à cet emploi <sup>1</sup>, ses actions seules soliicitaient pour lui : ear il avait paru bien plus dans les camps et dans les armées que dans la place publique, et la plupart de ceux qui lui donnaient leurs volx ne le connaissaient pas de visage.

Il devini ensulte tribun du peuple l'an de Nome 633', non san soir précédemmet essuyè un refus, au rapport de Valère Maxime, qui dit même qui l'anti dèje ul be même affront dans la petite ville d'Arpinum, où il n'avati pu s'élevré aucune charge municipale. Mais rien u'était capable de le robuter; et le sentiment laterieur de son qu'ette, joint à son manisties plus capables de decourager. Il comment les plus capables de decourager. Il comment de d'un Métellus, à la maison doquet lui et ses roères résient attaché dennis langeles de l'accourage.

Salluste dit que dans toutes les charges inferieures per lecqueles Marius passa<sup>3</sup>, il se condusit de manière à se montrer digne des plus relevés. Cives et qui se vérille particulièrement dans son tribunat, où il fit paraître une dignifit, une formetat, une hauteur au-dessus de son état prisent et de sa fortune. A peine ses grande arploits dans la sulle, et ses prospériés écistantes purent-elles lul inspirer une plus noble ferté.

Il proposait une loi qui établissait une nouvelle précaution pour prévenir la briguo dans

<sup>1</sup> a Stipendits factundis non gracel facundià, neque ure banis munditiis sese executi... Ergo ubi primium tribue natuum militarem a populo pelli, plerisque factem ejus q ignorantibus facilé ( ou plutôf factis ) notus per omnes a iribus declaratur. »

<sup>\*</sup> Val. Max. tib. 6, cap. 9. \* « Semper in potestalibus co modo agitabat , ut am-

a pliore quim gerebat dignus baberetur. »

les assemblées du peuple et dans la manière de donner les suffrages. Cette loi dépiaisait aux sénateurs, dont elle semblait diminuer le crédit, et le consul Cotta fit ordonner par le senat que Marius serait mandé pour rendre raison de sa conduite. Il vint, et parut devant cette auguste assemblée, non en subalterne qui se justifie devant ses supérieurs, mais en maître qui donne la loi ; et il déclara au consul que, si l'on ne retirait le décret aul venait d'être rendn, il le ferait mener en prison, On ne fut pas fort effravé de cette menace, et Métellus, commencant à opiner, prit parti pour le consul, Ajors Marius, avant fait entrer son huissier, lui ordonna de saisir Métellus et de le mener lui-même en prison. Métellus implora le secours des autres tribuns, mais inutilement. Le sénat fut obligé de plier, et la loi passa. Cette action de vignenr fit grand honneur au tribun, et le penple le regarda comme un défenseur qui aliait en toute occasion prendre son parti contre le sénat. On se trompait, et bientôt on en eut la preuve.

Un de ses collègues mit en avant une loi qui ordennait des distributions de blé aux citoyens. Marius s'éiera contre cette largesse, et, tenant ferme jusqu'au bout, embeha que la loi ne fût reque et autoriesse. Par cette conduite il se fit également estimer des deux partis, comme ne cherchant à plaire ni aux uns ni aux autres, mais envisageant uniquement le bien public.

Après le tribunat, il demanda l'éditifié crute. Mais il failait ; comme di Valere Maxime, qu'il ne pénérat dans le séant qu'à force d'essayer des créus. L'avarture est singulère et unique. Il voit qu'il va manquer féditité curule; il y renonce par nécessité. Mais le même jour on nommait les édites pichétens; il se présente pour cette seconde charge inférieure à l'autre, et est encore retact; sinsi, seau de tous ser Romains, il éproava deux refus en un même jour. Il ne rabatit rien enamoins ni de sa lierte ai de ses espérances, et peu de temps après il se mit sur les rangs pour la préture.

Il ne fut pas refusé, mais il ne s'en fallut pas beaucoup; car, de six préteurs que l'on élisait, il ne fut nommé que le dernier, et même avec grande peine. Et aussitôt après il fut accusé de brigne. J'ai parlé plus haut de Cassius Sabacon, qui fut flètri par les conseurs à cette occasion. Pour ce qui est de Marius, il soutint les risques du jugement avec sa hauteur accoutumée. Les accusateurs ayant demandé qu'Hérennius fût entendu comme témoin, celni-ci prétendit devoir en être dispensé, attendu que Marius et les parents de Marius étaient ses clients. Il était de l'intérêt de l'accusé de laisser passer ainsi doucement la chose, c'était un témoin dont il était débarrassé; mais c'est à quoi sa fierté ne put se résoudre. Il se leva et déclara qu'il n'était plus client de personne du moment qu'il avalt possèdé une magistrature; ce qui pourtant. selon la remarque de Plutarque, n'était pas exactement vrai; car ii n'y avait que les magistratures curnles qui affranchissaient les clients de la dépendance de leurs patrons. Or . Marius n'avait noint encore eu le droit de la chaise curule. Quoi qu'il en soit, l'affaire prenait d'abord un fort mauvais train ponr lui. Enfin néanmoius les suffrages des juges ayant été mipartis, il échappa ainsi à la condamnation, et demeura en possession de la pré-

Il l'exerça l'an de Rome 637, avec une médiocre réputation. L'année suivante il fuit envoyé dans l'Espagne ultérienre, où il donna la chasse à quelques troupes de brigands.

De retour à Rome, n'ayant si richesses, ni éloquence, il manquait des ducs avantages qui attrinent alors le pius de considération. Opendant les vertes des vient temps que l'on voyalt briller en lui, une âme battaine, un courage insurmonable au traubattine, au courage insurmonable au traverte, au la contrage de la companie de la server, au la contrage de la companie de la vient, au la contrage de la companie de la vient, au la companie de la companie de la vient, au la companie de la companie de la vient, au la companie de la companie de la vient, au la companie de la companie de la vient, au la companie de la companie d

Piutarque place lei un trait remarquable du courage de Marius contre la douleur. Il avait des varices qui lui défiguraient les jambes : il

s quam venit. s ; VAL. MAX. lib. 6, cap. 9.)

résolut de se les faire couper. Il donns done une de ses jambes au chirurgien saus vouloir étre lié, et souffrit fopération sans faire aucun mouvement, saus pousser le moindre cri, d'un visage tranquille, d'ans un profond il ne voults point permettre au chirurgien de travailler sur son autre jauche, dissat que la réforme ne valuit past lem alqu'on lui faisait. Ainsi', dit Cicéron, il supporta la douleur en homme de courage; mais il crut qu'il convenait à la condition humaine de ne point souffir de galté de cœura un douleur ans

Marius avait passé cinq ans depuis sa préture sans faire de nouveaux pas vers la fortune. Il s'agissait pour lui de parvenir au consulat. Mais la noblesse en fermait l'entrée aux hommes nouveaux. Elle leur permettait de partager quelquefois avec elle les autres charges; mais elle se réservait cette dignité suprême, qu'elle aurait eru souillée, si elle était tombée entre les mains d'un homme sans naissance, Métellus fournit, contre son intention, à Marius le moven de forcer cette barrière, en le faisant son lieutenant général dans l'armée de Numidie. C'était le mettre dans son élément: et il se conduisit dans cet emploi de la manière la plus propre à mériter une estime et une admiration universelle, 11 n'y avoit ni travail ni danger si grand qui fùt capable de l'effrayer; aucune fonction utile. si basse et si petite qu'elle fût, qu'il dédaignât. Il l'emportait sur ceux de son rang pour la prudence et la supériorité des vues, et le disputait au dernier des soldats pour la simplicité dans le boire et dans le manger, et pour la patience dans les fatigues; et par là il s'en faisait extrêmement aimer : car , dit Piutarque\*, rien ne console ceux qui sont obligés à un travail pénible comme de voir

qu'ou le partage volontairement avec eux; c'est en quelque façon en ôter la nécessité et la contrainte. Aussi le plus agréable de tous les spectacles pour les soldats romains, c'est un général mangeant avec eux du pain bis. couché sur des feuillées, et mettant la mais à l'œuvre pour creuser un fossé ou dresser une palissade. Ils n'estiment pas autant les commandants qui leur font part de la gloire et des richesses que ceux qui ne craignent point de prendre part avec eux aux fatigues ; et c'est une voie plus sare, pour gagner leur affection, de partager leur travail, que de leur permettre de ne rien faire. Telle était la conduite de Marius; et cette route pour parvenir au consulat cût été assurément bien louable, s'il n'y eût pas joint les sourdes menées, les mauvaises pratiques, et enfin l'inimitié déclarée contre un général plein de mérite et de vertu, et à qui il avait obligation,

Il est vrai que Métellus lui donna quelque sujet de plainte. Ce général avait d'excellentes qualités; mais il était fier<sup>1</sup>, bautain, méprisant, défaut assez ordinaire à la noblesse.

Lors donc que Marius lni demanda son congé, et la permission d'aller à Bome demander le consulat. Métellus parut étonné de cette proposition comme d'une chose extraordinaire, et l'avertit en ami « de ne pas s'em-« barquer dans une entreprise si étrange, et « de ne pas former des desseins au-dessus de « son état. Il lui dit qu'il ne convient pas à « lous d'aspirer aux premières places : qu'il « devait être assez content de sa fortune ; en-« fin qu'il était de sa sagesse de ne pas faire « au peuple une demande qui lui attirerait la « honte d'un juste refus : qu'au reste il lui « accorderait son congé dés que les affaires « publiques le permettraient. » Comme il se vit extrêmement pressé par la même demande que Marius réitéra dans la suite, il lui répondit avec insulte « qu'il ue devait pas

<sup>•</sup> Ita et tulit delorem , ut vir ; et ut bomo, majorem e ferre sine causă necessariă noinit.» (Tuar. Quarat. iib. 2, n. 53.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ολως μέν γάο δοκε τοῦ πάρκευ ἐπάστω παρωμυδία τὸ συγκόμουο ἐπυποίως είναι ' ὁπαί γάο ἀφαιρεί» τὰν ἀπκην». Ηδιστεν δὲ "Ρωμπιώ δίσμα στρατεύτε, «τρατογές ἐσδίων ἐν ὅξοι πεκών άρτον, ὁ κατακείμενες ἰπί στοδιάδος εὐτλεύς, ἐπερί τοκροίων

τικό καί χαιράκωσο έργου συνοριπτόμενος. Ού γέρ οδτοι τούς τιμές καί χριμότων μεταδιδόντας, ώς τούς πένου καί καθόνου μεταλιμόδιουτας έγεμένας διυμάζουστα, άλλά μάλλον άγαπώσε τῶν ἡαθυμείν άπεταιπόντων τούς συμπουές δέλλοντας.

<sup>1 «</sup> Inerat contemptor animus, et superbia, commus « nobilitatis mulum. » (SALLUST.)

« lant se håter de partir pour Rome, qu'il « serait assez temps pour lui de deman- « der le consulat l'orsque son fils le deman- « derait. » Ce jeune Métellus, qui servait alors sous son père, n'avait que vingt ans; et l'on ue pouvait être cousul qu'à quarante-treir.

Un mépris si marqué ne servit qu'à augmenter eucore le vif désir qu'avait Marins de devenir consul, et à l'aigrir contre son général. Il n'éconta plus que sa colère et son ambition', mauvais et dangereux conseillers, Il songea uniquement à gagner les soldats dans les quartiers d'hiver où il commaudait, en se relàchant de la sévérité de la discipline, et les traitant avec plus d'indulgence, D'ailleurs. comme il y avait à Utique un grand nombre de négociants romains, il ne cessait de décrier dans leur esprit Métellus, comme un homme qui avait plus de faste que de mérite, qui était d'un orgueil insupportable, qui trainait exprès la guerre en longueur pour avoir le plaisir de commander plus longtemps; que. pour lui, avec la moitié des troupes qu'avait Métellus, il se faisait fort de prendre Jugurthe dans peu de jours, et de le mener à Rome pieds et poings liés. Ces discours faisaieut d'autant plus d'impression sur l'esprit de ces marchands, qu'ils s'ennuyaient fort d'une guerre qui ruinait leur commerce. Ainsi tous, soldats et négociants, dans l'espérance de voir finir la guerre sous un autre général, écrivant à leurs amis de Rome, ils leur faisaient de grandes plaintes de Métellus , et re-

levaient fort le mérite de Marius.

Lu ceractère facticus x' aide de tout. Marius
mit même dans ses inférêtes un prince numide,
nomme Gouds, petic-fils de Manisses par
Manestabat. Il tui présents pour point de une
Manestabat. Il tui présents pour point de une
pare de la comment de la commentación de la

de ceux qui sollicitaient pour lui le consulat, Cependant Jugurtha se trouva en grand dauger de périr par les artifices du général romain et la trahison des premiers de sa cour. Nous avons dit auparavant que Bomilear, gagné par Métellus, avait donné à ce prince le conseil de se rendre aux Romains. Jugurtha, n'avant suivi ce conseil qu'en partie, et s'étant arrêté au moment de l'exécution, entra en défiance de celui qui le lui avait donné. Bomilcar s'eu aperçut; et, pour prévenir la vengeance d'un prince violent et qui n'épargnait personne, il résolut d'achever son crime, et de sauver sa vie en tuant son maltre. Il fit entrer dans son dessein un seigneur numide, fort considéré dans sa nation par sa naissance, par ses emplois et par ses richesses, et fort estimé du roi. Mallieureusement pour eux la conspiration fut découverte. Elle coûte la vie à Bomilcar : digne récompense de sa perfidie.

Mais l'alarmé que jetá dans le cœur de Jugurda nue conspiration formée par le plus cher et le plus intime de ses confidents, lai troubs defement l'eprint, qu'il n'eu entre troubs defement l'eprint, qu'il n'eu entre moment de repos. Il nes trouvait suble part de gree, tout lui était superet, tout le hisiair trembler. Il ne prenaît le sommeil qu'à la déroble, changeaut même souvent de chambre et de it sans garder les bienséances de son rang, Qu'elquéndis à évalunt en surraux il prenaît les sermes et jouit de garante etc. In tal les sermes et jouit de garante etc. In tal les sermes et jouit de garante etc. In tal de sermes et jouit de garante etc. In tal les sermes et jouit de garante etc. In tal Oudand Métellus sut par le rapport des trans-

Quana Meteritas sut par le rapport des transfiges que la conspiration avait été découvert, et Bomilear mis à mort, il se prépara à rocommencer la gourre tout de nouveu. Marius ne cessait de lui demander son congé. Comme Métellus n'espérait pas tirer beaucoup de service d'un homme qui se croyait offensé, et qui lui était désagréable, il lui permit enfin de partir pour l'Italie.

Morius fut reçu à Rome par le peuple avec de grandes démonstrations d'estime et d'affection. Tout ce qu'on y avait écrit d'Affique avait fait beaucoup d'impression sur les esprits. La haute naissance de Métellus, qui auparavant lui attirait le respect, ne servait plus qu'à exciter contre lui l'envie; et au contraire, l'obscurité de l'extraction de Marius lui était.

I « Ita cupidine atque irà, pessumis consultoribus, « grassari,»

favorable supple du peuple, qui se corpaimențive îui-même par le măpris que l'o năsilia de le compartice de la compartice

affaire.

Le credit des nobles était fort tombé depuis que plusieurs d'entre cus avaient été
puis que plusieurs d'entre cus avaient été
crimes de pécilies de de con-trais, vi le pourvoir du peuple, beaucoup augmenté. Il y parvoir du peuple, beaucoup augmenté. Il y parple se déclare ouvertement pour Marius, et
l'on vit, ce qui n'éait point arrié depuis
longtemps , un Aomme nouveau nommé à
cette charge. On lui donne pour collègne
L Cassins Longtinus. On ne s'en tint pas là ser la requisition d'au tribun, le commandecette l'appe d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre de
couldincé par le s'ent la déclare d'autre d'autre de
pour le cere la fait de l'autre d'autre de
couldincé par le s'ent la déclare de
puis de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de
pour le cere de Autre de l'autre de l'autre d'autre de
puis de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de
pour le cere de Autre de l'autre de l'autre d'autre de
puis de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de
pour le cere de Autre de l'autre de l'autre d'autre de
puis de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
pour le cere de Autre de l'autre de l'autre de l'autre de
pour le cere de Autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
pour l'autre de l'autre de
pour l'autre de l'autre

Volla done le nouvear consul satisfait et triomphant : mais li n'a acquis cette grandeur qu'aux dépens de la probité et de la reconsissance, Peut-fire sera-t-on bien aise de trouver i éli le jagement que Cicéron porte d'une telle conduie. Il met d'àbord sous les yeux en abrégé les intrigues et les artifices de la consiste de la facilité en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et li de la fusitée en colominat un accellent et la fusité en colominat un accellent et la fusitée en colominat un accelle

On croii que Q. Pompélus était le dernier des bommes nouveaux qui fui arrivé au consului trenire-quaire ans amparayant.

a minús. Est ergo ulfa res lonti, aut commodum ultum a tam expetendum, ul viri boul et spiendorem el nomen « lastre citoven qui l'avait fait son lientenant « général, Pouvons-nous, dit-il, après cela le a regarder comme homme de bien? Con-« vient-il done à l'homme de bien de mentir a pour son intérêt, de calomnier, de troma per, d'entever aux autres ce qui leur apa partient? Rien moins assurement. Y a-t-il « au monde aucun evantage, si déstrable qu'il a puisse parattre, auquel il soit permis de sa-« crifier le titre et la gloire d'honnête homme? « Cette utilité prétendue, par où compena sera t-elle la perte qu'elle vous cause en « vous ôtant la justice et la probité? Ne vous a métamorphosez-vous pas vous-même en a bête, lorsque sous la figure humaine vous « cachez toute l'avidité et toute la violence a d'une bête féroce ? Le casuiste le plus célèbre s'exprimerait-il d'une façon plus èner-

> C. MARIUS <sup>1</sup>, L. CASSIES LONGINUS.

gique?

Metellus ne savait point encore ce qui s'était passé à Rome, et, ne doutant point qu'on ne lui prorogeat le commandement de la Numidie, il poussait la guerre avec vi-

Jugurtha, ayant perdu sea omis, dont il avaita financia l'on-fiende la plugar, et avait réluit les autres à se suuve cher les Romains on chez Bocchus, roi de Mauritainie, se trouvait dans une étrange perpiesité. Il ne possit pas faire la guerre seul et sans officiers. Venant d'épouver la perdide de ses aociens critteurs, comment so fier à la foid ceux qui no faissient que d'entrer à son service? Tout inté état suspect. Il chargerait de route roit par la constitue de la comment de l'autre de la comment de l'autre de l'autre de la comment de l'autre de l'au

<sup>«</sup> amittas ? Quid est quod afferre tentum nillitas ista, a que dictiur, possil , quantum auferre, a iboa i vit a men eripuerit , fidem i patititamque detragaril ? Quid « azim interest, nitum es homine se quis conferta la belluum , ao in hominio figurà immanistatem géris a belluum ; a cit. C. de Ofac. lib. 3, n. 79, 81, 82.)

<sup>1</sup> An. R. 615; av. J. C. 107.

prenaît la fuite, et peu après il montrait de l'Impatience pour le combat. Il ne comptait ni sur la fidélité de ses sujets, ni sur leur courage. De quelque côté qu'il tournât ses peusées et ses desseins, il n'envisageait rien que de sinistre.

Pendent qu'il était dans ces incertitules, Métellus prant tout d'un cue ya ere son armée, Jugurtha, dans cette surprise, met ses troupsens aussibon ordre que le peu de temps qu'il avait le lui poivait permetire. On en vinit aux mains, et dans fendreit des étroursit le roi il y ett quetque résistance. Tout le reste fut reversée au prenier choe et mis en dévoute. reversée au prenier choe et mis en dévoute. peaux et des armes: mais Il n'y est que for peux et des armes: mais Il n'y est que for peux et des armes: mais Il n'y est que for peux et des armes: mais Il n'y est que for peux et des armes: mais Il n'y est que for peux et des armes: mais Il n'y est que for peux et des armes: mais Il n'y est que for peux de prisonners, parce que la pupart des

Numides se sauvérent par la fuite : cars dit

Salluste, c'est ce qu'ils savent bien mieux faire

que combattre. Après cette défaite, Jugurtha désespéra encore davantage du succès de ses affaires, il gagna les déserts avec les transfuges et partie de sa cavalerie. De là il se rendit à Thala, villo grande et riche, où il tenait la pius grande partie de ses trésors, et faisait élever ses enfants. Oaolque, pour y arriver, il fallût travérser plus de quinze lieues de pays aride et sans eau, Métellus l'y suivit, dans l'espérance d'achever la guerre par cette couquête, et il fit porter de l'eau dans des outres. La prompte arrivée de Métellus surprit extrêmement et Jugurtha et les habitants. Ce prince, voyant que rien n'était capable d'arrêter le général romain, se sauva de nuit de Thala, emmenant avec lui ses enfants, et emportant la plus grande partie de ses trésers. La fuite du roi n'empêcha pas la ville de se défendre : elle était très-fortifié et par la nature et par l'art. Le siège dura quarasto jours ; au bout desquels les Romains, après bien des fatigues et des dangers, se rendirent maltres de la ville. Mais tout le butin fut perdu pour eux. Les transfuges, voyant que le béller battait la muraille, et qu'il ne leur restait plus de ressource, avaient porté au palais du roi. l'or. l'argent, et tout ce qu'il

\* « Nam fermé Numides in omnibus pratits megis « pedes quam arme tute sunt, a y avait de plus précieux dans la ville. Là, ils se remplirent de vin et de bonne chère: après quoi lis mirent le feu à ce palais, et se firent périr dans les flammes avec tout ce qui était dédans; se condamnant ainsi eux-mêmes eu plus grand supplice qu'ils auraient pu appréheusder de la part de leurs ennemis.

Jugartha, depuis la prise de Thala, vroyant le que riem ne pousul tenir contre Melcilus, s'en ce alla, suit i de peu de gens, par de grandes sotitudes, dans le pay des Gétules, peuple faititudes, dans le pay des Gétules, peuple faititudes, dans le que connaissait point ne encore le non romana. Il les assemble, les acentore le non romana. Il est sessible, les acsivire les esseignest, à carécute les onfres du commandant, eu un mot à s'acquitter de toutes les foucions de la suerre.

D'un autre côté, il s'appuie de l'alliance de Bocchus. Ce prince, au commencement de la guerre, avait envoyé des ambassadeurs à Rome pour demander à être reçu dans l'amitié du peuple romain. C'était un avantage considérable par rapport à la guerre entreprise contre Jugurtha. Mais l'avarice d'un petit nombre de sénaleurs fit échouer cette affaire, soit qu'ils fussent gagnés par l'argent de Jugurtha, soit qu'ils voulussent faire acheter à Bocchus l'alliance de la république; car Salluste ne s'expiique pas clairement sur ce point. Ce refus avait indisposé coatre les Romains l'esprit du roi de Mauritanie; et il en prêta d'autant plus aisément l'oreille aux sollicitations de ses proches et de ses amis, qui, gagnés par le Numide, le portalent à s'unir avec lul : d'ailleurs Jugurtha étalt son gendre. Mais il est vrai que ces alliances n'étaient pas comptées pour beaucoup parmi les princes africains, qui avaient plusieurs femmes, Les rois convincent d'un lieu pour joindre leurs armées. Là, ils se donnent réciproquement leur foi. Jugurtha anime Bocchus en lai représentant « que les Romains sont le peaple le « plus injuste de la terre, d'une avidité Insa-« tiable, ennemi de lout le genre humain, el e eu particulier de tous les rols : que , comme a c'est l'ambition seule qui leur met les armes

c est rambition seure qui teur met tes armés
e entre les mains, ils attaquent successivement tous les rois et tous les peuples, lui
(Jugurtha) actuellement, ci-devant Persée

« et les Carthaginois, et au premier jour Boc-« chus lui-même, s

Les deux rois siliés marchent ensemble tra la ville de Circ, où Métellas suit mis son butin, ses prisonniers, et le hagage de son armée. Jugurha complait que, sil prenait la ville, c'éstit un grand coup; on que, si les fomains vensient su secours, il y aurait batille, ce qu'il désirait fort : car il vensist par une action d'éctle engager tellement Bocchus dans son parti, que ce nouvel allié ne pôt retourner en arrière.

Méchius, ayaní appris l'alliance el la joncio des deux nos la camper pris és la ville de Ciric, el pril soin de s'y bien retrancher. Son dessein rétatt pas de présente rábord la bataille à Jugurtha, comme il avail contume auparavant de la faire. Il rut d'evoir changer de conduite, et reconsultre avant toules chos quels étainer ces nouveaux annonissi qui de se plointe cas nouveaux ara surtres après quod la serie de se plointe au autres après quod la serie de se plointe de prendre sea avantages all si soriali des se fondre de prendre sea avantages dans un combit.

L'accablement où était Métellus l'empéchait de suivre son premie fou; cutter qu'il trouvail, que ce serait une folie à lui de poursuirre, à sor risques et périls, une entreprise dont un autre devait avoir la gioire et recueillir le mit :il se contenta de représenter à Bocchus, par des enroyés, « qu'il ne devait poss erence der sans sujet ennemi du peuple romain; « qu'il avait une belle occasion de faire avec « Rome une alliance et une amidie préferables

« pour lui à la guerre : que, quelque confiance « qu'il eût en ses forces, il u'y avait point de

a prudence à hasarder le certain pour l'incer-

sin : qu'il était aisé de s'engager dans une a goerre, et souvent trés-difficile de s'en tirer; que l'entrée en était ouverte même aux e plus lâches, mais que l'isse n'était qu'en la e puissance du vainqueur : qu'ainsi il examiuat bien ce qui lui convensit à lui et à son royaume, et qu'il ne métat point sa fortune

« florissante avec la malbeureuse destinée de « Jugurtha, » Bocchus répondit que la paix était ce qu'il

poccusa repositu que in part cata ce qui melheur de desirata, mais qui avait pitide un matheur de decirata, mais qui avait pitide avait, a sait, on roulait taussi les laire à son allé, tone le monde serait hientité d'accerd. Le ginéral renvoie encore à Boccheu, qui, entre les propositions qu'ou lui faisait, approve les unes et rejette les autres. Ces négociations consumaient le temps, et empéchaiseur, comme le désirait Métellus, qu'on entreprit rien de part ui d'autre.

\$ III. - MARIUS PRÉPARE TRUT POUR SON DÉPART. IL HARANGUE LE PRUPLE. ÎL PART DE ROME, ET ARRI-VE EN APRIQUE. MÉTELLUS EST PARPAITEMENT RIEN RECU A ROME, L'HONNEUR DU TRIOMPHE LUI EST ACCORDÉ. DANS UNE ACCUSATION DE CONCUS-SHON QU'ON LUI SUSCITE, SES JUGES REFUSENT D'EXA-MINES LES REGISTRES DE SON ADMINISTRATION MARIES COMMENCE PAR PORMER BY ACCURAGE ARE NOUVELLES TROUPES; IL ASSIÉGE ET PREND CAPSA, PLACE IMPORTANTE ; IL PORME LE SIÈCE D'UN CHA-TRAU QUI PASSAIT POUR IMPRÉNASLE, ET EST PRES-QUE RESUTÉ DES DIFFICULTÉS QU'IL Y YEDUYE. UN LIGURIEN, EN GEIMPANT PAR DES DOCHEES, ARRIVA AU HAUT DE LA FORTERESSE, IL TREMDATE AVEC UN PETIT DÉTACHEMENT QUE LUI DONNE MARIUS. LE DÉTACHEMENT ENTRE DANS LA FORTERESSE, ET LA PLACE EST PRISE. STILL ARRIVE DANS LE CAMP. NAMESANCE ET CARACTÈRE DE CE PAMEUR ROMAIN. BOCCHUS JOINT SES TEDUPES A CELLES DE JUGUE-THA. ILS ATTAQUENT MARIUS, BY REMPORTENT D'ASOED QUELQUE ATANTAGE. PUIS ILS SONT TAIN-CUS ET MIS EN DÉBOUTE. ATTENTION DE MARIUS DANS LES MARCHES. NOUVEAU COMBAY OF LES RO-MAINS SONT EXCORE VAINGURERS. BOCCHES ENVIRE DES DÉPUTÉS A MARIUS, PUIS A ROME, MARIUS, SUR LES INSTANCES DE BOCCRUS, LUI ENVOIE STELA. APRES SIEN DES INCRETITODES, IL LIVER JOGURYRA ENTRE LES MAINS DE STELA. CELUI-CI S'ATTEMUS AVECTROP DE HAUTEUR LA GLOIER DE CET ÉVÉNE-MENT. TEROMPHE DE MARIUS : MISÉRASLE PIN DE JUGUETRA. Faits détachés. CENSURE DE SCAUEUS. LE PILS DE FASIUS SERVILIUS , EELÉGUÉ, PUIS MIS A MORT PAR SON PERE, POUR SES INFAMIRS. LE FILE

DE PARICA ALLORDORICOS INTREDIT PAR LE PRÉ-TRER. CARACTRED SINGUIAR DE T. ALBUTIUS. SA VANUTÉ IL EST CONDANNÉ POUR CONCESSION. SCAU-BIS, ACCESÉ DIVANT LE PEUPLE, EST ABBOIRS AIVE ASSEZ DE PURIL. LE TRIBLES DOSTRICE TRANSPORTE AU PRUPLE LA NOMINATION DES PONTIFES ET DES ACCESSES.

Pendant que ces choses se passaient en Afrique. Marius à Rome préparait avec un soin extrême tout ce qui lui était nécessaire pour la guerre dont il était chargé. Il levait les recrues pour les légions; il demandait des troupes auxiliaires aux alliés, aux peuples, aux rois; il invitait les plus braves d'entre les Latins, et il engagenit même par ses instances ceux qui avaient fait leur temps et reçu leur congé , à le suivre dans cette expédition, C'était un empressement général à donner son nom pour servir sous lui. On tenait la victoire assurée, et le soldat ne doutait pas qu'il que dut revenir chargé de butin. Ce zèle si déclaré du peuple pour Marius mortifiait beaucoup la noblesse. De son côté, il la bravait avec fierté, ne manquait point d'occasion de l'attaquer et de la décrier ouvertement, et se vantait à tout propos que le consulat était une dépouille qu'il avait remportée sur la mollesse et l'indignité des nobles. On peut juger de la véhémence de ses liarangues devant le peuple, par celle que Salluste nous a conservée, ou peut-être lui a prétée, et que je vais rapporter ici.

a Je sais, Romains, leur dit-il, que la plua part de ceux que vous élevez aux dignités a se conduisent tout autrement après les avoir e obtenues, qu'ils ne font en vous les deman-« dant, D'abord ils se montrent laborieux, suppliants, modestes; ensuite, des qu'ils « sont revêtus de vos bienfaits, ils se livrent à « la mollesse et à l'orgueil. Il me semble qu'il « convient de tenir une conduite toute on-« posée; car, comme l'intérêt public est infi-« niment préférable à la préture et au consu-« lat, il faut aussi apporter plus de soin dans « l'administration de l'état que dans la poura suite des charges. Je n'ignore pas combien « celle que vous m'avez accordée est pour « moi un pesant fardeau. Travailler aux prèe paratifs de la guerre, et eu même temps « ménager les deniers publics : obliger au « service des personnes que l'on voudrait d'ail-« leurs ne pas offenser: être chargé de tout « au dedans et au dehors , et s'acquitter de « tous ces devoirs au milieu d'envieux , do a factieux, d'ennemis déclarés, c'est une si-« tuation plus rude et plus difficile qu'on ne s peut se l'imaginer. Ajoutez à tout cela a un inconvenient qui m'est propre et pere sonnel. Si les autres font quelques fau-« tes, leur ancienne noblesse, les actions glo-« rieuses de leurs ancêtres , le crédit de leurs « proches et de leurs alliés, le grand nombre « de leurs clients, tout cela vient, pour ainsi « dire, à leur secours, et les met à couvert ; « au lieu que toutes mes ressources sont en « moi-même, et que je ne puis trouver d'apa pui que dans la vertu et dans l'innocence, « car tout le reste me manque. Je vois que « tout le monde a les veux sur moi. Les gens « équitables et judicieux me favorisent, parce « qu'ils sont persuadés que dans toutes mes « actions je n'ai en vue que le bien public; « mais les nobles ue cherchent que des occa-« sions de me décrier et de me nuire. C'est « une raison pour moi de faire de nouvenux a efforts, pour ne point frustrer votre attente. « et pour rendre leurs mauvais desseins Inua tiles. Depuis ma plus tendre jeunesse je me « suis accoulumé et endurci au travail et au « danger. Ce que je faisais ci-devant par un « amour gratuit de la vertu, je dois à plus a forte raison, depuis que vous m'avez coma blé de bienfaits, le faire par reconnaissance : « et c'est bien ma résolution. Il est difficile « que ceux qui, pour arriver aux charges . « ont pris le masque de la vertu, continuent a à se contraindre lorsque leur ambition est a satisfalte. Pour mol, qui m'y suis exercé a toute ma vie, je puls dire qu'une longue ha-« bitude me l'a rendue en quelque sorte « comme naturelle. Vous m'avez chargé de « la guerre contre Jugurtha, et c'est de quoi « la noblesse est extrêmement piquée, Or, je « vous prie, Romains, examinez en vous-mêa mes si, au lieu du choix que vons avez fait, « il conviendrait mieux que vous allassiez prena dre dans cette troupe de nobles, pour reme plir l'emploi dont il s'agit, on bien quelque a autre pareil, un homme d'une ancienne fa-« mille et décorée par les plus grandes char« ges de l'état, mais sans service et sans ex-« périence : afin que, dans la conduite d'une « guerre si importante, embarrassé faute d'u-« sage, et tout déconcerté, il prenne, parmi « ce même people qu'il méprise, un guide et « un moniteur qui lui montre son devoir. En « cffet, il arrive souvent qu'un homme que « vous nommez général pour conduire une « armée aurait besoin d'un autre général pour « se conduire lui-meme et lui tenir lieu de « maître. J'en connais qui, avant été faits con-« suls, ont commence à lire nos histoires et. « à étudier dans les livres grecs la science « militaire. C'est manifestement renverser « l'ordre des choses; car, bien qu'on ne com-« mande qu'après avoir reçu l'autorité, avant « que d'avoir l'autorité il faut avoir appris à « commander, Souffrez maintenant, Romains, « qu'à ces nobles si fiers je compare votre con-« sul, qu'ils prétendent rabaisser par le titre « d'homme nouveau. Ce qu'ils apprennent par « la lecture et par les préceptes, je l'ai appris « par l'exercice et par l'expérience même. a L'instruction que leur donnent les livres . « de nombreuses années de service me l'ont « donnée. Jugez maintenant de quoi il faut « faire le plus de cas, des actions, ou des na-« roles. Ils méprisent mon peu de naissance. « et moi leur peu de valeur. On me reproche « ma fortune, et on leur reproche à eux l'in-« dignité de leur conduite. Mais, après tout, « je sais que les hommes sont tous de même « nature, et que par conséquent les plus bra-« ves sont les plus nobles. Et véritablement . a si l'on pouvait demander à présent aux pères e d'Albinus ou de Calpurnius qui ils aime-« raient mieux avoir eu pour fils, ou ceux qui « se trouvent descendus d'eux véritablement, « ou moi; est-il douteux qu'ils ne répondis-« sent qu'ils ont toujours souhaité des enfants « vertueux et estimables par leur mérite? « S'ils croient avoir drolt de me mépriser, il « faut donc qu'ils méprisent aussi leurs ancè-« tres, qui, aussi bien que moi, ont commencé a leur noblesse par la vertu. Ils envient ma « dignitė; qu'ils envient aussi mes travaux. « mes périls, l'innocence de ma vie, qui m'ont « servi de degrés pour y arriver. Mais ces « hommes , gâtés par un orgueil pervers , se a conduisent comme s'ils méprisaient vos di-

e gnités, et les demandent avec hardiesse et « conflance, comme s'ils les avaient méritées a par une conduite sage ct vertueuse. Ils sont « certainement dans une erreur bien grosa sière, de vouloir unir eu eux des choses si a incompatibles, et de prétendre aux récom-« penses de la vertu, en jouissant des plaisirs « de l'oisiveté. Quand ils parlent devant vous « ou dans le sénat. Ils ont un extrême soin de « célébrer leurs ancêtres, et ils crojent, en « rapportant leurs glorieux exploits, se feire à « eux-mêmes beaucoup d'honneur. C'est tout « le contraire ; ear, plus la vie de ees grands « hommes est remplie de belles actions , plus « celle de leurs descendants , si elle en est « vide, attire sur eux le mépris. La gloire des « ancêtres . il faut l'avouer, est une lumière « pour leur postérité , mais une lumière qui « cu éclaire également les vices et les vertus. « Pour moi, je ne puis pas vanter mes ancê-« tres, mais je puis rapporter mes propres « exploits; ee qui est sans doute plus glorieux. « Voyez, je vous prie, combien ils sont injus-« tes. Ils prétendent tirer du lustre d'un mé-« rite étranger, et ils pe veulent pas que l'en « tire de celui qui m'est propre, parce que le « n'ai point chez moi ces anciennes images a dont ils parent leurs maisons, et parce que « mon illustration est récente. Mais ne vaut-il « pas mieux être soi-même l'auteur de sa no-« blesse que déshonorer celle qu'on a reçue « de ses pères? Je sais que , s'ils entrepre-« naient de me répondre, ils ne manqueraient « point de belles paroles, et feraient des dis-« cours fort éloquents. C'est une gloire que « je ne prétends point leur disputer. Mais « comme, pendant que vous prenez plaisir à a m'houorer, ils ne cessent en toute oceasion « de nous déchirer vous et moi par des dis-« cours calomnieux, j'ai cru ne devoir pas me « taire, de peur qu'on ue prit mon silence « pour un aveu : car, dans le fond, je n'al rieu « à craindre, et nul discours ne me peut nuire, « S'il est véritable , il ne peut être qu'à ma « louange; et, s'il est faux, mes actions le dé-« mentent assex, et le détruisent, Mais, parce « que c'est à vous, Romains, que l'on s'en « prend, et que l'on ose vous blâmer de m'a-« voir confié d'abord la souveraine dignité de « la république, puis le commandement d'une « guerre très-importante, examinez sérieuse-« ment, je vous en conjure, si vous avez lieu « de vous en repentir. Je ne saurais, pour ga-« rants de ce que vous devez attendre de moi, « vous donner les images, les consulats, les « triomphes de mes ancêtres : mais , s'il en « est besoin, je vous puis produire des rée compenses militaires de toute espèce, pi-« ques, enseignes, couronnes 1: je puis vous « montrer les cicatrices des biessures honora-« bies que j'ai toutes reçues par devant, Ce « sont là mes images, ce sont les titres de ma « noblesse, qui ue m'a point été laissée par « succession comme à mes adversaires , mais « que i'ai acquise par mes travaux et mes « dangers. Vous ne vovez rien d'arrangé dans « mes paroles, c'est un taient dont je ne me « pique point, et dont je ne fais pas grand « cas. La vertu se fait assez connattre par elle-« même ; d'autres peuvent avoir besoin de « beaux discours pour couvrir la honte de « leurs actions. Je ne me suis point appliqué « à étudier les lettres grecques , voyant que « ceux qui les enseignaient n'en sont pas de-« venus pius gens de bien. Mais j'ai appris, et « c'est ce qui vaut beaucoup mieux pour le « service de la république, à manier l'épée, à a garder exactement mon poste, à bien atta-« quer ou défendre une ville, à ne rien craiu-« dre que la mauvaise reputation, à souffrir « égaiement le froid et le chaud, à n'avoir « point d'autre lit que la terre, à supporter en « même temps et ja faim et je travail. Voilà à « quoi j'exhorterai mes soldats. Je ne les fea rai point vivre à l'étroit pendant que je serai a dans l'abondance; je ne m'attirerai point « toute la gloire en ne leur laissant que le tra-« vail: ce n'est point ainsi que l'on en doit « user par rapport à des citoyens. Vivre soi-« même dans la mollesse, et exiger du soldat « avec rigueur de rudes travaux, c'est agir en « maître, non en général. C'est par une cona duite toute différente que nos aucêtres se « sont acquis tant de réputation , et ont fait « tant d'honneur à la république. Maintenant « la nobiesse, après avoir entièrement dégé-« néré de leur gloire, nous méprise, nous

Le texte porte phaleras, qui étalent des ornement dont usalent les exvallers,

« qui tâchons de marcher sur leurs traces, et « exige de vous toutes les dignités comme de « droit, sans avoir songé à les mériter. Jo le « répète, ces hommes, si fiers de ieur nais-« sance, se font illusion à eux-mêmes. Leurs « ancêtres leur ont laissé tout ce qui était de « nature à pouvoir être transmis, leurs ri-« chesses, leurs images, la gloire de jeur nom « et de leurs belies actions; mais ils ne ieur « ont pas iaissé ieur vertu, et ils ne pouvaient a pas le faire, la vertu étant le seul de tous « les biens qu'on ne peut ni transmettre ni « recevoir par succession. Ils disent que je vis « grossièrement, et sans ce qu'ils appellent « politesse et belles manières, parce que jo ne « m'entends pas fort à ordonner un festin. « que je ne fais aucun usage, dans les repas « que je donne, de comédiens ni de bouffons. « et que je n'achète pas pius cher un esclave a pour faire ma cuisine que pour cultiver « mon champ. Tout cels est vrai, j'en con-« viens voiontiers. J'ai appris de mon père a et d'autres personnes vertueuses, que la « parure est ie partage des femmes, comme « le travail est celui des hommes ; que les « gens de bien doivent plutôt aspirer à la « gioire qu'aux richesses ; que de beijes ar-« mes font pius pius d'honnenr que les vête-« ments les pius magnifiques. Puisqu'ils pen-« sent tout autrement, qu'ils suivent ieur a gout; qu'ils passent leurs jours dans le vin « dans ia débauche; qu'ils finissent ieur vie « comme ils l'ont commencée: qu'ils nous « laissent à nous autres la poussière, la sueur, « et les autres fatigues militaires, que nous « préférons à toutes leurs délices, Mais ils n'en « usent pas de la sorte, Après qu'ils se sont « plongés dans de honteux plaisirs, ils vien-« nent nous enlever la récompense de la vertu. « Ainsi il arrive, par une injustice intolérable, « que le déréglement des mœurs et une moile « oisiveté, qui devraient les exclure de toutes « les places, ne leur nuisent en rien, et ne « sont funestes qu'à la république, en lui a donnant d'indignes chefs, « Aprés avoir répondu à mes envieux, non

« Aprés avoir répondu à mes envieux , non « autant que leur infame conduite le mérite, « mais autant qu'il convenait à mon caractère, j'ajouteral un mot sur ce qui regarde « les affaires publiques. Avant tout, Ronains, « d'assurance, un bon succès de la guerre de « Numidie, Vous avez écarté les obstacles qui « faisaient toute la force de Jugurtha, je veux « dire l'avarice, l'ignorance, la hauteur. Vous « avez une armée en Afrique, qui connalt « parfaitement le pays, qui a tout le courage « nécessaire, mais qui jusqu'ici n'a pas eu de a bonhear. Une grande partie des troupes a « péri par l'avarice ou par la témérité des « commandants. O vous donc qui êtes en âge « de porter les armes! venez joindre vos ef-« forts aux miens, et sontenir avec moi l'hon-« neur de la république. Ne vous rebutez « point par l'exemple des malheurs passés . « et ne eraignez point que vos généraux vous a traitent avec hauteur et avec orgueil. « Après que je vous anrai donné les ordres. « vous me verrez dans la marche, dans le « combat , partager avec vous le travail et le « péril. Au commandement près te ne meta trai point de différence entre vous et moi . « Vous pouvez vous flatter qu'avec l'aide des « dieux. la victoire, le butin, la gloire, vous « attendent , et semblent vous inviter. Mais, « quand yous n'auriez pas tous ces avantages « à espèrer. l'intérêt seul de la république « suffirait pour porter de bons citoyens, « comme vous êtes, à la défendre avec eou-« rage. La làcheté n'a exempté personne de la « mort. Jamais père n'a souliaité que ses en-« fants fussent immortels, mais bien qu'ils « devinssent des hommes pleins d'honneur « et de probité. J'en dirais davantage , Ro-« mains si les paroles pouvaient donner du « cœur aux lâches ; car, pour les vaillants, a je crois en avoir dit assez, »

« vous devez altendre, avec une espèce

Pitatorque donne lieu de penser que plusieurs traits de ce dissours sout vérilablement de Marius, et la chose en soi est vraisemblable. Au moine set-il certain que son caractère y est peint à merveille, sa vanité de s ideat, son antipathic contro la noblesse, son mépris pour les beaux-arts. On le verra dans toute la suite tel qu'il paraît liei, grand homme de guerre, mais, hors de la , n'ayant rien qui puisse la imériter l'estime.

Il se mit en état de répondre par les effets aux promesses qu'il avait faites. Il embarqua en toute di igence les provisions, les armes,

la caisse militaire, et les autres choses nêcessaires pour l'armée. Il fit partir en même temps A. Manlius, l'un de ses lieutenants gépéraux. Pour lui, cepeudant, il se hâta d'achever les levées, sans s'astreindre à la pratique ancienne, qui n'admettait à la milice que les citoyens qui avaient quelque bien . afin que la république eût dans leurs possessions comme un gage de la fidélité et du vêle de ses soldats. Marius reçut indifféremment tous ceux qui se présentèrent, même les plus pauvres, et ceux qui n'avaient rien absolument. Cette lie de la multitude lui fut touiours infiniment attachée : et ambitieux comme il était, il comptait en tirer un grand secours pour se faire dans Rome un parti considérable. Il se mit donc en mer avec des troupes beaucoup plus nombreuses qu'il n'avait eu ordre de lever, et il arriva en peu jours à Utique. Rutilius, lieutenant général , lui remit le commandement de l'armée : car Métellus avait pris soin d'éviter la reacontre d'un successeur dont la vue seule aurait été pour lui un cruel désagrément. Ce général, en arrivant à Rome, s'atten-

contre lui , sachant combien son adversaire , par ses harangues emportées et calomnienses, avait travaillé à le rendre odieux à la multitude. Il fut agréablement trompé, Le feu de l'envie étant éteint, il y fut reçu très-honorablement, non-seulement par le sénat, mais par le peuple même. Un tribun néanmoins s'opposa à son triomphe ; et Métellus fit à ce sujet un discours an peuple dont Aulu-Gelle nous a conservé un trait tout à fait noble, et de la plus grande élévation de sentiments, « Romains 1, leur dit-il, puisque c'est « une maxime constante qu'il est plus doux « aux gens de bien de souffrir l'injustice que « de la faire, ce tribun, qui veut que vous me « refusiez le triomphe, vous fait plus de tort « qu'à moi ; car je souffrirais l'injustice, et « ce serait vous qui la feriez : en sorte que

dait à y trouver les esprits fort indisposés

\* « Quantò probi injuriam faciliùs accipiunt, quàm « alteritraiunt, tentò ille vobis, quàm grattam mihi, « » pejorem honorem habuit. Nam me injuriam forre, vos « facero vuli, Quirites, ut hic coquestio, istic vituyeranti or relinquatur. « ( Act., Grat., lib. 12, cnp. 9.) « j'aurais véritablement lieu de me plaindre, « mais vou», vous mériteriez d'être blâmés, » Métellus obtint le triomphe, et prit même le surnom de Numidieus, qui perpétuait le souvenir de ses exploits dans la guerre de Numidie.

Il est succ vraisembable que ce fut aussi dans ce même temps qu'étant accusé de concussion ', il reçut de la part de ses juges un témbrigage plus glorieux que le triomplie même ; car, comme il produissit pour sa jussification les registres des ons admistration , aucun des juges ne voulut jeter les yeux desses, al paratire douter un instant si ce que Métefulus avançal iciali vrai ou son, deblarant Métefulus avançal iciali vrai ou son, deblarant son lunocence, d'acun anter femigange que de celui de toule sa vie, et de son intégrité universellement reconnue.

Le consul Marius, après avoir rendu complètes les légions et les troupes auxiliaires, mena son armée dans un pays abondant : et tout le butin qui s'y fit , il le distribus aux soldats. Il attagna et prit des villes et des châteaux de peu de défense, et donna en différents lieux quelques combats, la plupart assez légers. Par ce moven, le soldat nonvellement levé s'accoutume à tenir ferme dans l'occasion : Il voit que les fuvards sont ou pris ou tués : que le plus brave a le moins à craindre : que les armes sont la source de la gloire et des richesses, l'appui de la patrie, de la liberté, et de tout ce que l'on a de plus cher au monde. Ainsi, en peu de temps, il n'y eut plus de différence entre les vicilles et les nouvelles troupes.

Marius, après avoir ainsi aguerri ses soldats, et remporté divers avantages anr les ennemis, se voyant en étal de former quelque 1 « Audit hoc de parente meo pour : Quam Q. Meattius causam de pecuells repetundis diceret...... quam

« ipsius tabula circumferrentur iuspicieudi nominis « causă, fuisse judicem es tilis equitibus romanis , gra-

a vissimis viris, neminem quin removeret oculos, et se

« totum averteret, ne forté, quòd ille la tabulas publi-

a cas resulisset, dubitasse quisquam, verumne an faisum

grande entreprise, résolut d'aller surprendre Capsa. C'était une place importante, située avantagensement et fortifiée de bonnes murailles, défendue par un peuple nombrenx, et munie de toutes sortes de provisions. L'horreur des lienx où elle était située en rendait la conquête encore plus difficile. Hors les environs de la ville même, tout le pays était désert, inculte, aride, et infesté de serpents très-venimeux. Cette situation semblait rendre l'accès de Capsa impraticable aux ennemis. Mais Marius pensa avec ralson que ce serait précisément ce qui ôterait aux habitants toute prévoyance en leur ôtant toute crainte. Il eut donc grande attention à cacher son dessein; et du reste, il prit ses mesures avec beaucoup de prudence. Il commença par enlever dans les campagnes tout le bétail. qu'il donna eu garde à la cavalerie auxiliaire. avec ordre de le faire toujours avancer avec les troupes. Chaque jour on distribusit un certain nombre de pièces de ce bétail dans l'armée; et du cuir des animaux qu'on avait tués. Marius en faisait faire des outres. Le sixième jour on arriva au fleuve Tana ', près duquel fut dresse un camp, où on laissa tout le bagage, et l'on ne mit sur les bêtes de somme que les outres remplies d'eau. Chaque soldat aussi eut ordre de s'en charger. En cet ètat, on part environ au concher du soleil. On marche toute la nuit, et le jour on s'arrête, La troisième nuit on arrive avant l'aurore à un lieu tout coupé de vallons et de petites hauteurs, qui n'était éloigné de Capsa que de deux milles, c'est-à-dire un peu plus d'une demi-lieue. Marius fit tenir ses troupes le plus cachées qu'il se pouvait entre ces petites émineuces; et, à la pointe du jour, plusieurs Numides, qui ne soupconnaient aucun danger, étant dejà sortis de la ville, il ordonne tout d'un coup à se cavalerie et à ceux des gens de pied qui étaient les plus légers à la course, de s'avancer promptement vers Capsa, et de se saisir des portes. Les habitants se rendirent aussitôt, soit par l'étonnement et la terreur où cette attaque inopiuée les avait jetés, soit parce qu'ils voyaient plusieurs d'entre eux surpris hors des murs, et déjà tombés

a esset, videretter a (Oc. pro Balbo, o. 11.)

Nos la tabella, sed in sit 40, Mercill arguments sine
a creé administrate provincie legeads sibl judires credidictunia. (V.A. Ma.x. V. Bb. 3, pp. 19).

II. HIST. ROM.

entre les mains des ennemis. La ville fut brûlée. Tont ce qu'il y avait de Numides en âge de porter les armes furent tués, les autres vendus, le butiu partagé entre les soldats. Cette rigueur, dit Salluste, était contre les lois de la guerre; ce ne fut pourtant nl avarice ni cruauté qui porta Marius à en user de la sorte : il considera que cette place était d'un grand avantage pour Jugurtha ; que les Romains n'y pouvaient aborder que difficilement; que l'on avait affaire à une nation inconstante et infidèle, qu'il était impossible de retenir, ni par douceur, ni par crainte. Toutes ces raisons suffisent-elles pour justifier une cruanté contraire au droit des gens, excreée coutre des habitants qui se sont rendus de bonne foi ? Ne pouvait-on pas se contenter de raser la place? Il y a longtemps que, dans la guerre, les motifs d'intérêt l'emportent sur la justice, et tiennent lieu de raisons.

Un succès si extraordinaire dit. beaucomp d'honneur à Marius, et augmenta fort se réputation. Ses entreprises les moins prudentes ne lassaient pas de la lourner à glorie, parce qu'elles passaient pour des effets de son contact de la contact

Après cet heureux évênement, il s'avança vers d'antres places : il en força quelquesunes, il en brûla plusieurs autres que le désastre de Capsa avul fait d'éserter; et mettant tout à feu et à sang, il rempit le pays ennemi de désolation et d'horreur. Ces conquetes coûtérent for peu de monde aux Romaines.

Il forma une autre entreprise, dont l'exécution était d'une extréme difficulté. Non loin de la rivière de Mitucha, qui séparait les royaumes de Jugurtha et de Bocchua, a unilieu d'une vaste plaine s'élevait une montagne, on plutôt une roche d'un assez long circuit, d'une hauteur prodigieuse, sur Jesoncircuit, d'une hauteur prodigieuse, sur Jesonmediorer, qui n'avait qu'une seule avenue fort d'avait qu'une seule avenue fort

étroite, tout le reste n'étant que précipices . aussi escarpés que si ce n'eut pas été la nature, mais l'industrie des hommes, qui les cut taillés à plomb. La garnison ne manquait de rien : elle avait des vivres en abondance . et une fontaine d'eau vive dans le roc. C'était dans ce château que Jugurtha avait placé son trésor. Ma jus avait grande envie de s'en rendre maître. Il était fort difficile d'en faire les approches, d'y remuer la terre, et de s'y servir de machines. Quand on avait tant fait que d'avancer les batteries avec grande peine et avec grand péril, les assiégés ou les écrasaient à coups de pierres, ou y mettaient le feu et les réduisaient en cendres. Les soldats ne pouvaient se tenir fermes dans le travail à cause de l'inégalité du terrain. Les plus braves y demeuraient ou morts, ou blessés, et les autres perdaient courage,

Marius, après avoir consumé plusieurs jours inutilement, et sans que le travail avançat, se trouvait fort embarrassé, et ne savait quel parti prendre. Cependant le bonheur singulier qui l'avait accompagné dans toutes ses entreprises le soutenait. Il l'éprouva encore ici. Un soldat ligurien, en cherchant des limaçons qu'il aperçut dans des fentes de rochers, arriva insensiblement presque jusqu'au haut de la montagne. La curiosité, naturelle à l'homme. le porta à s'avancer encore davantage; et s'attachant tantôt aux branches d'un chène qui se trouva là heurcusement, tantôt aux rochers qui lui donnaient le plus de prise, il parvint jusqu'à la plate forme de la forteresse, et vit que ce lieu était entièrement abandonné, tous les Numides s'étant tournés du côté que les assiégeants attaquaient. Le Ligurien descendit promptement et vint rendre compte à Marius de ce qu'il avait vu. Le consul s'étant assuré de la vérité de ce rapport par d'autres soldats que le Ligurien conduisit au même endroit, songca à profiter d'une si henreuse découverte. Il choisit entre les trompettes de l'armée cinq des plus alertes. Il leur donna pour les soutenir quatre centurions avec leurs compagnies, et leur commanda à tous de sulvre les ordres du Ligurien.

Dès le lendemain ils partirent, après s'être pourvus de tout ce qui leur était nécessaire. Les soldats, instruits par leur guide, se débarrassent do tout ce qui pouvait les retarder, quittent leurs casques pour avoir la vue plus libre, et se mettent les pieds nus pour être moins exposés à glisser. On leur avait attaché leurs epres derrière le dos, aussi bien que leurs boucliers, qui étaient de cuir, à la facon des Numides, et par conséquent plus lègers et moins sujets à faire du bruit. Le Ligurien, marchant le premier, quand il trouvait des pointes de rochers ou des racines d'arbres qui avancaient, avait soin d'y attacher des cordes à nœuds coulants où les soldats nonvaient se prendre pour se guinder en haut et monter avec moins de peine. Il tendait de temps en temps la main à ceux qu'un si étrange chemin éponyantait. Dans les pas les plus rudes, il les faisait marcher devant lui un à un, et les déchargeait de leurs armes, qu'il portait luimême en les suivant. Onand an endroit paraissait dangereux, il en faisait l'essai. On le voyait pinsieurs fois remonter et redescendre, et nar ce moven il encourageait toute la troupe dont il avait la conduite. Ils arrivérent enfin, après bien des fatigues et des dangers, au haut de la forteresse, qu'ils trouvérent nbandonnée de ce côté-là, parce que les Numides s'étaient tous portés vers l'endroit que les Romains attaquaient.

Marius avait harcelé les ennemis tout le iour : mais, lorsqu'il eut appris, par des courriers qui lui furent dépêchés sur-le-champ, l'arrivée du détachement conduit par le Lignrien, il anima de nouveau ses tronnes, les mena lui-même à l'assaut, et leur commanda de se couvrir de leurs boucliers joints ensemble. Pour épouvanter les ennemis de Join aussi bien que de près, il donna ordre que les archers, les frondeurs et les machines de guerre fissent eu même temps leur devoir. Les barhares, qui étaient' souvent venus à bont de renverser et de brûler les batteries des assiégeants, étaient pleins de confiance, Bien loin de 'se tenir cachés derrière leurs parapets, ils étaient accoutumés à se montrer jour et nuit le long des murnilles, insultaient les Romains avec hauteur, reprochaient à Marius la folie de son entreprise, et menacaient les soldats de les rendre blentôt esclaves de Jugurtha.

Alors donc, voyant les assiègeauts redoubler a laissé aucun bieu, et qui néanmoins êtes si d'effort, ils redoublent eux-mêmes de con-

stance et de courage. Mais voità que tout d'un coun ils entendent derrière eux un grand bruit de trompettes. Aussitôt les femmes et les enfants, que la curiosité avait amenés sur le rempart, s'enfuient : cenx qui étaient les plus proches du danger les suivent bientôt; et peu après, tous, généralement, prennent l'épouvante et la fuite, tant ceux qui étaient armés que ceux qui étaient sans armes. Les Romains, voyant leur désordre, les pressent avec encore plus de vigueur, renversent tout, font tout passer au fil de l'épée, et s'avancent toujours en combattant, sans qu'il s'en trouvât un sent que le désir du butin fût capable d'arrêter. Ainsi la témérité de Marius, corrigée par un heureux effet du hasard, fit tourner sa faute à son honneur.

L. Sylla, questeur, arriva en eo temps-là dans le camp avec une nombreuse cavalerie. C'était pour la lever dans le Latium et chez les alliés d'Italie que Marius l'avait laissé à Rome. Ce questeur est le célèbre Sylla, dont il sera tant parlé dans la suite. Je crois devoir. par cette raison, le faire bien conneître. Il était de la maison de Cornélia, si fécondo en grands hommes, et comblée de tant d'honneurs. Mais la branche dont il sortait était tombée dans l'obscurité. J'ai rapporté ailleurs la cause de la chute de cette branche, en parlant de la note infligée à P. Cornélius Rufinus. qui en était la tige, et qui, aprés avoir été deux fois consul et dictateur, fut chassé du sénat par les censeurs, l'an de Rome 477, parce qu'il s'était trouvé chez lui plus de quinze marcs de vaisselle d'argeut. Ce qu'il y a de singulier. c'est que l'impression de cette note passa en quelque façon à ses descendants, dont aucun. iusqu'à Sylla, ne parvint au consulat, quoique quelques-uns aient géré la préture. Cette décadenco du côté de l'illustration était accompagnée de l'indigence. Sylla n'hérita qu'un très-petit bien de son père, et passa sa ieunesse fort à l'étroit. C'est ce qui lui fut reproché dans la suite par un homme de sens et de verto, qui, l'entendant se vanter beaucoup des belles actions qu'il prétendait avoir faites en Numidie, lui dit : « Et comment seriez-vous « honnête homme, vous à qui votre père n'a « laissé aucun bieu, et qui néanmoins êtes si meurs alors n'eussent pas concervé dans Rome leur ancienne sévérité, et qu'elles inssent déjà bien changées et bien galées par le luxe, il parall que codin qui parlait laissi à Syla regardait comme également honteux ', soit de dissiper un riche patrimoine, soit de ne point demeurer dans la panvreié de ses pères. Au rete, si din chié er ichesses Sylia fut d'abord mai partagé, il avait du cobé des talenis et du galei tout ce qui d'aits devessire pour renouveler la gloire de son nom. Void son portrait, tel que Sallaste nous l'a trece.

Sylla fut instruit avec soin dans les lettres grecques et latines ', et il les possédait parfaitement. Il avait le cœur grand : il aimait le plaisir, mais il aimait encore plus la gloire. Dans les temps de repos, il se livrait à son goût pour les délices et ponr les amusements, sans néanmoins que jamais les affaires en souffrissent. Il était éloquent, insinnant, ami commode, d'un secret et d'une dissimulation impénétrable. Il aimait à donner, et lorsqu'il se vit en état de faire des largesses, il en fit en tout genre: mais il répandait surtout l'argent avec profusion. Tonjours heureux et même le plus heureux des hommes jusqu'à la victoire per laquelle il termina la guerre civile, jamais pourtant sou mérite ne fut au-dessons de sa fortnne, et l'on a douté quel titre lui était dû plus légitimement, celui de brave ou celui de fortuné. Mais, depuis cette époque funeste à sa vertu, ce ne fut plus le même homme; et jamais peut-être le venin de la prospérité ne produisit des effets ni plus prompts ni plus violents.

Quand Sylla arriva dans le camp de Marius,

<sup>1</sup> Είς ἴσου ὄνειδος ἐτίθετο τούς ὑπάρχευσαν εὐπορίαν ἀπολέσαντες, καὶ νούς πενίαν πατρώαν μεὶ διαφυλάξαντας.

e Solis litteria precio aque lutinis justa aque occi utande eredita, primo ingenti, equilibra reliquisian, e gioria explôre ello inturboso cere, intere ab negotian e spota resplôre ello inturboso cere, intere ab negotian e conquente voltage remoreta ..... Reconduse, calibian, e et associatà ferdita: ad sinnaisanta negotia altripolo isperi al incredibilia. Insultaran revuru, e rimantale pecunica in interiori stape. Reficialmo sonalom suate éritem surseriam manquem super industriam fermes fait; unidcaritati manquem super industriam fermes fait; unidteriori superiori delivere fait en féctive cent. Nan, que considera de la constanta de la poleta mangia en piper el constanta de la constanta de la poleta mangia en piper el constanta de la constanta de la poleta mangia en piper el constanta de la constanta de la poleta mangia. il était absolument novice dans le métier de la guerre, mais il ne fut pas longtemps sans s'y rendre un maltre parfait. Une de ses grandes attentions fut de travailler à gagner les soldats par ses manières honnétes et obligeantes. Il faisait plaisir à quiconque l'en priait, et souvent prévenait les demandes. Quand il avait recu lui-même quelque service des autres, ce qu'il évitait autant qu'il lui était possible, pour n'être à charge à personne, il regardait la reconnaissance comme une dette dout il voulait s'acquitter prometement. An contraire, quand il avait fait une grace, il n'en exigeait point de retour; et plus il avait de débiteurs de cette espèce, plus il était satisfait. Il se familiarisait, soit dans les affaires sérieuses, soit dans les jeux et les exercices, jusqu'avec les personnes du dernier rang. Pour ce qui est des functions militaires, aux ouvrages, dans les marches, à la garde, il les remplissait avec ardeur, et se trouvait partout. Bien éloigné de décrier la conduite ou du consul ou de quelque autre personne de mérite, pour se faire valoir îni-même par une ambition mal entendue, il travaillait seulement à n'être surpassé par personne en prudence et en courage, et même à surpasser tous les autres, s'il le pouvait. De si bonnes qualités lui gagnérent d'abord le cœur du général et des troupes. Sylla et Marius furent donc quelque temps amis. Mais la bonne intelligence ne pouvait pas durer longtemps entre deux ambitieux. Nous verrons bientôt y succéder une inimitié déclarée.

Jugurtha cenendant, faisant réflexion sur la perte qu'il avait faite de ses meilleures places, et de la plus grande partie de ses trésors, sentit plus que jamais qu'il était hors d'état de sout-nir la guerre, et qu'il fallait absolument vaincre en bataille rangée, ou se voir enlever pièce à pièce tout son royanme. Mais Bocchus, sans le secours duquel il ne pouvalt rien , avait peine à prendre ce parti. Pour l'y faire entrer, il employa ses artifices ordinaires, en corrompant à force d'argent cens qui avaient le plus de pouvoir sur l'esprit du roi de Mauritanie. De son côté, ii promit à ce prince la troisième partie de la Numidie, si l'on venait à bout de chasser les Romains de l'Afrique, ou si la paix se faisait offres le déterminèrent.

Il vint joindre Jugurtha avec des troupes nombreuses; et dans le temps que Marius s'v attendait le moins et qu'il était en marche pour se retirer dans ses quartiers d'hiver, il lui tombent l'un et l'autre sur les bras, presque à la dernière heure du jour. Ils choisirent exprès ce temps, parce que les ténèbres de la nuit pouvaient beaucoup embarrasser les ennemis, à qui le pays était inconnu, au lieu que pour eux, victorieux ou vaiucus, la nuit leur était favorable. La surprise causa d'abord quelque trouble parmi les Romains, qui n'eurent pas le temps de se former en ordre de bataille, ui de prendre leurs rangs à l'ordinaire, l'infanterie se trouvant pêle-mêle au milien des chevaux. Ils perdirent beancoup de monde dans cette première attaque, quelque valeur qu'ils fissent paraltre. Ils étaient enveloppés de tous côtés par les Numides, dont le nombre surpassait le leur de beaucoup. Néanmoius les vieux soldats, instruits par une longue expérience, et les nouveaux par l'exemple des anciens, formant différents pelotons, selon que le hasard les rassemblait, se rangeaient en rond, se tenaient serrés et converts, et, faisant front de tous côtés, contenaient avec un courage intrépide l'attaque des barbares.

Marius, dans une action si vive et si capable de déconcerter les genéraux les plus expérimentes, conserva tonjours son sang-froid. Avec la compagnie de cavalerie qui ne quittait jamais sa personne, et qu'il avait composée, nou de ceux avec qui il avait le plus de liaison, mais des plus braves, il soutenait les siens, il se mélait à tout moment dans le gros des ennemis, et, ne pouvant faire ouir sa voix pour donner les ordres nécessaires, il tâchait de se faire enteudre par divers signes de la main.

Le jour était déià fini , sans que les barbares cessassent de combattre : au contraire, comptant que la nuit leur donnait un grand avantage sur les ennemis, ils redoublaient de plus en plus leur ardeur. Marius, occupé du soin d'assurer une retraite à son armée, s'empare de deux collines assez proches l'une de l'autre. y retire peu à peu ses troupes, et s'y fortifie.

sans qu'il lui en coûtât rieu de ses états. Ces | Les deux rois alors , par la difficulté de le suivre sur cette hauteur, mettent fin au combat. Ils n'éloignent pourtant pas leurs armées. mais les font demeurer au pied des coltines, que leur multitude les mettait à portée d'environner.

Les barbares, enivrés en quelque sorte de leur prospérité et du succès qu'ils avaient eu dans le combat, passèrent une bonne partie de la nuit dans la joie et dans les danses, ietant de grands cris selon leur coutume, Marius, observant attentivement ce qui se passait chez les ennemis, donne ordre à son armée do garder un profond silence, et supprime, pour cet effet, même les différents signanx que donnait ordinairement la trompette pour les veilles de la nuit. Mais, dés que le jour approche, il ordonne que les trompettes sonnent tous ensemble la charge, et que les troupes sortent des retranchements en poussant de grands cris de tous côtés. Les Maures et les Gétules, fatigués des mouvements de la nuit, commençaient à peine à s'endormir. Réveillés donc en sursaut par ce bruit effrayant, ils ne pouvaient ni prendre leurs armes ni se sauver par la fuite, ni se déterminer à aucuu parti salutairo. Se voyant pressés par l'ennemi sans que personne les encourageat et les fortifiat, le tumulte. la surprise, la crainte les avaient comme étourdis, et mis tout hors d'eux-mêmes. Leur déroute fut entière. Ils abandonnéreut la plupart de leurs drapeaux et de leurs armes, et l'on en fit un plus grand carnage dans ce combet qu'on n'avait fait dans tous les autres, parce que le sommeil et la peur leur ôtaient le moven de se sauver.

Marius, après cette victoire, continua sa marche pour aller prendre ses quartiers d'hiver dans les villes maritimes. Le grand avautage qu'il venait de remporter ne l'avait rendu ni moins circonspect ni plus présomptueux. La marche se fit comme si l'on eut tonjours eu l'eunemi en présence. Après avoir donné aux officiers tous les ordres nécessaires, il ne laissait pas d'agir avec autant de soin que s'il n'avait eu personne pour le seconder. On le voyait partout; il distribuait et les louanges ct les réprimandes, selon le mérite de chacun. Sa vigilance n'était pas moindre dans le camp que dans la marche. Il faisait la ronde lui-

ce fût.

même, non par aucuno defiance qu'il cet que ses ordres ne fusent pas exécutés, mais pour faire simer le fravail aux soldats en leur montrant que leur général le partiagosit avec eux. En effet Marius, pendant toute cette querre, maintim platol I discipline par l'honneur et l'émulation que par les citaliments et labque ne du partie de l'émulation que par les challeures de l'emulation que par les challments et bilique ne du partie de l'émulation que s'il avait conduit ses soldats avec rigies soldats avec rigies soldats avec rigies de l'emperature.

Après quatre jours de marche, les Romains se trouvèrent près de Cirte, Là, Jugurtha et Bocchus vinrent les attaquer de nouveau, ayant pris leurs mesures pour fondre sur eux par quatre endroits différents en même temps. Mais Marius était en garde contre toutes les surprises, et les Numides et les Maures furent entièrement défaits. Sylla se distingua dans cette bataille. Jugurtha y fit des merveilles; et même ayant tué de sa main un eunemi, il alla montrer son épée ensanglantée à un corns considérable d'infanterie romaine, leur criant qu'ils combattaient en vain, qu'il venait de tuer Marius. Peu s'en fallut que ce mensonge ne jetăt la terreur et le désordre parmi les Romains. Mais Sylla et Marius Ini-même étant venus les ranimer, Jugurtha, après avoir épuisé toutes les ressources do son adresse et de son courage, après s'être opiniatré à combattre jusqu'à demeurer presque seul, eut bien de la peine à se sauver. Cette seconde défaite découragea Bocchus,

et le fit peuser à séparer ses intérêts de ceux de Jugurtha. Il fit done souir à Marisa qu'il voulait s'accommoder, et le pris de lut entre en conférence. Sylta et Manilus furrent conférence de la fire de la fi

« liance d'un prince couvert de crimes tel que « Jugurtha était indigne de lui : qu'au con-« traire celle des Romains lui était également a honorable et avantageuse. Il lui fit entendre « qu'il avait en main de quol l'acheter, et finit a en disant que, comme le peuple romain « savait repousser les injures, il savait aussi « répondre aux bienfaits, et qu'il no s'était « jamais laissé vaincre en générosité et en re-« connaissance » Borchus, de son côté, pour justifier sa conduite, se plaignit de ce qu'on avait refusé à Rome l'alliance qu'il avait demandée par ses ambassadeurs : il s'offrit néaumoins à en envoyer d'autres, si Marius le jugeait à propos. En effet, quelque temps après, entre ceux en qui il nvait le plus de confiance il en choisit cing, qu'il fit partir avec plein

pouvoir de conclure la paix à quelque prix que

a paix à la guerre. Il lui représenta que l'al-

Ces ambassadeurs furent rencontrés par des brigands gétules, qui les dépouillèrent et les maltraitèrent extrémement. Is se rendirent donc en fort mauvais équipage auprès de Sylla, qui commandait en l'absence de Marius, alors occupé à l'attaque d'un fort dans des lieux déserts et écartés. Sylla naturellement généreux et magnifique, au lieu de mépriser les ambassadeurs maures, dans le triste état où ils se rendirent auprès de lui , leur fit toute sorte d'accueil, et les traits splendidement pendant quarante jours que dura l'absence du général. Il gagna ainsi leur confiance, et par eux celle de leur maître, dont il tira dans la suite un grand avantage. Quand Marius fut de retour, les Maures, dirigés par les conseils de Sylla, demandèrent une suspension d'armes et la permission d'aller à Rome. On leur accorda leurs demandes; et anssitôt deux d'entre eux retournèrent vers Bocchus pour lui rendro compte de leur négociation, et les trois autres partirent pour Rome.

Quaud ils y furent arrivés, ils s'adressèrent au senst, et, conformément à leurs instructions, ils dirent que Bocchus avait été surpris par les artifices de Jugartha, qu'il se repentait de sa faute, et qu'il demandait à faire alliance et amitié avec les Romains. On leur répondit en ces termes : Le sénat et le peuple

<sup>1 «</sup> Ipse circuire, non tam diffidentià.... quam uti mi-« litibus exequatus cum imperatore labos volentibus es-« set. Marius, .... pudore magis quam malo exercitora « coercebat... Nisi tomen respublica pariter, ae savissu-« mo imperio, bené aixue decoré cesta.»

romain n'oublient ni les services ni les iniures 1. Puisque Bocchus se repent de sa faute. ils lui en accordent le pardon. Pour ce qui est de leur amitié et de leur alliance, il les obtiendra quand il les aura méritées. Quel ton et quelle hauteur i Croirait-on que c'est à un roi puissant que s'adresse une pareille réponse?

Les nouveaux consuls étaient sans doute en charge lorsque ceci se passait.

C. ATILIUS SERBANUS 9. Q. SERVILIUS CÆPIO.

Cette année est célèbre par la naissance de Cicéron et par celle de Pompée. Quand Bocchus eut reçu la réponse du sé-

nat . Il écrivit à Marins , à qui le commandement avait été continué, pour le prier de lui envoyer Sylla, afin de pouvoir conférer ensemble. Marius le fait partir, escorté d'un petit corps de cavalerie et d'infanterie , avec quelques gens armés à la lègère. Il eut plusieurs sojets d'inquiétude dans sa marche, d'abord par la rencontre inopinée de Volux, fils de Bocchus, qui parut avec mille chevaux : et . pen après, par celle de Jugurtha même, Sylla se crut trahi par Volux, lorsqu'il vit si près de lui le roi nomide avec des forces considérablement supérieures aux siennes. Il ne se livra pourtant ni au découragement , ni à nne hasse vengeance contre le prince maure; et il s'en trouva bien. Volux agissait de bonne foi, et ils passèrent ensemble tont au travers du camp de Juguriha, sans que celui-ci osat attaquer les Romains, qu'il voyait escortés par le fils de ceini en qui étaient toutes ses espérances. Sylla arriva donc heureusement auprès de Bocchus.

Dans la conférence secrète qu'ils eurent, ensemble, le roi de Mauritanie, d'abord popr mériter l'alliance du peuple romain , parut se borner à l'offre qu'il faisait de ne pius se mêier des affaires de Jugurtha, et de ne plus

Si Bocchus fit cette promesse bien sincérement, et avec résolution de la tenir, c'est ce qui est fort douteux : car il traitait en même temps avec Jugurtha, dout il avait actuellement un ambassadeur à sa cour. Il lui promit même de lui livrer Sylla , sur ce que le Numidie loi fit remontrer que c'était l'unique moven d'ameuer à une bonne paix le sénat de Rome, qui ne laisserait jamais dans les fers un homme illustre tombé dans cette disgrace en s'exposant pour servir la république. Ainsi ce barbare s'engages à une double perfidie, donnant de bonnes paroles à Sylla, et à l'ambassadeur de Jugurtha , promettant au Romain de lui livrer le Numide, et au Numide de lui livrer le Romaiu. On convint douc d'une conférence. sous prétexte de traiter de la paix , mais à laquelle Sylia et Jugurtha ne se rendirent que parce que chacun de son côté était persuadé qu'on allait lui livrer son ennemi.

La nuit qui précéda le jour déterminé pour l'entrevue, Bocchus se trouva dans une

<sup>1</sup> a S. Q. P. R. benificii et injuriæ memor esse solet. Cæ-« terum Boccho, quoniam pomitet, delicti gratiam facit. « Fædus et amicitia dabuniur, quum meruerit. »

<sup>8</sup> An R. 616; av. J. C. 106.

l'aider ni de troupes ni d'argent. Sylla lui fit entendre « que les Romains ne seraient pas « contents de cette espèce de neutralité : que. « pour obtenir leur amitié, il faliait leur ren-« dre un service effectif : qu'il en avait le « pouvoir en main, et qu'il ne tenait qu'à lui « de livrer Jugurtha; qu'alors les Romains « lui auraient obligation , que leur alliance « et leur amitié lui seraient assurées, et qu'ils « ajouteraient à son empire la partie de la « Numidie sur laquelle Il prétendait avoir « des droits. » Bocchus témoigna beaucoup de répugnance pour cette proposition. Soit qu'il en fût véritablement choqué, soit pour garder certains dehors de probité auxqueis les plus scelerats ne renoncent point absolument, soit enfin pour faire acheter plus cher son crime, il représenta a qu'il y avait amitié « entre lui et Jugurtha , affinité très-proche , « et même parente ; et que , s'il lui manquait « de foi , il courrait risque d'aliéner les esa prits de ses propres sujets, qui haissaient « les Romains et aimaient fort Jugurtha, » Sylla ne se rebuta point pour ce premier refus, et li revint si souvent à la charge, qu'à la fin il arracha de lui une promesse de faire ce qui était nécessaire pour mériter l'amitié des Romains.

étrange perplexité. Plus le moment de se décider était proche, plus ses incertitudes augmentaient. L'inclination le portait à favoriser Jugurtha: la crainte le ramenait du côté des Romains. L'agitation de son esprit paraissait aur son visage. Ses gestes, son air, son maiutieu, qui changeaient à chaque instant, aunonçaient les divers sentiments dont il était combattu au dedans de lui-même. Enfin la crainto, motif tout puissant sur les ames basses, emporta la balance. Il fit appeler Sylla, et prit avec lui les derniéres mesures pour lui livrer le Numide. La couféreuce se tint ; et, Jugurtha v étant veuu sans armes et avec peu d'escorte, des gens placés en embuscade tuèrent tous ceux qui l'accompagnaieut, le saisirent lui-même, le chargéreut de chalnes. et le remirent dans cet état entre les mains de Sylla, qui le conduisit aussitôt à Marius.

Ainsi fut terminée la guerre d'une façon dont Sylla eut tout l'honneur, si pouratei il y a de l'honneur à vaincre par la perfédie d'un autre. Quoi qu'il en soit, Marius, par un juste relour, de même qu'il avait privé Métellus de la gloire d'achever la victoire, lot lui-même frustré do la gloire du deraier acte, qui eu clais la consommation.

L'aventure lui fut d'autant plus sensible, one Svila en triompha hautement et sans garder aucune mesure. Il se conduisit dans cette occasiou1, dit Plutarque, en jeune homme îmmodérément avide et altéré de gloire, dont il commençait tout récemment à goûter la douceur 1. Au lieu d'attribuer à son général l'honneur de cet événement, comme sou devoir l'y obligeait, il s'en réserva la plus grande partie, et fit faire un anneau. qu'il portait toujours, et dout il se servalt pour cachet, où il était représenté recevant Jugurtha des mains de Bocchus, Marius, piqué jusqu'au vif de cette espèce d'insulte, ue la lui pardonna jamais. Et ce fut là l'origine et la semence de cette haine implacable qui éclata depuis entre ces deux Romains, et qui coûta tant de sang à la république.

P. RUTILIUS RUFUS 1. CN. MALLIUS MAXIMUS.

Marius passa encore la plus grande pertie de cette année dans l'Afrique, occupé sans doute à donner une forme à sa nouvelle conquête. Il est difficile de dire au juste quels arrangements il y établit. Meis la Numidie no fit poite alors réduite en province romaine, et nous y verrons paraître des rois de la race de Manilloss.

Marias était encore en Arique bersqu'il appriq u'il avait été créé consul pour la seconde lois. Le péril extreme de l'Italie, qui craignait une invasion de la part des Cimbres après la sanganto défaite de Cépion et de Mallius dans la Gaule, avait forcé de passer par-dessus toutes les règles et tous les intérêts de parti, pour remettre en place au bout de trois ans un homme qui avait eu tant de peine à pervenir une première fois su coussist, mais qui alors était regardé comme la seule ressource de l'empire.

Il revint donc promptement eu Italie, et entra en triomphe dans la ville le même jour qu'il eutrait en charge, c'est-à-dire le premier janvier, faisaut voir aux Romains uu spectacle qu'ils avaient de la peine à croire, même en le voyaut, Jugurtha captif et charge de chaines; cet ennemi redoutable, pendant la vie duquel on n'avait osé se flatté de voir la fin de cette guerre, tant son courage était mèlé de ruses et de finesses, et son génie fertile en ressources au milieu même des malheurs les plus désespérés. Ses deux fils le suivaient dans cette triste cérémonie. On dit que dans la marche il parut comme un homme dont l'esprit est égaré. Il fut jeté dans un cachot, où les geôtiers, se hâtant d'avoir sa dépouille, lui déchirèrent toute sa robe, et lui arrachérent les deux bouts des oreilles pour avoir les pendants qu'il y portait. It passa six jours entiers dans cette affreuse prison à lutter contre la faim , ayant conservé jus su'au dernier moment un désir ardeut de la vie ; digne fin , sjoute Plutarque , digne récompeuse de ses forfaits! Il est avantageux , pour l'exem-

Οἶα νέος φελότιμος , ἄρτι δόξης γεγευμένος , οὐα ἔντγκι μετρίως τὸ εὐτύχημα. (Plut. Frac. reip. per. peg. 806.)

Piul, in Mar. et Syl.

<sup>4</sup> Ap. R. 617; av. J. C. 106.

ple, que de tels scélérats n'échappent pas, dès cette vie même, à la vengeance divine. Marius, soit distraction, soit hauteur, en-

Marrius, soit distraction, soit hauteur, enrud dans le seinal, appeis la crémoie, avre sa robe triomphale; ce qui était sans exemple. Il prise et énopete de cette nougher. Il surprise et énopete de cette nougher. Il surtit de la salle dans le moment même, et reviul avec l'habit ordinaire, c'est-à-drie a robe bordée de pourpre. Il portait néammoins encre alors une simple bague de fer; ce ne fut qu'à soit troisième consulat qu'il prit l'anneau d'or.

### FAITA DÉTACISÉS \*.

Avant que de passer à ce qui regardo la guerre des Cimbres, il est à propos de rendre compte de quelques faits qui tiennent peu à l'histoire générale, et qui méritent néanmoius de n'être pas oubliés.

Scauurs, dans sa censure, qu'il gêra sons le constat de Mételha Vanniciae et de Silauss, doune une nouvelle preuve de son car, son collèque M. Drassa étant mort, il prétendit, reacter opinitair et intrisiable car, son collèque M. Drassa étant mort, il prétendit, son contre l'augo invariable, qui vontait qu'en contre l'augo invariable, qui vontait qu'en contre l'augo invariable, qui vontait qu'en continuer l'exercice de sa magistrature. Mais, si continuer l'exercice de sa magistrature. Mais, si est ribinos du peuple le menaçant de le faire mettre en prison. Il fut obliée de céder.

Sa censure, quoique ainsi abregee, ne laisse pas d'être célèbre par des monuments qui lui font honneur. Il tira uu grand chemin, qui commençait à Pise, et traversait une partice de la Ligurie. On lui attribue aussi la construction, ou du moins la réchification du pont. Mubrius, a ajourd hui Ponte-Mole, sur le Tibre, à peu de distance de Rome.

Les mêmes temps à peu près nous offrent des cerebs de sectes où la débauché jette quelquefois de jeunes gens, même d'un nom illustre, et des maux qu'elle attire. Le fils de Fabius Servilianus s'étant livré à la plus honteuse infamie, son père le relégua d'abord à la campsane, puis le fit mettre à mort par deux estlaves, à qui ensuite il donns la liberté deux estlaves, à qui ensuite il donns la liberté.

pour les affranchir de toute recherche. Luimême fut néanmoins poursuivi à ce sujet ', ct il s'exils à Nocèrc en Campanle.

Le eccoud exemple est encore d'un Enbius, qui, spati mile to derèglements de la jeuurese de son père Eshies Alloropéeus, riemitis par le reione à la vertu. Il poussa les excès de la débauche et de la dissipation si loi, qu'il Eslitu de le préseru (P. Omopéius l'interdut et loi donnés un curriera. Ainsi la distre l'autorité paternelle; et celoi à qui la faire l'autorité paternelle; et celoi à qui la forgrande indiquence de sonpére avait laised la qualité d'héritier<sup>3</sup>, la séverité du magistrat le dobbérita.

La date précise de ces deux faits u'est pas certaine; mais ils ne peuvent pas être fort éloignés des temps que nous parcourons actuellement.

Je placera lici deux jugements mémorables, au moins par a rapport aux personnes qu'ils întéressent. Le premier regarde un F. Albacie, Johnne singuler, et qui est une preuve cou de la solidité dans le caractère, il gête la soudie de la solidité dans le caractère, il gête la conde, et ainner mitten passer , comme le poète Lucile le lai reproche, pour Grec que pour monte, et ainner mitten poète rapport comment, annual se la reproduction de la consider de la reproduction de la considera de la reproduction de la considera de la reproduction de la reproduc

<sup>1</sup> Plut in Mar.

<sup>\*</sup> Cet artiele de faits détachés est de l'éditeur.

<sup>3</sup> Au. R. 645,

l' Romnius avait douné pouvoir de vie et de mort au père sur ses enfants. Mais il parall néaumoins par cel atemple et par quelques autres, que la rigueur excessive des pères était sujette à l'autmadversion des lois et dea magistais.

a « Quem nimia patris indulgentia haredem reliquee rat, severites publica exharedavit. » (VAL. MAX. itb. « 3, cap. 4. )

Gracum te (c'est Scérola qui parle), Albaci, quàm
 Romenum aique Sabluum,

Maluisti diel. Grzeë ergò prætor Athenis, Id quod maluisti, te, quum ad me accedi', saluto,

 $X = i \rho \epsilon$ , inquam, Tite: lictores, turms omni' cohorsque,  $X = i \rho \epsilon$ , Tite. Hine hostis mi Albucius, hine inimicus.

<sup>(</sup>Lucil. ap. Cie. de Fin. 1th. 1, n. 9.)

4 C'est Scévola, l'augure, grodre de Lélius, qui est l'un
des interloculeurs du dialogue de Amielisé, el du livre
1" de Oratore.

Athènes. Albucius, qui était dans cette ville . étant venu lui rendre ses devoirs. Scévola le selua en gree; en même temps tout son cortége, tous ses officiers, jusqu'aux licteurs, en firent autant, de sorte qu'Albucins n'entendait retentir autour de soi que le mot Xuips (je vous salue) répété par tous ceux qui étaient présents. Il sentit la plaisanterie, et, comme toute la philosophie qu'il avait étudiée dans les livres grecs ne le rendait pas plus modéré, ni plus maître de sa colère, il en concut un tel dépit, qu'il résolut de se venger, Lorsque Scévola fut de retour à Rome, il l'accusa de concussion. Mais la probité de cet homme irréprochable repoussa aisément une telle accusation, qui ne tourna qu'à la confusion de l'accusateur.

Il ne fut pas aussi heurenx lui-même lorsqu'il se trouva en pareil cas. Albuclus fut prèteur, vers l'an de Rome 647 ou 648, et, avant été envoyé en Sardaigne, il donna la chasse à quelques misérables troupes de brigands. Aprés quoi, aussi glorieux que s'il eût gagné quelque importante victoire. Il fait dans sa province la cérémonie d'une espèce de triomphe. En même temps il écrit au sénat pour demander qu'on ordonnat en son nom de solennelles actions de grâces dans Rome pour les avantages qu'il avait remportés sur les peuples de Sardaigne. Il n'y avait point d'exemple jusqu'alors qu'on eat refusé une dans celles même qui lul furent favorables, le semblable demande à un général. Mais, outre nombre des suffrages d'absolution ne surque les exploits de celui-ci méritaient pen un passa pas de beaucoup celui des suffrages pareil honneur, la vanité avec laquelle il s'était couronné de ses propres mains lui attira un affrout que personne n'avait essuyé avant lui. Il fut refusé. Ce n'est pas tout; au sortir de sa province . Il fut accusé de concussion à la poursuite des peuples de Sardaigne. Il n'avait pas appris apparemment dans l'école d'Epicure, dont il suivait les sentiments, à respecter beaucoup la vertu, et à préférer son devoir à son intérêt. Il fut donc condamné, et s'exila à Athènes. Il y a des gens à qui un peu d'adversité fait grand bien : Albucius fut de ce nombre. Il soutint mieux et plus honorablement l'exil que la bonne fortune. Il se console avec la philosophie, amusant aussi son Joisir à composer quelquefois des satires dans le goût de Lucile,

Vers le même temps 1, Scaurus, prince du sénat, et qui avait été consul et censeur, fut accusé devant le peuple par Cn. Domitius, qui fut tribun pendant le troisième consulat de Marius, 11 s'agissait d'un crime très-grave, mais qui ne nous est expliqué qu'en termes vagues par l'unique auteur qui en fasse mention. Domitins accusait Scaurus d'une espéce de profanation de plusieurs sacrifices du peuple romain, et en particulier de ceux que l'on célébrait à Lavinium en l'honneur des dieux pénates de Troje, transportés, disait-on, en Italie par Euée, L'accusateur était très-ardent, car il avait nn motif de haine personnelle contre Scaurus, à qui il s'en prenait de n'avoir point été choisi pour succéder à son père dans la place d'augure. Cependant il eut assez de générosité ponr refuser les mémoires secrets qu'un esclave de Scaurus lui apporta contre son maltre. Il ent horreur non-sculement du traltre, mais de la trahison, et renvoya ce misérable à Scaurus. Nous avons vu un trait semblable de l'orateur L. Crassus, par rapport à Carbon. Et ces denx exemples donnent lieu à Valère-Maxime de s'écrier : « Comment « alors la justice a observalt-elle entre amis », « pnisqu'elle était ai fort respectée même en-« tre accusaleurs et accusés! » Scaurus fut absous, mais ce ne fut pas sans peine. Des trente-cing tribus, trois le condamnérent, et.

contraires. Domitius, n'ayant pu se venger de Scanrus, attaqua tout le corps des prêtres publics de Rome, qu'il priva d'un très-beau privilège. Les prétres publics, c'est-à-dire les augures , les pontifea, étaient en possession de remplir les places vacantes dans leurs collèges par voie de cooptation. Le tribun irrité fit passer une loi qui transférait au peuple le droit de nommer à ces sacerdoces3. Mais comme le

<sup>4</sup> An. R. 649. - Asc. Ped. in oral, pro M Scauro. 2 « Oue pocto igitur inter amicos viguisse tunc justi-« tiam credimus, quam inter accusatores quoque et reos

<sup>«</sup> tantium virium obtiquisse videamus i » (Vat. Max. lib. 6 . cap. 4 ]

<sup>5</sup> Cic. lib. 2, In. Relium, n. 18.

# **46€** 587 €€

respect de la religion ne permettait pas que | des dix-sept tribus était coopté par les ponle peuple conférât le titre, Domitius se régla sur ce qui était déjà en usage par rapport au grand pontife. On convoquait la plus petite moitié du peuple, c'est-è-dire dix-sept tribus seulement, tirées au sort, et celui qui avait la pluralité des suffrages dans cette assemblée

tifes, Le tribun fit ordonner que la même chose se pratiquerait à l'égard de toutes les autres places de pontife et d'augure. Il en fut bien récompensé; car peu de temps après il fut luimême élu grand pontife.

# LIVRE XXX.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ce livre, à commencer au consulat de Rutilita, contient l'espace de quotore aus, depuis l'an de Rome 617 jusqu'en 660. Il renferme principalement la guerre contre les Cimbres, la seconde révolte des esclares en Sicile, la sédition de Satarnin, l'exil et le rappel de Méchlas Namidicus, et divers jugements mémorables.

S L. - LES CIMERES MY LES TEUTONS, NATIONS GER-MAXIOUES. COURSES DE CES PRUPLES PAR OFFIÉRENTS PATS. ILS SONT ATTAQUÉS GANS LE NORIQUE PAR LE CONSUL CARBON, BY LE BATTERY, ILS PASSENY DAMS LE PATS DES HELVÉTIENS. LES TIGUEINS ET LES TOGÉNIENS SE JUIGNENT A RUS. LES VAINQUENT EN GAULE LE CONSUL SILANUS. LES TIGURINS REM-POZTRNT UNE GRANGE VICTORES SUE LE CONSUL L. CASSIUS, LE CONSCL CÉPION PILLE L'OR OR TOULOUSE. CN. MALLIUS, HORME SANS MÉRITE, BAY PAIT CON-SUL, RT ENVUTÉ RN GAULE POUR SOUTENIR CÉPION. DISSENSION ENTRE CÉPION RY MALLIUS. AURÉLIUS SCAURUS EST OSPAIT NY PRIS PAR LES CIMBRES. HORMIELE RÉPAITE DES REUX ARMÉES EUMAINES. LES CIMERES PRENNENT LA RÉSOLUTION DE MAR-CHEM VERS ROME. ALARME BY CUNSTERNATION DES ROMAINS, RUTHLIUS EXERCE ET DISCIPLINE PAR-PASTEMENT LES TROUPES, MARIUS EST NOMMÉ CON-SUL POUR LA SECONDE POIS. LES CIMERES TOURNEST BU CÔTÉ OR L'ESPAGNE. LE PASSAGE DES CIMERES MN ESPACHE LAISSE A MARIUS LE TEMPS DE FORMES RES TROUPES. BELLE ACTION OR MARIUS. NOUVEAU CANAL BU REONE CREUSE PAR MARIUS. IL EST NOMMÉ CONSUL POUR LA TRUISSÈME PUIS. SYLLA EN-GAGE LES MARSES A S'ALLIER AVEC LES RUMAINS. LES CIMERES SONT OFFAITS BY ESPACES. MARIES EST NOMMÉ CONSUL POUR LA QUATRIÈME POIS. LES CIMPERS ET LES TEUTONS SE PARTAGENT, ET LES CONSULS AUSSI. MABIUS ÉVITE DE COMEATURE CON- THE LES TEUTONS, MARTHE, PRIME STRIBUNE BONNÉE PAR MARIUS POUR PROPRÉTERSSE. MARIUS REFUSE UN COMSAT PARTICULIÈR. LES TEUTONS CONTINUENT LEGE MARCHE, BY S'AVANCENT YERS LES ALPES. ILS SONT ENTIREMENT OFFAITS PAR MARIUS PRES RE LA TILLE O'AIX. L'ARMÉE RO-MAINE PAIT PRÉSENT OU RUTIN A MARIUS, QUI LE PAIT VENORE A VIL PRIX. MARIUS OCCUPÉ A UN SA-URIFICE. APPREND OU'LL A STÉ NUMBÉ CUNSUL POUR LA CINQUIRME PUIS. LES CIMERES ENTRENT EN ÎTA-LIE. ILS PURCENT LE PASSAGE OR L'ARIGE. MARIUS JOINT SON ARMÉE A CELLE DE CATELUS. BATAILLE DOWNER PRES DE VERCEIL. LAS CHERRES SONT EX-TIBREMENT DÉPAITS. LA NUUVELLE DE CETTE VIC-TOIRE RÉPAND A ROME UNE JUIE INCROVABLE. MA-RICS TRIORPHE CONJUNTEMENT AVEC CATULES. MALHERING DE CÉPION. IL S'ÉTAIT RENOU AGRÉAGIE AU SÉNAT PAR UNE LOI OFF RENOAIT A CET GEDER LA JUONCATURE EN PARTIE. IL EST DESTITUÉ EU COM-MANDEMENT RT SES BIENS CONFISQUÉS; PUM EXCLU OU SÉNAT. ÎL EST ER NUUVRAU CONOAMNÉ PAR LE PEUPLE POUR LE PILLAGE OF L'UR DE TUULOUSE. SCITES DE CETTE CUNDAMNATION.

Les Cimbres et les Teutons', qui firent a souffiri aux Romains les définés les plus sengiantes, et devant qui Rôme trembia dans sengiantes, et devant qui Rôme trembia dans et des peuples sortis du nord de la Germanie et des peuples sortis du nord de la Germanie et des peuples sortis du nord de la Germanie rire point sur les antiquités de ces peuples de la me Battique', Jen'en-tre point sur les antiquités de ces peuples de la mos sujet-che qui mon sujet. Qu'il me suffite d'observer que, de de les premiers temps, les antions celtiques de les premiers temps, les antions celtiques

 Le début de ce livre , jasqu'au consulat de Buttilus est de l'éditeur.

5 Freinsbeim. Suppl. lib. 63, 65, 67.

et germaniques ont été dans l'usage de se transplanter avec leurs femmes et leurs enfants, et d'aller chercher au loin des établissements. L'Europe et l'Asie étaient pleines de leurs colonies. Presque foujours les peuples du nord ont été la terreur de ceux du midi.

Ceux dont nous parlons, s'étant d'abord avancés du côté de la Bohéme, fureut repoussés par les Borens, babitants du pays qui en porte encore aujourd'hni le nom. Ils s'anprocherent donc du Danube, le passerent el pénétrèrent jusqu'anx Scordisanes, que l'on place sur la Save. De la tournant vers l'occident, ils entrèrent dans le pays des Tauristes ou Tauriciens, qui répond à ce que nous appelons aujouri'hui la Styrie. Toutes les nations par lesquelles nous venons de tracer la route des Cimbres et des Teutons étaient ganloises d'origine. Il ne paratt point qu'ils aient pu ou voulu se fixer dans aucune de ces régions. Ainsi, continuant leur marche. ils entrèrent dans le Norique, y faisant leurs ravages ordinaires; et ce fut là qu'ils se trouvèrent pour la première fois commis avec les Romains.

Ce pays, qui renfermait à peu près ce que nons comprenons maintenant sous les noms de haute Autriche et de cercle de Bavière . mettait les Cimbres trop à portée de l'Italie pour ne pas donner de la jalousie aux Romains. Le consul Cn. Papirins Carbon se posta dans les gorges des Alpes pour leur fermer le passage. Puls, voyant que les barbares paraissaient avoir de tout autres desseins, il devint plus bardi, et envoya des députés leur demander avec menace pourquoi lls ravageaient les terres des Noriques, qui étaient amis et hôtes des Romains. Il n'y avait pourtant point de traité d'alliance qui obligeat les Romains à prendre la défense de ces peuples. Les Cimbres chargèrent des ambassadeurs d'aller porter leur réponse, qui fut très-modérée. Ils protestèrent « qu'ils resa pectaient le nom romain ; qu'ils ne voulaient a attagner aucune nation qui fût alliée de

« Rome : qu'ils allaient sortir du Norigue, et « se chercher nn établissement dans des pays « auxquels les Romains n'eussent point de « raison de s'intéresser. » Le consul, prenant apparemment pour timidité ce qui était un effet de modération dans ces barbares, plus equitables que lui, crut faire un grand coup de prudence de tâcher de les surprendre. Il donna à leurs ambassadeurs des guides qui les conduisirent par de longs circuits ; et lui . menant son armée par des chemins plus courts, il marcha contre les Cimbres, qu'il trouva campés près de Norcia, ville que Freinsbemius croit être Gorice en Carinthie. Sa ruse lul réussit mal. Les barbares, quoique surpris et attaqués pendant la nuit, trouvèrent une ressource dans leur courage. Le consul fut repoussé avec perte; et si une grosse plule n'eût mis fin au combat, l'armée romaine aurait été taillée en pièces. Les vainqueurs ne surent pas profiter de leur avantage ; et sans qu'on en puisse dire la raison. Ils tournérent du côté de la Gaule et des Helvétiens.

Ces peuples, aujourd'hui les Suitaes, bien différents is lors de ce qu'ils son tunsistenant, étaient fort riches, au rapport de Strahon, et possédaient beaucaup d'or. Mais, comme lis virent que leurs nouveaux hotes, par le pullage de tant de courtées', étaient devenus encore plus riches qu'eux, le métier leur par hon, particulèmentel aux Tigarins (eux de Zurich), et aux distincts de charles de carden guides sancée après le Carlon, comme noss le direus bients).

Nons perdons de vue les Cimbres pendant trois ou quatre ans', au bout desquels lis reparaissent daus la Gaule, demandant au consul Silanus des terres où ils pussent s'établir, et offrant ans Romains à ce prix le service de leurs armes et de leurs bras. On n'avail garde d'accepter de parelles offres. Ils résolurent douc d'oblenir par la forcece qu'on crusait à leurs prières. Ils allèrent attaquer

<sup>1</sup> Du nom des Boiens s'est formé Boiohemium, don nous avons fait Boème.

<sup>\*</sup> Ap. R. 639.

<sup>\*</sup> Strab. Nb. 4 , pag. 193, et Nb. 7, pag. 293. \* An. R. 648.

une seconde victoire. Deux ans après, les Tigurins t, traversant

le pays des Allobroges, apparemment pour aller joindre les Cimbres, marchérent encore sur le ventre à une armée romaine, commandée par le consul L. Cassius, Ce consul périt lui-même dans le combat avec un de ses lieutenants généraux, L. Pison, personnage consulaire. L'autre lieutenant général, qui se nommait C. Popillius, ne put sauver les débris de cette malheureuse armée qu'aux dépens de l'honneur. Ils obtinrent la vie sauve. à condition de passer sous le joug et de laisser tous leurs bagages au pouvoir de l'ennemi. Popillins, de retour à Rome, fut accusé devant le peuple, et préviut une condamuetion inévitable en s'exilant lui-même.

Tant de défailes réitérées n'élaient que le prélude d'une plus sanglante et plus horrible. que bientôt après les Romaius éprouvèrent de la part des mêmes eunemis, et sur laquelle il nous reste dans les monuments anciens un pen plus de lumières.

Le principal auteur du désastre affreux que ie vais raconter fut O. Servilius Cepion<sup>9</sup>, homme téméraire, arrogant, avide de s'enrichtr, iusqu'au point de compter pour rien le péculat et le sacrilége. Se trouvant consul l'auuée qui suivit la défaite de L. Cassius, et avant été envoyé en Gaule contre les Cimbres, il signala le commencement de ses expéditions militaires par le pillage de l'or de Toulouse, si fameux dans l'antiquité. Les Toulousains, cidevant alliés des Romains, s'étaut laissé entrainer à la révoite par les promesses des Cimbres, surprirent et mirent dans les chaînes la garnison romaine qu'ils avaieut dans leur ville. Cépion marcha contre eux, et, à l'aide d'une intelligence, il entra daus Toulouse, et livra la ville au pillage. Rien ne fut épargnè : le sacré, comme le profane, deviut la proie du soldat. Mais surtout il fut enlevé, soit des temples, soit d'un lac près de Toulouse, un pokls immense d'or, que l'on fait monter à la valeur au moins de quinze mille talents, c'est-à-

la consul, et remportèrent sur les Romains | dire de quarante-cinq millions de livres de notre monnaie.

On a dit que cet or venait originairement du pillage du temple de Delphes 1, et que les Tectosages qui accompagnèrent Brennus dans cette expédition l'avaient rapporté avec eux dans leur pays, Mais les écrivales les plus judicieux ont regardé cette tradition comme une fable. Selon eux . les Gaulois étant fort riches, très-peu adonnés au luxe, et fort superstitieux, consecraient des trésors à leurs dicux, et les confisient souvent à des lacs et à des marats, où ils jetaient leur or et leur argent en lingots. Et lorsque les Romains. maltres du pays, vendirent ou louèrent ces lacs à des particuliers, il arriva souvent que ceux qui les avaient achetés ou pris à ferme y trouvaient de l'or en barres.

Cépion, mattre d'une si riche proie, s'en appropria la plus grande partie. Il n'en revint que trés-peu au trésor public de Rome : et même Orose raconte que le consul , avant fait partir ces trésors sous escorte pour être portés à Marseille, fit assassiner furtivement sur la route les soldats qui les gardaient, et s'empara ainsi de tout. Il fut bien puni, comme nous le verrons dans la suite, de son horrible avidité. Toute sa vie ne fut plus qu'une suite de malheurs 3; et tous ceux qui avaient eu part au sacrilège finirent si misérablement. que, pour exprimer un homme souverainement malheureux, il passa en proverbe de dire qu'il avait de l'or de Toulouse.

Il eut été de la sagesse des Romains de rappeler un tel général après son année expirée. et de choisir contre des ennemis redoutables des consuls qui fussent en état de leur résister. On ne fit attention ni à l'un ni à l'autre de ces deux objets, si importants et si simples en même temps. Le commandement fut continué à Cépion dans la Gaule; et pour ce qui est de l'élection des cousuls , le caprice de la multitude en décida. Deux candidats entre autres se présentérent dignes de toute l'estime et de toute la confiance du peuple romain , Rutllius et Catulus. Rutllius était le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An. R. 645.

<sup>1</sup> An. R. 616.

<sup>1</sup> Posid. apad Strab. lib. 4, pag. 198. P Oros. V. 15.

<sup>3</sup> Aul. Geff. lib. 3, cap. 3.

plus vertueux citoyen de Rome; et, aprés avoir servi, dans sa jeunesse, sous Scipion l'Africain au siège de Numanec, il avait achevé de se former à la science militaire sous Métellus Numidicus, dont il avait été lieutenant général avec Marius. Catulus était un personnage infiniment recommandable par toutes sortes d'endroits, et nous le verrons dans la suite partager avec Marius la gloire de la dernière victoire sur les Cimbres, Butllius fut effectivement nommé consul: mais on préféra à Catulus un homme dont Cicéron fait le portrait en quatre mots, en disant qu'il était sans naissance ', sans mérite, sans esprit. et d'une conduite qui n'avait rien que de bas et de méprisable. Il se nommait Cn. Mallius, Et comme si le sort eût été d'intelligence avec la bizarrerie de la mutitude, des deux départements destinés aux deux consuls, l'un en Italie, l'autre en Gaule, Rutilius eut le premier; et le second, qui se rapportait aux Cimbres, échut à Mallius, qui fut ainsi envoyé en Gaule avec une nouvelle armée pour soutenir Cépion. Ainsi, des deux corps d'armée que les Romains opposent aux Cimbres. l'un se trouve avoir à sa tête un téméraire, et l'autre un homme sans talent. Pour comble de maux. la discorde se mit entre eux.

> P. RUTILIUS 2. CN. MALLIUS.

Jamais l'union entre les généraus "avaitées plus nécessier que dans la circonstance de dans la circonstance de de trouvelleul en l'entre plus mais généraux ne furent plus mais généraux ne furent plus mais genéraux ne despirent plus déait ne dempirent range, était cette de l'authoritée de l'authori

C'était le plus mauvais parti que l'on pût prendre : et bientôt on eut occasion de s'en convaincre. M. Aurėlius Scaures, homme consulaire, et l'un des lieutenants généraux du consul, fut défait par les barbares avec un assez gros détachement qu'il commandait, et resta prisonnier entre les mains des vainqueurs. Aussitôt après cet échec, le consul envoya vers Cépion le prier de venir sur-lechamp le joindre avec son armée. Celui-ci répondit brutalement que chacun devait se tenir dans son département pour le défendre. Mais, bientôt après, la crainte que le consul n'cut seul tont l'honneur de la victoire, qu'il regardait comme assurée, le fit changer de sentiment. Il se rapprocha donc, mais il ne campa point au même endroit que le consul, et n'eut aucune communication avec lui. Il plaça son camp entre l'armée de Mallius et celle des Cimbres, afin de pouvoir attaquer le premier les ennemis, et ne partager avec personne l'honneur de leur défaite.

Quand les Gimbres eurent appris la jouction des deux armées romaines, supposant qu'elle clait l'effet de la réunion des esprits, car la saviant été linformés de la discorde qui régnail entre les généraux, ils envoyécent des deputes vers les Romains pour traiter de paix. Cépion, dans le camp duquel ils entrérent d'abord, voyant que en vétait point à lui, ma's au cousul, qu'ils avaient ordre de s'adresser, en conqu'un une lessee et fédicule jalousis, at, bien loit de leur tenir un langage to de la companya de la companya de la contra de la filmetre que par les en fallet qu'il ne les filmet-

tre à mort. Cétie manière violente dont il avait traité des députés fut extrêmement improvaée dans no caupo. On seiti quelles suttes funestes nos caupo. On seiti quelles suttes funestes for carriagat qu'elle n'entraloui la pretirette des deux armés. On agit donc sei fortement auprès de Cépiou, qu'il vini, comme foct et maigré lui, dans le camp du consul. On assembla le conseil de guerre pour deixbert sur le partie du sur les mearres quello desait prendre. On n'y convint de rien; tout de lemps se passe de part et d'autre et disdere le conseil de la conseil de la consul. Le temps se passe de part et d'autre et disdere la conseil de la conseil de la conseil de lemps se passe de part et d'autre put de lemps se passe or expreche, en prince grossières, le conseil de la conseil de

<sup>\*</sup> a Non solum ignobilem., verum sine virtule, sine a ingenio, vità elism contemptà et sordidà.» (Ctc. pro Planc. p. 12.)

<sup>\*</sup> An. R. 617; av. J. C. 105.

Une conduite si misérable eut le succès qu'elle devait avoir, et attira aux Romains la plus horrible défaite qu'ils eussent jamais éprouvée . Il ne nous reste aucun détail de cette action sanglante. Nous ne savons pas même au juste le lieu où elle se donna, que l'on peut pourtant conjecturer n'avoir pas été loin d'Orange. Nons apprenons seulement de quelques abréviateurs que le carnage fut affreux et presque incroyable. Les deux armées furent absolument taillées en pièces : les deux comps furent pris. On fait monter le nombre des morts jusqu'à quatre-vingt mille soldats, tant Romains qu'alliés, entre lesquels on compte deux fils du consul, et quarante mille valets, ou autres gens snivant l'armée. On prétend qu'il ne s'échappa pas du carnage plus de dix hommes pour en aller porter la nouvelle. Les Cimbres, avant le combat, s'étaient engages par un vœn, assez ordinaire alors parmi les Gaulois et les Germains, à sacrifler aux dieux et à détruire tout ce qui tomberait en leur pouvoir. Ils s'acquitterent avec fidélité de ce vœu barbare. L'or et l'argent furent jetes dans le Rhône : le bagage fut mis en pièces , les armes et les culrasses brisées, les brides des chevaux rompues, les chevaux enx-mêmes novés, et les hommes pendus à des arbres. Le celèbre Sertorius, qui fort jeune alors servait dans l'armée de Cépion, eut assez de force et de courage pour passer le Rhône à la nage tout armé avec sa cuirasse et son bouclier.

Europé el Orose nomment quatre peuples qui eurent part à cette victoire, les Cimbres, les Teatons, les Tigurins et les Ambrons. Plularque en attribue le principal hoaneur aux Ambrons, qui paralsent avoir été un canton hchétique. Il en parle comme du corps le plus have el le plus terrible de toute l'armée liquèe. Ils étaient au nombre de treute mille.

A près une si grande victoire, on délibéra sur ce qu'il convensit de faire pour en profiter. Les avis ne furent point parlugés. On convint qu'il ne fallait pas laisser aux ennemis le temps de se reconnaîter. Les barbares, ayant si facilement vaincu ceux qu'ils avaient rencontres, résolurent de ne s'arrêter et de ne s'établir nulle part qu'ils n'eussent ruiné Rome et saccagé toute l'Italie. Ils voulurent néaumoins auparavant consulter Aurėlius Scaurus. qu'ils avaient pris dans le premier combat. Ils le firent venir dans l'assemblée , où , selon la coutame de la nation, ils se rendaient tont armés. Les chatnes qu'il portait aux mains et aux pieds, ne liaient point sa langue, Consulté sur ce qu'il pensait du dessein de traverser les Alpes et d'aller attaquer Rome, il entreprit de les en détourner comme d'un projet chimérique et impraticable, relevant la puissance et la grandeur des Romains, que mile force humaine n'était capable de vaincre. Boiorix, l'un des rois de cette nation, prince jeune et emporte, ne put entendre plus longtemps un captif parler avec cette liberté et cette hardiesse, et il le perça de son épée. On comprend aisement quelle alarme et

quelle consternation jeta dans Rome une perte si terrible, qui menacait d'un danger encore plus grand. On voyait aux portes de l'Italie une nuée effroyable de barbares, trois cent mille hommes portant armes, marchant avec leurs femmes et leurs enfants, non pour subjuguer l'Italie , mais pour l'envahir, s'établir dans les villes , s'emparer des terres, et exterminer la plupert des habitants. La renommée, dès les commencements, avait publié des choses effrayantes de leur force, de la grandeur de leur taille, de leur valeur, ou plutôt de leur férocité, qui emportait et ravageait tout comme un torrent impétueux; et les effets surpassaient encore ce que la renommée en avait d'abord annoncé.

en avait d'abord annoncé.

On commença par révoquer Cépion, qui
n'avit point cu home de sarvivre à un désanur d'avit point cu home de sarvivre à un désanten de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la co

<sup>\*</sup> Liv. Epist. 67. - Oros. v. 16. Hist. Rom,

dre l'adresse à la valeur. Il employa pour cela des maîtres de gladiateurs, tournant ainsi ou service de la république un art qui jusque-là n'avait été destiné qu'au plaisir inhumain de la multitude. Cette pratique fut adoptée par les généraux qui le suivirent : et il est mention, dans les temps postérieurs, de ces maltres d'escrime pour les soldats sous le nom de campi doctores. On peut inger aussi de la bonne discipline que Rutilius établit dans son armée, par la condnite qu'il garda à l'égard de son fils. Au lieu de le tenir près de lui avec plus de commodités et de distinction, il le fit simple soldat légionaire, voulant qu'il se formát au commandement en apprenant à obéir dans le dernier rang de la milice, C'est ainsi que Rutilius préparait des soldats à Marius, et des vainqueurs aux Cimbres. Car ce fut cette armée que Marius, chargé de la guerre contre les Cimbres, choisit par préférence à celle avec laquelle il avait lui-même vaincu Incurtha.

Nous avons déjà dit que ce général, classa encore en Afrique, et trois ans seulement après qu'il avait été nommé cousul pour la preside pois le die de nouveau à cette su-prême dignité, quoiqu'il ne fût point d'usege d'élire un absent, et que les lois exigenssent un intersitée de dix ans entre un premier et un second croussalt. Mais ci l'utilité publique l'emports sur la coutame et sur les lois, on lui donna pour collègue C. Flavis s'finbria,

C. MARIUS II<sup>1</sup>. C. FLAVIUS FIMBRIA.

Les Bomains, toujours sages dans l'adreatite, avainen flutpris les meilleures mesures pour arrèler la tempéte qui les menagati. Mais ces mesures auraient été peu-le-tre turdires, si la Providence, qui veiliait à la conservation de Bome, e qui destinait cette ville à deveuir la capitale et la maltresse de l'umires, u'edt pris soin d'écater d'abord et d'éloigner le danger. Le temps n'étair pas encore venu où l'empire romain dessit être la proie des harbares. Nous avons laissé les Cimbres dans la résolution de marcher contre

1 An. R. 048; av. J. C. 104.

Rome : et s'ils cussent exécuté sur-le-champ cette résolution , tout était à craindre. Mais , sans qu'on en sache la raisou, ils tournèrent le dos à l'Italie, et, après avoir ravage tout le pays depuis le Rhône jusqu'aux Pyrénées, ils passèrent en Espagne, Ainsi les Romains eurent le temps de se remettre de leur frayeur. et Marius eut celui d'exercer et de former sea soldats, de les endurcir au travail, de leur élever et fortifier le courage, et surtout de se faire connattre à eux, et de les accoutumer à sa discipline : car, au lieu de cette indulgence et de cette douceur que Salluste lui attribue à l'égard des troupes de Numidle, comme nous l'avons vu l. Plutarque le peint icl comme très-sévère par rapport à celles qu'il commandait actuellement. « Ses maniè-« res rudes et farouches , dit-il , qu'ils ne « pouvaient supporter d'abord, et son austé-« rité inflexible dans les punitions , dès qu'ils « furent accoutumés à la règle et à l'obéis-

« sance, leur parurent non-seulement justes, « mais sabutaires. Ils se familiarisèrent avec « tout ce qu'il avait de terrible, l'àpreté de sa « colère, la rudesse étonnante de sa vois, « la fierté de son regard, l'eir farouche de « son visage; et ils congrrent que tout cela devait inspirer de la terreur non à eux,

« mais aux ennemis. »

Une action de justice et d'équité lui concilia beaucoup les esprits . Son neveu C. Lusius ,

qui servial sous lui en qualité de tribun des solobles, offlière de moures corrompees, ayant employé à différentes reprisede vires sollicitations pour perfer au crime no solotat qui finit soumis à son commandement, et le trouvant conjours infectible, cui enfin recours à la visible, cui enfin recours à la visible, cui enfin recours à la visible, cui enfin recours à la visible de la configuration de la co

<sup>1</sup> Piut. in Mar. 8 Id. ibid.

a Interfectus ab eo est cul vim afferebat. Facere e enim probus adolescens periculosé, quam perpedi lurpiter maluit. Atque bunc ille vir summus ( Marius ) a scelere solutum periculo liberavit. » ( Gre. pro Mil.

n. 18.)

appris re qui s'était passé de la bouebe même du soldat, ca repromon n'avait dos prendre sa défense, et qu'il se fut assuré par la déposit on de quedques étomois que Laiss avait es-sayé plas d'une fois de s'éduire le jeune homme, il flit apporter une de ces couronnes déstinées à n'écompenser les actions les plus glorieuses, et en couronnait mi-nême le soldat, l'exbortant ou contract de la comment de la contract de la comment de la c

Cette année ne fut poursant pas tout à fait oisve pour les Romains par rapport aux expéditions militaires. Mais les monuments qui nous restent nous donnent si peu de détails, que tout ez que nous savons, c'est que Syla, ators licutenant; générat de Marius, battit les Tectosages, ce peuple voisin de la Garonne, dont nous avons déjà parlé, et prit vivaut leur chet Copillius.

Je crois devoir rapporter à cette même année, ou à l'année suivante, le nouveau canal du Rhône, creusé par Marius, quoique Plutarque n'en parle que sous son quatrième eonsulat. Un ouvrage tel que celui-là eouvient au loisir que lui laissèrent d'abord les barbares. Comme il tirait de la mer par le Rhône ses principales provisions, il remarqua que l'entrée de ce fleuve était difficile , parce que les embouchures s'étaient remplies de vase et d'une grande quantité de sable que la mer y apportait. It fit done creuser par ses soldats un nouveau canal, qui, commençant au Rhône au-dessous d'Arles , traversait le champ de la Crau jusques au delà du village de Foz, dont le nom est un vestige subsistant de cet aneien ouvrage, que les Romains appelèrent Fossa-Mariana, et qui vraisemblablement se terminait à la tour de Boue, ou d'Embouc. Après la victoire, Marius abandonna le canal aux Marseiltais, en récompense de leurs bous et fidèles services. Ces peuples en tirérent pendant un temps un revenu considérable. Mais depuis plusieurs sièeles il s'est aussi rempli de sable. Honoré Bouche, en sa Chorographie de Provenee, prétend que le Galéjon eu est un reste. C'est un étang qui se décharge dans la mer, et qui communiquait autrefois avec le Rhône par un canal que l'on nomme Bras-Mort, et qui a

été, depuis environ quatre-vingts ans, fermé par de graudes palissades.

Le temps de nommer de unoveraux consuls tenta arrivé, tous les esprits se tournéreat encore du côté de Marina's. On attendait les bartares, et il garinsiat que les Romains no voulisient combateres de roments attendités par les comments de cretitates de la comment de consultates de la comment de consultates de la commenta de commenta de consultates de la commenta de consultates de la commenta de consultates de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta del commenta de la commenta del comme

- C. MARIUS III "
- L. AURELIUS ORESTES.

Les Cimbres ne revinent pas si tôt qu'on le cropait, el le troisième consulta de Marius se passa encore sans aucun événement considérable. Sylla néanomois s's acqui une non-velle gloire. Servant eette année comme tribun des soldats, il attacha aux Romains la nation nombreuse des Marses, qui doivent 'sans doute avoir été un peuple germain de la ligue des Cimbres et des autres barbares.

La gloire de Sylla, qui eroissait toujours, blessait de plus en plus les regards jaloux de Marius. Voyant donc que ce général le souffrait avec peine, qu'il ne lui donnait plus de commissions honorables, et qu'au contraire il s'opposait en toute ocession à son avancement, il le quitat, et s'attaché à Gatulus, qui, l'année suivante, fut donné pour collègue à Marius dans le consulai.

Les Cimbres ne furent pas beureux dans leur expédition d'Espague 2. Les Cettiberiens les vainquirent. Mais il faut que teur perte n'ait pas été considérable. Ils revinrent joindre les Teutons, et se préparèrent à laire enfin tomber tous leurs efforts sur l'Italie.

Avant que les barbares fussent réunis, Marius fut élu consul pour la quatrième fois,

Plut. In Mar.
 An. R. 619; av. J. C. 103.
 Lav. Epil

Son collègue L. Aurélius étant mort, il fallut qu'il vint à Rome pour présider aux assemblées, laissant son armée sous les ordres de Manius Aquillius. Beaucoup de gens de bien et de mérite se présentaient pour demander le consulut: mais Saturnin, tribun du peuple, dont nous aurons bientôt lieu de parler amplement, avant été gagné par Marius, tacbait, par toutes ses harangues, de porter le peuple à le nommer consul pour la quatrième fois. Comme Marius faisait le difficile, et disait ouvertement qu'il ne pouvait plns accepter cette charge, Saturnin, prenant un ton de reproche et d'indignation , l'appelait tralire à la patrie, de refuser le commandement de l'armée dans un si pressont danger. Il n'y avait personne qui ne vtt que c'était un ien joué entre eux et une véritable comédie . où Marius faisait le personnage du monde le plas indigne d'un homme d'honneur, et le plus capable de lui attirer un mépris universel. Mais on avait besoin d'un général qui eût de l'expérience et de la réputation. On nomma donc Marius consul pour la quatrième fois, et on lui donna pour collègue ce même Catulns à qui l'on avait préféré trois ans auparavant Cn. Mallius, Il était, comme nous l'avons dit , homme d'un vrai mérite , et qui avait beaucoup de crédit parmi la noblesse, sans être désagréable au peuple.

C. MABIUS. 1V 1.

Lei consuls , qui avaient tout préparé pour se mettre en campagoe, partievu de Rome dés qu'ils apprirent que les barbares étaient en marche. Cox-ci, ayand partagé leurs troupes, s'avançaient par deux routes différentes. Les Cimbres preusient par les Norique [Bavière et Tyrol] pour entere dans l'Italie par le Tretain. Les Teutons et les Ambrons se propossient de traverser la province romaine [Dauphine et Provence], et de tourner par la Liquire. Les consuls, sur ces nouvelles, se séparéent aussi. Catulus se posta du côté des Alpes Noriques pour y sitendre les Cimbres; et Maries alla campre du con-

il fal- | fluent de l'Isère et du Rhône pour s'opposer

aux Teutons et anx Ambrons . La marche des Cimbres fut longue, et nous n'entendrons parler d'eux que l'année prochaine; mais les Teutons se trouvérent bientôt en présence de Marius. Ils avaient des froupes innombrables, qui embrassèrent nne grande étendue de pays. Ils jetaient des cris on plutôt des huricments capables de porter la frayeur dans les esprits, et présentaient tous les jours la bataille à Marius, avec des insultes piquantes, lul reprochapt sa lache timidité. Il ne s'émut point de toutes leurs. injures et de toutes leurs bravades. Il se tint toujours renfermé dans son camp, uniquement occupé à réprimer pour le présent l'ardenr de ses troupes, qui témoignaient un désir et une impatience incrovable d'en venir aux mains avec l'ennemi. Pour les accoutumer à soutenir la vue effrayante des barbares , et leur ton de voix brutal et sauvage, il envoyait les différents corps de son armée les uns après les autres sur les retranchements du camp, et les y faisait rester un temps considérable. persuadé que la nouveauté ajoute beaucoup aux objets déjà terribles par eux-mêmes, et qu'au contraire par l'habitude on se familiarise avec tont ce qu'il y a de plus effrayant.

Ils avaient de la peine à se voir ainsi tenus dans l'inaction, regardant ces longs délais comme des reproches de lacheté. Pour les apaiser, il leur disait que ce n'était point qu'il se défiat de leur courage, mais qu'averti par les oracles des dieux , il attendait l'occasion et le lieu favorable ponr la victoire; car il menait partont avec lui une femme ayrienne, nommé Marthe, qui passait pour une illustre prophétesse. On la portait en litière avec de grands honneurs et de grands respects, et il prenait d'elle l'ordre pour les sacrifices. Elle avait une grande mante de pourpre qui s'attachait avec des agrafes, et elle portait à la main une pique environnée de bandelettes et de bouquets de fleurs. Et le stupide vulgaire.

1 La date précise de tous ces mouvements des barbares et des consuls n'est pas bien assurée. Il est difficile de dire s'ils appartiennent au commencement ou au milieu de la campagne. Nous ne donnous que le gros des faits, parce que nous n'en savons pas dayantage.

<sup>1</sup> An. R. 650; av J. C. 102.

qui aurait eu peine à déférer à l'autorité d'un aussi grand général que Marius, se laissait gouverner par une devineresse.

Un officier des Teutons, remorquable por la grandeur de sa taille et par l'éclat de ses armes, défla personnellement Marius à un combat singulier. Le cousul lui répondit que, s'il acut is grande entré de mourir, il poutait s'aller pendre. Marius savait trop que la gloire d'un général u'est pas de se piquer d'une bravoure de soldat.

Les Teutons se lassèrent bientôt d'un repos pour lequel ils n'étaient pas faits. Ils tentérent de forcer Marius dans son camp : mais ayant été accablés d'une gréle de traits, et avant perdu beaucoup de moude, ils résolurent de continuer leur marche, dans la confiance qu'ils traverseraient les Alpes sans trouver de difficulté ni d'opposition. Ils s'avancent donc . et passent comme en revue devant le camp des Romaius, Ce fut alors qu'on counut mieux que jamais leur nombre effroyable à la longueur du temps que dura leur marche : car ils furent six jours entiers à défiler devant les retranchements de Marius en marchant continuellement. Comme ils passaient fort prés des Romaius, ils leur demandaient par moquerie s'ils ne voulaient rien mander à leurs femmes ; qu'incessamment ils seraient en état de leur donner des nouvelles de leurs maris.

Quand les barbares eurent achevé de passer, et qu'ils furent uu peu avancés, Marius leva son camp, et les suivit en queue, so postant toujours près d'eux, choisissant toujours des lieux forts d'assiette, et se retranchant pour passer les nuits sans avoir rien à craindre. Les barbares, qui continuaient d'aller en avant, viurent jusqu'à la ville d'Aix, d'où ils n'avaient pas beaucoup de chemin à faire pour arriver aux Alpes. Ils y établirent leur camp prés d'une petite rivière. C'est apparement la rivière de l'Arc, qui passe à un quart de lieue d'Aix, Marius, résolu de leur livrer bataille en cet endroit, se posta dans un lieu très-avantageux, mais où il n'etait pas aisè d'avoir de l'eau. Ou uesait pas s'il le fit exprés 1, comme

\* « Consultène ld egeril imperator, an errorem in con-» silium verterit ; dabium ; certé necessitale aucta virtus « causa victorim fult. » (FLon. lib. 3, cap. 3. ) le dit Plutarque, pour aiguillonner le courage de ses troupes en les mettant dans la nécessité d'en aller puiser dans la petite rivière voisine à la vue des barbares, ou si son habileté fit tourner à l'avantage de l'armée la faute qu'il avait commise. Quoi qu'il en soit, il est certain que c'est ce qui donna occasion à la victoire. Comme les soldats se plaignaient de manquer d'eau, le consul leur montrant de la main la petite rivière : Voilà de l'eau devant vous , leur cris-t-il , mais il faut l'acheter par le sang. Tons élèvent leurs voix à cè mot : Menez-nous donc aux ennemis, répliquèrent-ils , pendant que notre sang n'est pas encore épuisé et desséché par la soif. Marius le refusa en leur disant qu'il fallalt auparavant fortifier leur camp. Il suivit en cela l'ancienne maxime des Romains, comme nous l'avous déjà remarqué en reudant compte de la couduite : de Paul Emile dans la guerre contre Persée. Les soldats obeirent, et se mirent à travail- . ler à leurs retranchements : et cependant les' valets, s'étant armés comme ils purent, allerent pour faire leur provision d'eau. Les barbares étaient campés de l'autre côté de la rivière. Il n'y eut d'abord qu'un petit nombre d'en-

nemis qui tombérent sur ces valcts romains : car c'était précisément l'heure que les uns dinaient après lo bain, et que les autres se baignaient encore, le lieu fournissant quantité de sources d'enux chaudes. Il ne fut plus au pouvoir de Marius de retenir les soldats . qui craignaient pour leurs valets. D'ailleurs les Ambrons, qui étaient les meilleures troupes des ennemis, se levérent promptement et coururent aux armes. Ils avaient le corps chargé et appesanti de la bonne chère qu'ils avaient faite, mais ils n'en avaient que plus de resolution ; et , rendus plus gais par le vin qu'ils avaient bu , ils s'avancent, non point en barbares et avec des transports forcenés, mais en bon ordre, battant de leurs armes eu cadence, et répétant à grands cris leur propre nom: Ambrons! Ambrons! soit pour s'encourager eux-mêmes, soit pour effrayer leurs ennemis, en leur aunoncant à qui ils allaient avoir affaire. Il se trouva par hasard que les Ligurieus marchaient à la têle de l'armée romaine; or ce uom , Ambrons , était l'ancien nom de leur nation. Ils se mirent donc à le répêter de leur côté, de sorte que la plaine en retentit des denx parts. Les Ambrons avaient la rivière à passer, ce qui rompit leur ordonnance. Avant qu'ils pussent se remeltre en bataille, les Lignriens chargérennt avec furie les premiers, et commencèrent le combat. Les Romains accoururent en même temps, ct, descendant des lieux avantageux qu'ils occupaient, lls tombèrent si rudement sur les barbares. qu'ils les renversèrent. La plupart furent tués sur le bord de la rivière, où ils s'entrepoussaient les uns les autres, et qui fut bientôt remplie de sang et de morts. Les Romains ponrsuivirent les fuyards, passant avec eux la rivière, et les poussant jusqu'à leur camp.

Mais ici une nouvelle espèce d'eunemis se présente aux uns et antres. Les femmes des Ambrons, venant contre eux avec des épées et des haches, grinçant les dents de rage et de douleur, frappant également sur ceux qui fuient et sur cenx qui poursnivent, sur leurs maris, qu'elles appellent traîtres, et sur les ennemis, Elles se jettent au milieu de la mêlée, saisissent avec les mains nues les épées des Romains, leur arrachent leurs boucliers, recoivent des blessures, se voient mettre en pièces sans se rebuler, et témoignent jnsqu'à la mort un courage véritablement invincible. Les Romains n'allèrent pas plus loin, et arrètés soit par l'audace de ces femmes, soit par la nuit, après avoir taillé en pièces la plus grande partie des Ambrous, ils se retirèrenl.

On n'entendit point l'armée romaine retentir de chants de victoire, comme cela était naturel après un si grand succès. Ils passèrent toute la nuit dans la frayeur et dans le trouble ; car leur camp n'était ni fermé ni retranchè. Le très-grand nombre des barbares n'avait point combatty: mais la donleur qu'ils ressentaient de la défaite de leurs camarades ne fut pas moins vive que celle des Ambrous mêmes. Tous ensemble jetérent pendant toute la quit des cris affreux, qui ne ressemblaient point à des clameurs et à des gémissements d'hommes , mais qui étaient comme des harlements et des gémissements de bêtes, Marius complait de moment à autre qu'il allait êlre attaque, et craignait beauconp le tnmulte et le désordre d'une action qui se pas-

scrait dans les ténèbres. Les barbares ne sortirent point cette nuit, ni le leudemain; mais ils passèrent tout ce temps-là à se préparer à la bataille.

Cependant Marius, sachant qu'au-dessus du comp des barbares il y avait des creux et des ravins couverts de bois, y envoya Marcetlus avec trois mille hommes d'infanterie pour s'y mettre en embuscade, et tomber sur les ennemis par derrière quand le combat scraft engagé. Il donna ordre aux autres de prendre de la nourriture et du repos. Le lendemain . au point du jour, il les mit en bataille sur la hauteur devant son camp, et envoya sa cavalerie dans la plaine, Les Teutons n'attendirent pas que l'infanterie romaine fût aussi descendue, afin de la combattre de plain-pied avec un égal avantage pour le terrain, mais transportés de colère , ils prennent leurs armes . et vont l'attaquer sur la hauteur. Marius envoie partout les principaux officiers donner ordre aux soldats d'attendre l'ennemi sans branler, et, dès qu'il serait avancé à la portée du trait, de lancer leurs javelots, de mettre ensuite l'épèe à la main, et de le repousser en le heurtant avec leurs boucliers; car, le lieu allant en pente, il pensa avec raison que ui les coups que porteraient ces barbares n'auraient de roideur, ni leur ordonnance serrée ne pourrait se maintenir, leurs corps étant vacillants et sans assiette ferme, à cause du penchant et de l'inégalité du terrain.

Il ne se contenta pas de donner ces ordres: mais il v joignit son exemple, étant lui-même accoutumé à combattre aussi bien qu'à commander. Les Romains, faisant tête aux barbares, et les arrêtant tout court comme ils tâchaient de mouter, ceux-ci, pressés, furent contraints de reculer pen à peu et de regagner la plaine, Les premiers bataillons commençaient à se rallier et à se remettre en bataille, mais la confusion et le désordre régnaient dans les derniers : car Marcellus , attentif à tout ce qui se passait, aux premiers cris de la charge, qui retentirent jusqu'aux coteaux voisins, sous lesquels il était en embuscade, avait saisi le moment de partir, et était venu fondre impétneusement avec de grands cris sur les derniers, les attaquant par derrière et les taillant en pièces. Ceux-ci, pousses avec

cette furie, portent le désordre dans les rangs qui sont devant eux. En un moment toutoleur armée fut remplie de trouble, Vivement pressés à la tête et à la queue, lis nepurent longtemps soutenir ce double chec; lis se débanérent je privait faite. Les Romains les poursuivient et en tuèrent ou firent prisonaiers pas de cent mille. L'épôtione de l'îne. L'ive pas de cent mille. L'épôtione de l'îne. L'ive pas de cent mille. L'épôtione de l'îne. L'ive tuée et quatre-ving-tuit mille faits prisonaiers, ce ou levant lise difficie le vorieur.

Le butin fut immense, et toute l'armée . d'un commun consentement en fit présent à Marlus. Et ce présent, si grand et si magnifique, paraissait encore au-dessous du service qu'il avait rendu dans un si pressant danger. Il en usa très-généreusement : et voulant récompenser de si braves troupes, il leur fit vendre tout ce butin à vil prix, aimant mieux prendre ce parti que de le donner en pur don, sans doute pour ne pas paraltre estimer peu le présent qu'on lui avait fait, et de plus, afin que sa libéralité ne paraissant polut gratuite, ne fût point à charge à ceux quien profiteraient, Cette conduite acheva d'attirer à Marius une estime universelle; et les grands réunirent en sa faveur leurs applaudissements avec ceux du peuple.

Pour ce qui est des armes conquises sur les bariares, Mario, aussidit après la bataille, choisit les plus riches, les plus entières, et eilles qui pouvaient orate le plus sont iromphe. Il les mit et de la commandation de l

Quand ils furent près de Marius, ils descendirent de cheval, et, courant le saluer, ils lui annoncèrent qu'il était consul pour la cinquième fois, et lui remirent en même temps les lettres qui votifiaient son étection. Ce fut un nouveau surcroit do joie; toute l'armée, pour témoigner le plaisir qu'elle en ressentait, se mit à jeter de grands cris, qu'elle accompagnait du bruit guerrier de ses armes, et tous les officiers ornérent de nouvelles couronnes la tête de Marius. Dans ce moment il mit le feu au bacher et acheva le sacrifice.

C. MARIUS, V 1.

M. AOUILLIUS.

Le consul Aquillius fut envoyé en Sicilo coutre les esclaves révoltés. Nous parlerons de cette guerre aprés que nous aurons fini ce qui regarde celle des Cimbres. Marius marcha contre esa barbares, pour acherer ce qu'il avait si glorieusement commencé: et l'on continua aussi le commandement à Catutus sous le tire de proconsul.

Les Cimbres étaient enfin arrivés près des Alpes du côté du Trentin, et il se préparaient à entrer en Italie. Catulus qui s'était d'abord saisi des hauteurs pour y arrêter les barbares. craignit que, forcé de séparer son armée en plusieurs postes, il n'en fût trop affaibli. Il prit donc le parti de descendre en Italie, mit devant lui la rivière d'Athésis (l'Adige), et forma sur les deux rives deux camps pour en défendre le passage, le plus grand en deçà de la rivière, et l'autre au delà, du côté par où arrivaient les Cimbres; et pour la communicatiou de ces deux camps, il jeta sur l'Adigo un pout qui le mettait en état d'aller au secours de tout ce qui pourrait être attaqué par les ennemis. Ces barbares avaient tant de mépris pour les Romains, et étaieut si pleins d'une folle arrogance, que, pour montrer simplement leur force et leur audace, sans aucune utilité ou nécessité, ils s'exposalent à la nelge tout nus, grimpaient aux sommets des montagnes au travers des monceaux de neige et de glace, et quand ils étaient au haut, mettant leurs boucliers sous eux, ils s'abandonnaient ainsi aux penchauts de ces monts, et se laissaient couler le long de ces rochers, dont la pente était fort roide, et qui avaient sons eux des fondrières et des ablmes épouvantables.

<sup>1</sup> Dio apud Vales.

<sup>1</sup> An. R. 651; av. J. C.2101.

Enfin, après qu'ils se furent campés près de Romains, et qu'apant sonde la rivière, la curent vu qu'ils no pouvaient la passer, lis entreprient de la combler; et dérachant les plus groa arbes, détachant d'enormes masses de rocher, et roulant de grosses buties de terre, ils les trahasient dans le fleuve, dont la researriacht par la cours. El pour ébrander les pourses qui sersaient comme de fonderment au pout des Romains, ils jetaient dans la rivière de grosses masses, qui , étant rapidement le pend, et la donnaient des secusses si pend, et la donnaient des secusses si pend, et la donnaient des secusses si rembles qu'il ne pouvait résister longtemen.

La plupart des soldats romains, saisis de frayeur à cette manœuvre des ennemis, abandonnérent le grand camp et se retirérent, Catulus tint en cette occasion une conduite qui a été louée par Plutarque, mais qui néanmoins est susceptible d'une interprétation peu avantageuse. Voyant qu'il ne pouvait retenir les fuyards , il se mit lui-mêmo à leur tête . afin de sauver l'honneur de la nation, et ne voulant pas qu'il fût dit que les Romains eussent fui devant les Cimbres, mais qu'ils parussent plutôt avoir suivi leur général. Catulus sacrifia done ici sa gloire à l'honneur du nom romain; et on ne peut se dispenser de l'en louer , s'il ne pouvait mieux faire, Mals il cut mieux valu sans doute ranimer le courage de ses soldats que de sauver ainsi leur honneur; et je ne pense pas que Marius, en une pareille occasion eut voulu mériter une pareille louange. Aussi Plutarque dit-il ailleurs que Catulus était peu guerrier.

Ceux qui étaient dans le petit camp au deta de la rivière, 'aquique plus caposé, montrècent plus de résolution. Ils se défendirent si vigouressement, que les barbares, admirant leur valeur, leur permirent de se retirer en leur valeur, leur permirent de se retirer en Petriducada mun capitalismo honorable. Petriducada la capitalismo de la companie de da sa laquelle il était capitaire se trous envepopee, il l'exchorta à se faire jour tà travera le camp ennemis. Le tribun, a qui appartenais te commandement, blanquis l'etrècies le tue le commandement, blanquis l'etrècies le tue de sa maiu, se met à la tête de la lègion, et la tire du danger. Une action si courageuse fut récompensée d'une couroune obsidionale, distinction d'autant plus flatteuse, qu'il est le seul cetutroin à qui jamais elle ait été accordee!. If

fils de Scaurus. Ce jeune homme, qui servait

dans la cavalerie, à la vue du danger, manqua de cœur et prit la fuite. Loragu'il fut de retour à Rome, son père, dont la sévérité allait insqu'à la doreté, lui avant défendu de paraître en sa présence, il fat tellement pénétré de honte et de confusion, qu'il se tua lui-même. Les barbares devenus mattres du plat pays, le ravagèrent en toute liberté. Florus \* prétend que, s'ils avaient marché droit à Rome, ils auraient pu y causer les mêmes désastres qu'avaient faits longtemps auparavant les Gaulois en pareille conjoneture. Mais, pour attendre leurs compagnons, comme ils en étaient convenus avant que de se séparer, ils s'arréférent dans cette contrée . dont la douceur les charma. Cet agréable séjour, où ils trouvaient tout en abondance, leur devint funeste en énervant leurs corps, et amollissant leurs courages par des délices auxquels ils se

denr. qu'ils y étaient moins accoutumés. Dans cette extrémité, Mariua fut appelé à Rome. Il y fut reçu avec de grandes marques de joie. On lui décerna l'honneur du triomphe : mais il refusa de l'accepter, et le différa jusqu'à ce qu'il eût terminé la guerre, disait-il, par do nouveaux succès, encore plus éclatants que les premiers. Il était juste qu'il ne privât pas de leur part de cette gloire ses soldats, qui avaient eu tant de part aux grands exploits qui la lui avaient méritée: et en même temps il rassurait les esprits, parlant de sa victoire comme d'une chose certaine. Il partit aussitôt pour aller joindre Catulus, et fit venir ses troupes de la Gaule narbonnaise, où il les avait laissées après la défaite des Teutons. Il paraît que Catulus avalt mis le Pô eutre lui et les

livraient avec d'autant plus d'avidité et d'ar-

Plot, in Svi.

<sup>•</sup> Plin. lib. 22, cap. 6.

Cette couronne était de gazon; et c'étaient les soldais tirés du péril qui la donnaient eux-mêmes à leur

Flor. lib. 3, cap. 3.

barbares, puisqu'il est dit que Marius, lorsqu'il se fut joint avec lui, passa cette rivière, et que ce fut auprès de Verceil que la bataille se douna.

Ces deux généraux se ressemblaient bien pen. Catulus avait atont de doucer et d'amépen. Catulus avait atont de doucer et d'aménité dans l'esprit et dans les mœurs que Marius était resilique et féreco. C'était la une première source de désunion. Mais de plus, Marius, magire às supériorité infine pour le mérite guerrier, étuit jaloux jusqu'à la petitesse de tout Honouer qu'avait pa s'attiere son compagnon. C'est de quoi vous trousrons la preuve dens la bataille metans la bataille metans.

Syllia douus encore ocession à cette mésincelliquence de rottre et de s'aign'ir. Il avait quitté Marius pour s'attecher à Catulus, comme nous l'avous dit, et même il result un service nous l'avous dit, et même il result un service le pasy 60 ravagé. Il trouvs moyene de mettre l'abondance dans l'ermé de Catulus, su point que les soldats de Marius, se trouvèrent heureur de soulager par ce secours la disette dans laquelle ils étaient. Marius s'en fut que plus plujed d'avoir ecte obligation à un ennemi. L'out fine ces divisions s'échafrent point alors. L'out fine ces divisions s'échafrent point alors.

Les barbares étaient à peu de distance des Romains. Mais ils différaient de donner la bataille, attendant toujours les Teutous avec impatience, soit qu'ils ignorassent, soit, ce qui est le plus vraisemblable, qu'ils ne voulussent pas croire leur défaite. Voyant que les deux généraux avaient réuni leurs troupes, ils envoyèrent à Marius des ambassadeurs lui demander pour eux et pour leurs frères des terres et des villes suffisantes pour les loger et les nourrir. Interrogés qui étaient ces frères dont ils parlaient, ils répondirent que c'étaient les Teutons. Toute l'assemblée se mit à rire, et Marius, en se moquant, leur dit : Laissez là désormais vos frères, et ne vous en mettez point en peine. Ils ont la terre que nous leur avons donnée, et ils la garderont éternellement. Les barbares, piqués de l'ironie, lui dirent d'uu ton menaçant qu'il se repentirait de cette insulte, et qu'il eu serait puni iucessamment par les Cimbres, et bientôt après par les Teutons, des qu'ils seraieut arrivés. Ils sont arrivés, reprit Marius, les voici; et il ne serait pas honnète que vous vous en allassiez avant que d'avoir salué et embrassé vos frères. En même temps il ordonna qu'on amenàt les rois des Teutons chargés de chaines.

Quand les ambassadeurs eurent fait ce rapport aux Cimbres, ils prireut la résolution de combattre : et Botorix, un de leurs rois, à la tête d'un petit corps de cavalerie, s'approchant du camp du consul, l'appela à houte voix, et le défia à prendre joor et leu pour eu venir aux mains, et décider qui demeurrait mattre du pays, Marius lui répondit, « que jamsis les Romains ne prenaient com-

que jansos se sousanto ne premient cone sell de leurs enemés sur ce qui regarde le

combat : mais que cependant il voulait bien

c avoir cette complaisance pour les Cambers.

Ils convinrent donc que ce serait le troisieme
jour aprés celtu oi dis parlaient actuellement,
et dans la plaine de Vercell, qui parsissit
commode aux Romains pour déployer leur
cavalerie, et aux barbarcs pour y étendre
leurs nombreux batalilons.

Ni les uns ni les autres ne manquèrent au reudez-vous. Ils se mettent en bataille. Catulus avait sous lui un peu plus de vingt mille hommes d'infanterie, et Marius trente-deux mille. Catulus fut placé au centre, et les troupes de Marius furent rangées sur les deux ailes. Nous ne pouvous guère annoucer comme certain le détail de cette grande journée, car uons n'avons pour ce détail que Plutarque ; et Plutarque lui-même ne cite que Catulus et Sylla, tous deux ennemis de Marius, Catulus avait composé une bistoire de son consulat, que Cicéron loue comme écrite avec beaucoup de douceur et dans le goût de Xénophon 1. Sylla avait laissé des mémoires de sa vie, qui sont souvent cités par Plutarque. Ces deux ouvrages seraient des monuments bien authentiques, s'il n'était à craindre que souvent l'animosité n'eût conduit la plume des écrivains. Mais d'un autre côté, et c'est précisément ce qui augmente l'incertitude, Marius était si immodérément avide de gloire, si violemmeut jaloux de quiconque s'élevait à côté de lui, que rien u'est difficile à croire de ce qui

s = Molli et renophonico genere sermonis.» (Cic. in Brato, n. 13f. )

lui sera attribué comme partant de ce principe. Lei, per exemple, fordonnace de ses exemple, l'est de l'est per l'

Les Cimbres donnérent à leurs bataillons autant de profondeur que de front ; de sorte que c'était une bataille carrée, dont chaque face occupait trente stades de terrain 1. Leur cavalerie, qui était de quinze mille chevaux, marchait en superbe équipage. Tous les cavaliers avaient des casques en forme de gueules ouvertes, et de musses de toutes sortes de bêtes étranges et épouvantables; et les rehaussant par des panaches faits comme des niles, et d'une hauteur prodigieuse, ils en paraissaient eux-mêmes plus grands. Ils étaient armés de cuirasses de fer très-brillantes , et couverts de boucliers tout blancs. Ils portaient chacun deux javelots à darder de loin : et. quand ils avaient joint l'ennemi, ils se servaient de grandes et lourdes épées. Dans cette rencontre, ils n'allèrent pas heurter les Romains de frout, mais, prenant à droite, ils avançaient peu à peu, dans le dessein de les enfermer entre eux et leur infanterie, qu'ils laissaient sur leur gauche.

Les généraux romains s'aperquered decette rives dans le moment même, mais ils ne parent retenir leurs soldats. L'un d'eux g'était nis à crier que les enemels hiyaleut, foss les autres commencérent aussisté à courir pour les poursuivre. C'épendut l'infinitée des harbares s'assaçait comme des folts de la vasie les poursuivre. C'épendut l'infinitée des harbares s'assaçait comme des folts de la vasie autre d'autre de la comme de la course de la comme par la les comme de la comme de la comme par la la comme de la comme de la comme par la la comme de la comme de la comme par la la comme de la comme de la comme par la la comme de la comme de la comme par la la comme de la comme par la la comme de la comme par la comme par la comme de la comme par la co

Marius u'eut pourtant , si l'on en doit

croine Sylla, aucune part à la victolre; et as bases jalonales fiz bien punie par un accident qu'il n'avait pas prèva; car, quand on se fint débraile pour en breiri aut mains, une si grande poussière s'éleva, que les deux armées en furent couvertes et cachées l'une à l'autre. Marius, qui s'était avancé le premier pour charger avec ses troupes, cut le malheur de manquer l'ennemi dans cette obserheur de manquer l'ennemi dans cette obserheur de l'autre d'autre d'autre

La fortune fut aussi favorable à Catulus qu'elle était contraire au consul. Il joiguit les barbares, et son armée, où Sylla avait un commandement distingué, soutint presque seule tout l'effort de la bataille. La chaleur du jour, qui était très-grande, et le soleil qui donnait dans le visage des Cimbres, aidèrent beaucoup aux Romains : car ces barbares . accoutumés à supporter les plus grandes gelées, et nourris dans des lieux froids et couverts de bois, ne pouvaient résister au chaud, mais fondaient tout en eau, étaient tout haletants, et n'avaient que la force de mettre leurs boucliers devant leurs visages pour se garantir du soleil. On était alors dans les plus grandes chaleurs de l'été, sur la fiu du mois de juillet. La poussière fit encore uu grand bien aux

troupes de Catulus, et servit beaucoup à augmenter leur audace et leur confiance en leur cacbant la plus grande partie des enuemis ; car il s'en fallut beaucoup qu'ils ne vissent leur multitude innombrable. Mais chaque corps ayaut couru avec vitesse charger ce qui était devant lui, ils en étaient aux mains avant que le spectacle de toute l'arniée ennemie eût pu frapper leurs veux et les effraver. D'ailleurs its étaient si endurcis à la fatigue et au travail; qu'au rapport de Catulus, ou ue vit pas uu seul Romain suant ou haletant, quoique la chaleur fût extrême , l'attaque très-vive, et qu'ils eussent couru de toute leur force pour charger. La plupart donc des barbares, et les plus braves, furent taillés en pièces; car tous ceux des premiers rangs, afin qu'ils ne pussent rompre leur ordonnance, étaient liés les uns aux autres par de lougues

e Prés d'une tieue et un quart.

chaines qui tenaient à leurs boucliers , prè- | caution bien singulière et tout à fait bizarre. Tous les autres furent renversés et poussés jusqu'à leur camp. En cette extrémité les femmes des Cimbres ne montrèrent pas moins de courage, ou, pour mieux dire, de fureur que celles des Ambrons, dont il a été parlé plus haut. Vêtues de robes noires, elles montent sur leurs chariots, et de là tuent les fuvards. les unes leurs maris, les autres leurs frères ou leurs pères. Enfin, voyant qu'il n'était pas possible de résister aux vainqueurs, elles députent à Marius pour lui demander, sinon la liberté 1, du moins un esclavage convenable à leur sexe et à leur vertu, s'offraut d'être esclaves des vestales, à condition de garder comme elles une perpétuelle continence. Mais cette grace leur ayant été refusée, elles se livrèrent au désespoir le plus affreux. Elles prennent leurs petits enfants, et les étouffent de leurs propres maius, ou les jettent sous les roues des charlots, sous les pieds des chevaux : et ensuite se tuent elles-mêmes. Plutarque rapporte que l'on en trouva une pendue au haut du timou d'un char, avant ses deux netits enfants nendus enx-mêmes à ses jambes au-dessus du talon. Hest difficile de ne pas penser que les historieus ont ici outré le merveilleux, et cherché à frapper par des aventures plus que tragiques. Qui pourra eroire, par exemple, ce que racoute Plutarque, que les barbares, ne trouvant point d'arbres auxquels ils pussent se pendre, s'attachaieut par le cou, les uns aux cornes et les autres aux pieds des bœufs, et qu'ensuite, les pressant de l'aiguillon, ils se faisaient ainsi trainer et déchirer pour périr de la façon du monde la plus misérable?

Le nombre des prisonniers ne laissa d'être francia o le fait montre à soissate mille, et celul des morts au double. Les soilats de Marias prireu les bagages : mais les déposibles, les enseignes et les trompeties furent portées dans le camp de Calulais; ce qu'il fit valoir comme une preuve que c'éstit à lui seul que la victoire desti due. Il veta point d'au quelle part Marias prit à cette querelle, qui devait l'intéressers' i vitename. Mais la dispate devait l'intéressers' i vitename. Mais la dispate

s'échauffant entre les soldats des deux armées, on choisil pour arbitres les ambassadeurs de Parme, qui se trouvèrent présents. Les soldats de Catulus les menèrent sur le champ de bataille visiter les morts; et ils leur firent voir qu'ils étaient tous percès de leurs javelots, qui étaient aisément et sûrement reconnalisables. parce que Catulus avait pris soin de faire graver son nom sur le bols de toutes les piques de ses soldats. Si ces fails sont constants, on ne peut douter que Catulus ne soit le véritable vainqueur des Cimbres. Mais la renommée en a autrement décidé. Tout l'honneur de cette grande journée est resté à Marius 1 : et Catulus n'est connu que des savants. Lors même que l'événement était tout récent, on crut lui faire assez d'honneur de l'associer en second à la gloire de Marius.

Quand la nouvelle de cette victoire fut arrivée à Rome, elle v causa une joie qu' ne peut s'exprimer. Le peuple surtout, déclaré depuis longtemps pour Marius, qu'il regardait en quelque sorte comme sa créature, ne crovait pouvoir lui rendre d'assez grands honneurs. Il lui douns le glorieux titre de troisième fondateur de Rome, estimant que le service qu'il venait de reudre à la patrie n'était pas moins grand que celui que Camille lui avait autrefois rendu en vainquant les Gaulois. Dans leurs repas ils en offraient à Marius les premices, et lui faisaient des libations en même temps qu'à leurs dicux. Ils voulaient qu'il triomphât seul; et même on lui décernait deux triomphes, l'un pour sa victoire sur les Teutons, l'autre pour celle sur les Cimbres. Marius se montra modéré dans cette occasion. Il n'aecepta qu'un triomphe, et Il y associa Catulus, Il sentit qu'il y aurait de l'injustice à priver un si illustre compagnon d'un honneur qui lui était certainement dû; et de plus, Il craignit d'étré troublé dans son propre triomphe par les troupes de Catulus, si l'on faisait

4 Hie ( Marius ) tamen et Cimbros, et summa pericula L'rerum

Excipii, et selus trepidantem protogit Urbem.
Aique idee, postquam ad Cimbros stragemque volabant
Qui nuoquam attigeraul majora cadavera corvi,
Nobilis ornatur hauro collega secundă.

(JUVER. Sat. 8.)

<sup>1</sup> Flor. lib. 3, cap. 3. - Val. Max. lib. 5, cap. 1.

un si cruel affront à leur général. Entre les prisonniers qui furent menés en triomphe, on remarqua principalement le roi Teutobodus, qui avait cét pris après la bataille d'Aix en Provence. Il etait d'une tallie si d'emessrément grande, qu'il passait les trophées,ce qui suppose, sclon Gassendi, plus de dix pieds de haut. La chose n'est guêre cropalie.

Sertorius continuait à se distinguer de plus en plus 1, et il mérita l'estime de Marius et des récompenses d'honnenr, pour s'être exposé à passer chez les Cimbres travesti en Ganlois, et en avoir rapporté des connaissances et des avis utiles à son général,

L'histoire fait encore mention de deux cobortes d'Ombriens, que Marius, pour honorer leur valeur, gratifia tontes entières du droit de bourgeoisie romaine; et comme dans la suite on lui représenta que la loi ne permetisti pas d'accorder de pareilles récompenses, il répondit agréablement et fibrement fout ensemblé que le bruit des armes ne lui avait pas permis d'entendre la vois de la loi.

Marius volat en quelque façon perpéture son triomphe par une pratique singulêre et el peleine de vanité. Il affecta de se servir dans la sulle pour boire d'un ses sembalbe à ce-lui que fon attribuait à Bacchus vainqueur des indes : en sorte que chaque fois qu'il « buvait?, dit Valère Massime, il comparait es ses vielories à celles de ce fabuleux conqué-er ant. Tel fut le faste de ce la boureur d'Arpinum ", de ce solott de fortune r

Un autre monnment de sa victoire, qui n'était point sujet à une pareille eritique, fut un temple qu'il érigea, comme avait déja fait anciennement Marcellus, à l'honneur et à la vertu guerrière. Mais son caractère dur et sauvage, son aversion ponr les arts et pour les connaissances des Grees', partrent dans la construction de ce temple, où il ne voulut point qu'on employat le marbre, et où il ne fit entrer que les pierres les plus simples et les plus communes, sans aucun oroement ni de sculpture, ni de peinture, n'ayant même voulu se servir que d'un architecte romain. Et comme Il fut obligé de donner au peuple des jeux et des spectacles grecs pour la dédicace de ce temple, il entra dans le théâtre, mais il ne fit que s'asseoir, et sortit un moment après. Catulns bâtit aussi un temple, selon le vœu qu'il avait fait dans la bataille même, à la Fortune de ce jour. L'inscriptiou mise sur la façade portait ees propres termes, Fortuna hujusce diei. Ainsi , quoique , dans la première intention, il s'agit du jour du combat contre les Cimbres, l'inscription était applicable à chaque jonr à perpétuité. ]

#### CONCAMNATION DE CÉPION.

Pour achever tout ce qui a quelque rapport à la guerre des Cimbres, je vais placer ici 'le récit des disgrâces de Cépion, que j'ai été obligé de différer pour ne pas interrompre le fil des événements.

Je remarquerai d'abord que la personne de Cépion fut toujours chère au sénat, parce qu'il fut le premier qui tenta de remédier à la plaie que C. Gracchus avait faite à l'autorité de cet ordre en ôtant les jugements aux sénateurs, et les attribuant aux ebevaliers. Cépion dans son consulat, avant que de partir pour la guerre contre les Cimbres, fit passer une loi qui ordonnait que les compagnies de juges seraient mi-partie de sénateurs et de chevaliers romains. On peut inger du plaisir infini que cette loi fit au sénat, par la véhémence et l'énergie des expressions qu'employa l'orateur L. Crassus dans le discours qu'il fit pour appuyer la proposition du consul. Il peignit la puissance des chevaliers comme une vraie tyrannie, et la situation actuelle du sénat comme un état d'oppression. « Tirez-nous 2, disait-il au peuple, parlant

<sup>1</sup> Flor. lib. 3, cap. 3.

 <sup>«</sup> Ut inter ipsum haustum viol , victorias ejus ( Bacchi) suas victorias compararet. » ( VAL. MAX. lib. 3, cap 0.)
 « C. Marius post victoriam cimbricam cantharo

<sup>«</sup> potasse, Liberi patris exemplo, traditur lile arator Ar-« pinas , et manipularia imperator. » ( PLIN. lib. 33 , cap. 11. )

<sup>6</sup> Vitr. Prof. lib. 7. - Plut. in Mar.

Ce morceau sur Cépion et l'histoire de la seconda guerre des esclaves en Sicile soul de l'éditeur.

e Eripite nos ex miserils : eripite nos ex faucibus
 ecoram quorum crudelitas nostro sanguine non potesi
 expleri, eripite nos ex servitute. Nolite sinere nos cui-

a un ond a séast; tirez-nous des misères de dans lesquelles roms gémissons. Delivraznons de la fureur de ceux dont la crusaté ne peut se rassenir de notre sang. Deli« vrez-nos de la servinde. Ne souffrez point 
« vrez-nos de la servinde. Ne souffrez point 
« pourons el nos ellers de qui que ce 
» pourons el nos dévons l'êtra. Delle loi, 
» pourons el nous dévons l'êtra. Delle loi, 
» pourons el nos dévons l'êtra. Delle loi, 
» pourons el nos devons l'étra. Delle loi, 

» pourons el pas devons l'estra de l'es

teur du senat, senatus patronus.

C'est sans doute par cette raison que Cicéron, toujours fidèle aux sentiments aristociatiques, toutes les fois qu'il a occasion de faire mention de Cépion, en parle honorablement". « Cépion, selon lui , fut un homme plein de « courage et de fermeté, à qui l'on fit un crime « des matheurs de la guerre ; mais la vraie « cause de sa disgrace fut la haine du peuple,» Nous avons vn que les historiens ne lui sont pas à beaucoup près si favorables : qu'ils le représentent comme très-criminel par rapport au village de l'or de Toulouse, et qu'ils imputent à sa témérité et à son arrogance la sanglante défaite des Romains par les Cimbres. Cépion, après cette défaite, fut destitué ignominieusement par le penple, comme nous l'avons dit plus haut, et on ajouta encore à cette peine la confiscation de ses biens. Mais ce ne fut là que le commencement de ses malbenrs.

L'année snivante 7, sons le second consulat de Marius, L. Cassius, ribin du penple, fit ordonner par une loi que nul ne pourrait prendre séance dans le séuat, qui arrait été condamné et privé du commandement par le peuple. Il ne manquait à cette loi que le nom de Cépion; car il était seul dans le cas.

« quem servire, nist vobis universis, quibus et possumus « et debemus. » (Crassus ap. Cic. lib. 1 de Orat. n. 225, et Parad. v.)

4 Val. Max. 11b. 6. cap. 9.

2 « Q. Carpio, vir acer et fortis, cui fortuna beiti cri-« mini, iuvidià populi calamitati fuit. » (Cic. in Bruto, n. 133)

3 An. R. 618.

Juaqu'El II ne paratt pas qu'il sit été encore question de l'or l'ortulouse, à moins que la confiscation des biens de Cépion u'ait été la peine de son sarcifige. Nous asvons d'ailleurs que l'on fit des recherches très sérvères sur ce crime, et dans lesquelles plusieurs furent impliquées mais l'on ne peut pas douter que ce ne soit à ce sujet que le tribun Norbanus traduisit une seconde fois Cépion d'ernait le peuduit une seconde fois Cépion d'ernait le peuduit l'accorde de la confidence de la confisión de la confidence de la confidence de la confidence de la con

ple, di san a sprès as première condamnation.
L'accusel frours des amis et des profecteurs.
Le même L. Crassus, dont nous venons de parier, et qui était scheilement consul, prit hautement sa défense. Scaurus, prince da était, et sans dout tout l'ordre des seinsteurs, s'intéressèrent pour lui. Enfin deux tribuns et le control de l'accuse de l'accuse de la consultation de la Cotta et T. Didits ilrent une opposition en forme à la iol de leur collègue. La violence échet l'allère, comme il rédait sois que tropcessit l'allère, comme il rédait sois que tropcessit l'allère, comme il rédait sois que troprieuse. Scaurus flut mis en fuite, et même recut un coup de pièrre, les tribuns opposants furent chassés de la tribune aux harangues. La loi passa, et Cépoin fat condamné.

Les suites de cette condamnation laissent quelque obscurité. Les témoignages de Cicéron et de Strabon combinés ensemble nons apprennent seulement qu'il fut exilé, et se retira à Smyrne ". Valère Maxime suppose qu'après le jugement il fut mis en prison, et il loue le zèle et la fidélité d'un ami de Cépion. alors tribun du penple, qui se nommait Rhéginus, et qui força la prison, en tira son ami, et s'exita avec lul. Ce récit pent absolument se concilier avec Cicéron et Strabon. Mals le même Valère Maxime aionte aitlenrs 3 des choses qui ne s'accordent nullement avec le récit de ces deux auteurs, et dans lesquelles il paratt même contredire ce que je viens de rapporter d'après lui. Il dit que Cépion fut étranglé dans la prison, et son corps traîné ignominieusement aux gémonies 4. Nul autre que lui ne parle d'une fin si funeste. Quoi qu'il en soit,

<sup>1</sup> Diod. apud Vales.—Cic. de Nat. Deor. iib. 3. n.74. — An. R. 657,

\* Cic. pro Baibo, n. 28. — Strab. lib. 4, pag. 188. — Val. Maz, lib. 4, cap. 7.

F Id. lib. 6, cap. 9.
Licu patibulaire dans Rome, où l'on traigait avec un

 Lieu patibulaire dans Rome, où l'on (raina); avec eroc les corps des suppliciés. il est constant du moins que les malheurs de Cépion furent attribués à la vengeance des dieux', qui poursuivirent même, dit-on, le criminel jusqu'en la personne de ses enfants. On raconte qu'il ne Lissa que des filles, qui déshonorèrent leur nom par une conduite tout à fait dérejdée, et qui périrent misérablement.

& II. - SOULKY EMENT D'ESCLAYES EN ÎTALIE . AMEU-THE PAR VETTICS, CHEVALIER BOMAIN, OCCASION DE LA BÉVOLTE DES ESCLAVES EN SICILE. SIX MILLE ESCLAVES RÉVOLTÉS SE DONNENT SALVIUS POUR ROL ILS FORMEST UNE ARMÉE DE VINGT MILLE HOMBES DE PIED ET DEUX MILLE CHEVAUX. AUTER BÉVOLTE D'ESCLAVES, DONT ATRÉNION EST LE CREP. SALVIUS, QUI AVAIT PRIS LE NOM DE TRYPHON, EXCUST SOUSSES ORDRES TOUTES LES FORCES DES RESELLES. LUCULLUS EST ENVOYE EN SIGHE, ET REMPORTE UNE GRANDE VICTORE SUR LES ES-CLAYES: MAIS IL NEGLIGE D'EN PROPITER. SERVI-LICS SUCCEDE A LUCULLUS, TRYPHON MEURY, ST ATRIÉNION EST ÉLU BOI EN SA PLACE. LE CONSUL M. ACCILLIES TERMINE LA GUERRE, PARRICIDE COMMIS PAR PERLICIUS MALLROLUS, SUPPLICE DES PARTICIOES, MARIES ORTIENT. PAR REIGER ET PAR ARGENT. EN SIXIÈME CONSCLAT, ORIGINE DE LA HAINE DE SATURNIN CONTRE LE SÉNAT. ÎL DEVIENT TRISUS DE PECPLE, ET SE LIE AVEC MARIUS. CEN-SURE DE MÉTELLUS NUMIDICUS, ET CONTESTATIONS VIOLENTES ENTRE LUI ET SATURNIN. CELUI-CI IN-SCLTE LES AMBASSADECES DE MITHEIDATE. APPELÉ EN JUGEMENT, IL EST RENVOYÉ ABSOUS. ATANTITÉ NONICS, IL EST ÉLU EN SA PLACE TRIBUN POUE LA SUCCESSION OF THE PROPOSE OF PAST PASSES ONE NOT-VELLE LOS AGEAINE. NOIRE POURREZIE DE MARIUS. MÉTELLUS, SEUL DE TOUS LES SÉXATEURS, REFUSE DE PARREUN SERMENT INJUSTE. IL EST EXILE. IN-SOLUME DE SATURNIN. INDIGNE MANOEUVRE DE MADIES POUR AIGHE DE PLUS EN PLUS LES ES-PRITS. NOUVEAUX EXCES DE SATURNIN. TOUS LES ORDRES DE LA RÉPUBLIQUE SE RÉUNISSENT CONTRE LCI : IL BAT MIA A MORT. SA MÉMOIRE EST DÉTESTÉE. LA FACTION DE MARIUS EMPÈCHE LE RETOUR DE MÉTELLUS. RAPPEL GLORIEUX DE MÉTELLUS. MA-RIUS QUITTE ROME POUR N'ÉTRE PAS TEROIS DU RE-TOUR DE MÉTELLUS.

## GUERRES DES ESCLAVES.

La seconde guerre des esclaves en Sicile coucourut avec celle des Cimbres, et dura environ quatre aus. Quelques mouvements

d'esclaves en Italie semblérent y préluder. Il y en eut à Nocère, il y en eut à Capoue, qui fureut aisément arrêtés. Le plus considérable eut pour chef un chevalier romain, qui se nommait Vettius.

Il était fils d'un père extrêmement riche!, mais il n'y a point de richesse que la furenr de la débauche ne trouve aisément moven de dissiper. Le mauvais état de ses affaires n'était pas néanmoins connu : il avait encore du crédit: et étant devenu éperdûment amoureux d'une jeune esclave, il l'acheta de son maître moyennant sept talents \* ( vingt et une mille livres) qu'il promit de payer à un certain terme. Le terme vint, et il n'avait point d'argent. Il demande un second délal, qui lui est accordé. Mais, comme à l'échéance il se trouvait de nouveau dans le même embarras, enivré de sa folle passion, pressé par son créaucier, il prend un parti désespéré. Il achète. encore à crédit, cinq ceuts armures complètes, qu'il fait porter secrétement à la campagne ; là il exhorte à la révolte ses propres esclaves, au nombre de quatre cents, et les arme: et luimême prend le diadème, la pourpre et toutes les marques du commandement souverain, et se déclare roi. Pour premier exploit, il fait saisir et égorger ce créancier incommode, qui avait voulu à toute force être pavé. Ensuite il court la campagne, attire à lui les esclaves par l'appât de la liberté, tue ceux qui lui résistent; et ayant formé un corps de sept cents hommes, il dresse un camp pour servir d'asile à tous ceux qui voudront s'attacher à lui.

Quandon sut cette nouvelle à Rome, le sénta comprit (voit d'un coup qu'il était plus besoin de célérité que de grandes forces. L. Lacullus, actuellement précure, cut ordre de partir sur-le champ avec six cents hommes, et de rassembler et cureller tous ceux qu'il trouvenst sur sa route en état de pour et ames. En arrivant à Capone, il avait quatre mille hommes de pied en état de pour de était gross considerablement. Il était accompagné de trois mille cinq cents hommes; et, étant pressonaire, sur un haudeur, il eut

1 Strabe.

Diod. Eclog. ltb. 36.

mômo dans une pelite action quelque avantage sur Lucullus. Miss celui-ci ayant gande par l'espérance de l'impanité un certain Apoliumis, que le prétende roi avail faits on général d'armée, Veltius, qui se vit trahi, fui ré-vité et la bonte de l'armée, veltius, qui se vit trahi, fui ré-vité et la houte de usuppite. Tous ceux qui avaient pris les armes avec lui périrent parcillement. Apploints seul, à qui font int disclement parole, cutil aviessure. Qui celt présit de ce Vettius que ses parties de plaisir dans sa promière puuresse se termineraient à une ré-vite de l'armée pur les ses presses de l'armineraient à une ré-vite de l'armée présent et à une transcription de l'armée de l'armée

La révolte des esclaves eu Sicile paraît avoir commence la même année qu'était arrivée l'affaire de Vettius. Voici quelle en fut l'occasion.

Marius chargé de la guerre contre les Cimbres, levait des troupes chez les rois alliés. Nicomède, roi de Bithynie, s'excusa sur l'impuissance où il était d'en fournir, parce que les publicains avaient eulevé un grand nombre de ses suiets, et les avaient réduits en servitude et dispersés en différentes provinces. Le senat défendit par un décret de retenir en servitude dans les provinces de l'empire aucun homme libre des pays alliés et amis du peuple romain, et donna ordre aux préteurs de rétablir au plus tôt en liberté ceux qui seraient dans ce cas. Licinius Nerva gouvernait alors la Sicile. Il se mit en devoir d'exécuter le décret du sénat, ct, dans un assez court espace de temps, il s'en trouva plus de huit cents qui furent remis par lui en liberté. Comme les premiers et les plus puissants de l'île perdaient beaucoup par l'exécution de ce règlement, ils agirent auprès du préteur, qui, soit par considération pour leurs personnes, soit même gagné par leur argent, changea de conduite, et ne voulut plus donner audience aux esclaves qui venaient se présenter, les renvoyant même avec menaces à leurs maîtres.

Ces malheureux, à qui l'ou refusait justice, résolurent de se la faire eux-mêmes. Ils s'attroupèrent d'abord en pelotons, qui furent aisément dissipés. Mais les premiers succès ayant rendu le préteur plus uégligent, il s'assemblent de nouveau. Biendoù lis se trouvent plus de deur mille, et détout un corps de sis cents hommes de troupes régles que l'on auit envoje contre cau. Cette victoire leur procura des armes, dont ils avaient grand besoin, et de plus acquit un tecle reputation à leur entreprise, qu'il se virient dans per jusción, et de plus acquit un tecle reputation à leur entreprise, qu'il se virient dans per jusqu'à st mille. Afres in récoliureut de se dumdreit de la commanda de l'autre par entre bération commane lis élurent pour rei l'audreit ex qui que sommanda Suivius, et qui a'était accrédité par son habileté présendue dans la d'ársiation.

Ce nouveau roi se conduisit sentément. Il partagas est rouse, et. a perès partagas est roise pars, et. a perès leur avoir marqué un render-vous, il leur orionna de batter le campagne, de solliciter parfout les esdaves à la révoile, d'entèver les bestinus, mais surroit de ramasser des chevaux, et tout lui réussit à bien, qu'il essemble et vingt mille nommes de pied, qu'il est soll de former à tous les exercices militaires. En cet dat il alle mêtre le siège dévant une des plus importantes places de Sicile, que l'on appeleit Murraganti.

Le préteur parut alors se réveiller comme d'once espèce d'assouplissement. Il marcha contre les rebelles avec dix mille soldats, tant venus d'Italie que levés en Sicile. Mois ils ne fit qu'ungementer la gloire du roi des esclaves, qui mit toute son armée en déroute, lui tua six cents hommes, et fit quatre mille prisonniers. Salvius ne put pourtant pas venir à bout de forcer Murazulia

Cependant, d'un autre côté de la Sicile, vers Ségeste et Lilybée, se forme une nouvelle conspiration d'esclaves, qui avalent pour chef Athénion, Cilicine de naissance, Parve de sa personne, et qui se donnait pour labilic dans fastrologie judicioire car il est remarquable que la superatition et les chiméres de la divisation influéreut toujour bassouco plans ceadonne de la cincipa de la composiça de la de mille hommes qui s'ésient rassemblés anuor de lui cenie, quur, seri le diadene avecle nom de roi. Mais ilse conduisit d'une mauière tout différencies surters chefs derbelles, qui ont contume de faire des soldats de tous ceur qui s'attachent ext. Pour lui, il ne donaisi.

<sup>1</sup> An. R. 618.

desarmes qu'à ceux en qui il remarqualt de la force de corps et du courage. Les autres, il les obligeait de continuer leur métier accoutumé, afin qu'ils fournissent à la subsistance et aux autres commodités de l'armée. Bientôt il eut assemblé dix mille hommes, avec lesquels Il se ernt assez fort pour assiéger Lilybée. Il se trompait, l'entreprise était trop difficile; et il lui convint de penser à faire retraite. Mais le mauvais succès, qui devait naturellement le décréditer, tourns à son avantage par un effet de sa ruse, secondée d'un heurenz hasard. Il fit enlendre à ses troppes que les astres les menaçaient d'un grand malheur, s'ils persistaient à demeurer devant la place. Effectivement, lorsqu'il décampait, arrive à Lilybée un secours de Maures, qui sur-lechamp font une sortle, tombent sur l'arrièregarde d'Athénion, et lui blessent bien du monde. Les esclaves ne doutérent point que cet événement ne fot l'accomplissement de la prédiction de leur roi, et ils en concurent pour lui d'autant plus de vénération.

Jusqu'ici les rebelles n'avaient aurune place forte. Salvius, qui se faisait nommer Tryphon, nom porté autrefois par un usurpateur de la couroune de Syrie, s'empara de Triocales, lieu extrêmement fort, et avantageux par toute sorte d'endroits. Alors il mande Athénion, comme un roi manderait son général. Celui-ci obéit, et par là fit évanonir l'espérance que l'ou avait eue que, la division se mettant entre les rebelles, on en viendrait aisement à bont. Nous avons déjà vu arriver la même chose entre Eunus et Cléon dans la première guerre des esclaves. Tryplion ne fut pas néanmoins exempt de défiance par rapport à Athénion, et il le fit arrêter. Le gouvernement des esclaves prit alors une forme tout à fait réglée. Tryphon se revêtit de tous les ornements de la royauté, se douna des gardes, se forma un conseil, se bâtit un nalais dans Triocales, et y fit faire une place propre à contenir une nombreuse assemblée. Il avait alors plus de trente mille hommes à ses ordres, sans compter les troupes d'Athénion, Les choses étaient en cet état lorsque Lu-

cullus fut envoyé en Sicile . C'était sans doute

le même qui, l'année précédente, d'aut préteur, avait dissipé la pétite armée de Vettius, et qui, après l'année de sa préture passée à Rome, devait, selon l'usage étabil déjà dépuis longtemps, avoir un gouvernement de province. Il amena avec lui quatorze mille hommes, tant Romains que Latins, et deux mille uniliaires. Avec ces troupes il marcha contre les rebelles.

A son approche, Tryphon tint conseil, Il était d'avis de se renfermer dans Triocales, et d'v attendre l'ennemi. Athénion , qui était rentré en grace, crut qu'il fallait hasarder le combat. Cet avis l'emporta, Ils s'avancèrent done au nombre de plus quarante mille hommes, et dressèrent leur camp a quinze cents pas de ceiui des Romains. Après plusieurs jours, qui se passèrent en escarmonches, on en vint à une action générale. Athénion justifia le conseil qu'il avait donné par des prodiges de valeur. Mais lorsqu'il eut été mis hors de combat par trois blessures, les esclaves perdirent courage, et prirent la fuite, laissant sur la place vingt mille des leurs. Les autres, avec Tryphon, se retirérent dans Triocales. Athénion demeura caché parmi les morts, et ensuite, à la faveur de la puit, il se sauva aussi dans la place.

Il cût été aisé à Luculins de terminer la guerre, s'il eût attaqué sur-le-champ ce reste de rebelles entièrement découragés par leur défaite. Ils l'étaient au point, qu'ils délibérèreut s'ils ne prendraient point le parti de retourner chez leurs maîtres, et de se remettre à leur discrétion. Mais, le préteur leur ayant donné le temps de revenir de leur première frayeur, ils se ranimèreut de nouveau, et résolurent de combattre jusqu'à la mort plutôt que de se livrer eux-mêmes à leurs cruels tyrans. Lucullus vint au bout de neuf jours mettre le siège devant Triocales ; et , après y avoir perdu bieu du monde, il fut obligé de le lever. Depuis ce temps il laissa les rebelles assez tranquilles, et il fut soupconué d'avoir plus songé à s'enrichir dans sa province qu'à ln pacifier. Il y eut même plus que des soupçous ; car, lorsqu'il fut retonrne à Rome, il fut accusé et condamné comme concussionnaire. Ce Lucullus est le père de celui qui, dans la suite, fit la guerre contre Mithridate.

<sup>4</sup> An. R 649.

Servillus fut envoyà l'année suirante pour lui succéder, et se fit rien de mémorable ', Florus mémo dit que les rebelles le vainquirent et s'emparèrent de son camp. Pendant qu'il était en Scile, Tryphon mourut, et Athénion, lui ayant succéde, ravages toute l'île, assiéges des villes, en prit plusieurs, sans que le préteur se donnât preaque aucun mouvement pour arrêter ses progrès.

Eufin on envoya de Rome un consul contre des ennemis qui devennient loujours de plus en plus redoutables <sup>3</sup>. Ce consul fut Manius Aquillius, collègue de Marius dans son cinquième consulat. C'était un homme d'une bravoure héroique. Il remporta sur les rebelles une victoire signalée, dans laquelle il tua de sa propre main Athénion, après avoir reçu lui-méme une lessaure à la Véta.

Les esclaves, quoiqu'ils eussent perdu leur chef, ne laissèrent pas de se cantonner dans différentes places. Aquillius les y poursuivit, sans leur donner néanmoins occasion de combattre, mais s'appliquant à les réduire par la famine. Ils périrent tous par le fer et par la faim. Mille seulement se rendirent avec Satvrus leur commandant. Aquillius les fit conduire à Rome, et voulut les donner en spectacle au peuple en les faisant combattre contre les bétes. Ces malbeureux, voyant qu'on ne leur avait conservé la vie que pour les faire servir de jouet et de divertissement au peuple, lui donnérent un spectacle bien différent de celui auquel il s'attendait. Ils touruérent les uns contre les autres les armes qu'ou leur avait mises en main, et s'égorgérent mutuellement : Satyrus , qui resta le dernier, se tua lui-méme. Aquillius ent l'honneur du petit triomphe ou ovation 3,

Ainsi finit la seconde guerre des esclaves eu Sicile. On dit que le nombre des esclaves qui périrent, lant dans cette guerre que dans la précédente, se montait à un million.

# FAITS DÉTACIÉS.

Pendaut que la guerre des esclaves durait encore, et immédiatement après les triom-

- An. R. \$50.
- 3 Athen. iib. 6, eap. 20,
  - II. DIST. ROM,

pher de Marius et de Catalus sur les Climbers, Thissière fait mentius d'un parricide, qui a été regardé par quolque-uns comme le premier crimé de cette espèce qui ait été commis dans Rome; mois l'exemplé en est plus ancien. Plutarque nous append que, dans les temps qui saivirest le guerre d'Ambial<sup>1</sup>, un L. Hostilius sus so père. Lei, cubil qui soi L. Hostilius sus so père. Lei, cubil qui soi publicius Millicius. Il lau su mêve, adoi de res eschives.

Personne n'ignore quel était à Rome le supplice des parricides. Romulus n'en avait établi aucun, ayant en peut-être la méme pensée que Solon, qui, dans les lois an'il donna aux Athéniens, garda un semblable silence sur le même sujet; et qui, comme on lui en demandait la raison, répondit qu'il supposait qu'il ne se trouverait jamais personne capable de se porter à un si horrible excès. En effet, il peut paraltre que statuer une peine contre un crime qui révolte si fort la nature . c'est plutôt enseigner aux hommes à le regarder comme possible que le prévenir, Mais il n'est point de crime dont la méchanceté des hommes ne soit capable, et L. Hostilius en avant donné la preuve, par rapport à celul-ci, dans Rome, il est à croire que ce fut contre lui que l'on inventa le supplice singulier dont j'ai à parler. On eufermait le criminel dans un sac bien cousu, avec un chien, un coq, une vipère et un singe, et, en cet état, on le jetait dans la rivière.

Mais pourquoi le chois d'un supplice si extraordinaire l'exte eque Gictoro nous explique dans un de ses plaidoyres : et ce morceau, d'une étoquence plus ingénieuse que solide, fera peut-être lei comme une espèce d'interméde qui pourra ne pas déplaire au lecteurc 0 que la segesse de nos anochtes s', s'écriee l-il, me paraît digne d'admiration dans le s supplice qu'ils ont établi contre les parri-

# t Plat. to Rom.

a o Dissigniarem sapientism, judices i Nunhe videutur de Controllem extrerum autură sustilate et criptius. a cut repeale ciriam, subm, aquem, Jernamque adeemerual, ut qui cum necloset undé ipie natus esset, carerel las rebus ounalbas ez quibas omnia nota esse diconter? Nobaruni feris corpus objierer, p. bețulis geogose, que rianium secilus alițieren, li munatoli Disa geogose, que rianium secilus alițieren, li munatoli Disa a cides! Ne vous semble-t-il pas qu'ils ont a tont d'un coun retranché le criminel du « milieu de la nature, en lui ôtant en même « temps le ciel, le soleil, l'eau, la terre, afin « qu'un malheurenx qui aurait tué celui dont « il avait reen la naissance fût privé en même « temps de tous les éléments qui ont donné la a naissance aux différents êtres dont est com-« posé cet univers? Ils n'ont voulu ni l'expoa ser aux bêtes, de peur que les bêtes mê-« mes , par une espèce de contagion que leur « communiquerait un tel monstre, n'en de-« vinssent plus féroces; ni le jeter nu dans la a rivière, de peur qu'il ne souillât les eaux, « destinées à laver et à expier toutes les souilly-« res. En un mot, il n'y a rien dans la naa ture de si vil . ni d'un usage si ordinaire et « si général, dout ils lui aient laissé la jouis-« sance. Ou'y a-t il en effet de plus commun a que l'air aux vivants , la terre aux morts , le « mer à ceux qui sont sur les flots , le rivage a à ceux qui sont poussés par les vagues? « Ces misérables vivent peut-être quelques « moments, mais sans pouvoir respirer l'air; « ils meurent sans que leurs os touchent à la a terre; ils sont continuellement agités par « les flots sans en être jamais lavés; enfin ils a sont poussés sur le rivage, mais sans pou-« voir jamais trouver auprès des rochers même a un lieu de repos. » Il est assez vraisemblable que les instituteurs

de ce supplice ont eu quelques-unes des vues que Ciceron étale et amplifie avec tant d'esprit et de fécondité. Ou y sent aisément une horreur qui cherche à se délivrer par la vole la plus courte d'un objet infiniment odieux. Au reste, si j'ai taxé l'endroit que je viens de rapporter d'être dans un goût d'éloquence qui court trop après le brillant sans faire assez d'attention à la justesse, je ne parle que d'a-

a uteremar : uou sie audos in flumen dejirere, ue, quam a delati esseul lu mare, ipsum polluerint, quo cetera e que violata sunt explari putentur. Denique nilell tam e više, neque tam vulgare est , cujus partem uliam relie queriut. Etenim quid tum est commune quam spiritus a vivis, terra mortais , mare fluciauntibas, litrus ejectis ? « Ita vivuel, dum possuel , ut ducere aulmam de curlo s non queaut : its moriuntur, ut corum ossa terra non e tauget : ita jectoulur fluctibus, ut monquem abiuantur: e ita postremo ejiriuntur, ul ne ad sava quidem mortul e conquiescent. » (Ctr. pro Sex. Rosc. n. 75, 72.)

près Cicéron lui-même. Il en a fait la critique. et, après avoir dit que, lorsqu'il le prononça étant encore fort jenne1, il fut extrêmement applaudi, il le censure néanmoins comme se ressentant de la verdeur de la jeunesse, comme avant plus besoin d'indulgence qu'il n'était digne d'éloges, comme plus louable par l'espérance de ce qu'on pouvait s'en promettre pour la suite que par un mérite réel et présent, Revenons à Marins, que nous avons laissé comblé de gloire, et qui va se couvrir d'opprobre par une ambition insensée, et par tontes les noirceurs de la perfidie et de la trahison.

Ce n'était point assez pour lui d'avoir été élevé cing fois au consulat, et, ce qui était sans exemple dans Rome, d'avoir géré cette charge suprême pendant quatre années consécutives. Il rechercha et ponrsuivit un sixième consulat avec plus d'ardeur que iamais personne n'avait eu pour y parvenir une première fois \*: il tâchait de se rendre agréable au peuple en faisant le complaisant, en affectant des manières douces, aisées, affables, en quoi il avait tuut à fait mauvaise grâce, parce qu'il forçait son caractère naturellement du et impérieux. A toutes ces basses manœuvres il joignit un moven plus efficace; il répandit l'argent à pleines mains dans les tribus, el vint alusi à bout, non-sculement de se faire nommer consul pour la sixième fois, mais d'écarter Métellus Numidicus qui s'était mis sur les rangs, et de se faire donner L. Valérins Flaccus moins pour collègue que pour valet. Alors il se lia étroitement avec le plus manyais citoven de Rome, L. Apuléius Saturninns. C'est un homme qu'il est à propos ici de faire connaître. Pour cela je vais rapporter quelques faits qui le regardent, et que j'ai réservés jusqu'à présent.

La première mention qui soit faite de lui dans l'histoire, c'est à l'occasion de sa questure. Dans cette charge, il eut le département d'Ostie, et la commission de faire la provision

t « Quantis ilin elamoribus adolescentuli diximus de « supplicio perricidarum! que nequaquem satis defer-« buisse post afiguantó sentire corpimus .. Sont ente ome plazicul adolescentis, non tam re el maturitate, quant « soe et ex-peciatione laudati » (Cac. de Orat. n. 107.

2 Plut, in Mar.

## 466 611 400

des bles, dont on manquait alors dans Rome1. C'était un jeune débauché, fou du plaisir, de sorte qu'il s'acquitta très négligemment de son emploi. Le sénat le lui ôta, et le transféra à M. Scaurus. Cet affront pigna Saturnin; il quitta la débauche, mais ce ne fut que pour devenir malfaisant, séditieux, turbulent; et de ce moment il ne perdit plus de vue le désir de se venger du sénat.

Bieutôt, c'est-à-dire l'an de Rome 659, il parvint à la charge de tribun, et comme il avait une sorte d'éloquence populaire, il se fit. du crédit, et servit Marins, ainsi que nous l'avous rapporté, pour son quatrième consulat. Il paraît que dés lors il s'attacha d'une manière particulière à Marius; car dans ce même tribunat il proposa une loi pour faire distribuer aux soldats vétérans qui avaient porté les armes sous ce général cent arpents de terres en Afrique. Un de ses collègues s'opposa à cette loi ; mais la multitude, ameutée par Saturnin, le chassa à coups de pierres. Ce n'était là encore que le prélude des excès auxquels il se porta dans la suite.

L'amitié qu'il avait contractée avec Marius le portait naturellement à hair Métellus Numidicus: et d'ailleurs il était bien digne par ses vices d'être l'ennemi d'un homme aussi vertueux. Orose raconte que Métellus ayant été créé censeur, Saturnin cut l'audace de le tirer par force de sa maison, et le poursuivit à main armée jusqu'au Capitole, où Métellus avait été contraint d'aller chercher un asile. Saturnin l'y assiégea 1, et il fallut que les chevaliers romains prissent les armes, et livrassent, pour sauver le censeur, un combat, dans leguel il v eut beaucoup de sang répandu. Probablement ce fait est une suite et une dépendance des antres contestations que Métellus eut dans sa censure avec Saturnin, et qui furent très-violentes.

Le censeur voulut l'exclure du sénat, aussi bien que Servilius Glaucia, qui, par l'indignité de sa conduite, était l'opprobre de cette compagnie. Mais, de plus, une autre querelle, suscitée encore par Saturniu, occasionna une sédition furieuse. Un certain L. Equitius se

qualité sur le rôle des citoveus romains. Métellus résistait, assurant que Tibérius n'avait eu que trois fils, qui tous trois étaient morts, l'un en Sardaigne dans lo service, l'autre à Préneste, le dernier à Rome, et qu'il ne souffrirait pas que l'éclat d'une si illustre famille fût terni par un misérable imposteur. Le peuple, idolatre du nom des Gracques, et flatté de l'espérance de le voir renaltre. s'emporta avec violence : les pierres volérent, le censeur fut en danger; mais il demeura ferme à rebuter le faux Gracchus. Un tribun. dont Valère Maxime nous a laissé ignorer le nom, soutenait Equitius '; et il entreprit de le faire reconnaître par Sempronia, sœur des Gracques. Il fit venir cette dame au milieu de l'assemblée, la fit monter dans la tribune aux harángues, et là, en la présence de ce peuple mutiné, il la somma de reconnaître son neveu, et de lui donner le baiser en signo de parenté. Sempronia fit paraltre en cette occasion une fermeté digne de son nom et de son rang ; et , malgré les clameurs de la multitude, elle ne témoigna que du mépris ponr celui qui voulait faussement s'introduire dans sa famille. On ne sait pas comment cette affaire finit. Il est assez vraiscmblable que le collègne de Numidicus, qui était en même temps son cousin-germain, mais qui ne lui ressemblait pas pour la constance, permit à Equitius de prendre la qualité qu'il prétendait sur les rôles publics. Il est certain au moins qu'il exempta de la flétrissure Glaucia

donnait pour fils de Ti. Gracchus, et se pré-

sentait aux censeurs pour être inscrit en cette

de sénateur. La censure des donx Métellus, Numidicus et Caprarius, tombe sous l'au de Rome 650. Peu de temps après, Saturnin s'attira une nouvelle affaire, qui surait dù le perdre. Mithridate, si fameux par les guerres qu'il soutint depuis contre Rome, formait des lors de grands desseins sur quelques états voisins de son royaume. Mais, sentant bien qu'il ne pourrait les exécuter<sup>8</sup>, s'il ne faisait entrer les Romains dans ses iutérêts, il envoya des am-

et Saturnio, et qu'il les maintint dans le rang

Cic. de Har. resp. 43; et pro Sez. 31. 9 Ores. v. 17.

<sup>1</sup> Val. Max. IIb, 3, cap. 8.

<sup>\*</sup> Died, anud Fuly, Ursin-

bassadeurs à Rome avec de grosses sommes pour gagner les suffrages des principaux du sénat. L'unique auteur que nous avous sur ce fait ne dit point positivement s'il y eut de l'argent donné ou recu. La chose est par elle-même très-vraisemblable. Saturnin, qui crut avoir une occasion d'attaquer le sénat avec avantage, fit grand bruit à ce sujet, et il alla même jusqu'à insulter les ambassadeurs. Ceux-cl. animés par un grand nombre de sénateurs qui leur promirent de les appuver de tout leur crédit, portèrent leurs plaintes au sénat, qui seul connaissait de ces sortes d'affaires. La personne des ambassadeurs avait toujours été extrêmement respectée dans Rome, et dans les cas semblables à celui-ci, les violateurs du droit des gens n'avaient jamais manqué d'être livrés à la nation qu'ils avaient offensée. Saturnin sentit donc la grandeur du danger auquel il était exposé; il mit tout en œuvre pour intéresser le peuple dans sa cause : Il parut en habit de supoliant. se jetant aux pieds des citovens, implorant leur secours les larmes aux yeux, tâchant de leur persuader que c'était son attachement aux intérêts du peuple qui lui avait attiré la baine du sénat, et que ses juges étaient ses parties. Le jour du jugement, uu nombre infini de citovens remplirent les environs du sénat, qui, iutimidé apparemment par ce concours extraordinaire, n'osa condamner Saturnin.

Ce facticux, aigride nouseau par le danger qu'il avait courn', vérifia bien la mattine avancée par Caton dans Tite-Live, qu'il y a moins d'inouvéeiment à ne point accuser un méchant homme qu'à le mettre dans le cas d'étre abous 3. Nos ce moment il ne mit plus de borues à ars füreurs, et, ne respirant que le vengence la piso outrée 3, il démanda une secoule fois le tribunat. Il ca voulnit surfout de Métellas Nomiléeus, et il se concerta avec Marius pour le perdre. Il faltait commencer par faire réussifs no préeje per raport au tri-

bunat, ce qui souffrait de grandes difficultés : et Marius, actuellement consul, et maître des troupes, s'engagea à le faire tribun à quelque prix que ce fût. Cependant, des dix places de tribun', neuf furent données sans qu'il y fût compris. Aulus Nonius lui disputait encore la dixième place, et même il l'emporta. Saturnin, à qui les plus grands crimes ne coûtaient rien, accompagné d'un grand nombre de gens de la lie du peuple et de soldats que lui fournit Marius, poursuivit Nonius, et le tua, La violence était criante, et ouvertement contraire à la liberté publique. Cela n'empêcha pas que le lendemain matin, dans une assemblée furtive, Saturnin ne fût créé tribun. Personne n'osa se plaindre, et le crime demeura nonsculement impuni, mais triomphant,

Ainsi Marius, qui avait acheté le cousulat, et chemin au tribunat par le meurtre, unirent leurs forces et leurs ressentiments; avec cette différence néanmoins, que l'un agissait à front découvert, au lieu que l'autre cachait son jeu.

C. MARIUS. VI 1. L. VALÉRIUS FLACCUS.

Dès que Saturnin fut en place, il proposa plusiuru lois. Màs celle qui lit le plus de bruit, fut une nouvelle loi agraire qui ordan-nui des distributions de terres et l'établissement de différentes colonics. Le sénatue man-nui se de sir conservation de la comme de colonic de l'accionation de la colonic de la colonica de la colonica del la colonica del la colonica de la colonica del la colonica d

Saturnin chassa de la place publique les tribuns opposants, et cuvoya les citoyens aux suffrages. Alors les nobles et la plus saine partie du peuple s'écrient que l'on a entendu tonner. Or, eu parell cas, l'assemblée était

<sup>4</sup> Au. R. 651.

a e Hominem improbum nen accusari tutius est, quim

e absolvi, a (Lav. lib. 34, cap. 4.)

Applan. Civ. lib. 1. — Liv. Epit. lib. 69. — Oros. v. 17.

<sup>1</sup> An. R. 652 ; av. J. C. 100.

rompue de plein droit, et ne pouvait plus rien statuer 'l. Lo tribun, entrant en fureur, répond avec insulte: Il grélera dans peu si vous ne cous lenez en repos. A ce mot, comme à une espèce de signal, on en vient aux mains; on s'arme de pierres et de bâtons. La faction de Saturnin fut la plus forte, et îli passer la loi.

Il y avait aiouté une clause tout à fait insolite '. par laquelle il était ordonné qu'après que le peuple aurait accepté la loi, dans les cinq jours suivants le senat en jurerait l'observation, et que quiconque refuserait de faire ce serment serait envoyé en exil ". Cette clause était un piège tendu à la franchise et à la fermeté de Métellus, et Marius employa l'artifice et la fourbe pour l'y faire tomber. Il déclara dans le sénat qu'il se donnerait bien de garde de prêter un serment si injuste, et qu'il ne pensait pas qu'aucun homme sage pût jamais s'y résoudre : car, ajouta-t-il, si la loi est bonne et utile en elle-même, c'est faire injure au sénat de le forcer à en jurer l'observation, puisqu'il doit s'y porter par raison ou de plein are : et si elle est mauvaise, c'est la dernière injustice de vouloir extorquer de nous un serment pour nons contraindre d'y consentir. Ce raisonnement était sans réplique, et le serment ajouté à la loi devait faire sentir l'injustice de la loi même. Aussi Métellus protesta-t-il hautement que jamais il ne ferait le serment exigé par le tribun, C'était là où Marius l'attendait, no doutant point qu'une déclaration de lui en plein sénat, dans uno matière juste et légitime, ne fût un engagement que rien au monde ne serait capable de lui faire révoquer.

Lo cinquième jour depuis la loi reque, dernier débia marque par le tribum pour la presiation du serment, Marins assembla le sénat; affectant de parafter trouble et inquet, il dit « qu'il craiganit beaucoup que le peuple ne se » portât à de violentes extrémites, si le sénat » refussit le serment. Mais qu'il s'était avisées « d'un expédient qui remédial à foun, et qui et « consistat à jurce qu'on accepaix la loi en « sea u'ello Ri boi; oue par ce serment on

1 Auctor de Vir. fliustr.

Plut. in Mar.

« toriété publique qu'elle avait passé par vio-« lence, contre les auspices, et après un coup « de tounerre entendu et annoncé. » Il n'y avait personne qui ne sentit la faiblesse et le ridicule de ce subterfuge; mais la crainte de l'exil l'emporta sur tous les autres motifs. Marius sortit pour aller prêter le serment, ct tous les sénateurs généralement, à l'exception d'un seul, le suivirent. Cet homme unique était Métellus. Quelques prières et quelques instances que lui fissent ses amis, il ne fut point ébranlé; mais demeurant ferme dans ses principes, et prêt à tout souffrir pour ne rien faire de honteux, il se retira de la place, s'entretenant avec ceux qui l'accompagnaient, et leur disant ces paroles remarquables : Faire te mal , c'est l'effet d'un cœur corrompu. Faire le bien, lorsqu'il n'y a rien à craindre, c'est le mérite d'un homme du commun, mais faire le bien en s'exposant aux plus grands dangers , c'est le propre de l'homme vérita-

« ne s'engageait à rien , puisqu'il était de no-

Quelle différence entre un homme et un homme, entre Marius et Médellus l'un, ghisant consister l'habitelé et la sagesse politique dans la dissimulation et le menonge, l'autre, mettant pour fondement de tout mérite et de toute vertul a sincrété et la droiture; l'un, colout vertul a sincrété et la droiture; l'un, publique, même sur depres de la problé et de la vertuj; l'autre, ên ette et plus homme de bien. Cest de Plutarque que j'emprante ces différents traits.

blement vertueux.

Saturnin ne fut pas longtemps sans consommer son crime. Il fit rendre un décret par le peuple portant injonction aux consuls de faire publier qu'on interdisait le feu et l'eau à Métellus, et qu'on défendait à tous les sujets de la république de le recevoir chez eux : c'était la formule de l'exil. Tous les gens de bien, compatissant à sa disgrâce, se rendaient en foule auprès de lui, déterminés à le défendro : mais il ne voulut pas que pour son intérêt on en vlnt à une sédition, et il sortit de la ville, consolant ses amis et lenr faisant ce raisonnement: Ou les affaires changeront, et alors, si le peuple vient à se reconnaître, je serai rappelé avec honneur : ou elles demeureront au même état, et eu ce cas

ne vaut-il pas mieux être éloigné de la vue de tant de maux? Les marques extraordinaires d'estime et d'affection qu'on lui donna dans les lieux par où il passait, firent sentir jusqu'à quel point on admirait un homme qui avait mieux aimé renoncer à sa patrie qu'à son devoir 1. Il s'arrêta à Rhodes, où il vécut agréablement, remplissant son temps ou par la lecture pour laquelle il avait toujours eu beaucoup de goût, grande ressource pour un exilé; ou par la conversation avec les gens de bien et les gens de lettres, qui se trouvaient en assez grand nombre dans cette lle.

L'exil n'abattit donc en aucune manière son courage. C'est ce qui paratt bien par un mot d'une de ses lettres qu'Aulu-Gelle nous a conservé. Ce sont mes adversaires dit Métellus, qui se sont interdit à eux-mêmes la jouissance de la vertu et de la justice. Quant à moi, je ne suis point privé de l'usage de l'eau et du feu : et je jouis d'une très-grande gloire. On voit qu'il fait allusion à l'interdiction de l'eau et du feu qui avait été prononcée contre lui.

Marius, qui avait nourri les fureurs de Saturnin, en devint bientôt le vengeur. Mais il fallut qu'il y fût forcé. Ce séditieux, à qui ll avait une fois lâché la bride, le fatiguait par les nouveaux excès auxquels il se portait tous les jours. Son insolence étail extrême; et l'on en peut juger par la manière dont il traita Glaucia, qui était néanmoins son ami, et digne de l'être. Glaucia était préteur: et comme il rendait la justice dans la place en même temps que Saturnin haranguait le peuple, celui-ci prétendit que c'était un manque de respect pour sa qualité de tribuu, et il lui mit en pièces sa chaise curule.

Marius ménageait cependant Saturnin, le regardant sans doute comme un instrument utile à ses vues. Il se plut même d'abord à attiser le feu de la discorde entre le sénat et ce tribun3, et il joua pour cela le plus indigne

\* « Coi natrim salus dulcior quim conspectus fult : « qui de civitate quam de sententià decedere maluit » (Cic. pro Balbo, n. 11.) 1 « Illi verò omni jure atque benestate luterdicti. Ege

rôle qu'il soit possible d'imaginer; car les premiers du sénat s'étant rendus chez lui pour l'exhorter à prendre la défense de la république contre un furieux qui la déchirait , il recut en même temps Saturnin dans sa maison par une autre porte; et, prétextant une incommodité qui l'obligeait souvent de sortir . il passa et repassa d'un appartement à l'autre. et fit si bien, qu'il les renvoya tous plus aigris et plus animés qu'ils n'étaient venns. Mais Saturnin poussa si toin le-choses, qu'enfiu Marius fut obligé de l'abandonner.

Il demanda un troisième tribunat, et, dans le dessein de se rendre de plus en plus agréable au peuple', il mit aussi sur les rangs pour devenir son collègue ce faux Gracchus dont nous avons parlé. Marius agit alors en consul. Il ordonna à Equitius (c'était le nom de l'imcosteur ) de se désister de sa demande; et. sur son refus, il le fit mettre en prison. Mais le peuple, passionné pour le nom que ce misérable usurpait, forca la prison, l'en arracha. et le nomma tribun avec Saturnin, Ce n'est pas tout encore. Saturnin voulait avoir un consul dévoué à ses volontés. Il jeta les yeux sur Glaucia, qui était réellement l'homme qui lui convenait le mieux par une bassesse d'ame qui répondait à celle de sa naissance 2. Glaucia n'était point éligible, parce qu'il était actuellement préteur, et que les lois exigenient un lutervalle entre la préture et le consulat. Mais les lois n'arrêtaient pas Saturnin, Le jour de l'élection des consuls étant arrivé, l'orateur Marc-Antoine fut élu d'abord sans difficulté. La seconde place était disputée entre Memmius et Glaucia; et Memmius allait être préféré. Saturnin détacha sur lui quelques-uns des assassins qu'il avait à ses gages, et le fit assommer sur la place en présence de tout le neuple.

Ce dernier crime perdit le tribun Tous les ordres de l'état prirent feu. Tout ce qu'il v avait de citoyens bien intentionnés se réunirent pour reprimer une audace et une fureur qui menaçaient Rome de sa perte. Il fut impossible à Marius de protéger Saturnin contre

<sup>«</sup> neque aquà, neque igne carco, et summà giorià fruisu cor. » (Metellus apud A. Gall. lib. 17, cap. 2.)

<sup>3</sup> Plut. in Mar.

<sup>9</sup> Appien, Civil, lib. 1.

<sup>2 «</sup> Summis et fortune et vite sordibus. » ( Csc. ja Bruto, p. 254.)

l'indignation publique ; et toujours prét à changer de parti , selon son intérêt , il se mit à la têle des ennemis de celui avec qui jusqu'alors il avait tonjuurs agi de concert. Le sénat rendit un décret portant « que les cona suls C. Marius et L. Valérius s'associassent « ceux des préteurs et des tribuns du peuple « qu'ils jugeraient à propos, et défendissent « l'état et la majesté du peuple romain par « toutes les voies convenables, » Ce décret donnait aux consuls un pouvoir illimité. Marius en usa dans toute son étendue. Il fit preudre les armes aux citoyens, distribua les postes, et marcha lui-même vers la place où Saturnin l'attendait avec sa troupe. Les forces n'étaient pas égales assurément. Mais il y avait encore plus de différence eutre ces deux partis pour la dignité que pour les forces, D'un côté étaient les deux consuls, tous les prétenrs excepté Glaucia, tous les tribuns, excepté Saturnin, toute la fleur de la noblesse, tout l'ordre des chevaliers, tout le sénat. On y remarquait particulièrement deux vénérables vicillards . M. Scaurus , prince du sénat , qui, pouvant à peinc marcher, avaiteru, dit Cicéron, que la goutte qu'il avait aux pieds n'était pas pour lui un obstacle, parce qu'elle ne l'empécherait que de fuir; et Q. Scévola, accablé d'années et d'infirmités, paralytique, et presque sans aucuu usage de ses bras et de ses mains, et qui, s'appuyant sur une pique, montrait en même temps et la vigueur de son courage et la faiblesse de son corps '. De l'autre côté, il n'y avait rien que de méprisable, à commencer par les chefs, un tribun factieux, un préteur qui déshonorait sa charge par son indignité, le faux Gracchus. Après ceux-là les seuls presque qui aient mérité d'être nommés, sont le questeur Sauféius, et un certain Labiénus, ami de Saturnin. Tout le reste n'était que canaille et troupe séditieuse.

La victoire ne pouvait pas être incertaine;

1 e Quom armatos M. Æmillios, princepos sensilos, in comitilo contilistest, qui quom ingredi vis posset, e non ad insequendum sibil tarditatem pedams, sed as fix-a glendem inspolimentos fore puntabat : quam denique e Q. Seavola, condectus senectute, przepeditios merbo, e maccus, et membrio somabus ceptus et debilis, misus, et animi vim, et infirmiliatem corporis ostende-er et e. (Cir. pre Raderi, n. 21.)

et Saturnin fut bientôt obligé de se réfugier dans le Capitole avec ceux que j'ai nommés et le gros de ses partisans. On les mit hors d'état de s'y défendre longtemps, en coupant les canaux qui y conduissient de l'eau. Dans cette extrémité, Sauféius, réduit au désespoir, proposa de mettre le feu au Capitole, pour terminer, disait-il, leur noble et malheureuse entreprise par une fin illustre, en sc donnant pour bûcher un si auguste temple, Mais Saturnin et Glaucia n'entrèrent pas dans ses vucs ; et, comptant sur l'amitié et le crédit de Marius, qui les favorisait sous main, ils envoyérent des députés aux consuls, se rendirent sous la foi publique, et sortirent du Capitole. Marius aurait bien voulu les sauver, mais il n'en fut pas le maître. La populace, s'écriant que c'étaient les ennemis de l'état à qui l'on n'avait pu, sans le consentement du sénat, donner de parole, se jeta sur ceux qui tombèrent sous sa main, et fit périr tous les chefs de la sédition. Saturnin eut beau protester qu'il n'avait rien fait que sous l'autorité et par les avis du consul Marius, il fut massacré par la multitude irritée, avec le préteur Glaucia et le faux Gracchus, qui ce jour-là même avait pris possession du tribunat, circonstance qui nous donne la date précise de cet événement, car les tribuns entraient en charge le dix décembre. Le corps de Saturnin fut mis en pièces, et Rabirius porta so tête avec insulte de maisou eu maison par toute la ville. On accorda la liberté à l'esclave qui l'avait tué, et les biens des auteurs de la sédition furent confisqués.

dilion forrent confisqués.

La mémorie de Saturai facques, usaquela
ka mémorie de Saturai facques, usaquela
vériladèmens il no ressemblit guére que par
vériladèmens il no ressemblit guére que par
mort comme sa personne l'avail été de son
mort comme sa personne l'avail été de son
vivant. Deux fishs remarquables prouvent
évidemment qu'il suffissi de paraltre conserrer pour la quedque sitalement et quedque
rer pour la quedque sitalement et quedque
tain C. Décianus <sup>1</sup>, dats un discours qu'il fais
sit devast le peple, ayant pard honorablement de Saturnin, fut coudamné. Sex. Titus
et aussi cavoye en exil, parce qu'il avait
et aussi cavoye en exil, parce qu'il avait

1 Val. Max. lib. 8, cap. 1.

che la lu sportni de Satarain. Catte rigueur peut sembler outice. Géréen ne la ligitati point telle. Vicit comme li seprince os parami de la condimantion de Tiñas. Les ja- « gas regardérent comme un méchan ci- sejora", comme un menhe qui meitait « d'être retranché de la république, ceil « qui, affectant de faire parado du potrait « d'un séditieux décharé et d'un ensemi de la prince, tibralique de vous prince descripcieu en un compte que perince, tibralique de vous de la proposer d'exclusi en un capati les regrets proposer d'exclus à son egant les regrets perince de calcul en un capati en est proposer d'exclus à un egant les regrets perince de calcul en un capati en est perince de calcul en un capati en est perince de calcul en un capati en est peut de la voir en la capati en est peut de la voir est de la voir est de la capati en est de la voir est d

Dès que Saturnin fat mort, on parts beaucoup du retour de Métellus; éétail le vrau général de tous les gens de bien, et, ce semble, une suite occassire du traitement fait rius empècha l'éfic de cette Lonne volonté preque universelle. Le tribus P. Furius, que Métellus, pendant sa cessure, avsit privé du rang de chevaller, s'y oposs, formellement; et cet homme d'une condition basse, de l'est de l'étail pêt de ses pieds les larmes aux yeax pour soliciter le retour de son pècus de pour soliciter le retour de son pècus de

- M. ANTONIUS 3.
- A. POSTUMIUS ALBINUS.

Métélus fut hiendu vengé de l'arragance de Furius. Ce t'iluan ne fut pas plus tés sorti de charge, que Cameltins, l'un de ses succesurs, l'ayant occusé, le peuple ne lui permit pas même de se défendre, et l'assomma sur-lechamp. Il métrials bles cette mort funnste; car c'était un citoyen pernicieux, d'abord parisan, puis déserteur de Saturnis: mais la violence dont un usa à sou égard n'en est pas moins condamnable.

- 1 « Stainer oni equites rousani imprehem civem esse, « et non retinendum in civitate, qui hominis, hosiliem in « modem seditiosi, imagine, ani mortem ejus homesta-« ret, ani desideria imperitorum mistricordià cesamo-
- w verel, auf suam significarel imitanta improbitatis a voluntalem. » (Cic. pro Rabir. p. 21.)
  - Ap. R. 6(3; av. J. C. 99.

L'occasion était trop belle pour ne pas pousser l'affaire du rappel de Mételins Numidicus. Toute la maison de ce grand homme . si nombreuse, si puissente, tant de fois honorée des premières dignités de la république, tous ses alliés, qui étaient des premières familles de Rome, employèrent leur crédit pour faire révoquer le décret par lequel il avait été condamné à l'exil. Mais son fils ent la principale gloire du succès. Ce jeune homme 1, mémorable à jamais par sa tendresse filiale, alla de maison en maison, revêtu d'un habit de deuil, versant des larmes en aboudance, et se prosternant aux pieds de tous les citoyens, solliciter une grace qui lui était plus chère que sa propre vie, Marius s'opposa le plus qu'il lui fut possible au rétablissement de celui qu'il avait si indignement chassé. Ce fut en vain ; le peuple , sur la proposition de Calidius, l'un des tribuns, rappela Métellus, Le teudre et vif empressement que marqua son fils en cette occasion lui valut le surnom de Pius 1, comme qui dirait bon fils, homme d'un bon naturel, surnom moins èclatant, mais plus estimable que les titres de vainqueurs des nations.

Métélius assistait à des jenn torsqu'on lui rendit les lettres qui lui apprenient son rappel. Il stiendit la find du spectacle pour les lice. On ne remarqua accune émotion sur son visage. Toujours égal dans l'une et l'autre fortune<sup>1</sup>, toujours maître de lui-même, et sapérieur à toutes les passions, comme son cil ne l'avait point plongé dans la tristese, son rappel ne lui causa point une joie immodèrée.

Quand on sut qu'il était près près d'arriver à Rome, le séuat, le peuple, les riches et les pauvres, en un mot, toute la ville s'empressa d'aller à sa rencontre, et de lui faire en quelque sorte réparatiou de l'injustice qu'on avait commise à son égard. On peut dire qu'il

- 9 Diod. apud. Vales.
- \* Metellus Pius, pertinaci erga exsulem patrem « amore, tam elarum lacrymis quèm alii victoriis nomen « assecutus. » ( Vat. Max. lib. 5, cap. 2 )
- 5 « Euméem constat pari vultu et exsulem fuisse, et e restitutum : adeò moderationis beneficio, medius sense per inter secundas et adversas res animi firmitato rere salus est. » (Yat. Max. lib. 4, cap. 1.)

n'y a eu ni charges', ni triomplies 'qui lui aient fait plus d'honnenr que son exil, soit qu'on en considère la cause, ou la sage conduite qu'il garda, on enfin la gloire de son retour.

Marius, ne pouvant soutenir la vue des honneurs qu'il prévoyait bien qu'on rendrait à son ennemi (car les hommages rendus à la vertn sont nn véritable tourment pour l'envie), avait quitté la ville, et s'était embarqué pour la Cappadoce et la Galatie, alléguant ponr prétexte qu'il allait s'acquitter des sacrifices qu'il avait vonés à la mère des dienx . Nons verrous dans la suite qu'il avait encore une vue secrète, qui était de provoquer et de hâter la guerre que l'on soupconnait Mithridate de méditer contre les Romains, ne dontant pas qu'on ne lui donnât en ce cas le commandement des armées, et par conséquent l'occasion d'acquerir une nouvelle gloire et de nouvelles richesses, Aussi, quoique ce roi si puissant eut pris à tâche de l'accabler de témoignages d'honneur, Marius ne se laissa point adoucir ni amener à lui rendre déférence pour déférence, mais lui dit avec sa hautenr accontumée : Roi de Pont, il faut ou devenir plus puissant que les Romains. ou vous soumettre à leurs ordres. Mithridate, qui n'avait jamais entendu personne qui lui parlât de ce ton , conçut alors ce que c'était que la fierté romaine, qu'il ne connaissait jusque-là que par le rapport des autres.

S III. - NAISSANCE DE CÉSAR. ANTOINE AVAIT TRIOMPHÉ DES PIRATES. AQUILIUS, ACCUSÉ DE CON-CUSSION . EST SAUVE PAR L'ÉLOQUENCE D'ANTOINE. BRIGANDAGE DES MAGISTRATS BOMAINS DANS LES PROVINCES. CONDUITE ADMIRABLE DE SCÉTOLA. PROCONSUL D'ASIE. VICTIMES BUNAINES DÉPENDUES. DURONIUS EST CHASSÉ DU SÉNAT POUR UNE RAISON PORT REMARQUASLE. LE ROTAUME DE CYRENE DON-NÉ AUX ROMAINS PAR TESTAMENT. SERTORIUS, TRI-BUNDES SOLDATS, SE SIGNALE EN ESPAGNE. ÉLOGE DE CRASSUS ET DE SCÉVOLA. LOI PORYÉE PAR CES CON-SULS POUR ARRETER LES USURPATIONS DU DROFT DE CITOTEN BOMAIN. SCÉVOLA BENONCE AU GOUVERNE-MENT DE PROVINCE QUE LUI ÉTAIT ÉCHU. CRASSUS

DÉSIRS INUTILEMENT DE TRIOMPUSE. ÎNTÉGSITÉ ST NOBLE CONFIANCE DE CHASSUS. SÉDITION DE NOBRA-NUS. IL EST APPELÉ EN JEGEMENT, CARACTERS DE SULPICIUS. SAGES AVIS OF ANTOINE LEI DONNE. PRÉTURE DE STELA. IL BONNE UN COMBAT DE CENT LIONS DÉCHAÎNÉS. ORDONNANCE DES CENSEURS CRASSES BY DOMITIES CONTRE LES RESTRESS LA TINS. DÉBATS ENTRE LES CENSEURS. LUXE DE L'O-BATEUR CRASSES, CONDAMNATION INJUSTS OF RE-TILIUS. ÎL S'EXILE VOLONTAIBEMENT. ÎNVITÉ A BEVENIE A ROME PAR SYLLA , IL REFUSE. IL AVAIT EMBRASSÉ TOUTES LES BELLES CONNAISSANCES.

- M. ANTONIUS 1.
- A. POSTUMIUS ALBINUS.

Le rappel de Métellus Namidiens, et la naissance de César, sont les seuls événements par lesquels soit marqué le consulat de Marc-Antoine.

Sa préture avait été plus illustre. Etant préteur 9, il vainquit les pirates, qui paraissent ici pour la première fois dans l'histoire, mais dont nous aurons lieu de parler beaucoup dans la suite. Il les poursuivit jusqu'en Cilicie, qui était leur asile et leur repaire; et des conjectures probables donnent lieu de croire qu'il remporta snr eux des avantages assez grands pour mériter le triomphe. Ce fut sous le troisième ou le quatrième consulat de Marins.

Q. CÆCILIUS METELLUS NEPOS3. T. DIDIUS.

Quelque honnenr que le triomphe ait pu faire à Marc-Antoine, son éloquence l'a rendu bien plus recommandable, et de son vivant, et dans la postérité. Il en donna cette année une prenye magnifique dans la cause de M. Aquilius, qui avait terminé avec autant de bravonre que de bonheur la gnerre contre les esclaves de Sicile, mais qui ne se piquait pas de probité comme de courage, et à qui l'amour de l'argent avait fait commettre bien des injustices. Il fut donc accusé de concussion. On citait des faits, on produisait des

I a Nec triumphis bonoribusque, quim aut caust « exsitti, ant exsilio, aut redito, clarior fuit Numidicus.»

<sup>(</sup> VELL. PATERCUL. lib. 2, cap. 15. )

<sup>2</sup> Plui.

<sup>4</sup> An. R. 663; sv. J. C. 99. Pigh. Appel, ed ep. 651.

<sup>5</sup> Au R. 651, av. J. C. 98.

témoius, on employait contre lui des preuves qui étaient sans réplique. Il augmentait encore le péril où il était par sa fierté. n'ayant pu se résoudre à faire le personnage de suppliant, et à implorer la mi-éricorié des juges. Si jamais il y cut cause désespérée, c'était la sienne, et as coudamnation paraissait inévitable.

Mais il avait pour avocat un des plus habiles orateurs que Rome ait portés. Rien ne manquait à Antoine, ni du côté de la nature, ni du côté de l'art, qu'il dissimulait pourtant, affectant de paraître avoir l'esprit peu cultivé ! dans la pensée que son discours ferait plus d'impression sur ses auditeurs, parce que l'on se défiera t moins de lul. Il semblait plaider sans préparation 2 : il était néanmoins si bien préparé, que ses juges paraissaient ne l'être pas toujours assez pour ae mettre sur leurs gardes contre l'art caché dans ses discours. Son grand talent était d'émouvoir les passions, et jamais ce talent ne parut avec plus d'éclat que dans une cause défavorable. comme était celle d'Aquilius. C'est lui-même. ou . si l'on veut , Cicéron par sa bouche , qui n us le fait remarquer. « Quand les juges se « prêtent à moi , dit Antoine , et se portent « d'eux-mêmes où je les veux pousser, je e profite de cette heureuse disposition, et je « tourne mes voiles vers le côté d'où le vent

- souffle. Mais quand je les trouve indiffè « Antonius probabiliorem hor populo orationem forc
   censchat soam , si omninò difficisse popular potare-
- 1 « Erat memoria somma, nulla meditationis suspicio. « Imparatus semper an dicendum ingredi videbajur; sod « ita erat paratus, al Judices. Illo dicente, nonnumquam « viderentor non sulla parati ad cavendum figisse. » (Ctc. in Bruto. n. 139.)

a tar. » Cic. de Orat, ib. 2 . cap. 4.)

- a. Si or dazi (judicet) et au aponte, quò impetimos. In leiniana sique proponades; cercio que often; et al si, unde citiquis fazira occendira; veix do. Sino et in-cerc quietrasque glore, piera el opera; sunt enim e comis dicendo excitando, mila sigli-main entrel. Sel estre dicendo excitando, mila sigli-main entrel. Sel estra del comis dicendo excitando, mila sigli-main entrel. Sel estra del comis de constitución del comis sigli-main entrel. Sel estra del comis del comi
- \* Je he suppliere se lieu de enger, qui me paraît contraîre a toute la puite de raisonnement de Course.

« rents el immobiles, la chose est plus difcilici; cari il batt pour lors que l'orateur » produise el crée pour sinsi dire à seuf, par la seule force de l'belogence, loss les sentiments qu'il a besoin d'exclier, saus qu'uncume disposition précédente et indépendante e de lui l'aide et le favorise. Je ne désespère pas nelamoniss; car la parole, qu'un bon spoète 'appelle avec raison une putésanté modifresse qui donnie sur le serpiti, el tune reine qui exerce sur tous les hommes un pouveir souverain, la parele a une force

a invincible, que rien ne peut arrêter. Peu e contenie d'elle-même lorsqu'elle n'a qu'à a pousser les hommes au penchaut où leur a cœur est déjà enclin, ou à vaincre leur tranquille ludifférence, elle se fait gloire a de les terrasser malgré leur résistance, et a de les contraindre par des efforts victorieux a è rendre les armes. »

C'est ainsi qu'Antoine se conduist en plaidant la cause énoir je parle actuellement. A près avoir fait valoir dans son discours tout ce que ro possait dire en faveur d'Aquillisa, près de finir, il le saisit par le bras, le fit leverpui déchar sa touique par d'evant, et montra au 1 juges les cicatrices des gloricuses blessares qu'il avait regue dans divers combats. Il avi a'étendi aussi beaucoup sur une autre blessaire que la suit faite à le tée en dernier lieu Athenion, ce brave chef des seclaves révollès.

On conçoit aisément quel effet devait produire sur l'esprit des juges un tel spectale, accompagné de discours viß et touchants, qui marquaient un cœur pénétre de douleur et de commisération. « Je n'aurais pu', dit-il, ex-

## s Eaules.

a Noile existinare..., quom mità M. Aquillas in civilata retinende sueci, me, que n lila cauta perorenola diarrin, sine magno dolor feziset. Quom quin
e goconation finite, imperatorem orasitam a sesata,
e quomen in Capitaliom adoccadine membiasen, hose
e quomen in Capitaliom adoccadine membiasen, hose
e quomen allicutom, dobilitaton, morrenten, ila summun
dictrionen Addentur viderem, no pris som constate
e misoricodiam allia commovere, quam misoricordia
e aim piece epita.

« Quum C. Marius merorem orationis mem præsens « ae sedens multúm incrymis suls adjuvaret, quumque « iliom ego crehrò appetlans, collegam ci suum commen-

« citer ces sentiments dans les autres, si je | « n'en avais été moi-même pénétré jusqu'au « cœur. Et comment ne l'aurais-je pas été en e voyant un homme honoré peu de temps « auparavant du consulat, du commande-« ment des armées, du triomphe, en le voyant , disje , dans l'affliction , dans l'hu-« miliation, dans le danger de perdre son « honneur et sa patrie, et réduit à l'état du « monde le plus digne de pitié? Marius, qui e par sa présence marquait assez l'intérêt « qu'il prenait au jugement qui allait se pro-« noncer, m'aida beauconp, et releva la force « de mon discours par ses larmes : je lui « adressai souvent la parole en lui recomman-« dant un ami et un ancien collègue, et en « lai représentant que la cause que je plaidais e était la cause commune de tous les généraux « d'armée : j'implorai en faveur de ma potrie « le secours des dieux et des hommes, des « citoyens et des alliés; et je mettais dans

« toucher, aurait paru digne de risée. »
Le succés répondit aux veux et a l'espérance du pathétique orateur. « Les juges, »
ett Citéron dans un des se pladoyers,
e craignirent que, s'ils condamasient un
bomme que la fortune avait sauré des traits
des conneuss, et qui lui-meme n'aussi
de conneuss, et qui lui-meme n'aussi
de réponde de le proposition de la les propositions de la réponde
impiropable des juges. » Aquilius fut renminitorpable des juges. » Aquilius fut renci-mpiropable des juges. » Aquilius fut renminitorpable des juges et le gain de cette cause ai-

« tout ce que je disals une vérité de senti-

« ment, une donleur qui partait du fond de

« l'ame : sans quoi mon disconrs , loin de

tira une admiration générale à son défeuseur.

Je me suls permis d'autant plus voloniters un long décial sur ce fait, que l'îte-Live en avait foit mention, comme il paraît par l'éculeurs in est pointen EXX. D'étalieurs in lest pas inutile, pointe extende de l'éculeurs in est de l'éculeurs de l'éculeu

bonheur des provinces que l'éloquence d'Antoine n'eût pas fait une si forte Impression sur les juges d'Aquilius, et que l'accusé cut subi la condamnation qu'il méritait par les concus-ions dont il s'était rendu conpable , de même qu'il avait reçu ¡ ar le triomphe la juste récompense qui était duc à ses services et à sa valeur : car l'avidité des généraux et des magistrats romains croissait de jour en jour, et les sujets de l'empire étaient exposés à toutes sortes de vexations de leur part . Le brigandage s'exerçait avec d'autant plus de licence, que les chevaliers romains, actuellement seuls en possession de la judicature dans Rome, avaient intérêt à le favoriser : car les publicains, ou ceux qui levaient les impôts, étaient, comme nous l'avons déjà observé plus d'une fois, de l'ordre des chevaliers, Ainsi les proconsuls et les propréteurs, en lachent la bride à l'avidité des publicains dans les provinces, étaient surs de pouvoir satisfaire la leur impunement , puisqu'ils retrouvaient pour juges à Rome les amis, les confrères, les associés de ceux dont ils avaient appuyé les injustices.

Il restati nénanmoins encore parmi les megistrats romains des hommes qui ne se laissaient point entraîner par le torrent des mauvais exemples, et qui même faisaient gloire de s'y opposer. L'histoire nous en offre deux de cette espèce dans les temps dout nous parlons, quoiqu'il ne soit pas aisé de déter-

udelitatem . 3.) 1 Diod. apud Vales. Iib. 36.

e darem, atque ipsum advocatum ad communeem impee ratorum fortusam defeudendam iuvocerem; non feut o bee tila meis laerymis, non since dolore magne miset ratie, omniumque decrem, et koeninum, ctcivium, et a voctorum impiratio. Quibus omnibus vorbis, que a coctorum impiratio. Quibus omnibus vorbis, que a a me ium suut habita, si dober abfusiest mues, non imode non miserabilis, sed irrifededa faisset orazio meta, »

a me ium suus habits, si doler abrisiset meus, nou modò
e non mierabilis, sed irrideuda fuiset oratio mea. »
{Cac, de Orat. lib. 2, n. 104, 194, 195, 596, 196.

\* « Eò adduzil cos qui erant judicaluri, vebementer

ul vercrentur, ne quem virum fortuna ex hostium telis
e cripuisset, quum sibi ipsi non pepereisset, hie, non ad
e populi romaul isudem, sed ad judicum crudelitatem
e videretur esse servatus, » ( fn. Yerr. lib. 5, n. 3.)

miner au juste l'année où ils gouvernérent leurs henreuses provinces.

Le premicr est Q. Mucius Scévola , qui fut envoyé proconsul en Asie. Il commenca par se donner un excellent lieutenant général, le vertneux Rutilius, qui était son aml, et dont il fit son conseil. L'intégrité, l'incorruptibitité, sont des vertus qui méritent à peine d'être relevêcs dans Scévola. Il n'exigea pas même des peuples tes sommes que la coutume lui permettait de lever pour sa dépense et pour celle de sa maison. It trouva une ressource meilleure : ce fut celle de la simplicité. Mais ce qui lni fait le plus d'honneur, c'est que . malgré le crédit énorme des chevaliers romains, il attaqua généreusement les publicains qui avaient commis des vexations, et en fit une sévère justice. Il écontait les plaintes que l'on portait contre eux, et si elles étaient prouvées, il tes condamnait à des dédommagements envers ceux qu'ils avaient maltraités, et, pour les forcer au paicment, il les livrait, selon les lois romaines, à leurs parties adverses. C'était un spectacle bien inespéré et bien doux pour toute l'Asie de voir ces fiers oppresseurs trainés en prison à leur tour par cenx qu'ils avaient opprimés. S'il traitait ainsi les mattres, on peut bien juger que les commis, qui souvent n'étaient que des esclaves, n'étaient pas épargnés. Il y en eut un qui était comme leur premier homme d'affaires, que Scévola fit mettre en croix, quoiqu'il eût déjà négocié sa liberté avec ses maltres, et qu'il fût prêt à en donner le prix. Par cette conduite il regagna au peuple romain l'affection des penples d'Asie : ct it s'en fit lui-même tellement aimer, que, suivant une coutume impie, mais que l'idolàtrie autorisait 1, ils établirent une fête en son honneur, qui fut appelée la fête Mucienne. Et dans la suite le sénat proposait aux proconsuls la couduite de Scévola comme le modèle sur lequel ils devaient se régler. Nous verrons blentôt comment les chevaliers romains se vengèrent sur Rutitius, n'avant pu apparemment trouver l'occasion de le faire sur Scévola.

6 C'est Scévola le pontife , qu'il ne faut pas confi

Le second exemple que j'ai à rapporter, est celui de L. Sempronius Asellio, préteur de Sicile. Pour donner en un mot une idée de la sagesse de son gonvernement 1, il suffit de dire qu'il fut le digne imitateur de Scévola. Mais une circonstance qui mérite extrêmement d'être remarquée, c'est l'attention particulière qu'il eut à protéger les faibles. Les autres préteurs donnaient des tuteurs aux pupilles, et anx femmes qui n'avaient point de parents proches. Pour lui, il se rendit le tuteur de tous cenx qui n'en avaient point; et. prenant par lui-même le soin de leurs affaires. il les préserva de l'oppression. Enfin, se montrant le vengenr de toutes les injustices, soit publiques, soit particulières, il ramena dans la Sicile ces siècles heureux dont elle avait perdu le souvenir.

CN. CORNELIUS LENTULUS 9. P. LICINIUS CRASSUS.

Le second des deux consuls de cette année est le père du famenx Crassos, qui forma le premier triumvirat avec Pompée et César.

Il fut rendu sous ces consuls un sénatusconsulte qui défendait d'immoler des hommes : car jusque-là, à la honte de l'humanité 3, et de la nation romaine en particulier, ces sacrifices abominables avaient été pratiqués dans Rome par autorité publique, C'est ici la première fois an'ils sont défendus; et même cette défense ne suffit pas pour les abolir. Si nous en croyons Dion, César en renouvela l'exemple \* : et Pline rapporte que le siècle où il vivait avait encore été témoin plus d'ane fois de ces horreurs.

La résolution avant été prise de créer des censeurs 5, tout le monde s'attendait que Marius, qui était alors revenu à Rome, se mcttrait sur les rangs. Mais, depuis l'affaire de Saturnin, il était tombé dans un tel discrédit auprès de la noblesse et du peuple également. qu'il n'osa pas se présenter, dans la crainte d'essuver un refus. Il tournait néanmoins la

avec Scévola l'augure, dont il a été parlé ailleurs.

<sup>\*</sup> Cic. in Verr. lib. 2, a. 51 .- Val. Max. lib. 1, cap. 15.

<sup>1</sup> Diod. Ibid.

<sup>4</sup> An. B. 655; av. J. C. 97.

<sup>5</sup> Pile, Hist, nat, xxx, 1. 4 Dio. lib. 43. - Plin. lib. 28, cap. 1.

<sup>2</sup> Plutarch.

chose à son avantage, disant qu'il n'avait pas voulu se rendre odieux par une sévérité dont la censure lui aurait imposé l'obligation. On nomma censeurs Marc-Antoine et L. Valérius Flacens

Le détail de ce qu'ils firent dans leur magistrature nous est inconnu. Ou sait seulement qu'ils nommèrent pour prince du sénet M. Æmilius Scaurus, et qu'ils effarèrent du catalogue des sénateurs M. Duronius, parce qu'étant tribun du peuple, il avait fait casser la loi ' qui modérait les dépenses de la table. Valère-Maxime met dans tout son jour l'indignité de l'action de ce tribun. Il monts . ditil , sur la tribune aux harangues , pour faire au peuple ces plaintes : « On a mis à votre luxe. « Romains, un frein que vous ne dévez point a souffrir : on a fixé et contraint votre liberté « par un lien qui doit vous paraître insuppora table. Quoi! on a fait une loi qui vous com-« mande la frugalité : nons cassons et annu-« ions cette ordonnance comme ressentant la « rouille de cette dare et sauvage antiquité : a car enfin, de quel usage est pour vous vo-« tre liberté, si, vouiant périr par le luxe, on « ne vous le permet pas? » En effet, c'est là le sens du discours qu'a dû tenir le tribun ponr abroger la loi dont il s'agit.

> CN. DOMITICS AHENOBARBUS 1. L. CASSIUS LONGINUS.

La grandeur romaine s'ougmentait per toule sorte de voies. Nous sours va Hatie Philometer, roi de Pregune, iègere se etais aux Romains per lestament. Cette année, aux Romains per lestament. Lette année, semblable legs en leur forven. Il était illa setent de Polemen Physon, roi d'Exprete, qui en mourant avait pourru à son établissement en la idonanta il Cyrennique et les pays odjacents. Ce démembrement du royaume d'Exgripe paraisaité devoir s'y rejoindre après la mort de cetal pour qui il savait et fin. Apoin préten les Romains, et diminus d'autant la paissance des Ptolémècs, qui ne s'affaiblissait déjà que trop par les divisions et par les guerres civiles. Les Romains donnèrent la liberté aux villes qui venaient de leur être léguels. C'étaient des villes grecques, à qui un pareil présent était infiniment agréable : et les Romains évisient par la le soupon d'avident par la les oupons d'avident.

T. Didies, qui avait été consul en 65s, des il depuis deux ass la gourre en Espagne aver asser de succès. Mais nous ignorercions abooisument tout elébail de ce qui s'est passé pendant son commandement, si Seriorius ricet seri soss lui en qualité de tribun des soldats. C'est ce qui nous a conservé un trait proporté par Plutarque, o ú Fon reconnaîtra le génie de Sertorius, homme de ressources, et qui asvait joindre le ruse à l'audace.

li était en garnison dans Castulo, ville située sur le Bétis (Guadalquivir), et qui est célébre dans l'histoire des le temps de la guerre d'Annibal. Les soldats romains, se trouvant dans l'abondance, en usaient sans mesure, et se livraient au viu et à toute sorte d'excès. Les habitants de Castulo profitèrent de cette négligence. Ils s'adresserent aux Gyriséniens, leurs voisins et leurs atliés; et, en ayant obtenu un secours, qu'ils firent entrer secrètement dans leur ville, ils se ietérent sur les Romains, dont ils tuéreut un grand nombre. Sertorius se sauva, et avant ramassé ceux qui comme lui purent sortir de la ville, il en fit le tour, et alla à la porte par iaqueile le secours était entré. Les barbares n'avaient point eu la précaution d'y mettre une garde. Sertorius s'en empara, y laissa un corps de garde, et, tombant spr les Espagnois, il les fit tous passer au fii de l'épée.

Ce n'est pas tout, il filt prendre aux Romains les habits de ceux qu'it sensient de tuer, et les meas promptement à la ville des Gyrischiens. Ceux-ci, trompte par les habits à l'espagnole, crurent voir revenir leurs concitegers et leurs amis victorieux, et ouvrirent toutes leurs portes. Sertorius en tua plusieux, rendit les autres, qui s'étaient rendus a discrétion : et ainsi oon-seulement il recouvre la ville qui avait été presque perdue pour les Romains, mais il y ajouts une nouvelle conquête,

<sup>\*</sup> La dernière loi de cette espèce était la loi Licinia , dont il a été parlé au livre xxvii.

<sup>#</sup> An. R. 656; av. J. C. 96.

L. LIGINIUS CRASSUS 1. O. MUCHUS SCEVOLA.

mement illustres, L'an est l'orateur Crassus, dont l'éloquence a été tant célébrée par Cicéron. J'en ni parle nilleurs assez au long, L'autre est ce même Scévola dont je viens de raconter la couduite admirable dans le proconsulat d'Asie, Ils étaleut fort unis, et avaient éte collégues dans toutes les charges, excepté dans le tribunat, que Scévola n'avait exercé qu'une année après Crassus. Ils avaient de grands rapports pour les talents; car ils étaient 1 lous deux orateurs et jurisconsultes, mais avec cette différence, que Scevola excellait davantage dans la science du droit, et Crassus dans l'élognence. Il en était de même de tout le reste. En tout ils se ressemblaient 3, réunissant, mais dans un degré inégal, des qualités qui se balançaient l'une l'autre ; en sorte qu'on ne savait presque à qui l'on aurait donné la préférence. Crassus, parmi ceux qui recherchaient l'élégance et l'ornement du discours, était celui qui en usait avec le plus de sobriété et de réserve; et Scévola, entre ceux qui se piquaient d'être sobres et réservés par rapport aux ornements, était celui qui mettait le plus d'élégance dans son style. Crassus joignait à une grande politesse un air sérieux et un pen sévère : et Scévola tempérait la sévérité qui lui était naturelle par des manières douces et nolies.

Les deux consuls de cette année sont extrê-

Le consulat de ces deux grands hommes ne nous fournit d'autre évéuement coosidérable qu'une loi qu'ils portèrent de concert pour empêcher l'usurpation du droit de citoyen romain, qu'un grand nombre de Latins et d'Italiens s'attribuaient sans titre ni fondement. Il y avait déjà longtemps que l'on avait été obligé

### 5 An. R. 657 : av. J. C. 95.

Nous ne savons point quelle provioce échut à Scévola, mais il y renonca. Il ne pouvait rien ajouter à la gloire qu'il avait acquise dans son gouvernement d'Asie.

Crassus, après l'année de son consulat expirée, alla dans la Gaule cisalpine, qu'il avait pour département ; et toute sa sagesse ne fut point à l'épreuve du désir de triompher. Il réprima les courses de quelques moutagnards, qui de temps en temps infestalent la plaine. Mais ni les exploits n'étaient considérables, ni la guerre même en soi fort nécessaire, s'il est vrai', comme le dit élégamment Gicéron, qu'il voulut presque s'escrimer contre les rocbers des Alpes, pour trouver matière de triomphe où il n'y avait point d'ennemi. Il demanda donc le triomphe, et même son crédit était si grand dans le sénat, qu'il l'aurait obtenu : mais l'austérité de Scévola l'arrêta tout court. Onoique son ami, quoique son col-

1 « Esse pro cive qui civis pon sil , rectum esi non li-« cere : quam legem tulerunt sapientissimi consules,

a « Elequentium jurisperizissimus Crassus, jurisperi-

<sup>«</sup> torum eloquentissimus Scavola putabatur. » ( Cie. la Brut. p. 145. ) a « In reliquis rebus ita dissimiles erani inter sese .

<sup>«</sup> statuere ut tamen non posses utrius to maltes similioe rem. Crassus crat elegantium parcissimus, Scerola

e percorum elegantissimus. Crassus in summă comitate

e habebat etiam severitatis saits: Servole multă in se-

g veritate non deerst tamen comitas, » [Id. Ibid. n. 188.) | In Pir. n. 62.)

d'aller au-devant des fraudes de cette nature, qui se multipliaieot beaucoup. J'ai rapporté les précautions qui farent prises pour remédier à cet abus sous le consulat de C. Claudius et de Ti. Sempronius, l'an de Rome 575. La chose fut portée bien plus loin par M. Junius Pennus, tribun du peuple, qui, en 626, fit passer une loi pour obliger de sortir de la ville tous ceux qui n'étaient point citoyeus; loi dure 1, loi contraire à l'humanité, que C. Gracchus, encore fort jeune, combattit de toutes ses forces, mais inutilement. La loi de nos deux consuls était sage. Il est injuste et contraire au bon ordre que ceux qui ne sont point citovens se portent pour tels, et c'est tout ce qu'elle défendait. Elle a été néanmoius accusée d'avoir nui à la république 9, et d'avoir attiré la révolte des peuples d'Italie et la guerre sociale. Mais le mal venuit de plus loin et avait de plus profondes racines.

<sup>«</sup> Crassus et Scevola : usu verò pròls prohibere peregri-« nos, sané inhumanum est. » ( Cic. de Offic. lib. 2. cap. 47.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pro Cornel. et Ibi Ascon

a « L. Crassus, bomo sapientissimus postra civitatis , « spicults propé acrutatus est Alpes : ut ubi hostis non « crat , lbt triumphi causam aliquem quareret. » ( Cic.

légue, il préféra l'honneur de la république aux liaisons particulières, et empêcha qu'on ne lui accordat sa demande.

Du reste, Crassus se conduisit dans son gouvernement avec beacoup de vertue et d'intèvernement avec beacoup de vertue et d'intègrité. Et Carbon, fils de celul qu'il avait acude et fait condamer, étant venu dans la Gaule pour épier ses actions, ce sage magistrait le craignit si peu, qu'il lui assigna une place sur son tribunal, à côté de lai, et ne prononça sur aucune afisire qui en sa présence et sous ses yeux: noble contiance, et qui lui fait sibut d'honner que ses talents.

Pendant que Crassus était eucore à Rome, et consul, le tribun Norbauus y excita un sédition violente en accusant Cépiou devant le peuple. J'en ai rapporté plus haut le détail et l'évêncment par rapport à Cépion. Cette affaire eut des suites pour Norbanus, dont je vais reudre comote.

> L. DOMITIUS AHENOBARBUS<sup>9</sup>. C. COELIUS CALDUS.

Sous ces consuls, Norbanus fut appelé en jugement, comme s'étant rendu coupable de lèse-majesté publique, par la sédition dont il avait été l'anteur. On permet aux historiens de décrire fort au long des combats guerriers entre des généraux : pourquoi ne leur seraitil pas permis d'en rapporter anssi d'une autre espèce, mais non moins intéressants pour un grand nombre de lecteurs, ni moins iustructifs? J'entends les combats d'élaquence entre les plus illustres oratours de l'antiquité. Nous en allons voir un dont Cicéron nous a développé tout l'art et toute l'adresse. Sulpicius était l'accusateur de Norbanus, et Antoine défendait l'accusé. Ce qui a été dit jusqu'icl d'Antoine suffit pour le faire connaître.

Sulpicius était alors très-jeune 3. Il était né pour devenir un grand et sublime orateur; il avait du feu, de la véhémence, de l'élévation, Quant à ce qui regarde toutes les parties de l'éloquence du corps, une physionomie noble

1 Val. Max. lib. 6 . cap. 7.

4 An. R. 658; av. J. C. 94.

et heureuse, de la grâce et de la dignité dans les gestes, une voix douce et en même temps sonore, il possédait tous ces avantages en un degré éminent. Mais écontons ce qu'Antoine va nous en dire, « J'entendis Sulpicius plaider « encore tout jeune, dit-II, une petite cause, a Il me charma, Senlement son élocution se « sentait un peu de la vivacité de l'âge : « elle était hardie et trop abondante. Je « n'en fus pas choqué, car je veux voir et « j'aime dans un jeune homme cette fécon-« dité de pensées et d'expressions, quoi-« qu'elle passe les bornes, et s'écarte jus-« qu'à un certain point de la justesse. Voyant « un naturel si heureux, je l'exhortai fort à « le cultiver avec soin, à regarder le barreau « comme la meilleure école où il put se for-« mer, et à prendre quelqu'un des plus il-« lustres orateurs pour modèle, ajoutant que, « s'il voulait me croire, il n'en choistrait point a d'antre que Crassus. Il saisit mon avis, et « me dit , par politesse , qu'il souhaiterait « aussi m'avoir pour mattre. A peine s'était-« il passé une année depnis cet entretien, « qu'il accusa Norbanus, dont je pris la dé-« fense. Je ne puis exprimer quel change-« ment je trouvai entre ce qu'il était actuel-« ment, et l'état où je l'avais vu un an aupa-« ravant. Son naturel le portait à ce genre a d'éloquence grand et magnifique que nous « admirons dans Crassus; mais il n'y sernit « point parvenu, si à cet heureux naturel il « n'eût joint un travail assidn, et si en plai-« dant it n'eût employé toute son attention à « imiter l'excellent modèle qu'il s'était pro-« posé, p

Voità le grand service que les anciens avocats du premier rang peuvent rendre à ceux qui entrent dans la noble carrière du barreau; et il me semble que c'est une grande consolation pour eux, de voir une brillante et laboricuse jeunesse marcher sur leurs traces, en profitant de leurs avis, et les suivre de près.

Je viens maintenant à la cause de Norbanus, sur laquelle Antoine s'explique admirablement. Il avait insisté beaucoup sur cette maxime fondamentale en éloquence, qu'il faut

1 Clc. de Orat. lib. 2, n. 88, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cir. de Oral. lib. 1, n. 131, 132,

que l'orsteur soil lui-même virement touche, s'il veut toucher les autres. Après quoi il continue ainsi, en s'adressant à Sulpicius : a Mais qu'al-le besoin de rous donner cet avretise sement, il vous, qui, lorsque vous rous porlette pier accuserdeur, nimitales si paissamment les juges, non-seudement par la par la vivacité des sentiments de douleur et d'indignation dont vous parteix pénéres, et d'indignation dont vous parteix pénéres, et qu'à peine osal-je entreprendre d'étendre et pund de la contra del contra de la contr

« Il est vral que tout vous était favorable « dans la cause que vous plaidiez. Vous por-« tiez devant les juges des faits tont à fait « graves : une violence ouverte, une assem-« blée obligée de se dissiper par la fuite, des « pierres lancées par les séditieux, une cruauté « odieuse qui s'acharnait sur l'infortuné Cé-« pion, le prince du sénat et le plns illustre « citoyen de Rome (Scaurus) frappé d'un coup « de pierre, enfin deux tribuns du peuple « chassés par force de la tribune anx haran-« gues, tout cela paraissait atroce et ne pou-« vait se nier. D'ailleurs on applaudissait gé-« néralement au zèle lonable qu'un jeune « homme de votre âge témoignait pour le e bon ordre et pour l'honneur de la républie que; au lieu qu'il ne semblsit guère con-« venable à un ancien censeur, comme je « suis, de défendre un citoven séditieux, et « qui avait pris à tâche d'aggraver le malheur « d'un personnage consulaire, Nons avions « pour jnges d'excellents citoyens; la place « publique était remplie d'hounêtes gens; en « sorte qu'à grande peine m'accordait-on quel-« que ombre d'excuse sur ce qu'après tont « celui que je défendais avait été mon ques-« teur.

« Voils dans quello disposition je trouvat de es espris. Si I y eut de l'art on no dans « mon discours, rous en jugerez. Pour moi, « je me couleuteria de vous expoer simplement ce que je fis. Je parcourus tous isa différents genres de sélitions qui aviaent « agité la république, en remontant jusqu'aux « temps les plus reculés ; je ue di dissimusti « point les incomréments et se dangers, et je

« ques-unes devaient pourtant être regar-« dées comme justes et presque nécessaires. Je e montrai qu'on n'avait pu ni chasser les rois, ni créer les tribuns, ni donner des bornes « à la puissance consulaire par les ordon-« nances du peuple , comme on avait fait si « souvent, ni établir le droit d'appel an peu-« ple , ce droit que l'on peut appeler la sau-« vegarde des citovens et le rempart de la « liberté, sans trouver une forte résistance « de la part des nobles, accomps guée de trou-« bles violents : que par conséquent, si toutes « ces séditions avaient été salutaires à la ré-« publique, il ne fsllait pas, sans examen, « faire un crime capital à Norbanus des mou-« vements tumultueux excités par le peuple e dans l'affaire dont il s'agissait. « Après ce premier pas, j'en fis un second. « J'ajoutai que, si l'on reconnaissait que le « peuple eût eu, dans quelques occasions, « de justes raisons de s'émouvoir et de se soua lever, comme on n'en pouvait disconvenir, « jamais certainement il n'en avait eu de « cause plus légitime que dans le cas présent. « A cet endroit je pris de l'essor, j'invectivai « avec force contre la fuite honteuse de Cé-« pion; je déplorai la perte de l'armée. Par « là je renouvelais la douleur, je rouvrais la « plaie de ceux qui pleuraient leurs proches « tués dans ce malheureux combat; et en

e conclus que véritablement toutes ces sédi-

e tions avaient été fâcheuses, mais que quel-

« gements.
« Quand je sentis que je m'étais renda mattre de mou auditoire, et que les joges aparturent devroums forombles à ma cause,
parturent devroums forombles à ma cause,
qu'il sais employées jusque-la, je substituat
qu'il sagissait ci de tout pour moi; que jo
parlais pour un ami qui, syant été mon
que icuer, derait, selon le maxime de nos
que icuer, derait, selon que qu'exte

« même temps je rallumais et appuvais d'un

« motif de bien public la haine des chevaliers

« romains, nos juges, contre Cépion, gul avait

« voulu leur ôter, au moins en partie les ju-

« citoyens d'une même villo , il me serait éga-« lement douloureux et bonteux de n'avoir « pu rendre le même service à uu homme « qui m'était si étroitement lié. Je demandais a aux juges qu'ils se laissassent toucher par « la considération de mon âge, des charges « dont j'avais été honoré, des services que « je pouvais avoir rendus à la république, e enfin de la douleur si juste et si tendre « dont ils me vovaient pénétré : qu'ils ne me « refusassent pas une grâce, qui était la pre-« mière que je leur cusse demandée pour « moi personnellement, ne m'étant jamais in-« téressé pour les autres accusés que j'avais « défendus que comme pour des amis . au « lieu qu'ici je mo regardais commo étant

« Je traitai donc cette cause d'une façon « qui pourrait parattre contraire aux règles « de l'art, mais qui me réassit. Je ne fis qu'ef-« fleurer légèrement la discussion du crime « de lèse-majesté, qui était le fond de l'affaire. « Tout le fort de mon plaidoyer roula sur les « passions et les mœurs : c'est-à-dire que ie « m'attachai d'une part à ranimer avec véhé-« mence les mouvements de haiue contre Cé-« pion, et de l'autre à me concilier l'affection « de mes juges en exprimant en moi les sen-« timents d'un tendre et fidèle ami. C'est ainsi, « Sulpicius, qu'ayant plutôt remué les cœurs « qu'éclairé les esprits, je triomphai de votre « accusation, » Cet expose d'Antoine est confirmé et déve-

« moi-même en danger.

loppé encore par la réponse de Sulpicius, « Rien n'est plus vral, dit-il à Antoine, que « ce que vous venez do raconter : car si ja-« mais j'ai cru être sûr de la victoire, c'est « dans cette occasion, où jo la vis cepene dant s'échapper subitement de mes mains. « Quand, après avoir allumé dans l'esprit des « juges ce que vous appelez un incendie, je a vous eus cédé la parole : grands dioux, quel « fut votre exorde! Quelle crainte, quel « embarras , quelle hésitation qui parurent a même dans la lenteur avec laquelle vous a trainiez vos syllabes! Comment saisites-« yous l'unique ressource qui pouvait vous « ménagor quelque excuse, en faisant valoir « la liaison intime que nos lois et nos usages II HIST. ROM.

« Combien profitates-vous habilement de « cette circonstance pour vous procurer une « entrée favorable auprès des juges l Je me « rassurais néanmojus, m'imaginant que tout « ce que vous pouviez gagner par les tours « fins et délicats d'une éloquence artificieuse, « c'était qu'en faveur des engagements qui « vous unissaient étroitement avec Norbanus, « on vous pardonnât d'avoir pris sa défense, « et de vous être chargé d'une si mauvaise « cause, Mais je fus bientôt détrompé, Vous « ne vous eu tintes pas là, et, vous insinuant « insensiblement dans les esprits, vous por-« tâtes vos prétentions bien plus loin. Personne ue s'en apercevait encore; mais je « commençai à craindre sérieusement, dès « que le vous vis donner à la cause une tour-« nure movennant laquelle tout ce qui s'était « passé u'était plus une sédition que l'on dut « imputer à Norbanus, mais un effet de la « juste colère du peuple romain. Quels res-« sorts ne mites-vous pas en œuvre contre « Cépion! combien votre discours respirait-il « la haine et l'indignation contre l'auteur « d'une sanglaute défaite, et eu même temps « la commisération, soit par rapport à la ré-« publique, soit par rapport aux parliculiers « qui avaient péri dans le combat! Vous trai-« tâtes de même tout ce qui regardait Scau-« rus et mes autres témojus, non en réfutant

Norbanus fut donc absous, et l'éloquence d'Antoine déroba encore un coupable à la juste peine qu'il méritait. Il semble qu'à Romo les juges se regardaient assez comme maîtres du sort des accusés plutôt que comme esclaves de la loi : heureux quand leur caprice se portait à faire grâce à un criminel, et non à perdre un innocent!

« leurs dispositions, mais en rejetant le tout

« sur lo trop légitime ressentiment du peu-

« ple. »

L'adresse de l'orateur ne laisse pas d'être louable en soi; et j'ai cru pouvoir en faire mention ici, d'autant plus que les faits purement historiques nous manqueut absolument. Elle peut servir d'avertissement pour se tenir en gardo contre de semblables artifices, et même d'exemple, si l'ou se trouvait chargé d'une cause bonne et juste, mais qui, comme a ont établie entre un consul et son questeur? Il peut arriver, fût chargée et cuveloppée de préjugés odieux. Sous ce point de vue, qu'il me soit permis de faire cette comparaison. It serait bien à souhaiter sans doute, pour former de joune reference destinés au métion

former de jeune seigneurs destinés au métier de la guerre, que ces grands généraux qui, du consentement du public, s'y sont distingués par un mérite supérieur, prissent la peine, après que les événements sont passés, de nous tracer de leur propre maiu le plan général d'une campagne conçu et renfermé dans la tête d'un scul homme, les mesures prises de loin pour un siège ou pour une bataitle, le profond secret qui eu a dérobé la connaissance aux ennemis, les véritables causes qui ont fait réussir ou manquer une entreprise. et beaucoup d'autres eirconstances pareilles , qui sont, à proprement parler, l'âme et d'une action et d'une histoire. Est-il moins utile pour des avocats qui commencent, et pour des jeunes gens qui se destinent au barreau, d'apprendre de la bouche même d'un des plus célèbres orateurs de l'antiquité, tout l'art qu'il a employé, et tous les ressorts secrets qu'il a fait jouer dans une cause, à la vérité mauvaise, mais à laquelle les meilleures peuvent ressembler pour la difficulté? Y a-t-it rhétorique qu'on puisse comparer à de pareilles observations? Aussi Sulpicius!, qui avait pressé vivement Antoine de lui donner des préceptes d'éloquence, reconnaît que l'exposition qu'il a bien voulu lui faire de ce qu'il pratiquait lui-même dans ses plaidoyers lui paraît infiment plus utile que tous les préceptes \*.

> C. VALERIUS FLACCUS 5. M. HERENNIUS.

Sylla, dont il u'est point parlè dans l'histoire depuis la bataille contre les Cimbres, où il servait sous Catulus, va reparaltre sui la scène pour y jouer le premier rôle jusqu'à la fin de sa vie. Il fut préteur cette année ou

<sup>3</sup> α Que quum abs te modé commemorarentur, equia dem nulla pracepta desiderabans. Istam culm ipsam deα monstrailmem defensionum insurum abs te ipso commemoralam, doctrinam esse non mediocrem puto. » (Cic. lib. da Oral. n. 201.) la suivante1. Mais, ce qui est singulier, cet homme, destiné à voir dans peu tout l'empire romain fléchir sous sa lot\*, eut assez de peine à parvenir à la préture, et il ne l'obtint qu'après avoir essuyé un refus. Il tâchait, dans les mémoires qu'il avait faits de sa vie, de déguiser la vraie cause de ce refus, en disant que le peuple voulait le forcer de demander l'édilité, parce que ceux qui étaient revêtus de cette charge étaient obligés de donner des jeux, et que l'on en attendait de lui de magnifiques, à cause de ses liaisons avec Bocchus. La vérité est, selon Plutarque, qu'il avait cru emporter les suffrages de haute lutte par la scule recommandation de son mérite et de son nom. Il se trompa. Le peuple voulait être sollicité, et souvent même payé. Sylla, instruit à ses dépens, se remit sur les rangs sans autre délai que celui d'une année, et partie par des manières populaires qu'il savait fort bien employer, partie par argent, th oblint la préture. Aussi, comme dans une querelle au'il eut avec Cesar Strabon, homme d'esprit, et loue par Ciceron pour la bonne plaisanterie, il le menaçait d'user du pouvoir de sa charge : « Vous parlez juste, lut répliqua « César en riant, votre charge est bien à vous,

« puisque vous l'avez achetée. »
Au reste, Sylte astieft les désirs du peuple
par rapport aux spéciacles 3. Il donna un combat de cest lons que Bocchas lui avait envoyés
d'Afrique, avec des gens du pays accoutmés à combatire contre ces terribles animaux.
El, comme dans ces sortes de just pe péril
accroit le plaisir el Tadmiration, on a remarmé aux Sylte ast le oremier qui fit combatire qui
me acroit ast le oremier qui fit combatire.

les lions déchaînés, au lieu que jusqu'alors on avait pris la précaution, sage assurément, de ne les présenter au combat qu'avec leurs chaînes. Cette année est celle de la naissance du

Cette année est colle de la naissance du poête Lucrèce.

Ici flait le manuscrit de M. Rollin.

An. R. 659; av J. C. 93.

l Piglus et Freinshemius mattent sons eetle aunée la préture de Sylla. Une expression de Velleius, lib. 2, cap. 15. semble la retarder d'un su.

s Piul. in Syl. s Pilu. lib, 8, cap. 10; et Sén. de Brev, Vil. cap 13.

Pilu. lib. 8, cap. 10; et Sén. de Brev. Vil. cap. 13.

- C. CLAUDIUS PULCHER '. M. PERPERNA.
- Sylla 9, aprés avoir passé dans Rome, selon l'usage, l'année de sa préture, fut envoyé en Cappadoce poor mettre sur le trône Ariobarzane, nouvellement élu avec l'agrément des Romains. Ces faits seront exposés ailleurs avec plus d'étendne. Sylla réussit sans beaucoup de peine, et établit Ariobarzane en possession de la Cappadoce.

Pendant qu'ii était dans le voisinage de l'Euphrate, il recut un ambassadeur du roi des Parthes. Jusque-là cette nation n'avait famais rien cu à démêler avec les Romains; et l'on a compté parmi les traits du bonheur de Sylla qu'il ait été le premier Romain à qui les Parthes se soient adressés pour traiter d'amitié et d'alliance. Dans l'entrevue il montra une hauteur qui ne devait pas, ce semble. déplaire à Rome, et qui ne fut pourtant pas généralement approuvée. Ayant fait placer trois sièges, il prit celui du milieu entre le roi Ariobarzane et Orobaze. C'était le nom de l'ambassadeur, à qui il en coûta la vie, lorsqu'il fut de retour auprès de son maître, pour avoir

mal soutenu l'honneur de la nation. A Rome, l'oratcur L. Crassus exercait la censure avec Cu. Domitius Ahénobarbus3, Ces censeurs publièrent une ordonnance contre les rhéteurs latins qui commençaient à s'introduire dans la vilte, au lieu qu'auperavant on n'y connaissait que les rhéteurs grees. Ceuxci avaient autrefois essuyé une pareille tempète: mais l'utitité de leurs leçons, et le goût du public, ·les avaient sontenus contre l'autorité des magistrats. Les écoles grecques jouissaient donc d'une pleine liberté , lorsane les conseurs dont nous parlons entreprirent de fermer les écoles latines, qui étaient nouvelles. Suétone nous a conservé la teneur de leur ordonnance, que je vais transcrire (cl, quol qu'elle a it déia été rapportée dans l'Histoire Ancienne. « Nous avous appris qu'il y a des hommes a qui, sous le nom de rhéteurs latins, ont

- « établi une nouvelle forme d'étude et d'exer-
  - 1 An. R. 660 : av. J. C. 92.
  - 9 Plut. in Syl.
  - 1 Liv. lib. 26, pag. 11. Sucton. de Claris Rhet.

- « clees, et que la jeunesse s'assemble dans « leurs écoles et y passe des jonrnées entières « avec peu de fruit. Nos ancêtres out réglé ce
- a qu'il convenait que leurs enfants apprissent, « et dans quelles écoles ils devaient aller. Ces
- « nouvenux établissements, opposés aux con-« tumes et aux usages de nos ancêtres, ne « peuvent nous plaire, et paraissent contre « le bon ordre. C'est pourquoi nous nous
- « croyons obligés de notifier notre sentiment . « el à ceux qui ont onvert ces écoles, et à
- « ceux qui les fréquentent, et de leur dé-« clarer que nous improuvons cette non-« vcauté. »

Cette ordonnance, quoique concue en termes, ec semble, assez doux, interdisait néanmoins les écoles latines ; et il n'est pas possible que l'ou ne soit étonné de voir l'homme le plus éloquent de son siécie proscrire un établissement qui paratt si favorable aux progrès de l'éloquence : car quoi de plus utile et de plus sensé que de former de bonne heure les jeunes gens à écrire dans une langue dont ils doivent faire usage toute leur vie? Aussi Crassus, se justifiant dans Cicéron sur cette ordonnance, ne blâme point la chose en ellemême ; il ne s'en preud qu'à l'impéritée de ces nouveaux maltres t, a qui n'apprennient dit-

- « il , à leurs disciples qu'à acquérir de la liar-« diesse, qualité dangereuse même avec le « savoir, mais funeste quand elle est jointe à « l'ignorance, »
- Peut-être Cicéron prête-t-il ses sentiments à Crassus. Quoi qu'il en soit, si les rhéteurs latins furent terrassés par cette sévére ordonnance, ils se relevèrent et se rétablirent peu après : il y eut dans Rome concours d'écoles grecques et d'écoles latines pour l'éloquence. el on accoulumait les jeunes gens à composer dans les deux langues, pratique la plus utile. et peut-être même absolument indispensable ponr une nation qui avait reçu toutes ses connaissances des Grecs, et à qui par conséquent il était nécessaire d'une part d'entretenir com-

merce avec ses maltres pour ne pas retomber e « Hos magistros nibil intelligebom posse docere, nis « ut auderent; quod etlam cum boots rebus conjunc-« tum, per se ipsum magnoperè est fuglendum. » ( De Oral. lib. 3, p. 91.)

dans l'ignorance, et de l'autre de transporter dans sa langue tout ce savoir étranger, de peur qu'il ne demeurât sans fruit.

Il ne paralt pas que la censure de Crassus et de Domitius ait été fort utile à la république, ni qu'elle leur ait fait beaucoup d'honneur à eux-mêmes. Elle se passa presque toute en querelles et en débatsentre eux, dont la source était dans la diversité de leurs caractères. Domitius était dur : et Crassus au eontraire donnait dans une élégance qui approchait fort du luxe, et qui ne lui laissait guère d'autorité pour condamner des excès dont il donnait lui-même l'exemple.

Son collégue lui reprochait surtout sa malson, qui était une des plus magnifiques de Rome ; et il insistait particulièrement sur l'article des six arbres que Pline appelle des lotus 9, et qui donnaient une ombre trèsépaisse. Il fallait que l'ombre fût bien chère à Rome, ou que l'argent y fût prodigieusement commun , puisque Domitius , selon l'estimation de Valère Maxime 3, qui est la plus modeste, faisait monter le prix de ces arbres à trente 4 millions de sesterces, ou trois millions cent soixante et quinze mille livres de notre monnaies. La maison de Crassus était encore décorée de six colonnes du marbre le plus beau, qui pouvaient bien passer pour un luxe condomnable dans la maison d'un narticulier, en un temps où les colonnes de marbre étaient un ornement inconnu même aux édifices publics.

Tout le reste était chez lui du même goût, Il avait des lits de table garnis d'airain. Il était surtout trés-curieux en argenterie c. On vovait sur son buffet des vascs d'argent dont la façon était d'un si grand prix, qu'il les avait achetés sur le pied de six mille sesterces la livre?. Il avait en particulier deux gobelets, ouvrage

- t Plin. lib. 17, cap. 1.
- 2 En français micocouliers, selon plusieurs sava 5 Val. Max. lib. 9, cap. 1.
- 4 Le texte de Pline porle beaucoup davantage ; mais il
- peut y avoir erreur dans le nombre.
  - a Un peu plus de 6 milions de fr. E. B.

  - a Pito. lib. 33, cap. 11.
- 7 Six mille sesterces fout sept cent cinquante livres de notre monnale. La livre ropusine ne pesait que douze

onces et demle de notre polds. = 1 230 fr. E. B.

de Mentor, eélètre artiste, qui lui avaient coûté cent mille sesterces (douze mille cinq cents livres ) 1, prix énorme et qui faisait rougir l'acheteur lui-même, puisqu'il n'osa iamais se servir de ce qu'il avait payé si chérement,

J'ai presque honte de rapporter ce que Macrobe a dit du même Crassus\*, qu'une des murènes a qu'il nonrrissait dans son vivler étant morte, il cut la faiblesse d'en porter le deuil. Mais il n'est pas mal de voir, par de semblables exemples, combien ces hommes, qui brillent avec tant d'éclat, et qui paraissent si grands sur le théâtre du monde , sont souvent petits dans leur conduite privée.

Finissons tout ce détail par une réflexion de Pline. « Autrefois, dit-il, on reprochait e fortement de pareils excès. Aujourd'hui on « a cessé de faire des plaintes , devenues inu-« tiles depuis que les mœurs sont entièrement « subjuguées. Ou a vu que nulle défense ne « pouvait arrêter le luxe , et on a mieux aimé « qu'il n'y cût point de lois que d'en faire a pour qu'elles fussent violèes. Nos descene dants feront notre apologie en se montrant « encore plus vicieux que nous, »

Il résulte de ce que je viens d'exposer, que les reproches de Domitius contre Crassus n'étaient que trop bien fondés. Aussi Crassus ne fit que les éluder par des plaisanteries, seule ressource d'un homme d'esprit qui sent qu'il ne peut se défendre. Les chevaliers avaient commis bien des in-

justices depuis qu'ils étaient en possession des jugements. Mais il n'en est poiut de plus atroce ni de plus criante que la condamnation de Rutilius. Cet homme, le plus vertueux de son siècle, et qui a mérité d'être appelé un modèle de probité, s'était attiré leur haine, comme je l'ai déjà dit, en secondant de toutes ses forces le zèle eourageux de Scévola, proconsul d'Asie, pour réprimer les vexations des publicaius. Les chevaliers désiraient de se

- 1 20 500 fr. E. B. 1 Maerob. Sat. 11 , 11.
- 5 C'est un poisson fort estimé des Romains
- 4 « Nimirum ista omisére moribus victis : frustraque « Interdicta que vetnerani cernentes, nullas potius quam « Irritas esse leges malucrunt. Sed et qui sequentur, nue-« liores esse nos probabuni. » Pasx. Ilb., 36, cap. 3.)
  - 4 Cic. de Oral, lib. 1 , n 229.

venger i, et eu même temps d'intimider par un exemple éclatant les magistrats qui ne voudraient point conniver à leurs brigandages dans les provinces, Rutilius donc, qui avait fait rendre gorge à tant de sangsues publiques. fut lui-même accusé de concussion. On joignit à ce premier chef d'accusation des reproches de débauche et d'infamies, démentis authentiquement par la pureté de ses mœurs. Mais devait-on attendre quelque sentiment de pudeur de la part d'un adversaire tel qu'Apicius 4, ce célèbre gourmand, le plus ancien de ceux qui ont reudu ce nom également méprisable et odieux à toute la postérité par les fureurs de la gloutonnerie? Il est cité comme ayant beaucoup contribué à faire condamner Rutilius, Et Marius, né pour être l'ennemi et le persécuteur de toute vertu, ne manqua pas aussi d'agir contre un homme dont le mérite lui était à charge, et qui d'ailleurs était ami de Métellus.

Rutilius soutint cet orage avec une constance héroïque. Il ne voulut ni prendre le deuil . comme c'était l'usage, ni s'humilier devant les juges. Il poussa même la fermeté peutêtre trop loin; car il alla jusqu'à refuser les secours de l'éloquence. Le talent sublime d'Antoine et de Crassus fut auprès de lui un titre d'exclusion. Il ne voulut point se servir de leur ministère. Cotta fut néanmoins admis à plaider une partie de sa cause 3, quoiqu'il brillat entre les jeunes orateurs. Mais il était son neveu. Du reste il se défendit lui-même. et d'une facon peu propre à se concilier les juges, plaignant bien plus le sort de la république quo le sien. Scévola appuva aussi l'innocence de son ami et son ancien lieutenant . et parla, à sa manière, avec netteté, avec élégance, avec précision, mais sans force, Rutilius fut condamné.

Antoine, qui fut pénétré de douleur de voir condamner injustement un si grand homme de bien, se plaint amèrement, dans Cicéron, do la sévérité stotque avec laquelle il avait

voulu s'en teuir rigoureusement au vrai seul . sans permettre à l'éloquence d'aider une si bonne cause. « Si vous cussiez parlé dans cette « affaire ', dit-il à Crassus , et qu'il vous cût « été permis de la traiter dans votre goût, et « non pas dans celui des philosophes, oui, « je snis persuadé que quelque scélérats que « fussent les juges, quoique pernicieux ci-« toyens, quoique dignes de tous les suppli-« ces, la force et la véhémence de vos dis-« cours aurait triomphé do leur barbarie, et « l'aurait arrachée du fond de leurs cœurs, « Mais il nous a fallu perdre un si excellent « homme, parce quo sa cause a été plaidéo « comme si nous vivions dans la république « chimérique de Platon, »

Rudilius montra le même courage après as condamnation que dans le danger, (Duoigui'in ne fut condamné qu'à la réparation des prétendus dommages cuusée par la il, làmondonne ne Rome, comme une caverne de brigands, et le se retira dans la province qui avait été témoin de ses vertus, c'est-à-dire en Asie, où il s'échibit d'abord à Mitylène, puis à Smyrne. Ses biens furent saisis et vendus\*, et l'on y trouva la preuve évidente de son innocence; car ils ne se montaient pas aussi haut que la somme à laquelle il avait été condamne; et dans ses papiers on eut de quoi se convaincre de l'origienjaste et léglième de tout e qu'il possédait.

On peet luger aisément que se gloire us couffrit point d'une condamnation s'injuste. Il trouva même dans la libéralité de sea mais et de caux à qui l'avait erada service de quoi se déclommager abondamment de la perte des seises. Services le força d'accept des préses biens. Service la força d'accept des préses biens. Service la força d'accept des préses biens. Service le força d'accept des préses biens. Service le força d'accept des préses cette province s'empressèrent de lui térnoicete province s'empressèrent de lui térnoiguer non-seulement leux affection et leur respert, miss une reconnaissance refelle que l'é-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cle. de Orat. lib. 1, n. 229, 230. — Liv. Epit. — Died. apnd Vales.

a Dict. de Bayle, so mot Apicius.

Je soppose qu'on se souvient qu'à Rome une mêm cause était sonvent partagée entre plusteors avocats.

t e Quod à to lune. Crasse, dissues, et si ilbi pro P. R. Ruillo non polloscophorum more, set tou, leucia et dicter, quamvis scelerati illi fuluscui, sicul fuerum peutiferi circu sopplicique digit, abunco momen un morrimolistem ex ludinis menübus verdiisect vi ora-ta ciulat loro. Non tilis tra minuste est, dom cansus dictier, st si in lillà commentità Pistopis civilate res agrettor. E (De Tors. Ilb. 4, 1230.)

<sup>5</sup> Diod.

tat de sà fortune ne lui permetlait pas de refuser: en sorte qu'il devint plus riche exilé en Asie qu'il n'avait été consulaire dans Rome.

Il renonça pour jamais à sa patrie; mais sans perdre les sentiments de bon citoven. Et comme quelqu'un lui disait, prétendant le consoler, que bientôt il y aurait une guerro civile, et que les exilés seraient rétablis : Quel mal vous ai-je fait1, lui répondit-il, pour me souhaiter un retour plus funeste que ne l'a été pour moi la nécessité de partir? J'aime mieux voir ma patrie rougir de mon exil que s'affliger de mon retour. Ce qu'il disait alors, il le pensait; car Sylla, victorieux de tous ses ennemis , l'ayant invité à revenir à Rome . il préféra son exil. Sans doute il voulait s'épargner le triste spectacle des maux que souffrait sa patrie. Peut-être aussi , en profitant de la victoire de Sylla, craignait-il de parattre approuver en quelque sorte la conduite d'un homme dout la cause lui semblait bonne, mais dont les procédés ne pouvaient manquer de lui faire horreur.

Il est certain an moiss que cette façon de penser convenait fort à la probité exacte dont Rutilius a toujonrs fait profession, et à l'attention qu'il avait non-seulement à ne point commettre d'injustices, mais à ne point prendre part à celles des autres. Valère Maxime

<sup>1</sup> g Quid tibi, inquit, mail fect, ut mihi pejorem ree ditum quam exitum optares? Melo ut patris exilio meo e crubescot, quam reditu morrest. » (Sex. do Benef. tib. 6, cap. 37.)

raconto qu'un de sea amis i lui demandant un jour une chose injuste, et s'offensant de son refus jusqu'à lui dire avec indignation, Quel betoin ai-je de vour a muité, si vous ne faites pass ce que je vous demande? Ruitins lui re-pondit du même ton: Et moi, quel besoin ai-je de la vôtre, s'il faut que pour la conserver j'aquise contre la lois ét la vertus?

Il avait toujours aimé et cultivé les belles connaissances. Il avait étudié la philosophie sons le célèbre stoïcien Panétius'. Il était grand jurisconsulte. Il n'avait pas même négligé l'éloquence, mais une éloquence accommodée à son goût austère, et qui pouvait plutôt faire impression par la probité de l'orateur que plaire par les agréments du discours. Il était néanmoins fort occupé au barreau. et plaidait beaucoup. Il avait anssl compose une histolre romaine en grec, outre sa propre vie qu'il avait écrite, vraisemblablement en latin 4. Ce fonds et cet amour d'une érudition et d'une littérature en quelque façon universelle lui fut sans doute d'une grande ressource dans son exil.

Nous aurons encore tieu de parler de Rutilius à l'occasion du massacre des Romains en Asie, exécuté par les ordres de Mithridate.

- t « Quum amiel cujusdam injusta rogationi resisteret, « alque is per summum indignationem disissei: Quid « ergo milhi opus est amieitiā teā, si quod rogo non « facis? respondit. Imd quid mihi tuā, si propter te « aliquiā inhonesti facturus sum? »
  - 1 Val. Mrs. lib. 6, cap. 4. 1 Cic. le Brulo, n. 113, 111.
  - 4 Athen. lib. 4, Liv. lib. 30, cap. 52.

# LIVRE XXXI.

Guerre sociale, ou des alliés. Guerre civile entre Marius et Sylla, jusqu'à la mort du premler. Ans de Rome 661-666.

\$I. — Guerre sociale. Sa nature ; sonorigine ; sa durée. Démir pasmonné des alliés par rapport a la qualité de citoyen romain. Les énateurs, pour recouvers la judicature, s'appoient de

POUR RECOUVERS LA JUDICATURE, S'APPCIENT DU TRIBUN DRUSUS. CE TRIBUN TRAVAILLE A GA-ONER LE PREPIE PAR DES LOIS PAYORANTES À LA MULTITUDE, ET LES ALLIÉS PAR LA PROMESSE DE LES FAIRE CITOVENS. LE CONSCI. PRILIPPE RÉSISTE AUX LOIS DE DRUSUS. CÉPION, AUTRE ADVERSAIRE DE DRUSCS. VIOLENCE OF DRUSUS CONTRE CÉPION ET CONTRE PRILIPPE. LES LOIS PASSENT. NOUVELLE LOI OR DRUSES POUR PARTAGER LA JUDICATURE ENTRE LES SÉNATRUES ET LES CHEVALIERS, EMPARRAS DE DRUSUS, QUI NE PEUT TENIR AUX ALLIÉS LA PAROLE QU'IL LEUR AVAIT DONNÉE. FERMETÉ INPLEXIBLE DE CATON ENCORE ENPANT. MOEVEMENTS DES ALLIÉS MOT DE PRILIPPE INJURIEUX AU SÉNAT. CONTESTA-TION A CE SUIET ENTRE CRASSES ET PRILIPPE MONT DE CRASSUS. RÉPLEXION DE CICÉRON SUR CETTE MORT. MORT DE DEUSUS. SON CARACTÈRE. TOUTES SES LOIS SONT ANNULÉES. LOI PORTÉE PAR VARIUR POUR INFORMER CONTRE CEUX OUI AVAIENT PAYO-RISÉ LES ALLIÉS. COTTA ACCUSÉ S'EXILE VOLONTAI-NEMENT. SCAURCS OF TIME DE GANGER PAR SA PREMETÉ ET SA HAUTEUR. VARIOS LUI-MÉME. CONDAMNÉ PAR SA PROPRE LOT, PÉRIT MISÉRABLE-MENT. LES ALLIÉS SE PRÉPARENT A LA RÉVOLTE. ILS S'ARRANGENT EN CORPS DE RÉPUBLIQUE, MAS-SACRE D'ASCREUM. RÉVOLTE OUVERTE DES PEUPLES D'ITALIE. AMBASSADE DES ALLIÉS AUX ROMAINS. AVANT QUE D'ENTRER EN ACTION. CAUAUTÉS EXER-CÉES PAR LES ALLIÉS. ILS ONT D'ABORD L'AVANTAGE. Sourcons injustes ou consul Ruthlius contes PLUMBURS DES NOBLES. L'EXÉCUTION DE LA 101 YA-

RIA SUSPENDUE. MARJUS CONSEILLE INUTILEMENT AU CONSUL D'ÉVITER LE COMBAT. RUTHLIES EST VAINCUET TUE. BOULDUE ET CONSTERNATION DANS ROME. CÉPION, TROMPÉ PAR POMPÉDIUS, PÉRIT DANS UNE EMBUSCADE AVEC UNE GRANDE PARTIE DE SON ARMÉR. VICTOIRE DE CONSUL JULIUS, QUI PAIT RE-PRENORE A ROME LES HARITS DR PAIX. VICTOIRE COMMENCÉE PAR MARIUS ET ACHRYÉE PAR SYLLA. MARIUS ÉVITE LE COMBAT. ÎL SE RETIRE AVEC PEU DE OLOIRE. SERTORIUS SE SIGNALE. IL A UN ORIL CREVÉ. SES SENTIMENTS A CE SUJET. DEUX ESCLA-YES, DANS LE SAC DE GRUMENTUM, SAUVENT LEUR MAÎTRESSE. VICTOINE DE CN. POMPEIUS, AN CONSÉ-QUENCE DE LAQUELLE LES MAGISTRATS A ROME DE-PRENNENT LES ORNEMENTS DE LEURS ORGNITÉS, DROIT DE BOURGEOISIE BOMAINE ACCORDÉ A CRUX DES AL-LIÉS QUI ÉTAIENT DEMEURÉS FIDÈLES, AFFRANCEIS ADMIS DANS LE SERVICE DE TERRE. LE CONSUL POM-PETUS POUSSE LE SIRGE D'ASCULUM, IL RAT LES MAR-SES, ET SOUMET D'AUTRES PEUPLES VOISINS. UN ESCLAYE DE VETTIUS TUE SON MAÎTRE, ET SE TER EN-SUITE LUI-MEMB, LE CONSUL PORCUES EST TUÉ DAME UNCOMBAT. LE JEUNE MARIUS EST SOUPCONNÉ D'É-THE L'AUTRUR DE CETTE MORT. SYLLA BETRUTT STATE RIES, ET ASSIÈGE POMPEH. IL PRENO LE COMMANDE-MENT DE L'ARMÉE DE POSTEMEUS, ET NE VENGE BOUNT LA MORT DE CE GÉNÉRAL TUÉ PAR SES SOLDATS. ÎL DÉTRUIT UNE ARMÉE DE SAMNITES COMMANDÉE PAR CLUENTIUS. IL EST MONOR É D'UNE COURONNE OBMBIO-NALE. IL SOUMET LES HIEPINIENS. IL PASSE DANS LE SAMNUM, ET V REMPORTE DIVERS AVANTAGES. IL RETOURNE A ROME POUR DEMANDRE LE CONSULAT. IL SE PAINAIT GLOIRE DU TITRE D'ACUTCUZ. BIZARREIE DE SON CARACTERE, LES MARSES POSENT LES ARMES. Conseil général de la ligue transféré à Eser-RIA. JUDACILIUS, DÉSESPÉBANT DE SAUVER ASCU-LUM , SA PATRIE, SE PAIT MOURIS PAR LE PRISON. PRISE D'ASCULUM PAR CN. POMPRIUS. TRIOMPHE DR CN. POMPETUS, OU VENTIORES EST MENÉ CAPTIF. Pompénius entre en triompue dans Boylanum, NOT BATTLE IT THE ARBANAND DES ALLIÉS A MY THERMATE, AND PROVIDE AS CREEDED AND THE PLES OPE LANGUE. HET NOUTBLES THERE SOME MERS FORE LES NOUTBLES THERE SOME ABELIEVE PRETERS DE LA VILLE, AND ARMIÉ DANS LE PRELE CREATER DE LA VILLE, AND ARMIÉ DANS LE PRÉTATION ACTUAL DE MINISTERIES, LES MÉSA-TICES ACCUSATIONS DE NOUTBLES DE LAS MÉSA-TICES ACCUSATIONS DE NOUTBLES DE NOUTBLES DE LA CREATE NOUTBLES DE LA VILLE DE LA SELECTION DE CREATE NOUTBLES DE NOUTBLES DE LA SELECTION DE CREATE NOUTBLES DE LA VILLE DE LA SELECTION DE CREATE NOUTBLES DE LA VILLE DE LA VILLE DE CREATE NOUTBLES DE LA VILLE DE LA VILLE DE CREATE NOUTBLES DE LA VILLE DE LA VILLE DE CREATE NOUTBLES DE CREAT

### ORIGINE DE LA GUERRE SOCIALE.

Nous voici arrives à une guerre que les Romains ont appelée guerre de alfré ", bour aléquiser, dit Florus, par un nom plas doux ce qu'elle a d'olleux; car dans les fond c'était une guerre civile. Les peuples d'Italie contre lesquels Rome eut à soutenir cette guerre étaient unis aux Romains depuis tant de siècles, et par des noussis s'ouvent et an tait de faccus multipliés, que, si ce n'étaient pas circus qui priseaul les armes contre clioyeux, propose que présent les armes contre clioyeux, pareuts; et toutes les horreurs des guerres ci-vites se rouvent dans celle-ci.

L'origine entut'une partle désir pas s'onné, et , ce semble, tout à fait légitime qu'araient les alliés de devenir ritoyens d'une république dont ils étalent l'appui et la force; et de l'autre, la hauteur des Romains, qui ne pouvaient se résoudre à mettre de niveau avec eux des peuples 'qu'ils étaient accoulumés à regarder comme des sujets décorés du nom d'afficir.

Je dis que la prétention des Italiens paralt légitime; on il est de fait que c'était par leur secours que les Romains avait conquis toutes les provinces qui composaient leur empire. Il n'y avait point d'armée romaine dont les Latins et les alliés ne fissent plus de la moitié,

4 « Sociale belium vocetar ficet, ut extenuemus invie dism: si verum ismen volumus, iliud civile belium « fieit. n (From. 18. 18.)

L'état des peuples que les Romsins traitaient d'aiblés est très-bien exprimé dans on endroit de Tile-Live où li s'agil des Achreus. Specie aguam est fœdus apud Achœos, re precarid libertas; apud Romanos etiam imperium est. ( Liv. lib. 39, cap. 37.)

3 Vell. lib. 9, esp. 15.

fournissant toujours un nombre égal d'infanterie, et le double de cavalerie.

D'un autre côdé, si j'altitivale le réfus des fonnais a órquel de à hauteur, c e n'est pas que je prétende qu'une sage politique ne pri forurir des raisons solides de s'opposer a comélange d'une foule de nouveaux ciorças, más ce proidème est trop compliqué pour que j'entreprenne de le résoudre. Le mon tens san taits. Il est constant que les Romains ciaisent trè-llers de leur précinience. Il est constant qu'il a laite unfin qu'il se su missent à mont récheé d'abord. El ne subsid que se prietr tout d'une que be bone qu'in a ce prietr tout d'une que b bone qu'in a que la nécessité les a obligés de faire après tant de sone précande .

Car cette guerre flut treis-sanglande 1. Les peuples d'Illaile, solon Velletus , y perdirent trois cent mille combattants. Il périt aussi un tries-grand nombre de Romains pur des édible tes rélétrées. El il ne faut pas s'étonner que ceut-ci aient été souveut sinient. Ils ne pouvaient avoir des ennemis plus capables deur reint êtet. Célaient de part el d'autre mémos sarmes, même déscipline, mêmes extramémes armes, même déscipline, mêmes extramémes armes, même déscipline, mêmes extramémes au militaire; et quoque depuis lougiemps aucun Halien véot en de commandement en chef, ils et trouva néasmoins parmi eux des genéraux.

La durée de la guerre des alliés fut très-

longue, à la prendre dans toute son étendue. Le grande fureur n'en est gaére que de deux ans; mais elle continus longtemps encore, quoiqua vere moins de visoité; elle se mela avec les guerres civiles de Marias et de Sylla; et elle ne fui entièrerment terminée que par ce dernier, lorsque, après sorir fait la pais avec Mithridate, il respess dans l'Italie, et étérgini par ses victoires toutes les divisions qui la déchiraisent depuis taut d'années.

Une guerre si importante, et remplie de tant d'événements, semblerait offirir une riche matière à notre histoire. Mais ceux des anciens qui l'avaient décrite avec soin sont perdus, et il ne nous reste que des abréviateurs si confus et si informes, que je ne puis promettre au

<sup>1</sup> Veil. iib. 2, cap. 15.

très-peu de détail sur les faits particuliers. J'entre eu matière.

Les alliés de Rome avaient de tout temps ardemment désiré d'en devenir les citoyens. La guerre des Latins, plus de deux cent quarante ans avant celle dont l'entreprends le récit, n'avait point en d'autre cause. Les Campaniens', après la malheureuse journée de Cannes, offrirent leurs secours any Romains à cette même condition, et ne se révoltèrent que parce ou elle leur fut refusee. Les Romains en effet no suivirent pas pendant longtemps la politique tant louée dans leur fondateur, qui souvent transforma en citoyens de Rome ceux qui le même jour en avaient été les ennemis. Dès qu'il commencèrent à former nu état considérable, ils se tinrent fort réservés à accorder cette faveur ; et leur réserve sur ce point nugmenta à mesure que s'accroissait leur puissance, et que par conséquent le droit de citoven romain devenait un titre plus important et plus relevé. S'ils faisaient cette grâce, ce n'étaient guére qu'à de petites villes voisines, et jamais à des peuples entiers; encore séparaient-ils souvent la qualité de citoyen romain de l'exercice et des fonctions, et lls en donnaient le nom sans accorder le droit de suffrage. Il n'y avait donc plus que des particuliers d'entre les Italiens qui parvinssent à cet avantage tant désiré, et cela par ruse et par adresse 1. Mais les magistrats romains étaient en garde contre ces fraudes, et renvoyèrent à leurs villes ces étrangers qui voulaient inonder Rome

Les Gracques firent renaltre dans le cœur des alliés l'espérance d'obtenir en corps de peuple le droit de bourgeoisie romaine. Tibérins en eut la pensée; mais, prévenu par la mort, if ne put pas pousser la chose fort loin. Son idée fut suivie et menée en avant par Fulvius Flaccus; et la révolte de Frégelles, à laquelle Caius fut tant accusé d'avoir eu part, était un signal auquel toute l'Italie se serait mise en mouvement, si une prompte et sévère vengeance n'eût arrêlé ce complot naissant.

lecteur qu'une idée générale des choses , avec | Enfin la mine creva sous le tribunat de Drusus, comme je vais le raconter.

> L. MARCIUS PHILIPPUS 1. SEX. JULIUS C.ESAR.

La condamnation de Rutilius avait fait sentir plus vivement que jamais aux sénateurs la nécessité de s'affranchir de la tyramie des chevatiers dans les jugements?, et elle leur fournissait en même temps le motif le plus légitime de les dépouiller d'une puissance dont ils faisaient un abus si criminel. Pour réussir dans ce dessein, its s'appuyèrent de M. Livius Drusus, actuellement tribun, jeune homme que sa naissance, son courage, et ses talents rendaient capable des plus grandes entreprises. Il était fils de ce Drusus qui ruina les affai-

res de Catus Gracchus en se montrant an nom du sénat plus populaire que lui. Il paralt que le fils suivit le même système de conduite, Son plan était de servir le sénat, et de lui attirer la faveur du peuple. C'est à quoi il travailla en proposant des lois agraires, des établissements de colonies, des distributions de blê, le tout avec une profusion si étrange, qu'il disait lui-même « qu'il n'avait laissé à e personne aucune largesse nouvelle à faire 1, « à moins qu'on ne voulût distribuer ou le « ciel ou la boue. » Et tontes ces lois si favorables au peuple, il déclarait qu'il les portait de concert avec le senat, et sous son autorité. Ouoique les alliés ne concourussent point

par leurs suffrages aux affaires du gouvernement de Rome, ils y pouvaient néanmoins beaucoup par leurs liaisons intimes avec tous les citoyens, grands et petits. Drusus voulut aussi les attacher au sénat, en leur promettant de leur faire obtenir enfin le droit de bourgcoisie, s'ils l'aidaient à faire passer ses lois, et en leur donnant le sénat pour garant de ses promesses.

<sup>1</sup> Tite-Live, 23, 6, donte de ce fail, Mais Cicéron le donne pour constant dans son second discours contre Rulius, n. 95.

<sup>1</sup> Ap. R. 661 : av. J. C. 91. \* Fior. 11, 17, - Liv. Eatl. lib. 71.

<sup>1</sup> Le mot est plus jolt en latin , à cause de la ren tre heureuse des sons semblables dans les mots qui significut ciel et boue. Nihil sed ad largitionem ulti reliquisse, nisi quis aut conum dicidere vellet, aut calum. (FLas.)

Les chevaliers s'opposaient fortement aux lois de Drusus ; et cela n'est pas étonnant. puisqu'elles étaient des batteries dressées contre eux. Mais il trouva dans le sénat même deux redoutables adversalres, le consul Philippe, et Servilius Cépion, jeune homme de son age, et autrefois son ami,

Philippe, outre les avantages de la naissance, des richesses, des grandes alliances, outre la dignité et l'autorité de sa place, était encore capable, par le taleut de la parole, de donner ilu poids au parti qu'il embrassait. Après Crassus et Autoine, qui se disputaient le premier rang de l'éloquence, comme il a déjà été observé plus d'une fois , vensit Philippe, mais à une grande distance, « Quoiqu'il « n'y cut personne, dit Cicéron, qui put se a placer eutre ces deux grands orateurs et lui, « je ne puis néanmoins l'appeler ni le se-« cond , ni le troisième; de même que dans « une course de chariots je ne compterais e point pour second ni troisième celui qui « serait à peine sorti de la barrière lorsque « le premier aurait déjà reçu le prix. » Muis à considérer Philippe en lui-même, indépendamment de toute comparaison, on ne pouvait lui refuser le titre et le mérite d'orateur. Il avait un tour libre et hardi, beauroup de sel et d'enjouement. Il ne manquait ni d'invention pour trouver des pensées convenables, ni de facilité d'élocution pour les exprimer : avec cela beaucoup de connaissance des arts des Grecs: et dans les altercations, quand il était échauffé, quelque chosc de piquant et de cau:tique, qui pialt toujours beaucoup aux audi-

Je ne puis dire, faute de monuments, quel motif engagea Philippe, actuellement consul, à prendre parti contre Drusus et contre le scnat. Etant tribun, il avait autrefois proposé une loi agraire : et Cicéron cite d'un discours qu'il fit alors un trait séditieux 4. Il dit qu'il n'y avait point dans la ville deux mille hommes qui eussent de quoi vivre. On sent assez

les conséquences d'un mot tel que celui-là, prononce par un tribun devant une multitude qui prétendait jouir des droits de la souveraineté. Du reste néanmoins la conduite de Philippe dans son tribunat avait été assez modérée, et il avait souffert sans beaucoup de poine que sa loi ne passat point. S'était-il donc convaiucu pour toujours quo les lois agraires étaient pernicieuses, et s'opposait-il par cette raison à celle que portait Drusus? ou avait-il quelque sujet personnel d'inlmitié contre ce jeune tribun , ou de mécontentement contre le sénat ? C'est ce que nous ne savona point, Mais ce qui est certain, c'est qu'il agit avec beaucoup de chaleur et même de passion.

Pour ce qui est do Cépion ' c'était pique de jeune hommo entre lui et Drusus. Ils avaient été d'abord amis au point de faire entre eux un échange réciproque de leurs femmes : pretique contraire à l'honnêteté publique et aux bonnes mœurs, mais autorisée, dit-on, par la coutume chez les Romains. Ils se brouiliàrent pour une cause puérile, s'étant acharnés follement à enchérir l'un sur l'auire dans une vente où il s'agissait d'une bague qu'ils voulaient tous deux avoir. D'un si mince sujet naguit une inimitié irréconciliable, qui se porta entre cux jusqu'aux plus furieux excès. et causa les plus grands maux à la république. Ils avaient l'un et l'autre do l'ambition , de la hardiesse, le génie propre aux affaires, l'esprit turbulent et inquiet : et leur émulation s'étant changée en jalousie et en haine. l'attachement de Drusus aux intérêts du sénat fut pour Cépion une raison déterminante de se déclarer pour les chevaliers. Les contestations furent très-violentes entro

Drusus d'une part, et de l'autre Cépion et Philippe. Elles furent poussées si loin, quo Drusus, dans une occasion, menaca Cépion de le faire précipiter du haut du roc Tarpéien 2. Et pour ce qui est de Philippe, comme ce consul résistait de toutes ses forces aux lois . proposées, et ne voulait pas soufirir qu'on en délibérat. Drusus le fit mener en prison, et traiter si oulrageusement, que le sang lui

s Nec enim in quadrigis sum secundum numera-« yerim aut tertium , qui vix a carceribus exierit , quum a palmam jam primus acceperit, nec in crateribus, qui e tantun absit a primo, vix ut in codem curriculo esse e videajur. » (Cic. in Breto, p. 173. )

<sup>\*</sup> C:c. de Oral, lib. 2, n. 73.

<sup>1</sup> Died, appd. Vales. - Sarab, lib 11, nov. 545. - Pile. Rb. 33, cap. 1.

<sup>1</sup> Vir. illustr. Val. Max. lib. 9, cap. 5.

sortsit par les narines en abondance. Encore le tribun ne fit-il qu'en plaisanter, disant que ce n'était pas du sang, mais du jus de grives; purce que Philippe passait pour aimer la bonne chère et les fins morçeaux.

Après tont de combas, i fallut némminis que les lais passace. As a jour marqué pour en délibérer, il s'enit rendu de toutes parts à flome un concours de peuple al prodigieux, que l'on set dit que la ville ciut assigée par ou se remée d'enueurs. Cette multitude força tous les obstacles: el les colonies, les partages et errers, les distributions de blu, fout fut de terrers, les distributions de blu, fout fut de terrers, les distributions de blu, fout fut trait de terrers, les distributions de blu, fout fut trait de terrers, les distributions de blu, fout fut trait de terrers, les distributions de la company de la

liage. Ces lois ainsi recues n'étaient encore an'un préliminaire des desseins de Drusus. Il s'agissait de rendre la indicature au senat, C'était là le grand objet qu'il s'était proposé, et il y avait été encore encouragé récemment par Scaurus, qui, avant été accusé par Cépion. s'était défendu avec sa fermeté ordinaire, et avait exhorté hautement Drusus à introduire dans les ingements un changement nécessaire et dont la république avait un extrême besoin. Le tribun n'entreprit pas néanmoins de priver totalement les chevaliers du droit de juger. mais de le partager entre les deux ordres, Appien prétend que son plan était d'associer et d'agrèger au senat trois cents chevaliers: en sorte que cette compagnie, qui était de trois cents, se trouvât doublée. De ces six cents sénateurs, tant anciens que nouveaux, on devait former les tribuneux de juges. Mais je suis obligé d'avouer que je fais peu de fond sur Appien , écrivain de peu de jugement , et d'ailleurs fort éloigné des temps dont il s'agit. L'Epitome de Tite-Live ne parle que d'un partage de la judicature entre les sénateurs et les chevaliers; et l'autorité de Cicéron . supérieure à toute exception en cette matière. me détermine pour ce sentiment,

<sup>1</sup> Les plaintes des chevaliers, rapportées par Cicéron, pro Cluent, 153, 151, suppagean manifestement qu'on no les faisait point sénateurs. Voyex aussi pro Rabir. Post, n. 18 et 37. Druss porta douc une nouvelle loi pour ordonner que les compagnies des juges fasordonner que les compagnies des juges fassent dans la sulie mi-parties de sévaleurs et de de chevaliers. Il ajouta à sa loi un article qui permetati de poursuivre tout juge qui aurait prévariqué dans l'exercice de son missère : car jusqu'alors, par une singularité tout à bit étonuaule, et dont je n'entreprensh pas de rendre raion, les juges tirés de l'ordre des chevaliers n'estient point sujes à être inquiétés pour cause de prévarication dans les juscements.

Cette loi irrita horriblement les chevaliers, non-seulement parce qu'elle les dépouillait d'une moitié de l'autorité dont ils étaient en possession, mais par les peines auxquelles elle soumettait les prévarications, qui ne leur étaient que trop ordinaires. Ils ne craignirent point d'appeler ces peines un joug intotérable, auquel ils n'étaieut point accoutumés, qu'its n'avaient jamais porté, et qu'ils ne souffriraient jamais qu'on leur imposat. Mais ils avaient tout le monde réuni contre eux en faveur de la loi. Les sénateurs, quoiqu'ils cussent souhaité de recouvrer leur ancien droit en entier, comptaieut que c'était quelque choso de rentrer en louissance au moins d'une partie. Le peuple était gagné par les largessea qui venaient de lui être accordées. Les alliés, peu contents d'ailleurs de ces colonies et de ces partages de terres qui devaient leur faire perdre une partie de leurs possessions, étaient cependant leurrés par l'espérance de devenir citoyens. Ajoutez la hauteur du tribun qui employait la violence la plus ouverte quand elle lui était nécessaire. La loi passa donc, et fut autorisée par le suffrage des tribus.

na autorisce pla se suriage que si rium; con concessionami freus dans tout e qu'il avait de concessionami freus de la comparat, can le jederent dans le plus cruel embarras; can les alliés, qui Trisuelt ai bien servi; au manquéreut pas de le sommer de sa parote, et il se trouvait dans l'impossibilité de la tein; On ne peut pas douter que la proposition d'anolper une se direguale maittuje de noureaux cinorens ne deplat par elle-môme, au très-grand nombre des Bomaiss; d'ailleurs

1 Le fait que j'articule let est constaté par Cicéron, pro Cicent. n. 181, 251. le crédit de Drussa diminasià de jour ce jour. Le sénat, qui n'avait obtem par lai qu'une partie de ce qu'il soubisiti, ne l'apprayait que mollement. Nous avons parké, dans l'histoire des Gracques, des difficultés lumenesse et des querelles ansi finq a'utinient les nouveaux partages de terres; sinsi Drussas se trouvait avoir méconiené presque toute la ville par ses lois, et cœut qu'il avait obligés me une en savaient qu'un aux me médierer. Tout ce qu'un le marche de l'aux partiers de l'aux partiers de roll, de d'aux servers les alties par de belier paroll, de d'aux servers les alties par de belier paroll.

Ce fut dans le temps de ces négociations que Caton', encore enfant, donna une preuve, par rapport à l'affaire dont je parle . de cette roideur inflexible de caractère qu'il fit paraltre dans toute sa vie. Comme il avail perdu ses parents de fort bonne heure, il était élevé dans la maison de Drusus, son oncle maternel, Là . Pompédius Silo . l'un des principaux chefs des alliés, et qui était en commerce étroitavec le tribun, s'avisa de demander en badinant au jeune Caton sa recommandation auprès de son oncie. L'enfant, gardant le silence, témoigna par son regard et par un air de mécontentement sur le visage qu'il ne voulait point faire ce qu'on lui demandait. Pompédius insista sans pouvoir rien obtenir; enfin, il prit le jeune enfant par le milieu du corps, le porta à la fenêtre, et le balançant en dehors, il le menaca de le laisser tomber, s'il persévérait dans son refus; et la crainte ne fit pas plus d'effet que les prières. Aussi Pompédius, en le remettant dans la chambre, s'écria: Quel bonheur pour l'Italie que ce ne soit là qu'un enfant! car, s'il était en âge d'homme, nous n'aurions pas un seul suffrage.

Les allés ne s'eu linrent pas longtemps aux voires de la négociation\*. Ils songérent bicintôt à se faire justice par les armes; et même ils conqurent d'abord l'horrible dessein de massacrer les consuls le jour des Éfreis latines, fête solennelle qui se celébrait avec un grand concours des Romains et des peuples du Latium, sur le mont Albin: mais Drussus eut la géné-

danger, qui n'était pas moins grand, fut dissipé par une heureuse circonstance. Pompédius avait assemblé dix mille hommes, et les menait à Rome avec des épées cachées sous leurs habits, résolu d'assiéger le sénat et de le forcer d'accorder aux alliés le droit de bourgeoisie. Domitius, ayant rencontré cette troupe en chemin, représenta à Pompédius qu'il prenait un mauvais parti, et que le sénat, qui était bien disposé en faveur des peuples d'Italie, accorderait tout aux bonnes manières, et rien à la force. Et le chef et ceux qui le suivaient se laissèrent persuader et se séparérent. Mais tout cela ne faisait que suspendre le mal sans le guérir. D'une part . les alliés ne relachaient rien de leur prétention ; de l'autre, les Romains ne se mettaient point en devoir de les satisfaire. Dans toute l'Italie mécontente ce ne furent qu'assemblées secrètes, que consp'rations, que complots, et tout se préparait à un soulévement général.

rosité d'en faire donner avis à Philippe 1, qui

se précautionna contre la surprise. Un autre

crities, que compre raisons, que compretos, et tota se préparais à un sudacement général. but se prêparais à un sudacement général, plus pacifiques \*. La brouillerie durant tout puis pacifiques \*. La brouillerie durant tout comegiarat, dans une assemblée du peuple, als jouqué d'are qu'il lui faitat un autre conseil pour séministre la république : que pas faire be lien de l'état. - Sur le sujet de cette invective et de ces paroies si injurieus au pas faire be lien de l'état. - Sur le sujet de cette invective et de ces paroies si injurieus su sent al, il se tiut une assemblée de cette compagné le 13 septembre, convoquée par Drussa. Le richnu y philipait neve force de Philippe , el propase de defibere un troute cette fire excédient.

L'orateur Crassus, en opinant, signala son zèle et son courage, et jamais son éloquence n'avait brillé d'une feçon plus éclatante qu'en cette occasion, qui fut la dernière de sa vie. « Il déplora le triste sort du s'ental', qui des yrait trouver daus le consul un tuteur et un

<sup>4</sup> Plut, in Cat.

<sup>#</sup> Flor. 111 , 18.

<sup>1</sup> Auctor, de Vir Illust, -Diod. apud Vales

<sup>\*</sup> Cic. de Orat. lib. 3, n. 9. 5 « Deploravij casum atque orbitatem senatūs : cujut

e ordinis a consule, qui quasi parens bonus aut tutor fie dells esse deberet, tanquam ab aliquo nefario pravione

- a père attentif à le protèger, et qui n'y troue vait qu'un euuemi acharné à le dépouiller
- « de sa dignité et de son honneur. Il accusa · Philippe d'être lui-même l'auteur des maux
- « présents, et lui témoigna n'être point sur-
- a pris qu'il rejetat les conseils du sénat, n'é-« tant occupé que du soin de perdre et de
- « ruiner la république, »

Ce discours si véhément fit nattre une contestation des plus vives. Philippe qui avait de l'éloquence, du feu, de la vigueur, surtout lorsqu'il se sentait attaqué, fit valoir hautement les droits de sa place. Il prétendit que Crassus lui arait manqué do respect; et surle-champ il le condamna à une amende, exigeant en même temps, selon l'usage établi à Rome, des gages pour sûreté du paiement de l'amende qu'il lui imposait.

Ce procèdé, loin d'intimider Crassus, ne servit qu'à l'auimer davantage. Il soutint qu'il avait droit de ne point regarder Philippe comme consul, puisque Philippe ne le regardait pas lui-même comme sénateur. Quoi ! ajouta-t-il1. pendant que vous en usez à l'égard de la réputation et de l'honneur de la compagnie comme vous feriez par rapport à un gage abandonné, dont il vous serait permis de disposer à discrétion, et que vous la déchirez en présence du peuple romain, vous vous imaginez m'effrayer par ces gages frivoles que vous exigez de moi ? Non : si vous voulez réduire Crassus au silence, ce n'est point une amende qu'il lui faut imposer, c'est cette lanque qu'il faut que vous lui arrachiez; et, quand même elle serait coupée, la liberté qui respirerait encore sur mon visage suffirait pour vous reprocher la tyrannie que vous exercez sur nous. Il conclut qu'il fallait que la compagnie se lavât de l'insulte qui lui avait été faite par le consul, et que l'ou prouvat au peuple romain que jamais le sénat n'avait

mauqué ni de sagesse ni de zèle pour le service de la république. Et ect avis fut suivi do tous les sénateurs.

Ce fut là le dernier et en même temps le plus éclatant triomphe de l'éloquence de cet bomme divin 1, comme l'appelle Cicéron, 11 s'était extrémement échauffe en parlant, et sentait déjà une douleur de côté. Cela ne l'empêcha pas de rester peudant que l'on rédigeait l'arrêté conforme à son avis. Il souffrit du froid, le frisson le prit, et, étant revenu chez lui avec la flèvre, il mourut de pleurésie le septième jour.

Cicéron, de qui nous tenons ce récit, fait les réflexions les plus touchantes sur la mort de Crassus, qui le privait du fruit qu'il avait envisage dans tous les travaux de sa vie. a O « trompeuses espérances des hommes 9 ! s'é-« crie-t-il; o fragilité et inconstance de la « fortune! ô inutilité de nos efforts et de nos « projets, qui sont souvent renversés au mi-« lieu de la carrière, ou qui font un tristo « naufrage avant que nous ayons pu aperce-« voir le port! car jusqu'alors la vie de Cras-« sus avait été tout occupée ou des soins « qu'entratne après soi la poursuite des char-« ges, ou des fatigues du barreau, et la a gloire qu'il avait acquise était plutôt celle « d'homme d'esprit et utile par ses talents à « beaucoup de particuliers, que celle d'homme « d'état et de grand sénateur. Et la première « année qui terminait peur lui la carrière des « honneurs par la censure qu'il veuait d'exer-« cer, cette année qui lui ouvrait l'entrée, du « consentement de tuus, à la plus grande « consideration et au premier rang dans la « république, est précisément celle qui, par

a diriperetar patrimonium dignitalis. Neque verò esse a mirandum, si, quum suis consillis rempublicam profil-

« gasset, eousilium scustus lu republică repudlaret. » Au in , quum omnem auctoritatem universi ordinis e pro pignore putaris, camque la conspecta populi rea mont concideris, mo bis pignoribus existimas posse

e terreri? Non tibi ista sunt emdonda , ai L. Crassum vis « coercere : hæc libl est excidenda liugua; quâ vel evuisă, u spiritu ipso libidinem juam libertas men jefutabit, »

1 « Ilia tanquem cycues fult divini hominis voz ct « oralio. »

s « O fallseem hominum spem fragilemque fortu-« nam, et Inones nostras contentiones! que in medio e spatio sepè franguntur et corruunt, et anté, lu loso « eursu, obruuntur, quam portum conspicere potuerunt. « Nam quamdiù Crassi fuit ambitionis isboro vita dis-« tricta , tamdiù privatis magis officiis et ingenti laudo e floruit quam fructu amplitudints sut relpublica digni-« tate. Qui autem el anuns primus ab bosorum perfunc-« Hono aditum , omnium conecssu, ad summsm auctori-« talem dabal , is ejus omnem spem atque omnia vite e consilla morte perverilt, a

« une mort imprévue, trompe toutes ses es-« pérances et anéantit lous ses projets. »

Il est vrai que de pareils exemples devraient guérir les ambitieux, si l'ambition était un mai qui pût se guêtir. Mais Cicéron, qui fait cette belle reflexion, se l'appliqua peu à luimême. Et en général ce qui arrive aux autres ne nous instruit que faiblement. En morale, plus encore qu'en toute autre matière, les sottises de nos devanciers sont perdues pour nous, comme l'a dit agréablement un des plus illustres et des plus ingénieux écrivains de nos jours. Heureux si nous profitons de notre propre expérience !

La mort de Drusus suivit de près cette de Crassus, et eile fut sans comparaison plus déplorable. Toute l'Italie était en feu, et i'alarme qu'en concevalent les Romains se tournait en haine contre Drusus, à qui l'on attribuait la cause de ces dangereux mouvements. L'indignation était générale contre le tribun; et le sénat même, pour qui il avalt tant combanu, ne voyait plus en lui que l'autenr de la révoite des peuples d'Italie.

Drusus était au désespoir; et comme il lui arriva vers ces temps-là de tomber tout d'un eoup en défaillance au milieu d'une assemblée du peuple, et de perdre connaissance, on a dit qu'il s'était procuré lui-même cet accident en buyant du sang de chèvre , dans le desseln de se faire croire empoisonné, et de rendre par là odieux ses adversaires, et surtout Cépion\*. Ii est plus vraisemblable que c'était un accès d'épitepsie, mai auquel it avait été sujet dans sa première jeunesse, et dont il s'était guéri par l'usage de l'ellébore. Ouoi qu'il en soit, toute l'Italie s'intéressa vivement à cet événement, et les villes firent des vœux publics pour le rétablissem nt de sa santé.

Ses ennemis n'en furent que plus acharnés à le perdre. Ils conspirèrent contre sa vie ; et maigre les précautions qu'il prit de se communiquer plus rarement, de rendre l'accés aupres de sa persoune plus difficile , de paraltre moins souvent eu public, il ne put leur échapper. Un soir qu'il rentrait chez lui envirouné

d'un cortège très-nombreux 1, il recut un coup de couteau dont il mourut peu de temps après. L'assassin se cacha dans la foule, et n'a jamais été connu. Les soupçons tombérent sur Philippe s, sur Cépion et sur le tribun Q. Varius, qui va bientot remplir la scène. Ciceron accuse positivement ce dernier3. Ii ne fut fait aucune recherche au sujet de cette mort : ce qui prouve que ceux qui en étaient les auteurs étaient des hommes puissants, et en état d'arrêter par ieur crédit le cours de la justice.

Ainsi périt M. Drusus à la fleur de l'âge 1, victime d'une ambitiou Inquiête, qui, avant de lui attirer une mort violente , l'avait tourmenté pendant toute sa vie. Nous pouvons bien i'en croire. Il s'était plaint lui-même dans un moment de chagrin sur les difficuités horribles où ii se trouvait, qu'il était le seul qui , même enfant, n'eût jamais eu de congés. En effet , portant encore la robe de l'enfance , ii avait recommandé des accusés à leurs luges. et avait emporté certaines affaires par ses soilicitations, « Que devait-on attendre 6, s'écrie « Sénèque, d'une ambition si précoce, sinon a ce qui arriva effectivement, de grands « maux et pour la république et pour luia mêma en particulier? »

Il eut de grands taients, mais une présomp-

tion encore plus grande, qui ne l'abandonna pas même au dernier moment de sa vie. Prês d'expirer, ii dit à ceux qui l'environnaient : Mes amis7, quand est-ce que la republique retrouvera un citoyen qui me remplace?

Avec ces sentiments il n'y a pas lieu de s'étonner de la hauteur dont il usa toujours à l'égard de ses adversaires. Le sénat même l'avait éprouvée. Et un jour que cette auguste compagnie le mandait : Pourquoi, dit-ii , le sénat ne vient-il pas plutôt lui-même s'assem-

<sup>1</sup> Ptin. lib. 28, cap. 9.

<sup>1</sup> Auctor. de Vir. Blustr.

<sup>1</sup> Applen. Auctor, de Vir. illust.

<sup>\*</sup> Cic. de Nat. Deor. lib. 3, n. 81.

<sup>4</sup> Sen. de Brevit. Vite, cap., 6. s « Uni sibi, ne puero quidem, ferias contigiese. a

<sup>6</sup> e Quò non irrumperet tam immatura ambitio? Sele res in malum togens, et privatura et publicum, eva-

a surem illum tam præcocem sudaciam. s r Veit. 11, 11.

<sup>\*</sup> Yal. Max. Wb. 9, cap 5-

bler dans le palais Hostilien, qui est près de la tribune aux harangues? et le sénat obéil sux ordres du tribun impérieux, qui avail compté pour rien les ordres du sénat.

On trouve néanmoins dans Drusus des actions et des traits vraiment louables. L'avis qu'il fit donner à Philippe de la conspiration des Latins contre lui est une belle preuve de sa générosité. Et l'on ne peut refuser son admiration à la noble confiance qui paraît dans un mot de lui, que Velleius nous a conservé!. Il faisait bâtir sur le mont Palatin-une malson, qui depuis a appartenn à Cicéron : et comme sou architecte lui promettait de la tourner de manière qu'aucun des voisins n'au rait vue sur lui . Bien loin de cela 1, dit Drusus. vous me ferez plaisir d'employer ee que vous avez d'habileté dans votre art à faire en sorte que tout le monde puisse voir tout ce que je ferai.

Il résulte de tous ces faits 3, que Drusus laissa une réputation au moins équivoque : et ie ne sache aucun écrivain qui le loue saus exception, si ce n'est Velleius, vil adulateur, qui par là faisait bassement sa cour à Livie et à Tibère, issus de ce tribun.

La mort de Drusus fut un plein triomphe pour ses ennemis : et le consul Philippe fil casser toutes ses lois par un seul décret du sénat, comme portées contre les auspices, et dès là nulles de plein droit. Ainsi toutes choses retombèrent aussitôt dans l'ancien état, et les chevaliers restérent seuls en possession des jugements.

Ils résolurent de profiter de l'occasion pour écraser leurs adversaires. Ils avaient un tribun prêt à les servir selon leurs vues. C'était ce O. Varius, qui venait de les défaire de Drusus, homme vaste, déplaisant dans toute sa personne, et néanmoins qui avait du crédit auprès du peuple par le talent de la parole , qu'il possédait en un degré au-dessus du médiocre. On prétendait qu'il aurait eu peine à prouver sa qualité de citoyen romain : cependant il osait trancher de l'important daus Rome. Et ce métif1, car c'est ainsi qu'ou le surnommait, se rendit redoutable aux plus illustres personnages de la ville et du sénat.

li proposa une loi pour ordonner que l'on informat contre ceux dont les mauval-es pratiques avaient forcé les alliés de prendre les armes 9. Cette accusation regardait les premiers sénateurs, qui avaient cu taut de liaisons avec Drusus, et par lui avec les alliés. Jusqu'où avaient été ces lla sons, c'est ce qu'il nous est impossible de deviner dans les épaisses ténèbres qui enveloppent les temps que nous traitons. Mais il est hors de doute qu'au moins ces illustres Romains n'avaient au une part à une révolte qui mit Rome dans un des plus grands dangers qu'elle ait iamais courus.

Le sénat a, se voyant ainsi attaqué, fit tous ses efforts pour empêcher que la loi ne passat. On trouva même des tribuns qui s'y opposérent en forme. Mais les chevaliers se rendlrent mattres de la place publique et de la tribune l'épèe nue à la main, et firent autoriser la loi par les suffrages du peuple.

Ceux qui faisaient passer la loi Varia par des voies et violentes étaient en même temps les juges destinés à la faire exécuter. Ainsi il est alsé de voir quelle justice les accusés pouvaient attendre. Le nombre en fut trèsgrand : et, pendant que la guerre, qui éclata bientôt après, faisait fermer tous les tribunaux, celui qui connaissait de cette espèce de crime privilégié était seul en exercice.

Cotta est le plus conpu de ceux qui succomhèrent à cet orage. Le neveu de Rutilius ne pouvait pas échapper à la vengeance des chevaliers. Nous avons déjà observé qu'il était orateur, mais plus recommandable par la netteté et la solldité du discours que par la force et la véhémence. Il s'anima néanmoins en plaidant pour lui-même dans de sI tristes circonstances. Il n'entreprit point de fléchir ses juges, de qui il n'espéralt rien : mais. imitant la fermeté de son oncle, il leur reprecha leur injustice : il parla avec noblesse de

t Well tt . 14.

a « Tu verò , si quid la ta artis est , lla compone doa mam meam, ut quidquid agam ab omnibus perspici e possit. s

<sup>2</sup> Cir. pro Domo, n. 41.

<sup>4</sup> Hybrida. a « Quorum doio malo socii ad arma ire coarti ese sent. » ( Vat. Max. lib. 9, cap. 5.

<sup>3</sup> Applan. Civil. lib. 1.

la pureté de sa conduite , de ses vues de bien public, de son zèle pour la patrie; et après avoir plutôt insulté des juges vendus à l'iniquité, que fait son apologie, il s'exila volontairement. C'était la seconde disgrace que lui aftirait la cabale, qui peu de temps auparavant lui avait fait manquer le tribunat, Rutilia, sa mère, l'accompagna dans son exil, et ne revint à Rome qu'avec lui ; car il fut, au bout de quelques années, rétabli par Sylla, et il parvint aux premières dignités et à la reputation d'un des plus grands orateurs de

Rome.

Scaurus fut aussi appelé en jugement sous le même prétexte ; mais il en sortit plus heureusement. Cépion 1, qui l'avait accusé peu de temps auparavant de concussion, fut encore ici son accusateur : et de plus , il engagea le tribun O. Varius à citer ce vénérable vicillard devant l'assemblée du peuple, et à invectiver contre lui. Scaurus, accablé sous le poids des années, et relevé depuis peu de maladie, malgré tous ses amis qui voulaient le détourner de s'exposer, dans l'état où il était, à la fougue de la multitude, comparut au jour marqué. Il écouta patiemment toute la déclamation du tribun : et lorsqu'il eut été sommé de répondre, il ne dit que ce peu de mots : O. Varius, Espagnol de naissance, accuse M. Scaurus, prince du sénat, d'avoir soulevé les alliés. M. Scaurus, prince du sénat, le nie. Il n'y a point de témoins, Auquel des deux. Romains, voulez-vous en croire? Cette défense si courte, mais si pleine de dignité, fit impression sur le peuple, déconcerta le triban, et rendit inutiles tous ses efforts et ceux de Cépion. L'affaire n'alla pas plus

Marc Antoine ne se tira pas du danger à si peu de frais. Se voyant accusé, il mit en œuvre toutes les forces de son éloquence, et il employa pour lui-même ces ressorts dont il s'était servi si utilement pour les autres. Il s'attendrit, supplia, il parla avec tant de contention, que Cicéron<sup>8</sup>, témoin oculaire, assure l'avoir vu toucher la terre du genou. dans l'ardeur et dans l'instance de ses prières.

Il fut absous, et même cut un commandement l'année suivante dans la guerre contre les alliés.

Pour achever ce qui regarde les suites de la loi Varia', j'ajouterai que, par un retoar des plus surprenants, Varius, lorsqu'il fut sorti de chorge, fut accusé et condamné comme étant lui-même dans le cas de sa propre loi. Il n'en fut pas quitte pour l'exil, mais il périt misérablement au milieu des plus cruels supplices. Freinshemius conjecture avec beaucoup de vraisemblance que, réduit à errer dans l'Italie , il tomba entre les mains de quelques-uns des alliés qui lui firent subir la juste peiue de tous ses crimes; car, outre le meurtre de Drusus, Cicéron l'accuse encore d'avoir fait périr Q. Métellus par le poison 3. Mais ce que je raconte ici n'arriva an'an bout de quelque temps.

Sur la fin du consulat de Philippe, les peaples d'Italie prirent les dernières mesures pour concerter leur révoite. La mort de Drusus et la loi Varia avaient achevé de leur persuader qu'ils n'avaient rien à attendre de Rome; ils avaient perdu leur protecteur; et même le plus graud de tous les crimes était alors celui de les avoir favorisés. Ils conenrent donc qu'il ne leur restait absolument que la voie des armes pour emporter de force ce que jamais on ne leur accorderait volontai-Comme les Romains étaient assez occupés

de leurs dissensions intestines, les alliés eurent le temps de s'arranger entre eux et de fuire leurs préparatifs's. Ainsi ce ne furent point des mouvements tumultueux : tout fut conduit avec ordre, avec système, et par des délibérations mûrement pesées. Ils formèrent le plan d'une république italique sur celui de la république romaine. Ils établirent pour capitale et pour siège de leur gouver sement la ville de Corfinium 4 dans le pays des Péligniens. et ils la nommèrent Italique, comme la com-

Ascon. In Orat, pro M. Scauro.

<sup>1</sup> Cie. Tuscul. lib. 2, n. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. in Bruto, n. 305; et de Nat. Deor. lib. 3, p. 81. 9 Je n'ose décider qui était ce Métellus. La famille des Métellus était alors très-nombreuse.

<sup>5</sup> Dio, Eclog lib. 37.

<sup>·</sup> Cette ville, qui est ruinée, était à peu de distance de Sulmo, aujourd'hul Salmona, dans l'Abbruze citérleure.

mune patrie et la métropole de tous les peuples de l'Italie ligués ensemble. Ils y tracérent une grande place, et un palais pour le sénat, qu'ils composérent de cinq cents députés. Ils eurent soin aussi de fortifier cette ville, et d'amasser toutes sortes de provisions, argent, vivres, munitions de guerre. Enfin on v amena de toutes les parties de l'Italie les otages des différenta peuples qui entraient dans l'association. Leur sénat, comme celui de Rome, devait avoir l'administration générale des affaires, c'était aussi de ce même corps que l'on tirait les magistrats et les commandants des armées. Ils créérent deux consuls et douze préteurs. Les consuls étaient Q. Pompedius Silo, de la nation des Marses, et C. Aponius, ou, selon d'autres, Papius Mutilus, Samnite. Ces deux chefs, avant chacun six préteurs sous leurs ordres, partagérent l'Italie en deux provinces ou départements. Le premier eut pour son partage le pays le plus voisin de Rome vers l'occident et le nord, le second commanda daus le reste de l'Italie du côté de l'orient et du midi.

Les principaux des peuples qui se révoltè-

rent furent les Marses et les Samuites. Les

premiers ont même donné leur nom à cette

guerre, qui est souvent appelée la querre des Marses, Les Samuites, qui avaient autrefois défendu leur liberté contre les Romains pendant plus de soixante et dix ana, se montrèrent aussi les plus opiniatres dans la révolte, et furent les derniers à poser les armes, après avoir été en grande partie exterminés , surtout par Sylla, qui était leur enuemi implacable-Avec ces deux peuples, tous les autres qui remplissaient le pays entre les deux mers depuis le Liris, aujourd'hui Garigliano, jusqu'à la mer Ionienne, c'est-à-dire à peu près tout ce que nous appelons le royaume de Naples. prirent les armes pour la querelle commune. Il ne resta presque d'alliés aux Romains que les Ombriens, les Toscans et les Latins. La Gaule cisalpine, ou Lombardie, ne prit point de part à cette guerre. Les Gaulois qui l'habitaient n'étaient point alliés, mais sujets; et leur pays était traité en province, c'est-à-dire, eu pays de conquête. Il n'était pas même compris dans ce que les Romains appelaient alors Italie. II. HIST. ROM.

L. JULIUS CASAR 1. P. RUTILIUS LUPUS.

Le premier sang fut versé à Asculum 1, aujourd'hui Ascoli, dans la Marche d'Ancône. Les Romains, sur les avis qui leur venaient de toutes parts que les peuples d'Italie se préparaient à se soulever, envoyèrent dans différents cantons des hommes surs nour énier ce qui se passait. L'un d'eux ayant vu un jeune homme que l'on menait en otage d'Asculum à Corfinium, en avertit O. Servilius, qui commandait dans le pays. Servilius accourt , et , par la plus grande de toutes les imprudences. prend un ton de hauteur avec des esprits aigris, qui ne cherchaient qu'une occasion d'éclater. Il traita les Asculans comme s'ils enssent été des esclaves, et leur fit les plus grandes menaces. Mais les menaces sont bien frivoles quand elles ne sont pas soutenues par la force. Les Asculans irrités se jettent sur lui, le massacrent avec son lieutenaut Fonteius, et ensuite font main basse sur tous les Romaius qui se trouvérent dans leur ville.

Ce massacre fut le signal de la révolte géuérale de l'Italie. Tous les peuples que l'ai marques ci-devant prirent les armes. Mais les premiers qui se signalèreut, furent les Marses, à la tête desquels était Pompédius Silo. le principal boute seu de cette guerre. Les autres ne tardérent pas à suivre cet exemple. Tous leurs arrangements, minutes de lougue main, fureut bientôt exécutés, Armées et généraux se mireut en campagne; et le péril parut si grand aux Romains, qu'il fut déclare qu'il y avait tumulte, c'est-à-dire guerre importante et dangereuse. En conséquence toute affaire cessa dans la ville: tous les tribunaux , à l'exception néanmoins de celui qui était établi par la loi Varia, fureut fermés: le peuple quitta la toge, habit de paix, et prit la casaque militaire : et Rome devint comme une ville de guerre. Les consuls partirent l'un et l'autre pour aller faire tête aux ennemis, mais prenant la précaution de laisser des troupes dans la ville en cas d'insulte. Ils se firent accompagner de lieutenants géuéraux choisis

<sup>4</sup> An R. 662 : av. J. C. 90. 1 Applan, Civil Eb. 1 - Flor. lib 3, cap. 16.

entre les plas illustres guerriers, Marius, Sylla, Cn. Pompeius Strabo, qui fut père du grand Pompée, T. Didius, qui avait triomphé deax fois des Scordisques après sa préture, et des Espagnols après son consulat. L'histoire fait encore mention de Q. Mételins Pius, de Cépion, et de plusieurs autres. Rutilius ent pour département les Marses, et Julius le Samujum . Dès cette première campagne il v eut de part et d'autre cent mille hommes sous les armes, sans compter les garnisons des places.

Avant néanmoins que d'entrer en action, les alliés envoyèrent une ambassade aux Romains faire un dernier effort et représenter la justice de leurs prétentions, puisqu'ils ne demandaient qu'à devenir les citovens d'une ville dont la grandeur était en partie leur ouvrage. Ils pensaient vraisemblablement que leurs prières, soutenues de leurs armes, auraient plus d'effet que par le passé. Mais le sénat, toujours fidèle à la maxime romaine de ne se laisser jamais donner la loi, répondit « que, « si les alliés reconnaissaient leur faute et « se soumettaient , on pourrait les écouter : « qu'autrement ils n'entreprissent pas d'en-« voyer des ambassades à Rome, » Ainsi toute espérance de paix étant bannie, les hos-

tilités commencerent. Au reste, il ne faut pas croire que parmi les peuples qui se soulevèrent, le concert fût entièrement unanime, et qu'il n'y restât aucun ami des Romains. La chose en soi n'est pas possible; et Velletus cite avec complaisance l'exemple de son trisaïeul Minatius ', qui descendait de Décius Magius, ce fidèle et constant allié de Rome lors de la révolte de Capoue. Minatius, héritier des sentiments de son ateul, leva dans le pays des Hirpiniens 8 une légion qu'il joignit aux troupes romaines . et se signala dans le cours de la guerre par plusleurs exploits importants. Aussi en fut-il récompensé : il fut fait citoyen romain nommémout, et ses deux fils furent créés préteurs dans un temps où, comme Vellelus a soin de le remarquer, la république n'en avait que six.

Nulles guerres ne se font plus cruellement que les guerres civiles; et c'en était une ici véritablement, comme je l'ai observé d'abord', Plas les hommes sont liés par des nœuds étroits et sacrés, plus les haines, si ces nœuds sont une fois rompus, deviennent violentes. Les alliés se portèrent à tonte sorte d'inhamanités et contre les Romains, et contre ceux des Italiens qui demeuraient fidèles à Rome ; et pour avoir nn digne instrument de leurs cruantés, ceux d'Asculum mirent en liberté un Cilicien, chef des pirates, que les Romains avaient pris et mis sous la garde des habitants de cette ville. Rien ne fut épargné. non pas même les femmes et les enlants, lis s'étaient avisés d'un supplice inoui pour les femmes, à qui ils arrachaient les cheveux et la peau de la tête; et ceux de Pinna , n'ayant point voulu prendre part à la révolte, virent leurs enfants, qui étaient tombés par malheur entre les mains des rebelles, égorgés à leurs yeux. Il est bon que l'histoire conserve le souvenir de ces faits horribles, pour faire honte au genre humain de sa barbarie.

Le lecteur est en droit d'attendre ici un récit d'opérations guerrières très-importantes. rencontres sans nombre, batailles, sièges de villes. Mais j'ai déjà averti que le temps que nous traitons est peut-être de toute l'histoire de la république romaine le plus stérile en mémoires un pen instructifs. Nous n'avons que des abrègés faits même avec peu de goût; et Appien, qui fournit plus de détails que les autres, n'offre presque qu'une liste sèche et chétive d'actions ou petites, ou racontées petitement, sans liaison, sans exposition des causes et des circonstances, sans aueun de cestraits qui peignent les hommes et qui rendent l'histoire utile et agréable en même temps. Je serai donc obligé de me contenter de donner une idée en gros de la suite des faits, et de choisir ceux qui seront les plus intéressants,

Dans le commencement, les alliés eurent presque partout l'avantage; et Freinshemius trouve assez heureusement la canse de cette supériorité, dans l'union 3, la concorde, le zéle,

<sup>4</sup> Vell. 11, 16,

<sup>\*</sup> Ce pays faisait partie de celui que nous appelons la Principanté ultérieure, dans le royaume de Naples,

<sup>1</sup> Diod, et Dio apud Vales,

Civita di Penna, dans l'Abbruze ultéricure

<sup>5</sup> Freinshem. Suppl. Hb. 72, cap. 41,

qui accompagneul ordinairement les nouvelles entreprises: au lieu que les dissensions dont Rome était pleine reflusient jusque dans les armées.

Le consul Rutillus aignit le mal par ses soupçons injustes et mal fondés. Comme il remarqua que les ennemis étaient instruits à point nonmé de tout ce qui se passait dans son camp 1, il so persuada que c'étaient les premiers officiers, les nobies, qui, toujours d'intelligence avec les alliés, lenr donnaient ces avis; et, sans plus ample examen, il en écrivit au sénat. Ces lettres allaient tout mettre en combustion dans Rome. Heureusement on découvrit des espions marses, qui se mélaient avec les fourrageurs romains, qui entraient même dans le camp, comme il est bien aisé dans une guerre où la langue, les habillements, les armes sont les mêmes des deux parts; et qui ensnite avertissaient leurs généraux de tout ee qu'ils avaient pu apprendre. Ainsi les soupeous se calmèrent, et la tranquillité se rétablit. Pour la cimeuter, le sénat ordonna que l'exécution de la loi Varia demeurerait suspenduo tant que la guerre durerait : c'était une source de divisions 3, que le sénat arrêta fort à propos par la sagesse de son décret.

Il paraît que le consul Rutilius était un petit esprit, jaloux, ombrageux, et plus avide de gloire que capable de la mériter. Marius, qui était son parent, jui conscillait de tratner la guerre en longueur3, sans doute pour donner le temps au premier feu des alliés de s'amortir; et de plus, ii représentait que les vivres abondaient dans le camp romain, et ne pouvaient leur manquer pendant qu'ils avaient la communication libre avec Rome et avec toute eette grande partie de l'Italie qui était derrière eux; au lieu que les ennemis, dans le pays desquels se faisait la guerre, seraient bientôl réduits à la disette. Rutilius s'imagina que Marius, en proposant ce plan de conduite, ne consultait que les intérêts de son ambition; qu'il voulsit que l'année se passat dans l'insction, afin d'être crèé consul pour la septième fois, et d'avoir l'houneur de terminer la guerre.

Baus cette pensée il rejeta bien loin les conseils de Marius, et il s'en trouva mel.

Il était campé sur le Tolénus , petite rivière des Marses ; et au-dessous de lui , du même côté, à quelque distance, était Marius?, Ilavaient l'un et l'autre un pont sur cette rivière ; et vis-à-vis d'eux , mais plus près du pont de Marius, était sur l'autre bord Vettins Caton, l'un des préteurs des alliés. Celni-ci, conjecturant que le consul passerait le Tolénus pour venir l'attaquer, plaça une embuscade sur le chemin dans un vallon fort obseur. Sa ruse lui réussit. Rutilius vint à lui; et pendant qu'ils en étaient aux mains, les troppes embusquées parurent tout d'un coup, attaquèrent l'armée romaine, et y mirent le désordre. Il périt dans ce combet liuit mille Romains, soit tués par le fer, soit poussés par les ennemis daus la rivière, et noyés misérablement, Le consul lui-même reçut une biessure à la tête dont il mourut.

Marius fit bien voir alors qu'il en savail, plas que il fun il l'autre de ces deux générium. J'ai dit qu'il était camps de un dessu genérium. J'ai dit qu'il était camps des dessus des consus. Ayant donc d'eviné ce qui se passait par la vue des corps des Romains que porsuit vers lait le comant de l'exa, il part dans le moment, et, trouvant le camp de Vetius dé-grail, il s'en empor presque sons résistance. Ainsi le vainqueur, privé de son camp et de ce baggas, fit deligit de passer la nuit sur ce baggas, fat deligit de passer la nuit sur ce baggas, fat deligit de passer la nuit sur de la company de batalite, et et retire des le lon-maria qua plas batalite, et et retire des le lon-maria de la company de batalite, et et retire de la commentation.

On peut juger que la défaite el la mort de Ruillius caussèrent une grande douleur dans Rome; mais cette douiteur fait bien augmentée, lorsque le corps de ce consai et ceux de platieurs autres illustres personanges tube dans le même combust y furent rapportés pour être mis dans les tombeaux de leurs pieres. Os tra des soules les un deuit et un present pour la distant peut d'un étant platieurs jours, autres autres grandes de la company de la comp

<sup>1</sup> Dio apud Vales, 2 Ascon. in Or. pro Cornel,

<sup>3</sup> Dio.

<sup>. .</sup> 

<sup>1</sup> Le Turano , dans l'Abbruze ultérieure.
1 Applan.

humés sur les lieux. Les alliés firent un semblable décret de leur côté.

Cépion commandait un corps d'armée commo licutente de Rudillus, et remporta avec ses troupes un avantage assez considérable, qui fut la cause de sa pertic, etc., en conséquence de ce succès, le sénat ayant ordonnée que ce qui restait de soldats de l'armée de Rudillus fussent partagés entre Marins et lui, il se cruit lout d'une coup deven unsuis grand général que celui anquel on semblait l'égaler dans ce décret; et cette présongrion le disposa d'autant mieux à donner aveuglément dans le piège que lui tiendit l'ompédius.

Ce ruie Halten, qui avail son camp assec peu doigné de Cépino, vin le trouver pendant la mit, lui donnant à extendre qu'il voulait changer de part i el s'attacher aus Honains-Pour gage de se fa ju list inmentai comma peur peur de se la list inmentai comma sia qui n'étaient que des sesiores. De plus, feignant de craindre que les alliés ne se vengessent de sa désertion cu le dépouillant de ses biens, et de prendre par exte raison la précaution de saver que moisse quépus debris de la prendre de la comma de la deprêmdre de la comma de la comma de la desprécados lingots d'or et d'argent-de-dire lui plomb doré et requel.

Sur ces preuves, Cépion prit confiance en lui : et le fourbe l'avant exhorté à venir sur-lechamp attaquer le comp des alliés, qui seraient bien déconcertés lorsqu'ils se verraient sans chef, le Romain suivit co conseil avec une pleine sécurité, et se mit en marche. Mais Pompédius avait placé dans l'intervalle des deux camps une embuscade; et lorsqu'il fut près de l'endroit, il monta sur une colline. sous prétexte d'aller découvrir la contenance des ennemis, mais en effet pour donner à ses gens le signal dont il était convenu. En un moment Cépion se trouve attaqué, vaincu, tuè lui-même, et la plus grande partie de son armée taillée en pièces. Marius recueillit ceux qui purent échapper, et les joiguit aux troupes qu'il commandait,

Jusqu'ici les affaires des Romains allaient fort mal. Le consul L. Julius eut le premier la gloire d'un succès important, qui commença à relever leurs espérances. Il était thargé de la guerre contre les Samuites, qui

lui donnaient tant d'occupatiou, qu'il ne lui fut pas possible de trouver le temps d'aller à Rome pour so donner un collègue en la place de Rutilius: en sorte que depuis le 12 juin, jour de la défaite et de la mort de cet infortuné consul. Julius demeura seul jusqu'à la fin de l'année à la tête de la république.

Il avait recu d'abord un échec, qui contribua vraisemblablement à le rendre plus précautionné. Il vint donc se camper près de Papius, général des Samnites, qui assiègeait la ville d'Acerres en Campanie : mais . content de lui donner de la jalousie et de l'incommoder dans les opérations de siège, il évitait d'en venír à une bataille, il se vit même obligé d'affaiblir son armée par la ruse de l'ennemi. Les Romains avaient avec eux des Numides auxiliaires. Papius fit amener dans son camp Oxyntas, fils de Jugurtha, qui avait été mis cr garde à Venouse, et, lui ayant fait prendre tous les ornements de la royauté, il le montrait souvent aux Numides. Ceux-ci désertérent en foule pour aller se rendre auprès de leur roi: et Julius n'eut d'autre parti à prendre que de renvoyer en Afrique tout ce qu'il avait de Numides dans son armée.

Papius, fier de ses avantages, résolut d'enager le combat avec le consul romain; et, voyant qu'il ne sortait point de son camp, il, le môprisa save, pour entreprendre de forcer ses retranchements. Les Romains se décindient avec courage, et pendant qu'ils arréalient les ennemis à l'endroit de l'attaque, le consul it sortir par une autre porte la exaderie, qui, prenant les Sannales en queue, les mie calercient de décordre : es sorte qu'il eur ressa remain en décordre : es sorte qu'il eur ressa comme de décordre : es sorte qu'il eur ressa remain en décordre : es sorte qu'il eur ressa consultation de la comme de la comme de prociame in protection en la consultation de prociame in protection par ses solutats; et à Rome on quitta l'habit de guerre pour reprendre la loge.

Le bonheur n'accompagna pas Julius jusqu'à la fin de la campagne. Il souffrit encore une perte considérable, mais à laquelle contribua peut-etre une maladie qui le mettait lons d'était d'agir, et qui l'obligeait de se faire porter en litière au milieu de son armée. Au reste, tous esc combats, et plusieurs que j'oniets, n'opéraient rien de décisif, et la guerre se souteniat avec une étagle claileur et des souteniat avec une étagle claileur et des forces à peu près égales de part et d'autre.

Marius ne s'y distingua pas par de grands exploits. Soit nécessité des conjonctures, soit peut-être lenteur et glaces de l'âge, il paraît que le système général de sa conduite était de temporiser, de ne rien hasarder. Il vainquit néanmoins les Marses dans un combat : mais ils étaient venus l'attaquer ; et lorsqu'il les eut poussés dans des vignes environnées de haies, ayant remarqué qu'ils avaient de la peine à les traverser en se retirant, il eraignit de rompre lui-même ses rangs, et cessa de les poursuivre. Sylla, comme s'il eût été destiné à achever ce qui était commence par Marius, se trouva par hasard avec le corps d'armée qu'il commandait de l'autre côté de ces vignes. Il tomba sur les malheureux Marses, et en fit un grand carnage. On fait monter le nombre de leurs morts, dans les deux actions de cette journée, à six mille, Dans ce combat périt Hérius Asinius, l'un des principaux commandants des alliés, qui est vraisemblablement le grand-père du fameux Asinius Pollion,

Cette nation des Marses était très-belliqueuse; et l'on disait communément dans Rome que l'on n'avait iamais triomphé ni des Marses ni sans les Marses 1. Peut-être cette considération rendait-elle Marius plus eirconspect à les attaquer. Quoi qu'il en soit. hors les occasions dont j'ai parlé, il se tint opiniâtrément renfermé dans son camp, sans être touché ni des plaintes de ses soldats ni des insultes des ennemis. Et comme un jour Pompédius Silo, s'avançant à portée de se faire entendre, lui eriait à haute voix : Si vous étes grand général. Marius, que ne combattez-rous donc? Marius lui repondit: Mais plutôt vous , si vous êtes un grand qénéral, forcez-moi de combattre.

Plutarque parle encore d'une action dans laquelle les soldats de Marius lo secondérent mal, et ne profitérent point de l'avantage que les ennemis leur donnaient sur eux, en sorte que les deux armées se retirérent dos à dos. Peu de temps après, Marius demanda sou congé, et revint à Rome, ayant beaucoup perdu de sa réputation. Il alléguait pour motif de sa retraite des rhumatismes qui le tourmentaient beaucoup, prétendant que dopuis longtemps il ne se soutenait que par un courage an-dessus do ses forces, mais qu'enfin le mal devenait si violent, qu'il ne lui était plus possible d'y résister.

Sertorius ', quoiqu'il n'ait point eu de commandement en chef dans cette guerre, se signala néanmoins par un grand nombre d'actions dignes de mémoire. Mais Sallusto se plaignait lui-même de n'en être pas suffisamment instruit, paree que d'abord l'obscurité de celul qui les avait faites, et ensuite la malignité de ses envieux, les avaient ensevelies dans l'oubli. Il était questeur cette année, et avait pour province la Gaule cisalpine 9. Ayant reçu ordre d'y lever des soldats et d'y faire fabriquer des armes, il s'acquitta de cetto double commission avec une activité et une vigueur qui le distinguèrent beaucoup des autres jeunes gens de son âge, mous, inappliqués, et qui regardaient une charge commo un titre pour faire travailler les autres, et se dispenser eux-mêmes de tout travail,

Il ne s'en tint pas à ces fonctions trauquilles qui demandent des soins, mais qui n'exposent à aucun danger. Il se trouva à plusieurs combats, où il pava de sa personne avec la même brayoure dont il avait donné des preuves des ses premières années. Comme il allait aux coups sans se ménager, il recut souvent des blessures, et une en particulier qui lui fit perdre un œil. Mais cette difformité de son visage était pour lui un sujet de joie et de triomphe 3. Il disait que les autres ne pouvaient pas toujours porter avec eux les témoignages de leur bravoure ; qu'il leur fallait quitter les bracelets, les couronnes, et les autres récompenses militaires. Mais que, pour lui, les preuves de sa valeur l'accompa-

<sup>1</sup> Salfast, apud Gell. IIb. 2, cap. 25. 1 Plutarch, in Sertor.

<sup>3</sup> a Que ille debenestamento corporis maximè latae batur. s (SALLUST.)

<sup>4</sup> Τούς μέν γάρ άλλους ούκ κεί τα μαρτύρια τών άρεστείων περεφέρειν, άλλά και άποτίθεσθαι στρεπτά nai dipara nai orcoávous aută di rie avdpayadias παραμένων τά γνωρίσματα , τούς αύτούς έχεντι τός dornatric and rai ric gungenag fraves, (PLUT.)

## 466 616 6340

gnaient parlout; et que personne ne pouvait être spectateur de sa disgrâce sans être en même temps l'admirateur de sa vertu. Le peuple lui rendit justice; et un jour qu'il eutrait au théâtre, il v fut recu avec des applaudissements et des acelemations que n'obtenaient pas toujours aisément les plus anciens généraux et les citoyens les plus accrédités,

La vertu est de toutes les conditions : et à la suite de l'un des plus grands hommes que Rome ait prodults , je ne craindrai point de elter ici que action admirable de deux esclaves. Je ne puis en marquer le temps précis: mais elle appartient certainement à la guerre dont j'écris l'histoire. Les Romains assiégeaient Grumentum I dans la Lucanie; et comme la ville était aux abois, deux esclaves se sauvèrent dans le camp des assiégeants. Bientôt a près la place fut emportée d'assaut et livrée au pillage. Alors les deux esclaves coururent promptement à la maison de leur maîtresse :; ils la saisissent avec une sorte de violence, et l'emménent, en la menacant du geste et de la voix; et lorsqu'on leur demandait qui elle étalt, ils disaient que e'était leur maîtresse, et une maîtresse très-cruelle, sur qui ils allaient se venger de tous les manyais traitements qu'ils en avaient soufferts. Ils la firent ainsi sortir de la ville, et la conduisirent dans une sure retraite, où ils la cachèrent avec grand soin, Puis, quand la fureur du soldat fut passée, et que tout fut calme dans la ville, ils l'y firent rentrer, prêts à lui obeir comme auparavant. Elle leur donna la liberté, qui était la plus grande récompense qu'elle pût leur accorder, mais fort an-dessous sans doute du bieufait qu'elle en avait recu. Je reprends la suite des faits.

Cn. Pompetus Strabo avait eu nour département le Picenum3, Dans les commencements il réussit mal, comme il était arrivé dans ectte guerre à la plupart des généraux romains. Aussitôt après le massacre d'Asculum, il avait voulu attaquer la place, et il fut repoussé avec perte. Ensuite, ayant été atlaqué lui-même auprès de la rivière de Tenua 1. par trois généraux des alliés 1, Afranius, Ventidlus et Judacilius , il fut défait et obligé de se retirer dans la ville de Fermo. Il y fut assiégé par Afranius seul , les deux autres préteurs italieus avant tourné leurs efforts d'un autre côté. Pompetus se tint pendant assez longtemps sur la défensive, Mais enfin, ayant appris que Sulpicius approchait à la tête d'une armée romaine, il fit son plan avec lui pour tomber ensemble sur l'ennemi. Au jour et au temps marqué, il fait une vigourcuse sortie. Afranius, qui crovait n'avoir offaire qu'a Pompeius, emploie toutes ses forces pour le repousser. Mais pendant qu'on se battait à avantage à peu près égal, voiei que Sulpicius arrive et met le feu au camp des alliés. La vue des flammes qui frappa les combattants jeta la terreur parmi les Italiens, et pour comble de malheur. Afranius avant été tué sur la place, toute l'armée se débanda. Ceux qui purent échapper av vainqueur s'enfuirent dans Asculum; et sur-le-champ Pompeius

La victoire que je viens de rapporter réssblit le calme et la tranquillité dans Rome. Après celle du consul Julius on avait repris les toges ou habits de paix ; celle-ci fit reprendre aux magistrats leurs robes prétextes et les ornements de leurs dignités. Ainsi tout rentra dans l'ordre accoutumé; et la guerre, dans l'état où elle était, ne fut plus regardée que comme une guerre ordinaire, qui n'empêchait point que la ville ne jouit des douceurs de la

alla mettre le siège devant cette ville.

Cependaut un nouvel événement fit comprendre aux Romains qu'ils ne pouvaient pas espèrer de se tirer du péril uniquement par la force des armes. La plupart des Ombriens et quelques peuples toscans se détachèrent de leur alliauce, et se joignirent aux rebelles. L'exemple pouvait devenir fuueste; et les Romains appréhendérent de rester sculs, s'ils se refusaient opiniatrément au vœu général de l'Italie. Ainsi le consul Julius, de l'avis et par l'autorité du sénat, porta une loi pour douner le droit de bourgeoisie à ceux des alliés qui

<sup>1</sup> Cette ville était dans le pays que l'on nomme aujour-

d'hui Basilicate.

<sup>1</sup> Sen. de Benef. 11 , 23.

<sup>3</sup> Marche d'Ancone.

I Le Tinge.

<sup>2</sup> Applan.

cion it poque la demenrie, falcies. Par cette la, le Latium et partie de la Toccane et de l'Ombrie acquirent enfin le donit qui les éganita uns Romains. Ils s'attechérent d'autant plus fortement à la république; et les autres peuples d'Italie conquerat aussi l'espérance de partager avec eux ce privilège au moins en possant les armes. Et ce fai réclement par cette vois que la guerre fut terminée. Mais recept un proposation de la comme del comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme de la comm

La grandeur du danger et la disette des hommes forcèrent encore les Romains d'admettre duns leurs troupes de terre les affranchis, qui jusqu'alors en avaient été exclus, ou n'y avaient été employés que trés-ararenent. Ils en levèrent douze cohortes, qu'ils distribuèrent le long de la mer pour garder les cotes depuis Cumes jusqu'à Rome.

> CN. POMPEIUS STRABO 4. L. PORCIUS CATO.

Pompetus et Porcius avaient mérité par des services consulat qui leur fut débré. Nous avons parlé de la victoire que remporta le premier sur Afranius dans le Picéueum; et Porcius, sur la fin de l'année précédente, avait aussi vaincu en bataille rangée les peuples de Toscane qui s'étaient révoltés.

Pompée, dans son consulté, s'altache parciulièrement à pousser le siège d'Acculum, qu'il avait, commo jet ài dit, dèl commencé avait que d'être nomme consuit. Ce siège fut une des plus importantes opérations de la general, de la comme de la comme de la comme grant de la comme de la comme de la comme grant de la comme de la comme de la comme de la révolte; et les alliés la défondaient aves la même sigueur. On vit des armées, l'une de soinante et quinne mille flomains, l'autre de soinante mille llaties, en venir aux mains devant Asculum pour en hâter ou en empécher la prise.

Les efforts des alliés ne purent faire lever le siège, mais ils le firent trainer en longueur; et il parait que Pompée en laissa pendant

quelque temps le commandement à L. Julius 1, consul de l'année précèdente, pour tenir lui-même la campagne, et s'opposer aux divers mouvements des ennemis. Il remporta sur les Marses une grande victoire. Il réduisit les Vestiniens et les Péligniens à se soumettre et à quitter les armes 2. Mais nous savons pen de détails sur ces faits. Sénèque 3 nous a conservé un trait mémorable qui se rapporte au temps de la réduction des Péligniens. C. Vettius, qui élait de cette nation, et l'un des principaux eliefs des alliés, avait été fait prisonnier, et on le menait au consul. Un de ses esclaves prit l'épée du soldat même qui le tralnait, et tua d'abord son maître : puis tournant la pointe de l'épée contre lui-même, il est temps, dit-il, que je pense à moi. J'ai mis mon maître en liberté. En disont ces mots, il s'enfonce l'épée dans le sein, et tombe mort. « Quel esclave 4, s'écrie Senèque, a « jamais délivré son maltre d'une facon plus « magnifique? » Mais pour nous, quelque brillante que soit cette action , la sévérité de la morale chrétienne sur l'homicide ne nous permet pas de la louer. Et combien d'événements possibles qui auraient délivré Vettius d'une facon plus douce et plus heureuse?

con plus douce et plus heurusse?

L. Porcius Bissift, ausist bien que son collègue, la guerre avec succès. Il remporta divers avuntages sur les Murses, qui l'Steini, ce 
semble, attaché domper. Mais enfin, comme 
in attaquait leur camps apprés du le Tucin ", 
un attaquait leur camps apprés du le Tucin ", 
un attaché domper. Alsi enfin, comme 
namiss", qui vouist enger l'insuite prétendue faite par le consult a son pére; car Porcius, qui avait les mêmes troupes qui vouit 
commandées ce vieux général l'année précèncent, s'était vant que Marius arcait par 
fait de plus grandes choses que fui. Ce mol 
in fut funeste; et dans le trumite du combait 
in fut meste et de dus ce l'unite du combat 
in fut meste et dans le trumite du combat 
in fut meste et dans le trumite du combat

<sup>4</sup> Applan.

Les Vestiniens habitaieni le long de l'Artenus, rivière que l'on nomme aujourd'hui Pescara, dans l'Abrusze.

Seneca de Ben. III, 23.
 Ba mihi quemquam qui magnificantiès de

Aujourd'hui las de Celano.

<sup>6</sup> Oros. v. 18.

un coup perdu, mais qui parlait de l'armée romaine, et selon la force des termes d'Orose, de la main même du jeune Marius, le renversa mort au pied des retranchements des ennemis. Un crime si atroco serait inorgable, ai ce jeune homme n'avait que trop prouvé dans la suite, par les plus horribles cruantés, qu'il était capsible de celle-ci,

Dion't rapporte que ce consul avait irrité ses soldais contre lui par des reproches durs et des manières hautaines, qui avaient même donné lieu à une sédition dans laquelle il avait pensé périr. Le ressentiment des troupes pense roire de ou la seule cause de la mort de Porcius, ou une ocession à Marius de cacher mieux son attentat.

Sylla fut celui de tous les genéraux romains qui es signals le plus dans cette querre. J'ai raconté, sous l'année précédente, comment il vanit mis le comble à une victori que Maries laissait imparfaite. Cette année-ei sera plus feconde en évérements glorieux pour lui. Il commandait, comme lieutenant du consul il dévraist la ville de Salbes les deraier jour routes que comparait la ville de Salbes les deraier jour située à l'embonhere de Saron p'endant qu'il était occupé à ce siège, ses forces se grossirent à l'occasion que je vais rapporter.

Les Romains avaient une flotte sous le commandement de Postumius Albinus, C'était un homme hautain et violent, qui se fit hair de ses soldats an point qu'ils se soulevèrent contre lui, et, l'accusant de trahison et d'intelligence avec les ennemis, ils l'assommèrent à coups de pierres. Sylla prit le commandement de ces soldats couverts du sang de leur général 3, et il les joignit à son armée, sans tirer aucune vengeance du crime qu'ils venaient de commettre. Il palliait cette indulgence condamnable d'un mauvais prétexte, et disait que ces troupes n'en auraient que plus d'ardeur à bien faire, ayant à laver par leurs services la faute qu'elles avaient commise. Mais son véritable molif était ambition et intérêt propre. La haine entre lui et Marius était alors portée

à l'excès, et il se proposait de pousser à bout et de détrnire son ennemi. D'ailleurs, commo la guerre des alliés tirait vers sa fin, il aspirait à se faire donner le commandement de celle qui se préparait contre Mithridate. Par ces vues, il s'étudiait à gagner l'affection de ses soldats aux dépens même des lois les plus inviolables de la discipline militaire, il est en effet le premier des généraux romains qui ait donné le pernicieux exemple de s'attacher les troupes au préjudice de la république, et de se substituer aux droits de la patrie, en sorte que les soldats qu'il commandait devinssent les soldats de Sylla et non ceux du peuple romain. La conduite ambitieuse de ce général se développera plus pleinement dans la suite. Pour le présent, il se rendit réellement utile

à la république.

Ce premier avantage ne fut pas décisif, et le général italien, ayant reçu un renfort do Gaulois, revint à la charge, Nons avons vu dans l'Histoire romaine plusicurs combats singuliers de Gaulois, dont aucun ne leur réussit. Elle nous en offre encore un ici avec le mêmo succès. Un Gaulois d'une très-haute faille s'avança hors des rangs, défiant au combat le plus brave des Romains. On lul opposa un Maure, aussi petit que le Gaulois était grand . et qui néanmoins tua son adversaire. Il arriva en conséquence ce qui est une suite naturello de ces sortes d'événements : la mort du Gaulois effraya ceux de sa natiou. Ils se défendirent mal, furent bientôt mis en désordre, et entrainérent eusuite le reste de l'armée. La victoire de Sylla fut complète : il prit le camp des ennemis, qui s'enfuirent au loin, et ne se

<sup>1</sup> Die soud Vales.

<sup>\*</sup> Plin. lib. 3, cap. 5

<sup>4</sup> Liv. Epit. lib. 75, - Plut. in Syl.

<sup>1</sup> Applan.

crurent en súreté que lorsqu'ils se virent près de Nole, Le vainqueur les y poursuivit; et, sans leur donner le temps de se reconnaître, il les attaque de nouveau, et achève de détruire cette armée avec son chef, qui fut tué sur la place. Appien fait monter le nombre des morts, dans la première bataille, à trente mille, et dans celle-ci à vingt mille, Et ce qu'il y a de plus surprenant, et même d'incrovable, c'est que Sylla, selon Eutrope, ne perdit qu'un seul homme. Mais il faudrait une autorité plus grande que celle de ce mince écrivain pour faire croire un fait si éloigné de toute vraisemblance.

Sylla avait écrit dans ses mêmoires que ses soldats l'honorèrent auprès de Nole d'une couronne obsidionale 1. Cette couronne n'était point, comme les autres, accordée par le général à des soldats qui se fussent distingués, mais au contraire déférée par les soldats à leur chef qui les avait tirés d'un pas dangereux. Elle n'était que de gazon; et l'herbe dont on la formait devait être prise dans le lieu même où l'armée avait été enveloppée par les ennemis, et d'où la sagesse et la valeur du commandant l'avait tirée. On ne voit pas clairement, par les faits que j'ai rapportés d'après Appien, comment Sylla avait mérité cetto couronne. Mais nous devons nous en prendre à la négligence de cet auteur, et des autres auxquels on est obligé d'avoir recours pour ces temps-là. Cette couronne était le plus grand honneur qui pût être déféré à un citoven; et Sylla, qui voulut perpétuer la mémolre d'un événement si glorieux pour lui . le fit peindre dans sa maison de campagne de Tuscule, qui appartint ensuite à Cicéron. Mais ', comme le remarque Pline, c'est bien en vain que l'auteur de la proscription se faisait honneur d'une couronne obsidionale. Il se l'arracha lui-même de dessus la tête , lorsqu'il fit périr dans la suite un beaucoup plus grand nombre de citoyens qu'il n'eu avait ismais sauvé.

piniens 1; et les habitants d'Eculanum, qui en était comme la capitale, ne s'étant pas rendus assez proinplement, il livra la ville au pillage, Cet exemple de sévérité intimida les autres, et en peu de jours toute la nation se soumit. De là il passa dans le Samnium, où d'a-

· Svlla, après une si grande vicloire, poussa

ses avantages. Il entra dans le pays des Hir-

bord it se trouva dans one situation embarrassante. Il s'était engagé dans un défilé auprès de la ville d'Esernia, avant en tête une armée de Samnites commandée par Papius Mutilus. Sylla était homme de ressource. Il fit si bien, qu'il lia une conférence avec le général des ennemis, comme pour convenir d'un accommodement. Il ne se conclut rien, Mais la trève, par un effet tout naturel, produisit parmi les Samnites une sécurité qui diminua d'autant leur attention et leur vigilance. Le Romain en profita, et à la faveur du silence et de l'obscurité de la nuit, il fit partir ses troupes, ne laissant dans son camp qu'un trompette pour sonner selon l'usage le commencement de chaque vellle de trois heures eu trois heures. A la quatrième veille, le trompette partit lui-même, et alla rejoindre l'armée, qui sortit aiusi heureusement du dé-

Sylla ne se contenta pas de s'être tiré du péril. Ayant tourné le camp des Samnites. il vint les attaquer par l'eudroit où ils l'attendaient le moins, les vainquit, et prit leur camp. Papius se sauva bleasé dans Esernia. Sylla finit cette glorieuse campagne par une conquête importante. Il attaqua Bovianum 1. ville très-considérable où ae tennit l'assemblée générale de la nation des Samultes, et qui était fortifiée de trois citadelles. Il y fit donner l'assaut par plusieurs endroits en même temps, et en trois heures de combat il emporta la

Après lant de beaux exploits, Sylla relourne à Rome pour demander le consulat3, auquel rarement aucun candidat s'était présenté avec la recommandation d'aussi grands et aussi glorieux services. Il y apportait une réputation

<sup>4</sup> Pito. 11b. 22, cap. .

a Quod si verum est, hoc execrabillorem eum e dizerim : quandoquidem cam capiti suo proscriptione

e sua ipse detrazit, tanto paucioribus civium servalis,

<sup>«</sup> quam posteà occisis, »

<sup>1</sup> Appleo.

<sup>\*</sup> Boriano, dans le comias de Molise. 9 Plut. in Syl.

toute formée. Tout le mondo le regardait comme grand homme de guerre : ses amis le vantaient comme le premier général de Rome; ses ennemis ne pouvaient lui refuser au moius

le titre d'heureux capitaine.

Il ne s'offensait point du tout de ce laugage de ses envieux; au contraire, il était charmè de se faire passer pour le favori de la fortune, soit par ostentation et pour se faire honneur de la protection du ciel , soit peutêtre par persuasion. Plutarquo rapporte à ce propos des traits des mémoires de Sylla tout à fait singuliers. Il y disait que les entreprises aventurées lui réussissaient mieux que celles qu'il avait méditées et prétendu diriger par la prudence. Il y avouait qu'il était ué plus heureux que guerrier. Il y conseillait à Lucullus, à qui il les dédiait, de ne compter sur rien comme sur ce qui lui était inspiré par les dieux en songe. Tout cela semblo prouver qu'il croyait tout de bon et sérieusement à la fortune. Et la chose peut ne pas paraître si étrange dans un caractère aussi bizarre que le sien. Plutarque nous en fait au même lieu un portrait que je ne dois pas laisser échapper aux lecteurs curieux de bien counaître les hommes.

Il était inconséquent et perpétucliement en contradiction avec lui-même. Il enlevait avec violence et donnait avec profusion : il honorait sans raison, et outrageait de même, il faisait habilement sa cour à ceux dont il avait besoin, et se montrait fier à ceux qui avaient besoin de lui : de sorte que l'on doutait s'il était né plus superbe ou plus flatteur. Inégal dans ses ressentiments et ses vengeances. quelquefois pour les plus minces sujets il envoyait au supplice, et dans d'autres occasions il souffrait patiemment les plus grandes offenses : il se récouciliait volontiers avec ceux qui lui avaient fait les plus mortelles injures, et il vengcait les plus légères imprudences par le meurtre et la confiscation des biens. Peut-être, dit Plutarque, expliquerait-on cette inégalité de conduite par rapport à ceux qui l'avaient offense, en disant qu'alternativement son naturel et son intérêt le gouvernaient, el que, porté par inclination à la vengeance, il se retenait et se modérait par réflexion, lorsque le bien de ses affaires le demandait.

Cette même clef hie pourrait-elle pas donner aussi la solution de la plupart de ses autres bizarreries? Je revieus à la guerre sociale . dont il me reste encore quelques événements à décrire, tous de plus en plus défavorables à la ligue italiane.

Les Marses ', qui en avaient été l'un des plus fermes appuis, s'en détachèrent, fatignés et domptés par leurs anciennes pertes, et par les nouvelles que leur firent souffrir Muréna et Métellus Pius, Les Péligniens s'étaient aussi soumis, comme je l'ai rapporté. Ainsi, les Romains étant maîtres de Corfinium. dont les rebelles avaient fait leur métropole, il fallut trausférer le conseil général de la ligue à Esernia, ville des Samnites, qui, par la retraite des Marses a, se trouvaient seuls à la tête de tout ce qu'il restait encore de peuples fidèles à l'association. Ils se uommérent cinq préteurs ou généraux, entre lesquels ils dounéreut la principale autorité à Pompédius Silo. Il méritait cette préférence par son habileté dans la guerre, par sou courage, et surtout par son opiniatreté dans la révolte, dont il avait été le premier auteur, et qui n'avait pu lui faire abandonuer l'exemple même de sa nation, c'est-à-dire des Marses, qui venaient de rentrer dans l'obéissauce. Il assembla une armée de trente mille hommes de pied et de mille chevaux. Forcé par la uécessité à tenter toute sorte de ressources, il donna même la liberté aux esclaves qui voulurent se joindre à lui; et en avant ramassé environ vingt mille . il les arma du mieux qu'il lui fut possible. Avec ses troupes, il retarda encore de quelque temps la ruine entière de son parti.

Cependant le siège d'Asculum, qui avait duré une grande partie de l'année, se termina enfin à l'avantage des Romains. Lorsque la ville était aux abois s, Judacilius, qui en était natif, fit un dernier effort pour la délivrer. Il était l'un des principaux chefs des Italiens. homme de vigueur et de courage. Il assembla douc huit cohortes+, et, eu se mettant en

<sup>1</sup> Liv. Epit, lib. 76.

<sup>1</sup> Diod. Eclor. lib. 37. 3 Applan.

<sup>·</sup> La cohorte était ordinairement de cinq cents bom-

marche, il dépêcha un coursier aux Asculaus, pour les avertir de se rendre attentifs à son arrivée, et de faire une sortie sur les assiègeants pendant qu'ii attaquerait ieurs retranchements par dehors. Ii espérait que les Romains, enfermés entre les deux attaques, pourraient se trouver déconcertés, et que peut-être aurait-il oceasion de les bien battre et de les forcer ainsi à lever le siège. Le plan n'était pas mal concu: mais le courage manqua aux habitants : en sorte que tout ce que put faire Judacilius, ce fut de pénétrer dans la viile avec une partie de ceux qui l'avaient accompagné. Il fit à ses compatriotes les plus vifs reproches de ieur lâcheté : et , voyant qu'il ne restait plus d'espérance, il résolut de mourir; mais auparavant li voulut se venger de ses ennemis, qui s'étaient fait souveut un plaisir de s'opposer à ses desseins, et qui tout récemment avaient empéché l'exécution de ses derniers ordres. Comme ii était je plus fort dans la ville, il les fit tons arrêter et mettre à mort. Après avoir satisfait sa vengeance, il ernt travaijier pour sa gloire en renouvejant l'exemple que Vibius Virius avait donné lors de la prise de Capoue. Il Invita ses amis à un grand repas, et ià il les exhorta à prévenir avec lul, par une mort volontaire, le désastre de leur commune patrie. Tous louèrent son courage, mais aucun uc voulut l'imiter. Il prit donc seul du poison : et comme ii avait eu la précaution de faire dresser un bêcher. il se fit porter au haut, et ordonna à ses amis d'y mettre le feu. Ainsi périt ce brave homme, séduit sans doute par l'idée de gioire que l'antiquité païenne attachait à l'homicide de soimême. Mais quelle gioire mérite, selon les lumières même de la simple raison, une mort inutile au public et à la cause commune, et dont tout le fruit ne peut jamais se terminer qu'à préserver cciui qui se la donne de maux qu'il redoute encore pius que la mort?

Quoique les auteurs qui ont parté de la mort de Judaciiius sembient mettre cet évenement dès le commencement du siège, j'ai mieux aimé le rapporter à la fin, parce qu'il ue m'a uullemeut paru vraisembiable que ce général edit pris une résolution si désespérée, s'il avait vu sa patrie en état de résister encore longtemps. Je me persuade donc que la prise d'Ascuium suivit de près cette mort, et que le désespoir du chef avant entrainé celul de ia muititude, ia viiie, ou se rendit à discrétion, ou, étant mal défendue par des habitants découragés, fut forcée et prise d'assaut. Le consul Pompeius fit un exemple de sévérité sur cette malheureuse ville. Les principanx eitovens et lous les officiers de guerre furent battus de verges et eurent la tête tranchée ; ii laissa aux autres la vie sauve, mais en icur enlevant et leurs esciaves et toutes leurs richesses: la ville elle-même fut détruite et rasée. Ainsi fut vengé ie sang des citovens romains qui y avaient été massacrès au commencement de la guerre.

Ce n'avait point été jusqu'ici l'usage d'accorder le triomphe pour avoir seuiement reconquis ce qui avait auparavant appartenu à la république. Néanmoins Pompée triompha des Ascuians et des peuples du Picénum, le sixième jour avant les caiendes de janvier! c'est-à-dire le 25 décembre 2. Entre les prisonniers qu'il mena en triomobe, piusieurs écrivains ont remarqué P. Ventidius, qui était sans doute fiis de celui que nous avons nommé parmi les plus iliustres chefs des alliés. Ce même Ventidius, aujourd'hui mené en triomphe, triomphera lui-même dans cinquante ans 3 : exemple mémorable de la vicissitude et de l'instabilité des choses humaines, en bien comme en mal.

oen comme en mis.

Pompte avait fait vendre tout le butin
d'Asculum': mais quoique le tresor public
fit équisé, in 17 yorta fren de tout fargent
qu'il refins de cette vente. C'était un homme
qu'il refins de cette vente.

Et ce n'est pas le reul vie que l'histoire lui
reproche, comme nous surous lieu de l'observer dans le surous.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bans le calendrier de Numa, que suivalent alors les Romains, décembre n'avait que 20 jours.

<sup>\*</sup> Fasti Capit. — Vell. 11 , 65. — Plin. lib. 7, cap. 43. — Aul. Gell. lib. 15 , cap. 4.

<sup>5</sup> Oros. 4 Plut. Pomp.

<sup>4</sup> Appian. - Oros.

La ligue italique était extrêmement affaiblie 1, et elle perdit l'appée suivante celui qui lui donnait l'âme et le mouvement. Pompédius Sito. Il avait néarmoins d'abord eu quelques succès, et même avait repris la ville de Bovianum. Attentif à suivre le système qu'il avait pris de mettre sa république en parallèle et de niveau avec la république romaine, il voulut triompher, et entra réellement en triomphe dans sa nouvelle conquête. Mais l'antiquité superstiticuse a remarqué que par là il donnait lui-même un présage de sa future défaite, parce que c'était dans la ville victoricuse qu'on entrait en triomphe, et non pas dans une ville vaincue\*. Peu de temps après. il perdit une grande bataille dans laquelle il fut tué; et avec lui périt toute la gloire de son parti, qui depuis ce temps uc fit que languir.

Il me paralt fort vraisemblable que l'on doit attribuer à cet ennemi si obstiné du nom romain 3, l'ambassade envoyée par les alliés à Mithridate pour implorer son secours, et l'inviter à s'unir à eux contre Rome. An reste, si l'auteur de cette délibération n'est pas certainement connu, le fait du moins est constaté par Diodoro de Sicile. Il fallait que la haine de ces Italiens allât insqu'à la fureur, pour les porter à rechercher une protection si éloignée, et qui devait leur être suspecte et odicuse par tant d'endroits; et il paraît par là quo c'est d'après l'exacte vérité historique qu'un de nos plus grands poêtes introduit Mithridate disant à ses enfants :

Non, princes, ce n'est point au bout de l'univers Que Reme fail sentir tout le poids de ses fers : El de près inspirant les haines les plus fortes, Tes plus grands enuemis, Reme, sout à tes portes.

Le roi de Pont ne fit pas beaucoup d'atteution à cette ambassade, et répondit froidement que, quand il anrait terminé les affaires d'Asie, qui l'occupaient actuellement, il irait joindre ses forces à celles des Italiens. Ce fut là la dernière démarche d'éclat des re-

- 4 An. R. 664. Jul. Obseq.
- 2 Lly. Epit. LXXVI.
- 3 Diod. Eclog. lib. 37.

belles'. Depuis ce temps, quoique les Lucanieus et les Samnites restassent encore en armes, je pe vojs plus d'événement qui anpartienne directement et uniquement à la guerre sociale : ils ne font plus seuls un parti, et ils se confondront avec celui de Marius et

de Cinna. Presque tous les penples d'Italie jouissaient alors du droit de bonrgeoisie romaine : car on le leor avait toujours accordé à mesure qu'ils avaient posé les armes 1. Il en résultait un nombre prodigieux de nouveaux citoyens dont Rome se trouvait extrêmement embarrassée. Comme leur multitude était immenses, les distribuer dans les trente-cinq tribus c'était les rendre maîtres de tout; c'était auéautir toute la dignité et tout le pouvoir des anciens, et ces nouveaux venus, adoptés par grâce, auraient écrasé ceux de qui ils tenaieut lonr privilège. On prit le parti de former huit nonvelles tribus. dans lesquelles seraient renfermés tous les nouveaux citoyens. Ce plan, imité de celui qu'avait suivi le roi Serv. Tullins dans l'établissement et la distribution des centuries , remédiait à tous les inconvénients. Les anciens conservaient pleinement leur supériorité, puisque étant en nombre beaucoup moindre, ils se trouvaient avoir trente-cing voix pendant que les nonvelles n'en avaient que buit : et de plus, comme ces nouvelles tribus ne devaient être appelées à voter que les dernières, il était naturel que la pluralité fût très-souvent formée avant que l'on fût arrivé jusqu'à elles. Les alliés, devenus citovens, en passèrent pour lors par tout ee que l'on voulut, soit qu'ils ne s'aperçussent point du grand avantage que cet arrangement donnait sur eux à leurs anciens, soit qu'ils fussent contents d'acquérir le droit de bourgeoisie à quelque prix que ce pût être. Il y a apparence quo ce fut pour cette opération que l'on créa, des l'année du consulat de Cn. Pompetus, deux censeurs, qui furent P. Crassus et L. Julius César, consul de l'année

Applan. \* « Ne potentia corum et muititude veterum civium

<sup>«</sup> dignitatem frangeret , pinsque possent recepti in benea ficium quim auctores beneficii. » ( Valt. lib. 2,

cap. 20.)

précédente. On ne sait rien autre chose de leur censure, sinon qu'ils firent quelques ordonnances contre le luxe des tables.

Cette même année 663, il s'était commis dans la place publique de Rome, un crime inoul jusqu'alors, et qui faisait bien voir que les lois avaient perdu tout crédit et toute autorité, contraintes de céder à la force qui tenait lieu de droit et de justice. De tout temps les dettes avaient causé de grands troubles dans Rome; il en a été souvent parlé dans cette histoire. L'avidité de ceux qui prétaient ne se contentait pas des usures permises par les lois romaines, et en exigenit de plus fortes. Le débiteur était accablé et ne pavait point. Ce mal se fit violemment sentir dans le temps dont je parle, parce que la circonstance d'une guerre si voisine, si périlleuse, et qui demandait de si grands frais, avait rendu l'argent fort rare, et avait épuisé les fortunes d'un grand nombre de particuliers. Les impitovables créanciers ne relachaient rien néanmoins de lenr rigueur : de sorte que les déblteurs réclamérent la protection des lois, et prétendirent non-seulement obtenir des délais aux paiements à raison du mauvais état de teurs affaires, mais faire condamner leurs créanciers comme violateurs des lois, et exigeant de plus gros intérêts qu'il n'était permis.

A. Sempronius Asellio, prétent de la ville, et en cette qualité juge suprème de ces sortes de contestations, entreprit d'abord de calmer les esprits, et de terminer la querelle par des voies d'accommodement. Mais la chosen'ayant pas été possible , comme il était homme équitable, il ouvrit les tribunaux aux débiteurs. et leur fit rendre justice. Sur cela les créanciers entrérent en fureur, et, ne pouvant esperer de vaincre la constance du magistrat, ils résolurent de a'en défaire, et exécutèrent tenr dessein avec une audace incrovable. Animés par L. Cassius, tribun du peuple (car il fallait que les tribuns eussent part à toutes les violences qui s'exerçaient dans Rome), ils attaquèrent Asellio dans la place même pendant qu'il faisait un sacrifice. L'infortuné préteur, se sentant frappé d'un conp de pierre, et voyant autour de lui une multitude forcenée, jeta la coupe socrée qu'il tennit à la main, et

voulut se réfugier dans le temple de Vesta. On lui coupa le chemin; et forcé de se retirer dans un cabaret, il y fut assommé. Quelquesuns de cenx qui le poursuivaient, et qui l'avaient vu aller du côté du temple de Vesta, erurent qu'il y était entré; et ils ne craignirent point de foreer les barrières de cet asile sacré, et malgré les lois les plus saintes. qui n'en permettaient point l'entrée aux hommes, ils visitèrent enrieusement ces lieux que la religion devait leur rendre redontables, Ainsi périt un préteur actuellement occupé d'un sacrifice, revêtu des ornements sacrès, et cela en plein jour, au milieu de la place publique: et les auteurs de cet attentat avaient si bien lié leur partie, et su fermer tautes les bouches qui auraient pu les accuser, qu'il ne fut pas possible d'avoir des preuves contre aueun. En vain le sénat fit publier une ordonnance pour inviter tous ceux qui auraient quelque connaissance des coupables à déclarer ce qu'ils savaient, leur promettant même des récompenses : la liberté , s'ils étaient esclaves; une somme d'argent s'ils étaient libres : l'impunité , s'ils étaient complices : personne ne vint à révélation, et un crime. si atroce demeura impuni. Quelle justice pouvaient attendre les particuliers dans une ville où il en contait la vie à un magistrat pour l'avoir rendue? Rome ne retombait-elle point ainsi dans la confusion attribuée par les poêtes aux premiers hommes encore sauvages avant l'établissement des sociétés?

Ce fut appareument pour prévenir de sembabliets excés dans la suite que M. Plautius Sylvanus, tribun du peuple, propose et la passer une loi tout han la violente publique, de vi publica. Les jurisconsultes interprétent diversement cette expression, Qu'il nous saftisé d'observer que la force du mot désigne toute violence qui trouble l'ordre publie; et cette idée embrasse bien des choses, et peut avoir une tris-grande étendue.

Le même tribun du peuple fit aussi rentrer enfin les sénateurs en possession d'une jurito de la judicature. Cépion et Drusus avalent tenté la même chose, mais inutliement, et les chevaliers seuls avaient jugé dépuis la loi de G. Gracchus. Plautius donna à sa proposition une nouvelle tourruure, qui contribus peutelre à la faire passer plus aixèment. Il ordonnait que c'haque tribu nommerait quitze citoyens chaque année pour faire la fonction de juges. Suivant ee plan, les juges pouvaient étre indifféremment sénateurs, chevaliers, ou même de l'ordre du peuple. La loi fitateceptée, et clie cut son exécution jusqu'à la diciature de Svilla.

Pour achever ce qui reste des événements de l'année 665, je n'ai plus à parler que de la nomination des consuls. J'ai dit que Sylla était revenu à Rome pour demander le consulat; ses services parlaient hautement pour lui. Néanmoins il trouva un concurrent qu'il eut bien de la peine à vaincre, C'était C. César. frère de L. César, qui avait été consul la première année de la guerre sociale, et qui était actuellement censeur. C. César était encore frère utérin de Catulus, le vainqueur des Cimbres. Appuyé du crédit de deux frères si illustres, et avec beaucoup de mérite personnel, il crut pouvoir s'élever au-dessus des régles. et prétendre au consulat, quoiqu'il n'eût géré que l'édilité 2, et n'eût point été préteur. Il v a apparence qu'il était souteun de Marius3, qui voulait donner l'exclusion à Sylla; car. comme Sylla et César étaient tous deux patriciens, ils ne pouvaient pas être consuls ensemble.

en Sulpicias, ce juste centeur dant II a étà parté à l'accasion de la causa de Norbanus. Atant alors tribun, s'opposa à la demande irregulère de C. Eser, qui cependant était son ami. La contestation fut des plus violentes; it étaient tous étaux éloquents, mais dans des genres tout à fait opposés. La vébémence faisi le caractère de Sulpicias, comme nous l'avons dit. Cesar avait l'enjusement et les hauté de l'arche, et l'arche de l'arche

Aseon. Ip Or. pro Corp.

manqualent. Il monitra néanmoins de la viaqueur dans l'occasion dont nous parlons, aussi bien que son adversaire. Il y eut discours pour et contre devaul le peuple, débats, sédition. Enfin, C. César fut obligé de céder, et Sylla fut nommé consul avec Q. Pompetus Rufus.

Rutus.

Le succès qu'avait eu Sulpicius dans cette affaire lui enfis le courage, et le perdit. Nous le verrons l'année suivante se retourner en faveur de Marius contre Sylla, devenir une des principales causes des manx publies, et s'attirer culta à lui-même une mort funeste.

\$ 11. - JALOUSIE DE MARIUS CONTRE STILLA AIGRIE PAR UN PRÉSENT QUE BOCCHUS AVAIT PAIT AU PEU-PLE BOWAIN, ILS AMBITIONNENT TOUS DRUX LE CON-MANDEMENT DE LA GUERGE CONTRE MITHEIDATE. MARIOS S'APPEIR DE P. SULPICIUS, CARACTERE DE CE TRIBUS. LE SÉNAT ATANT DONNÉ A SYLLA LE COMMANDEMENT DE LA GUERRE CONTRE MITHEIDATE. SCLPICICS ENTERPREND DE LE PAIRE BONNER A MA-BIUS PAR LE PRUPLE. SÉDITION A CE SUJET. MARIUS L'EMPORTE, ET EST NOMMÉ PAD LE PETPLE A L'EM-PLOS QU'IL SQUEASTAIT. SYLLA MARCHE AVEC SON ABMÉE CONTRE RONE. EMSARRAS DE MARICS, DÉPU-TATIONS ENVOYERS PAR LUI AU NOM DU SENAT A STILLA. CELUI-CI S'EMPARE DE ROME. MARIUS S'EN-PURT. SYLLA EMPÈCHE QUE ROME ME SOUT PRIA DE . IL RÉFORME LE GOUVERNEMENT, RELÈVE L'AUTORITÉ DE SÉNAT, ET ABAISSE CELLE DE PEUPLE. ÎL PAIT DÉ-CLARER ENNEMIS PUBLICS MARIUS, SULPICIUS RI DES AUTRES SÉNATEURS. SULPICIES PAY PRIS ET TUÉ FUTURE MARIUS MODERATION DE SVITA IL SOURCE QUE CINNA SOIT NOMMÉ CONSCI. LES PARTISANS DE MARIES REPRENNENT COURAGE, LE CONSUL O. POM-PRICE EST TUÉ PAR SES SOLDATS CENNA, POUR TORCER SYLLA DE SORTIE DE L'ITALIE, LE PAIT ACCUSEE PAR UN TRIBUNDE PEUPLE. ÎL TRAVAILLE AU RAPPEL DE MARICS. POUC Y PARVENIS, IL ENTERPREND DE MÉ-LEE LES NOUVEAUX CITOTENS DANS LES ANCIENNES TRIBUS. SÉDITION A CE SUJET. CINNA EST CHASSÉ DE LA TILLE, IL AVAIT AVEC LUI SERTORIUS. CINNA EST PRIVÉ DU CONSULAT, ET MÉRULA MIS A SA PLACE, ÎL GAGNE L'ARMÉE QUI ÉTAIT EN CAMPANIE. IL INTÉ-BESSE DANS SA CAUSE LES PEUPLES D'ITALIE. EN-BARDAS DES CONSULS. MARIUS REVIENT EN ITALIE . RY EST RECU PAR CINNA, IL MARCDE CONTRE BOME. POMPRIES STRABO THENT ENFIN AU SECOURS DE ROME. COMEAT OF UN PERSE EST THE PAR SON PRIME. LES SAMBITES DE 2016NENT AU PARTI DE CINNA. MORY DE POMPRIES STRABO, HAINE PUBLI-QUE CONTRE LUI. MARIUS PRÉSENTE LA SATARLE A OCTATIUS, QUI N'OSE ACCEPTER LE DÉFI. DÉPUTÉS ENTOTÉS A CINNA PAR LE SÉNAT. MÉRULA ASDIQUE

Ascon. In Or. pro Scauro.

<sup>2</sup> Diodore de Sicile, qui seul nomme Marins dans cette
sffaire (1ib. 27), dit qu'il sgissait coutre Cesar. Mais le
compétiteur de Sylla ne pouvait avoir contre lui Marins.

4 C. Indian cettor, fett, misiana litte médera abo-

<sup>4</sup> a C. Julius orstor fult, minimé life quidem vehea mens; sed nemo unquom primitate, nemo lepore, pemo susvitate ronditor. » (Cac in Brato, p. 477.)

LE CONSULAT. NOUVELLE DÉPUTATION A CINNA, CONSEILTENU PAR MARIES ET CINNA, OU LA MORT DE CEUX DU PARTI CONTRAIRE EST RÉSOLUE. MARIUS ET CIERA ENTRENT DANS LA VILLE, QUI EST LIVERE A TOUTES LES HORREURS DE LA GUERRE, MORT DU CONSUL OCTAVIUS. MORT DES DEUX FRERES L. ET C. CESAR ET DES CRASSUS PERE ET PILS. MORT DE L'ORATEUR MARC-ANTOINE, DE CATULUS ET DE MÉRULA. CARNAGE HORRISLE DANS ROME. CORNU-TUS SAUVÉ PAR SES ESCLAVES. HUMANIYÉ DU PRU-PLE ROMAIN, DODCECE DE SERTORIUS, NOUVELLES CRUAUTÉS DE MARIUS, SA MORT, SCRVOLA BLESSÉ D'UN COUP DE POIGNARD AUX PUNÉRABLES DE MA-RIUS. RÉPLEXION SUR LE CARACTERE DE MARIES ET SUE SA FORTCHE. RÉFLEXION SUR L'ÉTAT DE HOME.

L. COBNÉLIUS SYLLA\*. Q. POMPEIUS RUFUS.

Sous le consulat de Sylla , l'inimitié entre lui et Marius fut porté aux derniers exeès, el devint une guerre en forme. Peu s'en était fallu que deux ans anparavant les épées n'eussent été tirées à l'occasion d'un présent fait par Bocchus au peuple romain\*. C'étaient des statues de la Victoire portant des trophées, et accompagnées d'un groupe en or qui représentait Jugurtha livré à Sylla par Bocchus. Ces statues furent placées dans le Capitole, ce qui piqua la jalousie de Marius. Il ne pouvait souffrir que Sylla tirât à sa gloire d'avoir terminé la guerre contre le roi de Numidie. Il voulut faire enlever les statues du Capitole : Sylla s'y opposa. Dejà les amis de l'un et de l'autre se rangeaient chacun autour de leur chef; on était près d'en venir aux mains lorsque la guerre sociale, qui éclata dans ces circonstances, forca tes deux factions de se réunir au moins pour un temps contre l'ennemi commun.

Co feu mal éteint se réveilla des que le danger fut passé. Un nouvel objet irritait la cupidité des deux chefs de parti : c'était le commandement de la guerre contre Mithridate, qu'ils ambitionanient l'une et l'autre comme une occasion d'acquérir, sans de grands périls, beaucoup de gloire et beaucoup de riclesses. Dans Sylla ce désir n'avoit rieu

d'extroordinaire, et qui ne fût conforme aux réges II était encore dans la force de l'âge (ji avail quarante-neuf ans); il vensit de rendre de grands strices, et de se signaler eatremement daus une guerre difficile, périlleuse et ingrate. Enlin, il était consul, et, en cette qualité, général-ne des armées romaines, et fondé en titre pour s'attribuer le premier et le plus brillant département.

Marius n'avait d'autres titres que son ambition et son avidité, passions qui ne vicillissent point. Il ne pouvait supporter d'être regardé dans la république comme ces vieilles armes rouillées, selon l'expression de Plutarque, dont on ne compte plus faire usage, N'ayant aucun des talents qui pouvaient faire briller un citoyen dans la paix, et voulant briller à quelque prix que ce fût, il soupirait après la guerre, et il ne considérait aucune des raisons qui l'en rendaient désormais incapable. Il n'était pas loin alors de soixantedix ans; il était devenu pesant et excessivement gros; il n'y avait que pen de temps qu'il avait été force, par les infirmités de la vielllesse, de renoncer à une guerre voisine dont il ne pouvait supporter les fatigues. Maintenaut il voulait traverser les mers et porter la guerre dans le fond de l'Asie. Pour détruire l'idée qu'il avait donnée lui-même de son depérissement, il venait tous les jours au Champde-Mars s'exercer avec la jeunesse, et il affeetait de montrer qu'il avait encore et de l'agilité pour manier les armes, et de la vigueur pour se tenir ferme à cheval, Ouelques-uns lui applaudissaient; mais ' les plus sensés avaient pitié de l'aveuglement d'un homme qui, de pauvre étant devenu très-riche, et d'une basse et obscure naissance s'étant élevé au faite de la grandeur, ne savait point mettre de borne à sa fortune, ui jouir en paix de sa réputation et de son opulence :

Toir di Christone haben alextiques infin the nilestrika nai cio palodian, din niversistane fin niver, en al piperes fe paped proposi, fapo di alire tirzyane, oddi dampariptane dipumi nai dinimali di propi, etdi negotivene, dili, dempe bisti dimirune, eti Kannadasian nai eto Efferen libroro diput hippipara nai didi, etpique receitro ripere, etti, librori directi propi nai etti propi, (puter, librori, librori, propi diputera nai diputera diputazione propi, (puter, librori).

<sup>1</sup> An. R. 665; av. J. C. 88. 1 Plut. in Mar. et Syll. - Applan. Clv, lib. 1.

et qui, comme s'il cut manqué de tout , voulait du sein de la gloire et des triomplies trausporter une faible et pesante vicillesse en Cappadoce et au delà du Pont-Euxin, pour combattre contre les satrapes de Mithridate. Il tâchait de couvrir sa cupidité d'un prétexte spécieux, en disant qu'il se proposait d'instruire lui-même son fils dans le métier de la gnerre. Mais personae n'était la dupe de ce beau discours ; on savait quel motif le faisait agir, et on le renvoyait tout publiquement à sa maison de campagne, et à la côte de Baïes, prendre les eaux chaudes et guérir ses fluxions. Il avait effectivement à Misènes, près de Bates, une maison de campagne trèsdélicieuse, et ornée dans un goût de mollesse qui ne convenait guère à un soldat élevé durement, et dont toute la vie s'était passée dans les plus pénibles travaux de la gaerre.

Le conseil que l'on doumnit à Marius était, bon, mais il res fallait lète qu'il flui disposé à le suivre. Au contraire, résolu de pousser on projet avec ardeur, il attire dans seis interèts P. Sulpicius, à qui jusque-là une bonne conduite, souteme de talents sublimes, avait attiré une estime universelle, et qui tout à novel averta, se précipité daus les plus grands mallueux, en se rendant le plus funicus tribun du peuple qui col jamais été.

P. Sulpicias était un homme, dit Plutarque, à qui personne ue pouvait être comparé pour l'excès de la méchanceté; en sorte qu'il ne s'agissait pas d'examiner s'il surpassait les autres en toute sorte de vices, mais en quel genre de vices il se surpassait lui-même. On trouvait en lui cruauté, audace, avidité insatlable; et cela sans remords, sans pudeur, sans aucune attention à sauver au moins les dehors. Il vendait publiquement le droit de bourgeoisie romaine aux affranchis et aux étrangers, et il tenait une banque ouverte dans la place pour cet infâme négoce. Il avait à ses ordres, et pour aiusi dire à sa soldo. trois mille hommes portant armes; et de plus il ne paraissait jamais en public qu'accompagnit de six cents jeuns clevraliers romains prés à lout oer, qu'il appelait le courteséver. Il est siné de juger à quelle évarre dépende tot cele le condissió. Aussi, quoloqu'il est porté lui-mêne une loi qui défenshit qu'aux mainaire rid plas de deux mille dragges', il se trouva à sa mort en devoir trois millions, l'action que la fait, pour le jeuffere par un seul trait, rappelons-enus quel homme avait de Sultarni, le la fait de l'autre de l'autre l'autre

Sylla avait recu du sénat le commandement de la guerre contre Mithridate, avec ordre de partir dès qu'il aurait nettoyé la Campanie de quelques troupes de Samuites qui tenaient encore la ville de Nole et ses environs. Déià il avait joint son armée, et il s'occupait avec succès à donner la chasse à ce reste de rebelles; Marius et Sulpicius crurent que son absence était une occasion favorable pour le faire dépouiller par le peuple de l'emploi que le sénat lui avait donné; mais il fallait commencer par gagner la faveur de la multitude. Ainsi, sans montrer encore où ils voulaient aller. Sulpicius proposa ppe loi qui, si elle passait, le rendait absolument maître dans les assemblées du peuple. L'objet eu était de distribuer les nnuveaux citoyens dans toutes les tribus. Cette loi mit toute la ville en combustion. Les anciens citoyens, ayant le consul Q. Pompeius à leur tête, rèsistaient de toutes leurs forces à un établissement qui les privait de toute autorité et de tout pouvoir. Sulpicius n'était pas de caraetère à reculer. Il avait été ci-devant étroitement lié avec Pompeïus. Mais lci cette amitiè se change en une haine furieuse; bientot les choses sont poussées aux dernières violences, et Sylla est obligé de revenirà Rome pour soutenir son collègue, qui se trouvait extrêmement embarrassé.

Les deux consuls réunis conférèrent ensemble, et ils crurent avoir trouvé un expédient assuré pour éluder saus bruit et sans

<sup>\* «</sup> Quasi pigeret eum viriutum suarum, et bené con-« sulta ci malé cederent, subité prayus et praceps, » (Velle, lib 2, esp. 48.)

Mille livres tournois. == 1610 fr. E. B.
 Quinze cent mille livres. == Prês de deux millions et demi de francs. E. Ü.

effort toutes les fureurs du tribun. Ils publièrent une ordonnance qui interdissit pendant plusieurs jours toute assemblée du peuplet, toute délibération publique, en un mot, qui introduissit une cessation générale de toute affaire, comme il se pradiquait dans les jours de étes : co sont les termes d'Appien. Leur uve était de gagner du temps, et de procéder doucement à ramenc l'es espris.

Mais Sulpicius ne leur en donna pas le loisir. Pendant qu'ils harauguaient! la multitude devaut le temple de Caster, le tribun survient avec ses satellites armés de poignards sous leurs robes, et qui avaient ordre de n'épargner personne, non pas même les consuls, Il attaque leur ordonnani e comme injuste, et veut les forcer de la révoquer. Sur la résistance des consuls, il s'élève un tumulte affreux : les gens de Sulpicius tirent leurs poignards: plusieurs citovens sont tués sur la placo, et entre autres le fils du consul Pompeius, qui était en même temps gendre de Sylla. Les consnls, dans un si pressant danger, cherchent à s'enfuir: et. en effet. O. Pompeius trouva moyen de se sanver. Pour ce qui est de Sylla , il est constant qu'il entra dans la maison de Marius; mais les amis de celui-ci disaient qu'il y était entré de luimême pour y chercher un asile, et que Marius eut la générosité de le faire sortir par que porte de derrière. Sylla racontait la chose tout autrement dans ses mémoires. Il prétendait une Sulpicius, l'ayant fait environner de ses gens, qui avaient l'épée nue à la main, l'avait ainsi conduit dans la maison de Marius; et qu'après une délibération telle qu'elle ponvait être en pareille circonstance, il avait été forcé de revenir sur la place aunuler son ordonnance, et rendre ainsi au tribun la liberté de faire délibérer le peuple sur la loi qu'il proposait. Qual qu'il en soit de ces deux écrits, dont le dernier paraît le plus vraisemblable, Sylla sortit promptement de Rome. et alla se mettre à la tête de son armée, qu'il avait laissée en Campanie.

Sulpicius, demeuré maltre du champ de

16. HIST. ROM,

batalle, fit passer sa loi; et aussitüt, dérolant le modif sercet de toute se conduire, fij proposa un peuple de donner à Marius le commandement de la guerre conter Milhriddels. La chose nes souffit point de difficulté, et on lui donna meme les troupes que commandé a cucleiment Sylla; en sorte que Marius algeben sur-ment Sylla; en sorte que Marius algeben sur-lechamp deut tribuna legionnistres pour aller prendre possession en son nom du commandement de cetto er méme.

Mais Sylla ne fut pas aussi docile que son rival se l'imaginait, et il résolut de défendre son droit par la force ; ce plan le menait loin. La délibération du peuple annulait son titre. qui était le décret du sénat. Il ne pouvait conserver le commandement tant que subsisterait cette délibération. Ses adversaires, qui en étaient les auteurs, dominaient dans Rome. Il n'était donc question de rien moins que de marcher contre Rome avec son armée. Ces conséquences ne l'effrayèrent point; et il est vrai que la conduite injuste et violente de la faction ennemie lui fournissait des prétextes plausibles pour se persuader qu'il s'agissait mains d'aller attaquer la patrie que de la délivrer de l'oppression. Mais il appréhenda que ses soldats ne fussent effarouchés d'un projet nouveau et inoul, et dont le premier coup d'æil devait naturellement inspirer de l'horreur. Il les assembla donc, et d'abord il leur rendit compte de la violence qui lui avait été faito à Rome, et de l'injustice qu'on se préparait à lui faire en le privant d'un commandement qui lui avait été donné par le sénat, et auguet il avait droit comme consul, Il les intéressa ensuite eux-mêmes dans sa cause, en leur insinuant qu'ils avaient à craindre que, si Marlus était chargé de cette guerre, il ne leur préférat d'autres troupes, et qu'ils ne perdissent ainsi l'occasion de s'enrichir de dépouilles de l'Asle.

Ce discours fut reça arec appliaudissement. Néamoins Sylta n'os ap selve reprimer en termes clairs le dessein qu'il avait formé, et il se contents de leur recommander de so tenir pretsà exécuter les ordres qu'il conviendrait de leur donner dans la situation où étaient les affaires. Les soldats comprirent parfiltements a passoné, et lis lair cirrient qu'il les mesult droit à Rome, et qu'ils lai fernient endi- justice. Cétait ce qu'ilstendali Sylta:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pendant les Jours de fêtes on pouvait haranguer le peuple, quoiqu'il ne fût pas permis de l'envoyer aux suffrages.

la chose est résolue et exécutée dans le moment, et l'on vis alors, pour la première fois, uu cossai romain marcher contre Bone avec uu cossai romain marcher contre Bone avec présentés, furent assommés à coups de pierros. Cepedand les Golifices génératu qui erraient sous Sylla l'abandonnérent tous, respectant lo nom de la patric, et ne pouvant as résuder à l'ouvre contre celle ses propres armes. Il ne resta autres de lui uue son questient.

Marius et Sulpicius ayant appris la mort dei deux Iribuns, suèrent de représsilles sur les amis que Sylla avait dans Rome. Ainsi on se croisai mutuellement; et pendant que les uns quittaient le camp de Sylla pour retourner à la ville, les autres fuyaient de la ville pour hercher un saile dans le camp de Sylla.

Mais ces représailles n'avancaient point les affaires de Marius, qui se trouvait dans un cruel embarras. Sylla amenait avec lui six légious, faisant trente mille hommes de pied et cinq mille chevaux. Il était aussi appuyé de son collègue, qui était sortl de sa retraile pour venir se joindre à lui, réunissant aiusi dans ce parti toute l'autorité du consulat. Ce n'était pas un médiocre renfort, quoique Pompetus n'eût apporté que sou nom; et Sylla faisait tant de cas de ce concert, qu'il l'attribuait, dans ses mémoires, à la protection des dieux sur lui, et à ce bonheur singulier dont toutes ses entreprises étaient accompagnées. Marius avait pour lui le sénat, qu'il tenait actuellement comme captif; car les compagnies ne résistent guère à la violence, et subissent presque toujours le joug du plus fort. Il fit donc envoyer par le sénat à Sylla députation sur députation, d'abord pour lui demander quel motif le portait à s'avancer ainsi contre Rome avec son armée, ensuite pour le lui défendre. Sylla se contenta de répondre à ceux qui l'interrogeaient, qu'il venait pour délivrer la patrie de tyrans qui la tenaient opprimée. Mais les préteurs Brutus et Servilius, qui étaient chargés d'ordres plus sévères, ayant entrepris de parler avec hauteur et sur un ton d'autorité, les soldats de Sylla, qui savait parfaitement les faire agir et cacher son jeu sous leurs mouvements, se jetérent sur eux, brisèrent leurs faisceaux, mirent en fuite leurs licteurs, leur arrachérent à eux-mêmes leurs

robes prétextes : de sorte que les préteurs se crurent trop heureux de s'enfair la vie sauve, annonçant à Rome, par le triste état où ils parurent, la fureur du soldat et l'extrémité du danger.

Il fallut donc que Marius cut recours aux prières; et de nouveaux députés du sénat viurent demander en grâce à Sylla de ne point faire avancer ses troupes plus près de la ville, et de vouloir bien attendre que l'on trouvât quelque voie de conciliation, lui promettant en même temps qu'il aurait lieu d'être satisfait. Il témoigna être disposé à faire ce qu'on soulsaitait de lui, et même il ordonna en présence des députés, aux officiers que ce soin regardait, de prendre les alignements du camp. Mais par une perfidie qui ne serait pas excusable même dans une guerre contre l'étranger, à peine les députés étaient-ils partis, qu'il continua sa marche, et arriva devaut Rome au moment où l'on s'y attendait le moins.

Comme il se presentait en enneml, il fut recu en ennemi par les habitants; et outre les soldats que Marins et Sulpicius avaient pu ramasser à la hâte, toute la multitude, montant sur les toits, faisait pleuvoir sur les troupes de Sylla une grêle de pierres et de tuiles qui ne leur permettait point d'avancer. Alors Sylla ne fit pas difficulté de crier aux siens qu'ils missent le feu aux maisons, et lui-même s'armant d'une torche ardente, il leur en montra l'exemple; en même temos il ordonna à ses archers de lancer leurs nots à feu : agissant ', dit Plutarque, en forcené, qui ne se connaissait plus, et qui se laissait absolument dominer par la passion, puisque oubliant ses amis, ses parents, ses partisans, il ne peusait qu'à ses ennemis, et qu'il employalt le feu, qui ne peut pas faire la distinction de l'innocent et du coupable.

Marius n'avait pas de forces suffisantes pour résister à une armée, Il fit les derniers

<sup>8</sup> Κατ' υθθένα λογισμέν, άλλ' έμπαθές δυ καί τώ θυμώ παραδοδιακώς τέν επόσ προσοκμίνων δημιούαν, σόρι τοὺς έχθρούς μένον δίρα, μόμος δί και διαγρινές και elections είς ούδενα λόγον δέμινος, ούδ είκτον, απτόεε διά πυρός, ώ των αίτων, καί μό, διάγνους ούτ (γ. (PLT. In. 18 γμία.) efforts, il appela à lui et les citoyens qui calent dans les missons, et même les esclaves, à qui il promit la liberté. Mais tout fut inutile, et il n'y et que trois ectaives qui as laissèrent tenter à ses premisses. Il se retira donc dans le Capitole et, voyanq qu'il altait y étre forcé, il s'enfait de la ville aver-Sulpicius et quelques autres, laissant la vétoire à vylin. Ce fut la le premier combat en forme qui se donna dans d'une edition tomulteurse, mais au son des trompettes et enseignes d'éployèes, comme en se lat entre enuenis.

Syllu usa avec moderation de sa victoire, Matire de la vilic, il la suava de pillage; et ayant remarqué quelques soldats qui piliaent contre sa défense, il les fit, punir d'ans le momentet sur le lieu même. Il plaça des corpsder de dans tous les postes importants, et passa toute la nuit, lai et son collègue, à visiter tous es quartiers, pour empécher que la frayeur des uns et l'audace des autres nc causât quelque désordre.

Il ne se contenta pas d'avoir mis fin aux troubles excités par Marius : Il voulut prévenir ceux qui pouvaient renaltre dans la suite, et, en réformant le gouvernement, assurer, s'il était possible. la tranquillité de la république. Le plan qu'il suivit dans cette réforme fut de relever l'autorité du sénat et de la noblesse, et de diminuer d'autant le pouvoir du peuple, dont la témérité et les caprices rausaient depuis longtemps de si grands maux. Il assembla donc le peuple; et, après avoir déploré la triste nécessité à laquelle l'avait réduit l'injustice de ses ennemis, il plaignit le malheur de la république livrée en prole à des hommes pervers, qui, en flattant la multitude pour leurs propres intérêts, la portaient souvent à prendre les partis les plus contraires, au bien commun. Pour remédier à cet inconvénient, qui en entrainait tant d'autres à sa suite, il renouvela premièrement un ancien usage, qui était aboli depuis des siècles, et fit ordonner que rien ne fût proposé au peuple qui n'eût été auparavant délibéré et approuvé dans le sénat. En second lieu, il fit encore un autre changement fort important, qui fut qu'à l'avenir le peuple, au lieu d'opiner par tribus, opinat par centuries.

La difference était grande. La division das tribus ayant éts finit a raison des quartiers de la ville ou des cantons de la campaga qu'occupient les clivpers, fout y était confindu, les nobles avec les gens obscurs, les riches avec les pares; et comme le nombre de ceux-ci est toujours le plus grand, le petit peuple dominait dans les tribus. Au contraire, la distribution par centuries avait pour base la différence des richesses que chacun possechait; et cette distribution avait été mémient un plus grand nombre de centuries, ce avaient par conséquent plus de voix que toute la multitude des pauvres.

Les changements introduits par Sylla diminuaient de ja beaucup l'autorité des tribuns, Il y fit encore d'autres brèches que l'histoire n'a point détaillées. Mais ce fut lors de sa dietuture qu'il porta contre la puissance du tribunat les plus rudes coups, comme nous le dirons en son lieu.

Enfin il fit casser et annuler, comme contraires aux lois, toutes les ordonnances que Sulpi ius avait fait passer depuis les vacations prescrites par les consuls ; et par là il se rétabliten pleine et légitime possession du commandement de la guerre contre Mithridate.

Restait à Sylla le soin de satisfaire sa vengeance. Il assembla le sénat, et proposa de déclarer ennemis publics les deux Marius. pére et fils. Sulpicius et neuf autres sénateurs leurs principaux partisans '. Tout tremblait devant le consul. Cependant O. Srévola, l'augure, beau-père du jeune Marius, osa lui résister. Il refusa premièrement de dire son avis, Puis, comme Sylla le pressait, ce vénérable vieillard, forcé de s'expliquer, le fit avec tout le courage et toute la constance possibles. Ni ces soldats, lui dit-il, dont vous avez environné le sénat, ni vos menaces ne m'effraient point. Ne pensez pas que, pour conserver quelques faibles restes d'une vie languissante, et d'un sang glacé dans mes veines, je puisse me resoudre à déclarer ennemi de Rome Marius, par qui je me souviens que la ville de Rome et toute l'Italie a été sauvée. L'exemple de Scévola fut admiré.

! Val. Max. Ub. 3, cap, 8.

mais il ne trouva point d'imitaleurs'. Le décret du sénat fut conforme à la proposition du consul, et il fut dit que les deux Marius, Sulpicius, P. Céthégus, Junius Brutus, deux Granius, Albinovanus, Lætorius, Rubrius, et encore deux autres, qui étaient spécifiés nommément, mais dont les noms ne sont pas venus jusqu'à nous, pour avoir excité une sédition, fait la guerre aux consuls, et appelé les esclaves à la liberté, étaient déclarés ennemis publics: qu'en conséquence il serait permis à tous de leur courir sus, de les tuer, ou de les amener aux consuls, et que leurs biens seraient confisques. Il paratt qu'il y eut même des récompenses promises à ceux qui apporteraient leurs têtes. Mais il n'est point dit que cette promesse fût comprise dans le décret du sénat.

Pour exécuter cette sanglante délibération, Sylla dépêcha des geus de guerre à la poursuite de eeux qu'il venait de faire condamner . Sulpicius ne tarda pas à tomber entre leurs mains, ayant été décélé par un de ses esclaves. La tête de ce mallicureux tribin fut apportée à Rome, et mise sur la tribunc aux harangues, présage funeste, dit Vellezus, de la proscription qui suivit peu après. Au reste Sylla fit à cette occasion un acte de justice. Comme dans l'ordonnance qu'il avait publice pour notifier le sénatus-consulte, il avait promis la liberté aux esclaves qui découvriraient quelqu'un de ceux qui y étaient dénommés. le trattre qui avait livré Sulpicius fut déclaré libre; mais sur-le-champ, avec le chapeau, symbole de la liberté, et la récompense de son crime, il fut, par ordre de Sylla, précipité du haut du roc Tarpéien.

Pour ce qui est de Marius<sup>1</sup>, les aventures de se fuite fourniréent la matière d'un comau des plus indéressants. Au sortir de Rome, tous ceux qui l'accompagnaient s'étant dispersés, il se retire avec son fils dans une maison de campagne qu'il avait près de Lanuvium. Son dessein était de gagner la mer, et de sortir de l'Italie, Mais, comme il n'avait aucunes provisions, il enovoya son fils à une terre de

Scévola, qui était voisine, afin qu'il prit chez son beau-père tout ce qui serait nécessaire pour le voyage. Pendant que le jeune Marius fuisait ses préparatifs. la puit se passa : et le iour étant venu, on apercut de loin des cavaliers, qui, suspectant une maison si liée aux Marius, s'avançaient pour y faire la recherche. Mais le fermier ou intendant de Scévola, aussi fidèle que son maître avait été généreux, cacha le fugitif dans une charrette remplie de fèves : et menant sa charretto vers Rome . il passa tout au travers de ceux qui cherchaient Marius, et qui le laissérent continuer sa route sans en avoir le moindre soupcon. Le jeune Marius entra ainsi dans la ville, et jusque dans la maison de sa femme, où, ayant pris toutes les choses dont il pouvait avoir besoin, il sortit heureuscmeut de Rome; et ne songeant qu'à lui seul, il vint à la mer, s'embarqua, et passa eu Afrique.

Son père ne fut pas si heureux. De sa pre-

mière retraite, où il n'aurait pu rester longtemps sans être découvert, it s'était rendu à Ostie; et là , ayant trouvé un vaisseau qu'un de ses amis lui avait fait tenir pret, it v entra avec Granius, son beau-fils. Il paratt que ce bâtiment était fort petit, et peut-être une espêce de paquebot 1, avec leguel Marius côtoya le rivage, ayant d'abord un assez bon vent. Mais bientot le vent fratchit, la mer devint furieuse; et les mariniers, ayant beaucoup de peine à manœuvrer, et craignant que leur bâtiment ue pût pas résister aux vagues, voulaient aborder. Marius le leur défendait, parce qu'ils étaient près de Terracine, où il avait un ennemi puissant, qui se nommait Géminius. Enfin le gros temps no ce sant point, et même augmentant, et de plus Marius se trouvant violemment incommodé des uausées qui fatiguent ordinairement ceux qui se mettent sur mer, il fallut céder à la nècessité; et Marius fut débarqué à terre avec toute sa compagnie.

Ils ne savalent quel parti prendre, ni de quel coté tourner leurs pas. Tout leur était contraire : la terre, où ils appréhendieur d'êtro surpris par leurs enuemis, la mer, parce qu'elle était toujours orageuse, Reneon-

Applan.

<sup>\*</sup> Val. Max lib. 6, cap. 5.

<sup>5</sup> Plot. in Mar.

<sup>1</sup> Plutarque l'appelle monfignées,

trer des hommes, était pour eux un sujet de erainte; n'eu poiut rencontrer, e'était manquer d'un secours absolument nécessaire, ear ils n'avaient plus de vivres, et ils commençaient à sentir la faim. Dans cette détresse, ils apercurent des bergers, dont ils s'approcherent pour leur demander quelque soulagement. Mais ces pauvres gens n'avaient rien à leur donner, Sculement, avant reconnu Marius, ils l'avertirent de se sauver promptement, paree qu'ils avaient vu peu auparavant des cavaliers qui le cherchaient. Il quitta done le grand ehemin, et s'enfonça dans un bois épais où il passa la nuit fort mal à son aise, d'autant plus que la faim tourmentait eeux qui étaient avce lui , et les mettait de fort mauvaise humeur. Pour lui, quoique faible et épuisé de besoin et de fatigue, il avait encore assez de courage pour en donner aux autres. Il exhortait les compagnons de sa fuite à ne point renoncer à une dernière espérance qui lui res tait, et pour laquelle il se réservait lui-mêmee'était un septième consulat, qu'il prétendait lui être assuré par les destius. Et à cette oecasion il leur raconta un fait, ou une fable, plus propre que les meilleures raisons à inspirer de la confiance à des esprits superstitieux.

Il leur dit que, lorsqu'il était encore enfant. il vit tomber un niel d'aigle, et le reent dans un pan de sa robe; qu'il y avait sept aiglons; el que son père et sa mère ayant consulté les devins sur ect événement qui leur parut un prodige, il leur fut répondu que leur fils deviendrait le plus illustre des hommes, et posséderait sept fois la souveraine magistrature . Quoi qu'il en soit de ce fait, duquel même les naturalistes contestent la possibilité , prétendant que les aigles n'ent jamais que deux aiglons, ou trois au plus, nous savons à quoi nous en tenir sur ees prétendus présages, amorces des charlatans, et amusements des dupes. Mais Marius y avait grande foi, et il est constant que dans sa fuite, et dans les plus grandes extrémités où il se trouva, Il parla souvent du septième consulat que les dieux lui destinaient.

Pendant qu'il errait avec sa troupe fugitive sur le bord de la mer, n'étant pas loin de Min-

turnes, ville située près de l'embouchure du Liris , ils apercoivent une troupe de cavaliers qui venaient à eux. Dans le même moment, tournant les yeux vers la mer, ils voient deux vaisseaux marchands, seule ressource pour eux dans un si extrême dauger. C'est à qui courra le plus vite vers la mer. Ils se jettent à l'eau, et tôchent de gagner les deux vaisseaux à la nage. Granius avec quelques autres arrivent à l'un des vaisscaux, et passent dans l'ile d'Enarie 3. Marius était vieux et pesant; et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que deux esclaves, le portant au-dessus de l'eau, atteignirent l'autre vaisseau, dans lequel il fut recu. Cependant les cavaliers étaient arrivés sur le bord, et criaient aux matelots d'amener à terre, ou de jeter dehors Marius, et de s'en aller où ils voudraient. Marius implore avec larmes la pitié des mattres du vaisseau, qui, aprés avoir delibéré quelque temps, fort embarrassés, fort incertains du parti qu'ils devaient prendre, enfin touchés des larmes d'un si illustre suppliant, repondirent aux cavaliers qu'ils no livreraient point Marius. Ceux-ci se retirèrent fort en colère. Marius se croyait hors de péril. Il ne sa-

vait pas qu'il était destiné à se trouver dans de plus cruelles perplexités que toutes celles qu'il avait éprouvées, et à voir la mort encore de plus près. En effet, la générosité de ceux qui lui avaient douné un asile dans leur vaisseau ne fut pas de longue durée : la peur les saisit, et, s'étant approchés de la terre, ils jetèrent l'ancre à l'embouchure du Liris. Alors ils lui proposèrent de descendre, pour se reposer un moment après tant de fatigue. Marius, qui ne se définit do rien, y consentit. On le porte sur le rivage, on le place en un endroit où il y avait de l'herbe; mais pendant qu'il y était tranquille, et ue songeant à rien moins qu'au malheur qui lo menaçait, il voit tout d'un coup lever l'auere et le vaisseau partir. Ces marchands, comme la plupart des hommes, n'étaient ni assez méchants pour faire le mal, ni assez vertueux pour faire le hien en s'exposant au danger. Its avaient eu

<sup>· 1</sup> Plin. lib. 10, cap. 3,

Le Garigliano.

honte de livrer Marius, mais ils ne croyaient pas qu'il fût sûr pour eux de le sauver. Quelle fut la désolation de Marius lors-

qu'il se vit sur ce rivage, seul, sans secours, saus défense, abandonné de tout lo monde ! Il ue s'abandonna pas cependant lui-même; il se leva, et comme le Liris, qui serpente en cet endroit dans les terres, y forme des marais, il traversa avec une fatigue incrnyable des fosses pleines d'eau, des terres bourbeuses, et enfin arriva à la cabane d'un pauvre bûcheron. Il se jette à ses pieds et le conjure do sauver un homme qui, s'il échappe au danger, peut le récompenser au delà de ses espérances. Le bûcheron, soit qu'il le connût, soit qu'il fût frappé de l'air de fierté et de majesté que ses malhenrs ne lui avaient point fait perdre, lui répondit que, s'il n'avait besoin que de repos, il en trouverait dans sa cabane; mais que, s'il fuvait des ennemis, il lul montrerait une plus sure retraite. Marius ayant accepté cette dernière offre, le bûcheron le mêne près d'un marais, dans un endroit creux, où il le couvre de feuilles, de roseaux et de iones.

Me sen-t-il permis ici d'inviter le lecteur à considerer attentivement Marius dans le déde considerer attentivement Marius dans le deplorable état où nous le voyons en ce moment? Quelles pouvient étre a lors ses penneurs? Quelles pouvient étre a lors ses penneurs que la libration de la libration de la considera et de la libration de la li

Marina reul pas le loisir de s'entreteuir tegandé d'une manière qui marquait de la longtempa de ces tristes rédicions cer bienniète, puis s'étant mis à baire d'un tout de la commande del commande de la commande del commande de la commande de la commande de la commande de la

qui le poursuivaient accourent, et l'ayant lifté de l'ean uet tout couvert de boue, il ui mettent une corde au cou, et le trainent sur-le-champ à Minturnes, où illa le livreut aux mugistrats; car l'ordre (bit arrivé dans toutes les villes de l'arrêter et de le tuer, en quelque lieu qu'on le trouvis.

Cependant les magistrats de Minturnes voulurent délibérer préalablement, et déposèrent leur prisonnier dans la maison d'une femme qui se nommait Fannia, et qui avait de longue main des raisons de ne nas l'aimer. Voici de quoi il s'agissait : Fannia, s'etant séparée de son mari Titinius, demandait la restitution de sa dot. Titinius refusait de la lui rendre pour raison de mauvaise conduite, et le fait était vrai. L'affaire fut portée à Rome devant Marius, alors consul pour la sixième fois, Il examina le procès, et trouva que Titinius avait connu le caractère et les déportements de Fannia avant que de l'épouser, et avait passé outre pour jouir de ses richesses. Ainsi Marius, également indigné contre l'un et contre l'autre, condamna le mari à la restitution de la dot, et la femme à une amende très-petite, mais infamante. Fannia montra néaumoins de la générosité dans le besoin que Marius avait de son secours. Elle le soulagea avec tout le zèle imaginable, et même tâchs de le consoler et de l'encourager. Il lui répondit qu'il avait bonne espérance, et cela en vertu d'un présage si pnéril et si ridicule, qu'il n'est pas possible, en le lisant, de n'avoir pas honte et pitié de la sottise humaine. Il lui dit que, lorsqu'on l'amensit à sa maison, un âne en était sorti en courant, et , s'étant arrêté devant lui , l'avait regardé d'une manière qui marquait de la gaîté, puis s'étant mis à braire d'un ton d'allégresse, et enfin sautant et gambadant, svait passé à côté de lui pour aller boire à une fontaine voisine. Ainsi les mouvements de gaîté d'un âne rassuraient ce personnage six fois consulaire; et de plus, il inférait de ce que l'animal, en le quittant, avait été chercher l'eau, que c'était par eau que les dieux voulaient qu'il se sauvât, et qu'il devait passer la mer pour se mottre à l'abri des dangers qui menacaient sa vie. Plein de confiance en la chambre où il était,

La délibération des magistrats et du sénat de Minturnes n'avait pas été longue, et ils avajent résolu d'obeir. Mais il ne se trouva pas un seul citoven qui voulût se charger de cette odieuse exécution. Un étrauger, Gaulois ou Cimbre de naissance, fut envoyé pour tuer Marius, et entra dans la chambre l'épée à la main. Le lit sur lequel reposait Marius était placé dans un enfoncement fort sombre. Du milieu de cette obscurité il lanca sur le barbare un regard étincelant, avant les yeux tout en feu, et en même temps il lui cria d'une voix terrible: Matheureux, tu oses tuer Marius! Ce fut un coup de tonnerre pour le soldat, qui s'enfuit sur-le-champ, jetant son épée à terre et criant: Je ne puis point tuer Marius,

Cet exemple non-seulement étonna, mais toucha et attendrit les Minturnois. Ils se reprochérent à eux-mêmes d'avoir été plus barbares que ce Barbare, et de s'être rendu coupables de cruauté et d'ingratitude envers le libérateur de l'Italie, qu'il leur était même honteux de ne pas défendre. Qu'il se sauve, s'écrièrent-ils, qu'il se saure, et qu'il aille accomplir ailleurs ses tristes destinées, Hélas! nous n'avons que trop lieu de prier les dieux de nous pardonner la faute involontaire que nous commettons en renvoyant Marius hors de notre ville, sans désense et sans secours. Ils eutrent en foule dans la maison où il était, ils l'environnent, et le conduisent à la mer. Chacun s'empresse de lui témoigner son zèle, en portant au vaisseau qu'on tui destinait les provisions dont il avait besoin. Mais un obstacle retardait leur marche et leur faisait perdre du temps. Sur le chemin, entre la ville et la mer. était un bois consacré à la nymphe Marica, par rapport auguel ils observaient cette pratique superstitieuse, de ne rien emporter de ce qui y était entre une fois. Ainsi il leur fallait faire un long circuit, que leur impatience supportait avec peine. Enfin un vieillard s'étant écrié que toute voie était bonne et autorisée des dieux pour sauver Marius, ose le premier traverser le bois, et est suivi de tous les autres. Bientôt tout est prét, et Marius s'embarque sur un très-petit bâtiment, au milieu des vœux de tous les Minturnois, qui levaient 'es mains au

s'étant mis sur un lit, il fit fermer la porte de | ciel, et priaient les dieux de prendre ce grand homme sous leur protection. Il fit dans la suite, lorson'il fut de retour en Italie, peindre toute cette aventure, et en placa le tableau dans le temple de Marica.

De Minturnes Marius passa dans l'île d'Enarie, où il rejoignit Granius. Ensuite ils firent route ensemble vers l'Afrique ; mais comme ils manquaient d'eau, ils furent obtigés de relacher en Sicile du côté du mont Eryx1. Le malbeur poursuivait partout notre fugitif. Le questeur de la province, se trouvant dans ces quartiers, tomba sur les gens de Marius qui étaient descendus pour faire eau, en tua dix-huit, et pensa le prendre lui-même. Ce fut une nécessité pour Marius de se remberquer au plus vite, et il passa dans l'île de Méninge 3, où il apprit pour la première fois des nouvelles de son fils. Il sut que, s'étant sauvé avec Céthégus, l'un des douze compris dans le décret du sénat, il s'était retiré auprès d'Hiempsal, qui régnait dans que partie de la Numidie. Ce prince était vraisemblablement de la postérité de Masinissa, et avait obligation des états qu'il possédait à Marins, qui l'y avait établi. lui ou son père, après la défaite et la prise de Jugurtha, C'était cette raison qui avait fait espèrer au jeune Marius de trouver un asile sûr auprès de ce Numide: et le vieux Marius aussi, un peu ranimé par cette même espérance, osa passer de l'tie de Méninge dans la province de Cartbage.

Le magistrat romain qui commandait dans cette province n'avait ismais eu de relation particulière avec Marius, et n'en avait recu ni bien ni mal; et dès-là qu'un homme était indifférent , il semblait que l'humanité seule et la compassion naturelle dût l'attendrir sur le sort déplorable où était réduit un ai grand et si illustre personnage; mais il n'est que trop ordinaire de mépriser les malheureux. A peine Marius était-il débarqué, qu'il vit venir à lui un officier du préteur qui lui dit d'un tou menacant : Le préteur Sextilius vous défend de mettre la pied dans sa province. Si vous contrevenez à ses ordres, il vous déclare qu'il est résolu d'exécuter le décrat du senat, et de

<sup>1</sup> Monte di san Giutlano, ou di Trapani. 1 Ile des Gerbes, eu Je Zerbi.

tous traiter en ennemi public. La surprise . l'indignation, la douleur saisirent tellement Marius, qu'il demeura fort longtemps sans rien dire, regardant fixement celui qui était venu lui faire ce message. Enfin, comme l'officier le pressait, et lui demandait quelle réponse il rendrait au préteur : Va, lui dit-il, rapporter à celui qui t'envoie que tu as vu Marius fugitif assis au milieu des ruines de Carthage, Cette réponse était une excellente leçon de l'instabilité des choses lumaines, sous un même point de vue la destruction d'une des plus puissantes villes du monde, et le renversement de la fortune du premier des Romains. Marius ne se pressa pas d'exécuter l'ordre du préteur, et il était encore autour de Carthage lorsqu'il recueillit son fils, qui avait été obligé

de s'enfuir des états d'Hiempsal. Cer ce prince, plus sensible à la crainte d'un mal présent qu'à la reconnaissance d'un bienfait passé, était embarrassé de son suppliant, Il lui rendsit des honneurs, mais il le retenait malgré lui, et l'empéchait de sortir de son royaume. Cette conduite donna de l'inquiétude au Romsin, qui vit bien que les prétextes qu'alléguait le roi pour le retenir n'avaient rien de sincère, et ne lui pronostiquaient rien d'avantageux. Pour se tirer de peine, il profita de l'occasion qui se présenta, sans qu'il cut pensé à se la ménager. Il étsit jeune et bien fait. Le péril auquel il était exposé toucha une des concubines du roi, et bientôt elle passa, comme il est fort aisé, de la pitié à l'amour. D'abord Marius la rejeta avec dédain. Mais lorsqu'il recounut d'une part qu'il n'avait d'espérance de s'enfuir que par son moyen. et de l'autre que les sentiments de cette femme avaient quelque chose de fort élevé au-dessus d'une folle et aveugle passion, il se fia à elle, et s'en trouvs bien ; car, aidé de son secours , il se sauva avec ses amis des mains d'un prince à qui une perfidie utile n'aurait peut-être pas beaucoup coûté.

Il rejógniksou père, commeje l'ai dit, auprès de Carthage: et ce fut sans doute une grande joie pour le père et pour le fils de se retrouver ensemble après une séparation mèlée de tant de dangers. Pendant qu'il smerchient le long de la mer, Marius aperçut des scorpions qui so battient. Il se piquisi d'habileté duns l'art

prétendu de la divination. Il jugea ce présage mauvais, et il en conclut qu'ils étaient menacés de quelque péril: comme si le bon sens tout seul, sans que les scorpions s'en mêlassent, n'eut pas suffi pour l'avertir qu'ils avaient à craindre et la politique timide de Sextilius, et le ressentiment d'Hiempsal. Ils se jettent donc dans une barque de pêcheur, qui les mêne dans l'île de Cercine '. Il était temps de partir: car à peine étaient-ils embarqués. qu'ils virent des cavaliers numides envoyés par Hiempsal à la poursuite du jeune Marius, Ce danger ne fut pas le moindre de ceux qu'ils coururent, mais il fut le dernier. Ils passérent le reste de l'hiver assez tranquillement dans les tles de la mer d'Afrique, attendant quelque coup de bonne fortune qui leur donnât moyen do retourner en Italie.

Cependant Sylla réglait toutes choses daus Rome avec beancoup de modération. Il avait senti que sa conduite à l'égard de Marius avait déplu à plusieurs membres du sénst, et en général à tout le peuple. Au lieu de s'en irriter, Il aima mieux travailler à regagner les esprits par des procédés populaires et pleins de douceur<sup>2</sup>. Ayant tenu les assemblées pour l'élection des magistrats de l'année suivante, il souffrit que Nonius son neveu, et Ser. Sulpicias, qu'il appuyait de sa recommandation, essuyassent tous deux un refus. Il dit même à cette occasion, qu'il était bien sise de voir le peuple faire usage de la liberté qu'il lui avait rendue. Par une suite de cette même modération , il n'empêcha point que l'on ne nommât consul L. Cornéllus Cinna, qui était de la faction opposée à la sienne, quoique pstricien et son parent. Seulement II prit la précantion de le mener au Capitole, et là de lui faire prêter sermeut qu'il n'agirait point contre ses intérêts. Ciuna fit le serment prescrit en présence de plusieurs témoins, et tenant en la main une pierre, il pria Jupiter, s'il manquail à ses engagements, do le chasser do la ville comme il ietalt lui-même cette pierre hors de sa main. Il est étonnant que Sylls pût prendre quelque coufiance aux sermeuts d'un ambitieux. Il ne s'y fia pas néanmoins tellement,

Cercare.
Applan. - Plut, in Syl.

qu'in eprit encore la prixention de lai donre pour Collègne Co. Catains, homme de bien, annateur de la paix et du bon ordre, mais trop doux pour risister à an furieux. Sylla est biento lieu de se repenir de tous ces ménagements: et al quique choas est capable de diminuer l'horreur des crusatés qu'il exerq dans la suite, écts le manusia succès des mesures de douceur qu'il prit dans l'occision présente.

En effet, dès quo ces troupes furent sorties de Rome pour ailer l'attendre en Campanie, et pendant qu'il était encore consul, les partisans de Marius commencèrent à agir pour le rappel des exilés : et la première démarche qu'ils firent pour y parvenir, fut de tendre des embûches à la vie des consuls. Sylla avait moins à craindre, avant une armée qui devait lui servir de défense, lors même qu'il serait sorti du consulat. Q. Pompeius crut se procurer une semblable sureté en se faisant donner le commandement des troupes du Picénum. à la tête desquelles était actuellement. Cn. Pompetus Strabo, avec la qualité de proconsul, pour achever de pacifier le pays, Mais le consul ne fit par là que hâter sa mort.

Strabo feignit d'abord de le recevoir avec respect, lorsqu'il vint prendre lo commandemont de l'armée, et se retira, comme n'étant plus qu'un simple particulier. Mais dès le leudemain, une sédition, excitée par l'ambitieux proconsul, le délivra de son concurrent : et pour la première fois (le temps où nous en sommes est fécond en crimes jusqu'alors inouis) une armée romaine se souilla du sang de son consul. Strabo, s'étaut ensuite montré aux soldats, affecta de faire paraltre beaucoup de colère; mais il s'apaiso bientôt. Sa prompte réconciliation avec les meurtriers le trahit : et tous les historiens lui attribuent la mort violente d'un consul 1, qui de plus était son procho parent. Le sénat, qui, dans des temps de trouble, tels que ceux-ci, avait moins de pouvoir que les soidats, fut contraint de laisser ce erime impuni. Sylla, moins occupé du soin de venger la mort de sou collègue que de celui de mettre sa propre vie en sûreté, ras-

sembla ses amis, el les engagea à faire la garde autour de sa maison et de sa personne tant qu'il fut obligé de rester encore à la ville; et dès qu'il lui fut possible, il en sortit, et alla en Campanie se mettre à la tête de son armée,

CN. OCTAVIUS 1.

A peine Cinna fut-il en charge, qu'il fit voir combien Sylla avait en tort de prendre quelque confiance en lui, et de le croire capable de respecter son serment 9, Il n'eut rien plus à eœur que de lo presser de partir, alléguant pour raison la nécessité d'arrêter les progrès de Mithridate, mais, dans le fond, ne cherchant qu'à se délivrer d'un tel surveillant pour exécuter ses projets en toute liberté. Sylla, par cette même raison, ne se hâtait pas. Le consul s'avisa 5, pour vaincre ses retardements. de le faire accuser par le tribun M. Virgilius. Une loi mettait à l'abri de ces sortes de poursuites ceux qui étaient employés pour le service de la république. Sylla donc, laissant là et le cousul et le tribun, se mit en mer, ct passa en Grèce. Je rendrai compte, dans la suite, de ses exploits contre Mithridate.

Gaus ne e si pas plus Méderrassé de seu dostalez qui ne reinnai, qui i commença à travailler su rappé de Merius. Turbulent e inquiet, il ne possai supporte le repos e le caine: de plus, une ambition inscruée le réposique; ceiln, à ces moifs se jolgairent trois que; ceiln, à ces moifs se jolgairent trois constalents, « qui la firent donne par les partissas de Marius. Creat Applen qui raporte ce derime fais, et qui avais desseré un hommes et femmes, s'intéressaient pour exti

Cinna prit done en main sa cause, et sembla prendre en meme temps son esprit: car il eut soin de déguiser sa marche, et d'aller à son but par des voies obliques. Il ne manifesta

Lev. Epit. — Yell. 11, 20. — Yal. Max. lib. 9, cap. 6.
 Appian.

<sup>4</sup> An. R. 665; av. J. C. 87.

Diod apad Vales

<sup>4</sup> Trois cent mille écus. = 1 700 000 fr. E. B.

point d'alord le dessein qu'il avait de rétablie les culiès <sup>1</sup>, mais le utleprit de remettre en vigueur la loi qu'avait portre le tribum Sujoicius pour mêter les nouveaux citopens dans les anciemes tribus. A ce signal, une multitude immense de ces nouveaux citopens accourent dans la ville, et Rome redevient le théatre d'une division futieuse, les anciens resistant aussi vigourressement qu'ils se voyatent attanation de la comme de la comme de la comme suite de la comme de la comme de la comme armes. Clima, comme le plus audacieux, en fit usage le premier.

Le plus grand nombre des tribuns du peuple s'opposait à la loi : il n'y avait pas moven de passer outre saus employer la violence, Aussi vit-on dans le moment briller les épées, et une foule de séditieux, Cinna à la tête, se jeter sur les magistrats opposants pour les chasser de la tribune, Alors Octavius, autour duquel s'étaient rangés en armes les auciens citoyens et tous ceux qui aimsient la tranquillité publique, entre dans la place, attaque les factieux, les coupe en deux bandes, et les disperse; puis, respectant la dignité consulaire dans Cinna, et ne voulant point en venir aux mains avec son eollègue, il tourne vers le temple de Castor. Mais ceux qui l'accompagnaient n'imitérent pas sa timide circonspection : ils poussent leur avantage, tuent un grand nombre des adversaires, et menent battant les autres jusqu'aux portes de la villo. Ciuna, qui était supérieur par le nombre. étonné de se voir vaineu, a recours à la dernière ressource des désespérés : il appelle à lui les esclaves, en leur promettant la liberte, tle fut inutilement; personne ne se joignit à lui, et il fut obligé de se retirer en Campanie. Le combat avait été très-sanglant \*. Cieérou assure que la place publique regorgea du sang des citoyens, et fut toute remplie de mouceaux de corps morts; et Plutarque fait monter à dix mille le nombre de ceux qui périrent du côté sculement de Cinna 3.

Il emmena avec lui quelques sénaleurs, dout le plus illustre sans comparaison était

Sertorius. Des circonstances malheureuses pour ce grand homme l'avaient jeté dans ce parti : sa naissance même l'y semblait porter ; et, homme nouveau comme il était, dans une division entre la noblesse et le peuple, la faction plébéienne était celle à laquelle il devait naturellement s'attacher. De plus, nous avons vu qu'il avait servi sous Marius dans la guerre des Cimbres, et qu'il eu avait reçu beaucoup de témoiguages d'estime : c'était encore un engagement. Ce qui acheva de le déterminer, ce fut qu'a vant demandé le tribunat. Sylls l'en fit exclure, Freinshémius conjecture, avec beaucoup de raison, qu'outre les liaisons de Sertorlus avec Marius, Sylls, qui voulait abaisser la puissance du tribunat, sentit qu'il ne convenait pas à ses vues de souffrir que cette charge tombât à un homme de courage. et qui même dans sa jeunesse s'était fait de la réputation par le talent de la parole. Ce fut cet euchaînement de conjonctures qui entratna Sertorius dans le parti malheureux, et qui en conséquence fit de sa vie une suite de disgràces. Ses infortunes n'ont rien diminué de sa gloire : mais , sans ce fuueste engagement , il avait du côté des talents, de la grandeur d'âme et de la science militaire, de quoi devenir le premier homme de la république : au lieu qu'il lui a fallu toute sa vie faire usage de taut de vertus contre ses propres concitovens. et enfin périr misérablement par la trahison de ses amis : grande lecon, qui doit bien avertir de prendre garde aux premières démarches que l'on fait souvent assez inconsidérément dans la jeunesse, et qui ensuite influent sur

Le sénat fit le procés à Ciona, et déclars la place de consul, qu'il occupalt, vacante, tant par désertion que pour le crime d'avoir appelé les esclaves à la liberté : affront dont Ciona était bien digue, mais d'un exemple qui pouvait être fabebeux . On lui substitua L. Corné-lius Mérola, qui était prêtre de Jupiter, flament dialis.

Ciuna, aiusi poussé à bout, n'avait plus de ressource que dans les gens de guerre. Comme l'Italie n'était pas encore entièrement pacifiée,

tout le reste de la vie!

Applen.

<sup>\*</sup> Cle. in Cat. lib. 3, n. 14 ; et pao. Sext. n 77.

<sup>8</sup> Pluterch. in Sertor.

t e Hec injuria homine quam exemplo dignier fuit. »

<sup>(</sup>VELA. lib. 2 , cap. 20.)

et que les Samnites étaient toujours en armes, les Romains tenaient aussi des armées de différents côtés, et il y en avait une actuellement en Campanie que commandait Ap. Claudius. Cinna, avant gagné les principaux officiers de cette armée, entra dans le camp; et les soldats s'étant assemblés autour de lui , il reuvoya ses licteurs, comme n'étant plus qu'un simple particulier. En même temps, versant des larmes en abondance, il adressa ce discours à la multitude : « Chers citoyens, j'avais « recu de vous la première dignité de la ré-« publique, et le sénat m'en a privé sans vo-« tre consentement : ce ne sout pas néanmoins « mes disgraces personnelles qui me touchent « le plus; je plains vos droits violés, votre « pouvoir anéanti, car, qui désormais s'em-« pressera de solliciter les suffrages des tri-« bans? qui se donnera des mouvements pour a mériter vos bonnes grâces? Comment vous « sera-t-il permis de vous regarder comme « les maîtres des élections, comme les distri-« buteurs des emplois et des dignités, si vous a ne ponyez assurer la jouissance de vos bien-« faits à ceux que vous en avez revêtus, et si « vns créatures sont exposées à se voir dé-« pouillées sans vous de ce que vnus seuls leur « avez donné? » Il ajouta plusieurs autres choses dans le même sens, et termina son discours par descendre du tribunal, déchirant ses habits et se jetant aux pieds des soldats. Tous, attendris d'un tel spectacle, le relévent, le font remonter sur le tribunal, l'invitent à rappeler ses licteurs, et lui protestent qu'ils le reconnaissent toujours pour consul. En même temps, les officiers qui avaient été gagnés s'avancent, et lui prêtent serment les premiers. comme à leur général, pais font faire le même serment chacun aux troupes qu'il comman-

Cen dait assez pour mettre Cinna en deid de ne rien craineire. Mai il vouldit de plus se reuder redoutable à ses adversaires, et reprender sur eur Stadortié du gouvernement dont ils rétairent mis en possession. Ainsi, pour grossir son parti, il courut dans toutes les villes d'Italie, représentant aux nouveaus cloyens que c'étail leur querclé qu'il avait soutenue, et qu'il avait de la victime de son c'éto pour leurs intérêts. Il fut écouté sans cré pour leurs intérêts. Il fut écouté sans

dait.

doute favorablement \* : il trouva et hommes et argent en aboniane; et il vil à ses ordres jusqu'à trois cents eobortes ou trente lègions, formèse de differents peuples d'illaite; puissance formidable, et qu'il n'est pas à croire qu'il ait rèunie escentable en copy d'armée, mais qui doit faire concevoir combien grandes cinient ses forres, et combien avaient lieu de trembler ceux qui l'avaient chassé de Rome.

Octavius et Mérula songèrent donc à fortifier la ville et à la mettre en état de défense. En même temps, comme ils avaient peu de troupes autour d'enx, ils écrivaient de tous côlés pour rappeler au secours de la patrie les armées qui reconnaissaient encore l'autorité du sénat. Mais les chefs des deux plus puissants corps de troupes dont on pût espérer de l'assistance leur manguaient l'un et l'autre, par des raisons différentes. Métellus Pius, qui était plein de bonne volonté, était trop éloigné, et assez occupé par les Samnites 2. Pompetus Strabo, qui aurait été à portée de secourir les consuls, et promptement et effieacement, tenait une conduite équivoque, ct donnait à Cinna le temps de se fortifier, cherchant à se rendre nécessaire, et mécontent de n'avoir point obtenuun second consulat qu'il désirait.

Cependant Marius, qui jusque-là s'était tenu eu A frique, profita d'une conjoncture si favorable pour lui 3. Il repassa la mer, et vint aborder à un port de Toscane, amenant avec lui environ mille hommes, partie cavaliers maures, partie aventuriers Italiens 4, que son nom ou des disgraces semblables à la sienne avaient attachés à sa fortune. Il portait sur son visage et dans toute sa personne un air de tristesse convenable à ses malheurs; et la compassion qu'excitait sa vue, jointe à sa grande réputation, lui donna moyen d'assembler bien tôt six mille hommes, d'autant plus aisément qu'il recevait tous ceux qui se présentaient, jusqu'aux esclaves mêmes , à qui il doquait la liberté. Alors il envoya offrir ses services à Cinna : et celui-ci , qui avait affecté de paral-

<sup>1</sup> Vell. 21 , 10.

<sup>1</sup> Liv. Epit. Vell. 11, 20.

<sup>3</sup> Applan. - Plut in Mar. Syl. et Sertor.

tre n'avoir aucune intelligence avec lul, quoique réellement ils fussent d'accord en tout, assembla le conseil de guerre comme pour délibérer sur la proposition de Marius.

Personne ne balancait à accenter ses offres. Sertorius seul fut d'un avis contraire, soit qu'il appréhendat d'être éclipsé par l'éclat et la gloire d'un si grand guerrier, soit que, plein de douceur comme il était, il craignit les excès terribles auxquels se porterait la vengeance d'un homme naturellement féroce et aigri par ses infortunes. Il représenta que, leur entreprise étant tellement avancée qu'ils pouvaient se regarder comme sors de vaincre, ils n'avaient nul besoin de Marius, et que néanmoins, s'il se joignait à eux, il emporterait seul toute la gloire du succès : que d'ailleurs on connaissait son caractère jaloux et ombrageux, qui pourrait bien faire repentir de leur bienfait cens qui anraient partagé avec lui l'autorité. L'opposition de Sertorius contraignit Cinna de se découvrir. Il avoua que les raisons alléguées étaient frappantes, mais il ajouta qu'il avait honte de refuser Marius. après l'avoir lul-même appelé. Que ne le disiez-vous d'abord? reprit Sertiorus, Si vous l'avez mande, c'est une affaire finie, il n'est plus question de délibérer. Marius fut donc reçu ; et Cinna le déclara proconsul , et voulut lui donner des faisceaux et des licteurs : mais il les rejeta, disant que de tels honneurs ne convenaient pas à la fortune d'un exilé; et pour tâcher de se rendre un objet de pitié, il prenait une contenance affligée et des manières tristes, à travers lesquelles nénmoins il était aisé de sentir une fierté de courage, irritée et uon pas abattue par les maux qu'il avait soufferts.

Dans ic conseil il fut résolu d'aller allaquer Rome. L'exemple en avait été donné par Sylla; et Marius ne se piquuit pas d'être plus délicit que son ennemis ur l'amor et le respects dus à la patric. Cinna et lui comptaient risusir sans peine. Outre qu'ils étaient en force, la froide et lente circonspection d'Octarius leur donnait une grande supériorité. C'est le sort des gens de bien d'être presque loujours sitaqués avec annaise, parce que la problé leur interdit theu des resources dont leurs afternaise les cerrent sans pera-

pole. Octavius ne manquuit ni de constance, ni même d'habilété; mais II s'attachait à l'observance'rigide des lois : et quelqu'un lui ayant conseillé d'armer les esclaves et de les engager par l'espérance de la liberté à la défense de la ville. Il répondit « qu'il ne violerait point les e lois en donnant aux esclaves le droit 'de « clioyeus de Rome, pendant que par respect » pour elles il en privait Marties. »

Dans le parti contraire, on pensait d'une façon bien différente. On se fortifiait par toutes sortes de voies, et Ciana vint mettre le siége devant Rome avec quatre armées, qui se postèrent. l'une avant Marius pour chef. au-dessous de la ville, du côlé de la mer; l'autre commandée par Sertorius, au-dessus, Cinna lui-même, et Carbon, que nous verrons dans la suite jouer un grand rôle dans tous ces troubles, prirent leurs quartiers entre ceux de Marius et de Sertorius. Leur première attention fut d'affamer la ville : ce qui leur était aisé, vu qu'ils étaient mattres de la rivière. Leurs partis battaient la campagnn, ils avaient des bâtiments légers qui couraient les côtes; et ainsi ils empêchaient qu'on ne put apporter aucune provision aux assiégés. Marius surprit même par intelligence Ostie, à l'embouchure du Tibre, et livra cette malheureuse place au pillage et à la furenr du soldat.

Je place ici les mouvements tardifs de Pompeius Strabo en faveur des consuls et du sénat. Il avait, par une connivence perfide, donné le temps, comme je l'ai déjà dit, à Cinna d'acquérir des forces redoutables , et il ne vint au secours de la patrie que lorsqu'elle était aux abois. Si même nous en croyons Orose, avant que de se déclarer pour le parti du sénat, il s'était offert à Cinna et à Marius, et en avait été rebuté. Il livra aux portes de Rome un combat qui ne fut point décisif, et dont tout ce que nous savons de plus digne de mémoire, c'est qu'il y arriva que deux frères qui servaient dans les deux armées ennemies \*, s'étant rencontrés dans la mélée, se battirent sans se connaître. Celui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les esclaves affranchis par les Romains, devenaient eux-mêmes citorens romains.

<sup>\*</sup> Tac. Hist. 111, 51. - Liv. Epit. - Oros. v, 19.

qui était du côté de Pompée synt tue l'autre, le recount en 1 y dépoullaint. Sa douleur alla jusqu'au désespoir; et a prês l'action, ayant fait dresser un bécher, sur lequei il plaga le mort, il y monta lui-même, se perça de la même épée dont il l'avait ute, et, ayant ordonné qu'on y mit le feu, il melà aiusi ser ceudres avec celles de son fères: échement horrible, guefatt qu'elle de de deux armées, pendant qu'elles montaines de l'actionne de l'actionne ont de l'actionne ont

Les consuls ne se crovaient pas eucore assez forts avec les troupes de Pompée, quand même ils auraient pu compter sur le zèle et la fidélité de leur chef. Ils cherchèrent donc à se procurer d'autres secours. Métellus Pius, qui était entièrement dévoué au sénat, comme je l'ai déjà observé, faisait actuellement la guerre contre les Samniles. Ils lui envoyèreut ordre de traiter avec ces peuples, et de leur offrir le droit de bourgeoisie romaine. Ils espéraient par là acquérir un double renfort : l'armée de Métellus qui, des qu'il serait libre, ne manquerait pas de venir au secours de Rome, et celle même des Samnites, qui d'ennemis deviendraient citovens. Mais ceux-ci. pleius de haine contre le nom romain, el tiers de se voir recherchés, demandèrent des conditions si avantageuses pour eux, si dures et si déshonorantes pour les Romains, que Métellus ne voulut point les accorder, Marius et Ciuna, qui furent avertis de cette négociation, donnèrent earte blanche aux Sampites. et par là les attirèrent à leur parti. Métellus ne laissa pas de s'approcher de Rome, et de se joindre à l'armée d'Octavius.

Cependant la ville pensa être prise par tralison. Uu Ap. Claudius, tribun des soldats, qui avait outrefois recu quelque service de Marius, lui livra le Janicule, dont il avait la garde. Déja Ginna et Alarius étaient maîtres de ce poste qui commandait la ville et y était joint par un pont, lorsqu'Ottavius et Pompetus accoururent et repoussérent les ennemis.

Ce fut là le dernier service que la patrie tira de l'armée de Pompetus. Peu de temps après la maladie s'y mit, et en fit périr une grande partie. La mort inopinée du général, qui, dans un orage effroyable fut lué du tonnerre, achera

de dissiper cette armée. Il n'en est plus parlé dennis cet événement 4; et il est vraisembleble que les soldats ou se dispersèrent, ou même prirent parti dans les troupes de Cinne. Je ce dois pas omettre lei la manière dont la haine publique se déclara contre Pompet is Strabo après sa mort. Il se l'était attirée par son avidité, par son ambition effrénée, et surtout par l'indifférence eriminelle qu'il avait témoignée pour les dangers qui menaçaient Rome. Lors done que l'on célébrait ses funérailles, la populace se jeta sur le lit de parade dans lequel on le portait au bûcher, elle en arracha et jeta à bas son corps, et, après lui avoir fait mille outrages, le traina dans les rues avec un eroe. C'est d'un père si détesté qu'était fils le grand Pompée, qui fut chéri du peuple romain iusqu'à l'adoration.

Marius travaillalt à ôter aux assiégés toute espérance de recevoir des vivres et des rafraichissements . Dans cette vue il alla prendre toutes les places des environs de Rome où il y avait des magasins, Antium, Aricie, Lanuvium, et quelques autres. Après quoi, avant rejoint Cinno, Sertorius et Carbon, il viut avce eux présenter la bataille au consul. Cn. Octavius était sorti de Rome, et tenait la campagne, ayant des forces considérables, savoir ses propres troupes, celles de Métellus Pius, et une troisième armée commandée par P. Crassus, père de celui que ses richesses et sa puissance ont rendu si fameux. Il semble que le consul, dans l'état où étaient les choses, ne devait pas balancer à accepter le défi des adversaires. Il n'y avait qu'une bataille gagnée qui pût sauver Rome. Mais aussi une bataille perdue la livrait en proie à la violence, au pillage, et à toutes les horreurs de la guerre. Cette dernière considération, conforme aux inclinations douces et un peu timides d'Octavius, le relint. Il n'osa exposer la patrie à un si grand péril, et perdit tout en ne voulant rien hasarder. Les désertions devinrent fréquentes : la disette, augmentant dans Rome, commençait à y exciter les plaintes et les murmures de la multitude; de sorte que le sénat découragé, et appréhendant que la ville ne fût

1 Plut. in Pump. — Jul. Obseq 2 Appiso. - Piu' ir Mar. prise de force, ou livrée par trahison, envoya des députés à Cinna pour traiter d'accommodement.

Cinna les arrêta tout court en leur demandant si ceux qui les envoyaient le reconnaissaient pour consul. Ils n'avaient point, ce qui est assez aurprenaut, d'instructions sur cet article, et s'en retournèrent sans avoir même entamé la négociation. Cette démarche de faiblesse que le sénat avait faite n'eut donc d'autre fruit que d'accroître la consternation de ceux qui lul étaient attachés, et de hausser le courage des partisaus de Marius, qui étaient en grand nombre dans la ville. L'armée d'Octavius diminuait de jour en jour par les désertions. Son crédit s'affaiblissait encore davantage. Ni lul-même ne pouvait compter sur la plupart de ceux dont il se voyait environné, ni les soldats n'avaient de confiance en un genéral irrésolu, formaliste, et qui toujours craignait d'en trop faire. Pour ce qui est de Métellu-, il avait abandonné la patrie; et, vovant la supériorité que prenait Marius, il s'était retiré en Ligurie, d'où il passa bientôt après en Afrique. Il ne restait d'autre ressource au sénat que de transiger avec les adversaires aux conditions les plus douces qu'ils serait possible d'obtenir. Mais il fallait rendre à Cinna le consulat: et ce préliminaire indispensable était l'injustice la plus criante contre Mérula, homme de bien. respectable par l'éminence du sacerdoce dont il était revêtu, et qui n'avait pas assurément mérité l'affront d'être déposé.

merate i auroit de tira dyndense, squant à ce Compile de tira dyndense, squant à ce Compile de la compile de la compile de la compile de stree une générosité dique des plus grandes lousages. Le nie aprate, dit-il dans le sénal, de souffrir que ma personne et une sintéries sonient un obstacle à la pair. Pai reçu les faisseaux consudaires par voire autorité, et pour treacuiller un saitut de la paris. Puisque le bien de la pairie demande aujourque la bien de la pairie demande aujourque la la compile de la compile de la compile de te de mon zéle pour les tirer de damper. Il monte ensuite à la tribune au branques, et îl soleunellement devant le peuple son abdication. Alors on enroys de nouveau dépoconsul Leurs instructions étalent fort courtes. Ils n'étaient charges de demander autre chose à Cinna sinon qu'il jurât d'épargner la vie des citnyens 1, 11 ne daigna pas faire de serment, et voulut qu'on se contentât de la parole qu'il donnait de ne causer volontairement la mort à personne. On verra comment il tint cette parole; mais il n'aurait pas été plus fidèle au serment. Il ajouta un avis pour Octavius qui était rentré dans la ville : qu'il ne se hasarde point à paraître en public, dit-il aux députés. de peur que, contre mon gré, il ne lui arrive malheur, il donna cette audience étant assis aur son tribunal, avant devant lui ses licteurs. et environné de tout l'appareil de la majesté consulaire. Marius était debout auprès de là chaise curule du consul, affectant, comme il avait toujours fait depuis son retour, un air d'abattement dont il étalt aisé de reconnaître l'hypocrisie, et qui laissait échapper des traits d'un ressentiment profond et d'une vengeance sanguinaire.

En effet Marius et Cinna, se voyant vainqueura, tiurent un grand conseil avec les principaux chefs de leur parti pour délibérer sur la manière dont ils aseraient de la victoire. Il n'est pas permis de douter que Sertorius n'y ait opiné à la douceur 3. Nous en verrons la preuve plus bas. Mais il ne fut pas le maître; et il fut conclu que, sans s'embarrasser des paroles données aux députées du sénat, ils feraient main basse sur tous leurs ennemis, afin que leur faction, demeurant seule maîtresse du gouvernement, disposôt de tout avec une entière autorité. Ravager la ville par d'borribles carnages, c'était ce qu'ils appelaient y établir la paix. Ainsi Marius, qui avait imité Sylla en attaquant Rome et la forcant à main armée, fut bien élolgné d'imiter son humanité et sa modération à l'égard des citovens; comme il arrive d'ordinaire que les seconds exemples enchérissent sur les premiers.

Cependant le sénat, qui ignorait cette
cruelle délibération, ne tarda pas à envoyer de
nouveaux députés pour inviter Cinna et Marius

ra I tês à Cinna, avec ordre de le reconnaître pour

I Died, aprel Vales.

Appian. - Plut, in Mar.

à entrer dans la ville; car on avait ajouté expressément le nom de Marius , parce qu'on savait fort bien que c'était lui qui était l'âme de tous ces mouvements 1, et que Cinna, à proprement parler, ne faisait que lui prêter son nom. Cinna fit donc son entrée, précédé de ses licteurs, et environné de ses gardes. Mais Marius s'arrête à la porte, disant avec une ironie pleine d'insulte, que les extlés n'avaient point droit d'entrer dans la ville, et qu'il fallait qu'une nouvelle loi abrogeat celle par tequelle il avait été condamné à l'exil. Les tribus s'assemblèrent donc au plus tôt ; mais à peine trois ou quatre eurent-elles donné leur suffrage , que Marius , las de cette comédie , entra subitement et livra Rome à toutes les horreurs de la guerre. Toutes les portes de la ville furent fermées, afin que personne ne pût s'enfuir; et, sous prétexte de chercher les ennemis de Marius, les soldats se répandirent dans tous les quartiers. Surtout une troupe d'esclaves que Marius avait affranchis, et dont il avait fait comme sa garde, avant recu de lui pleine licence, commirent les plus horribles excès. Un très-grand nombre de citoyens furenttués, les femmes déshonorées, les maisons pillées. C'était avoir été ennemi de Marius que d'étreriche, en un mot, Rome fut traitée comme une ville prise d'assaut.

Le consul Octavius ne fut pes têmoin de ces maux; car il avait été tué avant même que les vainqueurs entrassent dans la ville. Il s'était retiré sur le Janicule avec un petit nombre d'smis, et quelques troupes qui lui étaient encore restées fidèles. Tous ceux qui l'accompagnaient l'exhortaient à fuir : mais il déclara qu'étant consul, jamais il n'abandonnerait Rome. Je ne sais s'il comptait sur les serments de Marius et de Cinna, qui l'avaient fait assurer qu'il ne lui serait fait aucun mal. Mais ce qui est certain, c'est qu'il avait grande contiance aux prédictions des astrologues, qui lui avalent toujours promis d'heureux succès; car ce magistrat , le plus modéré et le plus équitable des Romains, d'ailleurs homme ferme dans les maximes des ancètres, et qui soutint toujours avec hauteur les droits de la diguité consulaire sans jamais l'avilir par

d'indignes compleisances, ce même homme avait un faible ridicule pour l'astrologie et la divination; et ce qui contribua beaucoup à sa ruine, c'est qu'il passait plus de temps avec les charlatans et les devins qu'avec les meilleures têtes du sénat et avec les gens de guerre,

Marius et Ciuna ne lui avaient fait donuer de bonues naroles que pour empérher qu'il ne pensât à leur échapper; ils se hâtérent de détacher un officier nonmé Censorinus avec un gros de cavaliers, pour aller le tuer sur le Janicule. Censorinus le tronva assis sur sa chaise curule avec les ornements du consulat. ayant devant lui ses licteurs comme si tout eût été en pleine paix. Dés que ses amis apercurent les cavaliers, ils le pre-sèrent de nouveau de s'enfuir ; mais il ne daigua pas même se lever, et reçut ainsi la mort avec une constance dont la gloire est néanmoins diminuée par une réponse d'astrologue que l'on trouve sur lui après sa mort. Sa tête fut portée à Ciuna, et ensuite mise sur la tribune aux harangues, sans doute en vengcance d'un pareil traitement out avait été fait par Sylla au tribun Sulpicius. Les vainqueurs continuèrent de faire ainsi trophée de toutes les autres cruautés qu'ils exercérent ; et il n'y eut point de sénateur égorgé par leur ordre dont la tête ne fût portée sur la tribune, en sorte que ce lleu respectable devint comme un lieu patibulaire, et même quelque chose de beaucoup plus affreux , puisqu'un y voyait des têtes sanglantes, non de scélérats exècutés pour leurs crimes , mais de tout ce qu'il v avait à Rome de plus illustre par les dignités, les talents et les vertus,

De ce nombre furent les deux frères L. et C. César, dont le premier avail été consul et censeur, et le second édat celui qui avail disputé le consulat contre Sylla. Il y cut même ceci d'atroce dans la mort de Lucius, que Marius 1, par une làche barbarie, le ût tournenter cruellement devant le tombeau de ce

a Marius frem suam nefarié distrinalt, L. Cesarié e consularis el censorii nobilimimum corpus ignobili sas- vitisi tractéando; el quidem pagle dell'insissim el abse jectissimi homilais bastum. Id enim matorum miserri- e ma tunc relipublica decrat, ut Vario Cesar pisculum y caderes. e (VAL. MAX. lib. 9, cap. 2.)

<sup>1</sup> Plut, in Mar. - Applan,

monter ses soldais. Mais à la vue d'Antoine

le respect arrêta ces cœurs féroces; et l'élo-

quent orateur, avant employé dans une néces-

sité si pressante ces douces insinuations et ce

pathétique qu'il savait si bien manier, achevu

de les attendrir, de sorte qu'aucun n'osait

porter lu main sur lui. Enfin le tribuu, qui

s'impatientait d'attendre, monte lui-même,

et voit ses soldats comme enchautés et sus-

pendus, baissant les yeux, versant des larmes,

et Antoine qui les haranguait. Pour lui, aussi

barbare que celui qui l'envoyait, il n'écouta

point les prières d'un si respectable suppliant,

et lui trancha la tête, qu'il alla porter aussi-

tôt à Marius. Ce présent foueste fut reçu avec

une satisfaction égale à l'impatience avec la-

quelle il était attendu. Marius embrassa le

tribun Annius tout sanglant, il prit de ses mains la tête d'Antoine, et ne craignit point

de souiller la table, qui était regardée par

les auciens comme quelque chose de sacré, da sang d'un si illustre citoyeu et d'un si

grand orateur. Quand il eut donné le temps à

ses yeux de se repaitre de ce cruel spectacle.

il la rendit pour être placée sur la tribune aux

harangues; de façon que « sur ces mêmes

« Rostres ', d'où Marc-Antoine étaut consul

« avuit défendu la république avec tant de

« courage , fut placée cette tête à qui tant

« de citoyens étaient redevables de leur con-

« servation, » Ainsi parlait Cicéron, qui ne

persuit guére en écrivant ceci faire son his-

toire; ni qu'un pareil sort lui fût réservé à

lui-même de la part du petit-fils de celui dont

Après tant de meurires exécutés avec une

violence qui ne connaissait ni frein ni bornes, comme si les lois eussent pu encore avoir lieu

dans un désordre si affreux, ou plutôt pour

ajouter l'insulte à la cruuuté, Marius et Cinna

firent accuser ou forme Catulus et Mérula.

Catulus, qui avait été collègue de Marius, et

avait triomphé avec lui des Cimbres, essava

de le fléchir, et lui fit demander pour lui par

il déplorait si amèrement l'infortune.

misérable tribun Q. Varius qui avait cousé tant de maux à l'état. Il ne manquait, pour mettre le comble aux infortuues et à la lionte de la république, dit Valère Maxime, que d'immoler César aux manes de Varius, C. César fut découvert et livré par celui chez qui il était allé chereher un asile, et pour la défense duquel il avait autrefois utilement employé son éloquence dans une affuire criminelle. Telle fut la reconnaissauce que ce scélérat rendit à son bienfaiteur. Plusieurs nutres illustres personnages périrent aussi nialheureusement, Je ne parlerai que des plus considérables, et de ceux sur la mort

P. Crassus 1, avant vu son fils alné tué sous ses yeux, se perca lui-même de sou épée, pour ne point être exposé à des insultes judignes de son courage et de sa vertu. Son second fils se sauva, et devint dans la suite le plus riche et l'un des plus puissants des Ro-

desquels nous avons quelques détails,

L'orateur Marc-Antoine avait trouvé un ami fidèle, mais qui le rerdit par trop de zèle et de bonne volonté f. C'était un homme du peuple, pauvre, et qui, voyant chez lui un hôte de cette importagee, voulut le bien traiter. Il envoya dene son esclave au cabaret avec ordre de prendre du meilleur vin. Le cabaretier, qui vit l'esclave goûter le vin avec plus de soin que de coutume, et vouloir v mettre uu très-haut prix, lui demanda pourquoi son mattre ne se contentait pas du vin ordinaire. L'esclave, qui crut parler à nu ami, découvrit le secret fatal; et aussitôt le perfide cabaretier courut à Marius, qui était actuellement à table , lui déclarer qu'il venait lui livrer Marc-Antoine, C'est une chose qui fait horreur que les transports de joie avec lesquels Marius recut cette nouvelle. Il se récria, il battit des mains, il voulait aller lui-même sur le lieu, si ses amis ue l'eusseut reteau. Il se détermina donc à envoyer le tribun militaire Annius avec des soldats, le chargeant de lui apporter sur-le-champ la tête de Marc-Autoine, Annius arrive, et. demeurant en bas pour garder la porte, il fait

ses amis la liberté de sortir de Rome et de 1 « M. Antonil in his ipsis rostris , in quibus ilie rem-« publicam constantissimé consul defenderal..., porlium 1 Liv. Epit. - Plut. in Crassu « caput illed fait , a que erant meltorum civium capita a servata. (Cac. de Orat lib. 3, cap. 10. )

<sup>2</sup> Plut. in Mar. - Applan.

s'en aller en exil. Mais il avait affaire au plus impitoyable de tous les hommes; et toutes les prières qu'on lui fit n'en purent iter que cette seule parole, répétée par lui plusieurs fois : Ou'il meure. L'. Catulus donc s'étaut enfermé dans une petite chambre nouvellement enduite de chaux, y fit allumer un grand fou, et s'étouffa ainsi lui-même.

Pour ce qui est de Mèrula 9 il voulut rendre témoin de sa mort le dieu même dont il était le prêtre; et, s'étant mis au pied de l'autel de Jupiter, il s'ouvrit les veines, en sorte que son sang rejaillit jusque sur la statue du dieu. Sans donte il voulait attirer sa vengeance sur les cruels ennemis qui le forçaient à mourir. Une circonstance singulière s, et qui fait honnenr à sa piété, quolque superstitieuse, et à son zèle pour la patrie, c'est que, comme on pensait que c'était une chose de mauvais présage et capable de déplaire aux dieux que le prêtre de Jupiter mourût avec le bonnet sacré sur la tête. Mérula eut la précaution d'écrire sur des tablettes qu'il attacha sur lui qu'avant que de s'ouvrir les velnes, il avait déposé ce bonnet sacré. Au reste, la mort de ce prêtre de Jupiter entratna presque l'extinction du sacerdoce; car la vacance fut de soixante et dix-sept aus. Le grand César, alors fort jeune, fut destiné par Marius pour succèder à Mérula. Mais la victoire de Sylla rendit inutile et sans effet cette nomination.

Outre ess morts Célèbres, et quelques autres dont l'histofre à limentaine na prateiller i, mais qui sont moins connus, I se fit un carque effroyable d'un très-grand nombre de citoyeus. Un mé, acux qui se presentaient devant lui. Enfin un sénsteur, qui se nommait devant lui. Enfin un sénsteur, qui se nommait Ancharius, l'eyant abordé et n'ayant point reçu de réponse à son compliment, fut masaré sur-le-champ. Et che passa en règle. Tous cent qui vendents stater Martus, et à qui lin ervolati les statt, éduate tutes par tes esclaves qui lui servalent de gardes; en cost que se au mis mems ne l'approchaient qu'en tremblant. Et il ne se rassasiait point de tant de sang répandu. Cinna était las de tuer, et se rendait; mais, pour lui, toniours impitoyable, toujours altere de sang et de meurtre, il ne faisait grâce à aucun de ceux qui lui avaient été suspects en quelque facon que ce pût être. Le carnage 1, accompagné du pillage des maisons et des plus criminelles violences, dura cinq jours et cinq nuits dans Rome, dont l'aspect était devenu un objet d'horreur. Pendant que les têtes de ceux quo l'on massacrait étaient exposées, commo nous l'avous dit, sur la tribune aux harangues, les corps étaient jetés dans les rues, où on les foulait aux pieds; car il était défendu de leur donner la sepulture.

Toute l'Italie se ressentait pareillement des fureurs de Marius l'. Les grands chemins et les villes étaient remplis de ses stellites, qui suivaient à la piste ceux qui s'étaient enfuis et se cachaient. Et trés-peu étapapérent. Les malheurena ne trouvaient ui amis ni parents fidées; et presque tous furent trahis par ceux chez qui ils s'étaient retirés pour se mettre en sortét.

C'est ce qui doit nous rendre plus admirbei la fidélité des esciares de Corruttus, qui, après l'avoir caché dans un lieu săr, prirent un mort, quiis statchérent par le cou au plancher, pour faire croire que c'était leur mattre qui s'était penda lui-même, el le montrérent en cet état, et avec un anneau d'or au obigt, aux soldas qui cherchaitest Cornutas. Ils firent ensuite toute la cérémouie des funéralles, sans que personne et aucun soupcon de la vérilé; et pendant ce temps-là Cornutus passes en Guale.

Métella 3, femme de Sylla, fut aussi assez heureuse pour échapper avec ses enfants à la cruauté de Martus, qui déchargea sa vengeance sur les maisons de ville et de campagne de son ennemi.

Je ne dois pas omettre ici l'exemple de modération et d'humanité que donna tout le peuple, et qui reprochait bien fortement aux vainqueurs leur barbarie et leur férocité; car,

<sup>1</sup> Cle. Tuscal. Ourst. v. 56.

Veil. lib. 2, cap. 22. — Flor. lib. 21.
 Appian.

<sup>4</sup> Plut. in Mar.

II. HIST, ROM.

<sup>Dio apud Vales.
Plutarch.
Plut in Fig. 1 ander 1</sup> 

<sup>3</sup> Plut, in Syl. - Applan in Mithrid.

True in Dyr. — Appare in Autoria.

quoique Marius livrêt au pillage les maisons de ceux qu'il avait fait tuer 'aucun citoyen ne voulut se souliler de ces funestes dépouilles; et tous respectèrent les maisons des matheureux, comme si elles eussent été des temples sacrés et inviolables.

Mais personne ue se fit plus d'honneur par sa douceur dans ces déplorables circonstances que Sertorins \*. Ni le ressentiment, ni l'orgueil de la victoire ne le portèrent à commettre aucune violence ou à insulter aux vaincus. Il alla même plus loin, Comme sa douceur venait de raison, et non de faiblesse, elle se changea en sévérité redoutable contre les scélérats. Outré des excés et des cruautés qu'exerçaient ces esclaves à qui Marins avait làché la bride, il se concerta avec Cinna, qui était plus traitable; et avant obtenu son consentement, il les fit attaquer pendant la nuit dans le camp où ils avaient coutume de se renfermer, et il les tua tous, au nombre de quatre mille.

Cependant Marius arrangeait les affaires du gouvernement, ou plubt les siennes, deposant les magistrats qui lui étaient suspects, et renversant les lois de Sylla. Et l'année approchant de sa fin , Cinna et lui se nommérent eux-mèmes consuls, sans aucune forme d'assemblée ni d'election.

> C. MARIUS, VII 5. L. CORNELIUS CINNA, II.

Le premier jour de la nouvelle année fut signale par d'horribles crauntés. Le fils de Marius tua de sa main un tribun du peuple, et en envoya la tête aux cousuis; deux préteurs furent exilés; et un senateur, qui se nommait Sex. Licinius <sup>4</sup>, fut précipité par ordre de Marius du haut du roc Tarpélen.

Rieu que la mort ne pouvait arrêter les fureurs de ce sanguinaire vicillard. Elle ne tarda pas à venir. L'état de prospérité on il se trouvait ne calmait point les inquiétudes

que lui donnait la crainte du retour de Sylia, qui fisialt la guerra avce beaucoup de succès contre les genéraux de Mithridate. Un si redoubable vuguer fissil trembler Marilla; jour qu'il s'entretenuit avcc sea amis aprà le souper, ayant rappet toules les aventures de sa vie, et cette vicissitude de prisspèrités échatantes et d'affenues dispraces, il ajoitia qu'il n'était pas d'un bombne seusé de s'expècer de nouveau, après de ctites expériences.

aux caprices de la fortune. Ces pensées le tourmentaient ; et itil catisaient des insomnies dont il était extrêmement fatigué. Il s'avisa d'un remède qui ne convenait guére ni à sa dignité, ni à son âge, Cé fut de se livrer sans mesure aux excès de la table, et de passer les nuits à boire avec ses amis. Par ce régime bientôt il s'échauffa le sang. La fièvre le prit, qui porta tout d'un coup à la tête ; et dans ses délires il ne pensalt qu'à la guerre de Mithridate. Il s'imaginait en avoir la conduite; et non-seulement il en parlait, mais il faisait les gestes et prenait les attitudes d'un homme qui tombat, ou d'un gênéral qui donne ses ordres : tant était vidlente et incurable, tant avait pénétré jusque dans les moelles la passion que lui avaient inspirée pour ce commandement l'ambition et la jalousie agissant de concert. Ainsi, dit Plutarque, agé de soixante et dix ans, seul entre tous les hommes parvenu à être sebt fois consul; enfin, possedant des richesses qui auralent suffi à plusieurs rols, il se lamentait comme souffrant l'indigence, et il mourut avant que d'avoir pu exéculer ses projets. Jusensé! qui, au lieu de conserver par la reconnaissance les bienfaits de la fortune. se laissait enlever le présent pour ne s'occuper que d'un fol avenir l Tel est le sort , ajoute cet historien philosophe, de ceux qui , n'avant pas eu soin de préparer d'abord dans leur ame, par l'étude et par les belles connaissances, comme un fondement et une base solide

Val. Max. lib. 4, cap. 3.

Plot, in Sert,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An. R. 666 ; av. J. C. 86.

<sup>·</sup> Dio apud Vales. - Liv. Epit.

<sup>1</sup> Πρέν ἐκ λόγου καὶ παιδείας ἐδραν ὑποθκλέσθας καὶ κραπέλι τοῖς ἐξωθεν ἀγαθοῖς, συνόγοντες αὐτά καὶ συμφορούντες, ἰμπλέσαι τὸς ψυχὸς οὐ δύναντας τὸ ἀκόριστον.

pour recevoir les biens du dehors, versent inutilement et les richesses et les honneurs dans un abime insatiable, et où jamais il ne se trouve de fond. Marius mourut le 13 janvier.

Sa mort ne rendit pas le calme à la ville ; et il parut dans ses funérailles mêmes que la fureur de ses partisans n'était pas éteinte avec sa vie 1. Fimbria, l'un des plus violents ministres de ses cruautés, qui avait massacré L. César et le fils de P. Crassus, chargea quelqu'un de tuer dans la pompe même du convoi Q. Scévola le pontife, ce personnage si vénérable par sa vertu. Scévola n'ayant été blessé que légèrement. Fimbria le cita à comparaltre devant le peuple; et comme on lui demandait quel crime il reprocherait à un homme qu'il n'était pas même possible de louer dignement : Je l'accuserai , dit ce forcené , de n'avoir pas recu assez avant dans le corps le poignard dont il devait être tué sur la place. Tels étaient les dignes instruments dont Marius s'était servi pour satisfaire son ambition et sa vengeance; et c'est ainsi que par ses satellitea il continuait après sa mort les maux ou'il avait faits pendant sa vie.

Presque tous creat qui ont parté de Marins ont obserté qu'il ne lut pas moiss finesse à ses citoyens dans la pais qu'utile dans la ses citoyens dans la pais qu'utile dans la ses citoyens dans la pais qu'utile dans la guerre. Valeire Maxinere ap las lois, et jage avec raison que ses victoires ne sont pas une suffisante compensation pour les mortes de sufferiarion pour ses grandes actions contre les ennemis de Rome que la latine et la décentain publique pour les crimes qu'il a commis courte la patrie. Da n'eff, il est thousant partie pour les crimes qu'il a commis courte la patrie. Da n'eff, il est thousant partie pour les crimes qu'il a commis courte la patrie. Da n'eff, il est bonnette partie. Da n'eff, il est bonnette partie partie de l'active partie le l'active partie de l'active

après cela Marius de grand bomme et de héros : c'est peut-être l'exemple le plus marque de l'imbécillité du genre humain, qui entend assez peu ses intérêts pour atlacher l'idée de l'hérotsme à fart funeste de le détruire, et qui vent que cet héroïsme subsiste avec les vices les plus quisibles à la sociéties à

Sa fortune ne me paralt guère plus digne d'envie que sa conduite n'est digne de louange. Il devint sans doute le plus fameux des Romains. Mais si, au lieu de nous laisser éblouir par ce vain éclat des richesses et des dignités. nous considérons ce qu'il lui en a coûté pour les acquerir, et pour s'en assurer la possession, que d'intrigues, de cabales, d'inquiétudes l'Ajoutez le tourment de l'envie, les craintes, le dépit d'être souvent force de céder, et enfin les déplorables aventures de sa fuite. N'aurait-il pas été plus heureux, si, tranquille dans l'état obscur où il était né, labourant lui-même un petit champ ou laissé par ses pères, ou même acquis par son travail, il eût mené une vie exempte de soucis et de périls ?

Qu'il me soit permis de porter ma vue en-

core plus loin, et de joindre à l'exemple de Marius celui de la république elle-même. dont il fut et le sauveur et le bourreau. Ouelle affreuse situation que celle de Rome au milieu de toutes ses prospérités et de toutes ses grandeurs! Elle est victorieuse de tous ses ennemis, et tyrannisée par ses propres citoyens. Elle fait fuir et taille en pièces les armées étrangères, et elle est noyée dans son propre sang. Elle donne des lois à tous les peuples, et elle ne peut maintenir les siennes. qui changent à chaque instant selon les caprices des tyrans qui l'oppriment. Et c'est de ses prospérités mêmes que naissent tous ses maux. Modeste et heureuse tant qu'elle a été faible, c'est sa fortune qui introduit chez elle et les vices et les calamités les plus norribles : tant il y a d'erreur et d'incertitude dans toutes les choses humaineal tant les hommes se connaissent peu dans ce qui fait le véritable bonheur l Concluons qu'il n'y a de félicité solide ni pour les états, ni pour les particuliers, que dans la pratique de la vertu, et que la vertu est bien plus amie de la médiocrité que de la trop grande élévation,

S Cic. pro Sex. Rose. n. 33.—Val. Max. lib. 9, esp. 11.

\* a Quantium bello oplimus, tantium pace pessimus...,
a vir in bello bosilbus, in otlo civibus infestissimus. »
(VER...)

Liv. Epit. lib. 80. - Vell. lib. 2, csp. 2 et 23. - Val.
 Max lib. 9, csp. 1,
 e Penè tanti victoriæ ejus non fueruni : quarum

 <sup>«</sup> Penè tanti victoria cjus non fueruni : quarum
 « oblitus, plus eriminis domi, quam laudis militia mee ruit.» (YAL. MAX.)



## LIVRE XXXII.

Commencements de Mithridate. Sa première guerre contre les Romains jusqu'à la paix que lui accorda Sylla. Retonr de Sylla en Italie, qui tombe sous l'an de Rome 668.

S J. - ANCÉTRES ET NOBLESSE DE MITHRIDATE, CO-MÈTRS, PRÉTENOUS PRÉSAGES DE SA GRANGEER PU-TUBE. IL PAT EXPOSÉ DANS SON ENPANCE AUX RM-RUCHES DE SES TUTRURS. ELLES TOURNENT A SON AVANTAGE. SA CRUAUTÉ. IL ÉTAIT GRANG RUVEUR ET GRANG MANGEUR, SON AMBITION ET SES PRE-MIRRES CONQUETES. ÉTAT ACTUEL DE L'ASIE MI-NEUER. MITERIOATE MÉDITE LONGTEMPS LE PROJET DE LA QUERRE CONTRE LES ROMAINS, St. PARTAGE LA PAPILAGONIE AVEC NICOMEDE, APRÈSAVOIR EX-TERMINÉ LA RACE DES BOIS DE CAPPADOCE, IL MET UN DE SES PILS EN POSSESSION OE CE HOYAUME, CON-CUBRENT OPPOSE PAR NICOMBOR AU PUS DE MA-THRIDATS. LE SÉNAT ATANT OFFERT LA LIBERTÉ AUX CAPPADOCIENS, ILS AIMENT MIEUX AVOIR UN EGS, ET ÉLISENT ARIOBARZANE, QUI EST MIS EN POSSESSION PAR SYLLA, PEIS DÉTRONS PAR TIGNAND NICOMEDE, FILS OF NICOMEOR PHILOPATOR, EST OF-TRÔNE PAR MITHRIOATE. AQUILLIES EST ENVOYE PAR LE SÉNAT POUR BÉTABLIS LES ROIS OÉTRONÉS. MITHRIBATE FORME UNE PUISSANTE LIGUE CONTRE LES ROMAINS. NICOREOR EST ENGAGÉ PAR AUTIL-LIUS A FAIRE UNE INCUESION SUR LES TERRES DE MITHRIOATE. CREUI-CI EN PORTR SES PLAINTES AUX ROMAINS. RÉPONSE AMBIQUE DES ROMAINS. MI-THEIDATE DÉTECNE ARIOBARZANE. IL ENVOIE UNE ROUVELLE AMBASSADE AUX GÉNÉRAUX ROMAINS. LES APPELANT EN JUGEMENT DEVANT LESENAT, LES GÉNÉRAUX ROMAINS ASSEMBLENT TROIS ARMÉES FOUR RÉTABLIE ARIONABIANE ET DÉFENDRE NICO-BOE. FORCES DE MITHERDATE. NICOMEDE EST VAINCU PAR LES GÉNÉRAUX DE MITERIOATE, AQUIL-LIUS EST AUSSI VAINCE. TOUT LE PAYS DEMECRE OUVERT A MITHRIDATE, OU SE GAGNE L'AFFECTION DES PRUPLES PAR SA DOUCEUR ET SA LIBÉRALITÉ. DISCOURS DE MITHRIOATE A SES SOLDATS, TOUTE L'ASIE MINEURE SE SOUMET A LUI. IL PAIT PRISON-NIER OPPIUS, GÉNÉRAL ROMAIN : PUIS AQUILLIES OU'IL TRAITE OUTBAGEUSEMENT, ET A OUI IL FAIT SOUFFRIR UN CRUEL SUPPLICE, IL ÉPOUSE MONIME. LE SÉNAT ET LE PEUPLE BOMAIN LUI OÉCLARENT LA GUERRE. IL PAIT MASSACRER EN UN SEUL JOUR QUATRE-VINGT MILLE ROMAINS, BUTHLIUS SCHAPPE. HORRIGLE CALOMNIE DE THÉOPHANE CONTRE RU-TILIUS. LES REIODIENS ORMEURENT SEULS PIDÈLES AUX ROMAINS. MITHRIOATH ASSIÉGE RHODES EN PERSONNE, ET EST OBLIGÉDE LEVER LE SIÉGE. DEUX TRAITS REMARQUABLES DE BOX CARACTÈRE, MESU-RES OU'LL PRENG POER POESSER LA GUERRE ET EN-VARIEBLA GERCE, HISTORRE D'ARISTION, SOPHISTE. QUI RENOLT MITHRIDATE MAÎTRE D'ATHÈNES, BRUT-TIUS SURA ARBÈTE LES PROGRÈS OF MITHODATE.

De puis longtemps de Iristes objets nous oceupent. Rome et Irlatie ne nous présentent que des spectades d'horreur. Ce sera Jepens», un soulagement pour le lecteur. ¿ un moins je sens que c'en est un pour moi, de passer à une guerre étrangère, où la valeur des Romains soil employée confer une puissance ennomie de l'onne, et non plus contro des allés ou contre des citoyens. Sylla faisait la guerre à Millatiate pendant que son parti étals acablé en Italie par la faction de Macuritons maintenant dans le rést de cette grande guerre, en represont néanmoiss les chooses d'un peu lus haut.

Mithridate, surnommé d'abord Eupator, etensuite le Grand, avait reçu de ses pères un royaume d'une étendue considérable, puisqu'il comprenait tout le pays qui borde le Pont-Euxin depuis les environs du fleuve

Halys jusqu'à la Colchide. Néanmoins aucun de ses prédécesseurs et de ses ancêtres ne s'est rendu extrêmement célèbre. On peut voir dans l'Histoire Ancienne de M. Rollin 1, ou dans l'Histoire des Juifs de M. Prideaux \*, tout ce que nous savons de ces rois, qui se réduit à assez neu de chose. Ce qui en résulte de plus remarquable par rapport à Mithridate, c'est qu'il était sorti d'un sang des plus illustres de l'univers, puisqu'il remontait jusqu'à l'un des sept nobles persans qui tuèrent le mage Smerdis 5. Appieu 4 nomme expressément pour auteur de son origine Darius, fils d'Ilvstaspe, qui, après avoir tué le mage, devint roi de Perse; ce que quelques savants expliquent en supposant que les rois de Pont descendaient d'Artabane, ou Artabazane, fils de Darius et frère aîné de Xerxès, qui, ayant été obligé de céder l'empire des Perses à son eadet, né dans la pourpre, obtint, pour avoir de quoi se consoler, un établissement sur la côte du Pont-Euxin,

Le père de Mithridate Eupator se nommait aussi Mithridate, et était surnommé Evergête. Ce prince est le premier de sa race qui ait fait alliance avec les Romains. Il leur avait fourni quelques secours dans la troisième guerre de Carthage et dans celle contre Aristonicus. Il recut en récompense la grande Phrygie, démembrée des états des rois de Pergame, sur laquelle il avait dejà d'anciennes prétentions. Son père Pharnace avait ajouté à son royaume la ville de Sinone, couquete importante, et qui devint la résidence des rois de Pont, et la capitale de leurs états. Mithridate Evergète périt dans cette ville par la conspiration de quelques seigneurs de sa cour , laissant deux fils , dont l'aîné , qui est notre Mithridate, était dans sa douzième année. Cette mort, et par conséquent le commencement du règne de Mithridate-le-Grand, peuvent se rapporter à l'an de Rome 629. L'histoire a remarqué que l'année de l'avé-

nement de Mithridate Eupator à la couronnes,

1 Voy. Hist. Anc. tem. II, pag. 332, de notre édition.

37 , cap. 1.1

aussi bien que celle de sa naissance, fut signalée par l'apparition d'une comète qui fut vue pendant soixante et dix jours, et dont l'éclat était si vif, que tout le clel semblait être en feu. Car, dit-on, sa grandeur (en y comprenant sans doute la chevelure ou la queue). remplissait la quatrième partie du ciel : sa lumière effaçait celle du soleil même ; et lorsqu'elle se levait ou se conchait, il lui fallait l'espace de quatre heures soit pour se dèvelopper, soit pour se cacher entièrement. Je laisse aux astronomes à juger si cette description n'est pas exagérée, et si la flatterie n'a pas embelli la comète pour relever la gloire du prince dont on prétendait qu'elle avait présagé la grandeur. Ce qu'il me convient d'observer, c'est que les comètes ont avec raison perdu beaucoup aujourd'hui de leur erédit, qui n'a jamais eu d'autre fondement qu'une admiration stupide pour tout ce qui est extraordinaire, et la manie de vouloir

pénètrer l'avenir, dont Dieu seul s'est réservé

la connaissance.

Il est certain que la situation où se trouva Mithridate commençant à régner n'annouçait pas ce qu'il devint dans la suite. Rien ne paraissait moins terrible : un royaume nullement comparable à plusieurs de ceux dont les Romains avaient déjà triomphé; un roi enfant, et exposé aux embuches continuelles de tuteurs perfides, qui tentérent toutes les voies imaginables pour le faire périr. C'est pourtant dans cet état d'obscurité et de fatblesse que se forma le plus grand roi de l'univers 1, supérieur infiniment à tous les princes ses contemporains, et dont les exploits égalent ceux des plus illustres conquérants des siècles qui l'avaient précédé : ennemi le plus redoutable que Rome ait eu depuis Annibal; qui soutant contre les Romains, parvenus alors au plus

t e Cuius es megultudo fuit, ut non sui tantum tem-

e poris, verum etlam superioris miatis omnes regrs ma-

« Jestate superaverit , beilisque cum Romania per xxx \* « annos variá victorià gesseril : quum eum summi im-

<sup>4</sup> Tome V, lib. XIII.

<sup>3</sup> Hist. Auc. , tom, I , pag. 275.

<sup>4</sup> Applan, Mithrid, p. 249.

<sup>4</sup> Justin., Hb. 37, cap. 2.

e peratores, Sylla, Lucullus, Pompelus, ita vicerini , ut « major clarlorque in restaurando besto resurgeret , e damnisque suis terribitior redderetur, a ( Justin, lib. \* Le teste de Justin porte 22.91 : mais c'est une fante vinble.

haut degré de leur puissance, une guerre de trente ansave différents succès; et qui, ayant eu en tête les plus habiles généraux, Sylla, Luvullus, Pompée, à mesure qu'iléait vaineu, arquérait de plus grandes forces, et devenait plus terrible par ses pertes et par ses disgràces.

La mauvaise volonté de ses tuteurs tourna à son avantage. Ils essavèrent de lui faire monter un cheval farouche et indompté. l'obligeant de courir et de s'exercer au javelot en même temps. Sa force et son adresse le préservérent de tout danger : et il devint le meilleur cavalier de son royaume. Ils eurent recours ensuite au poison; mais le ieune prince, qui se défiait d'eux, se précautionna par l'usage des contre-poisons; et, seul entre tous les hommes1, il contracta l'habitude de prendre du poison tous les jours, après s'être muni d'antidotes : si bien que , dans le désespoir de ses affaires, lorsqu'il voulut s'empoisonner, il ne put parvenir à mourir par cette voie. La nécessité lui avait même fait acquérir de grandes connaissances en ce genre: et fi fut l'inventeur de plusieurs espèces de contre-poisons, dout un avait retenu son nom. Enfin . comme il appréhenda que ses ennemis ne voulusent exécuter par le fer ce qu'ils avaient manqué par le poison , il s'éloigna ontièrement des villes; et, sous prétexte d'une forte passion pour la chasse, il vécut, s'il en faut croire Trogue Pompée abrégé par Justin, sept ans entiers dans les forêts, sans entrer non-sculement dans aucune ville, mais même sous aucun toit rustique, passant les nnits au milieu des bois, souvent sans que personne connût l'eudroit de sa retraite, du reste s'exercant à poursuivre, à fuir, à comhattre les bêtes féroces; et, par ces violenta exercices il acquit plus de force de corps et une vigueur de santé qui le mirent en état de résister à toutes les fatigues, et qui ne l'abandonnérent point même dans la vieillesse.

Cette vie étalt fort propre à lui inspirer une férocité de caractère qui dégénérat en cruauté, et les dangers auxquels il se voyait continuellement exposé de la part de ceux qui avaient lo plus de raisona d'étre attachés à sa personne

desistent encore ajerir son humcur'. Austolier-liercalel Feccis. Non-sectamental lier. Austoniri, lorsqu'il eut repris l'autorité, sos tuteurs, qui le méritient leuie, mais il n'esparan pas même sa mêre, qu'il soupcous apparenment. Me le meritient leuie de l'acceptant suppressant dout en lui un concurrent. Se sils, ses filles, ses femmes épouvairent en different stemps as barbarie, comme nous le dirous dans suite. Le ne parte pas de ser causait caire les literations, quoisque la gazerre aussi ait des removere le production de l'acceptant l'acceptant les literations, quoisque la gazerre aussi ait des removerle set avoir de l'autorité.

Il devint encere, par une suite de cette même éducation sauvage et laborieuse, grand buveur et grand mangeur: et c'est ce qui, selon quelques-uns, lui fit donner le surnom de Dionysus on de Bacchus. D'autres auteurs donnent à ce surnom une origine plus honorable, selon les idées patennes. Ils disent que, lorsqu'il était encore au berceau, le tonnerre tomba si près de lui, qu'il brûla ses langes et quelque partie de ses cheveux sans lui faire aucun mal; et que cette aventure, qui ressemble à ce que la fable raconte de Bacchus, lui fit appliquer le nom de ce dien 3. Quoi qu'il en soit, ce qui est constant, c'est que Mithridate non-seulement buvait et mangeait beaucoup, mais s'en piquait; tellement qu'un jour, dans un repas, il lit proposer un prix pour celui qui l'emporterait par cet endroit sur les autres convives, et le prix lui fut adjugé. Belle victoire pour un roi! Au reste, il ne paratt pas que les plaisirs de la table lui aient fait négliger ses affaires. L'ambition était sa passion dominante; et elle se manifesta de bonne

heure.

Il ne se vit pas plutôt paisible possesseur de ses états, qu'il songea non à les gouverner 4, dit Justin, mais à les agrandir. Si cet auteur a prétendu en cela, comme il ya apparence, lui douer un cloge 5, il 5/est assurément bien

<sup>1</sup> Freinshem, Supplem, lib, 63, cap, 46,

<sup>\*</sup> a Sunt et bellt sicut pacis Jura.» (Liv. lib. 5, cap. 27,

<sup>Nicol. Damesc. apud Atben. 11b. 10, cap. 3.

Statium non de regendo, sed de augendo regno co-</sup>

Statten non de regendo, sed de augendo regno co « gitarit. » (Jestin. )

a Justin. lib. 37, cap. 3.

<sup>!</sup> Ptin. IIb. 25 , cap. 2.

trompi. Les premiers exploits de Mihridate furent courte les Syrhes et les attes nations barbares, et même quelques colonies grecques, qui habitaint le nord du Pont-Evain; et il subjugus toute cette côte jusqu'au Bosphore et aux Palau-Modotes. Pe sigranda succès lui enferent le courage, et lui firent concroir te projet de la monarrilue universelle. Stra-hon, auteur inté-pudicieux et trè-hien instruit de ce qui l'egartie es prince, dita ce qu'al la mer Adriaique, pour aller attaquer les Romains. Mais les affinies d'Ais l'Appelérent ailleurs, et lui offrirent des conquéts plus facilies et plus sender.

Dans ces premières guerres, où il avait eu mâtire à des pueples frorces, son corps éteits endurci de plus en plus contre les flatges, et de nou courage contre les dangers. Ses troupes, accoutumées à traverser les déserts et de grands pays incuties, et à souffirir la faim et la rigueur du froid, étaient devenues invincies sons un roi puissant et belliques, qui le plus souvent marchait à leur tête. Ainsi elles deviaeil avoir bon marché des Asikaliques, nations de tout temps effeninées et amollies à l'exces par les décises du pays.

· Mais, pour bien entendre ce que nous avons à raconter, il faut se rappeler l'état où était pour lors l'Asie Mineure, et les principales puissances qui la partageaient, Les Romains possédaient l'Asie proprement dite, c'est-àdire le royaume de Pergame, qui leur avait été légue par le testament d'Attale Philométor, et conquis par eux sur Aristonic. Nicomède Philopator \*, fils de Prusiss, régusit en Bithynie. La Paphlagonie avait eu longtemps ses rois, dont le nom commun était Pylémène. Comme elle était située entre les états des rois de Pont et de Bithynie, elle avait heaucoup souffert de ses voisins trop puissants; et ses anciens rois paraissent avoir été réduits fort bas dès le temps de Mithridate Evergète. Après la Paphlagonie, en côtovant le Pont-Euxiu, venait le royaume de Pont. La Cappa-

doce obbessait la Ariarathe, fils a fun auter Ariaruh qui morart au nerrice des Bonains et Ariaruh qui morart au nerrice des Bonains divide entre planeiars tétarques. Missi tous ces étais, et les autres parties de l'Asia Missieux et Ariaruh entre sans être sous la domination directe des Romains respectaient néammoins leur grammeur, et an recevaient presque la loi. Surtout désign'i naissait quelque rouble, quelque que-relientie les princes ou les peugles pas de la comment de la relientie de princes ou les peugles pas de la contrate de la réplica de la récur rendre les arbitres, et leurs avis étaient des ordres.

Mithridate, prince fler et amhitieux, hien loin de souffrir patiemment cette domination, ne pensait à rien moins qu'à se substituer en leur place. Il comptait pour peu d'envahir les états de ses voisins, dont réellement aucun n'était capable de lui résister. C'était aux Romains qu'il en voulait; et, ne pouvent douter qu'il ue se les attirât pour ennemis des qu'il entreprendrait de s'étendre, parce qu'ilsétaient toujours attentifs à empêcher l'oppression des faibles et l'agrandissement de ceux qui pouvaient leur faire omhrage, il forma tout d'un coup son plan de les chasser entièrement de l'Asie. Pour être à portée d'attaquer avec avantage la province romaine ', il voulut s'instruire par ses yeux. Il en fit le voyage, déguisé, avec quelques amis; il la parcourut tout entière saus être reconnu de personne. examinant les villes, les postes importants, le passage des rivières, et tout ce qui pouvait lui en faciliter la conquête.

Il avait contre eux un sigit de guerro toul prett, fondie ure qu'ils lui avaient été la grande l'hrygèt, qui avait été donnée à son prère en récompende des services rendus par lui dans la guerre contre Aristonie. Les Montains prétendiren que c'était Aquillien qui , de son chét, et gaget par les précess de Minéade Evergée. Lui avait fait donné de celte character de la contre de la contre de la pour l'en priver et déclarer le Phrypie un pays liber. En effet, Aquillien avait été occasé de concussion à son relour d'Asie, comme on par genarque des son lieu. Ainsi, la conduite fre greurarque dans son lieu. Ainsi, la conduite de concussion à son relour d'Asie, comme on fre greurarque dans son lieu. Ainsi, la conduite de concussion à son relour d'Asie, comme on fre greurarque dans son lieu. Ainsi, la conduite de concussion à son relour d'Asie, comme on fre greurarque dans son lieu. Ainsi, la conduite de concussion à son relour d'Asie, comme on particular de la consensation de la particular de la consensation de la particular de la particular

<sup>1</sup> Strabo, lib. 7, pag. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce surnom, qui signific amateur de son père, était un reproche sanglaut contre Nicomède, qui avsit fait quer Prusias.

Justin. lib. 37 cap. 3.
 Justin. lib. 38, cap. 5. — Applan. Mithrid. p. 208.

des Romains n'était pas destituée d'une apparence au moins de justice. Mais il est aisè de penser quelle plaie un pareil traitement avait faite dans le cœur de Mithridate, et quel ressentiment il en conservait. Il ne suivit pas néanmoins aveuglément les mouvements de sa vengeance. Il aima mieux qu'elle fût plus lente, pourvu qu'elle en devint plus sûre. Il laissa à son projet le temps de mûrir, et il résolut de s'agrandir de proche eu proche, et d'acquérir le plus de forces qu'il lui serait possible, pour être en état d'attaquer une puissance aussi formidable que celle des Romains.

Il avait des prétentions sur la Paphlagonie: et, ayant fait un traité avec Nicomède, ils la conquirent à frais communs, et la partagèrent entre eux. Aussitôt les Romains prennent l'alarme, et envoieut une ambassade pour ordonner aux deux rois de remettre la nation des Paphlagonieus eu son premier état. Mithridate répondit fiérement que ce pays lui appartenait, et avait appartenu avant lui à son père par droit de succession; et, sans s'effrayer des menaces des ambassadeurs , il s'empara en même temps de la Galatie. Nicoméde, qui ne se sentait pas si fort, feignit d'obéir. Mais, ayant fait prendre à un de ses fils le nom de Pulémène, il l'établit roi des Paphlagoniens. comme si faire revivre le nom de leurs anciens rois c'eût été les rétablir dans leur ancieu état. Ainsi fut éludée l'ambassade des Romains. C'est peut-être à cette occasion que Mithridate envoya à Rome cette ambassade qu'insulta Saturnin , comme il a été rapporté plus haut.

L'affaire de la Paphlagonie n'eut pas de suites importantes\*; mais les entreprises de Mithridate sur la Cappadoce opérèrent enfin une rupture ouverte entre lui et les Romaius, Il n'y eut point de crime qu'il ne commit pour se rendre maître de ce royaume, qui était tout à fait à sa bienséance, et qui confinait au sien, Il fit assessiner le roi Ariarathe 3, qui était sou beau-frère, ayant épousé Laodice, sœur de roi de Pont. Il tua de sa propre main l'alne des fils du même Ariarathe, dans une entrevue

qu'il avait ménagée frauduleusement. Il détrôna le second de ses nevenx, qui en monrnt de chagrin. Enfin, n'osant pas se mettre en possession de la Cappadoce en son propre nom, il en établit roi un de ses fils, agé seulement de huit ans, à qui il fit prendre le nom d'Ariarathe, et qu'il voulait faire passer pour fils i ou plutôt petit-fils de celui qui était mort dans la guerre d'Aristonic.

Nicomède voyait d'un œil isloux cet agrandissement de Mithridate. Il fit de grands efforts pour l'empêcher, ou du moins pour avoir sa part de la proic. Enfin, u'ayant pu y réussir par la force, il cut recours à la fourberie. Laodice, sœur du roi de Pont, et mère des deux derniers rois légitimes de Cappadoce. outrée de se voir persécutée par son frère, s'était jetée entre les bras de Nicomède, et l'avait épousé. L'ambition et la vengeance leur suggérérent le dessein de supposer un troisième Ariarathe, frère des deux précédents, à qui ils prétendirent que le royaume de Cappadoce appartenait; et Laodice fit exprès un voyage à Rome pour appuyer la fraude auprés du sénat, Mithridate ne céda point en Impudence à ses ennemis, et envoya à Rome des ambassadeurs pour assurer que le roi établi par lui était véritablement du sang royal de Cappadoce, et issu de l'ancien Ariarathe.

Le senat ne fut point la dupe de ces frandes grossières, qui se détruisaient et se démas-

L'expression de Jusin est équivoque, ex Ariarathe genitum. Mals l'âge du prince dont il s'agit demande qu'on le regarde pluiét comme petit fils de l'anela Ariarathe. Cet Arlarathe avait eu six fils, dont les einq alnés avaient été empoisonnés par leur mère. Mithridate donnali son Arisratho pour fils de quelqu'un de ces cinq princes. Pour éclaireir devantage tout eech, un arbre généalogique ne sera pas inutile.

## ARIABATHE mort dans la guerre d'Aristonic.

| 31     |                                                                                                |                                                    | _                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| n<br>é | Cinq aloés empoison-<br>nis par leur mère, de<br>l'un draquels ou faissit<br>passer pour fils. | ARIARATHÉ<br>assessité par ordre<br>de Mithridate. | LANDICE,<br>sour de Muhridate |
|        |                                                                                                |                                                    |                               |

ARIABATHE, ARIABATHE ARTARATHE prince de Cappo- toé de la main détrêné par Midoes supposé , de Milbridate. Ibridate, et most de maladie.

excitement fils de

<sup>3</sup> An. R. 651.

<sup>1</sup> Justin. 8b. 37, cap. 4. 1 Justin. Itb. 38. cap 1. et 2.

quaient mutuellement; et conformément aux anciennes maximes de la politique romaine, toujours attentive à affaiblir les rois et à se gagner les peuples par le don d'une liberté qui avait moins de réalité que d'apparence , il fut dit que Mithridate et Nicomède abandonperaient, l'un la Cappadoce, l'autre la Paphlagouic, et que ces deux pays seraient libres à l'avenir. Nous ne savons pas quel effet eut le décret du sénat pour ce qui regarde la Paphlagonie. Mais les Cappadociens étonnérent extrêmement les Romains par la déclaration qu'ils firent que la liberté leur serait à charget, et que leur nation ne pouvait subsister sans roi. Le sénat, surpris au delà de ce qu'on peut penser, permit néaumoins aux Cappadociens de s'attacher au genre de gouvernement qui leur convenait davantage, et de s'élire un roi tel qu'ils le jugeraient à propos. Leur choix tomba sur Ariobarzane, qui fut confirmé par le sénat, et dont la postérité régna jusqu'à la troisième génération.

Sylla, qui avait été préteur l'année d'auparavaut<sup>2</sup>, fut chargé de mettre le nouveau roi en possession de la Cappadoce. La chose n'était pas sans difficulté. Mithridate, il est vrai, n'osait pas résister ouvertement aux décrets du sénat5, mais ilfaisail agir sous main un certain Gordius, dont il s'était servi antrefois pour assassiner le roi Ariarathe son hean-frère. et qu'il avait depuis établi tuteur de son faux Ariarathe. Il avait en dernier lieu travaillé à le faire élire roi par les Cappadociens; et, quoique l'affaire ent manqué, Gordius ne laissa pas d'avoir un parti dans le royaume, avec lequel il osa tenir tête à Sylla, Le Romain n'eut pas de peine à le vaincre et à le chasser; et la Cappadoce, soumise à un roi ami de Rome et dépendant des Romains, échappait entièrement à Mithridate. C'estainsi que Sylla commençait à s'essayer contre le roi de Pont, et préludait, pour ainsi dire, à la vive guerre qu'il devait lui faire quelques années après-

Le nouvel affront que les Romains avaieut fait souffrir à Mithridate irrita ce courage altier, Mais, comme il n'était pas moins poli-

tique qu'entreprenant, avant que de se déclarer ouvertement leur ennemi, il résolut de s'assurer d'un allié puissant et voisin. Tigrane, roi d'Arménie1, avait fort étendu par ses conquêtes, le royaume de ses pères, et formé un grand état. Mithridate lui fit d'abord épouser sa fille Cléopâtre, Après quoi, craignant encore que le projet d'une guerre contre les Romains ne l'effrayat, il résolut de le commettre avec eux sans qu'il s'en aperçût; et il lui détacha Gordius, qui vint implorer son secours pour être rétabii dans la Cappadoca, qu'il prétendait lui appartenir, faisant envisager eu même temps à Tigrane la facilité de détrâner un roi faible et mal affermi tel qu'Ariobarzane. Le roi d'Arménie, amorce parcette proposition qui flattait son ambition et sa vanité, se laissa engager à ce que souhaitait Mithridate. Il envoya deux de ses généraux svec une armée contre Ariobarzane, qui, sentant la partie trop inégale, et d'ailleurs n'étant pas guerrier, dés qu'il vit l'orage près de fondre sur iui, rassembla ses effets et s'enfuit à Rome.

Dans le même temps, Nicomède Philoper étant veus à mourir \*, sa uscession causs des troubles dans la Biltyrie. Il laissait deur list, dont l'ainé, nomme Nicomède comme son père, fair reconnu et appuyé des Romaiss: Mithribaites soulti l'autre, qui se nommail Socrate; et comme il était sur les lieux, il ail donn de si puissaits secours, que Nicomède fut défrance, et vint à Rome joindre ses plaintes à celles d'Ariobarzane.

Les Bomains étaient alors dans un très-gende maberns. Cétail le fort de la guerre tociale, qui les mettais dans l'Impossibilité de 
pourroir aux beoins de pays al édajents. Its 
pourroir aux beoins de pays al édajents. Its 
tôté dequelle était cet. M. Aquillus, qui ains 
tôté dequelle était cet. M. Aquillus, qui ains 
tôté dequelle était cet. M. Aquillus, qui ains 
que affecte, mais avide, comme il a éte remapositileur. Ces commissirées avaient ordre 
de rétablir les nois Nicondède et Arobarans, 
pour cela de se faits adér mos-estement 
pour cela de se faits adér mos-estement 
fait pour cela de se faits adér mos-estement 
Mith' faite hi-même; car ce prince n'anni 
pour la part de recherned dans loss ces mouvepoint paur directement dans loss ces mouvepoint paur directement dans loss ces mouvepoint paur directement dans loss ces mouve-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Srab. Ilb. 12, pag. 510

<sup>2</sup> An. R 660.

<sup>5</sup> Plat, In Syl.

<sup>1</sup> Justin. Rb. 38 , cap. 3.

Appian. Mithridat.

ments, dont il était cependant l'ame; et les Romains, qui pe s'y trompaient pas, avaient apparemment mis cet article dans leur décret, pour le forcer de se déclarer. Depuis longtemps ils sentaient bien qu'il se préparait à leur faire la guerre; et nous avons vu que les chess de la république et ceux qui pouvaient prétendre au commandement, soubaitaient passionnément d'avoir cette occasion d'acquérir de la gloire et de s'enrichir des dépouilles de l'Asie.

Mithridate se conduisit avec beauconn de sagesse 1. Il n'avait garde de contribuer à rétablir dans leurs états des princes qu'il avait detronés. Mais ne voulant pas paraltre rompre le premier avec les Romains, il demeura tranquille, et laissa Aquillius et Cassius avec les troupes qu'ils purent ramasser, remettre Nicomède sur le trone de Bithynie, et Ariobarzane sur celui de Cappadoce. Pendant cette inaction apparente, il se fortifiait puissamment. Il fit une ligue avec Tigrane , par laquelle il fut convenu entro eux que, dans les conquêtes qu'ils feraient ensemble, les villes et les pays appartiendraient à Mithridate, et que les hommes et tout le butin scraient pour le roi d'Arménie, Mithridate, comme l'on voit par ce traité, ne prenait pas mal ses avantages; mais Tigrane avait aussi son objet, qui était de peupler Tigrapocerte, qu'il bâtissait actuellement, et dont il voulait faire une des plus grandes villes de l'univers. Le roi de Pont fit aussi entrer dans ses intérêts les Gallo-Grecs, les Sarmates, les Bastarnes, les Seythes. Il tira de nombrenses troupes de ces différents peuples, et il arma en un mot presque toute la baute Asie contre les Romains. Avec de si puissants préparatifs. il se contentait néanmoins d'observer leurs démarches, sans faire aucun acte d'hostitité. cherchant à mettre de son côté les apparences de la justice et du bon droit. Co fut dans ces circonstances qu'il recut une ambassade des peuples d'Italie qui l'invitaient à venir joindre ses forces aux leurs \*. Mais les affaires d'Asie étaient trop brouillées pour qu'il lui

fût possible de s'en éloigner, et le fruit qu'il en espérait était plus présent et plus certain.

L'occasion qu'il altendait lui fut bientôt fournie par l'avidité des généraux romains. Des qu'ils eurent rétabli les rois de Bithynic et de Cappadoce, ils ne cessèrent de les presser de faire quelque entreprise contre Mithridate pour engager la guerre. Ces deux princes n'y avaient aucune inclination, craignant d'irriter de nouveau un ennemi dont ils avaient dejà éprouvé les forces. Mais enfin Nicomède, qui avait promis de grandes sommes aux généraux et aux commissaires romains pour obtenir son rétablissement, et qui les leur devait encore, pressé d'aifleurs par un grand nombre d'autres Romains qui lui avaient prêté de l'argent, se résotut, maigre ses répugnances, à leur donner satisfaction. Il entra donc en armes daus le pays qui obéissait au roi de Pont, et fit le ravage jusqu'à la ville d'Amastris , sans trouver de résistance ; car Mithridate, fidéle à son plan, était bien aise d'avoir de justes sujets de plaintes, et de laisser aux Romains le personnage d'agresseurs.

Dès que Nicomède se (ut retiré, Mithridate, pour mettre les Romains dans leur tort, leur fit porter ses plaintes par un ambassadeur, qui cut grand soin d'abord de faire valoir la qualité d'allié du peuple romain, quo Mithridate et son père avaient constamment portée. Hallégua en preuve de la fidélité de son maître à garder cette alliance, la soumission avec laquelle il s'était laissé dépouiller de la graude Phrygie et de la Cappadoce, sur lesquelles il prétendait avoir des droits bien acquis. Il ajoula que c'était dans ce même esprit de respect pour les Romains qu'il avait souffert la derutère insulte de Nicomède, quoiqu'il eut des forces plus que suffisantes pour la repousser. Il conclut qu'il fallait on que les Romains forçassent le roi de Bithynie à lui faire satisfaction, ou qu'ils consentissent que Mitbridate se fit justice lui-même.

Après que Pélopidas, c'était le nom de l'ambassadeur de Mithridate, eut ainsi parle, les ambassadeurs de Nicomède, qui étaient présents à l'audience, prirent la parole. Il n'enreut pas de peine à prouver la justice des ar-

<sup>1</sup> Justin. et Applan, Diodor, lib. 37.

<sup>4</sup> Appign.

mes de lenr maltre, et de la vengeance qu'il avait tirée d'un enuemi qui avait armé contre lui son propre frére. Mais ils triomphèrent surtout à faire voir, et par toule la conduite du roi de Pont, et par les immenses préparatifs qu'il avait faits, que ses desseins avaient un objet plus haut et plus important que la Bithynie, et que c'était aux Romains qu'il en voulait. Ils terminérent leur discours en exhortant les Romains à ne point prendre le change, « 11 est de votre sagesse, leur dirent-« ils , de ne point attendre qu'il plaise à Mi-

« thridate de s'avouer votre eunemi; mais « vous devez considérer plutôt ses actions

« que son langage. Gardez-vous de livrer vos « vrais et solides amis à un prince qui u'ob-« serve avec vous que les deliors d'une amilié

« simulée; et ne souffrez pas que celui qui a est autant votre ennemi que le nôtre, an-« nule le jugement porté par vous touchant

« la Bithynie, et empêche le roi légitime de « jouir de vos bienfaits, »

Pélopidas répliqua, conseniant à prendre les Romains pour arbitres par rapport aux ancienues querelles entre Mithridate et Nicomède, mais persistant à lenr demander justice des derniers actes d'hostilité du roi de Bithynie, dont ils avaient été eux-mêmes té-

moins. Les Romains ne laissèrent pas de se trouver embarrassés sur la réponse qu'ils avaient à faire. Ils étaient très-résolus d'appuyer Nicomède, et ce n'était que pour la forme qu'ils avaient écouté l'ambassadeur de Mithridate. Mais, d'un autre côté, l'alliance avec ce prince subsistait encore. Ils n'avaient point d'infraction des traités, au moins évidente, à lui reprocher. Ils s'enveloppèrent donc dans une réponse ambigué, qu'Appien rapporte en ces termes ; « Si Mithridate a « été lésé par Nicomède, nous en sommes « fâchés; mais nous ne souffrirons pas que a Nicomède soit attaqué, ce qui serait tout à « fait contraire anx intérêts de la républi-« que. » Pélopidas, qui sentit que les Romains évitaient de s'expliquer, eut beau presser pour obtenir une déclaration précise, il fallut qu'il s'en retournât sans autre éclaircissement.

Mithridate prit la réponse des Romains pour

rien, il envoya son fils Ariarathe en Cappadoce avec une puissante armée; et quoique Mancinus, l'un des commissaires du senat, fût présent sur les lieux, et soutint Ariobarzane, le combat se livra, et Ariarathe victoricux rentra en possession du royaume de Cappadoce.

Mithridate, après avoir fait ainsi sentir aux Romains qu'il ne les craignait pas, lenr renvoya le même Pélopidas, chargé d'instructions plus fières que les précédeutes. Il avait ordre de se plaindre hautemeut, non de la république et du sénat, mais des généraux romains qui étaient en Asie, et devant qui il parlait. Il prétendit que ce qui venait d'arriver eu Cappadoce était le fruit et le digne salaire de leur injustice et de leurs mauvais procédés envers son maltre, dont il exalta la puissance, l'étendue de ses domaines, les alliés qu'il s'était faits, les forces de terre et de mer qu'il avait assemblées. Il leur reprocha que c'était à eux une grande imprudence d'engager leur république dans une guerre contre un roi si puissant, pendant qu'ils avaient peine à résister aux armes de leurs alliés d'Italie, qui attaquaient le centre de leur empire. Il les menaça de porter contre eux ses plaintes au sénat, et les somma d'y venir rendre compte de leur conduite. Enfin, comme Mithridate se disait toujours ami de Rome. Pélopidas déclara en son nom que, si on lui faisait justice de Nicomède, il était prêt à donner du secours aux Romains contre les Italiens révoltés. Sinon, ajouta-t-il en finissant, renonces enfin à de faux semblants d'amitié, ou bien allons

en jugement devant le sena'. Les généraux romains furent extrêmement piqués de la hanteur de ce discours, qui les atlaquait personnellement. Ils répondirent avec non moins de fierté qu'ils défendaient à Mithridate, soit d'attaquer Nicomède, soit de s'immiscer dans les affaires de la Cappadoce, où ils allaieut eux-mêmes rétablir incessamment Ariobarzane. Et en congédiant l'ambassadeur avec cette réponse, ils lui déclarèrent qu'il était inutile qu'il revint davantage, s'il n'apportait la soumission entière de son maltre aux lois qu'ils lui prescrivaient, Mais, comme ils ne comptaient guère sur cette souun déni de justice. Ainsi, ne menageant plus | mission, ils assemblèreut des forces de toutes parts, dans la Phrygie, dans la Paphlagonie. et dans les autres pays voisins; et, joignant ces troupes avec les troupes romaines qu'avait à ses ordres L. Cassius, proconsul d'Asie, ils en formérent trois corps d'armée, dout ils se partagérent le commandement. Cassius. avec l'uno de ces armées, vint camper sur les frontières de la Bithynie et de la Gallo-Grèce : Aquillius se chargea de s'opposer à l'entrée de Milhridate dans la Bithynie; et Q. Oppius marcha vers la Cappadoce. Ils avaient aussi une flotte auprès de Byzance, pour fermer à celle de Mithridate la sortie du Pont-Euxin. Nicoméde, de son eôté, assembla une armée de cinquante mille hommes de pied et six mille chevaux. C'est ainsi que trois généraux romains, sans ordre du sénat ui décret du peuple, entreprirent une guerre d'une si grande importance, et dont les suites furent funestes à tant de peuples. L'imprudence de ces généraux romains était d'autant plus grande, que la pnissance et les préparatifs de Mithridate étaient formidables. Il avait de ses propres forces deux cent cinquante mille hommes de pied, quarante mille chevaux, cent trente chariots armés de faux, trois cents vaisseaux pontés, et cent autres de moindre forme. Ajoutez d'habiles généraux, tels que Néoptoléme et Archélaus, qui étaient frères, Dorylaus et quelques autres, tous formés par un long exercice de la guerre; et sur lesquels néanmoins Mithridate ne se reposait pas tellement, qu'il ne voulut tout voir par ses yeux, et conduire inimême toutes les entreprises importantes. La plupart des rois d'Orient étaient dans ses intérêts. Tigrane était son gendre, et lui fournissait des troupes. Les rois des Parthes. de Syrie et d'Egypte le favorisaient. Il avait amassé à grands frais des provisions immenses de toute espèce; et pour sa flotte il avait fait venir des pilotes d'Egypte et de Phénicie, pays où la marine avait été de tout temps cultivée avec succès. De si grandes forces promettaient de grauds avantages sur des ennemis mal préparés et presque pris au dépourvu; et il ne se trompa pas dans ses espérances.

Ses généraux remportérent d'abord une illustre victoire sur Nicomède, près d'un flenve nommé Amnias, dans la Paphlagonie. Le camp du roi de Bithynie fut pris avec un très-

riche builn et un grand nombre de prisonners. Cette viciore si complete fait l'ouvrage de la seule infiniterie légère, sostenue de la cavalerie, la platique n'avant pas pu a tronver à la btaillie; et dés lors les généraux romains commencerent à enter en rainte. Le cavalerie de la cavalerie de la cavalerie de part l'avantage des lieux, non par l'avantage des part l'avantage des lieux, non par la fastie et la lacheté des Bilhyniens, mais par l'habileté de gonarmé. Le fruit de cette même victoire de pontage de la la cavalerie de la Paphlagonie; il la soumit en passant, et vist se campre au mont Scorobel, s'un les frontières de la para un mois Scorobel, s'un les frontières de la

Les Bonalns éprouvérent bientôt eux-mèmes la valeur de cet ennemi, qu'ils avaient d'abord méprisé. Nicoméde, ayant ramassé te débris des adétins, évait joint avec Aquiliuss. Mais aux approches de l'armée de Mihirdate, et en conséquence d'une petite action où cent cavaliers sarmates en avaient detifique de la conséquence d'une yeur soisit est roupes déja effrayées de leur première disgace : elles se déparsérent; et aquillium n'agrace : elles se déparsérent; et aquillium n'agrace : elles se disparsérent; et aquillium n'atrit expérient défait, pertit son camp, s'entrit vers le fleure Sangarias, et, l'ayant passé pendant la nuit, il ne se crut en sûreté que lorsqu'il se vit dans Pergame.

lorqui i se vit dans l'erigonic. Cella secondo i teorità di la Cella secondo i teorità a l'anticolità. Cossus ur cultira à prisl'ilitrichiate. Cossus ur cultira à prisl'ilitrichiate. Cossus ur cultira del l'indexidente del la companza del la companza

2 Biod, spud. Vales.

Quelques-uns soupçonnent que ce pourrait être le mont Hypius, mentionné par Pine, lib. 5, cap. 32.

avec beaucoup de douceur tous les prison- [ niers asiatiques qui étaient tombés entre ses mains. Ainsi, autrefois Annibal, en même tembs qu'il exercait les plus grandes rigueurs sur les prisonniers romains, avait accablé de caresses et de témoignages de bouté ceux des Latins et des autres peuples d'Italie que le sori des armes réduisait sous sa puissance, Cette conduite réussit parfaitement à Mithridate. Les villes à l'envi l'invitaient à les honorer de sa présence<sup>1</sup>, l'appeiant, selon l'usage impie de ces temps de ténébres, leur dieu et leur sauveur. Toute la Bithynle fut soumise en peu de jours. De là Mithridate cotra dans la Phrygie, qui appartenait aux Romains, et il voulut prendre son logement où l'avait autrefois pris Alexandre : présage heureux, et en même temps comparaison qui Daținit sa vanité.

Il n'oublia rien pour faire goûter sa domination à tant de pays nouvellement conquis': ct, joignant la libéralité effective aux caresses, il accorda aux villes une remise générale de tout ce qu'elles devaient, soit au gouvernement, soit à des particuliers, et une exemption de iributs pour cinq ans. Les trésors immenses de leurs anciens rois, dont il s'empara, et les amos de provisions de guerre et de bouche qu'il trouve partout, le mirent en état de se montrer bienfaisant et magnifique, sans se priver des ressources nécessaires pour avancer la guerre et ses conquêtes.

Jusqu'à son entrée dans la Phrygie3, Mithridate n'avait point attaque directement les Romains, mais seulement leurs alliés, Ce fut alors qu'il leva le masque, et se déclara ouvertement cancini de Rome, Entreprenant la guerre contre un peuple redouté, il crut devoir encourager ses troupes; et Justin nous a conservé la harangue que Trogue Pompée lui mettait à la bouche dans cette occasion, Comme ce discours est extrêmement, long, et qu'il rappelle, en un mot, quantité de faits soit anciens, soit récents, qui ont déià passé sons les veux du lecteur, je me contenterai

d'en donner un abrègé et d'en rapporter seulement les traits qui m'ont paru les plus remaranables.

Mithridate prouve d'abord à ses soldats que les Romains ne sont point invincibles, lett citant à ce sujet non-seulement les avantages qu'ils viennent eux-mêmes de remporter sufces fiers ennemis : mais les grandes tictoires de Pyrrhus, d'Annibal, des Gaulois. Il bett peint la situation actuelle de Rome luttant avec peine contre les Italiens rebelles, et déchirés par les divisions domestiques. Il conclut de cet exposé qu'il faut profiter de l'occasion; saisir le moment de s'agrandir à leurs dépens a de peur, ajoute-t-il, que, si nous demena rons tranquilles pendant qu'its sont ema barrasses, nous n'avons ensuite plus de a peine à soutenir leurs efforts lorsqu'ils \$5-« ront libres et dégagée de tout ce qui les ob-« cupe aujourd'hui; car il n'est point ques-« tion de délibèrer s'il nous faudra avoir la « guerre avec eux , mais si rious prendrons « notre temps, ou si nous attendrons le leur. C'est ainsi qu'il passe au dénombrement de

tous les ontrages qu'il prêtend lui avoir été faits par les Romains, et qui équivalent, sélon lui, à une déclaration de guerre : la Phygie, la Paphlagonie, qu'ils lui ont calerets; la Cappadoce, qu'il avait conquise, et doni ils l'ont forcé de faire sortir son fils, « Ils m'on « ravi ma conquête \*, dit-il, eux qui ne pos-« sédeut rien qui ne soit acquis par les at-« mes. » Il termine ce détail par les insultes au'ils lut ont fait faire en dernier lieu par Nicomède, l'attaquant ainsi de gatté de cœar et sans sujet : « car, ce n'est point, ajoute-t-il, « aux prétendues injures que les rois jeur ont « faites \*, c'est à la majeste même de ce titre « auguste qu'ils en veulent. C'est ainsi qu'ils « ont maltraité Euméne, dépouillé son fils « Aristonic, et fait une guerre implacable su

<sup>1</sup> Cic. pro Flacco, n. 60. - Applan

<sup>\*</sup> Justin, lib. 38 , cap. 3.

<sup>3</sup> Justin. 11b. 38, cap. 4.

<sup>4</sup> a Utendam igitur occasione, et rapienda incrementi e virium : ne si illis occupatis quieverint , moz advere sus vacuos et quietos majos negotium habeaut. Non e enim queri an caplenda sint arms, acd utrum sus po-

<sup>«</sup> tiús occasione, an illorum, s \* « Raptam sibi esse victoriam ejus ( Cappadocia ) st

<sup>«</sup> lilis, quorum nibil est nisi bello questium. » s « Quippè non delicta regum llios, sed stres at mae Jestatem Insequi, a

« petit-fits du grand rol Masinissa 1, l'infore tuné Jugurtha, en qui its ont si peu rese pecté la mémoire de son aïeul, qu'ils l'ont « donné ignominiteusement en spectacle dans « leur triomphe pour le faire périr ensuite

« aonne ignominicusement en spect-ace usaiss e leur triomphe pour le faire périr essulie « dans une prison. Telle est la haine qu'ils « ont déclarée à tous les rois, sans doute parce « qu'eux-mêmes ils r'ont eu que des rois dont les noms les font rougir, des plâtres "aboriagénes, ou des augures 3 du pays des Sabins, des exilés 4 de Corinthe, des esclaves " des

e les noms les font rougir, des plátres "aborigines, ou des augures 3 du pays des Sabins, « des exilles "de Corluthe, des esclases " des r Toscatas, ou entim des superies", 'Utre le plas honorable et le plas distingué entre clears rois. Ils out raison de racorder avec « complishance que leurs frodditents out de et le composition de la de sang et de carrage, tonjours familiques, r arrissegns alloris de picheses et d'empires.

A cet odiexa portmit qu'il fait des Romaiss Mithriates oppose un eloge magallique de sa propre noblesse, qui remonte, du côté paterne, jusqu'à Systences Nicator <sup>1</sup>, fondateur du royamme de Syrie, et à Alexander-lo-Grand i de la noblesse des nations qui ful obsèsse-lo-Grand de la noblesse des nations qui ful obsèsse-lo-Grand i ministion étrangère : de sex applies contre des peuples indompables, els que les Scythes, qui avent tui n'avaient flamisti touré de vain-

e Cam bajn \ \text{Manipus apopte beiten mobil se Affei greinn siede insergiable, uit er virien quiden erfeit gelein gelein gelein gelein gelein gelein gelein gegen gegen der g

s Romulus.

queur.

- 3 Numa.
- 4 Tarquin l'Ancieu.
- a Service Tullius.
- 4 Tarquia le Superbe.
- 7 La bisaieule de Mithridate était fille de fille de Séleucus Callinieus, roi de Syrie.

Enfin il flatte ses soldats par l'espérance des riches dépoullées de l'Asie 1, dont il vante la douceur du climat, la firtilité du terroir, la multitude et la beauté des villes, « en sorte,

« leur dit-il , que je vous mêne moins à une « guerre qu'à un perpétuel jour de fête; et « que sur celte entreprise il ne peut vous res-« ter qu'un seul doute, c'est de savoir si elle

« ter qu'un seul doule, c'est de savoir si elle « est plus facile où plus capable de vous en-« richir. »

Go discours, qil respire la baine et le mispie contre la Bonitan, et en mobe temp la confiance de salvere, a vicati par de la supa de Mibriadre une subre codomande s') se effete Mibriadre une subre codomande s') se effete y repondirent. Tout plus seis ses armes, so beigna seis amisi. El sountile la Hayrige, la Mysie, l'Asie proprement dite, la Lycie, la Mysie, l'Asie proprement dite, la Lycie, la Pamphylie, la che di Toule, eu un moi, tont le pers qui s'étend jusqu'à la mer; et alin qu'il ne manqualt rien à sa gioire, deur giodernux romains tombérent en sa puissance et deviurent ses notsonnesses.

J'ai dit qu'Oppins s'ellai retire à Laoliece, In era cottà à Mithrilale, pour se rendre maltre de la perionne de ce Romain, que d'envoyer un heròi nas haitainst seur promettre l'impitaité s'illi all livraient Oppins. Sur-de-champ il fis saisi et mes avec ses licteurs au roi de l'otàt, qui ne lui fit aucun misucuite, motraid auce fase, et ne diction de la grandeur romaine, tiu général rothain réduit en captivis.

Aquillius n'en fat pas quite pour une peine si legère. Comme il était le clief de la commission, et le principal auteur de la guerre, Mithridate le hatssuit personnellement. C'est potrquoi ce malibeurcux général, qui était malade à Mitylene 3, lul ayani été livré par les Lesbiens, il n'y eut point d'indignités ou d'outrages que ler oi de Pout ne lul fit souf-

- 6 e Nam neque corlo Asia: esse jemperatios aliud, nee e solo fertillus, nee urbiom multijudiue amornius ; ma-
- gnampue lemporis pariem .\*nou ut militium, sed ut
   fesium diem acturos, belio dubium facili magis an
   ubeci, s
- s Applen.

a Mitylène était la capitale de l'île de Lesbos, et elle a donné son nom a l'île même, que l'on appelle sujourd hui Mételin. frir. Il fut chargé de chaînes, battu de verges, mené de tons côtés sur un âne, et forcé en cet état de se faire connaître à tous ceux qui le voyaient, et de crier de temps en temps qu'il était Aquillius 1. Dans d'autres occasions, attaché par une chaîne avec un Bastarne haut de cina coudées, il était obligé de suivre à pied ce Barbare qui était à cheval. Enfin, Mithridate l'avant conduit à Pergame a, lui fit verser de l'or fondu dans la bouche, pour insulter à son avidité et à celle de tous les Romains. Ainsi porta la peine de ses concussions et de ses injustices cet homme insutiable, qui sembla n'avoir été dérobé par l'éloquence d'Antoine à la sévérité des juges que pour être réservé à de plus grands et de plus rigoureux supplices.

Mithridate parcourait ses nouvelles conquêtes 5, et était reçu partout avec les aeclamations les plus flatteuses. Les Éphésiens se distingnèrent entre les autres par des marques singulières de haine contre les Romains. comme nous le dirons plus bas; de quoi ils furent bientôt après punis sévérement.

Ce fut dans cette course que Mithridate, ayant pris Stratonicée, ville de Carie, vit la vertueuse Monime, que l'Euripide de la France a rendne si célèbre parmi nous. L'ambition ne remplissait pas tellement le cœur de ce prince que l'amour n'y tronyat place. Fraupé de la beauté de Monime, il lui envoya quinze mille pièces d'or 4, croyant par ect indigne salaire triompher de sa vertu. Elle refusa ses offres et résista à toutes ses sollicitations 5. Il fallut que Mithridate l'épousât solennellement, et lui donnât le titre de reine avec le diadéme.

Lorsque les nouvelles de ce qui se passait en Asie furent venues à Rome, on n'y délibéra pas un moment sur le parti qu'il fallait prendre 6. La guerre fut résolue malgré l'extrême détresse où s'était trouvée la république à

- 1 Alben, v. 13, 9 Plin. lib. 33, cap. 3.
- 3 Applan.
- 4 Ce sont plus de quatre cent soixante et huit marcs
- d'or de notre polds.
  - · 6 Plut. in Luculto.
  - 6 Applan.

l'occasion de la révolte des penples d'Italie, qui n'était pas encore bien apaisée. Sylla, comme nous l'avons dit ', fut chargé de la guerre contre Mithridate. Mais tandis que les discordes civiles retiennent ce général en 1talie. Mithridate eut tont le temps et d'étendre sa puissance et d'inonder l'Asie du sang des Romains.

Car ce fut pour lors qu'il fit cet horrible massaere qui rendra son nom détestable à jamais. Il envoya des ordres à tous les gouverneurs des provinces ou des villes qui lui obéissaieut , portant qu'à un certain jour marque, qui devait être le même partout, ils fissent main basse sur tout ce qui se trouvait de Romains ou d'Italiens en Asie, hommes, femmes , enfants, affranchis. Le même décret ordonnait qu'on jetat les corps sans sépulture ; que les biens fussent partagés entre ceux qui les tueraient et le roi : que ceux qui entreprendrait de les cacher ou de les ensevelir fussent condamnés à une amende; et qu'au contraire on accordôt des récompenses à ceux qui les découvriraient, la liberté aux esclaves, aux débiteurs la remise de la moitié de leurs dettes, et ainsi des autres.

La manière dont cet ordre sauguinaire fut exécuté fit bien voir, comme le remarque Appien, que la révolte de l'Asie était moins l'effet de la crainte des armes de Mithridate que de la haine contre les Romains. Les Asiatiques se portérent à les égorger avec une barbarie et une furenr incrovables. On les arrachait des asiles les plus sacrés; on coupait les maius de ceux qui embrassaient les statues : on tuait les enfants en présence de leurs mères , puis on les massacrait elles-mêmes avec leurs maris : et cette cruanté était universelle. De tous cenx qui reconnaissaient Mithridate ". il n'y eut que les peuples de la petite île de Cos qui épargnèrent les matheureux Romains. et leur permirent de demeurer en sûreté dans le temple d'Esculane.

Il périt dars ce carnage quatre-vingt mille Romains. Quelques-uns néanmoins échappèrent, ou se déguisèrent, entre autres le célè-

<sup>1</sup> An. R. 683. . . . . . . \* Tac. Ann. 1V., 14.

bre Rutilius , qui était pour lors à Smyrne, exilé, comme nous l'avons rapporté ailleurs. Il quitta la toge et prit un habit à la grecque ; et ce déguisement, joint peut-être au respect que lui attirait l'intégrité de ses mœurs, le sauva dans un si pressant danger.

L'honneur de la vertu ne nous permet pas de passer sous silence l'atroce calomnie dont un écrivain mercenaire avait entrepris de noircir la réputation de cet homme irréprochable 2. Théophane, qui était attaché à Pompée, avsit osé écrire que c'était par le conseil de Rutillus que Mithriade avait formé le dessein de la sanglante boucherie dont nous parlons, Il avait voulu ainsi venger la memoire du père de son maltre 3, duquel Rutilius, dans ses mémoires, avait dit beaucoup de mal avec un trop juste fondement. Mais par cette imputatiou Insensée Théophane n'a gagné autre chose que de s'attirer à lui-même la réputation de calomniateur et de plume vénate, sans faire tort à une vertu aussi pure que celle qu'il attaquait, et sans diminuer l'ignominie de celui qu'il prélendait venger.

La cruauté des Asiatiques contre les Romains ne demeura pas longtemps impunie 4, Bientôt Mithridate lui-meme leur donna lieu de s'en repentir par la tyrannie violente qu'il exerça sur eux; et dans la suite Sylla, vainqueur, les traita de manière à leur apprendre qu'il fallait toujours respecter les Romains jusque dans leurs plus extrêmes disgrâces.

Entre toutes les villes, soit de la terre ferme, soit des tles d'Asie, deux seules demeurérent fidèles aux Romains, Magnésie et Rhodes. Nous avons peu de détails sur ce qui regarde la première. L'histoire nous a mieux servis sur celle de Rhodes, fameuse dans tous les temps, et par les talents et par les vertus, jusqu'à ce que l'esclavage où elle gémit depuis plus de deux siècles sous la domination des Turcs lui ait ôté les moyens de soutenir son ancienne gioire. Dans l'occasion présente, l'île et la ville de Rhodes servirent d'asile à un grand nombre de Romains, et entre autres à L. Cassius, proconsul d'Asie.

Mithridate, pour ne point laisser sa conquête imparfaite, résolut de réduire par la force ce petit état, qui presque seul lui résistait. Il vint d'abord dans l'île de Cos, voisine de Rhodes; et comme son approche ne rendalt pas tes Rhodiens plus docites à ses volontés . il manda sa flotte, qui était très-nombreuse. Les Rhodiens sortirent au-devaut avec courage; mais l'inégalité du nombre était si grande, que tout ce que put faire l'habileté aidée de la valeur, ce fut d'empêcher la flotte rhodienne d'être enveloppée. Elle rentra dans le port, que l'on eut soin de fermer avec des chaînes; et les Rhodiens, qui avaient pris la précaution de détruire leurs faubourgs de peur que l'ennemi ne s'y logeat, se préparérent à repousser de dessus leurs murs les attaques de Mithridate. Ce prince n'avait pas encore ses forces de

terre ; et les troupes navales qu'il débarqua . dans les petits combats qui se donnérent autour de la ville, ayant toujours en du dessous. les assiègés reprirent courage, tenant toujours leurs vaisseaux prêts pour tomber sur les ennemis dès qu'ils en trouveraient l'occasion. En effet il s'engagea un combst naval, dans lequel les Rhodiens eurent tout l'avantage malgré leur pettt nombre. Cependant les troupes de terre de Mithridate arrivèrent. portées sur des vaisseaux de différente forme ; et comme un vent violent les força de passer à la vue de la ville, au lieu d'aborder à l'endroit qui leur était marqué, les assiégés firent sortir leur flotte du port ; et, profitant du desordre que causaient en même temps l'orage et la difficulté du débarquement, ils prirent, ou coulérent à fond, ou brûlerent quelques vaisseaux ennemis, et rentrèrent victorleux. Mithridate, ayant alors toutes ses forces de terre et de mer, livra des assauts, tenta la surprise, toujours inutilement. It fut contraint de lever le siège ; et les Rhodiens, outre la gloire de la fidélité pour leurs alliés, eurent encore celle d'avoir les premiers arrêté ce torrent qui s'était répandu sur toute l'Asie.

Je crois qu'il leur est dù encore des louauges pour la modération dont ils usérent à l'é-

<sup>4</sup> Cic. pro Rabir. Post. n. 17,

Pint, in Pomp.

<sup>3</sup> Pompeius Strabo. Voyez ce qui a été dit au livre précédent.

<sup>4</sup> Applan.

II. HIST, ROM,

gard de la statué de Mithridate', qu'ils consetvèrent sur pled au milieu de leur ville, pendant que ce prince les attaquait le plus violemment, et qu'ils avaient bien de la pelne à se défendre contre lul. Cicéron, de qui nous tenons ce fait, observe que tette conduito des Rhodiens paraît înconséquente, et qu'il ne semble pas convenable de faire la guerre à la personne, et de ménager la statue. Mais les Rhodiens eux-mêmes, à qui il faisait cette objection, lul répondalent premièrement que chez tous les Grecs on était persuadé que la religion ne permettait pas de renverser des statues une fois posées, même pour des hommes. Ils ajoutaient une seconde réflexion, qui n'est pas la moins bonne, et disaient qu'lls nyaient distingué les temps 2; qu'ils devaient sans doute repousser Mithridate devenu leur ennemi, mais qu'ils devaient respecter la statue mise en place dans un temps où ce prince était ami de leur république.

Pendant ce siège, deux traits nous donnent lieu de remarquer dans Mithridate un caractère prompt à la vengeance, mais reconnaissant des services qui lui avaient été rendus. Dans le combat navai dont il a été fait mention . pendant que Mithridate fait avancer son vaisseau lantôt vers un endroit, tantôt vers l'autre, pour animer les siens, on leur donner du secours, un vaisseau de sa flotte, qui était de l'île de Chio, par la malhabileté sans doute de ceux qui le montaient, vint frapper le sien et le mit en quelque danger. Le rol irrité fit pendre le pilote et le contre-mattre, et étendit dans la suite les effets de sa colère sur toute t'lle de Chio, comme nous le dirons en son lien. Cette rigueur est sans douté condamnable: mais on ne peut s'empêcher de louer beaucoup ce qu'il fit par rapport à Léonleus, sujet fidèle, qui avait témolgue un grand zèle Lour son prince dans des ocrasions périfleuses3. Ce Léonicus ayant été pris dans quelqu'une des actions de ce siège, Mithridate, pour le ravoir seul, rendit tons les prisonniers rhodiens qu'il avait dans son camp.

laissant Pélopidas en Lycle avec une armipour réduire la ville de Pâtare, et quelque autres de ces quartiers, bul refusaient de le reconnaître. Pendant le séjour au'il fil à Pêtgame', portagé entre les affaires et les Bhisirs. si les charmes de Monime dont fi chit con l'occupaient beaucono, il pensati nellomitte aussi à augmenter les troppes. A smasser pates sortes de munitions de guerre et he bidche, et de plus, à poprvoir à to surete de se conquetes au dedans, en terompensifit des amis et ses serviteurs, et leur distribuin des trésors, des villes, des états; en franthi les ennemis domestiques; en dissipant les conjurations qui s'élaient faites contre sa personne. et en faisant une perquisition exhere de tonceux qui conservaient de l'attacht ment ten les Romains; qu'il regardait par cette raffin comme capables de remuet en teur fateur e contre la nouvelle domination, En même temps il travalitait à esendre m-

Lorsqu'il ent été force d'abandonner l'ef-

treprise sur Rhodes; il se rettra à Pergant.

core sa puissance, develant plus avide, 9900 le caractère de l'esprit humain, a mesor hoil acquerait davantage, Mattre de l'Asie, il forms le dessein d'envahir fa Grête. Il fiv passa pas néanmoins en personne 9. Peritane lui était un centre d'où il gouvernent toute u vaste monarchie, et dirigehit ses houvelles entreprises. Un de ses fils résiduit par son britte dans l'ancien domnine de ses pères : un selle fut envoyé en Thrace et en Macédoine avec une armée: et plusieurs de ses pénéraux. (96) le principal était Archélaus, vintent par imen Grèce, et commencèrent par sobmettre les Cyclades, l'ile d'Eubée, et toutes les buires fles qui se trouvent dans ces mers jasqu'su primontoire de Malée. La villo même d'Athène reconnut Mithridate : et ce prince fut refevable d'une si importante conquete à un misrable sophiste, qui se nommait Ariston,

rable sophiste, qui se nommait Ariston.

Cet homme, d'une thissance obscure, filsdisait-on, d'une femme esclave, et agrégépir
grâce au nombre des citoyens d'Althénes, étai
un de ces caractères nès pour imposer à le
multitude par des manières fastueuses, par

Cle. 2 in Verr. n. 169.

a « Com statuà se rjus habuisse rationem tempoa ris quo posta esset; cum homine terò, quo bellum

e gereret atque hostis esset. n a Yai, Max. lib. 5, cap. 2.

<sup>4</sup> Appien, 1 Plut in St.

une éloquente pop unitre et emphatique 1, ét jat üne littépidité de présomption qui ne manque jamais de faire impression sur le vulgaire. Il avalt en soln de décorer ses talents et de couvrir ses vices du masque de la philosophie. On suit combleh le nom de philosophe donnait de crédit et de relief dans Athènes. Les uns le disent formé dans l'école d'Aristote, d'autres dans celle d'Epicure. Quol qu'il en soit. Il fot débuté par les Atlientens vers Mithridate, qui, avant reconnu en lui un instrument propre à ses desseins , lui fit tout l'accuell possible, dans la vue de se gagner par son moten l'affection de ceux qui l'euvoyalent.

Ariston seconda à merveille les intentions du prince: écrivant à ses amis d'Athènes des lettres par lesquelles it relevait la puissance de Mithridate, et vantait sa magnificence et sès blenfaits. Et comme les Athéniens avaient donné aux Romains quelque sujet de mécontentement, qui n'est pas explique dans l'histoire, mals qui dolt avoir été grave, puisqu'ils étaient condamnés à une amende, et leurs magistrats interdits de teurs fonctions, Aristion promettait aux Athéniens que, s'ils embrasstient l'amitié du rol, non-seulement ils seralent exemptés de l'amende que les Romains leur avaient imposée, mais que le gouvernement populaire serait rétabli, et que la ville en général, et tous les citovens en particulier. tireraient des avantages infinis de l'alliance d'un prince si puissant et si généreux 9. It u'en fallut pas davantage pour renverser les esprits du neurle d'Athènes, toujours volage, toujours léger et inconstant : et les meilleures têtes, les principaux citovens, voyant où tout cela tendelt, prirent sagement le parti de quitter une ville qui voulait se perdre, et se retirêreht à Rome.

Cependant Mithridale envoya ses flottes eu Gréce3 : et l'île et le temple de Délos, qui iusqu'alors, saus murailles et sans armes, avaient trouvé dans le seul respect de la retiglon une défense assurée, ayant été pilles par Metrophane, l'un des generaux du roi, Aristion avec ces trésors sacrès et une escorte de

deux mille hommes que lui donua Archélaus, revint à Athènes . Il est incroyable quelles folies fit le peuple d'Athènes pour recevoir cetillustre personnage. Comme la tempéle l'avalt jeté du côté de Cariste en Eubée, on lui envoya des valsseaux de guerre pour l'amener, et de plus, une chaise d'honneur ou une espêce de trône soutenu sur des pieds d'argent. Lorson'il arriva , toute la ville courut au-devant de lui, en particulier, ceux qui étalent consacrés au culte de Bacchus ne manquèrent pas de rendre toutes sortes de respects à l'ambassadeur du nouveau Bacchus. (Nous avons dit que l'on donnait ce nom à Mithridate. ) Ce h'étaient qu'acclamations, sacrifices, libations, auxquelles invitait la voix d'un heraut, comme dans les cérémonies les plus joyeuses et les plus saintes.

Aristion, étant allé loger dans une des plus belles maisons de la ville, parut le tendemain en public avec un habillement superbe et un anneau sur lequel était gravée l'image de Mithridate. La foule fut aussi grande que le jour précédent : on s'étouffait dans les rues, surtout autour de lui, quolqu'il fût précédé de gens en armes, qui d'office, et pour plaire à la multitude, s'étalent constitués comme ses gardes et accompagnalent sa marche. En cet équipage Il monta sur le tribunal d'où les magistrats romains avaient coutume de harauguer le peuple d'Athènes; il y fit un discours rempli de fanfaronnades, d'éloges outrés de Mithridate, de présages insensés sur les exploits futurs de ce prince, qui devaient anéantir les Romains; et il finit par exhorter la multitude à donner que forme certaine à leur gouvernement, que le sénat de Rome voulait abolir. Ces derniéres paroles étaieot un piége. Le but de l'ambitieux sophiste était de se faire donner la souveraine puissance dans Athènes. Le peuple eu fut la dupe, et ne manqua pas de proclamer Aristion préteur. Il leur fit sentir tout d'un coup ce qu'ils devaient se promettre de son gouvernement. Car, après les avoir remerclés de l'honneur qu'ils lui avaient falt, il ajouta : « Puisque vous m'avez élu vo-« tre chef. Il est juste que l'aje seul autant de a pouvoir que vous en avez tous ensemble, »

<sup>·</sup> Photon, spud Athen, v, 13.

<sup>·</sup> Cit. in Bruto , n. 306.

a Applan.

<sup>1</sup> Postdon

Et pour se meltre sur-le-chanp en possession de ses droits, il désigna lui-même les collègues nu'il prétendait se donner.

Le reste de sa conduite répondit à ce début. et devint une tyrannie décidée. Les plus riches et les plus gens de bien, comme il ne manque pas d'arriver en semblables occasions, étaient tes plus exposés à la violence. Il leur imputait d'être partisans secrets des Romains : et sous ce prétexte, il faisait mourir les uns, et envovait les autres à Mithridate. Ètre accusé et être condamné, c'était une même chose; car, afin qu'ils ne pussent lui échapper, il se rendait lui-même leur juge. Plusieurs, pour se sauver de la persécution, s'enfuirent de la ville. Mais il fit courir après eux : ceux qui furent ramenés périrent dans les tourmeots. Il fit mettre des gardes aux portes de la ville pour empêcher que personne ne pût en sortir sans ordre, Eofin les malheureux Athéniens vivaient comme prisonniers daos leurs propres maisons, où ils étaient obligés de se renfermer au coucher du soleil, sans qu'il leur fût permis d'en sortir après ce temps, même avec un flambeau. On pcut juger que parmi ces violences il n'oubliait pas le soin de s'enrichir. Les confiscations de biens, les rapines de toute espèce lui produisirent de si grandes sommes, que l'on dit qu'il remplit d'argent des puits entiers.

Cette tyrannie, exercée par un homme qui se dissti philosophe, ne fiti pas besucoup d'homeur à la philosophie : et Appien, à Crocasion d'Arsition, rappelle ici le sourenir des trente lyrans si célérres dans l'histoire d'Athènes, et dont plusieurs éclairent disciples de Socrate. Mais la philosophie n'est pas reponsable des crimes de ceux qui en font profession : on abuse des meilleures choses; et il y aurnit de l'injustice à attribuer les vices des personnes à une discipline innocente et utile par elle-même.

Ce fut donc par le ministère d'Aristion que Mithridate devint mattre d'Athènes'; et Archètats en li comme sa place d'armes, d'où, s'étendant de tous côtés, il détacha des Romains et attira au parti du roi Lacèdémone, l'Achate, la Béolie, et plusieurs autres pen-

Plut, in Sal. - Applica.

ples de la Grèce. En même temps Métrophane, autre général de Mithridate, qui tenait la mer avec une flotte, tenta une descente en Thessalie, du côté de Démétriade, Et si l'on se rappelle qu'il y avait encore une armée de terre destinée par Mithridate à entrer dans la Thrace et la Macédoine, ou concevra que l'entreprise était fort bieu conduite de sa part. et que la Grèce, attsquée par tant d'endroits. nouvait aisément être enlevée aux Romaina. Sylla n'avait pas eu encore le temps d'arriver. Mais Bruttius Sura, détaché avec un corps de troupes par C. Sentius, proconsul de Macédoine, vint au secours de la Grèce, C'était un très-brave homme, et qui entendait la guerre. Il commença par repousser de la Thessalie Métrophane, et il l'obligea à s'éloigner des côles. De là il passa en Béotie, où, ayant trouvé Archélatts avec Aristiou, près de Chéronée, il combattit contre eux pendant trois jours consécutifs; et s'il ne les défit pas entièrement, au moins il les empêcha de s'étendre. Les choses étaient en cet état lorsque Lucullus, questeur de Sylla, vint lui dénoncer qu'il eût à sortir d'un département qui ne le regardait pas , et qui avait été donné par le sénat à Sylla. Bruttius ne balança pas un moment: et, aussi fidèle à obéir aux lois de son

pays que plein de courage dans les actions militaires, il se retira en Macédoine et rejoi-

gnit son général.

# II. - STLLA PASSE EN GRECE, PRÉTENDES PRÉSA-GES OFS MAUVAIS SUCCES OR MITBEIDATE, STALA PORNE LE SIÉGE O'ATRENES. ÎL OÉPOCILLE LES TEM-PLES O'OLUMPIE, O'EPICATER ET DE DELPHES, COM-PARAISON DE LA CONDUITE DE SYLLA AVEC CELLE OES ANCIENS GÉNÉRAUX BOMAINS. RAILLEBIES OES ATHENIESS CONTRE STILLA ET SA PERME. RÉSI-STANCE VIGOUREUSE D'ARCHÉLAUS. FAMINE DANS ATRENES, ARISTION NESONOS QU'A SE OIVERTIE, ET NE VECT POINT ENTENORS PARLER DE SE RENORS. LA VILLE EST PRISE DE PORCE. STILLA, RÉSOLU D'A-BORD OF LA RASKE, SE LAISSE FLÉCHIR. ARISTION EST FORCE DANS LA CITAGELLE ET MIS A MOET. LE PIRÉE PST PRIS ET BEULÉ, SVALA MARCER A LA BENCONTER DES GÉNÉRAUX DE MITRESOATE. BA-TABLE OF CHÉRONÉE. NOUVELLE ARMÉE ENVOYÉE PAR MITHEIOATE EN GERCE. ELLE EST DÉPAITE DEVANT ORCHOMENE. LUCULLUS ASSENBLE UNE PLOTTE, ET PASSE DANS LA MER ÉGÉR, TÉTRAROUES DES GALLO-GRECE MIS A MORT PAR ORORE DE MI- THRIDATE. L'ÎLE DE CHIO TRAITÉE CRUELLEBENT. REVOLTES DE PLUSIEURS VILLES D'ASIE, ET NOU-VELLES CRUADTÉS DE MITHRIOATE. NÉGOCIATION ENTANÉE PAR ABCHÉLADS DANS UNE ENTREVUE AVEC STALA. FLACCES ARRIVE BY GRECE. SON CA-BACTERE ST CELDI DE FINERIA, SON LIEUTENANT. MUSINTELLIGENCE ENTRE FLACCUS ET FIMERIA, ET MEURITRE OF FLACCES. STLLAR'AVANCE VERS L'HEL-RESPONT. SOUPCONS CONTRR ARCHÉLADS. RÉPONSE DE MITHEUDATE. FIRETE DE SYLLA. FIMERIA MET MITHRIDATE EN UN EXTRÊME DANGER, MITHRI-DATE SE RÉSOUT A CONCLURE AVEC SYLLA. LEUR ENTERVOE. STALLA SE JUSTIFIE AUPRES DE SES SOL-DATS D'AVOIR PAIT LA PAIX AVEC MITHRIDATS. IL POURSDIT FINDRIA, ET LE RÉDUIT À SE TUER LUI-HEME. ARRANGEMENTS DE SALLA APRES LA VIC-TOIRE. IL DONNE UNE GRANDE LICENCE A SES SOL-DATS. IL CONOAMNE L'ASIR A PAYER VINGT MILLS TALENTS, LES PIRATES DÉSOLENT LES CÔTES D'ASSE. PRÉFÉRENCE DONNÉE PAR SYLLA A LA GDERRE CON-TRE MITHRIDATE SDE SES INTÉRÊTS PROPRES. IL TROUVE ATTICES A ATHENES, ET LEI PROPOSE INC-TILEMENT DE LESUIVEE. ÎL SE PRÉPARE A REPASSER ON PARTY.

CN. OCTAVIUS 1.

Sylla était parti d'Italie vers les commencements du consait de Cinna et d'Octavius \*. Il u'amenait avec lui que cinq légions avec quelques autres troupes en pell nombre. Pour les frais d'une si grande guerre on ne ulu svait donné que neuf mille livres pesant d'or, valant un peu plus de quatore mille soziante-deur marc de notre polès; encere, pour lui faire cette somme, avait-il faitu vedre un emplacement et des édifices qui avaient été consacrés par Numa su culte des dieux et à l'entrétien des prêtres et des serifices.

On a dit qu'un même temps que Sylha paraint d'Inile, Mithrichet, qu'etait pour les virergame, eu des présages effrayants; entre Pergame, eu des présages effrayants; entre autres, qu'une Victoire que l'on faisai descendre avec des machines pour mettre une couronne sur la tété de ce prince, lorsqu'elle dait tout prés de lui, se démonts, et que la couronne, étant tombée, rouls sur le thétêtre, et se briss en moreaux. Cet acciécni, qui n'ate se briss en moreaux. Cet acciécni, qui n'avait rien que de très-naturel, et qui prouvait seulement le pué d'abblieté du machiniste, fut regarde comme un présage funcste qui fit frissonner toute l'assemblée et décourages Mithridate lui-même. Pour nous, contentosnous d'observer dans ce petit événement comment ce qui avait été imagine par une flatterie raffinée pour satisfaire la vanité du roi de Pout ue servit qu'à le chagriner et à l'humilier.

Bientôt Sylla lui donna d'autres inquiétudes. Dès qu'il fut arrivé en Grèce, où il reçut quelques renforts de troupes étoliennes et thessalieunes, il marcha droit à Athénes, résolu d'en former le siège, et d'ôter cette importante place à Mithridate. L'entreprise n'était pas aisée. La ville d'Athènes était forte, et de plus elle avait son port, le célèbre Pirée, qui faisait une place à part très-bien fortifiée. La ville et le port étaient joints par un double mur qui en assurait la communication. Ces murs et le port étaient l'ouvrage de Périclès. Il s'agissait donc pour Sylla de faire deux siéges à la fois, et d'attaquer en même temps deux places bien munies et défendues par de nombreuses garnisons. Le Pirée surtout lui annoncait une vigoureuse résistance; car Archélats, le plus habile des généraux de Mithridate, s'y était renfermé : Aristion commandait dans la ville. Sylla ne fut point rebuté de tant de difficultés. Il attaqua le Pirée en personne, et fit en même temps assièger la ville par une partie de son armée. Plutarque prétend qu'il aurait pa se contenter de bloquer la ville, et qu'il l'aurait prise sûrement par famine. Mais les nouvelles qu'il recevait de Rome et d'Italie, où tout était en désordre, et où son parti était écrasé, l'obligeaient de se hâter : et avec les efforts qu'il fit , le siège ne laissa pas encore d'être très-long.

Il tenta d'abord l'eccaisade, quoique les musdu Pière cussent quarante coudés ' (dix toises ) de hasieur. Mais cette voie n'ayant pasréussi, il fallut recourir aux ourages et aumachines. Toul fut mis en œuvre, béliers, tours, galeries couvertes, terrasses élècies contre les murs, mines, contremiens, catapultes qui lançaient de grosses pierres et des masses de plomb. Il troura sur lie lus la plu-

<sup>4</sup> An. R. 665; Rv. J. C. 87.

<sup>5</sup> Applan. pag. 69.

<sup>1 13</sup> mètres et demi, E B.

Il écrivit aussi à Delphes, aux Amphictyons, qu'il était à propos de lui envoyer le trésor du dieu. « Car , leur disait-il , ou je les garde-« rai , et ils seront entre mes mains plus en « sûreté que dans le temple, ou, si je suis « obligé de m'en servir, je rendrai au moins « l'équivalent. » Il chargea de l'exécution de ses ordres un Grec nomme Caphis, en qui il avait confiance, et lui commanda de tout enlever, prenant chaque pièce au poids. Caphis vint à Delplies, bieu affligé de la commission qui lui avait été donnée, et il déplora beaucoup avec les Amphictyons la triste nécessité où il était réduit. Il profita même d'un bruit qui se répandit, que l'on avait enjendu le son de la lyre du dieu qui était dans le sanctuaire; et soit qu'il ajoutat foi à ce prétendu prodige, qui, s'il avait quelque chose de reel, pouvait bien être une ruse des prêtres, soit qu'il espérat jeter quelque scrupule dans l'ame de Sylla, il lui manda le fait. Sylla ue fit qu'en rire, et lui répondit : « que jouer de la lyre « était une marque de joie, et non pas de « mécontentement, et que par conséquent il « devait tout prendre avec confiance, puis-« qu'il paraissait que le dien lui-même don-« nait ses biens avec plaisir. » Il fallut donc obéir, envoyer dans le camp des Romains toutes les richesses du temple de Delphes. Ou prenait cependant des précautions pour que la chose ne fit point trop d'éclat; mais il ne fut pas possible de cacher l'enlèvement d'un tonnean d'argent, qui était si gros et si pesant,

<sup>1</sup> Touchant les Amphictyons , voyez l'Histoire Ancienne, tom. I , pag. 609 , de notre édition. que, pour le transporter, on fut obligé de le metire en pièces', Sylla recut est résors avec grande joie; et bien loin d'être sensible au moindre remords, il disait en phissaniant. a gu'il ne pouvail plus douter de la zjrioire. « puisque c'étaient les dieux eux-mêmes qui a soudoyaient ses troupes.»

Les Amphictyons, au contraire, qui avaient été obligés de prêter leur ministère à un brigandage si odirux, se rappelaient, dit Plufarque, les anciens généraux romains, Flaminius, Acilius-Glabrio, Paul Emile, qui. étant venus en Grèce pour faire la guerreaux rois de Macédoine et de Syrie, bien loin de piller les temples , les avaient encore enrichis de nouvelles offrandes, témoignages de leur religieuse vêneration. Mais , ajoute l'historien, ces généraux de l'ancien temps, qui conduissient en vertu et sous l'autorité de la lui des armées composés d'hommes accoutumés à vivre avec frugalité, et à obéir avec soumission à leurs légitimes commandants, qui d'ailleurs étaient aussi simples dans leurs dépenses que nobles et magnifiques par l'élévation de leurs sentiments, ne faisaient de l'argent qu'un usage modèré et réglé sur de véritables besoins; et ils auraient cru plus honteux pour eux de flatter leurs soldats que de craindre leurs ennemis. Du temps de Sylla les choses étaient bien changées. Les généraux, voulant emporter le premier rang par la force, et nou pas s'y élever par le mérite. et avant plus besoin d'armes les uns contre

4 Diod, apud. Vales.

les quirys que contre les ennemis de l'état. élaient contraints de faire leur cour aux troupes . au lien de leur commander avec autorité; et achetant leurs services par les largesses dont ils favorisaient feurs plaisirs, ils mirent à prix et rendirent venale, peul-être sans y penser, toute la république, se faisant euxmêmes les esclaves des deniers des eitoyens pour dominer sur ceux qui méritaient le plus d'estime. Ce désordre fut la source de tous les maux qui affligérent Rome dans ces malheureus temps : et Sylla doit être regardé comme y ayant cuntribué plus que personne; car il eut loujours pour maxime de donner à ses troupes avec profusion . pour gagner et attirer à sai celles de ses rivaux. Ainsi, cogrampant les soldats du parti contraire, dont il faisait des traitres, et les siens dont il faisait des voluptueux, il tui fallait des sommes d'argent prodigicuses pour remplir ses desseins.

Dans l'occasion présente, c'élait le désir de prendre Athènes qui lui faisait fouler aux pigds tous les égards dus aux choses saintes : car ce disir allait en tui jusqu'à la passion; et aux raisons publiques se joignait un motif personnel de ressentiment et de vengeance, parce qu'Arislion, dont l'âme était pétrie en même temps de cruauté et d'insolence, le faisait insulter de dessus les murs par les railleries les plus piquantes. Comme Sylla était haut en couleur, et avait un rouge rude répandu par endroits sur le visage, les mauvais plaisants d'Athènes le comparaient à une more parsemée de farine. Ils n'épargnaient pas meme Metella, sa femme, qui était actuellement dans son camp, dame tout a fait respectable et par sa nai-sance et par sa vertu. Son nom marque assez sa noblesse; et elle était tellement estimée, que Sylla, l'ayant épousée lors qu'il venoit d'être nomme consul, le penple, qui l'avait juge digne de la première charge de la republique, le croyait à peine digne d'être le mari de Metella. Aussi Sylla eut-il toujours pour elle une grande consideration, et les Atheniens ne pouvaient l'offenser par un endroit plus sensible qu'en attaquant sa femme.

C'est ainsi que se Lattaient les Athéniens : de vains discours , des plaisanteries étaient leurs armes ordinaires ; mais Archéla0s defendait vigoureusement le Pirée. Comme il avait beaucoup de monde, et même plus que Sylla qui l'assiégeait, il faisait des sorties fréquentes et nombreuses, qui devenaient presque des batailles. Dans une de ces oceasious, les assiègés ayant brûlé une des galeries couvertes des Romains, et toutes les machines qui étaient dessous, Sylla punit sévèrement la cohorte et les conturions qui étaient de garde, et leur imposa une peine ignominieuse, qui devait durer iusqu'à ce qu'ils eussent reparé leur honte par quelque action de valeur. La chose ne tarda pas, et dans une autre sortie ces mêmes troupes ayant fait des merveilles, et repoussé les ennemis presque déjà vaipqueurs, elles furent rétablies dans tous leurs droits. Archélans, en cette dernière occasion, fit preuve de bravoure, peut-être au delà de ce qui convient à un gouverneur de place assiègée. Non-seulement il sortit avec ses gens; mais, les voyant pressès, et disposés à prendre la fuite, il tenta de rappeler leur courage, et de les ramener au combat, et il s'y opinialra tellement, que les portes de la place ayant été fermées lorsqu'il était encore dehors, il fallat le retirer par-dessus les murs avec des cordes.

Le qui donneil à Archégha un grand a vantage pour tenir (noticepse, c'es qu'il avail, lag mer libre, et pomqui recevoir par coupétugen des vivers, des gunitions de guerre, des troupes fraibles, tout autant qu'il en avail besoin. Sylla, pour lei ôter cette ressource, it partir Lucullus avec ordre d'aller cher les roise et les peugles aillés de Rome demunder des vaisement et rassembler une flotte. Laçulments, et avail qu'il chi gu garceur sa commonts, et avail qu'il chi gu garceur sa commission. Sylla gui le leujus de meilles fin à sur entreprise.

Pendiat fout to cour du siège, il avui soguvent recu du Pite de pt-pi-one si trip-adiles avis. Deux esclaves, qui claprol golermès dans place, opérant suns dout un gruide rècompienes, étrivaient sur des balles de plomb qui est personne de l'accident de la comparation de la comparation de la comparation de ce sui sui profita plus J'une fois de ces l'accident de l'accident de la comparation de Bomains. Sylla profita plus J'une fois de ces vais, et particulièrement pour empécher qu'Archélats ue fit entrer des convois dans la ville, où la finnine étalé extreme. Une mesure de blé contenant un peu plus de quatre de nos boisseaux se vendair mille dragmes. ( c'ouq cents francs.). Plusieurs étisent réduits des murs, no à five avoillé réades l'est dés est murs, no à five avoillé réade. l'est dés cuirs, des souliers, pour en tirer une faible et miérable subsidance. Il y en avait méme qui se nourissient de chair humaine, et mangeient les cadwres dont la ville était reuplie.

Et ce qui portait à l'excès le sentiment des maux publics, c'est que, pendant que les cltovens périssaient de faim, le tyran Aristion faisait grande chère, passant les jours entiers à boire, à se divertir, et à danser avec ses satellites. Il faisait distribuer pour quatre jours uu chenix d'orge par tête, c'est-à-dire une mesure qui passe un peu la dixième partie d'un de nos boisseaux, nourriture à poine suffisante pour des poulets; et la prêtresse de Minerve lui avant fait demander une trèspetite mesure de blé, il lui envoya du poivre, Cependant il ne voulait poiut entendre parler de mettre fin à une calamité si horrible en se rendant aux Romains; et les sénateurs et les prêtres étant venus le prier d'avoir pitié de la ville, et de demander à capituler, il fit tirer sur eux. Enfin il se détermina à députer vers Sylla deux ou trois de ses compagnons de crapule, qui encore à demi ivres, au lieu de tenir des discours convenables à la circonstance, s'amusèrent à vanter la gloire d'Athènes, et à citer Thésée, Codrus, et les trophées de Marathou et de Salamine, Le général romain les écouta avec le dernier mépris : Allez , leur répoudit-il, heureux et glorieux mortels; reportez tous ces beaux discours dans vos écoles. Quant à moi, je ne suis point venu ici pour apprendre votre histoire, mais pour soumettre des rebelles.

Ainsi e misérable Aristion mit le combleaux maux qu'il avait fait souffirir à Athènes, en réduisant cette ville infortunée à être prise de forre; car quelques vieillards de la ville s'entretenant sur l'élat présent des choses, et remarquant ensemble que le tyran avait grand tort de un pas faire garder avec soin un certain endroit par lequel les ennemis pouvaient aisement entrer, ce discours fut recueilli par des espions, et rapporté au général romain. qui ne négligea point l'avis. Il alla examiner par lui-même le lieu îndiqué, et l'ayant trouvé réellement très-faible, il le fit attaquer pendant la nuit et l'emporta. Ses soldats étant une fois dans la place, il fit abattre un grand pan de mur entre deux portes, et ensuite eutra avec toutes ses troupes en ordre de bataille: au bruit des trompettes et des autres instruments de guerre. La ville fut livrée au pullage et à toute la fureur du soldat. Le carnage fut si grand, qu'on le mesura non par le nombre des morts, mais par l'espace qui fut inondé de sang, et que l'on montrait encore du temps de Plutarque. Et outre ceux qui périrent par l'épée des vainqueurs, il y en eut beaucoup qui se donnéreut la mort à eux-mêmes, ne voulsnt pas survivre à leur patrie, dont ils ne doutaieut point que Sylla n'ordonnat la destruction. Athènes fut prise le premier mars de l'année où Marius, s'étant fait cousul pour la septième fois, au bout de dix-sept jours, eut pour successeur L. Valérius Flaccus.

- C. MARIUS. VII'; et après sa mort
- L. VALERIUS FLACCUS.
- L. CORNELIUS CINNA. II.

  Sylla, unturellement excessif dans sa co-

lère et dans ses vengeances, n'était que trop porté à raser Athènes. Mais quelques-uns des plus illustres Athéniens que leur fidélité pour les Romains avait forcés à s'exiler euxmêmes, s'étant jetés à ses pieds pour le coniurer avec larmes d'avoir pitié de leur malheureuse patrie, et tous les sénateurs romains qui étaient dans son camp s'étant joints à leurs prières il sc laissa fléchir; et après avoir falt l'éloge des anciens Athéuiens, il couclut en disant « qu'il pardonnait à un grand nombre « d'enuemis en faveur d'un petit nombre » d'alliés fidèles, et aux vivants en considéra-« tion des morts. » Les esclaves furent veudus : les citovens eurent uon-seulement la vie sauve, mais la liberté de leurs persouues à.

<sup>1 958</sup> fr. E. B. 1 Plut. Ap

<sup>1</sup> An. R. 646; av. J. C. 86. 2 Plut. Apophthegm. rom.

Dans la suite Sylla se sut bon gré d'avoir usé de clémence à l'Égard d'une ville si famense; et il comptait au nombre des bienfaits des dieux et de sa bonne fortune, de ce qu'il avait pu en cette occasion se rendre matire de sa colère. Les malheurs d'Athénes finirent donc avec le siège; mais telle cut bien de la peine à se relever d'un si rude conp, et elle ne recouvra de longierme son ancienne spiendeur.

Aristion avail bien compris qu'il n'y avait point de grâce à espèrer pour lui; et dès qu'il vit la ville prise, il se retira dans la citadele! . Il fallut l'y assièger. Mais enfin la disette d'ean et de virres l'ayant forcé de se rendre, il reçut la juste peine de ses crimes, et fut mis à mort avec tous ceux qui s'étaient rendus les ministres de sa tyrannie.

Restait le Pirée, où Archélaus tenait encore. Ce brave commandant disputa pas à pas, reconstruisant toujours de nouveaux murs en la place de ceux que les ennemis avaient forces. Il recommenca cette manœuvre, si l'on en croit Florus, jusqu'à six fois; et ce ne fut qu'après la sixième muraille emportée par les Romains, dont le courage s'irritait à proportion des difficultés , ou Archélaus abandonna le Pirée, conservant néanmoins le poste de Munychie sur la mer. Sylla qui n'avait point de flotte, n'entreprit point de l'y attaquer; et de plus, d'autres affaires l'appelaient ailleurs. Avant néanmoins que de s'éloigner de l'Attique, il brûla le Pirée, sans épargner ces arsenaux tant vantés, qui pouvaient contenir tous les agrès nécessaires pour l'équipement de mille vaisseaux. Il avait si peu de monde, que, ne pouvant garder cette place, il n'eût pas été prudent de la laisser en état de recevoir de nouveau les ennemis, qu'il avait eu tant de peine à en chasser. Lors donc qu'il eut assuré ses derrières par la prise d'Athènes et la destruction du Pirée, il marcha du côté de la Béotie, pour aller au-devant des généraux de Mithridate qui s'avançaient vers lui à grandes journées.

Nous avons dit que Mithridate avait envoyé sous la conduite d'un de ses fils, qui se nommait Arcathias, une armée nombreuse qui devait passer dans la Grèce par la Thrace et

la Macédoine. Cette armée s'était grossie des forces dea Thraces, qui, sous la conduite de Dromichétès, prince issu du sang de leurs rois, s'étaient joints à Arcathias. Ce fut comme un torrent qui inonda la Macédoine, l'Epire, et tout le nord de la Gréce. Arcathias étant mort de maladie . Taxile prit le commandement en sa place : et il était déjà dans la Phocide lorsque Sylla partit de l'Attique, Taxile avait avec lui cent mille hommes de pied, dix mille chevaux, et quatre-vingt-dix chariots armés de faux. Il s'en fallait bien que l'armée romaine fût aussi nombreuse. Elle n'était que de seize mille cing cents Romains, savoir quinze mille hommes d'infanterie, et quinze cents cheveaux; et avec les secours que différents peuples de la Grèce avaient fournis, elle ue faisait pas encore le tiers de celle de Mithridate.

Aussi Plutarque observe-t-il que bien des gens blåmalent le parti que prit Sytla de quitter l'Attique, pays rude et entrecoupé de vallons et de montagnes, pour venir dans les plaines de la Béotie, où les forces des ennemis avaient tout l'espace nécessaire pour s'étendre. Mais il faut qu'un général porte ses vues vers plus d'un objet. Premièrement, Sylla méprisait souverainement ces barbares, et se croyait sûr de les battre partout. En second tieu, il ne pouvait subsister dans l'Attique, qui était stérile, et de plus, fermée du côté de la mer par la flotte d'Archélaus. Enfin il vonlait aller audevant d'un de ses lieutenants généraux. Hortensius, homme brave et entreprenant, qui vensit par la Thessalie le joindre avec un petit renfort, et qui ponvait être aisément euveloppé par les ennemis. Tout réussit à Sylla; la jonction se fit, et il se campa avantageusement sur une cotline gul s'élevait au mitieu d'une plaine très-fertile, et au pied de laquelle coulait un ruisseau.

Malgré le petit nombre des Romains , Archebas, qui s'éair rendu dans le camp de Tasile, ne voulait point hasarder le combat. Son plau était de coupte les vires 3 élemenia, et de le miner par le temps. Mais les autres générus, flers de la supériorité de leur nombre, u'écoutérent point un si sage conseil; et rangeant leurs troupse en batsile, lis remplirent la plaine d'hommes, d'armes, de cheveaux, de christo. Comme cette armé était componde de toutes outes de nations qui parleiant des lanques différentes, leurs reis divermélles ensemble avaient quolque choss d'étfeyant. Leur faie mene et leur magnificance (jetif un dets qui résus par lande, ni incalpité d'autement ("fout", et ca name betdage d'autement ("fout", et ca name betpart, concasquem médiories et synthyme, dont quell, concasquem médiories et synthyme, dont que vive coulers d'autement des des la luser du fer et de l'airain. Lout cals lenenit que que des solsies, qui, joint à la varieté des macretaments de tags de miller or d'homosa. The propriée de l'entre de l'airain lour de l'airain lour parties de l'airain lour cals l'airain de l'airain de l'airain lour cals l'airain de macretaments de tags de miller or d'homosa.

Ce spectacle fit effet sur les Romains : ils se resserraient vers leur camp, ne voulant point sambattre; et aylla, qui n'osait les y forcer dans le découragement où il les voyait, fut phligé de souffrir les moqueries et les insultes des barbares. Il en était très-piqué, et péanmoins rien ng lui fut plus avantageus. Car ces troupes déjà mat disciplinées, et qui, ayaot plusieurs chefs, n'obéissaient proprement à aucun, se dérangèrent de plus eo plus par le mépris qu'elles concurent contre les Romains: al se déhandant pour piller, des pelotons considérables s'écartaient quelquefois du camp de plusieurs journées de chemig. Ce ne fureut pas seulement les campagnes qui se scutirent de ces pillages, il y ent des villes prises et ravagées: et Sylla, au désespoir de voir ainsi déspler un pays ami sans pouvoir l'empêcher. s'avisa d'un expédient pour amener ses soldats à désirer le combat. Il les fit travailler à detourner le Céphise de son lit, et à creuser des fossés, pe leur accordant ni exemption, ni relache, et punissant avec sévérité ceux qui s'a portaient mollement, afin que, rebutés de ces ouvrages pénibles, ils préférassent les dangers.

Erst an effet or qui arrive; et des le trosième pour, pendent que Sijla visiqui les travaux, il séleva un cri pour lui demender le combal. Il feigul de na puole point les éconter, et leur répondis que ce cri an marquait pa cui violusment combattre, mis seuleusest qui le ge voulgient point travaller; et compse ils confinament et la presere. En évien, leur dit-l, si c'est fout sis d'ou reque soumaires de confinament peut soumaires de conserver de rou arranes, voiri su

poste se il faut cout toger. En partant sinsi il leur montrati de la main une colline essarpice, et avantageuse pour l'assiettu d'un camp, vers laquelle s'avançati actueligument Archalans pour s'en emparer. Sylla le pràsti, moyennant l'ardeur qu'il avait su inspirer à ses saidats.

ses aggliats.

Chetopic, paufe sie Plajpraug, courot slors.

Chetopic, paufe sie Plajpraug, courot slors.

Chetopic, paufe sie Plajpraug, courot suspender sie paufe s

Ce fut auprès de cette vilte que se livra enfin la botaille. Le tieu était avantageux aux Bomaius. Archelans avait abandonne la plaine, et s'était campé dans un terrain de difficile accès, sans doute parce qu'il se proposait toujours d'éviter le combat. Mais uniquement occupé de la vue de se mettre hors d'état d'être attaque il se procura deux grands desavantages : le premier, c'est que dans un pays coupé il ne pouvail faire agir toutes ses forces ensemble; et en second lieu, étant tout environné de précipices, s'il se trouvait pressé il uc lui était plus possible de faire retraite, et ses troupes. pliant une fois, g'avaient plus d'espace ni pour se reformer, uj même nour reculer en faisant honne contenance.

some expirenaire.

Sitla profilia de la fisite de son curecui; es a
Sitla profilia de la fisite de son curecui; es a
Sitla profilia de Liberonde pour riperque
der le destellement qui il s'assi eque que
que maierta la dispituit de la fisite.

La passi que maierta la dispituit de la fisita.

La passi de la primeria de la primeria de la gillanec collum fort searnes, que l'Uniforme
primeria, Mais il ces d'une grangle
rispource à un général d'avojt l'appire de
resource à un expire d'avojt l'appire de
cous dans le passi desquele gilla la puerque
Deux officers chéronéens l'avertirent qu'in
consissaient un sentier détourne pagi lequel

ils montessioni sams être aperçus jusqu'us decisus de la técé os esmosis, et qu'eve tu trêrpaiti nombre de soldats lis lui répondient de la chesser de co poste. Splia, après celt esurance, roques non entre la ballée, dirècion de la companio de la companio de la suche à Marcina. Il forma su corps de reserve, composi d'un nombre de colorise cholisis, sous les ordres de Sulpicius et d'Ilorsanta, la qu'il recommanda de se piuri alertes pour empélier que los encessis, profiliant la pour empélier que los encessis, profiliant partire de son armes, est per la detant de la companio de la companio de la companio de la pour empélier que los encessis, profiliant partir de son armes, est per la dela pour empélier que los encessis, profiliant

Cependant les barbares se mettaient aussi es ordre de bataille, cherchant à s'étendre pour déborder les Romains et les enfermer. Dans le moment, ils entendent les cris et apercoivent le désordre de leurs gens postés snr la colline Thnrium. Les deux Chéronéens avaient exécuté bravement et heureusement leur promesse. Les ennemis surpris u avaient point fait de défense, et n'avaient songé qu'à fuir. Il en périt trois mille, soit enferrés dans leurs propres lances, soit écrasés en tombant dans les précipices, soit tués par le fer des vainqueurs. De ceux qui se sauvérent dans la plaine, une partie fut coupée et taillée en piéces par Muréna : et les autres, s'étant jetés dans leur phalange . y porterent le trouble et le désordre, et retardérent considérablement les opérations de leurs généraux. Sylla s'en apercut; et, traversant promptement l'intervalle qui le séparait des ennemis, il se mit si près de leurs premiers rangs, que les chariots armés de faux n'avaient point l'espace dont ils ont besoin pour acquérir du mouvement et de la rapidité; de sorte qu'ils arrivaient lentement, et n'étajent capables de produire aucun effet. Ce fut un jeu ponr les Bomains de les repousser; et, ne faisant qu'en rire, ils en demandajent d'autres avec de grands cris, comme si c'eût été un spectacle et une course de chariots dans le Cirque.

Alors les troupes d'infanterie s'entre-choderent. Les berberes disient ormés et disposés à le macédonienne, ayant de longues sarisses, et formant une phalongs d'une tresgrande profondeur. Ceux que les Romains trouvérent les premiers en tête, daiagin quinne

mille esciaves, mis en liberté el armés par ordre de Mijfridès en sorte qui o caturion s'écria qu'il cregati étre pas Saturneles. Os sit que c'étaine de jours de l'est, pendant jesquels les celebres jouissient des trous de jours de l'est, pendant jesquels les celebres jouissient des trous pendant jesquels les celebres jouissient des trous jesquels les celebres jouissient des trous pendant pendan

Pendant que ceci se passait au centre. Archélaus élendait sa droite pour envelopper Murena. Hortensius, qui apercut ce mouvement, vint avec ses cohortes de réserve pour le prendre lui-même en flanc. Mais Archélaus, ayant fait faire un demi-tour à deux mille chevaux qui l'acccompagnaient, mit Horiensius en très-grand danger, et il était près de lui ôter la communication avec le reste de l'armée, lorsque Sylla, qui veillait à tout, accourut pour le secourir. Archélaus le reconput, et aussitôt, changeant de dessein, il va attaquer l'aile droite des Romains, comptant en avoir bon marché, pendant que le général en était absent; et en meme temps Taxile s'avance contre Murena. Au cri des combattants qui venait des deux parts à la fois, et qui était encore multiplié par les échos de montagnes. Sylla douta quelque moment de quel côté il devait aller. Bjentot il se déterming à retourner à son poste, et envoya Hortensius, qu'il venait de dégager, qu secours de Murens. Sylla, en arrivant à la droite, frouva ses gens en bonne disposition; et sa présence les anima tellement, que sur-le-champ ils mirent en fuite les ennemis. Il se transporte de nouveau à la gauche, qu'il trouve aussi victoricuse. Les deux ailes des barbares étant ainsi en déraute. le centre fut aisément enfoncé, el la fuite devint générale.

The pluncture. The pluncture of the control of the

nrdre, ne pouvant plus démèler ni leurs commandants, ni leurs enseigues, ils ne firent que d'inutiles efforts, et bientôt ils se virent contraints de nonveau de tourner le dos, demandant en grâce qu'on voulût bien les recevoir dans le camp. Archélatis leur en fit ouvrir les portes. Il était trop tard; les Romains y entrérent pèle-mêie avec eux, en firent un borrible carnage, prirent le camp, et rendireut leur victoire complète. De cette multitude jufinie, à peine dix mille bommes se sauvèrent à Chalcis avec Archélaus; le reste périt ou fut fait prisounier. Mais ce qui passe toute croyance, c'est le peu qu'il en coûta aux Romains pour une si grande victoire. Sylia avait écrit dans ses mémoires qu'il n'avait trouvé de manque que quatorze soldats, et que même deux de ces quatorze revinrent sur le soir. Peut-on se persuader que cent mille hommes se soient laissé égorger sans tuer plus de douze ennemis? Quand il serait vrai, comme on l'a soupçonné, qu'Archélans trahissait son maltre et était d'intelligence avec les Romains, la chose ne deviendrait pas encore vraisemblable; et il est plus naturel de penser que Sylla, dont la fantaisie dominante était de se faire regarder comme heureux, a plus cherché ici le merveilleux que le vrai. Ce qui est certain. c'est qu'il vouiut que les trophées même qu'il dressa sur le champ de bataiile rendissent témoignage à son bouheur autant qu'à son babileté; et c'est pour cela qu'il les consacra non-seulement à Mars et à la déesse de la victoire, mais aussi à Venus

Ce fut alors qu'il dédommagea les temples d'Olympie et de Delphes; mais aux dépens des Thébains, dont il confisqua la moitié du ter-

ritoire au profit de Jupiter et d'Apollon. Bientôl il eu cozsain de remporter une seconde victoire aussi éclatante que la pre-merc. Les Hibridotte, qui avait fait des levées immenses, avait une armée de quatre-vingt mille bonnes toute prête, qu'il fil partir sous autre de la commentaire de la commentaire de la défaite de Chéronée. Le nouveau général doignit l'ancien à Chaelis, et ils passèrent ensemble dans la Réoite, d'où Sylla était sort pour entrer en Thessaliet et aller au-devant de Flaccus. Ce Flaccus était actuellement consul, syant été mis en place par Cinna après la

mort de Marius, comme nous l'avons dit; et il venait en Grèce avec une armée, sous prétexte de faire la guerre à Mithridate, mais récliement pour la faire à Sylla. La situation où se trouvait alors Sylla est tout à fait singulière, et peut-être unique, Il se voyait à la veille d'avoir tout à la fois sur les bras une armée romaine et une armée de Mithridate. Mais il ne donta jamais ni de sa supériorité sur tous les ennemis qu'il pouvait avoir en tête, ni de sa bonne fortune; et, ayant appris que Flaccus se préparait à passer la mer, il allait à sa rencontre, et était déjà à Mélitée, ville de Thessalie, lorsque la nouvelle de l'entrée de Dorylans dans la Béotie l'obligea de revenir sur ses pas. Il le frouva campé avec Archélaus devant Orchoméne, dans un pays plat et découvert, qui leur donnait moven de s'étendre et de faire usage de leur cavalerie, três-supérieure à celle des Romains.

Doryinks voulnit combattre, et n'écontait point les remontraces d'Archéans qui l'en dédournait, ne dissimulant pas même ses soupons sur la conduite d'un général qui, à la têté d'une armée de plus de cent mille homes, s'était laise beture par un ennemi de beau-coup inférieur. Mais, lorsqu'il eut éprouvé dans une petite action et que savaint faire les Romains, il changes de langage, et conjud que réaris de son collègue dest diété par la prier arise de la configue dest diété par la prier de la configue des diété par la prier de la configue des des diété par la prier de la configue des des diété par la prier de la configue des diété des para la prier de la configue des diété des parla prier de la configue des des de la configue de la c

pril pour les attaquer.

La plaine d'Orchomène letait bordee par des marais. Sylla entrepril d'y tirer des lignes avec des redoutes d'expect en opete, pour resser-des redoutes d'expect en opete, pour resser-deir l'auge de la plaine. Archéants compreil parlaitement le déseni du général romain, et résolut d'empecher, à quelque prix quece pai, ter, qu'il n'achestil l'ouvrage commescé: Il sortid de sou camp, et mis est troupes en ordre de battille. "Sylla rnagea assis on armée de l'auge d'est de l'auge de l'auge de l'auge de plainte front de la seconde ligne de plainte checus d'exits de de bous piez for tyrte les checus d'exits de de bous piez for tyrte les checus d'exits de de bous piez for tyrte les checus d'exits de de bous piez for tyrte les

Frontin. Strateg. 11, 3.

uns des autres. Lors donc que les chariots des ennemis, lancés avec impétuosité, commencérent à approcher, il fit retirer sa première ligne derrière cette palissade, par laquelle les chariots (se trouvérent arrétés et devinrent tout à fait inutiles.

Cependant la cavalcrie des barbares attaqua vigoureusement ceux qui gardaient les travaux \*. Ils ne purent en soutenir le choc; ct, avant été mis en fuite, ils communiquérent le trouble et le désordre, même au corps de troupes qui était chargé de les soutenir. Tont fuvait. Sylla accourt ; et, descendant de cheval, il preud une enseigne, et s'avance contre les ennemis en criant aux siens : Pour moi . il m'est glorieux de mourir ici. Vous, si l'on vous demande en quel endroit vous avez abandonné votre général, souvenez-vous de répondre que c'est à Orchomène. Ce reproche, et l'exemple du général, rauiment les fuyards. En même temps deux cohortes de l'aile droite arrivent; et avec ce secours Sylla, avant repoussé les ennemis, se contenta de cet avantage et continua ses travaux.

Les barbares revinrent bientôt à la charge en meilleur ordre que la première fois. Le combat fut opiniâtre, jusque-là que les tireurs d'arc, se trouvant pressés par les Romains, se servaient de leur flèches comme d'épèes pour frapper de près. Mais enfin la victoire resta à Sylla: les barbares furent forcés de rentrer dans leur camp, laissant quinze mille morts sur la place, parmi lesquels était le beau-fils d'Archélaus

Sylla, en conséquence de ces succès, poussa toujours ses lignes en avant : et déjà il n'était plus qu'à six-vingts pas du camp des ennemis. Ceux-ci, indigués de se voir enfermés par une armée moins nombreuse que la leur, tentérent un nouvel effort, mais qui leur réussit enrore plus mal que les précédents. Les Romains, non contents de les avoir repoussés, attaquent le camp, et l'emportent l'épée à la main. Les vaincus n'avaient de retraite que du côté des marais, où il en périt un si grand nombre, que Plutarque rapporte que de sou temps eucore, près de deux cents ans après ce combat, on trouvait dans le limon des arcs des barbares,

des casques, des fragments de cuirasses et des épées. Archélans demeura deux jours caché dans ces marais, et ensuite il se sauva à Chalcis, où il s'occupa à recueillir et à rassembler les débris de ses deux défaites. Sylla retourna eu Thessalie pour y prendre ses quartiers d'hiver; et, comme il n'avait point de nouvelles de Lucullus, il prit le parti de faire construire lui-même des vaisseaux, voyant bien qu'il ne pouvait sans flotte pousser ses avantages et achever la victoire.

Ce n'était point négligence qui avait empêché Lucullus d'exécuter promptement l'importante commission dont il avait été chargé '. Divers obstacles arrêtèrent son activité. Etant parti d'Athènes avec quelques petits bâtiments légers, il traversa heureusement la flotte ennemie et vint d'abord en Crête, puis à Cyrène. En arrivant dans cette dernière ville, il v trouva tout en désordre. Nous avons rapporté, sous l'an 656, que Ptolémée Apion, dernier roi de Cyrène, avait légue ses états aux Romains, qui, au lieu de s'en rendre maltres, donnérent aux Cyrénéens la liberté, exigeant seulement une légère redevance. Les Cyrénéens, accontumés à être gouvernés par des rois, ne purent se gouverner eux-mêmes: séditions, tyrannie cruelle \*, meurtre des tyrans . renouvellement des factions, toutes les suites funestes d'une liberté qui dégénère en licence.

<sup>!</sup> Plat. in Syl. -- Appleu.

t Pint, in Lucuito.

s Une femme, dont le courage et le zèle pour la patrie ont paru aux Grees mériter les plus grands éloges, quolque ces sentiments l'alent portée à des actions atroces, uno femme délivra Cyrène de deux Tyrans, dont l'un étail son mari, et l'autre son gendre. Elle forma seule, et exécuta . malgré millo obstacles , des projets si hasardeux. Ello fit d'abord tuer son mari par son gendre , quoiqua ce gendre fut le propre frère du lyran. Ensuite , comme ce dernier se montrait aussi cruel que l'avait été son frère, clie le fit périr à son tour. Le récit détaillé de es faits, que Piutarque nous a conservés dans son traité des vertus des fammes, n'étant pas de mon sujet . le me contente d'en faire ici mention en passant. Cette héroine se nommait Arétaphile. Mais ce qui ne lui fait pas moins d'honneur que son courage, c'est ou après avoir prouvé la supériorité de son génie par ces deux grands conps d'éclat, quoique invitée à prendre part an gouvernement de la ville, elle se renferma dans les occupations urdinaires à son sezz, contente de voir sa patrie jouir de la liberté qu'elle lui avait procurée.

to Bieni Bentle tobe & tone dans colle malhen. rause ville. Elle était en proje fint dissensions entre les premiers citoyens, lorsque Lucullus é aborda. Avant que de lui donner les vaisstaux au'll demandait, ils le conjurérent de rélablif parthi eux la tranquillité et le boh orifre. Il he ont se refuser à une prière si juste. If lies tribuyalt daiss not situation but but brometialt de succes. Cat autrefois ceux de Cyfeile avant fait la incine demande & Plalon's ce philosophe leur répondit qu'il h'étail guêre possible de leur donner des lois dans l'état de prospérité dont ils jouissalent. En effet, rien n'est plus difficile à gouverner et à plier due l'homme", lorsun'il est dans la bonne fortune: et ilen, au contraire, de plus souple et de plus docte lotsqu'il est batlu de la disgrace. C'est là te qui disposa les Cyrénéens, dans l'oficación dont le parle, à sé soumettre volontiers ant ordonnátices de Lucultus. Il sélontha affeligie temps parmi eux : et , avant fait revitre les lois de leurs anciens législateurs et njouté les régléments convenables aux besoins de leur stijation breschle. Il se remit en mer et passa en Egypte. Son trajet ne fut pas heureux : phisteurs de ses vaisseaux furent pris et coules à foild par les pirates, dul commencalent à infester toutes ces mers. Lucullus

feur echappă, et arriva à Alexandrie. Ptolemee Lathurus y régnalt alors. Ce prince fit tont l'accuell possible, et rendit les plus grands honneurs à Lucullus, Mais, craignant, sans doute la trop grande phissance des Romains, et favorisant sous main dans Milhridaté le défenseur de la cause commune des rois, il refusa de prendre aucque part à la guerre contre lui, et il donna sculement à Lucullus quelques bâtiments d'escorte pour le conduire en Chypre. Le Romain fut donc reduit à ramasser ce qu'il put de vaisseaux des villes maritimes d'Asie. Les Rhodiens le secondèrent avec toute la magnanimité et la fidélité dont ils avaient déjà donné de si grandes prenves. Leur flotte, fointe à ce qu'il avait rassemblé de vaisseaux de differênts endroits, ilmit eu êtat de tênir la mêr Êgêe pour necillier le trajet en Asie à Sylu; qui, pendant de temps, avait remporté les deux victoires de Chéronée et d'Orchomène, et purgé la Gréce des troupes et des généraux de Mithrisdate.

Les affaires de ce roi n'alisient has him an Asie, Les victoires de Sylia avaient réchants te parti romain dans ce grand pays : et Mithridate . avant voulu arrêter le mal par tes cruaulés de toute espèce 1, h'avait fait tipe l'aigrir. Il avait cummencé par s'assurer de tous reux gul lai étaient suspects : étitre autres, il avait fait amener ou engage à se rendre nest de lui les tétraques des Gallo-Grecs, et tous leurs eifants et leurs proches, au nombre de solvante. Ces princes , se voyant éloignes de legr pays, gardés étrollement, et traites assebeaucoup de rigueur, conspirérent contre ini : leur complot fut déconvert, et ils furent tobs massacrés, à l'exception de trois, qui se sanvêrent avec beaucoup de peine, dont l'un étan le celebre Déjotarus. Mithritiate s'empara de feurs richesses, mit garnison dans lents villes. et envoya Eumachus pour gouverner en son nom et sous son autorité la Gallo-Grécé. Mais les trols princes qui avalent échappéasa crunqte eurent bientot rassemblé sous leurs drapeaux leurs anciens suiets. Ils chasserent Enmaches. et se remirent en possession de tout le pays. L'île de Chio éprouva aussi de la part de Mithridate les plus horribles traltements. Il se souvenait toujours de ce vaisseau chlote qui, au siège de Rhodes; avait heurté violemment le sien. De plus, il paralt que dans cette tie, fl y avait un grand nombre de partisans des Romaius. Il confisqua d'abord les blens de plusieurs qui s'étnient enfuis dans le camp de Sylfa : puis envoya des commissaires pour faire des recherches contre ceux aul pouvaient être enceifé soupconnés de favoriser le parti de Rome. Enfin il s'en prit à toute la ville; et Zénoblus. s'étant transporté dans l'île par son ordre avec des troupes comme pour passer en Grece, se rendit maître pendant la nult et des muis et de tous les postes Importants. Le lendemain il assembla les habitants, leur fit connaître fes

Plutarch. Op. mor. pag. 779

Ουδίν γάρ άνθρώπου δυσαρπτύτερον εὖ πράσστιν δοπούντος "ούδ" αὖ πάλιν διετικότερον εἰπισταστις, συσταλίντος ὑπό τὸς τύχος, Petr. in Lucullo.

t Applan.

soupcons due le roi avait contre eux, et hinuta die pour s'en purger, il fallait, qu'ils iltrassent leurs armes, et donnassent en otage les enfants des principaux citovens. Ils obéirent forcement, crovant an moins, comme on 188 en fatlait, que Mitheldate s'apaiseralt par là, et ne demanderait rien davantage. Mals the lettre de te prince leur fit bien volt qu'ils the trompaient dans leur espérance. Il leur reprochalt feur attachement aux Romains, II falsalt regarder l'accident du taisseau comme un dessein formé et présque exécuté confre sa personne. En consequence, il leur declarali que son conseil les avait juges dignes de mort : mais on'll votilait bien se contenter d'une amentte de deut inille talents 1 ists millions de livres). Les Chibles, Slarmes, linploraient la tlémence du rol, et ils enssent solihalte loi envoyer une ambassaile. Mais Zehobius leur en avant refusé la permission, ils se virent contraints de prendre toas les ornements de leurs femines, et de dépouiller même leurs temples pour faire la somme imposée. Enrore Zenobins, par une nouvelle perfidie, prelendit-il qu'il manquait quelque chose nu polds : et sous ce prétexte, il les convoqua de nouveau au theatre, qui etait le lleu d'assemblée dans les villes greeques. La il les envilouna de gens armés, et les fit embaraner sur des valsseaux pour les transporter en Colchide, mettant à part les feminés et les enfants. qui furent finisi esposés aux insultes et aux violences des barbares entre les mains desquels on les livrait. Les inhiheureux Chiotes trouverent neanmoins quelque soulagement à leurs disgraces dans la compassion do ceux d'Héraclée1 , leurs álliés et leurs amis, cat. lorsque les valssehux qui les emmenaient vinrent à passer devant cette ville, les Héraciéoles sortirent tout d'un coup sur eux, et se rendirent maîtres descaptifs, qu'ils recueilitent avec grand soin, et garderent fidelement jusqu'à re que Mitrhidate, ayant abandonné l'Asle par fa nall avec Sylla, la liberté leur fut rendre de relourtier dans leur patrie.

Zénobids ne tarda pas à porter la peine de sa crudulé. Ayant entrepris de trailer la ville d'Ephèse comme il avait fait de cette de Chio. il tomba dans ses propres pièges; et non-senlement les Ephrésiens se précautionnérent contre la surprise, mais ils surprirent le 604. fide int-même, et, l'ayant mis en prison, ils l'y firent mourir 1. Cet exemple fut snivi per plusieurs antres grandes villes de ces cantoms. qui chassérent les gouverneurs de Mithridate : de sorte que ce prince fut obligé d'employer la force pour les réddiré. Et mallieur à cettes qui succombérent : Il sévit contre elles avec la plus grande rigueur. En même temps, pour prévenir de semblables révoltes dans les pars gul lui obéissaient encore, il accordait aux débiteurs l'abolition de leurs dettes, aux ésclaves la liberté, et aux étrangers le droit de bourgeoisie dans les villes où ils étaient étabils : complant se faire ainsi des creatures qui lui demeureralent d'autant plus fidèles, qu'on changement de maltre les priverait infaititblement des bienfalts dont lis les faisait jouit. Toutes ces rigueurs, toutes ces mesures d'une politique habile, ne purent empêcher ou'il ne se fit plusieurs conspirations contre lui, à l'ôccasion desquelles il y eut jusqu'à seize cents personnes mises à mort dans les différentes VIIles de l'Asle. Ainsi furent punis les Asintiques pat Milhridate lul-même, de l'ihfideitte qu'ils avaient faite bux Romains. Syllb acheva la vehgeance : et en particulier les ministres des crusulés de Mithridate, on périrent par les ordres du général romain, ou prévincent le Supplice par bine mort volontaire, on enfin s'exilèrent eux-mêmes, ets'enfuirent dans le Pont : Mais cerl n'arriva que dans la suité.

L. CORNELIUS CINNA HI 2. CN. PAPIRIUS CARBO.

Quant au temps dont dous partons, Mithridute, allarmé de la défaite entière de ueux kissis grandes armées que celles qu'ilariait leuvoj ess en Grèce, donna bordit a à rehellins d'entaner tinhnégo chation atre Sjila qui du réput les prenitéres ouvertures avec une grandé jobé. Claira et

<sup>1 11 500 000</sup> fr. E. B.

Mentnon, hpad. Phot

i Ajilan i An R 667: iv I

<sup>1</sup> An. R 657; ev J. C. 85.

Flui, it: by!. et Applan.

Carbon exerçaient dans Rome uno tyrannie injuste et cruelle contre tout ce qu'il y avait de plus illustres citoyens ; et la plupart obligés de fuir. n'avaient d'autre asile que le camp de Sylla, où ils se rendirent en si grand nombre, qu'ils y formaient presque un sénat. Ce général se trouvait dans une extrême perplexité. Il ne pouvait se résoudre ni à laisser tant de gens de bien et la patrie elle-même dans l'oppression, ni à abandonner la guerre de Mithridate qu'il avait si heurcusement commencée. Dans res inquiétudes qui l'agitaient, la demande qu'Archélaus lui fit faire d'une conférence lui parut le dénouement le plus favorable qu'il put espérer. Il ensaisit l'occasion; et les deux généraux s'aboucbérent à Délium, ville de Béotie, sur le bord de la mer.

Le Cappadocien consaissait parfaitement l'embarras de Sylla, et il voulut d'abord en profiter. C'est pourquoi il lui proposa de no plus songer à l'Asie, ni au roi de Pont, mais de passer en Italie, où ses affaires l'appelaient lui promettant un secours, tel qu'il le souhaiterait, d'argent, d'hommes, et de vaisseaux, Sylla, dont la bauteur se trouvait infiniment offensée d'une pareille proposition, ne montra pas d'abord ce qu'il en pensait, mais il invita Archélaus à abandonner Mithridate et à se faire roi en sa place; et lui offrait de l'aider dans ce desseln, s'il voulait lui livrer la flotte dont il avait le commandement. Archélatis se récria qu'il était incapable de trahison. « Hé quoi, « reprit alors le Romain, vous qui êtes un Cap-« padocien, et l'esclave, on, si vous le voulez. « l'ami d'un roi barbare, vous pensez qu'une « couronne serait achetée trop cher par la « honte d'une infidélité! Et ayant affaire à un « général romain et à Sylla, vous osez lui par-« ler de trahison! comme si vous n'étiez pas « cet Archélaus qui, d'une armée de six-vingt « mille hommes devant Chéropée, en avez « sauvé à peine de quoi assurer votre fuite. « qui depuis êtes demeuré caché dans les ma-« rais d'Orchoméne, et qui avez laissé les « plaines de Béotio convertes de vos morts. »

Archélaus, frappé de cette réponse foudroyante, changea de ton, et, se jetant aux genoux de Syllo, il le pria de cesser la guerre et de se réconcilier avec Mithridate. « J'y « consens, répondit Sylla : et pourru que votre

« mattre nous livre la flotte que vous com-« mandez: qu'il nous rende tous les prison-« qu'il a faits sur nous et les esclaves fugi-« tifs; qu'il renvoie dans leur patrie les Chio-« tes, et tous les autres qu'il a transportés « dans le Pont ; qu'il fasse sortir ses garnisons « de toutes les places excepté celles qu'il oc-« cupait avant que d'avoir rompu le traité « avec nous, qu'il nous dédommage des frais « que nous a coûtés cette guerre; enfinqu'il se « renferme dans le royaume de ses ateux, « j'espère obtenir son pardon du peuple ro-« main. » Archélans n'incidenta sur rien : et il fut convenu que Mithridate abandonnerait l'Asie proprement dite et la Paphlagonie; qu'il rendrait la Bithynieà Nicomède et la Cappadoce à Ariobarzane; qu'il paicrait aux Romains deux mille talents (six millions de livres, et qu'il leur donnerait soixante-dix vaisseaux armés en guerre : que Sylla, de son côté, lui confirmerait la possession de ses anciens états, et le ferait reconnaître allié des Romains.

Tel fut le projet du traité que Mithridate ne se haita pasé en riliter. Les conditions devaient lui en paratire bien dures; et on peut conjectuere, avec asset de vriasemblance, que l'arrivée de Flaccus en Gréce lui donna des espérances, et qu'il volut tor si les deux généraux romains ue se feraient point la guerre fun à fautre, et ne lui donneraient pas ainsi moyen ou de réablir ses affaires, ou du moins d'obtenir une paix mois désavantageun.

Flaccus était débarqué en Grèce avec deux légions, soit à la fin de l'annèc précédente, soit au commencement de celle-ci; et il avait commission de Cinna, comme nous l'avons dit, pour preudre le commandement de la guerre au lieu de Sylla qui avait été déclaré ennemi de la république. Mais il était plus facile de rendre un pareil décret que de l'exécuter, surtout par le ministère de Flaccus, l'homme du monde le moins propre à vaincre ou à supplanter Sylla. Il était trés-ignoraut dans le métier de la guerre 1, et il avait tous les vices les plus propres à le faire hair des troupes, une avarice insatiable qui allait jusqu'à piller sur la paye du soldat, et à s'approprier, autant qu'il lui était possible, tout le

Appian, Mithrid. - Dio et Diodor, apud Vales,

butin : de plus, un commandement capricieux et fantasque, accompagné d'une rigueur excessive dans les châtiments. Il n'eût pas été sur, pour un général de ce caractère, de s'approcher même de trop près de Sylla; et Flaccus en fit l'épreuve tout en arrivant : car nn détachement qu'il envoya en Thessalie passa dans le camp de son soversaire. Si tout le reste de son armée n'en fit pas antant, il en fut redevable à Fimbria, qu'on lui avait donné ponr lieutenant général, afin de suppléer à son incapacité.

Fimbria savait la guerre, et n'avait rien de la basse avarice ni de la dureté odieuse de son général. Il donnait même dans l'excés opposé, et flattait le soldat par une induigence tout à fait contraire à la bonne discipline. D'ailleurs c'était le plus sudacieux, le plus téméraire, le plus insolent de tous les hommes. Nous avons vu un trait de ce qu'il savait faire, dans l'assassinat de Scévola, aux funéraitles de Marius. Il était difficile que la bonne intelligence se conservat entre deux hommes tels une Flaccus et Fimbria. Flaccus haïssait son lieutenant, Fimbria méprisait son général, et lous denx avaient raison.

lis s'accordérent néanmoins à s'éloigner de Sylla; et, ayant traversé la Macédoine et la Thrace, ils vinrent à Byzance, pour passer de là en Asie et pousser Mitbridate. Ce fut là que lenr mésintelligence éclata. Flacens était entré dans la ville, et faisait camper les troupes dans les dehors. Sur cela Fimbria amente les soldats : il leur persuade que le général a reçu l'argent des Byzantins pour les exempter de loger l'armée, et qu'il s'embarrasse peu que les troupes soient exposées aux injures de l'air pendant que lui il se divertit tout à son aise dans des maisons bien commodes. Ce discours fit effet; et les soldats, ayant pris les armes. entrent dans la ville, tuent les premiers qui se présentent, et s'établissent dans les maisons, Il survint encore d'autres querelles entre

Flaccus et Fimbria, soit à l'occasion de la licence que celui-ci donnait aux troupes de piller indifféremment amis et ennemis, soit pour quelques autres sujets moias importants. Enfin les choses en vinrent au point que Fimbria, qui se croyait nécessaire, menaça de se retirer. Flaccus, irrité, lui répondit qu'il l'y

forcerait bien, et sur-le-champ il le cassa et donna son emploi à Thermus; et peu après. par une grande imprudence, il passa le détroit pour aller à Chalcédoine, Fimbria profits de son absence pour se présenter aux soldats. Il tacha d'abord de les attendrir en lenr disant tristement adieu, et en leur demandant des lettres pour les parents et les amis qu'ils avaient à Rome et dans l'Itslie, Ensuite, devenu plus hardi, il entreprit d'animer leur colère contre un général dur et avare, prétendant qu'il n'en était maltraité qu'à cause de son affection pour enx. Lorson'il vit one tout ce qu'il disait était bien recu, il monte sur le tribunal, d'où il fait une invective en forme contre Flaccus, et exhorte les soldats à se défier de lui comme d'un homme capable de les trahir et de les livrer à Mithridate pour de l'argent. Enfin il les échanffe si bien qu'ils chassent Thermus, et reconnaissent Fimbria pour leur commandant. A la nouvelle d'nne sédition si furieuse, Flacens accourt : mais il n'était plus temps : le mai était trop grand pour qu'il pût y apporter remède, et il lui convint de se retirer au plus vite, se faisant même descendre par-dessus les murs. Fimbria le poursuit d'abord à Chalcédoine, puis à Nicomédie. Dans cette dernière ville, l'avant trouvé ani se cachait dans un puits, il l'en fit tirer et égorger. Ensuite, comme si le meurtre de son général eût été na titre pour lui

succèder, il prit le commandement de l'armée. Cependant Sylla avançait per la Thessalie et la Macédoine vers l'Hellespont, ayant avec ini Archélaus, qu'il accsblait de caresses, et dont il prit un trés-grand soin dans une maladie dangereuse qui attaqua ce général cappadocien prés de Larisse. Ces attentions de Sylla ponr Archélaus, le don qu'il Ini fit de dix mille arpents de terres dans l'fie d'Eubée, et quelques autres circonstances, firent naître ou confirmèrent les soupcons que l'on avait déià. qu'il y avait de la coliusion entre eux des la bataille de Chéronée. Sylla n'en convenait pas, et même il réfutait, dans ses mêmoires, les bruits qui s'étaient répandus à ce sujet. Il ne nous est pas possible de déterminer au juste ce un'il en fout penser. Ce qu'il y a de certain. c'est que Sylla possédait en un haut degré, et a exercé en toute occasion le talent de débay-

II. BIST. ROM.

cher les eréatures, les officiers, et les soldats de ceux contre qui ll a fait la guerre. Quoi qu'il en soit, dans cette marche il re-

cut la réponse de Mithridate qui acquiesçait à la plupart des conditions du traité, mais voulait retenir la Paphlagonie, et refusait absolument de livrer ses vaisseaux. Les ambassadeurs aiontaient que le roi aurait obtenu meilleure composition de Fimhria, s'il se fût adressé à lui. Cette comparaisou piqua Sylla jusqu'au vif; et, hien loin d'admettre les restrictions proposées, Que dites-rous? répondit-il aux ambassadeurs. Votre mattre nous chicane sur la Paphlagonie et sur quelques vaisseaux. lui que je pensais devoir me remercier à genoux si je lui laissais la main droite dont il a signé l'ordre pour massacrer cent mille Romains. Qu'il cesse de me citer Fimbria. Je vais passer en Asie; et tout à la fois je châtierai Fimbria, et je forcerai Mithridate de changer de langage. Archélaus, qui était présent à cette audience, se jets aux pieds de Sylla, le priant avec larmes d'apaiser sa colère, et s'offrant d'aller trouver Mithridate, Je lui ferai, dit-il, ratifier le traité en entier. ou je me tuerai à ses yeux. Ceci prouve, pour le remarquer en passant, qu'Archétaus ne craiguait pas que Mithridate eût des soupçons de sa foi. Il partit donc, et Sylta tourna du côté de la Thrace pour réprimer les courses que les peuplea de cette contrée faisaient dans la Ma-

cédoine. Fimbria avança hlen la conclusion da tralté par la vive guerre qu'il fit à Mithridate. Ce prince avait chargé un de ses fits, de même nom que lui , de défendre la Bithyuie , et lui avait donné pour consell trois de ses plus Illustres généraux, Taxlie, Diophante et Ménaudre, Le jeuno Mithridate eut d'abord quelque léger avantage sur Fimbria; mais bientôt, battu à plate conture, it fut contraint de s'enfair à Pergame auprès de son père, et d'abandonner tout le pays au vainqueur. Fimbria ne perdit point de temps, et ayant marché droit à Pergame, il obligea le rol de Pont de sortir de cette ville avec précipitation, et de se retirer à Pitane sur la mer. Le Romain l'y pouraujvit encore, et l'ayant assiégé du côté de la terre, comme il n'avait point de vaisseaux, il fit proposer à Luculius qui actuellement,

étail arcc sa flotte dons la mer Egét-, de vemir fermer le port de Pitane, lui representaint que Mibridate ne pourait leur échapper, et qu'in garriacte conjoietement la glotre de qu'in garriacte conjoietement la glotre de Rome, et de terminer la guerre par un expoit qui effarenci tecur de Spila. Cen était fait de Mithridate, si Localius est prété l'onreille à cette proposition; mais soit par sittachement pour Sylla, à qui il ne voutait plais enlever sa comquete, soit par save-lon pour Fimbria, dont la s-ecleratesse lui fishait horle mais de l'accession de l'accession de l'accession de Mithridate nassa ne mer à Mittrea.

L. CORNELIUS CINNA. IV 2. CN. PAPIBIUS CARBO, IL

Dans une si grande extrémité, ce prinée entit qu'il ne lui restal plus d'autre ressourée que de conclure la pais avec Sylla. Archéloss fut renvoyé pour annoncre à ce genéral que Mithridate se sommetait et demaidait suite de Philippes qu'Arrhétats trouvit Sylla, suite de Philippes qu'Arrhétats trouvit Sylla, qu'ocotinus a route jusqu'à Schot, Li, Linqu'ocotinus a route jusqu'à Schot, Li, Lintuit rendu à Abyde, fil passer l'arméte sur sea vaisseaux.

vaisseaux. Mithridate et Syllá se virent près de Dardànum', dates la Troade, chacun à la lête de leurs troupes, mais à quelque distance, n'ayant amené que peu de personnes pour les accompagner au lieu meme de la conférence. Le roi vintau-devant du proconsul, et lui présenta la main. Sylla, avant que de recevoir sa politesse, lui demanda s'il exécuterait les articles arrêtes avec Archélatis, Mithridate avant quelque temps gardé le silence : Parlez, lul dit le Romain, c'est à celui qui a demandé l'entrevue à s'expliquer. Pour le vainqueur, il lui suffit d'écouter. Mithridate entreprit alors de se justifier, et de rejeter tout ce qui était arrivé, partie sur les destinées, partie sor la faute même des Romains. J'avais en-

<sup>1</sup> Plutarch, in Luculto. 2 An. R. 668; av. J. C. 81,

Plut. in 831. Applan.

tendu dira : reprit Sylla , que vous étiez un habile orateur ; mais vous venez de m'en donner à moi-même une bonne preuve, en trouvant des couleurs spécieuses à une aussi mauvaise cause que la voixe. Il réfuta ensuite toutes ses cruautés, et il termina son discours par lui demander encore une fois s'il tiendrait tout ce qu'Archelaus avait promis en son nom. Mithridate lui avant répondu qu'il s'y soumettait, alors Sylla lui tendil la main, et l'embrassa. Il lui présenta en même temps Nicomêde et Ariobarzane, qu'il avait amenés pour les réconcilier avec lui. Mithridate exécuta sur-le-champ les conditions du traité, livra à Sylla soixante et dix vaisseaux de guerre, lui remit les prisonnlers romains, lui paya ta somme convenue, c'est-à-dire deux mitte, ou, selon quelques-uns, trois mille tatents, et s'en retourna dans le royaume de Pont, n'avant tiré d'autre fruit de ses vastes et ambitieuses entreprises qu'une puissance momentanée, qui disparaissait comme un songe, et dont il ne restait rien de réel que les maux Infinis qu'il avait faits à une grande partie de

l'univers. Sylla eut à se justifier devant ses soldats de la paix qu'il vennit de conclure '. Ils trouvaient étrange qu'on laissât ainsi le plus cruel ennemi du nom romaiu s'en retourner tranquillement dans ses états, emportant les richesses de l'Asie, qu'il avait pillée et mise à contribution pendant quatre ans. Ccs murmures étant parvenus aux oreilles du général. il ne crut pas devoir les négliger; et avantassemblé son armée, il représenta « qu'il ne « lui aurait pas été possible de soutenir en « même temps la guerre contre Mithridate « et contre l'imbria, et qu'il avait fallu qu'il « s'accommodât avec un ennemi pour être « en état de vaincre l'autre. » Il se mit effectivement en marche pour aller attaquer Fimbria, qui était campé près de Thyatire en Lydie.

Quand même ce général n'aurait pas été cunemi personnel de Sylla?, ses crimes et ses violences méritaient de ne pas demeurer impunis. Il avait abusé de la victoire avec toute

1 Plut. in Svt. 1 Applez.

l'insolence qu'inspirent la supériorité et le succès à une âme basse et sans humanité. Il exhortait lui-même ses troupes à piller et ravager les campagnes; il exigeait des villes de grosses sommes, qu'il distribuait à ses soldata. Si quelqu'une lui faisait résistance, abrès l'avoir forcée, il la livrait au pillage; et tel fut en particulier le sort de Nicomédic, Il entra dans Cyzique comme ami¹; mais à peine y eut-il été reçu, qu'il suscitaquerelle aux plus riches habitants, et prétendit qu'ila étaleut dignes de mort. En effet, il en condamna et fit exécuter deux pour effrayer les autres, et contraignit ainsi les malheureux Cyziceniens de lui abandonner tous leurs biens pour racheter leurs vies. Sa cruauté était si horrible, qu'au rapport de Dion , avant fait un jour planter plusieurs croix, comme le nombre s'en trouva beaucoup plus grand que celui des personnes destinées à la mort, il fit prendre au hasard parmi les assistants de quoi remplir les croix qui demeuraient vides,

La ville d'Ilion éprouva sur toutes les autres sa fureur et sa barbarie . Les babitants . à son approche , avaient en recours à Sylla . qui, étant alors fort éloigné, ne put que leur promettre sa protection. C'était un crime Irrémissible auprès de Fimbria, Aussi, des qu'il fut maître de la ville, soit qu'il l'ait prise de forre, soit qu'il ait employé la perfidie pour s'y faire recevoir comme aml et comme altié ( car on raconte la chose des deux manières), il donna ordre de passer au fil de l'épée tout ce qui avait vie ; il brûla et rasa les murailles, les maisons, les temples, sans épargner celui de Minerve; et le lendemain de cette cruclle exécution, Il eut même sotu de rechercher curieusement ce qui pouvait encore rester sur pied des édifices de cette malheureuse ville. On a dit que le Palladium s'était conservé dans cette destruction générale, ayant été ensevell et caché sous des ruines. Il faudrait que ce Palladium se fût bien multiplié, pour avoir été enlevé par Diomêde durant le siège de Troie, avoir été porté par Euce en Italie, et se retrouver eucore dans

<sup>!</sup> Diod. apud. Vales. 9 Dio, ibid.

<sup>5</sup> Applen.

trait eurore en d'autres lieux.

Fimbria comptait par tous ces pillages, qui enrichissaieut ses soldats, avoir bien gaghé leur affection. Il se trompa, et éprouva que c'est une mauvaise voie pour s'assurer de la fidélité des troupes que de leur donner toute sorte de licence. Dès que Sylla parut à la vue de son camp, et qu'il l'eut fait sommer de lui cèder le commandement de l'armée, auguel il n'avait nul droit, les désertions commencèrent, et Fimbria se vit en danger d'être abandonné, Il répondit néanmoins fièrement que c'était Sylla lui-même qui n'avait point d'autorité légitime, ayant été déclaré ennemi public, et il se préparait à faire une vigoureuse défense; mais ses soldats refusèrent nettement de combattre contre leurs concitovens. Il n'y eut point de prières et d'instances qu'il ne mit en usage pour les fléchir. Il se jetait à leurs pieds, il les conjurait avec larmes de ne le poiut livrer à son ennemi, il allait de tente en tente faire ses tristes lamentations aux officiers. Aucun ne l'écouta, nou pas même ceux qui avaient le plus profité de ses brigandages, et qui lui avaient donné auparavant les plus grands témoignages d'affection. Réduit au désespoir, il teuta de faire assassiner Sylla; mais l'esclave qui s'était chargé de faire le coup fut découvert. Enfin, n'ayant plus aucune ressource, il demands une entrevue. Sylla ne voulut point le voir, et il lui envoya un officier nommé Rutilius. Les scélérats devienneut bien bas et bien petits lorsqu'ils se trouvent dans le péril, Fimbria s'humilia jusqu'à demander pardon, s'excusant sur sa jeunesse. Rutilius lui répondit que, s'il voulait sortir de l'Asie. Sylla lui en laissait la liberté. Fimbria ne compta pas apparemment beaucoup sur cette parole; et avant dit qu'il avait une meilleure voie pour sortir de tant de misères, il se retira à Pergame, et là, dans le temple d'Esculape, il se perça de son épée. Le coup u'était pas mortel, et un esclave, à sa prière, l'acheva, et se tua ensuite luimême sur le corps de sou maître. Ses affranchis avant demandé la permission de lui rendre les derniers devoirs, Sylla y consentit, déclarant qu'il ne voulait point limiter Marins et Cinna, qui avaient porté la cruauté au

Ilion au temps dont nous parlons. On le mon- | delà de la vie de leurs ennemis, et leur avaient refusé la sépulture. L'armée de Fimbria se soumit à Sylla, qui se vitainsi seul arbitre de

l'Asie et de la Grèce. Son premier soin fut d'écrire au sénat et au peuple romain pour leur rendre compte de ses exploits et de sa victoire, feignant d'ignorer le décret par lequel il avait été déclaré ennemi de la patrie. En même temps II charges Curion d'aller remettre sur leurs trones Nicomède et Ariobarzane; et pour lul. il s'applique à distribuer dans les provinces qu'il venait de reconquérir les peines et les récompenses. Il trouva bien moins à récompenser qu'à punir. Ceux d'Illion, de Chio, de Magnésie, les Rhodicas et les Lyciens, furent les seuls qui, ayant ou beaucoup souffert de la part de Mithridate, ou montré une fidélité inviolable pour les Romains, lui parurent mériter d'être ou soulagés et rétablis. ou décorés des plus besux priviléges. Tous les autres peuples et villes s'étaient rendus coupables envers les Romains : et pour les en punir, Sylla commença per distribuer ses légions dans toute l'Asie ', ordonnant que les soldats non-seulement fussent logés, mais recussent seize dragmes' (huit francs) par jour, et les centurions cinquante 3 (vingtcina francs), avec le droit d'être nourris eux et ceux de leurs amis qu'ils voudraient iuviter, et encore d'exiger deux habits, l'un pour porter dans la maison, l'autr · pour sortir en public. Son dessein était, en châtiant des rebelles, de gratifier ses soldats et de se les attacher. Il v réussit, mais il introduisit parmi eux le luxe et la débruche; et, efféminés par les délices de ces riches contrées, ils apportèrent à Rome les vices auxquels ils s'étaient familiarisès en Asie. C'est Salluste qui en fait la remarque. « Les soldats de Sylla , dit-il,

1 Plotsech \* 18 dragmes (sans doute cuboliques) valent 10 francs.

\* 31 fr. 50 c. E. B

4 . Solla exercitum , quem in Arib ductaverat , quò « ella lidum faceret , contra morem majorum luturiosè « nimoque literaliter habuerat. Loca ameras, voluptaria, « farile in otio feroces mittum animos moliverant. Ibi « primum insperit exercitus romanus amore , potare ; ai-« gna, tabulas pictas, vasa carinta mirari, ca privatim ac pu« traités par leur général avec une indulgence « contraire à toutes les maximes de nos ane cêtres, s'amolfiren: dans un pays où les vo-

« luptés s'offraient de toutes parts en abon-« dance, et où le repos dans lequel on les e laissait les invitait à en jouir. C'est de là

« que les armées du peuple romain apprirent « à se livrer aux excès de la débauche et de « l'ivrognerie : à prendre du goût pour les « statues, les tableaux, les vases ciselés; à

« dépouiller de tous ces ornements les par-« ticuliers, les villes, les temples des dieux : a enfin, à piller et enlever sans distinction le « sacré et le profane. » L'Asie, de tout temps,

avait été funeste aux mœurs des Romains. Dès la première fois qu'ils y entrèrent sous les ordres de Scipion l'Asiatique, Tite-Live atteste la même corruption remsrquée ici par

Salluste 1.

Le logement des gens de guerre, ordonné par Sylla avec les conditions que nous venons de rapporter, fut une peine commune à toutes les villes de l'Asie 1. Mais en particulier celles qui avaient signalé leur attachement pour Mithridate, et leur haine contre les Romains, furent punies avec une extrême rigueur, et surtout Ephèse, doht les habitants, par une indigne et honteuse flatterie pour je rol de Pout, avaient arraché avec insulte les monuments que les Romains avaient consacrés dans leurs temples. Sylla condamna aussi à renirer dans la servitude les esclaves que Mithridate avait affranchis : et, comme le nombre en était très-grand, plusieurs s'attroupérent, et se défendirent par les armes, et ce fut une nouvelle occasion de sévir contre les villes dont ils s'étaient rendus les mattres. Il v en eut de démantelées, et dont les habitants furent réduits en captivité,

Enfin, Sylla ayant convoqué à Enhèse les députés de toute l'Asie, leur fit un long discours rapporté par Appien, dans lequel il étala d'abord les bienfaits des Romains envers les Asiatiques, et l'ingratitude dont ils avaient été payés. Il leur reprocha surtout le carnage

horrible qui avait été fait dans leurs villes de tant de milliers de Romaius. Il ajouta que de si grands excés mériteraient la plus sévère vengeance, mais que, par un reste de considération pour le nom grec, et pour l'ancienne alliance, il se contentait d'exiger d'eux qu'ils lui payassent actuellement les impôts et les tributs de cinq années Plutarque évalue la somme imposée alors par Sylla à vingt mille talents, ce qui fait soixante millions, selon notre manière de compter. Heureusement pour l'Asie, ce fut Lucullus qui fut chargé de ce recouvrement 1; et quoiqu'il fût obligé d'exécuter des ordres rigonreux, il en tempéra néanmoins l'amertume, autant qu'il lui fut possible, par sa douceur et sa modératiou. Ce fut anssi un bonheur pour Lucullus luimême, qui, movement cette commission, fut absent de l'Italie pendant que Sylla y combattait contre le parti de Marius, et ainsi ne prit aucune part aux horreurs de la guerre civile.

Un autre fléau affligeait encore l'A-ie: c'étaient les pirates, dont la puissance commença alors à devenir formidable . Mithridate, qui était d'intelligence avec eux, ne se mit puint en peine de défendre de leurs incursions un pays qui allait lui être enlevé. Sylla ent la même indifférence, quoique pendant qu'il était encore sur les lieux ils eussent eu l'audace d'attaquer et de forcer plusieurs villes considérables, telles qu'lassus, Samos, Clazomène, et Samothrace, dont ils pillèrent le temple, et en enlevérent les richesses, qui sc montaient à mille talents (trois millions). Il croyait peut-être que l'Asie méritait bien ce qu'elte souffrait; ou plutôt, forcé de retourner en Italic, il ne voulut point s'engager dans une nouvelle entreprise, qui ne lui paraissait pas absolument nécessaire, et qui aurait pu le retenir longtemps. Il laissa dunc en Asie Muréna avec les légions qui avaient servi sous Fimbria; et partit d'Ephèse avec celles qui lui avaient fait remporter toutes ses victoires.

« blicè rapere ; delubra deorum spoliare , sacra profana-

Il n'y a peut-être rien de plus louable dans

toute la vie de Sylla 1, que la tranquillité avec

<sup>«</sup> que omnia poliuere.» (SALLUST, in Catilina, cap. 11.) Voyez el-devant.

Auplan.

<sup>\*</sup> Plutarch in Lucullo.

<sup>\*</sup> Applan.

a « Vix quidquam in Sulle operibus clarius duxerisu, a quam quod , quum , per triennium cinnana mariana-

laquelle il se donna le temps d'achever glorieusement la guerre contre Mithridate, pendant que ses intérets propres le rappelaient en Italie. La faction de Marius et de Cinna domina seule dans Rome durant trois ans; et Sylla, ni ne dissimula jamais qu'il se préparât à lui faire la guerre, ni n'abandonna celle qu'il avait sur les bras. Il crut devoir réprimer l'ennemi avant que de se venger du citoyen; délivrer l'empire du péril qui le menaçalt de la part de l'étranger, avant que d'attaquer ceux qui étalent ses ennemis personnels. Plutarque le compare en ce point à ces chiens courageux qui ne lâchent jamais prise t, et qui, frappés et même blessés, ne quittent point l'adversaire qu'ils ont saisis, jusqu'à ce qu'ils l'aient attéré.

Sylla, en trois jours de navigation, arriva d'Éphèse au Pirce. Dans le séjour qu'il y fit, il acquit la bibliothèque d'Apellicon, qui contenait les originaux des ouvrages d'Aristote. Sur ce fait on me permettra de renvoyer à ce qui est dit dans le tome jui de l'Histoire Ancienne ?

Sylla trouva à Athènes le célébre Pompo 

« que partes Italiam obsiderent, noque illaturum se bei-

a jum ils dissimulavit, mec quod erai in manibus omisit, a axistimas liquo audi françendum bostem , qualm quicis a cendum elvem : repulsoque existemo meta, ubi quod a allenum esset vicisses saperaret \*, quod erai domesila cum. » (Var... lib. 11, cap. 28. ) \* Kedieve ad varuntum varte, soir davie rà divina

<sup>6</sup> Καθάπερ οἱ γενναίοι κύνες, οὐα άνεἰς τὸ δύγμα καὶ τὰν λαθάν πρότεραν ὰ τὸν ἀνταγωνιστάν ἀπειπεῖν, (Pret. in compar. Lysandri et Sulla.)

\* J'aventis acutement qu'il parail qu'on au doit entendre que des roigiauxs on autograppes d'Aristate, cu que M. Roille, d'agrés Straton, a dit d'une façon un peu trop générale des circis de or phiscope, il ries ap pa possible de corère que ess ouvrages soient demerérà abbolement incomos depuis su mor. Mais la hibibleique d'Apelicon en renfermati les originaux, el pen-dres plaieures écrits dont le pablie d'état joute na possesion. Ainsi l'éditous qui fini faite à Rome un les mamuentis trasporter par 5'fulls qui les autéristiques d'un mucrita trasporter par 5'fulls qui les autéristiques d'un formé et commencé même à exécuter eu partie le plan de vie qu'il suivit constamment de préférre à l'éciat des dignités la tranquilité d'une condition privête, et de sa misager entre d'une condition privête, et des misager entre publique, de manière que, sans manquer à ses mais, il ne «Sexoda pas à être extroppé dans leurs disgrées. Dès qu'il avait vu naître les troubles entre Marius et Sylta, il s'étalt retiré à Alfhese; ce qui ne l'empéha pas d'aider de secons effectifs la fule précipité a jieune de secons effectifs la fule précipité de jieune l'ons de la literature et de la philosophie.

nius Atticus ', alors fort jeune, mais ayant déjà

lorsque Sylla, vainqueur de Mithridate, arriva à Athènes. Ce génèral, qui aima toujours beaucoup les lettres, était charmé de sa conversation, et il voulut l'engager à l'accompaguer en Italie. « Non, lui dit Pomponius ', ne « me menez point faire la guerre contre ceux a avec lesquels je n'as pas voulu rester, de « peur d'être obligé de la faire contre vous. » D'Athènes Sylla prit sa route par terre à travers la Thessalie et partie de la Macédoine. et vint è Dyrrachium's, où, pendant qu'il se préparait à passer en Ítalie, Plutarque dit qu'on lui amena un satyre, qui avait été trouvé endormi. Il n'est point de notre plan de nous arrêter sur un fait de cette nature, qui ne peut être que fabuleux, ou aitéré par l'ignorance et l'itlusion. Mais avant que de sulvre Sylla en Italie, il faut reprendre le récit de ce qui s'y était passé pendant qu'il faisait la guerre à

plus complèto que les précédentes. Pemprunto ces remarques d'au livre lumprimé à Paris en 1717, sons le litre d'Aménités de la critique, ob le fait dont jo parle est traité et discuté avec benacoap de sole, mais peut-être avec trop peu do ménagement pour Strabou, auteur trésiodicieux et l'in-acasé.

4 Gora, Nep. in Attic

Mithridate.

- \* « Noll , ero te , adversus eos vello mo ducere, cum « quibus, ue contra te arma ferrem, Italiam reliqui. »
  - s quinus, se contra te arma ferress, Italiam reliqui. » 5 Pint. in Syl.

<sup>\*</sup> Je crois or'on dois live superandon

## LIVRE XXXIII.

Guerre entre Sylla et la faction de Marius, proscription, dictature et mort de Sylla. Guerre de Murena contre Mithridate. Ans de Rome 666-675.

2 1. - BANQUEROUTE UNIVERSELLE. LOI INJUSTE DE VALERIES PLACES. ALTERATION DES MONNAIES. DÉCRET POCE LES FIXER. PRAUDE DE MARIUS GRA-TIDIANDS. POMPÉR ACCESÉ DE PÉCELAT A CAUSE DE SON PERE. SON CARACTERS. SES GRACES DANS LE TEMPS DE SA JEUNESSE. IL AVAIT EMPECHÉ L'ARMÉE DE SON PERE DE LE OUTTER, CENSEURS, LETTRES DE SVALA AU SÉNAT. DÉPUTATION DU SÉNAT A SYL-LA. LES CONSULS ASSEMBLENT DE GRANDES FORCES. MORT DE CINNA, CARBON RESTE SEUL CONSUL. RÉ-PONSE DE STALA AUX DÉPUTÉS RU SÉNAT, CARRON VECT EXIGER DES OTAGES DES VILLES D'ITALIE. FERNETE DE CASTRICIES, MAGISTRAT DE PLAI-SANCE. AVENTURES DE CRASSUS. IL PAIT QUELQUES MOUVEMENTS EN ESPAGNE, MÉTELLUS PIUS, CHASSÉ D'APRIOUE, SE RETIRE EN LIGURIE. PUIS REVIENT JOINDRE STILLA. DÉCRET DU SÉNAT POUR LICENCIER TOUTES LES ARMÉES. PRÉPARATIFS DES CONSULS CONTRE STILLA. APPECTION DES SOLDATS DE SYLLA POUR LEUR BÉNÉRAL, SYLLA ARORDE EN TYALLE, ET PÉNETRE JUSQU'EN CAMPANIE SANS TROUVER D'OB-STACLE. DÉFAITE DE NORBANUS. LE CAPITOLE RRCLÉ. CÉTHÉGUS PASSE DANS LE PARTI DE STALA. TRAHIGON DE VERRES ENVERS CARRON, STILLA BÉ-BAUCHE L'ARMÉR DE SCIPION, SERTORICS PASSE EN ESPACER. MOT DE CARBON TOUCHART SVILA. MOT DE SYLLA A CRASSUS. POMPÉR, AGÉ DE VINGT-TROIS ANS, LEVE UNE ARMÉE DE TROIS LÉGIONS, SES PRES MIRRES VICTOIRES. IL VIENT JOINERE STELL, QUI LUI REND DE GRANDS HONNEURS. ANTIPATRIR EN-TRE POMPÉR ET CRASSUS. MORESTIE ET ROARDS DE POMPÉE POUR MÉTELLUS PIES. CARBON CORSUL POUR LA TROISIÈME POIS AVEC LE JEUNE MARIUS.

FARIUS, PRÉTEUR, EST RRULE DANS SON PALAIS A UTIQUE, AVANTAGES REMPORTÉS PAR LES LIEUTE-NANTS DE STILLA. IL PAIT UN TRAITÉ AVEC LES PER-PLES D'ITALIE. SA CONFIANCE, MASSACRES ORDON-NÉS PAR LE CONSUL MARIUS, ET EXÉCUTÉS PAR DAMASIPPES. MORT DE SCÉVOLA, GRAND-PONTIPE. BATAILLE DE SACRIPORT, OU MARIUS EST DÉPAIT PAR STILLA. SIÈGE DE PRÉNESTE, STILLA EST BECH DANS ROME. EFFORTS INCTILES FOUR SECOURIE PRÉNESTE. NORBANUS ET CARBON ABANDONNENT L'ITALIE. DERNIÈRE RATAILLE, LIVRÉE AUX PORTES DE ROME, ENTRE SYLLA ET LES SAMNITES. CHANGE-HENT DANS LES MORUES DE SYLLA. SEX MILLE PRI-SONNIERS SONT MASSACRÉS PAR SES ORDRES. ROME REMPLIE DE MECRETRIERS, PROSCEPPION, CRUARYE DR CATILINA. SUPPLICE HORRIELE DE MARICA GRA-TIMANUS. OPPIANICUS EXERCE SES VENGEANCES PARTICULIÈRES A LA FAVRUR DE LA PROSCRIPTION. CATON, AGÉ DE QUATORZE ANS, VEUT TUER STALA. CESAR PROCESIT, ET SAUVE PAR L'INTERCRISION D'AMIS PUISSANTS. MOT DE SYLLA A SON SUJET. FIN DU SIÉGE DE PRÉNESTE. MORT DU JEUNE MARIUS. STALLA PREND LE SURNON D'Houreur, Massache EXÉCUTÉ PAR SYLLA DANS PRÉNESTR. VILLES PROscrites, vendues, rasées par Stlla. Pompée est ENVOYÉ EN SICILE POUR POURSCITRE LES RESTRS DU PARTI TAINCU. MORT DE CARRON. MORT DE SORA-NUS. DOUCEUR DE POMPÉR. GÉNÉROMYÉ DE STRÉ-NIUS. CONDUITE TOUT A PAIT LOCABLE DE POMPÉE PR SICH P.

## AFFAIRES DE ROME.

Pendant l'intervalle qui s'écoula depuis la mort de Marius jusqu'au retour de Sylla en Italie, la ville de Rome jouit d'une espèce de calme, n'etant tyrannisée que par une seule des deux factions qui déchiraient la république. Il y eut des exils, des violences, qui contraignireut les premiers du senat de s'enfuir et de se disperser en différentes retraites, surtout dans le camp de Sylla : mais il n'y eut point de combat entre les citovens.

Un autre mal, moins funeste sans doute qu'une guerre civile, mais néanmoins trèsfâchenx en soi, affligea la ville et l'état : ce fut la chote du crédit public, et une banqueroute universelle. Au milieu des alarmes et des déflances continuelles qui régnaient dans Rome, on concoit bien que les bourses durent se resserrer, et l'argent devenir rare. De plus, la perte de l'Asie, enlevée aux Romains par Mithridate, entraina la ruine d'un grand nombre de citoyens, fermicrs généraux et autres, qui avaient leurs établissements dans cette riche province. Le coutre-coup s'en fit ressentir dans Rome. « Car il ne peut pas arriver 1, « comme le remarque Cicéron en parlant du « falt même dont il s'agit ici, que dans un état « plusieurs éprouvent des renversements de « fortune, qu'ils n'en enveloppent un plus « grand nombre encore dans leur disgrâce, » Ainsi personne ne payait; tout commerce, toute affaire était cessée : et le consul Flaccus 2, au lieu de remédier au mal, l'autorise et l'augmenta en faisant ordonner par une loi que les débiteurs ne seraient obligés de payer que le quart de ce qu'ils devaient à leurs créanciers. Cette loi a été avec raison regardée comme infâme, abolissant la foi des conventions, sur laquelle est fondée toute la société hamaine : et Vellèlus remarque que celui qui en était l'auteur en porta bientôt la juste peine, ayant été égorgé l'année suivante par Fimbria, dans Nicomédie, comme nous l'avous rapporté d'avance.

La rareté de l'argent et la difficulté des paiements firent penser à un remède qui est toujours dangereux : c'était d'altérer les monnaies, et d'en changer la valeur. Les diminutions et les augmentations successives devinrent si fréquentes, que personne ne pouvait savoir ce qu'il possédait. Les tribuns du peu-

ple et les préteurs', s'étant assemblés pour délibérer sur cette affaire, dressèrent une ordonnance par laquelle ils fixaient les monnaics; et ils convinrent tous de monter, dans l'aprèsdiner, à la tribune aux harangues, et d'y publier en commun leur décret, Mais M. Marius Gratidianus, l'un des préteurs, et neveu du fameux Marius, au sortir de ce petit conseil, pendant que les autres s'étaient retirés chacun chez eux , vint à la place publique, et avant publié l'ordonnance en son nom, il eut seul tout le mérite de ce qui avait été délibéré en

commun. Il est incroyable quel honneur ce décret lui fit auprès de la multitude '. On lui dressa des statues dans tous les coins des rues : et devant ces statues on offrait du vin et de l'encens, on y faisait brûler des cierges, comme s'il se fût agi d'honorer quelque divinité, 11 comptait que le consulat ne pouvait lui manquer. Mais tous ces avantages qui revenaient à Gratidianus de sa fourberie n'empêchent pas Ciceron de le condamner avec une extreme sévérité, «Voilà, « dit-il, les cas qui déroutent souvent la pln-« part des hommes \*; lorsque l'injustice ne « paralt pas atroce, et que le fruit qui en re-« vient est très-grand, Ici, par exemple, Graa t: dianus ne trouvait pas que ce fût un grand « crime d'enlever à ses collègues et aux tri-« buns du peuple le mérite de ce décret ; et il « Ini semblait extrémement utile de parvenir « an consulat , comme il se flattait de s'y éle-« ver par cette voie. Mais que les hommes « sachent une bonne fois qu'il faut que ce o qu'on juge utile ne renferme rien de viu cieux, ou que ce qui est vicieux ne doit « point parattre utile, »

C'est à cette même année que Freinshémius rapporte, avec beaucoup de probabilité, l'affaire que Pompée eut à soutenir pour la défense de la mémoire et des biens de son père 4.

## 1 Clc. de Offic. ltb. 3, n. 80.

a [ Plin. xxxiii, 9, prg. 627. - Sen. de Ira, III, 18.) 5 a Hec sunt que contarbent homines in deliberas tione nonnungnem , quum id in quo violatur æquitas , « non its magnum; ilind autem quod as eo paritur, pera magnum videtur... sed omnium nna regula est : aut ila lud quod utile videtur turpe ne sit; aut, si turpe est, " ne videatur esse utile. » (Ctc. de Offic. lib. 3, cap. 81.) 4 Plutarch, in Pomp.

<sup>4</sup> a Non possnnt und in civitate muiti rem aique for-« lunas amitiera , nt non plures secum in eamdesn cala-

e mitatem trabani. » ( Pro L. Manil. n. 29. ) \* An. R. 666. - Yell. 11 , 23 .

Un accusateur prétendait que Pompetus Strabo s'était rendu coupable de péculat, et demandait qu'on recherchat dans ses biens ce qu'il s'était approprié des deniers publics. Nous avons vu que la conduite de ce général n'avait donné que trop de fondement à une pareille . accusation. Le jeune Pompée était impliqué personnellement dans cette affaire, mais pour de bien petits objets, pour quelques filets de chasseur, et quelquea livres, que l'on disait qu'il avait reçus à la prise d'Asculum. Les plus célèbres orateurs de Rome parièrent pour Pompée dans cette cause, Philippe, alors assez avancé en age, Carbon, qui ful consul l'année d'après celle-ci, et Hortenaius, dont la gloire naissante effaçait déja celle de ses anciens, Pompée lui-même, qui n'avait alors que vingt ans, s'y acquit beaucoup de réputation. Il eut lieu d'y parler plusienrs fois, et le fit toujours avec des graces infinies, tempérant la vivacité de la jeunesse par un air de gravité et de maturité anticipée. Le préteur Antistius, qui présidait au ingement, en fut si charmé, que pendant l'instruction du procès il conclut le mariage de sa fille avec le jeune accusé. La chose fut sue, et lorsqu'il prononça sentence d'absolution, tout le monde y répondit par l'acclamation usitée chez les Romains pour les noces . Réellement le mariage se fit, et Antistia fut la première femme de Pompée.

Ce fut donc en cette occasion que Pompée recut les premiers témoignages de cette bienveillance du peuple romain, qui s'accrut toujours dans la suite, et qui l'accompagna nonsculement pendaut sa vie, mais même au delà du tombeau. Bien des qualités, dit Plutarque. lui méritéreut cette affection universelle : une conduite sage et modeste, beaucoup de goût et d'adresse pour les exercices de l'art militaire, une éloquence naturelle et insingante. un caractère de fidélité propre à lui attirer la confiance, un commerce doux et aisé. Car jamais personne ne demanda d'une façon moins importune ni ne reudit service de meilleure grace. Il savait donner sans faste 3, et recevoir avec dignité.

1 Thalassio.

<sup>9</sup> Προσόν αύτού ταίς χαρισι και τό άνεκαχθές .διδόντος , και το σιμνόν λαμβάνοντος. (Pomp. \$ 1.) s'en aperçût , et alla doubler la garde autour

Tel est le portrait que Plutarque fait de Pompée. C'est dommage que la vérité y mauque par rapport au trait le plus essentiel ; je veux dire le caractère de droiture et de bonne foi. Nous verrons dans sa vie bien des faits qui démentent cet éloge, le plus difficile de tous à mériter, ponr quicouque veut parvenir à une grande élévation, ou s'y soutenir. Il parattra au contraire qu'il ne cherchait le plus souveut qu'à sauver les debors de la probité, mais au fond il était homme aur l'amitié et sur les paroles duquel II u'y avait pas lieu de compter beaucoup.

Je reviens à sa jeunesse, qui à la réalité du mérite joignait la puissante recommandation de toutes les grâces de cet.âge. Sa physionomie était douce et majestueuse : un air pleiu de feu et tout à fait aimable découvrait en même temps des sentiments nobles et élevés, It n'y avait pas jusqu'à sa manière de rejeter ses cheveux en arrière, aux mouvements teudres et vifs de ses yous dont on ne fût charmé: on lui trouvait de la ressemblance avec les statues d'Alexandre ; on lui donnait même le nom de ce grand conquérant, et il en était trèsflatté. L'orateur Philippe eu plaidant pour lui dans la cause dont je viens de parler, dit qu'il ne fallait pas s'étonner si un Philippe aimait un

Pompée était fait pour être aime; et il n'avait pas plus tôt commencé à parattre dans les armées, qu'il s'était gagné le cœur des soldata. Son pére s'en trouva bien dans une occasion des plus importantes. Lorsqu'il était campé en présence de Cinua qui assiégeait Rome, comme je l'ai rapporté plus haut, Cinna, par ses intrigues, entreprit de débaucher les troupes de son adversaire. Un certain L. Térentius, qui logeait dans la même tente avec le jeune Pompée, devait le tuer; et d'autres s'étaient charges de mettre le feu à la tente du général. Pompée fut averti de ce noir projet en soupant, et il fut assez maître de lui-même pour ne laisser paraître aucun trouble et ne douneraucun soupçon à Térentius qui était à la même table : il continua même le repas avec encore plus de galté qu'auparavant. Le temps de se coucher étaut venu, il se déroba de sa teute sans que son compagnon

de celle de son pére. Cependant Térentius s'étant levé, s'approcha du lit de Pompée, et donna plusieurs coups d'épée dans les matelas. En même temps tous cenx qui étaient du complot soulevèrent l'armée, et comme le général eu était fort har, déjà tous se préparaient à l'abandonner, et on pliait les tentes pour partir. Strabo n'osait se montrer, mais son ieune fils, courant par tout le camp, travaillait à apaiser les esprits, et mélait les larmes aux priéres. Enfin, lorsqu'il vit qu'il ne pouvait les flechir, il se concha par terre tout le long de la porte du camp, leur déclarant que s'ils voulaient sortir, il faudrait qu'il lui passassent sur le corps. Ce spectacle les attendrit ; et excepté huit cents qui se rendirent auprès de Cinna. tons demeurérent fidéles. Voila ce que Plutarque rapporte de plus mémorable sur les premiers commencements du grand Pompée. Nous allons bientôt le voir à la tête des armées général presque avant d'avoir été soldat.

L. Marius Philippus et M. Perperna 1. Ces magistrats se gouvernérent selon les impressions de Cipna; et Philippe n'ent pas honte de rayer du catalogue des sénateurs Ap. Claudius, son oncle, dont le mérite égalait la naissance : mais il avait été accusé par un tribun et dépouillé du commandement qu'il exercait, en haine de son attachement pour le parti de la noblesse et de Sylla. Vollà ce qui lui attira la degradation du rang de sénateur, et une fiètrissure honteuse, non pas pour lui, mais pour Philippe qui, avant accepté la censure des mains du tyran de Rome, agissait consequemment en approuvant les acles de la tyrannie. Ces mêmes censeurs firent le dénombrement des citoyens, qui se trouverent monter à quatre cent soixantc-trois mille : nombre bcaucoup plus grand que les précédents, sans doute à cause des peuples d'Italie nouvellement associés au droit de bourgeolsie romaine. Ils nommèrent prince du sénat L. Valérius Flaccus, qui était de la mêmc famille que le consul. Cette nomination prouve que Scaurus, ci-devant prince du sénat, était mort; car celui qui avalt une fois recu ce titre d'honneur le gardait pendant toule sa vie.

L'année 666 eut des censeurs, qui furent

L'année suivante 1, pendant laquelle Cinna fut consul ponr la troisième fois avec Carbon, on recut à Rome des lettres de Sylla qui répandirent l'alarme. Ce général, après la prise d'Athènes, et les victoires de Chéronée et d'Orchomène, se voyant en état de se faire craindre, écrivit au sénat une lettre de plaintes et de reproches, conservant toujours néanmoins le caractère de modération dont 11 s'était fait honneur jusqu'alors. Il rappelait tous les services rendus à la république, soit des le temps qu'il n'était encore que auesteur dans la guerre de Numidie, soit depuis, en différents grades, contre les Cimbres, en Cilicie, dans la guerre sociale, soit enfin pendant son consulat. Il relevait beancoup ses exploits récents contre Mithr date, et faisait un dénombrement de tontes les provinces qu'il avait conquises sur ce prince, la Grèce, la Macédoine, l'Ionie, l'Asie. Il insistait particulièrement sur l'asile donné par lui dans son camp à ces illustres fugitifs que les violences de Cinna avaient chassés de Rome et de l'Italie. Hopposait à tant de services si importants les traitements indignes qu'il avait soufferts, son honneur flétri par un décret qui le déclarait ennemi de la patrie, sa maison détruite, ses amis massacrés, sa femme et ses enfants rédults à s'enfuir à travers mille périls pour venir chercher auprès de lui leur sàreté. Il terminait sa lettre par dire qu'il atlait revenir incessamment pour venger et les siens et la république, et punir de tant d'injustices et de cruautés ceux qui en étaient les auteurs : mais que tous les autres citoyens, anciens et nouveaux, n'avaient rien à craindre de sa part.

Les ennemis de Sylla swalent dejà fait de grands préparatile et amassé des troupes de terre et de mer, des provisions de guerre et de bouche, pour se mettre en étai de lui résisier torsqu'il repasserant en Italie. Ils ne purent némonées et de les espirits n'y inclication de la pair. L. y aleiras Flaccus, prince de sénat, fit un discours à ce sujet pour exhorter la compagnie à travailler à la réconcitation de des ou parits; et ceux qu'il simpjent

<sup>1</sup> Ctc. pre domo, 83, 81.

<sup>\*</sup> An. R. 667. \* Appian. Civil. lib. 1.

Sylla, ceux qui le craignaient, et tout ce qu'il y avait de gens de bien s'étant rangés à l'avis de Flaccus, il fut résolu d'envoyer une députation à Sylla, pour le prier, au nom du sénat, de vouloir bien se réconcilier avec ses adversoires, et pour lui promettre toutes les sûretés qu'il pouvait souhaiter.

Le s'enal exige a must des consuls qu'ils promissent de ne plus faire de nouvelles levries missent de ne plus faire de nouvelles levries jusqu'à ce que Sylla eût répondu aux proposileur parole, s'étant fait continuer consuls l'un el l'autre pour l'année suivante, lis cournerust toute l'Italie, assemblant des troupes et les finisant passer en diignene sur les côtes de Daimaire, dans le dessein d'aller de là par terre à la repontre de Svilla. La ment de Cinna dé-

rangea ce projet. Volci comment elle arriva. La première division de son armée était déjà en Dalmatie \*; mais la seconde, avant été battue de la tempéte et rejetée sur les côtes d'Italie, les soldats se débandèrent, disant qu'ils ne voulaient point aller faire la guerre cuntre leurs concitoyens. Les autres, qui étaient à Ancône, suivirent cet exemple, et déclarèrent qu'ils ne passeraient point la mer. Cinna, alors consul pour la quatriéme fois, s'emporte violemment contre les mutins, et, les ayant assemblés, il entreprend de leur faire des reproches et d'agir d'autorité. Il ne savait pas qu'une puissance usurpée est toujours précaire et dépendante, et que la fermeté est dangereuse, et le plus souvent impratirable à l'égard de ceux qui ue se croient point obligés par les lois à demeurer soumis. D'ailleurs ses soldats étalent aigris contre lui à l'occasion du jeune Pompée 9, qui, étant venu dans son camp, et s'y croyant en péril, s'était dérobé secrètement. Comme il avait disparu tout d'un coup, les troupes, qui l'almaient, en furent extrêmement inquiétes, et ne doutérent point que Cinna ne l'eut fait tuer. Ainsi, lorsqu'il prétendit les réprimander, bien loin de l'écouter avec soumission, elles se soulévent

et commencent à lancer sur lui des pierres,

Ciuna veut s'enfair : mals, se voyant poursulvi

par un ceuturion qui avait l'épée nue à la

An. R. 606.

main, il se jette à ses genoux, et lui présente une bague de grand prix qu'il avait au doigt. « Je ne suis point venu lci, lui dit brutale-« ment l'officier, pour signer un acte 1, mais « pour délivrer la république du plus cruel et « du plus injuste de tous les tyraus; » et en même temps il le perca de son épée 3. C'était un gain pour Cinna, comme le remarque Velleius, de périr dans une sédition de soldats : il méritait les plus grands supplices, et Il ue pouvait les éviter, s'il fût tombé entre les mains de Sylla valnqueur. Mais, quant aux éloges que le même Velletus donne à son courage et à sa bravoure, je doute que l'on doive y souscrire. Dans tout ce qu'a fait Cinna je ne vois que les intrigues d'un factieux : et s'il domina pendant trois ans dans Rome, il en fut redevable à l'absence de Sylla, et non pas à son propre courage.

Carbon, resté seul à la tête du parti, se frouva d'abord fort embarrassé. Il fit revenir les troupes qui étaient en Dalmatie 3; mais, pour lui, il ne se hatait point d'aller à Rome tenir les assemblees, et se faire élire un collégue en la place de Cinna. Il failut que les tribuns le menaçassent d'une ordonnance du peuple qui le destituerait lui-même. Il vint enfin. Mais différents empêchements, de prétendus mauvais présages, quelques coups de tonnerre ayant rompu par deux fois les assemblées. Il demeura seul consul. C'était là sans doute son but. Carbon u'avait point appris par le malheur de Cinna à modérer son ambition, et il le surpassa en cruauté 4. Sex. Lucilius, tribun du peuple de l'année précédente, qui lui avait résisté en quelques occasions, fut précipité du haut du roc Tarpéien par ordre do Popillius Lænas, actuellement tribun, et sans doute à l'instigation du consul; et les collègues de ce même Lucilius, se voyant accusés, et ayant pris le parti de s'enfuir auprès de Sylla, furent condamnés à l'exil. Cepeudant arriva la réponse de Sylla, Il dé-

clarait « qu'il ne pouvait jamais être ami de . Les anciens metisiens leur cachet ou leur access aux

pries qu'ils signalent, et ce cachet était ordinairement la bague qu'ils portaient an doigt.

<sup>1</sup> Vell. 11, 21.

<sup>4</sup> Velt. 12 , 24.

« gens converts de crimes , et auteurs de tant « de violences 1 : que néanmoins , si la répua blique voulait leur sauver la vie, il ne s'y « opposait point : que, pour ce qui était de sa « propre sûreté, il s'en reposait sur la bien-« veillance de son armée. » (Paroles remarquables, dit Appien, et qui faisaient entendre clairement qu'il ne prétendait point licencier ses troupes, et que son dessein était de se rendre maltre de la république). Il ajoutait « qu'il « était juste qu'on lui rendtt ses biens , le sa-« cerdoce, et tous les autres honneurs dont « ses ennemis l'avaient dépouillé, » Il chargea quelques-uns des siens d'aller porter cette réponse à Rome; et ils partirent avec les députés du sénat. A leur arrivée à Brindes, ila apprirent la mort de Cinna, et le trouble où toutes choses étaient dans la ville. En conséquence ils ne jugėrent pas à propos d'aller plus avant, et ils s'en retournérent sur-le-champ vers leur général. Les députés du sénat portèrent donc seuls la réponse de Sylla, qui parut équitable et modéré :: mais Carbon voulait

résistance à Sylla qui approchait, Carbon même voulut prendre une précaution singulière, et exiger des otages de toutes les villes et de toutes les colonies pour s'assurer de leur fidélité. Mais le sénat s'opposa avec vigueur à un projet dont l'exécution allait mettre entre les mains d'un cruel toute la fleur de la jeunesse de l'Italie \*; et Carbon fut obligé de céder. Il avait même trouvé de la résistance dans un magistrat municipal, dont la fermeté a été justement vantée : car. ce consul étant venu à Plaisance pour demander des otages, M. Castricius, qui était revêtu de la première charge dans cette ville, refusa nettement d'obèir. Carbon, indigné, usa de menaces, et lui dit qu'il avait bien des épées à ses ordres. Et moi, répondit tranquillement Castricius, j'ai bien des années : témoignant qu'il craignait peu de perdre ce faible reste de vie qu'il pouvait encore espérer. Soit que cette réponse imposât à Carbon, et le touchât de quelque pudeur, soit qu'il fût mai accompa-

la guerre, et il l'emuorta. Ainsi tout se pré-

para dans l'Italie pour faire une vigoureuse

gné, soit enfin qu'il craignit le sénat, il n'osa pas pousser la chose plus loin, et Castricius en

fu! quitte pour la menace.

Pendant cette même année il s'était fait en Espagne et en Afrique quelques légers mouvements en faveur de Sylla, mais qui u'avaient point eu de suite. Crassus, alors fort jeune, était auteur de ceux d'Espagne.

Nous avons dit que sou père et son frère alné avaient été tues lorsque Marius et Cinna se rendirent mattres de Rome. Il eut lui-même de la peine à se sauver avec trois amis et dix esclaves; et comme il avait été quelques années auparavant en Espagne , et qu'il s'y était fait des connaissances lursque son père y commandait les armées, il résolut de s'y retirer. Mais en arrivant il trouva la terreur répandue partout; et la cruauté de Marius n'y était pas moins redoutée que si on l'eut vu lui-meme présent sur les lieux. Crassus u'osa donc se faire connaître : et avant rencontré proche de la mer dans les terres d'nn certain Vibius, une grande caverne, il s'y enferma avec son monde. Mais il fallait vivre : il envoya donc un esclave pour sonder les dispositions de Vibius. Celui-ci, généreux ami, fut charmé d'apprendre que Crassus cût échappé aux fureurs de Marius; et, pour ne le point découvrir, il s'abatint de l'aller voir, et charges l'intendant de sa terre de faire préparer tous les jours de quoi manger pour quatorze persounes, de porter ce qu'il aurait préparé auprès d'une certaine pierre, et de se retirer ensuite sans rien examiner, le menacant de la mort s'il se montrait curieux, et lui promettant la liberté, a'il était fidèle. La chose s'exècuta ainsi, L'intendant apportait tous les jours la provision sans voir personne; mais il était vu. Crassus et ses gens étaient bieu attentifs au momeut où le pourvoyeur devalt paraltre. Lorsqu'il s'était rețiré, on allait preudre ce qu'il avait apporté, et on faisait bonne chère; car Vibius avait donné ses ordres pour que son hôte fût bien traité. Du reste ils n'étaient point mal logés, La caverne était specieuse et commode. Elle avait uue fontaine d'eau très-claire et trèsboune; et ou y recevait le jour par de grandes fentes en plusieurs endroits. Crassus passa

Applan.

<sup>5</sup> Liv. Epit lib. 84. - Val. Max. lib. 6, cap. 1-10.

<sup>1</sup> Plut. in Crasso.

huit mois dans cette retraite. Lorsqu'il eut appris la mort de Cinna, il se fit connaître ; et bientôt il eut assemblé deux mille cinq cents hommes, avec lesquels il parcourut différentes villes d'Espagne. Mais comme ces forces n'étaient pas suffisantes pour qu'il pût se maintenir dans le pays, il passa en Afrique, où Métellus Pius avait formé un corps d'armée considérable. Il u'y resta pas longtemps; et s'étant brouillé avec Métellus, il alla se rendre auprès de Sylla, qui l'accueillit et le considéra beaucoup.

Métellus ne fit pas non plus de grands exploits en Afrique. Il en fut chassé par le préteur C. Fabius, et obligé de venir regagner sa première retraite des montagnes de Ligurie ', où il demeura caché jusqu'à l'arrivée de Sylla. Alors il alla le joindre ; et comme il avait le titre de proconsul. Sylla le traita d'égal, et lui fit rendre les mêmes houneurs qu'on lui reudait à lui-même. Ce ne fut que l'année suivante, sous le consulat de Scipion et de Norbauus, que Sylla arriva en Italie.

L. CORNELIUS SCIPIO ASIATICUS \*. G. NORBANES.

Si Carbon ne s'était pas fait continner dans . le consulat pour la troisième fois, du moins il avait eu attention à se donner des successeurs cutièrement dévoués à son parti3. Le premier usage que les nouveaux consuls firent de leur autorité, ce fut de faire rendre nar le sénat un décret pour ordonner que toutes les armées fussent licenciées. C'était bien entendre leurs intérêts : car, si cet ordreeût été exécuté, il était indubitable que coux qui étaient actuellement en possession du gouvernement ne manqueraient pas de s'y maintenir. Hs eurent soiu aussi de faire leur cour aux nouveaux citoyens ; ils distribuérent les affranchis dans les trentecinq tribus. Ces mesures de politique étaient bien prises : mais la force seule pouvait décider la querelle, Ils le savaient ; aussi firent-ils des amas pro-

digieux de troupes; et Sylla avait écrit dans ses

mémoires qu'en passant en Italie il se trouva en tête quinze gênéraux, et quatre cent quarante cohortes, c'est-à-dire, deux cent vingt mille hommes de pied 1. Pour lul, il n'avait que ses cina légions avec quelques troupes auxiliaires d'Achate et de Macédoine, et six mille chevaux : le tout faisant environ quarante mille bommes. Cependant, avec des forces si inégales, il était plein de confiance,

Une seule chose l'inquiétait ; c'est qu'il craignait que ses soldats, des qu'ils seraient arrivés en Italic, ne se débaudassent et ne se retirassent chacun chez soi, ils prirent soin de lui ôter cette crainte en s'offrant d'eux-mêmes à lui prêter serment qu'ils demeureraient à leur drapeau, et qu'ils n'exerceraient aucun ravage dans l'Italie. Bien plus, comme ils penserent qu'il pouvait avoir besoin d'argent, ils voulurent se cotiser pour lui faire une somme considérable; mais il les remercia de leur bonne volonté, déclarant que leur fidétité et leur nitschement tensient lieu de tout,

Sylla partit de Dyrrachuim avec une flotte de douze cents voiles, et aborda houreusemeut, les uns diseut à Brindes, les autres à Tarente. Peut-être sa flotte se parlagea-t-elle. et eutra moitié dans l'un de ces ports, moitié dans l'autre. Il ne perdit point de temps ; et dés que ses troupes se furent reposées, il marcha en avant et traversa une grande partie de l'Italie, faisant observer une si exacte discipline. que l'on eût dit qu'il venait comme ministre de paix plutôt que comme chef de guerre. Les villes, les campagnes, les hommes, tout fut ménagé avec un extrême soin : ce qui fit grand honueur à ses armes, et commença à prévenir en faveur de son parti. La tyrannie injuste et cruelle de ses adversaires lui avait préparé les voies. Rome et l'Italie ne regardaient pas comme un médiocre avantage de changer de maître ; et désespérant du retour de la liberté. elles soupiraient après une douce servitude. Sylla pénètra jusqu'en Campanie saus trouver d obstacle; et ce fut la que Métellus Pius le joiguit, lui amenant non un grand renfort de troupes, mais un accroissement d'honneur et de réputation : car, comme Métellus était fort estimé, et passait pour un excellent citoyen.

<sup>1</sup> Liv. Epit. - Applan 4 An. R. 669; av. J. C. 83.

<sup>1</sup> Liv. Epit.

<sup>1</sup> Pint. in Sel.

on ne doutait point que le parti qu'il embrasshit ne fût le meilleur ', et un associé tel que lui en valut un grand nombre d'autres à Syllu;

Ce général, aussi habite politique que grand homme de guerre, voulant continuer à mériter la bienveillance par des procédés pacifidues ", ne se vit pas plus tôt en présence du consul Norbanna dans la Campanie, qu'illui enyoya des députés pour trailer d'acrommodement. Le consul se conduisit hrutalement; et maltralia les députés de Stila. Il né pobyait pas mieux le servir. Les soldats de Sylla, entrant en indignation, attaquèrent l'armée de Norbanus aver tant de furle, qu ils la renversérent en un moment. Sept mille hommes resterent sur place, le camp fut pris, le consul fut obligé de s'enfuir à Capone; et du côté de Sylla, la perte ne fut que de six-vingts hommes. Cette victoire, si grande en elle même', fut encore très-importante par ses snites. Elle confirma les troupes de Sylla dans l'attachement pour leur général, et rien ne contribua plus à les rendre fidèles à leur serment et à les empêcher de penser à se débauder.

Peu de temps après cetté action, le Capitole fut brûlé en une nuit, sans que l'on alt jamals pu découvrir les auteurs de l'incendie. Il est difficile de croire que le hasard ail été la seule cause de ce fâcheux événement , surtout și l'on observe qu'il avait été prédit à Sylla, Car un esclave, qui se prétendait inspire, vint le trouver dans son camp, et aprés lui avoir promis la victoire de la part de la deesse Bellone, il ajouta que, s'il ne se hâtalt, le Capitole serait brûlê; et il fixa le jour, qui fut réellement, comme il l'avait prédit, le 6 juillet. Cette prédiction pourrait bien marquer un complice, ou du moins un homme informe du complot. L'incendie du Capitole passa pour un présage sinistre et une preuve de la colère céleste, aussi bien que plusieurs aulres événements prétendus merveilleux, que la superstition des anciens historiens leur fait accumuler sans mesure. Pour nous, Il ne nous convient que de les mépriser, ou comme fabrileux, on comme des accidents naturels qu'ils interprétaient arbitrairement, et qui le

blus souvent n'effravaient que parce qu'on n'en connaissait pas la cause. Avec le Capitole furent brûlés les livres sibyllins, gardés jusque-là religieusement, parce qu'on était persuadé ou'ils contenaient les destins de l'empire.

Le premier succès qu'avait eu Svils that sans doute lui donner beaucoup de nouveaux partisans. C'est à ce temps que je rapporte ; d'après Freinshemius, le changement de Céthégus, qui avait été autrefois violent adversaire de Sylla, tellement qu'il était l'un des douze qui furent déclarés ennemis publics avec Marius par décret du sénat, et dont la tête fut mise à prix. Ce même homme vint alors se présenter comme suppliant devant Sylla, et offrit ses services pour tout re qui lui seralt ordouné. C'était un caractère Intrigant et faclieux, dant nous surons lieu de parler encore dans la suite.

C'est à ce même temps aussi qu'il faut rapporter la trahison de Verrès', questeur de Carbon. Quoique Carbon ne fût plus consui, il avait un commandement dans la Ganle cisalpine. Verrès, que le sort lui avait donné pour questeur ou trésorier des l'année précedente, recut l'argent, vint dans le camp de son général; et à la première occasion il passa du côté des adversaires, sans oublier la caisse militaire, dont il fit son protit. C'est ainsi que ce brigand, qui devait un jour ravager la Sicile, faisait son apprentissage de vols et de rapines dans les circonstances les plus odieuses; car, selon ce que nous avons remarqué ailleurs, les lois romaines mettaient une linison érroite entre le questeur et son consul. On la comparait à celle que la nature a mise entre un fils et son père. Ainsi, l'infidélité de Verrès envers Carbon devenait infiniment criminelle. Le trattre la colorait du prétexte de zele pour le meilleur parti. Mais Cicéron lui montre ce qu'il aurait dù faire, si c'eut été la son motif, par l'exemple de M. Pison, qui, étant destiné par le sort à être questour de L. Scipion, successeur de Carbon dans le consulat, ne voulut point toucber l'argent, ni aller à l'armée, satisfaisaut ainsi à son incli-

<sup>1</sup> Diod. apud. Vales.

Plot to Syl.

<sup>\*</sup> Clc. in Verr. lib. 1. n. 31-40.

nation pour la cause des nobles sans préjudicier à des engagements, que tout homme de bien regardait comme sacrés. L'action de Verrès est donc une trahison des mieux caractérisées . et Cicéron en fait sentir l'énormité per des maximes tout à fait judicieuses. « Il n'v a point', dit-il, d'embûches plus ca-« chées ni plus inévitables que celles qui se « déguisent sous les dehors de l'amitié et des « liaisnns les plus saintes. Car, pour ce qui « est de celui qui se déclare votre adversaire, e vous pouvez aisément vous garantir de ses

« coups avec de la précaution : au lieu que la e perfidie domestique et intestine, non-seu-« lement ne se découvre point, mais vous « accable avant que vous ayez pu vous mettre « sur vos gardes. La trahison doit par consé-« quent révolter tous les hommes. C'est l'en-« neml commun de tous \*, que celui qui s'est « montré l'ennemi des siens, Jamais aucun « homme sen-é n'a cru devoir se fier à un « trattre, Aussi Svila éloigna-t-il Verrès de a sa personne; et si dans la suite il lui per-

« mit de s'enrichtr des biens de quelques « proscrits, il le récompensa comme un tral-« tre, mais il se donna bien de garde d'avoir « confiance en lui comme en un ami, » Le premier avantage que Sylla avait rem-

porte fut bleniôt snivi d'un second, plus considérable encore, et qui lui coûta moins 3. Se trouvant campé vis-à-vis de L. Scipion près de Téanum 4, il entama avec lui une seconde négociation, soit de bonne foi, soit, comme il v a plus d'apparence, pour l'amuser et avoir le temps et l'orcasion de lui débaucher son armée. Les deux généraux eurent une entrevue dans laquelle on convint apparemment de quelques préliminaires, puisqu'il y eut suspension d'armes, et des otages donnés de part et d'autre. Seulement le consul dit qu'il ne pouvait rien conclure sans prendre l'avis de son collégue; et Sertorius fut dépêché pour ce sujet à Norbanus, Sertorius n'était pas aise à tromper: il avertit Scipion d'être en garde contre les ruses de son ennemi ; et , chemin faisant . avant trouvé l'occasion de s'emparer de la villé de Suessa, qui avait pris le parti des adversaires, il le fit moins peut-être pour se rendre maitre d'un poste important que pour troubler une paix qu'il craignait plus que la guerre. La suite vérifia ses soupeons. Sylla s'étant plaint de la prise de Suessa comme d'une infraction de la trève. Scipion lui rendit ses otages, convenant ainsi qu'il était en tort, et qu'il avait manqué à ses engagements. Ce fait est une époque remarquable, qui sera rappelée par Sylla lors de la proscription.

Toute cette condulte de Sciplon indisposa contre lui sou armée, qui était déjà à demi gagnée par les soldats du parti cantraire; car ceux-ci, dressés à ce manége par leur général, et semblables, dit Plutarque, à des oiseaux privés qui attirent les autres dans le piège, avaient profité de la trève pour corrompre les froupes du consul par argent, par promesses, par toute sorte de voies. Ainsi Sylla s'étant présenté avec vingt cohortes aux portes du camp ennemi, elles lui furent ouvertes: il entra sans tirer l'épée, et loute l'armée de Scipion, composée de vingt mille hommes; passa sous ses drapaux. Le consul, dupe de sa crédulité et abandonné de tous, resta seul dans sa tente avec son fils. Sylla usa généreusement de ses avantages, et renvova les deux prisonniers en toute liberté. Il traita de même, soit dans cette occasion, soit dans quelque autre, le brave Sertorius, qui, voyant quel train les affaires premient en Italie, et jugeant, par l'Incapacité des généraux, que tout frait de mal en pis, résolut de se retirer en Espagne. dont le commandement lui était échu après sa préture, et là de s'assurer un asile et pour luimême es pour ses amis.

Sylla, par la retraite de Seriorius, eut le champ libre; et débarrassé du seul adversafre qui aurait été capable de lui tenir tête, s'il ebt

a Nutle sunt occultiores tusidie, quim en gon lau tent in simulatione officit, aut lu sliquo necessitudinis « nomine. Nom eum qui palam est adversarius, facile a cavendo vitare possis. Hoc veró occultum, intestinum e se domesticum maium , non modo non existit , verum « etism opprimit antequam prospicere atque explorare e potneris. » (Csc. lib. 1, in Ferr. n. 39 )

s o Omnium est communis infraicus, qui fuit hostis a storum. Nemo unquam sapiens proditori credendum « putavil. Sylla habuit honorem ut proditori , uon ut a amico fidem. » . Ibid., n. 38. )

<sup>\*</sup> Plutarch, et Applan,

<sup>4</sup> Tiuno dens la terre de Labour, province

de Naples,

eu autant de considération et d'autorité que de mérile, il n'eut pss de peine à vaincre les aurets, mélant toujours la ruse et la force, l'épée et l'intrigue, Carbon le connaissait bien, et disait a que dans le seul Sylla il avait à combuttre un lion et un reand; mais qu'il crai-

« gnait bien plus le renard que le lion. » La puissance des ennemis de Sylla était néan moins formidable, et il avait besoin de plusieurs corps d'armée et de plusieurs généraux ponr leur résister. Il chargea donc Crassus d'aller dans le pays des Marses lui lever et assembler des troupes. Comme il fallait passer à travers les ennemis. Crassus lui demanda une escorte. Je vous donne pour escorte, lui répondit Sylla, votre père, votre frère, et tous ros proches, tués indignement et dont je poursuis la vengeance . Crassua, piqué de cette vive repartie, se mit en marche sur-lechamp; et, avant traversé courageusement et heureusement les ennemis, il arriva dans le pays des Marses, fit des levées considérables, et rendit en plusieurs occasions d'importants

services à Sylla. Un autre jeune Romain , plus jeune encore que Crassus, se distingua bien davantage, C'est Pompée, qui, alors âgé seulement de vingt-trois ans, prouva que dans les génies supérieurs la vertu n'attend pas la maturité de l'age 2. Il était dans le Picenum 3; et voyant que les citovens les plus illustres et les plus gens de bien se rendaient de toutes parts dans le camp de Sylla, comme dans un port où ils allaient chercher leur sûreté, pour lul, il crut ne devoir pas s'y présenter comme ayant besoin de secours, mais au contraire v mener du renfort, et a'y faire considérer sur le pied d'un ami utile et en état de rendre service. Le Picénum était plein de ses clients 4; et il s'était acquis une estime universelle en ce qui regarde le mérite militaire, ne connaissant ni l'oisiveté ni les délices, maia occupé nuit et jour des exercices les plus propres à former un guerrier. Simple et même austére dans son genre de vie, jusqu'à

s'abstenir du bain, qui passait dans ces temps-là presque pour une nécessité. Il ne mangeait point couché sur un lit sedon l'usage, mais sasis; il donnait au sommell moins que la nature n'exige, et il ne connaissait, en un mot, d'autre délassement que le changement de travait.

vail. S'étant donc fait un grand nom par cette conduite, des qu'il commença à sonder les habitants du Picenum, il les trouva prêts à marcher sous ses ordres, et nn certain Vindius 1; l'ayant traité de jeune écolier qui voulait faire le barangueur, fut sur-le-champ mis en pièces par les assistants. Pompée profita de cette disposition des esprits; et, sans avoir recu de personne le droit de commander, mais s'établissant lui-même gênêral\*, il se fait dresser un tribunal au milieu de la place d'Auximum : de là il chasse les Ventidius, premiers citoyens de cette ville, qui tensient pour Carbon; puis il lève des soldats, les distribue par compagnies et par cohortes; et, ayant parcouru les villes du voisinage, qui toutes allérent au-devant de ses désirs , il eut bientôt formé trois légions , bien pourvues de vivres, de chariots et de toutes les munitions nécessaires. Alors il partit pour aller joindre Sylla, non pas en diligence, ni comme cherchant à se dérober à la poursuite des ennemis, mais séjournant autant qu'il pouvait lui être commode, ravageant les terres de ceux du parti contraire, et attirant au sien tous ceux qui étaient capables de se laisser gagner.

ser gagner.
Trois armées commandées par trois gênéraux, Brutus, Coilius, et Carrinas, se concertérent pour l'envelopper. Pougles pris son
pari en habite capitaine. Il alla sere coime
ses forces attager le seul Brutus, et le mit en
fuire, ayam fait preuve de bravoure personelle dans le combait, et tut de se main un
Apris spril se fut ainui débarraise de cette arme, la mésilicitigence entre les chefs le
délivra des deux autres, qui s'en allérent chauce de leur côté. Le consul Scipiun, qui avait
profilé de la liberte que Sylas lui avait rendue
our se mettre da talet d'une nouvelle armée.

<sup>1</sup> Plutarch in Crasso.

<sup>\*</sup> Plutarch, in Pomp.

<sup>#</sup> Marche d'Ancône.

<sup>4</sup> Dip apud Vales.

<sup>1</sup> Plutarch

<sup>\*</sup> Osime.

vint aussi à la rencontre du jeune général. Mais il éprouva en cette occasion le même sort qu'il avait eu vis-à-vis de Sylla ; toutes ses tronpes l'abandonnérent. Enfin, auprès de la rivière d'Esis 1, Pompée défit un gros corps de cavalerie commandé par Carbon en personne.

Sylla ne savait encore rien de tous ces succès; et, à la première nouvelle qu'il eut des mouvements de Pompée, craignant pour un ieune homme sans expérience, qu'il vovait environné de tant d'ennemis, il se mit en marche ponr aller le secourir. Lorsque Pompée le sut peu éloigné, il commanda aux officiers de faire prendre les armes aux soldats, et de les ranger dans le meilleur ordre, afin que le coup d'œil pût être agréable à Svila; car il espérait en recevoir de grands honneurs, et il en recut qui passaient encore son atteute. En effet, lorsque Sylla le vit s'avancer vers lui avec des troupes lestes, bien équipées, pleines de courage, et à qui leurs victoires avaient encore inspiré un air de loie et de triomphe, il en fut si charmé, que Pompée l'ayant salué eu lui douuant, comme il couvenait, le nom d'imperator 9, il lui rendit le même salut et le qualifia du même titre : et il garda toujours avec lui dans la suite cette mauière de procèder. Pomoée était presque le seul entre toute cette noblesse et tant d'hommes illustres qui euvironnaient Sylla, pour qui il se levat et se

Ces honneurs singuliers piquérent de jalousie Crassns, qui n'en recevait pas de pareils; et ce fut là la source d'antipathie qui régna longtemps entre eux. Crassus n'avait pourtant pas licu de se plaindre s. Ses services n'égalaient pas ceux de Pompée; et de plus son avarice et son àpreté pour l'argent, vices qui parurent en lui dès la première jeunesse, et qui s'accrurent toujours avec l'âge, déparaient tout ce qu'il pouvait faire de louable.

Pompée ne s'oublia pas au milieu de tant

de gioire ': et Sylla avant voulu l'envoyer dans la Ganle cisalpine pour y prendre la place de Métellus Pius, qui manquait de feu dans les opérations, et n'avançait pas beaucoup les affaires, il eut assez de modération pour représenter qu'il ne couvenait pas de déplacer un homme qui le surpassait par l'âge et par une reputation faite depuis longtemps. Il aiouta que cependant, si Métellus le demandait pour collègue, il ne refuserait pas de marcher. La chose s'exécuta selou ce plan; et Pompée étant venu en Gaule, non-sculement y fit de belles actions par lui-même, mais ranima et réchauffa par son activité la lenteur de Métellus.

Cependant de nouveaux consuls entrérent en charge, Marius le fils, et Carbon, qui reprit les faisceaux consulaires pour la troisième fois. Marius était fort jeune, et les auteurs qui lni donnent le plus d'âge ne vont pas au delà de vingt-six à vingt-sept ans. Rien n'était plus irrégulier qu'une pareille élection. Mais alors on ne connaissait plus de lois 2. La mère dn ieune cousul fut assez sensée pour pleurer cet honneur prématuré, qu'elle prévoyait devoir être funeste à son flis 3,

C. MARIES! CN. PAPIRIOS CARBO, III.

Cette année, ou même dés sa précédente, Muréna, qui avait été laissé par Sylia en Asie comme nous l'avons dit renouvels la guerre contre Mithridate. Je remets à en parler dans un autre lieu.

Un autre fait trouvera ici sa place. C. Fabius a, qui avait chassé Métellus Pius de l'Afrique, qu'il gouvernait comme préteur, digne ministre des Marius et des Carbon, se rendit si odieux par ses rapines, par ses cruautés, par l'horrible projet de soulever les esclaves et de les porter à égorger leurs mattres, que les citoyens romains, établis en

4 Le Finmesino

<sup>2</sup> Ce mot signifie général : et, dans un sens plus étroit , c'était un litre d'honneur qui se donnait à ceux qui avalent remporté queique victoire considérable. C'est dans ce second second seus que Sylis le donne à Pompée. 3 Plutarch. in Crasso.

IL RIST, ROM.

<sup>1</sup> Plut. in Pomp.

s Veil, lib. 2, cap. 16. - Applen. 3 Auctor de Vir. illustr. in Mar. filio.

<sup>4</sup> An. R. 670; av. J. C. 82. 4 Freinsheim. Suppl. lib. 86, esp. 3.

grand nombre dans Utique, le brithera vit dans non propre paiss. Et celte vidence ne fot regardie que comme une vengence leigne, a sujet de laquelle infe fui fai à Rome ui information in poursaite. Peut-être unais la Romains étabel-ile trop occupé des mutu delique ; car le guerre civile continuat en claime de la formation de la resultation de la comma de la resultation de la

Je um n'étendrai point sur les avantages que remporfer in les lieutensaits de Sylia, Métellus, Pompée, Crassus, M. Luculius, Métellus, Pompée, Crassus, M. Luculius, Pompée, Crassus, M. Luculius, Pompée, Crassus, M. Luculius, Nous avons peu de détails sur tous ces faits. Qu'il me suffise de détails sur tous ces faits. Qu'il me suffise de remarquer que presque parout le parti de Sylia flui viciorieus, et que sur un trè-graud nombre d'actions il n'y ou au mu trè-graud nombre d'actions il n'y ou le puis sur le particular aux exploits de Sylia foirméme. C'est ce qu'il y a de plus important et de plus capable d'articresser.

Sylla1, toujours atteutif à diminuer le nombre de ses ennemis, s'engages par un traité solennel avec les peuples d'Italie, à les faire jouir du droit et des prérogatives de citoyens romains, qui leur avaient été accordes Ce traité ani détachait de la faction de Marius un si grand nombre de partisans, ne fut pas un des événements les moins propres à augmenter la coufiance que Sylla avait de vaincre, et qui était si grande, que, si des plaideurs venaient se présenter devant lui pour lui demander justice, il remettait à juger leur affaire lorsqu'il serait dans Rome; et ceta pendant que ses adversaires dominaient daus la ville et remplissaient l'Italie de leurs armées.

Il semble que le consul Marius avait la même pensée, et qu'il ne doulait point que Sylla ne fût à la fin victorieux. Ce fut pour lui uu motif de se porter à une horrible barbarie; et, craignant que ceux qu'il voulait perdre

ne lul échappassent, il hâta sa vengeance pendant qu'il était encore le maître . Le préteur Brutus Damasippus commandalt dans Rome en l'absence des consuls, qui tous deux en étaient sortis pour se mettre à la tête des armées. Marius écrivit de son camp à ce préteur pour lui ordonner de massacrer les chefs de la faction de Sylla, c'est-à-dire les premiers du sénat et de la noblesse. Damasippus était un scélérat, dévoné à toutes les fureurs du parti qu'il avait embrassé. Il exécuta donc sans scrupule cet ordre inhumain; et, joignant la perfidie à la cruauté, il convoqua le senat sous pretexte , et ensuite il y fit entrer des meurtriers qui égorgèrent un très-grand nombre de sénateurs. L'histoire nous a conservé les noms de quatre des principaux : Carbou Arvina, proche parent de Carbon consul de l'année dont je raconte les évênements, et seul de cette famille qui sit été un bon citoyen an ingement de Ciceron : P Antistius, bean père de Pompée; L. Domitius; et enfin le grand pontife O. Scevola.

Co respectable vieilland avait bien prévuque était lis le ort qui l'attendait 7 mais, attaché à l'observance in plus esacte de tons les declores, quologit l'unout le partil de Sylla les méllières, il ne pouvait approuver la violence ce la guerre civile; et il dissel qu'il aimait mieux s'exposer à périr par le fer de ses eunemis quo d'evenir les armes à la main assellitles murs de sa patire, Lorsqu'il se vit préslès murs de sa patire, Lorsqu'il se vit présdévres stagos, il voulut s'enfuir; il gagna même le vestibule du temple de Vests. Mais ju' fut atteint et d'oppre par les meuritiers,

Damasippus, sebon la barbara couinne calabile depisi quelque tempa Rome, étendità s crassuté su della même de la mort de ces illustres personages. Le ocryo de Carbon Arvina, donto a vali coupe la 1ête, fut subché ala bodi d'ame potence, et porté en cel état par la ville. Les antres furent traiteds avec le crep par los reus, et jetés dam le Ti. bre. La femme d'Antistius, qui se nomato son marti, se lus alle d'antistius, qui se nomato son marti, se lus alle d'antistius par la constitución.

Ces cruautés ne précédèrent pas de beau-

<sup>1</sup> Liv. Epit.

<sup>\*</sup> Applan. - Yell. lib. 9, cap. 26. \* Cic. ad Att. lib. 7, n. 3.

coup la défaite entière de Marius par Svila 1. La bataille se donna auprès d'un lieu nommé par les Latins Sacriportus, entre Signia et Préneste 1. La nuit d'auparavant Sylla avait au un songe qui lui donnait de grandes espérances. Il avait cru voir le vieux Marius qui recommandait à son fils de eraindre le jour du lendemain comme un jour qui devait être malheureux pour lui. En conséquence, Sylla, prévenu comme il était en faveur des présages et des songes, et de toute espèce de divination, désirait extrémement de combattre, Maia ses soldats, lersqu'ils se trouvèrent en présence de l'ennemi, étaient si fatigués d'une longue marche pendant laquelle ils avalent essuyé une grande plule, qu'ils se jetalent par terre, se couchant surlenrs boueliers peur prendre quelque repos, Il fallut done qua Sylla consentit à leur donner l'ordre de se retrancher; et ils se mirent sur-le-champ en devoir de se dresser un camp. Mais, Marius étant venu les attaquer avec fierté et avec menaces pendant qu'ils travaillaient, ces vieux soldats se crurent insultés. L'indignation leur fit retrouver leurs forces; et, plantant leurs demi-plaues sur le bord du fossé qu'ils avaient déjà creusé, ils marchent à l'ennemi l'épèe à la main. Le combat fut vif: mais hieutôt l'aile gauche de Marius commençant à plier, einq cohortes et deux escadrons passèrent du côté de Sylla, Cette désertion décourages les autres : en un moment la fuite fut généralo , et tous cherchent à se retirer dans Préneste. Svlla les poursuit vivement : de sorte que les Prénestius craignirent qu'il n'entrât avec les fuyards dans leur ville, et fermérent leurs portes. C'est là que se fit le plus grand carnage. Marius, qui trouva en arrivant les portes formées, fut tiré dans la ville par-dessus les murs avec une corde. Sylla , dans ses memoires, disalt qu'il n'avait perdu dans cette action que vingi-trois soldats, et qu'il en avait tué vingt mille des ennemis, et fait huit millo prisonniers. Parmi ces prisonniers tout ce qui se trouva de Samnites fut égorgé par son ordre : il regardait cette uation comme l'euuemie implacable du nom romain.

s Plus in Syl. - Applan.

a Segul et Palestrina.

La ville de Préueste était très-forte : Il fallut l'assièger dans les formes. Sylla donna le commandement de ce siège à Lucrétius Ofella, qui depuis peu avait quitté le parti de Carbon pour passer dans le sien. Appien dit que cet Ofella n'était qu'un simple chevalier romain : Velletus assure qu'il avait été préteur. Quol qu'il en soit, il paraît que c'était un homme obscur, et que ce fut précisément à raison de sen obscurité que Sylla le choisit pour lui donner un commandement de cette importance.1. Dion remarque que Sylla commença alors à se démasquer ; et qu'au lieu que jusque-là il avait témoigné toute sorte de considération pour cette noblesse qui l'environnait, et qui faisait la gleire et la force de son parti, des qu'il so vit au dessus de ses affaires, il la négligea et lul préféra des hommes sans naissance, qui se prétaient plus aisément à toutes ses volontés, et qui ne lul enlevaient point l'honneur des succès. Conduite pieine d'ingratitude, mais trop ordinaire aux ambitieux, qui ne considérent les hommes qu'à proportion du besoin qu'ils en ont, et qui, dès qu'ils peuvent s'en passer, comptent pour rien les services reçus.

Pendant que Lucrétius Ofella assiégeait Marius dans Préneste\*, Sylla marchait vers Romo, sentant de quelle importance il était pour lui d'enlever à ses ennemis la capitale de l'empire, et regardant avec raison cette conquête comme le fruit de tontes ses antres victoires. Il v fut recu sana difficulté. La disette était dans la ville : et on y était accoutumé, par tant de vicissitudes successives en un assez petit nombre d'années, à subir la loi. du plus fort, Tous les adversaires de Sylla s'ételent enfuis à son approche. Il fit vendre leurs biens à l'encan; et, ayant assemblé le people. Il déplora la nécessité où il s'était trouvé de so venger par les armes : Il exhorta tous les citovens à prendre courage, et leur promit que dans peu la tranquillité serait rétablie dans la ville, et le gouvernement remis sur l'ancien pied. Belles promesses | qui furent bien démenties par ses actions,

Cependant le parti de Marius se mettait en

Die apud Vales.

mouvement pour secourir Préneste; mais ce fut inutilement. Sylla, on par lui-même, ou per ses lieutenants, défit en toute occasion les différents corps d'armée qui tentérent le secours. Et, les disgrâces se réilérant et s'accumulant sans cesse les unes sur les autres, enfin les principaux chefs désespérèrent totalement des affsires, et abandonnérent l'Italie. Norbanus se retira à Rhodes, et Carbon en Afrique, Ils laissaient néanmoins des forces encore formidables; et, outre plusieurs légions romaines, une armée de querante mille. tant Lucaniens que Samnites, commandée par trois chefs courageux et expérimentés, M. Lamponius, Pontius Télésinus, et Gutta de Capone, donna de terribles alarmes à Sylla.

Cette armée, jointe à Carrinas, Damasinpus, et quelques autres chefs du même parti. avait tenté sans succès de forcer des gorges par lesquelles il fallait passer pour pénétrer jusqu'à Préneste, et qui étaient gardées par Sylla. Enfin, se voyant Sylla en tête, et sachant que Pompée s'avançait pour le prendre en queue. Télésinus, grand capitsine et homme de ressources , forma subitement le dessein d'aller attaquer Rome même, qui était actuel-Iement sans défense, et peu s'en fallut qu'il ne réussit: car étaut parti de nuit, il déroba si adroitement sa marche aux adversaires, qu'il arriva à une demi-lieue de la ville, du côté de la porte Colline, sans avoir trouvé d'obstacle, bien fler et bieu glorieux d'avoir trompé de si habiles générsux. La terrenr fut aussi grande dans Rome que lorsque autrefois on avait vu Annibal aux portes, et lo danger n'était pas moindre. Ce n'étaient que courses incertaines, que cris Isments bles des femmes et des enfants qui déploraient leur infortune, et appréhendaient tout ce que peut craindre une ville prise d'assaut. Au point du jour le plus brillante ieunesse de Rome sortit à cheval pour aller reconnaître l'ennemi, et pour escarmoucher. Plusieurs furent tués, et entre autres un Ap. Claudius, Enfin, on vit arriver Balbus, envoyé par Sylla avec sept cents chevaux. Il était venu à toute bride; et n'ayant pris qu'un moment haleine, il alla sur-le-champ harceler et amuser les Samnites, eu attendant Sylla, qui vintréellement peu après avec toute son armée, et qui, à messare que les troupes arrivalent. Ies fisiait repatire à la hâte et les rangeait en même tempse n'estabille. Dobabelle et Torquatus, deux des principaux officiers, voulurent lus representer qu'il sersit plus à propos de ne point esposer sur-lec-champ au combat des recopes de lugues d'une sur-leve code. Il ne composit que de la combat des tranges de lugues d'une sur-leve code. Il ne la la les premier novembre, sur les trois heures sprès midi.

Le combat fut des plus rudes. La haine échanffait les courages de part et d'autre; et jamais l'intérêt ne fut plus grand, puisqu'il s'agissait du sort de la ville de Rome, devant laquelle ils combattaient. L'aile droite de Sylla, que commandait Crassus, fut pleinement victorieuse; maiselle s'éloigna du champ de bataille, et poursuivit fort loin les fuyards, La gauche, où était le général en personne, souffrit beaucoup, et avait peine à résister. Sylla ne se ménageait pas : il allait de rang en rang, monté sur un beau cheval blauc, plein de feu et trèsléger à la course. Deux des ennemis le reconnurent, et se mirent en disposition de lancer sur lui leurs javelines. Heureusement son écuyer les apercut, et d'un coup de fouet animaut le cheval de son mattre, il le fit avancer si à propos, que les deux javelines vinrent tomber à peu de distance de la croupe du

cheval. 
Cepeudant Teikianus encourageait ses Samnites, en leur crisant \*, e que Cétait lei le derniels, en leur crisant \*, e que Cétait lei le derniel que des Romainse; qu'il faillait prendre
et r'uliner leur viller; que jamais on ne se
e détivireait de ces loupa ravissants, de ces
e flers ennemis de la liberté de l'Italie, si l'on
ne détruisait lour repaire. S'yll se trouscourre de sa le. Seit general danger qu'il cocourre de sa le. Seit general sanger qu'il contrait reprendre coura à ses troupes. Il tirt de
son sein une petite figure d'Apollon Philen ;
qu'il avait enlevée de Delphes, et qu'il poetait
toojours sur lui; et la baisant, et lui adressant
la parole : « O Apollon, dissivil, a parès a vojr
a protes et de Delphes, et qu'il poetait
parole : « De Apollon, dissivil, a parès a vojr

<sup>1</sup> Plut. In Svi.

i « Adesse Romanis ultimum diem : erueudam dee lendamque urbem : uuuquam defaturos raptores italie cæ libertalis iupo, nisi sylva ilu quam refugero sobereni; « coort excisa. » (Vzzz. isb. 2, cap. 27.

- « rendu l'heuréux Sylla victorieux en tant |
- « d'occasions, ne l'avez-vous amené aux por-« tes de sa patrie que pour l'y faire périr hon-« teusement avec ses concitovens ? » En même

temps il animait les siens à bien faire, par prières, par menaces, et en prenant même auclaues-uns par le bras pour les forcer de tour ner tête. Tout fut inutile : le désordre augmeuta de plus en plus : et lui-même, entraîné par les fuyards, fut obligé de céder à l'eunemi vainqueur, ayant perdu un grand nombre de personnes de marque. Plusieurs, qui étaient sortis de Rome pour être speciateurs du combat, payèrent hien chèrement leur curiosité, et furent tués ou écrasés. L'alarme fut si grande, que peu s'en failut que le siège de Préneste ue fût levé, parce que la fuite en porta quelques-uns de ce côté-là qui direut à Lucrétius Ofella que tout était perdu , que Sylla était vaiucu, et que la ville de Rome était prise.

Enfin Sylla reprit le dessus, sans que nous puissions trop dire comment, faute de mémoires assez instructifs. Ce que nous savons, c'est qu'après une heure de nuit, les Romains commencerent à respirer, et les Samnites à avoir du désavantage; que l'on se battit bien avant dans la unit; que Pontius Télésinus fut hlessé à mort, et trouvé le leudcmain sur le champ de bataille, ayant encore un reste de vie, et avec un air de fierté que les approches mêmes de la mort n'avaient pu lui faire perdre. Son camp fut pris, son armée taillée en piéces ou dis-ipée . Il échappa peu de Samnites; car Sylla avait défendu qu'on leur fit aucun quartier.

Lorsque la nuit était déià bien avancée. Sylla recut des nouvelles de Crassus3, qui avait poursuivi les enuemis jusqu'à la ville d'Antemnes, à plus de deux lieues au delà de Rome, Il demandait des rafralchissements pour ses soldats, qui s'étaient campés au lieu même où ils avaient cessé de poursuivre. Il aurait énargné bien des dangers et de vives inquiétudes à son général, si, après avoir mis en fuite l'aile des eugemis qui lui était opposée, il eût seu-

lement envoyé après eux ce qu'il fallait de troupes pour les empêcher de se rallier, et fût venu avec ses principales forces au secours do l'aile gauche des Romains.

Cette victoire de Sylla porta le dernier coup au parti de Marius et à la ligue sociale; et le vainqueur aurait été le plus heureux et le plus glorieux des hommes ', s'il eût cessé de vivre le jour qu'il acheva de vaincre. Mais il déshonora sa victoire par les plus odieuses et les plus détestables cruautés : ce qui doit paraître d'autant plus étonnant, que jusque-là il avait montré de la modération et de la douceur, et qu'il était même naturellement gai et enjoué, caractère qui ne semble pas annoncer une disposition à devenir cruel. Au contraire, il avait paru compatissant, et on l'avait vu s'atteudrir souvent jusqu'aux larmes. Car pour ce qui est de Marius, il était né féroce, et la souveraine puissance avait fortifié et non changé son caractère. Il n'en est pas de même de Sylla, et sou exemple est tout à fait propre à décrier la prospérité et la puissance absolue<sup>3</sup>, comme rendant les hommes fastueux, insolents et iuhumsins, soit qu'elle change véritablement leurs mœurs, soit qu'elle découvre seulement des vices qui sans elle seraieut demeurés cachés.

Le premier trait par lequel il manifesta le goût qu'il avait pris pour la cruauté fut le meurtre de six à sept mille prisonniers. Trois mille hommes après le combat s'étant offerts de se rendre à lui, il leur promit la vie sauve, s'ils voulaient mériter leur grâce en attaquant leurs compagnons, qui n'étaieut pas encore soumis. Ils le firent : et dans le combat qui se livra, plusieurs ayant été tués de part et d'autre, tout ce qui resta des deux corps, au uomhre de six mille hommes, se livrèreut à lui

t « Felleis nomen usurpässet justissime, si enmder « et vincendi et vivendi finem habuisset. » ( Vall. lib. 2 , cap. 27. )

1 Plutarch.

3 Είκότως προσετρίψατο ταϊς μεγάλαις έξουσίαις διαθολέν, ώς τα έθο μενιιν ούν έπέ των έξ άρχος τρόπων, άλλ' έμπλακτα, και χαύνα και άπάνθρωπα ποιούσκις... είτε κίνασίς έστι και μεταδολά φώσ:ως ύπο τύχης, είτε μάλλον ύποκειμένος άποκάλυψες έν liovoia saxiac. (PLUT. in Selfa (31). )

<sup>4</sup> Vell. 27. 27. 2 Strab. lib. 5, cap. 294.

<sup>5</sup> Piutarch.

sur sa parole. Il les assembla tous dans un même lieu, laur faisant espérer qu'il les distribuerait dans ses légions. Meis il donna ordre qu'on les massacrat dans le temps que, non loin de cet endroit, il tenait le sénat dans le temple de Bellone. Et cette action, si horrible en elle-meme, n'est pas encore ce qu'il y a ici de plus affreux. Mais au cri effroyable que jetèrent ces malheureux lorsqu'ils virent qu'on les alleit égorger, tout le séuat s'étant troublé, Sylla ne changea point de visage; et avec un sang-froid et une tranquillité qu'à peine attendrait-on d'un tyran endurci dans le crime dès l'enfance: Messieurs 1, dit-il aux sénateurs, prétez-moi attention ; c'est un petit nombre de séditieux que l'on met à mort par mon

Ce cernage fut comme le signal des meurtres dont la ville fut remplie les jours suivants 4. Une des premières victimes de la vengeapre de Sylla fut le cruel Damasippus, à la mort duquel tout le monde applaudit. Si le vainqueur n'eût fait périr que de semblables pestes publiques, la joie cût été universelle. Mais il poursulvait avec acharnement tous les restes du parti vaincu; et de plus, ceux qui l'approchaient, et qui avaient du crédit auprés de lui, se défaisaient, sous son autorité et de son aven, de leurs equemis particaliers, on même de ceux dont les biens leur faisaient envis.

Au milieu de tant d'horreurs le sénat s'étant assemblé, il v eut des murmures et des pleintes 1; et O. Catulus, fils de celui que Marius avait fait périr, ose élever sa voix, et dire tout hant : Avec qui donc prétendons-nous vivre, si nous tuons dans les combats ceux qui ont les armes à la main, et dans la paix ceux qui ne les ont plus! Un jeune homme qui se nommait C. Mètellus, alla plus loin; et, s'adressant à Sylle lui-même, il lui demanda quelle serait le fin des maux publics. Car. ajouta-il, nous ne cherchans point à sauver ceux que vous avez condamnés à périr; mais il est juste de tirer d'inquiétude ceux à qui vous laissez la vie. Sylla avant répoadu qu'il

n'avait pas encore déterminé qui étaient ceux à qui il devait faire grace, un certain Furfidius, homme de bas lieu et indigne flatteur, prit la parole, et lui dit : Eh bien! faites-nous connaître qui sont ceux que rous ares condamnés. Sylla répondit qu'il le ferait ; et c'est alusi que fut amenée cette horrible proscription, qui fait encore aujourd'hui frémir après tant de siècles.

Cer le leademain', Sylla, sans avoir pris l'avis d'eucun de ceux qui étaient en charge. fit dresser et efficher dans la place publique une liste de quatre-vingts noms, à la tête desquels étaient les deux consuls actuellement en cherge, Carbon et Marius; puis Scipion et Norbanus, qui avaient exercé le consulat l'année précédente : ensuite Sertorius , et enfin ceux qui se feisaient distinguer davantage entre les ennemis du parti victorieax. Le jour suivent, nouvelle liste de deux cent vingt; et le troisième, un pareil nombre; et Sylla, haranguant le peuple à ce sujet, dit qu'il avait proscrit ceux dont il s'était souvenu, et qu'à mesure que les noms des autres se présenteraient à sa mémoire, il les proscrirait 2, fl ajoute qu'il ne pardonnerait à aucun de ses ennemis, et qu'il traiterait avec la deraière rigueur tous ceux qul, depuis le jour que le consul Scipion avait romou le traité evec lui et manqué à se parole, evaient rendu service au parti contrairo, ou ea commandent des armées, ou comme questeurs, ou comme tribuns des soldats, enfin de quelque manière que ce pût être.

On voit quelle étendue il donnelt à sa vengeance, et combien le nombre des coupables devait être grand. On ea fit la rechercha et dans Rome et dans toute l'Italie. C'était un crime d'avoir porté les armes sous Carbon, Norbanus, ou Marius; d'avoir pavé les taxes au'ils avaient imposées; en un mot, de les avoir aidés de conseils, da vivres, ou d'argent, Les liaisons d'amitié at d'hospitalité, société d'affaires, avoir prêté à quelqu'un des ennemis de Sylla, ou en evoir emprunté quelque somme, il n'en fallait pas davantage pour être condamué. Bien eatendu que c'éteit princi-

s e Hoe agamus, P. C. seditiosi pauculi meo justu « occiduntur. » ( San. de Clement. lib. 1, cap. 12.)

<sup>9</sup> Salligst, Cal. p. 54. 3 Plut. in Syl. Oros. v. 21. - Flor. lib. 3, cap. 21.

Plutarch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Applan.

palement contre les riches que l'on faisalt valoir toutes ces accusations. Après cet exposé, il est aisé de concevoir que le nombre des proscrits se solt grossi teliement, qu'on le fasse monter à quatre mille sept cents, dont deux mille tant sénatours que chevaliers. Et le tyran était si éloigné d'avoir honte d'une si détestable barbarie, qu'il fit mettre les noms de cette multitude de proscrits sur les registres publics, comme s'il se fût agi de quelque exploit glorieux dont il eat fallu conserver le souvenir à la postérité.

L'édit de proscription punissait la compassion et l'humanité comme nn crime, imposant peine de mort à quiconque recevrait un proscrit et lui donnerait un asile, sans excepter ni frère, ni père, ni fils. Au contraire, on promettait aux assassins deux talents pour récompense du meurtre, quand même ce serait un esclave qui tuerait son maitre, ou un fils qui tuerait son père. De plus, les biens des poscrits étaient confisqués, et, ce qui parut le plus injuste, leurs fils et leurs petits-fils déclarés incapables de posséder ancune charge. Cette dernière iniquité a été relevée par plusienra écrivains : mais nul ne l'a peinte avec plus de force que Salluste, qui fait ainsi parler Lépidus : Sylla est le seul\*, depuis que le genre humain subsists, qui ait préparé des supplices à ceux mêmes qui ne sont pas eneore nés, en sorte qu'avant que la vie leur soit assurée , la vexation est déjà toute prête et les attend par avance.

La proscription ne se renferma pas dans Rome; elle s'étendit, comme nous l'avons dit, dans tontes les villes d'italie, et il n'y avait ni temple, si saint qu'il pût être, ni fover domestique, ni maison paternelle, qui fût un lieu de sûreté. Les maris étaient égorgés entre les bras de leurs femmes, et les fils entre ceux de leurs mères. Il y eut même des femmes comprises dans cette funeste boucherie, et livrées à l'épée des meurtriers : et le nombre de ceux qui furent sacrifiés à la vengeance et au ressentiment n'égalait pas à beaucoup près ceux qui étaient proscrits à cause de leurs richesses. Souvent les assassins eux-mêmes disaient que tel devait sa condamnation et sa mort à une belle maison qu'il possédait, un autre à ses jardins, un troisième à ses bains chands.

Plutarque cite en particulier un certain Q. Aurélius, homme paisible, qui ne s'était jamais mêlé d'aucune affaire, et qui croyait n'avoir de part à la calamité publique que par la compassion qu'il ressentait pour le malheur des antres. Cet homme a'étant mis à lire la liste des proscrits, uniquement par curiosité, y aperçut son nom. Ah! malheureux! s'écria-t-il, c'est ma terre d'Albe qui me proscrit; et à quelques pas de là il fut massacré.

Un autre se trouva dans le même cas 1. mais avec une différence essentielle : e'est qu'il insultait aux malheureux, et qu'à chaque nom qu'il lisait, il donnait l'essor à ses réflexions malignes et odieuses. La justice divine , comme le remarque Diodore de Sicile, l'en punit sur-le-champ. Son nom était sur la liste fatale. Réduit au sitence lorsqu'il le vit. il voulut se dérober furtivement; mais Il fut reconnu et poignardé.

Les historiens nous ont laissé peu de détail des faits particuliers qui regardent cetto proscription. Ce que nous savons de plus circonstancié, ce sont les exploits de Catilina. qui fit des lors l'apprentissage des plus grands crimes \*. Il commença par tuer son frère, et ensnite il obtint de Sylla qu'il fût mis au rang des proscrits. Pour témoigner sa reconnaissance de cet horrible bienfait, il se charges du supplice de M. Marins Gratidianus 1, que Sylla avait condamné à être immolé sur le tombeau de Catulus 5, homme piein de douceur, et qui eût été bien éloigné de souhaiter une parcille vengeance. Mais c'étaient comme des représailles de la mort de L. César, égorgé

s Plutarch.

· Quin solus omnium, post memoriam hominum, « supplicia lo postfuturos composult, quis prius inju-

e rie quiem vita certq esset. » (SALLUST. Hist. (ib. 1.)

1 Diod. apud Vales.

\* Evoa bi darpoviou revoc ulprote ro diaoripover τήν των άκλορούντων τύχου έπέθοκε τόν πρέπουσαν τό κακία τιμωρίαν ( Diob. )

# Pintarch 4 Sec. de Ira, lib. 3, cap. 18 .- Val. Max. lib. 9, cap 2.

a « Catilina M. Martum ante bustum O. Catult care pebat, gravissimus mitissimi viri cineribus e (Sangca.) quelques années auparavant par la faction contraire sur le tombeau de Q. Varius.

L'infortuné Gratidianus, qui avait été presque adoré par le peuple romain, fut donc tralué por les rues de Rome jusqu'au delà du Tibre, et frappé de verges par les bourreaux pendant tout le chemin. Lorsqu'il fut arrivé au lieu du supplice, Catilina lui fit arracher les yeux, couper les mains et la langue, bri-er les os des cuisses, et après l'avoir ainsi tourmenté dans toutes les parties de sou corps. enfin il termina, en lui trauchaut la tête, son supplice et sa vie. Un sénateur présent à cet horrible spectacle, s'étant trouvé mai et étant tombé en défaitlance, fut tue sur-le-champ, Catilina prit la tête toute sanglante de Gratidianus, et l'apporta aux pieds de Sylla dans la place publique : aprés quoi , pour joindre l'impiété à l'inhumanité, il alla laver ses mains dans le bassin d'eau lustrale du temple d'Apollon.

Catilina méritait d'être récompensé par Sylla. Il fut donc mis à la tête des soldats gaulois, qui faissient la plupart de ces cruelles exécutions. Aidé de leur ministère, il fit périr un grand nombre de chevatiers des plus distingués, entre lesquels on compte O. Cécilius son beau-frère, qu'il tua de sa propre main.

Cicéron nous fournit encore un trait qui fera voir comment les vengeances particulières s'excreaient à l'ombre de celles de Sylla. Oppianicus, chevalier romain de la ville de Larinum dans l'Apulie, homme couvert de crimes, ayant fait assassiner secrétement le frère de sa femme<sup>1</sup>, afin que son fils recueillit seul la succession d'une grand mère, se vit menacé par les parents du mort, qui lui déclarèrent que, s'ils pouvaient recouvrer des preuves, ils l'accuseraient et le poursuivraient en justice. Ce scélérat vient à Rome, prend une commission de Sylla, et étant retourné à Lariuum avec des soldats, il fait massacrer tous ceux qui l'avaient menacé de l'accuser.

On ne peut douter que tant de cruautés ne révoltassent infiniment les esprits coutre celui qui en était l'auteur. Mais la crainte \* étouffait

tous les autres sentiments; et ces fiers Romains, dominateurs superbes des nations, gémissaient eux-mémes indignement sous l'esclavage du tyran le plus impitovable qui fut iamais. Nous ne pouvous citer pour exemple de générosité, dans ces temps-ci, qu'un seul enfant. Caton, alors âgé de quatorze aus, sembla seul avoir conservé les maximes anciennes et le cœur romain. Sylla était ami de sa famille, et lui permettait par cette raison de veuir le voir quelquefois. C'était une faveur signalée; et le précepteur du jeune Caton , homme sage, et qui sentait combien cette distinction était et honoroble et utile pour sou élève, le menait aouvent à la maison de Sylla. Tout y respirait l'horreur : ou u'y voyait que têtes sanglautes que l'on y apportait de toutes parts, ou de malheureux citoyens que l'on en emmenait pour les faire périr dans les tourments. L'enfant, frappé de cet horrible spectacle, et voyant tout le monde gémir secrètement, demanda à son précepteur pourquoi personne ue tuait un tel tyran. C'est , lui repondit-il, qu'on le craint encore plus qu'on ne le hait. Et que ne m'avez-vous donc, reprit l'enfaut, donné une épée, afin que je tuasse le tyran, et que je délivrasse ma patrie de la servitude? Il prononça ces mots d'un ton de voix et d'un air de visage qui firent trembler Sarpédon. C'était le nom du précepteur, qui, depuis ce moment, observa soigneusement son disciple, dans la crainte qu'il ne se portât à un coup hardi, auquel alors personne n'osait

Entre ceux qui échappèrent à la proscription, aucun nom n'est plus célèbre que celui de César, qui n'avait alors que dix-liuit ans. J'ai déjà dit qu'il était neveu de la femme de Marius, et en consequence cousin-germaiu du jeune Marius, actuellement consul. Il avait contracté un nouvel engagement avec ce parti eu épousant la fille de Cinna, que toute la puissance de Sylla vainqueur ne put l'engager à répudier. Il fut donc obligé de se cacher, et, quoiqu'il eût actuellement la fièvre quarte, de changer presque toutes les unita de retraite. Il fut même, dans une occasion, recounu par les satellites de Sylla; mais il se tira de leurs

penser.

<sup>1</sup> Cic. pro Cluent.

<sup>\*</sup> Plut. in Cat.

<sup>5</sup> Suel. Cas. 1. - Plut. Cas. 1.

mains à force d'argent. Il avait des amis puissants qui sollicitaient ponr lui. Sylla néaumoins demeura longtemps inflexible. Enfin, comme ils le pressaient et lui demandaient ce qu'il pouvait craindre d'un enfant : Vous le voulez ' ? leur dit Sylla, eh bien, je vous accorde sa grace; mais je vous avertis que vous sauvez le destructeur futur de notre ouvrage et de tout le parti de la noblesse : car cet enfant vaut lui seul plusieurs Marius, Jamais prédiction ne fut plus exactement vérifiée, et elle prouve que Sylla avait une grande pénétration et se connaissait bien en bommes. On rapporte encore de lui un autre mot dans le même sens au sujet do même César, qui, dans sa jeunesse, avait des manières fort molles, prenait des airs de petit-mattre, et en particulier laissait toujours sa ceinture fort lâche. Sylla ne fut pas la dupe de ces debors efféminés 1 et il avait coutume de dire à ses amis 2 : Donnez-vous de garde de cet enfant dont la ceinture lâche semblerait annoncer la mollesse; il n'est rien moins que ce qu'il paralt. La grace de César fut donc en quelque facon arracbée à Svila. Il fallut au moins que César s'éloignat de l'Italie. et il alla en Asie faire ses premières armes sous Minuclus Thermus.

Cependant le siège de Préneste finit , et donna une nouvelle matière aux cruautés de Sylla3. Il y avait envoyé à Lucrétius Ofella, son lieutenant, la tête de Télésinus, tué à la bataille de la porte Colline, et celles des deux commandants romains, Carrinas et Marcius, massacrés par ses ordres après le combat ; il y envoya encore la tête de Gratidianus : de sorte que les assiégés, voyant qu'ils avaient perdu tous leurs chefs, sachant la désertion de Norbanus et de Carbon, et n'ayant aucune ressource, prirent le parti d'ouvrir les portes au vainqueur. Le consul Marius ne voulut pas néanmoins se rendre; mais ayant tâché de se

sauver par des souterrains qui conduisaient de la ville à la campagne, et trouvant les issues fermées et gardées par des soldats, il se battit avec le jeune Télésinus, frère de celui dont nous venons de parler. Leur dessein était de se délivrer tous deux à la fois, par une mort honorable, des supplices que leur préparait Sylla; mais Marius, après avoir tné son ami se tronvant simplement blessé, se fit achever par un de ses esclaves. Sa tête fut portée à Sylla, qui la fit mettre sur la tribune aux harangues, et qui, en la considérant, insulta à la jeunesse de ce consul, qui aurait dû disaitil, manier la rame, avant d'entreprendre de

conduire le gouvernail '. Le jeune Marius ne s'était guère montré lmitateur de son père que par rapport à la cruauté. Du reste, après avoir donné quelques signes de bravoure, qui l'avaient même fait appeler fils de Mars, il démentit tellement ses premiers essais, qu'il mérita d'être surnommé fils de Vénus. On remarque néanmoins comme une preuve

de la haute idée que Sylla avait de ce jeune ennemi, qu'il ne pritle surnom d'Heureux que lorsqu'il s'en vit défait. Mais je ne trouve cette observation et cette date précise que dans un auteur dont le jugement n'est pas sur . Ce qui est vrai, c'est que Sylla, qui toute sa vie s'était fait bonneur, commenous l'avons marqué, d'être favorisé de la fortune, et ce qu'on appelle un homme heureux, en prit solenellement le surnom vers ce temps-ci 3: de sorte qu'il se faisait appeler L. Cornétius Sylla Félix; en écrivant aux Grecs, et dans les actes qui devaient être mis en langue grecque, il traduisait le mot Félix par celui d'Emappideros, qui veut dire aimé de Venus. Et sa femme Métella étant accouchée de deux enfants jumeaux, garçon et fille, il fit appeler l'un Faustus, l'autre Fausta, c'est-à-dire heureux et heureuse. Quet bonbeur que celui d'un homme couvert du sang de ses compatriotes, et qui s'est

rendu l'horreur du genre humain! Dès que la ville de Préneste fut prise, Sylla s'y transporta, Lucretius avait deja fait tuer

<sup>\* «</sup> Vincerent , ac sibt haberent : dummodó scirent « eum quem incolumem tantoperé cuperent, quandoque a optimatium partibus , ques secum simut defendissent, « exitio futurum ; nam Cæsari muitos Marios inesse, » ( SURT. ) \* Unde emantese Syllæ dictum (ferunt) optimales

a sepius admonentis, ut malé precinctum puerum cae verent. » (Sunt. Cas. cap. 16.)

<sup>2</sup> Applan. - Plut. in Syl. - Liv. Epit,

<sup>1</sup> Pigl. in Mar. 2 Vell. 11 . 27.

<sup>\*</sup> Plut. in Syl. - Applan

plusieurs sénateura du parti de Marius, qu'il avait trouvés dans cette ville. Sylla acheva et condamna à mort ceux que son lieutensnt avait fatt mettre en prison; ensulte il ordonna à tous ceux qui étaient dans Préneste de sa partager en trois bandes, Romains, Prénestins et Samnites. Il dit aux Romains qu'ils avaient mérité la mort, mais qu'il voulait blen leur faire grace en considération de la commune patrie, A l'égard des Prénestins, il commenca à examiner les différens cas où lis pouvalent être, pour régler sur ces différences sa conduite à leur égard. Puis, trouvant le discussion trop longue, et n'avant pas le temps d'y vaquer, il ordonns qu'ils fussent tous massacrés avec les Samnites, auxquels il ne pardonuait jamais. Il n'excepts qu'un seul Prénestin, qui était celui chez qui il logeait; mais cet homme généreux, disant qu'il ne voniait point être redevable de la vie au bourreau de ses concitoyens, se jeta au milleu d'eux, et fut égorgé. Le nombre de ceux qui périrent en cette occasion se monta, selon Plutarque, à douze mille : les femmes et les enfants furent seuls épargnés, la ville fut livrée au pillage, et le territoire confisque au profit du peuple romain.

Ce n'était plus assez pour Sylls de proscrire les têtes des particuliers, il proscrivit les villes entières. Sans parler de celles dont il shattit les murailles 1, ou détruisit les citadelles, ou qu'il accabia de laxes el d'amendes, plusieurs furent vendues à l'encan avec leurs lerritoires, Préneste dont nous venons de parler. Sooiète, Intéramna, Florence, Il fit faire le procès à la ville de Sulmo dans le pays des Volsques, avant même qu'elle fût prise, et la fit condamner à être rasée. Il exerça la même rigueur sur les villes du pays des Samnites; el Strabon témoigne que de son temps elles n'étalent plus que des bourgsdes, ou même avaient été entièrement ruinées \*, et nomme entre autres Bovianum, Esernia, Télésia.

L'Italie était réduite, et personne n'y résistait plus à Sylia. Mais il resiait encore de grands débris du parti vaincu répandu dans les provinces, Perperna en Sielle, Carbon et Domitius en Afrique, Sertorius en Espagne.

Pour ce qui est de ce dernier, il fallut bien des efforts et bien des années pour le détruire ; nous en parlerons amplement dans la suite. Pompée fut envoyé par Sylla à la poursuite des autres.

Dés qu'il parut en Sielle, Perperna se retira, et Carbon vint lui-même se jeter entre ses mains 1; car étant parti d'Afrique avec plusieurs sénsteurs et autres gena de marque qui lui étaient demeurés fidèles, et s'étant avaucé jusqu'à l'tle de Cossura 2 pour tâcher d'avoir des nouvelles sures d'italle, il détacha L. Brutus dans une barque de pêcheur, avec ordre d'aller à Lilybée s'informer si Pompée était en Sicite. La barque fut arrêtée, et Brutus, voyant qu'il ne pouvait échapper, se tua lui-même, ayant appuyé la garde de son épée contre le banc des rameurs, et se jetant sur la pointe de tout le poids de son corps. Pompée, averti que Carbon était dans l'île de Cossura, l'envoya prendre lui et tous ceux qui l'accompagnaient, et il les fit sur-le-champ mettre à mort sana vouloir les voir, hors Carbon, à l'égard duquel il se condulsit d'une manière qui a été justement blamée d'orgueil et d'Inhumanité. Il est vral, dit Plutarque, qu'il ue pouvait guère se dispenser de lui ôter la vie : mais on ne pardonna pss à un jeune homme de vingtquatre ans, et à un simple chevalier romain, comme il était encore d'avoir fait trainer devant lui un consul actuellement revêtu pour la troisième fois de cette dignité suprêmo, et qui même lui avait autrefois rendu service dans le procès qu'il avait eu à soutenir pour la mémoire et les biens de son père. Pompée Invectiva du haut de son tribunal contre ce malheureux prosterné à ses pieds, el ensuite ordonna qu'on lo menat au supplice 3. Carbon montra autant de làcheté en mourant qu'il avait fait paraltre de cruautés et d'insolence dans le temps de sa propérité. Pour gagner quelques misérables moments de vie il feignit une colique qui l'obligeait de se retirer , dans un lieu à l'écart; comme il v demeuralt

trop longtemps, un soldat alla lui couper la

<sup>1</sup> Flor. 111, 31.

<sup>9</sup> Strab. lib. 5, pag. 249.

<sup>1</sup> Plut. in Pomprio, - Applas. 9 Pantsiarée.

<sup>\*</sup> Val. Max. lib. 4, cap. 8.-5, of tib 6, cap. 3-8. -Plutarch.

tête dans ce honteux asile. Cette tête fut envoyée à Rome pour être présentée à Sylls. La mort de Q. Valérius Soranus a attiré aus-

La mort de O. Valérius Soranus a attiré aussi des reproches à Pompée : et it tes mériterait. si les faits étaient constants. Soranus était homme de condition, et il avait été préteur; d'ailleurs le plus docte des Romains, et parfaitement instruit, soit dans to philosophie, soit dans ce qui regardait les ancieus rits et les pratiques de la religion de son pays, Pompée, dit-on, sprès l'avoir beaucoup questionné en se promenant avec lui , et avoir tiré de lui ce qu'il voulait savoir, l'envoya au supotice. It y aurait sans doute dans cette facon d'agir de la noirceur et de la perfidie ; mais ce fait a pour garant C. Oppius, ami de César, et dès lors justement suspect lorsqu'il s'agit de Pompée. Eu effet Piutarque assure qu'il ne so prêta que forcement à la vengeance de Sylla, et que s'il fut obligé de faire mourir ceux qui furent pris au vu et au su du public, il ferma-les veux sur plusieurs qui demeurérent cachés en différentes retraites, et en aida même quelques-uns à se sauver.

It fit plus, il osa montrer de la générosité dans une occasion éclatante. It avait résolu de châtier la ville d'Himéra, qui sysit suivi le parti de Marius. Le premier citoyen de cette ville qui se nommait Sthénius, se présenta à lui. et le pria instamment de ne point faire tomber sur une multitude innocente la peine due à un seul coupable. Et qui est ce coupable? dit Pompée. C'est moi, reprit Sthénius, Je suis le seul, qui ai engagé mes citoyens dans le parti contraire au vôtre. Jy ai amené mes amis par la persuasion; j'y ai contraint mes ennemis par la force. Ainsi is suis seul responsable d'une faute que j'ai seul commise. Pompée jugea qu'un homme d'un courage si bérorque était plus digne de sou amitié que du supplice; et non-seulement il lui pardonua, mais, en sa considération, à toute la ville,

Tout le reste de sa couduite se soutint, et la Sicile eut grand lieu de se louer de tui en toute manière. Depuis lougtemps on u'y rendait point la justice, sa us doute parce que les guerres civiles empéchaient que l'on u'y jouit de la trauquilité nécessaire. Pompée jugea et les différends eutre les villes, et les procès entre les particuliers avec une équité et une intelligence parfaite. Seutement if parla avec hauteur aux Mamertins, qui voulaient décliner son tribunsi et qui alléguaientieurs priviléges, Il n'est point question , teur dit-it, de citer les lois à un homme qui a les armes à la main. Ce discours était fier, mais ses actions étaient réglées par la justice : et de plus, ses mœurs, tout à fait pures et éloignées de ces plaisirs licencicux auxquets l'age donne un si furieux penchant, lui attirérent l'admiration. Il eut aussi grand soin d'empêcher que les vexations dont it s'abstenait lui-même uc fussent exercées par ceux qui étaient sous ses ordres. Il porta cette sticution jusqu'à une précaution singulière par rapport aux soldais : car avant appris que dans les marches ils se débandaient pour piller. il fit cacheter leurs épécs à l'entrée du fourreau, et celui qui avait rompu le cachet était puni.

B II. - SYLLASE FAIT NOMMER DICTATEUR. POUTDIR BANS BORNES DONNÉ A SYLLA. IL SE MORTRE ATEC L'APPAREIL LE PLUS TRESIELE. IL FAIT MASSARGES DANS LA PLACE LUCEÉTIUS OFBILLA QUI DEM ARGAIT LE CONSULAT MALGRÉ SA DÉVENSE. LE TRIDMPHE DE MITBRIDATE. LOIS DE SYLLA. ÎL APTAIRLIT ET ARAISSE LE TRIRUNAT. ÎL AGRANDIT L'ENCRINTE DE LA VILLE. IL VEND LES SIENS DES PROSCRITS D'UNE MANIEUR TERANSIONE BONNE VOLONYÉ D'UN MACH VAIS PUETE BECOMPRISÉE PAR STILLA. STILLA HOMME DE PLAISIS. CRASSUS S'ENSIGNIT DES RIENS DES PROSCRITS. PRODUIT QUI REVIENT AU TRÉSOR PURLIC OR LA VENTE DE CES RIENS. AFFAIRE DE SES. BOSCIES. COMMENCEMENTS DE CICÉRON. SA NAIS-SANCE. SES PREMIÈRES ÉTUDES. IL SE PAIT DES LORS ADMIRER. SES TRAVAUX AU SOBTIR DES ÉCOLES : PHILOSOPHIE, DEGIT, EXERCICES PROPRES DE L'ÉLO-QUENCE. IL EST CHARGE DE LA CAUSE DE SEX ROS-CIUS, BY LA PLAIDE AVEC SRAUCDUP DE COURAGE ST DE LIEBETS. IL PAIT EN VOYAGE EN ASIR. DOULEUR D'APOLLORIUS MOLON A SON SUIET. IL S'ESBECE A L'ACTION AVEC ROSCIUS LE COMÉRIEN. MORT SE NORBANUS. PRISE DE NOLE ET DE VOLATERER. POM-PRE EST EXVIVE EN APRIOCE CONTER DOMITIES. AVENTURE RISIEUR QUI LE RETARDE QUELQUES IDURS. BATAILLE DE DOMITIES EST VAINCE ET TER. PON-PRE PORTE LA SUEERE DANS LA NUMIDIE. SVILLA LE RAPPELLE. ÉMOTION DES SOLDATS DE POMPÉE A CE SUJET. SURNOM DE Grand DONNÉ A POMPÉE PAR

<sup>1</sup> Dip spud Vales.

STALA . OCT LUI REPUSE NEANMOINS LE TRIOMPHE, MOY HARDI BE POMPÉE. SON TRIOMPHE. STALLA CON-SUL EN MÊME TREPS QUE DICTATEUR. TRADER RE-CONNAMSANCE DE MÉTELLUS PRVEES L'AUTEUE DU RÉTARLISSEMENT DE SON PREE. TEIOMPHE DE MU-RÉNA, ET EÉCIT DE LA GUERRE QU'IL AVAIT PAITE A MITHEIDATE. MITHEIDATE APAISE LA RÉVOLTE DES PRUPLES DE LA COLCHIDE EN LEUE DONNANT SON FILS POUR ROL: PUIS IL LE TUE. OCCASION DE LA OURERE QUE MURENA DÉCLARE A MITHRIDATE. EVENEMENTS DE CETTE GUERRE PRU CONSIDÉRA-ELES. FIN DE LA GUERRE. VRREES, LIEUTENANT DE DOLARRILA, PROCONSUL DE CILICIR. IL VEUT ENLE-VER LA PILLE DE PHILODANES, ET ENSUITE PAIT CONDAMNER A MORT PHILODAMUS LUI-MEME ET SON PILS. DIX MILLE ESCLAVES AFFRANCHIS PAR SYLLA. TERRES DISTRIBUÉES AUX OFFICIERS ET AUX SOL-DATS DE VINGT-TROIS LÉGIONS, SYLLA ARDIQUE LA DICTATURE, RÉPLEBIONS SUR CET ÉVÉNEMENT, CÉ-REMONIE DE L'ARDICATION, SYLLA EST INSULTÉ PAR UN JEUNE HOMME, IL REPROCHE A POMPÉE D'AVOIR PAIT LÉPIDUS CONSUL. IL DONNE UNE PÊTE ET DES BREAS AU PRUPLE. MORT DE MÉTRILA, SVILA SE RE-MARIE AVEC VALÉRIA. ÎL RST ATTAQUÉ DE LA MA-LADIE PÉDICULAIRE. ÎL DONNE DES LOIS AUX DARI-TANYS DE POUTEOLE. IL TEAVAILLE AUE MÉMOIRES DR SA VIE JUSQU'A DECK JOURS AVANT SA MORT. SON TESTAMENT. DERNIÈGE VIOLENCE DE SVILA, ÎL MRCET. REPLEEION SUR LE SURSON D'Heureux PRIS PAR STLLA. SES ORSEQUES.

Sylla avait jusqu'ici règné de fait, mais sans titre 1. Il voulut colorer sa domination de quelque nom respecté, afin qu'elle ue parût pas une pure tyrannie. D'ailleurs il fallait donner un chef à la république, qui n'en avait plus depuis la mort des consula Marius et Carbon. Il profita donc de cette occasion : et étant sorti de la ville, il écrivit au sénat, qu'il croyait qu'il était à propos d'élire un interroi, Cette charge n'était usitée chez les Romains que lorsqu'il n'y avait point de magistrats curules dans la république. Aiusi la proposition de Sylla est une preuve que l'année 670, étant révolue, avait mis fin à la magistrature des préteurs et des édiles, et que nous sommes maintenant daus l'aunée 671.

L'élection se fit \*, selon la coutume, par les patriciens, et L. Valérius Flaccus, actuellement priuce du sénat, fut élu interroi. Alors

1 An. R. 670; av. J. C. 89. - Applan.

Sylla se découvrit. On s'était imaginé qu'il ne s'agissait, en nommant un interrol, que de parvenir à élire des consuls. Mais Sylla fit connaître ses intentions par une lettre qu'il écrivit à Flaccus, dans laquelle il le chargeait de déclarer en son nom et de sa part au peuple qu'il jugeait nécessaire de nommer un dictateur, et cela, non pour un temps déterminé, mais jusqu'à ce que la ville, l'Italie, et la république fusseut remises des violentes secousses dont la guerre civile les avait agitées. Il était assez clair que c'était à lui-même qu'il prétendait qu'on donnât la dictature. Mais. afin de ne laisser aucune ambiguité aur ce point, il ajoutait au bas de la lettre que, si on voulait le charger de ce fardeau, il consentirait à rendre encore ce service à la république.

Il n'y avait point de liberté à espèrer. Le

peuple eu saisit au moins l'ombre et l'image nésisant la céromine de donner ses suffrages comme pour une élection dont il aurait été le maltre. Ainsi fut revouvele dans Rome la dictature, après un intervalle de plus de sixuitges ans, et avec deux différences remarquables : l'une, que ce fat le peuple 'qui créa Sylla dictature, au lieu que la nomination à cette charge avait toujours été faite juvqu'en spar le souverne magistrat de la républicie proposition de la républication de la comme de la républication de la républic

Le poavoir ne l'était pas moins: car, quoique dans les méliens séries de la république que dans les méliens séries de la république la diretture soit appelée par les historiens une puissance monerchique, et même tyrmnique, Sylla ne se contenta point des droits attachés, Sylla ne se contenta point des droits attachés, ordinairement a écule charge formidable. Il fut stat spécifié expressément dans la loi qui faut fut spécifié expressément dans la loi qui faut portée par l'interrol pour son écéction, nonseulement que tout ce qu'il avait fait par lo passé clait raidité et apprenué, mas que pour l'avenir il aurait poin pouvoir de fairre tout ce qu'il vondril. Le orirer de la Vie les citovens

An. R. 670; av. J. C. 89. - Applan

<sup>\*</sup> An. R. 671 ; av. J. C. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fabius Maximus availété revêtu par le peuple du peuvoir de la dictature, mais avec le titre seulement de prodictateur.

<sup>\*</sup> Plut. in Syl.

saas forme de procés, de confisquer leurs sibens, d'établir ou de déraire les villes, de donner ou d'ôter les defenire les villes, de donner ou d'ôter les requestes que la lis pisfarit i loi a plus ini-que l', su jugement de Ciéron, et la moiss la nidigre du non de loq qui ful jame l'an moissila ayant pris possession de la dictature, récompens la bassesse d'âme avec laquelle l'Escus son mêtre de la cavalerie.

Il parut donc dans la pisce publique avec l'appareil le plus capable d'inspirer la terreur. Il était précédé de vingt-quatre licteurs \*, qui portaient la hache au milieu des faisceaux : spectacle nouveau pour tous ceux qui vivaient alors, et qui n'avaient jamais vu de dictateur. Il est vrai que les consuls avaient chacun douze licteurs : mais il n'y avait jamais qu'un de ces deux magistrats qui fit marcher les siens dans la ville; l'autre u'avait qu'un simple huissier; et de plus les haches, symboles du pouvoir de vie et de mort, ne paraissalent point dans Rome aux faisceaux consulaires. Sylla, outre les licteurs, avait encore autour de lui une garde nombreuse : et il usait dans toute son étendue du pouvoir qui lui avait été attribué. Il en donna un terrible exemple dans l'élection des consuls.

oes consult.

Oer, pour, output de figuilique son une consult.

Oer, pour de l'avent que l'un celut des consult, des préteurs, et les autres magitareis de l'ordinaire. Lucretius Ofiela, qui venait de prendre Préneste, r'échant mis au nombre des apprants au consult ? le dictater lui défindit de préchardre à cette charge. Lui, qui se voyait des amis et du credit, qui avait de venait que que ment de rendre tout recempant que que de l'avent de l'avent

voya à lui un centurion 1 qui le tua sur-lechamp. A ce meurtre toute la foule s'émut : on saisit le centuriou, et on l'amena aux pieds de Sylla. Laissez-le aller en liberté, dit le dictateur, il n'a fait qu'exécuter mes ordres. Puis il conta au peuple assemblé un apologue, que le rapporterai d'après Appieu comme fort propre à faire connaître la hauteur inconcevable et l'esprit tyrannique de Sylla, quoiqu'il soit peu digne de la majesté de l'histoire. Il dit qu'un paysan, qui se sentait mordu de vermine, nettova une et deux fois sa chemise. mais qu'à la troisième fois il la ieta au feu. Appliquez-vous eet exemple, ajouta-t-il : et que les vaincus, après avoir été ehâtiés deux fois, ne me foreent pas par une troisième folie de recourir au feu, pour n'être plus obligé d'y revenir. On peut bien juger que personne ne se présenta plus pour demander le consulat que sous la permission de ce terrible dic-

tateur. Il fit élire M. Tullius Décula, et Cu.

Cornélius Dolabella, qui n'eurent que le titre

de consuls, sans eu avoir la puissance.

M. TULLIUS DECULA.
CN. CORNELIUS DOLABELLA.

Sylla, vers les derniers jours du mois de janvier, fit son eutrée dans Rome en triomphe. Il triompha de Mithridate sculement 1, et il a été loue avec raison de ce qu'il ue fit paraître dans cette pompe ui le nom d'aucun citoyeu vaincu par lui, ni la représentation d'aucune ville des Romains, quoiqu'il en côt pris et force plusleurs. Son triomphe fut magnifique, et orué des plus riches dépouilles de l'Asie : mais ce qui en faisait le principal ornement, c'étaient une longue file des plus illustres et des premiers du sénat et de la ville. qui, ayant été mis par sa protection à l'abri des fureurs de Marius et de Cinna, suivaient son char, l'appelant leur père et leur sauveur. et protestant qu'ils lui étaient redevables du retour dans leur patrie, de la joie si douce

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Omnium legum iniquissimam dissimillimamque « legis esse arbitror esm quam L. Flaccus interrex de « Sullá tuilt, ut omnia quacumque ille fecisset essent

<sup>«</sup> rata. » (Ctc. in Rull. itb. 3, n. 5. ) \* Applen.

<sup>3</sup> Plutarch, Liv. Epit. - Applan.

<sup>1</sup> Je suis Piularque, Néenmoins Asconius Pédianus dit que Lucrétius Ofella fui lué par Beülénus, oncie de Catilina.

<sup>2</sup> Val. Max. iib. 11, cap. 8. - Piutarch.

qu'ils avalent de revoir leurs femmes et leurs enfants, enfin de la vie même. La cérémonie du triomphe dura deux jours : le premier, on porta quinze mille livres pesant d'or 1, et cent quinze mille d'argent 9, qui étaient le fruit de la guerra contre Mithridate : le second ireize mille livres d'or \*, et six mille d'argent \*, qui avaient été sauvées de l'incendie du Capitole, ou enievées de différents tempics, et ensuite transportées à Préneste par le jeune Marius; et cette origine était exprimée dans un tableau que l'on porta eu pompe, suivant l'usage, aux

yeux de tout je peuple. Le dictateur s'appliqua ensuite à réformer l'état par l'établissement de nouvelles lois; et il ia fit avec une sagesse par laquelle il eut été bien à souhaiter qu'eût été dirigée tout le reste

de sa conduite.

Queiques-unes de ces lois regardalent les crimes contraires à toute société policée, le crime de faux, celul de l'aitération des monnaies, les outrages faits aux citoyens, les empoisonnements, les assassinats. Par rapport à tous ces crimes, qui ue pouvaient manquer de s'être multipliés beaucoup pendant les troubies et les horreurs des guerres civiles, il renouvela ou amplifia les peines portées par les anciennes lois : seulement ii ajouta aux lois contre les assassinats une exception en faveur de ceux qui avaient tué les proscrits,

D'autres lois avaient pour les charges publiques, les dignités, les sacerdoces. Il défendit que personne demandat la préture avant que d'avoir été questeur, ou le consulat avant la préture : il renouvela les anciennes défeuses de conférer le consuiat une seconde fois au même citoven, sinon après un intervalle de dix ans. Cette loi avait été souvent vioiée dans les anuées précédentes : et si elle fut portée cette anuée-ci par Sviia. Il viola iui-même sa propre loi l'année suivante en se faisant nommer consul pour la seconde fols, quoiqu'il u'y eût que sept ans révoius depuis la fin de son premier cousulat : peutêtre ne porta-t-il cette loi qu'après s'être mis dans le cas de n'avoir plus besoin de l'en-

Ii augmenta aussi le nombre des pontifes , des augures , des prêtres chargés de la garde des ilvres sibylins ', et fit monter ces colléges iusqu'au nombre de quinze. Il voulut qu'au lieu de six préteurs on en créât huit tous les ans ; il ordonna que l'on choisit chaque année vingt questeurs, afin d'avoir comme une rêcrue de sénateurs toujours prête pour retnpiacer ceux qui périssaient par divers accidents. Comme les séditions et les guerres avaient extrêmement diminué le sénat \*, il le remplit en y faisant eutrer les plus filustres des chevaliers romains au nombre de trois cents, et cela du consentement et par les suffrages des tribus assemblées. Toutes ces dispositions n'avaient rien que de louable, ou du moins de très-convenable; et tout le monde, amis et euuemis, devalt eu être content.

On ne sera pas étonné qu'il ait relevé le crédit et l'éciat de la noblesse, dont il avait été le défenseur et le vengeur. Il rendit donc au sénat la judicature, et ordouna qu'à l'avenir les juges seraient tirés uniquement du nombre des sénateurs : c'était remettre les choses sur l'ancien pied. Il prit à têche surtout d'affaiblir le tribunat 5, qui avait êté la source de taut de divisions funestes; et, n'osant l'abolir en entier, il le réduisit au moins à u'être presque plus qu'une ombre vaine : ii ôta aux tribuns le pouvoir de porter des iois : il voulut que tout tribun fût tiré du corps du sénat, afin que l'intérêt de compagnie balancat l'inclination qui portalt ces magistrats à favoriser le peuple eu toute chose. Enfin, pour exclure du tribunet tous ceux que leur naissance on icurs talents pouvaient rendre redoutables dans cette charge, li ordonna que quiconque aurait été tribun ne pât prétendre à aucune diguité supérieure. Le peupie fut extrèmement mécontent de cet affaiblissement du tribunat. Mais, aprés tous les maux que

<sup>1 23,437</sup> marcs 4 onces. - 4880 kilogrammes. E. B. 1 179,687 marcs 4 onces. - 37 250 kilog. E. B.

<sup>5 20,312</sup> marcs 4 onces, - 4 212 kilog, E. B. 4 9.375 marcs. = 1.914 kilog. E. B.

<sup>4</sup> Quelques-uns doutent que l'augmentation de ce dernier collège jusqu'an nombre de quinze soit due à Srite. Je suls le sentiment le plus vraisemblable.

<sup>5</sup> Vell. 11, 30. - Liv. Epit. - Applen.

nons avons vu sortir de cette origine, peuton blamer Sylla d'avoir renfermé les tribuns dans l'unique fonction pour laquelle ils avaient été établis, qui était de secourir les citoyens opprimés?

As me dois pas omettre, em parlant des actes, da is dicistare de Sylin, qu'il recutal les limites de la ville et en agrandil l'enceine! Ne distinction de distinction de la ville et en agrandil l'enceine! Ne distinu homeser et un privilège qu'il vitait pas permis à tons de s'arroper, et qui vitait qu'à ceux qui aviente agrandi l'empire même. Sylis méritait bien cet honneur par ser sicioirse; et il est le derrier des généroux de la république qui ait été curieux de se le procearer.

Ces différents soins, si dignes d'nn sonverain magistrat et d'un réformateur de la république, étaient entremêlés de soins d'une tout autre espèce, et qui ne convenaient qu'à un tyran 1. Il vendait les biens des proscrits comme des dépouilles, et il ne craignait point de les appeler de ce nom odieux. Il les vendait, il les donnait de dessus son tribunal, d'une facon si despotique et si hautaine, que les jargesses qu'il en faisait blessaient encore plus les esprits que la violence par laquelle il s'en était emparé. Il faisait don presque de provinces eotières, on des revenus de toute une ville, à des femmes qui avaient plus de besuté que de vertu, à des musiciens, à des comédiens, à de misérables affranchis.

Un des dons do ce gonre, pent-être des mêues placés, set ceiul dont (Gérom nous fili le récit dans son plaidoyer ponr le poète Archias. Pendant que Sylla présidis aux ventes dont sons parlons?, un manvals poète lui mentre de control de la companie de la compani

cet homme, et il lui donna quelqu'une des choses qu'il faissit vendre actuellement, mais sous la condition expresse qu'il ne ferait plus de vers. Trait plaisant, et où l'on sent un homme d'espril.

Mais son goût pour la compagnie des bateleurs ne peut s'excuser. C'était en lui un goût de jeonesse, qui, interrompu par les guerres, se réveilla lorsque, après tant d'agitation et de combats , il se vit enfin tranquille et maître de vivre à son gré. Il ramassa donc une tronpe de gens de théatre, et les plus effrontés étaient ceux qui lui convensient le mieux. C'étaient ses compagnons de table : il bovait avec eux tous les ioors; il faisait assaut avec eux de plaisanteries et de railleries bouffonnes d'une manière bien peu séaute et à son âge et à sa dignité : car, pendant le repas, il n'était question pour Sylla de rien de sérieux : actif. vignant, et surtout dur à l'exces dans tout le reste du temps, ce n'était plus le même homme des qu'il se mettait à table. Alors des farceurs, des danseors, le trouvaient doux, facile, et ne se refusant à rien.

Sylla ne répandit pas néanmoins ses largesses uniquement sor cette espéce d'hommes. Il était bien aise que les premiers et les plus illostres citoyens partageassent avec lui la haine de ces veutes tyranaiques : Aucun n'entra mieux dans ses vues que Crassus, qui, possedé de l'avidité des richesses, ne connaissait point le scrupule sur la manière de Cenricbir. Il s'engraissa avec joie du sang des misérables, acbetant beaucoup au-dessous de leur vaicur, ou recevant même en par don les confiscations des proscrits; et ce fut de cette source odieuse que lui vinrent principalement ces possessions immeoses qui le rendirent le plus riche citoyen de Rome. Il avait même poussé les choses si loin, qu'il en perdit l'amitié de Sylla ; et , ayant proscrit de son autorité privée et sans ordre un homme fort riche, pour s'emparer de son bien. il encourut la disgrâce du dictateur, qui ne lui donna plus aucun emploi.

Quoique beaucoup de particuliers fissent de grauds profits sur ces ventes, et même qu'une partie des biens fût donnée gratuitement, il

Tac. xm., Ann. 23. — Sen. de Brev. Vita, cap. 14.
 Cic. de Offic. lib. 2. n. 8. — Piutarch.
 A. — (Saliem) in conclora vidinus, comm al libelium.

<sup>\*</sup> Cic. de Offic. lib. 2, n. 8. — Pintarch.
\* q (Suliam) in concione vidimus, quam el libelium u majus poeta de popujo subjecisset, quod apigramma in

e cum fecimet taniummodo alternis versibus longitucu-« ils., statim en ils rebus quas tune vendebal jubera el « pramium tribui , sed els conditione, ne quid postel

a scriberet. » ( Ctc. pro Arch. n. 25.)

<sup>1</sup> Plut. in Crasso.

en revint cependant un produit très-considérable au trésor public. L'Epitome de Tite-Live évalue ce produit à trois cent cinquante millions de sesterces, qui font quarante-trois millions sept cent cinquante mille livres de notre monnaie 1. Qu'aurait-ce été si les biens eussent été vendus leur prix?

La différence de leur valeur réelle et du prix de l'adjudication était souvent énorme . comme nous pouvons nous en convaincre par un fait dont Ciceron ne nous a laissé ignorer uucune circonstance, et qui de plus renferme une complication d'injustices et de crimes propres à nous faire bien connaître la dureté de ces malheureux temps.

La cessation des proscriptions et des ventes était fixée par la loi au premier juin. Plusieurs mois après, Sex, Roscius, l'un des premiers citovens d'Amérie , fut assassiné dans Rome par des ennemis qui en voulaient encore plus à ses blens qu'à sa vie. Il ne devait plus être question alors de proscription. Cependant les assassins de Roscius firent mettre son nom sur la liste des proscrits par le moyen de Chrysogonus, affranchi de Sylla, et qui avait tout crédit sur l'esprit de son patron. Dès là les hiens de Roscius étaient confisqués. Chrysogonus s'en rendit l'adiudicataire, et acheta deux mille sesterces, c'est-à-dire deux cent cinquaute livres, des biens qui valaient six millions de sesterces, ou sept cent cinquante mille livres de notre monnaie. Ce n'est pas tout encore. Roscius laissait un fils qui pouvait un jour revenir contre une aussi énorme et aussi manifeste injustice, et rentrer peut-être dans les biens paternels. Les assassins, pour se délivrer d'inquiêtude, de concert avec Chrysogonns, accusent le fils d'être lui-même le meurtrier de son père. Chrysogonus comptait, toutpuissant comme il était, emporter aisément l'affaire, et obtenir la condamnation d'un accusé que personne n'osait défeudre. En effet, les premiers oraleurs de Rome refusèrent de se charger de sa cause. Ciceron seul, agé pour lors de vingt-six à vingt-sept ans, eut le courage de défendre un innocent opprimé :

il réussit même à le faire absoudre ; et cette cause, plaidée par lui d'une facon très-brillante, jcta les fondemeuts de sa réputation dans le barreau.

Puisque j'ai eu occasion de parler de Cicéron', qui commence maintenant à entrer sur le théâtre du monde, qu'il me soit permis, pour faire diversion à tant d'horreurs, qui nous uoircissent l'imagination depuis longtemps, d'insérer ici quelques détails sur les premières années d'un si grand homme. L'importance du personnage qu'il fera dans la suite, et, plus que cela, l'intérêt vif que toua ceux qui out quelque goût de littérature ne peuvent s'empêcher de prendre à cet aimable écrivain, avec qui nous nous familiarisons dès l'enfance, et qui est si capable, soit d'amuser agréablement, soit d'occuper utilement l'àge le plus mur, voità sans doute des titres plus que suffisants pour donner place à tout ce qui le regarde dans une histoire romaine.

Cicéron était ne le trois janvier de l'an de Rome 646, dans Arpinum, ville municipale du pays des Volsques. Il sortait d'une famille honnête, et ses ancêtres depois longtemps étaient chevaliers romains de père eu fila; mais aucun n'avait possédé de charge curule dans Rome. Le surnom de Cicéron lui venait de ses pères. Il avait été douné à celui de cette famille qui le transmit à ses desceudants. à cause d'un signe au bout du nez qui ressemblait à un pois, car cicer, en latin, veut dire pois chiche. Selon Pline, ce surnom avait une autre origine. Il prétend que, comme l'agriculture était en honneur anciennement à Rome et daus tout le Latium, et que la plupart cultivaient la terre de leurs propres mains, le nom de Cicero a, aussi bieu que celui de Fabius et de Lentulus, vensient des légumes que quelqu'un de ces familles aimait ou excellait à cultiver, pois, féves, lentilles. Quoi qu'il eu soit, lorsque Cicéron se mit sur la route des honneurs, ses amis lui conseillèrent de quitter ce surnom, qui leur parais-

1 On retrouvera ici une partie des choses que M. Roilin a dites touchant Cicéron dans son Traité des Etudes, Le point de vue est pourtant différent. Cicéron a été considéré per M. Roffin uniquement comme orateur. Ici

c'est un abrégé des premières années de sa vie. 9 Plin. 18. 18, cap. 3. - Platarch.

<sup>1 72 000,000</sup> fr. E. B. 1 Amélia, dans le duché de Spolette.

sait avoir quelque chose d'ignoble. Mais il leur répondit avec cette confiance qu'inspireut le mérite et la jeunesse, qu'il prétendait rendre le surnom de Cicéron plus noble que ceux de Catulus et de Scaurus. La comparaison était juste, quant aux surnoms considérés en eux-mêmes; car Catulus signific petit chien, et Scaurus, pied-bot.

On a dit que sa mère, qui se nommait Helvia, et qui était femme de condition et de mérite, accoucha de lui sans douleur. On a dit que sa nourrice vit un fantôme qui lui prédit que l'enfant qu'elle allaitait serait la gloire de Rome, et se rendrait extrêmement utile à sa patrie; mais Plutarque traile lui-même ces prétendus présages de contes et de bagatelles. Dès que le jeune Cicéron fut en état de faire usage de son esprit, il donna des présages tout autrement solides de ce qu'il serait un

jour. Car, lorsqu'il parut dans les écoles publiques, il s'y distingua tellement par le plus beau naturel qui fut iamais, que souvent les pères de ses compagnons se transportaient dans les classes pour voir ce prodige naissant dont ils eutendaient faire de si surprenants éloges. Et ceux qui avaient une sotte et rustique vanité trouvaient mauvais que leurs enfants rendissent des honneurs singuliers à leur jeune camarade, qu'ils le missent au milieu d'eux, et lui déférassent partout la première place; car à cet âge on se rend justice les uns et les autres avec bien plus de franchise et de candeur qu'il ne se pratique dans le monde entre hommes faits. Dans ses premières études il s'appliqua beaucoup à la poèsie, et même il passa pour y réussir. Mais on sait assez que ce n'était point son talent. Du reste, né avec un génie propre à tout, il embrassa la philosophie, le droit et l'éloquence, qui était le but auquel il rapportait toutes ses autres études. Il essaya aussi de la profession des armes, et servit dans la guerre sociale sous Pompetus Strabo, Mais il était eucore moins fait pour les armes que pour la poésie. et il se rendit bientôt aux études pacifiques.

Son goût pour la philosophie alla jusqu'à la passion , et il se livra tout entier, comme

il le dit lui-même, aux lecons de Philon l'académicien, que les troubles de la Gréce. aux approches des armées de Mithridate, avaient force de sortir d'Athènes et de se retirer à Rome. Cieéron suivit d'autant plus volontiers et pleinement son penchant pour l'étude de la philosophie, que l'état déplorable où se trouvait la ville, déchirée par les factions de Marius et de Sylla, puis opprimée par la tyrannie de Cinna et de Carbon, semblait avoir anéanti pour jamais et les lois et les exercices du barreau.

Cependant, ne perdant point entièrement son objet de vue, il s'appliqua d'une façon particulière à la dialectique, qui est une éloquence resserrée, de même que l'éloquence est une dialectique développée et étendue. Et comme les stoteiens cultivaient soigneusement cette partie de la philosophie, il avait pris pour maître en ce point un philosophe de cette secte, qui se nommait Diodote, et qui passa sa vie avec lui, et mourut dans sa maison pendant la domination de César.

Pour ce qui est du droit 1, ses maîtres et ses modèles furent les deux Seèvola, l'augure et le pontife, les plus grands juriseonsultes et les plus gens de bien de la république. Son père, suivant l'usage très-sagement établi chez les Romains, l'avait présenté, dès qu'il eut pris la robe vírile, à Scévola l'augure, pour accompagner partout ce vénérable vieillard, et recueillir toutes ses paroles : en sorte que le jeune Cicéron venait le prendre le matin chez lui , le conduisait à la place publique ou au sénat, et ensuite le ramenait sur le soir à sa maison. Après la mort de l'augure, il s'attacha de son propre choix au pontife. Combien un ieune homme pouvait-il profiter et se former à tout bien dans de tellescompagnies!

Pendant que Cicéron travaillait ainsi nuit et jour (c'est son expression) à s'enrichir et s'orner l'esprit de toutes les belles connaissances\*, il u'oublinit pas les exercices propres

ad philosophiam siudio conclusus, a (Cic. in Bruto, n. 306.)

<sup>1</sup> Droll. Clc. de Amic. 1. · « Ego hoc tempore omni nortes et dies in omnium \* « Tolum el (Philoni) me tradidi, admirabili que lam dortrinarum meditatione versibar, » II. HIST. ROM.

de l'éloquence, et aucuu jour ue se passait | qu'il ue composat et en latiu, et plus souvent en grec, a soit, dit-il, parce que la langue « grecque , plus riche que la uôtre , ct four-« nissant plus d'ornements, me donnait lieu « d'acquerir la facilité de parler de même en a latin; soit parce que, les plus grands mal-« tres de l'art étant Grecs, et n'entendant « point ma langue , j'étais obligé de leur par-« ler la leur, » Il avait soin aussi de suivre assidument tous les orateurs qui avaient quelque nom, soit qu'ils plaidassent devant les iuges, soit qu'ils fissent des harangues sur les affaires publiques devant le peuple assemblé. C'est par tant de travaux qu'il se prépara à la plaidoirie : de sorte que 1, lorsqu'il vint au barreau, ce ne fut pas pour y apprendre sou métier comme faisaient la plupart des autres, mais il y apporta un riche fonds de doctrine acquis par une étude précédente.

Après qu'il eut plaidé quelques causes de moindre importance, le malheur des temps fil qu'on s'adressa à lui pour celle de Roscius: parce que ceux sur qui l'on avait les veux plus ouverts, et dont les discours auraient pu être regardés comme portant coup , craignirent, ainsi que je l'ai déjà dit . de choquer Chrysogonus, qui pouvait tout auprès du dictateur, et oui, ne paraissant point dans l'affaire comme partie, en était pourtant l'âme et le chef. Cicéron, qui était jeune et encore peu capable d'attirer sur lui l'atteution, crut que ce qu'il serait obligé de dire pour la défense de l'accusé tirerait moins à conséquence, et il voulut profiter de l'occasion pour se faire connaitre.

Il plaida cette cause sous le second consulat de Sylla, étant dans sa vingt-septième année, et il la plaida avec beaucoup de courage et de liberté. Nous avons le discours qu'il prouonça en cette occasion. Il y ménage le dictateur, et a soin de le mettre hors d'intéret: mais il frappe sur Chrysogonus à bras raccourci, non-seulement développant tout ce mystère d'iniquité que j'ai exposé en peu de mots, mais invectivant coutre sa personne,

1 a Non ut in foro disceremus quod plerique fecerunt, « sed ut , quantum nos efficere potulesemus , docti in

« forum veniremus.»

et exposant son insolence au mépris et à la haine publique. Il décrit ses maisons de ville et de campagne, ses meubles somptueux, sa vaisselle d'argent; ses vases précieux d'airain de Corinthe ou de Délos, la multitude de ses esclaves, sa musique, ses repas de débauche. Il peint ensuite son insolence eu ces termes : « Le voyez-vous ', comment avec une belle « chevelure bien frisée et bien parfumée il « voltige de côté et d'autre dans la place pu-« blique, partout accompagné d'une cour « nombreuse; comment il méprise tout le « monde, et ne juge personne digne d'entrer a en comparaison avec lui : comment il se « croit seul puissant, seul heureux, seul ar-

« bitre de toutes les fortunes? » Ciceron s'explique même sur les affaires publiques avec beaucoup de franchise. Il ne blâme pas sans doute le fond de la cause des nobles, à laquelle il déclara au contraire avoir toujours été attaché par principe et par incliuation; mais il se plaint hautement des vexations qui s'exercent à l'abri et sous la sauvegarde de cette cause, « Si l'ou a pris les « armes\*, dit-il, afin que les derniers des « hommes s'enrichissent du bien d'autrui et « usurpassent les possessions de chaque cia toyen, et si non-seulement on ne peut « s'opposer de fait à ces injustices, mais même « les improuver dans ses discours, en ce cas a la république ne se trouve pas relevée ni « retablie par cette guerre, mais subjuguée « et opprimée. »

On voit que Cicéron 3 n'a pas eu tort de se faire honneur d'avoir élevé sa voix contre la puissance de Sylla eu protégeant l'innocence opprimée. En effet, Plutarque dit que cette

t α Ipse verò quemadmodum composito el delibuto « capillo passim per forum volitet cum megnă catervă e togatorum, videtis, judices : nt omnes despiciat, ut a hominem præ se neminem putet, ut se solum heatum, a solom potentem putet.» (Cic. pro Sex. Rose. n. 135, ) a « Si id actom est, et ideireò arma sumpta sunt, ut a homines postremi pecaniis alienis locopletarentur, et a in fortunas uniuscujusque impetum farereni , ei id non a modò re probibere non licet, sed ne verbis quidem « vituperare, túm verò in isto bello non recrestus, pequo a restitotus, sed subactas oppressusque populus romae nus est. » ( lbid. n. 137. )

<sup>1</sup> Cic. de Offic. lib. 2, n. 31,

liberta ruce laquelle parla Cictron, et la craniste de la vengence de Sylla, furent les moifs qui le déterminérent à s'éloigner de Bone et la fine un voage en Asie; mais c'est ce qu'il est difficile de concilier avec le récit de Cictro lai-même, qu'il met centre son plaisloyer pour Roscius et son voage d'Asie plusieurs autres causes qu'il avasilla neve autres causes qu'il avasilla neve autres d'autres d'a

Il était extrémement maigre et fluet : il avait le cou fort long et menu; en sorte que l'on craignait beaucoun que le travail n'achevât de ruiner une santé si délicate : d'autant plus que , lorsqu'il plaidait , emporté par son feu, il poussait sa voix avec effort et sans aucun ménagement, gardant toujours le plus haut ton depuis le commencement jusqu'à la fin. Ses amis donc et ses médecins l'exbortaient à quitter un métier qui le tuait 1; mais, pour lul, il aima mieux s'exposer aux risques de tout ce qui pourrait en arriver que de renoncer à la gloire de l'éloquence, qui était l'objet de ses espérances et de ses vœux; Il comprit néaumoins que, s'il pouvait se modérer, il n'en dirait que mieux, et ne courrait plus les mêmes dangers pour sa santé. Il alia donc en Asie pour s'exercer à un genre plus doux et plus tranquille, et pour travailler à retrancher de sa vivacité ce qu'elle avait de trop impétueux.

Il vit tout ce qu'il y avait de plas babbles philosophes et de plas célèbres oratears, soit à Athènes, soit en Asie, Mais celai à qui il s'attacha principalement, fut Apollonius Molon, Rhodien, dont il avait dèlà pris des legons à Rome, et qui ctait en même temps et grand avocat et grand rhéeur. Il toi arriva avec cet Apollonius une aventure tout à bit remarquable. Il composait en gree, afin que sou maître l'entendit. Il joi orq qu'il avait déclamé devant lui, et en présence d'un grand nombre d'auditeurs, un très-been discours,

lorsqu'il cut fini, tout le monde y applandit et le combia d'éloges, Apolionius seul avait, paru rèveur pendant le discours, et à la fin il garda le siènec. Cicèron, qui fissist plus de cas de son approbation que de celle de tous es autres ensemble, fut contristé de ce siènece, et hi ein denanda le cause. Ah l'Cicère, un lai dit Apolionius, je rous toue sans d'oute et vous admire z mais je plains le sort de la Grécie, a) qui il ne restaut plus que la de la Grécie, a) qui il ne restaut plus que la tel restaut de la Grécie, a) qui il ne restaut plus que la tel restaut pour la restaut que considere ce dernier avandage et le transporter sur. Romate

poter due romains. The grand maître maître discipline de la commentation discipline. Circino as the commentation discipline. Circino as the commentation designation of the commentation designation of the commentation designation plant de la commentation designation of the commentation of the commentation

Pour adicere des perfectionner dans cotte derrière partie, je veux dire Isteino, dont derrière partie, je veux dire Isteino, dont on sit quel cas fisiait Démosthène, Gicèrea se lia avec le c'étabre comédien Roscius, qui dans une profession décriée avait retenu une problèt digne de l'estime et de l'amitée des gens de bien, et qui d'ailleurs possèdait son et dans la souveraine perfection. Macrobe\* nous arconde un trait singuiler à ce sujet. Il dit que Cictron et Roscius s'exerquient à l'envi à qui rendrait une même pensée et un même sentiment, l'un en plus de tours do momen sentiment, l'un en plus de tours de l'entre de le movement de l'entre de l'ent

Un naturel admirable, cultivé avec tant de

f a Itaque quam me et amici et medici hortarentar, « ni cantas agero desisterem, quodris potius periculum « mihi adeundum, quam a sperată dicendi gioriă rece-

<sup>«</sup> dendum putavi. » ( Cic. in Bruto, n. 314. )

Plutarch.

<sup>\* «</sup> Is dedit operam, si modò id consequì potait, nt a nimis redundantes nos el superfluentes jurenti quòdam impunitate el licentià dicendi reprimerel, el quatt e extra ripas diffuentes coercerel. « (bid. n. 316.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Macrob. Sal. lib. 2, cap. 10.

soin, acquit à Cicéon un célat de réputation qui effica tous les autres orateurs, excepté Hortensius, qui lui disputa assez longtemps permier rarg; et ils su'it à portée de s'élever sisément au-dessus des discons de ceux qui', conservant encore des restes de l'ancienne rusticité romainer, jetaient un ridicule sur les arts de forces, celt ratialent thu-même au les arts de forces, celt ratialent thu-même Ses succès le vengérent abondamment de ces injustes mépris.

Je reviens à la suite de notre histoire. Et d'abord, pour finir tout ce qui regarde les proscriptions, je d'irai que Norhams, qui suit été consul avec Scipion, s'étant rétiré chez les Rhodiens, et se voyant redemandé place publique de la ville de Rhodes. En lialie les villes de Note et de Volaterre se défenient opinâterment pendant un temps assez considérable contre le parti vainqueur. Enfin de la ville de Rhodies publique de se mues et considérable contre le parti vainqueur. Enfin de la contre les parti vainqueur. Enfin de la contre les parti vainqueur. Enfin de la contre les parti vainqueur. Enfin de la contre le parti vainqueur. Enfin de la contre le parti vainqueur. Enfin de la contre les partis vainqueur. Enfin de la contre les partis vainqueur. Enfin de la ville de la v

Lorsque ce jeune guerrier 'eut pacifié la Sicile3, il recut ordre de passer en Afrique, où Cn. Domitius Ahénobarbus, gendre de Cinna, assemblait des forces, et, soutenn d'Hiertas on Hiarbas, roi d'une partie de la Numidie , paraissait être en état de se faire craindre. L'exemple de Marius, qui , réduit à une situation bien plus déplorable, et sorti de cette même Afrique avec une poignée de fugitifs, avait pu redevenir maître de Rome et de l'Italie, était une leçon qui avertissait Sylla de ne laisser subsister aucun reste du parti vaincu. Pompée partit donc de Sicile avec six légions, six-vingts vaisseaux de guerre, et huit cents bâtiments de charge, qui portaient des munitions de tonte espèce, Une partie de la flotte aborda à Utique, et Fautre à Carthage,

Plutarch.
 Horace se plaignatt encore de son temps de ces res-

tes de rustleite : Sed in longum tamen ævum Manserumt heddeque manent vestigia ruris. (Honay, Ep. 31, 1, 159.)

3 Plut. in Pomr.

En arrivant , Pompée se trouva retardé de quelques jours par un événement risible. Des soldats avant trouvé un trésor dans le champ où ils étaient campés, toute l'armée se persuada que tout était plein d'or et d'argent caché sous terre par les Carthaginois du temps de leur désastre. Aussitôt les voilà tous la bêche à la main qui fouilleut et creusent à l'euvi , sans que Pompée pût les en empêcher ; de sorte qu'il prit le parti de rire du spectacle que lui donnaient tant de milliers d'hommes occupés à remuer la terre, et ne trouvant rien. Ils se rebutèrent enfin d'un travail inutile, et déclarèrent à Pompée qu'ils élaient préts à marcher sans délai à ses ordres , bien punis, comme ils l'avouaient eux-mêmes, de leur soțte crédulité. Pompée les mena donc à l'ennemi.

Bientôt les armées furent en présence, séparées par une ravine dont la desceute était rude et le sol raboteux. Survint une pluie accompaguée d'un graud veut, qui, avant commencé dès le matin, dura tout le jour; en sorte que Domitius, désespérant de pouvoir combattre, donna le signal de la retraite. Pompée conçut que ce moment lui était favorable. Sur-le-champ il s'avança, passa la ravine, et attaqua les adversaires, qui, ne songeant alors qu'à se retirer, se troublèrent aisément, d'autant plus que le vent et la tempête leur donnaient dans le visage. Ils furent donc repoussés dans leur camp, et les soldais de Pompée le proclamèrent imperator. Mais il leur déclara qu'il ne recevrait point cet honneur tant que le camp des ennemis subsisterait, et qu'il ne croirait point mériter ce titro si gloricux qu'auparavant ils n'eussent force les ennemis dans leurs retranchements. Il était déjà tard, et de plus les nuages formaient une telle obscurité, qu'ils avaient peine à se reconnaître les uns les autres; et Pompée ini-même avait couru risque, dans le combat, d'être tuè par un de ses soldats, qui lui avait demandé le mot, et à qui il n'avait pas répoudu assez promptement. Néanmoins ces troupes, animées et par la victoire et par le courage de leur général. marchent au camp des ennemis, Pompée combattait à leur tête sans casque, pour prévenir nn second accident pareil au premier.

Le camp est emporté, et Domitius lué sur la place. Le carnage fut grand, et de vingt mille hommes à peine s'en sauva-t-il trois mille, Une victoire si complète soumit tout le pays, dont les villes ou reçurent le vainqueur ou furent bientôt forcées.

Pompée entra même dans la Numidie, Iliertas fut tué, son royaume donné à Hiempsal, et la terreur du nom romain renouvelée dans ce pays, où le souvenir commençait à s'en effacer. Toute cette expédition si heureuse fut terminée en quarante jours, après lesquels

Pompée revint à Utique. En arrivant, il recut des dépêches de Sylla, par lesquelles il lui était ordonné de renvoyer toute son armée, et dene garder qu'une seule légion, avec laquelle il resterait dans la province jusqu'à ce qu'on lui cut envoyé un successeur. Pompée fut très-piqué de ces ordres, qui semblaient marquer que Sylla commençait à prendre quelque ombrage de lui. Il cacha néanmoins son dépit, et résolut d'obéir. Mais il n'en fut pas de même des soldats, qui se soulevérent hautement, et qui s'emportant jusqu'à traiter le dictateur de tyran, ne voulaient point souffrir que leur général se remit seul et sans défense entre ses mains, Pompée tenta toutes les voies imaginables de les fléchir, jusqu'à quitter l'assemblée et s'enfuir dans sa tente. Mais tout fut inutile; et malgré ses prières, et même ses larmes, ils le replacereut plusieurs fois sur son tribunal. Enfin il protesta que, s'ils ne cessaient de lui faire violence, il allait se tuer Jui-même, Cette menace les contraignit de se calmer.

La nouvelle de cette émeute vint à Rome un peu altérée, et on en faisait Pompée le chef et l'auteur. Sylla le crut, et dit que c'était sa destinée d'être obligé dans sa vieillesse de faire la guerre contre des enfants, se rappelant le jeune Marius, qui lui avait donné bien de l'inquiétude, et lui associant Pompée. Mais, lorsque la vérité des faits fut éclaircie, le dictateur, voyant la faveur publique déclarée pour ce jeune guerrier, résolut de lui faire toute sorte d'honneurs. Lors donc que Pompée arriva à Rome, Sylla alla au-devant de lui; et, lui ayant donné tous les témoignages possibles d'amitié, il le salua du nom de grand. Telle est, selon Plutarque, l'origine de ce surnom

attribué à Pompée1. Tite-Live, qui est pour le moins aussi crovable en ce fait, dit que l'usage en commença par la flatterie de ses amis, Cette discussion est peu importante : mais il est bon d'observer que Pompée craignit le faste d'un tel surnom', et qu'il laissa passer quelques années avant que de le prendre luimême. Ce ne fut que dans le temps qu'il faisait la guerre contro Sertorius en Espagne que, l'usage de ce surnom étant reçu dans le public, et n'avant plus rien d'odieux, il commenca à l'ajouter à son nom.

Quelque accueil qu'cût fait Sylla à Pompée,

il ne crut pas devoir lui complaire par rapport à la demande du triomphe auquel ce jeune général aspirait. Il lui représenta « que les « lois n'accordaient cet honneur qu'à ceux « qui avaient été préteurs ou consuls; que par « cette raison le premier Scipion l'Africain . « qui avait fait de trés-grandes choses en Es-« pagne, mais sans être revêtu d'aucune ma-« gistrature, n'avait point triomphé: et que, « si Pompée, qui était encore dans la pre-« mière jeunesse, et à qui son âge ne permet-« lait pas même d'entrer dans le sénat, obte-« nait le triomphe, ce serait de quoi rendre « odieux en même temps et celui qui l'ob-« tiendrait contre la disposition expresse des « lois, et le souverain magistrat qui les aurait « violées pour le lui accorder. » Sylla termina ces représentations en lui déclarant d'une facon nette et précise, qu'il l'arrêterait tout court . et empécherait l'effet d'un désir trop ambitieux Pompée ne plia point sous l'autorité du dictateur, et le pria de considérer que le soleil levant avait plus d'adorateurs que le couchant. Sylla ne l'entendit pas: et eo mot hardi, qui l'avertissait qu'il était sur le déclin de sa puissance, et Pompée dans le temps de l'accroissement, n'avait point frappé ses oreilles. Mais, voyant un air d'étonnement sur tous les visages, il voulut en être éclairei; et, quelqu'un lui ayant répété les paroles de Pompée, il fut si frappè de la hardiesse de ee jeune homme, qu'il cris par deux fois: Ou'il triomphe! qu'il triomphe!

Cet honneur inout fit bien des cuvieux à

<sup>1</sup> Liv. 11b. 30, cap. 15. 9 Pintarch.

Pompée; et pour le mortifier encore davautage, il eut dessein d'atteler à son char de triomphe quatre éléphants; car il en avait amené plusieurs de Numidie, Mais, la porte de la ville s'étant trouvée trop étroite, il renonca à ce projet, et s'en tint aux chevaux. selon l'usage accoutumé.

Ses soldats lui suscitérent encore un embarras. Comme il ne leur donnait pas autant que leur avidité leur avait fait espèrer, ils se mutinérent, et menacèrent de troubler la cérémonie de sou triomphe, Mais Pompée tint ferme, et déclara qu'il renoucerait plutôt au triomphe que de flatter ses soldats. Cette conduite généreuse lui réconcilia les esprits de ceux qui lui avaient été le plus contraires ; et Servilius, l'un des premiers du sénat, dit qu'il reconnaissait maintenant Pompée pour vraiment grand et digue du triomphe!

Il triempha donc du roi fliertas et des Numides, n'étant encore que chevalier romain. Plutarque observe qu'il lui aurait été sans doute bien aisé de devenir sénateur. Mais ce n'ent été qu'une distinction peu éclatante que d'être fait sénateur avant l'âge, au lieu que c'était une singularité sons exemple que de triompher avant que d'avoir entrée dans le sénat, Cette circonstance ne fut pas même inutile pour lui attirer la bienveillance du peuple, qui fut charmé de le voir prendre le rang de simple chevalier romain aprés avoir triomphé.

I. CORNELIES SULLA FELIX, III 1. CÆCILIUS METELLUS PIUS.

Sylla, gardant toujours la dictature, voulut néanmoins être consul cette année, sans doute pour montrer des sentiments républicains, et prouver que la dictature ne le portait ni à dédaigner ui à vouloir abolir le cousulat 4. Son exemple a été suivi par César et par les empereurs, qui ont cru se reudre plus populaires eu associant souvent en leur personne le cousulat à la puissance monarchique.

Métellus, qu'il se donna pour collègue, et dont la probité et le bou cœur ont toujours

4 An. R. 672; sv. J. C. 80. \* Applan.

reçu les plus grands éloges eu fit preuve dans une occasion remarquable pendant son consulat. Il était fils, comme nous l'avons déjà dit plus d'une fois, de Métellus Numidicus, qui, ayant été envoyé en exil par Saturnin, avait été rétabli en vertu d'une loi proposée par Calidius, tribun du peuple. Ce Calidius 1, demandant la préture, Métellus Pius non-seulement s'intéressa vivement pour lui, et fit de pressantes supplications au peuple en sa faveur; mais quoique actuellement consul, et de la plus haute noblesse il ne feignit point d'appeler Calidius son patron et le protecteur de sa famille, se déclarant ainsi, par reconnaissance, le client d'un homme extrêmement au-

dessous de lui. On peut placer avec assez de vraisemblance sous cette année le triomphe de Muréna sur Mithridate; et c'est ce qui m'oblige à rendre compte maintenant de la guerre qu'il avait faite à ce prince. Ce compte sera bien court et bien peu circonstancié. Nous n'avons presque sur cette guerre qu'un morceau d'Appien, et quelques phrases détachées de Cicéron en différents endroits de ses discours. Le récit d'Appien donne une idée bien mince des exploits de Muréna, et il serait difficile d'y trouver rien qui méritat le triomphe, Cicéron en parle en orateur, et peut-être en fait-il de trop grands éloges. Comme ses expressions sout vagues et ne spécifient rien en particulier, c'est une nécessité de nous en tenir à

Appien. Mithridate , aussitôt après la paix conclue avec Sylla, alla faire la guerre aux habitants de la Colchide, qui s'étaient révoltés. Ceux-ci lui demandérent son fils Mithridate pour roi; et, dès qu'il leur eut accordé leur demande, ils mirent bas les armes et rentrèrent dans le devoir. Le roi de Pont, défiant et soupconneux, s'imagina que la révolte de la Colchide pouvait être l'effet des intrigues de son fils, qui avait voulu se procurer un royaume. Il

t a De Calidio 1ibi respondeo, quod ipse vidi; Q. Mee tellum Pium, consulem, prætorils comitils, petente « Q. Calidio, populo romano supplicâsse, quum quidem « non dubitaret et consul, et bomo nobilissimus, patroa num illum esse suum , et familiæ sum nobilissimm , a dicere. » (Csc. pro Plancio, p. 69. )

2 Appian, in Mitbridat.

était dangereux de devenir l'objet des soupçons de Mithridate. Sa politique cruelle ne pardonnait à personne. Il manda son fils; et ce jeune prince, trop crédule, étant venu se remettre entre ses mains, il le fit charger de chaîtes d'or, et peu de temps après lui ôta la vie.

Il entreprit essuite de réduire les habitants du Bosphore, qui s'étaient révoltés eu même du Bosphore, qui s'étaient révoltés eu même temps que eux de la Colchide; et à cette occasion if it de si grands préparatifs et d'hommes et de vaisseaux, qu'il donno lieu à tout le monde de peus serge qu'il avait blen plus les Romains en vue que ses sujets rebelles, Dialleurs, quoiqu'il ent promis par le traîté de renuire la Cappadoc à Arfoberzane, il y conservait encore plusieurs phoèse fraibeters plus estraite de servait encore plusieurs phoèse fraibeters plus estraite de servait encore plusieurs phoèse fraibeters plus estraite de servait encore plusieurs plus est passers plus estraite de servait encore plusieurs plus estraite plus estraite de la conservait encore plusieurs plus estraite de la conservait encore plusieurs plus estraite.

Muréna, qui avait été laissé par Sylla dans l'Asie, comme je l'ai dit, avec les légions de Fimbria, fut bien aise d'avoir ces raisons ou ces prétextes de reuouveler la guerre; car, selon Appien, il désirait passionnément le triomphe.

Pendant qu'il s'occupait de ce dessein, Arehélaüs vint se retirer près de lui avec sa femme et ses enfants, ne se croyant pas en sùreté à la cour de Mithridate. Ce général était devenu suspect à son maître dès le temps de la bataille de Chéronée. Sa négociation avec Sylla augmenta encore les soupçons; et Mithridate, à qui cette paix était dure et honteuse, se persuada qu' Archélaus, en la traitant, avait sacriflé les intérêts de son prince à ceux des Romaius. Il n'en fallait pas tant à Mithridate pour se porter aux extrémités les plus rigoureuses; et Archélaus qui le connaissait bien, étant venu se jeter entre les bras de Muréna, l'exhorta puissamment à recommencer la guerre.

Muréna se rendit aisément à un conseil auquel il était déjà fort encilo de lui-même; et, étant entré dans la Cappadoce, il marcha vers Comane, ville etlèbre par un temple de Bellone, qui était extrémement révéré dans le pays, et prodigieusement riche. Il tailla en pièces quelquest troupes de cavalèrie de Mithridate, s'empara de la ville, et pilla le temple.

A ces premières hostilités, le roi de Pont envoya une ambassade vers Muréna pour lui

représenter qu'il agissait contre le traité lout récemment couclu, et pour le sommer de s'y conformer. Il avait mal choisi ses ambassadeurs. C'étajent des philosophes grecs, qui, au lieu de soutenir les intérêts de leur maître, travaillaient à le décrier et à le rendre odieux. Le Romain, qui voulsit la guerre, ne devait pas en être détourné par une pareille ambassade. Il usa même en cette occasion d'une insigne mauvaise foi, si le récit d'Appien est véritable. Comme le traité entre Sylla et Mithridate n'avait point été écrit, et que l'on s'était conlenté d'en exécuter les conditions de part et d'autre, Muréna dit qu'il ne le connaissait point, continua ses courses et ses ravages, et prit des quartiers d'hiver dans la Cappadoce. Tout ce que je viens de raconter s'était passé vraisemblablement sous le consulat de Scipion

et de Norbanus, l'au de Rome 669. Mithridate porta ses plaintes à Rome 1; et. en attendant la réponse, il eut même la patience de laisser Muréna poursuivre librement ses hostilités. Eufin Calidius arriva, apportant, non un décret du sénat par écrit, mais un simple ordre verbal à Muréna de cesser de faire la guerre à Mithridate. Au moins tel fut le langage que Calidius lui tint en public. Mais ils se virent tête à tête, et Muréna continua la guerre. Peut-être le sénat n'était-il pas fâche que ce général harcelât le roi de Pont, résolul de l'approuver s'il réussissait, ou de le désavouer si le succès était contraire \*. Muréna traversa donc le fleuve Halys, comme pour aller à Sinope, qui était le lieu de la naissance de Mithridate, et la capitale du royaume de ses peres.

Mithridate 3, se voyant poussé à bout, envoya Gordins contre le général romain, et il le suivit bientot lui-même avec de grandes forces. Les armées se rencontrérent prés de l'Ifalys, la rivière eutre deux. Le roi de Pont la passa malgré la résistance des cunemis, et leur livra un rude combat 1. Ce qui résulte du récit le plus favorable à Muréna, c'est que Mithridate eut d'abord l'avandage, misis qu'en-

<sup>4</sup> An. R. 670.

Memnon. ap. Photo Appirn.

<sup>4</sup> Memnon.

suite les Romains s'étant ranimés, on se sépara à armes égales. Il parait que les deux partis s'attribuèrent la victoire, sans qu'ils cussent néanmoins grand lieu de s'en glorifler, puisqu'ils s'éloignèrent comme de concert, et se retirérent de deux côtés bien opposés, Mithridate vers la Colchide, et Muréna dans la Phrygie.

Cependant Mithridate ', qui était fastueux , voulut célébrer cette prétendue victoire par un sacrifice solennel à la manière des Perses. dont il tirait son origine. Voici la description que nous en donne Appien. On élève sur une haute montagne un amas prodigieux de bois ; et les rois enx-mêmes portent les premiers bois qui doivent servir comme de fondement à tout l'édifice. Au-dessous et autour de ce bûcher on en dresse un second, qui occupe moins d'espace. Sur cetui d'en haut on place les offrandes qui doivent être consumées en l'honnenr des dieux, miel, vin, lait, linile et parfums. Sur celui d'en bas on sert un repas nour ceux qui prennent part au sacrifice. Ensuite on allume ces piles énormes; et c'est un véritable incendie, dont la flamme s'apercoit de dessus la mer à quarante lieues de distance, et qui embrase tellement l'air des environs, qu'il n'est pas possible pendant plnsieurs jours d'approcher de l'endroit où la féte a été célébrée.

L'action que je viens de rapporter fut la dernière de cette guerre 9. Sylla, étant devenu dictateur, envoya défense à Muréna de la pousser davantage. Le même Gabinins, qui lui portait cette défense, était aussi chargé de réconcilier les rois Mithridate et Ariobarzane. Tout s'exécuta conformément aux ordres du dictateur; et Mithridate, pour mettre le sceau à la réconciliation, donna un grand repas à Ariobarzane et à Gabinius. Dans ce repas il proposa des prix, selon sa coutame, pour ceux qui boiraient ou mangeraient plus que les autres, ou qui l'emporteraient, soit par le chant, soit en combat de plaisanteries, Gabinius fut le seul qui ne prit aucune part à ces disputes indécentes, et il conserva ainsi la diguité de son caractère et de sa nation.

1 Apple n.

Voilà tout ce que l'histoire nous apprend de la guerre de Muréna contre Mithridate, qui dura à peu près trois ans. Dans ce récit nous ne tronvons rien qui soit fort digne du triomphe : à moins que Sylla, sachant quels trophées faisait Mithridate de la victoire qu'il prétendait avoir remportée, n'ait voulu, pour soutenir l'honneur du nom romain, y opposer le

triomphe de Muréna. Quoique la paix cut été faite, on plutôt renonvelée avec Mithridate, l'Asie n'était pas tranquille. Les pirates, dont nous aurons lieu de parler beaucoup dans la suite ', en désolaient les côtes par leurs ravages. Il est probable que ce fut pour les réprimer que Dolabella, qui avait été préteur l'année précédente, et qu'il ne faut pas confondre avec le consul du même nom, fut envoyé en Cilicie avec le titre et le pouvoir de proconsul. Mais, chargé de faire la guerre aux pirates, il mena avec lui un pirate plus redoutable aux alliés en la personne de Verrès, qu'il prit pour son lieutenant. Cicéron raconte dans un grand détail les déprédations et les violences de ce scélérat. J'en extrairai un fait unique, qui montrera combien était déplorable la condition des sujets de l'empire. Elle était devenue encore plus triste depuis les proscriptions. Les magistrats dans les provinces se croyaient autorisés par cet exemple à tyranniser les peuples ; car, après une si horrible cruauté exercée sur des citovens, qu'v avait-il qui pût paraître injuste

envers des sujets 9? Verrès, s'étant fait donner par Dolabella une commission nour aller trouver Nicomède. roi de Bithyuie, vint à Lampsaque, ville de l'Hellespont, C'était un monstre composé de l'assemblage de tous les vices, voleur, cruel, débanché à l'excès. Arrivé à Lampsaque, il donna ordre à ses officiers et à son monde d'enlever la fille de l'un des plus illustres citovens de la ville, qui se nommait Philodamus. Le père, homme vénérable par son âge, et le frére de la jeune personne, se mettent en défense. Il se livre un combat, où les gens

1 Clc. in Verr. 1, n. 11 et seqq.

<sup>\*</sup> An. R. 671.

<sup>\* «</sup> Desitum est enim videri quidquam în socios îniquura, quum exstitisset in cives tanta crudelitas. » (Cac. de Offic, IIb. 2, n. 27.)

de Verrès furent extrémement maltraités, et | fallait qu'elle fût plaidée une seconde fois, même l'un de ses licteurs fut mé. Ce n'est pas tout. L'horreur d'un tel attentat met en mouvement toute la ville : le peuple s'ameute, et amasse du bois autour de la maison qu'occupait Verrès. Il courait risque d'être brûlé vif, si les citoyens romains qui étaient établis dans la ville n'eussent employé leurs priéres et leurs représentations auprés des Lampsacéniens. qui se laissérent fléchir, et permirent à Verres de se retirer.

Lampsaque n'était point de la province de Dolabella. Cette ville était dn gouvernement de l'Asie proprement dite, qui avait pour propréteur C. Néron. Ce magistrat ne put se dispenser de prendre connaissance d'une émeute populaire, où il y avait eu du sang répandu. un licteur tué, et un lieutenant général mis en danger d'être brûlê vif. Verrès craignit les suites de cette affaire; et, non content de travailler à se mettre lui-même à l'abri, il résolut d'élouffer les preuves de son crime en perdaut ceux qu'il avait forcés de s'armer contre lui. Ponr y parvenir, il prie Dolabella de venir assister à l'instruction du procès. Dolabella, qui n'était guére plus homme de bien que son lieutenant, et qui, au retour de son gouvernement, fut condamné à Rome pour crime de concussion, quitte sa province, son armée, la guerre dont il était chargé, et se transporte auprès de Néron, menaut avec lui ses tribuns et autres officiers, qui tons avec lui devinrent juges dans cette affaire. Verrès ini-même, ce qui passe tonte croyance, Verrés fut aussi du nombre des juges, pendant qu'il faisait encore le personnage de témoin, et qu'il avait pris soin d'aposter un accusateur. Philodamus. au contraire, ne pouvait tronver de défenseur qui osat élever sa voix en faveur de l'innocence contre une oppression si manifeste. Cenendant, malgré le crédit de Dolabella, premier opinant, malgré le nombre de juges qu'il avait amenés avec lui, et qui étaient dans sa dépendance, malgré les monvements et les sollicitations pressantes de Verrés, l'injustice élait si criaute, que tout ce que put faire d'abord le crédit, ce fut d'obtenir. non une condamnation contre Philodamus. mais un jugement qui déclara que la cause n'élait pas suffisamment éclaircie, et qu'il

Verrès, alarmé de n'avoir pu emporter l'affaire du premier coup, redouble d'activité et d'instance. Doiabella le preud spr le haut ton avec Néron, qui était d'un caractère timide. lis font tant, qu'ils extorquent un second jugement, par lequel, à la pluralité de peu de suffrages, Philodamus et son fils sont coudamnés à avoir la tête tranchée.

« Ouel douloureux spectacle ', s'écrie Ci-« céron, pour toute la province d'Asie! On « dresse dans Laodicée un échafaud sur le-« quel on fait monter un père avancé en âge, « et de l'autre côté son fils, condamnés tous « deux au supplice, l'un pour avoir préservé « sa fille des attentats d'un ravisseur infâme. « et l'autre pour avoir défendn la vie de son a père et l'honneur de sa sœur. Ils versaient « l'un et l'autre des larmes en abondance, e pleurant chacun non pas sur soi; mais le « tils pleurait la mort de son père, et le pére « celle de sou fils. Néron lui-même, qui les « avait condamnés, ne put refuser des larmes « à leur infortune ; toule l'Asie en fut péné-« trée de douleur : les Lampsacéniens surtout « en poussèrent jusqu'au ciel de tristes gémis-« ments, voyant sacrifier à la vengeance et « à la sûreté d'un misérable, d'un audacieux « coupable de la plus criminelle violence, des « hommes innocents, illustres dans leur patrie

« alliés et amis du peuple romain, » Tels étaient les excés horribles auxquels se portaient alors les magistrats romains dans les provinces; et c'est ainsi qu'avait dégénéré en tyrannie cet empire autrefois si modéré a que

t « Constituitur in foro Laodicem speciaculum acer-« bum, et miserum, et grave toti Asin provincia : gran-« dis natu pareus, adductus ad supplicium, ex alterà perte « filius ; ille , quod pudicitiam liberum, bie, quod vitam a patris famamque sororis defenderst. Fiebal uterque, « non de suo supplicio, sed pater de fiili morte, de patris a filius. Quid lacrymarum Ipsum Neronem putalis profu-« disse? quem fletum totius Asia fuisse? quem luctum a et gemitum Lanspsscenorum? Securi percussos esse ho-« mines tunoceutes, nobiles, socios populi romani alque « amicos, propter hominis flagitiosissimi singularem noe quitiam, alque improbissiansm cupiditatem i » (Cic. in Vgrr. lib. 1 , n. 76.)

a « Iliud patrociulum orbis terræ verius quam impe a rium poterat cominari. » (Cec. de Offic. lib. 2, n. 27.) les Romains pouvaiant passer plutôt pour les protecteurs que pour les maltres de l'univers. Copendant Sylla travaillait dans Rome à af-

fermir le parti qu'il avait rendu dominant, et à donner une consistance durable au plan de gouvernement qu'il avait établi. Outre tant de sang répandu, tant de têtes abattues, et l'autorité de la république remise entre les mains du sénat et des premiers de la noblesse, il voulut aussi se faire des créatures parmi le peuple. Pour cela il affranchit dix mille esclaves, jeunes ct vigoureux, qui deviurent tous citoyens romains 1, et prircut, sulvant l'usage, le nom de leur patron, Cornélius,

Mais le plus puissant soutien qu'il prépara à son parti, ce furent des colonies militaires qn'il distribua dans toute l'Italie, Avant confisqué les terres d'un grand nombre de villes municipales qui avaient favorisé ses ennemis. il partagea les terres confisquées aux officiers el aux soldats de vingt-trois légions. C'était plus de cent mille hommes de guerre qui, lui devant leur établissement, avaient par conséquent un intérêt très-pressant à soutenir ses lois , auxquelles on ne pouvait porter atteinte sans mettre en risque toute leur fortune.

Par tous ces arrangements. Sylla se mettait en état d'abdiquer la souveraine puissance, et de rentrer dans la vie privée, comme il fit l'année suivante. Il commença par refuser le consulat, que le peuple offrait de lui contipuer, et il fit nommer consuls P. Servillus Vatia, et Ap. Claudius.

P. SERVILIUS VATIA, qui fut dans la suite surnommé isaunicus \*.

AP. CLAUDIUS PULCHER.

Ce fut donc cette année que Sylla, sans que personne l'y contraignit, et dans le temps où le consentement des citovens semblait légitimer son usurpation, renonca à la plus haute fortune qu'aucun mortel eût possédée avant lui, et abdiqua volontairement la dictature, Il n'est pas besoin de dire que tout l'univers fut étrangement surpris d'un événement si peu attendu. Aujourd'hui même on n'y pense, on n'en parle encorc qu'avec étonnement. On ne peut concevoir ni qu'un homme qui avait tant affronté de dangers, tant essuve de travaux pour parvenir à la domination, s'en soit ensuite dépouillé de son plcin gré; ni même qu'il y eût sûrcté pour lui à se livrer sans défense à la merci de ce nombre prodigieux d'ennemis qu'il s'était faits en inondant Rome et l'Italic de fleuves de sang; ayant tué cent mille Romains dans les combats : avant fait périr d'une manière encore plus odieuse, par les proscriptions, quatre-vingt-dix sénateurs, dont quinze consulaires, et plus de deux mille chevaliers; enfin ayant exercé sa redoutable vengeance sur des villes entlères, dont il avait démantelé les unes, détruit totalement les autres, en sorte qu'il avait cru faire grâce à celles dont il n'avait que confisqué les terres on rasé les citadelles.

S'il m'est permis de donner mes réflexions sur un fait si singulier, je dirai d'abord que le danger u'était pas aussi grand pour Sylla qu'il peut le paraître. Il avait mis toute la puissance de l'état sur la tête de ses partisans. Tous ceux qui possédaient quelque charge, ou qui avaient quelque crédit dans la république, tous ceux qui avaient acbete les biens des proscrits, tous ceux qui avaient reçu de lui des établissements et des terres étaient vivement intéressés à défendre et Sylla et ses lois. L'évéuement justifie cette observation. Sylla mourut dans son lit; au lien que César, qui s'était moqué de tui ', et qui suivit une conduite contraire, fut poignarde dans le senat Et pour ce qui est des lois de Sylla, elles furent respectées longtemps après sa mort, comme nous aurous lieu de le remarquer souvent.

Quant à ce qui regarde le dégoût de la souversino puissance, il est encore moins surprenant que Sylla en ait resseuti les atteiutes. Il

<sup>\*</sup> Applan. Civil. lib. f.

<sup>8</sup> An. R 673; av. J. C. 79.

Su étone (Cars. cap '77) rapporte que César disait : Sullam nescisse litteras, qui dictaturam deposuerit. Ce mot est difficile à rendre en français, parce que César y joue sur le terme dictatura, qui signifie la dictature, et qui en même temps a rapport à la fonction des maitres de grammaire et autres, qui dictent à leurs écoliers des modéles et des leçons.

avait toujous simé le plaisir; et l'embarres des affairce est bieu à charge à un orloptueux. Tant que son ambition fut irritée par la difficulié et les périls, elle vainquit as parcess enturelle. Mais lorsque, satisfaite, elle ne lui offrit que des biens vides et imaginaires, mélés d'angoisses et de toute sortée de tourrents, elle le laissa retomber dans son penchant, et il corriège un vice su un autre.

La cérémonie de son abdication es passe de la foço da monde hojas unie. Il vint dans la place publique avec sos liverar cis a garde, a place publique avec sos liverar cis a garde, anous à la tribune aux branques, et de la déclara au peuple sesemble qu'il abdiquat la déclature. Il ose même ajouter qu'il désil pert à rendre compte de son administration à qui roque voudrait le ul demander. Il décendit entre de la prometa transpullments sur la place, acceptant de la prometa transpullments sur la place, acceptant la proposition de la proposition de la prometa transpullments sur la place, acceptant la recurso especie de saint sistement, et même d'effect je et la price parvaite en en croire ses yeux sur un changement si drange.

Il n'y eut qu'un jeunc homme qui, lorsque Sylla se retirait, commença à l'attaquer par des discours injurieux ; et, comme personne ne se mettait en devoir de lui imposer silence, enhardi par l'impunité, il le poursuivit jusqu'à sa maison, l'accablent toujours de reproches, Sylla, qui tant de fois avait fait éprouver les terribles effets de sa colére aux plus grands personnages et aux villes les plus puissantes, souffrit avec une tranquillité parfaite les emportements de ce jeune audacieux. Sculcment, eu reutrant chez lul , il dit, « Voilà un jeune « homme qui empêchera qu'un autre qui se « trouvera dans une place semblable à la a mienne ne songe à la quitter, » Réflexion de bon sens, et qu'il n'est point du tout nécessaire de preudre avec Appien pour une prédiction de ce que fit César dans la suite.

Sylla, en reuonçant à sa magistrature, ne renonça point entièrement à la ville ul aux soinsdes affaires, et Plutarque arconte qu'ayant voulu empêcher que Lépidus ne fit uommé cousul pour l'aunée suivatte<sup>3</sup>, et u'ayant pu

réusir parce que Pompée avail appuyé le cadidat de tout son crédit el l'avail importé, il appela à lui ce jeune homme tout fier de sa victoire, et lui dit « Vous avez grand lleu de triompher; c'est une belle action que d'avoir fait nomme Lépidus consul, et même a vant Catulus, c'est -àtre, d'avoir fait donne ne la préfèrence au plus violent de tous les des consultations de la présidence au plus violent de tous les Rome, Au creac, piene vous sur veg gardes, c car vous react d'armer contre vous un adversaire. » Il dissit vrai, et l'événement le prouvers.

Sylla voulut ensuite offiri à Hercule la dirième partie de son bien. Il flà à ce sujet une fête, dans laquelle il donna des repas au peuple pendant plusieurs jours, avec une telle profusion, qu'il y cut unc très-grande quantité de viandes jetées chaque jour dans le Tibre, et que l'on y but du vin de querante feuilles, et au delà.

Daus un homme tel que Sylla tout est intéressant; et je ne craindrai point d'insérer ici ce que Plutarque raconte de la mort de sa femme et de son nouveau mariage.

Pendant que durait encore la fête dont je viens de parler, Métella tomba dangereusement malade. Il ne fallait pas qu'one réjouissance de religion fût troublée et souillée par l'appareil lugubre de la mort et du deuil. C'est pourquoi Sylla, homme fort pieux, de l'avis des pontifes, répudia Métella, et la fit transporter encore vivante dans unc maison étrangère. Il lui fit néanmoins des obsèques magnifiques, et cela au mépris des lois qu'il avait portées lui-même pour fixer ces sortes de dépenses. Il ne fut pas plus exact à observer celles qu'il avait faites contre le luxe des tables. Pour étourdir sa douleur et consoler son veuvage, c'étaient tous les jours de grands et somptueux repas avec sa compagnie ordinaire de bateleurs et de comédiens.

Peu de temps après la mort de Métella, Sylla, étant au théâtre, se trouva assis auprès d'une jeune dame de conditiou, qui se nommait Valéria, sœur de l'orsteur Hortensius, et nouvellement séparès d'avec son mari. Cette dame passant derrière Sylla pour aller à sa

<sup>4</sup> Applan.

Plut. in Syl. et Ponip,

<sup>1</sup> Plut. in Syl.

place, appuva la main sur lui, et lui arracha une frange do son habit. Sylla s'étant retourné: « Il n'y a rien d'étrange dans ce que « je fais, lni dit-elle. Vous êtes heureux, et je « suis bien aise d'avoir quelque chose de vous « qui me porte bonbeur. » Ce début plut à Sylla, et fut suivi d'œillades et de souris réciproques tant quo dura la pièce. La conclusiou fut un mariage, sur lequel Plutarque remarque avec raison qu'en supposant1, comme il veut bien le croire, que Valéria fût sage et vertucuse, au moins il n'y avait guère de sagesse ni de vertu dans ce qui détermina Sylla à l'épouser; et qu'il seyalt bien mal à ce vieux guerrier de se laisser prendre comme un jeune damoiseau à de pareilles amorces, qui sont ordinairement la source des passions les plus honteuses et les plus effrénées.

> M. ÆMILIUS LEPIDUS 1. O. LUTATIUS CATULUS.

Sylla ne jouit pas longtemps du repos qu'il s'était procuré en abdiquant la dictature ; car il mourut vers le commencement de cette année.

Il s'était retiré à sa maison de campagne de Cumes 3; et là il amusait son loisir, soit par des divertissements innocents, tels que la chasse et la pêche, soit par des repas qui respiraient la dissolution et la débauche. Au milicu de ces plaisirs. Il fut frappe d'une borrible maladie, qu'il se dissimula à lui-même pendant longtemps, et qu'il nourrit même, et augmenta par son intempérance. C'est la maladie qu'on nomme pédiculaire. Ses entrailles se corrompirent, et sa chair se remplit de poux, mais en telle abondance, que, malgré les services assidus de plusieurs personnes qui s'employaient la nuit et le jour à le nettover, ce que l'on emportait n'était rien en comparaison de ce qui renaissait sans cesse. On avait beau le laver, le changer, tout était inutile. Ses habits, les linges dont ou le frottait dans le bain , sa nourriture même était inondée de cette dégoûtante vermine, dont la multitude et la propagatiou, rapide au delà de toute croyance, empéchaient l'effet de tous les soins que l'on pouvait prendre.

Dans cet état Sylla, sans doute pour se distraire, s'il y eut eu moyen, sur un mai affreux et sur sa fin prochaine, chercbait à se procurer de l'occupation ; faible ressource ! quoique la seule que la sagesse humaiue soit caj able de fournir. N'admirons point un courage frivole et inutile contre un Dieuvengeur. La religion scule offre des consolations solides à un chrétien, qui counait et adore dans les plus rudes épreuves la main d'un père, et qui convertit par la patience les châtiments qu'il souffre en offrandes méritoires et capables de désarmer la colère de celui qui le châtie. Sylla s'occupait même d'affaires publiques; et dix jours avant sa mort, ayant appris que ceux de Pouzzole, dans son volsinage, étaient ca division entre eux, il leur dressa un code de lois suivant lesquelles ils pussent se gouverner. Il travaillait aussi aux mémoires do sa vie, que j'ai cités plusieurs fois d'après Plutarque, et il y mit la main encore deux jours avant sa mort : de sorte que, par une singularité remarquable, non-seulement il previt sa fin , mais meme il en avait parlé en quelque facon : car, avant eu foi toute sa vie aux astrologues et aux songes, il ne perdit pas ce faible aux approches de la mort. Il finissait done ses mémoires par dire que les Chaldéens lui avaient prédit qu'après avoir vécu heureux, il mourrait dans la fleur de ses succès et de sa prospérité. Il ajoutait qu'il avait vu la nuit précèdente en songe un enfaut qu'il avait eu de Métella, et qui était mort un peu avant sa mère : et que cet enfant l'exhortait à bannir toute inquiétude, ct à venir le rejoindre lui et Métella pour jouir tous ensemble d'une tranquillité parfaite, Sylta était bien éloigné de penser aux supplices que la justice divine lui réservait.

Le lendemain de ce songe, il fit son testament, daus lequel, donnant des marques de

<sup>\*</sup> Σύλλας εί και τα μάλιστα σώφρονα και γενναίαν, άλλ' ούν έκ σώφρονος και καλές έγημεν άρχδς, όψει xai dauupia urepaniou dinos mapaGadeic, up ws ra αίσγιστα και άναιδίστατα πάθη πινείσθαι πίψυκεν.

<sup>3</sup> An. B 674 : av. J. C. 78. 5 Applan. - Plutarch.

son souvenir à lous ses amis par quelques legs qu'il leur fissist, 11 omit Pompée, et ne le nomma point non plus au nombre des tuteurs du fils qu'il leus fissis piresque encore au berceau. Il semble que la gloire de ce jeune cau pitaine inspirait quelque jalousit à Sylta, et l'ett disposè à se refroidir à son égard. Au contraire it chérit beaucop Lucullus, à qui il adressa ses mémoires, et qu'il fit tuteur de son fils; et ce fut îl un commencement de pique entre Lucullus et Pompée, dont les suites furent portées très-loin.

La veille du jour qu'il mourut, il apprit que frantas, magistrat de Pouzole, et débiteur de la commune de cette ville ", différait de payer, attendant as mort pour rétuver hustement é laire impunément banqueroute. Sylla, dans ser denirels moments, ser étoura encore lui-néme, tant les hommes changent peu, violent et sunguinaire, il fil amener Gratiss dans sa chambre, et ordonna à ses extre de l'étrangelle. La cobre et l'agistation de l'étrangelle. La cobre et l'agistation de l'étrangelle. La cobre et l'agistation de l'entre de l'étrangelle. La cobre et l'agistation de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'en

reiné ut a mort ne l'inétrict systa. a l'est de seud untre les mortels 3, comme Pline e la observé, ou du moiss le premier, qui act loud prematre oes sursoms, il peu contree mble à la condition humaine. El sur quels titres se l'est-la intitude ? Pour novir terné le sang de ses concluyers, pour roir deux le sang de ses concluyers, pour roir deux le paporir de proprieta de milliers de 8 Romaine! O félicité mal estendaré! Mais de pluss, ong pared ennor il n-le-il pas été » plus d'irreu que le sort de ceta qu'il svait » plus d'irreu que le sort de ceta qu'il svait » homme dont les entrailles se corrompent de » déponse les entrailles se corrompent en « déponse les montes entrailles se corrompent en « déponse les montes entrailles se corrompent en « déponse les montes entrailles en corrompent en « déponse les montes en trailles en corrompent en « déponse les montes en trailles en corrompent en « déponse les entrailles en corrompent en « de de contrailles en corrompent en « de contrailles en mais en « de contrailles en les entrailles en « de l'autre de les entrailles en « de l'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d

Appian. - Pius. in Pomp. et Lucollo.

- \* Plut. in. Syll,
- <sup>3</sup> « Unus hominum ad hoc ævi, Felicis sibi cognomen « assuerit L. Sylla, civili nempë sanguine, et patriz op-
- « pugnatione adoptatum..... O prava interpretatio!.... « Age, non exitus vita ejus, omnium proscriptorum ab « Ilio calamitate crudeilor fult, erodente se ipso corpore,
- a et supplicia sibi gignenie.» (P.114. lib. 7, cap. 43.)

- « cesse des millions de bourreaux qui les ronagent l'» Il v'est ventié d'avoir été celui des hommes qui a le mieux récompensé ses amis, et qui s'est le mieux vengé de se ennemis. Mais lui-même a éprouvé des cette vie la vengeance divine, et une vengeance bien capable d'humilier l'orgueil la umain.
- La mort de Sylla donna lieu sur-le-champ à de grandes et vives contestations. Le senat, avant à sa tête Catulus, l'un des consuls\*. voulait faire rendre à Sylla les derniers honueurs avec pompe et magnificence, et ordonnait qu'on célébrat ses obséques, et qu'on l'inhumât dans le Champ-de-Mars; l'autre consul, Lépidus, s'y opposait. Pompée se montra en cette occasion généreux ami 2: et. oubliant la froideur que Sylla avait eue pour lui dans les derniers temps, il témoigna tout le zèle possible pour honorer sa mémoire, Il employa tout son crédit ; il mit eu œuvre et les prières et les menaces, et ensin il contribua plus que personne à procurer aux funérailles magnifiques qu'ou préparait à Sylla toute la tranquillité nécessaire.

Son corps fut porté de sa maison de Cames , où il était mort, jasqu'à Rome sur un lit de parade tout brillant d'or. Il était rerêtu des ornements de triompheteur, Vingi-quaceaux et les lucties comments de l'estaceaux et les lucties corte d'un grand nombre de gens à cheval et de trompeties. Ceau qui vaient autrefois servi sous lui s'empressient de venir de toutes parts rendre les derniers devoirs à leur général ; et à meure qu'ils ardevirs à leur général ; et à meure qu'ils arceaux et le comment de l'estaceaux et l'estate de l'estaceaux et l'estaceaux et l'estate de l'estaceaux et l'estaceaux et l'estate de l'estale de l'estale de l'estate de l'estale d'estale d'estale

Lorsque toute cette pompe fut arrivée à Lorsque toute cette pompe fut arrivée à Rome, elle s'accrut encore beaucoup, et en nombre et en magnificence. Le jour des obséques on porta plus de deux mille couronnes d'or, présents des villes et des provinces où 5ylla avait commaudé et fait la guerre, des légions qui avaient servi sous ses ordres, et même de buiseurs particuliers. Les collères des myc-

- 1 Plutarch.
- a Appian.
- 5 Plut. in Syl. et Pomp.
  4 Appian.

tres des vestales environnaient le corps. Pub amrabili le seña a vee les magistras revêtus des oruements de leurs digniés. Ensuite ventaments de leurs digniés. Ensuite ventament les chevilleurs romains. Les troupes, avec leurs sigles d'or et des armes toutes britainets d'argent, fermiseit la marche. Un nom-hur prodigieux de trompettes sonnaient de sins tingulares et conformes à cette triste cérémolie, et on y répondis just des accimations, de sent de la companyant de la companyant de l'autre de l'armée, et enfin du peuple, dont la foule cisti mondreit de sit inondreit de cisti mondreit de sit inondreit de sit i

C'était l'usage que les convois passassent par la place publique; et là, le plus proche parent, montant sur latribune aux haranques, faisait l'éloge du mort et de ses ancêtres. Faustus, fils de Sylla, étant alors en bas âge, on chéisit pour cette fonction le plus habile orateur de Rome, Appien no le désigne pas autrement.

Après l'oraison funèbre, des sénateurs jeunes et vigoureux, prirent le lit de parade sur lenra épaules ', et le portèrent au Champ-de-Mars, où était dressé le bûcher. Il est in-

<sup>5</sup> Je crains qu'Applen n'ait transporté à Sylle ce qu'il voyall pratiquer de son temps par rapport aux empereurs. Il ne me parait guêre vraisemblable que, du temps de la république, les séusieurs s'absissassent jusqu'à porter sur leurs épaules le corps d'un mort. croyable quelle quantité d'aromates fut consumée en cette coxosin · L'éciaien ile sames qui en faissient la dépense, et elles se plquèren d'égaler ou même de surpsser par cet endrott la magnificence de tout le reste de la cérémonie : car, outre deux cent dis brancards chargés de parfums de toute espéce, on fit, avec l'encens le plus précient et le cinnamome <sup>1</sup>, une statue de Sylla de grandeur médiocre, et celle fun licteur placé devant lui. Les chevaliers et les principaux officiers des troupes mirent le feu su bocher.

troughes nutrent not and an entercorp fat brief of the control tasses de la maison; or sei paqu'a lui tous les Cornélius, patricieus, avaient ché conservise en entere. Mais, comme par une luche vengeance, il avait fait déterrer le cadave de Marius, il appréchende le même traitement pour le sien, et voulut qu'il ne reseadave de Marius, il appréchende le même traitement pour le sien, et voulut qu'il ne reseated en lui que des condres. Son dombean se voyal encore dans le Chemp-de-Mars au temps de Putarque; et on y l'aist une épita-phe qu'il avait surpasse et a mis et ennemis, tes uss par le bien, les autres par le mal qu'il eur vavit fait.

Piut. in Syt.
 C'est ce que nous appelons sujourd'hui cannelle.
 Cic. de Leg. lib. 2, n. 56-57. -- Plin. lib. 7, cap. 54.

C 100 ( 150

## LIVRE XXXIV.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Guerres de Lépidus, de Sertorius, de Spartacus. Plusieurs faits détachés, parmi lesquels on trouvera quelques détails sur Cicéron et sur César. Ans de Rome 674-681.

S I. - HISTOIRE DE SALLUSTE PERDUE. EXEMPLE DE STLLAPUNESTE A LA LIBERTÉ. CARACTÈRE DE L'AM-SITIUN DE POMPÉE. LÉPIDES ENTREPREND DE RELE-VER LE PARTI VAINCU. ÎDRE DE SON CARACTÈRE ET DE SA CONDUITE, DISCOURS DE LÉPIDES AU PRUPLE. REFLEXION SUR SON PROJET, CATULUS ET TOUS LES URNS DE BIEN S'OPPOSENT A LUI. LÉPIDUS ASSEMBLE DES TROUPES ET SE MET A LEUR TÊTE, ACCOMMODE-MENT CONCLU AVEC LUL. IL REVIENT UNE SECONDE FUIS AVEC DES TEOUPES DEVANT ROME, ET DEMANDE UN SECOND CUNSULAT. DISCOURS DE PRILIPPE CEN-TER LÉPIDUS. CATULUS ET POMPÉE LIVEUNT EA-TAILLE A LÉPIDES ET REMPORTENT LA VICTOIRE. NOMINATION DES CONSCLS, POMPÉE PAIT TUER BEU-TUS, PÈRE DE CELUI QUI TUA CRSAE, LÉPIDUS, VAIN-CU UNE SECONDE POIS, PASSE EN SARDAIGNE ET MECET. MODÉRATION DU PARTI VAINQUEUE. PUMPÉE EST ENVOYÉ EN ESPAGNE CONTRE SERTORIUS. HIS-TORE DE LA CUERRE DE SERTURIUS REPRISE DEPUIS L'ORIGINE. SERTORIUS PART D'ITALIE ET PASSE EN ESPAONE, ILS'P PURTIFIE, ET SURTOUT GAGNE L'AP-PECTION DES PEUPLES. ANNIUS, ENVUTÉ PAR STELA. LE CHASSE D'ESPAGNE ET L'UELIUE DE TENIE LA MEE. SERTURICS PENSE A SE RETIREE DANS LES ÎLES FORTUNEES, IL PASSE EN APRIOUE, IL EST INVITÉ PAR LES LUSITANIENS A VENIE SE METTRE A LEUR TÊTE. GRANDES QUALITÉS DE SERTORIUS. ÎDÉE DE SES EXPLOYES EN ESPAGNE, MÉTELLUS PICS, ENVOYÉ CUNTRE LUI, ÉPROUTE D'EXTRÊMES DIPPICULTÉS. ÎL ENTERPREND UN SIÈGE OUR SERTORIUS LUI PAIT LE-VER. GRAND SUCCES DE SERTORIUS. SON HABILETÉ A CONDUIRE LES BARBARES. BICHE DE SERTORIUS. IL DISCIPLINE ET POLICE LES ESPAGNULS. IL PREND SOIN DE L'ÉDUCATION DES ENPANTS DES PREMIÈRES PARTILLES, ATTACHEMENT INCROTABLE DES ESPA-GNOLS PUUR LUL IL CONSERVE AUX ROMAINS TOUS LES DEGITS DE LA SOUVERAINE PUISSANCE. SUN AMUUE POUR SA PATRIE, POUR SA MÈRE. LES TRUC-PES DE PERPERNA PURCENT LEUE CHEF DE SE JOINDRE A SERTURIUS. IL CORRIUE, PAR UN SPEC-TACLE COMIQUE, MAIS INSTRUCTIP, L'IMPÉTUOSITÉ AVECGLE DES BARBARES. IL DOMPTE LES CHARACI-TAINS PAR UN STRATAUÈME INGÉNIEUX. POMPÉE ARRIVE EN ESPAGNE. IL ESSUIE UN APPRONT DEVANT LA VILLE DE LACEONE. ACTION DE JUSTICE DE SER-TURIUS, QUARTIERS D'HIVER, ON SE REMET EN CAM-PAGNE. MÉTELLUS REMPORTE UNE GRANDE TICTOIRE SUR HIRTULÉRUS. BATAILLE DE SUCRONE ENTRE SERTURIUS ET PUMPÉR. MUT DE SERTORIUS SUR MÉ-TELLUS ET POMPÉE, BICHE DE SERTURIUS PERPUR ET RETROEVÉE. BONNE INTELLIGENCE ENTRE MÉTELLES ET POMPÉE. ACTION GÉNÉRALE ENTRE SERTORIES D'UNE PART . ET MÉTELLUS ET PUMPÉE DE L'AUTRE. SERTURIUS LICENCIE SES TROUPES, QUI SE RASSEM-BLENT PRU APRÈS. JUIE IMMODÉRRE DE MÉTELLUS AU SUJET DE LA TICTOIRE QU'IL S'ATTRIBUAIT SUR SERTURIUS. FASTE ET LUXE DES PÉTES QU'UN LUI BONNE. ÎL MET A PRIX LA TÊTE DE SERTORIUS. MÉ-TELLES ET POMPÉS, PATIUCÉE PAR SERTURIES. SE RETIRENT EN DES QUARTIERS PORT ÉLOIGNÉS. MI-THEIDATE EXTUR UNE AMEASSADE A SERTORIDA PEUR LUI DEMANDRE SUN ALLIANCE, RÉPONSE PIÈRE DE SERTORIUS. SURPRISE DE MITHRIDATE. L'AL-LIANCE SE CUNCLUT. LETTE E MENAÇANTE DE POMPÉE AT SPRAY OFF LET PRYOUS OF L'ARGEST, PRESENTA CARALE CUNTRE SERTORIUS. DÉSERTIONS ET TRAUJ-SONS PUNIES AVEC RIGUEUR, CRUAUTÉ DE SERTO-BIUS A L'ÉGARD DES ENPANTS QU'IL PAISAIT ÉLEVER A OSCA. REPLEXION DE PLUTAROUR A CE SUIRT. CONSPIRATION DE PERPERNA CONTRE LA VIR DE SERTURIUS. MORT DE SERTURIUS. PREPERNA DE-TIENT CHEP DU PARTI. ÎL EST DÉFAIT PAR POMPÉE, OUI LE PAIT TUER SANS VOULOIR LE VOIR . ET REULE

TOUS LES PAPIERS DE SERTORIUS. L'ESPACNE PACI-PIÉE. TROPHÉE PT TRIOMPHE DES VAINQUEURS.

- M. ÆMILIES LEPIDES!.
- Q. LUTATIUS CATULUS.

L'histoire du consult de L'épidus et des mess suivantes, non-estiment dels renfermée dans le grand ouvrage de l'ite-Live, mais vaui de l'unite par Solitest. Si les érris, un moins si de l'un ou de l'autre de ces deux grands histoires fissues treus en entier jusqu'à nous, nous n'aurions pas tant de sujet de nous plainer. Mais tout a pêri, et il faut que je continue, de des parcelles détachées des falts épars qu'et des parcelles détachées des falts épars qu'it ne sera possible,

Sylla était mort, mais son exemple subsistait, et nuisit en bien des manières à la liberté de Rome.

Premiérement il avait appris aux généraux romains à attacher les troupes à leur personne, et à les amener au point de servir l'ambition d'un chef, même contre la république qui les lui avait confiées.

En second lieu, en distribuant les terres des citoyeas aux soldats, il les corrompit pour jamais, comme le remarque un écrivain de beaucoup d'esprit. Car dès ce moment il n'y cut plus un homme de guerre qui n'attendit une occasion qui pût mettre les bieus de ses concitoyens entre ses mains.

Enflis a dictature, exercé/par las jabishement pendant plus de deux nas, c'atont il ne s'était défait que par son choix, était un objet qui ne pourait nanquer d'irrite la cupidité de tout ambitieux qui serait à porthe d'y prétagnation de la companie de la companie de proposition de la companie de la companie de plan pour les assojettir était tout d'ressé, il ne s'agissistiq que de la ulver ; auss' frompée travailla-t-il toute sa vie dass ce point de vue. Il manqua son coup, mais César résuisit.

Quand je compare Pompée à Sylla et à César, c'est avec une différence qui a été judicieusement observée par Velleius. « Il était « avide de puissance !, mais ne voulait pas la « ravir. Son désir était qu'elle lui fût déférée « volontairement. C'est pourquoi, autant qu'il « était grand général dans la guerre, autant « se mountrait-il citoyen modeste dans le gou-

vernement intérieur de la république, si ce n'est lorsqu'il craipais que quelqu'un no se rendit son égal. En tout autre cas se conduite était pleinement toubale. Il était uni constant, et maltement implacable ennem; tièlle et sincére dans les réconcilustons, peu difficile et il s'agissait d'une satisfaction qui bui fitt dore; communément modéré dans l'usage de sa puissance; en un mot, exempl presque de tout vice, si ce n'en était un très-grand de ne pouvoir souffrir que dans une vitile librer mattresse de l'univers, dont

a tous les citoyens étaient égaux de droit, il a s'en trouvait un seul qui lui disputat le premier rang, » Cette idée du caractère et de la conduite de Pompée sera uitle pour la suite; car c'est lui qui va faire le principal personnege dans la républiqee, jusqu'à ce que César partage d'abord sa puissance et eusuite la reureves. Le consoit Lépidus, e en dreprenant de relever le parti vaincu, donna lieu à Pompée de constiuer à acquèrir de la giber par les armes et d'augmenter son crédit. Ce Ce consul u'était fren môns que capable

Ce consul a'étalt rien moins que capable d'exclust un assi grand dessine que celui qu'il avait formé. Homme sans mourus et sans talents, il en ressemblait à ceut dout il voulait occuper la place que par l'ambition. Queluies anucles auparavant, il avait gouverné la Sicile comme préteur, et y avait exercé des concussions qui lai attirerent un procés des minel lorsqu'il fut resenu à Rome. Mais il

\* Fizi (Pumpénis) pietella que honris ceasà al ce um déferrira, non al de occuparter, espósicie ma; dar bela perilatima, ciris la logi, sul abl verettura me constitución de la compania de verettura me constitución de la compania de verettura me constitución de la compania de parte, generopas equalem diguistat conspierer, a sparta, generopas equalem diguistat econpierer, a (VILL. 18. 2, e.g. 2).

<sup>\*</sup> An. R. 678 : av. J. C. 65.

irouva le secret de meitre le peuple dans ses intérêts; et ses accusateurs, le voyant favorisé de la multitude, n'osèrent poursuivre l'action qu'ils avaient intentée contre lui 1. Pendant la dictature de Sylla . Lépidus, qui voulut se faire regarder dans la suite comme le vengeur des proscrits, ne se fit point un scrupale de profiter de l'occasion pour s'enrichir de plus en plus, et il s'engraissa du sang des malheurenx. Il convient lui-même du fait dans le discours que nous avons de lui parmi les fragments de Salluste, et il tache seulement de s'excuser sur le frivole prétexte d'y avoir été force par la crainte de s'attirer l'indignation du vainqueur. Le pillage de la Sicile et les dépouilles des proscrits le mirent à portée d'acheter le consulat; et dés qu'il se vit en place, du vivaut même de Sylla, il commença à brouiller.

Dans la disette des mémoires où nous sommes sur les faits dont j'ai à rendre compte ici, je ne puis mieux faire, pour donner une idée du projet de Lépidus, que d'extraire les principaux endroils du discours dont je viens de parler. C'est une harangue au peaple, dans laquelle, sans se découvrir entièrement, il fait néanmoins suffisamment entendre quelles sont ses vues.

Il y suppose partout Sylla maître de la république, parce que réellement, quoiqu'il eût abdiqué la dictature, c'était son parti qui dominait. Après avoir commencé par invectiver contre sa personne et contre la tyrannie sous laquelle Il fait gémir la république, Lépidus atlaque ses partisans. Je ne puis assez m'étonner', dil-il, lorsque je vois les satellités de

4 Ascon, Ped.

8 « Satellites quidem ejns (Sylke), homines maxumi e nominis, non minds opiomis majoram exemplis, noqueo satis mirari , dominacionis lo vos servitiom snom « mereedem dani; et niromquo per injuriam maluni,

« quam optimo jure liberi agere : præclara Brutorum , « atque Æmiliorum , et Lutatiorum proies , geniti ad ea « quæ majores virtule peperéra subvertanda. Nam quid

« a Pyrrbo, A noibale, Philippoque, et Antiocho defene sum est altud, qu'am libertas, et sau colique acdes; nen cut, insi legibus, parcemus ? que cuncta serus ille « Romulos quasi ab externis rapta, tenet; non toi exerctituum chade, neque consulis, et aliorum principom quos fortona belli consumperat, saltius: sed tum

« Sylla, personnages d'un grand nom, et à mi « leurs ancêtres out laissé les plus beanx a exemples, se rendre les esclaves d'un tyran « pour acheter à ce prix le droit de vous tya ranniser. Ils aiment mieux être doublement « injustes envers vous et envers eux-mêmes « que de vivre en citoyens d'une ville libre. « Digne postérité des Brutus, des Emiles . « et des Lutatius, ils semblent nés nour a enlever à cet empire tout ce que la vertn « de leurs ateux nous a acquis. Car qu'a-t-on « prétendu défendre contre les armes de Pyre rhus, d'Annibal , de Philippe et d'Antio-« chus, sinon la liberté publique, et un état « tranquille où chacun possédat en súreté « l'héritage de ses pères , et ne connût d'au-« tre maître que la loi ? Or, c'est là précisé-« ment ce que ce crnel tyran tient en sa main. « comme des dépouilles qu'il aurait conqui-« ses sur une nation étrangère. Altéré de a sang et de carnage, il n'a point été satis-« fait par la perte de tant d'armées, ni par la « mort d'un consul et de tant d'illustres ci-« toyens qui ont péri dans les combats. La pro-« spérité, qui adoucit les autres, et qui fait « succéder la commisération à la colère, n'a a fait qu'aigrir et enflammer sa cruauté, a

D'une invective si véhicimente il tire la conclusion qui s'ensuit naturellement, et chorte le peuple à se soulever contre un étele tyrannie, et à en secour le loug colleur. El après avoir décrit en termes énergiques la servitude où sit sont actuellement réclaits, in nation entitre privée de ses droits les plus tigetimes, les particuliers déposités de leurs blemes et de leurs terres, les lois, jes jegements, le se finances, les provinces, le sort des rois, au pouvoir d'un soul, il sigenties, et les teste-el a les finances, les provinces, le sort der pris, au pouvoir d'un soul, il sigenties, et l'este-el as frances, les provinces, le sort eccourage, puis les conditions de la contra rec courage, puis les con de mourir avec courage, puis

« crudellor, quum plerosque secundar res la miseratio-« nem ex irà vertuni. (SALL. Hist. lib. 1. )

« nem ex ira vertumt. (SALL. Mrsf. lb. 1.)

1 a Exine vrits reliqui allud quim solvere injurism.,
« and per mori virtukem? quoniam» quidem unum orrol« bus floem naburo, vel ferro sepils, sistuit; neque quisquam exiremam nocessitalem nibil avurs, nisi mulle-

a bri ingenio, exspectal a

II. HIST. ROM.

ble, dont les barrières et les gardes armés
 α ne pouvent garantir personne; et que c'est
 δ làcheté et infamie que d'attendre les der α nières extrémités saus rien oser pour s'en
 α défendre. »

On conçoit bien que Sylla devait traiter de séditieux un homme capable de tenir un pareil langage. Lépidus, pour refuter ce reproche, profite habilement de tout ce qu'il y avait d'odieux dans la conduite de son adversaire, « Je suis un séditieux ', dit-il, si on s'en rap-« porte à Sylla, parce que je me plains des « récompenses acquises par la sédition et par « les guerres civiles; et parce que je revenilia que les droits d'une paix libre et véritable, « je dois être regardé comme voulant renou-« veler la guerre. Sons doute vous ne pourrez « pas subsister, ni posséder sûrement et tran-« quillement l'empire, si les derniers des a hommes, si de misérables affranchis ne « jouissent paisiblement du bien d'autrui, et « ne dissipent en prodigalités ce qui a coûté « bien des sueurs aux maîtres légitimes; si « vous n'approuvez les meurtres de tant d'i-« nocents, proscrits à cause de leurs richesses, « les supplices horribles des hommes les plus « illustres, la désolation de la ville rendue dé-« serte par les exils et les carnages, les pos-« sessions des citoyens infortunés vendues, ou « données encore plus indignement, comme si « c'était un butin pris sur les Cimbres. »

Lépidus, pour encourager les Romains à se soulever contre le domination de 59th, représente son perti comme faible; il insiste sur ce que cet injuste arbitre. des honeurs et des grâces a fait un grand nombre de méconieus par les indiques préférences qu'il a accordées à des gras de néant, encore plus méprisables par leurs murar, que par la basesse de iterr un par leurs murar, que par la basesse de iterr un par un per litte nombre de satélités converts per un per litte nombre de satélités converts de la convenience de la convenience de la convenience par un petit in combre de satélités converts de la convenience de la conv

e Verian ego reditions, sul Solis alt, quas premis e turbartus quero; ci helian capies, quis jara pacie repeto; cilicite quis non alto salvi satisque tuti in imperio eritis, aisi Vettus Piccas, serias Cornelius, altera tente parata prolegeriar; ini approbavernia e omase procetylajues innosiorem ob diffilis, crutatus victoria listivina, yastam Urbem fugi et ecidiou; o bora civium minercerum, quasi Cimbricam predam, e vetum aud indono dala.

de crimes, et les troupes mêmes qui ont servi sous lui ne manqueront pas de prendre le parti de la liberté, « Ma plus grande con-« fiance 1, dit-il, est dans l'armée victorieuse. « qui par tant de périls et tant de blessu-« res n'a gagné rien autre chose que de se a donner un tyran : à moins que vous ne vous « imaginiez qu'ils aient prétendu renverser la « puissance du tribunat, que leurs ancêtres « out établie par les armes ; ou que leur desa sein ait été de se priver de la protection des « lois et de l'autorité de la judicature. Ils en a seraient assurément bien récompensés par « ces marais et ces forêts incultes où on les « relègne : en sorte que la baine et l'infamie « sont-pour eux , et les récompenses pour un a petit nombre de laches flatteurs. Pourquoi a donc, ajoute-t-il, Sylla paraît-il si bien ese corté et avec un si grand faste ? C'est que « la prospérité couvre merveilleusement les « vices et les endroits faibles. Mais à la pre-« mière disgrâce, vous le verrez tomber dans a un aussi grand mépris qu'il est maintenant « redouté. »

a reductur. 39
If ne manqualit rien à nne exhortation si vire et sur cleideneute, sino que Léphius s'offrit et sur cleideneute, sino que Léphius s'offrit cours. 4: le pouvais me contenter 'à de celte souveraine majoritature à laquelle vous en nivez élevie par vas suffrages. C'en Était et assez pour soulteuiler lis gloire de mes ancêderes et le contra sur contra de l'exp. pour satisfaire mon ambition, et même your mas sireté. Mais je n'el jas seru devoir et pour mas sireté. Mais je n'el jas seru devoir en l'exp.

a Microsam milli diocione parti video exercitae, co di per ota videore e tabero milli primer rymanem e quantime est. Noi forté irriacione parti video millione est. Noi forté irriacione particulare neven profesi suns per arraya condition a majoribos e unis, sudapa june el justicio sisteme extraograma e presente particio experience, quante regarda in pueden el sylvie e vas, contunciona adope invidimo nosam, premise perse e paccos intelligence, quarte fagirar las segue e ministra productiva quantificare de ministra de la consistencia del productiva del produ

4 e Mibi quasquam per hoc aummum imperium satis a quaritum erat nomisi majoram, dignitati, a sque e cisim praedide, timen uon fuil consilium privates opes a faccer: potiorque visa ent periculosa libertas quieto cuervido. Que i pobalta, adeste, Quirties, et bene jevantibus dids M. Æmilium courolem ducem el aspioera seguini al or rejejuación liberiatem. »

- « penser uniquement à mon avantage parti-« culier; et j'ai préféré la liberté accompagnée
- « de dangers à un eslavage sûr et tranquille.
- a Si done vous approuvez mes sentiments, « accourez à ma voix, Romains; et avec L'alde
- « des dieux, suivez le copsul M. Emilius, qui
- « est prêt à se mettre à votre tête pour le ré-« tablissement de la liberté publique, »

On volt par ce discours que le dessein de Lépidus était de détruire tout ce qu'avait fait Sylla: de se faire un parti en soulevant le petit peuple, toujours disposé par sa misère à écouter ceux qui lui promettent un changement ; de faire espérer le rétablissement dans leurs biens à ceux qui en avaient été depouillés, et de rappeler ee qui restait encore de proscrits. Tout cela avait une couleur de justice. Mais, outre que les intentions de Lépidus n'étaient pas telles qu'il les montrait, et qu'il ne travaillait que pour lui eu feignant un grand zèle pour le bien public, il est des occasions où une instice trop exacte devient elle-même injuste, et on e'est une nécessité que les particuliers souffrent, si l'on veut que l'état puisse subsister. Sylla avait abusé insolemment de sa victoire; mais enfin, en sontenant ses établissements, la république pouvait jouir de quelque tranquillité. Les casser, c'était la replonger dans toutes les horreurs dont à peine elle était sortle. Florus la compare à un malade qui a besoin de repos '; à un blessé, dont il est à craindre qu'on ne rouvre les plaies en y portant la main, même sous prétexte de les guérir.

Aussi tous les gens de bien, et Catulus à leur tête, s'opposèrent-ils aux desseins de Lépidus des qu'il commença à les manifester. Mais, comme il arrive assez communément. ils agirent d'abord avec mollesse; et au lieu qu'uu peu de vigueur aurait tout d'un coup arrêté le mai dans sa naissance, ils lui donnèrent par leurs ménagements le temps de s'accroître et de se rendre formidable. Les mouvements de Lépidus u'eurent pas

de grandes suites durant la vie de Sylla. Il tenta aussi inutilement, comme nous l'avons

\* « Expedichat quasi ægræ sauciæque reipublicæ re-

dit, d'empêcher et de troubler ses obsèques, Mais à peine furent-elles célébrées, que la division éclata ouvertement entre lul et Catulus 1. Lépidus avait gagné la populace par des largesses. Il soulevait l'Etrurie, où les derniers restes du parti de Marius s'étaient conservés et même défendu vigoureusement pendant deux ans daus Volaterre \*. Il rassemblait tous les proscrits qui avaient pu échapper à la mort. Et lorsque ses partisans furent en assez grand nombre poursformer un corps d'armée. il leva le masque, et alla se mettre à leur tête. Ses forces n'étaient point encore considérables, et Catulus était d'avis qu'on le poussăt. à bout : mais la plus grande partie du sénat inclina à la douceur. L'affaire fut tournée eu négociation; on cnyoya des députés à Lépidus, et l'on conelut un accommodement, dont les principales conditions étaient que les deux consuls prêteraient serment de ne point employer les armes l'un contre l'autre, et que Lépidus aurait le gouvernement de la Gaule narbonnaise avec le commandement d'une armée. Ajusi de même que ses rapines lui avajent valu le consulat\*, la sédition qu'il avait excitée fat récompensée par un gouvernement de province, C'étaient là de puissants encouragements pour uu factieux, et bien capables de le porter à continuer des pratiques qui lui avaient si bien réussi.

Aussi Lépidus, étant allé prendre le commandement des troupes qu'il devait eonduire dans sa province ne se hâtait pas de revenir à Rome, quoique ee fût à lui à tenir les assemblées pour l'élection des consuls. Il voulait laisser passer l'année de son consulat, dans la pensée quo son serment ue le lisit que pendant qu'il était en charge, et que, des qu'il en scrait sorti, il scrait libre de faire usage contre ses adversaires des forces qu'on avait eu l'imprudence de lui mettre entre les maius. En effet, l'année expira sans qu'il y eût de cousuls nommés; il fallut établir des interrois pour gouverner successivement la république: et Lépidus, avant laissé dans la Gaule eisalpine

\* a Ex rapinis consulatum, ob seditionem provincian e cum exercitu adeptus est.» (Sas. Hest. 1. in orat. Phil.)

<sup>«</sup> quiescere quomodocumque, ne vulnera curatione ipsà

e rescinderentur. » (FLon. lib. 3, cap. 23. )

<sup>1</sup> Sall. Hist. lib. 1 .- Applau. Civ. lib. - Flor, 111, 23. \* Voltera en Toscane.

un corps de troupes sous les ordres de M. Brutus pour maintenir ce pays dans ses intérêts , s'approcha lui-même de Rome avec ses principales forces, demandant un second consulat.

## INTERRÈGNE 1

Nous avons parmi les fragments de Salluste le discours que prononça à ce sujet dans le sénat l'orateur Philippe, de qui j'ai eu déjà plusieurs fois occasion de parler; et c'est principalement sur les lumières que j'ai pu tirer de ce discours que j'ai disposé les faits dont je

viens de rendre compte, Philippe y reproche d'abord aux sénateurs la mollesse de la conduite qu'ils ont tenue à l'égard d'un séditieux, et dont il a profité pour se rendre redoutable, « Lorsqu'au lieu d'agir « avec fermeté 1, dit-il, pour dissiper une « faction qui ne faisait que de naltre , vous a étes entrés en négociations avec Lépidus, « il n'était encore qu'un brigand, soutenu de « quelque canaille, et d'un petit nombre de « coupe jarets, dont il n'est aucun qui ne soit « prêt à vendre son sang et sa vie pour avoir « du pain. Maintenant c'est un proconsul, re-« vêtu d'un commandement qu'il n'a point « acheté, mais reçu de vous; accompagné de « lieutenants généraux , qui lui obéissent « comme à leur commandant légitime. Et de « toutes parts s'est attroupé autour du lui tout « ce qu'il y a de plus corrompu dans les difa férents ordres de l'état : des hommes que « l'indigence et des passious effrénées rendent « capables do tout oser : tourmentés sans « cesse par le souvenir de leurs crimes ; qui « ne connaissent de repos que dans les sé-« ditions, et pour qui la paix est une situation « violente. Ce sont ces hommes qui font suc-

4 Ap. R. 675 ; av. J. C. 77.

« A It um ent Lepidas libro eum calenbus et paiscis ásciril, quema meno nea dura mercido Tilum en materiti. Nane est processal cum Imperio, non empo, ede das volbs, eum Ingrita balle; per paraciblas; et ad eum concurrier hombase consistan collinam e correspostania, Barrento Impeli es capitalista, recicio en estado en estado en estado en estado en estatual en estado en en estado en estado en estalado en la parte Iuriba enal. Hi tamelium es tumulas, beliam esta hois encal, Sterminol cilom, pos Sagietal, e dein Maril Damail polque, nues Lepidi satellites. ».

« céder soulévement à soulèvement, guerre « civile à guerre civile; satellites autrefois de « Saturniu, puis de Sulpicius, ensuite de « Marius et de Damazippe, et cufiu de Lé-« pidus. »

s pittis. animientos le portreti que Philippie (di de Legliato de se conduite. L'inseit de la registra de la conduite. L'inseit de la registra de la registra s'entre-vous tone chés', d'il-illa senteurs, des propositions e que vous fait Lépidus? Il extige que l'on sente la chaer que il ui appariett, et il a riest riche que du bien d'autrui : il veut que la riest riche que du bien d'autrui : il veut que la guerre, et il nous y force par les s'emes; et il deunaide que, et il riemande que, et il riemande que, et il riemande que, publishes la plusiance da tribunant, de la leguelle sout nels toutes les «dissensions ciriles.» )

Pais lui adressant la parole comme s'il était et le plus impudent des hommes s', nous pressudersat le que l'indigence de le la l'ame s' des citoyeus le toucheut , pendant que tu ne possèdes rien qui ne soit sequis par les armes ou par l'injustice ? Tudemandes un se-cond conseilat, comme si tu avis remis le premier à la république. Tu veux rédabile ? Jusion et ls concorde par la guerre, qui n'est propre qu'à troubler la pair dont par l'archive le convenil de défendre, perfide envers ceux même dont tu affectes de soutenir les luirérits, enmeme dont tu affectes de soutenir les luirérits, enneme de tous les grad de bien.

s a An Lepidi mandata animos morent? qui placere a ali sua cuique reddi, et aliena tenet; belli jura rescina di, quum ipse armis eogat;... comordine gratik piebi a tribuntiam potestatem resitiui, ex qua omnes discora din accesse.»

en Fresistation antique stages Impademissione, although of operations of contract one was a, of shill end does, a class activate in facts one was a, of shill end does, a class are in partiam, and per inparison A librarum construction and the contract of the contract of

« tu ne sais donc respecter ni les dieux , ni « les hommes, que tu as mis également contre « toi par tes perfidies et par ton parjure. Puis-

« que tel est ton pernicieux caractère, va, je « t'exhorte à ne point te désister de ton en-« treprise, et à demeurer armé, au lieu de « nous donner de perpétuelles inquiétudes en

« remettant à un autre temps les séditions. « dont ton esprit inquiet ne te permet point « de t'abstenir. Les provinces, les lois, les « dieux pénates de la patrie élévent contre

« toi leur voix, et ne peuvent te souffrir au « rang de nos concitoyens. Continue ce que tu « as commencé, afin que tu éprouves promp-

« tement la juste peine que tu mérites. » Philippe ne veut donc aucun accommodement avec Lépidus, et voici comme il conclut : « Puisque Lépidus s'avance avec une armée « contre la ville , s'étant associé avec des « scélérats et des ennemis publics, au mépris « de l'autorité de cette compagnie, je suis « d'avis qu'Appius Claudius, actuellement

« interroi, avec Q. Catulus proconsul, et « avec les autres qui sont revêtus du droit de « commandement, défendent ls ville, et veil-« lent à la sûreté de la république. »

L'avis de Philippe fut suivi, et le sénat rendit contre Lépidus un décret qui, dans la formule que nous venons de rapporter, donnait une puissance presque illimitée à ceux que l'on chargeait de s'opposer à ses entreprises, Catulus se mit donc en état de le combattre. Et comme il excellait plus par les vertus civiles que dans la science militaire, on lui joignit Pompée, qui avait contribué à élever Lépidus au consulat, mais qui préféra sans balancer l'intérêt du repos public à ses liaisons particulières. La bataille se donna sous les murs de Rome, près du pont Mulvius\*. La victoire ne fut pas longtemps incertaine ; et Lépidus , ayant été défait sans beaucoup de résistance, se retira en Etrurie. Il fut sur-le-champ déclaré ennemi public, et Catulus envoyé pour le poursuivre, pendant que Pompée allait dans la Gaule cisalpine, que Brutus tenait.

comme je l'ai dit, pour Lépidus. Il est vraisemblable que Rome profita du

premier moment de tranquillité dont elle put jouir pour faire l'élection des consuls. Le choix du peuple tomba sur Décimus Brutus et Msmercus Æmilins 1. Ce dernier était très-riche : mais il craignait la dépense; et pour s'épargner celle des jeux, qui était véritablement énorme, il avait évité l'édilité. Le peuple s'en souvint lorsqu'il demanda le consulat, et le refusa une première fois. Cette année-ci même Mamercus eut assez de peine à réussir.

D. JUNIUS BRUTUS. MAMERCUS ÆMILIUS LEPIDUS LIVIANUS.

Pompée ne trouva nulle difficulté à faire rentrer la Gaule cisalpine dans le devoir . Seulement il fut arrêté un temps assez considérable devant Modéne, où Brutus s'était enfermé. Enfin l'affaire se termina à la satisfaction de Pompée, et Brutus se remit entre ses mains, soit volontairement, soit force par la désertion des troupes qui l'accompagnaient, La conduite que tint le vainqueur à l'égard de son prisonnier ne lui a pas fait d'honneur. car, après l'avoir envoyé à Reggio avec une escorte, le lendemain il dépécha Géminius pour le tuer. Et ce qui rend cette action encore plus inexcusable, c'est qu'il avait d'abord écrit au sénat que Brutus s'était rendu de bonne grace et de sa pleine volonté. Mais, après qu'il l'eut fait tuer, il changea de style, et dans une seconde lettre il chargea beaucoup sa mémoire. C'est une tache dans la vie de Pompée; et le fameux Brutus, qui était fils de celui dont je parle, ne pardonna a Pompée la mort de son pére que lorsqu'il s'y crut obligé par des vues du bien public.

Cependant Catulus serrait de près Lépidus : et, l'ayant acculé près de Cosas, ville maritime d'Etrurie, il le forca d'en venir au com-

e Quare ita censco, quoniam Lepidus exercijum. « cum pessumis el hostibus reipublicæ, contra hujus « ordinis auctoritatem, ad Urbem ducit, ut Ap. Clau-« dius interrex , cum Q. Catulo proconsule , et carieris « quibus imperium est , urbi præsidio siut , operamque

e dent ne quid respublica detrimenti capial. » a Pontemole.

<sup>1</sup> Cic. de Offic. lib. 1 , n. 58. 2 Piut. lu Pomp.

<sup>5</sup> Cette ville était située près de Porto-Hercofe.

bal. Il parait que l'armée de Lépidus était | vaiuqueurs de se persuader que la cruauté cousidérable et pour le nombre et pour la valeur, et qu'elle aurait été capable, sous uu autre chef, de donner bien de l'inquiétude au parti contraire. Elle combattit dans l'occasiou présente avec vigueur, et elle avait même que!que avantage. Mais Pompée, qui arrivait de la Gaule cisalpine, détermina la victoire eu faveur de Catulus. Le vaincu n'eut d'autre parti à prendre que de se sauver avec ses troupes délabrées en Sardaigne. Il ne réussit pas mieux dans cette tle : et Valérius Triarius. qui en était préteur, le désolait eu le harcelant continuellement, et l'empêchant de s'emparer d'aucune place. Un chagrin domestique acheva de l'acabler \*. Il apprit que sa femme Apuléia lui était infidèle. Il voulut s'en venger par un divorce. Mais comme il l'aimait toujours, la douleur et le regret le fireut tomber daus une langueur dont il monrul. Perperna ramassa les débris de l'armée demeurée sans chef; et, en avent formé un corps, qui ne laissait pas d'être nombreux, il passa en Espagne, où Sertorius souteuait les restes du parti de Marius.

Ainsi finit le mouvement excité par Lépldus. Les valaqueurs se contentèreut d'avoir rélabil la paix3; rare exemple de modéretion dans une guerre civile! Le sénat, par un décret, accorda l'amnistie à ceux qui avaient pris part aux derulers troubles; et ce décret fut appuyé d'une ordonnance du peuple dont César fut presque regardé comme l'auteur. Outre l'intérêt général de la faction de Marius, qu'il ne perdit iamais de vue. Il avait en son beau-frère L. Cinna engagé dans le parti de Lépidus, et il lui obtint par cette ordonnance la liberté de reveuir à Rome. Le sénat avait aussi sou objet dans la douceur dont il usa en cette occasion : c'était d'empêcher que ces fugilifs, rédults au déscspoir, ne grossissent les forces de Sertorius, déjà assez redoutable par lui-même. Mais une politique douce est un mérite; et il u'est que trop ordinaire aux leur est utile. De toutes les branches du parti de Marius

il ne restait plus quo celle dont Sertorius était le chef en Espagne, et contre laquelle Métellus Pius faisait actuellement la guerre avec assez peu de succès. Ce général avait toute la science militaire que l'ou pouvait désirer : mais sa lenteur 1 le rendait visiblement incapable de réduire un ennemi aussi habile et anssi alerte que Sertorius. Comme néanmoins sa neissauce, sa réputation, et la haute estime que l'on faisait de sa vertu, ne permettaieut pas de lui faire l'affront de le rappeler, il ne s'agissait que de lui donner un collègne qui . meuant de nouvelles forces, eût encore dans le caractère de quoi suppléer à ce qui manquait à Métellus du côté de l'activité. Pompée embitionnait cet emploi, et en conséquence, au lieu de liceucier ses troupes, comme Catnlus le lui ordonnait, il les tenait assemblées, sous divers prétextes, à peu de distance de Rome. Il était effectivement le seul alors eu qui le sénat pût prendre confiance pour uu commandement si difficile et si important. Ou se résolut donc enfin à lui donner l'ordre de partir pour l'Espagne avec le titre de proconsul. La chose ne se passa pas sans difficulté ; et quelques sénateurs représentèrent qu'il était bien étrange que l'on revêtit un chevalier romaiu du rang et de l'aulorité de proconsul. Ce n'est pas simplement ' comme proconsul qu'il faut l'envoyer, dit Philippe, mais comme tenant la place de deux consuls à la fois : mof aussi honorable à Pompée qu'injurieux aux consuls qui étaient actuellement en charge.

Mais ; avant que de rendre compte de ce que fit Pompée dans ce nouveau commandemeut, il est uécessaire de reprendre le récit

<sup>1</sup> Jul. Exsuperant.

<sup>9</sup> Plut, in Pomp. - Plin. lib. 7, cap. 36. s « Victores, quod non temeré aliás in civilibus bellis,

e pace contenti fueruni. » (FLon. lib. 3, cap. 93.) 4 Suet. in Cas. 5.

<sup>1</sup> Plutarque attribue souveni cette lenteur de Métellus à sa vicillesse. Mais ce gépéral p'avait alors guére plus de cinquante ans , puisque en l'an 614, lorsqu'il servait sous son père en Numidie, il n'en avait que vingt, comme

Il a été dit en son lien. \* « Quum esset non nemo in senatu qui dicerei, non-

a debere mitti hominem privatum pro consule. L. Phl-« lippus dixisse dicitur, non se filum sud sententid pro a consule, sed pro consulibus mittere. » (Cic. pro lege Man. p. 62. )

des aventures et des exploits de Sertorius depuis son départ d'Italie. Nous y verrons un homme toujours luttant avec avantage contre la mauvaise fortune, acharnée à le persécuter, et digne d'être mis au nombre des plus grands ornements de Rome, quoique sou malheur l'ait forcé d'en devenir l'ennemi.

J'ai dit que Sertorius, aussitôt après que Sylla eut débauché l'armée du consul Scipion 1. désespérant du succès d'une guerre conduite par des généraux dont il sentait l'incapacité, s'était retiré en Espagne, qui lui était échue pour département après sa préture. Ce ne fut pas sans pelne qu'il y entra. Il trouva les gorges des Pyrénées occupées par des barbares, que l'argent seul pouvait rendre traitables. Ceux qui l'accompagnaient trouvaient indigne qu'un proconsul du peuple romain payat une espèce de tribut et de droit de passage à de misérables montagnards \*, Mais Sertorins, l'homme du monde qui savait le mieux tenir son rang quand il le fallait, se moquant ici de cette hauteur déplacée; et disant « qu'il achetait le temps, qui est tout « ce qu'il v a de plus précieux pour quicou-« que tend à de grandes choses , » il donna de l'argent aux barbares, passa les montagnes, et par sa diligence se trouva maltre de l'Espagne.

Résoln de s'v fortifier et de s'v faire un établissement solide, il prit à tâche de gagner la bienveillance des naturels du pays. L'avidité et les injustices des derniers préteurs leur avaient inspiré de l'aversion ponr le gouvernement romain. Sertorius s'attacha les principaux et les chefs des différents peuples par des manières affables et pleines de bonté . la mutitude per la diminution des impôts. Mais surtout ce qui charma le plus les Espagnols, ce fut qu'il les exempta du logement des gens de guerre, obligeant les troupes qu'il avait sons ses ordres à se bâtir des casernes aux environs des villes, et s'y logeant lui-même le premier. Eu même temps il arma tout ce qu'il tronva en Espagne de Romains eu age de servir : il fit construire et des machi-

nes de toute espèce, et des galères à trois rangs de rames : terrible dans l'appareil de la guerre, donx et humain dans le gouvernement eivil.

Il avait raison de se précautionner et de faire de grands préparatifs; car, dès que le parti de Carbon et de Marius fut détrnit. comme il l'avait bien prévu, et que Sylla se vit maître de la république, Annius fut envoyé de Rome pour lui faire la guerre. Il comprit qu'il était de la dernière importance de fermer les passages des pyrénées, et il les fit occuper par Livins Salinator, qui avalt sous lui six mille hommes d'infanterle. Annius fut donc arrêté au pied des montagnes, et il aurait été fort embarra-sé si la trahison ne fût venue à son secours. Un certain Calpurnius Lauarius assassina Salinator : les troupes , avant perdu leur chef, se débandèrent ; et Annius, passant alors les défilés, força Sertorius, qui u'était pas eu état de tenir la campagne, à se renfermer dans Carthagene avec trois mille hommes. Il n'y demeura qu'autant de temps qu'il lui en fallut pour embarquer son monde sur les vaisseaux qu'il avait fait construire, et il gagua le large. Il conrut quelque temps les côtes d'Espagne et d'Afrique, et tenta des descentes en différents endroits , tonionrs avec un succès malhenreux. Enfin, avant joint à sa flotté quelques petits bâtiments de pirates clliciens, il passa le détroit, et prit terre un peu an delà de l'embouchure du Bétis, aujourd'hui Guadalquivir.

Lorsqu'il était en ce Jieu, des navigateurs nouvellement arrivés des les Altatiques ou Fortunées lui en firent une description qui le charma. Ils in dirent que le climat en était doux; qu'il n'y tombnit que rarement des puises médiores; mais que la terro y était rafraichie par des vents de mer qui répandaient une agréchable rosée; que le teroir en était fertile au point que non-sculement II paylat avec une abondante usure le soin que l'on prenaît de le labburer et de le planter, mais que sont travail et sons culture il promis que sont retravail et sons culture il pro-

<sup>1</sup> Pintarch, in Sertor.

On appelle anjourd'hui miquelets les brigands qui occupent les montagnes des Pyrénées.

Alasi s'exprime Plutarque. Nos observateurs modernes assurent qu'il ne pieut point du tout dam le plat pays des Canaries. (Voy. Nicuventyt, de l'Existence de Dieu. ilb. 2. cap. 4.)

duisait de lui-même des fruits qui , par leur multitude et leur bonté , suffissient pour nourrir au graud nombre d'habitauts : en un mot, que c'étaieut là, selon l'opinion commune des berbares même, les champs Elysées célèbrés par Homèro. La description qu'Horacc a faite de ces

mêmes îles se rapporte parfaitement avec ce que nous venons de tirer de Plutarque. « Dans « ce fortuné climat', dit Horace, la terre, « saus être cultivée, se couvre tous les ans de « riches moissons; la vigne fleurit sans avoir besoin d'être taillée : l'olivier ne trompe ia-« mais l'espérance qu'ont donnée ses premiers « boutons; et le figuier est sans cesse orné « de fruits murs dont la pourpre charme les « yeux. Là on voit le miel couler du creux « des chênes , et du haut des moutagnes des-« cendent eu cascade avec un agréable mur-« mure des ruisseaux d'une cau claire et « aboudante. Là les chèvres et les brebis « vieunent elles-mêmes préscuter leurs ma-« melles pleiucs de lait. Ni les ours ne rôdeut « sur le soir autour des bergeries, les ef-« frayant de leurs cris, ni les vipères ne sou-« lèvent la terre en s'y creusant une retraite. « Quand nous habiterons, ajoute-t-il, ce « charmant séjour, nous y trouverons encore « de nouvelles merveilles. Nous admirerons « comment jamais aucuu vent n'y amèrie de « ces pluies violentes qui entralneut la boune

..... Arva, beata Petamos arva divites et Insulas . Reddit ubi Cererem tellus inarata onotannis, Et impnista floret usque vinea, Germinet et nunquem feltentis termes ollvæ, Snamque pulle ficus ornal erborem. Mella cave manant ex ilice ; montibus altis Levis erepante lympha desilit pedc. lille injuste veniont ad muleira capelle , Refertque tenta grex amieus ubera : Nee respertique el reamgemit ursus ovile, Neque intumescit alta viperis bumus. Pinraque felices mirabimur : neque isrgis Aquosus Eurus arva redat imbribus : Pinguia nee sicels urantur semina glebis, Utrumque rege temperante eorlinm ... Nulla nocent pecori contagta : nullius astri Gregem æstuosa torret impotentia. Jupiter illo piæ secresit littora genti ( HORAT. Epod. 16. )

« terre; comment jamas les chaleurs excessives ny brittet legrain dejà tout formé. « Le roi des cieux ville sur ceite terre chérie pour y maintenir toujours une douce température. On n'y conant point les maladies qui emportent tout d'un coup les troupeaux « entiers: les bestiaux y sont à l'abri des influences malignees que versent eillenrs les « astres brûnnts. Jupiter asbpré ces contrées » pour ter l'estide de la vetta. »

C'est ainsi que parlait Horace en iuvitant les Romains à se retirer dans ces heureuses régions, pour fuir les horreurs des guerres civiles. Mais ce qui ne fut qu'un jeu d'imaginatiou chez le poete, Sertorius peusa sérieusement à l'exécuter. On lul peignait ces tles ( qui de l'aveu de presque tous les géographes ne sout autres que les Canaries, pays véritablement agréable et délicieux , mais bien embelli par les mensouges des ancieus voyageurs et des poêtes), on les lui peignait comme un séjour encbanté. Naturellement doux, ennemi de l'injustice et de la violence, et n'étant point aigri par ses infortunes, mais dégoûté des hommes, il couçut le dessein d'aller passer dans ces riches contrées une vie heureuse et innocente, loin du tumulte des guerres, et loiu de la tyranuie. Il eu fit la propositiou à ceux qui l'accompagnaient. Cette morale n'était pas falte pour des pirates. Ils le quittèreut, et passèrent en Mauritauie, où, ayaut trouvé deux partis qui se faisaient la guerre, ils offrirent à l'un des deux leurs services.

deux ieurs services. Sectorius, qui craignait d'être abandonne de tout ce qui lui restati d'anné e de troupes, en ît autant, et de troupes, en ît autant, et al a l'autre parti, qu'il restati d'anné et al autre parti, qu'il restati de l'autre parti, de l'autre parti, de l'autre parti, de l'autre parti, de l'autre partin, de l'autre partin, de l'autre partin, l'autre partin, l'autre partin, l'autre partin, de l'autre qu'ent le l'autre qu'ent l'autre qu'ent le l'autre qu'ent le l'autre qu'ent le l'autre qu'ent le l'autre qu'ent l'autre qu'ent l'autre qu'ent l'autre qu'ent le l'autre qu'ent l'autre qu'ent l'autre qu'ent l'autre qu'entre qu'entre l'autre qu'entre qu'entre

. Mais ce n'était là qu'un secours passager, qui ne tirait pas Sertorius d'embarras; et il

1 Tapper.

était fort en peine de ce qu'il allait devenir, tonsqu'il requi tout à propos une ambassade des Lustanietes qui veniaent le supplier de se mettre à leur têle. Ces peuples défendaient encore leur liberté contre les Romains; et, es trouvant airor tie-pressés, sur la réputation que Sertorius s'était faite en Espagne dans le peu de temps qu'il y avait pars, ils recoursient à lui comme au seul général qui poit les sauter.

Ils ne se trompaient pas, Sertorius était vraiment un grand homme, incapable de se laisser ou amollir par les voluptés, ou ébranler par la crainte; intrépide dans les dangers, et modèré dans la boune fortune. Aucun des généraux de son temps ne le surpassa par la bardiesse dans les actions en rase campagne, et aucun ue l'égala pour tout ce qui dépend de la ruse, de l'habileté à se donner la supériorité par l'avantage des postes, de la célérité pour passer des défilés et des gorges de montagnes. En ce genre c'était un autre Annibal : et les Espagnols, chez qui la gloire du général carthaginois n'était pas encore oubliée 1. en donnaient le nom à Sertorius, qui s'en trouvait avec raison flatté et honoré. Il savait aussi parfaitement gouverner les esprits des soldats, récompensant libéralement les actions de bravoure", et ne pnnissant les fautes qu'à regret et le plus légèrement qu'il était possible.

Tel était le général que les Lusitaniens eurent le bonlieur de trouver dans leur pressant

besoin, et sous lequel ils firent des prodiges. Sertorius partit d'Afrique avec deux mille six cents hommes qu'il nommait Romains, et sept cents Africains ramassés de différents peuples. Les Lusitaniens lui fouruirent quatre milie hommes de pied armés légèrement, et sept cents chevaux. Avec ce peu de forces Sertorius fit la guerre contre quatre généraux romains, qui avaient à leurs ordres six-vingt mille hommes d'infanterie, et six mille de cavalerie, deux mille tireurs d'arc et frondeurs, et un nombre infini de villes ; pendant que lui, en arrivant, à peine en avait-il vingt qui le reconnussent. Cependant il les battait en toute occasion, et remporta, soit par lui-même, soit par sou questeur Hirtuléius, qui était un trèsbrave homme, de si grands avantages, qu'il accrut prodigiensement sa paissance, et soumit à ses lois la plus grande partie de l'Espagne.

Métellus Pius est le plus illustre des capitaines qui furent d'abord opposés à Sertorius, Mais il était lent, comme nons l'avons dit; et d'ailleurs, avant toujours commandé des troupes pesamment armées, et qui se battaient de pied ferme, il ne savait quelle conduite tenir à l'égard d'un eunemi qui évitait une action générale, et qui se tournait en toute sorte de formes; oni venait l'attaquer au moment qu'il s'v attendait le moins, puis se retirait en diligence, et dont les soldats, accoutumés à vivre de peu, à supporter le froid et la faim, et à gravir contre les montagnes, ne laissaient aucun repos, et ne donnaient aucnne prise aux troupes qui leur étaient opposées. De là il arrivait que Métellus, sans combattre, souffrait tout ce que souffrent les vaincus, et que Sertorius, en fuyant, avait tous les avantages de ceux qui poursuivent leurs ennemis. Il les empêchait de se pourvoir d'eau, il les troublait dans lenrs fourrages. S'ils s'avançaient. ils tronvaient Sertorius sur leur chemin : s'ils s'arrêtaient en quelque endroit, il venait les assaillir. S'ils assiégeaient une ville, ils se voyaient eux-mêmes assiègés par la disette de toutes choses : en sorte qu'ils étaient entièrement rebutés et découragés; et Sertorius. avant défié Métellus à un combat singulier. les soldats de celui-ci le pressaient à cris redoublés d'accepter le défi, et de combattre

<sup>1</sup> Applan. Civit. lib. 1.

<sup>9</sup> Plutarch. in Settor.

général contre général, Romain contre Romain; et sur le refue qu'il en fit, ils le tournaient en raillerie. Mais Métellus ne tint aneun compte de lenrs Insultes, sachant qu'un général doit monrir en général, et non pas en aventurier.

Il voulut néamonies rétabil: as réputation en assignant la ville des Laccobiges 1. Crédit de de la consignat la considerat la co

Mais Sertorius sut bien rompre ses mesures. Il ordonna de remplir d'eau deux mille outres, promettant pour chaque ontre une récompense considérable : ce fut à qui brigueralt cette commission. Il choisit les plus robustes et les plus agiles d'entre ceux qui se présentèrent, Maures et Espagnols, et les envoya par les défilés des montagnes, avec ordre, lorsqu'ils auraient remis leurs outres aux assiégés, de faire sortir toutes les bouches inutiles, afin que la provision d'eau pût suffire à ceux qui étaient en état de porter les armes, Lorsque Métellus fut instruit de ce rafralchissement introduit dans la place, il se trouva fort en peine, car il commençait lui-même à manquer de vivres. Il envoya donc un officier général avec six mille hommes pour ramasser et apporter au camp tout ce qu'il pourrait rencontrer de vivres dans les environs. Sertorius, toujours alerte, place une embascade sar le chemin par où devait revenir cet officier avec sa troupe : il l'attaque lui-même de front, et, l'enveloppant ainsi en tête et en queue . Il lui tue beaucoup de monde, lui enlève son convoi, et le force lui-même à prendre la fuite après avoir perdu ses armes et son cheval, Métellus n'eut pas d'autre parti à prendre que de lever honteusement le siège et d'appeler à son secours L. Manilius, qui commandait

 Cette ville était dans le pays que l'on nomme aujourd'hui Castille vieille, au nord du Douro.

dons la Gaule narbonnaise. Celui-cl- réussii necore plus mai. Il se fit battre à plate-couture avec les trois légions qu'il avait amenées; et il flut réduit à se sauver presque soul dans l'enda · Cette deraitère victoire ouvrii la Gaule à Sertorius · Il y fit reconnaitre sei lois, et poussa même jusqu'aux Alpes, dont il occupa pessagge, soit pour arrêter les troupes qui seraient envoyèes d'Italie coutre lui, soit pue tre pour y potre la guerre, al le fortune con-

thusist à lai être favorable.

Il est aisée de juper quelle admiration de pareils succès attirérent à Sertorius de la part de Espagnols 3. Il y joignit, touter l'habitet d'une line et adroite politique pour se rendre mattre de leurs segnite et de leurs ceurs. El frappe, surtout des barbares, il entrepris de seine passer pour un homme ettroordinaire, et qui osgit commerce avec les dieux artifice que l'utilité jetifice en valu, puisgue la sincérité le condamne: anssi ne prétendons-nous le odonner que comme une preuve de l'adresse de Sertorius, et non pas comme un modèle à sulvre.

Il n'est personne qui n'ait entendu parler de la biche de Sertorius. Elle était toute blanche; et comme elle lui avait été apportée lorsqu'elle ne faisait presque que de nattre , il l'apprivoisa si bien, qu'elle connaissait sa voix, et venait à lui quand il l'appelait, le suivalt partout, et s'était accoutnmée à n'avoir aucune peur du fracas et du tumulte d'un camp. Il n'avait eu d'autre vue d'abord en caressant cette bête que de s'amuser. Mais, lorsqu'il la vit si docile, il concut qu'elle pourrait lui être d'une grande utilité. Il la fit regarder comme un présent de Diane, et Il donnait à entendre que sa biche l'instruisait souvent des choses les plus cachées. Et voiel comment il s'v prit pour accréditer cette opinion. S'il avait recu avis secrètement de quelque course des ennemis ou de quel que entreprise qu'ils fissent sur une ville de son obéissance, il feignait que la biche l'avait averti pendant qu'il dormait de tenir ses troupes prêtes pour marcher de tel

Lerida.
 Epist. Pomp. ad Sea. 1) 3, — Hist. Sallust.
 Put. in Serior.

cotè : ou bien, s'il avait appris que quelqu'un de ses l'eutenais ett remporte une victoire, il cachait le courrier et faisait paraître la biehe couronnée comme pour une bonne nauyrelle, et il ethoriait les Espagnols à se réjouir et à secrifier aux dieux, les assurant quo bientôt ils auraient avis de quelque grand succès. Par cette ruse, il rendite se peuples si soumia à ses corders, qu'ils l'écoutaient comme si les dieux cui mêmes causent naté la ray a bonnéhe.

Ce n'était là qu'une comédie, qui pourtant procurait à Sertorius des avantages bien sérieux. Mais de plus il savait encore s'attacher ces barbares en les armant à la romaine, en leur faisant sentir l'avantage d'une discipline exacte, en les accoutument à garder leurs rangs, et à attendre le signal et les ordres de leurs officiers; de facou qu'ôtant à leur valeur ce qu'elle avait de féroce et de brutal, d'une grande troupe de brigands il en fit une armée. D'ailleurs il leur fournissait de quoi s'équiper magnifiquement; il faisait briller l'or et l'argent sur leurs casques, sur leurs boucliers, sur leurs cuirasses; il leur donnait des tuniques et des cottes d'armes des plus belles étoffes. Tout cela charmait ees peuples, qui n'avalent jamais connu qu'une vie presque sauvage et les plus vils accoutrements.

Mais rien ne contribua davantage à lui gagner les cœurs, surtout des principaux de la nation, que le soin qu'il prit de faire instruire leurs enfants; car il rassembla tous ceux de la plus haute naissance dans Osca 1, ville alors très-considérable, et il leur donne des maîtres pour leur apprendre les arts des Grecs et des Romains, C'étaient réellement des otages : mais il ne montrait que le dessein de les bien élever pour les rendre capables, lorsqu'ils seraient en âge d'exercer des emplois et d'avoir part au gouvernement. Ainsi les pères étaient charmés de voir d'une part leurs enfants avec des robes bordées de pourpre allant modestement et en bou ordre aux écoles publiques, et de l'autre Sertorius qui payait leurs maîtres, qui souvent prenait par lui-mêmo connaissance de leurs progrès, donnait des prix à ceux qui en avaient mérité, et leur faisait porter le pe-

côté : ou bien, s'il avait appris que quelqu'un lit ornement d'or ' pendant sur la poltrine, de ses lleutenants est remporté une victoire, il cephait le courrier et faisiel pendres à bieba.

tion chez les Romains. Il fut récompensé d'une si sage conduite par un attachement incroyable des Espagnols pour sa personne, et qui allait presque jusqu'à l'adoration. C'était un usage chez ces peuples, aussi bien que chez les Gaulois et les Germains. que chaque scigneur eût un grand nombre de clients qui se dévousient pour lui à la vie et à la mort, faisant serment de ne lui point survivre et de prodiguer leurs vies pour défendre la sienne. Les autres chefs avaient un petit nombre d'hommes qui s'étaient attachés à eux sous ces conditions. Mais pour Sertorius, on les comptait par milliers ; et dans une occasion où ils avaient été battu, et où les ennemis les pressaient, ou rapporte que les Espagnols, uniquement occupés du soin de le sauver, le prirent sur leurs épaules pour l'élever ainsi iusqu'au baut des murs de la ville près de Isquelle ils se trouvaient; et ce ne fut . que lorgn'ils le virent en sureté qu'ils pensèrent à s'y mettre eux-mêmes.

Ce qu'il y a d'extrémement remarquable ici. c'est que Sertorius, si tendrement aime des Espagnols, conservait néanmoins aux Romains toute la supériorité qui leur appartenait et tous les droits de la souveraine puissance. Il avait formé un sénat, composé de sénateurs proscrits qui s'étalent retirés auprès de lui, et de l'élite du reste de ses partisans, jusqu'au nombre de trois cents. Il prétendait que ce sénat était le vrai sénat romain, traitant celui qui était à Rome d'assemblée d'esclaves de Sylla. C'était de ce sénat qu'il tirait iles questeurs. les lieutenants généraux et les autres commandants, imitant autant qu'il lui était possible le gouvernement de la république. Ainsi aucun Espagnol n'avait de commandement dans ses armées, et il ne se proposalt pas de fortifier les barbares contre Rome, mais, de se servir de leurs forces pour rétablir la liberté romaine; car il aimait sa patrie, et déstrait passionnément d'y retourner. Souvent 11 fit des démarches pour en obteuir la permission; mais ce u'était pas lorsqu'il était dans l'infor-

<sup>1</sup> Hesca, dans l'Aragon

<sup>\*</sup> Bolis. \* Appian. Plutarch..

tune : alors il ranimait sa vertu et agissait avec " hauteur à l'égard des ennemis. Ensuite, lorsqu'il avait remporté quelque avantage, il s'offrait à mettre bas les armes pourvu qu'on lui accordat la liberté de vivre comme simple particulier au milieu des siens, déclarant qu'il almait mieux être le plus obscur citoyen de Rome

qu'exilé de sa patrie commander à tout l'univers. De si beaux sentiments étaicut soutenus en lui par un antre qui u'est pas moins estimable; je veux dire la tendresse pour sa mère. Elle était demeurée veuve de bonne heure, et avait élevé avec grand soin son enfance. Sertorius était pénétré de reconnaissance et d'amour pour elle ; c'était principalement le désir de la revolr qui lui inspirait cet'e forte passion de retourner à Rome : et lorsqu'il apprit sa mort, il en fut tellement accable de douleur, qu'il passa sept jours sans se moutrer et sans donner aucuu ordre : jusqu'à ce que ses amis lui représentant que les affaires périssaient, il se laissa persuader d'en reprendre le soin ordinaire. Qui peut ne pas plaindre une si belle âme, un homme si vertuenx, et si peu fait pour être l'ennemi de sa patrie, d'avoir été force par la baine de ceux qui le persécutaient de recourir à la guerre, comme au seul moyen de mettre sa personne et sa vie

en sûreté ? Avec de si grandes qualités et un cœur si romain, il n'est pas étonnant que Sertorius fût admiré et aimé des Romains qui étaient en Espagne autant que des Espagnols. Cenx qui étaient venus de Sardaigne avec Perperna en sont une grande prenve. Perperna, qui était d'une famille consulaire et fort riche, méprisait Sertorius, doot la naissance était obcure: et en même temps il était jaloux de sa gloire, à laquelle il sentait bien qu'il ne pouvait atteindre et il craignait avec raison d'être éclipse par ce grand homme, s'il se joignait à lui. Il voulut donc faire seul un parti, et demenra réellement sépare de Sertorius jusqu'à ce que l'on eût appris que Pompée était envoyé en Espagne. Alors ses troupes lui déclarèrent que, s'il ne les menait à Sertorius, elles iraient le joindre sanslui. Il vint donc forcément avec cinquantetroiscohortes, qui, si elles étaient complètes . se montaient à plus de vingt-cinq mille bommes. Mais il fit tout seul , par son mauvais ca-

ractère, plus de tort à la cause commune que le puissant renfort qu'il ameuait ue put y faire de bien.

Avant l'arrivée de Pompée, Plutarque raconte encore denx traits de Sertorius ani sont bien propres à faire connattre son babileté et sou esprit de ressource.

Les barbares, enflès de leurs succès, voulaient combattreà toute force, et ne pouvaient sonffrir les délais prodents de leur général, qui attendait de favorables occasions. Il voulnt d'abord les ramener doucement par les discours et les représentations. Mais, voyant qu'il n'y gagnait rien, et que, leurs humenrs a'aigrissant, ils demandaient le combat avec de grands cris, il résolut de les laisser recevoir des ennemis une leçon qui les rendit plus sages et plus modérés. La chose arriva comme il l'avait prèvu. L'action s'étant engagée, les Espagnols eurent du dessous; et ils auraient été entièrement taillés en pièces, si Sertorius ne leur cut ménagé une retraite, et n'eut si bien manœuvre qu'il les ramena dans son camp.

Le découragement comme il arrive d'ordinaire, allait succéder à la confiance présomptneuse. Sertorius pour prévenir cet incouvénient, et pour leur faire compreudre d'une manière seusible les raisons de la conduite qu'il juggait la meilleure, s'avisa de frapper lcurs yeux d'un spectacle qui a quelque chose de comique, mais qui était bien imaginé pour instruire des barbares. Il les convoqua, et fit placer au milieu de l'assemblée deux chevaux l'un maigre et déjà vieux, l'autre gras et plein de viguenr, et qui avait surtout une queue très bien garnie de beaux et long crins. Auprès du cheval maigre était un bomme graud et robuste : auprès de celui qui était vigoureux. uo petit homme qui n'avait ni force ni vertu. Lorsque le signal eut été donné, voici nos deux hommes qui se mettent en fonction. Celui qui était fort empoigne la queue de son cheval. et la tire à lui de toute sa force : le fluet arrache les crins de la queue dusien l'un après l'autre. On conçoit que le premier ne fit que se fatiguer inutilement, et apprêter à rire à l'assemblée ; il fut bientôt force de se rendre : le second en très peu de temps eut fini son ouvrage. Alors Sertorius prit la parole : « Yous « voyez', mes chers alliés, dit-ll, combien la « persévérance est plus efficace que la force; et comment ces grands corps, qu'il n'est pas « possible de vaincre, si on veut les abattre d'un seul coup, cédent à celui qui sail les « attaquer partie par partie. La continuit es « vient à bout de lont; le temps détruit les

vient a pout de tont; le temps detruit les
 plus grandes puissances, se montrant bon
 et fidéte allié de ceux qui attendept avec
 prudence le moment d'agir; au lieu qu'il
 « est l'ennemi mortel de ceux qui se hâtent

« sans raison et mal à propos ».

L'autre trait que nous avons à rapporter de Sertorins n'est pas moins ingénienx. C'est un stratagéme qu'il imagina ponr dompter les Characitains, peuple situé au nord du Tage, et, à ce que l'on croit, près de la petite rivière de Hénarés. Ce peuple n'habitait point dans des villes, ni dans des bourgades. Il occupait nue colline assez étendue et fort haute, qui avait un grand nombre d'antres et d'enfoncements tournés vers le nord. La campagne qui est au pied de la colline n'est qu'une espèce de boue argilcuse et friable, qui se résout aisément en poussière; en sorte qu'elle ne peut point fournir au pied un appui solide, et que, dés qu'on la presse un peu, elle s'écarte et s'éparpille comme de la chaux vive on de la cendre. Ces peuples donc, se regardant comme inattaquables, faisaient impunément des courses dans le pays voisin, puis reportaient le butin dans leurs cavernes, d'où ils insultaient leurs ennemis. Sertorius, se trouvant de loisir parce que Mételins était éloigné, résolut de réduire ces brigands; et voici comment il s'y prit.

lorsqu'ils virent que le petit vent qui s'était levé avec le soleil leur apportait une grande quantité de poussière. Ce fut encore bien pis quand le vent, devenu plus violent, forma des nuages de poudre trés-épais, que les soldats de Sertorius avaient soin d'augmenter, soit en remuant la terre, soit en passant et repassant à cheval au travers de cet amas qu'ils avaient élevé. Bientôt les cavernes des barbares furent si pleines de cette poudre. qu'ils en étaient avenglés, et de plus étouffés, ne respirant qu'un air extremement chargé de parties terreuses; car leurs antres n'avaient point d'autres ouvertures que celles qui regardaient le nord. Ils tinrent bon néanmoins pendant deux Jours; mais au trolsième lls furent obligés de se rendre, et augmentérent ainsi non pas tant les forces que la gloire de Sertorius, qui triomphait par adresse de ce qui était invincible par les armes.

Ce général était donc au comble de la gloire , et dans sa plus grande prospérité, lorsque Pompée fut envoyé contre lui. Celuici eut d'abord à déboucher les passages des Alpes qui étaient fermés par des troupes de Sertorius, et il se fit même au travers de ces montagnes une route différente de celle d'Annihal, et plus commode, Il continua sa marche par la Gaule narbonnaise, et reprit tous les postes qu'y occupait l'ennemi. Enfin, ayant traversé les Pyrénées ', il remplit tonte l'Espagne d'une grande attente. Comme son nom était très-célèbre par bien des victoires dont sa icunesse rebaussait encore l'éclat, les esprits se prévinrent en sa favenr; on crut que l'on allait voir une révolution; et la fidélité de ceux qui étaient attachés à Sertorius commença à s'ebranicr. Mais, des la première fois que Pompée se trouva commis avec ce rusé capitaine . le succès n'ayant pas répondu à l'opinion publique, Sertorius se raffermit, et sa réputation prit un nouvel accroissement et dans l'Espagne et dans Rome même.

L'événement's dont je parle se passa auprès de la ville de Laurone 3, qu'assiégeait actuel-

Epist. Pomp.
 Piul. in Pomp. et Sert.
 On croit que cette ville était assez peu éloignée de

lement Sertorius. Pompée s'en approcha dans le desseiu de secourir la place, et d'en faire lever le siège. Et ayant remarqué une colline, qui donnerait un grand avantage aux assiégeants, il voulut s'en emparer : mais Scrtorius le prévint et s'y logen. Pompée resta derrière, et ne fut pas faché de l'aventure, crovant tenir son ennemi enfermé entre la ville et son armée. Il s'en vanta même, et invita les Lauronites à jouir de dessus leurs murailles de la satisfaction de voir assiègés cenx qui les assiégeaient. Sertorius l'ayant su, ne fit qu'en rire , et dit qu'il apprendrait à l'écolier de Sylla, c'était ainsi qu'il appelait Pompée, qu'un général doit plus regarder derrière que devant soi. En effet, il avait laissé dans le camp, d'où il était parti pour s'emparer de la colline, six mille hommes de bonnes troppes, qui tenaient Pompée en échec, et ne lui permettaient pas d'attaquer Sertorius, s'il ne voulait s'exposer à voir les ennemis en même temps en tête et en queue. Le jeune général s'aperçut trop tard qu'il s'était vanté mal à propos, et se trouve fort embarrassé, n'osant livrer combat à l'ennemi, et avant honte d'abandonnuer ceux qu'il était venn secourir.

Le mauvais succès d'un fourrage qu'il avait entrepris acheva de le déconcerter 1 : car ses fourrageurs étant tombés dans une embnscade que Sertorius leur avait habilement préparée, la perte fut très-grande, parce qu'une légion, qui vint au secours de ces fourrageurs, fut elle-même enveloppée, et périt presque tout entière avec son commandant,

Les assiégés, voyant donc qu'il ne leur restait aucune espérance, se rendirent à discrétion; et Sertorius, laissant la vie anx habitants, fit néanmoins brûler lear ville, non par cruauté (jamais général n'en fut plus éloigné), mais pour couvrir de honte et Pompée, et ceux qui l'avaient si fort admiré, et afin qu'il fût dit par toute l'Espagne qu'une ville qu'il avait prétendu secourir avait été brûlée sous ses yeux, et si près de lui, qu'il avalt presque pn se chauffer au feu qui eu consumait les murailles,

Dans la prise de Laurone 1, Sertorius fit une action de justice qui montre son zèle pour la bonne discipline et pour les lois de la vertn; car, ayant appris qu'un soldat avait abusé brutalement d'une femme sa prisonnière, qui même pour se venger lui svait crevé les veux avec ses doigts, non-seulement il envoya le coupable au supplice, msis, sachant que toute la compagnie était sujette à de pareils excès , il la fit passer par les armes tout entière, quoiqu'elle fut romaine.

Ainsi finit cette campagne. Les armées de part et d'autre entrèrent en quartiers d'hiver. Pompée et Mételins les passèrent dans les Pyrénées sous des tentes, au milieu d'un grand nombre d'ennemis qui les harcelaient. Sertorias, accompagné de Perperna, se retira en Lusitanie.

CN. OCTAVIUS? C. SCRIBONIUS CURIO.

Avec le printemps commencèrent les opérations de la guerre ; et il paralt, autant que l'ou en peut juger par ce qui nous est resté de monuments historiques sur ces temps-in, que les armées des deux partis ne réunirent point toutes leurs forces, mais se partagérent de facon qu'Hirtuleius, ce brave questeur de Sertorius dont j'ai déja parlé, resta dans la Bétique's pour s'opposer à Métellus, et que Sertorius marcha vers le pays que nous sppelons maintenant le royaume de Valence, pour faire tête à Pompée.

Hirtuleius était plein de courage, mais il n'avait pas une prudence qui égalât celle de son général 4. Métellus prit avec habileté ser avantages, et gagno sur ini une bataille dont il dut tout le succès à la sagesse de sa conduite ; car les armées s'étant rencontrées près de la ville nommée Italique , et Hirtuléins avant fait sortir la sienne de ses retranche ments dés le lever du soleil pour présenter le

<sup>4</sup> Frontin. 21 , 4

<sup>\$</sup> Plutarch.,

t Applan.

an. B. 676; av. J. C. 76.1 5 L'Andalousle.

<sup>4</sup> Oros. v, 23, - Frontin. m , 3.

a Sevilla vieja sur le Guadalquivir, à peu de distan de Séville,

combat à l'ennemi, Métellus lui laissa supporter tout le poids de la chaleur, qui était très-forte, jusqu'à midi. Il sortit alors de son camp avec ses troupes, qui, ayant pris de la nourriture, et étant bien reposées, avaient par cela seul une grande supérorité snr des soldats que la faim , la lassitude et le chaud avaient extrémement fatigués. De plus, sachant que les meilleures troupes ennemies étaient au centre, il fit beancoup avancer ses alles, pendant que son corps de bataille demeurait en arrière ; moyennant quoi les deux ailes de l'armée d'Hirtuleins ayant été aisément défaites, il attaqua ensuite le centre de trois côtés en même temps 1. Là on combattit vigoureusement, et les chcfs eux-mêmes se ménagèrent si pea, que Métellus recut un trait dans sa cotte d'armes, et Hirtuléius dans le bras. Mais enfiu celui-ci fat obligé de prendre la fuite, laissant vingt mille des siens sur la place. Et quelque temps après, cherchant sans doute à réparer son bonneur dans une autre occasion, et combattant en déscapéré. il fut tué avec son frère

C'étotit à une grande perte pour Sertofans'; et l'on diq qu'il une des main le barbare qui lui en apporta la nouvelle, parce que, étant au le point de combater, il craigni que le aux le point de combater, al craigni que le que, étant de comparte de combater de combater

Il fit bien voir auprès de Sucrone que celle d'Hirtuléius ne lui avait point abattu le courage. Pompée, ayant vaincu Hérennius

chercher Sertorius. Ils étalent blem aises l'un et l'autre de combattre avant que Méchlus, qui revenait de la Bétique, fût arrivé l'un pour avoir moins d'ennemis ur les bras, l'autre pour ae point periager avec un colle gue la giorre de succès qu'il aperial. L'action gue la giorre de succès qu'il aperial. L'action prins voulut attendre que le jour commençal b bisser, parce que, comme les cennemis ne commissiont point les lieux, la nuit devait leur être également désavantageuse, soit qu'ils leur faliot finir, soit qu'ils enssent à poursuivre.

ct Perperna auprés de Valence, était veun

Dans ce combat Sertorius, qui s'était posté à son aile droite, ne se trouva point d'abord opposé à Pompée, mais à Afranius : et détà il commençait à prendre le dessus, lorsqu'il fut averti que sa gauche se défendait mal contre les efforts de Pompée. Il y courut ; et, ayant trouvé une partie de ses troupes qui fuyait, et l'autre qui ne résistait qu'avec peine, il les ranime tous, et fait changer la face des choses. La fuite et la terreur passent du côté des ennemis; et Pompée cournt un très-grand dauger de sa personne, car il fut attaqué , quoiqu'à cheval , par un bomme qui combattait à pied, mais qui était d'une grande taille, et les coups qu'ils se portèrent maltuelement furent si rudes, que Pompée coupa le bras de son ennemi, et fut lui-même blessé. Il n'en fut pas quitte pour le premier, péril, et, une troupe de Libyens s'étant jetée sur lui , il allait être pris ou tué ; mais il leur abandonna son cheval, qui avait un riche harnais. Pendant que les barbares se disputaient la dépouille du cheval, Pompée s'échappa.

Cétait à Sertorins que la victoire était attachée. Dès qu'il eut été obligé d'abandonner sa droite, elle plus : et Afranius, l'ayant entièrement défaite, poussa jusqu'au camp de l'ennemi, que ses sodats commencèrent à piller. Dans le moment Sertorius vainqueur arrive, et tue us grand nombre de ces pillards, quis ertièrent en désordre.

Ainsi finit la bataille de Sucrone, avec un avantage presque égal des deux côtés, puisque chaque armée eut une aile victorieuse et une valncue. Mais l'honneur de la jouruée était

<sup>1</sup> Nous avons vu un semblable stratagéme employé avec un pareil succès par le premier Scipien l'Africain dans une bataille contre Azérubal et Magon en Espague. (Torne II, lib. 9, \$1.) 2 Frontio. 11, 7

s Plutarch.

Vitte ruinée depuis plusieurs stècles, qui était à l'embouchure du Xuear.

clairement pour Sertorius, qui avait été vainqueur partout où il s'était montré.

Il se préparait à recommencer le lendemain, s'il n'eût appris que Métellus avait joint Pompée. Cette jonction le fit changer de sentiment. Il craignit de ne pouvoir soutenir les deux armées réunies ensemble, et il se retira en disant, avec cet air de supériorité et d'insulte qu'il garda toujours par rapport à Pompee. Si cette vieille n'était survenue, j'aurais renvoyé ce petit garcon à Rome, après l'avoir châtié comme il le mérite. Il licencia ses troupes, non sans prendre la précaution de leur marquer un rendez-vous pour se rassembler : car telle était sa pratique; et les barbares y étaient si bien accoutumés, que quelquefois Sertorius était dans les montagnes presque seul : et peu après, sou armée se réunissant subitement en un corps, comme un torrent qui se forme par une fonte de neiges, il se trouvait à la tête de cent ciuquante mille hommes.

Mais il avait pour lors un grand chagrin. Dans le tumulte de la dernière action et le pillage du camp sa biche s'était perdne. C'étalt une puissante machine qui lui manquait pour gouverner ces barbares. Heurcusement quelques-uns de ses gens la rencontrèrent dans un bois, et, l'ayant reconnue à la couleur, ils la ramenèrent à leur génèral. Il leur promit une boune récompense s'ils lui gardaient le secret; et l'ayant tenue cachée pen-· daut quelques jours , un matin il parut avec un air gai, et dit aux chefs des Espagnols qui étaient auprès de lui qu'il avait eu pendant la nuit un songe qui lui annonçait de la part des dieux quelque heureux événement. Il donne ensuite audieuce selon sa coutume à ceux qui avaient affaire à lui. Tout d'un coup on lâche le biche, qui, ayant apercu Sertorius, vient à lui en bondissant, et, s'étant approchée, mit la tête sur ses genoux, et lui lécha la main droite qu'il lui tendit. Sertorius la caressant de sou côté, et versant même quelques larmes, les barbares demeurèrent d'abord très-surpris; puis, avec mille cris de joie et d'applaudissement, ils le conduisireut chez Iul, comme un homme divin et chéri du ciel,

Cependant Métellus et Pompée réunis résolurent de chercher l'enuemi pour l'attaquer avec toutes leurs forces. Ces deux généraux

agissalent avec un concert parfait, et qui est digne de servir d'exemple à tous ceux qui se trouvent en pareil cas. Lorsque Métellus arriva, Pompée voulut faire baisser ses faisceaux devant lui , pour témoigner qu'il regardait en lui un supérieur, et non pas un égal, Métellus s'y opposa; et, ne prenant aucun avantage ni de son age, ni des houneurs par lesquels il avait passé, il traita toujours avec Pompée comme un collègue : si ce n'est que lorsqu'ils campaient ensemble, Métellus seul donnait le mot. Pompée de son côté déférait volontiers à ses avis. Et lorsqu'ils furent en présence de Sertorius, qu'ils voulaient forcer à combattre. et qui l'évitait avec soin, un jour que Mêtellus remarqua une ardeur incrovable dans les Espagnols, qui, selon la coutume des barbares, plus démonstratifs que les nations policées, parce qu'ils suiveut davantage les impressions de la simple nature, témoignaient le désir qu'ils avaient d'en veulr aux mains en remuant leurs lances, en levant le bras, et par d'autres gestes semblables; Métellus fit remarquer tout cela à Pompéc, et lui représenta que ce moment n'était pas favorable pour attaquer les ennemis. Pompée le crut, et d'un commuu accord ils se retirérent dans leur camp.

Enfin Sertorius fut contraint d'engager une action générale, qu'il avait évitée pendant longtemps. Il s'était contenté d'envoyer des partis, qui coupaient les vivres, qui enlevaient les convois, et réduisaient les deux généraux à une extrême disette. Ils prirent donc la résolution de sortir avec toutes leurs troupea. pour s'étendre dans un pays où ils pussent avoir commodément des vivres et des fourrages : et Sertorius, qui voulait les eu empêcher, n'eut d'autre moyen que de les combattre. Les armées se rencontrérent auprés de Segontia ', et se choquérent avec fureur, L'action dura depuis midi jusqu'après le soleil couché. Sertorius eut encore l'avantage sur Pompée, qui perdit dans ce combat Memmius, son questeur, et le plus brave officier de son armée, Mais Perperua, qui commandait l'autre aile, ne pouvant résister à Métellus, et étant dejà presque entièrement défait. il fallut que Sertorius quittat Pompée pour

<sup>\*</sup> Signença , près de la source du Hénarès.

aller au secours des siens. Il vint, et, agand filt un grand carrange des cennenis, il perça jusqu'à Médellus, qui combattil en cette cocasion avec totale la vigueur qu'on del pu allendre d'au jeune homne. Il fut même blisse : mais ce fut il précésiment ce qui lui donna la victoire; car ses soldats, voyant couler le sang d'un gienfel qu'ils respectalent et qu'ils simaient, s'animérent tellement de douleur et de rolère, qu'il me fut pay possible aux Espagnols de soutenir lerdit et la victories par cour certaine.

Il eut donc recours à sa ressource oriamire; et ayant donné ordre à se sarbarese de se débander, il s'enferma avec un peit nomtre de barves gens dans une villé fort et crpable de faire une longue défense, pour amuser autour de lui les canenis, et donner cependant le temps ou Espagnols de fuir à faise, et ensuite de se rassembler. La rénse fut exératée sebo son plan : et lorsqu'il fai puble de feint le campagne, il soutir, et s'etant fait jour sons peine à travers les ennemis, il alle se mettre à la tête des traveges qui faitendaient, laissant Méclins faire de valus trophées de la victore qu'il s'attribuse

Car ce général, qui affectait de mépriser Sertorius, et qui le traitait dans ses discours de fugitif de Sylla, et de réchappé du naufrage de Carbon, fut pourtant si fier de l'avoir vaincu, qu'il se fit proclamer imperator par ses soldats; et il se laissa rendre à ce sujet les honneurs divins par les villes où il passait, et aui le recevaient en lui dressant des autels et lui offrant des sacrifices. On lui faisait partout des entrées superbes, avec un concours étonnant de personnes de tout sexe et de tout âge, qui remplissaient les rues et jusqu'aux toits des maisons. Et lorsqu'on vit que ce faste lui plaisait, et qu'on lui faisait par là sa cour, ce fut à qui lui donnerait des fêtes nlus magnifiques. On ornait comme des temples les salles où il devait être recu, on y répandait des eaux de senteur, on y brûlait de l'encens ; d'un autre côté on dressait des théâtres pour représenter des comédies, qui faisaient, comme on le sait, partie de la célébrité des fêtes chez l'antiquité superstitieuse. II. BIST ROM.

Des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles chartaient des hymnes à sa louange. Et il n'avait pas la délicatesse d'Auguste, qui, selon le témoignage d'Horace<sup>1</sup>, ne pouvait souffrir les éloges, s'ils n'étaient assaisonnés d'un tour fin et ingénieux. Des poëtes nés à Cordoue\*, dont les vers sentaient le terroir et n'avaient aucune grâce, ne laissaient pas d'attirer l'attention de Métellus, On faisait aussi descendre par des machines des statues de la Victoire, qui lui mettaient au milieu des tonnerres et des éclairs une couronne sur la tête. A tous ces honneurs se joignaient des repas solennels, où il paraissait revêtu d'une robe brodée, et avec toute la pompe d'un triomphateur. On avait soin que dans ces repas la profusion régnât conjointement avec la délicatesse : et non-seulement on ramassait de toute l'Espagne ce qu'elle pouvait fournir de plus exquis pour couvrir la table, mais on allait chercher jusqu'au delà des mers et dans la Mauritanie des gibiers jusqu'alors inconnus,

Salluste, de qui nous tenons la plus grande partie de ce détail, remarque que Métellus se fit un grand tort en autorisant ces excès3, et qu'il en perdit une grande partie de sa réputation, surtout auprés de ceux qui conservaient la probité et le goût antiques, et qui trouvaient que co luxe et ces honneurs outrés avaient quelque chose de superbe, d'odieux, et d'indigne de la gravité de l'empire romain. Pompée soutenait bien mieux la gloire de la république par la dignité de ses mœurs. Naturellement sobre et éloigné des plaisirs, il avait encore augmenté la sévérité de sa facon de vivre dans une guerre si difficile : et le contraste de la sagesse d'un jeune homme condamnait plus fortement le goût que Métellus, dans un âge mûr, témolgnait pour les délices et pour le faste.

Peut-être passerait-on encore plutôt à Mé-

- t Qui, malé si palpere, recalcitrat undique tutos.

  ( Honar, Sor. II., 1.)

  \* « Etiam Cordubæ mais poeis, pingue quiddam so« nasithus sique peregrinum, tamen aures suss dede-
- a bal. » (Csc. pro Arch. n. 26.)
   z « Quibus rebus aliquantem partem gloriæ dempeserat, maxamé apud velores el sancios viros, superba « illa , grazia, indigua rocusano imperio estum miles. »

es fêtes chez l'antiquité superstitieuse.

(Sallest, apud Macrob. Satura, tib. 2, cop. 9.)

telius cette ivresse de joie, que l'inhumanile qu'il eut de mette a pira la tré de Serforius, prometant cent talents et vingt mille arpents de trera è tout Romain qui le tuerait, et la liberté de retourner à Rome, si c'était un entie; procéde la bete. qui marquait le désenpoir de vaincre par la forre cetui dont on achetuil le sang à prix d'argent, 11 està eroire que cette proclamation itt grand tort à Seriones, qu'elle tent les fidélités de paisseurs de criss, qu'elle tent les fidélités de paisseurs de qu'alors; et qu'elle ful l'eccasion du changement que l'habotic remarque dans ses mours, et des cruautés qu'elle ful reproche. Noss en parterons plus au long dans les suites de des parterons plus au long dans les suites.

- L. OCTAVIUS 8.
- C. AURELIUS COTTA.

La guerre n'en réussissait pas moins bien à Sertorius. Nous ne trouvous plus qu'il ait donné de batailles générales. Apparemment il les évitait avec plus de soin que jamais, sentant combien les coups fourrés et les entreprises lurtives lui étaient plus avantageuses3. Nous n'avons aucun détail sur les opérations de cette campague, sinon au sujet du secours de la ville de Pallantia 4, que Pompée avait réduite aux abois. Déjà il en avait miné les murailles, qui n'étaient plus soutenues que par des étancons, lorsque Sertorius arriva. Pompée ne jugea pas à propos de l'attendre : mais, avant mis le feu aux étançons, il se retira en sureté auprès de Métellus. Sertorius donna ses ordres pour relever les murs de Paliantia : et de là étant venu tomber tout à coup sur un corps d'ennemis campé auprés de Calaguris5, il leur tua trois mille hommes. Mais son plus grand exploit, sans difficulté, fut d'avoir fatigué les deux armées ennemies par des marches et des contre-marches, de les avoir tenues perpétuellement en in-

Elire.

Pompée ', dans la Gaule parbonnaise. Cette même année . Mithridate donna lieu à Sertorius de faire éclater sa magnanimité. Ce prince, qui songeait à renouveler pour la troisième fois la guerre contre les Romains, cherchait de toutes parts des appuis et des alliés pour soutenir le poids d'une pareille entreprise. Il avait alors à sa cour deux Romains fugitifs. L. Fannius et L. Magius. anciens compagnons et amis de Fimbria \*. Leur haine pour Sylla leur avait servi de recommandation et d'entrée auprès de Mithridate, et ils se maintenaient dans sa faveur par la flatterie. Comme ils avaient été autrefois attachés au parti dont Sertorius soutenait les restes, et que la gloire de ce capitaine volait jusqu'aux extrémités de l'Orient, ils inspirérent à Mithridate la pensée de faire alliance avec lui. Le roi de Pont saisit cette idée, et les flatteurs ne manquèrent pas de lui en exagérer les avantages. Ils le comparaient à Pyrrhus, et Sertorius à Annibal: et ils avançaient avec confiance que Rome attaquée à l'orient et à l'occident famais ne scrait en état de faire face des deux côtés, ni de résister au plus grand des rois appuyés du plus babile des généraux. Mithridate envoya donc des ambassadeurs à Sertorius, avec ordre de lui offrir de l'argent et des vaisseaux, et de demander pour le roi la restitution de l'Asie, qu'il avait été obligé d'abandonner par le

Sertorius donna audience à ces ambassadeurs à la tête de son sénat; et lorsqu'ils furent retirés il mit l'affaire en délibération. Tous furent d'avis d'accepter les offres du roi, qui leur paraissaient extrémement avantageuses, puisqu'il ne leur demandait qu'une ombre,

traité avec Sylla.

<sup>\*</sup> Ω'ς άπογωθειε τές φανιράς άμθνος έρνούμενος

τον ανόδοα gia πεοραίας.

<sup>\*</sup> An. R. 677; av. J. C. 75. \* Applen.

<sup>·</sup> Palencia dans le royaume de Léon.

<sup>5</sup> Calabora dans la Castille vieille, à la droise de

quiétude par des embuseades fréquentes, de leur avoir couple les vires par letre, d'avoir empéché, par le moyen de ses armateurs, que la mer ne pul teur en apporter, et par toutes ces voies de les avoir réduites l'une et l'autre au point d'abandonner toute la partie de l'Espagne qui lui lo délissait : en sorte que Métellus se retira dans une province de l'Espagne ultérieure, qui r'est poin nommée; et

Liv. Epit. xcm.

Appian, in Mithrid. - Plut, in Sertor.

qu'un vain titre, rien, en un mot, qu'ils pussent regarder comme étant à eux sent regarder comme étant à eux échange Il leur accordait les secours qui leur cieinent le plus resexistre, se flett. Elysagne qu'il en pouvait souhaiter mais no conquit leur qu'il en pouvait souhaiter mais no conquit bien que l'argent devait lui manquer; et so marine était trop faible, quoiqu'al font service sur et jusqu'à la fin un poste important sur la mer. C'était Diainum colonie des Marc-ellais, aujourd'hui Denia, dans le royaume de Valence.

Sertorius, qui sentait ce double besoin aussi bien que ses conseillers, ne peusa pourtant pas comme eux sur les propositions de Mithridate. Il dit qu'il ne prétendait point l'empêcher de s'emparer de la Bithynie et de la Cappadoce, pays toujours gouvernés par des rois, et sur lesquels les Romains n'avaient aucune ancienne prétention : mais que, pour l'Asie Mineure, qu'ils possédaient légitimement lorsque ee prince avait entrepris de la leur enlever, dont il avait été ensuite chassé par Fimbria, et a laquelle il avait renoncé par un traité solennel, jamais il ne consentirait qu'elle retombat au pouvoir de Mithridate. « Car, ajouta-t-il, je dois faire servir ma puis-« sance à l'agrandissement de la république . « et non pas m'agrandir de ses pertes et de « son abaissement. Un homme de courage « désire sans doute de vaincre avec gloire:

Telle fut la réponse que rapportérent à Mithridate ses ambassadeurs, qui le surprit étrangement. Quels ordres , sécria-l-ll, m'encerrait donc Sertorius présidant au sénat de Bome, puisque banni, proserti, et relègué sur les côtes de la mer Atlantique, il met des bornes à mon royaume, et me menace de la guerre si rentreprends sur l'Asie?

« mais s'il faut employer des voies honteuses.

« il croirait même acheter la vie trop cher à

« ce prix. »

Le traité se conclut aux conditions prescrites par Scrtorius. Il fut dit que Mithridate

rius lui enverrait un général et des troupes, et qu'il recevrait du roi trois mille talents et quarante vaisseaux. Sertorius tit partir effectivement pour l'Asie un de ces sénateurs, qui se nommait M. Marius; et ce qui est singulier, et qui marque extrêmement la prééminence du nom romain, ce proconsul de la création de Sertorius avait tous les honneurs dans l'armée de Mithridate. Si quelque ville d'Asic avait été prisc, il y entrait en pompe, précédé de ses faisceaux et de ses haches , et suivi du roi de Pont, qui se réduisait au second rang. Il donnait la liberté à quelquesunes de ces villes; il accordait à d'autres des immunités et des exemptions, le tout au nom de Sertorius, sans qu'il fût permis à Mithridate de faire aucun aete de souveraincté dans une province romaine.

aurait la Bithynie et la Cappadoce; que Serto-

C'est là le dernier trait éclatant de la vie de Sertorius, Quoigu'il ait vécu encore environ deux ans, toujours soutenant la guerre contre de puissants ennemis, son histoire ne nous fournit plus rien qui réponde à la gloire de ses premières années. Pompée, obligé par lui, comme le l'ai dit, de prendre des quartiers d'hiver dans la Gaule narbonnaise, écrivit de là au sénat une lettre très-haute et très-menacante, se plaignant qu'on le laissait manquer de tout, et que, depuis trois ans qu'il faisait la guerre en Espagne, à peine avait-il reçu l'argent nécessaire pour la dépense d'une année. Il leur reprochait amérement ses services si mal récompensés, et finissait par cette déclaration : J'ai épuise non-seulement mon bien, mais mon crédit'. Il ne me reste plus de ressource que de votre part. Si vous me manquez , sovez-en bien avertis, malgré moi mon armée, et sur nos pas celle de Sertorius, passerout en Italie.

Lorsque cette lettre arriva à Rome, Lucullus était consul; et, comme il souhaitait extrêmement d'être chargé de la guerre contro

<sup>4 «</sup> Ego non rem familiarem modò, sed ellam fidem « consampsi. Reliqui vos estis : qui nisi subventis, in-« vito el prædicente me, exercitus hine, el cum co omne a be lum Hispanis , in Italiam transgredictur. » ( Sal., Hist, tib. 3.)

An. R. 678. - Piutarch, in Pomp. et Lucuilo.

Mithristate, il craignit que Pompég ne cherchit un précise de quiter colie d'Espape ne chit un précise de quiter colie d'Espape ne pour voiri à Rome lui disputer l'autre emploi, de liber plus friliant, et en mêne tempe spus abe. Le cossul n'oublia donc rieu pour donner sus tafaction à un rata qu'il voisitat leuri rédigné, et lui fit cenvoyer tou! l'argent qu'il demandai, il Co secours mit Dompée ne dist de retourner en en Espage et d'y faire la guerre avec avante et ma le conservation d'autre d'un resultation d'autre des l'espace de d'y faire la guerre avec avante et ma sons d'en sons avec avec déall.

Cependant Sertorius s'affaiblissait et par les trahisons, et par la rigueur dont il usait pour les arrêter et les punir. L'esprit de sédition s'était glissé parmi les principaux des Romains attachés à lui, des que les affaires du parti avaient commence à prospèrer . Tant que le danger fut pressant, la crainte les avait tenus soumis à celui qui seul pouvait les en délivrer. Quand la crainte fut passée, la jalousie prit la place. Surtout Perperna, le plus illustre d'entre eux . et qui, enflé de sa noblesse , prêtendait au commandement, aigrissait les esprits par ses discours factieux. Il disait à ses confidents: « Quel mauvais génie nous a fait « quitter un état fâcheux pour nous jeter dans « un pire? Nous n'avons pas voulu, demeu-« rant dans notre patrie, obéir à Sylla, à qui « tout l'univers obéissait, et nous sommes ve-« nus ici pour y vivre en liberté. Et voici que a nous nous rendons volontairement esclaves. « et consentons à devenir les satellites d'un « exilé obscur et sans nom. Il nous nomme « sénat , titre vain et qui nous expose à la ri-« sée; et dans la réalité nous ne sommes pas « traités avec moins de hauteur ni moins im-« périeusement que les barbares, »

Les discours firent effet; el Sertorius, qui s'aperçut que les capris des Romains s'alicnaient de lui, donna toute sa contânce aux E-pagnoles et normas garde; normas grade; note de plainte pour les Romains , et qu'i indisposa plusiens de ceux nueme qui jusquest étaient demeurés fidéles. Ils ne pueste soutifier de qu'on leur précét des barvers; et la détaure de Sertorius leur paraisant un fijure d'autant plus offensonale qu'elle n'était point méritee, et qu'ils s'étaiont eux-mêmes pléniement con-

fiés à lui. Lour dénit était encore augmenté par la fierté des Espagnols, qui, se voyant préférès, leur insultaient avec mépris, et les taxaient ouvertement d'intidélité. Ainsi dans l'armée de Sertorius tout était plein de murmures, de divisions, d'aigreur, soit contre le général, soit de nation à nation; et il se serait vu abandonné, sans le besoin que tous sentaient qu'ils avaient de lui. Plusieurs néanmoins désertérent ; il se forma même des conspirations contre la vie de Sertorius qu'i attirérent de sa part des rigueurs, peut-être nécessaires, mais toujours infiniment odienses par rapport à d'anciens amis, qui, proscrits avec lui, avaient dans tous les temps partagé sa bonne ou mauvaise fortune.

Ses ennemis cachés, dont ces supplices augmentalent le nombre, acheverent, par leurs pratiques, de porter le mal, qui était déià trèsgrand, jusqu'aux derniers excès. Ils gataient à desseiu les affaires, et surtout ils travaillaient à exciter contre Sertorius la haine des Espagnols, en les maltraitant et les accablant de tributs comme par son ordre. De là naissaient des révoltes et des troubles parmi ces peuples: et ceux qui étaient envoyés pour apporter des remèdes aux désordres , ne revenaient qu'après avoir agrandi les plaies et multiplié les rebelles. Il n'est pas besoin d'observer qu'à la faveur de ces dissensions les ennemis faisaient des progrès considérables. Ainsi Sertorius, irrité par les mauvais succès, poussé à bout par les révoltés, oublia sa première douceur, jusqu'au point de sevir contre les enfants des Espagnols qu'il faisait élever à Osca, dont il tua une partie et vendit les autres.

Plutarque a remarqué qu'en conséquence des countés au quelles se porta Sertoins dans les derniers temps, quelques-uns ont era que jamais il n'avait eu de véritable douceur, et que la conduite modérée qu'il svait tenue d'abord n'était que déguisement et artifice, frait de la reflexion et de la nécesité des affaires. Pour lui, il pense autrement, « Je crois » bien ', di-il-i, qu'une vertu pure et appayée »

 Εμοί δε άρετον μεν είλευρενο και κατά λόγον συνιστώσαν ούχ δε ποτε δοκή τύχο τις έχστήσαι πρός τούναντίου. δίλως δε προακρίσεις κοι φύσεις

<sup>\*</sup> Applan. Civil. lib. 1. - Plutarch, in Serior.

- « sur de solides principes tiendra bon contre « la fortune, et jamais ne se démentira. Mais il
- « n'est pas impossible que des naturels doux ,
- a s'ils sont mis à de fâcheuses épreuves, et se
- « trouvent persécutés par des disgrâces qu'ils « n'ont point méritées, changeut de caractère
- « quand la fortune change par rapport à eux :
- « et c'est ce que je pense qui arriva à Serto-« rius. Dans le délabrement de ses affaires,
- a sigri par ses malheurs , il devint méchant
- « avec des hommes méchants eux-mêmes et « iniustes, »

Ainsi parle ee sage historien, qui, par un jugement très-équitable, sans rien diminuer du blame que méritent les dernières actions de Sertorius, conserve toute la gloire de sa conduite passée. C'est en effet ne pas connaltre les hommes que de les croire incapables de se démentir ; et s'il y a quelque chose à reprendre dans la réflexion de Plutarque, c'est peut-être qu'il donne trop à la vertu humaine lorsqn'il la fait supérieure à toutes les attaques de la fortune.

Si nous en croyons Appien, Sertorius se livra encore à d'autres excès, et le vin et les femmes corrompirent sa vertu. Mais Plutarque v est formellement contraire, comme nous allons le voir dans l'instant, et son autorité me paraît indubitablement préférable.

Perperna, que le démon de l'ambition et celui de la jalousie animaient contre Sertorius, parvint enfin à former une conspiration qui lui réussit. Les conjurés étaient tous Romaius. L'histoire en nomme plusieurs, dont les principaux sont Aufidius, Grécinus, un Antoine, un Fabius, un Manlius, L'indiscrétion de ce dernier, qui s'ouvrit témérairement à un jeune homme, pensa éventer la mine; mais Perperna, qui en fut averti , hâta l'exécution de son projet. Pour avoir occasion d'inviter Sertorius à souper chez lui, il aposta un courrier qui lui vint donner la nouvelle d'une victoire remportée par quelqu'un de ses lieutenants. Sertorius, plein de joie, offre

χριστάς, ὑπό συμφορών μεγάλων παο ἀξίαν κακωθείσας, ούχ άδύνατον τῷ δαίμονε συμμεταθαλείν τό έθος δ καί Σερτώριον οίμαι παθείν, ήδη τές τύχης αύτου ἐπελειπούσος, έπτραχυνόμενον ὑπό τῶν πραγμάτων, γενόμενον πονορόν πρός τούς άδικούντας. un sacrifice d'action de graces aux dieux , à l'issue duquel Perperna le pria de venir achever la fête avec lui et avec ses amis là présents (qui étaient tous de la conspiration ) : et il le pressa tant, qu'il ne fut pas possible de résister à ses instances.

Les repas où se trouvait Sertorius se passaient toujours avec gravité et avec décence. Il n'y souffrait rien qui blessat la pudeur, et il accontumait ses convives à s'égaver modestement et sans sortir des bornes de la retenue : mais dans ce dernier repas, lorsque l'on fut en pointe de vin, les conjurés, cherchaut querelle , commencèrent à tenir des discours pleins de dissolution ; et, feignant d'être ivres, ils se portaient à toute sorte de licence, dans le dessein d'irriter Sertorius. Pour lui , soit par une suite de son caractère ennemi de la débauche, soit même qu'il soupçonnât quelque chose de leur intention par ce manque de respect pour sa personne, il se contenta de changer de posture sur son lit et de se coucher sur le dos, comme ne prenant aucune part à ce qui se passait. Alors Perperna prit une coupe pleine de vin qu'il laissa tomber en buvant : e'était le signal dont on était convenu. Aussitôt Antoine, qui était sur le même lit que Sertorius, le frappe d'un coup d'épèe. Sertorius veut so relever, mais Antoine se jette sur lui et lui saisit les mains; et tous les autres conjurés accourant, le poignardent de plusieurs coups, sans qu'il pût faire aucuno résistance.

Ainsi périt Sertorius 1, l'nn des plus grands capitaines de l'antiquité, et qui, avant eu à combattre contre deux des plus illustres généraux que Rome cut alors, Métellus Pius et Pompée, se soutint tongtemps leur égal . et souvent même eut l'avantage; et s'il succom ba à la fin , ce ne fut que parce que les siens l'abandonuèrent et le trahirent ; il était dans la huitième année de son commandement. Si e'est donc sous le consulat de Varro Lucutius et de C. Cassius qu'il fut tués, comme il y a de l'apparence, il faut qu'il sit été appelé par les Lusitaniens sous le second consulat de Sylla. La guerre ne fut pas entièrement finie par sa

<sup>1</sup> Liv. Enlt. xcvi. <sup>2</sup> An. R. 679.

mort; mais, pendant deux ans qu'elle tralna encore, elle nc fut plus pour le parti qu'il avait défendu qu'une suite de disgrâces; tant un seul homme de moins fait quelquefois une étrange différence.

étrange différence ! Perperna, dès qu'il ent achevé son crime. voulut en requeillir le fruit en se mettant en possession du commandement. Il eut bien de la peine à faire reconnaître son autorité!. L'assassinat cruel de Sertorius avait effacé la haine de tous les cœurs, et y avait fait succèder la compassion. On ne pensait plus aux snjets de plaintes auxquels il avait paru donner lieu; on ne se rappelait que ses vertus. Les Espagnols surtout, qui avaient tant d'obligations à ce grand homme, et dont il s'était fait passionnément aimer, le regrettaient amérement et ne regardaient son meurtrier qu'avec horreur. Plusieurs peuples se détachérent dans le moment, et coururent se soumettre à Pompée ou à Métellus. Cependant Perperna fit si bien par promesses et par argent, par menaces et même par les supplices employés à propos contre les plus opiniatres, qu'il empêcha l'armée de se débander; et comme il était incontestablement le plus distingué de tout ce qu'il y restait de Romains. et qu'il avait toujours joui pendant la vie de Sertorius des honneurs du second rang, personne ne lui disputa le premier, et il eut enfin la satisfaction de se voir chef de parti.

Mais s'il conserva la plus grande partie ces forces de Sertorius, il s'en fallait blen qu'il cit le même talent pour les gouverner, et il fil biendt comaîre qu'il n'était pas plus capable de commander que d'obeir. Ce fut un pen pour l'ompie que de le vincer. Il lui tendit un prêge, dans lequel Perperna s'étant précipité étendit entrenet, (et enièrement déciers tués sur la place, et lui-même fait prisonnier.

La cruauté est un vice qui est joint ordinairement avec la l'àcheté. Perperna, dans l'état désespéré où il se trouvait, au lieu de souffrir avec courage une mort inévitable, tenta une vaine espérance de sauver sa vic, ou du moins de la prolonger. Il fit dire à Pompée,

qu'étant devenu maître des papiers de Sertorius, il y avait trouvé des preuves d'intelligences secrètes qu'entretenaient avec lul quelques-uns des principaux sénateurs de Rome. et même des personnages consulaires. Il assurait qu'il avait entre les mains leurs lettres originales, par lesquelles ils invitaient Sertorius à passer en Italie. Pompée tint en cette occasion la conduite, non d'un jeune homme, mais d'une bonne tête bien mure et bien sage : car, jugeant que ces lettres pouvaient être une semence de nouveaux troubles et de nouvelles querelles qui empécheraient la république de jouir du calme dont elle avait besoin, il se les fit apporter toutes avec les autres paplers de Sertorius, et il les brûla sans les lire, et sans souffrir que personne en prit lecture. Et de peur que Perperna ne dit ce qu'il savait, et ne nommat les personnes, il le fit tuer promptement sans avoir voulu le voir. Pompée fut donc le vengeur de Sertorius, et la peine suivit d'assez près le crime; car Perperna ne peut pas avoir 10ui plus d'un an du commandement'. Les autres meurtriers de Sertorius n'eurent pas un meilleur sort. Plusieurs furent pris par les soldats de Pompée et tués par son ordre. Quelques uns s'enfuirent en Libye, où les Maures les percèrent à coups de fléches. Un seul échappa, mais ce ne fut que pour trainer dans quelque chétive bourgade d'Espagne une vie misérable, hat de tous cenx qui le connaissaient, et réduit à la mendicité.

Anythe the definite of la mort de Pergerna. Les resteate du partir vicurent plus de resource que dans la clémence du valinqueur. Les villes d'Eyagne se soumirent avec empressement, deux seules osérent résister, Usama \* sur le deux seules osérent résister, Usama \* sur le deux seules osérent résister, Usama \* sur le deux seules osérent forme. Pompée prit et détruisti la promière. Calagueiris, assiégée par Afranius, souffrit les plus grandes horreurs de la faira, souffrit les plus grandes horreurs de la faira, octivate de la faira, de la contrable à de ture et de mange jeurs formes et leux senfants, et d'en saler les clairs pour pouvoir les conserrer plus longétamps.

<sup>1</sup> Appian. Plutarch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An. R. 680. <sup>3</sup> Osma. <sup>3</sup> Val. Max. lib. 7, cap. 6,

Enfin leur opiniatreté fut vaincue, et la ville fut emportée et brûlée sons le consulat d'Aufidius Orestes et de Lentulus Sura. Ainsi fut terminée la guerre de Sertorius 1, après avoir duré dix ans, et avec elle s'éteignirent les derniers restes de la faction de Marius. Le parti de Sylla demeura seul mattre de la république, sans qu'aucun adversaire lui en disputât la possession. Neanmoins la faction vaincue, et en apparence exterminée pour jamais, fut renouvelée peu de temps après par César, dont les premières démarches s'autorisérent de la faveur que le nom de Marius avait conservé parmi le peuple, et qui enfin vint à bout non-seulement de renverser tout le plan du gouvernement que Sylla avait établi, mais d'anéantir même la liberté.

La guerre de Sertorius, comme on le voit, est mixte, moitié civile, moitié étrangère; mais les vainqueurs, afin d'avoir lieu de triompher, la firent passer pour une guerre contre les peuples d'Espagne 3, mettant à t'écart le nom de Sertorius, qui en avait pourtant fait toute la force, et d'où ils tiraient eux-mêmes leur principale gloire. Pompée érigea dans les Pyrénées un illustre monument de ses exploits 3. C'étaient des trophees avec une inscription qui portait que, depuis les Alpes jusqu'aux extrémités de l'Espagne ultérieure, il avait soumis huit cent soixante et seize villes. Il comptait pour villes sans doute bien des bourgades et des châteaux. On dit que l'on voit encore aujourd'hui des restes de ces trophées dans les valiées d'Andore et d'Altavaca, Plusieurs regardent aussi la ville de Pampetune comme un monument de Pompée . et voulent qu'it en ait été le fondateur : mais la chose n'est pas sans difficulté.

Métellus et lui, de retour à Rome, triomphèrent. Ce qu'il y eut de singulier, et même d'unique par rapport à Pompée, c'est qu'il triomphait pour la seconde fois, n'étaut encore que chevalier romain.

Ap. R. 681.

# II. - MULTITUDE ET COMPLICATION DE PAITS. OR-DES DANS LEQUEL ILS SESONT DISTRIBLÉS. GOIGINE DE LA OUERRE DE SPARTACUS. CARACTERE DE CE CHEP ET SON PREMIER ÉTAT. SES PREMIEOS SUCCES. ACCROMMENT DE SES POECES. ARMES GROSSIÈRE-MENT PARRIQUÉES. EXCÈS AUXQUELS SE PORTENT LES ESCLAVES MALORÉ SPARTACUS. P. VARINIES, PRÉTEUR, VAINCE PAR SPARTACES. MODÉRATION ET SAGESSE DE SPARTACUS DANS LA POOSPÉRITÉ. LES DEUX CONSULS ET UN PRÉTEUR ENVOYÉ CON-TRE LUI. DIVISION ENTRE LES ESCLAVES RERELLES. Convenent Départ et vois Victoires remportères NAMES AND TAKES OF THE TROOPS OF THE PARTY BOWALTS. TROIS CENTS PRISONNIERS PORCÉS DE COMBATTRE COMME OF PROPERTIES BODE HONORED THE BUNK-RAILLES DE CRIXUS, SPARTACUS MARCHE CONTRE ROME. LUXE ET MAUVAISE DISCIPLINE DANS LES ARMÉES ROMAINES CRASSUS, PRÉTEUR, EST CHARGÉ DE LA GUERRE CONTRE SPARTACCS. SA SÉVÉRITÉ, IL FAIT DÉCIMER UNE COMORTE. IL FORCE SPARTACUS DE SE RETIRER VERS LE DÉTROIT DE SICILE. SPAR-TACUS TENTE INUTILEMENT DE FAIRE PASSER QUEL-QUE PARTIE DE SES TROCPES EN SICILE. CRASSUS L'ENPERME DANS LE BRUTICM PAR DES LIGNES TI-RÉES D'CNE MEE A L'AUTRE. SPARTACES PORCE LES LIGNES. EPPEOL OF CRASSUS. IL REMPORTE UN AVAN-TAGE QUI LUI REND L'ESPÉRANCE. NOUVELLE VIC-TOIRE DE CRASSUS. UN DE SES LIEUTENANTS ET SON QUESTEUR SONT DÉFAITS. DERNIÈRE RATAILLE OU SPARTACES EST VAINCE ET TEÉ. VANITÉ DE POMPÉE, OUL, AVANT DÉPAIT UN PETIT CORPS DE FEVANDS. VECT S'ATTRIECER LA GLOIRE D'AVOIR MIS A FIN LA GUERRE. PETIT TRIOMPHE DÉCERNÉ A CRASSUS. Faits détachés. YARRON LCCULLUS PAIT DES CON-OCÉTES EN TREACE ET TEIOMPRE. AUTRES PROCON-SULS DE MACÉDOINE QUI , AVANT LUI, AVAIENT FAIT LA GERRRE CONTRE LES THRACES. NOUVEAU RECUEIL DE VEES SISVILINS RAMASSÉS DE TOUTES PARTS. CONTESTATION SCR LE TRIBUNAT, CERSON, ORATEUR D'ENE SAPRCE SINGULIÈRE, BRECHE A LA LOI DE STALA CONTRE LES TRIBUNS. LE TRIBUNAT BÉTABLE DANS TOCS SES DEGITS PAR POMPÉE. DISETTE DE VIVRES DANS ROME TANT QUE LES PIRATES PERENT MAÎTRES DE LA MER. QUESTUGE DE CICÉRON. MOR-TIFICATION OF IL ESSUIE A CE SUJET. IL PREND LE PARTI OR SE FIXER POUR TOUJOURS A ROME. JEU-NESSE DE CÉSAR. IL SE RETIRE EN ASSE. IL REVIENT A ROME APRES LA MORT DE STALA. IL ACCUSE DOLA-BELLA. IL RETOURNEEN ASIE. IL EST PRIS PAR DES PIRATES, QU'IL PART ENSUITE METTER EN CROIX. REVENU A ROME , IL TEAVAILLE A GAGNEE LA FA-VEUR DU PEUPLE. ÎL ALLIE LA DÉBAUCHE AVECL'AM-RITION. IL SUIT CONSTAMMENT LE PLAN DE FAIRE BEVIVEE LA PACTION DE MARIES. SA QUESTURE EN ESPAONE. EFFET QUE PAIT SUR LUI LA VUE D'ENR STATUE D'ALEXANDRE. Guerre des pirates. ORIGINE ET PROGRES DE LA PLUSANCE DES PIRATES. SERVI-LICS ISAURICUS LEUR FAIT LA GURRRE AVEC SUC-

<sup>5</sup> Flor. 111 , 22.

<sup>5</sup> Plin. lib. 7, csp. 26.

MAIS SANS LES DÉTRUIRE. COMMANDEMENT DES mens ponné au préteur Marc-Antoine. It ECHOTE DANS UNE ENTREPRISE CONTRE L'ILR DE CRETE. IL EN MEURY DE CHAGRIN, SON CARACTÈRE FACILE ET PRODIGUE. LES PIRATES REDEVIENNENT PLUS PURSANTS QUE JAMAIS.

En faisant l'histoire des temps précèdents, je me suis plaint de la disette des faits; ici c'est la multitude qui m'embarrasse. La disposition d'un sujet aussi vaste que le devient maintenant l'histoire romaine est une des grandes difficultés que j'éprouve en écrivant. La guerre de Spartaeus concourt avec la fin de celle de Sertorius. La guerre des pirates s'est fait continument pendant une longue auite d'aunées avant et après les événements dont je viens de rendre compte. La troisième guerre de Mithridate commence deux ou trois ans avant la mort de Sertorius. Dans ees mêmes temps les Romains ont fait la guerre en Thrace et en Macédoine. Ajoutez les faits qui regardeut l'intérieur de la république et qui se passent dans Rome, et encore les traits partieuliers qui concernent d'illustres personnages, de qui tout est jutéressant; voilà sans doute une multitude de matières où il est bien difficile d'éviter la confusion.

Le parti le plus convenable me paraît être de suivre, comme j'ai déjà fait, la route que m'a tracee M. Rollin, mon maitre et mon modèle, et à son exemple de ne point m'astreindre si rigoureusement à l'ordre chronologique. que je u'aie égard en même temps à la liaison des faits. Je dégagerai done, autant qu'il me sera possible, les grands objets, et comme la guerre de Mithridate est la plus importante de toutes celles que je viens d'indiquer, je me réserve à la traiter séparément. Celle des pirates, dont l'ordre que je me suis fait ne m'a pas permis jusqu'iei de parler, est d'une date plus ancieune. Je la ferai done marcher devant, au moins pour tout ce qui précède le commandement de la nier donné à Pompée. Je vais commencer par la guerre de Spartacus, qui fait comme un corps à part, et je mettrai à la suite un article où je traiterai, soit des autres guerres moins considérables, soit d'un assez grand nombre de faits détachés. GUERRE DE SPARTACUS.

M. TERESTIES VARRO LECTLES! C. CASSIUS VARUS.

Nous avons vu la Sicile deux fois désolée par des révoltes d'esclaves. L'Italie, à son tour, éprouva les mêmes malheurs, et eut tout lieu de sentir combien la multitude des esclaves est un grand mai dans un état.

Un certain Lentulus faisait instruire et dresser dans la ville de Capone un grand nombre de gladiateurs, la plupart Gaulois ou Thraces de naissance, réduits à cette triste destination, non pour aucun forfait, mais uniquement par l'injustice de celui qui les avait achetés 2. De ce nombre deux cents formèrent entre eux le complot de s'enfuir; mais leur dessein ayant été découvert, il n'y en eut que soixante et dixhult qui purent l'exécuter et qui se sauvèrent, n'ayant pour toute arme que des couteaux de euisine et des broches au'ils trouvérent sous leurs mains. Rien de plus méprisable en apparence, ni de moins propre à faire trembler la capitale de l'univers. Mais outre que, dans tout gouvernement où une grande multitude d'hommes est mécontente de son sort. les moindres mouvements sont à craindre, ces esclaves fugitifs avaient à leur tête un homme qui valait seul une armée, homme de tête et de courage, intrépide dans les dangers, sachant employer également la ruse et la force, capable de ressources dans les disgraces et d'une sage modération dans la prospérité, un homme, en un mot, à qui la fortune semble avoir fait injustice en alliant en lui la condition

Spartacus (on voit bien que c'est de lui que ie parle) était ne en Thrace, et avait servi parmi les troupes auxiliaires des Romains. Avant été fait prisonnier, sans que nous sachions en quelle occasion, il fut vendu comme esclave, et destiné par ses maîtres à devenir gladiateur. Mais il avait le courage trop haut pour s'accommoder d'une profession si in-

servile avec les talents d'un hèros.

1 An. R. 679; av. J. C. 73.

<sup>\*</sup> Plut. in Crasso,-Appian. Gly. lib. 1.-Flor. 111, 20. - Ores, v. 21.

fame, et ce fut lui qui engagea ses compagnons de fortune à risquer plutol teurs vice pour la défense de leur liberté que pour le plaisir cruel des spectateurs. Il ne fut pas néammoins le seul chef de la bande. On lui associa Crisus et O'Enomats: et ce partage de l'autorité ne fut pas une des moindres difficultés qu'éprouva Spartacus dans la suite de son entreprise.

Dès qu'is furent sortis de Capone, ils recontrévent un chariot qui poriati dans une autre ville des armes de gladisteurs. Ils les pullèrent, et s'en saisient : ess armes, quoique peu avanlageuses pour la guerre, encore valient-elles mieur que leur broches et leurs couteaux. Mais ceux de Capone étant venus es attaquer dans un leu fort où ils étaient retirés, Spartacus les vaiqueil, en tas le plus grand nombre, et, les ayant déponible, se rit par la en état de donner à a petter troupe d'oupour eus de rennocer à une armure qu'ils regardaient comme déshaonerate; et ces gladiateurs devirente soldas.

Ce premier succès augmenta leur nombre, mais non pas encore assez pour leur donuer la hardiesse de tenir la campagne : et Claudius Pulcher, envoyé de Rome contre eux avec trois mille hommes, les trouva postés sur le mont Vésuve. Il placa son camp au pied de la montagne, gardant la scule route praticable qui conduit au sommet, et complant tenir les rebelles bien enfermés, parce que tout le reste n'était que rochers escarpés et précipices. Mais nul chemin n'est impraticable à la valeur animée par le désespoir. Les esclaves firent des échelles très-fortes et très-hautes avec des cens de vignes sauvages qu'ils trouvérent sur le lieu en abondance, et par ce moyen ils descendirent tous le long des rochers, excepté un seul, qui demeura d'abord en baut pour avoir soin des armes, et qui, les leur ayant jetées lorsqu'ils furent dans la plaine, descendit aussi à son tour, et viut rejoindre la troupe. Spartacus ne se contenta pas d'échapper à l'ennemi: il vint attaquer les Romains lorsqu'ils s'y attendaient le moins, les défit, prit leur camp, et remporla ainsi une scconde victoire

Ce fut alors que de tous les pays des envi-

rons les esclaves accourrent se ranger autour de leur libérateur, Bientôl le nombre s'en accrut jusqu'à dis mille; et comme Sporteus n'avail pas de quoi armer une si grande multitude, il fallut s'aider d'industrie. Ils firent des boucliers neve de l'osier entrelecé, sur loquel ils appliquaient ensuite des peux de betse recemment corrécés, et tott ce qu'ils purent recouver de fer, ils le refergèrent, et en firent des époses et d'autres armes offensives. Ils s'emparèrent aussi de quelques harans, pour avoir de la cavalerie.

Avec ces forces ils exercérent des rayages effrovables dans toute la Campanie, Horace avait regret aux vins excellents 1 dont ces esclaves frustrèrent alors par leurs pillages le luxe et la délicatesse des tables romaines. Mais e'eût été là un bien petit objet, s'ils s'en fussent contentés. Dans les bourgades, dans les villes même importantes, telles que Cora, Nucérie, Noie, qu'ils prirent et saccagérent, ils firent souffrir toutes sortes de cruautés et d'outrages à ceux qui avaient le malheur de tomber entre leurs mains. Spartacus s'opposait de tout son pouvoir à ces excès; il employait et les représentations et les prières : mais tout était inutile auprès de ces ames basses , dont le succès et la victoire nourissaient l'insolence, et qui goûtaient avec avidité le plaisir inhumain de se venger, par toutes les indignités et tous les supplices imaginables, de ceux qu'ils avaient craints autrefois.

On compit entis à Rome que éctalit i mu guerre sérieux e l'on fit partir le précur P. Varinius avec une armée. Mais, tout en arriant, un de ses lieutenants généraus qui se nommait l'arius, et qui commandait un detechement de dexu mille hommes, fut défait par Spartacus. Quelque temps après. Cossinius, que Plustaque qualific conseller et coltegue de Varinius, se l'aissi surprendre en prisent dans le bair ces troupes forent valiecues, sou camp forcé, et lui-même tué sur la place.

Il y ent néanmoins une occasion où Sparta-

Spartacum si qui poiuli vagantem
Fallere lessa.
( Honax. Od. III, 14. )

cus se trouve enfermé dans un défilé par le prétour <sup>1</sup>. Mais les tira par use de ce manvais pas. Pour l'romper et amuser tes Romains, il fit dresser des pieux devant les porte de son camp, qui soulenaient des corps morts labilles et armés de toutes piéces, afiq que de loin on pût les prendre pour des gardes avancées et des sentimeles. Il persada ainsi aux ennemis que son armée restait dans le camp pendrud qu'il la fisialt défiler par les derrières à la faceur de la nuit. Sorti de ce pérél, il reprit toute es suspériorité, ataitt Varinis en plateute su supériorité, ataitt Varinis en platoute su supériorité, ataitt varinis en platoute su supériorité, ataitt varinis en pladresse la la ceux de la partie de la pour ses faisceaux, qu'il îlt dépuis ce temps porter devant lui.

Dans ce comble de prospérité, Spartacus pensa en homme modéré et judicieux. Il vovait bien qu'il ne pouvait pas triompher de la puissance romaine, et qu'il lui faudrait de toute necessité succomber tôt ou tard 9. Il prit donc la résolution de mener son armée vers les Alpes, afin qu'après avoir passè ces montagnes, les Gaulois et les Thraces, qui étaient les deux principales nations dont son armée était composée, se retirassent chacun chez eux, pour y jouir en toute sûreté d'une liberté qui leur avait tant coûté à acquérir. Un si sage conseil fut rebuté. Ces esclaves, jusque-là toujours vainqueurs, et qui se voyaient au nombre de quarante mille, pleins d'une confiance insensée, et amorcés par le butio, trouvérent plus doux de piller l'Italie, sans trop s'embarrasser des suites.

> L. GELLIUS POPLICOLA 3. CN. CORNELIUS LENTULUS CLODIANUS.

Rome se trouvait menacée d'un danger trèsgrand et très-prochain, pendant que ses armées prospéraient dans les pays les plus elognés. Pompée achevait la défaite du parti de Sertorius en Espagne: Luculgus remportait de grandes victoires en Orient sur Millirlaite. Et cependant cette ville, si puissante au déhors, appréhendait de devenir la proie d'un gludisteur; carles troupes de Spartacus grossissaient sans cesse, et déjà se montaient à solvante et dix mille hommes. Les Romains, effrayés, mirent frois armées en campagne, deux commandées par les deux consuls, et une troisième sous la conduite du préteur Q. Arrius. Et ils pouvaient d'autant mieux espérer de réussir avec de si grandes forces, que la divireussir avec de si grandes forces, que la divi-

sion s'était mise parmi les enucmis, J'ai dit que les esclaves rebelles étaient pour la piupart Gaulois ou Thraces de naissance. Cette différence de nation formait deux partis, qui avaient chacun leur chef. Les Gaulois s'étaient attachés à Crixus leur compatriote, et les Thraces à Spartacus, (Le troisième chef. OEnomaus, avait été tué dans quelqu'une des rencontres de l'année précédente. ) Spartacus ne put contenir les Gaulois dans leur devoir. Leur fierté et leur audace les porta à se séparer de Ini: et. sous les ordres de Crixus, ils se tettèrent dans la Pouille, et y firent le dégât, Mais ils curent bien fieu de se repentir de leur imprudence. Le consul Gellius et le préteur Arrius tombérent sur eux aux environs du mont Gargan \*, et, de trente mille hommes qu'ils étaient, en tuérent vingt mille, Crixus lui-même perdit la vie dans l'action en eombattant vaillamment.

Un si grand désastre ne déconcerta point Spartacus, Il dirigeait sa marche par l'Appennin, suivant loujours son plan de gagner les Alpes, et de sortir de l'Italie. Le consul Lentuius vint à sa rencontre. Mais ce consul, en qui Salluste a douté s'il y avait moins d'esprit on plus de légèreté et de témérités, n'était pas un adversaire capable de tenir tête à Spartacus. Il fut vaincu, et son armée mise en déroute. Le vainqueur se retourna alors contre l'antre consul Gellius, qui revenait de la Pouille pour l'enfermer entre lui et son eoliègue. Spartacus lui épargna la moitié du chemin : et, quoique Arrius fût joint avec le consul, il les défit l'un et l'autre en bataille rangée.

Ce fut peu pour Spartacus en cette occasion de vaincre, il voulut insulter. On sait que

f Frontin. Strateg. 11 , 5-22.

Plutarch.

<sup>3</sup> An. R. 680 ; av. J. C. 72.

Mont Saint-Ange.
a Perincertum stolidior on vanior, a (SALLUST.

Hut. lib. 4.

c'était l'usage des Romains de donner des combats de g'adiateurs aux funérailles des hommes illustres. Spartacus fit rendre ce même honneur aux mânes de son compagnon Crixus : et. avant choisi trois cents des plus braves entre les prisonniers qu'il avait faits dans ces deux victoires, il les força de combattre autour d'un bûcher qu'il dressa; sans doute ponr apprendre aux Romains que, s'ils se jouaient du sang des hommes, ils pouvaient être exposés eux-mêmes à un semblable traitement. Il fit tuer tout le reste des prisonniers et les bêtes de somme qui n'étaient point en état de service : il brûla tous les bagages inutiles qu'il avait pris sur les ennemis; et, voyant que ses prospérités avaient augmenté le nombre de ses soldats jusqu'à six-vingt mille hommes, il osa former le desseiu de marcher contre Rome.

Il n'eu était pas fort loiu, puisque les consuls réunis allèrent, avec ce qu'ils avaient pu rassembler de troupes, so poster devant lui dans le Picénum?. Cet obstacle parait avoir rompu le projet de Spartacus. Mais il s'en vengea sur le proconsul C. Cassius et le préteur Cn. Maulius, qu'il battit et força de prendre la fuite.

Le sénat était extrémement méconieux de cous les généraux de cette année, et avec raison; car tant de désiites arrivées coups sur coup ne veusieux pas seulement de la bravoure et de la bonne conduite des eumennis 3 : le luxe et la la discipline y était sous vigueur; on prodiguait les récompenses militaires sous attendre qu'elles fussent méritées, et Calon refus cetles que lui d'arit le cousul Gellius, sous les ordres daquel il servait, ne voulant point d'un bouseur qu'ell dissit he lui fer pas dû.

CN. AUFIDIUS ORESTES<sup>4</sup>. P. CORNELIUS LENTULUS SURA.

Les nouveaux consuls n'auraient pas vraisemblablement mieux conduit les affaires que

coux de l'année précédente, Auffdius n'est comm par aucun endroit. Lentulus Sura est celui qui dans la suite conjura avec Catilina, et qui flut féraigle pour ce sujet sous la consulta de Ciréron<sup>1</sup>. Toute la ressourre de la république flut donc Ersaus, qui était précur , et qui dans la guerre de Sylia avait fait precur , et qui dans la guerre de Sylia avait fait precur , et qui dans la guerre de Sylia avait fait precur , et qui dans la guerre de Sylia avait fait precur , et qui dans la guerre de Sylia avait fait precur , compane plusieurs des promets et doyens à l'accompaner de la sectle surero.

Il se montra tout d'un coup digne de la confiance que l'on avait eu de lui : car , étant vonu prendre le commandement de l'armée du Picenum, Il détacha Mummius à la tête de deux légions, avec ordre d'observer les mouvements des ennemis, mais sans hasarder de combat, ni même d'escarmouche. Mummius exécuta mal cet ordre : et. croyant avoir trouvé une belle occasion, il engagea un combat dont le succès iustifia la sagesse du prêteur. Les soldats romains prirent lachement la fuite, et plusieurs revinrent au camp sans y rapporter leurs armes , qu'ils avaient jetées pour fuir plus commodément. Crassus agit alors en grand capitaine, qui sait que la discipline est absolument nécessaire dans une armée, et que le nerfen est la sévérité. Il ne se contenta pas de faire une forte réprimande à Mummius, mais, sur le nombre des soldats qui avaient le plus mai fait leur devoir, il en choisit einq cents qu'il fit décimer. Cinquante furent exécutés ignominieusement à la vue de toute l'armée, sur qui cet exemple fit d'autant plus d'impression qu'il était comme nouveau, et que depuis longtemps il ne s'était pratique rien de pareil. De plus, en rendant les armes à ceux qui les avaient perdues, Crassus les obligea de donner des répondants pour ces armes, puisqu'ils avaient si mal garde les premtères. Cette précaution humiliante, et qui les menaçait en même temps d'être châties par la bourse, les rendit plus soigneux de garder leurs armes, et par honneur et par intérêt.

Ces troupes, ayant appris à craindre la sévérité de leur général plus que le fer des ennemis, réparèrent bientôt leur honte. Crassus tailla en pièces uu corps dedix mille esclaves,

<sup>1</sup> Applan. 1 Marche d'Ancône.

<sup>3</sup> Pini. In Cal.

<sup>4</sup> An. R. 681; av. J. C. 71.

<sup>1</sup> Pintarch, in Crasso.

dont les deux tiers demeurèrent sur le champ de bataille; et., peu de temps après, il remporta un avantage sur Spartacus lui-même, et le força de gagner la Lucanie et de se retirer vers la mer.

Spartacus avait son dessein en s'approchaut de Rhége et de la Sicile. Cette lle avait déià été le théâtre de deux guerres d'esclaves; et il ne désespérait pas, s'il pouvait seulement y faire passer quelque partie de ses troupes, d'y rallumer un feu mal éteint, et qui ne demandait qu'un peu d'aide pour reprendre avec autant de vivacité que jamais. La fortune sembla même d'abord favoriser ses espérances. Il se trouva dans le détroit quelques bâtiments de pirates, avec lesquels il fit marché pour transporter deux mille de ses soldats dans la Sicile. Mais les pirates , avant recu son argent , ini manquèrent de parole, et s'en allèrent d'un autre côté '. Il avait un si grand désir de passer en Sicile, qu'il essaya même de traverser le détroit avec des trains et des radeaux. Ce fut en vain : la rapidité de la mer, resserrée eu cet endroit par les terres , détruisit de trop fragiles ouvrages, et lui fit sentir tout d'un coup l'impossibilité de réussir. Cependant Crassus l'avait suivi dans sa marche. Ainsi Spartacus se trouva acculé dans la péninsule

former. Ce ful la nature même des lieux qui fit naitre cette idée à Crassus. L'extrémité de l'Italie, du côté de la Sicile forme une presqu'ile qui n'est jointe à la terre ferme que par un istàme d'environ doute lieuse, Crassus fil Fermer cet istimme d'une mer à l'autre par un fossé de quitze plési de profundeur sur autant de largeur, fortifié d'une bonne et haute marille. Et cet ouvrage, assoriément tré-grand et très-difficile, fut achevé en fort peu de temps. a

du Bruttium 9; pays étroit pour une si grande

armée, et où son ennemi entreprit de l'en-

Spartacus avait d'abord fait peu d'attention à l'entreprise des ennemis, et n'avait tenu compte d'inquiéter les travailleurs. Il avait songé seulement à armer son monde; et, comme il était à portée de la mer de tous

côtés, il invitait les marchands à apporter à son camp , nou de l'or et de l'argent , mais du fer. Il en amassa une grande quantité, fit fabriquer des armes, et en fonrnit abondamment toutes ses troupes. Mais lorsqu'il vit les lignes achevées, pressé par la disette, et ne pouvant pas tirer des vivres du pays qu'il occupait et qu'il avait mangés, ni d'ailleurs parce qu'il ne lui était plus possible de sortir et de s'étendre, il sentit la grandeur du péril, et résolut de furcer la barrière qu'on lui avait opposée. Ses premières tentatives ne furent pas heureuses; il y perdit beaucoup de soldats, et fut repoussé. Pour empêcher que le courage de ses gens ne se rebutat, et pour le ranimer par le désespoir, il fit mettre en croix un prisonnier à la tête de son camp, afin qu'ils vissent de leurs yeux le supplice auguel ils étaient tous réservés, s'ils ne mettaient de leur côté la victoire, et s'ils tombaient entre les maius du préteur. Enfin, ayant observé une noit que la neige et le vent rendaient très-rude et trèsfâcheuse, il trouva moven de combler un endroit du fossé avec de la terre et des fascines, et y fit passer toute son armée.

Crassus, qui avait cru tenir Spartacus bien enfermé, et vaincre sans coup férir, fut si consterné de voir que sa proie lui échappait, et si frappé de la crainte des maux dont l'Italie semblait de nouveau menacée, que dans un premier mouvement de fraveur il écrivit au sénat qu'il fallait appeler au plus tôt et Varron Lucullus qui revenait de la guerre de Thrace, et Pompée qui, ayant entièrement pacifié l'Espagne, était sur son retour. Il ne mit pas néanmoins toute sa confiance en ces secours qu'il demandait : et , avant remarqué que les esclaves gaulois de nation, à qui le matheur même et la mort de leur ancieu commandant Crixus n'avaient pu apprendre à se soumettre avec docilité à la conduite de Spartacus, s'étaient sépares de cet habile chef, et faisaient corps à part, il tombe sur eux; et, les ayant mis eu désordre, il les aurait absolument taillés en pièces, si Spartacus, qui n'était pas loin, ne fût promptement accouru pour les tirer de danger. Ce succès rendit le courage à Crassus; et, se repentant alors d'avoir montré de la timidité, et d'avoir invité à le jojodre des généraux qui vieudraient lui enlever la gloire de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flor. 111, 20.

<sup>2</sup> Calabre ulterteurs.

terminer cette guerre, il se hâta de les préve.ir. Les Gaulois campaient toujours séparément

de Spartacus, et ils avaient même leurs chefs particuliers, Gannicius et Castus '. Le préteur trouva moven de tromper Spartacus, et de lui persuader que les principales forces romaines étaient vis-à-vis de lui, pendant qu'elles marchaient réellement contre les deux autres commandants. Il remporta une victoire signalée. Trente-cinq mille des ennemis, selon l'Epitome de Tite-Live, restérent sur la place. Plutarque ne fait monter le nombre des morts qu'à douze mille trois cents. Mais il observe que ces esclaves s'étaient battus avec tant de courage, que sur une si grande multitude de morts il ne s'en trouva que deux qui fussent blessés par derrière. Cette victoire répara glorieusement la honte des défaites précédentes que les Romains avaieut souffertes. Ils recouvrèrent des aigles romaines au nombre de cinq, vingtsix drapeaux, et cinq faisceaux avec les haches.

Spartacus, après une perte si considérable, crut devoir élégiper du stinqueur, et tira vers la Pouille. Crassus détacha, pour le pouraivre et le lacreler dans sa rétaite, un de ses lieutenants et son questeur." Ceux-ci, me prisant un ememit qui (pyalt, le mivirent de si prês, qu'il tal présentierné une occasion de se retourner contre cut de les combaires avec avantage. Les Romains prirent la fuire fort en désortire, et le questeur, ayant été blessé, eut bien de la peine à se sauver.

r, Ce succès causa la perte de Sparfacus, parce que ses soldats en devinent si fiere, qu'ils ne voulurent plus condinuer la route qu'il leur avait fall prendre, et le forcèrent de revenir suns ses pas pour chercher Crassus. Une autre raison encore contribus à déterminer Spartacus à ce parti : c'est qu'il apprêt que Varron Luculius édia Irarir de Macédoine à Brindes; ce qui iui ût appréhender d'étre envelopée entre deux armérir de Macédoine à Brindes; ce qui iui ût appréhender d'étre envelopée aprechabit je c, comme ce géderal était extrémement agréable au peuple, le sa dépard attait cutémement agréable au peuple, le san Qu'il avait dass Rome dissient publiquement

dans les assemblées qu'il fallait l'envoyer contre Spartacus, et que lui s'eul était né pour terminer les guerres houteuses au nom romain. Ainsi, et Crassus et Spartacus désirant également le combat, ou en viut bieutôt à une action générale, oû de part et d'autre on déploya toutes ses forces.

Spartacus , déterminé à vaincre on mourir dans cette occasion , témoigna sa résolution par une action remarquable. Il tua son cheval à la tête de son armée, disant que, s'il était vainqueur, il ne manquerait point assurément de chevaux : et que , s'il était vaincu , il n'en aurait plus besoin. Il combattit en désespéré, cherchant à joindre Crassus, et percant pour aller à lui les bataillons les plus épais. Il tua de sa main deux centurions : mais il ne put parvenir jusqu'an général; ct, ayant été blessé, il continua de se défendre avec un courage invincible, jusqu'à ce qu'enfin il tomba percé de coups. Après sa mort, tout fuit: et comme les vainqueurs ne faisaient quartier à personne, le carnage fut horrible : Il resta quarante mille esclaves sur la place. Du côté des Romains la perte fut de mille hommes : mais elle se trouva compensée par trois mille citovens romaius qui était tenus dans les fers de Spartacus, et qu'on recouvra par la victoire. Le corps de cet illustre gladiateur, comparable aux glus grands généraux, fut cherché en vain, et ne pût être démêlé dans la foule des

De co dessire il se saux néanmoins un save grand nounce d'esclaves, dont plusieurs ser allièrent et formèrent diverses bandes. Un de ces peloins, composé d'environ cinq mille, syant dét rencontre par Pompée, fut tailléen pièces; cus ur un sièger fondement, cegénéral, per une vanité qui ne lui fait pas d'inoneur, voultor d'affirber et avrie au véritable suinqueur la gloire d'avoir mis fin à la gener d'i letrit la sessie « que Cressus avait et l'allier la sessie » que d'au racines de la rébelloin. Et écécen, que plus d'un endroit, a flatte cette injusée présention de Pompée, parce q'u'il l'aimait, et qu'eu contrair el hais-

<sup>\*</sup> Frontio. 11 , 5-34.

Piutarch.

<sup>\*</sup> Plut. in Crasso et Pompeio. - Cic, in Verr. et pro L. Manil, n. 30,

sait Crassus. Mais l'histoire a été plus équitable ; et Crassus est demeuré en possession de l'honneur qui lui appartient à juste titre . d'avoir, par sa vigilance, par son habileté et par son courage, terminé heureusement dans l'espace de six mois une guerre qui n'avait pas dorné de beaucoup moindres alarmes aux Romains que celle d'Annibal. Il poursuivit tous les restes des fugitifs ', et en purgen entièrement l'Italie. Six mille d'entre eux , qui tombérent vivants entre ses mains, furent mis en croix tout le long du chemin depuis Capone jusan'à Rome.

Crassus n'obtint que le petit triomphe, ou ovation, à cause de la condition méprisable des ennemis qu'il avait vaincus. On lui accorda néaumoins une distinction qu'il avait ambitionnée ; c'est qu'on lui permit de porter dans la cérémonie, non la couronne de myrte. selon l'usage de l'oration\*, mais celle de laurier, qui avait jusque-là été réservée au grand triomphe.

PARTS DÉTACHÉS.

L'année de la défaite de Spartacus fut féconde en triomphes pour les Romains, Métellus Pius et Pompée, comme nous l'avons dit plus haut, y triomphèrent de l'Espagne, Crassus de Spartacus et des eslaves, et Varron Luculius de la Thrace.

Ce Lucullus était frère de celui dout nous aurons bieutôt à raconter les exploits contre Mithridate, Il se nommait M. Térentius Varron Lucultus 3, parce qu'il avait été adopté par un Varron dont il prit les noms, ajoutant pour dernier surnom celui de la famille à laquelle il appartenait par sa naissance. Les deux frères s'aimaient tendrement; et L. Lucullus, qui était l'ainé, attendit pour demander l'édilité, que son frère fût en état de la demander et de l'exercer avec lui.

M. Lucullus, dont nous parlous ici, succéda a son frère dans le consulat ; et , après

1 Oros. v. 24. - Applen. 2 Plin. lib. 15, cap. 29.

5 An. R. 681. 4 Plutarch, in Lu cullo. l'année de sa magistrature, ayant eu la Macédoine pour province, il s'y comporta en brave homme et en grand capitaine. Il porta les armes romaines bien avant dans la Thrace 1. attaqua les Besses, peuple célèbre chez les anciens par sa férocité, et prit sur eux la ville de Philippopolis, qui garde encore aujourd'hui le même nom, et est située sur t'Hèbre 2, et celle d'Uscudama, que plusieurs croient être la même qu'Andrinople. Il semble qu'il ait eu dessein de faire la guerre à Mithridate d'un côté, pendant que son frère la lui faisait de l'autre : car il poussa, si nous en croyons Florus, jusqu'au Tanais et aux palus Méotides 3. Il soumit aussi toute la côte du Pont-Euxin, depuis les bouches du Danube jusqu'au bosphore de Thrace, et enleva d'Apollonie, ville située sur cette côte, un colosse d'Apollon de trente coudées de haut 4, qu'il plaça dans le Capitole. Il n'employa que deux campagnes à toutes ces expéditions, et vint ensuite recevoir à Rome l'honneur du triomphe qu'il avait bien mérité.

Son prédécesseur lui avait frayé le chemin à toutes ces conquêtes, C'était Curion, qui, ayant été consul en 676, avait été envoyé l'année suivante en Macédoine. Il avait subjugué les Dardanieus, nation belliqueuse, et qui avait de tout temps fatigué les Macédoniens, au nord desquels elle habitait. Il conquit aussi la Mésie, et pénétra jusqu'au Danube et à la Dacie. Voilà à peu prés tout ce que nous savous de ses exploits. Mais Frontin nous a conservé un trait de sa fermeté à mainteuir la discipline<sup>5</sup> qui mérite de n'être pas oublié.

Lorsqu'il se préparait à partir pour son expédition contre les Dardaniens, de cinq légions qu'il avait sous ses ordres, une se mutina, et déclara qu'elle ne suivrait point un général téméraire, qui menait ses troupes à une perte certaine. Curion , loin de céder à leurs plaintes, résolut de les réduire ; et. avant fait mettre sous les armes les quatre au-

<sup>1</sup> Freinshem, xcvn., 16.

<sup>2</sup> Ce fleuve est appelé par les Turcs Mariza.

<sup>5</sup> Flor. 111 , 41. 4 Près de 14 mètres. E. B.

Frontin. Strateg. 1v, 1-43.

tres légions, il oblige les mutins à renir sans armes et sans cuture habre de la paille et creuser un fossé. Enuille il cass la légion dédieuse, sus se laiser flechi per toutes les protestations de soumission et les prières les dans les autres l'égions, le général si ferme, et qui savisit à blus, et le distribuit des set troupes, était bieu propre à vaincre les enuemis. De retour à Rome, il triomphis.

Avast lui deux autres proconsuls de la Macedolne aviant aussi fait la guerre aux peuples barbares voilins de cette province \*, Appius Claudius et Dolabella, qui avaient été consuls, l'un en 673, et l'autre deux ans auparavant. A paius a'eu pas de succès et dans le chagrin qu'il en conqui, ayant été attaque même, Dolabella puratud dans la province même, Dolabella puratud dans la province reux, a valt mieux réussi, et avait remporté l'honneur du triomphe.

Par le peu que nous venous de dire il paratie que Ciéron a ser urison d'assurer que le gouvernement de Macédoine était une pépinière de triomphateurs. Cette province était sans cesse infestée par des nations inquitées et 6-roces; et leurs courses présentaient une belier matière à l'avidité qu'avaient presque tous les dépénaux romais d'obtenir un honneur qui était pour cux le comble de la gloire.

Les évenements de l'intérieur de la résul-

blique cous fournissent, pendant les arnées que nous parcornos, un asset grand nombre d'objets intéressants. Le premier qui s'offre, ce sout les soins que se donna le séent pour réparer la perte des litres sibyillins consumés dans l'intende de Ca. Octavius et de Carlon, , fan de s'estant pour réparer la perte des litres sibyillins consumés étant l'entre de l'activité de Ca. Octavius et de Carlon, , fan de s'estant en Asie pour rassembler our ce qu'ils pourraient trouver d'oracles de la sibpla?— Peut-étre un tremblement de terre qui se fit sentir cette même aune à Réalé contribus-i-il à lourner l'attention des Romains du

côté de la religion et des dieux. Il fut très-vtolent . et accompagné d'un phénomène singuller. On vit comme une étincelle se détacher d'une étoile 4, puis se grossir en s'approchant de la terre jusqu'à former un disque égal à celui de la lune. Le ciel en fut éclairé comme en un jour sombre et couvert de nuages ; et quand cette espèce d'astre remonta, il parut s'allonger et prendre la forme d'une trainée de lumière. Je n'ai pas besoin d'observer que ce phénoméne fut pris pour un prodige. Soit à cette occasion, soit pour quelque autre motif. on songea alors aux livres sibyllins perdus depuis sept ans. On ramassa d'Erythre, ville d'Eolide qui passait pour la patric de la sibylle, de Samos, d'Ilion, d'Afrique même et de Sicile, et enfin de différentes villes d'Italie, tous les vers qui couraient sous le nom de sibullins. On en fit un choix, mais avec peu de critique; et Varron trouvait dans ce recueil beaucoup d'interpolations, qu'il reconnaissait aux acrostiches. Cependant cette compilation. faite assez au hasard. était consultée comme contenant les volontés des dieux, si ce n'est que les gens d'esprit s'en moquaient souvent comme nous le verrons dans la suite.

In autre objet jules important, et qui remule se epris pendunt un espace de temps considerable, c'est le tribunal. Jui dit que sous de l'emps de l

Dun Nicinus.

Ce tribun cut de fréquentes prises avec le consul; et comme il avait le talent de la plaisanterie, il tournaît trés-bien en ridicule son adverssire, qui lui donnait beau jeu °. Curiou, orateur unique dans son espèce, était profondement Ignorant, et sans aucune teinture des connaissances que doit avoir quiconque a reçu

<sup>1</sup> Freinshem. xci , 21.

<sup>\* «</sup> Provincia ex omnibus una maximé triumphalis. » ( Cic. in Pis. )

<sup>5</sup> Freinshem, xct . 22-24.

<sup>\*</sup> Rien.

<sup>1</sup> Plin. lib. 2, cap. 35. 2 Cic. in Bruto, 213 et seq.

une éducation honnête. Il avait peu d'invention, nul nrdre dans ses discours. Sa mémoire lui était souvent infidèle; et Cicéron rapporte qu'un jour qu'ils plaidaient l'un contre l'autre, Curion, en se levant pour preudre la parole, oublia dans le moment tout son plaidoyer, de sorte qu'il fut réduit à dire que c'étaient les enchantements et les sortiléges de la partie adverse qui lui avaient fait perdre la mémoire. Pour ce qui est de l'action, elle était ridicule chez lui. Il se balançait sans cesse en parlant. et donna lieu par cet endroit à une mauvaise plai-anterie de Steinius : car les deux consuls avant paru devant le peuple sur la tribune aux harangues, et Cn. Octavius, qui avait la goutte, étant demeuré assis et enveloppé de linges avec des cataplasmes et des fomentations, Curion parla au nom des deux. Lorsqu'il eut fini, le tribun adressant la parole à Octavins, lui dit : Jamais vous ne pourrez reconnaître les obligations que vous avez à votre collègue, S'il ne s'était balancé à son ordinaire, les mouches vous auraient mangé. Il est étonnant que, destitué de tant de parties si nécessaires à l'éloquence, Curion ait pu passer pour un orateur. Mais il avait une élocution abondante et ornée; et cette seule verta couvrait jusqu'à un certain point le défant de toutes les autres. Sicinlus, son adversaire, était aussi un fort mauvais orateur, et n'avait en partage que beaucoup d'effronterie, avec le talent de saisir le ridicule des gens et d'en faire des peintures très-plaisantes. Au reste, ce ne fut point par des discours que la querelle fut terminée. On employa une voie plus courte et plus efficace 1. Sicinius fut assassine; et sa mort fut, avec bien de la vraisemblance, attribuée à Curion.

Molgré la fin funeste de ce tribun, la cause qu'il avait soutenue trouw encore des défenseurs; et l'année suivante le consul Cotta fui obligé de consentir que l'on fit une bréche considerable à la loi que Sylla avait portée au sujet du tribonat. On en abrogea l'article qui exclusit des charges supérieures ceux qui avaient été tribuns.

C'étalt avoir gagné quelque chose; mais il

restait beaucoup à faire. Plusieurs tribuns poussérent successivement l'entreprise avec chaleur. Cicéron nous en fait connaître deux particuliérement, L. Quintlus, et M. Lollius Palicanus, hommes sans naissance et sans vrai talent 1, mais capables d'imposer à la multitude par leur ton de hardiesse, par un babil impétueux 2, que les ignorants prenaient pour éloquence, par leurs clameurs éternelles et leurs véhémentes invectives contre le sénat et les grands. L'affaire traîna néanmoins encore six ans ; et peut-être n'aurait-elle pas réussi sans la faiblesse ou plutôt l'ambition de Pompée, qui, dans la vue de se gagner la faveur populaire, abandonna les maximes de Sylla et les intérêts de l'aristocratie. Devenu consul après deux triomphes à l'àge de trente-quatre ans, ce qui cut été pour un autre le fatte des grandeurs, il ne le regardait que comme le commencement de sa grandeur et de sa fortune. Son plan était de se perpétuer, comme il fit, dans le commandement, en passant d'emploi en emploi, et de charge en charge. Il ne pouvait exécuter ce projet que par le peuple. Les sénateurs étaient trop attentifs et trop intéressés à empêcher l'élévation excessive de l'un d'entre eux, pour ne pas traverser ses vues ; au lieu que l'on obtient tout d'une multitude en la caressant 3. Il saisit donc l'occasion de s'attacher le peuple pour jamais par un bienfait unique et désiré avec passion. Lorsqu'il revenait d'Espagne, tout le peuple l'attendait comme son libérateur et son sauveur. Il ne trompa point ses espérances; et à peine cut-il pris possession du consulat, qu'il rétablit la puissance des tribuns dans tous ses droits; démarche ambitieuse, dont il cut plus

d'une fois dans la suite sujet de se repeutir. Cicéron fait néaumoins l'apologie de Pompée par rapport à cet article, et l'excuse sur la nécessité. Il prétend qu'il n'était pas possible d'obtenir du peuple qu'il consentlà se posser du tribunat, et qu'il fallait tôt ou tard

Softust. Hist. 111 , in Orat . - Macri.

<sup>\*</sup> An. R. 677. - Freinsbem. actt., 27.

Cic. in Bruto, 223, et pro Cluent. 110.
a Palicenus, loquax megis quam fecundus. s (SALL. apud Quint. lib. 4, cap. 2.)

a Plut. in Pomp. - Liv. Epit. xcvrr.

<sup>4 «</sup> Sensit ( Pompeius ) non posse deberi huic civitati e Illam potestatem. Quippé quam tautoperé populus

que cette charge reprit toute son ancienne autorité. De là il conclut qu'il était avantageux que Pompée, qui était sage et modéré, s'acquit auprès du peuple le mérite de cette affaire, plutôt que de le laisser à quelque citoven pernicieux, qui en aurait abusé pour renverser la république. Pompée peut avoir eu cette vue qui diminuera son tort. Mais il est difficile de croire que l'intérêt personnel ne l'ait pas déterminé en grande partie.

La disette de vivres causa aussi beaucono de troubles et de mouvements dans Rome pendant les temps dont nous parlous'. Nous voyons, par un discours du consul C. Cotta, qui s'est conservé parmiles fragments de Salluste, que le mécontentement et le soulèvement du peuple alla jusqu'à mettre en danger la personne même des consuls. Du reste, nous n'avons aucun détail sur les circonstances particulières de ces séditions, et la cause du mal nous est plus connue que ses effets. C'étaient les pirates qui, couvrant alors de leurs vaisseaux toute la Méditerranée, en interrompaient absolument le commerce, et enlevaient très-souvent les provisions de blé que l'on envoyait par mer à Rome. On tenta divers remêdes. Les magistrats firent des largesses de blé à la multitude. La république, conformément à un décret du sénat<sup>9</sup>, et à une loi portée par les consuls Varron Lucullus et C. Cassius, en acheta une grande quantité en Sicile, et dépensa puur cet article seul du blé de Sicile quarante millions einq cent mille livres pendant les trois ans de la préture de Verrès. Mais tous ces soulagements de détail ne produisirent qu'un bien momentané. Il s'agissait d'arrêter tes incursions des pirates; et ce ne fut que lorsque Pompée en ent purgé les mers que l'abondance fut rétablie

dans Rome. Dans cette calamité publique, Cicéron sigeala sou zèle pour le service de l'état selon l'étendue de la sphère dans laquelle il était

« noster ignotam expelisset, qui posset carere cognità ? " Sapientis autem civis fuit, causam nec perniciosam, e et lla popularem, ut non posset obsisti, perniciosè alors renfermé; car il ne faisait que commencer à prendre part aux affaires du gouvernement. Il fut nommé à la questure, qui était le premier degré des honneurs, sous les consuls Co. Octavius et Curion 1, étant pour lors âgé de trente et un ans; et il ne uous a pas laissé ignorer que dans cette nomination il eut une des premières places 9. Il exerça la questure l'année suivante en Sicile, sous le consulat de L. Octavius et de C. Cotta 5. La Sicile avait deux questeurs, dont l'un résidait à Syracuse, et l'autre à Lilybée. Ce fut ce dernier département qui échut à Cicéron\*. Il s'y montra très-ardent à presser les Siciliens de fournir la quantité de blé qu'ils devaient envoyer à Rome; et son activité, qui les génait et les incommodait un peu, excita d'abord des plaintes. Mais lorsqu'ils eurent reconnu son équité, sa douceur, et l'attention qu'il apportait aux affaires, ils changérent leurs murmures en louanges et en applaudissements, et ils lui témoignérent leur recounaissance par des honneurs qu'ils n'avaient rendus à aucun de ceux qui l'avaient précédé. Voici le plan qu'il nous a tracé lui-même de

son administration. « Pendant ma questure de Siciles, e dit-il, i'envoyai à Rome uno « grande quantité de blé. Je méritai par ma « conduite que les négociants se louassent de a ma justice et de la facilité de mes mœurs : a les citoyens, de la noblesse de mes procé-« dés; les alliés, de mon désintéressement : « tous enfin me rendirent témoignage d'une « exactitude parfaite à remplir toutes les para ties de mon devoir, » Une conduite si louable partait de principes plus nobles encore et plus élevés, et dignes d'être proposés pour modèles à tous ceux qui participent, en quelque facon que ce puisse être, à l'autorité publique. On ne peut pas lire sans admiration ce portrait qu'il nous fait de son cœur et de ses

a populari civi non relinquere. » ( Cic. de Leg. itb. 3 , cap. 26. 1 1 An. R. 677.

<sup>\*</sup> An. R. 679. - Clc. in Verr. lib. 3, n. 163. H. BIST. ROM.

<sup>4</sup> Ap. R. 676. \* Clc. in Pis. 2.

<sup>3</sup> An. B. 677. 4 Plut. in Cie.

<sup>5 «</sup> Framenti in summă caritate maximum numerum « miseram. Negotiatoribus comis, mercaloribus justus . « municipibus liberalis, soriis abstincus , omnibus eram e visus in omni officio diligentissimus, » Ctc. pro Planrio. n 61. 1

sentiments : « Dans toutes les magistratures « dont j'ai été honoré ', dit-il, j'en ai tou-« jours regardé les devoirs comme des oblia gations sacrées et religieuses, Lorsque j'al « été nommé questeur, j'ai pensé que cette « charge n'était pas un don que le peuple me « faisait pour me décorer, mais un dépôt « dont je devais lui rendre compte. Envoyé « pour exercer la questure en Sicile , je me « suis figuré que tous les regards étaient at-« tachés sur moi : que i'étais comme placé « sur un théâtre exposé aux veux de l'uni-« vers ; et en conséquence, bien loin de là-« cher la bride à des passions effrénées , le « me suis fait une loi de me priver même des « plaisirs et des douceurs que la nature et le u besoin semblent indispensablement exiger.»

Comme M. Rollin a traité dans l'Histoire \* Ancienne le fait de la découverte du tombeau d'Archiméde par Ciécron pendant sa questure, je n'en parleral point ici. Mois je ne puis me disponser de rapporter la pelle mortification qu'essuya la vanité de notre nouveau magistral à son retour en Italie, et qu'il nous a racontée lui-même fort natvement.

Par ce que nous avons dit, on voit assez questure; et il avone qu'il en était si ploin tonqu'il partit de Seine, qu'il croyait qu'à lon était si ploin tonqu'il partit de Seine, qu'il croyait qu'à Rome en ne parlait d'autre choes. Il fut donc de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda quand il était partit de Rome, et ce qu'il y avait de nouveau hà ville. Ae ne c'ens point de Rome, répondiel el d'un air assez Barriel, mais de provincie de Rome, répondiel el d'un air assez Barriel, mais de province. Hest virait, il dit ce-le, mais de province. L'est virait, il dit de-

1 « Egs., quos adues mish magistratus popular romasum madarit, ai cen acerça, i um emainus officiarum doriringi religiones arbitarer. In questier sum observatione de la commission patricon. Se obtinat questieram in proxincia Sirichi, ul comolom cordos in me cumo conjointo salistrar, un en questinarios per estado en conjointo salistrar, un en questiera de la companio de la companio de la companio de cumba telebarro esta, una modo hi, refrencimantia e republication, ser el cim just estama en excessital desergence, a (Ego. de Terro, B.o.), a 33.

lul qui l'avoit interrogè : c'est d'Afrique, is pense. Gicciro as trouve encor pius piqué, et répliqua virennent qu'il avait eu la Sicile pour province, d'on pas l'Afrique. Alors un tiers se mêta dans la conversation; et repro-chan que pemier qu'in réctat point eu fait d'avoit de l'avoit d'avoit d'avoit

Cette petite aventure lui fit faire des réflexions fort sérieures. Il concut que le neuple romain était peu sensible à ce qui ne françait que ses orcilles ', et que c'était sur ses yeux qu'il fallait agir. De ce moment il fit son plan de se fixer dans la ville, de se rendre assidu sous les yeux de ses concitoyens, de faire de la place publique comme son domicile : et, fondant sur son éloquence toutes les espérances de sa fortune, non-sculement il travailla à se faire un grand nom par de fréquentes et brillantes plaidoiries, mais il se livra tellement aux besoins de tous ceux qui recherchaient son appui, qu'à toute heure du jour et de la nuit il était accessible, et que jamais personne ne trouva sa porte fermée,

Le seul rival que Cierton ent eu à craindre par rapport à l'éloquince, tout le monde le sait, c'est César; il s'y exerça beaucoup dans sa jeunesse. Mais son ambition était bien différente de celle de Cierton. Céui-ei ne cherchait qu'à briller dans la république; et pour cal l'éloqueuce lui suffisait. César aspirait à s'en rendre maître; et les armes seules pouvaient l'y faire par venir.

S'il avait été capable de se contenter de la

<sup>7</sup> Torn II, pag. 79 de cette édition.

a Desilil stomachari, of me unum ex ils free qui

a di aquas venisseni. a (Cic. pro Pianc. n. 05.)

4 a Pusicaquam semi populum romanum auces lurbea lizero, oculos arres aigne acutos lubere, destitti quid
a de me audituri esseul homileo cogitare; feci ul posiciquotatili me pursoniem viderosi: lubilizati in oculta,
a pressi fortun; premiorma congressu menoreque janitomena, neque comunus substernità, (i I dem. Jud. n. 06.)

plus haule fortune à laquelle puisse aspirer un citoyen dans un état libre, sa naissance soutenue du plus grand génie qui fut jamais, et do l'assemblage de tous les talents, ne pouvait manquer de l'y porter. La maison des Jules', dont il sorlait, était patricienne; et ayant été transportée d'Albe à Rome par le roi Tullus Hostilius, elle avait été décorée des le commencement de la république par les plus hautes dignités ; voilà ce qui est incontestable. Mais comme toutes les grandes noblesses ont leurs chimères, les Jules faisaient remouter leur origine jusqu'au temps des fables, et jusqu'à Jule, fils d'Enée, et par conséquent petit-fils de Vénus. Le surnom de Cesar n'était pas fort ancien dans celte maison. Le premier que je trouve le porter dans l'histoire est Sex, Julius Cesar, qui fut préteur l'an de Rome 544. On croit assez communément que ce surnom désigne un enfant pour le naissance duquel il a fallu ouvrir avec le fer le sein de sa mère \*; et cette opération, très-périlleuse et très-rare, en a même retenu le nom d'opération césarienne3. Selon une autre étymologie, pour le moins aussi vraisemblable, César signifie un enfant qui est né avec une longue chevelure 4.

Cétait donc de cette branche de la maion de Julies qu'était sais celui dont nous parlons, et qui a rendu le nom de Cétar le plus illustre de l'anuel per louis que nous avons de son père ; écsi qu'il avant cèt perteur, et qu'il te de l'anuels. Tout eque nous avons de son père ; écsi qu'il avant cèt perteur, et qu'il se de l'anuel d'anuel famille très-noble, quoique piciétieme, anuel l'anuel famille très-noble, quoique piciétieme, d'au de famille très-noble, quoique piciétieme, de l'anuel famille très-noble, quoique piciétieme, d'au de famille très-noble, quoique piciétieme, soin à l'éducation de son list : mass de l'anuel d'anuel de l'anuel d

 Nous avons déjà parlé de César à l'occasion des dangers qu'il courut sous la dictature de Sylla 1; et nous l'avons laissé presque fugitif, et obligé d'aller servir en Asie sous Thermus pour éviter la colère du terrible dictateur. Pendant qu'il était en ce pays , il fit à sa réputation une tache ineffacable. Il alla par deux fois à la cour de Nicoméde, roi de Bithynie; et ses liaisons avec un prince de mœurs très-corrompues donnèrent lieu à de mauvais bruits, gul lul ont attiré, tant qu'il a vécu, des reproches sanglants, et de la part de ses ennemis, et même de la part de ses soldats. Il s'en tenait très-offensé, et fit souvent les déclarations et les protestations les plus fortes pour apaiser ces fâcheux soupcons, et il ne put y réussir. Au reste il se distingua dès lors par sa bravoure; et dans la prise de Mitylène, qui seule de toutes les villes d'Asie n'avait pas encore posé les armes depuis que Mithridate avait été valucu par Sylla, il merita l'honneur d'une couronne eivique qui lui fut donnée par son général.

Il passa ensuite dans l'armée de Servilius. qui faisait la guerre en Cilicie contre les pirates : mais il n'y demeura pas longtemps. Dès qu'il sut la mort de Sylla, il revist promptement à Rome, attiré surtout par l'espérance d'y voir renaltre de nouveaux troubles, et de protiter des mouvements de Lépidus. Son dessein était donc de se joindre à cette faction; et il fut de plus fortement sollicité d'y entrer : mais l'incapacité qu'il reconnut dans le rhef, et le peu de forces du parti, l'en dègoûtérent ; et il ne crut pas sage de s'emlarquer dans une entreprise si mal concertée, Son inclination pour cette cabale se manifesta néanmoins par l'ardeur avec laquelle il travailla , comme nous l'avons remarqué en son lieu, à obtenir une amnistic en faveur de ceux qui y avaient pris part.

Tout efant calme dans la république, Céser, qui n'avait jas encore assez de pouroir pour y exciter des tempétes, suivil la route que prenaient d'odiainte les jaunes gens caricux de se faire un nom, et il accuss un homme illustre et puissant : é dait Dolabella, consul en 671, et qui, au retour de son gouvernement de Macilione, avait obteut l'honneur du triomple. César, des écalment de

<sup>1</sup> Liv. Ilb. 1 , cap. 30.

A case matris utero. (PLIN. lib. 7, cap. 9.)
 Plin lib. 7, cap. 9.

A cæsarie.

<sup>8</sup> Pfin lib. 7, cap. 53,

<sup>6</sup> Auctor de caus, corr. clon, n. 28.

<sup>1</sup> Suct. in Ces. cap. 2.

vingt'et unans, entreprit cette grande affaire 1, et prétendit faire condamner Dolabella comme coupable de concussion. La cause était bonne en soi, et il produisit un grand nombre de témoins qui chargeaient l'accusé : il la plaida parfaitement, et son discours est cité plus de cent ans après sa mort comme se faisant lire avec admiration : il succomba néanmoins, Hortensius et Cotta, qui tenaient alors le haut bout dans le barreau, sauvèrent Dolabella par leur éloquence, et firent perdre à César une cause qu'il crovait infaillible.

Le mauvais succès de cette affaire lui causa du chagrin "; et partie pour laisser assoupir le grand éclat qu'elle avait fait, partie pour achever de se former à l'éloquence, il résolut de s'absenter, et d'aller à Rhodes prendre des leçons d'Apollonius Molo , célèbre rhéteur, dont le goût et les lumières avaient aussi été utiles à Cicéron ; mais dans le trajet il fut pris par les pira es auprès de l'Ile Pharmacuse, qui est située vis-à-vis de la ville de Milet en Asie.

César, prisonnier de misérables pirates , se conduisit avec eux comme s'il eût été leur maître. Premièrement, sur ce qu'ils lui demandèrent vingt talents pour sa rancon, il se moqua d'eux3, et leur dit qu'ils ne savaient pas qui était celui qu'ils avaient pris : il leur en promit cinquante. Il fit partir ensuite tout son monde, qu'il envoya dans les villes voisines pour lui ramasser cette somme, et demeura trente-huit jours au milieu de ces scélérats, n'ayant auprès de lui que son médecin et deux domestiques, et conservant pendant tout ce temps non-seulement une sécurité parfaite, mais un air d'empire : en sorte que , lorsqu'il reposait , s'ils l'incommodaient par leur bruit, il leur envoyait ordre de faire silence. Cherchant à passer son temps, il s'amusait à composer quelque morceau de poésie, ou des discours oratoires, qu'il liseit ensuite à ces pirates ; et s'ils n'admiraient pas ces pièces, il les traitait d'ignorants et de barbares ; du reste , il se familiarisait avec eux . et prenait part à leurs jeux et à leurs exercices, mais gardant néanmoins si bien son rang,

que de temps en temps il les menaçait de les faire mettre en croix. Les pirates goûtaient fort les facons aisées de leur prisonnier, et ils étaient bien éloignés de prendre ses menaces pour sérieuses : il les vérifia néanmoins; et lorsqu'on lui eut apporté ta somme qu'on lni avait promise, s'étant fait conduire à Milet, aussitot, avec cette activité qui est un des traits des plus marqués de son caractère, il assemble et équipe ce qu'il trouva des petits bâtiments dans le port des Milésiens, et vient surprendre les pirates, qui étaient encore à l'ancre auprès de l'île de Pharmacuse : Il les bat, coule à fond quelques-uns de leurs vaisseaux, en prend d'autres qu'il amène à Milet, et fait mettre les pirates en prison. Surle-champ il va trouver le proconsul d'Asie Junius, qui était en Bithynie, et lui demande ses ordres pour le supplice des prisonniers. Ce proconsul était faible et avide : la gloire que s'acquérait ce jeune homme le piquait de jalousie, et il n'eût pas été fâché de mettre la main sur la butin, qui était considérable. Il répondit donc qu'il ne prétendait point faire exécuter ces prisonniers, mais les vendre, Ce n'était pas là le compte de César. Il repart avec la même diligence , revient à Milet; et avant que les ordres du proconsul eussent pu y arriver, de son autorité privée il fait mettre en croix les pirates, comme il les en avait souvent menacés : seulement, pour adoucir leur supplice, il leur fit auparavant couper la

De là il passa à Rhodes, selon son premier plan, et il y fit quelque séjour. Mais des exercices d'éloquence ne suffisaient pas pour occuper César, surtout lorsqu'il y avait lieu de faire usage des armes. Comme donc Mithridate\*, qui se préparait alors à sa troisième guerre contre les Romains, commencait à soulever les peuples d'Asie, César passa dans cette province; et quoique particulier, avant ramassé quelques troupes, il donna la chasse à un commandant de Mithridate, et raffermit dans l'all ance romaine les villes d'Asie qui s'étaient laissé un peu ébranler.

De retour à Rome, il n'est point de voie de se faire des amis, de se gagner la mutitude,

<sup>4</sup> Auct. de caus. corr. elo , cap. 31. - Plut. in Ces.

<sup>1</sup> Section.

<sup>3</sup> Suct et Plat.

<sup>1</sup> Suct. cap. 4.

d'attirer sur soi les regards, qu'il ne mit en œuvre 6 ; plaidoiries fréquentes, manières affables et pleines de politesse envers les derniers du peuple, magnificence dans sou train, dans ses équipages et dans sa table. Ses ennemis n'augurèrent pas juste des suites que son faste devait entratner. Ils crurent que par des dépeuses aussi excessives il se ruinerait bientôt, et qu'avec son patrimoine périrait son crédit. Il est vrai qu'il se ruina ; et avant que de posséder aucune magistrature , il devait déjà treize cents talents, c'est-à-dire, trois millions neuf cent mille livres de notre monnaie. Mais lorsqu'il en fut là, sa puissance avait déià ieté de si profondes racines, qu'il ne fut pas possible de la détruire. Les plus faibles commencements 1, dit Plutarque, si l'on néglige d'y mettre ordre, deviennent à la longue redoutables, acquérant, par le mépris même que l'on en fait, la facilité de s'acerottre impunément. Il se trouva donc qu'au lien qu'on avait cru que César achetait à grands frais un éclat de peu de durée, dans la réalité ce qu'il sacrifiait n'était rien en comparaison de ce qu'il avait gagné.

Les projets ambitieux qu'il roulait dès lors échappèrent d'autant plus aisément à la pénétration même des plus clairvoyants, qu'il était homme de plaisir, ou , pour parler plus juste, livré à la débauche, Tout le monde sait ce mot qui donne l'idée la plus horrible de ses mœurs , qu'il était le mari de toutes les femmes, et la femme de tous les maris 3. Dès sa première teunesse il était déià en intrigue avec Servilie, sœur de Caton et mère de Brutus : et l'age ne le corrigea pas. On ne pouvait donc se persuader qu'il pût allier un dessein aussi sérieux et aussi difficile que celui de changer la forme de la république avec nne vie qui paraissait tout occupée de folies et de débauches 4. Cicéron même, dont la vue était si perçaute, et qui prévoyait de si loiu les

événements, était embarrassé sur ce qui regardait César: « J'ai reconnu, disait-il , dans « toutes ses entreprises, dans toute sa con-« duite , un plan suivi pour s'élever à la « tyrannie. Mais , lorsque je le voyais si « mon dans son maintien, avec des gestes « efféminés, une chevelure si bien arran-« gée, je ne pouvais croire qu'un tel homme « fût capable de former et d'exécuter le e dessein de renverser la république ro-« maine, »

On me neut pas douter qu'il n'ait eu cet objet en vue dès ses premières années : car on ne voit aucune démarche de lui qui ne tendo à ce but, et qui n'y tende par une voic déterminée et constamment suivie. Toujours il se montra attentif à ranimer la façon populaire, à faire revivre le parti de Marius, et à combattre celui de Sylla, J'en ai déjà rapporté divers traits, et la suite y sera conforme 1. La première charge qu'il obtint par les suffrages du peuple, c'est le tribunat des soldats : et dans cette charge il appuva de tout son crédit ceux qui voulaient rendre aux tribuns du peuple tous les droits et toute l'autorité dont Sylla les avait dépouillés.

Il se découvrit encore bien davautage dans les funérailles de Julie 2, sa taute, veuve du vieux Marius. Il fit l'éloge de cette dame dans la place, suivant la coutume, et il osa faire porter à la suite du convoi les images des Marius, qui n'avaient point paru dans le public depuis la dictature de Sylla, Cette hardiesse excita des clameurs coutre César : mais le peuple y répondit par des applaudissements. et ne pouvait se lasser de battre des mains. admirant avec des transports de joie le courage de celui qui rappelait en quelque façou des enfers, après tant d'années, les honneurs des Marius.

A l'occasion de la mort de sa femme Coruélie, fille de Cinna, César augmenta encore l'affection et la bicnveillance que le peuple avait conque pour lui. Jusque-la l'usage avait été de ne faire l'éloge funèbre que des dames âgées, et non de celles qui mouraient jeunes. César rendit le pre-sier cet honneur à la mé-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ούδεμίαν άρχόν πρόγρατος έγατέον ούτω μεκράν, άν οὐ ταχύ ποιεί μεγάλεν το ένδελεχές, έκ τοῦ καταγροναθέναι τό μή κωλυθέναι λαθούσαν.

<sup>1</sup> Suet. cap. 52,

<sup>1</sup> Plutarch.

<sup>1</sup> Suct. cap. 5. 2 Plutarch.

moire de sa femme; et par là , outre qu'il rèveillait toujours la tendresse du peuple pour la faction de Marius , dont Cinna avait été un des principaus soutiens, il se fit regarder lui-même comme un homme qui avait des seutiments, et qui n'était pas moins recommandable par le bon cœur que par mille autres qualités brillantes.

tres quantes transmer.

Il fil tes eloges de sa tante et de sa femme étant questeur, el partit consulie pour l'Espage, oi il devait exercire a questrue soules prebair ou proconsul Antistius Vétus. Par les fois roquistent supérieur était sercie, comme je l'ai remarque ailleurs. Cesar ful fidéle à cette maxime, et il écuells même dons les suite jusqu'an fils de Vétus l'amitié et la reconnaissance util crossit devir au abert.

Ce fut dans cette province, que rencontrant une statue d'Alexandre, il poussa un soupir, se reprochant à lui-même de n'avoir encore rien fait à un âge où le roi de Macédoine avait déjà subjugué la plus graude partie de l'univers'. Frappé de cette pensée, il demande son congé, et gultte l'Espagne avant le temps, animé d'un nouveau désir de se signaler et d'agrandir sa fortune. En arrivant en Italie, il saisit la première occasion qui se présenta de troubl r; et comme il sut que les peuples de la Gaule transpadane 2, qui jouissaient sculement des privilèges et du titre de Latius, souhaitaient passionnément d'acquérir le droit de bourgeoisie romaine, il les nareourut pour les exhorter à agir; et il les uurait soutevés et leur aurait fait prendre les urmes, si les consuls n'eussent relenn en Italie les troupes qui devaient aller faire la guerre à Mithridate. Aiusi cette tentative de César demeura iuutile; mais il n'eu eut pas moins de hardiesse pour essayer de nouvelles entreprises, comme nous le verrons en reprenant son bistoire, lorsqu'il scra temps de parler de son édilité. Je vais maintenant rendre compte des commencements de la guerre des pirates.

pour passer ensuite à celle que Mithridate renouvela pour la troisième fois contre les Romains.

COMMENCEMENTS DE LA GUERRE DES PIRATES.

Les pirates sortaient originairement de Cilicie. Its durent leurs premiers commencements aux discordes civiles qui déchirèrent pendant un très-long temps la maison des Sèleucides et le royaume de Syrie '. A la faveur de ces troubles affreux, et de l'affaiblissement de l'autorité royale, les Ciliciens enlevèrent de ces pays un nombre prodigieux d'esclaves. C'était pour eux un commerce sûr, et extrèmement avantagenx, parce que les Romains, devenus riches depuis la prise de Carthage et celle de Corinthe, multiplièrent leurs esclaves à l'infini, L'île de Délos était le marché où se faisait ce commerce, et souvent des dix mille esclaves que l'on y umenait à la fois étaient vendus le même jour. Les rois de Chypre et d'Egypte, qui avaient toujours été en guerre avec ceux de Syrie, virent avec joie un royaume ennemi désolé par les pirates, et favorisèrent leurs accroissements : les Romains les négligérent. L'éloignement des lieux. d'autres soins plus importants et plus pressauts, les empéchérent d'arrêter dans ses eommencements une puissance qui paraissait d'abord méprisable, mais contre laquelle ils eurent besoin dans la suite de toutes les forces de leur empire.

La guerre de Milhridate, au service daquel les pirates s'altachèrent, leur donne moyen de se fortiller et de s'arcroltre,". Dei he temps du sége d'Althére par Sylla, leurs courses commenciont à rendre la navigation difficile et périlleues. Leudius en fut haiguige, et se vit ordinate de la companya de la companya de la service de la companya de la companya de la service de la companya de la companya de la companya de Sylla, il travaillat à lui rassembler une flotte de tous les pays maritimes alliés ou sujets des Romains.

Alors néaumoins ils ne s'étendaient pas en-

9 Suet. cap. 7.

es transpadane, ou située au dein du Pô

1 Strab. lib. 14. pag. 668, 669.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> La Gaule cisalpine, que nous appelons aujourd'hui Lombardie, était partagée par les Rousins en Gaule cispadane, c'est-a-dire en deça du Pò, du colé de Rome,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Piuturch, in Pomp. — Appian, Mithridat... — Flor. 111, 6. — Oros, y, 33

core beaucoup. Ils se renfermaient dans la mer entre la Créte et Cyrène, et encore entre le Pirée et le promontoire de Malée, appelé aujourd'hui le cap Malio. Quoique cet espace ne soit pas fort grand, ils s'en contentaient volontiers , parce qu'ils y faisaient tant ct de si riches prises, que cette mer leur paraissait être pour eux toute d'or, et c'est le nom qu'ils lui donnaient. D'ailleurs ils n'étaient pas encoro assez puissants pour oser insulter la Sicile et l'Italie: et Mithridate, avec lequel ils agissaient de concert, étant alors maltre de l'Asie, ne leur aurait pas permis d'en infester les côtes. Mais, lorsque ce prince fut contraint d'abandonner ses conquêtes, ne prenant plus d'intérét à l'Asie, qui passait dans une main étrangère, il lâcha la bride aux pirates; et la guerre civile n'ayant point permis à Sylla d'y mettre ordre, leur puissance s'augmenta prodigieusement.

Enrichis par le pillage des côtes de l'Asic. ils furent bientôt en état d'armer non plus de petites barques, mais de grus bâtiments et des trirèmes. Leur nombre s'accrut infiniment par cette multitude de gens qu'avait ruinés la guerre eutre Mithridate et les Romains, et qui cherchèrent sur mer un revenu que la terre leur refusait. Alors les pirates formèrent des armées; leurs capitaines devinrent des généraux. Ce fut peu pour eux d'attaquer les navigateurs; ils firent des descentes, surprirent les villes qui n'étaient point fortifiées, emportèrent de force, ou même assiégérent dans les formes celles qui étaient en état de défense. et per ces exploits militaires ils prétendirent même avoir ennobli leur profession. Déià des hommes considérables et par leur richesse et par leur naissance, vaillants et pleins de cœur, prenaient parti avec eux, et, bien loin de s'en faire une honte, s'imaginaient pouvoir y acquérir de l'honneur.

Enfin, ils s'arrangérent en une espèce de république, dont la Gilicie était lo centre, pays d'un abord difficile et dont les côtes ne présentaient que des rochers et des écueils. C'était donc pour eux une sière retraite; et et ils en tirèrent teur nom. On les appetait tous C'iliciens, quoiqu'ils fussent un assemblage de presque toutes les nations de l'O-

rieut. Comme ils s'éloignaient souvent de ce centre, ils avaient eu soin de se ménager sur les côtes qu'ils avaient coutume de parcourir des entrepôts pour décharger leur butin : ils y avaient même des arsenaux de marine, trèsbien fournis de fers, de cuivres, de bois de cordages, en un mot de toutes les provisions nécessaires pour des vaisseaux. Ils construisirent aussi des tours fort exhaussées, d'où ils découvraient une grande partie de la mer, etapercevaient de toin leur proje. Enfin, ils parvinrent à mettre dans leurs intérêts de grandes et puissantes villes telles que Phasétis, Olympe et plusieurs autres, que la douceur d'un commerce dont les pirates faisaient tous les frais et couraient tous les risques, et dont elles tiraient un profit considérable, engagea à une indigne alliance avec les enuemis du genre humain. Muréna, que Sylla avait laissé eu Asie, fit

quelques légers efforts pour arrêter les progrès rapides de cette puissance, mais en vain1, 11 fallut envoyer de Rome des forces de terre et de mer sous la conduite de P. Servilius, qui, avant été consul l'an de Rome 673 , partit au sortir de son consulat pour cette guerre. Les pirates osèrent tenir tête à une flotte romaine: et si le proconsul remporta sur eux la victoire. ce ne fut pas sans avoir perdu beaucoup de monde. Après les avoir battus sur mer , il les poursulvit dans leurs retraites : il prit et rasa plusieurs de leurs forts, et même les deux plus grandes villes qui leur fussent alliées, Phasélis et Olympe. Il pénétra aussi jusque dans les terres; forca avec beaucoup de peine et de péril la ville d'Isaure, et subjugua la nation des Isauriens, Mais le fruit de toutes ces conquêtes et d'une guerre faite sur les lieux pendant trois ans se réduisit presque au surnom d'Isauricus, que prit le vainqueur, et à l'éclat d'un triomphe dans lequel il satisfit beaucoup le peuple par la vue d'un grand uombre do pirates faits prisonniers et chargés de chaînes. Du reste, il avait si peu coupé la racine du mal, que sur-le-champ il reparut plus terrible que jamais, et exigea de la part des Romains de uouveaux efforts qui eureut eucore moins

de succès que les premiers <sup>1</sup>. Servillus triompba probablement sous le consult de Lucallus et de Cotta; et cette année même, on chargea de faire la guerre aux pirates Marc-Antoine, actuellément préeur, avec la commission la plus étenduc que jamais ent exercée aucun général romain, et telle à peu prés qu'elle ett donnée dans la suite à Pompée pour le même obiet.

Antoine cut l'intendance et le commandement sur toutes les côtes maritimes qui reconnaissaient l'empire romain: emploi brillant mais difficile, et dont il fut redevable au crédit du consul Cotta et à la faction de Céthégus. dont nous parlerous ailleurs. Il cût été à souhaiter que la recommandation et la cabale, en lui faisant donner la charge, eussent pu lui donner le mérite. Ce préteur était fils de l'orateur Marc-Antoine, et père du triumvir; mais il n'eut ui l'éloquence de son père, ni les vertus militaires de son fils. Salluste le dépeint comme le plus négtigent de tous les hommes 2, dissipateur et prodigue à l'excès, incapable d'aucune attention : sinon lorsque le moment pressait.

Les pays maritimes qu'il était chargé de défendre ne se sentirent de l'autorité qui lui avait été donnée que par les rapines qu'il y exerça ; et ce commandant général , dont le pouvoir s'étendait sur toutes les mers, se borna à attaquer l'île de Crète, qui avait fourni quelques troupes au roi de Pont et une retraite aux pirates3. Encore conduisit-il l'entreprise avec une sécurité et une présomption qui attirérent un affront au nom romain. Il se croyait si assuré de la victoire , qu'il portait , dit Florus . presque plus de chaînes que d'armes sur ses vaisseaux. Les Crétois qui jusqu'alors, malgré les accroissements immenses de la puissance romaine, et au milieu de tant de royaumes et d'états forcés de subir le joug , avaient toujours conservé teur liberté, fireut voir à Antoine qu'ils savaient se défendre. Ils s'avancèrent en mer au devant de lui, le battireut, lui

prirent plusieurs vaisseaux ; et pour insulter aux vaineus, ils suspendirent leurs prisonniers aux voiles et aux cordages de leurs bâtiments, et rentrèrent ainsi en triomphe dans leurs

ports.
Autoine, aussi prompt à se décourager qu'il avait été enflé d'une confiance téméraire, fit la paix avec les Crétois, et mit par là le comble à son infamic. Au moins y fut-il seu-

la paix avec les Crétois, et mit par là le comble à son infamie. Au moins y fuell seinsible, et même trop. La honte et le chagrin le saisirent, et, se joigoant à une mauvaise disposition dans l'habitude du corps, le suffoquèrent. Il mourat, emportant le surnom de Crétieus, qui lui fut donné par dérision, comme un monument du mauvais succès de son excédition en Crète.

Ce fut un homme d'un caractère facile, et qui ne fut méchant que par faiblesse. S'il pilla les alliés de l'empire, c'est que sa prodigalité le réduisit au point d'être toujours aux expédients pour avoir de l'argent; c'est qu'il ne savait rien refuser à ceux qui l'environuaient' et qu'avant autour de sa personne des gens avides, il serendait le ministre et l'appui de leurs injustices. Plutarque uous a conservé un trait qui fait bien voir jusqu'à quel point il était porté à donner. Il n'était pas riche, et sa femme Julie, dame d'un très-grand mérite, qui était de la maison des Césars, mais d'une autre brauche que le dictateur, avait d'autant plus d'attention à l'économie, qu'elle voyait son mari plus prodigue. Elle avait même pris de l'ascendant sur lui , et il la craignait. Un jour un de ses amis vint lui demander de l'argent, et il n'en avait poiut, Il s'avisa de feindre de vouloir sc raser; et, s'étant fait apporter par sou esclave son plat à barbe, qui était d'argent, il se lava le visage; puls, ayant ren- voyé l'esclave sous quelque prétexte, il douna le plat à son ami, et lui dit de l'emporter. Cette pièce d'argenterie ne se trouvant plus dans la maison. Julie fit grand bruit, et voulait interroger tous les esclaves. Antoine fut obligé de lui avouer le fait, et Julie de preudre patience. Marc-Antoine le triumvir ressembla parfaitement sur cet article à son

Il paraît que l'on doit rapporter la mort de

An. R. 678. — Cic. in Verr, lib. 1, d. 4. es ibi scon.

<sup>9 «</sup> Perdundæ pecusiæ genitus; vacuusque curis, nisi « instantibus. » (SALLUST. Hist. lib. 3.)

<sup>3</sup> Flor. 111, 7.

<sup>1</sup> Pat. in Ant.

notre Antoine à l'an de Rome 681 '. Les pira-tes, après tant de tentatives que les Romains dans le détail lorsqu'il sera temps de parler avaient faites inutilément pour les réprimer, de la commission donnée à Pompée de leur avaient faites inutilement pour les réprimer, en devinrent et plus fiers et plus puissants

1 Liv. Epit. acvs1.

faire la guerre. Maitenant nous allons rendre compte des exploits de Lucullus contre Mithridate.



## LIVRE XXXV.

Exploits de Lucullus contre Mithridate et contre Tigrane. Affaires de la ville lusqu'au commandement de la guerre contre Mithridate donné à Pompée. Ans de Rome 678-686.

S 1. - DISPOSITION DE MITHERDATE ET DES RO-MAINS POUR LA GUERRE. MITHRIDATE SE TIENT EN HALFINE PAR DIVERSES EXPÉDITIONS. TIGRANE, DE CONCERT AVEC LUI, ENVARIT LA CAPPABOCE. MI-THRIDATE SE DÉCLARE OUVERTEMENT A L'OCCASION DU TESTAMENT DE NICOMEDE, QUI DONNAIT LA BI-THYSIR AUX ROMAINS, PRÉPARATIPS DE MITHEI-DATE, MIEUX ENTENDES QUE DANS LES OUERRES PRÉCÉDENTES. COMMENCEMENTS DE LUCULLUS. SES PÈRE ET MÈRE. SON MABILETÉ DANS LES ARYS ET DANS TOUTES LES BELLES CONNAISSANCES. SCIEN-CE MILITAIRE DE LUCULLES. QUALITÉS DU CORUB. IL RÉPRIME UN TRIBUN INQUIST. IL SE FAIT DONNER LE COMMANDEMENT DE LA GUERRE CONTRE MITHEI-DATE. COTTA . SON COLLÈGUE . BAY ENYOYÉ EN BI-THYNER. LUCULLUS CORRIGE LA MUTINERIE DE SES TROUPES. IL SOULAGE LES VILLES D'ASIE VEXÉES PAR LES FIXANCIERS ROMAINS COTTA SE VALVANTA TRE PAR MITHRIDATE. LUCULLUS MADCHE AU SE-COURS DE SON COLLEGUE. IL ÉVITE LE COMBAT. ET ENTREPREND DE MINER L'ENNEMI. MITHRIDATE DÉ-CAMPE ET YA ASSIÈGER CYZIQUE. LOCULLUS LE SUIT. SIÈGE DE CYTIQUE. FAMINE DANS L'ARMÉE DE MI-THRIDATE. FUITE DE CE PRINCE. DÉSASTRE DE SON ARMÉR, TOUTE LA BITHYNIE RECONQUISE, HORS NICOMÉDIE, OU SE RENFERME MIYERIDAYE, LUCUL-LUS DÉVRUIT EN DEUX COMBAYS UNE FLOTTE QUE MITHRIDATE ENVOYAIT EN ITALIE. MITHRIDATE SE BRTIRE DANS SON ROYAUMS. IL SE REND MAÎTRE, EN PASSANT, D'HÉRACLÉE. LUCULLUS LE POURSUIT, ET PORTE LA QUERRE DANS SES ÉTATS. IL FAIT BLOQUES AMISUS ET EUPATORIE. MURMURES DE SES SOLDATS. RAISONS POUR LESQUELLES IL LAISSAIT LE TEMPS A MITHRIDATE DE BASSEMELER UNE NOUVELLE ARMÉE. NOBLE FIREYÉ D'UN OFFICIER ROMAIN PRISONNIER, ET GÉNÉROSITÉ DE MITHRIDATE A SON ÉGARD. COMBAT FORTUIT, OF MITHRIDATE A QUELQUE AVANTAGE. DANGER QUE COURT LUCULLUS D'ÈTRE ASSASSINÉ PAR UN TRANSPUGE. DRUX COMBATS OF LES ROMAINS SONT VAINGUEURS. CONSTRUNCTION DES TROUPES DE MITHRIDATE ET FUITE DE CE POINCE. IL S'ÉCHAPPE A GRAND' PRINE ET SE SAUVE EN ARMÉNIE. FORTS ET CHATEAUX DE MITHRIDATE LIVRÉS A LUCULLUS. PRISONNIRUS D'ÉVAT MIS EN LIBERTÉ, MORT DE ROXANE ET DE STATIBA , SOEURS DE MITHERDATE. MORT DE BÉRÉNICE, L'UNE DES FEMMES DE CE PRINCE. MORT BE MONIME. LUCELLUS REVIENT AUX SIÈGES D'EUPATORIE ET D'AMISUS, PRISE DE CES DEUX VILLES GÉNÉROSIVO DE LECULUR PAR RAPPORT A LA VILLE ET AUX HABITANTS D'AMISUS. LE GRAN-MAIRIEN TURANNION PAIT PRISONNIES ET AFFRAN-CRI PAR MURÉNA.

## TROPURME OPERAR OR MITHADATE.

Mithridate ' avait déjà fait deux fois la paix avec les Romains , mais sans renoncer jamais au dessein de leur faire la guerre. Les Romains de leur côté n'avaient pas desintentions plus pacifiques. De part et d'autre les traités de paix étaient, à proprement parler, des intervalles et des moments de repos donnés au besoin de leurs affaires, jusqu'à ce qu'ils se trouvassent en occasion et en force pour recommencer.

Cependant, après la guerre de Muréna\*.

- 4 « Mithridates omne tempus, non ad oblivion e veteris beill, sed ad comparationem novi contuit. » (Cic. pro legs Manil. b. 9.)
  - Applan. Mithrid.

Mithridate fit des démarches qui auraieut semblé marquer un dessein de eimenter la paix et de la rendre durable. Il n'avait point de traité par écrit ni avec Sylla ni avec Murena. Il envoya done des ambassadeurs à Rome pour demander un décret du sénat qui autorisat ce qui avait été réglé entre lui et les généraux romains, et qui fixat d'une manière authentique les conditions de la paix. Mais Ariobarzane avait aussi euvoyé des ambassadeurs pour se plaindre de ce que Mithridate ne lui avait point restitué la Cappadoce en eutier, et en retenait encore la plus grande partie. Sylla, qui était alors dictateur, avant entendu les ambassadeurs des deux rois, ordonna qu'avant tout Mithridate ferait la restitution pleine et entière de la Cappadoce, selon qu'il en était conveuu. Le roi de Pont obéit et renvoya une nouvelle ambassade pour conclure enfin l'affaire des traités. Sylla était mort, et les Romains étaient si occupés de leurs troubles et de leurs divisions intestines, que les ambassadeurs de Mithridate ne purent avoir audience du sénat. Ils revinrent donc sans réponse trouver leur maître, qui ne fut pas faché d'avoir ce prétexte pour accuser les Romains de ue vouloir point finir, et de chercher l'occasion de renouveler la guerre.

Il avail cu soin des tenir en haleine, en dissent la guerre à divers peuples autour du Phase et du Caucase, et encore à ceux du Bosshore cimmèrie, qu'il subjagus, et auxquels il donna pour roi son tils Macharés. Il so crut donce ne flat de profiler de l'embarras où la guerre de Lépidus, pus celle de Servins, jetanet la république; mais il eut soin d'abord de ne point paratire lui-même. d'abord de ne point paratire lui-même, d'adord de ne point paratire lui-même, d'acce, la prit dour entire comme d'un seul coup de filet, y ruins douze villes greques, et en enleve las habitants, au nombre de trois cent mille, pour peupler sa ville favorite de Tigranocerie.

Vers ce même temps mourut Nicomède', voi de Bithynie, qui par son testament fit le peuple romain son heiritier; nouveau sujet de querelle avec Mithridate, dont l'ambition dévorait depuis lougtemps ce royaume, et qui

devait irouver surtout très-mauvais quel les Romains s'en emparassent. Ils le firent nèanmoins; et M. Junius Silanus, ceproconsul'd'Asie dont J'ai parlè à l'occasion des pirates pris par Cèsar, eut ordre de se transporter en Bithynie, et de la réduire en province romalue.

Ce fut alors que Mithridate éclata . et qu'ayant envoyé à Sertorius cette célèbre ambassade dont i'ai rendu compte ailleurs, il entreprit sa troisième guerre contre les Romains, avec plus de confiance eucore que les précèdentes, parce que ses préparatifs étaient, sinon plus grands, du moins bien mienx enlendns : car dans la première guerre il avait eu plus de faste que de forces réelles; ses troupes étaient belles à l'œil; mais, hors ce vain éclat, tout en était méprisable. Le mauvais succès l'instruisit, et dans l'occasion présente il s'en tint à l'essentiel et au solide. Au lieu de cette multitude innombrable de barbares de différentes nations et de différentes langues, dont les cris confus et les fanfaronnades ne pouvaient épouvanter tout au plus que des Asiatiques; au lieu d'armes toutes brillantes d'or et de pierres précieuses, qui sont de riches dépouilles pour les vainqueurs plutôt qu'une défense pour ceux qui les portent, il mit sur pied six-vingt mille hommes de bonnes troupes, formées en légions à la romaine, et leur douna des épées semblables à celles des Romains et des boucliers fermes et épais. A ces troupes de pied il joignit seize mille hommes de cavalerie, dont les chevaux étaient forts et bien exercés plutôt qu'ornés superbement, et cent chariots armés de faux. Ajoutez un nombre prodigieux de valets, de prisonniers, de vivaudiers, et autres sortes de gens necessaires pour le service d'une si grande armée. Le tout ensemble se montait à plus de trois cent mille hommes. Il équipa aussi nue flotte de quatre cents voiles dans lo même goût ; c'est-à-dire que ses bâlimeuts n'étaient plus ornés de tentes dorées, ni de chambres et de bains magnifiques pour ses femmes et ses concabines, mais remplis d'armes offensives et défeusives, et montés par de braves guerriers. Il fit enfin d'abondantes provisions de vivres, et distribus en différents

<sup>1</sup> Liv. Epit. lib. 93,

<sup>!</sup> Plut. in Luc. - Appian. Memnon apud. Phot.

magasius, le loug des côtes, plus de neuf mil- f lions de boisseaux de blé. Ce fut avec cet appareil qu'il attaqua la Bithynie par terre et par mer en même temps, après avoir taché de se rendre les dieux favorables en offrant un sacrifice à Jupiler, arbitre de la guerre, selon le rit accoutumé, et en faisant icter dans la mer, pour honorer Neptune, un attelage de chevaux blanes. Les Romains envoyèrent contre lui les deux consuls M. Cotta et L. Lucullus, chargeant l'un de défendre la Bithynle, l'autre de pousser Mithridate et de porter la guerre dans son royaume, Mais. avant que d'entrer dans le détail de ce qu'ils firent, je erois qu'il est bon de faire connaitre plus particulièrement Lucullus, qui va figurer d'une facon bien éclatante.

Oct illustre Romain ne dut point aux exemples domestigues les vertus qui l'ont rendu recommandable<sup>1</sup>. San père, qui avait été préteur en Sicile, fut accusé et condamné pour crime de concusion; et la première action d'éclat qui fit connaître Laculius, et d'une façou trè-bonomble, ce fut, qu'elaculius, et d'une façou trè-bonomble, ce fut, qu'elaculius, et d'une façou trè-bonomble, ce fut, qu'elaculius, et d'une Metella, et seur de Métellus Namidieus, n'encousale de son père. Sa mêre, qui était une Métella, et seur de Métellus Namidieus, ne fropondit pas par la sagesse de sa conduite au sang dont elle sortait. Lucellus n'en est que plus louable d'avoir pu se préserver de la contagion du vice, qui s'offrait à lui de si prés d'autorité.

Il Joigni, comme la plupar des grands personages des ontenps, la guerre et les lettres, la science militaire et l'étude die Beuts-arts; et, pour commencer par ce denier article, Gietron relève par les appressons les plus fortes la grandour de son gènie?, son été pour l'étude, l'étendue de ses onnaissances; et la talectie que non-audiement dans se premières auntes et lorqu'il data i forme, mais dans se guesture en Gréce et en finem, mais dans se guesture en Gréce et en guerre contre Mibridaire, dans un temps, où les couranties militaires semilient se pas contre l'un contra l'autorité de la courantier se pas contra l'autorité de l'autorité

1 Plutarch.

laisser à un général un moment de respirer. il étudiait beaucoup, singulièrement la pluilosophie, et avait auprès de sa personne un philosophe célèbre qui se nommait Antiochus, et dans la conversation duquel il se délassait des fatigues des combats. Avec ectte ardeur il avait l'avantage d'une mémoire excellente, plus encore pour les choses que pour les mots : ce qui fait que Cicéron préfére avec raison sa mémoire à celle d'Hortensius. qui était plus heureuse pour les mots que pour les choses. Aiusi Lucullus, comprenant avec facilité, et relenant tout ce qu'il avait appris une fois, se trouva avoir l'esprit fort orné, quoiqu'il ne fût pas rompu dans ees matières comme un savant de profession. Plularque aioute que la philosophie, qui avait fait le délassement de Lucullus dans le tumulte des affaires, devint sa consolation et sa ressource lorsque sa vicillesse, et encore plus le dégoût, l'eurent obligé de renoncer à l'administration de la république; mais de plus cet historien nous donne sur les talents littéraires de Lucullus uu détail qui mérite de n'ètre pas omis.

Il ne lui attribue pas seulement une éloquence propre aux actions publiques: Il le loue encore comme capable de parler et d'éerire également bien dans les deux langues, la greeque et la latine. Sylla, qui s'y connaissait, faisait une si grande estime du mérite de Lucullus en ee genre, qu'il lui adressa ses mémoires comme des matériaux qui en passant par ses mains recevraient une meilleure forme qu'il n'aurait pu leur donner lui-même, Lucullus avait aussi composé en grec l'histoire de la guerre des Marses; et cet ouvrage était le fruit d'une gageure, dont il scrait à souhaiter que notre noblesse nous fouruit bien des exemples. Étant encore jeune, en plaisautant avec l'orateur Hortensius et l'historien Sisenna, il s'engagea à écrire cette histoire, soit en vers, soit en prose grecque ou latine, selon que le sort en déciderait. De pareils jeux ne ruineut pas la fortune, et décoreut la réputation.

Quant à ce qui appartient à la science militaire, Cicèron assure qu'on n'attendait pas beaucoup de Lucullus sur ce point avant son consulat: il prélend même que les occasions

<sup>\*</sup> a Magnum ingenism L. Luculli, magnumque optia marum artism studium, tum omnia liberalia et digna e homine nobili ab co percepta dortrina. n (Ctc. Acad. lib. 4, n. 1.)

de l'acquérir lui avaient manqué. Enfiu il ne craint point d'avancer que Lucullus', ayant employé tout le temps du trajet de Rome en Asie à lire les histoires, et à s'instruire en interrogeant les gens du mêtier. Il arriva en Asie général tout formé, quoiqu'il fût parti de Rome avec très-peu d'expérience dans la guerre. Mais que l'on me pardonne si je mets ici quelque restriction aux expressions trop fortes de Cicéron. Qui croira qu'un homme puisse, uniquement par la lecture et par la conversation, devenir général, et un général digne de l'admiration de Mithridate, qui déclarait que dans tout ce qu'il avait jamais lu il n'avait point trouvé de guerrier comparable à Lucullus? Dans le fait, il est constant que Lucullus, après avoir servi dans la guerre des alliés avec beaucoup de distinction, fit son apprentissage du commandement sous un grand maltre, lorsqu'il fut questeur de Sylla9. Eucore revêtu de cet emplol, il commanda même en chef la flotte qu'il avait eu charge de rassembler, et il livra plusieurs combats, dont il sortit toujours victorieux. On peut dire néanmoins que Lucullus n'avait pas cu assez d'occasions de se signaler par les armes, pour que l'on attendit de lui d'aussi grandes choses qu'il en a faites, si par le talent naturel, joint à l'étude, il n'eût suppléé à ce qui pouvait encore lui manquer du côté de l'expérience.

Le portrait de Lucullus serait imporfait, si nous ne partious point des qualités de son cœur: il l'avait très-noble et très-généreux, et, par une conséquence nécessaire, tout à fait, porté à la douceur. L'amitié constante et parfaite qui régna toujours, comme je l'ai dit ailleurs, entre son frère et lui, fait l'éloge de l'un et de l'autre. Sa fidélité pour Sylla et pour le parti de l'aristocratie prouve un caractère solide et élevé. Et pour ce qui regarde l'argent, il effaca la tache paternelle par une intégrité au-dessus de tout soupçou; il est vrai qu'il

e Incredibilis quedam îngenii magnitudo non desi-

e deravit... usus disciplinam. Itaque quum totum lier et

a navigationem consumpsisset, partim in percunctando « à peritis , partim la rebus gestis legendis , in Asiam e fectus imperator venit, quum esset Romà profe; tus

# rei militaris rudis, # (Cic. Acad. fib. 4, n. 2.)

s'enrichit beaucoup à la guerre; mais ce fut aux depens des ennemis de la république. Les allies n'eurent jamais qu'à se louer de sou gonvernement. L'Asie, et pendant sa questure, et ensuite lorsqu'il y eut le suprême commandement en qualité de proconsul, le vit si éloigne d'exercer aucune rapine, qu'il vengeait même avec sévérité les injustices de l'avide financier; et il gouverna do même l'Afrique après sa préture avec beaucoup de justice. Avant tout cela, il avait dejà fait preuve de désintéressement, lorsque, chargé par Sylla de lui former une flotte, il alla en Egypte demander des vaisseaux à Ptolémée Lathurus. Ce prince le reçut avec une extrême magnificence, et lui assigna pour sa dépense le quadruple de ce qu'on avait coutume de donner aux ministres étrangers. Lucullus n'accepta que le simple nécessaire ; il refusa les présents que le roi lui offrait, et dont la valeur était de quatre-vingts talents'. Enfin, lorsqu'il partait. Ptolémée lui ayant présenté une emeraude montée en or, il voulait se dispenser de la recevoir; et il ne se rendit que parce que ce prince lui fit observer que c'était son portrait qui était gravé sur cette pierre : de sorte que Lucullus, qui n'avait point obtenu le secours qu'il demandait, craignit de paraître mécontent, et d'être en conséquence traité comme ennemi.

Voità ce que nous savons de plus important touchant Lucullus jusqu'à son consulat.

L. LICINIUS LUCULLUS. M. AURÉLIUS COTTA".

Lucullus ne fit rien de considérable dans la ville, si ce n'est qu'il réprima le tribuu L. Quintius, qui avait entrepris de relever le tribunat de l'humiliation à laquelle Sylla l'avait réduit. Le consul s'éleva coutre lui publiquement : il lui fit même en particulier des remontrances; et eufin il engagea ce tribun séditieux à se calmer, et à laisser jouir la république de quelque tranquillité.

1 Deux cent quarante mille livres. - 80 talents d'Alexandrie valent près de 800 000 fr. E. B. \* An. R. 678; av. J. C. 71.

<sup>#</sup> Plutarrh.

Tout étant ainsi paisible au dotans, il u'rul a penser qu'à se faire douner le commandement de la guerre contre Mibridate. Les dèpartements des consuls deitent déjà déterminés; et la Gaule cissipine lei était éclue, province où in àvait nulle gloire à acquérir. Dans ces circonstances la nouvelle vint à Roma que le gouvernement de Cillet était veant par la mort de L. Octavins, qui y avait succèdé à Servillus Issaries. C'état une belle occasion pour Luculloises, con la la deple de constitue de la commanda de la constitue d

Un certain Céthégus, qui n'est guère connu d'ailleurs dans l'histoire, si ce n'est qu'il paraît être le même que ce déserteur du parti de Marius' dont il a été parlé plus haut, s'était rendu sout-puissant dans Rome eu flattant la multitude et en étudiant tout ce qui pouvait lui plaire. Lucultus n'avait point du tout ménagé cet homme, qu'il méprisait et harssait également, comme factieux, insolent, et dérangé dans ses mœurs. Il fallut pourtant qu'il eût recours à sou crédit dans le dessein qu'il avait d'obtenir la Cilicie : et pour ajouter bassesse sur bassesse, il força sou généreux courage à niter faire sa cour à la maîtresse de Céthégus: tant l'ambition avilit et dégrade les âmes même les plus hautes et les plus vertucuses! Cette femme, qui se nommait Précia, dominait alors absolument dans la ville, parce que rien ne s'y faisait que par Cétbégus, et l'ou n'avait accès auprès de Céthégus que par Précia. Lucullus lui fit des présents: et c'était déjà par soi-même quelque chose de bieu flatteur pour une femme vaine et arrogante. de voir un consul, et un homme tel que Lucullus, dépendre d'elle et implorer sa protection. Elle se fit donc un plaisir et un honneur de le servir. La province de Cilicle fut donnée par le penple à Lucullus; et . comme il l'avait prévu, il fut chargé en conséquence de la guerre contre Mithridate. Son collègue néanmoins voulut partager avec lui cet emploi, et se fit envoyer par le sénat avec une

flotte pour garder la Propontide et défendre la Bithynie.

Lucullus n'emmena d'Italie qu'une seule légion. Il en trouva quatre en Asie; ce qui lui fit une armée de trente mille hommes de pled, et de seize cents chevaux. Ce nombre de troupes n'était pas considérable. Mais de plus, entre les quatre légions qui étaient sur les lieux avant lul, il y en eut deux qui lui donnèrent bien de la peine. C'étaient celles de Fimbria, qui autrefois avaient tué Flaccus, leur général ; qui ensuite avaient trahi Fimbria lui-même : toutes composées de braves soldats, sachant la guerre et endurcis aux fatigues, mais indociles, séditicux et accoutumés, non à obéir à leurs commandants. mais à en être flattés. Lucullus leur sit sentir pour la première fols ce que c'était d'avoir un général : il les réduisit au devoir, et sut les rendre souples et obéissantes. Nous verrons néanmoins dans la suite que ces mêmes troupes lui arrachèrent par leur mutinerie le fruit de ses victoires.

Un autre soin qui l'occupa eucore beaucoup dans les commencements, ce fut d'empêcher les révoltes des villes de l'Asie. Cette province, condamnée par Sylla à payer des sommes excessives, tourmentée par les publicains et les usuriers, trouvait le joug romain insupportable ; et à l'arrivée de Mithridate, tous les esprits s'étaient tournés de nouveau vers lui. comme vers un libérateur. Lucullus commença, autant que le lui permirent les besoins de la guerre qui l'appelaient ailleurs, à remedier au mal, Il modéra les injustices des gens d'affaires, en attendant qu'il put chasser entièrement ces harpies, comme les appelle Plutarque: ce qu'il fit quelque temps après, Il s'attira l'amour des peuples par sa douceur et par son équité : l'Asie demeura tranquille, et lui laissa la liberté de marcher sans craînte au secours de sou collégue.

Cotta était daus un très-grand danger, où il s'était jeté par son imprudence. Etant venu en Bithynie, et se trouvant vis-à-vis de Mi-thridate, qui avait aussi fait cutrer son armée daus ce royaume', il voulut avoir seul la gloire

<sup>1</sup> Liv. xxxiii,

de vainere l'ennemi. Il crut que les occupations qui récenia et Lucillus dans la province d'Asie étaient une circonstance favorable dont il devait profiler pour s'assurre (te riomphe. Mais, aussi lâche dans l'exècution que temàrice dans les projet, il se fit latter auprès de Chalcédoine par mer et par terre en un même pur, et perdit dans ces deux malteureuses artions quatre mille Romains et plus de sociante viasseux. Obligé donc des renderplus de ressource qu'en celul à qu'il avait volu cutere l'homore de la récloration.

Bien des gens dissuadaient Lucullus de marcher de ce côté-là, et voulaient l'engager à tourner vers le Pont , qu'il trouverait , disaient-ils dégarni et sans défense, Mais Mithridate y avait laissé des troupes sous la conduite de Diophante, en cas d'insulte. Ce ne fut pourtant pas ce motif qui détermina Lucullus. Sachant que ses soldats murmuraient beaucoup, et trouvalent tout à fait indigne que Cotta non-seulement se fût perdu luimême par sa témérité, mais qu'il les privât de l'avantage de vaincre sans coup férir, Lucullus les assembla, et leur déclara qu'il aimerait mieux sauver du péril un seul citoyen romain que de conquérir tous les états de Mithridate. Parole bien digne d'uue grande amc, et qui exprime le vrai goût de la solide gloire! Archélans, qui avait passe, comme je l'ai dit, dans le parti des Romains du temps de la guerre de Muréna, insista dans le particulier auprès de Lucllus, l'assurant que. des qu'il paraltrait dans le Pont, tout plierait devant lni. Mais le consul lui répondit « qu'il « ne prétendait pas être plus timide que les « chasseurs, ni laisser la bête pour courir à la a tanière demeurée vide. » Il s'avança donc vers la Bithynie : cette marche eut son effet. Mithridate laissa Chalcedoine et Cotta, et vint à la rencontre de Lucullus, qu'il joignit auprés d'Otryes, ville de Phrygie.

Le Romain, considerant la multitude des ennemis, crut devoit éviter le combate d'trainer la guerre en longueur. Cependant M. Marius, que Sertorius avalt envoyé d'Espagne à Mithridate avec la qualité de proconsul, s'étant avancé près du camp de Lucullus pour engager une action, il ne voulut pas refuser le défi. Más, lorsqu'ils élaient près d'en renir aux mains, un phénomène surprenant les arrèta. Tout d'un coup le ciel parat s'ouvrir; et it il en lombe entre les deux armées une grosse masse de feu, semblable pour la figure à un tonneau, et pour le couleur » de l'argent qui scrait enflammé. Ce phénomène, qui fut pris pour un proidige, effraya les deux armées, et ciles se séparèrent comme de concert.

Du reste Lucullus suivit constamment son aystème, persuadé qu'il n'y avait ni magasins ui richesses qui pussent suffire à nourrir pendant longtemps prés de trois cent mille hommes qu'avait Mithridate, en préseuce d'une armée ennemie. Pour agir plus sûrement . il se fit amener un prisonnier, et lui demanda combien il avait de camarades avec qui il fit chambrée, et combien il avait laissé de ble dans sa tente. Il en interrogea pareillement un second, puis un troisième ; et, comparant ensemble leurs réponses, il reconnut que dans trois ou quatre jours les vivres manqueraient à Mithridate. Il se fortifia donc de plus en plus dans la résolution qu'il avait prise de gagner du temps ; et il eut soin de faire amener de toutes parts des provisions dans son camp, afin de pouvoir attendre tranquillement dans l'abondance le moment où la disette obligerait l'enuemi de se retirer.

Ce moment ne tarda pas; et bientôt Mithridate. forcé de décamper, se rabattit sur Cyzique, ville importante, et qui était une des clefs de l'Asie. Il comptait l'emporter aisément, parce que les Cyzicéniens avalent reçu un échec considérable dans la bataille navale de Chalcédoine, où ils avaient perdu trois mille hommes et dix vaisseaux. Le rol de Pont déroba habilement sa marche à Lucullus, étant parti pendant une nuit obscure et pluvieuse. Il arriva devant Cyzique sans obstacle : et tout ce que put faire le Romaiu. ce fut de venir se camper à peu de distance, sur une hauteur qui le mettnit et à l'abri d'insulte de la part de l'ennémi, et en même temps à portée de lui couper les vivres,

La ville de Cyzique', comparable aux plus belles et aux plus Importantes de l'Asie, était

<sup>1</sup> Strab. lib. 12, pag. 575.

située dans une île de la Propontide d'environ vingt lieues de tour. Cette lie est si voisine de la terre ferme de l'Asie, qu'elle y était jointe par deux ponts. Les Cyzicéniens, colonie de Milet, étaient un peuple courageux et industrieux. Strabon les compare, pour la vigilance, pour l'activité, pour le bon gouvernement, à ceux de Rhodes, de Marseille et de Carthage. Leur ville n'était pas seulement ornée de beaux édifices : ils avaient eu soin de la fortifier; et une police sage était attentive à la tenir toujours pourvue de tout ce qui est nécessaire pour une bonne défense. Deux arsenaux remplis, l'un d'armes, et l'autre de machines de guerre, de grands magasius où l'on garduit en tout temps d'amples provisions de blé, mettaient Cyzique en état de faire une longue résistance, quelque ennemi qui vint l'attaquer. Ce n'était donc pas une petite entreprise pour Mithidrate que d'assiéger cette ville; et la double circonstance de l'approche de l'hiver et de la présence d'une armée ennemie en augmentait encore étrangement la difficulté. Mais le roi de Pont, se fiant sur la grandeur de ses forces de terre et de mer . crut que rien ne pourrait lui résister. Il forma par terre dix camps autour de la ville. et par mer il fit environner de sa flotte les deux issues du détroit qui séparait l'île du continent

Luculius ne s'effraya pnint de ces immenses préparatifs1; et, se fondant sur l'impossibilité de faire subsister une si grande armée, il se regarda comme sur de vaincre sans tirer l'épée, et il osa même le promettre à ses soldats. Les Cyzicéniens le secondèrent au mieux par le courage avec lequel ils soutinrent le siège. Une seule chose les alarmait : c'est qu'ils n'avaient point de nouvelles du général romain. Ils vovaient son camp, qui était, comme je l'ai dit, placé sor une hauteur. Mais les ennemis leur faisaient croire que c'étaient des troupes d'Arméniens et de Mèdes que Tigrane avait envoyés au secours de Mithridate. Lucullus ne laissa pas longtemps les Cyzlcéniens dans cette inquiétude, et il leur fit porter de ses nouvelles par un soldat adroit et courageux, qui se servit pour passer

le bras de mer d'une invention singuilère. Il di une expèce de petit radeaux, composé d'une planche légère, et de deux common de l'une planche légère, et de deux clear entre d'ul la soulemeiant. Ces deux entre d'une la soulemeiant de l'une d'autre, et les empéchaient de se rapprocher. Le courrier, sasis sur ce radeau, et le gouvernant avec ses pieds, avait de loin pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un pitol l'uir d'un monstre de la mer que d'un petro de les vaisses une cas s'aper compa en effet deux l'inques.

Sa présence el les lettres même de Lucellus en en sauvirent la sendiérement les assiégés. Ils craigaisent qu'on a 'est vouls les consoler par un mesonge. Dans le momentarires au jeune cenfant qui avait été dait perquiente le consoler par les mosque de Mitridudes un sonaire par les troppe de Mitridudes un des la consoler par les troppe de Mitridudes. Il est moutaire d'estés sayré. Ils lui démandièrent de la compartie de la comp

Mais, avant que de faire jouer ces batteries, le roi de Pont voulut essayer une voie plus conrte. Dans la bataille de Chalcédoine il avait foit un grand nombre de Cyzicéniens

<sup>!</sup> Plutarch. - Applan.

II, BIST, ROM.

<sup>1</sup> C'est un mot gree, qui , selon la force de l'étymologle, signific machine pour prendre des villes.

prisoniers. Il les fit approcher des murailles, vers lesquelles lis tendaient les bras, priant leurs concitoyens d'avoir pitté d'eux. Cette tentaive fut sans fruit; et Psistrate, magistrat de la ville, leur déclars que tout ce qu'il pouvait faire pour eux, c'était de les phiadre et de les exhorter à preudre leur sort en patience.

Alors Mithridale, voyant qu'il n', a vait que la force qui pit réduire ces courages obstines, ordonne que l'on commençăt l'attaque da cide da lem et. La machine fit son effet : le pont fut jeté sur la marzinlie, et quatre homes sortirent fierement de la tour, l'épée a la main. Les assièges furent d'abord effrayés de virtout d'un coup l'ennem sin relars murs : mais, ice quatre promuser no synd viole de l'action d'un coup l'ennem sin relars murs : mais, ice quatre premiers no synd viole representation de l'arche de l'action de l'a

Ils n'étaient pas encore remis d'une si chande alarme, lorsque les machines destinées à l'attaque de terre commencérent leur jeu. Il n'est point d'effort que ne fissent les assiégés, ni de moyens qu'ils ne tentassent pour y résister. Ils jetaient de grosses pierres pour briser le toit des tortues qui couvraient les béliers, puis ils tâchaient avec des lacs et des nœuds coulants de saisir le bélier même, et de l'élever en l'air, ou blen ils y opposaient des sacs de laine à l'endroit du coup pour le rompre. Pour ce qui est des pots à feu, ils faisajent en sorte de les éteindre avec de l'eau et du vinaigre, et ils étendaient des pièces d'étoffes et des toiles pour amortir les traits qu'on lenr lançait. Avec tous ces efforts, ils ne purent empêcher que sur le soir une partie de leurs murailles ne fot brûlée et ne tombat. ouvrant une brèche considérable, Heureusement pour eux le feu était si violent, que les ennemis u'osèrent s'y jeter. Ainsi, les Cyzicéniens eurent le temps pendant la nuit de reconstruire un nouveau mur.

Le succés de cette première journée, quoique dans le total favorable aux assiégés, avait néammoins de quoi leur faire craindre extrémement ces furieuses machines, qui avaient déja entamb leurs murailles. Un événement imprêvu les en délivra. On était dans Phiver; il survint tout d'un coup un ouragan d'une si hor-

commencèrent à craqueter, et enfin furent brisées et renversées, jusqu'à la grande hélépole, qui avait coûté tant de frais et tant de travaux. On a dit que cette tempéte avait été annoncée aux Cyzicéniens par un songe qu'eut Aristagoras, l'un des premiers magistrats de la ville. Cet homme, dit-on, rapporta qu'il avait vu pendant la nuit Proserpine, protectrice de Cyzique, qui lui déclarait qu'aux trompettes de Pont elle allait opposer le joueur de flûte de Libue. Ce joueur de flûte était le vent du midi, qui excita l'orage, Nous aurions plus d'obligation aux anciens historiens si, an lieu de nous entretenir de songes, qui peuvent aisément avoir été forgés après coup, ils nous eussent donné plus de détails sur les événements du siege. Ils ont même négligé de nous apprendre combien il dura. Nous savons nèanmoins par Appien et par Strabon que Mithridate, après que ses machines eurent été fracassées, fit creuser des mines, qui furent éventées par les assiégés, et qu'il s'y donna même quelques combats sous terre, dans l'un desquels le roi, qui était entre dans la mine . peusa être fait prisonnier.

rible violence, que d'abord toutes les machines

Rien ne réussissait à Mithridate, et les Cyziceniens avaient tout lieu de bien espérer. Leur confiance s'augmentait de plus en plus par la persuasion où ils étaient que les dieux se déclaraient pour eux. Outre le songe d'Aristagoras, voici encore un événement de même genre, que je donne tel que je le trouve dans mes auteurs. J'ai dit que Proserpipe était la divinité tutélaire de Cyzique, Le jour de sa fête approchait, où on devait lui immoler une génisse noire: et comme les hestiaux avaient coutume de paitre dans la terre ferme, la victime destinée à la déesse y était actuellement, et manquait aux Cyzicéniens. Pour y suppléer, ils en firent une représeutation avec de la farine. Mais, au jour préfix. la génisse noire se détache du troupeau, traverse seule le détroit à la nage, et vient se présenter elle-même pour être sacrifiée. Ce fut le sujet d'une trés-grande joie parmi les assiégés, qui ne doutérent plus de la protection des dienx.

Un avantage plus réel pour eux était la disette que souffrait l'armée de Mithridate, Ce prince l'ignora pendant un temps, trompé par ceux qui l'approchient. Mais enfin le mai devint si pressant, qu'il fallat de nécessité l'en sortir. Airs inombrent ces fires harvades qui lui faisairent traiter d'insoience la résistance des Cyricieniess : filat ell'appé, voyant qu'il avait affaire à un général qui ne checalat point l'éche cit le traitant dans sa Reyon chair point principe et le traitant dans sa Reyon propent les vivres et l'attaquant par la famine.

Il ne voulut pas néanmoins eneore abandonner son entreprise; et il se contenta de chercher quelque soulagement à la disette. en envoyant en Bithynie presque toute sa cavalerie, les bêtes de charge, et la partie de son infanterie qui avait le plus souffert, et était le moins en état de faire le service, Il choisit, pour faire partir ce détachement, le moment de l'absence de Lucullus, qui était allè attaquer un fort dans le voisinage. Mais le Romain, ayant été promptement averti de ce qui se passait, revint dès la nuit même dans son camp, et au point du jour, ayant pris dix cohortes avec toute sa cavalerie, malgré la neige et les frimas il se mit à la poursuite de ce corps d'ennemis. Il les atteignit auprès du fleuve Rhyndacus, les tailla en pièces, et les dissipa t. llement, que les femmes d'une ville voisine en sortirent pour enlever les bagages et dépouiller les morts. Il en resta beaucoup sur la place; quatre mille furent faits prisonniers, avec six mille chevaux, et une multitude innombrable de bétes de somme. Lucullus ramena le tout dans son camp, passant comme en triomphe à la vue des assiègeants. La famine augmentait toujours parmi eux; et, pour comble de malheur, la mer, qui ius-

qu'alors leur avait fourni quetques provisions, devenati impratichele à cause des maovais temps. Ainsi plusieurs mourisent de faire; quetquer-tuns se nourrissaint de chair humaine; et les autres, qui avaient horreur de cette berbraire, réduls à manger des herbes, tombient de faibleses : enfin la multitude des morts qu'on laissis sans sépulure amena la peste dans le camp. Midhridate s'acharonit cependant encora a continuer le sège, et al-tendait le succès des batteries qu'il avait dresses sur une montage qui dominail la ville.

Mais les Cyzictoiens, qui saraient le mauvais état de ses troupes, ayant fait une sortie vigoureuse, curent bon marché de gens à demi morts de maladie et de misère, détruisirent les ouvrages, et brollèrent ce qui restait de machines. Ainsi ce fut une néressité pour le roi de Pont de prendre enfin le parti de la fuite.

Elle était bien difficile en présence d'una armée victorieuse, Mithridate, pour donner le change à Lucullus et l'occuper ailleurs, fit préparer une escadre qui devait aller vers la mer Egée sous le commandement de l'amiral Aristonicus. Ce même amiral portait avec lul dix mille pièces d'or, pour tâcher de corrompre les légions de Fimbria, que Mithridate espérait depuis longtemps attirer à son parti. En effet, elles étaient mutines et séditieuses, comme je l'ai dit, et, de plus, attachées originairement à la faction de Marius. Comme le roi avait auprès de lui des Romains de cette même faction, e'est-à-dire ceux qui lui avaient été envoyès par Sertorius, son espérance n'était pas sans quelque fondement. Mais on s'expose toujours à être dupe quand on se fie à des perfides. Les soldats de Fimbria feignirent de préter l'oreille aux propositions d'Aristonicus, et. l'ayant attiré dans un lieu où ils étaient les maltres, ils le prirent avec son or, et tuèrent ceux qui l'accompagnaient.

Cenendant Mithridate prenait ses derniers arrangements pour partir de devant Cyzique. Il chargea deux de ses généraux de conduire à Lampsague ses troupes de terre, au nombre encore d'environ trente mille hommes. Pour lui, il résolut d'aller par mer à Parium. L'embarquement se fit avec tout le tumulte et tout le désordre d'une fuite précipitée. Mais le traiet, qui était fort court, fut tranquille et heureux. Ceux qui étaient restés sur terre n'eurent pas le même sort. Premièrement les malades demeurés dans le camp fureot égorgés par les Cyzicéniens, qui sortirent en armes des qu'ils eurent appris la fuite de Mithridate. Lucullus, de son côté, poursuivit ceux qui se retiraient à Lampsaque, et, les avaot atteints auprès du Granique 1, d'autres disent l'Esèpe, il les tailla

I Le Granique est célèbre par la viriolre qu'Alexandre remporta sur ses bords. L'Esèpe est une rivière volcine.

en pièces, en tua près de vingt mille, et en fit plusieurs prisonniers. Les débris de cette déplorable armée s'enfermèrent dans Lampsaque; mais ils n'auraient pu échapper à Lucullus, qui vint se poster devant la ville, si Mithridate n'eût envoyé des vaisseaux pour les emmener avec tous les habitants. De là Lucullus revint à Cyzique jouir des applaudissements d'une si belle victoire. It fut reçu au milieu des acclamations des Cyzicéniens, qui éteroisèrent même leur reconnaissance en instituant en son honneur des fêtes qu'ils appelérent de son nom Lucullea. On prétend que Mithridate ne perdit guère moins de trois cent mille hommes dans cette malheureuse entreprise, tant soldats que gens nécessaires à la suite d'une armée.

Ce grand événement tomba sous le consulat de M. Lucullus et de C. Cassius. Le siège paralt avoir commencé sur la fin de l'année où L. Lucullus était consul; et il fut levé dans les commencements de l'année suivante.

M. TERENTIUS VARRO LUCULLUS '.

Lucullus, sans perdre de temps, se mit en devoir de profiter de sa victoire, et de chasser entièrement Mithridate de la Bithynie, Mais il avait besoin d'une flotte contre un ennemi qui était maître de la mer. Pour en équiper une 9, le sénat lui offrait trois mille talents 3. Il les refusa généreusement, et répondit que, sans être à charge au trésor publie, il trouverait des ressources suffisantes dans le zèle et la fidélité des alliés de l'empire. En effet, il rassembla des villes d'Asie un grand nombre de vaisseaux, et se vit ainsi en état de pousser Mithridate par mer et par terre en même temps. Ses lieutenants généraux, Voconius Barba, et Valérius Triarius, prirent les principates villes de Bithynie, Apamée, Prusa ., Prusias \*, Nicée; et Mithridate, après un naufrage, qui lui avait fait perdre un grand nombre de vaisseaux près de Parium, fut obligé de se renfermer dans Nicomédie, où Cotta, qui voulait réparce l'affront qu'il avait reçu auprès de Chalcédoine, et ensuite Triarius, vinrent l'assièzer.

Ce prince craignait peu leurs efforts; et, bien loin d'être décourage par tant de mauvais succès et de se tenir sur la défensive, il faisait partir actuellement une flotte pour aller exciter on entretenir la révolte dans l'Italie , qui était en ce même temps-ci désolée par Spartacus. Il avait donné le commandement de cette flotte à deux de ses généraux, et à M. Marius, que Sertorius lui avait envoyé avec le titre de proconsul. Lucullus, sans doute pour s'opposer à l'exécution de ce dessein, était resté sur les côtes de l'Hellespont, Lorsqu'il était dans la Troade, ayant passé la nuit dans un temple de Vénus, il erut voir en songe cette déesse qui lui disait : Pourquoi dors-tu , lion magnanime? Voità de timides faons prés de toi? Lucullus avait peut-être appris de Sylla à ajouter foi aux songes. Lorsqu'il rendait compte de celui-ci à ses amis, il recut axis que l'on avatt va passer treize vaisseanx qui faisaient route vers l'île de Lenmos. Sur-le-champ il part, les joint près de Tenédos, les prend, tue leur commandant Isidore, et de là fait voile vers Lemuos, où était la grande flotte.

Il trouva les ennemis à la rade, et si près de terre, qu'il ne pouvait ni les tourner, ni les attaquer de front avec avantage, parce que ses vaisseaux, obéissant aux mouvements de la mer, étaient vacillants, et ne portaient que de faibles coups à ceux de Mithridate, qui étaient appuyés d'une manière stable contre le rivage, et de plus défendus par de braves gens. Entin Luculius, ayant remarqué un endroit de l'île d'un abord aisé, y débarqua une partie de ses soldats, qui vinrent prendre les ennemis par derrière. Ceux-ci, se voyant en même temps attaqués par mer et par terre. ne firent point une longue résistance. S'ils s'éloignaient de la terre, ils se heurtaient souvent les uns les autres, ou rencontraient les éperons des vaisseaux de Lucullus : s'ils demeuraient en place, ils étaient en prise aux Romains débarques. Tout périt ; trente-deux vaisseaux de guerre avec plusieurs bâtiments

<sup>4</sup> An R. 679 ; av. J. C. 75,

<sup>2</sup> Plutarch. - Appian,

<sup>3</sup> Neuf millions. - Environ 17 millions de fr. E. B.

<sup>4</sup> Bourse.

Aucleun men Ciut.

de charge furent pris ou coulés à fond. Les trois génerux (unent fils prisonniers. Luculus ne fit aucun quartier à Marius, qu'il regarlus ne fit aucun quartier à Marius, qu'il regardat comme rentire à la patrie. Il est fit mourir visit le supplice à la partie. Il est fit mourir visit le supplice en mourant les armes à la main, il avait pris la précaution de recommandr à ses solutions avant les connections de non authorit de sur la commandre à ses solutions avant les connections qui manquit d'un visit le supplice d'un production de recommende de connections qui manquit d'un visit le care de la connection de

Cette victoire fut regardée comme importe pour la tranquillité de l'Italie '; et Cicèron loue en plus d'un endroit Lucullus de l'avoir préservée, par son courage et par sa bonne fortune, de l'invasion des amis et partisans de Sertorius.

L'évacuation entière de la Bithynie par Mithridate fut aussi une suite de cette même victoire: car ce prince, qui était dans Nicomédie 8, avant appris que Lucullus venait à lui en toute diligence, ne jugea pas à propos de l'attendre, et se mit en mer pour regagner son royaume. Il ne l'aurait pu faire, si les ordres de Lucullus cussent été exécutés. Ce général avait chargé Voconius Barba de fermer le port de Nicomédie avec l'escadre qu'il commandait, pendant que Cotta et Triarius bloquaient la ville du côté de la mer. Mais Voconius, par une superstition tout à fait déplacée, était allé en Samothrace se faire initier aux mystères des grands dieux. Mithridate partit donc sans obstacle : mais lorsqu'il approchait d'Héraclée 3, il fut assailli d'une si furieuse tempéte, qu'un grand nombre de ses vaisseaux furent dispersés et écartés, d'autres coulèrent bas; et pendant plusieurs jours toute la côte fut couverte des débris de ce naufrage, qui acheva de ruiner ses forces maritimes. Lui-même montait un vaisseau trop grand pour approcher surement des côtes pendant que la mer était agitée, et qui de plus commencait à faire eau de toutes parts. Il fut donc réduit à passer dans un brigantin de pirate, et trop heureux de se sauver ainsi à Héraclée.

Cotte ville u'était pas même à lui. C'était

une petite république grecque<sup>1</sup>, qui, mécontente des caucitos des Romains, de criagnant de l'autre côté leur puissance, demeurait comme follante et incertaine carte les deux comme follante et incertaine carte les deux des l'autres de l'autres de l'autres de l'autres de ligence avec l'un des principaux citoyens que Mithérialte y cate; et lorsqu'il p'it une fois, il détermina aisément les Hérackéotes à se déclarer en as faveur; après quoi il passa outre, et mit dans la ville, sous précise de déclarer de la défendre contre les Romaisa, une garnison de quatre mille hommes, et Connatoris pour cat lais à Sinone, puis à Amisus.

Lacullus avait reconquis toute la Bithynie, et plusieurs lui conscillaient de se reposer au moins quelque temps sur ses lauriers. Il ne les écoula pas; et, ayant conféré avec Cotta, ai lui laisas le soin de mettre le siège devant Héraclee<sup>3</sup>, donna à Triarius le commandement de sa flotte; et pour lui, il résolut de poursuivre Mithridate par terre, et de porter la guerre dens ses états.

Ce prince ne s'oublia pas dans un si pressant danger. Il envoya et des ambassadeurs et des lettres pour demander du secours aux rois des Scythes, à Tigrane, au roi des Parthes. Mais, outre que toutes ees ressources étaient bien éloignées, la plupart lui manquérent. Celui qui était chargé d'aller en Scythie. trahit son maltre, et passa avec l'or et les présents dont il était porteur dans le camp de Lucullus. Le roi des Parthes ne voulut point prendre part à une querelle qui lui paraissait étrangère, Tigrane seul, sollicité par la fille de Mithridate, qui était l'une de ses femmes. fit des promesses, mais ne se liêta pas beaucoup de les effectuer. Ainsi le roi de Pont, réduit à mettre toutes ses espérances en soimême, entreprit de traverser la marche de Lucullus, envoyant des troupes légères qui le harcelaient et lui enlevaient ses convois, Il paraît même qu'il avait fait faire le dégât dans le pays par où les Romains devaient passer. Car Lucullus, pour avoir des vivres, fut obligé de faire marcher avec son armée trente millo Gallo-Grees, qui portaient chacun sur leurs

<sup>4</sup> Cle. pro leg. Manil. n. 21. pro Mur. n. 33.

<sup>\*</sup> Plularch. - Appian.

Aujourd'bul Eragri on Penderaghi.

<sup>1</sup> Memans

Plutsech. - Applan. Mempon

épaules un médimne i de blé. Mais cette disette dura peu. Bientôt l'armée romaine se trouva dans un pays riche, et qui, depuis longtemps n'ayant point éprouvé les maux de la guerre, mit ses vainqueurs dans une telle abondance, qu'un bœuf se vendait une dragme 4, un esclave quatre dragmes, et que le reste du butin était compté pour rien. parce qu'on n'avait point occasion de s'en défaire, tous étant dans l'opulence.

Lucullus, ne trouvant aucune résistance dans les campagnes, mit le siège devant deux villes voisines, Amisus et Eupatorie. Amisus était une des villes royales de Mithridate, qui v avait un palais. Eupatoric avait été fondée par lui, et portait même son nom; car le premier des surnoms de Mithridate était Eupator. Le général romain ne s'attacha pas néanmoins à presser ces villes; et, se contentant de les bloquer, il avança toujours dans le pays, et vint jusqu'à Thémiscyre auprès du Thermodon, ce fleuve que les Amazoi es ont rendu si célèbre.

Ses soldats , avides de pillage , étaient fort mécontents de sa facon de faire la guerre, Plusieurs places s'étaient rendues à lui, et il les avait recues à composition : aucune n'avait été prise de force. Le siège même d'Amisus allait mollement; et il était clair que Lucullus voulait épargner cette grande et belle ville. Où nous mêne-t-il? disaient les mutins; dans les déserts pour donner la chasse à Mithridate, pendant que, s'il attaquait vivement Amisus, il pourrait nous eurichir par le pillage d'une ville royale. Lucullus méprisa ces murmures, dont il ne prévoyait pas alors les suites. Il se croyait plus obligé de se disculper envers ceux qui pensaient qu'il ne serrait pas d'assez près Mithridate, et que, s'amusant dans un pays où il n'y avait rien d'important à faire, il donnait à ce prince le temps de se fortifier de nouveau, et de rassembler des troupes.

« C'est précisément ce que je demande, « leur disait-il , que Mithridate , se voyant « encore une fois à la tête d'une nombreuse

CN. CORNELIUS LENTULUS CLODIANUS. Les deux armées furent assez longtemps en présence<sup>5</sup>; et elles semblaient se craindre

L. GELLIUS POPLICOLA 2.

« fournir que celui de défendre un prince « allié qui implorera sa protection ? Qui peut « douter que Mithridate, si nous le poussuns « à bout , n'aille se jeter entre les bras de « Tigrane? Est-ce à nous à lui montrer la resa source dunt il doits'aider pour nous résister ? « Au lieu qu'en lui dunnant le temps de trou-« ver chez lui des forces qui raniment sa con-« fiance, nous n'aurons affaire qu'à des Cap-« padociens, que nous avons dejà battus en

a armée, croie pouvoir nous attendre et ne « s'enfuie pas à notro approche. Ne voyez-

o yous pas qu'il a derrière lui des déserts

e immenses, et le mont Caucase, dont les

« gorges et les profondeurs pourraient cacher

« et mettre à l'abri de notre poursuite mille

« rois qui auraient dessein d'éviter le combat?

a Autre ressource pour Mithridate: il est main-« ten int à Cabire; de là il n'y a que quelques

« Journées de chemin pour arriver en Armé-

« nic , dont le roi Tigrane est son gendre. Ce

« roi , le plus puissant de l'Asie, dont l'em-

« pire s'étend depuis les frontières des Par-« thes jusqu'à la Palestine , ne cherche qu'une

« occasion de nous faire la guerre. Et quel

« plus spécieux prétexto puuvons-nous lui

« toute occasion, et non pas à des Arméniens « et à des Mèdes, que nous ne connaissons α pas. » Par toutes ces raisons. Lucullus laissa passer le reste de la campagne sans faire d'entreprise considérable; et réellement Mithridate profita de ce temps de relache pour

rassembler pendant l'hiver quarante mille hommes de pied et quatre mille chevaux, avec lesquels au commencement du printemps il passa le Lycus ', et marcha à la rencontre des Romains, qui de leur côté s'étaient avances pour venir le chercher. -

Le médione valuit près de cinq de pos boisseaux. --Près de 520 litres. E. B.

<sup>4</sup> Dia seus de notre monsale. ⇒ 96 centimes.

Aujourd'hui le Tocansou, ou rivière de Tocat.

<sup>3</sup> Piutarch. - Appian. - Memnon.

<sup>2</sup> An. R. 690; av. J. C. 72.

réciproquement, car il n'y eut point d'actiou générale. Il se donna seulement quelques combats, et d'abord un de cavalerie, où Mithridate cut tout l'avantage. Parmi les prisonniers, on lui amena un officier romain qui se nommait Pomponius, et qui était blessé dangereusement. Le roi lui demanda si, en lui sauvant la vie, il pourrait compter l'avoir pour ami. Oui, répondit le prisonnier, si vous faites la paix avec les Romains. Sinon, ie n'ai pas même à délibérer. Cous qui étaient présents, irrités de cette fière réponse, poussaient Mithridate à le faire mourir. Mais ce prince eut la générosité de rejeter ce lâche conseil, et dit qu'il ne fallait pas maltraiter une vertu malheureuse.

L'événement de ce combat fit comprendre à Lucullus que les ennemis lui étaient supérieurs pour la cavalerie, et que par conséquent il devait éviter la plaine, Instruit par ceux qui connaissaient le pays, il transporta son camp sur une hauteur d'où il était à portée d'attaquer, et ne pouvait être forcé de combattre malgré lui. Le hasard engagea pourlant encore une action sans ordre des chefs. Comme quelques officiers de Mithridate poursuivaient un cerf, des Romains qui se trouvérent sur le chemin les coupérent. De là on en vint aux mains. Les pelotons, qui étaient d'abord peu considérables, se grossirent par les renforts que chacun recevait, et les Cappadociens avaient la supériorité. Les Romains, qui du camp voyaient fuir leurs camarades, étaient fort indignès, et demandaient à Luculius le signal de la bataille; mais il voulut leur faire comprendre ce que peut In présence d'un général habile et respecté, il leur donna ordre de se tenir en repos ; et pour lui descendant dans la plaine avec peu de monde, il cria aux premiers fuyards qu'il rencontra de s'arrêter et de retourner au combat. Ils obeirent: et leur exemple avant encouragé les autres, il repoussa sans peine les ennemis dans leur camp. Lucullus ; sévére observateur de la discipline, imposa à ceux qui avaient fui uue peine militaire usitée chez les Romains, et les condamna à creuser en tuniques, et sans armes ui ceintures, un fossé de douze pieds.

Dans ce même temps sa bonne forlune le

préserva d'un péril que toute sa prudeuce n'aurait pu ni prévoir ni éviter. Il avait recu dans son camp on transfuge d'importance, qui se nommait Olthacus, prince des Dardaniens, nation voisine des Palus-Méotides, Ce transfuge était un traître, qui avait promis à Mithridate de le défaire de Lucullu -; d'ailleurs homme brave, intelligent, actif, insinuant; de sorte que le général romain, qui reconqut bientôt en lui ces qualités, l'admettait souvent à sa table, et même au conseil, Lorsque le Dardanien crut avoir trouvé l'occasion qu'il cherchait, il commanda à ses gens de lui teuir son cheval prêt hors du camp : et sur l'heure de midi, pendant que la chaleur, qui était trés-grande, invitait tout le monde . soldats et officiers, à prendre quelque repos, il va à la tente de Lucullus, comptant entrer sans obstacle par droit de familiarité. C'en était fait, si le sommeil, qui a causé la perte de tant de généraux, u'eût sanvé Lucullus, Comme il avait beauconp fatigué les jours précédents, et passé les nuits sans dormir, il reposait alors; et son valet de chambre refusa de laisser entrer Olthacus, Celui-ci Insista, disant qu'il était nécessaire qu'il parlât au général pour affaire pressée. Mais l'esclave lui répondit qu'il n'y avait rien de plus nécessaire que la santé de son maître, et sans vouloir l'écouter, il le poussa dehors par les énaules. Olthacus craignit d'être soupconné : et ne croyant pas qu'il fût sûr pour lul de rester plus longtemps dans le camp de celui qu'il avait voulu assassiner, il se retira promptement auprès de Mithridate, qui n'eut ainsi que la honte d'avoir donné son consentement à une trahison criminelle et contraire à toutes les lois de la guerre.

Cependant les deux armées commengaieut à se ressentir de la disette. Le pays qu'elles les cocupient était mangé : les Romains ne tinient leux vivers que de reyaume d'Ariobatrane, et ils étaient obligés de faire de gros charane, et ils étaient obligés de faire de gros pouvait enlever ce souveit de l'entre de pouvait enlever ces convois, il rendrait le change à Lucullos, et le rédairait dans un esta parei à chaire de l'entre devant Cyrique. Il envoyait donc des troupes au les change à la cellus, et le rédairait dans un devant Cyrique. Il envoyait donc des troupes au les changes à sur les chemins par où devant crist arriver les sur les chemins par où devant en river les

vivres de l'armée romaine. Il y eut à ce sujet deux grands combats, dans lesquels les Romains furent vainqueurs. Le second surtout fut important et décisif. Les Cappadociens étaient au nombre de six mille : quatre mille hommes de pied et deux mille chevaux. Les généraux qui les commandaient eurent l'imprudence d'attaquer les Romains dans un défile, où leur cavalcrie, qui faisait leur principale force, ne pouvait être d'aucun usage, Fabius Adrianus, qui était à la tête des Romains, sut profiter parfaitement de l'avantage des lieux. La défaite des gens de Mithrtdate fut entière; et à peine s'en sauva-t-il assez pour aller porter à leur maître la nouvelle de ce désastre. Le roi de Pont, effraye, vonlut au moins empêcher que le bruit ne s'en rêpandit dans son armée. Mais le vaingueur passa fièrement devant son camp, faisant filer un grand nombre de charrettes chargées de provisions et de dépouilles.

Cette vue jeta la consternation parmi les troupes de Mithridate; et le roi lui-même, qui voyait que son camp manquait de vivres, et qu'il ne lui était pas possible de compter sur le service de soldats ainsi décourages, prit un parti, excusable peut-être par la nécessité. mais peu digne de la hauteur qu'il avait affectée jusqu'alors. Il résolut de se dérober par la fuite, et d'abandonner son armée. Il fit même confidence de cette résolution aux principaux de son conseil, qui sur-le-champ songèrent à sauver leurs équipages en les faisaut partir diligemment. Les soldais, qui virent les préparatifs de cette fuite désespérée, voulurent retenir les équipages. De là naquit une querelle. La multitude irritée pille les chariots et tue ceux à qui ils appartenaient. Dorylaus, l'un des premiers généraux de Mithridate, fut tué uniquement à cause de l'habit de pourpre qu'il portait. Un certain Hermasus, sacrificateur, fut foulé aux pieds des hommes et des chevaux. A ce tumulte le roi sort de sa tente, et veut apaiser les troupes. Mais personne ne lui prête l'orcille ; et force de se sauver par la fuite, n'ayant auprès de lui ni officiers, ni esclaves; il fut lui-même renverse par terre , et il aurait couru risque de perir, si un de ses ennuques, qui l'apercut dans ce trisic état ne lui eut donné son che- e tardavit. » (Cic. pro lege Manil. n. 22.)

val pour l'aider à se mettre promptement en sûrcté.

Il était temps, car Lucullus, instruit de ce qui se passait, avait envoyé sa cavalerie à la poursuite des fuyards, pendant que luimeme avec les légions il entrait dans le camp, et y faisait main-basse sur tous ceux que le désir d'emporter au moins ce qu'ils avaient de plus précieux y avait encore retenus. Un corps de cavaliers gallo-grecs poursuivait Mithridate de si près, qu'il était impossible qu'il leur échappat. Heureusement pour lui , ou plutôt par un effet de son adresse, un mulet chargé d'or se trouva à la rencontre de ces cavaliers. Attirés par l'avidité d'une si riche proje, ils en oublièrent une bien plus importante : pendant qu'ils pillaient l'or, Mithridate se sauva, et arriva d'abord à Comanes, d'où il passa auprès de Tigrane en Armenie. C'est cette fuite de Mithridate que Cicéron compare à celle de Médée 1, qui, poursuivie par son père, répandit sur toute la route les membres déchirés de son frère Absyrte. Autant que ces déplorables restes d'un fils tendrement aimé avaient apporté de retardement à son malheureux père, autant les richesses éparses à dessein sur tout le chemin par Mithridate en causèrent aux Romains. Ce fut bien là le plus grand, mais non pas

le seul tort que l'avidité et l'insolence des troupes romaines firent à leur général. Le secrétaire d'état de Mithridate avait été pris, et Lucullus avait ordonné qu'on le gardat soigneusement. Mais ccux qui le menaient, s'étant aperçu qu'il avait sur lui ciuq cents pièces d'or, le tuèrent et le volèrent.

En entrant dans le camp des ennemis, Lu-

<sup>1 «</sup> Ex soo regno sic Mithridates profugit , ul ex eoa dem Ponto Medea illa quondam profugisse dicitar : « quam prædicant in fuga fratris sul membra in lis locis « quà se parens persequeretur dissipavisse , ni corum a collectio dispersa mæmrque patrius celeritatem persea quendi retardaret. Sie Mithridates, fugiens, moximam a sim anti atque argenti, pulcherrimarumque rerum a omninm quas et a majoribus acceperat, et ipse beila e superiore ex intà Asià direptas in soum regnum cone gesserat, in Ponto omnem reliquit. Harc dum nostri « colligunt omnia diligentius, res ipse e manibus effugit. « its l'inm in persequendi studin mœror, hos intitla re-

cultus donne ordre de terr font, et de ne point piller. Son het falt sans doute, selon Fancience discipline, de faire apporter tout le butine nu monceu, et d'en faire me distribution ètagei entre toute les troupes. Mais ce d'attal pius le tempo di les soldes tromais gardaient falélement un riche butin par carifatt quis le tempo di les soldes tromais gardaient falélement un riche butin par carifatt quist le tempo di les soldes tromais pour l'eura galderina. La rue de l'acceptant de la comme de la comme de la conmission pour leura galderina. La rue de ca de tout d'autre i riches dépoulles, fit cubilier aisément les défenses de Lacullus, et tout fat tiblé.

Du reste, la victoire fut complète et soumit aux Romains tout le Pont. Lucullus prit la ville de Cabire, où Mithridate avait passé l'hiver précèdent : et de toutes parts ceux qui commandaient dans les châteaux et les forts s'empressaient d'en apporter les clefs au vainqueur. Le Romain trouva dans ces châteaux de grands trésors ; il y trouva aussi des prisons affreuses, où étaient enfermés, depuis plusieurs années, bien des Grecs, bien des princes de la famille royale, qui passaient la plupart pour morts, et à qui l'arrivée et les bontés de Lucullus procurérent, non pas la liberté, mais comme une nouvelle vie, et une espéce de résurrection. Nysa, sœur de Mithridate, et veuve de Nicomède , devint aussi prisonnière de Lucullus en cette occasion : ce qui fut un grand bonheur pour elle; car les sœurs et les femmes de Mithridate , qui paraissaient fort loin du danger, et qui étaient gardées près de Pharnacie s, périrent misérablement, pour n'être point tombées sous la puissance de leur généreux ennemi.

Le roi de Pont s'était retiré, comme je l'ai dit, à la cour de Tigrane : et ne trouvant point cet allié fort empressé à le secourir, il se crut perdu sans ressource, et euvoya l'ennuque Bacchide à Pharnacie porter aux prin-

<sup>1</sup> Distraçue ne donne point estie qualifit à la sour de Mithridaise dont il parte lei. Mais la veuve de Niconedie est nommée Nyau dans la lettre de Mithridais na voi des Parthes, parmi les fragments de Salhaise. C'est ce qui donne fleu de conjectuerque ny Pays seure de Mithridais, et la veuve de Niconedio, ne sont qu'une seule et même princesse. cosso qui y étaient enfermées l'ordre de mourir préculion creulle chi ben dipue des mours sanguinaires de Mithridate. Il avait ce lieu d'act sours, Rosane et Salitre, agées d'environ quarante ans, et qui n'avaient point éte mariées. Elles requrent la mort avec des dispositions bien différentes. Rosane accelha d'imprécations un frére barbre qui lui arrachait la vie après la hal avoir fait tristement passer dans une riren. Pastre que contraire, montra un courage hérotque, et se loua beaucoup des demières buttes du rei, qui , ne pouvant les sauver, leur épargnait un moiss la bestie de la capitrité, et pent-être les trai-

lement los plus indigens de leur rangs.

Deut des femmes der ap prirent dans ce même chatens. Une delli Berlenic, qui avait paperà d'elle sa mere, alors fort lage. Cette mère d'ésolec ne voulut point survivre à su life, et la prisé partager avec elle la coupe de poison. La choese se fit ainsi, et il y en met contract de la coupe de poison. La choese se fit ainsi, et il y en met comme veille ci sidinen. Mis sa forde un se trouve plus asset forte pour Bérinier, qui sidi jeune; et comme le les soffiris beaucoup et ne parsissit pas devoir mourir asset. 104, Bacchôe, qui avait hate, l'étouffis.

Reste la fameuse Mouime, dont nous avous parlé ci-dessus. Depuis longtemps elle était plongée dans une noire tristesse, pleurant une beauté funeste, qui lui avait donné un maltre au lieu d'un époux, et une prison où elle était gardée par des barbares, au lieu d'une maison et d'un établissement tranquille et heureux. Elle regrettait sans cesse la Grèce, dont elle se voyait éloignée, n'ayant reçu que des biens chimériques, et qui n'ont pas plus de réalité qu'un songe, en échange des biens les plus doux, la liberté et la vue de sa patrie, Lors donc que Bacchide lui eut signifié l'ordre du roi, qui lui permettait néanmoins comme aux autres de choisir le genre de mort qu'elle voudrait, elle arracha le diadème qui lui ceignait le front; et se l'étant mis autour du cou , elle se suspendit pour s'étrangler. Mais le poids de son corps avant rompu aisément le diadéme, elle le jeta, crachant dessus, et disant : Misérable bandeau, ne pouvais-tu au moins me rendre un déplorable service? En même

S C'est la même ville que Cérasonie, ou une ville voi

lemps elle présenta la gorge au fer de l'eu-

Toutes ees crusutés affligéront extrément Luculus, qui avait toute la douceur d'une belle âme. Mais it n'était pas en son pouvoir d's sporter ni obstacté ni reméde. Il suitit Mithridate à la trace, jusqu'à ce qu'il. Il suitit Mithridate à la trace, jusqu'à ce qu'il. Il suitit Mithridate à la trace, jusqu'à ce qu'il. Le terres de Tigrane. Alors il revint sur ses pas; et, après avoir rébuit la petite aux resupas; et et, après avoir rébuit la petite au cre de quelques natio s voisines de la Colchule, il se rabatifi sur les villes d'Amusa et d'Eupatoire, qui résistaient eucore, n'ayant été en de la pour se rabatifi sur les villes d'Amusa et d'Eupatoire, qui résistaient eucore, n'ayant été publiquée pendant l'absoncé que qu'en la soncé que green de la contraction de la contraction

CN. AUPIDIUS ORESTES'. L. CORNELIUS LENTULUS SURA-

Eupatorie ne tint pas longtemps confre Lucullus; il la prit par es alade . t la rasa.

Amisus avait un gouverneur qui donna plus de peine anx Romains (il se nommait Cahimaque), bon machiniste et habile ingénieur, sachant parfaitement employer tous les moyens connus alors pour la défense des places. Il se laissa nennmoins surprendre par une ruse assez simple et assez usitée, Lucullus l'avait accoutume à voir pendant plusieurs jours consécutifs livrer l'attaque à pen près à la même heure : au bout d'un certain temps les assiégeants se retiraient, et la garnison prenait du repos. Ce fut ce moment de repos que le général romain choisit pour donner tout d'un coup up assaut furieux à la place. Callinaque. qui ne s'y attendait pas, n'avait pas cu soin de se tenir sur ses gardes ; et la murallle fut forcée. Le mal n'était peut-être pas sans ressource, si le gouverneur eût rassemblé promptement son monde, et qu'il cut fait ferme avec courage : mais il ne pensa qu'à s'enfuir promptement par mer; et en partant il mit le feu à la ville, soit pour empêcher les Romains de s'enrichir par le pillage, soit pour assurer sa retraite.

Ce fut une vraie doulenr ponr Lucullus lorsqu'il vit la flamme s'élever en l'air. En effet, Amisus était une ville non-seulement

très-belle, mais grecque d'origine, colonie d'Athènes ; et par ces rai-ons le vainqueur n'épargna rien pour la sauver. Il voulut exiger de ses soldats qu'ils éteignis-ent le feu, et qu'ils ne pillassent point; mais comme il les vit prêts à se mutiner, et frappant de leurs lances contre leurs boucliers en même temps qu'ils jetaient des cris d'indignation, il leur permit le pillage, dans la peusée qu'au moins le désir du butin les engagerait à arrêter l'incendie. Il se trompa. La plupart, au contraire , prenant en main des flambeaux et visitant curieusement tous les endroits où ils s'in aginaient que l'on pouvait avoir caché des choses de prix, mirent eux-mêmes le feu à un grand nombre d'edifices. Heureusement pour cette ville infortunée il survint une grosse pluic qui en sauva les restes. Lucullus fut inconsolable de cet événement; et lorsqu'il entra le lendemain pour prendre possession de sa conquête, il dit à ses amis les larmes aux yeux « qu'il avait toujours admiré le « bonheur de Sylla, mais que surtout en ce « jour il le trouvait tout à fait heurenx d'avoir « pu sauver Athènes comme il le désirait. » Au lieu que moi, ajouta-t-il, qui voulais étre son imitateur, je me trouve réduit à la gloire de Mummius, qui a pris Corinthe . mais qui l'a détruite.

Ce vainqueur si plein d'humanité fit tout ce qui dépendait de lui pour réparer au moins le désastre qu'il n'avait pu prévenir. Il donna ses ordres pour rebâtir ce qui avait été brûlé. Il recueillit avec bontétous ceux des habitants qui avaient pu échapper au fer et aux flammes : il invita les autres Grees à venir repeupler la ville; et , pour les y attirer, il en augmenta le territoire d'un espace de quinze mille pas. Il prit un soin particulier des Athèniens qui s'y étaient rélugiés du temps de la tyranuje d'Aristion : car, comme Amisus était une colonie athénienne, elle avait paru à plusleurs une retraite favorable; et ils étaient venus s'y établir en assez graud nombre . ne s'attendant pas que les mêmes maux qu'ils auraient eus à souffrir dans leur patrie les poursuivraient jusque dans l'asile qu'ils allaient chercher si loin. Lucullus leur donna à

<sup>4</sup> An R. 681 ; av. J. C. 71.

chacun des habits honnètes et deux cents drag- | pour lui demander qu'il livrât Mithridate aux mes '.et les renvoya aiusi à Athènes.

Parmi les prisonniers qui tombèrent entre les mains des Romains se trouva le célèbre grammairien Tyrannion, qui se fit dans la suite une grande réputation dans Rome, Muréna , le plus distingué des lieutenants de Lucullus, et qui avait commandé le siège d'Amisus en son absence , demanda ee prisonnier à son général, qui lui accorda sa requête, comptant qu'il en userait bien avec un homme de ce mérite, et qu'il aurait pour lui les égards dus aux gens de lettres. Mais Muréna, pour acquerir sur lui les droits de patron , l'affranchit : ce qui était une injure, et non pas un bienfait, puisque, pour l'affranchir, il commençait per le faire esclave et qu'ainsi il ne lui donnait pas la liberté, mais le privait de celle dont il avait toujours joui. Plutarque blame fort cette action, et observe qu'elle n'est pas la scule où Murena ait paru demeurer fort au-dessous de la noblesse des sentiments qu'on admirait dans son général : ce qui doit nous avertir de rabattre quelque chose des grands éloges que donne Cicéron à ce même Muréna dans le plaidover qu'il a fait pour lui. Il ne se contente pas de dire « que « ee lieutenant de Lucullus a livré des com-« bats\*, mis en fuite des corps de troupes « considérables, et pris des villes; mais, « qu'ayant parcouru l'Asie , pays si riche et « si voluptueux, il n'y a laissé aucune trace « ni d'avidité , ni de mauvaise conduite : qu'il « a fait de grandes choses saus son général. « et que son général n'en a fait aucune saus « lui. » Ces louanges pourraient bien avoir été plutôt dictées par l'intérêt de la cause que par l'exacte vérité.

Lucullus, après avoir donné ses soins au rétablissement d'Amisus, revint passer l'hiver en Asie, envoyant en même temps Apnius Claudius son beau-frère vers Tigrane.

1 Cept france. = 192 dragmes. E. B.

# II. - VEXATIUNS HORRIELES EXERCRES EN ASIE PAR LES FINANCIERS ET LES USURIERS ROMAINS. SAOFS ORDONNANCES DE LUCULLUS POUR SOULAGER L'ASIE. PLAINTES DES FINANCIERS. JOIE OES PEU-PLES DE L'ASIE. GRANDE PUISSANCE DE TIGRANE-SON PASTE. IL DONNE AUDIENCE A APPICS, ENVEYE PAR LUCELLUS POUR REDIMANDER MITHRIDATE, EX-TREVER ET RÉCUNCILIATION DE MITHRIDATE ET DE Tighane, Hémaclée deme et hay agée dan Cotta. CE PROCONSEL, DE RETOUR A ROME, EST PRIVÉ DE LA DIGNITÉ DE SÉNATEUR. PRISE DE SINUPE PAR LUCTERS. SONOR DE LUCULRUS. LE PONT ENTIÈRE-MENT SUBJUCCE. LUCULLUS V PASSE L'HIVER. IL SE PRÉPARE A MARCHER CONTRE TIGRANE. PLUSIEURS BLAMENT CETTE ENTREPRISE CUMME TÉMÉRAIRE. LUCULLUS PASSE L'EUPREATE ET LE TIGRE. SOT ET INCROYABLE ORGERIL DE TIONANE. UN DE SES GÉNÉ-BAUX DÉPAIT ET TUÉ. TIGBANE ASANDONNE TIGBA-NOCKETE. LECULLUS, PUUE LE PORCER A COMBAT-TER. VA METTRE LE SIÈGE DEVANT CETTE VILLE. TIGRANE, D'ABORD UN PEU HUMILIÉ, REPREND COU-RAGE. ET VIENT CHERCHER LUCULLUS. LUCULLUS VIENT A SA RENCUNTRE. PLAISANTERIES DES AR-MÉNIENS SUR LE PETIT NOMERE DES TROUPES RO-MAINES. B. TAILLE. FUITE DE TIGBANE. CARNAGE INCHOVABLE DE SON ABMÉE. ORSERVATION IMPOR-TANTE SUR LA CONDUITE DE LUCULLUS. MITHEI-DATE REJOINT TIGEARS. PRISE ET DESTRUCTION DE TIGEANOCERTE. LECULLUS GAONE LE CORUE DES BARBARES VAINCUS. IIGRANE ENVOIR DES AMBASSA-DRURS AT DOLDES PARTHES LETTER DE MITHEL-DATE A CE MÊME PRINCE. LUCULLUS VEUT ATTAQUER LES PARTHES; MAIS IL EN EST EMPRCHE PAR LA DÉSORÉISSANCE DE SES SOLDATS. TIGEANE ET MI-THE PARTY OF THE PROPERTY OF ARMED I COULTY PASSE LE MUNT TAUBUS POUR ALLRE A EUX. VUU-LANT LES PURCER À UNE BATAILLE. IL SE PRÉPARE A ASSIÉGED ARTANATE. LA RATAILLE SE DONNE, ET LUCULLUS REMPORTE LA VICTOIRE, LA MUTINERIE DE SES SOLDATS L'EMPÉCHE D'ACHEVER LA CONOUÊTE DE L'ARMENIE, IL ASSIÉGE ET PREND NIGIEE, EPO-QUE DES MAUVAIS SUCCES DE LUCULLUS. SA BAU-TEUR AVAIT ALIÉNÉ LES ESPRITS DE SES SOLDATS. ORIGINE DU MÉCUNTENTEMENT DES TROUPES. LES SOLDATS SE TROUVENT APPUYÉS PAR UN DÉCRET DU PEUPLE , OUI DUNNE LE CONGÉ A UNE PARTIE DES TROUPES DE LUCULLUS, ET LUI NOMME DES SUCCES-SEURS. LA RÉVOLTE DES SOLDATS EST PORTÉE A L'EXCES PAR LES DISCUURS SÉCUTIONES DE P. CLO-DICS. MITHRIBATE ET TIOBANE SE BELEVENT. SAN-GLANTE DÉPAITE DE TRIABIUS, OPINIATEUTÉ INVIN-CIRLE DES SOLDATS DE LUCULLUS, ÎLS SE PORTENT A UNE INSOLENCE INCHOVABLE, ET L'ARANDONNENT. BEFLEXION DE PLUTABQUE. LES VICTOIRES DE LU-

<sup>5 «</sup> Signa contuit , mangin conseruit , copies magnas « hostium fadit, zrbes partim vi, partim obsidiene cea pit, Aslam istam refertam et eamdem delicatam sie α obiit, ni in eà neque avaritim, neque laxarim vestiginm e reliquerit : maximo les bello sie est varantus , ut bie « multas res et magoas sine imperature gesserit, nula lam sine hoc imperstor, » ( Çıc. pro Mur. B. 20. )

CELLES ONT OCCASIONÀLE MALHEEU DÉ CRASCIS. POMPÉR EST NORMÉ POUR SICCÉORR À L'ECCLICA. M'AUTAIS PROCÉOS DE POMPÉR À L'ÉGARD DE L' CULICS. ENTREVE 005 DEUX GÉNÉRAUX. LATROUVE VERSATIOS COMPRICE PA DO SOUTEMBES ET SINTY PAR DÉS REPROCHES. DISCOURS QU'ILS TENAISTE L'EN DE L'ATTRE. L'ECLICAS REPORTS EN M'ITALIC.

- M. LICINIUS CRASSUS 1.
- CN. POMPEIUS MAGNUS.

L'Asie était dans un état d'oppression et de calamité qui avait grand besoin de la sagesse et des bontés de Lucullus, L'amende de vingt mille talents 2 à laquelle Sylla l'avait condamnée avait douné lieu à une infinité de vexations de la part des financiers et usuriers romains, toutes plus horribles les unes que les au res 3. Les villes étaient obligées de vendre les ornements de leurs temples, les tableaux et les statues sacrées qui décoraient les édifices publics. Les pères vendaient leurs fils et leurs filles. Eux-memes, après toutes ces miseres, n'avaient à attendre pour fin que l'esclavage : mais, avant que d'en venir là, il leur fallait souffrir des traitements encore plus rigoureux, les estrapades, les chevalets, les tortures de différentes espèces : on les forcait de demeurer au grand soleil dans les plus fortes chaleurs, ou , au contraire pendant les froids on les tenait enfonces dans la boue, ou sur la glace; en sorte que la servitude où ils tombaient eufin leur paraissait une délivrance et un état de paix.

et un état de pair.
Lucullus s'appliqua efficacement à remédier à tant de maux et à soulager les peuples.
Pour cela if fi plusieurs ordonances, qui toutes respiratent à segues et la doucement peuples de la doucement activate de la disconsideration de la disconsideration l'usage des Romains, le denier legitime del l'ancade produce de la disconsideration de la disconsideration les dettes dont les intérêts avaient excédé le principal. Enfa le règlement le plus utile et le plus important fut qu'il staton que le quart du crevan du déblicur serait abandoné au créan-

cier josaya fin de psiement; declaraut en outre que quiconque joindrait les intertes au principal pour exiger la rente des deux réunis cosemble, perdant las crénone en centier. Par ces tempéraments, en moins de quatra nas reviarents france et quittes la teur premiers possesseurs. Les usuriers ne laissérent pas de criter le double de la semme principale : mais its l'avaient portée jesqu'au sextuple, et précedaient qu'il leur éstait du sivage ministration complet, frois cent solant en fillons de l'ivea complet, frois cent solant en fillons de l'ivea complet, frois cent solant en fillons de l'ivea

Aussi s'élevérent-ils avec fureur contre Lucullus, et non-seulement en Asie, où ils ue pouvaient lui faire aucun mal, mais à Rome, où ils suscitèrent contre lui des orateurs mercenaires; et comme ceux qui ont l'argent à commandement ne manquent jamais de crédit et d'amis, nous verrons dans la suite qu'ils lui nuisirent beaucoup : tant les actions les plus jusics et les plus louables sont souvent sujettes à être mal récompensées ! Luculins ménrisa ces clameurs, et se livra à la douce joie d'être comblé de bénédictions par les peuples qu'il avait tirés de la misère. La renommée de sa justice se répandit aussi dans les provinces voisines, qui toutes portaient envie au bonheur de celles qui avaient un tel commandant.

Aux sages règlements par lesquels il établissait le bon ordre et la tranquillité dans l'Asie, Lucullus joignit même les divertissements publics et les spectacles; et pour célébrer sa victoire il donna des ieux à Ephèse . où il fit combattre des athlétes et des gladiateurs. Ces ieux attirèrent un concours infini de peuples, qui chantaient avec des transports de joie les lousnges de leur libérateur. Ils célébrérent aussi de leur côté avec grande pompe, dans toutes leurs villes, des fêtes qu'ils instituérent en son honneur, comme avaient déja fait les Cyzicéniens, sous le nom de Lucullea : et l'affection sincère d'où partaient ces honneurs et ces respects avait quelque chose de plus doux pour Lucullus que les houneurs mêmes.

Cependant Ap. Claudius arriva de la cour de Tigraue, vers lequel il avait été envoyé,

An. R. 692; av. J. C. 70.

<sup>\*</sup> Solgante millions. - 115 millions de fr. E. B.

s Plut.

comme je l'ai dit, pour redemander Mithridate!. Tigrane était alors le plus puissant rol de l'Asie, et c'était lui-même qui était l'artisau de sa fortune et de sa grandeur. Avant et après lui jamais l'Arménie n'a été dans une situation si brillante. Son père, qui se nommait comme lui, na régnait que dans une partie de l'Arménie. Lui-niême il passa sa jeunesse comme otage chez les Parthes, et ne fut relaché par eux qu'en leur cédant une partie considérable du royaume de ses aucêtres. Mais, des qu'il se vit sur le trône, il songen à s'agrandir. Il subjugua plusieurs petits princes ses voisins; ce qui lui fit prendre le titre fastueux de roi des rois. Ayant augmenté ses forces par ces conquêtes, il reprit sur les Parthes le pays qu'il avait été obligé de leur eéder : il entra meme sur leurs terres, et v fit de grands ravages. Jamais aucun ennemi n'avait autant affaibli leur puissance. Il soumit la Mésopotamie, qu'il remplit de Grees transplantés de Cilicie et de Cappadoce. Il tira les Arabes Scéuites de leurs déserts, et, les avant établis dans des demeures fixes, il s'en servit pour le commerce des différentes parties de ses vastes états. Enfin l'éclat de son nom était si grand, que les Syrieus, fatigués des divisions cruelles qui renaissaient sans cesse entre les princes de la maison des Séleucides, se jetèrent entre ses bras ; et ce fut dans la ville d'Antioche, capitale du royaume de Syrie, qu'il donna audience à Ap. Claudius.

Ce cours de prospériées, qui n'avait été interrompu par acune disgrées, avait enuré Tigranc d'un fol organil, qui rendait sa doministion insupportable aux Grees. Hien n'égalait le faste et la hauteur de sa personne et de sa maison. Il saut jurami se oliticrs placient de la company de la company de la company en particulier quatre qui, loraqu'il était à cheval, l'accompagnaient à pies, d'evisa de simples tuniques; et s'il donnait audience assis sur son trône, il se teuslent déclout autour de lui, ayant les mains croisées, pour témogner par cette stitude q'u'il était d'humbles ecdaves prêts à souffir tout ce qu'il plairait à leur mattre impérieux d'ordouner.

Cet appareil théatral n'imposa point à Appius : et lorsqu'il fut admis à l'audience de Tigrane, il lui dit nettement et en qua're paroles a qu'il vensit pour emmener Mithri-« date, comme un ennemi vaincu, destiné à « orner le triomphe de Lucullus; ou , en cas « de refus , pour lui déclarer la guerre à lui-« même. » A ce compliment si court et si fier. Tigrane fit ee qu'il put pour affecter un air serein et tranquille. Mais son visage le trahit : et il fut aisé d'apercevoir que, n'avant iamais entendu une parole de liberté depuis vineteing ans qu'il régnait, ou plutôt qu'il exercait une insolente tyrannie sur tant de penples, il avait été déconcerté par la hardiesse de ce jeune Romain. Il se posséda néanmoins, et répondit « qu'il ne lui convenait point d'aban-« donner son beau-père; et que, si les Ro-« mains jugeaient à propos de l'attaquer lui-« même, il saurait se défendre. » Il donna à l'ambassadeur une lettre pour Luculius, qui contenait cette réponse; et se tenant offensé de ce que le général romain ne lui avait point donné le titre de roi des rois, mais simplement celui de roi, il ne mit sur la suscription de sa lettre que le nom seni de Luculius, sans ajouter la qualité de général. Du reste, il ne laissa nas d'envoyer, selon l'usage, des présents à Appins, qui les refusa : et comme Tigrane insista, et lui en envoya de plus considérables, le Romaiu ne voulant point paraltre de manyaise humeur, ni agir déjà avec le roi sur le pied d'ennemi, recut une coupe, renvoya tout le reste. et se rendit en diligence auprès de Lucullus,

Cette ambassade tit un bon effet pour Mithridate. Jusque-là Tigrane s'était montré bien froid sur les intérêts de son beau-père; et si autrefois il l'avait servi en entrant dans la Cappadoce, son but n'était que de travailler à son propre agrandissement. En dernier lieu, il ne lui avait point envoyé de secours contre Lucullus; et depuis un temps considérable que Mithridate était retiré dans ses états. Tigrane l'avait négligé an point de ne le pas même voir, et de le laisser dans des lieux écartés, où on le gardait plutôt en prisonnier qu'on ne le traitait en roi. Alors l'Arménien changea de conduite à son égard. l'invita à venir à sa cour, et eut de fréqueutes conférences avec lui,

Plut. in Luc. - Strab. lib 11, pag. 532, Plutarch.

<sup>&</sup>quot; Pluttren,

Les deux rois commencèrent par s'expliquer à cœur ouvert sur les soupcons qu'ils avaient concus l'un contre l'autre : et il en conta cher à quelques-uns de leurs amis et conseillers, sur lesquels ils rejetèrent la faute de leur mésintelligence. Du nombre de ceux qui périrent à ce sujet fut Métrodore de Scepsis , homme qui à beaucoup de connaissances joignait le talent de la parole, et qui avait été admissi avant dans l'amitié et la confidence de Mithridate, que ce prince l'appelait son père. Métrodore avait réellement oublié dans une occasion importante et délicate ce qu'il devait à son maître. Car, ayant été envoyé par Mithridate vers Tigrane pour lui demander du secours, et le roi d'Arménie lui avant dit . Mais vous . Métrodore , que me conseillez-vous? il lui avait répondu : Comme ambassadeur, je vous y exhorte; comme votre ami, je ne vous le conseille pas. Tigrane, dans l'entretien dont nous parlons, rendit ce mot à Mithridate, qui, étant déjà depuis quelque temps indisposé contre Métrodore, le fit mourir sur-le-champ. Tigrane n'avait pas cru que la chose dût aller si loin, et il fut fâché de la mort de celui dont il avait trahi le secret. Il lui fit des obsèques magnifiques; réparation tardive et frivole pour la vie ou'il lui avait fait perdre par son indiscrétion.

Lucullus n'eut pas plus tôt recu par Appius la réponse de Tigrane, qu'il se disposa à porter la guerre dans les états de ce prince. Il partit de l'Asie, alla rejoindre son armée dans le Pont, et trouva en arrivant que Cotta avait enfin pris Héraclée après un siège de deux ans 1. Encore ce proconsul n'avait-il pas eu la principale part au succès. Il avait mandé Triarius avec sa flotte pour assiéger la place par mer, pendant que lui il l'attaquerait du côté de la terre. Triarius vainquit dans un combat naval les Héracléotes, qui étaient sortis en mer au-devant de lui. Cet avantage ne fut pas décisif, le siège dura encore longtemps. Enfin la famine et la maladie qui vient à sa suite, désolant cette malheureuse ville, pour comble de maux la défiance se mit entre le commandant de la garnison que Mithridate y avait laissée et les habitants.

Connacorix, c'était le nom de ce commaudant, ne cherchant qu'à se tirer de péril aux dépens de la ville, entra en négociation avec les Romains; mais ce fut à Triarius qu'il s'adressa, parce qu'il se défiait de la perfidie de Cotta, Triarius fut donc introduit par trahison dans la ville, qu'il livra au pillage, et Cotta n'en apprit la nouvelle que par ceux des Héracléotes qui s'enfuirent dans son camp. Il en fut très-irrité, et peu s'en fallut que les deux généraux romains n'en vinssent à un combat. Entin Triarius apaisa le procousul et ses soldars, qui n'étaient pas moins irrités que leur chef, en leur promettant de parlager avec eux le butin. Cotta acheva de ravager Héraclée; il emmena grand nombre des habitants en captivité, et, recherchant tout ee qui avait pu échapper à Triarius, il ne laissa rien qui fût de quelque prix, n'épargnant pas même les offrandes consacrées dans les temples et les statues des dieux. Il n'oublia nas surtout un Hercule que les Héracléotes regardaient comme leur divinité tutélaire, mais qui était trop riche pour ne pas exciter la cupidité de Cotta ; car ils lul avaient donné une massue d'or, avec une peau de lion, et un carquois du même mêtal rempli de flèches. Après avoir enlevé toutes les richesses d'Héraclée. Cotta fit mettre le feu à la ville, dont la plus grande partie périt ainsi par les flammes. Il s'en retourna ensuite par mer en Italie, laissant à Lucullus ce qu'il avait eu de

troupes sous son commandement. Il fut fort mai reçu à Rome. Les Héracléotes y avaient envoyé des ambassadeurs pour se plaindre de ses violences; et les trésors avec lesquels on le voyait arriver, quoiqu'il cút perdu une partie de son butin par les naufrages, déposaient contre lui. Le sénat rendit la liberté aux prisonniers héracléotes. Le peuple, devant qui l'affaire fut aussi portée, rétablit la ville dans la possession de son territoire et de son port, et défendit qu'aucun habitant fût retenu en esclavage. Avec ces adoucissements, Héraclée eut bien de la peine à se relever d'un désastre si affreux. Pour ce qui est de Cotta, il fut perdu de réputation, et même, sl nous en croyous Memnon, historien d'Héraclée, on le priva de la dignité de sénateur. Il méritait, et par son impéritle qui avait causé

de grandes pertes aux Romains, et par sa cruauté et son avarice, un traitement plus rigonreux; mais ce qui est bien injuste, c'est que les envieux et les ennemis de Lucullus fasiaent retomber sur ce général, si digne de toutes sortes de louanges, une partie du décri que s'était attiré son collègue.

Lucullus continuait à augmenter sa gloire de plus en plus. Peu de temps après qu'il fut rentre dans le Pont, il prit Sinope, ville importante<sup>1</sup>, dans laquelle Mithridate était né et avait passé son enfance, et dont il avait fait par cette raison la capitale de ses états. La multiplicité des commandants qu'il y avait mis en facilita la conquête à Lucullus. L'un d'eux, sans attendre que le général romain fût arrivé devant la place, entama une négociation avec lui; mais il fut découvert et égorgé par ses collègues. Les deux restants, Cléocharès, eunuque, Séleucus, chcf de pirates, se préparèrent d'abord à se bien défendre; et même, ayant attaqué un convoi qui venait aux Romains par mer avec une escorte de quinze vaisseaux de guerre, ils eurent l'avantage dans le combat, et emmenérent les bâtiments de charge. Mais, lorsque Lucullus se fut rendu en personne devant Sinope, et qu'il eut commence à battre vigoureusement la place, les deux commandants désespérèrent de pouvoir résister. Ils prirent donc le parti de s'enfuir par mer, sans oublier de faire auparavant piller la ville par leurs troupes pendant la nuit, et charger sur leurs vaisseaux tout ce qu'ils purcet emporter de richesses. En partant ils mirent le feu aux bătiments qu'ils étaient obligés de laisser. Lucullus voyant la flamme s'élever en l'air, fit appliquer les échelles aux murailles, et s'en rendit aisement le maltre. Il ne put empêcher que ses soldats no fisseut d'abord bien du désordre et du carnage dans une place prise par escalade; mais enfin il arrêta la fongue du soldat, empêcha la ruine entière de la ville, et soulagea du mieux qui lui fut possible ceux des habitans qui avaient pu se sauver.

Plutarque ajoute à ce récit une circonstance que j'omettrais volontiers, si je ne me croyais autant obligé à faire l'histoire de l'esprit dumain que celle des faits. Lucultus, dit-il, la

veille de la prise de Sinope, avait eu pendant la nuit un songe dans lequel il crut entendre quelqu'un qui lui disait : Avance un peu ; Autolycus vient à ta rencontre. Il ne comprit point ce que signifiaenit ces paroles; mais aprèa avoir force la ville, s'étant mis à la poursuite de qui lques pirates traineurs qui n'étaient pas encore sortis du port, il vit sur le rivage une belle statue que les pirates n'avaient pas eu le temps de mettre dans leur vaisseau. Il demanda qui représentait cette statue, et il lui fut répondu que c'était Autolycus, fondateur de Sinope, Lucullus se rappela alors, continue Plutarque, ce que Sylla lui avait recommandé dans ses mémoires, et l'avertissement qu'il lui avait donné de ne regarder rien comme plus sur et plus digne d'une entière créance que ce qui lui serait prédit en songe : belle philosophie. et digne de la superstition pajenne! Lucullus emporta la statue d'Autolycus : du reste, il laissa à la ville tout ce qu'elle avait de pareils ornements.

Sinope étant prise, il ne restait plus de place considérable qui tint encore pour Mithridate que la ville d'Amasée. Bientôt elle se soumit, et le Pont fut entièrement subjugué. Il paraît que Lucullus passa l'hiver dans ce pays pour affermir sa conquête et accoutumer les peuples à la domination romaine. Pendant on'il v était il recut des ambassadeurs d'un des fils de Mithridate, Macharès, qui régnait dans le Bosphore. Ce prince, voyant son père abandonné de tous ses sujets, l'abandonna aussi lui-même ; et ayant dejà recherche l'amitié de Lucullus pendant le siège de Sinope, il lui envoya, dans le temps dont nous parlons une couronne d'or. Lucullus, de son côté. le reconnut roi allié et ami du peuple romain.

- Q. HORTENSIUS '.
- R. C.ECILIUS METELLUS, qui fut depuis surnommé Carricus.

Il n'était bruit que des préparatifs de Tigrane et l'on publiait qu'on le verrait incessamment entrer en Lycaonie et en Cilicie avec Mithri-

s Plut. Applan. Memnon.

<sup>1</sup> An. R. 683; av. J. C. 69,

date, pour venir ensuite attaquer les Romains jusque dans leur province d'Asie, Lucullus fut peu effrayé de ces bruits, auxquels il ne voyait nul fondement. Mais il était fort étouné de la conduite de Trigane, et trouvait avec raison tout à fait étrange que ce prince eut attendu, pour secourir Mithridate, qu'il le vit entierement ruiné, s'exposant ainsi à s'envelopper dans un même naufrage avec lui; au lieu qu'il ent dù l'appuyer pendant qu'il se soutenait encore, et, joignant les forces de l'Arménie à celle du Pont, préveuir et empécher le désastre de son allié.

Lucullus, méprisant un tel ennemi, ne crut pas qu'il lui convint de se tenir sur la défensive. et, vovant la première guerre finie par la soumission entière du royaume de Pont, et par l'alliance de Macharès, il laissa l'un de ses lieutenants, Sornatius, avec six mille hommes dans le pays, pour le tenir dans le devoir, et pour résister à Mithridate, en cas que ce prince voulût tenter de rentrer dans ses états à la tête de dix mille hommes que Tigrane lui avait donnés; et pour lui, n'avant pas plus de douze mille hommes d'infanterie et trois mille chevaux, il se prépara à aller attaquer dans le cœur de son royaume un des plus paissants

souverains qu'il y eût alors au moude. Son entreprise parut téméraire à plusieurs. On ne concevait pas comment avec si peu de troupes il allait se ieter au milieu de nations belliqueuses dont la cavalerie était innombrable, et s'engager dans un pays immense, coupé de fleuves profonds et environné de montagnes toujours convertes de neige. Ses soldats, qui d'ailleurs n'étaient pas dociles, ne le suivaient qu'avec peine, et il eut besoin de toute son autorité pour les obliger à marcher. Dans Rome, lorsqu'on fut informé de son dessein, les orateurs, gagnés par ses ennemis, criaient « que Lucullus faisait naître guerre sur « guerre, non pour le besoin ou pour le ser-« vice de la république, mals afin d'être tou-« jours à la tête des armées, de se perpétuer « dans le commandement, et de ne cesser de « s'enrichir en exposant l'empire à de grands « dangers, » Ces clameurs ne furent que trop écoutées, et eurent leur effet dans la suite.

Cependant Luculus suivait son plan, et, après avoir traversé le royaume d'Ariobar-

vança vers l'Euphrate. On sortait do 1 hiver, et il trouva ce fleuve enflé et bourbeux à cause des neiges fondues, ce qui l'affligea fort, dans la pensée qu'il eut qu'il lui faudrait beaucoup de temps et de travail pour ramasser des barques et construire des radeaux : mais sur le soir les eaux commencérent à baisser, et elles s'écoulérent si bien durant la nuit, qu'au point du jour non-seulement le fleuve était rentré dans son lit, mais on découvrait de petites fles qui marquaient que les eaux étaient fort basses. Cet événement parut un prodige aux gens du pays; ils regardérent Lucullus comme un homme divin, au désir duquel le fleuve semblait se ranger, contre toute apparence, pour lui procurer un trajet facile et commode. Le général romain se hâta de profiter du moment, et passa l'Euphrate sans difficulté. Il campa ce jour-là sur le bord du fleuve. Le lendemain et les jours suivants, il traversa la Sophéne, ne faisant aucun dégât dans le pays, ce qui lui concilia l'affection des habitants, ensorte qu'ils recevaient les troupes romaines avec joie, et leur fournissaient toutes les provisions dont elles avaient besoin. Il se pressait d'aller en avant ; et ses soldats, ayant témoigné désirer d'attaquer un fort qui passait pour être rempli de richesses : Voici le fort qu'il s'agit d'emporter, leur dit Lucullus en leur montrant lo mont Taurus. qui était fort loin ; ce que nous laissons derrière nous sera le prix de nos victoires. Il continua donc sa marche, et ayant passé le Tigre,

zane, prince allie et ami des Romains, il s'a-

il se mit à portée de tomber sur Tigranocerte. Il n'est pas possible qu'on ne soit étonné do de voir Lucullus pénétrer ainsi sans obstacle dans le centre du pays ennemi. Le sot et incrovable orgueil de Tigrane en est la cause. Le premier qui lui apporta la nouvelle de l'approche de Lucullus, pour recompense de son bon office eut la tête tranchée. Après un pareil exemple on ne se pressa pas sans doute de donner avis à ce prince des mouvements de l'armée romaine; et pendant que ses états étaient déjà en proie à l'ennemi, il était flatté des discours de ses courtisans, qui lui disaient « que Luculius serait un grand général s'il « osait l'attendre à Ephèse, et s'il ne s'en-« fuyait pas promptement de l'Asie dès qu'il « verrait la multitude immense de combattants « qu'il aurait entête. » Tel était l'aveuglement dont était frappée cette âme trop faible ', dit Plutarque pour soutenir le poids de la fortune comme ces tempéraments peu robustes que le vin allère et fait succomber.

Enfin l'un de cenx qui avaient le plus d'accès auprès de lui . Mithrobarzane , osa lui dire la vérité et lui annoncer l'arrivée de Lucullus. Tigrane, toujours ivre de sa grandeur, lui donna trois mille chevaux et un corps nombreux de fantassius, avec ordre de lui amener vif le général des ennemis, et de marcher sur le ventre aux autres. La commission était plus ai sée à donner qu'à exécuter; Mithrobarzane s'v comporta en brave homme, Lorsqu'il approchait, une partie de l'armée de Lucullus dressait le camp, et l'autre était encore en marche. Ce général craignit d'être attaqué dans cette position, et il détacha Sextilius à la tête de seize cents chevaux et d'un pareil nombre tant des soldats des légions que d'infanterie légère, le chargeant d'observer les Arméniens, et de les empêcher d'avancer, mais sans combattre. Il ne fut pas possible à Sextilius de suivre cet ordre. Mitbrobarzane vient fondre sur lui avec furie, et le força de se mettre en défense. Le combat s'engagea; Mithrobarzane y fut tue sur la place : le reste s'enfuit, et fut taitlé en pièces.

Tigrane commença alors à concevoir qu'il pouvait y avoir du danger pour luir et, con-traint d'abandonner Tigranocerte, il se retirs vers le mont Taurus pour rassembler ses forces de toutes les parties de ses édats, euroyant en même temps averité Mithridate des erendre auprès de lui. Lucultus il divers détectionnests, soit pour empécher, autant qu'il serait possible, la jonction des corps de troupes qui harceler lui-même dans su retraite. Muréna tomba sur lui dans une gorge où il étant ôtigée da firer filter les troupes qui recommende dans su retraite. Muréna tomba sur lui dans une gorge où il étant ôtigée de firer filter les troupes qui recompagnient ; il les mite u désordre, en tua un grand nombre, et força le roi lui-même à prendre fa fuite avec

et força le roi lui-même à prendre la fuite avec

1 Ούτως ούτε σώματος παυτός έστε πολύν δερυτον
Ινεγκέν, ούτε διανοίας τές τυχούσος έν εύτυχώμασε

précipitation, laissant tous ses bagages au pouvoir du vainqueur.

Ces avantages remportés par les Romains étaient d'heureux commencements, mais ne suffisaient pas pour leur donner une supériorité décidée. Lucullus ne craignait rien tant que de n'avoir pas occasion de combattre: car il ne pouvait se soutenir dans un pays ennemi que par des victoires continuelles. Ainsi, pour engager Tigrane à en venir à une bataille générale, il resolut d'assiéger Tigranocerte, qui était la ville chérie de ce prince, son ouvrage, sa gloire; persuadé qu'il ne souffrirait iamais tranquillement le danger d'une place qui lui était si préciense. C'était lul qui l'avait fondée, comme je l'ai dit, et il lui avait douné son nom 1. Il l'avait fortifiée de murailles de cinquante coudées de haut, et d'une telle épaisseur qu'elles renfermaient, dans les bas, des écuries pour une très-grande multitude de chevaux : il v avait aionté une citadelle. Il s'v était construit un palais, et dans les faubourgs il avait des parcs d'une vaste étendue pour la chasse et de grandes pièces d'eau. Ses sujets à l'envi, pour faire leur cour au prince, s'étaient efforcés de la décorer de beaux édifices. Elle était remplie de richesses, de tableaux et de statues des plus grands maîtres. Havait porté la passion pour peupler cette ville jusqu'à y porter par force les habitants de presque toutes les nations, Grecs, Assyriens, Gordyéniens, Arabes, dont il détruisait les villes, et forçait les peuples à venir s'établir à Tigranocerte.

Lucullus avait pensé justé, et l'événement fut let qu'il l'avait préva. Tigrane, d'abord un pen humilié par les échecs qu'il avait reçus prétail l'oreille au conseils de Milhridate, qui ini écrivait et lui faissi dire par Tazite, l'un loi écrivait et lui faissi dire par Tazite, l'un ini écrivait et lui faissi dire par Tazite, l'un univoicibles dans une action, mais qu'il se fe-rait périr en se servant de su nombreuse et le mais principal de l'entre pour leur couper les vivres, et en clait et le comment de la commen

μιγάλοις μά έπστέναι τών λογισμών. 11. Bist. ROM.

t Tigranocerte vent dire ville de Tigrane.

la mer qui est près de Babylone, Albaniens et Ibères des bords de la mer Caspienue, et même des nations libres et nomades des environs de l'Araxe, qui, n'obéissant à aucun prince, étalent attirées par les présents et les largesses du roi d'Arménie, alors ce prince reprit confiance, et cette confiance était encore augmentée par les discours de tous ceux qui l'environnaient, et qui, dans les repas, dans les conseils, ne falsaient entendre que fanfaronnades et que menaces présomptueuses. L'orgueil de Tigrane se ranima si bien, que peu s'en fallut qu'il n'en coutat la vie à Taxile pour avoir continué de s'opposer au dessein do donner bataillo. Mithridate, qui l'eu détournait pareillement, lui devint suspect de jalousie. Dans cette pensée, il voulut faire diligence, de peur que le roi de Pont ne vtni partager avec lui la gloire d'avoir vaincu les Romains; et bien fâché, disait-il, de n'avoir à combattre que le seul Lucullus et non pas tous les généraux romains réunis ensemble, il se mit en marche avec toute son armée.

Ces forces (daient en effet si nombreuses qu'il est mois donnant qu'elles ul inspirassent une grande conflance. Il avait vingt mille archers et frondeurs, cirquante-cinq mille archers et frondeurs, cirquante-cinq mille nombre et de la comme del comme del comme de la comme del la comme de la

Luculius tint conseil sur le parti qu'il consenial de prendre. Les sus vosiblem qu'il levail le siège et marchat à Tigrane. Les autres qu'i continuid de preser la ville, et ne hissalt pas derrière lui une place si importante et une si forte garsian. Il leur dit que checun des deux avis ciait mauvis, et que les deux ensemble étacien boss. Il partique son armée, emble chienche sons. Il partique son armée, mille hommes de pied; et preunst avec lui le reste de l'infanterie, qui ne se montait gaère à plus de dix mille hommes, toute sa exavieje et les gens de trait au nomber d'environ mille, il alla hardiment au-devant des Arméntens, et se campa dans une grande plaine, sur le bord d'un fleuve qui n'est pas nommé.

Quand les ennemis découvirém (cette petite troupe, ce fut à quien freit dis plaisanteries. Il y en avait qui, déjà sors des dépoulles, juoiselle entre cun aux dés à qui les aurait. Clacum des généraux et des rois qui composiente la cour de Tigrane venti s'offirir pour alier seul avec som monde attaquer cette opjarée de Romains, contre laquelle il ne convensit pas, dissint-ii-is, au roi des rois de se mesurer. Tigrane lui-même voult faire le bel caprit, et dit ce mot, qui est devenu cébre. L'as voit frep, il et com de sondéte. La journée se passa ainsi en bons mots et en bravacée.

Le lendemain matin Lucullus, ayant fait prendre les armes à ses tronpes, se prépara à passer la rivière. Les barbares étalent à l'orient: mais comme le fleuve faisait un coude vers l'occident, à l'endroit où le traiet était plus facile, Lucuilus, allant chercher ce gué, paraissait tourner le dos à l'ennemi, Tigrane, qui apercut ce mouvement, commença à triompher; et appelant Taxile, Les voyez-vous, lui dit-Il, vos invincibles Romains, qui fuient devant nous? Taxile lui répondit : Seigneur, je souhaite que votre bonne fortune opère ici ce qui m'a toujours semblé incroyable. Mais ie vois briller leurs armes; et je sais que . lorsqu'ils sont en marche, il les couvrent de surtouts de cuir. C'est pour aller à l'ennemi, qu'ils portent à découvert leurs boucliers et leurs casques fourbis et resplendissants. Pendant qu'il prononcait encore ces mots , la première aigle romaine parut faire un demi-tour. et le reste des troupes marcher à sa suite, se disposant à passer la rivière. Eh quoi! s'écria Tigrane deux ou trois fois, frappé du plus grand étonnement, ces gens-là viennent à nous! Il se mit alors à ranger son armée avec beaucoup de précipitation. Il prit le centre . donna la gauche au roi des Adiabéniens, et lu droite à celui des Mèdes. Il placa à la tête de l'aile droite sa lourde et pesante cavalerie, dont on faisait grand cas parmi ces barbares.

Lorsque Lucullus était près de traverser le fleuve, quelqu'un lui fit observer qu'il allait combattre en un jour malheureux. C'était le ] six octobre, jour auguel Cépion, autrefois, avait été défait par les Cimbres , et qui depuis ce temps passait pour être de mauvais présage, et était marqué comme tel dans le calendrier romain. Eh bien, dit Lucultus, je vais en faire un jour heureux. En même temps il passa la rivière, et marcha le premier aux ennemis, avant une cuirasse travaillée en facon d'écailles couchées les unes sur les autres, et une cotte d'armes à grandes franges. Il tenait son épée nue à la main pour montrer aux siens qu'il fallait joindre de près un ennemi accoutumé à combattre de loin, et lui ôter par une approche prompte et vigoureuse l'espace dont il avait besoin pour lancer ses traits et ses fléches.

Il tourna tout d'un coup vers ces cavaliers bardés de fer, qui paraissaient à la droite des ennemis; et, ayant observé qu'ils occupaient le pied d'une colline, au haut de laquelle se trouvait un espace de terrain unl, et dont l'accès n'était pas difficile, il donna ordre à ce qu'il avait de cavatiers thraces et gaulois de prendre cette pesante cavalerie en flanc, et de tacher avec leurs épées de leur faire tomber des mains les longues piques qu'ils portaient et qui faisaient toute leur force : car du reste, emprisonnés eu quelque façon dans leur armure, ils ne ponyaient saus leura piques ni s'aider eux-mêmes, ni faire aucun mai aux enuemis. En même temps Lucultus, se mettant à la tête de deux cohortes, s'efforce de gagner le haut de la colline, secondé de l'ardeur de ses soldats, qui, voyant leur général marcher le premier à pied, et ne craindre ui la fatigue ni le péril, le suivaient avec courage et avec une pleine confiance.

Quand it ev it arrive au haut, it s'eria par deux fois: La trictoire est à nous; acidats! la victoire est à nous; det it donna ordre à ceux qui l'accompagnient de ne point lancer leurs jarelines, mais de les teurs à la main pour en qui étaient les veutes parties du corps qu'ils eussent découvertes: il ne fait pas besoin d'euriel il. Ce barvase cavaliers, lout couverts de fer, n'eurent pas même le courage d'attendre rela Romains; et dés qu'ils les l'irent s'appro-cher, ils s'enfairent houteusement en poussent de grands cris : cu' est pas tout encore; éper-cher, l'au c'aute l'auteur de grands cris : c'u's te pas tout encore; éper-

dus et déconcerés, ils se jedrent eu et leurs hevaux tout à travers leur ininérie, qu'ils reuverièrent et mirent en désordre; en sorte que, sans qu'il y ett di blessure, ni sang répandu, cette multitude influie d'hommes se rout la piele que de teu ces Berbares, qui luir car ils ne le ouver les brares, par luir car ils ne le pouvaient pas, paren que, leurs range étant serrés et ayant beaucoup de profendeur, ils éembarrassient eu-mêmes, et ne pouvaient se démèter les uns d'avec les autres.

Tigrane s'était enful des premiers avec pes de monde, et vyont son fils qui coursit la même fortune que lui, il dut son diademe, et le lui donna en pieurant, l'extoriant en meme temps à se sauver par une autre route. Jeune prince no saps cedente et deideme, et jeune prince no saps cedente de diademe, et jeune prince no saps cedente de diademe, et consideration de la plus de conflance. Ce page, ayant été fait prisonnier, fut mené à Lucullus, et le diademe de Tigrane fit partie du butiu et passa entre les mains des vaniqueurs.

Le carsage ful horrible, d'autaut plus que Locullus avair pris la précaution de défendre à ses soblats de s'amuser à dépouiller les morts. Ainsi, marchant sur les bracetes et les virent les barbares très-loin, tuant toujours, jumpi à ce que leur général, voyant la victoire bien assurée, donna le signal de la retarisie. Alors les Romains, revenant sur leurs pas, ramassérent à l'aise les dépouilles. On précend qu'il périt du côle des Arménteins pits de cent qu'il périt du côle des Arménteins pits de cent cavalerie. Du côlé des Romains cont. furest blesés, et cin qu'embemnt tiés.

Nous trouvous donc ici renouvelle le prodige de la victoire remporte par Stilla Chéronée. On est tenté de croire de deux choses l'une, ou que la perte des Arméliens a ché citrangement engérée, ou celle des Romains diminuée à plaisir. Cest que les anciens qui ont parié de cet événement se sont explisées en expressions énergéques pour témologner leux suprise. L'un dissit, au rapport de Diltarque, que journée : l'autre, que les Romains articules à voir échaire une semblable journée : l'autre, que les Romains articules à honte eux-mêmes d'avoir mains articules à honte eux-mêmes d'avoir

tiré l'épée contre d'aussi méprisables esclares. Tile-Live remarquait que jamais les Romains n'avaient remporté de victoire où leur nomen fou autant inférieur à celui des ennemis; car il s'en fallait beaucoup que les vainqueurs ne fisseut la vingtième partie des vaineus.

Mais une observation plus importante est celle que faissient les gens du métie sur la conduite de Lucultus. Ils admiraient comment, ayant es successiement de combatire deux grands et plusionis rois. Il les avait cut et la céletite : car il consuma Mibirdate auprès de Cyrique, et ensuite sous Cabires, en temporisaut et presque sans combattre; et il écrase Tigrane en se halant. Ainsi il a la gioire, pue commane parmi les généraux, d'avoir su employer, soit une lenteur agédit de la commanda de la commanda de la compatire de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda de la commanda de la commanda de la comtra de la commanda d

Mithridate y fut trompé; et, pensant que Localius userait de sa réserve de de sa circonspection ordinaire, il ne crut pas étre obligé de-faire diligence pour joindre l'ignane. Il apprit la déroute de son aitié par les fuyards qui vineral sa recontre. Il cherche le roid TAménie; et l'ayant trouvé dans un traise état, abutu, constéren, amaquait de tout, il rinsalta point son inforture : et, dans desceutian abutu, constére, amaquait de tout, il rinsalta point son inforture : et, dans desceutian malbears, lui donna une suite, un cortége convenable à son rang, et tâcha de Jui rebansser le courage pour l'avenir. Ce deux princes s'occupéreut donc à rassembler de nouvelles forces.

La sulto naturelle de la victoire de Lucullus ful la prise de l'igennoerte. Cette ville ne se reudit pas néammoins suri-e-hamp. Manctos, qui en étaig quoremer, entrepris de la défender, et il ne bissa pas d'embarrasser quetemps les Nomains , surtout à l'aide du norte de hitune qui peend fou aisément, qui s'astache à lout, et que l'eau même a piese à éteindre. Mais la division se mit dans la ville. Mancteus, se délatud des Grees, qu'en de l'au même a piese à éteindre. Mais la division se mit dans la ville. Mancteus, se délatud des Grees, et aver mison (car lis voulaient tous que l'on ouvrit les portes us général romain), les désarma. Ceux-ci,

Lucullus, ayant pris ainsi Tigranocerte, mit sous la garde du questeur les trésors du roi seulement, et abandonna la ville au pillage. Il s'y trouva, sans compter le reste, huit mille talents d'argent ou d'or monnavé 1; et le général distribua encore huit cents deniers \* à chaque soldat. Tigraue avait amassé beaucoup de comédiens, de musiciens, de danseurs, pour la dédicace d'un théâtre qu'il avait fait construire. Le vainqueur les destina pour célébrer les jeux qu'il donnerait lors de son triomphe. Il renvoya tous les Grecs, chacun dans leur patrie, en leur fournissant de quoi faire le voyage. Il traita de même les barbares, que Tigrane avait forces malgre eux de veuir s'établir dans Tigranocerte, qui fut ainsi détruite avant que d'être entièrement achevée. Lucullus la réduisit à l'état d'une chétive bourgade; et, eu dispersant les habitants d'une seule ville, il en repeupla un grand nombre, qui le regardérent comme leur bienfalteur et leur secoad fondaleur.

Tout le reste réussissait de même à ce général \*, plus eurieux de la gloire de la justice et de l'humanité que de celle qui s'acquiert par les armes. Eu effet, dit Piutarque, son armée,

craignant quelque chose de pis, s'attroupérent; et ayant pris des bilons, et mis leurs habits autour de leur bras gauche pour leur servir de boucliers, ils combattient let sarbares, qui, tout armés qu'its étaient, ne purent leur résister; et les vianqueurs, à mesure qu'ils en avaient renversé quelqu'un, s'emparaient de sea armes, Alors lis furent en état de se faire craindre; et, s'étant reudas maîtres de quelques, uis appelèrent les Romains, et les aiderent à entrer.

Vingt-quaire millions. == at millions. E. B.

Quatre cents francs. = 657 fr. E. B.

Alposiphat di sai tādia nat dējas t ārbē, tārais disassovies nai vaispaparias tenisos dazzopies vai tārā vist tot parties patient vai it tot pat tot disposition patries vai tārā vist tot pat tot disposition patries tenisos pir yip oda dēļas ai spatia, nai vaistova ir vize previze. Tatra dēs ieļas vizes nai ienasīvyaise ienātaļē, ai 6 Androvidas tot patries tota faptiesov. (Plet. la Levelle, 2003.)

<sup>1</sup> X phil. ex Dione.

et eucore plus la fortune, partageaient la dernière avec lui ; au lieu que l'autre était due tout entière à ses qualités personnelles, à la douceur d'une ame généreuse, perfectionnée eucore par l'étude et par les connaissances '. Aussi soumettait-il par cette voie les barbares , sans même employer la force. Il avait trouvé dans Tigranocerte plusieurs illustres princesses, qu'il traita avec tous les égards dus à leur sexe et à leur rang ; et par là il se gagna l'amitié des princes leurs époux, qui étaient au service de Tigrane. Les rois arabes vinrent d'eux-mêmes le trouver pour remettre tous leurs intérêts eutre ses mains \*. La nation des Sophéniens lui promit obéissance ; et celle des Gordyéniens conçut pour lui une telle affection, qu'ils voulaient laisser leur pays et leurs villes pour le suivre avec leurs femmes et leurs enfants. Voici ce qui leur avait iuspiré cet attachement si vif pour Lucullus.

Lorsque Appius Claudius futenvoyé en ambassade vers Tigrane, il avait fait uu séjour assez long à Antioche, attendant ce prince, qui était actuellement occupé au siège de Ptolémais. Le Romain ne perdit pas son temps: et. sachant que Zarbiénus, roi des Gordyéniens, supportait impatiemment l'orgueilleuse tyrannie de Tigrane, il le sonda, et trama avec lui une négociation. Mais l'intrigue fut découverte, et le roi des Gordyénieus fut mis à mort avec sa femme et ses enfants avant que les Romains entrassent dans l'Arménie. Lorsque Lucullus fut maltre du pays, il n'oublia point ce matheureux allié. Il vint dans la Gordyène, lui fit célébrer des obsèques, lui dressa uu bucher qu'il orna magnifiquement, soit de ce que le Gordyénien avait possédé de plus précieux, soit des dépouilles conquises sur Tigrane ; il y mit lui-même le feu , et fit les libations accoutumées avec les parents et les amis de Zarbiénus. Enfin il lui construisit un monument superbe, employant à cet usage une partie des trésors qu'il avait trouvés dans le palais de ce prince. La récompense de ces attentious pleines d'humanité fut l'affection que conçureut pour lui les anciens sujets de

Zarbiénus. Il trouva aussi dans see magasins trois millions de médimnes de blé '; en sorte que l'armée romaine était dans une pleino abondance, et que l'on admirait infiliment un général qui, sans recevoir une dragme du trésor public, soutenaît les frais de la guerre par lo guerre même.

Cependant Tigrane et Mithridate travaillaient à attirer dans leur alliance le roi des Parthes, qui était alors Sinatruce \*. Tigrane lui envoya des ambassadeurs, offrant de lui céder la Mésopotamie, l'Adiabène, et cetto partie de l'Arménie que les Parthes lui avaient autrefois enlevée, et qu'il avait ensuite reconquise sur eux 3. Mithridate écrivit de son côté à Sinatruce. Nous avons sa lettre parmi les fragments de Salluste. Il y montre beaucoup d'adresse et d'habileté, et présente les choses sous la face la plus avantageuse à ses intérêts, et la plus propre à faire impression sur le prince qu'il veut gagner. Il y avait eu des guerres entre Tigrane et les rois des Parthes, et la situation présente des affaires des deux rois de Pont et d'Arménie n'invitait pas à se joindre à eux. Mithridate prévient ces deux objections et tâche de les tourner en preuves. « Tigrane \*, dit-il, maintenant hu-« milié, recevra de vous la loi, et achètera « votre alliance par toutes les conditions que « vous voudrez lui prescrire; et pour ce qui « est de mes malheurs, si la fortune m'a en-« levé bien des choses, elle m'a fait acquérir « l'expérience, source du bon conseil; et « rien n'est plus désirable pour un grand roi a comme vous, dont les affaires sont actuel-« lement florissantes, que d'avoir en mol un « exemple qui lui montre la voie de se maina tenir et de réussir plus heureusement que « ie n'ai fait, »

Suit une violente invective contre les Ro-

Près de quinze millions de nos holsseaux. = Environ 155 millions de litres. E. B.
 Quelques auteurs disent Phrante fils de Sinztruce. Jo

<sup>Vuelques auleurs disent Phraste fils de Siuztruce. Jo
suis lo sentiment d'Ussérius.

Plutarch. — Appiau. — Memnon. — Dio.</sup> 

<sup>4</sup> a Ilie obuorius, qualem tu voles, societatem acci« plet: mibi fortuna, multis rebus ereptis, usum dedit
« beub suadeudi; et, quod florentibus optabile est, ego
« non validissimus prabeo exemplum quo rectiús lua
« componas, » (SALL.)

Die, 11b. 35.

ces motifs qu'il attribue la guerre qu'ils lui ont faite, et dont il rapporte en abrégé les événements, faisant un exposé artificieux de ses disgrâces, qu'il rejette sur des circonstances malhenreuses, sur les trahisons, sur les naufrages. De là il passe à faire sentir ap roi des Parthes qu'il est menacé des mêmes dangers. « Ignorez-vous ', lui dit-il , que les Ro-« mains, depuis que l'Océan a borné leurs « conquêtes du côté de l'occident, ont tour-« né leurs armes vers ces contrées que nous « habitons; que des le commencement ils « n'ont rien eu qui ne fût le fruit de l'injustice « et de la violence, maisons, femmes, terres, « empire ? Vil amas de misérables dans leur e origine, sans patrie, sans parents, fondés « pour le malheur de l'univers, rien ne les « arrête : ni les lois divines , ni les lois hu-« maines, ne peuvout les empêcher d'attaquer « et de renverser tout ce qui leur fait obstacle, « leurs alliés même et leurs amis, états voi-« sins ou éloignés , faibles ou puissants ; ils « regardent, en un mot, comme ennemi tout « ce qui ne subit pas le jong de la servitude , « et principalement les rois. Leurs armes en « veulent à tous, mais particulièrement à « cenz dont la défaite leur promet de plus ri-« ches dépouilles. Devenus grands par l'au-« dace, par la fourberle, par les guerres qu'ils « ont su perpétuer, il faut qu'en suivant cette a conduite ils oppriment tout ou périssent a eux-mêmes. »

mains, dans laquelle Mithridate prétend

prouver par toute leur histoire leur ambition

insatiable et leur cupidité effrénée. C'est à

Enfin Mithridate fait envisager à Sinatruce un succès facile et assuré, s'il veut s'unir à lui et à Tigrane ; et en même temps il le pique d'honneur en lui proposant pour dernier motif la double gloire de secourir de grands. rois, et de détruire les oppresseurs de l'u-

nivers 1. Lucullus fut informé de cette négociation, et chercha à la traverser. Le roi des Parthes prêta l'oreille aux propositions des deux partis, résolu de ne se livrer ni à l'un ni à l'autre, mais de demeurer neutre. Il craignait trop les Romains, soit pour se les attirer sur les bras, soit pour travailler à les agrandir et à les rendre excessivement puissants dans son voisinage. Lucultus, mécontent de cette conduite flottante et ambigué, et d'ailleurs avide de gloire, résolut de l'attaquer. Il lui semblait beau de détrôner trois rols par une suite d'une même guerre, et de faire passer successivoment ses armes, toujours invincibles, toujours victorieuses, à travers les trois plus grands empires qu'il y eût alors sous le ciel. Il envoya done ordre à Somatius, qu'il avait

laissé dans le Pont, comme il a été dit, avec

six mille hommes, de lui amener ces troupes daas la Gordvène, d'où il prétendait entrer dans le pays des Parthes. Mais les soldats de Sornatius, depuis longtemps difficiles à gouvernor et mutins, montrérent alors à découvert leur insolence; car il n'y eut ni persuasion, ui autorité , qui pût les forcer à marcher. Au contraire, ils déclaraient qu'ils ne demeureraient pas même dans le Pout . mais qu'ils l'abaudonneraient pour s'en retourner en Italie. L'exemple de cette désobéissance fut comme une contagion qui gagna le camp de Lucullus. Ses soldats, enrichis et accoutumés aux délices, voulaient enfin renoncer aux fatigues de la guerre et jonir du repos. Ainsi, dès qu'ils furent instruits de la révolte de ceux du Pont, ils se mirent à les louer comme gens de cœur. « Imitons-les, di-« saicut-ils. N'avons-nous pas servi assez long-« temps et avec assez de gloire pour mériter « notre congé , et pour songer à une douce « et honorable retraite? » Ces murmures forcérent Lucullus à renoncer an dessein de

s e An igneras Romanos, postquam ad occidentem a pergentibus fiuem Oceanus fecil , arma buc convera lisse? prque quidquam a principia alsi raptum habere, e domum , conjuges, agros , imperium : convents elim , e aiuc patrià, siue parentibus, peste couditos orbis terra-" rum ; quibus non humana ulla neque divina obstant. a quia socios, amicos, procul, funta sitos, inopes poten-« lesque trabaut excidantque; omulaque non serva, el « maximé regus , bostilis ducant..... Romani in omnes « arma babent; acerrima In eos quibus victia spolia · maxima sunt. Audendo, et fallendo, et bella ex bellis a serendo, magni facti, per hone morem essi ngueni e cemple, aut occident, o

<sup>2</sup> Ta illa fama sequetur, auxilio profectum magnis rea regibus intruues gentium oppressisse. »

faire la guerre aux Parthes, et il se disposa à marcher contre Tigrane.

> Q. MARCH'S REX 1. L. C.ECILIUS METELLUS-

Les deux rois avaient passé l'hiver à faire de nouveaux préparatifs. Ils se trouvèrent, au commencement du printemps, avoir rassemblé une armée de soixante et dix mille hommes de pied, et de trente-eing mille chevaux. Mithridate , a qui Tigrane , instruit par ses malheurs, laissait preudre la principle autorité, avait levé ces troupes dans l'Arménie, les avait distribuées selon la milice romaine. et les avait fait exercer par des officiers ses suiets, qui avaient de l'expérience. Il avait fait aussi fabriquer une grande quantité d'armes dans toutes les villes. Avec tout cela néanmoins les deux rois ne cherchèrent point Lucullus, et ce fut le général romain qui traversa le mont Taurus pour aller à eux.

Il partit en plein été, et fut bien surpris. lorsqu'il eut passé les montagnes, de trouver de l'autre côté les campagnes encore tontes vertes. Les montagnes et les bois dont l'Arménie est pleine y rendent la belle saison plus tardive. Ces restes d'hiver ne l'empêchérent point d'agir; et, suivant toujours son plan d'attirer les ennemis à la bataille , il se mit à ravager le pays, et tâcha aussi de s'emparer des magasins que les deux rois avaient faits pour leurs armées. Il y eut à ce sujet différents petits combats, dans lesquels l'infanterie romaine garda toniours la supériorité 2. Mais la cavalerie arménienne incommodait fort les Romains, se battaut à la manière des Parthes, et devenant souvent plus terrible lorsqu'elle prenait la fuite. Ils se servaient aussi de flèches, dont les blessures étaient tout à fait facheuses; parce que ces flèches avaient un double fer, dont l'un, attaché faiblement à la principale lame, entrait dans la plaie; mais comme il était fort petit, et garni de dents, on ne ponvait l'en tirer qu'avec beaucoup de difficulté et de péril.

4 Ap. R. 681 : av. J. C. 68.

2 Dio.

Lucullus, à tout prendre, avait néanmoins l'avantage : Il était maître du plat pays ; et Mithridate, campé sur une hauteur, évitait constamment une action générale, pendant que Tigrane avec la cavalerie harcelait les Romains dans la plaine 1. Cette facon de faire la guerre ne convenalt point du tout au général romain. Il se détermina done à user du même expédient qu'il avait employé l'année précédente pour forcer les conemis à hasarder la bataille : et il se mit en marche pour aller assièger Artaxate, l'une des villes royales de Tigrane, où étaient ses femmes et ses enfants en bas âge. It comptait avec raison qu'nu intérêt aussi cher ne permettrait pas au roi d'Arménie de demeurer tranquille. En effet . Tigrane n'eut pas plus tôt reconuu le dessein de Lucullus, qu'il marcha à sa rencontre, et vint se camper sur les bords du fleuve Arsanias que les Romains devaient passer pour aller à Artaxate.

Lucullus pensait que voir les ennemis et les vaincre e'était la même chose. Ainsi , plein de confiance, il passa la rivière, et rangea son armée en bataille. Son front était de douze colortes, faisant six mille hommes d'infanterie. Les autres cohortes formaient le corps de réserve pour se porter partout où il serait besoin; car la multitude des enuemis faisait craindre au général romain qu'ils n'entreprissent de l'envelopper. Lorsqu'on en vint aux mains, l'infanterie romaine eut bientôt décidé la victoire. Les barbares, soit gens de pied, soit même de cavalerie, ne pouvaient teuir contre elle; et dés qu'elle paraissait, ils prenaient aussitôt la fuite. Trois rois furent présents à cette bataille, Tigrane, Mithridate, roi de Pont, et un autre Mithridate, roi des Mèdes. Des trois aucno ne moutra moins de fermeté que le roi de Pont : il s'enfuit honteusement, accoutumé de longue main à uc point résister à Lucullus. La déroute des barbares fut entière. Le carnage néaumoins ne fut pas si grand que dans la bataille de l'anuée précédeute : mais il y eut plus de gens de marque parmi les morts.

C'en était fait de Tigrane, si les troupes romaines eussent répondu à l'ardeur et à l'ac-

f Plutarch.

tivité de leur chef. Lucullus voulait pousser l'ennemi vaiucu, et achever la conquête des vastes états du roi d'Arménie. La saison fâcheuse rebuta totalement ses soldats. On était à l'équinoxe d'automne; et déjà les neiges et les glaces couvraient les campagnes, et rendaient les riviéres impraticables. Ces difficultes n'arrétaient point Lucullus. Mais une armée indocile, et qui avait douné une première fois la loi à son général, ne pouvait manquer de se prévaloir d'un prétexte aussi spécieux. Ainsi, après avoir marché avec assez de tranquillité pendant peu de jours , bientôt ils commencérent à montrer de la résistance. Ils s'y prirent d'abord avec quelque sorte de modestie, envoyant leurs tribnns porter leurs représentations à Lucullus. Lorsqu'ils virent qu'ils n'obtenalent rien par cette voie, ils s'attroupèrent tumultueusement, et pendant la nuit on entendait des cris confus et mena-

çants partir de leurs tentes : de façon que le

général, voyant tous les apprêts d'une ré-

volte, se trouva fort embarrassé. Il eut recours aux exhortations et aux priéres, conjurant ses soldats de prendre un peu de patience, jusqu'à ce qu'ils eussent pu détruire la Carthage d'Arménie, C'était ainsi qu'il appelait la ville d'Artaxate, que l'on disait avoir été bâtie par Annibal, lorsque cet illustre fugitif, après la défaite d'Antiochus, se fut retiré à la cour d'Artaxias . le chef de la maison d'ou Tigrane descendait. Lucullus vonlait donc animer ses troupes par le motif de renverser le monument du plus grand ennemi que jamais eussent eu les Romains. Mais rieu ne fut capable de les fléchir: il fallut qu'il repassat le mont Taurus, et qu'il vint se rabattre sur Nisibe, ville située sous un climat doux et au milieu d'un pays fertile.

qui dans la suite est devenue bien célètre sous les emperurs, fours, frêre de Tigrane, avait les honneurs de commandant: mais celui qui les honneurs de commandant: mais celui qui en faisait récliement les foncilons était ce même Callimaque qui avait défendu Amissu contre les Romains, et qui, en Tebandonnant, y avait mis le feu. Lucullus fil battre vigourrescencul Nible, et au bacul de peu de jours il l'emporta de vive force. Curas, qui devint son prisonnier, fut traible sucé doucear de l'actionne de l'actionne

Dans cette place, des lors importante, et

et humonité. Mais Gallinosque, quotiqu'il promit de découvrit des trésors catchs, ne put obtenir sa grâce. Le vainqueur le Ill charger de chaluse, et garder en cet leta il a suite de l'armée jusqu'à son triomphe, résolu de luj fiére subri solts luste peine qu'il méritait pour l'incendie d'Amisus. Il ne pouvait lui pardonner de l'avoir privé de la suisfaction de témoligner sa chimeure et sa générosité à l'Espard d'une ville grecque des plus illustres.

L'armée romaine prit ses quartiers d'hiver dans sa nouvelle conquête, et passa commodèment et tranquillement la mauvaise saison dans une bonne ville et un beau pays.

- M. AGILIUS GLABRIO \*.
  - C. CALPURNIUS PISO.

Jusqu'ei une prospérité éclatante avait partout accompaged Localius. Mais de ce moment, comme sie vent favrouble qui l'avait flétiement secondé l'été abandonné tout à coup, il lui faille tutter sans cest contris. Sa vorts as coulint, c'était toujours le même homme et le même courage; mais ce brillant, celle grâce de succès monque à toutes se entreprises; et peu s'en failtu qu'éthount dans tout ce qu'il testait, il ne perdit même la aloire de se svictoires passées.

Il pouvait s'en prendre à lui-même en grande partie, n'ayant eu aucun soin de se concilier l'affection de ses soldats. Il ne savait point se rendre aimable, et il regardait toute démarche faite pour plaire à ceux qui devaient lui obéir comme un avilissement et une dégradation du commandement. Sa hauteur allait jusqu'à ne ménager pas même les premiers officiers de son armée, et ceux qui pouvaient devenir ses égaux. C'est ainsi que nulle vertu humaine n'est sans quelque tache. Lucullus, à le considérer par tout antre endroit, paratt un homme accompli: grand général, grand orateur, aimant et cultivant les sciences, plein de probité et de nobles sentiments; capable de se faire estimer et même admirer, soil dans la guerre, soit dans la paix. Rien

Au. R. 685; av. J. C. 67,

ne lui cût manqué , s'il cût eu l'art de se faire aimer.

Les mécontentements de ses soldats venaient de fort loin. Deux hivers consécutifs. où ils avaient éprouvé de grandes fatigues, d'abord auprès de Cyzique, puis devant Amisus, avaient commencé à donner lieu à leurs plaintes. Les hivers qui suivirent ne leur apportèrent pas beaucoup d'adouclesement. Il les leur avait fallu tous passer ou en terre ennemie, ou, s'ils étaient en pays ami, sous des tentes, car jamais Lucullus ne distribua ses troupes en quartiers dans aucune ville grecque ou alliée de l'empire. Cette discipline était certainement sévère; et, se trouvant accompagnée de manières hautaines, il n'était pas possible qu'elle n'alienat des soldats qui savaient qu'ils n'étaient soumis que pour le temps de feur service, et que, retournés dans leur patrie, et de soldats redevenus citoyens, ils rentraient dans une espèce d'égalité avec leur général.

Ces esprits ainsi aigris, apprenaient qu'ils étaient soutenus dans Rome par des harangueurs que l'envie suscitait contre Lucullus! et qui l'accusaient publiquement d'une avidité insatiable de commander et de s'enrichir. On faisait entendre au peuple que Lucullus n'avalt poursuivi vivement ni Mithridate, ni Tigrane, après les avoir vaincus, afin de laisscr à ces rois le temps de se relever; ce qui le rendait nécessaire, et lui donnait un prétexte de garder pendant une longue suite d'années un commandement immense, qui embrassait la Cilicie, la province d'Asie, la Bithynie, la Paphlagonie, la Galatie, le Pont, l'Arménie, et la Colchide jusqu'au Phase. Il vient encore en dernier lieu, disait un de ces misérables déclamateurs, de piller la ville royale de Tigrane, comme si nous l'avions envoyé pour dépouiller les rois, et non pour les vaincre. Un autre, c'était Gabinius 2, étalait aux yeux du peuple un tableau où était peinte la maison de campagne que Lucullus s'était fait bàtir; digne censeur d'un luxe qu'il surpassa bientôt lui-même, et qu'il ne blàmait que par euvie! Ces discours, ces manœuvres firent leur effet; et le peuple orodonna premièrement que les plus vieilles troupes de Lucullus, et spécialement les légions de l'imbria, aursient leur conqè; en en second lieu, qu'on lui nommerait des successeurs, qui furent (O Marcius Rex, consul de l'année précédente, pour la Gilicie, et M. Acilius Glabrio, actuellement consu), pour la Billynie, le Pont, et le conduite de la guerre corotre les visi Mibritaise et Tiera.

Eufin ce qui porta le dernier coup à l'autorité de Luculius, et qui contribua peut-être plus que toute autre chose à révolter contre lui ses soldats, ce furent les discours et les intrigues d'un homme dont nous aurons lieu de parler souveut dans la suite, et dont nous n'aurons jamais à dire que du mal. Cet homme était P. Clodius, que ses inimitiés contre Cicéron ont rendu si fameux : vrai scélérat, qui ternissait l'éclat de sa naissance et de son nom par l'assemblage de tous les vices : sans honneur, sans pudeur, sans aucun sentiment de probité; audacieux et téméraire jusqu'à tout oser, et débauché jusqu'à être soupçonné, uon sans fondement, d'inceste avec toutes ses sœurs, dont l'une était femme de Lucullus. Clodius était alors dans l'armée de son beaufrère, fort mécontent de n'en être pas autaut considéré qu'il le souhaitait. Il avait assez d'ambition pour vouloir primer; et néanmoins ses mauvaises mœurs et son indignité déterminaient Lucullus à lui en préférer plusieurs autres. Ce factieux chercha donc à se venger en soulevant les soldats contre leur général.

Il s'adressa particulièrement à ceux qui avaient servi sous Fimbria, et qui étaient par eux-mêmes, comme le l'ai délà dit plusieurs fois, très-portés à la sédition. Il feignait de s'intéresser pour eux, demandant « si jamais « des soldats qui avaient vicilli sous les armes « ne verraient de fin à tant de guerres et à taut « de fatigues ; s'il leur faudrait passer leur vie « à attaquer toutes les uations les unes après « les autres , à parcourir successivement tout « l'univers; et cela sans retirer aucun autre « fruit de tant de travaux et de dangers que « d'être employés à escorter les chariots et les « chameaux de Luculius, chargés de vases « d'or tout brillants de pierreries. Les soldats « de Pompée, au contraire, disait-il, qui

<sup>1-</sup> Dio. - Plutarch.

<sup>2</sup> Cic. pro Sex. n. 93. - Platarch.

- « n'ont ni repoussé Mithridate et Tigrane « dans des déserts Inhabitables, ni forcé les
- « villes royales d'Asie, mais qui ont eu à com-
- battre des exilés en Espagne et des esclaves
   en Italie, jouissent aujourd'hui d'un plein
- « repos avec leurs femmes et leurs enfants, « ayant de bonnes terres et habitant de belles « villes, Si done, ajontait-il, notre destinée
- α vilics. Si donc, ajouiait-ii, notre desiniee α est de ne jamais cesser de faire la guerre,
- « réservons ce que nous avons encore de for-
- « ces pour un général qui met se plus grande « gloire à enrichir les soldats dont il e tire du
- « service. »

Il est sisé de concevoir quel effet produsirent parmi les troupes de pareils discours. Lacultus rien fut plus le maître, et leur desheissance le réduisit à se hister enlever ses conquêtes par des ennemis vaineus \*; ç ar Tigrane et Mithridate ne manquérent pas de profiter de son inaction lavoloniaire. Le premier rentra dans l'Arménie, et obliges L. Fanius, qui y commandait pour les Romains, de se renfermer dans un châteun, où il l'assiègea, et où il l'aurait bientôt forré, si Lucultus n'y et envoje d'au secours.

Mithridate, de son côté, avec quatre mille hommes de ses propres troupes, et un égal uombre d'Arméuiens que lui fournissait Tigrane, se mit en devoir de reconquérir ses états; et il y réussit en partie, aide moins encore de son courage et de l'affection des peuples pour leur roi légitime et naturel, que des vices de ses ennemis : ear les commandants que Lucullus avait laissés dans ces pays nouvellement soumis s'y conduisirent avec uégligence, et de plus firent hair par leurs exactions le gouvernement romain. Ainsi Mithridate trouva une entrée facile dans le Pout. Fabius Adrianus, étant venu à sa reneontre, fut vaincu et mis en déroute, de façon que le corps de troupes qu'il commandait aurait été entièrement dissipé ou détruit, si le roi de Pont, peudant qu'il paie de sa personne et s'expose avec la hardiesse d'un jeune guerrier, quoique âgé de prés de soixaute et dix ans, n'eût reçu deux blessures qui le mirent hors de combat, l'une au genou d'un coup de pierre, l'autre d'une flèche qui vint le frapper

un peu au-dessous do l'œil. Cet événement raientit l'ardeur et le feu des valuqueurs; et ce qui restait de Romains avec leur chef Adrianus purent gagner le fort de Cabires, où ils se renfermèrent.

Mithridate ne fut pas longtemps retenu par ses blessures. Il se fit panser par des Agariens, nation scythique, qui avait, dit Appien, le secret de guérir les plaies avec le venin des serpents. Je laisse à discuter aux maîtres de l'art ce fait, que je rapporte tel que je le trouve dans mon auteur. Le roi de Pont ne fut pas plus tôt guéri, qu'il alla assièger Adrianus. Mais bientôt Il apprit que Triarius arrivait avec tout ce qu'il avait pu rassembler promptement de troupes. Il ne erut pas devoir l'attendre, et se retira. Triarius le poursuivit jusqu'à Comane, et remporta même sur lui un petit avautage qui termina la campagne; car tout ce que je viens de raconter des mouvements de Tigrane et de Mithridate appartient à l'année précédente et au temps où Lucullus d'abord assiègea Nisibe, puis, après l'avoir prise, y mit ses troupes en quartier d'hiver.

Au retour du printemps, Mithridate, qui avait sans doute recu des recrues considérables, entreprit de chasser eutièrement Triarius du royaume de Pont avant que Luculius ent le temps de venir à son secours. Le Romaiu se tint quelque temps sur la défensive, et il évitait le combat. Le rol, pour l'y forcer, se prépara à aller attaquer un château où étajent tous les gros bagages de l'armée romaine. Cette démarche lui réussit. Les soldats de Triarius. ne voulant pas perdre leurs bagages, forcèrent à combattre leur commandant, qui lui-même se laissa aussi flatter de l'espérance de vaincre en l'absence de sou général. Les deux armées se rencoutrérent à trois mille pas de distance de Ziéla, ou Zéla, ville qui est devenue célébre par cette action dans l'histoire romaine. Triarius fut entièrement défait, et il ne se sauva du caruage quelques restes de sou armée que parce que Mithridate fut encore blessé. Comme ce prince avait parmi ses troupes beaucoup de gens habillés et armés à la romaine, il ne se défia point d'un centurion qui s'approcha de lui, et qui, dans le temps qu'il y pensait le moins, lui perça la cuisse de sou épée. Le centurion fut tué sur-le-champ; mais le roi

Plotarch. - Appian. - Dio.

était si violemment blessé, qu'il fallut l'emporter en hâte, et ses généraux firent sonner la retraite, et cessèrent de poursuivre les vaincus. Cette défaite fut la plus sanglante que les Romains aient éprouvée dans tout le cours de la guerre contre Mithridate; et Cicéron a eu raison de dire que ce prince 1, après avoir été vaincu, fit plus qu'il n'eût osé espérer lorsqu'il avait toutes ses forces. Il resta sept mille Romains sur le champ de bataille, parmi lesquels on compta vingt-quatre tribuns et ceut cinquante centurious. Le même Cicéron 1, sans entrer dans aucuu détail, nous donne encore une idée plus forte de la perte que firent les Romains en cette occasion, lorsqu'il dit que Luculius en apprit la nouvelle par le bruit public, et non par ancun soldat qui fût échappé de la bataille.

Lucullus n'avait pa empecher ai prévenir cos malheurs, parce que ses soidats avaient refusé de le suivre. Quand ils ancent que Trians était en danager, la houte les rendit do-ci les, et ils consentirent à se mettre en marche mais il et dait trop tard, ét Lucullus et de la commandation de la configuration de la peine à sanver Trianica de la finerur des soldats, qui voulsient le mettre en pièces. Il lui procurs les moyens de se dévoler par la fuite.

Mithridate avait toujonrs craint. Lucullus; et de dis qu'il l'eut en téte, il client-ha è temporiser, se conteniant de se mettre hors d'insulte, d'autaunt plus qu'il attendait. Tigrane, qui, d'autaunt plus qu'il attendait. Tigrane, qui, étant rentré en possession de la plus graude partie de ses édats, avait rassemblé un corps d'armée considérable, et venait à son secours. Le général roimain, ne ponvant forcer Mithridate à hasarder une action, résolut d'aller autevant de Tigrane, dans l'espérance de trouvers est troupes faiguées d'une longue marche, et de les dédies saiement en les statquant sabitement et lorsqu'elles en s'y attendraisent point. Ce plan tetat blen pris, mals les soldits

romains le dérangérent par leur indociliéé opiniètre; car, après aoris univi eure chef pendant quelque temps, lorsqu'ils virent qu'il tourait vers le Cappadoce, lis réducent obstinément de marcher. Il n'y cut point de basticher de les déchis, il aliait de tenice et tente, les suppliant avec larmes, leur prenant les mains, les caressant en toutes les monières dont il pouvait s'aviser. Mais le mai etat fait, et désormais sans remdé. Ils lui préventaient et lui dissient qu'il devait faire lui seul une guerre dont il sevait seul vans que du une guerre dont il sevait seul vans guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une guerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gerre dont il sevait seul s'entre la seul une gent de la seul seul s'entre la seul une gent de la destat de la seul s'entre la seul une gent de la destat de la seul s'entre la seul une gent de la destat de la seul s'entre la seul une gent de la destat de la seul s'entre la seul une gent de la s'entre la seul s'entre la seul une gent de la s'entre la seul s'entre la seul s'entre la s'entre la seul s'entre la s'en

Ce qui nonrrissait l'insolence, surtout des légions de Fimbria . c'est qu'elles étaient informées du décret qui leur donnait leur congé, et qui nommait Glabrion pour succèder à Lucullus. Ce consul était déjà en Bithynie, et faisait publier dans tous les pays circonvoisins que le peuple romain avait mis fin au commandement de Lucullus, et qu'il défendait de le suivre et d'obéir à ses ordres , sons peine de confiscation de biens. Ainsi les soldats de Fimbria ne regardaient plus Lucullus que comme un particulier, sans pouvoir et sans autorité légitime. Tout ce que purent obtenir de ces mutins les soldats des antres légions qui respectaient encore leur général, ce fut qu'ils resteraient jusqu'à la fin de la campagne, sous la condition expresse que, si l'ennemi ne paraissait pas dans cet intervalle, ils auraient pleine liberté de se retirer.

Il fallut bien que Locullus agréat ce qu'on lui accordait, s'il ne voulait être entièrement abandonné et voir tout le pays retourner sous la puissance des barbares, Ainsi, trop henreux d'avoir autour de lui un corps d'armée dont il ne tirait néaumoins anenn service, il fut contraint de laisser ravager la Cappadoce par Tigrane, et de souffrir les insultes de Mithridate, après avoir écrit au sénat qu'il avait vaincu et dénouillé ces deux rois, et qu'il était à propos de lui envoyer, selon l'asage, dix commissaires pour régler avec lui l'état de ses nouvelles conquêtes. Ils arrivérent en effet dans le temps dont nous parlons; et ils trouverent Luculius si peu maître du pays ennemi, qu'il n'était pas même mattre de ses troupes, qui le dominaient au contraire et lui faisaient

<sup>4 «</sup> Victus tantúm efficere potuit, quantúm incolumis o nunquam est ausus optare.» (Cir. pro lege Manil. m. 25.)

m. 25.)

• « Sinite me præterire nostram calamitatem : que

er tanta fuit, ut eam ad aures L. Luculti non ex prælie er nuncius, sed ex sermone rumor afferret. » (id. fbid.)

la loi. Il était rédnit à dire que les suites de | la guerre ne le regardaient plus, mais regardaient Glabrion, qui avait été nommé pour lui succèder; pendant que Glabrion, de son côté, qui avait montré beaucoup d'empressement lorsqu'il croyait n'avoir qu'à recueillir le fruit des victoires de son devancier, reculait et demeurait en arrière depuis qu'il avait scuti la difficulté et le danger.

Cependant arriva la fin de l'été, qui était le terme que les soldats de Fimbria avaient marqué à Luculius. Ils pe se contenièrent pas d'exécuter leur menace, mais ils braverent leur général avec une insolence qui est à peine croyable. Ils sortirent du camp: et ayant tiré leurs épées, ils appelèrent à grands cris l'enuemi, qui ne paraissait point ; et après s'etre escrimés en l'air et avoir fait tous les mouvements de gens qui combattent, ils prétendirent avoir rempli leurs engagements, et déclarèrent qu'ils voulaient se retirer. Ce fut une nécessité pour Lucullus de leur donner leur congé. Il envoya aussi à Glabrion une partie des autres troupes, et ne garda auprés de lui qu'un assez petit nombre, de soldats, avec lesquels il ne lui était plus pos-

sible de ne rien entreprendre. Voilà à quoi se terminèrent tontes les victoires de Lucullus. Un seul défaut lui fit perdre le fruit d'un grand nombre de vertus : et saus avoir jamais éprouvé personnellement aucune défaite, sa hauteur lui nuisit plus que n'aurait fait la perte de plusieurs batailles. « Si à toutes les grandes qualités qu'il avait, « dit Plutarque, la bravoure, l'activité, l'in-« telligence, l'amour de la justice, il cut « joint la plus essentielle de toutes, qui est « l'art de se faire aimer, l'empire des Romains « n'aurait pas eu pour bornes l'Enphrate, « mais les extrémités de l'Orient et la mer « Caspienne : car, en vainquant Tigrane, ils « profitaient de ses victoires, et soumettaient « toutes les nations que ce prince avait domp-« tées ; et pour ce qui est des Parthes, ils « n'étaient pas alors aussi poissants que lors-« que, dans la suite, Crassus les attaqua. Dé-

« chirés par des guerres civiles, et harcelés « par leurs voisins, ils n'étaient pas même ca-« pables de résister à un roi d'Armenie. »

Les ayantages que remporta Lucullus, tour-

uérent dans la suite au maiheur du nom romain. Car. comme l'observe ce même historien, dont les réflexions sont toujours justes et toujours intéressantes, « les trophées éri-« gés en Arménie , les conquêtes de Tigrano-« certe et de Nisibe , les richesses immenses « qui furent apportées de ces pays à Rome . « et le diadème de Tigrane , porté en pompe « dans le triomphe de Lucullus , voilà ce qui « fit naître à Crassus l'idée et le désir de por-« ter les armes romaines du côté de l'Orient. « Il s'imagina que ces barbares n'étaient « qu'une proje toute prête pour quiconque « irait seulement l'enjever. Mais bientôt les « flèches des Parthes lui prouvérent le con-« traire; et sa défaite déplorable fait voir « que Lucullus devait ses victoires , non pas « à l'imprudence et à la mollesse des ennemis. « mais à son propre courage et à son habileté, »

M. ÆMILIUS LEPIDUS'. L. VOLCATIUS TULLUS.

Tout demeurait comme en suspens dans l'Asie. Lucultus ne pouvait plus agir : Glabrion avait, à ce qu'il paraît, peu de tête et de capacité. Un nouveau général, qui fut nommé dans l'année où nous eutrons, rèchauffa la guerre, et enfin la termina. C'est Pompée, qui avait reçu, l'année précèdente, un commandement presque sans bornes pour attaquer et détruire les pirales, et qui, après avoir mis fin glorieusement à cette entreprise. obtint encore un surcrolt énorme de puissance par le commandement de la guerre contre Mithridate, qu'une loi portée par le tribun Manilius lui donna, en lui laissant tout ce qu'il avait déjà sous sa main. Je parlerai de ces faits dans la suite avec étendue. Maintenant je ne les louche que pour achever ce qui regarde Lucullus.

Rien ne pouvait être plus désagréable à ce général que d'avoir Pompée pour successeur. Il y avait eu entre eux de tout temps, et du vivant même de Sylla 8, une émulation qui approchait fort de la pique et de la jalousie.

4 An. R. 686; av. J. C. 66, 9 Plut. in Luc, et Pomp.

Jasquici Lucallas avait pu prétendre à l'égalité. Mais minicann l'ompét ricomphit, et se plaisait même à profiter de tous ses avannages pour humiller son rival. Alsais, faisant afficher des ordonnances dans toutes les villes, i nejoignait aux troupes romaines de se rendre auprès de lui : en quoi il fut obéi ponetuellement, et au delà même de ce qu'il avait droit de prétendre; eur les légions de Finbris, qui avaient obleun leur compé pur un branche de la competit de la competit de la Lacallas de les renvyer, se raugérent volonnairement sous les draneux de Pompée.

Il en etait de même de tout le reste. Pompée mandait les princes et les magistrais des nations salatiques, et leur défendait d'avoir acune ngard aux ordres de Lecuitus. Celui-ci, avec le couseil des dix commissaires, de le couseil des dix commissaires, de le couseil des dix commissaires, mandaires et le couseil des dix commissaires, mandaires et le conseil des récompenses aux uns. des poines contre les autres, selon qu'ils avaient bien ou ma meité de la république. Pompée cassait tous ces décrets, et partout où il aliait, il ne laissait crien subsister de qu'avait ordonne Loudius, ces décrets, et partout où il aliait, il ne laissait meité de la république. Pompée ne qu'avait ordonne Loudius, majoriable, et de se faire regarder comme le seul arbitre de toutes chosses.

Lucullus, poussé à bout, fit faire des plaintes à Pompée par des amis communs ; et à ce sujet les deux généraux se virent près d'une bourgade de Galatie. Là il arriva une chose de peu d'importance, mais qui fut regardée comme un présage. Comme ils avaient l'un et l'autre remporté de grandes victoires, les faisceaux de lours licteurs étaient entourés de lauriers. Ceux de Lucullus se trouvérent être frais et verts, parce qu'il venait d'un pays couvert et rempli d'arbres : ceux de Pompée au contraire étaient fanés, parce que le pays par où il avait passé était sec et sans aucune verdure. Les licteurs de Lucullus , s'étant donc piqués de politesse envers ceux de Pompée, et leur ayant fait part des belles branches de laurier qu'ils portaient, cela fut remarqué, et pris pour un augure qui annonçait que les trophées de Lucullus serviraient à rehausser la gloire de Pompée.

La conversation commença entre les deux généraux par des compliments, Ils se félicitèrent réciproquement sur leurs victoires : la

matière était riche de part et d'autre. Ils avaient même des motifs de se respecter mutuellement. Luculius était le plus agé et le plus ancien consul : Pompée avait par devers lui plus de commandements différents, et deux triomphes, Mais, lorsqu'ils vincent à parler d'affaires, bientôt ils changèrent de ton. La conversation dégénéra en reproches pleins d'aigreur et peu dignes de la gravité de deux si grands personnages. Pompée reprocha à Lucullus sa passion pour l'argent, et les richesses prodigicuses qu'il avait amassées dans la guerre : Lucullus faisait honte à Pompée de son ambition effrénée, qui voulait tout envahir. Un historien observe qu'ils avaient tous deux rai-on '. Il fallut que leurs amis les séparassent, et ils partirent plus acharnés que jamais l'un contre l'autre. Lucullus voulut continuer à agir en arbitre des graces et des peines : Pompée annula tontes ses ordonnances, et lui enleva toutes ses troupes, hors seize cents hommes qui étaient les plus intraitables, et qu'il jugen par cette raison inutiles pour lui, et désagréables à Lucullus.

Leur animosité ne pouvait se contenir, et éclatait dans tous les discours qu'ils tenaient l'un de l'autre. Pompée rabaissait les exploits de son prédécesseur, disant « qu'il n'avait eu e à combattre qu'nn vain apparell , plein de a pompe et de faste, mais sans aucune force « véritable : au lleu que lui il aurait à vaincre a de bonnes troupes, bien armées, que Mia thridate, devenu sage par ses malheurs, a avait appris à ne plus décorer d'or et d'are gent, mais à hérisser de fer, ne mettant « plus sa confiance que dans les boucliers. « les épées, les chevaux, et dans tout ce qui « donne le moyeu de faire une vigoureuse « résistance. » Lucullus lui reudait bien le change, Il traitait d'ombre et de fantôme de guerre ce qu'il laissait à faire à Pompée, et ne craignait point de comparer ce général à ces oiseaux également avides et lâches qui se jettent sur les corps tues par d'autres, et en déchirent les restes. « C'est ainsi, ajoutait-il, a qu'il est venu achever les guerres de Lépi-« dus, de Scrtorius, de Spartacus, et qu'il

<sup>\*</sup> Vell. II , 31. - Plotarch.

- a s'en est attribué la gloire, qui appartenait n à Catulus , à Métellus , à Crassus ; et coma ment l'éclat des trophées d'Arménie et de
- « Pont ne le tenterait-il pas , lui qui n'a pas
- a en honte de vouloir s'approprier une part a dans un triomphe sur des esclaves? »

Quel honneur ne se seraient pas fait ces deux grands hommes, si, au lieu de chercher à se décrier l'un l'autre par une basse malignité, ils s'étaient étudiés au contraire à relever mutuellement leurs exploits! Mais la passion aveugle les hommes, et fait qu'on se nuit à soi-même en voulaut nuire à son advorsnire

Luculius, de retour en Italie, trouva de grands obstacles à son triomphe, qui fut différé de près de trois ans. J'en parleral en son lieu. Maintenant il faut revenir sur nos pas, et placer ici un assez grand nombre de faits que nous avons été obligés de laisser en arrière. La suite de ces faits nous ramènera aux exploits de Pompée contre Mithridate.

\$ 111-RIVALITÉ DE CHASSUS ET DE POMPÉR. RICHESSES DE CRASSES. VOIES PAR LESQUELLES IL LES ACQUIT. MANIPEES POPULAIRES ET OBLIGEANTES DE CRASSUS. RESERVE ET PROIDETE OR POMPÉE. MOTIFS DE CRITE CONDUITS. LA RITALITÉ ENTRE POMPÉR ET CRASSUS PUT TOUJOURS EXEMPTE DE TIOLENCE. CARACTERS TABLABLE DE LA CONOCITE DE CRASSUS. SON GOUT FOUR LES LETTRES ET POUR LES SCIENCES. ILS DEMANDENT PRSEMBLE LE CONSULAT, ET SONT ÉLUS, MANUEL INSTRUCTIF COMPOSÉ PAR YARRON POUR POMPÉR. MÉSINTELLIGENCE ENTRE LES CON-SULS. POMPÉR PASSE EN REVUE COMME CHRYALIER ROMAIN DETANT LES CENSEURS. IL RÉTABLIT LE TRI-BUNAT DANS TOUS SES DROITS. CORRUPTION OES JU-GEMENTS. HORTENSIUS AVAIT GRANGE PART È CETTE CORRUPTION. LOS POUR PARTAGER LA JUGGCATURE ENTRE LE SÉNAT, LES CHRY ALIERS ET LES TRIBUNS DU TRESOR. ACCUSATION DE VERBES; SES CRIMES.CON-PLANCE DEVERBERS BY SON ARGENTETEN LA PROTEC-TION O'HORTENSIUS. CONDUITE LOUABLE DE CICÉRON. VERRES S'EXILE LUI-MÊME , SANS ATTENDER LE JU-GEMENT. SOUPÇON PRU TRAISEMBLABLE JETÉ PAR PLETABOUR SUR CICÉRON. CET OBATBUS COMPOSA A PRES COUP LES CINQ LIVEES DE L'ACCESATION CON-THE VERRES. SQUARTE-QUATRE SÉRATRORS BAYÉS BU TABLBAU PAR LES CENSEURS, BONT C. ANTONIUS. P. LENTELUS SURA, ET Q. CUBIUS, CLOTURE DU LUSTRE, PLUS DE NECF CENT MILLE CITOTENS. LES DRUX CONSULS OR RÉCONCILIENT, ET LICENCIENT LEURS ARMÉER, NAISSANCE OF VIRGILE. DÉDICACE DE CAPITOLE. ÉDILITÉ DE CICERON. ON DÉCLARE LA GURRRE AUX CRÉTOIS. PREMIERS SUCCES D'HORTEN-SICS AU BARREAU; SA MÉMOIRE, SON GESTE, SON ARDEUR AU TRAVAIL. IL DÉCROIT OR SON TITANT . ET SA RÉPUTATION TOMBE TOTALEMENT APRÈS SA MORT. MOLLESSE ET LUXE O'HORTENSIUS. POUCEUR DE SES MORCES, ET SON AMITIÉ AVEC CICÉRON. Q. MARCIUS SEUL CONSUL. IL TA COMMANORE EN CILI-CIE. POMPÉR CHARGÉ DE LA GUERRE CONTRE LES PI-RATES, TROUBLES DANS LA VILLE, LOI OR ROSCIUS AU SUJET DES CHEVALIERS ROMAINS, CONTESTATIONS ENTRE CORNÉLIUS, TRIBUN, ET PISON, CONSUL, PAR RAPPORT A LEURS LOIS CONTRE LA RRIGUE, PI-SON EXCLUT PALICANUS DU CONSULAT. LOS DE COR-NÉLIUS AU SUIPT DES GISPENSES ACCORDÉES PAR LE SÉNAT SEUL. AUTRE LOI POUR OBLIGER LES PRÉTRURS A JEGER CONFORMÉMENT A LEUR ROIT, ÉTAT VIO-LENT DE LA RÉPUBLIQUE. CORNÉLIUS ACCUSE. CICÉ-BON LE DÉFEND. POMPÉE CHARGÉ OR LA GUERRE CONTRE MITHRIBATE. MOTIF DE MANILIES EN PAI-SANT DONNER CR COMMANDEMENT A POMPÉE. CICÉ-BON PRETRUB. IL CONDAMNE LICINIUS MACRE. IL SE CHARGE DE DÉPENDER MANILIUS.

#### BIVALITÉ DE CRASSES ET DE POMPÉE.

Je reprends les affaires de la ville par le consulat de deux hommes bien fameux, Crassus et Pompée '. C'étaient deux rivaux de gloire, ou du moins de puissance, Leur émulation avait commencé dès le temps qu'ils faisaient ensemble la guerre sous les ordres de Sylla contre les chefs de la faction de Marius; et la préférence que Sylla avait donnée hautement à Pompée, quoique le plus icune de beaucoup, avait vivement piqué Crassus, Elle était juste néanmoins, cette préférence. et fondée tant sur la supériorité du mérite guerrier, qui éclatait d'une façon brillante dans Pompée, que sur le vice dominant de Crassus, je veux dire son insatiable avidité pour les richesses, qui le rendait odieux et méprisable. Après tout, il faut convenir que Crassus n'était passans talents pour la guerre. Nous l'avons vu se signaler sous Sylla en plus d'une occasion : et la manière dont il termina la guerre de Spartacus, si malheureusement et ignominieusement conduite jusqu'à lui . doit assurément lui faire honneur. D'un autre côté il n'est pas moins certaiu qu'il aurait été

Plut, in Syl. et Crasso et in Pomp.

entièrement effacé par les victoires éclatantes | pour augmenter sans cesse ses possessions. de Pompée, et scrait toujours demeuré fort au-dessous de lui, s'il ne l'eût batancé par ses richesses immenses, et de plus par une affabilité populaire, un caractère obligeant, qui faisait qu'on le trouvait toujours prét lorsqu'on avait besoin de son crédit et de ses services. Plutarque nous donne sur ces deux articles des détails qui me paraissent intéressants, et qui nous feront connaître et le génie de Crassus et les voies par lesquelles, sans avoir aucune qualité éminente, il acquit une si grande puissance dans Rome.

Tout le monde a entendu parler des riclicsses de Crassus. Mais Plutarque nous en donne une idée juste et précise, et nous apprend qu'aprés avoir consacre à Hercule la dime de ses biens, après avoir donné un repas à tout le peuple romain , après avoir fait distribuer à tous les citovens du blé pour trois mois, ayant voulu compter avec luimême, lorsqu'il partit pour aller faire la guerre aux Parthes, il se trouva posséder sept mille ce nt talents, c'est-à-dre vingt et un millions trois cent mille livres, selon notre facon de compter.

Il s'en fallait de beaucoup qu'il eût recu tout ce grand bien de ses pères. Son patrimoine ne se montait originairement qu'à trois cent mille écus. Mais une avidité extrême, jointe à une économie pratiquée constamment et avec intelligence, lui donna moyen d'acquérir ces prodigieuses richesses. Toute voie lui étalt bonne. Non-seulement il s'engraissa des misères publiques par les confiscations des biens des proscrits, mais il fut accusé auprès de Sylla d'avoir tourné à son profit la plus grande partie du butin de Tudertum, ville d'Ombrie, qu'il avait prise de force, et , dans une autre occasion, d'avoir proscrit de son autorité privée un riche Brutien, pour s'emparer de sa dépouille. Ce furent ces deux traits d'une basse et cruelle avarice qui dégoûtèrent Sylla de Crassus, et le déterminérent à ne plus lui donner d'emploi. Cette espèce de disgrace ne le guérit pas; et si nous en crovons Cicéron, qui le dépeint, saus le nommer, dans son sixième paradoxe, il n'est point de sorte d'injustices ni de movens odieux qu'il n'ait employés pendant toute sa vie

Il s'était fait une étude de l'art de s'enrichir, et il v était trés-entendu. Ainsi , avant remarqué que les maisons de Rome étaient sujettes à périr souvent par le feu et par les tremblements de terre, il acquit des esclaves architectes et maçons, au nombre de plus de cinq cents; et lorsqu'une maison était brûlée ou tombée en ruine, il l'achetait à bon marché, avec les maisons voisines qui se trouvaicut endommagées : de facon qu'il devint peu à peu le propriétaire de la plus grande partie du terrain de Rome. Mais, quoiqu'il cut parmi ses esclaves un si grand nombre d'ouvriers propres aux bătiments, iamais il ne bătit rien pour tui, si ce n'est sa propre maison; et il avait coutume de dire que ceux qui aimaient à bâtir se ruinaient eux-mêmes, sans avoir besoin que leurs ennemis les y aidassent,

Outre les acquisitions dont je viens de parler , il possédait des biens de toute espèce, mines d'argent, terres bien exploitées. Mais sa principale richesse consistait dans ses esclaves. Il est incroyable quel nombre il en avait pour toutes sorte d'emplois, lecteurs, secrétaires, intendants, banquiers, maîtres-d'hôtel : et il prenait un très-grand soin à les faire instruire chacun dans leur métier, y veillant par lui-même, et suivant attentivement leurs progrès. En général il pensait que rien ne demande plus l'œil du mattre que les esclaves . qu'il regardait comme les instruments vivants et animés de l'économie ; et il disnit que le maltre doit gouverner ses autres possessions par ses esclaves, et ses esclaves par lui-même. Il leur faisait sans doute exercer les différents métiers qu'il leur avait appris, et en tirait profit; car, saus cela, cette multitude d'esclaves lui aurait été plutôt à charge que capable de l'enricbir.

Au milieu de toutes ces richesses, Cicéron lui reproche qu'il n'était pas riche !; et il en apporte pour preuve sa fureur d'accumuler, et ses désirs augmentant sans cesse avec ses revenus. Crassus était sur ce point d'accord avec Ciceron , puisqu'il disait « qu'un homme « n'était pas riche à moins qu'il ne pût lever « et entretenir une armée à ses dépens, »

I Parad. vg.

Parole insensée et bien différente, comme l'observe Plutarque, de la façon de penser de Marius : car ceiul-ei, ayant distribué à des soldats quatores arpents de terre par têle, et apprenant qu'ils en demandaionit davantage, les réprimanda en ces termes remarquables : Aux dieux ne plaies qu'il se trouve un Romaiu qui regarde comme insuffsante une portion de terre qui le peut nourrir!

portion de terre qui le peus nourin :

On sent asseq que ces énormes richesses devalent donner un grand crédit à Crassus. Co
qui y contribue acore d'avantige, c'étaient
ses manières populaires, comme je l'ai dei, «
con inclination à obliger. Il prédit à dei, «
con inclination à obliger. Il prédit à des mais
sons intérêts c en doile de l'ai comme le in
soilé che les Romanies de l'ai comme le in
soilé che les Romanies de l'ai comme le in
poité de la comme de l'ai comme le in
poité de la comme de l'ai comme le l'ai comme le
plus gene de bien à faire profiler leur argent.
Il est rais qu'il cigesti qu'on la irredit exactement à l'échènne les sommes qu'il avait
prédés; et as rigueur sur ce point était si
grande, que quedquefois on aimait mieux s'amisser aux guntièrs.

Sa maison était ouverte à tout le monde, sa table tonjours environnée d'un grand nombre de personnes. On n'y faissit pas boune chére; mais néammoins elle était servie proprement et honnétement; et les manières douces et aimables du maître, la gaité et la liberté qui y régnaient, étaient des assaisonnements préférables aux mêts les plus equits les plus equits.

Il portait partout ce caractère de douceur. Jamais il ne rencontra un citoyen, si pauvre et si obscur qu'il pût être, qu'il ne lui rendît le salut en l'appelant par son nom; ce qui était une politesse suivant l'usage des Romains.

and prices automate accret à l'Gospono, qui datit, comme tout in monde le sul, si nécessire dans Rome; et quologit in ôcht par l'application îl vint à bout de surpasser des manuel par l'application îl vint à bout de surpasser des hommes que la nature avait hier plus avantagés que lui: car quelque petites que fusser les causes, il n'en plaida jamia sucune sons s'être préparé avec soin. Mais surtont il se faistai aimer par a facilité à recorroi toutes celles qu'on lui présentait. Pompee, Céar, ciféron lui-même, en refusient Mais Grassec chargeait de toutes, et par ît à it s'attirait ta réputation d'homme populater et bienfaissium.

Ce fut principalement par cet endroit qu'il eut un grand avantage sur Pompée, qui tenait une conduite toute différente. Pompée . lorsqu'il était à la ville, se montrait peu, ne se laissait pas aisément aborder, paraissait rarement dans la place publique, et toujours avec un grand cortège, gardant son rang, et craignant de se commettre. Il recevait fort peu de causes; et lorsqu'on avait enfin obtenu de lui qu'il en plaidat quelqu'une, on voyait qu'il ne s'y portait qu'avec une sorte de répugnance. En général il ne s'intéressait guére pour les affaires des autres, mênageant son crédit pour lui-même, et ne voulant pas l'user pour autrui. Cette réserve avait un air de dignité, mais était peu propre à lui faire des créatures parmi la multitude. C'était laisser le champ libre à ceux qui se proposaient pour but le crédit dans l'intérieur de la ville et auprès des citoyens. Pompée le savait, et, par une politique raffinée, il n'était pas fâché que la chose fût ainsi, afin de se maintenir plus aisément dans la possession de tout son éclat et de tonte sa supériorité par rapport aux affaires de la guerre. Car la vie de simple citoyen est bien périlleuse pour la réputation d'un général d'armée qui a acquis de la gloire dans les armes, et qui est, pour me servir de l'expression de Plutarque, incommensurable avec l'égalité populaire 1. La plupart veulent primer dans la ville comme dans le camp. Or, c'est une chose insupportable pour ceux qui se voient inférieurs dans le militaire, de n'avoir pas au moins leur revanche dans la paix. Lors donc qu'ils trouvent en leur chemin dans le maniement des affaires civiles celui qui s'est illustré à la tête des armées, ils le renversent et le mettent

O yaja biquini fine Janopaki den nyie dikuntel na nika dian nyiane, na dipi deleran dipantel na dian dian nyiane, na dipi deleran dipantel na nipali deleran dipantel na nipali deleran dipantel na dian diananten nipal dia dipi pantinin dian diananten nipal dia dipi pantinin dian nipal na nipali nipali nipali dian nipali nipali

sous leurs pieds; mais, s'il est assez sage pour ne point entrer en lice avec eux, et pour leur abandonner le prix qu'ils ambitionnent, il épargne à sa gloire militaire les attaques de l'envie , et se conserve plus aisèment la supériorile par l'eudroit qui lui est le plus cher, en consentant à être inférieur dans l'autre.

Ainsi raisonnait et agissait Pompée. Crassus, eu suivant un plan tout contraire, se montrant toujours prêt à rendre service, accessible, affable à tous, disposé à prendre en main les intérêts de quiconque recourait à sa protection, se faisait un très-grand nombre d'amis et de partisans; de façon que, par une singularité assez remarquable, Pompée absent effaçait Crassus, et se trouvait effacé à son tour lorsqu'ils étaient tous deux sous les yeux de leurs concitoyens.

Cette rivalité, qui avait commencé de bonne heure, et qui dura toute leur vie, ne produisit pourtant point une inimitié violente ni irréconciliable. Ils avaient l'un et l'autre beancoup d'ambition; et les ambitieux règleut leur conduite, non pas sur leurs sentiments, mais sur leur intérêt. Crassus était piqué de l'essor qu'il avait vu prendre à Pompée audessus de lui : et un jour que anelau'un lui disait, Voici Pompée-le-Grand qui arrive, il demanda en riant de combien de pieds était sa taille. Ils eurent donc ensemble bien des différends . bien des querelles ; mais ils ne se portérent à aueun excès, et ils redevenaient touiours amis.

Crassus tint la même conduite par rapport à César, comme j'aural lieu de l'observer ailleurs. Et en général, il était toujours flottant et mitoyen entre tous les partis ; et changeant souvent de système dans les affaires publiques, il ne se montrait ni ami constant, ni ennemi implacable. Partout où il voyait l'utile, l'amitié ni le ressentiment n'avaient plus aucun pouvoir sur lui : en sorte qu'il lui arriva sonvent, dans un assez court intervalle, d'attaquer et de défendre, soit les mêmes lois, soit les mêmes personnes. Caractère bien peu estimable, et anssi éloigné que les grands vices, de la véritable verta, qui est nècessairement accompagnée de fermeté, parce qu'elle se fonde snr des principes immuables.

tarque, qui font connaître parfaitement Crassus, et les voies par lesquelles il s'égala à Pompée, feraient plaisir au lecteur, et tui serviraient à suivre avec plus de goût et de fruit ce que j'aurai à raconter des manœuvres de l'un et de l'autre.

Je ne dois pas omettre qu'ils almaient tous deux les lettres et les sciences. Crassus en particulier passait pour savant dans l'histoire : et il s'appliqua à l'étude de la philosophie d'Aristote. Son maltre en philosophie fut un certain Alexandre, dont l'attachement à Crassus prouvait bien, dit Plutarque, la douccur et la facilité : car il était difficile de décider s'il était plus pauvre en entrant dans la maison de ce riche seigneur, ou s'il le devint davantage depuis qu'il y fut entré. Senl de tons les amis de Crassus, lorsqu'il l'aecompagnait en voyage, il recevait un mauteau, qui lui étalt redemandé quand on était de retour, Lequel doit le plus étonner, ou de la lésine du patron. ou de la patience du philosophe?

Lorsque Crassus et Pompée se préparaient à demander le consulat, ils venaieut de terminer. l'un la guerre de Sertorius, l'autre celle de Spartacus. Ils avaient done chacun une armée: et bien des gens eraignaient dans Rome que Pompée ne gardat la sienne, et ne voulut avec les forces qu'il avait en maiu se rendre mattre de la république, à l'exemple de Sylla. Il n'est pas à croire qu'il eût cette pensée. Mais en tout cas Crassus avait soin de le tenir en respect, déclarant qu'il ne liceneierait point ses troupes que Pompée ne donnăt anssi congé à celles qui lui obéissaieut, Cette querelle, qui fonrnit matière à bieu des discours et à bieu des craintes, se calma tout d'un coup par la promesse que fit Pompée de

renvoyer ses soldats dès qu'il aurait triomphé. Restait l'affaire du consulat. Pompée n'avait que treute-quatre ans, et il fallait en avoir quarante-trois pour pouvoir être nommé consul. Il n'avait encore exercé aucune charge, et les lois voulaient qu'on ne s'élevât an consulat qu'en passant par les degrés des diguités inférieures. Mais sa gloire était si graude, et l'admiration pour lui si universelle, qu'il fut dispensé, sans peine, de toutes les lois. Crassus n'osa pas se mettre sur les rangs sans avoir son agrément, et il le fit sonder sur J'ai eru que ces traits, empruntés de Plucela. Pompée, charmé d'être recherché par Crassus, et désirant depuis longtemps d'avoir lieu de le scrvir, saisit cette occasion, et alla jusqu'à déclarer dans une assemblée du peuple qu'il n'aurait pas moins d'obligation à ses concitoyens de lui donner Crassus pour collegue que de sa propre nomination. Ils furent donc élus tout d'une voix et de la façon la plus honorable. Après qu'ils eurent triomphé l'un et l'autre, ainsi que je l'ai rapporté ailleurs, ils entrèrent en charge.

M LICINIUS CRASSUS 1.

CN. POMPEIUS MAGNUS.

Comme Pompée, qui n'avait eu jusqu'alors d'antre rang dans la ville que celui de chevalier romain, n'était jamais par conséquent entre dans le sénat\*, il ne connaissait qu'imparfaitement les usages de cette auguste compagnie, et il n'était point au fait des droits et des devoirs des consuls lorsqu'ils présidaient au senat et eu formaient les décrets. Il eut recours au docte Varron : et celui-ci lui dressa un manuel 3 qui pût lui servir de guide, et, comme il l'appela lui-même, d'introduction dans des fonctions toutes nouvelles pour un homme qui ne se trouvait senateur que parce qu'il était consul.

La mésintelligence commença bientôt à renaître entre Pompée et Grassus, et dura autant que leur magistrature : aussi ne firent-ils rien de mémorable . Crassus consacra alors à Hercule cette dime de ses biens, et fit au neuple ces largesses dont j'ai parlé. Pompée, qui était vain, eut de quoi se satisfaire le ionr que les chevaliers, suivant la coutume. passèrent eu revue devant les censeurs.

Un ancien usage ordonnait que les chevaliers romains, lorsqu'ils avaient fini leur temps de service, qui était de dix ans. se présentassent aux conseurs, leur fissent le dénombrement de toutes leurs campagues et des généraux sous qui ils avaient servi, et

1 An. R. 692; av. J. C. 70.

leur rendissent compte de la conduite qu'ils avaient tenue : ensuite de quoi on leur distribuait les témoignages d'honneur ou d'ignominie qui étaient dus à la manière dont ils s'étaient gouvernés. Alors donc, les censeurs L. Gellius et Cn. Lentulus étant assis sur leurs chaises curules à la porte du temple de Castor, on aperçut Pompée qui descendait dans la place avec toute la pompe du consulat . mais menant lui-même son cheval par la bride. Quand il fut à la vue des censeurs, il fit écarter les licteurs qui marchaient devaut lui, et amena son cheval aux picds des censeurs. Tout le peuple était en silence et en admiration, et un spectacle si singulier inspirait aux magistrats eux-mêmes des sentiments de jole et de respect. L'ancien des censeurs lui fit cette question : Pompée, je vous demande si vous avez rempli toutes les années de service que tous devez à la république. Oui, répondit-il en élevant sa voix, je les ai toutes remplies, et sans avoir d'autre général que moi-même. A ces paroles le peuple ne put contenir sa joie, et toute la place reteutit de cris d'applaudissements. Les censeurs se levèrent, et reconduisirent Pompée à sa maison, sachant bien qu'en cela ils faisaient grand plaisir à la multitude, qui les accompagna avec des transports d'ullégresse et en battant sans cesse des mains.

Pompée, qui de tout temps en avait été aimé , s'était acquis un redoublement d'affection populaire par le rétablissement du tribunat, comme je l'ai déjà dit : car c'était proprement son ouvrage; et quoique Crassus y ait concourn, ne pouvant pas apparemmeut l'empêcher, c'est à Pompée que l'attribuent et Plutarque et Cicéron.

La noblesse ne pouvait que savoir trèsmauvais grê à Pompée d'avoir contribué à relever cette puissance eunemie; et après cela il n'est pas étonnant que pendant qu'il était adore du peuple, Crassus cut un plus grand crédit dans le sénat. Pompée se relacha encore, au préjudice du sénat, sur un autre article très-important; et il souffrit que la judicature que Sylla avait rendue aux seuls sénateurs, leur fût enlevée en grande partie.

Il est vrai que la corruption des jugements était telle, qu'il n'y avait plus de justice dans

<sup>\*</sup> Aul. Gell. xtv, 7.

a Commentarius Eirayayeroc.

a Plut. in Crasso et Pomp

Rome. C'était un affreux brigandage : les juges vendaient publiquement leurs voix : et il était passé en maxime qu'un homme riche, quelque coupable qu'il fût, ne pouvait pas être condamné '. L'abus allait au point que O. Calidius, qui avait gouverné l'Espagne avec l'autorité de préteur, avant été accusé au retour et condamné, reprochait à ses juges, non pas de l'avoir condamné précisément a, mais d'avoir fait trop bon marché de sa condamnation. Yous deviez, leur disait-il, vous faire mieux payer pour perdre un homme qui a été revêtu de la préture 3. Yous m'avez vendu pour un morceau de pain. Un trait peut-être unique en cc genre est celui que Cicéron raconte dans son plaidoyer pour Cluentius, J'abrégerai son récit autant qu'il me sera pos-

Oppianicus, dont j'ai parlé à l'occasion de la proscription de Sylla, homme souillé des plus grands crimes, empoisonneur de ses femmes et de ses proches, corrupteur de la jeunesse, fabricateur de faux testaments, enfin capable de violer toutes les lois les plus saintes des qu'il pouvait en espèrer du profit, avait tenté d'empoisonner son beau-fils Cluentius. La chose fut découverte, et Cluentius le noursuivit en justice : il s'v prit habilement. Avant que d'accuser Oppianicus, il mit en cause un affranchi entre les mains duquel le poison avait été surpris en présence de témoins. Cet affranchi, qui se nommait Scamandre, fut condamné. Cluentius accusa ensuite le patron de Scamandre, qui avait été l'entremetteur de cette criminelle intrigue, et il le fit condamner aussi. Ce fut alors qu'il attaqua Oppianicus, qui se trouvait ainsi condamné d'avance par les jugements prononcés contre ses deux complices. Oppianicus 4, dans un si extrême danger, s'adresse à Stalénus, l'un de ses juges, et l'engage, moyennant soixante et quatre mille livres qu'il fait porter

- \* « Inveteravit Jam opinio... his judiciis que non sint,
- e pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, nemines e nosse damnare, a (Cic. in Verr. sct. 1, p. 1, )
- \* Cic. in Verr. act. s, n. 38; et ibi Ascon.
  \* Vel idoneam mercedem pro mes capite pacisci
- e debnistis. Hoc saitem honestatis esset in vobis, ui hoe minem prætorium non vili pretio venderetis. s
- 4 Cic. pro Claent. n 66 76.

chez lui, à lui acheter scize voix, qui suffisaient pour l'absolution : car le tribunal étalt composé de trente-deux juges. Stalènus, aussi scélérat que celui avec qui il négociait, voyant cette somme entre ses mains, chercha les moyens de se l'approprier; et, s'élant persuadé que, si Oppianiens était condamné, personne ne la lui redemanderait, il travaille à rendre certaine la condamnation de celui de qui il avait reçu de l'argent pour le faire absoudre. Pour cela il promet quatre mille livres, au nom d'Oppianicus, à ceux des juges qui u'étaient pas plus gens de bien que lui : et, après quelques jonrs, quand le moment presse, il leur dit qu'Oppianicus lui a manqué de parole, et ne lui a point remis d'argent, Ainsi les honnètes gens ayant donne leurs voix contre l'accusé parce qu'il était coupable, et les mauvais juges parce qu'ils croyaient en avoir été les dupes, Oppianicus fut condamné. Les suites de cette affaire, qui furent grandes, ne sont pas de mon sujet. Ce qui me reste à ajouter, c'est que ce fait, déjà si étrange, le deviendrait encore davantage, s'il était vrai, comme il pourrait bien être, et comme Ciceron l'avait dit lui-même dans un plaidoyer précédent ', que Stalénus, muni de l'argent de l'accusé, en avait encore recu de l'accusateur.

Hortensius avait grande part à cette corruption universelle de la justice. Il régnait daus les jugements, et il ne s'en tenait pas à employer en faveur des accusés qu'il défendait ses talents et son éloquence; il n'y avait point de moven qu'il ne mit eu œuvre, les sollicitations, les caresses, les menaces, l'argent, Comme il se défiait avec raison de ces misérables inges qui vendaient leurs suffrages, il prenait pour s'assurer d'eux les précautions les plus singulières. Alors on opinait dans les jugements par scratin. On distribuait aux inges trois petites tablettes euduites de cire. dont l'une portait un A, marque d'absolution : l'autre un C, qui significit la condamnation: la troisième les lettres N. L. dont le sens est. Non liquet, L'affaire n'est pas assez éclaircie; il faut la plaider de nouveau. Les juges mettaient dans une urne ou capse celui de ces

<sup>1</sup> Cle. in Verr. set. 1, n 39.

trois bullctins qu'ils jugeaient convenable. Hortensins donc, pour être sûr que ceux qui nvaient recu de l'argent de ses parties lui tenaient parole, non-seulement avait parmi eux quelqu'un de confiance qui leur servit de surveillant et d'espion, mais, dans une affaire qu'il avait à cœur ', il se porta jusqu'à faire donner aux juges des tablettes enduites de cire diversement colorée, afin que, lorsqu'on tirerait les bulletins de la capse, il pût voir par ses yeux, en remsrquant la différence des couleurs, si les juges qui lui avaient promis d'absoudre l'accusé avaient été fidèles à leur parole.

De si grands désordres ne pouvaient pas être tolérés; et Pompée, dans la harangue qu'il avait faite au peuple avant son consulat, en promettant de rétablir la puissance des tribuns 8, a'était aussi engagé à réformer les abus qui se commettaient dans l'administration de la justice. On peut donc conjecturer que ce fut de concert avec lui que L. Aurélius Cotta, actuellement préteur, proposa une loi qui ordonnait que les juges fussent pris à l'avenir, non plus du corps seul des sénateurs, mais des trois ordres de la république, du sénat, des chevaliers' romains, et des tribuns du trésor public, qui étaient de l'ordre du peuple, Tout ce que nous savous des fonctions de ces tribuna, c'est qu'ils tiraient du trésor de l'argent qui devait être distribué aux troupes, et le remettaient aux questeurs. La loi passa, et fut observée, avec quelques changements de peu d'importance, jusqu'à la dictature de César; mais elle ne remedia qu'imparfaitement au mal. Ce n'était pas l'ordre seul du sénat qui était infecté de corruption, comme il a été déià remarqué ailleurs sur un pareil suiet. c'était toute la république. Nous verrons, par des exemples éclatants, combien ce remêde fut peu efficace.

On sent assez que cette loi apportait une diminution considérable à la puissance des grands. Mais elle accréditait Pompée auprès du peuple, sans le brouiller néanmoins totalement avec le sénat, parce qu'elle gardait un

certain équilibre entre les deux ordres, et que, si elle étendait les droits de l'un, elle ne déponillait pas entièrement l'autre, comme avait fait la loi de C. Gracchus. C'était la politique de Pompée de se rendre populaire, mais de ne se livrer pas tellement au peuple que le sénat le regardat comme un ennemi.

Pendant que l'affaire de cette loi s'agitait. et avant qu'elle fût entièrement conclue. Cicéron accusa Verrès. Ce fait, quoiqu'il paraisse n'intéresser qu'un particulier, est extrêmement important, et j'espère que le lecteur me saura gré d'en tracer une idée un peu étendue. La célébrité des deux avocats. Cicéron, accusateur, et Hortensius, défenseur de Verrès; l'oppression horrible des peuples de la Sicile, qui fera connaître jusqu'où les magistrats romains poussaient souvent la tvrannie à l'égard des sujets de l'empire; enfin la façon de procéder des Romains dans ces sortes de jugements, tont cela me parait digne de curiosité. Je tâcherai cependant de n'être pas trop long.

J'ai déjà parlé de Verrès, et j'ai raconté quelques-uns de ses crimes lorsqu'il était questeur de Carbou, et lorsqu'il fut ensuite tientenant de Dolabella en Cilicie. Il fut préteur sous le consulat de Luculius : et le sort lui donna le plus beau département, celui que les Romains appelaient la préture de la ville. Cette place, qui le mettait à la tête de toute la iustice civile de Rome, ne servit que d'occasion à cet homme corrompu de commettre impunément toute sorte de vexations. Pour peindre sa conduite en un mot, il suffit de dire qu'une courtisane 1, qui se nommait Chélido. gouvernait absolument le préteur, et par lui tous les tribunaux de la ville; « et cela, dit « Cicéron, d'uno manière si publique, qu'il « n'est point de campagnard venu à Rome « pendant cette année-là, pour quelque pro-

« cès que ce puisse être, qui n'en ait été ina formé. »

Après qu'il eut passé l'année de sa préture.

4 e Nemo tam rusticanos home, L. Lucollo , M. Cottà « consulibus, Romam ex ullo monicipio vadimonii causă « venit, quin sciret juta omola populi romaol autu atque « arbitrio Chelidonis meretricola: gubernari. » ( Cac. in Ferr. lib. 5, n. 31. )

<sup>1</sup> Clc. Divin. n. 21, et in Verr. act. 1, n. 10, ct otrobi-

age Arcoo.

<sup>2</sup> Cic. in Verr. act. 1, n. 42, - Ascon. in Divin.

uon à rendre justice, mais à user du pouvoir de la magistrature pour opprimer le bon droit et piller tous ceux qui avaient affaire à lui , le gouvernement de la Sicile lui échut pour le malheur de cette province; et il arriva même, par des circonstances particulières, que son administration, qui ne devait être que d'un an , dura trois années entières. Il est bou de se rappeler ici ce qui a été observé ailleurs. que les magistrats romains réunissaient en eux toute la puissauce civile et militaire. Un préteur était comme roi dans sa province. Les finances, les jugements, la guerre et les tronpes de terre et de mer, tout était en sa main. Verrès profita de ce pouvoir illimité pour tourmenter les Siciliens en toutes les façons imaginables. Il foula aux pieds leurs privilèges et toutes les lois ; et son caprice fut la seule règle qui le guida dans les jugements qu'il rendit. Cette tle est, comme tout le monde sait, trèsfertile, et elle fournissait à la ville de Rome une grande partie des blés uécessaires pour la faire subsister. Il n'est point d'avanies ni de vexations qu'il ue sit souffrir aux infortunés laboureurs, qu'il aurait dû protéger et encourager. Sa passion pour les statues, pour les tableaux, et pour les autres ouvrages des beaux-arts, allait jusqu'à la fureur : il en dépouilla et les villes, et les temples, et les maisons des particuliers. A tous ces excès ajoutez la lâcheté et la négligence par rapport à la guerre et aux pirates, une mollesse inconcevable, des débauches infâmes par lesquelles il déshonora les meilleures familles de la Sicile. enfin une cruauté tyrannique 1. Ce fut un monstre, en un mot, plus funeste à cette lle malheureuse que tous eeux qu'avait pu imaginer la fable, que les Cyclopes, les Charybde et les Scylla; et il y faisait regrelter les Denys et les Phalaris.

Ce portrait, tracé d'aprés Cicéron, n'est point chargé: les faits en attestent la ressemblance. Sur la multitude de ceux que présentent les ciuq livres de l'accusation contre Verrés, j'en cholsirai deux seulement, et j'aurai soin d'en abrêger même le récit.

Le premier regarde Sthénius\*, cet excellent

<sup>1</sup> Clc. in Verr. act. 1 , n. 145, 146. <sup>9</sup> Id. act. 11 , n. 83-147, ciloyen d'Himére, doui la giórdemidi se montras indimitable lorgue brompés fut en ovopar Sylla en Sicile pour y poravulve les reside de la fedica de Marias. Co Stheines, qui délait relee, et curioux en vasse d'airain de Cortinhe, et ne la sequentere, yant reçu et cortinhe, et ne la sequentere, yant reçu et pose dont Verris para l'hospitalir encreba rés-ublément a son egant, ce fut d'enlever toute cette précleux vaisselle. Le Sicilien o los sonfit-i. Cétait le précleur qui le volhit; et il ne pouvait opposer que le silence à son injuntere y cetta de la contra de la contra de les c'était na hole, et il croyst infene lai

devoir de la modération et de la douceur. La patience de Sthénius enhardit Verrès, et il lui proposa de l'aider à obtenir des Himériens de très-belles statues qu'ils avaient dans leur ville. On sait combien les Grecs étaient jaloux de ces sortes d'ouvrages, dans lesquels leur nation excellait. D'ailleurs parmi ces statues il y en avait qui étaient chères aux Himérieus par les objets qu'elles représentaient. Telle était celle de la ville même d'Himère, sous la figure d'une femme, et celle de Stésichore, grand poête lyrique, leur compatriole, Enfin elles étaient pour eux des monuments de la bonté de Scipion, qui les leur avait rendues après avoir pris Carthage, et de leur alliance avec les Romains. Ainsi Sthénius, toujours généreux dès qu'il s'agissait du bien et de la gloire de sa patrie, répondit uettement au préteur que ee qu'il demandait était impossible, et que, bien loin de l'aider, il s'y opposerait de toutes ses forces,

1 sader, il 5 y opposerat de toutes ses torces.

Verrès ne lissa pas faller en avant, et il fit
proposer la chose au sénat d'Himère. Sibénius
lui tient parole : et comme il etait éloquent, il
parla avec beaucoup de vigueur, soutenant
e qu'il vaudrait mieux que tex Himériens abandonnassent toute leur ville que de se laiser
e enlever les monuments de leurs anectres?
e des dépoulles reconquises sur leurs anciens

s o Pratoris injuries tacitè, hospitis placidò ferendas o arbitrabatur. » (Ibid.n. 84.) s o Urbem relinguero Thermitanos esse honestius

a uroem reinquero inerminano: esse nonesting e quam pati tolli ex urbe monumenta majornm, spolia e hostimu, beneficia clarissimi viri, indicia societatis poe puti romani atque amicitiae. » (Ibid. n. 88.)

<sup>\*</sup> Thermes avantéel détie en la place de l'ancience ville d'Himère. La nouvelle ville se nommait Thermus-Homerener; et les habitants , Thermiteni.

e ennemis, les dons du plus grand homme qui e fut jamais, les temoigagnes de leur alience et de leur amitié avec le peuple romain. » Tous furent frappés de ces véhémentes représentations; et il n'y en eut pas un seul qui ne déclarât qu'il souhaiterait mourir plutôt que de consentir à une telle indignité.

Verrés, outré de trouver une résistance qu'on n'avait osé lui faire dans aucune ville de Sicile, rompt l'hospitalité avec Sthénius, sort de chez lui, et va se loger dans une maison ennemle. Il engage le chef de cette maisou, qui était un des premiers citoyens d'Himère, à acenser Sthénius d'avoir corrompu les registres publics. Cette affaire était de nature à être jugée par les Himériens mêmes, et Sthénius s'offrit à répondre devant ses juges naturels. Mais Verrès évoque la cause à soi, et s'en rend le maltre contre tonte justice. En même temps Sthèuius apprend que le dessein du préteur est de le faire battre cruellement de verges. Dans cette extrémité, il prend le parti de s'enfnir, et, quoique la saisou fût déjà facheuse, (on était à la fin du mois d'octobre), il passa la mer et vint à Rome. Verrès fut au désespoir que sa victime lui cût échappé. Il envoya des satellites, et à la ville et à la campagne, pour chercher Sthénius, et le lui amener, en quelque licu qu'on le reneontrât. Enfin, s'étant assuré de sa fuite, il le condamna, sans aucune discussion, sans aucun examen, à une amende de cinquante mille livres; ct il aurait fait vendre tous ses biens, si on ne lui eût trouvé cette somme dans le moment.

Ce n'est pas tout; il déclara de dessus son tribunal que quoique Sthénius fid habent, si quelqu'un voulait le poursairre comme coupable de quedque crime dique de mort, il admettrat la requête et rendrait justice. Celaul qui s'était porté pour accusateur dans la première affaire eut asset de modération pour rien qu'in de demandait point le sans que son de comme de la comme de la comme de la comme rendrait capable de tout, s'offrit à servir la passion du préciue, c'i Sthémiss fatsoumé à comparaître devant Verrès a Syracuse, au premier décembre.

Cependant Sthémius, qui avait beaucoup d'amis dans Rome, fait porter des plaintes au sénat contre une procédure si inique; et, sur

la proposition des consuls, on était près de statuer qu'il n'était point permis d'intenter une action criminelle dans les provinces contre des absents, et que ce qui serait fait au préjudice du présent sénatus-consulte serait nul de plein droit. Mais le père de Verrès se donna tant de mouvement et fit naître tant d'obstacles, que la nuit survint avant que le décret pût étre formé. Il anaisa ensuite les amis de Sthénius en leur promettant que la chose n'irait pas plus loin. Il écrivit fortement à son fils pour lui représenter qu'il allait se perdre. Ni les prières d'un père, ni la considération de son propre danger ne purent arrêter Verrès. Au jour marqué il fait eiter Sthénius. L'accusateur ne se présenta point : et l'accusé, n'ayant point de partie, devait être reuvoyé, Verrés fait en même temps la fonction d'accusateur et de juge, et prononce contre Sthénius une condamnation que personne ne lui demandait.

Après qu'Il eut pleinement satisfut sa vengence, il il trourain quelqueréflecion : il criagiul les suites de cette affaire; et, pour les précuri, il commit un novaue crime en fis filiant ses propres registres. On y avait écrit d'abord, comme il était via, que Shénius avait été accusé étant absent : Verres y fit mettre qu'Il estil présent; et afin qu'on ne poit pas tui réproche d'arrès, condamné un homme qui était présent; et afin qu'on ne poit pas tui réproche d'arrès, condamné un homme qui régistre un procureur, qui était un méérable étoué aux volontés de Verrès, et nemes pressonel de Sténiesis. Quello complicatione or rimes et d'injustice ! quelle tyrannie ! Le fai.

Comme les pirates infestaient les cotes de siclle, à telain fecessaire de mettre en mer une flotte pour leur donner la chasse.', Verrès commença par violer toutes les masimes du gouvernement romain, qui réservalent absonnent aux Romains seuls le commandament au l'autre de la comme de l'autre de la comme de l'autre de la comme de l'autre de l'autre de la comme de l'autre de la façon la plus abses et al plus contraire au bieu du service. Les vaisseaux de cette flotte étaient fournis par les visites de Scielle, qui les équipient, et

1 Cic. in Verr. v. 80-121.

les montaient de soldats et de matelots, dont elles pavaient et la solde et la subsistance. Tout cet argent avait contume d'être administré par les capitaines de vaisseau, qui étaient eux-mêmes tirés de la ville à laquelle chaque vaisseau appartenait. Verrés se rendit maître de ces sommes, et voulut qu'elles passassent par ses mains. On couçoit que ce n'était pas dans le dessein an'elles en sortissent, au moins pour la plus grande partie. Tout soldat ou matelot obtenait son congé en payant un certain prix fixe et connu. Par ces rongés le préteur gagnait doublement, profitant et de l'argent donné par le soldat ou matelot, et de celui qu'il avalt reçu de sa ville pour le payer et le nourrir. Ajoutez qu'il ne fit nulles provisions, point de magasins, point d'amas de blé sur les vaisseaux; en sorte que des Siciliens, des enfants de labourcurs, étaient réduits à vivre de racines de palmier sauvage. qu'ils arrachaient quand ils pouvaient en trouver.

Une flotte en cet état, composée de vaisseaux presque vides, et où ceux qui restaient mouraient de faim, n'était pas capable de se faire craindre. Aussi, avant rencontré les pirates en mer, quoiqu'ils fussent sept vaisseaux contre quatre brigantins, ils ne rendirent aucun combat. Cléomène le premier prit la fuite, les autres le suivirent, et. lorsqu'ils furent près de la terre , ce fut à qui se sauverait le plus précipitamment. Les pirates, qui les avaient poursuivis, brûlèrent les vaisseaux ; et non contents de la victoire qu'ils avaient remportée, ils voulurent en aller annoncer eux-mêmes la nouvelle à Syracuse. Ils voguèrent vers cette capitale de l'île, où était actuellement le préteur : ils entrent dans le port, c'est-à-dire dans le cœur de la ville. car le port était tout environné d'édifices devant et derrière ; ils s'y promènent tranquillement, jetant sur les quais avec insulte les racines de palmier sauvage qu'ils avaient trouvées dans les valsseaux siliciens, et faisant presque resaillir l'eau avec leurs rames jusque dans les yeux du lâche et indigne préteur !.

Une si grande infamie, jointe au danger, pensa exciter une sédition dans Syracuse : du moins les murmures éclatèrent de toutes parts contre Verrés: et les capitaines de vaisseau, qui s'étaient retirés dans cette ville, ne faisaient mystère à personne des vraies causes qui avaient attiré ce désastre, et ils en faisaient retomber toute la faute sur le préteur. Il fut instruit de ces discours; et comme il comptait être accusé dès qu'il serait de retour à Rome, et qu'il ne doutait pas que ce ne fût là un des principanx chefs sur lesquels on lui ferait son procès, il voulut se précautionner. Il mande les capitaines. Il se plaint à eux de la façon dont ils parlaient de lul; il les prie de changer 'de langage, et de dire qu'ils avaient eu chacun sur leur bord le nombre complet de soldats et de matelots. Ils consentent à tout ; et sur-le-champ Verrès les interroge en présence de témoins, et fait dresser un procès-verbal de leurs réponses, qui furent telles qu'il les leur avait dictées. Mais bientôt, soit de lui-même, soit averti par quelqu'un, il comprit qu'un acte mendié, et qui portait des caractères visibles de suggestion, ne pouvait lui être d'aucune utilité.

J'ai déià remarqué quelque part que les làches sont cruels. Verrès , résolu d'étouffer, à quelque prix que ce pôt être . les preuves de sa mauvaise administration, prend le parti de faire mourir ees infortunés capitaines, comme traltres, et eoupables d'avoir livré la flotte aux pirates. Une seule difficulté le retint quelques moments; c'est qu'il ne savait quel traitement faire à Cléomène, qui, étant général, et ayant fui le premier, se trouvait dans un cas encore plus défavorable que les autres. Mais quel moyen de faire trancher la tête au compagnon de ses débauches, à un mari qui avait eu pour lui les plus eriminelles complaisances? Verrès avait tellement perdu toute pudeur, qu'il met hors de cause le génèral, peudant qu'il fait le procès aux capitaines; et dans le même temps que ces malheureux étaient arrêtés et chargés de chaînes par son ordre dans la place publique, Cléomêne était à ses côtés, lui parlant familièrement à l'oreille, selon sa coutume,

Les pères et mères des accusés , avertis du danger de leurs eufants , vieuneut eu diligence

<sup>\* «</sup> Quum pretoris nequ'ssimi inertissimique orulos , « predonum remi réspergerent. » (Cic. in Yerr. act. v. p. 190.)

A Syracus. Mais ui le grand âge et les prifese uns, ui la jennesse et l'innocence des autres, use peuvent fléchir ec cœur implioyable. Verrés, accompagné de quedques sessessens, aussi grands sociérats que lui, condamne les capitaines à avoir in tête tranchée. La fin de er récit dans Gicéron est quelque chose de si touchain et de si pathetique, que je ue pais men de si touchain et de si pathetique, que je ue pais men de la contrain de la correat. Le concreau Le consulté et d'avarier.

crusitie et d'avance.

On enferme dians la prison ces innocents e condamnés? on fait les apprés de leur supplies; et ou normente d'avance les trisses de la condamnés de la co

s a Inciuduniur ia carcerem coudemnati : supplicium a constituitur la illos; sumitur de miseris pareulibus a navarchorum : prohibentur adire ad filles sues ; proe hibeniur liberis sais ethum vestilamque ferre. Paires... « Jacebant lu limine, mairesque misere pernoctabant ad « ostium carceris, ab extremo conspecto liberúm exclua se ; que nibil aliud orabaut, ulei ul filiorum extremum a spirlium ore excipero sibi liceret. Aderat jaultor care cerls, carnifes prestoris, mors terrorque socioram et e civium, lictor Sestius, cui es omui gemita dolorrque a certa merces comparabatur. Ut adeas, tantum dabis: a ut cibum tibi introferra liceat, tantum. Nemo recu-« sabet. Quid! ut uno ictu securis afferam mortem Alio a tuo quiddabis? na diù crucietur; ne sapiùs feriatur; e ne cum sensu doloris aliquo, aut cruciatu spiritus " auferatur ? Etiam ob banc causam pecunia lictori daa balur. O megnum atque in olerandum dolorem! O « gravem acerbamquo fortunam! Non vitam liberum , « sed mortis celoritatem pretio red mere cogebantur paa rentes. Alque ipsi etiam adolescentes cum Sesilo de « eådem plagå, et do uno illo ictu loquebantur : idque e postremum parentes suos liberi orabaut, ut levandi « cruciatùs sui gratià pecunia lictori daretur.

« Melli et grave dolure inventi parenibus et propluquis multi vecum tamen moes sit externo, « eril. Estne aliquid ultrà, quò progredi erudelitas possit ? Reperictur. Num illorum ilberi quom crust secum percusa le necul, ceptom feris objetentur. Secum percusa le necul, ceptom feris objetentur olst al tectosium est parenti, redima pretio speciendi potestalem. S. Cic. in [pr. r. et.p., u. 517, 183, 181]. « l'espérauce de recueillir leurs derniers sou-« pirs. Devant la porte se tenait le geôlier de « la prison, le bourreau du préteur, la terreur « et la mort des alliés et des citovens : en nn a mot, le licteur Sestius, qui tirait un tribut « de toutes les larmes qu'il faisait verser. a Pour entrer, vous donnerez tant : pour a avoir la permission de porter de la nour-« riture, tant. Personne ne refusait de se « soumettro à tout ce qu'il lui plaisait d'exia ger. Mais que me donnerez-vous pour tuer a votre fils d'un seul coup , afin qu'il ne soufa fre pas longtemps, afin qu'il ne soit pas a frappé plusieurs fois, afin qu'il perde la a vie sans aucun sentiment de douleur? On « payait encore ce misérable pour un si fu-« ueste service. O douleur iuconcevable l & « situation la plus cruelle qui fut jamais! « des pères étaient contraints de donner de « l'argent, non pour sauver la vie de leurs « fils , mais pour hâter leur mort ; et les fils « cux-mêmes négociaient avec Sestius cette « grace d'un coup unique : et pour dernière « marque de tendresse, ils demaudaieut à « leurs parents de rendre , par de l'argent , a ce licteur plus traitable, et de diminuer a ainsi leurs tourments.

« Voilà sans doute bien des rigueurs exer-« cées contre des pères malheureux; mais « au moins que la mort de leurs fils soit la « dernière. Non; elle ne le sera pas. La « cruauté peut-elle donc s'étendre au delà de « la vie? On en trouvera le moven : car. « après que leurs fils auront été exécutés, on « exposera leurs corps aux bêtes. Si c'est là « le comble de la douleur pour un pére, « qu'il achète à prix d'argent la liberté de « donner la sépulture au corps de son fils, » Ce ne fut qu'après toutes ces couventions faites et réglées que les capitaines de vaisseaux furent menés au supplice et exécutés publiquement, au milieu des larmes et des gémissements d'une multitude infinie de spectateurs, pendant que le seul Verrès triomphait, et se livrait à la joie de s'être délivré des témoins de sa mauvaise conduite.

Cet homme, si eruel pour les autres, qui n'èparquait pas même les citoyeus romains, dont plusieurs furent battus de verges ou décapités, ou même mis en croix par son ordre, était d'une mollesse inexprimable pour luimème <sup>1</sup>. Je crois que le lectur vera ici ave plaisir les principaux traits du tableau qu'en fait Cicèron. Il suit Verrès dans la distribution que ce précur s'était faite des saisons de l'année; et comme Hortensius lui attribuait le littre de grand général, Cicéron joue sans cesse sur cette idée, qui est pour lui une source inépuisable de plaisanteries.

Pendant Thiver, il dit que Verrès avait fixe son séjour à Syranes, ville situte sous un climat si pur et si serein, qu'il n'y a point do jour, quelque piuvienc et quelque orageux qu'il puisse être, où le soleil ne se montre au moiss pour quekque temps. « La éct excellent « général vivait de façon», qu'il n'était pas eisé de le voir hors de son palais, ni même « hors du lif. Le court espace des jours se passait à table, et les longues units de « cetto saison dans les débauches les plus « tontesses.

« Lo printemps était sa saison de travait.

« Il en déterminait le commencement , non « par le retour réglé des vents, ou par quel« que constellation, mais lorsqu'il avait vu 
a nne rose : c'était de ce moment que le 
« printemps commençait pour lui. Alors il se 
« livrait à la faitue des marches nour visiter

1 Cie. in Verr. v. 96-30

\* « Hie ita vivebal iste bonus imperator bibernia mene sibus, ni eum non facilé, non modó caira tectum, sed « ne extra lectum quidem quisquem viderel. Ita diei bree vitas convivitis, nocils iongitudo stupria et flugitita « conterebatur. »

« Quum antem ver esse corperat ( enjus Isle initium e non a Favonio, neque ab aliquo astro, notabat, sed a quam rosam videral , inne incipere ver arbitrabatur) . « dobat se jabori atque ltineribus ; in quibus psque eò « se præbebat patientem atque impigrum , ul enm nemo a unquam in equo sedentem videres. Nam ul mos fuil « Bithynia regibus, lectica octophoro ferebatar; la quà e pulvinus eral perincidas, meiltensi rosă fartus : ipse e aulem coronam habebat nnam in espite, alteram in a coilo, reticulumque ad nares sibl admovebat, tenuis-« simo tino, minutis maculis, plenum rosm. Ste confecto a itmere, quam ad aliquod oppidum veneral . lecticà eàa dem usque in eubiculum deferebatur. Eo veniebant a siculi magistratus, ventebani equites romani... Beinde, « ubl paulisper in enbiculo, pretio, non aquitate, jura a descripserat , Veneri jam et Libero reliquum jempus « deberi arbitrabajur, » (Cac. in Verr. act. v. n. 26, 27.) « sa province : et il v faisait preuve d'une vi-« gueur si laborieuse, que jamais personne « ne le vit à cheval. Car, suivaut la pratique « des rois de Bithynie, il se faisait porter sur « les épaules de huit hommes, dans une li-« tière, où était un coussin d'une étoffe trans-« parente tout rempli de roses. Il eu avait « une couronne sur la tête, une autre autour « du cou, et tenait à ta main un sachet de fin « liu, pareillement plein de roses, qu'il por-« tait de temps en temps à son nez. Il faisait « ainsi son entrée dans les villes, et il ne sor-« tait point de sa litière qu'il ne fût arrivé « dans la chambre où il devait loger. Là se « rendaient ceux qui avaient affaire à lui .-« magistrats siciliens, chevaliers romains, et n autres auxquels il donnait de courtes aun diences : et après qu'il avait vaqué pendant « quelques moments rapides, à rendre des « jugements pesés au poids de l'argent , et n non à celui de ta justice, il comptait que le « reste du temps était dû à ses deux divinités « favorites, Bacchus et Venus, »

L'êté a sait toujours pare, un autres pricurs de Siriel à suiton de l'antes qu'it devaient choisir pour laire leur ronde, afin de vonantéer par cu-mense l'état de la récole, et d'empéher les attroupements d'ecclaves, que l'ou criajouil beautroup dans cette lle depuis les maux horribles que deux guerres servites y avaient causés. Verrès , général d'une nouvelle espèce, (sublissait alors ses revites y avaient lousés, verrès , général d'une nouvelle espèce, (sublissait alors ses quariers de rindichissements sur le rirage do Syraccue, sous les tentes de fin in , à l'ombre d'une nouvelle espèce, (sublissait alors ses d'yraccue, sous les tentes de fin in , à l'ombre d'une nouvelle espèce, des l'autres de la dur mode-cetter, sus sourir, pe diate unué long internale, horr de ce lieu charmant, et

si cu n'est les compagnons de ses débauches. C'est ainsi que Verrès passeis ion année, ne se détournant de ses honteux plaisirs que pour commettre de sinjustices et des violences. Comme les concussions et les vols faissient Poblet propre de l'accusation que Citéron intenta contre lui, et qu'il ne mo serait pas possible d'en faire i elle détail ; jors en tracer l'idée géné, ale par resport aux ouvrages de pristury, de sculpture, d'orféverric, et autres semblables, telle que l'orsteur nous la donne à la tête de son quartième discours.

« Je passe maintenant 1, dit-il, à ce que Verrès appelle son goût pour les belles choses, « ce que ses amis nomment sa folie et sa maa ladie, les Siciliens ses brigandages : pour « moi, je ne sais quel nom y donner. Voici a le fait, la Sicile est une province bi-n « grande, bien riche, qui jouit depuis long-« temps de la paix sous notre empire : elle « renferme bien des villes et bien des maia sons opulentes. J'avance et je soutiens que « dans toute cette tle il n'y a aucun vase d'ara gent ou d'airain, soit de Corinthe, soit de « Délos ; aucune pierre précieuse, aucun ou-« vrage d'or ou d'ivoire 1; aucune figure « d'ivoire, d'aïrain ou de marbre ; arcun ta-« bleau, aucune tapisserie à personnages; « rien de précieux, en un mot, que Verrès a n'ait convoité, qu'il n'ait fait passer sous ses « veux, s'appropriant tout ce qui a cu le ma!-« heur de lui plaire. Yous soupconnez de « l'exagération dans ce que je dis ; il n'y en a aucune. Ce n'est point ici un langage d'ac-« cusateur ; je parle uniment et simplement. « Non, messieurs, il n'y a cu aucun ouvrage « rare de l'espèce de ceux que je viens de « détailler 10 dans les maisons particulières, « ni dans les villes, ni dans les places pu-« bliques, ni dans les temples, ni chez les « Siciliens, ni chez les citoyens romains éta-

\* « Venio nuoc ad istius quemadmodům ipse appel-« lat , studium; ut amici ejus , morbum el lusaniam ; ul « Siculi, latrocluium: ego quo uomine appellem nescio. « Rem vobis propouam.... Nego lu Sielliå totå , tam loa cupleti, tam vetere provincià , tot oppidis , tot familiis, a tam copiosis, ullum argenteum vas , aut corinthium , a aut deliacum, fuisse, utiam gemmam aut margaritam . e quidquam ex auro aut etore factum, signum plium e mneum, marmoreum, uberneum; nego ultam pietu-« ram , ueque in tabulà , neque textitem fuisse , quiu a conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstule-« rit .... Quum dico nihit Istum ejusmodi rerum in totà e provincià reliquisse, latiné me schore, non accusatoe rie loqui. Etlam piaulus. Nihil in adibus cujusquam, « ne lu oppidis quidem ; nibil in locis communibus , ne a in fenis quidem; uthil apad Siculum, nihit apad cia vem romanum : deploye wihil Istum , quod ad oculos « animumque acciderit, neque privati, neque publiel, « neque profoni, neque sarri , totà in Sicilià reliquisse. a (Cie. in Ferr., IV. 1, 4.)

L'ivoire était une matière très-précieuse chez les ancieus, et inficiment plus estimée qu'elle ne l'est parmi « blis dans l'île, que Verrès ait laissé, dans « toute l'étendue de sa province, II a tout « enlevé, public et privé, sacré et profane. » Qu'il me soit permis d'ajouter un dernier

trait à ce tableau de la conduite de Verrès. Les anciens avaient coutume d'appliquer sur leur vaisselle et sur leurs autres pièces d'argenterie, des ornements d'orfévrerie et de ciselare travaillés et recherchés avec soin, et qui pouvaient s'en séparer. Cicéron assure qu'il n'y avait pas une maison un peu aisée en Sicile où il n'y eut une soucoupe et une coupe pour les libations, et une cassolette pour brûler des parfums en l'honneur des dieux, le tout d'argent, avec les ornements dont j'al parlé; et il assure avec la même confiance que, depuis la préture de Verrès, il ne restait pas en Sicile que seule de ces pièces qui cût conservé ses ornements. Le prêteur les enlevait tous et rendait l'argenterie nue et dégardie. Il fit cette opération dans plusieurs villes de la Sicile d'un seul coup et par un seul ordre, donnant commission à quelqu'un d'aller de maison en maison, et de dépouiller toutes les pièces d'argenterie. Il s'y prit mieux encore dans une certaine occasion. Il était arrivé près de la ville d'Haluntium, qui était située sur une hauteur, et dont l'accès, par cette raison, était un peu difficile. Il ne voulut pas se donner la peine d'y monter; mais, ayant mandé l'un des premiers citoyens, il le chargea de lui apporter toute l'argenterie de la ville. en arracha les incrustations, et lui permit de remporter le reste.

Voici maintenant Irusage qu'il faisait de tonc ces ornements voicis avec une d'ilipiatice et d'Impudence. Lorsqu'il en cut sesemblé cut amas prodigieur, il établit un aclier dans le palais des préteurs à Syracuse, y appela une très-grande multiude d'ouvriers, orférres, ciscleurs, et autres semblables, et se fit faire par eux de la vaisselle d'or. Pendan huit mois consécutifs, l'ouvrage ne leur manque pas, quiqu'ils net ravail et trovavit le moyen quiqu'ils net ravail, et trovavit le moyen d'appliquer et d'exclàsser sur ces vasse d'or les figures qu'il avait volées, et qu'étaleut comme autaut de petits chefs-d'ouvre. Il joignait

4 Clc. in Verr. 1v. 54.

ainsi les beautés de l'art à la richesse de la matiére

J'ai été bien aise d'entrer dans quelques détails sur ces faits, parce qu'ils me paraissent extrêmement singuliers, et que pareilles choses ne se devinent point. Accontumés à posséder nos biens surement et tranquillement sous la protection des lois, nous n'avons point d'idée d'une tyraunie poussée à un excès aussi étrange. Je sais que Cicéron est ici un accusateur dont il paralt qu'on ne doit point prendre le témoignage à la lettre. Mais il ne parle que d'après des piéces et des dépositions de témoins, et l'événement du procès autorisera ses discours.

Que si l'on s'étonne que Verrès ait osé commettre tant de crimes odieux et manifestes, et qu'il n'ait pas craint de s'exposer à la sévérité des lois, Cicéron me tournit la réponse. Le criminel, sachant qu'il n'y avait point de justice dans Rome, comptait sur l'impumité; il s'était persuadé qu'en partageant ses vois avec les juges qui devaient le punir, il se mettralt à l'abri de toute recherche. Il ne s'en cachait point, et ne feignait point de dire que ceux-là devaient craindre, « qui n'a-« vaient volé que pour eux seuls : mais que. « lui, il avait volé pour sastisfaire la cupidité « de plusienrs 1. » Ayant eu, dans les commencement de son affaire, un petit succès, qui consituit en ce qu'il avait trouvé moyen de gagner du temps, il se felicitait lui-meme d'avoir connu de bonne heure le prix de l'argent dont il tirait dans l'occasion nu si grand service. Enfin, dans sa province même, il lui était arrivé de dire souvent en présence de témoins a qu'il avait un ami puissant , c'était « Hortensius, avec l'appui duquel il comptait

- a ponvoir impunément piller les penples : et
- a qu'il n'amassait pas des richesses pour lui-« même seulement, mais qu'il avait fait le
- « partage des trois années de sa préture, de « facon qu'il se trouverait bien heureux d'eu
- « avoir une année pour lui seul ; qu'il en des-« tiuait uue à ses avocats et défenseurs, et ré-
- « servait la troisième récolte, qui était la plus a abondante, pour les juges, »
  - 4 Cic. in Verr. act. 1, n. 4 et 8.
  - 8 Cie. in Verr. act. 1, n. 40,

Ce n'était pas sans raison que Verrès mettait sa confiance dans Hortensius. Cet orateur ne se piquait pas d'imiter la netteté de la conduite de ses devanciers, dont Cicéron lui rappelle plus d'une fois les exemples. L. Crassus et et Marc-Antoine, qui n'em-

ployaient pour la défense des causes dont ils se chargeaient qu'un zéle plein d'honneur et les talents de leur esprit. Nous avons vu qu'il était accoutumé à corrompre hardiment les juges. Il n'imita t pas uon plus le désintéressement de ces anclens, comme Cicéron le Ini reproche d'une facon tres piquante. Crassus et Autoine ', a lui dit-il, n'auraient point entrepris la défense

« d'un accusé tel que Verrès. Ils auraient ap-« préhendé, en soutenant un homme sans « pudeur, de s'exposer eux-mêmes à passer « pour en manquer. Aussi avaient-ils grand « soin de se conserver dans une parfaiteliberté « à l'égard de leurs clients, et ils ne se mettaient « point dans le cas ou de parattre peu délicats « sur l'article de la probité en défendant une « cause manifestement mauvaise; ou d'être « accusés d'ingratitude en abandonnant un a homme dont ils auraient éprouvé la libé-« ralité. » Hortensius avait reçu des présents de Verrès,

ce qui était regardé alors comme contraire à la noblesse de la profession. Il était mention en particulier d'un Sphinx d'ivoire, qui donna lieu à un bon mot de Ciceron. Car, comme celui-ci attaquait son adversaire d'une facon un peu fine et cachée, Hortensius, qui feignit de ne pas l'entendre, lui dit qu'il ne savait pas expliquer les énigmes. Cela est étonnant s. vu que vous avez chez vous le Sphinx '.

La conduite de Cicéron était bien différente, Rien de plus bonorable que le motif qui le por-

1 4 Ad hane causam non accederent, ne in alterius im-« pudentià sul pudoris existimationem amitterent. Lin beri eulm ad eausas solutique veniebant : ueque come mittebant, ut, si impudentes in defeudendo esse « noluissent , lugrati lu deserendo existimarentur. » (Cre. in Verr. act. 11, n. 192. )

1 « Atqui debes , quom Sphingem domi habeas, » (OUINTIL. Hb. vt. n. 3.)

1 Le Sphiux, dans la fable, propose que éulgme : et qui propose une culgme la sait expliquer. C'est sur cela que roule le mot de Cicérou.Si quelqu'un u'avail pas la fable du Sphinx assez présente à l'esprit, qu'il me soit permis de le renvoyer à ce qu'en dit Corneille dans son OEdipe. tait à accuser Verrès, Il en était prié par les ! Siciliens 1, qui, après avoir reconnu sou désintéressement et son intégrité pendant qu'il avait été questeur en Sicile, voulaient maintenant faire épreuve de son zèle et de ses talents. Il combattait ponr une province opprimée, contre un misérable, qui avait néanmoins pour lui une partie de ce qu'il y avait de plus grand dans Rome, Hortensius, Sisenna, les Métellus, les Scipions. Et du moment qu'il cut entrepris l'affaire, il la poussa avec un courage qu'aucun obstacle ne pent diminner ni retarder.

La première chicane qu'Hortensius Ini suscita, ce fut de lui faire contester la fonction même d'accusateur par nn certain O. Cécilius qui avait été questeur de Verrès, et qui prétendait être chargé de l'accuser préférablement à Cicéron. Cette difficulté fit un procès en règle: et notre orateur fut obligé de plaider d'abord pour faire valoir le choix des Siciliens, qui s'étaient adressés à lui, et ponr écarter cette homme de paille, qui ne demandait à accuser Verrès qu'afin de lui procurer le moyen de se fairc absoudre. Hortensius se donna des monvement infinis par rapport à ce préliminaire, dont il sentait la conséquence : et rien ne fait plus d'honneur à Cicéron que la crainte qu'avait de lui un adversaire qui régnait alors dans le barreau. Les discours que Cicéron lui met dans la bouche pour solliciter les juges en faveur de Cécilius sont auclaue chose de curieux. Il l'introduit parlant à un des juges, et lui disant : « Je no vous demande a point ce que j'ai coutume d'obtenir lorsu que je m'anime nn peu vivement ". Il ne « s'agit point ici d'absoudre l'accusé, mais « seulcment d'ordonner que ce soit celui-ci « plutôt que celui-là qui fasse le personnage

« d'accusateur : faites cela pour moi, Accor-« dez-moi une chose qui est aisée, qui n'a rien « que d'honnéte, qui n'est point snjetle à la « critique; 'et lorsque vous me l'aurez accor-« dée , sans que votre réputation coure aucun o risque, l'aurai obtenu ce que le désire, et « celui pour qui je m'intéresse scra absous. » Cicéron rendit toutes les sollicitations d'Hortensius inutiles: et les juges lui déférèrent le titre et le caractère d'accusateur, comme à celui que les Siciliens demandaient, et que Verrès craignait le plus.

Il s'agissait alors ponr Cicéron de faire des informations et de rassembler des preuves contre l'accusé '. Pour cela, après avoir pris une commission du préteur qui présidait au jugement des crimes de concussion, il fit un voyage en Sicile. En cinquaute jours il parcourut tonte la province, el ramassa un nombre prodigicux de pièces et de mémoires, avec lesquels il sc hâta de revenir à Rome ; mais ce qui fait beaucoup d'honneur à son désintéressement, c'est qu'il ne profita point du titre de desenseur de la cause commune pour se procurer des réceptions honorables et somptneuses. Partout il ne logea que chez ses anciens amis, chez ceux avec lesquels II était . depuis sa questure, en liaison d'hospitalité. Ses courses ne coûtérent ni frais ni soins, soit aux villes, soit any particuliers.

Verrès, qui se voyalt en tête uu ennemi vigilant, laborienx, incorruptible, craignait beaucoup quoiqu'il affectat des airs de confiance %. Pour semer la division entre l'avocat et ses clients, il fit conrir le bruit que Cicéron s'était laissé gagner par une grosse somme d'argent : qu'il n'accuserait que pour la forme, et de manière à ne point faire de tort à celui qu'il feignait de poursuivre. Cicéron détruisit bientôt ce soupcon injurieux. C'était l'usage chez les Romains, dans les causes criminelles, que l'on tirât au sort un plus graud nombre de juges qu'il n'en devait rester pour le jugement. Entre ceux que lesort avait désignés, l'accusateur et l'accusé avaient droit d'eu rejeter chacun un certain nombre, qui était égal pour l'un et pour l'autre. Dans cette espèce de triage, Cicéron

t a Quum bonc causem Siculorum rogalu receptssem, e idque mihi amplum et præclarum existimāssem, eos a velle mem fidel diligentlaque periculum freero, qui a lunoceotia abstinentiaquo fecissent; eum, etc. » (Crc. in Ferr. act. 1 , n. 34. )

s « Non illud peto, quod solco, quum vehemeotios e contendi, impetrare : reus ut absolvatur no n pelo; sed a ut ab bec potius quam ab illo accosetur, id peto. Da a mihi hoe; concede quod facile est, quod hooestum,

a quod non iuvidiosum; quod quum dederis, stue ullo

<sup>«</sup> tuo periculo, sine infamià illud dederis, ut is absol-

e yatur. cujus ego causà laboro. » (Cic. Divin. n. 23.)

<sup>!</sup> Cic. in Verr. act. 1, n. 16. 1 Id. Ibid. n. 17.

tist une conduite partialiement, nette et au dessus de tout reproche. Les jages qu'il retint éditent d'ame problèt reconsue, et il ne donna rectusion qu'a ceur dont la réputation était équivoque; en sorte que le tribunal devant lequit i avait à plaider se frours, comme il le tômoigne lui-même d'un façon aussi obligenate pour les juies qu'honorable por ui, le mieux composé et le plus respectable que l'on ect vu despuis dictatruc de Svila.

L'intégrité des juges déconcrat les projets de Verrès Y. La corrpilos s'expertit si publiquement dans Rome, qu'en arrivant de sa province il lavai dis ilmarche ave une compagnie qui s'était chargée, moyennant une somme convenue et déposée en main tièrece, de le faire absoudre par les juges devant lesquels il serial secué. Maistoraydo n'ut quels hommes formeraieut ce tribunal, le marché fut rompu, et Verrès rettins ous argent.

Un événement de grande conséquence pour lui ranima cependant ses espérances. Hortensius, son défenseur, fut nommé cousul 3, Nonseulement Verrès compta dès lors être tiré d'affaire, mais tout le monde pensa comme lui. Curion, homme illustre et personnage consulaire, dans le moment que l'assemblée finissait, au lien de faire compliment au consul désigné, courut à Verrès, l'embrassa. et lui dit : Je vous annonce que , par l'élection qui vient de se faire, vous étes absous, Ajoutez d'autres circonstances, toutes plus favorablesies unes que les autres à Verrès. J'ai dit que les Métellus le soutenaient et s'intéressaient vivement pour lui. Trois fréres de cette famille étaient dans des places qui leur donnaient moyen de le servir puissamment : O. Métellus, désigné consul avec Hortensius; M. Métellus, nommé aussi préteur pour l'année suivante, et dont le département devait être de connattre du crime de concussion; enfin L. Métellus, actnellement préteur en Sicile, et qui avait succédé à Verrès. Le consul désigné, Q. Métellus, ne fit pas même difficulté de mander chez lui les Siciliens qui étaient à Rome pour la poursuite de

leur affaire, et de les intimider par différentes considérations, les assurant qu'ils ne réussiraient pas. Il se montrait reconnaissant, s'il est vrai, comme Cicéron le dit fort clairement, que Verrès lui avait acheté des suffrages pour le porter au consulat.

Tand d'obstedes ne diminusient point le zide de Ciciron 7, qui se vit imme attaque personnellement, et en danger de manquer c'édité. Veries rema beaucoup contre lui, et premit de l'argent à coux qui étitent activité provincie maporher son accusaire de parvenir à la clarge à l'appelle il aspiral; ansi toux est mouvements d'encuriere si offet. Le peuple romain ne voult pas soufré que ceiul douit se richesses n'avaient foir que ceiul douit se richesses n'avaient foir que ceiu douit se richesses n'avaient foir que ceiu douit se richesses n'avaient par argent l'entrée aux d'agnités.

Ciceron , ayant donc été nommé édile , et se trouvant ainsi libre de tout autre soin que celui de son accusation, résolut de la pousser avec vivacité. Le jeu d'Hortensius était de trainer l'affaire en longueur, et de tâcher de gagner le mois de janvier, qui était celui où les nouveaux magistrats entraient en charge. Alors Verrès aurait en pour lui les deux consuls et le prêteur qui devait présider à son jugement 3. Quoiqu'on ne fut encore qu'au commencement du mois d'août, l'espérance d'Hortensius u'était pas mal fondée, parce qu'une cause aussi importante et aussi chargée de faits devait naturellement consumer un trés-grand nombre d'audiences. Or, depuis le mois d'août insqu'à la fin de l'année, presque tont cet espace était rempli par des jeux et des spectacles, qui étaient des temps de vacation. Cicérou prit son parti, non-sculement en

Cicérou prit son parti, non-seulement en habile homme, mais en homme de bien qui préfére l'intérêt de sa cause à celni de la gloire. S'il cut traité cette affaire avec étendue 4, il aurait eu le plus beau champ qui fut

<sup>1</sup> Clc. In Verr. act. 1, n. 48.

<sup>\*</sup> Id. Ibid. n. 16,

s n. 18,

<sup>1</sup> IuVerr. act. 1, n. 25.

<sup>\* «</sup> Fecit animo libentissimo populus romanus, ul cue jus divitire me de fide deducere non potuisseut, ne

a ejusdem pecuniis de honore dejiceret.e ( Cic. iu Verr., act. 1, n. 25.)

<sup>3</sup> Act. 1 , n. 31.

<sup>4</sup> Act. 1. n. 32, 33,

jamais pour déployer son élognence; mais il était à craindre que l'accusé ne lni échappat. Il renonça donc à l'avantage qui lui était propre et personnel : et , après un court exorde , il produisit sur-le-champ les témoins, disont un mot pour expligner les faits et en tirer les inductions. Par cette méthode, l'affaire fut bientôt instruite; et la multitude des témoins, jointe à l'atrocité des faits, déconcerta tellement Verrés et son défenseur, qu'ils n'entreprirent presque pas même de répondre. Avant que les jeux commençassent, la cause fut finie; et l'accusé, voyant qu'il lui était impossible d'éviter la condamnation, n'attendit pas le ingement, et s'exila lui-même,

Ainsi fut terminée cette grande affaire, qui fit un honneur infini à Cicéron, par les preuves qu'il y donna, non de son éloquence, mais de qualités plus précieuses que toute l'élognence imaginable, d'un amour vif pour la justice, pour le soulagement des peuples indignement opprimés, pour l'honneur du sénat, dont il était membre ; d'activité, de vigilance, d'un courage qui surmonta tous les obstacles; enfin, d'une intégrité parfaite à l'égard d'un adversaire à qui les plus grandes profusions n'auraient rieu coûté pour se tirer de péril.

Je suis fâché que Plutarque jette un nuage sur ce dernier article, en rapportant que Ciceron fut soupconne de s'être laisse corrompre par rapport à l'estimation des dommages et intérêts, qui, selon cet historien, ne furent portés qu'à sept cent cinquante mille dragmes, c'est-à-dire trois cent soixante et quinze mille livres de notre monnaie 1. S'il était vrai que Verrés en eût été quitte pour une somme si modique, il serait difficile de justifier son accusateur; mais qui croiro que Ciceron se soit contenté de trois cent soixante et quinze mille livres de dommages et intérêts, pendant qu'en commençant l'affaire il avait déclaré anx juges qu'il répétait douze millions cinq cent mille livres \*? D'ailleurs, la somme énoncée par Plutarque est démentie par Ascoulus Pédianus 3, qui dit qu'il en coûta à Verrès cina

millions. Enfin tonte la vie de Cicéron . toujours infiniment éloignée de ce qui s'appelle bassesse et sordide intérêt, fait hautement son apologie contre un bruit populaire que Plutarque a recueilli avec trop peu de précaution. Au reste, après avoir satisfait à ce qu'il de-

vait aux Siciliens et à la république, Cicéron crut qu'il lui était permis de faire quelque chose pour lui-même. Il ne voulut pas perdre une si riche matière, qui lui donnait occasion de déployer tous ses talents, et il composa les cinq livres d'accusation que nous avons sous le titre d'Actio secunda in Verrem. Il y suppose que Verrés, an lieu de se retirer, comme il fit effectivement, avait eu l'impudence de se représenter, et que les juges avaient ordonné une seconde plaidoirie. Ces cinq livres, et surtout les deux derniers, étaient des chefsd'œuvre, dans lesquels on ne sait ce qui doit charmer davantage, ou la richesse et la fécondité des expressions et des tours, ou la sagacité des vues et la force des raisonnements, ou la véhémence des mouvements et des passions, ou l'élévation des sentiments, ou enfin l'art ingénieux avec lequel l'orateur sait jeter de la variété dans un sujet uniforme, et de l'agrèment dans une matière triste par ellemême. Il n'est personne, entre ceux qui out eu de l'éducation, qui ne connaisse et n'admire ces discours. Ce qui contribua à déterminer Cicéron à les composer, c'est qu'il n'avait pas dessein d'accuser souvent; et réellement Verrés est le premier et le seul qu'il ait iamais accusé.

Il me reste peu d'événements pour achever le récit de ce qui s'est passé dans la ville sous le consulat de Pompée et de Crassus. Les censeurs L. Gellius et Cn. Lentulus 1, avant la magistrature desquels il s'était écoulé un intervalle de quinze ans sans qu'il y eût eu de censeurs dans la république, firent la revue du sénat avec sévérité, et effacérent du tableau soixante et quatre sénateurs, le double du nombre que nous avons remarqué avec étonnement sous l'an 637. L'un des exclus était C. Antonius, second fils de l'orateur Marc-Antoine \*, homme sans mœurs et sans con-

<sup>1 718 000</sup> francs, E. B.

<sup>\*</sup> Divin. n. 19.

Ascon. in Act. 1 In Verr.

t Liv. Epit. xcvm.

<sup>2</sup> Ascon, in Tog. Cand.

duite, dissipateur, et cherchant à remplacer par des concussions exercées sur les sujets de l'empire le vide que laissaient dans sa fortune ses prodigalités insensées.

Les censeurs chassérent encore du sénat P. Lentulus Sura, qui avait été consul l'année précédente \*. La cause qui lui fit donner, ou du moins qui lui confirma le surnom de Sura 5, montre tout d'un coup quel homme c'était. Lentulus, étant questeur pendant la dictature de Sylla, avait dissipé les deniers publics qui lui avaient été confiés. Le dictateur lui en ayant demandé compte en plein sénat, il cut l'impudeuce de répondre qu'il n'était pas en état de rendre son compte, et que tout ce qu'il pouvait faire, c'était de présenter le gras de la jambe, præbere suram; faisant une allusion misérable et indécente à la pratique des enfants, qui, lorsqu'ils avaient fait quelque faute au jeu, recevaient sur cette partie un coup de main de quelqu'un de leurs camarades. De là lui vint, ou lul fut rendu propre d'une mauière spéciale, le suruom de Sura, qui signitie en latin le gras de la jambe. Ce même Lentulus ayant été accusé, et s'étant servi de la voie toute commune alors, qui était de corrompre les juges, se trouva avoir deux suffrages favorables au-delà du nombre de ceux qui lui furent contraires. Il se plaignit d'avoir fait une dépense inutile. J'ai acheté, di ait-il, une voix de trop : il me suffisait d'avoir exactement mon nombre. On ne sera pas étouné de voir entrer un homme de ce caractère dans la conjuration de Catilina.

Un troisième sénateur, qui fut encore dégradé, était un joueur de profession, et se nommait Q. Curius, Nous le verrons aussi parml les complices de Catilina. Pour ce qui

Pint. Cle.

est des soixante et un restants, il y en a peu que nous connaissions; mais, à juger de tous par ceux qui viennent d'être nommés, ils méritaient bien la note dont ils furent flètris.

Les censeurs firent la cérémonie de la clòture du lustre. Le nombre des citoyens, extrèmement augmenté par les alliés qui avaient été admis au droit de bourgeoisie, se trouva monter à plus de neuf cent mille, c'est-à-drie à près du double du dernier lustre, qui était déjà plus nombreux que les précédents. La fin de l'année fut mémorable par la ré-

conciliation des deux consuls. Ils avaient été en discorde pendant toute leur magistrature; et Pompée, malgré sa promesse ', avant retenu ses troupes sous leurs drapeaux auprès de la ville . Crassus n'avait point non plus licencié les siennes ; en sorte que l'on craignait dans Rome de voir renaître une guerre civile sembiable à celle de Marius et de Sylla. Dans les derniers jours de décembre, le peuple, étant assemblé, priait inutilement les consuls de terminer leurs différends et de se réconcilier eusemble, lorsqu'un chevalier romain, qui se nommait C. Aurélius, homme qui ne s'était jamais mélé des affaires publiques, se présenta à cux, et leur dit qu'il avait vu en songe Jupiter qui lui ordonnait de déclarer au peuple, de sa part, qu'il ne fallait point souffrir que les consuls sortissent de charge qu'ils ne fussent redevenus amis. Quelque chose que l'on doive penser de cette apparition, à laquelle je n'oblige personne d'ajouter foi , le peuple en fut frappe, et redoubla ses instances auprès des consuls; mais Pompée demeurait toujours fier, et ne s'ébranlait pas de dessus sa chaise curule. Crassus, plus traitable et moins haut, se leva, et s'approcha de son collègue en disant : Romains, je ne crois pas m'avilir en faisant les premières avances vers un homme que vous avez honoré du surnom de Grand lorsqu'il était encore dans sa première jeunesse, et de deux triomphes avant au'il fût senateur. En même temps il tendit la main à Pompée, qui, de son côté, répondit à une invitation si obligeante. Ainsi se fit la réconciliation; et le peuple ne voulut point se séparer qu'ils n'eussent l'un et l'autre fait affi-

A Je mus celle alternative, purce que d'habite celluque ess observe qui en fils mention d'un. P. Sara dans The-Une, il v. xxxx. a. 31, près de cent querante anna le fait deut il ragio lic. Cets une greve indobinate que le sancom de Saron un foi pas inventé pour ce Lemins dent nous purbons arestellement. Mais je ne Lemins dent nous purbons arestellement. Mais je ne Lemins de la lemin purbon arestellement, dats je ne que deire nécessairement de la rapporté par Fountque deire nécessairement de la rapporté par Fountpour l'étre nécessairement de la rapporté par Fountpour l'étre nous le la rapporte par l'entre de possit firet une debté allusion, et a la pratique des contants dens is pu, et su sursonn qu'il avait hérit de ser piere.

<sup>1</sup> Plut. In Crass. et Pomp. - Appien. Civil. Ilb. 1, fin.

cher l'ordonnance pour congédier leurs armées.

Ils abdiquèrent leur magistrature le dernier décembre, selou l'usage, et rentrérent tous deux dans l'état de simples particuliers. Pompée ne s'était presque point encore trouvé dans ee cas. Depuis qu'il avait commencé à prendro part aux affaires publiques, il avait toujours été revêtu de quelque commandement. Il craignit enfin l'envie que lui attirerait cette perpétuité de pouvoir et d'emplois; et Il jura, étant consul, qu'au sortir de charge il ne prendrait point de gouvernement!. Il tint parole, et son exemple fut suivi par son collègue.

Cette année est celle de la naissance de Virgile.

- O. HORTENSIUS 9.
- Q. C.ECILIUS METELLUS, qui fut depuis surnommé creticus.

Le capitole étant enfin achevé, quatorze ans après l'incendie qui l'avait détruit, Catulus, qui avait présidé à la reconstruction de ce superbe édifice, eut l'honneur d'en faire la dédicace. Je dis l'honneur, car c'est ainsi que pensaient les Romains. Les plus graves écrivains out observé qu'il a manqué quelque chose au bonheur de Sylla3, en ce qu'il n'a pas dédié le Capitole; et on peut se rappeler combien Publicola ambitionna cette fonction religieuse la première fois que le Capitole fut bâti, et combien ses proches furent jaloux de la voir déférée à M. Horatius, son collègue, Le nom de celui qui avait fait la dédicace était gravé sur le frontispice du temple, et eette circonstance n'était pas indifférente pour des hommes si curieux de transmettre leur souvenir à la postérité. Catulus, dans les jeux qu'il donna pour accompagner cette cérémonie, introduisit un luxe jusqu'alors inconnu dans Rome 4. Comme leurs théâtres étaient eu plein air, il couvrit le sien de voiles

de fin lin, teints en diverses couleurs. Cet exemple fut suivi et porté bien plus loin.

Il ne gâta point Cicéron , qui était pour lors édile, et qui eu cette qualité avait trois ieux ou spectacle à donner au peuple. Il se glorifie lui-même avec raison d'avoir fait peu de dépenses dans son édilité. Il sut mieux placer sa libéralité en travaillant à diminuer la cherté des vivres<sup>9</sup>. Les Siciliens voulaient lui témoigner leur reconnaissance pour les services qu'il leur avait rendus contre Verrès. Il ne tourna à son profit aucun de leurs présents, mais il les employa à soulager la disette qui affligeait toujours la ville en conséquence des courses des pirates. Cette année la guerre contre les Crétois fut

entreprise par autorité publique. J'ai raconté plus haut comment le préteur Marc-Antoine les avait attaqués de son chef, prétendant

qu'ils étaieut d'intelligence avec Mithridate et

avec les pirates. Ce général, souverainement

négligent, comme je l'al dit, fut vaincu3; et les Crétois, ayant eu grand soiu du questeur et des autres prisonniers romains qui tombéreut en leur puissance, croyaieut être en droit de s'attendre à des témoignages de reconnaissance et d'amitié de la part du sénat. En effet, leurs députés, au nombre de trente, étant venus à Rome, sollicitérent si habilement les sénateurs, et firent si bien valoir leur ancienne alliance avec le peuple romain, et les seconrs qu'ils lui avaient donnés dans toutes les occasions, que peu s'en fallut qu'ils n'obtinssent un décret qui les eût reconnus pour bons et fidèles alliès et amis de la république. La brigue des consuls, qui déstraient la guerre pour avoir occasion de se sigoaler et de mériter le triomphe, empêcha l'effet de la bonne volouté du senat. Par leurs manœuvres ils vinrent à bout de faire passer à la pluralité un sénatus-consulto foudroyant contre les Crétois, par lequel il leur était ordonné de rendre tous les prisonniers romains et les transfuges, de payer quatre mille ta-

lents d'argent , de donner trois ceuts otages

<sup>1</sup> Veil. 2, 3f.

<sup>2</sup> An R. 683; av. J. C. 69.

<sup>5</sup> Plin. lib. 7, cap. 43. - Tac. Hist. lib. 3, cap. 79,

<sup>4</sup> Plin. lib. 19 , cap. 1. - Val. Max. lib. 2, cap. 4.

<sup>1</sup> Cic. de Offic, ltb. 2, n. 59. Plut. In Cic.

B Diod. Appian. et Dio apud. Fulv. Ursin.

<sup>4</sup> Douze millions, ... 23 millions de fr. E. B.

de livrer tous leurs gros vaisseaux, et d'envoyer à Rome deux des principaux et des plus illustres chefs de la nation, Lasthènès et Panarès, que l'ou prétendait punir comme auteurs de la guerre. Et, pour l'exécution de ce décret, on n'attendit pas que les députés des Crètois eussent été en porter la nouvelle dans leur fle, et qu'ils rapportassent la réponse; it fut dit que sur-le-champ l'un des deux consuls partirait pour afler recevoir la soumission des Crétois, ou les y forcer par les armes. Les Romains ne voulaient point qu'il restat de pays libre dans l'univers, tout devait cèder à leur puissance '. Et cette ambitieuse prétention favorisa sans doute beaucoup le projet des consuls. Un trait qui me paraît singulier, c'est qu'il était si public qu'avec de l'argent on venait à bout de tout dans Rome . que les consuls, qui appréhendèrent que les députés ne gagnassent parcette voie quelque tribun qui s'opposat au sénatus-consulte, firent défendre par le sénat que personne leur prêtât de l'argent.

Lorsque le dècret du sénat fut connu en Crète, les plus sages et les plus agés voulaient qu'on se soumit, représentant, co qui était sensible, que leurs forces n'étaient pas capables de résister à nne puissance qui engloutissalt même les plus grands royaumes. Mais Lasthenes et Panarès, qui se voyaient menacés personnellement de la vengeance des Romains, aimèrent mieux entraîner feur patrie dans leur ruine que de périr seuls. Ils ameutérent la multitude, et, par des discours propres à l'enslammer, ils l'eugagérent à ne point trahir lâchement une tiberté qu'ils avaient conservée depuis les temps les plus recutés. Ils faisaient vatoir la victoire remportée sur Antoine, et exagéraient la honte qu'il y aurait à subir, étant vainqueurs, les conditions les plus dures qui pourraient lenr êtro imposées s'ils eussent été vaincus. La guerre fut donc résolue, et les Crétois se préparérent à bien recevoir Métellus, qui arrivait dans leur lle avec une armée romaine.

Mètellus avait eu ce département par la ces-

sion volontaire d'Hortensius, qui d'abord s'è-« Creticum bellum... nos fecimus, solà vincendi so-

a bilem insulam cupiditate, a ( FLOR. )

II. BIST. ROM.

tait fort empressé pour faire déclarer la guerre, dans l'espérance d'avoir cet emploi. comme eu effet le sort le lui donna; mais il était trop accoutumé à cette espéce de royauté dont il jouissait dans les ingements, pour pouvoir aisément s'en détacher. Il préféra donc les douceurs du séjour de la ville aux fatigues de la guerre 1, et cèda à son collègue un commandement qu'il avait ambitionné en l'envisageant de foin, mais qui, toute réflexion faite, ne lui parut pas valoir le sacrifice qu'il lui aurait coûté. Comme les événements de la guerre de Crète se croisent, dans ce qu'ils ont de plus important, avec celle de Pompée contre les pirates, je remets à traiter les deux ensemble. Ici, je vais ramasser quelques faits anecdotes sur Hortensius, afin de faire mieux

connaître le caractère d'un homme si célèbre. C'est surtont par son éloquence qu'il est fameux. Il brilla des sa plus grande jeunesse, et la première cause qu'il plaida à l'âge do dix-neuf ans lui fit tout d'un coup une éclatante réputation. « Le taient d'Hortensius «, dit Cicèron, dès qu'il parut, fit le même ef-« fet qu'une belle statue de Phidias, dont le

« fet qu'une belle statue de Phidias, dont le « premier coup d'œil charme et enlève dans « le moment, » Il avait toutes les parties d'un grand orateur; mais il en possèdait deux en un degre rare et presque unique, la mémoire et le geste.

Sa memoire data is sine", qu'uppes sour medide nei naiveme un discours sans en erier un seuf moi, il le renduit dans les mêmes lerme dans lesqueit à l'avait perjent, Rien no lui échappait; eq qu'il vaitarrangé dans son dis répartir, ex qu'il vaitarrangé dans son discours de l'avait perjent, ex qu'il vaitarrangé dans son discours de l'avait de reit, ce qu'avaitar de la cautée dattien lui jusqu'au prodige; et four praporte qu'en conséquence d'aus gent par de l'avait de l

t Xiphilin.

<sup>\*</sup> e Q. Horten-ti admodum adolescentis ingenium, e ut Phidie signum, simul ad-pectum et perbatum est »

<sup>(</sup>Cic. in Bruto, n. 238. ); 5 Cic. in Bruto, n. 201.

<sup>4</sup> Sen, prof Controy, lib 1.

acheteurs, et cela par ordre, sans se tromper dans une seule circonstauce, comme il fut vérifié par l'huissier priseur, qui le suivait sur son livre à mesure qu'il parlait.

Pour ce qui est de son geste 1, il était si parfait que, lorsqu'il plaidalt, on était aussi curieux de le voir que de l'entendre, tant les mouvements du corps accompagnaient admirablement ses discours. Esope et Roscius, les deux plus fameux acteurs qui aient jamais été, l'un dans le tragique, l'autre dans le comique. venaient assister à ses plaidoiries pour se perfectionner dans leur art en étudiant le modèle que leur en donnait cet orateur 9. Il faut avouer néanmoins qu'il poussait ce talent trop loin, et au delà de ce qui convenait à la gravité de sa profession. On l'eût pris souvent moins pour uu orateur que pour un comédien ; et il s'eu attira le reproche de la part de Torquatus, qui, plaidant contre lui, le compara publiquement à une danseuse fort connue de ce temps-là.

Aux heureuses dispositions qu'il avait recues de la nature, il joignit pendant longtemps une ardeur incrovable pour le travail3, sans lequel en effet, comme le remarque ailleurs Cicéron, il n'est pas possible de rien faire d'excellent en aucun genre, mais surtout en éloquence. Hortensius ne laissait passer aucun jour sans plaider dans la place publique, ou s'exercer daus son cabinet; souvent même il faisait lesdeux choscs en un même jour. C'est ainsi qu'il parvint à effacer tous ceux qui l'avaient précédé, et tous ceux qui concouraient avec lui : il fut pendant un temps eu possession paisible du premier rang entre tous les orateurs.

Sou consulat est une époque funeste à son éloquence, comme M. Rollin l'a remarqué d'après Ciceron. Je ue représenterai point ici ce qu'on peut aisément trouver dans le Traité des Etudes, tome premier. J'observerai seulement que, s'il se vit décheoir les dernières

années de sa vie , sa gloire lomba presque totalement après sa mort. Il lui est arrivé ce qu'éprouvent toujours ceux qui joignent à un goût d'antithèses, de pensées brillantes et de fleurs recherchées, une déclamation séduisante. Ils ont du succès en prononçant, mais à la lecture, leurs discours ne se soutienuent point. Tel fut le sort des ouvrages d'Hortensius, que Quintilien', qui les avait sous les yeux, trouvait extrêmement au-dessous de la réputation qu'il avait ene de son vivant.

S'il est vrai, comme le pense Sénéque, qu'il y a un rapport infaillible et nécessaire entre les mœurs et le goût d'éloquence\*, ce que nous savons du luve et de la délicatesse excessive d'Hor'ensius, et de ses attentions sur des bagatelles, nous donnera une idée de ses discours, qui ne s'écartera pas du jugegemeut qu'en portait Quintilien.

Il était d'une si curieuse propreté sur sa personne3, qu'il s'habillait devant un miroir, compassant les plis de sa toge de façon qu'ils eussent de la grâce, et les serrant ensuite avec la ceinture qui les tenait en état, et dont le nœud, artistement forme, se perdait dans un des pans de la robe, qui semblait tomber negligemment. On ajoute (mais la chose estelle croyable? qu'un jour qu'il avait mis ainsi beaucoup de peine et d'étude à s'arranger. s'étant trouvé dans un passage étroit où son collégue le foula un peu, il traita d'affaire capitale le dérangement des plis de sa robe. et fit assigner devant les juges l'auteur d'une si singulière injure.

Il était fou de ses arbres, au point qu'il arrosait lui-même ses planes avec du viu; et l'on rapporte qu'ayant à plaider avec Cicéron, il le pria de changer d'heure avec lui, parce qu'il lui fallait aller promptement à sa maison de Tuscule pour arroser avec du viu un plane qu'il y avait planté.

Sa passion pour les poissons qu'il avait dans ses viviers n'était pas mojus extravagante. Cicéron s'en moque en plus d'un endroit de ses lettres à Atticus. Varron entre dans le détail .

Val. Max. 10, 8, cap. 10.

<sup>2</sup> Aul. Gell. lib. 1, cap. 5.

s a Studium et ardorem quem 'am amoris : sine quo

e quum la vità nibil quidquam egregium , tum certé hoc a ju expells .eloquentiam) remo unquam assequelur. a (Cac de Graf ld. 1, n. 13). )

<sup>1</sup> Lib. 11, cap. 3. a Talis hominibus orațio qualis vita, o (SENECA,

Fpist. 114. ) 1 Macrob Sat. 11, 9,

et rapporte qu'Hortensius se conduisait à l'égard de ses poissons comme les avares par rapport à leur argent ': il n'osait y toucher. Et ce n'était pas assez pour lui de ne s'en pas nourrir; il les nourrissait lui-même de sa main. Vons eussiez plutôt tiré de lui une mule de son écurie qu'un beau surmulet de son vivier. Quand ses poissons étaient malades, il en avait autant de soin que de ses esclaves. Il lenr faisait tiédir l'eau, de peur que, si elle était froide, elle ne les incommodàt\*. On a dit de lui, comme de l'orateur Crassus, qu'll pleura la mort d'une muréne.

Voilà bien des petitesses, que je ne rapporte qu'à regret, mais que la fidélité de l'histoire ne m'a pas permis de supprimer. Je rendrai plus volontiers justice à la doucenr de ses mœurs, dont nous avons une grande preuve dans l'amitié qu'il entretint toujours avec Cicéron, malgré leur rivalité par rapport à la gloire de l'éloquence, et surtout malgré l'essor que Cicéron avait pris au-dessus de lui : car il me paratt qu'il en devait moins coûter à celui-ci pour continuer d'aimer un ennemi vuincu qu'à Hortensius pour pardonner à un rival par qui il se voyait effacé 3. Le célèbre Atticus, cet homme si insinuant et si aimable. et ami de l'un ct de l'autre, était le lien de leur amitié mutuelle. Cieéron parle, presque en toute occasion, très-obligeamment d'Hortensius. Mais particulièrement, en déplorant sa mort, il rend témoignage à la cordialité de leur affection régiproque, «J'ai perdu 4 . dit-il. s non point un rival jalons de ma gloire, « comme quelques-uus se l'imaginaient, mais « un compagnon fidèle dans des travans uti-« les et glorieux. Dans la carrière que nous

- 1 Varr. lib. 3, de Re Rust, cap. 17.
- \* Plin. lib. 9, cap. 55. 5 Corn. Nep. in Vita Attici.
- 4 a Delebam, quod non, nt plerique putabant , advera sarinm, ant obtrectatorem laudum mearum, sed soe clum potitàs et consortem gloriosi laboris amiseram... « Quum præsertim non modó nunquam sit aut Illius a
- e me cursus impeditus, ant ab illo meus, sed contra e semper alter ab altero adjutus et communicando, et a monendo, el favendo. » (Cac. in Bruto, n. 3. )
- « Duodecim post meum consulatum annos in maximis
- a causis, quum ego mihi illum, sibl me lile anteferret,
- e conjunctissimė, versati sumus.» (Ibid. n. 323.)

« courions ensemble, je n'al jamais cherché à « lui faire obstacle : jamais je n'en aj éprouvé « de sa part. Mais plutôt nous nous étions fait « nne loi de nous aider mutuellement par des « avis et des conseils, par l'intérêt sincère que « nous prenions à la réputation l'un de l'au-« tre, et qui nous portait chacun à regarder « notre gloire et nos succès comme un bien r commun entre nous. Nous avons aiusi nassé « les douze aus qui se sont écoulés denuis mon « consulat jusqu'à sa mort, plaidant ensem-« bles les plus graudes causes, et nous déferant « l'un à l'autre la palme et le premier rang, »

Dans une scule rencontre il y eut un nuage sar leur 'amitié. Cicéron crut n'avoir pas été servi fidèlement par Hortensius dans son affaire avec Clodius : et de sou exil il en écrit à son frère et à Attieus dans les termes les plus durs. Mais il me semble qu'il ne faut pas prendre à la lettre les discours d'un homme accablé de sa disgrâce, qui s'en prend à tout le monde, et souvent à lui-même plus qu'à personne. Je reviens à la suite de l'histoire,

- O. MARCIUS REX '. L. CÆCILIUS METELLUS.
- O. Marcius géra seul le consulat cette aunée. Son collègue, qui était ce Métellus que nons avons dit avoir succédé à Verrès dans la préture de Sicile, mourut dans les premiers jours de janvier; et le successeur que l'on substitua à Métellus pour le consulat était mort aussi avant même que d'entrer en charge, on ne jugea pas à propos de procéder à une nouvelle élection.
- Le consul unique, O. Marcius, ne s'est pas reudu fort célèbre dans l'histoire : et tout ce que nous avons à en dire, c'est qu'après son consulat il alla se mettre en possession! du gouvernement de Cilicie, que l'on ôtait à Lucullus, et où Marcius ne se distingua pas extrèmement.
  - M. ACILIUS GLABRIO ". C. CALPURNIUS PISO.
- Ce fut cette année que Gabinius, tribun du peuple, fit donner à Pompée le commande-
  - I An. R. 681: av. J. C. 68. \* An. R. 685; av. J. C. 67,

ment de la guerre contre les pirates. Je trai-

terai ce fait avec étendue dans la suite.

Le même Gabinius a heva de dépouiller

Lucullus, en faisant ordonner par le peuple
que le consul Glabrion aurait la Billyonie et

le Pont pour département, et prendrait la conduite des troupes que Lucullus avoit depuis plusieurs anuées sous ses ordres. Nous avons vu que cette commission était au-dessus du mérito et de la capacité de celui que

l'on en chargeait,

Dans la ville il y cut beaucoap de troubles et de tamulte. Le trinoant, rétubil dans tous ses droits per Pompée, se remit en possession d'allumer le fe udans la république. Outre le bruit et les querelles violentes qu'excita la loi de Gabinias, qui donnait à Pompée, ecomme nous leverons, un commandement d'une immesse étendue, plusicarsa aures entreprises des tribuns, quojque colortes d'un zèle apparent pour la pissite et pour le bien public, quoique utiles pour la phapart et raisonnables en soi, armanertent les anciennes divisions.

L. Roscius Othon, tribun dn peuple, proposa et fit passer une loi qui est souvent citée dans les auteurs. Elle regardait les chevaliers romains, et fixait à quatre ceut mille sesterces (cinquante mille livres) le bien que devait avoir un eltoyeu pour être admis dans cet ordre. De plus, au lieu que jusqu'alors les chevaliers n'avaient point eu de places distinguées au théâtre, mais étaient confondus avec la foule, cette même loi leur assigna quatorze raugs de sièges au-dessus de ceux des sénateurs. Ce dernier article, qui fit grand plaisir aux chevaliers, indisposa le peuple. Il a été rapporté plus haut qu'une semblable distinction accordée plus de cent ans anparavant anx sénateurs avait fait beaucoup murmurer la multitude, qui se croyait par là méprisée. Elle ne fut pas moins mécontente de la loi de Roseius, et son indignation éclata dans une occasion où toute l'éloquence de Cicéron, comme nous le dirons dans la suite, fut nécessaire pour l'apaiser.

C. Cornélius, autre tribun, causa de bien plus grands mouvements. Ce n'est pas qu'il fot méchant par inclination, ni factieux; mais, s'étant trouvé piqué de ce que le sénat avait rejeté une proposition qu'il avait faite,

et n'avait point voulu en délibérer, il résolut de se venger ', et s'acbarna à mortifier cette

auguste eompagnie. La brigue pour arriver aux honneurs était alors porté à de grands excès. Outre les motifs ordinaires qui l'animaient, il y en avait un récent qui en augmentait l'activité. Le grand nombre de sénateurs dégradés par les derniers ceuseurs souhaitaient avec passion de recouvrer leurs dignités, et. la voie pour y réussir était d'obtenir du peuple une des charges eurules, en vertu desquelles on avait de droit l'eutrée au sénat. C. Cornélins saisit cette occasion, et proposa contre la brigue une loi plus sévère que les précédentes. Le sénat ne pouvait pas s'opposer honnêtement à une pareille loi ; mais il ne voulait pas se laisser insulter par un tribun. Il engagea le consul Pison , qui était resté seul dans Rome, son collègue étant parti pour la Bithynie, à porter lui-même une loi contre cet abus, mais un peu différente de celle du tribun. Cette loi eonsulaire était très-rigoureuse, et condamnait celui qui scrait coupable de brigue à perdre non-seulement la charge qu'il aurait briguée, mais le rang de sénateur, et à payer encore une amende. Ni Cornélius ne renonça pour cela au projet de sa loi, ni la brigue ne eessa d'aller son train avec une telle fureur. qu'il y eut des hommes tués dans la place publique. Le consul et le sénat, obligés donc de résister en même temps et aux désordres de la brigue, et à l'opiniâtreté du tribun . s'armèrent de courage. Le sénat ordonna qu'il fût informé contre les auteurs des meurtres eommis dans les assemblées qui s'étaient tenues nour l'élection des magistrats. Le consul prit une garde; et, dans une vive contestation entre lui et Cornélins, se voyant poussé à bout , il éleva sa voix , et employa cette lormule consacrée à marquer l'extrémité du péril: Que tous ceux qui aiment le salut public se rangent autour de moi, et se réunissent pour faire passer la loi que je propose. Il l'emporta enfin ; et sa loi fut autorisée par les suffrages du peuple.

Ce consul était, comme on le voit, bomme de tête; et c'est de quoi il donna une nouvelle

Ascon, in Orat. pro C. Cornel., et Dio lib. 36,

preuve forsqu'il s'agit de l'élection de ses successeurs au consulat. La faveur populaire et la recommandation des tribuns portaient à cette suprême dignité un certain Palicanus 17, dont f'al parlé à l'occasion des mouvements qui avaient pour obiet le rétablissement du tribunat, homme fort propre à se faire écouter d'une multitude ignorante, mais du reste sans mérite, sans naissance, sans probité. suns honneur. Les tribuns, qui s'intéressaient pour lui, amenèreut le consul Pison à la tribune aux harangues; et là, en présence du peuple assemblé , ils lui demandèrent a'ils déclarerait Palicanus consul, supposé que ce candidat eut la pluralité des voix ; car il appartenait au consul qui présidait à l'élection de propoucer le résultat des suffrages dounés par les centuries, et de déclarer ou consul, ou préteur, ou censeur, celui que le peuple venait d'elire. A la question captieuse des tribuns. Pison répondit qu'il ne crovait pas que le peuple romain put être assez aveugle pour conférer la première charge de l'état à un sujet aussi indigne. Mais si le cas arrivait. reprirent les tribuns, que feriez-vous? Je proteste, répliqua Pison, que je refuseraj de conclure, et ne nommerai jamais consul un homme tel que Palicanus. Cette fermeté du consul donna l'exclusion à ce séditieux, et épargna à la république la honte et le malheur d'avoir un si méprisable et si dangereux

Les dissensions et les troubles domestiques rien demeurèren pass îl. Le tribun Cornelias cital très-piqué d'avoir succombé dans l'affaire de sa loi contre la brigue l' il feretch par où il pourrais trouver prise sur le sénat. Un abus inroduit depais quelque temps lail présenta l'occasion qu'il soohaldait. Autréfois personne ne pouvait être dispensé de sois que par le concours de l'autorité du sénat et de celle du pequè. Le sénat donnait son déern, et le pequè. Le sénat donnait son déern, et le concours de l'autorité du sénat et de celle du pequè. Le sénat donnait son déern, et concours de l'autorité du sénat et de celle du tentre de l'autorité du sénat et de celle du tentre de l'autorité du tentre de l'autorité du tont de l'autorité du tentre de l'autorité de l'autorité de tentre de l'autorité de l'autorité de tentre de l'autorité de l'autorité de de l'autor

4 Val. Max. lib. 3, cap. 8. 8 Ascop. et Dio. ne se metlait plus, Souvent un pelit nombre de sénateurs reudaient ces sortes de décrets ; ce qui donnait aux grands beaucoup de facilité pour obliger différentes personnes et se faire des créatures. Cornélius s'éleva contre cet abus, et proposa une loi qui ordonnait qu'aucun citoyen ne pât être dispensé des lois que per l'autorité du peuple.

La chose était raisonnable, Néanmoins les\* grands, dont cette réforme diminuait la puissance, s'y opposèrent, et trouvérent un tribuu disposé à les servir : il se nommait P. Servilius Globulus. Lors douc que Cornélius entreprit de faire annoucer sa loi au peuple selon l'usage, par la voix d'un crieur public, à qui un greffler, lisant sur un papier qu'il avait en main, suggérait chaque mot, Servilius ordonna et au crieur et au grefficr de se taire. Cornélius, hardi et opiniatre, ne se démonts point ; et prenant lui-même le papier il le lut à haute voix. Le consul Pison, qui était présent, se récrie contre cette entreprise insolite, qui aucantissait le droit d'opposition. Il s'excite à ce sujet des clameurs ; et quelques-uns de ceux qui étaient eu bas dans la place eurent l'insolence de menacer le consul d'un geste de la main. Le consul veut les faire arrêter : la multitude se souléve. brise les faisceaux du cousul; il v eut même des pierres jetées contre lui. Cornélius, qui ne laissait pas d'être capable de modération , rompit l'assemblée. Il fit plus; et adoucissant sa loi, il proposa sculement d'ordonner que les dispenses ne pussent être accordées par le sénat, à moins qu'il n'y cût deux cents sénateurs présents à la délibération, et que, lorsque l'affaire serait portée au peuple, il ne fut permis à personne de s'opposer au décret du sénat. La loi passa avec ces tempéraments : mais les grands ne laissèrent pas d'en conserver du ressentiment contre Cornélius.

server du ressentiment contre Cornélius.

Line autre loi tré-sage et trè-nécessire
lui fit encore beaucoup d'enuemis, quoique
personne n'està y opposer ouvertement. Les
précteurs, qui présialient à toute la justice
chite dans Rome, avaient coutume en eutrant en charge de publier un éfit dans lequel
is annonçaient quelle jurispraduren its prétendaient saivre dans le jugement des affaires
qui seraient portées devant eux. Comme les

lois n'avaient pas prèvu tous les cas, et que d'ailleurs la puissance des magistrats romains était très-grande dans la sphère de leur magistrature, ils pouvaient suppléer à cc que les lois avaient omis, ou même y faire des ebangements. Chaque préteur donnait done son édit : ct ee qu'il v avait de pis, c'est que souvent ils ne s'en tenaient pas à ce qu'ils avaient annoncé, et variaient dans leurs jugements selon les personnes. C'est à ce dernier abus que Cornélius prétendit remédier, en faisant ordonner par une loi que les préteurs fussent astreints à juger conformément à l'édit qu'ils auraient publié en entrant en exercice, Cette loi fut reçue, au grand mécontentement de eeux qui étaient accontumés à faire trafie de la justice. Dans la suite la réforme fut ponssée plus loin; et sous l'empereur Adrlen d'habiles jurisconsultes, par ordre de ce prince, rédigérent un édit perpétuel, pour scrvir de règle, dans l'administration de la iustice, à tous les préteurs.

Cornélius proposa encore d'autres lois, qui toutes souffrirent beaucoup de contradictions. Mais on volt par l'exposé de celles dont la mémoire s'est transmise jusqu'à nous, que la république était bien véritablement alors dans l'état que Tite-Live déplore lorsqu'il dit que de son temps on ne peut plus supporter ni les maux ni les remèdes. Les abus étaient grands; mais ceux qui entreprenaient de les réformer s'y portaient souvent ptutôt par animosité et par pique, que par un amour sincère du blen public. Et d'ailleurs ces abus avaient de puissants protecteurs. Ainsi rien ne se proposait de salutaire qui n'excitât du trouble, et les remèdes devenaient souvent pires que les maux. L'état était toujours en convulsion: et il ne sortit de cette situation violente que par l'anéantissement d'une liberté qui ne servait plus que d'occasion et de nourriture à toutes sortes de désordres.

Dès que Cornélius fut sorti de charge, il ne manqua pas d'être accusé. Mais, partie par la violence d'un las de populace attroupée en sa faveur, partie par la connivence du pré-

- M. ÆMILIUS LEPIDUS 1.
- L. VOCATIES TELLES.

Cette année le tribun Manilius fit donner par le peuple à Pompée le commandement de la guerre contre Mithridate. Je remets au la guerre contre Mithridate. Je remets au seulement lei que ce ne fut point le rêle pour la gloire des armes romaines qui détermina Manilius à proposer cette loi; il eut en vue de faire sa cour a Pompée, et de se délivrer lui-même d'une mauvaise affaire qu'il s'était attirée pars si nutire pars si nutire pars si nutire pars la cuttire pars si nutire pars si

Car, sur la fin de décembre de l'année précédente<sup>4</sup>, étant à peine entré en charge, il proposa une loi séditieuse pour distribuer les affranchis dans toutes les tribus, et donner ainsi un très-granul crédit à cette canaille dans les asemblées populaires. Comme tout se faisait alors par violence, la faction du tribun érmpar des arennes du Capilole. Mais L. Germar des arennes du Capilole. Mais L. Germar des arennes du Capilole. Mais L. un gra de braves gena, se jet sur cette populace ramassée, la dissipar et ent palsaieurs, la gra de braves gena, se jet sur cette populace ramassée, la dissipar et en tau plusieurs. Dès quels sonovaux consuls furent en charge, ils proposèrent as sésat de délibèrer sur le fait de Manilius; et le senta ayent imprové la tol,

teur et des accusateurs, l'affaire ne fut point plaidée, et conséquemment il n'y ent point de jugement. L'année d'après, sous le consulat de Cotta et de Torquatus, l'instance fut reprise et suivie assez tranquillement. Les premières personnes du sénat, Hortensius, Catulus. Métellus Pius, et plusieurs autres. déposèrent contre lui. Cicéron le défendit avec une adresse merveilleuse, évitant de blesser de si illustres témoins, et cependant n'omettant rien de ce qui pouvait aller à la décharge de l'accusé. Cornélius fut renvoyé absous. Outre qu'on ne pouvait lui reprocher que trop d'opiniâtreté à soutenir des entreprises qui n'avaient rien de condamnable en soi , il avait été questeur de Pompée : et c'était alors une puissante recommandation.

d Bonce ad hec tempora, quibus nec vitia nostra;
 e nec remedia pati possumus, perventum est. s (Liv Pref.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An. R. 686; av. J. C. 66. <sup>5</sup> Dio. et Ascon. in Orat. pro Corn. et pro Mil.

le tribun fut si cffrayê, qu'il voulut d'abord s'autoriser du nom de Crassus, disant qu'il avail agi par son conseil. El comme personne ne le croyait ou ne voulut l'en croire, il chercha à se donner un appui en vendaut l'son ministère à l'ambition de Pompée.

Si Cicéron n'est pas été préeur cette année, nous vaurions rien à sjouter is touchaut les affaires de la ville. Il eut l'honneur d'être nommé le premier sur huit prééents que l'on nommé le premier sur huit prééents que l'on de les suffraçes du preuje : il lationa, pour département la commission de juger des crimes de councssion, emploi triste et dans le-mes de councssion, emploi triste et dans le-quel il avait peu d'occasion de faire briller pas tentents. Il es y conduisit avec équodit et inté-lens. Il s'y conduisit avec équodit et inté-grité. La condamnation de Licinius Macer en est une preuve.

Cet homme, qui avait été préteur, ayant été accusé devant Cicéron 2, comptait si fort sur l'appui de Crassus son ami, et peut-être son parent 5 que, pendant que les juges étaieut aux voix, il s'en retourna dans sa maison, se fit raser, quitta toutes les marques de deuil, et déjà se préparait à reparaître dans la place publique tout triomphant, lorsque Crassus vint lui annoncer qu'il était condamué. Il fut tellement saisi, qu'il rentra aussitôt, se mit au lit, et mourut peu de temps aprés. Cette affaire fit beaucoup d'honneur à Ciceron, qui se felicite lui-même s, dans une lettre à Atticus , d'avoir pu , en rendant justice, s'attirer les applaudissements et l'estime de la multitude, Licinius Macer ne manquait pas de talents pour l'éloquence; et il fut père de Calvius, l'un des grands orateurs du bon siécle.

v Venstis alienæ potentiæ minister.» (VELL. 11, 33.)

9 Piut. In Cic. 9 Macer et Crassus portaient tous deux le même non

de famille, Licinius.

4 Cic. ad Att. 1, 3.

Manilius, qui cessa d'être tribun le dix decembre, selon l'usage 1, fut accusé aussi devant Ciceron lorsqu'il ne restait plus à celui-ci quo deux ou trois jours de sa préture. C'étaient les adversaires de Pompée qui suscitaient cette affaire à Manilius en haine de son dévoyement à ce général. L'accusé avant demandé au préteur le temps nécessaire pour se mettre en état de répondre, Cicéron lui ordonna de comparaltre dès le lendemain, quoique l'on accordat ordinairement au moins dix jours de délai. Sur cela les tribuns s'emportent contre Cicéron, et le font paraître devant le peuple pour rendre raison de sa conduite. Il monte tranquillement à la tribune aux harangues, et dit au'il s'étonne extrêmement des plaintes des tribuns ; que personne ne s'intéresse plus vivement que lui à la cause de Manilius, et qu'il ne pouvait le faire mieux connaître qu'en voulant être son înge. Le peuple applaudit à ce discours. Néanmoins, commo il était nécessaire de différer le jugement, et que Cicéron allait sortir de charge, on le pria avec de grands cris de se charger de défendre Manilius. Il le promit, et, conformément au ton qu'il avait pris en parlant pour la loi Manilia . il s'étendit sur les louanges de Pompée, et fit une sortie contre ceux qui par jalousie s'opposaient à la grandeur d'un si illustre et si excellent citoyen. L'affaire de Manilius traina et n'eut pas de suite.

Cicéron, au sortir de sa préture, ne voulut point prendre de gouvernement de province. C'était une suite de la résolution qu'il avait formée en revenant de sa questure de Sicie, Je m'arrête ici pour passer à décrire les explois de Pompée contre les pirates et contro Withridate: co qui fera le matiére du livre

suivant.

PIN UU DEUXIEME VOLUME DE L'HISTOIRE ROMAINE.

## TABLE DES MATIERES

### DU TOME DEUXIÈME.

#### LIVRE XVIII.

8 I — Marcellos prend quelques villes du Samelum. Fulvius est battu et tur dans un combat contre Annibal. Combats entre Marcellus etAnnibal sons avantage bien décidé. Conjuration des Cam-paniens découverte. On ravissille la citadelle de Tarente. Ambassala citadelle de Tarente. Ambissa-deurs de Syphar à Rome, et des Romsins a Syphar. Ambassade au rol d'Esppte. La flotte romaine ra-vage l'Af ique. Dispute an ujel du dictateur. Nouvelle dispute entre le dictateur et les tribuns. Lélius arrive ome. Département des provinces, Valérius Flaccus, nommé prétre de Jupiter, réforme ses mours, et ré-tabilt un privilège a'taché à sa charge, Plaintes et murmures des colonies romaines ; douze refusent de fournir leur contageut. Les conauls leur font de vifs reproches Les dix-buil autres colonies font leur devoir avec joie. Or tiré du trésor accret pour les pressants besoins de l'état. On nomme des censeurs. Ils exercent leur charge avec une juste

vaincu et mis en fuite. Scipion re-fuse le nom de roi qui ini est offert prince unide, renvoyé par Scipion a ses parents sans raucon el avec des présents. Jonetion des trols gé-néraux carthaginois. Leurs résolu-

 Iti. — Marcellus, accusé par ses ennemis, se justifie avec succès. Les nouveaux consuls entrent en charge. Jeux spollinaires rendus sunuels. Les habitants d'Arrêtiom sont obligés de donner des otages. On traite l'affaire des Tarentins dans le sénat, Affaire de Livius. Un obtachement de Romains dome dans une ambuscade d'Annibat, Nouvelle embuscade d'Annibat, Nouvelle embuscade d'Annibat, Marcelin y est tute. Contraite de cet pris foi-même dans ses pléges a Salaple. Il fait levre le s'épuis Locres. Le cossul Crispinns écrit de Marcelins, et en reçoit différents ordres. La flotte romaine bat celle des Cartalysicios pres de Clypée. Affaires des Grees. Mort de Cirape-Labius deligance conquist. Bis estadétachement de Romaius donne

du Brutiam. Triomphe de Livius et de Néron. Réflexion sur l'en-treprise de Néron, et sur la con-duite de Livius.

# LIVRE XIX.

LIVER XIX.

3. — Dats de adhres d'Espapes,
Silinas défait desa corps d'ennenis comp ler copp et dis princis
comp ler copp. et dis princis
d'Orinda dans la Bétique per L.
Séploie, N. Séploin se relier à Tiesvoir rasage l'Afrique, but celle
des Carlanghois, Trait conditres peuples cource Philippe. Philippe remporte genipes avantes
contre les Eddens. Seigloins fait
res peuples cource Philippe. Philippe remporte genipes avantes
contre les Eddens. Seigloins fait
ren non tour, find éreau Solpician. Les
Romnites el Philippe se metent en
request el prements (Dres. Sulpirequest el prements (Dres. Sulpicampagne. Attale et Sulpicius au-taquent et prennent Orce. Sulpi-cius est obligé de l'ere i e sirge de Chalcis. Description de l'Euripe. Attale est presque aurpris par Phi-lippe. Ce prince retourae en Ma-cedoine. Les Etolieus font la paix avec Philippe. Les Romains

treprise sur Cadix. Maladie de Sciplon, qui donne lieu a une sédition. Révolte des Romains campés a Sucrone. Scipion use d'une adresse infinie pour spaiser et punir la sé-

dition. et de Mirelus sur la ville de Cadir. Combat naval entre Lilles et Adherbai dans lo détroit même Lélius et Marcius retournent vers Scipion. Ce général marche contre Mandonius et Indibilis, et les défast entiérement. Indibits envoie son frère Mandonlus vers Scipion. qui feur arcorde le pardon. Entre-vue de Sciplon et de Mosinissa. Magon recoil ordre de passer en Italie, et d'aller se joindre a An-nibal. Il fait une tentative inuille sur Carthagène; il retourne s Ca-dix dont on ini ferme les portes Macon passe dans les lles Baléares. Cadix se rend aux Romains, Scipion retourne a Rome : il est eréé consol. Députation de ceux de Sagonte aux Romains. Dispute au sujet du dessein quavait Scipion sujet du dessent qua vant Septon de porter la guerre en Afraque. Busaurs de Faldus contre Sciplon Réponse de Sciplon à Fablus, Ré-fletion sur le discours de Fablus, Sciplun, après quelque doute s'en rapporte au sérait, qui lu permet de passer en Afrique, Fablus (raverse, autant qu'il le peut, l'en reprise de Scipion Zèle merveilleux des alliés pont ce consul. Il part pour se renponr en consul, il part pour se rea-dre en Sicile, et son collègue dans

ie Brutium Magon aborde en Ita-lle, et s'empare de Génes. 59 8 111. — Scipiun arme irois cambon. vallers romains aux dépens de pa-reil nombre de Siciliens ; il choisit dans les légions les plus anciens soldats et les plus expérimentés ; il prend loutes les mesures nécessalres pour son grand dessein; il ré-gle quelques affaires de Sicile, Ingle quelques affaires un Source. La dibilis renouvelle la guerro en Esprigne. Batsille dans injurile Indi-bilis est tué et son armée défaite. Mandonius et les autres aureurs de révolte sont livres oux Romains. Lellus ravage UAfrique avec sa Botte. Alarme de Carthage. Mesupour se mettre en état de défense. Maxidiasa vient trouver Lélius, et se plaint de la lenseur de Schion. Lélius resourne en Secile. Magon reçoit les convois de Carthage. Locres reprise sur les Carthaginuis. Avari-e et cruauté de Pléminius et des Romains dans la ville de Lorres. Combat dans cette ville entre Romains memes. Pleminlus traité cruellement par deux tribuns. Scrpion donne gain de cause a minius. Cetul-ri fait mourir les tribuns avec une cruauté inoule. Mistadie répandue dans l'armée du coosti Liviaius. La mère des dieux, appetée la Mérs Idés, est apportée de l'essinonte a Rome. Scipion Nasica est déclaré le plus homme de bien de toute la répu-

hiique. Arrêt du senat contre les douge colonics qui avalent refusé de payer leur contingent. On orde payer ieur contingent. On or-donne le patement des sommes préfées à la république par les partieuliers. Députés de Rome. Plainte douloureuso des Locriens courte Pémbulus. Falius parte contre Sciption avec bouscoup d'aigreur. Le sénat nomme des com missaires pour examiner l'affaire de Piéminius et les plainies formées contre Scipion Les commissaires partent pour Locres. Piéminius est condamné, et envoyé à Rome. Les commissaires arrivent a Syracuse. Scipion est pleinement justifié. Retour des commissaires à Rome. Mort de Pléminius. Sci-pion comblé de louanges dans le sepat. Reflexion sur la conduite do Fahlus a l'égard de Scipion. Digression sur les repas des Ro-

### mains. LIVRE XX 1 - Syphan épouse Sophonisbe , fille d'Asdrubal, Syphan renouce à l'amitié de Scipion et à l'alliance des Romains Scipion cache a ses soidats l'inficiélité de Syphan.

pion se rend a Li'ybée , et prépare

pion se rend a Litybée, et prépare tont pour le départ de la flotte. Elle part. La flotte aborde en Afrique. La terreur se répand dans les campagnes et dans les villes. Scipion ravage les torres, après avoir défait un détachement de cavalerie earthaginoisc. Masi-nissa vient re joindre a Scipion. Action de cavalerie, Hannon est défait par Scipion et tué Scipion ravage l'Afrique ; il entreprend le sièze d'Utique, et est obligé do l'interrompre. Convois envoyés a Scipion. Le consul Sempronius est battu per Annibai, puis le bat a son tour avec heaucoup d'avantag .. Le ennsul Cornélius enntrent l'Elrurie ilans le devoir. Conduite bigarre et indécente des censeurs ivius et Neron. Lol Clocia g 11. - Partage des procinces entre les con-uls. Éloge de Leinles. Commandement prorogé a Scipion. Les consuls se rendent à leurs départe-ments. Schoon forme un grand dessein, et cependant amuse Syphas par l'espérance d'un accommode-ment. Scipion execute son dessein, etbrule les deux camps des ennemis Consternation générale dans Car-thage. Les Carthaginois et Syphan lévent de nouvelles troupes pour continuer la guerre. On donne un combat : Scipson remporte la vic-toire. Il soumet tout s les villes qui éssien : de la dépendance de Carthage Consternation des babitants de cette ville. Annabal est rappélé en Afrique. Les Carthaginois at-tsquent la flotte romaine , et remportent un leger avaolage. Masi-

nissa rentre en possession de son

royaume Syphas remet de nouvelles troupes sur pied ; il est vaincu par Létius et Masinissa , et fait

Ciria , capitale états de Syphat, se rend a Masi-nissa. Discours de Sophonisbe a Masinissa. Masinissa épouse So-Masinissa. Masinissa épouse So-phonishes. Syphair est amené dans le camp des Rouains; il téche de le jusillier devant Sciplon de n'eu-sant Soptomishes. Reproches de Scipion à Misinissa, pielons de douceur at de ménagements. Ma-sinissa envole du posson y Sopto-niabe. Elle Tàvale avec fermeté. Sciplon consolo Masiaisse et le combié de louanges. Léllus conduit. à Roma Saviabat et les risonniers. à Rome Syphax et les prisonniers. Les Carthaginois envoient demander la paix à Scipion. Conditions de paix proposées par Scipion. Lélius arrive à Rome. Joie qu'y cause la nouvelle des victoires remportées en Afrique Ambassadeurs de Ma-sinissa bien reçus du sénat, Magon est vaincu Il recoit ordre de re-passer en Afrique. Il meurt en

chemin. 102 g 111. — Annibal quitte l'Italie avec douleur et avec one espèce de rage Inquiétude des Romains su sujet de Scipion. Ambassade des Sagon-ilas a Rome. Sur la remontrance de queiques sénateurs, on ordonne des prières publique en actions do grâces du départ d'Annihai Les ambassadeurs de Carthage demandent la paix au sénat. Ils sont ren-voyés a Scipion. Le consul Servi-lius est rappeié de Sicile en Italie. Les Carthaginois violent la trève par la prisc de quelques valsseaux. Les ambassadeurs de Sciplon sont Insultés à Carthage. Annibal arrive Insultés à Carthage. Annibal arrive en Afrique. Plainies des alliés de Grèce contre Philippe. Mort du grand Fablus. Département des provinces sous les nouveaux con-suls. Inquiétuda des Romains sur le départ d'Annibal. Sciplon renvoie à Annibal ses esplons Entre-vue de Scipion et d'Annibai. Discoprs d'Annibal, tiré de Polybe. Réponse de Scipion tirée du même Polybe, Réponse de Scipion, lirée du même Tite-Live. Préparation au combat décisif. Scipion range son armée en bataille. Annibal en fait autant. Les deux généraux exbor-ient leurs armées. Bataille de Zama entre Annibal et Scipion, Victoire des Romains. Eioge d'Annibal. 115 Discours d'Annibal, tire de Polybe,

de pair pruposées par Scipion aux Carthaginois. Giscon s'y oppose. Annibal iul Impose sience. La otte de Ti. Clandins est battu d'one rude tempéte. La victoire de

Scipion annoncée à Rome, y cause Scipion annoucee a source, une grande jose. Dispute au sujet une grande jose. Dispute au sujet une grande des provinces. Le sénst donne audience d'abord aus ambassadeurs de Philippe, puis à ceus de Carthage. Pala accordée au: Carthaghols. Prisonplers rendus aus Carthaginois sans rançon. Les ambassodeurs retournent a Carthage, Cinq cents valsseaux brûlés en pictoe mer. Déserteurs punis. Annibal rit dans le sénat punis. Annihal ril dans le sénas pendant que les autres pleurent. Scippon donne à Masinissi le royam-me de Syphas. Reflection de Po-libe sur le gouvernement de Car-thage et de Rome au temps de la seconde guerre panique. Sciplon priourne à Rome, et y reçolt fhos-neur du triemphe. Il est bonoré

LIVRE XXI. \$ I. - Guerre de Macédoine. Epo ques de la guerre des Romains conquet de la guerre des Romains con-tre Philippe : commencement de cette guerre. Biverese plaintes por-tées aux Romains contre l'Hilippe. Le people s'oppase d'abord à cette guerre. Le consol fait ravair le peuple à l'avis du sénat, et la guerre est déclarée à Philippe. Ambassadeurs de Ploifené. Sou-Ambassadenrs de Ptolémée. Séu-lévement de la Gaule excité par Amilear. Ambassadeurs envoyés à Carthage et à Masimissa. Ambas-sadeurs de Vernina. fils de Sy-phaz. vers les Romains. Succès de l'ambassade des Romains en Afrique. Argent enlevé du temple Afrique. Argent enlavé du temple de Proserpine. Remontrances de plusieurs particuliers au sénat sur ce qui leur était dû par la répu-bilque. Le consul Sulpielus arrive en Macédoine. Centho revage la ville de Chaleie. Débites ville de Chalcis. Philippe allaque inntilement la ville d'Athènes. Il i at-taque une seconde fois avec aussi bique une seconde fois avec aussi; petu de succès, el désols ioute l'Atti-que. Les Romains ravagent les fronlères de la Macédoine. Des rois, voisins de la Macédoine, el joignent au consul. Préparails de Philippe. A suembiré des Etoliens; of Philippe. A suembire des Etoliens; of Philippe. les Athorism et les Romains envolent leurs ambasen deurs. L'assemblée se sépare sons rien conclure. Le consul entre en Macédoine, Rencontra des deus partis. Diverses actions peu impor-tantes entre les deux armées. Phitantes entre les deux armèss. Phi lippe remporte quelque avantage sur les fourrageurs romains ; puis le est batu ul-même, et obligé de fuir. Subjichus retourne à Apollo-net. Les Eufollens se déclarent pour les Romains. Décrets des Athe-niens course Philippe. La flotte se retire. On secorda j'ovation a Leuretire. On secorda l'ovation a Leu-tolus pour les succès remportés en Espagoe. L. Furins défait l'armée des Gaulois qui assifeçait Crémo-ne. Jalousie du consul Aurélius contre Fulvius. Celin-ci revient a Rome et demande le triomphe. Il jul est accordé après de longues contestations. P. Sciphon fait céle-

brer des jeua. Ses soldats sont réés. Armée des Espagnols ffsite. Retonr du consul Aurélius à Rome. On nonime de nouveaus consuls. Combats de gladisteurs. g 11 - Département des consu's.

Premier palement du fribut imposé out Carthaginois, Schitton excitée en Macédoine par deus mille sol-dats des légions. Philippe retourne en Macriloine. Il devient inquiot sur les suites de la guerre ; il tra-vaille à s'aitacher ses alliés en lour relâchant quelques villes, et a ga-gner l'affection de ses sujets en disgráriant un ministre qui en était généralement hai. Scipion et Etius créés conseurs, Cp. Bebius est défait dans les Gaules Contestation sur la demande que fail Quintius du consulat. Caractère de ce jeune Romain. Département des provin-ces. Les ambassadeurs du roi Atces. Les ambassadeurs du roi At-lale demandent du secours au sé-nat contre les lavasions d'Antio-chus, roi de Syrie. Justicleuse ré-fiction de Plutarque. Qu'injuis part de Rome, el strive à l'armée en Epire. Il prend le parti d'aller allaquer Philippe dans les défliés où il s'était retranché. Conference entre Oninius el Philippe. Le conentre Quinlius et Philippe. Le con-sul attaque Philippe dans ses défi-lés, le défait et l'oblige de fuir. Le roi parcourt la Thessalle, et se re-tire en Macédoine. L'Epire et la Thessallese soumettent a Quintius. Prise d'Erétrie et de Caryste.Quin-lius assiége Elaiée. Assemblée des Achéens s Siryone. Les ambassa-deurs des Romains et de leurs deurs des Romains et de leurs alliés, et celui de Phillippe, y sont écoulés. Après de longues contes-tations, l'assemblée se déclare pour les Romains. Luclus, frée du consul, forme le siège de Co-rimbe, et est obligé de le terer. Le consul prend Elatée. Philoriés se rend maître d'Argos, Affaire de Gaule, Conjuration d'esclaves découverie et étouffee. Couronne d'or cavoyée à Rome par Attale.

Grèce. Conditions du treité de pais. Les Étoliens décrient sourdement ce traité. Les articles en sont publiés sur jeux isthmiques. Les Grecs entendent avec des transports de joie incroyables la vois du héraut qui leur annoure la liberlé. Réflesions sur ce grand évé-nement. Quintius parronrt les villes de la Grèce. Cornélius, l'un des dis commissaires, se rend au-près de Philippe, et ensuite a l'esemblée des Etollens.

#### LIVRE XXII. § 1. - Sur le rapport que les dia

commissaires, revenus de Grèce, font dans le sénat au sujet de Na-bls, on lisse Quintlus mattre de prendre tel part qu'il jugere à propos. La guerre contre Natos est résolue dens l'assemblée des ailiés, resouce entre assemblee est antes, convoquée a Corinthe par Quin-tius. Il s'approche de Sparie pour en f.-rmer le siège. Prise de Gy-thlum par le frère de Quintius. Entrevue de Nabis et de Quintius. Celul-ci amène les alliés e son avis, qui était d'accorder la pais a Nabis. Conditions proposées a ce tyran L'enirevue ui ayant pointeu d'effet, Quantius presse vivement le siège de Sparie. Nabis se soumet, La de Sparie. Nibls se soumet, La paix lui est accordée. Argos recouvre sa liberté. Quintlus y pré-side aux jeux néméens. Mécontentemeni des alliés au sujet du traité temeni des alliés au sujet du traité conclu avec le tyran. Quintus, pendant l'hiver, règ e les afficies de la Gréce. Besu discours de Quintius dans l'assemblée des alliés a Corinhie. Les esclaves remains répandus dans la Gréce cont rendua quinties. Il fait sortir les garnhous romannes de la tir les garnhons romaines de la citadelle de Corinthe, de Chaleis et de Démétrisde; il regie les affai-res de Thessalle. Quintius retourne à R. me, et y repost l'houseur du triomphe. A florres de la Gaule. Heureus succès des deua consuls. Le triomphe est accordé a l'un d'eux et refusé à l'autre. Nouvelles défaite des tiaulois. Nouvalle guerre contre ces penpica. Le cousul Minurius délivré d'un extréma dauger par la courageuse hardiesse des Numides. Acharoement fu-rieux des Liguriens. Victoire et des Númides. Achternement freieux des Ligartiens. Victoire et triomphe du co mul Nasites sur les Beiens. Affaires d'Expagne Echne que reçouvent les Rematius dans Effagnes échientes. Description Depart de Caton pour l'Expagne. Citation II remportes neue victoire sur les Bayanguist il décharité les passants de la comment de la commentation de la commentat austre toutes les muralles des villes. Eloya de Caton. Il va dans la Turdétaule au secones du pré-teur. Triomphe de Caton. 177 Il. — Contestations dans Rome su sujet de la loi Uppla, Discours du consul Caton en faver de cette loi. Discous du tribun Valère con-

tre la loi, Elle est abrogée, Prin-

temps nert. Perce distinguished from the following the fol

g III. - Les Eto'iens ravolent des amhassadeurs a Nabls , a Philippe et à Antiochus, pour les engagera pren-dre les armes contre les Romains. Nabis commence la guerre. Ambassadeurs romalus vers Antiochus. Conversation entre Scipion et An-nibal. Entrevue de Villius avec le roi, pols aven son ministre. Antiochas tient an grand conseil sur la guerre des Romains. Annibal entre en éclaircissement avec Antiochus, et en est favorablement écou-té. Retour des ambassadeurs a Rome. Députés anvoyés dans la Gréce. Expédition de Philopémen contre Nahls. Thoas, député par les Falls. Etollens vers Antiochus, le presse de passer dans la Grèce. Quintius détrompe les Magnétes, ils demeuuesrompe les magnetes, les oemeu-rent attachés plus que jamais sux Romaies, Assemblée générale des Etellens, où, malgre les remon-trances de Quindius, on appelle Antiochas pour veuir délivrer la Gréere. Entreprise per fide des Eto-liens contre trols villen. Meurtre de liene Nables attaches conce. dn jyraz Nabis. Antiochus songe à passer dans la Grèce. Thors iui inspire de la jalousie contre Anniinspire de la jalousle contre Anni-hal. Anticobus passe en Europe. Discours du prince dans l'assem-blée des Ebiciens. Il est déclaré grafralissime; il fali une tentative inutile sur Chacles. Assemblée des Achéens. Discours de l'ambassa-deur d'Antiochus. Discours de l'ambassadeur des Eollens, Réponse de Quintins. Les Achéens se déclarent contre Antiochus. Ce déclarent contre Antiochus. Ce prince se rend maitra de Chalcis et da toute l'Eubre. 206 LIVRE XXIII.

paratifs du côté des soins humains. Départ du consul Acilius pour la Grèce. Réponse du sénatux ambas-sadeurs de Philippe, de Ptolémee, de Masinissa et des Caribaginois, qui venaient offrir des secours aux Romains. Antiochus tient nn con-sell de guerre à Démétriade. Bean sell de querre à Démériale. Bean discours d'Annals, dont les con-cells ne sent suivis en rien. Antò-chas prend quiejes villeu de The-saile. Il répouse une jeune fille de Chaldes et passe con l'hier en Chaldes et passe con l'hier en dans la Gricc. Beaucoup de villes se rendent à lui. Antòccas, sedi-taé de tout secours, se retire dans la défilé des Thermopytes. Vice-toire considérable remperrée pac le cossul Active suive les red Antò-cas de l'active de l'active de le cossul Active suive les red Antò-ton ani gradde part à cette victoire. A antòcchas se retire à Challey. ton aut grande part à cette victoi-re, Antiochus se retire à Chalchis, et de là à Ephèse. Caion porte à Rome la nouvelle de la victoire. Acilius têche en vain de gagner per la douveur les Etoillens, il assiège Héraclée, et la force après plus d'un mois de résistance. Philippe asstége la ville de Lamia : le consul ini orane d'en lever le slége. Les Etollens pressent Antiochus de conti-nuar la guerre. La prise d'Héraciée détermine les Eioliens à demander la paix Les dures conditions que ienr impose le consul les rébutent. Acillus forme le siège de Naupacte. Quintius sauve cette ville, qui était sur le point d'être forcée. Ambassadeurs de Philippe a Rome. An-nibal tiro Antiochus de la sécurité où il était a Ephèse. Victoire na-vale renaportée par Livins, amiral de la flotte romaine sur celle p'An-liochus, L. Cornélins Scipion et C. Léilus sont nammés consuls. 217 II. — Les ambassadeurs étolieus sou rénovés assa avoir obtenu la palt. Sépion l'Africain fait donnet a son frère la forète pour départament. Le sénal laisse au consul la libertié de passec en Asie, s'il le jage à propes. Correllius part de Rome. Le sénal fait construire une nouvelle floite. Inquédiude des Fallens. Réfort de leurs embassa. Etollens. Retour de leurs ambassa-deurs. Le nouveau consul arrive en Grèce. Après bien des refus, entin il accorde aux Etoliena nne enfin il accorde aux Etoliens une irère de six mois pour renvoyer des ambaseurs à Rome. Le consul prend le chemin de l'Asle, après avoir pressent les dispositions de Philippe. Ce prince le reçoit, lut et son armée, avec une magnificence son armée, avec une magnificence royale. Grands préparails d'An-tlochus, surtout pour équiper une nouvelle flotte. Livins se met en mer, passe dans l'Héliespont et se cend mattre de Seste. Polyaénidas, ayani trompé Pausistrate, défait cultérement, la flotte rhodienne.

Livius abandonne le siège d'Aby-le Les Rhodlens équipent pos nou-

Les Rhodiens équipent une noureile flotte. Les deux floites unies,

s'approchent d'Ephese, at ne pouvent attirer les ennemis an combat. Æmilias Bagillas prede la commundement de in fotte is piles de de Livan. Selencias assiga Perdera de la compania de la comlucia de la compania de la comcomisade en par. Annibal sel compania de la compania de la comcomisade en par. Annibal sel compania de la compania de la comcomisade en par. Annibal sel compania de la compania de la comcomisade en par. Annibal sel de Pergiene. La cituda de la comcomisade en par. Annibal sel compania de la compania de la comcomisado de la compania de la comserio de la compania de la comserio de la compania de la comserio de la comserio de la comserio de la comluidad de

g III. — Antiochus, troublé par la perte du combat naval, abandonne anz Romeins le passage de l'Hel-ies cost. E effection sur l'imprudence et l'aveuglemen d'Antiochus, Il ratercous. Reflection or Programmers makes by the district of the programmer by the district of the post avec les amisesadeurs. Cota rendo compte an sénat et an propie ro-main de la vicieire remportée sur-main de la vicieire remportée sur-nices. Aodience donnée a En-mère, peis aux Rhodiens. Au-dience donnée aux ambassadeurs de d'Antiochus. Le traité de pair est catifié. Di commissatres nommés pour régier les affaires d'Asie. Con-ditions mirantais. pour régier les affaires d'Aste. Con-ditions principales de traité. Triomphe naval de Régillus. L. Scipion, de reiour à Rome, prend le surnom d'Assafrigus, et cepoit l'bonnear du triomphe. La conqué-te d'Aste introduit le luxe dans Rome. Réflexion sur la conduite Rome. Réflexion sur la conduite des Romains a l'égard des répu-hisques grerques et des rois tant de l'Europe que de l'Asie, et en même tamps sur les rapports que tous ces événements ont a l'établissement de l'Eglise chrétienne. 210

de l'Eglise chrétienne. 240 Réfixions suc la conduite des Romains à l'égard des républiques grecques at des rois, tint de l'Europe que de l'Asie, at an méma temps sur les repports que tous ces

événements ont à l'établissement de l'Eglise ebrétienne. 251 Description du triomphe de Paul Emile, tirée de Plutarque. 257

LIVRE XXIV.

§ I. — Manius Acilius triomphe des Étollens. Défaite des Romains en Espago sous Paul Emile. Jeunesse de Paul Emile. Famille du même général. Les ambassadeurs étollens sont chassés da Rome ot do l'Italie sans avoir ob ns avoir obtenu la paix. Moi préteur Bébius, Paul Emil gagne une grande bataille sur les Lusitanieus en Espagne. Viva dispute au sujet de la censure. Amy-nandre est rétablidant son royaume r les Etoilens. La neuvelle do par les Eioleens. La neuvelle de L'arrivée prochieu du consul jette les Balleten dans un arrad trou-les de la consultation de la consultation de la consultation de la Gréco. Il forme le siège d'Am-bracet, qui se dérend vigo-rennent. Les Eioleens elemanteut de ser cend. Les ambassadeux de Eio-liens parents pour Rome. Le traite les prents pour Rome. Le traite sul Manhus castreprend la guerre contre les Gallet direct. Origine de ce peuple. Manhus marche contro terres, et ciborre se sabdias à leur terres, et ciborre se sabdias à leur terres, et exhorte ses soldats à bien faire leur devoir. Deus des trois eorps des Gaulois se retirent sur le eorps des Gaulois se relirent sur le mont Otympe. Îls y sont attaqués per les Romains, et vaitreus. Le consul approche d'Augre pour at-taquer le troisième corps des Gau-lois. Aellon extraordinaire d'une prisonnière gautoise. Seconde vie-toire remporrée sur les Gaulois. Masillus reuourne à Epbèse. Cam-Manilus retourne a Esphése. Cen-sure escrete over beneuvap de dou-eeur. Le consul Fulvius prend d'assaus Samp, et réduit tonte l'ile de Céphaldelle Nouveaus consuls. Eclipse de soell, ambassade des peuples de l'Asio vers Manilus, Autres ambassades d'Anilecbus, des Gaulons et d'Ariselle. Conditions du traité conclu entre le prupio romain el Antiochus. Réflo-zions sur Antiochus. Mort funeste de se prince. Décrets et ordonnances au sujet des rois et villes de l'Asie. Manitus repasse en Europe,

Grèce.

5 II. — Deux Romains livrés aux Carthaginois. La Ligurie donnée nour département aux deux conpour département aus seus con-suls Fulvius accusé par les Ambris-eiens, à la sollieltation du consul Æmilius. Arrêt du sénat en faveur des Ambractiens Départ des con-suls, Manlius demande le triomphe suls. Manii as demande le triomphe qui lui est contesté par les com-missaires da sénat. Discours des commissaires contre Maniius. Ré-ponse de Maniius. Le triomphe est décerné a Maniius. Scipioo l'Atrieain est appelé en jugement. Griefs des tribuns contre Scipton l'Afri-cain. Selpion, au lieu de leur ré-pondre, entraine avec lui au Capi-

conduit son armée dans

loie toule l'assemblée pour remer-eier les dieux de ses victoires. Il se relire à Literne. Il. Semproules Gracchus, ennemi de Sejpion, so déclare pour lui cootre ses collè-gues. Réflexions de Tile-Live sur l'. Seipion. Yariations des historiens sur ee qui regarde Scipion. Fille de Scipion moriée a Grac-ebus Loi proposée sur les sommes d'argent reçues d'Antiochus. L. Sciuion condomné comme coupable de péculat. On vent le en prison. Discours de Sciplon Nasica en sa fayeur. Gracebus empèche que L. Scipion ne soit mené en prison. La vente et la modicité des blens de L. Scipion le justi-

III. - Description du pars des AII. — Deserspion du pays des Liguricos, concenis perpétuels des Romains. Les Liguriens domptés par les deux consuls, Justico res-due aux Gaulois Cénomans. Régle-ment par rapport aux alliés intins. M. Fulvlus demande le triomphe, et l'obtient malgré les difficultés et robuent maleré les difficultés que lei sucifie le consul Æmillus, Triomphe de Ga. Manillus, Etrange et abomicable fanotisme des Bac-chanales découvert a Rosse, et puni. Q. Marcius est surpris, bottu et mis en fuite par les Ligurieus, Succès plus heureux en Espagne. Combat d'atbletes. Origine de la guerre contre Persée. Griefs de Philippe contre les Romains. Il so met en état do recommencer la guerre. Sur les plaintes de divers peuples contre Philippe, Reme envole trois commissatres sur les lieux, qui, après avoir écoulé les lieux, qui, après avoir écoulé les parties, prononcent. Heureux sue-eis va Espagne ot en Ligurie. Re-tour des communistaires de Grèce à Rome. Le sénat y envoie une nouveile commission. Philippe fait égerger les premiers de Maronée. Il envole Démétrius, son jeune fils.

a Rome. 288 g IV. - Dispute fort vive au suiet de la censure. Caion est éju censeus maigré la violente brigue des no-bles: Il a pour eollégue L. Volérius. Caton nommé prince du aénat son cellégue. Il dégrade L. Quintius Flamininus. Efforts de Coton contre le luxe. Gaulois qui viconent s'établir en Italie. Ils entreprennent de bâțir une place. Plaintes contre Pbi-lippe portées a Rome. Démétrius sou lits, qui y était, est renvoyé en Macédoloe avec des amha-sadeurs. lort de trois illustres capitaines. Gaulois chasees d'Itolle, ou ils you laient s'établir. Nouvelles colonies. Divers bruits sur le retour de Dé-métrius en Macédoina. Il cause beaucoup d'inquiétude à son frère et de Jaiousle a son pero. Démar-ches violentes et cruelles de Philippe par rapport à ses peuples. Philippe, sur la délation de fanz témoins subornés par Persée, fait monrir Démétrius. Il meuri luimême do chagrin. Persée lui sue-cede. Dispute entre les Carthaginois et Masinissa. Heureuse e dition contre les Ligariens Def considérable des Celtibériens. Le tombeau de Numa trouvé dans la ierre. Première statue dorée a Ro-mo. Les Liguriens demandent la paix. Ologes rendus aux Carlhagi nois. Les Uguriens Aponts son transportés dans le Samnium. Le Celtibériens son défaits par Ful-vius dans les embûches mémes qu'ils lui avaient dressées. Fulvius, lé de gloire, retourne à R Espédition des consuls dans la Li-Plainies contre Gentlus, roi d'Hyric. Grand nombre d'em-polsanneurs condamnés. Folvius triomphe des Celiliés lens et est nommé consul. Premiere loi annaie. Jeux cétéhrés par le consul Fulvius, réconciliation des deux eenseurs, qui, depuis longiemps, étalent ennemis déclarés. 301 V. — Caractères et comparaison

d'Annihal et de Scipion l'Africain

Vertus militaires Conclusion.

Vertus moroles et civiles. # VI. - Affaires d'Espagne. Celtibériens doenptés ils sont valueus de nouveau. Troubles spaisés chea les Celtibériens. — Guerre d'Istria. L'armée du consul Manlius, après avoir été défaite par les istriens, remporte sur eux une victoire con-sidérable. Procédé violent du nousidérable. Procéde violent du nou-reau consul a l'égard des procon-suls. Clandius attaque Nesarite, dont les habitants se portent o un désespoir furieux. L'hirle est en-lèrement sommise. — Expéditions an L'igurée. L'igurien vaineus par Fulvius, puls par Clandius. It is cont vaincas unes seconde fois par ce consul. Défaite des Liquriers par consul. Défaite des Liquriers par le consul Popillus, qui los fraite foil durement. Le sénat condisme la cooduite du consul. La contestation au sujet des Liguriens se re-nouvelle. On nomme commissaire le préjeur Licinius pour informer contre Popillius et pour jugor son affaire. Popillius, de retour a Rome, échappe au jugement par la facilité du proteur Licinius, Réficalon sur ou preteur Licinius, Réficalon sur le procédé de ce préteur. — Affai-res de Sardaigne et de Corse. Affaires arrivéss à Rome. Yestale punte. Plaiules des allies latins de quelques autres. Choix d'un punte. Platutes des aillés atuns et de quélques autres. Choi d'un fils du grand Seipion peur préteur. Grande peste à Roson. Beour ou-vrages faits par les censeurs. Les Voconle coulre les femmes su su-jet des ancessions. Les tulies de marbre enlevées du temple de Ju-non. Laclaienne y sont reportées. par ordre du sénat. Dénombre-ment. Nuées de sauterelles. Les ambassadeurs des Carthoginois so plaignent dans le sénat des usur-pstions de Masinissa. Gulussa dé-fend son père. Réponse du sénat. Mort funeste de Fuivius. Colonio

do Cartéla en Espagne.

Gulussa et les ambassadeurs caribaginois

revienneut à Rome. Le consul Pe tumius commence à vener les ai-lies. Verations que les préteurs exercem eu Espagne. Pinintes contre le consul Cassius . contre Lleinius son collègoe, contre les pré-teurs Lucrétius et Hortensius. Ré-flexiona sur le chaugement arrivé dans les mœurs et le gouvernement

à Rome. Affaires d'Espagne. Guerre d'Istrie. 225 Expéditions en Ligurie. Affiires de Sardaigne et de Corse, 339 Affaires arrivées a Rome.

LIVRE XXV.

 I. — Dessein qu'avait formé Phi-lippe de transporter les Bastarues dans le pays des Dardautens, vol-sin de la Macédoine. Ambassadeurs de Persée aux Romains, Ceux-el accordent à ce prince la ennfirma-tion du traité fait avec Philippe, son père. Bosus commencements on qualités vertueuses de Persée. Ambassadeurs des Dardanieus à Rome au sujet des Bustarnes. Am-bassadeurs de Persée à Carthage. nassaussir de Persee a Carthage. Rapport des ambassaudeurs rimaies reveuus de Macédolne. Eumène vient à Bome pour exhorter le sénat à la guerre contre Persée. Anhan-saileurs de Persée mai reçus. Ce prince aposte des meurtriers poni tuer Eumène. Le sétat , après avoir avéré les erlmes de Persée, se pré-pare à la guerre, et la lui fait dé-elarer par des ambassadeurs. Gen-tius rendu suspect aux Romains. Dispositions des rois et des peuples libres a l'égard des Romains et de Persée dans la guerre de Macédolne. La guerre est déclarée dans les formes à Persée, Les levées se font avec un solu extraordinaire. Disputes au sujet des centurions. Dis-cours d'un ancien centurion au peuple. Ambassadeurs de Persée reuvoyés au consul, qui devait bientit arriver cu Macciolne. Amhassadenra des Romaius vers leurs alliés. Entrevue de Persée et des ambassadeurs romains. Trève ac-rurdée à Persée pour envoyer à Rome de nouveaux ambassadeurs. Mouvements en Béotle. Elle se déelare presque entière pour les Roni ilus. Secours que fournit la ligue arbéenne. Les Rhodieus équipent arbérane. Les Rhodiens équipent une flotte comidérable pour les Ro-mains. Ambassade de Persée à Rhodes. Ruse des députés cou-damaée par les ancless sécateurs. Les ambassadeurs de Persée re-coivent ordre de sortir de Rome ej de l'Italie. 343

de l'Italie. 343 g II. — Départ du cousul Lieinius. Persée tient au conseil où la guerre est résolue. Il assemble ses troupes, et les harangue. Il se met en eau pagne, et s'arrête eu Thessalle. Le consul s'y rend aussi. Eunsêne se joint au consul. Légère essarmouche Action de cavalerie où Persée remporte l'avantage. Le consui fais passer de nuit le fleuve Pence à ses

oupes pour les mettre en sûret Persée reconnaît les fautes qu'il a Douleur et bonte des conimises. Romains Jole et triomphe de Persée et de son armée. Il envoie demander to paix au cousul. Sur sa manter la Phia nu communer réponse, il se prépare de nouveau à la guerre. Défaul de prudeuce dans Persée. Les Grecs applaudissent à la victoire de ce orines.

Prise d'Hallarte. Les deux armées, après quelques légères expéditions, se retirent en quartier d'hiver. se retirent en quartier d'hiver. L'Epire se déviare contre les Romains, Sentiment de Tite-Live sur les prodiges. Espédition de Pers e contre l'Hyrie. Basse avarice de eontre l'Hlyrie. Basse avarice de ee prince. Les Romains sont reçus ns Stratus au lieu de Persée, Le eonsul Marelus s'avance vers la Maccidoine. Secours préparés par les Achéens pour le consul, Persée place des corps de troupes dans les passages des montagnes. Marcius passe par des chemins d'une diffi-culté incroyable. Manière dont ou eulté incroyalle. Manière dont ou ilt descendro les éléphants sur la pente escarpée de la montague. Polybe expose au éonsul les offices des Achéeus. Il part pour retour-ner en Achale. Estreme frayeur du ner en Achale. Estreme frayeur du rol à l'approche des amomis. Le consul entre en Macédoine. Diver-ses expéditions. Retour de Polybe dans I Achare. Prusias et les Rio-diens envoient des ambiessaieurs à

Rome en faveur de l'ersée. Rénonse du sénat au discours insoleut des Rhadiens, Lettre du con al Marelus au sénat, Onésime, Macédodien, passe dans le parti des R main.

§ Ill. – Inquétique générale à Romo
sur le choia prochain des cousuls.

Paul Emile est nommé reusaul
ave Licheius Crasuus. Sages précautions de Paul Emile. Ambassade d'Egypte a Roure. Les commisaires revenus de Macédoine
rendent compte des armées de
terre et de mer. On bâte le départ
des généraus. Dénombrement de
leurs trouses. Attention sur le chois: nains leurs troupes. Attention sur le choix es tribuns légionnaires. Discours de Paul Emile au prupie avant son départ. Préparails de Persée con-tre les Romains. Différentes am-bassades de ce prince vers Gentius, les Rhodicas, Eumène et Antio-

ehus. Persée se prive, par son avarice, du puissant secours des Bas-tarnes. Avarice et pertidle de Persée à l'égard de Geutlus. Conquête rapide de l'Illyrie par le préteur Aulclus. Persée se campe avantageusement. Paul Emile réta-blit la discipline dans son armée. Il découvre des eaux dans un lieu qui en manquait On appreud la nouvelle de la victoire remportée eu Illyrie. Les anibassadeurs des ens arrivent dans le eamp Paul Emile délibère sur la maniè d'attaquer Persée, Il curoie Sciplen Nasies avec un gros détachement edes avec on gros détarhement our s'emparer de Pythium. Il

amuse Persée par de légères escar-

mouches sur les bords de l'Eulgée. Sciplos s'empare de Pithium, et demeure maltre du passage. Per-sée quitle l'Eulgée, et s'avance vers Pydna, résola d'y hasarder le com-bat. Paul Emile differe sagement de donner. Suigletiu Gallus pré-de donner. Suigletiu Gallus pré-le donner. Suigletiu Gallus pré-du de l'aux de l'aux des la com-taine. L'aul Emile expose les ratious qu'il a seus de différer le combat. Enfin la babille se donne. Persée est défait et mis ce dérouse. 3000

i défait et mis en déroute. 8 IV - Persée s'enfuit de Pella à Amphipolis, et de là dans l'île de Sa-mothrace. Le consul marche à la poursuite de ce prince. Lettre de Persée a Paul Emile. La flotte ronine aborde a Samothrace. Evandre de Crète est accusé et elté devant les juges. Le roi le fait tuer, Il songe à s'enfuir : il est trabi par Oroandés. Il se livre à Octavius , oroznucs. Il se livre a Octavius, qui le fait conduire au consul. Paul Emite le reçoit, et lui parle avec bonté Discours de Paul Emite aux jeunes Romains. Fin de la suerre et du royaume de Macéguerre et du royaume de Macé-deine. Sort de ce royaume. Nou-velle de la victoire de Paul Emile portée a Rome. Commissaires uom-més pour la Macédoine et pour l'Illyrie, Réglements pour ces deux nonvelles conquétes. Aniclus, après avoir pacitié l'Epire, retourne en Illyrie. Promulgation des nonvenus régiements pour l'Illyrie. Paul Emile visite les villes de la Grèce. Il retourne en Macédoine. De coneert avec les commissaires, II en règle les affaires. Le jeune Sciptou s'orcupe aux exercices de la chasse. Paul Émile donne des jeux magnifiques a Amphipolis. Sou noble dé-sintéressement. L'Epire abandon-née au pillage. Paul Emile arriva di Home, et après lui Auleina et Octavius. Le senat leur décerne le triomphe. Les soldats de Paul Emitriomphe. Les soldats de Paul Eml-les, naimés par Galba, complotent pour empérher son triomphe. Dis-cours de Servillus en faveur de Paul Emile. Le triemphe lui est accordé d'un consentement géné-ral. Il perd deux de ses cufants, l'un devant, l'autre après son triom phe. Sou discours au peuple. Per-sée est gardé à Albe avec sou fils Alexandre. Triomphe d'Octavius at d'Anielus. Le fils de Cotys lus aut renouvé. 385

#### est reuvoyé.

LIVRE XXVI-8 I. — Ambassadeurs cuvoyfa par le sénat en Egypte. In se détournent pour ailler a Rhodes. En consé-quence de leurs discours, ou cen-damne a mort tous ceux qui s'é-tailent déclarés pour Persée coutre les Romaius, Flerté de Popilius : répouse du rol Autlochus. Retour des ambassadeurs à Rome. Ambases ambassadeurs a nome. ide des rois de Syrie et d'Egypte a Rome, Masgaba, flis de Masi-nissa vieut en anabassade à Rome, Il y est recu fort honorablement. neurs rendus à son fréte Misagène. Les affranchis sont rejetés dans une seule iribut. Ambassade i d'Attale à Rome. Il profite des sa-ges remontrances que lui fait le médecin Stratius. Les Rhodieus sont mai recus a Rome. Harangue de leurs ambassadeurs. Caton se déclare en faveur des Rhosliens, Réponse du sénat. Eufin Falliance avec Rome est accordée aux Rhodiens. Plainies iamentables des Rhodiens a Paul Emile, Ils n'oblennent point justice Le crédit et la fierté des partisans de Rome angmeniont extrénoment. Injuste criante politique des Romains Les Achéens, sompomnés d'avoir favo-risé Persée, soni envoyés a Rome, bannis et dispersés en différentes villes. Les Achéens font plusieurs députations e Rome en faveur des bannis, mais toujours inutilement Enfin les bannis sont renvoyés dans bear patrie. Etroite liaison da jenne Scinion aver Points. Bassesse d'Ame de Prusias. I in de l'histoire d Tite-Live.

# II. - Diverses ambassades à Rome Le sénat imagine un détour pour empécher Eumene de venir a Rome. Prustas, par ses ambassa-deurs, accuse Euneme devant le sénat. Attale et Athémée justifient leur frére Eumène. Conduite improdente de Sulpicius en Asie con-tre Eumène, Affance renouvelée avec Aristathe Philopator, Cen-Philippus. Horloge. Troubles en Syrie après la mort d'Anilochus Epiphane. Démétrius demande inutilement au sénat la permission de retourner en Syrie, Meurtre d'Octavius. Démétrius se sanye de Rome, arilve en Syrie, et est généra-lement reconnu pour roi. Maludie et mort de Paul Emile : ses funérailles; son éloge. Amour et es-time de la pauvreté dans Tubéron et dans sa femme, fille de Paul Emile. Généreus et noble usage que Scipion Emilien, fils de Paul Emile, fait de ses richesses en plusieurs occasions. Tubéron comparé avec Scipion Emilien. Nasica obtlent du peuple ja démolition d'un théâtre déja blen avancé. Affairas de Rome. Décret pour chaiser de Rome les philosophes et les rhétheurs. Ambassades de Carnéade a Rome. Deux consuls se démeitent pour un défaut de formalité religieuse dans leur élection. Tribun gleuse dans leur étection. Triban de peuple puni pour avoir manqué de respect au grand pontife. Guarrez contre les Dalmates est contre quelques peuples figuriens. Les Dalmates est contre quelques peuples figuriens. Les Dalmates est contre puni pour la contre de la contre del contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la contre de la biens et des Décèstes. Affuires de Macédoina. Andriscus, qui se di-suit fils de Persée, s'empare de la Macédoine. Enfin il est valuru, pris et européé Rome. Deur nou-vrany impositurs s'élévent en Ma-dédoine. L'anné valuries retnine , et annt valueus. affahres de Rome

Guerres contre les Dalmates et cotre quelques peuples liguriens. Af-faires de Macédoine. 423

faires de Mardolone.
Triot-fieir «uemas veniques
III. — Origine et occasion de la
troisième guerre panique. Rome
se montre pus favorable aux Cartagginosi dans leurs démailées avec
Masinissa. Guerre entre les Carthaginois et Masinissa, Inquiétude et
vive crialue des Carihajonos par
vive crialue des Carihajonos par spport ana Romains. On délibère Rome si l'on déclarera la guerr Cirtisage. Il est résolu de la lui déciarer. Alarme des Carthaginois lis députent a Rome. Dures conditions qu'on leur propose. Ils les elioyens des plus qualiflés en otage. Ils livrent toutes leurs armes. Enfin on leur déclare qu'ils aicnt a sortir de Carthage, qui seix dé-truite. Horrible douleur des députés. Désespoir et fureur de Carhage quand on y apprend cette puvelte. Reflexion sur la conduite des Romains. Efforts généreux de Carthage pour se préparer au slège. Evocation des divinités tutélaires de Carthage, et dévoucment de cette ville. Carthage assiègee par les deux consuls. Scipion se distinarmi tous les officiers Mori gue parmi tous les officiers Mort de Masinissa. Le nouveau consui continue le siège avec beaucoup de langueur. Scipion, qui ne deman-dait que l'édifité, est nommé con sul, et chargé de la guerre d'Afrine. Il arrive en Afrimae et délivre Mancinus d'un grand danger. Il rétablit la discipline dans les troupes. Il pousse le siège avec viguent, Description de Carthage. Barkure crusuté d'Asdruhal Combat naval. cruauté d'Asdruhal Combat manat. Sciplon, pendant l'hiver, attaque et prend Néphéris, place voisine de Carthage. Continuation du siégo. La ville enlin se rend Asdruhal se rend aussi. Sa femme égorge ses enfants et se jette avec cua dens le feu. Compassion de Scipion sur la ruine de Carthage. Bei usage qu'il fait des dépouities de cette ville. Joie que répand à Rome la non-velle de la prise de Carthage. Dix velle de la prise de Cartbage. Lux commissaires envoyés en Afrique. Destruction de Cartbage. Scipion retonrne à Rome, et reçoit l'bon neur du triomphe. Cartbage rég IV. — Tropbics excités dans l'A-

chale. La ligue achéenne déclare la guerre à Lacédémone. La Béotle guerre à Lacédémone. La Béotle se joint oux Achéens. Métellus dé-fait l'ermée des Achéens. Ils se rend mattre de Thébes et de Me-gare. Le consul Munimlus arrive devant Corinthe. Les asségés li-rent identationment peu habilirrent témérairement ane bataille et ta perdent. La ville de Corinthe est prise, brûtée et eniférement détroite. L'Achaie est réduite en province romaine. Grand butin nd prix, Désintéressement de manies. Sempliété du éme nut, Zéle de Polybe pour l'honuenr de Philopémen. Désinières-sement du même Polybe, il établit l'ordre et la tranquillité dans l'A-chale Triomphe de Métellus et de Mammins.

LIVRE XXVII

 L'Espagne cause beaucoup de pelue et d'inquiétude aux Ro-mains. Les Romains font plusieurs pertes dans la Celtibérie Divers pruples d'Espagne envoient des députés à Rome pour demander la Discours des députés. Le sénat les renvoie à Marce lus, mals ordonne secrétement la gue re. La jennesse romaine refuse d'ailer seren Espagne. Le jeune Scipion vir en Espagne. Le jeune Scipion offre ses services, et entraîne après lui toute la jeunesse. Marcellus conciut la paix avec les Cettloffens. Unelle avarice du consul Luculles. Séige et prise d'Interestile. Combri singuiler et vietoire de Scipion. Luculle forme et lête le siège de Pallantia. Le préteur Galba est defait en Lustanie. De-testable perfisite de ce préjeur. Vi-riatius échappe du meurire. De simple berger il devient un terrible guerrier. Fécond en ruses, il bat les Romains cu plusleurs rencon-tres Le consul Fabius Emittanns marche contre Viriathus. Un mot de Scipion exclut les deux consuls du commandement des armées. Fablus remporte plusieurs avanta lages sur Virlathus Métellus fait pendant deux ans la guerre contre les Celthièriens. Sa fermeté: son hunamité. Moi de lui sur le secret. E'oge et caractère de Virialius: après avoir défait le consul Fablus, Il se retire dans la Lustianie. Q. Pompésus parvient au consulat par une mauvaise ruse. Eacès auxqueis Métellus se porte torsqu'il apprend que Pompeius doil lui succéder. Diverses expeditions de Pompeius, ru considerables. Expéditions de peu cousiderables. Expéditions de Fablus dans l'Espagne utiérieure. Pais conche entre Virialius et les Romains Cette pais et rompue-Viriatibus se dérobe par ruse a la poursuite de Cépton. Il lui deman-de la pais insultement. Cépton, deveu oditeux à tonte l'armée, court un grand rieque. Il fait tien-Viriatius sus tenhiene. Cembien ce Viriathus par trehisou Combien ce virianus par irensou Commen ce chef est regretté. Ses obséques; son mérite. Pompée ruine ses trou-pes en continuant le slége de No-mance pendant l'hiver : Il conclui un traité de paix avec les Numan-tins. Pompée ensuite nie avoir fait tins. Pompée ensuite nie avoir fail ce traité, et il es crédit de se faire absoudre a Rome. Exemple de sé-vétité contre un déserieur. Les deux consuis mis en prison par les tri-bons du pengle. Fermeté du consui Nasica a l'égard du peuple. Brutus báit Valence. Il purge la province de brigands. Popillus, défait par rose de rant Numance. Mancinus arrive devant cette ville ; il se re-tire de nul est poursait ou les lites de nul est poursait de lites lites de lites de lites lites est poursait est poursait de lites lites tire de nuit et est poursuivi par les Numentins ; il fast avec eux un

indigne traité par le ministère de Tibérius Gracchus. Il est mandé a Tibérius Gracchus. Il est mandé a Rome, Mancinus et les députés de Numance sont écoutés dans lesé-nat. Ti. Gracchus appute foriement la cause da Mancinus. Le consul Æmillus attaque les Vaccères, asslége Pallantia, et est enfin obligé o s'enfuir précipitamment. Heu-eux succès de Brutus dans l'Esdo s'enfair préel pegne. Passage du fleuve de l'Ou-bli. On ordonne a Rome que Mancinus solt livré aux Numentins. L'eux-el refusent de le recevoir, Il revient a Romo. Noble confiance du consul Furius el sa veriu. Sci-plon Emilien est nommé consul. L'Espagne lui est donnéo pour département. Il travaille et réus t dépariement. Il travaille et réusit a réformer son armée. Elle ebanga enjièrement de face. Jugartha vient trouver Scipion. Marius sert sous lui. Scipion periiste à refuser le combat contre les Numantins: il tire des lignes de contrevallation et de lignes de contrevallation et

circonvalistion autour de la ville; il ferme le passage du fieuve Du-rius Mervelileux ordre qu'il établit pour être informé de tout. Vains efforts des Numantins; ils implorent effors des Numanatins; ils Implorent le sevour de Arraques. Selpion pout sévèrement la sille de Lutia (égéréculé et désindéressement de Scipion. Les Numanities font demander la paix. Numanère massacre ses députés, la famine y fait d'horritoire avages. Enfin la ville se reed. Plusieurs se fout routrit. Numanère ser urainte de fond en comble. Tricomphe de Scipion et de Bertaix. manifeste sur la completation de mantins et sur le ruine de Numauce. Vio privée de Scipion l'Africain.

Vie privée de Scipion l'Africain. 475 \$11. - Affnires prrivées à Rome. Lenseurs. Généreuse fermeté des u sujet de la nomination des pon-lies. Scruijo introduit a Rome dans tiles. Seculio introduit a Rome dam riècction des magistrats. La volo du secutin esi introduite aussi dam les jugements : puis dam l'établis-sement des lois ; enfin dans les jugements des erfmes d'états. Guerres ou déhors. A ppins Clao-dins fait la guerre aus Balasses, et triomphe par le secours de sa fille,

vestale. Ardiens valueus et so

aux Romains Guerro des esclaves en Sicile. Guerre contra Aristonie. Affaires arrivées à Rome. Guerres au debor

### Guerres des escleves en Sicile. LIVRE XXVIII. \$ 1. - Ti. Gracehus et Cornélie, père et mére des Gracques. Mer-veilleux soin que Cornélie prit de l'éducation de ses deux ills. Res-semblance et différence de carac-téroentre les deux ftéres. Tibérius,

rore loui jeune , est nommé au-

gure. Il sert en Afrique sous Sci-pion; puis en Espagne sous Man-einus, comme questeur Traité de Numanre, cause et origina da ses malbeurs. Tibérius s'attache au parti da peuple. Devenu tritan, il renouveile les loisagraires. Plaintes des riches coutro Ubérius. Octsvius, un de ses collégues, s'oppose à sa loi. Tibérius tache de gagner son collègue par la douceur, mais inutilement. Il entreprend de faire déposer Octavius, et en vient à bout. Réflexion sur cette violente entreprise de Tibérius. La loi du partage des terres est reçue. On partage des terres est reçue. On nomme trois commissioners pour l'exècuter Mucius est substitué a peuple qu'on en vectu la suite; il peuple qu'on en vectu la suite; il choque la comme de la suite; il choque la comme de la suite de seront distribués aux pauvres ci-toyens; il entreprend de justifier la déposition d'Uctavius, el de faire coustance tribon : il est toe faire coustance tribon : il est toe dans le Capitole. Réflezion sur cet érêncement. Conspilece de Thérius Blovius, P. Crissus est nomusé Blosius. P. Crassus esi triumvir à la place de Tio rius On envoie Scipton Nasica en Aslepour le dérober à la fureur du peuple. Catus se retire, Réponse de Scipton l'Africain sur la mort de Tibérius. Dénombrement. Discours de Métellus, censeur, pour exhorter les elloyeus à se mailer. Fureur du tribun Atlalus contre Métellus. Difficultés du partage des terres. Scipion se déclare en faveur de Scipion se déciare en faveur da ceux qui étalent en possession des terres. On le trouve mort dans son Ilt. Ses obséques. Epargne déplacéo do Tubéron. Eloiguement du fasta dans Scipion. Eloiguement du fasta bomme Casus s'exerce dans l'éloquence : il passe en Sardaigne en qualité de questeur. Songe de Catus. Sage conduite qu'il tient en Sardai-gne. Sa grande réputation alarme gne. Sa grande répulation alarme le sénat. Desselns turbulents de Fulvius. Conjuration étooffée à Frégelles. Caius revient à Rome. Il sa justifie pleinement devani les censeors : il est nomme tribun maigré l'opposition des nobles. Son éloge. Il propose plusienrs lois; il entreprend el exècnte plusiours ouvrages publics importants C. Fannius est nommé consul par le

crédit de Cains. Cains est mommé tribun pour la seconda fois ; il

transporte les jugements du sénat aux chevaliers. Le sénat , pour ruiner le crédit de Caius, lui oppose Drasus, un de ses collegues, et devient lui-même populaire. Caius conduit une colonie à Car-thage. Drusus profite de son absenthage. Drawu profile de son absen-ce. Caus revient a Rome. Il change d'abbliation. Ordonance du cortui l'annius contratre aux intérêts de Caus. Catin se brouille qu'il se soil anomé tribun pour la troisieme fois Tout se prépare as as perte. Le consul Opinius fait prendre les armes sus énaieurs, a pourroir as a streté. Il tente insul-tante de la consul comment, a pourroir as a streté. Il tente insul-ment. Parlius est lué sur le monment. Fulvius est jué sur le mont Aventin, et sa troupe mise en dé-route. Triste fin de Caius, Sapète, qui avait été mise à priz, est por-tée à Opinius. Son corps est jeté dans lo Tibre. Temple érigé à la Concorde. Honneurs reudus aux Gracques par le peuple. Loisagralres des Gracquesanés ulles. Retralte de Cornélie à Misene, Sort d'Ontmius. Reflexion sur les Gracques

Tribunat de Caius. 516 g II. — Vius du consulat d'Opimius. L'Afrique ravagée par les saute-relies, et ensuite par la peste que relles, el casolle par la peste que causeni leuriz cadvires. Simpronius irlomphe des Japodes, et Métellus des Dalmates. Guerra contre les Baiéares étcontre quolques peuples do la Gaule trausalpine. Fuivaus triomphe le premier des Gaulois transalpins. Sextus dompto les transalpins. Seatus dompto les Sallaviens, et bâtit la ville d'Alz. Les Allobioges et les Arverniens attirent contre eux les armes ro-maines. Opalence de ces dernos a. Ambassade du rol des Arversiens a Domitius, Les Allobroges et les Arverniens sont vaineus par Do-mitius. Grando victoire remportée milius. Grando victoire remportee par Fabius sur les mémes peuples. Perfidie de Domitius à l'égard de Bitalius. Province remaine dans les Gaules. Trophées élevés par les vanqueurs. Leurs triomphes. Guerre contre les Scordisques, Jénides public par les ressures pour Lépidus noté par les censeurs pour Lépidos noté par les censeurs pour trie logé a trop haut prin. Trente-deux senateurs dégradés par les conseurs; entre autres Cassius Sabaron, ami de Marius. Con-mencements de Scaurus, l'arracière de son éloquence. Sa problét dou-teurs aux les titte de l'argani, il avoit écrit sa vie. Son consulut; il est etu prince du sénal. Boobeur de Mé-telius Macedonicus. Illustration échatante de la mation des Mérellus. ciatante de la muison des Mesellus. éclatante de la maison des Mécellus. Trois vestales se laissent corrom-pre. Elles sont coudamnées. L'ora-teur Marc-Antoino est impliqué dans cette affairo, el renvoyé ab-sons. Temple érigé à Vénus Ver-ticordia. Victimes humaines. Garbon accusé par L. Crassus. Géaérosité de Crassus. Sa timbilé. Occasion unique où Crassus prend

parti contre le sénat. C. Caton condemné pour concussion. Exac-titude scrupuleuse de Pison sur le fait d'une bague d'or. 527 Guerres. 5 Affaires de la ville, et d'autres faits

# LIVRE XXIX.

Bl. — Préambule. Abrégé de l'his-toire de Masinissa. Eloge de ce 11.— Pérambule. Abrégé de Dis-putos Parises de a successo. L'arceter et grudes qualités de Parises de la grude de la parise de la companya de parises de la companya de la parlage du royaume entre Jugurtha et Adberbal. Jugurtha attaque Adberhal et l'oblige de prendre les armes. Il défait l'armée de son frère et l'assiège dans Ciribe. Le sénat leur ordoune, par ses dépu-tés, de meitre bas les armes. Jugurtha, maigré ees ordres, continua et presoe le siège. Adherbal écrit une lettre au sénat pour implorer son secours. Ou envoie des députés vere Juguriha, qui revieuneni sans avoir rien conclu. Adberbal se rend et est égorgé. La guerre est déclarée à Juguriba. Le fils de Juguriba, envoyé comme dépulé a Rome, recoit ordre de sortir da l'Italie. Le consul Calpurnius arrive en Numidle à-la tête de l'armée. en Numidie a-la tête de l'armée. Juguriba le gague, aussi blen que Seauras, et fait avec eus un traité simulé. Calpuralus retourne a Rome, et est généralement blámé. Le triban Mummius anime le peu-ple par ses boranques contre Jugur-tha et aus compliene. L'Costina ple par see haranques contre Jugaria the et see compilers. L. Caseria est déposé vers Jugarith, et l'en-sége à veuir a Rome reuir et compie de sa conduite. Juguran, arriré a Rome, gape le tribu. C. Bréhin, Mermatus interrope ju-risliquement Jugurath devan pe prupie, Béblus, tribon, jui défaule de répondre et ompt l'assemble, de Jugaritha fait égorger dans Rome, Massive, il recois etrère de sortir de Massive, il recois etrère de sortir de

Jagorias fall feorget dans Roma Massiva. Il recogni entre de sortir de Romest do I Italie. Histoire abrégée de Matiliesa. 512 Commencement de Jagorias. 518 II. — Jagorias fulde in altaques du consul Albonas. Réficzion da Saliusta sur l'esta actuel de Rome. de Namidie. Il despe de la guerra de Namidie. Il despe de la guerra un de sea licercanasta. Arrir e en Afrique, il s'applique d'abord. à

rétablir la discipline dans l'armée. Jugurtha envole des députés à Mé-lellus, qui les casage à lui livrer leur maltre. Métellus conduit son armée en Namidle acet beaucoup de précaution. Jugurtha, voyant qu'on le jouait, pread le paril de se défeudre par les armés. Batille se défeudre par les armes. Bataille où Juguribe est vaincu. Il tère une nouvelle armée. Métellus ravage tout le plat pays. Juguriba sur-prend une partie de l'armée ro-maine. Grande jole à Rome pour la victoira remportée sur Jugur-tha. Nouvelle attention du consul ina. Nouvelle attention du consul à ne se pas laisser surprendre. Ju-gurtha condiune se excermouches. Métellus met le siège devant Zuma-Jugurtha attaque le camp des Ro-maios. Le consultère le siège de Zama. Pendant les quarriers d'hi-rèr il travaille à gagner les confi-deuts de Jugurtha. Le rei, trahl

deuls de Jugurtha. Le roi, trahl par Bomilcar, cousent à se livrer à la discrétion des Romains. Dé-pouillé de tout, il repreud les ar-mes. Métellus est centinué dans la commandement. Jugurtha se pré-pare à la guerre. Les habitauts de Vecta martieres de la partier de la partier de la guerre. paro à la guerre. Les nanuauts or Vacca massacrent la garnison ro-maiue. Cette ville est mise à feu et à sang par Métellus. Origine de l'infimité entre Marius et Métel-Commencement de Marius. l'inimité entre Marius et Métei-les. Commeucements de Marius. Sa naissance. Son éducation et son caractère. Il fait ses premières campagnes sons Schjon l'Africale, et s en fait estimer ; il est érét tribun des soldats, ensulie tribun du peuple; il fau passer une loi maigré le séual ; il empècha une largesse qu'un de ses collègues voulait faire au peuple; il essuje deux refus en un seul jour; il est nommé préteur a grande peine, et accusé de brigue. Réponse Julia Son rourage contre la douleur. Il est choisi par Métel-lus pour son lieutenant général. Sa eonduite dans cet emploi Mé-iellus ini refuse la permission d'al-lor a Rome demaoder le consulat. Marius le décrie. Conjuration de Bomilear contre Juguriba décou-varte II est mis à mort. Affreux tronble de Juguriba, Métellus actromble de Jugariba, Métellus ac-corde à Marius son rongé, Marius est dommé consul. Le soln de la guerre constre Jugurah all est con-ié. Jugement de Chéron sur les voies que prit Marins pour se faire nommer consul. Perplesifés de Ju-gurtho. Combat on il est vaincu. Il se retire a Thala, et en sort biendo. se retire a Thala, et en sort blentôt aprês. La ville est ansiègée et prise par les Romains Jugurtha arme les Gétules. Il engage Bocchus a se déclarer contre les Romains. Les dem rois marchent vers Cirle. Météllus s'y rend aussi. Douleur os Météllus a quand il append que Marius est uommé pour lui succé-

der. Il cutre eu conference par députés avee Borchus, 536 8 III. — Marius prépare tout pour son départ. Il barangue le peuple. Il part de Rome, et arrive eu Afri-que. Métellus est parfaitement bien

reçu à Rome. L'bonneur du triom-phe lui est accordé. Dans une ac-cusation de concussion qu'en lui succite, ses juges refusent d'exe-niuer les registres de son admiminer les registres de son aomi-nistration. Marius commence par former et aguerrir ses nouvelles troupes. Il assiège et prend Capsa, place importante; il forme le siège d'un château qui passalt pour im-prénable, et est presque rébuid des difficultés qu'il y trouve. Un Ligarieu, en grimpant par des ro-ehers, arrive au baut de la forteresse. Il y remoute avec un petit délachement que lui donne Ma-rius. Le détachement entre dana rius. Le detachement entre dana la forteresse, et la place est prise. Sylla arrive dans le camp. Naissance et caractère de ce fameus Romain. Bocchus joint ses troupes a celles de Juguriba. Ils attaquent Marius, et remportent d'abord quelquo avantage, Puis Ils sont aincus et suis en déroute. Attenvalucius et suls en déroute. Atten-tion de Marius dats ies marches, Nouveau combat où les Romains sont encore valuqueurs. Bocchus envoie des députés à Marius, puis à Rome. Marius, sur les instances de Bocchus, sul envoie Sylla. Après blen des incertitudes, il livre Jugurtha cutre les mains de Svila. Celui-ci s'attribue avec trop de hauteur la gioire de cet événesérable fin de Jugurtha. Fuits dé-tachés. Censure do Scaurus. Le fils de Fablus Servillus, relégué, puts mis à mort par son père , Allobrogicus luterdit par le pré-teur. Caractère singulier de T. teur. Caractére singulier de T. Albulius. Sa vanié. Il est con-damné pour concussion. Scaurus, accusé devant le peuple, est absous avec assez de peine. La tribun Domitius transporte au peuple la Domitius transporte au propre --nomination des pontifes et des au-573 Faits détachés.

### LIVRE XXX.

8 1. - Les Cimbres et les Teutone nations germaniques. Courses de ces peuples par différents pays, ils sont attaqués dans la Norique par le cousul Carbou, et le battent. ils passent dans le pays des Helvé-tiens. Les Tigurlus et les Tugétiens. Les Tigurios et les Tuga-mèns se jolgennel a cut. Ils vian-quent en Gaulo le consul Silauus. Les Tigurins remportent une grande victoire sur le consul L. Cassius. Le consul Cejon Ille l'or de Toulouse. Co. Mellius, homme saus merite, est fait con-sul, et euvoyè en Gaule pour sou-tenir Cepion. Dissernison entre Cepion et Maillius. Aurélius Seau-uu est défait et pris par les Cimrus est défait et pris par les Cim-bres. Horrible défaite des denx armées romaines. Les Cimires preunent la résolution de marcher vers Rome. Alarme et consterna tion des Bomains, Rutilius exerce et discipline parfaltement les trou pes. Marius est nommé consul

our la seconde fois. Les Cimbres tournent du côté de l'Espagne. Le passage des Cimbres en Espagne ses troupes. Bella action de Marins Nouveau cenal du Rhône creusé par Marius. Il est nommé consul la troisième fois. Sylle engage les Marses à s'altier avec les Romains. Les Cimbras sont défaits les Tautons. Marthe , femma syrienne donnée par Marius pour prophétesse, Marius refuse combat particulier. Les Teutons continuent leur marche, et s'avancent yers les Alnes lis sont entièrennent défaits par Marius près de la ville d'Aix. L'armée romaine fait présent du butin à Marius, qui le fait vendre à vil prix. Marius occupé à un sacrifice, apprend qu'il a été nommé consul pour la cinquiéma fois. Les Cimbres en-trent en Italie. Ils forcent le pas-sage de l'Adige. Marius joint son armée à celle de Catulus. Bataille donnée près de Verceil. Les Cimbres sont entièrement défaits. La ouvelle de cetta victoire répand a Rome nne joia incrovable. rius triomphe conjointement avec Catulus. Malheurs de Cépion. Il a était rendu agréable au sénat par une loi qui rendait à cet ordre la judicature en partie. Il est destitué du commandement et ses biens confisqués; puis exclu du sénat. Il est de nouveau condamné par le peuple pour la pillage de l'or de Toulouse. Sultes de cette condam-

Condemnent of Cepton:

Out of the Condemnent of Cepton:

All — Southerment of Condemnent of Cepton:

All — Southerment of Cepton:

All — Southerment of Cepton:

All Cepton:

Mithridate, Appelé en jucement

Il est remoyé abous. Ayant sur Necion. He die en aplace triben pour la eccode ficia. Il propose pour la eccode ficia. Il propose pour la eccode ficia. Il propose pour la comparier. Notre formatier de Marian. Métellus, seul de tous les efenteurs, refless de finis un erremos. Metellus, seul de tous les efenteurs, refless de finis un erremos. Neturnia. Indique maneure de Naturnia pour seigner de plue en plus de la république se rémoise de la république se rémoise de la république se rémoise de comparie le critique de Métellus. Il des mis à mort. Sa messaire et empéche le récour de Métellus. Mappel plotteux de Métellus. Mappel plotteux de Métellus. Mappel plotteux de Métellus. Marian de métellus de Métellus. Marian de métellus de Métellus. Marian de Métellus. Marian de Métellus. Marian de Métellus d

uerres des esclaves. Falts détachés ß III. -Naissance de César, Antoit avalt triomphé des pirates. Aquilius, accusé de concussion, est sauvé par l'éloquence d'Antoine. Brigandage des magistrats ro-mains dans les provinces. Conduite admirable de Scévola , proconsul d'Asie. Victimes bumaines défendues. Duronins est chassé du senat pour une raisou fort remar-quable. Le royaume de Cyréne donné aux Romains par testament. Sertorius, tribun des soldats, se signale en Espagne, Eloge de Crassus el de Scévola. Loi portée par ces consuls pour arrêter les usurpations du droit de citoren romain. Scévola renonce au gou vernement de province qui îni était vernement de province qui îni diati échu. Crassus désire înutilement de triompher. Intégrité et noble confiance de Crassus. Sédition de Norbanus. Il est appelé en ju-gement. Caractére de Sulpiéus. Sages avis qu'Antoine Iul donne. Préture de Sylla. Il doune un combat de cent lions déchalpés Ordounance des censeurs Crassus et Domitius contre les rhéteurs latins, Débats entre les censeurs Luxe de l'orateur Crassus. Condamnation injuste de Rutilius. Il s'exile volontalrement. Invité à revenir à Rome par Sylla, Il re-fuse. Il avait embrassé toutes les belles connaissances.

## belles connaissances.

I. Georre sociale. Sa nature; no narigine; na duret. Delet passione des albeis, par rapport è la qualité no des albeis, par rapport e la qualité pour recouver la judieixer. La sepaise de tribus Drussa. Co ple per de la financia de la modifiade, et les albeis par la promesse de les darc cityons. Le modifiade, et les albeis par la promesse de les darc cityons. Le de Drussa. Orjon , soite a diversale de Drussa. Violence de Philippe. Les lois passent. Nouvelle les de Drussa pour partique de la company de la considerative entre les néasteurs de la considerative entre les néasteurs Drussas, qui no pour territ en albeit de la considerative entre les néasteurs Drussas, qui no pour territ en albeit de la considerative entre les néasteurs de la considerative entre l

la parole qu'il ieur arait donnée. Fermeté inflesible de Caton en-core enfant. Mouvement des affiés. Mot de Philippe injurieux au sénat. Contestation à ce sujet entre Crassus et Philippe. Mort de Cras-sus. Réflexion de Cicérop sur cette mori. Mort de Drusus, Son carso tére. Toutes ses lois sant annulées. Loi poriée par Varius pour infor-mer contre ceux qui avaient favo-risé les alliés. Cotta accusé s'eslle risé les alliés. Cotta accuse sessue volontairement. Scaurus se lire de danger par sa fermeté el sa bauteur. Varius Ini-mésne con-damné par sa propre loi, périt mi-sérablement. Les alliés se prépa-rent a la révolte. Ils s'arrangent en corps de république. Massacre d'Asculum, Révolte ouverte des peuples d'Italie. Ambassede des d'enirer en action. Crusutés exer-cées par les alliés. Ils ont d'abord l'avantage. Soupcons injustes du consul Rutilius contre plusieurs des nobles. L'exécution de la loi l'avantage. Varia suspendue. Marius conseille inutilement au consul d'éviter le combat. Rutilius est vaincu et tué. Douleur et consternation dans tue. Douleur et consternation daus Rome. Ception, trompé par Pon-pédius, périt dans une embusade avec une grande partie de son as-mée. Nictoire du consul Julius, qui fait reprendre à Bouie les la-bits de paix, Victoire commencée par Marius et achevée par Silva par Marius et achevée par Silva tire avec pen de glotre. Sertie se signale. Il a un ceil erres, sea-seullurais se suite. Deur seta-seullurais se suite. Deur seta-seullurais se suite. Deur seta-seullurais se suite. Deur setasentiments à ce sujet. Denz escha-ves, dans le sac de Grumentum . sauvent leur maîtresse. Victoir de Cn. Pompeius, en conséquence de laquelle les magistrats à Rome reprentent les ornements de leurs dignités. Droit de hourgeoisie romaine accordé à ceux des alliés qui étaient demeurés fidèles. chis admis dans le service de terre. Le consul Pompeius pousse le aiege d'Asculum. Il bal les Mar-ses, et soumet d'autres peuples voisins. Un esclave de Vettlus tue son malire, ni se tue ensulte lui-méme. Le consul Porcius est tue dans un combat. Le jeune Marius est soupçonné d'être l'auteur de et assiège Pompei. Il prend le commandement de l'armée de Posthumlus, et ne venge point la mort de ce général tué par ses soldata. Il détruit une armée de Samnites commandée par Gluentius ; il honoré d'une couronne obsidio-nale; il soumet les Hirpiniens; il passe dans le Samninm, et y rem-porte divers avantages; il retour-ne à Rome pour demander le consulat. Il se faisait glorre du ticonsulat. Il se faisait glorre du ti-rre d'Aurence. Bizarrerie de son caractère. Les Marses posent les armes. Conseil général de la ligne transféré à Esernia. Judetillus , désespérant de sauver Asculum , en patrie, se fait mourir par te

oison. l'rise d'Asculum pa Cn. Pompelus. Triomphe de Cn. Pom-peius, où Ventidi s est mené cap-tif. Pompédius entre en triomphe ul. Pompédius entre en triomphe dans Boriauum, est baitu el tué. Ambassade des alliés à Mithri-det, ansfruit. La guerre sociale na fait plus que languir. Huit nouvelles tribus formées pour les neuveaux citoyens Censeurs Asellio, préteur de la ville, assassiné lio, préteur de la ville, assassiné dans la place publique par la fac-tion des riches qui prétaient à usure. Loi de Plauties de ci pu-blécé. Par uoe loi du même tri-buu, les séusteurs rentreut en mossassime d'une nette de la conpossession d'une partie de la judi-Débat à ca sujet entre lui et (

cature. Sylla est nommé cousul. Cesar. 632
Origine de la guerre sociale. 18
8 II. — Jalousie de Marius contre
Sylla aigrie par nu préseut que
Borebus avait fait au peuple ro-Borebus avait fait au peuple ro-main. Ils ambitionnent tous deux le commandement de la guerre contre Mithridate, Marius s'appuie de P. Sulpicius. Caractère de e tribun. Le sénat ayant donné à Sylla la commandement de la guerre contre Mithridate, Sulpicius entrepreud de le faire donnes à Marius par le peuple. Séditien à ce sujet. Marius l'emporte, et est nommé par le peuple a l'emplo qu'il souhaitait. Sylla marche avec qu'il sonsistati. Sylla marele avec son ammée costre Rome. Embar-ras de Maries, ofépatation em-roycles par lui au soun da sénai a-roycles par lui au soun da sénai a-processor de la compania de la Marias Fenfait. Sylla empète-que Rome ne soit pillé. Il r-forme le gouvernement , relève l'autorité de sura, il abaise cella en l'autorité du sant, a chabise cella en ins publicé Maries, Sulpicius et din autres denseurs, sulpicius est pris et tac. Fusite de Marias. Mo-dération de Sylla. Il souffre que forcissa de Marias representan-courage. Le consol Q. Fungepia. courage. Le consul Q. Fomperus courage. Le consul Q. Fomperas est tué par ses soldats. Cimna pour forcer Sylla de sortir de l'Italia, le fait accuser par un tribun du du peuple. Il travaille au rappel de Marius. Pour y parveult, il en-trepreud de méler les nouveaux citoyens daus les aucleunes tribus. Sédision à ce sujet. Cinca est ebassé de la ville. Il avait avec lui Sertorius. Cinna est privé du con-aulat, et Mérula mis a sa place. Il gagne l'armée qui était en Campaule. Il lutéresse dans sa cause les peuples d'Italie. Embarras des consuls, Marius revient en Italia . est reçu par Ciuna ; il marche contre Rome. Pompelus Strabo vicut enfin an secours de Reme. Combat où un frère est tué par sou frère. Les Samuites se joigneut au parii de Cinus Mort de Pompetus Strabo. Haine publique cou tre lui. Marius préseute la bateille

à Octavius , qui n'ose accepter le défi, Députés envoyés à Ciuna par leséget. Mérula abdique le consu-

lat. Nouvelle députation à Cinna, Consell tenu par Marius et Cinna, où la mort de ceux du parti contraire est résolne. Marius et Cinua eutrent dans la ville, qui est livrée toutes les horreurs de la guerre. Mort du consul Octavius. Mort des Mort du consul Octavius, mort des deux frères L. et C. César et des Crassas père et fils, Mort de l'o-rateur Mare-Antoine, de Catulus et de Mérula. Carnage horrible dans Rome. Cornutus sauvé par ses esclaves Hamaoité du peuple romain. Douceur de Sertorius. Nouveiles cruautés de Marius. Sa mort. Scévola blessé d'un coup de poignard aux funérailles de Marius. Réflexiou sur le caractère de Marius et sur sa fortune. Ré-Bezion sur l'état de Rome. 654

LIVRE XXXII. 1. - Ancêtres et noblesse de Mi thridate. Comètes, prétendus pré-sages de sa grandeur future. Il est exposé dans son enfance aux ambûches de ses tuteurs. Elles tournent à son avantage. Sa cruauté Il était grand buveur et graud mangeur. Son ambition et ses premières conquétes. Etat actuel de l'Asie Mineure, Mithridate médite longtemps le projet de la guerre contre les Romains, 11 partage la Paphlagonie avec Nicomede Après avoir exterminé la race des rois de Coppadoce, Il met un de ses fils eu possession de ce royaume. Count opposé par Nicomède au Mithridate. Le séuat ayant current offert la liberté aux Cappadocieus ils aiment mieux avoir uo rol, et élisent Ariobarzane, qui est mis en possession par Sylla, puis dé-troue par Tigrane. Nicomède, fils de Nicomède Philopator, est dé-trone par Mithédate. trôné par Mithridate. Aquillius est enveyé par le sénat peur rétablir enveyé par le sénat peur rétablir les rois détrôués. Mithridate forme une puissante lique contre les Ro-maius. Nicomède est engagé par Aquillius à faire une incursion sur les terres de Mithridate. Celulaci en porte ses plaiutes aux Romains. Répouse ambigué des Romans Muhridate détrône Ariorbazane ambigué des Romains. Il envoie une uouvelle ambassade aux généraux romains, les appe-lant en jugement devant le sénat. Les généraux romains assemblent Les gécéraux romains assemblent trois armées pour rétablir Ario-barzane et éféndre Nicomède Forces de Mibristate. Nicomède est vaincu par les généraux de Mitbridate. Aquillius est aussi vaincu. Tout le pars demenre ouvert à Mibristate, qui e gegne l'affection des peuples par as douceur et la libéralité. Discours de Mitbridate à see soldets. Toute Mithridate à ses soldati. Toute l'Asse Mioeure se soumet à lui. Il fait prisonnier Oppius, général romain; puis Aquilius qu'il traite uutragetieument at a mil. uutrageusement, et à qui il fait souffrir un cruel supplice. Il épouse Monime. Le sénat et le peuple romain lui déclarent la guerre. Il fait massacrer en un seul jour quatre-vingt mille Remains. Rutillus chappe. Horrible calomule de Théophane contre Rutilius. Les Rhodicos demeureut scols fidèles aux Romains. Mithridate assiège Rhodes en personne, at est obligé de lever le siège. Deux traits remarquables de son caractére. Mesures qu'il prend pour pousser la guerre et envabir la Grèce. Mis-toire d'Aristion, sophiste, qui reu-dit Mithridate maitre d'Athènes. Bruttius Sura arrête les progrès de Mitbridate.

g II. - Sylla passe en Grèce. Préten dus présages des mauvais succès de Mithridate. Sylla forme le siège d'Athènes. Il dépouille les temples d'Olympie, d'Epidaure et de Del-phes. Comparaison de la conduite de Sylla avec celle des anciens généraux romains. Railleries des Athéniens contre Svila et sa femme. Résistance vigoureuse d'Ar-chélaus. Famine dans Athènes. Aristion ne songe qu'à se divertir, et ne veut point enteudre parler de se reudre. La ville est prise de de se reodre. La ville est prise de force. Sylla, résolu d'abord de la raser, se laisses lifebir. Aristion est forcé dans la citadelle et mis a mort. Le Pirée est pris et brûké. Sylla marche à la rescontre des généraux de Mitbridate. Bataille de Chéronée. Nouvelle armée en-voyée par Mithridate en Gréco-Elle est défaite devant Orchomène. Lucullus assemble une flotte, et passe dans la mer Egée. Tétrar-ques des Gallo-Grees mis à mort par ordre de Mithridate. L'île de par ordre de minrione. L'ile de l'hie traitée crueflement. Révoltes de plusieurs villes d'Asie, et nou-velles crusutés de Mitbridate. Né-gociation entamée par Archélaus dans nne entrerue avec Sylla. Flaceus arrive en Grèce. Son carnetère et celul de Fimbria, son lieutenant Mésintelligence entre Piaccus et Fimbria, et meurtre de Flaccus. Sylla s'avance vers l'Hellespout. Soupcens contre Arebélaus, Réponse de Mitbridate. Fierté de Syl-la. Fimbria met Mithridate en uu In Funiva met Micheldet en un extreme danger. Millerdets en et extreme danger. Millerdets en et-sout à conclure avec Sylla. Leur enterven. Sylla es lautille apped de ses soldats d'avoir fuit it pais avec Mitheldet, il pourreit l'imme méme. Arrangements de Sylla appel la rélatere. Il donne une grande lleeure à ses soldats. Il condamne l'Aid in paper vingit mille tatients. Les privisé déndent par Sylla et la gener coulte. Mi-tant de la constant de la constant de la fuit de la constant de la constant de la fuit de la constant de la constant de la fuit de la constant de la constant de la fuit de la constant de la co trouve Atticus à Athènes, et lui il se prépare à repasser en Italie

## LIVRE XXXIII.

I. - Banqueroute universelle. Loi injuste de Valérius Flaceus. Altéles fixer. Praude de Marius Grati-

dianus. Pompée accusé de péculat à cause de son père. Son caractere. Ses grâces dans le temps de sa jeunesse. Il avait ompéché l'armée de son père de le quitter. Censeurs. Lettres de Sylla an sénat. Députation du sénat à Sylla. Les consuls assemblent de grandes forces. Mort de Cinna. Carbon reste seul consul. Réponse de Sylla aux députés du sénat. Carbon yeut etiger des otages des villes d'Italie. Fermeté de Castricius , magistrat de Plai sance. Aventures de Crassus. I sance. Aventures de Crassus. Il fait quelques mouvements en Espagne. Métellus Pius, e bassé d'Afrique, se retire en Ligarie, puis 
resient joindre Sylla. Décret du 
sénat pour licencier tontes les armées. Préparatifs des consuls comtre Sylla. Affection des soldats de 
Sylla nom Leon sénéral. Call. tre Sylla. Affection des soidats de Sylla pour leur général. Sylla aborde eu Italie, et pénètre jus-qu'en Campanie sans trouver d'ob-stacle. Défaite de Norbanus. Le Capitole brâlé. Céthégus passe dans le parti de Sylla. Trahison de Verrés envers Carbon. Sylla débauche l'armée de Scipion. Ser-torius passe en Espagne. Mot de Carbon touchant Sylla. Mot de Carbon touchant Sylla. Mot de Sylla a Crassus. Fompee. Agé de vingt-trois ans. Iéve inte armée de trois légions. Ses premières victoi-res. Il vient joindre Sylla, qui lui rend de grands honnenrs. Autipa-tine entre Pompée ot Crassus. Mo-destie et égards de Pompée pour dissile et égardi de Pompte pour Métellus Pin. Carbon, contral pour la troisième fois avec le jeuxe Marius. Pables, préteur, est brûlé dans son palais a Usique. Avanta-ges remportés par les lleutentants de Sylla. Il fait un trailé avec los pupples d'Italie. Sa contiance. Massacres ordonnés par le consaig-pus. Mort de Scévola, grand-pom-tie. Bataillé et de Sacriport, ou Matife. Bataille de Sacriport, ou Ma-rius est défait par Sylla. Siège de Préneste. Sylla est reçu dans Rome. Efforts inutiles pour secourir Préneste. Norbanus et Carbon abandonnent l'Italie. Dernière bataille, livrée aux portes de Rome, entre Sylia et les Samnites. Changement dans les morurs de Sylla. Six mille prisonniers sont mass crés par ses ordres. Rome remplie de meurtriers. Proscription. Cruau-té de Catilina. Supplice horrible de Marius Gratidianus. Oppianicus exerce ses rengeauces particu-lières à la faveur de la proscription, Caton, Agé de quatorze ans tion. Caton, åge de quatorze ans, reut tuer Sylla. César proscrit, et auwé par l'intercession d'amis puissants. Mot de Sylla a son su-jet. Fin du siège de Préneste. Mort du Jeune Marius. Sylla prend le om d'Heureuz. Massacre exécuté par Sylla dans Prénesie. Villes proscrites, vendues, rasées par Salla. Pompée est envoyé en Sieile pour poursuivre les resies du parti vaincu. Mort de Carbon. Mort de Soranus. Donceur de Pompée. Générosité de Sthénius.

Conduite tout à fait louable de rompée en Sicile. 744 11. - Sylla se fait nommer dictateur. Ponyoir sans bornes donné seur. ronvoir sans normes donné a Sylla. Il se montre avec l'appa-reil le plus terrible. Il fait massa-crer dans la place Lucrétius Of-felia qui demandait le consulat maigre sa défense. Il triomphe de Mitbridate, Lois de Srlin. Il affaiblit et abaisse le tribunat. agrandit l'enceinte de la ville. Il vend les bieus des proscrits d'une manière tyrannique. Bonne volonté d'un mauvais poète récom-pensée par Sylla. Sylla homme de plaisir. Crassus s'enrichit des biens des proscrits. Produit qui revient au trésor public de la vente de ces biens. Affaire de Sex. Roscius. Commencements de Cicéron. Sa naissance. Ses premières études. Il se fait des lors admirer. Ses travaux au sortir des écoles : philosophie, droit, exercices propres de l'éloquence. Il est chargé de la cause de Sex Roscius, et la pialde avec beaucoup de courage et de liberté. Il fait un voyage en Asic. Douleur d'Apollonius Molon a son sujet. Il s'exerce a l'action avec Roscins le comédien. Mort de Norbanus, Prise de Noie et de Volaterre. Pompée est envoyé en Afrique contre Domitius, Aventure risible qui le retarde quel-ques jours. Bataille où Domitius est vuincu et tué. Pompée porte la guerre dans la Namidie. Sylla rappelle. Emotion des soldats le rappette. Ernotton ors sottants de Pompée à ce sujet. Surnom de Grand douné à Pompée par Sylla, qui lui refuse néanmoins le triomphe. Mot hardi de Pompée. Son triomphe. Sylla cousni en même temps que dictateur. Tendra reconunissance de Métellus envers l'auteur du rétablissement de son père. Triomphe de Muréna, et récit de la guerre qu'il avait faite à Mithridate. Mithridate apaise la a mitarione, mitarione apane la révolte des peuples de la Colchide en leur donnant son fils pour roi; puis il le tue. Occasion de la guer-re que Muréna déclare à Mithridate. Evénements de cette guerre peu considérables. Fin de la guerpeu considérables. Fin de la guer-re. Verrès, licutenant de Dola-bella, proconsul de Cilicie. Il veut enlever la fille de Philodamus, et eusuite fait condamner a mori Philodamus lui-méme et son fils. Dir. mille esclaves affranchis par Svila. Terres distribuées aux officlers et aux soldats de vingt-trois légions. Sylla abdique la dicta-ture. Réflexions sur eet événe-ment. Cérémonie de l'abdication. Sylla est insulté par un jeune bomme. Il reproche à Pompée d'avoir fail Lépidus consul. Il donne une fête et des repas au people. ne une fête et des repas au peuple. Mort de Métella. Sylla se remarie avec Valéria. Il est attaqué de la muladie pédiculaire. Il doune des leis aux habitants de l'ouzzole. Il travaille aux mémoires de sa vie jusqu'à deux jours avant sa mort.

Son testament. Dernière violence de Sylls. Il meurt. Réflexion sur le surnom d'Heuraux pris par Sylla. Sos obsèques. 731

LIVBE XXXIV. § 1. — Histoire de Salinste perdue. Exemple de Salin funeste à la 11berté. Caractère de l'ambition de Pompée. Lépidus entreprend de relever le parti vaincu. Idée de son caractère et de sa conduite. Discours de Lépidus au peuple. Réflexion sur son projet, Catulus et tous les gens de bien s'opposent a lul. Lépidus assemble des trounes et se met a leur tête. Accommodement conclu avec ini. Il revient une seconde fois avec des troupes devant Rome, et demande un second consulat. Discours de Philippe contre Lépidus. Catulus et Pompée livrent bataille à Lépidus et remportent la victoire. Nominatiou des consule, Pompée fuit turr Brutus, père de celul qui tua César. Lépidus, vaincu une seconde fois, passe en Sardaigne et meurt. Modération du parti vainqueur. Pompée est envoyé en Espagne contre Seriorius. Histoire de la guerre de Sertorius reprise de la guerre de Sertorius reprise depais l'origine. Sertorius part d'Italie et passe en Espague. Il s'y fortilie, et surtout gagne l'affec-tion des peuples. Aonius, envoyé par Sylla, le chasse d'Espague et l'ablige de tenir la mer. Sertorius l'ablige de tenir la mer. Sertorius pense à se rettere dans les Hes Fortunées. Il passe en Afrique. Il est invité par les Lusitanieus à vooir se mettre à leur tête. Grandes qualités de Sertorius, idée de res exploits en Espagne. Métellus Plus, envoyé contre lui, éprouve d'extrêmes difficultés. Il entreprend un siége que Sertorius Ini-fait lever. Grand succés de Serto-rius. Son habileté à condnire les barbares. Biche de Sertorius. Il burbares. Biche de Sertorios. Il discipline et police les Espagnola. Il prend soin de l'éducation des enfants des premières familles. Attachement incroyable des Espa-gnols pour Ini. Il conserve aux Romains tous les droits de la souveraine puissance. Son amour pour sa patrie, pour sa mère. Les troupes de Perperna forcent leur chef de se joindre à Sertorins. Il corride se joindre à sertorius. Il corri-ge, par un spectacle comique, mais instructif, l'impétuosité aven-gle des barbares. Il dompte les Charactiains par un stratagéme ingénieux. Pompée arrire en Es-pagne. Il essuie un affront devant la villo de Laurone. Action de Instice de Seriorius. Quartiers d'hier. On se remet en compagne, Métellus remporte une grande victoire sur Hirtuléius, Bataille de Sucrone entre Sertorius et Pompée. Mot de Sertorius sur Métel-lus et Pompée. Biche de Sertorius perdue et retrouvée. Bonne intel-ligence entre Métellus et Pompée.

Action générale entre Sertorias d'une part, et Métellus el Pompée de l'autre. Seriottes licensie ses recopes, sei se réconsistent fon trappet, sei se réconsistent fon mangie de la victoire qu'il ratture au sajet de la victoire qu'il ratture de fine que nu la conseil me de la prix la bée de Seriotina Réche l'autre de la prix la bée de Seriotina peut de la conseil de la co

reselled. Trophet is through the service of the ser

bal animals data govern context of the context of t

plus prissants que jamais.
Faits détachés.
Commencement de la guerre
pirates.

LIVER XXXV.

5. Disposition for in gener, the des Bonsian poer in gener, the des Bonsian poer in gener, the des Bonsian poer in gener, the description of the descrip

on deuts combain one deuts gas the Medical ser circle des one requirement of the Medical ser circle des one requirement of the Medical ser circle des one requirement of the Medical ser circle des of the Medical services des of the Medical ser

de Berenice, l'une des femmes de ce prince. Mort de Monime. Lu-cullus revient aux sièges d'Eupatorie et d'Amisus. Prise de ces deux villes, Géoérosité de Lneullus par rapport à la ville et aux habitants d'Amisos. Le grammairien Tyrannion fait prisonnier et affranchi par Munéra. 795 roistème guerre de Mithridate. ib. II. — Vexations borribles exercées en Asie par les financiers et les en Aule par les financiers et les nauriers romains. Sega ordon-naueres de Lucullus pour sonlager les de la commandat de l'aute de l'aute l'aute de l'aute (rando puisance de l'aute (rando puisance de Tigrane. Son faste, il donne audience à Applus , en-voyé par Lucullus pour redeman-de lituridant de l'aute de l'aute d'aute de l'aute de l'aute de l'aute de l'aute d'aute de l'aute de l'aute de l'aute l'aute de l'aute de l'aute de l'aute l'aute de l'aute de l'aute de l'aute par Cotta. Ce procossit, de retour à Rome, est privé de la dignité de sentacer l'risé de Nompe par La-cullus par l'aute d'aute d'aute l'aute de l'aute de l'aute de l'aute l'aute de l'aute de l'aute de l'aute l'aute de l'aute l'aute de eullus y passe l'hiver. Il se pré-pare à marcher contre Tigrane. Plusieurs bliment cette entreprise comme téméraire. Lucullus passe l'Euphrate et le Tigre. Sot et scrotable orguell de Tigrane. Un incropable orgueil de Tigrame. Un de ses generau désiat et usé. Tigrame abandoune Tigranocerte. Lucullus, pour le forcer a combattre, va metire le slége deuxe, cette ville. Tigrano. d'abord un peu bamillé, reprend courage, et vient descrée Lusullus. Lucullos vient à sa reacourte. Platiantieries des Armédiens sur le petit inombre. des tronpes romaines. Batalle. Fuile de Tigrane, Carnage in-ccoyable de son armée. Observation importante sur la conduite de Luculins. Mithridate rejoint Ti-grane. Prise et destruction de Tigranocerte. Lucullus gagne le cœur des barbares vaincus. Tigrane envoie des ambassadenrs au roi des Parthes. Lettre de Mithra

date à ce même griner. Levellus con étateur les retroites antili l'accordant de l'accordant l'accordan

cyclis consisted by the Product, in Comme et al. (11). Harding it of Comme et al. (11). Harding it

reine Chiefen, de la tente, Plan de commission de commission et l'éconfiguille de la commission et l'éconfiguille de la commission et l'éconfiguille de la commission de la comm

Rivalité de Crasens et de Pompée

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU DEUXIÈME VOLUME.

99 95 10 3



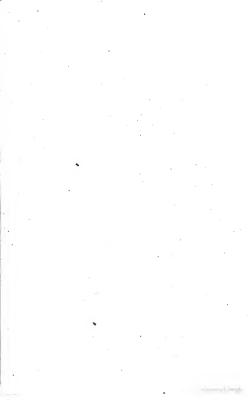

